

A. B. 2.





Gereneine 1854



### **OEUVRES**

.........

## DE VOLTAIRE.

TOME I.

IMPRIMERIE ET FONDÉRIK D'EVERAT. rue du Cadran, ar 16

ŕ





OTT 1 - 1 - 1 - 1

Ē.

CHEZ FURNE, LIBRAIRE-ÉDITEU QUAI DES AIGUSTISS, Nº 59.

W DOOR NAME.





## **OEUVRES**

COMPLÉTES

# DE VOLTAIRE,

AVEC DES NOTES

ET ENE NOTICE HISTORIQUE SER LA VIE DE VOLTAIRE.

TOME PREMIER.

VIE DE VOLTAIRE. - THEATRE.



#### A PARIS.

CHEZ FURNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR, quai des augustins, nº 59.

M DOOR XXXV.



## NOUVEL AVIS DU LIBRAIRE-ÉDITEUR.

Nous nous étions empressés de rendre justice au mérite de l'édition publiée par M. Beuchot, et nous avions annoncé que le travail de cet éditeur nous servirait de guide.

M. Benchot a cru voir dans notre premier Avertissement que nons entendions indiquer par là sa coopération à notre publication. Quoique personne n'ait pu se méprendre à cet égard sur nos intentions clairement exprimées, nous devons déclarer que M. Beuchot est entièrement étranger à notre édition.

Nous déclarons également que nous nous abstiendrons désormais de reproduire textuellement les notes de M. Beuchot; nous continuerons toutefois à profiter de ses travaux, en respectant sa rédaction, toutes les fois que nous le jugerons utile. De nombreuses réclamations nous ayant été adressées, quant au changement de classification des Ocuvres de Voltaire, nous avons cru devoir revenir à celle des éditeurs de Kehl, approuvée par Voltaire lui-même en 1777.

 $N.\,B.\,$  Les notes de Voltaire sont indiquées par des lettres. Des chiffres indiquent celles du nouvel éditeur, qui ne sont suivies d'aucune signature, et celles des annotateurs désignés ci-après :

Les éditeurs de Kehl (K.) M. Clogenson (CL.) M. Renonard (Rex.)

## VIE DE VOLTAIRE.

#### PAR CONDORCET.

La vie de Voltaire doit être l'histoire des progrès que les arts ont dus à son génie, du pouvoir qu'il a exerce sur les opinions de son siècle, enfin de cette longue guerre contre les préjugés, déclarée dès sa jeunesse, et soutenue jusqu'à ses deruiers moments.

Mais lorsque l'influence d'un philosophe s'étend insque sur le peuple, qu'elle est prompte, qu'elle se fait sentir à chaque instant, il la doit à son caractère, à sa manière de voir, à sa eouduite, autant qu'à ses ouvrages. D'ailleurs, ees détails sont encore utiles pour l'étude de l'esprit humain. Peuton espérer de le connaître, si on ne l'a pas observé dans ceux en qui la nature a déployé toutes ses richesses et toute sa puissance; si même on n'a pas recherché en eux ce qui leur est commun avec les autres hommes, aussi bien que ce qui les en distingue? L'homme ordinaire recoit d'antrui ses opinions, ses passions, son caractère ; il tient tout des lois, des préjugés, des usages de son pays, comme la plante recoit tout du sol qui la nourrit et de l'air qui l'environne. En observant l'homme vulgaire, on apprend à connaître l'empire auquel la nature nons a soumis, et non le secret de nos forces et les lois de notre intelligence.

François-Marie AROCET, qui a rendu le nom de VOLTAIRE si célèbre, naquit à Chatenay le 20 de février 1694, et fut baptisé à Paris, daus l'église de Saint-André-des-Arcs, le 22 novembre de la même année 1. Son excessive faiblesse fut la cause

de ee retard, qui, pendant sa vie, a répandu des nuages sur le lieu et sur l'époque de sa naissance. On fut aussi obligé de baptiser Fontonello dans la maison paternelle, parce qu'on désespérait de la vie d'un enfant si débile. Il est assez singulier que les deux hommes eélèbres de ce siècle, dont la earrière a été la plus longue, et dont l'esprit s'est conservé tout entier le plus long-temps, soient nés tous deux dans nn état de faiblesse et de langueur.

Le père de M. de Voltaire exerçait la charge de trésorier de la chambre des comptes ; sa mère , Marguerite 1 Danmard, était d'une famille noble du Poitou. On a reproché à leur fils d'avoir pris ce nom de Voltaire, c'est-à-dire d'avoir suivi l'usage alors généralement établi dans la bourgeoisie riche, où les eadets, laissant à l'ainé le nom de famille, portaient celui d'un fief, ou même d'un bien de campagne 2. Dans une foule de libelles on a cherché à rabaisser sa naissance. Les gens de lettres, ses ennemis, semblaicut eraindre que les gens du monde ne sacrifiassent trop aisément leurs préjugés aux agréments de sa société, à leur admiration pour ses talents, et qu'ils ne traitassent un homme de lettres avec trop d'égalité. Ces reproches sont un hommage : la satire n'attaque

vait y avoir à ne pas donner la date précise de la naissance de l'enfant. Cet acte ne fait pas mention de l'ondoiement qu'en prétrest avoir eu lieu en février, d'où M. Berriat conclut encore · Voltaire donne lui-même trois dates différentes de sa nai sance. Dans un article envoyé par lul, en 1753 ou en 1756, aux frères Parfaiel , pour leur Dictionnaire des thédires de Paris . il dit être né le 20 novembre. Dans la tettre à Damiliaville, du 20 février 1765, il parie du 20 février 1684 ; dans sa lettre au roi de Pruse, do 25 novembre 1777, Il dil : « J'ai oujourd'hul quatrevingt-quatre ans. • Aucune de ces dates n'est exacte : la dernière n'a été adoptée.

ni même remarquée par personne. Beaucoup de personnes ont restardé comme bonne celle du 20 février. Mais M. Berriat Saint-Prix, dans son édition des OEurres de Boileau (tome Ier, Easti sur Boileau, page xj et sulvantes), établit qu'elle est inadmis-

contre la date du 20 février. Il observe que le frère ainé de Voltaire avait été ondoyé, circonstance rappelée, suivant l'usage, dans l'acte de baptime ; et il est porté à croire qu'il y a confusion à attribuer à Voltaire l'ondoiement de son frère. Il pense que c'étail pour détourner la persécution qu'il redoutait que Voltaire se virillissait de quelques mois. Il est donc persuadé que Voltaire est né le 21 novembre 1694, à Paris mente, et non à Chateray. \* Elle ne s'appelait pas Margoerite, mais Marie-Catherine Donmart. (B.)

sible. L'acte de haptême, du 22 novembre 1694, porte : né le jour précédeul. Cet acte est signé du père, alors notaire, et

qui, en cette qualité, est senti tous les inconvénients qu'il pou-

\* Voltake est le nom d'un petil bien de famille qui appartenail à la mère de l'auteur de la Henriade.

point la naissance d'un homme de lettres, à moins qu'un reste de conscience qu'elle ue peut étouffer ne lui apprenne qu'elle ue parsiendra point à diminuer sa gloire personnelle.

La fortune dont jouissait M. Arouet procura deutgrandas vantages aout Bs. Abaolt celuid ime éducation soiguée, sans laquelle le génie n'atteint jamais la hauteur où il aurait pa s'elever. Si on pareourt l'histoire moderne, on vera que tous les hommes du premier ordre, tous seux dout les ouvrages out approché de la perfection, n'avaient pas eu à réparer le défaut d'une première éducation.

L'avantage de naître avec une fortune indépendante n'est pas moins précienx. Jamais M. de Voltaire n'éprouva le malbeur d'être obligé ni de renoneer à sa liberté pour assurer sa subsistance, ni de soumettre son génie à un travail commandé par la nécessité de vivre, ni de ménaser les préjugés ou les passions d'un protecteur. Ainsi son esprit ne fut point enchalné par cette Italitude de la erainte, qui, non-seglemente mpêche de produire, mais imprime à toutes les productions un caractère d'incertitude et de faiblesse. Sa jeunesse, à l'abri des inquiétudes de la pauvreté, ne l'exposa point à contracter ou cette timidité servile que fait naître dans une âme faible le besoin habituel des autres hommes, ou cette âpreté et cette inquiète et soupçouneuse irritabilité, suite iufaillible pour les âmes fortes de l'opposition entre la dépendance à laquelle la nécessité les soumet, et la liberté que demandent les grandes pensées qui les occupent.

Le jeune Arouet fut mix au colége des jémiles, de dicitale clievés les enfants de la première noblesse, recepté ceur des janisfinites; et les janisnites, oficera à la cour, citalent rares parait des hommes quis, alors obligés par l'assage de choisir un religiou sans la comanitre, adoptacles tantrellement la plus utile à leurs intérêts temporets, qui, ciunt la plus utile à leurs intérêts temporets, qui, ciunt la la fais un homme d'experit et un bomme, voyal desseur de rituerque les revues de homme, voyal desse jeune Arouet les gerne d'un crauda dimense; et le préc de princip de present et au commerce, et le préc de princip de present ex optimon, un prédissit qu'il versit en France le complété du dième; prophéties que l'évisements à séalement instilées.

Au sortir du collége, il retrouva dans la maison paternelle l'abbé de Châteauneuf, son parrain, ancien ami de sa mère. C'était un de ces hommes qui, s'étant engagés dans l'état ecelésiastique par complaisance, ou par un mouvement d'ambition

étrangère à leur âme, sacrifient ensuite à l'amour d'une vie libre la fortune et la considération des diguités sacerdotales, ne pouvant se résoudre à garder tonjours sur leur visage le masque de l'hypocrisie.

poernae.

L'ablie de Châteanneuf était lié aver Ninon , à laquelle sa problét, son esprit, sa liberté de pener, varient fair parolamer depuis long-temps les varientes ma peu trop écharites de sa journese.

L'ablance compagnie lui mais us gre d'autre rénéreure de la consence de la contraction de la c

Nimo avait golde l'étère de sou ami, et hi vaisi jeugé, pur testamer, dont mille franço pur acheter des livres. Aimi, dès son enfance, d'heureuse rècrostances loi apprennieut, indem avant que so raison filt formée, à regarder l'étude, les travarsa de l'osgèri, comme une eccupiant deuxe et louveralle; et, en le rapprochant de quelques ètres suprieures sur opinion evulgiries, lui montralent que l'esprit de l'homme est mi libre, et qu'il a un droit de jarpe tout et qu'il peut commètre; tandisque, par une liche condescendance pour les préjués, les éducations ordinaires ne laisseut voir aux enfants que les marques honteuses de la servieule.

L'hyportisis et l'indoferance régnisient à la cour de Louis NY; on s'a ceuquai d'activire le janséniane, leancoup plus qu'à soulager les maux du peuple. La réquisins d'incefuillé avait fuit perpențe. La réquisins d'incefuillé avait fuit perdure à Calina la confinace due à ser vertus et à son tabeut pour la guerre. On reproductian ai due de Vendâmede manquer à la messe quelquefois, et on stirliouis à son indiction les succès de l'inécidque Marllorough et de l'inecédule Engière. Cette que Marllorough et de l'inecédule Engière. Cette pupe l'autriliouis à son indiction les succès de l'inécidque Marllorough et de l'inecédule Engière. Cette pupe l'autrilion d'indiction de l'inécide de l'activité de versible, se société de Paris les plus brillantes affectaten de porter la liberté et le goût du phisir inson's la lieure.

L'abbé de Châteanneuf introdusit le jenne Volnire dans ces sociétés, et particulièrement dans celle du due de Sulli, du marquis de La Fare, de l'abbé Servien, de l'abbé de Chaulien, de l'abbé Courtin. Le prince de Conti, le grand-prieur de Vendôme, s'y joignaient souvent.

M. Arouet erut son fils perdu en apprenant qu'il fesait des vers, et qu'il voyait lonne compognic. Il voulait eu faire un magistrat, et il le voyait oceupé d'une tragédic. Cette querelle de famille finit par faire euvoyer le jeune Voltaire chez le marquis de Châteauueuf, ambassadeur de France en Hollande.

Sou esil no fut pas long. Madame Dnnoyer, qui s'y était réfugiée avec ses deux filles, pour se séparer de son mart, plus que par zèle pour la religiou protestante, vivait alors à La llaye d'intrigues et do libelles, et prouvait, par sa conduite, que ce n'était pas la liberté de conscience qu'elle y était allés chercher.

M. de Voltaire devint anoureux d'une de ses filles; la mère, trouvant que le seul parti qu'elle pât tirer de cette passion était d'en faire du bruit, so plaiguit à l'ambassadeur, qui défendit à son jeune protégé do conserver des liaisons avec mademoiselle Dunoyer, et le renvoya dans sa famille pour n'avoir pas suiti ses ondres.

Madame Dunoyer ne manqua pas de faire imprimer cette aventure, avec les lettres du jeune Arouet à sa illo, espérant que ce non, déja très connu, ferait mieux vendre le livre; et elle eut soin devanter sa sévérité maternelle et sa délicatesse dans le liibelle même où elle déshonorait sa îllo.

Ou ne reconnalt point dans ces lettres la sensibilité de l'autour de Zaire et de Tanerède, Uu jeune homme passionné sent vivement, mais ne distingue pas lui-même les nuances des sentiments qu'il éprouve ; il ne sait ni choisir les traits courts et rapides qui caractérisent la passion, ni trouver des termes qui peignent à l'imagination des autres lo sentiment qu'il éprouve, et le fassent passer daus leur âme. Exagéró on commun, il parait froid lorsqu'il est dévoré do l'amonr le plus vrai et lo plus ardent. Le talent de peindre les passions sur le theâtre est même un des derniers qui se développent dans les poêtes. Racine n'en avait pas même montré le germe dans les Frères ennemis et dans Alexandre; et Brutus a précédé Zaire : e'est que, pour peindre les passions, il faut non seulement les avoir éprouvées, mais avoir pu les observer, en juger les mouvements et les effets dans un temps où , cessant de dominer notre âme, elles n'existeut plus que dans nos souvenirs. Pour les sentir , il suffit d'avoir un eœur ; il fant , pour les exprimor avec énergie et avec justesse, une àme long-temps exercée par elles, et perfectionnée par la réflexion.

Arrivé à Paris', le jeuno homme oublia hientôt son amour : mais il n'oublia point de faire tous ses efforts pour enlever nne jeune personne estimable et née pour la vertu à une mère intrigaute et corrompue. Il employa le zéle du prosélytisme. Plusieurs évêques, et même des jésuites s'unirent à lui. Ce projet manqua; mais Voltaire eut dans la suite lo bonheur d'être utile à mademoisello Dunoyer, alors mariée an baron de Winterfeld.

Cependant son père, le voyant toujours obstiné à cacte des vers et à virro dans le moude, l'avait excite de sa maison. Les lettres les plus sounises ne le toucluient point : il lui demandait même la permission de passer en Ancierique, pourru qu'à son départ il tui permit d'embrasser ses genoux. Il fallut se résoudre, non à partir pour l'Amérique, mais à entrec deze un procureure.

Il n'y resta pas long-temps, M. de Caumartiu . anni de M. Arouet, fut touché du sort de son fils, et demanda la permission de le mener à Saint-Ange, où , loin de ces sociétés alarmantes pour la tendresse pateruelle, il devait réfléchir sur le choix d'un état. Il y trouva le vieux Caumartin , vieillard respectable, passionné pour Henri IV et pour Sulli, alors trop oubliés de la nation, Il avait été lié avec les houmes les plus instruits du règne de Louis XIV, savait les anecdotes les plus seerètes, les savait telles qu'elles s'étaient passées, et se plaisait à les raconter. Voltaire revint de Saint-Ange. occupé de faire un poême épique dont Henri IV serait le béros, et plein d'ardeur pour l'étude de l'histoire de France, C'est à ce voyage que nous devons la Henriade et lo Siècle de Louis XIV.

Co princo venait de montri. Le peuple, dout la avait de si lonce-lamp l'islot; ce mêma peuple, qui lui avait pardonné ses profusions, ses guerres tos nodespoinnes; qui avait appalant à se profescions, contre les protestants, insultait à a micre peur que jois indécente. Le mêle sollicitée à home contre un livre de dévotion avait fait on-moire pau que jois entre partie par la production partie par la forte de la home-temps adolters cette gaire de la sevant de la home-temps adolters con follours de la home-temps adolters con follours profesion de la production de la production de la home-temps adolters con follours profesion de la production de la

#### J'al vu ees maux , et je n'ai pas vlogt ans.

Il en avait un peu plus de vingt-deux; et la police regarda cette espèce de conformité d'àgo comme un preuve suffisante pour lo priver de sa liberté. C'est à la Bastille que le ieune noête ébaucha le

C'est à la Bastille que le jeune poète ébancha le poème de la Ligue, corrigee sa tragédie d'OEdipe, commencée long-temps auparavant, et fit une pièce de vers fort gaie sur le malheur d'y être. M. le due d'Offéaus, instruit de son innocence, lui cradit sa libert et lui accorda une grafification. a Mouseigueur, lui dit Voltaire, je remercie » votre altesse royale de vouloir bien continuer à » se charger de ma nourriture; mais je la prie de » ne plus se charger de mou logement. »

La tragédie d'écâtipe fui poisée en 4718. L'auteun n'était ecrore comun que paré spices fusitives, par quedques épitres oi l'on trouve la piòlusophie de Chaultein, avec plus d'ésparit et de correction, et par une code qui avait disputé viauement le prix de l'academie française. On lui avait préfére une pièce ridicute de l'Abbé Du Jarry, Il s'agissait de la décoration de l'aute de Notre-Dame, car Losis XIV s'était souvenn, après solvaiset et dis aus de rèque, d'ecomplir cette promoses de Louis XIII; et le premier outrage en vers sérieux que Votture als publié fut un outrage de dévotion.

Né avec un goid sûr et indépendant, Il n'anrait pas vontu mêter l'anour à l'horrer du sujet d'Uédipe, et il oas même présenter sa pièce aux coméliens, sans avir paré et tribut à l'usage, mais elle ne fut pas reçue. L'assemblée trouv godd, « Ge jeuno homme mériterait hien, dissit » Dufresne, qu'en punition de sou organello, anjouds » sa pièce avec cette grande vilaiue scène traduite « de Sophote.»

II faltu céér-, et imaginer un amour épisolòque et froid. La plèce rémisti; mais ce firmilar piet et la scèue de Sopholote en fit le succès. La differation d'utilité par la firmitation de la litérature, et dit, dans son approbation, que cette tragédie prometiat un digine concesseur de Cornelli et de fila-cinc; et cet hommage rendu par un frisid doit, I al réputation désit défigilé, et qui povait eraindrevie de la voie de se voir surpasser, doit à jamais honorer le carractère de la Notie production de la voir surpasser, doit à jamais honorer le carractère de la Notie production de la voir surpasser, doit à jamais honorer le carractère de la Notie production de la voir surpasser, doit à jamais honorer le carractère de la Notie production de la voir surpasser, doit à jamais honorer le carractère de la Notie production de la voir de la voi

Mais Vottaire, dénoncé comme un homme de génie et comme un philosophe à la foule des auteurs médiocres, et aux fanatiques de tous les partis, réunit dès-lors les mêmes ennemts dont les générations, renouvétées pendant soixante ans, ont faitgué et trop souvent troublé sa longue et glorieuse carrière. Ces vers si célèbres :

Nos prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense; Notre crédulité fait toute leur science,

furent le premier eri d'une guerre que la mort même de Voltaire n'a pu éteindre.

A une représentation d'Œdipe, il parut sur le thère, portant la queue du grand-prêtre. La maréelade de Villars demanda qui était e jeune homme qui voulait faire tomber la pièce. On lui dit que c'etait l'auteur. Cette étourderie, qui annonçait un homme si supérieur aux peitlesses de l'amourpropre, Iul Imspira le desir de le counaltre. Vollaire, a dmis dans sa société, eut pour elle uue passion, la première et la plus sérieuse qu'il ait éprouvée. Elle ne fut pas heureuse, et l'enleva pendant assez long-temps à l'étude, qui était déja son premièr besoin; il n'eu parla jamais depuis qu'avee le sentiment du regrete et presque du remords.

Delivré de on mour il continua la Herriade. 

de la tragicia d'Arténiur. Un active formécula 
par lui, et devenue à-la-fois sa maltresse et son 
dive, jous le principal rèle. Le public, qui avaitacié juste pour Céclige, fut au moins sévère pour 
Arténiur; et de toulinaire de tout premier succès. 
Une aversion service pour nue supériorité reconune cue at pas a seule cause; mais elle sait profiltre d'un sentiment naturel, qui nous rend d'autant moins faciles que nous espérond advantage.

Cette tragédie ne valut à Voltaire que la permission de reenir à Paris, dout une nouvelle calomnie et est liaisons avec les cunemis du régout, et et estre autres ace le duc de Bichelien et le fiment baron de Gort, l'avaient fait étolgner. Aissi cet ambilient, dans les vastes projets embrasasient l'Europe et mengient de la bouleurerser, avait choisi para ami, et presque pour confideu, un jume poète : c'et que les hommes supérieurs se deriment et se cherchent, qu'ît out une liaugue commune qu'en souls parent parier et etueuter.

En 1722, Voltaire accompagna madame de Rupelmonde en Hollande. Il voulait voir , à Bruxelles, Rousseau, dout il plaignait les malheurs, et dont il estimait le talent poétique. L'amour de son art l'emportait sur le juste mépris que le caractère de Rousseau devait lui inspirer. Voltaire le consulta sur son poème de la Lique, lui lut l'Épître à Uranie, faite pour madame de Rupelmonde, et premier monument de sa liberté de penser, comme de son talent pour traiter en vers et rendre populalres les questions de métaphysique ou de morale. De son côté. Rousseau lul récita une Ode à la Postérité, qui, comme Voltaire le lui dit alors, à ce qu'on prétend, ne devait pas aller à son adresse; et le Jugement de Pluton, allégorie satirique, et cependant aussi promptement oubliée que l'ode. Les deux poètes se séparèreut enuemis irréconcitiables. Rousseau se déchaina contre Voltaire, qui ne répondit qu'après quinze ans de patieuce. On est étonné de voir l'auteur de tant d'épigrammes licencieuses, où les ministres de la religiou sont continuellement livrés à la risée et à l'opprobre, donner sérieusement pour cause de sa haine contre Voltaire, sa contenauce évaporée pendant la messe. et l'Épitre à Uranie. Mais Rousseau avait pris le ntasque de la dévotion; elle était alors un asile honorable pour ceux que l'opinion mondaine avait flétris, asile sûr et commode que malheureusement la philosophie, qui a fait tant d'autres manx, leur a fermé depuis sans retour.

En 1724, Voltaire donna Mariamure. C'était le sujet d'Arfenine sous des nons nouveaux, arce une latrique moins complayobe et moins resquera nesquera mais c'était sarrout le style de Racine. La pièce fut jouée quarante fois. L'autent constatit, dans la préface, l'opinien de la Motte, qui, né avec beaucoup d'exprit et de raison, mais peu sensible à l'auromois, ne trovauti dans le vera d'autre mérite que celui de la difficulté vaincee, et ne vivalt dans la poiche qu'une forme de convention, voyait dans la poiche qu'une forme de convention, musième pour soutager la mémodre, et à laquelle ses lettres imprinces à la fin d'étégé, pi il vanis déjà consbattu le même poète, qui regorait la thée de strois unifice comme na natre présend.

On doit savoir gré à ceux qui osent, comme La Motte, établir dans les arts des paradoxes contraires aux idées communes. Pour défendre les règles anciennes, on est obligé de les examiner: al l'option reçue se trouve vraie, on a l'avantage de croire par raison ce qu'on croyait par habitude; si elle est fausse, on est délivré d'une crereu.

Cependant II n'est pas rare de montere de l'haumeur contre ceux qui nous forcut al estimber ce ce qui nous forcut al estimber ce que nous vons admis sans réflexion. Les espris, de nome vons admis sans réflexion. Les espris, de comment sur l'oreller du doute, ne sont pas commune; cent qui ont tourmenés du deir di atteinment sur l'éveller du doute, ne sont pas commune; cent qui ont tourmenés du deir di atteindre la vérifé sont plus rares encore. Le vulgière d'est de l'évrifé sont plus rares encore. Le vulgière de la vier d

C'est vers la même époque que parut la Henriade, sons le uom de la Ligue. Une cople imparlaite, enlevée à l'auteur, înt imprimée furtivement; et non seulement il y était resté des lacunes, mais on en avait rempli quelques unes.

La France cut donc enfin un poème épique. On peut reprettes mas doute que Voltaire, qui a mis tant d'action dans ses tragédies, qui y fait parfet aux possions un hangage si nature et ai vrai, qui a su épitement les peinder, e, c par l'analyse des cutilicats qu'élles font éponver, et par les traits qu'il leur échaprent, n'ait polit déproyé apre les rinis qu'il leur échaprent, n'ait polit déproyé action et voits au même derçi; tanis un sujet si connu, si voits au même derçi; tanis un sujet si connu, si pris de nous, laissait peu de lillerté à l'immignation du poéte. La passion soultur et cruelle du fantisme, s'exerçant sur les personnages subternes, ne ponvait exciter que l'horreur. Un canbition hypocrite était la seule qui animál tes ches de la Ligue. Le héros, herave, humain, et gulant, mais n'éprouvant que les maheurs de la fortune, et les éprouvant seul, ne pouvait inféresser que par sa valeur et sa clémence; calin il était imposible que la conversion un peu forcée de flenri l'i formát sinais un dénoûment bles hévôtque.

Mais si, pour l'intérêt des événements, pour la variété, ponr le mouvement, la Henriade est inférieure aux poèmes épiques qu' étalent alors en possession de l'admiration générale, par combien de beautés neuves cette infériorité n'est-elle point compensée l Jamais une philosophie si profonde et si vraie a-t-elle été embellie par des vers plus sublimes ou plus tonehants? quel antre poème offre des caractères dessinés avec plus de force et de noblesse, sans rien perdre de leur vérlté historique? quel autre renferme une morale plus pure, un amont de l'humanité plus éclairé, plus libre des préingés et des passions valgaires? Que le poête fasse agir ou parler ses personnages, qu'il peigne les attentats du fanatisme ou les charmes et les dangers de l'amonr, qu'il transporte ses lecteurs sur un champ de bataille ou dans le ciel que sou imagination a créé, partout il est philosophe, partout il paraît profondément occupé des vrais intérêts du genre bumain. Du milieu uiême des fietions on voit sortir de grandes vérités, sous un pinceau toujours brillant et toujours pur.

Parmi tous les poèmes ópiques, la Herriace seules an hat mora; non qu'en patses direqu'élle soit le développement à 'une seule vérité, idée p-à dantesque à laugule un poète ne peut sessjettir sa marche, mais parcequ'elle respire partous la baline de la guerre et du Sanatisme, la tolerauce et l'amour de l'hammailé. Caluque poème perend récesmour de l'hammailé. Caluque poème perend récestif de la carrie de la carrie de la résident. Assai plus de raison fiera de proprès parmi les hommes, abus co poème anny d'abilitraiseme, abus co poème anny d'abilitraiseme.

On peut comparer la Herriande à l'Estridie toutes deux portent l'empreinte du génie dans tout ce qui a dépendu du poète, et n'ont que les dédaux d'un sujet dont le choix à également été dicéé par l'esprit national. Mais Virgile ne voulait que flaiter l'orqueil des Romains, et Voltaire eut le moiff plus noble de préserver les Français da finatisme, ca leur retraçant les crimes où il avait entraîné leurs ancêtres.

La Henriade, OEdipe, et Marianne, avaient placé Voltaire hien au-dessus de ses contemporains, et semblaient fut assurer une earrière brillante, toorsqu'un événement fatal vint troubler sa vie. Il arait répondu par des paroles piquantes au mépris que lui avait témotgue un homme de la com', qui s'en vengac en le fesant insuiter par ses gens, sans compromettre sa s'arcté personnelle. Ce fut à la porte de l'hôtel de Sulli, où il dinait, qu'il requit et outrage, dont le due de Sulli ne dégnat été un traite de la comment de la com

Dis Versit 4 pant, à ce nigli, d'armande des renseignements à Voltaire, Voltaire for répondi les c'actives à Thérrist, et ve les comment équipme Dis Versit : Le christale de la bidancidace de la comment de quitaire. Dis Versit : Le christale de la bidancidace de la militer à l'insert, à distant qu'algorité de la la distre à l'insert, à dans qu'algorité de part de la militer à l'insert, à l'aute qu'algorité de la la distre à l'insert, à la pare, il trours for manurals que Vollatie ne fill pas de son sentimers à quite et ce pieux de l'insert à l'insert

» Peu de jours après cette scene, Voltaire, étant encore à diner rhez le due de Suill, fut demandé à la porte pour une bonne gravre : à ce mot de bonne gravre , il se lève avec précipitation , et, tenant sa servirite à la main. Il court à la porte, ou était un facre, et dans ce facre deux hommes qui, d'un ton doient, le prient de monter à la portiere. A peine y fut-il, que l'on d'eux le retint par son habit, tandis que l'autre lui appliquait sur les épaules cinq on six coups d'une petite baguette. Le chevalier de Hohan, qui, à dix pas de là, étail dans sa volture, leur crie : C'est assez, . Voltaire, rentré dans l'hôtel, demande au due de Sulli de regarder cet outrage fait à l'un de ses convives consue fait à lui-meme, Il le soll cite de se joindre à lui pour poursuivre la vengeance, et de venir chez le commissaire en certifier la déposition. Le due de Sulti se refuse à tout. Cette indifférence de la part d'un homme qui depuis dix ans le traitait en amt, l'irrita encore davantage : il sort, et depuis ce moment il ne voulut ni voir, ni enteudre parier du due de Sulii,

a Voltaire outrage... In a recours qu'à son seul courage... En unaire d'armes vicul tous les mains ini donner les leçons; quand il a acquis toute la deulérité nécessire, il se rend au Hôther-Pernais, cutre duns la logo de était le élevalier de Roban : Monsieur, lui divil, si quédque affaire d'intéret un rous a point fait condiér l'outrage dout jai à me plaindre, j'espère que vots n'en rendre raison. « Thieriet, dont nous tenons le fait, était reid à la porte de la dige.

» Le chevalier de Hokan accepte le déli pour le lendemala à neuf heures, assigne lui-même le rendez-vons à la porte Saint-Antoine, et le soir même fait part à sa famille din cartei qu'il a reçu. Tous les Robains se mettent en mouvement ji lis rouvent à Versailles... et Voltaire est envogé à la Baville. »

Guy-Auguste de Rohan-Chalot, né en 1685, nommé maréchal-de-camp en 1719, lieutenant-général en 1734, est mort le 13 septembre 1700. Il avait épousé la file de madaine Guyon, dont Voltaire parle dans son Siècle de Louis XIV, chapèire xxxvin. (Il)

Voltaire fait mis à la Bastille le 17 avril (1726, Il demanda la permission d'aller en Augleterre et le 20 avril, fait donné l'ordre de son Carginement, sons la condition d'aller en Angéeterre. Il det partir le 2 mai, sons la conditio d'un nommé Coude, qui avait mission de l'accompagne pleup à Calais (voger l'Hatloire de la délantion ées philosophes, etc., par J. De'ort, 1829, tome II, pages 3 de suits.)

Cette seconde détention de Voltaire fut donc, tout au plus, de seize jours.

Voltsire, pour punir le due de Sulli de l'indifférence qu'il avait montrée lors de l'insulte faite par Rohan, supprima, dans la Henrinde, le presennage de Sulli qu'd y avait d'abord placé, et le remplace pur Moriny, (f.) moigner aucun resseutiusent, persuadis saus doute que les desceudants des Frances ont couservé droit de vie et de mort sur ceux des Gaulois. Les lois fureut muettes; le partement de Paris, qui a puni ou fait punir de moidares outrages, fossay ills out eu pour objet quelqu'un de ses subalternes, crut ne rien devoit a un simple citopen qui n'était que le premier bomme de lettres de la usation, et garda lo silence.

Voltaire voulut prendre les movens de venger l'honneur outragé, moyens autorisés par les mœurs des nations modernes, et proscrits par leurs lois : la Bastille, et au bout de six mois 1 l'ordre de quitter Paris , furent la punition de ses premières démarches. Le cardinal de Fleury n'eut pas même la petite politique de donuer à l'agresseur la plus légére marque de mécontentement. Ainsi, lorsque les lois abandonnaient les citovens, le pouvoir arbitraire les punissait de chercher une vengeance que ee sileuce rendait légitime, et que les principes de l'honneur prescrivaient comme nécessaire. Nous osous eroiro que de notre temps la qualité d'homme serait plus respectée, que les lois ne seraient plus muettes devant le ridicule préjugé de la naissance, et que, dans une querelle entre deux eitoyeus, ee ne serait pas à l'offense que le miuistère enfeverait sa liberté et sa patrie. Voltaire lit encore à Paris un voyage secret et

inuité ?; il vit trop qu'un adversaire, qui disposait à son gré de l'autorité ministérielle et du pouvoir judiciaire, pourrait également l'étiter et le perdre. Il s'ensevelit dans la retraite, et débâigna de s'occuper plus long-teunya és a vengenence, ou plutôt il ne voulut se venger qu'en acculdant son ennemi du poids de sa gloire, et en le furçaut d'entendre répèter, au bruit des acclamations de l'Eurone. Le nou ou'll avait voulus viilir.

L'Augieterre fut son asilo. Newton n'était plus, mais son septir fegnaits ure scomparitotes, qu'il avait instruits à ne recomstire pour guides, dans Fletude de la nature, que l'expérience et le ciercul. Locke, dont la mort était encore récente, avait donné le premier une théorio de l'ambe lumaine, fondée sur l'expérience, et montré la route qu'il funt suivre eu méchaphyaque pour ne point s'egarer. La philosophie de Staffeebury, commeutée par Bollinghosée, emalleli par les vess de Pope, avait fait naître en Augieterre un désano qui anonçait une morte fondée sur des modifs faits monçait une morte fondée sur des modifs faits

 La détention ne foit pas de six neois, mais de quelques jours; voyez la note prevédente. (B.)
 Pour Licher d'avoir raison du cluvalier de Roban; voyez-a lettre à Thériot, du 12 noti 1725, (B.) pour émonvoir les âmes élevées, sans offenser la raison.

Cependant, en France, les meilleurs esprits cherchaient encore à substituer, dans nos écoles, les hypothèses de Deseartes aux absurdités de la physique scolastique ; une thèse où l'on soutenait soit le système de Copernie, soit les tourbillons. était une victoire sur les préjngés. Les idées innées étaient deveuues presque un artiele de foi aux yeux des dévots, qui d'abord les avaient prises pour une hérésie. Malebranche, qu'on eroyait entendre, était le philosophe à la mode. On passait pour un esprit fort, lorsqu'on se permettait de regarder l'existence de cinq propositions, dans le livre illisible de Jansénius, comme un fait indifférent au bonheur de l'espèce hamaine, ou qu'on osait lire Bayle sans la permission d'un docteur en théologie.

Ce contraste devait exciter l'enthousiame d'un homme qui, comme Oaiser, avaitéessonefance, seconé tous les préjugés. L'exemple de l'Angleterre son la montrait que la vérité n'est pas faite pour restre un severe entre les mains de quelques philosophes, et d'un perfen mombre de gaux des mondes inselhes, et d'un perfen mombre de gaux des mondes inselhes, et d'un perfen mombre de gaux des mondes inselhes, et d'un perfen mombre de groupe en de l'antie vere eux des errours dout le peuple est la viseum, maiss en readant cesa mêmes les décineurs, lorsque leur état ou leurs places leur y fuit tous-treu un intérét démiréque ourés et, petits à laisser procerire ou même à persécuter leurs préceptures, s'ils socsul fere equ'eux-mêmes pessent en

Dès ee moment, Voltaire se sentit appelé à détruire les préjugés de tonte espèce dont son pays était l'esclave. Il sentit la possibilité d'y réussir par un mélange heureux d'audace et de souplesse, en sachant tantôt céder aux temps, tantôt en profiter, ou les faire naltre; en se servant tour à tour. avec adresse, du raisonnement, de la plaisanterie, du charme des vers, ou des effets du théâtre; eu rendant enfin la raison assez simple pour devenir populaire, assez aimable pour ne pas effrayer la frivolité, assez piquante pour être à la mode. Ce grand projet de se rendre, par les senles forces de son génie, le bienfaiteur de tont un peuple, en l'arrachant à ses erreurs, enflamma l'àme de Voltaire, échauffa son courage. Il jura d'y consacrer sa vie, et il a tenu parole.

La tragédie de Brutus fut le premier fruit de son voyage en Augleterre.

Depuis Cinna notre théâtre n'avait point retenti des fiers acceuts de la liberté; et, dans Cinna, ils étaient étouffés par ceux de la vengeance. On trouva dans Brutua la force de Corneille avec plus de pompe et d'éclat, avec un naturel que Corneille n'avait pas, et l'écigance soutence de flacine. Janais les droits d'un peuple opprime n'avaient été expanés avec plus de force, d'éloquence, de precision même, que dans la seconde scène de Brutua. Le ciquième aete est un chef-d'œuvre de pathétique.

On a respondir au poète d'avoir introduit l'amour dance sui pit i miponant et à terrille, et suriont un amour sans un grand intérêt; mais l'inse, entrale jeur un sutre motif pue l'amour, edi été aviil; la sérvirité de Brutus n'ent plus détiré l'ame des speciateurs; est de cal mour côt trop intéressé, il désit à ersindre que leur cour roit trahi la cues de fomme. Ce fin après cette pièce que Fontenelle dit à Voltaire, « qu'il ne è e croyait point propre à la trapélie; que son » l'ant.—è vais done relire vus Pastoraire, » lui récondit Voltaire.

Il crut alors pouvoir aspirer à une place à l'académie française, et on pouvait le trouver unodeste d'avoir attendu si long-temps; mais il n'eut pas même l'honneur de balaneer les suffrages. Le tiros de Boza prononça, d'un ton doctoral, que Voltaire nescrait jamais un personuage académique.

Ce de Boze, outilé aujourd'hui, était un deces hommes qui, avec peu d'esprit et une seinemendiorre, se glissent daus les maisons des grands et des gens en place, et y réosissent parreq qu'ils ont précisément ce qu'il fant pour saitafaire la vanisé d'avoir étex soi des gens de lettres, que leuresprit ne peun ni inspirer la crainte ul humilier la mour-propre. De Boze était d'allerens na personnage important; il exercit alors à Paris l'emphol d'impecteur de la literaire, que depuis la magistrature a usurpé sur les gens de lettres, à qu'il ravidité des hommes réhes ou acrédités ne laisse que les places dont les fonctions persounelles exigent des lumières et des talents.

Aprica Brutar, Vollaire II. In Mert de Cârer, and la difficiaria per Shahespeere, dont li mitta quelques science en les combellissant. Cette tragédire au la collège. Il m'essait risquer sur les thétier que se conson en les combellissant. Cette tragédire au na collège. Il m'essait risquer sur le thétier une na collège. Il m'essait risquer sur le thétier une ne collège. Il m'essait risquer sur le thétier une collège. Il m'essait risquer sur le trois a des; car les innovations peu importantes en aut pas todjeurs cettle qui soult-treat in minis les ennemis de la nouveaufé. Les petits especies divient et le minis les cennemis de la nouveaufé. Les petits especies d'orient de puis l'apprès des petitse doisses. Cependant un style noble, hardit, flupré, mais toujours nature de la l'inè-

rateurs du mondo; la force et la grandeur des caractiers, ls eurs profundqui règne dans les discours de ces deruiers Romains, occapen et attachent les spectateurs faits pour sentir ce mérite, les hommes qui ont dans le cœur ou dans l'esprit quelque rapport avec ees grands personnages, ceux qui aiment l'histoire, les jeunes geus onfin, encorepleins de ces objetsque l'éducation a mis sous leurs yeux.

Les tragédies historiques, comme Gima, la Mortele Pompie, Entrata, Rome samele, le Trianvirat, de Voltaire, ne peuvent avoir l'Intérêt du Cold, d'Iphigingi, de Zoire ou de Répoe, Les passions douces et tendres du cour humain ne pomraient y d'évelopper sons distartie et tablean historique qui en est le sujet; les évênements ne powent; y tivo disposéa seve la même libratej non estatie servir à l'effet thékarta. Le potre yent bien mois mattre des caractères. L'infects, qui est ce-lui d'une antium on d'une grande révolution, plantique de la comme de mois mattre des caractères. L'infects, qui est ce-lui d'une antium on d'une grande révolution, plantique de la comme de l'adjend des entiments moins personnées et moisse derrejuges.

Mais, Join de procetire ce genro cenume plus (roid, comme mois fivorable un givin éramati-que du poite, il fiadurait l'encourager, parce qu'il que du poite, il fiadurait l'encourager, parce qu'il que du poite, il fiadurait l'encourager, parce qu'il que parce qu'en fort de grands talbeaux historiques, et qu'enfin évat cetui qu'en peut enpoyer aver plus de surceix à d'ever l'am et à li former. On doit sans doute placer an premier rang tes powers qui, comme Malonet, comme Alaire, et sons d'a li fois des tragédies indéressantes ou terribles, et de grands tableaux; mais ces sujées sont très rares, et lis exigent des talents que Voltaire seul a réunis pisopulés.

On ne voubui poiat permettre d'imprimer de Mort de César, on fit un crime à Pasteur des semiments républicains répandus dans sa pièce, son languez, que firmtus n'en est pas plus le hères son languez, que firmtus n'en est pas plus le hères que César; que l'opté, dans un preu prumente que César; que l'opté, dans un preu prumente lutier, en a conserva l'Imparciatific. Mais, sonait totte, en a conserva l'Imparciatific. Mais, sonait un extrainal de Fleury, le languego de la servitude ciatil te oeul qui pla prastite innocati.

Qui croirait aujourd'hui que l'élégie sur la mort do mademoiselle Lecouvreur ait été pour Voltaire le sujet d'une persécution sérieuse, qui l'obligea de quitter la capitale, où il savait qu'henreusement l'absence fait tout oublier, uneme la fureur de persécuter!

Les théâtres sont une institution vraiment utile ; e'est par eux qu'une jeunesse inappliquée et frivole conserve encore quelque habitude de sentir et de penser, que les idées morales ne lui deviennent point absolument étrangères, que les plaisirs de l'esprit existent ponr elle. Les sentiments qu'excite la représentation d'une tragédie élèvent l'âme, l'épurent, la tirent de cette apathie, do cette personnalité, maladies auxquelles l'homme riche et dissipé est condamné par la nature. Les spectacles forment en quelque sorte un lien entre la classe des hommes qui pensent et celle des hommes qui ne pensent point. Ils adoueissent l'austérité des uns, et tempérent dans les autres la dureté qui naît de l'orqueil et de la légèreté. Mais, par une fatalité singulière, dans lo pays où l'art du théâtre a été porté au plus haut degré de perfection , les acteurs, à qui le public doit le plus noble de ses plaisirs, condamnés par la religion, sont flétris par un préjugé ridicule.

Voltaire osa le combattre, Indigné qu'une actrice célèbre, long-temps l'objet de l'enthonsiasme, enlevée par une mort prompte et eruelle, fût, en qualité d'excommuniée, privée de la sépulture, il s'éleva et contre la nation frivole qui soumettait lâchement sa tête à un jong honteux, et contre la pusillanimité des gens en place, qui laissaient trauquillement flétrir ce qu'ils avaient admiré. Si les nations ne se corrigent guère, elles souffrent du moins les leçons avec patience. Mais les prêtres, à qui les parlements ne laissaient plus excommunier que les sorciers et les comédiens. furent irrités qu'un poête osât leur disputer la moitié de lenr empire, et les gens en place ne lni pardonnèrent point de leur avoir reproché leur Indigno faiblesse.

Voltaire sentit qu'nn grand succès an théâtre pouvalt senl, en lui assurant la bienveillance pnblique, le défendre contre le fanatisme. Dans les pays où il n'existe aucun pouvoir populairo, tonte classe d'hommes qui a un point de ralliement devient une sorte de puissance. Un auteur dramatique est sous la sanve garde des sociétés pour lesanelles le spectaele est un amusement on une ressource. Ce publie, en applandissant à des allusions, blesse ou flatte la vanité des gens en place, déconrage ou ranime les partis élevés contre eux, et ils n'osent le braver ouvertement. Voltaire donna done Eriphyle, qui ne remplit point son but; mais, loin de se laisser abattre par ce revers, il saisit le sujet de Zaire, en concoit le plan, achève l'ouyrage en dix-huit jours, et elle paralt sur le théâtre quatre mois après Eriphule.

Le succès passa ses espérances. Cette pièce est la première où , quittant les traces de Corneille et de Racine, il ait montré un art, un talent, un style, qui n'étaient plus qu'à lui. Jamais un amour plus vrai , plus passionné , n'avait arraché de si douces larmes; jamais aucnn poète n'avait peint les fureurs de la jalousie dans nne âme si tendre, si naive, si générense. On aime Orosmane, lors même qu'il fait frémir : il immole Zalre, eette Zaire si intéressante, si vertuense, et on ne peut le hair. Et s'il était possible de se distraire d'Orosmane et de Zaire, combien la religion n'est-elle pas imposante dans le vienx Lusignan I Quelle noblesse le fanatique Nérestan met dans ses reproches! Avec quel art le poète a su présenter ces chrétiens qui viennent troubler une nuion si touchantel Une femme sensible et pieuse pleure sur Zaîre qui a sacrifié à son Dieu son amour et sa vie, tandis qu'un homme étranger au christianisme pleure Zaire, dout le cœur, égaré par sa tendresse pour son père, s'immole an préjugé superstitieux qui lui défend d'aimer un homme d'une secte étrangère : et c'est là le chef-d'œuvre de l'art, Ponr quiconque ne croit point anx livres juifs, Athalie n'est que l'école du fanatisme, de l'assassinat et du mensonge. Zaire est pour toutes les opinions, comme dans tous les pays, la tragédie des eœurs tendres et des âmes pures.

Elle fut suivie d'Adélaide du Guezelin, également foudés sur l'amour, et où, coanne dans Zaire, des héros français, des éveniements de notre histoire, rappelés en beaux vers, ajoutaient encore à l'intérêt: mais e'dati le patriotisme d'nn citoyen qui se plaît à rappeler des nom respectés et de grandes époques, et non cepatriotisme d'antichamfre, qui depois a tant récuss sur la seche français.

Addelaide n'eut point de succès. Un plaisant du parterre avait empéché de finir Marianne, en criant : La reine boit; un autre fit tomber Adélaide, en répondant : Coussi, coussi, à ce mot si noble, si touchant de Vendôme : És-tu content, Couci?

Cetto même piece reparats sons le nom du Bue de Foiz, corriège minos d'après le sentiment de l'auteur que sur les juepments des critiques; effe rénsait mieux. Mais foreque, long-tempa après, les trois coups de marcian du Philosophe suns le arie eurent après, qu'on ne sillitent plus le ceup de canno d'Adélanté; lorsqu'elle se remontra sur certain de l'auteur de l'auteur de l'auteur de l'auteur de les leuns de la pièce que de critique qu'elle urait couyée; alors elle culeva tou les suffrages, abres on sessit totte la leuné du rois de Vendars on sessit totte la leuné du rois de Vendôme, aussi amonreux qu'Orosmauc: l'un jaloux par suite d'un caractère impérieux, l'autre par l'excès de sa passion; l'un tyrannique par l'impétuosité et la hanteur naturelle de son âme, l'autre par un malhenr attaché à l'habitude du ponyoir absolu. Orosmane, tendre, désintéressé dans son amour, se rend coupable dans un moment de délire où le plonge nne erreur excusable, et s'en punit en s'immolant lui-même; Vendôme, plus personnel, appartenant à sa passion plus qu'à sa maltresse, forme, avec une fureur plus tranquille, le projet de son crime, mais l'expie par ses remords et par le sacrifice de son amour. L'un montre les excès et les malheurs où la violence des passions entraîne les âmes généreuses; l'autre, ce que peuvent le repentir et le sentiment de la vertu sur les âmes fortes, mais abandonnées à leurs passions,

On prétend que le Temple du Goût nuisit heaucoup au succès d'Adélaide. Dans cet ouvrage charmant, Voltaire jngeait les écrivains du siècle passé, et même quelques uns de ses contemporains. Le temps a confirmé tons ses jugements; mais alors ils parurent autant de sacrilèges. En observant cette intelérance littéraire, cette nécessité imposée à tout écrivain qui veut conserver son repos, de respecter les opinions établies sur le mérite d'un orateur ou d'un poête; cette fureur avec laquelle le public poursnit ceux qui oseut, sur les obiets même les plus indifférents, ne penser que d'après eux-mêmes; on serait tenté de croire que l'homme est intolérant par sa nature. L'esprit, le génie, la raison, ne garantissent pas toujours de ce malhenr. Il est bien peu d'hommes qui n'aient pas en secret quelques idoles dont ils ne voient pas de sang-froid on on ose affaiblir ou détruire le culte.

Dans le grand nombre, oesentiment a pour oripine l'orquiel I l'envis. On regarde comne affectant sur nous nue supériorité qui nous Mossetant sur nous nue supériorité qui nous Mossel'écrivain qui, en critiquant ceux que nous admirons, a Pair de se croire supérieur à eux, et deinos à nous-mêsse. On criant qu'en abstant le statue de l'homme qui n'est plus, il ne prétende écever à sa place celle d'un homme visuat, dont la gluire est tonjours un spectade affigeant pour la médierrité. Mais é des espris supérieurs s'abandonnent à cette espèce d'intelérance, cette inflésese excussible et passegère, née de la paresse et de l'habituse, évile lièuett à la vérité, et ne produit ai l'inspice ni la presequieur ni la presequieur

Dans sa retraite, Voltaire avait conçu l'henreux projet de faire connaître à sa nation la philosophie, la littérature, les opinions, les sectes de l'Angleterro, et il lit ses Lettres sur les Anglais. Newtou, dont ou ne connaissait en France ni les opinions philosophiques, ni le système du monde, ni presque même les expériences sur la lumière; Locke, dont le livre traduit en français n'avait été In que par un petit nombre de philosophes; Bacon qui n'était célébre que comme chancelier; Shakespeare, dont le génie et les fautes grossières sout un phénomène dans l'histoire de la littérature; Congrève, Wicherley, Addison, Pope, dont les noms étaieut presque inconous même de nos gens de lettres; ces quakers fanatiques sans être persécuteurs, juseusés dans leur dévotion, mais les plus raisonnables des chrétiens dans leur eroyance et dans leur morale, ridieules aux yeux du reste des hommes pour avoir outre denx vertus, l'amour de la paix et celui de l'égalité; les autres sectes qui se partageaient l'Angleterre; l'influeuce qu'un esprit général de liberté y exerce sur la littérature, sur la philosophie, sur les arts, sur les orinions, sur les mœurs: l'histoire de l'insertion de la petite-vérole, reçue presque sans obstacle, et examinée sans prévention, malgré la singularité et la nouveauté de cette pratique : tels furent les objets principaux traités dans cet ouvrage.

Fontenelle avait le premier fait parler à la raison et à la philosophie un langule agrichle et jiquant; il avait su répaudre sur les sciences la lumier d'une philosophie todquers sage, souvent line, quedquetois profondre dans les Lettres de Voilaire, ou trouve le merite de Fontenelle avez plus de guit, de natured, de landiesse et de guite. En vieut pas répaudre sur le vérité des ombres qui la vieut pas répaudre sur la vérité des ombres qui la plaisatterie de provienteire, mais exvent sur de plus grands objets, u'écati jamais vorrompues peu un verité de dévoicen nomente.

Cet ouvrage fut paruii nous l'époque d'une révolution; il commença à y faire naître le goût de la philosophie et de la fittérature anglaises; à nous intéresser aux mours, à la politique, aux connaissances commerciales de ce peuple; à répandre sa langue parni nous. Depuis, un enaousement puéril a pris la place de l'ancienne indifference; et, par une singularité renarquable, Voltaire a ce ueucore la gloire de le combattre et d'cu diminuer l'influence.

Il nous avait appris à sentir le mérite de Shakespeare, et à regarder son théâtre comme une mine d'où nos poètes pourraient tirer des trèsors; et lorsqu'un ridicule enthousiasme a présenté

comme un modèle à la nation de Bacine et de Voltaire ca polée Goupent mais suvage et bizarre, et a voulu nous donner pour des tableaux idențiques et vrais de la nature ses toiles chargées do compositions absurdes et de caricatures deçoilantes et grossières, Voltaire a délendu la cause du goit et de la raison. Il nous avait reproché la trop grande tinhilité de notre théâtre; il fut obligé de nous reprocher d'y vouloir porter la licence

barbare du théâtre anglais. La publication de ces Lettres excita une persécution dont, en les lisant aujourd'hui, on aurait peine à concevoir l'acharnement; mais il y combattait les idées innées, et les docteurs croyaient alors que, s'ils n'avaient point d'idées innées, il n'y aurait pas de earactères assez sensibles pour distinguer leur âme de celle des bêtes. D'ailleurs, il y soutenait avec Locke qu'il n'était pas rigoureusement prouvé que Dieu n'anraît pas le pouvoir, s'il le voulait absolument, de donner à un élément de la matière la faculté de penser ; et c'était aller contre le privilège des théologiens, qui prétendent savoir à point nommé, et savoir senfs, tout ce que Dieu a pensé, tout ce qu'il a fait ou pu faire depuis et même avant le commencement du monde.

du monde. Enhant y examinati quelques passages des Perseries de Pascal, ouvrage que les jésuites mêmes ciaciam tolégie de respecter malgré eux, comme ceux de saint Augustin. On fot semdalisé de voir un poète, ma luique, oes juper Pascal. Il sembali, qu'attrapure le seul des défenseurs de la religion échellemen qu'el auprès des gous du monde la réjentation d'un grand houme, c'édia datages checlement qu'el auprès des gous du monde la réjentation d'un grand houme, c'édia datages libre si le géomèter, qui s'auti prunis de se consiserre à sa défense, était euvraineu d'avoir souvent unal risoone.

Le deepgi demanda la suppression de Lettra sur Le Anglia, e Hoinit par un arrêt du conseil. Ces arrêts se domont sans examen, comme une opére de déchomagement du subido que le gouverneuent nôtient des assemblées du clergé, et un récompense de leur faeillé à Forcorder. Les ministres noblient que l'intérêt de la putense aucuitre n'est pas de maintenir, mais de laises rétruire, par les proprès de la raison. Tempire dont les prétres out à long-cump aduct avec tunt de la parlactic et qu'il n'est pas d'une bonne positique con décisiones.

Le parlement brûla le livre, suivant un usage iadis inventé par Tibère, et devenu ridicule depuis l'invention de l'imprimerie; mais il est des gens anxquels il faut plus de trois siècles pour commencer à s'apercevoir d'une absurdité.

Toute cette persécution s'exerçait dans le temps même où les miracles du diaere Pâris et ceux du P. Girard convraient les deux partis de ridicule et d'opprobre. Il était juste qu'ils se réunissent contre un homme qui osait précher la raison. Ou alla jusqu'à ordonner des juformations contre l'auteur des Lettres philosophiques. Le garde-dessceanx fit exiler Voltaire, qui, alors absent, fut averti à temps, évita les gens envoyés pour le conduiro an lieu de son evil, et aima mieux combattre de Ioin et d'un lieu sûr. Ses amis prouvérent qu'il n'avait pas manqué à sa promesse de ne point publier ses Lettres en France, et qu'elles n'avaient parn que par l'infidélité d'un relieur, lleureusement le garde-des-seeaux était plus zélé pour son autorité que pour la religion, et beaucoup plus ministre que dévot. L'orago s'apaisa, et Voltaire eut la permission de reparaltre à Paris.

Le celme ne dura qu'un instant. L'Épitre à Urauie, jusqu'alors rendermée dans le secret, fut imprimée; et, pour échapper à une persécution nouvelle, Voltairo fut obligé de la désavouer, et de Pattribuer à l'abbé de Chanileu, mort depuis plusieurs années. Cette imputation lui faisait liouueur comme poète, sans nuiro à sa réputation de eltrétion.

La nécessité de mentir pour désayoner un ouvrage est une extrémité qui répugne également à la conscience et à la noblesse du caractère; mais le erime est pour les hommes injustes qui rendent ce désaveu nécessaire à la sûreté de celui qu'ils v forcent. Si vous avez érigé en crime co qui n'en est pas un, si vous avez porté atteinte, par des lois absurdes ou par des lois arbitraires, au droit naturel qu'out tous les hommes, non seulement d'avoir une opinion, mais de la rendre publique : alors vous méritez de perdre celui qu'a chaque homme d'entendre la vérité de la bouche d'un autre, droit uni fonde seul l'obligation rigoureuse de no pas mentir. S'il n'est pas permis de tromper, c'est parce que tromper quelqn'un c'est lui faire un tort, ou s'exposer à lui en faire un; mais le tort suppose un droit, et personne n'a celui de chercher à s'assurer les moyens de commettre une injustice.

Nous ne disculpous pas Voltaire d'avoir donné son ouvrage à l'abbé de Chautieu; une telle imputation, indifférente en elle-même, n'est, comme on sait, qu'une plaisanterie. C'est une arme qu'ou donne aux gens en place, lorsqu'ils sont disposés à l'indulgence, sans oser en convenir, et dont ils

se servent pour repousser les persécuteurs plus sérieux et plus acharués.

L'indirection avec laquelle les anis de Voltaire récitèrent quelques fragments de la Pacell fut la cause d'une sourveile periceution. Le garde-dessexus mence le pole d'une cut de base-fouse, si junnis il paraissait ries de cet ouvrage. A un longue distance du temps on les typus subulernes, si boutis d'une puissance ephêmère, ont code circi un tel langago des hommes qui son la gloire de leur patrie et de leur siècle, le sentiment de leur patrie et de leur siècle, le sentiment de l'indignation. L'oppresseur et l'oppriné sont égapouve dans la toute, mais le sono d'oppriné, pouver dans la toute, mais le sono d'oppriné, con consentant de l'entre de l'entre de sur de l'entre de l'entre de l'entre de sur de l'entre de l'entre de l'entre de sur de l'entre de l'entre

Ce fut dans le cours de ces orages que le lieuteuant de police llérault dit un jour à Voltaire : « Quoi » que vous écriviez, vons ne viendrez pas à bont » de détruire la religion elirétienne. » — « C'est co » que nous verrons, » répondit-il.

Dans un noment où l'on parlait beaucoup d'un homme arreité, sur unelettre de caethet suspecto de fausseté, il demanda au même magistrat eo qu'on faisait à eeux qui falirquaient de fausses lettres de cachet. « On les pend. » — « C'est toujours bien » fait, en attendant qu'on traite de même eeux qui » en sistent de vraies. »

Fatigué de tant de persécutions. Voltaire crut alors devoir changer sa manière do vivro. Sa fortune lui en laissait la liberté. Les philosophes anciens vantaient la pauvreté, comme la sauvegardo de l'indépendance. Voltaire voulut devenir riche, pour être indépendant : et il eut également raison. On ne connaissait point chez les anciens ces richesses secrètes qu'on peut s'assurer à la fois dans différents pays, et mettre à l'abri de tous les orages. L'abus des confiscations y rendait les richesses aussi dangerenses par elles-mêmes que la gloire ou la faveur populairo. L'immensité de l'empire romain, et la petitesse des républiques greeques, empéchaient également de soustraire à ses ennemis ses richesses et sa personne. La différence des mœurs entre les nations voisines, l'ignorance presque générale de toute langue étrangère, une moins grande communication entre les peuples, étaient autant d'obstacles au changement de patrie.

D'un antre côté, les anciens connaissaient moins ces aisunces de la vie, nécessaires, parmi nous, à tous ceux qui ne sont point nés dans la pauvreté. Leur climat les assujettissait à moins de besoins réels, el les riches donnaient plus à la magnificence, aur raffinements de la delauche, aux cueès, aux geterre, il artix veu dans le plus graud moude, fantisies, qu'aur commodités habitudes et jour-luis de la fair plus facilité à la tére plus difficies à la mode, les femmes les la fois plus facile d'être parvies, et plus difficies d'être riches sans danger, les richesses n'étaient apas chez eux, comme parmi nous, un moyen de soustraire à un oppressoin injuste, par set latins, il Petait Réi; mais par deut il inspirati l'ervire et la craitate. Supérieur es sonstraire à un oppressoin injuste.

Ne blamons done point un philosophe d'avoir, pour assurer son indépendance, préféré les ressources que les mœurs de son siècle lui présentaient, à celles qui couvenaient à d'autres mœurs et à d'autres temps.

Voltaire avait hérité de son père et de son frère' une fortune homète; l'édition de la Henriade, faite à Loudres, l'avait augmentée; des speciations heureuses dans les fonds publics y ajoutièren encore : ainsi, à l'avantage d'avoir une fortune qui assurait son indépendance, il joignit celui de ne la devoir qu'à lui-mête. L'asage qu'il en fit aurait dù la lui faire pardonner.

Des secours à des geus de lettres, des encouragements à des jeunes gens en qui il croyait apercevoir le germe du talent, en absorbaient uue grande partie. C'est surtout à cet usage qu'il destinait le faible profit qu'il tirait de ses ouvrages ou de ses pièces de théâtre, lorsqu'il ne les abandonnait pas aux comédiens. Jamais auteur ne fut cependant plus cruellement accusé d'avoir eu des torts avec ses libraires; mais ils avaient à leurs ordres toute la canaille littéraire, avide de calomnier la conduite de l'homme dont ils savaient trop qu'ils ne pouvaient étouffer les ouvrages. L'orgueilleuse médiocrité, quelques hommes de mérite blessés d'une supériorité trop incontestable : les gens du monde, toujours empressés d'avilir des talents et des lumières, objets secrets de leur envie; les dévots intéressés à décrier Voltaire pour avoir moins à le craindre : tous s'empressaient d'accueillir les calomnies des libraires et des Zoiles. Mais les preuves de la fausseté de ces imputations subsistent encore avec celles des bienfaits dont Voltaire a comblé anelques uns de ses calomniateurs ; et nous n'avons pu les voir sans gémir, et sur le malheur du génie condamné à la calomnie, triste compensation de la gloire, et sur cette honteuse facilité à croire tont ce qui peut dispenser d'admirer.

Voltaire n'ayant donc hesoin pour sa fortune ni de eultiver des protectenrs, ni de solliciter des places, ni de négocier avec des libraires, renonça an séjour de la capitale. Jusqu'au ministère du cardinal de Fleury, et jusqu'à son voyage en An-

par la tournure naturelle de son esprit. A son retour d'Angleterre, il sentit que, dans les sociétés où l'amour-propre et la vanité rassemblent les hommes, il trouverait peu d'amis; et il cessa de s'y répandre, sans cependaut rompreavec elles. Le goût qu'il y avait pris pour la magnificence, pour la grandeur, pour tout ce qui est brillant et recherché, était devenu une babitude; il le conserva même dans la retraite; ce goût embellit sonvent ses ouvrages : il infina quelquefois sur ses jugements. Rendu à sa patrie, il se réduisit à ue vivre habituellement qu'avec un petit nombre d'amis. Il avait perdu M, de Génonville et M, de Maisons, dont il a pleuré la mort dans des vers si touchants, monuments de cette sensibilité vraie et profonde que la nature avait mise dans son cœur, que son génie répandit dans ses ouvrages, et qui fut le germe heureux de ce zèle ardent pour le bonheur des homnies, noble et dernière passion de sa vieillesse. Il lui restait M. d'Argental, dont la longue vie n'a été qu'un sentiment de tendresse et d'admiration pour Voltaire, et qui en fut récompense par son amitié et sa confiance ; il lui restait MM, de Formont et de Cideville, qui étaient les confidents de ses ouvrages et de ses projets.

Mais, vers le tempe de sos persécutions, une aumais qualité de consoliants plus douces, et augmenter son atomer pour la retraite. Cetait éclie de la marquise de Chiléte, positionnée comme loi pour l'étade et pour la ploire; philosis, et augmenter son atomer pour la retraite. Cetait éclie de la marquise de Chiléte, positionnée comme loi pour l'étade et pour la ploire; philosophe, mainée etce la ploinnéeir asser peut aus source dans une ême forte et litre, ayant approfondi la marquise pour traduire Newton; entitient set Leibniz et pour traduire Newton; entitient peut connaissance de la nature et des hommes; phil anné de l'històrique les grands extusta qui portent la lumière sur les societtes de la nature luminie; un internation de l'acceptant de la ploir de la ploir de la ploir de surériere à loss les ordenés par la force de son

pletere, il avait victe dans le plus grand monde. La primes, les grands, certa qui claimi à la bide des affaires, les grans à ta mode, les femmes les plus brillantes, els dissuir recherches jarvil, et le rechercheinet. Parfout il plaisist, il était Riét; mais partout il impairel l'erwire et la craitos. Sujerieur par ses talents, il l'était encore par l'espirit qu'il montrait dans les conversation; il ) portait tout ce qui rend ainnables les gens d'un esprit frivole, et un fait les traits d'un esprit suprieur. Ne avec le talent de la plaisanterie, ses mots étaient somnité le none de méchanceté à ce qui n'était que l'exression viraide est ni general.

caractere comme par celle de sa raison, en "ayant pau la falibase de cacher combient de les sidaisgualt; as livrant aux frivolités de son seve, de son 
itent et de son dige, mais les mérjetsant et les abandomant saus regret pour la retraite, le travail et 
'amilé; excitant enflup ars auspériorité la jidousie des fommes, et même de la plupart des homaux les quels son rang Pobliqueid et virre, et 
leur pardomant saus effort. Telle était l'amie que 
choisit Valatire pous passer avec lui des jours remplis par le travail, et embellis par leur amitiécommune.

Patigné de querelles litéraires, révolté de voir la liège que la médicirelé avait formé contre lui, la liège que la médicirelé avait formé contre lui, soutenue en secret par des hommes que leur mire de du préserve de cette indigue association qui trouvant, depuis qu'il avait oué dire des vériétés, autrant de délaueurs qu'il avait de critiques, et les identifies et le gouvernement, parce qu'il résult de critiques, et les identifies de le gouvernement, parce qu'il fest ille telle ude svers, parce qu'il fest ille du des vers, parce qu'il fest ille ude svers, raine de la contre lui la récipion de la contre lui la récipion de la gouvernement, parce qu'il fest ille ude svers, parce qu'il fest ille ude svers, raine qu'il la récipion de la contre lui de l'action de la contre lui la récipion de la récipion

Il voulut donner une exposition démentaire des découvertes de Newton sur le système du monde et sur la lumière, les mettre à la portée de tous ceux qui avaient une tégère teinture des scieuces mathématiques, et faire connaître en même temps les opinions philosophiques do Newton, et ses idées sur la chronologie auctenne.

Lorsque ces Eléments pararent, le cartésianisme dominals encore, même dans l'academie des xienes de Paris. Un petit nombre de jeunes géomètres avaient ou seuls le courage de l'abandonner; et il n'existait dans notre langue aucun onvrage où l'on pût prendro une ilée des grandes découvertes publiées en Angleterre depuis un demissible.

Cependant on refusa un privilège à l'auteur. Le chancelier d'Aguesseau s'était fait cartésien dans sa jeunesse, parce que c'était alors la mode parmi eeux qui se piquaient de s'élevor au-dessus des préjugés vulgaires; et ses sentiments politiques et religioux s'unissaient contre Newton à ses opinions philosophiques. Il trouvait qu'un chancelier de France ne devait pas souffrir qu'un philosopho anglais, à peine chrétien, l'emportât sur un Français qn'on supposait orthodoxe. D'Aguesseau avait nne mémoire immense; nne application continue l'avait rendu très profond dans plusieurs genres d'érudition ; mais sa tête, fatiguée à force do recevoir et de retenir les opinions des autres, n'avait la force ni de combiner ses propres ldées, ni de se former des principes fixes et précis. Sa supersti-

tion, sa timidité, son respect pour les usages ancieux, son indécision, rétrécissaient ses vues pour la réforme des lois, et arrêtaient son activité. Il mourut après un long ministère, ne laissant à la France que le regret de voir ses grandes vertus demeurées inutiles, et ses rares qualités perdues pour la nation.

Sa sévérité pour les Éléments de la philotophie de Neuron i est pas la seule petitesse qui ait marqué son administration de la librairie : il ne von-lait point donner de priviléges pour les romans; et il ne consentit à laisser imprimer Cléveland qu'à condition que le héros changerait de religion.

Voltaire se livrait en même temps à l'étnde de la physique, interrogeait les savants dans tous les geures, répétait leurs expériences, ou en imaginait de nouvelles.

nant de nouvelles.

Il concourut pour le prix de l'académie des sciences sur la nature et la propagation du feu, prit pour devise ce distique, qui, par sa précision et son énergie, n'est pas indigne de l'auteur de la

Henriade:

Ignis ubique latet, naturam amplectitur omnem, Cuncto parit, renovat, dividit, unit, alit.

Le prix fint donné à l'illustre Enler, par qui, dans la carrière des sciences, il n'était humiliant pour personne d'êtro vaineu. Madame du Châtelet avait concouru en même temps que son ami, et ces deux pièces obtiurcut une mentiou très-honorablo.

La dispute sur la mesure des forces occupait alors les mathématiciens. Voltaire, dans un mémoire présenté à l'académie, et approuvé par elle, prit le parti de Descartes et de Newton contre Leibnitz et les Bernouilli, et même contre madame du Clâtelet, qui était devenuo leibnitzienne.

Nons sommes loin de prétendre que ces ouvrages paissent ajonter à la gloire de Vollaire, ou mémo qu'ils puissent lai mériter une place parmi les savants; mais lo mérite d'avoir fait connaître aux Francis; on in esont pas géomètres, Newton, le véritable système du monde, et les principaux phénomienes de l'optique, peut être compté dans la vie d'un philosophe.

Il est núle de répandre dans les esprits des dicés justes sur des objets qui semblent a 'uppartinir qu'aux sciences, lorsqu'il s'agit ou de faits généraux importants dans l'ordre du monde, ou de faits commans qui se présentent à tous les yenx. L'ignorance absolue est toujours accompagnée d'erreurs, et les erreurs en physique serrent souvent d'appui à des préjugés d'une espèce plus dange- du genro humain. On voit dans Alzire les vertus reuse. D'ailleurs les connaissances physiques de Voltaire ont servi son talent pour la poisie. Nons ne parlons pas sculement ici des pièces où il a eu le mérite rare d'exprimer en vers des vérités précises sans les défigurer, sans cesser d'êtro poête, de s'adresser à l'imagination et de flatter l'oreille ; l'étude des sciences agrandit la sphère des idées poétiques, enrichit les vers de nonvelles images ; caus cette ressource, la poésie, nécessairement resserrée dans un cercle étroit, ne serait plus que l'art de rajeunir avec adresse, et en vers harmonieux, des idées communes et des peintures épuisées,

Sur quelque genre que l'on s'exerce, celui qui a dans un autre des lumières étendues ou profondes aura tonjours un avantage immense. Le génie poétique de Voltaire aurait été le même; mais il n'aurait pas été un si grand poête, s'il n'eût poiut cultivé la physique, la philosophie, l'histoire, Ce n'est pas seulement en augmentant le nombre des idées que ces études étrangères sont utiles, elles perfectionnent l'esprit même, parec qu'elles en exercent d'une manière plus égale les diverses fa-

Après avoir donné quelques années à la physique. Voltaire consulta sur ses progrès Clairaut. qui eut la lranchise de lui répondre qu'avec un travail opiniâtre il ne parviendrait qu'à devenir un savant médiocre, et qu'il perdrait inutilement pour sa gloire un temps dont il devait compte à la poésie et à la philosophio. Voltaire l'entendit, et eéda au goût naturel qui sans eesse le ramenait vers les lettres, et au vœu de ses amis, qui ne pouvaient le suivre dans sa nouvelle carrière. Aussi cette retraite de Cirey ne fut-ello point tout entière absorbée par les sciences.

C'est la qu'il fit Alzire, Zulime, Mahomet; an'il acheva ses Discours sur l'Homme; qu'il écrivit l'Histoire de Charles XII, prépara le Siècle de Louis XIV, et rassembla des matériaux pour son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. depuis Charlemagne jusqu'à nos jours.

Alzire et Mahomet sont des monuments immortels de la hauteur à laquelle la réunion du génie de la poésie à l'esprit philosophique peut élever l'art de la tragédie. Cet art ne se borne point dans ces pièces à effrayer par le tableau des passions, à les réveiller dans les âmes, à faire couler les douces larmes de la pitié ou do l'amour; il y devient celui d'éclairer les hommes, et de les porter à la vertn. Ces citovens oisifs, qui vont porter au théàtre le triste embarras de finir une inutite jonrnée, y sont appelés à discuter les plus grands intérêts : le modèle,

nobles, mais sauvages et impétueuses do l'homme de la nature, comhattre les vices de la société corrompne par le fanatisme et l'ambition, et céder à la vertu perfectionnée par la raison, dans l'âme d'Alvarez ou de Guzman mourant et désahnsé. On v voit à la fois comment la société corrompt l'homme en mettant des préjugés à la place de l'ignorance, et comment elle le perfectionne, des que la vérité prend eelle des erreurs. Mais le plus funeste des préjugés est le fanatisme; et Voltaire voulut immoler ee moustre sur la scène, et employor, pour l'arracher des âmes, ces effets terribles que l'art du théâtre peut seul produire

Sans doute il était aisé de rendre un fanatique odieux: mais que ec fanatique soit un grand homme: qu'en l'abhorrant on ne puisse s'empêcher de l'admirer; qu'il descende à d'indignes artifices sans être avili; qu'occupé d'établir une religion et d'élever un empire, il soit amoureux sans être ridicule : qu'en commettant tous les crimes , il ne fasse pas éprouver cette horreur pénible qu'inspirent les scélérats; qu'il ait à la fois le ton d'un prophète et le langage d'un homme de génie ; qu'il se montre supérieur au fanatisme dont il enivre ses ignorants et intrépides disciples, sans que jamais la bassesse attachée à l'hypocrisie dégrade sou caractère; qu'eufin ses crimes soient couronnés par le succès : qu'il trionaphe, et qu'il paraisse assez puni par ses remords ; voilà ce que le talent dramatique n'eût pu faire, s'il n'avait été joint à un esprit supérieur.

Mahomet fut d'abord joué à Lille en 4711. On remit à Voltaire, pendant la première représentation, un billet du roi de Prusse qui lui mandait la victoire de Molwitz; il interrompit la pièce pour le liro aux spectateurs. Vous verrez, dit-il a ses amis réunis autour delui, que cette pièce de Molwitz fera réussir la mienue. On osa la risquer à Paris ; mais les eris des fanatiques obtiurent de la faiblesse da cardinal de Fleury d'en faire défendre la représentation. Voltaire prit le parti d'envoyer sa pièce à Benoît XIV, avec deux vers latins pour son por trait. Lambertini, pontife tolérant, prince facile, mais homme de beaucoup d'esprit, lui répondit avec bouté, et lui envoya des médailles. Crébillon fut plus scrupuleux que le pape. Il ne voulut jamais consentir à laisser jouer une pièce qui , en prouvant qu'on pouvait porter la terrenr tragique à son comble, sans sacrifier l'intérêt et sans révolter par des horrenrs dégoûtantes, était la satire du genre dont il avait l'orgueil de se croire le créateur et Ge nefa qu'en 1751 que M. A'Aembert, nommé par M. le conné d'argessa pour examiner Mahomat, en le courage de l'appreuver, et de s'exposer en même temps à la laine des geus de lettres litudes, contre Voltaire, et à celle des devous courage d'amtant plan respectade que l'approblette d'un ouvrage n'en partageout pas la gloire, il ne pouvait airri aceun antre déchommagement du danger auquel il s'expossit, que le plaisir d'avoir servi l'amitité, et prégene un triumple à la resisti.

Zalime n'eut point de succès; et tous les efforts de l'anteur par la cerrière et pour en palier les détauts ont été inutiles. Une tragidire et une expérience ne le ceur humain, et cette expérience ne réussit pas tonjours, même entre les mains les plas tonjours, même entre les mains les plas tabliels. Asia les chée de Zulime est le premier au thétêtre où une fenume passionnée, et outralnée à ce seines eriminelles, ai coustrer la générosité et le désintéressement de l'amour. Ce caractère à ris, ai vitionet, et si tendre, et plur qu'en de l'article de la comme de la production de la faibliese des sufrex, sur la qu'elle produmer à la faibliese des sufrex, sur la qu'elle l'auteur c'était coudamné ilu-même avec tant de sévritée de le franchéix.

Les Discours sur l'Homme sont un des plus beaux monuments de la poésie française. S'ils n'offrent point un plan régulier comme les épîtres de Pope, ils ont l'avantage de reufermer une philosophie plus vraie, plus douce, plus usuelle. La variété des tons, une sorte d'abandon, une sensibilité touchante, un enthousiasme toujours noble, toujours vrai, leur donnent un charme que l'esprit, l'imagination, et le eœur goûtent tour à tour ; charme dont Voltaire scul a connu le secret ; et ce secret est celui de toucher, de plaire, d'instruire sans fatiguer jamais, d'écrire pour tous les esprits comme pour tous les âges. Souvent on y voit briller des éclairs d'une philosophie profonde qui, presque toujours exprimée en sentiment ou en image, parait simple et populaire : talent aussi utile, aussi rare que celui de donner un air de profondeur à des idées fausses et triviales est commun et dangereux. En quittant la lecture de Pope, on admire son

talent, et l'adresse avec laquelle il défend son système; mais l'âme est traquille, et l'esprit retrouve bienté toutes ses objevitons pluté citudes que detruites. On ne peut quitter Voltaire sans être encouragé ou consoié, sans emporter avec lesentiment douloureux des maux auxquels la nature a condamné les hommes, celui des ressources qu'elle leura préparée.

La Vie de Char!es XII est le premier morcean

d'histoire que Voltaire air publié. Le style, aussi rapide que les capolists du hiros, curtaire dans uue suite non interrousque d'expéditions brillantes, d'amedoris suguitiers, d'écrements tonanesques qui ne laissent reposer ai la curissité ai l'intérêt. Rareune quelques reflexions viennent interrousque le réceit l'auteur c'est oublé l'in-auteur pour laire agir ses personauses. Il semble qu'il ne l'asse que raouter ee qu'il vient d'apprendre sur projets militaires; et expendate ou spércel justtout l'espris d'un philosophe, et l'aine d'un défenseur de l'Imanière, de propuis d'un défenseur de l'Imanière.

Voltaire n'avait écrit que sur des mémoires originaux fournis par les témoins mêmes des événements; et son exactitude a eu pour garant le ténoignage respectable de Stanislas, l'ami, le compagnon, la victime de Charles XII.

Gependant on accusa cette histoire de n'iètre qu'un rouna, procqu'elle en avait tout l'Intérêt. Si peut-dre jamais asseum hosume n'excita antant d'archtonisame, puisais peut-d'et personne ne fut tratié avec moins d'indulgance que Voltaire. Comme e françe la réputation d'aveptri et de toutes la plas entéte, et qu'il était impossible que la sieme e genne n'effect toutes les natres, no ácebarnait à loi contester tout le reste; et la précention en ce genne n'effect toutes les natres, no ácebarnait à loi contester tout le reste; et la précention au moiss aussi impulsée dans les autres classes que dans celle des gens do lettres, al la wait rescene autra de laboux que de leternex.

Gédie en vain que Volaire varil eru que la rataite de Girej le disobergi à la linie : il a vaisi eache que sa personne, et sa gloire importunai sa vie entire vint troubler son repos. On le traitic comme un prince oucomme un missire, parce qu'il excitai autant d'envis. L'auteur de ce illielle ciai cet abble Technianes qui d'entit à Voltaire la liberté, et pent-être la vie. Accusé d'un vice honcett que la supervisión a mis au range des crimes, il arati de de emprisonné dans un tempo do, par une care cet rédiene lopidage, un cregal treà proter un autre de ce vice pour lequel un le songenant fauscement de montre quelque penchant.

Voltaire, instruit du malheur de l'ablé Desfontaines, dont il ne connaissait pas la pessone, et qui n'avait auprès de lui d'autre recommandation que de cuttiver les lettres, courut à Fontainelleau trouver madame de Prie, alors toute puissane, et obtint d'elle la liberté du prisonnier, he condition qu'il ne se montrerait point à Paris. Ce fut encore Voltaire qui lui procura une retraite dans la terre d'une do ses amies. Desfontaines y il un litelle untre son biendieur. On l'obligée de le jeter au feur; mais jaunais il ne lui perdonna de lui avoir avuir la util. Baissiant siréalennel, dans les journaux toutes les eccasions de le blesser; ¿ était lui qui avait fait démocre par un perfet des néminire le Montain, badissage ingenieurs où voltaire a voult moutre commendie les, en adonc tessuales les neuers, qui naissem de l'inégalité des fortunes et de la durreté des riches.

Cette denonciation l'exposa au danger d'une nouvelle expatriation, parcequ'au reproche de précher la volupté, si grave aux yeux des gens qui ont besoin de couvrir des vices plus réels du mantean de l'austérité, on joignit le reproche plus dangereux de s'être moqué des plaisirs de nos premiers pères.

Enfin le journaliste publia la Voltairomanie. Ce fut alors que Voltaire, qui depnis long-temps sonffrait en silence les calomnies de Desfontaiues et de Rousseau, s'abandonna aux monvements d'une colère dont ces vils ennemis n'étaieut pas dignes.

Non content de se vengre en livrant ses adversiene au mérgia public, « ne les marquant de ces traits que le temps n'effece point, il poursoirit Detontaines, qui en ît du plute pour écavoure le libelle, et se mit à en faire d'autres pour se consoler. Crest donc à quarante-quarte aus, après vingt années de patience, que Voltaire sertit pour la permière loide cette modération dont liseral à desirer que les gens doletters ne s'écartassent jansais. S'ils ouver leurs sementis au ridicine et à la houte, qu'ils vouer leurs sementis au ridicine et à la houte, qu'ils vouer leurs en mentis au ridicine et à la houte, qu'ils vouer leurs en mentis au ridicine et à la houte, qu'ils vouer leurs en mentis au ridicine et à la houte, qu'ils la viers de la resultation de la vérité et les ennemis des droits des houmes!

La lision qui se forma, vers le même temps, considera de prince copia de Prusse étals une dos pemières cuntes dec unoye comotis où se de la comotis de la comotista de la

Dans cette retraite, Frédéric, passionné pour la langue française, pour les vers, pour la philoso-

phie, choisit Voltaire pour son confident et pour son guide. Ils s'envoyaient réciproquement leurs ouvrages; le prince consultait le philosophe sur sex travaux, lui demandait des couscils et des lecons, Ils discutaient ensemble les questions de la métaphysique les plus curieuses comme les plus insolubles. Le priuce étudiait alors Wolf, dont il abjura bientôt les systèmes et l'inintelligible langage, pour nne philosophie plus simple et plus vraie. Il travaillait en même temps à réfuter Machiavel , c'està dire à prouver que la politique la plus sûre ponr un prince est de conformer sa conduite aux règles de la morale, et que son intérêt ne le rend pas nécessairement ennemi de ses peuples et de ses voisins, comme Machiavel l'avait supposé, soit par esprit de système, soit pour dégoûter ses compatriotes du gouvernement d'un seul , vers lequel la lassitude d'un gouvernement populaire, tonjours orageux et souvent eruel, semblait les porter.

Dans le siècle précédent, Ticho-Brahé, Descartes , Leibnitz , avaient joui de la société des sonverains, et avaient été comblés des marques de leur estime : mais la confiance, la liberté , ne régnaient pas dans ce commerce trop inégal. Frédéric en donna le premier exemple, quo malheureusement pour sa gloire il n'a pas soutenu. Le prince envoya son ami, le baron de Kaiserling, visiter les divinités de Circy, et porter à Voltaire son portrait et ses manuscrits. Le philosophe était touché, peut-être même flatté, de cet hommago; mais il l'était encore plus de voir un prince destiné pour le trône cultiver les lettres, se montrer l'ami de la obilosophie, et l'ennemi de la superstition. Il espérait que l'auteur de l'Anti-Machiavel serait un roi pacifique, et il s'occupait avec délices de faire imprimer secrétement le livre qu'il croyait devoir lier le prince à la vertu, par la crainte de démentir ses propres principes, et de trouver sa coudamnation

dans son proper ouvrage.

Frédéric, en montant sur le trône, ne changea point pour Voltaire. Les soins du gouverement. Infallalitent la son poit pour les vers, is on avidité pour les ouvrages conservés alors dans le porteuille de Voltaire, et dont, avec madame du Châtelet, il était presque le seuf confident; mais me de ses premières dehranches fut de laire uns-pendre la publication de l'Anti-Marchiaert. Voltaire debèt; et ses soins, qu'il domait les reures, financieres de l'anti-Marchiaert. Voltaire debèt; et ses soins, qu'il domait les reures, financieres de l'anti-Marchiaert. Voltaire debèt; et ses soins, qu'il domait les reures, financieres de l'anti-Marchiaert. Voltaire debèt; et ses soins, qu'il domait le reures de l'anti-Marchiaert. Voltaire debèt; et ses soins, qu'il domait le reures de l'anti-Marchiaert. Voltaire debèt; et ses soins, qu'il domait le reure de l'anti-Marchiaert. Voltaire de l'anti-Marchiaert. V

eaup, ayant le frisson do la fièvre. Cette fièrre uir-mpicha point le roi de profiler du voisinago pour fairo payer à l'évêque do Liège ane onderme dette oublié. Voisiné eferitit le mômeire, qui fut appuyé par des soblaits; el firvint à l'aris content d'avoir va que son hieres deit un bomme très aimable; mais il résista aux offres qu'il lui fit pour l'attiere auprès do lui, et préfére Tamité do madame du Châtelet à la faveur d'un roi, et d'un roi qu'il Falmirait.

Le roi de Prusse déclara la guerre à la fille de Charles VI, et profita de sa faiblesse pour faire valoir d'anciennes prétontions sur la Silésie, Deux batailles lui en assurèrent la possession. Le cardinal de Fleury, qui avait entrepris la guerro malgré lui , négociait toujours en secret. L'impératrice sentit que son intérêt n'était pas do traiter avec la France, contre laquelle elle espérait des alliés utiles , qui se chargeraient des frais de la guerre ; tandis que si ello n'avait plus à combattre que lo roi de Prusse, elle resterait abandonnée à ellemême, et verrait les vœux et les seconrs secrets des mêmes paissances se tourner vers son ennemi. Elle aima mieux étouffer son ressentiment, instruiro le roi de Prusse des propositions du cardinal, le déterminer à la paix par cette confidence, et acheter, par le sacrifice de la Silésie, la nentralité do l'ennemi le plus à craindre pour elle.

La guerre n'avait pas interrompa la correspondance du roi de Prasse et de Voltaire. Le roi lui euvorait des vers du milien de son camp, en se préparant à une bataille, ou pendant le tununito d'une victoire; et Voltaire, en louant ses exploits, on caressant sa gloire militaire, lui préchaît toujours l'humanité et la paix.

Le cardinal de Fleury mourut, Voltaire avait éde asset liè avec lui, jarre qu'il était enrieur de éde asset liè avec lui, jarre qu'il était enrieur de comalitre les mechoires du régne de Lonis XIV, et que Fleury aimit à les contre, s'arcinta stratout à celles qui jouvaieut le regarder, et ne doutant pas que Voltaire ne elémpresset de remplir son histoire; mais la baine naturelle de Fleury, et de sous les hommes faibles, pour qui édéve ent-dessus des forces communes, l'emporta sur son goût et eur sa vanité.

Fleury avait vonlu empêcher les Français de parler et même de penser, pour les gouverner plus aisément. Il avait, toute sa vie, entreteau dans l'état une guerre d'opinions par ses soins mêmes, pour empêcher es opinions de faire du bruit, et de troubler la tranquillité publique. La hardiesse de Voltaire l'effrayait. Il eraignait également de compromettre son repos en le défendant, ou sa

petite renommée en l'abandonnant avec trop de làcheté; et Voltaire trouva dans lui moins nu protecteur qu'un persécuteur caché, mais contenu par son respect pour l'opinion et l'intérêt do sa propre gloire.

Voltaire fut désigné pour lui succéder dans l'académie française. Il veait d'y aquérit de nouveans droits qui auraient imposé silence à l'envie, si elle pourait avoir quebque podeur; il veait d'acrietir la schea d'un nouveau chef-d'ouvre, de Mérope, jusqu'iel la seule tragédie où des larmes abondantes et douces ne coulent point sur les maibouraide l'amour. L'auteur de Zaïzeavait déjà combattu ette maxime de Desprésur.

#### De cette passion la sensible printure Est pour aller au cœur la route la plus sûre.

Il avait avancé que la nature peut produire au théâtre des effets plus pathétiques et plus déchirants, et il le prouva dans Mérope.

Cependant si Despréaux entend par sûre la moinz difficile, les faits sont en sa faveur. Plusieurs poètes ont fait des tragédies touchantes, fondées sur l'amour; et Mérope est seule jusqu'iei.

Entrainé par Fintérèt des situations, par une rapidité de dislogue inconnue an théâtre, par lo talent d'une actrice qui avait an prendre l'acceur vai et passion de la nature, le partiere fui agité d'un enthousiame sanocemple. Il força Voltare, cache dans un observation de vair se mostrer aux speculeurs : il parot dans la log deur le rendre de la companie de la companie de la companie de de Villar d'embraser l'auteur de Méroper; elle fut obligée do céder à l'impérieuse volonté du paliei, virer d'authitation de de plaisir.

C'est la première fois que le parterre ait demandé l'autenr d'nne pièce. Mais ce qui fut alors un hommage rendu au génie, degénéré depuis en usage, n'est qu'nne cérémonie ridicule et humiliante, à laquelle les auteurs qui se respectent refusent de se soumettre.

A en nouvem titre, que la dévotion même était sobilisée de respecte, polemait l'appudé madame de Chitannoux, alors gouvernée par le duce de là-cleique, et homme et varordinaire qui, à ringt ans, avait été deux fois à la Bastille pour la téméritée de ses galanteries; a), par l'échat et le nombre de ses aventures, avait fait allure parmi les femmes ses aventures, avait fait allure parmi les femmes un partie de la comme de la

vit ensuite contribuer à la gloire de Ponteney, affemir la révolution de Géne, premêr Alshon , forcer une armée audaise à lui reudre les armes; le forqu'elle eu rompo et critié, forsqu'elle menaçai ses quartiers disperés et affailists, Farrêter per son activité et son nodace; et qui vita cassilie reperdre dans les intrigues de la cour, et dans les maneuvres d'une administration tyranaique et corronapse, une gloire qui état pu couvrir les premières fautes de sa vie.

Le due de lichelieu avait dei Tami de Votstreis leis Fenfance. Votstrein, quient souvent als en plain-dre, conserva pour lui ce gotit de la jeunesse que l'habitade sontenit plus que le sentiment ; de le nancival de lichelieu demens fiéble à cet ancien attachement, autant que le permit la Képeride son carreit de la marcina d'attachement, autant que le permit la Képeride son caractère; ses opticies, um petit des-positione sur les thékites, son mèpris; pour tout ce un tréal pas homme de la cour, sa failésese pour le credit, et son insensibilité pour ce qui était no-bie on milié.

Barviti does Vollaire angrès demadame de Châcarones; mis M. de Muergen nimini pas Voltaire. L'abid de Chaulieu avui fait une ejurramme contre (E-Eige, parce qui Heisi Messe, qu'un jeune homme, dejà son rival dans le garve des peieste principales de la comparation de la volupté, joiant la cette gloire celle de réussir an thétire; et el. M. de Murreys, qui metait de la vanidé à montrer plus d'esprit qu'un autre dans un souper, ne perdonant pas à Voltaire de lui d'erre pétidemment cet avantage, dont il n'était pas trop riédque alsors qu'un homme en place pet être flatté.

Voltaire avait essavé de le désarmer par une épitre, où il lui dounait les louanges auxquelles le genre d'esprit et le caractère de M. de Maurepas pouvaient prêter le plus de vraisemblance. Cette épltre, qui renfermait autant de leçous que d'éloges, ne changea rien aux sentiments du ministro. Il se lia, ponr empêcher Voltaire d'entrer à l'académie, avec le théatin Boyer, que Fleury avait préféré, pour l'éducation du dauphin, à Massillon, dont il craignait les talents et la vertu, et qu'il avait ensuite désigné an roi, eu mourant, pour la feuille des bénéfices, apparemment dans l'espérance de se faire regretter des jansénistes. D'aillours M. de Maurepas était bien aise de trouver uno oceasion de blesser, sans se compromettre, madame de Châteauroux, dont il connaissait toute la haine pour fui. Voltaire, instruit de cette intrique, alla trouver le ministre, et lui demanda si, dans le eas où madante de Châteauroux secondât

son élection, il la traverserait : Oui, lui répondit le ministre, et je vous écraserai .

Il savait qu'un homme en place en aurail 1 afacilité, et que, sous un gouvernement faible, le crédit d'une maltresse doit céder à celui des prêtres intrigants ou fanatiques, plus méprisables aux yeux de la raison, mais encore respectés par la populace : il laissa triompher Boyer.

Periodicary a massa triumquer noyer. Periodicarya parels, le ministre sentit combien l'alliance du roi de Prusse était nécessaire de France; mais es prince eraignait de s'engager de nouveau avec une puissance dont la politique incertiane et timide bei inspériat aucune confiance. On imagina que Voltaire pourrait le déterminer. Il tut chargé de cett négociation, nation en seret. On couvint que les pers'ecutions de Boyer sercient le précise de son voige en Prusse. Il y gagna la liberté de se moquer du pauvre théstin, qui alla liberté de se moquer du pauvre théstin, qui alla per platique au noi que Voltaire le Senia pusser pour un sor dans les cours étrangires, et à qui le roi présondit que évait une chase comeruse.

Vollairo partil; el Piron, à la têté de ses ennemis, l'acealbla d'épigrammes et de chansons sur sa prétendue disprice. Ce Piron avail l'habitude d'insulter à tous les hommes célèbres qui essuyaient des persécutions. Se œuvres sout rempilies des preuves de cette basse méchanceté. Il passait cependant pour un bou homme, parce qu'il claif parsseux, et que, n'ayant aucuno dignité dans le carselére,

il n'offensait pas l'amour-propre des gens du mondo. Cependant, après avoir passé quelque temps avec le roi de Prusse, qui se refusait constamment à toute négociation avec la France, Voltaire ent l'adresse de saisir le véritable motif de ce refus : c'était la faiblesse qu'avait ent la France de ne nas

• Tams to describ constant d'étre jusée entres tout le monde, nous devens due le éque depuis la met et voluire, quant parié de cette aurectue à M. le courte de Maurepas, su crescréte du queix ce mot nous para d'écragers, et lono réposible en fail, que c'était le rol hideanne qui n'artil par vouhi que Voltrier succes du se cressiand » Pierry dans su place l'audémaices, su maitre de la command » Pierry dans su place l'audémaices, su maitre c'est de la command par l'est par l'artil par l'un rapprochement de fautre, d'adment à river au public par un rapprochement.

M. de Maurepas nous a même ajouté qu'il savait depois très long-lemps que Voltère avait dit et écrit à sex annis te met 1-2 cous érenzarie; mais que cette dispère injusicé of an homme aussi céthère ne l'avait pas empérhé de soliciter le roi répasant, et d'en obberii que cettui qui avait uni honoré son sécle et sa nation stut jouir de sa gloire au milieu d'elle à la fin de sa carrière.

Nous avons déjà dit ailleursque, sons adoptir ni blimer les opinions de notre auteur sur une infantir d'objets, nous nous sonumes severement ernément dans motre devoit d'efficiers s citre impartiaux et fidéles est ce que l'Europe attreul de nous ; lo rette nous est étauger. (Not de correspondant général de la Savieté littéraire typogrophique. — Cette qual té désigne Benamarchale, les déclarer la guerre à l'Angleterre, et de paraltre, par cette conduite, demander la paix quand elle pouvait prétendre à en dicter les conditions.

Il revint alors à Paris , et reudit compte de son vopes. Le printenps saivant, le roi de Prusse vopes. Le printenps saivant, le roi de Prusse déclara de nouveau la guerre à la retine de llongrie, et par cette diversion nité forças es troupes d'érauser l'Aissec. Ce service important, celui d'avoir pénèrie, en passant à La Itary, le dispositions des Hollandsis encore incertaines en appanere, n'oblint à Vostiera aueme de ces marques de considération dont il edit voults se faire un rempart contre ses enments litéraires.

Le marquis d'Argenson fut appelé au ministère. Il mérite d'être compté parmi le petit nombre des gens en place qui ont aime véritablement la plilosophie et le bien public. Son goût pour les lettres l'avait lié-avec Voltaire. Il l'employa plus d'une fois à écrire des manifestes, des déclarations, des déjeèches, qui poursaient exiger dans le style de la correction, de la noblesse et de la mesure.

Tel fut le manifeste qui devait être publié par le Prétendant às descente en Éxosa, avec une po-Prétendant às descente en Éxosa, avec une potité armée française que le dou de Richelieu aurait commandée. Odoir en des l'active en dans l'escosion de travailler avec le comte de Lally, jacobite azié, eme meni acharnée des applis, dont il a depuis déciendu ne la mémorie avec tent de couraçe, lorsqu'in arrêt, injuste, exectés dres barbarie, les accilia au ressentiment de quelques employés de la Compagnie des Indee.

Mais il cut dans le même temps un aprai plus puissont, la marquis de Foundaur, avel aquelle llavait été lic lorsqu'étle était encore madamed<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Il colle. Elle le clarage de fair une pière pour le premier mariège du dauplin. Une clarage de gratifocome de la chamier, le titre d'historigraphe dificomme de la chamier, le titre d'historigraphe (dificomme de la chamier, le titre d'historigraphe (essaire pour compèter la calet de mé ou apresent la competence de la chamier de marque, frareu la récompense de cet ouvrage. C'est à cette occasion qu'il li ces vers :

Mon Heuri quatre et ma Zaire, Et mon Ambricaine Alzire, Et mon Ambricaine Alzire, Ne m'ont valu jamais un seut peperd du rol; J'eus braucoup d'ennemis arec très peu de gloire. Les bonneurs et les biese pleuvent enfin sur moi, Pour une farce de la Foire.

Cétait juger un peu trop sévèrement la Princesse de Navarre, ouvrage rempli d'une galanteric noble et touchante.

Cependant la favenr de la cour ne suffisait pas pour lui ouvrir les portes de l'académic. Il fut obligs, pour désarmer les divos, d'écrire une lettre au P. de Latour, oil i protestait de son respect etc au P. de Latour, oil i protestait de son respect etc au P. de Latour, oil i protestait de son respect etc au P. de Latour, oil i protestait de sière, de son attachement aux jestifies. Malgrier la l'adresse avec laquelle il mésage ses expressions anneuer la l'academie, que d'avoir la l'adresse concern à l'academie, que d'avoir la l'altient de la l'écrite; et ette faiblesse serait increusable, s'il l'écrite; et ette faiblesse serait increusable, s'il l'avoir la vait fait ce serrifice à la vanité de porter un tirre avoit fait ce serrifice à la vanité de porter un tirre pui depuis longer le les sait à sa sériet; à l'au l'acqui depuis longer le pour pour pais lus houvers le le revoit qu'il trouverdit dans l'academie un appui courte la persécution, et c'était présumer trop-du courte et la persécution, et c'était présumer trop-du

Dans son Discours à l'acadeuie, il secous le preuder lei pour de Unasque uis-mebble coudamner ces discours à n'être qu'une suite de comptiments plus mesore que d'écones. Audires coa parler dans le sien de littérature et de goût; et une evemple se devenue, ne quelque sorte, me loi dont les academietres, gress de lettere, onent rarement s'écutement, de la pour le parle préprinter les course. Mais l'ai d'ha pour la supri suprimer les course. Mais l'ai d'ha pour la suprime printer, des courses d'ha pour les des courses de letters, onent rarement s'ecute. Mais l'ai d'un pour la pour la pour la course de l'ai de la course de la course de l'ai de la course d'ai de la course de la course d'airce d'un de la course de la course d'airce d'un de la course de la course d'airce d'un de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course de la course d'un de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course de la course d'un de la course d'un de la course d'un de la course de la course d'un de la course d'un de la course de la course d'un de la cour

In novard orago de likelles vint tomber sur lui, et il n'eut pas i abrec de les migriers. La police était alors aux ordres d'un homme qui avrà posse quelques mois à la campagne aver madame de Pompadour. On arricia un malbeureux violon de Topera, nomme l'arcuet, qii, avec l'aveca lii-golay de Juvigny, colportait ces litteles. Le pere de l'aveca le l'arcuet, qui avec l'aveca lii-golay de Juvigny, colportait ces litteles. Le pere de l'aveca l'av

Madame de Pompadour fit a'corder à Crédilon des honneurs qu'on lui refinsit. Voltaire avait rendu constaument justice à l'auteur de Thindaunte; mais il ne pouvait avoir l'humilité de le croire supérieur à chai d'Alzire, de Mahonet, et de Mévope. Il ne vit daus cet enthousiasme exagéré pour Crédilou qu'un desir secret de l'humilier; et il ne se tronquait pas.

Le poète, le bel-esprit aurait pu conserver des amis pnissants; mais ees titres eachaieut dans Voltaire un philosophe, un homme plus occupé encore des progrès de la raison que de sa gloire per-

Son caractère, naturellement fer et indépeudant, s' prétait à des adulations Ingénieuses; il prodigiant la Jouange, mais il conservait ses sentiments, ses opinions, et la liberté de les moutrer. Des leçons fortes et touelantes sortaient du sein des éloges; et cette manière de Jouer, qui jouvait réussir à la cour de Frédérie, devait blesser dans tonte autre.

Il retourna donc encore à Cirey, et bientôt après à la cour de Stanislas. Ce prince, deux fois élu roi de Pologne, l'une par la volonté de Charles XII, l'autre par le vœu de la natiou, u'en avait jamais possédé que le titre. Retiré en Lorraine, où il n'avait encore que le nom de sonverain, il réparait par ses bienfaits le mal que l'administration francaise fesait à cette province, où le gouvernement paternel de Léopold avait réparé un siècle de dévastations et de malheurs. Sa dévotion ne lui avait ôté ni le goût des plaisirs, ni celui des gens d'esorit. Sa maison était celle d'un partienlier très riche; son ton, celui d'un homme simple et franc qui, n'ayant jamais été malheureux que parce qu'on avait voulu qu'il fût roi, n'était pas ébloui d'un titre dont il n'avait éprouvé que les dangers. Il avait desiré d'avoir à sa cour, ou plutôt chez lui, madame du Châtelet et Voltaire. L'auteur des Saisons, le seul poète français qui ait réuni, comme Voltaire, l'àme et l'esprit d'un philosophe, vivait alors à Lunéville, où il n'était comm que comme un ieune militaire aimable; mais ses premiers vers, pleius de raison, d'esprit, et de goût, annonçaient déjà un homme fait pour honorer son siècle.

Voltaire menait à Lunéville une vie occupée, douce, et tranquille, lorsqn'il eut le malheur d'y perdre son amie. Madame du Châtelet mourut au moment où elle venait de terminer sa traduction de Newton, dont le travail forcé abrégea ses jours. Le roi vint consoler Voltaire dans sa chambre, et pleurer avec Ini. Revenu à Paris, il se livra an travail; moyen de dissiper la donleur, que la nature a donné à très peu d'hommes. Ce ponvoir sur nos propres idées, cette force de tête que les peines de l'âme ne peuvent détruire, sont des dons précieux qu'il ne faut point calomnier en les confoodant avec l'insensibilité. La sensibilité n'est point de la faiblesse; elle consiste à sentir les peines, et non à s'en laisser accabler. On n'en a pas moins une âme sensible et tendre , la douleur n'en a pas été moins vive , parce qu'on a eu le courage de la combattre, et que des qualités extraordinaires ont donné la force de la vaincre.

Voltaire se lassait d'entendre tous les gens du monde et la plupart des gens de lettres lui préérer Crédillon, moits par sentiment que pour le punir de l'universalité de ses talents; car on est toujours plus indulegan pour les talents bornés à un seut genre, qui, paraissant une espèce d'instinct, et laissant eu repos plus d'espèces d'amour-propre, lumillent moits lorqueil,

Cette opinion de la supériorité de Crébillon était soutenue avec tant de passion, que depnis, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie, M. d'Alembert ent besoin de courage pour accorder l'égalité à l'auteur d'Alzire et de Mérope, et n'osa porter plus loin la justice. Enfin Voltaire voulut se venger, et forcer le public à le mettre à sa véritable place, en donnant Sémiramis, Oreste, et Rome sauvée, trois sujets que Crébillon avait traités, Toutes les cabales animées contre Voltaire s'étaient réunies pour faire obtenir un succès éphémère au Catilina de son rival, pièce dont la conduite est absurde et le style barbare , où Cicéron propose d'employer sa fille pour séduire Catilina, où un grand-prêtre donue aux amants des rendez-vous dans un temple, y introduit une courtisane en habit d'homme, et traite ensuite le sénat d'impie, parce qu'il y discute des affaires de la république.

Rome sameže, au contraire, est un ederd'avavede estyle et der siano; Gercious è yomotre avec toute sa dignide et toute som d'oppenere; Géary parie, y gat commou homome fait pour soumettre Bome, accelder ses ennemis de sa gloire, et se dire pardomen la tyramic à force de alteuts et de vertus; Catilina y est un selveral, unite of teleuts et de vertus; Catilina y est un selveral, unite original est extraire de la common de la common de la common de la common reinnes sur la une selveral, common de la common de la l'âme des fomains out passé tout entières dans le notée.

Voltaire avait un petit théâtre où it essayait ses pièces. Il y joua souvent le rôle de Cicérou Jamais, dit-on, l'illusion no fut plus complète; il avait l'air de crèer son rôleen le récitant; et quand, au cinquième acte, Cicéron repranissait au séuat, quand il s'excusait d'aimer la gloire, quand il récitait ces leaux vers:

Romains, j'aime la gloire, et ne veux point m'en taire : Des travaux des humains c'est le digne salaire. Sénat, en vous servant il la faut acheter : Qui n'ose la vouloir n'ose la mériler;

alors le personnage se confondait avec le poète. On croyait entendre Cicéron ou Voltaire avouer et excuser cette faiblesse des grandes âmes.

Il n'y avait qu'un beau rôle dans l'Électre de Crébillon, et c'était celui d'un personnage subalterne. Oreste, qui ne se connaît pas, est amoureus le la file d'Égisthe, qui a le malheur de s'appeler Iphianasse. L'implacable Électre a un tendre pendant pour le fils d'Égisthe; c'est au milieu des furries qui conduiseut au parriede un fils égaré et condanné par les dieux à cette horrible vengeance, que ess insiplées amours remplissent la séche.

Voltaire sentit qu'il fallait rendre Clytemnestre intéressante par ses remords, la peindre plus faible que coupable, dominée par le cruel Égisthe, mais honteuse de l'avoir aimé, et sentant le poids de sa chaine comme celui de son crime. Si l'on compare cette pièce aux autres tragédies de Voltaire, on la trouvera sans doute bien inférienre à ses chefsd'œuvre; mais si ou le compare à Sophocle, qu'il vonlait imiter, dont il voulait faire connaître aux Français le caractère et la manière de concevoir la tragédie, on verra qu'il a su en conserver les beautés, en imiter le style, en corriger les défauts, rendro Clyteninestre plus touchanto, et Electre moins barbare. Aussi, quand, malgré les cabales, ces beautés de tous les temps, transportées sur notre scèue par un homme 'digne de servir d'interprète au plus éloqueut des poêtes grecs, forcèrent les applaudissements, Voltaire, plus occupé des intérêts du goût que de sa propre gloire, no put s'empêcher de crier au parterre, dans un mouvement d'enthousiasme : Courage, Athénieus! c'est du Sophocle.

La Sémiramis de Crébillou avait été oubliée des sa naissance. Celle de Voltaire est le même suiet que quinze ans auparavant il avait traité sous le nom d'Eriphyle, et qu'il avait retirée du théâtre. quoique la pièce eût été fort applandie : il avait mieux senti anx représentations toutes les difficultés de eo sujet; il avait vu que, pour rendre intéressante une femme qui avait fait périr sou mari dans la vue de régner à sa place, il fallait que l'éclat de son règne, ses conquêtes, ses vertus, l'étendue de son empire, forçassent au respect, et s'emparassent de l'âme des spectateurs; que la fenime crimiuelle fût la maîtresse du monde, et eût les vertus d'un graud roi. Il sentit qu'en mettant sur le théâtre les prodiges d'une religion étrangère, il fallait, par la magnificeuce, le ton auguste et religieux du style, ne pas laisser à l'imagination le temps de se refroidir, montrer partont les dieux qu'on voulait faire agir, et convrir le ridieule d'un miraele, en présentant sans cesse l'idée consolante d'un pouvoir divin exerçant sur les crimes secrets des princes une vengeance lente, mais iuévitable.

Grandval . mort en 4784.

L'amour, révoltaut dans Orrate, était uécesaire dans Sémiramis. Il fallait que Nitasa éct une annate, pour qu'il plút chérir Sémiramis, répondre à ses boatés, se seufir attraité ves élleuxant de la connaître pour sa mère, sans que l'horreu suutrelle pour l'inceise e répandi sur le personuage qui doit exciter l'intérêt. Le style de Sémirants, la misjed la might, la bound du nyettacle, mant, la misjed la might, la bound du nyettacle, de l'envie et des calades; mais on ue rendit justice de l'envie et des calades; mais on ue rendit justice que lonn-temps après à Úrate de 3 l'onne stantée.

Petti-étre même n'est-on pas encore absolument juste. Et si on souge que tous les collèges, toutes les maisons où se forment les instituteurs particuliers, sout dévaués au fanatisme; que daus presque toutes les éducations on instruit les enfants à être injustes envers Voltaire, on n'en sera pas étonné.

Il fit ces trois pièces à Sceaux, chez madame la duchesse du Maine. Cette princesse aimait le bel esprit, les arts, la galanterio; elle donnait dans son palais une idée de ces plaisirs jugénieux et brillants qui avaient embelli la cour de Louis XIV, et eunobli ses faiblesses. Elle aimait Ciceron; et c'était pour le veuger des outrages de Crébillon qu'elle excita Voltaire à fairo Rome sauvée. Il avait envové Mahomet an pape : il dédia Sémiramis à un cardinal. Il se faisait un plaisir malin de montrer aux fanatiques frauçais que des princes de l'Église savaient allier l'estime pour le talent au zèle de la religion, et ne eroyaient passervir le christiauisme en traitant comme ses ennemis les hommes dont le géuie exercait sur l'opinion publique uu empire redoutable.

Ge fut heette époque qu'il cousenité emîla àcéder aux instauses du via de Prusse, épuil à accepta le titre de chambellan, la graude croix de l'ordre du Mérite, et une pussou de viuig mulle livres. Il se voyait, dans sa patrie, l'objet de l'euvie et de la haine des gens de lettres, sans leur avoir jamais disputé ni places ni pension, sans les avoir l'unaities, par des critiques, sons s'étre jamais melé d'auteur. L'aux de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux des cent qui avaient en besoin de lui, cherché à se concidir les autres par des éloges, et sais inutes les oceasions de gagner l'amité de cent que l'amour-peope a vait crudus injuites.

Les dévots, qui se souvenaient des Lettres philosophiquer et de Mahomet, en atteudant les occasions de le persecture, oberetalient à dévrier ses ouvrages et sa personue, employaient contre lui leur ascendant sur la première jeunesse, et celui que, comme directeurs, ils conservaient encore

la cour. Un silence absolu pouvait seul le mettre à l'abri de la persécution ; il n'aurait pu faire paraitre aucun ouvrage sans être sûr que la malignité y chercherait un prétexte pour l'accuser d'impiété ou le rendre odieux au gouvernement. Madame de Pompadour avait oublié leur ancienne liaison dans une place où elle ne voulait plus que des esclaves. Elle ne lui pardonnait point de n'avoir pas souffert avec assez de patience les préférences accordées à Crébillon. Louis XV avait pour Voltaire une sorte d'éloignement. Il avait flatté ce prince plus qu'il ne convensit à sa propre gloire; mais l'habitude rend les rois presque insensibles à la flatterie publique. La seule qui les séduise est la flatterie adroite des courtisans, qui, s'exercant sur les petites choses. se répéte tous les jours, et sait choisir ses moments : qui consiste moins dans des louanges directes que dans une adroite approbation des passions, des goûts, des actions, des discours du prince. L'u demi-mot, un signe, une maxime générale qui les rassure sur leurs faiblesses ou sur leurs fautes, font plus d'effet que les vers les plus dignes de la postérité. Les louanges des hommes degénie ne toucheut que les rois qui aiment véritablement la gloire.

On précud que Voltaire s'étant approché de Lonis XV après la représentation du Temple de la Gloire, où Trajan, donnant la paix au monde après ses victoires, reçoit la couronne refusée aux conquérants, et réservée à un héros and do l'humanité, et lui ayant dit: Trajan est-il content? le roi fut moins flatié du paralléle que blessé de la familarité.

M. d'Argeuson n'avait pas voulu prêce à Voilaire son apain pour lui olectir un titre d'associéillère dans l'académic des selences, et pour entredans celle des helès-etters, places qu'il ambitionnait alors coume un asile contre l'armée des-ritpues helolomadires que la police doilge à respecter les corps littéraires, excepté lorsque des corps ou des particuliers plus paissants croient avoir intérêt de les avillé, en les abandonnant aux traits de ces mé-jeasles ennemis.

Voltaire alla douch Berlin '; et le même prince qui le dédaignait, la même cour où il n'essuyait plus que des désagréments, furent offensés de ce départ. On ne vit plus quo la perte d'un homme qui honorait la France, et la houte de l'avoir forcé à chercher ailleurs un asyle. Il trouva dans le pa-

dans les familles lourgeoises et chez les dévotende l'his du roi de Prusse la paix et presque la hiter te, la cour. L'in silence absolu pouvait seul le mettre à sans aucun autre assujettissement que celui de l'abri de la persécution; il n'aurait pu faire paraltre aucun ouvrage sans être sur que la malignité y ses ouvrages, et lui apprendre les secrets de l'art deberdorsin un resident seur l'encourage. Alimatié. (désire la l'ouveille reque tour les ouverses de l'art désire la l'aurait de l'art les conserves de l'art des l'arts de l'art

d'écrire. Il soujui presque tout les jours avec lui. Ces soupers, oi la liberté étit extrême, oi l'on trataix avec une frauchise entière toutes les questions de la métaphysique et de la morale, oi in plaisanterie in plus libre égapait ou tranchait les dicussions les plus sérieuse, oi le rod disparaissait presque toujours pour ne hisser voir que l'homme d'esprit, r'aicairet pour Valtiera qu'un délassement agréable. Le reste du temps était consercé librement à l'étude.

Il perfectionnait quelques-unes de ses tragédies, achevait le Siècle de Louis XIV , corrigeait la Pucelle, travaillait à son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, et fesait le Poème de la Loi naturelle, tandis que Frédérie gouvernait ses états sans ministre, inspectait et perfectionnait son armée, fesuit des vers, composuit de la musique, écrivait sur la philosophie et sur l'histoire. La famille rovale protégeait les goûts de Voltaire; il adressait des vers anx princesses, jouait la tragédie avec les frères et les sœurs du roi : et, en leur donnant des lecons de déclamation, il leur apprenait à mieux sentir les beautés de notre poésie : car les vers doivent être déclamés, et on ue peut connaître la poésie d'une langue étrangère, si on n'a point l'habitude d'entendre réciter les vers par des hommes qui sachent leur donner l'accent ot le monvement qu'ils doivent avoir.

Voils ce que Voltaire appelait le palais d'Alcine; mais l'enchautement fut (rup toi dissipé. Les gens de lettres appelés plus ancieuneuneut que lui à Berliu furent jalons d'une préférence tup marquie ; et autrout de cette espèce d'indépendance qu'il vassif conservée, de cette familiarité qu'il devait aux grâcres piquantes de son esprit, et à ect art de mêter la vérité à la louange, et de donner à la flatterie le tout de la salanterie et du balinerie et du

La Mério dit à Voltaire que le roi, auquet il inparlait un jour de toutel es marques de bonté dont nuparlait un jour de toutel es marques de bonté dont nuil à recubilati son chambellan, jui avait répondu: « 20° ai enceve résoil pour revoir nes ouvrages, « » On suce l'orange, « on jette l'éverce. » Ce moi se site d'ésenchant Voltaire, « ¿ di jet dans l'âme un oudéfiance qui ne lui permit jetu de perdre de vue per le projet de événe dans Voltaire avait répond au genèral Mantroi que Voltaire avait répond au genèral Manstein, un le pressit de revoir es Monnières ; Le chessin, un le pressit de revoir es Monnières ; Le chessin, un le pressit de revoir es Monnières ; Le chessin, un le pressit de revoir es Monnières ; Le chessin ; un le pressit de revoir es Monnières ; Le chessit de revoir es Monnières ; Le

Il partit de Compiegue le 28 juin 1750, el arriva à Berlin avant la lin de juillet. Pendant le vijour de Voltaire en Pruse, ou vola des manuecrits dans son domicile à Paris qu'occupair matlane Deus.

Imprané, pour la première fois, en 1751 à Berlin : pendaus le sejour de l'auteur.

» roi m'envoio son lingo sale à blanchir; il faut » que le vôtro attende; » qu'une antre fois, en unontrant sur la table un paquet de vers du roi, il avait dit, dans un mouvement d'humeur : « Cet » homme-la, c'est César et l'abbé Cotin. »

Cependant un penchant naturel rapprochait le monarque et le philosophe. Frédérie disait , longtemps après leur séparation, que jamais il n'avait vu d'homnie aussi aimable que Voltaire; et Voltaire, malgré nn ressentiment qui jamais ne s'éteignit absolument, avouait que, quand Frédérie le voulait, il était le plus aimable des hommes, Ils étaient encore rapprochés par un mépris ouvert pour les préingés et les superstitions, par le plaisir qu'ils prenaient à en faire l'objet éternel de leurs plaisanteries, par un geût commun pour une philosophic gaie et piquante, par nne égale disposition à chercher, à saisir, dans les objets graves, le côté qui prête au ridienle. Il paraissait que le calme devait succèder à de petits orages, et que l'intérêt commun de leur plaisir devait toujours finir par les rapprocher. La jalousie de Mannertnis parvint à les désunir sans retour.

Maupertnis, homme de beauconp d'esprit, savant médiocre, et philosophe plus médiocre encore, était tonrmenté de ce desir de la célébrité qui fait cheisir les petits mevens lorsque les grands nous manquent, dire des choses bizarres quand on n'en treuve point de piquantes qui soient vraies, généraliser des formules si l'on ne peut eu inventer, et entasser des paradex s quand on n'a point d'idées neuves. On l'avait vn à Paris sortir de la chambre, on se eacher derrière un paravent, quand un autre occupait la société plus que lui ; et à Berlin , comme à Paris , il cut vouln être partout le premier, à l'académie des sciences comme au sonper du roi. Il devait à Voltaire une grande partie de sa réputation, et l'honneur d'être le président perpétnel de l'académie de Berlin, et d'y exercer la prépondérance sons le nom du prince,

Mais quelquos plaisanteries echappões à Voltaire sur e que Mangerthis, ayant volta suivre le roi de Prusse à Farmée, avait été pris à Maebiat, raise que l'autre de comment de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

Voltaire, entouré d'ennemis, se défiant de la constance des sentiments du roi , regrettait en seeret son indépendance, et cherebait à la reconvrer. Il imagine de se servir d'un Juif pour faire sortir dn Brandebourg une partie de ses fonds. Ce Juif trabit sa conflance, et, ponr se venger de ce que Voltaire s'en est apercu à temps, et n'a pas vouln se laisser voler, il lui fait un procès absurde, sachant que la haine n'est pas difficile en preuves, Le roi, pour punir son ami d'avoir voulu conserver son bien et sa liberté, fait semblant de le croire coupable, a l'air de l'abandenner, et l'exclut même de sa présence jusqu'à la fin du procès. Veltaire s'adresse à Maupertuis, dont la haine ne s'était pas encore manifestée, et le prie de prendre sa défense auprès du chef de ses juges. Maupertuis le refuse avec hauteur. Voltaire s'apercoit qu'il a un ennemi de plus. Enfin ce ridicule procés ent l'issue qu'il devait avoir : le Juif fut condamné, et Voltaire lui fit grâce. Alors le roi le rappelle auprès de lni , et ajoute à ses anciennes bontés de nouvelles marques de considération, telle que la jouissance d'un petit château prés de Potsdam.

Cependant la haine veillait toujeurs, et attendait ses mements. La Beaumelle, né en Languedoc d'une famille protestante, d'abord apprenti ministre à Genève, pnis bel-esprit frauçais en Danemark, renvoyé bientôt de Copenhague, viut chercher fortune à Berlin , n'avant pour titre de gloire qu'un libelle qu'il venait de publier. Il va chez Veltaire, lui présente son livre, où Voltaire Ini-même est maltraité, où La Beaumelle compare aux singes, aux nains qu'on avait autrefois dans certaines cours. les beaux-esprits appelés à celle de Prusse, parmi lesquels il venait Ini-même solliciter une place. Cette ridienle étourderie fut nu mement l'objet des plaisanteries du souper du roi. Manpertuis rapporta ces plaisanteries à La Beaumelle, en chargea Voltaire senl . Ini fit un ennemi irréconciliable , et s'assura d'un instrument qui servirait à sa haine par de hontenx libelles, saus que sa dignité de président d'académie en fit compromise.

Manperius s'artil Lessin de securir; il vensil d'au dec l'amointe action. Ce principe à descuiple, escape l'amointe action. Ce principe, à qui l'Illustre Euler fessil l'heuneur de le décadre, en même terupe qu'il ca apprenia l'anteur même tonte l'étendue et le véritable usage, essuya besucoup de contradicions, koirig, non seulement le combattit, mais il précendit de plus qu'il n'évait pas nouveus, et cia un fragment d'au lettre de Lébbait; où ce principe se trouvait indiqué. Manpertais, instrivil par koirig même qu'il a r'qu'ime copie de la lettre de Leibnix, imagine de le faire somme pirakjueuent, per l'académie do Berlin, de produier l'original. Acônig mande qu'il tient acopie da maleurent llient, déceptionat-emps anopravant pour avoir vodu deliver les habitants du centon de Bernet de la tyramie de s'ant. La lettre ne se trouva plus dans ce qui pourait restre de ses papiers, el Tancalezin, moid-eriante, moi-tie bassense, declara levoit indigue du thre d'acopie de la contra de Bernet le l'academie, moid-eriante de la contra de Bernet le l'academie, produier de l'academie, produier de l'academie, mois contra de l'academie, moi en contra de l'academie que pro-mise qu'el de l'academie, moi en entre les découvres, mais qu'il ant qu'elle soit libre et violoniaire uneu (sonnecée; et qu'une formes dennelle, en la renau de l'academie que l'academie qu'elle soit libre et violoniaire uneu (sonnecée; et qu'une formes dennelle, en la renau de l'academie qu'elle soit libre et violoniaire uneu (sonnecée; et qu'une formes dennelle, en la renau d'academie qu'il l'academie qu'il academie qu'elle soit libre et violoniaire uneu (sonnecée; et qu'une formes dennelle, en la renau d'academie qu'elle soit libre et violoniaire uneu (sonnecée; et qu'une formes dennelle, en la renau d'academie de la libre de la serve.)

Voltaire avait connu Koënig chez madame du Châtelet, à laquelle il était venu donner des leçons de leibnitzianisme; il avait conservé de l'amitié pour lui, quoiqu'il se fût permis quelquefois de le plaisanter pendant son séjour en France. Il n'aimait pas Maupertnis, et haissait la persécution, sous quelque forme qu'elle tourment at les hommes : il prit done ouvertement le parti de Koënig, et publia quelques ouvrages où la raison et la justice étaient assaisonnées d'une plaisanterie fine et piquante. Maupertuis intéressa l'amour-propre du roi à l'honneur de son académie, et obtint de lui d'exiger de Voltaire la promesse de ne plus se moquer d'elle ni de son président. Voltaire le promit. Malheureusement le roi, qui avait ordonné le silenee, se crut dispensé de le garder. Il écrivit des plaisanteries qui se partageaient, mais avec un peu d'inégalité, entre Maupertnis et Voltaire. Celui-ci crut que, par cette conduite, le roi lui rendait sa parole, et que le privilége de se moquer seul des deux partis ne pouvait être compris dans la prérogative royale. Il profita donc d'une permission générale, anciennement obtenue, pour faire imprimer la Diatribe d'Akakia, et dévouer Mausertuis à un ridienle éternel.

Le roi rit; il aimait pen Maupertuis, et ne ponvait l'estimer; mais, jaloux de son autorité, il fit brûler cette plalsanterie par le bourreau : manière de se venger qu'il est assez singulier qu'un roi philosophe ait empruntée de l'inquisition.

Voltaire, outragé, lui renvoya sa eroix, sa clef et le brevet de sa pension, avec ces quatro vers :

Je les reçus avec tendresse, Je les renvoie avec douleur,

Comme un amant jaloux, dans sa manyaise humeur, Rend le portrait de sa maitresse.

Il ne soupirait qu'après la liberté; mais, pour

Vobtenir, il ne suffisait pas qu'il eût renvoyé ce

qu'il avait d'abord appelé de magnifiquez bagateller, mais qu'il ne nommait plus que les marquez de sa servitude. Il écrivait de Berlin, où il était malade, pour demander une permission de partir. Le roi de Prasse, qui ne voulait que l'humiller et lo conserver, lui ouvoyait du quinquina, mais point de permissien. Il écrivait qu'il avait besoin des caux de Plembèères; on loi répondit qu'il y en avait d'aussi bonnes en Siélée.

on white of altest counter or sector. Latin Valuing pean to part it de chanander à voir te roi : il so futte que se var réveillers des sentiments qui ciatren pluté révolté qu'échus, on lui reducité ses auréement lors que per la comment de la comment de la pear de la comment de la suitre de la comment de la la comment de la comment d

Voltaire se háta do se rendre à Leipsick, où il s'arrêta pour réparer ses forces épuisées per cette longue persécution. Manpertuis lui envoie un cartel ridicule, qui n'ad'autre effet que d'avrir une non-velle source à ses intarissables plaisanteries. De Leipsick il va chez la duchesse de Saxe-Godha, princesse supprierue anx préjusées, qui cultivalt les lettres, et aimait la philosophie. Il y commença pour elle ses Annales de l'Empines de Propure de ses Annales de l'Empines de Propure de ses Annales de l'Empines de l'Emp

De Gotha il part pour Plembières, et prend la route do Francfort. Maupertuis voulait une vengeance : son cartel n'avait pas rénssi, les libelles de La Beaumelle ne lui suffisalent pas. Ce malheureux second avait été forcé de quitter Berlin après une aventure ridicule et quelques semaines de prison : il s'était enful de Gotha avec une femmo de chambre qui vola sa maltresse en partant; ses libelles l'avaient fait chasser de Francfort; et, à peiue arrivé à Paris, il s'était fait mettre à la Bastille. Il fallut donc que le président de l'académie de Berlin cherchat un autre vengeur. Il excita l'humeur du roi de Prusse. La lenteur du voyage de Voltaire. son séjour à Gotha, un placement considérable sur sa tête et sur celle de madame Denis sa nièce fait sur le duc de Virtemberg, tout annonçait la volonté de quitter pour jamais la Prusse; et Voltaire avait emporté avec lui le recneil des œuvres poétiques du roi, alors connu sculement des beaux-esprits de sa cour.

On fit eraindre à Frédéric une vengeance qui

pouvait être terrible, même pour un poête couronné; au moins il était possible que Voltaire se crût en droit de reprendre les vers qu'il avait donnés, ou d'avertir de ceux qu'il avait corrigés. Le roi donna ordre à un fripon breveté qu'il entretenait à Francfort pour y acheter ou y voler des hommes, d'arrêter Voltaire, et de ue le relâcher que lorsqu'il aurait rendu sa eroix, sa clef, le brevet de pension, et les vers que Freytag appelait l'œuvre de poeshies du roi son maitre. Malbeureusement ces volumes étaient restés à Leipsick. Voltaire fut étroitement gardé pendant trois semaines; madame Denis, sa nièce, qui était venue au-devant de lui, fut traitée avec la même rigueur. Des gardes veillaient à leur porte. Un satellite de Freytag restait dans la chambre de chaeun d'eux, et ue les perdait pas de vue, tant on craignait que l'œuvre de poeshies ne pût s'échapper. Eulin on remit entre les mains de Freytag ee précieux dépôt; et Voltaire fut libre, après avoir été cependant forcé de donner de l'argent à quelques aventuriers, qui profitèrent de l'occasion pour lui faire de petits procès. Échappé de Francfort, il vint à Colmar.

Le roi de Prusse, hontenc de sa ridicule coêter, deixoua Previar, mais il ent assec de morde pour ne pas le panir d'avoir dels. Il est étrange qu'un ville qui se di libre laise une puissance étrangère exercer de telles vexations au milien de ses unur; mais la libre de l'Indépendance ne sont jamais pour le faithe qu'un vain non. Prédéric, aux le temps de sa passion pour Voltare, lui baisait souvrent les mains, dans le transport de son sortie de Francière, cue deux l'epopes de sa vic, répétait ses amis : « Il a cent lois baisé extre main , vqu'il vient d'écohline; ».

Il n'avait publié à Berlin que le Siècle de Louis XIV, la seule histoire de ce règne que l'on puisse lire. C'est sur le témoignage des anciens courtisans de Louis XIV, ou de ceux qui avaient vécu dans leur société, qu'il raconte un petit nombre d'anecdotes choisies avec discernement parmi celles qui peignent l'esprit et le caractère des personnages et du siècle même. Les événements politiques ou militaires y sont racontés avec intérêt et avec rapidité : tont v est peint à grands traits. Dans des chapitres particuliers, il rapporte ee que Louis XIV a fait pour la réforme des lois ou des finances, pour l'encouragement du commerce et de l'industrie; et on doit îni pardonner d'en avoir parlé suivant l'opinion des hommes les plus éclairés du temps où il écrivait, et non d'après des lumières qui n'existaient pas encore.

Ses chaptres sur le calvisium, le jaménium, e le quédiem, la dispute sur les cérémois chiuises, sont les premiers molifes de la manière dont un ani prudou de la vérid dolt parte de ces honteuses maladies de l'humanité, lorsque le nombre de teuses maladies de l'humanité, lorsque le nombre et est le pouvrié de ceux qui en sont encore attapués de obligent de soulever avec adresse le voile qui en cache la turpitule. On peut lui reproder seulement une sévérité trop grande contre les calvinistes, qui ne se rendrent conpables que lorsqu'on ou les força de le devenir, et dont les crimes ne furent ou pudepue sort que les représaillés des assassinats au juridiques crercés contre eax dans quelques provinces.

Les déconvertes dans les sciences, les progrès des arts, sont exposés avec elarté, avec exactitude, avec impartialité, et les jugements toujours dictés par une raison saine et libre, par une philosophie indulgente et douce.

La liste des écrivains du siècle de Louis XIV est un ouvrage neuf. On n'avait pas encore imaginé de peindre ainsi par un trait, par quelques lignes, des philosophes, des savants, des littératurs, des poètes, sans sécheresse comme sans prétention , avec un goût sûr et une précision presque toujours piquante.

Cet ouvrage apprit aux étrangers à connaître Louis XIV, défiguré chez eux dans une foule de libelles, et à respecter une nation qu'ils n'avaient vue jusque la qu'au travers des préventions de la jalousie et de la haine. On fut moins indulgent en France. Les esclaves, par état et par caractère, furent indignés qu'un Français eût osé tronver des faiblesses dans Louis XIV. Les gens à préjugés furent scandalisés qu'il eût parlé avec liberté des fautes des généraux et des défauts des grands écrivains; d'antres lui reprochaient, avec plus de justice à quelques égards, trop d'indulgence on d'enthousiasme, Mais l'histoire d'un pays n'est iamais jugée avec impartialité que par les étrangers; une foule d'intérêts, de préventions, de préjugés, corrompt toujours le jugement des compatriotes.

Voltire passa près de deux années en Misace. Cest pendant ce séjour qu'il publia les Annales de l'Empire, le seul des abreés chrostolesques qu'on puisse lire de surce, parce qu'il es écrit d'un siste rapide, et rempil de résultats philosophiques exprimes avec énergie. Ainsi Voltaire a été encore un modée dans ce geure, dont sou anuité pour lo président Hénault lui a fait exagérer le mérite et l'utilité.

Il avait d'abord songé à s'établir en Alsace; mais malheureusement les jésuites essayèrent de le convertic, 4, hayant pu y friant, ricipandirent contreult ex-calomine sourcle qui amonent et prejarent la persicution. Vottaire fu une testative pour obtetir, non la permission de revenir à Paris (il en eut toigurs la liberté), mais l'assurance qu'il n'y serait pas désegréble à la our. I comanissait trop la France pour ne pas sentir qu'odiena à tous a corpe poissants par son amour pour la vérité, il a sonaissait hietait frajet de leur persòcution, il official de la companie de la

La répouse ne fut pas rassurante. Voltaire se trouva sans asylo dans sa patrie, dont son nom soutenait l'honneur, alors avili dans l'Europe par les ridienles querelles des billets de confession, et an moment où il venait d'élever, dans son Siècle de Louis XIV, un monument à sa gloire. Il se détermina à aller prendre les eaux d'Aix en Savoic, A son passage par Lyon, le cardinal de Tencin, si fameux par la couversion de Lass et le concile d'Embrun, lui fit dire qu'il ne pouvait lui donner à diner, parce qu'il était mal avec la cour; mais les habitants de cette ville opniente, où l'esprit du commerce n'a point étouffé le goût des lettres, le dédommagèrent de l'impolitesse politique de leur archevêque. Alors, pour la première fols, il recut les honneurs que l'enthousiasme publie rend au géule. Ses pièces furent jouces devant lui, au bruit des acclamations d'un peuple enivré de la joie do posséder celui à qui il devait de si nobles plaisirs : mais il n'osa se fixer a Lyon. La conduite du eardinal l'avertissait qu'il n'était pas assez loiu de ses ennemis.

Il passa par Genère pour consulter Tronchin. La beauté du pays, l'égalité qui paraissait y régner, l'avantage d'être hors de la France, dans une villo où l'on ne parlait que français; la literté de penser, plus écande que dans un pays monarchique et cathotique; celle d'imprimer, fondée à la vérité moins sur les lois que sur les intérêts du commerce; tout le déterminait à y choisir sa retraite.

Mais il vii bieunki qu'uno ville oli l'esprit deriportisme et de pédantisme, apporté par Calvin, avait jet des racines profonders, oi la vanité d'initer les riripubliques andeunes, et la jiolusé des pauvres contre les riches, avaient étabil des 'és somptusires; oi les spectaels révidairent la fiso les fanatisme calviniste et l'austérité républicaine, n'était pour lui un égour ni agrébble n'air; l'a volut avoir contre la persécution des catabiliques un assique arties l'internée de Gérée, et une retraile ne l'rause était l'internée de Gérée, et une retraile ne l'arest de distinction l'internée de Gérée, et une retraile ne l'arest de distinction l'internée de Gérée, et une retraile ne l'arest de distinction l'internée de Gérée, et une retraile ne l'arest de distinction d'arest de des l'arest de l' France, et les Délices, ant portes de Cenève. C'est de la Quil Est enfis de la Quil Est enfis de Menuera even malama Denis, iss niève, alors veuve et sanc enfants, libre de los sin sièves à los matière pour son mole, et de reconnaître le soin paternel qu'il avait pris d'augmenter et de treconnaître le soin paternel qu'il avait pris d'augmenter son alsance. Elle se charge d'absurers st ramquillible et de la commandate de la comm

Jusqu'ici nous avons decrit la vie orageuse d'un peter philosophe, à qui son amora pour la vérilé, e l'indépendance é son caractère, avalent fait encore plus d'ememis que ses succès; qui n'avait répondu à leurs méchanecés que par des épirarmes ou plaisantes ou terribles, et dont la conduito avait été plus avonet inspirée par le sentiment qui le dominait dans chaque circonstance, que combiné d'après un plan formé par sa raison.

Maintenant dans la retraite, éloigné de toutes les illusions, de tout ec qui pouvait élever en lui des passions personnelles et passagères, nous allons le voir ahandonné à ses passions dominantes et durables. l'amour de la gloire, le besoin de produire, plus puissant encore, et le zèle pour la destruction des préjugés, la plus forte et la plus active do toutes celles qu'il a connnes. Cette vie paisible, rarement troublée par des menaces de persécution plutôt que par des persécutions réelles, sera embellie, non seulement comme ses premières années, par l'exercice de cette bienfaisance particulière, qualité commune à tous les honimes dont le malheur ou la vanité n'ont point endurci l'âme et corrompu la raison, mais par des actions de cette bienfaisance courageuse et éclairée qui, en adoueissant les maux de quelques individus, sert en même temps l'humanité entière,

C'est ainsi qu'indigné de voir un ministère corrompu poursuire la mort du malleureux Pisq. pour couvrir ses propres fautes et flatter l'orgaeil de la populace anglaise, il employa, pour sauver cette innocente victime du machiavelisme de Pitt, tous les moyens que le geine de la pité par la firspière, et seul clear as voix contre l'injustiee, taudis que l'Europe étonnée contemphait en silence cet exemple d'arocté antique que! Angeleter ossili.

donner dans un sieele d'humanité et de lumières. Le premier ouvrage qui sortit de sa retraite fut la tragédie de l'Orphelin de la Chine, composée pendant son séjour en Alsace, lorsque, espérant pouvoir vivre à Paris, il vonlait qu'un succès au théâtre rassurât ses amis, et forçât ses ennemis au silence.

Dans les commencements de l'art tragique, les poètes étaient assurés de frapper les esprits en donuent à l'eurs personnages des sentiments contrairres à ceux de la usture, en sertifiant ces sentiments que chaque housure porte au fond du ceur, aux passions plus rarcs de la gloire, du patriotisme cagéré, du dévoucieut à ses princes.

Comme alors la raison est encore moins formée que le goût, l'opinion commune seconde ceux qui emploient ces moyens, ou est entraînée par eux. Léontine dut inspirer de l'admiration, et la bauteur de son caractère lui faire pardonner le sacrifice de son fils, par un parterre idolâtre de son prince. Mais quaud ces moyens de produire des effets, en s'écartant de la nature, commencent à s'épuiser; quand l'art se perfectionne, alors il est forcé de se rapprocher de la raison, et de ne plus chercher de ressources quo dans la nature même, Cependant telle est la force de l'habitude, que le sacrifice de Zamti, fondé à la vérité sur des motifs plus nobles, plus puissants que celui de Léontine, expié par ses larmes, par ses regrets, avait séduit les spectateurs. A la première représentation de l'Orphelin, ces vers d'Idamé, si vrais, si philosophiques,

La nature et l'hymen voilà les lois premières, Les devoirs, les tiens des nations entières :

Ces lois vienneut des dieux ; le reste est des humains, n'excitèrent d'abord que l'étonnement ; les spectateurs halancèrent, et le eri de la nature eut besoin de la réfletion pour se faire entendre. C'est ainsi qu'un grand poète peut quelquefois décider les esprits flettants entre d'anciennes erreurs et les vérités qui, ponr en prendre la place, attendent qu'un dernier coup achève de renverser la barrière chancelante que le préjugé leur oppose. Les hommes n'oscut souvent s'avouer à eux-mêmes les progrès lents que la raison a faits dans leur esprit. mais ils sont prêts à la suivre, si, en la leur présentant d'une manière vive et frappante, on les force à la reconnaître. Aussi ces mêmes vers n'ont plns été entendus qu'avec transport, et Voltaire eut le plaisir d'avoir vengé la nature,

Cette pièce est le triomphe de la vertu sur la force, et des lois sur les armes. Jusqu' alors, excepté dans Mahomet, on n'avait pu rétusir à rendre amoureux, sans l'avilir, nn de ces hommes dont le nem impose à l'imagination, et présente l'ided d'une force d'âme extraordinaire. Voltaire vainquit pour la seconde fois cette difficulté. L'amour de Gengis-kan intéresse malgré la violence et la

férocité de son caractère, parce que cet amour est vrai, passionné; parce qu'il lui arrache l'aveu du vide que son cœur éprouve an milieu de sa puissance; parce qu'il finit par sacrifier cet amour à sa ploire, et sa fureur des conquêtes an charme, nou-

Le repos de Voltaire fut hientôt troublé par la

veau pour lui, des vertus pacifiques.

publication de la Pucelle. Ce poême, qui réunit la licence et la philosophie, où la vérité prend le masque d'une galté satirique et voluptueuse, commencé vers 1750, n'avait jamais été achevé. L'auteur en avait confié les premiers essais à un petit nombre de ses amis et à quelques princes. Le seul bruit de son existence lui avait attiré des menaces, et il avait pris, en ne l'achevant pas, le moyen le plus sûr d'éviter la tentation dangereuse de le rendre public. Malheureusement, on laissa multiplier les copies: une d'elles tomba entre des mains avides et ennemies. et l'ouvrage parut, non-seulement avec les défauts que l'autenr y avait laissés, mais avec des vers ajoutés par les éditenrs, et remplis de grossièreté, de mauvais goût, de traits satiriques qui pouvaient compromettre la sûreté de Voltaire. L'amour du gain, le plaisir de faire attribuer leurs mauvais vers à un graud poète, le plaisir plus méchant de l'exposer à la persécution, furent les motifs de cette infidélité dont La Beaumelle et l'ex-capucin Maubert ont partagé l'honneur.

Ils ne réussirent qu'à troubler un moment le repos de celui qu'ils voulaient perdre. Ses amis détournéreut la présécution, en prouvant que l'ouvrage était falsiére; et la haine des éditeurs le servit maleré eux.

Mais cette infidélité l'obliges d'achever le Pucelle, st de donner an public un poème dont l'auteur de Mislomet et du Siècle de Louis XIV n'ebt plus à rougir. Cet ouvrage-tecia un culossissme trè-vi' dans une classe nombres de lecteur; tandis que les canemis de Voltaire affectérent de le décrire comme indigne d'un philosophe, et presque comme une tache pour les œuvres et mêmo pour la vie du poête.

Mais al Yon peut regarder comme nille le progie de rendre la sue year des loumes livrés à la volupté, et desinés, par la faiblesse même qui les entrales au plaisir, à devoiri un jour les victimes infortunés ou les instruments dangereux de ce vil tyran de l'humanité; si l'affectation de l'austérité dans les meurrs, ai le prix ercessif attaché à leur puretée néa lique servir les l'hyporrites, qui, en preman le masque facile de la chastée, peuvent se dispenser de toutes les verchasteté, peuvent se dispenser de toutes les verun, et courrir d'un voile sucré les viece les plus insueses à la sociéé, la durcét de cour, et l'iubelérance; si, en accoutunant les hommes à regarder comme autant de crimes de fantes dont ceux qui out de l'homeur et de la conscience ne sont pas excuptja, on étend sur les âunes même les plus purrs le pontoir de cette caste dangereux qui, pour gouverne et troubler la terre, écul rendue exclusivemen l'interprété de la justice cèles les alors on ne verra dans l'auteur de la Pacelle qua l'ennemi de l'hypocrisie et de la supercrétie que l'ennemi de l'hypocrisie et de la supercrité qua l'ennemi de l'hypocrisie et de la super-

Voltaire lui-même, en parlant de La Fontaine, a remarqué avec raison que des ouvrages où la volupté est mêlée à la plaisanterie amusent l'imagination sans l'échauffer et sans la séduire ; et si des images voluntueuses et gajes sont pour l'imagination une source de plaisirs qui allègent le poids de l'ennui, diminuent le malheur des privations, délassent un esprit fatigué par le travail, remplissent des moments que l'âme abattue ou épuisée ne peut donner ni à l'action ni à une méditation utile, pourquoi priver les hommes d'une ressource que lenr offre la nature? Quel effet résultera-t-il de ces lectures? aucun, sinon de disposer les hommes à plus de douceur et d'indulgence. Ce n'étaient point de pareils livres que lisaient Gérard ou Clément, et que les satellites de Cromwell portaient à l'arcon de leur selle.

Deux ouvrages hien différents parurent à la même époque, le poème sur la Loi naturelle, et celui de la Destruction de Lisbonne. Exposer la morale dont la raison révèle les principes à tous les hommes, dont ils trouvent la sanction au fond de leur cœur, et à laquelle le remords les avertit d'obéir : montrer que cette loi générale est la seule qu'un Dieu, père commun des hommes, ait pu leur donner, puisqu'elle est la seule qui soit la même pour tous : prouver que le devoir des particuliers est de se pardonner réciproquement leurs erreurs, et celui des souverains d'empêcher, par une sage judifférence, ces vaines opinions, appuvées par le fauatisme et par l'hypocrisie, de troubler la paix de leurs penples : tel est l'objet du poème de la Loi naturelle.

Ce poème, le plus bel hommage que jamais l'homme ait rendu à la Divinité, excita la colère des dévats, qui l'appelaient le poème de la Religion naturelle, quoloqu'il n'y fist question de religion que pour combattre l'intéchance, et qu'il ne puisse exister de religion naturelle. Il ful brûlé par le parlement de Paris, qui commençait à s'effrayer des progrès de la raison antant que de ceux du

molnisme. Conduit à cette c'ipoque par quelques chefs, ou aveugles par l'orguel, ou orgarés par nue flusse politique, il erut qu'il lui serait plus facile d'arrêter les progrès des limaires que de mériter le suffraçe des hommes c'ednies. Il ne sentit pas le beoint qu'il avait de l'opinion publique, ou mé-commt ceux à qui il était donné de la diriger, est declara l'avenund de grans de lettres, président de la commençait à currer quelque influence sur l'Europe.

Cependant le poëmo de Voltaire, commenté depuis dans plusieurs livres célèbres, est encore celai où la l'aison de la morale aver l'existence d'un Dieu est exposée avec le plus de force et de raison; et, trente ans plus lard, ec qui avait été brûlé comme imple eût paru presque un ouvrage relisieux.

Data le poème sur le Désautre de Lisboune, Voltaire s'alandonne au sentiment de terreur et de méancolie que ce malhem lui inspire; il arqpelle au milieu de cer uniens sanghants els tranquilles sectateurs de l'optimisme; il combat leurs révoles et puriries rasions avec l'indignation d'un philosophe profundement sensible aux mans de ses embaldes; il revole dans toute leur force les dificiales sur l'origine du mai, et avoue qu'il est impossible à l'inome de les révoutre. Ce poème, dans lequels, à l'agé de plus de soltante aux, l'aime mié, à atout le courre et tout le feu de la jumese, n'est pas levent ouvragequ'il voulnt oppoor h'optimiste.

Il publia Candide, un de ses chefs-d'œuvre dans legenredes romans philosophiques, qu'il transporta d'Angleterre en France en le perfectionnant. Ce genre a le malheur de paraître facile; mais il exige un talent rare, celui de savoir exprimer par uno plaisanterie, par un trait d'imagination, on par les événements mêmes du roman, les résultats d'une philosophie profonde, sans cesser d'être naturelle et piquante, sans cesser d'être vraie. Il faut donc choisir ceux de ces résultats qui n'ont besoin ni de développements ni de preuves; éviter à la fois et ce qui étant commun ne vaut pas la peine d'être répété, et ce qui, étant ou trop abstrait on trop aeuf encore, n'est fait que pour un petit nombre d'esprits. Il faut être philosophe, et ne point le paraître.

En même temps peu de livres de philosophie sout plus utiles; ils sont lus par des hommes frivoles que le nom sen! de philosophie rebute on attristo, et que cependant il est important d'arracher aux peziquis, et d'opposer au grand nombre de cux qui sont uiversess è le utélierde. Le penre humain serait condamné à d'éternelles erreurs, si pour l'en affactivi il fallait échaire ou méditer les preuves de la vérité. Haureussement la justement de la vérité. Haureussement la justement de la vérité de l'acceptation de l'acceptation de vérités simples, qui sont aussi les plus nicessaices. Il suffit alors de trouver un nouve de literlation de la companyation de l'acceptation de l'acceptation de la companyation de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de partie de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de grande utilité des romans philosophiques, et le mérite de ceux de Voltaire, où il a surpausé épalement et ses insiletaires et ses modètes.

Une traduction libre de l'Ecclésiaste et d'nne partie du Cantique des Cantiques suivit de près Candide.

On avait persuadé à madame de Pompadour qu'elle ferait un trait de politique profonde en prenant le masque de la dévotion; que par là ello se mettrait à l'abri des scrupules et de l'inconstance du roi, et qu'en même temps elle calmerait la haine du peuple. Elle imagina de faire de Voltaire un des acteurs de cette comédie. Lo duc de La Vallière lui proposa de traduire les Psaumes et les ouvraqes sapientiaux; l'édition aurait été faite au Louvre, et l'auteur serait revenu à Paris, sous la protection de la dévote favorite. Voltaire ne pouvait devenir hypocrite, pas même pour être cardinal, comme on lui en fit entrevoir l'espérance à peu près dans le même temps. Ces sortes de propositions se font toujours trop tard; et si on les fesait a temps, elles ne seraient pas d'une politique bien sûre : celui qui devait être un ennemi dangereux deviendrait souvent un allié plus dangereux eucore. Supposez Calvin ou Luther appeles à la pourpre lorsqu'ils pouvaient encore l'accepter sans honte, et vovez ce qu'ils anraient osé. On ne satisfait pas, avee les hochets de la vanité, les âmes dominées par l'ambition de régner sur les esprits : on leur fournit des armes nouvelles,

 nations modernes de l'Europe, et qui a contribué plus qu'on ne eroit à détruire l'énergie de caractère qui distingue les nations antiques.

En 1757 parul la première édition de ses centres, vraiment faite souses syeus. Il avait tout reru avec une atteution sévère, fait un elioix édaire, mais rigoureux, parmi le grand nombre de pièces fugitives échappèes à sa phime, et y avait ajonté son immortel Éssai sur les mœurs et l'esprit des nations.

Long-temps Voltaire s'était plaint que, chez les modernes surtout . l'histoire d'un pays fût celle de ses rois ou de ses chefs; qu'elle ne parlât que des guerres, des traités ou des troubles eivils; que l'histoire des nœurs, des arts, des sciences, celle des lois, de l'administration publique, cût été presque oubliée. Les aucieus mêmes, où l'on trouve plus de détails sur les mœurs, sur la politique iutérieure, n'ont fait en général que joindre à l'histoire des guerres celle des factions populaires. On eroirait, en lisant ces historiens, que le genre humain n'a été créé que pour servir à faire briller les talents politiques ou militaires de quelques individus, et que la société a pour objet, non le bonheur de l'espèce entière, mais le plaisir d'avoir des révolutions à lire on à raconter.

Voltaire forma le plan d'une histoire où l'on importe le plus aux hommes dre connaître; les effets qu'ont produits sur le repos ou le boubeur des nations les préjngés, les lumières, les vertus ou les vices, les usages ou les arts des différents siècles.

Il choisit l'époque qui s'étend depuis Charlemague jusqu'à uos jours; mais, ne se bornaut pas aux seules nations européannes 1, un tableau abrégé de l'état des autres parties du globe, des révolutions qu'elles out éprouvées, des opinions qui les gouvernent, ajoute à l'intérêt et à l'instruction. C'était pour réconcilier madame du Châtelet avec l'étude de l'histoire qu'il avait entrepris ce travail immense, qui le força de se livrer à des recherches d'érudition qu'on aurait erues incompatibles avec la mobilité de son imagination et l'activité de son esprit. L'idée d'être utile le soutenait ; et l'érudition ne pouvaitêtre ennuyeuse pour nn homme qui, s'amusant du ridicule, et avant la sagacité de le saisir, eu trouvait une source inépuisable dans les absurdités spéculatives ou pratiques de nos peres, et dans la sottise de ceux qui les out transmises ou commentées en les admirant avec une bonne foi ou une hypocrisie également risibles.

<sup>·</sup> Voltaire arnit adopté ce mot. (fl.)

Un tel ouvrage ne pouvait plaire qu'à des philosophes. On l'accusa d'être frivole, parce qu'il était clair, et qu'on le lisait sans fatigue; on prétendit qu'il était inexact, parce qu'il s'y trouvait des erreurs de noms et de dates absolument indifférentes; et il est prouvé, par les reproches mêmes des critiques qui se sont déchaînés contre lui, que jamais, dans une histoire si étendue, aucun historien n'a été plus fidèle '. On l'a souvent accusé de partialité, parce qu'il s'élevait contre des préjugés que la pusillanimité ou la bassesse avait trop long-temps ménagés ; et il est aisé de prouver que, loin d'evagérer les crimes du despotisme sacerdotal, il en a plutôt diminué le nombre et adouci l'atrocité. Enfin on a trouvé mauvais que, dans ce tableau d'horreurs et de folies, il ait quelquefois répandu sur celles-ci les traits de la plaisanterie, qu'il u'ait pas toujours parlé sérieusement des extravagances humaines, comme si elles cessaient d'être ridicules, parce qu'elles ont été souvent dangereuses.

Ces préjugés que des corps puissants étaient intéressés à répandre, ne sont pas encore détrnits. L'habitude de voir presque toniours la lourdeur réunie à l'exactitude, de trouver à côté des décisions de la critique l'échafandage insipide employé pour les former, a fait prendre celle de ne regarder comme exact que ce qui porte l'empreinte de la pédanterie. On s'est accoutumé à voir l'ennui accompagner la fidélité historique, comme à voir les hommes de certaines professions porter des couleurs lugubres. D'ailleurs les gens d'esprit ne tirent aucune vanité d'un mérite que des sots peuvent partager avec eux; et on croit qu'ils ue l'ont point , parce qu'ils sont les seuls à ne pas s'en vanter. Les Voyages du jeune Anacharsis détruiront peut-être cette opinion trop accréditée.

Mais l'Essai de Voltaire sera toujours, pour les hommes qui exercent lenr raison, une lecture délicieuse pour le choix des objets que l'autent a présentés, par la rapidité du style, par l'amour

Voici deux grands témolgnages en faveur de Voltaire :

de la vérité et de l'humantié qui en anime touteles pages, par cet art de présenter de sontrastes pignants, des rapprochements inaticnatus, sans cesser d'être naturel et facile; d'offirir, dans un sylte toujours simple, de grands resitualts, et des idées profundes. Ce n'est pas l'histoire des siècles que l'auteur a parcourue, mais ce qu'on aurait voulu retenir de la lectare de l'histoire, ce qu'on aimerit à é en rappeler.

animenta is en rapperer.

En même temps pen de livres seraient plus utilis dans une céluctaion raisonnable. On y apprendrait, avec les faist, l'art de les voir et de les juger; en y apprendant à evercer sa raison dans son indépendence naturelle, sons a laquelle elle n'est plus que l'instrument servire de principe, en y apprendari enfin à neightien la superation de l'action de

Jusqu'et, dans l'éducation publique ou particulire, également diráces par des prégues, lesciulire, également diráces par des prégues, lesjeunes gess n'apprennent l'histoire que déligurée par des compliateurs vils ou superstitéens. Si, depuis la publication de l'Ézasi de Voltaire, deux mérité de n'être pas confondus dans cette classe, et grifes par leur était, ils out trup histoir d'enire per grifes par leur était, ils out trup histoir d'enire per pour les bien entendre, il faut n'avoir plus besoin de Sintritine avec.

Cet ouvrage plaça Voltaire dans la classe des historiens originaux; et il a l'honneur d'avoir fait. dans la manière d'écrire l'histoire, une révolution dont à la vérité l'Angleterre a presque seule profité insou'ici, Hume, Robertson, Gibbon, Watson, peuvent, à quelques égards, être regardés comme sortis de son école. L'histoire de Voltaire a encore un autre avantage; c'est qu'elle peut être enseignée en Angleterre comme en Russie, en Virginie comme à Berne ou à Venise. Il n'y a placé que ces vérités dont tous les gouvernements peuvent convenir : qu'on laisse à la raison humaine le droit de s'éclairer, que le citoyen jonisse de sa liberté naturelle, que les lois soient douces, que la religion soit tolérante; il ne va pas plus loin. C'est à tous les hommes qu'il s'adresse, et il ne leur dit que ce qui peut les éclairer également, sans révolter aueune de ces opinions qui, liées avec les constitutions et les intérêts du pays, ne peuvent céder à la raison, tant que la destruction des errenrs plus générales ne lui anra point ouvert un accès plus facile.

<sup>3</sup> Zui dis Robertson dans son Introduction à l'Histoire de Cherles-Quésa) sont Vostine dans uns recherches; et il m'a Indiqué non sentement les faits sur l'exquels il était important de m'ent e, may encore les conséquences qu'il cu fallai tuter; à il avait en même temps etile le livres originant on les destina prevent se trouvre. Il ni souril qu'agrad emp princ considérable spectra les convex. Il ni souril qu'agrad emp princ considérable que comme un écritoin agrichée et inféressont, vernaient encore en lut en histoire assont qu'entre des la consequence des corres du den histoire assont qu'entre des la consequence de la mise de la consequence de la

cope en un un autorem assant et protocut, a A Nons ne doutom pas (dit M. de Chatembriand, Genée du christioniume, partie III. live et la chapitre 61 que Vollaire, all avait de éterilem. n'ell excelé en histoère ; il ne la li manqualt que de la previa de la previa chapitre de prance, c'est peudre encore, après Bosuet, le premier historie de France, s(B.)

A la tête de ses poésies fugitives , Voltaire avait placé, dans cette édition, une épitre adressée à sa maison des Délices, ou plutôt un hymne à la liberté : elle suffirait pour répondre à ceux qui dans leur zèle aristocratique, l'ont acense d'en être l'ennemi. Dans ces pièces, où règnent tonr à tour la galté, le sentiment, ou la galanterie, Voltaire ne cherche point à être poête; mais des beautés poétiques de tous les genres semblent lui échapper malgré ini. Il ne cherche point à montrer de la philosophie, mais il a tonjours celle qui convicut au sujet, aux circonstances, aux personnes. Dans ces poésies, comme dans les romans, il faut que la philosophie de l'ouvrage paraisse au-dessous de la philosophie de l'auteur. Il en est de ces écrits comme des livres élémentaires, qui ne peuvent être hien faits à moins que l'autenr n'en sache beancoup au-delà de ce qu'ils contiennent. Et c'est par cette raison que dans ces genres, regardés comme frivoles, les premières places ne peuvent appartenir qu'à des hommes d'une raison supérieure.

Cette même année fut l'époque d'une réconciliation entre Voltaire et son ancien disciple. Les Autrichieus, déjà au milicu de la Silésie, étaient près d'en achever la conquête ; une armée française était sur les frontières du Brandebourg. Les Russes, déjà maîtres de la Prusse, menaçaient la Pomérauie et les Marches; la monarchie prussienne paraissait anéantie, et le prince qui l'avait fondée n'avait plus d'antre ressource que de s'enterrer sous ses ruines, et de sauver sa gloire en périssant au milieu d'une victoire. La margrave de Bareith aimait tendrement son frère ; la cluite de sa maison l'affligeait : elle savait combien la France agissait contre ses intérêts en prodiguant son sang et ses trésors pour assurer à la maison d'Autriche la souveraineté de l'Allemagno; mais le ministre de France avait à se plaindre d'un vers du roi de Prusse, La marquise de Pompadour ne lui pardonnait pas d'avoir feint d'ignorer son existence politique, et on avait eu soin de lui envoyer aussi des vers que l'infidélité d'un coniste avait fait tomber entre les mains du ministre de Saxe. Il fallait donc faire adopter l'idée de négocier à des ennemis aigris par des injures personnelles, au moment même où ils se croyaient assurés d'une victoire facile. La margrave eut recours à Voltaire, qui s'adressa au cardinal de Tenein, sachant que ce ministre, oublié depuis la mort de Fleury, qui l'employait en le méprisaut, avait conservé avec le roi nne correspondance particulière. Tenein écrivit, mais il recut pour toute réponse l'ordre du ministre des affaires étrangères de refuser la négociation par

une letter dont on lui avait mêmo envoyê le modicile. Le vieux, politique, qui a'axait, pour mémage le modicile. Le vieux, politique, qui a'axait, pour mémage le veu le vieux de la v

Voltairecentama une autre négociation non moissi unitée par le marcial de licielieu. Lu retroisieme cello, quedques années plus tard, dut conduite janqu'à obtenir de M. de Choisetul qu'il recevrait un curvojé secret du roi de Prusse. Cet envojé fut découvert par les agents de l'impératire-reine, et, soit faitleses, soit que M. de Choiseul etl 2 gi saux consulter madame de Porupadour, il fut arrôté, commètre madame de Porupadour, il fut arrôté, qui se perol dans la fusile des petits crimes que les socialisses se se remotentes sans reasonées.

Dans cette époque si dangereuse et si brillante pour le roi de Prusse, Voltaire paraissait tandit reprendre sou ancienne amitié, tantol ne conserver que la mémoire de Francfort. Cés alors qu'il composa ces Mémoirres singuilers, o îl te souvenir profoud d'un juste ressentiment n'étouffe ni la galfei ni la justice. Il les avait généreusement condamnés à l'oubli; le hasard les a conservés, pour venger le génie des attentats du provior.

La Margrave de Bareith mourut au milieu de la guerre. Le roi de Prusse écrivit à Voltaire pour le prier de donner au nom de sa sœur une immortalité dont ses vertus aimables et iudulgentes, son âme également supérioure anx préjugés, à la grandenr, et aux revers, l'avaient rendue digne. L'ode que Voltaire a consacrée à sa mémoire est remplie d'une sensibilité douce , d'une philosophie simple et tonchante. Ce genre est un do ceux où il a le moins de succès, pnisqu'on y exige une perfection qu'il ne put jamais se résoudre à chercher dans les petits ouvrages, et que sa raisou ne pouvait se prêter à cet enthousiasme de commande qu'on dit convenir à l'ode. Celles de Voltaire no sont que des pièces fugitives où l'on retronve le grand poêto, le poète philosophe, mais gêné et contraint par uno forme qui ne convenait pas à la liberté de son génie. Cependant il faut avouer que les stances à uno princesse sur le ieu, et surtout ces stances charmantes sur la vieillesse,

Si vous toutez que j'aime eucore, etc.

sont des oiles anacréontiques fort au-dessus de celles d'Horace, qui cependaut, du moins pour les gens d'un goût un peu moderne, a surpasse son modèle.

La France, si supérieure aux autres nations dans la tragédie et la comédie n'a point été aussi heureuse en poètes lyriques. Les odes de Ronssen n'offrent guére qu'une poésie harmonieuse et imposante, mais vide d'idées, ou remplie de pensées fausses. La Motte, plus ingénieux, n'a connn ni Tharmonie, ni la poète du style; et on citeà peine des autres poètes un petit nombre de strophes.

Voltaire était encore à Berlin lorsque MM. Diderot et d'Alembert formèrent le projet de l'Encuclopédie, et en publièrent le premier volume. Un onvrage qui devait renfermer les vérités de toutes les seiences, tracer entre elles des lignes de communication, entrepris par deux hommes qui joignaient à des connaissances étendues ou profondes beaucoup d'esprit, et nne philosophie libre et courageuse, parut aux yeux pénétrants de Voltaire le coup le plus terrible que l'ou pût porter aux préjugés. L'Encyclopédie devenait le livre de tous les hommes qui aiment à s'instruire, et surtout de ceux qui , sans être habituellement occupés de eultiver leur esprit, sont jaloux cependant de ponyoir acquérir une instruction facile sur chaque objet qui exeite en eux quelque intérêt passager ou durable. C'est un dépôt où ceux qui n'ont pas le temps de se former des idées d'après eux-mêmes devaient aller chercher eelles qu'avaient eues les hommes les plus delairés et les plus célèbres ; dans lequel enfin les erreurs respectées seraientou trahies par la faiblesse de leurs preuves, ou ébranlées par le seul voisinage des vérités qui en sapent les fondements.

Voltaire, retiré à Ferney, donna pour l'Encuclopédie un petit nombre d'articles de littérature; il en prépara quelques-uns de philosophie, mais avec moius de zèle, parce qu'il sentait qu'en ce genre les éditeurs avaient moins besoin de lui, et qu'en général si ses grands ouvrages en vers ont été faits pour sa gloire, il n'a presque jamais écrit en prose que dans des vues d'utilité générale. Cependant les mêmes raisons qui l'intéressaient au progrès de l'Encyclopédie suscitérent à cet onyrage une foule d'ennemis. Composé ou applaudi par les honimes les plus eélèbres de la nation, il devint comme une espèce de marque qui séparait les littérateurs distingués, et ceux qui s'honoraient d'être leurs disciples ou leurs amis, de cette foule d'écrivains obscurs et jalonx qui, dans la triste impnissance de donner aux bommes ou des vérités nouvelles on de nouveaux plaisirs, haissent

on déchirent ceux que la nature a mieux traités. Un ouvrage où l'on devait parler avec frauchise et avec liberté de théologie, de morale, de jurisprudence, de législation, d'économie publique, devait effrayer tous les partis politiques ou religienx, et tous les pouvoirs secondaires qui craignaient d'y voir discuter leur ntilité et leurs titres. L'insurrection fut générale. Le Journal de Trévoux, la Gazette ecclésiastique, les journaux satiriques, les jésuites et les jansénistes, le clergé, les parlements, tous, sans cesser de se combattre on de se hair, se réunirent contre l'Encyclopèdie. Elle succomba. On fut obligé d'achever et d'imprimer en secret cet ouvrage, à la perfection duquel la liberté et la publicité étaient si nécessaires ; et le plus beau monument dont jamais l'esprit humain ait conçu l'idée serait demeuré imparfait sans le courage de Diderot, sans le zèle d'un grand nombre de savants et de littérateurs distingués que la persécution ne put arrêter.

Reureusement l'honneur d'avoir donné l'Encyclopédie à l'Europe compensa pour la France la honte de l'avoir persécutée. Elle fut regardée avec justice comme l'ouvrage de la nation, et la persécution comme celui d'une jalousio ou d'une politique éralement mérisables.

special de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya de la comp

injustice. Cest dans l'année 1760 que cette guerre littéraire fut la plus vire. Le Franc de Pompignon, sittérateur estimale et poste mélicere, doui il reste une helle strophe, et une trogédic fallele oil e gécide Virgièrect-deide Méstastae » niva pue le soutenir, fut appét à l'académic Française. Rev étu d'une chaepe de majestrature, il erut que su diquité, autant que ses ouvrages, le dispensait de toute reconnaissance; il as permit d'analette, dans son discours de réception, les bommes dont le nommeiat le plusé Dommes à la secédic du dispini le meiat le plusé Dommes à la secédic du dispini le recevoir, et désigna elairement Voltairo, en l'accusant d'incrédulité et de mensonge. Bientôt après, Palissot, instrument vénal de la haino d'une femule, met les philosophes sur le théâtre. Les lois qui défendent de jouer les personnes sont muettes. La magistrature trahit son devoir, et voit, avec une joie maligne, immoler sur la scène les hommes dont elle craint les lumières et le pouvoir sur l'opinion , sans songer qu'en ouvrant la earrière à la satire, elle s'expose à en partager les traits. Créhillon déshonore sa vieillesse en approuvant la pièce. Le due de Choiseul, alors ministre en crédit, protége cette indignité, par faiblesse pour la même femme dont Palissot servait le resseutiment. Les journaux répètent les insultes du théâtre. Cependant Voltaire se réveille. Le Pauvre Diable, le Russe à Paris, la Vanité, une foule de plaisauteries, en prose, se succèdent avec une étonnante rapidité.

Le Franc de Pompignan se plaint au roi, se plaint à la Picadémie, c'util avec une douter impuissante que le nom de Voltaire y écrase le sien. Chaque démarche multiplie les traits que toutes les bouches répétent, et les vers pour jamais attachés à son non. Il propose à un protecteur auguste de manquer à ce qu'il L'est promis à fai-même, en redurnant à l'academie pour donner as voix à un homme auguel le prime c'indéressit; il in délient qu'un rettus poil de ce searliée, a le malhour, en se retirant, d'entandre répéter par son protecteur moinne avec su'il terrible.

Et l'ami Pompignau pense être quelque chose;

et va cacher dans sa province son orgueil humilié et son ambition trompée: exemple effrayant, mais salutairo, du pouvoir du génie et des dangers de l'hynocrisie littéraire.

Fréron, ex-jésuite comme Desfontaines, lui avait succédé dans le métier de flatter, par des satires périodiques, l'envie des ennemis de la vérité, de la raison et des talents. Il s'était distingué dans la guerro contro les philosophes. Voltairo, qui depuis long-temps supportait ses injures, en fit justice et vengea ses amis. Il introduisit dans la comédie do l'Écossaise un journaliste méchant, calomniateur et vénal : le parterre y reconnut Fréron , qui, livré au mépris public dans une pièco que des scènes attendrissantes et le caractère original et piquant du bon et brusque Freeport devaient conserver au théâtre, fut condamné à traînor le reste de sa vie un nom ridicule et déshonoré. Fréron, en applaudissant à l'insulte faite aux philosophes, avait perdu le droit de se plaindre : et ses protecteurs ai-

mèrent mieux l'abandonner que d'avouer une partialité trop révoltante.

D'autres ennemis moins acharrés varient éé on corrisés ou punis ; et Voltaire, trimpolant au milient de ces victimes immolées à la raison et à sa poliere, envoya au thétire, à soisant-est une site de ces victimes immolées à la raison et à sa poliere, envoya au thétire, à soisant-est une site de l'acte d'acte de l'acte d'acte de l'acte

Cette même année, il apprend qu'une petite nièce de Corneille languissait dans un état indigne de son nom : « C'est lo devoir d'un soldat de secourir la » nièce de son général , » s'écrie-t-il. Mademoiselle Corneille fut appelée à Ferney; elle y recut l'éducation qui convenait à l'état que sa naissance lui marquait dans la société. Voltaire porta même la délicatesse jusqu'à ne pas souffrir que l'établissement de mademoiselle Corneillo parût un de ses bienfaits; il voulut qu'elle le dut aux ouvrages do son onele. Il en entreprit une édition avec des notes. Le créateur du théâtre français, commenté par celui qui avait porté ce théâtre à sa perfection ; un homme de génie né dans un temps où le goût n'était pas encore formé, jugé par un rival qui joignaît au génie le dou presque aussi rare d'un goût sûr saus être sévère, délicat sans êtro timide, éclairé enfin par une longue et heurense expérience de l'art : voilà ec qu'offrait eet ouvrage. Voltaire y parle des défauts de Corneille avec franchise, de ses beautés avec enthousiasmo, Jamais on n'avait jugé Corneille avec tant de rigueur, jamais on ne l'avait loué avec un sentiment plus profond et plus vrai. Occupé d'instruire et la jeunesse française et ceux des étrangers qui enltivent notre lictérature. il ne pardoune point aux vices du langage, à l'exagération, aux fautes contre la bienséance ou coutre le goût ; mais il apprend en même temps à reconnaître les progrés que l'art doit à Corneille, l'élévation extraordinaire de son esprit, la beauté presque inimitable de sa poésie dans les morceaux que son génie lui a inspirés, et ces mots profonds ou sublimes qui naissent subitement du fond des situations, ou qui peignent d'un trait de grands caractères.

La foule des littérateurs lui reprocha néanmoins d'avoir voulu avilir Corneille par une basse jalousie, tandis que partout, dans ce commentaire, il saisit, il semble chercher les occasions de répandre son admiration pour Bacine, rival plus dangereux, qu'il n'a surpassé que dans quelques parties de l'art tragique, et dont, au milieu de sa gloire, il edt pu envier la perfection désespérente.

Cependant, tranquille dans sa retraite, occupé de continuer la guerre heureuse qu'il fesait aux préingés. Voltaire voit arriver une famille infortunée dont le chef a été trainé sur la rone par des juges fanatiques, instruments des passions féroces d'un peuple superstitieux. Il apprend que Calas, vicillard infirme, a été accusé d'avoir pendu son tils, jeune et vigoureux, au milieu de sa famille, en présence d'une servante catholique : qu'il avait été porté à ce crime par la crainte de voir embrasser la relizion catholique à ee fils, qui passait sa vie dans les salles d'armes et dans les billards, et dont personne, au milieu de l'effervescence générale, ne put jamais citer un seul mot, une seule démarche, qui annonçassent un pareil dessein; tandis qu'un autre fils de Calas, déjà converti, jouissait d'une pension que ce père très-pen riche consentait à lui faire. Jamais, dans un événement de ce genre, un tel concours de circonstances n'avait plus éloigné les soupcons d'un crime, plus fortifié les raisons de croire à un suicide. La conduite du jeune homme, son caractère, le genre de ses lectures, tout confirmait cette idée. Cependant un capitoul dont la tête ardente et faible était enivrée de superstition, et dont la haine ponr les protestants n'hésitait pas à lenr imputer des crimes, fait arrêter la famille entière. Bientôt la populace catholique s'échauffe : le jeune homme est un martyr. Des confréries de pénitents, qui, à la honte de la nation, subsistent encore à Toulouse, lui font un service solennel, où l'on place son image tenant d'une main la palme du martyre, et de l'autre la plume qui devait signer l'abjuration.

On répand hientit que la religion protestant per contins, quand its venient adjurer; que, pour plus de sûreté, on dif, tante la seachide du désert, le bourreux de la contingua de la contingu

Cette famille, ruinée et flétrie par le préjugé, va chercher chez les hommes d'une même croyance une retraite, des secours, et surtout des consolations. Elle s'arrête auprès de Genève. Voltaire, attendri et indigné, se fait instruire de ces borribles détails, et, bientôt, sûr de l'innocence du malbeureux Calas, il ose concevoir l'espérance d'obtenir justice. Le zèle des avocats est excité, et leur courage soutenu, nar ses lettres, Il intéresse à la cause de l'humanité l'âme naturellement sensible du duc de Choiseul. La réputation de Tronchiu avait appelé à Genève la duchesse d'Enville, arrière-petite-fille de l'auteur des Maximes , supérieure à la superstition par son caractère comme par ses lumières, sachaut faire le bien avec activité comme avec conrage, embellissant par une modestie sans faste l'énergie de ses vertus; sa haine pour le fanatisme et pour l'oppression assurait aux Calas une protectrice dont les obstacles et les lenteurs ne ralentiraient pas le zèle. Le procès fut commencé. Aux mémoires des avocats, trop remplis de longuenrs et de déclamations, Voltaire joignait des écrits plus courts, séduisants par le style, propres tantôt à exciter la pitié, tantôt à réveiller l'indignation publique, si prompte à se calmer dans une nation alors trop étrangère à ses propres intérêts. En plaidant la cause de Calas, il soutenait celle de la tolérance; car c'était beaucoup alors de prononcer ce nom, rejeté aujourd'hui avec indignation par les homnies qui peusent, comme paraissant reconnaître le droit de donner des chaînes à la pensée et à la conscience. Des lettres remplies de ces louanges fines qu'il savait répandre avec tant de grâce, animaient le zèle des défenseurs, des protecteurs, et des juges. C'est en promettant l'immortalité qu'il demandait instice.

L'arrit de Toulouse fut casé. Le due de Choiseil ent la sugasse et le courage de faire remoyer à un tribunal des maltres des republes cette cause devenue celle de tous les parlements, dont les préingés et l'esprit de corps ne permetaient point d'espere un jusqueme équitable. Enfin class fut déclare innocent. Sa mémoire fut rélabilitée, et un ministre générous. It réparer, par le trisor public, le tout que l'injustice des jusce savit des la fortune de cette famille mais respectable que parlement de languedo: le reconsultre l'arrêt que déclinais un de ses nipuisses. Ce tribunal préféra la triste vanité de pers'évert dans son erreur l'informet de la repectif et de le résorer.

· Le 9 mars 1703, troisième anniversaire du supplice de Jean Calas, (B.)

Cependant les applaudissements de la France et de l'Europe parvinrent jusqu'à Toulonse, et le malhenreux David, succombant sous le poids du remords et de la honte, perdit bientôt la raison et la vie. Cette affaire, si grande en elle-même, si importante par ses suites, puisqu'elle ramena sur les crimes de l'intolérance, et la nécessité de les prévenir, les regards et les vœnx de la France et de l'Europe: cette affaire ocenpa l'âme de Voltaire pendant plus de trois années, « Durant tout ce » temps, disait-il, il ne m'est pas échappé un sou- rire, quo je ne me le sois reproché comme un · crime. » Son nom, cher depuis long-temps aux amis éclairés de l'humanité, comme celui de son plus zélé, de son plus infatigable défenseur, ce nom fut alors béni par cette foule de citovens qui, voués à la persécution depuis quatre-vingts ans, voyaient enfin s'élever une voix pour leur défense, Quand il revint à Paris, en 4778, un jour que le public l'entourait sur le Pont-Royal, on demanda a une femme du peuple qui était cet homme qui trainait la foule après lui : « Ne savez-vous pas , » dit-elle, que c'est le sauveur de Calas? » Il sut cette réponse; et, au milieu de toutes les marques d'admiration qui lui furent prodiguées, ce fut ce qui le toucha le plus.

Peu de temps après la malheureuse mort do Calas ', nne ieune fille de la même province, qui, snivant un usage barbare, avait été enlevée à ses parents et renfermée dans un couvent, dans l'intention d'aider, par des movens humains, la grâce de la foi, lassée des mauvais traitements qu'ello y essayait, s'échappa, et fut retrouvée daus un puits. Le prêtre qui avait sollicité la lettre de cachet, les religieuses qui avaient usé avec barbarie du pouvoir qu'elle leur donnait sur cette infortunée, pouvaient sans doute mériter une punition; mais e'est sur la famille de la victime que le fanatisme veut la faire tomber. Le reproche calomnieux qui avait conduit Calas au supplice se renonvelle avec une nouvelle fureur. Sirven a heureusement le temps de se sauver; et, condamné à la mort par contumace, il va chercher un refuge auprès du protecteur des Calas; mais sa femme, qu'il traine après lui, succombe à sa douleur, à la fatigue d'un voyage entrepris à pied au milieu des neiges.

La forme obligeait Sirven à se préseuter devant ce même parlement de Toulouse qui avait versé le sang de Calas. Voltaire fit des tentatives pour obtenir d'autres juges. Le due de Choiseul ménageait alors les parlements, qui, après la chute de son crédit sur la marquise de Pompadour, et ensaite après sa mort, lui étaient devenus utiles, tantèt pour le délivrer d'un ensural, tantò pour l'udoner les moyens de se rendre nécessaire, par l'art avec lequel il savait calme leurs mouvements, que souvent lui-nême avait exeités.

soll fall deuten was 'en se deleminial to omparative a Toulouse; mals Voltare was 'n openparative a Toulouse; mals Voltare was 'n openparative a Toulouse; mals Voltare was 'n openden disejabed man jeratement. De av cost Inabie, voltarent partager la gloire (pre ceut de Paris voularent partager la gloire (pre ceut de Paris même: en peu d'années les ouvrager de Voltaire varient changé les exprits; on a l'avait plaint Cas las qu'ave une lorreur moute; s'iven eut des protecteurs déclarés, grâce à l'éduquence de Voltire, à ou talent de l'epandre à propos de svérités et des lounages. Ce parti l'emporta sur celui des perintents, et s'iren fui sauré.

Les jésuites s'étaient emparés du bien d'une famille de gentilshommes que leur pauvreté empéchaitd's rentrer. Voltaireleur en donna les moyens; et les oppresseurs do tous les genres, qui depuis long-temps eraignaient ses écrits, apprirent à redouter son activité, sa générosité et sou courage.

Ce deraire événement précèsa de très peu la elemente des jeuites. Volatire, évén par eux, avait conservé des relations avec ses anciens maltres; tant qu'ils vénement, ils empérèvent leurs conférères de se déchalare ouvertement contre lui; et oblatire ménages les jeuites, et pour avoir coplesque saliés dans le parti qui dominait alors parmi les dévois. Mais, après leur mort, fattque de chameurs du Aurant de Trévenux, qui, par d'écrentées accessations d'unipéé, semblait appéér moitres ménagements; et son aftée part la défense des opprimés ne éétendit point jusque sur les jéssifes.

Il se réjouit de la destruction d'un ordre amil de la clear, qui est voulu des lettres, nais comerciale la raison, qui est voulu cécoufler tous les tolents, ou les attirer dans son des mour les corrençe, en les employant à servir ses projets et teair le genre humain dans l'enfance pour le gouverner. Mais il plaigait les individus traités avec barbarie par la laine des jaménistes, et crétire debe il un jésuite, pour montrer aux dévots que la vérirable humainé ne connait que le malhorer et oullet les opinions. Le P. Alam, à qui malhorer et oullet les opinions. Le P. Alam, à qui

Le suicide de Calas fils est du 13 octobre 1761; la condamnation du père, du 9 mars 1762. C'était le 4 janvier 1762 qu'on avait trouvé dans un puits le cadavre d'une fille de Sirven, (B.)

son séjour à Ferney donna une sorte de célèrité, vi'estir pas holoument inutile à no hôte : il jourit avec lni aux éches, et y jounit avec lni aux éches, et y jounit avec lni aux éches, et y jounit avec assez d'adresse pour cacher que depuésis sa supériorité. Il lui épargual des recherches d'érudition ji lui servaitamée d'aumonier, parce que Voltaire voulait pouvoir opposer nux accusations d'impiété sa fidélité à rempir les devoirs extérieurs de la réligion romaine.

Il se préparait alors une grande révolution dans les esprits. Depuis la renaissance de la philosophie, la religion exclusivement établie dans toute l'Europe n'avait été attaquée qu'en Angleterre. Leibnitz. Fontenelle et les autres philosophes moins célèbres, accusés de penser librement, l'avaient respectée dans leurs écrits. Bayle lui-même, par une précantion nécessaire à sa sûreté, avait l'air, en se permettant toutes les objections, de vouloir prouver uniquement que la révélation senle peut les résondre, et d'avoir formé le projet d'élever la foi en rabaissant la ralson. Chez les Auglais, ces attagnes eurent peu de succès et de snite. La partie la plus puissante de la nation crut qu'il lui était utile de laisser le neuple dans les ténèbres, apparemment pour que l'habitude d'adorer les mystères de la Bible fortifiât sa foi pour ceux de la constitution; et ils firent comme nue espèce de bienséance sociale du respect pour la religion établie. D'ailleurs, dans un pays où la chambre des communes condult seule à la fortune, et où les membres de cette chambre sont élus inmultuairement par le peuple, le respect apparent pour ses opinions doit être érigé en vertu par tous les nubitieux.

Il avait paru en France quelques ouvrages hardis, mais les attagnes qu'ils portaient n'étaient qu'indirectes. Le livre même De l'Esprit n'était dirigé que contre les principes religieux en général: il attaquait tontes les religions par leur base, et laissait aux lecteurs le soin de tirer les conséquences et de faire les applications. Émile parut : la Profession de foi du Vicaire savoyard ne contenait rien sur l'utilité de la croyance d'un Dieu pour la morale, et sur l'inutilité de la révélation, qui ne se tronvât dans le poême de la Loi naturelle; mais on y avertissait ceux qu'on nttaquait que c'était d'eux que l'on parlait. C'était sous lenr nom, et non sous celui des prêtres de l'Inde ou du Thibet, qu'on les amenait sur la scène. Cette hardlesse étonna Voltaire, et excita sou émulation. Le succès d'Émile l'encouragea, et la nersécution ne l'effraya point. Rousscau n'avait été décrété a Paris que pour avoir mis son nom à l'ouvrage ; il

n'avait été persécuté à Genève que pour avoir sontenn, dans une autre partie d'Émilé, que le peuple ne ponvair renoncer au droit de réformer une constitution vicieuse. Cette doctrine autorisait les citoyens de cette république à détruire l'aristocratie que ses magistrats avaient établie, et qui concentrait une autorité béréditaire dans quelques familles riches.

Voltaire pouvait se croire sûr d'éviter la persécution en cachant son nom, et en avant soin de ménager les gouvernements, de diriger tons ses coups contre la religion, d'intéresser même la pnissance civile à en affaiblir l'empire. Une foule d'ouvrages, où il emploie tour à tour l'éloquence. In discussion, et surtout la plaisauterie, se repandirent dans l'Europe, sous toutes les formes que la nécessité de voiler la vérité, on de la rendre piquante, a pu faire inventer. Son zèle contre une religion qu'il regardait comme la cause du fanatisme qui avait désolé l'Enrope depuis sa naissance, de la superstition qui l'avait abrutie, et conme la source des manx que ces ennemis de l'humanité continnaient de fairc encore, semblait doubler son activité et ses forces, « Je suis las, disait-il un » jour, de leur entendre répéter que douze hommes ont suffi pour établir le christianisme, et j'ai en-· vie de leur prouver qu'il n'en faut qu'un pour a le détruire a

La critique des ouvrages que les chrétiens regardent comme inspirés, l'histoire des dogmes qui, depuis l'origine de cette religion, se sont successivement introduits, les querelles ridicules ou sanglantes qu'ils ont excitées, les miracles, les prophéties, les contes répandus dans les historiens ecclésiastiques et les légendaires, les guerres religieuses, les massacres ordonnés an nom de Dieu, les bûchers, les échafauds couvrant l'Europe à la voix des prêtres, le fanatisme dépeuplant l'Amérique, le sang des rois coulant sous le fer des assassins : tous ces obiets reparaissaient sans cesso dans tons ses ouvrages sons mille conleurs différentes. Il excitait l'indignation, il fesait couler les larmes, il prodignait le ridicule. On frémissait d'nne action atroce, on riait d une shsurdité. Il no craignait point de remettre sonvent sous les yeux les mêmes tableanx, les mêmes raisonnements. « On dit que je me répèto, écrivait-il : en bien! je » me répéteral jusqu'à ce qu'on se corrige. »

D'ailleurs, ces ouvrages, sévèrement défendus en France, en Italie, à Vienne, en Portugal, en Espagne, ne se répandaient qu'avec lenteur. Tous ne pouvaient parvenir à tous les lecteurs; mais il n'y avait dans les provinces aneun coin reculé, dans les pays étrangers aucune nation écrasée sous le jong de l'intolérance, où il n'en parvint quelques-uns.

Les libres penseurs, qui n'existaient auparavant que dans quelques villes où les sciences étaient cultivées, et, parmi les litérateurs, les savants, les grands, les gens en place, se multipièrent à sa vois daus toutes les classes de la octéré comme dans tous les pays. Bientôt, connaissant leur nombre et leurs forces, ils osèrent se montrer, et l'Enrope fut étomée de se trouver incrédule.

Cependant ce même zèle fessit à Voltaire des connecisis de tous ceux qui avaient obten ou qui attendaient de cette religion leur existence ou leur de fortune. Mais ce parti a'unit plus de Bossnet, d'Arnaudd, de Nicole; ceux qui les remplacient par le talent, dans la pililicospicio oudant les tettres, avaient passe dans le parti contraire; et les membres de slergé qui leur déalent le moins inférieurs, codant à l'interêt de ne point se pertre dans l'epison des bommes échires, se teniante la échiem, est lovraisent à souteur l'attituté politique dans l'epison des tous de para l'autre partique rest le proginé de l'autre partique l'autre partique rest le proginé de l'autre l'autre partique rest le proginé de l'autre l'autre partique rest le proginé de l'autre partique rest le proginé de l'autre prédécesseurs une soute de machieme retident.

Les libelles, les réfutations paraissaient en foule; unais Voltaire seul, en y répondant, a pu conserver lo nom de ces ouvrages, lus uniquement par ceux à qui ils étaient inutiles, et qui ne voulaient on ne pouvaient entendre ni les objections ni les réponses.

Anx cris des fanatiques Voltaire opposait les bontés des souverains. L'impératrice de Russie, le roi de Prusse, ceux de Pologne, de Danemark et de Suède, s'intéressaient à ses travaux, lisaient ses ouvrages, cherchaient à mériter ses éloges, le secondaient quelquefois dans sa bienfesance. Dans tous les pays, les grands, les ministres qui prêtendaient à la gloire, qui voulaient occuper l'Europe de leur nom, briguaient le suffrage du philosophe de Ferney, lui confiaient leurs espérances ou leurs craintes pour le progrès de la raison , leurs projets pour l'accroissement des lumières et la destruction da fanatisme. Il avait formé dans l'Europe entière une ligue dont il était l'âme, et dout le cri do ralliement était raison et tolérance. S'excreait-il chez une nation quelque grande injustice, apprenait-on quelque acto de fanatisme, quelque insulte faite à l'humanité, un écrit de Voltaire dénoncait les coupables à l'Europe. Et qui sait combien de fois la erainte de cette vengeance sûre et terrible a pu arrêter les bras des oppresseurs?

C'était surtout en France qu'il exerçait ce ministère de la raison. Depuis l'affaire de Calas, toutes les victimes injustement immolées ou poursuivies par le fer des lois trouvaient en lui un appui ou un vengeur.

Le supplice du comte de Lally excita son indignation. Des jurisconsultes jugeant à Paris la conduite d'un général dans l'Inde; un arrêt de mort prononcé sans qu'il eût été possible de citer un seul crime déterminé, et de plus annonçant un simple soupcon sur l'accusation la plus grave; un jugement rendu sur le témoignage d'eunemis déclarés, sur les Mémoires d'un jésuito qui en avait composé deux contradictoires entre eux, incertain s'il accuserait le général ou ses ennemis, ne sachant qui il baissait le plus, ou qui il lui serait le plus ntile de perdre : un tel arrêt devait exciter l'indignation de tout ami de la justice, quand même les opprobres entassés sur la tête du malheureux général, et l'horrible barbarie de le traincr au supplice avec un bâillon, n'auraient pas fait frémir, jusque dans leurs dernières fibres, tous les cœurs que l'habitude de disposer de la vie des hommes n'avait pas endurcis.

Cependant Voltaire parla long-temps seul. Le grand nombre d'employés de la compagnie des Indes , intéressés à rejeter sur un homme qui n'existait plus les suites funestes de leur conduite; le tribunal puissant qui l'avait condamné: tout ce que ce corps traine à sa suite d'hommes dont la voix lui est vendue; les autres corps qui , réunis avec lni par le même nom, des fonctions communes, des intérêts semblables, regardent sa cause comme la leur; enfin le ministère, bonteux d'avoir en la faiblesse ou la politique cruche de sacrifier le comte de Lally à l'espérance de cacher dans son tombeau les fantes qui avaient causé la perte de l'Inde; tout semblait s'opposer à une justice tardive. Mais Voltaire, on revenant souvent sur cu même objet, triompha de la prévention, et des intérêts attentifs à l'étendre et à la conserver. Les bons esprits n'eurent besoin que d'être avertis : il entraina les antres : et lorsque le fils du comte de Lally, si célèbre depuis par son éloquence et par son courage, eut atteiut l'âge où il pouvait demander justice, les esprits étaient préparés pour y applandir et pour la solliciter. Voltaire était mourant lorsque, après donze ans, cet arrêt injuste fut cassé; il en apprit la nouvelle, ses forces se ranimèrent, et il écrivit : « Je meurs coutent; je vois que le roi aime la justice; » derujers mots qu'ait tracés cette main qui avait si long-temps soutenu la cause do l'humanité et de la justice,

Dans la même aunée 1766, un autre arrêt étonna l'Europe, qui, en lisant les ouvrages de une plutosophes, crostit que les lumières écient répandues en France, du moins daus les elasses de la société do écat m devoir de s'instruire, et qu'après plus de quinze anuées les confrères de Montesquien avaient eu le temps de se pénétrer de ses principes.

En erucifix de bois, placé sur le pont d'Abbeville, fut insulté pendant la nuit. Le scandale du peuple fut exalté et prolongé par la eérémonie ridieule d'une amende honorable. L'évêque d'Amiens, gouverné dans sa vieillesse par des fanatiques, et n'étant plus en état de prévoir les suites de cette farce religieuse, y donna de l'éclat par sa présence. Cependant la haine d'un bourgeois d'Abbeville dirigea les soupcons du peuple sur le chevalier de La Barre, jeune militaire, d'une famille de robe alliée à la haute magistrature, et qui vivait alors ehez une de ses parentes, abbesse de Willencourt, aux portes d'Abbeville. On instruisit le procès. Les juges d'Abbeville condamuérent à des supplices dont l'borreur effraierait l'imagination d'un cannibale, le ebevalier de La Barre, et d'Étallonde, son ami, qui avait eu la prudence de s'enfair. Le chevalier de La Barre s'était exposé au jugement; il avait plus à perdre eu quittant la France, et comptait sur la protection de ses parents, qui occupaient les premières places dans le parlement et dans le conseil. Son espérance fut trompée : la famille eraignit d'attirer les regards du publie sur ce procès, au lieu de chercher un appui dans l'opinion; et à l'âge d'environ dix-sept aus il fut condamné, par la pluralité de deux voix, à avoir la tête tranchée, après avoir eu la langue counée, et subi les tourmeuts de la question,

Cette horrible sentence fut exécutée; et cependant les accusations étaient aussi ridicules que le supplice était atroce. Il n'était que véhémentement soupconné d'avoir eu part à l'aveuture du erueilix. Mais on le déclarait convaineu d'avoir chanté, dans des parties de débauebe, quelques-unes de ces chansons moitié obscènes, moitié religieuses, qui, malgré leur grossièreté, amusent l'imagination dans les premières années de la jeunesse, par leur contraste avec le respect ou le scrupule que l'éducation inspire à l'égard des mêmes objets ; d'avoir récité une ode dont l'auteur, connu publiquement, jouissait alors d'une pension sur la cassette du roi; d'avoir fait des génufiexious en passant devant quelques-uns de ces ouvrages libertius qui étaient à la mode dans un temps où les hommes, égarés par l'austérité de la morale reli-

gieuse, ne savaient pas distinguer la volnpté de la débauche; on lui reprochait enfin d'avoir tenu des discours dignes de ces chansons et de ces livres.

Toutes ces accusations étaient appuyées sur le témoignage de gens du peuple qui avaient servi ces jeunes gens dans leurs parties de plaisir, ou de tourières de couvent faciles à scandaliser.

cet arrêt révolta tous les suprils. Aucene loi in prononçait la peint de met ni pour le bir d'irianges ni pour les blasphèmes de ce genre; ainsi les par des lois que tous les hommes-éclairés ne voyaient qu'avec horeur souliter encire noter code criminel. Il n'y avait point de piere de famille qui in et le ligres condamisent lu nem ter toute, pour dut trembler, poisqu'il y a peu de journe grus auxquels il n'échappe de semblables indiscrétions ; ce le lajges condamisent lu nem out revulle, pour des discours que la plupart d'entre cus s'étaient de discours que la plupart d'entre en s'étaient de mais en la plupart d'entre de la plupart de aux si consollés ou ceti ou ille condaminént.

Voltaire fut indigné, et en même temps effrayé. On avait adroitement placé le Dictionnaire philosophique au nombre des livres devant lesquels on disait que le chevalier de La Barre s'était prosterné. On voulait faire entendre que la lecture des ouvrages de Voltaire avait été la cause de ces étourderies , transformées en impiétés. Cependant le danger ne l'empêcha point de prendre la défense de ces victimes du fanatisme. D'Étallonde, réfugié à Vesel, obtint, à sa recommandation, une place dans un régiment prussien. Plusieurs ouvrages imprimés instruisirent l'Europe des détails de l'affaire d'Abbeville; et les juges furent effrayés, sur leur tribunal même, du jugement terrible qui les arraebait à leur obscurité, pour les dévouer à une honteuse immortalité.

Le rapporteur de Lally, accusé d'avoir contriués à la mort du cheraîter de La Brera, forcé de recomaître ce pouvoir, indépendant des places, que la nature a doune a grieie port la cousolation et la défense de l'Immanité, écrivit une lettre où, partaie entre la houte et l'orgueil. Il s'ecussite en laissant échapper des menaces. Vothiere loi réposdis par ce trait de Histoire chinois. Le rous dédit par ce trait de Histoire chinois. Le rous siddit en la commentation de la commentation de la commentation in su mit à écrie. Que faite-vous donc? dit l'empereur. J'écris l'ordre que votre majesté rient de une donne

Pendant douze années que Voltaire survéeut à cette injustice, il ne perdit point de vue l'espérance d'en obteuir la réparation : mais il ue put avoir la consolation de réussir. La craiute de blesser le parlement de Paris l'emporta toujours sur l'amour de la justice; et dans les moments où les chefs du ministère avaient un intérêt contraire, celle de déplaire au elergé les arrêta. Les gouvernements ne savent pas assex quelle considération leur donnent, et parui le peuple qui leur est seumis, et auprès des nations étrangères, ces actes éclatants d'une justice partieulière, et combien l'appni de l'opinion est plus sûr que les ménagements pour des corps rarement capables de reconnaissance, et auxquels il serait plus politique d'ôter, par ces grands exemples, une partie de leur autorité sur les esprits, que de l'augmenter en prouvant, par ces ménagements mêmes, combien ils ont su inspirer de erainte.

Voltaire songeait cependant à conjurer l'orage, à se préparer les moyens d'y dérober sa tête : il diminua sa maison, s'assura de fonds disponibles avec lesquels il ponvait s'établir dans uue nouvelle retraite. Tel avait toujours été son but secret dans ses arrangements de fortune. Pour lui faire éprouver le besoin et lui ravir son indépendance, il aurait fallu une conjuration entre les puissances de l'Europe. Il avait parmi ses débiteurs des princes et des grands qui ne payaient pas avec exactitude; mais il avait calculé les degrés de la corruption humaine, et il savait que ces mêmes bommes, peu délicats eu affaires , sauraient trouver de quoi le payer dans le moment d'une persécution où leur négligence les rendrait l'objet de l'horreur et du mépris de l'Europe indignée.

Cette persécution parut un moment prête à se déclarer. Ferney est situé dans le diocèse de Genève, dont l'évêque titulaire siège dans la petite ville d'Annecy. François de Sales, qu'on a mis au rang des saints, ayant eu cet évêché, l'on avait imaginé que , pour ne pas scandaliser les hérétiques daus leur métropole, il ne fallait plus confier cette place qu'à un homme à qui l'on ne pût reprocher l'orgneil, le luxe, la mollesse, dont les protestants accusent les prélats eatholiques. Mais depnis long-temps il était difficile de trouver des saints qui, avec de l'esprit ou de la naissance, daignassent se contenter d'un petit siège. Ceiui qui occupait le siège d'Annecy en 1767 était un homme dn peuple, élevé dans un séminaire de Paris, où Il ne s'était distingué que par des mœnrs austères. une dévotion minutieuse et un fanatisme imbécile. Il écrivit au comte de Saint-Florentin, pour l'engager à faire sortir de son diocèse, et par conséquent du royaume, Voltaire, qui fesait alors élever une église à ses frais, et répandait l'abondance

dans un pays que la persécution contre les protestants avait dépeuplé. Mais l'évêque prétendait que le seigneur de Ferney avait fait dans l'église, après la messe, une exhortation morale contre le vol, et que les ouvriers employés par lui à construire eette église n'avaient pas déplacé une vieille croix avec assez de respect; motifs bien graves pour chasser de son pays un vieillard qui en était la gloire, et l'arracher d'un asyle où l'Europe s'empressait de lui apporter le tribut de son admiratiou! Le ministre, n'eût-il fait que peser les noms et l'existence politique, ne pouvait être tenté de plaire à l'évêque; mais il avertit Voltaire de se mettre à l'abri de ces délations que l'union de l'évêque d'Annecy avec des prélats français, plus accrédités, ponvait rendre dangereuses.

C'est ators qu'il imagina de faire une comminios solennelle, qui fit suité d'une protestation publique de son respect pour l'Église, et de son mépris pour les commisteurs : démarche insuite, qui annoacit jots de faiblesse que de politique, et que le plaisir de foreres nou curé l'administere par la crainte des juges séculiers, et de dire grafiquement des injures à l'évêque d'Annecy no peut excuser aux yeux de l'homme libre et ferme qui peide des aprêmels de fordir servicit, etce qu'exige la prudence honque de loit constructe et l'activité de l'aprender de l'activité des l'apprenders et la structure n'oriconite.

Les prêtres perdirent le petit avantage qu'ils anraient pu tirer de cette scène singulière, eu falsifiant la déclaration que Voltaire avait donnée.

Il n'avait plus alors as creatile suprète de Gouève. Il résait lié ao marivé avec les familles qui, par leur éditeation, leurs opinions, leurs goids, et leur fortune, éditent plus rapprochées de lui; et ces familles avaient alors le projet d'édable une pepce d'aristoration. Dans une ville sons territoire, où la force des eluyeus peut se rémit ava cathe public d'aristoration de la companyation de ment, une la projet ent été alsairet, a la ce idorsen prième na vaient eu l'expérance d'amployer en leur faveur une influence étrangère.

Les cabinets de Versailles et de Turin farentasiement stédius. Le séant de Berne, inferessé à doigner des yeux de ses sujete le spectacle de l'égalité républicaine, a para politique coatante de protéger autour de lui toutes les entreprises aristoratipnes; es partout, dans la Saise, les magiertus oppresseurs sont súrs de trouver en lui un proteteur archeut et délète : sinis le misrèmile orgueil d'oblemi dans une petite ville une autorité oflieuxe, et d'être hai saus ferre respecte, priva les clisoyens de Genève de leur liberté, et la république de sou indépendance. Les chefs du parti populaire employèrent l'arme du fanatisme, parce qu'ils avaient assez lu pour savoir quelle influence la religion avait eue autrelois dans les dissensions pelítiques, ct qu'ils ne connaissaieut pas assez leur sècle pour sentir jasqu'a quel point la raison, aidée du ridicule, avait émoussé cette arme jadis si dangereuse.

Ou parla donc de remettre en vigueur les lois qui défendaient aux eatholiques d'avoir du bien dans le territoire genevois; on reprocha aux magistrats leurs l'hisons avec Vollaire, qui avait osé selver contre l'assassinal harbarde de Servet, commandé au nom de Dieu par Calvin aux llebes et superstitieux sénateurs de Genève. Voltaire fut ubité de renoncer à sa maison des Délievs.

unitario de que la constitución de la constitución de principios qui rédicion aux ciloros de Genève totale l'écuduce de leura droits, et qui les apparaient sur des vérieis implies que tous les fomuses ponvients entir, que lons deraient adopter. Les arisentes de la constitución de la religion en la constitución de la religion a précise, qui dans tous les aprincipios de la religion en la liberté de la religion de la financia de la financia de la financia de la liberté de la momenta permiente la liberté de la periode fant a presentalem; instaló les défenseurs de la liberté de la prople fantalique.

Exposé alternativement aux ataspase de deux partis, Voltaire garda la neutralié; umá il resta fidele às la haise, pour les oppresseurs. Il favoriasi la cause du peuple centre les magistras, et celle des natifs contre les ciloyeux; car ces natifs, contantes à ne jamas pertagre le crito de cide, se trouvaient plus malleurreus depuis que les citores peut la contre les maleurreus depuis que les citores mentre de la contre de la commenta de suspeta qui la se erceptaten de nota de suspeta qui las exceptates de nota de suspeta qui las experientes de nota de suspeta qui las experientes de nota de la commenta de nota de la commenta del commenta del commenta de la commen

Voltaire fit done un poème où il régandit le ridicule sur tous les partis, et auguel on ne peut reprocher que des vers contre Rousseu, dieties par une coère dent la justice des motifs qui l'inspiraient ne peut exuser ui l'excès ni les expressions. Mais lorsque, dans un tumulo, les cioyens eurent uné quelques natifs, il s'empresso de reseullit à l'erre les familles, une cet troubles fortenillit à l'erre les familles que cet troubles forcèreut d'abandonner Genère; et dans le monneur où la banqueroute de l'abblé Terra, yan in avait où la banqueroute de l'abblé Terra, yan in avait qu'à Geillère des dépenses honteuses, vonait de lui cultere une partie de sa fortane, on le vit lui cultere une partie de sa fortane, on le vit donner des secont à ceux qui n'avaient pas de ressources, baitr pour les autres des maisons qu'il leur vendit à bas pirt, et en retes viagères, en même temps qu'il sollicitait pour eux la bientce de la comment, qu'il employit son créditaupris des souverains, des ministres, des gramals de toutes les nations, pour procurer du débit à cette mauntacture naissante d'hortegerie, qui fut bientid comme de tout l'Entrose.

Cependant le gouvernement s'occupati d'ouvrir aut Genecio in a spie à Versor, sur les bords de lac. Là devait s'établir use ville où l'industrie et le commerce sersient libres, où un temple protestant s'éleverait vis-à-vis d'une église cusloilque. Voltaire avait fait adopter ce plan, mais le ministre n'eut pas le erédit d'obtenir nue loi de libertei religieuse, une doirance sercite, bonrée au temps de son ministère, était tout ce qu'il pouvait offiri:

et Versoy ne put exister. L'année 1774 fut une des époques les plus difficiles de la vie de Voltaire. Le chaucelier Maupeou ct le due d'Aiguillon , tous deux objets de la baine des parlements, se trouvaient forcés de les attaquer pour n'en être pas victimes. L'nu ne pouvait s'élever an ministère, l'antre s'y conserver, sans la discrâce du duc de Choiseul, Réunis à madame Dubarry, que ce ministre avait en l'imprudence de s'aliéner sans retour, ils persuadèrent au roi que son autorité méconnue ne pouvait se relever; que l'état, sans cesse agité depuis la paix par les querelles parlementaires, ne pouvait reprendre sa tranquillité, si, par un acte de viguenr, on ne marquait aux prétentions des corps de magistrature une limite qu'ils n'osassent plus franchir ; si l'on ne fixait un terme au-delà duquel ils n'osassent

plus oppoer de résistance à la violonié royale.

Le duc de Cloiscell ne pouvait s'unir à ce projet ann perdre cette opinion publique long-temps deletrée contre lui, alors sou minipe sepuit et cet aviliascenu (forcè ne lui c'et pas fait regupere la costinace de maerque, qui c'elogiani de lui. Il c'âst done traisemblehe que ses lisasona avec les priments selve recentule et nu direction de la commenta de la commenta de la commenta de la ministère était le plus grand obstacle au succès des nouvelses meures du gouvernement, ou qu'il cherclaisi à lière natire la guerre pour se conserve dans a pluce magrés du potonié du roi,

L'attaque contre les parlements fut dirigée avec la même adresse. Tout co qui ponvait intéresser la nation fut écarté. Lo roi ne paraissait revendiquer que la plénitude du pouvoir législatif, pouvoir que la doctrino de la nécessité d'un enregistrement libre transférait non à la nation, mais aux parlements; et il était aisé de voir que ce pouvoir, réuni à la puissance judiciaire la plus étendue, partagé entre douze tribunaux perpétuels, teudait à établir en France une aristocratie tyrannique plus dangereuse que la monarchie pour la sûreté. la liberté , la propriété des citovens. On pouvait donc compter sur le suffrage des hommes éclairés, sur celui des gens de lettres que le parlement do Paris avait également blessés par la persécution et par le mépris, par son attachement aux préjugés, et par son obstination à rejeter toute lumière nouvelle.

Mais il est plus aisé de former avec adresse une intrigue politiquo que d'exécuter avec sagesse un plan de réforme. Plus les principes que l'autorité vontait établir effrayaient la liberté , plus elle devait montrer d'indulgence et de donceur onvers les particuliers; et l'on porta les rigueurs de détails jusqu'à un rassuement préril. Un monarque paralt dur si, dans les punitions qu'il inflige, il ne respecte pas jusqu'an scrupule tout co qui intéresse la santé, l'aisance, et même la sensibilité naturelle de ceux qu'il panit ; et , dans cette occasion, tous les égards étaient négligés. On refusait à no fils la permission d'embrasser son père monraut; on retonait un homme dans un lieu insa-Inbro, où il ne ponvait appeler sa famille sans l'exposer à partager ses dangers ; un malade obteuait avec peinc la liberté de chercher dans la capitale des secours qu'elle seule peut offrir. Un gouvernement absolu, s'il montre do la crainte, annonce ou la défiance de ses forces, ou l'incertitude du menarque, ou l'instabilité des ministres; et par-là il enconrage à la résistance. Et l'on montrait cette crainte en fesant dépendre le retour des exilés d'un consentement inntile dans l'opinion de ceux mêmes qui l'exigeaient.

Use opération salutiaire ne change point de naure, si elle est escutie avec dureçe, insai alors rel'hemun bonnète et éclair equi l'approuve, s'il se cret doitgée de la dédendre, ne la écladre qu'à regret; son âme révoltée n'a plan ni zèto ni chaleur pour na partiq ues eschés déshonoret. Ceux qui manquent de lumières passent de la haine pour lo mistire l'a l'aversion des neuerse qu'il soutient par l'oppression; et la voix publique condamne ce que, l'accession; et la voix publique condamne ce que, Le grand combre des majestrais que cette révuition privait de utre dist, le métriet ette veruits de quelques-uns, la foule de ministres subalterne de la justice liés à leur sort par homeur et par indérêt, ce penchant naturel qui porte les homnes à t'unir à la cause des gracticutés, la haion mois naturelle pour le pouvoir, tout devait à la fois rendro colleuses les opérations du ministre et lui suscire des obstacles, lorsque, forcé de templacer les tribnanaux qui l'voulait défraire, la force devenait inuitée, et la confiance nécessire.

Cependant la barbarie des lois crimiuclles , les vices révoltants des lois civiles, offraient aux auteurs de la révolution un moyen sûr de regagner l'opinion, et de donner à cenx qui consentiraient à remplacer les parlements, une excuse que l'honneur et le patriotisme auraient pn avouer hautement. Les ministres dédaignèrent ce moven. Le parlement s'était rendu odienx à tous les hommes éclairés, par les obstacles qu'il opposait à la liberté d'écrire, par son fanatisme, dont le supplice récent du chevalier de La Barre était un exemple aux yeux de l'Europe entière. Mais, irrité des libelles publiés contre lui, effrayé des ouvrages où l'on attaquait ses principes, jalonx enfin de se faire un appui du clergé, le chancelier se plut à charger de nonvelles chaînes la liberté d'imprimer. La mémoire do La Barre ne fut pas réhabilitée; son ami ne put obtenir une révision qui eût couvert d'opprobre cenx à qui le chef de la justice était pourtant si intéressé à rayir la faveur publique. La procédure criminelle subsista dans toute son horreur; et cependant hnit jours anraient suffi pour rédiger une loi qui aurait supprimé la peine de mort si crnellement prodiguée, aboli toute espèce de torture, prescrit les supplices cruels; qui aurait exigé une grande pluralité pour condamner, admis un certain nombre de récusations sans motif, accordé aux accusés le secours d'un conseil; qui enfin leur aurait assuré la faculté de connaître et d'examiner tous les actes de la procédure, le droit de présenter des témoins, de faire entendre des falts instificatifs. La nation , l'Europe entière, auraient applaudi : les magistrats dépossédés n'anraient plus été que les ennemis de ces innovations salutaires ; et leur chute , que l'époque où le souverain apraît recouvré la liberté de se livrer à ses vues de justice et d'humanité.

A la vérité, la vénalité des charges fnt supprimée; mais les juges étaient toujours nommés par la cour, on ne vit dans ce changement que la facilité de placer dans les tribunaux des hommes sans fortuno, et plus fariles à séduire. On diminua les ressorts les plus étendus, mais on n'érigea pas en partement ces nouvelles cours; on ne leur accorda point l'euregistrement, et parà on mit entre elles et les anciens tribunaux une dif-érreucs, présage de leur destruction; enfiu on supprima les épices des juges, remplacées par des apointements fixes : seule opération que la raison put approvent cut entière.

Ceux qui conduisaieut cette révolutiou parvinrent cependant à la consommer malgré une réclamation presque générale. Le due de Choiseul, acensé de somenter en secret la résistance un peu incertaine du parlement de Paris, et d'avoir retardé la conclusion d'une pacification entre l'Angleterre et l'Espagne, fut exilé dans ses terres. Le parlement, obligé de prendre par reconnaissance le parti de la fermeté, fut hientôt dispersé, Le duc d'Aiguillon devint ministre; un nouveau tribunal remplaca le parlement. Quelques parlements de province eurent le sort de celui de Paris : d'autres consentirent à rester, et sacrifièrent une partie de leurs membres. Tout se tut devaut l'antorité, et il no manqua au snecès des ministres que l'opinion publique qu'ils bravaient, et qui an bout de quelques années eut le pouvoir de les détruire,

Voltaire haissait le parlement de Paris, et aimait le duc de Choiseul; il voyait dans l'un un aucien persécuteur que sa gloire avait aigri et n'avait pas désarmé; dans l'autre, un hienfaiteur et un appni. Il fut fidèle à la reconnaissance, et constant dans ses opinions. Dans toutes ses lettres, il exprime ses sentiments pour le duc de Choisenl avec franchise, avec énergie; et ll n'ignorait pas que ses lettres (grace à l'infame usage de violer la foi publique) étaient lues par les ennemis du ministre exilé. Un joli conte, intitulé Barmécide i est le seul monument durable de l'intérêt que cette disgrâco avait excité. L'injustice avec laquelle les amis on les partisans du ministre l'accusérent d'ingratitude fut un des chagrins les plus vifs que Voltaire ait éprouvés. Il le fut d'autant plus, que le ministre partagea cette injustice. En vain Voltaire tenta de le désahuser; il invoqua vainement les preuves qu'il donnait de son attachement et de ses regrets.

Je l'ai dit à la terre, su ciel, à Guzman même, écrivait-il dans sa douleur. Mais il ne fut pas en-

tendu.

Les grands, les gens en place, ont des intérêts, et raremeut des opinions : combattre celle quiconvient à leurs projets actuels, c'est, à leurs yeux,

se déclarer contre eux. Cet attachement à la vérité. l'une des plus fortes passions des esprits élevés et des âmes judépendantes, n'est pour eux qu'un sentiment chimérique. Ils croient qu'un raisonneur, un philosophe, n'a, comme eux, que des opinions du moment, professe ce qu'il veut, parce qu'il ne tient fortement à rien, et doit par conséquent changer de principes, suivant les intérêts passagers de ses amis on de ses bienfaiteurs. Ils le regardent comme un homme fait pour défendre la cause qu'ils ont embrassée, et non pour soutenir ses principes personuels; pour servir sous eux, et non pour juger de la justice de la guerre. Aussi le duc de Choiseul et ses amis paraissaieut-ils croire que Voltaire aurait dû, par respect pour lui, ou trahir ou cacher ses opinions sur des questions de droit unblie. Anecdote curieuse, qui prouve à quel point l'orgueil de la grandeur ou de la naissance peut faire oublier l'indépendance naturelle do l'esprit humain, et l'inégalité des esprits et des

talents, plus réelle que celle des rangset des places. Voltaire voyait avec plaisir la destruction de la véualité, celle des épices, la diminution du ressort immense da parlement de Paris, abus qu'il combattait par le raisonnement et le ridicule depuis plus de quarante années. Il préférait un seul maltre à plusieurs; un souverain dont on ne peut craindre que les préjugés, à une troupe de despotes dont les préjugés sont encore plus dangereux, mais dont on doit craindre de plus les intérêts et les petites passions, et qui, plus redontables aux hommesordinaires, le sont surtout à ceux dont les lumières les effraient, ot dont la gloire les irrite. Il disait : « J'ai les reins peu flexibles ; » je consens à faire une révérence, mais cent de s suite me fatignent.

Il applaudit done à ces changements; et parml les hommes éclairés qui partageaieut son opinion, il osa seul la manifester. Sans doute il ne pouvait se dissimuler avec quelle petitesse de moyens et de vues on avait laissé échapper cette occasion si beureuse de réformer la législation française, de rendre aux esprits la liberté, aux hommes leurs droits; de proscrire à la fois l'intolérance et la barbarie; de faire eufin de ce moment l'époque d'uno révolution heureuse pour la nation, glorieuse pour le prince et ses ministres. Mais Voltaire était aussi trop pénétrant pour ne pas sentir que si les lois étaient les mêmes, les trihunaux étaient changés; que si même ils avaient hérité de l'esprit de leurs prédécesseurs, ils n'avaient pu hériter de lenr crédit ni de leur audace; que la nonveauté, en leur ôtant ce respect aveugle du vulgairo pour tout ce

<sup>\*</sup> L'Eritre de Renaldaki à Comarquitée, K.)

qui porto la rouille de l'antiquité, leur data une grande partie deleur puissance; que l'opinion seule pouvait la leur rendre, et que, pour obtenir son suffrage, il ne leur restait plus d'antre moyen quo d'écouter la raison, et de s'unir aux ennemis des préjuées. aux amis de l'humanité.

L'apprévation que Voltaire accerda aux opérations du elanceller Maupour fut du moise utile aux malheureux. S'il ue put obtenir justice pour la mémoire de l'Informat le Barre; s'il ne put rorder le jeune d'Étallonde à sa patrie; si uu mémagement pusilismine paur le elergé l'emporta dans le ministre sur l'intérêt de sa gloire, du moiss voltaire cut le bouleur de sauver le femme de Montailit; Cet infortuné, faussement accusé d'un parriéde, avait peis sur la rore, sa femme était condamnée à la mort; elle supposa une grossesse, et cut le bouleur d'obtenir un sauve.

Nos tribunaux viennent do rejoter une loi sage qui, mettant entre le ingement et l'exécution un intervalle dont l'innocence peut profiter, eût prévenn presque toutes leurs injustices : et ils l'ont refusée avec une humeur qui suffit pour en pronver la nécessité 1. Les femmes seules , en se déclarant grosses, échappent aux dangers de ces exécutions précipitées. Dans l'espace de moins de vingt ans, ce moven a sauvé la vie à trois personnes innocentes, sur lesquelles des circonstances particulières ont attiré la curiosité publique : autre preuve de l'utilité de cette loi , à laquelle un orgueil barbare pent seul s'opposer, et qui doit subsister jusqu'au temps où l'expérience aura prouvé que la législation nouvelle (qui sans donte va bientôt remplacer l'ancienne) n'expose l'innoceuce à aueun danger.

On revit le procès de la femme de Monthailly; le conseil d'Artois qui l'avait condamnée la déclara innocente, et, plus noble on moiso regueilleux que le parlement de Toulonse, ji plenra sur le malleur irréparable d'avoir fait périr un innocent; il s'imposa lni-même le devoir d'assurer des jours paisibles à l'infortunée dont il avait détruit le bonbone.

heur.
Si Voltaire n'avait montré son zèle que contre des injustices liées à des événements publics, ou à la canse de la tolérance, on eût pu l'accuser de vanité; mais son zèle fut le même pour cette causo obsenre à laquelle son nom seul a donné de l'éclat.

C'est ainsi un'on a vu depnis nn magistrat, enlevé trop tôt à ses amis et anx malheureux 1, intéresser l'Europe à la cause de trois paysans de Champagne, et obtenir par son éloquence et par la persécution une gloire brillante et durablo, pour prix d'un zèleque le sentiment de l'humanité, l'amonr de la justice avaient seuls inspiré. Les bommes incapables de ces actions ne manquent jamais de les attribuer au desir de la renommée : ils ignorent quelles angoisses le spectacle d'une injustice fait éprouver à une âme fière et sensible , à quel point il tourmente la mémoire et la pensée, combien il fait seutir le besoin impérieux de prévenir ou de réparer le erime ; ils ne connaissent point ce trouble, cette horreur involontaire qu'excite dans tous les sens la vue, l'idée seule d'un oppresseur triomphant on impuni ; et l'on doit plaindre ceux qui ont pu croire que l'anteur d'Alzire et de Brutus avait besoin de la gloire d'une bonne action pour défendre l'innocence et s'élever contre la tyrannie

Une nouvello ecasion de venger l'humanifé outragée s'offiri à U. La servilute, solomellement alabolie en France per Louis le ll'utin , subsistait encore sous Louis VV dans plusierre provinces. En vain avait-on formé plus d'une fois le projet de l'abolir. L'avariec e l'orgoni avaice quopos à la la l'abolir. L'avariec e l'orgoni avaice quopos à la la l'abolir. Le avariec e l'orgoni avaice quopos à la l'abolir. Le avariec e l'orgoni avaice la possibilité de la gouvernement. Le ribmanus appelieurs, composés de nobles, favorissient les prétentions des seigneurs.

Ce fléan affligeait la Franche-Comté, et partienlièrement le territoire du couvent de Saint-Clande. Ces moines, sécularisés en 4742, ne devaient qu'à des titres faux la plupart de lenrs droits de mainmorte, et les exerçaient avec une riguenr qui réduisait à la misère nn penple sauvage, mais bon et industrienx. A la mort de chaque habitant, si ses enfants n'avaient pas constamment habité la maison paternelle, le fruit de ses travaux appartenait anx moines. Les enfants, la venve, sans meubles, sans habits, sans domicile, passaient du sein d'une vie laboriense et paisible à toutes les horreurs de la mendicité. Un étranger mourait-il après un an de séjour sur cette terre frappée do l'anathème féodal, son bien appartenait encore anx moines. Une fille n'héritait pas de son père, si on pouvait prouver qu'elle eût passé la nuit de ses noces bors de la maison paternelle.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il est juste d'observer que tous les magistrats n'oni pas cette laute istée de leurs droits, cet amour de pouvoir, L'um d'eux viend de métier l'estume el la résération de tous les clorens, en prononçant dans le partement de Paris ces paroles remarqualdes : « Les citopens seuls ont des droits : les magistrats, » comme magistrats, n'ont que des devoirs, « l'est de l'est de

M. Dopaly. (K.)

Co peuple souffrait saus ouer se plaidre, et cyoiqi, arce underduct muette, posser aux mains oles moines ses épargnes, qui narsient di fournir coles moines ses épargnes, qui narsient di fournir de la culture des explaint utiles. Beurusement la construction d'une graude route moirit une communication entre eut et lecsantons voisints. Ils apprirent qu'un pied de most lurs il intérielle svali plus d'une fois fuit retentir se plaites de l'opprime des la plaint de l'opprime des la plaint de route de l'estit plus que dans le plaints de rois, et dout le com seul fessit plair la tyrannie sacerdotale. Ils tui prignirent leurs mans, et ils eurent un apres et leurs mans, et ils eurent un apres de leurs mans, et il eurent un apres de leurs mans, e

La France, l'Europe entière, connurent les usurpations et la dureté de ces prêtres hypocrites qui osaient se dire les disciples d'un Dieu humiljé, et voulaient conserver des esclaves. Mais, après plusieurs années de sollicitations, on ne put obtenir du timide successeur de M. de Maupeou un arrêt du conseil qui proscrivit cette lâche violation des droits de l'humanité : il n'osa, par ménagement pour le parlement de Besancon, soustraire à son jugement uue cause qui ne pouvait être regardée comme un procès ordinaire, sans reconnaître honteusement la légitimité de la servitude. Les serís de Saint-Claude furent renvoyés devant un tribunal dont les membres, seigneurs de terres où la servitude est établie, se firent un plaisir barbare de resserrer leurs fers : et ces fers subsistent encore 1.

Ils oni seulement olician, en 1778, de pouvoir, en abandonanta forr patire et leurs estamulirers, se soustraire à l'empire monacal, Mais un autre article de cette même loi a plus que compressé ce biendist i diable pour des infortunés que la paureté, plus que la juitante à leur tere nastale. Cest dans ce même édit que le souverain a donne pour la première fois le sons et le carectéro sacré de propriécé à des droits odiers, repardés, même a militée de l'ignorance et de la barbarie du trei-zième siéce, comme des ousrpations que ni tempe a let estre de la literation de l'extra de

Qui eroirait, eu lisant ces détails, que c'est iei la vie d'un grand poète, d'un écrivain fécond et infatigable? Nous avous oublié sa gloire littéraire, comme il l'avait oubliée lui-même. Il semblait n'en plus couvaitre qu'une seule, celle de venger l'humanité, et d'arracher des victimes à l'oppression.

Cependant son génie, incapable de souffrir le repos, s'exercait dans tous les genres qu'il avait embrassés, et même osait en essayer de nouveaux Il imprimait des tragédies auxquelles on peut sans doute reprocher de la faiblesse, et qui ne pouvaient plus arracher les applaudissements d'un parterre que lui-même avait rendu si difficile, mais où l'homme de lettres peut admirer de beaux vers et des idées philosophiques et profondes, tandis que le jeune homme qui se destine au théâtre peut eneore y étudier les secrets de son art; des contes où ee genre, borné jusqu'alors à présenter des images voluptueuses ou plaisantes qui amusent l'imagination ou réveillent la gaité, prit un caraetère plus philosophique, et devint, comme l'apologue, une école de morale et de raisou; des épitres où , si on les compare à ses premiers ouvrages. l'on trouve moins de correction, un ton moins soutenu, et une poésie moins brillante, mais anssi plus de simplicité et de variété, une philosophie plus usuelle et plus libre, un plus grand nombre de ces traits d'un sens profond que produit l'expérience de la vie : des satires enlla où les préingés et leurs protecteurs sont livrés au ridieule sons mille formes piquantes.

En même temps il donnait, dans as Philapaphie de l'Hatsire, des leçons aux historieus, en phie de l'Hatsire, des leçons aux historieus, en le travant la baine des pédants, dont il dévolait, il supplie effeuille et l'envieux-admiration pour les tempsantiques. Il perfeccionnait son Exant aux les mourse et l'empiri des nations, son Siètele de Louis AVI, et y ajustain l'Hatsorie du Siètele de Louis AVI, et y ajustain l'Hatsorie du Siètele de Louis AVI, et y ajustain l'Hatsorie du Siètele de Louis AVI, bistorie incomplète, mais caucte, in seule du crèpre, et oil for nouve toute la viccient de crèpre, et oil for nouve tout le la vicient de la crèpre, et oil for nouve desonciation in un libele.

Denouveaux romans, des ouvrages ou sérieux ou plaisants, inspirés par les circonstances, n'a-joutaient pas à sa gloire, mais continuaient à la reudre toujours présente, soutenaient l'intérêt de ses partisans, et humiliaient etete foule d'eunemis secrets qui, pour se refuser à l'admiration que l'Europe leur commandait, prenaient le masque de l'austérité.

Entin il entreprit de rassembler, sous la forme de dietionnaire, toutes les idées, toutes les vues qui s'offraient à lui sur les divers objets de ses réflexions, c'est-à-dire, sur l'universalité presque entière des connaissances humaines. Dans ce recureil

L'année même que Condorcet publia sa Vie de Voltaire, l'assemblée nationale constituante, dans la séance du 4 auguste 1789, aboilt de droits fechus et censuels, coax qui tenasént à la maismorte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, (B.)

intitulé modestement Ouestions à des amateurs sur l'Encyclopédie, il parle tour à tour de théologie et de grammaire, de physique et de littérature; il disente tantôt des points d'antiquité, tantôt des questions de politique, de législation, de droit public. Son style, toujours animé et piquant, répand sur ces objets divers un charme dont jusqu'ici lui seul a connu le secret, et qui nalt surtout do l'abandon avec lequel, cédant à son premier mouvement, proportionnant son style moins à son sujet qu'à la disposition actuelle de son esprit, tantôt il répand le ridicule sur des obicts qui semblent ne ponvoir inspirer que l'horreur, et hientôt après, entrainé par l'énergie et la sensibilité de son âme, il tonno avec force contre les abus dont il vient de plaisanter. Ailleurs il s'irrite contre le mauvais goût, s'aperçoit bientôt que son indignation doit être réservée pour de plus grands intérêts, et finit par rire de sa propre colère, Quelquefois il interrompt une discussion de morale ou de politique par une observation de littérature, et, au milieu d'une lecon de goût, il laisse échapper quelques maximes d'une philosophie profonde, ou s'arrête pour livrer au fanatisme ou à la tyrannie une attaque terrible et soudaine.

L'intérêt constant que prit Voltaire an succès de la Russie contre les Turcs mérite d'être remarqué, Comblé des bontés de l'impératrice, sans donte la reconnaissance animait son zèle : mais on se tromperait si on imaginait qu'elle en fût l'unique canse. Supérieur à ces politiques de comptoir qui prennent l'intérêt de quelques marchands connus dans les bureaux pour l'intérêt du commerce. et l'intérêt du commerce pour l'Intérêt du genre humain; non moins supérieur à ces vaines idées d'équilibre de l'Europe, si chères anx compilateurs politiques, il voyait dans la destruction de l'empire turc des millions d'hommes assurés du moins d'éviter, sous le despotisme d'un souverain. le despotisme insupportable d'un peuple; il vovait renvoyer dans les climats infortunés qui les ont vues naître ces mœurs tyranniques de l'Orient qui condamnent on sexe entier à un honteux esclavage. D'immenses contrées, placées sons nn bean ciel, destinées par la nature à se couvrir des productions les plus utiles à l'homme, auraient été rendues à l'industrie de leurs habitants; ces pays \*, les premiers où l'homme ait eu du génie, auraient vu renaître dans leur sein les arts dont ils ont donné les modèles les plus parfaits, les sciences dont ils ont posé les fondements.

La Grère et l'Expete. (B.)

Sans doute les spéculations routinières de quelques marchands aurajent été dérangées, leurs profits anraient diminné: mais le bien-être réel de tons les peuples aurait augmenté, parce qu'on no peut étendre sur le globe l'espace où fleurit la culture, où le commerce est sûr, où l'industrie est active, sans augmenter pour tous les hommes la masse des jouissances et des ressources. Ponrquoi vondrait-on qu'un philosophe préférat la richesse de quelques nations à la liberté d'un peuple entier, le commerce de quelques villes au progrès de la culture et des arts dans un grand empire? Loin de nous ces vils calculateurs qui voulent ici tenir la Grèce dans les fers des Tures ; là , enlever des hommes, les vendre comme de vils tronpeaux, les obliger à force de coups à servir leur insatiable avarice, et qui calculent gravement les prétendus millions que rapportent ces outrages à la nature.

Que partou les hommes soien libres, que chaque pas y disses des avantages quo lin à donnés la nature; voilà ce que demande l'intérrét commun de tous les peuples, de ceux qui reprenderient lears droist, comme de ceux où quelques indiritus, et ann la nation, ont profité du malheur d'autril. Qu'importe auprès de cez grands objets, et des biens éternels qui nultrieiset de cette grande révolution, la vitue de quelques hommes avides qui avaient fondé leur fortune sur les larmes et le song de Carus sembalbales?

Voilà ce que devait penser Voltaire, voilà ce que pensait M. Turgot.

On a parlé de l'injustice d'une guerre contre les Turcs. Peut-on être jujuste envers une horde de brigands qui tienneut dans les fers un peuple esclave, à qui leur avide férocité prodieue les outrages? Qu'ils rentrent dans ces déserts dont la faiblesse de l'Enrope leur a permis de sortir, puisque dans leur brutal orgneil ils ont continué à former une race de tyrans, et qu'enfin la patrie de ceux à qui nous devons nos lumières, nos arts, nos vertus même, cesse d'être déshonorée par la présence d'un peuple qui unit les vices infâmes de la mollesse à la férocité des peuples sanvages. Vons craignez pour la balance do l'Europe, comme si ces conquêtes ne devaient pas diminuer la force des conquérants, au lieu de l'augmenter ; commo si l'Asie ne devait pas long-temps offrir à des ambitieux une proje facile qui les dégoûterait des conquêtes hasardeuses qu'ils ponrraient tenter en Europe! Ce n'est point la politique des princes, cc sont les lumières des penples civilisés qui garantiront à jamais l'Europe des invasions; et plus la civilisation s'éteudra sur la terre, plus on en verra disparaître la guerre et les couquêtes, comme l'esclavage et la misère.

Louis XV mourut. Ce prince, qui depuis lougtemps bravait dans sa conduite les préceptes de la morale chrétienne, ue s'était cependaut jamais élevé au-dessus des terreurs religieuses. Les meuaces de la religion revenaient l'effrayer à l'appareuce du moindre danger; mais il croyait qu'uue promesse de continence, si facile à faire sur un lit de mort, et quelques paroles d'un prêtre, pouvaient expier les fautes d'un règne de soixante ans. Plus timide encore que superstitieux, accoutume par le cardinal de Fleury à regarder la liberté de penser commo une cause de trouble dans les états, ou du moins d'embarras pour les gouvernemeuts, ce fut malgré lui que, sous son règne, la raisou humaine fit en France des progrès rapides. Celui qui y travaillait avec le plus d'éclat et de succès était devenu l'objet de sa haine. Cependant il respectait eu lui la gloire de la France, et ne voyait pas sans orgueil l'admiration de l'Europe placer un de ses sujets au premier rang des hommes illustres. Sa mort ue changea rien au sort de Voltaire, et M. de Maurepas joignait aux préjnges de Fleury une haine plus forte encore pour tout ce qui s'é-

leruit au-dessus des hommes ordinaires. Voltaier avait prodigés à Lons l'x Y, jusqu'à son vorgaç en Prusse, dos élogos tragérés, sans pour le désarmer; ju avait gandé un silone presque absolu depuis cette époque où les malheurs et les fautes de ce rèque auraient read une se lonanges avilisantes. Il ou être juste envers lui après sa mort, dans l'instant de la maine presque entière removapé que les philosophes, qu'il ne protégen juste de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie, formet al ordis se seuls qui mottressent quelque importabilié, tambis quo des prêtres chargés des selicanțiis intuntiera la sea fabilitate.

Le nouveur rèpne offit i benità à Voltaire des sepéranes qu'il à avaite de forme. N. Turgo fut appeté au ministère. Voltaire connaissait ce grieu raise et profond, qu'il and sout se legance de connaissances était crèé des principes stêre et précis anappet à il vait attaché toutes ess opinions, d'après lesquets il dirignait toute sa conduite; gloire qu'aucun autre homme d'état ûn métrié de partieger avec loi. Il savait qu'à une dure passionné rour la vérité et pour la volteit et de nomme s, de le consiste de partie de l'autre de la volteit de la volt

ses rues salutaires, en le lui paraitraient plus qu'un viu edavage, si perdait cette espérance. En lin i savait qu'affranchi de tous les prégigés, et haissant en eux les ennemis les plus dangereux du geure humain, M. Turgot regardait la libert de penser et d'imprimer comme un droit de chaque cutoyen, un droit des naitous entires, dont les progrès dela raison peuvent seuls appuyer le bombeur sur me losse indentantable.

Sa ulte hade literal attante.

Voltaire vit data la uomination de M. Turgot l'auroro da règne de cette raisons i long-temps morconue, plus long-temps persécutée; il osa espérer la chute rapité des préjugés, la destruction de cette politique Itcho et tyranniquo qui, pour flatter l'orqueil ou la paresso des gens en place, condamnait le peuple à l'humiliatiou et à la misère.

Capendant ses tentatives on favore des serfs du mont strus front intuities, et il eusage a vinement of obtain pour d'Eallonnée et pour la mémoire de devaire de la Barre cette justice éstatantque l'humanité et l'honneur national exiguaient que l'humanité et l'honneur national exiguaient geglement. Ces objets étainet étrangers au département des finances; et extes supériorité de l'unitéres, de caractère, et de vertu, que l'un l'urgot ne pouvait cacher, jui avait fait de tous les autres ministres, de tous les intrignants studierneus, autant d'emensis qui, n'ayaut à combattre en lui ai analision, si projets persounes, s'actarnaient contre tout ce qu'ils revajeut d'accord avec ses vans inste est hieresantes.

On ne pourait d'ailleurs rendre la liberté aux ses ses fes du mont Lora sans libeser le parlement de Besançan; la révision du procès d'Aldeville et l'autre d'un intérie de l'artis, et une politique mals-lumilé celui de Paris, et une politique mals-monté et l'autre d'un avait rédabil les naciens parlements, sans autre déde coux qui les avaiter d'autre de de coux qui les avaient resuplacés, pour portez de le coux qui les avaient resuplacés, pour portez de le coux qui les avaient resuplacés, pour portez de l'anniser la liber de enneul des la mairiers n'ons on ne vontre pas sisté rectte occa-cui soir entre d'enoue en l'entre d'autre d

C'est ainsi que, par complaisance pour les prèjugés des parlements, le ministère laissas perdro pour la réforme de l'éducation les avantages que lui offrait la destruction des jésuites. On n'avait mêmo pris, en 47714, aucune précaution peur empécher larenaissance des querelles qui, en 4776, avaient amené la destruction de la magistrature. On n'avait eu qu'in seul oblist. J'avastuée de s'aton n'avait eu qu'in seul oblist. J'avastuée de s'asurer une reconnaissance personnelle qui donnat aux auteurs du changement nu moyen d'employer utilement contre leurs rivaux de puissance le crédit des corps dont le rétablissement était leur ouyrage.

Ainsi le seul avantage que Voltaire put obheziu de ministrece de l'Arrupo fut de sourtaire le petit pays de Ger à la tyrannie des fermes. Séparée de la France par alse montagnes, apart une communication ficile avec Genève et la Suisse, estet un régime fiscal saux dévenir le thédire d'une puerce dérende ceutre les mapieses du fisc et les genere dérende ceutre les employées du fisc et les pour de firmel ceutre les employées du fisc et les pour d'importance des impositions. Le peu d'importance de cette operation avant du fis reudre facile. Cependant elle citait depuis longtemps intillement solliétée par M. de Volaire.

Ine partie des provinces de la France cont échappe ar différente causes au jung de la fermo giuérale, on ne l'ont porté qu'à moitié; mais les fermiers ont sovent avancel teurs limites, enveloppé dans leurs chaltes des cantons isolés que des privileges fedaux avaient long-iremps édendus. Ils croyalent que leur dieu Terne, comme celui des Romains, ne devil reendre junais, et que son premier pas en arrives servir la présage de la derección de l'empire. Leur apposition ne pourvait balancer, auprès de M. Turgal, une opération per liste facilepres, d'appositi de l'implicate et descrimes, rappelait dans un canton dévanté la prospérité et la noite.

Le pays de Gex fut donc affranchi moyennant une contribution de trente mille livres, et Voltaire put écrire à ses amis, en parodiant un vers de Mithridate:

## El mes derniers regards ont vu fuir les commis!

Les ódits de 4776 suraient augmenté le respect de Voltaire pour N. Trupts, si d'avance il n'avait pas senti son âme et comus son génie. Ce grand homme d'état suivi que, placé à la fete des finances dans un mement où, gêné par la masse de la dette, par les obstacles que les contrainant et le ministre préponderant oppossient à toute grande d'origent des parties de la contrainant de la distinction de la contrainant de la contrainant de la violent de la contrainant de la contrainant de la la violent de la contraina de la contraina de la contrainant de la contrainant les droits dont un régime oppresseur les avait privés. Les corrés, qui portaine la décolation dans les droits

campagnes, qui forçaient le pauvre à travailler sans

salaire, et enlevaient à l'agriculture les chevans du laboureur, furent changées en un impôt payé parles seuls propriétaires. Dans toutes les villes, de ridicules corporations fesaient acheter à une partie

ridicules corporations fesaient acheter à une partide leurs habitants le droit de travailler; ceux qui subsistaient par leur industrie on par le commerce citaien tolligés de vivre sous la servitude d'un certain nombre de privilégiés, on de leur paper un tribut. Cette institution absurde disparut', et le droit de faire un usage libre de leurs bras ou de leur temps fut restitué aux citory.

La liberté du commerce des grains, celle du commerce des vins; l'une génée par des préjugés populaires, l'autre par des priviléges tyranniques, extorqués par quelque villes, foi rendue aux propriétaires; et ces lois sages devaient accélérer les progrès de la culture, et multiplier les richesses automationales en assurant la subsistance du peuple.

Mais ces ditts bienlatieurs farent le signal de la perte du ministre qui avisi o de lo soneveir. On souleux contre eux les parlements, intéressés in souleux contre eux les parlements, intéressés in mainteine les jurandes, source féconde de procès lucratifs; nou moins attachés su régime réglement aire, qui était pour eux un moyen d'agiler l'es-prist du peuple; irrités de voir porter sur les proritaires riches les fardeus de le construction des des chemins, son expérer qu'un elle condescendance de continuit d'allège pour eux le pois des subsistes, est surfout effratés de la prépondérance que sem-continuit d'allège pour eux le pois des subsistes, est surfout effratés de la prépondérance que sem-maistre dout l'esperit populaire les menegait de la chute de leur pouvoir.

Cette lines extri l'Intirigue des ennemis de

M. Turpol, et on vit abore constien la manière dont in desceins secrets, et funeste à la nation. On apprit alors combien il est dangereux pour un ministre de voudrio loien du pemple; et peu-lètre qu'en remontant à l'origine des évenements, ou trouvreait que la chute même des ministres récliement conpables a cu pour cansse le bien qu'ils ont voulte faire, et nou le mai qu'ils ont dis-

Voltaire vit, dans le mallieur de la France, la destruccion des apérances puir avait conques pour les progrès de la raison humaine. Il avait cru que l'intolérance, la superstition, les prégués absurdes qui infectaient toutes les branches de la législation, toutes les parties de l'administration, toute les parties de l'administration, toute les états de la société, d'apparaîtriente devant un ministra min de la justice, de la liberté et des lumières. Ceux qui l'out gent de l'apparaîtrient destrier, cerus qui il ont a gencie d'une basse flatorier, cerus qui il or de sense d'une basse flatorier, cerus qui il or de sense l'apparaîtrient destructions.

 L'édit portant suppression des jurandes et communautés de commerce, arts et métiers, est de février 1776; il ne fut enregistré au parlement qu'au ilt de justice du 42 mars. (B.) out reproché avec amertume l'usage qu'il à fair, tres souven peut-tère, de la lounge pour alounier les hommes puissants, et les forcer à dêre haminis et justes, pouvent comparer ce lounges à celles qu'il domait à M. Turget, surtout à cette l'épire à un Homme qu'il lui adresse au moment de sa disprice. Ils distinguerons alors tadmiration seutie do ce qui n'est qu'un compliment, et ce qui vient de l'aime de ce qu'i n'est qu'un pos d'immètuent de l'aime de ce qu'i n'est qu'un pos d'immètuent de l'aime de ce qu'i n'est qu'un pos d'immètuent peut de l'est de l'est qu'un peut de l'est vient de l'aime de ce qu'i n'est qu'un pos d'immètuent peut de l'est de l'est qu'un peut de l'est vient de l'est de l'est qu'un de l'est qu'un peut de prés les m'immes lonnages et les mémes protestations; et le ton send distingue ce qu'un sent de ce qu'un accorde à la galatterie.

Voltaire encensant les rois, les ministres, pour les attirer à la cause do la vérité, et Voltaire célébrant le génie et la vertu, n'a pas le même langage. Ne veut-il quo louer, il prodigue les charmes de son imagination brillanto, il multiplie ces idées ingénieuses qui lui sont si familières; mais rend-il nn hommage avoué par son cœur, e'est son âme qui s'echappe, c'est sa raison profonde qui prononce. Dans son voyage à Paris, son admiration ponr M. Turgot perçait dans tous ses discours; c'était l'homme qu'il opposait à cenx qui se plaiguaient à lui de la décadence de notre siècle, c'était à lui que son âmo accordait son respect. Je l'ai vu se précipiter sur ses mains, les arroser de ses larmes, les baiser malgré ses efforts, et s'écriant d'une voix entrecoupée de sanglots : Laissez-moi haiser cette main qui a signé le salut du peuple.

Depuis long-temps Voltaire desirait de revoir sa natrie, et de jouir de sa gloire au milieu du même peuple témoin de ses premiers succès, et trop sonvent complice de ses envieux. M. de Villette venait d'éponser, à Ferney, mademoiselle de Varicour, d'uno famille noble du pays de Gex, que ses parents avaient confiée à madame Denis : Voltaire les suivit à Paris, séduit en partie par le desir de faire joner devant lui la tragédio d'Irène, qu'il venait d'achever. Le secret avait été gardó; la haino u'avait pas eu le temps de préparer ses poisons, et l'enthousiasme public ne lui permit pas de se montrer. Une foule d'hommes, de femmes de tous les rangs, de toutes les professions, à qui ses vers avaient fait verser de douces larmes, qui avaient tant de fois admiré son génie sur la scène et dans ses onvrages, qui lui devaient leur instruction. dont il avait guéri les préjugés, à qui il avait inspiré une partie de ce zèle contre le fanatisme, dont il était dévore, brûlaient du desir de voir le grand homme qu'ils admiraient. La jalousie se tut devant une

globro gril étoit impossible d'atteindre, devant le bien qu'il avait fait aux hommes. Le ministère, l'orgaril épiscopal, furent obligés de respecter l'idolo do la nation. L'outhouisame avait passé jusque dans le peuple; on s'arrêtail devant ses fenètres; on y passii des heures entières, dans l'esperiance de le voir un moment; avoiture, forcet d'aller an pas, était entonrée d'une foule nombreuse qui le bénissait et élébrait ses ouvrages.

L'académic française, qui ne l'avait adopté qui cinquante-deux ans, hi profignu le bonneurs, et le reçui moits comne un égal que comme le souverim de l'empire des lettres! Les enfants de ces contrisans organitave qui l'avaient va avec indiguation vitre dans leur sociétés sans basseuse, et qui se plaissient à bonniléer en lui la supériorité de l'experie et des talents, briguaient l'honneur de trap résentés de le pouvoir se vanter de l'avoir vu.

C'était an théâtre, où il avait régné si longtemps, qu'il devait attendre les plus grands honneurs. Il vint à la troisième représentation d'Irène, pièce faible, à la vérité, mais remplie de beautés, et où les rides de l'âge laissaient encore voir l'empreinte sacrée du génie. Lui seul attira les regards d'un peuple avide de démêter ses traits, de suivre ses monvements, d'observer ses gestes. Son buste fut couronné sur le théâtre, au milieu des applandissements, des eris de joie, des larmes d'enthonsiasme et d'attendrissement. Il fut obligé, pour sortir, de percer la foule entasséo sur son passage : faible , se soutenant à peine , les gardes qu'on lui avait donnés pour l'aider lui étaient inntiles ; à son approche, on se retirait avec une respectuense tendresse; chacun se disputait la gloire de l'avoir soutenu nn moment sur l'escalier; chaque marche lui offrait un secours nouveau, et on ne souffrait pas que personne s'arrogeat le droit de le sontenir trop long-temps.

Les spectateurs le suivirent jusque dans son apartennet: les eris de rive Voltaire! viue la Henriade! vive Mahomet! vive la Paccelle! te-tentissaient autour de ln. On se précipitait à es pieds, on baisait ses vétements. Jamais lomme n'a reçu des marques plus touchantes de l'admiration, de la tendresse publiques; jamais le génie n'a été

1. Exadenie francisie lul envoya une dépatation et l'ousque. Es sum, il se residit à une sécure pubblique de l'académie. l'académie, qui était numbreuse ce jourd-à, alta an-elevande di alrecture. Apres la tecture de l'Étope de Booleven, par d'Armete, con lui propos d'accepter catalogue de Booleven, par d'Armete, con lui propos d'accepter catalogue de Booleven, par d'Armete, con lui propos d'accepter catalogue de Booleven, par d'Armete, con lui propos d'accepter catalogue et avait custome de l'accepte de Booleven, par d'Armete, con la contracte de l'accepte de l'accept

bonoré par un hommage plus flatteur. Ce n'était point à sa puissance, c'était au bieu qu'il avait fait, que s'adressalt cet hommage. Un grand poête n'aurait eu que des applaudissements; les larmes coulaient sur le philosophe qui avait brisé les fers de la raison et vengé la cause de l'Immanité.

L'âme sublime et passionnée de Voltaire tut a condrie de certificité et respect et de 1800. On rent me faire mourir de plairie, dissid-il, mais c'était, me faire mourir de plairie, dissid-il, mais c'était, le cri de la resublité, et nou l'altres de l'amourpropre. Au milieu des hommages de l'acuderine française, il était frappé surfoun de la possibilité d'y introduire une philosophie plus hardie. «On me traite mieux qui je ne mérite, mo dissid-il » un jour. Savez-vous que je ne désespère point de râtire proposer l'ônge de Coligny 19.

Il s'occupiat, pendant les représentations d'Irène, à revoir son Ensais un le nuevar et l'esprit des nations, et à y porter de nouveaux coups au finatisme. Au milien des acclamations du thétire, il avait observé, avec un plaisir secret, que les vers les pias appliandic sichet excet où il ataquait la superatition et les noms qu'elle a consacrés. C'é aixi vers ext dejte qu'il reportait tont ce qu'il recevait d'hommages. Il vopsit dans l'abnitration générale la preuve de l'empire qu'il avait exercé sur les esprits, do la chute des préjugés, qui était son ouvrage.

Paris possédait en mêmo temps le célèbre Frauklin, qui, dans un autre hémisphère, avait été aussi l'apôtre de la philosophie et de la tolérance. Comme Voltaire, il avait souvent employé l'arme de la plaisanterie, qui corrige la folie humaine. et apprend à en voir la perversité comme une folie plus funeste, mais digne anssi de pitlé. Il avait houoré la philosophie par le génie de la physique, comme Voltaire par celui de la poésie. Franklin achevait de délivrer les vastes contrées de l'Amérique du jong de l'Europe, et Voltaire de délivrer l'Enrope du joug des anciennes théocraties de l'Asie. Franklin s'empressa de voir nu bomme dont la gloire occupait depuis long-temps les denx mondes : Voltairo, quoign'il eût perdu l'habitude de parler anglais, essaya de sontenir la conversation dans cette langue ; puis bientôt reprenant la sienne : « Je n'ai pu résister au désir » de parler un moment la langue de M. Fran-» klin. »

Quelques Jours après son triomphe au Théâtre-Français, Vollet du reu l'armomaron. Dans les Acte Latinouvens, publés en 1915, on dit. Lone 1, page 135, que Voltaire fui requ franc-marçon le 17 jain. C'est une Luste bien forte, puisque Voltaire était mort le 30 mail. Sa réception est du 7 avril. (ii.)

Le philosopho américain lui présenta son petit tils, en demandant pour lui sa bénédiction : « God · and liberty , dit Voltaire, voila la seule béné-» diction qui convienne au petit-fils de M. Fran-« klin. » Ils se revirent à une séance publique de l'académie des sciences2; le public contemplait avec attendrissement, places à côté l'un de l'autre, ces deux hommes nés dans des mondes différents, respectables par leur vieitlesse, par leur gloire, par l'emploi de leur vio, et jouissant tous deux de l'influence qu'ils avaient exercée sur leur siècle. Ils s'embrassèreut au bruit des acclamations; on a dit que c'était Solon qui embrassait Sophocle. Mais le Sophoclo français avait détruit l'erreur, et avancé le règne de la raison; et le Solou do Philadelphie, appuyant sur la base inébranlable des droits des hommes la constitution de son pays, n'avait point à craindre de voir pendant sa vie mêmo ses lois incertaines préparer des fers à son pays, et ouvrir la porte à la tyrannie.

L'âge n'avait point affaibil l'activité de viation, et les transports de ses comparitores semblaient la redoubler encore. Il avait formé le projet de réduter tout ce que le due de sint-stimou, dans ses ménsoires encore secrets, avait accordi à la prévention et à la baine, dans la crainte que ces Ménsoires, auxquels la probité reconnue de l'autour, son état, son titre de contemporain, pouviène donner quelque autorité, ne parassent dans un tempso de presunce ne fil assez visini ndscéviements pour défendre la vérité et confontre l'errour.

En même temps il avait déterminé l'académé français à l'aire son dietomarie sur un nonveau plan. Ce plan consistait à mirror l'historie de chaque mot despuis l'éspone ou il avait paru dans la languo, do marquer les sens divers qu'il avait en dans les différentes siqu'il avait reçnes; d'employer, avait en dans les différentes siqu'il avait reçnes; d'employer, pour faire sentire os différentes names, non desphrases faites au lusard, mais des exemples choisie dans les situates de l'employers, sis dans les natures qui avaitne et qu'in al'autorité. On aivait eu alors le véritable dictionnaire illiéraire et grammatical de la langue; les étrangers, et même les Français, y auraient appris à en connalire toute les finasses.

Ce dictionnaire anraît offert aux gens de lettres une lecturo instructive qui cât eontribué à former le goût, qui eût arrêté les progrès de la eorruption. Chaque académicien devait se charger d'une

Dieu et la liberté. (K.)

lettre de l'alphabet. Voltaire avait pris l'A; et pour exciter ses confrères, pour montrer combien il était facile d'exécuter ce plan, il voulait en peu de mois terminer la partie dont il s'était chargé.

Tant de travaux avaient épuisé ses forces. Un crachement de sang, causé par les efforts qu'il avait faits pendant les répétitions d'Irène . l'avait affaibli. Cepeudant l'activité de son âme suffisait à tont, et lui cachait sa faiblesse réelle. Enfin, privé du sommeil par l'effet de l'irritation d'un travail trop continu. il voulut s'en assurer onelques heures pour être en état de faire adopter à l'académie, d'une manière irrévocable, le plan du dictionnaire, contre lequel quelques objections s'étaient élevées, et il résolut de preudre de l'opinm. Son esprit avait toute sa force; son âme, toute son impétuosité, et toute sa mobilité naturelle : son caractère , toute son activité et toute sa galté, lorsqu'il prit le calmant qu'il croyait nécessaire. Ses amis l'avaient vn se livrer, dans la soirée même, à tonte sa haine contre les préjugés, l'exhaler avec éloquence , et , bientôt après , ne plus les envisager que du côté ridieule, s'en moquer avec cette grâce et ces rapprochements singuliers qui caractérisaient ses plaisanteries. Mais il prit de l'opium à plusieurs reprises, et se trompa sur les doses, vraisemblablement dans l'espèce d'ivresse que les premières avaient produite. Le même accident lui était arrivé près de trente ans auparavant, et avait fait eraindre ponr sa vie. Cette fois, ses forces épulsées ne suffirent point pour combattre le poison. Depuis long-temps il souffrait des douleurs de vessie, et dans l'affaiblissement général de ses organes, celui qui déià était affecté contracta bientôt un vice incurable.

A peine, dans le long intervalle entre cet accident funeste et sa mort, pouvait-il reprendre si tête pendant quelques moments de suite, et sortir de la léthargie où il était plongé. C'est pendant un de ces intervalles qu'il écrivit au jeune contut de Lally, délà si edèbre par son courage, et dui de-

Wagner exemte que Volleire (vitat frouve indiquo des representations) and production and position and production and positions and production and an observed (in profess data to subseque, optice between the delta is improved for the production and production an

puis a mérité de l'Étre par son éloqueuce et sou patriotisme, ces lignes, les dernièrres que sa main ait tracées, où il applaudissait à l'autorité royale, dont la justice venait d'anéantir un des attentats du despoissne parlementaire. Eufin il expira le 50 de mai 4778.

Grâce aux progrès de la raison et an ridienle répandu sur la superstition, les habitants de Paris sont, tant qu'ils se porteut bien, à l'abri de la tyrannie des prêtres ; mais ils y retombent dès qu'ils sont malades. L'arrivée de Voltaire avait allumé la colère des fanatiques , blessé l'orgueil des chefs de la hiérarchie ecclésiastique : mais en même temps elle avait inspiré à quelques prêtres l'idée de bâtir leur réputation et leur fortune sur la conversion de cet illustre eunemi. Saus doute ils ne se flattaient pas de le convainere, mais ils espéraient le résoudre à dissimuler. Voltaire, qui desirait ponyoir rester à Paris sans y être trouble par les délations sacerdotales, et qui, par une vieille habitude de sa jeunesse, croyait utile, pour l'intérêt même des amis de la raison, que des seènes d'intolérance ne suivissent point ses derniers moments, envoya chercher dès sa première maladie un aumônier des Incurables qui lui avait offert ses services , et qui se vantait d'avoir réconcilié avec l'Église l'abbé de Lattaignant, connu par des scandales d'un antre genre.

L'abbé Gaultier confessa Voltaire, et reçut de lui une profession de foi par laquelle il déclarait qu'il mourait dans la religion catholique où il était né.

A cette nonvelle qui scandalisa un peu plus les hommes éclairés qu'elle n'édifia les dévots, le curé de Saint-Sulpice courut chez son paroissien, qui le recut avec politesse, et lui donna, suivant l'usage, une aumône honnête pour ses pauvres. Mais, jaloux que l'abbé Gaultier l'eût gagné de vitesse, il trouva que l'aumônier des Incurables avait été trop facile : qu'il aurait fallu exiger une profession de foi plus détaillée, un désaveu exprès de toutes les doctrines contraires à la foi que Voltaire avait pu être aceusé do soutenir. L'abbé-Gaultier prétendait qu'on aurait tout perdu en voulant tout avoir. Pendant cette dispute, Voltaire guérit; on jona Irène, et la couversion fut oubliée Mais au moment de la rechute le euré revint, bieu déterminé à ne pas enterrer Voltaire s'il n'obtenait pas cette rétractation si desirée.

Ce euré était un de ces hommes moitié hypocrites, moitié imbéciles, parlant avec la persuasion stupide d'un énergunène, agissant avec la souplesse d'un jésuite, humble dans ses manières jusqu'à la bassese, arrogant dans ses préceutions asserteduties, rampant suprès des grands, charitable pour cette populace dont on dispose arre des aumônes, et faitguant les simptes citoyens de son impérieux lansitisme. Il voudiai habelument faire reconnaître au moias à Voltaire la divinité de désus-Christ, à laquelle il à inférensait plas qu'aux, autres dogmes. Il le tira un jour de sa lébargie en lui crianta sur cerilles : c Forye-rous à la divinité de Jésus-Christ? — Au nous de Dien, monsieur, ne pentre plus de cet homme-fa, et

 laissez-moimourir en repos, » répondit Voltaire. Alors le prêtre annonça qu'il ne pouvait s'empêcher de lui refuser la sépulture. Il n'en avait pas le droit; car, snivant les lois, ce refus doit être précédé d'une sentence d'excommunication . ou d'un jugement séculier. On peut même appeler comue d'abus de l'excommunication. La famille, en se plaignant au parlement, eût obtenu justice. Mais elle craignit le fauatisme de ce corps, la baine de ses membres pour Voltaire, qui avait tonné tant de fois contre ses ininstices, et combattu ses prétentions. Elle ne sentit point que le parlement ne pouvait, sans se déshouorer, s'écarter des principes qu'il avait suivis en faveur des iansénistes : qu'un grand nombre de jeunes magistrats n'attendaient qu'une occasion d'effacer, par quelque action éclatante, ce reproche de fanatisme qui les huuiliait, de s'honorer en donnant une marque de respect à la mémoire d'un homme de génie qu'ils avaieut eu le malheur de compter parmi leurs ennemis, et de montrer qu'ils aimaient mieux réparer leurs injustices que de venger leurs injures. La famille ne sentit pas combien Ini donnait de force cet enthousiasme que Voltaire avait excité, enthousiasme qui avait gagné toutes les classes de la nation, et qu'aucuno autorité n'eût osé attaquer de frout.

Ou prééra de nésocier avec le ministère. Nosant ai llesser frejuision publique ca sevant la vougeance du clergé, ni déplaire aux prêtres en les forçant de se confurrer aux lois, ni les puniren ériseant un monument public au graud houme out la troublaire ai falciencent les condres, et en le déclomangeant des homeurs ecclésisatiques, voir la mériat à l'eur, par des homeurs ecclésisatiques, de la voir les des les que pur de se homeurs civiques de la voir les des les que pur de volur de la viente de la voir les des les que pur de volur de la viente transporter le corpe de voltaire dessa l'edite d'un monastère dont son neveu (solt ablé. Il fut donconduit à Seclifiers, Las prêtres étaire nouveans de ne pastronider l'exécution de ce projet. Cependant deux grandes dunes, t iré-éclevés, cérivirent à l'évêque de Troyes pour l'eugager à s'opposerà l'inhumation, en qualité d'évêque diocésain. Mais, heureusement pour l'honneur de l'évêque, ces lettres arrivèrent trop tard, et Voltaire fut enterré.

terre.

Le serdice trançaise était dans l'usage de fair un service aux Cordeires pour fiscum de ses uns existe aux Cordeires pour fiscument et se count par son jeurne et son faaisme, déferdid de fair ce service. Les condeires défents de l'entre et service. Les condeires défents de l'entre et service. Les condeires défents de l'entre et service. Les condeires défents de l'entre réduit alors de suspendre cet usage jusqu'à ce que l'insuête de supendre de des membres de dérèpa-rée. Ainsi Besumont servit magig lui à détruire me apprestition rédicule.

Cependant le roi de Prusse ordonna pour Voitaire un service solemed dans l'églies catholique de Berlin. L'académie de Prusse y lut lavitée de Berlin. L'académie de Prusse y lut lavitée de san part, et a, ce qui chât plus goireurs pour Voitaire, dans le camp même où à la têté de ceut cioquante mille hommes il déchendal le orbis des princes de l'empire, et en imposait à la poissance autrichienen, il cevir li Grége de Phommes illustre de la comme de l'académie de la comme de l'académie form en la viai junais pardonné l'indigne et homton en la viai junais pardonné l'indigne et homteus violence sexeré contre lui à l'emplér pur ses ordres, mais vers lequed un sentiment d'admiration et un gold nuter el eramentais sans cesse, même malerir loi. Cet diope c'aixi une bien noble compensation de l'indigne vengance des prûtres.

De tous les attentats contre l'humanité , que dans les temps d'ignorance et de superstition les prêtres ont obtenu le ponyoir de commettre avec impunité, celui qui s'exerce sur les cadavres est sans donte le moins nuisible; et, à des yeux philosophiques, leurs outrages ne peuvent paraltre qu'un titre de gloire. Cependant le respect pour les restes des personnes qu'on a chéries n'est point un préingé : c'est un sentiment inspiré par la nature même, qui a mis au fond de nos cœurs une sorte de vénération religieuse pour tout ce qui nous rappelle des êtres que l'amitié on la reconnaissance nous ont rendus sacrés. La liberté d'offrir à leurs dépouilles ces tristes hommages est donc un droit précieux pour l'homme sensible; et l'on ne peut sans injustice lui enlever la liberté de choisir ceux que son cœur lui dicte, encore moins lui interdire cette consolation au gré d'une caste intolérante uni a usurné, avec une audace trop long-temps soufferte, le droit de juger et de punir les pensées.

D'ailleurs sou empire sur l'espris de la populace vies pas encoré détrait; un chriefien privé de la sipulture est encore, aux year du petil peujle, un homme digna d'horreur et de migris, et cette horreur dans les âmes soumies aux prijuges yet end jusque sur as famille. Saus doutes à la haine des prêtres ne poursuivait que des hommes innutaisées par des éches-d'aveure, dont le som a fatigue la renommie, dont la foirie doit enlures est tous les sécles, on pourrait leur puréonaire effects, implicants échets, mai leur haise peut leurs implicants et deitre, mai leur haise peut leurs implicants et deitre, mai leur haise peut leurs humpicants et deitre leurs humpicants et leurs humpicants et deitre leurs humpicants et leurs

Le ministère, un pen honteux de sa faiblesse, crut éclapper au mépris publicen empéchant de parler de Voltaire dans les écrits ou dans les endroits où la police est dans l'usage de violer la liberté, sous préciect d'établir le bon ordre, qu'elle confond trop souvent avec le respect pour les sottiess établies ou profécées.

On défendit aux papiers publics de parler de sa mort ', et les concidiens curent ordre de ne jouer aucme de ses pièces 'à Les ministres ne sougérent pas que de pareits noyeus d'empécher qu'on ne s'irritat contre leur faiblesse ne serviraient qu'à en donner une nouvelle preuve, et montreraient qu'ils n'avaient ni le courage de mériter l'approbation publique, ni celui de supporter le blime.

Ce simple récit des évienements de la vie de Voltaire à fait sacc committe son exercitére et son sime : la bienfesance, l'indulgance pour les faithesses, la loine de l'injustice et de l'oppression, en forment les principants traits. On peut le compete parmi le très petti nombre des homenes en qui l'amour de l'Imanaité a été une véritable passion. Cette passion, la plus noble de toules, à a été connue que dans nos temps modernes; elle est née du proprière des lumières, et as seule cisèmes suffit pour comfontre les aveuelse partisans de l'autiuté et les celonaisteurs de la hillosophie.

Mais les heureuses qualités de Voltaire étaient souvent (garcés par ne mobilité instruelle, que l'habitude de faire des tragédies avait encore augmentée. Il passait en un instant de la colère à l'attendrissement, de l'indignation à la plaisanterie. Né avec des passions violentes, elles l'entralaérent trup loin quedquois; et sa unoblifié le priva des avantages ordinaires aux âmes passionnées, la fermeté dans la condulie, et ce courage que la crainte

On ne parla de la mort de Voltaire ni dans le Mercure , ni dans le Journal de Paris, (b.)

\* Gette défense fut bientôt levée; le 20 juin 1778, on joua Vanue à la Conselle-Française; les 22 et 28, on représenta Lancrée. ne peut arrêter quand il faut agir, et qui ne s'èbranle point par la présence du danger qui a prévu. On la vu souvent s'exposer à l'orage presque avec témérité, rarement ou l'a vu le braver avec constance . et ces alternatives d'audace et de faiblesse out souvent affligé ses amis, et préparé d'indirense trionnibre à less fiches enuemis.

Il fut constant dans l'amitié. Celle qui le liali à Génonville, au présideut de Maisons, à Formont, à Cideville, à la marquise du Châtelet, à d'Argental, à d'Alembert, troublée racement par des nuages passagers, ne se termina que par la mort. On voit dans ses outrages que peu d'hommes sensibles ont conservé aussi long-temps que lui le souvenir des amis ouils ont eroths dans leur elumesse.

On lui a reproché ses nombreuses querelles : mais dans ancune il n'a été l'agresseur; mais ses eunemis, eeux du moins pour lesquels il fut Irrécouciliable, ceux qu'il dévous au mépris publie, ne s'étaient point bornés à des attaques personnelles; ils s'étaient rendus ses délateurs auprès des fanatiques, et avaient vouln appeler sur sa tête le glaive de la persécution. Il est affligeant sans donte d'être obligé de placer dans cette liste des hommes d'un mérite réel ; le poête Rousseau , les deux Pompignan 1, Larcher et même Roussean de Genève. Mais n'est-il pas plus exensable de porter trop loin, dans sa vengeance, les droits de la défense naturelle, et d'être injuste en cédant à une colère dont le motif est légitime, que de violer les lois de l'humanité, en compromettant les droits, la liberté. la súreté d'un citoven, pour satisfaire son orgneil, ses projets d'hypocrisie, ou son attachement opiniâtre à ses opinions?

On a reproché à Voltaire son acharucement contre Maupertuis; mais cet arbarnement no se horuat-il pas à couvrir de rikicule un homme qui, par de basses intrigues, avait cherché à le désbonocre et à le perdre, et qui, pour se venger de quodques plaisanteries, avait appelé à son secours la puissance d'un roi irrité par ses insidicesse détations? On a refected que Voltaire était ialoux, et on

y a répondu par ce vers de Tancrède :

De qui dans l'univers peut-il être jaioux?

L'un d'ens vieu d'effects par une condoite mble et patricipae, les their que se chifditant objecule avaient l'espadiers int ex le Ouj le voil adapter aujuntThul avec courge le mune principae de libert que dans se contrage il reproduit avec ameritume au, philosophie, et coultre lemps il literapait la venuinte in disclosione. On se tromperal al efferos celecontradiction, en l'accessit de manvaler foi, liber aive plus le un son de la litera per l'accessit de manvaler foi, liber aive plus un un de fait in que principae de la manufact per la princicipe, al percer d'apres emannes, une certaine objets, avant es ve unitra pappers per l'opiène. Na Mais, dit-on, il l'était de Bufjon. Quoi l'Homme dont la main puissante étarnalis les antiques colonnes du temple de la Supersition, et qui aspirait à changer en hommes cer vils troupeaux qui gémissaient depuis si long-temps sous la verpe sacerdotale, etit-il été jalous de la peliture heur cue et brillante des mours de quelques animaux, ou de la combinaison plus ou moins adroite de que'ques vains systèmes démentis par les faits?

Il l'était de J.-J. Rousseux: il out vrai que as hactiesse crèsse celle de Voltaire; mis le philosopho qui voyait le progrès des lumières adouer; affarcabler le perfectionne l'espèce bunaine, ci qui justissi de cette révolution comme de son orarge, ç'activi justion of l'érrivant deloguer qui edit voulu condamne? l'esprit lumain à une ignorance de la comment de la

Voltaire no rendit pas justice aux talents de Dousseus, parce que out esprit juste et naturel avait use réquenance involoutaire pour les opimiens exagérées, que le tou de l'austérité dui présentait une teinte d'hypocrisie, dont la moindre name devait révolter son mes indépendante et franche; que enfin, accontumé répandre la plaisanteire sur tous les objets, la gravité dans les petite déstais des passions ou de la vie lumaine tuit parrèe que Rousseul Favait irrié, en répondant par des injures à de office de service, parce que Roussseau, en Tacemant de le perséuter, borsqu'il preseau, en Tacemant de le perséuter, borsqu'il premiser de la contraction de la president de la descentant de la perséuter, borsqu'il premiser aus metales de la présentant de la perséuter, borsqu'il pretant de la présentant de la president de la president de la production de la présentant de la perséuter, borsqu'il pretant de la présentant de la prés

Il était jalons de Montesquies: mais il avait à espination de l'autreur de l'Egraf de Leis, qui affectait pour lui de l'indifférence, et presque du fiferait pour lui de l'indifférence, et presque du mêrgies, modifie pur une norque madatriet, modifie par une politique timble : et cependant ce mot cette de l'autreur et l'autreur de modifiera de Voltaire. Et l'unamait éaut perdin sez sitres, Montesquies les artrouvées et les fui à sitres, Montesquies les artrouvées et les fui à de la buye que de l'Esprir de la buye et de l'autreur de l

Voltaire a souvent critique l'Esprit des Lois.

La mode d'accuser Voltaire de jalousié était même parveus en point que l'on attribunit à co même parveus en point que l'on attribunit à co sentiment, et ses sages observations, sur l'ouvragent pereveuts, il avait eu la déficietesse de ne publice qui paprès sa mort, et jimpuñ sa coltre centre lo succès répéndère de qu'elques mauvaises tragédies: comme si on ne pouvait être blessé, sans aneum retours sur sol-même, do ces réputations suurpièes, sans aneum souveut si fimentes au progrès des att et de la phillosophie. Combien, d'ann un autre genon, les que que que sutres ministres , n'ont-elles pas arrêcté la merche de la rationa dans les sécrées politiques, the merche de la rationa dans les sécrées politiques, te

Eu lisant les onvrages de Voltaire, on voit que personne n'a possédé peut-être la instesse d'esprit à un plus haut degré. Il la conserve au milieu do l'enthousiasmo poétique, commo dans l'ivresse de la galté; partout elle dirige son goût et règlo ses opinions; et c'est une des principales causes du charme inexprimable que ses onvrages ont ponr les bons esprits. Ancun esprit n'a pa peut-être embrasser plus d'idées à la fois, n'a pénétré avec plus de sagacité tout ce qu'un seul instant peut saisir , n'a montré même plus de profondeur dans tout ce qui n'exige pas ou une longue analyse, ou nne forte méditation. Son coup d'œil d'aigle a plus d'une fois étonné ceux mêmes qui devaieut à ces movens des idées plus approfondies, des combinaisons plus vastes et plus précises. Souvent , dans la conversation, on le voyait en un instant choisir entre plusieurs idées, les ordonner à la fois, et, pour la clarté et pour l'effet, les royêtir d'une expression heureuse et brillanto.

De là ce précieux avantage d'être toujours clair et simple, sans jamais être insipide, et d'être lu avec uu égal plaisir, et par le peuple des lecteurs.

mais presque toujours avec justice. Et, ce qui prouve qu'il a eu raison de combattre Montesquien. c'est que nous voyons aujourd'hui les préinees les plus absurdes et les plus funestes s'appuyer de l'autorité de cet homme célèbre, et que, si le progrès des lumières n'avait enfin brisé le joug de toute especo d'autorité dans les questions qui ne doivent être soumises qu'à la raison, l'ouvrage de Montesquieu ferait aujourd'hui plus do mal à la France qu'il n'a pu faire de bien à l'Europe, L'euthousiasme de ses partisans a été porté jusqu'à dire que Voltaire n'était pas en état de le juger, ni même de l'entendre. Irrité du ton de ces critiques, il a pu mêler quelquo teinte d'humeur à ses justes observations. N'est-elle pas justifiée par uno hauteur si ridicule?

Jurisconsulte allemand du scizième siècle. Il soutenait dès ce lemos-là que la souveraisete des états appartient au people. (K.)

et par l'élite des philosophes. En le lisant avec réflexion, on trouve dans ses ouvrages une foule de maximes d'une philosophe profonde et vraie qui échappent aux lecteurs superficiels, parce qu'elles ne commandent point l'attention, et qu'elles n'exigent aucun effort pour être entendues.

Si on le considère comme poète, on verra quo, anis tous les genres oil i éxet essagé, ¿ fode et la comédie sont les seuls oil i in sit pas mérité d'are placé a premier rang. Il ne réussi pois d'ans la comédie, parce qu'il arist, comme on l'a d'âptarque, le talem de assir le ridicale des opinions, et non cetul des caractères, qui, poureat être mis act non cetul des caractères, qui, poureat être mis en action, est le seul propre à la comédie. Ce n'est pas que dans un pays ol la raison humaino esserial affranché de toute ess lisières, oil a philosesphio estrit populaire, on ne pôt mettre avec succès sur le tételf red so pinion sà la fois dangereuses et absurdes; mis ce genre de liberté richte conce pour aum prupule, richte conce pour aum prupule, richte conce pour aum prupule,

La poésie lui doit la liberté de ponvoir a exercer dans un champ plus raste; et il a montré comment elle pent s'unir avec la philosophie, de manière que la poésie, sans rien perdre daes grâces, s'étère à de nouvelles beautés, et que la philosophie sans sécheresse et sans enflure, conserve son exactitude et sa profondeur.

On no peut lire son théâtro sans observer que l'art tragique lui doit les seuls progrès qu'il ait faits depuis Racine; et ceux mêmes qui lui refuseraient la supérlorité ou l'égalité du talent de la poésie ne pourraient, sans aveuglement ou sans injustice, méconnaître ces progrès, Ses dernières tragédies pronvent qu'il était bien éloigné de croire avoir atteint le but de cet art al difficile. Il sentait que l'en pouvait encore rapprocher davantage la tragédie de la nature, sans lui rien ôter de sa pempe et de sa noblesse ; qu'elle peignait encore trop souvent des mœurs de convention ; que les femmes y parlaient trop de leur amonr; qu'il fallait les offrir sur le théâtre comme elles sont dans la société, ne montrant d'abord leur passion quo par les efforts qu'elles font pour la cacher, et no s'y abandonnant quo dans les moments eù l'excès du danger et du malheur ne permet plus de rien ménager. Il croyait que des hommes simples, grands par leur seul caractère, étrangers à l'intérêt et à l'ambition, pouvalent offrir une source de beautés neuvelles, donner à la tragédie plus de variété et de vérité. Mais il était trop faible pour executer ce qu'il avait conçu; et, si l'on excepte le rôle du père d'Irène, ses dernières tragédies sont plutôt des lecens que des modèles.

Si done un homme de génic, dans les arts, est surtout celui qui, en les eariehissant de nouveaux chefs-d'œuvre, en a reculé les bornes, que homme a plus mérité que Voltaire ce titro, qui lni a été cependant refusé par des écrivains, la plupart trop éloignés d'avoir du génie pour sentir ce qui en est le vrai caractère?

C'est à Voltaire que nons devons d'aveir conçn l'histoiro sous un point de vue plus vaste, plus utilo que les anciens. C'est dans ses écrits qu'elle est devenue, non le récit des événements, lo tableau des révolutions d'un peuple; mais celui de la nature humaine tracé d'après les faits, mais le résultat philosophique de l'expérience de tous les siècles et de toutes les nations. C'est lui qui le premier a introduit dans l'histoire la véritable critique, qui a moutré le premier que la probabilité naturelle des événements devait entrer dans la balance avec la probabilité des témoignages, et que l'historien philosophe doit non-seulement rejeter les faits miraeuleux, mais peser avec scrupule les motifs de croire ecux qui s'écartent do l'ordre commun de la nature.

Peut-être a-t-il abusé quelquefois de cetle règle si sage qu'il avait donnée, et dont le calcul peut rigoureusement démontrer la vérité. Mais on ini devra toujours d'avoir débarrassé l'histoire de cetto foule de faits extraordinaires adoptés sans preuves, qui , frappant davantage les esprits , étonffaient les événements les plus naturels et les mieux constatés; et, avant lui, la plupart des hommes no savaient de l'histoire quo les fables qui la défigurent. Il a prouvé que les absurdités du polythéismo n'avaient jamais été ehez les grandes nations que la religion du vulgaire, et que la crovance d'un Dieu unique, commune à tous les peuples, n'avait pas eu besoin d'être révélée par des movens surnaturels. Il a montré que tous les peuples ont reconan les grands principes de la morale, toujonrs d'autant plus pure que les hommes ont été plus civilisés et plus éclairés. Il nous a fait voir que souvent l'influence des religions a corrompu la morale, et que jamais elle ne l'a perfectionnée.

Comme philosophe, c'est lui qui le premier a présenté le modète d'un simple elitoren ombrassant dans ses vœux et dans ses travanx tous les intérêts de l'homme dans tous les pays et dans tous les siècles, s'élerant contre toutes les erreurs, contre toutes les oppressions, défendant, répandant tontes les révités tuties.

L'histoire de ee qui s'est fait en Europe en faveur de la raison et de l'humanité est eelle de ses travaux et de ses bienfaits. Si l'usage absurde et

dangereux d'enterrer les morts dans l'enceinte des [ villes, et même dans les temples, a été aboli dans quelques contrées ; si, dans quelques parties du continent de l'Europe, les bomnies échappent par l'inoculation à un ficau qui menace la vie et détruit souvent le bonbeur ; si le clergé des pays soumis à la religion romaine a perdu sa dangereuse puissance, et va perdre ses scaudaleuses richesses ; si la liberté de la presse y a fait quelques progres; si la Suede, la Russie, la Pologne, la Prusse, les états de la maison d'Autriche, ont vu disparaltre une intolérance tyrannique; si , même en France, et dans quelques états d'Italie, on a osé lui porter quelques atteintes; si les restes honteux de la servitude féodale ont été ébranlés en Russie. en Danemark, en Bohême, et en France; si la Pologne même en seut aujourd'hui l'injustice et le danger ; si les lois absurdes et barbares de presque tous les peuples ont été abolies, ou sont menacées d'une destruction prochaine ; si partout on a senti la nécessité de réformer les lois et les tribunanx; si, dans le continent de l'Europe, les hommes ont scuti qu'ils avaient le droit de se servir de leur raison : si les préjugés religieux ont été détruits dans les premières classes de la société, affaiblis dans les cours et dans le peuple ; si leurs défenseurs ont été réduits à la bouteuse nécessité d'en soutenir l'atilité politique ; si l'amour de l'humanité est devenu le langage commun de tous les gouvernements: si les guerres sont deveuues moins fréquentes, si on n'osc plus leur donner pour prétexte l'orgueil des souverains ou des préteutions que la rouille des temps a couvertes ; si l'on a vu tomber tous les masques imposteurs sous lesquels des castes privilégiées étaient en possession de tromper les hommes; si, pour la première fois , la raisou commence à répaudra sur tous les peuples de l'Europe un jour égal et pur ; partout, dans l'histoire de ces changements, on trouvera le nom de Voltaire ; presque partout on le verra ou commencer le combat, ou décider la victoire.

Mais, obligé presque toujours de cacher ses intentions, de masquer ses attaques, si ses ouvrages sont dans toutes les mains, les principes de sa philosophie sont peu counns.

L'erreur et l'ignorance sont la cause unique des malheurs du geure limmain, et les erreurs superstiticuses sont les plus funestes, parce qu'elles currompeut toutes les sources de la raison, et que leur fatal enthousisme instruit à commettre le crime saus remords. La douceur des meners, compatible avec toutes les formes de gonvernement, diminue les maux que la raison doit un jour guérir, et en rend les progrès plus faciles. L'oppression prend elle-même le caractère des mœurs clers un peuple humain; elle conduit plus rarenient à de grandes barbaries; et dans un pays où l'on aime les arts, et surtout les lettres, on tolère par respect pour elles la liberté de peuser, qu'on n'a point encore le courage d'ainter pour elle-même.

That done chemical injuries our elementes. It has been servined done in the chemical injuries of the chemical injuries of the chemical injuries of the portion for the chemical injuries of the portion for the chemical injuries of the chemical inju

Cest en échirant les hommes, c'est en la doucissant quo peut espérée de les conduirs à la liberté par un chemn sûr et fieille. Mais on me peut espérer ni de répaudre les humbres ni d'adouct les mours, si des guerres fréquentes secutiumen à verent le sing humain sans remords, et à mèrjerer la joine des talents pasibles; si, et la mèrjerer la joine des talents pasibles; si, et la mour de la mention de la me

Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres 4, cil l'eur en coltera moius pour y parreulr. Mais n'avertissons point les oppresseurs de lormer une ligue contre la raison, occlous-leur l'étroite et nécessaire union des lumières et de la fiberté, ne leur apprenous point d'avance qu'un peuple sans prégigés est bientôt un peuple libre.

Tous les gouvernements, si on en excepte les theorexities, out an intérêt présent les régiers aux un peuple doux, et de commander à des hommes deitres. Ne les avertisons pas sui par vent avoir un intérêt plus ébujus à laisser les hommes dans l'abertissements, se le todulièreus pas à toduir ensemble de la l'abertissement, se le todulièreus pas à toduir ensemble de l'abertissement, se le toduireus pas à toduir ensemble de l'abertissement de la comme de la toduireus de de leur glaire. Pour leur faire sinner la raison, l'institut qu'elles montre à eux toujours passible, qu'en demandant leur appui, et le ur office le sien, loud el ses effretre par des me-unces imprudentes. En attaquant les oppresseurs aand d'avoir échté les elciores, on raispures de perdre la liberté et d'écoufier la raison. L'histoire for la preuve de cette vérité. Commième de fois,

<sup>·</sup> Ouestions sur les miracles. E.

malgré les généreux efforts des amis de la liberté, une seule bataille n'a-t-elle pas réduit des nations à une servitude de plusieurs siècles?

De quelle liberté même ont joui les nations qui l'ont recouvrée par la violeuce des armes, et non par la force de la raison? D'une liberté passagère, et tellement troublée par des orages, qu'on peut presque douter qu'elle ait été pour elles un véritable avantage. Presque tontes u'ont-elles pas confondu les formes républicaines avec la jouissance de leurs droits, et la tyrannie de plusieurs avec la liberté? Combien de lois injustes et contraires anx droits de la nature, out déshonoré le code de toutes les nations qui ont recouvré leur liberté dans les siècles où la raison était encore dans l'en-

Pourquoi ne pas profiter de cette expérience fuueste, et savoir attendre des progrès des lumières une liberté plus réelle, plus durable, et plus paisible? Pourquoi acheter par des torrents de saug, par des bouleversements inévitables, et livrer au hasard, ce que le temps doit amener surement et sans sacrifice? C'est pour être plus libre, e'est pour l'être tonjours, qu'il faut attendre le moment où les hommes, affranchis de leurs préjugés, guidés par la raison, seront enfin digues de l'être, parce qu'ils connaîtront les véritables droits de la

Quel sera done le devoir d'un philosophe? Il attaquera la superstition, il montrera aux gouvernements, la paix, la richesse, la puissance, comme l'infaillible récompense des lois qui assurent la liberté religieuse; il les éclairera sur tout ce qu'ils ont à craindre des prêtres, dont la secrète influence meuacera toujours le repos des nations où la liberté d'écrire n'est pas entière 1 : ear peut-être

. Condorcet, en érrivant ces lignes et celles qui les suiveni, avait sans doute en voo l'un des monuments les plus remarquables de l'intolérance du ciergé : nous voulons parler du mandement fulmine par l'archeveque de Vienno, dont nous donnons ci-apres les principaux passages :

MANDEMEN DE MONSEIGNEUR ARCHEVÊQUE ET COMTE DE VIENNE, Touchant l'edition annoncée des Œuvres du sieur de Voltaire.

Jean-Georges Le Franc de Pompignan, par la grâce de Dieu et du saint - siège apostolique, archevêque et comte de Vienne, primat des primats des Ganies, vice-gérant du souverain pontife dans la province viennoise et dans sept autres provinces, au clergé séculier et régulier, et à tous les fideles de notre diocèse, salut et beuediction.

## Mes très curas Frêncs,

On annonce dans ce royaume une édition complète des Œurres du sieur de Voltaire : les souscriptions sont ouvertes; et, pour en grossir le nombre, on fait retentir de toutes parts, après la mort de cet écrivain, les mêmes éloges de son génie et de ses écrits qui lui ont été prodigues pendaul sa vie.

S'il ne s'agissait ici que de t'intérét des lettres, nous ne

avant l'iuvention de l'imprimerie, était-il impossible de se soustraire à ce joug aussi houteux que funeste ; et , taut que l'autorité sacerdotale n'est pas auéantie par la raison, il ne reste point de milien entre un abrutissement absolu et des troubles daugereux.

regarderions pas , mes chers frères , les préparatifs de cette entreprise comme un objet de notre sollicitude pastorale; nous demeurerions tranquilles spectateurs de l'empresse ment de quelques uns de vous à y prendre part, et de l'indifférence des autres : nous renvercidas au Iribunal du pubile (dont les juzeoients peuvent flotter quelque temps, mais deviennent tot ou tard des arrêts irrévocables ) le soin

de fixer le rang de Vultaire dans la ciasse des écrivaius. Mais un intérét plus sacre, celui des merurs et de la religion , nous force à élever la voix : cel intérêt , mes frères , a les mêmes droits sur vos cœurs; it n'est point d'ouvrages litteraires dont yous ne deviez lui sacrifier la recherche et la lecture, fussent-ils superieurs à tout ce qui a paru admirable en ce genre. Apprenez donc ce que vous avez à craindre du recueil dont on propose la souscription; et, si plusieurs d'entre vous n'en connaissent l'auteur que par la reputation de ses talents, qu'ils considérent avec nous le funeste abus qu'il en a fait.. .

Voila donc ce que c'est qua celle édition promise avec lant d'emphase, un amas de sarcasmes, de maximes anarchi-

ques, d'ordures et d'impietés. Qu'on ne disc pas qu'on en peut retrancher tout ce qui peut déplaire a des lecteurs vertueux ; ce retranchement est nacinaire, si l'edition elle-même n'est pas totalement supprimere. Voltaire n'a pas fait un seul ouvrage de consideration dans lequel II n'ait outrage la religion ou directement, ou d'une manière oblique ou détournée. C'est ce que nous avous vérifié, lorsque, engagés par les malheurs des tempa dans la discussion d'une foule de livres imples, nous portames notre principale attention sur ceux do Voltaire. Qui ne conuaît d'ailleurs un des stratagèmes de la moderne typographie? A la suite d'onvrages tolerés, ou pour lesquela ou a surpris , sous des pretextes spérieux, une approbatiou, on en imprime du même auteur, et dans le même format, pour lesquels on n'aurait osé demander de privilèges, ni de permission, même tocite; ils se répandent avec tous les autres, soit par un effet de cette curiosité qui s'attache aux livres furtivement distribués, soit pour oa pas diviser uno edition qu'on peul se procorer lout entière. C'est ce qui arriveralt infailisblement a cellequ'on nous annonce, quand même on permettrait de n'y pas insérer ce qua Voltaire a composé de plus scandaleux et de plus choquant contre la religion et contre les mœurs.

A ces causes nous déclarons à tous nos diocésalus qu'aucun d'eux ue peut, sans pecher mortellement, souscrire a

l'edition des OEuvres de Voltaire, les acheter, les lire, les retenir. les communiquer. Nous mettons ces OEuvres au nombre des livres spécialement défendus dans notre diocèse, et dont la lecture emporte, par consèquent, les peiues encourues en pareil cas. Nous exhortons les curés, les autres directeurs des àmes, tous ceux qui ont quelque autorité, d'empêcher, par tous les moyens qui dépendent d'eux , la distribution, l'acquisition ou la lecture desdites Ofcuvres

Sera notre présent mandement répandu dans tout noire diocèse, lu et publié aux prônes des messes paroissiales, dans les villes et principaux lieux de notre diocèse, le dimanche immi diatement apres sa réception ; savoir, a Vienne, Annenay, le Bourg-Argental , Romans , Saint-Marcellin , In Côte - Saint - Andre, Beaurepaire, Saint - Vallier, Crémieu, Bourgoin , et la Tonr-du-l'in. Donné à Vienne, dans notre palala archiépiscopal, le

31 mai 1781. † JEAN GRORGE, archevêque de Vienne;

Par monveleneur: Picuor, secrétaire.

Il fera voir que, sans la liberté de penser, le même esprit, dans le clergé, ramènerait les mêmes assassinats, les mêmes supplices, les mêmes proscriptions, les mêmes guerres civiles; que c'est seulement en éclairant les peuples qu'on peut mettre les citovens et les princes à l'abri de ces attentats saerés. Il montrera que des hommes qui veulent se rondre les arhitres de la morale, substituer leur autorité à la raison , leurs oracles à la conscience, loin de donner à la morale une base plus solide en l'unissant à des croyances religieuses, la corrompent et la détruisent, et cherchent non à rendre les hommes vertueux, mais à en faire les instruments aveugles de leur ambition et de leur avarice; et, si on lui demande ce qui remplacera les préingés qu'il a détruits, il répondra: « Je vous ai délivrés d'une bête féroce qui vous · dévorait, et vous demaudez ce que je mets à la · place, a

Et si on lui reproche de revenir trop souvent sur les mêmes objets, d'attapure avez caburacment des erreurs trop méprisables, il répondra qu'eles sont dangermes tant que le pruje n'est pas d'esbusé, et que, s'il est moins dangerens de combattre les erreurs populaires que d'enseigner aux sages des vérités nouvelles, il flout, lorqu'il s'agit de briere les fes de la raison, d'ouvrir un chemis fibre à la vérité, savoir préférer l'otilité à la ploire.

Au lieu de moutrer que la supersition est l'appoi du despotisme, s'il écrit pour des peuples sounis à un gouvernement arbitraire, il prouvera qu'elle est l'enuemie des rois; et, entre ess deux vériés, il insistera sur celle qui peut servir la cause de l'humanité, et non sur celle qui peut servir juire, parce qu'elle peut être mal entendue.

Au lieu de déclarer la guerre au despotisme avant que la raison ait rassemblé assez de force, et d'appeler à la liberté des peuples qui ne savent encore ni la connaître ni l'aimer, il dénoncera aux nations et à leurs chefs toutes ces oppressions de détail communes à toutes les constitutions, et que, dans toutes, eeux qui commandent comme ceux qui obéissent, ont également intérêt de détruire. Il parlera d'adoncir et de simplifier les lois, de réprimer les vexations des traitants, de détruire les entraves dans lesquelles une fausse politique enchaîne la liberté et l'activité des citoyens , afin que du moins il ne manque au bonheur des honsmes que d'être libres, et que bientôt on puisse présenter à la liberté des peuples plus dignes d'ello. Tel est le résultat de la philosophie de Voltaire.

et tel est l'esprit de tous ses ouvrages.

Que des hommes qui, s'il n'avait pas écrit, seraient encore les esclaves des préjugés, ou trembleraient d'avouer qu'ils en ont secoué le joug, accusent Voltaire d'avoir trahi la cause de la liberté, parce qu'il l'a défendue sans fanatisme et sans imprudence; qu'ils le jugent d'après une disposition des esprits postérieure de dix aus à sa mort, et d'un demi-siècle à sa philosophie, d'après des opinions qui sans lui n'auraient jamais été qu'un secret entre les sages ; qu'ils le condamnent pour avoir distingué le bien qui peut exister sans la liberté, du bouheur qui nalt de la liberté même; qu'ils ne voient pas que si Voltaire eût mis dans ses premiers ouvrages philosophiques les principes du vieux Brutus, e'est-à-dire, ceux de l'acte d'indépendance des Américains, ni Montesquieu, ni Ronssean, n'auraient pu écrire leurs ouvrages; que si, comme l'auteur du Système de la Nature, il cut Invité les rois de l'Enrope à maintenir le erédit des prêtres, l'Europe serait eucore superstitieuse, et resterait long-temps esclave; qu'ils ne sentent pas que dans les écrits comme dans la conduite il ne faut déployer que le courage qui peut être ntile : peu importe à la gloire de Voltaire. C'est par les hommes éclairés qu'il doit être jugé, par eeux qui savent distinguer, dans une suite d'ouvrages différents par leur forme, par leur style, par leurs principes mêmes, le plan secret d'un philosophe qui fait aux préjugés une guerre courageuse, mais adroite; plus occupé de les vainere que de montrer son génie, trop grand pour tirer vanité de ses opinions, trop ami des hommes pour ne pas

mettro sa première gloire à leur être utile. Voltaire a été aceusé d'aimer trop le gouvernement d'un seul, et cette accusation ne peut en imposer qu'à ecux qui n'ont pas lu ses ouvrages. Il est vrai qu'il haissait davantage le despotisme aristocratique, qui joint l'austérité à l'hypocrisie, et une tyrannie plus dure à une morale plus perverse; il est vrai qu'il n'a jamais été la dupe des corps de magistrature de France, des nobles Suedois et Polonais, qui appelaient liberté le jong sous lequel ils voulaient écraser le peuple ; et cette opinion de Voltaire a été eelle de tous les philosophes qui ont cherché la définition d'un état libre daus leur cœur et dans leur raison, et non, comme le pédant Mably, dans les exemples des anarebies tyranniques de l'Italie et de la Grèce.

On l'accuse d'avoir trop loué le faste de la cour de Louis XIV : cette accusation est foudée. C'est lo seul préjugé de sa jennesse qu'il ait conservé. Il y a bien peu d'hommes qui puissent se flatter de les avoir secoués tous. On l'accuse d'avoir ern qu'il suffisit au bouheur d'un peuple d'aroir des artistes célèbres, des orateurs et des poètes : jamais il a's pai e pense. Mais il croyai que les arts et les lettres adoucissent les ments , préparent à la raison une route jus facile et plus fair ; il pensait que le goût des arts et des lettres dans coux qui gouverneut , on amollissant leur cour, leur ejurgane souvent des actes de violence et des crierganes couvent des actes de violence et des crires, et que, dans des circoustances semblables , le peuple le plus ingénieux et le plus poil sera toujours le moiss malbacteux.

Ses pieux ennemis l'ont accusé d'avoir attaqué de mauvaise foi la religion de son pays, et de porter l'incrédulité jusqu'à l'athéisme : ces deux inculpations sont également fausses. Dans une foule d'objections fondées sur des faits, sur des passages tirés de livres regardés comme inspirés par Dien même, à peine a-t-on pu lui reprocher avec justice un petit nombre d'errenrs qu'on ne pouvait imputer à la mauvaise foi , puisqu'en les comparant an nombre des citations justes, des faits rapportés avec exactitude, rien n'était plus inutile à sa cause. Dans sa dispute avec ses adversaires, il a toujours dit : On ne doit croire que ce qui est prouvé ; on doit rejeter ce qui blesse la raison, ce qui manque de vraisemblance; et ils lui ont toujours répondu: On doit adopter et adorer tout ce qui n'est pas démontré impossible.

Il a paru constamment persuadé de l'existence d'un Étre suprème, sans se dissimuler la force des objections qu'on oppose à cette opinion. Il croyait voir dans la nature un ordre régulier, mais sans s'aveugler sur des irrégularités frappantes qu'il ne pouvait expliquer.

Il était persuadé, quoiqn'il fût eucore éloigné de cette certitude absolue devant laquelle se taisent toutes les difficultés; et l'ouvrage intitulé II faut prendre un parti, ou le principe d'action, ct., renferme neut-être les preuves les plus fortes de l'existence d'un Être suprême, qu'il ait été possible jusqu'ici anx hommes de rassembler.

Il croyait à la liberté dans le sens où un homme raisonnable peut y croire, c'est-à-dire qu'il croyait au pouvoir de résister à uos penchants, et de peser les motifs de nos actions.

Il resta dans une incertitude presque absolue sur après lecorps; mais, comme il orparia cette d'ame après lecorps; mais, comme il croyait cette dernièro opinion utile, de même que celle de l'existence de Dieu, il a'est permis rarement de montrer ses doutes, et a presque toujours plus insisté sur les preuves que sur les objections.

tronvera peut-être en lisant sa vie qu'il a été plus admiré que connu; que, malgré le fiel répandu dans quelques uus de ses ouvrages polémiques, le sentiment d'une bonté active le dominait toujours; qu'il aimait les malheureux plus qu'il ne baissait ses ennemis ; que l'amour de la gloire ne fut jamais en lui qu'unc passion subordonnée à la passion plus noble de l'humanité. Sans faste dans ses vertns, et sans dissimulation dans ses erreurs, dont l'aveu lui échappait avec franchise, mais qu'il ne publiait pas avec orgueil, il a existé peu d'hommes qui aient honoré leur vie par plus de bonnes actions, et qui l'aient souillée par moins d'bypocrisie. Enfin, on se sonviendra qu'au milien de sa gloire, après avoir illustré la scène francaise par tant de chefs-d'œuvre , lorson'il exercait en Europe sur les esprits un empire qu'aucun homme n'avait iamais exercé sur les hommes, ce vers si touchant,

J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage ',

était l'expression naîve du sentiment habituel qui remplissait son âme.

· Yers de Voltaire dans son Épitre à Horace. (B.)

FIN DE LA VIE DE VOLTAIRE.

# THÉATRE.

## OEDIPE.

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES AVEC DES CHORERS,

SPRESENTER POUR LA PREMIÈNE PIUS LE 18 NOVEMBRE 1748.

#### AVERTISSEMENT

SUR L'GEDIPE.

L'auteur composa cette pièce à l'âge de dix-neuf ans, Elle fut joure, en 1718, quarante-cinq fois de suite. Ce fut le sieur Dufresne, celèbre acteur, de l'age de l'auteur, qui jous le rôle d'(Edipe ; la demoiselle Desmarys, très grande actrice, joua celui de Jocaste, et quitta le théâtre quelque temps après. On a rétabli dans cette édition le rôle de Philorlète lei qu'il fut joué à la première représentation

La pièce fut imprimée pour la première fois en 1719. M. de La Motte approuva la tragédie d'OEdipe. On trouve dans son approbation eetle phrase remarquable : « Le » public , à la representation de cette pièce , s'est promis » un digne successeur de Corneille et de Racine; et je o crois qu'à la lecture il ne rabattra rien de ses cape-

L'abbé de Chaptieu fit une mauvaise épigramme contre cette approbation : il disait que l'on conpaissait La Motte pour an manyeis auteur, mais non pour un faux prophète. C'est ainsi que les grands hommes sont trallés au commencemeut de leur carrière; mais il ne faut pas que tous ceux que l'on traite de meme s'imaginent pour cela être de grands homntes : la médiocrité insoleute éprouve les memes obstacles que le genie; el cela prouve seulement qu'il y a plusieurs manières de blesser l'amour propre des

La première édition d'OEdipe fut dédiée à Madame. femme du Régent Voici cette dédience : elle ressemble aux éptires dédicatoires de ce temps-là. Ce ne fot qu'après son voyage en Angleterre, et lorsqu'il dedia Brutus au tord Bolingbroke, que M. de Voltaire montra qu'on pouvail, dans une dedicace, parler à celui qui la recoit d'autre chose que de lui-même.

#### « MADAME,

« Si l'usage de dédier ses ouvrages à ceux qui en jagent » le mieux n'était pas étabil , il commencerait par Vuire » Altesse Royale. La protection éclairée dont vous honorez » les succès ou les efforts des auteurs met en droit ceux » mêmes qui réussissent le moins, d'oser mettre sons votre » nom des ouvrages qu'ils ne composent que dans le des-» sein de vous plaire. Pour moi, dont le zèle tient lieu » de mérite auprès de vous, souffrez que je prenne la li-» berté de vous offrir les faibles essais de ma plume. Heu-« reux si, encouragé par vos bontes, je puis travailler lunga temps pour Vuire Altesse Royale, dont la conservation « n'est pas moins précieuse à ceux qui cultivent les beaux» aris qu'à toute la France, dont elle est les délices et » l'exemple.

» MADAME.

»Je suis, avec un profond respect, DE VOTRE ALTESSE BOYALE.

> · Le très-hamble et très-obéssant e serviteur. · ABOURT DE VOLTAIRE. »

#### LETTRES ECRITES EX 1719.

OUT CONTIENNENT LA CRITIQUE DE L'ORDIPE DE SOPHOCLE, DE CELUI DE CORNEILLE, ET DE CELUI DE L'AUTEUR.

#### LETTRE PREMIÈRE.

SCRIPE AN SUJET DES CALONNES DONT DN AVAIT CRARGE L'AUTRE E.

Je vous envoie, monsieur, ma tragédie d'OE dipe, que vous avez vue naître. Vnus savez que j'ai commencé cette pièce à dix-neuf ans : si quelque chose ponvait faire pardonner la médiocrité d'un ouvrage, ma jeunesse me servirait d'excuse. Du moins, malgré les défauts dont cette tragédie est pleine, et que je suis le premier à reconnaître, j'ose me flatter que vous verrez quelque différence entre cet ouvrage et ceux que l'ignorance et la malignité m'out imputés.

Vous savez mieux que personne que cette satire intita-

· Dans l'édition de 1719, au lieu de ce qui suit, on lissit : « Je sens combien il est dangereux de parler de soi ; mais mes malbeurs avant été publics, il faut que ma justification le soit aussi. La réputation d'honnéte homme m'est plus chère que celle d'auteur ; ainsi je crois que personne ne trouvera manvais qu'en donnant au public un ouvrage pour lequet il a en tant d'indulgence, l'essaie de mériter entierement son estime en détruisant

l'imposture qui pourrait me l'éter. » Je sais que boas ceux avec qui j'ai vécu sont persuadés de mon innocence; mais anset, bien des gens, qui ne connaissent

lée les J'ai ru, est d'un poéte du Marais, nommé Le Bran. auteur de l'opéra d Hippocrate amoureux, qu'assurément personne ne mettra en musique.

ni la poésie ni moi , m'imputent encore les ouvrages les plus indignes d'un honnéte homme et d'un poête.

. Il y a peu d'écrivains célèbres qu' n'aient essayé de parrilles disgraces; presque tous les poètes qui ont réussi ont été calonmiés; et il est bien triste pour moi de ne leur resembler

que par mes maiheurs. Vous n'ignorez pas que la cour et la ville ont de tout temps été remplies de critiques obscurs, qui, à la faveur des mages qui les convrent, lancent, sans être aperços, les traits les plus envenimés contre les femmes et contre les puissances, et qui n'ont que la satisfaction de blesser adroitement, sans goûter le plaisir dangereux de se faire connaître. Leurs épigrammes et leurs vaudevilles sont toujours des enfants supposés dont on ne connaît point les vrais parents; ils cherchent à charger de ces indignités quelqu'un qui soit assez connu pour que le monde puisse l'en soupconner, et qui soit assez peu protégé pour ne pouvoir se défendre. Telle était la situation où je me suis trouvé en entrant dans le monde. Je n'avais pas pius de dix-buit ans; l'imprudence attachée d'ordinaire à la jeunesse pouvait aisément autoriser les soupçons que l'on fesait naître sur moi : j'étais d'ailleurs sans appul, et je n'avais jamais songé à me faire des protecteurs, parce que je no eroyais pas que je dusse jamais avoir des ennemis.

Il parut, à la mort de Louis XIV, une petite pièce imitée des Foi en de l'abbé Regnier. C'était un ouvrage où l'auteur passait en revue tout ce qu'il avait vu dans sa vie ; cette pièce est aussi negligie aujourd'hul qu'elle était alors recherchée : e'est le sort de tous les ouvrages qui n'ont d'autre mérite que ceiul de la satire. Cette piece n'en avait point d'autre ; elle n'était remarquable que par les injures grossières qui y étaient indicnement répandues, et c'est ce qui ini donna un cours prodigieux : on oublia la bassesse du style en faveur de la malignité de l'ouvrage. Elle finissait ainsi :

. I'al vo ces moux, et je o'st pas vingt sos. .

· Comme je n'avais pas vingt ans alors, physicurs person crurent que j'avais mis par là mon cachet à cet indigne ouvrage; on ne me fit pas l'honneur de croire que je pusse avoir assez de prudence pour me déguiser. L'auteur de cette misérable satire ne contribua pas peu à la faire courir sous mon nom, afin de mieux cacher le sien. Quelques uns m'imputèrent cette pière par malignité, pour me décrier et pour me perdre; quelques autres, qui l'admiraient bonnement, me l'attribuèrent pour m'en faire honneur : ainsi nn ouvrage que je n'avais point fait, et même que je n'avais point encore vu alors, m'attira de tous oftés des malédictions et des louances

• Je me souviens que, passant alors par une petite ville de province, les beaux-esprits du fieu me prièrent de leur réciter cette piece, qu'ils dissient être un chef-d'œuvre; j'eus beau leur répondre que je n'en étais point l'auteur, et que la pièce était misérable . ils ne m'en ernrent point sur ma parole ; ils admirerent ma retenue, et j'acquis ainsi auprès d'eux, sans y penser, la réputation d'un grand poète et d'un homme fort modeste.

Cependant ceux qui m'avaient attribué ce malheureux ouvrage continuérent à me rendre responsable de toutes les auttises qui se débitaient dans Paris, et que moi-même je dédaignais de lire. Quand un homme a eu le malheur d'être calomnié une fois, il est sûr de l'être toujones, jusqu'à ce que son innocence éclate, ou que la mode de le persécuter soit passée; car tout est mode en ce paya, et on se lasse de tout à la fin, meme de faire du mai.

» Heureusement ma justification est venne, quoique un pen tard : celul qui m'avait calomnié et qui avait causé ma disgrace m'a signé lui-même, les larmes aux yeux, le désaven de sa calamnie, en présence de deux personnes de considération, qui ont signé après ini, M. le marquis de la Vritière a en la benté de faire voir ce certificat à monseigneur le Régent.

» Ainsi il ne manquait à ma justification que de la faire connaitre au public. Je le fais aujourd'hul parce que je n'ai pas eu

Ces J'ai ru sont grossièrement imités de ceux de l'abbé Regnier, de l'académie, avec qui l'auteur n'a rien de consnun. Ils finissent par ces vers :

J'ai vu ces maux, et je n'ai pas vingt ans,

Il est vrai que je n'avais pas vingl ans alors ; muis ce

occasion de le faire plus tôt; et le le fais avec d'autant plus de confiance, qu'il n'y a personne en France qui puisse avancer que je sois l'anteur des choses dont l'ai été accusé, ni que l'en ale débité aueune, ni même que j'en aie jamais parlé que pour marquer le mépris souverain que je fais de ces indignatés

» Je m'attends bien . etc. » (Voyez, e'-après, page 63 du texte.) Dans l'édition de 1775, Voltaire fit des additions et corrections à ce morcean. Il ya : « Quand un honuse a eu le maiheur d'être

calomnié une fois, on dit un'il le sera long-temps. On m'assure que de toutes les modes de ce pays-ci, e'est celle qui dure davantage. . La justification est venne, anokue un neu tard; le calom-

ntateur a signé, les farmes aux yeux, le désaveu de sa calounie devani un secrétaire d'état; c'est sur quoi un vieux connaisseur en vers et en hommes m'a dit i » Oh! le beau billet an'a La . Chdtre! Continuez, mon enfant, à faire des tragédies; renon-» cez à toute profession sérieuse pont ce maiheureux métier; et » comptez que vous serez harcelé publiquement toute votre vie. » paisque vous êtes assez abandonné de Dieu pour vous faire de » gaité de cœur un homme public. » il m'en a cité cent exemples; il m'a donné les mellleures raisons du monde pour me

détourner de faire des vers, Que lui ai-je répondu? Des vers, » Je me suis donc aperçu de bonne heure qu'ou ne peut ni résister à son goût dominant, ni vainere sa destinée. Pourquoi la nature force-t-elle un homme àcalculer, celui-ci à faire rimer des syllabes, cet antre à former des croches et des roudes sur des lignes paralièles?

» Scil Genius, natale comes qui lemperal astrum »

Boxace, II, épitre II, v. 187. . Mais on prétend que tous penvent dire : · Piorneère suis non respondere favorem

. Speratum meritis. » Id. II. épüre I. v. 2. Boileau disalt à Baeine (épltre VII. 45-45):

« Cense de l'étonner si l'Envis snimée, . Attachant à ton pom sa routile envenimée,

· La coloma ie en main quelquefois te peursuit. · » Scudéri et l'abbé d'Anbiguac calonniaient Corneille : Mon

fleuri et toute sa troupe calomniaient Molière; Térence se plaint dans ses prolucues (Andria, prol. 57) d'etre calonnée par un vieux poète; Aristophane calonnaa Socrate; Homère fut calomnié par Marrites. C'est là l'histoire de tous les arts et de toutes les professions.

. Il s'est trouvé des gens, etc. . (Voy., dans le texte, page 65, l'allnéa qui commence sinsi. )

· Vous savez comment M, le Régent à daigné me consoler de ces petitrs persécutions; vous savez quel beau présent il m'a fait. Je ne dirai pas, comme Chapelain disait de Louis XIII :

a Les trois fois mille france qu'il met dons me femille . Témoignent mon mérite, et lent conneitre assez » qu'it ne hall pas mes vers , pour être un peu lorcés, »

» Charile, Chapelain et moi, nous avons été tous trois trop bien payés pour de mauvais vers.

« Rest stit occeptes , regale numisms, Philippos. « Honace, II, epitre 1, v. 234.

· Le Bégent, qui a'appelle Philippe, rend la comparaison parfaite. Ne nous enorgueillissons ni des méchancetés de nos ennemis, ni des bontés de nos protecteurs : on peut être avec tont cela un bomme très-médiocre ; on pent être récompensé et envié sans aucun mérite.

. Mais if fant convenir que e'est un grand bonheur pour les lettres, etc. » (La fin comme dans le texte.)

L'édition de Kehl est la première qui ait donné le texte actuel. Le présent fait par le Régent à Voltaire était pne pension de 2.000 francs. B.)

n'est pas une raison qui puisse faire croire que j'ai fait les vers de M. Le Brun.

Hos Le Brun versiculos fecii; inlit alter honores.

J'apprends que c'est un des avantages attachés à la littérature, et surtout à la possie, d'être exposé à être accusé sans cesse de l'oules les sotiess qui cousent la vitle. Ou vient de me montrer une épitre da l'abbé de Chaulieu au marquis de La Farc, dans laquelle il se plaint de cette injustice. Voic le passage:

Accort, Instinant, et quelque fois fasteur, J'ai su d'un discours enchanteur Tust l'usage que pouvait faire Beaucoup d'fanginat ou. Qui rejoignil avec adresse. Au tour précis, à la justesse, Le charme de la fiction.

Chapelle, par matheur.

comme mol libertin.

Entre les amours et le vin.

M'appert, sans rator et suns time.

L'art d'attraper facilement.

Sans etre esclare de la rime.

Ce tour ajec, etc ensolment

Qui seul peut faire le sublime.

Que ne ur ont point coulci ces finencies talents:
Dès que j'ens bien on mai rante giraque sorreite.
Des que j'ens bien on mai rante giraque sorreite.
Affalbé d'u mont de poère.
Des lors on pe ils de charpson,
on ne lichas de vande-tille,
Que, sans rime ni sans raison.
On ne montati un la silie.

On the latest due to the control of the control of

Ces sex, monsieur, ne nont pas dignet de l'auteur de la Tarente et de la Révaller tous les fortouers rube piles et aussi remplis de fasties que d'une vanité rélicite. Le vous les etle comme une autorité en ma faveur; nous journement vous citer l'autorité de Bolleau. Il no répondit une miens vous citer l'autorité de Bolleau. Il no répondit une imperionnels d'un cempagnard qui le lousil d'une imperionnels d'un cempagnard qui le lousil d'une imperionnel « autre roptem le ce voigne, très fameuse parmi la cansille, que ne répétant à ce paurer lousagneur :

Vient-II de la province une satire fade. D'un plaisant du pays insipide bontade? Pour la faire courir on tit qu'elle est de moi. El le sot campagnaret le croit de levane foi. BOLERC, épitre VI, vers 69-72.

Je ne suis ni ne serai Boileau; mais les maurais vers de M. Le Brun m'oni altiré des lonanges et des persécutions qu'assurément je ne méritais pas.

¹ Tout ce morceau fai reirsaché dans l'édition qu'on fit de ces lettres, parce qu'on ne voulut pas sfiliger l'abbé de Chantieu ; on doit des égards sux vivants; on ne doit sux morts que la vérité.

ı.

Ja m'attendo bien que pinierer personnes, accouirmete à juger de tout sur le rapport d'anirei, servoit étonnées à per couver il funccesi après n'arcis cru, ansaconsaire, coupsité des pius plats tret du lemps present. Le soubhiet que mon example pius leur appendre à naplus precipiter lurur jugernesis sur les aptercares les plus freviets, et à ne plus condainers et qui las commissires, pas. On roogiesit bientid de ses decisions, al fon vondat reflectius sur les raisons part loquelles on se décrimine.

Il r'est trouve des greus qui out eru seriessenteut que l'autaur de la trupidide d'Attree data un néchant homme, parce qu'il a vait rempti la coupe d'Attrée du sang du fili de l'Typrete, et suignerd'hui il y a de conseivence tiunories qui prévendeut que pe a'ai point de religion, parre que Joense presente de l'autaur de l'autaur de l'autaur de l'autaur presque toujourant dans la monde et e ceux qui l'ocut tumes à juger de la sorte ne se corrigerout pas per la lecture de cette lettre; peut-étre maie ne la l'iron-liès point.

le un pretoud done point les faire baire is extenuise. et le est trop laiseprable des unerles nind quassita l'arci et le est trop laiseprable des unerles nind quassita l'arci permit de noubiliter que cets qui ne sont en pière que pour rendre pusiton ne fossent point des unifierentes nie rapport sque el luorvisis du premier calonimistere. Faudre state de la compartie descomais comme un maltiere d'etre comus par les talents de l'expris, et qu'un homme soit persecute dans a patrie, uniquement pareq qu'i (cour, une carrière dans loquelle il peut faire honneur à sa patrie unique mais de la comme de la comme de la comme de même?

Ne croyez pas, usoniseur, que pe comple permi les preverse de uno innocence le present de un N. le Régen a deligon tin innocence le present de un N. le Régen a deligon tin innocence; cette boute pourrait a vière qui unurque de se clemence; il cui se nombre de princer que, par des blendists, savent liter à leur dévoir ceux tomes que s'es nont certes. Une preven peus sière de uno innocent que s'es nont certes. Une preven peus sière de uno innocent peus s'es que de la disput d'ive que pe d'esta point courant que l'est peus peus de la compartie et temps a permitte de la compartie de la c

Je ne regarde point non plus cette grâce que monacigoeur le duc d'Orienna m's faile, comma une récompensa de mon travail, qui ne meritait tout au plus que son induigence, il a moins voulu me récompenser que m'engager à meriter sa protection.

Sans parier de moi, c'est un grand l'onheur pour les letters que nous rivious sous un prince qui alme les beaxarés autant qu'il mbit la failerie, et dont ou peut obleair la profection plutô! par de hous ouvrages que par des lousages, pour lesquelles il a un dégoût peu ordinaire dans ceux qui, par leur naissance et par leur rang, sont destinés à être louis toute leur vie.

#### LETTRE II.

Monsieur, avant que de vous faire lire ma tragédie, souffrez que je vous prévienne sur le succès qu'elle a eu, non pas pour m'en applandir, mais pour vous assurer combien je m'en defie.

Je sais que les premiera applandisementa da publie au cont pas toniquem de intragranta de la houté d'un université. Sovrent un autrur doit le succès de su pière en à l'art des acteurs qui la jouent, ou à la dévision de quelque au accrédites dans le monde, qui enfrattent pour un tempe les suffrages de la multilude; et le public et étomes de ques mois après, de s'enunyer à la teclare du utérise outrage qui la tracticul de le l'ende dun atres coutrage qui la tracticul de le l'ende dans la rereviseation de l'articul de l'ende de l'articul de l'ende dout al rereviseation de l'ende dans la restrictul de l'ente dout al rereviseation de l'ende dans la restrictul de l'ente dout al rereviseation de l'ende dans l'ende de l' Je me garderui done bien de me prévaloir d'un succès pent-être passeger, et dout tes comédieus ont pins à s'applandir que mo-même.

On ne voit quot roy d'auteurs d'amatiques qui impriment la létée de leurs nourages de spréces pièrare de trailié; qui complera les princes et les princeses qui sont recus pleurer aux representations; qui edonomet d'autres réponnes à l'eurs censeurs que l'appredution du public; a et qui enfin, a pairs étre paices à colé de Cornectie de Racine, as trouvent confondus dans la foule des meuvais auteurs, dont besont les such qui s'exceptent.

l'éviteral du moins ce riticule; je vous parleral de ma pièce plus pour avouer mes défauts que pour les excuser; mais aussi je traiteral Sophocte et Corneille avec autant de liberté que je me traiterai avec justice.

as instruip que particular de la consecución de la consecución de La respecto que la juncio Hauligada de Sopheta est que un entre de Carnello ne mavenglera pas sur leura defenta ; Fatunca-propre ne m'enjechera pas non plan de l'ouver les mient. Au reste, se regerdes point ces disertations comme les decisios d'un cristique reguellera, suais comme les decisios d'un cristique reguellera, suais comme de decision in consideration d'un cristique reguellera, suais comme des desires d'un girune boume qui cherche à l'éclairer. La decision eccentration i di men sign, mi la marque de pente decision eccentration i di men sign, mi la marque de pente decision eccentration i de men sign, mi la marque de pente decision eccentration de marque de pente pente mentre, jet en desarrou d'anance, et p' d'edure que le per récurdos partes d'affinantivent que aux murs faules.

### LETTRE III ,

CONTENANT LA CRITIQUE DE L'ORDIFE DE SOPUCCLE.

Monsieur, mon pen d'eradition ne me permet pas d'enminer « al la trapiède de Sophocle dia so misitation per e siscours, le nombre, el l'harmonie; ce qu'àristote appetite epresentent un discours agrisfelment assimile ne discuteral pas non plus « si c'est une pièce du presuier gener, simple et impiere: s'impie, parc qu'elle a ta » qu'une simple estatiropie; el timpiere, parcequ'elle a ta » reconnaissance avec la présipéte.

Je vous reodrai seulement compte avec simplicité des endroits qui m'ont révoité, et sur lesquels j'ai besoin des tumières de ceux qui, connaissant mieux que moi les anciens,

Innières de ceux qui, connaissant mieux que moi levanciens, peuvent mieux excuser tous ieurs defants. La scène ouvre, dans Sophoeie, par un chœur de Thébains prosternés an pied des antels, et qui, par lenra iarmes et par leurs ceiris, dennadent aux dieux is fin de leurs ceils-

milés. Œdipe, leur libérateur et leur roi, parait an milieu d'eux. « Je suis Œdipe, leur dit-il, si vanté par toul te monde. » Il y e quelque apparence que les Thébains n'ignoraient

pas qu'il s'appelait Œdipe.

A l'égard de cette grande réputation dont il se vante,

A tegara de ceue grande reputation dont il se vante,

M. Dacier dit que c'est une edresse de Sophocle, qui vent
fonder par là le caracière d'Edipe, qui est orgueilleux.

« Mes enfants, dit (Edipe, quet est le sujet qui vous

» nambe ici? » Le grand-prière lui répond : « Vous roya: devant vous des pumes gens et des vieillards. Moi qui » cous parie, je suits le grand-prêtre de Jusipier. Votre ville « et comme un aviaseme latida de la tempéte; elte cet prête « d'étre abiente, et n'a pas la force de aurmouter les floci « qui fondeut au relle. » De la le grand prêtre prend ecca-qui fondeut au relle. » De la le grand prêtre prend ecca-qui fondeut au relle. » De la le grand prêtre prend ecca-qui fondeut au relle. » De la les grand prêtre de Jusipier. D'aillierse ce grand prêtre reud-il son

homélic hieu pathétique en comparant une ville pestiférée, converte de morts et de mouraus, à un reisseau batto par la tempéte? Ce prédicateur ne savait-il pas qu'on affaibili les grandes chores quand on les compare aux petites?

Tout exta n'est poère une preuve de cette perfection oi prétendeis, il y a quelques mouers, que Sophoche avait pousse la tragedie; et il ne paralt pas qu'on ait si grand n'emple de de reluser une dantestion à un paralt n'empleo d'autre artifice pour faire comatitre ses personmage que de barre dire à trus : a le mit-papelle Collige, si agrand prétre de Jupière. S Cette gronièreire u'est plus regardes aquerthis comme une noble simplicité.

La description de la peste est interrompue par l'arrivée de Créon, frère de Jocaste, que le roi avait envoyé consuiter l'oracle, et qui commence par dire à Œdipe:

« Seigneur , nous avons eu autrefois un roi qui s'appe-» lait Latus.

OEDIPE.

Je te sais, quoique je ne t'ale jamais vucarion.

« 1i a été assassiné, et Apollon veut que nous punission-

ses meurtriers.
OEDIPE.

« Fut-ce dans sa maison ou à la campagne que Laius fut tué ? » Il est déjà contre la vraisemblance qu'Œdipe, qui règne

depais si long-temps, ignore comment son predecesseur est mort; mais qu'il ne sache pas menes s'est ave abam; a ou a la ville que e mentre a eté commis, et qu'il ne donuc pas la moindre raison ni la moindre excuse de son ignorance; l'avoue que je ne connais point de terme pour exprimer une pareille absurdité.

C'est une faute du sujet, dit-on, et non de l'euteur : comme si ce n'élait pas à l'auteur à corrigeraou sujet torsqu'il est défectueur : Je sa's qu'ou peut me reprocher à neu

uril est défenteur : Je sa't qu'on peut mereprocher à peu près la même faute; mais aussi je ne me ferni pas plus de grâce qu'à Sophotele, et l'espère que la sicerité arce laquelle j'avourni mes d'fauts justifiera la hardiosse que je preuds de relever ceux d'un ancien. Ce qui sult une paratit égatement éloigué du sens com-

Ce qui suit une parait eganement congue un sens commun. Chipe demande s'it un er crisit personne de la suite de Latus à qui on puiue en demander des nouvelles; on lui répond « qu'an de reux qui accompagnaient ce mai-» heureur roi s'étant surve, vinit dire dans Tabbes que » Laius avait été assassiné par des voleurs, qui n'étaient » uses en celti, mais en grand nombre. »

Comment se peut-il faire qu'un témoin de la mort de Loius dise que sou mattre a été accable sous le nombre , lorsqu'il cet pourtant vrai que e'est un homme seul qui a tué Loius et toute sa suite?

Pour comble de contradiction, Œdipe dit, au second nete, qu'il a out dire que Latas aveit été lué par des voyagenrs, mais qu'il n'y a personne qui dise l'avoir vu; et Jo-

caste, an iroisième acte, en parlant de la mort de ce roi , s'explique ainsi à Calipe ; « Soyez hien persuadé , seigneur , que ceiui qui accom-» pagnait Luius a repporté que son mattre avoit été assa-

» pagnait Laius a repporté que son maître avoit été assass sine par des voleurs : il ne saurait changer présentement » ni parien d'une autre manière ; toute la ville l'a entendu » comme mol. »

Les Thébains anraient été bien plus à plaindre, si l'énigme du sphinx n'avait pas été plus aisée à deviner que toutes ces contradictions.

Mais ce qui est enrore plusétonuant, ou plutôt ce qui ne

l'est point après de telles fautes contre la venisemblance, : doit-il point faire sur lui-mêuse en apprenant ce rapport e est qu'Œdipe, lorsqu'il apprend que Phorbes vit encore, ne songe pas seulement à le faire chercher ; il s'amuse à faire des imprécations et à consulter les oracles, sans donner ordre qu'ou amiène devant lui le seul homme qui pouvait lui fournir des lunsières. Le chœur lui-même, qui est si intéressé à voir finir les maiheurs de Thèbes, et qui donne touiours des conseils à Œdine, ne lui donne ons celui d'enterroger ce témoin de la mort du feu roi; il le prie sculement d'envoyer chercher Tirésie.

Enfin Phorists arrive an qualrième acle. Ceux qui ne connaissent point Sophocle s'imaginent sens doule qu'Œdipe, impatient de consultre le menetrier de Laius et de rendre la vie aux Thébains, va l'interroger avec empressement sur la mort du feu roi. Rien de tout cela. Sophocle oublieque la vengeance de la mort de Lains est le sujel de sa pièce : on ne dit pas un mut à Phorbes de cette uventure ; et la tragédie finit sans que Phorbas alt seulement ouvert la bouche sur la mort du roi son maître. Mais continuons à examiner de sulte l'ouvrage de Sophocle.

Lorsque Créon à appris à Œdipe que Laius a été assassiné par des voleurs qui n'étaient pas en petit, mais en grand nombre, Œdipe répoud, au sens de plusieurs interprètes : « Comment des voleurs auraient-ils pp entreprendre » cetatteniat, puisque Laius n'avait point d'argent sur loi! « La plupart des autres scollastes enlendent autrement ce passage, et font dire a Œdipe ; « Comment des voleurs » anraient-ils pu entreprendre cet attentat, si on ne leur » avait donné de l'argent? » Mais ce sens-là n'est guère plus raisonnable que l'autre : on sait que des voleurs n'ont pas besoin qu'on leur promette de l'argent pour les engager à faire un mauvais coup,

Et puisqu'il dépend souvent des scollastes de faire dire tout ee qu'ils veulent à leurs auteurs, que leur coûteraitil de leur donner un peu de bon sens?

Œdipe, au commencement du second acte, an lieu de mander Phorbas, fait venir devant lui Tirésie. Le roi et le devin commencent par se mettre en colère l'un contre l'antre. Tirésie fiult par lui dire :

« C'est vous qui étes le meurtrier de Laius. Vous vous » croyez filo de Polybe, roi de Corinthe, vous ne l'étes point ; » vous êtes Thébain. La malédiction de votre père et de » votre mère vous a autrefois éloigné de cette terre ; vous » y étes revenu, vons avez tué votre père, vous avez épon-

» sé votre mère , vous étes l'anteur d'un inceste et d'un » parricide; et si vons trouvez quo je mente, dites que je

» ne suis pas prophète. »

Topt cels pe ressemble guère à l'ambiguité ordinaire des oracles : Il était difficile de s'expliquer moins obscurémenl; et si vous joignez aux paroles de Tiresie le reproche qu'un ivrogne a fait autrefois à Œdipe qu'il n'était pas fits de Polybe, et l'oracle d'Apollou qui lui prédit qu'il tuerait son père et qu'il épous-rait sa mère, vous trouverez que la pièce est entierement finie au commencement de ce second acte. Nouvelle preuve que Sophocle n'avail pas perfectionné

son art, puisqu'il ne savait pas préparer les événements, ni cacher sous le voile le plus mince la catastrophe de ses pièces.

Allons plus loin. Œdipe traite Tirésie de fou el de rieuz enchanteur : cependant , à moins que l'esprit pe lui ail lonrné, it doit le regarder comme un véritable prophète. Eh! de quet étonnement et de quelle horreur ne doit-il point être frappé en apprenant de la bouche de Tirésie tout ce qu'Apollon lul a prédit antrefois? Quel retour ne

fatal qui se trouve entre les reproches qu'on lui a faits à Corinthe qu'il n'etait qu'un fils suppose, et les oracles de Thèbes qui lui disent qu'il est Thebaiu ? entre Apollon qui lui a prédit qu'il épouserait sa mère, et qu'il tuerait son père, et Tirésie qui lui appreud que ses destins affreux sont remplis? Cependant, comme s'il avait perdu la memoire de ces événements épouvantables, il ne lui vicui d'autre idée que de soupçanner Créon, sou ancien et fidele amt comme il l'appelle), d'avoir tué Lains; et cela, sans aneune raison, sans aucun fondement, sans que le moindre jour puisse autoriser ses soupçons, et (puisqu'il faut appoler les choses par leur nome avec une extravagance dont il n'y a guère d'exemple parmi les modernes, ni meme parrol les anciens.

« Quoi : tu oses paraltre devant moi ! dit-il à Créon ; tu » as l'audace d'entrer dans ce palais, tol qui es assurement » le meuririer de Laius, et qui as manifestement compire

. contre moi pour me ravir ma couronne! » Voyons, dis-mol , au nom des dieux , as tu remarque

» en moi de la lácheté ou de la folie pour que tu sies en-» trepris un si hardi desseiu? N'est-ce pas la plus folie de » toutes les entreprises que d'aspirer à la royauté sans » troupes et saus amis, comme si, sans ce secours, il etait » aisé de monter au trôue ? » Créon lui répond :

« Yous changerez de sentiment si vous me donnez le

» temps de parier. Pensez-vous qu'il y ait un homme au » monde qui préférat d'être roi, avec toutes les frayeurs « et toutes les eraintes qui accompagnent la royaute, à sivre » dans le sein du repos avec toute la surelé d'un partieu-» lier qui , sous un autre nom , possederait la même puis · sance? » Un prince uni serait accusé d'aveir conspiré contre son

rol, et qui n'aurait d'autre preuve de son innocence que le verhiage de Créon, aurait besoin de la elémence de son maitre. Après tous ers grands discours, étrangers au sujet, Créon demande à Œdice :

« Voulez-vous me chasser du royaume 1 ?

OFTIPE. » Ce n'est pas ton exil que je veux, je te condamne à la

GRÉON. » Il faut que vous fassiez voir auporavant si je suis Cat-

a pable. OUDIPE.

» Tu parles en homme résulu de ne pas obeir. CRÉON.

» C'est parce que vous èles injuste. OEDIPE.

 Je prends mes súrctés coins Je dois prendre apssi les miennes.

OLDIPE.

» O Thèles! Thèles! CRÉON.

» Il m'est permis de crier aussi : Thèlies ! Thèlies ! Jocaste vient pendant ce besu discours, et le chœur la prie d'emmener le ral; proposition très sage, car, après tontes les folics qu'Œdipe vient de faire, on ue ferait pas mal de l'eufermer.

JOCASTE. « J'enunènerai mon mari quand j'aurai appris la cause » de ce désordre.

· On avertil qu'ou a suivi partout la traduction de M. Darier.

#### LE CROEUR.

 a Object Creen nut ensemble des paroles sur des rapports fort incertains. On se pique souvent sur des soupa constrès injustes.

JOCASTE.

• Cela est-il venu de l'un et de l'antre?

LE CHOEUR.

a Oul, madame.

JOCASTE.

a Quelles paroles ont-its done enes?

LE CHORUS.

a C'est assez, madance; les princes n'ont pas poussé la

chose plus loin, et cela suffii, a
 Effectivement, comme si cela suffisait, Jocaste n'en demande pes davantage au chœur.

Cost dans cette even qu'Edipe raconte à Jocaste qu'un our, à lable, un homme l'vre lui reprecta qu'il était un fils supposé : « J'allai, continue-t-il, trouver le roi et la reine; je les informageal sur ma nisanone; lis forent tous « deux très fiderée du reproche qu'on m'avait lait. Quoigne » je les ainsans aver benaccops de tendresse, cette injure « qui était derenne; puir en mi bais endresses potte injure « qu'il était derenne; puir en mi bais en magnen. Le procédouc, a le que jusa, pour alier à Deches : Apolion me dai-

gua pas répondre précisément à ma denande; mais à a me dit re choses les plus offreuses el les plus épourantables dont on si januais oni parler : Que j'épouserais infailiblement ma propre mère; que je fersis vult aux bommes une race mabbrureuse qui les remplirait d'horreur, et que je serais le meuririer de mon père. »

Voits enore la pière finie. On a voit predit à l'ocaste que son fit temperalle se mains dons le sang de Laise, et pour territ ses ertimes insegé un til de sa mère. Elle avait finit en pour cerit se en entime insegé un til de sa mère. Elle avait finit en pour ce fit is une le mont Gabbron, et de il avait finit percret les tolons : comme cite l'avait une dans cette mème except ; to Cajies porte enonce les cleatieres de cette finissers, il ainsi qui on la di reproche qu'il n'était point fits de Polybe : lont cett n'es-l'il a pas por Cafgie et pour Dontes une démons stration de leurs matheurs' et n'ye-l-il pasun aveuglement risidue à en douit de l'avait d'

Jessia que Jocasie ne dit point dann cette seène qu'elle dix un jour épourer son lis mais cela inéme est une nouvrele faute. Car, kuraque Chijee dit à Jocasier « On m'a predit a que je souillernis le lit de mu mère, et que mon père seralt messere par nes mains », Jocaste doit prondre surle champ: « On en avait predit autant à mon fils », nu din moins elle doit faire sentir au specialeur qu'elle est com-

vatores, dans ce monent), de son malbeur.

Tant d'igonnace dans Calleje el dons Jocasten est qu'un
artifice grossier du poète, qui, pour donuer à sa pièce une
juste éten due, fuil filer jusqu'au cinquième acte une reconmissance dejà manifesté en use conon, et qui viole les règles
du sens commun, pour ne point manquer en apparence à
celles du thétire.

Cette même faute milutie dans tout le cours de la pièce. Cet (Eilbje, qui cupliquati les eliquies, n'entenda pe les choses les plas Gaires. Lorque le patteur de Curimie lui apporte la nouverlé de la mart de Polype, et qu'ill in apprent a louverlé de la mart de Polype, et qu'ill in apprent a l'estion une insonctionten, qu'il a céte exposé par un l'abelian une insonctionten, que se spiche analent del prevo et lite a tree des courroies, Cultique ne susquouse milles descure; et les betwer, foujues qu'es dans lui milles descure; et les betwer, foujues qu'est dans lui ne de la pièce, ne prêté aucure aitention à toul ce qui aunsi doi untirre Cultique des su missance. L'enterruptum disoncé distattive (Eilge de so missance, L'enterruptum disoncé.

pour une assemblée de gens éclairés, montre aussi peu de pénération qu'iEdipe; et, dans le temps que les Thébains devraient être saisis de pitié et d'Imrreur à la vue des maltieurs dont ils sont tensoins, il s'eerie : « Si pe pais juger de » l'avenir, et si pe me un roupe dans mes conpettures, (.)

a théron, le jour de demain ne se passera pos que vous ne a fassiez connaître la patrie et la mère d'Œdipe, et que

fassiez connaître la patrie et la mère d'Œdipe, et que
 nous ne menions des danses en volre houneur, pour vous
 rendre grâce du plaisir que vous nurez fait à nos princes.

Et vous, prince, duquel des dieux étes-vous donc fits?
 Quelic nymphe vous a eu de Pau, dieu des mantagnes?
 Étes-vous le fruit des amours d'Apoltan? car Apollon se

 Èles-vons le fruit des amours d'Apolton? car Apolton se plait aussi sur les montagnes. Est-ce Mercure, ou Bacelius, qui se tient aussi sur les sommets des montasures? etc. »

Enfin ertui qui a autrefais exposé Œdipe arrive sur la schen. Chilpe l'interroge sur sa naissance; curioulté que M. Desier condamneagèrs Pluisque, et qui me parait la scuée chose raisonnable qu'Edipe edi Taite dans boute la pière, si cette jude enviede se connaitre n'était pas accompagnée d'une iguaranter ridicule de loi-même.

Œdipe sait done enfin tout son sort au quatrière acte. Voità done encore la pièce finie.

M. Bueter, qui a traduit l'écâtipe de Sophocle, portent que percisepacitamento acc loncuro qu'impatience le parti que preudra Jocate, et la musière dout Calige accumpira nor la mine tensadicidas maj la promovire concrite le muntrière de Laina. Parais et érduit la dessus par le respect que j'in pour ce savant homme, e j'étais de un sectionne lorque je insa traduction. La reprévantation de majére m'à bien déroungé, e j'il cronom qu'im pertin angière m'à bien déroungé, e j'il cronom qu'im pertin angière m'à bien déroungé, e j'il proconne qu'im pertin ann perit locer tant qu'on rent les poètes grees, units qu'il cat douterertes de foi fuiller.

l'invais pris dans Sophoete nue partie du récit de la mort de Jocaste et de la catastrophe d'(Edipe. J'ai senti que l'attention du spectateur distinuait avec son plaisir au récit de cette catastrophe les esprits, remplis deterreur au moment de la reconnaissance, n'écontaient plus qu'avec dégoût la fin de la pièce. Peut-être que la médiocrité des vers en était la cause; peut-être que le specialeur, à qui cette catastroobe est connue, regrettait de n'enjendre rien de nouveau; peut-être aussi que la terreur ayant été poussée à son comble, il était impossible que le reste ne parût languissant. Quoi qu'il en soit, je me suis eru obligé de retrancher ce récit, qui n'était pas de plus de quarante vers ; et dans Sophocle, il tient tout le ciuquième acte. Il y a grande apparenee qu'on ne duit pas passer à un ancieu deux on trois cents vers igutiles , lorsqu'on n'en passe pas quarante à un moderne.

M. Dacier avertil dans ses notes que la pièce de Sophocle rict point fluid au quatrice se cere. N'est-ce pas a router qu'étie est finie que d'étre obligé de prouver qu'étie ne l'estpas? Ou ue se trouve pas dans la uterestit de faire d'estpertilles uoces sur les tragedées de Raciue et de Carmeille; il n'y que les Homes qui aurient hes nin d'un te connetaire, nais le cinquième acte des Horacer n'en paratiral pas mottes décletaex.

Je ne puis m'empécher de parter lei d'un endroit du cinquième acte de Sopholee, que Longin a admiré, et que Despréaux a traduit :

Hymen, funeste bymen, tu m'as donné la vie; Mais durs ces memes flancs ou je fus renfermé Tu flás renirer es sang dont tu m'avais formé; Et par-la in produis et des fils et des peres. Des ferres, des maris, des femmes et des mères, Et tout ce que du sort la maligne fureur

Fit jamais voir au jour et de boute et d'horreur.

Prendirement, il fallali exprimer que c'actanna melme perconne qu'on trauer con mères e les maris, car il ces maris, car il cesa. En second ilim, ou ne passeral point auporthini à Léfaje de lou cela. En second ilim, ou ne passeral point auporthini à Léfaje de la crime, une si curi-use rechercite des circonstances de son crime, e et d'en combiner elais toutes les horvers; la mit d'apinete à l'arvecite de l'estim, sendre public l'affaiblir.

Ces deux vers de Corneille disent benncoup plus :

Ce sont eux qui m'ont fait l'assassin de mon pére; Ce sont eux qui m'ont fait le mari de ma mere.

Les vers de Sophoele sont d'un déclamateur, et ceux de Lorneille sont d'un poète. Vous voyez que, dans la crilique de l'OEdipe de Sopho-

ele, je ne me suls attache à relever que les defauts qui sont ske tous les temps et de tous les lieux : l're contradictions, les absurdités, les vaines déclamations, sont des fautes par tout pays. Le ne suis point étouné que, malgrétant d'imperfections,

Suphoele sit surpris l'admiration de son siècle : l'harmonie de ses vers et le pathétique qui règne dans son al 3 le unt pu schuire les Athéniens, qui, avec tout l'eur esprit et tunte leur politesse, ne pouvaient avoir une juste idée de la perfection d'un art qui ctait rocore dans son enfance.

Solpache function in tempo do la tragetic future traction. Solvation, consulparint de solvation, et al. la premier qui soli fait viele de mettre platinut personançes uni se rieve, soli fait viele de la consulparint de la consulparint de la consulparint de soli fait viele de la consulparint de la consulparint qu'in soli de la consulparint de la consulparint qu'in les pias descrite lorsquet la perfection nous en est une sois sont, out nature result cleu les Attaisses que Cornello et sont, out autre result cleu les Attaisses que Cornello et sont, out autre result cleu les Attaisses que Cornello et set rapporte sont qu'en, expecter le gené de leurs sistems teurs faites sous sur les coupies de faur sircle, term benade teurs faites sous sur les coupies de faur sircle, term benade subportement qu'en sur, este cité cité à creit que, l'identifient una de uns journe, ils surrients perfectionne l'art qu'it sou l'il sur riu qu'ils sous tries debt de la consideration l'il sur riu qu'ils sous tries de chair de les tables estipe l'il sur riu qu'ils sous tries de chair de cette de la chair jui l'un riu qu'ils sous tries de chair de cette de la chair jui l'un riu qu'ils sous tries de chair de cette de la chair jui l'un riu qu'ils sous tries de chair de chair de chair jui l'il un riu qu'ils sous tries de chair de cette de la chair jui l'il un riu qu'ils sous tries de chair de cette de la chair jui l'il un riu qu'ils sous tries de chair de chair jui l'il un riu qu'ils sous l'il un riu qu'ils sous l'autre de la chair jui l'il un riu qu'ils sous l'autre de la chair jui l'il un riu qu'ils sous l'autre de la chair jui l'il un riu qu'ils sous l'autre de la chair jui l'il un riu qu'ils sous l'il un riu qu'il un de l'il un riu qu'ils sous l'autre de la chair jui l'il un riu qu'il un riu de la chair jui l'il un riu qu'il un riu de la chair jui l'il un riu qu'il un ri

s) var qua qui is sont men decima de cette baute estime où its distient antrefrés: Leurs ouvriges sont apportafiuton ignorés ou mépris da, mais je cruis que cet outdit ou ce mepris sont au marbre else implicites dont on pent accuser notre siècle. Leurs morrages meritent d'étre lus, sans dunte; et, a lis sont trop défectients pour qu'un les appearone, ils sont trop pleins de beautés pour qu'on les méprise entièrement.

Euripide surtout, qui me parait si supérieur à Sophocle, et qui serait le plus grand des poétes, s'il était ne laus un temps plus écl-iré, a laissé des ouvrages qui décèleul un genie parfait, malgre les imperfections de ses tragedies.

Eh! quelle idée ne doit ou pas asoir d'un poète qui a prété des sentiments à Racine même? Les endroits que ce grand homme a traduits d'Euripide, dans son intuitable rôle de Phèdre, ne sont pas les moins beaux de son ouvrage:

> Dieux, que ne mieje assise à l'ombre des forets: Quand pourrai je, au travers d'une noble poussière, Suivrede l'ord une hier fugant dans in carrière? . Intensée, où suisje? et qu'àje dit? thi bloedje égarer une vurne to mon esprit? Le l'ai perdit, iles dieux, m'en ont ravil usage. Chone, la rouger une currer le vauge?

Je te laisse trop voir mes hontenses douleurs, Et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. PBROWS, 1, 5.

Privagic loude cette seène cet traduite mui pour mot d'ibratjale. Il ne fout pas expendint que le referen, réduit par cette traduction, s'imagine que la pièce d'Euripide soit un bon ouvrage e voital le seul le cadroit de la rispedid, c', et néme le seul risisonable; cor c'es le seul que fiscient ai mille. El comme on ne s'attere piundi d'apprender de Scrièque, quoisper Barine ai prin dans cot anterir neule a destration de Privade, most ne diseau con aincer neule a destration de Privade, most ne diseau con aincer neule a destration de Privade, most ne diseau con aincer neule a obtention de privade par de l'est neule privade pour de l'est niche par le diseau con le consideration de l'est niche par de l'est niche par le diseau con la consideration de l'est niche par le bion errande de no de l'est.

Molière prenait quelquefuis des scènes entières dans Cyrano de Bergerac, et disait pour son escuse: « Cette scène » est bonne; elle m'appartient de droit : je prends mon » bien partout on je le trouve. Bacine pourait à peu près en dire autaut d'Euripide.

Pour ma, après avuir dit bien du mal de Sophorte, je suis obligé de vous en dire tout le liten que j'en sais : tout par louer un crés des médiants, qui commenceul toujours par louer un bonnie, et qui finissent per l'erendreridicule.

Droug que peut-être aus Sophorle pe us reris jumis veus à loui de mon tédige; pe la Teuris intené jumis entrepris. Je Iraduisis d'abord la première sèce de mon quatrième acts ce tien da grand-pertie qui accusa le roi et cuilèrement de lui; la scène des deux risilarest la apparlient excerc. Le voutris las l'avoi d'acteur obligations, ju les auureris avec la même bonne f.d. Il est vrai que, commeje lui dat de benufes, jui n'obs seus des fautes : et f'en parterat dans Feannen de un pièce, un l'opère vous readre coustie des intérnus.

### LETTRE IV,

CONTENANT LA CRITIQUE DE L'INDIPE DE CORNEILLE.

Mensieur, après vous avoir fait part de mes sentiments sur l'Otidipe de Sophoele, je vous dirai ce que je pense de celui de Carn-ille. Je respecte beaucoup plus, sans doute, ce tragique français que le gree; mais je respecte encore plus la vérité, à qui je dois les presuiers égards. Je crois même que quicunque ne sait pes connaître les fantes des grands hommes est incapable de sentir le prix de leurs perfections. J'ose danc critiquer l'OEdipe de Corneille, et je le ferai avec d'antant plus de liberté, que je ne crains pas que vous pre sonreconnies de jalousie, ni que vous me reprochira de vouloir m'égaler à lui. C'est en l'admirant que le le sarde ma crusure : et le crois avoir une estime plus veritable pour ce fameux poèle, que ceux qui jugent de l'Ol'dipe par le nom de l'anteur, et oan par l'ouvrage méme, el qui enssent numrisé dans tout autre ce qu'ils admirent dons l'auteur de Cinna.

Correlle sendt then que la simplicite on pintit la secherease de la largide de Suphole ne posurit flourire lotta et les reces de la largide de Suphole ne posurit flourire lotta el relevant per la comparin formation que fonce son per per la comparin que se la comparin que la comparin que la comparin que la comparin de la comparin del la comparin de la comparin del la comparin de la comparin d succès plus difficile. Il faut joindre à ces événements des passiona qui les préparent : aices passions sont trop fortes, clies clouffent te aujet; si elles sont trop faibles, elles lauguissent. Il fallait que Corneille marchat entre ces deux extrémités, et qu'il suppléât, par la fécondité de son génle, n l'aridité de la matière. Il choisit donc l'épisode de Thésee et de Dircé; et quoique cet épisode ait été universellement condamné, quolque Corneille eut pris des longtenus la gloriruse habilude d'avouer ses fautes, il ne reronnet point relle-ci; et parce que cet épisode était tout rutier de son invention . Il a've applaudit dans sa préface; tant il est difficile aux plus grands hommes, et même aux plus modestes, de se sauver des illusions de l'amourpropre!

Il fant avoner one Thésée ione up étrappe rôle pour up beros. Au milieu des maux les plus horribles dont un peuple puisse être accablé, il débute par dire que,

> puelque ravage affreux qu'étale lei la peste . L'absence aux vrais amants est encor plus funeste.

#### Et parlant, dans la troisième scène, à Œdine :

Je your aurais fait voir un beau fen dans mon sein . Et Licial d'obtenir cet aveu favorable Oni peut faire un beneeux d'un amant misérable. . . . . . . Il est tout vrai , f'aime en votre palais ; Chez rous est la beauté qui fait tous mes souhait Vons l'aimez à l'égal d'Antigone et d'Ismène 1 Elle tient même rang chez yous et chez la reine : En un mot, c'est leur seur, la princesse Direc. Dont les yeux...

#### (Edipe répond :

Quoi! ses yeax, prince, your out blesse? Je suis tirhe pour vous que la reine sa mère Ait su vous prévenir pour un fils de son frere, Na parole est donnée, et je n'y puis plus rien : Maia je erois qu'apres tout ses sœurs la valent bien.

TRESPE. Antigone est parfaite, Ismène est admirable : Direc', ri vous voulez, n'a rien de comparable ; Elles sont l'une et l'autre un chef-d'œuvre des cieux :

Mais. . . . . . . . te n'est pas offenser deux si charmantes serurs Oue voir en leur ainée aussi quelques douceurs,

Il faut avouer que les discours de Guillot-Gorju et de Talariu ne sont guère différens.

Cependant l'ombre de Laius demande un prince ou une princesse de son sang pour victime : Dircé, seul reste du ong de ce rol, est prête à s'immuler sur le tombeau de son père; Thésée qui veut mourir pour elle, lui fait aceroire un'il est son frère, et ne laisse pas de lui parler d'amour, malgré la pouvelle parenté :

> L'al mêmes yeux encore , et yous mêmes appas, . . . . Mon earur n'écoute point ce que le sang veut dire : C'est d'amour qu'il genik , c'est d'amour qu'il soupère ; Et, pour pouvoir sans crime en goûter la douceur. it se revolte expres contre le nom de seur.

Cependant, qui le croirait? Thésee, dans cette même scene, ae lasse de aun atratagème. Il ue peut poa soutenir plus long-temps le personnage de frère ; el , sans attendre que le frère de Dircé soit connu , il lui avoue toutela feinte , et la remel par là dans le péril dont il voulait la tirer, en bui disant pourtant une

> . . L'amour, pour defendre une si chère vie., Fout faire vanite if on pen de tromperie.

Enflu torsque Œdipe recounaît qu'il est le meurtrier de Lalus, Thésée, au lieu de plaindre ce matheureux roi, lui propose up duel pour le lendemain, et il épouse Direé à la flu de la pièce. Ainsi la passion de Thésée fait tout le suiet de la tragédic, et les matheurs d'(Edine n'en sont que l'é-

pisode. Dircé, personnage plus défectueux que Thésée, passe tout son temps à dire des injures à Œdipe et à sa mère : elle dit à Jocaste, saus détour, qu'elle est ladigne de

Votre second hymen put avoir d'autres causes : Mats j'oserai vous dire, à bien juger des choses. Que, pour avoir recu la vie en votre flanc. J'y dois avoir suce fort pen de votre sang, Celul du grand Lajus, dont je m'y sois formée. Trouve bien qu'il est doux d'aimer et d'être aimée ; Mais if he trouve has ou on soit diene du jour. Quand aux soins de sa gloire on préfére l'amour.

Il est etomant que Corneille, qui a senti ce défaut, ne l'alt connu que pour l'excuser, « Ce usanque de respect, dit-» il , de Direé euvers sa mère ne peut être une faute de » théare, puisque nous ne sommes pas obligés de rendre » perfaits ceux que nous y fesons voir. » Non, sans doule, on n'est pas oldigé de faire des gens de bien de tous ses personnages; mais les bienstances exigent du moins qu'une princesse qui a assez de vertu pour vouloir souver son peuple aux depens de sa vie, en ait auez pour ne point dire des lujures atroces à sa mère.

Pour Jocaste, dont le rôle devrait être intéressant, puisqu'elle partage tons les maiheurs d'Œdipe, elle n'en est pas meme le ténno n ; elle pe parait point au cinquième acte. lorsque Œdipe apprend qu'il est son fils : en un mot, c'est un person rage absolument inutile, qui pe sert qu'à raisonner avec Thésée, et à excuser les lusolences de sa fille, qui agit, dit-elle.

En amante à bon titre, en princesse avisée.

Finissons par examiner le rôle d'Œdipe, et avec lui la contexture du poéme.

Il commence par vouloir marier une de ses filles avant que de s'attendrir sur les malheurs des Thébains, bien plus condamnable en ecla que Thésée, qui, n'étant point, comme lui, chargé du salut de tout ce peuple, peut suos crime éconter sa passion.

Cependant, comme il fallalt bien dire, au premier acle, quelque ebose du aujet de la pièce, on en touche un mot dans la cinquième scène. (Edine sompconne que les dienx sont irrites contre les Thébains, parce que Joraste avait autrefois fait exposer son fils , et trompe par là les oracles des dieux qui prédissient que ce fila tuerait son père, et épousavail sa mère.

Il me semble qu'il doit croire plutôt que les dieux sont satisfaits que Jocaste ait étouffé un monstre au bercesu; et vraisemblablement ils n'ont prédit les crimes de ce fils

qu'efin qu'on l'empérhat de les commettre. Jocaste soupçoune, avec aussi peu de fondement, que les dieux punissent les Thébrina de n'avoir pas vengé la mort de Lalus. Elle prétend qu'en u'a jamais pu venger cette mort : comment donc peul-elle croire que les dieux

la punissent de n'avoir pes 'ait l'Impossible? Avec moins de fondement encore Œdipe répond :

Fourrions-pous en parair des brigands inconnus, Que pent-ctre jamais en ces lieux on n'a vus? Si vons m'avez dit vrai , pent-être ai-je moi-même Sur trois de res brigands vengé te diadenc;

Au lieu même, au temps même, attaqué seul par trois. J'en laissai deux sans vie, et mis l'autre aux abois. Œdipe n'a aucune raison de eroire que ces trois vova-

geurs fussent des brigands, puisqu'au quairième acle, lorsque Phorhas parall devant lai , il lai dit : Et to fus un des trois que je sus arrêter

Dans ce passage étroit qu'il failut disputer.

S'il les a arrêtés lui-même, et s'il ne les a combaltus que p rece qu'ils ne voulaient pas lui ceder le pas, il n'a pas dù les preudre pour des voleurs, qui fout ordinairement très peu de cas des cérémonies, et qui songent plutôt à détrousser les gens qu'à leur disputer le haut du pavé.

Mais il me semble qu'il y a dans cet endroit nne faute encore plus grande, Œdipe avoue à Jocaste qu'il s'est battu contre trois incounus, ou temps nicine et au lieu même où Laius a été iué. Jocuste sait que Laius n'avait avec lui que deux compagnons de voyage : ne devrait-elle donc pas soupeunner que Lains est neut-être mort de la main d'Œdine! Cependant elle ne fait nulle attention à cet aveu; et de peur que la pièce ne fluisse au premier acte, elle ferme les yeux sur les lumières qu'Œdipe lui donne ; et , jusqu'à la fin du quatrième acte, il n'est pas dit un mot de la mort de Laïns, qui pourtant est le sujet de la pièce. Les amours de Thesée et de Dircé occupent ionte la scène.

C'est an quatrième acte qu'Œdipe, en voyant Phorbas, s'écrie :

C'est un de mes brigands à la mort échappé, Madame, et vous pouvez lui choisir des supplices : S'il n'a tué Laius, il fut un des complices.

Pourquoi prendre Phorbas pour un brigand? et pourquoi affirmer avec taut de certitude qu'il est complice de la mort de Laîm? Il me paraît que l'Œdipe de Corneille accuse Phorbas avec autaut de légèreté que l'Œdipe de Sophocle accuse Créon.

Je ne parle point de l'acte gigantesque d'Œdipe qui tue trois hommes tout seul dans Corneille, et qui en tue sept dons Sophocle. Mais il est hien etrange qu'Œdipe se souvienne, après seize ans, de tous les traits de ces trois hommes; « que l'un avait le poil noir, la mine assez faron-» che, le front eicatrisé, et le regard un pen louche; que » l'autre avait le teint frais, et l'œil perçant; qu'il était » chanve sur le devant, et mélé sur le derrière; » et, pour rendre la chose encore moins vraisemblable, il ajoute (acte IV. scène 47:

On en peut voir en moi la taille et quelques trafts.

Ce n'était point à (Edipe à parier de cette resemblance ; c'etait à Jocaste , qui, avant veeu avec l'un et avec l'autre , pouvait en être bien micux informee qu'Œdipe, qui n'a i tmais vo Lules qu'un moment en sa vie. Voilà comme Sophocle a traité cet endroit : mais il fallait que Corneille, ou n'ent point lu du tout Sophocie, ou le méprisal beaucoup, puisqu'il n'a rien emprunte de loi, ni beautes, ni defauls Cependant, comment se peut-il faire qu'Œdipe ait seul

tué Laius, et que Phorbas, qui a été blessé à côté de ce roi, disc pourtant qu'il a été tué par des voleurs? Il était difficile de concilier cette contradiction; et Jocaste, pour toute réponse, dit que

Bout I horbas, an retour, voulut eacher sa honte.

Celte petite tromperie de Phorbas devait-elle être le

nœud de la tragédie d'Œdipe? Il s'est pourfant trouvé des gens qui ont admiré cette puérilité; et un homme distingue à la cour par son esprit m'e dit que e'était là le plus bel endroit de Corneille.

Au cinquième acte, (Edipe, honteux d'avoir épousé la veuve d'un roi qu'il a massacré, dit qu'il veut se bannir et retouroer à Corinthe; et cepeudant il envoie chercher Thesee et Dirce, pour lire

En leur ime

S'ils preteraient la main à quelque sourde trame.

Eh! que ini importe les sourdes trames de Dirce, et les prétentions de cette princesse sur une couronne à laquelie il renonce pour jamais?

Eufin il me parait qu'Œdipe apprend avec trop de froideur son affreuse aventure. Je sais qu'il n'est point coupable, et que sa vertu peut le consoler d'un crime involoutaire; mais s'it a assez de fermeté dans l'esprit pour sentir qu'il n'est que maiheurenx, doit-il se punir de son malbeur? et s'il est assez furieux et assez désespéré pour se erever les yeux, doit-il être sasez froid pour dire à Dirce dans on moment si terrible :

> Votre frère est compu : le savez-vous . madame?. . . Votre amour pour Thesée est dans un plein repos.

Aux crimes, maigré moi, l'ordre du ciel m'attache; Pour m'y faire tomber, à moi-même il me cache: ti offre, en m'aveuglant sur ce qu'il a predit, Mon père à mon épèc, et ma mère à mon lit Helas! qu'il est bien veai qu'en vain on s'imagine Dérober notre vie à ce qu'it nous destine : Les soins de l'éviter font courir au-devant, Et l'adresse à le fuir y plonge plus avant.

Doit-il rester sur le théâtre à débiter plus de quatrevingts vers avec Dircé et avec Thésée, qui est un etranger pour lui, tandis que Jociste, sa femme et sa mère, ne sait encore rieu de son aventure , et ne parait pas même sur la scène ?

Voità à peu près les principous defauts que j'al eru apercevoir dans l'OEdipe de Corneille. Je m'abuse peutetre; mais je parle de ses fautes avec la même sincérité que j'admire les beantés qui y sont répandues ; et quoique les benns morcesus de cette pièce me paraissent très inférieurs aux grands traits de ses autres tragédies, je désespère pourtant de les égaler jamais ; car ce grand homme est toujours au-dessus des antres, lors même qu'il n'est pas entièrement égal à lui-même.

le ne parle point de la versification : on salt qu'il n'a jamais fait de vers si faibles et si Indignes de la tragédie. En effet, Corneille ne connaissuit guère le médicerité, et il tombait dans le bas avec la même facilité qu'il s'elevait au sublime.

l'esoère que vous me pardonnerez, monsieur, la témérité avec laquelle je parle, si pourtant e'en est une de trouver manvais ce qui est mauvais, et de respecter le nom

de l'anteur sans en être l'esclave. Et quelles fautes voudrait-on que l'on relevat? Se-

raient-ce celles des anteurs médiocres, dont on ignore tout, jusqu'aux defauts? C'est sur les imperfections des grands bonuncs qu'il faut attacher sa critique; car si le prejugé nous festit admirer leurs fautes, bientôt nous les uniterious, et il se trouverait peut-être que nous n'aurions pris de ces celèbres écrivains que l'esemple de mal faire.

#### LETTRE V.

#### QU'I CONTLENT LA CRITIQUE DU MOUVEL CEDIPA.

Monstor, me volls enfin perrenn à la partie de ma disversation la plas aile, efest-deire la critique de mon surveje, et, pour ne point perdre de temps, je commencrei par le prestier definat, qui et cleul da seje. Regulièrement, is piece d'éclipse dervisi finite au premère acte, il n'est pas natures qui UED je inpore comment aux preferenseur est mort, Sophaelte ne s'est point mis vantant la sauve, a distracere plus moi que Sophoele, c'ile n'ail pas mieva réesal qu'exe. Gélipe, ches moi, prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è prète alsa à Bocate (seel et p. éven è p. éven è prète de l'even è prète de la section de l'even è prète de l'even è p

On m'avist toujours dit que ce fut un Thebain Qui leva sur son prince une coupable main. Pour moi, qui, sur son trive, c'ore par vous-mime, Beux sus spres sa mort al ce'uit le diad-me, 1940 de la comparie de sur de la comparie de la Le ni el que repuér le surje de son pleure, El, de vos seuls péris étaspue pour abarmée, Mon due à d'autres soins semistit étre fermée.

Ce romplimen in eme parait point une excuse valabe de l'iguarsane d'Caligne. La craita de delpaire à an farme en lai parlant de son premier nari ne doil point da tout l'emplectue de sinforteure des iconosauces de la mort de son predecesseur; et est avoit trup de discretion et trop en de carroicid. Il me la tel pas permis non plan de me parait de la mortida de la complexión de l

Jocaste a bean dire (acte I<sup>ee</sup>, scène 3), Dans un château voisin conduit secrètement.

Je dérobal sa tête à leur emportement; on voit bien que ces deux vers ne sont mis que pour prévenir la eritique; e 'est une fante qu'un tâche de déguiser, mais qui n'est pas muins faute.

Voici un defaut plus crusiderable, qui c'et pes du sujet, dust je mis cel responsable; etc le perconnege de Philotelle. Il semble qu'il ne solt senu à Thèbre que pour > être accusé; cource et-lé suoppone peut-être na peuleigèrement. Il arrive au premier acto, et s'en reburne au trisième; on apparté d-ini que dans les totsi percente nets, et on a'en dit pas un seul moi dans les deux deruiers. Il contribue na peu au peud de la pièce, et lé de noment se fait shodment sons lui. Alasi il pravil que ce sond deux regolègie, don't l'une reale sur Philotèlet et-

Faulte um Chipp.

Ji vontul dammer P Plikelite le caractère d'un herox; mais ju liein peur d'avoir pousse la prandeux d'aun gians più la Indirenauda (Herentenauda, 1) al du dant sundame d'au gian la Indirenauda (Herentenauda, 1) al du dant sundame sur la companie de la commanda (Herente au la companie de la commanda (Herente au la companie de la commanda (Herente au la companie de la decenita beine delisionne. Dans une nature cer sinn, j'aurais léché deuil le la civileil par le colonne plui de policie qui de lettre d'ai l'évait travare dans les metres cérvonniques que d'entré et la vilent travare dans les metres cérvonniques que Servicio et l'ouigne de la la companie plui de position libraries que de certais grande de la la la companie plui de position la la résulta de la la la companie plui de position la la résulta de la la la delistre. Mis c'entre el dans la dinuitas de N. la commissión plui donce reducelle la faite porte a pue pris

Ce vers et le suivant ne sont dans aucune édition d'OEdipe.
 La première mone contient les deux qu'on lit anjourd'hul. (B.)

comme ce jenne prince, et qu'il lui étail permis de dire, nu homme ful que moi, lorragine l'Ondriqee, Quelques personnes s'imagionest que l'Allociète était un pouvre écuyer d'Ilcreule, qui n'avait d'autre mêrtle que d'avoir porte ess ficches, et qui vent régaler à son maire dont. Il parte tougnare. Coquedant il et crettin que l'Allociète étail un prince de la Greve, limeva per ser espoisit, composume d'Ilcreule, et de qui intente détin a variert l'all popular d'allociète, et de qui intente détin a variert l'allofait en quelque endreits un fauforon; mais il est certain que c'éstit un levelque endreits un fauforon; mais il est certain que c'éstit un levelque endreits un fauforon; mais il est certain que c'éstit un levelque endreits un fauforon; mais il est certain que c'éstit un levelque endreit su me fauforon; mais il est certain que c'éstit un levelque endreit su des la comme de l'autre de l'aut

que c'estu un heron.

Pour l'ignoreuce où il est, en arrivent, sur les affaires
de Thèlevs, ja ne la troute pas unoins condamuable que
célei d'Aribje, et amout (Asa, où il anat tu mourir Heroule, n'écht pas si eloigne de Thèlevs qu'il ne poit sarori
sièmente et qui passit dans cette ville. Hurreusement,
cette ignorance vicleuse de Philochte m's fourni une exposition du migle jui m's poru auser libre reque et de ext ce qui me persuade que les beautés d'un ouvrage n'aisant
quelquefois d'un défaut.

Dans toules les tragédies, on tombe dans un écneil toul contraire. L'exposition du sujet se fait ordinairement à un personnage qui en est aussi bien informé que celui qui lui parle. On est obligé, pour mettre les auditeurs au fait, de faire dire aux principaux acteurs ce qu'ilsont du vraisemblablement dein dire mille fais. Le noint de perfection serait de combiner lellement les événements, que l'acteur qui parle u'eût jamais dù dire ce qu'on met dans sa bouche que dans le temps même où il le dit. Telle est, entre autres exemples de cette perfection, la première scène de la tragédie de Barazet. Acomst ne peut être instruit de ce qui se passe dans l'armée; Osmin ne peut savoir de nouvelles du sérait : ils se fant l'un à l'autre des confidences réciproques qui justruisent et qui lutéressent également le speciateur : et l'artifice de cette exposition est conduit avec nu ménagement dont je crois que Racioe seul était capable.

an mentageniem unom perion quie Activo voir cincilquiore. Il test viral qu'il y a des sujeits de tragedite où fron et lettement joie por la historierie des exteniments, qu'il est prospie la prossibile de revisive l'exposition de as piètes et en non londurer, que le sujeit d'Addign est de cu genre; et il mont botheur, que le sujeit d'Addign est de cu genre; et il most botheur, que le sujeit d'Addign est de cu genre; et il most montage que per per la suite de la permitte de l'errain, il fout tunipons songer à étre intéressant plutid qu'exact cet et genéraler pardonne unit, hors la lam gener; et lorequ'il est une fois énus, il examine rerement sit a raison de l'est a rais

A l'apard de ce souveil e d'amour entre Joeveil e Parisloctée, j'one encor est éve que c'est un défant nécessaire. Le sujet en me feurnissait rien par lui-sobre pour remiple la trais prosition actée; a prime même arrisé, de la final de la companie de la companie de la companie de la troiter, c'est-à dur ceux qui secteu les diffication de la companie un sulle man que les fasteus, convenientos une princition de la companie de la com

If est surprenant que Philobèble aime encore Jocasto après une si longue alsence: il reseauche assera us tel villes cernati, dont la profession etait d'étre toujours fidèble à leurs mattreses. Mais je ne pais être de l'avis de ceux qui trouverel Jocas'e trop ajée pour filtre nailre encorr des passions : elle a pu cire mariers si joune, et il est is souvent reviele dans la pièce qui'Edige et dans une grande jeunesse, que, sens trop presser les temps, il est aisé de voir qu'elle n'a pas plus de trente-cinq ans. Les femmes seraient bien malbeureuses, si on n'inspirait plus

de sentiments à cet âge. Le vent que Josset ait plus de soissaite ans dons Sophocle et dans Corneille; la construction de leur fable n'est pas one régle pour la mienne; je ne suis pas foiligé d'edopter leurs fictions; et s'il leur a éte persuis de faire revitre dans plusieurs de leurs pièces des personnes moit depuis long-temps, et d'en faire mourir d'aocres qui cisient encore vivantes, on doit bleu me nauer d'estient encore vicisient encore vivantes, on doit bleu me nauer d'estient encore vi-

Jocaste quelques années.

Mais je m'aperçois que je fais l'applogie de ma pièce , au lieu de la critique que j'un avais prosuise; revenons vite à la censure.

Le troisième acte n'est point fini : on ue sait pourquoi les acteurs sortent de la scène. Œdipe dit à Jocaste (acte I\*\*, scène 5):

> Suivez mes pas, rentrous; il fant que J'éclaircisse Un soupeon que je forme avec trop de justice. Suivez-moi, Et venez dissiper ou combier mon effroi,

Meis II n'y a pra de raison pour qu'Œlipe éclaireise son doute ploté derrière le théâtre que sur la seène ; aousi, après avoir dit à Jocaste de le suivre, revincil-laves ette le moment d'après, et il n'y a aucune autre distinction entre le troisième et le quetrième acte que le coup d'archet un les sépare.

La première n'éne du quatrième sete est celle qui n'e plui resust; mais je ne me reproche pes moimi d'avoif n'il dire dans celle accine à Jossafe et à Gélije tout ce qu'ils a atient d'à s'apprendre d'puis lung-temps. L'intrigue u'est fondée que sur me ignorance bien peu traitembailse ; j'ai été obligé de recourir à un miracle pour couvrir ce defaut du muel.

faut du sujet.

Je mets dans la bouche d'Œdipe (aete IV, scène I):

Enfin je me souviers qu'aux champs de la Phocide (Et je ne ronçois pas par quel ruchantement J'ombliais jusqu'ici ce grand événement; La main des dieux sur moi si long-temps suspendue Semble ôter le bandou qu'ils methient sur ma vue),

Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers, etc. Il est manifeste que c'était ou premier acte qu'Œdipe devait raconter cette aventure de la Phocide; car, des qu'il apprend de le bouche du grand-prêtre que les dienx demandent la punition du meurtrire de Lafus, son devoir est de s'informer scrupuleusement et saus délai de tontes les circonstances de ce meurtre. On duit lui répondre que Lains a été tué en Phocide , dans un chruila étroit , par deux cirengers; et lui qui sait que, dans ce temps-la même, il s'est battu con re deux étrangera en Phocide, doit soupçonner dès ce moment que Lafus a été tué de sa main. Il est triste d'être obligé, pour cacher cette faute, de sopposer que la vengeance des illeux ôte dans un temps la mémoire à Œdipe, et la lui rend dans un eutre. La scène suivante d'Œdipe et de Phorbas me paratt bien moins lateressante chez moi que dans Corneille. Œdioe, dans ma pièce, est déà instruit de sou malheur avent que Phorbas echève de l'en persuader; Phorbas ne laisse l'esprit du spectateur dans euenne incertitude, il ne lui inspire aucune surprise, il ne dolt done point l'interesser. Dans Corneille, au contreire. Œdipe, toin de se douter d'être le meurtrier de Lains, croit en être le vengeur, et il se convaine lui-nume en voulant convainere Phuriss. Cet artifice de Corneille serait admirable, si Cafige avait quelque lieu de croire que Phorbas est coupable, et si le nœud de la pièce n'etait pes fondé sur un measongo pucril:

C'est un conte Dont Phorbas, au retour, voulut eacher sa honte.

Acte IV, some 4 Je ne pousserai pas plus loin la critique de mon ouvrage; il me semble que i en ai reconnu les défauts les plus importants. On ne doit pas en exiger davantage d'un auteur, et peut-être un censeur ne m'aurait-il pas plus nultraité. Si on me demande pourquoi je n'ai pascorrige ce que je condamne, je répondrai qu'il y e souvent dans un ouvrege des défauts qu'on est obligé de laisser malgré soi; et d'ailleurs it y a peut-être eutant d'honneur à avouer ses fautes qu'à les corriger. J'ejouteral encore que j'en ai ôté eutant qu'il en reste : éboque représentation de mou Of dipe était pour moi un examen sévère ou je recueillais les suffrages et les censures du publie , et j'éludiais son gont poor former le mien. Il faut que l'avoue que monseigneur le prince de Conti est celui qui m'a fait. les critiques les plus judicieuses et les plus fines. S'il n'était qu'un particulier, je me contenterals d'admirer son discernement; meis puisqu'il est élevé au-dessus des autres par son reng autant que par son esprit, j'ose lei le supplier d'accorder sa protection aux belles lettres dont il a taut de connais ance,

J'oublinis de dire que j'ai pris deux vers dans l'OEdipe de Corneille. L'un est au premier aete ( scène 4\*\*) :

Ce monstre à voix humaine, sigle, fenune, et lion. L'autre est au dernier aete; e'est une treduction de Sénèque; OEd., act. V, v. 950:

. . . . Nec sepultis mistur, et vivis tamen

Exemptus. . . Et le sort qui l'accable

Des morts et des vivants semble le séparer. Je n'ai point fait scrupule de voler ces deux vers, parce

qu'ayant précisément le même chose à dire que Corneille, il m'était impossible de l'exprimer mieux; et j'ai mieux aimé donner deux boas vers de lui, que d'en donner deux manuals de moi

Il ne recisé à partie de quéque rimerque j'à lissariées dans na tregénd. ¿ alla feinar feria à l'alla rimar fria à l'alla rimar partecque ji e dei requisjons, mis que a cui en mis mainte partecque ji e dei requisjons, mis que a cui en mis frie grûn arrille à la réclare de la rimar loute les naters l'estantes de la posici, et qu'un circret paulit à paire à l'arrille qu'un crurer et à l'experi. On pousse artins la ju-maine jasque d'actif qu'on circret paul que pour les cretiles. Le frais, joinermais, etc., au et pronouvent unit notin airreunt que terrair et d'entais, popur procuertur duris durait entreunt que terrair et d'entais, popur presentante notine la misercent que terraire d'entais, popur prese qu'un manurée auser qu'un les cette d'éléctres.

M'en eroirez-rous? Lassé de ses trompeurs attraits . Au ficu de l'enlever, seigneur, je la fuirois.

Le scrupole lui prit, et il ôta la rime fairois, qui me parali, à ne ronsulter que l'oreille, beanconp plus juste que celle de jomais qu'il lui substitus.

La bizarrerie de l'asage, ou plutôt des hommes qui l'établissent, est étrange sur ce siget comme sur bien d'autres. On permet que le mot abborre, qui a deux r, rime avec encore, qui n'en a qu'une. Par la même raison, tonnerre et terre devraient rimer avec père et mère; cependant on ne le souffre pas, et personne ne réclame contre cette innustice.

Have paratique la poérie françaie y gaspernit beancoup, a los notalis recours riong de est usage drissionable et lymanique. Donner sus auteurs de nouvelles mises, ce seruil tear de nouvelles paratices, can constitue paratice qui paus faire un extra con met di prosper paus ce qu'on voud il dire; on ne peut se servir du most propre, me est maligi de decrebre une peuteir pour la risse, parecqu'on un peut trouver de risse, parecqu'on un peut trouver de risse, parecqu'on ne peut trouver de risse pour expriserer

ce qu'un peute.

Train peute plus par qu'il fout impatire plusieurs impropriet qu'un peut et doupqu'e presoneur dans nos poit en plus entits. Les anteurs seulent ecore mieux que les les plus entits. Les anteurs seulent ecore mieux que les leceurs la durvéele cetie contrinité, et lis voersit éve auffranchir. Pour moi, dont l'exemple no tire point à comisquence, j'ai téché de regagere un peu de liberte ; et al la possie occupe enore mon loitre, je préferent toujours les closes aux mois, et la peneche in rime.

#### LETTRE VI,

OUI CONTIENT UNE DISSERTATION SUR LES CHORURS.

Monsieur il ne me reste plus qu' à parier du chœur que j'introduis dans ma pièce. J'en al fait un personnage qui parall à son rang comme les autres acteurs, et qui se montre quelquefois sans parier, sculement pour jeter plus d'intérêt dans la scène, et pour mouter plus de pompe au spectacle.

Comme no croit d'ordinaire que la route qu'on a tenue etait la seute qu'on devait prendre, je m'imagine que la manière dont j'ai hasardé les chœurs est la seute qui pou-sait réussir narmi pous.

Ches les ánciens, le cherur remplissall l'interralle des cetes, e parsissalt toujours sur le seche II y avail à cela plas d'un laconveilent; car, ou il partisi dans les contractes de ce qui s'iciali passe dons les actes procédents, et é était une répetition feligente; ou il prevenit dere qui devait arriver dans les actes suivants, et é était une anonce qui pouvait deroler le plaint de la surpriser ou curin il chait étanogre au soje, et per consequent il devait

La présence continuelle du chœur dans la tragédie me paralt encore plus Impraticable. L'intrigue d'une pièce intéressente exige d'ordinaire que les principaux acteurs sient des secrets à se confler. Eh! je moven de dire son secret à tout un peuple? C'est une chose planante de voir Ptièdre, dans Euripide, avoner à une troupe de femues un amour incestueux, qu'elle doit craindre de s'avouer à elle-meme. On demandera peut-être comment les anciens popraient conserver si scrupuleuscinent un usare si suict au ridicule : c'est qu'ils étaient persundés que le chant ctait la base et le fondement de la tragédie. Voila bien les bommes, ani prement presque toujours l'origine d'une chose pour l'essence de la chose même. Les inciens savaient que ce speclacle avait commencé par une troupe de paysaus ivres qui chantaient les louzages de Bacchus, et ils voulaient que le théâtre fût toujours rempli d'une troupe d'ec-

teurs qui, en chantent les louanges des dieux, rappelassent

M. Racine, qui a introduit des chorurs dans Athafie et Esther, s'y est pris svec plus de precaution que les Grecis; il ne les s guere fait paraîtire que dans les enti\*actes; encore a-t-il eu bien de la peine à le faire avec la vraisemblance qui estige toujours l'art du théstre.

A quel propos faire chanter une troupe de Juives torsque Esther a raconte ses aventures à Elise? Il faut nécessairement, pour amener cette musique, qo'Esther leur ordonne de loi chanter oucloue air (1, 2):

Mes filles, chantez-nous quelqu'un de ces cantiques...

Je ne parle pas du bizarre assortiment du chant et de la demandration dans une unéme scène, mais du moins il fant avour que des mortalités mises en musique deivent parsitre bien froides après ces dialogues pleins de passion qui font le crarektre de la tragelié. Un cheur serati bien mai venu après la declaration de Pibètre, ou après la conversation de Srère et de Pauline.

Je croinel done knojema, juaga y se que l'évérement un dévenue, qu'un peu handreir le choru den une traprofite qu'une la précession de l'attra-duiré à aux rans, et cutiernais largeil de stressaits par l'attra-duiré à aux rans, et cutiernais l'argeil de stressaits par les contrains de restaté paise des reces. Le chous serait à landament de public dans Ripard, l'aux mitiralated, aux Britanniers, et generalement dans toutes les pièces dont l'antique n'est et generalement dans toutes les pièces dont l'antique n'est et generalement dans toutes les pièces dont l'antique au et generalement dans toutes les pièces dont l'antique n'est et generalement des toutes les pièces dont l'antique non et generalement de l'aux mitiralates de quelque presidents : il no peut couraise qu'ul des pièces dont l'Augit de saint de la port couraise qu'ul des pièces de l'Augit de saint de l'autie. Les Trèchies mont les recommissiones dans les sight de l'aux restaures de l'a

ma tragelle: c'est de teur mort ou de leur vie dont ils'agit; et il n'est pas hors des bienséances de faire paraitre quelquefuis sur la scène ceux qui ont le plus d'intérêt de s'y trouver.

LETTRE VII '.

A L'OCCASION DE PLUSIEURS CRITIQUES QU'ON À PAITES D'OCURPE.

Monsieur, on vient de me montre une critique de 1100 GP-dipe, qui, je crois, sera imprimée avant que cette se-coule edition paisse paraître. J'ignore quel est l'auteur de cet ouvrage. Je suis fabri qu'il me prire du plaisir de l'entencrier des éviges qu'il me donne seve bonic, et des critiques qu'il fail de mos fautes avec autant de discernement que de publisses.

que ce pantese.

Tavais dejà reconnu, dass l'examen que j'ai fait de ma tragedie, une bonne partie des defauts que l'observateur reière; mais je me suis aperçu qu'un auteur s'eparque toujours quand il se critique lui-même, et que le censeur seille lorsque l'auteur s'endort. Celui qui me critique a vn

 Cette septième lettre ne pareit qu'avec la seconde édition d'élédire, en 1719, db.

Plack que le pouple a sui de l'origine de la tragelle. Longtomps même le poème demantaique en fut q'un a simple c'ouvri, les personnages qu'on y ajouta ne fureut repartée que comme des qu'estades; et la y a concer aspourd'hui des avants qui ont le courage d'ansurer que noue a l'arons sacune idée de la vestade tragelle, et poème que noue a l'arons sateme idée de la vestade tragelle, et poème que noue a arons bonn les cheures. Cel comme si, dans une méme père, on routella que nous missions Paris, J. Londres et Matrid na rie labelitre, parcre que sup récer a maiste aloit M. Rateire, nous introduit des chouvrs deux Albaté et

<sup>·</sup> La première edation ne contensit que sex lettres.

vana doute une fluites d'un air plan échirèque moi ceptre, une ja peu air, ja come j'a clée pu pe la diagon, il l'ord par qu'est partie, son currança d'a comparte de la Tigliand o peu trop sérier. Son currança d'a comtre par difficille qu'est air jumis non un fluiter. Non tres par difficille qu'est air jumis non un fluiter. Non compose ma plece : cet au publie de ne parç mais je mis premade que ai j'a vais travaille un le moulte qu'il ne apricue que se j'a vais travaille un le moulte qu'il ne apritiquer. J'avons qu'en substituir, comme il le vent, (cève l'april. Tivons qu'en substituir, comme l'il te vent, (cève l'april. Tivons qu'en substituir, comme l'il te vent, (cève l'april. Tivons qu'en substituir, comme l'il te vent, (cève l'april. Tivons qu'en substituir qu'en l'april. L'april.

On m'a parle de quelques autres critiques : crus qui se doument la peine de les faire use feront toujours beaucoup d'homeur, et même de plairi, quaud ils duigoerron meks monirer. Si je ne puis à présent profiler de leurs discriations, elles m'échairrond du moins pour les premiers ouvrages que je pourrai composer, et me feront marcher d'un pas plus sig dans cette carrière doocrerons.

On in a fit apercenoir que planieura vero de un pièce se trustrient dans dantera pièces de thiétir. Je diu quor un en a fit apercenoir; cor., soit qui sant la léte remple de vers d'autrui, ja lece ut arsaitér d'amagication quant pe ce travailità que de mémoire, soit qu'ou se rencoutre quelquefisi dans les mêmes pensere et dans les mêmes tours, il est certain que j'ai det patgiatre must le savier, et que, hors es dem beutu rest de Cornelle que j'ai pris hardinent, et dons je parte dans une lettres, je n'ai en desent de voller personne.

Il y a dans les Horaces (1, 3):

Est-ce vous , Curiace? en croirai-je mes yeux?

Et dans ma pièce il y avait (I, 1): Est-a: vons, Philoctete? en croirai-je mes yeux?

J'espère qu'on me fera l'honneur de croire que j'aurais bien trouvé tout seul un pareit vers Je l'ai chaugé cependant aussi bien que plusieurs autres, et je voudrais que tous tes défauts de man ouvrage fusseut aussi aisés à corrièer une celui-lb.

On m'apporte en ce moment une nauvelle crisique de mon OEdipe : celle-ci me parait moins instructive que l'autre, mais heaucoup plus matigoe. La première est d'un religieux, à ce qu'on vient de me dire; la seconde est d'un homme de lettres; et, ce qui est assex singulier, c'est que le religieux possède mieux le théâtre, et l'autre le sorcaune. Le premier a voulu m'eclairer, et y a réussi; le second a voulu m'nutrager, mais il n'en est point venn à bont. Je lui pardonne sons prine ses injures en faveur de queiques traits ingénieux et plaisants dont son nuvrage m'a paru semé. Ses railleries m'ont plus diverti qu'elles ne m'ont uffensé; et même, de tous ceux qui ont vo cette satire en manuscrit, je suis celui qui en al jugé le plus avantageusement. Peut-être ne l'ai-je trouvée bonne que por la crainte où l'étais de succomber à la tentation de la trouver mausaise : le public jugera de son prix.

Ce censeri assure, dans son navrage, que na tragédie langular tristenant dans la botique de Ribou, torraque sa letire aura desaillé les yeax du public. Heurosenneut il sumpéche loi-mène le mai qu'il in even faire : i ais assitre vi bonne, tonn ceux qui la livout aurout quelque enrioide et ovir la tragédie qui eo est folipère et, au lier que les pièces de thésitre font renire d'ordinaire leura crisques, cette crisque fere rendre mon outrage. Je lui aurei la

même obligation qu'Escobar eut à Pascal. Cette comparaison me parsit assez juste; cer ma poésie pourrait blen être aussi reláchée que la morsie d'Escobar; et il y a quelques traits dans la saitre de ma pièce qui sont peut-être dignes des Lettres provinciales, du moins pour la mali-

Je reçois une troisième critique : celle-ci est si toisérable que je n'en puis moi-même soutenir la lecture. On m'en promet encore deux antres '. Voltà hico des enuemis : si je fais encore una tragédie, où fuirai-je?"

#### PREFACE

#### DE L'ÉDITION DE 1750 1.

L'Œdipe, dant on donne cette nouvette édition, fut représenté, pour la permètre fois, à la fin de l'ainne édition, fut représenté, pour la permètre fois, à la fin de l'ainne étatemen, cette fragique évet tuojours nouteures ure le three, et on la revoit encore avec quelque plaisir, malgré ses defantus ce que jarithuse, en partie, à l'avantage qu'et toujours eu d'être très hien représentée, et cu partie à la pompe et au pathétique du spectacle néme.

Le P. Folard, jésnite, et N. de La Motte, de l'académie française, oat depuis traité tous deux la méme sujet, et tousdeux on éritéles défauts dans lesqués; e suis tombé. Il ne m'appartient pas de parier de Jeurs pièces; mes critiques et même mes louanges paraîtraient également suspectes.

pecies. Le suis encore plus éloigné de prétendre douscer une positique à l'accasiou de cette tragelle : je suis persundé que lous cer aisonnements délicits, lux révisitus depuis quelques aunics, au vilent pas une exère de gené, e, ci qu'il que dans tous la reprepar de l'abide d'Audigne: Sèréer et Parisie con les vérsislés matières de l'art. Tout de livres faits aux le pésitore per des commisseurs s'airantiront pas tout un cière que la seule une d'une tête de Raphisis.

polest.

John Miller de la mise ser sep ud dependere de l'imagie, and maistin aut lous acté et imigne, fous justife dus la raise ture et dans la raisen. Les Pradus et les Boyre les outures auth bet une le Craserlile et la Fanire La dell'.

Les alterne d'Armile et l'Armile et l'instruct de l'inst

Nais, puisque M. de La Motte veut établir des règles toutes contraires à celtes qui unt guidé nos grands maîtres,

\* Il parat plan de cinq eritaques d'Occèpe. (B.) \* Tonles les cidions doonées du vivant de l'auteur se termiment ainsi » ..... la lecture. J'en attends encore deux autres; « volda bien des ennemis. Mais je souluste donner bientôt une » trapédie qui m'en autre encore davantage. » (B.)

Auta. La lettre siu P. Porce, qui, dans beaucoup d'éditions, a été mise à la suite des sept fettres qu'on vient de lire, a été reportée dans la Correspondance, à la date du 7 janvier 1750.

<sup>3</sup> On a , jusqu'à ce jour, donné celte préface comme étant d'une édition de 1729. Elle est de l'édition de 1730. (B.) il est juste de défendre ces anciennes lois, non parce qu'elles sont auriennes, mais parce qu'elles sont bonnes et necessaires, et qu'elles pourraient avoir dans un boume de son merite un edversaire redoutable.

#### DES TROIS UNITÉS.

M. de La Motte veut d'abord proserire l'unité d'action, de lieu et de temps.

Les Français sont les premiers d'entre les nations modernes qui ont fait revivre ces sages règles du théâtre : les autres peuples ont été long-temps sans vouloir recevoir un joug qui paraissuit si sévère ; mais comme ce jong était juste, et que la raison triomphe enfin de tout, ils s'y sout sounds avec le temps. Augurd'hul même, eu Augleterre, les auleurs affectent d'avertir ou-devant de leurs pièces que la durée de l'action est égale à celle de la représentation; et ils vout plus loin que nous, qui en cela avons été leurs maîtres. Toutes les nations commencent à regarder comme barbares les temps où cette pratique était ignorée des plus grends genies, lets que don Lope de Vega et Shakespeare; elles avoueut même l'obligation qu'elles nous ont de les avoir retirées de cette barbarie : faut-il qu'un Français se serve aujourd hui de tout aon esprit pour nous y ramener?

Quaud je n'aurais autre chose à dire à M. de La Motte, sinon que MM. Corneille, Raeine, Molière, Addwon, Congeère. Meffei, ont tous observé les tols du thédire, c'eu serait assez pour devoir arrêter quiconque voudrait les violer ; mais M. de La Motte merite qu'on le combatte par des raions plus que par des autorites.

Qu'est-ce qu'une pièce de thettre? La représentation d'une action. Pourquoi d'une seule, « I nou de deux ou trois? C'est que l'esprit humain ne peut entrasser pluseurs objets à la foss; c'est que l'inieret qui se p riage a'ameniti hienitol ; c'est que nous sommes étoqués de voir, même dans un tableau, deux éveurments ; c'es qu'estila en nature seule nous a insique ce précepte, qui doit être la nature seule nous a insique ce précepte, qui doit être

invariable cumme elle. Par la même reison, l'anité de lieu est essentielle; car une seule action ne peut se passer en plusieurs lieux à la fois. Si les personnages que je vois sont a Athènes au premier acte, comment peuvent-ils se trouver en Perse au second? M. Le Brun a-t-il print Alexandre à Arbelles et dans les Indes sur la même tuile? « Je ne serais pas étonné. » dit adroitement M. de La Motte, qu'une nation sensée, » mais moins amie des règles, s'accommodât de voir Co-» riolan condamné à Rome au premier acte, reçu ches » les Volsques au troisième, et assiégeaul Itome au qua-» trième, etc. » Premièrement, je ne conçois point qu'un peuple sense et éclairé ne fut pas ami de règles toutes puiares dans le hon sens, el toutes faites pour son plaisir. Seenndement, qui ne sent que voità trois tragédles, et qu'un parcil projet, fût-il exécuté même en benux vers, ne serait jamais qu'une pièce de Jodelle ou de Hardy, versifiée par un moderne habile?

D'unité de temps est jointe naturellement net deux premètres. Ru vois, je versix, que preuve ben nendile. Jansiète à une tragestie, c'est-à-dire à une representation d'une action; le supet est l'accomplissement de cette action unique. On compre contre Auguste d'une Stone; je veru soulor cequi va mirrier d'Auguste de les conjaires. Si et soulor éen via mirrier d'Auguste de les conjaires, lors ; compté de ce qui se sert pane d'aux ce quinze pours ; en je unité la pour d'en informé de ce qui se posse, et rieu ne du d'univer d'autice. On s'illem d'auton une yen quient

juurs d'événements, voità au moins quinze actions différentes, quelque petites qu'elles puissent être. Ce n'est plus uniquement cet accomplissement de la conspiration apquel il fallait marcher rapidement : c'est une longue histoire . qui ne sera plus interescente, parce qu'elle ne sera plus vive, parce que tout se sera écarté du moment de la décision, qui est le seul que t'attends. Je ne suis point venu à la comedie pour entendre l'histoire, d'un héros, mais pour voir un seul événement de sa vie. Il y a plus : le spretateur n'est que trois henres à la cousédie ; il ne faut donc pos que l'ection dure plus de trois heures. Cinna, Andromaque, Bajazet, OEdipe, soit celui du grand Corpeille, soit celui de M de La Mate, soit même le mien. si j'ose en parter, ne durent pas davantage. Si quelques autres pièces exigent plus de temps , c'est une licence qui n'est pardonnable qu'en faveur des beautes de l'ouvrage; et plus cette licence est grande, plus elle est faute.

Nans efendous souvent l'omité de tempe jumpà u ringiquatre heurus, et l'unité de lieu à l'ecretide de tout un palair. Plus de severite rendréti quelquefois d'ouez beaux aupst impretiachts, et plus d'insliquere ouvrient la cerrière à de trop granda haux. Car s'il raiti une fois édabit que le comparable de la comparable de la comparable de la comparable de que au comparable que de la comparable de la sevene en un espace limité, pous sercrione ne pue de tempe des pirces telles que l'ancien Juste Cesar des Anghis, où Coalsac el Brustus noit à Rome au premier acte, et en

Thessalie dans le cinquième, Ces lois observées, non sculement servent à écarter les défauts, m is elles amènent de vraies beautés; de même que les règles de la belle architecture, exactement suivies, composent nécess frement un lidtiment qui plait à la vue. On voit qu'avec l'unité de temps, d'action et de lien, il est bieu difficile qu'une pièce ne sort pas simple; anssi voltà le mérite de toutes les pièces de M. Racine, et celui que demandait Aristote, M. de La Motte, en defendant une tragédie de sa composition, préfère à celte noble simplicité la multitude des exéconcuts : il croit son sentiment autorisé par le peu de cas qu'on fait de Berenice, par l'estime ob est encore le Cid. Il est vrai que le Cid est plus touchant que Berénice; mais Berenice n'est condomnable que parce que c'est une élegie plutôt qu'une tragedie simple: el le Cid, dont l'action est véritablement tragique, ne doit point son succès à la multiplicité des événements; mais il philt, malgré cette multiplicité, comme il touche malgre l'Infante, mais non pas à cause de l'Infante,

magnét inditée, mas nir plave du se netire su desmé 3.1. de La Moute con un in plave du se netire su desmé 3.1. de La Moute con un évanteura la founit d'unevet, qu'il dit avoir invente et qu'il ay, elle un paradour més este unité diuréet un en parsa tout et chose que elle de l'action, est plusteurs personunges, dié-il, sont diversement intér-sesé dans le mune cevenement, et s'ils nont des sitées que l'eur et dans leurs pessions, il y a altres unité s'épécin, et no pas unité d'intérêt ! , s' d'épécin, et no pas unité d'intérêt ! , s'

\* Je songeomie qu'il y a une crever dancette proposition, qui n'avait pour d'alord tres planelle je sugalet à de la Solate de l'ensuiere avez une la Varie de la Solate de l'ensuiere avez une la Varie d'alor d'alo

Depuis que j'ai pris la liberté de disputer contre M. de | La Motte sur cette petite question, i'ai relu le discours du grand Corneille sur les trois unités : Il vaut mieux ronsulter ce grand mattre que moi. Voici romme il s'esprime : « Je » tiens done, el je l'ai dejà dit, que l'unité d'action ronsiste » en l'unité d'intrigue, et en l'unité de périt, » Oue te treteur lise cet endroit de Corneitie, et II décidera bien vite entre M. de La Molle et mol; et, quand je ne serais pas fort de l'autorite de ce grand homme, n'al je pas encore nne raison plus convaincante? c'est l'experience. Qu'on lise nos meilleures tragédies françaises, on fronvera toujours les personnages principaux diversement intéressés: mais ces interêts divers se rapportent tons à celui du personnage principal, et alors it y a unité d'action. Si, ou routraire, tous ors int-rêts différents ne se rapportent pas au principal acteur, si ce ne sont ses des lignes qui aboutissent à un centre commun. l'intérêt est double: et ce qu'ou appelle action au theâtre l'est aussi. Teuons-nousen done, comme le grand Corneille, any trois poites. dans iesquelles les autres règles, c'est-à-dire les autres benutés, se trouvent renfermees.

M. de La Molle les appelle des principes de fantaisie, et pretend qu'on peut fort bien s'en passer dans nos tragedies, parce qu'elles s'ul négligées dans nos opéra ; c'est, ce me semble, vouloir reformer un gouvernement régulier sur t'exemple d'une anarchic.

#### DE L'OPÉRA.

L'opéra est un spectocle aussi bizarre que magnifique . où les veux et tes oreilles sont plus satisfaits que l'esprit. où l'asservissement à la musique rend nécessaires les fautes tes plus ridicules, où il faut chanter des ariettes dans la destruction d'une ville, et danser nutour d'un tombeau; où l'on vuit te palais de Platon et cetui du Soteil : des dieus. des démons, des magiciens, des prestiges, des monstres, des palais formés et détrulls en un clin d'œil. On tolère ces extravagances, on les aime meme, parce qu'on est la dans le pays des fées; et, pourvu qu'it y ait du spectacle, de belles danses, une belle musique, quelques scènes intéressantes, on est content. Il serait aussi ridicule d'exiger dans Alceste l'unité d'action, de lieu et de temps, que de

qu'un seul et unique intérêt résulte de diverses passions bien ménagées. C'est un centre où plusieurs tignes différentes aboutissent; c'est la principale figure du tableau, que les autres font paraître sans se dérober à la vue. Le défaut n'est pas d'ansener sur la scène plusienrs personnages avec des desirs et des desseins différents; le défant est de ne savoir pas facer notre intérêt sur un seul objet, lorsqu'on en présente plusieurs. C'est alors qu'il n'y a plus muité d'intérêt; et c'est alors aussi qu'il n'y a plus unité d'action.

• La tragédie de Pompée en est un exemple : César vient en Egypte pour voir Cléopatres Pompée, pour ay réfugier; Cléopitre vent être nimée, el régner; Cornélie vent se venner sans savoir commenta Ptolémée sonce à conserver sa couronne, Toutes ces parties désassemblées ne composent point un tout aussi l'action est double et même triple, et le spectateur ne s'Intéresse nome personne.

· Si ce n'est point une témérité d'oser mêler mes défants avec reux du grand Cornelle, j'ajonterat que mon OEdipe est encore une preuve que des lutérets très divers, et, si je puis user de ce mot, mal assortis, font pécessirement une duplicité d'action. L'amour de l'hiloctète n'est point tié à la situation d'Œdipe, et des la cette pièce est double, il faut donc, je crois, s'en tenis aus trols unités d'action, de lieu et de temps, dans les melles presone toutes les antres régles , c'est-à-dire , etc. »

Ce passage, ajouté en 1736, fut, en 1758, rempticé par ce

qu'on lit mjourd but. (B.)

vouloir introduire des dauses et des démons dans Ciana et dans Rodonnue.

Cependant, quoique les opera soient dispensés de ces trois règles, les meilleurs soot encore ceux on elles sont le moins violees; on les retroure même, sije ne me tromp : daos plusieurs, tant elles soul nécessaires et naturelles , et taut elles servent à intéresser le specialeur. Comment donn M. de La Motte peut-il reprocher à notre nation la legère e de condainner dans un spectacle les mêmes et oses que nous approuvous dans un autre? El n'y a personne qui ne pût répondre à M. de La Motte : « J'exige avec raison » benneoup plus de perfection d'une fragedie que d'un » opera, parce un'à une tragedie mon attention n'est point a partagée, que ce n'est ni d'une sarabande, ni d'un pay s de deux que dépend mon plaisir, et une c'est à mon donc » uniquement qu'il faut plaire. J'admire qu'un homme nit s su amener et conduire dans un seul lieu et dans un seul a jour up seul evenement que mou esprit concoit sans faa tigue, et où mon cour a'intéresse par degres. Plus se a vois comblen celte simplicité est difficile, plus elle per s charme, et si je veux ensuite me rendre raison de mon » plaisir , je trouve que je suis de l'avis de M. Desuréaux . » qui dit ( Art. poet., 111 . 45 ':

#### · Qu'eu un tien, qu'en un jonr, un seut fait accompli · Tienne jusqu'à la fin le théatre remple.

» J'at pour moi , pourra-t-it dire. l'autorité du grand » Corneille : j'ai plus encore ; j'ai son exemple , et le plaisir » que me font ses ouvrogrs à proportion qu'il a plus ou » nitins obei à cette règle, »

M. de La Mutte ne s'est pas contenté de vouloir îter du theâtre ses principales règles, il veut encore lui ô/er ta poésie, et nuus donner des tracedies en prose-

#### DES TRAGÉDIES EN PROSE.

Cet auteur ingénieux et fécond, qui n'a fait que des vers en sa vie, ou des ouvrages de prose à l'occasion de ses vers , écrit contre son art même, et le traite avec le même mepris qu'il a traite Homère, que pourtant il a traduit, Jamais Virgile, ni te Tasse, ni M. Despreaux, nl M. Racine, ni M. Pope, ne se sont avisés d'écrire contre l'harmonie des vers; ni M. de Lulli, contre la musique; ni M. Newton, contre les maibématiques. On a vn des honnies qui ont cu quelquefois la faiblesse de se croire superieurs à leur protession, ce qui est le sur moyen d'être audessous; mais on n'en avait point encore vu qui vontussent l'avilir. Il n'y a que trop de personnes qui méprisent la poésie, faute de la connattre. Paris est plein de gens de bon sens, nés avec des organes insensibles à loute harmonte, pour qui de la musique n'est que du bruit, et a qui ta poésie ne paralt qu'une folie ingénieuse. Si ces personnes apprennent qu'un homme de mérite, qui a fait cinq ou six volumes de vers, est de leur avis, ne se croirout-elt s pas en droit de regarder tous les autres poêtes comme des faus, et celui-là comme le seul à qui la raison est revenue? It est donc nécessaire de lui répondre, pour l'honneur le l'art, et, j'ose dire, pour l'honneur d'un pays qui doit une partie de sa gloire, chez les étrangers, à la perfection de cet art même.

M. de La Motte avance que la rime est un usage barbare iaventé depnis peu.

Cenendant tous les peuples de la terre, excepté les anclens Romains et les Grecs, ont rimé et riment encore. Le relour des mêmes sons est si naturet à l'homme, qu'on a trouvé la rime établie rhez les sauvages comme elle l'est à

Rome , à Paris, à Londres, et à Madrid. Il y a dans Montaigne une chasson ca rimes américalates tradulte en francais : on travue dans un des Sperielteris de M. Addison une traduction d'une ode laponne rimée, qui est pleine de sentiment.

Les Gress, quibas dedit are relundo Man Joqui, and como un cid julho braverse, et flororiste part nature decages plus deficats que les nature a mition, formètera dus algunes écutions circ à pilabe pormète, par les longueres de la partie par les parties l'apprentant par les des proposes de la partie dela partie de la partie del partie de la p

Axon Herodor, Philadere même ne s'evrisliqu'en tres deuts of Grees, qui senten priecte (continue des nacims Egyptiens, le peuple le pleus auge de la terre, le minus jo liet, et le pleus surait. Cette containe et le tres insonatolis; car le lus de l'habiter était de conserver à la postire le memoire du pell connecte de grand hommes qu'en de des le comment de la comme de la comme de la contraction de ner l'hisidere d'un courtest, ou d'une petite ville, en piatiens rolumes in delir, o un d'evrist suje exqui en était digne, que ce que les homme dersinat réciser per constrution de la comme de la comme de la contraction de la contraction de la comme de

Il semble que la poésie dût manquer communément, dans de pareils suiels, ou de précision on d'harmonie : mais, depuisque Virgile et Horace ont réuni ces deus grands mérites, qui paraissent si incompatibles, depuisque MM. Despréant et Racine ont écrit comme Virglie et Horace, un homme qui les a lns, et qui sait qu'ils sont traduits dans presque tontes les langues de l'Europe, peut il avilir à ce point on talent qui lui a fait tant d'honneur à lui-même? Je placerai nos Despréaux et nos Racine à côté de Virgile pour le mérite de la versification , parce que si l'anteur de l'Éncide était né à Paris . Il aurait rimé comme eus ; et si ces denx Français avaient vécu du temps d'Auguste, lis auraient fait le même usage que Virgile de la mesure des vers latins. Ouand done M. de La Motte appelle la versification un tramit méranique et ridicule, c'est charger de ce ridicule, non seplement tons nos grands poêtes, mais tons ceux de l'antiquité.

Virgile el Horace se sont assertis à un travall aussi mécanique que nos auleurs : un arrangement beureus de spondées et de datytes était aussi perilibe que nos rimes et nos tienistiches. Il fallait que ce travail fui bien laborieus, puisque l'Éncide, après oure années, n'était pas encore dans sa perfection.

M. de La Motte précend qu'ou moins une sche de tra-

st. de la noute précision du divisio une secue de la gédie mise en prose en pend freie de sa grêce ni de sa force. Pour le prouver, il lourne en prose la premise seène de Midridate, et prisone en peut la lire. Il ne songe pas que le grand mérite des vers est qu'ils soient aussi corrects que la prose; é écs lette extrème difficulté surmontée qui charme les counsisseurs : réduises les vers en proce, il n° y a plus ni mérite in plaisir.

e Mais, dit il, nos vaisins no riment point dans leurs tragédies. » Cela est vrai; mais ces pièces sont en vers, parca qu'il faut de l'harmonie à tons les peuples de la

terre. Il ne s'agit donc plus que de savoir si nos vers duivent être rimes ou non. MM. Corneille et Racine ont employé la rime; craignons que si nous toulous ouvrir une autre carrière, ce soit plutôt par l'impuissance de marcher dans celle de ces grands hommes, que par le desir de la nouvenoté, Les Italiens et les Anglais peuvent se passer de rimes, parce que leur langue a des inversions, et leur poésie mille libertes qui nous manquent, Chaque langue a son génie déterminé par la nature de la construction de ses phrases, par la fréquence de ses voyelles ou de ses consonnes, ses Inversions, ses verbes auxiliaires, etc. Le genie de notre langue est la clarte et l'élégance; nous ne permettons nulle licence à notre poésie, qui doit marcher, comme notre prose, dans l'ordre precis de nos Idées. Nous avons donc nu besoin essentiel du retour des mêmes sons pour que noire poésie ne soit pas confondue avec la prose. Tout le monde connuit ces vers :

Où me cacher? fuyons dans la milt infernale. Mais que dis-je? mon père y tiem l'urme fatale; Le sort, dit-on, l'a mise en ses sèrères mains ; Minos juge aux enfers tous les paties humains.

#### Mettez à la pince :

Où me cacher? Inyona dans in muit infernole.

Mais que dis-pe? Inyon père y tient l'urne funeste;

Le sort, dit-on. l'a mise en ses sévères mains :

Minos jure aux entres tous les nâles mortels.

Quedene pocifique que salte en morcena, fera-l-ll lemémeplanier, depoullée de l'argérement de la mine? Les Angaisse et les Italiens diraient egalement, après les Grecs et les Romains: Les politiens de l'articules qu'en la manière mome de réclier des verse ni laifact et en agaisfe fait par direction de cert l'articules avec qu'en purpose de l'articules de l'artic

M. de La Motte compare nos poétes, c'esi-à-dire nos Corneille, nos Racine, nos Despréaus, à des feseurs d'acrostiches, et à un charistan qui fait passer des graies de millet par le tron d'une alguille; il ajoute que toutes ces puérilités n'ont d'aptre mérite que celui de la difficulté surmontée. J'avone que les manvais vers sont à peu près dens ce cas ; ils ne différent dé la manyaise prose que par la rime : et la rime seute pe fait pi le mérite du poête, ni le plaisir du lecleur. Ce ne sont point seulement des dectyles et des spondées qui plaisent dans Homère et dans Virgile : re qui enchante toute la terre, c'est l'harmonie charmante qui nait de cette mesure difficile. Opiconque se borne à vaincre une difficutté pour le mérite seul de la vaincre, est un fou; mais celui qui tire du fond de ces obstacles mêmes des beantés qui plaisent à tont le monde, est un homme très sage et presque unique. Il est très difficile de faire de beaus tabienos, de belles statues, de bonne musique, de bons vers : aussi les noms des honunes supérieurs qui ont vaiucu ces obstacles durerant-ils beau-

coup plus peut-être que les royaumes où ils sout nés. Le pourrais preudre enzore la liberté de disputer avec M. de La Notte sur que/que autres points; mais ce sersis peut-étre marquer un desseu de l'attaquer personn-liement, et faire soupe-uner une mulignie dans je uns anoideigné que de se sentiments. J'une besureup nièrax dens son livre, que de uivengager à cu réfuer que/que, marque qui me persièrent moint s'rais que fes autres, Gest marque que me peut-ètre que de suivers, Gest me qui me persièrent moint s'rais que fes autres, Gest me que me peut-ètre que de suivers, Gest me que me personne de la merce de la merce. assez pour moi d'avoir tâché de défendre un art que j'aime, et qu'il eût dû défendre lui même. Je dirai sentement un mot, si M. de La Fave veu! bien

ac una scattricta un mos, a sai, ac a 2 Nys veri. Les me le permettre, à l'occasion de l'ode en facuer de l'harmonie, dans l'aquelle il combut en beaux vers le système de M. de La Motte, et à baquelle ce déraiter n'a répondu qu'en proce. Voici une stunce dans isquelle M. de La Faye a rassemblé en vers harmonieux et pleins d'imagination persque toutes les raisons que j'al alfèguées:

De la contrainte rigoureuse. Où l'esprit semble resserré Il recoit cette force heurruse Qui l'élère au plus haut degré. Tette, dans des canaux pressée. Avec plus de force élancée. L'onde s'élère dans les airs;

Louise's energiant les alité; El la règle, qui semble austère, N'est qu'un art plus certain de plaire, Inséparable des beunx vers.

Inséparable des beaux vers.

Je n'ai jamais vu de comparaison plus juste , plus gracieuse , ni mieux exprimée. M. de La Motte , qui n'eût dû

y répondre qu'eu l'imitant seutement, examine si ce sout les canaux qui font que l'ean s'élère, ou si c'est la hauteur dont elle tombe qui fait la meurre de son ciévation.

« Or où trunvera-t-an, coulinue-t-it, dans les vers pluidi e que daus la prose, cette première hauteur de pen-

s sees? etc. s Je crois que M. de La Motte se trompe comme physicien, puisqu'il est certain que, sans la gene des canaux dont il s'agit, l'eau ne s'elèverait point du tout, de quelone hauteur qu'elle tombât. Mais ne se trompe-t il pas eneure plus comme poète? Comment n'a-t-ll pas senti que comme la gêne de la mesure des vers produit une barmanie agréable à l'oreille, ainsi cette prison où l'eau coute renfermée produit on set d'eau qui ulait à la vue? La comparaison n'est-elle pas nussi juste que riante? M. de La Fave a pris sans doute un meilleur parti que moi; il s'est conduit comme ce philosophe qui, pour toute réponse à un sophiste qui nialt le mouvement, se contenta de marcher en sa présence. M. de La Moite nie l'harmonie des vers: M. de La Faye lui envoie des vers harmunienx : cela seul doit m'avertir de finir ma prose.

### OEDIPE.

#### PERSONNAGES.

(EDIFE, ro) de Thèbes. FOCASTE, reloc de Thèbes. FHILOCTÈTE, prince d'Eubèc. LE GRAND-RÈTRE. ARASPE, remisient d'OSJipe.

ÉGINE, confidente de Jocuste. DIMAS, ami de Philocièse. PHORBAS, vicillard thébain. ICARE, vicillard de Corinthe. cnouve nu ruéausu.

Le scène est à Thèbes.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.
PHILOCTÈTE, DIMAS.

DIMAS.
Philocétète, est-ce vous? quel coup affreux du sort
Dans ces lieux empestés vous fuit chercher la mort?
Venex-rous de nos dieux affronter la colère ?
Nul mortel n'ose ici mettre un pied leutéraire :
Ces climats sont remplis du clètex courroux;
El la mort dévorante habite parmi nous
Thèbes, depuis louy-temp aux horreurs consacrée
Du reste des vivants semble être séparée :
Retournez....

#### PHILOCTÈTE.

Ce séjour convient aux malheureux : Va , laisse-moi le soin de mes destins affreux , Et dis-moi si des dieux la colère inhumaine , En accablant ce peuple , a respecté la reine.

DIMAS.

Oui, seigneur, elle vit; mais la contagion Jusqu'an pied de son trône apporte son poison. Chaque instant lui dérobe un serviteur fidèle, Et la mort par degrés semble s'approcher d'elle. On dit qu'enfin le ciel, après tant de courroux, Va retirer son bras appeautit sur nous: Tant de sang, tant de morts, ont dil le saisfaire.

PHILOCTÈTE.

Eh! quel crime a produit un courroux si sévère?

DIMAS.

Depuis la mort du roi...

PHILOCTÈTE. Qu'entends-je ? quoi ! Lains...

DIMAS.

Seigneur , depuis quatre ans , ce héros ne vit plus.

PHILOGTÉTE.

Il ne vit plus! quel mot a frappé mon oreille! Quel espoir séduisant dans mon cour se réveille! Quoi! Jocaste... Les dieux me seraient-ils plus douv? Quoi! Philocèté enfin pourrait-il être à vous? Il ne vit plus!... quel sort a terminé sa vie? DIMAS.

Quatre ans sont écoulés depuis qu'en Béotie Pour la Idernière fois le sort guida vos pas. A peine vous quittée le sein de vos états, A peine vous preniez le clientin le l'Asie, Lorsque, d'un coup periide, une main ennemie Ravit à ses sujets ce prince infortuné.

PHILOCTÈTE.

Quoi! Dimas, votre maltre est mort assassiné?

Ce find de nos unidentes de première configue : Ce rime a de l'empire entraine la ruine. Du bruit de son treys ameridement fraprés, A repandre des pleurs nous citous occupes, Quand, dacerurante desdirant mistre (pouvantalee, Quand, dacerurante desdirant mistre (pouvantalee, Pameste à l'immerat, sons pauri le coupable L'in monstre (und e nouss que fecie-vous alors?), L'in monstre (und e nouss que fecie-vous alors?), L'in monstre (und e nouss que fecie-vous alors?), L'in monstre (und e nouss que fecie-vous alors?). L'in monstre fund e nous que fecie-vous alors?). L'in monstre font house de l'entre e nous alors? Ne parint des rochers, au pied du Cithéron, Ce monstre à vois humaine, aigle, feume, et lon, De la nature entière e véreable assemblage, Linsait contre nous Fartile e à la rage.

Il n'était qu'un moven d'en préserver ces lieux. D'un seus embarrassé dans des mots captieux, Le monstre, chaque jour, dans Thèbe épouvantée, Proposait une énigme avec art concertée , Et si quelque mortel voulait nous secourir, Il devait voir le monstre et l'entendre, ou perir. A cette loi terrible il nous fallut souscrire. D'nne commune voix Thèbe offrit son empire A l'heureux interprète inspiré par les dieux Oui nous dévoderait ce sens mystérieux. Nos sages, nos vieillards, séduits par l'espérance, Osèrent, sur la foi d'une vaine science, Du monstre impénétrable affronter le courroux : Aul d'eux ne l'entendit; ils expirèrent tous. Mais Offdipe, héritier du sceptre de Corinthe, Jeune, et dans l'age heurenx qui méconnait la crainte . Gnidé par la fortune en ces lieux pleins d'effroi, Vint, vit ce monstre affreux, l'entendit, et fut roi. Il vit, il règne encor; mais sa triste puissance Ne voit que des mourants sous son obéissance. Hélas! nous nous flattions que ses heureuses mains Pour jamais à son trône enchalmaient les destins. Déjà même les dienx nous semblaient plus faciles : Le monstre en expirant laissait ces murs tranquilles: Mais la sterilité, sur ce funeste bord,

Au-demus de son âge, au-demus de la rrainte. Méconnaître, pour dire ne pas connaître, n'est point en usage. On reprocha ortie expression à Vollaire i il édal à ses critiques, et sacrifia un très beau vers que nous avons cru devoir rétablir.

Bientôt avec la faim nous rapporta la mort.

On trouve dans quelques éditions :

Les dieux nous out conduits de supplice en supplice ; La famine a cessé, mais non leur injustice; El a contazion, d'epeuplant nos clats, Poursuit un faible reste échappé du trépas. Poursuit un faible reste échappé du trépas. Mais vous, heureus guer rier que cess dieux favorisent, Qui du sein de la gloire a par vous arracher? Dans ces piora filens que venez-vous écrerber?

PHILOGETE.

Jy viens porter mrs pleurs et un douleur profonde. 
Apprends mon infortune et les mallieurs di nomle. 
Apprends mon infortune et les mallieurs di nomles. 
Mes yeux ne verrout plus ce tiligne fils des illeurs. 
Cet appui de la terre, invincible comme eux. 
L'innocent opprimé perd son dieu tutelaire, 
Je pleure mon ami, le monde pleure un père. 
DIMAS.

Hercule est mort?

PHILOCETES.

On this sur le hicher le plus grand des humains;
Je rapporte en ess leus ses Briches invincibles,
Du fits de Luplate présents chers et terribles;
Le rapporte a cent se leur ses leur les ribros,
Altenhant des autets, elevar des tombenus.
Crois-mir ; Fil de Verca, si d'un présent si rare
Le ciel pour les humains ent dét moins avure,
Jeannis loin de Joacet arbert vom destir :
Et, ditt na passion renaltre dans mon sein,
Tun en vervaris point, suivant l'amon pour guide,

Pour servir une femme abandomer Alcide.

MMAS.

Jai plaint long-tempe ce fue is piusant et si doux;
Il naquit dans f'entanee, il evoissit avec vous.
Jocoste, par un jere, à son hymen forcée,
ledes a processit de la companie de la c

C'est le premier tyran que vous avez dompté. PHILOCTÉTE. Il fallut fuir pour vaincre; oui, je te le confesse, Je luttai quelque temps ; je sentis ma faiblesse : Il fallut m'arracher de ce funeste lieu. Et ie dis à Jocaste un éternel adieu. Cependant l'univers, tremblant au nom d'Aleide, Attendait son destin de sa valeur rapide; A ses divins travaux j'osai m'associer; Je marchai près de lui , ceint du même laurier. C'est alors, en effet, que mon ame éclairee, Contre les passions se sentit assurée. L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux : Je lisais mon devoir et mon sort dans ses venx : Des vertus avec lui je fis l'apprentissage : Sans endurcir mon cour, i'affermis mon courage:

L'inflexible vertu m'enchaina sous sa loi. Qu'eussé-je été sans lui? rien que le fils d'an roi. Rien qu'un prince vulgaire, et je serais peut-être Esclave de mes sens dont il m'a rendu maltre.

DIMAS.

Ainsi donc désormais, sans plainte et sans courroux,
Vous reverrez Jocaste et son nouvel époux?

PHILOCTÈTE.

Comment ! que dites-vous ? un nouvel hyménée.....

DIMAS.

OEdipe à cette reine a joint sa destinée.

PHILOCTÈTE.

OEdipe est trop heureux; je n'en suis point surpris; 
Et qui sauva son peuple est digne d'nn tel prix:
Le ciel est juste.

#### DIMAS.

OEdipe en ees lieux va paraître : Tout le peuple avec lui, conduit par le grand-prêtre, Vient des dieux irrités conjurer les rigueurs.

Je me seus attendri, je partage lenrs pleurs.
O toi, du haut des cieux, veille sur ta patrie;
Exauce en sa faveur un ami qui te prie;
Hercule, sois le dien de tes concitoyens!
Oue leurs veux jusqu'à toi moutent avec les miens!

#### SCÈNE II.

LE GRAND-PRÉTRE, LE CRŒUR.

milicu du people.)

PREMIER PERSONNAGE IU CHŒUR.
Esprits contagieux, tyrans de cet empire,
Qui soufflez dans ces murs la mort qu'on y respire,
Redoublez contre nous votre lente fureur,
Et d'un trépas trou lonc éparenze-nous l'horreur.

SECOND PERSONNAGE.
Frappez,dieuxtout-puissants; vos victimes sont pretes:
O monts, cerasez-nous... Cieux, tombez sur nos têtes!
O mort, nous implorons ton funeste seconrs!
O mort, vicus nous sauver, vicus terminer nos jours!

LE GANNO-PAÑTAE.
Cosser, et retener oce chemours lamentables,
Fable soulagement aux maux des misérables.
Fableshosson sous un dies qui vent unos éprouver,
Qué d'un mont pent nous penher, et d'un mot nous sance,
Qué d'un mot pent nous penher, et d'un mot nous sance.
El lescrie des Theissins sout moutés vers out trônel.
Le roi vient. Par ma voix le celt va lui parfer;
Le destina à sea you verient se devoluer.
Les temps sont arrivés; cette grande journee.
Va du penjete et de steinée.

#### SCÉNE III.

OEDIPE, JOCASTE, LE GRAND-PRÈTRE, ÉGINE, DIMAS, ARASPE, LE CHOUR.

#### GEDIPE.

Peuple qui, dans ce temple apportant vos donleurs, Présentez à no dieux des offrandes de pleurs, Que ne puis-je sur moi détournant leurs vengeances, De la mort qui vous suit étouffer les semences! Mais unroin éstay un homme en ceommundanger, Et tout ce qu'il peut faire est de le partager. (Au grand-portre.)

Vous, ministre des dieux que dans Thèbe on adore, Dédaignent-ils toujours la voix qui les implore? Verront-ils sans pitié finir nos tristes jours? Ces maltres des lumains sont-ils muets et sourds?

LE GRAND-PRÈTRE.

Roi, peuple, écoutez-moi. Cette muit, à ma vue,
Du eiel sur nos autels la flamme est descendue;
L'ombre du grand Lafus a paru permi nous,
Terrible et respirant la haine et le comroux.

- Une effrayante voix s'est fait alors entendre : « Les Thébains de Laius n'ont point venge la cendre ;
- » Le meurtrier du roi respire en ces états,
- » Et de son souffle impur infecte vos climats.
- If faut qu'on le connaisse, it faut qu'on le punisse.
   Peuple, votre saint dépend de son supplice.
   CENTE.
   Thébains, le l'avouerai, vous sonffrez justement.

D'un crine inexessable un ruie chiliment. Lalus vous ciait, leer, et votre néglignee De ses males sacreis a traib la vengeance. Tel est souvent le sort des plus jusées des rois '! Tant qu'il sontsus la terre on respecte leurs lois, to porte jusqu'are, ciace leur sieve suprème ; Adores de leur pesuje, ils sont des dieux eux-méme; Mais après leur trepa que sont-lès de voy peut? Your céniguet l'enceus que vous larillere pour eux; La vertu qu'in explus est biente donnée. La vertu qu'in explus est biente donnée. La vertu qu'in explus est biente donnée La vertu qu'in explus est biente dourneux, Le sangé evuer en d'évére outre vous.

A paisons son murmure, et qu'au lieu d'hécatombe Le sang du neurtire soit versé un sa tombe. A chercher le coupable appliquons tous nos soits. Quoif de la mort du roi n'a-t-on pas de temolus? Et n'a-t-on jamais pu, parmi tant de prodiges, De ce crime impuni retrouver les vestiges? On m'avait tonjours dit que ce fut un 'Thelain Qui leva sur son prince une coupable main.

(A Jocaste.)
Ponr moi qui , de vos mains recevant sa couronne .

Aux premières représentations, on appliqua ces vers à Louis XIV, dont la mémoire avait été ontragée avec foreur par les Parisiens, mais que déjà ils commençarent à regretter. (h.)

Deux aus après sa mort ai monte sur son trône, Madame, jusqu'ici, respectant vos douleurs, Je n'ai point rappele le sujet de vos pleurs; Et, de vos seuls périls chaque jour alarmée, Mon ame à d'autres soins semblait être fermée. IOCASTE. Seigneur, quand le destin, me réservant à vous,

Par un coup imprévu m'enleva mon époux, Lorsque, de ses états parcourant les frontières, Ce heros succomba sous des mains meurtrières Phorbas en ce voyage était seul avec lui; Phorbas était du roi le conseil et l'appui : Laius, gai connaissait son zèle et sa prudence, Partageait avee lui le poids de sa puissance. Ce fut lui qui du prince, à ses yeux massacré, Rapporta dans nos murs le corps déliguré : Perce de coups lui-même il se trainait à peine ; Il tomba tout sangiant aux genoux de sa reine : « Des inconnus, dit-il, ont porté ees grands coups; » Ils ont devant mes yeux massacré votre époux; » Ils m'ont laissé mourant, et le pouvoir céleste » De mes jours malheureux a raninié le reste. » Il ne m'en dit pas plus; et mon cœur agité Voyait fuir loin de [ui la triste vérité; Et peut-être le eiel, que ce grand crime irrite, Déroba le coupable à ma juste poursuite : Pent-être, accomplissant ses décrets éternels, Afin de nous punir, il nous lit criminels. Le sphinx bientôt après desola cette rive: A ses seules fureurs Thèbes fut attentive : Et l'on ne pouvait guère, en un pareil effroi, Venger la mort d'autrui quand on tremblait pour soi.

ŒDIPE. Madame, qu'a-t-on fait de ce sujet fidèle? JOCASTE.

Seigneur, on paya mal son service et son zèle. Tout l'état en secret était son ennemi : Il était trop puissant pour n'être point hai : Et du peuple et des grands la eolère insensée Brûlait de le punir de sa faveur passée. On l'aeeusa lui-même, et d'un commun transport Thèbe entière à grands cris me demanda sa mort : Et moi, de tous eôtés redoutant l'injustice, Je tremblai d'ordonner sa grace ou son supplice. Dans un château voisin conduit secrètement, Je dérobai sa tête à leur emportement. Là, depuis quatre hivers, ce vieillard vénérable, De la faveur des rois exemple déplorable, Sans se plaindre de moi ni du peuple irrité, De sa seule innocence attend sa liberté. CEDIPE.

(A sa suite.)

Madame, e'est assez... Courez, que l'on s'empresse : 1 On on ouvre sa prison, qu'il vienne, qu'il paraisse, Moj-même devant vons je veux l'interroger. J'ai tout mon penple ensemble et Laius à venger.

Il faut tout écouter; il faut d'un œil sévère Sonder la profondeur de ce triste mystère. Et vous, dieux des Thébains, dieux qui nous exaucez, Punissez l'assassin, vous qui le connaissez! Soleil, cache à ses yenx le jour qui nons éclaire! Qu'en horreur à ses fils , exécrable à sa mère, Errant, abandonné, proscrit dans l'univers. Il rassemble sur lui tous les maux des enfers; Et que son corps sanglant, privé de sépulture, Des vautours devorants devienne la pâture!

LE GRAND-PRÊTEE.

A ces serments affreux nous nous unissons tous. CEDIPE. Dieux, que le erime seul éprouve enfin vos conps! Ou si de vos décrets l'éternelle justice Abandonne à mon bras le soin de son supplice, Et si vous êtes las enfin de nous hair, Donnez, en commandant, le pouvoir d'obéir. Si sur un inconnu vous poursuivez le crime. Aelievez votre ouvrage et nommez la vietime. Vous, retournez au temple; allez, que votre voix Interroge ces dieux une seconde fois; One vos vænx parmi nons les forcent à descendre : S'ils out aimé Lafus, ils vengeront sa cendre; Et conduisant un roi facile à se tromper, Ils marqueront la place où mon bras doit frapper.

### ----ACTE SECOND.

SCÉNE L

JOCASTE, ÉGINE, ARASPE, LE CHOEUR.

ARASPE. Oui, ce peuple expirant, dont je suis l'interprète. D'une commune voix accuse Philoctète, Madame : et les destins, dans ce triste séjour, Pour nous sanver, sans doute, ont permis son retour.

JOCASTE. Ou'ai-je entendu, grands dienx! ÉGINE.

> Ma surprise est extrême!... JOCASTE.

Oni? lui! qui? Philoctète!

ARASPE. Oui, madame, lui-même. A quel autre, en effet, pourraient-ils imputer

Un meurtre qu'à nos yeux il sembla méditer? Il haissait Laius, on le sait; et sa haine Aux yeux de votre époux ne se caeltait qu'à peine : La jennesse imprudente aisément se trahit; Son front mal déguisé découvrait son dépit. J'ignore quel sujet animait sa colère;

Mais au seul nom du roi, trop prompt et trop sincère, ¿ Esclave d'un courroux qu'il ne pouvait dompter, Jusques à la menace il osa s'emporter : Il partit; et, depuis, sa destinée errante Ramena sur nos bords sa fortune flottante. Même il était dans Thèbe en ces temps malheureux Que le ciel a marqués d'un parricide affreux : Depuis ce jour fatal, avec quelque apparence De nos peuples sur lui tomba la défiance. Que dis-je? assez long-temps les soupçons des Thé-Entre Phorbas et lui flottèrent incertains : Cependant ce grand nomqu'il s'acquit dans la guerre, Ce titre si fameux de vengeur de la terre, Ce respect qu'aux héros nous portons malgré nous, Fit taire nos soupçons, et suspendit nos coups. Mais les temps sont changes : Thèbe, en ce jour funes-D'un respect dangereux dépouillera le reste ; En vain sa gloire parle à ces cœurs agités, Les dieux veulent du sang, et sont seuls écoutés. PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR.

O reine l'ayez pitié d'un peuple qui vous aime. Imitez de ces dieux la justice suprême; Livrez-nous leur victime; adressez-leur nos vœux : Qui peut mieux les toucher qu'un cœur sidigne d'eux? JOCASTE.

Pour fléchir leur courroux s'il ne faut que ma vie, Hélas! c'est sans regret que je la sacrifie. Thebains, qui me crovez encor quelques vertus. Je vous offre mon sang : n'exigez rien de plus. Allex.

#### SCENE II.

JOCASTE, EGINE.

ÉGINE. Que je vous plains!

JOCASTE.

Hélas! je porte envie A ceux qui dans ces murs ont terminé leur vie. Quel état ! quel tourment pour un cœur vertueux ! ÉGINE.

Il n'en faut point douter, votre sort est affreux? Ces peuples, qu'un faux zèle aveuglement anime, Vont bientôt à grands cris demander leur victime. Je n'ose l'accuser ; mais quelle horreur pour vous Si vous trouvez en lui l'assassin d'un époux! JOCASTE.

Et l'on ose à tous deux faire un pareil outrage! Le crime, la bassesse cut été son partage! Egine, après les nœuds qu'il a fallu briser. Il manquait à mes maux de l'entendre accuser. Apprends que ces soupçons irritent ma colère, Et qu'il est vertueux, puisqu'il m'avait su plaire. ÉGINE.

Cet amour si constant...

JOCASTE.

Ne crois pas que mon cifur De cet amour funeste ait pu nourrir l'ardeur. Je l'ai trop combattu. Cependant, chère Egine, Quoi que fasse un grand cœur où la vertu domine, On ne se cache point ces secrets mouvements, De la nature en nous indomptables enfants; Dans les replis de l'âme ils viennent nous surprendre : Ces feux qu'on croit éteints renaissent de leur cendre : Et la vertu sévère, en de si durs combats,

Résiste aux passions et ne les détruit pas. ÉGINE.

Votre douleur est juste autant que vertueuse, Et de tels sentiments... JOCASTE.

Oue je suis malheureuse! Tu connais, chère Egine, et mon cœur et mes maux; J'ai deux fois de l'hymen allumé les flambeaux; Denx fois, de mon destin subissant l'injustice, J'ai change d'esclavage, ou plutot de supplice; Et le seul des mortels dont mon cœur fut touché A mes vœux pour jamais devait être arraché. Pardonnez-moi, grands dieux, ce souvenir funeste, D'un feu que j'ai dompté c'est le malheureux reste. Egine, tu nous vis l'un de l'autre charmés, Tu vis nos nœuds rompus aussitôt que formés : Mon souverain m'aima, m'obtint malgré moi-même; Mon front chargé d'ennuis fut ceint du diadème; Il fallut oublier dans ses embrassements Et mes premiers amours, et mes premiers serments. Tu sais qu'à mon devoir tout entière attachée.

J'étouffai de mes sens la révolte cachée; Que, déguisant mon trouble et dévorant mes pleurs, Je n'osais à moi-même avouer mes douleurs.... ÉGINE.

Comment donc ponviez-vous du jouz de l'hyménée Une seconde fois tenter la destinée? JOCASTE.

Helas!

ÉGINE. M'est-il permis de ne vous rien cacher?

JOCASTE. Parle.

ÉGINE.

OEdipe, madame, a paru vous toucher; Et votre errur, du moins sans trop de résistance, De vos états sauvés donna la récompense. JOCASTE.

Ah! grands dieux!

ÉGINE. Était-il plus heureux que Laius, Ou Philoctète absent ne vous touchait-il plus? Entre ces deux héros étiez-vous partagée? TOC LETY

Par un monstre cruel Thèbe alors ravagée A son libérateur avait promis ma foi :

Et le yainqueur du sphinx était digne de moi-ÉGINE. JOCASTE.

Vous l'aimiez?

Je sentis pour lui quelque tendresse : Mais que ce sentiment fut loin de la faiblesse! Ce n'était point, Egine, un feu tumultueux, De mes sens enchantés enfant impétueux; Je ne reconnus point cette brûlante flamme Oue le seul Philoctète a fait naltre en mon âme. Et qui, sur mon esprit répandant son poison, De son charme fatal a seduit ma raison. Je sentais pour OEdipe une amitié sévère, OEdipe est vertueux, sa vertu m'était chère ; Mon cœor avec plaisir le voyait élevé Au trône des Thébains qu'il avait conservé. Cependant sur ses pas aux autels entraînée, Egine, je sentis dans mon âme étonnée Des transports inconnus que je ne conçus pas; Avee horreur enfin je me vis dans ses bras. Cet hymen fut conclu sous un affreux augure : Egine, je voyais dans nne nuit obscure, Près d'OEdipe et de moi, je voyais des enfers Les gouffres éternels à mes pieds entr'ouverts ; De mon premier époux l'ombre pâle et sanglante Dans cet abime affreux paraissait menaçante : Il me montrait mon fils, ce fils qui dans mon flanc Avait été formé de son malheureux sang : Ce fils dont ma pieuse et barbare injustice Avait fait à nos dieux un secret sacrifice : De les suivre tous deux ils semblaient m'ordonner : Tous deux dans le Tartare ils semblaient m'entrainer. De sentiments confus mon âme possédée Se présentait toujours cette effroyable idée; Et Philoctète encor trop présent dans mon cœur De ce trouble fatal augmentait la terreur.

J'entends du bruit, on vient, je le vois qui s'avance. JOCASTE.

C'est lui-même; je tremble : évitons sa présence.

#### SCÈNE III.

JOCASTE, PHILOCTETE.

PHILOCTÈTE.

Ne fuyez point, madame, et cessez de trembler: Osez me voir, osez m'entendre et me parler. Ne craignez point ici que mes jalouses larmes De votre hymen henrenx troublent les nonveaux char-N'attendez point de moi des reproches honteux, [mes : Ni de lâches sonpirs indignes de tous deux. Je ne vous tiendral point de ces discours vulgaires Oue dicte la mollesse aux amants ordinaires, Un ereur qui vous chérit, et, s'il faut dire plus,

S'il vous souvient des nœuds que vous avez rompus. Un cœur pour qui le vôtre avait quelque tendresse, N'a point appris de vous à montrer de faiblesse. JOCASTE.

De pareils sentiments n'appartenaient qu'à nous; J'en dois donner l'exemple, ou le prendre de vous. Si Jocaste avec vous n'a pu se voir unie, Il est juste avant tout , qu'elle s'en justifie. Je vous aimais, seigneur : une suprême loi Toujours malgré moi-même a disposé de moi; Et du sphinx et des dieux la fureur trop connue Sans doute à votre oreille est deià parvenue: Vous savez quels fléaux ont éclaté sur nous. Et au OEdine ....

PHILOCTÈTE. Je sais qu'Œdipe est votre époux; Je sais qu'il en est digne ; et , malgré sa jeunesse , L'empire des Thebains sauve par sa sacesse. Ses exploits, ses vertus, et surtout votre choix. Irois. Ont mis cet heureux prince au rang des plus grands Ah! pourquoi la fortune, à me nuire constante Emportait-elle ailleurs ma valeur Improdente? Si le vainqueur du sphinx devait vous conquérir, Fallait-il luin de vous ne chercher ou'à perir? Je n'aurais point percé les ténèbres frivoles D'un vain sens déguisé sous d'obscures paroles : Ce bras, que votre aspect ent encore animé. A vaincre avec le fer était accontumé : Du monstre à vos genoux l'eusse apporté la tête. D'un autre cependant Jocaste est la conquête! Un autre a pu jouir de cet excès d'honneur. JOCASTE.

Vous ne connaissez pas quel est votre malheur PHILOCTÈTE. Je perds Alcide et vous : qu'aurais-je à craindre enco-

JOCASTE. fre? Vous êtes en des lieux qu'un dieu vengeur abhorre : Un feu contagieux annonce son courroux. Et le sang de Laius est retombé sur nous. Du ciel qui nous poursuit la justice outragée

Venge ainsi de ce rol la cendre négligée : On doit sur nos autels immoler l'assassin : On le cherche, on yous nomme, on yous accuse enfin. PHILOCTÈTE.

Madame, je me tais; une pareille offense Etonne mon courage et me force an silence Qui? moi, de tels forfaits! moi, des assassinats! Et que de votre époux.... Vous ne le croyez pas.

JOCASTE. Non, je ne le crois point, et c'est vous faire injure Que daigner un moment combattre l'imposture, Votre cœur m'est connu , vous avez eu ma foi, Et vous ne pouvez point être indigne de moi. Oubliez ces Thebains que les dieux abandonnent, Trop dignes de perir depuis qu'ils vous soupçonnent. Fuyez-moi, c'en est fait : nous nous aimions en vain ; Les dieux vous réservaient un plus noble destin : Vous étiez ne pour eux : leur sagesse profonde N'a pu fixer dans Thèbe un bras utile au monde. Ni souffrir que l'amour, remplissant ce grand eœur, Encisainat près de moi votre obscure valeur. Non . d'un lien charmant le soin tendre et timide Ne doit point occuper le successeur d'Alcide : De toutes vos vertus comptable à leurs besoins, Ce n'est qu'aux malheureux que vous devez vos soins. Déià de tous côtés les tyrans reparaissent : Hercule est sous la tombe, et les monstres renaissent : Allez, libre des feux dont vous fûtes épris. Partez, rendez Hercule à l'univers surpris. Seigneur, mon époux vient, souffrez que je vous lais-Non que mon cœur troublé redoute sa faiblesse; [se : Mais j'aurais trop peut-être à rougir devant vous, Puisque je vous aimais, et qu'il est mon époux.

#### SCÈNE IV.

OEDIPE, PHILOCTETE, ARASPE, PHILOCTÈTE.

Araspe, e'est donc là le prince Philoctète?

Oui, c'est lui qu'en ces murs un sort aveugle jette, Et que le ciel encore, à sa perte animé, A souffrir des affronts n'a point accontumé. Je sais de quels forfaits on veut noircir ma vie; Seigneur, n'attendez pas que je m'en justifie J'ai pour vons trop d'estime; et je ne pense pas Oue vous puissiez descendre à des soupcons si bas. Si sur les mêmes pas nous marchons l'un et l'autre . Ma gloire d'assez près est unie à la vôtre. Thésée, Hercule, et moi, nous vous avons montré Le chemin de la gloire où vous étes entré. Ne déshonorez point par une calomnie La splendeur de ces noms où votre nom s'allie; Et soutenez surtont par un trait généreux L'honneur que vous avez d'être placé près d'eux.

CEDIFE. Etre utile aux mortels, et sauver cet empire, Voilà, seigneur, voilà l'honneur seul où i'aspire, Et ce que m'ont appris en ces extrémités Les héros que j'admire et que vous imitez. Certes, je ne veux point vous imputer un crime: Si le ciel m'ent laissé le choix de la victime, Je n'aurais immolé de victime que moi : Mourir pour son pays, c'est le devoir d'un roi; C'est un honneur trop grand pour le céder à d'autres. J'aurais donné mes jours et défendu les vôtres; J'aurais sauvé mon penple nne seconde fois; Mais, seigneur, je n'ai point la liberté du choix. C'est un sang criminel que nous devons répandre : Vous êtes accusé, songez à vous défendre; Paraissez innocent; il me sera bien doux

D'honorer dans ma cour un héros tel que vous; Et je me tiens heureux s'il faut que je vous fraite. Non comme un accusé, mais comme Philoctète. PHILOCTÈTE.

Je venx bien l'avouer; sur la foi de mon nom J'avais osé me croire an-dessus du soupçon. Cette main qu'on accuse, au défaut du tonnerre, D'infâmes assassins a délivré la terre; Hercule à les dompter avait instruit mon bras . Seigneur, qui les punit ne les imite pas. ŒDIPE.

Ah! je ne pense point qu'aux exploits consacrées Vos mains par des forfaits se soient déshonorées, Seigneur; et si Laïus est tombé sous vos coups, Sans doute avec honneur il expira sous vous : Vous ne l'avez vaincu qu'en guerrier magnanime; Je vous rends trop justice,

PHILOCTÈTE. Eh! quel serait mon crime? Si ce fer chez les morts eut fait tomber Lains, Ce n'eût été pour moi qu'un triomphe de plus. Un roi pour ses sujets est nn dieu qu'on révère; Pour Hercule et pour moi, c'est un homme ordinaire. J'ai défendu des rois : et vous devez songer Oue j'ai pu les combattre, avant pu les venger.

CEDIPE. Je connais Philoctète à ces illustres marques : Des guerriers comme vons sont égaux aux monarques; Je le sais : cependant, prince, n'en doutez pas, Le vainqueur de Lafus est digne du trépas; Sa tête répondra des malheurs de l'empire;

PHILOCULTS.

Ce n'est point moi : ce mot doit vous suffire.

Et yous...

Seigneur, si e'était moi, j'en ferais vanité : En vous parlant ainsi, je dois être écouté. C'est aux hommes communs, aux âmes ordinaires A se justifier par des movens vulgaires : Mais un prince, un guerrier, tel que vous, tel que Quand il a dit un mot, en est cru sur sa foi. Imoi, Du meurtre de Laius OEdipe me soupçonne; Ah! ce n'est point à vous d'en accuser personne : Son sceptre et son épouse ont passé dans vos bras, C'est vous qui recueillez le fruit de son trépas. Ce n'est pas moi surtout de qui l'heureuse andace Disputa sa déponille et demanda sa place. Le trône est un objet qui n'a pu me tenter:

Toujours libre avec lui, sans sujets et sans maltre, J'ai fait des souverains', et n'ai point voulu l'être '. · Le 29 mai 1801, sous le consulat de Buonaparte, le roi d'Étrurie Louis Ir. qui lui devait sa couronne, assistait à une représentation d'Of dipe, au Théatre-Français. On y applaudit, à

Hercule à ce haut rang dédaignait de monter.

plusieurs reprises, le vers l'el feit des souver: les , et n'al point veute l'étre Mais c'est trop me défendre et trop m'humiller : La vertu s'avilit à se justiller. ŒDIPE.

Votre vertu m'est chère, et votre orgueil m'offense, On vons jugera, prince; et si votre innocence De l'équité des lois n'a rien à redouter, A vec plus de splendeur elle en doit éclater. Demenrez parmi nous...

PHILOCTÈTE.

L'y resteral, sans doute :

Il y va de ma gloire; et le ciel qui m'écoute Ne me verra partir que vengé de l'affront Dout vos sonpçons honteux ont fait rougir mon front.

#### SCÈNE V.

#### OEDIPE, ARASPE.

CDIPE. Je l'avouerai , j'ai peine à le croire counable. D'un cœur tel que le sien l'audace inébraulable Ne sait point s'abaisser à des déguisements : Le mensonge n'a point de si hauts sentiments. Je ne puis voir en lui cette bassesse infâme. Je te dirai bien plus; je rougissais dans l'âme De me voir obligé d'accuser ee grand conr : Je me plaignais à moi de mon trop de rigueur. Nécessité cruelle attachée à l'empire! Dans le cour des humains les rois ne penvent lire ; Souvent sur l'innocence ils font tomber leurs coups , Et nous sommes , Araspe , injustes malgré nous. Mais que Phorbas est lent pour mon impatience! C'est sur lui seul enfin que j'ai quelque espérance ; Car les dieux irrités ne nous répoudent plus : Ils ont par leur silence expliqué leur refus. ARASPE.

Tandis que par vos soins vous pouvez tout apprendre, Quel besoin que le ciel ici se fasse entendre? Ces dieux dont le pontife a promis le secours, Dans leurs temples, seigneur, n'habitent pas toujours, On ne voit point leur bras si prodigue en miracles : Ces antres, ces trépieds, qui rendent leurs oracles, Ces organes d'airain que nos mains ont formés, Toujours d'un souffle pur ne sont pas auimés. Ne nous endormons point sur la foi de leurs prêtres ; Au pied du sanctuaire il est souvent des traitres, Qui, nous asservissant sous un pouvoir sacré, Font parler les destins, les font taire à leur gré. Voyez, examinez avee un soin extrême Philoctète, Phorbas, et Jocaste elle-même. Ne nous fions qu'à nous : voyons tout par nos veux : Ce sont là nos trépieds, nos oracles, nos dieux, CEDIPE

Serait-il dans le temple un cœur assez perfide?....
Nou, si le ciel enfin de nos destins décide,
On ne le verra point mettre en d'indignes mains

Le depôt précieux du salut des Thébains. Le vais, je vais moi-même, accusant leur silence, Par mes venux redoubles fléchir leur inclémence. Toi, si pour me servir tu montres quelque ardeur, De Phorbas que j'attends cours hâter la leateur : Dans l'état déplorable où tu vois que nous sommes, Le veux interrogre et les dieux et les hommes.

### ACTE TROISIÈME.

#### \_\_\_

### SCÈNE I.

### JOCASTE, EGINE.

JOGASTE.

Oui, j'attends Philoctète, et je veux qu'en ces lieux
Pour la dernière fois il paraisse à mes yeux.

ÉGINE.

Mahane, vous saver jusqu'à quelle insolence. Le peuple a de sex is fait unotre li liescene : Cer Thebains, que la mort assiege à tout moment, Viettleache leur satut que de son chitament ; Viettleache, femmes, enfants, que leur malbeur secatorsa sont inderesse à le trouver compable. (Be, Vous entendez d'iel leurs cris sóditions; la denamente son sang de la part de nos dieux. Pour rez-vous résistre à tant de violence? Deurrez-vous le revirt et prendre au défense?

Moi! si je la prendrai? dissent toos les Thébains Porter jusque sur moi leurs parriéides mains, Sous ese murs tout finansat dussé; étre écraves, Je ne trahirai point l'innocence accusée. Mais nue juste erainte occupe mes espits : Mon cœur de ce héros fut astréois egris; Ou le sait : on dir aque je loi sareifie Ma gbiere, mes éponx, mes diens, et ma patrie; Que mon cœur brâle enoore.

ÉGINE.

Ah! calmez cet effroi :

Cet amour malheureux n'eut de témoin que moi ;

Et jamais...
JOCASTE.

Que dis-tal crusi-ta qu'une princesse poisse jamais carber à nisire ou sa tendress? Des courtisses ser nous les losquiets regards Avec avidité tomben de toutes parts. A travers les respects leurs troupeuses souplesses de l'entèrent dans no corrar et cherchent nos failséeses, A tour malignité rien n'échappe et ne fuit; l'une ent met, un sopié, un coup d'ul inous traits ; Tout parte coutre nous, jusqu'à notre ailence; El quaud leur artifice et leur perseyrance. Ont enfin, malgre nous, arraché nos secrets, Alors avec éclat leurs discours indiscrets, Portant sur notre vie une triste lumière, Vont de nos passions remplir la terre entière.

Vont de nos passions remplir la terre entière. ggne. Eh! qu'avez-vous madame, à craindre de leurs coups?

Quels regards si perçants sont dangereux pour vous? Quel secret pénétré peut flétrir votre gloire? Si l'on sait votre amour, on sait votre victoire : On sait que la vertu fut toujours votre appui. JOCASTE.

Bl c'est cette verta qui me trouble aujourd'hoi. Demot-rèe, a hi secuse traigiours pompet et sèrère, le porte aur moi-même un regard trop austère; Pena-dre je me juge avec trop de rigueur : Mais enfie l'Albiette a reigne sur mon courrie, Mais enfie l'Albiette a reigne sur mon courrie, La verta ai le temps et font point effecté e Que dis-je je ne ais, quand je auvre ses jours, Si a seuie equite m'appelle à ons cessurs; Ma pitie me parait trop semble et trop tendre ; Lessen trembler mo hers tout pret à deféndre; de me reproche enfin mes boutie et mes soits : de le servitam liser (de present mois-

Mais voulez-vous qu'il parte?

JOCASTE.

Oni, je le veux sandoute; C'est ma seule espérance; et pour peu qu'il m'écoute, Pour peu que ma prière ait sur lui de ponvoir, Il faut qu'il se prépare à ne me plus revoir. De ces funestes lieux qu'il d'écarte, qu'il fuie, Qu'il sauve en a'ébignant et ma gloire et sa vie. Mais qui peut l'arrêter ? il devrait être ici. Chère Egine, va, cours.

#### SCÈNE II.

JOCASTE, PHILOCTÈTE, EGINE.

JOCASTE.

Ah li prince, vous voici!

Dans le mortel effroi dont mon âme est énue,
le ne m'excuse point de cherchier votre vue:
Mon devoir, il est vrai, m'ordonne de vous fuir;
le dois vous oublier, et non pas vons trahir:
Le crois que vous savez le sort qu'on vous anortée.

PHILOCTÈTE.
Un vain peuple en tumulte a demandé ma tête :
Il souffre, il est injuste, il faut ini pardonner.
JOGASTE.

Gardez à ses fureurs de vous abandonner. Partez; de votre sort vons étes encor maître; Mais ce moment, seigneur, est le dernier peut-être Où je puis vous sauver d'un indigne trépas. Fuyez; et loin de moi précipitant vos pas, Pour prix de votre vie heureusement sauvée, Oubliez que c'est moi qui vous l'ai couservée. PRILOCTÈTE.

Diagnes montrer, madanto, à mon ceut agité Noins de composion et plas de ferrantés; Perférez, comme moi, mon homeur à ma vie; Commandre que de meure, et non pass que fe fuie; Et ne me forcez point, quand je suis innocent; A derenir coupalle en vous obléssan. Des hiera que m'a ravis la colère celeste, Ma gloire, mon homeur est le seul qui ne reste. Ne m'ôter pas ce hien dont je suis si jaloux, Et ne m'ordomez pad 'éve indique de vous. J'ai véen, J'ai rempil na triste destince. J'ai véen, J'ai rempil na triste destince de vous. Hallance à votre époux ma parole est doncsis, Je ne sais point encore comme on manque de foi. DOLSATE.

Seigneur, au nom des dieux, au nom de estele flamme Dont la triate Joesse avait touché votre âme, Si d'une si parfaite et si tendre amitié Vous conservez encor un reste de pitié, Enfin s'il vous souvient que, promis l'un à l'autre, Autredis mon bonheur a dépendu du vôtre, Daignez sauver des jours de glore environnés, Des jours à qui les mieus ont été destinés!

Je vous les conservai; je veux que leur carrière per vous, de vou retuis, soit digne tout milère. J'ai vieu loin de vous, mais mon sort est trop beau. Si l'emporte, e mourant, voire resinan en tombreu. Qui sait mirine, qui sait, si d'un regard propier Le ciel ne verra point ce sanglant accrifice? Qui sait si as clémence, au sein de vos états, pour m'immonér a vous na point conduit mes pass? Peu-t-étre il me devait cette grâce infinie De conserver vo signours aux dépens de ma vie; Peu-t-étre d'un sang pur il peut se contenter. El le mien vaut du moins qu'il disigne l'accepter.

#### SCENE III.

OEDIPE, JOCASTE, PHILOCTÈTE, ÈGINE, ARASPE, suite.

#### ŒDIPE.

Prince, ne craignes point l'impúteux caprise 'D'an peuplé cut in vois presse votre supplice : J'al calmé son tumulte, et même contre lui de vous riens, s'il fent, présenter mon appui. On vous a soupçanné; le peuplé a dû le faire. Moi qui ne juge point ainsi que le valgaire, de voudrais que perçant un mange odieux, 1964 votre innocere c'datal à leur youte. Non espré lincertain, que rien n'à pu résoute. Non espré lincertain, que rien n'à pu résoute. C'est au eiel que j'implore à me déterminer. Ce ciel enfin s'apaise, il veut nous pardonner: Et bientôt, retirant la main qui nous opprime, Par la voix du grand-prêtre il nomme la victime; Et je laisse à nos dieux, plus éclairés que nous, Le soin de décider entre mon peuple et vous. PHILOCTÈTE.

Votre équité, seigneur, est inflexible et pure ;] Mais l'extrême justice est une extrême injure : Il n'en faut pas toujours écouter la rigueur. Des lois que nous suivons la première est l'honneur. Je me suis vu reduit à l'affront de répondre A de vils delateurs que j'ai trop su confondre. Ah! sans vous abaisser à cet indigne soin, Seigneur, il suffisait de mol seul pour témoin : C'était, c'était assez d'examiner ma vie: Hercule, appui des dieux et vainqueur de l'Asie, Les monstres, les tyrans, qu'il n'apprit à dompter, Ce sont là les témoins qu'il me faut confronter. De vos dieux cependant interrogez l'organe : Nous apprendrons de lui si leur voix me condamne. Je n'ai pas besoin d'eux, et j'attends leur arrêt Par pitié pour ce peuple, et non par intérêt,

#### SCENE IV.

OEDIPE, JOCASTE, LE GRAND-PRETRE, ARASPE, PHILOCTÈTE, ÉGINE, SUITE, TR CHIEUR

CEDIPE

Elibien l'les dieux, touchés des verux qu'on leur adres-Suspendent-ils enfin leur fureur vengeresse? [se. Quelle main parricide a pu les offenser? PHILOCYÈTE.

Parlez, quel est le sang que nous devons verser? LE GRAND-PRÊTER. Fatal présent du ciel! science malheureuse!

Qu'aux mortels curieux vous êtes dangereuse! Plût aux cruels destins qui pour moi sont ouverts. Que d'un voile éternel mes yeux fassent couverts! PRILOCTÈTE.

Eh bien! que venez-vous annoncer de sinistre? COIPE.

D'une haine éternelle êtes-vous le ministre?

PHILOCTÈTE. Ne craignez rien.

CEDIPE.

Les dieux veulent-ils mon trépas? LE GRAND-PRÈTRE, à OEdipe. Ah! si vous m'en croyez, ne m'interrogez pas. CEDIPE.

Quel que soit le destin que le ciel nous annonce. Le salut des Thébains dépend de sa réponse. PHILOCTÈTE.

Parlez.

CEDIPS. Songez qu'OEdipe... LE GRAND-PRÉTRE.

Ayez pitié de tant de malheureux; Œdipe est plus à plaindre qu'eux. PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR. OEdipe a pour son peuple une amour paternelle;

Nous joignons à savoix notre plainte éternelle. Vous à qui le ciel parle, entendez nos clameurs. DEUXIÈME PERSONNAGE DU CHŒUR.

Nous mourons, sauvez-nous, détournez ses fureurs; Nommez cet assassin, ce monstre, ce perfide.

PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR. Nos bras vont dans son sang laver son parricide.

LE GRAND-PRÊTRE. Peuples infortunes, que me demandez-yous? PREMIER PERSONNAGE DU CHICEUR.

Dites un mot, il meurt, et vous nous sauvez tous. LE GRAND PRÊTRE.

Quand vous serez instruits du destin qui l'accable . Vous frémirez d'horreur au seul nom du coupable. Le dieu qui par ma voix vous parle en ce moment, Commande que l'exil soit son seul châtiment : Mais bientôt, éprouvant un désespoir funeste. Ses mains ajouteront à la rigueur céleste. De son supplice affreux vos yeux seront surpris,

Et vous croirez vos jours trop payés à ce prix. CEDIPE. Obéissez.

PHILOCTÈTE.

Parlez. CEDIPE. C'est trop de résistance. LE GRAND PRÉTRE, à OEdine. C'est vous qui me forcez à rompre le silence.

ŒDIPE. Que ces retardements allument mon courroux!

LE GRAND-PRÊTRE. Vous le voulez... eh bien!.. c'est... GDIPE.

Moi?

Achève: qui? LE GEAND-PRÊTRE.

Votes

ŒDIPK.

LE GRAND-PRÊTRE. Vous, malheureux prince. DEUXIÈME PERSONNAGE. Ah! que viens-1e d'entendre!

JOCASTE. Interprète des dieux , qu'osez-vous nons apprendre? (A Œdipe.)

Qui, vous! de mon époux vous seriez l'assassin? Vous à qui i'ai donné sa couronne et ma main? Non, seigneur, non : des dieux l'oracle nous abuse : Votre vertu dément la voix qui vous accuse.

#### QEDIPE, ACTE III, SCÈNE V.

PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR. O ciel, dont le pouvoir préside à notre sort, Nommez une autre tête, ou rendez-nous la mort.

"PHILOCIFIC.

N'attender point, seigneur, outrage pour outrage; Je ne titeres joint un indigne avantage Dar revers inough of uson presse à mers yout; Je rous cress innocent malgre la voix des diexx. Je rous cress in landece entin qui vous est due, Et que ce peuple et vous ne in èvre point rembe.

Et que ce peuple et vous se in èvre point rembe.

Et que ce vous je me hauten pas.

Un prêtre, quel qu'il noit, quelque dieu qui l'inspire.

Un prêtre, quel qu'il noit, quelque dieu qui l'inspire.

Quel excès de vertu! mais quel comble d'horreur! L'un parle en demi-dieu, l'autre en prêtre imposteur.

(Au grant-print)
Voils dunc des autles quel est le privilége!
Grace à l'impunité, la bouche sacrifége,
Pour accuser ton roi d'un forfait odieux.
Abuse insolemment du commerce des dieux!
Tu crois que mon courrous doit respecter encore
Le ministère saint que ta main déshonore.
Traitre, au pied des autles il faudrait l'immoler,
A l'aspect de tes dieux que ta voix fait parier!

LE GRAND-PRETRE. Ma vie est en vos mains, vous en êtes le maître : Profitez des moments que vous avez à l'être; Aujourd'hui votre arrêt vous sera prononcé. Tremblez, malheureux roi, votre règne est passé; Une invisible main suspend sur votre tête Le glaive menaçaut que la vengeance appréte; Bientôt, de vos forfaits vous-même épouvanté, Fuvant loin de ce trône où vous êtes monté. Privé des feux sacrés et des eaux salutaires, Remplissant de vos cris les antres solitaires, Partout d'un dien vengeur vous sentirez les coups : Vous chercherez la mort : la mort fuira de vous. Le ciel, ce ciel témoin de tant d'objets funèbres, N'aura plus pour vos yeux que d'horribles ténèbres : Au crime, au châtiment malgre vous destiné, Vous seriez trop beureux de n'être iamais né. CEDIPE.

D'ai forcé jusqu'ici ma colère à l'entendre: Si ton sung méritait qu'on daignaît le répandre, De ton juste trèpan ures repards satisfaits De ta prédiction préviendraient les effets. Va, finis, n'exeite plus le transport qui m'agite, Er respecte un courroux que ta prévence irrite; Fuis, d'un mensonge indigne abominable auteur. LE GARAP-PERGE.

LE GRAND-PRETRE.

Vous me traitz tonjours de traitre et d'imposteur :

Votre père autrefois me croyait plus sincère.

GENPE.

Arrête : que dis-tu? qui? Polybe mou père...

#### SCÉNE V.

### GEDIPE, PHILOCTÈTE, JOCASTE.

Ces derniers mots me rendent immobile:
Je ne sais où je suis; ma furem es tinrquille:
Il me semble qu'un dieu descendt parmi nous,
Mattre de mes transports, enchaîne mon courroux,
El, prêtant au pontife une force divine,
Par sa terrible voix m'annonce ma ruine
PRILICATEIN.

Si vous a 'aviez, seigneur, à craindre que des rois, biblicette avec vous combattrais sous vos lois; Mais un pettre est cit d'autant plus redoutable Qu'il vous perce à nou peut par un trist respectable. Fortement appuyé sur des oracles vains. Lu ponifie et souvent terrible aux souverains; Et, dans son zèle aveugle, un peuple opinitire, De ses lines asserts inhecle idoblare. Fortism par piet le sy lus saintes des lois, cott homorre las diurce et traitbassat ser rois; Sortout quand l'indrét, père de la ficence. Veut the leur ce lu mipe cultardir l'indostenc.

Ah! seigneur, vos vertus redoublent mes donleurs: La grandeur de votre dane égale mes mallieurs; Aceablé sous le poids du soin qui me dévore, Vouloir me soulager, c'est m'aceabler encore. Quelle plaintive vois crie au fond de mon cerur? Quel crime ai-je commis? Est-il vrai, dieu vengeur? JOCASTE.

Seignem; een eet assez, ne parlons plus de erime; Ac ee puglee cybrant il hat mes vieiture; Il faut saver l'etat, et c'est trop differer. Epous de Lalins, eet a' moi d'esprier; Cest à moi d'esprier; Cest à moi de chercher sur l'infernale rive D'unnalleureur éçout fourber errane et plantire; De ses mines sanglants j'appaierra les cris; 7ral... Puissent des deux, statisfaits a ce prix;, Contextu de mon trèpus, à rea point exiger d'autre. De que non assy excompte.

Vons mourir ! vous , madame ! ah ! n'est-ce point assez

De tant de maux affreux sur ma tête amassés? Quittez, reine, quittez ce laneges terrible; Le sort de votre époux est dejá trop horrible, Sans que, de nouveaux traits venant me déchirer, Vous me donniez enor votre mort à pieurer. Suivez mes pas, rentrons; il faut que j'éclairclase Un soupçon que je forme avec trop de justice. Venez.

Comment, seigneur, vous pourriez...

Suivez-moi Et venez dissiper ou combler mon effroi.

# ACTE QUATRIÈME.

### SCÉNE L

OEDIPE, JOCASTE.

CEDIPE.

Non, quoi que vour disiez, mon Ann inquiride De soupons importium n'est pa moins agine, Le grand-priter ne giore, et, prét à l'exuser, Le commence en secrat micro de mocuser. Six not cequ'il n'all, plaime horrour extrême, le mu lue et encuent de mon den efficies. Se sout offeres no local aux enqu'ils glaces. Le passe minerolli, et le présent n'accalie; Le passe minerolli, et le présent n'accalie; Le li dant l'avoir un sort quovantable : El le crime partous semble autre mes pas. 300.5357.

JOCASTE.

Eh quoi! votre vertn ne vous rassnre pas!

N'ètes-vous pas enfin sûr de votre innocence?

On est plus criminel quelquefois qu'on ne pense.

JOCASTE.

Ah! d'nn prêtre indiscret dédaignant les fureurs, Cessez de l'excuser par ces lâches terreurs. ŒDIPE. Au nom du grand Lalus et du courroux céleste,

Quand Laïus entreprit ce voyage funeste, Avait-il près de lui des gardes, des soldats? JOCASTE.

Je vous l'al déjà dit , un seul suivait ses pas.

Un seul homme?

JOCASTE.

Ce roi, plus grand que sa fortune',

\* La première fois que l'empereur Joseph II parut à la Comédie-Française, à Paris, en 1777, on domait Ol'dipe, et le public lui appliqua ces vers. (K.)

Dédaignail comme vous une pompe importune; On ne voyait jamais marcher devant son clar D'un batalilon nombreux le fastueux rempart; Au milieu des sujets soumis à sa puissance, Comme il était sans crainte, ilmarchait sans défense; Par l'amour de son peuple il se croyait gardé.

O béros! par le ciel aux mortels accordé, Des véritables rois exemple auguste et rare! OEdipe a-t-il sur toi porté sa main barbare? Dépeignez-moi du moins ce prince malheureux JOCASTE.

Puisque vous rappelez un souvenir flecheux, Margie le fruid ess an, dans sa mile viciliesee, Ses yeux ivilialient enoor du feu de la jeuneve; Sen fonti cleatrisé sous sec hercus Manchis i Imprimais le respect aux mortes interulis; Et ai jocs, seigenen, d'îne ce que j'en peuse, Latus ent avec vous asser de ressemblance; Et je na pipalacisis de retrouver en vous. Seigneur, qu'a ce discoura qui doir e vous surprender? Gesqueur, qu'a ce discoura qui doir e vous surprender?

J'entrevois des malheurs que je ne puis comprendre-Je crains que par les dieux le poutife inspiré Sur mes destins affrenx ne soit trop éclairé. Moi, j'aurais massacré!... Dieux! serait-il possible? 100astrs.

Cet organe des dieux es-til doue infullible? In ministère sain les attache aux autre diseaux et la la approchena des dieux, mais las cont des mortes. Penca-rous quie mel diet au gré de leur d'écanade Du voil de learn oiseaux la vérité drpenule? Que sous une fraser des laureux germineants Dévoluent l'avenir à leurs reparch perçauts, El que de leurs folonne es virtiues ordine. El que de leurs folonne es virtiues ordine. Les humains dans leurs finace portent les destines? Non, most cherche dans le dévinier. Nos péries ne sont point ce qu'un vain penule penue, Nos péries ne sont point ce qu'un vain penule penue,

EDIPE.

Ah dieux! s'il était vrai , quel serait mon bonheur!

JOCASTE.

Seigneur, il est trop vrai; croyez-en ma douleur. Comme vous autrefois pour eux preoccupee, Helas! pour unon malheur je suis bien détrompee, Et le ciel me punit d'avoir trop écouté

\*Tontes les éditions portent cleatrisé; mais on n'a pas pris garde que cécatrisé se du d'une plaie qui commence à se fermer; an lieu que cicatricé signific courret de cicatrices. C'est dans ce sens que Bolleau a dit dans son épitre tv.

Son front cleatrick rend son six furioux.

Cette observation est très bonne; mais, chargé de reproduire Voltatef, et non de le corriger, l'ai conservé le mot qu'il a employé (B.) D'un oracle imposteur la fausse obscurité. Il m'en coûta mon fils. Oracles que j'abhorre! Sans vos ordres, sans vous, mon fils vivrait encore. CENPE.

Votre fils! par quel coup l'avez-vous done perdu? Quel oracle sur vous les dieux ont-ils rendu?

Apprenez, apprenez, dans ce priel extrême, Ce que j'auriai voitu me cocler a moi-même; Et d'un oracle dans ne vous alarmer plus. Séigneur, vous le savez, j'eus un fils de Lalus. Séigneur, vous le savez, j'eus un fils de Lalus. Consolts de nos diens la fameuse interprete. Consolts de nos diens la fameuse interprete. Consolts de nos diens la fameuse interprete. Consolts de nos des la fameuse interprete. Consolts de nos des la fameuse interprete. Consolts de nos de la fameuse de la fameuse la perse secreta que le sont a volun nons corber! Mais enfla ¿Esta interprete plene de faibleuse; ¿en ejesta craintive aus pieds de la préresse ; ¿voici ses propres mots, j'ai da les reteniz: Personnes si je tremble de se cui osovenir.

Ton fils tuera son père, et ce fils sacrilège,
Inceste et parricide... » O dieux! aehèverai-ie?

GENIPE.

Eh bien! madame?

#### OCASTE.

Enfin, solgneur, on me prédit Que mon fils, que ce monstre entrerait dans mon lit: Que je le recevrais, moi, seigneur, moi sa mère, Dégoutlant dans mes bras du meutre de son père; Et que, tous deux unis par ces liens affecux, Je donnerais des fils à mon fils malheureux. Vous vous troublez, seigneur, à ce récis funeste; Vous craignez de m'entendre et d'écouter le reste.

Ah! madame, achevez : dites, que fites-vous De eet enfant, l'objet du celeste courroux?

#### JOCASTE.

Je erus les dieux , seigneur ; et , saintement cruelle, J'étouffai pour mon fils mon amour materneile. En vain de cette amour l'imperieuse voix S'opposait à nos dieux, et condamnait leurs lois : Il fallut dérober cette tendre victime Au fatal ascen lant qui l'entrainait au crime . Et, pensant triompher des horreurs de son sort, J'ordonnai par pitié qu'on lui donnât la mort, O pitié criminelle autant que malheureuse! O d'un oracle faux obscurité trompeuse! Quel fruit me revieut-il de mes barbares soins? Mon malheureux époux n'en expira pas moins : Dans le cours triouphant de ses destins prospères Il fut assassiné par des mains étrangères : Ce ne fut point son fils qui lui porta ces coups; Et j'ai perdu mon fils sans sauver mon époux ? Que eet exemple affreux puisse au moins vous instrui-Bannissez cet effroi qu'un prêtre vous iuspire; [re? Profitez de ma faute, et calmez vos esprits.

GEDIPE.

Après le grand secret que vous m'avez appris, Il est juste à mou tour que ma reconnaissance Fasse de mes destins l'horrible confidence. Lorsque vous aurez su, par ce triste entretien, Le rapport effrsyant de votre sort au mien,

Post-tire, aind que moi, fremirer-rous de crainte. Le destim à fai instre au trôce de Coriathe: Cependant de Coriathe et du trôce ficigné, Je vois avec horreur le ileux oi je quis né. Un jour, ce jour affreux, present à ma peasée, Lette coero la terror dans mon áme glace; Pour la première fois, par un don solennel, Mas mains jeunes coucre entrélissaient Tardet: Du temple tout-l-coup les comibles « entréouvrieres; De l'autel clèvaule par de lougs tremblements De l'autel chevaule par de lougs tremblements De l'autel chevaule par de lougs tremblements De l'avait chevaule par de lougs tremblements De l'avait chevaule par de lougs tremblements De l'avait par de louge tremblements De l'avait par de louge tremblements De l'avait par de louge tremblements De l'avait par de l'avait par l'avait par l'avait par par l'avait par l'avait par l'avait par l'avait par l'avait par l'avait par par l'avait par l'avait

Ne viens plus des lieux saints souiller la purete;

Du nombre des vivsnts les dieux t'out rejeté;
Ils ne reçoivent point tes offrandes impies;
Va porter tes présents aux autels des furies;

» Conjure leurs serpents prêts à te déchirer; » Va, ce sout là les dieux que tu dois implorer. Tandis qu'à ls frayeur l'abandonnsis mou âme, Cette voix m'annonça, le eroirez-vous, madame? Tout l'assemblage affreux des forfaits inouis

Tout l'assemblage affreux des forfaits inouis Dont le ciel autrefois menaça votre fils, Me dit que je serais l'assassin de mon père. JOCASTE.

Ah dieux!

#### CEDIPE.

Que je serais le mari de ma mère. JOCASTE.

Où suis-je? Quel démon en unissaut nos cœurs , Cher prince, a pu dans nous rassembler tant d'horœnipe. [reurs?

Il n'est pas encor temps de répandre des larmes; Vous apprendrez bientôt d'autres sujets d'alarmes. Écoutez-moi, madame, et vous allez trembler. Du sein de ma patrie il fallut m'exiler.

Je craigini que ma main, malgré mol eriminêle, Arx destine enternia ne fit un jour fine. El, suspect à moi-même, à moi-même odicux, Ma vertu n'ou point lutter contre de dieux. Je m'arrachi des brais d'une mère éplorée; Je partis, je courus de coutrée en contree; le degreials partout ma naisaneme et mon mon : La main, de mes pas fut le set companie. La main, de mes pas fut le set companie. La main, de mes pas fut le set companie. La mesta de la main de la mai Enfin je me souviens qu'aux champs de la Phocide, (Et je ne conçois pas par quel enchantement J'oubliais jusqu'ici ce grand événement; La main des dieux sur moi si long-temps suspendue Semble ôter le bandeau qu'ils mettaient sur ma vue :) Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers Sur un char éclatant que trainaient deux coursiers; Il fallut disputer, dans cet etroit passage, Des vains honneurs du pas le frivole avantage. J'étais jeune et superbe, et nourri dans un rang Où l'on puisa toujours l'orgueil avec le sang. Inconnu, dans le seiu d'une terre étrangère. Je me crovais encore au trône de mon père : Et tous ceux qu'à mes yeux le sort venait offrir Me semblaient mes sujets, et faits pour m'obeir : Je marche douc vers eux, et ma main furieuse Arrête des coursiers la fougue impétueuse : Loin du char à l'instant ces guerriers élancés Avec foreur sur moi fondent à coups pressés, La victoire entre nous ne fut point incertaine : Dieux puissants, je ne sais si c'est faveur ou haine, Mais sans doute pour moi contre eux vous combattiez: Et l'un et l'autre enfin tombèrent à mes pieds. L'un d'eux, il m'en souvient, déjà glacé par l'âge, Couché sur la poussière, observait mon visage: Il me tendit les bras, il voulut me parler; De ses yeux expirants je vis des pleurs couler ; Moi-même en le perçant, je sentis dans mon âme, Tout vainqueur que j'étais... Vous frémissez, mada-

JOCASTE. Ime. Seigneur, voici Phorbas, on le conduit ici. CEDIPE.

Hélas I mon doute affreux va donc être éclairei !

#### SCÉNE II.

OEDIPE, JOCASTE, PHORBAS, SUITE.

#### CEDIPE.

Viens, matheureux vieillard, viens, approche... A sa vue D'un trouble renaissant je sens mon ame émue; Un confus souvenir vient encor m'affliger : Je tremble de le voir et de l'interroger. PHORBAS.

En bien l'est-ce aujourd'hui qu'il faut que je périsse? Grande reine, avez-vous ordonné mon supplice? Vous ne fûtes jamais injuste que pour moi.

JOCASTE.

Rassurez-vous, Phorbas, et répondez au roi. PHORBAS.

Au roi!

JOCASTE.

C'est devant lui que je vous fais paraître. PHOBBAS.

O dieux! Lalus est mort, et vous êtes mon maître! Vous, seignenr?

CEDIPE.

Epargnons les discours superflus : Tu fus le seul témoin du meurtre de Lalus : Tu fus blessé, dit-on, en voulant le défendre.

PHORBAS. Seigneur, Lajus est mort, laissez en paix sa cendre; N'insultez pas du moins au malheureux destin D'un fidèle sujet blessé de votre main.

GRIPE. Je t'ai blessé? qui, moi?

#### PHOEBAS.

Contentez votre envie: Achevez de m'ôter une importune vie : Seigneur, que votre bras, que les dieux ont trompé, Verse un reste de sang qui vous est échappé : Et puisqu'il vous sonvient de ce sentier funeste Où mon roi...

Malheureux! epargne-moi le reste; J'ai tout fait, je le vois, c'en est assez. O dieux! Enfin après quatre ans vous dessillez mes yeux. JOCASTE.

Hélas! il est donc vrai!

Quoi! c'est toi que ma rage Attaqua vers Daulis en cet étroit passage ! Oui, c'est toi : vainement je eherche à m'abuser : Tout parle contre moi , tout sert à m'accuser :

Et mon œil étonné ne peut te méconnaître. PHORBAS.

Il est vrai, sous vos coups j'ai vu tomber mon maltre; Vous avez fait le crime, et j'en fus soupconné; J'ai vécu dans les fers, et vous avez régné. ŒDIPE,

Va , bientôt à mon tour je me rendrai justice ; Va , laisse-moi du moins le soin de mon supplice : Laisse-moi , sauve-moi de l'affront douloureux De voir un innocent que j'ai fait matheureux.

### SCĖNE JII.

OEDIPE, JOCASTE.

### CEDIPE.

Jocaste... car enfin la fortune jalouse M'interdit à jamais le tendre nom d'épouse : Vous vovez mes forfaits : libre de votre foi . Frappez, delivrez-vous de l'horreur d'être à moi. JOCASTE.

Hélas!

CEDIPE.

Prenez ce fer, instrument de ma rage; On'il vous serve aujourd'hui pour un plus juste usage; Plongez-le dans mon sein. JOCASTE.

Que faites-vous, seigneur?



Enfin je me souviens qu'aux champs de la Phocide, (Et je ne conçois pas par quel enchantement

CEDIPE.

Épargnons les discours superflus :

J'oubliais La main c Semble ôt Dans un cl

Dans un ch Sur un ch Il fallut di

Des vains
J'étais jeu
Où l'on pu
Inconnu,

Je me croy Et tous cer Me sembla. Je marche Arrète des

Arrète des Loin du ch Avec fureu La vietoire Dieux puiss Mais sans de Et l'un et l' L'un d'eux

Couché sur Il me tendit De ses yeus Moi-même

Tout vainqu Seigneur, v

Hélas I mon

CEDIPE

Viens, malbe D'un troubk Un confus s Je tremble c

Eh bien! est Grande rein Vous ne fût

Rassurez-voi

Au roi!

BAS., et vous êtes mon maître!

Plongez-le dans mon sein.

JOCASTE.

Oue faites-vous, seigueur?

\_ L= u=b Lioogle



Endinger's quelte and your dessilies mea your.

Adec to 1 to 1

the per time ton



Arrètez; modérez cette aveugle douleur; Vivez.

Quelle pitié pour moi vous intéresse?

Je dois mourir.

JOCASTE.

Vivez, c'est moi qui vous en presse; Écoutez ma prière.

> ŒDIPE. Ah! je n'écoute rien :

J'ai tué votre époux.

JOCASTE.

Mais vous êtes le mien.

GEDIPE.

Je le suis par le crime.

Il est involontaire.

N'importe, il est commis.

JOCASTE,

O comble de misère!

O trop funeste hymen! ô feux jadis si doux! JOCASTE.

Ils ne sont point éteints; vous êtes mon époux.

Non., je ne le stais plau; et um amin ennemie Na que trup hier nompul e saint neue qui mon sie. Je rempis ces climats du malheur qui me suit. Redoutez-mei, erispene le dieu qui me poursult ; Ma timide vertu ne sert qu' à me confoodre, Et de mei devernaj i ne puis plau rejondre. Deud-tre de ce illes partagesant le courroux, sur le comment de la comment de la comment de Arest du moins plit de la anti d'autres victimes ; Praspec, ne craignez rien, vous m'éparquez des DOCASTE.

Ne vous accusez point d'un destin si cruel, Vous étes malheureux, et non pas criminel : Dans ce fatal ombat que Dauls vous vit rendre, Vous ignoriez quel sang vos mains allaient répandre; Et, asus trop rappeler est affreux souvenir, de ne puis que me plaindre, et non pas vous punir. Vivez...

GEDIPA:

Moi, que je vivel il finit que je vous faie.

Hélas ! of traltera-je une mourante vie?

Sor queis bords malhaeruex, en quesle tristes climats,
Essevelle l'horreur qui s'attache à mes pas?

Tata-je, errant encore, et me fayant moi-même,
Mériter par le meurtre un nouveau diadême?

Ira-je dans Cortinte, oi mon triste destin
A des crimes plus grands reierve encor ma main?

Cortintel que jamaist ta deteatlad ir rive...

SCÈNE IV.

OEDIPE. JOCASTE, DIMAS.

DUMAS. Seigneur, en ce moment un étranger arrive :

Il se dit de Corinthe, et demande à vous voir. ŒDIPE. Allons, dans un moment je vais le recevoir.

(A Joeaste.)
Adien: que de vos pienrs la source se dissipe.
Vous ne reverrez plus l'inconsolable Œdipe:
C'en est fait, j'ai régné, vous n'avez plus d'époux;
Eu cessant d'être roi, je cesse d'être à vous.

En cessant d'être roi, je cesse d'être à vous. Je pars : je vais chercher, dans ma douleur mortelle, Des pars où ma main ne soit point criminelle; Et vivant loin de vous, sans états, mais en roi Justifier les pleurs que vous versez pour moi.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

OEDIPE, ARASPE, DIMAS, SUITS.

Finissez vos regrets, et retenez vos larmes : Vous plaignez mon exil, il a pour moi des charmes: Ma fuite à vos malheurs assure un prompt secours En perdant votre roi vous conservez vos jours. Dn sort de tout ce peuple il est temps que j'ordonne. J'ai sauvé cet empire en arrivant au trône : J'en descendrai du moins comme j'y suis monté; Ma gloire me suivra dans mon adversité. Mon destin fut toujours de vous rendre la vie : Je quitte mes enfants, mon trône, ma patrie : Ecoutez-moi du moins pour la dernière fois; Puisqu'il vous faut un rol, consultez-en mon choix. Philoctète est puissant, vertueux, intrépide : Un monarque est son père ', il fut l'ami d'Aleide; Oue je parte, et qu'il règne. Allez chercher Phorbas, Ou'il paraisse à mes yeux, qu'il ne me craigne pas ; Il faut de mes bontés lui laisser quelque marque, Et quitter mea sujets et le trône en monarque. Que l'on fasse approcher l'étranger devant mol. Vous, demeurez.

SCÈNE II

OEDIPE, ARASPE, ICARE, SUITE.

CEDIPE.

Icare , est-ce vous que je voi?

Vons , de mes premiers ans sage dépositaire ,

· II était fils du roi d'Eubée , avjourd hui Négrepont.

Vous, digne favori de Polybe mon père? Quel sujet important vous conduit parmi nous?

Seigneur, Polybe est mort.

Ah! que m'apprenez-vous?

Mon père...

A son trépas vous deviez vous attendre.

Dans la nuit du tombeau les ans l'ont fait descendre; Ses jours étaient remplis; il est mort à mes yeux.

canpre.

Qu'étex-rous devenus, oracles de nos dieux?

Vous qui feiez trembler nu vertu trop timble,

Vous qui ne prepareir l'horreur d'un parriede.

Non père est chez les morts, et vous nu'nex protection.

Magler vous dans son sang mes missain n'est point;

Alsai de mon erreur eccles voloniaire, [trempe.

Jahan de mon erreur eccles voloniaire, [trempe.

Jahan de mon erreur eccles de de mont prince destina!

Tou prochie artistant de met utiface destina!

Si e tripa des miens met devien méresaire?

Si le tripa des miens met devien méresaire?

Si, trouvant dats au opre un boubeur ordieux,

Pour mei a mort d'un père est un bienfait des dient?

Altons. I faint tarrier ; lis dats one le mis destina!

Partons. Vous vous taisez, je vois vos pleurs couler : Que ce silence... ECARE.

O ciel! oserai-je parler?

Vous reste-t-îl encor des maiheurs à m'apprendre? ICARE. Un moment sans témoin daignerez-vous m'entendre?

(A sa suite.)
-Allez, retirez-vous. Oue va-t-il m'annoncer?

Des funèbres tributs que sa cendre mérite.

A Corinthe, seigneur, il ne faut plus penser :

Si vous y paraissez, votre mort est jurée. GENTPE. Eh | qui de mes états me défendrait l'entrée?

ICARE.

Du sceptre de Polybe un autre est l'héritier.

GENTER.

Est-ee assez? et ce trait sera-t-il le dernier?

Dance asser? et et tan sera de treuent am abattre.
Eh bien I jallais régner; loare, allons combattre :
A mei laches nijste courons me présenter.
Parmi ces malheureux, prompts à se révolter,
Je puis trouver du moins un trèps shonorable :
Mourant chez les Thébains, jemourraisen coupable :
Je dois périr en ci, Quels sont mes ennemis ?
Parle, quel étranger sur mon trône est assis ?

Le gendre de Polybe; et Polybe lni-même

Sur son front en mourant a mis le diadême. A son maltre nouveau tout le peuple obéit.

Œnipe.

Eh quoi! mon père aussi, mon père me trahit? De la rébellion mon père est le complice? Il me chasse du trône!

> ICARE. Il vous a fait justice;

Vous n'étiez point son fils. ŒRIPE.

Icare!...

Avec regret Je révèle en tremblant ce terrible secret; Mais il le faut, seigneur; et toute la province...

GEPTPE.

Je ne suis point son fils!

ICARE.

Nou, seigneur; et ce prince A tont dit en mourant. De ses remords pressé, Pour le sang de nos rois il vous a renoncé; Et moi, de son secret confident et complice, Craignant du nouveau roi la sévère justice,

Je venais implorer votre appui dans ces lieux. CEDIFE. Je n'étais point son fils! et qui suis-je, grands dieux?

ICARE.

Le ciel, qui dans mes mains a remis votre enfance,
D'une profonde nuit couvre votre naissance;
Et je sais seulement qu'en naissant condamué,
Et sur un mont désert à périr destiné,

La lumière sans moi vons ent été ravie.

Ainsi donc mon malheur commence avec ma vie; l'etais dès le bercean l'horreur de ma maison. Où tombai-je en vos mains?

ICARE. Sur le mont Cithéron.

EMPE. Près de Thebe?

TCARP

ECARE.

Expoa votre enfance en ce lieu soitaire.

Quelque dieu bienelant guida vera vuou nea pas :
La pild me siini, je vous pris dans mes bras;
Je rainaid dans vanus la chaireu presse definite.
Vous vivier; assistid je vous prie dans mes bras;
Je vous pries van soit e habreu presse definite.
Vous vivier; assistid je vous prete å Corrathe;
To un presse med pole, na li met deen mit mort;
El, par ce coup adreit, as politique beureuse
Afermil pour jamins se prissame deuteuse.
Sous le nom de son lik vous files elect
Sous le nom de son lik vous files elect
Par cette mehre main qui vous avait sauvé.
Mais le trobe en effet n'était point votre place;
Lindrét vous y mit, le remords wass en chasse.

CEDIPE.

O vous qui présidez aux fortunes des rois, Dieux ! faut-il en un jour m'accabler tant de fois, Et, préparant vos coups par vos trompeurs oracles, Contre un faible mortel épuiser les miracles? Mais ce vieillard, ami, de qui tu m'as recu, Depuis ce temps fatal ne l'as-tu jamais vu?

ICABE.

Jamais; et le trépas vous a ravi peut-être Le seul qui vous eût dit quel sang vous a fait naître. Mais long-temps de ses traits mon esprit occupé De son image encore est tellement frappé Oue je le connaîtrais s'il venait à paraître.

CEDIPE.

Malheureux! eh! pourquoi chercher à le connaître? Je devrals bien plutôt, d'accord avec les dieux, Cherir l'heureux bandeau qui me couvre les veux. J'entrevois mon destju; ces recherches cruelles Ne me découvriront que des borreurs nouvelles. Je le sais; mais, malgré les maux que je prévoi, Un desir curieux m'entraîne loin de moi. Je ne puis demeurer dans cette incertitude; Le doute en mon malheur est nn tourment trop rude ;

J'abhorre le flambean dont je veux m'éclairer; Je crains de me connaître, et ne puis m'ignorer. SCENE III.

OEDIPE, ICARE, PHORBAS

CEDIPE. Ah! Phorbas, approchez!

Ma surprise est extrême Plus je le vois, et plus... Ah! seigneur, c'est lui-même,

C'est lui. PHOBBAS, à Icare. Pardonnez-moi si vos traits inconnus...

ICARE. Ouol! du mont Cithéron ne vous souvient-il plus? PHORBAS.

Comment?

ICARE. Ouoi! cet enfant qu'en mes mains vous

Cet enfant qu'au trépas... [remites ; PHORBAS.

Ah! qu'est-ce que vous dites? Et de quel souvenir venez-vous m'accabler?

JCARE. Allez, ne craignez rien, cessez de vous troubler;

Vous n'avez en ces lieux que des sujets de joie. OEdipe est cet enfant.

PHORBAS. Oue le ciel te foudroie!

Malbeureux ! qu'as-tu dit ?

ICARE, à OEdipe.

Seigneur, n'en doutez pas; Ouoi que ce Thébain dise, il vous mit dans mes bras : Vos destins sont connus, et voilà votre père...

CEDIPE. O sort qui me confond! 6 comble de misère! (A Phorbas.)

Je serais né de vous ? le ciel aurait permis Oue voire sang versé...

> PHORRAS. Vous n'êtes point mon fils.

ŒDIPE. Eh quoi! n'avez-vous point exposé mon enfance? PHORBAS.

Seigneur, permettez-moi de fuir votre présence, Et de vous épargner cet horrible entretien.

CEDIPE. Phorbas, au nom des dieux, ne me déguise rieu.

PHORBAS. Partez, seigneur, fayez vos enfants et la reine.

CEDIPE. Réponds-moi seulement; la résistance est vaine. Cet enfant, par toi-même à la mort destiné,

(En montrant leare.) Le mis-tu dans ses bras?

PHORBAS.

Oui, je le lui donnai. Oue ce jour ne fut-il le dernier de ma vie! CEDIPE.

Ouel était son pays?

PHORBAS. Thèbe était sa patrie. ŒDIPE.

Tu n'étais point son père? PHORBAS. Helas! il était ne

D'un sang plus glorienx et plus infortuné. Quel était-il enfin?

PHORBAS se jette aux genoux du roi.

Seigneur, qu'allez-vous faire? CEDIPE.

Achève je le veux. PHORBIG

> Jocaste était sa mère. ICABE.

Et voilà donc le fruit de mes généreux soins?

PHOBBAS. Ou'avons-nous fait tous deux?

CDIPE Je n'attendais pas moins,

ICARE.

Seigneur...

CEDIPE. Sortez, cruels, sortez de ma présence:

De vos affreux bienfaits craignez la récompense :

Fuyez; à tant d'horreurs par vous senls réservé, Je yous punirais trop de m'avoir conservé.

### SCÈNE IV.

OEDIPE.

Le voilà donc rempli cet oracle exécrable Dont ma crainte a pressé l'effet inévitable! Et je me vois enfin, par un melange affreux, Inceste et parricide, et pourtant vertneux. Misérable versu, nom stérile et funeste, Toi par qui i'ai réglé des jours que je déteste, A mon noir ascendant tu n'as pu résister : Je tombais dans le piége en voulant l'éviter. Un dieu plus fort que toi m'entralnait vers le crime; Sous mes pas fugitifs il creusait un ablme; Et j'étais, malgré moi, dans mon aveuglement, D'un pouvoir inconnu l'esclave et l'instrument. Voilà tous mes forfaits; je n'en connais point d'autres. Impitovables dieux, mes crimes sont les vôtres, Et vous m'en punissez! Ou suis-je? Ouelle nuit Couvre d'un voile affreux la clarté qui nous luit? Ces murs sont teints de sang; je vois les Enménides Secouer leurs flambeaux vengeurs des parricides; Le tonnerre en éclats semble fondre sur moi ; L'enfer s'ouvre... O Laius , o mon père! est-ce toi? Je vois, je reconnais la blessure mortelle Que te fit dans le flanc cette main criminelle. Punis-moi, venge-toi d'un monstre détesté, D'un monstre qui souilla les flancs qui l'ont porté. Approche, entraîne-moi dans les demeures sombres ; J'irai de mon supplice épouvanter les ombres. Viens, ie te suis.

#### SCĖNE V.

OEDIPE, JOCASTE, ÉGINE, LE CHŒUR.

Seigneur, dissipez mon effroi : Vos redoutables cris sont venus jusqu'à moi

Terre, ponr m'engloutir entr'ouvre tes ablmes! JOCASTE.

Ouel matheur imprévu vons accable? CEDIPE.

Mes crimes.

IOCASTE.

CEDIPE.

Seigneur...

Fuyez, Jocaste. JOCASTE.

Ali! trop cruel éponx!

Matneureuse! arrêtez; quel nom prononcez-vous?

Moi votre époux ! quittez ce titre abominable Oui nous rend l'un à l'autre un objet exécrable. JOCASTE.

Qu'entends-je? CEDIPE.

C'en est fait ; nos destins sont remplis Lafus était mon pere, et je suis votre fils.

PREMIER PERSONNAGE DU CHŒUR. O crime!

> SECOND PERSONNAGE DU CHŒUR. O jour affreux! jour à jamais terrible!

JOCASTE. Égine, arrache-moi de ce palais horrible. ÉGINE.

Hélas !

JOCASTE.

Si tant de maux ont de quoi te toucher, Si ta main, sans frémir, peut encor m'approcher, Aide-moi, soutiens-moi, prends pitié de ta reine.

PREMIED PERSONNAGE DU CHICUR. Dienx! est-ce donc ainsi que finit votre haine? Reprenez, reprenez vos funestes bienfaits: Cruels! il valait mieux nous punir à jamais.

### SCENE VI.

JOCASTE, ÉGINE, LE GRAND-PRÉTRE LE GRAND-PRÉTRE.

LE CHIEUR.

Penples, un calme heureux écarte les tempêtes; Un soleil plus serein se lève sur vos têtes: Les feux contagieux ne sont plus allumés : Vos tombeaux qui s'ouvraient sont déià refermés ; La mort fuit, et le dieu du ciel et de la terre Annonce ses bontés par la voix du tonnerre. (lei on entend grooder ta foudre, et l'ou voit briller les éclairs.)

JOCASTR. Quels éclats!ciel! où suis-je? et qu'est-ce que j'entends?

Barbares !... LE GRAND-PRÊTRE.

C'en est fait, et les dienx sont contents. Laïus du sein des morts cesse de vous poursuivre; Il vous permet encor de régner et de vivre ; Le sang d'OEdipe enfin suffit à son courroux. LE CHIEUR.

Dieux!

JOCASTE.

O mon fils! hélas! dirai-je mon époux? O des noms les plus chers assemblage effrovable l Il est donc mort?

LE GRAND-PRÊTRE.

Il vit, et le sort qui l'accable Des morts et des vivants semble le sénarer : Il s'est privé du jour avant que d'expirer.

Je l'ai vu dans ses yeux enfoncer cette égée Qui du sang de son père avait été trempée: Il a rempi son sort; et ce moment fatal Du salut des l'hébains est le premier signal. Pel est l'ordre du ciel, dont la freuru se lasse; Comme il veut, aux mortels il fait justice ou grâce; Ses traits sont épuises sur ce malheureux fils. Vivez, il vous pardonne.

JOCASTE, se frappant.

Et moi, je me punis.
Par un pouvoir affreux réservée à l'inceste.

La mort est le seul bien, le seul dieu qui me reste. Lalus, reçois mon sang, je te suis chez les morts : J'ai vécu vertueuse, et je meurs sans remords. LE CRICOR.

O malheureuse reine! ô destin que j'abhorre! JOGASTE.

Ne plaignez que mon fils, puisqu'il respire encore. Prêtres, et vous, Thébains, qui fâtes mes sujets, Houorez mon bücher, et songez à jamais Qu'au milieu des horreurs du destin qui m'opprime, J'ai fait rougir les dieux qui m'ont forcée au crime.

FIN D'ŒDIPE.

7

### FRAGMENTS

## D'ARTÉMIRE.

TRAGÉDIE.

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 43 FÉVRIER 4720.

#### AVERTISSEMENT

#### DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEILL.

Cette pièce fut jouée le 15 février 1720. Elle eut peu de succès. Le fond de l'intérêt est le même que dans Mariamne. C'est également une femme vertueuse persécutée par un mari cruel qu'elle n'alme point. Mais la fable de la pièce, le caractère des personnages, le dénoument, tout est different; et, à l'exception d'une soène entre Cassandre et Artémire, qui ressembla à la scene du quatrième acte, entre Hérode et Mariamne, il n'y a rien de comman entre les deux pièces. On n'a pu retrouver Artémire ; il n'en reste que la scène dont nous vecons de parier, une parodia jouée à la Comédie-Italienne, et le rôle d'Artémire topt entier.

D'après ces débris, nous avons essayé de retrouver le plan de la pièce; mais celui qu'on pourrait deviner d'après la parodie est fort différent du plan que donnerait le rôle d'Artémire; nous avons préféré ce dernier , parce qu'il a permis de conserver un plus grand nombre de vers.

On verra dans ces fragments que M. de Voltaire, qui n'avait alors que 26 ans, cherchait à former son style sur celui de Racine. L'Imitation est même très-marquée .

## PERSONNAGES.

NÉVAS, parent et condident de Pal-CASSANDRE, rel de Macedoine ARTEMIRE, reine de Maced PALLANTE, favori du rol. BIPP AROUE, ministre de Cassandre

PHILOTAS, prince. CEPHISE, confidente d'Artemire La scène est à Lurine, dans le paleis du ret

## ACTE PREMIER

### ARTÉMIRE, CÉPHISE.

Artémire, en proie à la plus vive douleur, ne cache point à Céphise les tourments que lui fait éprouver l'humeur soupçonneuse et la cruauté de Cassandre son mari, que la guerre a éloigné d'elle, et dont le retour la fait trembler.

ARTÉMIRE.

Oui, tous ces conquerants rassemblés sur ce bord,

\* Une note du Temple du Goût apprend qu'Artémire eul buit représentations. La pièce n'avail pas réussi à la première, et 📗 Ce beau vers est devenu proverbe. (K.)

Soldats sous Alexandre, et rois après sa mort . Fatigués de forfaits, et lassés de la guerre, Ont rendu le repos qu'ils ôtaient à la terre. Je rends grace, Céphise, à cette heureuse paix Oui, brisant tes liens, te rend à mes sonhaits. Hélas! que cette paix que la Grèce respire Est un bien peu connu de la triste Artémire! Cassandre... à ce nom seul , la douleur et l'effroi De mon cœur alarmé s'emparent malgré moi. Vainqueur des Locriens, Cassandre va paraltre; Esclave en mon palais, j'attends ici mon maltre; Pardonne, je n'ai pu le nommer mon époux. Eh! comment lui donner encore un nom si doux! Il ne l'a que trop bien oublié, le barbare! CÉPHISE.

Vous pleurez!

ARTÉMIRE.

Plût anx dieux qu'à Mégare enchaînée, J'eusse été pour jamais aux fers abandonnée! Plût aux dieux que l'hymen éteignant son flambeau ! Sous ce trône funeste ent creuse mon tombean Les fers les plus honteux, la mort la plus terrible, Etalent pour moi, Cephise, un tourment moius horvible, One ce rang odienx on Cassandre est assis, Ce rang que je déteste, et dont tu t'éblouis,

Quoi! vous...

CÉPRISE. ARTÉMISE.

Il te souvient de la triste journée Oui ravit Alexandre à l'Asie étonnée. La terre, en frémissant, vit après son trépas Ses chefs impatients partager ses états! Et jaloux l'un de l'autre, en leur avide rage, Déchirant à l'envi ce superbe héritage,

l'auteur l'avait même retirée : mars, le 25 février, on en donna une seconde représentation, avec des changements, el cette tragédic eut quelque succès. Elle fut jouée pour la huitième et dernière fois le 8 mars. Je crois que ce qui détermina Voltaire à faire cesser de jouer sa pièce , fut la parodie que , le 10 mars , Dominique fit jouer aux Italiens sous le même titre d'Artembre,

Divises d'intérés, et pour le crime unis ', Assassiner sa mère, et sa veuve, et son fils : Ce sont là les honneurs qu'on rendit à sa cendre. Je ne veux point, Céphise, injuste envers Cassandre, Accuser un époux de toutes ces horreurs : Un intérêt plus tendre a fait couler mes pleurs : Ses mains ont immolé de plus chères victimes, Et je u'ai pas besoin de lni chercher des crimes . Dn prix de tant de sang cependant il jouit; Innocent ou coupable, il en eut tout le fruit; Il régna : d'Alexandre il occupa la place. La Grèce épouvantée approuva son audace, Et ses rivaux soumis lui demandant des lois. Il fut le chef des Grecs et le tyran des rois, Ponr mon malheur alors attiré dans l'Epire. Il me vit; il m'offrit son eœur et son empire. Autinoûs mon père, insensible à mes pleurs, Accepta malgré moi ces funestes honneurs : Je me plaignis en vain de sa contrainte austère : En me tyrannisant il crut agir en père : Il pensait assurer ma gloire et mon bonheur. A peine il jouissait de sa fatale erreur, Il la connut bientôt : le soupconueux Cassandre Devint sou ennemi dès qu'il devint son gendre. Ne me demande point quels divers intérêts, [secrets, Quels troubles, quels complets, quels mouvements Dans cette cour trompense excitant les orages, Ont de Larisse eu feu désolé les rivages : Enfin dans ce palais, théâtre des revers, Mon père infortuné se vit chargé de fers. Hélas! il u'eut ici que mes pleurs pour défense, C'est là que, de nos dieux attestant la vengeance, D'un vainqueur homicide embrassant les genoux, Je me jetai tremblante au-devant de ses coups. Le cruel, repoussant son épouse éplorée... O crime, o souvenir dout je suis déchirée! Céphise! en ces lieux même, où tes discours flatteurs Du trône où tu me vois me vautent les douceurs, Dans ces funestes lieux, témoins de ma misère, Mon époux à mes yeux a massacré mon père!

CÉPILISE. Par nn époux... un père...! à comble de douleurs! ARTÉMIRE.

Son trépas firt pour moi le plus grand des malheurs. Mais il n'est pas le seul; et mon aue attendrie Doit à tou amitié l'histoire de ma vie. Géphise, on ne sait point quel coup ce fut pour moi Lorsqu'au tyran des Grees on engagea ma foi : Le jeune Philotas, avant cet hyménée. Prétendait à mon sort unir sa destinée. Ses charmes, ses vertus, avaient touché mon cœnr : Je l'aimais, je l'avone; et ma fatale ardeur

Formant d'un doux hymen l'espérance flatteuse. Artemire sans lui ne pouvait être heureuse. Tu vois couler mes pleurs à ce seul souvenir ; Je puis à ce héros les donner sans rougir ; Je ne m'en défends point, je les dois à sa cendre. CÉPHISE.

### Il n'est plus?

ARTÉMIRE.

Il mourut de la main de Cassandre, Et lorsque je voulais le rejoindre au tombeau, Céphise, on m'ordonna d'épouser son bourreau. CÉPHISE.

Et vous pûtes former cet hymen exécrable?

ARTÉMIRE. l'étais ieune, et mon père était inexorable; D'un refus odieux je tremblais de m'armer : Enfin sans son aven je rongissais d'aimer. Que veux-tu? j'obéis. Pardonne, ombre trop chère, Pardonne à cet hymen où me forca mon père. Hélas! il en recut le cruel châtiment. Et je pleure à la fois mon père et mon amant.

Gependant elle doit respecter le nœud qui l'unit à Cassandre. CÉPHISE.

. . . . . . . . . . . . lui parler et le voir, Et dans ses bras...

ARTÉMIRE.

Hélas! c'est là mon désespoir. Je sais que contre lui l'amour et la nature Excitent dans mon easur an éternel marmare. Tout ce que j'adorais est tombé sous ses coups, Céphise; cependant Cassandre est mon époux : Sa parricule main, toujours prompte à me nuire. A souillé nos liens, et n'a pu les détruire. Peut-être ai-je en secret le droit de le hair, Mais en le haissant je lui dois obéir. Telie est ma destinée. . . . . . . . . . .

Céphise lui parle de sa grandeur. Yous réguez, lui dit-cile. Quel malheur en régnant ne peut être adouci? ARTÉMIRE.

Céphise! moi, régner! moi, commander ici! Tu conuais mal Cassandre! il me laisse en partage Sur ce trône sanglant la honte et l'esclavage. Son favori Pallante est ici le seul roi; C'est un second tyran qui m'impose la loi. Que dis-je? tous ces rois conrtisans de Pallante, Flattant indignement son audace insolente. Auprès de mon époux implorent son appui. Et leurs fronts couronnés s'abaissent devant lui. Et moi...

> CÉPHISE. L'on vient à vous. ABTÉMIRE. Dieux! j'aperçois Pallante;

\* Ce vers se trouve dans la Heuriade (chant II, vers 170). (K.) . Que son faronche aspect m'afflige et m'épouvante !

<sup>·</sup> Voltaire a depuis employé ce vers dans Mérope (acte I, some it. (K.)

#### SCÈNE II.

## PALLANTE, ARTÉMIRE, CÉPHISE.

## Et de ses actions rende un compte fidèle.

Philotas! dieux! qu'entends-je! ah ele!! quelle Quoi, seigneur, Philotas verrait encor le jour! Se neut-il?

PALLANTE.

Oui, madame, il est dans cette cour.

ARTÉMIRE.

Quel miracle! quel dieu!

Redemander son trone et soutenir ses droits.

Dieux tout-puissants!

Lisez ce qu'il m'ordonne.

Je ne le cèle point, tant de bonté m'étonne. Depuis quand daigue-t-on confier à ma foi Le secret de l'état et les lettres du roi? Vous le savez, Pallante, esclave sur le trône, A mon obscurité Cassandre m'abandonne.

PALLANTE.

Je n'eus jamais de part aux ordres qu'il prescrit.
. . . . . . Lisez ce qu'il m'écrit.

#### ARTÉMIRE, lit.

- Cassandre à Pallante.

   Je reviens triomphant an sein de mon empire;
- » Je laisse sous mes lois les Locriens soumis;
- Et voulant me venger de tous mes ennemis,
   J'attends de votre main la tête d'Artémire.
- Ainsi done mon destin se consomme aujourd'ius!
  Je n'attendais pas moins d'un époux tel que lui.
  Pallante, e'est à vons qu'il demande ma tête;
  Vons étes maitre iel, votre vietime est prête.
  Vons fattendez, sans doute, et et ordre si donx
  Ainsi que pour Cassandre a des charmes pour vous.
  PALLANTE

Vonlez-vous vivre encore, et régner?

Ah! seigneur,

Quelle pitié pour moi peut toucher votre cœur? Je vous l'ai dejà dit, prenez votre victime. Maisne puis-ge en mourant vous demander mon crime, Et pourquoi de mon sang votre mattre altéré Frappe aujourd'hui ec coup si long-temps différé? PALLATTE.

# Pour l'indigne instrument de ses assassinats.

#### ARTÉMIRE.

Vous me connaissez mal, et mon ame est surprise Bien moins de mon trépas que de votre entreprise. Pernettez qu'Arténire, en ces derniers moments. Vous découvre son œur et ses vrais sentiments.

Si une y trux occupés à pletrer ma miète, Ne voyaient dans et ori que Fassassi d'un pêre; Si j'écotals son crime et mon ceru irrité, Cassandre périndi, l'a trop mérile ; Mais il est mon apoux, quolque indigne de l'éte; ; Mais il est mon apoux, quolque indigne de l'éte; ; Le comunis mon devoiré, et sais ex que je doi Arn amords infertunés qui l'amisent à moi. Qu'à son grè dans mon angi il étéque sa rapes; Des dienx, par lui braves, il est pour moi l'unage: le n'acceptars joints le bras que von mi firen et en à caceptars joints le bras que von mi firen et il pout transfer me jours, il es sons ont diplorable. Mourir par se fortils que de vivre complète.

PALLANTE.

Il faut sans balancer m'épouser ou périt;

Je ne puis rien de plus : c'est à vous de choisir.

Antémar.

Mon choix est fait; suivez ce que le roi vous mande; Il ordonne ma mort, et je vous la demande; Elle finit, seignenr, un eternel ennui, Et c'est l'unique bien que j'ai reçu de lui. PALLANTE.

Mais, madame, songez...

ARTÉMIRE.

Non, laissez-moi, Pallante.

Non laissez-moi, Pallante.

Je ne suis point à plaindre, et je meurs trop contente :

Artémire à vos coups ne veut point échapper.

J'accepte votre main, mais c'est pour me frapper.

(Elle gért.)

Pallante est furieux de ne pouvoir recueillir le fruit des soupcons jaioux qu'il a semés dans le cœur de Cassandre. Cependant il ne désespere pas de vaincre la résistance de la reine; il s'enharilit dans le projet d'assosioner le rol.

Son trône, ses trésors, en seront le salaire : Le erime est approuvé quand il est nécessaire.

Il a besola d'un complier, il croit ne porvoir mirest choisire petrons, not parrolet con anni, qu'il noi paraller. Il lui de nandre il ne erat anest de courage pour tentre une grante entreprise. Métans répond que douter de son atécet de una antité c'est lui thre la phas grore sujure. Palasate alors lui confié fair mour dont il levile pour la retine, faira si en est pour la retine. Palasate alors lui confié fair maist représente à Pallasate une la retine de la resultat de la retine de la retine

Voilà quelle est souvent la vertu d'une femme : L'honneur peint dans ses yeax semblé être dans son dme; Mais de ce faux honneur les deluors fastineux Ne servent qu'à couvrir la honte de ses feux. Au seul amant cheri prodiguant sa tendresse; l'our tout autre elle n'a qu'une ausstre rudesse;

STATE CONTR

Et l'amant rebuté prend souvent pour vertu Les fiers dédains d'un cœur qu'un autre a corrompu. Il développe ses projets à Ménas, qui lui promet de ne pas le

trahir, mais qui refuse d'être complice de ses crimes. Pallante, resté seul, ne regarde plus Méias que comme un confident dangereux dont il doit prévenir l'indiscretion.

### ACTE SECOND.

### .

SCÈNE I.
ARTÉMIRE, PALLANTE, CÉPHISE.

ARTÉMIRE.

Ah! c'en est trop, Pallante.

Si vous me résistez, ce n'est que par faiblesse.

Ainsi or grand courage ose me proposer Dessassier Casandre, et de vous e-pouser i 4e venz hien retenir une colter vaine, Mais songer, un peu plus que je suis votre reine; Mais un retenir a militeurent vous pouvez attenter, Mais un retenir a militeurent vous pouvez attenter, Piniser pur jamais un discorre qui no d'elgase; La most une deplait moins qu'une telle insolence, Le most une deplait moins qu'une telle insolence, Le je vous aine misse dans ce fais du noment Comme mon meuritrier que comme mon amont. Trapper, et laisez à two fureurs indiacrètes.

Reconsultre un vengeur, ou craindre votre maltre.

Oui, vous pouvez verser le sang de votre roi; Mais je vous avertis de commencer par moi. Dans quelque extrémité que Cassandre me jette, Artémire est encor sa femme et sa sujette. J'irai parer les coups que l'on vent loi porter, El loi conserverai le jour au'i vent m'ôter.

Pallante sort i Artémire reste avec Céphise, qui lus apprend que Philotas n'est point mort, qu'il va reparaître: elle lui conscille de ménager Pallante, de gapper du temps, afin de redevenir maitresse-de sa destinée: elle lui reproche d'avoir trop bravé le favoir du rot.

Madame, jusque-là deviez-vous l'irriter?

Ah! je hâtais les coups que l'on veut me porter; Céphise, avec plaisir aigrissant sa colère, Moi-même je pressais le trepas qu'il diffère : Je rends grâces aux dieux dont le cruel seconra, Quand Philotas revient, va terminer mes jours. Helas! de mon époux armant la main sanglaute, Du moins ils ont voulu que je meure innocente. CEPHISE.

Quand vous pouvez régner, vous périssez ainsi?

Philotas est vivant, Philotas est ici : Malheureuse! comment soutiendras-tu sa vue? Toi qui, de tant d'amour si long-temps prévenue, Apres tant de serments, as reçu dans tes bras Le cruel assassin de ton eher Philotas! Toi que brûle en secret une flamme inlidèle. Innocente autrefols, aujonrd'hul criminelle! Helas! i'étais aimée, et j'ai rompu les pands De l'amour le plus tendre et le plus vertueux. J'al trahi mon amant ; pour qui? pour un perfide , De mon père et de moi meurtrier parricide, A l'aspect de nos dieux je lui promis ma foi. Et l'empire d'un cœur qui n'était plus à moi; Et mou ame, attachée au serment qui me lie. Lui doit encor sa foi quand il m'ôte la vie! Nou; c'est trop de tourments, de trouble, et de remords : Emportons, s'il se peut, ma vertu chez les morts, Tandis que sur mou cœur, qu'un tendre amour déchire,

Ma timide raison garde encor que'que empire.
CEPHISE.
Vous vous perdez vous sente, et tout vent vous servir.
ARTÉMISE.

Je connais ma faiblesse, et je dois m'en punir.

Madame, pensez-vous qu'il vous chérisse encore?

II doit me detester, Céphiae, et, je l'adore.

Son retour, son one cui, e como cher à mos cour,
D'un fiet trop mal éteint a ranine l'ardeur.

Ma mort, qu'en môme temps Pallante a promoncie,
I'a pas du moindre trouble occupé ma peneie;
In y sougesti pas même; et mou danc et ce jour
I'a de tous ses malbeurs senti que son amour.
I'a de tous ses malbeurs senti que son amour.
I'a qu'ele hourse, douer, un'avez-vom fit descendre!
Ingerite a Philotes, indélète à Cassandre,
Ingerite a Philotes, indélète à Cassandre,
Ingerite a Philotes, indélète à Cassandre,
I'es ta topiques crimente du qui man dangereux.
Out l'unressentiments, que junes haines vainneux!

Qu'ils viennent se baigner dans mon sang odieux t CÉPHISE. Madame, un étranger s'avance dans ces lieux ARTÉNIAE.

Si c'est un assassin que Pallante m'envoie, Céphise, il peut entrer; je l'attends avec joie. O mort! avec plaisir je passe dans tes bras... Céphise, soutiens-moi: grands dieux c'est Philotas I

#### SCÈNE II.

## PHILOTAS, ARTÉMIRE, CÉPHISE.

Quoi, c'est vous que je vois! quoi, la parque enne-A respecté le cours d'une si belle vie! [mie

Philotas adresse des reproches à Artémire, sur ce qu'elle lui a manqué de foi en passant dans les bras de Cassandre, et lui expelle l'assour dont ils ont brûlé l'un pour l'autre,

. . . . . . Est-ce ainsi que vous m'avez aimé!

Vous powrze delare aux yeurs d'une instable La haine et le mepris que vous avez pour elle. Accablez-moi den nous reierres aux ingrats; el les al mérites, je ne n'en plainterla juas. Si pourtant Philotas, à travers sa colère, Duignats és souvenir combiéne je la fin échte, soluçais et souvenir combiéne je la fin échte, production de la companie de la colora de la colora Jusc espérer circore un roste de pitie. N'octargez point une dame soes indictunée : Le sort qui vous poursuit ne m'a point épargnée. Lu me habsait trey pour me donner 4 vous.

PHILOTAS.

. . . . . . . Cette horrenr se peut-elle excuser?

ARTÉMIRE.

Je ne m'excuse point, je sais mon injustice.

Dans mon crime, seigneur, j'ai trouv'emon supplice.

Ne me reprochee plus votre amour outrage;

Plaignee-moi hien plutôt, yous étes trop vengé.

Je ne vous dirai point que mon devoir austère

Attachait mes destins aux ordres de mon pêre;

A cet ordre inhumain j'ai did desboir :

Seigneur, Je ciel set juste; il a su m'en ponir.

Outlier pes liuer, foure hiu d'inque actionale.

Quittez ces lieux, fuyez loin d'une eriminelle.
Philotas lui répète combien Cassandre, un liche assassin, était
indires d'elle.

#### PHILOTAS.

Est d'être possédé par un láche assassin. ARTÉMIRE.

Cosset de me parler de ce trisie hyménée; Le flambane n'e divei in ne course seix terminée. Cossandre me ponit de cambierrexe choix, El je vous part ic pour la dernière fois. Gel é qui lis dans mou cour, et qui vois nes alarmes, protége Philotas, et prachona à mes la morte. Du trèpas que j'attends les presantes horreurs Du trèpas que j'attends les duries en pleurs; Seigneur, lis n'ont coolé qu'en vous vayant paraîter; l'en attende les dians, qu'in offenens pent-être. Mon cour, depuis long-temps overet aux deplasiers, N'e comun que pour vous l'usage des sounirs. Je vous aimai toujours... Cette fatale flamme Dans les bras de Cassandre a dévoré non dune : Aux portes du tombeau je pais vous l'avouer. C'est nu crime, peut-être; et je vais l'expier. Ileals : en vous voyant, vers vous seul entraînce, Je mérite la mort oi je suis condamnée.

Quel crime ai-je commis? quelle erreur obstince....

Vous apprendrez trop tôt quelle est ma destinée. Adieu, prince.

### SCÉNE III.

PALLANTE, ARTÉMIRE, CÉPHISE.

Pallante revient, el surprend Philotas avec Artémire. Philotas sort en bravant er favori, qui presse Artémire d'accepter sa main pour sauver sa vie- elle la refuse.

#### PALLANTE.

. . . Je veux que vous-même ordonniez de son sort.

ARTÉMERE.

Le mien est dans tes bras, et tu vois ta victime.

Tyran, tu peux frapper, c'est bien assez d'nu crime.

PALLANTE.

. . . . Toujours à la mort vous aurez donc recours ?

La mort est préférable à ton lâche serours; Achève, et de ton roi remplis l'ordre funeste.

Et je vois malgré vous d'où partent vos refus.

Que peux-tu soupçonner, lâche? que peux-tu croire? Tranche mes tristes jours, mais respecte ma gloire.

Aussi bien n'attends pas que je puisse jamais Racheter cette vie an prix de tes forfaits. Mes yeux, que sur ta rage un faible jour éclaire. Commencent à percer cet horrible mystère. Tu n'as pu d'aujourd'hui tramer tes attentats: Pour tant de politique nn jour ne suflit pas. Tu t'attendais sans doute à l'ordre de ton maître ; Je te dirai bien plus, tu l'as dieté pent-être. Si tu peux t'étonner de mes justes soupçons, Tes crimes sont connus, ce sout là mes raisons. C'est toi dont les conseils et dont la calomnie De mon malheureux père ont fait trancher la vie : C'est toi qui, de ton prince infime corrupteur, Au crime, dès l'enfance, as préparé son cœur; C'est toi qui, sur son trone, appelant l'injustice, L'as conduit par degrés au bord du précipice. Il était ne peut-être et juste et généreux ; Peut être sans Pallante il serait vertueux?

Puisse le ciel enfin, trop lent dans sa justice, A la Grèce upprimée accorder ton supplice! Puisse dans l'avenir ta mort épouvanter Les ministres des rois qui pourraient t'imiter! Dans cet espoir heureux, traltre, je vais atteudre Et l'effet de ta rage, et l'arrêt de Cassandre. Et la voix de mon sang, s'élevant vers les cieux, Ira pour ton supplice importuuer les dieux. (Elle sort.)

## ACTE TROISIÈME.

#### ARTÉMIRE, PHILOTAS.

ARTÉMIRE. Je vous l'ai dit, il m'alme, et, maltre de mon sort, Il ne donne à mon choix que le crime ou la mort. Dans ces extrémités où le destin me livre, Vous me connaissez trop pour m'ordonner de vivre.

PHILOTAS. Oue peut-être le ciel nous réserve à tous deux.

ARTÉMIRE. Non, prince; sans retour les dieux m'ont condamnée.

Puisqu'à d'autres qu'à vous les cruels m'ont donnée, Cet amour, autrefois si trauquille et si doux, Désormais dans Larisse est un crime pour nous. Je ne pnis sans remords vous voir ni vous entendre; D'un charme trop fatal j'ai peine à me défendre; Yous aigrissez mes manx, au lieu de les guérir : Ah! fuvez Artémire, et laissez-la mourir. PRILOTAS.

O vertu trop cruelle!

ARTÉMIRE. O loi trop rigoureuse! PHILOTAS.

Artémire, vivez!

Et pour qui?... malheureuse! PHILOTAS.

ARTÉMIRE. Si jamais votre cœur partagea mes ennuis... ARTÉMIRE.

Je vous aime, et je meurs : c'est tout ce que je puis. PHILOTAS.

Au nom de cette amour que les dieux ont trahie... ARTÉMIRE.

Mon amour est uu crime; il faut que je l'expie. PHILOTAS.

Vous êtes sa complice, et voilà votre crime. ARTÉMIRE. Les droits qu'il a sur moi...

PHILOTAS.

Tous ses droits sont perdus.

ARTÉMIRE. Je suis soumise à lui.

PHILOTAS. Non, yous ne l'êtes plus,

ARTÉMIRE. Les dieux nous ont nnis.

Son crime vous dégage.

ARTÉMIRE. De l'univers surpris quel sera le langage? Onelle honte, seigneur! et quel affront nouveau! Si fnyant un éponx. . . . . . . .

PHILOTAS. Je vous vais de la mort apprendre le chemin.

ARTÉMIRE. N'ajoutez point, cruel, au malheur qui me presse;

Mon creur vous est connu, vous savez ma faiblesse; Priuce, daignez la plaindre, et n'en point abuser. Voyez à quels affronts vous voulez m'exposer; Peut-être un ne sait point les malheurs que j'évite; Sans en savoir la cause on apprendra ma fuite : Elle aime, dira-t-on, et son égarement Lui fait fuir un époux dans les bras d'un amant. Non, vons ne voulez pas que ma gloire teruie...

BUILDING l'irai trainer ailleurs nn destin déplorable.

ARTÉMIRE. Le pourrez-vous, seigneur? PHILOTAS.

Ne vous rendez-vous pas à ma juste prière? ARTÉMIRE.

Cruel! avec plaisir je quittais la lumière, Je détestais la vie, et déià ma douleur Du barbare Pallante accusait la lenteur. Faut-il que, combattant une si juste envie, Vos disconrs, malgré moi, me rendent à la vic? Et que ferai-je, ô ciel! en des climats plus doux, De ces jours malheureux qui ne sont pas pour vous?

PHILOTAS. Venez, allons, madame.

ARTÉMIRE. Où, seigneur? en quels lieux?

Contre mes canemis qui pourra me défendre? Où serai-ie à l'abri des furenrs de Cassandre? PHILOTAS.

. . . Daignez me suivre , et vous laissez conduire. ARTÉMIRE.

A quelle extrémité voulez-vous me rédoire?

#### SCÈNE II.

ARTÉMIRE, PHILOTAS, CÉPHISE, UN MESSAGER. LE MESSAGER.

Madame...

Eh bien?

ARTÉMIRE. LE MESSAGER. Cassandre

ARTÉMIRE. Mon époux l

LE MESSAGER. Cassandre en ce palais arrive dans une heure (Le messager sort.)

ARTÉMIRE, à Philotas. Enfin, vous le voyez, il est temps que je meure; Contre tous vos desseins le ciel s'est déclaré. PHILOTAS.

. . . Croyez-moi , ménageons ces instants ARTÉMIRE.

Ouoi! vous voulez. . . . . . . . . . . . . . . . PHILOTAS. 

. . . . . . . . . . Vous n'avez plus d'asile!... ARTÉMIRE. Oue dites-yous, seigneur, e'est trop nous attendrir : Le destin veut ma perte, il lui faut obéir. Adien. Songez à vous ; quittez un lieu funeste Que la fureur habite, et que le ciel déteste. Vous prétendez en vaiu m'arracher au trépas; Vous yons perdez, seigneur, et ne me sanyez pas, A nos tyrans communs dérobons une proje : Laissez-moi dans la tombe emporter cette joie. Mon ame chez les morts descendra sans effroi. Si Philotas peut vivre, et vivre heureux sans moi.

. . Ah! dieux! e'est Pallaute lui-même. ARTÉMIRE.

Suivez de ce palais les détours écartés; Allez... et nous, rentrons,

### SCÈNE III.

PHILOTAS.

PALLANTE, ARTÉMIRE, CEPHISE. Pallante retient la reine, et lui signifie l'ordre de sa mort.

· · · · · · · · · · C'est à vous de choisir Du fer ou du poison que je viens vous offrir. ARTÉMIRE.

Mon esperance, enfin, n'a point été trompée:

Mes destins sont remplis : donnez-moi cette épée ; Le trépas le plus prompt est pour moi le plus doux. Donnez, donnez.

#### SCENE IV

PALLANTE, ARTÉMIRE, CÉPHISE, HIPPAROUE.

> SUPPAROUE. Madame, ah, dieux! que faites-vous?

Arrêtez.

ARTÉMIRE. J'obéis aux lois de votre maltre,

HIPPAROUE. apprend à la reine que Cassandre a révoqué ses ordres sas guinaires.

. . . Je vais combler tout ce peuple de joie. ARTÉMIRE.

Reportez donc ce fer au roi qui vous envoie : Le cœur de son épouse à ses lois est soumis : Le roi veut que je vive, Hipparque, j'obéis, S'il est las sur mon front de voir le diadème. S'il veut encor mon sang, j'obéirai de même,

Dans la scène sulvante, Pallante, loin de renoncer à ses projets crimineis, les embrasse avec plus d'ardeur, et cherche de nouveaux moyens pour les accomplir. On croit que c'est ici qu'il

Dieux puissants! secondez la fureur qui m'anime . Et ne me punissez du moins qu'après mon trime.

## ACTE QUATRIÈME.

Dans les premières scènes, Pallante trompe Cassandre par nne nouvelle imposture, en lui persuadant qu'il avoit découvert une intelligence criminelle entre la reine et Ménas, et qu'il vient de poignarder ceiui-ci, l'ayant surpris chez la reine. Cassandre reprend toute sa fureur.

### SCÈNE III.

#### CASSANDRE.

. . . Que pour sa mort aujourd'hui tout soit prêt. . . . . . . . Et vous, allez m'attendre.

## SCÈNE IV.

CASSANDRE, ARTÉMIRE, CÉPHISE. ARTÉMIRE.

Ousuis-je? où vais-je? o dieux! je memeurs je le voj.

CÉPHISE.

Avançons.

ARTÉMIRE.

Ciel!

Eh bien! que voulez-vous de moi?

Dieux justes, protégez une reine innocente l ARTÉMIRE.

Vous me voyez, seigneur, interdite et mourante; Je n'ose jusqu'à vous lever un œil tremblant, Et ma timide voix expire en vous parlant.

CASSANDRE.

Levez-vous, et quittez ces indignes alarmes.

ARTÉMIRE.

Hélai li ne viens point par d'impuissants lamme, Caipanna vitre justice, et liyant le trejas, Mendier un parsion que je n'obtiendrais pas. La mort à nue regarsé s'est dejs presente; l'Ampuelle et saus regarsi je l'aurais acceptée; par le la mort aurais de l'aurais acceptée; par un nort plus affectus n'ait vous l'escrete? N'était-ce pas auers de me joindire à mon père? N'était-ce pas auers de me joindire à mon père? Étouter-mui du moins, et souffrez à vos pieds commèmeren objet de baut d'institui officase, Seigneur, au toun des dieux que le parque officase, par votre sière et moigurer, par le par le moigure par le moigurer, par votre sière et moigurer, par le par le

Donnez-moi le trépas sans me déshonocer!

CASSANDRE.

N'en accusez que vous, quand je vous rends justice;
La honte est dans le crime, et non dans le supplice.
Levez-vous, et quittez un entreien fáchenx.

Qui redouble ma houte et nous pèse à tous deux.

Voilà donc le secret dont vous vouliez m'instruire?

ARTÉMIRE. Eh! que me servira, seigneur, de vous le dire? J'ignore, en vous parlant, si la main qui me perd Dans ce moment affreux vous trahit ou vous sert; J'ignore si vous-même, en proscrivant ma vie, N'avez point de Pallante armé la calomnie. Hélas! après deux ans de haine et de malheurs. Souffrez quelques soupcons qu'excusent vos rigueurs: Mon cœur même en secret refuse de les croire : Vous me déshonorez, et j'aime votre gloire ; Je ne confondrai point Pallante et mon époux; Je vous respecte encore, en mourant par vos coups. Je vous plains d'écouter le monstre qui m'accuse ; Et quand vous m'opprimez, c'est moi qui vous exense: Mais si vons appreniez que Pallante aujourd'hui M'offrait contre vous-même un criminel appui. One Menas à mes pieds, craignant votre justice. D'un heureux scélérat infortuné complice, Au nom de ce perfide implorait... Mais , helas! Vous detournez les yeux, et ne ni'econtez pas.

CASSANDRE.

Non, je n'écoute point vos lâches impostures : Cessez, n'empruntez point le secours des parjures : C'est bien assez pour moi de tous vos attentats ; Par de nouveaux forfaits ne les défender pas. Aussi bien c'en est fait, votre perte est certaine ; Toute plainte est firvôte, et toute excuse est vaine.

ARTÉMANE.

Hélas! vollà mon cour, il ne criant point vos coups;
Faites couler mon sang; barbare, il est à vous.

Mais l'hymen dont le neurdous unit l'un à l'antre, [tre
Tout malheureur, qu'il est, joint mo homeneu au viPourquoi d'un tel affront voulez-vous vous couvrir ?
Laissez-moi chez les morts descendre sans rougir.
Croyrez que pour Menas une flamme adultère.

CASSANDRE.

Si Ménas m'a trahi, Ménas a du vous plaire.

Votre cour m'est connu mieux que vous ne pensez;

Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous me hafssez.

ARTÉMIRE.

Eh hien I connaissez donc mon âme tout entière : Ne cherchez point ailleurs une triste lumière; De tous mes attentats je vais vous informer. Oui , Cassandre , il est vrai , je n'al pu vous aimer; Je vous le dis sans crainte, et cet aven sincère Doit peu vous étonner, et doit peu vous déplaire. Et quel droit, en effet, aviez-vous sur un cœur Qui ne voyait en vous que son persécuteur, Vous qui , de tous les miens , ennemi sanguinaire , Avez jusqu'en mes bras assassiné mon père ; Vous que je n'ai jamais abordé sans effroi ; Vous dont i'ai vu le bras toujours levé sur moi : Yous, tyran soupconneux, dont l'affreuse injustice M'a conduite au trépas de supplice en supplice ? Je n'ai jamais de vous reçu d'autres bienfaits , Vous le savez, Cassandre; apprenez mes forfaits: Avant qu'un nœud fatal à vos lois m'eut soumise. Pour un autre que vous mon âme était éprise : J'étouffai dans vos bras un amour trop charmant . Je le combats encore , et même en ce moment : Ne vous en flattez point, ce n'est pas ponr vous plaire. Vous êtes mon époux, et ma gloire m'est chère. Mon devoir me suffit; et ce cœur innocent Vous a gardé sa foi, même en vous haissant. J'ai fait plus ; ce matin , à la mort coudamnée , l'ai pu briser les nœuds d'un funeste hyménée; Je voyais dans mes mains l'empire et votre sort : Si i'avais dit un mot, on vous donnait la mort, Vos peuples indignés allaient me reconnaître : Tout m'en sollicitait ; je l'aurais dù peut-être ; Du moins, par votre exemple instruite aux attentats. J'ai pu rompre des lois que vous ne gardez pas : J'ai vonlu cependant respecter votre vie. Je n'ai considéré ni votre barbarie, Ni mes périls présents, ni mes malheurs passes; l'ai sauvé mon epoux : vons vivez , c'est assez,

Le temps, qui perce enfin la nuit la plus obscure, Pent-être éclaircira cette horrlide aventure; Et vos yeux, recevant une triste elarte, Verront trop tard un jour laire la vérité. Vous comaltirez alors le crime que vous faltes; Et vous en frémirez, tout tyran que vous êtes. CASSADRE.

Vos crimes sont éganx , périssez comme lui.

ARTÉMIRE.

Enfin, e'en est done fait; ma honte est résolue

CASSANDRE.

Votre honte est trop juste, et vous l'avez voulne.
ARTÉMIRE.

Que du moins à mes yeux Pallante ose s'offrir.
Cassandre se retire sans plus nes écouter.

## SCÈNE V.

ARTÉMIRE, CÉPHISE.

CÉPHISE.

Sait punir les forfaits et venger l'innocence.

ARTÉMINE.

Avec quel artifice, avec quelles noirceurs Pallante au strance el nog tisso d'horreurs! Non, je ne reviens point de ma surprise extrême. Quoi! Mênas à mes yeax massacre par lan-dmene, Vingt conjurés nourants qui n'accusent que moi! Ah I c'en est trop, Ciphine, et je pardonne au roi. Helas! le roi, s'eduit par ce liche artifice, Semble me condamner loi-même avec justice. Cépuissa.

Implorez Philotas, à qui votre vertu Dès long-temps...

ARTÉMIRE.

Justes dieux ! quel nom prononces-tu ? Il élas ! voilà le comble à mon sort déplorable ; Phidotas m'abandonne , et fuit nne coupable ; Il déteste sa flamme et mes faibles attraits ,

Et pour moi tous les cœurs sont fermés desormais. CÉPHISE. Pouvez-vous soupçonner qu'un cœur qui vous adore...

Fourez-vous soup, onner qu'un ceur qui vous agort Artémire. Si Philotas m'aimait, s'il m'estimait encore, Il me verrait, Céphise, au péril de ses jonrs :

De ma triste retraite il connaît les détours : L'amour l'y conduirait, il viendrait m'y défendre ; Il viendrait y braver le courrous de Cassandre. Je ne demande point ces preuves de sa foi : Qu'il me croie innocente, et é est assez pour moi. Cépriss.

Ah! madame, souffrez que je coure lui dire...
ARTEMIRE.

Va, ma chère Céphise; et, devant que j'expire,

Dis-lui, s'il en est temps, qu'il ose encor me voir : Peins-lui mes sentiments, peins-lui mon désespoir; Si son cœur obstiné refuse ta prière, S'il refuse à mes pleurs cette grâce dernière, Retourne, saus tarder, dans ces funestes lieux : Tu recevras mon âme et mes derniers adieux. Conserve après ma mort une amitié si tendre : Dans tes fidèles mains daigne amasser ma cendre : Remets à Philotas ces restes malheurenx . Senis gages d'un amour trop fatal à tous deux. Eclaireis à ses yeux ma donlourense histoire ; Peut-être après ma mort il pourra mienx t'en croire. Dis-lui que, sans regret descendant ebez les morts, Si j'ai pu dans la tombe emporter des remords, Combattant en secret le feu qui me dévore, Je ne me reprochais que de l'aimer encore.

### ACTE CINQUIÈME.

### SCÈNE I. ARTÉNIRE, CÉPHISE.

CÉPRISE.

Philotas
Par des détours secrets arrive sur mes pas.

A quel abaissement suis-je donc parvenue! céphise.

Madame, le voici.

## SCÈNE II.

ARTÉMIRE, CÉPHISE, PHILOTAS.

ARTÉMIRE. Daignez souffrir ma vue;

Seigneur, je vals mourir; le temps est précieux. Pour la dernière fois tournez vers moi les yeux, Et m'apprenez du moins si cette infortunée Au fond de votre cœur est aussi condamnée. PHILOTAS.

La houte ou la douleur doit terminer ma vie.

ARTÉMIRE.

Philotas! et e'est yous mi me traitez ainsi?

Mon epoux me condamne, et vous, seigneur, aussi? Je pardonne à Cassandre une crerue excuesble; Nourri dans les forfaits, il m'en a eru capable, Il m'avait offensée, il devait me hair; Il me cherchait un crime afin de m'en punir : Mais vous, qui, près de moi soupirant dans l'Épire, Avez lu tant de fois dans le cour d'Artenire; Vous de qui la vertu mérita tous mes soins ; Vous qui m'aimiez, helas! qui le disiez du moins; C'est vous qui, redoublant ma honte et mon injure, Du monstre qui m'accuse écoutez l'imposture? Barbare! vos soupcons manquaient à mon mallicur, Ah! lorsque de Pallante éprouvant la fureur. Combattant malgré moi ma flamme et vos alarmes, Mon cœur désespéré résistait à vos larmes, Et, trop faible en effet contre un charme si doux, Cherchait dans le trepas des armes contre vous , Hélas! qui m'aurait dit que dans cette journée Ma vertu par vous-même eût été soupconnée? J'ai cru mieux yous connaître, et n'ai pas dù penser Ou'entre Pallante et moi vous pussiez balancer. Pardonnez-moi, grands dieux, qui m'avez condamnée! De l'univers entier je meurs abandonnée; Ma mort, dans le tombeau cachant la vérité, Fera passer ma honte à la postérité. Toutefois, dans l'horreur d'un si cruel supplice,

S'il pouvait m'estimer et me plaindre en secret ,
Je sens que je mourrais avec moins de regret.
PHILOTAS.

Ouel droit un mallieureux avait-il sur votre âme?

Si du moins Philotas m'avait rendu justice,

## Comment... ARTÉMIRE.

Ah? si mon œur s'est pu laisser toucher, S'il a quelque penelant que j'en doive arracher, Yous ne savez que trop pour qui, plein de tendresse, Ce œur a jusqu'ici combattu sa faiblesse. Ce œur a jusqu'ici combattu sa faiblesse. You sour a jusqu'ici combattu sa faiblesse. Mais si je fius coupable, ingrat, c'était pour vous.

PHILOTAS.

## Courons à vos tyrans.

Non, demeures, seignours, Jaime mieux vos regrets qui une aubace insulle; Innocente à von yeux, je périrai tranquille; El le sert qui mittend pourra me sembler doux ; Paisqu'il me punira de n'être point à vous. Adien: le teurpa appreche oil for nevu qui expère Adien. N'ondiète point l'innocente Artenire : Adien. N'ondiète point l'innocente Artenire : A on bonnome fair i rende la jureit à van bonnome fair i rende la jureit El que, malgré l'horreur d'une tache si noire, Ves larruse appulagéels honoreut sa monirej!

PHILOTAS.
. . . . le parti qui vous reste,

## Et j'y cours.

Arrêlez. Ah! désespoir funeste!

De quel malheur nouveau me va-t-il accabler?

Céphise, il valait mieux mourir sans lui parler,

Et. . Mais quelle pâleur sur ton front repandue! CÉPHISE.

## Ce monstre encor se présente à vos yeux.

Céphise, il vient jouir du succès de son crime; Dans les bras de la mort il vient voir sa victime; C'est peu de mon trépas, s'il n'en repalt ses yeux. Allons, et remettons notre venceance aux dieux.

#### SCÈNE VII.

ARTÉMIRE, CÉPHISE, UN GARDE.

Il examine, il doute, et ses yeux vont s'ouvrir.

ARTÉMIRE.

Dieux, dont la main sur moi sans cesse appesantie

Me promiène à son gré de la mort à la vie, Dieux puissants, sur moi seude écendez votre brazi-Rendez-moi mon supplice, et sauvez Philobas; Eteignez dans mon asag me arriver infable : Plus son peril est grand, plus je suis criminelle. Viens, Cassanferi, l'est temps ; riens; frappe, vengede te pordonne tout, et n'immole que moi. [toi : Ah 1: le fer top long-temps est lere's arm at téte! Je souffre échaque instant la mort que l'on m'apprête. Ou'lis vienneut:

#### SCÈNE VIII.

ARTÉMIRE, CÉPHISE, PHILOTAS.

ARTÉNIRE.

Vous!

Mais quel dieu vous redonne à mes vœux? Vous vivez!

PHILOTAS.
C'en est fait, il faut périr tous deux.

ARTÉMIRE.

Nous venons vous défendre, et périr à vos pieds.

ARTÉMIRE.

Ah! si quelque pitić pour moi vous intéresse!

Hélas! à mes fureurs connaissez ma tendresse.

A des périls certains cessez de vous offrir. Que pouvez-vous pour moi, prince? PHILOTAS.

Je puis mourir.

Ciel! de quels cris affreux ees voites retentissent! Je ne me connais plus; mes genoux s'affaiblissent, Seigneur, au nom des dieux...

#### SCÉNE IX. SCÈNE DERNIÈRE.

#### LES MÊMES, UN ENVOYÉ. ARTÉMIRE, CÉPHISE, CASSANDRE, Cassandre, blessé dans un combat, est amené presque mou-L'EXVOYÉ. rant sur la soine. CASSANDEE.

Va succéder peut-être à tant d'inimitié. ARTÉMIRE.

Tous les rois sont trompés. Séduit par l'imposture, Ou'entends-ie! J'ai long-temps soupçonné la vertu la plus pure. L'ENVOYÉ. A present, mais trop tard, mes yeux se sont ouverts ; Je vous connais, enfin, madame, et je vous perds,

. . . . . . . . . Et votre époux expire. ARTÉMIRE. Lui! mon époux !.., . . . . . Et je reçois le prix de mes forfaits. PHILOTAS. ARTÉMIRE.

Ah! seigneur, puisqu'enfin la vertu vous est chère, Et ce n'est pas à moi d'en être le temoin. Vivez, daignez jouir du jour qui vous éclaire, (II sort.) Malgré vos cruautes je suis encore à vous ; ARTÉMIRE. Vos remords vertueux m'ont rendu mon époux, Dieux! puis-je sontenir ces funestes approches! Vivez pour effacer les crimes de Pallante; Hélas! son sang versé me fait trop de reproches. Vivez pour protéger une épouse innocente ; [cours.... Ne perdez point de temps , souffrez qu'un prompt se-Cassandre expire après avoir pardonné à Philotas et rendu justice à la reine.

FIN DES FRAGMENTS D'ARTÉMIRE.

## MARIAMNE.

TRAGÉDIE EN CINO ACTES.

APPRENENTER POLIS LA PREMIÈ DE POIS LE 6 MARS 1724, PUIS, ATRE CHARGEMENTS, LE 10 AVAIL 1725; REVER ET CORREGÉE PAR L'AUTRUS EN 1762, ET SENISS AU TREATES LE 7 SEPTEMBRS 1763.

> troe to corde pador, misteque manala facto, Et forlie agitatus amor, etc. Vens., Abr., X, 371-73.

#### PRÉFACE

(DS LAUTELS'.)

Il sernit utile qu'on abolit la coulome que plusieurs personnes ont prise, depuis quesques années, de transcrire pendant les représentations , les pièces de theure , bonnes ou mauvaises, qui nut quelque apparence de succès. Cette précipitation répand dans le public des copies défectueuses des pièces nouvelles, et expose les anteurs à voir leurs ouvrages imprimés sans leur conseutement, et avant qu'ils y aient mis la dernière main : voità le cas où je me trouve. Il vient de paraître conp sur coup trois mauvaises éditions de ma tragédie de Mariomne, l'une à Amsterdam, chea Changuion, et les deux autres sons nom d'imprimeur. Toutes trois sout pleines de tant de fautes, que mon ouvrage y est entièrement méconnaissable. Ainsi je me vois force de donner moi-même une édition de Marianne, nu du moins il n'y ait de fautes que les miennes, et cette nécessité on le suis d'imprimer ma tragédie avant le temps que se m'étais prescrit pour la corriger, servirait d'excuse aux fautes qui sont dana cet ouvrage, si des défauts pouvaient jamais être excusés.

La destinée de cette pièce a été extraordinaire. Elle fot jouée pour la première fois en 1724, au mois de mars \* et fut ai mal reçue, qu'à peine put-elle être achevée. Elle fut rejnuée avec queiques changements en 1725, au mois de mai, et fut reçue alors avec une extrême indulgence.

J'avone avec sincérité qu'elle méritait le mauvaluscement que lui fit d'abord le public; et je supplie qu'on me permette d'entrer sur ceia dans un détail qui peut être ne sera pas luutile à ceux qui voudront courir la carrière épineuse do théttre, où i'ai le malbeur de m'être engagé. Ils verront les écueils où j'ai échoué : ce n'est que par là que je puis leur être atile.

Une des premières règles est de peindre les héros cou aus tels qu'ils out élé, ou plutôt tels que le public les imagine; car il est bien plus sisé de mener les hommes par les idées qu'ils out, qu'en voulaut leur en donner de non-

· Cette Préface est de 1725.

\* Marianne fut représentée pour la première fois le lundi 6 mars 1724. Elle tomba à cause du dénouement, un plaisant « étant écrié : La reine boit! (Voyez csaprès, la note des éditeurs de Krbl.) Ce fut le 10 avrit 1725, pour la rentrée, qu'on redonna Mortamine, avec un nouveau dénouement, (K.)

s Sit Medea ferox Invictaque, fiebilis Ino, » Perfidus Ixion, In vaga, tristis Orestes. » etc. Hou., Art. poel., 125 4.

Fondé sur ces principes, et entraîné par la complatsance respectueuse que j'ai toujours eue pour des personnes qui m'honorent de lenr amitie et de leurs conseils, je résolus de ur assujettir entièrement à l'idée que les hommes ont depuis longtemps de Mariamor et d'Hérode, et je no songesi qu'à les peindre fidèlement d'après le portrait que ebacuu s'en est fait dans son imagination.

Ainsi Hérode parut, dans cette nièce, cruel et nolitione. tyran de ses sujets , de sa famille , de sa femme ; piein d'amour pour Marianne, mais plein d'un amour barbare qui ne lui Inspireit pas le moindre repentir de ses fureurs. Jo ne dounal à Mariamne d'autres sentimens qu'un orgueil imprudent, et qu'une baine inflexible pour son mari. Et enfin, dans la vue de me conformer aux opinions recues. je mesagraf une entrevue entre Herode et Varus, dans laquelle je fis parier ce préteur avec la bauteur qu'on s'imagine que les Romains affectaient avec les rois

Qu'arriva-t-il de tout cet arrangement? Marianne Intraltable n'tutereus point: Hérode n'étant que eriminel . révolta : et son entretien avec Varus le rendit méprisable. l'étais à la première représentation : le m'apercus, des le moment où Hérode parut , qu'il était impossible que la pièce cut du succès; et le m'étais égaré en marchant trop timidement dans la route ordinalm. Je sentis qu'il est des occasions où la première règle est

de s'écarter des règles prescrites, et que (comme le dit M. Pascal sur un suiet plus sérieux.) les vérités se succèdent du pour en contre à mesure qu'on a plus de lumières. li est vrai qu'il faut peindre les héros tels qu'ils out été; mais il est encore plus vral qu'il faut adoncir les caractères désagréables; qu'il faut souger au public pour qui l'on écrit, encore plus qu'aux béros que l'on fait paraltre; et

qu'on doit imiter les peintres babiles, qui embellissent en conservant is re-semblance. Pour qu'Hérode ressemblét, il étail nécessaire qu'il excitát l'indignation; mais, pour plaire, il devait émouvoir la pitié. Il folloit que l'on détestat ses crimes, que l'on plaignit sa prison, qu'on aimit ses remords; et que ces mouvements si violents, si subits, si contraires, qui

font le caractère d'Hérode, passassent rapidement tour à tour dans l'âme du speciateur St l'on veut suivre l'histoire. Mariamne doit hair Hérode

el l'accabler de reproches : mais si l'on ventoue Mariamue

intéresse, ses reproches doixent faire espérer une réonciliation; sa baine ne doit pas paraître toujours inflexible. Par là, le spectateur est attendri, et l'histoire n'est point utilèrement démonite.

Eufly te crois que Varus ne doit point du tont voir Hérode; et en voici les raisons. S'il parle à ce prince avec hauteur et avec colère, it l'hum-lie; et il ne faut point avilir un personnage qui doit intéresser. S'il lui parle avec politesse, ce n'est qu'une scène de compliments, qui sernit d'antant plus froide qu'elle serait inquile. One si Herode répond en justifiant ses erusulés, il démeut la douleur et les remords dont il est pénétré en arrivant; s'il avoue à Varus cette douleur et ce repentir, qu'il ne peut en effet cacher à personne, ators il n'est plus permis au vertueux Varus de contribuer à la fuite de Mariamue , pour laquelle il ne doit plus craindre. De plus, Hérode ne peut faire qu'nn très-mechant personnage avec l'amant de sa femme : et il pe faut iamais faire rencontrer ensemble sur la scène des acteurs principoux qui n'out rien d'interessant à se dire.

La mort de Marianne, qui, sia première représentation, cital empoisonnée et expirail sur le thétire, abies a de rérolter les specialeurs, soil que le public ne pardonne rieu lorsqu'une foisil et mécontent; soit qu' n effet il cell raison de condimmer cette invention, qui était une faste contre l'histoire, fruite qui, pout-être, n'était rachetée par aucune besuité ;

J'aurais pu ne pas me rendre sur ce dernier article, et j'avone que c'est contre mon goût que j'ai mis la mort de Mariamne en récit au lite de la mettre en action; mais le n'ai voulu combattre en rien le goût du public : e'est pour lui et non pour moi que j'éeris, ce sout ses sentiments et non les miteau que je dois suttre.

"A la première représentation , dans le moment ou Marianne tenaît la coupe et premai le poison, le parterre cris : La reine boit ! C'étai justement la veille de la fête des Nois ". La plèce fla intercompae ; l'ou n'entends point une soine très pathetique entre liérode et Marianne moerante du moine c'est le jugement que nous en avone entenda porter par écut qui avaient entendi

cette extent ser serant la representation.

Me il Vediant e selator, en 1702. Le personnage de Yerne, parce que l'en pais que l'en pais que l'en pais engouver, mêtre dans la trapeler, qu'il allé etit de ma doire parc qu'il partier originare, mêtre dans la trapeler, qu'il allé etit de ma doire parc qu'il partier original à raispare de l'entre de ma doire parc qu'il partier original à raispare de l'entre d

M. de Voltaire avail projeté une édition corrigée de ses ouvrages dramatiques, et il voulait distinguer les pièces qu'it regardait comme propres au théâtre de cettes qu'it se eroyait laites que pour être lues; mais il o'appartenait qu'à loi de faire ce choix. Voiel la note qu'il avait placée à la têce de Marianne ;

Les gem de lettres qui ont présidé à cette édition ont cru » devoir regéer cette tragédie parmi les pieces de l'auteur qui » ne sont par representées sur le thétâre de Paris, et qui ne sout » pour la plupart que des pièces de sociéé. Mariamme fig con-» posée dans le temps de la nouveauté d'OEdipe : il ne l'à jamain reg uviée que comme une déclamation. » (K.)

\* Ce su fui pas la reille des dois, mais le 8 mars 1724, que Verronne fui representé, colte dais du 8 mars est en tiva même de phaiseurs editions de la pière, et natamment deus l'edition de Kell. L'aucedote qui accasions au clusie n'en est pos moins vraie. (2)

Cette docilité raisonnable, ces efforts que j'ai faits pour rendre interessant un sujet qui avait paru si ingrat, m'ont tenu tieu du mérite qui m'a manqué, et ont colla trouve grace devaut des juges prévenus contre la pièce. Je ne pense pas que ma tragedie mérite son succès, comme elle avait mérité sa chute. Je ne donne même cette édition qu'en tremblaut. Tant d'ouvroges que j'ai vus applaudis au theatre, et méprises à la lecture, me fontersindre pour le mien le même sort. Une ou deux situations. l'art des acteurs, la docilité que j'ai fait parai.re, nut pu m'attirer des suffrages aux représentations ; ma'a il faut un autre mérite pour soutenir le grand jour de l'impression. C'est peu d'une conduite régulière, ce serait peu meme d'interesser. Tout ouvrage en vers, quelque beau qu'il soit d'aitleurs, sera necessairement ennuyeux, si tous les vers ne sont pas pleins de force et d'harmonie , si l'on n'y trouve pas une élegance continue, si la pièce u'a point ce charine Inexprimable de la poésie que le génie seul peut donner, nu l'esprit ne sagrait jamais atteindre, et sur lequel on raisonne si mal et si inntilement depuis la mort de M. Despréaux.

C'est une erreur bien gross'ère de s'imaginer que les vers soient la dernière partie d'une pièce de thélitre, et celle qui doit le moins coûter. M. Racine, c'est-à dire, l'homme de la terre qui, après Virgile, a le mienx connu l'art des vers, ne pensait pas ainsi. Deux aunces entières lui suffirent à peine pour écrire sa Phèdre. Pradon se vante d'avoir composé la sienne en moins de trois mois. Comme le succès passager des représentations d'une tragédie ne dépend point du style, mais des acteurs et des situations, il arriva que les deux Phedres semblèrent d'abord avoir une égale destinée; mais l'impression régla bientôt le rang de l'une et de l'autre. Pradon, selon la continue des mauvis auteurs, cut beau faire nne preface insolente, dans laquelle il traitait ses critiques de malhonnétes gens, sa pièce, tant vantée par sa cabale et par lui, tomba dans le mépris qu'elle mérite, et sans la Phèdre de M. Racine,

on ignorerait aujourd'hui que Pradon en a composé une. Mais d'ou vient enfincette distance si prodigieuse entre ces deux ouvrages? La conduite en est à pen près la même : Phèdre est mourante dans l'une et dans l'antre. Thésée est absent dans les premiers actes : il passe pour avoir été aux enfers avec Pirithous. Hippolyte, son fils, veut quitter Trezène; il veut fuir Aricle, qu'il aime. Il déclare sa passion . a Aricie, et reçoit avec horreur celle de Phiedre : il meurt do meme genre de mort, et son gouverneur fait le récit de sa mort. Il y a plus : les personnages des deux pièces, se trouvant dans les mêmes situations, discut presque les mêmes choses; mais c'est là qu'un distingue le grand homme et le mauvais posse. C'est lorsque Racine et Pradon pensent de même qu'ils sont le plus differents. En voici un exemple bien sensible. Dans la déclaration d'Hippolyte à Aricie, M. Racine fait sinsi parter Hippolyle (acle II , scène 2):

Not only, conter famour farement rivolal, Anx lend see a cognitive a long-term promote Qui, dec. labbles mortels delporant fee numbross. Persists tongues not bour consenques les oraques, Asservir anniterant sons de la comparation del comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation

Bans le fotal des forcis votre image me suit;

La lundrer du jour, les ombres de ta nuit;

Tout criencia nue yeun les damene que j'erite;

Tout criencia nue yeun les damene que j'erite;

Tout criencia nue yeun les damene que j'erite;

Montantiana je me cherche; et une trouve plus.

Mou arx, mes javelos, mon ebar, tout m'importune;

Je ne me souvieren plus des levous de Neplune;

Mes avuls printesementa faut réveault les bous;

Et mes couriers ouis des oftendies na voit.

Voici comment Hippolyle a'exprime dana Pradon : Amer et trop long-tempa, d'une honche profine, Je méprisal framour et plosora Blome. Solitaire, farouche, on me royalt koplour Chaser data no fore's les litos et les ours, Máis un roia plas pressant un occupe et m'embarrasse: Depois que je vois vois, j'abandum la chasse; Elle fit sutrédis mes plainte les plus dour. Et quand y'a vais, cu' tot que pour pener à vois.

On ne sturrit lire ces deux pilvos de compession nan admirer? Inues et sans rice de l'outre. C'est pourtant dans toutes les deux le méme funds de restiment et de prenter; a, quand il s'algi de frier partir les passions, a fost les bomuses out presque les mémes ldecs; mais le façon dels est bomuses out presque les mémes ldecs; mais le façon de les bomuses out presque les mémes ldecs; mais le façon de les primer désignes l'homme d'esperit d'avec celui qui n'en a potat, l'hutsme de greite d'âvec celui qui n'en que de l'expert, et le polde d'avec celui qui ven l'étre.

Pour purreirà Actrire coume N. Racion, il Bandris aviero poi riso de poli a stata que hi se so currigere. Quelle deflance ne dui-je donc polit avier, mol qui, no aviero la tende dell'accrite dell'accr

Le ou ferral point une critique detaillée de cette pêter : les lecteurs la feroit aues aus moi. Nais je croit qu'it en decensire que je parle lei d'une critique pérorise qu'on a failse sur-le boit, des aujet de Marinano. Comme le peine de Françai est de saliet viteranel le côt-rédicué de relie peut peut en le pais serieure, ou distit que le poi de Marinano en le pais serieure, ou distit que le poi de Marinano au peut de marina de la peut régleire, le repétig de la peut de la peut régleire, le repétig de la peut de la peut régleire de la peut deu

Les pièces tragiques sout fundées, on sur les intérêts de quelques princes. De ce première genre sont l'phylogenier, adque que princes. De ce première genre sont l'phylogenier, adulté, où la Grée assemblée demande le sauge de la fille d'Agamemono; les Hawares, oû trois consistants ont curre les maiss les ord de fonce; l'écâlge, où le saint des Turnes de la contracte de la decouverte du meartrier de Listandes. L'action de la decouverte du meartrier de Listandes.

Dans ces trois deroières, loul l'intérêt rat renfermé dans la famille du héros de la pièce; tout roole sur des passions que des bourgeois resseutent comme des princes; et l'intrique de ces ouvrages est aussi propre à la comédie qu'à la tragédie. Otex les noms, « Mithrédat e l'est qu'un violitari amoureus d'une jouns tille ; no deux libre o nout amoureus suis, ell oi sert d'une rese sert passe pour decourir écul des deux qui est sincé, Prodre est pour decourir écul des deux qui est sincé, Prodre est propositions qui courir par se proposition qui pr

tes deux pièces finiserat par le martage du jeune homme. Molère et Racine ou également réusé en traitaut ces deux intriques ; l'ans anmes, a répois, a fait rée les honuéres gens, l'autre a sitendri, a effrayé, a fait verser des larmes. Molère a jone l'amour rédeux d'un vettel avare; Racine a représenté les faiblesses d'un grand roi, et les a rendues respectables.

Que fou doune une noce à peindre à Walten et à Le Brus : l'au représeders, nou me treille, de paysiss pleins d'une joie natre, grouière et éffences, autour d'une table rasilge, of firstes, t'eméraneut, la débache, le rire tomodére, règueront ; l'aute peindre les noces de Theist et de Péée, le retian de désus, leur joie majenteures : et sons deus seront arrivées de period tou déteur air par des chemins différents.

Ou peut appliquer tous ces exemples à Marianne, Le mauvaise humeur d'une femme, l'amour d'un vieus mari. les tracasseries d'une belle-sœur, sont de petits objets, comiques per ens-mêmes; mais un roi à qui taierre à donné le nom de grand, éperdament amonreux de la plus bellu femme de l'univers ; la passion furieuse de ce roi si fameus par ses vertus et par ses crimes ; ses crunutés possées , ses remords présents; ce passage si continuel et si rapide de l'amour à la baine et de la haine à l'amour; l'ambition de sa sœur, les intrigues de ses ministres ; la situation cruelle d'une princesse dont la verto et la bonté sont célèbres encore dans le monde, qui avait vu son père et son frère livrés à la mort par sou mari, et qui, pour comble de douleur, se voyail aimée du meurtrier de sa famille : quel champ! quelle carrière pour un autre génie que le mien! Peut-on dire qu'un tet sujet soit judigne de la tragedie : ? C'est là surt out que,

> Selon ce qu'on peut être . Les choses changeut de nom.

C'était ici que finissait la préface en 1730. La cüation du prologue d'Amphitryon qui la termine aujourd'hai est de 1746. Mais ca 1723, apres cas mois « indigne de la tragédic, » on iisait de plus.
3 le soubaite sincèrement que le même auteur qui va donner

une nouvelle tragedie d'CEdipe retouche aussi le sujet de Mariamae. Il fera voir au public quelles resoneres sus geuie ficond peut trouver dans ces deux grands sujets. Ce qu'il leva un apprendra ce que j'surais súb tiere. Il commencera ou je finis. Ses succes ma sevont dren, parce qu'il sevent opor moi des leçons, et parce que je prefère la perfection de mou art à ma reputation.

reputation.

» de profite da l'occasion de ceite préface pour avertir que le poéme de la Légne, que j'al peconis, n'est point cebui dont on a pluseurs éditions, et qu'on debite sous mon mon. Surfout je désavoue cebui qui est imprimé à Amsterdam, chez Jean-Frédérie Bernard, en 1724. On y a 2 jouté beaucoup de pièces fagilités

## MARIAMNE.

HERODE, rol de Palestine MARIAWAE, femme d'tterode SLLIME, sour d'therode SUIN ME, prince de la rare des As-

ANNON, confident de Sobême ER CARDS D'ANNOUS, portout. SLITE D'admon. UNE STITANTE OF MARIABRE, DEF sage must.

MATAEL. | ministres d'Bérode NARBAS, ancien scücler des rois as-

Lo scène est à Jérusoleus , dans le palsis d'Bérode

## ACTE PREMIER.

SCENE I. SALONE, MAZAEL

MAZAEL. Oni, cette autorité ou'lléroile vous confie, Jusques à son retour est du moins affermie. J'ai volé vers Azor, et repassé sondain Des channs de Samarie aux sources du Jourdain. Madame, il était temps que du moins ma présence Des Hebreux inquiets confondit l'espérance. Hérode votre frère, à Rome retenu. Déià dans ses états n'était plus reconnu. Le peuple, pour ses rois toujours plein d'injustices, Hardi dans ses discours, aveugle en ses caprices, Publiait hautement qu'à Rome condamné Herode à l'esclavage était abandonné;

riont la piupart ne sont point de moi ; et le petit nombre de celles qui m'appartienneut y est entierement défiguré.

. Je sup danvia résolution de satisfaire, le plus promptement qu'il me sera possible, aux engagements que j'ai pris avec le public nour l'édition de ce poème. J'ai fait graver, avec beaucoup de soin, des estampes tres belles sur les dessuss de MM, de Trore, Le Moine et Vengle; mais la perfection d'un poéme demande plus de temps que celle d'un lableau. Toutes les fois que le considère ce furdeau pénible que je me suis imposé moi-même, je suis effrayé de sa pesanteur, et je me repens d'avoir osé promettre un poéme épique. Il y a eseviron quatre-ringts personnes à Paris qui out souscrit pour l'édition de cet ouvrage; quelques uns de ces messieurs ont crié de ce qu'on les fesait attendre. Les libraires n'ont eu autre chose à leur répondre que de teur rendre leur argent, et c'est ce qu'on a fait à bureau ouver! chez Nofi Pissot, libraire, à la Groir d'Or, qual des Augustins, A l'égard des gens raisonnables, qui aiment mieux avoir tard un bon ouvrage que d'en avoir de boune heure un manvais, ce que j'ai à leur dire, c'est que lorsque je feral imprimer le poême de Henri IV, quelque tard que je le donne, je leur demanderal toujours pardon de l'avoir donné trop tôt. »

l'Et que la reine, assise au rang de ses ancêtres. Ferait regner sur nous le sang de nos grands-prêtres, Je l'avouc à regret, j'ai vu dans tous les lieux Mariaume adorée, et son nom précieux; La Judee aime encore avec idolâtrie Le sang de ces héros dont elle tient la vie; Sa beaute, sa naissance, et surtout ses malheurs, D'un peuple aui nous hait ont séduit tous les cœurs : Et leurs vœux indiscrets, la nonmant souveraine, Semblaient vous annoncer une chute certaine. J'ai vu nar ces faux bruits tout nn peuple ébranlé; Mais j'ai parlé, madame, et ce peuple a tremblé : le leur ai peint Hérode avec plus de puissance, Rentrant dans ses ciats suivi de la vengeance; Son nom seul a partout répandu la terreur. Et les Juifs en silence ont pleuré leur erreur,

Mazačl, il est vrai qu'Herode va paraltre; Et ces peuples et nioi nous aurons tous un maître. Ce pouvoir, dont à peine on me voyait jouir, N'est nu'une ombre qui passe et va s'évanouir. Mon frère m'était cher, et son bonheur m'opprime; Marianine trioniphe, et je suis sa victime.

Ne craignez point un frère.

MAZAEL. SALOME. Eh! que deviendrons-nous Quand la reine à ses pieds reverra son époux? De mon autorité cette lière rivale Auprès d'un roi séduit nous fut toujours fatale ; Son esprit orgueilleux, qui n'a jamais plié, Conserve encor pour pous la même inimitié. Elle nous outragea, je l'ai trop offensée; A notre abaissement elle est intéressée. Eh! ne craignez-vous plus ces charmes tout puissants. Du malheureux Hérode impérieux tyrans? Depuis près de cinq ans qu'un fatal hyménée D'Herode et de la reine unit la destinée, L'amour prodigieux dont ce prince est épris Se nourrit par la haine et crolt par le mépris, Vous avez vu cent fois ee monarque inflexible Deposer à ses pieds sa majesté terrible. Et ehercher dans ses yeux irrités ou distraits Quelques regards plus doux qu'il ne trouvait jamais. Vous l'avez vu frénur, soupirer et se plaindre; La flatter, l'irriter, la menacer, la eraindre; Cruel dans son amour, sounds dans ses foreurs; Esclave en son palais, héros partout ailleurs. Oue dis-ie? en punissant une ingrate famille,

Fusuant du sang du père, il adorait la fille :

Le fir encor sanglant, et que vous excitiez, Était levé sur elle, et tombait à ses pieds.

Mais songez que dans Rome, cloigné de sa vue,

Sa chaine de si loin semble s'être rompue.

Salome.

Croyez-moi, son retoor en resserre les nœuds;

Et ses trompeurs appas sont toujours dangereux.

MAZAEL.

Oui; mais cette âme alière, à soi-même inbumaine, Toujours de son époux a recherché la baine : Elle l'irritera par de nouveaux dédains, El vous rendra les traits qui tombent de vos mains. La paix n'habite point entre deux caracteres Que le ciel a formés l'un à l'autre contraires. Hérode, en loug les temps sombre, chagrin, jaloux,

Coutre son amour même au a besoin de vous. SALOME. Mariamne l'emporte, et je suis confondue.

NAZAEL
An trône d'Ascalon vons étes attendue;
Une retraite illustre, une nouvelle cour,
Un prime préparé par les mains de l'amone,
Vous mettrous, ais-ement à l'abri des tempêtes
(qui pourraient, dans Solime éclates ura nos têtes.
Solichen est d'Ascalon paisible souverain,
Reconau, postéré par le peuple romain,
l'odépendant d'Hérosée, et cher à sa province;
Le ni aperçois pour vous que des destins meilleurs;
Le ni aperçois pour vous que des destins meilleurs;
Vous souverme Etrode, ou vous resente ailleurs.

Ah! connais mon malheur et mon ignominie : Mariaume en tout temps empoisonne ma vie; Elle m'enlève tout, rang, dignités, erédit; El pour elle, en uu mot, Sohéme me trahit.

Lui, qui pour cet hymen attendait votre frère!
Lui, dont l'esprit rigide et la sagesse austère
Parut tant mépriser ces fulles passions
De nos vains courtisans vaines illusions!
Au roi son allié feait-il cette offense?

SALOME.

Croyez qu'avec la reine il est d'intelligence.

MAZAEL.

Le sang et l'amitié les unissent tous deux; Mais je n'ai jamais vu...

SALONE.

Vous n'avez pas mes yeux! Sur mon malheur nouveau je suis trop éclairée: De ce trompeur hymen la pompe différée, Les froideurs de Sobéme et ses discours glacés, M'ont expliqué ma lioute et m'ont instruite assez.

MAZAEL. Vous pensez en effet qu'une femme sévère Qui pleure encore ici son aleul et son frère, Et dont l'espr.t hautain, qu'aigrussent ses malheurs, Se nourrit d'amertume et vit dans les douleors, Recherche imprudemment le funeste avantage D'enlever un amant qui sous vos lois s'engage! L'amour est-il connu de son superbe ceur?

SALOMB. Elle l'inspire au moins , et c'est là mon malheur.

MAZAEL.

Ne vous trompez-vous point? cette âme impérieuse,
Par excès de fierte semble être vertueuse :
A vivre sans reproche elle a mis son orgueil.
SALOME.

Cd organi sì vande trouve enfin son creati. Que ni laporte, appet toot, que son une hardie De mun parjure ausant flatte la perfidire; On qu'exerpant sur la una dedaigneup pavoir Elle ait fini men tournents saun meme le vooilo? To Qu'elle chetrisse on uno ne leim qu'elle m'enlère, le le perils, il suffit; sa flerité s'en clève; Ma honte fils it spière; gile a dann se douleurs Le plaisir insultant de jouir de mes pleurs. Estim, est retty haspire iden sevel toullinge gine : Le veux voir à quel point on mérite un haine. Sodhres viers: allez, mon sort y a réclairier

#### SCENE II.

SALOME, SOHÈME, AMMON.

SALONE.

Approche; yotre corur rick point né pour trahir, El te mieu n'es par fait por sociétir qui or l'abuse. Le roi revient enin; youn n'avez plus d'ecusse. Ne consulter lei que vos seuls interêts, El ue me cachez plus vos sentiments secrets. Pariez; je ne craine point l'avez d'une inconstance Dout je méptiscrais la value et faible offense; fe ne sais point d'aveznire à des trassports jalanx; N' rougir d'un afform dent la houble est pour voux.

SOIIÈME. il faut done m'expliquer, il faut done vous apprendre Ce que votre fierté ne craladra point d'entendre. l'ai beaucoup, je l'avoue, à me plaindre du roj : It a voulu, madame, étendre jusqu'à moi Le pouvoir que César lui laisse en Palestine; En m'accordant sa sœur, il cherchait ma ruine : Au rang de ses vassaux il osait me compter. J'ai soutenu mes droits, il n'a pu l'emporter; J'ai trouvé, comme lul, des amis près d'Auguste; Je ne crains point Hérode, et l'empereur est juste : Mais je ne pnis souffeir (je le dis hantement) L'alliance d'un roi dout je suis mécoutent. D'ailleurs vous connaissez cette conr orageuse; Sa famille avec lul fut toujours malheureuse; De tout ce qui l'approche il craint des trahisons : Son cœur de toutes parts est ouvert aux soupçons;

Au frère de la reine il en coûta la vie; te plus d'un attentat cette mort fut suivie. Mariamue a vecu, dans ce triste «kjour, Entre la larbarie et les transports d'amour, Tanút sous le couteau, tanút idolátrie, Toujours haignant de pleurs une couelce abborrée; Craignant et son époux et de vils délateurs. De leur malleureur roi ladres adolateurs.

SALOME.
Vous pariez beaucoup d'elic!
SOHÉME.

Ignorez-vous, princesse,

Que son sang est le mien, que son sort m'intéresse?

Je ne l'ignore pas.

SOHEME.

Apprener encor plus:
J'aireniationa-responer elle, et je en tremble plus.
Horode cheiria le sang qui la fit naître;
Il Ta promis di moins à l'empereur son maître :
Pour moi, Join d'une cour objet de mon courroux;
Jalandones Colline, et votre frere, et vous;
Je pars. Ne jennez pas qu'une nouvelle cisalne
the cleve à la viole et loin de vous me souraine.
Je renonce à la fisi à ce prânse, à se averaille.
Je renonce à la fisi à ce prânse, à se averaille.
Le renonce à la fisi à ce prânse, à se averaille.
Le product et loin de vous me souraille.
Le pars de le repertie de la one espeti sinère :
Quandjetar en enfaipoint, null'à doit de mi en faire.
SALOSE.

Non, n'attendez de moi ni courroux ni depit, J'en savais beaucoup plus que vous n'eu avez dit. Cette cour, il est vrai, seignenr, a vn des crimes : Il e.) est quelquefois un des cerurs magnanimes Par le malheur des temps se laissent emporter, Que la vertu repare, et qu'il faut respecter; Il en est de plus bas, et de qui la faiblesse Se pare arrogamment du nom de la sagesse. Vuus m'entendez peut-être? En vain vous déguisez Pour qui je suis trahie, et qui vons séduisez : Votre fausse vertu ne m'a jamais trompée ; De votre changement mon âme est peu frappée : Mais si de ce palais, qui vous semble odieux, Les orages passés ont indigné vos yeux. Craignez d'en exciter qui vous snivraient peut-être Jusqu'aux faibles états dont vous étes le maltre. (Elle sort.)

#### SCENE III.

SOHÈME, AMMON.

SONÈME.

Où tendait ce discours? que veut-elle? et pourquoi Pense-t-eile en mon crur pénétrer mieux que moi? Qui? moi, que je soupire! et que pour Marianne Mun austère amitté ne soit qu'un feu profanc!

Aux faiblesses d'amour, moi, j'irais me livrer, Lorsque de tant d'attraits je cours me séparer! AMMON.

Salome est outragée; il faut tout craindre d'elle. La jalousie éclaire, et l'amour se décèle.

Non, d'un coupable amour je n'a pioni le erreurs; La secte dont je sistemer en nous d'attres neuers -Cen durs Esseniens, stoiques de Judee, Oct ut de la monté une plus noble idée. Nos maltres, les Roussins, vainqueurs des nations. Commandent à la terre, et nous aux passions. Le n'à piont, grice au riel, à rougir de moi-mèur. Le stag unit de pels Mariamen et Sobleme; Le la vojus gémir sous un affercus pouvoir, J'al voui la servir, j'ai rempii sono devoir.

AMMON.

Je connais votre cœur et juste et magnanime;
Il se plait à venger la vertu qu'on opprime:
Puissiez-vous écouter, dans cette affreuse cour,
Votre noble pitie plutôt que vutre amour!
SOLDERE.

Ah! faut-il done l'aimer pour prendre sa défense ? Oui n'aurait, comme moi, chéri son innocence? Quel cœur indifférent n'irait à son secours? Et qui, pour la sauver, n'eût prodigué ses jours ? Ami, mon cœur est pur, et tu counais mon zèle; Je n'habitais ces lieux que pour veiller sur elle. Quand Hérode partit incertain de son sort, Quand il chercha dans Rome ou le scentre ou la mort. Plein de sa passion forcence et jalouse, Il tremblait qu'après lui sa malbeureuse épouse, Du trône descendue, esciave des Romains Ne fût abandonnée à de moins dignes mains. Il vou'ut qu'une tombe, à tous deux préparée, Enfermat avec lui cette eponse adorée. Phérore fut chargé du ministère affreux D'inmoler cet obiet de ses horribles feux. Phérore m'instruisit de ces ordres coupables : J'ai veillé sur des jours sl chers, si déplorables; Toujours armé, toujours prompt à la protéger, Et surtout à ses yeux dérobant son danger. J'ai voulu la servir saus lui causer d'alarmes ; Ses malbeurs me touchaient encor plus one ses charmes, L'amour ne règne point sur mon cœur agité; Il ne m'a point vaincu, c'est moi qui l'ai dompté : Et, plein du noble feu que sa vertu m'inspire, J'ai voulu la venger, et non pas la séduire. Enfin l'heureux Hérode a fléchi les Romains: Le sceptre de Judée est remis en ses mains ; Il revient trioniphant sur ce sangiant théâtre; Il revole à l'objet dont il est idolâtre, Ou'il opprima souvent, qu'il adora tonjours; Leurs désastres communs ont termine leurs cours. Un nouveau jour va luire à cette eour affreuse : Je n'ai plus qu'à partir... Marianne est heureuse.

Je ne la verrai plus... maia à d'autres attraits Mon cœur, mou triste cœur est fermé pour jamais ; Tout hymen à mes yeux est horrible et funeste ; Qui connaît Marianne abhorre tout le reste. La retraite a pour moi des clarmes assez grands : J'y vivesi vertueux, Join des yeux des tyrans, Préférant mou partage au plus beau dialetme, Maître de ma fortune, et maître de moi-même.

## SCENE IV.

SOHÉME, ÉLISE, AMMON.

ÉLISE.

La mère de la reine, en proie à ses douleurs Vous conjure, Sohème, au nom de tant de pleurs, De vous rendre près d'elle, et d'y calmer la craiute Dont pour sa fille encore elle a reçu l'atteinte. SOHÉME.

Quelle horreur jetez-vous dans mon cœur étonné! ÉLISE.

Elle a su l'ordre affreux qu'Hérode avait donné; Par les soins de Salome elle en est informée. SOHÉME.

Ainsi cette eunemie, au trouble acoustumée, par cet troubles nouveaus presse ence maintenir Le pouvoir emprunié qu'elle veut retenir. Quelle odissue cour, ét combien d'articule; On ne marche en ces lieux que sur des precipies Lettesi à Alesandra, par des coups inocisi, lettesi à Alesandra, par des coups inocisi, lettesi à Alesandra, par des coups inocisi, Marianne lui rete, çelle tremité pour elle ; Le crainte est bien permise à l'amone maternelle. Elles, je vous suis, je marche sur vos pa... Grand Dieu qui pernez soin de ces traites elimats, De Marianne ennore écartez et orage; Conservez, profèger votre plus digne envrage!

......

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

SALOME, MAZAEL.

MAXAIL
Ce nouveau coup porté, ce terrible mystère
Dout vous faites instruire et la fille et la mêre,
Cascerct révét, et ordre si crué,
En désormais le secau d'un divorce éteruel.
Le roi ne croiz point que, pour votre eunemie,
Sa confiance en vous soit en effet trable;
Il a'una plaus que rous dans ses perspecties.
Pour adoicer les traits par vous-même portés.
Vous suelle aurat fait naître et le coline et l'orage :

Divisez pour régner ; e'est là votre partage.

SALOME.

Oue sert la politique où manque le pouvoir ?

Toan mes soins m'ont trahi; tout fait mon décespie. Le roi méreit à l'evel, par sa lette de fable, le un sour se rabaisse aux pleids de sa rivale. J'opersia de Solitone un noble et sit a rapui : Herode étail le milen; tout me manque aujourd'hail. Le vois roudes arom le fath défine ; le vois roudes arom le fath défine ; le vois qu'ell et de temps où tout l'éfrait humain Tombe sons la fortune et se éduat un vais, le le vois qu'ell et de temps où tout l'éfrait humain Tombe sons la fortune et se éduat un vais, le le considérant de la comme de la condition de la putile de chour, du l'art unit à sol-même; Et je seux ce pouvoir intérior le et supérion. Le le considération de la considération de la considération de la condition de la considération de la considérat

MAZAEL. Obéissez au roi , cédez à la tempête ; Sona ses coups passagers il faut courber la tête.

Le temps peut tout changer.

Trop vaius soulagements!
Malheureux qui n'attend sou bonheur que du temps!
Sur l'avenir trompeur tu veux que je m'appuie,
Et tu vois cependant les affronts que j'essuie!

Sohème part au moins; votre juste courroux Ne craint plus Mariamne, et n'en est plus jaloux. SALOME.

Sa conduite, il est vrai, paralt inconcevable; Mais m'en trahit-il moins? en est-il moins coupal le? Suis-ie moins outragée? ai-ie moins d'ennemis. Et d'euvieux secrets, et de làches amis? Il faut que je combatte et ma chute prochaine, Et cet affront secret, et la publique haine. Dejà , de Mariamne adorant la faveur, Le peuple à ma disgrace insulte avec fureur : Je verrai tout plier sons sa grandeur nouvelle, Et mea faibles honneurs éclipsés devant elle. Mais e'est peu que sa gloire irrite mou dénit. Ma mort va signaler ma chute et son erédit. Je ne me flatte point; je sais comme en sa place De tous mes ennemis je confondrais l'audace -Ce n'est qu'en me perdant qu'elle pourra régner, Et son juste courroux ne doit point m'épargner. Cependaut, ô contraiute! ô comble d'infamie! Il faut donc qu'à ses yeux ma fierté s'humilie! Je viens avec respect essuyer ses hauteurs, Et la féliciter aur mes propres malheurs. MAZAEL.

Elle vient en ces lieux.

Faut-il que je la voie?

#### SCENE II.

MARIAMNE, ELISE, SALOME, MAZAEL. NARBAS.

#### SALONE.

Je viens auprès de vous partager votre joie : Rome me rend un frère, et vous rend un époux Couronné, tout puissant, et digne enfin de vous. Ses triomphes passés, ceux qu'il prépare encore. Ce titre beureux de Graud dont l'univers l'houore. Les droits du sénat même à ses soins eonfiés, Sont autant de présents qu'il va mettre à vos pieds. Possédez désormais son âme et son empire, C'est ce qu'à vos vertus mon amitié desire ; Et je vais par mes soins serrer l'heureux lien Qui doit joindre à jamais votre cœur et le sien. MARIAMNE.

Je ne prétends de vous ni n'attends ce service : Je vous connais, madame, et je vous rends justice; Je sais par quels complots, je sais par quels détours Votre haine impuissante a poursuivi mes iours. Jugeant de moi par vous, vous me craignez pent-être; Mais vous deviez du moins apprendre à me connaître. Ne me redoutez point; je sais également Dédaigner votre crime et votre châtiment : J'ai vu tous vos desseins, et je vous les pardonne; C'est à vos seuls remords que je vous abandonne, Si toutefois, après de si laebes efforts. Un cœur comme le vôtre écoute des remords.

SALOME. C'est porter un peu loin votre injuste colère : Ma conduite, mes soins, et l'aveu de mon frère, Pent-être suffiront pour me justifier.

MARIAMNE. Je vous l'ai déià dit, ie veux tout opblier : Dans l'état où je suis , c'est assez pour ma gloire ; Je puis vous pardonner, mais je ne puis vous eroire.

MAZAEL. l'ose ici, grande reine, attester l'Éternel Que mes soins à regret ...

#### MARIAMNE. Arrêtez, Mazael;

Vos excuses pour moi sont un nouvel ontrage : Obéissez au roi, voilà votre partage : A mes tyrans vendu, servez bien leur courroux; Je ue m'ahaisse pas à me plaindre de vous. (A Salome,)

Je ne vous retiens point, et vous pouvez, madame, Aller apprendre au roi les secrets de mon âme : Dans son cœur aisément vous pouvez ranimer Un courroux que mes yeux dédaignent de calmer. De tous vos délateurs armez la calomnie : J'ai laissé jusqu'iei leur andace impunie, Et je n'oppose encore à mes vils ennemis

Ou'nne vertu sans tache et qu'nn juste mépris.

SALOME. Ah i c'en est trop enfin ; vous auriez dù peut-ètre Ménager un peu plus la sœur de votre maître. L'orgueil de vos attraits pense tout asservir : Vous me vovez tout perdre, et erovez tout ravir; Votre victoire un jour peut vous être fatale. Vous triomphez... Tremblez, imprudente rivale!

## SCÉNE III

MARIAMNE, ÉLISE, NARBAS.

ELISE. Ah! madame, à ce point pouvez-vous irriter Des ennemis ardents à vous persécuter? La vengeance d'Hérode, un moment suspendue, Sur votre tête encore est peut-être étendue; Et. loin d'en détourner les redoutables coups, Vous appetez la mort qui s'éloignait de vous. Vous n'avez plus ici de bras qui vous appuie; Ce défenseur heureux de votre illustre vie. Sohême, dont le nom si craint, si respecté. Long-temps de vos tyrans contint la eruauté. Solième va partir: nul espoir ne vous reste, Auguste à votre époux laisse un pouvoir funeste : Qui sait dans quels desseins il revient aujourd'hui? Tont, jusqu'à son amour, est à craindre de lui Vous le voyez trop bien ; sa sombre jalousie An-delà du tombeau portait sa frénésie : Cet ordre qu'il donna me fait encor trembler. Avee vos ennemis daignez dissimuler : La vertu sans prudence, helas! est dangereuse.

MARIAMNE. Oui, mon âme, il est vrai, fut trop impérieuse; Je n'ai point connu l'art, et j'en avais besoin. De mon sort à Sohème abandonnons le soin; Qu'il vienne, je l'attends; qu'il règle ma conduite. Mon projet est hardi ; je fremis de la suite.

Paites venir Soheme.

(Élise sort.)

## SCÉNE IV.

## MARIAMNE, NARBAS.

#### MARIAMNE.

Et yous, mon eher Narbas, De mes vœux incertains apaisez les combats : Vos vertus, votre zèle, et votre expérience, Ont acquis dès long-temps toute ma confiance, Mon cour yous est connu, yous savez mes desseins, Et les maux que j'éprouve, et les maux que je crains, Vous avez vu ma mère, au désespoir réduite, Me presser en pleurant d'accompagner sa fuite, Son esprit, accablé d'une juste terreur, Croit à tous les moments voir Hérode en fureur. Encor tout dégouttant du sang de sa famille,

Venir à ses yeux même assessier sa fille. Elle vent à mes like, menaces du tombeau, an Donner César pour père, et Rome pour berond di que l'indeune à Rome es protégée; a Rome est le tribunal où la terre est jugee. de vais me presenter au roi de souverains. Que c'est le soul partit que le destin me lision: Tontelois en server, soi vertu, soi faiblesse, Pêtée à fuir un époux, mon corur frémit d'effrois, Elme pas clanactains s'arrêtent majer moil.

NARBAS. Cet effroi généreux n'a rien que je n'admire ; Tout injuste qu'il est , la vertu vous l'inspire, Ce cœur, indépendant des outrages du sort, Craint l'ombre d'une faute, et pe craint point la mort. Bannissez toutefois ces alarmes secrètes ; Ouvrez ses yeux, madame, et voyez où vous êtes : C'est là que, répandu par les mains d'un époux, Le saug de votre père a rejailli sur vous : Votre frère en ces lieux a vu trancher sa vie; En vain de son trépas le roi se justifie, En vain César trompé l'en absout aujourd'hul; L'Orient révolté n'en accuse que lui. Regardez, consultez les pleurs de votre mère. L'affront fait à vos fils , le sang de votre père , La cruauté du roi , la haine de sa sœur, Et (ce que je ne puis prononcer sans horreur, Mais dout votre vertu n'est point épouvantée) La mort plus d'une fois à vos yenx présentée.

Enfin , si tant de maux ne vous étonnent pas , Si d'un front assuré vous marchez au trépas, Du moins de vos enfants embrassez la défense. Le roi leur a du trône arraché l'espérance : Et vous connaissez trop ces oracles affreux Qui depuis si long-temps yous font trembler pour eux. Le ciel vous a predit qu'une main étrangère Devait un jour unir vos fils à votre père. Un Arabe implacable a dejà, sans pitié, De cet oracle obscur accompli la moitié : Madame, après l'horreur d'un essai si funeste. Sa cruanté, sans doute, accomplirait le reste; Dans ses emportements rien n'est sacré pour lui. Eh! qui vous répondra que lai-même aujourd'hni Ne vienne exécuter sa sanglante menace. Et des Asmonéens anéantir la race? Il est temps désormais de prévenir ses coups ; Il est temps d'épargner un meurtre à votre époux, Et d'éloigner du moins de ces tendres victimes Le fer de vos tyrans, et l'exemple des crimes. Nourri dans ce palais, près des rois vos aleux,

Nourri dans ce palais, près des rois vos aleux, Le suis prét à vous suivre en tous temps, en tous lieux, Partez, romper vos fers; allez, dans Rome même, Implorer du sénat la justice suprême, Remettre de vos fils la fortune en sa main, El les faire adopter par le peuple romain;

Qu'une verto si pure allle étonner Auguste. Si l'on vante à bon droit son règne heureux et juste, Si la terre avec joie embrasse ses genoux, S'il mérite sa gloire, il fera tont pour vous.

Je vois qu'il n'est plus temps que mon cœur délibère; Le cècle à vus conseils, aux larmes de ma mère, Au danger de mes fils, an sort, dont les rigueurs Vont m'entrior peut-être et de plus grands malheurs. Retournes ches muére, alles ; quand à nuit sombre Daus ces lieux criminels aura porté son ombre, Qu'au fond de ce palais on me vienne avertir : On le veut, il le faut, je suits prête à partir.

### SCÉNE V.

MARIAMNE, SOHÈME, ÉLISE.

#### SOHÈME.

Je viens in'offrir, madaine, à votre ordre suprême; Vos volontés pour moi sont les lois du clel même : Faui-il arme mon bras contre vos enneme; Commandez, j'entreprends; parlez, et j'obeis. MARIAMNE. Je vous dois tout, seigneur; et, dans mon infortune.

Ma douleur ne craint point de vous être importune. Ni de solliciter par d'inutiles vœux Les secours d'un héros, l'appni des malheureux. Lorsque Hérode attendait le trône ou l'esclavage, Moi-même des Romains j'ai brigué le suffrage ; Maleré ses cruautés , maleré mon désespoir , Malgré mes intérêts, j'ai suivi mon devoir. J'ai servi mon époux ; je le ferais encore. Il faut que ponr moi-même enfin je vous implore : Il faut que je dérobe à d'inhumaines lois Les restes malheureux du pur sang de nos rois. J'aurais dû dès longtemps, loin d'un lieu si coupable, Demander au sénat un asile honorable : Mais, seigneur, je n'ai pu, dans les troubles divers Dont la guerre civile a rempli l'univers, Chercher parmi l'effroi , la guerre et les ravages , Un port aux mêmes lieux d'on partaient les orages. Auguste au monde entier donne aujourd'hui la paix: Sur toute la nature il répand ses bieufaits. Après les longs travaux d'une guerre odieuse . Ayant vaineu la terre, il veut la rendre heureuse. Du haut du Capitole il juge tons les rois, Et de ceux qu'on opprime il prend en main les droits. Qui peut à ses bontés plus justement prétendre Que mes faibles enfants, que rien ne peut défendre, Et qu'une mère en pleurs amène auprès de lui Du bout de l'univers implorer son appui? Pour conserver les tils , pour consoler la mère , Pour finir tous mes maux, c'est en vous que i'espère : Je m'adresse à vous seul, à vous, à ce grand conr, De la simple vertu généreux protecteur :

A rous à qui je dois ce jour que je respire : Segneur, eloignez-moi de ce fatal empire. Ma mère, mes entats, je meis tout en vos mains ; Enlevez l'innocence au fer des assassins. Vous ne répondez rien! Que faut-il que je pense De ces sombres regards et de ce long silence? Je vois que mes malleurs excitent vos refus. sonExes.

Non... je respecte trop vas ondres absolus. Mes gardies vos suivront jusque dans l'Ilaie; Dispose d'eux, de moi, de mon creur, de ma le Perget le rai, romper vos neudus finertunes; Il est assez punl, si voss l'abandonner. Il ne voss vera plas, gride à son injustier; El je seus qu'il n'est point de si cruel supplice... La douleir de vous perdie a trahi mos secret. La douleir de vous perdie a trahi mos secret. La douleir ne vous reines, maigre na findeues, configer que non consistent de la consistent de configer que no consistent de la consistent de Solchus en vous alimant ne vent que vous servir, Adorer vos vertus, vous vegare, et me.

Je me flattais, seignenr, et j'avais lieu de croire Qu'avec mes intérêts vous chérissiez ma gloire. Quand Sohème en ces lieux a veillé sur mes jours, J'ai cru qu'à sa pitié je devais son secours. Je ne m'attendais pas qu'une flamme coupable Dût ajouter ce comble à l'horreur qui m'accable. Ni que dans mes périls il me fallůt iamais Rougir de vos bontés et craindre vos bienfaits. Ne pensez pas pourtant qu'un discours qui m'offense Vous ait rien dérobé de ma reconnaissance : Tout espoir m'est ravi, je ne vous verrai plus; l'oublierai votre flamme, et non pas vos vertus. Je ne veux voir en vous qu'un héros magnanime Qui jusqu'à ce moment mérita mon estime : Un plus long entretien pourrait vous en priver. Seigneur, et je vous fuis pour vous la conserver.

SOUÈME. Arrêtez, et sachez que je l'ai méritée. Quand votre gloire parle, elle est seule écontée : A cette gloire, à vous, soigneux de m'immoler, Epris de vos vertus, je les sais égaler. Je ne fuyais que vous, je veux vous fuir encore. Je quittais pour jamais nne cour que j'abhorre; J'y reste, s'il le fant, pour vous désabuser, Pour vous respecter plus, pour ne plus m'exposer Au reproche accabiant que m'a fait votre bouche. Votre intérêt, madame, est le seul qui me touche: J'y sacrifierai tout. Mes amis, mes soldats, Vous conduiront aux hords où s'adressent vos pas-J'ai dans ces murs encor un reste de puissance : D'un tyran soupçonneux je crains peu la vengeance; Et s'il me faut périr des mains de votre époux Je périrai du moins en combattant pour vous. Dans mes derniers moments je vous aurai scrvie.

Et j'aurai préféré votre honneur à ma vie.

Il suffit, je vous sensi si 'indignes passions Ne doivent point souiller les nobles actions. Out, je vous dervai tout; mais moj le vous expose; Vous courez à la mort, et j'en serai la cause. Comment pois-je vous suivre, et comment demeurer? Je n'ai de sentiment que pour vous admirer.

Northur.

Venus prendre conseil de vutre mêre en larmes.
De votre fermeté plus que de ses alarmes,
De rétiq divo may sense, et ano de mon danger.
Avec votre tyran rien n'est aménager :
Il est roi, je le sais, mais Chars est son juec.
Tout vous menuse led, Rome est votre rélage;
stals source que Soldeme, en vous offinant est restur,
Que les sains de nor rois nous unit l'un et l'autre,
Que les sains de nor rois nous unit l'un et l'autre,
Et que le cid m'à fait un cerve digue du vière.

MARIAMNE.

Je n'en veux point douter; et , dans mon désespoir,
Je vais consulter Dieu , l'honneur, et le devoir.

C'est eux que j'en atteste; ils sont tous trois mes guides; Ils yous arracheront aux mains des parricides.

ACTE TROISIÈME

#### SCENE I.

SOHÈME, NARBAS, AMMON, SUITE.

Le temps est précleux, seigneur, Hérode arrive: Du fleuve de Judee il a reva la rive. Salome, qui ménage un reste de crédit, Déjà par ses conseis assiège son esprit. Ses courtisans en foule auprès de lui se rendent; Les palmes dans les mains, nos pontifes l'attendent;

SONEME.

Je sais qu'on paya mal ses services passés.

C'est ce même Idamas, cet Hébreu plein de zèle,
Qui toujours à la reine est demeuré fidèle,
Qui, sage courtisan d'un roi plein de fureur,
A quelquefois d'Hérode adonci la rigueur.

Idamas le devance, et vous le connaissez,

Bientôt vous l'entendrez. Cependant Mariamne Au moment de partir s'arrête, se condamne; Ce grand projet l'étonne, et, prête à le tenter, Son aussère vertu craint de l'exécuter. Sa mère es à es viects, et, le cœur blein d'alarmes. Lai précente ses fils, la baigne de ses larmes, La conjure en tremblant de presser son départ. La reine fonte, hesite, et partira trop tard. Crest vous dont la londe peut hêter es sortie; Vous avez dans vos maissa la fortune et la vie De l'objet le plus rare et le plus précieux Que jamais à la terre aient accorde les cieux. Protéger, conservez une auguste famille; Sauvez de tant de rois la déportable fille. Vos gardes on-di-préciet puis jee denfi la vertir?

Oul, j'ai tout ordonné; la reine peut partir.

Souffrez donc qu'à l'instant un serviteur fidèle Se prépare, seigneur, à marcher après elle. SOHÈME.

Aller; loin de ces lieux je conduirai vos pas : Ce séjour olieux ne la méritait pas. Qu'un depoit si sacré soit respecté des ondes l Que le ciel, attendri par ses douleurs profondes, Fasse lever sur celle un solieil palo seriai! Et rous, y vieillard beureux, qui suivez son destin, Des serviteurs des rois sage et parfait modèle, Votre sort est trop bau, yous vivrez auprès d'éle.

#### SCENE II.

SOHĖME, AMMON, SUITE DE SOHÊME.

wundar.

Mais dejà le roi vient; dejà dans c sejour Le son de la trompette annonce son retour. Que retour, juste dieux 'que je c'anis se présence! Le cruel je util d'un coup assurer sa vengeance. Le cruel je util d'un coup assurer sa vengeance. Pibli an ceit que la riene est diéj jou poi junisi à Abundonne ces liens consarrés son forfaits! Peril an ceit que la riene est diéj son principal de l'entre de l

#### SCENE III.

SOHÉME, IDAMAS, AMMON, SUITE.

Ami, J'épargne au roi de frivoles hommages, be l'amitié des grands importuns témoignages, D'un peuple curieux trompeur amusement, Q'ion étale avec pompe, et que le cœur dément. Mais prite; Romes enflu étude vou rorder un maitre : Hérode est souverain; est-il digne de l'être? Vient-Il dans un esprit de fureur ou de paix ? Craint-on des cruautés? attend-on des bienfaits?

Veuille le juste ciel , formidable au parjure , Ecarter loin de lui l'errenr et l'imposture! Salome et Mazaël s'empressent d'écarter Quiconque a le cœur juste et ne sait point flatter. Ils révèlent, dit-on, des secrets redoutables : Hérode en a páli ; des cris épouvantables Sont sortis de sa bouche, et ses veux en fureur A tout ce qui l'entoure inspirent la terreur. Vous le savez assez , leur cabale attentive Tint toojours près de lui la vérité captive. Ainsi ce conquérant qui fit trembler les rois . Ce roi dont Rome même admira les exploits . De qui la renommée alarme encor l'Asie, Dans sa propre maison voit sa gloire avilie : Haî de son épouse, abusé par sa sœur, Déchiré de soupçons, accablé de douleur, l'ignore en ce moment le dessein qui l'entraine. On le plaint, on murmure, on craint tout pour la reine; On ne peut pénétrer ses secrets sentiments . Et de son eœur troublé les soudains mouvements ; Il observe avec nous un silence farouche; Le nom de Mariamne échappe de sa bouche ; Il menace, il soupire, il donne en frémissant Quelques ordres secrets qu'il révoque à l'instaut. D'un sang un'il détestait Mariamne est formée ; Il voulut la punir de l'avoir trop aimée :

Je tremble encor pour elle. souème.

Il suffit, I damas.
La reine est en danger: Ammon, suivez mes pas;
Venez, c'est à moi seul de sauver l'innocence.
IDAMAS.
Seigneur, ainsi dn roi vous fuirez la présence?

Vous de qui la vertu, le rang, l'autorité, Imposeraient silence à la perversité? souème.

Un intérêt plus grand , un antre soln m'anime ; Et mon premier devoir est d'empécher le crime (Hsort.)

Quels orages nouveaux! quel trouble je prévoi! Puissant Dieu des Hébreux , changez le cœur du roi!

### SCÈNE IV. ZAEL, IDAMAS, BÉRODE.

HÉRODE, MAZAEL, IDAMAS, SUITE D'HÉRODE.

Els quoi l'Sohème aussi semble éviter ma vue! Quelle horreur devant moi éest partout répandue! Ciel I ne puis-je inspirer que la baine on l'effroi? Yous les ceurs-i des humains sont-ils fermés pour moi? En horreur à la eine, à mon peuple, à moi-même, A regrets our mon front je vois le diad-ine: lleroule en arivant recuelle avec derreur Les chaggins devorants qu'a semés sa fureur. Ab Dieu?

MAZAEL. Daignez calmer ces injustes alarmes. не́поре. Malheureux ! qu'ai-je fait?

Malheureux ! qu'ai-je lait? MAZAEL

Quoi I vous versez des larmes I Vous , ee roi fortune, si sage en sed desseins I Vous , la terreur du Parthe et l'ami des Romains I Songez, seigneur , songez à ces noms pleins de gloire Que vous donnaiert judis Antoline et la victoire; Songez que près d'Auguste, appelé par son choix , Vous marchite distingué de la foule des rois ; Revoyez à vos lois Jérusslem reudue , Judis par vous comptisect par vous dérindne,

Jadis par vous conquise et par vous detendne, Reprenant aujourd'hni sa première spiendeur, En contemplant son prince au fatte du bonbeur Jamais roi plus heureux dans la paix, dans la guerre... némons.

Non, il n'est plus pour moi de bonheur sur la terre. Le destin m'a frappé de ses plus rudes coups, Et, pour comble d'horreur, je les mérite tous.

Seignour, me seil permis de parler mas conteniate? Ce troine auguste et saint, qui environne la erraîtat, persenti mieux affermis il I (teil) par I amour .
En fennt des heureux, que roil est sou tour. A Germed chaptur votre înne abandonatem .
Pourrait turir d'un not heur source componente. Seignour, soil- ou fine plus pour contro control proportione .
Seignour, soil- ou fine plus pour proportione discours .
Ni que de vila flatteur et arretut de leur maître .
De control instrumé, qui vous cherchiaient pou-être. Des control de leur maître .
De ferente instrumé, qui vous cherchiaient pou-être. Des control de vour tout de leur .
De ferente maître de control de leur maître .

Elt! croyez-vous encor que je puisse être aime? Qu'Hérode est aujourd'hui different de lui-même! MAZAEL.

Tout adore à l'envi votre grandeur suprème.

IDAMAS.
Un seul eœur yous résiste, et l'on peut le gagner.

и́е́лоре. Non; je suis nn barbare , indigne de régner.

IDAMAS.

Votre douleur est juste ; et si pour Mariamne...

HÉRODE.

Et c'est ce nom fatal, hélas! qui me condamne; C'est ce nom qui reproche à mon cœur agité L'excès de ma faiblesse et de ma cruauté.

MAZAEL.

Elle sera tonjours inflexible en sa haine :
Elle fuit votre vue.

HÉRODE. Ali! j'ai cherché la sienne.

MAZAEL.

Qui? vous, seigneur? HÉRODE.

Eli quoi! mes transports furienv,
C'en est assez; ma sœnt, aujos
Ces pleurs que mes remords arrachent de mes yeux,
A eg cher intérêt sera sacrifiée.

Ge changement soulain, cette doudeur mortelle, Tout ne te di-tl pas que je viens d'auprès d'elle? Toujours trouble, toujours plein de haine et d'amour. J'ai trompé, pour la voir, une importune cour. J'ait compé, pour la voir, une importune cour. Quélie entrevue, d'esuir, quels combats quel supplie : Dans ses yeux indignés ja lu mon injustice; Ses regards inquies n'ossient tomber sur moi; Et tout, jusqu'à mes pleurs, angmentait son effroi. MAZAEE.

Seignear, vous le voyez, sa baine envenimée Jamais par vos bontes ne sera désarmée; Vos respects dangereux nourrissent sa fierté.

nérode. Elle me hait l'ah Dieu! je l'ai trop mérité l Je lui pardonne, helas! dans le sort qui l'accable , De hair à ce point un époux si coupable.

Vous coupable? Eh! seigneur, pouvez-vous oublier Ce que la reine a fait pour vous justifier? Se desseins contre vous, les complots de sou père? Ses desseins contre vous, les complots de sou père? Le sang qui la forma fut un sang ennemi; Le dangereux litman vous et lucijours trahi:

Et des Asmonéens la brigue était si forte, Que sans un coup d'état vous n'auriez pu...

nérode. N'importe ; Hircan était son père , il fallait l'épargner ;

Mais je n'écoutai rien que la soif de régner; Ma politique affreuse a perdu sa famille; J'ai fait perir le père, e ji aj proserit la fille; J'ai voulu la hair; j'ai trop su l'opprimer : Le clei, pour m'en punir, me condamne à l'aimer. DAMAS.

Seigneur, daignez m'en croire; une juste tendresse Devient une vertu, loin d'être une faiblesse: Digne de tant de biens que le ciel vous a faits, Mettez votre amour même au rang de ses bienfaits. Brode.

Hircan, mânes sacrés! fureurs que je déteste!

Perdez-en pour jamais le souvenir funeste.

MAZAEL.

Puisse la reine aussi l'oublier comme vons !

HÉRODE.

O père infortune! plus mallicureux époux! Tand floreure, Indue bang le meutre de onspère, Les maux, que je lui fais me la rendent plus chiere. Si son ceure, a is a sin,, mais c'est troy différer. Idhanss, en nn mot, je vent tout réparer. Va la trouver; d'aini que mon aine auservie Me à ses piels mon trône, et una gloire, et ma vie de veux dans se cinsiliat cioleir un aucoesseur. Ber maux qu'elle a soufferts elle aceuse ma sevur : Cer est dassez, na sextra, ajourd'und trentoye . Je laisse à Mariamne un pouvoir absolu. MAZAEL. Quoi! seignenr, vons voulez...

Quoi! seignenr, vons vouiez...
HÉRODE.

Oul, je l'al résolu; Oui, mon cœur désormais la voit, la considère Comme un présent des cieux qu'il faut que je révère. Que ne peut point sur moi l'amour qui m'a valneu! A Mariamne enfin je devrai ma vertu. Il le faut avoner, on m'a vu dans l'Asie Régner avec éclat, mais avec barbarie. Craint, respecté du peuple, admiré, mais hal, J'ai des adorateurs, et n'ai pas un ami. Mascrur, que trop long-temps mon cœur a daigné croire, Ma sœur n'aima jamais ma véritable gloire; Plus cruelle que moi dans ses sanglants projets, Sa main fesait couler le sang de mes sujets, Les accablait du poids de mon sceptre terrible Tandis qu'à leurs douleurs Marianne sensible, S'occupant de leur peine, et s'oubliant pour eux, Portait à son époux les pleurs des malheureux. C'en est fait : je prétends, plus juste et moins sévère, Par le bonheur public essayer de lui plaire. L'état va respirer sous un règne plus doux; Mariamne a changé le cœur de son époux.

Peins bien le repentir de mon ûne éperdue : Dis-lui que mes remords égalent ma fureur. Va, cours, vole, et reviens. Que vois-je? c'est ma sœur. (A Mazaél.) Sortez... A quels chagrins ma vie est condamnée!

Mes mains, loin de mon trône écartant les alarmes,

Des peuples opprimés vont essuyer les larmes.

Et gagner tous les cœurs , pour mériter le sien. Va la trouver , te dis-je , et surtout à sa vue

Je veux sur mes sujets régner en citoven.

## SCÈNE V.

HERODE, SALOME.

SALONE.

Je les partage tous; mais je suis étannée
Que la reine et Sohème, évitant votre aspect,
Montrent si peu de zèle et si peu de respect.

и́коов. L'un m'offense, ilest vrai... mais l'autre est excusable. N'en parlons plus.

SALOME.

Sohème, à vos yeux condamnable, A tonjours de la reine alluné le courroux. HÉRODE.

Ah! trop d'horreurs enfin se répandent sur nous; Je cherche à les finir. Ma rigueur implacable, En me rendant plus craint, m'a fait plus misérable; Assez et trop long-temps sur ma triste maison La vengeance et la haine ont verse leur poison;

De la reine et de vous les discordes cruelles Seraient de mes tonrments les sources éternelles. Ma sœur, pour mon repos, pour rous, pour boutes deux. Séparons-nous, quittez ce palais malheureux; Il le faut.

#### SALOME. Ciel! qu'entends-je? Ah! fatale ennemie! HÉRODE.

In roi vous le commande, un frère vous en prie. Que puisse désormais es frère malheureux N'avoir point à donner d'ordre plas rigoureux, N'avoir point à donner d'ordre plas rigoureux, N'avoir pilus sur les siens de venguances à prendre, De soupousa à former, ni de sang à répandre! Ne persecutez plas mes jours trou agités. Murmures, plaignez-rous, plaignez-moi; mais partez.

Moi, seigneur, je n'ai point de plaintes à vous faire. Vous crovez mon exil et juste et nécessaire : A vos moindres desirs instruite à consentir. Lorsque vous commandez, je ne sais qu'obeir, Vous ne me verrez point, sensible à mon injure, Attester devant vous le sang et la nature ; Sa voix trop rarement se fait entendre aux rois. Et, près des passions, le sang n'a point de droits. Je ne vous vante plus cette amitié sincère. Dont le zèle aujourd'hni commence à vous déplaire. Je rappelle encor moins mes services passes: Je vois trop qu'un regard les a tous effacés : Mais avez-vous pensé que Mariamne ooblie Cet ordre d'un époux donné contre sa vie? Your, qu'elle craint fomours, ne la craignez-your plus? Ses vœux, ses sentiments, vous sout-ils inconnus? Qui préviendra jamais, par des avis ntiles, De son cœur outragé les vengeances faciles? Quels yeux intéressés à veiller sur vos jours Pourront de ses complots démêler les détours? Son courroux aura-t-il quelgoe frein qui l'arrête? Et pensez-vous enfin que, lorsque votre tête Sera par vos soins même exposée à ses coups, L'amour qui vous séduit lui parlera pour vous? Quoi done! tant de mépris, cette horreur inhumaine... HÉBODE.

Ah! laissez-moi douter un moment de sa liaine! Laissez-moi me flatter de regagner son cour; Ne me détrompe point, respecte mon erreur. le veux croire et je crois que votre laine altière Entre la reine et moi mettait une harrière; Que par vos cruatués son cours s'est endurci; El que sans vous enfin j'eusse éte moins hal. SALONE.

Si vous pouviez savoir, si vous pouviez comprendre A quel point...

nesons

Non, ma sœur, je ne veux rien entendre. Mariamne à son gré peut menacer mes jours, Ils me sont odieux; qu'elle en tranche le cours, Je périrai du moins d'une main qui m'est chère. SALOME.

Ah l'est trop l'épargner, vous tromper, et me taire. le m'expose à me perdre et cherche à vous serie : Et je vais vous parlier, dussiez-vous m'en punir. Epoux infurtuné qu' un vil amour surmonte! Connaissez Marianne, et voyez votre honte : C'est peu des flers declains dont son cour est armé, C'est peu de vous hair ; un autre en est aimé.

HÉRODE. Un autre en est aimé! Pouvez-vous bien, barbare,

Un attrect estatute, una la verta la plas rare? Suppositore rare dimini que vom massanite i Laisea, vom pour ailest, cer traits espoisounes, Qui de non ceur jaloux sont l'horrible partiqe ? Qui de non ceur jaloux sont l'horrible partiqe ? Vac consisti sur mon fane ent est rope de pouveir. L'avaniene, Mais non, je ne veux trein subri : Voc consisti sur mon fane ent est rop de pouveir, je vous ailong-temperence, et de cettur en punissent. Mon sort clait d'aimer des crours qui me laissent. Oui, ¿cet moi seui de que vous prevetter.

SALOME.

Eh bien donc! loin de vous...

Non, madame, arrêtez.

Non, madame, arrêtez.

Le sang que doit verser ma vengcance nouvelle;
Poursuivez votre ouvrage, achevez mon malheur.

SALOME.
Puisque vous le voulez...

HÉRODE. Frappe, voilà mon cœur. Dis-mol qui m'a trahi; mais, quoi qu'il en puisse être, Songe que cette main t'en punira peut-être

Oni , je te punirai de m'ôter mon erreur. Parle à ce prix.

SALOME.
N'importe.
HÉRODE,
Eli bien l
SALOME.
C'est...

SCÉNE VI.

HERODE, SALOME, MAZAEL.

WAZAEL.

Ah! seigneur, Venez, ne souffrez pas que ce crime s'achève : Votre épouse vous fuit; Sohème vous l'enlève. BÉRODE.

Mariamne! Solième! où suis-je? justes cieux!

MAZAEL.

Sa mère, ses enfants, quittaient déjà ces lieux. Sohème a préparé cette indigne retraite; Il a près de ces murs une escorte secrète : Marianne l'attend pour sortir du palais; Et vous allez, seigneur, la perdre pour jamais. HÉROPE.

Ah! le charme est rompu; le jour enlin m'éclaire. Venez; à son courroux connaissez votre frère : Surprenons l'infidèle; et vous allez jnger S'il est encore Hérode, et s'il sait se venger.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

SALOME, MAZAEL.

MAZAEL.

Qual I levery de l'internation à proble, Quand la fever de l'internation se ai merite. Quand la fever de l'internation se se trendre, Juane ses nombres chargins qui paut done vous pionger 9 . Mallanne, en se vergonen, le roi va vous venger : Sa fureure st au comblé ; et moi-intene je n'one l'engendre sans efficie les mallacions que je cause. Vous avez va tanto e especiale inhumais; l'internation de l'entre de l'entre de l'entre les values le roi, le levas leve, pret à trancher su vie, Sestil haigines de pleurs, embrasants ess genoux, El préventant leur tête au-de-vant de ses coups. Que voulier-vous de plurit que eraigner-vous encorer?

SALOME. Je crains le roi ; je crains ces charmes qu'il adore, Ce bras prompt à punir, prompt à se désarmer, Cette colère enlin facile à s'enflammer, Mais qui, toujours douteuse, et toujours aveuglée, En ses transports soudains s'est peut-être exhalée. Ouel fruit me revient-il de ses emportements? Solième a-t-il pour moi de plus doux sentiments? Il me hait encor plus; et mon malheureux frère, Forcé de se venger d'une épouse adultère. Senible me reprocher sa honte et son malheur. Il voudrait pardonner; dans le fond de son cœur Il gemit en secret de perdre ce qu'il aime; Il voudrait, s'il se peut, ne punir que moi-même : Mon funeste triomplie est encore incertain. J'ai deux fois en un jour vu changer mon destin; Deux fois j'ai vu l'amour succéder à la haine; Et nous sommes perdus s'il voit encor la reine.

SCÈNE II.

HÉRODE, SALOME, MAZAEL, GARDES.

MAZAEL.

Il vient : de quelle horreur il parait agité ?

BALOME.

Seigneur, votre vengeance est-elle en sûreté?

Me préserve le ciel que ma voix téméraire, 1) un roi clement et sage irritant la colère, Ose se faire entendre entre la reine et lini! Mais, seigneur, contre vous Sohème est son appul. Non, ne vous vengez point, mais veillez ur vous-ménie; Redoutez ses complots et la main de Sohème.

HÉRODE.

Ali! je ne le crains point.

MAZAEL.

Seigneur , n'en doutez pas. De l'adultère au meurtre il n'est souvent qu'un pas. HÉRODE.

Que dites-vous?

MAZAEL.

Sohéme, incapable de feindre, Fut de vos ennemis toujours le plus à craindre, Ceux dont il s'assura le eoupable secours Ont parlé hautement d'attenter à vos jours.

Ont parlé hautement d'attenter à vos jours. Hénode. Marismne me hait, c'est la son plus grand crime. Ma sœur, vous appronver la fureur qui m'anime; Vous voyez mes chaggrins, vous en avez pitté;

Mon erur n'attend plus rien que de votre amitié. Hélas! plein d'une erreur trop fatale et trop chère, Je vous sacrillais au seul soin de lui plaire : Je vous comptais déjà parmi mes ennemis; Je punissais sur vous sa haine et ses mépris. Ah! j'atteste à vos yeux ma tendresse outragée Qu'avant la fin du jour vous en serez vengée ; Je veux surtout, je veux, dans ma juste fureur, La punir du pouvoir qu'elle avait sur mon cœur. Hélas! jamais ce cour ne brûla que pour elle; J'aimai , je détestai , j'adorai l'infidèle. Et toi, Solième, et toi, ne erois pas m'échapper ! A vant le coup mortel dont je dois te frapper. Va, je te punirai dans un autre toi-même : Tu verras cet objet qui m'abhorre et qui t'aime, Cet objet à mon cœur jadis si précienx, Dans l'horreur des tourments expirant à tes yeux : Oue sur toi, sous mes coups, tont son sang rejaillisse ! Tu l'aimes , il suffit, sa mort est ton supplice.

MAZAEL.

Ménagez, eroyez moi, des moments précieux;
Et, tandis que Soltème est absent de ces lieux,
Que par lui, toin des murs, sa garde est dispersée,
Saisissez, achevez une vengeance aisée.

Nais au peuple surtout cachez votre donleur.
D'un spertacle funeste éparguez-vous l'horre ur;
Loin de ces tristes lieux, témoins de votre outrage,
Fuyez de tant d'affronts la douloureuse image.
HÉNORE.

Je vois quel est son crime et quel fut son projet.

Je vois pour qui Sohéme ainsi vous outrageait. SALOME.

Laissez mes intérêts; songez à votre offense.

Elle avait jusqu'iei véen dans l'innocence; Je ne lni reprochais que ses emportements , Cette audace opposée à tous mes sentiments , Ses mépris pour ma race, et ses altiers murmures. Da sang asmonéen j'essuyai trop d'injures. Mais sa-telle en fêtt voulu mon déshonneur?

Écartez cette idée : oubliez-la , seigneur ; Calmez-vous.

HÉRODE.

Non; je veux la voir et la confondre : Je veux l'entendre ici, la forcer à répondre : Ou'elle tremble en voyant l'appareit du trépas ;

Qu'elle demande grace, et ne l'obtienne pas.

SALOME.

Quoi ! seigneur, vous voulez vous montrer à sa vue !

HÉRODE.

Ah In eredoutez rien, sa perte est résolae: Vainement l'infilèle espère en mon amour, Mon ceur à la élémence est fermé sans retour; Loinde erninfere esy sure quin'a vaient tropsus plaire, Je sens que sa présence sigrira ma colère. Gardes, que dans ces lieux on la fasse venir; Le ne veux que la voir, l'entendre el a ponir. Via serur, pour na moment souffrez que je respire. Qu'on appelle la reine; et vous, qu'on se retire.

## SCÈNE III.

## HÉRODE.

Tn veux la voir , Hérode ; à quoi te résons tu? Conçois-tu les desseins de ton cœur éperdn? Quoi! son crime à tes yeux n'est-il pas manifeste? N'es-tu pas outragé? que t'importe le reste? Ouel fruit espères-tu de ce triste entretien? Ton cœur pent-il douter des sentiments du sien? Ilélas! tu sais assez combien elle t'abhorre. Tu prétends le venger! pourquoi vit-elle encore? Tu yeux la voir! ah! lâche, indigne de régner, Va soupirer près d'elle, et cours lui pardonner. Va voir cette beauté si long-temps adorée. Non, elle périra; non, sa mort est jurée. Vous serez répandu, sang de mes ennemis, Sang des Asmonéens dans ses veines transmis, Sanz qui me haissez, et que mon cœur déteste. Mais la voici : grand Dieu! quel spectacle funeste l

#### SCENE IV.

MARIAMNE, HÉRODE, ÉLISE, GARDES.

ÉLISE. Reprenez vos esprits, madame, c'est le roi.

MARIAMNE. Où suis-je? où vais je? ô Dieu! je me meurs! je le voi. HERODR.

D'où vient qu'à son aspect mes entrailles frémissent? MARIAMNE. Elise, soutiens-moi, mes forces s'affaiblissent. ÉLISE.

Avançons

MARIAMNE. Quel tourment!

> HÉRODE. Que lui dirai-je? ô cieux! MARIAMNE.

Pourquoi m'ordonuez-vous de paraître à vos veux? Voulez-vous de vos mains m'ôter ce faible reste D'nne vie à tous deux également funeste? Vous le pouvez : frappez, le coup m'en sera doux; Et c'est l'unique bien que je tiendrai de vous. HÉRODE.

Oui, je me vengerai, vous serez satisfaite : Mais parlez, defendez votre indigne retraite. Pourquoi, lorsque mon cœur si long-temps offensé, Indulgent pour vous senle, oubliait le passé, Lorsque vous partagiez mon empire et ma gloire, Pourquoi prépariez-vous cette fuite si noire? Quel dessein, quel haine a pu vous posseder?

MARIANNE. Ah! seigneur, est-ce à vous à me le demander? Je ne veux point vous faire un reproche inutile : Mais si, loin de ces lieux, j'ai cherché quelque asile, Si Mariamne enfin, pour la première fois Du pouvoir d'un époux méconnaissant les droits. A voulu se soustraire à son obéissance, Songez à tous ces rois dont je tiens la naissance, A mes périls présents, à mes malheurs passés, Et condamnez ma fuite après, si vous l'osez.

HÉRODE. Quoi! lorsqu'avec un traltre un fol amour vous lie! Quand Sohème...

MARIAMNE. Arrêtez : il suflit de ma vie.

D'un si cruel affront cessez de me couvrir : Laissez-moi ehez les morts descendre sans rougir. N'oubliez pas du moins qu'attachés l'un à l'autre . L'hymen qui nous unit joint mon honneur an vôtre. Voilà mon cœur, frappez : mais en portant vos coups, Respectez Mariamne, et même son époux.

HÉRODE. Perfide! il vons sied bien de prononcer encore

Ce nom qui vous condamne et qui me deshouore

Vos conpables dédains vous accusent assez, Et je crois tout de vous, si vous me haissez. MARIAMNE.

Outud your me condamner, outpd ma mort est certeine . Que vous importe, hélas! ma tendresse ou ma haine? Et quel droit désormais avez-vous sur mon eœur, Vous qui l'avez rempli d'amertume et d'horreur; Vous qui, depuis cinq ans, insultez à mes larmes, Qui marquez sans pitié mes jours par mes alarmes; Vous, de tous mes parents destructeur odieux; Vous, teint du sang d'un père expirant à mes yeux? Cruet! ah! si du moius votre fureur jalouse N'ent jamais attenté qu'aux jours de votre épouse, Les cieux me sont témoins que mon cœur tout à vous Vous chérirait encore en mourant par vos coups. Mais qu'au moins mon trépas calme votre furie : N'étendez point mes maux au-delà de ma vie : Prenez soin de mes fils, respectez votre sang ; Ne les punissez pas d'être nés dans mon flanc; Hérode, avez pour eux des entrailles de père : Pent-être un jour, hélas! vous connaîtrez leur mère ; Vous plaindrez, mais trop tard, ce cour infortuné Oue seul dans l'univers vous avez soupconné : Ce cerur qui n'a point su, trop superbe pent-être, Déguiser ses donleurs et ménager un maître, Mais qui jusqu'au tombeau conserva sa vertu, Et qui vous eût aimé si vous l'aviez vouln

HÉBODE. Qu'ai-je entendu? quel charme et quel pouvoir suprè-Commande à ma colère, et m'arrache à moi-même? Mariamne...

> MARIAMNE. Cruel' ....

RÉRODE. O faiblesse! ô fureur! MARIAMNE.

De l'état où je suis voyez du moins l'horreur. Otez-moi par pitié cette odieuse vie.

HÉRODE. Ah! la mienne à la vôtre est pour jamais unie. C'en est fait, je me rends : bannissez votre effroi, Puisque vous m'avez vu, vous triomphez de moi. Vous n'avez plus besoin d'excuse et de défense; Ma tendresse pour vous vous tient lieu d'innocence. En est-ce assez, ò ciel! en est-ce assez, amour? C'est moi qui vous implore et qui tremble à mon tour Serez-vous aujourd'hui la seule inexorable? Quand i'ai tout pardonné, serai-je encor coupable? Marianne, cessons de nous persécuter : Nos eœurs ne sont-ils faits que pour se détester? Nous faudra-t-il toujours redouter l'un et l'autre? Finissons à la fois ma douleur et la vôtre. Commençons sur nous-même à régner en ce jour;

Rendez-moi votre main, rendez-moi votre amout MARIAMNE.

Vons demandez ma main' Juste ciel que j'implore,

Vous savez de quel sang la sienne fume encore l

HÉRODE. Eh bien! j'ai fait périr et ton père et mon roi; J'ai répandu son sang pour régner avec toi ; Ta haine en est le prix, ta haine est légitime : Je n'en murmure point, je connais tout mon crime. Oue dis-ie? son trépas, l'affront fait à tes fils, Sont les moindres forfaits que mon cœur ait commis. Hérode a jusqu'à toi porté sa barbarie ; Durant quelques moments je t'ai même hale : J'ai fait plua, ma furenr a pu te soupçonner; Et l'effort des vertus est de me pardonner. D'un trait si générenx ton cœur seul est capable; Plus Hérode à tes yeux doit paraître empable. Plus ta grandenr éclate à respecter en moi Ces nœuds infortunés qui m'unissent à toi. Tu vois on je m'emporte, et quelle est ma faiblesse, Garde-toi d'abuser du trouble qui me presse. Cher et cruel objet d'amonr et de fureur, Si du moins la pitié peut entrer dans ton cœur, Calme l'affrenx désordre on mon âme s'égare. Tu détournes les yeux... Mariamne...

MARIAMNE.
Ah! barbare,

Un juste repentir produit-il vos transports , Et pourrai-je, en effet, compter sur vos remords? nénone. Oni, tu peux tout sur moi, si j'amollis ta haine.

Hélas I ma cruauté, ma fureur inhumaine, C'est toi qui dans mon cœur as su la rallumer; Tu m'as rendu barbare en cessant de m'aimer; Que ton crime et le mien soient uoyés dans mes larmes! Je te jurc...

#### SCÉNE V.

HÉRODE, MARIAMNE, ÉLISE, UN GARDE.

#### LE GARDE.

Seigneur, tout le peuple est en armes; Dans le sang des bourreaux il vient de renverser L'échafaud que Salome a déjà fait dresser. Au peuple, à vossoldats, Sohême parle en maltre : Il marche vers ces lieux, il vient, il va paraltre.

HÉRODE.

Quoi l dans le moment même où je suis à vos pieds,

Vous auriez pu, perfide!...

#### MARIAMNE,

#### Ah! seigneur, vous croiriez... HÉRODE.

Tu veux ma mort l'eb bieu! je vais remplir la baine: Mais au moins dans ma tombe il faut que je t'entraîne, Et qu'unis malgré toi... Qu'on la garde, soldats.

#### SCÉNE VI.

HÉRODE, MARIAMNE, SALOME, MAZAEL, ÉLISE, GARDES.

#### SALOME.

Ah! mon frère, aux Hebreux ne vous présentez pas. Le peuple soulevé demande votre vie; Le nom de Mariamne excite leur furie;

De vos mains, de ces lieux, ils viennent l'arrachre. HÉRODE.

Allons; ils me verront, et je cours les chercher. De l'horrenr où je suis tu répondras, cruelle! Ne l'abandonnez pas, ma sœur; veillez sur elle.

MARIANNE.

Je ne crains point la mort; mais j'atteste les cieux...

MAZAEL.

Seigneur, vos ennemis sont diçlà sous vos yeux. <u>DÉRODE</u>.

Courons... Mais quoi l'aisser la coupable Impunie!

Ah! je veux dans son sang laver sa perfidie;

Je veux, J'ordonue... Helas l'dans mon funeste sort,

Je ne puis jein résondre, et vais chercher la mort.

## ACTE CINQUIÈME.

#### SCÈNE L

MARIANNE, ÉLISE, GARDES.

### MARIAMNE.

Éloignez-vous, soldats; daignez laisser du moins Votre reine un moment respirer sans témoins. (Les gardes se retirent au coin du théâtre.)

Voilà done, juste Dieu, quelle est ma destinée! La splendeur de mon sang, la pourpre où je suis née, Enfin ce qui semblait promettre à mes beaux jours D'un bonheur assuré l'inaltérable cours, Tout cela n'a done fait que verser sur ma vie Le funeste poison dont elle fut remplie! Dont l'éclat dangereux enfla ma vanité. Flatteuse illusion dont je fus occupée. Vaine ombre de bonheur, que vous m'avez trompée! Sur ce trône coupable un éternel ennui M'a creusé le tombeau que l'on m'ouvre aujourd'hui. Dans les eaux du Jourdain j'ai vu périr mon frère; Mon époux à mes yeux a massacré mon père; Par ce cruel époux condamnée à périr Ma vertu me restait, on ose la flétrir. Grand Dicu! don tles rigueurs éprouvent l'innocence. Je ne demande point ton aide on ta vengeance : J'appris de mes aseux, que je sais imiter,

A voir la mort ann crainte et atun la mériter; Le vidre tout mon anç-derdus an moiss ma pière; Commande la mes tyran of d'ignerper ma memoire; Que le memonge imper a dore plus mottagner. Honorer la verta, c'est assez la vrager. Mais quel mumile afferust quele rost quelle nalarmes! Ce palais retentit de bruit confus des armes. Helast 1/en usite a cume, et 10n perit pour moi. On emfonce la porte. Ab l qu'est-ce que je voi?

#### SCÉNE II.

MARIAMNE, SOHÈME, ÉLISE, AMMON, SOLDATS D'EMRODE, SOLDATS DE SOHÈME.

SOHÈME. Fuyez , vils ennemis qui gardez votre reine!

Lichen, disparaisser! Solialas, qu'on les enclatales (Les genies et assista étraces en vant). Venes, reine, venez, secondes nos efforts; Soliver mes pas, marchous dans la fonde des morta. A vas persecuteurs vous n'êtes plan livrée : las orat put de celien tra defendre l'entrée. Dans som perifie sang Massife est plongy, por l'entre de l'entre de l'entre de l'entrée de l'entre Dans som perifie sang Massife est plongy, D'un instant précluer saississer l'avandage; Mettra ce front auguste à l'alori de l'orage : Avançons.

MARIAMNE.

Non, Soheme, il ne m'est plus permis D'accepter vos bontes oustre mos enemis , Après l'affront cruel et la tache trop noire Bont les souppess d'Etreode unt offense ma gloire : Le les meriterais, «i je povaris souffir ; de rains voire secons, et non sa harbarié. Le crains voire secons, et non sa harbarié. L'unneuern une foit un crine, il le faut expier; El j'attends le trépas pour me justifier soufsar.

Que faites vous, hélas ! malheureuse princesse?
Un moment peut vous perdre. On combat ; le temps presse:
Craignez encore Hérode, armé du désespoir.

Craignez encore Hérode armé du désespoir.

MARIAMNE.

Je ne crains que la honte, et je sais mon devoir.

SOHÉME.

Fant-il qu'en vous servant toujours je vous offense?

Je vais done, malgré vous, servir votre vengeance.

Je cours à ce tyran qu'en vain vous respectez;

Je revole an combat; et mon bras...
MARIAMNE.

Arrêtez : Je déteste un triomphe à mes yeux si coupable : Seigneur, le sang d'Hérode est pour moi respectable. C'est lui de qui les droits...

SOREME

L'ingrat les a perdus.

MARIAMNE.
Par les nœuds les plus saints...
sonême.

Tous vos nœuds sont rempus.

Le devoir nous unit.

Le crime vous sépare.
N'arrêtez plus mes pas; vengez-vous d'un barbare :
Sauvez tant de vertus...

WARIAMNE.

Vous les déshonorez

SOHÈME.

Il va trancher vos jours.

Les siens me sont sacrés.

Il a souillé sa main du sang de votre père.

MARIAMNE.

Je sais ce qu'il a fait, et ce que je dois faire; De sa fureur ici j'attends les derniers traits, Et ne prends point de lui l'exemple des forfaits.

O courage! 6 constance! 6 cour inévanlable! Dieu! que lant de vertu rend Hérode coupable! Plus vous me commandez de ne point vous servir, Et plus je vous promets de vous décobér. Votre honneur s'en offense, et le mêm mel'ordonne; Il n'est rien qui m'arrête, il n'est rien qui m'étonne; Et je cours réparer, en cherchatt votre époux, Ce temps que j'ai perdu sans combattre pour vous.

Seigneur...

## SCÈNE III.

MARIAMNE, ÉLISE, GARDES.

MARIAMNE.

Mais il m'échappe, il ne veut point m'entendre.

Ciel! é ciel! énarguez le sang qu'on ya répandre!

Épargnez mes sujets; épuisez tout sur moi! Sauvez le roi lui-même! SCÈNE IV.

MARIAMNE, ÉLISE, NARBAS, GARDES.
MARIAMNE.

Ah! Narbas, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mes fils, et que devient ma mère? NARBAS.

Le roi n'a point sur eux étendu sa colère; Unique et triste objet de ses transports jaloux, Dans ces extrémités ne craignez que pour vous. Le seul nom de Sohème augmente as furie; Si Sohème est vainue, c'est fait de votre vie : Déjà même, déjà le barbare Zarès A marché vers ces lieux, chargé d'ordres secrets. Osca paratire, oese vous secourir vous-même;

Jetez-vous dans les bras d'un peuple qui vous ainie; Faites voir Mariamne à ce peuple abattu; Vos regards lui rendront son antique vertu. Appelons à grands cris nos Hebreux et nos prêtres, Toot Juda défendra le pur sang de ses maîtres; Madame, avec courage, il faut vaincre ou périr.

Daignez... MARIAMNE. Le vrai courage est de savoir souffrir. Non d'aller exeiter une foule rebelle A lever sur son prince nne main criminelle. Je rougirais de moi, si, craignant mon malheur, Quelques vœux pour sa mort avaient surpris mon cœur; Si j'avais un moment souhaité ma vengeance, Et fondé sur sa perte un reste d'espérance. Narbas, en ee moment le ciel met dans mon sein Un désespoir plos poble, un plus digne dessein. Le roi , qui me soupçonne, enfin va me connaître. Au milieu du combat on me verra paraître : De Sohême et du roi j'arrêterai les coups; Je remettrai ma tête aux mains de mon époux. Je fuvais ce matin sa venceance cruelle:

Ses crimes m'exilaient, son danger me rappelle. Ma gloire me l'ordonne, et, prompte à l'éconter, Je vais sauver au roi le jour qu'il veut m'ôter. NARRAS. Hélas! où courez-vous? dans quel désordre extrême...

MARIAMNE. Je suis perdue, hélas! c'est Hérode lui-même.

### SCENE V.

HÉRODE, MARIAMNE, ÉLISE, NARBAS, IDAMAS, GARDES. RÉBODE.

Ils se sont vus : ah Dieu!... Pertide , tu mourras. MARIAMNE.

Pour la dernière fois, Seigneur, ne souffrez pas... HÉRODE. Sortez... Vous, qn'on la suive.

NARBAS. O justice éternelle!

#### SCENE VI.

HERODE, IDAMAS, GARDES. HÉBODE. Que je n'entende plus le nom de l'infidèle.

Eh bien! braves soldats, n'ai-je plus d'ennemis? IDAMAS. Seigneur, ils sont défaits; les Hébreux sont soumis;

Sohème tout sanglant vous laisse la victoire : Ce jour voos a comblé d'une nouvelle gloire.

HÉRODE. Quelle gloire!

IDAM 45 Elle est triste, et tant de sang versé, Seigneur, doit satisfaire à votre honneur blessé. Sohème a de la reine attesté l'innocence. WERDDE.

De la counable enfin je vais prendre vengeance. Je perds l'indigne objet que je n'ai pu gagner, Et de ce seul moment je commence à régner. l'étais trop avenglé; ma fatale tendresse Etait ma seule tache et ma senle faiblesse. Laissons mourir l'ingrate; oublions ses attraits; Que son nom dans ces lieux s'efface pour jamais: Que dans mon cœur surtout sa mémoire périsse. Enfin tout est-il prêt pour ce juste supplice?

IDAMAS. Oui, Seigneur.

HÉRODE. Onoi! sitôt on a pa m'obéir? Infortuné monarque ! elle va donc périr.

Tout est prêt, Idamas? IDAMAS.

Vos gardes l'ont saisie; Votre vengcance, hélas! sera trop bieu servie.

HÉRODE. Elle a voulo sa perte; elle a su m'y forcer.

Oue I'on me venge. Allons, il n'y faut plus penser. Hélas! j'aurais vuulu vivre et mourir pour elle. A quoi m'as-tu réduit, épouse criminelle?

## SCÈNE VII.

HÉRODE, IDAMAS, NARBAS. HÉBONE

Narbas, où courez-vous? juste ciel! vous pleurez! De crainte, en le voyant, mes sens sont pénétrés.

NARBAS. Seigneur...

UFFORE Ali! malheureux! que venez-vous nie dire?

NARBAS. Ma voix en vous parlant sur mes lèvres expire.

HÉRODE. Mariamne...

NARBAS.

O douleur! o regrets soperfius: HÉRODE. Ouoi! c'en est fait?

NARRIS

Seigneur, Mariamne n'est plus.

HÉRODE. Elle n'est plus? grand Dieu!

NABBAS. Je dois à sa mémoire.

A sa vertu trahie, à vous, à votre gloire, De vous montrer le bien que vous avez perdn. Et le prix de ce sang par vos mains répando. Non, seigneur, non, son cœur n'était point infidèle. Hélas! lorsque Solième a combatta ponr elle, Votre épouse, à mes veux détestant son secours. Volait pour vous défendre au péril de ses jours.

HÉRODE.

Qu'entends-je? ah! maiheureux! ah! déscapoir extrême! Narbas, que m'as-tu dit? NARRAS.

C'est dans ce moment même Où son cœur se fesait ce généreux effort. Que vos ordres cruels l'ont couduite à la mort Salome avait pressé l'instant de son supplice

HÉRODE. O monstre, qu'à regret épargna ma justice? Monstre, quels châtiments sont pour toi réservés? Que ton sang, que le mien... Ah! Narbas, achevez, Achevez mon trepas par ce recit funeste.

NARBAS.

Comment pourrai-je, hélas! vous apprendre le reste? Vos gardes de ces lieux ont osé l'arracher. Elle a suivi leurs pas sans vous rien reprocher, Sans affecter d'urgueil, et sans montrer de crainte, La douce majesté sur son front était peinte; La modeste innoceuce et l'aimable pudeur Régnalent dans ses beaux yeux ainsi que dans san oœur; Son malheur ajoutait à l'éclat de ses charmes. Nos prétres, nos Hébreux, dons les eris, dans les larmes, Coninraient vos soldats, levaient les mains vers eux, Et demandaient la mort avec des cris affreux. Hélas! de tous côtés, dans ee désordre extrême, En pleurant Mariamne, on vous plaignait vous-même: On disait hautement qu'un arrêt si eruel Accablerait vos jours d'un remords éternel. DÉBODE.

Grand Dien! que chaque mot me porte un coup terrible!

NARBAS. Aux larmes des Hébreux Mariamue sensible Consolait tout ce peuple en marchant au trépas: Enfin vers l'échafaud on a conduit ses pas : C'est là qu'en soulevant ses mains appesanties, Du poids affrenx des fers indignement flétries , · Cruel, a-t-elle dit, et malheureux époux!

- » Mariamne en mourant ne pleure que sur vous;
- » Puissiez-vous par ma mort finir vos injustices!
- · Vivez, régnez heureux sous de meilleurs auspices; » Vovez d'un œil plus doux mes peuples et mes fils :
- « Aimez-les : je mourrai trop contente à ce prix. » En achevant ces mots, votre épouse innocente Tend au fer des bourreaux cette tête charmante Dont la terre admirait les modestes appas. Seigneur, i'ai vu lever le parricide bras ; J'ai vu tomber...

Tu meurs, et je respire encore! Manes sacrés, chère ombre, épouse que j'adore, Reste pále et sangiant de l'objet le plus beau. Je te suivrai du moins dans la mit du tombean. Quoi ! vous me retenez ? quoi ! citoyens perfides, Vous arrachez ce fer à mes mains parricides? Ma chère Mariamne, arme-toi, punis-moi; Viens déchirer ce œur qui brûle encor pour toi. Je me meurs.

(Il tombe dans un fauteuil.) NAUBAG

De ses sens il a perdu l'usage: Il succombe à ses maux. HÉRODE.

Quel funeste nuage S'est répandu sondain sur mes esprits troublés! D'un sombre et noir chagrin mes sens sont accablés. D'où vient qu'on m'abandonne au trouble qui me géne? Je ne vois point ma sœur, je ne vois point la reine : Vous pleurez! vous n'osez vous approcher de moi! Triste Jérusalem, tu fuis devant ton roi? Qu'ai-je donc fait? pourquoi suis-je eu horreur au monde? Qui me delivrera de ma douleur profonde? Par qui ce long tourment scra-t-il adouei?

NARBAS. Mariamne, Seigneur!

Qu'elle vienne.

Qu'on cherche Mariamne et qu'on l'amène lei HÉBODE

Oui, je sens que sa vue Va rendre un caline heureux à mon âine éperdne : Toujours devant ses yeux, que j'aime et que je crains. Man owur est moins trouble, mes jours sent plus sereins; Déjà même à son nom mes douleurs s'affaiblissent; Déjà de mon ehagrin les ombres s'eelaircissent;

> NARBAS. Seigneur...

> > nérode. Je veuv la voir

NARBAS. Helps 2

Avez-vous pu, seigneur, oublier son trépas? HÉRODE.

Cruel! que dites-vuns?

La douleur le transporte : Il ne se emmalt plus

HÉRODE.

Quoi! Mariamne est morte? Ah! funeste raison, pourquoi m'éclaires-tu? Jour triste, jour affreux, pourquoi m'es-tu rendu? Lieux teints de ce beau sang que l'an vient de répendre, Murs que j'ai relevés, palais, tombez en cendre; Caehez sous les débris de vos superbes tours La place où Mariamne a vu trancher ses jours. Quoi! Mariamne est morte et j'en suis l'homicide! Punissez, déchirez un monstre parricide, Armez-vous contre moi, sujets qui la perdez; Tonnez, écrasez-moi, ejeux qui la possédez l

## L'INDISCRET'.

COMÉDIE EN UN ACTE,

REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE POIS LE 4" AOUT 4725.

#### A MADAME

### LA MARQUISE DE PRIE.

Vous, qui possédez la beauté. Sans être vaine ni coquette, Et l'extrême vivacité, Saus être jamais indiscrète; Vous , à qui donnèrent les dieux Tapt de lumières patorelles. Un esprit juste, gracieux, Solide dans le sérieux, Et charmant dans les bagatelles, Souffrez qu'on présente à vos yeux L'aventure d'un téméraire Qui , pour s'être vanté de plaire, Perdit ce qu'il aimait le mieux.

Si l'héroine de la pièce, De Prie, cût en votre beanté, On excuserait la faiblesse Ou'il eut de s'être up peu vanté. Quel amont ne serait trate De parier de telle maitresse. Par un excès de vanité, On par un excès de tendresse?

#### PERSONNAGES.

REPRÉMIE. DAMES. HOSTERES. TRASIMON

CLITANDRE

## SCÈNE I.

### EUPHÉMIE, DAMIS.

EUPHÉMIE. N'attendez pas, mon fils, qu'avec un ton sévère Je déploie à vos yeux l'autorité de mère :

· Cette pièce n'eut que six représentations en 1725, et fut insprimée la même année. 1.

Toujours prête à me rendre à vos justes raisons, Je vous donne un conseil et non pas des lecons; C'est mon cœur qui vous parle, et mon expérience Fait que ce eœur pour vous se trouble par avance. Depuis deux mois au plus vous êtes à la cour : Vous ne connaissez pas ce dangereux séjour ; Sur un nouveau venu le courtisan perfide Avec malignité jette un regard avide, Pénètre ses défauts, et, dès le premier jonr, Sans pitié le condamne, et même sans retour. Craignez de ces messieurs la malice profonde. Le premier pas, mon fils, que l'on fait dans le monde Est celui dont dépend le reste de nos jours : Ridicule une fois, on vons le croit toujours : L'impression demeure. En vain croissant en âge. On change de conduite, on prend un air plus sage, On souffre encor long-temps de ce vieux préjugé; On est suspect encor lorsuu'on est corrige: Et j'ai vu quelquefois paver dans la vieillesse Le tribut des défauts qu'on eut dans la jeunesse ; Connaissez donc le monde, et songez qu'aujourd'hui Il faut que vous viviez pour vous moins que pour lui. DAMIS.

Je ne sais où peut tendre un si long préambule.

EUPHÉMIR. Je vois qu'il vous paralt injuste et ridicule. Vous méprisez des soins pour vous hien importants; Vous m'en croirez un jour ; il n'en sera plus temps. Vous êtes indiscret : ma trop longue indulgence Pardonna ce défaut au feu de votre enfance : Dans un âge plus mûr il cause ma fraveur. Vous avez des talents, de l'esprit et du cœur; Mais croyez qu'en ce lien tout rempli d'injustices, Il n'est point de vertu qui rachète les vices. Qu'on cite nos défants en toute occasion . One le pire de tous est l'indiscrétion, Et qu'à la cour, mon fils, l'art le plus nécessaire N'est pas de bien parler, mais de savoir se taire. Ce n'est pas en ce lieu que la société Permet ces entretiens remplis de liberté : Le plus souvent ici l'on parle sans rien dire ; Et les plus ennuyeux savent s'y mieux conduire. Je connois cette cour : on peut fort la blamer :

Mais lorsqu'on y demeure, il fant s'y conformer : Ponr les femmes surtout, plein d'un égard extrême, Parlez-en rarement, encor moins de vous-même. Paraissez ignorer ce qu'on fait, ce qu'on dit; Cachez vos sentiments, et même votre esorit: Surtout de vos secrets sovez toujours le maltre : Qui dit celui d'autrui do t passer pour un traître ; Qui dit le sien, mon fits, passe ici pour un sot. Qu'avez-vous à répendre à cela? DAMIS.

Pas le mot; Je a: s de votre avis : je hais le caractère De quiconque n'a pas le ponvoir de se taire; Ce n'est pas là mon vice, et, loin d'être entiché Du défaut qui par vous m'est ici reproché. Je vous avoue enfin, madame, en confidence Qu'avec vous trop long-temps j'ai gardé le silence Sur un fait dont ponrtant j'aurais du vous parler : Mais souvent dans la vie il faut dissimuler. Jsuis am int aim ! d'une veuve adorable , Jeune, charmante, riche, aussi sage qu'aimable; C'est Hortense. A ce nom jugez de mon bonheur; Jugez, s'il était su, de la vive doulenr De tous nos courtisans qui soupirent pour elle; Nous leur eachons à tous notre ardeur mutuelle : L'amour depuis deux jours a serré ce lien . Depuis deux jours entiers : et vous n'en savez rien.

EUPHÉMIE. Mais j'étais à Paris depuis deux jours.

DAMIS. Madame, On n'a jamais brûlé d'une si belle flamme. Plus l'aven vous en plait, plus mon cœur est content :

Et mon bonlieur s'augmente en vous le racontant, EUPITÉMIE. Je suis sûre , Damis , que cette confidence

Vient de votre amitié, non de votre imprudence. DAMIS.

En dontez-yous?

EUPHÉMIE.

Eh, eh... mais enfin, entre nous, Songez au vrai bonheur qui vient s'offrir à vous : Hortense a des appas ; mais de plus cette Hortense Est le meilleur parti qui soit pour vous en France. DAMIS.

le le sais.

вириймик. D'elle seule elle recoit des hús. Et le don de sa main dépendra de son choix.

DAMIS.

Et tant mieux !

EUPHÉMIE. Vous saurez flatter son caractère,

Mcnager son esprit. DAMES.

Je fais mieux, je sais plaire.

ECPHÉNIE. C'est bien dit; mais, Damis, elle fuit les éclast, Et les airs trop bruvans ne l'accommodent pas : Elle peut, comme une autre, avoir quelque faiblesse; Mais jusque dans ses goûts elle a de la sagesse. Craint surtout de se voir en spectacle à la cour, Et d'être le sujet de l'histoire du jour ; Le secret, le mystère est tont ce qui la flatte. DAMIS.

Il fandra bien pourtant qu'enfin la chose éclate.

EUPHÉMIE, Mais près d'elle, en un mot, quel sort vous a produit ? Nul jeune homme jamais n'est chez elle introduit : Elle fuit avec soin, en personne prudente, De nos jeunes seigneurs la cobue éclatante.

DAMIS. Ma foi l chez elle encor je ne snis point reçu; Je l'ai long-temps lorgnée, et, grace an ciel, l'ai plu. D'abord elle rendit mes billets sans les lire ; Bientôt elle les lut, et dalgne enfin m'écrire. Depuis près de deux jours je goûte un doux espoir ; Et je dois, en un mot, l'entretenir ce soir. EUPHÉMIE.

Eh bien! je venx aussi l'aller trouver moi-mê me.

La mère d'un amant qui nous plait, qui nons aime, Est toujours, que je crois, reçue avec plaisir. De vous adroitement je veux l'entretenir, Et disposer son cœur à presser l'hyménée Oni fera le bonhenr de votre destinée. Obtenez au plus tôt et sa main et sa foi. Je vous y servirai ; mais n'en parlez qu'à moi, Non, il n'est point ailleurs, madame, je vous jure, Une mère plus tendre, une amitié plus pure : A vous plaire à jamais je borne tous mes vœux.

EUPHÉMIR. Sovez heureux, mon fils, c'est tout ce que ie veux,

SCÉNE II. DAMIS. Ma mère n'a point tort ; je sais bien qu'en ce monde Il faut , pour réussir , nne adresse profonde. Hors dix ou donze amis à qui je puis parler, Avec toute la cour je vais dissimuler. Ca, pour mienx essayer cette prudence extrême, De nos secrets ici ne parlons qu'à nous-même ; Examinons nn peu, sans témoins, sans jaloux, Tout ce que la fortune a prodigué ponr nous. Je hais la vanité; mais ce n'est point un vice De savoir se connaître et se rendre justice. On n'est pas sans esprit, on plalt; on a, je crui, Aux petits cabinets l'air de l'ami du roi. Il faut bien s'avouer que l'on est fait à peindre ; On danse, on chante, on boit, on sait parler et feindre.

Colonel à treize ans, je pense avec raison

Que l'on peut à trente ans m'hongrer d'un bâton. Heureux en ce monnent, herureu en espérance, Je garderai Julie, et vais avoir Hortense; Possenseur une fois de toutes ses beautés, le lui ferai par jour vings tindélierd un ménage, Mais sans troubler en rien la douceur du ménage, Sans être souponné, sans paraître volage; Et mangeant en six mois la moitié de son hien, Faurai toute la cour sans q'on en sache rien.

# SCÈNE III.

### DAMIS, TRASIMON.

DAMIS. Hé! bonjour, commandeur.

TRASIMON.

Aye! ouf! on m'estropie...

DAMIS.

Embrassons nous encor, commandeur, je te prie.

TRASIMON.

Souffrez...

DAMIS.

Que je t'étouffe une troisième fois.
TRASIMON.

Mais quoi?

DAMIS.

Déride un peu ce renfrogné minois;
Réjouis-toi, je suis le plus heureux des hommes.

TRASIMON.

Je venais pour vous dire...

Oh! parbleu, tu m'assommes Avec ce front glacé que tu portes ici. TRASIMON.

Mais je ne prétends pas vous réjouir aussi; Vous avez sur les bras une fâcheuse affaire.

Eh! eh! pas si fâcheuse.

TRASIMON.

Erminie et Valère
Contre vous en ces lieux déclament hautemeut :
Vous avez parlé d'eux un peu légèrement;
Et même depuis peu le vieux seigneur Horace
M'a prié...

DAMIE

Voils hien de quoi je m'embarrasei Horace est uo vieux (pubtod qu'un vieux ségiener, Tout chamare d'orgueil, petri d'un faux homeur, Amee has à la cour, jumpotrant à la ville. Et non moiss ignonant qu'il reut parattre labile. Et non moiss ignonant qu'il reut parattre labile. Des madame Eminie, on sait asser comment de l'ai pries et quittée un peu trop brusquement. de l'ai pries et quittée un peu trop brusquement. Qu'diel est aigre, Emimile : et qu'el le extraosaire l'ever non petit amant, mon cher ami Valère, Ta le consaits un peu; partée : as-tu jansée y la ret consait un peu; partée : as-tu jansée y la ret consait un peu; partée : as-tu jansée y la ret sente de l'année y la ret sente de l'année y la ret sente l'année y la ret l'année y l'année

Un esprit plus guindé, plus gauche, plus tortu?...
A propos, on m'a dit hier, en confidence,
Que sou grand frère ainé, ect homme d'importance,
Est reçu chez Clarice avec quelque faveur;
Que la grosse comtesse en crère de douleur.
Et toi, vieux commandeur, comment va la tendresse?

TRASIMON.

Vous savez que le sexe assez peu m'intéresse.

DAMIS.

Je ne suis pas de même; et le sexe, ma foi , A la ville, à la cour, me donne assez d'emploi. Écoute, il faut lei que mon creur te confie Un secret dont dépend le bonheur de ma vie.

Puis-je vous y servir?

Tol? point du tout.

TRASIMON.

Eh bien'
Damis, s'il est ainsi, ne m'en dites donc rien.
DAMIS.

Le droit de l'amitié...

TRASIMON
C'est cette amilé même
Qui me fait éviler avec un soin extrême
Le farcleu d'un secrét au basard confié,
Qu'on me dit par faiblèses, et uon par amilé,
Qu'on me dit par faiblèses, et uon par amilé,
Qu'ol emille soupcons est la source ordinaire,
Qui de mille soupcons est la source ordinaire,
Est qui pent nous combler de houte et de dépit,
Moi d'en avoir trop su, yous d'en avoir trop dit.
DAMIS.

Malgré toi, commandeur, quoi que tu puisses dire, Pour te faire plaisir, je veux du moins te lire Le billet qu'aujourd'bui...

TRASIMON.

Par quel empressement?

Ah! tu le trouveras écrit bien tendrement. TRASIMON.

Puisque vous le voulez enfin... DAMIS.

Ma foi ! qui l'a dicté. Tn verras comme on m'aime. La main qui me l'écrit le rend d'uu prix... vois-tu.... Mais d'un prix... eh! morbleu ! je crois l'avoir perdu...

Je ne le trouve point... Holà! La Fleur! La Brie! SCÈNE IV.

DAMIS, TRASIMON, PLUSIEURS LAQUAIS.

"N LAQUAIS.

Monseigneur?

DAMIS Remontez vite à la galerie

٠,

Retournez chez tous ceux que j'ai vus ce matin; Allez chez ce vieux duc... Ah! je le trouve enfin; Ces marauds l'ont mis là par pure étourderie.

Laissez-nous. Commandeur, écoute, je te prie.

### SCENE V.

DAMIS, TRASIMON, CLITANDRE, PASQUIN. CLITANDRE, à Pasquin, tenant un billet à la main. Oui, tout le long du jour demeure en ce jardin;

Oui, tout le long du jour demeure en ce jardin; Observe tout, vois tout, redis-moi tout, Pasquin; Rends-moi compte, en un mot, de tous les pas d'Hortense. Ah! je saurai...

### SCENE VI.

DAMIS, TRASIMON, CLITANDRE.

Voici le marquis qui s'avance

Bonjour, marquis.
CLITANDRE, un billet à la main.

Bonjour.

Qu'as-tn donc aujourd'hui? Sur ton front à longs traits qui diable a peint l'ennui? Tout le monde m'aborde avec un air si morne, Que je crois...

CLITANDRE , bas. Ma douleur, bélas i n'a point de borne .

DAMIS.

Que marmottes-tu là?

u iar Clitandre, bas.

Que je suis malheurenx!

DAMIS.

Çà, pour yous égayer, pour yous plaire à tous deux,
Le marquis entendra le billet de ma belle.

CLITANDRE, bas, en regardant le billet qu'il a entre

les mains.
Quel congé! quelle lettre! Hortense... Ah! la cruelle!

DAMIS, & Clitandre.
C'est un billet, faire expirer un jaloux.
CLITANDRE.

Si vous êtes aimé, que votre sort est doux! DAMIS. Il le faut avouer, les femmes de la ville,

Ma foi! ne savent point écrire de ce style.
(II lit.)

Enfin je cède au feu dont mon cœur est épris;

» Je voulais le cacher, mais j'aime à vous le dire :

» Eh! pourquoi ne vous point écrire

Ce que cent foismes yeux vous ont sans doute appris?
 Oul, mon cher Damis, je vous aime,

D'aulant plus que mon cœur, peu propre à s'enflammer, Craignant votre jeunesse et se craignant lui-même,

A fait ce qu'il apu pour ne vous point aimer.
 Puissé-je, après l'aveu d'une telle faiblesse,
 Ne me la jamais reprocher!

» Plus je vous montre ma tendresse, » Et plus à tous les yeux vous devez la cacher. »

TRASIMON.

Vous prenez très grand soin d'obéir à la dame,
Sans doute, et vous brûlez d'une discrète flamme.

CLITANDRE.
Heureux qui, d'une femme adorant les appas,
Recoit de tels billets, et ne les montre pas

DAMIS. Vous trouvez donc la lettre...

TRASIMON.
Un peu forte.
CLITANDRE.

Adorable

DAMIS.

Celle qui me l'écrit est cent fois plus aimable.

Que vous seriez charmés si vous saviez son nom!

Mais dans ce moude il faut de la discrétion.

TRASIMON.

Oh! nous n'exigeons point de telle confidence.

CLITANDRE.

Damis, nous nous aimons, mais c'est avec prudence.

TRASIMON.

Loin de vouloir ici vous forcer de parler...

DAMIS.

Non, je vous aime trop pour rien dissimuler.
Je vois que vous pensez, et la cour le publie.
One ie n'ai d'autre affaire lei qu'avec Julie.

CLITANDRE. On le dit d'après vous, mais nous n'en croyons rien.

Oh! crois... Jusqu'à présent, la chose allait fort bien; Nous nous étions aimés, quittés, repris encore : On en parle partout.

TRASIMON.

Non, tout cela s'ignore.

DAMIS.

Tu crois qu'à cet oison je suis fort attaché; Mais, par ma foi! j'en suis très faiblement touché.

Ou fort, ou faiblement, il ne m'importe guère.

La Julie est aimable, il est vrai, mais légère; L'autre est ce qu'il me faut, et c'est solidement Que je l'aime.

CLITANDRE.

Enfin donc cet objet si charmant...

Vousm'y forcez; allons, il faut bien vous l'apprendre: Regarde ce portrait, mon cher ami Clitandre; ÇA, dis-moi si jamais tu vis de tes deux yeux Rien de plus adorable et de plus gracieux. Crest Mase du il 7 acint; ¿ est tout dire, et je pense Que tu reconnaltras.

CLITANDRE.

Juste ciel! c'est Hortense. DAMIS.

Pourquoi t'en étonner?

TRASIMON.

Vous oubliez, monsieur, Ou'Hortense est ma cousine, et chérit son honneur.

Et gu'un pareil aveu...

Vous nous la donnez bonne; J'ai six cousines, moi, que je vous abandonne; Et je vous les verrais lorgner, tromper, quitter, Imprimer leurs billets , sans m'en inquiéter. Il nous ferait beau voir, dans nos humeurs chagrines, Prendre avec soin sur nous l'honneur de nos cousines ! Nous aurions trop à faire à la cour; et, ma foi! C'est assez que chacun réponde ici pour soi.

TRASIMON. Mais Hortense, monsieur...

DAMIS.

Eh hien! oui, je l'adore; Elle n'aime que moi, je vous le dis encore: Et je l'épouserai pour vous faire enrager.

CLITANDRE, & part. Ah! plus cruellement pouvait-on m'outrager? DAMIS. Nos noces, croyez-moi, ne seront point secrètes; Et vous n'en serez pas, tout cousin que vous êtes.

TRASIMON. Adieu, monsieur Damis : on peut vous faire voir Que sur une cousine on a quelque pouvoir.

SCÉNE VII.

DAMIS, CLITANDRE.

Que je hais ce censeur, et son air pédantesque. Et tous ces faux éclats de vertu romanesque! Qu'il est sec! qu'il est hrut! et qu'il est ennuyeux! Mais tu vois ce portrait d'un œil bien curieux ? CLITANDRE, & part.

Comme ici de moi-même il faut que je sois maltre! Qu'il faut dissimuler!

DAMIS.

Tu remarques peut-être Qu'au coin de cette bolte il manque un des brillants? Mais tu sais que la chasse hier dura long-temps : A tout moment ou tombe, on se heurte, on s'accroche. J'avais quatre portraits ballottés dans ma poche; Celui-ci, par malheur, fut un peu maltraité; La boite s'est rompue, un hrillant a sauté. Parbleu! puisque demain tu t'en vas à la ville. Passe chez La Frenaye; il est cher, mais habile: Choisis, comme pour toi, l'un de ses diamants :

Je lui dois, entre uous, plus de vingt mille francs. Adieu : ne montre au moins ce portrait à personne. CLITANDRE, à part.

Où suis-je? DAMIS.

Adieu, marquis : à toi ie m'abandonne ; Sois discret.

> CLITANDRE, à part. Se peut-il?

DAMIS, revenant. J'aime un ami prudeut :

Va , de tous mes secrets tu seras confident. Eh! peut-on posséder ce que le cœur desire. Etre heureux, et n'avoir personne à qui le dire? Peut-on garder pour sol, comme un dépôt sacré, L'insipide plaisir d'un amour ignoré? C'est n'avoir point d'amis qu'être sans confiance : C'est n'être point heureux que de l'être en silence. Tu n'as vu qu'un portrait, et qu'un seul billet doux.

CLITANDRE. Eh bien?

L'on m'a donné, mon cher, un rendez-vous. CLITANDRE, & part.

Ah! je frémis.

DAMIS. Ce soir, pendant le bal qu'on donne. Je dois, sans être vu ni suivi de personne, Entretenir Hortense, ici, dans ce jardin.

CLITANDRE, à part. Voici le dernier coup. Ah! je succombe enfin. DAMIS.

Là, n'es-tu pas charmé de ma bonne fortune?

CLITANDER. Hortense doit yous voir?

Oui, mon cher, sur la brune : Mais le soleil qui baisse amène ces moments,

Ces moments fortunés, desirés si long-temps. Adieu. Je vais chez toi rajuster ma parure. De deux livres de poudre orner ma chevelure. De cent parfums exquis mêler la douce odeur : Puis paré, triomphant, tout plein de mon bonheur, Je reviendrai soudain finir notre aventure. Toi, rôde près d'ici, marquis, je t'eu conjure. Pour te faire un peu part de ces plaisirs si doux, Je te donne le soin d'écarter les jaloux.

## SCÉNE VIII.

### CLITANDRE.

Ai-je assez retenu mon trouble et ma colère? Hélas! après un an de mon amour sincère. Hortense en ma faveur enfin s'attendrissait; Las de me résister, son cœur s'amollissait, Damis en un moment la voit, l'aime, et sait plaire; Ce que not pa deux sas, un moment l'a en laire. On le prévinct l'On donne à ce jueue évanté Ca portrait que ma flamme svait sant mérité ! la reçoit une elette... abl colle qui l'envoire Par un pareil billet m'ett fait mourir de joie : El, pour combler l'afforte dont je sius outrage, Ce matin par écrit j'ai reçu mon congé. De cet écerrel è su'oit donc coiffer ! Elle veut à mes yeux lui servir de trophée. Hortasse, ait je une cor eury nou consistable munti-

### SCÈNE IX.

### CLITANDRE, PASQUIN.

CLITANDRE.

Enfin, mon cher Pasquin, j'ai trouvé mon rival.

Hélas! monsieur, tant pis!

C'est Damis que l'on aime;

Oui, c'est cet étourdi.

PASQUEN.

Oui your l'a die

Qui vous l'a dit?

L'indiseret, à mes yeux de trop d'orgueil enflé, Vient se vanter à moi du bien qu'il m's volé. Vois ce portait, Pasquin. C'est par vantié pure Qu'il conflé à mes mains cette almable peinture; C'est pour misur triompher. Hortease : et qu'el reture; Que jamais près de vous Damis m'aurait perdu? Pasquin.

Damis est bien joli.

CLITANDRE, presant Pasquin à la gorge. Comment? tu prétends, traitre,

Qu'un jeune fat...
PASQUIN.

Aye! ouf! il est vrai que peut-être...
Eh! ne m'étranglez pas! il n'a que du caquet...
Mais son air... entre nous, c'est un vrai freluquet.
CLITANDRE.

Tout freluquet qu'il est, c'est lul qu'on me préfère. Il faut montrer ici ton adresse ordinaire.

Pasquin, pendant le bal que l'on donne ce soir,

Hortense et mon rival doivent ici se voir.

Console-moi, sers-moi, rompons cette partie.

PASQUIN.
Mais monsieur...

CLITANDRE.

Tout est à toi : roils de l'or à pleines mains.
D'un rival imprudent dérangeons les desseins;
Tandis qu'il va parer sa petite personne,
Tachons de lui voler les moments qu'on ini donne.
Puisqu'il est indiscret, il en faut profiter;

De ces lieux, en un mot, il le faut écarter. PASOUIN.

Croyex-vous me charger d'une facile affaire?
J'arrêterais, monsieur, le cours d'une rivière,
I'o nerf dans une plaine, un oissue dans les airs,
Un poète entété qui récie ses vers,
Une plaideuse en feu qui crie à l'injustice,
Un Manceau tonsuré qui court un bénéfice,
La tempête, le vent, le tonnerre et ses coups,
Pluté qu'un petit-maître allant en repdez-vous

CLITANDRE.

Veux-tu m'abandonner à ma douleur extrême?

PASQUIN.

Attendez. Il me vient en tête un stratagème.

Hortense ni Damis ne m'ont jamais vu?

CLITANDE.

Non.

Vous avez en vos mains un sien portrait?

Oui.
PASQUEN.

Bon.
Vous avez un billet que vous écrit la beile?

CLITANDAR.

Hélas ! il est trop vrai.

PASQUIN.

Cette lettre cruelle

Est nn ordre bien pet de ne lui parler plus?

Eh ? oui , je le sais bien.

PASQUIN.

La lettre est sans dessus ?

CLIANDER

Eh! oui, bourrean,
PASQUIN.

Prêtez vite et portrait et lettre. Donnez

CLITANDRE.
En d'autres mains, qui? moi? J'irais remettre
Un portrait confié?...

PABQUIN.

Voilà bien des façons :

Le scrupule est plaisant. Donnez-moi ces chiffons.

CLITANDRE.

Mais...

PASQUIN.

Mais reposez-vous de tout sur ma prudence.

Tu veux....
PASOUIN.

PASQUIN.

Eh! dénichez. Voici madame Hortense.

# SCENE X.

## HORTENSE, NÉRINE,

HORTENSE. Nerine, j'en conviens, Clitandre est vertuenx; Je connais la constance et l'ardeur de ses feux : Il est sage, discret, honnête homme, sincère; Je le dois estimer ; mais Damis sait me plaire : Je sens trop, aux transports de mon cœur combattu, Que l'amour n'est jamais le prix de la vertn. C'est par les agréments que l'on touche une femme ; Et pour une de nous que l'amour prend par l'âme, Nérine, il en est cent qu'il séduit par les yeux. J'en rougis. Mais Damis ne vient point en ces lieux!

NÉBINE. Quelle vivacité! quoi! cette humeur si fière? HORTENSE.

Non, je ne devais pas arriver la première. NÉBINE.

Au premier rendez-yous yous avez du dépit? HORTENSE.

Damis trop fortement occupe mon esprit. Sa mère, ce jour même, a sn, par sa visite, De son fils dans mon cœur augmenter le mérite. Je vois bien qu'elle veut avancer le moment Où je dois ponr époux accepter mon amant : Mais je veux en secret lui parler à Ini-même, Sonder ses sentiments.

> NÉRINE. Doutez-yous qu'il yous aime?

HOBTENSE. Il m'aime, je le crois, je le sais. Mais je veux Mille fois de sa bouche entendre ses aveux Voir s'il est en effet si digne de me plaire; Connaître son esprit, son cœur, son caractère; Ne point céder, Nérine, à ma prévention,

## SCÈNE XI.

HORTENSE, NÉRINE, PASQUIN.

PASOUIN.

Et juger, si je puis, de lui sans passion.

Madame, en grand secret, monsieur Damis mon maître HORTENSE. Quoi ! ne viendrait-il pas ?

> PASOUIN. Non

NÉRINE. Ah ' le petit traitre!

HORTENSE. Il ne viendra point !

PASOUIN.

Non; mais, par bon procédé. Il vous rend ce portrait dont il est excede. HORTENSE.

Mon portrait?

PASQUIN. Reprenez vite la miniature.

HORTENSE. Je doute si ie veille

PASOUIN.

Allons, je vuus conjure. Dépêchez-moi, j'ai hâte; et , de sa part, ce soir, J'ai deux portraits à rendre, et deux à recevoir.

HORTENSE. Ciel | quelle perfidie | J'en mourral de doulenr.

PASOUIN.

Jusqu'au revuir. Adien.

De plus, il vous supplie De finir la lorgnade, et chercher aujourd hui,

Avec vos airs pincés, d'autres dupes que lui.

SCENE XII.

HORTENSE, NÉRINE, DAMIS, PASOUIN.

DAMIS, dans le fond du théatre. Je verrai dans ce lieu la beauté qui m'engage.

PASOUIN. C'est Damis. Je suis pris. Ne perdons point courage. (Hoourt à Damis, et le tire à part.) Vous voyez, monseigueur, un des grisons ' secrets

Oui d'Hortense partont va portant les poulets \*. J'al certain billet doux de sa part à yous rendre. HOBTENSE

Onel changement ! quel prix de l'amour le plus tendre! DAMIS. Lisons.

Hom... hom... «Vous méritez de me charmer. « Je sens à vos vertus ce que je dois d'estime '...

» Mais ie ne saurais vous aimer, n Est-il un trait plus poir et plus abominable? Je ne me crovais pas à ce point estimable. Je veux que tout ceci soit public à la cour,

Et i'en informerai le monde dès ce jour. La chose assurément vaut bien qu'on la publie. HORTENSE, à l'autre bout du théatre.

A-t-il pu jusque-là pousser son infamie?

Tenez; c'est là le cas qu'on fait de tels écrits. (ili déchire le billet.)

PASQUIN, allant à Hortense. Je suis honteux pour yous d'un si cruel mépris.

· On donnait , il y a près d'un siècle , le nom de grisons à des laquais vétus de grys, pour qu'ils ne fussent pas reconnus aux quileurs de feur livrée, ( Note de M. Miger, en 1817.) · Les poniets on billets d'among étatent ainsi appelés, dit-on

parce qu'ils étaieut portés par des marchands de poulets, qui s'iar troduisaient dans les maisons à la faveur de leur commerce , es uni savalent, au besoin, les cacher sous les ailes de ces oiscaux (Note de M. Miger, en 1817.)

<sup>3</sup> Ce vers cut sans rime. Peut-on supposer que la rime est dans la partie qu'on ne lit pas du balet? H.

Madame, vous voyez de quel air il déchire Les billets qu'à l'ingrat vous daignâtes écrire.

HORTENSE. Il me rend mon portrait! Ah! périsse à iamais Ce malheureux crayon de mes faibles attraits!

(Elle jette son portrait.) PASQUIN , revenant à Damis. Vous voyez : devant vous l'ingrate met en pièces Votre portrait, monsieur.

Il est quelques maltresse Par qui l'original est un peu mieux recu.

HORTENSE. Nérine, quel amour mon cœur avait conçu? ( A Pasquin. ) Prends ma bourse. Dis-moi ponr qui je suis trahie,

A quel heureux objet Damis me sacrifie. PASOUIN. A einq ou six beautés, dont il se dit l'amant,

Qu'il sert toutes bien mal, qu'il trompe également; Mais surtout à la jeune, à la belle Julie. DAMIS, S'étant avancé vers Pasquin.

Prends una bague, et dis-moi, mais sans friponnerie A quel impertinent, à quel fat de la cour, Ta maltresse amourd bui prodigue son amour.

PASQUIN. Vous méritez, ma foi, d'avoir la préférence; Mais un certain abbé lorgne de près Hortense ; Et chez elle, de nuit, par le mur du jardin. Je fais entrer parfois Trasimon son cousin.

Parbleu! j'en suis ravi. J'en apprends là de belles , Et je veux eu chansons mettre un peu ces nouvelles.

HORTENSE. C'est le comble, Nérine, au malheur de mes feux, De voir que tout ceci va faire un bruit affreux. Allons, loin de l'ingrat je vais cacher mes larmes.

Allons, je vais au bal montrer nn peu mes charmes. PASQUIN , à Hortense. Vous n'avez rien, madame, à desirer de moi?

( A Damis. ) Vous n'avez nul besoin de mon petit emploi? Le ciel vous tienne en paix!

## SCÈNE XIII.

HORTENSE, DAMIS, NERINE. HORTENSE, revenant.

D'où vient que je demeure? DAMIS.

Je devrais être au bal, et danser à cette heure. HORTENSE.

Il rêve, Hélas! d'Hortense il n'est point occupé.

Elle me lorgne encore, ou je suis fort trompé.

Il faut que je m'approche.

HORTENSE. Il faut que je le fuie.

DAMIS. Fuir, et me regarder! ah! quelle perfidie! Arrêtez. A ce point pouvez-vous me trahir?

HORTENSE. Laissez-moi m'efforcer, cruel, à vous hair. DAMIS

Alı! l'effort n'est pas grand, graces à vos caprices. HORTENSE.

Je le veux, je le dois, grâce à vos injustices.

Ainsi, du rendez-vous prompts à nous en aller, Nous n'étions donc venus que pour nous quereller?

HORTENSE. Que ce discours, ô ciel | est plein de perfidie, Alors que l'on m'outrage, et qu'on aime Julie! DAMIS.

Mais l'indigne billet que de vous i'ai recu? HORTENSE.

Mais mon portrait enfin que vous m'avez rendu? DAMIS.

Moi, je vous ai rendu votre portrait, cruelle? HORTENSE.

Moi ! j'aurais pu jamais vous écrire , infidèle , Un billet, un seul mot, qui ne fût point d'amour? DAMIS. Je consens de quitter le roi, toute la cour.

La faveur où je suis, les postes que j'espère N'être jamais de rien, cesser partout de plaire, S'il est vrai qu'aujourd'hui je vous ai renvoyé Ce portrait à mes mains par l'amour confié. HORTENSE. Je fais plus. Je consens de n'être point aimée

De l'amant dont mon ême est malgré moi charmée. S'il a recu de moi ce billet prétendu. Mais voilà le portrait , ingrat, qui m'est rendu ; Ce prix trop méprisé d'une amitié trop tendre, Le voilà : pouvez-vous...

Ah! j'apercois Chtandre.

### SCÈNE XIV.

HORTENSE, DAMIS, CLITANDRE, NÉRINE, PASOUIN.

DAMIS.

Viens-cà, marquis, viens-cà. Pourquoi fuis-tu d'ici? Madame, il peut d'un mot débrouiller tout ceci-HORTENSE.

Quoi ! Clitandre saurait..

Ne craignez rien, madame: C'est un ami prudent à qui j'ouvre mon âme :

Il est mon confident, qu'il soit le vôtre aussi. Il faut...

HORTENSE.

Sortons, Nérine : ô ciel ! quel étourdi !

## SCÈNE XV. DAMIS, CLITANDRE, PASOUIN.

DAMIS

Ah! marquis, je ressens la douseur la plus vive : Il faut que je te parle... il faut que je la suive. (A Hortense.)

Attends-moi. Demeurez. Ah! je suivrai vos pas.

## SCÉNE XVI

CLITANDRE, PASOUIN.

CLITANDRE. Je suis, je l'avouerai, dans un grand embarras, Je les croyais tous deux brouillés sur ta parole.

PASOUIN. Je le croyais aussi. J'ai bien joué mon rôle: Ils se devraient hair tous deux assurément :

Mais pour se pardonner il ne faut qu'un moment. CLITANDRE. Voyons un peu tous deux le chemin qu'ils vont prendre.

PASQUIN. Vers son appartement Hortense va se rendre.

CLITANDRE. Damis marche après elle ; Hortense au moins le fuit. PASOUIN.

Elle fuit faiblement, et son amant la suit. CLITANDRE.

Damis en vain lui parle ; on détourne la tête. PASOUIN. Il est vrai; mais Damis de temps en temps l'arrête.

CLITANDRE. Il se met à genoux; il recoit des mépris.

PASQUIN. Alı! vous êtes perdu, l'on regarde Damis.

CLITANDRE. Hortense entre chez elle enfin, et le renvoie. Je sens des mouvements de chagrin et de joie,

D'espérance et de crainte, et ne puis deviner Où cette intrigue-ci pourra se terminer.

## SCÉNE XVII.

CLITANDRE, DAMIS, PASQUIN. DAMIS.

Ah! marquis, cher marquis, parle; d'où vient qu'Horteuse M'ordonne en grand secret d'éviter sa présence? D'où vient que son portrait, que je sie à ta soi. Se trouve entre ses mains? Parle, reponds, dis-moi. Aisement, si l'on veut, savoir cela de lui.

CLITANDRE. Vous m'embarrassez fort.

DAMIS . à Pasquin. Et vous, monsieur le traitre,

Vous , le valet d'Hortense , ou qui prétendez l'être , Il faut que vous mouriez en ce lieu de ma main. PASQUIN , à Clitandre. Monsieur, protégez-nous,

CLITANDRE . à Damis. Fla! monsieur...

DAMIS.

C'est en vain...

CLITANDRE. Épargnez ce valet , c'est moi qui vous en prie. DAMIS.

Quel intérêt si grand peux-tu prendre à sa vie? CLITANDRE. Je vous en prie encore, et sérieusement.

DAMIS. Par amitié pour toi je dissère un moment.

Cà, maraud, apprends-moi la noirceur effroyable... PASOUIN.

Ah! monsieur, cette affaire est embrouillée en diable : Mais je vous apprendrai de surprenants secrets, Si vous me promettez de n'en parler jamais.

DAMIS. Non, je ne promets rien, et je veux tout apprendre. PASOUIN.

Monsieur, Hortense arrive, et pourrait nous entendre. (A Clitandre.) Ah! monsieur, que dirai-je? Hélas! je suis à bout

Allons tous trois au bal, et je vous dirai tout.

## SCENE XVIII.

HORTENSE, un masque à la main et en domino: TRASIMON, NÉRINE. TRASIMON.

Oul, croyez, ma cousine, et faites votre compte Que ce jeune éventé nous convrira de honte. Comment | montrer partout et lettres et portrait! En public! à moi-même! Après un pareil trait.

Je prétends de ma main lui brûler la cervelle. HORTENSE, à Nérine. est-il vrai que Julie à ses yeux soit si belle,

Qu'il en soit amoureux? TRASIMON.

Il importe fort pen: Mais qu'il vous deshonore, il m'importe, morbleu! Et je sais l'interêt qu'un parent doit y prendre.

HORTENSE, à Nérine. Crois-tu que pour Julie il ait eu le cœur tendre?

Qu'en penses-tu? dis-moi.

Mais I'on peut aujourd'hui

HORTENSF. Son indiscrétion , Nérine , fut extrême : Je devrais le hair ; peut-être que je l'aime. Tout à l'heure , en pleurant , il jurait devant toi Qu'il m'aimerait toujours, et sans parler de moi; Qu'il voulait m'adorer, et qu'il saurait se taire. TRASIMON.

Il vous a promis là bien plus qu'il ne peut faire, HORTENSE.

Pour la dernière fois je le veux éprouver. Nérine, il est au bel ; il faut l'aller trouver. Déguise-toi : dis-lui qu'avec impatience Julie ici l'attend dans l'ombre et le silence. L'artillee est permis sous ce masque trompeur, Qui du moins de mou front cachera la rougeur : Je paraîtrai Julie aux yeux de l'infidèle; Je saurai ce qu'il pense et de moi-même et d'elle : C'est de cet entretieu que dépendra mou choix. ( A Trasimon. )

Ne vous écartez point, restez près de ce bois; Tâchez auprès de vous de retenir Clitandre : L'unetl'autreen ces lieux daignez un peu m'attendre; Je vous appellerai quand il eu sera temps.

### SCÉNE XIX.

HORTENSE, seule, en domino, et son masque à la

Il faut fixer enfin mes vœux trop inconstants. Sachons, sous cet habit, à ses yeux travestie, Sons ce masque, et surtout sous le nom de Julie, Si l'indiscrétion de ce jeune éventé Fut un excès d'amour ou bien de vanité; Si je dois le hair ou lui donner sa grâce. Mais déjà je le vois.

### SCÈNE XX.

HORTENSE, en domino et masquée; DAMIS.

DAMIS, sans voir Hortense. C'est done ici la place Où toutes les beautés donnent leurs reudez-vous? Ma foi , je suis assez à la mode entre nous. Oui , la mode fait tout , décide tout en France ; Elle règle les rangs , l'honneur, la bienséance , Le mérite, l'esprit, les plaisirs.

HORTENSE, à part. L'étourdi!

DAMIS. Ah! si pour mon boubeur on peut savoir ceci. Je veux qu'avaut deux ans la cour n'ait point de belle A qui l'amour pour moi ne tourne la cervelle. Il ne s'agit ici que de bien débuter.

Bientôt Églé, Doris... Mais qui les peut compter? Quels plaisirs ! quelle file ! HORTENSE, & part.

Ah! la tête légère! DAMIS.

Ah! Julie, est-ce vous? vous qui m'étes si chère! Je vous connais malgré ce masque trop jaloux . Et mou eœur amoureux m'avertit que e'est vous. Otez , Julie , ôtez ce masque impitoyable ; Non, ne me caehez point ce visage adorable, Ce frout, ces doux regards, cet aimable souris, Qui de mon tendre amour sont la cause et le prix. Vous êtes en ces lieux la seule que j'adore. HORTENSE.

Non, de vous mou bumeur n'est pas connue encore. Je ne voudrais jamais accepter votre foi . Si vous aviez un eœur qui n'eut aimé que moi. Je veux que mon amant soit blen plus à la mode, Que de ses rendez-vous le nombre l'incommode, One par trente grisons tous ses pas soient comptés, Que mon amour vainqueur l'arrache à cent beautés, Qu'il me fasse surtout de brillants sacrifices; Saus cela je ne puis accepter ses services : Un amant moins couru ne me saurait flatter.

Oh l j'ai sur ee pied-là de quoi vous contenter : J'ai fait en peu de temps d'assez belles conquêtes; Je pourrais me vanter de fortunes honnêtes; Et nous sommes courus de plus d'une beauté Oul pourraient de tout autre enfier la vanité. Nous en eiterions bien qui font les difficiles, Et qui sont avec nous passablement faciles. HORTENSE.

DANIS.

Mais encore?

Eh!... ma fui , vous n'avez qu'à parler, Et je suis prêt, Julie, à vous tout immoler.

Voulez-vous qu'à jamais mou cœur vous sacrifie La petite Isabelle et la vive Erminie . Clarice, Eglé, Doris?...

HORTENSE. Quelle offrande est-ce là? On m'offre tous les jours ces sacrilices-là; Ces dames, entre nous, sont trop souvent quittées. Nommez-moi des beautés qui soient plus respectées, Et dont je puisse au moins triompher sans rougir Ah! si vous aviez pu forcer à vous eliérir Quelque femme à l'amour jusqu'alors insensible, Aux manéges de cour toujours inaccessible, De qui la bienséance accompagnát les pas, Oui, sage en sa conduite, évitat les éclats, Enfin qui pour vous seul eût eu quelque faiblesse...

namis , s'asseyant auprès d'Hortense. Ecoutez. Entre nons, j'ai certaine maîtresse A qui ce portrait-là ressemble trait pour trait : Mais vous m'accuseriez d'être trop indiscret.

Point, point.

HORTENSE.

DAMIS.

Si je n'avais quetque peu de prudence, Si je voulais parter, je nommerais Hortense. Pourquoi done à ce nom vous cloigner de moi? Je n'aime point Hortense alenz que je vous vol; Elle n'est près de vous ni touchante ni belle : De plus, certain ablet fréquente trop chez etle; Et de nuit, entre nous, 7 rasimon son coasin

Passe un peu trop souvent par le mur du jardin.

HORTENSE. à part.

A l'indiscrétion joindre la calomnie!

(Haut.)
Contraignons-nous encore. Ecoutez, je vous prie;
Comment avec Hortense étes-vous, s'il vous plait?
DAMIS.

Dn dernier bien : je dis la chose comme elle est.

HORTENSE, à part.

Peut-on plus loin pousser l'audace et l'imposture!

DAMIS.

Non, je ne vous mens point; c'est la vérité pure.

HORTENSE, à part.

Le traitre !

DAMIS.

Eh! sur cela quel est votre souci?

Pour parter d'elle eufin sommes-nous donc ici?

Daignez, daignez plutôt...

HORTENSE.

Non , je ne saurais croire

Ou'elle vous ait cédé cette entière victoire.

DAMIS.

Je vous dis que j'en ai la preuve par écrit.

HORTEGE.

Je n'en crois rien du tout.

DAMIS.

Vous m'outrez de dépit. BORTENSE.

Je veux voir par mes yeux.

C'est trop me faire injure.
(Il lui donne la lettre.)

Tenez dono: vous pouvez connaître l'écriture.

HONTINSE, se démasquant.
Oul, je la connais, traitre let je connais ton oxur.
J'ai réparé ma faute, enfin; et mon bonheur
M'a rendu pour jamais le portrait et la lettre
Qu'à ces indignes mains javais osé commettre.
He et temps l'Taxismo, Cilitandre, montrez-vous.

## SCÈNE XXI.

HORTENSE, DAMIS, TRASIMON, CLI-TANDRE.

HORTENSE, à Clitandre.

Si je ne vous suis point un objet de conrroux,
Si vous m'aimez encore, à vos lois asservie,
Je vous offre ma main, ma fortune et ma vie.

Ah! madame, à vos pieds un malheureux amant Devrait mourir de joie et de saisissement. TRASIMON, à Damis.

TRASIMON, à Demis.

Je vous l'avais bien dit que je la rendrais sage.

C'est moi seul , mons Damis , qui fais ce mariage.

Adleu : possédez mieux l'art de dissimuler.

Juste ciel I désormais à qui peut-on parter ?

FIN DE L'INDISCRET.

# LA FÈTE DE BÉLEBAT.

4725.

### AVERTISSEMENT

## DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

Cette lettre contient la description d'une fête donnée à Bélébat ches M. le marquis de Livry, en 1725. Le curé de Courdimanche, dans la paroisse de qui le

châtean de Belchat est situé, était un fort bon homme, à demi fou, qui se piquait de faire des vers et de bien boire, et se prétait de bonne grâce aux plaisanteries dont on le rendait l'objet. Le ton qui règne dans cette l'ête, où se trouvaient un

grand nombre de jeunes femmes, et dans la description adressée à une princesse jeune et qui n'était point mariée, est un reste de la liberte des morurs de la régence.

Tous les vers, à heaucoup près, ne sont pas de Valtaire, et ceux qui lui appartiennent sont faciles à distinguer.

### A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

### MADEMOISELLE DE CLERMONT.

Les citovens de Bélébat ne penvent vous rendre compte que de leurs divertissements et de leurs fêtes; ils n'ont ici d'affaires que celles de leurs plaisirs. Bien différents en cela de M. votre frère ainé '. qui ne travaille tous les jours que pour le bonbeur des autres. Nous sommes tous devenus ici poêtes et musiciens, sans pourtant être devenus bizarres. Nous avons de fondation un grand homme qui excelle en ces denx genres ; c'est le curé de Courdimanche : ce bon homme a la tête tournée de vers et de musique, et on le prendrait volontiers pour l'aumônier du cocher de M. de Vertamont. Nous le couronnames poète bier en cérémonie dans le château de Belébat, et noua nous flattons que le bruit de cette fête magnifique excitera partont l'émulation, et ranimera les beaux-arts en France.

On avait illuminé la grand'salle de Bélébat, au bout de laquelle on avait dressé un trône sur une table de lansquenet; au-dessus du trône pendait à une ficelle imperceptible une grande couronne de laurier, où était renfermée une petite lanterne allumée, qui donnait à la couronne un éclat singulier. Mon-

 M. le Due, premier ministre. (K.)
 Mademoiselle de Clermont, sa sœur, est le sujet d'une jolie production de Madause de Genlis. (B.)

seignour le comte de Clermont et tous les cityenes de Beldètat étaint rangés sur des tabourets; lis avaient tous des Branches de Isurier à la main, avaient tous des Branches de Isurier à la main, etc. de belles monstaches failes avec du charton, un bon- ent de papier sur la tête, fait en forme de pain de source; et sur chaque bonnet on laiste les grosses let- tres le nom des plus grands poètes de l'antiquist. Cox raqui fissactur les fonctions le grands poètes de l'antiquist. Cox raqui fissactur les fonctions le grands-natures des des l'antiquist. L'autre de l'antiquist de l'autre de l'au

Tout étant disposé, et le curé étant arrivé dans une calèche à six chevaux qu'on avait envoyée audevant de lui , il fut conduit à son trône. Dès qu'il fut assis, l'orateur lui prononça a genoux une luarangue dans le style de l'académie, pleine de louanges, d'antithèses, et de mots nonveaux. Le curé recut tous ces éloges avec l'air d'un homme qui sait bien qu'il en mérite encore davantage; car tout le monde n'est pas de l'hnmeur de notre reine , qui hait les louanges antant qu'elle les mérite. Après la harangue on exécuta le concert dont on vous envoie les paroles : les chœurs allèrent à merveille , et la cérémonie finit par nne grande pièce de vers pompeux, à laquelle ni les assistants, ni le curé, ni l'auteur, n'entendirent rien. Il faudrait avoir été témoin de cette fête pour en blen sentir l'agrément ; les projets et les préparatifs de ces divertissements sont toujours agréables. l'exécution rarement bonne, et le récit souvent ennuveux.

Ainsi, dans les plaisirs d'une vie innocente, Nous attendons lous l'heureux jour Où nous reverons le séjour De cette reine ainsable et bienfessate. L'objet de nor respects, l'objet de notre amour : Le plaisir de vivre à sa ouar Yant la fécia la plus brillante.

Le curé de Courdimanche aétant placé sur le trône qui lul était destiné, tous les habitauts de Courdimanche vinrent en cérémonie le haranguer; Voltaire porta la parole. La harangue finie, la cérémonie commença.

UN HABITANT DE COURDIMANCHE chante. Peuples fortunés de Courdimanche, Devant le curé que tout s'épanche;

· Marie Lecuinska , mii venait d'énouser Louis XV. (R.)

A le couronner qu'on se prépare, De pampre, en attendant la tiare, (On met une couronne sur la tête du curé.)

LE CHŒUR chante sur un air de l'opéra de Thésée.

Oue l'on doit être Content d'avoir un prêtre Oui fait de si beaux vers! Qu'on applaudisse

Sans cesse à ses nouveaux airs A ses concerts

Ou'à l'église il nous bénisse, Qu'à table il nous rejouisse; Que d'un triomphe si doux Tous les curés soient jaloux l

Sur l'air des vieillards de Thésée. Mène-t-on dans le monde une vie Oui soit plus iolie Qu'à Belébat !

> Ce curé nous enchante : Lorsqu'à table il chante, On croirait être au sabbat. Le démon poétique Qui rend pâle, étique,

Voltaire le rimeur. Rend la face Bien grasse

A ce pasteur. AIR : An acocreux Roland.

A ce joyeux curé Bélébat doit sa gloire, Tous les buyeurs on lui voit terrasser : Mais il ne veut, pour prix de sa victoire, Oue le bon vin que Livry fait verser.

On vient, pour l'admirer, des quatre coins du monde, On quitte une brillante cour :

Partout à sa santé chacun boit à la ronde; Mais qui peut voir sa face rubiconde. Voit sans étonnement l'excès de notre amour. Triomphez, grand Courdinanche, Triomphez des plus grands cœurs : Ce n'est qu'aux plus fameux buveurs

Qu'il est permis de manger votre éclanche'. (Une nympho iui présente un verre de vin.)

UN HABITANT chante. Versez-lui de ce vin vieux. Sylvie.

Versez-lui de ce viu vieux: Encore un coup, je vous prie, L'Amour vous en rendra deux Vénus permet qu'en ces beaux lieux Bacchus préside; Le curé de ce lieu joyeux

Est le druide :

· Mets que le curé vantait beaucoup. (K.)

Honneur, cent fois honneur A ce divin pasteur: Le plaisir est son guide : Oue les curés d'alentour Viennent lui faire la com.

Aiz : Le pays de Cocame (d'une comédie de Leurand.) Où trouver la grâce du comique, Un style noble et plaisant,

Et du grand et sublime tragique Le récit tendre et touchant?

Voltaire a-t-il tout cela dans sa manche? Et lon lan la Ce n'est pas là

Ou'on trouve cela, C'est chez le grand Courdimanche.

En fait de cette douce harmouie Qui charme et séduit les cœurs,

Des maltres de France ou d'Italie Qui doit passer pour vainqueurs? Entre Miguel et Lulli le choix penche:

Et lon lan la Ce n'est pas là Qu'on trouve cela,

C'est chez le grand Courdimanche. Salut au curé de Courdimanche: Oh! que c'est un homme divin!

Sa ménagère est fraiche et blanche. Salut au curé de Courdimanche : Sûr d'une soif que rien n'étanche

Il viderait cent brocs de vin : Salut au curé de Courdimanche, Oh! que c'est un homme divin!

Du pain bis, une simple éclanche; Salut au curé de Courdimanche : Maigre ou gras, bécassine ou tanche, Tout est bon dès qu'il a du vin.

Salut au curé de Courdimanche: Oh! que c'est un homme divin! Des vers, il en a dans sa manche: Salut au curé de Courdimanche :

Aucun repas ne se retranche: En s'éveillant il court au vin. Salut au curé de Courdimanche;

Oh! que c'est un homme divin! (La scène change, et représente l'agonie du curé de Courdimanche i il paralt etendu sur un lit.)

> CHICKUR. Ah l notre curé S'est bien échandé. Fesant sa lessive '.

· Il ini était tembé sur les tambés une chaudière d'eau bouillante. On le suppose si incommodé, qu'il est à l'extrémité.

Abl notre curé
Est presque enterré
Pour s'être échaudé.
UN HABITANT.
Et du même chandron (bis.)
La pauvre Bacarie
A brûlé son..
LE CHŒUA, Finterrompenf.
Abl notre curé, etc.
UN HABITANT.

UN HABITANT.

Quelques gens nous ont dit

Que le curé lui-même

Avait brûlé son...

LE CHŒUR, l'interrompart.

Ah! notre curé, etc.

Exhortation faite au curé de Courdinanche en son agonie.

Curé de Conrdimanche, et prêtre d'Apollon, Que je vois sur ce lit étendu tout du long, Après avoir vingt ans, dans nne paix profonde. Enterré, confessé, baptisé votre monde: Après tant d'oremus chantés si plaisamment, A près cent requiem entonnés si galment, Pour nous, je l'avonerai, c'est une peine extreme Qu'il nous faille aujourd'hui prier Dieu pour vous-même. Mais tout passe et tout meurt; tel est l'esprit du sort ; L'instant où nous naissons est un pas vers la mort. Le petit père André n'est plus qu'un pen de cendre ; Frère Fredon n'est plus; Diogène, Alexandre, César, le poète Mai, La Fillon, Constantin, Abraham, Brioché, tous ont même destin: Ce cocher si fameux à la cour, à la ville, Amour des beaux esprits, père du vaudeville, Dont vous auriez été le très-digne aumônier, Près Saint-Eustache encore est pleuré du quartier. Vous les suivrez bientôt : c'est donc ici, mon frère, Ou'il fant que vous songiez à votre grande affaire. Si vous aviez été toujours homme de bien, Un bon prêtre, un nigaud, je ne vous dirais rien : Mais qui peut, entre nous, garder son innocence? Onel curé n'a besoin d'un peu de pénitence? Combien en a-t-on vn jusqu'au pied des autels Porter na cœur pétri de penchants criminels; Dans ce tribunal même, où, par des lois sévères, Des fautes des mortels ils sont dépositaires, Convoiter les beautés uni vers eux s'accusaient. Et commettre la chose, alors qu'ils l'écontaient! Combien n'en vit-on pas, dans une sacristie, Condnire nne dévote avec hypocrisie, Et, sur un banc trop dur, travailler en ce lieu A faire à son prochain des serviteurs de Dieu! Je veux que de la chair le démon redoutable N'ait pu vons enchanter par son pouvoir aimable; Que, digne lmitateur des saints du premier temps, Vous ayez pu dompter la révolte des sens; Vous viviez en châtré : c'est un bonheur extrême : Mais or de sta sa sases, cure, Dieu vent qu'on l'airn-Aver-vous bien comme ctet archane feur aver-Ce godt, ce sentiment, cette ivrease du cerur, Le duriel, mos libr le chrétient vils rue île: Qu'in exait point sinner n' a qu'un ceur infidèle; Le charriel fau tout vous possecher un point Le menurs de nos preinst, l'espit d'un capacin, Le menurs de nos preinst, l'espit d'un capacin, Le menurs de nos preinst, l'espit d'un capacin, Le sa cième d'un carren avec a continuence; Le sième d'un carren avec a continuence; Le fils de Loyals toute l'humilité; Vous ne serce chéefien que par la charrié.

Commencez donc, curé, par nn effort suprême; Pour mieux savoir aimer, halseer-rous vous-même. Avouez humblement, en pénitent soumis; Tous les petits péchés que vous avez commis; Vos jeux, vos pasez-temps, vos plaisirs et vos peines, Olivette, Amauri, vos amoors et vos haines; Combien de muids de vin vous vidiez dans ma n; Si Brunelle avec vous a dorni hien souvent.

Après que vous aurez aux yeux de l'assemblée,

Etalé les péchés dont votre âme est troublée, Avant que de partir, il faudra prudeniment Dicter vos volontés et faire un testament. Bélébat perd en vous ses plaisirs et sa gloire : Il lui faut un poète et des chansons à boire . Il ne peut s'en passer; vous devez parmi nous Choisir un successeur qui soit digne de vous. Il sera votre ouvrage, et vous pourrez le faire De votre esprit charmant unique légataire. Tel Elie autrefois, loin des profanes yeux. Sur un char de lumière emporté dans les cieux, Avant que de partir pour ce rare voyage. Consolait Elisé qui lui servait de page; Et, dans un testament, qu'on n'a point par écrit, Avec un vieux pourpoint lul laissa son esprit. Afin de soulager votre mémoire usée '. Nous ferons en chansons une peinture aisée De cent petits péchés que peut faire un pasteur. Et que vous n'anriez pu nous réciter par cœur.

# LES HABITANTS DE BÉLÉBAT chantent.

Vous prenez done congé de nous ; En vérité, c'est grand dommage : Mon cher curé, disposez-vous A franchir galment ce passage. Hé quoi? vous résistez encor! Dites votre Confiter.

Lorsque vous aimâtes Margot, Vous n'étiez pas encor sous-diacre

11 était sujet à commencer des histoires qu'il ne finissait pas.
Ce défaut venait du dérangement de sa cervelle. Il l'attribuait au défaut de mémoire.

Un beau jour de Quasimodo, Avec elle montant en flacre... Vous en souviendrait-il encor? Dites votre Confiteor.

Nous vous avons vu pour Catin Abandonner souvent l'oflice; Vons n'étes pas, ponr le certain, Chu dans le fond du précipice : Mais, parbleu, vous étiez au bord, Dites votre Confiteor.

Vos sens, de Brunelle enchantés, La fétaient mieux que le dimanche. Sons le linge elle a des beautés, Quoign'eile ne soit pas trop bianche, Et qu'eile ait quelque taie encor : Dites votre Confiteor.

Vous avez renversé sur cu Plus de vingt tonneanx par année, Tout Courdimanche est convaincu Que Toinon fut plus renversée. Pour les muids de vin, passe encor : Dites votre Confiteor.

N'étes-vous pas demeuré court Dans vos rendez-vous, comme en chaire? Vous aviez tout l'air d'un Saucourt, De grands traits à la cordelière ; Mais tout ce qui luit n'est pas or : Dites votre Confiteor.

Elève, et quelquefois rival De l'abbé De Pure et d'Horace, Du fond do confessionnal . Quand yous grimpez sur le Parnasse. Vons yous crovez sur le Thabor : Dites votre Confiteor.

Si les Amanris ont voulu Troubler votre innocente flamme, Et s'ils vous ont un peu battn, C'est pour le salut de votre âme; C'est pour vous de grâce un trésor : Dites votre Confiteor.

Après la confession, LE BEDEAU chante. Gardez tous un silence extrême. Le curé se dispose à vous parler lui-même : Pour donner plus d'éclat à ses ordres derniers, Ii a fait assembler iei les marguilliers.

Ecoutez bien comme l'on sonne : Du carilion tout Bélébat résonne ; Il tousse, il craehe, écoutez bien; De ce qu'il dit ne perdez jamais rien.

LE CURÉ chante d'un ton entrecoupé. A Courdinanche, avec honneur, J'ai fait mon devoir de pasteur; J'ai su boire, chanter et plaire, Toutes mes brebis contenter : Mon successeur sera Voltaire. Pour mieux me faire regretter.

LE BEDEAU chante. Oue de tous côtés on entende Le bean nom de Voltaire, et qu'il soit célébré. Est-il pour nous une gloire plus grande? L'auteur d'OEdipe est devenn cure.

> LE CHŒUR. Que de tous côtés on entende, etc.

LE BEDEAU. Ou'avec plaisir Bélébat reconnoisse De ce curé le digne successeur ;

Il faut toujonrs dans la paroisse Un grand poète avec un grand buveur.

( A Voltaire. ) Oue l'on bénisse Le choix propice Oul du pasteur Vous fait coadjuteur.

LE CHIEUR. Oue de tous côtés on entende

Le bean nom de Voltaire, et qu'il soit célèbré, etc. MADAME LA MARQUISE DE PRIE présente à Voltaire une couronne de laurier, et l'installe en chantant:

Pour prix du bonheur extrême Que nous goûtons dans ces lieux, Et qu'on ne doit qu'à toi-même, Recois ce don précieux : Je te le donne . En attendant encor mieux

Ou'une couronne. LES HABITANTS DE BÉLÉBAT chantent.

Dans cet auguste jour, Recois cette couronne Par les mains de l'Amour; Notre eœur te la donne, Et zon, zon, zon, etc. Tn connais le devoir Où cet bouneur t'engage; Par un double pouvoir Mérite notre bommage,

Et zon, zon, zon, etc. (On annonce au coadjuteur ses devoirs.) Du poste où l'on t'introduit Connais bien toutes les charges; Il faut des épanfes larges, Grand'soif, et bon appétit. (On répète.)

Du poste, etc.

( On fait le panégyrique du curé , comme s'il était mort. )

UN CORYPHÉE chante. Hélas! notre pauvre saint One Dieu venille avoir son Ame! Pain, vin, jambon, fille ou femme, Tout lui passait par la main.

LE CHŒUE répèle. Hélas! etc.

LE CORYPHÉE. Il eft ern taxer les dienx D'une puissance bornée, Si jamais pour l'autre année Il eut gardé du vin vieux.

LE CHŒUR. Il eût cru, etc.

LE CORYPHÉR. Tont Courdimanche en discord Menacait d'un grand tapage; Il enivra le village,

A l'instant tout fut d'accord. LE CHOUR. Tout Courdinanche, etc.

LE CORYPHÉE. Quand l'orage était bien fort, Pour détouruer le tonnerre, Un autre eut dit son bréviaire,

Lui courait au vin d'abord. LE CHIEUR. Quand l'orage, etc.

LE CORYPHÉE. Bonhomme, ami du prochain, Ennemi de l'abstinence; S'il préchait la pénitence,

C'était un verre à la main. LE CHŒUR. Bonhomme, etc.

DEUX JEUNES FILLES chanient. One nos prairies Secont fleuries! Les jeux, l'amour,

Suivent Voltaire en ce jour; Déià nos mères

Sont moins sévères : On dit qu'on peut faire

Un mari cocu. Heurense terre! C'est à Voltaire

Que tout est dû. LE CHICEUR. Oue nos prairies, etc.

LES JEUNES FILLES. L'amour lui doit

Les honneurs qu'il reçoit : Un cœur sauvage

Par lui s'adoucit:

Fille trop sage

Pour lui s'attendrit. LE CHŒUR.

Oue nos prairies, etc. Remerciment de VOLTAIRE on eure

Curé, dans qui l'on voit les talents et les traits. La galté, la douceur, et la soif éternelle

Du curé de Meudon, qu'on nommait Rabelais, Dont la mémoire est immortelle.

Vous avez daigné me donner Vos talents, votre esprit, ces dons d'un dieu propice : C'est le plus charmant bénéfice

Oue vous ayez à résigner. Puisse votre carrière être encor longue et belle!

Vous formerez en moi votre heureux aucresseur : Je serai dans ces lieux votre coadiuteur. Partout, hors auprès de Brunelle.

LE CHOPER Honneur et cent fois honneur A notre coadjuteur!

(A monseigneur le comte de Clermont.) Viens, parais, jeune prince, et qu'on te reconnoisse

Pour le coq de notre paroisse; Oue ton frère, à son gré, soit le digne pasteur De tous les peuples de la France;

Qu'on chante, si l'on veut, sa vertu, sa prudence Toi seul dans Bélébat rempliras nos desirs : On peut partout ailleurs célébrer sa justice ; Nous ne voulons ici chanter que nos plaisirs;

Oui pourrait mieux que toi commencer cet office? ( A M. de Billy , son gouverneur. ) Billy, nouveau Mentor bien plus sage qu'austère

De ce Télémaque nouveau. Si, pour éclairer sa carrière, Ta main de la Raison nous montre le flambeau, Le flambeau de l'Amour s'allume pour lui plaire

Loin d'éteindre ses feux, ose en brûler encor; Et que jamaia surtout quelque nymphe jolie Ne renvoie à La Peyronie

Le Télémaque et le Mentor. ( Au seigneur de Bélébat. Duchy, maltre de la maison,

Vous êtes franc, vral, sans façon, Très peu complimenteur, et je vous en révère.

La louange à vos yeux n'eut jamais rien de doux ; Allez, ne craignez rien des transports de ma lyre;

Je vous estimerai, mais sans vous en rien dire : C'est comme il faut vivre avec vous. ( A M. de Montchesne. )

Continuez, monsieur : avec l'heureux talent D'être plaisant et froid, sans être froid plaisant, De divertir souvent, et de ne jamaia rire,

Vous savez railler sans médire, Et vous possédez l'art charmant De ne jamais fâcher, de toujours contredire.

\* Habile chirurgien, mort en 4747,

( A madame de Montchesne. ) Vous, aimable moitié de ce grand disputeur, Vous, qui penses toujours bien plus que vous n'en dites. Vous, de qui l'on estime et l'esprit et le cœur, Lorsque vous ne songez qu'à cacher leurs mérites, Jouissez du plaisir d'avoir toujours dompté Les contradictions dont son esprit abonde: Car ce n'est que pour vous qu'il a toujours été

De l'avis du reste du monde. ( A madame la marquise de Prie. ) De Prie, objet aimable, et rare assurément,

Que vous passez d'un vol rapide Du grave à l'enjoué, du frivole au solide!

Que vous unissez plaisamment L'esprit d'un philosophe et celui d'un enfant! l'accepte les lauriers que votre main me donne : Mais ne peut-on tenir de vous qu'une couronne? Vous connaissez Alain ', ce poête fameux, Oui s'endormit un jour au palais de sa reine :

Il en recut un baiser amoureux; Mais il dormait, et la favenr fut vaine.

Vous me pourriez payer d'un prix beaucoup plus doux ; Et si votre bouche vermeille Doit quelque chose aux vers que je chante pour vous,

N'attendez pas que je sommeille. (A M. de Baye, frère de madame de Pric.) Vous êtes, cher de Baye, au printemps de votre âge; Vons promettez beaucoup, vous tiendrez davantage.

Surtout n'ayez jamais d'humeur; Vous plairez quand vous voudrez plaire: D'ailleurs imitez votre frère :

Mais helas! qui pourrait imiter votre sour? ( A M. le duc de La Feuillade. )

Vous avez, jeune La Feuillade, Ce don charmant que jadis eut Saucourt, Ce don qui toujours persuade. Et qui plaît surtout à la cour.

Gardez qu'un jour on ne vous plaigne D'avoir su mal user d'un talent si parfait; N'allez pas devenir un méchant cabaret

Portant une si belle enseigne. ( A M. de Bonneval. ) Et vous, cher Bonneval, que vous êtes heureux! Vous écrivez souvent sous l'aimable de Prie. Et vous avez des vers le talent gracieux ;

Ainsi diversement vous passez votre vie A parler la langue des dieux. Partagez avec moi ce brin de ma couronne; De Prie, aux yeux de tous, m'a promis encor mieux : Ah! si ce mieux venait, je jure par les cieux De ne le partager jamais avec personne,

( A M. le président Hénault. ) Hénault, aimé de tout le monde,

1.

· Alain Chartier, à qui pendant qu'il était endor rite d'Écosse donns un baiser sur la bouche. (B.)

Vous enchantez également Le philosophe, l'ignorant,

Le galant à perruque blonde. Le citoyen, le courtisan : En Apollon vous êtes mon confrère.

Grand maitre en l'art d'aimer, bien plus en l'art de plaire; Vif sans emportement, complaisant sans fadeur, Homme d'esprit sans être auteur.

Vous présidez à cette fête: Vous avez tout l'honneur de cet aimable jour.

Mes lauriers étaient faits pour ceindre votre tête : Mais vous n'en recevez que des mains de l'Amour. ( A MM. le marquis et l'abbé de Livry. )

Plus on connaît Livry, plus il est agréable -Il donne des plaisirs, et toujours il en prend: Il est le dieu du lit et celui de la table.

Son frère', en tapinois, en fait bien tout autant; Et sans perdre de sa prudence,

Lorsqu'avec des buveurs il se trouve engage, Il soutient mieux que le clergé

Les libertés de l'Église de France. ( A M. Delaistre.)

Doux, sage, ingénieux, agréable Delaistre, Vous avez gagné mon cœur

Dès que j'ai pu vous connaître. Mon estime envers vous à l'instant va paraître :

Je vous fais mon enfant de chœur Toi, Montchesne, discrète et sage,

(A madame de Montchesoe.) Accepte-moi pour directeur:

Que ton mari soit bedeau de village: Que de Baye soit carillonneur.

Et Duchy marguillier d'bonneur. Le président sera vicaire ;

Livry des pains bénits sera dépositaire. Que l'abbé préside au lutrin.

Et qu'il ait même encor l'emploi de sacristain. Venez, Béquet, venez; sovez ma ménagère : Songez surtout à vous bien acquitter

Des fonctions d'une charge si belle. Et puissions-nous l'un et l'autre imiter Moi, le curé; vous, la jeune Brunelle!

> LE CHŒUR chante. Chantons tous la chambrière De notre coadjuteur; Elle aura beaucoup à faire Pour engraisser son pasteur '? Haut le pied, bonne ménagère; Haut le pied, coadiuteur,

LE COADJUTEUR chante. Tu parais dans le bel age, Vive, aimable et sans humeur; Viens gouverner mon ménage, Et ma paroisse et mon cœur. Haut le cul, belle ménagère :

<sup>·</sup> L'abbé de Livry, ambassadeur en Portugal, en Espagne et en Pologne. (K.)

Haut le cul, coadjuteur.
L'évêque le plus austère,
S'il visitait mon réduit,
Cache-toi, ma ménagère,
Car il te prendrait pour lui.
Haut le pied, bonne ménagère;
Ta peux paraître aujourd'hui.
LE CHOUTO chante.

LE CHŒUR chante. Honneur an dieu de Cythère, Et gloire au divin Bacchus; Honneur et gloire à Voltaire, Héritier de leurs vertus. Hant le pied, bonne ménagère; Que de biens sont attendus!
Des jeux l'escorte (ègère,
Sous ce digne successeur,
De la raison trop austère
Délivrera notre cœur.
Haut le pied, bonne ménagère;
Célèbrez voire bonheux.
Raison, dont la voix murmure,
Contre nos tendres sonbaits.

Raison, dont la voix murmure, Contre nos tendres souhaits, Par une triste peinture Des cœurs tn troubles la paix. Ils peignent d'après nature; Nous aimons mieux leurs portraits.

PIN DE LA FÉTE DE BÉLÉBAT.

# BRUTUS,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES.

### REPRESENTER POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 44 DÉCEMBRE 4750

# DISCOURS SUR LA TRAGEDIE. A MYLORD BOLINGBROKE.

Si je dédie à un Anglais un onvrage représenté à Paris, ce n'est pas, mylord, qu'il n'y alt aussi dans ma patrie des juges très éclairés, et d'excellents esprits auxquels j'eusse pu roudre cet hommage; mois vous avez que la tragedia de Brutus est nec en Angleterre. Vous vous souvenex que lorsque j'etais retiré à Wandsworth, chez mon ami M. Falkener, ce digue et vertueux citoyen, je m'occupai chez lui à écrire en prose anglaise le premier sete de cette pièce , à pen près tel qu'il est sujonrd'hui en vers français. Je vous en parlais quelquefois , et nous nous étonnions qu'ancun Anglais n'eût traité ce sujet, qui, de tous, est peut-être le plus convenable à votre théâtre '. Vous m'encouragies à contauer un ouvrage susceptible de ai grands sontiments. Souffrez donc que je vous présente Brutus, quoique écrit dans une autre langue, docte sermonis utrausque lingue, à vous qui me donneries des leçous de français aussi bien que d'anglais, à vous qui m'apprendries du moins à rendre à ma langue cette force et cette énergie qu'inspire la noble liberté de penser : car les sentiments viganreux de l'ame passent toujours dans le langues : et qui pense fortement parie de meme.

Je tous arone, mylord, qw'a mon refour d'Angleterre, où fraits passe pie de deux annece dann en feuto continuelle de votre langue, je me trouvai embraraste lovque je roudie composer un tragede francise. Le m'etia prese que accoulante à penaire en anglés je settais que les terreque accoulante à penaire en anglés je settais que les terreque accoulante à penaire en anglés je settais que les terreques accoulante à penaire en anglés je settais que les terreques accountes à mêmes ablondaires. Le m'eti personne de la mention de la manifestation avec les mêmes about la cource avrile et détournes ji sus faillul de turne et de la pele pour le faire couler dies son premier ill. Le compris bles alors que, pour ressir donn un art, il de faut cultier toute a vie.

## De la rime, et de la difficulté de la versification française.

Ge qui m'effraya le plus en renfrant dans cette carrière, ce fui la sérvicié de contre poirée, et l'acutarque de la rime. Ja regretais cette beurenou liberté que rous avec d'écrire vois trapqu'en en renou minué, d'aborge, et surfout d'accourcir presque tous rou mios; de faire enjambre les veste au ma sur les autres, et de crère, dans le besoin, des termes autres, qui sont loupuras adjoiré cette rou poirqu'ils sont soncreaux, qui sont loupuras adjoiré cette rou lourqu'ils sont soncrea, justifigibles, et nocessarra. Un pode, d'aliaisje, et moment libre qui servir la sangue à sons dissiple, et no fonces titre qui servir la sangue à sons

' il y a un Brutus d'un anteur nommé Lee; mais c'est un ouvrage ignoré, qu'on ne représente jumais à Londres. 1748. genie; le Français est un esclave de la rime, obligé de faire quelquefois quatre vers pour exprimer une pensée qu'un Anglais pout reodre en une seule ligne. L'Anglais dit tout es qu'il veut, le Français ne dit que ce qu'il peut; l'un court dans nue carrière vante, el l'autre marcha avec des entraves dans un chemin glissant et etyme.

Malgré toutes e a réflexions et toutes ces plaintes , nous ne pourrons jamais accouer le joug de la rime; elle est essentielle à la poésie française. Notre laugue ne comporte que peu d'inversions; nos vers ne souffrent point d'enjembemeot, du moins cette liberté est très rare; nos syllabes ne peuvent produire une harmonie seusible par 1 ura mesures longues on brèves ; uns césures et un certain nombre de pieds na suffiraient pas pour distinguer la prose d'avec la versification : la rime est donc nécessaire aux vers français. De plus, tant de grands maîtres qui ont fait des vers rimés, tels que les Corneille, les Racine, tes Desprésux. ont tellement accoulume nos oreitles à cetta harmonie. que nous n'en pourrions pas supporter d'antres ; et, je le répète encore, quiconque voudrait se delivrer d'un fardean qu'a porté le grand Corneille, serait regardé avec raison, non pes comme un génie bardi qui s'ouvre une route nouveile, mais comme un homme très faible qui ne peut marcher dans l'ancienne carrière.

### Tragédies en prose.

On a testé de sous domes des trapédies en prose; maije ne crois pas que esté entégreise puis décennies (resisir ; qui a le plas ne saurait se contenter du moins. On sera todojuers mai veus du étre a public. ? s'ivos difiniteratre plaisir. Si, au mitieu des tablesos de Ruberso on de Paul Vércoèse, que/qu'un restatel judicer ses destina su crypos, j'aurait il pas tort de z'égaler à ces pictures? Un crypos, j'aurait il pas tort de z'égaler à ces pictures? Un crypos, j'aurait il pas tort de z'égaler à ces pictures? Con crypos de la consideration de la consideration de la consideration de crypos de la consideration de la consideration de la consideration de cresident de la consideration de la consideration de la consideration de consideration de la consid

If y is grande apparence of all flands toniques de wrs. are too late thether requires, et, de plan, sociques des cines aux les address. C'est more a cotte contraint de la con

### Exemple de la difficulte des vers français.

Voila pourquoil let plan sisté de faire cest vers en tente autre langue, que quetre vers en françois. L'exemple de notre abbé Regiero Demarais, de Taudenie Françoise et de celle de la Cruce, en est une peuvre bien éfédula : il tradjail Anaeron en Indien avec movès, et se vers françois ent, à l'exception de deux ou trois quatrison, au raire des plan médicers. Notre Menage deul dans le même as. Combien de son beson seprire son fait de treb besuu vers listins, et d'out pe dere supportables en leur langue!

La rime plait unz Françuis, même dans les comedies. Je suis combien de disputes j'ai essuyées sur notre versification en Angieterre , et quels reproches me fait souvent le savaot évêque de Rochester sur cette contralule puérile, qu'il prétend que nous nous imposons de galté de cœur. Mais soyez persuade , mytord , que plus un étranger connaitra potre langue, et plus il se réconciliera avec cette rinse qui l'effrate d'abord. Non-seulement elle est nécessaire à notre tragédie, mais elle embeitit nos comédies mêmes. Un hon mot en vers en est reteno plus aisément : les portraits de la vie humsine seront tonjours plus frappanta en vers qu'en prose ; et qui dit rers , en français , dit necessairement des vers rimés : en un mot, nous avons des comédies en prose du celèbre Molière, que l'on a été abligé de mettre en vers après sa mort, et qui ne sout plus jouées que de cette manière oouvelle.

### Caractère du thétitre anglais.

Ne postast, mylord, haunder aur le théire françals des ren nour rinds, the quite sont en most des des ren nour rinds, the quite sont en sage en Marie et en Anglederre, j'umrais du moist vodu transporter un moitre reade création benefit de la vibre. In la vini, e'ijé l'avont, que le théirte anglais en liète déclessent. J'al restande de voile bouseaux de la tiète déclessent. J'al restande de voile bouseaux des constant de la visit de la visit de l'avoir l'avoi

### Defaut du théâtre français.

Nom atoms en France des Iragiolites estimetes, qui sond publidé es comercation qu'elle ne out la representation d'un extensement. Le nateur liable un d'évriut dans au ététeur les béliers : Le sertice de la moit de la maissime de la commandation de la commandation de s'anti matégali: croto, se treues, che direible delle trase indicate qu'elle de la commandation de a notate qu'elle qu'elle de la commandation de a notate qu'elle qu'elle qu'elle de propriet de la commandation de la commandation de principale de la commandation de la commandation de prant. Non craigeons de la tracter sur le rêvre des specttes notates de la commandation de la commandation de prant. Non craigeons de la tracter sur le rêvre des specttes no crease deseate à commandation de la commandat

ridicule tout ee qui n'est pas d'usage.

L'endroit où l'on joue la comédie, et ses abus qui s'y sont glissés, sont encore une cause de cette sécheresse

\* It n'y a que le Festin de Pierre, mis en vers par T. Cornellin, qui soit joué. Mais les autres tentatives de mettre en vers a prose de Mollère n'ont point eu de succès. B.

qu'on peut reprocher à quelque-unez de nos pièces. Les bants qui not aur le thétire, dostités aux spertiteurs, retreticated la récre, et récodent touts action persons imparticable. Ce début est caus que les décursitions, fuil recommandées par les ancieus, sour françait concensible à la pièce. Il empécile surfout que les aécurs no passent d'un appartement dans na surle sur yur des spectateurs, comme les Grecs et les Romistais le printiquaison agement, pour coustrers le faul fauil de lié les et s traiscentables.

#### Exemple du CATON anglais.

Comment oserions-oons , sur nos theatres , faire par tre, par exemple, l'ombre de Pompee, on le génie de Brutus, au milieu de tant de jeunes gens qui ne regardent jamais tes choses les plus sérieuses que comme l'occasion de dire un bon mot? Comment apporter au milien d'eux sur la scène le corre de Marcus devant Caton son père, oni s'ecrie : « Heureus jeuge homme, to es mort pour » ton pays! O mes amis, taissez-moi compter ces giurieuses » biessures! Qui ne voudrait mourir ainsi pour la natrie? a Pourquoi n'a-t-on qu'une vie à tui sacrifier?... Mes s amis, ne pteurez point ma perte, ne regrettes point s mon fils; pleurez Rome ; la maîtresse du monde n'est a plus. O liberté! ô ma patric! ô vertu, etc. » Voilà ce que feu M. Addison neeraigoit point de faire représenter à Londres; voilà ce qui fut joué, tradult eo italien, dans plus d'une vitte d'Itatie. Mais ai nous basardions à Paris un tel spectacle, n'entendez-vous pas déjà le parterre qui se réerie, et ne voyes vons pas nos femmes qui detournent la

### Comparaison du Mantius de M. de la Fosse avec la Venise sauvés de M. Otuny.

You a fungiorire pas a quel polos ta cette ólitolesce. Unature de noise trapquie de silucita per los nesque la price aquisse de M. Orany, initiador Faries asseré. Le la price aquisse de M. Orany, initiador Faries asseré. Le la price aquisse de moderna de la conjunta de la price aquisse de la price de la propieta de Salente, es fort an demant de la ploce d'Orany et des otors litualent. Permiserement, von renarque la procede de la price del price de la price de la price de la price del price de la price de la price de la price del price del price de la price de la price de la price del price de la price del pr

les cospues. Renaud preud nor servicest, suigue à chronn son pouls, precur l'insuré du carange, et jeté de tempo no pouls, precur l'insuré du carange, et jeté de l'emp que temps des regards luquiele ét soupponaues sur Jaffer, dont il se défic. Il jurn fils à tous ce discours pathélèque, traduit uno pour moit de l'abbé de Selai-Reni : 2 Jamais se popo al produce ne produce il preud de irrend. Notre o l'onne decinier a arengté ten plus chierro passès à trois lies pour chierro passès à trois les pour chierro passès à trois les pourses, production plus mobiles nou tirous entre proposent, production plus mobiles nous trious entre proposent, production plus mobiles nous trious entre pur partie par le production de ce l'insuré de ce l'insuré de ce l'insuré de ce l'insuré de l'autre d'autre d'au

Mais voyer qu'Otway ne craint point d'assembler tous

\* Crs plaintes réitérées de Voltaire ont opéré la réforme du thétitre en France, et ces abus ne subsistent plus depuis 1760. Qu'a fail l'auteur français. Il a craint de hasarder taut de personnages sur la scène; il se contenie de faire réclier par Renand, sous le nom de Ruitle, aute faible partie de ce une discours, qu'il vient, dii-il, deteni ausconjuris. Ne scutza-rous pa, par ce suel appode, comième cette scène aughiste est un-dessus de la française, la pièce d'Otway fil elle d'allera monstrenue.

### Examen du JULES-CESAR de Shakespeare.

Arce quel plaier air je point va Londres not extrapélie de Albe-Caser, qu'es quies cent inquant annexe, sui le délice de voire suiscio I à en prétenda par assencement par pouver les irrepélies harbrers deut de les en resplie; proposer les irrepélies harbrers deut de les en resplie; proposer les irrepélies harbrers deut de les entreplies tage de la maisse de la compartir de la com

« Bomulas, compativiore, anis, « il est quedeju nue la compania de compania de

## CRITEUR DES ROMAINS.

» Ainsi doco je rai offense persone. Voici le corps da « licitater qu'on rous apparte ; les derniers deroirs lui » cilitater qu'on rous apparte ; les derniers deroirs lui » poist en de pert su chiliment de Char, en retitera le » poist en de pert su chiliment de Char, en retitera le » bonheur incetimable d'être libre. Je n'ai pins qu'un suot » tous der si la lui de cette main un meillere mai » pour le salui de Rome ; je parde ce même pojgand pour sund, quand floore demandren au Fu.

## L'E CROEUR. Vivez, Brutus, vivez à jamais! >

Aprils celle schoe, Anloine teste donouroir de piète en momen Romaina qu'il femtus neit limpter in riqueur et as l'artiurie. Autoline, par un décons artificieux, remine les montaines de la completa imprême ; qu'unut il les vois realourie, ille vien il leur montre le conçu de Caurr ; de, seurabourie, ille vien il leur montre le conçu de Caurr ; de, seumaille et à la vocqueurie de de précise commande maille et à la vocqueurie que le corpra conque d'artissans de de phéticies romaine, que le corpra composé d'artissans de de phéticies romaine, que le corpra composé d'artissans de la brotageurie que la corpra qu'un rectulie pe pagle à la vrageures de, band de la tribuse san Barraques; C du à la contaure, qui en la retur de public de la corpra en plaint la coldur que d'al borrar en plaint la coldur de partie de la borrar en plaint la coldur de partie me de la borrar en plaint la coldur de partie seu de la corpra en plaint la coldur de partie seu de la corpra en plaint la coldur de partie seu de la corpra en plaint la coldur de partie seu de la corpra en plaint la coldur de partie seu de la corpra en plaint la coldur le service.

#### Spectacles horribles chez les Grers.

Let Green out haven'd des speciales nou moins revisit autobies room Billegolijk, beitge par a deligie, 'weit competer sie steueres at possure des cris doubstreau. Philosche des ses actions de conférence; an aspar de coule de ma pair. Collège, convert de sate que dégendate excess d'au pair. Collège, convert de sate que dégendate excess d'au pair. Collège, convert de sate que dégendate excess d'au pair. Collège, convert de sate que dependate excess d'au pair. Collège, convert de sate que de conservation de la conférence que au proper fils expong a cet Deirec cette un bit balter que au proper fils expong a cette Deirec cette un bit balter que au proper fils expong a cette de la conférence que au proper fils expong a cette de la conférence que de la conférence que au proper fils expons que de la conférence que de la conférence que de la conférence exposite de Cole manter per porte de l'accès.

Je sais bien que les tragiques grees, d'eifleurs supérieurs ana augisis, out erré en prenant souvent l'horreur pour la terreur, et le dégoûtant et l'incroyable pour le tragique et le merveilleus. L'art était dans son enfance du temps d'Eschyle, comme à Londres du temps de Shakespeare; mais, parmi les grandes fautes des poétes grecs, et même des vôtres, on trouve un vrai-pathétique et de singulières beantés; et si quelques Français qui ne connaissent les tragédies et les mœurs étrangères que par des traditions et sur des uni-dire, les condamneut sans aucune restriotion , ils sont , ce me semble , commo des aveugles qui assurersient ou une rese ne pent avoir de couleurs vives. parce qu'ils en compteraient les épines à tâtons. Mais ai les Greca et vous, vous passez les bornes de la bienséance, et ai les Auglaia surtout ont donné des spectacles effroyaisica, voulant en donner de terribles, nous autres Français, aussi scrupuleus que vous evez été téméraires, pous pous arrêtons trop, de peur de nous emporter; et quelquefois nous n'arrivans pas an tragique, dans la crainle d'en pas-

ser les bornes. Ja esta best la serine deviseme na Ja essà bien bita de proposer que la serine deviseme na llem de arrange, comme elle l'est daux Shakespeare et dans ses successars, qui, a 'ayan la son e grien, c'anni indité que ser defauts; mas i pos croires qu'il y a des siduations qui ne parsissant encoreç que depositates et hornèse aux Françuis, et qui, bien ménagées, représentées arreers, et arrona d'adocies par le charme d'as beaux erragionne de la comme de la comme de la comme de la comme de pour risera nous faire une sorte de platier dant nova ne nous déclates pass.

It n'est point de serpent , ni de monstre odieux Qui , par l'art imité, ne puisse plaire aux yeus. BOHRAU, dri poét., UI, 1-2.

### Bienseancea el unites.

Dis modes, que l'on use dies pourqueil il en premis a mo hervoe et la moltronie et libertier e de teur, et qu'il iture et déribul de lure personnel La orien est elle molta in la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de commanda, qu'elle en le serail par le accessive de Calear, et et al le sepectarle de filia de Caloa, qui parati mort san para de commanda de la commanda de la commanda de la commanda de terre et en la liei par cerca qui soul ca plana granda per la commanda et a la inferenza en la commanda de la commanda de la commanda de un immensa de la inferenza qui soul ca plana granda per la commanda en la inferenza en la commanda de la commanda de la commanda de un immensa de la inferenza en la commanda de la commanda de un immensa de la inferenza de la commanda de la commanda de un immensa de la inferenza de la commanda de la commanda de un immensa de la inferenza de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de la commanda de la commanda de la inferenza de la commanda de

Thebeins qui disalt,

Toutes ces lois, de ne point ensanglanter la scène, de ne point faire parier plus de trois interiocuteurs, etc., sont des lois qui , ce me semble , pourraient avoir quelques exceptions parmi nous, comme elles an ant eu chez les Grecs. Il n'en est pas des règles de la bienséance, toujours nn peu arbitraires, comme des règles fondamentales du théâtre, qui sont les trois nuités; il y anrait de la faiblesse et de la stérilité à étendre nne action au-delà de l'espace de temps et du lieu convenable, Demandez à quiconque aura inséré dans une pièce trop d'événements, la raison de cette faute: s'il est de bonne foi , il vous dira qu'il n'a pas eu asses de génie pour remplir sa pièce d'un seul fait; et s'il prend deux jours et deux villes pour son action, croyez que c'est parce qu'il n'aurait pas eu l'adresse de la resserrer dans l'espace de trois heures dans l'enceinte d'un palais, comme l'exige la vraisemblance. Il en est tout autrement «le celul qui hasarderait un speciacle horrible sar le théâtre: Il ne choquerait point la vraisemblance; et cette bardiesse, loin de supposer de la faiblesse dons l'auteur , demanderait au contraire un grand génie pour mettre, par ses vera, de la véritable grandeur dans poe action qui, sans un style sublime, ne serait qu'atroce et dégoûtente.

### Cinquième acte de RODOGUNE.

## Within that circle none durst move but be.

Pompe et dignité du spectacle dans la trogédie.

Fine one-selfon thelitrite est impietorane on effry sents, a per pris cale devictmental impietor, as elle estici account repriete; a per pris comme in désible de hailles, qui, étut la pre-auchtence qu'il y à de plus terrible, étrement involutions de la comme del comme del comme de la comme del la comme de la comme de

Pina on resul frispore les yeus per an appareil édation; ples on s'impose la notessité de d'ire genoire chone; qua trement on ne serait qu'un décoratient, et non an poéte traggieu. Il y a plos de trette anneré qu'on repréneta la traggieu de Montzaume. I Paris; il actes navrait par un speciales noversus, c'esti un plaité à ron point magnifique proceden conversus, c'esti un plaité à ron point magnifique des maistres armés de Bébon étilend dans le final ; sufour de la édatien hai grandé de sa come, proveterés le visage cualre surre: Montenume commençait la piète en leur illunt:

Levez-vous ; votre roi vous permet aujourd hul Et de l'envisager , et de parier à lui, Ce speciacle charms : mais voilà tout ce qu'il y eul de beau dans cette tragédie.

Pour moi, j'avoue que ce n'a pas été sans quelque crainte que j'ai introduit sur la scène française le sénat de Rome, en robes rouges, aliant ans opinions. Je me souvreais que lorsque j'introduisis autrefois dans (Ædiae un choser de lorsque j'introduisis autrefois dans (Ædiae un choser de

O mort, neus implorons ton faneste secours! O mort, viens nous sauver, viens terminer nos jours!

le parforre, au lieu d'étre fragué du pathétique qui posrai étre no net endroit, a sessif d'abord que présende réficiule d'aveir uni cen ver dans la booché d'adecera pe un occoniumes, « il fil fun delle de rire. C'est e qu'il a conposition, des privals, de laire parte les électeurs quate présent, deux privals, de laire parte les électeurs quate la situation, en expriment l'élonserant et la évolutre de con pères de Rouse, qui tans dout d'existent marquer iour surprise universal, qui tans dout d'existent marquer iour surprise universal que par au jeu sucei, qui nateu à la éta étroité.

Les Anglais donnent beancomp plus à l'action que nous, lis parient pins aux yens : les Français donnent plus à l'éle gance, à l'harmonie, aux charmes des vers. Il est certain qu'il est plus difficile de bien écrire que de mettre sur le théâtre des assassinats, des roues, des potences, des sorciers et des revenants. Aussi la tragédie de Caton, qui fait tant d'honneur à M. Addison, votre successeur dans le ministère, cette tragédie, la seule bien écrite d'un bout à l'autre chez votre ustion, à ce que je vous ai entendu dire à vous même, ne doit sa grande réputation qu'à ses benux vers, c'est-à-dire, à des pensées fortes et vrales, esprimées en vers harmonieux. Ce sont les besutés de détail oni sontienment les ouvrages en vers , et oni les font passer à la postérité. C'est souvent la manière singulière de dire des choses commones; c'est cet art d'embellir par la diction ce que pensent et ce que sentent tous les hommes, qui fait les grands puétes. Il n'y a ni seutiments recherches . at aventure romanesque dans le quatrième livre de Virgile ; il est tout naturel , et c'est l'effort de l'esprit bumain. M. Racine n'est si au dessus des autres qui unt tous dit les mésnes choses que lui, que parce qu'il les a mieus dites. Corneille n'est véritablement grand, que quand il a'exprime aussi bien qu'il pense. Souvenons-nous de ce précepte de Despréana (Art poét., III, 457-58):

Et que tout ce qu'il dit, facile à retenir , De sou ouvrage en nons laisse un tong souvenir.

Voils e que n'out poiet tant d'overrages d'emmitiques, que l'art du sacteur, e il figurer et la roit di sue excirce out fait traisie sur poiet et le figure et la roit di sue excirce out re plus de représentations que Chinace d'irisiennie. Mais no s'i jamais retenn deux tern deces faibles poèmes, an ileu qu'on sat le me partie de l'irisiennier. de d'irisiennier de come par come. En main le Repulsa de Pradon a fait verer des larmes par quelques sainations louischaine; ent courage et tous ceux qui lui ressemblent aust unspriée, aussie que leura autours s'apprationiered des temps repéres.

#### De l'amour

Des critiques judicieux pourraient me demander pourquoi j'al parie d'amour dans une tragédie dont le titre est Junius Brutus; pourquoi j'ai mélé cette passion avec l'austère verin du séast romain et la politique d'un ambassadeur.

On reproche à notre nation d'avair amoiti le théâtre par

trop de tendresse; et les Anglais méritent bien le même reproche depuis près d'un siècle, car vous avez toujours un peu pris nos modes et nos vices. Mais me permettezvous de vous dire mon senliment sur cette matière?

vous der mon sentiment sur cette matière? Vouloir de l'amour dans toutes les tragédies me parait un goût effeminé; l'en proscrire toujours est une mauvaise homeur bleu déra'soupable.

Le tholite, soil trajune, soil conique, set la peinlare visuate des passons humaines. L'authorité ou projences representes dans la tragédie; la comédie bourne en réducit la vantié du nobragresi. Id, von ser de la coupetire et des intrigues d'une citoprens; la vons pieures la mais-barreuse passons des Pebère : de meme; l'amour vons amuse dans un roman, et il rous transporte dans la bidon de Virgile. L'autore dans une trapacte dans la bidon de Virgile. L'autore dans une trapacte la reis pas plus au définal cessatiel que dans l'Énédé; il re'et à reprendre que quand il test amore mà a proppo, ou traité sans art.

Les Grecs and recrement hauschotte passion mater labels, and the first d'Albeire; premierment, purce qui heur tragoldes n'ayest rout d'âtbord que sur des mijes terribles, l'opeul net de specialement, partie plus les gener des precises; preconditionnelle, partie que les firmanes manisted une ris besonceur, more, partie que les firmanes manisted une ris besonceur mover. A partie partie de l'estate mover d'était par, comme apport l'aul le suig de foutes et les parties de l'estate mover d'était par, qu'il de foutes et les parties d'estate qu'il de foutes et le partie de foutes et les parties de l'estate de l'estate d'estate qu'il de foutes et le partie de foutes qu'il de toutes et le partie d'estate qu'il de toutes et le partie de l'estate qu'il de toutes et le partie d'estate qu'il de toutes et le partie d'estate qu'il de toutes et le partie de l'estate qu'il de toutes et le partie de l'estate qu'il de l'estate d'estate qu'il de l'estate d'estate qu'il de l'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate qu'il de l'estate d'estate d'estate

C'est toul le contraire à Loodres et à Paris; et il faut avouer que les suiteurs n'auralent guère entendu leurs latéréts, ni connu leur auditoire, s'ils n'avaient jama's fail parier les Oldfield, ou les Duclos et les Le Courreur,

que d'ambition et de politique.

Le mai est que l'amour n' est souvent chez nos béros de théstre que de la galanterie; et que chez les vôtres il dégenère quelquefois en débauche. Dans notre Alcibiade, pièce très suivie, mais faiblement évrite, et ainsi peu estimée, on a sémire long-temps ces mauvais vers que réclistif d'un ton sédolant l'Étopos d'u dermier niète s'

Le comédien Baron.

Ah! lorsque, pénétré d'un amour veritable. Et gémissant aux pieds d'un objet adorable. J'al comm dans ses yeux timides on distrais. Que mes soins de son corur out pa troubler la paiss (que, par l'aven secret d'une ardeur mutuelle. La mienne a pris encore une force nouvelle: Dans ces moments si dour, J'al cent fois éprouvé

Qu'un mortel peut goûter un honheur achevé.
Dans votre l'enise sourée, le vieux Renaud vent violer
la femme de Jaffier, et clie à es paisig en termes asses indecents, jusqu'à dère qu'il est venn à elle unbuitow'd, dé-

Doubound. Pour que l'amour soit digne du thétire irrajèues, il fluit qu'il soit le novai nécessire de la pièce, et ons qu'il soit ammes par la force, pour rempile le vide de va tragédies et des nôtres, qui sont toutes trop longues; il faut que ce soit one pesson retribiblement pragéque, regardée comme une faillemes, et combattue par des reunoris. Il faut, ou que l'immour combies aux maiblemes et sus crimes, pour laire voir combies il set dangereux; so que la verte a en tritrent, pour laire voir combies il set dangereux; so que la verte a en tritrent, pour mour nouver qu'il l'avei pas indraidhes; aux maiblems sis nitraidhes; aux moites que sindraidhe saite de l'autre de tritrentple, pour mourer qu'il l'avei pas indraidhes; aux millemes pas indraidhes; aux millemes de la comme de la comme

cela, on ariest pina qu'un amour d'égliogue on de comdéte. Cest à rous, pariord, à decider à ja! rempil pustiquemos de ces conditions; mais que vos amis disignent surtour no point juger de graine et du goid de notre aution par o discours et par cette tragédie que je rous errole. Je suis peul étra un de cour qui cutiférent las lestres en Prance a rec peul étra un de cour qui cutiférent las lestres en Prance a vec tour censure sont désupprouves, « cel à moi seal qu'en apparticie le biad.

An reste je dois voss dire que dans le graed nombre da fautas dont cette tragédie est pleine, il y en a quelquesnose contre l'exacte pureté de notre lasgue. Je ne suis point un auteur asser considérable pour qu'il me soit permis de passer quelquefois par dessus les règles steères de la grammaire. Il y a un endroit où l'allie dit:

Rome et moi dans un jour ont vu changer leur sort. Il fallalt dire , pour parler purement :

Rome et moi dans un jour avons changé de sort.

J'al fait la même faute en deux ou trois endroits ; et c'est beaucoup trop dans un ouvrage dont les défauts soul rachetés par si veu de beautés.

PIN DU DISCOURS SUR LA TRAGÉDIE.

# BRUTUS.

### PERSONNAGES.

VALÉRIUS PUBLICOLA, CO TULLIS , Sile de Terq

MESSALA, soni de Titus PROCELUS, tribes milli ALREX, confident d'Arons. STRAFFFER. deur de Port

La scène est à Some

## ACTE PREMIER.

### SCÈNE I.

Le thétitre représente une partie de la maison des consuls sur le mont Tarpelen; le temple du Capitole se voit dans le fond. Les ateurs sont assemblés entre le temple et la maison , d-vant l'autei de Mars. Brutus et Valérius Publicula, consule, présidens à cette assemblée : les sénateurs sont rangés en dessicercle. Des licteurs avec leurs faisceaux sont debout derrière

### BRUTUS, VALERIUS PUBLICOLA, LES SÉNATEURS.

### BRUTUS.

Destructeurs des tyrans, vous qui n'avez pour rois Que les dieux de Numa, vos vertus et nos lois, Enfin notre ennemi commence à nous connaître. Ce superbe Toscan qui ne parlait qu'en maltre, Porsenna, de Tarquin ce formidable appui, Ce tyran, protecteur d'un tyran comme lui. Qui eouvre de son camp les rivaces du Tibre. Respecte le sénat et craint un peuple libre. Anjourd'hui, devant vous abaissant sa hauteur. Il demande à traiter par un ambassadeur. Arons, qu'il nous députe, en ee moment s'avance : Aux sénateurs de Rome il demande andience : Il attend dans ce temple, et e'est à vous de voir S'il le faut refuser, s'il le faut recevoir.

VALÉBIUS PUBLICOLA.

Quoi qu'il vienne annoncer, quoi qu'on puisse en attendre, Il le faut à son roi renvoyer sans l'entendre : Tel est mon sentiment. Rome ne traite plus Avec ses ennemis que quand il sont vaineus. Votre fils, il est vral, vengeur de la patrie. A denx fois reponssé le tyran d'Etrurie; Je sais tout ce qu'on doit à ses vaillantes mains ;

Voit dans les champs voisins ces tyrans qu'elle abhorre. Que Tarquin satisfasse aux ordres du sénat; Exilé par nos lois, qu'il sorte de l'état; De son coupable aspect qu'il purge pos frontières. Et nous pourrons ensuite éconter ses prières, Ce nom d'ambassadeur a paru vous frapper; Tarquin n'a pu nous vaincre, il cherche à nous tromper. L'ambassadeur d'un roi m'est toujours redoutable ; Ce n'est qu'un ennemi, sous un titre honorable, Oul vient, rempli d'orgueil ou de dextérité, Insulter ou trahir avee impunité. Rome, n'écoute point leur séduisant langage : Tout art t'est étranger ; combattre est ton pariage : Confonds tes ennemis de ta gloire irrités; Tombe, ou punis les rois : ce sont là tes traités. . BRUTUS. Rome sait à quel point sa liberté m'est chère : Mais, plein du même esprit, mon sentiment diffère. Je vois cette ambassade, au nom des souverains, Comme un premier hommage aux citovens romains. Accontumons des rois la fierté despotique A traiter en égale avec la république : Attendant que, du ciel remplissant les décrets, Ouelque jour avec elle ils traitent en sujets. Arons vient voir ici Rome encor chancelante, Découvrir les ressorts de sa grandeur naissante . Epier son génie, observer son pouvoir : Romains, e'est pour cela qu'il le faut recevoir. L'ennemi du sénat connaîtra qui nous sommes. Et l'esclave d'un roi va voir enfin des hommes. Que dans Rome à loisir Il porte ses regards :

Je sais qu'à votre exemple il sauva les Romains : Mais ce n'est point assez; Rome assiégée encore,

### Qu'il révère en ces lieux le dieu qui nous rassemble : Qu'il paraisse au sénat , qu'il écoute , et qu'il tremble. (Les sénateurs se lévent, et s'approchent un moment por donner leurs voix.) VALÉRIUS PUBLICOLA.

Il la verra dans vous : vous êtes ses remparts.

Je vois tout le sénat passer à votre avis : Rome et vous l'ordonnez : à regret i'v souscris. Licteurs, qu'on l'introduise; et puisse sa présence N'apporter en ces lieux rien dont Rome s'offense! (A Brutos.)

C'est sur vous seul iei que nos yeux sont ouverts; C'est vous qui le premier avez rompu nos fers : De notre liberté soutenez la querelle : Brutus en est le père, et doit parler pour elle.

## SCÉNE II.

LE SÉNAT, ARONS, ALBIN, SUITE.

(Arona entre par le coté du thétitre, précédé de deux licteurs et d'Albin, sou consident i il passe de vant les comuis et le sénat, qu'il salue; et il va s'asseoir sur un siège préparé pour tui sur le devant du thétire.)

#### ADONS.

Coastils, et vous récat, qu'il n'est doux d'être admis Dans et consul sacré de ages ennome. De voir tous ces héros dont l'équité révère N'est jasques ajourn'hai qu'un reproche à se hire; Témoin de leurs exploits, d'admirer leurs verteus; D'écentre Rome entin par la voix de Bruton! Loin des cris de ce peuple indecle et barbare, Que la firarcu codadii, réunit et seguité est son mour, Qui manace et qu'erain, régare et sert en us jour; Bost l'audéen.

#### BRUTUS.

Arrête; sachez qu'il faut qu'on nomme Avec plus de respect les citoyens de Rome. La gloire du sénat est de représenter Ce peuple vertueux que l'on ose insulter Quittez l'art avec nous quittez l'altaterie; Ce poison qu'on prépare à la cour d'Étrurie N'est point encor connu dans le senat romain. Poursairez.

#### ARONS.

Moins piqué d'un discours si hautain Que touché des malheurs où cet état s'expose, Comme un de ses enfants j'embrasse ici sa cause.

Vous voyez quel orage éclate autour de vous; Crest en vain que Tius en détoura les coups : Je vois avec regret sa valeur et son zèle N'assurer aux Romains qu'une chute plus belle. Sa victoire affaibilit vos remparts désolés ; Da sang qui les inonde ils semblent chranlés. Abl ne refuex plus une paix necessaire; Si du peuple romain le sénat est le père, Porsenna l'est dès rois que vous persécutex.

Mais vous, du nom romain vengeurs ai redoute; Vous, des drois des mortels ediaires interpêters, Vous, qui jugez les rois, regerdez où vous étes. Voici ce Capitole et ces mêmes autei. Où juisis, attestant tous les dieux immortels, 7-ăi ven clucane de vons, prellant d'un autre zele, A Tarquin voire roi jorer d'être fidèle. Ouel gioux out douce changeles drois des souverains? Quel pouvoir a rompu des novels judiu si saints? Qui peut de vos serments vous dégager? Nattris.

N'allegnez point ces nœuds que le crime a rompus.

Lui-même.

Ces disex qu'il ostrages, ces droits qu'il a perdiox. Nous avos fist, Arons, en lai rechait hemmage, Sermant d'obcissance et uon point d'esclarage; Et poisqu'il vou souvient d'avoir us dans ces lieux Le sénat ai ses piech feant pour lui des voux, Sousque qu'en est le mette, à cut anté auguste, sousque qu'en est le mette, a cut anté auguste, De son peuple et de lui sel était le lien; Et des qu'aux lois de Rome il use étre infidète, Benn er les plus sejette, et la les et extrebelle.

Ah! quand il serait vrai que l'absolu pouvoir Eût entraîné Tarquin par-delà son devoir, Ou'il en est trop suivi l'amorce enchanteresse. Quel homme est sans erreur ? et quel roi sans faiblesse? Est-ce à vous de prétendre au droit de le punir? Vous, nés tous ses sujets; vous, faits pour obéir! Un fils ne s'arme point coutre un coupable père; Il détourne les yeux, le plaint, et le révère. Les droits des souverains sont-ils moins précieux? Nous sommes leurs enfants : leurs juges sont les dieux. Si le ciel quelquefois les donne en sa colère. N'allez pas mériter un présent plus sévère . Trahir toutes les lois en voulant les veneer. Et renverser l'état au lieu de le changer. Instruit par le malbeur, ce grand maltre de l'hom Tarquin sera plus juste et plus iligne de Rome. Vous pouvez raffermir, par un accord heurenx. Des peuples et des rois les légitimes nœuds, Et faire encor fleurir la liberté publique Sous l'ombrage sacré du pouvoir monarchique.

Arons, il n'est pius temps : chaque état a ses lois, Qu'il Uent de sa nature, ou qu'il change à son choix. Cellevies de leur rois, et même de leurs petres , Leu'i oussiement des pour servir sous des mattres. Leu'i oussiement des pour servir sous des mattres. Et de leur chalte entique adorateur heureurs, Youdrieste que l'enviers fife seslave comme eux Le Gréce entire est litte, et la maie faiolis Sons un joug odieux languit sosjetut. Onne eux ses sourceirs, mais jamais alsolus lome eux ses sourceirs, mais jamais alsolus lome eux ses sourceirs, mais jamais alsolus Nona partagions le polds de sa grandeur suprieme. Nona partagions le polds de sa grandeur suprieme. Nona partagions le polds de sa grandeur suprieme. None cents, je l'avoue, a fait un mauvais chois : Celle les Toucas, cher vous, elle a clois ser rois; Celle les Toucas, cher vous, elle a clois ser rois;

(i ise lete.)
Pardonnez-nous , grands dieux, si le peuple romain
A tardé si long-temps à condammer Tarquin!
Le sang qui regorgea sous ses mains meurtrières
the notre obéissauce a rompu les barrières.
Sous un sceptre de fer tout ce peuple abattu

A force de malheurs a repris sa vertu.

Ils nous ont apporté du fond de l'Etrurie

Les vices de leur cour avec la tyrannie.

Tarquin nous a remis dans nos droits légitimes; Le bien public est né de l'excès de ses crimes, Et nous donnons l'exemple à ces mêmes Toscans, S'ils pouvaient à leur tour être las des tyrans. (Les consuls descendent ven l'autel, et le sénat se leve.)

(La cossus occessors were lause, et essus every. O Mars' ideu des heros, de Rome, et des batalites, Qui combats avec nous, agui défends ses murailles, Sur ton autel sacré. Mars, repois nos serments Pour ce sénat, pour moi, pour tes dignes enfants. Sid dans le sein de Rome il se trovariat un traître, Qui regrettait les rois et qui vouldt un maitre, Que le perfide meure au milieu des tourments! Que sa cendre coupable, abandonnée aux vents, Ne laisse lei qu'un nom plus odifeux encore

Que le nom des tyrans que Rome entière abnorre : ARONS, a rengant err l'autel. Et moi, sur cet autel qu'ainsi vous profanez, le jure au nom du roi que vous abandonner, Au nom de Porsenna, vengeur de sa querelle, A vous, à vos enfants, une guerre immortelle. Les saturers beten pas veri le Capitole.

Consideration of the transport of the consideration of the consideration

BRUTUS, se tournant vers Aruns. Vous connaissez bieu mal et Rome et son génie. Cea pères des Romains, vengeura de l'équité, Ont blanchi dans la pourpre et dans la pauvreté; Au-dessua des trésors, que sans peine ils vons cèdent, Leur gloire est de dumpter les rois qui les possèdent. Prenez cet or, Arons; il est vil à nos yeux. Quant au malheureux sang d'un tyran odieux, Maigré la juste borreur que j'ai pour sa famille, Le sénat à mes soins a confié sa fille : Elle n'a point ici de ces respects flatteurs Oui des enfants des rois empoisonnent les cœurs ; Elle n'a point trouvé la pompe et la mollesse Dont la cour des Tarquins enivra sa jeunesse ; Mais je sais ce qu'un doit de bontés et d'honneur A son sexe, à son âge, et surtout au malheur. Dès ce jour, en sou camp que Tarquin la revoie; Mun ocur même en coucoit une secrète joie : Ou'aux tyrans désormais rien ne reste en ces lieux Oue la haine de Rome et le courroux des dieux. Pour emporter au camp l'or qu'il faut y conduire, Rome vous donne uu jour; ce temps doit vous suffire : Ma maison cependant est vutre sireté; Jouissez-v des droits de l'hospitalité.

Voilà ce que par moi le sénat vous annonce. Ce soir à Porsenna rapportez ma réponse : Reportez-lui la guerre, et dites à Tarquia Ce que vous avez vu dans le sénat romain. (aux súsateurs.)

Et nous, die Capitole allons orner le falte Des lauriers dunt mon fils vient de ceindre sa tête; Suspendons ces frapeaux et ces daris bust sanghans Que ses heureuses mains ont ravis aux Toscans. Ainsi puisse torjours, plein du même courage, Mon sang, digne de vous, vous servir d'âge en âge! Dieu, protégez ainsi coutre nos ennemis Le cossulat du père et le armee du fils!

## SCENE III.

ARONS, ALBIN,

(qui sont supposés être entrés de la salle d'audience dans u autre appartement de la maison de Brutus.)

### ARONS.

As-tu bien remarqué cet orgueil inflexible, Cet esprit d'un sénat qui se croit invincible? Il le serait, Albin, si Rome avait le temps D'affermir cette audace au cœur de ses enfauts. Crois-moi, la liberté, que tout mortel adore, Oue ie veux leur ôter, mais que l'admire encore, Dunue à l'homme un courage, inspire uue grandeur, Ou'il n'ent iamais trouvés dans le fond de son cœur. Sous le joug des Tarquins, la cour et l'esclavage Amullissaient leurs mœurs, énervaient leur courage; Leurs rois, trop occupés à dompter leurs sujets, De nos heureux Toscans ne troublaient point la paix : Mais si ce sier sénat réveille leur génie, Si Rome est libre, Albin, c'est fait de l'Italie. Ces lions, que leur maltre avait rendus plus doux, Vont reprendre leur rage et s'élancer sur nous, Etouffons dans leur sang la semence feconde Des maux de l'Italie et des troubles du monde; Affranchissons la terre, et donnona aux Romains Ces fers qu'ils destinaient au reste des humaius. Messala viendra-t-il? Pourrai-je ici l'entendre? Osera-t-il?

ALBIN.
Seigneur, il doit ici se rendre;
A toute heure il y vient : Titus est son appui
ARONS.

As-tu pu lul parier? puis-je compter sur lui?
ALBIN.

Seigneur, ou je me trompe, ou Messala conspire Pour changer ses destins plus que ceux de l'empire : Il est ferme, intrépide, autant que si l'honneur Ou l'amour du pays excitait sa valeur; Maltre de son secret, et maltre de lui-même, Imprénérable, et ealme en sa fureur extrême, ARONS.

Tel autrefois dans Rome il parut à mes yeux , Lorsque Tarquin régnaut me reçut dans ces lieux ; Et ses lettres depuis... Mais je le vois paraître.

## SCÈNE IV.

ARONS, MESSALA, ALBIN.

ARONS.

Generax Messala, l'appoi de votre maltre, Eh hien! For de Tarquin, les présents de mon rol, Des éthateurs ramains u'out pu teuter la fol? Les plaisirs d'une cour, l'espérance, la craiute, A ces cours endurés s'out pu pouter d'atteine! Ces fiers patriciens sont ils autant de dieux, Jugeant tous les mortels, et ne craignant rien d'eux? Sont-lis sans passions, sans luterêt, sans vice?

MESSALA. ils osent s'en vanter; mais leur feinte justice,

Lear åger auskritie que rieu te peut gaper. Ne et dans es corres hantlang ne ha old far græge. Lear orgenif Soule aux judes Porpueil do diadene, Lear orgenif Soule aux judes Porpueil do diadene, Lear orgenif Soule aux judes Porpueil do diadene, De notre liberté ces illustres vengeurs. Armés pour la dédande, en sous les oppresseurs. Sous les noms séchaisats de patrons et de pères, Sous les noms séchaisats de patrons et de pères, Rome a change de fers; et, sous le jong des grands, Pour un roi qu'elle swit, a trouve exect tyrans.

ARONS.

Parmi vos eltoyens, en est-il d'assez sage

Pour détester tout has cet indigne esclavage?

MESSALA

Peu sentent leur état; jeurs esprits égarcis De ce grand chargement sont encore cuirré; Le plus vil étoyen, dans sa bassesse extérine, Ayant chassé le rois, peuse être coi lei-même Mais, je vous l'ai mandé, seigener, j'al des amis Qui adelageant l'erreur des peuples imbéciles, Qui adelageant l'erreur des peuples imbéciles, Dans ce torrent hogueux restent seuls immobils s'; Den mortels éprouvés, dont la tête et les bras soots disse pour derader on changer les états,

ARONS.

De ees braves Romains que faut-il que j'espère?
Serviront-ils leur prince?

MESSALA. Ils sout prêts à tout faire :

Tout leur sang est à vous : mais ne prétendez pas Qu'eu aveugles nijets ils servent des ingrats; Ils ne se piquent point du devoir fantique De servir de victime au pouvoir despotique, Ni du zele insensé de courir an trépa Pour venger un tyran qui ne les connaît pas. Taraniproment beancous mais, deven leur maitre.

Je consist trop les grands : dons le malbeur amis, largatis dans la fortune, et biendt commis : Nous sommes de leur gioire un instrument servile, Reigies par décini des qu'il est insuité. El bries sans pité s'il devient dangereux. A des conditions on peut compter aure ux : Ils demandent un ethé digne de leur courage, Dont le mos seal impose à ce peuple voluge; Un chef asser poissant pour obliger le roi, Ou, si de nos desseries la trame est déconverte, Un chef asser lardii pour renger notre perte. A moss.

Il les oubliera tous, ou les craindra peut-être.

Mais vous m'aviez écrit que l'orgueilleux Titus...

MESSALA.

Il est l'appui de Rome, il est fils de Brutus;
Cependant...

ARONS.

De quel œil voit-il les lujustices Dont ce sénat superbe a payé ses services? Lui seul a sauvé Rome, et toute sa valeur En vain du consulat lui mérita l'honneur; Je sais œu on le refuse.

MESSALA.

Et je sisi qu'il murmure; so con caur altier et prompt est piène de cett injure; pour tout except est et injure; pour tout récompress, il u'oblicat qu'un visio brait, Johern d'autre l'autre l'active, un cétat qu'a s'ambit.
J'oberne d'asser près son dune impérieure, Et de son file rouverours la fospire impérieure. Et de son file rouverours la fospire impérieure. La boillante jeunesse est fiele à séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estrer. La boillante jeunesse est fiele à séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estrer.
La boillante jeunesse est fiele à séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estrer.
La boillante jeunesse est fiele à séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estrer.
La boillante jeunesse est fiele à séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estrer.
La boillante jeunesse est fiele à séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estre la séduire :
Mais que de préglé nous aurirons d'estre la séduire d'estre d

ARONS.
Il l'aimerait?
MESSALA.

Seigneur,

A peine ai-je arraché ce secret de son cœur : Il en rougit lui-même, et cette âme inflexible N'ose avouer qu'elle aime, et craint d'être sensible. Parmi les passions dont il est agité, Sa plus grande fureur est pour la liberté.

C'est donc des sentiments et du œur d'un seul homme Qu'aujourd'hui, malgré moi, dépend le sort de Rome!

Ne uous rebutons pas. Préparez-vous, Albiu, A vous rendre sur l'heure aux teutes de Tarquin.

(A Messala.) Entrons chez la princesse. Un peu d'expérieuce M'a pu du cœur humain donner quelque science : Je liral dans son âme, et peut-être ses mains Vontformer!'heureux piége où j'attends les Romains,

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

(Le théâtre représente ou est supposé représenter un apparte-ment du palais des consuls.)

## TITUS, MESSALA.

#### MESSALA.

Non, c'est trop offenser ma sensible amitié; Qui peut de son secret me eacher la moitié, En dit trop et trop peu, m'offense et me soupçonne.

Va , mon eœur à ta foi tout entier s'abandonne : Ne me reproche rien.

## MESSALA.

Quoi! yous dont la douleur Du sénat avec moi détesta la rigueur, Oui versiez dans mon sein ce grand secret de Rome, Ces plaintes d'un héros, ces larmes d'un grand homme! Comment avez-vous pu dévorer si long-temps Une douleur plus tendre, et des maux plus touchants? De vos feux devant moi vons étouffiez la flamme. Quoi donc! l'ambition qui domine en votre âme Eteignait-elle en vous de si chers sentiments? Le sénat a-t-il fait vos plus cruels tourments? Le haissez-vous plus que vous n'aimez Tullie?

Ah! j'aime avec transport, je hais avec furie : Je suis extrême en tout, je l'avoue, et mon cœur Voudrait en tout se vaincre, et connaît son erreur. MESSALA.

Et pourquoi, de vos mains déchirant vos blessures, Déguiser votre amour et non pas vos injures? TITUS.

Oue veux-tu, Messala? J'ai, malgré mon courroux. Prodigué tout mon sang pour ce sénat jaloux : Tu le sais, ton courage eut part à ma victoire. Je sentais du plaisir à parler de ma gloire, Mon cœur, enorgueilli du succès de mou bras, Trouvait de la grandeur à venger des ingrats; On confie aisément des malheurs qu'on surmonte . Mais qu'il est accabiant de parler de sa honte!

HESSALA. Ouelle est douc cette honte et ce grand repentir? Et de quels sentiments auriez-vous à rougir?

Je rougis de moi-même et d'un feu téméraire,

fnutile, imprudent, à mon devoir contraire. MESSALA.

Onol done! l'ambition , l'amour, et ses fureurs , Sont-ce des passions indignes des grands cœurs?

L'ambition, l'amour, le dépit, tout m'accable; De ce conseil de rois l'orgueil insupportable Méprise ma jeunesse et me refuse un rang Brigué par ma valeur, et payé par mon sang. Au milieu du dépit dont mon aine est saisie, Je perds tout ce que j'aime, on m'enlève Tullie : On te l'enlève, bélas! trop aveugle courroux! Tu n'osais y prétendre, et ton œur est jaloux. Je l'avouerai, ce feu, que j'avais su contraindre, S'irrite en s'échappant et ne peut plus s'éteindre. Ami, c'en étoit fait, elle partait; mon cœur De sa funeste flamme allait être vainqueur ; Je rentrais dans mes droits, je sortais d'esclavage : Le ciel a-t-il marqué ce terme à mon courage? Moi, le fils de Brutus; moi, l'ennemi des rois, C'est du sang de Tarquin que j'attendrais des lois ' Elle refuse encor de m'en donner, l'ingrate ! Et partout dédaigné, partout ma honte éclate. Le dévit, la vengeance, et la houte, et l'amour, De mes sens soulevés disposent tour à tour.

MESSALA. Puis-je ici vous parler, mais avec confiance?

Toujours de tes conseils j'ai chéri la prudence. Eh bien! fais-moi rougir de mes égarements.

MESSALA. J'approuve et votre amour et vos ressentiments. Faudra-t-il donc toujours que Titus autorise Ce senat de tyrans dont l'orgueil nous maltrise? Non; s'il vous faut rougir, rougissez en ce jour De votre patience, et non de votre amour. Ouol! pour prix de vos feux et de tant de vaillance . Citoyen sans pouvoir, amant sans espérance, Je vous verrais languir victime de l'état, Oublié de Tullie, et bravé du sénat? Ah! peut-être, seigneur, un cœur tel que le vôtre Aurait pu gagner l'une, et se venger de l'autre.

TITUS. De quoi viens-tu flatter mon esprit éperdu Moi, j'aurais pu fléchir sa haine ou sa vertu? N'en parlons plus : tu vois les fatales barrières Ou'élèvent entre nous nos devoirs et nos pères : Sa haine désormais égale mon amour. Elle va donc partir?

MESSALA. Oui, seigneur, dès ce jour. TITUS.

Je n'en murmure point. Le ciel lui rend justice; Il la fit pour régner.

MESSALA.

Ah I ce ciel plus propice

Lui destinait peut-être un empire plus doux; Et sans ce fier sénat, sans la guerre, sans vous... Pardonnez: vous savez que lest sou héritage; Son frère ne vit plus, Rome était sou partage. Je m'emporte, seigneur; mais aj pour vous servir, Si pour vous rendre heureux il ne faut que périr; Si mon sanez.

TITUS.

Non, ami; mon devoir est le maltre; Non, crois-mol, l'homme sel libre au monent qu'it reut l'être. Je l'avone, il est vrai; ce dangereux poison A pour quelques moments égaré ma raison; Mais le cœur d'un soldat sait dompter la mollesse, Et l'amour n'est puissant que par notre faiblesse.

MESSALA. Vons voyez des Toscana venir l'ambassadeur; Cet honneur qu'il vous rend...

TUS.

Ah! quel funeste honneur! Que me veut-ll? C'est lui qui m'enlève Tullie : C'est lui qui met le comble au malheur de ma vie.

## SCÈNE II.

TITUS, ARONS.

ARONS. Après avoir en vaiu, près de votre sénat, Tenté ce que j'ai pu pour sauver cet état, Souffrez qu'à la vertu rendaut un juste hommage, J'admire en liberté ce généreux courage, Ce hras qui venge Rome, et soutient son pays Au bord du précipice où le sénat l'a mis. Ah! que vous étiez digne et d'un prix plus auguste, Et d'un autre adversaire, et d'un parti plus juste! Et que ce grand courage, ailleurs mieux employé, D'un plus digne salaire aurait été payé! Il est, il est des rois, j'ose ici vous le dire, Qui mettraient en vos maius le sort de leur empire, Sans craindre cea vertus qu'ils admirent en vous. Dont j'ai vu Rome éprise, et le sénat jaloux. Je vous plains de servir sous ce maître farouche. Que le mérite aigrit, qu'aucun bienfait ne touche: Qui, né pour obeir, se fait un lache honneur D'appesantir sa main sur son libérateur ; Lui qui, s'il n'usurpait les droits de la couronne, Devrait prendre de vous les ordres qu'il vous donne.

Je rends grafe à vossoits, seigneur, et mes soupoon De vos boutés pour moi respecteur le raisona Je u'examine point si vutre politique Pense armer mes clagrate coutre ma république, El porter mon dépit, avec un art si donx, Aux indiscretions qui suivent le courroux. Perdeze moiss d'artilice à trouper ma franchise; Ce cœur est tout ouvert, et à a rien qu'il déguise. Outragé du scatt, j'ai droit de le lair;

TITUS.

Je le Jais: mais mon bras est prét à le servir, Quand la cause comme au combat tous appelle, Rome au corur de ses fils écient toute querelle; Valinpeurs de nos debtes, nous marchon réunit; Et nous ne comaisons que vous pour ennemis. Voids cemp le simi, et en que je veus feries de Sois grandeur, soit vettu, soit préjué peus-terie. Sois grandeur, soit vettu, soit préjué peus-terie. J'aime ennor mieur, apipeur, ce saint figureux, Tout injuste pour moi, tout jaloux qu'il peut être, que l'estat d'une cour et le sespire d'un maître. Le suis fils de Brutus, ci je pout en mou corur La libriet gravée, et le nois en horreur.

AROAS.

Ne vous Battez-vous point d'un charme imagisiaré : Ségioque, ainsi qu'a vous la liberta mis chère : Quoique ne sous un roi, y'en gobte les appass. ¿Vens vous perice pour elle, et ci en giousse pas-Eà-li donc, entre usus, riens de plus despiotique : Ven bits sont vou yrans, lar patsace en rique. Ven bits sont vou yrans, lar patsace rique. Le nésta vous opprius, lar ten patsace rique. Le nésta vous opprius, et le peuple vous brave; Il haut s'en faire craîndre, ou ramper leur esclave. Le citosyte de Rome, Insolecto ui place. Ou hait votre grandeur, ou marche égal à vous. Top d'éctal l'Edinoche; il voil d'un oil aktvie, Dans le bienqu'on lui fist, le mai qu'on huipeut faire : Le d'un hamissement le derett diéter.

Devient le prix du sang qu'ou a versé pour eux. Je sais bieu que la cour, seigneur, a ses naufrages; Mais ses jours sont plus beaux, son ciel a moins d'orages. Souvent la liberté, dont on se vante ailleurs, Etale auprès d'un roi ses dons les plus flatteurs; Il récompense, il aime, il prévient les services : La gloire auprès de lui ne fuit point les délices. Aimé du souverain, de ses rayons couvert, Vous ne servez qu'un maître, et le reste vous sert. Ebloui d'un éclat qu'il respecte et qu'il aime, Le vulgaire applaudit jusqu'à nos fautes même : Nous ne redoutous rien d'un sénat trop jaloux; Et les sévères lois se taisent devant nous. Ah! que, né pour la cour, ainsi que pour les armes, Des faveurs de Tarquin vous goûteriez les charmes ! Je vous l'ai déjà dit, il vous aimait, seigneur; Il anrait avec vous partagé sa grandeur : Du sénat à vos pieds la fierté prosternée Aurait...

TITUS.

J'ai vu sa cour, et je l'ai dédaignée. Je pourrais, il est vrai, mendier son appui, Et, son premier esclave, étre tyran sous lui. Grâce au ciel, je n'ai point cette indigne fibblesse; Le veux de la grandeur, et la veux sans bassesse; Je sens que mou destin n'était point d'obéir ; Le combattrai vo roiss retournez les servir.

#### AROXS.

Je ne puis qu'approuver cet excès de constance; Mais songez que lui-même éleva votre enfance. Il a'en souvient toujours : hier encor, seigneur En pleurant avec moi son fils et son malheur : Titus, me disait-il, sootiendrait ma famille, Et lui seul méritait mon empire et ma fille.

TITUS , en se détournant, Sa fille! dieux! Tullie! O vœux infortunés! ARONS, en regardant Titus.

Je la ramène au roi que vous abandonnez; Elle va, loin de vous et loin de sa patrie, Accepter pour époux le roi de Ligurie : Vons cependant ici servez votre sénat, Persécutez son père, opprimez son état. l'espère que hientôt ces voûtes embrasées. Ce Capitole en cendre, et ces tours écrasées, Du sénat et du people éclairant les tombeaux. A cet hymen heurenx vont servir de flambeaux.

### SCÈNE III.

### TITUS, MESSALA.

TITUS. Ah! mon cher Messala, dans quel trouble il me laisse! Tarquin me l'eût donnée, ô doulenr qui me presse! Moi . l'aurais pn!... mais non : ministre dangereux Tu venais épier le secret de mes feux. Hélas! en me voyant se peut-il qu'on l'ignore? Il a ln dans mes yeux l'ardeur qui me dévore. Certain de ma faiblesse, il retourne à sa cour Insulter aux projets d'un téméraire amour. J'aurais pu l'épouser, lui consacrer ma vie! Le ejel à mes desirs eut destiné Tullie! Malheureux que je sois!

Vous pourriez être heureux; Arons pourrait servir vos légitimes feux.

Crovez-moi. TITUS.

Bannissons un espoir si frivole : Rome entière m'appelle aux murs du Capitole : Le peuple, rassemblé sous ces arcs triomphaux Tout charges de ma gloire et pleins de mes travaux . M'attend pour commencer les serments redoctables. De notre liberté garants inviolables.

MESSALA.

Allez servir ces rois.

Oul, je les veux servir : Ooi, tel est mon devoir, et je le veux remplir.

MESSALA. Vous gémissez pourtant!

Ma victoire est cruelle.

MESSALA.

Vous l'achetez trop eher. TITUS.

Elle en sera plus belle Ne m'abandonne point dans l'état où je suis.

MESSALA. Allons, suivons ses pas; aigrissons ses ennuis; Enfoncons dans son cœur le trait qui le déchire.

### SCÈNE IV. BRUTUS, MESSALA.

BRUTUS. Arrêtez . Messala : i'ai deux mots à vous dire. MESSALA.

A moi, seigneur?

BRUTUS.

A vous. Un funeste poison Se répand en secret sur toute ma maison. Tibérinus, mon fils, aigri contre son frère, Laisse éclater déià sa jalouse colère : Et Titus, animé d'un autre emportement, Suit contre le sénat son fier ressentiment. L'ambassadeur toscan, témoin de leur faiblesse, En profite avec joie autaut qu'avec adresse; Il leor parle, et je erains les discours séduisants D'nn ministre vieilli dans l'art des courtisans. Il devait dès demain retourner vers son maître : Mais on jour quelquefois est beaucoup pour un traltre. Messala, je prétends ne rien craindre de loi; Allez lui commander de nartir aujourd'hni : Je le veux.

MESSALA. C'est agir sans doute avec prudence. Et vous serez content de mon obéissance.

Ce n'est pas tont : mon fils avec vous est lié; Je sais sur son esprit ce que peut l'amitié. Comme sans artifice, il est sans défiance : Sa leunesse est livrée à votre expérience. Plus il se fie à vous, plos je dois espérer Qu'habile à le conduire, et non à l'égarer, Vous ne voudrez jamais, abusant de son âge, Tirer de ses erreurs un indigne avantage, Le rendre ambitieux, et corrompre son cœur.

MESSALA. C'est de quoi dans l'instant je lui parlais, seigneur. Il sait vous imiter, servir Rome, et lui plaire; Il aime aveuglément sa patrie et son père.

BRUTUS. Il le doit : mais surtout il doit aimer les lois : Il doit en être esclave, en porter tout le poids.

Qui vent les violer n'aime point sa patrie. MESSALA Nous avons vu tous deux si son bras l'a servie.

BRUTUS.

Il a fait son devoir

MESSALA.

Et Rome est fait le sien En rendant plus d'honneurs à ce cher citoyen.

BRUTUS. Non, non : le consulat n'est point fait pour son âge : J'ai moi-même à mon fils refuse mon suffrage. Crovez-moi, le succès de son ambition Serait le premier pas vers la corruption. Le prix de la vertu serait héréditaire : Bientot l'indigne fils du plus vertueux père, Tron assuré d'un rang d'autant moins mérité. L'attendrait dans le luxe et dans l'oisiveté : Le dernier des Tarquins en est la preuve insigne. Oui naquit dans la pourpre en est rarement digne. Nons préserveut les cieux d'un si funeste abus, Berceau de la moilesse et tombeau des vertus! Si vous aimez mon fils, je me plais à le croire, Représentez-lui mieux sa véritable gloire; Etouffez dans son cœur un orqueil insensé : C'est en servant l'état qu'il est récompensé. De toutes les vertus mon fils doit un exemple : C'est l'appui des Romains que dans lui je contemple: Plus il a fait pour eux, plus j'exige aujourd'hui. Connaissez à mes vœux l'amour que j'ai pour lui;

Le flatter, c'est le perdre, et c'est outrager Rome. Ie me bornais, seigneur, à le suivre aux combats; l'imitais sa valeur, et ne l'instruissis pas. Pai peu d'autorité; mais s'il daigne me croire, Rome verra bientôt comme il chérit la gloire.

Tempérez cette ardeur de l'esprit d'un jeune homme :

Allez done, et jamais n'encensez ses erreurs; Si je hais les tyrans, je hais plus ies flatteurs.

SCÈNE V.

MESSALA.

Il n'est point de tyran plus dur, plus haissable, Que la sévérité de ton cœur intraitable. Va, je verrai peut-étre à mes pieds abatu Cet orgueil insultant de ta fausse vertu. Colosse, qu'un vil peuple éleva sur uos têtes, le nourrai éveraser, et les foudres sont préses.

ACTE TROISIÈME.

---

SCENE I.

ARONS, ALBIN, MESSALA.

ARONS, une lettre à la main. Je commence à goûter une juste espérance; Vous m'avez bien servi par tant de diligence. Tout succède à mes voux. Oui, cette lettre, Albin. Contient le sort de Rome et ceiu de Trequin. Avez-rous dans le camp réglé l'heure fatale? A-4-on blien observé la porte Quirinale? L'assaut erra-1-i prét, si par nos conjurés Les remparts cette nuit ne nous sont point livrés? Tarquin est-ll content? Zrois-tu qu'o l'introduise Ou dans Rome sanglante, ou dans Rome soumise? ALBIN.

Tout sera prêt, seigneur, au milieu de la nuit. Tarquin de vos projets goûte déjà le fruit; Il pense de vos mains tenir son diadéme; Il vous doit, a-t-il dit, plus qu'à Porsenna même.

Ou les dieux, ennemis d'un prince malheureux, Confondront des desseins aigrands, ai diguen d'eux; On demain sous est lois Rome sera rangée; Rome en cendres peut-étre, et dans son sang plongée. Misà il vast miseux qu'un roi, sur le trûne remis, Commande à des sujets malheureux et soumis, Que d'avoir à dompter, au sein de 'Habondance, D'un peuple trop heureux l'indocile arrogance. (A ABba.)

Allez; j'attends ici la princesse en secret.
(A Messala.)
Messala, demeurez.

## SCÈNE II.

ARONS, MESSALA.

Eh hien! qu'avez-vous fait? Avez-vous de Tîtus fléchi le fier courage? Dans le parti des rois pensez-vous qu'il s'engage? BESSALA.

Je vom I avala predit; l'inficcible Titus Amero pos patric, et tient trop de Brutus. Il se plaint du sénat, il brelle pour Tullle; L'Orqueil, l'imbilion, Famour, la ligosaic, le fou de composite de cet de ses passions. Le fou de composite de cet de ses passions. Le fou de composite de cet de la composite de la plas forte. Se la tende par degrés d'effence cette horveror Que pour le nom de roi Romes imprime en son ceux de la composite de la com

ARONS. Ainsi de le fléchir Messala désespère.

MESSALA.

J'ai trouvé moins d'obstacle à vons donner son frère,
Et j'ai du moins sédnit un des fils de Brutns.

ANONS

Quoi! vous auriez dejà gagne Tibérinus?

Par quels ressorts secrets , par quelle heureuse intrigue?

MESSALA. Son ambition scule a fait toute ma brigue. Avec un wil jaloux ll voit depuis long-temps, De son frère et ile lui les honneurs différents; Ces drapeanx suspendus à ces voûtes fatales, Ces festons de lauriers, ces pompes triomphales, Tous les eœurs des Romains et celui de Brutus Dans ces solennités volant devant Titus. Sont pour lnl des affronts qui, dans son âme aigrie, Echauffent le poison de sa secrète envie. Et cependant Titus, sans haine et sans conrroux, Trop au-dessus de lui pour en être jaloux, Lui tend encor la main de son char de victoire. Et semble en l'embrassant l'accabler de sa gloire. J'ai saisi ces moments; j'ai su peindre à ses yeux Dans une cour brillante un rang plus glorieux : J'ai pressé, j'ai promis, au nom de Tarquin même, Tous les honneurs de Rome après le rang suprême : Je l'ai vu s'éblouir, je l'ai vn s'ébranler : Il est à vous, seigneur, et cherche à vous parler.

ABONS. Pourra-t-il nous livrer la porte Quirinale?

MESSALA. Titus seul v commande, et sa vertn fatale N'a que trop arrêté le cours de vos destins : C'est un dien qui préside au salut des Romains. Gardez de hasarder cette attaque soudaine, Sûre avec son appui, sans lui trop incertaine.

ARONS. Mais si du consulat il a brigué l'houneur, Pourrait-il dédaigner la suprême grandeur, Et Tullie, et le trône, offerts à son courage?

MESSALA. Le trône est nn affront à sa vertn sanvage.

Mais il aime Tullie.

ARONS.

MPSSALA Il l'adore, seigneur : Il l'aime d'autant plus qu'il combat son ardenr. Il brûle pour la fille en détestant le père; Il craint de lui parler, il gémit de se taire; Il la cherche, Il la fuit; il dévore ses pleurs, Et de l'amour encore il n'a que les fureurs. Dans l'agitation d'un si cruel orage. Un moment quelquefois renverse un grand courage. Je sais unel est Titus : ardent, impétueux, S'il se rend, il ira plus loin que je ne veux. La fière ambition qu'il renferme dans l'ame Au fiambeau de l'amour peut rallumer sa flamme. Avec plaisir sans doute il verrait à ses pieds Des sénateurs tremblants les fronts humilies : Mais je vous tromperais, si j'osais vous promettre Ou'à cet amour fatal il venille se sommettre. Je peux parler encore, et je vais aujourd'hul...

ABONS. Pnisqu'll est amourenx, je compte encor sur lui. Un regard de Tullie, un seul mot de sa bouche, Peut plus, pour amollir cette vertu faronche, Que les subtils détours et tont l'art séducteur D'un chef de conjurés et d'un ambassadeur. N'espérons des humains rien que par leur faibles L'ambition de l'un, de l'autre la tendresse, Vollà des coninrés qui serviront mon roi C'est d'eux que j'attends tout : ils sont plus forts que me (Tullic entre, Messais se retire,)

### SCÈNE III.

### TULLIE, ARONS, ALGINE.

AROXS.

Madame, en ce moment je reçois cette lettre Qu'en vos augustes maius mon ordreest de remettre, Et que jusqu'en la mienne a fait passer Tarquin. TULLIE.

Dieux ! protégez mon père, et changez son destin ! (Elle lit.)

- · Le trône des Romains peut sortir de sa cendre : » Le vainqueur de son roi peut en être l'appul :
- « Titus est un héros ; c'est à lui de défendre
- . Un sceptre que je veux partager avec lui.
- » Vons, songez que Tarquin vous a donné la vie; » Songez que mon destin va dépendre de vous.
- » Vous pourriez refuser le roi de Ligurie; » Si Titus vous est cher, il sera votre éponx. »

Ai-je bien ln?... Titus?... seigneur... est-il possible? Tarquin, dans ses malheurs jusqu'alors inflexible, Pourrait?...Mais d'où sait-il?...et comment?...Ah, seigneur! Ne veut-on qu'arracher les secrets de mon œur? Epargnez les chagrins d'une triste princesse; Ne tendez point de piége à ma faible jennesse.

ABONS.

Non, madame; à Tarquin je ne sais qu'obéir, Ecouter mon devoir, me taire, et vous servir; Il ne m'appartient point de chercher à comprendre Des secrets qu'eu mon sein vous craignez de répandre. Je ne veux point lever nn œil présomptueux Vers le voile sacré que vous jetez sur eux; Mon devoir senlement m'ordonne de vous dire Oue le ciel veut par vous relever cet empire, One ce trône est un prix qu'il met à vos vertus.

TULLIE. Je servirais mon père, et serais à Titus Seigneur, il se pourrait...

N'en dontez point, princesse.

Pour le sang de ses rois ce héros s'intéresse. De ces républicains la triste austérité De son cœur généreux révolte la fierté; Les refus du senat ont algri son courage :

Il pencie vers son prime: a schevez cet ouvrae a "ni point dans on ceur prefetend preieter; Mais piniqu'il vous connail; il vous doit adorer. Mais piniqu'il vous connail; il vous doit adorer. Présente par vos mains, embelli par vous-meme? Parlec-lui seulement, vous pourer tout sur lui; De l'ennemi des rois triompher aujourn'ul prepresente par lui presente de la consentation de Ce granda papiel con l'entre l'accidente de El mériter Honneur d'avoir entre vos mains Els meriter Honneur d'avoir entre vos mains

## SCENE IV.

TULLIE, ALGINE.

Ciel! que je dois d'encens à ta bonté propice! Mes pleurs t'ont désarmé, tout change; et ta justice, Aux feux dont j'ai rougi rendant leur pureté, En les récompensant, les met en liberté. (A Alsine.)

Va le chercher, va, cours. Dieux! il m'évite encore: Faut-il qu'il soit beureux, bélas! et qu'il l'ignore ? Mais... n'écoulé-je point un espoir trop flatteur? Titus pour le sénat a-t-il donc tant d'horreur? Que dis-je? bélas! devrais-je au dépit qu'il e presse Ce que j'aurais voulu devoir à sa tendresse.

ALGINE.

Je sais que le sénat alluma son courroux,

Qu'il est ambitieux, et qu'il brûle pour vous.

TULLIE.

Il fera tout pour moi, n'en doute point; il m'aime.

(Algme sort.) Va, dis-je... Cependant ce changement extreme... Ce billet!... De quels soins mon cœur est combattu! Eclatez, mon amour, ainsi que ma vertu! La gloire, la raison, le devoir, tout l'ordonne. Quoi! mon père à mes feux va devoir sa couronne! De Titus et de lui je serais le lien! Le bonheur de l'état va douc naître du mien! Toi que je peux aimer, quand pourrai-je t'apprendre Ce changement du sort où nous n'osions prétendre? Quand pourrai-je, Titus, dans mes justes transports. T'entendre sans regrets, te parler sans remords? Tous mes maux sont finis : Rome, je te pardoune; Rome, tu vas servir si Titus t'abandonne; Sénat, tu vas tomber si Titus est à moi : Ton heros m'aime; tremble, et reconnais ton roi.

## SCĖNE V.

TITUS, TULLIE.

Madame, est-il bien vrai? daignez-vous voir encore Cet odieux Romain que votre cœor abhorre, Si justement bai, si coupable envers vous, Cet ennemi?...

TULLIE.

Seigneur, tout est changé pour nous. Le destin me permet... Titus... il faut me dire Si j'avais sur votre âme un véritable empire.

TITUS.

Eh! pouver-rous douter de ce fatal pouvoir, De mes feux, de mon crime, et de mou désespoir? Vous ne l'avez que trop et empire funest; L'amour vous a soumis mes jours, que je déteste : Commandez, épuisez votre juste courroux; Mon sort est en vos mains.

TULLIE.

Le mien dépend de vous.

De moi! Titus tremblaut ne vous en croit qu'à peine; Moi, je ne serais plus l'objet de votre haine! Ab! princesse, achevez; quel espoir enchanteur M'élève en un moment au faite du bonheur!

7UILIE, en donnant la lettre. Lisez, rendez henreux, vous, Tullie, et mon père. (Tandis qu'il lit.)

Je puis donc me flatter... Mais quel regard sévère! D'où vient ce morne accueil, et ce front consterné? Dieny l...

TITUS.

Je suis des mortels le plus infortuné; Le sort, dont la rigueur à m'accabler s'attache, M'a montré mon bonbeur, et soudain me l'arrache; Et, pour combler les maux que mou cœur a soufferts, Je puis vous posséder, je vous aime, et vous perda.

Vons, Titus?

Ce moment a condamné ma vie Au comble des horreurs ou de l'ignominie , A trahir Rome ou vous; et je n'ai désormais Que le choix des mallieurs ou celui des forfaits.

TULLIE. One dis-tu? quand ma main te donne nn diadême, Quand tu peux m'obteuir, quand tu voisque je t'aime! Je ne m'en cache plus; un trop juste ponvoir. Autorisant mes vœux, m'en a fait un devoir. Hélas! j'ai cru ce jour le plus beau de ma vie; Et le premier moment où mon âme ravie Peut de ses sentiments s'expliquer sans rougir, Ingrat, est le moment qu'il m'en faut repentir! One m'oses-tn parler de malhenr et de crime? Abl servir des ingrats contre un roi légitime. M'opprimer, me chérir, détester mes bienfaits; Ce sout là mes malheurs, et voilà tes forfaits. Ouvre les yeux, Titus, et mets dans la balance Les refus du sénat, et la toute-puissance. Choisis de recevoir ou de donner la loi. D'un vil peuple ou d'un trône, et de Rome ou de moi. Inspirez-lui, grandsdieux! le parti qu'il doit prendre

Mon choix est fait.

TULLIE.

Eh hien! crains-tu de me l'apprendre? Parle, ose mériter ta grâce ou mon courroux. Ouel sera ton destin?...

TITUS

D'être digne de vous,
Digne encor de moi-mêne, à Rome encore fidèle;
Brilant d'amour pour vous, de combattre pour elle;
D'adorer vos vertus, mais de les imiter;
De vous perdre, madame, et de vous mériter.
TULLIS.

Ainsi done pour jamais...

TUS.

Alt pardonner, princesse : Ouhliez ma foreur, épargner ma faiblesse; Ayez pitié d'un cœur de soi-même ennemi, Moins mallieureux cent fois quand vous l'avez hal. Pardonnez, je ne puis vous quitter ni vous suivre : Ni pour vous, ni sans vous, l'îtus ne saurait vivre; Et je mourrai plutôt qu'un autre ait votre foi.

TULLIE.

Je te pardonne tout , elle est encore à toi.
TITUS.

Eh hien! si vous m'aimez, ayez l'âme romaine, Aimez ma république, et soyez plus que reine; Apportez-moi pour dot, an lien du rang des rois, L'amour de mon pays, et l'amour de mes lois. Acceptez ajourd'hai Rome pour votre mêre, Son vengeur pour épous, Brutus pour votre père : Que les Romains, valacus en grácrosité, A la fille des rois doivent leur liberté.

Qui? moi, j'irais trahir?...

•

Mon désespoir m'égare. Non, toute trahison est indigne et barbare.

Je sais ce qu'est un père, et ses droits absolus; Je sais... que je vous aune... et ne me connais plus! TULLIK.

Écoute au moins ce sang qui m'a donné la vie.

Elt! dois-je écouter moins mon sang et ma patrie? TULLIE. Ta patrie! alt! barbare, en est-il done sans moi?

Ta patrie: all! parbare, en est-il done sais mod-TITUS.

Nous sommes ennemis... La nature, la loi Nous impose à tous deux un devoir si farouche.

TULLIE.

Nous ennemis! ce nom peut sortir de ta bouche!

Nous ennemis: ce nom peut sorur de la nouc 11Trs. Tout mon cœur la dément.

TULLIE.

Ose done me servir;

Tu m'aimes, venge-moi.

### SCÈNE VI.

BRUTUS, ARONS, TITUS, TULLIE, MESSALA, ALBIN, PROCULUS, LICTRURS.

BRUTUS, à Tullie. Madame, il faut partir.

Dans les premiers éclats des tempêtes publiques. Rome n'a pu vous rendre à vos dieux domestiques; Tarquin même en ce temps, prompt à vous oublier, Et du soin de nous perdre occupé tout entier, Dans nos calamités confondant sa famille, N'a pas même aux Romains redemandé sa fille. Souffrez que je rappelle un triste souvenir : Je vous privai d'un père, et dus vous en servir. Allez, et que du trône, où le ciel vous appelle, L'inflexible équité soit la garde éternelle Pour qu'on vous obeisse, obéissez aux lois; Tremblez en contemplant tout le devoir des rois; Et si de vos flatteurs la funeste malice Jamais dans votre cœur ébranlait la justice, Prête alors d'abuser du pouvoir souverain. Souvenez-vous de Rome, et songez à Tarquin : Et que ce grand exemple, où mon espoir se fonde, Soit la lecon des rois et le bonheur du monde.

Le senat vous la rend, seigneur; et c'est à vous De la remettre au mains d'un père et d'un époux. Proculus va vous suivre à la porte sacrée. TITUS, éloigné.

O de ma passion fureur désespérée!

Je ne souffrirai point, non... permettez, seigneur... (Brutas et Tallie sortent avec leur suite; Arons et Messala restent.) Dieux! ne mourrai-je point de honte et de douleur!

(A Arons.) Pourrai-ie vous parler?

Anoss.
Seigneur, le temps me presse.
Be me faut suivre iei Brutus et la princesse;
Je puis d'une leure encor retarder son départ :
Craignez, seigneur, craignez de me parler trop tard.
Dans son appartement nous pouvons i'un et l'autre
Parler de sez destins, et peut-être du vôtre.

SCÉNE VIL

(tl sort.)

TITUS, MESSALA.

TITUS.

Sort qui nous a rejoints, et qui nous désunis! Sort, ne nous as-tu faits que pour être ennemis? Ah! cache, si tu penx, ta fureur et tes larmes.

MESSALA. le plains tant de vertus , tant d'amour et de charmes ; Un cœur tel que le sien méritait d'être à vous.

TITUS. Non, c'en est fait; Titus n'en sera point l'époux.

MESSALA. Pourquoi? quel vain scrupule à vos desirs s'oppose?

Abominables lois que la cruelle impose? Tyrans que j'ai vaincus, je pourrais vous servir! Peuples que j'ai sauvés, je pourrais vous trabir! L'amour dont j'ai six mois vainen la violence, L'amour aurait sur moi cette affreuse puissance? J'exposersis mon père à ses tyraus cruels! Et quel père? un héros, l'exemple des mortels. L'appui de son pays, qui m'instruisit à l'être, Que j'imitai, qu'un jour j'eusse égalé peut-être. Après tant de vertus quel horrible destin! MESSALA.

Vous entes les vertus d'un citoven romain : Il ne tiendra qu'à vous d'avoir celles d'un maître : Seigneur, vous serez roi des que vous voudrez l'être. Le ciel met dans vos mains en ce moment heureux, La vengeance, l'empire, et l'objet de vos feux. Que dis-je? ce consul, ce béros que l'on nomme Le père, le soutien, le fondateur de Rome, Qui s'enivre à vos yeux de l'encens des humains, Sur les débris d'un trône écrasé par vos mains, S'il eût mal soutenu cette grande querelle, S'il n'eût vainen par vous, il n'était qu'un rebelle. Seigneur, embellissez ce grand nom dê vainqueur Du nom plus glorieux de pacificateur; Daignez nous ramener ces jours où nos ancêtres Heureux, mais gouvernes, libres, mais sous des maîtres, Pesaient dans la balance, avec un même poids. Les intérêts du peuple et la grandeur des rois. Rome n'a point pour eux une haine immortelle; Rome va les aimer, si vous régnez sur elle. Ce pouvoir souverain que i'ai vu tour à tour Attirer de ce penple et la haine et l'amour; Qu'on craint en des états, et qu'ailleurs on desire , Est des gonvernements le meilleur ou le pire; Affreux sous un tyran, divin sous un bon rol. TITUS.

Messala, songez-vous que vous parlez à moi? Que désormais en vous je ne vois plus qu'un traltre. Et qu'eu vous épargnant je commence de l'être? MESSALA.

Eh bien! apprenez donc que l'on va vous ravir L inestimable honneur dout yous n'osez jouir: Qu'un antre accomplira ce que vous pouviez faire.

TITUS. Un autre! srrête; dieux! parle... qui?

MESSALA. Votre frère.

Mon frère?

TITUS. MESSALA-A Tarquin même il a donné sa foi. Mon frère trabit Rome? MESSALA.

Il sert Rome et son roi. Et Tarquin, malgré vous, n'acceptera pour gendre

Que celui des Romains qui l'aura pu defendre. TITUS.

Ciel!... perfide !... écoutez : mon cœur long-temps séduit A méconnu l'ablme où vous m'avez conduit. Vous pensez me réduire an malheur nécessaire D'être ou le délateur, ou complice d'un frère : Mais plutôt votre sang...

MESSALA. Vous ponvez m'en punir : Frappez, je le mérite en voulant vous servir. Du sang de votre ami que cette main famante Y joigne encor le sang d'un frère et d'une amante : Et, leur tête à la main, demandez au sénat, Pour prix de vos vertus, l'honneur du consulat ; Ou moi-même à l'instant, déclaraut les complices, Je m'en vais commencer ces affreux sacrifices.

TITUS. Demeure, malheureux, ou crains mon désespoir.

### SCÈNE VIII.

TITUS, MESSALA, ALBIN.

AT BIN L'ambassadeur toscan peut maintenant vous voir ;

Il est chez la princesse. TITUS. ... Oui, je vais chez Tullie... J'y cours. O dieux de Rome! ó dieux de ma patrie!

Frappez, percez ce cœur de sa honte alarmé, Qui serait vertueux, s'il n'avait point almé. C'est donc à vous, sénat, que tant d'amour s'immole ( A Messala. ) A vous, ingrats!... Allons... Tu vois ce Capitole

Tout plein des mouuments de ma fidélité. MESSALA. Songez qu'il est rempli d'un sénat détesté TITUS.

Je le sais. Mais... du ciel qui tonne sur ma tête J'entends la voix qui crie : Arrête! ingrat, arrête! Tu trahis tou pays. . Non, Rome! non, Brutus! Dieux qui me secourez, je suis encor Titus. La gloire a de mes jours accompagné la course ; Je n'ai point de mon sang déshonoré la source; Votre victime est pure; et s'il faut qu'aujourd'hui Titus soit aux forfaits entraîné maleré îni : S'il faut que je succombe au destin qui m'opprime;

Dienx! sauvez les Romains; frappez avant le crime!

# ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

TITUS, ARONS, MESSALA.

Oui, i'v suis resolu, partez; e'est trop attendre; Honteux, désespéré, je ne veux rien entendre ; Laissez-moi ma vertu, laissez-mol mes malheurs. Fort contre vos raisons, faible contre ses pleurs, Je ne la verrai plus. Ma fermeté trabie Craint moins tous vos tyraus qu'un regard de Tullie. Je ne la verrai plus! oul, qu'elle parte... Ah! dienx!

ARONS. Pour vos intérêts seuls arrêté dans ces lieux, J'ai bientôt passé l'heure avec peine accordée, Que vous-même, seigneur, vons m'aviez demandée. TITUS.

Moi, je l'ai demandée! ARONS.

Hélas! que pour vous deux J'attendais en secret un destin plus heureux J'espérais couronner des ardeurs si parfaites, Il n'y faut plus penser.

Ah! eruel que vous êtes: Vous avez vu ma honte et mon abaissement; Vous avez vu Titus balancer un moment. Allez, adroit témoin de mes laches tendresses, Allez à vos deux rois annoncer mes faiblesses; Contez à ces tyrans terrassés par mes coups Que le fils de Brutus a pleuré devant vous '. Mais ajoutez au moins que, parmi taut de larmes , Malgré vous et Tullie, et ses pleurs et ses charmes, Vainqueur encor de moi, libre, et toujours Romain, Je ne suis point soumis par le sang de Tarquin; Que rien ue me surmonte, et que je jure encore Une guerre éternelle à ce sang que j'adore.

ABONS J'excuse la douleur où vos sens sont plongés; Je respecte en partant vos tristes préjûgés. Loin de vous accabler, avec vous je soupire : Elle en mourra, c'est tout ce que je peux vons dire. Adieu, seigneur.

MESSALA. O eiel!

SCÈNE II

TITUS, MESSALA.

TITUS.

Non, je ne pnis souffrir

\* Ces vers onl été imités dans H'graciek, par M. de La Harpe : Et s'il feut eucor plus pour révellier leur fet, Die que le fier Werwick a pleuré devant tot.

Que des remparts de Rome on la laisse sortir : Je veux la retenir an péril de ma vie. MESSALA.

Vous voulez... TITLE

Je suis loin de trahir ma patrie Rome l'emportera, je le sais; mais enfin Je ne puis separer Tullie et mon destin. Je respire, je vis, je périrai pour elle. Prends pitié de mes maux, courons, et que ton zèle Soulève nos amis, rassemble nos soldats: En dépit du sénat je retiendral ses pas; Je prétends que dans Rome elle reste eu otage : Je le veux.

MESSALA.

Dans quels soins votre amour vous engage! Et que prétendez-vous par ce coup dangereux,

Oue d'avouer sans fruit un amour malheureux? Eh bien! c'est au sénat qu'il faut que je m'adresse.

Va de ces rois de Rome adoucir la rudesse; Dis-leur one l'intérêt de l'état, de Brutus... Hélas! que je m'emporte en desseins superflus!

MESSALA. Dans la juste donleur où votre âme est en proje.

Il faut, pour vous servir...

Il faut que je la voie; Il faut que je lui parle. Elle passe en ces lieux; Elle entendra du moins mes éternels adieux.

MESSALA. Parlez-lui, crovez-mol-

Je suis perdu, e'est elle ! SCÈNE III.

TITUS, MESSALA, TULLIE;

ALGINE. On yous attend, madame.

TULLIE.

Ah! sentence cruelle! L'ingrat me touche encore, et Brutus à mes yeux Paralt un dieu terrible armé contre nous deux. J'aime, je erains, je pleure, et tout mon cour s'égare, Allons.

> TITUS. Nou, demeurez.

TULLIE. Que me veux-tu, barbare?

Me tromper, me braver? TITUS.

Ah! dans ce jour affreux Je sais ce que je dois, et non ce que je veux, Je n'ai plus de raison, vous me l'avez ravie. Eh bien! guidez mes pas, gouvernez ma furie;

Réguez donc en tyran sur mes sens éperdus; Dictez, si vous l'osez, les crimes de Titus. Non, plutôt que je livre aux flammes, au carnage, Ces murs, ces citoyens qu'a sauves mon courage; Qu'un père abandonné par un fils furieux, Sous le fer de Tarquin...

M'en préservent les dieux! La nature te parle, et sa voix m'est trop chère: Tu m'as trop bien appris à trembler pour un père; Rassure-toi; Brutus est désormais le mien; Tout mon sang est à toi, qui te répond du sien; Notre amour, mon hymen, mes jours en sont le gage : Je serai dans tes mains sa fille, son otage, Peux-tu deliberer? Penses-tu an'en secret Brutus te vit au trône avec tant de regret? Il n'a point sur son front place le diadème; Mais, sous un autre nom, u'est-il pas roi lui-même? Son règne est d'une année, et bientôt... Mais, helas! Que de faibles raisons, si tu ne m'aimes pas! Je ne dis plus qu'un mot. Je pars... et je t'adore. Tu pleures, tu frémis; il en est temps encore : Achève, parle, ingrat! que te faut-il de plus? TITUS.

Votre haine: elle manque an malheur de Titus.

TULLIE. Ah! c'est trop essuyer tes indignes murmures, Tes vains engagements, tes plaintes, tes injures; le te rends ton amour dont le mien est confus. Et tes trompeurs serments, pires que tes refus. Je n'irai point chercher au fond de l'Italie Ces fatales grandeurs que je te sacrifie. Et pleurer loin de Rome entre les bras d'un roi, Cet amour maibeureux que j'ai senti pour toi. J'ai reglé mon destin; Romain dont la rudesse N'affecte de vertu que contre ta maltresse. Heros pour m'accabler, timide à me servir; Incertain dans tes vœux, apprends à les remplir. Tu verras qu'une femme à tes yeux méprisable, Dans ses projets au moins était inébranlable; Et par la fermeté dont ce cœur est armé. Titus, tu connaltras comme il t'anrait aime. Au pied de ces murs même où régnaient mes ancêtres, De ces murs que ta main défend contre leurs maîtres, Où tu m'oses trahir, et m'outrager comme eux, Ou ma foi fut séduite, ou tn trompas mes feux, Je jure à tous les dieux qui vengent les parinres, Que mon bras dans mon sang effaçant mes injures, Plus juste que le tien, mais moins irrésolu, Ingrat, va me punir de t'avoir mal connu: Et je vais...

TITUS, l'arrétant. Non, madame, il faut vons satisfaire : Je le veux, j'en frémis, et j'y cours pour vous plaire ; D'autant plus malheureux, que, dans ma passion, Mon cour n'a pour excuse aucune illusion;

Que je ne goûte point, dans mon désordre extrême, Le triste et vain plaisir de me tromper moi-même : One l'amour aux forfaits me force de voler : Que vous m'avez vaincu sans pouvoir m'aveugler Et qu'encore indigné de l'ardeur qui m'anime, Je chéris la vertu, mais j'embrasse le crime. Halssez-moi, fuvez, quittez un malbeureux Qui meurt d'amour pour vous, et déteste ses feux : Qui va s'nnir à vous sons ces affreux augurea, Parmi les attentats, le meurtre, et les parjures.

TULLIE. Vous insultez, Titus, à ma funeste ardeur; Vous sentez à quel point vous régnez dans mon cour. Oni, je vis pour toi seul, oui, je te le confesse : Mais malgre ton amour, mais malgré ma faiblesse, Sois sûr que le trepas m'inspire moins d'effroi Que la main d'un époux qui craindrait d'être à moi; Oui se repentirait d'avoir servi son maître. Que je fais souverain, et qui rongit de l'être.

Voici l'instant affreux qui va nous éluigner. Souviens-toi que je t'aime et que tu peux régner. L'ambassadeur m'attend; consulte, délibère : Dans une heure avec moi tu reverras mon père. Je pars, et je reviens sous ces murs odjeux Pour y rentrer en reine, ou périr à tes veux.

TITUS. Vous ne périrez point. Je vais...

## TULLIE.

Titus, arrête; En me suivant plus loin in hasardes ta tête: On peut te soupconner : demeure : adieu : résous D'être mon meurtrier ou d'être mon époux.

## SCÉNE IV

### TITUS.

Tn l'emportes, cruelle, et Rome est asservie: Reviens regner sur elle ainsi que sur ma vie : Reviens : je vais me perdre, ou vais te conronner : Le plus grand des forfaits est de t'abandonner. Ou'on cherche Messala; ma fonguense imprudence A de son amitié lassé la patience. Maltresse, amis, Romains, je perds tout en un jour.

### SCENE V.

TITUS, MESSALA.

TITUS. Sers ma fureur enfin, sers mon fatal amour; Viens, suis-moi.

### MESSALA

Sont au mont Quirinal, et livreront les portes. Tous nos braves amis vont jurer avec moi De reconnaître en vous l'héritier de leur roi. Ne perdez point de temps, déjà la muit plus sombre Voile nos grands desseins du secret de son ombre.

Commandez; tout est prêt; mes cohortes

BRUTUS.

Peut-être des Romains le salut en dépend : Allons, c'est le trahir que tarder un moment. (A Proculus.)

Vous, allez vers mon fils; qu'à cette heure fatale Il défende surtout la porte Quirinale, Et que la terre avoue, au bruit de ses exploits,

Que le sort de mon sang est de vaincre les rois.

# ACTE CINOUIÈME.

# SCENE I

BRUTUS, LES SÉNATEURS, PROCULUS, LIC-TEURS, L'ESCLAVE VINDEX.

BRUTUS. Oui, Rome n'était plus; oui, sous la tyrannie

L'auguste liberté tombait anéantie: Vos tombeaux se rouvraient : c'en etait fait : Tarquin Rentrait des cette nuit, la vengeance à la main. C'est cet ambassadeur, c'est lui dont l'artifice Sous les pas des Romains creusait ce précipice. Enfin, le croirez-vous? Rome avait des enfants Qui conspiraient contre elle, et servaient les tyrans; Messala conduisait leur aveugle furie, A ce perfide Arons il vendait sa patrie : Mais le ciel a veillé sur Rome et sur vos jours: (En montrant l'esclave.) Cet esclave a d'Arons écouté les discours ; Il a prévu le crime, et son avis fidèle A réveillé ma crainte, a ranimé mon zèle. Messala, par mon ordre arrêté cette nuit. Devant vous à l'instant allait être conduit : l'attendais que du moins l'appareil des supplices De sa bouche infidèle arrachât ses complices; Mes licteurs l'entouraient, quand Messala soudain Saisissant un poignard qu'il cachait dans son sein.

Et qu'à vous, sénateurs, il destinait peut-être : . Mes secrets, a-t-il dit, que l'on cherche à connaître. C'est dans ce cœur sanglant qu'il faut les découvrir; » Et qui sait conspirer, sait se taire et mourir. » On s'écrie; on s'avance : il se frappe, et le traltre Meurt encore en Romain, quoique indigne de l'être. Déjà des murs de Rome Arons était parti : Assez loin vers le camp nos gardes l'ont suivi; On arrête à l'instant Arons avec Tullic. Bientôt, n'en doutez point, de ce complot inmic Le ciel va découvrir toutes les profondeurs; Publicola partout en cherche les auteurs. Mais quand nous connaîtrons le nom des parricides,

Prenez garde, Romains, point de grace aux perfides;

Fussent-ils nos amis, nos frères, nos enfants,

Ne voyez que leur crune, et gardez vos serments. Rome, la liberté, demandent leur supplice; Et qui pardonne au crime en devient le complier.

(A l'esclave.) Et toi, dont la naissance et l'avengle destin N'avait fait qu'un esclave et dut faire un Romain, Par qui le sénat vit, par qui Rome est sauvée, Reçois la liberté que tu m'as conservée; Et prenant désormais des sentiments plus grauds, Sois l'égal de mes fils, et l'effroi des tyrans. Mais qu'est-ce que j'entends? quelle rumeur soudain

PROCULUS. Arons est arrêté, seignenr, et le l'amène,

BBUTHS De quel front pourra-t-il?...

# SCÈNE II.

BRUTUS, LES SÉNATEURS, ARONS, LICTEURS.

Jusques à quand, Romains, Voulez-vous profaner tous les droits des humains? D'un peuple révolté conseils vraiment sinistres. Pensez-vous abaisser les rois dans leurs ministres? Vos licteurs insolents viennent de m'arrêter : Est-ce mon maître ou moi que l'on veut insulter? Et chez les nations ce rang inviolable... BRUTUS.

Plus ton rang est sacré, plus il te rend compable; Cesse ici d'attester des titres superflus. ABONS.

L'ambassadeur d'un roi!..

BRUTUS. Traitre, tu ne l'es plus : Tu n'es qu'un conjuré paré d'un nom sublime, Que l'impunité seule enhardissait au crime. Les vrais ambassadeurs, interprètes des lois. Sans les déshonorer savent servir leurs rois ; De la foi des humains discrets dépositaires, La paix seule est le fruit de leurs saints ministères; Des souverains du monde ils sont les nœuds sacrés, Et, partout bienfesants, sont partout révérés. A ces traits, si tu peux, ose te reconnaître : Mais si tu veux au moins rendre compte à ton maltre Des ressorts, des vertus, des luis de cet état, Comprends l'esprit de Rome, et connais le sénat. Ce peuple auguste et saint sait respecter encore Les lois des nations que ta main déshonore : Plus tu les meconnais, plus nous les protégeons; Et le seul châtiment qu'ici nous t'imposons, C'est de voir expirer les citoyens perfides Out liaient avec toi leurs complots parricides. Tout couvert de leur sang répandu devant toi,

Va d'un crime inntile entretenir ton roi;

Et montre en la personne, aux peuples d'Italie,

La sainteté de Rome et tou ignominie. Ou'on l'enimène, licteurs.

# SCENE III.

LES SÉNATEURS, BRUTUS, VALERIUS, PROCULUS.

#### BRUTUS. Eh bien! Valérius,

Ils sont saisis sans doute, ils sont au moins connu Quel sombre et noir chagrin, couvrant votre visage, De maux encor plus grands semble être le présage? Vous frémissez.

VALEBIUS. Songez que vous êtes Brutus. MBUTOS.

Expliquez-vous...

VALERICS. Je tremble à vous en dire plus.

(Il lui donne des tablettes.) Voyez, seigneur; lisez, connaissez les coupables. BRUTUS, prenant les tablettes.

Me trompez-yous, mes yeux? O jours abominables! O pere infortune! Tibérinus? mon fils! Sénateurs, pardonnez... Le perfide est-il pris?

VALÉRICS. A vec deux conjurés il s'est osé défendre; Ils unt choisi la mort plutôt que de se rendre; Percé de coups, seigneur, il est tombé près d'eux : Mais il reste à vous dire un malheur plus affreux, Pour yous, pour Rome entière, et pour moi plus sensible.

BRUTUS. Ou'entends-je?

VALÉRICS.

Reprenez cette liste terrible One chez Messala même a saisi Proculus.

BRUTUS. Lisons douc... Je frémis, je tremble. Ciel! Titus! (Il selaisse tomber entre les bras de Proculus.) VALUETES.

Assez près de ces lieux je l'ai trouvé sans armes, Errant, désespéré, plein d'horreur et d'alarmes. Peut-être il détestalt cet horrible attentat. BRUTUS.

Allez, pères conscrits, retournez au sénat; Il ne m'appartient plus d'oser y prendre place : Allez, exterminez ma criminelle race; Punissez-en le pere, et jusque dans mon flanc Recherchez sans pitié la source de leur sang. Je ne vuus suivrai point, de peur que ma présence Ne suspendit de Rome ou fléchit la vengeance.

# SCÈNE IV.

#### BRUTUS.

Dieux vengeurs de nos lois, vengeurs de mon pays. Que, sa main consommant ces tristes sacrifices,

C'est vous qui par mes mains fondiez sur la justice De notre liberté l'éternel édifice : Voulez-vous renverser ses sacrés fondements? Et contre votre ouvrage armez-vous mes enfants? Ah! que Tibérinus, en sa lâche furie. Ait servi nos tyrans, ait trahi sa patrie, Le coup en est affreux, le traitre était mon fils! Mais Titus! un héros! l'amour de son pays! Oui dans ce même jour, heureux et plein de gloire, A vu par un triomphe honorer sa victoire! Titus, qu'au Capitole ont couronne mes mains! L'espoir de ma vieillesse, et celui des Romains! Titus! dieux!

# SCÉNE V.

BRUTUS, VALERIUS, SUITE, LICTEURS.

VALÉRIUS. Du sénat la volonté suprême

Est que sur votre fils vous prononciez vous-mêns BRUTUS.

VALÉBIUS.

Moi?

Vous seul. RAUTUS.

Et dn reste en a-t-il ordonné? VALERIUS.

Des conjurés, seigneur, le reste est condamné: Au moment où je parle, lls ont vécu peut-être. BRUTUS.

Et du sort de mon fils le sénat me rend maltre? VALÉBIUS.

Il croit à vos vertus devoir ce rare honneur. BRUTUS.

O patrie!

VALÉBIUS. Au sénat que dirai-je, seigneur? BRUTUS.

Oue Brutus voit le prix de cette grace insigne, Qu'il ne la cherchait pas... mais qu'il s'en rendra digne... Mais mon fils s'est rendu sans daigner résister; Il pourrait... Pardonnez si je cherche à douter; C'était l'appui de Rome, et je sens que je l'aime. VALÉRIUS.

Seigneur, Tullie ...

DESTRUCTION. Eh bien?...

VALEBIUS.

Tullie, au moment même, N'a que trop confirmé ces soupçons odieux. BRUTUS.

Comment, seigneur?

VALÉBIES.

A peine elle a revu ces lieux, Grands dieux! à vos decrets tous mes vœux sont sonnis! A peine elle aperçoit l'appareil des supplices,

Elle tombe, elle expire, elle numole à nos lois Ce reste infortune de nos indignes rois. Si l'on nous trahissait, seigneur, c'était pour elle. Je respecte en Brutus la douleur paternelle; Mais, tournant vers ces lieux ses yeux appeantis, Tullie en expirant a noumé vorte fils.

BRETES

Justes dieux!

VALÉBIUS.

C'est à vous à juger de son crime. Condamnez, épargnez, ou frappez la victime; Rome doit approuver ce qu'aura fait Brutus. BRUTI'S.

Licteurs, que devant moi l'on amène Titus!

Plein de votre vertu, seigneur, je me retire Mou esprit étonné vous plaint et vous admire; Et je vais an sénat apprendre avec terreur La grandeur de votre âme et de votre douleur.

### SCÈNE VI.

#### BRUTUS, PROCULUS.

BRUTUS.

Non, plus j'y pense eñrore, et moins je m'imagine Que mon fils des Romains ait tramé la ruine: Pour son père et pour Rome il avait trop d'aunour; On ne peut à ce point s'oublier en un jour. Je ne le puis penser, non lis n'est point coupable. PROCUES.

Messala, qui forma ce complot détestable. Sons ce grand nom peut-être a voulu se couvrir; Peut-être on hait sa gloire, on cherche à la flétrir.

BRUTUS.

Plut au ciel<sup>1</sup>
PAUCELES.

De vos fils c'est le seul qui vous reste.
Qu'il soit coupable ou non de ce complot funcste,
Le serual indulgent vous remet ses destins:
Nes jours sont assurés, puisqu'ils sont dans von mains.
Vous saurez à l'état conserver ce grand lounne.

BELTUS.

Je suis consul de Rome.

# SCENE VII.

BRUTUS, PROCULUS, TITUS, dans le fond du thédire, avec des licienes.

PROCELES,

Vous êtes père enfin.

Le voici.

TITES.

C'est Brutus! O douloureux monients! O terre, entr'ouvre-toi sous mes pas chancelants! Seigueur, souffrez qu'un fils.. BRUTUS.

Arrête, temeraire!

De deux fils que j'aimai les dieux m'avaient fait père,
J'ai perdu l'un; que dis-je? ah! malheureux Titus'
Parle: ai-le encore un fils?

Non, vous n'en avez plus.

Réponds donc à ton juge, opprobre de ma vie!
(Il s saired.)
Avais-tu résolu d'opprimer ta patrie?
D'abandonner ton jere au pouvoir absoln?
De trahit és serments?

TITUS.

Je n'ai rien résolu. Plein d'un mortel poison dont l'horreur me dévore. Je m'ignorais moi-même, et je me cherche encore: Mon cœur, encor surpris de mon égarement, Emporté loin de soi fut conpable un moment ; Ce moment m'a couvert d'une honte éternelle . A mon pays que i'aime il m'a fait infidèle : Mais, ce moment passé, mes remords infinis Out égalé mon crime et vengé mon pays, Pronoucez mon arrêt. Rome, qui vous contemple, A besoin de ma perte et veut un grand exemple : Par mon juste supplice il faut épouvanter Les Romains, s'il en est qui puissent m'imiter. Ma mort servira Rome autant on ent fait ma vie: Et ce sang, en tout temps utile à sa patrie. Dont je n'ai qu'anjourd'hui souillé la pureté. N'aura coulé jamais que pour la liberté.

Onoi! tant de perlidie avec tant de courage!
De crimes, de vertus, quel horrible assemblage!
Quoi! sous ces lauriers même, et parmi ces drapeaux.
Que son sang à mes yeux rendad encore plus beaux.'!
Quel demon l'inspira cette horrible inconstance?

Tirus.
Toutes les passions, la soif de la vengeance,
L'ambition, la haine, un instant de fureur...

Achève, malbeureux!

rites.

Une plus grande erreur, I n feu qui de mes seu seu duce teurof e nathre, Qui ill toatt non forfait, qui l'auguente peut-être. Cest trop vous offener par et a vac honteux, Inutile pour Rome, indigne de nous devx. Von malheur est au comble ainsi que un farie: Termitez unes fuits, non déseapoir, ma vie, Votre opprobre et le mien. Mais si dans les combats. Taxissi savi la trace ou m'ont conduit voe pas,

 Je suis les le texte de fontes les éditions publiées du vivant de l'auteur. Les éditeurs de Kehl noot les première qui aient mis ;

(But 10m sing a mes year render encor plus beens.) (B)

Si je vous imitai, si j'aimai ma patrie, D'un remords assez grand si ma faute est suivie,

(11s jetu à prosen.) A ce infortund diagnez ouvrir les bras;
Dites du moins: Mon fils, Brutus ne te bait pas!
Ce mot seul, me rendant mes vertuse et ma gloire,
De la honte ou je suis defendra ma mémoire :
On dira que Titus, discondant citez les morts,
Eu tun regard de vous pour prix de ses resurords,
Que vous l'aimiez encore, et que, maigré son crime,
Vour Bil dans la tombe emporta voire estime.

Son remords me l'arrache. O Rome! è mon pays!
Preculus... à la mort que l'on men nom fils.
Lev-cio, jriste dojet l'abrerure et de tendrese;
Lev-cio, cher appoid que l'arrache et de tendrese;
Lev-cio, cher appoid que l'arrache et de tendrese;
Lev-cio, cher appoid que l'arrache et l'arrache e

Adieu je vais périr digne encor de mon père.

# SCÉNE VIII.

#### BRUTUS, PROCULUS.

PROCULUS.

Seigneur, tout le sénat, dans sa douleur sincère,
En frémissant du coup qui doit vous accabler...

BACTUS.
Vous connaissez Brutus, et l'osez consoler!
Songez qu'on nous prépare une attaque nouvelle :
Rome seule ames soins; mon œur ne connais qu'elle.
Allons, que le Romains, dans es moments affreux,
Me tiennent lieu du fils que j'ai perdu pour eux;
Que je finisse au moins ma déplorable vie
Comme il étut du moir, en vangeant la patrie.

# SCĖNE IX.

# BRUTUS, PROCULUS, UN SÉNATEUR.

Seigneur...

BRUTUS.

Mon fils n'est plus?

LE SÉNATEUR.

C'eness fait... et mes yeux...

BRUTUS.
Rome est libre : il sufit ... Rendons processus dieux!

FIN DE BRUTUS.



| Si je | vous imitai, si j'aimai ma patrie,          |  |
|-------|---------------------------------------------|--|
| D'un  | remords assez grand si ma faute est suivie, |  |

# ( at me price a greatest. )

| D              | a har fata per a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C              | the state of the s |
| D.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E <sub>1</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Q1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sc             | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pr             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ĸ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# SCÉNE VIII.

# BRUTE'S. PROCELLES

|  | Par .   |         |    |       |                   |
|--|---------|---------|----|-------|-------------------|
|  | ورل دره | 4.0     | ø, | ~11 × | te <sub>n</sub> . |
|  | 115 , 1 | 1       |    | Y     |                   |
|  | 1       | 1.75    |    | į.    |                   |
|  |         | 1 - 9 - |    | 1     |                   |
|  |         | 4, 4    |    | 200   |                   |
|  |         |         |    | . 10  |                   |

INDIPARENTAL THE STORY

distriction, engineery

to do a Consister chair sensor R2 10s 7



sound of have set by the mere man



# LES ORIGINAUX.

# MONSIEUR DU CAP-VERT,

COMÉDIE EN TROIS ACTES, ET EN PROSE. - 47521.

#### PERSONNAGES

M. DC CAP-VERT, armeteur, M. DE L'ÉTAIER, écuper du comie LE PRÉSIDENT BODIN. M. DU TOUPET, perruquier du LA PRESIDENTE BODEN comir. LE CONTE DES-APPRETS, geodre

l'insteurs valets de chambre. Un page. LA CONTESSE, éponse du comie. CHAMPAGNE, laquale de la prési-LE CHEVALIER DO HASARD, frère

NUTT-BLANCHE, Inquals du chera FANCHON, fille cudette du présilier Do Baserd. dent, sorur de la comicene, et MADAME BAFLE, gouvernaus aquente du chevelier MADAME DE CAP-VERT, femme de

La actue est dans la maison du présid

---ACTE PREMIER.

# SCENE I.

LE CHEVALIER DU HASARD, NUIT-BLANCHE.

LE CHEVALIES.

Nuit-blauche! NUIT-BLANCHE. Monsieur?

LE CHEVALIER. N'est-ce point ici la maison?

NUIT-BLANCHE. Je erois que nous y voici. Nous sommes près du jardin du président Bodin : n'est-ce pas cela que

vous cherchez? LE CHEVALIER. Oui, e'est cela même; mais il faut bien autre chose. (Ils s'introduisent dans le jardin.) Elle ne

parait point encore. NUIT-BLANGHE.

Qui?

· Cette pièce n'a jamais été représentée sur des thélitres pu blics mais elle l'a été sur up théâtre particulier en 1722.

LE CHEVALIER. Elle.

NUIT-BLANCHE. Oui, elle?

LE CHEVALIES. Cette fille charmante.

NUIT-BLANCHE.

Quoi! monsieur, la fille du président Bodin vous aurait déjà donné rendez-vous LE CHEVALIER.

Je vous trouve bien impertinent avec votre dejà : il y a un mois entier que je l'aime, et qu'elle le sait; il v a par conséquent bientôt nn mois qu'elle aurait dû m'accorder cette petite faveur. Mais que veux-tu? les lilles s'enflamment aisement et se rendent difficilement : si e'était une dame un pen accoutumée au monde, nous nous serions peut-être déjà quittés. NUIT-BLANCHE

Eh! de grâce, monsieur, où avez-vous déjà fait connaissance avec cette demoiselle dont le cœur est si aise, et l'accès si difficile?

LE CHEVALIER.

Où je l'ai vue? Partout, à l'Opéra, au concert, a la comédie, enfin en tous les lieux ou les femmes vont pour être lorgnées, et les hommes perdre leur temps. J'ai gagné sa suivante de la façon dont ou vient à bout de tout, avec de l'argent : e'était à elle que tu portais toutes mes lettres, sans la connaître. Enfin, après bieu des prières et des refus, elle consent à me parier ce soir. Les fenêtres de sa chambre donnent sur le jardin. On ouvre, avancons,

# SCENE II.

FANCHON, à la fenétre; LE CHEVALIER. au-dessous.

FANCHON. Est-ce vous, monsieur le chevalier?

LE CHEVALIER. Oui, e'est moi, mademoiselle, qui fais, comme

ni mère?

vous voyez, l'amour à l'espagnole, et qui serais très heureux d'être traité à la française, et de dire à vos genoux que je vous adore, au lieu de vous le crier sous les fenêtres, au hasard d'être entendu d'autres que de vous.

#### FANCHON. Cette discrétion me plaît : mais parlez-moi fran-

chement, m'aimez-vous?

## LE CHEVALIES.

Depuis un mois, je suis triste avec ceux qui sont gais; je deviens solitaire, insupportable à mes amis et à moi-même; je mange peu, je ne dors point : si ce n'est pas là de l'amour, e'est de la folie; et, de façon ou d'autre, je mérite un peu de pitié.

#### PANCHON. Je me sens toute disposée à vous plaindre; mais si

yous m'aimiez autant que yous dites, yous yous seriez déià introduit apprès de mon père et de ma mère, et vous seriez le meilleur ami de la maison, au lieu de faire ici le pied de grue et de sauter les murs d'un jardin.

# LE CHEVALIER.

Hélas! que ne donnerais-je point pour être admis dans la maisou!

#### FANCHON. C'est votre affaire; et, afin que vous puissiez v

reussir, je vais vous faire connaître le génie des gens que vous avez à ménager.

#### LE CHEVALIER.

De tout mon cœur, pourvu que vous commenciez par vous.

#### PANCHON.

Cela ne serait pas juste; je sais trop ce que je dois à mes parents. Premièrement, mon père est un vieux président riche et bon-bomme, fon de l'astrologie, où il n'entend rien. Ma mère est la meilleure femme du monde, folle de la médecine, où elle entend tout aussi peu : elle passe sa vie à faire et à tuer des malades. Ma sœur alnée est nne grande créature, bien faite, folle de son mari, qui ne l'est point du tout d'elle. Son mari, mon beau-frère, est un soi-disant grand seigneur, fort vain, très-fat, et rempli dechlmères. Et moi je deviendrais peut-être encore plus folle une tout eela si vous m'aimiez aussi sincèrement que vous venez de me l'assurer.

#### LE CHEVALTER.

Ah! madame! que vous me donnez d'envie de figurer dans votre famille! mais...

#### FANCHON. Mais, il serait bon que vous me parlassiez un peu

de la vôtre; car je ne connais encore de vous que vos lettres.

#### LE CHEVALIER. Vous in'embarrassez fort : il me serait impossible

de donner du ridicule à mes parents.

# PANCHON.

Comment! impossible! vous n'avez donc ni père

#### LE CHEVALIES. Justement.

PANCHON. Ne peut-on pas savoir au moins de quelle profession yous étes?

#### LE CHEVALIER.

Je fais profession de n'en avoir aueune; je m'en trouve bien. Je suis jeune, gai, honnête hounne; je joue, je bois, je fais, comme vous vovez, l'amour : on ne m'en demande pas davantage. Je suis assez hien venu partout; enfin je vous aime de tout mou cœur : e'est une maladie que votre astrologue de père n'a pas prévue, et que votre bonne femme de mere ne guérira pas, et qui durera peut-être plus que vous et moi ne voudrions.

#### FANCHON.

Votre humeur me fait plaisir ; mais je crains bien d'être aussi malade que vous : je ne vous en dirais pas tant si nous étions de plaiu-pied; mais je me sens un peu hardie de loin... Eh! mon dien! voiei ma grande sour qui entre dans ma chambre, et mon père et ma mère dans le jardin. Adieu; je jugeral de votre amour si vous vous tirez de ce mauvais pas en habile bomme.

#### NUIT-BLANCHE, en se collant à la muraille.

Ab! monsieur, nous sommes perdus! voici des gens avec une arquebuse.

# LE CHEVALIER.

Non, ce n'est qu'nne lunette; rassure-toi. Je suis sir de plaire à ces gens-ci, puisque je connais leur ridicule et leur faible. SCÉNE III.

# LE PRESIDENT BODIN, LA PRÉSIDENTE,

DOMESTIQUES. LE CHEVALIER. NUIT-BLANCHE.

# LE PRÉSIDENT, avec une grande lunette.

On voit bien que je suis né sous le signe du cancre; toutes mes affaires vont de guingois. Il y a six mois que j'attends mon ami, monsieur Du Cap-Vert, ee fameux capitaine de vaisseau qui doit épouser ma eadette; et je vois certainement qu'il ne viendra de plus d'un an : le bourreau a Vénus rétrograde. Voici d'un autre côté mon impertinent de gandre, monsieur le comte Des-Apprêts, à qui j'ai donné mon alnée; il affecte l'air de la mépriser; il ne veut pas me faire l'honneur de me donner des petits-enfants : crei est bien plus rétrograde encore. Ah! malheureux président! malheureux bean-père! sur quelle étoile ai-ie marché? Cà, voyons un peu en quel ctat est le ciel ce soir.

#### LA PRÉSIDENTE.

Je vous ai déià dit, mon toutou, que votre astrologie n'est bonne qu'à donner des rhumes ; vous devriez laisser là vos lunettes et vos astres. Que ne vous occupez-vous, comme moi, de choses utiles? J'ai trouvé enfin l'élixir universel, et je guéris tout mon quartier. Eh bien! Champagne, comment se porte ta femme, à qui j'en al fait prendre une dose? CHAMPAGNE.

#### Elle est morte ce matin.

#### IA DRÉSIDENTE

J'en suis fâchée : c'étoit une bonne femme. Et mon filleul, comment est-il depuis qu'il a pris ma poudre corroborative?.... Eh mais! que vois-je, mon toutou? un homme dans notre jardin!

#### LE PRÉSIDENT. Ma toute, il faut observer ce que ce peut être, et

bien calculer ce phénomène.

#### LE CHEVALIER, firant sa Tunette d'Opèra. Le soleil eutre dans sa cinquantième maison.

LE PEÉSIDENT. Et vous, monsienr, qui vous fait entrer dans la

mienne, s'il vous plait? LE CHEVALIER, en regardant le ciel. L'influence des astres, monsieur, Vénus, dont

LE PRÉSIDENT. Oue veut dire ceci? c'est apparemment un homme de la profession.

( Ils se regardent tons deux avéc leurs lunettes.)

l'ascendance..

#### LA PRÉSIDENTE. C'est apparemment quelque jeune homme qui

vient me demander des remèdes; il est vraiment bien joli : c'est grand dommage d'être malade à cet åge. LE PRÉSIDENT.

#### Excusez, monsieur, si n'avant pas l'honneur de vous connaître...

#### LE CHEVALIER.

Ah! monsieur, c'était un bonheur que les conjonctions les plus bénignes me fesaient espérer : je me promenais près de votre magnifique maison pour...

# LA PRÉSIDENTE.

Pour votre santé apparemment? LE CHEVALIER.

Oul, madame; je languis depuis nn mois, et je me flatte que je trouverai enfin du secours. On m'a assuré que vous aviez lei ce qui me guérirait. LA PRÉSIDENTE.

Oui, oui, je vous guérirai; je vous entreprends, et je veux que ma poudre et mon dissolvant...

LE PRÉSIDENT. " C'est ma femme, monsieur, que je vous présente. (Parlant bas, et se touchant le front.) La pauvre toute est un peu blessée là... Mais parlons un peu

raison, a'il vous platt. Ne disiez-vous pas qu'en vous promenant près de ma maisou vous aviez... LE CHEVALIER.

Oui, monsieur, je vous disais que j'avais découvert un nouvel astre an-dessus de cette fenêtre, et qu'en le contemplant j'étais entré dans votre jardin. LE PRÉSIDENT.

# Un nouvel astre! comment! cela fera du bruit.

#### LE CHEVALIER.

Je voudrais bien pourtant que la chose fût secrète. Il brillait comme Vénus, et je crois qu'il a les plus douces influences do monde. Je le contemplais, j'ose dire, avec amour; je ne ponvais en écarter mes yeux : j'ai même , puisqu'il faut vous le dire , été faché quand vous avez paru.

#### LE PRÉSIDENT. Vraiment, je le crois bien.

# LE CHEVALIER.

Pardonnez, monsieur, à ce que je vous dis ; ne me regardez pas d'un aspect malin, et ne soyez pas en opposition avec moi : vous devez savoir l'empressement que l'avais de vous faire ma cour. Mais enfin quand il s'agit d'un astre...

# LE PRÉSIDENT.

Ah! sana donte. Et où l'avez-vous vu? vous me faites palpiter le cœur.

# LE CHEVALIER.

C'est l'état où je suis. Je l'ai vu , vous dis-je. Ah ! quel plaisir j'avais en le voyant! quel aspect l c'étalt tont juste lel : mais cela est disparu des que vous êtes venu dans le jardin. LE PRÉSIDENT.

Ceci mérite attention : c'était sans doute quelque comète. LE CHEVALIES.

### Du moins elle avait une fort jolie chevelure.

LA PRÉSIDENTE , le tirant par le bras. Mon pauvre jeune homme, ne vous arrêtez point

aux visions cornues de mon mari. Venons an fait : peut-être votre mal presse. LE CHEVALIER.

#### Oul, madame; je me sentais tout en feu avant que vous parussiez. LA PRÉSIDENTE, lui tétant le pouls.

Voilà cependant un pouls bien tranquille. LE CREVALIER.

#### Ah ' madame, ce n'est que depuia que j'ai l'honneur de vous parier : c'était tout antre chose auparavant. Ah! quelle différence , madame!

LA PRÉSIDENTE. Pauvre enfant! vous avez pourtant la couleur bonne et l'œil assez vif. Cà, ne déguisez rien : avezvous la liberté du...

#### LE CHEVALIES.

Plus de liberté, madame; c'est là mon mal : cela commenca, il v a un mois, sur l'escalier de la comédie : mes veux furent dans un éblouissement involontaire, mon sang s'agita; j'éprouvai des palpitations, des inquietudes, ah! madame, des inquiétudes!..

#### LA PRÉSIDENTE.

# Dans les jambes?

LE CHEVALIER. Ah! partout, madame, des inquictudes cruelles, je ne dormais plus; je rėvais toujours à la même chose, j'étais mélancolique.

#### LA PRÉSIDENTE Et rien ne vous a donné du soulagement? LE CHEVALIER.

Pardonnez-moi, madame; cinq ou six ordonnances par écrit m'ont donné un peu de tranquillité. Je me suis mis entre les mains d'un médecin charmant, qui a entrepris ma cure ; mais je commence à croire qu'il faudra que vous daigniez l'aider : heureux si vous pouvez cunsulter avec lui sur les movens

#### de me mettre dans l'état un j'aspire. LA PRÉSIDENTE.

Oh! vous n'avez qu'à l'amener, je le purgerai luimeme, je vous en réponds.

# LE PRÉSIDENT.

Or cà, monsieur, point de compliments entre gens du métier : vous souperez avec nous ce soir, si vous le trouvez bon; et cela en famille avec ma femme, ma fille la comtesse, et ma lille Fanchon.

#### LE CHEVALIER. Ah! monsieur, vous ne pouviez, je vous jure, me faire un plus grand plaisir.

LE PRÉSIDENT. Et après souper, je veux que nous observions ensemble l'état du ciel.

# LE CHEVALIER.

Pardonnez-moi , monsieur ; j'ai d'ordinaire après souper la vue un peu trouble.

LA PRÉSIDENTE. Vuus voulez me tuer ce panyre garcon; et moi ie vous dis qu'après souper il prendra trois de mes pilules. Mais je venx auparavant qu'il fasse connais-

#### LE PRÉSIDENT. C'est bien dit, ma toute : qu'on fasse descendre madame la comtesse et Fanchon.

LA PRÉSIDENTE.

sance avec toute ma famille.

# Mes filles! madame la comtesse!

LA COMTESSE. Nous descendons, madame, FANCHON.

Je vole, nia mère.

#### SCENE IV.

LE PRESIDENT, LA PRESIDENTE, MADAME LA COMTESSE, FANCHON, LE CHEVA-LIER

#### LA PRÉSIDENTE. Mes filles, voici un de mes malades que je vous

recommande : je veux que vous en ayez soin ce soir à souper.

## PANCHON.

Ali! ma mère, si nous en aurons soin! il sera entre nous deux, et ce sera moi qui le servirai. LE PRÉSIDENT.

Ce jeune gentilhomme, mes filles, est un des grands astrologues que nous ayons : ne manquez pas de lui bien faire les honneurs de la maison. LE CHEVALIER.

#### Ah! monsieur, je revois la brillante comète ilont la vue est si charmante.

LE PRÉSIDENT. J'ai beau guigner, je ne vois rien. LE CHEVALIER.

C'est que vous ne regardez pas avec les inêmes yeux que moi.

#### LA PRÉSIDENTE. Eh bien! madame la comtesse, serez-vous tou-

jours triste? et ne pourai-je point purger cette mauvaise humeur? l'ai deux filles bien différentes. Vons diriez Démocrite et Héraclite : l'une a l'air d'une veuve affligée; et cette étourdie-ci rit toujours. Il faut que je donne des gouttes d'Angleterre à l'une, et de l'opium à l'autre. LA COMTESSE.

# Hélas! madame, vous me traitez de veuve : il est trop vrai que je le suis. Vous m'avez mariée, et je n'ai point de mari : monsieur le comte s'est mis dans

la tête qu'il dérogerait s'il m'aimait. J'ai le malheur de respecter des nands qu'il néglige, et de l'aimer parce qu'il est mon mari , comme il me méprise parce que je suis sa femme : je vous avoue que j'en suis inconsolable.

# LA PRÉSIDENTE.

Votre mari est un jeune fat, et toi une sotte, ma chère fille : je n'ai point de resuèdes pour des cas si désespérés. Le comte ne vous voit point du tout la nuit, rarement le jour. Je sais bien que l'affront est sanglant; mais enfin c'est ainsi que M. le président en use avec moi depuis quinze ans : vois-tu que je m'arrache les cheveux pour cela?

#### FANCHON.

La chose est un peu différente : pour moi, si j'étais à la place de ma sœur aînée, je sais bien ce que ie ferais.

#### LA PRÉSIDENTE.

Eh! moi, comine?

PANCHON.

Ce qu elle est assez sotte pour ne pas faire. LE PRÉSIDENT.

J'ai beau observer, je me donne le torticolis, et je ne découvre rien. Je vois bien que vous êtes plus habile que moi : onl, vous êtes venu tout à propos pour me tirer de bien des embarras.

LE CHEVALIER.

Il n'y a rien que je ne voulusse faire pour vous-LE PRÉSIDENT.

Vons voyez, monsieur, mes deux filles: l'une est malheureuse parce qu'elle a un mari; et celle-ci commence à l'etre parce qu'elle n'en a point. Mais ce qui me désoriente et me fait voir des étoiles en plein midi...

FANCIION.

Eh bien! mon père? LE CHEVALIER

Eh blen! monsieur?

LE PRÉSIDENT. C'est que le mari qui est destiné à ma fille eadette...

FANCHON.

Un mari, mon père! LE CHEVALIER.

Un mari. monsieur!

LA PRÉSIDENTE. Eh bien! ce mari peut-être est-il malade. Cela ne

sera rien; je le guérirai. LE PRÉSIDENT.

Ce mari, monsleur Du Cap-Vert, ce fameux armateur....

PANCHON. Ah! mon père, un corsaire?

LE PRÉSIDENT.

C'est mou aneien ami : vous croyez blen que j'ai tiré sa nativité. Il est ué sous le signe des poissons. Je lui avais promis de plus Fanchon avant qu'elle fot née; en un mot, ce qui me confond, e est que je vois clairement que Fanchon sera mariée bientôt, et en core plus clairement que M. Du Cap-Vert ne sera de retour que dans un an : il faut que vous m'aidiez à débrouiller cette difficulté.

PANCHON

Cela me paraît très-aisé, mon père : vous verrez que je serai mariée incessamment, et que je n'épouserai pas votre marin.

LE CHEVALIER.

Autant que mes faibles lumières peuvent me faire entrevoir, mademoiselle votre fille, monsieur, raisonne en astrologue judicieuse encore plus que indieiaire; et je crois, moi, par les aspects d'aujourd'hui. que ce forban ne sera jamais son mari. PANCHON

Sans avoir étudié, je l ai deviné tout d'un coup.

LE PRÉSIDENT.

Et sur quoi pensez-vous, monsienr, que le capitaine ne sera pas mon gendre?

LE CHEVALIER. C'est qu'il est deià gendre d'un antre. Ce capitaine n'est-il pas de Bayonne?

LE PRÉSIDENT. Oui, monsieur.

LE CHEVALIER.

Eh bien l ie suis aussi de Bayonne, moi qui vous parle.

PANCHON. Je erois que le pays d'où vous êtes sera le pays de

mou mari. LE PRÉSIDENT.

Que fait au mariage de ma fille que vous soyez de

Bayonne ou de Pampelune? LE CHEVALIER. Cela fait que j'ai conqu M. Du Cap-Vert lorsque j'é-

tais enfant, et que je sals qu'il était marié à Bayoune. LE PRÉSIDENT. Eh bien? je vois que vous ne savez pas le passé

aussi bien que l'avenir. Je vous apprends qu'il n'est plus marié, que sa femme est morte il y a quinze ans. qu'il en avait environ einquaute quand il l'a perdue. et que, dès qu'il sera de retour, il épousera Fanchon. Allons tous souper. LE CHEVALIES.

Oui. Mais ie n'ai point oul dire que sa femme fut

morte. FANCHON.

Je me trompe bien fort, ou les étoiles auront un

pied de nez dans cette affaire, et ie ne m'embarquerai pas avec monsieur Du Cap-Vert. LE CHEVALIER.

Au moins, mademoiselle, le voyage ne serait pas

de long cours. Par le calcul de monsieur votre père, le pauvre cher homme a soixante-dix ans, et pourrait mourir de vieillesse avant de me faire mourir de douleur.

LA PRÉSIDENTE.

Allons, mon malade, ne vous amusez point ici. Tout ce que je connais du ciel à l'heure qu'il est , c'est qu'il tombe du serein. Donnez-moi la main, et venez vous mettre à table à côté de moi.

SCÈNE V.

LA COMTESSE, FANCHON.

LA COMTESSE. Demeure uu peu, ma sœur Fauehou.

FANCHON-

Il faut que j'aille servir notre malade, ma chere comtesse : le eiel le veut comme cela.

LA CONTESSE.

Donne-moi pour un moment la préférence.

tion.

FANCHON.

Pour un moment, passe. LA CONTESSE.

Je n'ai plus de confiance qu'en toi, ma petite sœur.

PANCHON. Hélas! que puis-je pour vons, moi qui suis si fort

embarrassée pour moi-même? LA COMTESSE.

To peux m'aider.

PANCHON. A quoi? à vous venger de votre glorieux et impertinent mari? oh! de tout mon eœur.

LA CONTESSE. Non, mais à m'en faire aimer.

FANCHON. Il n'en vaut pas la peine, puisqu'il ne vous aime pas. Mais voilà malheurensement la raison pourquoi

vous êtes si fort attachée à lui : s'il était à vos pieds, vous seriez peut-être indifférente. LA COMTESSE.

Le cruel me traite avec tant de mépris!... Il en use avec moi comme si nous étions mariés de cinquante FANCHON.

C'est un air aisé : il prétend que ce sont les manières du grand monde. Le fat! ah ; que vous êtes bonne,

ma sœur, d'être honnête femme ! LA COMTESSE. Prends pitié de ma sottise.

FANCHON. Oui, maia à condition que vous prendrez part à ma

folie. LA COMTESSE. Aide-moi à gagner le cœur de mon mari,

FANCHON. Pourvu que vous me préticz quelque secours pour m'empecher d'être l'esclave du corsaire qu'on me des-

TA COMPERCE Viens, je te communiquerai mes desseins après

souper. FANCHON.

Et moi je vous communiquerai mes petites idées... Voilà comme les sœurs devraient toujours vivre. Allons done, ne pleurez plus, pour que je puisse rire.

ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

LA COMTESSE, FANCHON.

LA COMTESSE.

J'ai passé une unit affreuse, ma chère petite sœur.

FANCHON

Je n'ai pas plus dormi que vous. LA CONTESSE.

J'ai toujours les dédains de mon mari sur le cœnr. FANCHON. Et moi les agréments du chevalier dans l'imagina-

LA COMTESSE.

Tu te moques de moi, de voir à quel point j'aime mon mari. FANCHON.

Vous ne songez guère combien le chevalier me tourne la tête.

LA COMTESSE. Je tremble pour toi.

FANCHON. Et moi je vous plains.

LA CONTESSE.

Aimer un jeune aventurier qui a même la bonne foi de faire entendre qu'il n'a ni naissance ni fortune! FANCHON.

Larmover pour nn mari qui n'est peut-être pas si grand seigneur qu'il le dit!

LA COMTESSE. Ah!

FANCHON. Qui a plus de dettes que de bien , plus d'impertinence que d'esprit, plus d'orgueil que de magnificence, plus...

LA COMTESSE. Ab, ma sœur!

FANCHON. Oni yous dédaigne, qui prodigue avec des filles d'onéra ce que vous lui avez apporté en mariage, un débauché, un fat...

LA CONTESSE. Ah! ma sœur, arrêtez donc. FANCHON.

Un petit freluquet idolâtre de sa figure, et qui est plus long-temps que nous à sa toilette, qui copie tous les ridicules de la cour sans en prendre une seule bonne qualité, qui fait l'important, qui...

LA CONTESSE. Ma sœur, je ne pois en entendre davantage. FANCHON.

Il ne tient pourtant qu'à vous : cela ne finira pas sitót.

LA COMTESSE.

Il a de grands défauts, sans donte, je ne les connais que trop ; je les ai remarqués exprès , j'y ai pensé nuit et jour pour me détacher de lui, ma chère enfant : mais à force de les avoir toujours présents à l'esprit, ensin je m'y suis presque accoutumée comme aux miens : et peut-être qu'avec le temps ils me seront également chers.

FANCHON.

Al I ma sent, s'il vous fesait l'honneur de vous traiter comme sa femme, et si vous connaissiez sa personne aussi bien que vous comnaissez sa personne aussi bien que vous comnaissez ses vices, peutêtre en peu de temps seriez-vous tranquille sur son compte. Enfin vous voilà donc résolue d'employer à sa conversion tont ce que vons tenez de la libéralité de mon père?

#### LA CONTESSE.

Assurément : quand il n'en coûte que de l'argent pour gagner nn œur, on l'a toujours à bon marché.

FANCHON.

Oui , mais nn cœur ne s'achète point : il se donne, et ne peut se vendre.

LA COMTESSE.

Quelquefois on est touché des bienfaits. Ma chère enfant, je te charge de tout.

EVECTION.

# SCÈNE II.

(Le fond du thétitre s'ouvre.)

LE COMTE DES-APPRÈTS paratt à sa toilette, ssanyant son habit: son écuyen, un tailleun, un page, un laquais; LA COMTESSE entre chez lui.

LE COMTE sans l'apercevoir, parlant toujours d'un

our important.

Je vons ai dight dit, mons Des Coutures, que les paniers de mes habits ne sont jamais assez amples: il mus, s'il vous plait, les faire aussi larges que ceux des femmes, aint que l'on puisse un peu être seud dans le mont de contraves. L'avon, mans Dur Toppet, songer un peu plus à l'aire fair la perroque en arrère: de danne plus de gione a visage. C'al comitente, l'actionne plus de gione avisage. C'al comitente, l'actionne plus de gione avisage. C'al comitente, l'actionne plus de gione avisage. C'al comitente, l'actionne plus de l'actionne de l'acti

LE PAGE. Oni, monseigneur.

LA CONTESSE.

Pourrait-on avoir l'honneur de vous dire un mot ,
monsieur?

LE CONTE. Écoutez, page : était-elle éveillée, la petite? LE PAGE.

Non, monseigneur.

Et la grosse duchesse?

1.E PAGE.

Monseigneur, elle s'est coucliée à huit heures du matin.

M. DE L'ÉTRIER.

Monseigneur, voici votre lingère, votre baigneur, votre parfumeur, votre rôtisseur, votre doreur, votre sellier, votre éperonnier, votre bijouier, votre usurier, qui attendent dans l'antichambre, et qui demandent tons de l'argent.

LE COMTE, d'un air languissant.

Eh mais! qu'on les jette par les fenètres : c'est ainsi que j'en a insé avec la moité de mo bien, qui m'était pourtant plus cher que tous ces messieurs. B. Allez, allez, dités-leur qu'ils revlennent... dans quelques années... Het prener ce miroir, page ; et vous, mons De l'Étrier...

L'Étraise.

Monseigneur?

ie vous parle.

LE COMTE.

Dites un peu, mons De l'Étrier, qu'on mette mes
chevaux napolitains à ma calèche verte et or.

L'ÉTRIER.

Monseigneur, je les vendis hier pour acheter des boucles d'oreilles à mademoiselle Manon.

LE COMTE.

Eh bien! qu'on mette les chevaux barbes.

L'ETRIER.

Un coquin de marchand de foin les fit saisir hier avec votre herline neuve.

LE CONTE.

En vérité, le roi devrait mettre ordre à ces insolences : comment vent-on que la noblesse se sontienne, si on l'oblige de déroger au point de payer ses dettes?...

LA CONTESSE.

Pourrai-je obtenir audience à mon tour?

LE CONTE.

Ah! vous voici encore, madame? je vous croyais partie avec mes autres créanciers.

LA COMTESSE.

Pent-on se voir méprisée plus indignement! els
bien! vous ne voulez donc pas m'écouter?

LE COMTE, à son écuyer.

Mons De L'Étrier, un peu d'or dans mes pochés...

Eh! madame, revenez dans quelques années.

En! madame, revenez dans queiques annees.

LA COMTESSE.

Mauvaise plaisanterie à part, il faut pourtant que

12

LE COMTE.

Eh bieu! allons donc, il faut bieu un pen de galanterie avec les dames : mais ne soyez pas longue. LA CONTESSE.

Que de coups de poignard!

LE COMTE, à ses geus. Messieurs de la chambre, qu'on ôte un peu cette toilette.

#### SCÉNE, III.

### LE COMTE, LA COMTESSE.

LA COMTESSE. Avez-vous résolu, monsieur, de me faire mourir de chagrin?

LE COMTE. Comment done, madame, en quoi vous ai-je dé-

plu, s'il vous plait? LA COMTESSE.

Hélas I c'est moi qui ne vous déplais que trop. Il

y a six mois que nous sommes maries, et vous me traitez comme si nous étions brouilles depuis trente

LE COMTE, se regardant dans un miroir de poche, en ainstant sa perruque.

Vous voilà toute prête à pleurer! De quoi vous plaignez-vous? n'avez-vous pas une très-grosse pension? n'êtes-vous pas maltresse de vos actions? suisie un ladre, un bourra, un ialoux?

### LA CONTESSE.

Plût à Dieu que vous fussiez jaloux! Insultez-vous ainsi à mon attachement? vous ne me donnez que des marques d'aversion : était-ce pour cela que je yous ai épousé à

LE CONTE, se nettoyant les dents.

Mais vous m'avez épousé, madame, vous m'avez épousé pour être dame de qualité, pour prendre le pas sur vos compagues avec qui vous avez été élevée. pour les faire crever de dépit. Moi, je vous ai épousée... je vous ai épousée, madame, pour ajouter deux cent mille écus à mon bien. De ces deux cent mille écus, j'en ai déjà mangé cent mille; par consequent, je ne vous dois plus que la moitié des égards que je vous devais. Quand j'aurai mangé les cent mille autres, je serai tout-à-fait quitte avec vous. Raillerie à part, je vous aime; je ne veux pas que vous soyez malhenreuse, mais j'exige que vous ayez uu peu d'indulgence.

LA COMTESSE.

Vous m'outrez : vnus vous repentirez peut-être un jour de m'avoir désespérée.

LE COMTE. Quol done! qn'avez-vous? venez-vous ici gronder votre mari de quelque tour que vous aura joué votre amant? Ah! eomtesse, parlez-moi avec confiance : qui aimez-vous actuellement?

LA COMTESSE.

Ciel! que ne puis-je aimer quelque autreque vous! LE COMTE.

Ou dit que vous soupâtes hier avec le chevalier Du Hasard. Il est vraiment aimable : je veux que vous me le présentiez.

LA COMTESSE. Ouelles étranges idées! vous ue pensez donc pas

qu'une femme puisse aimer son mari? LE COMTE.

Oh! pardonnez-moi; ie pense qu'il y a ues occasions où une femme aime son mari : quand il va à la campagne sans elle pour deux ou trois années, quand il se meurt, quand elle essaie sou habit de veuve. LA COMTESSE

Voilà comme vous êtes; vous croyez que toutes les femmes sont faites sur le modèle de celles avec qui vous vous ruinez; vous pensez qu'il n'y en a point d'honnêtes.

TP COMTE D'honnêtes femmes! mais si fait, si fait; il y en a

de fort honnètes : elles trichent un peu au jeu, mais ce n'est qu'une bagatelle. LA COMTESSE.

Voilà done tous les sentiments que j'obtiendrai de yous? LE COMTE.

Crovez-moi, le président et la présidente ont beau faire, je ne veux pas vivre sitôt en bourgeois; et puisque vous êtes madame la comtesse Des-Apprêts, je veux que vous souteniez votre dignité, et que vous n'ayez rien de commun avec votre mari que le nom, les armes, et les livrées. Vous ne savez pas votre monde; vous vous imaginez qu'un mari et une femme sont faits pour vivre ensemble : quelle idée! Holà! hé! là-bas! quelqu'un! holà! hé! messieurs de la chambre!

#### SCÈNE IV.

LE PRÉSIDENT, LA PRÉSIDENTE, LE CONTE, LA CONTESSE, LE CHEVALIER UN PAGE.

LE PAGE. Monseigneur, vnici le président et la présidente. LE PRÉSIDENT.

Vous pourriez bien dire monsieur le président, petit maroufle.

LE PAGE, en s'en allant.

Ah! le vilaiu bonrgeois! LE PRÉSIDENT.

Par Saturne, monsieur le comte, vous en usez hien indignement avec nous, et e'est un phénomène bieu etrange que votre conduite. Vous nous meprisez, moi, ma femme et ma fille, comme si vous étiez une étoile de la première grandeur. Vons nous traitez en bourgeois. Parbleu! quand vons seriez au zénith de la fortune, apprenez qu'il est d'un malhonnête homme de mépriser sa femme, et la famille dans laquelle on est entré. Corblen! je suis las de vos façons : nous ne sommes point faits pour habiter sous le même méridien. Je vous le dis, il faudra que nous nous séparions; et de par tout le zodiaque! (car vous me faites jurer,) dans quelles éphémerides at-on jamais lu qu'un gendre traite de haot en bas son beau-père le président, et sa belle-mère la présidente, ne dine iamais en famille, ne revienne au point du jour que pour coucher seul? Parbleu! si i'étais madame la comtesse, je vous ferais coucher avec moi , mon petit mignon , ou je vous dévisagerais,

LE CONTE. Bonjour, président, boujour,

LA PRÉSIDENTE. N'est-ce pas une bonte qu'on ne puisse vous guérir de cette maladie? et que moi, qui ai gueri tout mon quartier, aie chez moi un gendre qui me désespère, et fait mourir sa femme des pâles couleurs? Et où en seriez-vous, si M, le président en ent toujours usé ainsi avec moi? vons n'auriez pas touché six cents sacs de mille livres que nous vous avons donnés en dot. Savez-vous bien que ma fille est l'élixir des femmes, et que vous ne la méritez pas pour épouse, ni moi pour belle-mère, ni M. le président pour beau-père, ni mon... ni mon. . Allez.

LE COMTE. Je suis charmé de vous voir et de vous entendre, ma chère présidente... Eh! voilà, je crois, le chevalier Du hasard, dont on m'a tant parlé. Bonjour, mons Du Hasard, bonjour : vraiment, je suis fort aise de vous voir.

LE CHEVALIER.

vous êtes un monstre.

Il me semble que j'ai vu cet homme-là à Bayonne, dans mon enfance. Monsieur, je compte sur l'honneur de votre protection. LE CONTE.

Comment troovez-vous madame la comtesse, LE CONTE.

mons le chevalier?

LE CHEVALIER. Monsieur, je...

Ne vous sentez-vons rien pour elle? LE CHEVALIER.

Le respect que...

LE COMTE. Ne poorrai-je point vous être bon à quelque enose

à la cour, mons le chevalier? LE CHEVALIER

Monsieur, je ne... LE COMTE, l'interrompant toujours d'un air impor-

tant. Auprès de quelques ministres, de quelques d

de la cour?

LE CHEVALIER. Heureusement, monsicor... LE COMTE.

Il faudra que vous veoiez prendre huit tableaux de cavagnole chez la grosse duchesse. Président présidente, voilà midi qui sonne; allez, allez diner : vous dinez de bonne heure, vous autres. Holà! hé! quelqu'un! qu'on ouvre à ces dames. Adieo, mesdames. Vous viendrez me voir quelque matin, monsienr le chevalier.

LE CHEVALUER, en s'en allant. Votre gendre est singulier.

LE PRÉSIDENT.

Il est lunatique. LA PHÉSIDENTE, en s'en allant.

Il est incurable. LA COMTESSE. Je suis bien malheureuse!

SCÉNE V

LE COMTE, M. DE L'ÉTRIER.

LE COMTE. Mons de l'Étrier, je ne laisse pas d'être bien em-

barrassé, oui. L'ÉTRIER.

Et moi aussi, monseigneur. LE COMTE.

J'ai mangé en trois mois deux années de mon revenn d'avance.

L'ÉTRIER. Cela prouve votre générosité.

service.

LE CONTE. Je vois que les vertus sont assez mal récompensées en ce monde : personne ne veut me prêter. Comme je sois on grand seigneur, on me craint; si j'étais un bourgeois, j'aurais cent bourses à mon

L'OTRIPA

Au lieu de cent préteurs vous avez cent créanciers. J'ai l'honneur d'être votre écover, et vous n'avez point de chevaux. Vous avez un page qui n'a point de chemises, des laquais sans gages, des terres en décret : ma foi! j'oserais vous conseiller d'arcepter quelque bonne somme du bean-père, et de lui faire un petit comte Des-Aporêts.

LE COMTE. Je ne veux rien faire d'indigne d'un grand sei gneur. Ne voodrais-tu pas que je soupasse, comme un homme désœuvré, avec ma femme? que j'allasse bonrgeoisement an lit avec elle, tristement affublé d'un bonnet de nuit, et asservi comme on homme volgaire aux lois insipides d'un devoir languissant? que je m'homiliasse jusqu'à paraltre en public à côté de ma femme? ridicule pendant le jour, dézoûté

pendant la nuit : et pour comble d'impertinence, père

de famille? Dans trente ans, mon ami, dans trente ans, nous verrons ce que nous pourrons faire pour la fille du président.

L'ÉTRIEN. Mais ne la tronvez-vons pas iolie? LE COMTE. Comment! elle est charmante.

L'ÉTRIER. Eh bien donc!

LE COMTE. Ah! si elle était la femme d'nn autre, j'en serais amoureux comme un fon; je donnerais tout ce que je dois (et e'est beauconp) pour la posséder, pour en être aimé : mais elle est ma femme; il n'y a pas moven de la souffrir : j'ai trop l'hopneur en recommandation; il faut nn pen soutenir son caractère

dans le monde. L'ÉTRIER. Elle est vertueuse, elle vous aime,

LE COMTE. Parlons de ce que j'aime : aurez-vous de l'argent?

L'ÉTRIER. Non, monseigneur.

LE COMTS. Comment, mons de l'Etrier, vous n'avez pu trou-

# SCENE VI

ver de l'argent chez des bourgeois? FANCHON, LE COMTE,

FANCHON, au page qui la suivait. Mon petit page, allez un peu voir là-dedans si 1 y

(Le page et M. de l'Étrier s'en vont.) LE CONTE, à Fauchon.

Eh! ma chère enfant, qui vous amène si matin dans mon appartement?

L'envie de vous rendre un petit service. LE COMTE.

Aimable créature, toute sœur de ma femme que vous êtes, vous me feriez tourner la tête si vous vouliez. FANCHON.

Je voudrais vous la changer un peu. Ne me dites

point de douceurs : ce n'est pas pour moi que je viens ici.

LE CONTE. Comment 1

FANCHON. Sovez discret, au moins, LE CONTE. Je vous le jure, ma chère enfant.

PANCHON. N'allez jamais en parler à votre femme.

LE CONTE.

Est-ce qu'on parle à sa femme?

FANCHON. A M. le président, ni à madame la présidente.

LE COMTE. Est-ce qu'on parie à son beau-père ou à sa belle-

mère? FANCHON.

A mon mari quand j'en aurai un. LE CONTE.

Est-ce qu'nn mari sait iamais rien? FANCHON.

Eh bien! je suis chargée de la part d'une jeune femme extrémement jolie... LE CONTE.

Voilà un plaisant métier à votre age. PANCHON

Plus noble que vous ne pensez : les intentions justifient tout; et quand vous saurez de quoi il est question, vous aurez meilleure opinion de moi, et vous verrez que tout ceci est en tout bien et en tout honpeur.

LE CONTE-Eh bien! mon cœur, une jolie femme?...

FANCHON. Qui a de la confiance en moi, m'a priée de vous dire..

IF COUTE

Ouoi? FANCHON

Que vous êtes le plus.. LE CONTE. Ah! i'entends.

PANCHON Le plus ridicule de tous les homme

LE COMTE. Comment! race de président...

FANCHON. Écontez jusqu'an bout : vous allez être bien surpris. Elle vous trouve donc, comme j'avais l'honneur de vous le dire, extrémement ridicule, vain comme un paon, dupe comme une buse, fat comme Narcisse; mais, au travers de ces défauts, elle croit voir en vous des agréments. Vous l'indignez, et vous lui plaisez; elle se flatte que si vous l'aimiez, elle ferait de vous un honnête homme. Elle dit que vous ne manquez pas d'esprit, et elle espère de vous donner du jugement. La seule chose où elle en manque, c'est en vous aimant; mais e'est son unique faiblesse : elle est folle de vous, comme vous l'étes de vous-même. Elle sait que vous êtes endetté pardessus les oreilles; elle a voulu vous donner des preuves de sa tendresse qui vous enseignassent à avoir des procédés généreux; elle a vendu toutes ses nippes, elle en a tiré vingt mille francs en billets et en or, qui déchirent mes poches depuis une heure. Tenez, les voilà; ne me demandez pas son nom; promettez-moi seniement un rendez-vous nour elle ce soir, dans votre chambre, et corrigez-vous pour mériter ses bontés.

LE COMTE, en prenant l'argent,

Ma belle Fanchon, votre inconnue m'a la mine d'être une laidron, avec ses vingt mille francs. FANCHOX

Elle est belle comme le jour ; et vous êtes un misérable, indigne que la petite Fanchon se mèle de vos affaires. Adieu; táchez de mériter mon estime et mes bontés

#### SCENE VII.

#### LE COMTE.

Franchement, je suis assez heureux. Né sans fortune, je suis devenu riche sans industrie; inconnu dans Paris, il m'a été très-aisé d'être grand seignenr ; tout le monde l'a cru, et je le crois à la fin moimême plus que personne. J'ai épousé une belle femme (nd honores), j'ai le noble plaisir de la mépriser; à peine manqué-je un pru d'argent, que voilà une femme de la première volée, titrée sans doute, qui me prête mille louis d'or, et qui ne veut être pavée que par un rendez-vous! Oh! oui, madame, vons serez payée; je vous attends chez moi tout le jour; et, pour la première fois de ma vie, je passerai mon après-dinée sans sortir. Holà! hé! page, écontez. Page, qu'on ne laisse entrer chez moi qu'une dame qui viendra avec la petite Fanchon.

#### SCENE VIII.

M. DU CAP-VERT, heurtant à la porte; LE COMTE, L'ÉTRIER, LE PAGE,

LE COMTE.

Voici apparemment cette dame de qualité à qui j'ai tourné la tête.

LE PAGE, allust à la porte. Est-ce vous, mademoiselle Fanchon?

M. DU CAP-VERT, poussant la porte en dedans. Eh! ouvrez, ventrebleu! voici une rade bien difficile ; il y a une heure que je parcours ce bâtiment sans pouvoir trouver le patron. Où est donc le prési-

dent et la presidente? et où est Fanchon? LE PAGE.

Tout cela est allé promener bourgeoisement en famille. Mais, mon ami, on n'entre point ainsi dans cet appartement : dénichez.

M. DU CAP-VERT.

Petit mousse, je te ferai donner la cale. LE COMTE, d'un ton nonchainnt.

Qu'est-ce que c'est que ca? mais qu'est-ce que c'est que ca? Mes gens! holà! hé! mes gens! Mons de l'Etrier! qu'on fasse un peu sortir cet homme-là gne-là.

de chez moi; qu'on lui dise un peu ani je suis, où il est, et qu'on ini apprenne un pen à vivre.

M. DU CAP-VERT.

Comment ! qu'on me dise qui vous êtes ! et n'êtesvous pas assez grand pour le dire vous-même, jeune muguet? Ou'on me dise un peu où je auis! je crois, ma foi! être dans la boutique d'un parfumeur; je suis empuanti d'odeur de fleur d'orange.

L'ÉTRIER. Mons, mons, doucement : vous êtes ici chez un seigneur qui a bien voulu épouser la fille ainée du president Bodin.

M. DU CAP-VERT.

C'est bien de l'honneur pour lui; voilà un plaisant margajat! Eh bien! monsieur, puisque vous êtes le gendre de...

L'ÉTRIER. Appelez-le monseigneur, a'il vous plait,

M. DU CAP-VERT.

Lui! monseigneur? je pense que vous êtes fou, mon drôle : j'aimerais autant appeler galion une

chaloupe, ou donner le nom d'esturgeon à une sole. Econtez, gendre du président, j'ai à vous avertir... LE CONTE.

Arrêtez, arrêtez, l'ami; êtes-vous gentilhomme? M. DU CAP-VERT.

Non. ventrebleu! je ne suis point gentilhomme; je suis honnête homme, brave homme, bon homme, LE COMTE, loujours d'un air important.

Eh bien donc! ie ne prendral pas la peine de vous faire sortir moi-même, Mons de l'Etrier , mes gens, faites un peu sortir monsieur.

M. DU CAP-VERT. Par la sainte-barbe! si votre chiourme branie, je yous coulerai tous à fund de cale, esclaves, LE PAGE.

Oh! quel ogre! L'ÉTRIER, en tremblant. Monsieur, ce n'est pas pour vous manquer de res-

M. DU CAP-VERT. Taisez-vous, ou je vous lácherai une bordée. ( If prend une chaise, et s'assied auprès du comte. ) C'est done vous, monsieur le freluquet, qui avez

LE COMTE, d'un ton radouci. Oui, monsieur: asseyez-vous donc, monsieur.

épousé Catan?

M. DU CAP-VERT. Savez-vous que je suis monsieur Du Cap-vert?

LE CONTE. Non, monsieur... Oh! quel importun!

M. DU CAP-VERT. Eh bien! je vous l'apprends donc. Avez-vous iamais été à Rio-Janeiro?

LE CONTE. Non, je n'ai jamais été à cette maison de campa-

#### M. DU CAP-VERT.

Ventre de boulets l'est une maison de campagne un peu forte, que nons primes d'assaut à deux d'assaut deux d'assaut deux d'assaut nois de septembre. Munischer le blanc-poudre vous classie et lè la, vous seriez mort voudrais que vous cussiez été la, vous seriez mort voudrais que vous classiez été la, vous seriez mort voudrais que vous classie étaud, mon cefant, je vous celui qui nous commandair ?

# LE CONTE. Qui? celui qui vous commandait?

M. DU CAP-VERT.

Oui, celui qui nous commandait, de par tous les

vents!

LE COMTE.

C'était un très bel homme, à ce que j'ai oui dire : il s'appelait le due de...

pour ma part.

N. DU CAP-VERT.

Et non, cornes de fer, ce n'etain iu n'due, ni un de vos marquis; c'etait uu drolle qui a pris plus de vaisseaux anglais en sa vie que vous n'avez trompé de bégreules et cérrit de Jaies billies doux. Ce fut une excellente affaire que cette prise du furt Sainte. Sebastien de Nie-Janeiro ; Jen eus vingt millé ecos Sebastien de Nie-Janeiro ; Jen eus vingt millé ecos

LE COMTE.

Si vous vouliez m'en prêter dix mille, vous me feriez plaisir.

M. DU CAP-VERT.

Je ne vous préterais pas du tabac à funner, mon petit mignon, entendez-vous, avec vos airs d'importance? Tout ce que j'ai est pour ma fenme : vous avez éponsé l'alnée Catau, et je viens exprès pour épouser la cadette Fancion, et être votre beaurère. Le président reviendra-1-il bientôt.

LE CONTE.

Vousl mon beau-frère! M. DU GAP-VERT.

Par la sancable! oni, votre beau-frère, puisque j'épouse votre belle-sœur.

LE CONTE.

Vous pouvez épouser Fanchon tant qu'il vous plaira, mais vous ne serez point mon beau-frère : je vous avertis que je ne signe point au contrat de mariage.

M. DU CAP-VERT.

Parblen! que vous signiez ou que vous ne signiez pas, qu'est-ce que cela me fait? ce n'est pas vous que j'épouse, et je n'ai que faire de votre signature. Mais est-ce que le président tardera encore long-temps à venir? cet homme-là est bien mauvais voilier.

LE COMTE.

Je vous conseille, monsieur Du Cap-Vert, de l'aller attendre ailleurs.

M. DU CAP-VERT.

Comment! est-ce que ce n'est pas ici sa maison?

LE CONTE.

Oui; mais e'est ici mon appartement.

Our, meis e est ici mon appartement

M. BU CAP-VERT. Eb bien! je le verrai ici.

LE CONTE, à part.
Le traitre !... (A M. Du Cap-Fert.) J'attends du
monde à qui j'ai donné rendez-vous.
M. BU CAP-VERT.

M. BU CAP-VERT.

Je ne vous empéche pas de l'attendre.

LE COMTE, à part.

Le bourreau!... (A.M. Du Cap-Vert.) C'est une dame de qualité.

De qualité ou non , que m'importe?

Je voudrais que ce monstre marin-là fût à cinq cents brasses avant dans la mer.

Que dites-vous là de la mer, beau garçon? LE CONTE.

Je dis qu'elle me fait soulever le cœur. Eh! voilà, pour m'achever de peindre, le président et la présidente : je n'y puis plus tenir, je quitte la partie, je vais me réfugier ailleurs.

# SCÉNE IX.

LE PRÉSIDENT, LA PRÉSIDENTE, M. DU CAP-VERT, LE CHEVALLER DU HASARD. LE PRÉSIDENT, regardant altenticement M. Du Cap-Vest.

Ce que je vois là est incompréhensible!

M. DU CAP-VERT.

Cela est très aisé à comprendre : j'arrive de la eôte de Zanguébar, et je viens débarquer chez vous, et épouser Fanchon.

LE PRÉSIDENT.

Il ne se peut pas que ce soit là M. Du Cap-Vert : son thème porte qu'il ne reviendra que dans deux ans.

Eh bien! faites donc votre thème en deux façons; car me voilà revenu.

LA PRÉSIDENTE.

Il a bien mauvais visage.

LE CHEVALIER.

Monsieur, sovez le très bien arrivé en cette ville.

LE PRÉSIDENT.

Est-ce que je ne serais qu'un ignorant?

M. DU CAP-VERT.

Bean-père, votre raison va à la bouline: parhete ! vous perdez la tramontane. Dressez vos luncties, observez-moi; je n'al point change de pavilion : ne reconnaissez-vous pas mons Du Cap-Yert, votre ancien camarade de collège? Il n'a que trente-cinq ans que nous nous sommes quittés, et vous ne me remettez pas!

LE PRÉSIDENT.

Si fait, si fait; mais...

M. DU CAP-VERT.

Main oublier ses amis en si peu de temps! Tout le monde me paralt bien étourdi du bateau dans cette maisone. Le viens de voir un jenne fat, mon beau-frère, qui a perdu la raison; le beau-père a perdu la mémoire. Bou-homme de président, ailons, où est votre fille?

LA PRÉSIDENTE.

Ma fille, monsieur, s'habille pour paraltre devant vous; mais je ne crois pas que vous vouliez l'épouser si tôt.

M. DU CAP-VERT.

Je lui donne du temps; je ne compte me marier que dans trois ou quatre heures. J'ai hâte, ma bonne: i'arrive de loin.

LA PRÉSIDENTE.

Quoi! vous voulez vous marier aujourd'hui avec le visage que vous portez?

M. DU CAP-VERT.

Sans doute : je n'irai pas emprunter celui d'un autre.

LA PRÉSIDENTE.
Allez, vous vous moquez : il faut que vous soyez

auparavant quinze jours entre mes mains.

M. DU CAP-YERT.

Pas un quart-d'heure senlement. Présidente,

quelle proposition me faites-vous là?

LA PRÉSIDENTE.

Voyez co jeune homme que je vous présente : quel

teint! qu'il est frais! je ne l'ai pourtant entrepris que d'hier.

M. DU CAP-VERT.

Comment dites-vous? depuis hier ce jeune homme

et vons... Le chevalier.

Oul, monsieur, madame daigne preudre soin de moi.

LA PRÉSIDENTE.

C'est mol qui l'ai mis dans l'état où vons le voyez.

LE PRÉSIDENT, à part.

Non, il n'est pas possible que cet homme-là soit arrivé.

M. DU GAP-VERT.

Je ne comprends rien à toutes les lanternes que vous me dites, vous autres.

LA PRÉSIDENTE.

Je vous dis qu'il faut que vous soyez saigné et purgé dûment avant de sonzer à rien.

M. DU CAP-VERT.

Moi, saigné et purgé! j'aimerais mieux être entre

les mains des Turcs qu'entre celles des médecins.

LA PRÉSIDENTE.

Après un voyage de long cours, vous devez avoir

Apres un voyage de long cours, vous aevez avoir amassé des humeurs de quoi infecter une province : vous autres marins, vous avez de si vilaines maladies! M. DU CAP-VERT.

Parlez pour vous, messieurs du continent : les gens de mer sont des gens propres; mais vous!...

LA PRÉSIDENTE.

Je vous en quitterai pour cinquante pilules.

M. DU CAP-VERT. J'aimerais mienx épouser la fille d'un Cafre, ma

bonne femme; je romprai plutôt le marché. LE CHEVALIER, en lui fesant une grande révérence. Souffrez que je vous dise, par l'intérêt que je

M. DU CAP-VERT, de méme. Eh! quel intérêt prenez-vous, s'il vous plait, à

ce mariage?

prends à ce mariage...

Je vous conseille de ne rien précipiter, et de suivre l'avis de madame : j'ai des raisons importantes pour cela, j'ose vous le dire.

M. DU CAP-VERT.

L'équipage de ce bâtiment-ci est composé d'etranges gens, J'ose vons le dire : un fat me refuse la porte, un doucereux me fait des révérences et me donne des conseils sans me connaître; l'un me parte de ma nativifi, l'autre veut qu'on me purge. Je n'ai jamais vu de vaisseau si mal frêté que cette masson-ci.

LE PRÉSIDENT.

Oh çà! puisque vous voilà, nous allons préparer

Fanchon à vous venir trouver, M. DU CAP-VERT. Allez, beau-père et belle-mère.

....

SCÈNE X.

M. DU CAP-VERT, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER.

Monsieur, je ne me sens pas de joie de vous voir.

M. DU CAP-VERT.

Vraiment, je le crois bien que vous ne vous sentez pas de joie en me voyant : pourquoi en sentiriez-

vons? vous ne me connaissez pas.

LE CHEVALIER.

Je veux dire que ma joie est si forte...

M. DU CAP-VERT.

Vous vous moquez de moi. Qui êtes-vous? et que
me voulez-vous?

LE CHEVALIER.

Alı! monsieur, que c'est une belle chose que la mer!

M. DU CAP-VERT. Oui, fort belle.

LE CHEVALIER. J'ai toujours eu euvie de servir sur cet élément.

M. DU CAP-VERT.

#### LE CHEVALIER.

Quel plaisir que ces combats de mer, surtout lorsqu'on s'accroche!

M. DU CAP-VERT. Vous avez raison : il n'y a qu'un plaisir au-dessus

de celui-là. LE CHEVALIER.

Et quel, monsieur, s'il vous plait?

M. BU CAP-VERY. C'est lorsqu'on se débarrasse sur terre des imporluns

# LE CHEVALIER.

Oui, cela doit être délicieux. Que vous êtes heurenx, monsieur, que vous êtes heureux! vous avez sans doute vu le cap de Bonne-Espérance, monsieur?

M. DU CAP-VERT. Assurément. Je veux vous faire lire le récit d'un petit combat assez drôle que je donnaj à la vue du cap : je vous assure que je menai mes gens galam-

#### LE CHEVALIER.

Vous me ferez la plus insigne faveur : ah! monsieur, que c'est dommage qu'un homme comme vous se marie!

M. DU CAP-VERT. Pourquoi, dommage?

LE CHEVALIER. Voilà qui est fait; il ne sera plus question de vous dans les gazettes; vous n'aurez plus le plaisir de l'abordage; your allez languir dans les douces chaines d'un hymen plein de charmes; une beauté tendre . touchante, voluptueuse, va vous enchanter dans ses

bras. Ne savez-vous pas que Vénus est sortie du sein M. DU CAP-VERT.

Pen me chant d'où elle est sortie. Je ne comprends

de la mer?

rien à votre galimatias. LE CHEVALIER.

Oni, dis-je, voilà qui est fait; M. Du Cap-Vert devient un homme terrestre, un vil habitant de la terre-ferme, un citoven qui s'enterre avec mademoiselle Fanehon.

M. DU CAP-VERT.

Non ferai, par mes sahords: je l'emmène dans huit jours en Amérique.

LE CHEVALIER.

Vous! monsieur?

M. DE CAP-VERT. Assurément ; je veux une femme, il me faut une

femme, je grille d'avoir une femme... Fanction estelle jolie? LE CHEVALIEB.

Assez passable pour un officier de terre; mais pour un marin délicat, oh! ie ne sais nas. Vous comptez donc réellement épouser cette jeune demoiselle?

M. DU CAP-VERT. Oui, très réellement.

LE CHEVALIER. A votre place, ie n'eu ferais rien.

M. DU CAP-VERT. Vraiment, je crois bien que vous n'en ferez rien...

Mais que me vient conter cet homme-ci? LR CREVALUES.

Je me sens attaché tendrement à vous. Je dois vous parler vrai : elle n'a pas assez d'embonpoint pour un capitaine de vaisseau.

M. DU CAP-VERT. J'aime les tailles delices.

LE CHEVALIER. Elle parle trop vite.

M. DU CAP-VERT. Elle en parlera moins long-temps.

LE CHEVALIER. Elle est folle, folle à lier, vous dis-ie.

M. DU CAP-VERT. Tant mieux! elle me divertira.

LE CHEVALIER. Oh bien! puisqu'il ne vous faut rien eacher, elle a une inclination.

M. DU CAP-VERT. C'est une preuve qu'elle a le cœur tendre, et qu'elle pourra m'aimer.

LE CHEVALIER. Enfin, pour vous dire tout, elle a deux enfants

en nourrice. M. BU CAP-VERT. Ce serait une marque certaine que j'en anrai li-

gnée; mais je ne crois rieu de toutes ces fadaises-là. LR CHEVALIER.

# Voilà une homme inébranlable : e'est un rocher.

SCÉNE XI. FANCHON, LE CHEVALIER, M. DU CAP-VERT.

#### LE CHEVALIER.

Ah! la voici qui vient reconnaître l'ennemi 1 mon amiral, voilà donc l'écueil contre lequel vous échouez. A votre place, j'irais me jeter la tête la première dans la mer : un grand homme comme vous! ah! quelle faiblesse!

M. DU CAP-VERT. Taisez-vous, babillard, C'est donc vous, Fanchon,

qui m'allez appartenir? Je jette l'ancre dans votre port, m'amie, et je venx, avant qu'il soit quatre jours, que nous partions tous les deux pour Saint-Domingue.

FANCHON, as chevalier.

Quoi! monsieur le chevalier, c'est donc là ce fameux M. Dn Cap-Vert, cet homme illustre, la terreur des mers et la mienne?

LE CHEVALUES. M. DU GAP-VERL

Oui, mademoiselle.

Voilà une fille bien apprise.

PANCHON. C'est donc vous, monsieur, dont mon père m'a entretenue si souvent?

M. DU CAP-VERT.

Oui, ma poupe, oui, mon perroquet; c'est moimême.

FANCHON. Il y a cinquante ans que vous êtes son intime ami? M. DU CAP-VERT.

Environ, si mon estime est juste. FANCHON.

Voudriez-vous faire à sa fille un petit plaisir? M. DU CAP-VERT.

Assurément, et de tout mon errur; je suis tout prét : parlez, mon enfant. Vous me paraissez timide : qu'est-ce que c'est?

FANCHDN. C'est, monsieur, de ne me point épouser.

M. DU CAP-VERT. l'arrive pourtant exprès pour cette affaire, et pour me donner à vous avec tous mes agrès : vous m'étiez promise avant que vous fussiez née. Il y a trente ans que votre père m'a promis une fille. Je consommerai tout cela ce soir, vers les dix heures, si vous le trouvez bon, m'antie.

EASCHON. Mais entre nous, monsieur Du Cap-Vert, vous figurez-vous qu'à mou âge, et faite comme je suis, il soit si plaisant pour moi de vous éponser, d'être empaquetée dans votre bord comme votre pacotille, et d'aller vous servir d'esclave aux Antipodes?

M. DU CAP-VERT. Vous vous imaginez donc, la belle, que je vous épouse pour votre plaisir? Apprenez que c'est pour moi que je me marie, et non pas pour vous. Ai-je done si long-temps vogué dans le monde pour ne savoir pas ce que c'est que le mariage? Si l'on ne prenait une femme que pour en être aimé, les notaires de votre pays feraient, ma foi, peu de contrats. M'amie, il me faut une femme, votre père m'en doit une, vous voilà; préparez-vous à m'épouser. FANCHON.

Savez-vous bien ce que risque un mari de soixantecinq ans quand il épouse une fille de quinze?

M. DU CAP-VERT. Eli bien | merluche, que risque-t-il?

FANCHON.

N'avez-vous jamais out dire qu'il y a en autrefois des cocus dans le monde? M. DU CAP-VERT.

Oui, oui, petite effrontée; et j'ai oul dire aussi qu'il y a des filles qui font deux ou trois enfants avant leur mariage; mais je u'y regarde pas de si près.

PANCHON, en glapissant. Trois enfants avant mon mariage!

M. DU CAP-VERT. Nous savons ce que nous savons.

PANCHON. Trois enfants avant mon mariage, imposteur!

M. DU CAP-VERT.

Trois ou deux, qu'importe? FANCHON.

Et qui vous dit ces belles nouvelles-là M. DU CAP-VERY.

Parbleu! c'est ce jeune muguet frisé. PANCHON.

Quoi! c'est yous qui...

LE CHEVALIER. Ah! mademoiselle...

M. DU CAP-VERT. Mais je suis bien bon, moi, de parler ici de balivernes avec des enfauts , lorsqu'il faut que j'allie signer les articles avec le beau-père. Adieu, adieu: vous entendrez bientôt parler de moi.

# SCÈNE XII.

# LE CHEVALIER, FANCHON.

LE CHEVALIER. Me voilà au désespoir : ce loup marin-là vous

épousera comme il le dit, au moins. FANCHON.

Je mourrais plutôt mille fois. LE CHEVALIER.

Il y aurait quelque chose de mieux à faire. PANCHON.

Et quoi, chevalier?

LE CHEVALIER.

SI vous étiez assez raisonnable pour faire avec moi une folie, pour m'épouser, ce serait bien le vrai moyen de désorienter notre corsaire. FANCHON.

Et que diraient le président et la présidente?

LE CHEVALIER.

Le président s'en prendrait aux astres, la présidente ne me donnerait plus de ses remèdes, les choses s'apaiseraient au bout de quelque temps, M. Du Cap-Vert irait jeter l'ancre ailleurs, et nous serions tous contents.

FANCHON.

J'en suis un peu tentée; mais, chevalier, pensezvous que mon père veuille absolument me sacrifier à ce vilain homme?

LE CHEVALIER.

Je le crois fermement , dout j'enrage. FANCHDN. Ah! que je sus malheureuse!

LE CHEVALIER.

Il ne tient qu'à vous de faire mon bonheur et le votre.

FANCHON.

Je ne me sens pas le courage de faire d'emblée un comp si hardi : je vois qu'il faut que vous m'y accoutumiez par degrés.

LE CHEVALIER.

Ma belle Fanchon , si vous m'aimiez...

Je ne vous aime que trop: vous m'attendrissez, vous m'allez faire pleurer, vous me déchirez le cœur; aflez-vous-en.

#### SCÈNE XIII.

LA COMTESSE, FANCIION, LE CHEVALIER.

LA COMTESSE, Ela bien! comment vont nos affaires?

FANCHON Hélas! tout de travers.

LA CONTESSE.

Quoi! n'aurait-il pas daigné?... FANCHON,

Bon! Il veut seulement avoir une femme pour la faire mourir de chagrin.

f.a COMTESSE.

Mais enfin, ma sœur, vous lui avez parlé?

FANGHON.

Je vous en réponds, et de la bonne manière : mon-

sieur le ehevaller y était présent. LA COMTESSE.

Et pourquoi monsieur le elievalier?

Parce que heureusement il s'est trouvé là.

Mais enfin qu'est-ce que ce eruel a répondu?

Lul, ma sœur? il m'a répondu que j'étais une merluche, une impertinente, une morveuse.

LA COMTESSE.

Oh eiel!

Il m'a dit que j'avais et deux ou trois enfants, mais qu'il ne s'en metla't pas en peine. LA CONTESSE.

A quel excès...

PANCHON.

Que cela ne l'empècherait de rien.

LA CONTESSE.

lícias l

PANCHON.

Qu'il allait trouver mon père et ma mère.

LA COMTESSE.

Mais . ma sorur!...

FANCHON.

Qu'il signerait les articles ce soir.

LA CONTESSE.

Ouels articles?

FANCHON.

Et qu'il m'épouserait cette nuit.

LA COMTESSE.

Lui, ma scent!

FANCHON, criant et pleurant.
En dût-il être cocu! ah! le cœur me fend. M. le chevalier et moi, nous sommes inconsolables.

LA CONTESSE.

Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Quoi! M. le comte, mon mari... FANCHON.

Eh non! ce n'est pas de votre mari dont je parle; e'est du bourreau qui veut être le mieu. LA COMTESSE.

Quoi! mou père s'obstine à vouloir vous donner pour mari ce grand vilain M. Du Cap-Vert? que je vous plains, ma sœur! Mais avez-vous parié à M. le comte?

Au nom de Dleu, ma sœur, engagez mon père à différer ce mariage. M. le chevalier vous en prie avec moi.

Vous étes sœurs, vous devez vous rendre la vie douce l'une à l'autre; et je voudrais vous rendre service à toutes deux.

vice à toutes deux.

LA CONTESSE.

Pirai me leter aux pieds de mon père et de ma

mère. Mais avez-vous vu M. le comte?

FANCHON.

Ma serur , ne m'abandonuez pas

LA CONTESSE.

Mais dites sl vous avez fait quelque chose pour

moi. LE CHEVALIER.

Donnez donc quelque réponse à madame. FANCHON.

Voyez-vous, ma sœur, si l'on me force à épouser cet homme-là, je suis fille à mettre le feu aux poudres et à sauter en l'air avec son maudit vaisseau, lui. l'équipage et moi.

LA CONTESSE.

Si je ne puis parvenir à rendre mon mari raisonnable , vous me verrez expirer de douleur

FANCHON.

Ne manquez pas de représenter à ma mère la cruauié qu'il y aurait à me laisser mauger par ce cauere de corsaire.

#### LE CHEVALIER.

Vous avez toutes deux la tête pleine de votre affaire. Daignez rentrer l'une et l'autre, et souffrezque je vous donne mes petits avis pour le bonheur de tons trois.

## ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

LE COMTE, L'ETRIER.

L'ÉTRIER.

Votre excellence n'a pas le sou, à ce que je vois. LE CONTE. Il est vrai : avant su que mon rendez-vous n'était

que pour le soir, j'ai été jouer chez la grosse duchesse; j'ai tout perdu. Mais j'ai de quoi me consolet : ce sout an moins des gens titrés qui ont eu mon argent.

L'ÉTRIER. Argent mal acquis ne profite pas, comme vous

LE COMTE.

Il n'était, ma foi, ni bien ni mal acquis; il n'était point acquis du tout : je ne sais qui me l'a envoyé; c'est pour moi un rêve; je n'y comprends rien. Il semble que Fanchon ait voulu se moquer de moi. Voilà pourtant vingt mille francs que j'ai reçus et one j'ai perdus en un quart d'heure. Oni, je suis piqué, je suis piqué, outré : je sens que je serais au désespoir si cela n'était pas au-dessous de moi... Mons de l'Étrier I

(Fanchon entrée pendant que le comte parlait, entend la fin de son discours )

# SCÈNE II.

LE COMTE, FANCHON.

FANCHON, fesant signe à l'Etrier de sortir. C'est-à-dire, notre beau-frère, que vous avez perdu l'argent que je vous ai donné tantôt. LE COMTE.

Ne songeons point à ces bagatelles, ma belle enfant. Quand voulez-vous me faire voir cette généreuse inconnue, cette beauté, cette divinité qui se transforme en pluie d'or pour m'obtenir?

PANCHON. Vous ne pourrez la voir que ce soir, sur le tard :

mais ie viens vous consoler. LE COMTE.

Mon aimable enfant, rien n'est si consolant que votre vue; et, le diable m'emporte! il me prend fantaisie de vous paver ce que je dois à cette aimable personne.

FANCHON.

Je ne suis point intéressée, et ne vais point sur le marché des antres. Réservez toutes vos bontés pour elle; elle les mérite mieux que moi : c'est le visage dn monde le plus aimable, la taille la plus belle, des airs charmants ...

TE CONTE

Ah! ma chèré Fanchon! FANCHON

Un ton de voix tendre et touchant, un esprit juste, fin, doux, le cœur le plus noble : hélas! vous vous en apercevrez assez. Si vous vouliez être honnête homme au lieu d'être petit-maltre, vous conduire en homme sage au lieu de vous ruiner en grand selgneur, elle vous adorera toute sa vie.

LE CONTE. Ma chère Fanchon!

FARCHON.

Soyez sår qu'elle ne vivra que pour vous, et que son amour ne sera point incommode : qu'elle chérira votre personne, votre honneur, votre famille, comme sa personne, son honneur, sa famille propre; que vous goûterez ensemble un bonheur dont vous n'avez point d'idée... ni moi non plus,

LE CONTE.

Ma chère Fanchon, vous m'éblouissez, vous me ravissez! je suis en extase, je meurs dejà d'amour pour elle. Ah! pourquoi faut il que j'attende encore une heure à la voir?

FANCHON.

Vous voilà ému de tout ce que je viens de dire : vous le seriez bien davantage si... Enfin, que diriezvous si je vous donnais de sa part cinquaute mille livres en diamauts? LE COMTE.

Ce que je dirais ?... je dirais que cela est impossi-

ble ; je ferais imprimer ce conte à la fin des Mille et one Noits. FANCHON

Cela n'est point impossible : les voilà.

LE COMTE. Juste ciel! est-ce un miracle? est-ce un songe?... j'avone que j'ai cru jusqu'ici avoir quelque petit mérite; mais je ne pensais pas en avoir à ce point-là.

FANCHON.

Écoutez bien : ce n'est pas parce que vons avez du merite que l'on vous traite ainsi; mais c'est afin que vous en avez, si vous pouvez. Ah ça! je vous ai parlé assez long-temps de vos affaires; venons aux miennes : je vous rends, je erois, un assez joli service; il faut me récompenser.

Parlez: le service est si récent, qu'il n'y a pas moven que je sois ingrat.

LE COMTS. FANCHON.

Mon père a chaussé dans sa tête de me faire madame Du Cap-Vert : on dresse actuellement le contrat, c'est-à-dire mon arrêt de mort, Jugez de l'état où ie suis , puisque i'ai perdu toute ma galté : cependant le suis si bonne, que l'al pensé à vos affaires avant que de régler les miennes. Le moment fatal arrive. la tête commence à me tourner ; je ne sais plus que devenir.

LE COMTE, d'un air important. Eh bien! que voulez-vous que je fasse? FANCHON.

Je n'en sais rien; mais que je ue sois pas madame

Du Cap-Vert. LE CONTE.

Ma fille, il faudra voir cette affaire-là. On lavera la tête au président. Je lui parlerai, je lui parlerai, et du bon ton: oui, fiez-vous à moi. Mais quand viendra la fée aux diamants et à l'argent comptant?

FANCHON.

Elle a plus d'euvie de vous voir que vous n'eu avez de la remercier: elle viendra bientôt, je vous jure. Vous savez que l'on court après son argent; mais cenx qui l'ont recu sont d'ordinaire fort tranquilles. Adieu ; je vais chercher une femme qui vous aime: servez-moi seulement contre un homme que je n'aime point.

# SCÉNE III.

LE COMTE, L'ÉTRIER.

LE COMTE.

Mons de l'Étrier . Il arrive d'étranges choses dans

la vie. L'ÉTRIER.

Oui, et surtout aux étranges gens, mouseigneur. LE COMTE.

Ne gratte-t-on pas à la porte? L'ÉTRIER.

Oui, monseigneur,

LE CONTE. C'est sans doute celle à qui j'ai tourné la tête : je vous avoue que y'ai quelque curiosité de la voir.

# SCENE IV

LE COMTE, MADAME DU CAP-VERT, avec une canne à bec de corbin, un habillement de vieille, et une petite voix glapissante.

LE COMTE.

C'est sans doute elle qui se cache dans ses coiffes. MADAME DU CAP-VERT, à l'Étrier. C'est donc ici la maison du président Bodin?

L'ETRIER, en sortant. Oui, la vieille, c'est la maison du président Bodin; mais c'est ici chez M. le comte.

MADAME DU CAP-VERT , sautant au con du comte. Ali! mon petit comte, vois-tu, il faut que tu secoures ici une pauvre affligée.

LE COMTE.

Madame, souffrez qu'à vos genoux ...

MADAME DU CAP-VERT.

Non, mon cher enfant, c'est à moi de me jeter aux tiens.

LE COMTE, en l'examinant.

Elle a raison... Alt! qu'elle est laide! els bien! madame, c'est donc vous qui avez bien voulu me faire des avances si solides, et qui... MADAME DU CAP-VERT.

Oui, mon ami, je te fais toutes les avances. Est-il bien vrai que mon petit traltre est dans la maison?

LE COMTE. Quoi ! madame! quel traltre, de qui me parlezvous? est-ce de moi?

MADAME DU CAP-VERT. Mon traftre, mon petit traftre, mon petit mari,

on dit qu'il est ici.

LE COMTE. Votre mari? ch! s'il vous plalt, comment nom-

mez-vous ce pauvre homme-là. MADAME DU CAP-VERT.

Monsieur Du Cap-Vert, monsieur Du Cap-Vert. LE COMTE, d'un atr important.. Eli mais! oui , madame , je erois qu'oul ; je crois

qu'il est ici. MADAME DU CAP-VERT.

Tu crois qu'oui l... me voilà la femme de la terre lubitable la pins heureuse. J'aurai le plaisir de dévisager ce fripon-là. Il est joli! il y a vingt ans qu'il m'a abandonnée, il y a vingt ans que je le cherche : ie le tronve : voilà qui est fait. On est-il? qu'on me le montre l qu'on me le montre ! LR COMTR.

Ouoi! sérieusement , vous seriez nn peu madame Du Cap-Vert?

MADAME DU CAP-VERT.

Oui, mon petit fripon; il y a tantot cinquante Bus. LE COMTE.

Écoutez : vous arrivez fort mal à propos pour moi, mais encore plus mal à propos pour lui. Il va se marier à la fille du président Bodin.

MADAME DU CAP-VERT. Lui, eponser une fille du président l non, mort de ma vie! je l'en empêcherai bien.

LE COMTE. Et pourquoi? j'en ai blen épousé une, moi qui vous parle.

MADAME DU CAP-VERT.

Il y a vingt ans qu'il me joue de ces tours-là, et qu'il va épousant tout le monde. Il me fit mettre dans un couvent après deux ans de mariage, à cause d'un certain régiment de dragons qui vint alors à Bayonne, et qui était extrêmement galant : mais nons avons sauté les murs, nous nous sommes vengis! ah! que nous nous sommes vengés, mon petit freinquet!

LE COMTE.

Est-ce done vons, ma bonne, qui m'avez envoyé...

MARAME DU CAP-VERT. Moi, je ne t'ai rien envoyé que je sache : je viens chercher mon traitre.

LE COMTS.

pardonne.

O ciel! mon destin sera-t-il toujours d'être importuné! M'amie, il y a ici deux affaires importantes: la première est un rendez-vous que vous venez interrompre : la seconde est le mariage de M. Du Cap-Vert, que je ne serai pas fáché d'empêcher. C'est un brutat; il est bon de le mortifier un peu : je vous prends sous ma protection. Retirez-vons un peu. s'il vous plait, Hola! hé! quelqu'un! mons de l'Etrier, qu'on ait soin de madame, Allez, ma bonne, on vous présentera à M. Du Cap-Vert dans l'ocea-

MADANE DU CAP-VERT. Tu me parais tant soit peu impertinent; mais puisque tu me rends service de sl bon cœur, je te le

# SCÈNE V.

LE COMTE.

Serai-je enfin libre un moment? oh ciel! encore un importun! ah! je n'y puis plus tenir; j'aime mieux quitter la partie.

### SCÈNE VI.

### LE CHEVALIER, FANCHON.

(Il s'en va.)

LE CHEVALIER.

A qui diable en a-t-il donc de s'enfuir? et vous . à qui diable en avez-vous, de ue vouloir pas que je yous parle?

FANCHON.

J'ai affaire ici : retirez-vous , vous dis-je ; songez senlement à éloigner M. Du Cap-Vert.

LE CHEVALIER. Mais quelle affaire si pressante?...

PANCHON. Croyez-vous que je n'ai pas ici d'autres intérêts à ménager que les vôtres?

LE CHEVALIER.

Vous me désespérez,

FANCHON.

Vous m'excédez. LE CHEVALIER.

Je veux savoir absolument... FANCHON

Absolument vous ne saurez rien. LE CREVALIER.

Je resterai jusqu'à ce que je voie de quoi il s'agit. | aux louis d'or et aux diamants.

FANCHON.

Oh! oh! vous voulez être jaloux. LE CHEVALIER.

Non, mais je suis curieux.

Je n'aime ni les curieux ni les jaloux, je vous en avertis: si vous étiez mon mari, ie ne vous pardonnerais jamais; mais je vous le passe, parce que vous

n'étes que mon amant. Dénichez, voici ma sœur. LE CHEVALIER. Puisque ce n'est que sa sœur, encore passe.

### SCÈNE VII.

## LA COMTESSE, FANCHON.

FANCHON.

Ma chère sœur, vos affaires et les miennes sont embarrassautes; ce n'est pas une petite entreprise de réformer le cœur de M. le comte, et de renvoyer le monstre marin qu'on me veut donner. Mais où avez-vous laissé M. Du Cap-Vert?

LA COMTESSE. Il est là-bas qui gronde tout le monde, et qui jure qu'il vous épousera dans un quart d'heure. Mais, M. le comte , que fait-il , ma sœur?

VANCUON Il est à sa toilette, qui se poudre pour vous rece-

LA COMTESSE. Va-t-il venir bientôt?

FANCHON.

Tout-à-l'heure

LA COMTESSE.

Ne me reconnaltra-t-il point? PANCHON.

Nou, si vous parlez bas, si vous déguisez le son de votre voix, et s'il n'y a point de lumières, LA COMTESSE.

Le cœur me bat, les lartues me viennent aux yeux.

#### PANCHON Ne pleurez done point : songez-vous bien que je

vais peut-être mourir de douleur dans un quart d'heure, moi qui vous parle? mais cela ne m'empeche pas de rire en attendant. Ah! voici votre fat de mari : emmitonfflez-vous bien dans vos coiffes, s'il vous platt. Monsieur le comte, arrivez, arrivez.

#### SCENE VIII.

#### LE COMTE, LA COMTESSE, FANCHON.

LE COMTR. Enfin donc, ma chère Fanchon, voici la divinité

#### PANCHON.

Oui, e'est elle-même : préparez-vous à lui rendre vos hommages.

LA COMTESSE. Je tremble.

FANCHON.

Ma présence est un pen inutile ica : je vais trouver mon cher M. Du Cap-Vert. Adieu; comportezvous en honnête homme.

## SCENE IX.

LE COMTE, LA COMTESSE, dans l'obscurite.

LE CONTE.

Quoi! généreuse inconnue, voos m'accablez de bienfaits, vous daignez joindre à tant de bontés celle de venir jusque dans mon appartement, et vous m'enviez le bonheur de votre vue, qui est pour moi d'nn prix mille fois an-dessus de vos diamants 1

LA COMTESSE.

Je crains que si vous me voyez, votre reconnaissance diminue : je voudrais être sare de votre amour avant que vous puissiez lire le mien dans mes veux.

LE COMTE.

Doutez-vous que je ue vous adore, et qu'en vous voyant je ne vous en aime davantage? LA CONTESSE.

Hélas! oni; c'est dout je doute, et c'est ce qui fait mon malheur.

LE COMTE, se jelant à ses pieds, Je jure, par ces mains adorables, que j'aurai pour vous la passion la plus tendre. LA CONTESSE.

Je vous avoue que je n'ai jamais rien désiré que d'être aimée de vous; et si vous me connaissiez bien, vous avoneriez peut-être que je le mérite, malgré ce que je suis.

LE COMTE.

Hélas! ne pourrai-je du moins connaître celle qui in'honore de tant de bontés?

LA COMTESSE.

Je suis la plus matheureuse femme du monde : ie suis mariée, et c'est ce qui fait le chagrin de ma vie. J'ai un mari qui n'a jamais daigné me regarder: si je lui parlais, à peinc reconnaltrait-il ma voix.

LE COMTE.

Le brutal! est-il possible qu'il puisse mépriser une femme comme vous? LA COMTESSE.

Il n'y a que vous qui puissiez m'en venger : mais il faut que vous me donniez tout votre cœur; sans cela, je serais encore plus malheureuse qu'auparaLE COMTE.

Souffrez donc que je vous venge des cruantés de votre indigne mari; souffrez qu'à vos pieds... LA CONTESSE.

Je vous assure que c'est lui qui s'attire cette aventure : s'il m'aimait, je vous jure qu'il aurait en moi la femme la plus tendre, la plus soumise, la plus

LE COMTE.

Le bourreau! il mérite bien le tour que vous lui

T A COMTESSE

Vous êtes mon unique ressource dans le monde. le me suis flattée que, dans le fond, vous êtes un honnête homme; qu'après les obligations que vous m'avez, vous vous ferez un devoir de bien vivre avec moi.

LE COMTE.

Tenez-moi pour le plus grand faquin, pour un homme indigne de vivre, si je trompe vos espérances. Ce que vous faites pour moi me touche sensiblement; et, quoique je ue connaisse de vous que ces mains charmantes que je tiens entre les miennes, je vous aime déjà comme si je vous avais vue. Ne différez plus mon bonheur : permettez que je fasse venir des lumières, que je voie toute ma félicité.

LA CONTESSE. Attendez encore un instaut, vous serez peut-être

étonné de ce que je vais vous dire. Je compte souper avec vous ce soir, et ne vous pas quitter sitôt : en vérité, je ne crois pas qu'il y ait en cela aucun nual. Promettez-moi seulement de ne m'en pas moins estimer.

LE COMTE.

Moi! vous en estimer moins, pour avoir fait le bonheur de ma vie! il faudrait que je fusse un monstre. Je veux dans l'instant...

LA COMTESSE.

Encore un mot, je vous prie. Je vous aime plus pour vous que pour moi : promettez-moi d'etre un peu plus rangé dans vos affaires, et d'ajouter le mérite solide d'un homme sage et modeste aux agréments extérieurs que vous avez. Je ne puis être heureuse si voos n'êtes heureux vons-même, et vous ne pourrez jamais l'être sans l'estime des honnêtes

LE COMTE.

Tont ceci me confond : vos hienfaits, votre conversation, vos conseils, m'étonnent, me ravissent. Eh quoi! voos n'êtes venue ici que pour me faire aimer la verto!

LA CONTESSE.

Oui, je veox que ce soit elle qui me fasse aimer de vous : c'est elle qui m'a conduite ici, qui règne dans mon cœur, qui m'intéresse pour vous, qui me fait tout sacrifier pour vous; c'est elle qui vous parle sous des apparences criminelles; c'est elle qui me persuade que vous m'aimerez.

LE CONTE.

Non, madame, vons êtes un ange descendu du ciel: chaque mot que vons me dites me pénètre l'âme. Si je vous aimerai, grand dieu!...

LA COMTESSE.

Jurez-moi que vous m'aimerez quand vous m'aurez vue.

LE COMTE.

Oul, je vous le jure à vos pieds, par tout ee qu'il y a de plus tendre, de plus respectable, de plus sacré dans le monde. Souffrez que le page qui vous a introduite apporte enfiu des flambeaux: je ne puis demeurer plus long-temps sans vous voir.

LA COMTESSE. Eh bien done! j'y consens.

LE COMTE.

Holk! page, des lumières. LA COMTESSE.

Vous allez être bien surpris.

LE CONTE.

Je vais être charmé... Juste eiel! e'est ma fenime!

LA COMTESSE, à part.

C'est déjà beaucoup qu'il m'appelle de ce nom:

e'est pour la première fois de sa vie.

Est-il possible que ce soit vous?

LA COMTESSE.
Voyez si vous étes honnéte homme, et si vous

tiendrez vos promesses.

LE COMTE.

Vous avez touché mon cœur; vos bontés l'emportent sur mes défauts. On ne se corrige pas tout d'un coup : je vivral avec vous en bourgeois; je vous aimerai; mais qu'on n'en sache rien, s'il vous plait.

# SCENE X

FANCHON, arrivant tout essouffiée: LE PRESI-DENT, LA PRESIDENTE, M. DU CAP-VERT, LE CHEVALIER, LE COMTE, LA

FANCHON.

Au secours! au secours coutre des parents et un mari! Monsieur le comte, rendez-moi service à votre tour.

M. DU CAP-VERT. Eh bien! est-ou prêt à démarrer?

COMTESSE.

bien! est-ou prêt à démarrer? Le président.

Allons, ma petite fille, point de façon: voici

l'heure de l'année la plus favorable pour un marrage. Voici l'heure la plus triste de ma vie.

LA PRÉSIDENTE.

Ma fille, il faut avaler la pilule.

FANCHON, se jetant à genour. Mon père, encore une fois...

M. DU CAP-VERT.

Levez-vous; vous remercierez votre pére après.

FANCHON. Ma chère mère!

LA PRÉSIDENTE Vous voilà bien malade!

FANCHON.

Mon cher monsieur le comte...

LE COMTE.

Je vois bien qu'il vous fant tirer d'intrigue... Mons de l'Étrier, amenez un peu cette dame... Mons le Mariu, je crois qu'on va mettre quelque opposition à vos bans.

#### SCÉNE XI.

MADAME DU CAP-VERT, LES PRÉCÉDENTS.

MADAME DU CAP- VERT, Eh! mon petit mari, te voilà, infame, bigame,

polygame! je vais te faire pendre, mon eher cœur.

M. DU CAP-VERT.

Sainte-barbe! e'est ma femme! Quoi! tu n'es pas

morte il y a vingt ans?

MADAME DU CAP-VERT.

Non, mon bijon; il y a vingt ans que je te guettais. Embrasse-moi, fripon, embrasse-moi: il vaut mieux tard que jamsis.

LE PRÉSIDENT.

Quoi! c'est là madame Du Cap-Vert, que j'ai enterrée dans toutes les règles!

MAUANE DU CAP-VERT.

Tes règles ne valent pas le diable, ni toi non plus. Mon mari, il est temps d'ètre sage : tu as assez couru le moude, et moi aussi. Tu seras heureux avec moi; quitte cette petite morveuse-là.

M. DU CAP-VERT.

Mais de quoi t'avises-tu de n'être pas morte?

LE PRÉSIDENT. Je eroyais cela démontré.

FANCHON, à madame Du Cap-Vert.

Ma chère dame, embrassez-moi. Mon Dieu! que
je suis aise de vous voir!

LE CHEVALIER.

Ma bonne dame Du Cap-Vert, yous ne pouviez venir plus à propos; je vous en remercie. MADAME DU CAP-VERT.

Voilà un assez aimable garçon. (A.M. Du Cap-Vert.) Traltre, si mes deux enfants étaient aussi aimables que cela, je te pardinnerais tout. Où sontils, où sont-ils, mes deux enfants?

#### M. DU CAP-VERT.

Tes deux enfants? Ma foi, c'est à toi à en savoir des nouvelles; il y a vingt ans que je p'ai vu toute cette marmaille-là : Dieu les benisse! j'ai été einq ou six fois aux antipodes depuis; j'ai monillé une fois à Bayonne pour en apprendre des nouvelles : je crois que tout cela est creve. J'en suis fâché au fond, car je suis bonhomme.

MADAME DU CAP-VERT. Traltrel et madame Eberne, chez qui tu avais mis un de mes enfants?

#### M. DU CAP-VERT.

C'était une fort honnète personne, et qui m'a toujours été d'un grand secours. LE CHEVALIER.

Eh! mon dieu! à qui en pariez-vous? j'ai été élevé par cette madame Eberpe à Bayonne : je me souviens des soins qu'elle prit de mon enfance, et

je ne les oublierai jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? mais qu'est-ce que e'est que ça? Je me souviens aussi fort bien de

cette madame Eberne. M. DU CAP-VERT.

Eh corbicu! qu'est-ce que c'est que ça aussi? par la sambleu! voilà qui serait drôle? Vous êtes donc aussi de Bayonne, monsieur le fat?

# LE CONTE.

Point d'injures, s'il vous pialt : oui, la maison Des-Apprêts est aussi de Bayonne.

M. DU CAP-VERT. Et comment avez-vous connu madame Eberne?

MADAME DU CAP-VERT. Oui, comment? répondez. Vous... vous... ouf!,... mon cœur me dit...

#### LE COMTE.

C'était ma gouvernante, madame Rafle, qui m'y menait souvent.

M. DU CAP-VERT, an comte.

Madame Raile vuus a élevé? MADAME DU CAP-VERT, au chevalier. Madame Eberne a été votre mie?

# LE CONTE.

Oui, monsieur. LE CHEVALIER.

# Oui, madame.

M. DU CAP-VERT. Quais! cela serait plaisant! cela ne se peut pas. Mais si cela se pouvait, je ne me sentirais pas de joie.

#### MADAME DU CAP-VERT.

Je commence déjà à pleurer de tendresse.

#### SCÉNE XII.

MADAME RAFLE, LES PRÉCÉDENTS.

#### MADAME DU CAP-VEET. Approchez, approchez, madame Raffe, et recon-

naissez, comme yous pourrez, ces deux espèces-là. LE PRESIDENT. Allez, allez, je vois bien ce qui vous tient; vous

vous imaginez qu'on peut retrouver vos enfants : cela ne se peut pas. J'ai tiré leur horoscope : ils sont morts en nourrice.

#### M DE CARATEST

Oh! si votre art les a tues, je les crois donc en vie : sans doute, je retrouverai mes enfants. MADAME DU CAP-VERT.

Assurément, cela va tout seul, n'est-il pas vrai, madarue Rafle? vous savez comment celui-ci est venu : e'était un petit mystère.

MADAME BAFLE. Eh! mon dieu oui! je les reconnais... Bonjour, mes deux espiègles. Comme cela est devenu grand!

MADAME DU CAP-VERT. Allons, allons, n'en parlons plus. J'ai retrouvé mes trois vagabonds; tout cela est à moi.

MADAME RAFLE, en examinant le comte et le chevalier. On ne pent pas s y méprendre : vouà vingt marques indubitables auxquelles je les reconnais

M. DU CAP-VERT. Oh. cela va tout seul, et je n'y regarde pas de si

# LE PRÉSIDENT.

Ou'est-ce que vous dites-là? LA PRÉSIDENTE.

Onelles vapeurs avez-vous dans la tête? LE CHEVALIER, se jetant aux genoux de madame

Du Cap-Vert.

#### Quoi! vous seriez effectivement ma mere? LE COMTE.

Mais qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce e'est que que ça? (A M. du Cap-Vert.) Si vous êtes mon père, vous êtes donc un homme de qualité! M. DU CAP-VERT.

Malheureux! comment as-tu fait ponr le devenir,

# et pour être gendre du président? LE COMTE.

Mais, mais, que me demandez-vous là? que me demandez-vous là? cela s'est fait tout seul, tout aisément. Premièrement, j'ai l'air d'un grand seigneur ; j'ai épousé d'abord la veuve d'un négociant qui m'a enrichi, et qui est morte; j'ai acheté des terres; je me suis fait comte; j'ai epousé madame; je veux qu'elle soit comtesse toute sa vie.

LA COMTESSE. Dieu m'en préserve! j'ai été trop maltraitée sous ce titre. Contentez-vous d'être fils de votre père, gendre de votre beau-père, et mari de votre femme.

M. DU CAP-VERT, Gu comic. Écoute : s'il t'arrive de faire encor le seigneur. c'est-à-dire le fat, je te romprai bras et jambes. (Au chevalier.) Et toi, mons le freluquet, par quel ha-

sard es-tu dans cette maison? LE CHEVALIER.

Par un dessein beaucoup plus raisonnable que le vôtre, mon père, avec le respect que je vous dois : je voulais épouser mademoiselle, dont je suis amoureux, et qui me convient un peu mieux qu'à vons.

LE PRÉSIDENT.

Ma foi, tout ceci n'était point dans mes éphémérides. Voilà qui est fait, je renonce à l'astrologie. LA PRÉSIDENTE.

Puisque ce malade-ci m'a trompée, je ne veux plus me mêler de médecine. M. DU CAP-VERT.

Moi, je renonce à la mer pour le reste de ma vie.

LE CONTR.

Et moi à mes sottises. M. DU CAP-VERT.

Je partage mon bien entre mes enfants, et donne cet étourdi-ci à cette étourdie-là. Je ne suis pas si malheureux ; il est vrai que j'ai retrouvé ma femme ; mais puisque le ciel me redonne aussi mes deux enfants, ne pensons plus qu'à nous réjouir. J'ai amené quelques Turcs avec moi, qui vont vous donner un petit ballet en attendant la noce.

#### ENTRÉE DE DIVERSES NATIONS.

APRÈS LA DANSE.

UNE TURQUE CHANTE. Tout l'Orient Est un vaste couvent.

Un musulman voit à ses volontés Obéir cent beautés. La coutume est bien contraire en France.

Une femme sous ses lois A vingt aments à la fois. Ah! onelle différence!

Un Portugais Est toujones aux aguets, Et jour et nuit de son diable battu Il craiut d'être cocu.

On n'est point si difficile en France : Un mari, sans craindre rien, Est coeu tout aussi bien;

Ah! quelle différence! Per toul pays

On voit de sots maris. Fesse matthiens, on bonrus, on plous. Ou les respecte tous. C'est, ma foi, tout autre chose en France :

Un seul couplet de chanson Les met tous à la raison : Ah! quelte différence!

Un Allemand Est quelquefois pesant; Le sombre Anglais même dans ses amours Vent raisonner toniours. On est bien plus raisonnable en France :

Chacun sait se rejouir, Chacup vit pour le plaisir, Ah! quelle différence!

Dans l'onivers On fait de mauvais vers ; Chacus jouit du droit de riquiller Et de nous conuyer.

On v met un bon remble en France : Ou inventa les sifflets, Dont Dieu nous garde à jamais : Ah! quelle différence!

FIN DES ORIGINAUX.

# ÉRIPHYLE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 7 MARS 1752.

#### AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS DE KEHL.

Cette pièce lul joude avec moche en 4732, quoique l'ombre d'Amphiareà et les cris d'Érlphyle Immotée par son fils ne posseut produire d'effet sor un thétira alors rempil de spectateurs. Malgré ce soccès, Voltaire, plus difficile que ser critiques, vit tous les défaud d'Érphyle. Il retire ta pièce, ne voulut point la donner au public, et fils Senizanis.

# DISCOURS

# PRONONCE

### AVANT LA REPRÉSENTATION D'ÉRIPHYLE.

Jagor plas réblirés que cox qui datu Albène Floret autier de lutrir les luis de Belponebre, Dalgues encourager des jeux et des certis Qui de voire auffigne attendent tout leur pris. De vos decisions le flambous autiusire En e guide autore qui mobre à l'art de plaire. En vais cours aves juge on auteur mutine? Vous accuse ous espaint quandi de tou condamné; Un peu lumnitineur, mais juste et respectable, Ce tribusat est libre, et loujours réquibale.

Si Tou vis quedepardia des éreita sempires. Touvers par de hereux tains grâce de varie va pest. la rédélierat jamais grâce en orire mémoire: deplaçadia sam article, la out reviet sam relider ; deplaçadia van derit, la out reviet sam relider ; deplaçadia van derit, la out reviet sam relider ; de la comparta del del la comparta de la comparta del la comparta de la comparta d

Souvent vous démèles, dans un nouvel ouvrage, De l'or fans et du vrai le trompeur assemblage: On vous voit tour à tour applaudir, réprouver, Et pardonner sa chule à qui peut s'élever.

Des sous fiers et hardis du théâtre tragique, Paris court avec joie aux grâces du comique. C'est là qu'il veut qu'en change et d'esprit et de fon : Il se plail au naif, il s'égaie au honff-n; Mais il aime sortoul qu'une main libre et sûra Trace des mosurs du temps la riante peinture. Aimi dans ce seutler, avant lui peu batto, Molière eu se jouant conduit à la vertu.

Foldtrant quelquefois sous un habit grotesque, Une muse descend au faux gout du burlesque: On peutà ce caprice en passant s'abaisser, Moins pour être applaudi, que pour se délasser. Heureux ces pors écrits que la sagesse anime , Oni font rire l'esprit, qu'on aime et qu'on estime ! Tel est du Glorieux le chaste et sage auteur : Dans ses vers épurés la verta purie an cœur. Vollà ce qui nous pisit, voilà ce qui nous touche; Et non ces froids bons mots dont l'hnuneurs'efferouche. Insipide entretien des plus grossiers esprits, Qui font naître à la fois le rire et le mépris. Ah! qu'à jamals la scène, ou sublime ou plaisente, Solt des vertos do monde que école charmante ! François, c'est dans ces lieux qu'on vous peint tour-à-tour, La grandeur des héros, les dangers de l'amour. Souffrez que la terreur aujourd'hat reparaisse; Oue d'Eschyle an jombean l'audace lei renaisse. Si l'on a trop mé, si daus nos faibles chants, Sur des tons trop hardis pous montons nos accouts, Ne décourages point un effort téméraire. Eh! peut-on trop oser quand on cherche à vous pisire? Dalgnes vous transporter dans ces temps, dans ces lieus, Chez ces premiers lumains vivant avec les dieus : Et que votre raison se ramène à des fabies Que Sophocle et la Grèce out rendu vénérables. Vous n'aurez point lei ce poison si flatteur Que la main de l'Amour apprête avec douceur.

Souvent dans l'act d'almer Melpomène aville, Farda ses nobles traits du placeau de Thalie. On vit des courtisans, des béros déguisés, Pousser de froids soupirs en madrigans uses. Non, ce n'est point aiusi qu'il est permis qu'on aime; L'amour n'est excusé que quand il est extrême. Mais ne vous plaires-vous qu'aus fureurs des amas A lears plours, à leur joie, à leurs emportements? N'est-il point d'autres coups pour ébrauler une âme? Sans les flambeaux d'amour, il est des traits de flamme, Il est des sentiments, des vertus, des matheurs, Oui d'un corne élevé savent tiver des pleurs. Aus sublimes accents des chantres de la Grèce On s'attendrit en homme, ou pleure sans faiblesse; Mais pour sulvre les pas de ces premiers auteurs De ce speciacle utile illustres inventeurs, Il faudrait pouvoir joindre en sa faugue tragique,

L'elégauce moderne avec la force antique. D'un œit critique et juste il faut a'examiner. Se corriger cent fois, ne se rien pardonner; Et soi-même avec fruit se jugeaut par avance, Par ses severités gagoer votre indulgence.

#### PERSONNAGES.

ERIFITIE, reine d'Argue, sente d'inquèseres.

d'amphieres.

ACRESO, seus egerrier, ils incomm d'amphieres at d'airgrand d'amphieres at l'airgrand d'airgrand d'air

La srène est à Argos, dans le parvis qui sépore le temple de Jupiter et le paisis de la r. tos.

SOLDATE D'ALCREON.

Alcundon et dont il est cru le

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ACTE PREMIER.

# SCENE I.

HERMOGIDE, EUPHORBE.

HEAMOGINE.

Tous less chefs sont d'accord, et dans ce jour tranquille,
Argos attend un roi de la main d'Eriphyle;
Nous verrons si le sort qui m'outrage et me nuit,
De vingt ans de travaux m'arrachera le fruit.

REPHORBE.
A ce terme fatal Eriphyle amenée,
Ne peut plus reculer son second hyménée;
Argos l'en sollieite, et la voix de nos dieux
Soutien la voix du peuple et parla «are nos vœux.
Chaeun sait cet oracle et cet ordre suprème
Qu'Eriphyle autrefois a reru des dieux même :
d crossi en un mené jour deux rois seront vaincus,

- » Tes mains rallumeront le flambeau d'hyménée ; « Attends jusqu'à ce jour ; attends la destinée
- Et du peuple, et du trone, et du sang d'Inachus. «
  Ce jour est arrivé; votre élève intrépide
- A vaineu les deux rois de Pilos et d'Elide. HERNOGIDE.

Eh ! c'est un des mijest du trouble où tu me voi, Jou'nu satre qu'Hermôgie ait pu vaignere car ons ; Que la fortune, ailleurs occupant mon courage, Alt su jeune Alemon laiset cet avaniere. Ce fils d'an citoryen, ce superbe Alemón, Par se nouveaux pepolis semblé égaler mon nom ; La reine le protége; on l'aime : il peut me mine: El 'jenore aigune'h mi si je peux le dervir. Sans lui, tonte l'armée était en mon pouvoir. Des chefs d'es obdats je tentais le devoir. Je marchais au palars , je m'expliquais en maître ; Je saisissais un bien que je perdrai peut-être. EUPHORBE.

Mais qui ehoisir que vous? cet empire aujourd'hui Demande votre bras pour lui servir d'appui. Eriphyle et le peuple ont besoin d'Hermogide; Seul vous étes du sang d'Inachus et d'Alcide; Et pour douner le sceptre elle ne peut choisir Des tyrans étrangers, armés pour le ravir.

HERMOGINE.

Elle me doit sa main : je l'ai bien méritée : A force d'attentats je l'ai trop achetée. Sa foi m'était promise avant qu'Amphiarans Vint ravir à mes vœux l'empire d'Inachus. Ce rival odieux , indigne de lui plaire , L'arrachant à ma foi, l'obtint des mains d'un père. Mais il a peu joui de cet auguste rang; Mon bras désespéré se baigna dans son sang. Elle le sait, l'ingrate, et du moins en son âme Ses vœux favorisaient et mon erime et ma flamme. Je poursuivis partout le sang de mon rival : J'exterminai le fruit de son hymen fatal: J'en effaçai la trace. Un voile heureux et sombre Convrait tous ces forfaits du secret de son ombre. Eriphyle elle-même ignore le destin De ce fils qu'à tes yeux j'immolai de ma main. Son époux et son fils privés de la lumière, Du trône à mon courage entr'ouvraient la barrière . Quand la main de nos dieux la ferma sous mes pas. J'avais pour moi mon nom, la reine, les soldats. Mais la voix de ces dieux, on plutôt de nos prêtres, M'a depouillé vingt ans du rang de mes ancêtres. Il fallut succomber anx superstitions Qui sont bien plus que nous les rois des nations Un oracle, un pontife, une voix fanatique. Sont plus forts que mon bras et que ma politique; Et ce fatal oracle a pu seul m'arrêter

Au pied du même trûne où je devais monter.
Vous n'avez Jusqu'lei rien perdu qu'un vain titre .
Seul, des destins d'Argos on vous a ru l'arbitre.
Le trône d'Enjbyle aurait tombé sans vous.
L'intérêt de l'état vous nomme son époux :
Elle ne sera pas sans doute assez hardie
Pour oser hasardre le secret au i'vous lie.

Votre pouvoir sur elle ...

HERMOGIDE.
Ah! sans dissimuler,

Tout mon pouvoir se borne à la faire trembler. Elle est femme, elle est faible; elle a, d'un où limide, D'un époux immolé regardé l'homéide. J'ai laisse, malgré moi, par le sort entrainé, Le loisir des remords à son eveur étonné. Elle voit mes forfaits, et non plus mes services; Il me faut en secret dévorer ses caprices; El son amour pour moi semble et être effacé. Dans le sang d'un époux que mon bras a verse, EUPHORBE.

L'aimeriez-vous encor, seigneur, et cette flamme...
HERMOGIDE.

Moi! que cette faiblesse ait amolli mon âme l Hermogide amoureux! alı! qui veut être roi Ou n'est pas fait pour l'être, ou n'aime rien que soi. A la reine engagé, je pris sur sa jeunesse Cet heureux ascendant que les soins , la souplesse , L'attention, le temps, savent si bien donner Sur un cœur sans dessein, facile à gouverner. Le bandeau de l'amour et l'art trompeur de plaire, De mes vastes desseins ont voilé le mystère; Mais de tout temps, ami, la soif de la grandeur Fut le seul sentiment qui régna dans mon cœur. Il est temps aujourd'hui que mon sort se décide : Je n'aurai pas en vain commis un parricide. l'attends la reine ici : pour la dernière fois, Je viens voir si l'ingrate ose oublier mes droits, Si je dois de sa main tenir le diadême, On, pour le mieux saisir, me venger d'elle-même : Mais on ouvre chez elle.

# SCÈNE II.

HERMOGIDE, EUPHORBE, ZÉLONIDE.

HERMOGIDE.

Eh bien! puis-je savoir
Si la reine aujourd'bni se résout à me voir?
Si je puis obtenir un instant d'audience?

Ah! daignez de la reine éviter la présence. En proie aux noirs eltagrins qui viennent la troubler, Eriphyle, seigneur, peut-elle vous parter? Solitaire, accabée, et fuyant tout le monde, Ces lieux seuls sont témoins de sa douleur profonde. Daignez vous dévober à ses yeux éperdus.

Il suffit, Zelonide, et j'entends ce refus.
J'épargne à ses regards un objet qui la gène;
Hermogide irrité respecte encor la reine;
Mais, malgré mon respect vous pouvez l'assurer
Qu'il serait dangereux de me desespérer.
(Il sort avec Emphodes.)

### SCÈNE III.

ÉRIPHYLE, ZÉLONIDE.

ZÉLONIDE.

La voici. Quel effroi trouble son âme émue!
ÉRIPHYLE.

Dieux! écartez la main sur ma tête étendue. Quel spectre épouvantable en tous lieux me poursui!! Quels dieux l'ont déchainé de l'éternelle nuit? Je l'ai vu: ce n'est point une erreur passagère Que problii du sommeil la vapeur memonogère, Le sommeil à mes yeux refisants es douceurs, N'a point sur mon esprit répandu ses erreurs. Le l'ai va... je le vois... il vient... cruel, arrête! Guel est ce fer angiant que tu liens au ma tête? Il me montre sa tombe, il m'appelle, et son sang l'alissielle sur ce martre, et coud de son fianc. El bien il m'entraines-tu dans l'écrete abbine? Portes-tu le trèpas V'elus-tu pani le crime?

ZÉLONIDE.

Pour un hymen, ô ciel, quel appareil affreux!

Ce jour semblait pour vous des jours le plus heureux.

ÉRIPHYLE. Qu'on détruise à jamais ces pompes solennelles. Quelles mains s'uniraient à mes mains criminelles? Je ne puis...

zélonide. Hermogide, en ce palais rendu, S'attendait aujourd'hui...

ÉRIPHYLE.

Quel nom prononces-tu?

Hermogide, grands dieux! lui de qui la furie
Empoisonna les jours de ma fatale vie;

Hermogide! ah! sans lul, sans ses indignes feux,

Mon cour, mon triste cour ent été vertueux. zkloxing. Qual ! toujours le remords vous presse et vous tourmente? kaipurle.

Pardonne, Amphiaraüs, pardonne, ombre sanglante! Cesse de m'effrayer du sein de ce tombeau : Je n'ai point dans tes flancs enfoncé le couteau ; Je n'ai point consenti... que dis-je? miserable!

ZÉLONIDE. De la mort d'un époux vous n'êtes point coupable. Pourquoi toujours d'un autre adopter les forfaits?

ÉRIPHYLE.

Ali! je les ai permis : c'est moi qui les ai faits.

ZÉLONIDE.

Lorsque le roi périt, lorsque la destinée Vous affranchit des lois d'un injuste hyménée, Vous sortiez de l'enfance, et de vos tristes jours Seize printemps à peine avaient formé le courx

Gest cet âge faat et sam experence, Ouvert aux passions, failste, plein d'impresience; Cest cet âge infecter qui fit tout mon mallieur. Un traitre vait surpris le chemis de mon cerur : La traitre vait surpris le chemis de mon cerur : Rate des élemi-client, isou du sang d'Acide, Sons l'appit d'un amour si tentre, si flatteur, Des plus nois resimients cacht la productur? On hai promit nat main : ce curur faible et sincère, Des plus nois resimients cacht la productur? Tompie par son décrier et reps jot écultimars. Tompie par son décrier et reps jot écultimars.

Mes feux trop allumés ne pouvaient plus s'éteindre '. Amphiarads en vain me demanda ma foi, Et l'empire d'un cœur qui n'était plus à moi. L'amour qui tu'avenglait... ah! quelle erreur m'abuse l L'amour aux attentats doit-il servir d'excuse? Objet de mes remords, objet de ma pitié, Demi-dieu dont je fus la coupable moitié, Je portai dans tes bras une ardeur étrangère; l'ecoutai le cruel qui m'avait trop su plaire. Li repandit sur nous et sur notre union La discorde, la haine et la confusion. Cette soif de régner, dont il brillait dans l'âme, De son coupable amour empoisonnait la flamme : Je vis le coup affreux qu'il allait te porter, Et je u'osal lever le bras pour l'arrêter. Ma faiblesse a conduit les coups du parricide! C'est moi qui t'immolai par la main d'Hermogide. Venge-toi, mais du moins songe avec quelle horreur J'ai recu l'ennemi qui fut mon séducteur. Je m'abhorre moi-même, et je me rends justice : le t'ai déjà vengé; mon crime est mon supplice.

N'écarterez-vous point ce cruel souvenir?
Des fureurs d'un barbare ardente à vous punir, N'effacerez-vous point cette image si noire?
Ce meurtre est ignoré; perdez-en la mémoire.
ÉRIPPLE.

Th vois trop que les dieux ne l'ont point oublié. O sang de mon épous! comment l'ai-je explé? Ainsi done j'a comblé mon crime et ma misère. J'eus autrefois les noms et d'épouse et de mère, Zéloside lah t grandsdieux l'que n'avait fait mon fils? Zéloside.

Le destin le comptait parmi vos ennemis. Le ciel que vous craignez vous protége et vous alme; Il vous fit voir ce fits armé contre vous-même; Par un secret oracle il vous dit que sa main.... ÉSTENTES.

Que n'a-t-il pu remplir son horrible destin! Que ne m'a-t-il ôté cette vie odieuse?

ZÉLONIDE.
Vivez, régnez, madanic.

ÉRIPHYLE.

Mes jours, mes tristes jours, de troubt environue.

Mes jours, mes tristes jours, de troubt environue.

Consumes dans les pleurs, de crainte empoisonnés, poum antheur tout nouveau rentissentes vicinnes,

Etaient-lis fun de prist valiaient-lis tunt de crimes le l'arrar tais pleurant de mes bras maternels:

le l'arrar tais pleurant de mes bras maternels:

J'âte à mon fils son trône, à mon époux la vie;

Mais ma seule diblesse a la time Barbarie.

#### SCENE IV.

ÉRIPHYLE, ZÉLONIDE, POLÉMON.

ÉRIPHYLE. Eh bien! cher Polémou , qu'avez-vous vu? parlez.

Tous les chefs de l'état, au palais assemblés, Exigent-lis de moi que dans cette journée l'allume les flambeaux d'un nouvel hyménée? Veulent-ils m'y forcer? ne puis-je obtenir d'eux Le temps de consulter et mon cœur et mes vœux? POLÉSON.

POLÉBON.

Je ne le puis celer i l'état demande un maltre;
lbé] le factions commencent à renaitre;
lbé] le factions commencent à renaitre;
rous ces chefs diagreerus, l'un de l'autre canomis,
l'en consecution de l'autre de l'autre de l'autre l'autr

Pour qui peuche ce peuple?

PoLÉMON.

Mais on sait qu'Hermogide est du sang de nos rois. Du souverain pouvoir il est depositaire; Cet hymen à l'état semble être necessaire. Vous le savez sesez : ce prince ambilieux, Sûr de ses droits au trône, et fier de ses aieux, Sans le frein que l'orace a mis à son audace. Est malgre vous peut-étre occupe écette place.

ÉRIPHYLE. On veut que je l'épouse , et qu'il soit voire roi. POLÉMON.

Madame, avec respect nous suivrons votre loi;
Prononcez, mais songez quelle en sera la suite!

ÉRIPHYLE. Extrémité fatase où je me vois réduite! Quoi! le peuple en effet penche de son côté!

POLÉNON.

Ce prince est peu chéri, mais il est respecté.

On croit qu'à son hymen il vous faudra souscrire;

Mais, madame, on le croit plus qu'on ne le désire

Ainsi de faire un choix on m'impose la loi! On le veut; j'y souscris; je vais nommer un roi. Aux états assemblés portez cette nouvelle. A l'aspect d'Hermogide une secrète horreur Malgré moi, dès long-temps, s'empara de mon cœur; Et cette aversion, que je retiens à peine, S'itrite et me transporte au seul nom de la reine. THÉANDRE.

Dissimulez du moins.

### SCĖNE II.

ALCMÉON, THÉANDRE, POLEMON.

POLÉMON.

La reine en cet instant

Veut ici vous parier d'un objet important.

Elle vient ; il a'agit du salut de l'empire.

Elle épouse Hermogide! Els ! qu'a-t-elle à me dire? THÉANDRE. Modérez ces transports. Sachez vous retenir.

ALCHÉON.

Pour la dernière fois je vais l'entretenir.

# SCÈNE III.

ÉRIPHYLE, ALCMÉON, ZÉLONIDE, SUITE.

EMPRITAE.

C'est à vous, Alemón, c'est à votre victoire
Qu'Argos doit son bonheur, Eriphyte sa gloire.
C'est par vous que, maltresse et du trône et de mol,
Dans ces murs relevés je puis choisir un roi.
Mais, préte à le nommer, ma juste prévoyauce
Veut à saurer ici de votre obéissance.
J'ai de nommer un roi le dangereux homeur:
Faites plus, Alemon, soyer son défenseur.

ALEMON.

D'un prix trup glorieux ma vie est honorée:
A vous servit, madame, elle fur consecrée.
A vous servit, madame, elle fur consecrée.
Patigril coals pour vous, je fan récongencé.
Mais trile est de mos sort la dure violence,
Qu'il faut que je vous trompoe que je vous offense,
tieine, 'e vais parier : des rois humilies
régrount veus enfigne et tombent ai vos pécis,
régrount veus enfigne et tombent ai vos pécis de
l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de
l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de
l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de
l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action

Vous me quittez! o dieux! dens quel temps!

Les orages
Ont cessé de gronder sur ces heureux rivages;
Ma main les écarta. La Grèce en ce grand jour
Va voir enfin l'Hymen, et peut-citre l'Amour,
Par voir e anguste voix nommer un nouveau maitre.
Reine, jusqu'aujourd'luit vous avez pu connaître

Quelle iddité m'attaeluit à vus lois, Quel zèle inaltérable échauffait mes exploits. J'espérais à jamais vivre sous votre empire : Mes veux pourraient changer, et j'oue les vous dire Que cet heureux époux, sur ce trône monté, Eprouverait en moi moins de fidélité; Et qu'un sujet soumis, dévout, plein de zèle, Peut-être à d'autres lois deviendrait un rebelle. SAIPHYLE.

Vous, vivre loin de moi? vous, quitter mes états? La vertu m'est trop chère, als! ne me fuyez pas. Que craignez-vous? parlez : il faut ne me rien taire.

Le ne dolo point lever un regard téméraire Sur les secréts du trine, et sur ces nouveaux neudo-Préparés par vos mains pour un roi trop heureux. Mais de ce jour enfla la pourpe solemante. De votre choix au peuple annonce la nouvelle. Ce secret dans Argon et digli repatal Frincesse, J. ect hymen ou s'esti attendu ; Perincesse, J. ect hymen ou s'esti attendu ; Ce choix san dioux est june; et la raison le guide; Valla mes sentiments et mon bras augierel hai, Apart viance pour cous, pe peut servi sons lui. Puniseer ma fierté, d'autent plus condamable. Ouvyann to peut rec, elle est inférénable.

ÉRIPHYLE.

Aleméon, demeurez j'atteste ici les dieux, Ces dieux qui aur le crime ouvreut tonjours les yeux, Qu'Hermogide jamais ne sera votre maltre; Sachez que c'est à vous à l'empêcher de l'être : Et contre ses rivaux, et surtout contre lui, Songez que votre reine implore votre appui.

ALCMÉON.

Qu'entends-je! ah! disposez de mon sang, de ma vie.

Que je meure à vos pieds en vous ayant servie!

Que ma mort soit utile au bonheur de vos jours!

ÉRUPHYLE.

C'est de vous seul lei que j'attends du secours. Aller: assurez-vous des soldats dont le zèle Se montre à me servir aussi prompt que fidèle. Que de tous vos amis ces mars soient entourés; Qu'à tout événement leurs bras soient préparés. Dans l'horreur où je suis, achez que je suis prêto A marelier s'il le faut, à mourir à leur tête. Allez.

#### SCÈNE IV.

ERIPHYLE, ZELONIDE, SUITE.

ZÉLONIDE.

Que faites-vous? Quel est votre dessein?

Que veut cet ordre affreux?

ÉRIPHYLE.

Alt! je succombe enfin

Dieux! comme en lui parlant, mon âme déchirée Par des nænds incomus se sentalt attirée! De quels charmes secrets mon œur est combattu! Quel état... Achevons ce que j'ai résolu. Je le veux: étouffons ces indignés slarmes.

zéLONIDE.

Vons parlez d'Aleméon, et vous versez des larmes :

Que je crains qu'en secret une fatale erreur...

ÉRIPHYLE.

Ah 'que jamais l'amour ne restre dans mos courtil ni en a troy cotéte; que es pour la meste et le mei jum l'augulement pouble point le roste; l' ben jum l'augulement pouples fonts, l' fons port dans l'imposence et ouvile trop heurreux, fons port dans l'imposence et ouvile trop heurreux. Men analteurs ou et elle prix de mes tendersees. Ah ! hartare et-c-a hist d'reyouver des faiblesses? Delairé des memorits qui viennent na starmer, Ce cœur plein d'amertume est-il hist pour aimer ? ZLOSIDIS.

Eh. qui peut à l'amonr nons rendre inaccessibles! Les cœurs des malbeureux n'en sont que plus sensibles. L'adversité rend faible, et peut-être aujourd'hui...

SAUPITA.

Non, on n'est point l'amour qui n'ostraine vers lui;
Non, un dies plus puissant me contraint à me rendre.

L'amour ca-il à puir l'amour qui si tendre?

Le l'ai connu cruel, injuste, plein d'horreur,
Entriabast après i le neutre et els fureur.

Irali-je cancy briler d'une ardeur insensée!

Alla bleair puis-je lier an fond de na pensée ?

Con nouveaux sentiments qui m'out su capitre.

Dous jenomiris (servere, etque) des approximents pensione proposes.

Toute de l'amour de

zéLONIDE. Dans une heure au plus tard on attend votre choix.

Qu'avez-vous résolu?

D'être juste une fois. ZÉLONIDE.

ZELONDE. Si vous vous abaissez jusqu'au fils de Théandre, D'Ampbiaraus encor c'est outrager la cendre.

D'Ampliarais encor é est outrager la centare.

Gendres de mon epous, maisuritui.

Mines consupplante par la mines de la minestra de la minestra de la minestra de la minestra del minestra de la minestra de la minestra de la minestra del minestra

Pardonnez des forfaits moindres que mea remords, (A sa suite.) Ou on cherche Polémon. Ciel! que voia-je? Hermogide

#### SCÈNE V.

ÉRIPHYLE, HERMOGIDE, ZÉLONIDE, EUPHORBE, SUITE DE LA REINE.

HERMOGIDE. Madame, je vojs trop le transport qui vous guide, Je vois que votre cour sait pen dissimuler; Mais les moments sont chers, et je dois vous parler. Sonffrez de mon respect un conseil salntaire; Votre destin décend du choix qu'il vous faut faire. Je ne viens point ici rappeler des serments Dictés par votre père, effacés par le temps; Mon eœur, ainsi que vous, doit onblier, madame, Les jours infortunés d'une inutile flamme ; Et je rougirais trop, et pour vous, et pour moi, Si c'était à l'amour à nous donner un roi. Un sentiment plus digne et de l'un et de l'antre Doit gouverner mon sort et commander au vôtre. Vos alenx et les miens, les dieux dont nons sortons. Cet état périssant si nous nous divisons ; Le sang qui nous a joints, l'interet qui nous lie, Nos ennemis communs, l'amour de la patrie, Votre pouvoir, le mien, tous deux à redouter, Ce sont là les conseils qu'il vous faut éconter. Bannissez pour jamais un souvenir funeste; Le présent nous appelle, oublions tout le reste. Le passé n'est plus rien : maltre de l'avenir, Le grand art de régner doit seul nous réunir. Les plaintes, les regrets, les vœux sont inutiles : C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles. Ce fantôme odieux qui vous tronble en ce jour, Oui naquit de la crainte, et l'enfaute à son tour, Doit-il nous alarmer par tous ses vains prestiges? Pour quine les craint point, il n'est point de prodiges : Ils sont l'appât grossier des peuples ignorants, L'invention du fourbe et le mépris des grands. Pensez en roi, madame, et laissez au vulgaire Des superstitions le joug imaginaire. ÉRIPHYLE.

# Quoi! vous...

Encore un mot, madame, et | je me tals. Le sed hiem de l'étud di eruplir so soubaits : Vous ûnvez plus les nomes et d'épouse et de mêre, Le ciel vous honore d'un plus grand carectère, Vous règrez; mais songezqu'Arpos demandeu nroi. Vous règre à cheix y vous enneuis, ou moi ; Moi, ne près de ce troine, et dont la main sanglant A soutem quiure sans s'agrandeur chanocelante; Moi, die-je, ou l'undes rois, sans force et sans appui, One mon litertaent seel a vainces aujourd'hoi. Je me comanis je ais que, Manchi som les armes. Ce frant tiste et sèrée a pour tous peu de charmes. Je aisi que vos appas, encor dans leur pristemps, les aisi que vos appas, encor dans leur pristemps, Mais la raison d'état comati peu ce cupries; sinson d'état comati peu ce cupries; No peuvon le courrir que de landacen des rois. Vous comaisser mon rang, mes attentats, mes d'onis; Scalant ce que jui dis q'e voyant ol p'apire; Vous me devez, maslame, on la mort ou l'empire. Oui voya vous not pelmers, et vos ceptils tromblés...

Non, seigneur, je me rends; me destins sont réglés: On le vest, il le fast; ce peuple me l'urslonne, Cen est fait; à anou sont, seigneur, je m'abandonne. Vous, lorsque le soleil descendra dans les flots, Trouvez-vous dans ce temple avec les chefs d'Argos. A mes aleux, à vous, je vais rendre justice : Le prétende qu'in ome cloix l'univers applaudisse; Et vous pourrez juger si ce ceror abstitu Sait couserver as gabier et cherit la vertu.

HERMOGIDE.
Mais. madame, voyez...

Dans mon inquiétude, n peu de solitude;

Mun esprit a besoin d'un peu de solitude; Mais jusqu'à ces moments que mon ordre a fixés, Si je suis reine encor, seigneur, obéissez.

#### SCÈNE VI.

#### HERMOGIDE, EUPHORBE.

DEMANGLINE.

Demenre: ce n'est pas au gré de son caprice
Qu'il fant que ma fortune et que mon cœur fléchisse;
Et je n'ai pas versé tout le sang de mes rôs;
Pour dépendre aujourd'hui du banes rôs;
Pour dépendre aujourd'hui du banes rôs;
Parle: as-tu disposé cette troupe intrépide,
Ces compagnons hardis du d'estin d'Hermogide?
Contre la reine même osent-ils me servir?

EXPHORIE.

Pour vos intérêts senis ils sont prêts à périr.

Je saurai me sauver ûn reproche et du hâme Datendre pur règne les honis d'une femme Je fau vigne les honis d'une femme Je fau vigne au saus maître, et ne pais obéri. Le frist die taut de soins est lent à reneullir, Mais enfai l'heure approche, et était trep attendre Mon destiu se décide; et ai le premier pas l'en rièbre à l'emprie, il m'entaine au trépas. Eurre le trime et moi tu vois le précipie : Altons, que na fortume y tombe, ou le ranchisse.

#### ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE L

HERMOGIDE, EUPHORBE, SUITE B'HERMO-

#### HERMOGIDE.

Voici l'instant fatal où , dans ce temple même , La reine avec sa main donne son diadème. Euphorbe , ou je me trompe , ou de bien des horreurs Ces dangereux moments sont les avant-coureurs.

EUPHORBS.
Polémon de sa part flatte votre espérance.

Polémon veut en vain tromper ma défiance.

En faveur de vos druits ce peuple enfin s'unit; Du trône devant vous le chemin s'aplanit; Argos, par votre main, faite à la servitude, Long-temps de votre joug prit l'heureuse habitude: Nos claefs seront nour vous

# HERMOGIDE. Je compte sur leur foi,

Tant que leur intérêt les peut joindre avec moi. Mais surtout Aleméon me trouble et m'importune : Son destin, je l'avoue, étonne ma fortune. Je le crains malgré mol. La naissance et le sang Separent pour jamais sa bassesse et mon rang; Cependant par son nom ma grandeur est ternie: Son ascendant vainqueur impose à mon génie : Son seul aspect lei commence à m'alarmer. Je le hais d'autant plus qu'il sait se faire aimer. One des peuples séduits l'estime est son partage : Sa gloire m'avilit, et sa vertu m'outrage. Je ne sais, mais le nom de ce fier citoyen, Tout obscur qu'il était , semble égaler le mien. Et moi , près de ce trône où je dois seul prétendre , J'ai lassé ma fortune à fore, de l'attendre. Mon crédit, mon pouvoir adoré si long-terms. N'est qu'nn colosse énorme ébranlé par les ans . Oni penche vers sa chute, et dont le poids immense Veut, pour se soutenir, la suprême puissance : Mais du moins en tombant je saurai me venger. EUPHORRE.

Qu'allez-vous faire ici?-

Ne plus riet meinager; Déchirer, s'il le faut, le voile heureux et sombre Qui couvrit mes forfaits du secret de son ombre; Les justifier tous par un nouvel effort, Par les plus grands sucrès, ou la plus belle mort, F1, dans le désespoir où je vois qu'on m'entraine, Ma foreur. Más ou cutre, et j'apercojs la reine.

#### SCÈNE II.

ERIPHYLE, ALCMEON, HERMOGIDE, PO-LEMON, EUPHORBE, CHEUR D'ARGIENS.

#### ALCHÉON.

Oul, ce peuplé, madame, et les chefs, et les rois, Sont prets à confirmer, à cherir votre choix; Et je viens, en leur nom, présenter leur hommage A votre heureux époux, leur maître, et votre ouvrage. Ce jour va de la Grèce assurer le repos. ÉRIPHYLE.

Vous, chefs qui m'écoutez, et vous peuple d'Argos, Oui venez en ces lieux reconnaître l'empire Du nouveau souverain que ma main doit élire , Je n'ai point à choisir : je n'ai plus qu'à quitter Un sceptre que mes mains n'avaient pas dù porter. Votre mattre est vivant, mon fils respire encore. Ce fils infortuné, qu'à sa première aurore, l'ar un trépas soudain vous crûtes enlevé. Loin des yeux de sa mère en secret élevé, Fut porté, fut nourri dans l'enceinte sacrée, Dont le ciel à mon sexe a défendu l'entrée. Celui que je chargeai de ses tristes destins, Ignorait onel depôt fut mis entre ses mains, Je voulus qu'avec lui renfermé dès l'eufance. Mon fils de ses parents p'eût jamais connaissance. Mon amour maternel, timide et curieux, A cent fois sur sa vie interrogé les cieux; Aujourd'hui même encore, ils m'ont dit qu'il respire. Je vais mettre en ses mains mes jours et mon empire. Je sais trop que ce dieu, maître éternel des cieux, Jupiter, dont l'oracle est présent eu ces lieux. Me prédit, m'assura, que ce fils sanguinaire Porterait le poignard dans le sein de sa mère. Puisse aujourd'hui, grand dieu, l'effort que je me fais, Vaincre l'affreux destin qui l'entraîne aux forfaits ! Oui, peuple, je le veux : oui, le roi va paraltre: Je vais à le montrer obliger le grand-prêtre. Les dieux qui m'ont parlé veillent encor sur lui. Ce secret au grand jour va briller aujourd'hui. De mon fils désormais il n'est rien que je craigne ; Qu'ou me rende mon fils, qu'il m'immole et qu'il règue. HERMOGIDE.

Peuple, chefs, il faut donc m'expliquer à mou tour : L'affreuse vérité va donc paraltre au jour. Ce fils qu'ou redemande afin de mieux m'exclure, Cet enfant dangereux, l'horreur de la nature, Né pour le parricide, et dont la cruauté Devait verser le sang du sein qui l'a porté , Il n'est plus. Son supplice a prévenu son crime. ÉBIPHYLE. Ciel?

HERMOGIDE. Aux portes du temple on frappa la victime. Celui qui l'enlevait le suivit au tombeau.

Il fallait étouffer ce monstre en son bercean; A la reine, à l'état, son sang fut nécessaire; Les dieux le demaudaient : je servis leur colère. Peuple, n'en doutez point : Euphorbe, Nicetas, Sont les secrets témoins de ce juste trépas. J'atteste mes aleux et ce jour qui m'éclaire, Que j'immolai le fils, que j'ai sauvé la mère; Que si ce sang coupable a coulé sous nos coupa, J'ai prodigué le mieu pour la Grèce et pour vous. Vous m'en devez le prix : yous voulez tous un maltre; L'oracle en promet un, je vais périr ou l'être; Je vais venger mes druits contre un roi supposé ; Je vais rompre un vain charme à moi seul opposé. Soldat par mes travaux, et roi par ma naissance, De vingt ans de combats j'attends la récompense. Je vous ai tous servis. Ce rang des demi-dieux Défendu par mon bras, fondé par mes aleux, Cimenté de mon sang, doit être mon partage. Je le tiendrai de vous, de moi, de mon courage, De ces dieux dout ie sors, et qui serout pour moi. Amis, suivez mes pas, et servez votre roi. (Il sort suivi des siens.)

#### SCÉNE III.

ERIPHYLE, ALCMEON, POLEMON, GROWIN D'ARGIENS.

#### remarte.

Où suis-je? de que's traits le cruel m'a francée! Mon fils ne serait plus! dieux! m'auriez-vous trompée ? (A Polémon.)

Et vous que j'ai chargé de rechercher son sort...

POLÉMON. On l'ignore en ce temple, et sans doute il est mort. ALCHEON.

Reine, c'est trop souffeir qu'un monstre vous outrage : Confondez son orgueil et punissez sa rage. Tous vos guerriers sout preis, permeties que mon bras ... ÉRIPHYLE. Es-tu lasse, Fortune? Est-ce assez d'attentats?

Ah! trop malheureux fils, et toi, cendre sacrée, Cendre de mon époux de vengeance altérée, Mânes sangiauts, faut-il que votre meurtrier Règne sur votre tombe et soit votre héritier? Le temps, le péril presse, il faut donner l'empire. Un dieu dans ce moment, un dieu parle et m'inspire. Je cède; je ne puis, dans ce jour de terreur, Résister à la voix qui s'explique à mon cœur. C'est yous, maître des rois et de la destinée, C'est vous qui me forcez à ce grand hyménée. Aleméon, si mon fils est tombé sous ses coups... Seigneur... veugez mon lils, et le trône est à vous. ALCNEON.

Grande reine, est-ce à moi que ces honneurs insignes...

ERIPHYLE.

Ah! quels rois dans la Grèce en seraient aussi dignes.?

Is n'out que des aleux, yous aver des vertus. He soet trois, mais c'ent vous qui le aver vaincus. C'est vous que leciel nomme, et quim's allez désendires. C'est vous que leciel nomme, et quim's allez désendires. Perujer, voilà cer osi il long-temps attendul, qui sent vous a fait vaincre, et seul vous cétait da), Le vainqueuer de deux rois, predit par leadieux neime. Qu'il soit dipue à jaunsi de ce saint dischue! Que je retrouve en lui les biens qu'on m'a ravis, Votre appui, votre or, nome p'oux, et nou fille!

#### SCÉNE IV.

ÉRIPHYLE, ALCMÉON, POLEMON, THEANDRE, CHŒUR D'ARGIENS.

THEANDRE.

Que faite-vous, madame? et qu'allez-vous resoudre? De jour fait, le cell gronde : entendez-vous la fondre? Le la tombe du roi le poutife a tire Un fer que sur l'autel ses maiss out consacre. Sur l'autel à l'instant ont paru les Furies: Les fambeus al c'hymen soul daos leurs maiss implea. Tout le penple tremblant, d'un saint respect touché, Baisse un front immobile. À la terre attaché.

ÉAIPHYLE.

Jusqu'où veux-tu pouser ta fureur vengeresse, O ciel? Peuple, rentrez: Théandre, qu'on me laisse. Quel juste effroi saisit mes esprits égarés! Quel jour pour un hymen?

# SCÉNE V.

ÉRIPHYLE, ALCMÉON.

ÉRIPHYLE.

Ah! seigneur, demeurez.

Eh quoi! je vois les dieux, les enfers, et la terre,
S'élever tous ensemble et m'apporter la guerre:
Mes ennemis, les morts, contre moi déchalués;
Tout l'univers m'outrage, et vous m'abandonnez.

ALCHÉO N. Je vais périr pour vous, ou punir Hermogide, Vous servir, vous venger, vous sauver d'un perfide.

de vous fessis son roi; miss, helas rimis, seigneur, Arrétez; conanissez mon trouble et ma douleur. Arrétez; conanissez mon trouble et ma douleur. Pai cru le désepoir, la mont, le crime ni resivroime : Pai cru les écarter en vous plaçant au trône; Pai cru n'untrea plaçant ces mânes en courroux, Ces mines soulerés de mon premier époux. Helas t combine de 601, de nes douleurs pressée, Quand le sort de mon fils accabiait ma pensée, Quand le sort de mon fils accabiait ma pensée, Eu qu'un legre momeil venait enfin couvrir Mo y veux trempés de pleurs et lassés de fourtir, Combine de 601 est edition sont sendie de me preserire

De vous douner ma main, mon crur, et mon empiér. Cependant, quant je touche au moment fortune. Ou vous montez au trône à mon fils destine, Le ciel et les enfeire sharment mon courage, ¿ le vois les dieux armés condammer leur ouvrage, ¿ le vois les dieux armés condammer leur ouvrage, ¿ le vois les dieux armés condumer leur ouvrage, Que le cel et ces morts irrivis contre moi. Que le cel et ces morts irrivis contre moi. Que le cel et ces morts irrivis contre moi. Que le cel et ces morts irrivis contre moi. Que le cel et ces morts irrivis contre moi. Que le cel et ces moi de cel et cel et

ALCHÉON. Quels moments! quel mélange, ô dieux qui m'écontez! D'étouuement, d'horreurs, et de félicités! L'orgueil de vous aimer, le bonheur de vous plaire, Vos terreurs, vos bontés, la céleste colère, Tant de biens, tant de maux, me pressent à-la-fois, Oue mes sens accablés succombent sous leur poids. Encor loin de ce rang que vos bontes m'apprêtent, C'est sur vos seuls dangers que mes regards s'arrêteut. C'est pour vous délivrer de ce péril nouveau Que votre époux lui-même a quitté le tombeau. Vous avez d'un barbare entendu la menace; Où ne peut point aller sa crimiuelle audace? Souffrez qu'au palais même assemblant vos soldats. l'assure au moins vos jours contre ses attentats; Que du peuple étonné j'apaise les alarmes; Que, prets au moindre bruit, mes amis soient en armes. C'est en yous défendant que je dois mériter Le trône où votre choix m'ordonne de monter. ÉRIPHYLE.

Allez: je vais an temple, où d'autres sacrifices Pourront rendre les dieux à mes vœux plus propices. Ils ue recevront pas d'un regard de courroux Un encens que mes mains n'offriront que pour vous.

# ACTE OUATRIÈME.

SCÈNE L

ALCMÉON, THÉANDRE

ALCHÉON.

Tu le vois, j'ai franchi cet intervalle immense Que mit du troie à moi moi (ndigne naissance. Oui, tout me favorise; oui, tout sera pour moi. Vainqueur de tous cottés, ou m'aime et je suis roi: Tandis que mon rival, méditant sa vengeance, Va des rois ennemis implorer l'assistance. L'hymen me paise enlla le piris de ma valeur; Je ne vois qu'Eriphyle, un sceptre, et mon bonheur. THÉANDRE.

Et les dieux!...

ALCHÉON. One dis-tn? ma gloire est leur ouvrage. Au pied de leurs autels je viens en faire hommage.

(Aleméon et Théandre marchent vers la porte du temple.) Ces murs sacrés s'ebranient à mes yeux!...

Quelle plaintive voix s'élève dans ces lieux? THÉANDRE. Alt! mon fils, de ce jour les prodiges funestes

Sont les avant-coureurs des vengeances célestes. Craignez... ALCMEON. L'air s'obscurcit... Qu'entends-je? quels éclats!

THEANDRE. O ciel!

ALCMÉON. La terre tremble et fuit devant mes pas.

THEANIRE. Les dieux même ont brisé l'éternelle barrière Dont ils ont séparé l'enfer et la lumière. Amphiaraus, dit-on, bravant les lois du sort, Apparaît aujourd'hui du séjonr de la mort : Moi-même, dans la nuit, au milieu du silence, J'entendais une voix qui demandait vengeance. « Assassins , disait-elle , il est temps de trembler ; » Assassins . Theure approache et le sang va couler.

» Où dans l'impunité s'était caché le crime. » Ces mots , le l'avoûral , m'ont glacé de terreur. ALCHEON.

» La vérité terrible éclaire enfin l'ablme

Laisse, laisse aux méchants l'épouvante et l'horreur. C'est sur leurs attentats que mon espoir se fonde ; Ce sont eux qu'on menace, et si la foudre gronde, La fondre me rassure, et ce ciel que tu crains, Pour les mieux écraser, la mettra dans mes mains.

THÉANDRE. Eh! c'est ce qui pour vous m'effraie et m'intimide. ALCMEON.

Crains-tu done que mon bras ne punisse Hermogide? Lui, l'ennemi des dienx, des hommes et des lois! Lui, dont la main versa tout le sang de nos rois! Ouand pourrai-le venger ce meurtre abominable? THÉANDRE.

Je souhaite, Alcméon, qu'il soit le moins coupable. ALCMRON.

Comment, que me dis-tn?

THÉANDRE. De tristes vérités.

l'eut-être contre vous les dieux sont irrités. ALCHÉON.

Contre moi!

THÉANDRE. Des héros imitateur lidèle.

Vous jurez aux forfaits une guerre innuortelle;

Vous yous croyez, mon llis, armé pour les venger; Gardez de les défendre et de les partager. ALCMEON.

Comment ! que dites-vous?

THÉANDRE.

Vous êtes jeune encore : A peine aviez-vous vu votre première aurore, Quand ce roi malheureux descendit chez les morts. Peut-être ignorez-vous ce qu'on disait alors, Et de la cour du roi quel fut l'affreux langue. ALCMRON.

Eh bien?

THÉANDRE. Je vais yous faire nn trop sensible outrage; Le secret est horrible, il faut le révéler : Je vous tiens lieu de père, et je dois vous parler. ALCMÉON.

Eh bien! que disait-on? achève. THÉANDRE.

Oue la reine Avait lie son cour d'une coupable chaîne; Ou'au barbare Hermogide elle promit sa maun, Et jusqu'à son époux conduisit l'assassin. ALCHEON.

Rends grâce à l'amitié qui pour tol m'intéresse : Si tont autre que toi soupçonnait la princesse. Si quelque audacieux avait pu l'offenser... Mais que dis-je! toi-même, as-tn pu le penser? Peux-tu me présenter ce poison que l'envie Répand aveuglement sur la plus belle vie? Tu connais peu la cour; mais la crédulité Aiguise ainsi les traits de la malignité: Vos oisifs courtisans que les chagrins dévorent , S'efforcent d'obscureir les astres qu'ils adorent : Si l'on croit de leurs veux le regard pénétrant, Tout ministre est un traltre, et tout prince un tyran L'hymen n'est entouré que de feux adultères, Le frère à ses rivaux est vendn par ses frères; Et sitôt qu'nn grand roi penche vers son declin, Ou son lils, ou sa femme, ont hâté son destin. Je hais de ces soupçons la barbare imprudence : Je crois que sur la terre il est quelque innocence; Et mon cœur, repoussant ces sentiments cruels, Aime à juger par lui du reste des mortels. Oui croit toujours le crime, en paraît trop capable. A mes yenz comme aux tiens Hermogide est coupable : Lui seul a pu commettre nn meurtre si fatal : Lui seul est parricide.

THÉANDRE.

Il est votre rival: Vous écontez sur lni vos soupçons légitimes ; Vous trouvez du plaisir à détester ses crimes. Mais un objet trop cher...

ALCMÉON.

Ah! ne l'offense plus; Et garde le silence, ou vante ses vertus.

#### SCÈNE II.

#### ÉRIPHYLE, ALCMÉON, THÉANDRE, ZELONIDE, SUITE DE LA REINE.

ÉRIPHYLE.

Roi d'Argos, paroissez, et portez la couronne, Vos mains l'ont défendue, et mon cœur vous la donne. Je ne balance plus : je mets sous votre loi L'empire d'Inachus, et vos rivaux, et moi, l'ai fléchi de nos dieux les redoutables haines : Leurs vertus sont en vous, leur sung coule en mes veines ; Et jamais sur la terre on n'a formé de nœuds Plus chers aux immortels, et plus dignes des cieux. ALCHEON.

Ils liseut dans mon cour : ils savent que l'empire Est le moindre des biens où mon courage aspire. Puissent tomber sur moi leurs plus funestes traits, Si mon cœur infidèle oubliait vos bienfaits! Ce peuple qui m'entend, et qui m'appelle au temple, Me verra commander, pour lui donner l'exemple; Et, deià par mes mains instruit à vous servir, N'apprendra de son roi qu'à vous mieux obéir.

ÉBIPHYLE. Enfin la douce paix vient rassurer mon âme : Dieux! vous favorisez une si pure flamme! Vous ne rejetez plus mon encens et mes vœux! (A Aleméon.) Recevez done ma main..

### SCÈNE III.

# LES ACTEURS PRÉCÉDENTS. L'OMBRE

D'AMPHIABAUS (Le temple s'ouvre , l'ombre d'Amphiaraus paralt à l'entrée de

ce temple, dans une posture menaçante.) L'OMBRE D'AMPHIABAUS. Arrête, malheureux!

ÉRIPHYLE. Amphiaraus! è ciel! où suis-ie?

ALCHEON. Ombre fatale. Quel dieu te fait sortir de la nuit infernale?

Quel est ce sang qui coule! et quel es-tu? L'OMBRE.

Ton roi. Si tu prétends régner, arrête, et venge-mol.

ALCMRON. Eh bien! mon bras est prêt; parle, que dois-je faire?

L'OMBRE. Me venger sur ma tombe.

ALCHÉON. Eh! de mi? L'OMBRE.

De ta mère.

ALCMEON. Ma mère! que dis-tu? quel oracle confas! Mais l'enfer le derobe à mes veux éperdus.

Les dieux fermeut leur temple! (L'ombre rentre dans le temple , qui se referme.)

#### SCÉNE IV.

ERIPHYLE, SUITE, ALCMEON, THEANDRE, ZELONIDE.

#### THÉANDER.

O prodige effrovable !

O d'un pouvoir funeste oracle impénétrable! ÉRIPHYLE.

A peine ai-je repris l'usage de mes sens! Quel ordre ont prononce ces horribles accents? De qui demandeut ils le sangiant sacrifice?

ALCMÉON. Ciel! peux-to commander que ma mère périsse! ÉRIPHYLE, à Thèandre.

Votre épouse, sa mère a terminé ses jours? ALCHÉON.

Hélas! le ciel vous trompe et me poursuit toujours. Théandre jusqu'ici m'a tenn lieu de père : Je ne suis pas son fils, et je n'ai plus de mère.

ÉRIPHYLE. Vous n'êtes point son fils! Dieux I que d'obscurites! ALCMRON.

Je n'entends que trop bien ces manes irrités. Je commence à sentir que les destins sont justes, Oue ie ne suis point né pour ces grandeurs augustes : Oue i'ai dà me connaître.

#### ÉRIPRYLE.

Ah! qui que vons soyer, Cher Aleméon, mes jours à vos jours sont liés.

ALCMEON. Non, reine, devant vous je ne dois point paraltre.

ERIPHYLE, à Théandre, Il n'est point votre fils! et qui donc peut-il être?

ALCHÉON. Je suis le vil jouet des destins en courroux : Je suis un malheureux trop indigne de vous.

ÉRIPHYLE. Hélas! au nom des traits d'une si vive flamme. Par l'amour et l'effroi qui remplissent mon âme . Par ce cœur que le ciel forma pour vous aimer, Par ces flambeaux d'hymen que je veux rallumer,

Ne vous obstinez point à garder le sileuce. Hélas! je m'attendais à plus de confiance. (A Théandre, qui était dans le fond du théâtre avec la suite

de la reine.) Théandre, revenez, parlez, répondez-mol. Sans doute il est d'un sang fait pour donner la loi. Quel héros, ou quel dieu lui donna la naissance?

THÉANDRE.

Mes mains ont antrefois conservé son enfance; J'ai pris soin de ses jours à moi seul confics. Le reste est inconnu : mais si vous m'en crovez, Si parmi les horreurs dont frémit la nature, Vous daignez ecouter ma triste conjecture, Vous n'acheverez point cet hymen odieux.

ÉRIPHYLE. Ah! je l'achèverai, même en dépit des dieux. (A Aleméon.)

Oui, fussiez-vous le fils d'un ennemi perfide, Fussiez-vous né du sang du barbare Hermogide, Je veux être éclaircie.

ALCHÉON.

Eh bien! souffrez du moins Que je pnisse un moment vous parler sans témoins. Pour la dernière fois vous m'entendez peut-être; Je vous avais trompée, et vous m'allez connaître. ERIPHYLE.

Sortez. De toutes parts ai-je donc à trembler?

# SCÉNE V.

ERIPHYLE, ALCHEON.

ALCMEON. Il n'est plus de secrets que je doive celer. Connu par ma fortune et par ma seule audace, Je cacbais aux humains les malheurs de ma race; Mais je ne me repens, au point où je me voi, Que de m'être abaisse jusqu'à rougir de moi. Voilà ma senle tache et ma seule faiblesse. l'ai craint tant de rivaux dont la maligne adresse A d'un regard jaloux sans cesse examiné, Non pas ce que je suis, mais de qui je suis né, Et qui de mes exploits rabaissant tout le lustre, Pensaient ternir mon nom quand je le rends illustre, J'ai cru que ce vil sanz dans mes veines transmis. Plus pur par mes travaux, était d'assez grand prix, Et que lui préparant une plus digne course . En le versant pour vous, i'ennoblissais sa source. Je fis plus : jusqu'à vous l'on me vit aspirer, Et, rival de vingt rois, j'osai vons adorer. Ce ciel, enfin, ce ciel m'apprend à me connaître; Il veut confondre en moi le sang qui m'a fait naître; La mort entre nous deux vient d'ouvrir ses tombeaux. Et l'enfer contre moi s'nnit à mes rivanx. Sous les obsenrités d'un gracle sevère ; Les dieux m'ont reproché jusqu'au sang de ma mère. Madame, il faut céder à leurs cruelles lois? Aleméon n'est point fait pour succéder aux rois. Victime d'un destin que même encor je brave, Je ne m'en cache plus, je suis fils d'un esclave.

ÉRIPHYLE. Vous, seigneur?

ALCHÉON. Oui, madame; et dans un rang si bas,

Souvenez-vous qu'enfin je ne m'en cachai pas; Que j'eus l'ame assez forte, assez inébranlable, Pour faire devaut yous l'aveu qui yous accable : Oue ce sang, dont les dieux ont voulu me former. Me fit un cœur trop haut ponr ne vous point aimer. ÉRIPHYLE.

Un esclave!

ALCMÉON. Une loi fatale à ma naissance Des plus vils citoyens m'interdit l'alliance. J'aspirais jusqu'à vous dans mon indigne sort : J'ai trompe vos bontes, i'ai mérité la mort. Madame, à mon aveu vous tremblez de repondre?

ÉRIPHYLE. Quels soupçons' quelle horreur vient ici me confondre! Dans les mains d'un esclave autrefois j'ai remis... M'avez-vous pardonné, destins trop ennemis? O criminelle épouse! o plus coupable mère!... Alemeon, dans quel temps a peri votre pere?

ALCMÉON. Lorsque dans ce palais le céleste courroux Eut permis le trépas du prince votre époux, ERIPHYLE.

O crime!

ALCMRON. Helas! ce fut dans ma plus tendre enfance

Qu'on fit périr, dit-on, l'auteur de ma naissance, Dans la confusion que des seditieux A la mort de leur maître excitaient en ces lieux

ÉCIPHYLE. Mais où vous a-t-on dit qu'il termina sa vie?

ALCHÉON. Ici, dans ce lien même elle lui fut ravie, Au pied de ce palais de tant de demi dieux, D'où jusque sur son fils vous abaissiez les veux. Près du corps tout sanglant de mon malheureux père. Je fus laissé mourant dans la foule vulgaire De ces vils citoyens, triste rebut du sort, Oubliés dans leur vie, inconnus dans leur mort. Théandre cependant sanya mes destinées: Il renoua le fil de mes faibles années, J'ai passé pour son fils : le reste vous est dû. Vous fites mes grandeurs, et je me suis perdu.

ÉMPHYLE. M'alarmerais-je en vain? Mais cet oracle horrible... Le lieu, le temps, l'esclave... ó ciel ! est-il possible ? (A Aleméon.)

Théandre dès long-temps yous a sans doute appris Le nom du malheureux dont vous êtes le fils : C'était?...

ALCHÉON.

Qu'importe, helas! au repos de la Grèce, Au votre, grande reine, un nom dont la bassesse Redouble encor ma honte et ma confusion? ÉRIPHYLE.

S'il m'importe? ah! parlez...

ALCHEON, avec hesitation. Il se nommait Phaon. ÉRIPHYLE.

(A pert.) (A Aleméon.) Ah ! je n'en coute plus... Ma crainte , ma tendresse

ALCHÉON. Quelle est en me parlant la douleur qui vous presse? ÉRIPHYLE.

Alcméon, votre sang... ALCHEON.

D'où vient que vous pleurez? ÉRIPHYLE.

Ah! prince!

ALCMEON. De quel nom, reine, vous m'honorez! ÉRIPHYLE.

Eh bien! ne tarde plus, remplis ta destinée; Porte ce fer sanglant sur cette infortunée; Etoulle dans mon sang eet amour malbeureux Que dietait la nature en nous trompant tous denx ; Punis-moi, venge-toi, venge la mort d'un père; Reconnais-moi, mon fils : frappe, et punis ta mère! ALCMEON.

Moi, votre fils? grands dicux! ÉRIPHYLE.

C'est toi dont, au berceau,

Mon indigne faiblesse a creusé le tombeau : Toi le fils vertueux d'une mère homicide . Toj, dont Amphiaraüs demande un parricide; Toi mon sang, toi mon fils, que le ciel en courroux, Sans ce prodige horrible, aurait fait mon époux ! ALCHEON.

De quel coup ma raison vient d'être confondue! Dieux! sur elle et sur moi puis-je arrêter la vue? Je ne sais où je suis : dieux, qui m'avez sanvé, Reprenez tont ce sang par vos mains conservé. Est-il bien vrai, madame, on a tué mon père? Il vent votre supplice, et vous êtes ma mère? ÉRIPHYLE.

Oui, je fus sans pitié : sois barbare à ton tour, Et montre-toi mon fils en m'arrachant le jour. Frappe...Mais quoi! tes plenrs semélent à mes larmes? Omon cher fils! o jour plein d'horreur et de charmes! Avant de me donner la mort que tu me dois, De la nature encor laisse parler la voix : Sonffre au moins que les pleurs de ta coupable mère Arrosent une main si fatale et si chère. ALCMÉON.

Cruel Amphiaraûs! abominable loi! La nature me parle, et l'emporte sur toi. O ma mère! ÉBIPHYLE, en l'embrassant.

O cher fils que le ciel me renvoie, Je ne meritais pas une si pure joie! J'oublie et mes malheurs, et jusqu'à mes forfaits; Et ceux qu'un dieu t'ordonne, et tous ceux que i'ai faits.

### SCÉNE VI ÉRIPHYLE, ALCMÉON, POLÉMON.

POLÉMON. Madame, en ce moment l'insolent Hermogide, Snivi jusqu'en ces lieux d'une troupe perfide, La flamme dans les mains, assiére ce palais, Déià tout est armé: deià volent les traits. Nos gardes rassemblés courent pour vous défendre ; Le sang de tous côtés commence à se répandre. Le penple épouvanté, qui s'empresse ou qui fuit, Ne sait si l'on vous sert ou si l'on vous trahit.

ALCHÉON. O ciel! voilà le sang que ta voix me demande : La mort de ce barbare est ma plus digne offrande. Reine, dans ces horreurs cessez de vous plonger; Je suis l'ordre des dieux, mais c'est ponr vous venger.

----

# ACTE CINQUIÈME.

(Sur un côté du parvis on voit , dans l'intérieur du temple de Jupiter, des vieillards et de jennes enfants qui embrassent un autel ; de l'autre côté la reine , sortant de son palais , soutenne par ses femmes, est bient/it suivie et entourée d'une louie d'Argiens des deux sexes qui viennent partager sa douleur.)

#### SCÉNE L

ÉRIPHYLE, ZÉLONIDE, LE CHŒUR.

ZÉLONIDE.

Oui, les dieux irrités nous perdent sans retour : Argos n'est plus; Argos a vu son dernier jour, Et la main d'Hermogide en ce moment déchire Les restes malheureux de ce pnissant empire. De tous ses partisans l'adresse et les clameurs Ont égaré le peuple et seduit tous les cours. Le désordre est partout : la discorde, la rage, D'une vaste cité font un champ de carnage; Les feux sont allumés le sang coule en tous lienx , Sous les murs du pala's, dans les temples des dieux ; Et les soldats sans frein, en pruie à leur furie, Pour se donner an roi renversent la patrie. Vous voyez devant vous ces vicillards désolés Ou'au pied de nos antels la crainte a rassembles Ces vénérables chefs de nos tristes familles, Ces enfants éplorés, ces mères et ces filles Qui cherehent en pleurant d'inutiles secours

Dans le temple des dieux armés contre nos jours. ERIPHYLE, aux femmes qui l'entourent. Hélas! de mes tourments compagnes gémissantes, Puis-je au ciel avec yous lever mes mains tremblantes? J'ai fait tous vos malheurs ; oui , c'est moi qui sur vous Des dieux que j'offensai fais tomber le courroux.

Oul, yous voyez la mère, helas! la plus coupable, La mère la plus tendre et la plus misérable. LE CHŒUR.

Vous madame! éarphyt.R.

Aleméon, ce prince, ce héros Qui soutenait mon trône et qui vengeait Argos, Lui pour qui j'allumais les flambeaux d'hyménee, Lui pour qui j'outrageais la nature étonnée , Lui dont l'amitié tendre abusait mes esprits ... LE CHŒUR.

Ah! qu'il soit votre époux.

EKIPHYLE. Peuples, il est mon fils.

LE CHIEUR.

Quil lui?

KRIPHYLE. D'Amphiaraûs c'est le précieux reste. L'horreur de mon destin l'entralnait à l'inceste : Les dieux aux bords du crime ont arrêté ses pas. Dieux, qui me poursuivez, ne l'en punissez pas! Rendez ce fils si cher à sa mère éplorée; Sa mère fut cruelle et fut dénaturée; Que mou cœur est changé! Dieux! si le repentir Flechit votre vengeance et peut vous attendrir, Ne pourrai-je attacher sur sa tête sacrée Cette conronne , hélas! que j'ai déshonorée? On'il règne, il me suffit, dût-il en sa fureur...

#### SCÉNE II.

ÉRIPHYLE, ZÉLONIDE, LE CHŒUR, THÉANDRE.

ÉRIPHYLE.

Ah | mon fils est-il roi? mou fils est-il vainqueur? THÉANDRE.

Il le sera du moins si nos dieux équitables Secoureut l'innocence et perdent les coupables ; Mais jusqu'à ce momeut son rival odieux A partagé l'armée et le peuple et nos dieux. Hermogide ignorait qu'il combattait son maître : Le penple doute encor du sang qui l'a fait naître ; Quelques uns à grands cris le nommaient votre époux; Les antres s'écriaient qu'il était né de vous. Il ne pouvait, madame, en ce tumulte horrible, Eclaireir à leurs yeux la vérité terrible : Il songeait à combattre, à vaincre, à vous venger: Mais eutoure des siens qu'on venait d'égorger, De ses tristes sujets déplorant la misère, Avec le nom de roi prenant nn cœur de père, Il se plaignait aux dieux que le saug innocent Souillait le premier jour de son règne naissant. Il s'avance aussitôt; ses mains ensangiantées Montrent de l'olivier les branches respectées. Ce signal de la paix étonne les mutins,

Et leurs traits suspendus s'arrêtent dans leurs mains. " Amia, leur a-t-il dit, Argos et nos provinces » Ontgemitroplong-temps des fautes de leurs princes; » Sauvons le sang du peuple, et qu'llermogide et moi » Attendent de ses mains le grand titre de roi. » Voyons qui de nous deux est plus digne de l'être. » Oui, peuple, en quelque rang que le ciel m'ait fait naître, » Moneœur est au-dessus ; et ce cœur aujourd'hui » Ne veut qu'une vengeance aussi noble que lui. · Pour le traitre et pour moi choisissez une escorte » Oui du temple d'Argos environne la porte. » Et toi, viens, suis mes pas sur ce tombeau sacré. » Sur la cendre d'un roi par tes mains massacré. » Combattons devant lui, que son ombre y décide . Du sort de son vengeur et de son parricide. » Ah! madame; à ces mots ce monstre s'est trouble : Pour la première fois Hermogide a tremblé. Bientôt il se ranime, et cette âme si fière Dans ses yeux indignés reparalt tout entière , Et bravaut à la fois le ciel et les remords : . Va. dit-il, je ue crains ni les dieux, ni les morts, » Encor moins tou audace ; et je vais te l'apprendre » Au pied de ce tombeau qui u'attend que ta cendre. » Il dit : un nombre égal de chefs et de soldats Vers ce tombeau funeste accompagne leurs pas; Et moi des justes dieux conjurant la colère, Je viens joindre mes vœux aux larmes d'une mère. Puisse le ciel vengeur être encor le soutieu De votre auguste fils, qui fut long-temps le mien ! ÉRIPHYLE.

Quoi! seul et sans secours il combat Hermogide? THÉANDRE.

Oui, madame.

ÉRIPHYLE. Mou fils se livre à ce perfide! Mou fils, cher Alcméon! mon cœur tremble pour toi; Le cruel te trahit s'il t'a donné sa foi. Ta jeunesse est crédule, elle est trop magnanime; Hermogide est savant dans l'art affreux du crime, Dans ses piéges sans doute il va t'envelopper. Sa seule politique est de savoir tromper. Crains sa barbare main par le meurtre éprouvee, Sa main de tout ton sang dès long-temps abreuvée Allons, je préviendrai ce lâche assassinat; Courons au lieu sanglant choisi pour le combat. Je montrerai mon fils.

THÉANDRE. Reine trop malbeureuse! Osez-vous approcher de cette tombe affreuse? Les morts et les vivauts y sont vos ennemis. KRIPHYLE.

Oue vois-je? quel tumulte! on a trahi mon fila!

#### SCÈNE III.

ÉRIPHYLE, ALCMÉON, HERMOGIDE, THEANDRE, SOLDATS qui entrent sur la scène avec Hermogide.

ERIPHYLE , aux soldats d'Hermogide. Cruels, tournez sur moi votre inhumaine rage. ALCMÉON.

J'espère en la vertu, i'espère en mop courage. HERMOGIDE, aux siens

Amis, suivez-moi tous, frappez, imitez-moi. ALCMÉON, aux siens. Vertueux citovens, secondez votre roi,

(Aleméon, Hermogide, entrent avec leur escorte dans le temple on est le tombeau d'Amphiaraûs.)

ERIPHYLE, aux soldats qu'elle suit. O peuples, écoutez votre reine et sa mère! (Elle entre après eux dans le temple.)

# SCÉNE IV.

THEANDRE, LE CHŒUR.

THÉANDDE. Reine, arrête ! où vas-tu ! crains ton destin sévère. Ciel t remplis ta justice, et nos maux sont finis; Mais pardonne à la mère et protége le fils. Ah l puissent les remords dont elle est consumée Eteindre enfin ta foudre à nos veux allumée! Impénétrables dieux! est-il donc des forfaits Que vos sévérités ne pardonnent jamais! Vicillards, qui, comme moi, blanchis dans les alarmes. Pour secourir vos rois n'avez plus que des larmes ; Vous enfants réservés nour de meilleurs destins : Levez aux dienx cruels vos innocentes mains. LE CHIEFR.

O vous, maltres des rois et de la destinée, Epargnez nne reine assez infortunée : Ses crimes, s'il en est, nous étaient inconnus. Nos cœurs reconnaissants attestent ses vertus.

THE ANDRE. Entendez-vous ces cris?... Polémon...

SCÈNE V.

THEANDRE, POLÉMON, LE CHŒUR, qui se compose du peuple, des ministres du temple, de soldats.

> POLÉMON. Cher Théandre...

Quel désastre ou quel bien venez-vous nous apprendre? Quel est le sort du prince?

١.

POLÉMON.

Il est remuli d'horreur.

THEANDRE Les dieux l'ont-ils trahi? POLÉMON.

Non: son bras est vainqueur. TUELNDER

Eh bien?

POLÉMON.

Ah! de quel sang sa victoire est ternie? Par quelles mains, ô eiel! Ériphyle est punie! Dans l'horreur du combat, son fils, son propre fils... Vous conduisiez ses coups, dieux toujours ennemis! J'al vu, n'en doutez point, une horrible furie D'un héros malheureux guider le bras impie. Il vole vers sa mère; il ne la connaît pas, Il la traine, il la frappe... 6 jour plein d'attentats! O triste arrêt des dieux, cruel, mais légitime! Tout est rempli, le erime est puni par le crime. Ministre infortane des décrets du destin . Lni seul ignore eneor les forfaits de sa main.

# Helas! il gonte en paix sa victoire funeste. SCÉNE VI.

ALCMEON, HERMOGIDE, THEANDRE, POLEMON, SUITE D'ALCHÉON, SOLDATS D'HER-MOGIDE, CAPTIFS, LE CHŒUD.

ALCMÉON , à ses soldats. Enchaînez ce barbare, épargnez tout le reste Il a trop mérité ces supplices cruels Réservés par nos lois pour les grands criminels; Sa perte par mes mains serait trop glorieuse : Ainsi que ses forfaits que sa mort soit hontense. (A Hermogide.)

Et pour finir ta vie avec plus de douleur, Traltre, vois, en mourant, ton roi dans ton vainqueur, Tes crimes sont connus, ton supplice commence. Vois celui dont ta rage avait frappé l'enfance ; Vois le fils de ton roi.

Son fils! ah! dieux vengeurs! Quoi ! j'aurais cette joie au comble des malheurs ! Quoi! tu serais son fils! est-il bien vrai? ALCMÉON.

Oui peut te transporter ainsi?

HERMOGINE

Ton parrieide. ALCMÉON. Ou'on suspende sa mort... Arrête, éclaireis-moi,

Ennemi de mon sang... HERMOGIDE. Je le suis moins que toi.

Va, je te crois son fils , et ce nom doit me plaire; Je suis vengé : tu viens d'assassiper ta mère.

ALCMÉON. Monstre l

Perfide!

#### HERMOGIDE.

Tourne les yeux : je triomphe, je voi Que vous êtes tous deux plus à plaindre que moi. Je n'ai plus qu'à mourir.

(On l'emmène.)

#### SCÉNE VII.

ALCMÉON, ÉRIPHYLE, THÉANDRE, ZÉ-LONIDE, SUITE DE LA REINE, LE CHŒUR

ALCMÉON.

Ah! grands dieux! quelle rage!

(Il aperçoit Briphyle.)
Malheureux !... quel objet !... que vois-je !

ÉRIPHYLE, soutenue par ses femmes.

Ton ouvrage,
Ma main, ma faible main volait à ton secours:

Je voulais te défendre, et su tranches mes jours.

ALCMÉON.

Oui l'engil l'auguie sur vous porté mon bres impie!

Qui! moi! j'aurais sur vous porté mon bras impie! Moi! qui pour vous cent fois aurais donné ma vie! Ma mère! vous mourez!

ÉRIPHYLE.

Je vois à ta douleur
Que les dieux malgré toi conduisaient ta fureur,
Du crime de ton bras ton ceur n'est pas complice;
Ils égaraient tes sens pour hâter mon supplice.
Je te pardonne...
ALCMÉON.

Ahl dieux!

Courez..., qu'un prompt secours...

Epargne-toi le soin de mes coupables jours.

Je ne demande point de revoir la lumière ;

Je finis sans regret ceite horrible carrière ...

Je finis sans regret ceite horrible carrière ...

Laisse-moi la douceur d'expirer dans tes bras.

Ferme ces tristes yeux qui s'entr' ouvrent à peine.

ALCHÉON , se jelant aux genoux d'Ériphyle.

Ab! J'atteste des dieux la vengeance inhumaine ,

Je jure par mon erime et par votre trépas

Oue mon sang à vos veux...

C'en est fait.

ÉRIPHYLE.

Mon fils, n'achève pas.

ALCMÉON.

Moi! votre fils! qui moi! ce monstre sanguinaire!

At tu ne fins qui noise de indicate e suguiante. 
Va , tu ne fins jamais plus cheri de ta mere. 
Je vois ton repentir... il pénêtre mon corur... 
Le mien n's po des dieux apaiser la fureur. 
Un moment de faiblesse, et même involontaire, 
A fait tous mes malbeurs, a fait peiri ton père... 
Souviens-toi de remorda qui troublaient mes esprits... 
Souviens-toi de mère... o mon che filis'... mon cher filis'...

(Elle meurt.)
ALCMÉON.

Sois content, impitoyable père!
Tu frappes par mes mains ton épouse et ma mère.
Viens combler mes forfaits, viens la venger sur moi,
Viens t'abreuver du sang que j'ai reçu de toi.
Je succombe, je meurs, ta rage est assouvie.

(Il tombe évanouit.)

Secourez Alcméon , prenez soin de sa vie. Que de ce jour affreux l'exemple menaçant Rende son cœur plus juste, et son règne plus grand !

FIN D'ÉRIPHYLE.

# SAMSON,

OPÉRA EN CINQ ACTES. - 1732.

#### AVERTISSEMENT.

M. Ramon, le pius grand musicieu de France, mit cet uporte en musique ver lau 1232 - 00 réais près de le jouer, lempas la même chals qui depuis il ti suspondre les repretentiations de Mahomet on de Frentières, emptées qu'on ne représential l'Opere de Sanaron. El tandis qu'on permetatis que ce sujei parels sur le thérêter de la Consélance, et que Samono y fit des miraries conjoin enneul avex afrequis, ou su permit pas que ce malme apar fit en-modil sur le thérêter de l'Academie et Musiques.

Le musicien employa depuis presque tous les airs de Samson dans d'autres compositions lyriques, que l'envie

n'a pas pu suporimer.

On public ce portue dénais de son plus grand charme; et on le donne seulement comme une requise d'un genre extraordinaire. C'est às seule escoas peut-étre de l'impression d'an ouvrage fait plaidi pour étre chante que pour étre la. Les nous de Venus et d'Adonis trouvest dans cette tragédie une place plus naturelle qu'on ne le croirait d'abort s'est en effet sur l'eurs terres que l'action se passe.

Ciceron, dans son excellent livre de la Nature des Dieux, dit que la decuse Astarié, récérée des Syriens, était Venus mèmus, et qu'elle épous A donis. Ou sait de plus qu'on célébrait la fête d'Adonis chez les Philistins. Alosi ce qui rerait ailleurs un mélange absurde du profance et du sacré, se place ici de soi-même.

.....

#### PERSONNAGES DI PROLOGUE

LA VOLUPTE. BRECTLE.
PLAINTE IT AMOUNT. LA VENTU.
BACCHUS. STUTANTO DE LA TENTE.

PERSONNAGES DE LA PIECE.

SAMMON, LE GRUND-PRÈTRE.
LES GOSTELL
LES GOSTELL
LES GOSTELL

#### PROLOGUE.

(Le théâtre représente la salle de l'Opéra.) •

LA VOLUPTÉ, sur son trône, entourée des PLAISIES et des AMOURS,

LA VOLUPTÉ. Sur les bords fortanés embellis par la Seine Je règne dès long-temps.

• Cel Avertissement, que je crois de Voltaire, est dans l'édition de 1782 de ses OEures. (D.) Je préside aus concerts charmants
Que donne Melpomème.
Amours, Plaisirs, Jeux séducteurs,
Que le loisir fit naître au sein de la mollease
Répendes vos douces erreurs :

Versez dons lous les cœurs Votre charmante lvresse; Régnes, répandez mes faveurs. CRORUR à parodier.

CHUEUR à parodier.
Répandons, etc.
LA VOLUPTÉ.
Veuez, morteis, accoures a mes yeux :

veuer, morres, accoures a mes yeux : Regardes, imijes les onfants de la gloire : Ils m'out tous cédé la victoire. Mars les rendit cruels , et je les renda heureus. (Entrée de héros armés et tennat dans leurs mains des

guiriandes de ficura.)

NACCRUS, à Hercule.

Nous sommes les cufants du maître du tonnerre :

Nous sommes les enfants du maître du tonnerre : Notre nom jadis resonte Ne périra point sur la terre; Mais parions avec liberté :

Parmi tant de lauriers qui orignent votre téte.

Dites-moi quelle est la conquete

Dont le grand oœur d'Alcide était le plus llaité. BERCULE. Ab! ne me paries plus de mes travana pénibles,

Ni des cieux que j'ai soutenns : En ces lieux je ne connais plus Que la charmonte loie et les Plaisirs paisibles. Mois vous, Bacchus, dont la valeur

Fit du song des humains rougir la terre et l'onde, Quel plaisir, quel berbere bonnene Trouvez-vous à troubler le monde? BACCHUS.

Arione m'ôte à jamais

Le souvenir de mes brillants forfalts;

Et par mes présents secourables

Je ravis la raison aua mortels misérables,

Pour leur faire oublier tous les mans que j'ai faits (Ensemble.) Volupté, reçois nos bommages; Enchante dans ors lieus

Les béros, les dieux, et les soges : Sans tes plaisirs, sans tes doux avantages, Est-il des sages et des dieux? UN AMOUN.

Jupiter n'est point heureux Par les coups de son tonnerre : Amour, il dolt à les feux Ces momenis si précieus Qu'il vient goûter sor la terre.

Le dieu qui préside au jour, Et qui ranime le monde, Fersit-il son vaste tour S'il n'allait trouver l'Amour Qui l'attend au sein de l'oude? Ici tous les conquérants Borneut leur grandeur à plaire : Les sages sont des amants; Ils cachent leurs obevenx blancs Sons les myrtes de Cylbère.

Moriels, suivez les Amours; Toute sageme est folle. Profitez de vos benez jours. Les dieux almeront toujours; Soyez dieux dans votre vie.

LA VOLUPTÉ.
Ah! quelle écistante lumière
Fait palir les clartés du beau jour qui nous luit?,
Quelle est celte aymphe névère
Que la segosse conduit?

CHORUR.
Fuyons la Vertu cruelle;
Les Plaisirs sont bannis per elte.
LA VERTU.
Mère des Plaisirs et des Jeux,

Nocessaire any mortela, et souvent trop fatale,
Non, je ne mis point in rivale:
Je viens m'unir à toi pour mieux régner sur eux.
Sans moi, de tes plaigirs l'erreur est passagère;

Sans toi, l'on ne m'écoute pas : Il faut que mon flambeau l'éclaire ; Mais j'ai beaoin de tes appas. Je veux instruire, et je doia plaire. Viens de la maio charmante orner la Vérité. Disparaisses, generiers connacrés per la fable :

Un Alcide véritable
Va paraître en ce lieu, comme vous enchanté.
Chantons sa gloire et sa faibteme,
Et vuyuns ce héros, par l'amour abatto,
Adorer encor la Verto.

Entre les bras de la Mollesse. CHORUR DES SUIVANTS DE LA VERTU-Chantons, célébrons, en ce jour, Les dangers cruels de l'amour.

# ACTE PREMIER.

### SCENE L

(Le théstre représente une campagne. Les Israélites, couchés sur le bord du fleure Adonis, déplorent leur captivilé.)

DEUX CORVPIERS.
Tribus captives,
Qui sur ces rives
Trainez vos fers;
Tribus captives,
De qui les voix piointives
Font retentir les airs,
Adorez dons vos maux le Dieu de l'univers.

Adorons dans nos maux le Dieu de l'univers.

UN CONTPIÉR.

Ainsi depuis quarante hivers
Des Philistins le pouvoir indomptable
Nous accable;
Leur fuerer est imulacable.

Leur fureur est implacable, Elle insulte aux tonrments que nous avons soufferts. CHŒUE.

Adorons dans nos maux le Dien de l'univers. UN CORYPHÈE.

Race malheureuse et divine,
Tristes Hebreux, frémissez tous :
Voici le jour affreux qu'un roi puisant destine
A placer ses dieux parmi nous.

A placer ses dieux parmi nous.

Des prêtres mensongers, pleins de zêle et de rage,

Vont nous forcer à plier les genoux

Devant les dieux de ce climat sauvage:

Devant les dieux de ce climat sauvage Enfants du ciel, que ferez-vous? CHŒUR-Nous bravons leur courroux;

Le Seigneur senl a notre hommage. UN CONYPHEE. Tant de fidélité sera chère à ses yeux.

Descendez du trône des cieux, Fille de la Clémence, Douce Espérance, Trésor des malheureux;

Venez tromper nos maux, venez remplir nos vœux. Descendez, douce Espérance.

### SCÈNE II.

SECOND CORPPRÉE.

Ah! déjà je les vois ces pontifes cruels,
Qui d'ane idole horrible entourent les antels.
(Les pettres des lisbées dans l'enfoncement autour d'un autel

(Les prêtres des idoles dans l'enfoncement autour d'un autei couvert de leurs dieux.) Ne souillons point nos yeux de ces vains sacrifices;

Fuyons ces monstres adorés : De leurs prêtres sanglants ne soyons point complices. CHOKUR.

Fuyons, éloignons-nous. LE GRAND-PRÊTRE DES IDOLES.

Esclaves, demeurez, Demeurez : votre roi par ma voix vous l'ordonne. D'un ponvoir inconnu lâches adorateurs,

Oubliez-le à jamais lorsqu'il vous abandonne; Adorez les dieux ses vainqueurs. Vous rampez dans nos fers, ainsi que vos ancètres,

Mutins toujours vaincus, et loujours insolents : Obéissez, il en est temps, Connaissez les dieux de vos maltres.

Connaissez les dieux de vos maltres.

Tombe plutôt sur nous la vengeance du ciel! Plutôt l'enfer nous engloutisse l Périsse, périsse Ce temple et cet autel! LE GRAND-PRÉTRE. Rebut des nations, vous déclarez la guerre

Aux dieux, aux pontifes, aux rois?

CHEUR.

Nous méprisons vos dieux, et nous craignons les lois

Du maltre de la terre.

#### SCÈNE III

SAMSON entre, convert d'une peau de lion; LES PERSONNAGES DE LA SCÈNE PRÉGÉDENTE.

SANSON.

Quel spectacle d'horreur!

Quoi ! ces fiers enfants de l'erreur

Ont porté parmi vous ces monstres qu'ils adorent ?

Dieu des combats, regarde en ta fureur

Les indignes rivaux que nos tyrans implorent.

Soutiens mon zèle, inspire-moi; Venge ta cause, venge-toi. LE GRAND-PRÈTRE.

Profane, impie, arrête!

SAMSON.

Liches! dérobez votre tête
A mon juste courroux;
Plemez vos dieux, eraignez pour vous.
Tombez, dieux ennemis! soyez réduits en poudre.
Vous ne méritez pas
Ou le diero des combats

Arme le ciel vengeur, et lance ici sa foudre; Il suffit de mon bras. Tombez, dieux ennemis! soyez réduits en poudre.

Tombez, dieux ennems! soyez réduits en pour (il reaverse les auteis.)

LE GRAND-PRÊTRE.

Le ciel ne punit point ce sacrilège effort!

Le ciel se tait, venceons sa querelle.

Le ciei se tait, vengeons sa quereile.
Servons le ciel en donnant la mort
A ce peuple rebelle.
LE CHEUR DES PAÉTRES.
Servons le ciel en donnant la mort
A ce peuple rebelle.

#### SCÈNE IV.

SAMSON, LES ISRAÉLITES.

Nos esprits étonnés sont encore incertains?
Redoutez-vous ces dieux renversés par mes mains?
CHOURD DES FILES ISRAÉLITES.
Mais qui nous défendra du controux effroyable
D'un roi, le tyran des Hébreus?

SAMSON. Le Dicu dont la main favorable A conduit ce bras belliqueux, Ne craint point de ces rois la grandeur périssable. Faibles tribus, demandez son appui; Il vous armera du tonnerre;

Vous serez redoutés du reste de la terre , Si vous ne redoutez que lui.

CHORUM.

Mais nous sommes, hélas! sans armes, sans défense.

SANSON.

Vous m'avez, c'est assez; tous vos maux vont finir. Dieu m'a prêté sa force, sa puissance: Le fer est inutile au bras qu'il veut choisir;

En domptant les lions, j'appris à vous servir : Leur dépouille sanglante est le noble présage Des coups dont je ferai périr Les tyrans qui sont leur image.

# AIR. Peuple . éveille-tol , romps tes fers ,

Remoute à ta grandeur première, Comme un jour Dien du haut des airs Rappellera les morts à la lumière Du sein de la poussière, Et ranimera l'univers. Peuple, éveille-toi, romps tes fers,

reupie, eveilie-toi, rompa tes iers
La liberté t'appelle;
Tn naquis pour elle;
Reprends tes concerts.
Peuple, éveille-toi, rompa tes fers.

#### AUTRE AIR.

L'hiver détruit les fleurs et la verdure; Mais du flambeau des jours la féconde clarté Ranime la nature, Et lui rend sa beauté:

L'affreux esclavage
Flétrit le courage :
Mais la liberté
Relève sa grandeur, et nourrit sa fierté.

Liberté! liberté!

ACTE SECOND.

#### SCÈNE L

(Le théâtre représente le péristyle du palais du roi : on voit à travers les colonnes des forêts et des collines : dans le fond de la perspective le roi est sur son trône, entouré de toute sa cour habillée à foriestaie.)

#### LE ROL

Ainsi ce peuple esclave, oubliant son devoir, Contre son roi lève un front indocile. Du sein de la poussière il brave mon pouvoir. Sur quel roseau fragile A-4-il mis son espoir? UN PRILISTIN.

Un imposteur, un vil esclave, Samson, les séduit et vous brave : Sans donte il est armé du secours des enfers.

L'insolent vit encore ? Allez, qu'on le saisisse; Préparez tout pour son supplice : Courez, soldats, chargez de fers Des coupables Hébreux la troupe vagabonde ;

ils sont les ennemis et le rebut du monde, Et, détestés partont, détestent l'univers. CHŒUR DES PHILISTINS, derrière le thédire. Fuyons la mort, échappons au carnage;

Les enfers secondent sa rage. LE ROL

J'entends encor les cris de ces penples mutins : De leur chef odieux va-t-on punir l'audace? UN PHILISTIN, entrant sur la scène. Il est vainqueur, il nous menace:

Il commande aux destins: Il ressemble au dieu de la guerre : La mort est dans ses mains.

Vos soldata renversés ensangiantent la terre: Le peuple fuit devant ses pas.

LE ROL Oue dites-vous? un seul bomme, un barbare. Fait fuir mes indignes soldats?

# Quel démon pour lui se déclare? SCÈNE II.

LE ROL, LES PHILISTINS autour de lui: SAMSON. suivides Hebreux, portant dans une main une massue, et de l'autre une branche d'olivier.

Roi, prêtres ennemis, que mon Dien fait trembler, Voyez ce signe beureux de la paix bienfesante, Dans cette main sangtante

Oui yous peut immoler. CHŒUR DES PHILISTINS. Quel mortel orgueilleux peut tenir ce langage?

Contre un roi si puissant quel bras pent se lever? LE ROL Si vons êtes un dieu, je vons dois mon hommage;

Si vous êtes nn homme, osez-vous me braver? SAMSON.

Je ne suis qu'un mortel ; mais le Dieu de la terre , Oui commande aux rois. Qui souffle à son choix

Et la mort et la guerre . Oni vous tient sous ses lois, Qui lance le tonnerre,

Vous parle par ma voix.

Eh bien ! quel est ce dieu ? quel est le témoignage Ou'il daigne m'annoncer par vous? SAMSON

Vos soldats mourant sous mes coups, La crainte où ie vous vois, mes exploits, mon courage. Au nom de ma patrie, au nom de l'Éternel, Respectez désormais les enfants d'Israel.

Et finissez leur esclavage. LE ROL

Moi, qu'au sang philistin je fasse un tel outrage! Moi, mettre en liberté ces peuples odieux ! Votre dieu serait-il plus puissant que mes dieux?

EL HEON Vous allez l'épronver : vovez si la nature Reconnaît ses commandements.

Marbres, obéissez; que l'onde la plus pure Sorte de ces rochers, et retombe en torrents. (On voit des fontaines jaillir dans l'enfoncement.)

Ciel! o ciel! a sa voix on voit jaillir cette onde.

Des marbres amollis! Les éléments lui sont soumis ! Est-il le sonverain du monde

LE EOL. N'importe; quel qu'il soit, je ne puis m'avilir A recevoir des lois de qui doit me servir.

SAMSON. Eh bien! vous avez vu quelle était sa puissance. Connaissez quelle est sa vengeance.

Descendez, feux des cieux, ravagez ces climats : Que la foudre tombe en éclats ;

De ces fertiles champs détruisez l'espérance. (Tout le thétitre paraît embrasé.)

Brûlez , moissous ; séchez guérets ; Embrasez-vous, vastes forets,

(Au roi.) Connaissez quelle est sa vengeance.

CHOLUR. Tout s'embrase, tout se détruit :

Un dieu terrible nous poursuit. Brillante flamme, affreux tonnerre. Terribles coups!

Ciel! o ciel! sommes-nous An jour où doit périr la terre?

LE BOL Suspends, suspends cette rigueur, Ministre impérieux d'un dieu plein de fureur.

Je commence à reconnaître Le pouvoir dangereux de ton superbe mattre ;

Mes dieux long-temps vainqueurs commencent à céder. C'est à leur voix à me résondre.

C'est à la sienne à commander.

Il nons avait punis, il m'arme de sa foudre : A tes dieux infernaux va porter ton effroi;

Pour la dernière fois peut-être tu contemples Et ton trône et leurs temples: Tremble pour eux et pour toi l

### SCÈNE III. SAMSON, CHORUR D'ISRAÉLITES.

SAMSON.

Vous que le eiel console après des maux si grands, Peuples, osez paraître aux palais des tyrans : Sonnez, trompette, organe de la gloire; Sonnez, auponcez ma victoire,

LES HÉBREUX. Chantons tous ce héros, l'arbitre des combats : Il est le seul dont le courage

> Jamais ne partage La victoire avec les soldats. Il va finir notre esclavage. Pour nous est l'avantage; La gloire est à son bras :

Il fait trembler sur leur trôue Les rois maltres de l'univers. Les guerriers au champ de Belione, Les faux dieux au fond des enfers.

CHŒUR. Sonnez, trompette, organe de sa gloire; Sonnez, annoncez sa victoire.

LES HÉBBRUX. Le défenseur intrépide D'un troupeau faible et timide Garde leurs paisibles jours Contre le peuple homieide Oui rugit dans les antres sourds : . Le berger se repose, et sa flûte soupire Sous ses doigts le tendre delire

De ses innocentes amours. CHOTES Sonnez, trompette, organe de sa gloire; Sounez, annoncez sa victoire.

### ACTE TROISIÈME.

SCENE I. Le théitre représente un bocage et un autes, où sont Mars.

Vénus, et les dieux de Syrie.) LE ROI, LE GRAND-PRÉTRE DE MARS, DALILA, pretresse de Venus: CHOUR.

> LE ROL Dieux de Syrie. Dieux immortels.

Écoutez, protégez un peuple qui s'écrie Au pied de vos autels.

Eveillez-vous, punissez la furie De vos esclaves criminels. Votre peuple vous prie: Livrez en nos mains

Le plus fier des humains. CHIEUR. Livrez en nos mains

Le plus fier des humains. LE GRAND-PRÈTRE. Mars terrible. Mars invincible.

Protége nos climats: Prépare A ce barbare

Les fers et le trépas. DALILA.

O Vénus! déesse charmante, Ne permets pas que ces beaux jours, Destinés aux amours,

Soient profanés par la guerre sangiante. CHŒUR.

Livrez eu nos mains Le plus fier des humains. ORACLE DES DIREX DE SYRIE.

· Samson nous a domptés; ce glorieux empire · Touche à son dernier jour ; · Fléchissez ce héros : qu'il aime , qu'il soupire :

· Vous n'avez d'espoir qu'en l'Amour. · DALILA. Dieu des plaisirs, daigne ici nous instruire

Dans l'art charmant de plaire et de séduire; Prête à nos yeux tes traits toujours vainqueurs : Apprends-nous à semer de fleurs

Le piège aimable où tu veux qu'on l'attire. CHŒUR. Dieu des plaisirs, daigne ici nous instruire Dans l'art charmant de plaire et de séduire. DALILA.

D'Adouis c'est aujourd'hui la fête Pour ses jeux la jeunesse s'apprête. Amour, voici le temps heureux Pour inspirer et pour sentir tes feux. CHŒUR DES FILLES.

Amour, voici le temps, etc. Dieu des plaisirs, etc. DALILA.

Il vient plein de colère, et la terreur le suit; Retirons-nous sous cet épais feuillage. (Elle se retire avec les filles de Gaza et les pretresses.) Implorons le dieu qui séduit

Le plus ferme courage.

# SCĖŅE II.

#### SAMSON.

Le dien des combats m'a conduit An milieu du carrage; Devant lui tout trembie et tout fuit. Le tonnerre, i d'ireux orage, Dans ies champs font moins de ravage Que son non seul i'en a probuit Chez le Philistin plein de rage. Tous cest qui voulaient arrêter Ce fies torrent dans son passage Nont fisti que l'irirei r: Ils sont tombés; la mort est leur partage,

(On entend une harmonie dosice.)
Ces sons harmonieux, ces murmures des eaux,
Semblent amollir mon courage.
Asile de la paix, lieux charmants, doux ombrage,

Vous m'invitez au repos.
(Ha'endort sur un lit de gazon.)

# SCÈNE III.

#### DALILA, SAMSON.

chœur des prêtresses de vénus, rerenant sur la scène.

Plaisirs flatteurs, amollissez son ame, Songres charmants, enchantez son sommeil.

FILLES DE GAZA.

Tendre Amour, eclaire son réveil.

Mets dans nos yeux ton pouvoir et ta flamme.

BALLA.

Vénus, inspire-nous, préside à ce beau jour. Est-ce là ce croel, ce vainqueur homicide? Vénus, il semble né pour embellir ta cour. Armé, c'estle dieu Mars; désarmé, c'estl'Amour. Mou cœnr, mon faible cœur devant lni s'intimide.

Enchalnons de fleurs Ce guerrier terrible; Que ce ceur farouche, invincible, Se rende à tes douceurs.

e rende à tes douceurs. cuœur. Enchalnons de fleurs

Ce héros terrible.

SAMSON se réceille, entouré des filles de Gaza.

Où suis-je? en queis climats me vois-je transporté?

Queis doux concerts se font entendre!

Ouels ravissants objets viennent de me surprendre!

Est-ce ici le séjour de la félicité?

DALILA, à Samson.

Du charmant Adonis nous célebrons la fête; L'Amour en ordonna les jeux; C'est l'Amour qui les apprête: Puissent-ils mêriter un regard de vos yeux! SAMSON.

Quel est cet Adonis dont votre voix aimable
Fait retentir ce beau séjour?

nallla.
C'était nn héros indomptable,
Oni fut aimé de la mère d'Amour.

Qui fut aimé de la mère d'Amour. Nous chantons tous les ans cette aimable aventure. SAMSON.

Pariez, vous m'allez enchanter : Les vents viennent de s'arrêter; Ces forêts, ces oiseaux, et toute la nature, Se taisent pour vous écouter.

DALILA se met à côté de Samson. Le chœur se range autour d'eux. Dalila chante cette cantatille, accompagnée de peu d'instruments qui sont sur le thétite.

Vénus dans nos climats souvent daigne se rendre; C'est dans nos bois qu'on vient apprendre. De son culte clairmant tous les secrets divins. Ce fut près de cette onde, en ces riants jardins, Que Vénus enchanta le plus beau des humains. Alors tout fat beureux dans nne pesix profonde;

Tout l'innivers aima dans le sein du loisir. Vénus donnait au monde L'exemple du plaisir.

SAMSON.

Que ses traits ont d'appas! que sa voix m'intéresse!

Que je suis étonné de seutir la tendresse!

De quel poison charmant je me sens pénétré!

DALILA. Sans Vénus, sans l'Amour, qu'aurait-il pu prétendre?

Dans nos bois îl est adoré. Quand îl fut redoutable, îl était ignoré : Il devint dien dès qu'il fut tendre. Depuis cet heureux jour

Ces prés, cette onde, cet ombrage, Inspirent le plus tendre amour An œur le plus sauvage.

O ciel l ô troubles inconnus ! J'étais ce cœur sauvage, et je ne le suis pius. Je suis changé; j'éprouve une flamme naissante. (A Dallia.)

Ahl s'il était une Vénus, Si des Amours cette reine charmante Aux mortels en esset pouvait se présenter, Je vous prendrais pour elle, et croirais la flatter.

Je pourrais de Vénus imiter la tendresse. Heureux qui peut brûler des feux qu'elle a sentis ! Mais j'eusse aime peut-être un autre qu'Adonis ,

Si l'avais été la déesse.

#### SCENE IV.

#### LES PRÉCÉDENTS, LES HÉBREUX.

LES HÉBRRUX.

Ne tardez point, venez; tont un peuple fidèle
Est prét à marcher sous vos lois:
Soyez le premier de nos rois;
Combattez et régnez: la gloire vous appelle

Combattez et regnez: la gloire vous appelle SAMSON. Je vous suis, je le dois; j'accepte vos présents.

Ah!... quel charme puissant m'arrête!

Ah! differez du moins, differez quelque temps

Ces honneurs brillants qu'un m'apprête.

CHŒUR DUS PILLES DE GAZA.

Demenrez, présidez à nos fêtes; Que nos cœurs soient ici vos conquêtes.

Oubliez les combats; Que la paix vous attire. Vénus vient vous sourire.

L'Amour vous tend les bras.

LES HÉBBEUX.

Craignez le plaisir décevant

Où votre grand cour s'abandonne :

L'Amour nous dérobe souvent Les biens que la gloire nous donne. CHŒUR DES FILLES,

Demeurez, présidez à nos fêtes; Que nos cœurs soient vos tendres eonquêtes. DEUX HÉBREUX.

Venez, venez, ne tardez pas; Nos eruels ennemis sont prèts à nous surprendre; Rien ne peut nous défendre

Que votre invincible bras.
CHŒUR DES FILLES.
Demeurez , présidez à nos fêtes;

Que nos coms soient vos tendres conquêtes. SAMSON. Je m'arrache à ces lieux... Allons, je suis vos pas. Prêtresse de Vénus, vous, sa brillante image,

Je ne quitte point vos appas Pour le trone des rois , ponr ce grand esclavage ; Je les quitte pour les combats.

DALILA. Me faudra-t-il long-temps gémir de votre absence?

SAMSON.
Fiez-vous à vos yeux de mon impatience.
Est-il un plus grand bien que celui de vous voir?

Les Hébreux n'ont que moi pour unique espérance, Et vous êtes mon seul espoir. SCÉNE V.

#### DALILA.

Il s'éloigne, il me fuit, il emporte mon ême :

Partout il est vainqueur : Le feu que j'allumais m'enflamme :

J'ai voilu l'enclainer, il enchaine mon œur.

O mère des plaisirs, le œur de ta prêtresse
Doit être plein de toi, doit toujours s'enflammer!

O Vénus | ma seule déesse , La tendresse est ma loi , mon devoir est d'aimer.

i tendresse est ma loi , mon devoir est d'aimer. Écho , voix errante , Légère habitante

De ce bean séjour, Écho, monument de l'amour.

Parle de ma faiblesse an héros qui m'enchante. Favoris du printemps, de l'amour et des airs, Oiseaux dont j'entends les concerts.

Chers confidents de ma tendresse extrème, Doux ramage des oiseaux,

Voix fidèle des éclios , Répétez à jamais : Je l'aime, je l'aime.

ACTE QUATRIÈME.

#### .....

# SCĖNE I.

LE GRAND-PRÈTRE, DALILA.

LE GRAND-PRÉTRE.

Oui, le roi vous accorde à ce héros terrible;

Mais veus entendez à quel prix;

Découvrez le secret de sa force invincible , Oui commande au monde surpris:

Un tendre lymen, an sort paisible, Dependront du secret que vous aurez appris.

Que peut-il me cacher? il m'aime : L'indifférent seul est discret;

Samson me parlera, j'en juge par moi-même L'amour n'a point de secret.

# SCENE II.

#### DALILA.

Secourez-moi, tendres Amours,
Amenez la paix sur la terre;
Cessez, trompettes et tambours,
D'annoncer la funeste guerre;
Brillez, jour glorieux, le plus beau de mes jours.
Hymen. Amour, que ton flambeau l'éclaire;

Qu'à jamais je puisse plaire, Puisque je sens que j'aimerai toujours! Secondez-moi, tendres Amours, Amenez la paix sur la terre.

#### SCENE III. SAMSON, DALILA.

SAMSON. J'ai sauvé les Hébreux par l'effort de mon bras.

Et vous sauvez par vos appas Votre peuple et votre roi même : C'est pour vous mériter que j'accorde la paix.

Le roi m'offre son diadême, Et je ne veux que vous pour prix de mes bienfaits. DALILA.

Tout vous craint en cea lieux; on s'empresse à vous plaire ! Vous réguez sur vos ennemis;

Mais de tous les sujets que vous venez de faire, Mon cœur vous est le plus soumis. SAMSON ET DALILA, ensemble.

N'écoutons plus le bruit des armes ; Myrte amoureux, croissez près des lauriers L'amour est le prix des guerriers. Et la gloire en a plus de charmes.

SAMSON. L'hymen duit nous unir par des nœuds éternels. Que tardez-vous encore? Venez, qu'un pur amour vous amène aux autels

Du dieu des combats que j'adore. DALILA. Ali! formons ces doux nœuds au temple de Vénus.

SAMSON. Nun, son culte est imple, et ma loi le condamue ; Non, je ne puis entrer dans ce temple profane.

DALILA. Si vous m'aimez, il ne l'est plus. Arrêtez, regardez cette aimable demeure, C'est le temple de l'univers :

Tous les mortels, à tout âge, à toute heure, Y viennent demander des fers. Arrêtez, regardez cette aimable demeure. C'est le temple de l'univers.

#### SCÉNE IV.

SAMSON, DALILA, CHŒUR DE DIFFÉRENTS PEUPLES, DE GUERRIERS, DE PASTEURS (Le temple de Vénus paraît dans toute sa splendeur.)

> DALILA. AIR.

Amour, volupté pure. Ame de la nature

Maitre des éléments,

L'univers n'est formé, ne s'anime et ne dure Que par tes regards bienfcsants. Tendre Vénus, tout l'univers t'implore, Tout n'est rien sans tes feux!

On craint les autres dieux, e'est Vénus qu'on adore : Ils règnent sur le monde, et tu règnes sur eux. GUERRIERS.

Vénus, notre fier courage. Dans le sang, dans le carnage, Vainement s'endurcit;

Tu nous désarmes; Nous rendons les armes : L'horreur à ta voix s'adoucit.

UND DECTROOR Chantez, oiseaux, chantez; votre ramage tendre Est la voix des plaisirs.

Chantez; Vénus doit vous entendre; Portez-lui nos soupirs.

Les filles de Flore S'empressent d'éclore Dans ce sejour ; La fraicheur brillante

De la fleur naissante Se passe en un jour :. Mais une plus belle Nait auprès d'elle .

Plait à son tour : Sensible image Des plaisirs du bel âge, Sensible image

Du charmant Amour ! SAMSON. Je n'v résiste plus : le charme qui m'obsède

Tyrannise mon cour, enivre tous mes sens: Possédez à jamais ce cœur qui vous possède, Et gouvernez tous mes moments.

Venez : vous vons troublez... DALILA.

Ciei! que vais-je lui dire? SAMSON. D'où vient que votre cœur soupire?

DALILA-Je crains de vous déplaire, et je dois vous parler.

SAMSON. Ah! devant vous c'est à moi de trembler.

Parlez, que voulez-vous? DALILA. Cet amour qui m'engage

Fait ma gluire et mon bouleur; Mais il me fant un nouveau gage Oui m'assure de votre cœur.

SAMSON. Prononcez; tout sera possible

A ce cœur amoureux. DATE:

Dites-moi, par quel charme heureux,

Par quel pouvoir sacré cette force invincible ?... SARSON. Que me demandez-vous? C'est un secret terrible Entre le clel et moi.

DALILA.
Ainsi vous doutez de ma foi?
Vous doutez, et m'aimez!...

SAMSON.

Mon cour est trop sensible;

Mais ne m'imposez point cette funeste loi.

Un eœur sans confiance est un cœur sans tendresse.

N'abusez point de ma faiblesse.

Cruel † quel injuste refus! Notrehymen en dépend; nos nœuds seraient rompus SAMSON.

Que dites-vous ?...

Parlez, c'est l'amour qui vous prie. samson.

Ah! cessez d'écouter cette funeste envie.

Cessez de m'accabler de refus outrageants.

8AMSON.
Eh bien! vous le voulez; l'amour me justifie:
Mes cheveux, à mon Dieu consacrés des long-temps,

De ses bontés pour moi sont les sacrés garants : Il voulut attacher ma force et mon courage A de si faibles ornements : Ils sont à lui ; ma gloire est son ouvrage.

DALILA.

Ces cheveux, dites-vous?

SAMSON. Qu'ai-je dit , malheureux ! Ma raison revient ; je frissonne

De l'abline où j'entraîne avec moi les Hébreux.
TOUS BEEX ensemble.
La terre mugit, le ciel tonne,
Le temple disparait, l'astre du jour s'enfuit,
L'horreur épaisse de la nuit
De son voile affreux m'environne.

SAMSON.

J'ai trahi de mon Dieu le secret formidable.

Amour! fatale volupté!

C'est toi qui m'as précipité Dans un piége effroyable; Et je sens que Dieu m'a quitté.

### SCÈNE V.

LES PHILISTINS, SAMSON, DALILA.

LE GRAND-PRÊTRE DES PHILISTINS.

Venez; ce bruit affreux, ces cris de la nature,

Ce tonnerre, tout nous assure Que du dieu des combats il est abandonné. DALLA.

Que faites-vous, penple parjure?

Quoi ! de mes ennemis je suis environné! (Il combat.)

Tombez, tyrans...

LES PHILISTINS.

Cédez, esclave.

(Ensemble.)
Frappons l'ennemi qui nous brave.
DALILA.

Arrêtez, cruels! arrêtez; Tournez sur moi vos cruautés.

SANSON.
Tombez, tyrans...
LES PHILISTINS, combattant.

Cédez, esclave.

SAMSON.

Ab | quelle mortelle langueur |

Ma main ne peut porter cette fatale épée.

Ah Dieu! ma valeur est trompée;
Dieu retire son bras vainqueur.

LES PHILISLINS.

Frappons l'ennemi qui nous brave : Il est vaincu; cédez esclave. SAMSON, entre leurs mains.

Non, läches | non, ce bras n'est point vaincu par vous; C'est Dieu qui me livre à vos conps.

### SCENE VI.

#### DALILA.

O désespoir! ó tonrments! ó tendresse!
Roi cruel! peuples inhumains!
O Vénus! trompeuse déesse!
Vous abusiez de ma faiblesse,
Vous avez préparé, par mes fatales mains,

L'ablme horrible on je l'entraine;
Vous m'avez fait aimer le plus grand des humains
Pour hâter sa mort et la mienne.
Trône, tombez; brûlez, autels,

Soyez réduits en poudre.
Tyrans affreux , dieux cruels ,
Puisse un dieu plus puissant écraser de sa foudre
Yous, et vos peudes criminals!

Vous, et vos peuples criminels! CHŒUR, derrière le thédtre. Qu'il périsse,

Qu'il tombe en sacrifice A nos dieux.

Voix barbares! cris odieux!
Allons partager son supplice.

1----

## ACTE CINQUIÈME.

#### SCÈNE I.

SAMSON enchaîné, GARDES.

Profonds abimes de la terre,
Eufer, ouvre-toil

Frappez, tonnerre,

Ecrasez-moi!

Mon bras a refusé de servir mon courage;
Je suis vainen, je suis dans l'esclavage;
Je ne te verrai plus, flambeau sacré des cieux;

J.umière, tu fuis de mes yeux. Lumière, brillante image D'un Dieu ton auteur, Premier ouvrage

Du eréateur; Douce lumière,

Nature entière,

Des voites de la nuit l'impénétrable horreur
Te cache à ma triste paupière.

Profonds abtues, etc.

#### SCENE II.

SAMSON, CHŒUR D'HÉBREUX.

PERSONNAGES DU CHŒUR. Hélas! nous t'amenons nos tribus enchaînées ,

Compagnes infortunées De ton horrible douleur.

SAMSON.

Peuple saint, malbeureuse race,

Mon bras relevait ta grandeur;

Ma faiblesse a fait ta disgrace.

Ma landesse a tait ta disgrace.

Quoi! Dallia me fuit! Chers amis, pardonnez

A de si honteuses alarmes.

PERSONNAGES DU CHORUR.

Elle a fini ses jours infortunés.

Oublions à jamais la cause de nos larmes.

SAMSON.

Quoi! j'éprouve un malheur nouvean!

Ce que j'adore est au tombeau!

Profonds abimes de la terre.

Enfer, ouvre toi! Frappez, tonnerre, Ecrasez-moi!

SANSON ET NEUX GORYPHÉES.

#### TRIO.

Amour, tyran que je déteste, Tu détrois la vertu, tu traines sur tes pas L'erreur, le crime, le trépas: Trop heurenx qui ne connaît pas Ton pouvoir aimable et funeste! UN CORYPHÉE.

Vos ennemis crueis s'avancent en ces lieux;

Ils viennent insulter an destin qui nous presse; Ils osent imputer an pouvoir de leurs dieux Les maux affreux où Dieu nous laisse.

#### SCÈNE III.

LE ROI, CHEEK DE PHILISTINS, SAMSON,

LE ROI.

Élevez vos acceuts vers vos dieux favorables.

Vengez leurs auteis, vengez-nous

CHŒUR DE PHILISTIKS.

Elevons nos accents, etc.

CHŒUR D'ISRAÉLITES.
Terminons nos jours déplorables.
SAMSON.
O Dieu vengeur! ils ne sont point coupables;

Tourne sur moi tes coups.

CHŒUR DE PHILISTINS.

Elevons nos accents vers nos dieux favorables :

Vengeons leurs autels, vengeons-nous.

Samson.

O Dieu!... pardonne.
CHŒUR DE PHILISTINS.

Vengeons-nous.

LE ROI.

Inventons , s'il se peut , un nouvean châtiment :
Oue le trait de la mort , suspendu sur sa (ête .

Le menace encore et s'arrête; Que Samson dans sa rage entende notre fête, Oue nos plaisirs soient son tourment.

#### SCÈNE IV.

SAMSON, LES ISRAÉLITES, LE ROI, LES PRÊ-TRESSES DE VÉNUS, LES PRÊTRES DE MARS.

ONE PRÉTRESSE.

Tous nos dieux étonnés, et cachés dans les cieux, Ne pouvaient sauver notre empire : · Vénus avec un sourire Nous a rendus victorieux : Mars a volé, guidé par elle :

Sur son char tout sanglant , La Victoire immortelle Tirait son glaive étincelant Contre tout uu peuple infidèle ,

Et la nuit éternelle Va dévorer leur chef interdit et tremblant. UNE AUTRE.

C'est Vénus qui défend aux tempèter De gronder sur nos têtes. Notre ennemi cruel Eutend encor nos fêtes, Tremble de nos conquêtes, Et tombe à son autel.

Et tombe à son autel.

Eh bien! qu'est devenu ce dien si redoutable, Qui par tes mains devait nous foudroyer? Une femme a vaincu ce fantôme effroyable, Et sou bras languissant ne peut se deployer. Il t'abandonne, il cède à ma puissance;

Il t'abandonne, il cède à ma puissance; Et tandis qu'en ces heux j'euchaine les destins, Son tonnerre, étouffé dans ses débiles mains, Se repose dans le silence.

SAMSON.

Grand Dieu! j'ai sontenu eet horrible langage,
Quand il n'offensait qu'nn mortel;

On insulte ton nom, ton enlte, ton autel;
Lève-toi, venge ton outrage.
CHŒUR DES PHILISTINS.
Tes cris, tes cris ne sont point entendus.

Malheureux, ton dien n'est plus.

SAMSON.

Tu peux encore armer cette main malheureuse;

Tu peux encore armer cette main malheureuse Accorde-moi du moins une mort glorieuse. LE ROI. Non , tu dois seutir à longs traits

L'amertume de tou supplice. Qu'avec toi ton dieu périsse, Et qu'il soit comme toi méprisé pour jamais. SAMSON.

Tu m'inspires enfin; e'est sur toi que je fonde Mes superbes desseins; Tu m'inspires; tou bras seconde

Mes languissantes mains.

LE ROI.

Vil esclave, qu'oses-tn dire?

Prêt à mourir dans les tourments ,
Peux-tu bien menacer ce formidable empire
A tes derniers moments?
Qu'on l'immole , il est temps ;
Francez : il faut qu'il expire.

SAMSON.

Arrêtez; je dois vous instruire

Des secrets de mon peuple, et du Dieu que je sers:

Ce moment doit servir d'exemple à l'anivers.

LE ROI.

Parle, apprends-nous tous tes crimes
Livre-nous toutes nos victimes.

Livre-nous toutes nos victimes.

SAMSON.

Roi, commande que les Hébreux

Sortent de la présence et de ce temple affreux. LE ROI.

Tu seras satisfait.

La cour qui t'environne, Tes prêtres, tes guerriers, sont-ils autour de toi?

LE ROI. Ils y sont tous , explique-toi.

Snis-je auprès de cette colonne Qui soutient ce séjour si cher aux Philistins?

LE ROI.

Oui, tu la touches de tes mains.

SAMSON, ébranlant les colonnes.

Temple odieux! que tes murs se renversent,

Que tes débris se dispersent

Sur moi, sur ce peuple en fureur!

CHŒUR.
Tout tombe, tout périt. O ciel l ô Dien vengenr!

SAMSON.

J'ai réparé ma honte, et j'expire en vainqueur.

FIN DE SAMSON.

# ZAÏRE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES.

#### REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 45 AOUT 4752.

Est eillen erudelte anner.

#### AVERTISSEMENT.

Cots up a sincest Philotore littleraire serons libre alone de service commerce teste poèce fu faile. Producera dance extraires respectés à l'indexe qu'il s' y avait pas some d'amour dans ser inceptées ; à liter réposit qu'il ne repuis pas que ce fui la restitable place de l'amone, mais que, posiqu'il leur failest absolument de heros amoneras, lièce ferrit lout comme en autre. La pièce fui acherce en raignéess, jours : cile est un grand souccio. De l'appelle a l'argi-dessi, jours : cile est un grand souccio. De l'appelle a place de Polygente.

Zofir a fooral depais per un érénement singuier à Londre. Lin goulilhomme néglais, noumé M. Bond, pasionné pour les speciacles, avait fait traduire celle prièce; et avant de la domer au thebêtre publie. Il no fit poure, dans la grande salle des hátiments d'Arrik, per ses mis. Il y representatil e fuel de Longianze il successi le thésitre au moment de la reconsaissance. Les comrdiens rout joude depuis avec succès.

# ÉPITRE DÉDICATOIRE

#### A M. FALKENER, MARCHAND ANGLAIS.

1755

You set a Agolais, mon other and, et je uits nee ne Francer, mais cear, qui diament le arts sout tous concisionent. Les bounches greas qui persent out à peu près les archaes principee, et ne component qu'une republique : simil il viet pau plus étrange de voix assigner flusi une trapolite française destie a un Agolais, ou a las l'altest, que si une triber de liber au de l'apples ou d'Albreux avail surirois adreuer less centre qu'un composition de la littération de l'apples ou de l'apples de la composition de la littération de la littération de l'apples de la composition de la littération de la littér

nation de quel ord les négociants sont regardés ébez vous; quelle estime ou sait avoir en Angléterre pour une profession qui fait la grandeur de l'état; et avec quelle superiorité quelques uns d'entre vous représentent leur patrie dans le purlement, et sont au rang des législateurs.

Je sala bien que cette profession est méprisée de nos petits-maltres, mais vous savez assal que nos petits-maîtres et les vôtres sout l'espèce la plus rédicule qui rampe avec insqueti sur la surface de la terre.

Una raison encore qui m'engage à m'entretenir de belleslettres avec un Anglais plutôt qu'avec un autre, c'est votre beureuse liberté de pener; elle en communique à mou caprit; mes idées se trouvent plos hardies avec vous.

> Quiconque avec moi s'entretient Semble disposer de mon âme : S'il sent vivement, il m'enflamme: EX sill est fort. If me soutieut. Un courtisan pétri de feinte Falt dans moi tristement passer Sa défiance et sa contrainte : Mais un espeit libre et sans crainte M'enhardit et me fait pemer. Mon fen s'échauffe à sa lumière. Ainsi qu'un jeune peintre, instrust Sons Le Noine et sons Largiflière. De ces maitres qui l'ont conduit Se rend la tonche familière: Il prend malere loi leur manière. El compose avec leur esprit. C'est pourquoi Virgile se fit En devoir d'admirer Homère : Il le suivit dans sa carrière. El son émule li se rendil . Sams se rendre son plagiaire

Ne entigner pas qu'en sous envoyant na pièce y tous en fase me longue apologie ; je poirriss vans dit pourquei je s' ai pa donné à Zaire me contino plus déterminer an ciratianisme, a sud qu'elle reconsait son pres, et pourquei elle enche nou secret à son a sante, etc., mai le resprisages qui ainent à readre justice rerroit léra me raisons ann que je les indique; pour les critiques détermines. ui sont disposé à me pas me croire ce serait prine perdaque de les leur diffe.

Je me vanteral sculement avec vous d'avoir fait une pièce asses simple, qualité dont on doit faire ras de toutes façons.

> Cette beureuse simplicitée pet no der plus dictes partager De la savante autis-quéé. Anglau-, que cette nouveaulé S intro line chan ve met peut S intro line chan ve met peut D horreurs. An globel, de carnater». Met de plus de vériele. Arec de plus nobrés insuges. Addison l'a déja tenaft C'etal le polée des sagne Main il etait (roy concerné. Ser dess filles, -ur ériflé.

sont d'insipides personanges, imitez du grand Addison Seulement ce qu'il a de lon; Polissez la rude action De vos Melpomens sauvages; Travaillez pour les comanisseurs De lous les temps, de tous les áges; Ex répandez dans vos ouvrages La simplicité de vos meurs.

Que mestirar les polées anglisé as élimeginent jaus que y retuille leur domar Zader pour models; jeur préche la simplicité antierette et la douveur des rers; mais je ne mé fais point du tout le misis de mon errors. Ji Zaire e cu quedque metch , je le dois beaucoup moins à la bonte de mont pour le producte que jel le de partie et , pour le partie et le producte que jel le de partie et , mont le partie et le producte que jel le de partie et , en crés le goul de mon modifiers; on est asses sir de réseau et qu'au de partie en su pusione des gest pais qu'il leur raison. Ou veut de l'amour, quedque bon chrétine que l'en (et, di je mis the represside que lième en pris a grand out, di je mis the represside que lième en pris a grand et le constitue de la priver partie de préce par cauer les sistems de la priver partie de cauer les sistems de la priver partie de cauer les sistems de la priver partie de la corruption du gene housile, que peut qu'en le corruption du gene housile, que peut qu'en le corruption du gene housile, que peut qu'en de la corruption du gene housile, que peut de title et de la corruption du gene housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de title et de la corruption de peut housile, que peut de de la corruption de peut housile, que peut de de la corruption de le corruption de le corruption de le peut de de la corruption de le corruption de le

> De Polyeucte la belle ame Aurait faiblement attendri, Et les vers chreitens qu'il déclaine Seraient tombés dans le décri, N'eoût été l'amour de sa feume Pour ce paien son favori, Qui méritait bien mieux sa flamme Que son bon dévot de mari.

Méme arentaire à peu près est arrivée à Zaire. Tous cux qui vota sus spectacles mot saure que, à élle n'asait été que couverlle, elle annait peu iniéreusi; mais elle est annonreuse de la meilleure le du nonde, et to volte qui a fait sa furtuse. Cependant il a'en faut bien que j'aie échappé à la cessare.

Plaus'un éplucheur intratable

M'a vétillé, m'a critiqué Plus d'on railleur impitoyable Prétendait que j'avais croqué. Et peu clairement expliqué Up romag très peu vraisemblable. Dates ma cervelle fabriqué; Que le sujet en est tronqué. One la fin n'est pas raisonnable; Meme on m'avait propostique Ce siffet tant éponyantable, Avec quoi le public choqué Régale un auteur misérable. Cher ami. Je me suis moque De leur censure insupportable : l'ai mon drame en public risqué; Et te parterre favorable, Au lieu de siffier, m'a cfaqué Des larmes même ont offusqué Plus d uu a il. que j'al remarque Pleurer de l'air le plus aimable. Mais je ne suis point requinqué Par un succès si desirable : Car j'al comme un autre marqu Tous les déficits de ma fable. Je sais qu'il est indubitable Que , pour former œuvre parfait , Il fandrait se donner an diable; Et c'est ce que je n'ai pas fait.

Je n'ose me flatter que les Anglais fassent à Zaire le

Si vous permettez que les Français soient vos maltres en galanterie , il y a bien des choses en récompense que nous pourrions prendre de vous. C'est au théûtre anglala que je dois la hardiesse que j'ai eue de mettre sur la scène les noms de nos rois et de nos anciennes familles du royaume. Il me parall que cette nouveanté pourrait être la source d'un genre de tragédie qui nous cel inconnu jusqu'ici, et dont nous avons besoin. Il se trouvera sans donte des génies heureux qui perfectionneront cette idée , dont Zaire n'est qu'une faible ébauche. Tant que l'on continuera en France de protéger les lettres, nous aurona assez d'écrivains. La nature forme presque toujours des hommes en tont genre de talent ; il ne s'agit que de les encourager et de les employer. Mais si ceux qui se distinguent un peu n'étaient soulenus par quelque récompense honorable, et par l'attrait plus flatteur de la considération, tous les beauxarts pourraient blen dépérir au milieu des abris élevés pour eux, et ces arbres plantés par Louis XIV dégenére raient faute de culture : le public aurait toujours du goût, mais les grands mailres manqueraient. Un sculp!eur, dans son académie , verrall des hommes médiocres à côté de lui, et n'élèverait pas sa pensée jusqu'à Girardon et au Puget; un peintre se contenterait de se croire supérieur à son confrère, et ne sougerait pas à égater Le Poussin. Paissent les successeurs de Louis XIV suivre toujours l'exemple de ce grand roi , qui donnait d'un coup d'œil une noble émulation à tous les artistes ! Il encouragent à la fois no Bacine et un Van-Robeis,... It portait notre commerce et notre gloire par-delà les Indes; il étendalt ses grâces sur des étrangers étounés d'être connus et récompensés par notre cour. Parlout où était le mérite, il avait un protecteur dans Louis XIV.

> Du Gaire an hord de l'Occident. Et sous les glaces boréales, Cherchalent le mérite indisent. Avec plaisir ses mains royales Répandaient la gloire et l'argent : Le tout sans brigue et sans cabales, Gaillelmini, Viviani, Et le céleste Cassini. Auprès des lis venalent se rendre, Et queique forte pension Your aurait pris le grand Newton . Si Newton avait pu se prendre. Ce sont il les heureux succes Qui tessient la gioire immortelle De Louis et du nom français. Ce Louis était le modéle De l'Europe et de vos Anglai On eraignait que, par ses progrès Il n'envabit à tout iamais

Car de son astre bienfesant

Les influences libérales,

La monarchie naiverselle; Mais il l'obtint par ses bienfaits.

Vous n'avez pas chez vous des fondations pareilles aux monuments de la munificence de nos rois , mais votre nation y supplée. Vous n'aves pas besoin des regards du maître pour honorer et récompenser les grands talents en tout genre. Le chevalier Steele et le chevalier Wanbruck étaient en même temps anteurs comiques et membres du parlement. La primatie du docteur Tilintson, l'ambassade de M. Prior, la charge de M. Newton, le ministère de M. Addison, ne sont que les suites ordinaires de la considération ou ont chez yous les grands hommes. Vous les comblez de biens peudant leur vie , vous leur élevez des mausolees et des statues après leur mort ; il n'y a point jusqu'aux actrices célèbres qui n'aient chez vous leur place dans les temples à côté des grands poéies.

> Votre Oldfield : et sa devancière Bracegirdle to minaudière, Pour svoir su dans leurs beaux jours Réussir an grand art de plaire, Ayant schevé leur carrière, S'en furent avec le concours De votre république entière, Sous un grand poèle de velours, Dans votre église pour toujours Loger de superbe manière. Leur ombre en parait encor fière, Et s'en vante avec les Amours : Tandis que le divin Molière, Rieu plus digne d'un tel bonneur. A prine obtint te froid bonbeur De dormir dans un cimetière : Et que l'aimable Le Couvreur, A qui j'ai fermé la paupière, N'a pas en même la favenr De deux cierges et d'une bière, Et mie monsieur de Laubinière Porta la nuit, par charité, Ce curps autrefois si vanté. Dags un vienz fiacre empaqueté. Vers le bord de notre rivière. Voyez-yous pay à ce récit L'Amour irrité qui gémit, Oul s'envole en brisant ses an Et Melpomène tout en larmes, Qui m'abandonne, et se bannit Des lieux ingrats qu'elle embeltit Si long-temps de ses pobles charmes?

Tout me semble ramener les Français à la barbarie dont Louis XIV, et le cardinal Richelieu les out lirés. Malheur aux politiques qui ne commissent pas le prix des besuxaris! La terre est couverte de nations aussi puissantes que nous. D'où vient erpendant que nous les regardous presque tontes avec peu d'estime ? c'est par la raison qu'on méprise dans la société no homme riche dont l'esprit est sans godt et sans culture. Surtout ne croyez pas que cet empire de l'esprit, et cet honneur d'être le modèle des autres peuples, soit que gloire frivole : ce sont les marques infaillibles de la grandent d'un peuple. C'est toujours sous les plus grands princes que les arts ont fleuri, et leur décadence est quelquefois l'époque de celle d'un étal. L'histoire est pleine de ces exemples ; mais ce sujet me mênerait trop loin. Il fant une je finisse cette lettre déjà trop longue. en your envoyant on petit ouvrage qui trouve asturelle-

· Fameuse actrice mariée à un seitneur d'Antileterre (1748.)

ent sa place à la tête de cette tragédie. C'est une épitre en vers à celle qui a joué le rôle de Zeire : ye lui devais au moins un compliment pour la façon dont elle a'en est ac-

> Car le prophète de la Mecque Dans son sérail n'a jamais en Si gentilie Arabeaque ou Greo Son oril noir, tendre et bien fendu. Sa voix, et sa grâce intrimeque, Ont mon ouvrage defendu Contre l'auditeur qui rebèque; Mais quand ie iecteur morfondu L'aura dans sa bibliothèque, Fout mon houncur sera perdu.

Adieu, mon ami ; cultivez toujonrs les lettres et la philosophie, sons oublier d'envoyer des vaisseaux dans les échelles du Levant. Je vous embrasse de tout mon cœur. VOLTAIRE.

#### A M. LE CHEVALIER

#### FALKENER

AMBARRIOGUE D'ANGLETERES À LA PORTE OPTOMAS

1736

Mon cher ami ( car votre nouvelle dignité d'ambass deur rend sculement notre amitié plus respectable, et ne m'empêche pas de me servir ici d'un titre plus secré que le titre de ministre ; le nom d'ami est bien au-dessus de celui d'excellence ),

Je dédie à l'ambasudeur d'un grand roi et d'une ustion libre le même ouvrage que j'ai dédié au simple citoyen, au négociant angleis '.

Ceux qui sevent combien le commerce est honoré dans votre patrie n'ignorent pas aussi qu'nn négociant y est quelquefois un legislateur, un bon officier, un ministre public.

Quelques personnes corrompues par l'indigne usage de ne rendre hommage qu'à la grandeur, ontessayé de jeter on ridicule sur la nouveauté d'one dédicace faite à un bomme out p'avait alors que du mérite. On a osé, sur un thestre consacré an mauvals goût et à la médisance, insulter à l'auteur de cette dédicace , et à celul qui l'avait reçue : on a osé lai reprocher d'être un perociani. Il pe faut point imputer à notre nation une grossièreté si honteuse, dont les peuples les moins civilisés rougirsient. Les magistrata qui veillent parmi nons sur les mœurs, et qui sont

· Ce que Voltaire avait prévu dans sa dédieuce de Zoire est arrivé : M. Falkener s été nn des meilleurs ministres, et est devenn nu des hommes les plus considérables de l'Angleterre . C'estainsi que les auteurs devealent dédier leurs ouvrages, au lieu d'écrire des lettres d'esclaves à des gens dignes de t'être. (1752.)

On jour une mauvaise farce à la Comédie Italienne de Paris, dans laquelle on insuitait grossièrement plusieurs per de mérite, et entre sutres M. Faikener. Le sseur Hérauit, lieutenant de police, permit cette indignité, et le publie la siffla (4748),-C'est ce même Hêrsult à qui Voltaire disait un jour : · Monsieur, que fait-on à ceux qui fabriquent de fausses lettres s de cachet? - On ies pend. - C'est toujours bien fait, en stiendant qu'on traite de même ceus spil en signent de s vraces. s

continuellement occupés à réprimer le scandale, furent surpris ators; mais le mépris et l'horreur du public pour l'auteur connu de cette indignité sont une nouvelle preuva de la politeuse des Français.

Les vertus qui forment le caractère d'un peuple sont sourrent deuenties par les vices d'un particulier. Il y a eu quetiques hommes volupienze à Lacedemone. Il y a eu des esprits legers et bas en Angleterre. Il y a eu dans Albènes des hommes saus goult, impolis et grossiers; et on en troure dans Paris.

Oublions les, comme ils soni oubliés du public; et receres ce second hommage; ; le le doi d'antani plus à un Anglisis, que c'ette leagéde i rient d'être embellie à Londres. Elle y a été traduite et jouce avec tant de succès, on a paris de moi sur votre thétire avec tant de politiese et de bouté, que j'en dois icu n'emerciment public à votre nation.

Je ne peux mieux faire, je crois, pour l'honneur des lettres, que d'apprendre ici à mes compatriotes les singutarités de la Iraduction et de la représentation de Zaire sur le thédire de Londres.

M. Hill, bomme de lettres, qui parall connière le théttre mieux qu'aucun anteur anglesi, me fit l'homeur de traduire ma pièce, dans le dessein d'introduire sur votre scène quelques nouveautes, et pour la manière d'écrire les tragédies, et pour celle des réciter. Le parleral d'abord

de la representation.
L'art de declarer delsi ches vous un pru hors de la nature : la pinpart de vou secteur tragiques d'exprimission sourcet plus en potes assis d'authoustame, qu'en hommes que la passion inspre. Resuccup de consoliera saient ecoror centre de départ juis declarantes de ver anguelle, avec une furerur et une impéruable qui se de cientre de la compartie de la compartie de la consoliera de cientre de la compartie de la compartie de la compartie pour de cientre de noble et la compartie de la compartie pour de la compartie pour de cientre de noble et la compartie de la compartie pour de la compartie pour de cientre de noble et la compartie pour de la compartie pour de la compartie pour de cientre de noble et la compartie pour de la compartie pour de la compartie pour de compartie pour de la compartie de la compartie pour de la compartie pour de des la compartie de la compartie de la compartie pour de la compartie pour de de la compartie de la compartie de la compartie pour de la compartie pour de de la compartie pour de de la compartie de la

Cet is l'emportement sembilé (trangur à votre nation; cer elle est assertiment sage, et cette agresse et qu'elle qualité par les trangurs et qu'elle québile pries pour de la froideur par les strangen. Voi perdictieure ne se premetteu jimmis un ton de déclamatien. On rivali cher vous l'un avorst qui s'obsenférait dans non plaidoyre. Les seude comediées etites outriels. Nos s'este condicions etites outriels. Nos s'este cetters, et aurrous nos seriries de Paris, avaient o défaut, il y a quedques sousses ce sel mandemostelle Le Courrous qui se en corrièges. Voyre ce qu'en dit un suteur lisifien de besucops d'oprilé de seus :

La legitadra Couvreur sola non trotla Per quella strada dove i suol compagni Van di galoppo tutti quanti in frotta ; Se avvien ch' ella planga, o che si lagni Senza quegli uria spaventeli loro. Ti mouve si che in planger l'accompagni.

Ce même changement que modemoiselle Le Courreur avait fait sur noire scène, modemoiselle Cibber vient de l'introduire sur le théatre ang si, dans le rôle de Zaire. Chose étrange, que dans tous les arts ce ne soit qu'après blen du temps qu'on vienne ceille au survei et su simple: Une nouveauté qui va prairille plus singolivre sur Fran-

Des houvesture qui va perature pun sanguovere sur para, cai r aicais, c'et qu'an genibhomme de voire pay, qui r aicais, c'et qu'an genibhomme de voire pay, qui a de la fortune et de la considération, n'a pas dédaigné de jouer sur voire hétiete le rôle d'Oronsme. C'ésia es spectacle saces instressand de voir les deux principant personanger remplis, l'un par un homme de condition, et l'antre per une jeune extrice de dix-hull ans, qui n'avait pas eccore réclé no vers en a vie.

t.

Cet exemple d'un citoyen qui a fait usage de son talent

pour la déclamation, n'est pas la premier parmi vous. Tout ce qu'il y a de surprenant en cela, c'est que nous nous en étoutions.

Now derrios fair reflexion que tontes las choms de se monde dispondend a l'unage el de l'opision. La cour de l'arman et dans sur le listatire areo les estemes de l'Opiera. L'arman et dans sur le listatire areo les estemes de l'Opiera, en on si relativo en ois d'arman, oissan que la mode de ces directivaments à l'allu. Parargal erre- l'apies elsces de l'arman de l'a

Venons à présent à la traduction de Zaire, et au changement qui vient de se faire ches vous dans l'art drama-

Yous aries me contonne à laquelle M. Addison, le pius segé du ros devitus, greis auseri lui-même; tant l'usage lietat lète de risions at de loi. Cette contonne pour sisonaise bie était de finir choque soite par des vers d'un gott différent du resté de la pièce; et ces vers d'ensient necessairement restrement ne comparsiant. Pédère, en avient ne comme restrement neul comparsiant de la comme del la comme de la comme del la comme de la c

Le traducteur de Zeire est le première qui sit oné mainteoir les droits de la nature contre na goût si éloigné d'elle. Il a procerit cet usage; il a senti que le passion doit parler un langage vrai, et que le poête doit se cacher toujours pour ne laisser paraître que le héros.

C'est sur ce principe qu'il a traduit, avec naïveté et sans aucune enflure, tous les vers simples de la pièce, que l'on géterail, si on voulait les rendre beaux.

On ne peut desirer ce qu'on ne connaît pas. (Acte I., actes I.) J'eusse été près do Gange esclave des faux dieux, Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux. (I. 4.)

Mais Orosmane m'aime, et j'ai tout oublié. (I, 1.)

Nos, la reconnaissance est un faible retour.

Un tribut offensant, trop peu fait pour l'amour. (1, 4.)
Je me croirais haf d'être aimé faiblement. (1, 2.)
Je veux avec excès vous aimer et vous plaire. (1, 2.)

L'art n'est pas fait pour toi , tu n'ett as pas besoin. (IV, 2.) L'art le plus innocent tient de la perfidie. (IV. 2.)

Tous les vers qui sont dans ce goût simple et vrai sont rendem not à moit dans l'anglés. Il été de les de les vers, ma selt rendecture i ging subrement que quédago-auss de mes compatricles : il a sinné et il a rende toute la maite de ce vers. En éfiel, le sigle doit être conforme au sujet. Alaire, Braitas et Zoire, demandairat, par exemple, trois sortes de versifications différentes.

Si Bérénice se plaignait de Titus, et Ariane de Thésée, dans le style de Cinua, Bérénice et Ariane ne toucheraieut

Jemais on ne pariera bien d'amour, al l'on cherche d'antres ornements que la simplicité et la vérité.

If n'est pas question ici d'examiner s'il est bien de mettre tant d'amour dans les pièces de théâtre. Je veux que ce soit nom donner aux fautes qui font le charme du geure ho-

Ce qui est certain, c'est que, dans ce défaut, les Français ont réassi plus que toutes les autres nations ancier et modernes mises ensemble. L'amour paratt sur nos théstres avec des bienséances, noe délicateure, une vérité qu'on ne trouve point silleurs. C'est que de toutes les nations in française est crite qui a le plus connu la société.

Le commerce continuel si vif et si pois des deux sexes a introduit en France une potiteue auez ignorée aitleurs. La société dépend des femmes. Tous les peuples qui ont

le malbeur de les enfermer sont insociables. Et des mœurs encore austères permi vous, des querelles politiques, des guerres de religion, qui vous avaient rendus faronches, vous ôtèrent, jusqu'au temps de Charles II, la douceur de la société, au milieu même de la liberte. Les poétes ne devaient donc savnir, ni dans aucun pays, ni même ches les Angleis, le manière dont les bonnètes gens traitent l'amour.

La bonne comédie fut ignorée jusqu'à Molière, comme l'art d'exprimer sur le théâtre des sentiments vrais et délicala fut Ignorée jusqu'à Racine, parce que la société ne fnt, pour ainsi dire, dans sa perfection que de leur temps. Un poête, du fond de son cabinet, ne peut peindre des mœurs qu'il n'a point vues; it aura plus tôt fait cent odes et cent epitres qu'une scène où il faut faire parier la pature. Votre Dryden, qui d'ailleurs élait po très grand génie,

mettrili dans la bouche de ses béros amoureux, ou des hyperboles de rhétorique, ou des indécences, deux choses egalement opposées à la tendresse.

Si M. Racine fait dire à Titpa':

« Depuis cinq ans entiers chaque jour je la vois, » Et crois toujours la voir pour is première fois; »

votre Dryden fait dire à Antoine :

· Ciel t comme l'aimal! Témoin les jours et les mits mi » suivaient en dansant sous vos pirds. Ma seule affaire était » de vous parter de ma passion ; un jour vensit et ne voyalt » rien qu'amour; un autre venait, et c'était f'amour en-· core. Les soleils étaient las de nous regarder, et moi je » n'étais point les d'almer, »

Il est bien difficile d'imaginer qu'Antoine ait en effet tenn de pareils discours à Cléoustre.

Dans la même pièce, Cléopêtre parle ainsi à Autoine : « Venez à moi, venez dans mes bras, mon cher soldal ; » j'ai été trop long temps privée de vos caresses. Mais quand » je vous embrasserai, mais quand vous serez tont à moi. · je vous punirai de vos crusutés, en laisant sur vos tè-

» vres l'impression de mes ardents baisers. » Il est très vraisemblable que Cléopatre parleit souvent dans ce gout, mais ce n'est point cette indécence qu'il faut representer devant one andience respectable.

Quelques-uns de vos compatrintes ont beau dire : C'est là la pure nature; on doit leur répondre que c'est précisément cette nature qu'il fant voiler avec soin, s

Ce n'est pes même connaître le cœur bumain, de penser qu'on doit plaire davantage en présentant ces images licencieuses; au contraire, c'est former l'entrée de l'âme aux vrais plaisirs. Si tout est d'abord à découvert, on est rasasie; il ne reste plus rien à desirer, et on arrive tout d'un coup à la langueur en eroyant courir à la volupté.

\* Réréaige, acte II , seine 2, R.

une faute, elle est et sera nuiverselle; et je ne sais quel | Voilà pourquoi la bonne compagnie a des plaisirs que les gens grossiers ne commissent pes.

Les speciateurs, en ce cas, sont comme les au jouissance trop prompte dégoûte : ce n'est qu'à travers cent nuages qu'un doit entrevoir ces idees qui feraient rougir, présentées de trop près. C'est ce mile qui fait le charme des honnêtes gens; il n'y a point pour eux de plaisir sans

Les Français ont reconnu cette règle plus tôt que les autres peuples, non pas parce qu'ils sont sons génée et sans hardiesse, comme le dit ridiculement l'inégri et impétueux Dryden, mais parce que, depuis la régence d'Anne d'Autriche, il ont été le peuple le plus sociable et le plus poli de la terre; et cette politesse n'est point une chose arbitraire, comma ce qu'on appelle civilité; c'est une loi de la nature qu'ils ont beureusement cultivée plus que les antres

Le traducteur de Zaire a respecté presque partout ers blenseances theatraies, qui vous doivent être communes comme à nous ; mais il y a quelques endroits où il a'est livre encore à d'anciens mages.

Par exemple, lorsque, dans la pièce anglaise, Orosmane vient annoucer à Zafre qu'il croît ne la plus nimer , Zafre lui répond en se roulant par terre. Le sullan n'est point ému de la voir dans cette posture ridicule et de désespoir, et le moment d'après il est tout étonné que Zaire pieure.

Zaire, yous pleures! Il aurait dù ini dire auparavant :

Il dit cet bémistiche ( acta IV, scène 2 ): Zaire, vous vous roules par terre?

Aussi ces trois mots : Zaîre , rous pleurez , qui font an grand effet sur notre théâtre, n'en ont fait ancon sur le vôtre, parce qu'ils étaient déplacés. Ces expressions femilières et palves tirent toute leur force de la seule mapière dont elles sont amenées. Seigneur, rous changez de risage. n'est rieu par sol-même; mais le moment où ces parotes al simples sont prononcées dans Mithridate (acte III, scène 6) fait frémir.

Ne dire que ce qu'il fant, et de la manière dont il le fant, est, ce me semble, on mérite dont les Français, ai vous m'en exceptex, ont plus approché que les écrivales des antres pays. C'est, se crois, sur cet art que notre nation doit en être crue. Vous nous apprenes des choses plus grandes et plus utiles : il serait houteux à nous de ne le pas avouer. Les Français qui ont écrit conire les découvertes du chevalier Newton sur la inmière en rougissent; ceux qui combattent la gravitation en rougiront bi-ntôt.

Vous devez vous soumettre aux règles de notre théâtre, comme nous devous embrasser votre philosophie. Nous avons fait d'aussi bonnes experiences sur le cœur humain que vous sur la physique. L'art de plaire semble l'art des Français, et l'art de penser paraît le vôtre. Heureux, monsieur, qui, comme vous, les réunit!

#### AVERTISSEMENT.

On a imprimé Français par nn a, et on en usera ainsi dans la nouvelle édition de la Henriade. Il fant en tout se conformer à l'usage, et écrire antant qu'on pent comme on prononce ; il serait ridicule de dire en vers les François et les Anglois, puisqu'en prose tout le monde pronouer Francais. Il n'est pas même à croire que jamais cette dure pro-

iation, François, revienne à la mode. Tons les peuples adoucisseut insensiblement la prononciation de leur langue. Nous ne disons plus la Roine, mais la Reine. Août se pro- Anglais, la moitié des consonnes qui rempi nonce Oit, e.c. On dira toujours Gaulois et Français.

parce que l'idée d'une nation grossière laupire naturelleplus. En un mot, tout ce qui contribue à readre que le ent un son plus dur, et que l'idée d'une nation plus polle : gue plus douce sans affectation doit être admis.

ne à la voix un son plus doux. Les Italiens en sont venus jusqu'à retrancher l'à absolument. Ches les

# ZAÏRE.

#### PERSONNAGES.

| OROSELNE, souden de Jéru-<br>salem.<br>LUSIGNAN, prince du sang des<br>ross de Jérusalem. | NERESTAN, cheruliere français<br>CORASMIN, efficiere du soudes. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PATINE   esciaves du soudan.                                                              | TT E-CLATE.                                                     |
|                                                                                           |                                                                 |

est au aéculi de 20s

#### ACTE PREMIER.

## SCÈNE L

ZAIRE, FATIME.

FATIME.

Je ne m'attendais pas, jeune et belle Zafre. Aux nouveaux sentiments que ce lieu vous inspire. Ouel espoir si flatteur, ou quels heureux destins De vos jours ténébreux ont fait des jours sereins? La naix de votre cœur augmente avec vos charmes. Cet éclat de vos yeux n'est plus terni de larmes : Vous ne les tournez plus vers ces heureux climats Où ce brave Français devait guider nos pas! Vous ue me parlez plus de ces belles contrées Ou d'un peuple poli les femmes adorées Recoivent cet encens que l'on doit à vos yeux; Compagnes d'un époux et reines en tous lleux, Libres sans déshonneur, et sages sans contrainte. Et ne devant jamais leurs vertus à la craiute ! Ne soupirez-vous plus pour cette liberté? Le sérail d'un soudan, sa triste austérité, Ce nom d'esclave enfin , n'ont-ils rien qui vous géne? Préférez-vous Solvme aux rives de la Seine? ZAIRE.

On ne peut desirer ce qu'on ne connaît pas, Sur les bords du Jourdain le ciel fixa nos pas. Au sérail des soudans des l'enfance enfermée, Chaque jour ma raison s'y volt accoutumee. Le reste de la terre , anéanti pour moi, M'abandonne au soudan qui nous tient sous sa loi : Je ne connais que lul , sa gloire , sa puissance : Vivre sous Orosmane est ma seule espérance; Le reste est un vain songe.

PATIME.

Avez-vous oublié Ce généreux Français, dont la tendre amitié Nous promit si souvent de rompre notre chaine? Combien nous admirions son audace hautaiue! Quelle gloire il acquit dans ces tristes combats Perdus par les chrétiens sous les murs de Damas! Orosmane vainqueur, admirant sou courage, Le laissa sur sa foi partir de ce rivage. Nous l'attendons encor : sa générosité Devait payer le prix de notre liberté : N'en aurions-nous conçu qu'une vaine espérance?

ZAÍRE. Peut-être sa promesse a passé sa puissance. Depuis plus de deux ans il u'est point revenu. Uu étranger, Fatime, uu captif inconnu, Promet beaucoup, tient peu, permet à son courage Des sermeuts indiscrets pour sortir d'esclavage. Il devait délivrer dix chevaliers chrétiens, Venir rompre leurs fers, ou reprendre les siens l'admirai trop en lui cet inutile zèle; II n'y fant plus penser.

Mais s'il était fidèle.

S'il revenait enfin dégager ses serments Ne voudriez-vous pas?...

Fatime, il n'est plus temps.

Tout est change ... PATIME.

Comment? que prétendez-vous dire? ZAIRE. Va. c'est trop te céler le destin de Zaire; Le secret du soudan doit encor se cacher;

Mais mon cœur dans le tien se platt à s'épancher.

Depuis près de trois mois, qu'avec d'autres captives | Que vous deviez au Dieu que vous avez quitté. On te fit du Jourdain abandonner les rives, Le ciel, pour terminer les malheurs de nos jours, D'une main plus puissaute a choisi le secours. Ce superbe Orosmane...

> FATINE. Eh bien! ZAIRE.

Ce soudan même, Ce vainqueur des chrétiens... chère Fatime... il m'sime... Tu rougis... je t'entends... garde-toi de penser Qu'à briguer ses soupirs je puisse m'abaisser ; Oue d'un maître absolu la superbe tendresse M'offre l'honneur bonteux du rang de sa maîtresse, Et que l'essuie eufin l'outrage et le danger Du malheureux éclat d'un amour passager. Cette fierté qu'en nous soutient la modestie. Dans mon cœur à ce point ne s'est pas démentie. Plutôt que jusque-là j'abaisse mon orgueil, Je verrais sans pălir les fers et le cercueil. Je m'eu vais t'étonner; son superbe courage A mes faibles appas présente un pur hommage : Parmi tous ces objets à lui plaire empressés, J'ai fixé ses regards à moi scole adressés; Et l'hymen, confondant leurs intrigues fatales. Me soumettra bientôt son cœur et mes rivales. FATINE.

Vos appas, vos vertus, sont dignes de ce prix; Mon cœur en est flatté plus qu'il u'eu est surpris. Oue vos félicités, s'il se peut, soient parfaites. Je me vois avec joie au rang de vos sojettes.

Sois toujours mon égale, et goûte mon bonheur: Avec toi partagé, je sens mieux sa douceur.

FATIME. Hélas! puisse le ciel souffrir cet hyménée! Puisse cette grandeur qui vous est destinée. Qo'on nomme si souvent du faux nom de bonheur, Ne point laisser de trouble an fond de votre cœur ! N'est-il point en secret de freiu qui vous retienne? Ne yous souvient-il plus que yous fûtes chrétienne?

ZAIRE. Ah! que dis-tu? pourquoi rappeler mes ennuis! Chère Fatime, hélas! sais-je ce que je suis? Le ciel m'a-t-il jamais permis de me connaître? Ne m'a-t-il pas caché le sang qui m'a fait nsitre?

PATIME. Nérestan, qui uaquit uon loin de ce séjour, Vous dit que d'un chrétien vous recutes le jour. Que dis-je? cette croix qui sur voos fut trouvée, Parure de l'enfance, avec soin conservée, Ce signe des chrétiens, que l'art dérobe aux yeux Sous le brillant éclat d'un travail précieux; Cette croix, dont cent fois mes soins yous ont parce. Peut-être entre vos mains est-elle demeurée Comme un gage secret de la fidélité

ZAIRE.

Je u'ai point d'autre preove; et mon cœur qui s'ignore Peut-il admettre ou dieu que mou amaut abhorre? La coutume , la loi , plia mes premiers ans A la religiou des heureux musulmans. Je le voistrop : les soins qu'on prend de notre enfance Forment nos sentiments, nos mœurs, notre croyance. J'eusse été près du Gange esclave des faux dieux, Chrétienne dans Paris, musulmane en ces lieux. L'instruction fait tout : et la main de nos pères Grave en nos faibles cœurs ces premiers caractères Que l'exemple et le temps nous viennent retracer , Et que peut être en nous Dieu seul pent effacer. Prisonnière en ces lieux, tu n'y fus renfermée Oue lorsque ta raison, par l'âge conlirmée, Pour éclairer ta foi te prêtait sou flambeau : Pour moi, des Sarrasins esclave en mon berceau, La foi de uos chrétiens me fut trop tard connue. Contre elle cependant , loiu d'être prévenue , Cette eroix , je l'avoue , a souvent malgré moi Saisi mon eœur surpris de respect et d'effroi : J'osais l'invoquer même avant qu'en ma pensée D'Orosmaue en secret l'image fût tracée. J'honore, je chéris ces charitables lois Doot ici Nérestan me parla tant de fois; Ces lois qui , de la terre écartant les misères , Des humains attendris font un peuple de frères; Obligés de s'aimer, sans doute ils sont heureux. PATIME. Pourquoi done aujourd'hui vous déclarer contre eux?

A la loi musulmane à jamais asservie, Vous allez des chrétiens devenir l'enuemie; Vous allez épouser lenr superbe vainqueur. ZA'RE.

Oui lul refuserait le présent de sou cœur? De toute ma faihlesse il faut que je convienne; Peut-être sans l'amour j'aurais été chrétlenne ; Peut-être qu'à ta loi j'aurais sacrifié : Mais Orosmane m'aime , et j'si tout oublié. Je ne vois qu'Orosmane, et mon âme enivrée Se remplit du bouheur de s'en voir adorée. Mets-toi devant les yeux sa grâce, ses exploits; Songe à ce bras puissant vainqueur de tant de rois; A cet aimable front que la gloire environne : Je ne te parle point du sceptre qu'il me doune ; Non, la reconnaissance est un faible retour, Un tribut offensant, trop peu fait pour l'amour. Mou cœur aime Orosmane, et non son diadême; Chère Fstime, en lui je n'aime que lui-même. Peut-être j'en crois trop un penehant si flatteur; Mais si le ciel sur lui déployant sa rigueur, Aux fers que j'ai portés eût condamué sa vie , Si le ciel sous mes lois ent rangé la Syrie, Ou mon amour me trompe, ou Zaire aujourd'hui Pour l'élever à soi descendrait jusqu'à lui.

FATIME.

On marche vers ces lieux; sans doute c'est lui-même. ZAÎRE.

Mon cœur qui le prévient, m'annonce ce que j'aime. Depuis deux jours, Fatime, absent de ce palais, Enfin son tendre amour le rend à mes souhaits.

#### SCÈNE II.

#### OROSMANE, ZAIRE, FATIME.

OROSMANE.

Vertueuse Zaire, avant que l'hyménée Joigne à jamais nos cœurs et notre destinée, J'ai cru, sur mes projets, sur vous, sur mon amour, Devoir en musulman vous parler sans détour. Les soudans qu'à genoux cet univers contemple . Leurs usages , leurs droits , ne sout point mon exemple; Je sais que notre loi , favorable aux plaisirs , Ouvre un champ sans limite à nos vastes desira : Que je puis à mon gré, prodiguant mes tendresses. Recevoir à mes pieds l'encens de mes maltresses : Et tranquille au sérail, dictant mes volontés, Gonverner mon pays du sein des voluptés. Mais la mollesse est douce, et sa suite est cruelle; Je vois autour de moi cent rois vaincus par elle; Je vois de Mahomet ces lâches successeurs Ces califes tremblants dans leurs tristes grandeurs, Couchés sur les débris de l'autel et du trône. Sous un nom sans pouvoir languir dans Babylone: Eux qui seraient encore, ainsi que leurs aleux. Maltres du monde entier , s'ils l'avaient été d'eux. Bouillon leur arracha Solyme et la Syrie; Mais bientot, pour punir une secte ennemie, Dieu suscita le bras du puissant Saladin; Mon père, après sa mort, asservit le Jourdain; Et moi, faible béritier de sa grandeur nouvelle. Maltre encore incertain d'un état qui chancelle. Je vois ces fiers chrétiens, de rapine altéres, Des bords de l'Occident vers nos bords attires ; Et lorsque la trompette et la voix de la guerre Du Nil au Pont-Euxin font retentir la terre, Je n'irai point, en proie à de laches amours, Aux langueurs d'un sérail abandonner mes jours. J'atteste iei la gloire, et Zaire, et ma flamme, De ne choisir que vous pour maltresse et pour femme, De vivre votre ami, votre amant, votre époux, De partager mon cœur entre la guerre et vous. Ne croyez pas non plus que mon honneur confie La vertu d'une épouse à ees monstres d'Asie. Du sérail des soudans gardes injurieux , Et des plaisirs d'un maltre esclaves odieux. Je sais vous estimer autant que je vous aime, Et sur votre vertn me fier à vous-même, Après un tel aveu, vous connaissez mon cœur; Vous sentez qu'en vous seule il a mis son bonheur. Vous compremez suest quelle ameriume affreuse Corromprait de mei pour la durée odiesse, Si vous ne recevirez les does que je vous fais Qui avec es seuliments que fou nôt sus bienfatus. Le vous ainme, Zalre, et j'aitends de voire fame de l'est de la constant de la constant de la constant Je me crisria hai d'être aime faillément. De me crisria hai d'être aime faillément. Le veux avec excès rous aimer et vous plaire. Si d'un égal amoro vinte coure et dept prix ; le vieux sous éposser, mais ée da s'e sedir prix ; le vieux vous éposser, mais ée da s'e sedir prix ; de reins vous éposser, mais ée da s'e sedir prix ; de reins vous éposser, mais ée da s'e sedir prix ; de reins vous éposser, mais ée da s'e sedir prix ; de reins vous éposser, mais ée da s'e sedir prix ; de reins vous éposser, mais ée de s'e sedir prix ; de reins vous éposser, mais ée de s'e sedir prix ; de rein de vous de la constant de la constant

ZATRE.

Vou, seigneur, malbeureux; Ah is votre grand cours An urm ess ensiments po fonder on hombur; S'il depend on effet de mus flammes secvées, Quel morets fai junisans ples heureux qui vou il Zeur't, Car nome nous sont cours et il più par dessen vous Ceur't et al. (2000 par le cours de l'archive et l'aliant et

# SCÈNE III.

OROSMANE, ZAIRE, FATIME, CORASMIN.

CORASMIN.

Cet esclave elirétien Qui sur sa foi , seigneur , a passé dans la France , Revient au moment même , et demande audience.

O ciel!

OROSMANE.

11 peut entrer. Pourquoi ne vient-il pas?

CORASMIN.

Dans la première enceinte il arrête ses pas. Seigneur, je n'ai pas cru qu'aux regards de son maître, Dans ces augustes lieux un ehrétien pût paraître.

OROSMANE.

Qu'il paraisse. En tous lieux, sans manquer de respect,
Chasun peut décormais iouir de mon supert

Chneun peut désormais jouir de mon aspect. Je vois avec mépris ces maximes terribles , Qui font de tant de rois des tyrans invisibles,

#### SCENE IV.

OROSMANE, ZAIRE, FATIME, CORASMIN, NERESTAN.

#### NÉRESTAN.

Respectable ennemi qu'estiment les chrétiens, Je reviens dégager mes serments et les tiens; J'ai satisfait à tout; c'est à toi d'y souscrire; Je te fais apporter la rançon de Zaire, Et celle de Fatime, et de dix chevaliers, Dans les murs de Solyme illustres prisonniers. Leur liberté par moi trop long-temps retardée, Ouand je reparattrais leur dut être accordée : Sultan, tiens ta parole; ils ne sont plus à toi, Et des ce moment meme ils sont libres par moi. Mais, graces à mes soins, quand leur chaîne est brisée, A t'en payer le prix ma fortune épuisée, Je ne le cèle pas, m'ôte l'espoir heureux De faire ici pour moi ce que je fais pour eux. Une pauvreté noble est tout ce qui me reste. l'arrache des chrétiens à leur prison funeste; Je remolis mes serments, mon honneur, mon devoir; Il me suffit : je viens me mettre en ton pouvoir; Je me rends prisonnier, et demeure en otage. OROSMANE.

Chrétien, je suis content de ton noble courage; Mais ton orgueil ici se serait-il flatté D'effacer Orosmane en générosité? Reprends ta liberté, remporte tes richesses, A l'or de ces rançons joins mes justes largesses ; Au lieu de dix chrétiens que je dus t'accorder, Je t'en veux donner cent; tu les peux demander. Qu'ils aillent sur tes pas apprendre à ta patrie Ou'il est quelques vertus au fond de la Syrie; Qu'ils jugent en partant qui méritait le mieux, Des Français ou de moi , l'empire de ces lieux. Mais parmi ces chrétiens que ma bonté délivre, Lusignan ne fut point réservé pour te suivre : De ceux qu'on peut te rendre il est seul excepté; Son nom serait suspect à mon autorité : Il est du sang français qui régnait à Solyme; On sait son droit au trône, et ce droit est un crime : Du destin qui fait tout, tel est l'arrêt cruel : Si j'ensse été vaincu, je serais criminel. Lusignan dans les fers finira sa carrière, Et iamais du soleil ne verra la lumière. Je le plains; mais pardonne à la nécessité Ce reste de vengeance et de sévérité. Pour Zaire, crois-moi, sans que ton cœur s'offense, Elle n'est pas d'un prix qui soit en la puissance; Tes chevaliers français, et tous leurs souversins. S'nniraient vainement pour l'ôter de mes mains. Lu peux partir.

NÉRESTAN. Ou'entends-je? Elle naquit chrétienne.

J'ai pour la délivrer ta parole et la sienne ; Et quant à Lusignan , ce vieillard malheureux , Pourrait-il?...

OROSMANE. Je t'ai dit, chrétien, que je le veux.

J'honore ta vertu; mais cette humeur altière, Se fesant estimer, commence à me déplaire: Sors, et que le soleil levé sur mes états, Demain près du Jourdain ne te retrouve pas.

FATIME.
O Dieu, secourez-nous!

OROSMANE.
Et vous , allez , Zaire ,
Preuez dans le sérail uu souverain empire ;
Commandez en sultane , et je vais ordonner
La pompe d'un hymen qui vous doit couronner.

(Nérestan sort.)

SCÈNE V.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE.

Corasmin, que veut donc cet esclave infidèle?

Il soupirait... ses yeux se sont tournés vers elle;
Les as-tu remarqués?

CORASMIN.

Que dites-vous , seigneur ? De ce soupçon jaloux écoutez-vous l'erreur ?

Moi, jaloux I qu'à ee point aus fieré a rilline ! Que j'epouve l'herreur de ce honteux supplice ! Que j'epouve l'herreur de ce honteux supplice ! Moi, que je poins aimer comme fon assi thair ! Quiconque est soupconneux inviré à le trabir. Le roui à l'amour est aim mattreus saervie ; Cher Corsania, je l'aime aves foldutire ; le ne usis point jaloux... « in que pour mes bienfaits... Le ne usis point jaloux... « in que pour mes bienfaits... Le ne usis point jaloux... « in que mes bienfaits... Le ne usis point jaloux... « in que mes bienfaits... Le ne usis point jaloux... « in que mes bienfaits... Le ne usis point jaloux... « in que mes bienfaits... Le ne usis point jaloux... « in que mes bienfaits... Le ne usis point point

# ACTE SECOND.

SCENE I.

NÉRESTAN, CHATILLON.

O brave Nérestan , chevalier généreux , Vous qui brisez les fers de tant de malheureux , Your, sourcer des obstisses, qu'un Dieu saureur envoie. Paraissez, montrez-rous, goûtez la donce joie - De voir nos compagnons pleuraut à vos genoux, Baiser l'heureuse main qui nous delivre tous. Aux portes du serail en foule ils vous demandent; Ne privez point leurs yeus du héros qu'ils attendent, El qu'unis à jamais sous notre bienfaiteur.

NÉRESTAN.

Illustre Chatillon, modérez cet honneur;

J'ai rempit d'un Français le devoir ordinaire;

J'ai fait ce qu'à ma place on vous aurait vu faire.

CHATILLON.

Sand donte; et tout citretien, tout digue chevaller, l'our a religion e doit seriller; Et la félicié des cours tels upe les nôtres Consiste à tout quitter pour le boshers de autres. Consiste à tout quitter pour le boshers de autres. Ver rempir commer vous uns i noble dévoir le Pour sous, trisée jours et dons rel quos noprime, Nous, malheureux François, esclaves dans Solyme, Childé dans les feet, ou ong-temps, uns secours, Le père d'Oronnaus abradonna tou jours. Januais nos pous aux vous neue verarient la France.

Dieu s'est servi de moi, seigneur: sa providence De ce jeune Orosmane a fléchl la rigueur. Mais quel triste melange altère ce bonheur! Que de ce fier soudan la elémence odieuse Répand sur ses bienfaits une amertume affreuse ? Dieu me voit et m'entend ; il sait si dans mon cœur J'avais d'autres projets que ceux de sa grandeur. Je fesais tout pour lui : j'espérais de lui rendre Une jeune beauté, qu'à l'âge le plus tendre Le cruel Noradin fit esclave avec moi . Lorsque les ennemis de notre auguste foi , Baignant de notre sang la Syrie enivrée, Sorprirent Lusienan vaincu dans Césarée. Du sérail des sultans sauvé par des ehrétiens. Remis depuis trois ans dans mes premiers liens, Renvoyé dans Paris sur ma seule parole, Seigneur, je me flattais, espérance frivole! De ramener Zaire à cette heureuse cour Où Louis des vertus a fixé le seiour. Déjà même la reine, à mon zèle propice, Lni tendait de son trône une main protectrice. Enfin , lorsqu'elle touche au moment souhaité , Qui la tirait du sein de la captivité, On la retieut... Que dis-je?... A h! Zalre elle-même, Oubliant les chrétiens pour ce soudan qui l'aime... N'y pensons plus... Seigneur, un refus plus cruel Vient m'accabler encor d'un deplaisir mortel : Des chrétiens malheureux l'espérance est trable.

#### CHATILLON.

Je vous offre pour eux ma liberté, ma vie; Disposez-en, seigneur, elle vous appartient. Seigneur, ce Lusignan, qu'à Solyme ou retient, Ce dernier d'une race en héros si féconde, Ce guerrier dont la gloire avait rempil le monde, Ce béros malheureux, de Bouillon descendu, Aux soupirs des chrictiens ne sera point rendu. CHATILOS

Seigneur, a'il est ainsi, votre faveur est vaine : Ouel indigne soldat voudrait briser sa chaine, Alors que dans les fers son ehef est retenu? Lusignan, comme à moi, ne vous est pas connu. Seigneur, remerciez le Ciel, dont la clémence A pour votre bonheur placé votre naissance Long-temps après ces jours à jamais detestes, Après ces jours de sang et de calamités, Où je vis sous le joug de nos barbares maltres Tomber ces murs sacrés conquis par nos ancètres. Ciel ? si vous aviez vu ce temple abandonné, Du Dieu que nous servons le tombeau profané, Nos pères, nos enfants, nos filles et nos femmes, Au pied de nos autels expirant dans les flammes, Et notre dernier rol, courbé du faix des ans, Massacré sans pitié sur ses fils expirants! Lusignan, le dernier de cette auguste race, Dans ces moments affreux ranimant notre audace. Au milieu des debris des temples renversés, Des vainqueurs, des vaincus, et des morts entassés, Terrible, et d'une main reprenant son épée, Dans le sang infidèle à tout moment trempée. Et de l'autre à nos yeux montrant avec fierté De notre sainte foi le signe redouté, Criant à haute voix : « Français, soyez fidèles... » Sans doute en ee moment , le couvrant de ses ailes , La vertu du Très-Haut, qui nous sauve aujourd'hui, Aplanissait sa route, et marchait devaut lui; Et des tristes ehretiens la foule delivrée Vint porter avec nous ses pas dans Césarée. Là, par nos ehevaliers, d'une commune voix, Lusignan fut choisi pour nous donner des lois, O mon cher Nérestan ! Dieu , qui nous humilie , N'a pas voulu sans doute, en cette courte vie. Nous accorder le prix qu'il dolt à la vertu ; Vainement pour son nom nous avons combattu. Ressouveuir affreux, dont l'horreur me dévore! Jérusalem en cendre, hélas! fumait encore, Lorsque dans notre asile attaqués et trahis, Et livrés par un Grec à nos fiers ennemis, La flamme, dont brûla Sion désespérée, S'étendit en fureur aux murs de Césarée : Ce fut là le dernier de trente ans de revers; Là, je vis Lusignan charge d'indignes fers : Insensible à sa chute, et grand dans ses misères, Il n'était attendri que des maux de ses frères. Seigneur, depuis ce temps, ce père des chrétiens, Resserré loin de nous, blanchi dans ses liens.

Gémit dans un cachot, privé de la lumière,

Oublié de l'Asie et de l'Enrope entière. Tel est son sort affreux : qui pourrait aujourd'bul , Quand il souffre pour nous, se voir heurenx sans lui?

NÉBESTAN. Ce bonheur, il est vrai, serait d'un cœur barbare. One je hais le destin qui de lui nous sépare! Que vers lui vos discours m'out sans peinc entralné! Je counais ses malheurs , avec eux je suis ne : Sans un trouble nouvean je u'ai pu les entendre; Votre prisou , la sienne , et Césarée en cendre , Sont les premiers objets, sont les premiers revers Oui frappèrent mes yeux à peine encore ouverts. Je sortais dn berceau; ces images sanglantes Dans vos tristes récits me sont encor présentes. Au milieu des chrétiens dans un temple immolés, Quelques enfants, seigneur, avec moi rassemblés, Arrachés par des mains de carnage fumantes Aux bras ensangiantés de nos mères tremhiantes, Nous fâmes transportés dans ce palais des rois, Dans ce même sérail, seigneur, où je vous vois. Noradin m'eleva près de cette Zaîre, Qui depuis... pardonnez si mon cœur en soupire,

Qui depuis égarée en ce fuueste lieu , l'our uu maltre barbare abandonna son Dieu.

Telle est des moullmans la fannete prodence. De leurs chrickiens capith lis séchiesel Tenfance; Els pèculs le Cl. projec à no desent majon. Qui dans vos premiers aus vous sauva de leurs maion. Mais, acigener, apris tout, cette Zafret méten, Qui resonce aux chretiens pour le soudin qui faire peu nu crella moints sour poughe se servir? Won creit est pour le la consistent pour le sauva pour le consistent pour le sauva pour le de la consistent pour le sauva pour le de la consistent pour le sauva A nous rendre un hérros que la-in-dires a dú plainder. A nous rendre un hérros que la-in-dires a dú plainder. Que assa doutal la suiva; est qui rest plus à crimidre.

Mais ce même héros, pour briere se lieus, Voodra-t-il qu'on à abaise à ces hosteux moyens à Equandi le voodrait, set-il eur as puissance D'obteurie de Zaire un moment d'andience? Corper-cous qu'oronance y diagne consentir? Le serail aux voix pourra-t-il se courvir? Quand je pourrai entin partitue deura tele, que fau-til espérer d'une femme indistinte D'attendre des source de cen qu'on méessime : Leurs refus sont afferux, leurs henhits font rougir. CANTALLON.

Songez à Lusignau, songez à le servir.

NERESTAN. Eh bien l... Mais queis chemins jusqu'à cette infidèle

Pourront... On vient a nous. Que vols-jet à Ciet: c'est elle.

SCENE II.

ZAIRE, CHATILLON, NÉRESTAN.

ZAIRE, GRATHLOON, NERESTAN.

ZAIRE, à Nérestan.

C'est vous, digne Français, à qui je viens parier.

Le soudan le permet, cessez de vous troubler;

Et rassurant mon curr, qui tremble à votre approche.

Chassez de vos regards la plainte et le reproche. Seigneur, nous nous craignons, nous rougissons tous doux ; le souhaite et je crains de rencontrer vos yeux. L'un à l'autre attachés depuis notre naissance, Une affreuse prison renferma notre enfance; Le sort nous accabla du poids des mêmes fers, Que la tendre amitié nous rendait plus légers. Il me fallnt depuis gémir de votre absence; Le ciel porta vos pas aux rives de la France: Prisonuier dans Solyme, enfin je vous revis; Un entretien plus libre alors m'était permis. Esclave dans la foule où j'étais confondne, Aux regards du soudan je vivais inconnue : Vous daignâtes bientôt, soit grandeur, soit pitié, Soit plntôt digne effet d'une pure amitié, Revoyant des Français le glorieux empire, Y chercher la rancon de la triste Zaire : Vous l'apportez : le Ciel a trompé vos bienfaits ; Loin de vous, dans Solyme, il m'arrête à jamais. Mais quoi que ma fortune ait d'éclat et de charmes , Je ne puis vous quitter sans répandre des larmes. Toujours de vos bontés je vais m'entretenir, Chérir de vos vertus le tendre souvenir, Comme vous des humains soulager la misère. Protéger les chrétiens, leur tenir lieu de mère; Vous me les rendez chers, et ces infortunes...

NÉRESTAN.
Vous, les protéger l vous, qui les abandonnez?
Vous, qui des Lusignans foulant aux pieds la cendre...

Je la viens honorer, seigneur, je viens vous rendre Le dernier de ce sang, votre amour, votre espoir : Oni, Lusignan est lihre, et vous l'aller revoir. CHATILLON.

O Ciel! uons revertions notre appui, notre père! NÉRESTAN. Les chrétiens vous devraient une tête si chère!

Les enrettens vous devratent une tete si chere!

ZAIRE.

J'avais sans espérance osé la demander:

Le généreux soudan veut bien nous l'accorder;

On l'amène en ces lieux.

NÉRESTAN.

Que mon âme est émue!

ZAİRE.

Mes larmes, malgré moi, me dérobent sa vue; Ainsi que ce vieillard, j'ai langui dans les fers : Qui ne sait compatir aux maux qu'on a soufferts!

RÉRESTAN.

Grand Dieu! que de vertu dans une ame infidèle!

#### SCENE III.

ZAIRE, LUSIGNAN, CHATILLON, NERES-TAN, PLUSIBURS ESCLAVES CHRÉTIENS.

LUSIGNAN.
Du séjour du trépas quelle voix me rappelle?
Suis-je avec des chrétiens?... Guidez mes pas tremblants.
Mes maux m'ont affaibli plus encor que mes ans.

Suis-je libre en effet?

ZAIRE.

Oui, seigneur, oui, vous l'êtes.

CHATILLON.

Vous vivez, vous calmez nos douleurs inquiètes.

Tous nos tristes chrétiens... LUSIGNAN.

(En s'asseyant.)

O jour! ò douce voix! Chatillon, c'est donc vous? c'est vous que je revois! Martyr, sinsi que moi, de la foi de nos pieros. Le Dieu que nous servuns finit il nos misères? En quels lieux sommes-nous? Aidez mes faibles yeux.

C'est ici le palais qu'ont bâti vos afeux; Du fils de Noradin c'est le séjour profane.

ZAIRE.
Le maître de ces lieux, le puissant Orosmane,
Sait connaître, seigneur, et chérir la vertu.
(En montrant Nécestan.)

Ce généreux Français, qui vous est inconnu, Par la gloire amené des rives de la France, Venait de dix chrétiens payer la délivrance: Le soudan, comme lui, gouverné par l'honneur, Croit, en vous délivrant, égaler son grand œur.

LUSGOAN.
Des chevaliers français tel est le caractère;
Leur noblease en tout temps me fut utile et chère.
Trop digne chevalier, quoi I vous passez les mers
Pour soulager nos muux, et pour briser nos fers?
Ah! parler, à qui dois-je un service si rare?
NEBRSTA

Mon nom est Nérestan; le sort long-temps barbare, Qui dans les fers ici me mit privaque en naissant, Me fit quitter bismolt l'empire du Croissant. A la cour de Louis, guide par mon courage, De la guerre sous lui ja ifat l'apprentissage. Ma fortune et mon rang sost un don de ce roi, Si grand par sa valeur, et plus grand par sa foi. Je le suivis, saigener, au bord de la Charente,

Lorsque du fier Anglais la valeur menaçante, Cedant à noe efforts trop long-temps captivés, Satisfit en tombant aux lis qu'ils ont braves. Venes, prince, et mon res as plus grand des monarques De vos fers giorieux les vénerbales marques: Paris va révèrer le martyr de la croix, El la cour de Louis est l'asile des rois.

LUSIGNAN. Hélas! de cette cour j'al vu jadis la gloire. Quand Philippe à Bovine enchaînait la victoire, Je combattais, seigneur, avec Montmorenci, Melun, d'Estaing, de Nesle, et ce fameux Couci. Mais à revoir Paris je ne dois plus prétendre : Vous voyez qu'au tombeau je suis prêt à descendre : Je vais au roi des rois demander aujourd'hui Le prix de tous les maux que j'ai soufferts pour lui. Vous généreux témoins de mon heure dernière, Tandis qu'il en est temps, écoutez ma prière : Nerestan, Chatillon, et vous... de qui les pleurs Dans ces moments si chers honorent mes malheurs. Madame, ayez pitié do plus malheureux père, Qui jamais ait du ciel éprouvé la colère. Onl répand devant vous des larmes que le temps Ne peut encor tarir dans mes yeux expirants. Une fille, trois fils, ma superbe espérance, Me furent arrachés dès leur plus tendre enfance : O mon cher Chatillon, tu dois t'en souvenir!

CHATILLON.

De vos malheurs encor vous me voyez frémir.

LUSIGNAN.

Prisonnier avec moi dans Césarée en flamme, Tea yeux virent périr mes deux fils et ma femme. GHATILLON.

Mon bras chargé de fers ne les put seconirs.
LUSINAN.
Hélas! et j'étais père, et je ne pus mourir l
Veiller du baut des cleux, chere enthats que l'implore,
Sor mes autres enthats, e'il son uvivants encore.
Mon dernier ills, ma illie, aux chalnes réserves,
Par de barbarse mains pour servir conservés,
Loin d'un père accablé, furent portée ensemble
Dans ce même sérail oi le c'elt aous rassemble.

CHATILLON.

Il est vival, dans l'horreur de ce péril morreus y le tennas vorte little à prime en no horceus : Ne pouvant la sauver, sejequeur, j'aliais moi-rindes Répundre sur no front l'exa naissite de hapétine, Lorque les Sarrasins, de carrange flumanta, Revinerral l'arrache à mes bras tout sanghatis. Votre plus jeune fils, à qui les destinées Avaient à piene mocreur accurée quatre années, Trop capable déjà de senir son malhour, prit dans Jéromières de seutr.

De quel ressonvenir mon ame est déchirée ! A cet âge fatal j'étais dans Césarée; Et tout couvert de sang, et chargé de liens, Je suivis en ces lieux la foule des chrétiens,

LUSIGNAN.

Vous... seigneur !... Ce sérail éleva votre enfance ?... (En les regardant.) Hélas! de mes eufants auriez-vous connaissance? Ils seraient de votre âge, et peut-être mes veux...

Quel ornement, madame, étranger en ces lieux? Depnis quand l'avez-vous? ZAİRE.

Depuis que je respire. Seigneur... eh quoi! d'où vient que votre âme soupire? (Elle tui donne la croix.)

LESIGNAN.

Ah! daignez confier à mes tremblantes mains... ZAĪRE. De quel trouble nouveau tous mes sens sont atteints! (Il l'approche de sa bouche en pieurant.)

Seigneur, que faites-vous? LUSIGNAN.

O ciel! o Providence!

Mes yeux, ne trompez point ma timide espérance; Serait-il bien possible? oni, c'est elle... je voi Ce présent qu'une épouse avait reçu de moi, Et qui de mes enfauts ornait toujours la tête, Lorsque de leur naissance ou célébrait la fête : Je revois... je succombe à mon saisissement.

ZAĪRE. Qu'entends-je? et quel soupçon m'agite eu ce moment?

Ah, seigneur !... LUSIGNAN

Dans l'espoir dout j'entrevois les charmes, Ne m'abandonnez pas, Dieu qui vuyez mes larmes! Dieu mort sur cette croix, et qui revis pour nous, Parle, achève, ò mou Dieu! ce sont là de tes cours, Quoi! madame, en vos mains elle était demeurée? Qual! tous les deux captifs, et pris dans Césarée? ZAİRE.

Oui, seigneur.

NÉRESTAN. Se peut-il?

LUSIGNAN.

Leur parole, leurs traits, De leur mère en effet sont les vivants portraits. Oui, grand Dien! tu le veux, tu permets que je voie!...

Dieu, ranime mes sens trop faibles pour ma joie! Madame... Nérestan... soutiens-moi, Chatilion... Nérestan, si je dois vous nommer de ce nom, Avez-vous dans le sein la cicatrice heureuse Du fer dont à mes yeux une main furieuse ... NÉBESTAN.

Oui, seigneur, il est vrai,

Dieu juste! heureux moments! NERESTAN, se jelant à genouz.

Ah, seigneur! ah, Zaire!

LUSIGNAN.

Approchez ; mes enfants. MÉRESTAN.

Moi, votre fils! ZAJAR.

Seigneur I LUSIGNAN.

Heureux jour qui m'éclaire! Ma fille, mon cher fils! embrassez votre père.

CHATILLON. Que d'un bonheur si grand mon cœur se sent toucher ! LUSIGNAN.

De vos bras, mes enfants, je ne puis m'arracher. Je vous revois enfin, chère et triste famille, Mon fils, digne héritier... vous... hélas! vous, ma fille! Dissipez mes soupcons, ôtez-moi cette horreur. Ce trouble qui m'accahle au comble du bonheur. Toi qui seul as conduit sa fortune et la mienne, Mou Dieu qui me la rends, me la rends-tu chrétienne? Tu pleures, malheureuse, et tu baisses les yeux ! Tu te tais i je t'enteuds! ò crime! ò justes cieux! ZAÍRE.

Je ne puis vous tromper : sous les lois d'Orosmane... Punissez votre fille... elle était musulmane. LUSIGNAN.

Que la foudre en éclats ne tombe que sur moi! Ah! mon fils l à ces mots j'eusse expiré sans toi. Mon Dieu! j'al combatta soixante ans pour ta gloire : J'ai vu tomber ton temple, et périr ta mémoire; Dans un cachot affreux abandonné vingt ans, Mes larmes t'imploraient pour mes tristes enfants: Et lorsque ma famille est par toi réunie. Quand je trouve une fille, elle est ton ennemie ! Je suis bien malheureux ... C'est ton père, c'est moi . C'est ma seule prison qui t'a ravi ta foi. Ma fille, tendre objet de mes dernières peines, Songe an moins, songe au sang qui coule dans-tes veines, C'est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi; C'est le sang des héros, défenseurs de ma loi; C'est le sang des martyrs... O fille encor trop chère ! Connais-tu ton destin? sais-tu quelle est ta mère? Sais-tu bien qu'à l'instaut que son flanc mit au jour Ce triste et dernier fruit d'un malbeureux amour. Je la vis massacrer par la main forcenée. Par la main des brigands à qui tu t'es donnée! Tes frères, ces martyrs égorgés à mes yeux, Tourrent leurs beas sanglants, tendos du haut des cieu Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphêmes, Pour toi, pour l'univers, est mort en ces lieux mêmes; En ces lieux où mon bras le servit tant de fois, En ces lieux où son sang te parle par ma voix. Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maltres : Tout annonce le Dieu qu'ont vengé tes ancêtres, Tourne les yeux, sa tombe est près de ce palais; C'est ici la montagne, où lavant nos forfaits,

Il voulut expirer sons les coups de l'impie,

C'est là que de sa tombe il rappela sa vie. Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu. Tu n'y peux faire un pas sans y trouver ton Dieu : Et tu n'y peux rester sans renier ton père, Ton honneur qui te parle, et ton Dieu qui t'éclaire. Je te vois dans mes bras, et pleurer et frémir : Sur ton front palissant Dieu met le repentir : Je vois la vérité dans ton cœur descendue : Je retrouve ma fille après l'avoir perdue; Et je reprends ma gloire et ma félicité En dérobant mon sang à l'infidélité.

NÉRESTAN.

Je revois donc ma sœur!... et son âme... ZATOR

Ah! mou père, Cher auteur de mes jours, parlez, que dois-je faire?

LUSIGNAN. M'ôter, par nn seul mot, ma honte et mes ennuis, Dire: Je suis chrétienne.

> Oui... seigneur... je le suis. LUSIGNAN.

Dieu, reçois son aveu du sein de ton empire!

#### SCÈNE IV

ZAIRE, LUSIGNAN, CHATILLON, NERES-TAN, CORASMIN.

CORASMIN.

Madame, le soudan m'ordonne de vous dire Qu'à l'instant de ces lieux il faut vous retirer. Et de ces vils chrétiens surtout vous séparer. Vous, Français, suivez-moi de vous je dois répondre, CHATILLON.

Où sommes-nous, grand Dieu! Quel coup vient nous LUSIGNAN. [confondre!

Notre courage, amis, doit lci s'animer. ZAĬBR.

Hélas! seigneur!

LUSIGNAN. O vous que je n'ose nommer

Jurez-moi de garder un secret si funeste. ZAIRE. Je vous le jure.

LUSIGNAN.

Allez, le ciel fera le reste.

#### ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE L

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE. Vous étiez, Corasmin, trompé par vos alarmes : Non, Louis contre moi ne tourne point ses armes; Les Français sont lassés de chercher désormais Des climats que pour eux le destin u'a point faits : Ils n'abandonnent point leur fertile patrie, Pour languir aux déserts de l'aride Arabie . Et venir arroser de leur sang odieux Ces palmes, que pour nous Dieu fit croftre en ces llenx. lls couvrent de vaisseaux la mer de la Syrie. Louis, des bords de Chypre, épouvante l'Asie. Mais j'apprends que ce roi s'éloigne de nos ports; De la féconde Egypte il menace les bords : J'en reçois à l'instant la première nouvelle : Contre les mamelucs son courage l'appelle : Il cherche Meledin, mon secret ennemi; Sur leurs divisions mon trone est affermi. Je ne crains plus enfiu l'Egypte ni la France. Nos communs ennemis cimentent ma puissance, Et, prodigues d'un sang qu'ils devralent ménager, Prenneut en s'immolant le soin de me venger. Relache ces chrétiens, ami, je les délivre; Je veux plaire à leur maître, et leur permets de vivre : Je veux que sur la mer on les mèue à leur roi, Oue Louis me connaisse, et respecte ma foi. Mene-lui Lusignan; dis-lui que je lui donne Celui que la naissance allie à sa couronne : Celui que par deux fois mon père avait vaineu. Et qu'il tint enchaîné, tandis qu'il a vécu.

CORASMIN. Son nom cher aux chrétiens... OROSMANE. Son nom n'est point à craindre.

CORASMIN. Mais, seigneur, si Louis ...

OROSMANE. Il n'est plus temps de feindre,

Zaire l'a voulu: c'est assez : et mon cœur. En donnant Lusignan, le donne à mon vaingneur. Louis est peu pour moi ; je fais tout pour Zalre ; Nul autre sur mon cour n'aurait pris cet empire. Je viens de l'affliger , e'est à moi d'adoucir Le déplaisir mortel qu'elle a dû ressentir, Quand, sur les faux avis des desseins de la France, J'ai fait à ces chrétiens un peu de violence. Que dis-je? ces moments, perdus dans mon conseil. Ont de ce grand hymen suspendu l'appareil : D'une heure encore, ami, mon bonheur se diffère : Mais i'emploierai du moins ce temps à lui complaire, Zaire ici demande un secret entretien Avec ce Nérestan, ce généreux chrétien... CORASMIN.

Et vous avez, seigneur, eucor cette indulgence? OROSMANE. lis ont été tous deux esclaves dans l'enfance; Ils ont porté mes fers, ils ne se verront plus;

Zalre enfin de moi n'aura point un refus. Je ne m'en défends point ; je foule aux pieds pour elle Des rigueurs du sérail la contrainte cruelle. J'ai méprisé ces lois dont l'apre austérité Fait d'une vertu triste une nécessité. Je ne suis point formé du sang asiatique : Né parmi les rochers, au sein de la Taurique, Des Scythes mes aleux je garde la fierté, Leurs mœurs, leurs passions, leur générosité : Je consens qu'en partant Nérestan la revoie; Je veux que tous les cœurs soient heureux de ma joie. Après ce peu d'instants volés à mon amour, Tous ses momeuts, ami, sont à moi sans retour. Va. ce chrétien attend, et tu peux l'introduire;

# SCÈNE II.

CORASMIN. NÉRESTAN.

Presse son entretien, obeis à Zafre.

CORASMINA En ces lieux, un moment, tu peux encor rester. Zaîre à tes regards viendra se présenter.

### SCENE III.

NERESTAN.

En quel état, ô ciel! en quels lieux je la laisse! O ma religion! è mon père! è tendresse! Mais je la vois

#### SCÉNE IV.

ZAIRE, NERESTAN.

NÉRESTAN.

Ala sœur, je puis donc vous parler: Ah! dans quel temps le ciel nous voulut rassembler! Vous ne reverrer olus un trop malheureux père. ZAÍRE.

Dieu! Lusignan?...

NÉBESTAN.

il touche à son heure dernière. Sa joie, en nous voyant, par de trop grands efforts, De ses sens affaibles a rompu les ressorts; Et cette émotion dont son ame est remplie, A bientôt épuisé les sources de sa vie. Mais, pour comble d'horreur, à ces derniers moments, Il doute de sa fille et de ses sentiments :

Il meurt dans l'amertume, et son âme incertaine Demande en soupirant si vous êtes chrétienne.

Ouoi! je suis votre sœur, et vous pouvez penser Qu'à mon sang, à ma loi j'aille ici renoncer? NÉBESTAN.

Ali! ma sœur, cette loi n'est pas la vôtre encore: Le jour qui vous éclaire est pour vous à l'aurore ; Vous n'avez point recu ce gage précieux Qui nous lave du crime, et nous ouvre les cieux. Jurez par nos malheurs, et par votre famille, Par ces martyrs sacrés de qui vous étes fille, Que vous voulez ici recevoir aujourd'hui Le sceau du Dieu vivant qui nous attache à lui. ZAĪBE.

Oui, je jure en vos mains, par ce Dieu que j'adore, Par sa loi que je cherche, et que mon cœur ignore, De vivre désormais sous cette sainte loi... Mais, mon cher frère... bélas! que veut-elle de moi? Que faut-il?

#### NÉRESTAN. Détester l'empire de vos maîtres,

Servir, aimer ce Dieu qu'ont aime nos ancêtres, Qui, né près de ces murs, est mort ici pour nous, Qui nons a rassemblés, qui m'a conduit vers vous. Est-ce à moi d'en parier? Moins instruit que fidèle. Je ne suis qu'un soidat, et je n'ai que du zèle. Un pontife sacré viendra jusqu'en ces lieux Vous apporter la vie, et dessiller vos veux. Songez à vos serments, et que l'eau du baptême Ne vous apporte point la mort et l'anathème. Obtenez qu'avec lui je puisse revenir. Mais à quel titre, ô ciel ! faut-il douc l'obtenir? A qui le demander dans ce sérail profane! Vous le sang de vingt rois, esclave d'Orosmane! Parente de Louis, fille de Lusignan! Vous chrétienne et ma sœur, esclave d'un soudan! Vous m'entendez... je n'ose en dire davantage : Dieu, nous réserviez-vous à ce dernier outrage?

ZAÍRE. Ah! cruel! poursuivez, vous ne connaissez pas Monsecret, mestourments, mes vœux, mesattentats. Mon frère, avez pitlé d'une sœur égarée, Qui brûle, qui gémit, qui meurt désespérée.» Je suis chrétienne, hélas!... j'attends avec ardeur Cette eau sainte, cette eau qui peut guérir mon cœur. Non, je ne serai point indigne de mon frère, De mes aleux, de moi, de mon malheureux père. Mais parlez à Zalre, et ne lui cachez rien; Dites... quelle est la loi de l'empire chrétien?... Quel est le châtiment pour une infortunée Oui, loin de ses parents, aux fers abandonnée. Trouvant chez un barbare un genéreux appni, Aurait touché son ame et s'unirait à lui?

NERESTAN. O ciel! que dites-vous? Ah! la mort la plus prompte Devrait...

ZAIRE. C'en est assez ; frappe , et préviens ta honte. NERESTAN.

Qui? vous? ma sœur!

ZAIRE.

C'est moi que je viens d'accuser. Orosmane m'adore... et j'allais l'épouser. NÉRESTAN.

L'épouser l'est-il vral, ma sœur ? est-ce vous-même? Vous, la fille des rois?

Frappe, dis-je; je l'aime.

NÉBESTAN-Opprobre malheureux du sang dont vous sortez, Vous gemandez la mort, et vous la méritez : Et si je n'écoutais que ta honte et ma gloire, L'honnenr de ma maison, mon père, sa mémoire; Si la loi de ton Dieu, que tu ne connais pas, Si ma religion ne retenait mon bras . J'irais dans ce palais, j'irais, an monient même, Immoler de ce fer un barbare qui t'aime. De son indigne flanc le plonger dans le tien. Et ne l'en retirer que pour percer le mien. Ciel | tandis que Louis, l'exemple de la terre, Au Nil épouvanté ne va porter la guerre One pour venir bientôt , frappant des coups plus sûrs . Délivrer ton Dieu même, et lui rendre ces murs : Zaire, cependant, ma sœur, son alliée, An tyran d'un sérail par l'hymen est liée! Et je vajs donc apprendre à Lusignan trahi Ou'un Tartare est le dien que sa fille a choisi! Dans ce moment affreux, hélas! ton père expire, En demandant à Dieu le salut de Zaire.

ZAIRE. Arrête, mon cher frère... arrête, connais-moi : Peut-être que Zaire est digne encor de toi. Mon frère, épargne-moi cet horrible langage; Ton courroux, ton reproche est nn plus grand outrage, Plus sensible ponr moi , plus dur que ce trépas Oue je te demandais, et que je n'obtiens pas. L'état où tu me vois accable ton courage; Tu souffres, je le vois ; je sonffre davantage. Je voudrais que du ciel le barbare secours De mon sang, dans mon cœur, eût arrêté le cours, Le jour qu'empoisonné d'une flamme profane, Ce pur sang des chrétiens brûla pour Orosmane, Le jour que de la serur Orosmane charmé... Pardonnez-moi, chrétiens ; qui ne l'anrait aimé ! Il faisait tout pour moi; son cour m'avait choisie; Je voyais sa fierté pour moi seule adoucie. C'est lni qui des chrétiens a ranimé l'espoir : C'est à lui que je dois le bonheur de te voir : Pardonne : ton courronx , mon père , ma tendresse, Messerments, mon devoir, mes remords, ma faiblesse, Me servent de supplice, et la sœur en ce jour

Meurt de son repentir, plus que de son amour. NÉRESTAN. Je te blâme et te plains ; crois-moi, la Providence Ne te laissera point périr sans innocence : Je te pardonne! hélas! ces combats odieux : Dieu ne t'a point prêté son bras victorieux. Ce bras qui rend la force aux plus faibles courages, Soutiendra ce roseau plié par les orages. Il ne souffrira pas qu'à son culte engagé, Entre un barbare et lui ton cœur soit partagé. Le baptême éteindra ces fenx dont il soupire, Et tu vivras fidèle, ou périras martyre, Achève donc ici ton serment commencé : Achève, et dans l'horreur dont ton cœur est presse. Promets an roi Louis, à l'Europe, à ton père, An Dieu qui deià parle à ce cœur si sincère, De ne point accomplir cet hymen odlenx Avant que le pontife ait éclairé tes yenx, Avant qu'en ma présence il te fasse chrétienne, Et que Dien par ses mains t'adopte et te soutienne. Le promets-tu , Zaire?...

Oni, ie te le promets : Rends-moi chrétienne et libre ; à tout je me sonmets. Va , d'un père expirant, va fermer la paupière ; Va, je voudrais te suivre, et mourir la première. NÉRESTAN.

Je pars ; adien, ma sœur, adien : puisque mes vœux Ne peuvent t'arracher à ce palais honteux. Je reviendrai bientôt par un heureux baptême T'arracher aux enfers, et te rendre à toi-même.

## SCÉNE V.

#### ZAIRE.

Me voilà senle, ô Dieu! que vais-je devenir? Dieu, commande à mon cœur de ne te point trahir! Hélas! suis-je en effet Française, ou Musulmane? Fille de Lusignan, ou femme d'Orosmane? Suis je amante, ou chrétienne? O serments que j'ai Mon père, mon pays, vons serez satisfaits! [faits! Fatime ne vient point. Quoi! dans ce trouble extrême. L'univers m'abandonne ! on me laisse à moi-même ! Mon cour peut-il porter, seul et privé d'appul, Le fardeau des devoirs qu'on m'impose anjourd'hui? A ta loi, Dieu puissant! oui, mon âme est rendue; Mais fais que mon amant s'éloigne de ma vue. Cher amant! ce matin l'aurais-je pu prévoir, Que je dusse aujourd'hul redouter de te voir? Moi qui, de tant de feux justement possédée, N'avais d'autre bonheur, d'autre soin, d'autre idée, Oue de t'entretenir, d'écouter ton amour, Te voir, te souhaiter, attendre ton retonr! Hélas! et je t'adore, et t'aimer est un crime!

# SCÈNE VI.

## ZAIRE, OROSMANE.

Paraissez, tout est perfe, el fardeur qui n'anime Ne souffre plas, madame, aucan retardement; Le flambeaux el Flymen billeut pour rotte amant; Le parlum de l'encera rempissent la mosquee; Du dine de Maloute la paissance invoquee Confirme mes serments, et préside à nos four. Tou florde à voi personne de l'encera de l'encera de l'encera de Du florde de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l'encera de l

Tout est prêt : commencez le bonheur de ma vie. ZAÎRE.

Où suis-je, malhenreuse? ô tendresse! ô doulenr! OROSMANE.

Venez.

ZAIRE.

Où me cacher?

OROSMANE. Que dites-yous? ZAIRE.

Seigneur!
OROSMANE.
Donnez-moi votre main; daignez, belle Zalre...

ZAIRE.

Dieu de mon père, hélas! que pourrai-je lui dire?

OROSMANE.

Que j'aime à triompher de ce tendre embarras ! Qu'il redouble ma flamme et mon bonheur!

OROSMANE.

Ce trouble à mes desirs vous rend encor plus chère ;

Plane parte madeire ? en la chère ;

D'une vertu modeste il est le caractère. Digne et charmant objet de ma constante foi Venez, ne tardez plus.

ZAĪRE.

Fatime, soutiens-mol...
Seignenr....

Ob ciel! eb quoi! ZAIRE. Seignenr, cet hyménée

Etait un bien suprême à mon ame étonnée. Le n'al point recherché le trône et la grandeur. Qu'us sentiment plus juste occupiati tout mon ceur! Hélas! J'aurais voulu qu'à vos vertus unie, Et méprisas pur vous les trônes del l'asie, Seule et dans un désert, auprès de mon époux, J'euse pu sous mes pieds les fouler avec vous. Mais... ségioper... ees chrétiens... OROSMANE.

Ces chrétiens... Quoi l' madame , Qn'auraient donc de commun cette secte et ma flamme ; zaine.

Lusignan, ce vieillard accablé de douleurs, Termine en ces moments sa vie et ses malheurs. OROSMANE.

Eb bien: quel intérét si pressant et si teadre Ac o vieilland chrétien voir cour peut-il prendre ? Vous n'étes point chrétienne; élevée en cen lieux, Vous suiver de long-temp la foi de mes ateux, Un vieillard qui succombe au poids de ses années Peut-il troubler ei vous belles destinées ? Cette aimable pitié, qu'u' s'attire de vous , Duisse perdreave moi dans de momentas d'oux.

ZAĪRE. Seigneur, si vous m'aimez, si je vous étais chère...

OROSMANE.
Si vous l'êtes, ah Dieu!

ZAÎRE. Souffrez que l'on diffère...

Permettez que ces nœuds, par vos mains assemblés..

OROSMANE.

Que dites-vous? ó ciel! est-ce vous qui parlez?

Zaire !

ZAIRE.

Je ne puis soutenir sa colère.

OROSMANE.

Zalny

Il m'est affreux, seigneur, de vous deplaire; Excuser ma douleur... Non, j'oublie à la fois Et tout ce que je suis, et tout ce que je dois. Je ne puis soutenir cet supect qui me toute. Je ne puis... Al souffrez que loin de votre vue, Seigneur, j'aille cacher mes larmes, mes ennuis, Mes vueux, mon désespoir, et l'horreur oûj e suis.

## (Elle sort.) SCÈNE VII.

# OROSMANE, CORASMIN.

Je demeure immobile, et ma langue glacée Se refuse aux transports de mon âme offensée. Est-ce à mol que lon parle? Ai je biea entendu? Est-ce moi qu'elle fuit? O ciel! et qu'ai-je vu? Corasmin, quel est donc ce changement extréme? Je la laises échapper? i en 'iinorore moi-même.

CORASMIN.

Vous seul causez son trouble, et vous vous en plaigner!

Vous accusez, seigneur, un cœur où vous régrez !

OROSMANE.

Mais pourquoi donc ces pleurs, ces regrets, cette fuite, Cette douleur si sombre en ses regards écrite? Sic'était ce Français!, quel soupçon! quelle horreur! Quelle lumère affreuse a possé dans mon courtletas ! per possans ma puite défiance : Un harbare, un esclave aurait extériouleme ! Un harbare, un esclave aurait extériouleme ! Cher ami, je verrais un cour comme le mien Réduit à redouter un esclave chrétien ! Mais, parle; un purais observer son viage, 'To pouvais de ses yeux entendre le language ; Ne me déguise rien, mes foux nos-its trais ? Apprende-moi mon matheur... Tu trembles... ha frèm CTn set assex.

CORASMIN.

Je crains d'irriter vos alarmes.

Il est vrai que ses yeux ont versé qoelques larmes ;
Mais, seigneur, après tout, je n'ai rien observé
Qui doive...

ONDSMATE.

Non, ai Zate, ami, m'avai fait cette offense,
Elle etit avec pios d'art trompe me confinere.
Le d'eplaisir severte de son crur agité,
St ec cerur est perfide, surait-il elesta?
Evoute, garde-foi de soupponner Zaire.
St ec cerur est prançais géntil, pleure, soupire:
Que m'importe après tout le sujet de ses pleurs?
Et qu'ai-je à redouter d'un ectave infidète,
Qui d'antial pour jamais se va séparer d'elle?

CORASMIN.

N'avez-vous pas, seigneur, permis, malgré nos lois,
Qu'il joult de sa vue une seconde fois?

On'il revint en ces lieux?

ODOMNET.

Qu'au yeux de ma maîtrese il osdi reparalter?

Qu'au yeux de ma maîtrese il osdi reparalter?

Qu'au yeux de ma maîtrese il osdi reparalter?

Qu'au yeux de ma maîtrese il osdi reparalter?

Mais versant à se yeux le sans qui m'a trabi,

Dechrie devant elle; et un main depotatuate

Confondrait dans son sang le sang de son amante.

Excuse les traspasor de ce cerar offinente;

Excuse les traspasor de ce cerar offinente;

Excuse les traspasor de ce cerar offinente;

Excuse les traspasor de ce cerar offinente;

Excuse les traspasor de ce cerar offinente;

A des troubles tonitera je sers que je m'absisse.

A des troubles tonitera je sers que je m'absisse.

Je connis mes fureurs, e je exisia nas falilease; A des troubles hortest je sera nge je in Alaisoe. Non, e'est trop sur Zaite arvière un soupeon; Non, son corr un fest point fait pour nue trahison. Mais ne crois pas non plus que le mien a'avilisoe A soolffre des rigueurs, a génir d'un caprice, A me plaindre, à reprendre, à redonner ma foi; Les celàricissements sont indigres des Carles et l'avient des confidences de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avient de l'avien

Laisser tomber sur elle un regard de bonté;

Mais il est trop honteux de craindre une maîtresse; Aux mœurs de l'Occident laissons cette bassesse. Ce sexe dangereux, qui veut tout asservir, S'il règne dans l'Europe, ici doit obéir.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCENE I.

#### ZAIRE, FATIME.

#### PATIME

Que je vous plains, madame, et que je vous admire? C'est le dieu des chrétiens, c'est Dieu qui vous inspire; Il donnera la force à vos bras languissants, De briser des lieus si chers et si puissants.

ZAÎRE. Eh! pourrai-je achever ce fstal sacrifice?

FATIME.

Vous demandez sa grâce, il vous doit sa justice :
De votre cœur docile il doit prendre le soin.

ZAÎRE.

Jamais de son appul je n'eus tant de besoin.

FATIME.

Si vous ne voyez plus votre auguste famille, Le Dieu que vous servez vous adopte pour fille; Vous êtes dans ses bras, il parle à votre cœur; Et quand ce saint pontife, organe du Seigneur, Ne pourrait aborder dans ce palais profane...

ZAIRE.
Ah! j'ai porte la mort dans le sein d'Orosmane.
J'ai pu désespérer le cœur de mon amant !

Quel outrage, Fatime, et quel affreux nioment! Mon Dieu, vous l'ordonnez, j'eusse été trop heureuse. FATIME. Quoi! regretter encor cette chaîne honteuse! Hasarder la victoire, ayant tant combattu!

TAIRE Victoire infortunée! inhumaine vertu! Non, tu ne connais pas ce que je sacrifie. Cet amour si puissant, ce charme de ma vie. Dont j'espérais, hélas! tant de félicité. Dans tonte son ardeur n'avait point éclaté. Fatime , j'offre à Dieu mes blessures cruelles , Je mouille devant lui de larmes criminelles Ces lieux où tu m'as dit qu'il choisit son séiour : Je lui crie en pleurant : Ote-moi mon amour. Arrache-moi mes vœux, remplis-moi de toi-même : Mais, Fatime, à l'instant les traits de ce que l'aime. Ces traits chers et charmants, que toujours je revoi, Se montrent dans mon ame entre le ciel et moi, Eh bien! race des rois, dont le ciel me fit naître. Père, mère, chrétiens, rous, mon Dieu, vous mon maître, Vous qui de mon amant me privez aujourd'hni, Terminez donc mes jours, qui ne sont plus pour lui! Que l'expire innocente, et qu'une main si chère De ces yeux qu'il aimait ferme au moins la panpière! Ab | que fait Orosmane ? il ne a'informe pas Si j'attends loin de lni la vie on le trépas; Il me fuit, il me laisse, et je n'y peux survivre FATIME.

Quoi! vous! fille des rois, que vous prétendez smyre, Vous, dans les bras d'un Dieu, votre éternel appui... ZAĪRE.

Eh! pourquoi mon amant n'est-il pas né pour lui? Orosmane est-il fait pour être sa victime? Dieu pourrait-il hair un cœur si magnanime? Généreux, bienfaisant, juste, plein de vertus, S'il était ne chrétien , que scrait-il de plus ? Et plût à Dieu du moins que ce saint interprète, Ce ministre saeré que mon âme souhaite, Du tronble où tu me vois vint bientôt me tirer l Je ne sais, mais enfin j'ose encure espérer Que ce Dieu, dont cent fois on m'a peint la clémence. Ne réprouverait point une telle alliance : Peut-être, de Zaire en secret adoré, Il pardonne aux combats de ce cœur déchiré; Peut être, eu me laissant au trône de Syrie, Il soutiendrait par moi les chrétiens de l'Asie. Fatime, tu le sais, ce puissant Saladin, Qui ravit à mon sang l'empire du Jourdain, Qui fit comme Orosmane admirer sa clémence, Au sein d'nne chrétienne il avait pris naissance. PATINE.

Ah l ne voyez-vous pas que pour vous consoler... ZAIRE.

Laisse-moi, je vois tout ; je meurs sans m'aveugler : Je vois que mon pays, mon sang, tout me condamne ; Que je suis Lusignan, que j'adore Orosmane; Que mes vœux, que mes jours à ses jours sont liés. Je voudrais quelquefois me jeter à ses pices De tout ce que je auis faire un aveu sincère.

FATIME. Songez que cet aveu peut perdre votre frère, Expose les chrétiens qui n'ont que vous d'appui, Et va trahir le Dieu qui vous rappelle à lui.

ZATRE. Ab! si tu connaissaia le grand cœur d'Orosmane!

FATIME. Il est le protecteur de la loi musulmane, Et plus il vous adore, et moins il peut sonffrir

Qu'on vous ose annoncer un Dien qu'il doit bair. Le pontife à vos yeux en secret va se rendre, Et vous avez promis...

ZATRE.

Eh bien! il faut l'attendre. J'ai promis , j'ai juér de garder ce secret : Helas! qu'à mon amant je le tais à regret l Et pour comble d'horreur je ne suis plus aimée.

## SCENE II.

OROSMANE, ZAIRE.

OBOSMANE. Madame, il fut un temps où mon âme charmée, Econtant sans rougir des sentiments trop chers, Se fit une vertu de languir dans vos fers. le croyais être aimé, madame, et votre maître, Sonpirant à vos pieds, devait s'attendre à l'être : Vous ne m'entendrez point, amant faible et jaloux, En reproches honteux éclater contre vous; Cruellement blessé, mais trop fier pour me plaindre, Trop genereux, trop grand pour m'abaisser à feindre Je viens vous déclarer que le plus froid mépris De vos caprices vains sera le digne prix. Ne vous preparez point à tromper ma tendresse, A chercher des raisons dont la flatteuse adresse, A mes yeux éblouis colorant vos refus, Vous ramene un amant qui ne vous connaît plus; Et qui, craignant surtout qu'à rougir on l'expose, D'un refus outrageant veut ignorer la cause. Madame, c'en est fait, une autre va monter An rang que mon amour vous daignait présenter ; Une autre aura des yeux, et va du moins connaître De quel prix mon amour et ma main devaient être. Il pourra m'en coûter, mais mon cœur s'y résout. Apprenez qu'Orosmane est capable de tout, Que j'aimemieux vous perdre, et, loin de votre vue, Mourir désespéré de vous avoir perdue Que de vous posséder, s'il faut qu'à votre foi Il en coûte un sonpir qui ne soit pas pour moi. Allez, mes yeux jamais ne reverront vos charmes.

TAIRE. Tu m'as donc tout ravi, Dieu témoin de mes larmes! To yeux commander seul à mes sens éperdus... Eh bien! pnisqu'il est vrai que vous ne m'aimez plus, Seigneur...

OVOKMANE.

Il est trop vrai que l'bonneur me l'ordonne, One je vous adorai, que je vous abandonne, Que je renonce à vous, que vous le desirez, Que sous nne autre loi... Zaire, vous pleurez?

Ah! seigneur! ah! dn moins, gardez de jamais croire Oue du rang d'un soudan je regrette la gloire ; Je sais qu'il faut vous perdre, et mon sort l'a vouln : Mais, seigneur, mais mon cour ne vous est pas connu. Me punisse à jamais ce ciel qui me condamne, Si je regrette rien que le cœur d'Orosmane! OROSMANE.

Zaire, vous m'aimez !

ZAİBE. Dien! si je l'aime, hélas!

OROSMANE.

Onel caprice étonnant, que je ne conçois pas! Yous m'aimez' eli! pourquoi vous forcez-vous, cruelle, A déchirer le cœnr d'un amant si fidèle? Je me connaissais mal; oui, dans mon désespoir, J'avais eru sur moi-même avoir plus de pouvoir. Va, mon cœur est bieu loin d'un pouvoir si fupeste. Zafre, que jamais la vengeance céleste Ne donne à ton amant, enchaîné sous ta loi, La force d'oublier l'amour qu'il a pour toi ! Qui? moi? que sur mon trône une autre fût placée! Nou, je n'en eus jamais la fatale pensée. Pardonne à mon courroux, à mes sens interdits, Ces dédains affectes, et si bien démentis; C'est le seul déplaisir que jamais, dans ta vie. Le ciel aura voulu que ta tendresse essuie. Je t'aimerai toujours... Mais d'où vient que tou cœur En partageant mes feux, différait mon bonheur? Parle. Était-ce un caprice? est-ce crainte d'un maltre, D'un soudan, qui pour toi veut renoncer à l'être? Serait-ce un artifice? épargne-toi ce soin; L'art n'est pas fait pour toi, tu n'en as pas besoin : Qu'il ne souille jamais le saint nœnd qui nous lie! L'art le plus innocent tient de la perfidie. Je n'en connus jamais, et mes sens déchirés, Pleins d'un amour si vrai...

ZATES

Vous me désespérez. Vous m'êtes cher, sans doute, et ma tendresse extrême Est le combie des many pour ce cœur qui vous aime.

UROSMANE. O ciel! expliquez-vous. Qual! tonjours me troubler? Se peut-il?...

> ZAİRE. Dieu puissant, que ne puis-je parler!

OROSMANE Quel étrange secret me cachez-vons, Zaire? Est-il quelque chrétien qui contre moi conspire? Metrahit-on? parlez.

ZATRE.

Eh! peut-on yous trahir? Seigneur, entre eux et vous vous me verriez courir : On ne vous trahit point, pour vous rien n'est à craindre; Mon malheur est pour moi, je suis la seule à plaindre. OROSMANE.

Vous, à plaindre! grand Dieu!

ZATRE.

.

Souffrez qu'à vos genoux Je demande en tremblant une grâce de vous.

OROSMANE. Une grace ! ordonnez et demandez ma vie.

ZAĪBE. Plôt au ciel qu'à vos jours la mienne fôt unie ! Orosmane... Seigneur.. permettez qu'aujourd'hui, Seule , loin de vous-même, et toute à mon ennui, D'un œil plus recueilli contemplant ma fortune, Je cache à votre oreille une plainte importune... Demain, tous mes secrets vous seront révéles.

OROSMANE. De quelle inquiétude, è ciel, vous m'accablez : Pouvez-vons?...

ZAIRE. Si pour moi l'amour vous parle encore, Ne me refusez pas la grâce que j'implore. OROSMANE.

Eli bien! il faut vouloir tout ce que vous voulez; J'y consens: il en coûte à mes sens désolés. Allez, souvenez-vons que je vous sacrifie Les moments les plus beaux, les plus chers de ma vie.

ZAIRE En me parlant ainsi , vous me percez le cœur.

OROSMANE. Eli bien! vous me quittez, Zaire?

ZAĪRE. Hélas! seigneur.

SCENE III.

OROSMANE, CORASMIN. OROSMANE.

Ah! c'est trop tot chercher ce solitaire asile. C'est trop tôt abuser de ma bonté facile; Et plus j'y pense, ami, moins je puis concevoir Le sujet si caché de taut de désespoir. Quoi done! par ma tendresse élevée à l'empire. Dans le sein du bouheur que son âme désire . Pres d'un amant qu'elle aime, et qui brûle à ses pieds. Ses yeux, remplis d'amour, de larmes sont poyés! Je suis bien indigné de voir taut de caprices : Mais moi-même, après tout, eus-je moins d'injustices ? Ai-ie été moins coupable à ses yeux offenses? Est-ce à moi de me plaindre? on m'aime, c'est assez. Il me faut expier, par un peu d'indulgence. De mes transports jaloux l'injurieuse offense. Je me rends : je le vois , son cœur est sans détours ;

La nature naive anime ses discours. Elle est dans l'âge heureux où règne l'innocence : A sa sincerité je dois ma confiance. Elle m'aime sans doute ; oui, j'ai lu devant toi Dans ses yeux attendris, l'amour qu'elle a pour moi : Et son âme, éprouvant cette ardeur qui me touche, Vingt fois pour me le dire a volé sur sa bouche. Qui peut avoir un cœur assez traltre, assez has. Pour montrer tant d'amour, et ne le sentir pas?

SCÉNE IV. OROSMANE, CORASMIN, MÉLÉDOR.

MÉLÉDOR. Cette lettre, seigneur, à Zaire adressée, Par vos gardes saisie, et dans mes mains laissée...

OROSMANE. Donne... Qui la portait?... Donne. MÉLÉDOR.

Un de ces chrétiens

Dont vos bontes, seigneur, ont hrisé les liens : Au sérail, en secret . il allait s'introduire; On l'a mis dans les fers. DECEMANE

Hélas! que vais-je lire?

Lausse-nous... Je frémis.

# SCÈNE V OROSMANE, CORASMIN.

CORASMIS. Cette lettre, seigneur,

Pourra vous éclaireir, et calmer votre cœur. OROSMANE. Ah l lisons : ma main tremble , et mon âme étonnée

- Prévoit que ce billet contient ma destinée. Lisons... a Chère Zaire, il est temps de nous voir : Il est vers la mosquée une secrète issue.
- » Où vous pouvez sans bruit, et sans être aperene.
- Tromper vos surveillants, et remplir notre espoir:
- » Il faut tout hasarder; vous connaissez mon zèle : . Je vous attends; je meurs, si vous n'êtes fidèle, »
- Eli bien I cher Corasmin, que dis-tu? CORASMIX.

Mol, seigneur?

Je suis épouvanté de ce comble d'horreur.

OROSMANE.

Tu vois comme on me traite. CORASMIN.

O trahison borrible? Seigneur, à cet affront vous êtes insensible? Vous, dont le cœur tantôt, sur un simple soupçon, D'une douleur si vive a recu le poison? Ah! sans doute, l'horreur d'une action si poire Vous guerit d'un amour qui blessait votre gloire. OROSMANE.

Cours chez elle à l'instant , va , vole , Corasmin : Montre-lui cet écrit... Qu'elle tremble... et soudain. De cent coups de poignard que l'infidèle meure. Mais avant de frapper ... Ah! eher aml, demeure. Demeure, il n'est pas temps. Je veux que ce chrétien Devant elle amené... Non... je ne veux plus rien... Je me meurs... je succombe à l'excès de ma rage. PINSARIO

On ne recut jamais un si sanglant outrage. OROSMANE.

Le voilà donc connu ce secret plein d'horreur! Ce secret qui pesait à son infime cœur! Sous le voile emprunté d'une crainte ingénue, Elle veut quelque temps se soustraire à ma vue. Je me fais cet effort, je la laisse sortir;

Elle part en pleurant... et c'est pour me trahir. Ouoi! Zaire!

CORASMIN. Tont sert à redoubler son crime.

Seigneur, n'en soyez pas l'innocente victime, Et de vos sentiments rappelant la grandeur...

OBOSMANE.

C'est là ce Nérestan. ce héros plein d'honneur, Ce chrétien si vanté, qui remplissait Solyme De ce faste imposant de sa vertu sublime! Je l'admirais moi-même, et mon cœur combattu S'indignait qu'un chrétien m'egalât en verto. Ah! qu'il va me paver sa fourbe abominable! Mais Zaire, Zaire est cent fois plus coupable. Une esclave chrétienne, et que j'ai pu laisser Dans les plus vils emplois languir sans l'abaisser! Une esclave! elle sait ce que j'ai fait pour elle! Ah! malbeureux!

CORASMIN.

Seigneur, si vous souffrez mon zèle, Si , parmi les horreurs qui doivent vous troubler,

OROSMANE. Oui . je veux la voir et lui parler.

Vous vouliez...

Allez, volez, esclave, et m'amenez Zaire. CORASMIN-

Hélas! en cet état que pourrez-vous lui dire? OROSMANE.

Je ne sais, cher ami, mais je prétends la voir. CORASMIN.

Ah! seigneur, vous allez, dans votre désespoir, Vous plaindre, menacer, faire couler ses larmes. Vos bontés contre vous lui donneront des armes : Et votre carur séduit, malgré tous vos soupcons, Pour la justifier cherchera des raisons. M'en croirez-vous? cachez cette lettre à sa vue, Prenez pour la lui rendre une main inconnue : Par-là, maleré la fraude et les déguisements. Vos veux déméleront ses secrets sentiments. Et des plis de son cœur verront tout l'artifice.

OROSMANE. Penses-tu qu'en effet Zalre me trahisse?... Allons . quoi qu'il en soit , je vais tenter mon sort , Et pousser la vertu jusqu'au dernier effort. Je veux voir à quel point une fename hardie Saura de son côté pousser la perfidie.

CORASMIN. Seigneur, je erains pour vous ce funeste entretien; Un cœur tel que le vôtre... OROSMAND

Alt! n'en redoute rien. A son exemple, hélas! ce cœur ne saurait feindre. Mais j'ai la fermeté de savoir me contraindre : Oui, puisqu'elle m'abaisse à connaître un rival... Tiens, recois ce billet à tons trois si fatal : Va, choisis pour le rendre un esclave fidèle; Mets en de sures mains cette lettre cruelle; Va , cours... Je feraj plus . j'éviteraj ses yeux ; Qu'elle n'approche pas... C'est elle, justes cieux!

# SCENE VI.

OROSMANE, ZAIRE,

ZAIRE.

Seigneur, vous m'étonnez; quelle raison soudaine, Quel ordre si pressant près de vous me ramène? OROSMANE. Eh bien! madame, il faut que vous m'éclaireissiez : Cet ordre est important plus que vous ne croyez ; Je me suis consulté.. Malheureux l'un par l'autre.

Il faut régler d'un mot, et mon sort, et le vôtre. Pent-être qu'en effet ce que j'ai fait pour vous , Mon orgueil oublié, mon sceptre à vos genoux, Mes bienfaits, mon respect, mes soins, ma confiance. Ont arraché de vous quelque reconnaissance. Votre cœur, par nn maltre attaqué chaque jour, Vaincu par mes bienfaits, erut l'être par l'amour. Dans votre ame, avec vous, il est temps que je lise; Il faut que ses replis s'ouvrent à ma franchise; Jugez-vous : répoudez avec la vérité Que vons devez an moins à ma sincérité. Si de quelque autre amour l'invincible puissance L'emporte sur mes soins, ou même les balauce, Il faut me l'avouer, et dans ce même instant, Ta grace est dans mon cour ; pronouce, elle t'attend. Sacrifie à ma foi l'insolent qui t'adore : Songe que je te vois, que je te parle eucore, Que ma foudre à ta voix pourra se détourner, Que e'est le seul moment où je peux pardouner. Vous, seigneur! vous osez me tenir ce langage! Et que par tant d'horreurs le ciel veut éprouver, Je ne erains rien jei que ma funeste flamme : N'imputez qu'à l'amour, que je dois oublier, La honte où je descends de me justifier. J'ignore si le ciel , qui m'a toujours trahie, A destiné pour vous ma malheureuse vie.

Vous, cruel! Apprenez que ce cœur qu'on outrage, S'il ne vous aimait pan, est né pour vons braver. N imputez qu'à ce feu qui brûle encor mon ame, Quoi qu'il puisse arriver, je inre par l'honneur, Oui, non moins que l'amour, est gravé dans mon eœur, Je jure que Zaîre, à soi-même rendue, Des rois les plus puissants détesterait la vue ; Que tout autre, après vous, me serait odieux, Voulez-vous plus savoir, et me connaître mieux? Voulez-vous que ce crur, à l'amertume eu proie, Ce cœur désespéré devant vous se déploie? Sachez done qu'en secret il pensait malgré ini Tout ce que devant vous il déclare aujourd'hui : Ou'il sonpirait ponr vous, avant que vos tendresses Vinssent justifier mes naissantes faiblesses; Qu'il prévint vos bienfaits, qu'il brûlait à vos pieds, Qu'il vous aimait enfin, lorsque vous m'ignoriez; Qu'il n'eut jamais que vous, n'aura que vous pour maitre. J'en atteste le eiel, que j'offense pent-être;

Et si j'ai merité sou éternel courronx, Si mon cœur fut coupable, ingrat, c'etait pour vous.

OROSMANK. Quoi! des plus tendres feux sa bouche encor m'assure! Quel excès de noirteur! Zaire!... Ah! la parinre! Quand de sa trahison j'ai la preuve en ma main! ZAIRE.

Que dites-vous? Quel trouble agite votre sein? DEOSMANE.

Je ne suis point troublé. Vous m'aimez? 74 FOR

Votre bouche

Peut-elle me parler avec ce ton farouehe D'un feu si tendrement déclaré ebagne jour? Vous me glacez de crainte en me parlant d'amour. OROSMANK.

Vous m'aimez?

ZAĪBE. Vous pouvez douter de ma tendresse! Mais, encore nne fois, quelle fureur vona presse? Quels regards effrayants yous me lancez! helas!

Vous doutez de mon cœur ? OBOSMANE.

Non, je n'en doute pas. Allez, rentrez, madame.

SCÈNE VII. OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE.

Ami, sa perfidie Au comble de l'horreur ne s'est pas démentie; Tranquille dans le erime, et fansse avec douceur, Elle a jusques au bout soutenn sa noirceur. As-tn trouvé l'esclave ? as-tu servi ma rage ?

Connaltrai-je à la fois son crime et mon outrage? CODASMIN. Oni, je viens a obćir; mais vons ue pouvez pas Souperer désormais pour ses traltres appas :

Vous la verrez sans doute avec indifference, Sans que le repentir succède à la vengeance: Sans que l'amour aur vous en repousse les traits. OROSMANE.

Corasmin, je l'adore encor plus que jamais. CORASMIN.

Vous? ô eiel! vous? OROSMANE.

Je vois un rayou d'espérance.

Cet odieux ehrétien, l'élève de la France, Est jeune, impatieut, léger, présomptueux; Il peut croire aisément ses téméraires vœux : Son amour indiscret, et plein de confiance, Aura de ses soupirs hasardé l'insolence ! Un regard de Zaire aura pu l'avengler : Sans doute il est aisé de a'en laisser troubler. Il eroit qu'il est almé, c'est lui seul qui m'offense : 16.

Fend-tere là ne sont point tous deux d'intelligence. Zaine s'à point se beillet criminel. 18,1 p'en cropsis trep tôt mon déplaieir mortel. Orannini, évoueze, des que la mil plus sombre. Aux crimes des mortels vientra prêter son ombre, Sisti que ce chreiten charge d'une sistemilis s, N'erestan, paraîtra sous les mors du palaisi, Ayer soin qu'à l'instant ma garde le sistines; Qu'ou prépare pour lui le plus lonteux supplice. La que la compara de la missa de l'accessione de la le que charge de fest in me suit prévent. La labers, quirout, Lisieez Zaire en ilberté. La labers quirout, le lisee d'arte me la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la co

# ACTE CINQUIÈME.

#### SCÉNE L

OROSMANE, CORASMIN, UN ESCLAVE.

On l'a fait avertir, l'ingrate va paraître.

Songe que dans tes mains est le sort de ton maître;
Douns-lui le billet de ce traître chrétien;
Rends-moi compté de tout, examine-la bien:
Porte-moi sa répoise. On approche... c'est elle.

Viens, d'un malheureux prince ami tendre et fidèle, Viens m'aider à cacher ma rage et mes ennuis.

#### SCENE II

ZAIRE, FATIME, L'ESCLAVE.

ZAIRE, FAILME, LESCLAVI

Eh! qui pout me parler dans l'état où je suis? A tant d'horreurs, hélasi qui pourra me soustraire? Le sérail est fermé! Dieu! si c'était mon frère! Si la main de ce Dieu, pour soutenir ma foi, Par des chemins eachés, le conduisit vers mot! Quel esclave inconnu se présente à nu vue? L'ESCLAVE.

Cette lettre, en secret dans mes mains parvenue.
Pourra vous assurer de ma fidélité.
ZAIRE.

Donne. (Elle lit.)

FATIME, à part, pendant que Zoire lit.
Dieu tout puissant! éclate en ta bonté;
Fais descendre ta grâce en ce séjour profane;
Arrache ma princesse au barbare Orosmane!

ZAÎRE, à Fatime. Je voudrais te parler.

FATIME, à l'esclave. Allez , retirez-vous ; On vous rappellera , soyez prêt ; laissez-nous.

## SCÉNE III.

ZAIRE, FATIME.

ZAIRE. Lis ce billet : hélas ! dis-moi ce qu'il faut faire ; Je voudrais obéir aux ordres de mon frère.

FATIME.

Dites plutôt, madame, aux ordres éternels
D'un Dieu qui vous demande au pied de ses autels.
Ce n'est point Nérestan, c'est Dieu qui vous appelle.

Je le sais, à sa voix je ue suis point rebelle, J'en ai fait le serment : mais puis-je m'engager, Moi, les chrétiens, mon frère, en un sigrand danger? FATIME.

Ce n'est point teur danger ionst vous étes troubles; Voter amour parie seul à votre dans dernaides. Le comains vutre ceur; il penserati comme sur Le comains vutre ceur; il penserati comme sur All Comainsea (en moins l'errere qui vous capage. Vans trembles d'offenser l'amant qui vous outrage! Quoi in evoque-vous pas toutes ses encoles. Le l'Éme d'un Tartare à travers ses bontés? Ce ligre encor francée au sein de sa tendresse, l'est de l'entre d'un service de l'entre de l'entre Ce ligre encor francée au sein de sa tendresse, le voir ceur encor ne s'en peut délacher? Vous soupire pour les que sui descher?

a. I.

C'est moi qui l'offensais, moi qu'en cette journée: Il a vn souhaiter ce fatal hyménée; Il a vn souhaiter ce fatal hyménée; Le trône était tout prêt, le templé était paré, Mon ausant m'adorait, et j'ai tout diffère. Moi, qui d'evais lei trembler sous sa puissance, J'ai de ses sentiments bravel à violence;

J'ai soumis son amour, il fait ce que je veux, Il m'a sacrifié s s transports amoureux. FATIME.

Ce malheureux amour, dont votre âme est blessée, Peut-il en ce moment remplir votre pensée? 2AIRE.

Ah! Patime, tout sert à me désespérer : Je sais que du sérail rien ne peut me tirer : Je voultrais des chrétiens voir l'heureuse contrée, Quitter ce lieu funeste à mon âme égarée; Et je sens qu'à l'instant, prompte à me démentir, Je fais des voux secrets pour n'en jamais sortir. Quel étal: quel tourment 'non, mon âme inquiête Ne sait ce qu'elle oùt, ni ee qu'elle soubaite; The terror affreuse est tout or que je sen. Dest detourne de moi ce noir presentiments; Prends soin de nos chrétiens, et veille eur nom freire. Oui, je le vais trouver, je lui vais dobie: Oui, je le vais trouver, je lui vais dobie: Prends soin da base de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la companie de la confirmation de la confirmation de la companie de la companie de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la companie de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmat

#### SCENE IV.

#### ZAIRE

O Dieu de mes aleux! Dieu de tous mes parents, de mon malheureux père, Que la main me conduise, et que ton œil m'éclaire!

# SCENE V.

#### ZAIRE, L'ESCLAVE.

ZAIRE.

Allez dire au clarétien qui marche sur vos pas,
Que mou cœur aujourd'hui ne le trahira pas;
Que Fatime en ces lieux va bientôt l'introduire.
(Apart.)

Allons, rassure-tol, malheurense Zaire!

#### SCÉNE VI.

### OROSMANE, CORASMIN, L'ESCLAVE.

OROSMANE.
(A feedawe.)
(A feedawe.)
(Eh bien! que t'a-t-ou dit? réponds, parle.
(El Sectave.)

Seigneur, On u'a jamais senti de si vives alarmes. Elle a pilli, trembié, ses yeux versaieut des larmes; Elle m'a fait sortir, elle m'a rappelé, El d'une voix tremblante, et d'on creur tout troublé, Près de ces lieux, seigneur, elle a promis d'attendre Celui qui cette unit à ses yeox doit se rendre.

OROSMANE.
(A Feedave., (A Corannia.)
Allez, il me suffit... Ott-toid è mes yeux,
Laisse-moi : toot mortel me devient odieux.
Laisse-moi seul, te dis-je, à ma fureur extrème :
Je luis le monde entier, je m'abbiorre moi même.

## SCÈNE VII.

#### OROSMANE.

Où suis-je? ô ciel! où suis-je? où porté-je mes vœux? Zaire, Nérestan... couple ingrat, couple affreux! Traltrea, arracliez-moi ce jour que je respire Ce jour souillé par vous!... Misérable Zaire, Tu ne jouiras pas... Corasmin, revenez.

## SCÈNE VIII.

OROSMANE, CORASMIN.

OROSMANE.

Ali! trop cruel ami, quoi! vous m'abaudonnez!

Venez; a-t-il paru, ce rival, ce coupable?

CORASMIN.

Rien ne paraît encore.

OROSMANE.

Peux-tu prêter tou voile à de pareits forfaits?

Peux-tu prêter tou voile à de pareits forfaits?

Zaire:... l'infidèle!... aprêt taut de biendiats!

J'aurais d'un crit serein, d'un frout inattérable,
Contemplé de uou rang la chuite épouvantable:
J'aurais su, dans l'horreur de la capivité,
Conserver mon courage et ma tranquillite;
Mais me voir à ce point trompé par ce que j'aime:
CORASMIN.

Eh! que prétendez-vous dans cette horreur extrême? Quel est votre dessein? OROSMANE.

N'entends-tu pas des cris? CORASMIN.

Seigneur...

OROSMANE.
Un bruit affreux à frappé mes esprits.
On vient.

#### CORASMIN.

Non, jusqo'ici nul mortel ne s'avance; Le sérail est plongé dans un profond silence; Tout dort; tout est tranquille; et l'ombre de la nuit...

Helas: le crine veille, et son horreur me suit.
A ce coupable excis porter as hardisses!
Tu ne connaissais pas mon cœur et ma tendresse!
Combien je t'adornis! quels feux! Ah! Coessmin,
Un seul de ses regards aurait fait mon destin:
Je ne puis être heureux, ni souffirir que par elle.
Perends pitté de marage. Oni, cours... Ah! la eruelle!

CORASMIN.

Est-ce vous quí pleurez ? vous, Orosmane? 6 cieux !

OROSMANE.

Vuilà les premiers pleurs qui coulent de mes yeux. Tu vois mon sort, tu vois la honte où je me livre : Mais ces pleurs sout cruels, et la mort va les suivre : Plains Zaire, plains moi; l'heure approche; ces pleurs Du sang qui va couler sont les avant-coureurs. COBASMIN.

Ah! je tremble pour vous.

#### OROSMANE.

Frémis de mes soull'rances, Frémis de mon amour, frémis de mes vengeances. Approche, viens, j'entends... Je ne me trompe pas. CORASMIN.

Sous les murs du palais quelqu'un porte ses pas. OROSMANE.

Va saisir Nérestan; va, dis-je, qu'on l'enchaîne : Oue tout chargé de fers à mes yeux on l'entraîne!

### SCÈNE IX.

OROSMANE, ZAIRE ET FATIME, marchant pendant la nuit dans l'enfoncement du lhédire. ZAIRE.

Viens, Fatime.

#### OROSMANE.

Qu'entends-je! Est-ce là cette voix Dont les sons enchanteurs m'out séduit taut de fois? Cette voix qui trahit un feu si légitime? Cette voix infidèle, et l'organe du crime? Perfide!...vengcons-nous...quoi le'est elle? delestin!

Perfide!... vengeons-nous... quoi!e'est elle? odestis (il tice son poignard.) Zaire! ah! Dien!... ce fer échappe de ma main.

ZAIRE, à Fatime.

C'est ici le chemin, viens, soutiens mon courage.

FATIME.

Il va venir.

# Ce mot me rend toute ma rage.

ZAÎRE.

Je marche en frissonnant, mon cœur est éperdu...

Est-ce vous, Nérestan, que j'ai tant attendu?

OROSMANE, courant à Zaîre.

C'est moi que tu trahis: tombe à mes pieds, parjure!

ZAIRE, tombant dans la coulisse. Je me meurs, è non Dieu!

#### OROSMANE.

J'ai vengé mon injure.

Otons-nous de ces lieux. Je ne puis... Qu'ai-je fait?...
Rien que de juste... Allons, j'ai puni son forfait.

Ah! voici son amant que mon destin m'envoie,
Pour remplir ma vengeance et ma cruelle joie.

#### SCÉNE X.

OROSMANE, ZAIRE, NÉRESTAN, CORAS-MIN, FATIME, ESCLAVES

#### OROSMANE.

Approche, malhenreux, qui viens de m'arracher, De m'ôter pour jamais ce qui me fut si cher; Meurisable ememi, qui fais encor paraltre L'audace d'un héros avec l'âme d'un traitre ; Tu m'imposais lei pour me déshoorer. Va, le prix en est prêt, up peux t'y preparer. Tes maux vont égaler les maux où to m'exposes ; Et ton ingraitude, et l'horrer que tu causes. Avez-vous ordonne son supplice ? CORANIN.

Oui, seigneur.

OROSMANE.

Il commence dejà dans le fond de ton cœur.
Tes yeux cherchent partout, et demandent encore
La perfide qui l'aime, et qui me déshonore.
Regarde, elle est ici.

NÉRESTAN. Que dis-tu-? Quelle erreur? OBOSMANE.

OROSMANE.
Regarde la, te dis-je.
NÉRESTAN.

Ah! que vois-je! Ah! ma sœur!
Zaire!... elle o'est plus! Ah! monstre! Ah! jour horrible!
OROSMANE.

Sa sour !qu'an-qe entendu? Dieu! serait-il possible? NRESTAN.

Barbare, il est trop vrai: viens epuiser mon flanc
Du reste infortuné de cet auguste sang.

Lasignan, ce vieillard, il it som mableureux père;
Il veasid dans mes bras d'achever sa misère;
El d'un père expiré j'apportule ne ces lieux
La volonté dernière et les dernières adieux;
Je venais, dans un corr trop faible et (ruo sensible.

Rappeter des chrétiens le culte incorruptible. Hélas ! elle offensait notre Dieu, noire loi ; Et ce Dieu la punit d'avoir brâlé pour toi. OROSMANE. Zaire!... Elle m'aimait? Est-il bien vrai, Fatime? Sa sœur?... J'étais aimé?

FATIME.

Ticre alteré de sang, tu viens de massacrer Celle qui, malgre sol, constante à l'adorer, Se flatait, esperial que el Dieu de ses pries Recervait le tribut de ses larmes sincères, Qui peut-être il voudrait vous réunir tous deux. Que peut-être il voudrait vous réunir tous deux. Illeals à det excès son curu l'avait troupoie; De cet espoir trop teuilre elle était occupre; Tu balangais son Dieu dans son curu altamé.

OROSMANE. Tu m'en as dit assez. O ciel! j'étais aimé! Va, je n'ai pas besoin d'en savoir davantage...

Cruel! qu attends-tu done pour assouvir ta rage? If ne reste que moi de ce sang glorieux Dont ton père et ton bras ont inonde ces lieux; Rejoins un malheureux à sa triste famille, Au hiéros dont tu viene d'assassner la lille.



| Plains Zaire plains mei; l'heur |                 |                | L'audace d'un héros avec l'ame d'un traitre;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dd i                            | 2.51 (64.4)     | 17.1           | and the state of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract  |
| Ah! . ' "                       | - 10.0          | 7              | the tax void epilor is considered in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                 |                | A tree to use or facilities of the contraction of the contraction of facilities of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the co |
| Fre !                           |                 | 257.1          | 2 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Approxim                        | Acceptance of   | 1 62, 4 4      | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | 11 7817         |                | e to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of  |
| Sous les more                   | de al attença l | of an area dec | Promise Value of the artists of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Value Anneal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Signal Sig

OROSHANE, ZAUSE 11 1 2 1 (1), watchast pendant la mat data Penfancence Such atte

Viens, Come
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intestrus)
(intes

Cette welving throat unitered let the Cette sown metals in the discussion of the Peres of the Cette sown metals and the cette some programs.

Zung (40) Let the cette sown metals of the cette sown metals of the cette sown metals of the cette sown metals of the cette sown metals of the cette sown metals of the cette sown metals of the cette sown metals of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter of the cetter

C'est sa le cheroni, vendi caren

H varieties

0

R .

SCENE E. \_\_\_\_\_\_\_\_.

ZAIRE, NÉRESTAN, CORAS-IN, FATIME, ESCLAVES

OROSMANE.

inalhenreux, qui viens de m'arracher,
der pour jamais ce qui me fut si cher;
hable ennemi, qui fais encor paraftre

the set of littles to colored a state of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the

and the field of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

Less conditions that it is a second of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of t

Va, je n'ai pus besoin d'en savoir davantage...
NÉRESTAN.
Cruel! qu'attends-tu donc pour assouvir ta rage?
Il ne reste que moi de ce sang glorieux
Dont ton père et ton leras ent inonde ces lieux:

Dont ton père et ton bras ont inonde ces lieux; Rejoins un malheureux à sa triste famille, Au héros dont tu viens d'assassiner la lille.



Regarde la te dis-je....

Lore Att V to deep

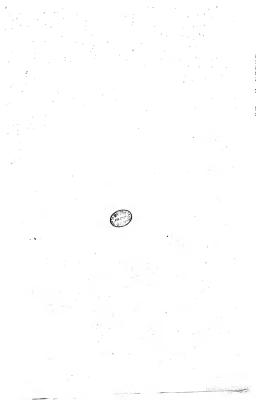

l'estourments sont-ils prêts ? Je puis braver tes coups; ! Voie , et ne trahis point la volonté suprême Tu m'as fait éprouver le plus cruel de tous. Mais la soif de mon sang, qui toujours te dévore, Permet-elle à l'honneur de te parler encore! En m'arrachant le jour, souviens-toi des chrétiens Dont tu m'avais juré de briser les liens : Dans sa férocité, ton cœur impitoyable De ce trait généreux serait-il bien canable? Parle; à ce prix encor je benis mon trepas. OROSMANE, allant vers le corps de Zafre.

COBASMIN.

Hélas! seigneur, où portez-vous vos pas? Rentrez, trop de douleur de votre âme s'empare : Souffrez que Nerestan...

Ou'ordonnes-tu, barbare?

OBOSMANE, après une lonque pause. Qu'on détache ses fers. Écootez, Corasmin, Que tous ses compagnons soient délivres soudain. Aux malheureux chrétiens prodiguez mes largesses : Comblés de mes bienfaits, chargés de mes richesses. Jusqu'au port de Joppé vous conduirez leurs pas. CORASMIN.

Mais, seigneur...

Zaire!

OROSMANE. Občis, et ne réplique pas ; D'un soudan qui commande, et d'nn ami qui t'aime : Va, ne perds point de temps, sors, obeis,... (A Nérestan.)

Et toi. Guerrier infortoné, mais moins encor que moi, Quitte ces lieux sanglants; remporte en ta patrie Cet objet que ma rage a privé de la vie. Ton roi, tons tes chrétiens, apprenant tes malheurs. N'en parleront jamais sans répandre des pleurs. Mais si la vérité par toi se fait counaltre, En détestaut mon erime, on me plaindra peut être. Porte aux tieus ce peignard, que mon bras égare A plougé dans uu sein qui dut m'être sacré; Dis-leur que j'ai donné la mort la plus affreuse A la plus digne femme, à la plus vertueuse, Dont le eiel ait formé les innocents appas, Dis-leur qu'à ses genoux j'avais mis mes états; Dis-leur que dans son sang cette main s'est plongée . Dis que je l'adorais, et que je l'ai vengée.

(Aux siens.) Respectez ce héros, et conduisez ses pas NÉRESTAN.

Guide-moi, Dieu puissant? je ne me connais pas. Faut-il qu'à t'admirer ta fureur me contraigne, Et que dans mon malheur ee soit moi qui te plaigne!

FIN DE ZAIRE.

# TANIS ET ZÉLIDE,

# LES ROIS PASTEURS,

TRAGÉDIE POUR ÊTRE MISE EN MUSIQUE. - 1733.

#### AVERTISSEMENT

#### DES ÉDITEURS DE KEHL.

Strabon rapporte que, dans le temps de la plus haute antiquité, il y avait en Égypte des mages si puissonis qu'ils disposalent de la vie des rois. C'est une opinion reçue que ces mages operatent des prodiges terribles, soit par la connsisance des secreis de la nature et par un art qui a péri arce eux, soit par no commerce avec des étres suranta-

rels.

On sait que les pasteurs étaient abborrés dans le pays
où ces mages dominaient, et qu'enfin les pasteurs régnèrent
en Exymé.

Cet ciablissement des rois pasteurs, les prodiges des mages confondus, leur pouvoir acéanti, et le commencement de culte d'Osiris et d'Isis, sont le fondement de cet currage.

#### PERSONNAGES.

ZELIBE, Alle d'un roi de Nemphis
phès.
TANIS. | bergers.
LALOPIS. | bergers.
LEGERS, ESCOLER, PEPLIS.

CLEOPIS, Dergers.

PANOPE, condidente de Zétide.

OTDÀS, chef des mages de Memphis

# ACTE PREMIER.

#### SCÉNE I.

ZELIDE, PANOPE.

ZÉLIDE.

Dieux bienfesants, qu'en ce bois on adore, Protégez-moi toujours contre mes oppresseurs! Les mages de Memphis me poursuivent encore; Et de simples bergers sont mes seuls défenseurs. C'est iei que Tanis a repoussé la rage De nos implicables vainqueurs.

Je n'ai d'autres plaisirs, dans mes cruels malheurs, Que de parler de son courage. PANOPE

ZÉLIDE.

A mon père attaché, Il a soivi mon sort; je connais sa vaillance.

Ah! que vous le voyez avec indifférence! zélide.

Il a fait son devoir; mon cornr en est tonehé. PANOPE.

Des mages de Memphis il brava la colère. Depuis que ces tyrans ont détrône les rois, Depuis qu'ils ont versé le sang de votre père, Il s'éleva contre eux, il défendit vos droits. Il a conduit vos pas : il vous aime; il espère

Vous mériter par ses exploits.

ZÉLIDE.

Malgré tous ses efforts, errante, poursulvie,
Je périssais près de ces lieux:

Lui-même allait tomber sous on jong odieux. Nous devons à Tanis la liberté, la vie. Oue Tanis est grand à mes yeux!

PANOPE.

L'estime et la reconnaissance

Sont le juste prix des bienfaits; Mais de simples bergers pourront-ils à jamais Des tyrans de Memphis braver la violence?

Votre trône est tombé; vous n'avez plus d'amis. Quelle est encor votre espérance? ZéLine.

Au seul bras de Tanis je dois ma delivrance. J'espère tout du généreux Tanis.

#### SCÉNE II.

ZELIDE, PANOPE; LBS BERGERS, armes de lances, entrent avec les bergères, qui portent des houlettes et des instruments de musique champêtre.

CHŒUR DES BERGERS.

Demeurez, régnez sur nos rivages,

Connaissez la paix et les beaux jours. La nature a mis dans nos bocages Les vrais biens ignorés dans les cou

UNE BERGÈRE. Sans eclat et sans envie Satisfaits de notre sort, Nous jouissons de la vie; Nous ne craignons point la mort. L'innocence et le courage, L'amitié, le tendre amour. Sont la gloire et l'avantage De ce fortuné séjour.

( Danses, ) UN BERGER. On peut nous charmer, Jamais nous abattre :

Nous savons combattre, Nous savons aimer. CHEER.

Demeurez, régnez sur ces rivages; Connaissez la paix et les beaux jours. La nature a mis dans nos bocages Les vrais biens ignorés dans les conrs.

ZÉLIDE. Pasteurs, heureux pasteurs, aussi doux qu'invincibles, Vous qui bravez la mort, vous qui bravez les fers

De nos pontifes inflexibles, Oue i'aime vos riants déserts!

Que ce séjour me plait! que Memphis est sauvage ! Comment avez-vous pu , dans ee bois enchanté Près des murs de Memphis, et près de l'esclavage, Conserver votre liberté?

Comment avez-vous pu vivre toniours sana maltre Dans ces paisibles lieux ?

LES BERGERS. Nons avons conservé les mœurs de nos ancêtres;

Nous bravons les tyrans, et nous aimons nos dieux. ZÉLIDE. Que de grandeur, ô ciel ! dans la simple innocence ! Respectables mortels! cicl heureux! jours sereins!

LES BERGERS. C'est ainsi qu'autrefois vivaient tons les humain s.

ZÉLIDE. Mais Tansa parmi vous a-t-il quelque puissance? LES BERGERS.

Dans notre heurense égalité, Tanis a sur nos cœurs la douce autorité Que ses vertus-et sa vailla nce N'ont que trop bien mérité.

SCÈNE III.

ZÉLIDE, TANIS, LE CHŒUR.

Est-il possible, ò dieux l Phanor ose entreprendre D'exposer vos beaux jours à nos fiers ennemis!

Qu'iriez-vons faire, bélas! aux remparts de Memphia? Quel sort y pouvez-vous attendre? Nos campagnes, nos bois, et nos cœurs sont à vous. Faudra-t-il qu'un peuple perfide,

Que des mages sanglants, une cour homieide, L'emportent sur des biens si doux !

ZÉLIDE.

Quoi | Phanor, après sa défaite. Aux rivages du Nil ose-t-il retourner! Ah! a'il me faut quitter cette aimable retraite. Tania vent-il m'abandonner?

Nous ne ravageous point la terre : Nous défendons nos champs quand ils sont menaces; Nous détestons l'horrible guerre :

Mais vous changez nos lois des que vous paraissez. Au bout de l'univers je auis prêt à vous suivre, C'etait peu de vous secourir :

C'est pour vous qu'il est donx de vivre. Et c'est en vous vengeant qu'il est doux de mourir.

## SCÈNE IV.

ZÉLIDE, TANIS, PHANOR, LE CHŒUR, SUITE DE PHANOR.

PHANOR

L'ennemi vient à nous, et pense nous aurprendre. C'est à vous de me seconder : Tanis, et vous, bergers, allez, allez défendre Vos passages qu'il faut garder.

TANIS. Noua n'avons pas besoin de votre ordre suprême : Vous nous avez vus dans ees lieux

Délivrer la princesse, et vous sanver vous-même; Et nous ne connaissons de maltre que ses yeux. PHANOB.

Je commanue en son nom. TANIS.

Que votre orgueil contemple Et notre zèle et nos exploits: Cessez de nous donner des lois.

Et recevez de nous l'exemple. PHANOR. Tanis, en d'autres temps votre témérité

Tiendrait un différent langage. TANIE

En tont temps mon courage Méprise et dompte la fierté.

ZÉLIDE. Arrètez : quel transport à mes yeux vous divise? Ma fortune vons est soumise :

Tout est perdu pour moi, si vous n'êtes unis.

TANIS. C'est assez, pardonnez : je vole, et j'obeis.

## SCÈNE V.

#### ZELIDE, PHANOR.

PHANDR.

Non, je ne puis souffrir l'indigne déférence

Dont yous l'honorez à mes yeux :

La seule égalité m'offense ; L'injurieuse préférence

Est un affront trop odieux. zélide.

Il combat pour rous-même; est-ce à vous de vous plainds Vous deviez plus d'égards aux exploits de Tanis. Il faut ménager, il faut craindre

Les grands crurs qui nous ont servis.
PHANOR.
Poursuivez, achevez, ingrate;
Faites tomber sur moi notre commun malheur;
Elevez jusqu'à vous un barbare, un pasteur.

Oubliez... zelide.

Osez-vous?...
PHANDR.

Oui , je vois qu'il s'en flatte. Oui , vous encouragez sa téméraire ardeur. Votre faiblesse éclate

Dans vos yeux et dans votre cœur zéLIDE.

Pourquoi soupconnez-vous que je puisse descendre Jusqu'à souffirir qu'il vive sous ma loi? Vos soupcous menaçants suffiraient pour m'apprendre Ou'il n'est pas indigne de moi.

O ciel! qu'avec raison de ce fatal rivage Je vouluis partir aujourd'hui!

Pouvez-vous à ce point outrager mon courage? zéline. Si l'égaler à vous c'est vous faire un outrage,

Surpassez son grand owur en servaut mieux que lui.
CHEUR DES PASTEURS, derrière la scène.
Aux armes l'aux armes!

Marchons, signalons-nous.

Eli bien! je vais périr pour vos perfides charmes; Je vais chercher la mort, et j'en chéris les coups Vous seule causez mes alarmes;

Je n'ai point d'ennemis plus funestes que vous.

LE CHŒUR. Aux armes! aux armes!

Marchons, signalons-nous.

SCENE VI.

ZÉLIDE.

Je n'osais avouer mes secrets sentiments;

Je vois par se emportements
Combien Tanis a su me plaire;
Je sens combien je l'alme à son nouveau danger
Je helle de le partajer.
Que de verta! que de vaillance!
Dien! pous a récompense
Est-ce trop que mon corer?
Faut-il que ma gloire s'olfense
D'une si juste ardeur?
Non. pour sa récompense
Non. pour sa récompense

Je lui dois tont mon cour

ACTE SECOND.

#### SCÈNE I.

LE PRETRE D'ISIS, TANIS, CLÉOFIS, CHŒUR DE BERGERS ET DE BERGÈRES.

> LE CHŒUR DES BERGERS, Victoire! victoire! Nos cruels ennemis

Sont tombés sous les coups du généreux Tanis.

LE CHEUR DES BERGÈRES.

Périsse leur mémoire!

Plaisirs, ne soyez plus bannis.

(Ensemble.)

Triomphe! victoire!

LE PRÉTRE D'ISIS.

Tendre Isis, Osiris, premiers dieux des mortels,

Pourquoi ne régnez-vous qu'en ces heureux bocages?

Ne punirez-vous point ces implacables mages , Ces ennemis de vos autels? Aux portes de Mempliis nous bravons leur puissance :

Mais est-ce assez pour nons de ne pas succomber?
Quand les verrons-nous tomber
Sous les coups de votre vengeance?
CHCUR DES BRAGERS.
L'aimable liberté rècne dans ces beaux lieux:

Quels autres biens demandez-vous aux dieux?

CHOCUR DES BERGERES.

Doug bergers, si graints dans les alarmes.

Doux bergers, si craints dans les alarmes, Ne soyez soumis que par nos charmes. UNE BERGÈRE.

Que ces fleurs nouvelles Ornent nos pasteurs : C'est aux belles

A couronner les vainqueurs.

1.8 CHEUR HES BERGÈHES.

Doux bergers, si craints dans les alarmes,
Ne sovez soumis que par nos charmes.

(Banes.)

UNE BERGERE De Vénus oiseaux charmants, Vous n'êtes nas si fidèles Des plus tendres tourterelles Les transports sont moins touchants. L'aigle impétueux et rapide Porte au haut des cieux, D'un vol moins intrépide,

Le brillant tonnerre des dieux. LE CHŒUR DES BERGÈRES. Doux bergers, si craints dans les alarmes, Ne soyez soumis que par nos charmes

LE PRÈTER D'ISIS. Venez, bergers, il en est temos: Consacrez à nos dieux les nobles monuments De la valeur et de la gloire. LE CHGUR.

Triomphe! victoire!

## SCÈNE II.

TANIS, CLÉOFIS.

CLEOFIS Quoil yous ne suivez point leurs pas? TANIS

Demeure, ne me quitte pas. Tu connais ma secrète flamme: Connais le trouble affreux qui déchire mon âme. CLÉOFIS

Redoutez-vous Phanor?

TANIS Dans mes troubles cruels, Tout m'alarme auprès de Zélide. Ami , le plus fier des mortels Devient l'amant le plus timide Je crains ce que j'adore, et tout me fait trembler. Mes yeux sont éblouis ; j'hésite , je chancelle : Mon eœur parle à ses yeux, ma voix n'ose parler.

Je nourris en secret le feu qui me dévore : Et lorsque le sommeil vient calmer ma douleur. Les dieux la redoublent encore. Osiris m'apparaît précédé des éclairs. Dans le sein de la nuit profonde,

Autour de lui la foudre gronde; Neptune soulève son onde Les noirs abimes sont ouverts. Qu'ai-je donc fait aux dieux? quelle menace horrible

CLÉOFIS. Csiris vous protége, il a conduit vos pas : C'est lui qui vous rend invincible; Il nous avertissait, il ne menaçait pas.

TASIS Isis, au cyleste sejour.

Osiris, tu connais comme on aine.

La seule Isis fait ton bonheur suprème. Dieux qui savez aimer, favorisez l'amour ! ( Pendani que Tanis fait cette prière aux dieux, leis et Orisis descendent dans un nuage brillant.)

# SCÈNE III.

ISIS ET OSIRIS, dans le nuque: TANIS, CLÉOFIS,

ISIS ET OSIBIS. L'Amour te conduira dans la cité barbare Où les mages donneut la loi : Soutiens le sort affreux que l'Amour t'y prépare, Et vois le trépas sans effrol.

### SCÉNE IV.

TANIS, CLEOFIS.

De quel trouble nouveau je sens mon âme atteinte l CLÉOFIS.

De quelle horreur je suis surpris l TANIC Pour braver les dangers, et voir la mort sans crainte.

Mon cœur n'attendait pas l'oracle d'Osiris; Mais pour mes tendres feux quel funeste présage! Quel oracle pour un amant l O dieux ! dont Zelide est l'image, Peut-on vous déplaire en l'aimant?

# SCÈNE V.

TANIS, ZELIDE.

TANIS. Princesse, cans mes yeux vous lisez mon offense: Mon crime éclate devant vous. Je crains la céleste vengeance; Mais je crains plus votre courroux

ZÉLIDE. l'ignore à quels desseins votre cœur s'abandonne. Je vois en vous mon défenseur, S'il est un crime au fond de votre cœur,

Je sens que le mien vous pardonne. PANIS. Un berger vous adore, et vous lui pardonnez!

Ah! ie tremblais à vous le dire : J'ai bravé les fronts couronnés, Et leur éclat, et leur empire;

Mon orgueil me trompait, j'écoutais trop sa voix : Cet orgueil s'abrisse; il commence, Depuis le jour que je vous vois, A sentir qu'entre nous il est trop de distance.

ZÉLIDE.

Il n'en est point, Tanis; et s'il en eût eté,

L'amour l'aurait fait disparaître. Ce n'est pas des grandeurs où les dieux m'ont fait naître Que mon cœur est le plus flatté. TARIS.

L'amant que votre cœur préfère Devient le premier des humains; Yous voir, yous adorer, yous plaire, Est le plus brillant des destins : Mais quand yous m'étes propice, Le ciel paralt en courroux; J'aurais eru que sa justice

Pensait toujours comme vous. ZÉLIDE. Non, je ne puis douter que le ciel ne vous aime. TANIS.

Je viens d'entendre ici son oracle suprême : L'amour doit dans Memphis me punir à vos yeux. ZÉLIDE.

Vous punir? vous, Tanis | quelle horrible injustice! Ah I que plutot Memphis périsse! Evitons ces murs odieux, Evitons cette ville impie et meurtrière. Je renonce à Memphis, je demeure en ces lieux : Vos lois seront mes lois, vos dieux seront mes dieux : Tanis me tiendra lieu de la nature entière :

Je n'y vois plus rien que nous deux. TAXIS of TELIDE Osiris que l'amour engage Toujours aimé d'Isis, et tenjours amoureux. Nous serons fidèles , heureux, Dans cet obscur bocage, Comme vous l'étes dans les cieux.

SCENE VI.

ZÉLIDE, TANIS, PHANOR. PHANOD.

Zelide, inhumaine, cruelle!

C'est ainsi que je suis trahi! l'avais tout fait pour vous : l'amour m'en a puni : Sous les lois d'un pasteur un vil amour vous range ! Alıl si vous ne craignez, dans vos indignes fers, Les reproches de l'univers,

Craignez au moins que je me venge. TANIS.

Vous venger | et de qui? TÉLIDE.

Calmez ce vain courroux: Je ne crains l'univers ni vous. Je dois avouer que je l'aime. Prétendez-vous forcer un cœur Qui ne dépend que de lui-même? Étes-vous mon tyran plus que mon défenseur?

Pardonnez à l'Amour, il règne avec caprice;

Il enchaîne à son choix

Les cœurs des bergers et des rois. Un berger tel que lui n'a rien dont je rougisse. PHANOR.

Ah! je rougis pour vous de votre avenglement : Mais frémissez du tourment qui m'accable ; Vous avez fait du plus fidèle amant L'ennemi le plus implacable. L'asile ou l'on trahit ma foi

Ne vous défendra pas de ma rage inflexible. Nous verrons si l'amant dont vous suivez la loi Paraltra toujours invincible,

Comme il le fut tonjours en combattant sous moi. TANIS.

Vous pouvez l'éprouver, et dès ce moment même ; Ouel plus beau champ pour la valeur? Il est doux de combattre anx yeux de ce qu'on aime Ne différez pas mon bonheur.

PHANOR. C'en est trop, et mon bras ... ZÉLIDE, l'arrétant.

Barbare que vous étes, Percez olutôt ce eœur plein de trouble et d'ennui. TANIS.

Vous daignez arrêter ses fureurs indiscrètes, Moins par crainte pour moi que par pitié pour lui.

SCÈNE VII.

ZÉLIDE, TANIS, PHANOR, CHŒUR BE RESCESS.

LES BERGERS. Suspendez, suspendez la furenr inhumaine Oui vous trouble à nos venx : La Discorde et la Haine N'habitent point ces lieux.

> ZÉLIDE. Phanor, connaissez l'injustice D'un amour barbare et jaloux. PHANOR.

Si vous aimez Tanis, il faut que je périsse : Je suis moins barbare que vous.

## SCÈNE VIII.

ZÉLIDE, TANIS, CHŒUR DE BERGERS.

LE CHŒUR. O Discorde terrible, Fille affreuse du tendre Amour, Respecte ce beau séjour; Qn'il soit à jamais paisible! TANIS.

Laissez mon rival furieux Exhaler en vain sa rage : Zélide est mon partage : J'aurai pour moi tous les dieux.

LE CHŒUR. O Discorde terrible. Fille affreuse du tendre Amour, Respecte ce bean séjour ; Ou'il soit à jamais paisible!

#### ACTE TROISIEME.

Le théstre représente le temple d'Isis et d'Osiris. Les statues de ces dieux sont sur l'autel, elles se donneut la main pour marquer l'union de ces deux divinités.

# SCÈNE I.

TANIS. Temple d'Isis où règne la nature,

Beaux lieux sans ornements, images de nos inceurs, Vous allez couronner une ardeur aussi pure Que nos offrandes et nos cœurs. Ni l'amour de Phanor, ni l'éclat des grandeurs .

N'ont séduit la belle Zelide.

. . . . . . . . . . . . . Zélide est semblable à nos dieux; Comme enx sa bouté préfère Le conr le plos sincère : Le reste des mortels est égal à ses veux. Moments charmants, moments delicieox, Hatez-vous d'embeltir ce beao jour goi m'éclaire; Hâtez-vous de combler mes vœux.

Temple d'Isis où règne la nature... Beaux lieux sans ornements, images de nos mœurs Vous allez couronner une ardeur aussi pure One nos offrandes et nos errors

## SCÉNE II.

TANIS, LE CHŒUR DES BERGERS.

LE CHŒUR. Jamais l'Amour n'a remporté Une victoire plus brillante.

TANIS. Je dois attendre ici la beauté qui m'enchante : Que ces moments sont lents à mon cœur agité! LE CHORUR. Zélide a dédaigné la grandenr éclatante :

Zélide est comme nous, elle est simple et constante : Et ses vertus égaleut sa beauté. GRAND CHŒUR.

Jamais l'Amoor n'a remporté Une victoire plus brillante. EN BERGER.

Dans le prochain hocage orné par ses appas,

La pompe de l'hymen, et son bonheur s'apprête; Nos bergers pareut sa tête Des fleurs qui naissent sous ses pas. Phanor avec les siens a quitté nos asiles;

La Discorde fuit pour jamais. L'Hymen, le tendre Amour, et les Dieny et la Paix

Nous assurent des jours tranquilles, (Danses.) Dans ce fortuné séjour,

Les timbales et les musettes. Les scentres des rois, les houlettes. Sont unis des mains de l'Amour. UNE REBGÉRE.

Bientôt, selon l'usage établi parmi nous, Les pasteurs consacrés aux dieox de nos aucêtres, An son de leurs flûtes champetres.

Vont amener Zélide à son heureux époux. TANIS.

Viens, vole, cher objet; c'est l'Amour qui t'appelle. Nos chiffres sont gravés sur de jeunes ormeaox ; Le temps les verra croître, et les rendra plus beaux, Sans pouvoir ajouter à mon amour fidèle.

Ces gazons sont plus verts; une grâce nouvelle Anime le chant des oiseaux. Viens, vole, cher objet ; c'est l'Amour qui t'appelle.

#### SCÉNE III.

TANIS, CLEOFIS, LES BERGERS.

CLÉOFIS.

O perfidie | ô crime | ô douleur éternelle ! TANIS ET LE CHŒUR. Ciel! quels maux nous annoncez-vous?

CLÉOFIS. Des soldats de Memphis, et ton rival jaloux... Ceux qui n'auraient osé combattre contre nous...

TANIS. Eh bien?

CLÉOFIS.

Ils ont trahi notre simple innocence : Ils t'enlèvent Zélide! TANIS.

O fureur! ô vengeance! LE CHŒUB.

Ils l'enlèvent, ô dieux ! TANIS.

Courons, amis, punissons cet outrage. CLÉOFIS.

Sur un vaisseau caché près du rivage Ils ont fendu les flots impétueux. Sur la foi des serments nous demenrions tranquilles: C'est la première fois qu'ils ont été trahis

Dans le sein de ces doux asiles. Elle invoquait les dienx, elle appelait Tanis :

Nons ne répondions à ses cris

zélide est eu mes mains ; nos troubles sont finis : Et Zélide est l'unique prix Que je veux pour ma récompense. oroès.

Qu'osez-vous demander?

Aux pieds de vos autels C'est à vous de former cette auguste alliance.

o oès. Venez la disputer à nos dieux immortels.

PHANOR.

Ciel! qu'est-ce que j'enteuds! je tremble, je frissonne.

070 fs.

Après vos complots criminels, C'est beaucoup si l'on vous pardonne. (Il restre dans le temple avec les maces.)

## SCÈNE III.

PHANOR, SUITE.

PHANON.
O crime! ó projet infernal!
J'entrevois les horreurs que ce temple prépare;
C'est moi, c'est mon amour barbare
Qui va porter le coup fatal.

Vengez-mol, vengez-vous : prévenez le supplice Qui nous est à tous destiné, Qu'attendez-vous de leur justice? Ces monstres leints de sang u'out jamais pardonué. Quel appareil horrible à mes yeux se découvre!

Zeilde dans les fers ! un glaive sur l'autel!

(Zeilde parsit, enchaînce dansie fond da temple : il continue.)

Rassemblons nos amis ; secondez mou courage,

Partagez ma honte et ma rage;

Saivez mon désespoir mortel.

(11s sortent.)

#### SCĖNE IV.

OTOES, ZELIDE, LES MAGES.

zéLIDE.

Achevez, monstres inflexibles:
Frappez, ministre eruel;
Hâtez les vengeances du eiel
Par vos sacrilèges horribles.
Qu'est devenu Tanis? Ciel i qu'est-ce que je voi?

SCÈNE V.

OTOÉS, ZÉLIDE, TANIS, LES MAGES.

TANIS, accourant à l'autel.

Arrêtez, arrêtez, ministres du carnage :

Arrêtez, arrêtez, ministres du carnage : De ce temple sanglaut j'apprends quelle est la loi. La mort doit être mou partage; Zelide a mou cœur et ma foi. Uu époux en ees lieux peut s'offrir en victime. Respectez l'amour qui m'anime:

Que tous vos coups tombent sur moi.

zätabe.

O prodice d'amour. è comble de l'effroi!

Tanis pour moi se sacrifie! (A Tanis.) Voici le seul moment de ma funeste vie

Voici le seul moment de ma funeste vie Où je puis desirer de n'être point à toi, (Aux mages.)

Il u'est point mon époux ; c'est en vain qu'il réclame Des droits si chers , un nom si doux.

Ah! ne trahissez pas mon espoir et ma flamme!
Que j'emporte au tombeau le bonheur d'être à vous!
ZÉLIDE ET TANIS, ensemble.

Sauvez la moitié de moi-même; Frappez, ue différez pas. Pardonnez à ce que j'aime : C'est à moi qu'ou doit le trépas.

#### SCÈNE VI.

HANOR, LES PRÉCÉDENS.

OTOES.

Notre indigne ennemi lui-même se déclare;
C'est lui qu'ont amené les dieux et les enfers.
TANIS.

Je suis ton eunemi, n'en doute point, barbare. 070ès.

Qu'on le charge de fers ; Commençons par ce sacrifice. Téméraire, tu périras ; Mais tou juste supplice

Ne la sauvera pas.

Prenez ce fer sacré. Dicu! quel affreux prodige!

Ce fer tombe en éclais., ces murs sont teints de sang!.

Ton dieu m'impose en vain par ce nouveau prestige:

Il reste encor des traits pour te perver le flanc.

ZÉLINE.

Peuples, un dieu prend sa défense.

PHANOR, à sa swite, arrivant sur la scène.

Amis, suivez mes pas, et vengeons l'innocence.

OTOES, aux mages.

Soldats qui me servez, terrassez l'insolence.

Vous, gardez ces deux criminels;

Vous, marchez, combattez, et vengez les autels,

ous, marchez, combatteź, et vengez les autels. (Les combattans entrent dans le temple qui se referme.)

Toronto Copple

#### SCENE VII.

## TANIS, ZELIDE, GARDES.

. TANIS.

O prodige inutile! ò douloureuses peines!
Phanor combat pour vous, et je suis dans les chalnes!
Toustes miens mot autir, mais leurs secors sont leuts.
Je n'ai pour vous que des vœux impuissants.
CHGUIR, derrlere la scêne.
Cédez, tombez, mourez, sacriféges coupables;

Nos traits sont inévitables. zélide.

Entendez-vous les cris des combattants?
TANIS.

Quel son harmonieux se mele au bruit des armes!

Quel mélange inout de douceurs et d'alarmes !

(Ou entend une symphonie douce.)

CHŒUR, derrière la scène.

Des dieux équitables Prennent soin de vos beaux jours; Des dieux favorables

Protégent vos tendres amours.

TANIS.

Je reconnais la voix de nos dieux secourables,

Ces dieux de l'innocence arment pour vous leurs bras.

CHEUR DES COMBATTANIS.

Tombez, tyrans; mourez, coupables; Tombez dans la nuit du trépas.

ZÉLIDE Le frémis!

TANIS

Nou, ne craignez pas. Si mes dieux ont parté, j'espère en leur clémence; J'en crois leurs bienfaits et mon œur : Ils ont conduit nes pas dans ce séjour d'horreur;

Ils font éclater leur puissance; ils étendent leur bras vengeur.

záLIDE ET TANIS.

Dieux bienfesants, achevez votre ouvrage;
Délivrez l'innocent qui n'espère qu'en vous;
Lancez vos traits, écrasez sous vos coups
Le barbare qui vous outrage.

(Les gardes emmément Zélide et Tanis.)
ZÉLIDE.

On vous redoute encore, on nous sépare, hélas? La mort approche, on nous sépare.

Qu'ils tremblent à la voix du ciel qui se déclare ! C'est à nous d'espérer jusqu'au sein du trépas. ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I.

ZÉLIDE, TANIS.

zéline.

La mort en ces lieux nous rassemble;
Le sacrifice est prêt, nous périrons ensemble.

Zélide, calmez vos terreurs.

Nos cruels tyrans sont vainqueurs A peine on voit de loin paraître nos pasteurs,

Et Phanor a perdu la vie.

Il méritait la mort; il vous avait trabie. zéllne.

Vous êtes seul et désarmé, Et votre orur est sans alarmes!

Je vous aime, je suis aimé : L'amour et les dieux sont mes armes.

ZÉLIDE.

Tanis, mon cher Tanis! sans yous, sans nos amours,

Je braverais la mort qui me menace: Mais ces mages sanglants sont maîtres de vos jours; Nous sommes enchaînes, vous êtes sans secours.

TAMIS.

Nos chaines vont tomber; tout va changer de face.

Quoi! les dieux à ce point voudraient nous protéger! Fuvons ces lieux...

> TANIS. Moi fuir, quand je peux vous venger !

ZÉLIDE.

N'abusez point de la faveur céleste;
Dérobez-vous à ces mages sanglants:
Tout l'enfer est soumis à leur pouvoir funeste;

Elle obéit à moi.

TANIS.

zálide. Ciel! qu'est-ce que j'entends? TANIS.

La nature obéit à leurs commandements.

D'Isis et d'Osiris les destins m'ont fait naître.

Ah! vous êtes du sang des dieux! Vous savez assez qu'à mes yeux Vous seul étiez digne d'en être.

TANIS.

Ils daignaient m'éprouver par les plus rudes coups :

Ils n'ont vouln me reconnaître

Qu'après m'avoir enfin rendu digne de vous. Lorsque ces tyrans sanguinaires Nous séparaient par un barbare effort . J'al revu mes dieux tutélaires;

Ils m'ont appris ma gloire, ils ont chaugemon sort; Ils ont mis dans mes mains le tonnerre et la mort. Vons allez remonter au rang de vos ancêtres : L'Egypte va changer et de dieux et de maîtres.

zéling. Uu si grand changement est digne de vos mains-Mais je vois avancer ces mages inflexibles.

Hélas! je vous aime; et je crains... TANIS. Ils trembleront bientôt, ces tyrans si terribles.

#### SCÈNE II.

TÂNIS, ZÉLIDE, OTOES, LES MAGES, LE PECPLE.

oroès.

Peuples, prosternez-vous; terre entière, adorez Les éternels arrêts de nos dieux redoutables; Monstres de l'Egypte, accourez;

Counaissez ma voix, dévorez Ces audacieux coupables, Au fer de l'autel échappés.

Ostris, mon père, frappez,

Lancez du haut des cieux vos traits inévitables. (Des flèches laucées par des mains invisibles percent les monstres qui se sont répandus sur la scène.)

LES MAGES. O ciel! se peut-il concevoir

Qu'on égale notre pouvoir! OTORS Art terrible et divin, déployez vos prodiges; Confondez ces nouveaux prestiges!

Sortez des gouffres des enfers Du brûlant Phlégéton, flammes étincelantes! (On voit s'élever des tourbillons de flamme.)

TANIS. Cieux, à ma voix soyez ouverts! Torrents suspendus dans les airs, Venez, et détruisez ces flammes impuissantes!

(Des cascades d'esu sortent des obéliques du temple, et éteignent les flammes. CHIEUR DU PEUPLE.

O ciel! dans ce combat quel dieu sera vainqueur? OTORS. Vous osez eu douter ! Que la voix du tonnerre

Gronde et décide en ma faveur!

Eclairs, brillez seuls sur la terre

Éléments, faites-vous la guerre, Confondez-vous avec horreur! TANIS

Les dieux t'out exaucé, mais c'est pour ton supplice. Voici l'instant de leur justice :

L'enfer va soccomber, et ton pouvoir finit, Le ciel s'est enflammé; le tonnerre étincelle. Tremble, c'est ta voix qui l'appelle :

Il tombe, il frappe, il te punit. CHICEUR DU PEUPLE.

Ah! les dieux de Tanis sont nos dieux légitimes (Le tonnerre tombe; l'autel et les mages sont renversés.) TAXE

Autels sanglants, prêtres charges de crimes. Soyez détruits, soyez précipités Dans les éternels ablmes Du Ténare dont yous sortez!

### SCÈNE III.

LES PRÉCÉDENTS, LES BERGERS.

YANIS, aux bergers qui paraistent armés sur la scène.

Yous, qui venez venger Zelide, Le ciel a prévenu vos cœurs et vos exploits.

Sa justice eu ces lieux réside; Il n'appartient qu'aux dieux de rétablir les rois.

Sur ces débris sanzlants, sur ces vastes ruines. Celébrons les faveurs divines.

(Danses.)

LE CHŒUR. Régnez tous deux dans une paix profonde. Toujours unis et toujours vertueux.

Fille des rois, enfant des dieux, Isuitez-les, soyez l'amour du moude.

TANIS. Le calme succède à la guerre. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, Semblent formés en ce beau jour.

Sur les pas des Vertus les Plaisirs vont paraître : Tout est l'ouvrage de l'Amour.

(Dapace.) LE CHŒUR répête.

Regnez tous deux dans une paix profonde, Toujours unis et toujours vertueux.

Fille des rois, enfant des Dieux, Imitez-les, sovez l'amour du monde.

FIN DE TANIS ET ZELIDE.

# ADÉLAÏDE DU GUESCLIN,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 18 JARVIER 4754; REPRISE LE 9 SEPTEMBRE 4765.

#### AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE L'ÉDITION DE KEHL.

Cetto pièce fut jouce en 1734 sans aucun succès. Voltaire la fit reparaître au théâtre en 1752, sous le nondu Duc de Foiz, arce des changements. Elle retunti alors; et c'est sous ce titre qu'ella a éte d'abord Insérée dans l'édition des Œurres de l'auteur, avec la présea suivante. « Le found de cette tragedie n'est point une fletion. Un

Ace constructions experience of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the constructi

» Ou a transporté cet evénement dans d'autres temps et » dans d'autres pays , pour des raisons particulières. »

En 1755, on a donne culte pièce sons son sersitable titre; elle cut le plus grand succès, et c'est une des pièces de Vollaire qui font le plus d'effet an thérire. Lorqu'etle parut en 1754, il vicanti le publier le Temple du font. On ne vonlut point souffert qu'il donnat à la-los des leçons et des exemples. En 1755, on ne fut que juste. Nous joignous ici le fragment d'une lettre que Voltaire cevirit ators a une des sarais à Part.

Quand comm' appriles, monister, qu'on jonal à Paris o une dédatif. De Genetin eure qualque estebs, j'étais très bios d'inaggiere que ce fits la minione, et il limporte neit pas au public que ce soit la minione et il limporte a autre. Vom autre ce que préside par le galàtic. Ce trait par l'estant de la préside de la public de la public por l'estant de la public de la public de la public en l'estant de la public de la public de la public de la public en l'estant de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la deviate o con que contra la l'autre de la public de la la public de la deviate de la public de la public de la deviate de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la public de la publica de la publica de la publica de la publica de la publica de la publica del publica de la publica del publica del publica de la publica de la publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del publica del

11 y avit plus de treute aus que j'avis basarde devant ce public nos dédicie Du Geventin, excertée d'un duc de Vendôme et d'un doc de Nemours, qui n'existerent jamais dans l'històrie. Le fond de la pièce était tiré des annaise de Bretague, et je l'avis quiste comme j'avis pu au théritre, sons des noms upposes. Elle fei affilée dés le premier acte; les sifilées rédochèrent au eccond, quand on it airriver le duc de Nemourar bienes et le brair que de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

en écharpe; or fut blen pis loraçui on eutendit au cinquième le signal que le duc de Veudôme avait ord-once; o et loraço à la fila le dac de Veudôme disait: Ex-la conlett, Concy! plusieurs bons plaisants crierent: Conciconci.

"Vous jugez bien que je ne m'obstinal pas contre cette » bella réception. Je donnai, quelques nances apràs meme tragedie sous le nom de Duc de Foix ; mais je » l'affaiblis besuccup, par respect pour le ridicale. Cette » pièce, derenne plus mauraite, réunit asses; et j'oubliss » cublèrement celle qui vialist mieux.

Il restati une copie de cette Adeladar entre les mains des acieurs de Paris ; lis ooi ressusité, mas m'en ries dire, cette définale tragétée ; lis Toat reprécede telle « go'ils l'articest donnés en 1734, sans y changer un seul » not, set clue s'ée excessille are te teanougué appliandissements : l'er endrois qui avaient ét le plus siffice out et e outs qui out excité le plus de blatement de mission.

Voas me demanderes suquel desdeux jugements je me feson. Je roas repodernis eq use dit no a rocat venitien » nus sercoissimes sémiceurs devant lesquests il platidit » Il mere passido, disivil. Je resulte Eccelleans hammo piu-dicato, cont ; e questo mese, nella meprima cavada, hommo piu-dicato, cont ; e questo mese, nella meprima cavada, hommo piudicato i latidi "contario"; e ampre bene. Voa excellen-sca, le mois pause, jugerent de escit façon, şet ce mois pause, jugerent de escit façon, şet combiede, et dens la motare cause, ellos oni jugit tout le contraire.

I logocar a mercellit.
M. Ogbières, reine haspeire i Paris, ayaot élé chargé a de faire composer une enanche per un de regiment de charge se de faire composer une enanche per un des regiment de chartes XII, a périnsa se passione habent. Le se militare partie consistencer. La munique fut troviré détient à la paris, a la paris de consistencer. La munique fut troviré détient à la paris, de la paris de consistencer. La munique fut troviré détient à la paris, de la paris de consistencer. La munique fut des paris de consistencer. La munique fut de la paris de consistence de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris de la paris

» On ne tarit point aur ces exemples. Qui ne sait que lo » même chose est arrivés aux idées innées, à l'émétique, » et à l'inocosision? Tour-à-tour siffiées et bien reçues, les » opinions ont sinsi flotte dans les affaires sérieuses, comme » dans les beaux-arts et dans les sciences.

> • Quod petiit spernit, repetit quod nuper omisit. • Hos. liv. t, ép. 1, v. 98.,

» La vérité et le bon goût n'ont remis leur sceau que » dans la main du temps. Cette réflexion doit reteoir les » auteurs des journaix dans les bornes d'une grande cir» conspection. Ceux qui rendent comple des ouvrages doi-» rent rarcurent a'empreser de les jager. Ils ue aarent pas si le public, à la lonque, jugera comme cus; et pulaqui? « n'a un sentiment dicide et tretocable qu'au bout de plusaleurs années, que penter de ecux qui jugent de tout sur » une lecture prechidés? ?

## \*\*\*\*\*\*\*

#### PERSONNAGES.

IS DOC DE VENDOME.
IS DIC DE NEMOCRS.
IS DIC DE NEMOCRS.
IS DIE DE GOCCT.
ADELAIDE DU GLESCLIN.

TARSE D'ANGLORE. DANGESTE, confident du doc Remoure. EX OFRIGER, DE CARDE, DIC.

Lo school est à Li Je,

## ACTE PREMIER.

#### SCÉNE I.

LE SIRE DE COUCY, ADELAIDE.

COTCY.
Ligne sang de Gueselin, vous qu'on voit autourd'hui
Le charune des Français dont il était l'appui,
Souffrez qu'en arrivant dans ce séjour d'alarmes,
le derobe un moment au tumulte des armes
Ecoutez-moi. Voyez d'un cil mieux éclairei
Les dressien a, la conduite, et le ceur de Coucy;

Et que votre vertu cesse de meconnaltre

L'âme d'un vrai soldat, digne de vous peut-être. ApéLAIDE. Je sais quel est Coucy; sa moble intégrité Sur ses lèvres toujours plaça la verité. Quoique vous m'annonciez, je vous croirai sans peine.

Sachez que si ma foi dans Lille me ramène, Si, du duc de Vendôme embras-aut le parti, Mon zèle en sa faveur ne s'est pas démenti, Je n'approuvai jamais la fatale alliance Qui l'unit aux Anglais et l'enlève à la France;

On a trouvé dans les supères de Voltaire une traiséire d'élemère, et une autre histoire à l'Deu et élemer, et les mêtre histoire à l'Deu et élemer, et l'Éverar momité. Toutes deux nots encere le misse nijet qu's édeluile. La seconde le première en le Bapquer, et ranseau plus au Due de Poliz qu's Adeluile. La seconde ciet qu'en trois actes ser Peles de fermes ont été supérimés. L'autent L'avait faite pour les princes. Fetres du rui de Presse, qu'il avanualent à pour des trajetions.

qu'il annaissent a gour des viagities radiquaes.

Kins in svois par cre devic les retter ce pèces dans la collection des Gleuves de Petitoire, mais sous demmess le Deuc de Pète à la fin d'Arbeiteix, E. — La Dre d'Arbeite à fin d'Arbeiteix, E. — La Dre d'Arbeiteix, la fin d'Arbeiteix, E. — La Dre d'Arbeiteix, la fin d'Arbeiteix, E. — La Dre d'Arbeiteix, et le la description de la Gleure de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere de l'Ordere d

Je n'ai d'antre parti que celui de mon cœur. Non que pour ce héros mon âme prévenue Pretende à ses défauts fermer toujours ma vue ; Je ne m'avengle pas ; je vojs avec douleur De ses emportements l'indiscrète chaleur : Je vois que de sea sens l'impétueuse ivresse L'abandonne aux excès d'une ardente jeunesse; Et ce torrent foogueux, que j'arrête avec som, Trop souvent me l'arrache, et l'emporte trop loin, Il est ne violent, non moins que magnanime; Tendre, mais emporté, mais capable d'un crime. Du sang qui le forusa je connais les ardeurs, Toutes les passions sont en lui des fareurs : Mais il a des vertus qui rachétent ses vices. Eh! qui saurait, madame, où placer ses services, S'il ne nous fallait suivre et ne cherir jamais One des ogurs sans faiblesse, et des princes parfaits? Tout mon sang est à lui ; suais enlin cette épéc Dans celui des Français à regret s'est trempée : Ce fils de Charles six ....

Mais dans ces temps affreux de discorde et d'horreur.

ADÉLANE.

Osez le nommer roi, Il l'est, il le mérite. couer. Il ne l'est pas pour moi. Je voudrais, il est vrai, lui porter mon hommage; Tous mes verux sout pour lui; mais l'amitié m'engage. Mon bras est à Vendôme, et ne peut aujourd'hui Ni servir, ni traiter, ni changer, qu'avec lui, Le malheur de nos temps, nos discordes sinistres, Charles qui s'abandonne à d'indignes ministres, Dans ce cruel parti tout l'a précipité; Je ne neux à mon choix fléchir sa volonté. J'ai souvent, de son cœur aigrissant les blessures, Révolté sa lierté par des vérités dures : Vous seule, à votre roi le pourriez rappeler, Madame; et c'est de quoi je cherche à vous parier. J'aspiral jusqu'à vous, avant qu'aux murs de Lille Vendôme trop heureux vous donnat cet asile; Je crus que vous pouviez, approuvant mon dessein, Accepter sans mepris mon hommage et ma main ; Que je pouvais unir, sans une aveugle audace, Les lauriers des Guesclins aux lauriers de ma race : La gloire le voulait : et peut-être l'amour . Plus pui-sant et plus doux , l'ordonnait à son tour ; Mais à de plus beaux nœuds je vous vois destinée. La guerre dans Cambrai vous avait amenée Parmi les flots d'un peuple à soi-même livré, Sans raison, sans justice, et de sang enlyré. Un ramas de motins, troupe indigne de vivre, Vous méconaut assez pour oser vous poursuivre; Vendôme vint, parut, et son heureux recours Punit leur insolence, et sauva vos beaux jours. Quel Français, quel mortel, eut po moins entreprendre?

Et qui n'aurait brigue l'honneur de vous défendre?

La guerre en d'autres lieux égarait ma valeur; Vendôme vous sauva, Vendôme ent ce bonheur: La gloire en est à lui, qu'il en ait le salaire : Il a par trop de droits mérité de vous plaire : Il est prince, il est jeune, il est votre vengeur: Ses bienfaits et son nom, tout parle en sa faveur. La justice et l'amour vous pressent de vous rendre : Je n'ai rien fait pour vous, je n'ai rien à prétendre; Je me tais... mais sachez que , pour vous mériter, A tout autre qu'à lui j'irais yous disputer : Je céderais à peine aux enfants des rois même : Mais Vendôme est mon chef, il vous adore, il m'aime; Coucy, ni vertueux, ni superbe à demi, Aurait brave le prince, et cède à son ami. Je fais plus : de mes sens maltrisant la faiblesse. J'ose de mon rival appuyer la tendresse, Vous montrer votre gloire, et ce que vons devez Vu héros qui vous sert et par qui vous vivez. Je verrai d'un œil sec et d'un cœur sans envie Cet hyuren qui pouvait empoisonner ma vie. Je réunis pour vous mon service et mes vœux ; Ce bras qui fut à lui combattra pour tous deux : Vollà mes sentiments. Si je me sacrifie, L'amitié me l'ordonne, et surtout la patrie. Songez que si l'hymen vous range sous sa loi. Si ce prince est à vous, il est à votre roi.

Anti-Alon:

Qui 'avec dounnement, seigneur, ple vous contemple!
Que vous donner an monieur narest grand exemple!
Que vous donner an monieur narest grand exemple!

Comanit l'amitie seule, et peut luraver l'amour!
Il fautt ous animer, quand on sait vous comaîtres:
Vous servere voire ami, yous servizer non maître.
Tous extra de voire anne pout l'apoul de leur roi.
Elb bien I de vou vortus je demande une grice.

COCCY.

Vos ordres sont sacrés : que faut-il que je fasse?

Vos conseils généreux me pressent d'accepter Ce rang, dont un grand prince a daigné me flatter. Je n'oublierai iamais combien son choix m'honore; J'en vois toute la gloire; et quand je songe encore Ou'avant qu'il fût épris de cet ardent amour, Il daigna me sauver et l'honneur et le jour, Tout ennemi qu'il est de son roi légitime, Tout vengeur des Anglais, tout protecteur du crime, Accablée à ses yeux du poids de ses bienfaits, Je crains de l'affliger, seigneur, et je me tals. Mais, malgré son service et ma reconnaissance, Il faut par des refus répondre à sa constance : Sa passion m'afflige; il est dur à mon cœur, Pour prix de tant de soins, de causer son malheur. A ce prince, à moi même, épargnez cet outrage : Seigneur, vous pouvez tout sur ce jeune courage. Souvent on your a vu , par vos conseils prudents ,

Modérer de son cœur les transports turbulents. Daignez débarrasser ma vie et ma fortune De ces nœuds trop brillants, dont l'éclat m'importune De plus fières beautés, de plus dignes appas, Brigueront sa tendresse, où je ne prétends pas. D'ailleurs, quel appareil, quel temps, pour l'hyménée! Des armes de mou roi Lille est environnée; J'entends de tous côtés les clameurs des soldats, Et les sons de la guerre, et les cris du trépas La terreur me consume : et votre prince ignore Si Nemours .. si son frère, hélas! respire encore! Ce frère qu'il aima... ce vertueux Nemours... On disait que la Parque avait tranché ses jours; Que la France en aurait une douleur mortelle ! Seigneur, au sang des rois il fut toujours fidèle. S'il est vrai que sa mort... Excusez mes ennuis, Mon amour pour mes rois, et le trouble où je sui-. COUCY.

Vous pouvez l'expliquer au prince qui vous aime, Et de tous vos secrets l'entretenir vous-même : Il va venir, madame, et peut-être vos vœux... Apit.AIDE.

Ah! Coucy, prévenez le malheur de tous deux. Si vous aimez ce prince, et si daus mes alarmes, Avec quelque pitic vous regardez mes larmes, Sauvez-le, sauvez-moi, de ce triste embarras; Daignez tourner ailleurs ses desseins et ses pas. Pleurante et désolée, empéchez qu'il me voie.

Je plains cette douleur où votre âme est en proie; Et, loin de la gêner d'un regard curieux, Je baisse devant elle uu mil respectueux : Mais quel que soit l'ennui dont votre cœur soupire, Je vous al déjà dit ce que j'ai dû vous dire; Je ne puis rien de plus : le prince est soupconneux; Je lui serais suspect en expliquant vos vœux. Je sais à quel excès irait sa jalousie, Onel poison mes discours répandraient sur sa vie : Je vous perdrais peut-être ; et mon soin dangereux , Madame, avec un mot, ferait trois malheureux. Vous, à vos intérêts rendez-vous moins contraire, Pesez sans passion l'honneur qu'il veut vous faire. Moi, libre entre vous deux, souffrez que, dès ce jour, Oubliant à jamais le langage d'amour, Tout entier à la guerre, et maître de mon âme, J'abandonne à leur sort et vos vœux et sa flamme. Je crains de l'affliger, je crains de vous trahir; Et ce n'est qu'aux combats que je dois le servir. Laissez-moi d'un soldat garder le caractère, Madame; et puisque enfin la France vous est chère, Ruedez-lui ce heros qui serait son appui: Je vous laisse y penser, et je cours près de lui-Adien, madame...

# SCENE II.

ADELAIDE, TAISE.

ADÉLAÎDE.

Où suis-je ? helas! tout m'abandonne. Nemours... de tous côtés le malheur m'environne. Ciel! qui m'arrachera de ce cruel séjour?

Ciel! qui m'arrachera de ce cruel séjour?

TAISE.

Quoil du duc de Vendôme et le choix et l'amour,

Quoil ce rang qui ferait le bonheur ou l'envie

Quoi I ce rang qui ferait le bonheur ou l'envie De toutes les beautés dout la France est remplie, Ce rang qui touche autrôue, et qu'uu met à vos pieds, Ferait couler les pleurs dout vos yeux sont noyes? Auditalus.

Ici, du hant des cieux, Du Guesclin me contemple; De la fidélité ce héros fut l'exemple : Je trahirais le sang qu'il versa pour nos lois,

Si j'acceptais la main du vainqueur de uos rois. TAISE.

Quoil dann ces tristes temps de lignes et de laines, Qui confondent des droits les borras incerdines ; Où les meilleur pasti semble encor si douteux ; Où les enfants des rois sont divisés entre eux ; Vous, qu'on aster plus dour semblait avoir formée Pour unir tous les cœurs et pour en être aimée ; Vous refusez l'honneur qu'on offre à von appas, Pour l'interêt d'un roi qui ne l'exige paa?

ADÉLAIDE, en pleurant. Mon devoir me rangeait du parti de ses armes.

TAISE.

Ah! le devoir tout seul fait-il verser des larmes?
Si Vendôme vous aime, et ai, par son secours...

Apélalus.

Laisse là ses bienfaits, et parle de Nemours. N'en as-tu rien appris ? sait-on a'il vit encore?

TAISE. Voilà donc en effet le soin qui vous dévore , Madame?

ADELAIDE.

Il est trop vrai: je l'avoue, et mon cœur
Ne peut plus soutenir le poids de sa douleur.
Elle échappe, elle éclate, elle se justifie;
Et si Nemours n'est plus, sa mort finit ma vie.

TAISE.

Et vous pouviez cacher ce secret à ma én?

AURLAIDE.

Le secret de Nemours dépendair-il de moi? Nos feux toujeurs bribants dans Jombre du silence, Trompaieut de tous les yeux la triste vigilance. Spared l'un de l'autre, et aus couse précentés, Nos cerurs de nos soupirs étaient teuls confidents; 2h Vendôme, surtout, ignorant ce myater, Re sait pas si mer yeux out jainsis ur son frère. Dans les murs de Paris... Mais, é soins superfius : let paried ellu , quaud pent-tre i in 'est plus.

O murs où j'ai vécu de Vendôme ignorce! O temps où , de Nemours en secret adorée , Nous touchions l'un et l'autre au fortuné moment Qui m'allait aux autels unir à mon amaut ! La guerre a tout détruit. Fidèle au roi son maître , Mon amant me quitta , pour m'oublier peut-être ; Il partit, et mou cœur qui le suivait toujuurs, A vingt peuples armés redemanda Nemours. Je portai dans Cambrai ma douleur Inutile: Je voulus rendre au roi cette superbe ville; Nemours à ce dessein devait servir d'appui; L'amour me conduisait, je fesais tout pour lui. C'est lui qui , d'une fille animant le courage , D'un peuple factieux me fit braver la rage. Il exposa mes jours, pour lui seul réservés, Jonrs tristes, jours affreux, qu'un autre a conservés Ah! qui m'éclaireira d'un destin que j'Ignore? Français! qu'avez-vous fait du héros que j'adore? Ses lettres autrefois, chers gages de sa foi Trouvaient mille chemins pour venir jusqu'à moi. Son silence me tue ; hélas ! Il sait peut-être Cet amour qu'à mes yeux son frère a fait paraître. Tout ce que j'entrevois conspire à m'alarmer ; Et mon amant est mort, ou cesse de m'aimer! Et pour comble de maux, je dois tout à son frère! TAISE

Cachez bieu à ses yeux ce dangereux mystère : Pour vous, pour votre amant, redoutez son courroux Quelqu'un vient. ADÉLAIDE.

C'est lui-même, ô ciel!

Contraignez-voua.

SCENE III.

LE DUC DE VENDOME, ADELAIDE, TAISE.

l'oublie à vos genoux, charmapte Adélaide. Le trouble et les horreurs on mon destin me guide : Vous seule adoucissez les manx que nons souffrons. Vous nous rendez plus pur l'air que uous respirons. La discorde sanglante afflige ici la terre; Vos jours sont entourés des pièges de la guerre. l'ignore à quel destin le clel veut me livrer ; Mais si d'un peu de gloire il daigne m'honorer, Cette gloire, sans vous obscure et languissante. Des flambeaux de l'hymeu deviendra plus brillaute. Souffrez que mes lauriers, attachés par vos mains, Ecartent le tonnerre et bravent les destins ; ()u, si le ciel jalonx a conjuré ma perte, Souffrez que de nos noms ma tombe au moins converte, Apprenne à l'aveuir que Vendôme amoureux Expira votre époux, et périt trop heureux.

ADELAIDE.
Tente honneurs, tant d'amour, serveui à me confondre.

Prince...Que Ini dirai-je? et comment Ini répondre? Ainsi, seigneur... Coucy ne vous a point parlé? VENDÔME.

Non, madame...D'où vient que votre cœur troublé Repond en fremissant à ma tendresse extrême? Vousparlez de Coucy, quand Vendôme vous aime! ADELAIDE.

Prince, s'il était vrai que ce brave Nemours De ses ans pleins de gloire eût terminé le cours, Vous qui le cherissiez d'une amitié si tendre, Vous qui devez au moins des larmes à sa cendre . Au milieu des combats, et près de son tombeau. Pourriez-vous de l'hymen allumer le flambeau? VENUOME.

Ah! je jure par vous, vous qui m'êtes si chère, Parles doux noms d'amants, par le saint nom de frère, Que Nemours, après vous, fut toujours à mes yeux Le plus cher des mortels, et le plus précieux. Lorsqu'à mes ennemis sa valeur fut livrée. Ma tendresse en souffrit, sans en être altérée. Sa mort m'accablerait des plus horribles coups : Et pour m'en consoler, mon cœur n'aurait que vous Mais on croit trop ici l'aveugle renommée, Son infidèle voix vous a mal informée : Si mon frère était mort, doutez-vous que son roi, Pour m'apprendre sa perte, eût dépêché vers moi? Cenx que le Ciel forma d'une race si pure, Au milieu de la guerre écoutant la nature. Et protecteurs des lois que l'honneur doit dicter . Même en se combattant, savent se respecter. A sa perte, en un mot, donnons moins de créance. Un bruit plus vraisemblable, et m'afflige, et m'offense:

ADÉLAÎDE. Seigneur, il est vivant?

VENDOME.

Je lui pardonne, bélas! Ou au parti de son roi son intérêt le range: Ou'il le défende ailleurs, et qu'ailleurs il le venge : Qu'il triomphe pour lui, je le veux, j'y consens: Mais se méler ici parmi les assiézeants. Me chercher, m'attaquer, moi, son ami, son frère...

On dit que vers ces lieux il a porté ses pas.

ADELAIDE. Le roi le vent, sans doute.

VENDOME.

Ah! destin trop contraire! Se pourrait-il qu'un frère, clevé dans mon sein, Pour mieux servir son roi, levât sur moi sa main? Lui qui devrait plutôt, témoin de cette fête, Partager, augmenter, mon bonheur qui s'apprête, ADÉLAIDE.

Ini?

TENDOME.

C'est trop d'amertume en des moments si doux. Malhenreux par un frère, et fortuné par vous,

Je ne veux voir que vous, mon hymen, et vos charmes. Ou'attendez-yous? donnez à mon eœur éperdu Ce cœur que j'idolâtre, et qui m'est si bien dû. APÉLAIDE.

Seigneur, de vos bienfaits mon âme est pénétrée; La mémoire à jamais m'en est chère et sacrée; Mais c'est trop prodigner vos augustes bontés, C'est mèler trop de gloire à mes calamités; Et cet honneur... TENDOME

Comment ? ô Ciel! qui vous arrête ? ADÉL ATOR

Je dois ...

SCENE IV.

VENDOME, ADELAIDE, TAISE, COUCY.

COUCY.

Prince, il est temps, marchez à notre tête. Déjà les ennemis sont au pied des remparts. Échanffez nos guerriers du fen de vos regards: Venez vaincre.

VENDOME.

Ah! courons ; dans l'ardeur qui me presse, Quoi I yous n'osez d'un mot ressurer ma tendresse? Vous détournez les yeux ! vous tremblez l et je voi Que vous eachez des pleurs qui ne sont pas pour moi. COUCY.

Le temps presse.

VENDOME. Il est temps que Vezdôme périsse :

Il n'est point de Français que l'amour avilisse : Amants aimés, heureux, ils eherchent les combats, lis courent à la gloire; et je vole au trépas. Allons, brave Coucy, la mort la plus cruelle. La mort, que je désire, est moms barbare qu'elle. ADÉLAÍDE.

Ah! seigneur, modérez est injuste courroux; Autant que je le dois je m'intéresse à vous. l'ai pavé vos bienfaits, mes jours, ma délivrance, Par tous les sentiments qui sont en ma prissance ; Sensible à vos dangers, je plains votre valeur.

VENDOMB.

Ah! que vous savez bien le chemin de mon cœur! Que vous savez mêler la donceur à l'injure! Un seul mot m'accablait, un seul mot me rassure. Content, rempli de vous, j'abandonne ces lieux, Et crois voir ma victoire écrite dans vos yeux.

SCÈNE V.

ADELAIDE, TAISE.

TAISE.

Tout entier à vous seule, et bravant tant d'alarmes, | Vons voyez sans pitié sa tendresse alarmee

ADÉLAÎDE.

Est-il bien vrai? Nemours serait-il dans l'armée? O discorde fatale l amour plus dangereux! Oue vous coûterez cher à ce cour mallieureux!

## ACTE SECOND.

## SCÊNE I.

#### VENDOME, COUCY.

VERDOME.

Nuns périnions ann vous, Cocey, je le confesse.

Vos conseils ont guilde ma fougnesse jeunesse;

Cor con dont l'esprit ferme et les yeux peinerants

M'ont parté des secoures en cent lieux diférents.

Que u'ai-je, comme vous, ce tranquille courage, si froid dans le danger, si celme dans l'orage!

Coney m'est nécessaire aux conseils, aux combats;

Et écs à la grande anne à direct mou bras.

COCCT.

Ce courage brillant, qu'en vous on voit paraître, bern ansière de tout, quand vous en serce maître : Vous l'avez un régler, et vous avez vaintez.

Apez dans tous les temps cette utile vertu : Qui aint e posséer, peut commander au monde. Pour moi, de qui le bras faiblement vou seconde, comanis mon devoir, et je vous ai sext-j. Vous guerriers un vopa marchicaite à l'écoire, De suivre les Bourbons, c'est voiter à la gioire. De suivre les Bourbons, c'est voiter à la gioire. Ce de l'est sealing ce superis permission Ce de l'és sealings ; ce superis permission Ce de l'és sealings ; ce superis permission Ce de l'és sealings ; ce superis permission Ce de l'és sealings ; ce superis permission Ce de l'és sealings ; ce superis permission Ce de l'és sealings ; ce superis perce Vous l'avez pris vous-naire, et maître de sa viex Vous l'avez pris vous-naire, et maître de sa viex Vers secour Fout seutre de sa provere furie.

PENDOME. D'où vient donc, cher Couev, que cet audacieux, Sous son casque fermé, se cachait à mes yeux? D'où vient qu'en le prenant, qu'en saisissant ses armes, J'ai senti, malgré moi, de nouvelles alarmes? Un je ne sais quel trouble en moi s'est élevé; Soit que ce triste amour, dont je suis captivé, Sur mes sens égarés répandant sa tendresse, Jusqu'an sein des combats m'ait prété sa faiblesse . Qu'il ait voulu marquer toutes mes actions Par la molle douceur de ses impressions : Soit plutôt que la voix de ma triste patrie Parle encore en secret an cœur qui l'a trahie; Qu'elle condamne encor mes funestes succès, Et ce bras qui n'est teint que du sang des Français. COUCY.

Je prévois que bientôt cette guerre fatale, Ces troubles intestins de la maison royale, Ces tristes hecisons, coleronts an danger Dabandonner I brance an Illa of Irétanger. Le vois que de l'Anglais la race est pou cherie, Que leurjoge qui besant, qu'on aime la pairie, le conservation de la commentation de la commentation de 'Vic ou tand Il flushra que de ce trone sacré. Les ramesus, divises et courtels par l'orage, Plus unia etplus beaux, soient notre unique ombrega. Plus unia etplus beaux, soient notre unique ombrega. Plus unia etplus beaux, soient notre unique ombrega. Les orat au prince anglais vouluit vous autacher; Le sort au prince anglais vouluit vous autacher; Le vour sange, da sein, la querelle et commen; les vour sange, da sein, la querelle et commen; les vour sange, da sein, la querelle et commen; Commer vous aux Anglais le destin ma lié : Vous, par le droit du sang; mol, pen rotre amilée:

Permettez-moi ce mot... Eh quol l'votre âme énue...
YENDOME.

Ah! voilà ce guerrier qu'on amène à ma vue.

#### SCÉNE II.

VENDOME, LE DUC DE NEMOURS, COUCY.

VENDOME.

Il soupire, il paralt accablé de regrets. coucr. Son sang sur son visage a confondu ses traits;

Il est blessé sans doute.

NEMOURS, dans le fond du théatre. Entreprise funeste

Qui de ma triste vie arrachera le reste? Où me conduisez-vous?

TENDOME

Devant votre vainqueur,

Qui sait d'un ennemi respecter la valeur. Venez, ne craignez rien. NEMOURS, se tournant vers son écuyer.

Je ne crains que de vivre; Sa présence m'accable, et je ne puis poursuivre. Il ne me connaît plus, et mes sens attendris...

VENDOME.

Quelle voix, quels accents out frappé mes esprits?

NENOURS, le regardant.

M'as-tu pu méconnaître?

OME, l'embrassant.
Ali! Nemours! ali! mon frère!

NEMOURS.

Ce nom jadis si cher, ce nom me désespère.

Je ne le suis que trop , ce frère infortuné , Ton ennemi vainet, ton captif enchainé. v.E.NOOME. Ton'es plus que mon frère. Ah! momeni plein de charmes !

Ah! laise-moi laver ton sang ávec mes larmes.
(A sa soite.]

Avez-vous par vos soius ?...

NEMOURS.

Oui, leurs cruels secours

Ont arrêté mon sang, ont veillé sur mes jours, De la mort que je cherche out écarté l'approche. YENDOME.

Ne te détourne point, ne crains point mon reproche Mon cœur te fut connu; peux-tu t'en défier? Le bonheur de te voir me fait tout oublier. J'eusse aimé contre un autre à montrer mon courage. Hélast que je te plains!

#### NEMOURS.

Je te plains davantage De hair ton pays, de trahir sans remords Et le roi qui t'aimait, et le sang dont tu sors.

Arrête: épargne-moi l'infaime nom de traitre; A cet indigne mot je m'onblierais peut-être. Frémis d'empoisonner la joie et les douceurs Que ce tendre moment doit verser dans nos corurs. Dans ce jour malheureux, que l'amité l'emporte. NEMOCES.

Quel jour!

Je le bénis. NEMOURS. Il est affreux.

VENDOUE.

N'importe!

Tu vis, je te revois, et je suis trop heureux.

O ciel! de tous côtes vous remplissez mes vœux! NEMOURS.

Je te crois. On disait que d'un amour extrême, Violent, effréné (car c'est ainsi qu'on aime), Ton œur, depuis trois mois, s'occupait tout entier?

J'aime; oul, la renommée a pu le publier; Oui, j'aime avec furenr : nne telle alliance Sembalti pour mon bonheur attendre ta présence; Oui, mes resentiments, mes droits, mes alliés, Gloire, amis, emenin; je mets tout à ses pieds. (A un officer de as sulte.)

Allez, et dites-lui que deux malheureux frères, Jetés par le destin dans des partis contraires, Pour marcher désormais sous le même étendard, De ses yeux souverains n'attendent qu'nn regard. (A Nemours.) Reblame noint l'amour où ton frère est en proie:

Ne blame point l'amour où ton frère est en proie Pour me justifier il sufiit qu'on la voie. NEMOURS.

O ciel! .. elle vous aime!...

VENDOME.

Elle le doit, du moins; Il n'était qu'un obstacle au succès de mes soins; Il n'en est plus; je veux que rien ne nous sépare. NEMOCRS.

Quels effroyables coups le cruci me prépare! Econte; à ma douleur ne veux-tu qu'insulter? Me connais-tu? suis-tu ce que j'ose attenter? Dans ces funestes lieux sais-tu ce qui m'amène? VENDOME.

Oublions ces sujets de discorde et de haine.

# SCÈNE III

VENDOME, NEMOURS, ADELAIDE, COUCY.

# VENDOME.

Madame, vous voyez que du sein du malheur, Le ciel qui nous protége a tiré mon bonheur. J'ai vaincu, je vous aime, et je retrouve un frère; Sa présence à mon cœur vous rend encor plus chère. ADÉLATOR.

Levoici | malheureuse | ah | cache an moins tes pleurs. NEMOURS, entre les bras de son écusjer. Adélaide... o ciel | ... c'en est fait, je me meurs.

VENDOME.

Que vois-je! Sa blessure à l'instant s'est rouverte!

Son sang coule!

NEMOURS. Est-ce à toi de prévenir ma perte?

Ab! mon frère!

NEMOUNS.

Ote-toi, je chéris mon trépas.

ADÉLAIDE.

Ciel!... Nemours! NEMOURS, à Vendôme.

Laisse-moi.

VENDOME.

Je ne te quitte pas

# SCÈNE IV.

ADELAIDE, TAISE.

ADÉLAIDE.
On l'emporte : il expire ; il faut que je le suive.

TAISE.

Ali! que cette douleur se taise et se captive.

Plus vous l'aimez, madame, et plus il faut songer

#### ADELAIDE

Ou'un rival violent...

Je singe A son danger.

Voil ce que l'amoure et mon malherur lin cédele.

Taise, c'est pour moi qu'il combatait, ause doute;

Cest moi que d'amo et sum si limit accourir ;

Cest moi que d'amo et sum si limit accourir;

Quel prix de taut de résist quel frisitée acoustirant.

Helsar mon tenfer amour accusait non absence :

Je demandain Nemours, et le céd me le rend :

Jui reure que p'ilmine, et l'ai reva mourant :

Ces l'eux sont téchné din sang qu'il versait à mu vue.

Les l'eux peut qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'il qu'i

TAISE.

Eh! ne craignez-vous pas que tant d'empressement N'ouvre les yeux jaloux d'un prince qui vous aime? Tremblez de découvrir...

ADELAIDE.

D'y volerai moi-même.
D'une autre main , Tales, il reçoit des secours :
Un autre a le bonheur d'avoir soin de ses jours ;
Il faut que je le voie , ct que de son amante
La faible main s'unisse à sa main defaillante.
Helas! des mêmes coups nos deux cœurs penetrés...

TAÏSE.
Au nom de cet amour, arrêtez, demeurez;
Reprenez vos esprits.

ADÉLAÎDE. Rico ne m'en peut distraire.

### SCENE V. VENDOME, ADELAIDE, TAISE-

Anélaine.

Ali! prince, en quel état laissez-vous votre frère?

VENDORE.

Madame, par mes mains son sang est arrêté.

Il a repris as force et sa tranquilliné.

Je suis le seul à plaindre, et le seul en abrures;

Le nouille en fremissant mes lauriers de mes larmes;

El je hais ma victoire et mes prosperités,

Si je n'à par nessons vaincus ou crusutés;

Si votre incertitude, alarmant mes tendresses,

Ose enoré démentir la foi de van promasses.

ADÉLAIDE.

Je ne vous promis rien : vous n'avez point ma foi;
Et la reconnaissance est tout ce que je doi.

VENDOMB.

Quoi! lorsquede ma maiu je vous offrais l'hommage!...

ADÉLAIDE. D'un si noble présent j'ai vu tout l'avantage; Et sans chercher ce rang qui ne m'était pas dù, Par de justes respects je vous ai répondu. Vos bienfaits, votre amour, et mon amitié même, Tout vous flattait sur moi d'un empire suprême; Tout yous a fait penser qu'un rang si glorieux, Présenté par vos mains, éblouirait mes yeux. Vous vous trompiez : il faut rompre enfin le silence. Je vais vous offenser; je me fais violence : Mais, réduite à parler, je vous dirai, seigneur, Oue l'amour de mes rois est gravé dans mon cour. De votre sang au mien je vois la différence; Mais celui dont je sors a coulé pour la France. Ce digne connétable en mon cœur a transmis La haine qu'un Français doit à ses ennemis; Et sa nièce jamais n'acceptera pour maître L'allié des Anglais , quelque grand qu'il puisse être. Voilà les sentiments que son sang m'a tracés,

Et s'ils yous font rougir, c'est vous qui m'y forcez. VENDOME.

Je suis, je l'avouerai, surpris de ce langage; Je ne m'attendais pas à ce nouvel outrage, Et n'avais pas prévu que le sort en courroux, Pour m'accabler d'affronts, dut se servir de vous. Vous avez fait, madame, une secrète étude Du mépris, de l'insulte, et de l'ingratitude: Et votre cœur enfin , lent à se déployer, Hardi par ma faiblesse, a paru tout entier. Je ne connaissais pas tout ce zèle hérolque, Tant d'amour pour vos rois, ou tant de politique. Mais, vous qui m'outragez, me connaissez-vous bien? Vous reste-t-il ici de parti que le mien? Vous qui me devez tout, vous qui, sans ma défense. Auriez de ces Français assonvi la vengeance, De ces mêmes Français, à qui vous vous vantez De conserver la foi d'un cœur que vous m'ôtez! Est-ce donc là le prix de vous avoir servie?

ADELAINE.

Oul, yous m'avez sauvée; oui, je vous dois la vie;
Mais, seigneur, mais, hélas! n'en puis-je disposer?

Me la conserviez-vous pour la tyranniser?

YENDOME.

Le devicantai tyran, mais moins que vous, cruelle; Mos yean Lisent trybie dans votré ane rebelle; Tous vos prétettes lant m'apprennent vos raisous; Le vois nom déchourent; je vis vos trabitions. Redoutez mos amour, tremble: de ma celleve; Cest lai seul décommais que mom bras va chercher; De son cerur tout sanglant, Jirai vous arracher; Et ai, dans les brouven de not qui nous accable, bet quelque joie enver una fareur est capable, et la metria, petite de la metria, petite et el a metria, petite. Artiskaline.

ADILAMIC.

Non, seigneur, la raison auma vous éclairer.

Non, votre fanc et frop noble, die est trop élevée,
Pour oppéner na rée, agrète l'avoir source.

Mais si voire grand corre l'arilised jamais
Jampai perscuert p'obje de vos bienlised jamais
Jampai perscuert p'obje de vos bienlised piones.

Soches que ces bienlises, vous cettus, sotre gloire,
Pour palaises, mongrandeme, et van vour respecter,
Je vous festal rought d'une persocutor;
Je vous festal rought d'une procécutor;
Je vous festal rought d'une procécutor;
Le dime sans courroux, sans crainte, et sens andisee.

Une dime sans courroux, sans crainte, et sens andisee.

Arrètez; pardoment aux transports égarés, Aux furcurs d'un amant que vous désespèrez. Le vois trop qu'avec vous Coorç d'intelligence, D'une cour qui me hait embrasse la défense, Que vous voulet tous deux moint à votre roi, Et de mon sort enfin dispouer malgré moi. Vou discours sont les siens. Ah! parmit tant d'alarmes, Pour quoi recoursez-vous à ces nouvelles armes? Pour gouverner mon cœur, l'asservir, le changer, Aviez-vous donc besoin d'un secours étranger? Aimez, il soffira d'un mot de votre bouche.

ADÉLAIDE.

Je ne vous cache point que du soin qui me tooche, A votre suil, seigneur, mon creur s'était remis; Je vois qu'il a plus fait qu'il ne m'auti promis. Ayez pitté des pleurs que mes yeux lut confient; Vous les faites couler, que vos maints les essalent. Derence assez grand pour apprendre à dompter Des feux que mon devoir me force à rejeter. Lainsez-mei tout entière à la reconnaissance.

VENDOME.

Le seul Coucy, sans doute, a voire confiance;
Mon outrage est connu; je sais vos sentiments.

Vous les pourrez, seigneur, connaître avec le temps; Mais vous n'aurez jamais le droit de les contraindre, Ni de les condamner, ni même de vous plaindre. D'un guerrier généreux j'ai recherche l'appui; lmitez su grande âme, et pensez comme lui.

# SCÈNE VI.

#### VENDOME.

Eh bien I e'en est donc fait. Tingrate, la jarjure, Anes yeux san rougit dels mon injunt est ten tent de trabison l'abine est découvert; le navis qu'un ani, c'en la ise all qu'un perch. Antièt, vain fautôme, ombre que j'ai chérie, I'd qui me consolisé des malbures de ma vie, Bien que j'al trop aince, que jai trop méconau 'Trèsor cherché aus cesse, et jaimai obtemu! 'Un m'as trompé, cruelle, autant que l'amour même, El maintenant, pour pris de mon cerre estrême, Détroupe des faux biens. trop fais pour me charmer, La voils et ingrat qui, far de son parjure, Vient neur de sea sumis déclière ma blesure.

# SCÈNE VII.

VENDOME, COUCY.

coucy.

Prince, me voità prêt : disposez de mon bras...
Mais d'os naît à mes yeux cet étrange embarras ?
Quand vous avez vaincu, quand vous sauvez un frêre,
Heureux de tous côtés, qui peut donc vous déplaire ?
VENDOMS.

Je suis désespéré, je suis hat, jaloux. coucy.

Eh bien! de vos soupçons quel est l'objet, qui? VENDOME.

Vous, dis-je; et du refus qui vient de me confondre, 1 Mon cœur. .

Vons,

C'est vous, ingrat ami, qui devez me répondre Le sais qu'Adelatde lei vous a partié, En vous nommant à moi, la perfide a tremblé; Yous affectez sur elle un odieux silence; Interpréte muct de votre intelligence: Elle cherche à me fuir, et vous à me quitter. Je crains tout, je crois tout. COUCT.

Voulez-vous m'écouter ? venpone.

Je le veux.

COUCY.

Pensez-vous que j'aime encor la gloire? M'estimez-vous encore, et pourrez-vous me croire? vendôme.

Oui, jusqu'à ce moment je vous crus vertueux; Je vous crus mon ami.

COUCY.

Ces titres glorieux Furent toujours pour moi l'honneur le plus insigne; Et vous allez juger si mon âme en est digne. Sachez qu'Adélaide avait touché mon cœur Avant que, de sa vie heureux libérateur, Vous eussiez par vos soins, par cet amour sincère, Surtout par vos bienfaits, tant de droits de lui plaire. Moi, plus soldat que tendre, et dédaignant toujonrs Ce grand art de séduire inventé dans les cours, Ce langage flatteur, et souvent si perfide, Peu fait pour mon esprit peut-être trop rigide, Je lui parlal d'hymen; et ce nœud respecté, Resserré par l'estime et par l'égalité, Pouvait lui préparer des destins plus propices Qu'un rang plus élevé, mais sur des précipices Hier avec la nuit je vins dans vos remparts; Tout votre cour parut à mes premiers regards. De cet ardent amour la nouvelle semée, Par vos emportements me fat trop confirmée. Je vis de vos chagrins les funestes accès; J'en approuvai la cause, et j'en blamai l'excès. Aujourd'hui j'ai revu cet objet de vos larmes; D'un œil indifférent j'al regardé ses charmes. Libre et juste auprès d'elle, à vous seul attaché, J'ai fait valoir les feux dont vous étes touché; l'ai de tous vos bienfaits rappelé la mémoire, L'éclat de votre rang, celui de votre gloire, Sans eacher vos défauts vantant votre vertu, Et pour vous contre moi j'ai fait ce que j'ai dh. Je m'immole à vous seul, et je me rends justice; Et, si ce n'est assez d'un si grand sacrifice, S'il est quelque rival qui vous ose outrager, Tout mon sang est à vous, et je cours vous venger. VENDÔME.

Tout mon sang est a vous, et je cours vous venge venyone. Ah! généreux ami, qu'il fant que je révère.

Ah! généreux ami, qu'il fant que je révère. Oui, le destlu dans tol me donne un second frère; Je n'en étais pas digne, il le faut avouer :

Drawels Googs

COUCY Aimez-moi, prince, au lieu de me louer; Et si vous me devez quelque reconnaissance. Faites votre bonheur, il est ma récompense. Vous voyez quelle ardente et fière itimitié Votre frère nourrit contre votre allié. Sur ce grand intérêt souffrez que je m'explique. Vous m'avez sounconné de trop de politique Quand j'ai dit que bientôt on verrait réunis Les débris disperses de l'empire des lis. Je vous le dis encore au sein de votre gloire; Et vos lauriers brillants, cueillis par la victoire, Pourront sur votre front se flétrir désormais, S'ils n'y sont soutenus de l'olive de paix. Tous les chefs de l'état, lassés de ces ravages. Cherchent un port tranquille après taut de naufrages; Gardez d'être réduit au hasard dangereux De vous voir, ou trahir, ou prévenir par eux. Passez-les eu prudence, aussi bien qu'en courage. De cet heureux moment prenez tout l'avantage; Gouvernez la fortune, et sachez l'asservir : C'est perdre ses faveurs que tarder d'en jouir : Ses retours sout fréquents, vous devez les connaître. Il est beau de donuer la paix à votre maître. Son égal anjourd'hui, demain dans l'abandon, Vous vous verrez réduit à demander pardon. La gloire vous conduit, que la raison vous guide

VENDOME.

Brave et prudent Coucy, crois-tu qu'Adelaide
Dans son exeur amoill partagerait mes feux,
Si le même parti nous unissait tous deux?
Penses-tu qu'à m'aimer je pourrais la réduire?

COUCY Dans le fond de son cœur je u'ai point vonlu lire : Mais qu'importent pour vons ses virux et ses desse lns? Faut-il que l'amour seul fasse iel nos destius? Lorsque Philippe Auguste, aux plaines de Bovines, De l'état déchiré répara les ruines, Quand seul il arrêta, dans nos champs inondés, De l'empire germain les torrents débordés: Tant d'honneurs étaient-ils l'effet de sa tendresse? Sauva-t-il son pays pour plaire à sa maîtresse? Verrai-je un si grand cœur à ce point s'avilir? Le salut de l'état dépend-il d'un soupir? Aimez, mais en héros qui maltrise son âme, Qui gouverne à-la-fois ses états et sa flamme. Mon bras contre un rival est prêt à vous servir : Je voudrais faire plus, je voudrais vous guérir. Ou connaît peu l'amour, on craint trop son amorce; C'est sur nos lichetés qu'il a fondé sa force; C'est nous qui sons sou nom troublons notre repos; Il est tyran du faible, esclave du béros. Puisque je l'ai vaincu, puisque je le dédaigne, Dans l'amed'un Bourbon souffrirez-vous qu'il règne? Vos autres ennemis par vous sont abattus, Et vous devez en tout l'exemple des vertus.

VENDÓNE Le sort en est jeté, je ferzi tout pour elle; Il fast bien à la fiu désarmer la croelle; Ses lois seront mes lois, son roi sera le mien; Je n'aursi de parti, de mattre que le sien. Possesseur d'un trésor où s'attache ma vie, Avec mes enuemis je me réconcilie; Je lirai dans ses veux mon sort et mon devoir : Mon orur est enivré de cet heureux espoir. Enfin, plus de prétexte à ses refus injustes ; Raison, gloire, intérêt, et tous ces droits augustes Des princes de mon sang et de mes souverains, Sont des liens sacrés resserrés par ses mains. Du roi, puisqu'il le faut, soutenons la couronne; La vertu le conseille, et la beauté l'ordonne. Je veux entre tes mains, en ce fortuné jour. Sceller tous les serments que je fais à l'amour ; Quant à mes intérêts, que toi seul en décide.

Souffrez donc près du roi que mon rèle me guide; Peut-être il est fillu que ce grand changement Ne fist du qu'au héros, et non pes à l'amant; Mais si d'un si grand cent une femme dispose. L'effet en est trop beau pour en blâmer la cause; El mon ceur, tout rempil de cet houreux retour Benti vorte faiblesse, et rend rêce à l'amour.

## ACTE TROISIÈME.

### SCENE I.

## NEMOURS, DANGESTE.

NEMOURS.

Combat infortuné, destin qui me poursuis!

O mort, mon seul recours, donce mort qui me fuis!

Cell n na-tu conservé la trame de ma vie

Que pour taut de malheurs et tant d'ignominie?

Adélaide, so moins, pourrai-je la revoir?

Vous la verrez, seigneur.

NEMOURS.

Ah! mortel désespoir! Elle ose me parler, et moi je le souhaite!

Seigneur, en quel état votre douleur vons jette! Vos jours sont en péril, et ce sang agité... NENOURS.

Mes déplorables jours sont trop en sûreté; Ma blessure est légère, elle m'est insensible : One celle de mou œur est profonde et terrible?

DANGESTE.
Remerciez les cieux de ce qu'ils ont permis

Que vous ayez trouvé de si chers ennemis. Il est dur de tomber dans des mains étrangères : Vous êtes prisonnier du plus tendre des frèrs s. NEMOURS,

Mon fière! ah! malheureux!

DANGESTE. Il vons était lié

Par les nœuds les plus saints d'une pure amitié. Que n'éprouvez-vous point de sa main secourable! NEMOURS.

Sa fureur m'eût flatté: son amitié m'accable.

DANGESTE. Quoi! puur être engagé dans d'autres intérêts, Le haissez-vous tant?

NEMOURS. Je l'aime, et je me hais;

Et, dans les passions de mon âme eperdue, La voix de la nature est encore entendue.

Si contre un frère aimé vous avez combattu.

J'en ai vu quelque temps frémir voire vertu :
Mais le roi l'ordonnail , et tout vous justifie.
L'entreprise était juste, ansai bien que hardie.
Je vous ai vu remplir, dans cet affreux combat.
Tous les devoirs d'un chef, et tous cux d'un soldait;
La vous avez rodu, par des faits incroyables,
Votre défaite illustre, et vos fers houorables.
On a perdu bien pen quand on garde l'inonneur.

NE NOORS.

Non, ma defaite, ami, ne fait point mon malheur.

Do Gueselin, des Français Famour et le moblér,
Art Anghais la treulte, a son rois i didete,
Vit ses honneurs Beriri par de plus grands revers

Pesca fibs i main lupisante Lanqua i dant les fers i
Pesca fibs i main lupisante Lanqua dant les fers i
Pesca fibs i main lupisante Lanqua dant les fers i
Pesca fibs i main lupisante la lanqua dant les fers i
Pesca via de la plus persona de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la directa de la directa de la reproducte mar reproches;
To n'a po lui piragent, elle fiuit tea approches?

To n'a po lui piragent, elle fiuit tea approches?

DANGESTE. Seigneur, je vous ai dit

Que bientôt...

NENOURS.

Ah! pardonne à mon cœur interdit.

Trop chère Adélaïde! Eh hien! quand tn l'as vne,
Parle, à mon nom du moins paraissait-elle émoe?

DANGESTE.

Votre sort en secret paraissait la toucher;
Elle versait des pleurs, et voulait les cacher.

NEMOURS.

File pleure et m'outrage! elle pleure et m'opprime!
Son œur, je le vois bien, n'est pas ne pour le crime.
Pour me sacrifier elle aura combattu;
La trabison la géne, et rèse à sa vertu:

Faible soulagement à ma fureur jalouse! T'a-t-on dit en effet que mon frère l'épouse? DANGESTE.

S'il s'en vantait lui-même, en pouvez-vous douter? NEMOURS.

Il l'éponse! A ma bonte elle vient insulter! Ah! Dieu!

# SCENE II.

ADÉLAIDE, NEMOURS,

ADÉLAIRE.

Le ciel vous rend à mon âme attendrie;
Eu veillant sur vos jours il conserva ma vic.

Je vous revois, cher prince, et mon cœu empressé...
Juste ciel! quels regards, et quel accueil glacé!

NEMOUNS.
L'interêt qu'à mei jours vos houtes daigneut prendre,
Ed d'un ceur généreux; mais il doit me surprendre
Vous aviez en effet besoin de mon trèpas :
Mon rival puis tranquille ebt passé dans vos bras.
Libre dans vos amours, et sans inquiétude,
Vous jouriez en paix de votre ingratitude; Et les rentords bonteux qu'elle traine apprès soi,
S'àl peut vous en rester, périssaient avec moi.

ADÉLAIDE. Hélas! que dites-vous? Quelle fureur subite... NEMOURS.

Non votre changement n'est pas ce qui m'irrite.

ADÉLAIDE.

Mon changement? Nemours!

NEMOURS.

A vous seel asservi,
Je vous aimais trop bich pour vêtre point trahi :
C'est le sort des amants, et ma houte est commune;
Mais que vous insultiet vous-nême à ma fortune;
Qu'ences murri, où vos yeux ont vu couler mon sang,
Vous acceptiet la main qui m'a percé le flanc,
Et que vous osiez joindre à l'horreur qui m'accable,
D'une fausse pitté l'affront insupportable!

Qu'à mes yeux...

ADÉLAÎDE.

Ab! plutôt donnez-moi le trépas.

Immolez votre amaute, et ne l'accusez pas.

Mon cœur n'est point armé contre votre colère,

Cruel, et vos soupços manquaient à ma misère.

Ah! Nemours, de quels many nos jours empoisonnés...

NEMOURS.

Vous me plaignez, cruelle, et vous m'abandonnez!

ADÉLAIDE.

Je vous pardonne, hélas! cette fureur extrême.

Tout, jusqu'à vos soupçons; jugez si je vous aime.

NEMOURS.

Vous m'aimeriez ! qui, yous? Et Vendome à l'instant
Entoure de flambeaux l'autel qui yous attend!

Lui-même il m'a vanté sa gloire et sa conquête. Le barbare! ii m'invite à cette horrible fête! One piatôt...

ADELAÎDE.

Ah! cruei, me faut-il empiover Les moments de vous voir à me justifier? Votre frère, ii est vrai, persécute ma vie, Et par un fol amour, et par sa jaiousie, Et par l'emportement dont je crains les effets, Et, ie dirai-je encor, seigneur? par ses bienfaits. J'atteste iei ie ciel, témoin de ma conduite... Mais pourquoi l'attester? Nemours, suis-le réduite, Pour vous persuader de si vrais sentimenta. Au secours inutile et honteux des serments! Non, non: vous connaissez ie cœur d'Adélaide; C'est vons qui conduisez ce cœur faible et timide.

NEMOURS. Mais mon frère yous aime?

ADÉLAIDE

Ah! n'en redoutez rien. NEMOURS.

Il sauva vos beaux jours!

ADÉLAIDE. Ii sauva votre bien.

Dans Cambrai, je l'avoue, ji dajena me défendre. An roi que nous servona li promit de me rendre; Et mon cœur se plaisait, trompé par mon amour, Puisqu'il est votre frère, à lui devoir le jour. J'ai répondu, seigneur, à sa flamme funeste Par un refua constant, mais tranquille et modeste. Et méié du respect que je devrai toujours A mon libérateur, au frère de Nemours, Mais mon respect l'enflamme, et mon refus l'irrite. J'anime en l'évitant l'ardeur de sa poursuite. Tont doit, si je l'en crois, céder à son pouvoir ; Lui plaire est ma grandeur, i'almer est mon devoir. Qu'ii est loiu, juste Dieu! de penser que ma vie, Que mon âme à la vôtre est pour jamais unie. Que vous causez les pleurs dont mes yeux sont chargés. Que mon cœur vous adore, et que vous m'outragez? Oui, vous étea tous deux formés pour mon supplice : Lui, par sa passion; vous, par votre injustice; Vous, Nemours, vous, ingrat, que je vois aujourd'hui, Moins amoureux, peut-être, et plus cruel que ini. NENOURS.

C'en est trop... pardonnez... V oyez mou àme en proje A l'amour, aux remords, à l'excès de ma joie. Digne et charmant objet d'amour et de douleur, Ce jour infortané, ce jour fait mon bonhenr. Giorieux, satisfait, dans un sort si contralre. Tout captif que je suis, j'ai pitié de mon frère. li est le seul à plaindre avec votre courroux : Et je suis son vainqueur, étaut aimé de vous,

SCÈNE III. VENDOME, NEMOURS, ADÉLAIDE,

VENDOME. Connaissez donc enfin jusqu'où va ma tendresse, Et tout votre pouvoir, et toute ma faiblesse : Et vons, mon frère, et vous, soyez ici témoin Si l'excès de l'amour peut emporter plus loin. Ce que votre amitié, ce que votre prière, Les conseils de Coucy, le roi, la France entière, Exigeaient de Veudôme, et qu'ils n'obtenaient pas, Soumis et suhingué, je l'offre à ses appas, L'amour, qui maigré vous nous a faits l'un pour i autre, Ne me laisse de choix, de parti, que le vôtre. Je prends mes iois de vous; votre maltre est le mien : De mon frère et de mol soyez l'heureux lien ; Soyez-ie de l'état; et que ce jour commence Mon bonheur et le vôtre, et la paix de la France. Vous, courez, mon cher frère, allez dès ce moment Annoncer à la cour un si grand changement. Moi, sans perdre de temps, dans ce jour d'ailégresse, Qui, m'a rendu mon roi, mon frère, et ma maltre se. D'un bras vraiment français, je vais dans nos remparts, Sons nos lia triomphants briser les léopards. Soyez libre, partez, et de mes sacrifices Aliez offrir au roi les heureuses prémices. Puissé-ie à ses genoux présenter aujourd'hui Celle qui m'a dompté, qui me ramène à iui; Qui d'un prince ennemi fait un sujet fidèie, Chaugé par ses regards et vertueux par elie!

NEMOTRS. (A part.)

Il fait ce que je veux, et c'est pour m'accabler! (A-Adélaide.) Prononcez notre arrêt, madame, il faut parler.

VENDÔME. Eh quoi! vous demenrez interdite et muette? De mes soumissions êtes-vous satisfaite? Est-ce assez qu'un vainqueur vous implore à genoux? Fant-il encor ma vie, ingrate? elle est à vous. Vous n'avez qu'à parler, j'abandonne sans peine

ADÉLAÍDE, Seignenr, mon cœur est juste; ou ne m'a vu jamais Mépriser vos bontés, et hair vos bienfaits; Mais je ne puis penser qu'à mon peu de puissance Vendôme ait attaché le destin de la France; Ou'ii u'ait iu son devoir que dans mes faibles yeux; Ou'il ait besoin de moi pour être vertueux. Vos desseins ont sans doute une source plus pure , Vous avez consuité le devoir, la nature ; L'amour a peu de part où doit régner i'honneur.

Ce sang infortuné, proscrit par votre haine,

VENDOME. L'amour seui a tout fait, et c'est là mon maineur; Sur tout autre intérêt ce triste amour l'emporte.

Accablez-moi de honte, accusez-moi , n'importe! Dussé-je vous déplaire et forcer votre cœur, L'autel est prêt; venez.

> NEMOURS. Vous osez r...

ADÉLATDE.

Non, aeigneur. Avant que je vous cède, et que l'hymen nous lie, Aux yeax de votre frère arrachez-taoi la vie. Le sort nut entre nous un olistacle éternel. Je ne pais être à vous.

### VENDOME.

Nemonrs... ingrate... Ah! ciel! C'en est done fait, mais non...mon cour sait se contraindre: Vous ne méritez pas que je daigne m'en plaindre. Vous auriez dû peut-être, avec moins de detour, Dans ses premiers transports étouffer mon amour. Et par un prompt aveu, qui m'eut gueri sans doute, M'éparguer les affronts que ma bonté me coûte. Mais je vous rends justice; et ces séductions, Oui vont au fond des cœurs chercher nos pass L'espoir qu'on donne à peine afin qu'on le saisisse, Ce poison preparé des mains de l'artifice, Sont les armes d'un sexe aussi trompeur que vain; Que l'œil de la raison regarde avec dédain. Je suis tibre par vous : cet art que je déteste, Cet art qui m'enchalna, brise un jong si funeste; Et je ne prétends pas, indignement épris, Rougir devant mon frère, et souffrir des mépris. Montrez-moi seulement ce rival qui se cache; Je lui cède avec joie un poison qu'il m'arrache; Je vous dédaigne assez tous deux pour vous unir, Perfide ! et c'est ainsi que je dois vous punir.

ADELAIDE. Je devrais seulement vous quitter et me taire; Mais je suis accusée, et ma gioire m'est chère, Votre frère est présent, et mon honneur blessé Doit repousser les traits dout il est offensé. Pour un autre que vous ma vie est destinée; Je vons en fais l'aveu, je m'y vois condamnée. Oul, f'aime; et je serais indigne, devant vous, De celui que mon cœur s'est promis pour époux, Indigne de l'aimer, si, par ma complaisance, J'avais à votre amour laissé quelque espérance. Vons avez regardé ma liberté, ma fol, Comme un bien de conquête, et qui n'est plus à moi. Je rous devais beaucoup; mais une telle offense Ferme à la fin mon cœur à la reconnaissance : Sachez que des bienfaits qui font rougir mon front, A mes yeux indigués ne sont plus qu'un affront. J'al plaint de votre amour la violence vaine: Mais, après ma pitié, n'attirez point ma haine. J'ai rejeté vos vœux, que je n'ai point bravés; J'ai voulu votre estime, et votts me la devez. VENDOME.

Je vous dois ma colère, et sachez qu'elle égale

Tous les emportements de mon amour fatale. Quoi done! yous attendiez, pour oser m'accabler, Que Nemours fût présent, et me vit immoier? Vous vouliez ce témoin de l'affront que j'endure Allez, je le croirais l'auteur de mon miure, Si... Mais il n'a point vu vos funestes appas : Mon frère trop heureux ne vous connaissait pas. Nommez donc mon rival : mais gardez-vous de croire Que mon làche dépit lui cède la victoire. | temps : Je vous trompais, mon cœur ne peut feindre long-Je vous traine à l'autel, à ses yeux expirants; Et ma main, sur sa cendre, à votre main donnée, Va tremper dans le sang les flambeaux d'hyménée. Je sais trop qu'on a vn. láchement abusés, Pour des mortels obscurs, des princes méprises; Et mes yeux perceront dans la foule inconnue, Jusqu'à ce vil objet qui se cache à ma vue. NEMOURS.

Pourquoi d'un choix indigne osez-vous l'accuser? YENDÔME.

Et pourquoi, vous, mon frère, osez-vous l'excuser? Est-il vrai que de vous elle était ignorée? Ciel l à ce piège affreux ma foi serait livrée! Tremblez.

Nicous.

Moi! que je tremble! ab. j'ai trop dévoré
L'inexprimable horreur ou toi seul m'as livré;
l'ai firred trop long-temps mes transports au silence :
Comais-moi dong-temps mes transports au silence :
Comais-moi dong-temps mes transports au silence :
Comais un dévespoir à tes fureurs égal :
Frappe, voilá mon cerur, et voilá ton rival!
VENTAULE.

Toi! cruel! toi, Nemours!

NEMOURS Oui, depuis deux annees, L'amour la plus secrète a joint nos destinées. C'est toi dont les fureurs ont vouln m'arracher Le seul bien sur la terre où j'ai pu m'attacher. Tu fais depuis trois mois les horreurs de ma vie; Les maux que j'épronvais passaient ta jalousie ; Par tes égarements juge de mes transports. Nous puisames tous deux dans ce sang dont je sors L'excès des passions qui dévorent une âme ; La nature à tous deux fit un cœur tout de flamme. Mon frère est mon rival, et je l'ai combattu; J'ai fait taire le sang, peut-être la vertu-Furieux, aveuglé, plus jaloux que toi-même, J'ai coura, j'ai volé, pour t'ôter ce que j'aime: Rien ne m'a retenu, ni tes superbes tours, Ni le peu de soldats que j'avais pour secours, Ni le lieu, ni le temps, ni surtout ton courage; Je n'ai vu que ma flamme, et ton feu qui m'outrage. L'amour fut dans mon œur plus fort que l'amitie; Sois cruel comme moi, punis-moi sans pitié : Aussi bien tu ne peux t'assurer ta conquête, Tu ne peux l'épouser qu'aux dépens de ma tête.

A la face des cieux je lui donne ma foi ; Je te fais de-nos vœux le témoin malgré toi. Frappe, et qu'après ee coup, ta cruauté jalouse Traîne au pied des autels ta sœur et mon éponse. Frappe , dis-je : oses-tu?

VENDOME.

Traitre, c'en est assez, On'on l'ôte de mes veux : soldats, obéissex. ADÉLAIDE.

(Aux soldats.)

Non : demeurez, cruels... Ah! prince, est-il possible Que la nature en vous trouve une âme infiexible! Seigneur 1

NEWOTES. Vous, le prier? plaignez-le plus que moi. Plaignez-le : il vous offense, il a trahi son roi. Va, je suis dans cestieux plus puissant que toi-même, Je suis vengé de toi : l'on te hait, et l'on m'aime.

ANÉLAINE. (A Nemours.) (A Vendôme.) Ah! cher prince!.. Ah, seigneur! voyez à vos genoux .

VENDOME. (A Adélaide.) (Aux soldats.) Qu'on m'en réponde, allez. Madame, levez-vous, Vos prières, vos pleurs, en faveur d'un parjure, Sont un nouveau poison versé sur ma blessure : Vous avez mis la mort dans ce cœur outragé; Mals, perfide, croyez que je mourrai vengé. Adieu : si vous vovez les effets de ma rage. N'en accusez que vous; nos maux sont votre ouvrage.

Andr Aine Je ne vous quitte pas ; écoutez-mol, selgneur. VENDÔME.

Eh bien! achevez donc de déchirer mon cœur : Parlez.

#### SCÉNE IV .

VENDOME, NEMOURS, ADELAIDE, COUCY. DANGESTE, UN OFFICIER, SOLDATS.

J'allais partir : un peuple téméraire

Se soulève en tumulte au nom de votre frère. Le désordre est partout : vos soldats consternés Désertent les drapeaux de leurs chefs étonnés; Et, pour comble de maux, vers la ville alarmée. L'ennemi rassemblé fait marcher son armée.

VENDOME. Allez, cruelle, allez; vous ne jouirez pas Du fruit de votre haine et de vos attentats; Rentrez. Aux factieux je vais montrer leur maltre. (A l'officier.) (AConey.)

Qu'on la garde. Courons Vous, veillez sur ce traltre.

### SCENE V.

NEMOURS, COUCY.

COUCY. Le seriez-vous, seigneur? auriez-vous démenti-

Le sang de ces héros dont vous êtes sorti? Auriez-vous violé, par cette lâche injure, Et les droits de la guerre, et ceux de la nature? Un prince à cet excès pourrait-il s'oublier.

Non; mais suis-je réduit à me justifier? Coucy, ce peuple est juste, il t'apprend à connaître Que mou frère est rebelle, et que Charle est son maître.

COUCY. Écoutez : ce serait le comble de mes vœux.

De pouvoir aujourd'hui vous réunir tous deux. Je vois avec regret la France désolée, A nos dissensions la nature immolée, Sur nos communs debris l'Anglais trop élevé, Menaçant cet état par nous-même énervé. Si vous avez un cœur digne de votre race, Faites au bien public servir votre disgrace. Rapprochez les partis : unissez-vons à moi Pour calmer votre frère, et fléchir votre roi. Pour éteindre le feu de nos guerres civiles. NEMOURS.

Ne vous en flattez pas; vos soins sont inutiles. Si la discorde seule avait armé mon bras, Si le guerre et la haine avaient conduit mes pas, Vous pourriez espérer de réunir deux frères, L'un de l'autre écartés dans des partis contraires. Un obstacle plus grand s'oppose à ce retour.

COUCY. Et quel est-il, seigneur?

NEMOURS.

Ah! reconnais l'amour; Reconnais la fureur qui de nous deux s'empare, Qui m'a fait téméraire, et qui le rend barbare. COUCY.

Ciel! faut-il voir ainsi, par des caprices vains, Aucantir le fruit des plus nobles desseins? L'amour subjuguer tout? ses cruelles faibless Du sang qui se révolte étouffer les tendresses? Des frères se hair, et naître, en tous climats. Des passions des grands le malheur des états? Prince, de vos amoors laissons là le mystère. Je vous plains tous les deux ; mais je sera votre frère. Je vais le seconder ; je vais me joindre à lui Contre un peuple insolent qui se fait votre appui. Le plus pressant danger est celui qui m'appelle. Je vois qu'il peut avoir une fin bien cruelle : Je vois les passions plus puissantes que moi : Et l'amour seul ici me fait fremir d'effiroi. Mon devoir a parlé; je vous laisse, et i'v voie.

Soyez mon prisonnier, mais sur votre parole; Elle me suffira.

NEMOURS.

Je vous la donne.

COUCY.

Et moi

Je voudrais de ce pas porter la sienne au roi; Je vondrais eimenter, dans l'ardeur de lui plaire, Du sang de nos tyrans nne union si chère. Mais ces fiers ennemis sont bien moins dangereux Que ce fatal amour qui vous perdra tous deux.

# ACTE QUATRIÈME.

#### SCENE I.

NEMOURS, ADÉLAIDE, DANGESTE.

NEMOURS.

Non, no., epeupleen vain à armait pour madéenne; Mon fère, Jeint de sang, enivré de vengeance, Devenu plus jaloux, plus lier, et plus cruel, Va trainer à mes yeux sa vietime à l'autel. Je ne suis donc reun disputer ma conquête, Que pour être ténôni de cette horrible fête! Et, dans le d'essejoir d'un impuisant courroux, Je ne puis me venger qu'en me privant de vous! Partez, Adelbid.

ADÉLAÎDE.

Il faut que je vous quitte!...

Quoil vous m'abandonnez!... vous ordonnez ma fuite!

NEMOCES.

Il le faut : chaque instant est un péril fatal; Vous êtes une esclave aux mains de mon rival. Remercions le Clel, dont la bouté propire Nous suscite un secours aux borts du précipie. Vous voyez et ami qui doit guider vos pas; Sa vigilance adroite a séduit des soldats, (A Dasgéné.)

Dangeste, ses malheurs ont droit à tes services : Je suis loin d'exiger d'injustes sacrifices; Je respecte mon frère, et je ne prétents pas Conspirer contre lui dans ses propres états. Écoute seulement la pitié qui te guide; Écoute nu rai deroir, et sauve Adelaide.

Hélas I ma délivrance augmente mon malheur. Je détestais ces lieux, j'en sors avec terrenr. NEMOURS.

Privez-moi, par pitié, d'une si chère vue: Tantôt à ce départ vous étiez résolue, Le dessein était pris. n'osez-vous l'achever? ADÉLAÎDE.

Ah! quand j'ai voulu fuir, j'espérais vous trouver.
NEMOURS.

Prisonaire au ran foi, dans l'horreur qui me prevele sui pila enchalie par na seule promoses, Que si de cet état les tyrans inhumains Des fers les plas pesanta vavient charge mes maina. An pouvoir de mon feire lei l'honneur me livre; peun morir pour nou, mais je se pour con seivre: Vons univerz cet ami par des décours obscurs, voir uner randreul fésichel sous ces compilées muns. Du roi sous les remparts il traouvra l'exorte. Le temps presse, révier un manneil ploux.

ARÉLAIDE.

Je vois qu'il faut partir... cher Nemours, et sans vous |

NEMOURS.

L'amour nous a rejoints, que l'amour nous sépare.

L'amour nous a rejoints, que i amour nous separe.

Au&LAîne.

Qui l'moi ? que je vous laisse au pouvoir d'an barbare ?

Seigneur, de votre sang l'Anglais est altéré;

Ce sang à votre frère est-il done si sacré? Craindra-t-il d'accorder, dans son courroux funeste, Aux alliés qu'il aime, un rival qu'il déteste! NEMOLES.

Il n'oserait.

ADÉLAIDE.

Son cœur ne connaît point de frein;
Il vons a menacé, menace-t-il en vain?

Il tremblera licinità il eri vitent en ous venge; La moité de ce peuple à se drapeaux se range. Alles : si vous in aimes, dérober-tous aux coups Des boufers alluncés, grondant autoure de nous Au tumulle, au carange, an décordre effroyable, Dans des murs pris d'assust matheur inértiable; Mais craignes encor plas mon rival inériux; Craignez l'amour ploux qui veille dans ses yeux. Je fremis de vass orit encor sous a poissance; Réchette son amour autum que sa vengeaux Cocte à mos doubleur visé, also grette; partez, Cocte à mos doubleur visé, also grette; partez,

Et vous vous exposez seul à ses cruautés l

NEMOURS.

Ne craignant rien pour vous, je craindrai peu mon frère;
Et bieutôt mon appui ini devient nécessaire.

Apétaine.

Aussi bien que mon cœur, mes pas vous sont soumis. En bien! vous l'ordonnez, je pars, et je frémis! Je ne sais... mais enfin, la fortune jalouse M'a toujours envié le nom de votre épouse.

NEMOURS.

Partez avec ce nom. La pompe des autels,
Ces voiles, ces flambeaux, crs témoins solennels,
Inutiles garants d'une foi si sacrée,
La rendront plus connue, et non plus assurée.

Vous, mines des Bourbons, princes, rois mes aleux, Du séjour des héros tournez jei les veux. J'ajoute à votre gloire en la prenant pour femme ; Confirmez mes serments, matendresse, et ma flamme: Adoptez-la pour fille, et puisse son époux Se montrer à jamais digne d'elle et de vous!

ADEL AIDE Rempli de vos boptés, mon cœur n'a plus d'alarmes, Cher époux, cher amant...

NEMOURS

Quoi! vous versez des larmes! C'est trop tarder, adieu... Ciel, quel tumulte affreux!

### SCENE II

ADÉLAIDE, NEMOURS, VENDOME, GARDES

VENDOME. Je l'entends, c'est lui-même : arrête, malheureux ! Lache qui me trahis, rival indigne, arrête! NEMOURS.

Il ne te trahit point; mais il t'offre sa tête. Porte à tons les excès ta haine et ta furenr; Va, ne perds point de temps, le ciel arme un vengenr. Tremble; ton roi s'approche, il vient, il va paraltre. Tn n'as vaincu que moi, redoute encor ton maître. VENDOME.

Il pourra te venger, mais non te secourir; Et ton saug ...

ADÉLAÎDE. Non, cruel! e'est à moi de mourir. l'ai tout fait : c'est par moi que ta garde est séduite : J'ai gazne tes soldats, j'ai préparé ma fuite : Ponis ces attentats et ces crimes si grands, De sortir d'esclavage, et de fuir ses tyrans : Mais respecte ton frère, et sa femme, et toi-même; Il ne t'a point trahi, c'est un frère qui t'aime; Il voulait te servir, quand tu veux l'opprimer. Onel crime a-t-il commis, cruel, que de m'aimer? L'amour n'est-il en toi qu'un juge inexorable? VENDONE.

Plus vous le défendez, plus il devient coupable; C'est vous qui le perdez, vous qui l'assassinez; Vous par qui tous nos jours étaient empoisonnés; Vous qui, pour leur malbeur, armiez des mains si chères. Puisse tomber sur vous tout le sang des deux frères Vous pleurez! maisvos pleurs ne peuvent me tromper Je suis prêt à moorir, et prêt à le frapper. Mon matheur est au comble, ainsi que una faiblesse. ( ui, je vous aime encor, le temps, le péril presse; Voos pouvez à l'instant parer le coup mortel: Voilà ma main, venez : sa grâce est à l'autel. ADÉLAIDE.

Moi, seigneur?

VEXIOURE.

C'est assez.

ADÉLATRE.

Moi, que je le trahisse l

VENDONE. Arrètez... répondez.

ADÉLAIDE. Je ne puis. VENDOMR. SEMOURE

On'il périsse!

Ne vous laissez pas vaincre en ces affreux combats. Osez m'aimer assez pour vouloir mon trépas; Abandonnez mon sort an coup qu'il me prépare. Je mourrai triomphant des coups de ce harbare : Et si vous succombiez à son lâche coorroox. Jen'en mourrais pas moins, mais iemontrais par vous,

VENDOME Qu'on l'entraîne à la tour : allez ; qu'on m'obéisse !

### SCÉNE III.

VENDOME, ADELAIDE

ADÉLAÎDE. Vous, ernel! vous feriez cet affrenx sacrifice! De son vertueux sang vous pourriez vous couvrir! Quoi! voulez-vous...

VENDOME.

Je veux vous hair et mourir, Vous rendre mallienreuse encor plus que moi-même, Répandre devant vous tout le sang qui vous aime, Et vous laisser des jours plus cruels mille fois One le iour où l'amour nons a perdus tous trois. Laissez-moi: votre vue augmente mon supplice.

#### SCÈNE IV.

VENDOME, ADELAIDE, COUCY.

ADÉLAÎDE, & Coury. Ah! je n'attends plus rien que de votre jostice; Coucy, contre un cruel osez me secourir.

VENDOME. Garde-toi de l'entendre, ou tu vas me trahir,

ADÉLAÎDE. l'atteste ici le ciel...

VENDOME. Qu'on l'ôte de ma vue. Ami, délivre-moi d'un obiet qui me tue. ADELAIDE.

Va, tyran, c'en est trop; va, dans mon desespoir, J'ai combattn l'horreur que je sens à te voir ; J'ai ero, malgré ta rage, à ce point emportée, Ou'une femme du moins en serait respectée. L'amour adoucit tout, hors ton barbare cœur; Tigre! je t'abandonne à toute ta fureur. Dans ton feroce amour immole tes victimes;

Compte dès ce monest ma mort parmi tes crimes : Mais compte encore la tienne : un vengeur va mes : Far ton juste supplice il va tous nous unir. Tombe avec tes remparts; tombe, et péris sans gloire, Meurs, et que l'avenir prodique à ta mémoire, A tes feux, à lon num, justement abhorrés, la haine et le mépris que tu m's inspirés!

#### SCENE V.

#### VENDOME, COUCY

#### VENDOME.

Oni, eruelle ennemie, et plus que moi farouche, Oui, j'accepte l'arrêt pronuncé par la bouche: Que la main de la haine et que les mêmes coups Dans l'horreur du tombeau nous réunissent tous! (Il tombe dans un fauteuit.)

Il ne se connaît plus, il succombe à sa rage.

Eh bien : souffrias-tu ma honte et mon outrage? Le temps presse; veux-tu qu'un rival odieux Enlève la peridie, et l'epouse à mes yeux? Tu crains de me répondre? attends-tu que le traitre Ait soulevé mon peuple, et me livre à son maître?

Je vois trop en effet que le parti du roi Du peuple fatigué fait chanceler la foi. De la sédition la flamme réprimée Vit encor dans les cœurs, en secret rallumée.

VENDOME.
C'est Nemours qui l'allume; il nous a trahis tous.

Je suis loin d'excuser ses crimes envers vous ; La suite en est funeste, et me remplit d'alarmex. Dans la plaine déjà les Français sont en armes, Et vous étes perdu, si le peuple excité Croit dans la trahison trouver sa sûreté. Vos dangers sont accrus.

VENDOME.

Eli bien! que faut-il faire?

coucy.

Les précent, dompier l'amour et la colère, Ayons enors, mo prince, en cette extermité Pour prendre un paris sir, asser de fermeté. Nous jouvous conjuier on havra le termité que que vois décidier, mo ma liner ent termité de la compartie de la compartie de la compartie pasier avez gién en monarque irrité; Ne vous rebutez pas ordonnez, et j'espére Signer en voir non cette pais sibilité Signer en voir non cette pais sibilité Mais s'il vous faut combattre, et confra au trepas, Vous savez qui ma inte vous servire pas

Ami, dans le tombeau laisse-moi seul descentre;

Vis pour servir ma cause, et pour venger ma cendre; Mon destin a accomplit, et je cours l'achever : Qui ne veut que la mort est sûr de la trouver : Mais je la veux terrible, et lorsque je succombe, Je veux voir mon rival entraîné dans la tombe.

Comment! de quelle horreur vos sens sont possédes! VENDOME.

VENDOME.

Il est dans cette tour où vous seul commandez :
Et vous m'aviez promis que contre un téméraire...

COUCY.

De qui me parlez-vous, seigneur? de votre frère?

VENDOME.

Non, je parle d'un traitre et d'un làche ennemi, D'un rival qui m'abhorre, et qui m'a tout ravi. L'Anglais attend de moi la tête du parjure.

Vous leur avez promis de trahir la nature?

VENDOME. Dès long-temps du periide ils ont proscrit le sang

coucy. • Et pour lenr obéir vons lui percez le fianc?

VENDOME.

Non, je n'obeis point à leur haine étrangère;
J'obeis à ma rage, et venx la satisfaire.

Que m'importent l'état et mes vains alliés?

COUCY.

Ainsi done à l'amonr vous le sacrifiez?

Et vous me chargez, moi, du soin de son supplice?

VENDOME.

Je n'attenda pau de vous cette prompte justice, le suis ble mindlemears l'hoir digne de plité! Trahi dans mon amour, trahi dans l'ambié! Abt trop heureur daupsin, c'et tos nert que j'en'e; Toa amité, du moins, n'a point cet trahie; Et Tangoy du Called, quand to fan Origin. Ta servi isma serupiule, et à pas balance. Ta servi isma serupiule, et à pas balance. Melle, Y tendom encore, dans le ser qui le prosec, par le prosection de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de l'ambié de

COCCY, aprês us long sifence.

Non: J'à piès mos parti. Soit crine, soil justice,
Vous ne vous plaindres pus que Coocy vous trahise
en e souffrair pa que l'ou sucre que l'ou sucre porte la foi.
Quand un ami se perd. Il faut qu'on l'avertise,
Il faut qu'on le récience au bord du précipiex,
Je l'ai du, pe l'ai fait malgré voire courroux;
Vous y voules tombre, je m') jette avec vous;
Et vous reconnaitrer, au succès de non zéle,
St Concy vous aint of tible.

Je revois mon ani... Vengeons-nous, vole... attend ... Non, va, te dis-je, frappe, et je mourrai content. Ou'à l'instant de sa mort, à mon impatience Le canon des remparts annonce ma vengeance! J'irai, je l'apprendrai, sans trouble et sans effroi, A l'objet odieux qui l'immole par moi. Allens.

COUCY.

En vous rendant ce malheureux service, Prince, je vous demande un autre sacrifice. VENDOME.

Parle.

COUCY.

Je ne veux pas que l'Anglais en ces lieux. Protecteur insolent, commande sous mes yeux; Je ne veux pas servir un tyran qui nous brave. Ne puis-je vous venger sans être son esclave? Si vous voulez tomber, pourquoi prendre un appui? Pour mourir avec vous ai-je besoin de lui? Du sort de ce grand jour laissez-moi la conduite : Ce que je fais pour vous peut-être le mérite. Les Anglais avec moi pourraient mal s'accorder; Jusqu'au dernier moment je veux seul commander.

VENDOMK. Pourvu qu'Adélalde, au désespoir réduite. Pleure en larmes de sang l'amant qui l'a séduite : Pourvu que de l'horreur de ses gémissements Mon courroux se repaisse à mes derniers moments . Tout le reste est égal, et je te l'abandonne : Prépare le combat, agis, dispose, ordonne. Ce n'est plus la victoire où ma fureur prétend; Je ne cherche pas même un trépas éclatant. Aux cœurs désespérés qu'importe un peu de gloire ? Périsse ainsi que moi ma funeste mémoire! Périsse avec mon nom le souvenir fatal D'une indigne maîtresse et d'un lâche rival!

COUCY.

Je l'avoue avec yous : une puit éternelle Doit couvrir, s'il se peut, une fin si cruelle :

C'était avant ce coup qu'il nous fallait mourir : Mais je tiendrai parole, et je vais vous servir.

### ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

VENDOME, UN OFFICIER, GARDES.

VENDOME.

O ciel ! me faudra-t-il , de moments en moments , Voir et des trahisons, et des soulèvements? Eh bien! de ces mutins l'audace est terrassée? L'OFFICIER.

Seigneur, ils vous ont vu, leur foule est dispersée. VENDOME.

L'ingrat de tous côtés m'opprimait aujourd'hui:

Mon malheur est parfait, tous les cœurs sont à lui-Dangeste est-il puni de sa fourbe cruelle? L'OFFICIER. le glaive a fait couler le sang de l'infidèle. VENDOME.

Ce soldat qu'en secret vous m'avez amené. Va-t-il exécuter l'ordre que j'ai donne?

L'OFFICIER. Oui, seigneur, et déjà vers la tour il s'avance.

VENDOME. Je vais donc à la fin jouir de ma vengeance!

Sur l'incertain Concy mon cœur a trop compté; Il a vu ma fureur avec tranquillité.

Imitez votre maltre; et s'il vous faut périr ,

On ne soulage point des douleurs qu'on méprise ; Il faut qu'en d'autres mains nu vengrance soit mise. Your, que sur nos remparts on porte nos drapeaux; Allez, qu'on se prépare à des périls nouveaux. Vous sortez d'un combat, un autre vous appelle: Avez la même audace avec le niême zèle :

Vous recevrez de moi l'exemple de mourir. SCENE II. VENDOME, seul.

Le sang, l'indigne sang qu'a demandé ma rage, Sera du moins pour moi le signal du carnage. Un bras vulgaire et sûr va punir mon rival; Je vais être servi : j'attends l'heureux signal. Nemours, tu vas périr, mon bonheur se prépare... Un frère assassiné ! quel bonheur ! Ah ! barbare ! S'il est doux d'accabler ses cruels ennemis, Si ton cœur est content, d'où viens que tu frémis? Allons... Mais quelle voix gémissante et sévère Crie au fond de mon cœur : Arrête! il est ton frère! Ah! prince infortuné! dans ta haine affermi, Songe à des droits plus saints ; Nemours fut ton ami ! O jours de notre enfance! ô tendresses passées! Il fut le confident de toutes mes pensées, Avec quelle innocence et quels épanchements Nos cœurs se sont appris leurs premiers sentiments! Que de fois, partageant mes naissantes alarmes, D'une main fraternelle essuya-t-il mes larmes! Et c'est moi qui l'immole! et cette même main D'un frère que j'aimai déchirerait le sein! O passion funeste! ò douleur qui m'égare! Non, je n'étais point né pour devenir barbare. Je sens combien le crime est un fardeau cruel... Mais, que dis-je? Nemours est le seul criminel. Je reconnais mon sang , mais c'est à sa furie ; Il m'entève l'objet dont dependait ma vie : Il aime Adélaide... Ah! trop jaloux transport! Il l'aime: est-ce un forfait uni mérite la mort? Hélas! malgré le temps, et la guerre et l'absence. Leur tranquille union croissait dans le sileuce :

Ils nourrissaient en paix lenr innocente ardeur, Avant qu'un fol amour empoisonnat mon cœur. Mais Ini-même Il m'attaque, il brave ma colère, Il me trompe, il me hait... N'importe, il est monfrère! Il ne perira point. Nature, je me rends; Je ne veux point marcher sur les pas des tyrans. Je n'ai point entendu le signal homicide. L'organe des forfaits, la voix du parricide; Il en est encor témps.

#### SCENE III.

#### VENDOME, L'OFFICIER DES GARDES.

VENDOME. One I'm sauve Nemours: Portez mon ordre, allez: répondez de ses jours. L'OFFICIER.

Helas! seigneur, j'ai vu, non loin de cette porte, Un corps souillé de sang, qu'en secret on emporte; C'est Coucy qui f'ordonne, et je crains que le sort...

VENDOME. (On entend le capon.) Quoi: dejà!.. Dieu.qu'eutends-je? Ah ciel; mon frère est mort! Il est mort, et je vis! et la terre entr'ouverte, Et la foudre en éclats n'ont point vengé sa perte! Ennemi de l'état, factieux, inhumain, Frère dénaturé, ravissenr, assassin, Voilà quel est Vendôme! Ali! vérité funeste! Je vois ce que je suis, et ce que je déteste! Le voile est déchiré, je m'étais mal connu. Au comble des forfaits je suis donc parvenn! Ab. Nemours! ah, mon frère! ah, jour de ma ruine! Je sens que je t'aimais, et mon bras t'assassine,

L'OFFICIER. Adélaide, avec empressement, Vent, seigneur, en secret vous parler un moment. VENDOME.

Mon frère!

Chers amis, empéchez que la cruelle avance. Je ne puis sontenir ni souffrir sa présence. Mais non. D'un parricide elle doit se venger; Dans mon coupable sang sa main doit se plonger; Qu'elle entre... Ah! je succombe, et ne vis plus qu'a peine.

#### SCÈNE IV.

### VENDOME, ADÉLAIDE.

ADÉLAIDE. Vous l'emportez, seigneur, et puisque votre haine, (Comment puis-je antrement appeler en ce jour Ces affreux sentiments que vous nommez amour?) Puisqu'à ravir ma foi votre haine obstinée Veut, ou le sang d'un frère, on ce triste hyménée... Puisque le suis réduite au déplorable sort On de trahir Nemours ou de hâter sa mort, 4:t que de votre rage et ministre et victime,

Je n'ai plus qu'à choisir mon supplice et mon crime, Mon choix est fait, seigneur, et je me donne à vous. Par le droit des forfaits vous êtes mon époux. Brisez les fers homeux dont vous chargez un frère ; De Lille sous ses pas ahaissez la barrière : Que je ne tremble plus pour des jours si chéris; Je trahis mon amant, je le perds à ce prix. Je vous épargne un crime, et suis votre conquête; Commandez, disposez, ma main est toute prête; Sachez que cette main que vous tyrannisez, Punira la faiblesse ou vous me reduisez. Sachez qu'au temple même on vous m'allez conduire... Mais yous youlez ma foi, ma foi doit yous suffire. Allons... Eh quoi ! d'où vient ce silence affecté? Ouoi! votre frère encor n'est point en liberté?

#### Mon frère?

VENDOME. ADÉLAIDE. Dieu pnissant! dissipez mes alarmes! Ciel! de vos yeux cruels je vois tomber des larmes! VENDOME.

Vous demandez sa vic-

ADÉLAÎNE. Ah! qu'est-ce que j'entends? Vous qui m'aviez promis...

VENDÓME. Madame, il n'est plus temps.

ADÉLAIDE. Il n'est plus temps! Nemours...

PENDOME Il est trop vrai, cruelle! Oni, vous avez dicté sa sentence mortelle. Coucy, pour nos malheurs a trop su m'obeir. Ah! revenez à vous, vivez pour me punir; Frappez: que votre main, contre moi ranimée. Perce un cour inhumain qui vous à trop aimée, Un cour dénaturé qui n'attend que vos comps! Qui, i'ai tué mon frère, et l'ai tué pour vous.

ADELAIDE. Nemours est mort? barbare!...

Vengez sur un amant coupable et sanguinaire Tous les crimes affreux que vous m'avez fait faire. VENDOME.

Oni ; mais c'est de ta main One son sang yeut ici le sang de l'assassin. anétaine , soutenue par Taise et presque évanouie. Il est mort!

> VENDOME. Ton reproche...

ADÉLAIDE. Épargne ma misère : Laisse-moi, je n'ai plus de reproche à te faire. Va, porte ailleurs ton crime et ton vain repentir. Je veux encor le voir, l'embrasser, et mourir.

VENDOME. Ton horreur est trop juste. Eh bien! Adélaide, Prends ce fer, arme-toi, mais contre un parricide : Je ne mérite pas de mourir de tes coups ; Que ma main les conduise.

#### SCENE V.

#### VENDOME, ADELAIDE, COUCY.

Ah, ciel! que faites-vous! vendome.

(On le désarme.)

Laisse-moi me punir et me rendre justice.

Apélaîne, à Coury.

Vous, d'un assassinat vous êtes le complice? VENDOME.

Ministre de mon crime, as-tu pu m'obéir?

COUCY.

Je vous avais promis, seigneur, de vous servir.

Je vous avais promis, seigneur, de vous servi VENDOME. Malheureux que je suis l ta sévère rudesse

Malheureux que je suis I ta severe rudesse A cent fois de mes sens combattu la faiblesse : Ne devais-tu te rendre à mes tristes souhaits Que quand ma passion t'ordonnait des forfaits? Tu ne m'as obei que pour perdre mon frère! COUCY.

Lorsque j'ai refusé ce sanglant ministère, Votre avengle controux n'allait-il pas soudain Du soin de vous venger charger une autre main?

L'amour, le seul amour, de mes sens toujours maltre, En m'étant ma raison, ni'elit excusé peut-être : Mais toi, dont la sagesse et les réflexions Ont calmé dans ton sein toutes les passions, Toi, dont J'avais tant craint l'esprit Rerme et rigide, Avec tranquillité permettre un parricide!

Eh bien! paisque la honte avec le repentir, Par qui la vertu parle à qui peut la trahir, D'un ai juste remonts ont pénetre votre dine; Puisque, malgre l'exrès de votre aveugle flamme, Au prix de votre sang vous voudries; sauver Ce sang dont von furenza ont voulta vous priver; Jeperucionen: Papiquer; peur volue vousapprender Que de vous-même enfin Coney sait vous défendre. Connaissez-noi, modalme, et et dimer vos doubleurs.

(Au due.)
Vous, gardez vos remords; et vous, sechez vos pleurs.
Que ce jour à tous trois soit un jour salutaire.
Venez, paraissez, prince, embrassez votre frère.
(Le théthe rouvre, Nemours paraît.)

SCÉNE VI.

VENDOME, ADELAIDE, NEMOURS, COUCY.

Nemours?

venpone. Non frère!

Ah! ciel! VENDOME.

Qui l'anrait pu penser? NEMOURS, s'arançant du fond du thédire. J'ose encor te revoir, te plaindre, et t'embrasser.

VENDOME.

Mon crime en est plus grand, puisque ton eœur l'ouADÉLAL &. [blie.

Coucy, digne héros, qui me donnez la vie!

Il la donne à tous trois.

Un indigne assassiu Sur Nemours à mes yeux avait levé la main; J'ai frappé le barbare; et, prévenant encore Les aveugles fureurs du fen qui vous dévore, J'ai fait donner soudain le signal odieux, Sâr que le repetitir vous ouvrirait les yeux.

VENDOME.

Après ce grand exemple et ce service insigne,
Le prix que je t'en dois, c'est de m'en rendre digue.
Le fardeau de mon crime est trop pesant pour moi;
Mes veux, couverts d'un voile et baises devant toi,

Craignent de rencontrer, et les regards d'un frère, Et la beanté fatale, à tous les deux trop chère. SENOUES. Tous deux amprès du roi nous voulions te servir. Quel est donc ton dessein? parle.

De nous rendre à tous trois une égale junite, D'expier dexant vons, par le plus grand supplice, Le plus grand des forbites, où la faise. Le lance, et le courroux, ai varient spréciple. L'annoux, et le courroux, ai varient spréciple. L'annoux, et le courroux, ai varient spréciple. Cause pais la quel point j'aberiai ses appeas. Quand ma jabioux enge ordonnait tout trajes; Devoré, malqré moi, da feu qui me possède, je n'arrache le ceux, je la mets dans tra bras; Almer-roux : maha u moiston ne mi alocte. Almer-roux : maha u moiston ne mi alabort pas.

NEMOURS, à ses pieds.

Mol, vous hair, jamais! Vendôme, mon cher frère!

J'osai vous outrager... vous me servez de père.

Anglaine.

Oui. seigneur. avec hi i'embrasse vos genoux;

La plus tendre amitié va me rejoindre à vous. Vous me payez trop bien de ma douleur soufferte. VENDOME.

Ah! e'est trop me montrer mes malheurs et ma perte!
Mais vous m'apprenez tous à suivre la vertu.
Ce n'est point à demi que mon cœur est rendu.
(A Nemours.)
Ten ferture depuir coui mon ime attendrie.

Trop fortunes époux, oui, mon âme attendrie Imite votre exemple, et chérit sa patrie. Allez apprendre au roi, pour qui vous combattez, Mon crime, mes remords, et vos félicités. Aller; ainsi que vous, je vais le reconnaitre. Sur nos remparts soumis amenez votre maltre; Il est drjá le mien: nous alions à ses piecis Abaisser sans regret nos fronts humilies. J'égalerai pour lui votre intrépide zéle; Bon Français, meilleur frère, ami, sujet fidèle; Es-tu content, Couey?

COUCY.

J'ai le prix de mes soins ,

Et du sang des Bourbons je n'attendais pas moins.

FIN D'ADÉLAIDE DU GUESCLIN.



#### ADÉLAIDE DU GUESCLIN, ACTE V, SCÈNE VI.

Con rest to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st

278



Le voile eaf dechire, je metain mal connu:



# LE DUC D'ALENÇON.

OB

## LES FRÈRES ENNEMIS,

TRÁGÉDIE EN TROIS ACTES. - 1751.

#### AVERTISSEMENT.

Eo 1751, peudant son séjour en Prusse, Voltaire transforms sa tragedie d'Adétoide en celle du Duc de Foix, et l'envoya à Paris, où elle fut representeel'anoce suivante. H avail alors pour confident de ses travaux listéraires le roi de Pruse, qui frappé do sujet de cette plèce, témoigos un vif desir de la voir représenter sur son théâtre de Potsdam. par les princes de sa famille. C'était on de leurs delassements ordinaires. Suovent les acteurs, et surtout les actrices, nese trouvant cas en nombre suffisant pour les pièces. le répertoire en était necessairement borné. Pour surmonter net inconvénient dans l'occasion dont il a'agit, le roi pressa Voltaire d'arranger sa tragédie en trois actes, en p-tranchant les rôles de femmes. C'est ce qui fut exécuté dans le Duc d'Alençon ou les Frères ennemis. La pièce ful ninsi representée plusieurs fois à Potsdam, à la graode satisfaction de ce monarque. Les rôles forent très bien remplis, et le prince Henri, son frère, s'y distinguait surtout per un talent rare, dont Voltaire, nomi re d'années aurès. perfait encore avec besucoup d'intérêt.

La copie s'eo est frouvée, avec celle d'Atamire, dans les papiers de l'anteur.

#### PERSONNAGES.

LF DEC D'ALENÇON. NEMOCRS, pon frère. Lo mile de COUCT. DANGESTE, frère d'Adelside du Guescile. Es orniges.

La scène set dans la ville de Luxignau , en Folicu.

ACTE PREMIER.

### SCÉNE I

DANGESTE, COUCY.

Seigneur, en arrivant dans ce séjour d'alarmes,

\* Cet Avertissement inidit est de feu Decrois, qui me l'a fui passer avec un manuscrit, au texte daquel je me suis consumé. Le Due d' dengon a été imprimé, pour la première his, à Paris, en 1821. (IL) Je derobe un instant au tumulte des armes. Fèrre d'Adelade, et, comme cile, ragage au parti du shapin par le celi protege, Vous me voyez jet dens je parti contraire; libal je situi vorre ami plus que voire advariare; libal je situi vorre ami plus que voire advariare. Al la participa de la commenta de la commenta voir maniferat destiné vous-neura à voir une consiste de la commenta de la commenta voir un constituire de la commenta de la commenta la commenta de la commenta de la commenta la commenta de la commenta de la commenta la commenta de la commenta de la commenta la commenta de la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta de la commenta la commenta la commenta de la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la commenta la co

#### Seigneur, vous pouvez tout.

COUCY.

Mes mains, aux champs de Mars, Du prince d'Atencon portent les étendards. Je l'aimai dans la paix, je le sers dans la guerre: Je combats pour lui seul, et non pour l'Angleterre. Et, dans ces temps affreux de discorde et d'horreur. Je n'ai d'autre parti que celui de mon cœur. Non une pour ce beros mon âme prevenue Prétende à ses défauts fermer toujours la vue : Je ne m'aveugle pas : je vois avec douleur De ses emportements l'indiscrète chaleur, Je vois que de ses sens l'impétueuse ivresse L'abandonne aux excès d'une arriente jeunesse Et ce torrent fougueux, que j'arrête avec soin, Trop souveut me l'arrache, et l'emporte trop loin. Vais il a des vertus qui rachètent ses vices. Eh! qui saurait, seigneur, où placer ses services, S'il ne nous fallait suivre et ne eliérir jamaia Oue des cœurs sans faiblesse et des princes parfaits?

DANGESTE.
Osez le nommer roi.

Jusqu'anjourd'hui, seigneur, il ne l'est pas pour unoi. Je voultrais, il est vrai, lui porter mon hommage: Tous mes voux sont pour lui, mais l'amitié m'engage. Le duc a mes seruments : le ne peux, anjourd'hui, Ni servir, ni traiter, ni ehanger qu'avec lui. Le maltieur de nos teunps, nos discordes sinistres,

Tout mon sang est à lui; mais enfin cette épée Dans le sang des Français à regret s'est trempée. Le dauphin généreux...

### SCENE II.

La cour abandonnée aux brigues des ministres, Dans ce creda parti tout l'a précipité. Je ne peux à mon choix fléchir sa vulonte; Je in ouvent, de son ceur aigrissant les blessures, Révolté as flexté par des vérités dures. Votes eaur aux vertus le pourrait rappeter, Seigneur, et c'est de quoi je cherche à vous parter. J'amais Adelaide en un tempe plus tranquille, Avant que Louignan filt votre heureux asile;

Avant que Lusignan fût votre heureux asile; Je crus qu'elle pouvait, approuvant mon dessein, Accepter sans mépris mon hommage et ma main-Bientôt par les Anglais elle fut enlevée; A de nouveaux destins elle fut réservée. Que fesais-je? Où le ciel emportait-il mes pas? Le duc, plus fortuné, la sauva de leurs bras. La gloire en est à lui, qu'il en ait le salaire : Il a par trop de droits mérité de lui plaire. Il est prince, il est jeune, il est votre vengeur; Ses bienfaits et son nom, tout parle en sa faveur. La justice et l'amour la pressent de se rendre. Je ne l'ai point vengée, et n'ai rien à prétendre. Je me tais... Cependant, s'il faut la meriter, A tout autre on'à lui i'irai la disputer. Je céderais à peine aux enfants des rois même

A out autre qu' au pu as uspuer. Je céderais à peine aux enfants des rois même Mais ce prince est mon chef, il me chérit, je l'alme. Coucy, ni vertueux ni superbe à demi , Aurait bravé le prince, et céde à son ami. Je fais plus : de mes sens maltrissut la faiblese, l'ose de mon rival appuyer la tendresse, Vous montrer votre gloire, et ce que vous devez

Your mouter view pière a te que ve sou devez An hêre qui l'ou sert et par qui vou vivez. Le verzai, d'un oil sec et d'un ceure sans curie, ce l'apren qui pouvaite impoisonne ma vie; Le rérait, d'un oil sec et d'un ceure sans curie, Le rérait pour vous mon service et mes verux Le résults pour vous mon service et mes verux Le résults pour vous mon service et mes verux Ce bras, qu'il ni dui, combattra pour tous deux. Amant d'Adéablé, ami noble et faléet, Soldat de son quoex, et plein du méme zele, ¿e servirai som lai, comme il fautra qu'un jour, ¿un servirai som lai, comme il fautra qu'un jour, ¿un servirai som lai, comme il fautra qu'un jour, ¿un servirai som lai, comme il fautra qu'un jour, L'amité me l'ordeone, et surtout la patrie. Sonez que, si l'irmen la rance sous a loi.

DANISTE.

Qu'avec etonnement, seigneur, je vous contemple!

Que vous donnez au monde un rare et grand exemple!

Que vous donnez au monde un rare et grand exemple!

Quoi le cor unig le crois sans feitony.

Connaît l'amitié soule et peut braver l'amour!

Il fant vous admirer, quand on sait vous connaître:

Vous serviez votre ami, vous serviez mon maître.

Un cœur si généreux doit peaser comne moi;

Tous cœux de votre sang sont l'appoi de leur roi;

Mais du dout d'Alençon la fatale pourautie...

Si le prince la sert, il servira son roi.

LE DUC D'ALENÇON, COUCY, DANGESTE.

LE DUC, à Dangeste.

Est-ce elle qui m'échappe? est-ce elle qui m'évite? Dangeste, demeurez. Vuus connaissez trop bien Les transports douloureux d'un cœur tel gne le mien ; Vous savez si je l'aime, et si je l'ai servie; Si j'attends d'un regard le destin de ma vie. Qu'elle n'étende pas l'excès de son pouvoir Jusqu'à porter ma flamme an dernier désespoir. Je hais ces vains respects, cette reconnaissance, Que sa froideur timide oppose à ma constance; Le plus leger delai m'est un cruel refus, Un affront que mon cœur ne pardonnera plus. C'est en vain qu'à la France, à son maître fidèle, Elle étale à mes veux le faste de son zèle; Je prétends que tout cède à mon amour, à moi, Qu'elle trouve en moi seul sa patric et son roi. Elle me doit la vie, et jusqu'à l'honneur même: Et moi je lui dois tout, puisque c'est moi qui l'aime. Unis par tant de droits, c'est trop nous séparer; L'autel est prêt, j'y cours; allez l'y préparer.

#### SCÉNE III.

LE DUC D'ALENÇON, COUCY.

cover.

Seigneur, songez-vous bien que de cette journée Peut-être de l'état dépend la destinée?

Oni, vous me verrez vaincre ou mourir son époux.

Le dauphin s'avançait, et n'est pas loin de nous. LE DUC.

Le l'attends sans le craindre, et le vais le combattre.

Croèst-un que na faibleses ait pa junais m'abstrezPenes-t-u que l'amour, mon tyran, mon vainqueur.

De la gidore en mon men ait cloudif l'ardendr l'
Si l'ingrate me bait, je veux qu'elle m'admire;
Elle a sur moi sans dante un souvereise mepre,
El n' en a point asser pour flétrir ma vertu.

About, pen compendence.

Est-il quelque l'arment per de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment de l'arment

COUCY.

Que mon prince plutôt soit digne de lui-même.

Le salut de l'état m'occupait en ce jour;

Je vuus parle du vôtre, et vous parlez d'amonr.

Le Bourguignon, l'Anglais, dans leur triste alliance,
Out creuse; par nos maius les tombeaux de la Franc.

Votre sort est douteux. Vos jours sont prodiqués Pour nos vrais ennemis qui nons ont subjugués. Songez qu'il a fallu trois cents ans de constance Pour frapper par degrés ceite vaste puissance. Le dauplin vous offrait une honorable paix...

Non, de ses favoris pie ne l'aurai jamais.
Ami, je hais l'Anglais; mais je hais davantage
ce la lehe conceiller dout la favera m'outrage,
Ce fils de Charles Sis, exte offense cour:
Ce mattres insolents m'out aigni nes refour;
le leurs susquais affronts mon fanc est trop frapete.
The leurs susquais affronts mon fanc est trop frapete.
The leurs susquais affronts mon fanc est trop frapete.
On riest pas, cher Course, pour pair el ripere,
Con riest pas, cher Course, pour pair le ripere,
Pour servis l'elbeurent an ministre adhiraire.

Non, e'est pour obtenir une paix nécessaire. Eh! quel autre intérêt pourriez-vous écouter? LE DUC.

L'intérêt d'un courroux que rien ne peut dompter. corcy. Vous poussez à l'excès l'amonr et la colère.

LE DUG. Je le sais ; je n'ai pu flèchir mon caraetère.

COCCY.

On le doit, on le peut, je ue vous flatte pas;
Mais, en vous condamnant, je suivrai tous vos pas;
Il faut à son ami montrer son injustier.
Jéchairer, l'arrêter an bord du précipiee.
Je l'ai dut, je l'ai fait malgré votre courrous;
Vous y vouler touber, et j'e yours avec vous.

Ami, que m'as-tu dit?

#### SCÈNE IV.

LE DUC D'ALENCON, COUCY, UN OFFICIER.

L'OFFICIER. Seigneur, l'assaut s'apprête :

Cea mura sont entonrés.

Marchez à notre tête.

LE DUC. Je ne suia pas en peine, amí, de résister Aux téméraires mains qui viennent ni insulter.

Aux téméraires mains qui viennent ni insulter. De tous les ennemis qu'il faut combattre encore, Je n'en redonte qu'un, c'est celui que j'adore. ACTE SECOND.

# SCÉNE I

LE DUC D'ALENCON, COUCY.

LE DUC.

La victoire est à nous, vos soins l'ont assurée;

Vos conseils ont guide ma jeunesse égarie.

Cest vous dout I seprit ferme et les yeux pénétrants.

Veillaient pour ma défense en ceux lieux différents.

Que n'ai-je, comme vous, ce tranquille courage,

Si froid dans le danger, si calme dans l'ortoge!

Coucy m'est necessaire aux conseils, aux cembats,

Et c'est à sa grande âme à diriger mon bens.

Frince, or feu guerrier gyfen vous on voil paraller. Seen ansitred toot quand vous on areze nahre. Your Favez sa rejider, et vous areze salmer. Your Favez sa rejider, et vous areze salmer. Qui salme se passeder, peut commander an nouelle, you dans tous les temps cette utile vertui; Qui salme se passeder, peut commander an nouelle, are commande ond order, et d'ai libe mai paraller de commander order, et d'ai libe mai paraller de commander or ous ai peus exert. Dans Faredure du condust je vous ai jeu serveit. Et suivre les Bourlonns, c'est voier à la gloire. Et suivre les Bourlonns, c'est voier à la gloire. Ce clar'd de assaillants, une nos remparts nouel. Per ce clar'd de assaillants, une nos remparts nouel. Per ce clar'd de assaillants, une nos remparts nouel. Per cui de la commande de la price cui de la vession de la commande de la price commande de restres de la vivi.

LE DUC. Quel est done, elser ami, ce elsef audacieux Qui, eherchant le trépas, se cachait à nos yeux? Son casque était fermé : quel charme inconcevable Même en le combattant le rendait respectable? Est-ce l'unique effet de sa rare valeur Oui m'en impose encore, et parle en sa faveur? Tandis que contre lui je mesurais mes armes. J'ai senti malgre moi de nonvelles alarmes; Un je ne sais quel trouble en moi s'est élevé, Soit que ce triste amour dont le snis captivé. Sur mes sens égarés répandant sa tendresse. Jusqu'au sein des combats m'ait prêté sa fail:lesse, Ou'il ait vouln marquer tontes mes actions De la noble douceur de ses impressions; Soit plutôt que la voix de ma triste patrie Parle encore en secret au comr qui l'a trabie, Ou que le trait fatal enfoncé dans mon cour

Corrompeen tous les temps magloire et mon homheur. COUCY.

Quant aux traits dont votre âme a senti la puiss-nee,
Tous les conseils sont vains : agreez mon silence;
Mais es sang des Français que nos mains font couler,
Mais Pétat, la justrie, il faut vous en partie.

Je prévois que lientôt cette guerre fatale.

President Language

Ces troubles intestins de la maison royale, Ces triste faciones, celebrot au danger D'abandonner la France aux mains de l'étranger Sud dois tout oliteur, as a reue et peu chérie; On half l'insurptieur, on sime la patrie; On half l'insurptieur, on sime la patrie; Yel on tard il bands que de ce trone serci Les rameaux divisés et courchés par l'orage, Plus unile et plusheux, soient notre unique ondarge. Vons, place près du trone, à ce trône statelé, Sile mafineus des temps vons en out arracle, se l'est mafineus des temps vons en out arracle, l'intéct les forma. Donnem peut les dissoufter l'intéct les forma. Donnem peut les dissoufter l'est sont mes sentiments, que je ne peut trailer.

Quait toujours a mes yeux elle craint de s'offiri :
Quait lorsqu'à se gresses, somettant ma fortune,
Guait lorsqu'à se gresses, somettant ma fortune,
the derolant sut crist d'une fable importante,
Le cherchais augrète d'elle na bouheur qui me fuit,
Adelaide encore étire ma présence;
Elle insulte à ma famme, à ma persévérance;
Sa tranquille fierte, prodigmant ses rijeusers,
Joint de ma faitleuse, et n'i de mes douleurs!
Ont il ge le cought, occurre, une prodiecte petable...

Seignenr, à mon devoir il est temps de me rendre; Je vais en votre nom, par des soins assidus, Honorer les vainquenrs, soulager les vaincus, Calmer les différents des Anglais et des vôtres : Voilà vos intérêts; je n'en connais point d'autres. LE DUC.

To ne m'ecoutes pas, tu parles de devoir Quand mon creur dans le tien répand son désespoir. Va donc, reupil des soim dont je suis incepable, Va, laisse nn malbeureux an dépit qui l'accable; le rougis devant toi; mais, asma ne repeuir, le clucirs mes erreurs, et n'en veux point sortir. Va, laisse-moi, to file je à na douleur profende; Ce que jaime me fuit, et je fuis tout le monde; Va, tu condaumes trop les transports de mon cerur.

COUCY.

Non , jc plains sa faiblesse , et j'en crains la fureur.

### SCÈNE II.

#### LE DUC D'ALENCON, seul.

O Giel qu'il est heureux, et que je porte envie A la libre fierré de cette âme hardie!
Il voit sans s'alarmer, il voit sans s'éblouir
La functe beauté que je vondrais hair.
Cet astre imprécieux qui préside à ma vie
Na nı feux ni rayons que son œil ne délie;
El noi je sers en lakie, et j'offre à sea appas
Des verux que je déteste, et qu'on ne reyoti past.

Dangeste la soutient, et la rend plus aevère. Que je les hais tous deux! fuyons du moins le frere Laissons là ce captif qu'il amène en ces lieux. Tout, hors Adélaide, ici blesse mes yeux.

#### SCÈNE III.

#### LE DUC DE NEMOURS, DANGESTE.

NEMOURS.
Enfin , après trois ans , tu me revois , Dangeste!
Mais en quels lieux , ò Ciel! en quel état funeste!

DANGESTE.

Vos jours sont en péril, et ce sang agité...

NEMOURS.

Mes déplorables jours sont trop en sûreté; Na blessure est legère , elle m'est insensible; Que celle de mon œur est profonde et terrible!

DANGESTE.

Rendez grâces au Ciel de ce qu'il a permis
Que vous soyez tombé sous de tels ennemis,
Non sous le joug affreux d'une main étrangère.

NEMOURS.

Qu'il est dur bien souvent d'être aux mains de son frère :

BANGESTE.

Mais, ensemble élevés, dans des temps plus beureux, La plus tendre amitié vous nnissait tous deux.

Il m'amait autrefois, c'est ainsi qu'on commence; Mais bientò l'amitié s'envole avec l'enfance. Als l'combien le cruel s'est eloigné de moi l'infidèle à l'état, à la nature, au roi, On diristi qu'il a pris d'une reac étrangère La farouche hauteur et le dur caractère! Il ne sait pas encor ce qu'il me fait souffrir, Et mon cerur déchiré ne saurait le laist.

DANGESTE. Il ne soupçonne pas qu'il ait en sa pnissance Un frère infortuné qu'animait la vengeance. NEMOURS.

Non, la vengeance, ami, n'entra point dans mon cœur; Qu'un noin trop différent (gara un valeur) All parle: est-libien vrai ce que la renommée Annongrit dans la France à mon âme alarmée, Est-il vrai qu'un objet illustre, malleureux, Un cerur trop digne, lellas! de capitrer ses vœux, Alélaide, enfin, le tient sons sa puissance? Ogà-s-on diff; pue asistu de leur intelligence?

nangeste.

Prisonnier comme vous dans ces murs odieux,
Ces mystères secrets offenseraient mes yeux;
Et tout ce que j'ai su... Mais je le vois paraltre.

REMOGES.

O honte! ô désespoir dont je ne suis pas maître!

#### SCÈNE IV.

LE DUC D'ALENCON, NEMOURS, DAN-

GESTE, SUITE. LE DUC , à sa suite.

Après avoir montré cette rare valeur. Peut-il rougir encor de m'avoir pour vainqueur? Il detourne la vue. NEMOURS.

O sort! ô jour funeste, Qui de ma triste vie arrachera le reste! En quelles mains, ô ciel, mon malheur m'a remis!

LE DUC. Qu'entenda-je, et quels accents ont frappe mes esprits :

NEMOURS. M'as-tu pu méconnaître?

Que t'ai je fait?

Ah, Nemours! ali, mon frère! NEMOURS.

Ce nom jadis si eher, ce nom me desespère. Je ne le suis que trop, ce frère infortuné, Ton ennemi vaincu, ton captif enchaîné.

TE DEC. Tu n'es plus que mon frère, et mon cœur te pardonne; Mais, je te l'avouerai, ta cruaute m'étonne. Si ton roi me poursuit, Nemours, était-ce à toi A briguer, à remplir cet odieux emploi?

NEMOURS

Tu fais le malheur de ma vie : Je voudrais qu'aujourd'hni ta main me l'eut ravie.

LE DEC. De nos troubles civils quel effet malheureux!

NEMOURS. Les troubles de mon cœur sont encor plus affreux. LE DUC. ,

J'ensse aimé contre un autre à montrer mon courage : Hélas! que je te plains!

Je te plains davantage De hair ton pays, de trahir sans remords

Et le roi qui t'aimait, et le sang dont tu sors. LE DUC. Arrête, épargne-moi l'infâme nom de traître !

A cet indigne mot je m'oublirais peut-être. Non, mon frère, jamais je n'ai moins mérite Ce reproche odieux de l'Infidélité. Je suis près de donner à nos tristes provinces. A la France sanglante, au reste de nos princes. L'exemple auguste et saint de la réunion. Après l'avoir donné de la division.

NEMOURS.

Toi! to ponrrais ...

LE DUC.

Ce jour, qui semble si funeste.

Des feux de la discorde éteindra ce qui reste. NEMOURS.

Ce jour est trop horrible! LE DUC.

Il va combier mes vœux NEMOURS.

Comment?

LE DUC.

Tout est changé; ton frère est trop heureux. NEMOURS. Je te crois; on disait que d'un amour extrême. Violent, effrené (car c'est ainsi qu'ou aime), Ton cœur depuis trois mois s'occupait tout entier?

LE DUC.

J'aime, oui, la renommée a pu le publier; Oui , j'aime avec fureur : une telle alliance Semblait pour mon bonheur attendre ta présence; Oui, mes ressentiments, mes droits, mes allies, Gloire, amis, ennemis, je mets tout à ses pieds.

(A sa state.) Allez, et dites-lui que deux malheureux frères, Jetés par le destin dans des partis contraires. Pour marcher désormais sous le même étendard . De ses yeux souverains n'attendent qu'un regard.

(A Nemours.) Ne blame point l'amour où ton frère est en proie : Pour me justifier, il suffit qu'on la voie,

NEMOURS, & part. (An duc.)

Cruel I ... elle vous aime ! LE DUC.

Elle le doit du moins

Il n'était qu'un obstacle au succès de mes soins : II n'en est plus : je veux que rien ne nous separe. NEMOURS, à part.

Quels effroyables coups le cruel me prépare! (Haut.)

Ecoute! à ma douleur ne veux-tu qu'insulter? Me connais-tu? sais-tu ce que i'osais tenter? Dans ces funestes lieux sais-tu ce qui m'amène? LE DUC.

Oublions ces sujets de discorde et de haine; Et vous, mon frère, et vous, soyez ici témoin Si l'excès de l'amour peut emporter plus loin! Ce que votre reproche, ou bien votre prière, Le généreux Coucy , le roi , la France entière , Demanderaient ensemble, et qu'ils n'obtiendraient pas, Soumis et subjugué je l'offre à ses appas.

( A Danceste, ) De l'ennemi des rois vous avez craint l'hommage. Vous aimez, vous servez une cour qui m'outrage. Eh bien! il faut céder : vous disposez de moi. Je n'ai plus d'alliés; je suis à votre roi. L'amour qui, malgré vous, nous a faits l'un pour l'antre, Ne me laisse de choix, de parti que le vôtre ; Vous, courez, mon cher frère, allez de ce moment Annoncer à la cour un si grand changement. Soyez libre; partez, et de mes sacrillees

Allez offrir au roi les heurenses prémices. Puissé-je à ses genoux présenter aujourd'hui Celle qui m'a dompté, qui me ramène à lui, Oui d'un prince ennemi fait un sujet fidèle. Changé par ses regards, et vertueux par elle!

NEMOURS, à part. Il fait ce que je veux, et c'est pour m'accabler. (Haut.) O frère trop eruel!

> LE DUC. Ou'entends-je? NEMOURS.

> > Il faut parler. LE DEC.

Oue me voulez-vous dire? et p surquoi tant d'alarmes? Vous ne connaissez pas ses redoutables enarmes. NEMOURS.

Le Ciel met entre nous un obstacle éternel. LE DEC.

Entre nous... e'en est trop. Qui vous l'a dit, eruel? Mais de vous, en effet, était-elle ignorée? Ciel! à quel pièze affreux ma foi serait livrée! Tremblez!

NEMOURS.

Moi, que je tremble! alı! j'ai trop dévore L'inexprimable horreur où toi seul m'as livré; l'ai forcé trop long-temps mes transports au silence Connais-moi done, borbare, et remplis ta vengean-Connais un désespoir à tes fureurs égal : Frappe! voilà mon cœur, et voilà ton rival!

LE DUC. Toi, cruel! toi, Nemours!

NEMOURS

Oui, depuis deux années L'amour le plus secret a joint nos destinées. C'est toi dont les fureurs ont voulu m'arracher Le seul bien sur la terre où j'ai pu m'attacher; Tu fais depuis trois mois les horreurs de ma vie; Les maux que j'éprouvais passaient la jalousie. Par tes égarements, juge de mes transports. Nous puisâmes tous deux dans ce sang dont je sors L'excès des passions qui dévorent une âme : La nature à tous deux fit un cour tout de flamme : Mon frère est mon rival, et je l'ai combattu : J'ai fait taire le sang, peut-être la vertu; Purieux, aveuglé, plus jaloux que toi-même, J'ai courn , j'ai volé pour t'ôter ce que j'aime. Rien ne m'a retenu : ni tes superbes tours. Ni le peu de soldats que j'avais pour secours, Ni le lieu, ni le temps, ni surtout ton coorage: Je n'ai vu que ma flamme et tou feu qui m'outrage. Je ne te dirai point que, sans ce même amour, J'aurais, pour te servir, voula perdre le jour; Que, si tu succombais à tes destins contraires, Tu trouverais en moi le plus tendre des frères; Que Nemours, qui t'aimait, ent immole pour loi

Tout dans le monde entier, tout, hors elle et mon roi, Je ne veux point en lâche apaiser ta vengeance: Je suis ton ennemi, je suis en la puissance; L'amour fut dans mon cœur plus fort que l'amit e Sois eruel comme moi, punis-moi sans pitie; Aussi bien, tu ne peux t'assurer la conquête. Tu ne peux l'épouser, qu'aux dépens de ma tête. A la face des cieux je lui donne ma foi; Je te fais de nos varux le témo n malgré toi. Frappe, et qu'après ce conp ta cruauté jalouse Traine au pied des aute's la seur et mon épouse! Frappe, dis-ie: oses-tu?

LE DUC. Traitre! e'en est assez. Qu'on l'ôte de mes yeux : soklats, obéissez!

SCENE V.

LE DUC, NEMOURS, DANGESTE, COUCY, SUITE.

COUCY.

J'allais partir, seigneur; un peuple téméraire Se soulève en tumulte au nom de votre frère. Le désordre est partout : vos soldats consternés Désertent les drapeaux de leurs eliefs étonnés; Et pour comble de manx, vers la ville alarmée L'ennemi rassemblé fait marcher son armée.

IR DEC Allez, cruel, allez! yous ne jouirez par Du fruit de votre haine et de vos attentats.

Rentrez: aux factieux je vais montrer leur maltre. ( A Concy. ) Dangeste, suivez-moi; vous, veillez sur ce traitre.

SCENE VI.

NEMOURS, COUCY.

COUCY.

Le seriez-vous, seigneur? auriez-vous démenti Le sang de ces héros dont vous êtes sorti? Auriez-vous violé, par cette lâche injure, Lt les droits de la guerre et ceux de la nature? Un prince à cet excès pourrait-il s'oublier? NEMOURS.

Non; mais suis-je réduit à me justifier? Coney, ce peuple est juste, il t'apprend à connaître Oue mon frère est rebelle, et que Charle est son mai-COUCY i tre.

Ecoutez; ce serait le comble de mes vœux De pouvoir aujourd'hui vous réunir tous deux; Je vois avec regret la France désolée, A nos dissensions la nature immolée, Sur nos communs debris l'Anglais trop eleve. Menacant cet état par pous-même énerve. Si vous avez un ecrur diene de votre race,

Faites au bien public servir votre diserlee; Rapprochez les partis : unissez-vous à moi Pour calmer votre frère et fléchir votre roi, Pour éteindre le feu de nos guerres civiles. NEMOURS.

Ne yous en flattez pas : yos soins sont inutiles. Si la discorde seule avait armé mon bras. Si la guerre et la haine avaient conduit mes pas, Vous pourriez espérer de réunir deux frères L'un de l'autre écartés dans des partis contraires; Un obstacle plus grand s'oppose à ce retour.

#### CUUCY. Et quel est-il, seigneur?

NEMOURS.

Ah! reconnais l'amour; Reconnaia la fureur qui de nons deux a'empare, Oui m'a fait téméraire, et qui le rend barbare,

COUCY. Ciel! faut-il voir ainsi, par des caprices vains, Aneantir le fruit des plus nobles desseins, L'amour subjuguer tout, ses cruelles faiblesses Du sang qui se révolte étouffer les tendresses, Des frères se hair, et naître en tous climats Des passions des grands le malheur des étata! Prince, de vos amours laissons là le mystère. Je vous plains tous les deux, mais je sers votre frère ; Je vais le seconder, je vais me joindre à lui Contre un peuple insolent qui se fait votre appui. Le plus pressant danger est celui qui m'appelle; Je vois qu'il peut avoir nne fin bien cruelle : Je vois les passions plus puissantes que moi . Et l'amour seul lei me fait frémir d'effroi. Mais le prince m'attend; je vous lai-se, et j'y vole; Sovez mon prisonnier, mais sur votre parole: Elle me suffira.

NEMOURS. Jé vous la donne. COUCY.

Je voudrais de ce pas porter la aienne au roi : Je voudrais eimenter, dans l'ardeur de lui plaire, Du sang de nos tyrans une union si chère; Mais ces fiers ennemis sont bien moins dangereux Que ce fatal amour qui vous perdra tous deux.

ACTE TROISIÈME.

### SCENE I.

NEMOURS, DANGESTE.

NEMOURS.

Non, non, ce peupie en vains' armast pour ma défense: Mon frère, teint de sang, enivré, de vengeance.

Devenu plus jaloux, plus fier, et plus cruel, Va trainer à mea yeux sa victime à l'autel. Je ne suis donc venu disputer ma conquête Ope pour être témoin de cette horrible fête? Et dans le désespoir où je me sens plonger, Par sa fuite du moins mon cœur peut se venger. Juste ciel!

#### DANGESTE.

Ah! seigneur, où l'avez-vous conduite? Quoi : vous l'abandonnez , vous ordonnez sa fuite! Elle ne veut partir qu'en suivant son époux : Laissez-moi seul du prince affronter le courroux.

NEMOURS.

Prisonnier anr ma foi, dans l'horreur qui me presse. Je suis plus enchaîné par ma seule promesse Que si de cet état les tyrans inhumains Des fers les plus pesants avaient chargé mes mains. Au pouvoir de mon frère ici l'honneur me livre Je puis mourir pour elle, et je ne peux la suivre. On la conduit déjà par des détours obscurs Qui la rendront bientôt sous ces coupables murs : L'amour nous a rejoints, que l'amour nous separe. DANGESTE.

Cependant vous restez au pouvoir d'un barbare. Seigneur, de votre sang l'Anglais est altéré; Ce sang à votre frère est-il done si sacre? Craindra-t-il d'accorder, dans son courroux funeste, Aux alliés qu'il aime un rival qu'il déteste? NEMOURS.

Il n'oserait.

DANGESTE. Son eœur ne connaît point de frein. Il vous a menacé: menace-t-il en vain? NEWOURS.

Il tremblera bieutôt : le roi vient et nons venge ; La moitié de ce peuple à ses drapeaux se range. Ne craignons rien, ami ... Ciel! quel tumulte affrenx!

#### SCÈNE II.

LE DUC, NEMOURS, DANGESTE, GARDES...

Je l'entends. C'est lui-même. Arrête, malheureux !

Lache qui me trahis, rival indigne, arrête! NEMODES.

Il nete trahit point, mais il t'offre sa tête. Porte à tous les excès ta haine et ta fureur. Va. ne perds point de temps : le ciel arme un vengeur. Tremble! ton rol s'approche; il vient, il va paraitre; Tu n'as vaincu que moi : redoute encor tou maltre.

LR DUC. Il pourra te venger, mais non te seconrir; Et ton sang...

DANGESTS. Non, cruel, c est à moi de mourir. LE DUC D'ALENCON, ACTE III, SCÈNE III.

J'ai tout fait, c'est par moi que ta garde est séduite; Vous savez qu'un ami ne vous survivra pas-J'ai gagné tes soldats, j'ai préparé sa fuite. Punis ces attentats et ces crimes si grands, De sortir d'esclavage et de fuir ses tyrans :-Mais respecte ton frère, et sa femme, et toi-même. Il ne t'a point trahi, c'est un frère qui t'aime : Il voulait te servir quand tu veux l'opprimer; Est-ce à toi de punir, quand le crime est d'aimer?

LE DUC. Ou'on les garde tous deux; allez, qu'on m'obeisse! Allez, dis-je; leur vue augmente mon supplice. NEMOURS.

Cruel, de notre sang je connais les ardenrs : Toutes les passions sont en nous des fureurs. l'attends la mort de toi ; mais , dans mon malbeur même, Je suis assez vengé : l'on te hait, et l'on m'aime.

### SCÈNE III

LE DUC D'ALENÇON, COUCY. LE DUC.

On t'aime, et tu mourras! que d'horreurs à la fois! L'amour, l'indigne amour nous a perdus tous trois! COUCY.

Il ne se conuaît plus, il succombe à sa rage. LE DUC.

Eh bien! sonffriras-tu ma honte et mon outrage? Le temps presse : yeux-tu qu'un rival odieux Enlève la perfide, et l'épouse à mes yeux? Tu crains de me répondre. Attends-tu que le traître Ait soulevé mon peuple, et me livre à sou maître? COUCY.

Je vois trop en effet que le parti du roi Dans ces cœurs fatigués fait chanceler la foi. De la sédition la flamme réprimée Vit encor, dans les cours en secret rallumée. Croyez-moi, tôt ou tard on verra réunis Les debris disperses de l'empire des lis; L'amitié des Anglais est toujours incertaine; Les étendards de France ont paru dans la plaine, Et vous êtes perdu, si le peuple excité Croit dans la trahison trouver sa sòreté; Vos dangers sont accrus.

> LE DUC. Cruel, goe faut-il faire? COUCY.

Les prévenir ; dompter l'amour et la colère. Ayons encor, mon prince, en cette extrémité, Pour prendre un parti silr assez de fermeté. Nous pouvons conjurer ou braver la tempête; Quoi que vons décidiez, ma main est toute prête. Vous vonliez ce matin, par un heureux traité, A paiser avec gloire up monarque irrité. Ne vous rehutez pas: ordonnez, et i'espère Signer en votre nom cette paix salutaire. Mais s'il vous faut combattre et courir au trépas. LE DEC.

Ami, dans le tombeau laisse-moi seul descendre: Vis pour servir ma cause, et pour venger ma cendre. Mon destin s'accomplit, et je cours l'achever. Qui cherche hien la mort est sûr de la trouver; Mais je la venx terrible, et lorsque je succombe Je veux voir mon rival entraîne dans ma tombe.

Comment! de quelle horreur vos sens sont possédés!

LE DEC. Il est dans cette tour où vous seul commandez. COUCY.

Quoi! votre frère? LE DUC. Lui? Nemours est-il mon frère?

Il brave mon amour, il brave ma colère: Il me livre à son maltre ; il m'a seul opprimé ; Il soulève mon peuple; enfin il est aimé; Contre moi dans un jour il commet tous les crimes, Partage mes fureurs, elles sont légitimes; Toi seul après ma mort en cueilleras le fruit: Le chef de ces Anglais, dans la ville introduit. Demande au nom des siens la tête du parjure.

Vons leur avez promis de trabir la nature?

LE DUC. Dès long-temps du perfide ils ont proscrit le sang. COUCY.

Et, pour leur obéir, vous lui percez le flanc! LE DUC Non, je n'obéis point à leur haine étrangère : J'obéis à ma rage, et veux la satisfaire.

One m'importent l'état et mes vains alliés? COUCY

Ainsi done à l'amour vous le sacrifiez. Et vous me chargez, moi, du soin de son supplice! LE DUC.

Je n'attends pas de vous cette prompte justice. Je suis bien malheureux, bien digne de pitlé Trahi dans mon amour, trahi dans l'amitié. Ah! trop heureux dauphin, c'est ton sort que j'envie : Ton amitié, du moins, n'a point été trahie. Et Tangui Du Châtel, quand to fus offensé. T'a servi sans scrupnle, et n'a pas balance. COUCY.

Il a payé bien cher cet affreux sacrifice

Le mien coîtera plus, mais je veux ce service. Oui, ie le veux : ma mort à l'instant le suivra : Mais, du moins, mon rival avant moi périra. Allez, je puis encor, dans le sort qui me presse, Trouver de vrais amis qui tiendront leur promesse. D'antres me serviront, et n'allégueront pas Cette triste vertu, l'excuse des ingrats.

coucy, après un long silence. Non, j'ai pris mon parti; soit crime, soit justice, Vous ne vous plaindrez pas qu'un ami vous trahisse. Je me rends, non à vous, non à votre fureur, Mais à d'autres raisons qui parlent à mon cœur : Je vois qu'il est des temps pour les partis extrêmes : Que les plus saints devoirs peuvent se taire eux-mêmes Je ne souffrirai pas que d'un antre que moi, Dans de pareils moments, vous éprouviez la foi; Et vous reconnaîtrez, au succès de mon zèle, Si Coucy vous aimait, et s'il vous fut fidèle,

#### SCENE IV.

### LE DUC D'ALENÇON, GARDES

LE DUC. Non, sa froide amitié ne me servira pas: Non; je n'ai point d'amis: tous les cœurs sont ingrals.

(A un soidat.) Ecoutez : vers la tour allez en diligence...

(If loi parle but 1 Vois m'entendez; volez, et servez ma vengeance-(Le soldat sort.) Sur l'incertain Coocy mon cœur a trop compté.

Il a vu ma fureur avec tranquillité: On ne soulage point des douleurs qu'on méprise; Il faut qu'en d'autres mains ma vengeance soit mise. Yous, que sur nos remparta on porte nos drapeaux; Allez, qu'on se prépare à des périls nouveaux!

(H reste seul.) Eh bien, c'en est donc fait! une femme perfide Me conduit au tombean, chargé d'un parricide!... Oui, moi, je tremblerais des coups qu'on va norter! Je chéris la vengeance, et ne puis la goûter! Je frissonne; une voix gémissante et sévère Crie an fond de mon cour : Arrête, il est ton frère' Ah! prince infortuné, dans ta haine affermi, Songe à des droits plus saints ; Nemours fut ton ami. O jours de notre enfance l é tendresses passées ! Il fut le confident de toutes mes pensées, Avec quelle innocence et quels épanchements Nos oreurs se sont appris leurs premiers sentiments: Que de fois, partageant mes naissantes alarmes, D'une main fraternelle essuva-t-il mes larmes! Et c'est mol qui l'immole, et cette même main D'un frère que l'aimai déchirerait le sein! Funeste passion dont la fureur m'égare! Non, je n'étais point né pour devenir barbare; Je sens combien le crime est un fardeau cruel... Mais, que dis-je? Nemours est le seul criminel. Je reconnais mon sang, mais c'est à sa furie : Il m'enlève l'objet dont dépendait ma vie ; Il aime Adélaide... Ah! trop jaloux transport! Il l'aime : est-ce un forfait qui mérite la mort?

Mais lui-même il m'attaque, il brave ma colère,

Il me trompe, il me hait ... N'importe, il est mon frère.

C'est à moi de mourir : mais mourons généreux. Je n'ai point entendu le signal homicide . L'organe des forfaits, la voix du parricide; ll en est temps encor.

#### SCÉNE V.

#### LE DUC, UN OFFICIER.

LE DUC. Que tout soit suspendu.

Vole à la tour. L'OFFICIEB.

Seigneur... LE DCC.

De quoi t'alarmes-tu?

Ciel! to pleures. L'OFFICIER.

J'ai vu, non loin de cette porte, Un corps souillé de sang qu'en secret on emporte. C'est Coucy qui l'ordonne, et je crains que le sort...

LE DUC. (On entend le canon.) [est mort! Quol, dejà! Dieux! qu'entends-je? ah ciel! mon frère Il est mort! et je vis, et la terre entr'ouverte, Et la foodre en éclats n'a point venge sa perte!

Ennemi de l'état, factieux, inhumain, Frère dénaturé, ravisseur, assassin, O ciel! autour de mol i'ai creusé les ablmes. Que l'amour m'a changé, qu'il me coûte de crimes! Le voile est déchiré, je m'étais mal connu. Au comble des forfaits je suis donc parvenu! Ah. Nemour. 1 ah. mon frère ! als. jour de ma roine !

Je sais que tu m'aimais, et mon bras t'assassine!... L'OFFICIER.

Mon frère!

Dites-lui que mon sang...

Adélaide, avec empressement, Veut, seigneur, en secret vous parler un moment.

LE DUC. Chers amis, empêchez que la cruelle avance; Je ne puis soutenir ni souffrir sa présence: Je ne mérite pas de périr à ses yeux.

(31 tire sou épée.)

#### SCENE VI.

### LE DUC D'ALENCON, COUCY, GARDES.

COUCY. Quels transports furieux? LE DEC

Laissez-moi me punir et me rendre justice.

(A COUCT.) Quoi! d'un assassinat tu t'es fait le complice! Ministre de mon crime, as-tu pu m'obéir!

COUCT. C'est à lui seul de vivre : on l'aime, il est heureux : Je vous avais promis, seigneur, de vous servirLE DIC.

Malhenreux que je suis! ta sévère rudesse A cent fois de mes sens combattu la faiblesse : Ne devais-tu te rendre à mes tristes soubalts Que quand ma passion t'ordonnait des forfaits? Tu ne m'as obei que pour perdre mou frère!

colicy. Lorsque i'ai refusé ce sanglant ministère, Votre aveugle courroux n'atlait-il pas soudain Du soin de vous venger charger une autre main? LE DUC.

L'amour, le seul amour, de mes sens toujours maître, En m'étant la raison, m'ent excusé peut-être. Mais toi, dont la sagesse et les reflexions Ont calmé dans ton sein toutes les passions, Toi, dont j'avais tant craint l'e-prit ferme et rigide, Avec tranquillité permettre un parricide!

Eh bien! puisque la honte, et que le repentir, Par qui la verto parle à qui pent la trahir, D'un si juste remords ont penetré votre âme; Puisque, malgré l'excès de votre aveugle flamme, Au prix de votre sang vous voudriez sauver Ce sang dont vos fureurs ont voulu vous priver, [dre Je peux done m'expliquer; je peux done vous appren-Que de vous-même enfin Coury sait vous défendre ; Connaissez-moi, seigneur, et calmez vos douleurs. (Dangeste entre.)

( A Dangeste ) Mais gardez vos remords; et vous, sechez vos pleurs. Oue ce jour à tous trois soit un jour salutaire : Venez, paraissez, prince, embrassez votre frère! (Le duc de Nemours paraît.)

#### SCÈNE VII.

LE DUC, NEMOURS, COUCY, DANGESTE. DANGESTE,

Seigneur...

LE DUC. Mon frère....

DANCESTE. Alt! eiel! LE DUC.

Oui l'aurait pu penser? VEMOURS, s'arancant du fond du thédire. l'ose encor te revoir, te plaindre, et t'embrasser. Iblie. LE DUC. Mon crime en est plus grand, puisque ton cœur l'ou-

DANGESTE.

Coury, digne héros, qui lui donnes la vie...

Il la donne à tous trois.

COUCY.

Un indigne assassin Sur Nemours à mes yeux avait levé la main : J'ai frappé le barbare; et prévenant encore Les avengles fureurs du fen qui vous dévore. J'aj fait donner soudain le signal odieux, Sur que dans quelque temps vous ouvririez les yeux.

LE DUC. Après ce grand exemple et ce service insigne, Le prix que je t'en dois, c'est de m'en rendre digne.

NEMOURS. Tous deux auprès du roi nous voulions te servir. Quel est donc ton dessein?... parle. LE DEC.

De me punir : De nous rendre à tous trois une égale justice; D'expier devant vous par le plus grand supplice Le plus grand des forfaits, ou la fatalité, L'amour et le courroux m'avaient précipité. J'aimais Adélaide, et ma flamme cruelle Dans mon cœur désolé s'irrite encor pour elle. Concy sait à quel point j'adorais ses appas, Quand ma jalouse rage ordonnait ton trépas; Toujours perséeuté du feu qui me possède, Je l'adore encor plus, et mon amour la cède. Je m'arrache le cœur en vous rendant heureux : Aimez-vous, mais au moins pardonnez-moi tous deux.

Ah! ton frère à tes pieds, digne de ta clémence, Egale tes bienfaits par sa reconnaissance.

DANCENTE. Oui, seignenr, avec lul j'embrasse vos genoux; La plus tendre amitié va me rejoindre à vous : Vous nous payez trop bien denos douleurs souffertes.

Ah!c'est trop me montrer mes malheurs et mes pertes; Mais vons m'apprenez tous à suivre la vertu-Ce n'est point à demi que mon cœur est rendu.

( A Nemours-) Je suis en tout ton frère; et mon ame attendrie Imite votre exemple et chérit sa patrie. Allons apprendre au roi, pour qui vous combattez, Mon crime, mes remords, et vos felicités. Oni, je venx égaler votre foi, votre zèle, Au sang, à la patrie, à l'amitié fidèle, Et vous faire onblier, après tant de tourments. A force de vertus, tous mes égarements.

## AMÉLIE,

ou

# LE DUC DE FOIX,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, A PARIS, LE 17 AOUT (732.

#### PERSONNAGES.

E DEC DE POIX. MÉLIE. AMIR, frère du duc de Teix. TAISE, confidente d'Amelie en orrietta de sec de rois. ÉMAR, confident de Vettir

La scène est dens le palets du duc de l'ota-

ACTE PREMIER.

### SCÈNE I.

### AMÉLIE, LISOIS.

- Lisois.
- \* Souffrez qu'en arrivant dans ce séjour d'alarmes , \* Je dérobe un moment au tumulte des armes :
- Le grand cœur d'Amélie est du parti des rois; Contre eux, vous le savez, je sers le duc de Foix; Ou plutôt je combats ce redoutable maire,
- Ce Pepin qui, dn trône heureux dépositaire, En subjuguant l'état, en soutient la splendeur,
- Et de Thierri son maître ose être protecteur. Le duc de Foix icl vous tient sous sa puissance :
- J'ai de sa passion prévu la violence; Et sur lui, sur moi-même, et sur votre intérêt,
- Je viens ouvrir mon cœur, et dicter mon arrêt.
- Écontez-moi, madame, et vous pourrez connaître
   L'âme d'un vrai soldat, digne de vous, peut-être.

  ANSLIE.
- \* Je sais quel est Lisois ; sa noble intégrité \* Sur ses lèvres toujours placa la vérité.
- \* Sur ses lèvres toujours plaça la vérité. [ne.] \*Quoi que vous m'annonciez, je vous croirai sans pei-

\* On a indiqué par des astérisques les vers qui sont dans  $Ade^{\frac{1}{2} \cdot ide_+}(K_+)$ 

#### LISOIS.

- \* Sachez que si dans Foix mon zèle me ramène , Si de ce prince altier j'al suivi les drapeaux,
- Si je cours pour lui seul à des périls nouveaux, \* Je n'approuvai jamais la fatale alliance
- \* Qui le soumet an Maure, et l'enlève à la France;
- Mais,danscestemps affreux de discorde et d'horreur,
- \* Je n'ai d'autre parti que celui de mon cœnr.
  \* Non que pour ce héros mon âme prévenue
- \* Prétende à ses défauts fermer toujours ma vue:
- \* Prétende à ses défauts fermer toujours ma \* Je ne m'aveugle pas ; je vois avec douleur
- De ses emportements l'indiscrète ehaleur;
- \* Je vois que de ses sens l'impétueuse ivresse
- \* L'abandonne aux excès d'une ardente jeunesse ;
- \* Et ce torrent fougueux, que j'arrête avec soin,
- \* Trop souvent me l'arrache, et l'emporte trop loin.
- Mais il a des vertus qui rachètent ses vices.
   Eh! qui saurait, madame, où placer ses services.
- \* S'il ne nous fallait suivre et ne chérir jamais
- \* Que des cœurs sans faiblesse, et des princes parfaits?
- \* Tout le mien est à lui ; mais enfin cette épée \* Dans le sang des Français à regret s'est trempée :
- Je voudrais à l'état rendre le duc de Foix. AMÉLIE. Seigneur, qui le peut mieux que le sage Lisois?

Si ce prince égaré chérit encor sa gloire, C'est à vous de parler, et c'est vous qu'il doit croire. Dans quel affreux parti s'est-il précipité!

- \* Je ne peux à mon choix fléchir sa volonté.
- J'ai souvent de son cœur, aigrissant les hiessures,
   Révolté sa fierté par des vérités dures :
- Vous seul à votre roi le pourriez rappeler,
   Et c'est de quoi surtout je cherche à vous parler.
- Dans des temps plus heureux, j'osai, belle Amélie, Consacrer à vos lois le reste de ma vie;
- \* Je crus que vous pouviez, approuvant mon dessein, \* Accepter sans mépris mon hommage et ma main;
- \*Accepter sans mépris mon hommage et ma mais Mais à d'autres destins je vous vois réservée.

.

Par les Maures cruels dans Leucate enlevée, Lorsque le sort jaloux portait ailleurs mes pas, Cet heureux duc de Foix vous sauva de leurs bras :

" La gloire en est à lui, qu'il en ait le salaire; \* Il a par trop de droits mérité de vous plaire ;

"Il est prince, il est jeune, il est votre vengeur: ' Ses bienfaits et son nom, tout parle en sa faveur.

\* La justice et l'amour vous pressent de vous rendre. " Je n'ai rien fait pour vous, je n'ai rien à prétendre : \* Je me tais... Cependant, s'il faut vous mériter,

\* A tout autre qu'à lui j'irais vous disputer : \* Je céderais à peine aux enfants des rois même ;

' Mais ce prince est mon chef, il me chérit, je l'aime; \* Lisois, nl vertueux, ni superbe à demi, ' Aurait bravé le prince, et cède à son ami,

' Je fais plus ; de mes sens maltrisant la faiblesse,

' J'ose de mon rival appuver la tendresse, \* Vous montrer votre gloire, et ce que vous devez \* An héros qui vous sert et par qui vous vivez.

' Je verrai d'un œil sec, et d'un cœur sans envie, \* Cet hymen qui pouvait empoisonner ma vie.

\* Je réunis pour yous mon service et mes vœux ; \* Ce bras qui fut à lui combattra pour tous deux :

 Voilà mes sentiments. Si je me sacrifie, \* L'amitié me l'ordonne, et surtout la patrie.

\* Songez que si l'hymen vous range sous sa loi, 'Si le prince est à vous, il est à votre roi. AMÉLIE.

\* Ou'avec étonnement, seigneur, je vous contemple! \* Oue your donnez au monde un rare et grand exemple!

\* Quol! ce cœur (je le crois sans feinte et sans détour) \* Connaît l'amitié seule, et peut braver l'amour,

\* Il faut vous admirer quand on sait vous connaître: \* Vous servez votre ami, vous servirez mon maître.

\* Un cœur si généreux doit penser comme moi : \* Tous ceux de votre sang sont l'appui de leur rol.

\* Eh bien! de vos vertus je demande une grâce. \* Vos ordres sont sacrés : que faut-il que je fasse?

AMÉLIE. \* Vos conseils généreux me pressent d'accepter

\* Ce rang dont un grand prince a daigné me flatter. \* Je ne me cache point comblen son choix m'honore :

\* J'en vois toute la gloire ; et quand je songe encore \* Ou'avant qu'il fot épris de ce funeste amour,

\* Il daigna me sanver et l'honneur et le jour, \* Tout ennemi qu'il est de son roi légitime,

\* Tout allié du Maure, et protecteur du crime,

\* Je crains de l'affliger, seigneur, et je me tais. \* Mais, malgré son service et ma reconnaissance,

\* Il faut par des refus répondre à sa constance;

\* Sa passion m'afflige; ll est dur à mon corur,

\* Pour prix de ses bontés, de causer son malheur.

Non, seigneur, il lui faut épargner cet outra ze. Qui pourrait mieux que vous gouverner son courage?

\* Accablee à ses yeux du poids de ses bienfaits,

Est-ce à ma faible voix d'annoncer son devoir? Je suis loin de chercher ce dangereux pouvoir. \* Quel appareil affreux ! quel temps pour l'hyménée ! \* Des armes de mon rol la ville environnée

N'attend que des assauts, ne voit que des combats ; Le sang de tous côtés coule ici sous mes pas. Armé contre mon maître, armé contre son frère!

Que de raisons... Seigneur, c'est en vous que j'espère, Pardonnez... achevez vos desseins généreux : Qu'il me rende à mon roi, c'est tout ce que je veux. Ajoutez cet effort à l'effort que j'admire ; Vous devez sur son cour avoir pris quelque empire.

Un esprit mâle et ferme, un ami respecté, Fait parler le devoir avec autorité : Ses conseils sont des lois.

Il en est peu, madame, Contre les passions qui subjuguent son àme; Et son emportement a droit de m'alarmer.

Le prince est soupconnenx et j'osai vous aimer. \* Quels quesoient les ennuis dont votre cœur soupire, \*Je vous ai déjà dit ce que j'ai dû vous dire.

Laissez-moi ménager son esprit ombragenx : Je crains d'effaroucher ses feux impétueux ; \* Je sais à quel excès irait sa jalousie,

\* Quel poison mes discours répandraient sur sa vie : \* Je vous perdrais peut-être, et mes soins dangereux,

\* Madame, avec un mot, feraient trois malheureux. \* Vous, à vos intérêts rendez-vous moins contraire, \* Pesez sans passion l'honneur qu'il vous veut faire,

\* Moi, libre entre vous deux sonffrez que, des ce jour, Oubliant à jamais le langage d'amour, \* Tout entier à la guerre, et maître de mon âme,

" J'abandonne à leur sort et vos vœux et sa flamme. \* Je crains de l'outrager; je crains de vous trahir ;

\* Et ce n'est qu'aux combats que je dois le servir. \* Laissez-moi d'un soldat garder le caractère, \* Madame ; et pnisque enfin la France vous est chère,

\* Rendez-lui ce héros qui serait son appui : \* Je vous laisse y penser, et je cours près de lui.

# SCENE II.

AMÉLIE, TAISE.

AMÉLIE. Ah! s'il faut à ce prix le donner à la France, Un si grand changement n'est pas en ma puissance, Taise, et cet hymen est un crime à mes yeux.

TAISE. Quoi! le prince à ce point vous serait odieux?

\* Quoi! dans ces tristes temps de ligues et de haines, · Qui confondent des droits les bornes incertaines,

\* Où le meilleur parti semble encor si douteux, \* Où les enfants des rois sont divisés entre eux;

\* Yous qu'un astre plus doux semblait avoir formée

Pour l'unique douveur d'altone et d'être ainnée, peure-rou no l'oppose et qui ne sentiement d'horrour Aux soupins d'un héron qui let votre vengeur? Vous avere que or prince au rang de ses anctères Compte les permiers rois que le France ent jour maillur poissant apassage il est de souverain; [tres,] il vous ainne, il vous sert, il vous offire as mainsaine, il vous sert, il vous offire as mainlaire, il vous sert, il vous offire as mainleigne per Lant di appas, deje de la main de l'année. Cerrang qui loncele au trade, et qu'ou ment a vou pieda. L'estat d'aux et le peurs dout vou specia sont moyo à l'estat d'aux et le peurs dout vou specia sont moyo à

AMÉLIE.

Quoi! pour m'avoir sauvée, il faudraqu'il m'opprime!

De son fatal secours je serai la victime!

le lui dois tout saus doute, et c'est nour mon malheur.

TAISE.

ANÉLIE.

Eh bien! connais mon errur,

Mon devoir, mes douleurs, le destin qui me lie;

Je meta entre tes mains le secret de ma vie: De la foi désormais e'est trop me défier, Et je me livre à toi pour me justifier. Vois combien mon devoir à ses vœux est contraire; Mon œur n'est point à moi, ce œur est à son frère.

TAISE.
Ouoi! oe vaillant Vamir?

AMÉLIE.

Nos serments mutuels

Devangient les serments réservés aux autés. J'attendais, dans Levatte en sereit retirée, Qu'il y vint dégager la fit qu'il n'a jurée, Quand les Naures cruels, inondant nos déserts, Sous mes tois embracés me chargérent de fers. Le due est l'allié de ce peuple indompatale; Il me sauva, Tales, et é est ce qui m'accable. Mes jours à mou amant seront-ils réservés? J'ours tristes, joursaffreux, qu'un austre aconservés :

TAISE.

Pourquoi done, avec lui vous obstinant à feindre, Nourrir en lui des feux qu'il vous faudrait éteindre? Il eût pu respecter ces saints engagements. Vous eussiez mis un frein à æs emportements.

Vous teauser mis un frein à se emportements. Ju ne le pair à le mattale.

Ju ne le pair à le martine mainer, se voir par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie partie par le partie par le partie par le partie par le partie partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie par le partie partie par le partie par le partie par le partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie partie par Ces prisonniers, Talse, à qui le sang te lie, De ces murs en secret méditent leur sortie : Ils pourrout me conduire, ils pourrout m'escorter; Il n'est point de péril que je n'ose affronter. Je hasarderai tout, pourru qu'on me délivre De la prison illustre où je ne saurais vivre.

Talse. Madame, il vient à vous.

Je ne pus lui parler, Il verrait trop mes pleurs toujours prêts à eouler, Que ne puis-je à jamais éviter sa pogratite!

SCÉNE III.

LE DUC DE FOIX, LISOIS, TAISE.

LE DUC. à Talse. Est-ce elle qui m'échappe? est-ce else qui m'évite? Talse, demeurez; vous connaissez trop bien Les transporta douloureux d'un cœur tel que le mien. Vous savez si je l'aime, et si je l'ai servie, Si j'attends d'un regard le destin de ma vie. Qu'elle n'étende pas l'excès de son pouvoir Jusqu'à porter ma flamme au dernier désespoir: Je hais ces vains respects, cette reconnaissance, Que sa froideur timide oppose à ma constance, Le plus léger délai m'est un cruel refus. Un affront que mon eccur ne pardonnera plus C'est en vain qu'à la France, à son maître fidèle, Elle étale à mes yeux le faste de son zèle ; Il est temps que tout cède à mon amour, à moi; Qu'elle trouve en moi seul sa patrie et son rol. Elle me doit la vie, et jusqu'à l'honneur meme ; \* Et moije lui doistout, puisque c'est moiqui l'aime. Unis par tant de droits, c'est trop nous separer ; L'autel est prêt, j'y cours; allez l'y préparer.

### SCÉNE IV.

LE DUC, LISOIS.

LISOIS.

Seigneur, songez-vous bien que de cette journée Peut-être de l'état dépend la destinée? LE DUC.

Oul, vous me verrez vaincre, ou mourir son éponx.

L'ennemi s'avançait, et n'est pas loin de nous.

LE DUC.

Je l'attends sans le craindre, et je vais le combattre.

Je l'attends sans le craindre, et je vais le combattre. Crois-tu que ma faiblesse ait pu jamais in 'abattre? Penses-tu que l'amour, montyran, mou vainqueur, De la gloire en mon sine ait étouffé l'ardeur?' Si l'ingrate me hait, je veux qu'elle m'admire; Elle a sur moi sans doute un souverain empire, Et n'en a point assez pour flétrir ma vertu. Ah! trop sévère ami, que me reproches-tu? Non, me me juge point avec tant d'injustice. \* Est-il quelque Français que l'amour avilisse? \* Amants aimés, heureux, ils vout tous anx combats, Et du sein du bonheur ils volent an trépas. Je mourrai digne au moins de l'ingrate que j'aime. LISOIS.

Que mon prince plutôt soit digne de lui-même Le salut de l'état m'occupait en ce jour; " Je vous parle du vôtre, et vous parlez d'amour : Seigneur, des ennemis l'ai visité l'armée : Déjà de tous côtés la nouvelle est semée Oue Vamir votre frère est armé contre nous. Je sais que dès long-temps il s'éloigna de vous. Vamir ne m'est connu que par la reuommée : Mais si , par le devoir, par la gloire animée, Son ame écoute encor ces premiers sentiments Qui l'attachaient à vous dans la fleur de vos ans, Il peut vous ménager une paix nécessaire; Et mes soins...

LE DUC.

Moi, devoir quelque chose à mon frère! Près de mes ennemis mendier sa faveur! Pour le hair sans doute il en coûte à mon cœur; Je u'ai point oublié notre amitié passée; Mais puisque ma fortune est par lui traversée, Pnisque mes ennemis l'ont détaché de moi. Ou'il reste an milieu d'eux, qu'il serve sous nn roi. Je ne veny rien de Ini

Votre fière constance D'un monarque irrité brave trop la vengeance. LE DUC.

Quel monarque! un fantôme, un prince efféminé, Indigne de sa race, esclave couronné, Sur un trône avili soumis aux lois d'un maire! De Pepin son tyrau je crains peu la colère; Je deteste un sujet qui croit m'intimider, Et je méprise uu roi qui n'ose commander. Pnisqu'il laisse usurper sa grandeur souveraine, Dans mes états au moins je soutiendrai la mienue. Ce errur est trop altier pour adorer les lois De ce maire insolent, l'oppresseur de ses rois; Et Clovis, que je compte au rang de mes ancêtres, N'apprit point à ses fils à ramper sous des maîtres. Les Arabes du moins s'arment pour me venger, Et tyran pour tyran, j'aime mieux l'étranger. LISOIS.

Vous habsez un maire, et votre haine est juste; Mais ils out des Français sauvé l'empire auguste, Tandis que nous aidons l'Arabe à l'opprimer; Cette triste alliance a de quoi m'alarmer; Nous préparons peut-être un avenir borrible. L'exemple de l'Espagne est honteux et terrible; Ces brigands africains sont des tyrans nouveaux, Oui font servir nos mains à creuser nos tombeaux. Ne vaudrait-il pas mieux fléchir avec prudence? LE DUC.

Non, je ne peux jamais implorer qui m'offense. LISOIS.

Mais vos vrais intérêts, oubliés trop long-temps... LE DUC.

Mes premiers intérêts sont mes ressentiments. LISOIS.

Ah! vous écoutez trop l'amour et la colère. LE DUC.

Je le sais, je ue peux fléchir mon caractère. LISOIS.

On le pent, on le doit, je ne vous flatte pas; Mais en vous condamnant, je suivrai tous vos pas. Il faut à son ami montrer son injustice,

\* L'éclairer, l'arrêter au bord du précipice. \* Je l'ai dû, je l'ai fait, malgré votre controux;

Vous v voulez tomber, et i'v conrs avec vous. LE BUC.

Ami, que m'as-tn dit?

Ce que j'ai dû vons dire. Ecoutez un peu plus l'amitié qui m'inspire. Onel parti prendrez-vous?

Quand mes brûlants désit s Auront soumis l'objet qui brave mes soupirs; Quand l'ingrate Amélie, à son devoir rendue, Aura remis la paix dans cette âme éperdue, Alors i éconterai les conseils généreux. Mais jusqu'à ce moment sais-je ce que je veux? Tant d'agitations, de tumulte, d'orages, Ont sur tous les objets répandu des nuages. Puis-je prendre un parti? puis-je avoir nn dessein? Allons près du tyran qui seul fait mon destiu; Que l'ingrate à son gré décide de ma vie, Et nous déciderons du sort de la patrie.

### ACTE SECOND.

SCÉNE L

LE DUC.

Osera-t-elle eucor refuser de me voir? Ne craindra-t-elle point d'aigrir mon désespoir? Ah? c'est moi seul lei qui tremble de déplaire. Ame superbe et faible! esclave volontaire! Cours anx pieds de l'ingrate abaisser ton orgueil; Vois tes jours dépendant d'un mot et d'un coup d'œil. Lâche, consume-les dans l'éternel passage Du dépit aux respects, et des pleurs à la rage.

Pour la dernière fois je prétends lui parler. Allons...

#### SCÈNE II.

LE DUC, AMELIE ET TAISE dans le fond.

#### AMÉLIE.

J'espère encore, et tout me fait trembler. Vamir tenterait-il une telle entreprise? Que de dangers nouveaux! Ab! que vois-je, Talse?

LE DUC. J'ignore quel obiet attire ici vos pas . Mais vos yeux disent trop qu'ils ne me cherchent pas. Ouoi? vous les détournez? Ouoi! vous voulez encore

Insulter aux tourments d'un cœur qui vous adore, Et, de la tyrannie exerçant le pouvoir, Nourrir votre fierté de mon vain désespoir? C'est à ma triste vie ajouter trop d'alarmes, Trop flétrir des lauriers arrosés de mes larmes.

Et qui me tiendront lieu de malheur et d'affront, S'ils ne sont par vos mains attachés sur mon front; \* Si votre incertitude, alarmant mes tendresses,

\* Peut encor démentir la foi de vos promesses. ANELIE.

' Je ne vous promis rieu : vous n'avez point ma foi : \* Et la reconnaissance est tout ee que je doi. LE DUC.

\* Quoi! lorsque de ma main je vous offrais l'homma-AMÉLIE. fge?...

' D'un si noble présent j'ai vu tout l'avantage; \* Et, sans ehercher ce rang qui ne m'était pas dû,

\* Par de justes respects je vous al répondu. \* Vos bienfaits, votre amour, et mon amitié même,

\* Tont yous flattait sur moi d'un empire supreme;

" Tout yous a fait penser qu'un rang si glorieux, \* Présenté par vos mains, éblouirait mes yeux.

\* Vous vous trompiez . Il faut rompre enlin le silence.

\* Je vais vous offenser; je me fais violence; ' Mais, réduite à parler, je vous dirai, seigneur,

' Oue l'amour de mes rois est gravé dans mon cœur. Votre sang est auguste, et le mien est sans crime;

Il coula pour l'état que l'étranger opprime. Cominge, mon aleul, dans mon cerur a transmis

' La baine qu'un Français doit à ses ennemis; \* Et sa fille jamais n'acceptera pour maître

L'ami de nos tyrans, quelque grand qu'il puisse être.

' Voilà les sentiments que son sang m'a tracés: ' Et s'ils vous font rougir, e'est vous qui m'y foreez.

LE DUC. \* Je suis, je l'avonerai, surpris de ce langage;

" Je ne m'attendais pas à ce nouvel outrage,

" Et n'avais pas prévu que le sort en courroux,

Pour m'accabler d'affronts, dût se servir de vous

\* Vous avez fait, madame, une secrète étude

\* Du mépris, de l'insulte, et de l'ingratitude :

\* Et votre cœur, enfin, lent à se déployer,

" Hardi par ma faiblesse, a paru tout entler. \* Je ne connaissais pas tout ce zèle héroique,

\* Tant d'amour pour l'état, et tant de politique. \* Mais, your gui m'outragez, me connaissez-your bien?

\* Vous reste-t-il ici de parti que le mien? M'osez-vous reprocher une heureuse alliance, Qui fait ma sireté, qui soutient ma puissance,

Sans qui vous gémiriez dans la captivité, A qui vous avez dù l'honneur, la liberté? \* Est-ce donc là le prix de vous avoir servie?

AMÉLIE. " Oui , vous m'avez sauvée; oul, je vous dois la vie;

\* Mais de mes tristes juurs ne puis-je disposer? " Me les conserviez-vous pour les tyranniser?

\* Je deviendrai tyran, mais moins que vous, cruelle; \* Wes yeax lisent trop bien dans votre ame rebelle;

\* Tous vos prétextes faux m'apprennem vos raisons, \* Je vois mon déshonneur, je vois vos trahisons.

\* Ouel que soit l'insolent que ce cerur me préfère. \* Redoutez mon amont, tremblez de ma colère;

\* C'est lui senl désormais que mon bras va ehercher, \* De son cour tout sanglant j'iral vous arracher;

\* Et si, dans les horreurs du sort qui nous accable, \* De quelque joie encor ma fureur est capable,

\* Je la mettrai, perfide, à vous désespérer. AMÉLIE

\* Non, seigneur, la raison saura vous éclairer. \* Non, votre âme est trop noble, elle est trop élevée,

\* Pour opprimer ma vie, après l'avoir sauvée. " Mais sl votre grand orur s'avilissait iamais

\* Jusqu'à persécuter l'objet de vos bienfaits, \* Sachez que ces bienfaits, vos vertus, votre gloire,

\* Plus que vos cruautés, vivront dans ma mémoire. \* Je vous plains, vous pardonne, et veux vous resper-

\* Je vous ferai rougir de me persécuter; iter;

\* Et je eonserverai , malgré votre menace \* Une âme sans courroux, sans crainte, et sans audace.

LE DUC. \* Arrêtez: pardonnez aux transports égarés.

\* Aux foreurs d'un amant que vous désespérez. " Je vois trop qu'avec vous Lisois d'intelligence, \* D'une cour qui me hait embrasse la défense;

\* Que vous voulez tous deux m'unir à votre roi,

\* Et de mon sort enfin disposer malgré moi.

\* Vos discours sont les siens. Ab! parmi tant d'alarmes, \* Pourquoi recourez-vous à ces nouvelles armes?

\* Pour gouverger mon error, l'asservir, le changer, \* Aviez-vous donc besoin d'un secours étranger?

" Aimez, il suffira d'un mot de votre bouche. AMÉLIE.

\* Je ne vous cache point que du soin qui me touche,

\* A votre ami, seigneur, mon cour s'était remis;

" Je vois qu'il a plus fait qu'il ne m'avait promis. \* Avez pitié des pleurs que mes yeux lui confient ;

- \* Vous les faites couler, que vos mains les essuient. ' Devenez assez grand pour apprendre à dompter
- Des feux que mon devoir me force à rejeter. \* Laissex-moi tout entière à la reconnaissance.
- Ainsi le seul Lisois a votre confiance! \* Mon outrage est connu; je sais vos sentiments. AMÉLIE.
- \* Vous les pourrez, seigneur, connaître avec le temps; " Mais vous n'aurez jamais le droit de les contraindre,
- \* Ni de les condamner, ni même de vous plaindre.
- \* Du généreux Lisois j'ai recherché l'appul; 'Imitez sa grande âme, et pensez comme lul.

### SCÈNE III.

### LE DUC.

- \* Eli bien! c'en est donc fait; l'ingrate, la parjure,
- A mes yeux saus rougir étale mon injure : \* De tant de trahisons l'ablme est découvert;
- ' Je u'avais qu'un ami, c'est lui seul qui me perd.
- ' Amitié, vain fantôme, ombre que j'ai chérie, ' Toi qui me consolais des malheurs de ma vie,
- Bien que j'ai trop aimé, que j'ai trop méconnu,
- \* Trésor cherché sans cesse, et jamais obtenu!
- ' Tu m'as trompé, cruelle, autant que l'amour même;
- \* Et maintenant, pour prix de mon erreur extrême, ' Détrompé des faux biens , trop faits pour me charmer,
- ' Mon destiu me condamne à ne plus rien aimer. \* Le voilà cet ingrat qui , fier de son parjure ,
- \* Vient encor de ses mains déchirer ma blessure.

#### SCÉNE IV.

#### LE DUC, LISOIS.

#### 115015

A vos ordres, seigneur, vous me voyez rendu. D'où vient sur votre front ce chagrin répandu? Votre âme, aux passions long-temps abandor A-t-elle en liberté pesé sa destince? LE DUC.

Oni.

LISOIS.

Quel est le projet où vous vous arrêtez? LE DUC-

D'ouvrir enfin les yenx aux infidélités, De sentir mon malheur, et d'apprendre à connaître

La perfide amitié d'un rival et d'un traître. LISCHS.

Comment?

LR DUC.

C'en est assez. LISOIS.

C'en est trop, entre nons.

Ce traftre, quel est-il?

#### IT DUC.

Me le demandez-vous? De l'affront inoul qui vient de me confondre,

Quel autre était instruit? quel autre en doit répor Je sais trop qu'Amélie ici vous a parlé;

\* En vous nommant à moi, l'infidèle a tremble;

\* Vous affectez sur elle un odieux silence. \* Interprète muet de votre intelligence.

Je ne sais qui des deux je dois plus détester. LISOIS.

Vous sentez-vous capable au moins de m'écouter? LE DEC.

\* Je le veux.

LISOIS. Pensez-vous que j'aime encor la gloire? \* M'estimez-vous encore, et pouvez-vous me croire?

LE DUC. Oui, jusqu'à ce moment je vous crus vertueux. \* Je vous crus mon ami.

### Ces titres précieux

Ont été jusqu'lei la règle de ma vie;

Vlais vous, méritez-vous que je me justifie? \* Apprenez qu'Amélie avait touché mon cœur,

Avant que, de sa vie heureux libérateur,

\* Vous eussiez, par vos soins, par cet amour sincère,

\* Surtout par vos bienfaits tant de droits de lui plaire. \* Moi, plus soldat que tendre, et dédaignant toujours

\* Ce grand art de séduire, inventé dans les cours

\* Ce langage flatteur, et souvent si perfide, \* Peu fait pour mon esprit peut-être trop rigide,

"Je lui parlai d'hymen; et ce nœud respecté.

\* Resserré par l'estime et par l'égalité. \* Pouvait lui préparer des destins plus propices

\* Qu'nn rang plus élevé, mais sur des précipices.

\* Hier avec la nuit je vins dans vos remparts;

\* Tout votre cœur parut à mes premiers regards. \* Aujourd'hui j'ai revu cet objet de vos larmes,

D'un œil indifférent j'ai regardé ses charmes , Et je me suis vaincu sans rendre de combats.

l'ai fait valoir vos feux que je n'approuve pas;

\* J'al de tous vos bienfaits rappelé la memoire.

\* L'éclat de votre rang, celui de votre gloire, \* Sans cacher vos défauts, vantant votre vertu;

\* Et pour vous, contre moi, j'ai fait ce que j'al dû.

\* Je m'immole à vous seul, et je me rends justice ; Et si ce n'est assez d'nn pareil sacrifice,

. S'il est quelque rival qui vous ose outrager.

\* Tout mon sang est à vous , et je cours vous venger

LE DUC. Oue tout ce que j'entends t'élève et m'humilie !

Ah! to devais sans doute adorer Amélie : Mais qui peut commander à son cœur enflamme Non, în n'as pas vaincu; tu n'avais point aimé.

LISOIS.

J'aimais; et notre amour suit notre caractère

Ige.

295

LE DUC.

Je ne peux t'imiter : mon ardeur m'est trop chère. Je t'admire avec honte, il le faut avouer.

\* Mon cœur...

- Aimez-moi, prince, au lieu de me louer: \* Et ai vous me devez quelque reconnaissance,
- \* Faites votre bonheur, il est ma récompense. \* Vous voyez quelle ardente et fière inimitié
- \* Votre frère nontrit coutre votre allié :
- La snite, croyez-moi, peut en être funeste;
- Vous êtes soua un joug que ce peuple déteste. Je prévois que bientôt on verra réunis
- \* Les débris dispersés de l'empire des lis.
- Chaque jour nous produit un nonvel adversaire; Hier le Bearnais, aujourd'hni votre frère.
- \* Le pur sang de Clovis est toujours adoré;
- \* Tôt on tard il faudra que de ce tronc sacré \* Les rameaux divisés et courbés par l'orage,
- \* Plus unis et plus beaux, soient notre anique ombra-
- Vous, placé près du trône, à ce trône attaché, Si les malhenrs des temps vous en ont arraché, A dea nœnds étrangers a'il fallut nous résondre,
- L'intérêt qui les forme a droit de les dissondre. On pourrait balancer avec dextérité
- Des maires du palais la fière autorité: Et bientôt par vos mains lenr puissance affaiblie...
- LE DUC.
- Je le souhaite au moins ; mais crois-tu qu'Amélie \* Dans son cœur amolli partagerait mea feux.
- \* Si le même parti nous unissait toua deux?
- \* Penses-tu qu'à m'aimer je pourrais la réduire? LISOIS.
- \* Dans le fond de son cœur je n'ai point voulu lire ;
- \* Mais qu'importent pour vouases vœux et aes desseins? \* Faut-il que l'amour seul fasse ici uos destins?
- Lorsque le grand Clovis, aux champs de la Touraine,
- Détruisit les vainqueurs de la grandeur romaine : \* Quand son bras arrêta, dans nos champs inondes,
- \* Des Ariens sanglants les torrents débordés,
- \* Tant d'honneurs étaient-ila l'effet de sa tendresse?
- \* Sauva-t-il son pays pour plaire à sa maîtresse?
- Mon bras contre nn rival est prêt à vous servir ;
- \* Je voudrais faire plus, je voudrais vous guérir. \* On connaît peu l'amour, on craint trop son amorce ;
- \* C'est sur nos passions qu'il a fondé sa force ;
- "C'est nous qui, sous son nom, troublons notre repos;
- · Il est tyran du faible, esclave du héros.
- \* Pusque je l'al vaincu, puisque je le déclaigne,
- Sur le sang de nos rois souffrirez-vous qu'il règne?
- \* Vos autres ennemis par vous sont abattus :
- \* Et vous devez en tout l'exemple des vertus.
- LE DUC. \* Le sort en est jeté, je ferai tout pour elle :
- \* Il faut bien à la fin désarmer la cruelle.
- \* Ses lois seront mes lois , son roi sera le mien :

- \* Je n'aurai de parti, de maltre que le sien. \* Possesseur d'un trésor ou s'attache ma vie,
- Avec mes ennemis je me réconcilie.
- \* Je lirai dans ses yeux mon sort et mon devoir.
- \* Mon cœur est enivré de cet heureux espoir. Je n'ai point de rival, j'avais tort de me plaindre; Si to n'es point aimé, quel mortel ai-ie à craindre?
- Qui pourrait, dans ma cour, avoir poussé l'orgueil Jusqu'à laisser vers elle échapper un coup d'orit?
- \* Eulin plus de prétexte à ses refus injustes; \* Raison, gloire, intérêt, et tous ces droits auguster
- \* Des princes de mon sang et de mes souverains.
- \* Sont des liens sacrés resserrés par ses mains.
- \* Du roi, puison'il le faut, soutenons la couronne; \* La vertu le conseille, et la beauté l'ordonne.
- \* Je veux entre tes mains, dans ce fortuné jour,
- \* Sceller tous les serments que je lais à l'amour. \* Quant à mes intérêts, que toi seul en décide.
- LISOIS. \* Souffrez donc près du roi que mon zèle me guide.
- \* Peut-être il eût fallu que ce grand changement \* Ne fût dù qu'au héros, et non pas à l'amant;
- \* mais ai d'un si grand cœur une femme dispose,
- \* L'effet en est trop beau pour en blâmer la cause ; \* Et mon cœur, tout rempli de cet beureux retour,
- Bénit votre faiblesse, et rend grace à l'amour.

### SCÉNE V

LE DUC, LISOIS, UN OFFICIER.

L'OFFICIER. Seigneur, auprès des nurs les ennemia paraissent :

On prépare l'assaut; le temps, les perils pressent : Nous attendons votre ordre

LE DUG

Eli bien! cruels destius, Vous l'emportez aur moi, vous trompez mes desseins. Plus d'accord, plus de paix, je vole à la victoire; Méritona Amélie en me couvrant de gloire.

Je ne suis pas en peine, ami de résister Aux temeraires mains qui m'osent insulter. De tous lea ennemia qu'il faut combatttre encore. Je n'en redoute qu'un, c'est celul que j'adore,

ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I.

LE DUC, LISOIS.

LE BUC. La victoire est à nous, ves soins l'ont assurée. Vous avez su guider ma jennesse égarce.

- · Lisois m'est nécessaire aux conseils, aux combats, \* Et c'est à sa grande âme à diriger mou bras.
- LISOIS. \* Prince, ce feu guerrier, qu'en vous on voit paraître,
- \* Sera maltre de tout, quand vous en serez maltre : Vuns l'avez pu régler, et vous avez vaincu.
- \* Avez dans tous les temps cette heurense vertu : L'effet en est illustre, autant qu'il est utile. Le faible est inquiet, le grand homme est tranquille.
  - LE DUC. Ah! l'amour est-il fait pour la tranquillité? Mais le chef inconnu sur nos remparts monté, Oni tint seul si lung-temps la victoire en balance, Qui m'a rendu jaloux de sa haute vaillance, Que devient-il?

#### LISOIS.

Seigneur, environné de morts, Il a seul repoussé nos plus puissants efforts. Mais ce qui me confond, et qui doit vous surprendre, Pouvant nous échapper, il est venu se rendre; Sans vouloir se nommer, et sans se découvrir, Il accusait le ciel et cherchait à mourir. Un seul de ses suivants auprès de lui partage

La donieur qui l'accable, et le sort qui l'outrage. LE DUC.

Ouel est donc, cher ami, ce chef audacieux, Oui, cherchant le trepas se cachait à nos yeux? Son casque était fermé. Quel charme inconcevable, Quand je l'ai combattu , le rendait respectable?

- \* Uu je ne sais quel trouble en moi s'est élevé : \* Soit que ce triste amour dout je suis captivé,
- \* Sur mes sens égarés répandant sa tendresse,
- Jusqu'au sein des combats m'ait prêté sa faiblesse;
- \* On'il ait voulu marquer toutes mes actions
- · Par la molle douceur de ses impressions; \* Soit plutôt que la voix de ma triste patrie
- \* Parle encore en secret au cœur qui l'a trahie, Ou que le trait fatal enfoncé dans ce cœur, Corrompe en tous les temps ma gloire et mon bon-

LISOIS. Quant aux traits dont votre âme a senti la puissance, Tons les conseils sont vains, agréez mon sileuce. Mais ce sang des Français, que nos mains font couler.

- Mais l'état, la patrie, il faut vous en parler. Vos nobles sentiments peuvent encor paraltre :
- \* Il est beau de donner la paix à votre maître : \* Son égal aujourd'hui, demain dans l'abandon,
- \* Vous vous verriez réduit à demander pardou. Sûr enfin d'Amelie et de votre fortune, Fondez votre grandeur sur la cause commune : Ce guerrier, quel qu'il soit , remis entre vos mains, Pourra servir lui-même à vos justes desseins : \* De cet lieureux moment saisissons l'avantage.

LE DUC. Ami, de ma parole Amélie est le gage; Je la tiendrai : je vais dès ce même moment Préparer les esprits à ce grand changement. A tes conseils heureux tous mes sens s'abandonnent; La gloire, l'hyménée, et la paix, me couronnent; Et, libre des chagrins où mon cœur fut noyé, Je dois tout à l'amour, et tout à l'amitié.

#### SCÉNE II.

LISOIS. VAMIR, EMAR, dans le fond du theatre

#### LISOIS.

Je me trompe, ou je vois ce captif qu'on amène; Uu des siens l'accompagne ; il se soutient à peine ; Il paralt accablé d'un désespoir affreux. VAMIR.

Où suis-je? où vais-je? o ciel l

r renis Chevaller genereux,

Vous êtes dans des murs où l'on chérit la gloire, Où l'on n'abuse point d'une faible victoire, Où l'on sait respecter de braves ennemis : C'est en de nobles mains que le sort vous a mis. Ne puis-je vous connaître? et faut-il qu'on ignore De quel grand prisonnier le duc de Foix s'honore?

Je suis un malheureux, le jouet des destins, Dont la moindre infortune est d'être entre vos mains. Souffrez qu'au souverain de ce séjour funeste Je puisse au moins cacher un sort que je déteste : Me faut-il des témoins encor de mes douleurs? On apprendra trop tôt mon nom et mes malheurs.

LISOIS.

Je ne vous presse point, seigneur, je me retire; Je respecte un chagrin dont votre cœur soupire. Croyez que vous pourrez retrouver parmi nous Un destin plus heureux et plus digne de vous.

### SCÈNE III.

### VAMIR, EMAR.

VAMIR. Un destin plus heureux ! mon œur en désespère : J'ai trop vécu.

#### ÉMAR. Seigneur, dans un sort si contraire,

\* Rendez graces au ciel de ce qu'il a permis Oue vous soyez tombé sous de tels ennemis, Non sous le joug affreux d'une main étrangère.

VAMIR.

Qu'il est dur hiensouvent d'être aux mains de son frè-[re | ÉMAR.

Mais ensemble éleves, dans des temps plus heureux,

[prits?

La plus tendre amitié vous missait tous deux. VAMIR.

Il m'aimait autrefois, c'est ainsi qu'on commence ; Mais bientôt l'amitié s'envole avec l'enfance : Il ne sait pas encor ce qu'il me fait souffrir , Et mon cœur déchiré ne saurait le hair.

Il ne soupçonne pas qu'il ait en sa puissance Un frère infortune qu'animait la vengeance.

Non, la vengeance, ami, n'entra point dans mon oreur; Ou'un soin trop différent égara ma valeur! Juste ciel! est-il vrai ce que la renommée Annoprait dans la France à mon âme alarmée : Est-il vrai qu'Amélie, après tant de serments, Ait viole la fui de ses engagements? Et pour qui? juste ciel! à comble de l'injure! O nœuds du tendre amour! ô lois de la nature! Liens sacrés des cœurs, êtes-vous tous trabis? Tons les manx dans ces lieux sont sur moi réunis. Frère injuste et cruel!

éu. . Vous disiez qu'il ignore Que parmi tant de biens qu'il vous enlève encore, Amélie en effet est le plus précieux :

Ou'il n'avait iamais su le secret de vos fenx. VAMIR. Elle le sait , l'ingrate ; elle sait que ma vie Par d'éternels serments à la sienne est nnie : Elle sait qu'anx antels nous allions confirmer Ce devoir que nos eœurs s'étaient fait de s'aimer, Quand le Maure enleva mon unique espérance : Et je n'ai pu sur eux achever ma vengeance! Et mon frère a ravi le bien que j'al perdu! Il iouit des malheurs dont je suis confondu. Quel est donc en ces lieux le dessein qui m'entraîne? La consolation, trop funeste et trop vaine, De faire avant ma mort à ses traitres appas Un reproche inutile, et qu'on n'entendra pas? Allons; je périrai, quoi que le ciel décide, Fidèle au roi mon maltre, et même à la perfide. Peut-être en apprenant ma constance et mon sort,

Dans les bras de mon frère elle plaindra ma mort. ÉMAB. Cachez vos sentiments ; c'est lni qu'on voit paraître.

Des troubles de mon cœur puis-ie me rendre maltre?

#### SCÈNE IV.

LE DUC, VAMIR, EMAR.

TR DEC.

Ce navstère m'irrite, et je prétends savoir Quel guerrier les destins ont mis en mon pouvoir : Il semble avec horreur qu'il détourne la vue.

#### VAMID

O lumière du jour, pourquoi m'es-tu rendue? Te verrai-ie, infidèle! en quels lieux? à quel prix?

LE DUC. Ou'entends-ie? et quels accents ont frappé mes es-

VAMIR. \* M'as-tu ou méconnaître?

> LE DUC. Ah! Vamir!ah! mon frère!

VAMIR. \* Ce nom jadis si cher, ce nom me désespère.

\* Je ne le suis que trop ce frère infortuné, \*Ton ennemi vaincu, ton captif enchalne.

\*Tu n'es plus que mon frère, et mon cœur te par-Mais, je te l'avouerai, ta cruauté m'étonne. [donne. Si ton roi me poursuit, Vamir, était-ce à toi

A briguer, à remplir cet odieux emploi? Que t'ai-je fait? TAMIR

Tu fais le malheur de ma vie; Je voudrais qu'aujourd'hui ta main me l'ent ravie.

LE DUC. De nos troubles civils quels effets malheureux!

Les troubles de mon cœur sont encor plus affreux. LE DUC-

\* J'eusse aimé contre un antre à montrer mon cou-\*Vamir, que je te plains! [rage.

Je te plains davantage \* De hair ton pays, de trahir sans remords, \* Et le roi qui t'aimait, et le song dont tu sors.

LE DUC. \* Arrête : épargne-moi l'infaue nom de traître l \*A cet indigne mot je m'oublierais peut-être. Non, mon frère, jamais je n'ai moins mérité

Le reproche odieux de l'inlidelité. Je suis près de donner à nos tristes provinces, A la France sanglante, au reste de nos princes, L'exemple auguste et saint de la réunion,

Après l'avoir donné de la division.

VAMIR. Toi, tu pourrais ...?

Ce jour, qui semble si funeste. Des feux de la discorde éteindra ce qui reste. VAMIR.

Ce jour est trop horrible.

Il va combler mes vœux. VAMIR.

Comment?

LE DUC.

Tout est changé, ton frère est trop heureux.

- \* Je le crois ; on disait que d'un amour extrême, " Violent, effréné (car e'est ainsi qu'on aime),
- \* Ton cœur depuis trois mois s'occupait tout entier?
- ' J'aime; oni, la renommée a pu le publier; Oui, j'aime avee fureur : nne telle alliance
- \* Semblait pour mon bouheur attendre ta présence : Oui, mes ressentiments, mes droits, mes alliés, "Gloire, amis, ennemis, je mets tout à ses pieds.
- (A sa suite.) \* Allez, et dites-lui que deux malheureux frères,
- \* Jetés par le destin dans des partis contraires,
- ' Pour marcher désormais sous le même étendard, ' De ses yeux souverains n'attendent qu'un regard. ( A Vamit. )
- \* Ne blame point l'amour où ton frère est en proie : \* Pour me justifier il suffit qu'on la voie. VAMIR.

\* Cruel !... elle voos aime?

LE DUC.

Elle le doit du moins : · Il n'était qu'nn obstacle au succès de mes soins : 'il n'en est plus; je veux que rien ne nous sépare.

VAMIR. \* Queis effroyables coups le cruel me prépare !

- 'Ecoute; à ma douleur ne veux tu qu'insulter? Me connais-tu? sais-tu ce que j'osais tenter?
- ' Dans ces funestes lieux sais-tu ce qui m'amène? LE DEC.
- Oublions ces sujets de discorde et de haine.

#### SCENE V.

LE DUC, VAMIR, AMÉLIE

AMÉTIC Ciel! qu'est-ce que je vois? Je me meurs.

LE DUC. Écoutez.

Mon bonheur est veno de nos calamités :

- "J'al vaincu, je vous aime, et je retrouve un frère; \* Sa présence à mes yeux vous rend encor plus ehère.
- \* Et vous, mon frère, et vous, soyez ici témoin \* Si l'excès de l'amour peot emporter plus loin.
- \* Ce que votre reproche, ou bien votre prière,
- \* Le généreux Lisois, le roi, la France entière,
- Demanderaient ensemble, et qu'ils n'obtiendraient \* Soumis et subjugué, je l'uffre à ses appas. De l'ennemi des rois vous avez craint l'hommage : Yous aimez, vous servez une cour qui m'outrage;
- Eh bieu! il faut céder; vous disposez de moi; Je n'ai plus d'alliés; je suls à votre roi.
- \* L'amour qui, malgré vous, pous a faits l'nn pour l'an-\* Ne me laisse de choix, de parti que le vôtre. [tre,
- \* Vous, courez, mon cher frère, allez dès ce moment

- Annoncer à la cour un si grand changer \* Sovez libre, partez; et de mes sacrifices \* Allez uffrir au roi les heureuses premices.
- \* Puissé-je à ses genoux présenter aujourd'hui \* Celle qui m'a dompté, qui me ramène à lui, \* Oui d'on prince ennemi fait un sujet fidèle,
- \* Changé par ses regards, et vertueux par elle! VAMIR, à part.
- " Il fait ce que je veux, et c'est pour m'accabler. (A Amélie.) \* Proponcez notre arrêt, madame, il faut parler.
  - LE DUC.
- \* Eh quoi! vous demeurez interdite et muette! \* De mes soumissions ètes-vous satisfalte?
- \* Est-ce assez qu'un vainqueur vous implure à genoux? \* Faut-il encor ma vie, ingrate? elle est à vuus.
- Un mot peut me l'ôter; la fin m'en sera chère. Je vivais pour vous seule, et mourrai pour vous plaire. AMÉLIE.
- Je demeure éperdue, et tout ce que je vois Laisse à peine à mes sens l'usage de la voix. Ah! seigneur, si votre ame, en effet attendrie,
- Plaint le sort de la France, et chérit la patrie, Un si nuble dessein, des soins si vertueux,
- Ne seront point l'effet du pouvoir de mes yeux :
- \* Ils auront dans yous-même une source plus pure. Vous avez écouté la voix de la nature;
- ' L'amour a peu de part où duit régner l'honneur.
- LE DUC. "Nun, tout est votre ouvrage, et e'est là mou malheur.
- \* Sur tout autre intérêt ce triste amour l'emporte.
- "Accablez-moi de honte, accusez-mui, n'importe! \* Dussé-je vous déplaire et furcer votre cœur,
- \* L'autel est prêt, venez.

Vous osez?... AMÉLIE.

- Nun, seigneur. \* Avant que je vous cède, et que l'hymen nous lie,
- \* Aux yeux de votre frère arrachez-moi la vie.
- \* Le sort met entre nuis un obstacle éternel. \* Je ne pais être à vous.
  - IF BUC
- Vamir... ingrate... Ah ciel! "C'en est donc fait... mais non... mon cœur sait se contraindre
- \* Vous ne méritez pas que je daigne m'en plaindre. \* Je vous rends trop justice; et ces séductions.
- \*Qui vont au fund des errurs chercher nos passions, "L'espoir qu'un donne à peine afin qu'on le saisisse,
- \* Ce poison préparé des mains de l'artifice, \* Sont les effets d'on charme aussi trompeur que vain
- ' Oue l'œil de la raison regarde avec dédain.
- \* Je suis libre par vous : cet art que ie déteste. \* Cet art qui m'enehaina, brise un joug si funeste;
- \* Et je ne prétends pas, indignement épris,
- \* Rougir devant mun frère, et souffrir des mépris.

- \* Montrez-moi seulement ce rival qui se cache; ' Je lni cède avec joie un poison qu'il m'arrache;
- \* Je vous dédaigne assez tous denx pour vous nnir, \* Perfide! et c'est ainsi que je dois vous punir.
- \* Je devrais seulement vous quitter et me taire; · Mais je suis accusée, et ma gloire m'est chère.
- \* Votre frère est présent, et mon honneur blessé \* Doit repousser les traits dont il est offensé.
- · Pour un autre que vous ma vie est destinée ;
- \* Je vous en fais l'aveu, je m'y vois condamnée. Oui . i'aime : et ie serais indiene, devant vous,
- \* De celui que mon cœur s'est promis pour époux,
- \* Indigne de l'aimer, si, par ma complaisance, J'avais à votre amour laissé quelque espérance
- \* Vous avez regardé ma liberté, ma foi,
- \* Comme un bien de conquête, et qui n'est plus à moi. \* Je vous devais beaucoup; mais une telle offense
- ' Ferme à la fin mon cœur à la reconnaissance : \* Sachez que des bienfaits qui font rougir mon front
- \* A mes yeux indignés ne sont plus qu'un affront. " l'ai plaint de votre amour la violence vaine ;
- \* Mais, après ma pitié, n'attirez point ma haine.
- "J'ai rejeté vos vœux que je n'ai point bravés; ' J'ai voulu votre estime, et vous me la devez.
- LE DEC. \* Je vous dois ma colère, et sachez qu'elle égale
- 'Tous les emportemens de mon amour fatale. \*Quoi donc! vous attendiez, pour oser m'accabler,
- \* Oue Vamir fût présent, et me vît immoler?
- \*Vous vouliez ce témoin de l'affront que j'endure?
- \* Allez, je le croirais l'auteur de mon injure, Si... Mais il n'a point vu vos funestes appas;
- \* Mon frère trop heureux ne vous connaissait pas-\* Nommez done mon rival; mais gardez-vous de cruire
- \* Oue mon lache dépit lul cède la victoire.
- \* Je vous trompais, mon cœur ne peut feindre long-\* Je vous traine à l'autei, à ses yeux expirants; [temps:
- \* Et ma main, sur sa cendre, à votre main donnée, \* Va tremper dans le saug les flambeaux d'hyménée.
- \* Je sais trop qu'on a vu, lâchement abusés, \* Pour des mortels obscurs, des princes méprisés;
- \* Et mes veux perceront, dans la foule inconnue, \* Jusqu'à ce vil objet qui se cache à ma vue.
- VAMIR. \* Pourquoi d'un choix indigne osez-vous l'accuser?
- LE DUC. \* Et pourquoi, vous, mon frère, osez-vous l'excuser?
- \*Est-il vrai que de vous elle était ignorée? \* Ciel! à ce piége affreux ma foi serait livree!
- \* Tremblez! VANIR.

### Moi! que je trenable! ah! j'ai trop dévoré

L'inexprimable horreur où toi seul m'as livré. ' l'ai forcé trop long-temps mes transports au silence:

"Connais-moi done, barbare, et remplis ta vengeance!

\* Connais un désespoir à tes fureurs égal : \* Frappe, vollà mon cœur, et voilà ton rival!

LE BUC.

\* Toi, cruel! toi, Vamir!

VANIE.

Oui, depuis deux années, \* L'amour la plus secrète a joint nos destinées.

\* C'est toi dont les fureurs ont voulu m'arracher \* Le seul bien sur la terre où j'ai pu m'attacher.

\* Tu fais depuis trois mois les horreurs de ma vie;

\* Les maux que j'éprouvais passaient ta jalousie :

\* Par tes égarements juge de mes transports. \* Nous puisames tous deux dans ce sang dont je sors

\* L'excès des passions qui dévorent une âme ; \* La nature à tous deux fit un cour tout de flamme.

\* Mon frère est mon rival, et je l'ai combattu; "J'ai fait taire le sang, peut-être la vertu.

\*Furieux, aveuglé, plus jaloux que toi-même, \* J'ai couru, j'ai volé, pour t'ôter ce que j'aime;

\* Rien ne m'a retenu, ni tes superbes tours, \* Ni le peu de soldats que j'avais pour secours,

\* Ni le lieu, ni le temps, ni surtout ton courage; "Je n'ai vu que ma flamme, et ton feu qui m'outrage.

\* L'amour fut dans mon cœur plus fort que l'amitié: \*Sois cruel comme moi, punis-moi sans pitié:

\* Aussi bien tu ne peux t'assurer ta conquête, \* Tu ne peux l'épouser qu'aux dépens de ma tête.

\* A la face des cieux je lui donne ma foi; \* Je te fais de nos vœux le témoin malgré toi. \* Frappe, et qu'après ce coup, ta cruauté jalouse

Traine an pied des autels ta sœur et mon épouse! \* Frappe, dis-je : oses-tu?

LE DUC. Traitre, e'en est assez, \* Qu'on l'ôte de mes yenx : soldats, obéissez l

AMÉLIE. (Aux soldats .) ( An duc \* Non: demeurez, cruels!... Ah! prince, est-il possible

\* One la nature en vous trouve une âme inflexible? \* Seigneur! VAMIR.

Vous, le prier ! plaignez-le plus que moi. \* Plaignez-le : il vous offense, il a trahi son roi. [me;

\* Va, je suis dans ces lieux plus puissant que toi-mê-. Je suis vengé de toi : l'on te hait, et l'on m'aime. AMÉLIE.

(A Vamir.) (Au duc.)

\* Ah, cher prince !... Ah, seigneur ! voyez à vos ge-LE BUC. ( Aux gardes, ) (A Amflie.)

\* Ou'on m'en réponde, allez! Madame, levez-vous. \* Vos prières, vos plenrs; en faveur d'un parjure.

\* Sont un nouveau poison versé sur ma blessure ;

\* Vous avez mis la mort dans ce cœur outragé; \* Mais, perfide, croyez que je mourrai vengé.

\* Adieu : si vous voyez les effets de ma rage,

- ' N'en accusez que vous; nos manx sont votre ouvrage. AMÉLIE. \* Je ne vous quitte pas : écoutez-moi, seigneur.
- LE DOC. Eh bien! achevez donc de déchirer mon cœur :
- \* Parlez.

### SCENE VI.

#### LE DUC, VAMIR, AMÉLIE, LISOIS, UN OFFICIER, ETC.

### LISOIS.

J'allais partir : un peuple téméraire \* Se soulève en tomulte au nom de votre frère.

- \* Le désordre est partout ; vos soldats consternés
- \* Désertent les drapeaux de leurs chefs étonnés ; \* Et, pour comble de maux, vers la ville alarmée \* L'ennemi rassemblé fait marcher son armée.
- LE DUC. \* Allez, cruelle, allez; vous ne jouirez pas
- \* On fruit de votre haine et de vos attentats : \* Rentrez. Aux factieux je vais montrer leur maltre.
- \* Qu'on la garde. Courons. Vons, veillez sur ce traitre.

(A l'officier. )

# ( A Lisois, ) SCÈNE VII.

### VANIR, LISOIS.

- LISOIS.
- \* Le seriez-vous, seigneur? auriez-vous démenti
- \* Le sang de ces heros dont vons êtes sorti? \* Auriez-vous violé, par cette làche ininre, »
- \* Et les droits de la guerre, et ceux de la nature? \* Un prince à cet excès pourrait-il s'oublier?
  - VAMIR.
- \* Non; mais suis-je réduit à me justifier?
- \* Lisois, ce peuple est juste; il t'apprend à connaître ' Que mon frère est rebelle, et qu'il traliit son maître.
- LISOIS.
- \* Ecoutez : ce serait le comble de mes vœux \* De pouvoir aujourd'hui vous rénnir tous deux.
- \* Je vois avec regret la France désolée,
- \* A nos dissensions la nature immolée.
- \* Sur nos communs débris l'Africain élevé.
- \* Menacant cet état par nous-même énervé.
- \* SI vous avez un cerur digne de votre race,
- ' Faites an bien public servir votre disgrace ;
- \* Rapprochez les partis, nnissez-vous à moi \* Ponr calmer votre frère et fléchir votre roi,
- · Pour éteindre le feu de nos guerres civiles.
- VAMIR.

### \* Ve vous en flattez pas; vos soins sont inutiles.

- ' Si la discorde seule avait arme mon bras,
- ' Si la guerre et la haine avaient conduit mes pas,
- \* Vous pourriez espérer de réunir deux frères,

- \* L'un de l'autre écartés dans des partis contraires : \* Un obstacle plus grand s'oppose à ce retour.
- LISOIS.
- \* F1 and est-il, seigneur? VANIR.
  - Ab! reconnais l'amour,
- \* Reconnais la fureur qui de nous deux s'empare,
- \* Oni m'a fait téméraire, et qui le rend barbare.
- LISOIS.
- \*Ciel | fant-il voir ainsi, par des caprices vains. \* Anéantir le fruit des plus nobles desseins?
- \* L'Amour subjuguer tout? ses cruelles faiblesses
- \* Dn sang qui se révolte étouffer les tendresses?
- \* Des frères se hair, et naître en tous climats \* Des passions des grands le malheur des états?
- \* Prince, de vos amours laissons là le mystère;
- \* Je vous plains tous les deux, mais je sers votre frère; \* Je vais le seconder, je vais me joindre à lui
- \* Contre un peuple insolent qui se fait votre appui.
- \* Le plus pressant danger est celui qui m'appelle ;
- \* Je vois qu'il peut avoir une fin bien cruelle :
- \* Je vois les passions plus puissantes que moi, \* Et l'amour seul ici me fait frémir d'effroi.
- \* Je lul dois mon secours; je vous laisse, et j'y vole.
- \* Sovez mon prisonnier, mais sur votre parole \* Elle me suffira.

#### VAMIR. Je vous la donne.

#### LISOIS. Et moi .

- \* Je voudrais de ce pas porter la sienne au roi : \* Je vondrais eimenter, dans l'ardeur de lui plaire,
- \* Du sang de nos tyrans une union si chère.
- \* Mais ces fiers ennemis sont bien moins dangereux \* One ce fatal amour qui vous perdra tous deux.

## ..... ACTE QUATRIÈME.

### SCENE I

#### VAMIR, AMÉLIE, ÉMAR.

#### AMÉLIE.

Quelle suite, grand Dieu, d'affreuses destinées ! Quel tissu de douleurs l'une à l'autre enchaînées!

Un orage imprévu m'enlève à votre amour : Un orage nous joint; et, dans le même jour, Quand je vous suis rendue, un autre nous sépare!

Vamir, frère adoré d'un frère trop barbare, Vous le voulez, Vamir; je pars, et vous restez! VAMIR

Voyez par que's liens mes pas sont arrêtes.

\* An ponyoir d'un rival ma parole me livre :

\* Je peux mourir pour vous, et je ne peux vous suivre. AMÉLIE.

Vons l'osites combattre, et vous n'osez le fuir! VAMIR

L'honneur est mon tyran ; je lui dois obéir. Profitez du tumulte où la ville est livrée: La retraite à vos pas déià semble assurée; On yous attend : le ciel a calmé son courroux Espérez...

> AMÉLIE. Eh! que puis je espérer loin de vous?

VAMIR. Ce n'est qu'un jour.

AMÉLIE.

Ce jour est un siècle funeste. Rendez vains mes soupcons, ciel vengeur que j'attestel

\* Seigneur, de votre sang le Maure est altéré. \* Ce sang à votre frère est-il donc si sacré? Il aime en furieux : mais il hait plus encore :

Il est votre rival, et l'allié du Maure. \* Je crains... VAMIR.

Il n'oserait ...

Son cœur n'a point de frein. \* Il vous a menacé, menace-t-il en vain?

VAMIR. \* Il tremblera hientôt : le roi vient, et nous venge; \* La moitié de ce peuple à ses drapeaux se range.

\* Allez : si vons m'aimez, dérobez-vons aux conps \* Des foudres allumés grondants autour de nous ;

\* Au tumulte, au carnage, an désordre effroyable, \* Dans des murs pris d'assaut malheur inévitable :

\* Mais redoutez encor mon rival furieux;

\* Craignez l'amour jaloux qui veille dans ses yeux : Cet amour méprisé se tournerait en rage. Fuvez sa violence : évitez un outrage Qu'il me faudrait laver de son sang et du mien. Seul espoir de ma vie, et mon unique bien,

Mettez en sûreté ce seul bien qui me reste : Ne vous exposez pas à cet éclat funeste. \* Cédez à mes douleurs ; qu'il vous perde : partez,

AMÉLIE. \* Et vous vous exposez senl à ses cruautés!

VAMIR. [frère. \* Ne craignant rien pour vous, je craindrai peu mon Oue dis-je? mon appui lui devient nécessaire.

Son captif aujourd'hui, demain son hienfaiteur, \* Je pourrai de sou roi lui rendre la faveur.

\* Protéger mon rival est la gloire où j'aspire. Arrachez-vous surtout à son fatal empire : Songez que ce matin vous quittiez ses états.

AMÉLIE. Ah! je quittais des lleux que vous n'habitjez pas,

Dans quelque asile affreux que mon destin m'entraine. Vamir, i'v porterai mon amour et ma haine.

Je vous adorerai dans le fond des déserts, Au milieu des combats, dans l'exil, dans les fers,

Dans la mort que j'attends de votre seule absence.

C'en est trop; vos douleurs ébranlent ma constance : \* Yous avez trop tardé... Ciel ! quel tumulte affreux !

## SCÉNE II.

AMELIE, VAMIR, LE DUC, GARDES,

LE DCC.

\* Je l'entends ; e'est lni-même. Arrête , malheureux !

\* Lâche qui me trahis, rival indigne, arrête! YAMIR.

\* Il ne te traliit point, mais il t'offre sa tête.

\* Porte à tous les excès ta haine et ta fureur : \* Va, ne perds point de temps : le ciel arme un vengeur. \* Tremble, ton roi s'approche ; il vient , il va paraltre ;

\* Tu n'as vaincu que moi , redoute encor ton maltre. LE DUC.

\* Il ponrra te venger, mais non te secourir; \* Et ton sang ...

AMÉLIE.

Non, cruel, c'est à moi de mourir. \* J'aı tout fait ; c'est par moi que ta garde est séduite ;

\* J'ai gagné tes soldats, j'ai préparé ma fulte. \* Punis ces attentats et ces crimes si grands,

\* De sortir d'esclavage, et de fuir ses tyrans : \* Mais respecte ton frère, et sa femme, et toi-même.

\* Il ne t'a point trahi ; c'est un frère qui t'aime ; \* Il voulait te servir quand tu veux l'opprimer.

\* Quel crime a-t-il commis, cruel, que de m'aimer? \* L'amour n'est-il en toi qu'un juge inexorable?

LE DUC. \* Plus yous le défendez, plus il devient coupable.

\* C'est yous qui le perdez, yous qui l'assassinez, \* Vous , par qui tous nos jours étaient empoisonnés;

' Vous qui, pour leur matheur, armiez des mains si chères. \* Puisse tomber sur vous tout le sang des deux frères !

\* Vous pleurez ! mais vos pleurs ne peuvent me trom-\* Je suis prêt à mourir, et prêt à le frapper. [per;

\* Mon malheur est au comble , ainsi que ma faiblesse. \* Oni, je vous aime encor : le temps, le péril presse :

\* Vous pouvez à l'instant parer le coup mortel : \* Voilà ma main, venez : sa grace est à l'autel.

AMÉLIE.

\* Moi, seigneur?

LE DUC. C'est assez. AMÉLIE.

> Moi, que je le trahisse LE DUC.

\* Arrêtez... Répondez...

AMÉLIE. Je ne puis.

#### LE DUC. Qu'il périsse!

#### VAMIR.

- \* Ne vous laissez pas vaincre en ces affreux combats; \* Osez m'aimer assez pour vouloir mon trépas : \* Abandonnez mon sort an coup qu'il me prépare.
- \* Je mourrai triomphant des mains de ce barbare; \* Et si vous succombiez à son lâche courroux,
- \* Je n'en mourrais pas moins, mais je mourrais par
- LE DUC. vous. \* Qu'on l'entraîne à la tour ; allez , qo'on m'obéisse!

## SCENE III.

## LE DUC. AMÉLIE.

### AMÉLIE.

- \* Vous, cruel, vous feriez cet affreux sacrifice? \* De son vertueux sang vous pourriez vous couvrir ?
- \* Quoi! voulez-vous...?

### LE DUC.

- Je veux vous hair et mourir,
- \* Vous rendre malheureuse eucorplus que moi-même, \* Répandre devant vous tout le sang qui vous alme,
- \* Et vous laisser des jours plus cruels mille fois
- \* Oue le joor où l'amour nous a perdus tous trois. \* Laissez-moi : votre vue augmente mon supplice.

## SCÈNE IV.

## LE DUC, AMÉLIE, LISOIS.

- AMÉLIE, à Lisois. \* Ah! je n'attends plus rien que de votre justice :
- \* Lisois, contre un cruel osez me secourir.
- LE DUC. \* Garde-toi de l'entendre, ou tu vas me trahir.
- AMÉLIR. · J'atteste ici le ciel...

- Eloignez de ma vue. \* Amis... délivrez-moi de l'objet qui me tue.
- AMÉLIE.
- \* Va, tyran, c'en est trop : va, dans mon désespoir \* J'al combattu l'horreur que je sens à te voir.
- \* J'ai cru, malgré ta rage à ce point emportée,
- \* Ou'une femme du moins en serait respectée : \* L'amour adoucit tout, hors ton barbare cœur;
- \* Tigre, je t'abandonne à toute ta fureur.
- \* Dans ton féroce amour immole tes victimes :
- \* Compte dès ce moment ma mort parmi les crimes : \* Mais compte encor la tienne. Un vengeur va veuir:
- \* I'ar ton juste supplice il va tous nous unir.
- \* Tombe avec tes remparts, tombe, et péris sans gloire ; \* Meurs, et que l'avenir prodigue à ta mémoire,
- A tes feux, à ton nom, justement abhorres,
- \* La haine et le mépris que tu m'as inspirés !

#### SCÈNE V. LE DUC. LISOIS.

- LE DUC. \* Oui, cruelle ennemie, et plus que moi farouche, \* Oul, j'accepte l'arrêt prononcé par la bouche.
- Oue la main de la haine, et que les mêmes coups \* Dans l'horreur du tombeau nous réunissent tous! (Il tombe dans un fauteuil.)
- \* Il ne se connaît plus; il succombe à sa rage. LE DEC.
- \* Eh blen! souffriras-tu ma bonte et mon outrage? \* Le temps presse : veox-tu qu'un rival odieux
- \* Enlève la perfide, et l'épouse à mes yeux?
- \* Tu crains de me répondre | Attends-tu que le traître \* Ait soulevé le people, et me livre à son maître ? LISOIS.
- \* Je vois trop, en effet, que le parti du roi \* Des peuples fatigués fait chanceler la foi.
- \* De la sédition la flamme réprimée
- \* Vit encor dans les cœurs, en secret rallumée. LE DUC.
- \* C'est Vamir qui l'allume; il nons a trahis tous. LISOIS
- \* Je suis loin d'excuser ses crimes envers vous ; \* La suite en est funeste, et me remplit d'alarmes.
- \* Dans la plaine déjà les Français sont en armes;
- \* Et vous êtes perdu, si le peuple excité \* Croit dans la trahison trouver sa súreté.
- \* Vos dangers sout accrus.

## Eh bien! que faut-il faire?

- LISOIS. \* Les prévenir, dompter l'amour et la colère.
- \* Ayons encor, mon prince, en cette extrémité,
- \* Pour prendre un parti sûr assez de fermeté.
- \* Nous pouvous conjurer ou braver la tempête :
- \* Quoi que vous décidiez, ma main est toute prête,
- \* Vous vouliez ce matin, par un heureux traité, \* Apaiser avec gloire un monarque irrité;
- \* Ne vous rebutez pas : ordonnez, et j'espère
- \* Signer en votre nom cette paix salutaire. \* Mais s'il vous faut combattre, et courir au trépas,
- Vous savez qu'un ami ne vous survivra pas, LE DUC.
- \* Aml , dans le tombeau laisse-moi seul descendre :
- \*Vispour servir ma cause, et pour venger ma cendre.
- \* Mon destin s'accomplit, et je cours l'achever.
- \* Qui ne veut que la mort est sir de la troover : \* Mais ie la veux terrible; et lorsque je succombe,
- \* Je veux voir mou rival entraîné dans ma tombe. LISOIS.
- \* Comment ! de quelle horreur vos sens sout possédés! LE DUC.
- \* Il est dans cette tour, où vous seul commandez;

- \* Et vous m'avez promis que contre un téméraire... LISOIS.
- \* De qui me parlez-vous, seigneur? de votre frère? LE DUC.
- \* Non, je parle d'nn traître et d'un lâche ennemi, \* D'un rival qui m'abborre, et qui m'a tout ravi.
- \* Le Maure attend de moi la tête du parjure. LISOIS.
- \* Vous leur avez promis de trabir la nature? LE DUC.
- Dès long-temps du perfide ils ont proscrit le sang. LISOIS. \* Et pour leur obéir vous lui percez le flanc?
- LE DUC. \* Non, je n'obeis point à leur haine étrangère :
- \* J'obeis à ma rage, et veux la satisfaire.
- \* One m'importent l'état et mes vains allies? \* Ainsi donc à l'amour vous le sacrifiez?
- \* Et vous me chargez, moi, du soin de son supplice! LE DUC.
- \* Je n'attends pas de vous cette prompte justice.
- \* Je suis bien malheureux! bien digne de pitié! \* Trahi dans mon amonr, trahi dans l'amitié!
- \* Allez: ie puis encor, dans le sort qui me presse, \* Trouver de vrais amis qui tiendront leur promesse;
- \* D'autres me serviront, et n'allégueront pas \* Cette triste vertn , l'excuse des ingrats.
- LISOIS , après un long silence. \* Non; j'ai pris mon parti. Soit crime, soit justice,
- \* Vous ue vous plaindrez plus qu'un ami vous trahisse. Vamir est criminel : yous étes malheureux : Je vous aime, il suffit : ie me rends à vos vœux.
- Je vois qu'il est des temps pour les partis extrêmes. Que les plus saints devoirs peuvent se taire eux-memes \* Je ne souffrirai pas que d'un autre que mol,
- \* Dans de parcils moments, vous éprouviez la foi;
- \* Et yous reconnaîtrez, au succès de mon zèle. \* Si Lisois vous aimait, et s'il vous fut fidèle.
- LE DUC. Je te retrouve enfin dans mon adversité :
- L'univers m'abandonne, et toi seul m'es resté. Tu ne souffriras pas que mon rival trauquille Insulte impunément à ma rage inutile; Qu'un ennemi vaincu, maître de mes états, Dans les bras d'nne ingrate insulte à mon trépas.
- \* Non : mais en vous rendant ce malheureux service.
  - \* Prince, je vous demande un autre sacrifice. LE DUC.
- \* Parle.
- LISOIS
- Je ne venx pas que le Maure en ces lieux, \* Protectenr insolent, commande sous mes yeux;"
- \* Je ne veux pas servir nn tyran qui nons brave.
- \* Ne puis-je vous venger sans être son esclave?

- \* Si vous voulez tomber, pourquoi prendre un appui ? \* Pour mourir avec vous ai-ie besoiu de lui?
- \* Du sort de ce grand jour laissez-moi la conduite : \* Ce que je fais pour vous peut-être le mérite.
- \* Les Maures avec moi pourraieut mal s'accorder : \* Jusqu'au dernier moment je veux seul commander.
- \*Oui, pourvu qu'Amélie, au désespoir réduite, \* Pleure en larmes de sang l'amant qui l'a séduite ; \* Pourvu que de l'horreur de ses gémissements
- \* Ma douleur se repaisse à mes derniers moments. Tout le reste est égal, et je te l'abandonne:
- \* Prépare le combat, agis, dispose, ordonne.
- \* Ce n'est plus la victoire où ma fureur prétend; \* Je ne cherche pas même un trépas éclatant.
- \* Aux cœurs désespérés qu'importe un peu de gloire? \* Perisse ainsi que moi ma funeste mémoire! \* Périsse avec mon nom le souvenir fatal
- \* D'une indigne mattresse et d'un lâche rival! 1.15016
- \* Je l'avoue avec vous : une unit éternelle \* Doit couvrir, s'il se peut, une fin si cruelle.
- \* C'était avant ce coup qu'il nous fallait mourir : \* Mais je tiendral parole, et je vais vous servir.

## ACTE CINQUIÈME.

### SCENE L

LE DUC, UN OFFICIER, GARDES.

#### LE DEC

- O ciel! me faudra-t-il, de moments en momeuts, \* Voir et des trahisons, et des soulèvements?
- Eh bien! de ces mutins l'audace est terrassée? L'OFFICIER.
- \* Seigneur, ils vous ont vu, leur foule est dispersée. LE DUC.
- \* L'ingrat de tous côtés m'opprimait aujourd'hui: \* Mon malheur est parfait, tous les cœurs sont à lui. Oue fait Lisois?

## L'OFFICIER.

- Seigneur, sa prompte vigilance A partont des remparts assuré la defense.
- LE DUC. \* Ce soldat qu'en secret vous m'avez amené,
- \* Va-t-ll exécuter l'ordre que j'ai donué? L'OFFICIER .
- \* Oni , seigneur, et déià vers la tonr il s'avance. LE DUC.
- Ce bras vulgaire et sûr va remplir ma vengeance.
- \* Sur l'incertain Lisois mon cœur a trop compté : \* Il a vu ma fureur avec tranquillité.

- \* On ne soulage point des douleurs qu'on méprise;
- \* Il faut qu'en d'autres mains ma vengeance soit mise. · Vous, que sur nos remparts on porte nos drapeaux;
- \* Allez , qu'on se prépare à des périls nouveaux. \* Vous sortez d'un combat, un autre vous appelle;
- \* Ayez la même audace, avec le même zèle ;
  - 'Imitez votre maltre; et s'il vous faut périr, Vous recevrez de moi l'exemple de mourir. (Il reste seul.)

Eh bien! c'en est donc fait : une femme perfide Me conduit au tombeau chargé d'un parricide ! Qui? moi , je tremblerais des coups qu'on va porter?

- J'ai chéri la vengeance, et ne pnis la goûter. \* Je frissonne: une voix gémissante et sévère
- \* Crie au foud demonceur : Arrète , il est ton frère ! \* Ah! prince infortuné, dans ta haine afferml,
- \* Songe 4 des droits plus saints ; Vamir fut ton ami! O jours de notre enfance l à tendresses passées !
- \* Il fut le confident de toutes mes pensées. \* Avec quelle innocence et quels épanchements
- \* Nos cœurs se sont appris leurs premiers sentiments! Oue de fois, partageant mes naissantes alarmes,
- . D'une main fraternelle essuva-t-il mes larmes! \* Et c'est moi qui l'immole! et cette même main
- \* D'un frère que j'aimai déchirerait le sein!
- \* O passion funeste! o douleur qui m'égare! \* Non, je n'étais point né pour devenir barbare.
- \* Je sens combien le crime est un fardeau cruel l
- \* Mais que dis-je? Vamir est le seul criminel. \* Je reconnais mon sang, mais c'est à sa furie:
- \* Il m'enlève l'objet dont dépendait ma vie; Ah! de mon désespoir injuste et vain transport!
- \* Il l'aime; est-ce un forfait qui mérite la mort? \* Hélas | malgré le temps, et la guerre, et l'absence,
- \* Leur tranquille union croissait dans le silence :
- \* Ils nourrissaient en palx leur innocente ardeur, Avant qu'un fol amour empoisonnat mon cœur.
- . Mais lui-même il m'attaque, il brave ma colère,
- \* Il metrompe, il mehait, N'importe, il est monfrère! C'est à lui seul de vivre; on l'aime, il est heureux : C'est à moi de mourir, mais mourons généreux.

La pitié m'ébranlait, la nature décide. Il en est temps encor.

## SCÈNE II.

#### LE DUC, L'OFFICIER.

LE DUC.

Préviens nn parricide, Ami, vole à la tour : que tout soit suspendu; Que mon frère..

L'OFFICIER. Seigneur...

LE DUC.

De quoi t'alarmes-tn?

Cours, obeis.

L'OFFICIER.

\* J'ai vu, nou loin de cette porte, \* Un corps souillé de sang qu'en secret on emporte ;

\* C'est Lisois qui l'ordonne, et je crains que le sort... lest mort: LE DEC.

\* Qu'entends-je? malheureux! Ah ciel! mou frère 'Il est mort, et je vis! Et la terre entr'ouverte,

Et la foudre en éclats n'ont point vengé sa perte! \* Eunemi de l'état, factieux, inhumain,

\* Frère dénaturé, ravisseur, assassin,

O ciel! autour de moi que j'ai creusé d'ablmes l Que l'amour m'a changé! qu'il me coûte de crimes;

\* Le voile est déchiré, je m'étais mal conpu. \* Au comble des forfaits je suis donc parvenu! \* Ah, Vamir! ah, mon frère! ah, jour de maruine!

" Je sens que je t'aimais, et mon bras t'assassine ! \* Ouoi! mon frère!

L'OFFICIER. Amélie, avec empressement, \* Veut, seigneur, en secret vous parler un moment.

4.E DUC. \* Chers amis, empêchez que la cruelle avance;

\* Je ne puis soutenir ni souffrir sa présence. \* Mais non: d'un parricide elle dolt se venger; \* Dans mon coupable sang sa main doit se plonger; Qu'elle entre... Ah! je succombe, et ne vis plus qu's peine.

## SCÈNE III.

LE DUC, AMÉLIE, TAISE.

AMÉLIE.

\* Vous l'emportez, seigneur, et puisque votre haiue, \* (Comment puis-je autremeut appeler en ce jour \* Ces affreux sentiments que vous nommez amour?)

\* Pnisqu'à ravir ma foi votre haine obstinée

\* Vent ou le sang d'un frère, ou ce triste hyménée... \* Mon choix est fait, seigneur, et je me donne à vous :

\* A force de forfaits vous êtes mon époux. \* Brisez les fers honteux dont vous chargez un frère;

\* De vos murs sous ses pas abaissez la barrière. \* Que je ne tremble plus pour des jours si cheris:

\* Je trahis mon amaut, je le perds à ce prix : \* Je vous épargne un crime, et suis votre conquête.

\* Commandez, disposez, ma main est toute prête;

\* Sachez que cette main, que vous tyrannisez, \* Punira la faiblesse où vous me réduisez. [duire...

\* Sachez qu'au temple même on vous m'allez con-\* Mais yous voulez ma foi, ma foi doit yous suffire.

\* Allons... Eh quoi! d'où vient ce silence affecté?

\* Ouoi! votre frère encor n'est point en liberté? LE DUG.

\* Mon frère?

AMÉLIE.

Dien puissant! dissipez mes alarmes! \* Ciel! de vos yeux cruels je vois tomber des larmes :

LE DUC. · Vous demandez sa vie...

AMÉLIB.

Ab !qu'est-ce que j'entends? \* Vous qui m'avlez promis...

> LE DUC. Madame, il n'est plus temps.

AMÉLIR. \* Il n'est plus temps ! Vamir...

LE DUC.

Il est trop vrai, cruelle! Oue l'amour a conduit cette main criminelle : \* Lisois, pour mon malheur, a trop su m'obeir.

- \* Ah! revenez à vons, vivez pour me punir. \* Frappez : que votre main, contre moi ranimée,
- \* Perce un cour Inhumaiu qui vous a trop aimee,
- \* Un cœur dénaturé qui n'attend que vos coups! \* Oul , j'ai tué mon frère , et l'ai tué pour vous. \* Vengez sur un coupable , indigne de vous plaire ,
- \* Tous les crimes affreux que vous m'avez fait faire.
- \* AMÉLIE, se jetant entre les bras de Talse. \* Vamir est mort? barbare !...

LE DUC.

Oui ; mais e'est de ta maiu \* Oue son sang yeut ici le sang de l'assassin. AMÉLIE, soutenue par Talse, et presque écanonie. \* Il est mort !

> LE DUC. Ton reproche...

AMÉLIE. Épargne ma misère: \* Laisse-moi ; je u'ai plus de reproche à te faire. \* Va, porte ailleurs ton erime et ton vain repentir;

\* Laisse-moi l'adorer, l'embrasser, et mourir, LE DUC.

\* Ton horreur est trop juste, Eh hien! chère Amélie. Par pitié, par vengeance, arrache-moi la vie.

\* Je ne mérite pas de mourir de tes coups ; \* Que ma main les conduise...

## SCENE IV.

## LE DUC, AMÉLIE, LISOIS.

Ah, ciel! que faites-vous? LE DUC. (On le désarme.)

\* Laissez-moi me punir et me rendre justice. AMÉLIE, à Lisois. \* Vous, d'un assassinat vous êtes le complice?

LE DUC. \* Ministre de mon crime , as-tu pn m'obéir?

LISOIS. \* Je vous avais promis, seigneur, de vous servir.

LE DUC.

\* Malheureux que je suis ! ta sévère rudesse 4.

\* A cent fois de mes sens combatu la faiblesse : \* Ne devais-tu te rendre à mes tristes souhaits

\* Que quand ma passion t'ordonnait des forfaits? \* Tu ne m'as obei que pour perdre mon frère!

\* Lorsque i'ai refusé ce sanglant ministère ,

\* Votre aveugle courroux n'allait-il pas soudain \* Du soin de vous venger charger une autre main? LE DEC.

\* L'amour, le seul amour, de mes sens toujours maître,

\* En m'ôtant ma raison, m'eût excusé neut-être :

\* Mais toi, dont la sagesse et les réflexions \* Ont calmé dans ton sein toutes les passions, \* Toi , dont j'avais tant craint l'esprit ferme et rigide,

\* Avec tranquillité permettre un parricide ! LISOIS.

\* Eh bien ! puisque la houte avec le repentir , \* Par qui la vertu parle à qui peut la trahir,

\* D'un si juste remords ont pénétré votre âme ; \* Puisque, malgré l'excès sie votre aveugle flam

\* Au prix de votre sang vous voudriez sauver \* Le sang dont you fureurs ont youin yous priver :

' Je puis donc m'expliquer , je puis donc vous apprendre \* Que de vous-même enfin Lisois sait vous défendre.

\* Connaissez-moi, madame, et calmez vos douleurs. ( Au duc.) ( A Amélie. ) \* Vous, gardez vos remords; et vous, séchez vos pleurs.

 Oue ce jour à tous trois soit un jour salutaire. Venez, paraissez, prince, embrassez votre frère!

(Le théitre s'ouvre, Yamir parait.

## SCENE V.

LE DUC, AMÉLIE, VAMIR, LISOIS.

AMÉLIE. Oui? vous!

LE DUC. Mon frère!

> AMÉLIE. Ah, eiel!

> > LE DUC.

Qui l'aurait pu penser? VAMIR, s'avançant du foud du thédtre. \* J'ose encor te revoir, te plaindre, et t'embrasser.

LE DUC. \* Mon crime eu est plus grand, puisque ton/eœur l'ou-

AMÉLIE. Lisois, digne heros, qui me donnez la vie...

LE DEC. \* Il la donne à tous trois

T.18018

Un indigne assassin \* Sur Vamir à mes yeux avait levé la main ;

\* J'ai frappé le barbare ; et, prévenant encore \* Les aveugles fureurs du feu qui vous dévore . J'al feint d'avoir versé ce sang si précieux, \* Sûr que le repentir vous ouvrirait les veux.

## LE DUC.

- \* Après ce grand exemple et ce service insigne . \* Le prix que je t'en dois, e'est de m'en rendre digne. \* Le fardeau de mon crime est trop pesant pour moi ; \* Mes yeux, couverts d'un voile et baissés devant toi,
- \* Craignent de rencontrer, et les regards d'un frere, \* Et la beauté fatale, à tous les deux trop chère,
- VAMIR.
- \* Tous deux auprès du roi nous voulions te servir. \* Quel est donc ton dessein? parle.
- LR DUC. De me punir. \* De nous rendre à tous trois une égale justice ,
- \* D'expier devant vous, par le plus grand supplice .
- \* Le plus grand des forfaits , où la fatalité , \* L'amoor, et le courroux, m'avaient précipité.
- \* J'adorais Amelie , et ma flamme cruelle ,
- \* Dans mon cœur désolé, s'irrite encor pour elle.
- \* Lisois suit à quel point j'adorais ses appas .
- \* Quand ma jalouse rage ordonnait ton trepas ; \* Dévoré , malgré moi , du feu qui me possède ,

- \* Je l'adore encor plus... et mon amour la cède. \* Je m'arrache le cœur en vous rendant beureux :
- \* Aimez-vous : mais au moins pardonnez-moi tous Ah! ton frère à tes pieds, digne de ta clémence,
- Egale tes bienfaits par sa reconnaissance. AMÉLIE.
- \* Oui, seigneur, avec lui j'embrasse vos genoux; \* La plus tendre amitié va me rejoindre à vous.
- \* Vous me pavez trop bien de mes douleurs souffertes. LE DUC.
- \* Ah! c'est trop me montrer mes malheurs et mes per-\* Mais vous m'apprenez tous à suivre la vertu. [tes! \* Ce n'est point à demi que mon cœur est reudu :
- (A Vamir.) Je suis en tout ton frère; et mon âme attendrie
- \* Imite votre exemple, et chérit sa patrie. \* Allons appreudre au roi, pour qui vous combattez,
- \* Mon crime, mes remords, et vos félicités.
- Oui, je veux égaler votre foi, votre zèle, Au sang , à la patrie , à l'amitié fidèle .
- Et vous faire oublier, après tant de toorments, A force de vertus, tous mes égarements.

FIN DU DUC DE FOIX.

# L'ÉCHANGE,

ntt

## QUAND EST-CE QU'ON ME MARIE?

COMÉDIE EN TROIS ACTES, ET EN PROSE. - 4754.

#### AVERTISSEMENT 4.

Cette comédie fai représentée, sous le titre du Comfe de Roursoufie, à Cirey, chez la marquise du Châtelet, en 1734. Elle en distribua les rôles aux personnes de sa société, s'en reservant un pour elle, et un antre pour l'auteur. Voltaire paraît n'avoir point gardé te manuscril de cette pièce, ni de celle des Originaux, qui l'avait précédée de deux ans; et l'une et l'antre restèrent long-temps ignorées du public. Les plus anciens amis de l'auteur seulement en avaient conserré quelque souvenir. Nous avons entendu dire à M. d'Argental que Voltaire avait fait autrefois, au château de Cirey, des comédies fort gaies, entre autres un Comfe de Boursoufie ; que même il y en avait eu deux de ce nom, et qu'on les distinguait par les dénominations de Grand et de Petit Boursouffe. La différence consistait apporemment en ce que l'one était en trois actes , et l'autre en on. En effet, on a trouvé, dans le catalogue des livres de M. de Poot-de-Veyle, l'indication d'un Comte de Boursoufe en pa acte : mais il y est rangé dans la section des opéres comiques; or qui doil faire supposer que l'anteur avait ajouté de la poésie à sa pièce. Nous ne connaissons point cet opéra comique, et nous ignorons s'il existe encore

Le 26 de janvier 1761, ou représenta à Paria, sur le théstre de la Comédie-Italieune, une comédie en trois actes, en prose, intiluiée Quand est-ce qu'on me marie? sans nom d'auteur. C'était le Comte de Boursoufe sons un sotre titre, et avec d'autres noms de personnages. On ne soupconna point que Voltaire en fût l'anieur anonyme : cela n'est pas surprenant; mais ce qui parait singulier, c'est que cette pièce fot jonée et imprimée la même année à Vienne en Antriche. Ecrite d'abord avec nue certaine liberté que le geure, le sujet et la circonstance d'un pareil amusement comportail, elle dut, en paraissant à Vienne, épronver quelques modifications. On la mit en deux actes, erec un nouveau dénoûment. Les noms des personnages y furent probablement ceux qui avaient été substitués aux anciens, sur le thestre de la Comedie-Italienne, à Paris. Le Comte de Boursoufte s'y trouve changé en Comte de Fotenville; le baron de la Cochonnière, Therèse, Malaudin, Pasquin, madame Barbe, etc., sont remplacés par le baron de La Canardière, Gotton, Trigandin, Mers rin, madome Michelle, etc. Il est probable que les motif des changements faits à la pièce, en 1761, étaient, non-seu-

· Cet avertrasement est de feu Decroix , l'un des éditeurs de (édition de Kehl. (B.) lement de la rendre moins libre, mais encore d'éloigner l'idée nu le souvenir de l'ancien Comie de Boursoufie et de son auleur.

Cette comédie parsat lei telle que l'auteur l'arait faite pour Cirry, mais arce le litre, les personanges, et quelques légères corrections de édatis, Liris d'uns esconde édition dounée à Vienne en 1763. Quant an nouveau dénodment, qui parail un peu forcé, et moins plaisant que l'aucien, ou l'a place comme variante, à la suite du troisième

#### PERSONNAGES DU PROLOGUE.

WARRET DO TOUR. NOLTAIRE.

#### PERSONNAGES DE LA COMEDIE.

LE CONTE OF FATEVILLE.

LE CREVALIE, frère de comme.

LE RAGIO SE LA CAVARDÉRE.

COTTON, dile da barros.

MINAUS MECRELLE, gouvernante

de Collon.

Valets se la serre del covete.

Valets se la serre del covete.

TRIGAT DEV, Intrigret.

La srène se posse dons le village de La Canordière

## PROLOGUE.

#### MADAME DU TOUR, VOLTAIRE,

Non, je ne joueral pas : le bel emploi vraimenl; La belle farce qu'on apprête!

Le plaisant Jiverlissement

Pour le jour de Louis, pour celle anguste fête,

Pour la fille des rois, pour le sang des béros.

Pour le juge éclairé de nos meilleurs ouvrages,

Vanté des besux-esprits, consulté par les sages, El pour la beronne de Scennx! VOLTAINE.

Mais pour être baronne est-on si difficile?

Je sais que sa cour est l'asile
Du goût que les Français savaleni jadis almer ;
Mais elle est le séjour de la donce Indulgence.

On a vu son suffrage enseigner à la France Ce que t'on devait estimer : On la voit garder le silence , Et ne decider point alors qu'il faut blâmer.

Et ne decider point alors qu'il faut blaimer.

MADAME DU TOUR.

Elle se taira donc, monsieur, à votre farce.

VOLTAIRE.

Eh! pourquoi, s'il vous plait?
MADAME DU TOUR.
Oh! parce

Que l'on hait les mauvais plaisants. VOLTAIRE.

Mais que voulez-vous done pour vos amusements?

MADAME DU TOUR.

Toute suire chose.

VOLTAIRE.
Eb quoi: des tragédies
Quì do théâtre anglais solent d'horribles copies?
MADAME. DU TOUR.

Non, ce n'est pas ce qu'il nous fant; La plité, non l'horreur, doit régner sur la scène. Des souvages. Anglais la triste Melponiene Prit pour theitre un échafand.

VOLTAIRE.
Aimes-rous mieux la sage et grave consédie
Où l'on instruit toujours, où jamais on ne rit,
Où Senèque et Monlaigne étalent leur esprit,
Où le public enflu bat des mains, et s'ennuie?

MADAME DU TOUR.
Non, j'aimerais mieux Arlequin
Qu'un comique de cette espèce :
Je ne puis souffrir la sagesse,
Quand elle préche en brodequin.
YOUTAINE.

Oh! que voulez-vous done?

MADAME DU TOUR.

De la simple sature.

Un ridicule fin, des portrails deficats.
De la nobleme sons enfluer;
Point de nocralités; une morale pure
Qui naise du sujet, et ne se montre pas.
Je veu qu'on soit paisant sans vouloir faire rire;
Qu'on ait un style naise, gal, rif, et gracieun;
Je veux cuilq que vous sachlez écrire
Comme on parie en ce lleux.

VOLTABE.

Je vous baise les mains; je renonce à vous plaire.

Vous m'en demandez trop : je m'en tirerais mat;

Allez vous adresser à madame de Siani ':

Vous trouverez là votre affaire.

MADAME DU TOUR.

The me is voudrais bien qu'elle nous cut donn

Oh! que je voudrais bien qu'elle nous cût donné
Quelque bonne plaisanterle!

VOLTAIRE.

Je le voudrais aussi : j'étais déterminé A ne vous point lécher ma vicille rapsodie , Indigne du sejour ans Grâces destiné.

› On connaît madame de Staal par ses memoires, quotqu'elle ait eu l'intention de ne s'y petradre qu'en bunte. Elle a fait quelques consédies ou il y a du naturel, de la gaieté et du bou ton. (K.) MADAME DU TOUR. Eh! oui l'a donc voulu?

VOLTAIRE.

Qui l'a voulu? Thérèse...
C'est une étrange feama : il fant, ne vous déplass
Quitter tout des qu'elle a parié.
Dut-on être berné, stiffé,

Elle reut à la fuis le bai et comédie, Jen, tollette, opéra, promenade, soupé, Des pompons, des magots, de la géométrie. Son esprit en tout temps est de tout occupé;

Son esprit en tout temps est de tout occupé;

El, jugeant des antres par elle,
Elle croit que pour plaire on n'a qu'à le vouloir;
Oue tous tes arts, ornés d'une grâce nouvelle,

De britter dans Anet se feront un devoir,
Dès que du Maine les appeile.
Passe pour les beaux-arts, ils sont faits pour ses yeux,

Mais non les farces insipides : Gilles doit disparatire auprès des Euripides. Je conçois vos raisons, et vous m'ouvres les yeux.

Je conçois vos rabons, et vous m'ouvres les yenz.

On ne me jouera point.

MADAME DU TOUR.

On ne rous jouers point... ou vous jouers, morbieu t Je rous trouve plainant de vouloir nous presente Vou volontes pour règle... Oh! nous verrons beau jeu; Nous verrous si pour rien j'aurai pris lant de peties, Que d'apprendre un plat rôde, et de le répéter...

Mais...

MADAME DU TOUR. Mais je crois qu'ici vous voules disputer?

VOLTAIR Z. Vous-même m'avez dit qu'il feliait sur la scène Plus d'esprit, plus de seus , des mœurs, un meilleur lou...

Un oavrage en un mot...

MADAME DU TOUR.

Oui, vous avez raison;

Mais je veux qu'ou vous siffle, et j'en fils mon envie.
Si vous n'êtes plaisent, vous serez plaisenté:

Et ce plaisir, en vérité, Vant celui de la comédie. Allons, que l'on commence...

VOLTAIRE.
Oh! mais... vous m'avez dit...

MADAME DU TOUR.
J'aurai mon dit et mon dédit.

YOUTAIRE.

De berner un pauvre homme ayes plus de scrupule.

MADAME DU TOUR.

Your vollà bien malade! Il fant servir les grands. On amuse souvent plus per son ridicule Que t'on ne pluit par ses talents.

WOLTAIRE.

Allons, soumetlous-nous : la résistance est vaine.

Il faut blen s'immoler pour les ptaisirs d'Anet.

Yous n'étes dans ces lleux, messieurs, qu'une centr'

Vous me garderes le secret.

FIN DU PROLOGUE,

## ACTE PREMIER.

## SCENE L

## LE CHEVALIER, MERLIN-

LE CHEVALIER.

Merlin!

MERLIN.

Monsieur?

IN CHEVALIER Connais-tu dans le monde entier un plus malheureux homme que ton maitre? MERLIN.

Oui, monsieur, j'en connais un plus malheureux, sans contredit.

LE CHEVALIER.

Eh, qui?

MERLIN. Votre valet, monsieur, le pauvre Merlin.

LE CHEVALIER. En connais-tu un plus fou? MERLIN.

Oui, assurément.

LE CHEVALIER.

Eh, qui? bourreau, qui? MEBLIN.

Ce fou de Merlin, monsieur, qui sert un maître qui n'a pas le sou.

IF CHEVALIED

Il faut que je sorte de cette malheureuse vie. MERLIN. Vivez plutôt, monsieur, pour me payer mes ga-

LE CHEVALIER.

J'ai mangé tout mon bien au service du roi. MEDITY

Dites an service de vos maltresses, de vos fantaisies, de vos folies. On ne mange jamais son bien en ne fesant que son devoir. Ou dit ruiné dit prodigue; qui dit malheureux dit inprudent; et la morale....

LE CHEVALIER. Ah, coquin! tn abuses de ma patience et de ma misère : je te pardonne, parce que je suis panvre;

mais si ma fortune change, je t'assommerai. MERLIN.

Mourez de faim, monsieur, mourez de faim. LE CHEVALIER. C'est bien à quoi il faut nous résoudre tous deux,

si mon maroufle de frère alné, le comte de Fatenville, n'arrive pas aujourd'hui dans ce maudit village où ie l'attends. O ciel! faut-il que cet homme-là ait soixante mille livres de rente pour être venu au monde une année avant moi! Ah! ce sont les aines qui out fait les lois; les cadets n'ont pas été consultés, je le vois bien.

MERLIN.

Eli! monsieur, si vous aviez eu les solxante mille livres de rente, vous les auriez délà mangées, et vous n'auriez plus de ressource; mais monsienr le comte de Fatenville aura pitié de vous; il vient ici pour épouser la fille du baron, qui auta cinq cent mille francs de biens : vous aurez un petit présent de

LE CHEVALIER.

Epouser encore einq cent mille francs, et le tout parce qu'on est ainé; et moi être réduit à attendre ici de ses bontés ce que je devrais ne tenir que de la nature! Demander quelque chose à son frère ainc , c'est là le comble des disgrâces.

MEULIN.

Je ne connais pas monsieur le comte; mais il me semble que je viens de voir arriver ici M. Trigandin. votre ami et le sien, et celui du baron, et celui de tout le monde; cet homme qui noue plus d'intrigues qu'il n'en peut debroniller, et qui fait des mariages et des divorces, qui prête et qui emprunte, qui donne et qui vole, qui fournit des maîtresses aux jeunes gens, des amants aux jeunes femmes, qui se rend redouté et nécessaire dans toutes les maisons, qui fait tout et qui est partout : il n'est pas encore pendu, profitez du temps, parlez-lui; cet homme-là vous tirera d'affaire.

LE CHEVALIER.

Non, non, Merlin, ces gens-là ne sont bons que pour les riches; ce sont les parasites de la société. Ils servent ceux dont ils ont besoin, et non pas ceux qui ont besoin d'eux, et leurs vices ne sont utiles qu'à env.mêmes

MERLIN.

Paroonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi; les fripons sont assez serviables : M. Trigandin se mêlerait pent-être de vos affaires pour avoir le plaisir de s'en mêler. Un fripon aime à la fin l'intrigue pour l'intrigue elle-même : il est actif, vigilant ; il rend service vivement avec un très manvais corur; tandis que les honnêtes gens, avec le meilleur errur du monde, your plaignent avec indolence, your laissent dans la misère, et vous ferment la porte au nez. LE CHEVALIER.

Hélas! je ne connais guère que de ces honnètes gens-là: et i'ai bien peur que monsieur mon frère ne soit un très honnéte homme

Voilà M. Trigaudin, qui n'a pas tant de probité peut-être, mais qui pourra vous être utile.

#### SCÉNE II

BE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MERLIN.

TRIGALDIN.

Boniour, mon très agréable chevalier : embrassezmoi, mon très cher. Eh! par quel basard vous rencontré-je ici? TE CHECKLIER

Par nn hasard très naturel, et très malheureux;

parce que je suis dans la misère; parce que mon frère qui nage dans l'opulence, doit passer ici ; parçe que je l'attends, parce que j'enrage, parce que je suis an désespoir.

TRIGACIEN.

Voilà de très mauvaises raisons: allez, allez, consolez-vous; Dieu a soin des cadets : il faudra bien que votre frère jette sur vous quelques regards de compassion. C'est moi qui le marie, et je veux qu'il y ait un pot-de-vin pour vous dans ce marché. Quand quelqu'un épouse la fille du baron de La Canardière, il fast que tout le monde y gagne. LE CHEVALIER.

Eh! traitre, que ne me la fesais-tu épouser? j'y aurais gagné bien davantage.

TRIGAUDIN. D'accoro; hélas! je crois que mademoiselle de La Canardière vous aurait épousé tout anssivolontiers que xotre frère. Elle ne demande qu'un mari ; elle ne sait pas seulement si elle est riche. C'est une fille elevée dans toute l'ignorance et dans toute la grossière rusticité de son père. Ils sont nés avec un peu de biens : un frère de la baronne, intéressé dans les affaires, nn imbécile qui ne savait nl penser ni parler, mais qui savait calculer, a gagné à Paris einq cent mille francs de biens dont il n'a jamais joui; il est mort précisément comme il allait devenir insolent. La baronne est morte de l'ennui qu'elle avait de vivre avec le baron; et la fille, à qui tout ce bien-là anpartient, ne peut être mariée par son vilain père qu'à un homme excessivement riche : jugez s'il vous l'aurait donnce, à vous qui venez de manger votre légitime.

LE CHEVALIER

Enlîn, tu as procuré ce parti-là à mon frère; c'est fort bien fait : mais que t'en revient-il? TRIGAURIN.

Ah! il me traite indignement; il s'imagine que son mérite seul a fait ce mariage; et, son avarice venant à l'appul de sa vanité, il me paie fort mal pour l'avoir trop bien servi. J'en demande pardon à monsieur son frère; mais monsieur le courte est presque aussi avare que fat : vous n'êtes ni l'un ni l'autre; et si vous aviez son bien, vous feriez....

LE CHEVALIER.

Oli oni! je ferais de très belles choses ; mais n ayant

rien, je ne puis rien faire que de me désespérer, et te prier de .. Ah! j'entends un bruit extravagant dans cette hôtellerie; je vois arriver des chevaux, des chaises : c'est mon frère, sans doute. Quel brillant équipage! et quelle différence la fortune met entre les hommes | Ses valets vont bien me menriser.

TRIGAUDIN.

C'est selon que monsieur le comte vous traitera : les valets ne sont pas d'une autre espèce que les courtisans; ils sont les singes de leurs maltres.

### SCÈNE III.

LE COMTE DE FATENVILLE, PLUSIEURS VALETS, LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MERLIN.

LE CONTE.

Ah! quel supplice que d'être six heures dans une chaise de poste! on arrive tout dérangé, tout dépoudré LE CHEVALIER.

Mon frère, je suis ravi de vous... TRIGAURIN.

Monsieur, vous allez trouver dans ce pays-ci... LE COMTE.

Holà! hé! qu'on m'arrange un peu; foi de seigneur, je ne pourrai jamais me montrer dans l'état où je snis.

LE CHEVALIER.

Mon frère, je vous trouve très bien, et je me flatte... LE COMTE, à ses gens.

Allons donc un peu! un miroir, de la poudre d'crillet, an pouf, un pouf... Hé! bonjour, M. Trigaudin, bonjour. Mademoiselle de La Canardière me trouvera horriblement mal en ordre. (A l'un de ses gens.) Mons du Toupet, je vous ai déjà dit mille fois que mes perruques ne fuient point assez en arrière ; yous avez la fureur d'enfoncer mon visage dans une épaisseur de cheveux qui me rend ridicule, sur mon honneur. M. Trigaudin, à propos... (Au chevalier.) Ah! vous voilà, Chonchon.

LE CHEVALIER.

Oui, et j'attendais le moment... LE CONTE.

M. Trigandin, comment trouvez-vous mon habit de noces? l'étoffe m'a coûté cent écus l'aune. TRIGAUDIN.

Mademoiselle de La Canardière en sera éblouie. LE CHEVALIER.

La peste soit du fat! il ne daigne pas seulement mo regarder.

Eli! pourquoi vous adressez-vous à lui, à sa per-

sonne? que ne parlez-vous à sa perruque, à sa broderie, à sou équipage? Flattez sa vanité au lieu de vouloir toucher son corur.

LE CHEVALIER. Non, j'aimerais mieux crever que de faire la cour à ses impertinences.

LE COMTR.

Page, levez un peu le miroir, haut, plus haut; vous êtes fort maladroit, page, foi de seigneur. LE CHEVALIER.

Mais, mon frère, voudrez-vous bien enfin... LE COMTE

Charmé de te voir, mon cher Chonchon, sur mon honneur; tu reviens donc de la campagne, un peu grêlé à ce que je vois. (Il rit.) Eh! eh! eh! eh! eh! hien! qu'est devenu ton cousiu, qui partit avec toi

il y a trois ans? LE CHEVALIER.

Je vous ai mandé Il y a uu an qu'il était mort. C'était un très honnête homme ; et si la fortune... LE COMTE, toujours à sa toilette.

Ab I oui, oui, je l'avals oublié; je m'eu souviens, il est mort; il a bien fait; cela n'était pas riche. Vous venez peut-être à la noce, monsieur Chonchon; cela n'est pas maladroit. (A Trigaudin.) Ecoutez, monsieur Trigaudin, je prétends aller le plus tard que je pourrai chez mademoiselle de La Canardière ; j'ai quelques affaires dans le voisinage, la petite marquise n'est qu'à deux centa pas d'ici. Eh! eh! eh! je veux un peu aller la voir avant de tâter du sérieux emharras d'une noce... Mons Trigaudin, qu'on mette un peu mes relais à ma chaise.

#### SCÈNE IV.

### LE COMTE, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER. Pourral-je, pendant ce temps-là, avoir l'honneur

de vous dire un petit mot?

Que cela soit court, aumoins : uu jour de mariage on a la tête remplie de tant de choses, qu'on n'a guère le temps d'écouter.

LE CHEVALIER.

Mon frère, j'ai d'abord à vous dire... LE COMTR.

Réellement, Chonchou, croyez-vous que cet habit me sice bien?

LE CHEVALIER.

J'ai donc à vous dire, mon frère, que je n'ai presque rien eu en partage, que je suis prêt à vous abandonner tout ce qui peut me reveuir de mon bieu, si vous avez la générosité de me donner dix mille francs une fois payés. Vous y gagneriez en- bon coup d'épée arriver à la succession de ton frète

core, et vous me tireriez d'un bien cruel embarras; je voua aurais la plus sensible obligation.

LE COMTE, appelant ses gens. Hola! hé! ma chaise est-elle prête? Chonchon: vous voyez bien que je n'ai pas le temps de parler d'affaires. Julie aura diné; il faut que j'arrive.

LE CHEVALIER. · Ouoi! vous n'opposez à des prières dout je rougis que cette indifférence insultante dout vous m'accablez?

LE CONTE. Maia, Chonchon, mais, en vérité, vous n'y peu-

sez pas. Vous ne savez pas combien un seigneur a de peine à vivre à Paris, combien coûte un byrlingot; cela est incrovable: foi de seigneur, ou ne peut pas voir le bout de l'année.

LE CHEVALIER.

Vous m'abandonnez donc? TE COMTE.

Vous avez voulu vivre comme moi; cela ne vous allait pas, il est bou que vous patissiez un peu. LE CHEVALIER.

Vous me mettez au désespoir ; et vous vous repentirez d'avoir si peu écouté la nature.

LE CONTR. Mais la nature, la nature, c'est un beau mot inventé

par les pauvres cadets ruinés pour émouvoir la pitié des aines qui sont sages. La nature vons avait donné nne honnête légitime; et elle ne m'ordonne pas d'être un sot, parce que vous avez été un dissipateur. LE CHEVALIER.

Vous me poussez à bout. Eb bien! puisque la nature se tait dans vous, elle se taira dans moi, et j'aurai du moins le plaisir de vons dire que vous ètes le plus grand fat de la terre, le plus indigne de votre fortune, le cœur le plus dur, le plus... LE CONTE.

Moi fat !... que ceia est vitain de dire des injures ! cela sent son homme de garnison. Mon Dieu , vous ètes loin d'avoir les airs de la cour! LE CHEVALIER.

Le sang-froid de ce barbare-là me désespère. Poltron, rien ne t'emeut...

LE COMTE. Tu t'imagines donc que tu es brave parce que tu es en colère?

LE CHEVALIER. Je n'y peux plus tenir; et si tu avais du cœur...

LE CONTE, ricanant, Oh! oh! foi de seigneur, cela est plaisant; tu crois que moi qui ai soixante mille livres de rente, et qui dois épouser mademoiselle de La Canardière avec cinq cent mille francs de biens, je serai assez fou pour me battre contre toi qui n'as rien à risquer! Je vois ton petit dessein; tu voudrais par quelque

alné; il n'en sera rien, mon cher Chonchon, et je | vingt mille francs, et je vous fais épouser la fille du vais monter dans ma chaise avec ie calme d'un courtisan et la constance d'un philosophe. Hotà! mes geus! Adien, Chouchon. (A Trigaudin qui rentre.) A ce soir, mons Trigaudin, à ce soir, Holà! page, un miroir.

## SCÈNE V.

LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MERLIN.

#### MERLIN.

Eli bien! monsieur, avez-vous gagne chose sur l'ame dure de ce courtisan poli?

LE CHEVALIER. Oui, j'ai gagné le droit et la liberté de le halr du meilleur de mon cœur.

MERLIN. C'est quelque chose, mais ceia ue donne pas d anoi vivre.

TRIGACDIN.

Si fait, si fait, ceia peut servir.

LE CHEVALIER Et à quoi, s'il vous plait, qu'à me rendre encore

#### plus mailieureux?

TRIGACDIN. Oh! cela peut servir à vous ôter le scrupule que yous auriez à lui faire du mal, et c'est déià un très grand bieu. N'est-il pas vrai que si vous iui aviez obligation, et que si vous l'aimiez tendrement, vous ne pourriez jamais vous résoudre à épouser mademoiselle de La Canardière au tieu de lui? Mais à présent que vous voilà débarrassé du poids de la reconnaissance et des jiens de l'amitié, vous êtes libre, je veux vous aider à vous venger en vous rendant

## LE CHEVALIER.

Comment me mettre à la place du comte de Fatenville? comment puis-je être aussi fat que iui? comment puis-je épouser sa maltresse au lieu de iui? Parle, réponds.

#### TRIGAUDIN.

heureux.

Tout cela est très aisé. Monsieur le baron n'a jamais vu monsieur votre frère ainé; et je puis vous annoncer sous son nom, paisque en effet votre nom est le sien; vous ne mentirez pas; et il est bien doux de pouvoir tromper quelqu'un sans être réduit au chagrin de mentir : il faut que l'honneur conduise toutes uos actions. MEDIEN

Sans doute, c'est ce qui m'a réduit en l'état où ie suis.

#### TRIGAUDIN.

Votre frère ne me donnait que dix mille france pour lui procurer ce mariage. Je vons aime an moins une fois plus que lui : faites-moi un billet de qui me répogne. L'étrange chose que le cœur hu-

harou. Ce que je demaude, au reste, n'est que pour l'houneur. Il est de la dignité d'un homme de votre maisou d'être libéral quand il peut l'être. L'honneur me poignarde, voyez-vous.

MERLIN. Oh! oui, c'est votre plus cruei ennemi. TRIGALDIN.

Votre frère ainé est un fat. THE CHEVALIER.

D'accord. TRIGAUDIN.

Un suffisant pétri de cette vanité qui n'est que le partage des sots. LE CHEVALIER.

J'en conviens

TRIGAUDIN-Un original à berner sur le théâtre

LE CHEVALIER Il est vrai.

TRIGAUDIN. Un mauvais eœur dans un corps ridicuie.

LE CHEVALIER. C'est ce que je pense.

TRIGAUDIN. Un petit-maltre surauné, qui n'a pas même le jargon de l'esprit; enflé de fadaises et de vent, et dont Merlin ne voudrait pas pour valet, s'il pouvait

MERLIN. Assurément, j'aimerais bien mieux son frère le

chevalier. LE CHEVALIER.

## TRIGAUDIN.

Un homme enfin dout vous ne tirerez jamais rien; qui dépenserait cinquante mille francs en chiens et en chevaux, et qui laisserait périr son frère de misère.

LE CHEVALIER. Ceia n'est que trup vrai.

en avoir un.

Hem!

TRIGAUDIN.

Et vous vous feriez scrupule de supplanter un pareil hommel et vous ne goûteriez pas une joie parfaite en jui enjevant légitimement les cinq cent mille francs qu'il croit déià tenir, et qu'il mérite si peu! et vous ne ririez pas de tout votre cœur en tenant ce soir entre vos bras la fille du baron, et vous hésiteriez à me faire (pour l'honneur) un petit hillet de vingt mille francs par corps à prendre sur les plus clairs deniers de mademoiselle de La Canardière! Allez, vous êtes indigne d'être riche, si vous manquez l'occasion de le devenir.

LE CHEVALIER, portent la main sur sa poitrine. Vous avez raison; mais je sens ià quelque chose

main! je n'avais point de scrupule de me battre tout-à-l'heure contre mon frère, et j'en ai de le tromper.

#### TRIGAUDIN.

C'est que vous étiez en colère quand vous vouliez vous battre, et que vous êtes plus brave qu'ha-

#### MERLIN.

Allez, allez, monsieur, laissez-vous conduire par M. Trigaudin: Il en sait plus que vous: mettez votre conscience entre ses mains; j'en réponds sur la mienne, et i'v suis intéressé: i'ai besoin que vous sovez riche.

#### LE CHEVALIER Eh? mais, cependant ...

TRICALIBLE. Allons, allons, étes-vous fou?

#### MERLIN. Allons, mon cher maltre, prenez courage; il n'y

a pas grand mal dans le fond. TRIGAUDIN.

Cinq cent mille francs, et une fille jeune et fraiche, enlevée à M. le comte, et mise en votre possession.

#### IF CHEVALIER

Voyons done ce qu'il faut faire pour le bien de la chose.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

## TRIGAUDIN, JÉROME.

#### TRIGAUDIN.

Ce vieux fou de baron s'enferme dans son château, et fait la garde comme si tout l'univers voulait lui enlever mademoiselle de La Canardière, et comme si les ennemis étaient aux portes. (Il heurte à la porte du château.) Holà! quelqu'un, holà!

JÉRÔME, sans ouvrir la porte. Qui va là?

TRIGAUDIN. Vive le roi et monsieur le baron! On vient pour épouser mademoiselle Gotton. JÉRÔME.

## Je vais dire ca à monseigneur.

## TRIGAUDIN.

Est-il possible qu'il y ait encore en France un rustre comme le baron de cette gentilhommière? Voilà un beau contraste que monsieur le comte et List

#### SCÉNE II.

LE BARON DE LA CANARDIÈRE, en buffe. à la tête de ses gens : TRIGAUDIN.

#### LE BARON.

Ah! e'est vous, mon brave M. Trigaudin; pardon, il faut être un peu sur ses gardes quand on a une jeune fille dans son chateau : il v a tant de gena dans le monde qui enlèvent les filles | on ne voit que cela dans les romans.

### TRIGAUDIN.

Cela est vrai; je viens aussi pour vous enlever mademoiselle Gotton, et je vous amène un gendre. LE BARON.

Quand est-ce donc que j'aurai le plaisir de voir dans mon château de La Canardière M. le comte de Fatenville?

#### TRIGAUDIN. Dans un moment il va rendre ses respects à son

très honoré beau-père. LE BARON. Ventre de boulets! il sera très bien recu; et je lui

réponds de Gotton. Mon gendre est un homme de bonne mine, sans doute? TRIGAUDIN. Assurément, et d'une figure très agréable. Pensez-vous que j'irai donner à mademoiselle Gotton

## un petit mari haut comme ma jambe, et tel qu'on

en voit plus d'un à la cour et à la ville? LE BARON. Amène-t-il un grand équipage? aurons-nous bien

#### de l'embarras? TRIGAUDIN.

Au contraire, monsieur le comte hait l'éclat et le faste : il a voulu venir avec moi incognito; ne croyez pas qu'il soit venu dans son équipage ni en chaise de poste. IF BARON

## Tant mieux! tous ces vains équipages ruinent et

sentent la mollesse; nos pères allaient à cheval, et jamais les seigneurs de La Canardière n'ont eu de carrosse.

## TRIGAUDIN.

Ni votre gendre non plus. Ne vous attendez pas à lui voir de ces parures frivoles , de ces étoffes superbes, de ces bijoux à la mode... LE BARON.

## Un buffle, corbleu! un buffle; voilà ce qu'il faut en

temps de guerre; mon gendre me charme par le recit que vous m'en faites. TRIGATION.

#### Oui, un buffle; il en trouvera lci; il sera encore plus content de vous que vous de lui. Le voici qui s'avance.

#### SCENE III.

#### LE CHEVALIER, LE BARON, TRIGAUDIN, NADAME MICHELLE.

#### TRICALDIN

Approchez, monsieur le comte, et saluez usonsieur le baron, votre beau-père. LE BARON.

Par Henri Onatre! voilà un gentifhomme tout-àfait de mise. Tête-bleue! monsieur le comte, Gotton sera heureuse! Touchez là; je suis votre beau-père et votre ami. Corblen! vous avez la physionomie d'un honnête homnie.

### LE CHEVALIER.

En vérité, monsieur, vous me faites rougir, et je suis confus de paraltre ainsi devant vous; mais M. Trigaudin, qui sait l'état de uses affaires, vous aura dit sans doute..

## TRIGATIDIN.

Oui, j'ai dit ce qu'il fallait; vons avez un digne beau-père et une digne femme. (4 madame Michelle.) Réjouissez-vous, madame Michelle, voiei un mari pour votre jeune maltresse.

MADANE MICHELLE. Est-il possible?

#### TRIGAUREN.

Rien n'est plus certain. LE BARON, à madame Michelle.

Allons, faites descendre Gotton; faites venir les violons; donnez la elef de la cave, et que tout le monde soit ivre aujourd'bui dans mon elidteau. (Le baron : le chevalier et Tringuelin entrent au château.)

#### SCÈNE IV.

#### MARAME MICHELLE.

Ah! le bel ordre! ah! la bonne nouvelle! mademoiselle Gotton, venez tôt, venez tôt. Cette ehère Gotton, qu'elle va être contente ' un mari! qu'elle sera beureuse; elle le mérite bien : car je l'ai élevée eomme une princesse. Elle va briller dans le monde, elle enchantera; ca me fera honneur; on dira : On voit bien que madame Michelle y a douné tous ses soins; car mademoiselle Gotton est d'une douceur, d'une politesse !... (Elle appelle à haute voix mademoiselle Gotton.) Mademoiselle Gotton! mademoiselle Gotton.

#### SCÉNE V

#### GOTTON, NARANE MICHELLE. COTTON.

Eli bien! qu'est-ce? brailleras-to toujours après moi , eternelle duègne? et faut il que je sois pendue

à la ceinture? Je suis lasse d'être traitée en petite fille, et je sauterai les murs au premier jour.

## MADAME MICHELLE.

Eh! là, là, apaisez-vous, je n'ai pas de si méeliantes nouvelles à vous apprendre, et on ne voulait pas yous traiter en petite fille; on youlait yous parler d'un mari: mais puisque vous êtes toujours bourrue...

Aga, avec votre mari; ces contes bleus-la me fatiguent les oreilles, entendez-vous, madame Michelle? Je erois aux maris comme aux sorciers ; j'en entends toujours parier, et je n'en vois jamais. Il y a deux ans qu'on se moque de nioi, mais je sais bien ce que je ferai, je me marierai bien sans vous, tous tant que vous êtes; on n'est pas une sotte, quoiqu'on soit élevée loin de Paris, et Gotton ne sera pas toujours en prison; c'est moi qui vous le dis, madame Michelle.

### MADAME MICHELLE.

Tudieu! comme vous y allez! Eh bien! poisque je suis si mal recue, adieu done; vous apprendra qui voudra les nouvelles de la maison. (Elle pleure.) Cela est bien dénaturé de traiter ainsi madame Michelle, qui vous a élevée.

#### COTTOX.

Va, va, ne pleure point; je te demande pardon. Ou'est-ce que tu me disais d'un mari? NADAME MICHELLE.

Rien, rien; je suis une duègne, je suis une importune : your ne saurez rien.

COTTOX Oh! ma pauvre petite Michelle, je m'en vais

pleurer à mon tour. MADANE MICHELLE. Allez, ne pleurez pas; M. le comte de Fatenville

#### est arrivé, et vous allez être madame la comtesse. GOTTON, virement.

Dis-tu vrai? est-il possible? ne me trompes-tu point? Ma bonne Michelle, il y a iei un mari pour moi! un mari! un mari! Qu'on me le montre · où est-il? que je le voie; que je voie monsieur le comte. Me voilà mariée, me voila comtesse, me voilà à Paris; je ne me sens pas de joie. Viens, que je t'embrasse, que je t'étouffe de caresses,

## MADANE MICHELLE.

## Le bon petit naturel!

#### COTTON

Premièrement, nne grande maison, un équipage magnifique, des diamants, et l'Opéra tous les jours, et toute la nuit à jouer, et tous les jeunes gens amonreux de moi, et toutes les femmes izlouses. La tête me tourne, la tête me tourne de plaisir.

## MADAME MICHELLE

Contenez-vous donc un peu, s'il vous plait : te-

hez, voilà votre mari qui vient; vuyez s'il n'est pas beau et bien fait.

Oh! je l'aime déjà de tout mon eœur : ne doisje pas courir l'embrasser, madame Michelle? MADAME MICHELLE.

Non vraiment, gardez-vous-en bien : il faut, au contraire, être sur la réserve.

Mais puisqu'il est mon mari, et que je le trouve ioli...

MADAMS MICHELLE.

Il yous mepriserait si yous fui montriez trop d'af-COTTON

Ab! je vais done bien me retenir.

#### SCÉNE VI.

LE CHEVALIER, GOTTON, MADANE MICHELLE.

GOTTON, an chevalier.

Je suis votre très humble servaute; je suis en-· chantee de vous voir; comment vous portez-vous? vous venez pour m'épouser, vous me comblez de ioie. (A madame Michelle.) N'en ai-je pas trop dit, madame Michelle?

LE CHEVALIER. Mademoiselle, je faisais mon plus cher désir de l'aecueil graeieux dont vous m'honorez; mais je n'osais en faire mon espérance. Préféré par monsieur votre père, je ne me tiens point heurenx si je ne te suis par vous; e'est de vous seule que je voulais vous obtenir; vos premiers regards font de mui un amant, et e'est un titre que je veux conserver toute nia vie.

Oh! comme if parle! comme it parle! et que ce langage est différent de celui de nos gentilshommes de campagne. Ah! les sots dadais, en comparaison des seigneurs de la cour! Mon amant, irons-nous bientôt à la cour?

LE CHEVALIER.

Dès que vous le souhaiterez, mademoiselle, GOTTON. n'y a-t-il pas une reine là?

LE CHEVALIER.

Oui.

COTTON. Et qui me recevra parfaitement bien?

LE CHEVALIES. Avec beaucoup de bonté, assurément.

Cela fera crever tontes les fenunes de dépit ; j'en

serai charmee.

TE CHEVALIES

Si vous souhaitez d'alter au plus tôt briller à la cour, mademoiselle, daiguez donc hâter le moment de mon bonheur. Mons eur votre père veut retarder notre mariage de quelques jours ; je vous assure que ce retardement me mettrait au désespoir. Je sais que vous avez des amants jaloux de mon bonheur, qui songent à vous enlever, et qui voudraient vous renfermer à la campagne pendant toute votre

COTTON.

Alt! les coquins! pour m'enlever, passe; mais ni'enfermer!

LE CHEVALIER.

Le plus sûr moyen de leur dérober la possession de vos charmes, e'est de vous donner à moi par un prompt hymen qui vous mette en tiberté, et moi au comble du bonheur : il faudrait m'épouser plus tôt que plus tard.

COTTOX

Vons éponser! qu'à cela ne tienne, dans le moment, dans l'instant, je ne demande pas mieux, je vous jure; et je voudrais que cela fût dejà fait. LE CHEVALIER.

Vous ne vous sentez done pas de répugnance pour un époux qui vous adore?

Au contraire, je vous aime de tout mon cœur; madame Michelle prétend que je ne devrais rien vous en dire; mais c'est une radoteuse, et je ne vuis pas, moi, quel grand mat il y a de vous dire que je vous aime, puisque vous êtes mon mari, et que vous m'aimez.

LE CHEVALIER, à part. Elle me charme par sa nalvete.

#### SCÉNE VII

LE BARON, LE CHEVALIER, GOTTON, TRIGAUDIN, MADAME MICHELLE, MER-LIN, JÉROME, MARTIN.

GOTTON. Papa, quand est-ce done qu'on me marie?

LE CHEVALIER, au baron. Mademoiselle votre fille, monsieur, daigne agréer les sentiments de mon cour avec nne bonté que vous autorisez. Mais le temps est précieux, vous n'ignorez pas que des rivaux, jaloux de mon honheur, peuvent tenter les moyens de me supplanter, et de posséder mademoiselle votre fille malgré vous.

COTTON.

et même malgré elle.

Hem! qu'est-ce que vous dites là? LE CHEVALIER , au baron.

Je vous le répète, monsieur, il y a des gens en

campagne pour enlever ee trésor; et si vous n'y preuez garde, mademoiselle Gotton est perdue aujourd'hul pour vous et pour son mari.

Par la corbien! nous y donnerons bon ordre; qu'ils s'y jouent, les scelérats! je vais commencer par enfermer Gotton dans le greuier.

MADAME MIGHELLE.
Allons, mademoiselle, allons.

GOTTON.

\* Miséricorde! j'aime cent fois mienx qu'on m'en-

Miséricorde! j'aime cent fois mienx qu'on m'enlève. Papa, si on m'enferme davantage, je me casserai la tête coutre les murs.

LE BARON.

Tais-toi, ou tu ne seras mariée de dix ans.

GOTTON.

Alı! je suis muette.

LE CHEVALIER.

N'y aurait-il po.nt, monsieur, un milieu à preudre dans cette affaire?

LE BARON.

Oui, e'est de fendre la cervelle au premier qui viendra frapper à la porte du château. TRIGAUNIN.

Ce parti-là est très-raisonnable, et l'on ne pent rien de plus juste; mais si vous commenciers par prendre la précaution de marier les deux fluturs, cela préviendrait merrellleusement tous les méchants desseins. Les ravisseurs aurorts beu venir après cela, masemoiselle Gotton leur dira : Messieurs, vous éée venus trup lard, la place est prive, je suis mariée. Qu'auroni-lis à répondre? rien : il faudra bies qu'ils éen retournent très houteux.

Oui, mais s'ils me disent: Ca n'y fait rien; quand vous seriez mariée cent fois davantage, nous voulons vous épouser encore. Vous étes belle; nous vous aimons, et il faut que nous vous enlevions; qu'estce que je leur dirai, moi?

Je te tordrai le cou de mes propres mains plutôt que de souffrir qu'on attente à ton honneur; car

vois-tn, je t'aime assez pour cela.

TRIGAUNIN.

Monsieur le baron , l'avis que je vous donne est

bon à suivre pour vous debarrasser de l'inquietude perpétuelle que vous cause la garde de mademoiselle Gutton: je vous conseille de signer au plus vite le contrat. Je vous l'ai fait voir tantôt dressé selon vos intentions: vous n'avez plus qu'à y mettre votre nom.

LE BARON. Très-volontiers : ce sera l'affaire de mon gendre

de veiller sur sa femme.

C'est bien dit, ventre-saint-gris! einq cents ar-

pents de terre de capitainerie sont moins difficiles à garder qu'une fille.

TRIGAUDIN.

Dépèchons-nous, monsieur le baron, le temps presse... Ne voyez-vous rien à travers ces arbres? LE CHEVALIER

N'entendez-vous rieu? LE BARON.

Il me semble que je vois une chaise de poste et des gens à cheval.

Tout juste; nous y voici, c'est sans doute un de nos coquas.

LE CHEVALIER.

Ne craignez rien , mademoiselle.

Hélas! qu'est-ce que j'ai à craindre?

LE CHEVALIER.

Vous avez un père honime de courage, et votre
mari aura l'honneur de le seconder.

LE BARON.

Oul, voici une occasion où il faut avoir du cœur. Renfermons-nous dans le château; fermons tontes les portes. (A ses gens.) Colin, Martin, Jérôme, tirez vos arquebusses par les meurtrières sur les gens.

qui voudront entrer maigré vous. JERÔME. Qui, monseigneur.

LE CHEVALIER. On ne peut pas mieux se préparer. En vérité,

monsieur le baron , c'est dommage que vous n'ayez pas été gouverneur de Philipsbourg. LE BARON. Je ne l'aurais pas rendu en deux jours.

TRIGAUDIN.
Rentrez, monsieur le barou, rentrez; voiei les ennemis qui approchent.

LE CHEVALIER, à Trigaudin.

Tout ceci commence un peu à m'inquiêter. Voici
mon frère qui vient épouser Gotton et m'arracher

ma fortune.

TRIGAUDIX.

Rentrez donc, et gardez-vous de vons montrer.
(Le baron, Gotton, Trigandin et le chevaller rentrent dans

te châtean.)

JÉRÔME.

Bon courage, camarades; mettons nos armes en

Bon courage, camarades; mettons nos armes en état. Qu'ils y viennent: par la morgué, tatigué, jarnigué! je vous les... MARTIN.

Les voilà! les voilà!

( Martin, Jénème, et quelques paysans, s'enfuient précipitam meni dans le château et s'y renferment.)

#### SCÈNE VIII.

1.E COMTE, arrivant avec ses gens, 1.E BARON, à une croisée au dessus de la porte d'entrée; LES PRÉCÉDENTS, dans l'intérieur du château.

#### LE COMTE.

Helf mes amiel n'est-ce pas idit. Qu'est-ce que cels águille? Volum essare plasiant reception it sur son plant par de men est plasiant reception it sur son homener, on nons ferme la porte au nec. 1 de la Helf qu'on homene papeu; qu'on sede un peu ce que ceta vest dire. Mais, mais, volt qui est hiera negolierir, pian entamant. Je mistenhis que l'on exversit an devant de moi, que l'on frait mettre les habilants sous les amme, que les magierats du caston viendrisent me harraquer ; et magierats du caston viendrisent me harraquer ; et au lieu de homeneu qu'on me doit. Au l'jarcepsis qu'ongly un. Est-ce que ce n'est pas icl la maison du seur bran de la Canardière ?

## LE BARON, à sa fenétre.

Oui, e'est ici mon château, et e'est moi qui suis monsieur le baron. Que lui voulez-vous, monsieur l'aventurier?

#### LE COMTE.

Vous devriez un peu vous douter qui je suis. Je m'attendais à être reçu d'autre sorte. Écouter, bon homme, je viens icl avec une letture de M. Trigaudin, pour épouser mademoiselle de La Canardière; mais tant que vous me tiendrez ainsi à la porte, il in y a pas d'apparence que nous puissions conclure cette affaire.

#### LE BARON.

Ah! vous veniez pour épouser ma fille : fort bien. Et comment vous nummez-vous, s'il vous plait?

## Vous faites le mauvais plaisant, baron,

LE BARON.
Non, non, je voudrais savoir comment vous vous nommez.

## LE COMTE. Eh! mais il y a quelque apparence que je me nomme

le comte de Fatenville : nous sommes un peu plus connus à la cour qu'ici.

GOTTON, au baron qui est toujours à sa fenêtre. Papa, voilà un impudent maroufle qui prend le uom de mon mari.

#### LE BARON, au comte.

Écoute: vois-tu les arbres qui ornent le dehors de mon château; si tu ne te retires, voilà où je te ferai pendre.

## LE COMTE. Foi de seigneur, c'est pousser un peu loin la rail-

lerie. Allons, allons, ouvrez, et ne faites plus le mauvais plaisant.

(Il heurte fortement à la porte.)

LE BARON.

Il fait viulence; tirez, Jérôme.

(Un coup d'arquebuse part de l'une des meuririères du château, et tous les gens du comte se sauvent dans le bois voisin.)

# LE PAGE. Jarni l on n'a jamais recu de cette facon des gens

de qualité. Sauvons-nous.

Mais ceci devient sérieux, ceci est une véritable guerre, ceci est abominable; assurément, on en parlera à la cour.

## LE BARON, à ses gens

Enfants, voici le moment de signaler votre intrepidité. Il est seul; saisiasez-moi ce bohéme-là, et liez-le moi comme un sae? (Au conte, à haufe roix.) Attendez, attendez, inonsieur, ou va vous parles.

#### LE COMTE.

A la bonne heure, il faut éclaireir cette affaire; voilà des procédés fort particuliers, fort singuliers. Holà! mes gens! où sont donc mes gens? que sont devenus mes gens?

#### ( Les portes du château a'ouvrent , le baron et tous ses gens sortent à la fois et investissent le comte.)

JÉRÔME, au cumte. Demeure là.

#### LE COMTE.

Qu'est-ce à dire?

MARTIN, de l'autre côté.

Demeure ici.

#### LE CONTE.

Mais, mais, qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est que ça? où est donc le respect? (Lez gens du barons usisissent l'épé du conte, et le garrottent.) Comment! comment! vous me désarmez!.... Abil abil vous me serrez trop fort. Attendéz donc; vous allez gâter toute ma broderie. (Au baron.) Baron, vous me paraisez un fou un peu violent : n'avesvous jamais de bons intervalles?

## LE BARON.

Je n'al jamais vu un drôle si impudent.

LE COMTE.

Pour peu qu'il vous reste un grain de raison, ne

sauriez-vous me dire comment la tête vous a tourné, pourquoi vous traitez ainsi le comte voire gendre? GOTTON, sortant du chateau, et s'approchant du comte,

#### Que je voie donc comment sont faits ceux qui veulent m'enlever. Ah! fil poualt! Il m'empuantit d'odeurs; j'en aural mal à la tête pendant quinze jours. Ah! le vilain homme!

LE COMTE.

Beau-père, au goût que cette personne-là me témoigne, il y apparence que c'est ma femme......
Mais, barou, me tiendrez-vons long-temps dans cette
nosture, et ne nourrai-ie m'expliquer? N'attendez-

vous pas le comte de Fatenville avec une lettre de votre ami Trigaudin?

LE BARON. Oni, coquin, oui.

LE COMTE.

Ne m'injuriez donc pas, s'il vons platt: je vous ai déià dit que j'ai l'honneur d'être M, le comte de Fatenville : et i'ai la lettre du sieur Trigaudin dans ma

poche ; fouillez plutôt. LE BARON.

Je reconnais mes fripons; ils ne sont jamais sans lettres en poche. Preuons toujours la lettre; il sera puni comme ravisseur et comme faussaire.

Ce baron est une espèce de beau-père bien étrange.

LE BARON. Mon ami, je suis bien aise de t'apprendre que tes visées étaient mal prises, et que monsieur le comte

et Trigaudin sont ici. LE COMTE. Le comte est ici, beau-père! vous me dites là des

choses incroyables, sur mon honneur. 1.E BARON, à haute voix, en se tournant vers le chd-

teau. Monsieur le comte, monsieur Trigaudin, venez montrer à ce coquin qui vous êtes. (A ses gens restes dans le chôteau. | Holà! hé! qu'on avertisse monsieur le comte que je veux avoir l'honneur de lui parler... Personne ne répond : il faut donc que i'aille les chercher moi-même. ( A Martin et à Jérome, qui gardent le comte. ) Et vous, en attendant, conduisez ce bolième-là en prison.

SCÉNE IX.

LE COMTE DE FATENVILLE, garrotté; GOTTON, LES DEUX GARDES.

LE CONTE.

J'ai beau me servir de tout mon esprit, et assurémeut j'en ai beaucoup, je ue comprends rieu à cette aventure. (A Gotton.) Ma belle demoiselle, est-ce ainsi que vous recevez les gens qui viennent pour vous éponser?

GOTTON , à part.

Plus je regarde ce drôle-là, et plus il me paralt assez revenant. (Au comte.) Mais de quoi t'avisaistu aussi de prendre si mal ton temps pour m'enlever? Je te pardoune de tout mon eœur : puisque tu voulais m'avoir, c'est que tu me trouvais belle; va, je te promets de pleurer quand on te pendra.

LE COMTE, à part. La fille n'a pas plus de raison que le père. GOTTON.

par'.) Ali ! que je ferai de passions ! qu'on m'aimera !

LE COMTE, à part. Les jolies dispositions! le beau petit naturel de femme!

#### SCENE X.

LE BARON, sortant du château; LE COMTE, GOTTON, LES DEUX GARDES.

LE BARON . & Gotton.

Merci de mon honneur : que faites-vous encore là, Gotton? Dénichez, ou vous ne serez point mariée. COTTON.

Oh! je m'enfuis.

( Elle rentre au château. )

LE COMTE.

Eh bien! monsieur le baron, puis-je avoir l'honneur de parler à votre gendre, et voir un peu qui de nous deux est le comte de Fatenville? Je suis ici fort mal à mon aise.

LE BARON.

Va, va, pendard, il ne veut point te parler, si ce n'est en présence de la justice : elle va venir , nous verrons beau jeu. (Aux deux gardes.) Çà, qu'on me mèue ce drôle-là dans l'écurie, et qu'on l'attache à la mangeoire, en attendant que son procès soit fait et parfsit.

LE COMTE. Mais qu'il me soit permis de vous dire... LE BARON.

cour en dira.

Tu t'expliqueras quand tu seras en lien de sûreté. LE COMTE. Je ne crois pas que seigneur de ma sorte ait ja-

mais été traité ainsi. Nous verrons un peu ce que la (On emmène le comte : le baron le suit.)

ACTE TROISIÈME.

#### SCENE I.

GOTTON, LE CHEVALIER, TRIGAUDIN, MADAME MICHELLE.

GOTTON.

J'appliquerai un soufilet au premier qui m'appellera encore mademoiselle Gotton. Vertuchoux! je suis madame la comtesse, afin que vous le sachiez. (Au cheralier.) Ne partez-vous pas tout-à-l'heure le te Lis perdre la raison? Pauvre garcon! (A pour Paris, monsieur le comte? je m'ennnie ici eponyantablement.

MADANE MICHELLE. J'irai aussi à Paris, monsieur le comte?

Toi, non, tu m'as trop renfermée dans ma chan bre toutes les fois qu'il venait ici des jeunes gens ; je ne t'emmènerai point à Paris.

NADANE NICHELLE. Et que deviendra done madame Michelle?

GOTTON. Pour vivre à Paris, il faut être jeone, brillante, extrêmement jolle, avoir lu des romans, et savoir le monde; e'est à faire à moi à vivre à Paris.

LE CHEVALIER. Plût ao Ciel, madame, que je pusse vous y condnire tout-à-l'heure, et que monsieur votre père daignat me le permettre !

COTTON Il faudra blen qu'il le veuille; et , veuille ou non,

je ne veox pas rester iei plus d'un joor. TRIGAUDIN. Quoi ! vons voudriez quitter si tôt un si bon

homme de père? COTTON.

Oh! bon tant qu'il vous plaira : je l'aime bien papa, mais je m'ennoie à crever, et je veux partir. LE CHEVALIER.

Hélas ! je le voodrais aossi de tout mon cœur. COTTON.

Votre équipage arrive sans doute ce soir : fesons remettre les chevaux des qu'ils seront arrivés, et

LE CHEVALIER, à part. Oh ciel! que je sens de toute façon le poids de ma misère! (Haut.) Madame, l'excès de nion amour...

GOTTON. L'excès de votre amour me fait beaucoup de plaisir; mais je ne vois arriver jci ni cheval, ni mule, et je veux aller à Paris.

LE CHEVALIER. Madame, mon équipage...

TRIGAUDIN. Son équipage, madame, est en fort mauvais ordre; ses chevaux sont estropiés, son carrosse est

COTTON. N'importe! il faut que je parte.

brisé.

## SCÉNE II.

LE BARON, LE CHEVALIER, GOTTON, TRIGAUDIN.

LE BARON. Vous me vovez fort embarrassé,

TRIGAUDIN.

Et novs aussi, monsieur.

LE BARON.

Ce diable d'homme, tout fripon qu'il est, a je ne sais gooi d'un honnête homme.

TRIGAUDIN. Oui, tous les frippons ont cet air-là.

LE BARON. Il jure toujoors qu'il est le comte de Fatenville. TRIGAUDIN.

Il faut bien lui passer de jurer un peu dans l'état on il est.

LE BARON. Il a vingt lettres sur lui, toutes à l'adresse du comte.

TRIGAUDIN C'est loi qui les a cerites.

LE BARON. En voici une qu'il prétend que vous lui avez donnée pour moi.

TRIGAUDIN. Elle est contrefaite.

LE BARON. Il est tout couvert d'or et de hijoux.

TRIGATION. Il les a volés.

LE BARON. Ses domestiques sont autour du châtean, et protestent qu'ils vengeront leur maître.

TRIGAUDIN. Ne voyez-voos pas qu'il est le chef d'une bande de bobémiens?

LE BARON.

Ooi . yous avez raison ; je me suis d'abord apereu que ce n'est point un homme de qualité, car il n'a rien de mon air ni de mes facons. LE CHEVALIER.

Il est vrai.

LE BARON.

Je suis bien aise de confondre ce scélérat devant vous ; je veux vous le confronter, pour qu'il soit jugé selon les lois du royanme par monsieor le bailli, que i'attends : et i'ai donné ordre qu'on nous amène le coupable.

LE CHEVALIER. Vous voulez absolument que je parle à cet homme-

LE BARON. Assurément.

14?

TE CHEVATIES. Je ne veux point me compromettre avec un homme

comme lui-COTTON.

Vous avez raison, monsieur le comte; qu'avonsnous à faire avec eet homme-là ? allons-nous-en plutôt dans ma chambre, et arrangeons tout pour notre départ.

TRIGAUDIN.

Ma foi! je ne me soucie pas trop non plus de lui parler, et vous permettrez ...

(Be venlent tous s'en aller; le baron les retient.)

### SCÈNE III.

LE COMTE, escorté des gens du baron; LES PRÉ-CÉDENTS.

TRIGAUDIN.

Ah! c'est lui-même , je suis confondu. LE CHEVALIER.

Je n'ai jamais été sl embarrassé. LE COMTE.

J'aural furieusement besoin d'aller chez le baigneur en sortant de ce maudit château. Qu'est-ce que je vois ! mon Dieu! c'est monsieur Trigaudin ! LE BARON, & Trigaudin.

D'où pent-il savoir votre nom? TRIGAUDIN.

Ces gens-là connaissent tout le monde. LE COMTE.

Monsieur Trigaudin, tout ceci est nn peu singulier : foi de seigneur , vous êtes un fripon. TRIGAUDIN, an baron.

Je yous avais bien dit qu'il connaît tout le monde ; ie me souviens en effet de l'avoir vu quelque part. LE COMTE, apercevant le chevalier.

Ah! Chonchon, est-ce vous qui me jouez ce tour-

14? GOTTON, an chevalier. Monsieur le comté, avec quelle insolence il vous

parle! LE CHEVALIER, au baron. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas me compromettre avec cet homme-là; il me fait rougir.

LE COMTE. Monsieur le baron , je commence à croire que tout ceci n'est qu'un malentendu, qu'ilm'est aisé d'éclaircir; laissez-moi parler seulement deux minutes tête à tête à ce jeune et honnète gentilhomme.

LE BARON. Ah! Il commence enfin à avouer ; la peur de la rustice le presse. Rentrons. (Au chevalier.) Ecoutez sa déposition; je l'abandonne à votre miséri-

( Les gens du haron se retirent, et le chevalier reste soul avec le comte toujours garrotté.)

## SCENE IV.

LE COMTE, LE CHEVALIER.

LE CONTR. Regarde-moi nn peu en face, Chonchon.

LE CHEVALIER. Vous m'avez traité indignement, je vous au fait | le marquis mon parrain.

dn mal: il n'y a plus moyen de se regarder. Que me voulez-vous?

LE COMTE-

Je vois où tout ceci peut aller, et le tour que tu m'as joué avec ce fripon de Trigaudin. Tu me demandais ce matin dix mille francs pour le reste de ta légitime, je t'en donne vingt, et laisse-mol épouser mademoiselle de La Canardière.

LE CHEVALIER.

Vous m'avez appris à entendre mes intérêts ; il n'y a pas d'apparence que je vous cède une fille de cinq cent mille francs pour vingt mille livres; la chose est sans remède.

TR COMTR. L'aurais-tu déjà épousée ? Il faudrait que tu eusses l'ame bien noire.

LE CHEVALIER.

J'ai eu, il est vrai, quelque scrupule en épousant mademoiselle Gotton; et vous n'en avez point eu en me laissant mourir de faim. (En rieanant.) le n'obtiens avec la fille du baron que cinq cent mille francs : tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de partager le différend par la moitié. LE CONTE.

C'est un accommodement. LE CHEVALIBB.

faite.

Je prendrai la dot, et je vous laisserai la fille. LE CONTE.

Tu fais le plaisant : on voit bien que ta fortune est

SCENE V. LE BARON, LEBAILLI, GOTTON, LECOMTE, LE CHEVALIER, MADAME MICHELLE.

LE BAILLI , ou baron. Oui, je suis venu en toute diligence, et je ne puis trop vous remercier de l'heureuse occasion que vous me donnez de faire pendre quelqu'un : je vous devrai toute ma réputation.

LE BARON. Corblen I vons êtes plus heureux que vous ne pen sez : cet homme a des complices, il faudra faire donner la question ordinalre et extraordinaire à sept ou hnit personnes.

LE BAILLI. Dieu soit loué! instrumentons au plus tôt. Où est l'accusé.

LE BARON, montrant le comte. C'est ce coquin-là. Condamnez-le comme voleur de grand chemin, faussaire, et ravisseur de fille.

LE BAILLI. Cà, dépéchons. Votre nom, votre age, vos qualiten ... (Reconnaissant le comte.) Dieu paternel! c'est monsieur le comte de Fatenville , le fils de monsieur

LE BARON.

Qu'est-ce que j'entends? COTTON.

En voiel bien d'une autre.

MADAME MICHELLE.

Miséricorde LE COMTE, au bailli.

Ce vieux fou de baron s'est mis dans la tête que je n'ai pas l'honneur d'être monsieur le comte de Fatenville.

LE BARON. Quoi ? ce serait en effet là monsieur le comte ? LE BAILLE.

Rien n'est si certain.

LE BARON.

Ah! monsieur le comte, je vous demande pardou; j'ai été trompé par ces deux coquins-ci. (Il montre le chevalier et Trigandin , puis dit à ses gens : ) Délions vite monsieur le comte ; qu'on lui rende ses armes. (Au baitli.) Ordonnez du supplice de ceux ani m'ont abusé. Oh! que je suis un malheurenx baron!

GOTTON.

A qui suis-je done, moi? LE CONTE, en liberté.

Me voici un peu plus libre. Ou'on me donne de la poudre de senteur, car je pue furieusement l'écurie. Holà! hé! un pouf, un pouf.

LE BARON. Monsieur le bailli, vous n'y perdrez rien : ( es montrant le chevalier. ) voilà toniours un criminel à expedier. Il a pris le nom d'un autre pour épouser ma fille.

LE BAILLI.

C'est monsleur le chevalier de Fatenville : c'est aussi le fils de mon parrain : je n'instrumenterai pas contre monsieur le chevalier. TE CONTE

Ecoutez, vieux fou de baron, écoutez ; l'ai soixante mille livres de rente. Le chevalier est mon cadet, qui n'a pas le sou, et qui voulait faire fortune en me jouant d'un tour ; il sera assez puni quand il me verra épouser à sa barbe mademoiselle Gotton-Jacqueline-Henriette de La Canardière, et emporter la

Ca ne me fait rien ; j'épouserai tous ceux que papa vondra, pourvu que j'aille à Paris, et que je sois grande dame.

LE BARON.

Helas | monsieur le comte, je suis le plus malheureux de tous les hommes : le contrat est signé ; monsieur Trigaudin a tant pressé la chose, et même Gotton a ...

COTTON.

Tout ca ne fait rien , papa : i'épouserai encore monsieur le comte ; vous n'avez qu'à dire.

LE CHEVALIEB. Mademoiselle, je vous supplie de vous souvenir de ce que...

GOTTON.

l'ai tout oublié: vous êtes un cadet qui n'avez rien. et je seraj grande dame avec monsieur le comte, LE CONTE.

Mais quoi , beau-père , le contrat serait signé ? LE CHEVALIER.

Qui, mon frère, et mademoiselle Gotton-Jacqueline-Henriette de La Canardière a l'honneur d'être votre belle-sœur. ( Au baron. ) Il est vrai , monsieur le baron, que je ne suis pas riche; mais je vous promets de faire une grande fortune à la guerre. ( A Gotton.) Et vous, madame, je me flatte que vous me pardonnerer la petite supercherie que M. Trigandin yous a faite, et qui me vaut l'honneur de vous posseder.

Je n'entends rien à tout cela; et pourvu que j'aille à Paris des ce soir, je pardonne tont. Voyez de vous deux quel est celui dont je snis la femme. LE BARON

Monsieur le bailli , par charité , faites pendre au moins M. Trigandin, qui est l'auteur de toute la friponnerie.

LE BAILLI.

Très volontiers, il n'y a rien que je ne fasse pour mes amis.

LE COMTE.

On pourrait blen de tout ceci me tourner en ridicule à la conr : mais quand on est fait comme je suis, ou est au-dessus de tout, foi de seigneur.

FIN DE L'ECHANGE.

## LA MORT DE CÉSAR.

TRAGEDIE,

1755.

JOUÉE SUR LE THÉATRE FRANÇAIS, LE 29 AOUT 4745

#### PREFACE

DE L'ÉDITION DE 1736 .

Nous donnous cette edition de la tregétie de la Mort de Casar. de Voilstire; et nous pouvous dire qu'il est le premier qui sit fui connaître les munes nagătien en France. Il reduisi de vore, il 3 quelpies nances, planieurs ancreus des mellieurs poéres d'Angéterre, pour l'intérnation par le contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la contrait de la

animating the traver which adervicentes use pay everagers. Permille in concentrate plus inguienes despotes anglais que concentrate animating animating and animating and concentrate animating animating animating animating animating (very certific ill) a cent companion can pure in insura Shakespers, et parte encore suipara? Itul avec un tris grand concentrate animating animating animating animating concentrate animating animating animating animating concentrate animating animating animating animating to a suiparating animating animating animating to a suiparating animating hakespeare étail un graod génie, mais il vivait dans un aiècle grousier; et l'on retrouve dans aes pieces la grousièreté de ce temps, beancoup plus que le génie de l'auteur. Voltaire, an lieu de traduire l'ouvrage monstrueux de Shakespeare, compous, dans le goût anglais, ce Jules Cestr que nous donnous au public.

Co n'est pas ici une pièce telle que le Sir Polifick de M. de Saint-Eventuoud, qui n'apunt aucene connaissance du thédire aughtin, et n'en sachant pas mème la langue, n'oenna son Sir Polifick pour faire counsaitre la conseile de Loudres sus Français. On peut dire que cette comedie du Sir Polifick n'était ni dans le goût des Anglais, ni dans celui d'actures anternation.

Il est aisé d'aperceroir dans la tragédie de le Mort de César le génie et le caractère des écrivains anglais, aussi bien que celui du pouple romaiu. On y voit cet amour dominant de la liberté, et ces hardiesses que les auteurs français ont rarement.

Il y a encore en Anglelerre-une autre l'ragédie de la Mori de Cesar, composée par le duc de Buckingham. Il y en a une en llaine, de l'abbé Consi, noble réstitec. Ces pièces ne se ressemblent qu'en un seul point, c'est qu'on o i' trouve point d'amour. Aucun de ces auteurs u'a avill ce grand rujel par un intr-que de gainaterie. Mais il y a en-

Cette Préface est de Voltaire.

shou irraie-diaq atsequ'en der plus bessa greise de Franced'ettas marcié avec mademoisées barbier pour compaerde de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la force de l'absiliate present de entraples de la force de l'absiliate; por sour ou ou percir le helburier français de electro contagion.

Il a fill los paración faceles, Mistriades, Alexander, por la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de

Notre unioner a domot prosi-free ici dans un nutre exten. Billen dar pent torscenti claus so pier trop de feccolèr i in vicient avec horreur que Bratou secrifie à l'immour de su justire, non seclemant son bientalisere, mais eccore son pière. On a s'a sutre chose à reposafre, sinone que sel évait le cernistrie de Birusa, et qu'il faut pionde les hommes tels qu'il exilient. Onn eccorer sone lettre de ce Eler Remain, dans laspetiel di fairq d'il terrait son pere puir e sait et de republique. On sait que Claur ctait son père; ji n'es laut para d'essurga pour puiller exilient perfendiese.

On imprime au-devant de cette tragédie une lettre du comte Algaretti, jeune homme déja consu pour un bon poête et pour un bon philosophe, ami de Voltaire.

On met à la suite de la tragedie de Ceser, l'Épitre de notre suiteur sur la celomnie, ourrage déja connu : il y n un trait de satier siolent. Il ne s'est jamais perroits la seitre personnelle que contre Roussesu, comme Boileau ne se l'est permise que contre Rollet; voici les vers qui regardent cet homme:

> L'affreux Roquesta, boin de cacher en pais Des pours titus de Opperbier et de Forfalts, Vieut rallatturer son, marsis de Bruzelles Diun fer monrant les palés élimelles El contre moi croil rejeter l'affront. De l'indansé cérelle son son front. Els citus pour front. Els citus de l'activités et son front. El ce rainant de l'activités marsiques. Moitre facusale de moitre grandard buil. Moitre facusale de moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre facusale et moitre grandard sur Moitre grandard sur Moitre sur Moitre grandard sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitre sur Moitr

La conduite de Rousseau et les mauves vers qu'il fait depuis quinze ans justifient auez ce trait. Notre auleur

<sup>1</sup> Fontenelle: mais s'il a fait în trapédie de Brutus, comprise dans o CEuvres, quoique împrimée nou le nou de mademoiaelle Bernard. Ceta l'Table Pellegrin qu'on attribue le Medde Julies Cézer, doutrée en 1700 sous le nom de mademoiselle Barbier, qui s'est norte qu'en 1745. [8].

n'est pas le seul que Rousseau ait déchiré dans les vers durs qu'il compose tous les jours. Il en a fait aussi contre l'illustre M. de Fontenelle, contre M. l'abbé Du Bos, homme très asge, très savant, et très estimé; contre M. l'abbé Bignon , le protecteur des sciences ; coutre M. le maréchal de Nosilles, à qui on ne peut rien reprocher, que d'avoir autrefois protege Rouseno. Enfin II vomit les injures les ptas meprisables contre co qu'il y a de plus respectable dans le mande, et coutre tous ses bienfaiteurs. Il faut avoner qu'il est bien permis à Voltaire de témoigner en passent, dans no de ses onvrages, ce dédain et cette execution avec lesquels tous les impnètes geus regardent et Roussean et tout ce que Rousseau Imprime depuis quelques années. C'est trop long-temps nous arrêter sur un sujet si désagréable; nous finissous en informant le public que nous allons donner une très I elle et très correcte édition de la Henriade et des autres ouvrages de notre auteur, tous revus, corrigés, et beaucoup augmentés.

## LETTRE DE M. ALGAROTTI

A M. L'ABBÉ FRANCHINI,

ENTOTÉ DE PLORENCE A PARES,

SUR LA TRAGÉDIE DE JULES CÉSAR PAS TOLTAIRE.

J'ai diffère jusqu'à présent , monsieur, de vous envoyer le Jules César que vous me densaules, pour vous faire part de celul de Voltaire. L'édition qu'on en a faite à Par's est très loforme; on y reconnaît assex la main de quelqu'un du geure de ceus que Pétrone appelle doctores umbratici '; elle est defectueuse au point qu'on y trouve des vers qui n'ont pas le nombre de svilabes procesnire : cependan. la critique a jugé cette pièce avec la même séverité que si M. de Voltaire l'eut donnée Ini-même au public. Ne serait-il pas injuste d'imputer an Titien le mouvais coloris d'un de ses tableaux , barbouillé per un printre moderne? J'ai été assez beureux pour qu'il m'en soit tombé entre les nurins un mausscrit digne de vous être euvoyé: et voità cofin le tableau tel qu'il est sorti des mains du maître; j'ose même l'accompagner des réflexions que vous m'avez demandées.

Il Budrull Ignore qu'il y aux langue française et un thétire, pour ne pas autrie à quel leggré de prefection. Cernille et Rartie out port l'est dessussigne; il emblait qu'appès ou grands houmes il ne realist plan rèn abouleir, et que ticher de les inities était bout en per l'un pouveil faire de miers. Dévisible ou pediçue chos d'aux la présione, a près la Galaise de Raphatt Cipcealant la vétèbre tité de libér-dange, dans les Illéranées, d'aux les l'étaits de l'aphatt d'un promission de l'appès de la Galaise de Raphatt Cipcealant la vétèbre tité de l'était-dange, dans les Illéranées, d'aux les Illéranées d'aux les l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'appès de l'app

Il semi-le que dans les beaux arts, on ne s'aperçoit qu'il y avail der niées qu'après qu'ils soul remplis. La plapart des tragéries de ces maitres, soit que l'action ne passe à Rome, à Athènes, ou à Constautinople .oc condicances qu'un mariage concerté, traversé, ou runque. On ne peut s'attendre à rieu de mileux dans ce geure, ou l'Amour

donne avec un souris ou la paix ou la guerre. Il me paralt qu'ou pourrait donner au d'amme un ton supérieur à celuici. Le Jules Cesar en est une preuve; l'auteur de la tendre Zaire ne respire ici que des sentiments d'ambition, de vengeinore, et de liberté.

La trapide duit (ere l'imitation des grands bounnes; d'ent ce qui la distipace de la comédia mais ele sectiona qu'elle representé nont sous des plus grandes, cette distinction d'ens erre goi humarques, et l'ope par par ce aveys à la green expérieur. N'abinté-éon par par ce aveys à la green expérieur. N'abinté-éon par dont pourisst pas qu'en raison per pout étaignée furête contradictions. Il faufrait avelr bêten peut de conte pourisst pas qu'en raisone peut enterprese furête contradictions. Il faufrait avelr bêten peut de pourisse pas pour opes avety que les prépiger l'emportent presque toispours aur la raison, et la serciul peut l'emportent presque toispours aur la raison, et la serciul qu'en mit livoisse sur plainté.

L'amour est dépois trop long-temps en possession du théaltre français, pour souffire que d'autres passions prennent as place. C'et et qui me fait croire que le Julies Cesor pourrait bire avoir le même sort que les Thémistode, les Alchiède, et les sutres grands hommes d'Athènes, adrairés de toute la terre pendant que l'ostraciame les bannissail de leur patrie.

voltaire a imité, en quelques éndrolls, Shakespeare, poète angleis, qui a reuni dans la même pètec les porfilles les plus ridjules et les morceaux les plus subliures il en a fait le même usage que Virgile fessil des ourrages d'Ecnius: il a imité de l'auteur auglest les deux dernières scènes, qui sont les plus beaux modeles d'éloouence qu'il y si ha tibétire.

#### Quam flueret intulentus, erai quod tollere velles'.

N'et-co-poist au reste de habraire in Europe de vous drog que louverage et poisilique et la fastisiée bonmes ont preservites pour la séparation des étais serveit aux de flatifices aux écriteres de las beauvairs, dont les la commentaires de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la violence de la commentaire de la consideration les cas de ce s sociales l'active d'acceptant de la consideration de cas de ces nations dont le public raige plas, à messer que ou au vert en d'oil d'actigne d'elle que son-auchieres de que ou au vert en d'oil d'actigne d'elle que son-auchieres de l'acceptant de la commentaire de la commentaire de la commentaire de que ou au vert en d'oil d'actigne d'elle que son-auchieres de la cardifiction de local des serves d'acceptant de la confession de cardifiction de local des serves de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifiction de la cardifictio

#### Troe, Ratulasve feat, pullo discrimine habebo.

Une objection dont je ne vous parlerais pas, si je ne l'enne entendu faire, est sur ce que cette tragédie n'est gu'en trois actes. C'est , dit-on , pécher contre le thédire , qui veut que le unmbre des actes soit fisé à cinq. Il est vral qu'une des règles est qu'à tonte rigueur la représentation ne dure pas plus de temps que n'aurait dure l'action, al véritablement elle fui arrivée. On a borné avec raison le temps à trois henres , parce qu'une plus longue durée lasservit l'attention, et empé herait qu'on ne put réunir aisément dans le même point de vue les différentes circonstances de l'action qui les passe. Sur ce principe, on a ditisé les pièces eu cinq acles , pour la commodité des soectateurs et de l'auteur, qui peut faire arriver dans ces interralles quelque événement nécessaire au nœud ou au dénotiment de la pièce : toute l'objection se réduit donc à n'avoir fait durer l'action du César que deux beurcs au

Nondom umbraticus doctor Ingenia deleverat, Pirnoux, chap. 2. (B.)

\* Horses, fivre satire rv. vers n. (B).

lien de trois. Si en irei pas un début, le nombrer des setes n'en dels pas der en non plan, puligre la même raison qui rest qu'une action de trois beurra soit partagre en cinquient, des comments essail qu'une action de deux horres ne le soit qu'en trois. Il ne « remuit pas de ce que la plan grande fendene que se preserien ent de trois leurra, qu'on se paise pas la rendre modelle, et ly ne vois pas pourqueil d'aintre, qu'entail la terrurer et la companion, celli produisant en deux houres le moite effet que les autres en trois, ne arreit pas our recelleule tragelle.

Une statue dans laquelle les belles proportions el les autres règles de l'art sont observees ne leisse pas d'être une belle statue, quotoje ville soit plas pellie qu'une autre laite sur les mèmes règles. Je ne crois pas que personne troure la Vénus de Médicia moins abelle dans son genre que les Gladisteur, parce qu'elle n'a que quatre pieds de baut,

et que le Gladiateur en a six.

Voltaire a peut-être vouln donner à son Cesar moins d'étendue que l'ou n'en donne communement aux plèces dramatiques, pour sonder le goût du public par un essai, si t'on peut appeler de ce nom une pièce aussi achevér. Il s'agit pour cels d'une révolution dans le théatre françaia, et c'eût été peut-être trop hasarder que de commencer pur parler de liberté et de politique trois heures de suite à que nation accoutumée à voir soupirer Mithridate, sur le point de marcher au Capitole. On doit tenir compte à Voltaire de ce ménagement, et ne lui point taire d'ailleurs on crime de n'avoir mis ni amour ni femmes dans sa pièce : nées pour lospirer la mollesse et les sentiments tendres, elles ne pourraient jouer qu'un rôle ridicule entre Brutus et Cassius, atroces anime ', Elles en jouent de si brittants partout ailleurs, qu'elles ne doivent pas se pisindre de n'en avoir aucun dans Cesar.

Le ce trous parteral point des besudes de d'ails, qui sont ann southre dans octe piere, ni de la force de la poérie, périe d'image et de sectiments. Que ne doit-on pus actnedre de l'auterné de l'auterné de la flurrisade l'au sainde la conspiration me parait des plus belles et des plus fortes qu'un alt encore vues sure luthèter; elle fait noites qu'un alt encore vues sure luthèter; elle fait noires des de comparais de l'auterné de l'auterné de la conspiration et de la section ce qui jusqu'à prévent ne s'était presque toujourssent ouve de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de la conspiration de la conspiration de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de la conspiration de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de l'auterné de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la conspiration de la co

Segnius tritant animos demissa per aures » Quam que sunt oculis subjecta fidelibus, et que tose sibi tradit spectator.

La mort même de Cesar se passe preeque à la vua des spectateurs, ce qui nous épargue un récit qui, quelque beus qui ît îti, ne pourrait qu'être froid, les crénements et les circonstances qui l'accompagnent étant trop connus de tout le moude.

Le pe puis serezafezirer combien cette bragelle est pleine de choese, et combien les caractères sont grands et souis-nos. Quel predigieux confrante entre César el Beruis : Ce qui d'allèurar rende en qui estribermente difficile à traite; c'est l'art qu'il hut pour peisdre d'un côté Bruiss ance une rend fence à la verifié, et presque legar, mais aspate en min la la bonne cause, su moins sefon les apparreces, et per report au leurapo de l'asterne construentre; et de l'autre, César rempil de clemence et des vertus les plus ambles, mais vouloui opprimer la liberté de a parier.

ttorace a dit livre II. ode t. vers 24: atrecem sutmum Catenia. \* Horace, .frt portigue, vers 190-82. Il faut s'intéresser également pour tous les deux pendant le cours de la pièce, quoi qu'il semble que ces passions doirent s'entre-naire el se détruire réciproquement, comme feratient deux forces égales et opposées, et par consequent ne produire aucun offet, et reuroyer les spectaleurs sans

agitation.

Ce sont ces réflexions qui oni fait dire à un homme du
métier qu'il regardail ce sojet comme l'écueil des poètes
tragiques, et qu'il l'aurait proposé volontiers à quelou un

de ser irrans.

Il temble que d'internant content de cer difficultes, en alt vouls faire natire de noverlles, en femit brant faire Conze, en pli d'alteres au bout ser l'hisbrant faire Conze, en pli d'alteres au bout ser l'histrès belles iduations, et de pierré dans se piece ann mourt très belles iduations, et de pierré dans se piece ann mourt internation de l'autorité de l'autorité de la principal de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité d'

#### .....

#### LETTERA

# DEL SIGNOR CONTE ALGAROTTI AL SIGNOR ABATE FRANCHINI.

INVISTO DE S. S. S. GRAN DUCK DE TOSCANA A PARIGE ".

Cirry , 12 octobre 1753.

Adonque cotesti signori prendonsi gran maravigha, che lo me ne resti tuttavia alla campogna, e la un angolo, per dir come loro, di una provincia. Non così ella; che sa quel che mi muova a cercare vari paesi. Quì , lungi dat lumuito di Parigi, si fa nna vita condita da' piaceri della mente : e ben si può dire con quel poeta, che à queste eene non manca pè Lambert ne Molière . In du l'ultime mano a' miei Dialoght, che pur han trovata molta grazia Innunzi gli occhi cusì della bella Emilia, come del dotto Voltaire; e da essi sto raccogliendo i bei modi della conversazione, che vorrei poter trasfondere pella mia operetta. Ma ecco che da questa provincia lo le maudo exa che dovrebbono aver pur cara cotesti signori inter beater fumum et open atrenitumque Roma". Le mando II Giulio Gesere del nostro Voltaire non alterato o guario, ma tal quale egli usei dalla penna dell' antor ano. E mi pare esser certo che a lei dovrà sommamente piacere di scorgere in questa tragedia un nuovo genere di bellezza, a che può esser innatzato il tentro francese. Selibene troppo la nuova cosa parrà cotesto a quelli ebe credono dopo la morte di Cornelio e Racine spenta la fortuna di esso, e nulla sanno vedere at di la delle costoro produzioni. A chi un tempo fa sarebbe caduto nel pensiero, che restasse da agginngere nulla atla musica vocale dopo lo Scarlatti, ovvero alla strumentale dopo il Corelli. Pur nondimeno il Marcello, e il

 La lettre française qui pròcèdo celle-ci n'en est pas une traduction. Nous avous cru devoir les conserver toutes deux dans la langue ou vraisemblablement chacune a été écrite. (K).

\* Allusion au vers 54 de la satire III de Boileau : Nous e'svous, m'a-i-ii dit, ni Lambert ni Nollère. \* Horace a dit, livre III, ode XXIX, vers II-12

Omitie mirari beste Famon et opes strephanique kom Tartini ci hanno mostrato, che si avea così nell' nna como | nell' altre elcun segno più là. E pere che l' nomo non s' accorga de' inoghi che rimangono ancora vacui nelle arti, se non dopo occupati. Coù il Giulio Cesare mostrerà nescio quid majús o quanto ai genere delle tragedia francesi. Che se la tragedia, a distinzion della commedia, è la imitezion di un'azione che abbia in se del terribile, e del compassionevole, è facile a veder quauto questa, che non è intorno a un matrimonio , o a un amorelto , ma intorno a un fatta atrocissimo, e alla più grao rivolusione che sia avrenuta nel più grande imperio del mondo; è facile, dico, a vedere quanto ella venga ad casere più distinta della commedia, che non sono ie altre tragedie francesi, e miga socra un coturno più aito di assai. Ma tutto questo è niente dinanzi ai più delle personne : non fo mestieri aver veduto mores hommum multorum et urbes ", per sapere che i più bei ragionamenti del mondo se ne ranno quasi sempre con la peggio, quando eglino hanno a comt-attere opinioni avvalorate dell' usanza e dati' autorita di quel sesso, li cui imperio si stende sino sile provincie scientifiche. L'amore è signor despotico delle scene francesi; e una tragedia, dove non ban che far donne, tutta sentimenti di libertà, e pratiche di politica, non derà naturalmente nella crona di gente avvezza ad udire Mitridate fare ii galanie sul punto di mnovere il campo verso Roma, a a vedere Sertorio e Regolo damerini. Ne sarebbe da farsi maraviella, che il Cesare dei Voltaire corresse la medesima fortuna a Parigi, che Temistocle, Alcibiada, e quegti attri grandi nomini della Grecia corsero in Atene, ammirati da tutto il mondo, e sbanditi della loro patria.

In questa tragedia il Voltaira ha preso ad imilare la severità del testro ingiese, et singolarmente Shakespeare, in cui dicesi, et con ragione, che ci sono errori inonmerabili a pensieri inimitabili, faults innumerable, and 'thoughts inimutable. Del che è una riprova la medesima sua Morte del Giulio Cesare. E ben ella può credere che il postro poeta ha totto di Shakespeare quello che di Eunio toglieva Virgitio. Egii ha espresso lu francese le doe ultime scene di quella tragedia, le quali, toltone alcune mende, sono na vero sprechio di eloquenza, come le due di Burro e di Narciso con Nerone, nel trarre gli animi delle medesime persone in sentenze contrario. Ma chi sa, se per tale tutitasione appunto non venga fatto a questa tragedia meno apulanzo. A ninno è nascosto come la Francia a l'Inchilterra sono rivali nelle cose di stato, nel commercio, nella gloria delle armi , e delle lettere ,

Littora littoribus contraria, fluctibus under 3.

E potrebbe darsi che la poesia degl' Ingicii fosse accolla a Parigi allo stesso modo che la loro filosofia. Ma finatmente dovranno sapere i Francesi non picciolo grado ad uno che in errito moda stricchiace II broz Parsasa di una sorgente sorveità. Tanolo pide dei grandanina i la dilertrissimo con deil mostro potta ficci all finitace il testro impica e traspotutado nel uno la servetti di quello, e sono il nerozia, beltiche qui la di gran lango superzio Addisono, il quele nel Catore ha unottato, nel l'acqui con totto i regulatria dei testro francose, quanto la sconvenerolezza di que' suo amont. E con del vento a guattare uno del poditioni d'amma moderal, in cui lo sittle è remnette l'englo, e i Unossi particos Doutano, e non Sorgenio.

Ma quando non si storcessero contro a questa tragedia per altiro motive, lo farebbono sisueno perchi è di tre soli util. Artislotele, in vero, partando nella Portiro della iunghezza dell'azion testrate, non si spiega così chiaramente oppra il munero degli atti in che vosti diridorta. Ognuso però sa a mente quei versi della Portire latina:

Neve minor, neu sit quinto productior actu

Fabula, que posci vult et spectata reposi-

Precetto che viene da Orazio prescritto non meno per la comedia che per la tragedia. Ora se pur vi ha delle commedia di Moitere di tre stila e non pia, e Cate ciò non ostante son tenute buone; non so perchè non vi possa ancora eserre nas buona tragedia che sia di tre atti, e nou di cinque.

> Quid autem \* Czeilio Plautoque dabit Bonnaus ademptum Virgilio Varioque?

E form don number of latin fourd it regions, the may reap parts delice modern tragelle at rideouses a tre still authorises the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce the still reduce th

arman. Ma che mi diatendo lo în parole zopra tali cose con lei Pallo et îpie farit sorea cornsiste. A lei sta di difinire, se il victure, siccone egil la septe tori rein do nea con via cella cod ancora ne sia giundo al termine. P, che non vince dila a Girry a comunicardi în persona de dote sus relisionidor. Ora massimamente che sismo nesicurardi essere per la pose gia regunta composite le con del Europea. Nesite altore qui para de la composite de con del Europea, Nesite altore qui mancherebbe sit disiderio mis, e a sinton la Parigl potrubbe puere norose, che in uniframental una provintica.

Horace, A-1 postique, vers 183 90. B

Properce, ilvre I, élégie dernière. 1 Horace, Art poélique, vers 142.

Eneld, 17, 628.

# LA MORT DE CÉSAR.

#### PERSONNAGES.

PUTES CÉSAR, dictator. NAGC-ANTOINE, consul. PENTES BRUTUS, preseur. CANSER, preseur. DOLABELLA. CASLA, CENNA, LES BOSALINA. LICTESSAL.

La schue est à Soune, au Capitole

## ACTE PREMIER.

## SCÉNE I.

CÉSAR, ANTOINE.

ANTOINE. César, tu vas régner : voici le jour auguste Où le peuple romain, pour toi toriours injuste, Changé par tes vertus, va reconnaître en toi Son vainqueur, son appul, son vengeur, et son roi. Antoine, tu le sais, ne connaît point l'envie : J'ai chéri plus que toi la gloire de tavie; J'ai préparé la chaîne où tu mets les Romains, Content d'être sous toi le second des humains: Plus fier de t'attacher ce nouvean diadème. Plus grand de te servir, que de régner moi-même. Quoi! tu ne me réponds que par de longs soupirs! Ta grandeur fait ma joie, et fait tes déplaisirs! Roi de Rome et du monde est-ce à toi de teplaindre? César peut-il gémir, ou César pent-il craindre? Qui peut à ta grande âme inspirer la terreur?

L'amitié, cher Antoine : il faut t'ouvrir mon cour. To sais que je te quitte, et le destin m'ordonne De porter nos drapeaux aux champs de Babylone. Je pars, et vais venger sur le Parthe juliumain La honte de Crassus et du peuple romain. L'aigle des légions, que je retiens encore, Demande à s'envoler vers les mers du Bosphore; Et mes braves soldats n'attendent ponr signal Oue de revoir mon front ceint du bandeau royal. Peut-être avec raison César peut entreprendre D'attaquer un pays qu'a soumis Alexandre; Peut-être les Gaulois, Pompée, et les Romains, Valent bien les Persans subjugués par ses mains : J'ose au moins le penser; et ton ami se flatte One le vainqueur du Rhin peut l'être de l'Euphrate. Mais cet espoir m'anime et ne m'aveugle pas ;

Le sort peut se lasser de marcher sur mes.nas : La plus haute sagesse en est souvent trompée : Il peut quitter César, avant trahi Pompée: Et, dans les factions, comme dans les combata. Du triomphe à la chute il n'est souvent qu'un pas. J'ai servi, commandé, vaincu, quarante années; Du monde entre mes mains j'ai vu les destinées ; Et j'ai toujours connu qu'en chaque événement Le destin des états dépendait d'un moment. Quoiqu'il puisse arriver, mon cœur n'a rien à craindre; Je vaincrai sans orgueil, ou mourrai sans me plainder. Mais j'exige en partant, de la tendre amitié, Qu'Antoine à mes enfants soit pour jamais hé: Que Rome par mes mains défendne et conquise. Que la terre à mes fils, comme à toi, soit soumise : Et qu'emportant d'ici le grand titre de roi, Mon sang et mon ami le prennent après moi. Je te laisse anjourd'hui ma volonté dernière ; Autoine, à mes eufants il faut servir de père. Je ne veux point de toi demander des serments. De la foi des humains sacrés et vains garants; . Ta prometse suffit, et je la crois plus pure Oue les autels des dieux entoures du parjure. ANTOINE.

C'est déjà pour Anioine une soure dure loi Que ut cherche la guerre et le tripes assam noi, Et que ton intérét m'attache à l'Italie, Quand la gloire l'appelle aux bornes de l'Asie. Le m'afflige encor plus de voir que ton grand craw Destu de sa Britane, et présage un malheuer: Mais je ne comprends point ta bonté qui m'outrage. Ceur, que me dia- un de tes lib, de parion Cour, que me dia- un de tes lib, de parion l'A d'un sairte Casar appreys tamaison.

Il n'est plus temps, auit, de cacher l'amertume Doat mon orur paterné en seret se consume Cotave n'est mos ang qu'à la faver des lois; le l'ai nomme Céear, il est fils de mon clois : Le destin (dois-je dire ou propier, ou sérère?) D'un révitable fils en effet m'a fait père; D'un filsque se chéris, mais qui, pour mon malheur, A ma tendre amilié répond avec horreur.

ANTOINE.

Et quel est cet enfant? quel ingrat peut-il être
Si pen digne du sang dont les dieux l'ont fait naître?
CÉSAR.

Écoute : tn connais ce malheureux Brutus , Dont Caton cultiva les farouches vertus. De nos antiques lois ce defenseur austère, Ce rigide ennemi du pouvoir arhitraire, Qui toujours contre moi, les armes à la main, De tous mes ennemis a suivi le destin ; Qui fut mon prisonnier aux champs de Thessalie ; A qui J'ai malgre lui sauvé deux fois la vie; Ne, nourri loin de moi chez mes flers ennemis...

Brutus I il se pourrait...

CÉSAR

Ne m'en crois pas, tiens, lis. ANTOINE.

Dieux! la sœur de Caton, la fière Servilie!

Par un hymen secret elle me fut unie.

Ce farouche Caton, dans nos premiers debats,
La fit presque à mes yeux passer en d'autres bras :
Mais le jour qui forma ce aecond hyménes
De son nouvel épous traucha la debinne.
Sons le nom de Brutus mon fils fut élevé.
Pour me lair, o'cil étail-il réservé?
Mais lis : tu sauras tout par cet écrit funeste.
ASTONES ÉL.

« César, je vais mourir. La colère céleste

Va finir à la fois ma vie et mon amour.
Souviens toi qu'à Brutus Cesar donna le jour.

Adieu : puisse ce fils éprouver pour son père

L'amitié qu'en mourant te conservait sa mère!
 SERVILIE.

Quoi! faut-il que du sort la tyrannique loi, Cesar, te donne un fils si peu semblable à toi!

Il a d'antres vertus : son superbe conrage Flatte en secret le mien, même alors qu'il l'outrage, Il m'irrite, il me platt; sou cœur independant Sur mes sens étonnés prend nn sier ascendant. Sa fermeté m'impose, et je l'excase même De condamner en moi l'autorite suprême : Soit qu'étant homme et père, un charme séducteur, L'excusant à mes yeux, me trompe en sa faveur; Soit qu'étant ne Romain, la voix de ma patrie Me parle malgré moi contre ma tyrannie. Et que la liberté que je viens d'opprimer, Plus forte encor que moi , me condamne à l'aimer. Te dirai-ie encor plus? si Brutus me doit l'être, S'il est fijs de César, il doit hair un maître. J'ai pensé comme lui dès mes plus jeunes ans; J'ai détesté Sylla, j'ai hal les tyrans. J'eusse été citoven, si l'orgueilleux Pomoée N'eût voulu m'opprimer sous sa gloire usurpée. Né fier, ambitieux, mais né pour les vertus, Si je n'étais César, j'aurais été Brutus. Tout homme à son état doit plier son courage. Brutus tiendra bientôt un différent langage, Quand il aura connu de quel sang il est né.

Crois-moi, le diad/me, à son front destine, Adoucira dans lui sa rudesse importune; Il changera de merurs en changeant de fortune. La nature, le sang, mes bienfaits, tea avis, Le devoir, l'intérêt, tout me rendra mon fils. AYOUNE. J'en doute, je connais sa fermeté farouche;

La secte dont il est n'admet rien qui la touche.

Cette secte interitable, et qui fait vanite Dendarric les espiris contre l'Imanarie, Qui dompte et bouk aux pécé la nature irriter, Qui dompte et bouk aux pécé la nature irriter, Paris esciel à Etous, et soile cet econocie. Con la contre de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard de l'Archard d

Cher ami, de quels coups tu viens de me frapper? Que m'as-tu dit?

ANTOINE.

Je l'aime, et ne te puis tromper.

GÉSAR.

Le temps amoliit tout.

Mon cœur en désespère. CÉSAR. Quoi! sa haine...

ANTOINE.

Crois-moi. CÉSAR.

Je ferai tout pour tol; maia j'ai peu d'espérance.

SCÈNE II.

CÉSAR, ANTOINE, DOLABELLA.

DOLABELLA.

César, les sénateurs attendent audience;

A ton ordre suprème ils se rendent ici. CESAR.

CESAR.

Ils ont tardé long-temps... Ou'ils entrent.

#### LA MORT DE CÉSAR, ACTE I, SCÈNE III.

ANTOINE.

Les voici. Que je lis sur leur front de dépit et de haine!

#### SCENE III.

CESAR, ANTOINE, BRUTUS, CASSIUS, CIMBER, DECIME, CINNA, CASCA, ETG., LICTEURS.

CÉSAR . assis. Venez, dignes soutiens de la grandeur romaine, Compagnons de César. Approchez, Cassius, Cimber, Cinna, Décime, et toi, mon cher Brutus. Enfin voici le temps, si le ciel me seconde, Où je vais achever la conquête du monde, Et voir dans l'Orient le trône de Cyrus Satisfaire, en tombant, aux mânes de Crassus. Il est temps d'ajouter, par le droit de la guerre. Ce qui manque aux Romains des trois parts de la terre: Tout est prêt, tout prévn pour ce vaste dessein ; L'Euphrate attend César, et je pars dès demain. Brutus et Cassius me suivront en Asie; Antoine retiendra la Gaule et l'Italie : De la mer Atlantique et des bords du Bétis, Cimber gouvernera les rois assujettis; Je donne à Marcellus la Grèce et la Lveie. A Décime, le Pont, à Casca la Syrie. A vant ainsi réglé le sort des nations, Et laissant Rome heureuse et sans divisions, Il ne reste au sénat qu'à juger sous quel titre De Rome et des humains je dois être l'arbitre. Sylla fut honoré du nom de dictateur; Marius fut consul, et Pompée emperenr. J'ai vainen ce dernier, et c'est assez vous dire On'il faut an nouveau nons pour un nouvel empire. Un nom plus grand plus saint moins sujet aux revers, Autrefois eraint dans Rome, et cher à l'univers. Un bruit trop confirmé se répand sur la terre. Ou'en vain Rome aux Persans ose faire la guerre; Ou'un roi seul peut les vaincre et leur donner la loi: César va l'entreprendre, et César n'est pas roi; Il n'est qu'un citoyen connu par ses services, Qui peut du peuple encore essuyer les caprices... Romains, vous m'entendez, vous savez mon espoir; Songez à mes bienfaits, songez à mon pouvoir. CIMBER.

César, it float parler. Ces weeptres, ces conronnes, Ce fruit de nos travau, l'univers que in donnes, Seraient, aux yeux du peuple et du sénat jaloux, Un outrage à l'état, pius qu'un bienfait pour nous. Marias, ni Sylla, ni Carbon, ni Pompée, Dans leur autorité sur le peuple usurpée, N'oui jamis préfendu disposer à l'enr choix Des conquêtes de Roune, et nous parler en rois. César, nous attendions de 1 celémene auguste Un don plus précieux, une faveur plus juste, Au-dessus des états donnés par ta bonté...

Qu'oses-tu demander, Cimber?

La liberté.

CASSUS.
Tu nous l'avais promise, et tu juras toi-même
D'abolir pour jamais l'antorité suprême;
El je croyais loucher à ce moment heureux
Où le vainqueur du monde allait combler nos vœux.
Fumantie de son sung, capitie, désolte,
Rome dans cet espoir reanissait consosiée.
Arant que d'être à toi pous sommes ses enhats:
Je songé à l'on pouvoir, paus songé et les sernectes.

Oni, que César soit grand; mais que Rome soit libre. Dieux "maitreuse de l'Inde, esciave anx bords du Ti-Qu'import que son onno commande à l'univers, [her-Et qu'on l'appelle reine, alors qu'elle estant fere? Qu'importe à ma patrie, aux Romains que tu braves, D'apprendre que César a de nouveaux esclaves? Les Persans ne sont pas nos plus flers ennemus; Il en est de plus grands. Je n'ài goint d'autre avis.

CÉSAR.

Et toi, Brutus, aussi!

ANTOINE. à César.

Tu connais leur audace :

Vois si ces cœurs ingrats sont dignes de leur grâce.

CÉSAN. Ainsi vous voulez donc, dans vos témérités, Tenter ma patience, et lasser mes bontés? Vous qui m'appartenez par le droit de l'épée, Rampants sous Marius, esclaves de Pompée; Vous qui ne respirez qu'autant que mon courroux. Retenu trop long-temps, s'est arrêté sur vous : Républicains ingrats, qu'enhardit ma clémence, Vous qui devant Sylla garderiez le silence : Vous que ma bonté seule invite à m'outrager. Sans craindre que César s'abaisse à se venger. Voilà ce qui vous donne une âme assez hardle Ponr oser me parler de Rome et de patrie; Pour affecter ici cette illustre hauteur Et ces grands sentiments devant votre vainqueur. Il les fallait avoir aux plaines de Pharsale. La fortune entre nous devient trop inégale : Si vous n'avez su vaiucre, apprenez à servir.

BRUTES.

César, aucun de nous n'apprendra qu'à mourir.

Nul ne m'en désavoue, et nul, en Thessalie,

N'abaiss son courage à demandre la vie.

N'abaiss son courage à demandre la vie.

To nous laissa le jour, nais pour nous arilir;

Et nous le détestons, s'il te faut obéir.

Cesar, qu'à la colère aucun de nous n'échappe:

Commence jei par moi : sit u veux régoer, frappe.

CESAR.

Ecoule... et vous, nortez Brutus m'ose Glenser!
Mais sais-tu de quels traits tu viens de me percer?
Va. César est hien loin d'en vouloir à ta vie.
Laisse là du sénat l'indiscrète farie;
Demoure, é est toi seul qui peux me désarmer;
Demoure, é est toi seul que César veut ainner.

BRUTUS.

Tout mon sang est à toi, si tu tiens ta promesse;
Si tu n'es qu'un tyran, j'abhorre ta tendresse;
Et je ne peux rester avec Antoine et toi,
Puisqu'il n'est plus Romain, et qu'il demande un roi.

## SCÈNE IV.

## CÉSAR, ANTOINE.

ANTOINE

Eh bien! t'ai-je trompe? Grois tu que la nature Prisse amollir une âme et si lière et si dure? Laise, laise à jamais dans son obscurité Ce secret maiheureux qui pèse à ta bonté. Que de Rome, si veut, il delport a ébute; Mais qu'il ignore au moins que! sang il persécute : Il ne mérite pad éte devoir le jour. Ingrat à tes bontes, ingrat à ton amour, Responce-le our fils.

> CÉSAR. Je ne le puis : je l'alme. ANTOINE.

Ah! case done d'aimer l'éclat du diadème, Decendu donc de ce rang où je te vois monté : La bonté courient mal à ton autorité; De ta grandeur nissante elle détruit l'ouvrage. Quoi: Rome et sous selois, et Casiass f'outrage! Quoi! Câmber, quoi! Clina, ces obscurs sénateurs, Au y gou d'ur oid monde affectent ess hauteuri! Ils bravent la puissance, et ess vaincus respirent!

Ils sont nés mes égaux, mes armes les vainquirent. Et, trop au-dessus d'eux, je leur puis pardonner De frémir sous le joug que je veux leur donner.

ANTOINE.

Marius de leur sang eût été moins avare;

Sylla les eût punis.

CÉSAR. Sylla fot un barbare;

Il n'a su qu'opprimer : le meurtre et la fureur Fessient sa politique ainsi que sa grandeur : Il a gouverne Rome su milieu des supplices ; Il en était l'effroit, j'en serai les délices. Le asis quel est le peuple : on le change en un jour ; Il prodigue aisément sa baine et son amour. Si ma grandeur l'aigrit, un elémence l'attire. Un pardon politique à qui ne peut me mire, Dans mes chaines qu'il porte un air de liberté, Ont ramené vers mo la faible volonié. Il faut convrir de fleurs l'ablane où je l'entraîne, l'attre encor ce tigre à l'instant qu'on l'enclusire, Lui plaire en l'acculsint, l'asservit, le charmer, Et punur mes rivaux en me feant almer. ANTOINE.

Il faudrait être craint : e'est ainsi que l'on règne. CÉSAR.

Va. ce n'est qu'aux combais que je reux qu'on me craigne.
ANTOINE.

Le peup e abusera de la facilité. CÉSAB.

Le peupe a jusqu'ici consacré ma bonté. Vois ce temple que Rome élève à la Clémence. ANTOINE. Crains qu'elle n'en élève un autre à la Vengeance;

Crains des creurs uleéres, nourris de désespoir, lobolitres de Rome, et cruels par devoir. Cassins alarmé prévoit qu'en ce jour même Ma mais noit sur ton front mettre le diadème : Déjà même à tes yeux on ove en mormurer. Des plus impéteuex tu derrais l'assurer; [dre, A prévenir leurs coups daigne au moins te contraincités.

Je les aurais punis , si je les pouvais craindre. Ne me conseille point de me faire hair. Je sais combattre, vaincre, et ne sais point punir. Allons ; et , n'écoutant ni soupçon ni vengeance, Sur l'univers soumis régnons sans violence.

## ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

#### BRUTUS, ANTOINE, DOLABELLA.

ANTOINE.

Ce superbe refus, cette animosité
marquent moiss de vertu que de ferocité.
Les bontés de César, et surtout sa poissance,
Méritaient plus d'égrards et plus de complisiance :
A lui parler du moins vous pourriez consentir.
Vous ne conanisser pas qui vous ocer hatr;
Et vous en frémièrez, si vous pouviez apprendre....

All! je frémis déjà; mais c'est de vous entendre. Eanemi des Romains, que vous avez vendus, Pennez-rous, ou tromper, ou corrompre Brutus? Allez ramper sans moi sous la main qui vous brave; Je sais tous vos d'esseins, yous brillez d'être esclave Vous voulez ou mouarque, et vous éres formain: ANTOINE.

Je suis ami, Brutus, et porte nn cerur humain: Je ne recherche point une vertu plus rare. Tu veux être un héros, va, tu n'es qu'un barbare; Et ton farouche orgueil, que rien ne peut fléchir, Embrassa la vertu pour la faire bair.

## SCÈNE II.

#### BRUTUS.

Quelle bassesse, è eiel! et quelle ignominie! Voilà donc les soutiens de ma triste patrie! Voilà vos successeurs, Horaee, Décins, Et toi vengeur des lois, toi, mon sang, toi, Brutus! Ouels restes, justes dieux, de la grandeur romaine! Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne. César nous a ravi jusques à nos vertus; Et je eherche iei Rome, et ne la trouve plus. Vous que j'ai vus périr, vous, immortels courages, lléros, dont en pleurant j'aperçois les images, Famille de Pompée, et tol, divin Caton, Toi, dernier des héros du sang de Scipion, Vous ranimez en moi ces vives étincelles Des vertus dont brillaient vos âmes immortelles; Vous vivez dans Brutus, vous mettez dans mon sein Tont l'honneur qu'un tyran ravit au nom romain. Que vois-je, grand Pompée, au pied de la statue? Quel billet, sous mon nom, se présente à ma vue? Lisons: « Tu dors, Brutus, et Rome est daus les fers! » Rome, mes yeux sur toi seront toujours ouverts; Ne me reproche point des chaînes que l'abborre. Mais quel autre billet à mes veux s'offre encore? « Non , tu n'es pas Brutus! » Ah! reproche cruel! César, tremble, tyran ! voilà ton coup mortel ! «Non, to n'es pas Brutus! » Je le suis, je veux l'être. Je perirai. Romains, on your serez sans maître. Je vois que Rome encore a des cœurs vertueux : On demande na vengeur, on a sur moi les yeax; On excite cette ame, et cette main trop lente; On demande du sang... Rome sera contente.

## SCÈNE III.

BRUTUS, CASSIUS, CINNA, CASCA, DÉCIME, SUITE.

#### CASSIUS

Je Uembrame, Bruton, pour la dernière foit.
Amis, Il fint tombre rous les dérieis des tois.
De Céar désormais je n'attends plus de grâce;
Il sait mes sentiments, il consult porte audace.
Notre âme incorruptible etonne ses desseins;
Il va perire dans nous les demiren de Bousains.
C'en est fait, mes muis, il n'est plus de patrie,
Del funiteres et d'elle il triouple aujourffani;
Nos improdents alex; not vairen que pour flui,
Nos improdents alex; not vairen que pour flui.

Ces dépouilles des rois ce septre de la terre . Six ceuts ans de vertus, de travaux et de guerre : César jouit de tout, et dévore le fruit Que six siècles de gloire à peine avaient produit. Ah, Brutas! en-fu ne pour servir sous un maître? La liberté n'est plus.

> BRUTUS. Elle est prête à renaltre.

CASSIUS.

Que dis-tu? mais quel bruit vient frapper mes esprits?

BRUTUS.

Laisse là ce vil peuple, et ses indignes cris.

CASSUS.

La liberté , dis-tu?... Nais quoi... le bruit reduoble.

SCÈNE IV.

## BRUTUS, CASSIUS, CIMBER, DÉCIME.

CASSIUS.
Alt! Cimber, est-ce tol? parie, quel est ce trouble?

Transe-t-on contre Rome nn nouvel attentat? Qu'a-t-on fait? qu'as-tu vu?

La honte de l'état. César était au temple, et cette fière idole Semblait être le dieu qui tonne au Capitole. C'est là qu'il annoncait son superbe dessein D'aller joindre la Perse à l'empire romain. On lui donnait les noms de Foudre de la guerre, De Vengeur des Romains, de Vainqueur de la terre. Mais, parmi tant d'éclat, son orgueil imprudent Voulait nn autre titre, et n'était pas content. Enlin, parmi ces cris et ces elsants d'allégresse, Du peuple qui l'entoure Antoine fend la presse : Il entre : o honte ! o crime indigne d'un Romain! Il entre, la couronne et le sceptre à la main. On se tait, on frémit : lui, sans que rien l'étonne, Sur le front de César attache la couronne, Et soudain, devant lui se mettant à genoux : « César, règne, dit-il, sur la terre et sur nous. » Des Romains, à ces mots, les visages pălissent; De leurs eris douloureux les voûtes retentissent; J'ai vn des eitovens s'enfuir avec horreur. D'autres rougir de honte et pleurer de douleur. Cesar, qui cependant lisait sur leur visage De l'Indignation l'éclatant témoignage, Feignant des sentiments long-temps étudiés, Jette et sceptre et couronne, et les foule à ses pieds. Alors tout se croit libre, alors tout est en proje Au fol enivrement d'une indiscrète joie. Antoine est alarmé: César feint et rongit : Plus il cèle son trouble, et plus on l'applaudit; La modération sert de voile à son erime : Il affecte à regret un reks magnanime.

Mais, malgré ses efforts, il frémissait tout bas Ou'on applaudit en lui les vertus qu'il u'a pas. Enfin, ne pouvant plus retenir sa colère, Il sort du Capitole avec un front sévère ; Il veut que dans une heure on s'assemble au sénat. Dans une heure, Brutus, César change l'état. De ce sénat sacré la moitié corrompue. Ayant acheté Rome, à César l'a vendue : Plus láche que ce peuple à qui, dans son malbeur, Le nom de roi du moins fait toujours quelque horreur, César, déjà trop roi, veut encor la couronne Le peuple la refuse, et le senat la donne. Que faut-il faire enfin, héros qui m'écoutez? CASSIUS

Mourir, finir des jours dans l'opprobre comptés, J'ai traine les liens de mon indigne vie Tant qu'un peu d'espérance a flatté ma patrie : Voici son dernier jour, et du moins Cassius Ne doit plus respirer, lorsque l'état n'est plus, Pleure qui voudra Rome, et lui reste fidèle; Je ne peux la venger, mais j'expire avec elle.

(En regardant leurs statues.) Je vais où sont nos dieux... Pompée et Scipion, Il est temps de vous suivre, et d'imiter Caton. BRUTUS.

Non ,n'imitons personue, et servons tous d'exemple : C'est nous, braves amis, que l'univers contemple: C'est à nous de répondre à l'admiration Que Rome en expirant conserve à notre nom. Si Catou m'avait cru, plus juste en sa furie, Sur César expirant il eût perdu la vie : Mais il tourna sur soi ses innocentes mains; Sa mort fut inntile au bonheur des humains. Fesant tout pour la gloire, il ne fit rien pour Rome; Et c'est la seule faute où tomba ce graud homme.

CASSIER Que veux-tn donc qu'on fasse en un tel désespoir? BRUTUS, montrant le billet.

Voilà ce qu'on m'écrit, voilà notre devoir. CASSIUS.

On m'en écrit autant, j'ai reçu ce reproche. BRUTUS.

C'est trop le mériter. CIMBER.

L'heure fatale approche. Dans nne heure un tyran détruit le nom romain, BAUTUS.

Dans uue heure à César il faut percer le sein. CASSIUS.

Ah l je te reconnais à cette noble audace. DÉCIME.

Ennemi des tyrans, et digne de ta race, Voilà les sentiments que j'avais daus mon cœur. CARRIER

C'est là ce qu'attendaient ma haine et ma colère

Tu me rends à moi-même, et je t'en dois l'honneur:

De la mâle vertu qui fait ton caractère. C'est Rome qui t'inspire en des desseins si grands : Ton nom seul est l'arrêt de la mort des tyrans. Lavons, mon cher Brutus, l'opprobre de la terre; Vengeons ce Capitole, au défaut du tonnerre. Toi, Cimber; toi, Cinna; yous, Romains indomptes, A vez-vous une autre âme et d'autres volontes? CIMBER.

Nous pensons comme toi, nous méprisons la vie : Nous détestons César, nous aimons la patrie; Nous la vengerons tous : Brutus et Cassius De quiconque est Romain raniment les vertus. DÉCIME.

Nés juges de l'état, nés les vengeurs du crime, C'est souffrir trop long-tensps la main qui nous opprime; Et quand sur un tyran nous suspendons nos coups, Chaque instant qu'il respire est un crime pour nous. CIMBER.

Admettons-nous quelque autre à ces honoeurs suprêmes? BRITTIE

Pour venger la patrie il suffit de nous-mêmes. Dolabella, Lépide, Emile, Bibulus, Ou tremblent sous Cesar, ou bien lui sont vendus. Cicéron . qui d'un traltre a puni l'insolence , Ne sert la liberté que par son éloquence : Hardi dans le sénat, faible dans le danger Fait pour haranguer Rome, et non pour la ven cer, Laissons à l'orateur qui charme sa patrie Le soin de nous louer, quand nous l'aurons servie. Non, ce n'est qu'avec vous que je veux partager Cet immortel honneur et ce pressant danger. Dans uue heure au senat le tyran doit se rendre : Là, je le puniral; là, je le veux surprendre, Là, je veux que ce fer, enfoncé dans son sein, Venge Caton, Pompée, et le peuple romain. C'est hasarder beaucoup. Ses ardents satellites Partout du Capitole occupent les limites : Ce peuple mon, volage, et facile à fléchir, Ne sait s'il doit encor l'aimer ou le hair. Notre mort, mes amis, paralt inévitable; Mais qu'une telle mort est poble et désirable? Qu'il est bean de périr dans des desseins si grands l De voir couler son sang dans le sang des tyrans! Ou'avec plaisir alors on voit sa dernière heure! Mourons, braves amis, pourvu que César meure. Et que la liberté, qu'oppriment ses forfalts, Renaisse de sa cendre, et revive à jamais.

CASSIUS. Ne balançons donc plus, courons an Capitole : [le. C'est là qu'il nous opprime, et qu'il faut qu'on l'immo-Ne craignons rien du peuple, il semble encor douter; Mais si l'idole tombe, il va la détester.

BRUTUS. Jurez donc avec moi , jurez sur cette épée . Par le sang de Caton, par celui de Pompée, Par les manes sacrés de tous ces vrais Romains Oui dans les champs d'Afrique ont fini leurs destins; ¡ Ton pouvoir, tes vertus, qui font tes Injustices, Jurez par tous les dieux, vengeurs de la patrie, One Gesar sous vos coups va terminer sa vie. CASSIUS.

Fesons plus, mes amis; jurons d'exterminer Quiconque sinsi que lul prétendra gouverner : Fussent nos propres fils, nos frères ou nos pères; S'ils sont tyrans, Brutus, ils sont nos adversaires. Un vrai républicain n'a pour père et pour fils Que la vertu, les dieux, les lois, et son pays.

BRUTUS.

Oui, i'unis pour iamais mon sang avec le vôtre. Tous dès ce moment même adoptés l'un par l'autre, Le salut de l'état nous a rendus parents. Scellons notre union du sang de nos tyrans.

(Il s'avance vers le satue de Pompée.) Nous le jurons par vous, heros, dont les images A ce pressant devoir excitent nos courages; Nous promettons, Pompée, à tes sacrés genoux, De faire tout pour Rome, et jamais rien pour nous; D'être unis pour l'état, qui dans nous se rassemble; De vivre, de combattre, et de mourir ensemble, Allons, préparons-nous : c'est trop nous strêter.

SCÈNE V.

CÉSAR, BRUTUS.

CÉSAR. Demeure, c'est ici que tu dois m'écouter.

Où vas-tu, malheureux? BRUTUS.

Loin de la tyrannie. CÉSAR.

Licteurs, qu on le retienne. BRUTUS.

Aehève, et prends ma vie. CÉSAR.

Brutus, si ma colère en voulait à tes jours. Je n'aurais qu'à parler, j'aurais fini leur cours, Tu l'as trop mérité. Ta fière ingratitude Se fait de m'offenser une farouche étude. Je te retrouve encore avec ceux des Romains Dont j'ai plus soupçonné les perfides desseins; Avec ceux qui tautôt ont osé me déplaire, Ont blamé ma conduite, ont brave ma colère. BRUTUS.

Ils parlaient en Romains, César; et leurs avis, Si les dieux t'inspiraient, seraient encor suivis.

Je souffre ton audace, et consens à t'entendre : De mon rang avec tol je me plais à descendre. Oue me reproches-tn? OBTITUE

Le monde ravage, Le sang des nations, ton pays sacragé;

Qui de tes attentats sont en toi les complices -Ta funeste bonté qui fait aimer tes fers, Et qui n'est qu'un appat pour tromper l'univers CÉSAR.

Ah! e'est ce qu'il fallait reprocher à Pompée. Par sa feinte vertu la tienne fut trompée. Ce citoven superbe, à Rome plus fatal, N'a pas meme voulu César pour son égal. Crois-to, s'il m'ent vaineu, que cette âme hautaine Eût laissé respirer la liberté romaine? Sous un joug despotique il t'aurait accablé.

> BRUTUS. Brutus l'eût immolé. CÉSAR.

Voilà donc ce qu'enfin ton grand cœur me destine! Tu ne t'en défends point. Tu vis pour ma ruine, Brutus!

Si tu le crois, préviens done ma fureur. Oui peut te retenir?

CESAR, lui presentant la lettre de Servilie.

La nature et mon cœur. Lis. ingrat. lis; connais le sang que tu m'opposes; Vois qui tu peux hair, et poursuis si tn l'oses.

BRUTUS. Où suis-je? qu'ai-je lu? me trompez-vous, mes yeux?

CÉSAB. Eh bien: Brutus, mon fils!

Qu'eut fait Brutus alors?

Lni, mon père, grands dieux! CÉSAN

Oni, je le suis, lagrat! Onel silence farouche! One dis-ie? quels sanglots échappent de ta bouche? Mon fils... Quoi! je te tiens muet entre mes bras! La nature t'étonne, et ne t'attendrit pas !

BRUTUS. O sort épouvantable, et qui me désespère! O serments! o patrie! o Rome toujours chère! César !... Ah malheureux ! j'ai trop long-temps vécu. CÉSAB.

Parle, Opoi! d'un remords ton cœur est combattu! Ne me déguise rien. Tu gardes le silence ! Tu crains d'être mon fils : ce nom sacré t'offense : Tu crains de me chérir, de partager mon rang; C'est un malheur pour toi d'être né de mon sang! Alı? ce sceptre du monde, et ce pouvoir suprême, Ce Cesar, que tu hais, les voulait pour toi-même. Je voulais partager, avec Octave et toi, Le prix de cent combats, et le titre de rol.

BRUTUS.

Ah. dieux? CÉSAR.

Tu veux parler, et te retiens à peine! Ces transports sont-ils done de tendresse ou de haine?

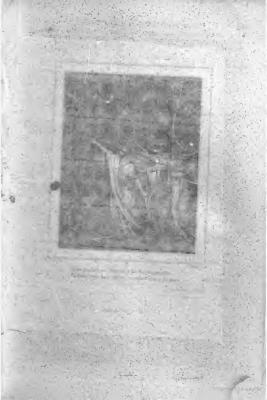

Oul dans les champs d'Afrique ont fini leurs destins : 1 Ton pouvoir, tes vertus, qui font tes injustices, Jurez par tous les dieux, vengeurs de la patrie, Qui de tes attentats sont en toi les complices Oue Cesar sous von to . . . termine, .

P +0 + Fesons plus, Quiconque ai Fussent pos t S'ils sont tyr Un vrai répu

Oue la vertu Oui, funis r Tous dès ce p

Le salut de le comparente parente Scellons not Nous le inrod

A ce pressar . A design at a Nons prome of longer of De faire tout 

Allons, prépare de la marie

CESAR, No. of

Demeure.

Où vas-tn.

Brutus, si tra celevica and a be court in Je n'aurais que l'her in conserte a present Tu l'as trop n'en en la mare de la mere Se fait de mai com a consequente. Je te retro: 1 m or and total the class aims Dont fai passes of the personal regard

A vec ceux span water trust toke pro at a 1 fe. Ont blame a case that it has a man been a

Je souffre see to the sustained to the De mon 1 . . avec tot je me mais à descendre. Que me reproches-tu?

BRUTUS Le monde ravage,

Le sang des nations, ton pays saccagé;

Dear typic comments of a principle of

BRUTUS.

Alı, dieux! CÉSAR.

Tu veux parler, et te retiens à peine! Ces transports sont-ils done de tendresse ou de haine?



Norve promettons, Pompée, à les tacres genoux, Da faire tout pour Rome, et jamais riempoble nous :

Mighty for Para is Sand



Quel est donc le secret qui semble t'accabler?

César...

CÉSAR. Eh bien! mon fils?

BRUTUS.

Je ne puis lui parler.

Tu n'oses me nommer du tendre nom de père? anutus.

Si tu l'es, je te fais une nnique prière.
CÉSAR.

Parle : en te l'accordant, je croirai tout gagner. BRUTES.

BRUTUS. Fais-moi mourir sur l'heure, ou cesse de régner.

Ah! barbare eanemi, tigre que je caresse! Ah! cour dénature qu'endureit ma tendrese! Al tour dénature qu'endureit ma tendrese! As, in n'es plas mon fils. Va, run'e cloiyen, Mon cour d'esespéré prend l'exemple du tien : Ce corrat, à qui to fais cette efforyable injure. Ce corrat, à qui to fais cette efforyable injure. Saora bleu comme tol vaincre enfils la nature. Va, César n'es taps fait pour te prie en vain; J'apprendrai de Brutus à cesser d'être homain : Je ne te comais plus. Libré dans ma puissance.

Je n'écoulerai plus une injuste clémence. Tranquille, à mon conrroux je vais m'abandonner; Mon cœur trop indulgent est las de pardonner. J'imiterai Sylla, mais dans ses violences;

Vous tremblerez, ingrats, su bruit de mes vengeances. Va, cruel, va trouver tes Indignes amis: Tous m'ont osé déplaire, ils seront tous punis; Ou sait ce que je puis, on verra ce que j'ose: Je deviendrai barbare, et toi seul en es cause.

Ah! ne le quittons point dans ses cruels dessems, Et sauvons, s'il se peot, César et les Romains.

#### ACTE TROISIÈME.

SCÉNE L

CASSIUS, CIMBER, DÉCIME, CINNA, CASCA,

CASSIUS.

Eafin done l'heure approche où Rome va rensitre, La mattresse du monde est aippuir l'hui sans maitre: L'honneur en est à vous, Cimber, Casce, Prolus, Décime. Encore une heure, et le tyran n'est plus. Ce que n'ont pn Calon, et Pompée, et l'Asie, Nous seola l'exécutons, nons vengeons la patrie; Etje veux qu'en ce jour on dise à l'onivers: « Mortels, respectez Rome; elle o'est plus anx fers.»

Th vois tous nos amis, ils sont prêts à te suivre, A frapper, à mourir, à vivre s'il faut vivre; A servir le sénat dans l'un ou l'antre sort, En donnant à César, ou recevant la mort.

DÉCIME

Mais d'où vient que Brutus ne paratt point encore, Lui, ce fier ennemi du tyran qu'il abhorre; Lui qui prit nos serments, qui nous rassembla tons, Lui qui doit sor César porter les premiers coups? Le gendre de Caton tarde bien à paraître.

Serait-il arrêté? César peut-il connaître... Mais le voici. Grands dienx! qu'il paraît abattul

SCÈNE II.

CASSIUS, BRUTUS, CIMBER, CASCA, DECIME, LES CONJURÉS.

CASSIUS.

Brutus, quelle infortune accable ta vertu?

Le tyran sait-il tout? Rome est-elle trabie?

BRUTUS.

Non, César ne sait point qu'on va trancher sa vie.

Il se confie à vous. Décine.

Qoi peut donc te troubler? BRUTUS.

Un malheur, un secret, qui vous fera trembler. CASSIUS. De nous ou du tyran, e'est la mort qui a'apprête .

Nous pouvons tous perir; mais trembler, nous!

Arrête : Je vais t'éponyanter par ce secret affreux.

Je dois sa mort à Rome, à vous, à nos neveux, Au bonbeur des mortels; et j'avais choisi l'heure, Le lieu, le bras, l'instant on Rome veut qu'il meure: L'honneur du premier comp à mes mains est remis; Tout est prêt: apprenez que Brutus est son fils.

CIMBER.

Toi, son fils!

CASSIUS.

De César!

O Rome!

O Rome! BRUTUS. Servilie

Par un hymen secret à César fut nnie; Je suis de cet hymen le fruit infortuné. CIMBER.

Brutus, fils d'un tyran l

Non tunien es pas né

Non, tu n'en es pas né; Ton cœur est trop remain.

THE S LOUSE

BRUTUS.

Voin, amis, qui voyez le destin qui m'accable, Soyez par mes serments les maltres de mon soit. Soyez par mes serments les maltres de mon soit. Exal-il quelqui une évons úru esprin sacez fort, Pour oser décider ce que Bratus dois faire? Jeur faire metas à sous, Quoi vous biassez les yens. Toi, Cassius, aussi, tu te tais avec ouz! Aucun ne me nouitent au bord de cet abline! Aucun ne m'encourage, qui un m'arrache au crime! To frenis, Cassius it, je youngla 1 c'onner...

Je frémis du conseil que je vais te donner.

Parle.

CASSIUS.

Jet un évais qu'un citoyen vulgaire, Jet edirais V. a, ser, sois tyran sous ton père; Ecrase cet état que tu dois soutenir, Rome aura décornais deux traitres à punir : Mais je parle à Bentus, à ce poissaut gérie, A ce hères arme contre la tyransie, Dont le cerur indécable, au bien déterminé, Egora tout le sauge que Céser l'a donné. Econt cu comusia seque comment de la contre de sous de la comusia service de la contre de sous calles Callinn menega en partie un entre de antique.

Oni.

CASSIUS.

Si, le même jour que ce grand criminel Dut à la liberté porter le coup mortel; Si, lorsque le sénat eut condanné ce traitre, Catilina pour fils t'eût voulu reconnaître, Entre ce monstre et nous forcé de décider, Parie; qu'aurais-tu fait?

BRUTUS

Peux-tu le demander? Penses-tu qu'un instant ma vertu démentie Eût mis dans la balance un homme et la patrie?

CASSIUS

Britus, par es seal mot ton devoir est dicté
Crest Parte du naut, Rome est en silve.
Mais, dis, sens-tu ce trouble, et ce secret mormere,
Vous préjué valagire impute à la natione
Un préjué valagire impute à la natione
Un seul mot de Cesar-à-t-il eleint dans toi
Lamour de lon pay, ton devoir et la loi?
En disant ce secret, ou faux ou veritable,
En disant ce secret, ou faux ou veritable,
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est-un moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En est ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Britund en ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain ?
En ex-tu moins Romain

Ces titres sont sacrés, tont satre les outrage. Qu'import qu'un tyran, esclave de l'amoun, Ait séchit Serville, et l'ait donné le jour? Laisse la les creurs et l'hymen de la mère; Caton forma tes mœurs, Caton seul est ton père; Ta lait dois ta vertu, out anne est toute la rejourd'hai ; Qu'à nos serments commans ta fermete réponde, Et tu u'as de parents que les vengeurs da mondel.

Et vous, braves amis, parlez, que pensez-vous?

Jugez de nons par lui, jugez de lui par nous. D'un autre seutiment si nous étions capables, Rome u'aurait point eu des enfants plus coupables. Mais à d'antres qu'à toi pourquoi t'en rapporter? C'est ton cœur, c'est Brutus qu'il te faut consulter.

BRUTUS Eh bien! à vos regards mon âme est devoilée, Lisez-v les horreurs dont elle est accabiée. Je ne vous cèle rien, ce cœur s'est ébranlé; De mes stolques yeux des larmes ont coulé. Après l'affreux serment que vous m'avez vu faire, Prêt à servir l'état, mais à tuer mon père; Pleurant d'être son fils, houteux de ses bienfaits, Admirant ses vertus, coudamuant ses forfaits; Voyant eu lui mon père, un coupable, nn grand hom-Entraîné par César, et retenn par Rome: Ime, D'horreur et de pitié mes esprits déchirés Ont soubaité la mort que vous lui préparez. Je vous dirai bien plus; sachez que je l'estime : Son grand cœur me séduit, au sein même du crime; Et si sur les Romains quelqu'un pouvait régner, Il est le seul tyran que l'on dût épargner. Ne vous alarmez point; ce nom que je déteste, Ce nom seul de tyran l'emporte sur le reste. Le sénat. Bome, et yous, yous avez tous ma foi : Le bien du monde entier me parle contre un roi. J'embrasse avec horreur une vertu cruelle : l'en frissonne à vos veux, mais je vous suis fidèle. César me va parler; que ne puis-je aujourd'hui L'attendrir, le changer, sauver l'état et lni! Veuillent les immortels, s'expliquant par ma bouche, Prêter à mon organe na pouvoir qui le touche ! Mais si je n'obtiens rien de cet ambitieux, Levez le bras, frappez, je détourne les yeux. Je ne trahirai point mon pays pour mon père : Oue l'on approuve, ou non, ma fermeté sévère; On'à l'univers surpris cette grande action Soit un objet d'horreur ou d'admiration; Mon esprit, peu jaloux de vivre en la mémoire, Ne considère point le reproche ou la gloire Toujours indépendant, et toujours citoyen,

Mon devoir me sufiit, tout le reste n'est rien.

Allez, ne songez plus qu'à sortir d'esclavage.

Eh bien?

CASSIUS.

Du salut de l'état ta parole est le gage. Nous comptons tous sur toi, comme si dans ces lieux Nous entendions Caton, Rome même, et nos dieux,

### SCÈNE III.

#### BRUTUS.

Voici done le moment où César va m'entemire Voici ce Capitole où la mort va l'attendre. Eparguez-moi, granda dieux, l'horerur de le hair! Dieux, arrêtez ces brus levés pour le punir! [re, Rendez, "il se pent, Rome ason grand cour plus chè-Et faire qu'il sois juste, a fin qu'il soit mon père! Le voici. Je demeure immobile, éperdu. O mânes de Caton, soutence ma vertu!

### SCÈNE IV.

#### CESAR, BRUTUS.

CÉSAR.

Eh bien' que veux-tu? Parle. As-tu le cœurd'un hom-Es-tu fils de César? [me?

BRUYUS. Oui, si tu l'es de Rome.

CÉSAR.

Républicain farouche, où vas-tu l'emporter? N'as-tu voulu me voir que pour mieux m'insulter? Quo!! tandis que sur toi mes faveurs se répandent, Que du monde soumis les hommages l'attendent, L'empire, mes boutés, rien ne flechit ton œur? De quel cirl vois-tu done le sceptre?

BRUTUS.

CÉSAR.

Je plains tes préjugés, je les excuse même.

Mais peux-tu me hair?

BRUTUS.

Non, César, et je taime.
Mon cœur par tes exploits fut pour toi prévenu,
Avant que pour ton sang tu m'esses reconnu.
Jemesuis plaintaux dieux de voir qu'un sigrand honFêtt à la foit a logior et le fénau de Rome. [me
Je déteste César avec le nom de roi:
Mais César citory en serat un dieu pour mol;
Je loi sacrifierais ma fortune et ma vie.

CHEAR. Que peux-tu donc hair en moi?

BRUTES.

La tyrannie.

Daigne écouter les vœux, les lames, les avis
De tous les vrais Romains, du sénat, de ton fils
Veux-tu vivre en effet le premier de la terre,
Jouir d'un droit plus saint que celui de la gnerre,
Etre encor plus que roi, plus même auc César?

CÉNAR.

BRUTUS

Tu vois la terre enchaînce à ton char : Romps nos fers, sois Romain, renonce au diadème. Césan.

Ah! que proposes-tu?

BRUTUS. Ce qu'a fait Sylla même. Long-temps dans notre sang Sylla s'était noyé;

Il rendit Rome libre, et tout fut onbid-Cet assami lillustre, ettourd de vicinnes, un descendant du trône effica tous ses erimes. Tu d'eup point ses furrars, one avoir ses vertus. Ton corus sut pardonner; Cesar, fais encor plus (ne servent desormais les gréces que tho donner? Cest à Rome, à l'état qu'il laut que tu pardonnes : Alars, plus qu'il car neg nos creux se unat sounis; Alars tu sais régner; alors je unis ton fils.

CÉSAB.

Rome demande un maltre: Un jour à tes dépens tu l'apprendras peut-être. Tu vois nos eitoyens plus puissants que des rois : Nos mœurs changent, Brutus: il faut changer nos La liberté n'est plus que le droit de se nuire : [lois. Rome, qui détruit tout, semble enfin se détruire. Ce colosse effrayant, dont le monde est foulé, En pressant l'univers, est lui-même ébraulé. Il penche vers sa chute, et contre la tempéte Il demande mon bras pour soutenir sa tête. Enfin depuis Sylla nos antiques vertus. Les lois, Rome, l'état, sont des noms superflus. Dans nos temps corrompus, pleins de guerres civiles, Tn parles comme au temps des Dèces, des Émiles. Caton t'a trop séduit, mon cher fils: je prévoi Que ta triste vertn perdra l'état et toi. Fais céder, si tu peux, ta raison détrompée Au vainqueur de Caton, au vainqueur de Pompée, A ton père qui t'aime, et qui plaint ton erreur. Sois mon fils en effet, Brutus; rends-moi ton cœur; Prends d'antres sentiments, ma bonté t'en conjure; Ne force point ton Ame à vaincre la nature. Tu ne me réponds rien? tu détournes les yeux?

BRUTUS.

Je ne te connais plus. Tonnez sur moi, grands dieux?
César...

Sais-tu hien qu'il y va de ta vie!

CÉSAR.

Ouoi! tu t'émeua? ton âme est amollie?

Ah! mon fils...

Sais-tu que le sénat n'a point de vrai Romain Qui n'aspire en secret à te percer le sein? Que le salut de Rome, et que le tien te touche : Ton génie alarmé te parle par ma bouche; Il me pousse, il me presse, il me jette à tes pieds.

(Il se jette à ses genoux.)

César, un nom des dieux, dans ton ceur aublies.

Cesar, au nom des dieux, dans ton cœur onblies; Au nom de tes vertus, de Rome, et de toi-même, Dirai-je au nom d'un fils qui frémit et qui t'aime, Qui le préfère au monde, et Rome seule à toi? Ne me rebute pas l

. GÉSAR. Malheureux laisse-moi,

Que me veux-tu?

Crois-moi, ne sois point insensible.

L'univers peut changer; mon âme est inflexible.

Voilà donc ta réponse?

Oui, tout est résolu.
Rome doit obéir, quand Cesar a voulu.

BRUTUS. d'un air consterne.

Adieu , César.

CÉSAR.

Eh quoi! d'où viennent tes alarmes? Demeure encor, mon fils. Quoi! tu verses des larmes! Quoi! Brutus peut pleurer! Est-ce d'avoir un roi? Pieures-tu les Romains?

BRUTUS.

Je ne pleure que tol.

Adieu, te dis-je.

CÉSAR.

O Rome! ó rigueur hérosque! Que ne puis-je à ce point aimer ma république!

### SCENE V.

CÉSAR, DOLABELLA, ROMAINS.

DOLABELLA.

Le sénat par ton cordre an temple est arrivé:

On a l'atted plus que toi, le traixe est élevé.

Ton secus qui fou vende leur vie el tens utilizates

Yout prodiger l'enceus au pied de tei suages.

Le s'enat vi face l'ens sepris insertains;

Le s'enat vi face l'ens sepris insertains;

Le s'enat vi face l'ens sepris insertains;

No priségra, affacta, non devina, non diesa mème,

César differerait ce grand évienment.

César differerait ce grand évienment.

CÉSAR. Quoi! lorsqu'il faut réguer, différer d'un moment !

Qui pourrait m'arrêter, moi?

Toute la nature Conspire à t'avertir par un sinistre augure. Le elel, qui fait les rois, redoute ton trépas CéSAR.

Va, César n'est qu'un homme, et je ne pense pas

Que le ciel de mon sort à ce point s'inquiète, Qu'il anime pour moi la nature muette; Et que les éléments paraissent confondus, Pour qu'un mortel ici respire un jour de plus. Les dieux du haut du ciel ont compté nos nances; Suivons sans reculer nos hautes destinces. César n'a rien à craindre.

DOLABELLA.

Il a des ennemis
Qui sons un joug nouveau sont à peine asservis :
Qui saits'ils n'auraient point conspiré leur vengeance?

CÉSAR.

Ils n'oseralent.

Ton cœur a trop de confiance. CÉSAR.

Tant de précautions contre mon jour fatal Me rendraient méprisable, et me défendralent mal. DOLABELLA.

Pour le salut de Rome il faut que César vive; Dans le sénat au moins permets que je te suive. CÉSAR.

Non; pourquoi changer l'ordre entre nous concerté? N'avauçons point, ami, le moment arrêté: Qui change ses desseins decouvre sa faiblesse. DOLABELLA.

Je te quitte à regret. Je crains, je le confesse: Ce nouveau mouvement dans mon œur est trop fort. GÉSAR.

Va , j'aime mieux mourir que de craindre la mort! Allons.

#### SCÈNE VI.

#### DOLAPELLA, ROMAINS.

DOLABELLA.

Chers citoyens, quel héros, quel courage
De la terre et de vous meritait mieux l'hommage?

Joignez vos verux aux miens, peuples qui l'admirez; Confirmez les homeurs qui lui sont preparés; Vivez pour le servir, mourez pour le defendre... Quelles clameurs! à ciel! quels cris se font entendre!

LES CONJURÉS, derrière le thédire.
Meurs, expire, tyran. Courage, Cassius.
DOLARKILA

Ah! conrons le sauver.

#### SCÈNE VII.

CASSIUS, un poignard à la main: DOLABELLA,

C'en est fait, il n'est plus.

DOLABELLA.
Pennle, secondez-moi; frappons, percons ce traltre

Peuples, imitez-moi, vous n'avez plus de maître.

Nation de héros , vainqueurs de l'univers , Vive la liberté ! ma main brise vos fers.

DOLARSIA. Vous trabassez, Romains, le sang de ce grand homme? CASSIES.

J'ai tué mon ami , pour le salut de Rome ! Il yous asservit tous, son sang est répando. Est-il quelqu'un de vous de si peu de vertu, D'un esprit si rampant, d'un si faible courage, Qu'il puisse regretter César et l'esclavage? Ouel est ce vil Romain qui veut avoir un roi? S'il en est un , qu'il parle , et qu'il se plaigne à moi. Mais vous m'applaudissez, vous aimez tous la gloire. BOMAINS.

César fut un tyran, périsse sa mémoire!

CASSIUS. Maltres du monde entier, de Rome heureux enfants, Conservez à jamais ces nobles sentiments. Je sais que devant vous Antoine va paraltre : Amis, sonvenez-vous que César fut son maître, Qu'il a servi sous lui dès ses plus jeunes ans, Dans l'école du crime et dans l'art des tyrans, Il vient justifier son maître et son empire : Il vous méprise assez pour penser vous séduire. Sans doute il peut ici faire entendre sa voix : Telle est la loi de Rome, et j'obéis anx lois. Le peuple est desormais leur organe suprême, Le juge de César, d'Antoine, de moi-même. Vous rentrez dans vos droits indignement perdus; César vous les ravit, je vous les ai rendus : Je les veux affermir. Je rentre an Capitole; Brutns est au senat : il m'attend, et i'v vole. Je vais avec Brutus, en ces murs désolés, Rappeler la justice, et nos dieux exilés; Etouffer des méchants les fureurs intestines. Et de la liberté réparer les ruines. Vous, Romains, seulement consentez d'être heureux, Ne vous trahissez pas , c'est tout ce que je veux ; Redoutez tout d'Antoine, et surtout l'artifice. BOMAINS.

S'il vous ose accuser, que lui-même il périsse! Souvenez-vous, Romains, de ces serments sacrés.

ROMAINS. Aux vengeurs de l'état nos cœurs sont assurés.

#### SCENE VIII.

ANTOINE, ROMAINS, DOLABELLA.

UN BOMAIN. Mais Antoine paralt.

AUTRE ROMAIN.

Qu'oscra-t-il nous dire?

ON ROMAIN.

Ses yeux versent des pleurs ; il se trouble , il soupire. UN AUTRE.

Il aimait trop César. ANTOINE, montant à la tribune aux haranques. Oui. je l'aimais. Romaius:

Oui, l'aurais de mes jours prolongé ses destins. Hélas! vous avez tous pensé comme moi-même; Et lorsque de son front ôtant le diadème, Ce héros à vos lois s'immolait anjourd'hui, Oui de vous en effet n'eût expiré pour lui? Hélas! je ne viens point célébrer sa mémoire: La voix du monde entier parle assez de sa gloire : Mais de mon désespoir avez quelque nitié Et pardonnez du moins des pleurs à l'amitié.

I'N BOMAIN

Il les fallait verser quand Rome avait un maître. César fut un héros; mais César fut un traltre. ACTRE ROMAIN.

Puisqu'il était tyran, il n'eut point de vertus. UN TROISIÈME.

Oui, nous approuvons tous Cassius et Brutus, ANTOINE. Contre ses meurtriers je n'ai rien à vous dire :

C'est à servir l'état que leur grand cœur aspire. De votre dictateur ils ont percé le flanc : Comblés de ses bienfaits, ils sont teints de son sang. Pour forcer des Romains à ce coup détestable. Sans doute il fallait bien que César fût coupable ; Je le crois. Mais enfin César a-t-il jamais De son pouvoir sur vous appesanti le faix? A-t-il gardé pour ini le fruit de ses conquêtes? Des dépouilles du monde il couronnait vos têtes. Tout l'or des nations qui tombaient sous ses coups, Tout le prix de son sang fut prodigué pour vous, De son char de triomphe il voyait vos alarmes : César en descendait pour essuyer vos larmes. Du monde qu'il soumit vous triomphez en paix. Puissants par son courage, heureux par ses bienfaits. Il payait le service, il pardonnait l'outrage,

Vous le savez, grands dieux! vous dont il fut l'image ;

Vous, dieux, qui lui laissiez le monde à gouverner, Vous savez si son cœur almait à pardonner! ROMAINS. Il est vrai que César fit aimer sa clémence.

ANTOINE. Hélas! si sa grande âme eût connu la vengeance. Il vivrait, et sa vie eut rempli nos souhaits. Sur tons ses menetriers il versa ses bienfaits: Deux fois à Cassius il conserva la vie. Brutus... où suis-ie? o Ciell o crime! o barbarie! Chers amis, je succombe; et mes sens interdits... Brutus, son assassin!... ce monstre était son fils

BOMAINS.

Ah dienx!

22

ANTOINE.

Je vois frémir vos généreux courages; Anas, je vois les pleurs qui mouillent vos visages. Oui, Brutus est son fils; mais vous qui m'écoutez. Vous étiez ses enfants dans son cœur adoptés. Ilélas! si vous saviez sa volonté dernière!

Quelle est-elle? parlez.

ANTOINE. Rome est son héritière. Ses trésors sont vos biens : vous en allez jouir : Au-delà du tombeau César veut vous servir. C'est vous senis qu'il aimait; c'est pour vous qu'en A sie Il allait prodiguer sa fortune et sa vie. « O Romains! disait-il! peuple-roi que je sers, » Commandez à Cesar, César à l'univers, » Brotus ou Cassius eut-il fait davantage?

ROMAINS. Ahl nous les détestons. Ce doute nous outrage.

UN ROMAIN. César fut en effet le père de l'état.

ANTOINE. Votre père n'est plus : un lâche assassinat Vient de trancher ici les jours de ce grand homme. L'honneur de la nature et la gloire de Rome. Romains, priverez-vous des honneurs du bûcher Ce père, cet ami, qui vous était si cher? On l'apporte à vos yeux.

( Le fond du théâtre s'ouvre ; des licteurs apportent le corps de César couvert d'une robe sanglante : Antoine descend de la Iribune, et se jette à genoux auprès du corps, )

> ROMAINS. O spectacle funeste!

ANTOINE. Du plus grand des Romains voilà ce qui vous reste : Voilà ce dieu vengeur, idolatré par vous, Que ses assassins même adoraient à cenoux: Qui, tonjours votre appui dans la paix, dans la guerre. Une heure auparavant fesait trembler la terre;

Qui devait enchaîner Babylone à son char : Amis, en cet état connaissez-vous César? Vous les voyez, Romains, vous touchez ces blessures; Ce sang qu'ont sous vos yeux versé des mains parjures. Là, Cimber l'a frappé; là, sur le grand César Casalus et Décime enfoncaient leur poignard. Là, Brutus éperdu, Brutus l'âme égarée, A souillé dans ses flancs sa main dénaturée César, le regardant d'un oil tranquille et doux, Lui pardonnait encore en tombant sons ses conps. Il l'appelait son fils; et ce nom cher et tendre Est le seul qu'en mourant César ait fait entendre : « O mon fils! » disait-il.

UN ROMAIN. O monstre que les dieux Devaient exterminer avaut ce coup affreux!

sont proches Dieux! son sang coule encore.

Il demande vengeance, Il l'attend de vos mains et de votre vaillance. Entendez-vous sa voix? Réveillez-vous, Romains; Marchez, suivez-moi tous contre ses assassins : Ce sont là les honneurs qu'à César on doit rendre. Des brandons du bûcher qui va le mettre en cendre . Embrasons les palais de ces fiers conjurés : Enfonçons dans lenr sein nos bras désespérés. Venez, dignes amis; venez, vengeurs des crimes,

AUTRES ROMAINS, en regardant le corps dont ils

ANTOINE.

Anx dieux de la patrie immoler ces victimes. ROMAINS. Oui, nous les punirons; oui, nous suivrons vos pas. Nons jurons par son sang de venger son trépas. Courons.

ANTOINE, à Delabella. Ne laissons pas leur fureur inutile; Précipitons ce peuple inconstant et facile : Entralnons-le à la guerre; et, sans rien ménager, Succédons à César, en courant le venger.

FIN DE LA MORT DE CESAR.

# ALZIRE,

OU

### LES AMÉRICAINS,

TRAGEDIE.

REPRÉSENTÉE, SUR LE THÉATRE FRANÇAIS, LE 27 JANVIER 1756.

Errer est d'un mortel , pardonner est diviq. Dennesse. , trad. de Pope.

#### EPITRE

W.P.M

#### LA MARQUISE DU CHATELET.

#### MADARE,

Quel faible hommage pour vous qu'ou de ces ouvrages de poésie qui a'out qu'un temps, qui doivent leur merite à la faveur passagère du public et à l'illusion du thélire, pour tombre ensuite dans la foule et dans l'obscurité!

Qu'est-ce en effet qu'un roman mise a action et en vers, dersot celle qui lit les outrages de géométrie avec la même facilité que les autres lisent les romans; devant celle qui où trouvé dans Locke, ce sage précepteur du genre hamais, que ser propres sentiments et l'histoire de ses penses; colla, aux yeux d'une personne qui, née pour les acrémonis. Leur orfére la verène.

Mais, medane, le plus grand griele, et aferement le plus desirable, est celui qui ne donne l'evelunion à suour des beuns-ste. Ils sont tous in nonretiure et le plaisir de l'Anne; y en a-ci le donn doubre se prive l'Anneras l'apris, que la philosophie ne peut dessecher, et que les charmes de belles-lettres ne perurat amolife; qui aits to refiller avez Locke, l'échiere a rec'Enrice et Newton, élévere dans la tecture de Cictron et de Bousset, s'embellir per les charmes de Vingle et de Tasse!

Tel est votre génie, madame: Il faut que je ne craigne point de le dire, quoique vous craigniez de l'eotendre. Il faut que votre exemple encourage les personnes de roûre seze et de votre rang à croire qu'on s'ennobilit encore en perfectionnent sa raison, et que l'esprit donne des grâces.

Il a été un temps en France, et même dans toute l'Enrope, où les hommes pensaient dérager, et les femmes sortir de leur état, en oant s'instruire. Les uns ne se croyaient nét que pour la guerre on pour l'otsiveté; et les nutres, que pour la coquetterie.

Le ridicule même que Molière et Desprésus oni jeté sur

ies femmes sarantes a semblé, dans on siècle poii, justifier les préjagés de la barbaric. Mais Molètre, ce leguiateur dans le moraite et dans les Mosestones du nombé, u's pos sauraiteurs prévendus, ce attaquant les femmes avantes, se moçuer de la science de le Tenpir. Il l'en a joné que l'aleu et l'affectation, ainsi que, dans son Tarlade, il a diffame l'opportais et no pas la vertu.

Si. no lierade faire une native contre ins femunes, l'exact, le soldie, le indoversa, l'élègend l'experients avait consusité les fémunes de la cour les plus spérituelles, il été ajout a l'erit et so mérité de se courrage de de les des des des des des des feurs qui leur causent encore données, de vous charme. Le value, dans sa natire des femmes, il e vooln courir de référent one danse qui avait appris l'autonomie; il et du miera fait de repronder bis-mêmes.

L'expri philosophique fait inci de progrès en France depris quarante sus, que à Bolien visit accore, ini qui neule remopre d'une france de condition, parce qu'elle consider mosque d'une france de condition, parce qu'elle properte et d'initie celle qui profitte poligiquement des louiseres de Mespreinis, des Rémaner, des Maires, des De Fry et det Californi de loss ces terribais auxunis, par le la company de la considerar à inécusir remotest agrésile, la rendest insossiblement aircuniste après de la considerar à la considerar à la find qu'en poète sel philosophe, et do une frume poet il find qu'en poète sel philosophe, et do une frume poet de la considerar de la considerar de devise si été, se l'expressi-

apprices à arranger des mois. Le siècle des chours est arrivé. Telle qui lissi staterios Montaigne, l'istrée, et les Contré de la rrise de Neuerre, était nou exemit. Les Deboulières et les Dabeies, illustres dans différents genres, sont resons depuis. Mais votre seus encouve tier plus de piètre de criets qui oeu mérité qu'on fit pour elles le livregières de criets qu'ou de mérité qu'on fit pour elles le livrequi vont parallers, ourrage pout crière compresible au Mendez.

· Il Newtonianismo per le dome , d'Alexrotti, (K.)

Il et rei qu'une famme qui chandomerall he étrainde no cett por curitive le science serti combanable, mène dans se succès; mais, malene, le mène appli, qui mène à le consainne de la reinte de colti qui porte qu'une la lecunisse de la reinte de colti qui porte à rengule ne derain. Le reine d'applicare. I, l'épona de l'estrate l'échapite de l'applicare. I proposa de l'estrate l'échapite de l'applicare de Labbiers, et qui porsai les igare, à le pas négligé pour cels ne moment le soins de raise, de femme, a de soire. Christine, qui bandoma le tolte pour le lecen-sert, fut su rand de grande de l'estrate de l'estrate de l'estrate de prand Goodé , dans laquelle ou voit revirer l'esqu'il de prand Goodé , dans laquelle ou voit revirer l'esqu'il de prand Goodé , dans laquelle ou voit revirer l'esqu'il de

an amp dont eller at sortie? You, anadam, dont on peut eller In soon a côlé de relai de lous les princes, vous tales sus lettres le même honorur. You en cultires tous les preuse. Eller flost view honorur. You en cultires tous les preuse. Eller flost view caches ce mérise étranger se monde, avec nelant de soin que vous l'erse quoign. Continens, madame, a chérier, a cour cultirer les selences, quoique ceste lumière, longtemps rendemne dans vous-même, ait échéte magner vous. Caux qui our réprade en servet des bénéliai doirencella resouccer sorte verie quadel det ent d'ermes preserbeils resouccer sorte verie quadel det ent d'ermes pre-

bique?

Eh! pourquoi rougir de son mérile! L'esprit orné n'est
qu'une besule de plus. C'est an nouvel empire. On souhalie aux aris la protection des souverains : celle de la
besule n'est-elle pas ac-dessan!

Permetter-moi de dire excore qu'une des raisons qui dotrent faire estimer les femmes qui font usage de leur esprit, c'est que le goût seol les determine. Elles ne cherchent en cela qu'un nouveau plaisir, et c'est en quoi elles sont bien louables.

Pour nous autres hommes, c'est souvent par vanité, quelquefois par lotérét, que nous consumons notre vie dans la culture des aris. Nous en fesons les instruments de notre fortune : c'est nne espèce de profanation. Je suis fiché ou Horace dise de loi :

L'indigence est le dieu qui m'inspira des vers ».

La rouille de l'envie, l'artifice des intrigues, le poison de la calomnie, l'assassinat de la satire (si j'ose m'exprimer sinal), déshonorent, parmi les hommes, une profession qui par elle-même a quelque chose de divis.

Pour moi, makune, qu'un penchani lavinchite addremini sus arté de moc enfance; i me suid di de bonne hurre ces jaroles que je rous si souvent répétées, de l'ouleure ces paroles que je rous si souvent répétées, de la liberté et de l'étopence à a Les lettres formant la jeugrité en de plus brillande : Jadrentié en repoil de concontinue de la commanda de la commanda de la consolution ; et dans non missions, chan celle de sutrece.

' Guillelmine-Dorothée-Charlotte de Brandebourg-Amspach, fenune de George II, morte le 1<sup>ee</sup> décembre 1737, ágée de cinquante quatre sus.

La duchesse du Maine.

Propertes impulit audes
Et versus faceren.

Heart, Knist, th. H. epist. 2, vers 54.

b 4 Studia adolescentiam alunt, senectatem obleccant, secular resormant, adversin perfusium ac adaptium prabent; d

das resormant, adversis perfugium ac aolatium præbent; delectaut domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrimantur, rusticantur, « Cicra., Orat. pro Archia porta.

» dans les voyages, dans la soltinde, en tont temps, en » tons lieux, elles fout la donceur de notre vie. »

Je les ai toujours aimates pour elles matems ; mais à persel, matémer, je les cultire pour tous, pour mérierre, est mais me par sur sur les consistes de passer augent de tous le reste de mu te, dans le sinde de la restile, de la pair, pour de la reste de la verilé, à qui tous ascrifiers dans votre peusanes les plaintes faux, mais enchanteurs, du monde; enfois pour étre à pontée de dire no jour avec Lucrère, ce poûte pais les pour de la pour avec lucrère, ce poûte pais le la consider de la restination de la restruction de la restination de la restruction de la rest

Heureux qui, retiré dans le temple des sages ", Vôit en pars sous ses yoines s'entrer les orages; Qui contemple de lois les morteis lineautés, le De leur Jong volontaire enclavre empressés, l'apoiets, incertains de chemis qu'il flust suivre, Sans pemer, sans jourt, ignorant l'art de vivre, Dans l'agistion consenuant leurs beurs jours, Poursuitrant la fortune et rampant dans les cours: O raulté de l'hommes d'abbience d'amère!

As rejesteral ries à està l'assper siète, localesta in trapédie qui al l'Amorier de vitra delle. Comment en partier, amistere, après sorie parie de tout l'auto ca pai des, cette qui l'autonité de tout l'auto cette malanet care tou pran. L'al voule mois sidiges de l'autorité de l'autorité de tout sidiges de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité d'autorité d'autorité de l'autorité de présonant seul de sessionnes de l'autorité d'autorité 
Puisse au moins cet hommage que je vous rends, madame, périr moins vite que mes autres écrits! Il serait immortel, s'il était digne de celle à qui je l'adresse.

Je suis, avec un profond respect, etc.

#### DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

On a táché dans cette tragédie, topte d'invention et d'une espèce assez neuve, de faire voir combien le véritable esprit de religion l'emporta sur les vertos de la nature

> nel sil deletios est, hose quam munich ienere Edita decettus superatum ienepia acreias; Despicere tode quasa atlas, passimque videre Errara, aigus vitas palecios querrere vitas, Gertara togenio, coalendere sabilitate; Necios aique dies nois pressina labore, Ad sutimos emergere opes, recumque poter. O materia bentroma materia i o pretere oreci i

Locary., Ub. II, v. V.

"Tout cels n'était pas un vain compliment, comme la plupart des épitres dédicatoires. L'auteur passa en effet vingt ans de na vie a colitierer, avec cette dams illustre, les beliels-lettres et la philosophie; et tant qu'elle vécut. Il refusa constamment de reele suprès d'un souverain qui le demandait, comme on le voil par plusieurs lettres innérées dans cette collection. (K.-)

La religion d'un berbare consiste à offrir à ses dieux le 1 leur groie, ne pouvous-nous pas avoir leurs vertus ? (es sang de ses ennemis. Un chrétien mal justruit p'est souvent guère plus iuste. Etre fidèle à quelques pratiques inutiles, et infidèle anz trais devoirs de l'homme; faire certaines prières, et garder ses vices; jeuner, mais hair; cabaler, peraccuter, voità sa religion. Celle du chrétien véritable est de regarder tous les hommes comme ses frères, de leur faire du bien et de Jeur pardonner le mai, Tel est Gusmag au moment de sa mort : tel Alvares dans le cours de sa vie ; tel j'ai peint Henri IV, même an milieu de ses faiblesses.

On trouvers dans presque tous mes écrits cette hamapité qui doit être le premier caractère d'un être pensant : on y verra (al l'ose m'exprimer ainsi : le devie do houheur des hommes. l'horrepe de l'Injustice at de l'oppression : et c'est cela seul qui a jusqu'ici tiré mes ouvrages de l'obscurité où leurs défauts devaient les ensevelir.

Voilà pourquoi la Henriade s'est soulenne malgré les efforts de quelques Français jaloux, qui ne voulaient pas absolument que la France eut un poéme épione. Il v a toutours up petit nombre de lecteurs qui ne laissenf point empoisonner leur jugement du venin des cabales et des intrigues, qui n'alment que le vrai, qui cherchent toujours l'homme dans l'auteur : voilà ceux devant qui j'ai trouvé grâce. C'est à ce petit nombre d'hommes que j'adresse les réflexious suivantes; j'espère qu'ils les pardon-

neront à la nécessité on je suis de les faire. Un etranger s'étonnait pu jour à Paris d'une foule de libelles de toute espèce, et d'un déchainement cruel, par lequel un homme était opprimé. « Il fant apparemment, . dit-il, que cet homme soit d'une grande ambition et on'il e cherche à s'élever à quelqu'un de ces postes qui irritent la a camidité humaine et l'envie. - Non, ini répondit-on: c'est an citoven obscur, retiré, qui vit plus avec Virgile et a Locke qu'avec ses compatriotes, et dont la figure n'est » pas plus connue dequelques-uns de ses ennemis, que du » graveur qui a prétendu graver son portrail. C'est l'auteur A de quelques pièces qui vous ont fait verser des larmes, » et de quelques ouvrages dans lesquels , malgré leurs dé-» fauts, vons aimes cet esprit d'homanité, de justice, de » liberté, qui y règne. Ceux qui le colomnient, ce sont » des hommes pour la plupart plus obscurs que lui, qui » pretendent lui disputer un peu de famée, et qui le per-» sécuteront isson'à sa mort, uniquement à cause du plaisir » qu'il vous a donné. » Cet étranger se sentit queique indignation pour les persécuteurs, et quelque bienveillages pour le perséculé.

IJ est dur. Il faut l'avouer, de ne point obtenir de ses contemporains et de ses compatrioles ce que l'ou peut espérer des étrangers et de la postérité. Il est bien cruei, bien honieux pour l'esprit homain, que la littérature soit infectée de ces baines personnelles, de ces cabales, de ces Intrigues, qui devraient être le partage des esclaves de la fortune. One gagnent les anteurs en se déchirant mainellement? Ils avilissent que profession qu'il ne tient qu'à eux de rendre respectable. Faut-il que l'art de penser, le plus besu partage des hommes, devienne une source de ridicoles, et que les gens d'esprit, rendus souvent par leurs querelles le jouet des sois, soient les bouffons d'un public dont ils devraient être les maitres !

Virgile, Varius, Polliou, Horsce, Tibulle, étaient am's ; les monnments de leur amitié subsistent , et soorendront à iamais ans hommes que les esprits américars doivent être unis. Si nous n'atteignons pas à l'exerlience de bonumes sur qui l'univers avait les yeux , qui avaient à se disputer l'admiration de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Europe , s'aimajent pourtant , et vivaient en frères ; et nous , onl sommes repfermes sur on si petit théatre, nous, dont les noms, à peine counus dans un coin du monde, passeront bientôt comme nos modes, nous nous scharnons les nos contre les antres pour no éclair de réputation, qui, hors de notre petit borison, ne frappe les yeus de personne. Nous sommes dans un temps de disette; nous avons peu, nous nous l'arrachons. Virgile et Horace ne se disputaient rien, parce qu'ils étaient dans l'abondance.

On a Imprimé un Ilvre, de Morbia Artificum, des Maladies des Artistes. La plus incurable est cette inlousie et cette bassesse. Mais ce qu'il y a de déshonorant, c'est que l'intérêt a souvent plus de part encore que l'envie à toutes ors petites bruchures satiriques dont nous sommes inondes. On demandait il n'y a pas long-lemps, à un homme qui avait fait je ne sais quelle manvaise brochure contre son ami et son bienfeileur, pourquoi il s'était emporté à cet excès d'ingratifade. Il répondit froidement : Il faut que je vice ..

De queique source que partent ces outrages, il est súr qu'un homme qui n'est attaqué que dans ses écrits ne doit jamais répondre aux critiques, car si elles sont bonnes, il n'a antre chose à faire qu'à se corriger ; et si elles sout mauvaises, elles meurent en naissant. Souvenons-nous de la fable de Boccalini : « Un voyageur , dit-il , était impor-» tuné , dans son chemin , do bruit des cigales ; il s'arrête » pour les tuer; il n'en vint pas à bont, et ne fit que s'écara ter de sa route . Il g'avait on'à continuer paisiblement » son voyage ; les cigales seraient mortes d'elles-mêmes » au bout de huit jours, »

Il faut toujours que l'auteur s'oublie; mais l'homme ne dolt jamais s'oublier : se ipsum deserere turpissimum est. On sait que ceux qui n'ont pas assez d'esprit ponr attaquer pos ouvraces calomnient nos personnes : quelque honteux qu'il soit de leur répondre , IJ le serait quelquefois davantage de ne leur répondre pas

On m'a traité dans vingt libelles d'homme sans religion one des belles preuves qu'on en a apportées, c'est que, dros Œdipe, Jocaste dit ces vers:

Les prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense : Notre crédulité fait toute leur science.

Ceus qui m'ont fait ce reproche sont aussi raisonnables pour le motas que ceux qui out imprimé que la Henriade. dans plusieurs endroits, sentait bien son semi-pelsgien. On renonvelle souvent cette accusation cruelle d'irreligion , parce que c'est le dernier refuge des calomniateurs. Comment leur répondre? comment s'en consoler, sinon en se souvenant de la foule de ces grands hommes qui, depuis Socrate jusqu'à Descartes, out essuyé ces calomnies atroces? Je ne ferni ici qu'une seule question : je demande qui a le plus de religion, ou le calomniateur oul persécute,

on le calomnié qui pardonne. Ces mêmes libelles me traitent d'homme envieux de la

Ce fot l'abbé Guyot Desfontaines qui fit cette réponse à M. le comte d'Argennon, depuis secrétaire d'état de la guerre (1764). - A quoi le comte d'Argenson répliqua : . Je n'en va nas la mécrasité. (K.)

reputation d'autrui; je ne connais l'entré que per le mai qu'elle m's vendi lette, l'ai dévined a mon esprit d'être, l'ai dévined a mon esprit d'être astir;que, e. il net impossible à mon excur d'être entréen. J'en appelle à l'aineur de Rademaire et él l'Éctre, qui, per ces deux cerrages, minospira le premier la civile d'enitre quesque temps dans la méete carrière : es soccès en most jamais codis d'autres lamme que celles que l'aitendrésement m'arreschall aux représentations de ses pièces ; it ait qu'il l'à fait maître en moi que de l'émplation et de l'emiste.

l'ose dire avec confiance que je ania plus attaché aux braux-ar-a qu'à mes écrits. Sensible à l'excès, des mon en-

fance, pour fout e qui porte le carestère du geise, je regarde un grand poite, an fou manistien, au hou préside, no les garde un grand poite, an fou manistien, au hou préside poi un esulpétur habite ("il a de la problié, comme un homme que je doit chirtir, cosseme un ferre que le sat in avail donne. Les jeunos gran qui toudront l'appliquer aux lestres trouveront e ma noi un assi judiciera y not trouve prèse. Voil mes arctitements quicouque a treu arec moi sai bles nous e le roi ai bott d'airus.

san pen que je ne na point o nures,
Je me suis cru obligé de parier sinsi su public sur moimème une fois en ma vie. A l'égard de ma tragésie, je n'en diral rien. Refuter des critiques est un vain amourprosere; confondre la caloumie est un devoir

## ALZIRE.

#### PERSONNAGES.

B GUSMAX, gourerneur du Pérou.
D Albhaff, père de Comma,
suctes gouverneur.
Labout, souverneur d'une partie
du Poisse.
MONTLEL, souvernin d'une suire

ALZINE, fille de Montéese EMIRE, | pulvantes d'Altire. D. ALOUZE, efficier espagnol. afficiele rescesous.

La scèsse est dans la ville de Lee-Bryen, autrement Lisse

#### ACTE PREMIER.

#### SCÈNE I.

ALVAREZ, GUSMAN.

ALVARIZ.

Du conseil de Madrid Tautorité apprême
Pour successeur enfin me donne un lit-que j'aime.
Faites régue le pience et le Dieu que je sers
Sur la riche modié d'un nouvel univers:
Sur la riche modié d'un nouvel univers:
On la riche modié d'un nouvel univers:
On la riche modié d'un nouvel univers:
On jurdoit la let tives et las critene de mode.
Le vous remets, mon fils, eea honneurs aouverains.
D'ai consume mon âge au sein de l'Amérique;
Le mostrait le premier au peugle du Mexique\*

\*1 espedition du Messque se fit en 4517, et celle du Pérou en 1525. Ainsi Alvarez a pu abément les voir. Los-Reyes, lieu de la ve-ue, fut bâti en 4537.

J'ai conquis avec vous ee sauvage hémisphère; Dans ces climats brùlants j'ai vaincu sous mon père; Je dois de vous encore apprendre à gouverner, Et recevoir vos lois plutôt que d'en donner. ALVAREZ.

Non, non, l'autorité ne veut point de partage. Consumé de travaux, appesant jura l'iége, Le suis las du pouvoir; c'est assez si ma voix Parle encore au couveil et règle vos exploits. Croyez-nod, les humains, que j'ai trop su connaître, Merient peu, nonfils, qu'on veuillé trè leur mattre. Je consacre à mon Dieu, négligé trop long-temps, De ma caducié le srestes languissants. Je ne veux qu'une grâce, elle une sers chire; Je l'altends comme ami, je la demande en père.

 On sait quelles cruatités Fernand Cortex exerça au Measque, el Pisarre au Péron. Mon fils, remettez-moi ces esclaves obscurs, Aujourd'hni par votre ordre arrètés dans nos murs. Songez que ce grand jour doit êture un jour propice, Marqué par la clémence, et ous par la justice.

Quand vous priez un fils, seigneur, vonscommandez; Mais disgnez voir au moins ec que vous hasardez. D'une ville naisante, encor mal assurée, Au peuple américain nous défendons Teutrée : Empédons, cryoz-enoi, que ce peuple orgaeilleux Au fer qui l'a dompté n'accostume seu yeus; Ocu, moprisant noo lois, et prompa à les enférientre, Il ose contempler des maîtres qu'il doit craindre. Il met contempler des maîtres qu'il doit craindre. Il met unjour april tremble, et n'appenne à assur voir Il met unjour appril tremble, et n'appenne à dous voir l'autre principa de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de l'accommande de

Il faut toijours qu'il tremble, et n'a pprenne à nous ve Qu'armés de la vengeance, ainsi que du pouvoir. L'Américain farouche est uu monstre sauvage Qui mord en frémissant le frein de l'esclavage; Soumis so châtiment, fier dans l'imponité, De la main qui le flatte il se croist redouté. Tont pouvoir, en un mot, perit par l'indulgence, Et la sérvité produit l'obléssance.

Je sais qu'anx Castillans il suffit de l'honneur, Qu'à servir sans murmore lis mettent leur grandeur: Mais le reste du monde, esclave de la crainte, A besoin qu'on l'opprime, et sert avec contrainte. Les dieux même adorés dans ces climats affreux, S'ils ne sout teito de sang, a'obtienneut point de rusur \*

ALVAREZ. Ah! mon fils, que je hais ces rigueurs tyranniques! Les ponvez-vous aimer ces forfaits politiques, Vous, chrétien, vous choisi pour régner désormais Sur des chrétiens nouveaux au nom d'un Dieu de paix? Vos yeux ne sont-ils pas assouvis des ravages Qui de ce contineut dépeuplent les rivages? Des bords de l'Orient n'étais-je donc veuu Dans un monde idolátre, à l'Europe inconuu, Que pour voir abhorrer sous ce brûlant tropique, Et le nom de l'Europe, et le nom catholique? Ah! Dieu nous envoyait, quand de nous il fit choix. Pour annoncer son nom, pour faire aimer ses lois : Et nous, de ces elimats destructeurs implacables. Nona, et d'or et de sang toujours insatiables. Déserteurs de ces lois qu'il fallait enseigner, Nous égorgeons ce peuple au lieu de le gagner. Par nous tout est en sang, par nous tout est en poudre Et nous n'avons du ciel imité que la foudre. Notre nom, je l'avoue, inspire la terreur; Les Espagnols sout craints, mais lis sont en horreur : Fléaux du Nouveau-Monde, injustes, vains, avares, Nous seula en ces climats uous sommes les barbares. L'Américain, farouehe en sa simplicité. Nous égale en courage, et nous passe en bonté.

<sup>3</sup> Ou immolait quelquefois des hommes en Amérique; mais il n'y a presque aucun pruple qui n'ait été compable de cette locrible superstition. Hélas! ai comme vous il était sangulnaire, S'il n'avaît des vertus, vous n'auriez plus de père. Avez-vous oublié qu'ils m'ont sauvé le jour? Avez-vous oublié que près de ce sejour

Je me vis entouré par ce peuple en furie, Rendu eruel enflu par notre barbarie? Tous les miens, à mes yeux, terminèrent leur sort. J'étais seul, sans secours, et j'attendais la mort : Mais à mon nom, mon fils, je vis tomber leurs armes. Un jeune Américain, les veux bairnes de larmes.

Au lieu de me frapper, embrassa mes genonx.

« Alvarez, me dit-il, Alvarez, est-ce vous °?

» Vivez, votre vertn nous est trop nécessaire:

» Vivez, aux malheureux servez long-temps de père; » Qu'un peuple de tyrans, qui veut nous enchaîner,

Du moins par cet exemple apprenne à pardonner!
 Allez, la grandeur d'âme est lei le partage

Du peuple infortuné qu'ils ont nommé sauvage.
 Els hien! vous gémissez : je sens qu'à ce récit
 Voire cœur, maigré vous, s'ément et à aboucit.
 L'account de la louge par le partie par le la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge de la louge d

L'humanité vous parle, ainsi que voire père.
Ah! si la crusuté vous était toujours elière,
De quel front anjourd'hui pourriez-vous vous offrir
Au vertueux objet qu'il vous faut attendrir;
A la fille des rois de ces tristes contrées,
Qu'à vos sanglantes mains la fortune a livrées?

Qu'à vos sangtantes mains la fortune a l'ivrées?
Prétendez-vous, mon fils, cimenter ces liens
Par le sang répandn de ses concitoyens?
Ou bien attendez-vous que ses cris et ses larmes
De vos sévères mains fassent tomber les armes?

GUSMAN.

Eh biez 'vous Yordonnez, je brise leurs llens, 'y consens; mais songez qu'il faut qu'ils oient chré-Aimsi le veut la loi : quitter l'idollàtrie [tiens: Est un titre en ces lieus pour meriter la vie ; A la religion gagnons-les à ce prix : Commassions aux corurs même, et forçons les espris. De la mécessité le pouvoir invincible

Traine an pied des autels uu courage inflexible. Je veux que ces mortela, esclaves de ma loi, Tremblent sous un seul Dieu, comme sous na seul roi.

Écoutez-moi, mon fils; plus que vous je desire Qu'ici la vérité fonde un nouvel empire, Que, Ciel et l'Espagne y noient sans enneuis; Mais les cerurs opprimes ne nont jamais soumis. J'en ai gagné plus d'un, je n'ai force personne; El le vrai Dieu, mon fils, est un Dieu qui pardonne.

Je me rends donc, seigneur, et vous l'avez voulu : Vous avez sur un fils un pouvoir absolu; Oui, vous amolliriez le cœur le plus farouche :

<sup>10</sup> On trouve ou pareil trait dans une relation de la Nouvelle-Espagne. L'indulgente vertu parle par votre bouche. Eh bien! puisque le ciel voulut vous accorder Ce don, cet heurenx don de tout persuader, C'est de vous que j'attends le bonheur de ma vie. Alzire, contre moi par mes feux enhardie, Se donnant à regret, ne me rend point heureux. Je l'aime, je l'avoue, et plus que je ne veux; Mais enfin je ne pnis , même en voulant lui plaire , De mon eœur trop altier fléchir le caractère; Et rampant sous ses lois, esclave d'un coup d'œil, Par des soumissions caresser son orgueilr. Je ne veux point sur moi lui donner tant d'empire. Vous seul vous ponvez tout sur le père d'Alzire : En nn mot, parlez-lui pour la dernière fois ; Qu'il commande à sa fille et force enfin son choix Daignez... Mais c'en est trop, je rougis que mon père Pour l'intérêt d'un fils s'abaisse à la prière. ALVAREZ.

C'en est fait. J'ai parlé, mon fils, et sans rougir. Montèze a vn sa fille, il l'aura su fléchir. De sa famille auguste, en ces lieux prisonnière. Le ciel a par mes soins consolé la misère. Pour le vrai Dieu Montèze a quitté ses faux dieux. Lui-même de sa fille a dessillé les yeux. De tout ce nouveau monde Alzire est le modèle; Les peuples incertains fixent les yeux sur elle : Son cour aux Castillans va donner tous les cœurs; L'Amérique à genoux adoptera nos mœurs; La foi doit y jeter ses racines profondes ; Votre hymen est le nœud qui joindra les deux mondes ; Ces féroces humains qui détestent nos lois, Voyant entre vos bras la fille de leurs rois, Vont, d'un esprit moins fier et d'un corur plus faeile, Sous votre joug heureux baisser un front docile; Et je verrai, mon fils, grâce à ces donx liens, Tous les cœurs désormais espagnols et chrétiens. Montèze vient ici. Mon fils , allez m'attendre Aux autels, où sa fille avec lui va se rendre.

### SCÈNE IL

#### ALVAREZ, MONTEZE.

ALVAREZ. Eh bien! votre sagesse et votre autorité Out d'Alzire en effet fléchi la volonté?

NOTEZE.

Père des mallieureux, pardonne si ma fille,
Dont Gusman détruinit l'empire et la famille,
Semble épouver enoue un reste de terreux,
Et d'un pas chanclant marche vers son vainqueux,
Les novols qui vont unir l'Europe et ma patrie
Ont révolt ma fille en ces eliments nourrie;
Mass tous les préjugés s'effacent à la voix :
Tes morurs nous ont aporis à évéret res biss.

C'est par toi que le Ciel à pous s'est fait connaître : Notre esprit éclairé te doit son nouvel être. Sous le fer castillan ce monde est abattu ; Il cède à la puissance, et nous à la vertu. De tes concitoyens la rage impitoyable Aurait rendu comme eux leur Dieu même haissable : Nous détestions ce Dieu qu'annonça leur fureur ; Nous l'aimons dans toi seul, il s'est peint dans ton orror. Voilà ce qui te donne et Montèze et ma fille; Instruits par tes vertus, nous sommes ta famille. Sers-lui long-temps de père, ainsi qu'à nos états. Je la donne à ton fils, je la mets dans ses bras; Le Péron, le Potoze, Alzire est sa conquête : Va dans ton temple auguste en ordonner la fête: Va, je crois voir des cieux les peuples éternels Descendre de lenr sphère, et se joindre aux mortels. Je réponds de ma fille; elle va reconnaître Dans le fier don Gusman son époux et son maître. ALVAREZ.

Ah 'paisque esifin mes maissou pa former cessarods, Cher Montze, au tombesa je descends trop beureux. Tot, qui nous découris es ismenses contrées, l'ende da monde aujourd'hui les bornes éclairées ; Dies des chreitess, présidé à ce revux solennés, etca premiers qu'en ces lleux on forme à tes audei : Descenda, staire à toi l'Aurérique donné! Adien, je vais presser cet heureux hyménée : Adien, je vais devrai le bonheur de mon fils.

### SCÈNE III.

#### MONTÈZE.

Dien, destructeur des dieux que j'avais trop servis, Protége de mes ans la fin dure et funeste! Tont me fut enlevé, ma fille ici me reste: Daigne veiller sur elle et conduire son œur!

#### SCÈNE IV.

#### MONTÈZE, ALZIRE.

#### MONTÈZE.

Ma fills, il en est temps, consent à ton bonheur. On platth, it à fai, si don crum nes econde, Par ta felicie fais le bonheur du monde : Protége les viancies, commande à nova valupeurs, Eleins entre leurs nains leurs foodres destructives Femanta en range des rois, di sein de la miètre ; Ta doia à ton état pière two caractère private le proposition de la miètre ; Protes de Engançois, en remongrat à lois. Seide tes piens, Altire, ils outragent ton père. ALSINA.

Tout mon sang est à vous ; mais si je vons suis chère

Voyez mon désespoir, et lisez dans mon cœur. MONTEZE.

Non, je ue veux plus voir ta honteuse douleur : J'ai reçu ta parole, il faut qu'on l'accomplisse. ALZIRE.

Vous m'avez arraché cet affreux sacrifice.
Mais quel temps, jostes cieux, pour engager ma foi!
Voici ce jour horrible où tout périt pour moi,
Où de ce fier Gusman le fer osa détruire
Des enfants du Soleil le redoutable empire!
Que ce jour est marqué par des signes affreux!

MONTÉZE.

Nous seuls rendons les jours heureux ou malheureux.

Quitte un vain préjugé, l'ouvrage de nos prêtres,

Qu'à nos peuples grossiers out transmis nos ancêtres.

Qu'à nos peuples grossiers out transmis nos as ALZIRE. Au même jour, hélas l le vengeur de l'état,

Au même jour, hélas l le vengeur de l'état, Zamore, mon espoir, périt dans le combat; Zamore, mon amant, choisi pour voire gendre! MONTÈZE.

I'al donne comme loi des larmes à sa cendre : Les morts dans le tombean n'exigent point de foi; Porte, porte aux autels un corur maltre de soi; D'un amour insensé pour des cendres éteintes Commandé à la vertu d'écarte les atteintes. To dois ton âme entière à la loi des chrétiens; Dien ('ordonne par moi de former ces liens : Il cappelle aux autels, il règle ta conduite; Entende sa voic.

#### ALZIRE.

Mon père, où m'avez-vous réduite? Je sais ce qu'est un père, et quel est son pouvoir : M'immoler quand il parle est mon premier devoir . Et mon obéissance a passé les limites Ou'à ce devoir sacré la nature a prescrites. Mes yeux n'ont jusqu'ici rien yu que par vos yeux, Mon cœur changé par vous abandonna ses dieux; Je ne regrette point leurs grandeurs terrassées, Devaut ce Dieu nouveau comme noua abaissées. Mais yous qui m'assuriez, dans mes tronbles cruels, Oue la paix habitait au pied de ses autels, Que sa loi, sa morale, et consolante et pure, De mes sens désolés guérirait la blessure, Vous trompiez ma faiblesse. Un trait toujours vain-Dans le sein de ce Dieu vient déchirer mon cœur : Il y porte une image à jamais renaissante; Zamore vit encore au cœur de son amante. Condamnez, s'il le faut, ces justes sentiments, Ce feu victorieux de la mort et du temps, Cet amour immortel, ordonné par vous-même; Unissez votre fille au fier tyran qui l'aime; Mon pays le demande, il le faut, j'obéis : Mais tremblez en formant ces nonda mal assortis; [ce, Tremblez, vous qui d'unDieu m'annoncez la vengean-Vous qui me condamnez d'aller en sa présence Promettre à cet époux, qu'on me donne aujourd'hul,

Un com qui brûle encor pour nn autre que lui. MONTÉZE.

Ah! que di-to, ma fille? Égarpe ma vielliene; An omo de la nitere, an some dem actodrese, Par nos destins affenst que ta main peut changer, Par e cour paterne que tu viens d'ourager, Ne rends point de mes ans la fin trop douloureuel Al-je fait une alle yas peop out re-erobé heureuse? Jonis de mes travaux, mais crains d'empoisonner To carrière souvelle, aujourd vais o'un mencée. Par la maint du veriure est à jimais trucce; de monde grandaux to preser d'y court; Par la maint du veriure est à jimais trucce; de monde grandaux to preser d'y court; Arcornés à 14 dounter-derichie-le la tenhe? Arcornés à 14 dounter-derichie-le la tenhe?

#### ALTIBE.

Faut-il apprendre à feindre? Ouelle science, hélas!

#### SCÉNE V.

#### GUSMAN, ALZIRE

GUSNAN.
J'ai sujet de me plaindre

Que l'on oppose encore à mes empressements L'offenante lenter de ces trate/ments. J'ai suspendu ma bi prête à pouir l'audace De tous ces ennemi dont vous vouiler la grâce: Ils sont en liberté; mais j'aurais à rougir Si ce faible service elt pu rous attendriz. J'attendais encor moiss de mon pouvoir suprême; Je vouilas vous devoir à ma filamme, à vous-méme; El je ne pensais pas, dans mes voux attafait, ou ma félipité vous couldit des regrets.

### ALZIRE.

Que puisse seulement la colère céleste
Ne pas rendre ce jour à tous les deux funeste!
Vous voyer quel effroi me trouble et me confond :
Il parle dans mes yeux, il est peint sur mon front.
Tel est mon caractère et james mon visage.
N'a de mon caractère et diames mon visage.
Qui peus se déguiser pourrait trahir as lôi;
Cest na rat de l'Europe : il n'eu pa fait pour moi.

### GUSHAN. Je vois votre franchise, et je sais que Zamore

Vit dans votre mémoire, et vous est cher encore. Ce cacique \* obstiné, vainen dans lea combats, S'arme encor contre moi de la 'muit du trépas. Vivant, je l'aidompté: mort, doit-liètre à craindre? Cessez de m'offenser, et c'essez de le plaindre;

\* Le mot propre est inca : mais les Espagnols, accontunés dans l'Amérique septentrionale au titre de cacique , le donnérent d'abord à tous les souverains du Nouveau-Honde. Votre devoir, mon nom, mon œur, en sont blessés; Et ce œur est jaloux des pleurs que vous versez.

Ayez moiss de coltre et moins de platonis ; Lu rival au tombem oût causer peu d'enrie ; Le l'aimai, je l'avoue, et tel fut mon dévoir ; le ce monde oprime Zamore étal l'esqui : Sa bi me fut promise, il eut pour moi des charmes. Nons, loin d'oser lei condammer ma douleur ; Juage de ma coatannee, et donnaisser mon œur; Et , quitant avec moi cette l'erté cruelle, Meritez, s'il se peut, un ceur aussi déble.

#### SCÈNE VI.

GUSMAN.

Son organiel, je Parome, et sa sincérié; Dinone mon courage, et platé la ma Elonne mon courage, et platé la ma Elonne mon courage, et platé la ma Codie plas de dourse que l'amérique casière. La grossière nature, en Germant ses appas, Lui laiseu nu cerur surança et fait pour ces elimats. Le devoir féchirs son courage rebelle; icto tant érest sounsi, il ne reste plus qu'elle; Que l'hymen en triomphe, et qu'on ne dise plus qu'un valuqueur et qu'un mattice sour de s'returne de l'qu'un valuqueur et qu'un mattice sour des refus.

### ACTE SECOND.

#### \_\_\_

### SCÈNE I.

ZAMORE, AMÉRICAINS.

ZAHORE. Amis, de qui l'audace, aux mortels peu commune, Renait dans les dangers, et croit dans l'infortune; Illustres compagnons de mon funeste sort, N'obtiendrons-nous iamais la vengeance ou la mort? Vivrons-nous sans servir Alzire et la patrie. Sans ôter à Gusman sa détestable vie. Sans trouver, sans punir cet insolent vainqueur, Sans venger mon pays qu'a perdn sa fureur? t)leux Impuis-ants I dieux vains de nos vastes con-A des dieux ennemis vous les avez livrées : [trées! Et six cents Espagnols ont détruit sous leurs coups Mou pays et mon trône, et vos temples et vous. Vous n'avez plus d'autels, et je n'ai plus d'empire ; Nous avons tout perdu : je suis privé d'Alzire. J'ai porté mon courroux, ma honte, et mes regrets, Dans les sables mouvants , dans le fond des forêts,

De la zone brâlante et du milieu du monde. L'astre du jour " a vu ma course vagabonde, Jusqu'aux lieux où , cessant d'éclairer nos climats , Il ramène l'année, et revient sur ses pas. Enfin votre amitié, vos soins, votre vaillance, A mes vastes desseins ont rendu l'espérance : Et j'ai eru satisfaire, en cet affreux séjour, Deux vertus de mon cœur, la vengeance et l'amour. Nous avons rassemblé des mortels intrépides, Eternels ennemis de nos maltres avides; Nous les avons laissés dans ces forêts errants, Pour observer ces murs bâtis par nos tyrans. l'arrive, on nous saisit : nne fonle inhumaine Dans des gouffres profonds nous plonge et nons en-De ces lieux infernaux on nous laisse sortir. [chaine. Sans que de notre sort on nons daigne avertir. Amis, où sommes-nous? ne pourra-t-on m'instruire Oul commande en ces lieux, quel est le sort d'Alzire? Si Montèze est esclave, et voit eneor le jonr? S'il traine ses malheurs en cette horrible conr? Chers et tristes amis du malheureux Zamore, Ne pouvez-vous m'apprendre nn destinque j'ignore? UN AMÉRICAIN.

En des lieux différents, comme tol mis anx fers, Conduits en ce palais par des chemins divers, Étrangers, inconanus clez ce peuple farouche, Nous n'avons rien appris de tout ee qui te touche Cacique infortune, digne d'un mellleur sort, Du moins si nos tyrans ont résolu ta mort, Tes amis, avec toi prêts à cesser de vivre, Sont dignes de l'aimer, et dignes de te suivre.

soda utgues ut a samer, et utgues ut et sauveApere Donnoue de samer a soul secieux
te plus grand en effet up ûn tripas glorieux;
the plus grand en effet up ûn tripas glorieux;
Mais Insoire dans Topopobe et data [Timominie,
Mais Insoire en mourant des fers à sa patrie,
Peri sans se venge, explere par les mains
De ees brigands d'Europe, et de cos assassins
Qui, de sang entrive, de nos tricors avides,
De ce monde usurpé désolateurs perfilées,
Ont on tem le livers de les torments biostavieux;
Fortor ni reracher des hiess plus migrisables qu'ex s;
Eartheire au tonismost mé ediops no gris mises;
Abandonner Aluire à leur libels fureur :
Cette mort es affreuse, et fait freuit d'aberruri.

### SCÈNE IL

ALVAREZ, ZAMORE, AMÉRICAINS.

ALVAREZ. Sovez libres , vivez.

 L'astronomie, la géographie, la géometrie, étaient cultivées au Pérou. On Iraçait des lignes sur des colonnes pour marquer les équipouss et les solstices.

ZAMORE. Ciel! que viens-je d'entendre? Quelle est cette vertu que je ne puis comprendre? Onel vieillard, ou quel dien vient ici m'etonner? Tu parais Espagnol, et tu sais pardouner! Est-tu 101? Cette ville est-elle en ta puissance?

ALVAREZ. Non; mais je puis au moins protéger l'innocence. ZAMORE. Ouel est donc ton destin, vieillard trop généreux?

ALVAREZ. Celui de secourir les mortels malheureux.

ZAMORK. Eh! qui peut t'inspirer cette auguste clémence?

ALVAREZ. Dieu, ma religion, et la reconnaissance. ZAMORE.

Dieu? ta religion? Quoi I ces tyrans cruels, Monstres désaltérés dans le sang des mortels, Qui dépeuplent la terre, et dont la barbarie En vaste solitude a changé ma patrie, Dont l'infâme avarice est la suprême loi, Mon père, ils u'ont douc pas le même Dieu que toi? ALVAREZ.

Ils ont le même Dieu, mon fils; mais ils l'outragent : Nés sous la loi des saiuts, dans le crime ils s'engagent. Ils ont tous abusé de leur nouveau pouvoir ; Tu connais leurs forfaits, mais connais mon devoir, Le soleil par deux fois a, d'un tropique à l'autre. Eclairé dans sa marche et ce monde et le notre. Depuis que l'un des tiens, par un noble secours, Maltre de mon destin, daigna sauver mes jours. Mon cœur, dès ce moment, partagea vos misères; Tous vos concitovens sont devenus mes frères: Et je mourrais heureux si je pouvais trouver Ce héros inconnu qui m'a pu conserver.

ZAMORE. A ses traits, à son âge, à sa vertu suprême, C'est lui, n'en doutons point, e'est Alvarez lui-même. l'ourrais-tu parmi nous reconnaître le bras A qui le Ciel permit d'empêcher ton trépas?

ALVAREZ. Que me dit-il? Approche. O Ciel! ô Providence! C'est lui, voilà l'objet de ma reconnaissance. Mes yeux, mes tristes yeux affaiblis par les ans,

Hélas! avez-vous pu le chercher si long-temps? (Hl'embrasse.) Mon bienfaiteur! mou fils! parle, que dois-je faire? Daigne habiter ces lieux, et je t'y sers de père. La mort a respecté ces jours que je te doi, Pour me donner le temps de m'acquitter vers toi.

ZAMORE. Mon père, ah! si jamais ta nation cruelle Avait de les vertus montré quelque étincelle, Crois-moi, cet univers aujourd'hui désole Au-devant de leur joug sans peine aurait vole. Mais autant que ton âme est bienfesante et pure . Autant leur croauté fait frémir la nature : Et l'aime mieux périr que de vivre avec eux. Tout ce que j'ose attendre, et tout ee que je veux, C'est de savoir au moins si leur main sanguinaire Dn malheureux Montèze a fini la misère; Si le père d'Alzire... hélas! tu vois les pleurs Qu'un souvenir trop cher arrache à mes douleurs. ALVAREZ.

Ne cache point tes pleurs, cesse de t'eu défendre : C'est de l'humanité la marque la plus tendre. Malheur aux cœurs ingrats, et nés pour les forfaits, Que les douleurs d'autrui n'ont attendris jamais! Apprends que ton ami, plein de gloire et d'années, Coule ici près de moi ses douces destinées.

Le verrai-ie?

ZAMORE. ALVAREZ. Oui; crois-moi, puisse-t-ll aujourd'hui T'engager à penser, à vivre comme lul l

ZAMORE. Qnoi! Montèze, dis-tu... ALVAREZ.

Je veux que de sa bouche Tu sois instruit lei de tout ce qui le touche. Du sort qui nous unit, de ces heureux liens Qui vont joindre mou peuple à tes concitoyens. Je vais dire à mon fils, dans l'excès de ma joie, Ce bonheur inout que le Ciel nous envoie. Je te quitte un moment : mais c'est pour te servir . Et pour serrer les pœuds qui vont tous nous unir.

#### SCÉNE III

ZANORE, AMÉRICAINS.

ZAMORE. Des cieux enfin sur moi la bonté se déclare; Je trouve un homme juste en ce séjour barbare. Alvarez est un dieu qui, parmi ces pervers. Descend pour adoucir les mœurs de l'univers. Il a, dit-il, un fils ; ce fils sera mou frère: Qu'll soit digne, s'il peut, d'un si vertueux père l O jour! ô doux espoir à mon cœur éperdu! Montèze, après trois ans, tu vas m'être rendu! Alzire, chère Alzire, ô toi que j'ai servie! Toi pour qui j'ai tout fait, toi l'Ame de ma vie. Serais-tu dans ces lienx? hélas! me gardes-tu Cette fidélité, la première vertu? Un cœur infortuné n'est point sans défiance... Mais quel autre vieillard à mes regards s'avance?

#### SCÉNE IV

### MONTEZE, ZAMORE, AMERICAINS.

#### ZAMORE.

Cher Monière, est-ce toi que je tiens dans mes bras? Revois ton cher Zamore cchappé du trépas, Qui du sein du tombeau renait pour te défendre; Revois ton tendre ami, ton alhie, ton gendre. Alzire est-lei ci? paré, quel est son sort? Achère de me rendre ou la vie ou la mort.

Cacique maliteureux! sur le bruit de ta perte, Aux plus tendres regrets notre âme était ouverte; Nous te redemandions à nos cruels destins, Autourd'un vaintombeau que 'ont dresse nos mains. Tn vis puisse le Giel te rendre an sort tranquille! Puissent tous nos malheurs finir dans cet asile! Zamore, ah! quel dessein 'u'x conduit dans ces lieux?

Zamore, an : quel dessein t'a conduit dans ces heux:
Zamore.

La soif de me venger, toi, ta fille, et mes dieux.

MONTÈZE.

One dis-tu?

ZAMORE.

Sonviens-toi du jour épouvantable Où ce fier Espagnol, terrible, invulnérable, Renversa, détruisit jusqu'en leurs fondements, Ces murs que da Soleil ont bâtis les enfants a : Gusman était son nom. Le destin qui m'opprime Ne m'apprit rien de lui que son nom et son crime. Ce nom, mon cher Montèze, à mon œur si fatal, Du pillage et du meurtre était l'affreux signal. A ce nom, de mes bras on arracha ta fille: Dans un vil esclavage on traina ta famille: On démolit ce temple, et ces autela chéris Où nos dieux m'attendaient pour me nommer ton fils: On me traina vers ini: dirai-je à quel supplice, A quels maux me livra sa barbare avarice. Pour m'arracher ces biens par lui deifiés, Idoles de son peuple, et que je fonle aux pieds? Je fus laissé mourant au milieu des tortures. Le temps ne peut iamaia affaiblir les insures : Je viens après trois ans d'assembler des amis. Dans leur commune haine avec nous affermis: Ils sont dans nos forêts, et leur foule héroique Vient périr sous ces murs , ou venger l'Amérique, MONTÈZE.

Je te plains; mais bélas! où vas-tu t'emporter? Ne cherche point la mort qui voulait t'éviter. Que peuvent tea amis, et leurs armes fragiles, Des habitants des eaux déposilles instilles , Ces marbres impuissants en sabres façonnés, Ces ooldats presque nus et mal disciplinés,

\* Les Péruviens, qui avaient leurs fables comme les peuples de notre continent, croyaient que leur premier inca, qui bătit t u-cu, était file du Soleit.

Contre ces fiers géants, ces tyrans de la terre, De fer étineclants, armés de leur tonnerre, Qui a'élancent au nous, aussi prompts que les vents, Sur des monstres guerriers pour eux obéissants? L'univers a cédé; cédons, mon cher Zamore.

a cédé; cédons, mon e ZAMORE.

Moi fléchir, moi ramper, lorsque je vis encore! Ah! Montèze, crois-moi, ces foudres, ces éclairs, Ce fer dont nos tyrans sont armés et converts, Ces rapides coursiers qui soua eux font la guerre, Ponyaient à leur abord éponyanter la terre : Je les vois d'un œil fixe, et leur ose insulter; Pour les vaincre il suffit de ne rien redouter. Leur nouveanté, qui seule a fait ce monde esclave, Subjugue qui la craint, et cède à qui la brave. L'or, ce poison brillant qui nalt dans nos climats, Attire ici l'Europe, et ne nous défend pas. Le fer manque à nos mains; les cieux, pour nous avares, Ont fait ce don funeste à des mains plus barbares; Mais pour venger enfin nos peuples abattus, Le ciel, au lieu de fer, nous donna des vertus. Je combata pour Alzire, et je vaincrai pour elle. MONTÉZE.

MONTEZE.

Le ciel est contre toi : calme un frivole zèle.

Les temps sont trop changés.

ZAMORE.

Que peux-tu dire, hélas! Les temps sont-ila changés, si ton orur ne l'est pas, Si ta fille est fidèle à ses vœux, à sa gloire. Si Zamore est présent encore à sa mémoire? Tu détournes les yeux, tu pleures, tu gémis!

Zamore infortuné!

# ZAMORE.

Ne auis-je plus ton fils? Nos tyrans ont fiétri ton âme magnanime; Sur le bord de la tombe ils t'out appris le crime.

#### MONTÈZE.

Je ne suis point conpable, et tous ces conquérants , Ainsi que tu le crois, ne sont point des tyrans. Il en est que le ciel guida dans cet empire, Moisspour nous conquérir qui afin de nous instruire \*; Qui nous ont apporté de nouvelles vertus, Des accrets inmortels, et des stri inconnos, La science de l'homme, un grand exemple à soirre, Enfin l'art d'étre heurrus, de nouser, et de vivre.

ZANORE.

Que dis-tn l quelle horreur ta bouche ose avouer!

Alzire est leur esclave, et tu peux les louer!

MONTÉZE.

Elle n'est point esclave.

On voit que Monteze, persuadé comme il l'est, ne fait point une làcheté en reforant sa léle à Zamore. Il doit trop aimer sa religion et sa félle pour la céder à un idolâtre qui ne pourrait la détaule. ZANORE.

Alı, Montèze! ah, mon père! Pardonne à mes malheurs, pardonne à ma colère; Songe qu'elle est à moi par des nœuds éternels : Oui, tu me l'as promise aux pleds des immortels; Ils ont recu sa foi, son cour n'est point parjure.

MONTÈZE. N'atteste point ces dieux, enfants de l'imposture, Ces fantômes affreux, que je ne connais plus; Sous le Dieu que j'adore ils sont tous abattus.

ZAMORE. Quoi! ta religion? quoi! la loi de nos pères? MONTÈZE.

J'ai connu son neant , j'al quitté ses chimeres. Puisse le Dieu des dieux, dans ce monde ignoré, Manifester son être à ton cœur éclairé! Puisses-tu mieux connaître, ó malheureux Zamore, Les vertus de l'Europe, et le Dieu qu'elle adore!

ZAMORE. Quelles vertus I cruel! les tyrans de ces lieux T'ont fait esclave en tout, t'ont arraché tes dieux. Tu les as donc trahis pour trahir ta promesse? Alzire a-t-elle encore imité ta faiblesse?

Garde-toi... MOSTETE Va, mon cœur ne se reproche rien : Je dois bénir mon sort, et pleurer sur le tien.

ZAMORE. Si tu trahis ta foi, tu dois pleurer sans donte. Prends pitié des tourments que tou crime me eoûte, Prends pitié de ce cœur, enivré tour à tour De zèle pour mes dieux, de vengeance et d'amour. Je cherche ici Gusman, j'y vole pour Alzire; Viens; conduis-moi verselle, et qu'à ses pieds j'expire. Ne me dérobe point le bonheur de la voir : Crains de porter Zamore au dernier désespoir ; Reprends un cœur humain, que ta vertu bannie...

#### SCÈNE V.

MONTEZE, ZAMORE, AMÉRICAINS, GARDES.

UN GARDE, à Montése. Seigneur, on yous attend pour la cérémonie. MONTÈZE.

Je vous suis.

ZAMORE.

Ah! cruel, ie ne te quitte pas Quelle est donc cette pompe où s'adressent tes pas? Montèze...

MONTÈZE. Adieu; crois-moi, fuis de ce lieu funeste.

Dût m'accabler ici la colère céleste.

Je te suivrai!

MONTÈZE.

Pardonne à mes soins paternels. (Aux gardes.) Gardes, empêchez-les de me suivre aux autels. Des paiens, élevés dans des lois étrangères, Pourraient de nos chrétiens profaper les mystères : Il ne m'appartient pas de vous donner des lois;

Mais Gusman vous l'ordonne, et parle par ma voix SCÈNE VI.

ZAMORE, AMÉRICAINS.

ZANORE. Qu'ai-je entendu? Gusman! 6 trahison! 6 rage! O comble des forfaits! lâche et dernier outrage! Il servirait Gusman! l'ai-ie bien entendu? Dans l'univers entier n'est-il plus de vertu? Alzire, Alzire aussi sera-t-elle conpable? Aura-t-elle sucé ce poison détestable, Apporté parmi nous par ces persécuteurs Oui poursuivent nos jours, et corrompent nos mœurs? Gusman est donc ici? que résoudre et que faire?

EN AMÉRICAIN.

J'ose ici te donner un conseil salutaire. Celui qui t'a sauvé, ce vieillard vertueux, Bientôt avec son fils va paraltre à tes yeux. Aux portes de la ville obtiens qu'on nons conduise : Sortons, allons tenter notre illustre entreprise; Allons tout préparer contre nos ennemis, Et surtout n'épargnons qu'Alvarez et son fils. J'ai vu de ces remparts l'étrangère structure : Cet art nonveau pour nous, vainqueur de la nature, Ces angles, ces fossés, ces hardis boulevarts, Ces tonnerres d'airain, grondants sur les remparts, Ces pièges de la guerre, où la mort se présente, Tout étonnants qu'ils sont, n'ont rien qui m'épouvan-Hélas! nos citoyens enchaînés en ces lieux, Servent à cimenter cet asile odienx; Ils dressent, d'une main dans les fers avilie, Ce siége de l'orgueil et de la tyrannie. feeurs. Mais, crois-moi, dans l'instant qu'ils verront leurs ven-Leurs mains vont se lever sur lenrs persécuteurs; Eux-même ils détruiront cet effrovable ouvrage, Instrument de leur honte et de leur esclavage. Nos soldats, nos amis, dans ces fossés sangiants Vont te faire un chemin sur leurs corps expirants. Partons, et revenons sur ces conpables têtes Tourner ces traits de feu, ce fer, et ces tempètes, Ce salpètre enflammé, qui d'abord à nos venx Parut un feu sacré, lancé des mains des dieux. Connaissons, renversons cette borrible puissance, Que l'orgueil trop long-temps fonda sur l'ignorance. ZAMORE.

Illustres malheureux, que j'aime à voir vos cœurs Embrasser mes desselns, et sentir mes fureurs!

Puissions-nous de Gusman punir la barbarie! Que son sang satisfasse au sang ile ma patrie! Triste divinité des mortels offensés, Vengeance, arme nos mains; qu'il menre, et c'est assez; Qu'il meure... meis helas! plus malheureux que bruves, Nous parlons de punir, et nous sommes esclaves. De notre sort affreux le jong s'appesantit; Alvarez disparalt, Montèze nous trahit. Ce que j'aime est peut-étre en des mains que j'abhorre; Je n'ai d'autre douceur que d'en douter encore. Mes amis, quels accents remplissent ce sciour? Ces flambeaux allumés ont redoublé le dour. J'entends l'airain tonnant de ce peuple barbare; Quelle fête, ou quel crime est-ce donc qu'il prépare? Voyons si de ces lieux on peut au moins sortir, Si je puis vous sanver, ou s'il nous fant périr.

### ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE L

#### ALZIBE.

Manes de mon amant, j'ai donc trahi ma foi! C'en est fait, et Gusman règne à jamais sur moi! L'ocean, qui s'élève entre nos hémisphères. A donc mis entre nous d'impuissantes barrières : Je anis à lni , l'antel a donc recu nes vœux . Et déià nos serments sont écrits dans les cieux! O toi qui me poursuis, ombre chère et sangiante, A mes sens désolés ombre à jamais présente. Cher amant, si mes pleurs, mon trouble, mes remords. Peuvent percer ta tombe, et passer chez les morts; Si le pouvoir d'un Dieu fait survivre à sa cendre Cet esprit d'un héros, ce cœur fidèle et tendre, Cette âme qui m'aima jusqu'au dernier soupir, Pardonne à cet hymen où j'ai pu consentir! Il fallait m'immoler aux volontés d'un père, Au bien de mes sujets, dont je me sens la mère. A tant de maiheureux, aux larmes des vaincus. Au soin de l'univers, hélas! où tu n'es plus. Zamore, laisse en paix mon âme déchirée Suivre l'affrenx devoir où les cieux m'ont livrée; Souffre nn joug imposé par la nécessité; Permets ces nœuds crueis, ils m'ont assez coûté.

#### SCÈNE II.

ALZIRE, ÉMIRE.

ATTINE

Eli bien l'veut-on toujours ravir à ma présence Les habitants des lieux si chers à nion enfance? Ne puis-je voir enfin ces catifs malheureux, Et goûter la douceur de pleurer avec eux? ÉMIRE.

Ah! plutó de Gusman redontez la furie; Craiquez poro ces apilis, tremalbez pour la patrie. On nosa menace, on dit qu'à notre nation Ce jour sera le jour de a destruction. On depoler suipourd'hail l'étendard de la guerre; On allume ces feux enfermés sous la terre; On assemblat d'ôp le sanglant tribunal; Monitze est appelé dans ce conseil fatal; C'est tout ce que j'ai su.

Ciel, qui m'avez trompée, De quel étonnement je demœure frappéel Quoi presque entre mes bras, et da pied de l'autel, Gusman contre les miens lève son bras cruel ; Quoi! j'ai fait le serment du malbeur de ma vie! Serment qui pour jamais m'avez assujettie! Hymen, cruel hymen, sous quel astre odienx Mon père a-4-li farme tes redoutables nœuds?

#### SCÈNE III.

ALZIRE, ÉMIRE, CÉPHANE.

CÉPHANE.

Madame, un sies captifs qui dans cette journée
N'ont dû leur liberté qu'à ce grand hyménée,
A vos pieds en secret demande à se jeter.

ALZIRE.

Ab! qu'avec assurance il peut se présenter!

Sur lui, sur ses amis mon âme est attendrie:

Ils sont chers à mes yeux, j'aime en eux la patrie.

Mais quoi! faut-il qu'un seul demande à me parler?

CÉFIANE.

Il a quelques secrets qu'il vent vons révéler. C'est ce même guerrier dont la main tutélaire De Gusman votre époux sauva, dit-on, le père.

Il vous cherchait, madame, et Montèze en ces lieux Par des ordres secrets le cachait à vos yeux. Dans nn sombre chagrin son ame enveloppée Semblait d'un grand dessein profondément frappée CÉPHANE.

On lisait sur son front le trouble et les douleurs.
Il vous nommait, madame, et répandait des pienrs;
Et l'on connaît assez, par ses plaintes secrètes,
Qu'il ignore et le rang et l'éclat où vous êtes.
ALZERS.

Onel éclat, chère Émire! et quel indigne rang! Ce héros malhenreux peut-être est de mon sang; De ma famille au moins il a vu la puissance; Peut-être de Zamore il avait connaissance. Qui sait si de sa perte il ne fut pas témoin? Il vient pour m'en parler: ah! quel finneste soin!





Printed in residue to be consistent in

Sa voix redoublers les tourments que l'endure; il va percer mon cour, et rouve Mais n'importe qu'il vienne. Co

#### SCENE IV.

ALZIBE ZAMORE ENIES

- ZAMORK.

M'ox-elle enflu rendue? Ext-re elle que — vals?

AFEIRE.
Ciel! tels étaient ses traits : su démarche

(Alle tember donn les beus de se constitute
L'aspore :... Je succombe: à penne je respire.

Recognals ton armint.

ALTIRE.

Zamore aux piede d'Alore

Non ' je renis pour toi,

fonce à reflecte sertheux et la foi.

O unestre de moit name ! idole de mon Ame!

"thi amour si ten ire avorant à ma famme.

ni es lo sis des saintenzosh qui nous oct enchalacs?

ALCINS.

L' "" d' doux moments d'horreur empoisonnés

Tenus et me vois.

ALZINE.
Je t'ai revo trop tard.
ZANORE:

where the montregue and a complete in monder, where has the ten accorner supplicable eq., upon an integrated, externional A mon Brita, where has the field, mon Britan, etc. a composition of the complete and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montregue and montr

Dans le sein du trépas me conserva le jour. Tu n'as point démenti ce grand dien qui me guide; Tu n'es point devenue Espagnole et perfide. On dit que ce Gusman respire dans ces lieux; Je venais t'arracher à ce monstre odieux. To m'aimes: vençeons-nous; livre-moi la victime.

Fa m'aimes : vengeons-nous; livre-moi la victime.

Oui, tu dois te venger, tu dois punir le crime;

Que me dis-tu? Onor, tes viruni-quei, ta foi!

ALCIN.

Ah. Montere ah, cruel mon rows a pu te croire.

5-4 m (apprende use action si noire? Sin pa pour quel épous j'ai pa l'abandonner? Zanton.

Non, mak parie: colourd a charac pruta 'Aonner Elabien' vois done l'about de le net none engage :

Ehbien' von door The on to not not regage:

Volvie conside du orme, ami que de l'outrage.

EANURE.

Ce Guessa.

ALERES. Ton an

Vient pa or aring instant de recevoir pa gain
TARORS

Mon pire, Alvarez, out irrespo not a Besse; ils out à ce brance catraine no Ta criminable aboute, oux autois des ch est ms, Vient presque sous les yeux de former ces leus.

Tai tout quitté, mes dieux, mon amant, me patrier Au nom de tous les trois, arrache-moi la vie. Vallà mon conor, il vule an-deyan) de tot coups.

Alive, one-libins with Comman out to a court.

Alive.

Ja pour ai Vallegore, pour affector on or ce,

To some pier our real le pourse entire.

L'error qui mont clores, mon

Les pleurs que fait trois anné ament en le pour

Les pleurs que fait trois anné ament en le court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court de la court

Quoi! In ne me vois point d'un de ZAMORE.

Non, si je suis aimé, non, tu n'es Puis-je encor me flatter de régnes

Ouand Montèze, Alvarez, peut-être



Sa voix redoublera les tourments que j'endure; Il va percer mon cour, et rouvrir ma blessure. Más n'import eju'il vienne. Un mouvement confus S'empare malgré moi de mes sens éperdus. Helas! dans ce palais arrosé de mes larmes, le n'ai point encore eu de moment sans alarmes.

### SCÉNE IV.

#### ALZIRE, ZAMORE, ÉMIRE,

ZAMORE.

M'est-elle enfin rendue? Est-ce elle que je vois?

Ciel! tels étaient ses traits, sa démarche, sa voix.

(Elle tombe dans les bras de sa confidente. 1
Zamore!... Je succombe; à peine je respire.

ZAMORE.

Reconnais ton amant.

ALZIRE.
Zamore anx pieds d'Alzire!
Est-ce une illusion?

ZAMORE

Non: je revis pour tol;

Je réclame à tes pieds tes serments et ta foi.
O moitié de moi-même! idole de mon ame!
Toi qu'un amour si tendre assurait à ma flamme,
Qu'as-tu fait des saints neuds qui nous ont enchaînés?

O jours! ô doux moments d'horreur empoisonnés! Cher et fatal objet de douleur et de joie! Ah! Zamore, en quel temps faut-il que je te voie? Chaque mot dans mon cœur enfonce le poignard. ZAMORE.

Tu gémis et me vois.

ALZIRE. e t'ai revu tro

Je t'ai revu trop tard.

ZAMORE. Le bruit de mon trépas a dû remplir le monde. J'ai trainé loin de toi ma course vagabonde, Depuis que ces brigands, t'arrachant à mes bras, M'enlevèrent mes dieux, mon trône, et tes appas. Sais-tn que ce Gnsman, ce destructeur sanvace. Par des tourments sans nombre éprouva mon coura-Sais-tu que ton amant, à ton lit destiné. [ge? Chère Alzire, aux bourreaux se vit abandonné? Tu frémis : tu ressens le courroux qui m'enslamme; L'horreur de cette injure a passé dans ton âme. Un dieu , sans doute , nn dieu qui préside à l'amour Dans le sein du trépas me conserva le jour, Tu n'as point démenti ce grand dieu qui me guide: Tu n'es point devenue Espagnole et perfide. On dit que ce Gusman respire dans ces lieux : Je venais t'arracher à ce monstre odieux. Tn m'aimes : vengeons-nous; livre-moi la victime.

Oui, tn dois te venger, tu dois punir le crime; Frappe.

Que me dis-tu? Quoi, tes vœux! quoi, ta foi!

ALZIRE.

Frappe, je suis indigne et du jour et de toi.

ZANORE.

Ah, Montèze! ah, cruel | mon cœur n'a pu te croire.

A-t-ll osé t'apprendre une action si noire? Sais-tn pour quel éponx j'ai pu t'abandonner?

ZAMORE. Non, mais parie: aujourd'huirien ne peut m'étonner.

ALZIRE.

Eh bien! vois donc l'abime où le sort nous engage :

Vois le comble du crime, ainsi que de l'outrage.

ZAMORE.

Ce Gusman...

Alzire'

Lui!

ZAMORE. Grand Dieu! ALZIRE.

Ton assassin, Vient en ce même instant de recevoir ma main. ZANORS.

ALZIRE.

Mon père, Aivarez, ont trompé ma jennesse; ils ont à cet hymen entrainé ma faiblesse. Ta criminelle annante, aux auteis des chrétiens, Vient presque sous tes yeux de former ces liens. Tai tout quitté, mes dieux, mon amant, ma patrier. An nom de tous les trois, arrache-moi la vie. Voilà mon cœur, il vole au-dersunt de tes couns.

ZANORE.

Alzire, est-il bien vrai? Gusman est ton époux!

ALZIRE.

Je pourrais t'alléguer, pour affaiblir mon crime,

De mon père sur noi le pouvolr légitime, L'errauro inou neilons, mer repret nes combats, Les plems que j'ai trois aus domeis à ton trépas; Lou des chrétiens vainqueurs eccles néorames. La deuleur de la petra è leur Dieu m'a donnée; La deuleur de la petra è leur Dieu m'a donnée; Cope jet d'annia Loujous; que mon corre épredu A détesté tes dieux, qui f'ont mai défendus; Mais jen nechret point, que reux point d'exense; Il n'en est point pour moi, lorque l'amour m'acceux l'ar vis, ji me settil, l'et à manqué de foi; Tranche mes jours affreux, qui ne sont plus pour toi. Que l'it na me ne véposit d'un est illupérquès le

ZAMORE.

Non, si je suis aimė, non, tn n'es point coupable:

Puis-je encor me fiatter de régner dans ton cœur?

ALZIRE.

Ouand Montèze, Alvarez, pent-être un dieu venevur

Nos chrétiens, ma faiblesse, autemple n'out conduite, Sûre de lou trépas, à cet bymen réduite, Enchaîdré à Gomann par des nœudés éternels, l'adorais ta mémoire au pied de nos autels, l'adorais ta mémoire au pied de nos autels, le l'ai dit à la terre, au ciel, à Gusman même; El dans l'afferus moment, Zamore, où je te vois, Je te le dis encor pour la dernière fois.

Pour la dernière fois Zamore t'auralt vue!
Tu me serais ravie aussitôt que rendue!
Ah! si l'amour eucor te parlait aujourd'hui!...

O ciel! c'est Gusman même, et son père avec lui.

#### SCÈNE V.

ALVAREZ, GUSMAN, ZAMORE, ALZIRE, SUITE.

ALVAREZ, à son fils. Tu vois mon bienfaiteur, il est auprès d'Alzire, (A Zamore.)

O toil jeune héros, toi par qui je respire, Viens, ajoute à ma joie, en cet auguste jour; Viens avec mon cher fils partager mon amour.

Qu'entends-je?lui, Gusman!lui, tonfils, ce barbare?

Ciel! détourne les coups que ce moment prépare.

Dans quel étonnement. .

ZAMORE.

Quol! le ciel a permis Que ce vertneux père cût cet indigne fils?

GUSHAN. Esclave, d'où te vient cette aveugle furie? Sais-tu hien qui je suis?

ZAMORE. Horreur de ma patrie!

Parmi les malheureux que ton pouvoir a faits, Connais-tu bien Zamore, et vois-tu tes forfaits?

Tui!

ALVAREZ.

Zamore!

ZAMORE.

Oui, lui-même, à qui ta barbarie

Voulut ôter l'honneur, et crut ôter la vie;

Lnl, que tu fis languir dans des tourments houteux,

Lnl, dont l'aspect it le fait baisser les yeux.

Ravisseur de nos biens, tyran de notre empire,

Ravisseur de nos hiens, tyran de notre empire, Tn viens de m'arracher le seul bien où j'aspire. Achève, et de ce fer, trésor de tes climats, Préviens mon bras vengeur, et préviens ton trépas. La main, la même main qui t'a rendu ton père,

Dans ton sang odieux pourrait venger la terre \*; Et j'aurais les mortels et les dieux pour amis , En révérant le père, et punissant le fils. ALVALEZ. & Gusman.

De ce discours, ô ciel! que je me sens confondre!

Vous sentez-vous coupable, et pouvez-vous répondre?

GESMAN.

Répondre à ce rebelle, et daigner m'avilir Jusqu'à le réfuter quand je dois le punir! Son juste châtiment, que lni-même il prononce, Sans mon respect pour vous eût été ma réponse. (A hitre.)

Madame, votre cœur doit vous instruire assez. A quel point en secret ici vous m'offensez; Vous qui, sinon pour moi, du moins pour votre gloire, Deviez de cet esclave étouffer la mémoire; Vous, dont le pleure acnore outragent votre époux; Vous, qua le pleure acnore outragent votre époux; Vous, que le jiamais assez pour en être jaloux.

ALZIRE. (A Gueman.) (A Alvarez.)

Gruel! Et vous, seigneur, mon protecteur, mon père; (A Zamore.)

Toi, jadis mon espoir, en un temps plus prospere, Voyez le joug horrible où mon sort est lié, Et frémissez tous trois d'horreur et de pitié.

(En montrant Zamore.) Voici l'amant, l'époux que me choisit mon père, Avant que je connusse un nouvel hémisphère, Avant que de l'Europe on nous portat des fers. Le hruit de son trépas perdit cet nnivers : Je vis tomber l'empire où régnaient mes ancêtres; Tout changea sur la terre, et je connus des maltres. Mou père infortuné, plein d'ennuis et de jours, Au Dieu que vous servez eut à la fin recours : C'est ce Dien des chrétiens que devant vous j'atteste : Ses autels sont témoins de mon hymen funeste; C'est aux pieds de ce Dieu qu'un horrible serment Me donne au meurtrier qui m'ôta mon amant. Je connais mal peut-être une loi si nouvelle; Mais j'en crois ma vertn qui parle aussi haut qu'elle. Zamore, tu m'es cher, je t'aime, je le dol; Mais après mes serments je ne puis être à tol. Toi, Gusman, dont je suis l'épouse et la victime; Je ne suis point à toi, cruel, après ton crime. Qui des deux osera se venger aujourd'hui? Qui percera ce eœur que l'on arrache à Ini? Toujours infortunée, et toujours eriminelle, Perfide envers Zamore, à Gusman infidèle, Qui me delivrera, par nn trépas heureux,

\* Pêre doit rimer avec lerre, parce qu'on les prononces tous de trus de même. C'est aux ordine en non pas sux preuq n'il faut rimer, Cell est il vrai, que le mot poson un à jamais runé avec Pañosa, quolque l'orthorsprèse not in même; et le mot escove rime très liées avec abborre, quolqu'il n'y sil qu'un r a l'on, et qu'il p' en ai d'eut à l'autre. La rime est fait les pour l'oreille e un usage contraire ne serait qu'une pédanterie ridicule et doraitomable.

De la nécessité de vous trahir tous deux? Gusman, do sanz des miens ta main dejà rougie Frémira moins qu'une autre à m'arracher la vie. De l'hymen, de l'amour il faut venger les droits : Punis une coupable, et sois juste une fois.

GUNMAN. Ainsi yous abusez d'un reste d'indulgence Oue ma bouté trahie oppose à votre offense : Mais vous le demandez, et je vais vous punir; Votre supplice est prêt, mon rival va perir Holà, soldats.

Cruel!

ALVAREZ. Mon fils, qu'allez-vous faire? Respectez ses bienfaits, respectez sa misère. Quel est l'état horrible, à eiel , où je me vois! L'un tient de moi la vie, à l'autre je la dois! Ah! mes fils! de ce nom ressentez la tendresse: D'un père infortuné regardez la vieillesse: Et du moins...

#### SCÉNE VI.

ALVAREZ, GUSMAN, ALZIRE, ZAMORE, D. ALONZE, OFFICIER ESPAGNOL.

ALONZE.

Paraissez, seigneur, et commandez : D'armes et d'ennemis ces champs sont inondés : Ils marchent vers ces murs, et le nom de Zamore Est le cri menacant qui les rassemble encore. Ce nom sacré pour eux se mêle dans les airs A ee bruit belliqueux des barbares concerts. Sous leurs boucliers d'or les campagnes mugissent ; De leurs cris redoublés les échos retentissent; Eu bataillons serrés ils mesurent leurs pas, Dans un ordre nouveau qu'ils ne connaissaient pas: Et ce peuple, autrefois vil fardeau de la terre, Semble apprendre de nous le grand art de la guerre. GUSMAN.

Allons, à leurs regards il faut done se montrer : Dans la poudre à l'instant vous les verrez rentrer. Héros de la Castille, enfants de la victoire. Cemonde est fait pour vous; vous l'êtes pour la gloire: Eux pour porter vos fers, vous craindre, et vous servir. ZAMORE.

Mortel égal à moi, nous, faits pour obéir?

GUSMAN. Qu'on l'eutraine.

ZAMORE. Oses-tu, tyran de l'innocence, Oses-tu me punir d'une juste défense? (Aux Espagnols qui l'entourent.) Étes-vous done des dieux qu'on ne puisse attaquer?

Et, teints de notre sang, faut-il vous invoquer? GUSMAN.

Občissez,

Seigneur!

ALVAREZ.

ALZIBE. Dans ton courroux sévère. Songe au moins, mon eher fils, qu'il a sauvé ton pere.

GUSMAN. Seigneur, je songe à vaincre, et je l'appris de vous; J'y vole, adieu.

### SCÉNE VII.

ALVAREZ, ALZIRE,

ALZINE, se jetant à genoux. Seigneur, l'embrasse vos genoux. C'est a votre vertu que je rends ect hommage. Le premier où le sort abaissa mon courage. Vengez, seigneur, vengez sur ce cœur affligé L'honneur de votre fils par sa femme outragé. Mais à mes premiers nœuds mon âme était unie ; Hélas! peut-on deux fois se donuer dans sa vie? Zamore était à moi, Zamore eut mon amour : Zamore est vertueux; vous lui devez le jour. Pardonnez . Je succombe à ma douleur mortelle.

Je conserve pour toi ma bonté paternelle, Je plains Zamore et toi; je serai tou appui : Mais songe au nœud sacré qui t'attache aujourd'hui. Ne porte point l'horreur au sein de ma famille : Non, tu n'es plus à toi : sois mon sang, sois ma fille . Gusman fut inhumain, ie le sais, i'en frémis: Mais il est ton époux, il t'aime, il est mon fils : Son âme à la pitié se peut ouvrir encore.

ALVAREZ.

ALZIRE. Hélas! que n'étes-vous le père de Zamore!

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE L

ALVAREZ, GUSMAN.

ALVAREZ.

Méritez donc, mon fils, un si grand avantage. Vous avez triomphé du nombre et du courage; Et de tous les vengeurs de ce triste univers. Une moitie n'est plus, et l'autre est dans vos fers. Ah! n'ensanglantez point le prix de la victoire: Mon fils, que la clémence ajoute à votre gloire. Je vais, sur les vaincus étendant mes secours, Consoler leur misère, et veiller sur leurs jours. Vous, songez cependant qu'un père vous implore; Sovez homme et chrétien pardonnez à Zamore, 23

Ne pourrai-je adoucir vos inflexibles mœurs? Et n'apprendrez-vous point à conquérir des cœurs?

Ah! vous percez le mien. Demandez-moi ma vie; Mais laissez un champ libre à ma juste furie; Ménagez le courroux de mon cœur opprimé. Comment lui pardonner? le barbare est aimé.

ALVAREZ. Il en est plus à plaindre.

GUSMAN.

A plaindre? lui, mon père !

Ah! qu'on me plaigne ainsi, la mort me sera chère. ALVAREZ. Quoi! vous joignez encore à cet ardent courroux

La fureur des soupçons, ce tourment des jaloux? GESMAN.

Et vous condamneriez jusqu'à ma jalousie? Quoi ! ce juste transport dont mon âme est saisie, Ce triste sentiment, plein de honte et d'horreur, Si légitime en moi, trouve en vous un censeur ! Vous voyez sans pitié ma douleur effrénée!

ALVAREZ. Mêlez moins d'amertume à votre destinée : Alzire a des vertus, et, loin de les aigrir, Par des dehors plus doux vous devez l'attendrir, Son cœur de ces climats conserve la rudesse, Il résiste à la force, il cède à la souplesse,

Et la douceur peut tout sur notre volonté.

Mol, que je flatte eucor l'orgueil de sa beauté? Que, sous un front serein déguisant mon outrage, A de nouveaux mépris ma bouté l'encourage? Ne devriez-vous pas, de mon honneur jaloux. Au lieu de le blamer, partager mon courroux? J'ai déjà trop rougi d'épouser une esclave Qui m'ose dédaigner, qui me hait, qui me brave. Dont un autre à mes yeux possède encor le cœur, Et que j'aime, en un mot, pour comble de malheur. ALVAREZ.

Ne vous repentez point d'un amour légitime : Mais sachez le régler : tout excès mène au crime. Promettez-moi du moins de ne décider rien Avant de m'accorder un second entretien.

GUSMAN. Eh! que pourrait un fils refuser à son père? Je veux bien pour un temps suspendre ma colère; N'en exigez pas plus de mou cœur outragé.

ALVAREZ. Je ne venx que du temps,

( 11 sort. ) GHSMAN , seul.

Quoi! n'être point veneé! Aimer, me repentir, être réduit encore A l'horreur d'envier le destin de Zamore, D'un de ces vils mortels en Europe ignorés,

Ou'à peine du nom d'homme on aurait honorés... Oue vois-ie! Alzire! o ciel!

#### SCÉNE II. GUSMAN, ALZIRE, ÉMIRE.

ALZIER.

C'est moi, c'est ton épouse, C'est ce fatal objet de ta fureur jalouse, Qui a'a pu te chérir, qui t'a du révérer, Qui te plaint, qui t'outrage, et qui vient t'implorer. Je n'ai rieu déguisé. Soit grandeur, soit faiblesse. Ma bouche a fait l'aveu qu'un autre a ma tendresse; Et ma sincérité, trop funeste vertu. Si mon amant périt, est ce qui l'a perdu, Je vais plus t'étonner : ton épouse a l'audace De s'adresser à toi pour demander sa grâce. J'ai eru que don Gusman, tout fier, tout rigoureux, Tout terrible qu'il est, doit être généreux. J'ai pensé qu'un guerrier, ialoux de sa puissance. Peut mettre l'orgueil même à pardonner l'offense : Une telle vertu séduirait plus nos cœurs Que tout l'or de ces lieux n'éblouit nos vainqueurs, Par ce grand changement dans ton ame inhumaine, Par un effort si beau tu vas changer la mienne; Tu t'assures ma foi, mon respect, mon retour, Tous mes vœux (s'il en est qui tiennent lieu d'amour). Pardonne... je m'égare... éprouve mon courage. Peut-être une Espagnole est promis davantage; Elle efit pu prodiguer les charmes de ses pleurs; Je n'ai point leurs attraits, et je u'al point leurs mœurs, Ce cœur simple, et formé des mains de la nature, Eu voulant t'adoucir redouble ton injure : Mais eufin c'est à toi d'essayer désormais Sur ce cœur indompté la force des bienfaits.

CESMAY Eh hien! si les vertus peuvent tant sur votre ame, Pour en suivre les lois, connaissez-les, madame. Etudiez nos mœurs avant de les blamer; Ces mœurs sont vos devoirs; il faut s'y conformer. Sachez que le premier est d'étouffer l'Idée Dout votre àme à mes veux est encor possédée : De vous respecter plus, et de n'oser jamais Me prononcer le nom d'un rival que je hais; D'en rougir la première, et d'attendre en silence Ce que doit d'un barbare ordonner ma vengeance. Sachez que votre époux, qu'ont outragé vos feux, S'il peut vous pardonner, est assez généreux. Plus que vous ue pensez je porte un cœur sensible, Et ce n'est pas à vous à me croire inflexible.

### SCÉNE III.

#### ALZIRE, ÉMIRE.

ÉMIRE. Vous voyez qu'il vous aime, on pourrait l'attendrir. ALZIBE.

S'il m'aime, il est jaloux; Zamore va périr: J'assassinais Zamore en demandant sa vie. Ah! je l'avais prévu. M'auras-tu mieux servie? Pourras-in le sauver? Vivra-t-il loin de moi? Du soldat qui le garde as-tu tenté la foi?

ÉMIRE. L'or qui les séduit tous vient d'éblouir sa vue. Sa foi, n'en doutez point, sa main vous est vendue. ALZIAE.

Ainsi, grâces aux cieux, ces métaux détestés Ne servent pas toujours à nos calamités. Ah! ne perds point de temps : tu balances encore!

ÉMIRE. Mais aurait-on juré la perte de Zamore? Alvarez aurait-il assez peu de crédit? Et le conseil enfin...

ALZIRE. Je crains tout, il suffit. Tu vois de ces tyrans la fureur despotique : Ila pensent que pour eux le ciel fit l'Amérique. Ou'lls en sont nes les rois ; et Zamore à leurs yeux. Tout souverain qu'il fut, n'est qu'un séditieux. Conseil de meurtriers! Gusman! peuple barbare! Je préviendrai les coups que votre main prépare.

Ce soldat ne vient point : qu'il tarde à m'obeir! ÉMIRE. Madame, avec Zamore il va bientôt venir; Il court à la prison. Déià la puit plus sombre Couvre ce grand dessein du secret de son ombre. Fatigués de carnage et de sang enivrés, Les tyrans de la terre au sommeil sont livrés.

Allons, que ce soldat nous conduise à la porte : Qu'on ouvre la prison, que l'innocence en sorte. ÉMIRE.

Il vous prévient déjà ; Céphane le conduit : Mais si l'on vous rencontre en cette obscure nnit, Votre gloire est perdue, et cette bonte extrême...

ALZIRE. Va , la bonte serait de trahir ce que l'aime, Cet honneur étranger, parmi nous inconnu, N'est qu'un fantôme vain qu'on prend pour la vertu : C'est l'amour de la gloire, et non de la justice, La crainte du reproche, et non-celle du vice. Je fus instruite, Emire, en ce grossier climat, A suivre la vertu sans en chercher l'éclat. L'honneur est dans mon cœur, et c'est lui qui m'ordon De sauver un béros que le ciel abandonne.

### SCÉNE IV. ALZIRE, ZAMORE, ÉMIRE, UN SOLOAT.

#### ALTIRE .

Tout est perdu pour toi; tes tyrans sont vainqueurs; Tou supplice est tout prêt : si tu ne fuis, tu meurs. Pars, ne perds point de temps; prends ce soldat pour guide, Trompons des meurtriers l'esperance homicide ; Tu vois mon désespoir et mon saisissement; C'est à toi d'épargner la mort à mon amant, Un crime à mon époux, et des larmes au monde. L'Amérique t'appelle, et la nuit te seconde; Prends pitié de ton sort, et laisse-moi le mien.

#### ZAMOBE.

Esclave d'un barbare, épouse d'un chrétien, Tol qui m'as tant aimé, tu m'ordonnes de vivre! Eh bien! j'obéirai : mais oses-tu me suivre? Sans trône, sans secours, au comble du malheur. Je u'ai plus à t'offrir qu'un désert et mon cœur. Autrefois à tes pieds j'ai mis un diadème. ALZIRE.

Ah! qu'était-il sans toi? qu'ai-je aimé que toi-même? Et qu'est-ce auprès de toi que ce vil univers? Mon âme va le suivre au fond de les déserts. Je vais seule en ces lieux, où l'horreur me consume, Languir dans les regreta, sécher dans l'amertume, Mourir dans le remords d'avoir trabi ma foi. D'être au pouvoir d'un autre, et de brûler pour toi. Pars, emporte avec toi mon bonheur et ma vie: Laisse-moi les horreurs du devoir qui me lie. J'ai mon amant ensemble et ma gloire à sauver. Tous deux me sont sacrés; je les veux conserver. ZAMORE.

Ta gloire! Quelle est donc cette gloire inconnue? Quel fantôme d'Europe a fasciné ta vue? Quoi! ces affreux serments qu'ou vient de te dicter. Quoi! ce temple chrétien que tu dois détester. Ce Dieu, ce destructeur des dieux de mes ancêtres. T'arrachent à Zamore, et le donnent des maltres?

ALZIRE. J'ai promis; il suffit : il n'importe à quel dieu.

ZAMOBE. Ta promesse est un crime, elle est ma perte; adieu. Périssent tes serments, et ton Dieu que j'abhorre!

ALZIBE. Arrête : quels adieux! arrête, cher Zamore!

Gusman est ton époux!

Plains-moi, sans m'outrager. ZAMORE.

s næuds. ALZIRE.

Je songe à ton dancer.

ZAMORE. Non, tu trahis, cruelle, un feu si légitime.

ALZINE.

Non, je t'aime à jamais; et c'est un nouveau crime.

Laisse-moi mourir seule : ôte-toi de ces lieux.

Ouel désessoir horrible étincelle en tes veux?

Zamore...
Zamore.
C'en est fait.

ALZIRE. Où vas-tu?

ZANORE. Mon courage

De cette liberté va faire na digne usage.

ALZIRE.

Tu n'en saurais douter, je péris si ta meurs.

ZANORE.
Peux-tu mêler l'amour à ces moments d'horreurs?

Laisse-moi, l'heure fuit, le jour vient, le temps presse: Soldat, guide mes pas.

### SCÈNE V.

#### ALZIRE, EMIRE.

ALZIRE.

Je succombe, il me laisse:
Il part; que va-t-il faire? O momen plein d'effroi
Gusman! quoi! e'est done lui que j' ai quisté poor toi
Emire, suis aes pas, vole, et reviens m'instruire
S'il est en saireté, s'il faut que je respire.
Va voir ai ce soldat nous servo u nous trahit.

(Émire sort.) Un noir pressentiment m'afflige et me saisit : Ce jour, ce jour pour moi ne peut être qu'horrible. O toi , Dieu des chrétiens, Dieu vainqueur et terrible! Je connais peu tes lois; la main, du haut des cieux, Perce à peine un nuage épaissi sur mes yenx : Mais si je suis à toi, si mon amour t'offense Sur ce cœur malheureux épuise ta vengeance. Grand Dieu, conduis Zamore au milieu des déserts! Ne serais-tu le Dieu que d'un autre univers? Les seuls Enropéans sont-ils nés pour te plaire? Es-tu tyran d'un monde, et de l'autre le père? Les vainquenes, les vaincus, tous ces faibles humaius, Sont tous également l'ouvrage de tes mains. Mais de quels cris affreux mon oreille est frappée! J'entends nommer Zamore : è ciel ! on m'a trompée. I.e bruit redouble, on vient : ah! Zamore est perdu.

> SCÈNE VI. ALZIRE, ÉMIRE.

Chère Émire, est-ce toi? qu'a-t-on fait? qu'as-tu vu? Tire-moi, par pitié, de mon doute terrible.

ALZIEE.
Als! chère Émire, allons le secourir.

ÉMIRE.

Que pouvez-vous, madame, é eiel!

ALZIRE.

Je puis mourir.

### SCÉNE VII.

ALZIRE, ÉMIRE, D. ALONZE, GARDES.

ALONZE.

A mes ordres secrets, madame, il faut vous rendre.

ALZIRE.

Que me dis-tu, barbare, et que viens-tu m'apprendre? Ou'est devenu Zamore?

En ce moment affreur

Je ne puis qu'annoncer un ordre rigoureux. Daiguez me suivre.

ALZHE.

O sort i 9 vengrance trop forte!
Cruels' quoi! can'est point la mort que! on m'apporte?
Quoi! Zamore n'es la plus, et je n'ai que ules fers!
Tu gémis, et tes yeux de larmes sont couverts!
Mes maux oni-lis tou-de les crurs n'es pour la haine?
Viens, si la mort m'attend, viens, j'obéis sans peine.

### ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I

ALZIRE, GABRES.

Préparez-vous pour moi vos supplices cruels, Tyrans, qui vous nonunez les juges des mortels? Laissez-vous dans l'horreur de cette inquiétude De mes destins affreux flotter l'incertitude? On m'arrête, on me garde, on ne m'informe pas Si l'on a résolu ma vie ou mon trepas. Ma voix nomme Zamore, et mes gardes paissent: Tout s'énieut à ce nom : ces monstres en frémissent.

#### SCÈNE II.

MONTEZE, ALZIRE.

ALZIRE. Alı! mon père!

MONTÈZE.

Ma fille, où nous as-tn réduits? Voilà de ton amour les exécrables fruits. Hélas! nous demandions la grace de Zamore; Alvarez avee moi daignait parler encore: Un soldat à l'instant se présente à nos yeux; C'était Zamore même, égaré, furieux; Par ce déguisement la vue était trompée. A peine entre ses mains f'apercois une épée : Entrer, voler vers nous, s'élancer sur Gusman, L'attaquer, le frapper, n'est pour lui qu'un moment. Le sang de ton époux rejaillit sur ton père : Zamore, an même instant dépouillant sa colère, Tombe aux pieds d'Alvarez, et, tranquille et soumis. Lui présentant ce fer teint du sang de son fils : « l'ai fait ce que j'ai dû, j'ai vengé mon injure; » Fais ton devoir, dit-il, et venge la nature. » Alors il se prosterne, attendant le trépas. Le père tout sangiant se iette entre mes beas: Tout se reveille, on court, on s'avance, on s'écrie. On vole à ton époux, on rappelle sa vie: On arrête son sang, on presse le seconrs De cet art inventé pour conserver nes jours, Tout le peuple à grands cris demande ton supplice. On meurtre de son maltre il te croit la complice.

Vous pourriez!...

ALZIRE. MONTRER.

Non, mon cœur ne t'en soupeonne pas; Non, le tien n'est pas fait pour de tels attentats; Capable d'une erreur, il ne l'est point d'un crime; Tes yeux s'étaient fermés sur le bord de l'ablme. Je le souhaite ainsi, je le crois; cependant Ton epoux va mourir des coups de ton amant. On va te eondamner; tu vas perdre la vie Dans l'horreur du supplice et dans l'ignominie: Et je retourne enfin, par nn dernier effort, Demander au conseil et ta grâce et ma mort. ALZIRE.

Ma grace! à mes tyrans? les prier! vous, mon père? Osez vivre et m'aimer, e'est ma seule prière. Je plains Gusman; son sort a trop de cruauté:

Et je le plains surtout de l'avoir mérité. Pour Zamore, il n'a fait que venger son outrage; Je ne pais excuser ni blamer son courage. J'ai vouln le sauver, je ne m'en défends pas. Il mourra... Gardez-vous d'empêcher mon trepas.

MONTÈZE O ciel! inspire-moi, j'implore ta clémence! ( 11 sort. )

SCENE III.

#### ALZIRE.

O eiel | anéantis ma fatale existence Quoi! ce Dieu que je sers me laisse sans secours! Il défend à mes mains d'attenter sur mes jours! Ah! j'ai quitté des dieux dont la bonté facile Me permettait la mort, la mort, mon seul asile. Ehl quel crime est-ce done, devant ce Dieu jaloux, De hâter na moment qu'il nous presare à tous? Quoi! du calice amer d'un malbeur si durable Faut-il boire à longs traits la lie insupportable? Ce corns vil et mortel est-il donc si sacré. Que l'esprit qui le meut ne le quitte à son gré? Ce peuple de vainqueurs, arme de son tonnerre, A-t-il le droit affreux de dépeupler la terre, D'exterminer les miens, de déchirer mon flane? Et moi je ne pourrai disposer de mon sang? Je ne pourrai sur moi permettre à mon courage Ce que sur l'univers il permet à sa rage? Zamore va mourir dans des tourments affreux. Barbares!

#### SCÉNE IV.

ZAMORE enchaine, ALZIRE, GARDES.

#### ZAMORE.

C'est ici qu'il fant périr tous deux. Sons l'horrible appareil de sa fausse justice, Un tribunal de sang te condamne an supolice. Gusman respire encor; mon bras désespéré N'a porté dans son sein qu'un coup mal assuré : Il vit pour achever le malheur de Zamore; Il mourra tout couvert de ce sang que j'adore; Nous périrons ensemble à ses yeux expirants; Il va godter encor le plaisir des tyrans. Alvarez doit ici propopeer de sa bouche L'abominable arrêt de ce conseil farouche. C'est moi qui t'ai perdue, et tu péris pour moi. ALZIRE.

Va, je ne me plains plus; je mourrai près de toi. Tu m'aimes, e'est assez; bénis ma destinée, Bénis le conp affreux qui rompt mon liyménée; Songe que ce moment, où je vais chez les morts, Est le seul où mon cœur peut t'aimer sans remords. Libre par mon supplice, à moi-même rendue, Je dispose à la fin d'une foi qui t'est due. L'appareil de la mort, élevé pour nous deux, Est l'autel on mon eœur te rend ses premiers feux. C'est là que j'explerai le crime involontaire De l'infidélité que j'avais pu te faire. Ma plus grande amertume, en ce funeste sort, C'est d'entendre Alvarez prononcer notre mort. ZAMORE.

Ah! le voici; les pleurs inondent son visage. ALZIBE. Qui de nous trois, o ciel! a reçu plus d'outrage! Et que d'infortunés le sort assemble ici l

#### SCÈNE V.

#### ALZIRE, ZAMORE, ALVAREZ, GARDES-

ZAMORK.

J'attends la mort de toi, le ciel le veut ainsi; Tu dois me prononcer l'arrêt qu'on vient de rendre : Parle sans te troubler, comme je vais t'entendre; Et fais livrer sans crainte aux supplices tout prêts L'assassin de ton fils, et l'ami d'Alvarez. Mais que t'a fait Alzire? et quelle barbarie Te force à lui ravir une innocente vie? Les Espagnols enfin t'ont donné leur fureur : Une injuste vengeance entre-t-elle en ton cœur? Connu seul parmi nous par ta clémence anguste, Tu veux donc renoncer à ce grand nom de juste! Dans le sang innocent ta main va se baigner l ALTINE.

Venge-toi, venge un fils, mais sans me soupçonner Epouse de Gusman, ce nom seul doit t'apprendre Que, loin de le trahir, je l'aurais sn défendre. J'al respecté ton fils; et ce cœur gémissant Lui conserva sa foi, même en le halssant, Que je sois de ton peuple applaudie ou blâmée, Ta seule opinion fera ma renommée : Estimée en mourant d'un cœur tel que le tien. Je dédaigne le reste, et ne demande rien. Zamore va mourir, il faut bien que je meure; C'est font ce que j'attends, et c'est toi que je pleure.

ALVAREZ. Quel mélange, grand Dieu, de tendresse et d'horreur! L'assassin de mon-fils est mon libérateur. Zamore!... oui, je te dois des jours que je déteste; Tn m'as vendu bien cher un présent si funeste... Je suis père, mais homme; et malgré ta fureur, Malgré la voix du sang qui parle à ma douleur, Oni demande vengeance à mon âme éperdue, La voix de tes bienfaits est encore entendue. Et toi qui fus ma fille, et que dans nos malheurs J'appelle encor d'nn nom qui fait couler nos pleurs, Va , ton père est bien loin de joindre à ses souffrances Cet horrible plaisir que donnent les vengeances.

Et mon libérateur, et ma fille, et mon fils. Le conseil vous condamne : ll a, dans sa colère, Du fer de la vengance armé la main d'un père. Je n'ai point refusé ce ministère affreux... Et je vlens le remplir, pour vons sauver tous deux. Zamore, tu peux tout.

#### TAMORE

Je peux sauver Alzire? Ah! parle, que faut-il?

Il faut perdre à la fois, par des coups inouts,

ALVAREZ. Croire un Dieu qui m'inspire. Tu peux changer d'un mot et son sort et le tien ; Ici la loi pardonne à qui se rend chrétien. Cette loi, que naguère un saint zèle a dictée, Du ciel en ta faveur y semble être apportée. Le Dieu qui nous apprit lul-même à pardonner De son ombre à nos yeux saura t'environner. Tu vas des Espagnois arrêter la colère; Ton sang, sacré pour enx, est le sang de leur frère : Les traits de la vengeance en leurs mains suspendus, Sur Alzire et sur toi ne se tourneront plus. Je réponds de sa vie, ainsi que de la tienne; Zamore, c'est de toi qu'il faut que je l'obtienne. Ne sois point inflexible à cette faible voix; Je te devrai la vie nne seconde fois. Cruel! pour me payer du sang dont in me prives, Un père infortuné demande que tu vives. Rends-toi chrétien comme elle; accorde-moi ce prix De ses jours et des tiens, et du sang de mon fils.

ZANORE, à Alzire. Alzire, jusque là chéririons-nous la vie? La rachèterions-nous par mon ignominie? Quitterai-je mes dieux pour le Dieu de Gusman?

(A Alvares.) Et toi, plus que ton fils seras-tn mon tyran? To veux qu'Alzire meure, ou que je vive en traltre! Ah! lorsque de tes jours je me suis vn le maltre, Si i'avais mis ta vie à cet indigne prix, Parle, aurais-tu quitté le Dien de ton pays? ALVAREZ.

l'aurais fait ce qu'ici tu me vois faire encore. J'aurais prié ce Dieu, seul être que j'adore, De n'abandonner pas un cœur tel que le tien, Tout aveugle qu'il est, digne d'être chrétien. ZAMORE.

Dieux! quel genre inoul de trouble et de supplice! Entre quels attentats faut-il que je choisisse?

(A Alzire.) Il s'agit de tes jours, il s'agit de mes dieux. Toi qui m'oses aimer, ose juger entre eux. Je m'en remets à toi; mon cœnr se flatte encore Que tu ne voudras point la honte de Zamore.

ALZIRE. Ecoute. Tu sais trop qu'un père infortune Disposa de ce cœur que je t'avais donné;

Je recomus son Diez : to yeax de ma jeunesse Accuser, sit u vez, l'errar ou la faiblisses; Mais des lois des chreiteas mon sprit eschanté : Wich cher eux, où do moin crat vioir à véritié; Et ma bouche, abjurant les dieux de ma patrie, Par mos aime en secret ne fut point dementie. Mais resoncer aux dieux que l'on croit dans son cours, c'est le crime d'on lable, et ano pa sun erreur : C'est traits à la fois, sous un masque hypocrite, et le Dieu qu'on prefere, et le Dieu qu'on gerfere, et le Dieu qu'on prefere, et le Dieu qu'on prount sois digine accor de moi; Et al Dieu et do nourant sois digine accor de moi; Et al Dieu ne te donne me clarif nouveile, Ta probite te paré, l'à bant n'ecoatre proféle.

ZAMORE.

J'al prévu ta réponse : il vaut mieux expirer

Et mourir avec toi , que se déshonorer.

ALVAREZ.

Cruels I ainsi tous deux vous voulez votre perte,
Vous bravez ma bouté qui vous était offerte.

Écoutez, le temps presse, et ces lugubres cris...

#### SCÈNE VI.

ALVAREZ, ZAMORE, ALZIRE, ALONZE, AMÉRICAINS, ESPAGNOLS.

#### ALONZE.

On amène à vos yeux votre malheureux fils; Seigneur, entre vos bras il veut quitter la vie. Du peuple qui l'aimait une troupe en furie, S'empressant près de lui, vient se rassasier Du sang de sou épouse et de sou meurtrier.

#### SCÈNE VII.

ALVAREZ, GUSMAN, MONTÈZE, ZAMORE, ALZIRE, AMÉRICAINS, SOLDATS.

ZAMORE. Cruels! sauvez Alzire, et pressez mon supplice!

ALZIRE.

Non, qu'uue affreuse mort tous trois nous réunisse.

ALVANEZ.

Mon fils mourant, mon fils, 6 comble de douieur l
ZANORE, à Gusman.

ZANORE, a Gusman.
Tu veux douc jusqu'au bout consommer ta fureur?
Viens, vois couler mon sang, puisque tu vis encore;
Viens apprendre à mourir en regardant Zamore.

GUSMAN, à Zamore. Il est d'autres vertus que je veux t'enseigner:

Je dois un autre exemple, et je viens ie donner. (A Alvarez.)

Le Ciel, qui veut ma mort, et qui l'a suspendue, Mon père , en ce moment m'amène à votre vue. Mos Inne figilitée, et prété à un equitter, S'arrité devant voix... mais pour vous minier. Je meurs ; le voile (tombe; un nouveau jour ni éclaire, de ne me siné conne qu'au bout de ma carrière; l'ai fait, jusqu'au moment qui me plonge an cercule. Genie l'humanité de poisé de mon orgenel. Je Gel vençe la terre i il est juste; et ma vie Ne peut payer le sang dont ma main éve frouje. Le bonheur m'a resight, li mort m'a détroupé. Le produme la main par qu'il De un à frappé. Sell pe pais faire prêse, et la bile au manufectuore. Sell pe pais faire prêse, et la bile au manufectuore. Vui, surche canation, joi lifer, et le vouvien Vui, surche canation, joi lifer, et le vouvien Vui, surche canation, joi lifer, et le vouvien Vui, surche canation, joi lifer, et le vouvien

Quel fut, et le devoir, et la mort d'un chrétien.
(A Montère, qui se jette à ses pieda).
Montère, Américains, qui flûtes mes victimes,
Songez que ma clémence a surpassé mes crimes.
Instruisez l'Amérique; apprenez à ses rois
Que les chrétièns sont nés pour leur donner des lois.

(A Zamore.)
Des dieux que nous servons connais la différence :
Les tiens t'ont commandé le meurtre et la vengeance;
Et le mien, quand ton bras vieut de m'assassiner,
M'ordonne de te plaindre et de te pardonner.

ALVAREZ.

Ah! mon fils, tes vertus égalent tou courage.

ALZIRE.

Quel changement, grand Dieu | quel étonnant langa-ZAMORE. ge!

ZAMORE. ge!
Quoi! tu veux me forcer moi-mème au repeutir!
GUSMAN.
Je veux plus, je te veux forcer à me chérir.

Alzire n'a véen que trop infortunée, Et par mes cruautés, et par mon hyménée; Que ma mourante main la remette en tes bras: Vivez sans me hair, gouvernez vos états, Et de vos murs décruits réablissant la gloire, De mon nom, s'il se peut, béuissez la mémoire. (A Alrart.)

Daignez servir de père à ces éponx heureux : Que du ciel, par vos soins, le jour luise sur eux ! Aux clartés des chrétiens si son 4me est ouverte, Zamore est votre fils, et répare ma perte.

ZAMORE.

Je demeure immobile, égaré, confondu. Quoi donc l'es vais chrètiens aurient tant devertu l' Ah I la loi qui l'oblige à cet effort suprème, Je commence à le croire, est la loi d'un Dieu mème. J'ai connu l'amité, la constance, la foi; Mais tant de grandeur d'âme est au-dessus de moi; Tant de vertu n'accable, et son charme m'attire. Honteux d'être vengé, je t'aime et je t'admire.

(11 se jette à ses pieds.)

Seigneur, en rougissant je tombe à vos genoux. Alzire, en ce moment, voudrait mourir pour vous. Entre Zamore et vous mon âme déchirée Succombe au repentir dont elle est dévorée. Je me sens trop coupable, et mes tristes erreurs... GUSMAN.

Tout vous est pardunné, puisque je vois vos pleurs. Pour la dernière fois, approchez-vous, mon père; Vivez long-temps heureux; qu'Alzire vous soitelière!
Zamore, sois chrétien; je suis content; je meurs.

ALVAREZ, à Montèze.

Le puis la deist de Nive soon de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content de la content d

Je vuis le doigt de Dieu marqué dans nos malheurs. Mon cœur désespéré se soumet, s'abandonne Aux volontés d'un Dieu qui frappe et qui pardonne.

FIN D'ALZIRE.

# L'ENFANT PRODIGUE,

COMÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTEE SUR LE THÉATRE-FRANÇAIS, LE 10 OCTOBRE 4756.

#### PRÉFACE

DE L'ÉDITEUR DE L'ÉDITION DE 1758.

Il est assez étrange que l'on n'ait pas songé plus tot à imprimer cette comédie, qui fut jouée il y a près de deux ans, et qui eut environ trente représentations. L'auteur ne a etant point declare , on l'a mise jusqu'ici sur le compte de diverses personnestres estimées; mais elle est véritablement de Voltaire, quoique le style de la Henriade et d'Alrire soit si different de celni-cl , qu'il ne permet guère d'y reconneitre la même main. C'est ce qui fait que nous donnons sous son nom cette pièce au public, comme ta première comédie qui soit écrite eu vers de cluq picds. Peutetre cette nouveauté engagera-t-elle quelqu'un à se servir de cette mesure. Elle produirs sur le théâtre français de in variété; et qui donne des plaisirs nouveaux doit toujours tre bien recu.

Si la comedie doit être la représentation des mœurs, cette pièce semble être assez de ce caractère. On y voit na melange de sérieux et de plaisanterie, de comique et de touchant. C'est ainsi que la vie des hommes est bigarrée; souvent même une senie aventure produit tous ors contrastes. Rien n'est si common qu'nne maison dans laquette un père groude, une fille occupée de sa passion pieure , le fits se moune des deux, et quelques parents prennent différemment part à la soène. On raille très sonvent dans une chambre de ce qui attendrit dans la chambre voisine ; et la même personne a quelquofois ri et pleuré de la même chose dans le même quart d'heure.

Une dame très respectable 'étant un jour an chevet d'une de ses filtes qui était en danger de mort, entourée de toule sa famille, s'ecrialt en fondant en larmes : s Mon Dieu, » rendez-la-moi, el prenez tous mes autres enfants! » Un homme qui avait éponsé une antre de ses filles s'approcha d'elle, et la tirant par la manche : « Madame , dit-it , les » gendres au sont-its? » Le sang-froid et le comique avec tequel il prononça ces paroles fit un tel effet sur cette dame affligée, qu'elle sortit en eclatant de rire ; tout le monde la suivit en riant ; et la malade , ayant su de quoi li était question, se mit à rire plus fort que les autres.

Nous n'inférons pas de là que toute comédie doire avoir des scènes de bouffonnerie et des scènes attendrissantes. Il y a beaucoup de très bonnes pièces où il ne règne que de ta galté: d'antres tontes sériesses , d'antres mélangées ,

d'autres où l'attendrissement va jusqu'sux larmes. Il ne fant donner l'exclusion à aucun genre; et si l'on me demandait quel genre est le metlleur, je répondrais : « Celul « qui est le mieux traité. »

Il serait peut-être à propos et conforme an goût de ce siècle raisonneur d'examiner ici quelle est cette sorte de plaisanterie qui nous fait rire à la comédie.

La cause du rire est nne de ces choses pins senties que connues. L'admirable Molière, Regnard, qui le vaut quelquefoia, et les auteurs de tant de jolies petites pièces, se sont contentés d'exciter en nous ce plaisir. sans

nous en rendre jamais raison, et sans dire leur secret. J'al oru remarquer aux spectacles qu'il ne s'elève pres que jamais de ces éctats de rire universels qu'à l'occasion d'upe méprise. Mercure pris pour Sosie; le chevalier Mènechme pris pour son frère ; Crispin feant son testament sous le nom du bon housme Géronie; Valère pariant à Harpagon des beanx yeux de sa fille , tandis qu'Harpagon n'entend que tes benux yenz de sa cassette; Pourcesugnac à qui on tâte le pouls , parce qu'ou le veut faire passer pour fon ; en un mot , les méprises , les équivoques de pareille espèce, excitent un rire général. Arlequin ne fait guère rire que quand il se méprend ; et voità pourquoi le titre de balourd ini était si bien approprié.

Il y a bien d'autres genres de comique. Ii y a des plaisanteries qui causent une autre sorte de plaisir; mais je n'al jamais vu ce qui s'appelle rire de lout son cerar, soit aux spectacles, soit dans ta société, que dans des cas appro-

chants de ceux doul se viens de parler. Il y a des caractères ridicules dont la représentation

plait, sans causer ce rire immodéré de joie. Trissotin et Vadius, par exemple, semblent être de ce genre ; le Joneur, le Grondeur, qui font un plaisir inexprimable, ne permettent guère le rire éclatant. Il y a d'autres ridicules mélés de vices, dont on est

charmé de voir la peinture, et qui ne causent qu'un ptaisir sérieux. Un maibonnête bomme ne fera jamais rire, parce que dans le rire il entre toujours de la gatté, incompatible avec le mépris et l'indignation. Il est vrai qu'on rit au Tartufe; mais ce n'est pas de son hypocrisie, c'est de ta miprise du bon homme qui le croit no saint ; et l'hypocrisie une fois reconnne, on ne rit pius, on sent d'autres impressions.

On pourrait aisément remnuter aax sources de nos autres sentiments, à ce qui excite la gatté, la curiosité, l'Intérét, l'émotion, les tarmes. Ce seroit surtout aux auteurs dramatiques à nous développer tous ces ressorts, puisque ce sont eux qui les font joner. Mais ils sont plus occupes de remuer tes passions que de les examiner; ils sont persuades qu'un sentiment vant micos qu'one défini-

<sup>\*</sup> La première maréchale de Noailles. (K.) \* Madame de Goudrin, depuis comtesse de Toulouse. (K.

Le due de La Vallière, K.)

tion; et je suis trop de leur avis pour mettre un traité de | philosophie au-devant d'une pièce de théâtre. Je me bornersi simplement à insister encore un peu sur la nécessité où nous sommes d'avoir des choses nonveiles.

Si l'on svatt toujours mis sur le thétire traghne la graqdeur romaine, à la fin on s'en sersit rebuté; si les héros ne portaient jamais que de tendresse, on serait affadi.

O imitatores, servum pecus!

Les bons puvrages que nous avons depuis les Corneille, les Molière, les Racine, les Quinzult, les Lulli, les Le Brun , me persissent tous avoir quelque chose de neuf et d'original qui les a sauvés du naufrage. Encore une fois. tous les geures sont bons , bors le geure ennuyeux.

Ainsi ii ne fant jamais dire : Si cette musique n'a pes réussi , si ce tablesu ne plait pas , si cette pièce est tombée, c'est que cela était d'une espèce nonvelle : il faut dire : C'est que cela no vaut rien dans son espèce.

# L'ENFANT PRODIGUE.

#### PERSONNAGES.

LISE, Sile de Bende

JASSELY, valet d'Enphe

MARTIES, sulven

La arème est à Cognec

#### ACTE PREMIER.

SCÉNE I.

EUPHEMON, RONDON.

Mon triste ami, mon cher et vieux voisin, Oue de bon cœur i oublierai ton chagrin! Oue je rirai! Quel plaisir! Que ma fille Va ranimer ta dolente famille!

Mais mons ton fils, le sieur de Fierenfat, Me semble avoir un procédé bien plat. EUPHÉMON.

Onoi done? BONDON.

Tout fier de sa magistrature. Il falt l'amour avec poids et mesure. Adolescent qui s'érige en barbon. Jeune écolier qui vous parle en Caton, Est, à mon sens, un animal bernable; Et i'aime mieux l'air fou que l'air capable; Il est trop fat.

EUPHÉMON. Et vous étes aussi Un peu trop brusque.

RONDON.

Ah! je suis fait ainsi. J'aime le vrai , je me plais à l'entendre ; J'aime à le dire , à gourmander mon gendre , A bien mater cette fatuité . Et l'air pédant dont il est encroûté-Vous avez fait, beau-père, en père sage, Quand son alné, ce joneur, ce volage, Ce débauché, ce fou, partit d'ici, De donner tont à ce sot cadet-ci : De mettre en lui toute votre espérance. Et d'acheter pour lui la présidence De cette ville : oui , c'est un trait prudent. Mais des qu'il fut monsieur le président, Il fut, ma foi, gonflé d'impertinence : Sa gravité marche et parle en cadence Il dit qu'il a bien plus d'esprit que moi, Qui, comme on sait, en ai bien plus que toi. Il est

EUPHÉMON. Eh mais! quelle humeur vous emporte? Faut-il toujours...

Va, va, laisse, qu'importe?

RONDON.

Tous ces défants, vois-tu, sont comme rien, Lorsque d'ailleurs on amasse nn gros bien. Il est avare: et tout avare est sage Oh! c'est un vice excellent en ménage. Un très-bon vice. Allons, des aujourd'hui Il est mon gendre, et ma Lise est à lui. Il reste donc, notre triste beau-père, A faire ici donation entière De tous vos biens . contrats , acquis , conquis , Présents, futurs, à monsieur votre fils, En réservant sur votre vieille tête D'nn usufruit l'entretien fort honnète : Le tout en bref arrêté, cimenté,

Pour que ce fils , bien cossu , bien doté . Joigne à nos biens une vaste opulence : Saus quoi soudain ma Lise à d'autres pense. EUPHÉMON.

Je l'ai promis, et j'y satisferai; Oui , Fierenfat aura le bien que j'ai. Je veux couler au sein de la retraite La triste fin de ma vie inquiète : Mais je voudrais qu'un fils si bien doté Eût pour mes biens un peu moins d'apreté. J'ai vu d'un fils la débauche insensée . Je vois dans l'autre nne âme interessée.

BOXDOR Tant mieux! tant mieux!

EUPHÉMON. Cher ami, je suis né Pour n'être rien qu'un père infortuné.

BONDON. Voilà-t-il pas de vos iérémiades. De vos regrets, de vos complaintes fades? Voulez-vous pas que ce maître étourdi, Ce bel ainé dans le vice enhardi, Venant gâter les douceurs que j'apprête, Dans cet hymen paraisse en trouble-fête?

Non.

EUPHÉMON. RONDON. Voulez-vous qu'il vienne sans façon Mettre en jurant le feu dans la maison?

EUPHÉMON. Non.

BOYDOY. Qu'il vons batte, et qu'il m'enlève Lise? Lise autrefois à cet ainé promise ; Ma Lise qui...

BUPBÉMON. One cet objet charmant Soit préservé d'un pareil garnement! RONDON.

Qu'il rentre lei pour dépouiller son père ? Pour succéder ?

вприкмох. Non... tout est à son frère. BONDON.

Ah! sans cela point de Lise pour lui. EUPHÉMON. Il aura Lise et mes biens aujourd'hni ; Et son ainé n'aura, pour tout partage, Oue le courroux d'un père qu'il outrage :

Il le mérite , il fut dénaturé.

RONDON. Ah! vous l'aviez trop long-temps enduré.

L'autre du moins agit avec prudence; Mais cet ainé! quel trait d'extravagance! Le libertin, mon Dieu, que c'était là! Te souvient-il , vieux beau-père , ah , ah , ah , Qu'il te vola (ce tour est bagatelle) Chevaux, habits, linge, meubles, vaisselle Pour équiper la petite Jourdain . Qui le quitta le lendemain matin? J'en ai bien ri, je l'avoue.

EUPHÉMON. Ah! quels charmes Trouvez-vous done à rappeler mes larmes?

BONDON. Et sur un as mettant vingt rouleaux d'or... Hé, hé!

EUPHÉMON.

Cessez.

BOXDOX Te sogvient-il encor. Quand l'étourdi dut en face d'église Se fiancer à ma petite Lise, Dans quel endroit on le trouva caché? Comment, pour qui?... Peste, quel débauché l EUPHÉMON.

Epargnez-moi ces indignes histoires. De sa conduite impressions trop noires; Ne suis-je pas assez infortnné? Je suis sorti des lieux où je suis né Pour m'épargner, pour ôter de ma vue Ce qui rappelle un malheur qui me tne : Votre commerce ici vous a conduit : Mon amitié, ma douleur vous y suit. Ménagez-les: vous prodiguez sans cesse La vérité: mais la vérité blesse.

Je me tairai, soit : i'v consens, d'accord. Pardon; mais diable! aussi yous aviez tort, En connaissant le fougueux caractère De votre fils, d'en faire un mousquetaire.

Encor!

EUPHEMON. BOXDOY. Pardon; mais vous deviez...

EUPREMON. Je dois Oublier tout pour notre nouveau choix.

Pour mon cadet, et pour son mariage, Cà, pensez-vous que ce cadet si sage De votre fille ait pu toucher le cœur? RONDON.

Assurément, Ma fille a de l'honneur, Elle obéit à mon pouvoir suprême : Et quand je dis : « Allons , je veux qu'on aime , » Son cour docile, et que j'ai su tourner, Tout aussitôt aime sans raisonner:

A mon plaisir j'ai petri sa jeune âme. EUPHÉMON.

Je doute un peu pourtant qu'elle s'enslamme Par vos lecons; et je me trompe fort Si de vos soins votre fille est d'accord.

Pour mon ainé j'obtins le sacrifice Des voux naissants de sou âme novice : Je sais quels sont ces premiers traits d'amour : Le cœur est tendre; il saigne plus d'nn jour. BONDON.

Vous radotez.

EUDITÉMON. Quoi que vous pnissiez dire, Cet étourdi pouvait très bien seduire.

RONDON. Lui? point du tout ; ce n'était qu'un vaurien. Pauvre bon homme! allez, ne craignez rien; Car à ma fille, après ce beau menage, J'ai défendu de l'aimer davantage Avez le corur sur cela réioni: Quand j'ai dit non , personne ne dit oni. Vovez plutôt.

#### SCÉNE II.

EUPHEMON, RONDON, LISE, MARTHE

RONDON. Approchez, venez, Lise; Ce jour pour vous est un grand jour de crise. One je te donne un mari jenne ou vieux, Ou laid ou beau, triste ou gai, riche ou gueux, Ne seus-tu pas des desirs de lui plaire, Du goût pour lui, de l'amour?

LISE.

Non, mon père. EUPHÉMOS.

BONDON. Comment, coquine?

Ah! ah! notre féal. Votre pouvoir va, ce semble, un peu mal: Ou'est devenu ce despotique empire? BOYDON.

Comment ! après tout ce que j'ai pu dire, Tu n'aurais pas un peu de passion Pour ton fatur époux?

LISE. -Mon père, non.

. RONDON. Ne saus-tu pas que le devoir t'oblige A lni donner tout ton cœur?

> LISE. Non, your dissie.

Je sais, mon père, à quoi ce nœud sacré Oblige un cornt de vertu pénétré: Je sais qu'il faut, aimable en sa sagesse, De son époux mériter la tendresse, Et réparer du moins par la bonté Ce que le sort nous refuse en beaute; Etre au-dehors disercte, raisonnable; Dans sa maison , douce , égale , agréable ; Quant à l'amour, c'est tout nn autre point; Les sentiments ne se commandent point. N'ordonnez rien; l'amour fuit l'esclavage. De mon époux le reste est le partage : Mais pour mon cœur, il le doit mériter: Ce cœur au moins, difficile à dompter, Ne neut aimer ni par ordre d'un père, Ni par raison, ni par-devant notaire. EUPHÉMON.

C'est, à mon gré, raisonner sensément; J'approuve fort ce juste sentiment. C'est à mon fils à tàcher de se rendre Digne d'un cœur aussi noble que tendre. BONDON.

Vous tairez-vous, radoteur complaisant, Flatteur barbon , vrai corrupteur d'enfant? Jamais sans vous ma fille, bien apprise, N'eût devant moi lâché cette sottise. (A Lisc.)

Ecoute, toi: ie te baille un mari Tant soit pen fat, et par trop renchéri: Mais c'est à moi de corriger mon gendre : Toi, tel qu'il est, c'est à tol de le prendre, De vous aimer, si vous pouvez, tous deux, Et d'obeir à tout ce que je veux : C'est là ton lot; et toi, notre bean-père, Allons signer chez notre gros notaire, Qui vous alonge en cent mots superflus Ce qu'on dirait en quatre tout au plus, Allons hater son bayard griffonnage; Lavons la tête à ce large visage : Pnis je reviens, après cet entretien, Gronder ton lils, ma fille, et toi, EUPHÉMON.

Fort bien.

### SCENE III.

LISE, MARTHE.

MARTHE. Mon Dieu, qu'il joint à tous ses airs grotesques Des sentiments et des travers burlesques ! LISE.

Je suis sa fille; et de plus son humeur N'altère point la bonté de son cœur ; Et sous les plis d'un front atrabilaire, Sous cet air brusque il a l'ame d'un père : Quelquefois même, au milieu de ses cris, Tout en groudant, il cède à mes avis. Il est bien vrai qu'en blâmant la personne Et les défauts du mari qu'il me donne, En me montrant d'une telle union Tous les dangers, il a grande raison; Mais lorsque ensuite il ordonne que j'alme . Dicu! que je seus que son tort est extrême! MARTIE.

Comment aimer Manuscher Ferendat 2
'Péponaria plutidu un vieu soluta
(pui jure, boit, hat sa femane, et qui l'aime,
(pui ne poit, hat sa femane, et qui l'aime,
(pui, d'un fact en boie, enirede le lai-aimen,
(pui, d'un tun grave et d'un air de pédane,
Semble juger sa femane en lui partant;
(pui coume un pono dans lui-nême se mire,
Sous son rabat se renngège et s'admane).
Et, plus avare encor que utilisant,
vous fait l'ament en couchast son arcent.

l'amour en comptant son arger

Ab! ton pinceau l'a peint d'après nature. Mais qu'y ferais-je? il faut bien que j'endure L'état force de cet hymen prochain. On ne fait pas comme on veut son destin : Et mes parents, ma fortune, mon âge, Tout de l'hymen me prescrit l'esclavage. Ce Fierenfat est, malgré mes dégoûts, Le seul qui puisse être ici mon epoux; Il est le lils de l'ami de mon père; C'est un parti devenu pécessaire. Hélas ! quel cour, libre dans ses soupirs. Peut se donner au gré de ses desirs? Il faut ceder : le temps , la patience , Sur mon époux vaineront ma répugnance; Et je pourrai, soumise à mes hens, A ses défauts me prêter comme aux miens.

MARTHE.
C'est bien parler, belle et discrète Lise:
Mais votre œur tant soit peu se déguise.
Si j'ossis... mais vous m'avez ordonné

De ne parler jamais de cet alué.

Ouoi?

D'Euphémon, qui, malgrétous ses vices.
De votre cœur eut les tendres prémices;
Oui vous aimait.

LISE.

Il ne m'aima jamais.

Ne parlons plus de ce nom que je hais.

MARTHE, en s'en allant.

N'en parlons plus.

LISE, la retenant.
Il est vrai, sa jeunesse
Pour quelque temps a surpris ma tendresse.
Etait-il fait pour nn cœur vertueux?

MARTHE, en s'en allant. C'était un fou , ma foi , très-dangereux. LISE, la relement.

De corrupteurs sa jeunesse entourée , Dans les excès se plongeait égarée : Le malheurenx! il cherchait tour à tour Tous les plaisirs ; il ignorait l'amour.

MARTHE.

Mais autrefois vous m'avez paru croire
Qu'à vous aimer il avait mis sa gloire.

Que dans vos fers il était engage.

S'il entaimé, je l'aurais corrigé. Un amour vrai, sans feinte et sans caprice, Est en effet le plus grand frein du vice. Dans ses liens qui sait se retenir Est honnète homme, on va le devenir Mais Euphémon dédaigna sa maltresse : Pour la débauche il quitta la tendresse. Ses faux amia, indigents scélérats. Oui dans le piege avaient conduit ses pas, Ayant mangé tout le bien de sa mère. Ont sous son nom volé son triste père ; Pour comble enfin, ces séducteurs cruels L'ont entraîné lo.n des bras paternels, Lon de mes yeux, qui, noyés dans les larmes, Pleuraient encor ses vices et ses charmes. Je ne prends plus nul intérêt à lui.

Son frère enfin lui succède aujourd'hui: Il aura Lise; et certes c'est dommage; Car l'autre avait un bien joli visage, De blonds cheveux, la jambe falte au tour, Dausait, chentait, était ne pour l'amour.

Alı! que dis-tu?

LISE.

Même dans ces mélanges D'égarements, de sottises étranges, On decouvrait aisément dans son œur, Sous ces défauts, un certain fonds d'honneur LISE.

Il etait né pour le bien , je l'avoue.

MARTHE.

Ne croyez pas que ma bouche le loue;

Mais il n'était, me semble , point flatteur,

Point médisant , point escroc, point menteur.

Oui; mais...

MARTIE.

Fuyons; car c'est monsieur son frère. LISE.

Il faut rester; c'est un mal nécessaire.

SCĖNE IV.

LISE, MARTHE, LE PRÉSIDENT FIERENFAT.

FIERENFAT.

Je l'avonerai, cette donation
Doit augmenter la satisfaction
Que vous avez d'un si beau mariage.
Surerott de hiens est l'ame d'un menare:

Fortune, honneurs, et diguités, je crois, Abondamment se trouvent avec moi; Et vous surret dans Copnae, à la roude; Li Nonneure di pas sur les gress du besu monde. C'est un plaisir bien fatteur que cela: Vous entendere mamurer: a La voilà. » En verité, quand j'esamine su large. Mon rang, nous bien, tous les drois de ma charge, donne les distributes de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda de

MARTHIM.

Moi, je la plaisa e c'est une chose infilme
Que vous mélier dans tous vos entretiens,
Vos qualités, voire rang, et vos hiera.

Etre à la fais et Midas et Narciase;
Etre à la fais et Midas et Narciase;
Lorgoer sans ceus avrec un cil contest
Lorgoer sans ceus avrec un cil contest
Et ne personne et ou argent compatan;
Etre en rabat un peit maitre avare;
Cost un exché en d'incluel rare:
Un jeune fat passe entore; mais, ma feli le jeune avare de un mougate pour moi.

In jeune avare est un mougate pour moi.

FIERENFAT.
Ce n'est pas vous probablement, ma mie,
A qui mon père aujourd'hui me marie;
C'est à madame : ainsi done, s'il vous plait,
Prenez à nous un peu moins d'intérêt...

Le alience est votre fait... Vous, madame, Qui dans une heure ou deux serer ma femme, Avant la nuit vons aurer la bonté De me chasser ce gendarme effronté, Qui, sous le uom d'une fille suivante, Donne carrière à sa langue impodente. Je ne suis pas un président pour rien; Et nous bourions l'enfermer pour son bien.

MARTHE, à Lise.

Défendez-moi, parlez-lui, pariez ferme:
Je suis à vous, empêchez qu'on m'enferme;
Il pourrait bien vous enfermer aussi.

Lise. J'augure mai déjà de tout cecı.

MARTHE.
Parlez-lui donc , laissez ces vains murmures.

Que puis-je, hélas! lui dire?

MARTHE.

Des injures.

LISE. Nou, des raisons valent mieux.

NARTHE. Croyez-moi,

Point de raisons, c'est le plus sur.

SCÈNE V.

LES PRÉCÉDENTS, RONDON.

RONDON.
Ma foi!

Il nous arrive une plaisante affaire.

Eh quoi, monsieur?

RONDON. Écoute. A ton vieux père J'allais porter notre papier timbré,

Quand nous l'avois ici près rencontré, Entretenaut au pied de cette roche Un voyageur qui descendait du coche.

Un voyageur jeune?...

BOXDON.
Un béquillard, un vieux risé sans dest.
Nos deux harbons, d'Abord avec franchie
L'un conter Fautre out nie leur harbe gries
L'un conter Fautre out nie leur harbe gries
L'un conter Fautre out nie leur harbe gries
L'un des vottles 'éderieunt, a'Abaisseint
Aux longs claus des soupins qu'ils poussaient;
Etz nei eur set leur prunteile éraille.
Versails les pleurs dont ellé était mouillée:
Versails les pleurs dont ellé était mouillée:
Versails les pleurs dont ellé était mouillée;
Dans son logis soudain n'est rencopne :
Il dit q''ill seut une doubeur insigne,

FIRENTAT.

Ah l je prétends, mol , Faller consoler.

Your savez tous comme je le gouverne;

Et d'assez près la chose nous concerne:

Le le connais; et dés qu'il me verra

Contrat en main, d'abord il aguera.

Le temps est cher, mon nouvrans droit d'aluesse.

Qu'il faut au moins qu'il pleure avant qu'il signe,

Et qu'à personne il ne prétend parler.

1.74F.

Non, monsieur , rien ne presse. nondon. Si fait! tout presse ; et c'est ta faute aussi Que tout cela.

Est un objet.

Lise. Comment? moi! ma faute?

RONDON.
Ou
Les contre-temps qui troublent les familles

Viennent toujours par la faute des filles.

LtsE.

Qu'ai-je donc fait qui vous fâche si fort? RONDON.

Vous avez fait que vons avez tous tort. Je veux uu peu voir nos deux trouble-fêtes A la raison ranger leurs lourdes têtes; Et je prétends vous marier tantôt , Malgré leurs dents , malgré vous , s'il le faut.

# ACTE SECOND.

\_\_\_\_

# SCÈNE I. LISE, MARTHE.

MARTHE.

Vous frémissez en voyant de plus près
Tout ce fracas, ces noces, ces apprêts.

LISE. Ah I plus mon cœur s'étudie et s'essaie, Plus de ce joug la pesanteur m'effraie : A mon avis, l'hymen et ses liens Sont les plus grands ou des maux ou des biens. Point de milien; l'état du mariage Est des humains le plus cher avantage, Quand le rapport des esprits et des cœurs, Des sentiments, des goûts, et des humeurs, Serre ces nœuds tissus par la nature. Que l'amonr forme et que l'honneur épure. Dieux | quel plaisir d'aimer publiquement, Et de porter le nom de son amant l Votre maison, vos gens, votre livrée, Tout vous retrace une image adorée : Et vos enfants, ces gages précieux, Nés de l'amour, en sout de nouveaux nœuds. Un tel hymen , une union si chère . Si l'on en volt, c'est le ciel sur la terre. Mais tristement vendre par un contrat Sa liberté, son nom, et son état, Aux volontés d'un maître despotique, Dont on devient le premier domestique ; Se quereller ou s'éviter le jonr ; Sans jole à table, et la nuit sans amour ; Trembler toniours d'avoir une faiblesse. Y succomber, on combattre sans cesse; Tromper son maltre, on vivre sans espoir Dans les langueurs d'nn importun devoir; Gémir, sécher dans sa douleur profonde; Un tel hymen est l'enfer de ce moude.

MARTIE.
En vérité, les illes, comme on dit,
Ont an démon qui leur ferme l'esprit.
Que de lumière en une ânne si neuve!
La plus experte et la pins fine veuve,
Qui sagement se console à Paris
D'avoir port le deuil de trois marsi,
N'en edt pas dit sur ce point davantage.
Mais vos dégolist sur ce beau mariage.

Anraient besoin d'un éclaireissement. L'hymen déplait avec le président; Vous plairai-il avec monsieur son fère? Débrouillez-moi, de grâce, ce mystère : L'alué fait-il bien du tort au cadet? Haissez-vous? aimez-vous? parlez net.

Je n'en sais rien ; je ne puis et je n'ose De mes dégoûts hien démêter la cause. Comment chercher la triste vérité Au fond d'un crur , helas : trop agite? Il faut au moins, pour se mirer dans l'onde, Laisser calmer la tempéte qui gronde , Et que l'orage et les vents en repos Ne rident plus la surface de seux.

# MARTHE.

Comparaison n'est pas raison, madame : On lit très bien dans le fond de son ame, On y voit clair; et si les passions Portent en nous tant d'agitations, Fille de bien sait toujours dans sa tête D'où vient le vent qui cause la tempête. On sait...

### LISE.

Et mol. Je ne veux riem savoir; Mon oil se ferme, e je ne veux riem voir : že ne veux point chercher si Jaime encore til manhererus qui flat thien que Jahorre. De vein regret d'un plus sinable (poux. Que leu de mol est Euphémon, ce riem; Vive content, soit beureru, vil peut l'être; Qu'il ne soit pas au moline déherité : Le a'urul plus l'anterior d'urret. D'être si seur pura l'âtre su ribite. D'être si seur pura l'âtre si valie.

# SCÈNE II.

LISE, MARTHE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Là-bas, madame, il est une baronne
De Croupillac...

Sa visite m'étonne.

Qui d'Angoulème arrive justement, Et veut lei vous faire compliment

Hélas! sur quoi?

MARTHE.

Sur votre liymen, sans doute.

LISE.

Ah! c'est encor tout ce que je redoute. Snis-je en état d'entendre ces propos, Ces compliments, protocode des sots, Où l'on se géne, où le bon sens expire Dans le travail de parier sans rien dire? Que ce fardeau me pèse et me deplait!

SCÈNE III.

LISE, MADAME CROUPILLAC, MARTHE.

Voilà la dame.

LISE. Oh! je vois trop qui c'est.

MARTHE.
On dit qu'elle est assez grande épouseuse
Un peu plaideuse, et beaucoup radoteuse.

LISE. Des sièges donc. Madame, pardon si...

MADANE CRDUPILLAC.

Ah! madame!

Eh! madame!
MADAME CROUPILLAC.
Il fant aussi...

LISE.

'S'asseoir, madame.

NADAME CROUPILLAC, assise.

En vérité, madame.

Je suis confuse; et dans le fond de l'âme Je voudrais bien.

LISE.
Madame?
MADANE GROUPILLAG.

Je voudrais Vous enlaidir, vous ôter vos attraits. Je pleure, bélas! vous voyant si jolie. LISE.

Consolez-vous, mailame.

NADAME CROUPILLAC.

Je ne satrais je vois que vos arere.

Je ne satrais je vois que vos arere.

Tous les maris que vous demanderez.

Tous les maris que vous demanderez.

Jes arais nu, de moins en espérance

(10 aveil, bélas l'est hien pes, quand j'y pense),

gl'avais en grand-priené à le trouve;

Vous me l'étez, vous aller mi'en priver.

He sun tempto, dals que et temps vient viset j

Od l'on pert tout quand un annan nous quitte,

od l'on pert fous et erret in l'es tes paris.

D'enlever tont à qui n'a presque rien.
LISE.
Excusez-moi si je suis interdite
De von discours et de votre visite.
Quel accident afflige vos esprits?

Quet accident affige vos esprits?

Qui perdez-vous? et qui vous ai-ie pris?

vos esprits?

MADANE CHOUPHLAC.

Ma chère enfant, il est force bégueules
Au teint ride, qui pensent qu'elles seules,
Avec du fard et quelques fausses dents,
Fixent l'amour, les plaisirs, et le temps:
Pour mon malheur, hélas ! e suis plus sage;
Je vois trop bien que tout passe, et j'enrage!

J'en suis fâchée, et tout est ainsi fait; Mais je ne puis vous rajeunir. NADANE CROUPILLAC.

Si fait! J'espère encore; et ce serait peut-être

Me rajeunir que me rendre mon traltre.

LISE.

Mais de quel traltre ici me parlez-vous!

MADANE CROUPILLAC.
D'un président, d'un ingrat, d'un époux,
Que je poursuis, pour qui je perds haleine,
El sûrement qui n'en vaut pas la peine.
LISE.

Eh bien, madame?

MADAME CROUPILLAC.
Elibien! dans mon printeraps
Je ne parlais jamais aux présidents;
Je halssais leur personne et leur style;
Mais avec l'âce on est moins difficile.

Enfin, madame?

LISE.
lame?
NADAME CROUPILLAC
Enfin il faut savoir

Que vous m'avez réduite au désespoir. LISE.

Comment? en quoi?

MADAME CROUPILLAC.

Veuve, et pourant disposer de moi-mene:
Dans Anguellene, en ce temps, Fierendal
Eundait, appenent magistrat;
Il me lorganit, il se mit dans la tile
Pour ma personae un amour mathomathe,
firen mathomathe, heists blen outragenos;
Carl Benti Tanonae at mona grent monte
Graf Benti Tanonae at mon agrent.
Graf Benti Tanonae at mon agrent.
On fontremit, on pousse loin l'affaire,
On fontremit, on pousse loin l'affaire,
Car en mon mon sevent on lai pinel s
Il frépondit qu'il verzait tout cela;
Vons veyez hie negle a flonce était sûre.

Oh! oni.

NADAME CRDUPILLAC.
Pour moi, j'étais prête à conclure.
De Fierenfat alors le frère ainé
A votre lit fut, dit-on, destiné.
LISE.

Ouel souvenir!

Consults County

MADAME CROUPILLAC. C'était un fou, ma chère, Qui jouissait de l'honneur de vous plaire.

LISE.

Ahl

MAGAME CROPPILLAC Ce fou-là s'étant fort dérangé, Et de son père ayant pris son congé, Errant, proscrit, peut-être mort, que sais-je? (Vous vous troublez!) mou héros de collége, Mon président, sachant que votre bien Est, tout compté, plus ample que le mien. Méprise enfin ma fortune et mes larmes : De votre dot il coovoite les charmes ; Entre vos bras il est ce soir admis. Mais pensez-yous qu'il yous soit bien permis D'aller ainsi, courant de frère en frère. Vous emparer d'une famille entière? Pour moi déjà, par protestation, l'arrête ici la célébration : J'y mangerai mon ehâteau, mon douaire; Et le procès sera fait de manière Que vous, soo père, et les enfants que l'ai. Nous serous morts avant qu'il soit jugé.

En vérité je suis toute honteuse Ooe mon hymen vous rende malheureuse; Je suis peu digne, hélas! de ce courroux. Sans être heureux on fait done des jaloux ! Cessez, madame, avec up mil d'envie De regarder moo état et ma vie : Oo nous pourrait aisément accorder : Pour un mari je ne veux point plaider. MAGAME CROUPILLAG.

T.TSR

Quoi | point plaider?

Nou: je vous l'abandonne. MADAME CROUPILLAC. Vous êtes donc sans goût pour sa personne?

Vons o'aimez point? Je trouve peu d'attraits Dans l'hyménée, et nul dans les procès.

SCÈNE IV.

MADAMB CROUPILLAC, LISE, RONDON.

BOXDOX.

Oh! oh! ma fille, oo oous fait des affaires Oui font dresser les eheveux aux beaux-nères! On m'a parlé de protestation. Eh! vertu-bleu! qu'on en parle à Roodon Je chasserai bieo loio ces créatures,

MAGAME CROUPILLAC. Faut-il encore essuver des injures? 4.

Monsieur Rondon, de grâce, écoutez-n.or. RONDON.

Que vous platt-il! MAGAME CROUPILLAG. Votre gendre est sans foi:

C'est un fripon d'espèce toute oeuve. Galant avare, écornifleur de veuve; C'est de l'argent qu'il aime.

RONDON. Il a raison. MADAME CROUPILLAC.

Il m'a cent fois promis dans ma maison Un pur amour, d'éternelles tendresses. RONDON.

Est-ce qu'on tient de semblables promesses?

MAGAME CROUPILLAC. Il m'a quittée, hélas! si durement. RONGON.

J'en aurais fait de bon cœur tout autaot. MAGAME CROUPILLAC.

Je vais parler comme il faut à soo père. RONDOX.

Ah l parlez-lui plutôt qu'à moi. MADAME CROUPILLAC.

L'affaire Est effroyable, et le beau sexe entier

En ma faveur ira partout erier. BONDON. Il criera moins que vous.

MAGAME CROUPILLAC.

Ah! vos personnes Sauroot un peu ce qu'ou doit aux baronnes. BOYCON.

On doit eo rire. MAGAME CROUPILLAG.

Il me faut uo époux: Et je prendrai lui, son vienx père, ou vous. BONDON.

Qui, moi?

MAGAME CROUPILLAC. Vous-même. RONDON.

Oh! je vous en délie. MAGAME CROUPILLAC.

Nous plaiderons. RONDON.

> Mais vovez la folie. SCÈNE V.

RONDON, FIERENFAT, LISE.

RONDON , à Lise. Je voudrais bien savoir aussi pourquoi Vons recevez ces visites chez moi? Vous m'attirez toujours des algarades.

Et vous, monsieur, le roi des pédants fades, Ouel sot démon vous force à courtiser Une baronne afin de l'abuser? C'est bien à vous, avec re plat visage, De vous douner des airs d'être volage! Il vous sied bien, grave et triste indoleut, De vous mêter du métier de galant ! C'était le fait de votre fou de frere : Mais your, mais yous!

PIERENEAT.

Detrompez-vous, beau-père,

Je n'ai jamais requis cette union : Je ne promis que sous condition, Ne reservant toujours au fond de l'âme Le droit de prendre une plus riche femme. De mon aine l'exhérédation, Et tous ses biens en ma possession, A votre fille entin m'ont fait prétendre : Argent comptant fait et beau-père et gendre.

BONDON. Il a raison, ma foi! j'en suis d'accord. LISE.

Avoir ainsi raison, c'est un grand tort.

RONDON. L'argent fait tout : va, c'est chose très sûre. Hâtous-nous donc sur ce nied de conclure. D'écus tourno s soixante pesants sacs Finiront tout, malgré les Cronnillacs. Ou'Euphémon tarde, et ou'il me désespère ! Signons toujours avant lui.

LISE

Non, mon père; Je fais aussi mes protestations,

Et je me donne à des conditions. BOXLON. Conditions, toi? quelle impertinence!

I'n dis, tu dis?...

1160

Je dis ce que je pense. Peut-on goûter le bonheur odjeux De se nourrir des pleurs d'un matheureux?

(A Fierenfal.) Et vous, monsieur, dans votre sort prospère, Oubliez-yous one yous avez un frère?

FIRRENFAT. Mon frère? moi, je ne l'ai jamais vn; Et dn logis il etait disparu Lorsque j'étais encor dans notre école, Le nez collé sur Cujas et Barthole. J'ai su depnis ses beaux déportements; Et si jamais il reparalt ceans, Consolez-vous, nous savons les affaires, Nous l'enverrons en douceur aux galères, "

C'est un projet fraternel et chrétien.

En attendant, vous confisquez son bien : C'est votre avis; mais moi, je vous déclare Que je déteste un tel projet. PONDON

Tarare. Va. mon enfant, le contrat est dressé: Sur tout cela le notaire a passé.

FIERENFAT. Nos pères l'ont ordonné de la sorte; En droit écrit leur volonté l'emporte. Lisez Cujas, chapitres cinq. six. sept :

« Tout libertin de débauches infect

» O.ii, renoncant à l'aile paternelle. . Fuit la maison, ou bien qui pille icelle,

· Ipso facto, de tout dépossédé, » Comme un bâtard il est exhérédé. »

Je ne connais le droit ni la contume : Je n'ai point lu Cuias, mais je présume Oue ce sont tous des mallionnétes gens, Vrais ennemis du cœur et du bou sens . Si dans leur code ils ordonnent qu'un frère Laisse périr son frère de misère; Et la nature et l'honneur ont leurs droits. Qui valent mieux que Cujas et vos lois. BONDON.

Ah! laissez là vos lois et votre code, Et votre honneur, et faites à ma mode; De cet ainé que t'embarrasses-in? It faut ilu bien.

> 1100 Il faut de la vertu.

Ou'il soit puni, mais au moins qu'on lui laisse Un peu de bien, reste d'un droit d'alnesse. Je vous le dis, ma main ni mes faveurs Ne seront point le prix de ses malheurs. Corrigez done l'article que j'abhorre Dans ce coutrat, qui tous nous déshonore : Si l'interêt ainsi l'a pu dresser.

C'est un opprobre, il le faut effacer. FIERENPAT.

Ah | qu'une femme entend mal les affaires! RONDON. Onoi! tu vondrais corriger deux notaires?

Faire changer up contrat?

Ponranol non?

RONDON. Tu ne feras jamais bonne maison;

Tu perdras tout. LISE.

Je n'ai pas grand usage. Jusqu'à présent, du monde et du ménage ; Mais l'intérêt (mon cœur vous le maintient) Perd des maisons autant qu'il en soutient. Si j'en fais une, au moins cet édifice

Sera d'abord fondé sur la justice.

RONDON. Elle est têtue, et pour la contenter, Allons, mon gendre, il faut s'exécuter : Cà, donne un peu.

PIERENPAT. Qui, je donne à mon frère...

Je donne... aflons...

RONDON. Ne lui donne donc guère.

# SCÉNE VI.

## EUPHEMON, RONDON, LISE, FIERENFAT.

RONDON. Ah! le voiel, le bonhomme Eurohémon, Viens, viens, j'ai mis ma fille à la raison. On n'attend plus rien que ta signature; Presse moi donc cette tardive allure: Dégourdis-toi, prends un ton réjoui, Un air de noce, un front épanoni; Car dans neuf mois je venx, ne te deplaise, Que deux enfants... Je ne me sens pas d'aise. Allons, ris donc, chassons tous les ennuis; Signons, signons.

REPHÉMON. Non, monsieur, je ne puis.

FIERENPAT. Vous ne pouvez? RONDON. En voici bien d'une autre.

Ouelle raison?

FIERENFAT. BONDON. Quelle rage est la vôtre? Quoi! tout le monde est-il devenu fou? Chacun dit non: comment? pourquoi? par où?

BUPHÉMON. Ah I ce serait outrager la nature Oue de signer dans cette conjoncture. BONDON.

Serait-ce point la dame Croupillac Oui sourdement fait ce maudit micmae? EUPHÉMON.

Non, cette femme est folle, et dans sa tête Elle veut rompre un hymen que j'apprête : Mais ce n'est pas de ses cris impuissants Que sont venus les ennuis que je sens.

BONDON. Eh bien! quoi done? ce béquillard du coche Dérange tout, et notre affaire accroche? EUPHÉMON.

Ce qu'il a dit doit retarder du moins L'heureux hymen, objet de tant de soins. LISE.

Qu'a-t-il done dit, monsieur?

PIEBENFAT.

Ouelle nouvelle

A-t-il apprise? EUPHÉMON. Une, hélas! trop cruelle. Devers Bordeaux cet homme a vu mon fils, Dans les prisons, sans secours, sans hahits, Mourant de faim ; la honte et la tristesse Vers le tombeau conduisaient sa jeunesse; La maladie et l'excès du malheur De son printemps avaient séché la fleur; Et dans son sang la fièvre enracinée Précipitait sa dernière journée. Quand il le vit, il était expirant :

Sans doute, hélas! il est mort à présent. RONDON. Voilà, ma foi! sa pension payée.

LISE.

Il serait mort! RONDON.

N'en sois point effrayée; Va. que l'importe?

> PIERRNEAT Alı! monsieur, la pâleur

De son visage efface la couleur. BONDON. Elle est, ma foi | sensible : ah ! la friponne ! Puisqu'il est mort, allons, je te pardonne.

FIERENPAT. Mais après tont, mon père, voulez-vous...? EUPHÉMON.

Ne craignez rien, vous serez son époux : C'est mon bonheur. Mais il serait atroce Ou'un jour de deuil devint un jour de noce. Puis-je, mon fils, mêler à ce festin Le contre-temps de mon juste chagrin, Et sur vos fronts parés de fleurs nouvelles Laisser couler mes larmes paternelles? Donnez, mon fils, ce jour à nos soupirs. Et differez l'heure de vos plaisirs: Par une joie indiscrète, insensée, L'honnêteté serait trop offensée.

LISE. Ah! oui, monsieur, j'approuve vos douleurs : Il m'est plus doux de partager vos pleurs Que de former les nœuda du mariage. PIERENFAT.

Eh! mais, mon père...

RONDON. Eh! vous n'êtes pas sage.

Quoi! différer un hymen projeté, Pour nn ingrat cent fois déshérité, Maudit de vous, de sa famille entière!

EUPHÉMON. Dans ces moments un père est toujours père ;

Ses attentats et toutes ses erreurs

Fureut toujours le sujet de mes pleurs ; Et ce qui pèse à mon âme attendrie, C'est qu'il est mort sans réparer sa vie. RONDON.

Réparous-la; dounons-nous aujourd'hui Des petits-fils qui vaillent mieux que lui; Signons, dansons, allons. Que de faiblesse!

Mais...

RONDON.

Mais, morbiest ce procedé me blesse: De regretter même le plus grand bien, Cest fort mal fait : doubeur n'est bonne à rieu Mais regrette le farileus qu'en vous de ce. Cest une énorme et risituele baute. Cest une énorme et risituele baute. Cest une énorme et risituele baute. Cest une énorme et risituele baute. Cest une énorme et risituele baute. Pauvre cher homme allet, as frénsie Edt tét ou tard ahrégé votre vie. Soyetz tampullet, et suivez mes avis; C'est un grand gain que de perdre un tel fils. EUPHÉSON.

EUPHÉMON. Oui, mais ce gaiu coûte plus qu'on ne pense ; Je pleure, hélas! sa mort et sa uaissance.

RONDON, à Fierenfat.

Va, suis ton père, et sois expéditif;
Prends ce contrait ; le mort saist le vif.
Il u'est plus temps qu'avec moi l'on barguigne :
Prends-lui la main, qu'il parafe, et qu'il signe.
(A Lise.)
Et toi, ma fille, attendons à ce soir :
Tout ir à hien.

LISE. Je suis au désespoir l

ACTE TROISIÈME.

# SCENE L

# EUPHÉMON FILS, JASMIN.

Oui, mon and, to fa jidis mon maltre; let 'ai seri' deux ans sans te consaltre; let 'ai seri' deux ans sans te consaltre; Almi que moi rédult à Thégiaul, Ta pauvrete m'a resdu ton égal. Non, ta n'es plus e monsieur d'Estremonde, Ce chevalier si jimparat dans le monde, Ce chevalier si jimparat dans le monde, Ce chevalier si jimparat dans le monde. Peté, couru, de fammes endouré. Nouchalamment de plaisire suivre : Tout est au dialbet. Estien dans ta mémoire Cav ains regrets des leaus yours de ta ploire: Sur de famier l'expedie et un alou;

Le souvein' d'un benbeur qui n'est plus Est à son mars un poids insupportable. Toujours Jasmin, j'en suis moins misérable : Né pour souffiri, je sais souffiri galment; Manapere de tout, voils mon efenne. Tou vieux chapeau, tes guestilles de bure, Dont to rougis, éctait l'am parte. Tu dois avoir, ma foil bien du chagrin De n'avoir pas été toujours Jasmin.

NEPRIGOO YILA.

Que la misière entraine d'infamie!

Fiet-il encor qu'un valet m'humilie?

Quelle accabiante et terrible legon!

de seme encor, je seme qu'il a raison;

el seme encor, je seme qu'il a raison;

el seme encor, je seme qu'il a raison;

el m'encore proposite à na mariere.

Semille et tronîve en as rasicité,

Ne mon ejal (puisque enfini il est homme).

Ne mon ejal (puisque enfini il est homme).

Il me societe une le polsés qui m'asomue,

il mit guiment mon sert inbruue;

El mes aussi mon tous abandonout.

Toi, des amis! hélas! mon pauvre maître, Apprends-moi done, de gráce, à les connaître; Commeut sont faits les gens qu'on nomme amis! EUPHÉMON PILS.

Tu les as vus chez moi toujours admis, M'importunant souvent de leurs visites, A mes soupers delicats parasites, Vautant mes godis d'un esprit complaisant, Et sur le tout empruntant mou argent; De leur bon crur m'étourdissant la tête, Et me louaut moi présent.

SMIN.

Pauvre bête! Pauvre innocent! tu ne les voyais pas Te chansonner au sortir d'un repas, Siffler, berner ta bénigne imprudence?

EXPURSION FILL.

Ah I je lervis; car, dans ma décadence, Lorsqu'à Bordeaux je me via arrêté, Acum de ceux è qu'il a isou prèc.

Ne me vint voir; suul ne m'offit, as bourne :

Lorsqu'à Pour d'ext, que j'avais tant almé, Pallas m'offir, mournet, inamine.

Sous cre haillous, déposities délatrées, les les limites de la la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande del commande de la commande del commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la comma

JASMIN. Aucun n'osa te consoler? EUPHÉMON FILS. Aucun.

JASMIN. Ab , les amis! les amis! quels infâmes! EUPHÉMON FILS. Les hommes sont tous de fer.

JASMIN. Et les femmes?

EUPHÉMON FILS. J'en attendais, hélas! plus de douceur ; J'en ai cent fois essuvé plus d'horreur. Celle surtout qui, m'aimant sans mystère, Semblait placer son orgueil à me plaire, Dans son logis, meublé de mes présents, De mes bienfaits achetait des amants. Et de mon vin régalait leur cobue. Lorsque de faim i expirais dans sa rue. Enfin, Jasmin, sans ce pauvre vieillard Oui dans Bordeaux me trouva par hasard, Qui m'avait vu, dit-il, dans mon enfance, Une mort prompte eût fini ma souffrance. Mais en quel lieu sommes-nous, cher Jasmin?

Près de Cognac, si je sais mon chemin; Et l'on m'a dit que mon vieux premier maltre, Monsieur Rondon , loge en ces lieux peut-être. EUPHÉMON FILS.

Rondon, le père de... Quel nom dis-tu? IASMIN.

Le nom d'un homme assez brusque et bourru. Je fus jadis page dans sa cuisine; Mais, dominé d'une humeur libertine, Je vovageal : je fus depuis coureur. Laquais, commis, fantassin, désertenr: Puis dans Bordeaux je te pris pour mon maitre. De mol Rondon se souviendra peut-être; Et nous pourrions, dans notre adversité... EUPHÉMON FILS.

Et depuis quand, dis-moi, l'as-tu quit!é? JASMIN.

Depnis quinze aus. C'était un caractère Moitié plaisant, moitié triste et colère; An fond, bon diable: il avait un enfant, Un vrai bijon, fille unique vraiment, OEil bleu, nez court, teint frais, bouche vermeille, Et des raisons! c'était nne merveille. Cela pouvait bien avoir de mon temps, A bien compter, entre six à sept ans ; Et cette fleur, avec l'age embellie. Est en état, ma foi! d'être cueillie. EUFRÉMON FILS.

Ah! malheureux! JASMIN.

Mais j'al beau te parler, Ce que je dis ne te peut consoler : Se vois toujours à travers la visière

Tomber des pleurs qui bordent ta paupière. RUPBERON FILS. Ouel coup du sort, ou quel ordre des cieux A pu guider ma misère en ces lieux? Helas!

JASMIN. Ton wil contemple ces demeures; Tu restes là tout pensif, et tu pleures. RUPHÉMON FILS.

J'en ai suiet.

DISMIN. Mais connais-to Rondon? Serans-tu pas parent de la maison?

EUPHÉMON PILS. Ah! laisse-moi.

JASMIN . en l'embrassant. Par charité, mon maltre, Mon cher aml, dis-moi qui tu peux être. EUPHÉMON FILS, en pleurant. Je suis... je suis un malbeureux mortel, Je suis un fou, je suis un criminel,

Ou'on doit hair, one le ciel doit poursuivre. JASMIN.

Songe à vivre;

Et qui devrait être mort.

Mourir de faim est par trop rigoureux : Tiens, nous avons quatre mains à nous deux; Servons-nous-en sans complainte importune. Vois-tu d'ici ces gens dont la fortune Est dans leurs bras; qui, la béche à la main, Le dos courbé, retournent ce jardin? Enrôlons-nous parmi cette canaille ; Viens avec eux , imite-les , travaille , Gagne ta vie.

EUFRÉMON FILS. Hélas! dans leurs travaux , Ces vils bumains, moins hommes qu'animaux, Goûtent des biens dont toujours mes caprices M'avaient privé dans mes fausses delices; Ils ont au moins, sans trouble, sans remords, La paix de l'ame et la santé du corps.

SCÉNE II.

MADAME CROUPILLAC, EUPHEMON VILS. JASMIN. MARIAME CROUPILLAC. dans l'enfoncement. Oue vois-je ici? serais-je aveugle ou borgne?

C'est lui, ma foi! plus j'avise et je lorgne Cet homme-là, plus je dis que c'est lui. (Elle le considére.) Mais ce n'est plus le même homme aujourd'hui. Ce cavalier brillant dans Angoulème, Jouant gros jeu, consu d'or... c'est lui-même. ( Elle s'approche d'Buphémon. )

Mais l'autre était riche, heureux, beau, bien fait,

Et celui-ci me semble pauvre et laid. La maladie altère un beau visage; La panyreté change encor davantage. JASMIN.

Mais pourquoi donc ce spectre féminin Nons poursuit-il de son regard malin? EUPHÉMON FILS. Je la eonnais, helas lou je me trompe;

Elle m'a vu dans l'éclat, dans la pompe. Il est affreux d'être ainsi dépouillé Aux mêmes yeux auxquels on a brillé. Sortons.

MARIAME CROUPILLAC, s'avançant vers Euphémon fils.

Mon fils, quelle étrange aventure T'a donc réduit en si piètre posture? EUPHÉMON FILS.

Ma faute.

MADAME CROPPILLAG. Hélas! comme te voilà mis! JASMIN. C'est pour avoir eu d'excellents amis.

C'est pour avoir été volé, madame. MADAME CROUPILLAC. Volé! par qui? comment?

JASMIN.

Par bouté d'âme Nos voleurs sont de très honnêtes gens , Gens du beau monde, aimables fainéants, Buveurs, joueurs, et conteurs agréables, Des gens d'esprit, des femmes adorables. NADAME GROUPILLAC.

l'entends, j'entends, vous avez tout mangé : Mais vous serez cent fois plus afflige Quand yous sanrez les excessives pertes Qu'en fait d'hymen j'ai depuis peu souffertes EUPHÉMON FILS.

Adieu . madame.

MADAME CROUPILLAC, l'arrétant. Adieu! uon, tu sauras Mon accident; parblen! tu me plaindras.

EUPHÉMON FILS. Soit, je vons plains : adien. MADAME CROUPILLAC.

Non, je te jure Oue in sanras toute mon aventure. Un Fierenfat, robin de son metier, Vint avee moi connaissance lier,

(Elle court après lui. ) Dans Angoulème, au temps où vous battites Quatre huissiers, et la fuite vous prites. Ce Fierenfat habite en ce canton Avec son père, un seigneur Euphémou.

EUPHÉMON FILS, revenant. Euphémon?

MADAME CROUPILLAC. Oui.

EUPHÉMON FILS. Ciel! madame, de grâce, Cet Euphémon, cet honneur de sa race, Que ses vertus ont rendu si fameux, Serait...

MADAME CROUPILLAG. Eh! oui.

> EUPHÉMON FILS. Quoil dans ces mêmes lienx?

Oui.

MADANE CROUPILLAC. EUPHÉMON FILS. Puis-je an moins savoir... comme il se porte?

MADAME CROPPILLAG. Fort bien , je crois... Que diable vous importe? EUPHEMON FILS.

Et que dit-on?...

MADAME CROUPILLAC. De qui? EUPHÉMON FILS. D'un fils ainé

Qu'il ent jadis?

MADANE CROUPLILAG. Ah! c'est un fil- mal né. Un garnement, une tête legère, Un fou fielfé, le flean de sou père, Depuis long-temps de débauches perdu , Et qui peut-être est à présent pendu. EUPHÉMON FILS.

En vérité... je suis confus dans l'âme . De vous avoir interrompu, madame. NADAME CROUPILLAG. Poursuivons donc. Fierenfat, son cadet,

Chez moi l'amour hautement me fesait; Il me devait avoir par mariage. EUPHÉMON FILS.

Eh bien! a-t-il ee bonheur en partage? Est-il à vous? MADAME CROUPILLAC.

Non, ce fat engraissé De tout le lot de son frère insensé, Devenu riche, et voulant l'être eucore, Rompt aujourd'hui eet hymen qui l'honore. Il veut saisir la fille d'un Roudon. D'un plat bourgeois, le coq de ce canton. EUPHÉNON FILS.

Oue dites-vous? Quoi! madame, il l'épouse? MADAME CROUPILLAC.

Vous m'en voyez terriblement jalouse. EUPHÉMON FILS.

Ce jeune objet aimable..., dont Jasmin M'a tantôt fait un portrait si divin. Se doquerait...

JASMIN. Quelle rage est la vôtre! Autant lui vaut ce mari-là qu'un autre. Quel diable d'homme! il s'afflige de tout. EUPHÉMON FILS, à part.

EUFHEMON FILE, a part.

Ce coup a mis ma patience à bout.
(A madane Croupilla.)

Ne doutez point que non crour ne partage
Amèrement un si sensible outrage:
Si J'étais cru, cette Lise aujourl'llui
Assurément une serrait pas pour lui.

MANAME CROUPILLAG.

Oh! to le prends du ton qu'il le faut prendre:
Tu plains mon sort, an gueux est toujours tendre;
Tu paraissais bien moins compatissant
Quand tu coulais ar l'or et sur l'argent:
Ecoute; ou peut s'entr'aider dans la vic.

JASMIN.
Aidez-nous done, madame, je vous prie.
MADAME CROUPILLAG.
Je veux ici te faire agir pour moi.

EUPHÉMON FILS.

Moi, vous servir l'helas! madame, en quoi?

MADAME GROUPLLAG.

En tout. If faut prendre est main mon injure to aure labid, quedupe me da parure, 'Te pourraient rendre encore assez joil. Ton esprit est insminunt, poli; To consist l'art d'empainmer une filie; To consist l'art d'empainmer une filie; Taix en fauteur auprès de l'iercufait; Vante un bien, son esprit, our rabat; son de l'empaire de l'empaire de l'empaire de contra l'empaire de l'empaire de l'empaire de contra l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empaire de l'empai

EUPHÉRON, voyunt son père. Que vois-je? ò ciel!

(It s'enfoit.)

MADAME CROUPILLAG.

Get homme est fou , vraiment :

Pourquoi s'enfuir ? JASMIN.

C'est qu'il vous craint, sans doutr.

MANAME CROUPILLAC.

Poltron, demeure, arrête, écoute, écoute.

## SCÈNE III.

# EUPHÉMON PÈRE, JASMIN.

Le l'avonerai, cet aspect impréva
D'un malliemeus avec peine entreu
D'un malliemeus avec peine entreu
Deute à mon everu je ne sia quelle atteinte
Qui me remplit d'amertume et de crainte;
Il a l'air noble, et même certains traits
Qui m'ont touché: last je ne vois jamais
De malliemeux à peu près de cet âge;
Que de mon fils la douloureuse image
Ne vienna alors, par un redou cruel,

Persécuter ce cœur trop paternel. Mon fils est mort, ou vit dans la unière, Dans la debanche, et fait honte à son père. De tous côtel; se unis bien unalherures de l'avi-J'ai deux enfants, ils m'accablent tous étut. J'ai deux enfants, ils m'accablent tous étut. L'un, par sa perte et par sa vie nifane, Fait mon suppliée, et décluire mon âure; L'autre en abner, il sent trop que sur lui De unes vieux au p ji d'onté bont l'appair. De l'unit en abner de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'aire de l'a

Que me veux-tu, l'ami?

JASM1

Seigneur aimable, Reconnaissez, digne et noble Eupliemon, Certain Jasmin élevé chez Rondon.

Ah! ah! eest toi? Le temps change un visage; Et mon front chauve en sent le long outrage. Quand tu partis, In me vis encor frais; Mais l'âge avance, et le terme est bien près. Tu reviens donc enfin dans ta patrie?

Oui, je suis las de tourmenter ma vie, De vivre errant et danné comme un juif: Le bonheur semble en être fugitif: Le diable enhn, qui toujours me promène, Me fit partir; le diable me rannène.

EUPHEMON.
Je t'aiderai : sois sage, si tu peux.
Mais quel était cet autre malheureux
Qui te parlait dans cette promenade,
Qui s'est enfui?

JASMIN,
Mais... c'est mon camarade,
Un pauvre hère, affamé comme moi,
Qui, n'ayant rien, cherche aussi de l'emploi.
EUPHÉMON.

On peut tous deux vous occuper peut-être. A-t-il des mœurs? est-il sage?

Il doit l'être. Je lui connais d'assez bons sentiments; Il a, de plus, de fort jolis talents; Il sait écrire, il sait l'arithmétique, Dessine un peu, sait un peu de musique : Ce drôle- là fut tres bien élevé.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAKNON.

STIPAK

J'en parlerai. J'y vais : adieu , Jasmin. En attendant , tiens , voici de quoi boire.

# SCÈNE IV.

### JASMIN.

Ah! l'honnête homme! à ciel! pourrait-on croire Qu'il soit eneore, en ce siècle felon, Un œur si droit, un mortel aussi bon? Cet air, ce port, cette âme bienfesante Du bon vieux temps est l'image parlante.

## SCÈNE V.

EUPHEMON FILS, revengat; JASMIN.

JASMIN, en l'embrassant.

Je t'ai trouvé dejà condition,

Et nous serons laquais chez Euphémon.

EUPHÉMON PUS

Ah?

JASMIN.
S'il te plait, quel excès de surprise?
Pourquoi ces yeux de gens qu'on exorcise,
Et ces sanglots coup sur coup redoublés,
Pressant tes mots an passage étranglés?
EUPHÉMON PILS.

Ah! je ne puis contenir ma tendresse; Je cède au trouble, au remords qui me press

JASMIN. Qu'a-t-elle dit qui t'ait taut agité? EUPHÉMON PILS. Elle m'a dit... Je n'ai rien écouté.

JASMIN.
Qu'avez-vous done?
EUPHÉMON FILS.

Mon cœur ne peut se taire :

Cet Euphémon...

JASMIN.
Eh bien?
EUPMEMON FILS.
Ah!... e'est mon père.

JASMIN. Qui? lui, monsieur?

EUPHÉMON FILS. Oui, je suis cet alné,

Ce criminel, et cet infortuné, Qui désola sa famille éperdue. Ah! que mon cour palpitait à sa vue! Qu'il loi portait ses vœux humiliés! Que J'étais près de tomber à ses pieds! JASMIN.

Quoi? fous, son fils? ah! pardonnez, de grâce, Ma familière et ridicule audace; Pardon, monsieur. EUPHÉMON FUS

Va, mon cœur oppressé

Peut-il savoir si tu m'as offensé?

JASMIN.

Vous êtes fils d'un homme qu'on admire, D un homme unique; et, s'il faut tout vous dire D'Euphémon fils la réputation Ne flaire pas à beaucoup près si bon.

EUPHÉMON FILS.

Et e'est aussi ce qui me désespère.

Mais réponds-moi ; que te disait mon père?

Moi, je diasis que nous citons tous deux Prets à servir, bien clevés, très gueux; Et loi, plaignant nos destins ympathiques, Nous recevait tous deux pour domessiques. Il doit te soir vous placer chez ce fils, Ce président à Lise tant promis, Ce président votre fortuné fêtre, De qui Rondon doit être le beus-père. Epuis Nous President Pils.

Eb hiera! Il dast developper mon crext.

Vost isto ume massu, comais leur profondeur:
S'être attiré, par un tisso de crimes,
Pour père siane les firerun legitimes.
Pour père siane les firerun legitimes.
A mon cient vir passer ma fireture,
Eire exposé, dans ma honte importune,
Eire exposé, dans ma honte importune,
Eire exposé, dans ma honte importune,
Volta mon sort: je l'ai hien meride.
Volta mon sort: je l'ai hien meride.
Mais eroriant-un qu'a seni de la souffrance,
Mais eroriant-un qu'a seni de la souffrance,
Hal d'un monde, et notpriré de tous,
Natsendant ries, juce être encor jaioux?

Jaloux! de qui?

JASMIN.

PEUPHÉMON FILS.

De mon frère, de Lise.

Vous sentiriez un peu de convoitise Pour votre sœur? mais vraiment e'est un trait Dizœ de vous; ce péché vous manquait.

EUPHISMON FILS.

To ne sais pas qui soutri de l'enflance (Car cher Rondou tu n'étais plus, je penet), par nos parents l'en à l'autre promis, Nou ceurs étaient al leurs ordres soumis; Tout nous liui, la conformité d'ége. Celle des golts, les jeux, le voisinage; Plantics expres, deur jeuns arbrinieaux Croisent ainsi pour nûir leurs rameaux. Croisent ainsi pour nûir leurs rameaux. Le tenge, Framour qui hilati sai quenese, La fit plus belle, augmentas tendresse: Tout Insuires solte médit envière.

Mais jeune, avengle, à des méchants lie,

Qui de mon eœur corrompaient l'innocence, Ivre de tout dans mon extravagance. Je me fesais un lache point d'honneur De mépriser, d'insulter son ardeur. Le croirais-tu? je l'accablai d'outrages. Quels temps, bélas! les violents orages Des passions qui troublaient mon destin A mes parents m'arrachèrent entin. Tu sais depuis quel fut mon sort funeste : J'ai tout perdu; mon amour seul me reste: Le ciel, ce ciel qui doit nous désunir, Me laisse un cœur, et c'est pour me punir.

JASMIN. S'il est ainsi, si dans votre misère Vous la r'aimez, n'ayant pas mieux à faire, De Croupillac le conseil était bon, De vous fourrer, s'il se peut, chez Rondon. Le sort maudit épuisa votre bourse : L'amour pourrait vous servir de ressource.

EUPHÉMON FILS. Mol, l'oser voir! moi, m'offrir à ses yeux, Après mon crime, en cet état hideux ! Il me faut fuir un père, une maîtresse : J'ai de tous deux outragé la tendresse : Et je ne sais, ô regrets superflus! Lequel des deux doit me hair le plus.

### SCÈNE VI.

EUPHEMON FILS, FIERENFAT, JASMIN.

JASMIN. Voilà, je crois, ce président si sage. EUPHÉMON FILS. Lui? je n'avais jamais vu son visage. Quoi! c'est donc lui, mon frère, mon rival? PIERENFAT.

En vérité, cela ne va pas mal : J'ai tant pressé, tant sermonné mon père, Que malgré lui nous finissons l'affaire. (En voyant Jasmin.) Ou sont ces gens qui voulaient me servir?

JASMIN. C'est nous, monsieur; nous venions nous offrir Très humblement.

FIERENFAT.

Oui de vous deux sait lire? JASMIN.

C'est lui, monsienr. FIRRENFAT.

Il sait sans doute écrire? JASMIN.

Oh! oui, monsieur, déchiffrer, calculer. FIERENFAT. Mais il devrait savour aussi parler.

JASMIN.

Il est timide, et sort de maladie.

PIERENFAY. Il a pourtant la mine assez hardie; Il me paralt qu'il sent assez son bien. Combien veux-tu gagner de gages? EUPHÉMON PILS

Rien.

JASMIN. Oh! nous avous, monsieur, l'âme herofque,

FIERENFAT. A ce prix-là, viens, sois mon domestique;

C'est un marché que je veux accepter: Viens, à ma femme il faut te présenter. EUPHÉMON FILS.

A votre femme?

FIERENFAT. Oui, oui. je me marie. EUPHÉMON FILS.

Ouand?

FIERENPAT. Dès ce soir.

EUPHÉMON FILS. Ciel' ... monsieur, je vous prie,

De cet objet vous êtes donc charme? PIERENPAT. Oal.

EUPHÉMON FILS.

Monsieur ... PIERENPAT. Hem!

EUPHÉMON FILS. En seriez-vous aime?

FIERENFAT. Oni. Vous semblez bien curieux, mon dróle! EUPHÉMON FILS.

Que je vondrais îni couper la parole, Et le punir de son trop de bonheur! PIEGENEAT.

Ou'est-ce qu'il dit?

JASMIN. Il dit que de grand eœur Il youdrait bien yous ressembler et plaire.

FIERENFAT. Eh! je le crois : mon bomme est téméraire. Cà, qu'on me suive, et qu'on soit diligent, Sobre, frugal, soigneux, adroit, prudent,

Respectueux; allons, La Fleur, La Brie, Venez, faquins. EUPHÉMON FILS.

Il me prend une envie, C'est d'affubler sa face de palais

A poing fermé, de deux larges soufllets. JASMIN. Vous n'êtes pas trop corrigé, mon maître!

EUPHEMON FILS. Ah! sovons sage : il est bien temps de l'être.

Le fruit au moins que je dois recueillir De tant d'erreurs est de savoir souffrir.

# ACTE OUATRIÈME.

### SCÉNE I.

MADAME CROUPILLAC, EUPHEMON FILS. JASMIN.

MADAME CROUPILLAG. J'ai, mon très cher, par prévoyance extrême, Fait arriver deux buissiers d'Angoulème. Et toi, t'es-tu servi de ton esprit? As-tu bien fait tout ce que je t'ai dit? Pourras-tu bien d'un air de prud'hommie Dans la maison semer la zizanie? As-tu flatté le bonhomme Eunhémon? Parle : as-tn vu la future?

> EUPHÉMON FILS. Helas! non.

MADAME CROUPILLAC. Comment?

EUPHÉMON FILS. Croyez que je me meurs d'envie D'être à ses pieds.

MADAME CROUPILLAC. Allons donc, je t'en prie, Attaque-la pour me plaire, et rends-moi Ce traltre ingrat qui séduisit ma foi. Je vais pour toi procéder en justice, Et tu feras l'amour pour mon service. Reprends cet air Imposant et vainqueur, Si sur de soi, si pnissant sur un cœur, Oul triomphait si tot de la sagesse. Pour être heureux, reprends ta hardiesse.

Je l'ai perdue.

EUPHEMON FILS. MADAME CROUPILLAG. Eh quoi! quel embarras! EUPHEMON FILS.

J'étais hardi lorsque je n'aimais pas. JASMIN.

D'antres raisons l'intimident peut-être: Ce Fierenfat est, ma foi! notre maître; Pour ses valets il nous retient tous deux. WADANE CROUPILLAG.

C'est fort bien fait, yous êtes trop heureux; De sa maîtresse être le domestique Est un bonheur, un destin presque unique : Profitez-en.

TACMIN le vois certains attraits S'acheminer pour prendre ici le frais; De chez Rondon, me semble, elle est sortie. MAUAME CROPPILLAC. Eli! sois done vite amoureux, je t'en prie:

Voici le temps; ose un peu lni parler. Quoi! ie te vois soupirer et trembler! Tu l'aimes donc? ah! mon cher, ah! de grace! PUPHÉMON FILS.

Si vous saviez, hélas! ce qui se passe Dans mon esprit interdit et confus, Ce tremblement ne vous surprendrait plus.

JASMIN . en royant Lise. L'aimable enfant! comme elle est embellie! EUDIÉMON FILS. C'est elle : ô dieux 1 je meurs de jalousie,

De désespoir , de remords et d'amour MADAME CROPPILLAC.

Adieu : je vais te servir à mon tour. EUPHÉMON PILS Si your pouvez, faites que l'on diffère

Ce triste hymen. MADAME CROUPILLAG. C'est ce que je vais faire.

EUPRÉMON PILS. Je tremble, hélas!

Il faut tächer du mous Oue yous puissiez lui parler sans temoins. Retirons-nous.

EUPHÉMON PILS. Oh! je te suis : j'ignore Ce que t'ai fait, ce qu'il faut faire encore : Je n'oserai jamais m'y presenter.

# SCÉNE II.

LISE, MARTHE, JASMIN, dans l'enfoucement, ET EUPHEMON FILS, plus recule.

J'ai bean me fuir, me chercher, m'éviter, Rentrer, sortir, goûter la solitude, Et de mon cœur faire en secret l'étude ; Plus j'y regarde , hélas! et plus je voi Que le bonheur n'était pas fait pour moi. Si quelque chose un moment me console, C'est Croupillac, c'est cette vieille folle A mon hymen mettant empechement. Mais ce qui vient redoubler mon tourment. C'est qu'en effet Fierenfat et mon père En sont plus vifs à presser ma misère : Ils ont gagné le bon homme Euphémon.

MARTHE. En vérité, ce vieillard est trop bon; Ce Fierenfat est par trop tyrannique,

Il le gouverne. LISE.

Il aime un fils unique: Je lni pardonne : accablé du premier, Au moins sur l'autre il cherche à s'appuyer. MARTHE.

Mais, après tout , malgré ce qu'on publie, Il n'est pas sur que l'autre soit sans vie.

Hélas! il faut (quel fuueste tourmeut!) Le pleurer mort, ou le hair vivant.

MARTHE.

De son danger cependant la nouvelle

Dans votre cœur mettait quelque étincelle.

Ah! sans l'aimer, on peut plaiudre son sort. MARTHE.

Mais n'être plus aimé, c'est être mort. Vous allez donc être enfin à son frère?

Ma chère enfant, ce mot me désespère. Pour Fierenfat ta connais ma froideur; L'aversion s'est changée en horreur: C'est un breuvage affreux, plein d'amertume, Que, dans l'excès du mal qui me cousume, Je me résous de prendre malgré moi; Et que ma main rejette avec effroi.

Et que ma main rejette avec effroi.

JASMIN, l'irant Marthe par la robe.

Puis-je en secret, ô gentille merveille?

Vous dire ici quatre mots à l'oreille?

MARTHE, à Jasmin. Très volontiers.

LISE, à part.

O sort! pourquoi faut-il
Que de mes jours tu respectes le fil,
Lorsqu'un ingrat, un annats i coupable,
Rendit ma vie, helas! si misérable?
MARTHS, renant à Lise.
C'est un des gens de votre président;
Il est à lui, dit-il, nouvellement;

Il voudrait bien vous parler.

Qu'il attende.

Mon cher ami, madame vous commande D'attendre un peu.

LISE.

Quoi! toujours m'excéder! Et même absent en tous lieux m'obséder! De mon hymen que je suis déjá lasse!

JASMIN , & Marthe. Ma belle enfant , obtiens-nous cette grâce.

MARTHE, rerenant Absolument il prétend yous parler.

Ah! je vois bien qu'il faut nous en aller.

Ce quelqn'un-là veut vous voir tout-à-l'heure; Il faut, dit-il, qu'il vous parle, ou qu'il meure.

Rentrons done vite, et courons me carlier.

SCENE III.

LISE, MARTHE, EUPHEMON Fils, s'appuyant sur JASMIN.

EUPHÉNON FILS.
La voix me manque, et je ne puis marcher;

Mes Laibles yeux sont couverts d'un nuage.

JASMIN.

Donnez la main; venons sur son passage. EUPHÉMON FILS.

Un froid mortel a passé dans mon cœur.
(A Lise.)
Souffrirez-vous?...

LISE, sons le regarder. Que voulez-vous, monsieur?

Que voulez-vous, monsieur?

EUPHÉMON FILS, se jetant à genous.

Ce que je veux? la mort que je mérite.

LISE.

Que vois-je? ò ciel!

MARTHE.

Quelle étrange visite!
C'est Euphémon! grand Dien! qu'il est changé!
KUPHÉNON FILS.
Oui, je le suis; votre cour est vengé:

Oui, vous devez en tout me méconnaître : Je ne suis plus ce furieux, ce traître, Si détesté, si craint dans ce séjour, Oui fit rougir la nature et l'amour. Jeune, égaré, l'avais tous les caprices : De mes amis j'avais pris tous les vices; Et le plus grand, qui ne peut s'effacer, Le plus affreux, fut de vous offenser. J'ai reconma (1'en jure par vous-même, Par la vertu que j'ai fui, mais que j'aime), J'ai reconnu ma détestable erreur; Le vice était étranger dans mon cour : Ce creir n'a plus les taches criminelles Dont il couvrit ses clartés naturelles ; Mon feu pour vous, ce feu saint et sacré. Y reste seul; il a tout épuré. C'est cet amour, c'est lui qui me ramène, Non pour briser votre nouvelle chaine, Non pour oser traverser vos destins; Un malheureux n'a pas de tels desseins : Mais quand les maux où mou esprit succombe Dans mes beaux jours avaient creusé ma tombe. A peine encore échappé du trépas, Je suis venu : l'amour guidait mes pas, Oui, je vous cherche à mon heure dernière. lleureux cent fois, en quittant la lumière,

Je meurs au moins sans être haf de vous !

LISE.

Je suis à peine en mon sens revenue.

C'est vous, û ciel! vous, qui chercher ma vue!

Si, destiné pour être votre époux,

Dans quel état! quel jour!... Ah! malheureux! Que vous avez fait de tort à tous deux l EUPHÉMON PILS.

Oui, ie le sais : mes excès, que l'abhorre, Eu yous youant, semblent plus grands encore: Ils sont affreux, et vous les connaissez : J'en suis puni, mais point encore assez. LISE.

Est-il bien vrai, malheureux que vous êtes,

Qu'enfin domptant vos fougues indiscrètes, Dans votre cœur, en effet combattu, Tant d'infortune ait produit la vertu?

EUPHÉMON FILS. On'importe, hélas! que la vertu m'éclaire? Ah! j'ai trop tard aperçu sa lumière! Trop vainement mon cœur en est épris, De la vertn je perds en vous le prix. L15E.

Mais répondez, Euphémon, puis-je croire Que vous avez gagné eette victoire ? Consultez-vous, ne trompez point mes vœux; Seriez-vous bien et sage et vertueux? REPRÉMON FILS.

Oui, je le suis, car mon cœur vous adore.

LISE. Vous, Euphémon! vous m'aimeriez encore?

EUPHEMON FILS. Si je vous aime? Hélas! je n'ai vécu Que par l'amour, qui seul m'a soutenu. J'ai tout souffert, tout jusqu'à l'infamie; Ma main cent fois allait trancher ma vie; Je respectai les maux qui m'accablaient; J'aimai mes jours, ils vous appartenaient. Oui, je vous dois mes sentiments, mon être, Ces jours nouveaux qui me luiront peut-être; De ma raison je vous dois le retour. Si j'en conserve avec autant d'amour. Ne eachez point à mes yeux pleins de larmes Ce front serein, brillant de nouveaux charmes : Regardez-moi tout changé que je suis, Voyez l'effet de mes cruels ennuis. De longs remords, nne horrible tristesse, Sur mou visage ont flétri la jennesse. Je fus peut-être autrefois moius affreux; Mais voyez-moi, c'est tout ce que je veux.

Si je vous vois constant et raisonnable, C'en est assez, je vous vois trop aimable. EUPHÉMON FILS.

Oue dites-vous? juste ciel! vous pleurez LISE, & Marthe. Ala! soutiens-moi, mes sens sont égarés. Moi, je serais l'épouse de son frère!...

N'avez-vous point vu dejà votre père? ECPHEMON FILS.

Mon front rougit, il ne s'est point montré

A ce vieillard que j'al déshouoré : Hal de lui, proscrit sans espérance, J'ose l'aimer, mais je fuis sa présence. LISE.

Eh! quel est donc votre projet enfin? EUPHÉMON FILS.

Si ge mes jours Dieu recule la fin . Si votre sort vous attache à mon frère, Je vais chercher le trépas à la guerre; Changeant de nom aussi bien que d'état. Avec honneur je servirai soldat. Peut-être un jour le bonheur de mes armes Fera ma eloire et m'obtiendra vos larmes. Par ce métier l'honneur u'est point blessé; Rose et Fabert ont ainsi commencé.

Ce désespoir est d'une ame bien haute. Il est d'un cœur au-dessus de sa faute; Ces sentiments me touchent encor plus Oue vos pleurs même à mes pieds répandus. Non, Euphémon, si de moi je dispose, Si je peux fuir l'hymen qu'on me propose, De votre sort si je puis prendre soin, Pour le changer vous n'irez pas si loin.

EUPHÉMON FILS. O ciel! mes maux ont attendri votre ame!

1.16E Ils me touchaient : votre remords m'enflamme. EUPHEMON FILS.

Quoi I vos beanx yeux, si long-temps courrouces, Avec amour sur les miens sont baissés ? Vous rallumez ces feux si légitimes. Ces feux sacrés qu'avajent éteints mes crimes. Ah! si mon frère, aux trésors attaché, Garde mon bien à mon père arraché, S'il engloutit à jamais l'heritage Dont la nature avait fait mon partage; Ou'il porte envie à ma félicité : Je vous suis cher, il est déshérité. Ah! ie mourrai de l'excès de ma joie!

MARTHE. Ma foi! c'est lui qu'icl le diable euvoie.

Contraignez donc ces sonpirs enflammés; Dissimulez.

EUPHEMON FILS. Pourquoi, si vous ni'aimez?

Ah! redoutez mes parents, votre père! Nous ne pouvons cacher à votre frère Que vons avez embrassé mes genoux; Laissez-le au moins ignorer que c'est vota. MARTEE.

Je ris déjà de sa grave cotere.

# SCÈNE IV.

LISE, EUPHÉMON PILS, MARTHE, JASMIN, FIERENFAT, dans le fond, pendant qu' Euphémon lui tourne le dos.

PIERFNDAT. Ou quelque diable a troublé ma visière. Ou, si mon œil est toujours clair et net, Je suis... j'ai vu... je le suis... j'ai mon fait. (En avançant vers Euphémon.)

Ah! c'est donc toi, traltre, impudeut, faussaire! BUPHEMON FILS , en colere, Je...

JASMIN, se mettant entre eux. C'est, monsieur, une importante affaire Qui se traitait, et que vous dérangez: Ce sont deux eœurs en peu de temps changés; C'est du respect, de la reconnaissance. De la vertu... Je m'y perds, quand j'y pense.

PIERENPAT. De la vertu? Quoi! lui baiser la main! De la vertn? scélérat !

EUPHÉMON FILS. Ahl Jasmin.

Que, si j'osais... FIERENFAT.

Non, tout ceci m'assomme : Si c'eût été du moins na gentilbomme!

Mais un valet, un gueux contre lequel, En intentant un procès criminel . C'est de l'argent que je perdrai peut-être! LISE, à Euphémon.

Contraignez-vous, si vous m'aimez. PIERENPAT.

Je te ferai pendre iei, sur ma foi! (A Marthe.) Tu ris, coquine!

MARTHE. Oui, monsieur.

PIERENPAT.

De quoi ris-tu?

Et pourquoi?

Ah! traitre!

MARTHE. Mais, monsieur, de la chose...

FIERENPAT. To ne sais pas à quoi eeci t'expose, Ma bonne amie, et ce qu'au nom du roi On fait parfois aux filles comme toi?

MARTHE. Pardonnez-moi, je le sais à merveilles.

FIERENFAT, à Lise. Et vous semblez vous boucher les oreilles, Vous, infidèle, avee votre air sucré, Oui m'avez fait ce tour prémainré; De votre cœur l'inconstance est précoce:

Un jour d'hymen! nue henre avant la noce! Voilà, ma foi, de votre probité! LISE. Calmez, monsienr, votre esprit irrité :

Il ne fant pas sur la simple apparence Légèrement condamner l'innocence. PIERENPAT.

Quelle innocence!

LISE Oui, quand yous connaîtrez

Mes sentiments, yous les estimerez. PIERENFAT. Plaisant chemin pour avoir de l'estime!

EUPHÉMON FILS. Oh! e'en est trop.

LISE, à Euphémon.

Quel courroux vous anime? Eh! réprimez...

EUPHÉMON FILS. Non, je ue puis souffrir

Que d'un reproche il ose vous couvrir. PIERENPAT.

Savez-vous bien que l'on perd son douaire, Son bien, sa dot, quand... EUPHÉMON PILS, en colère, et mettant la main sur

la garde de son épée. Savez-vous your taire? LISE.

Eh l modérez...

EUPHÉMON FILS. Monsieur le président.

Prenez nn air un peu moins imposant, Moins fier, moins haut, moins juge; car madame N'a pas l'honneur d'être encor votre femme : Elle n'est point votre maîtresse aussi. Eh! pourquoi done gronder de tout ceci? Vos droits sont nuls : il faut avoir su plaire Pour obtenir le droit d'être en colère. De tels appas n'étaient point faits pour vous : Il vous sied mal d'oser être jaloux. Madame est bonne, et fait grâce à mon zèle : Imitez-la, sovez aussi bon ou elle.

FIERENFAT, en posture de se battre Je n'y puis plus tenir. A moi, mes gens!

EUPHÉMON FILS.

Comment? Retirez-vous.

FIERENPAT. Aller me chercher des sergents, LISE, & Euphémon fils.

FIRRENFAT.

Je te ferai connaître Ce que l'on doit de respect à son maltre. A mon état, à ma robe.

EPPRÉMON FILS.

Observer

Ce qu'à madame ici vous en devez; Et quant à moi, quoi qu'il puisse en paraltre, C'est vous , monsieur , qui m'en devez, peut-être. FIERENFAT.

Moi... moi?

EUPHENON PILS. Vous... vous. PIERENFAT.

Ce drûle est bien osé. C'est quelque amant en valet déguisé. Qui donc es-tu? réponds-moi. EUPHÉMON FILS.

Je l'ienore: Ma destinée est incertaine encore : Mon sort, mon rang, mon état, mon bonheur, Mon être enfin, tout dépend de son cœur, De ses regards, de sa bonté propice. PIERENPAT.

Il dépendra bientôt de la justice, Je t'eu réponds; va, va, je cours hâter Tous mes recors, et vite instrumenter. (A Lise.) Allez, perfide, et craignez ma colère; l'amènerai vos parents, votre père; Votre innocence en son jour paraltra, Et comme il faut on vous estimera.

### SCÈNE V.

LISE, EUPHEMON FILS, MARTHE.

Eh! cachez-vous, de grace; rentrons vite: De tout ceci ie crains pour nous la suite-Si votre père apprenait que c'est vous, Rien ne pourrait apaiser son courroux; Il penserait qu'une fureur nouvelle Pour l'insulter en ces lieux vous rappelle: Que vous venez entre nos deux maisons Porter le trouble et les divisions ; Et l'on pourrait, pour ce nouvel esclandre, Vous enfermer, hélas! sans vous entendre. MARTHE

Laissez-moi done le soin de le cacher. Sovez-en sûre, ou aura beau chercher. LISE.

Allez, crovez qu'il est très nécessaire Que j'adoucisse en secret votre père. De la nature il faut que le retour Soit, s'il se peut, l'ouvrage de l'amour. Cachez-vous bien...

( A Marthe.) Prends soin qu'il ne paraisse.

Eh! va done vite.

SCÉNE VI

RONDON, LISE.

Eh bien! ma Lise, qu'est-ce? Je te cherchais, et ton époux aussi.

LISE. Il ne l'est pas, que e crois, Dieu mercl! BONDON.

On vas-tu done?

Monsieur, la bienséance

M'oblige encor d'éviter sa présence. (Elle sort.) BONDON.

Ce président est donc bien dangereux ! Je vondrais être incognito près d'eux; Là... voir un peu quelle plaisante mine Font deux amants qu'à l'hymen on destine.

SCÈNE VII.

FIERENFAT, RONDON, SERGENTS. FIERENPAT.

Ah! les fripons, ils sont fins et subtils. Où les trouver? où sont-ils? où sout-ils? Ou cachent-ils ma honte et leur fredaine? BONDON Ta gravité me semble hors d'haleine.

Oue prétends-tu? que cherches-tu? qu'as-tu? Oue t'a-t-on fait? FIERENFAT. J'ai... qu'on m'a fait cocu.

BONDON. Cocu! tudien? prends garde, arrête, observe. FIERENFAT.

Oui, oni, ma femme. Allez, Dieu me préserve De lui donner le nom que je lui dois! Je suis cocu, malgré toutes les lois. RONDON.

RONDON.

Mon gendre!

FIERENFAT. Hélas! il est trop vrai, beau-père.

Eh quol! la chose... PIERENFAT.

Oh! la chose est fort claire.

BONDON. Vous me poussez... EIFRENFAT.

C'est moi qu'on pousse à bout. BONDON.

Si je crovais... PIERENFAT.

Vous pouvez croire tout.

RONDON.

Maisplusj'entends, moins je comprends, mon gen-FIERENFAT. [dre. Mun fait pourtant est facile à comprendre.

RONDON.
S'il était vrai , devant tous mes voisins

J'etranglerais ma Lise de mes mains. FIERENFAT.

Etranglez done, car la chose est prouvée.

Mais en effet iri je Tai trouwe. La voix eteinte et le regard baisse; Elle avait Tair timile, embarrassé. Mon gendre, allons, suprenous la pendarde; Voyons le cas, car l'honneur me poignarde. Tudieu, l'honneur! Oh 'voyez-vous, Rondon, En fait d'honneur, n'ented la imais raisou.

ACTE CINQUIEME.

\_\_

SCÈNE I.

Ah! je me suwe à peine entre tes bras: Que de danger! quel horrible embarras! Fau-til qu'une me aussi tendre, aussi pure, D'un tel soupçon souffre un moment l'injure! Cher Euphémon, cher et funeate amant, Es-tu donc né pour faire mon tourment? A ton départ un m'arraclas la su'e, Et ton retour n'expose à l'infamie.

( A Marthe. )
Prends garde au moins, car on cherche partout.

J'ai mis, je crois, tous mes chercheurs à bout.
Nous beaverons le greffe et l'eritaire;
Certains recoins, bete moi, dans mon armoire,
Pour mon usuge en secret pratiques,
Par ces furchs ne sout point remarques;
Là, votre amant et tapit, se dérobe
Aux yeux hagards des noirs pédans en robe:
Le les ai tous fait courir comme il flux L;
Eld de ces chiens in neute est en défaut.

SCÉNE II.

LISE, MARTHE, JASMIN.

Else. Eh bien! Jasmin, qu'a-t-on fait? JASMIN.

Avec gloire

J'ai soutenu mon interrogatoire;

Tel qu un fripon blanchi dans le metier, J'ai repondu sans jamais me direger. L'un unus traintà sa voix de pedagogue, L'autre braillait d'un ton cas, d'un air regue; Tandis qu'un autre, avec un ton flüté, Disait: « Mon flits, sachons la verité. » Mon, toujours ferme, et toujours laronique, Je rembarrais la troupe scolastique.

On ne sait rien?

Il m'aidera...

JASMIN.
Non, rien; mais dès demain
On saura tout, car tout se sait enfin.

Ah! que du moins Fierenfat en colère
N'ait pas le temps de prevenir son père;
Je tremble encore, et tout accroît ma peur;
Je crains pour lui, je crains pour mon homeur.
Dans mon amour l'ai mis uses esperances.

MARTHE.

Moi, je suis dans des transes Que tout ecci en soit cruel pour vous: Car nous avons deux pères contre nons, Un president, jes bigonules, les prudes. Si vous saviez quels airs hautains et rudes, Quel ton sevier, et quel sourril francé De leur vertu le faste relaxosé Prend contre vous; avec quelle insolence. Leurs cris, leur zibé, et leur sainte fareur, Vous ferzient riive, ou vous ferzient intentorreur.

J'ai voyagé, j'ai va du tinámarre: le n'ai jamai va semblable bagarre: Tout le logis et sem dessa desona. Ab l'que les gens sont sois, mechants, et fousdo vous accues, ou augmente, on nurmure; En cent léquis su conie l'aventure. Tou interdits, sans boire, et point payes; Pour le foiti n'ai tables bien drescee Dans ce tumalle soi de l'enveries. Le peuple accourt, le laquais boit et n'i, En Roodos jure, et l'érenafté certit.

Et d'Euphémon le père respectable, Que fait-il donc dans ce trouble effroyable? MARTHE.

Madame, on voit sur son front éperdu Cette douleur qui sirel à la vertu; Il lève au ciel les yeux; il ne peut croire Que vous ayez, d'une tache si noire, Souille Floonneur de vos jours innocents; Par des raisons il combat vos parents : Enfin, surpris des preures qu'on lui donne Il en gémit, et dit que sur personne Il ne faudra s'assnrer désormais, Si cette tache a flétri vos attraits.

LISE.

One ce vieillard m'inspire de tendresse!

Moi, je crains done

MARTHE.

Voici Rondon, vieillard d'une autre espèce.
Fnyons, madame.

Lise.
Ab! gardons-nous-en bien;
Mon cœur est pnr, il ne doit eraindre rien.

SCÈNE III.

LISE, MARTHÉ, RONDON.

BOXDON.

Matoise! mijuarée!

Matoise l'mijuarée!

All Lise, Lise, allon, gie veux avoir

Tous les entours de ce procéé noir.

Ça, depuis quant coussis-ta le corsuire?

Son nour you rang? comment "x-t-ill pu plaire?

De sen métaits p'eux avoir le fall.

D'on nous vient-il? en quel endroit est-il?

Réponds, réponds it ur sie de ma colère?

Tu ne meurs pas de honte?

Non, mon père.

Encor des non? toujours ec chien de ton; Et toujours non, quand on parle à Rondon! La négative est pour moi trop saspecte: Quand on a tort, il flatt qu'on me respecte, Que l'on me craigne, et qu'on sache obéir. LISE.

Oui, je snis prête à vous tout découvrir. NONDON.

Ah! c'est parler cela ; quand je menace, On est petit...

LISE.
Je ne veux qu'une grâce,
C'est qu'Enphémon daignât anparavant
Seul en ce lieu me parler un momeut.

RONDON.

Euphémon? bon! eh! que pourra-t-il faire?

C'est à moi seul qu'il faut parler.

t à moi seni qu'il faut parler. LISE. Mon père,

J'ai des secrets qu'il faut lui confier ; Pour votre honneor daignez me l'envoyer , Daignez... c'est tout ce que je puis vous dire. RONDON.

A sa demande encor faut-il souscrire?

A ce boubomme elle veut s'expliquer On peut fort bien souffrir, sans rien risquer, Qu'en confidence elle lui parle seule; Puis sur-le-champ je clottre ma bégueule.

SCÈNE IV.

LISE.

Digne Euphémon, pourrai je te toucher?

Mon cœur de moi semble se détacher.

J'attends ici mou trépas ou ma vie.

(A Marthe.)

Ecoute un peu.

(Elletul parle à l'oreille ) MARTHE. Vous serez obése.

SCENE V.

EUPHÉMON PÈRE, LISE.

Un siège... Hélas!... monsieur, asseyez-vous, Et permettez que je parle à genoux. EUPHÉMON, l'empéchant de se mettre à genoux. Vous m'outragez.

LISE.

Non, mon cœur vous révère;

Je vous regarde à jamais comme un père.

EUPHÉMON PÈRE.

Oui? vous! ma fille?

Oui, j'ose me flatter Que c'est un nom que j'ai su mériter. EUPHÉMON PÈRE.

EUPHÉMON PÈRE.

Après l'éclat et la triste aventure

Qui de nos nœuds a causé la ropture!

LISE.

Soyez mon juge, et lisez dans mon œur;

Mon jugr enfin sera mon protecteur. Ecouter-moi; you aller reconnaître Mes sentiments, et les vôtres peut-être. (Em peroda noste se old de lad.) Si votre corar avait été lié, Par la plas tendre et plus pure amité A quedque objet de qui l'amisable ensisten Donna d'abord la plui amisable ensisten. Et qui bellu dans son bourveux printença. Et qui bellu dans son bourveux printença. Covissant en gréec, en mérite, en talenta; Si quédque tenips sa jeunesse abovéc, por vaim publici est service. L'on se se devença, et aneue d'acceptant de la prion ses dévença, et mente almité.

Eh bien ?

1.198

Monieur, al son expérience
Edt reconna la trité poissance
De ces faux biens, objets de set transports
Not de l'errour, a suivis des remonds;
Honteur cenfin de as folle conduite,
Si a raison, just en malbeur instrutte,
De ses vertus rallumant le fambeur o,
Le ramental veen en corer novreun;
On que putol, honnéte homme et fidile
I del trepris a forme naturelle;
Pourrier vous bien lai fernes aujourf hai
L'ecto d'un corer qui fut onvert pour lai?

BUPHISON PÉRE.

De ce portrait que voulex-vous conclure?

Et quel rapport at-til à mon Injure?

Le malheureux qu'à vor pieds on a vu

Est un jenne homme en ces lieux inconnu;

Et cette veuve, ici, dit elle-même
Qu'elle l'a vu six mois dans Angonlême;

En autre dit que c'est un effronte,
D'amours obcurs follement entêté;

Et j'avouerai que ce portrait redouble

L'éconnement et l'horreur qui in truoble.

Helas! monsieur, quand vous aurez appris Tout ce qu'il est, vous serze plus surpris. De grâce, un mot; votre âme est noble et belle; La cruauté n'est pas faite pour elle: N'est-il pas vrai qu'Euphémon votre fils Fut long-temps eher à vos yeux attendris?

EUPHÉMON PÉRE.

Oui, je l'avoue, et ses lâches offenses

Out d'autant mieux mérité mes vengeances:
l'ai plaint sa mort, j'avais plaint ses malhenrs;
Mais la nature, au milieu de mes pleurs,
Aurait laised ma raison saine et pare
De ses exobs punir sur Inl l'injure.

LESE.

Lise. Vous! vous pourriez à jamais le punir, Sentir toujours le malbeur de hair, Et repousser encore avec outrage Ce fils ehangé, devenn voire image. Qui de ses pleurs arroserait vos pieds! Le pourriez-vous?

EUPHÉMON PÈRE. Hélas! yous oubliez

Qu'il ne fant point, par de nouveaux supplices. De ma blessure ouvrir les cicatrices. Mon fils est mort, ou mon fils, loin d'ici, Est dans le crime à jamsis endurci : De la vertu s'il eût repris la trace. Viendrait-il pas me demander sa grâce?

La demander! sans doute, il y viendra; Vous l'entendrez; il vous attendrira. EUPHÉMON PÈRE.

One dites-yous?

LISE.

Oui, si la mort trop prompte
N'a pas sini sa doulenr et sa honte,
Peut-ètre ici vous le verrez mourir
A vos genoux, d'excès de repentir,

RUPHÉMON PÈRE.

Vous sentez trop quel est mon trouble extrême.

Mon fils vivrait!

S'il respire, il vous aime.

RUPHÉMON PÈRE. Ah! s'il m'aimait! Mais quelle vaine erreur! Comment? de qui l'apprendre?

LISE.

De son cœur. EUPHÉMON PÈRE.

Mais sanriez-vous...?

Venez enfin.

Sur tout ce qui le touche

La vérité vous parle par ma bouche.
EUPHÉMON PÉRE.
Non, non, e'est Irop me tenir en suspens;
Ayez pitie du déclin de mes ans:
J'espère encore, et je suis plein d'alarmes.
J'aimai mon fils; jugez-en par mes larmes.

Ah! s'il vivait, s'il était vertueux! Expliquez-vous; parlez-moi.

LISE.

Je le veux:
Il en est temps, il faut vous satisfaire.
(Elle fait quelques pas, et s'adresse à Eughémon fils, qui est
dans le coulisse.

SCÈNE VI

EUPHEMON PERE, EUPHEMON PILS, LISE.

Que vois-je? ô ciel!

EUPHÉMON FILS, aux pieds de son père. Mon père, Connaissez-moi, décidez de mon sort; J'attends d'un mot ou la vie ou la mort.

RUPHÉMON PÈRE. Ah! qui t'amène en cette conjoneture?

EUPHÉMON FILS. Le repentir, l'amour et la nature. LISE, se mettant aussi à genoux.

A vos genoux vous voyez vos enfants; Oui, nous avons les mêmes sentiments, Le même cœur...

EUPHÉMON FILS, en movirant Lise.

Helas? son indulgenee

De mes fureurs a pardomaé l'affense; Suiters, aniver, pour cei infortuné. L'exemple heureux que l'amour a domé. Le n'exprisé, dama mé dunleur mortelle, Que d'expirer alimé de vous et d'elle; 21 aj rei, als d'exposer me faiter. D'un mallicureux vous décournez la vue? D'un mallicureux vous décournez la vue? De quels tramparts vour dince sui-elle émos? Est-ce la hainer Et ce fils condamné. L'expission y visus, a levant et l'embressant. C'ext la temérone, et tout est pardomné, Le aint fon têre.

> LISE. Et j'ose être sa femme.

(A Buphemon.)
I'clais à luir, permettez qu'à vos pieds
Nos premiers nœuds soient eafin renonés.
Non, ce n'est pas votre bien qu'il demande,
D'un œur plus pur il vous porte l'offrande,
il ne veut rien: et s'il est vertueux,
Tout ce que j'al suffira pour nous deux.

### SCÉNE VII.

LES PRÉCÉDENTS, RONDON, MADAME CROUPIL-LAC, FIERENFAT, RECORS, SUITE.

FIRRENFAT.

Ah! le voiei qui parle encore à Lise.

Prenons notre homme hardiment par surprise,
Montrons un cour an-dessus du commun.

Soyons hardis, nous sommes six contre un. List, à Rondon. Ouvrez les yeux, et connaissez qui j'aime.

Cest loi.

FIERENFAT.

Qui done? Lise. · Votre frère.

EUPHÉMON PÈRE.

Lui-même.

Vous vous moquez! ce fripon, mon frère?

MADAME CROUPLLAC. J'en ai le cœur tout-à-fait réjoui.

Quel changement! quoi! c'est donc là mon drôle? Oh! oi! je joue un fort singulier rôle: Tudieu, anel frère!

> кирне́мом рѣвк. Oui , je l'avais perdu;

Le repentir, le ciel me l'a rendu.

MADAME CROUPILLAC.

Bien à propos pour mol.

FIERENFAT. La vilaine âme!

Il ne revient que pour m'ôter ma femme ! EUPHÉMON FILS, à Fierenfal. Il faut enfin que vous me connaissiez : C'est yous, monsieur, qui me la ravissiez. Dans d'autres temps j'avais eu sa tendresse. L'emportement d'une folle jeunesse M'ôta ce bien dont on doit être épris, Et dont j'avais trop mal connu le prix. J'ai retrouvé, dans ce jour salutaire, Ma probité, ma maltresse, mon père. M'envierez-vous l'inopiné retour Des droits du sang et des droits de l'amour? Gardez mes biens, je vous les abandonne; Vous les aimez... moi, j'aime sa personne; Chacun de nous aura son vrai bonheur, Yous dans mes biens moi monsieur, dans son cour.

EUPHÉMON PÈRE.

Non, sa bonté si désintéressée

Ne sera pas si mal récompensée;

Non, Euphémon, ton père ne veut pas

Toffrir sans bien, sans dot, à ses appas.

RONDON.

MADAME CROEPILLAC.

Oh! bon cela.

Je suis émerveilée,
Toot ébauble, et toute consolée.
Ce gentilbomme est venu tont exprès,
En vérité, pour vroger mes altraits.
(A Euphémon file.)
Vite, épounez : le ciel vous favorise,
Car tout exprès pour vous îl a fait Lise;
El te pourrais par ce bel accident,

Si l'on vouloit, ravoir mon président. LISE.

(A Rondon.)

De tont mon cœur. Et vous, souffrez, mon père,
Souffrez qu'une âme et lidèle et sincère,
Qui ne pouvait se donner qu'une fois,
Soit ramenée à ses premières lois.

EONDON.
Si sa cervelle est enfin moins volage...
LISE.

Oh! j'en réponds.

Oui.

nondon.
S'il t'aime, s'il est sage...
LISE.

N'en doutez pas. RONDON.

Si surtont Euphémon D'une ample dot lui fait un large don, J'en suis d'accord.

### FIERENFAT.

Je gagne en cette affaire Beaucoup, sans doute, en trouvant un mien frère: Mais cependant je perds en moins de rien Mes frais de noce, une femme et du bien. MADAMS CROUPILLAC.

Eh II, vilini quel ceur sociale et chiche? Fant-il toigines couries en la sieche? N'al-je douc pas en contrats, en châteaux, Amez pour vivre, et plas que tu ne vaux? Ne suis-je pas en date la prenière. N'as-tu pas fait, dans l'arcleur de me plaire, le longs serments, tous couches par cérit; Des madrigaux, des chansous sans espeñ? Entre les maiss plá toutes tes promesses : Nous plaiderons; je mouterai les pièces : Le parlement doit, en souhblable cas, Rendre un arrêt contre tous les ingrats. BONDON.

Désespèrer lamais de la jeunesse.

Ma foi, l'ami, crains as juste colère; Epone-la, crois-oni, pour l'en defaire. EXTERISON PÉRE, à mademe Croupillac. Le suis confia du l'empressement es suis confia du l'empressement Vetre proche loi devrait plaire encore; Cest un depit dont le sauer l'honore : Mais permettez que mes soins réunis Soient pour l'objet qui m'a renda mon fils. Vous, mes enfants, dans ces noments prospères, Soyze unis, embémace-tous en féreix. Nous, mon anti, rendous prites aux clear. Nous, mon anti, rendous prites aux clear.

FIN DE L'ENFANT PRODIGUE.

# L'ENVIEUX,

COMÉDIE EN TROIS ACTES ET EN VERS.

# PERSONNAGES.

CLÉUX, officier general commandatal in pravince.

IOUTELNE, epouse de Céca.

ARISTON, annu de Céca et d'Horicons.

CLITANDE, anni d'Ariston.

ZOLLIN, derisain de fautiles likléraires périodiques, introduit
es accuellis ches Céca nous les

NICODON, merce de Jediz.
LACRE, subvante d'Horiese.
UN EXERT de marchasse.
La FLEUE, volet de chambre d'incremes.
UN LACRE AS.
LATRES.
PARTIES VALTES de la suite de

La srèns est dans le châteux de Cisen.

ACTE PREMIER.

# SCÈNE L

ZOILIN, une gazette à la main, se promenant dans l'antichambre d'Hortense.

Que ces gazaties à sont des choses cruelles! J' you piecque lorgiones d'affiguentes nouvelles. A de plats cerivaims l'on donne pension, A Valère un engloi, des homenes à Damon; Le peit innosieur l'acce est de l'academie; A la riche Calob Balistrai se marie. De parvenir comme eun a l'unsiè-je anona moyen? O fortune blazarre l'ente, ente depois d'expose. Autrelòs, un bon tempe, c'était tout autre chose... Vorous a Lichone d'entere.

### SCENE II.

7.01LIN, LA FLEUR, sortant de l'appartement d'Hortense.

zollin.

Bonjour, monsieur La Fleur.
Puis-je vous demander si j'obtiendrai l'honneur
D'entrer à la toilette, et si madame Hortense
Voudra bien agréer mon humble révérence?

LA FLEUR.

Non, monsieur Zollin.

ilin.

Je n'entrerai point?

LA FLEUR.

Non; Madame en ce moment est avec Ariston.

(Il sort.)

SCÉNE III.

# ZOILIN.

Co monient Aristan est heureus, je l'avoue : Petrotto es le reçoi, se le file, on le lose. Le matire de câme, Cléon, est son appui, El Baisee, en tout homeur, son épous aver bit. Le ne suis point jabous, mais je seas qu'à mon âge l'épeur use antichembre est d'ur bas personnage; Tandin que mon égal, du bast de sa faveur, Se donne neuro les air d'être mon protecteurs. Catte amitie d'Intercane est pour mos fart suspetts. Le considération de l'amort. Le catte amitie le masque de l'amour. Une telle amitie le masque de l'amour.

# SCÈNE IV.

ZOILIN, UN LAQUAIS, porteur d'une lettre.

LE LAQUAIS.

ZOILIN.

Que me veux-tu?

LE LAQUAIS. C'est, monsieur, un message

Pour moi?

Monsieur ...

zoilin.

LE LAQUAIS.

Non pas, c'est pour Aruston, votre ami.
Le duc d'Elbourg l'attend à quelques pas d'ici.
On doit souper ce soir chet madame Tullie,
Qui nons donne le bal avec la comédie.

Et moi, je n'en suis point?

Non, monsieur. Dites-moi Qù je pourral trouver votre ami.

zolun. Par ma foi ,

Je n'en sais rien Cours, cherche.
(Le laquais sort.)

# SCÈNE V.

ZOILIN, seul.

Ha! je perds patience. Que je souffre en secret ! quels dégoîts ! plus j'y pense, Moins je puis concevoir comment certaines gens, Avec très-peu d'esprit, nul savoir, sans talents, Out trouvé le secret d'éblouir le vulgaire, De captiver des grands la faveur passagère. De faire adroitement leur réputation. Chacun veut réussir, veut percer, cherche un nom. Le plus petit gredin, dans l'estime du monde, Croit s'ériger un trône on son orgueil se fonde; Et ce trône si vain, ce règne des esprits, Ce crédit, ces honneurs, de quoi sout-ils le prix? Je vois qu'on y parvient par ceut brigues secrètes, Par de mauvais diners que l'on donne aux poêtes Qui font bruit au Pont-Neuf, aux cafés, aux tripots. Réussir quelquefois est le grand art des sots. Pour moi, depuis trente ans j'intrigue, je compose, J'écris tous les huit jours quelque pamphlet en prose. Quels tours n'ai-je pas faits? que n'ai-je point tenté?

# Cependant je croupis dans mon obscurité. SCÈNE VI.

ZOILIN, LAURE, sortant de l'appartement d'Hortense.

zoilix.

Eh bien, pourrai-je entrer?

Non, monsieur, pas encore. zofilin.

Du moins, en attendant, parlez-moi, belle Laure Faut-il que le destin, qui comble de ses dons Tant d'illostres faquins, tant de fières laidrons, Puisse an méchant métier d'une fille suivante Réduire nue beauté si fine et si piquante!

LAURE.

Servir auprès d'Hortense est un sort assez doux. zoll.In.

Allez, yous yous moquez; il u'est pas fait pour vous,

LAURE.
Vous le croyez, monsieur?

zoflin.

De vous avec Hortense, Savez-vous, entre nous, quelle est la difference?

Eh mais, oul.

ZOILIN.

L'avantage est de votre côté.

Vous avez tout, jeunesse, esprit, grâces, beauté.

Elle n'a, croyez-moi, que son rang, sa richesse.

Le hasard qui fait tout la fit votre maîtresse.

Moins aveugle, il eit pu la rabaisser très bien

A l'état de suivante, et vous placer au sien.

I.AURE. Je n'avais jamais eu cette bonne pensée.

Je la trouve, en effet, très juste, et très sensée. Vous m'éclairez beauconp, vous me faites sentir Que j'étais dès long-temps très lasse de servir.

zoilin.

Qui, vous, servir Hortense !et pourquoi, je vous prie ?

Ce monde-d', ana fille, est une laterie;
Chacway met: on tirr, et tous les billets blames
Sont, je ne sais pourquol, pour les boanetes gena.
Sont, je ne sais pourquol, pour les boanetes gena.
Çval mons etrane ich du podat de sa poissance;
Çval mons etrane ich du podat de sa poissance;
Qval mons etrane pour, mahre en me pourquent;
Qval crest (que la raison n'est rien que son coprice;
Qval crest (que la raison n'est rien que son coprice;
Qval crest (que la raison n'est rien que son coprice;
Qval crest (que la raison n'est rien que son coprice;
Le lo nomune impoissant, entre nous, quel est-lib
Le ilgarare, an puerre homme, un esperip peu subtil.
Cargandiant vous voyer, il est chéri du mahre;
Le mod, dans la maione, le rampe comme in vey.

LAURE.
Pour mol, je n'ai jamais pu supporter son air.

ZOILIN. Son front togiours se ride.

LAURE. Il est dur, difficile.

Parlant peu.

° zofilin. Pensant moins,

LAURE. Sombre.

zollin. Petri de bile.

Si sérieux!

SI BOIT!

De madame jaloux,
Maitre assez pen commode, et très facheux époux
Je le planterai là.

zollin. Vous ferez à merveille.

Il faut vous ciablir, et je vous le conseille. Cléon depuis long-temps me promet un emploj; Mais dès que je l'aurai, je vous jure ma foi Que monseigneur Cléon reverra peu ma face. Tal falt auser ma courr, je venz qu'on me la fasse. Aidez-moi seulement, je vous promets dans peu De vous faire épouser Nicodon, mon neveu.

LAURE. C'est trop d'hopneur.

zoilix.

zoitan. L'amour sous votre loi l'engage. LAURE.

Bon, bou! c'est un jeuue homme à son appreutissage, Qui ne sait ce qu'il veut, et qui n'est point formé. Il est si neuf, si ganche! il u'a jamais aimé.

zollin. Il en aimera mieux. Qui, mou enfant, j'espère

Entre vous deux bieutôt terminer cette affaire;
Mais à condition que vous m'avertirez
De ce qu'ou fait ci, de ce que vous verrez;
De ce qu'ou fait de moi chez monsieur, chez madame.
Je veux savoir par vous tout ce qu'ils ont dans l'âme:

Je veux savoir par vous tout ce qu'ils ont dans l'âme: Rapportez mot pour mot les propos d'Ariston, Et les moindres secrets de toute la maison. Pour votre bien, ma fille, il faut de tout m'instruire;

Ne parlez qu'à moi seul et laissez-vous conduire. LAURE.

Très volontiers, monsieur; et tont présentement (Ou entend la sonostie de l'appartement.) Je veux... Madame sonue,... et voici mou amant. (A Nicodon qui entre.)

(A Noodonque entre.)
Bonjour, mon beau garçou; votre oncie est adorable.
Ah i quel oncie! il médite un projet admirable!
Il vent... croyez, suivez, faites ce qu'il voudra:
Plaisir, fortuue, houneur, tout de vous dépendra.
On entesde cocre la souncte, Laure s'enfait précipitamment.)

zollin, à part.

Il est bon de gagner cette franche étourdie.

SCÈNE VII.

ZOILIN, NICODON.

., ....

Zollin. Toi, que viens-tu chercher?

NICODON.

Mon oncle, je vous prie,

L'auriez-vous déjà vu?

ZOÎLIN. Qui?

NICODON.
Notre cher patron.

Mon protecteur, le vôtre? zoîlin.

Eh! qui done.

NICODON. Ariston.

zolum.

Pourquoi? que lui veux-tu? NICODON.

Ce que je veux? lui plaire... Je voudrais pour beaucoup prendre son caractère; L'étudier du moins, lui ressembler uu peu.

zoilin.

Dites-moi, s'il vous platt, mou nigand de neveu, Bel-esprit de collége, imbécile cervelle, Pourquoi voulez-vous prendre Ariston pour modèle? Pourquoi pas moi? NICODON.

Parlon; mais, c'est, mon oncle, c'est...
Qu' Arison chaque jour se voir tête, qu'il plait,
Qu'il r'ciussit partout; c'est que, sans peine sucune,
Le chemin du plaisir le mène à la fertune;
Qu'il que chacun le recherche, et protife vave lui;
Tandia que toujours seul vous perinsez d'ensul.
Le sens que je pourrais, pour peu qu'on me seconde,
Devenir à mon tour un homme du beau monde.
COLIN. à part.

Pauvre garçon!

NICODON.

Comment en trouver le moyen?

zollin, à part.

Le plaisant auimal! il a, je le vois bien, Juste l'esprit qu'il faut pour faire des sottises. Par sa simplicité poussons nos entreprises. (A Nicodon.)

Mon and, du beau monde avant peu tu seras; Suis mes conseils en tout, et tu réussiras.

Vous u'avez qu'à parler.

Hortense, par exemple.

De penser...

zollin.

Il faut, sur toute chose, Lorsqu'au grandjour du moude un jeune homme s'ex-Il faut, pour débuter, aimer quelque beauté [pose, Uu peu sur le retour, riche, et de qualité;

NICODON.

Ah! c'est me faire injure.

An: c est me tait

zollin. Non, ma foi! c'est la vérité pure.

Je sais cent jeunes gens plus sots, plus mai tournés, De leur boune fortune eux-mêmes étounés. Tout le secret consiste..

NICODON.
Alt! c'est madaine Hortense.

ZOILIN.
Oui, son cher Ariston avec elle s'avauce.

NICODON.

Ou'ils me plaisent tous deux!

SCÉNE VIII.

HORTENSE, ARISTON, ZOILIN, NICODON.

nortense, à Zollin et à Nicodon.

Avec plaisir vraiment

Je vous rencontre lei tous deux en ce moment, Apprenez de ma bouche une heureuse uouvelle, Qui doit vous réjouir. NICODON, fessant une grande révérence.

n, fesant une grande révèrence.

Madame, quelle est-elle?

HORTENSE, à Zollin.

HORTENSE, à Zollia.

Vous connaissez, monsieur, ce beau poste vacant,
Et que tant de rivaux briguaient avidement?

Oui, madame; et j'ai cru...

RORTENSE.

La brigue était bien forte :

Enfin c'est Ariston, votre ami, qui l'emporte. NICODON, bas a Zutlin. Vous pilissez, mon oncle!

ZOILIN, & Ariston, aver contrainte.

Alt! recevez, monsieur,

(Bas, à part.) (Haut.)

Mes compliments... J'enrage. Et c'est du fond du
ARISTON. [creur.

Je veax bien l'avoure; la part si peu communie Que chacun diagne prendre à ma bonne Brume Est autriègrand bouneur, un bien plaucher pour moi. Le qui plaise fracto chachat que cet illustre emploi; Et ce qui plaus encor flatte en sercret mon âme, C'est qui untel châu n'os ch die qu'au busité de madiemais elle sait sussi que la seule amité [me le peut remplir tout mon curur, à sea hienfaits let. Touche, recomanissand de lui devoir ma place, 'Joen lui demander encore une autre grâce.

ZOILIN, avec étonnement.

Oh. oh!

ARISTON.

C'est de souffrir qu'on puisse y renonces
En faveur d'un ami qu'on voudrait y placer.

ZOLLIN, d'un air satisfait.

Bon, cela.

AKISTON.

C'est pourquoi je parlais à madame. Un tel bienfait, sans doute, est digne de son âme; Car enfin cet emploi, l'objet de tant de vœux, Si je le peux céder, rend deux hommes heureux. zoilly.

Deux heureux à la fois! votre âme est généreuse : Cette noble action sera très glorieuse. J'ai bien pensé d'abord que ce poste, entre nous, Quelque beau qu'il puisse être, est au-dessous de vous. HORTENSE, à Afrisjon.

Non, garder cette place : elle en sera plus belle. El porregoli a quietr è els le pri el orra zibe, C'est le pits des talents; el les creurs vertuens. C'est le pits des talents; el les creurs vertuens. Cec chois les satisfait, il rempils leur idee. Songer qu'au vari merite une place aconger qu'au vari merite une place aconger qu'au vari merite une place aconger qu'au vari vertue place. Est un bienfait du roi, poor tous les gens de bien. Le vous ai toujours vu penser en cliore. El vous surez ausce qu'à son devoir docile. Il flux trester au pote of l'on peut être silie.

J'en demeure d'accord; mais ce n'est pas à moi De penser que moi seul poisse être utile au roi. Je sais qu'un honnête bomme est ne pour la patrie; Mais, sans vouloir m'armer de fausse modestie, Je connais bira des gens dont l'esprit, dont l'humeur

De ce fardeau brillant soutiendraient mieux l'hon-Enfin, je l'avouerai, ces places désirées Ne seraient à mes yeux que des chaînes dorces. Mon esprit est trop libre, il craint trop ces liens : On ne vit plus alors pour soi ni pour les siens. L'homme (on le voit souvent) se perd dans l'homme en place. le vix auprès de vous : tout le reste est disgrace. La tranquille amitié, voilà ma passion : Je suis heoreux sans faste et sans ambition. Sans que le sort m'élève et sans qu'il me renverse. Je suis né pour jouir d'un sage et doux commerce , Pour vous, pour mes amis, pour la société. Dès long-temps rien ne manque à ma felicité : Votre noble amitié, sur qui mon sort se fonde. Me tient lieu de for une et des honneurs du monde Que me vandrait de plus im illustre fardeau? On'obtiendrais-je de mieux de l'emploi le plus beau? Dans les soins qu'il entraîne, et les pas qu'il nous coûte, Que pourrait-on chercher? c'est le bonheur sans donte; Mais ce honheur enfin , je l'ai sans tout cela. Qui sait toucher au but ira-t-il nar-delà?

Vous parlez bien. Cédez à votre noble envie : Il ne faut pas, monsieur, se géner dans la vie. Dans vos justes dégoits sagement affermi, Faites de ce tenploi le bonheur d'un ami. Vous saurez le choisir prudent, discret, capable.

Oui.

Plein d'esprit.

ABISTON.
Assez.
zoillin.
Oui soit d'âge sortable.

D'un âge mûr.

Qui sache écrire noblemes ARISTON.

Oui, très bien.

Zoilin, bas, à part.

Ma fortune est faite en ce niouient.
(A Ariston.)

Ainsi done votre choix, monsieur, est...

ARISTON.

Pour Clitanire. zoillin, stupéfait, les derniers mots à part. Clitandre!... Ouf, ouf!

HOETENSE, à Ariston, après un silence. Eh bien! puisqu'il faut condescendre A ce que vous voulez, je me console: au moins L'amitié désormais obtiendra tous vos soins.

zoluin, à part. Oh! que de cet ami je voudrais la défaire!

HORTENSE.
"otre presence ici m'était lien nécessaire :

Je trouve en vous toujours des consolations, Des conseils, du soutien dans les afflictions. Un ami vertueux, éclairé, doux et sage, Est un présent du ciel, et son plus digne ouvrage

NICODON, à Zoffin. Oh! comme en l'écoutant mon cœur est transporté! Que de grace, mon oncle, et que de dignité! Quel bonheur ce serait que de vivre auprès d'elle!

zoilin, bas à Nicodon. Ce monsieur Ariston lui tourne la cervelle. HOATENSE, & Ariston.

C'est par exemple encore un trait digne de vous, D'avoir, par vos conseils, engagé mon époux A jeter dans le fen l'injurieux libelle Dont hier, en secret, un flatteur infidèle Avait voulu, sons main, rallumer son courroux Contre le vieux Ergaste, en procès avec nous.

ABISTON. Eh! madame, en cela quelle était donc ma gloire? J'ai trop facilement gagné cette victoire : L'ouvrage était si plat, si dur, si mai écrit! Sans doute il fut forgé par quelque bel-esprit, Quelque bas écrivain dont la main mercenaire Va vendre an plus vil prix son encre et sa colère.

zoilin, bas, à part. Ah! morblen! c'était moi... Connaîtrait-il l'auteur? Fuyons! je suis rempli de honte et de fureur. ARISTON, à Zollin.

ssez pas ce misérable ouvrage? Yous ne conn zoitty

Mais

ARISTON. Je souhaiterais qu'on pilt guérir la rage De ces laches esprits tout remplis de venin. ZOÍLIN.

Oni.

ABISTON. Oul, toujours cachés, bravent le genre homain: De ces oiseaux de nuit que la lumière irrite. De ces monstres formés pour noircir le mérite. Oue je les hais, monsieur!

HORTENSE, à Ariston. Vous avez bien raison.

zoilin, à Nicodon. Sortons

> NICODON. Eh, non, mon oncle, ABISTON, & Nicodon.

Ecoutez, Nicodon: Gardez-vous pour jamais de ces traltres cyniques. Vous hantez les cafés où ces pestes publiques Vont, dit-on, quelquefois faire les beaux-esprits, Ramasser les poisons qu'on voit dans leurs écrits. Vous êtes jeune, et simple, et sans expérience;

Le monde jusqu'ici n'est pas votre science; Vous pouvez avec eux aisement vous gâter : Pour résigner l'emploi dont vous m'avez fait don, (Hortense sort avec Ariston.( SCÈNE IX.

ZOILIN, NICODON.

Madame vous protége, il le faut mériter.

Etudiez beaucoup, acquérez des lumières

( A Bortense.) Madame, pardonnez cette leçon diffuse;

Pour entrer au barreau, pour régir les affaires ;

Mais vous le protégez, et c'est là mon excuse.

Permettez qu'avec vous j'aille trouver Cléon,

Rendez-vous digne enfin de quelque honnête emploi-Surtout ne prenez point votre exemple sur moi.

zoilin, à part.

Je hais mon sort... je hais cet homme davantage: Sans même le savoir, à toute heure il m'outrage. Oui, je l'abaisseral.

NICODON Mon oncle, en vérité,

Madame Hortense et lui m'ont tous deux enchanté.

ZOILIN. Dis-moi, ne sens-tu pas un pen de jalousie Contre cet Ariston? là... quelque noble envie?

NICODON. Vous voulez vous moquer; il me sied bien à moi D'oser être jaloux ! Et puis d'ailleurs sur quoi?

Comment! sur quoi, mon fils? Tu ne sais pas, tedis-je, Tout le mal qu'il te fait, et tout ce qui t'afflige.

NICODON. Rien ne doit m'affliger, et je suis fort content.

ZOILIN. Et mol, je te sontiens qu'il n'en est rien.

Comment? ZOILIN.

VICODOY. Ton cœur est alcéré par un mal incurable; Il est jaloux, te dis-je, et jaloux comme un diable. WICODON.

Est-il possible?

zollin.

Eli! oui; je le vois dans tes yenx : Car n'es-tn pas déjà de madame amoureux? NICODON.

Eli! mon Dieu, point du tout. Moi! je n'ai, de ma vie, Osé penser, mon oncle, à semblable folie.

zoilin. To l'es, mon cher enfant,

> SICODOS Je n'en savais donc rien. zoilis.

Amoureux comme un fou; je m'y connais fort hien.

NICODON.

Oh, oh! yous le croyez? 20LIN

La chose est assez claire. Quoi! ne serais-tu pas très aise de lui plaire? NICODON.

Très aise assurément.

20It 13 SI ton heureux destin

Te fesait parvenir jusqu'à baiser sa main, N'est-il pas vrai, mou cher, que tu serais en proie A de tendres désirs, à des transports de joie? NICODON.

Oui, i'en conviens, mon oncle,

ZOILIN.

Et si cette beauté Daignait pour la personne avoir quelque bonté! NICODO V.

Quel conte faites-yous!

zollin. Tu serais plein de zèle, Aussi tendre qu'heureux, aussi vif que fidèle.

NICODON.

Ah! je deviendrais fou de ma felicité. zoitin.

Eh bieu, tu l'aimes donc! c'est sans difficulté. NICODON.

Eh mais...

ZOILIY. T'ayant prouvé ton amour sans réplique, Tu conçois tout d'un coup, sans trop de rhétorique, Que de cet Ariston tu dois être jaloux, Que tu l'es, qu'il le faut.

Ariston, diles-vous.

En serait amoureux? Aristou sait lui plaire? zolity.

Sans doute; ils sont amauts; c'est une vieille affaire. NICODON. Vovez donc! je crovais qu'ils n'étajent rien qu'amis.

zoitty. Dans quelle sotte errent sa jeunesse t'a mis! Apprends, pauvre écolier, à counaître les hommes. Il n'est point d'amitié dans le siècle où nous sommes; Et pour peu qu'une femme ait quelques agréments,

Ses amis prétendus sont de secrets amants. NICODON. Eh bien! je pourrais donc à mou tour aussi l'être?

Sans doute, et sur les rangs je te feral paraître. MICODON. Moi?

ZOILIN.

Toi-même, et pour toi je lui crois quelque amour. NICODON.

Quoi!

zoli in

Mais chez Ariston lorsque tu fais ta cour, As-tu dans ses papiers, ouverts par négligence, Ramassé par hasard quelques lettres d'Hortense? C'est un conseil prudent que je t'ai répété; Car tu sais qu'elle écrit avec légèreté, Avec esprit, d'un air si tendre et si facile? Et tout ce que i'en dis, c'est poor former tou style. NICODON.

Oul, j'al, mon très cher oncle, à cette intention Pris, pour vous obéir, ces deux lettres.

Bon, bon. Donne; lisons un peu. Voyons si l'on y trouve Quelques mots un peu vifs, et ce que cela prouve;

Ce qu'on peut en tirer, (HBt.) « L'amour ... » ah! l'y voilá!

« L'amour... »

NICODON. Qui, mais lisez; le mot d'amour est là Dans un tout autre sens que vous semblez le croire. Tournez, voyez plotôt : c'est l'amour de la gloire,

L'amour de la vertu. zollin, tirant un cahier de sa poche. Va, va, jeune innocent, Tais-toi, Pour ton bonheur, obeis seulement, Porte chez Ariston ce paquet d'importance, Et parmi ses papiers le glisse avec prudence. Ta fortune en dépend.

NICODON.

Mais, mon oncle, l'honneur... ZOLLIN.

Eh oui, l'honneur! mon Dieu! j'ai l'honneur fort à Fesons d'abord fortune, et puis je te proteste [cœur. Ou'à la suite du bien l'honneur viendra de reste. NICODON.

Mais enfin vous savez jusqu'où va sa bonté; Il nous protége.

ZOILIN. Bon! par pure vanité.

Il est jaloux de toi dans le fond de son âme. MICODON.

Vous crovez?

Il voit bien que tu plais à madame.

zoltix. NICODON. Je ne me croyais pas, ma foi, si dangereux.

zoluty. Tu l'es. Adieu, te dis-je, et fais ce que je veux.

(Il sort.)

# SCÉNE X.

# NICODON, LAURE.

LAURE.

Oh çà, mon eher enfant, à quand le mariage NICODON.

Avec qui?

LAURE.

Comment done, votre cœur tendre et sage N'est pas tout résolu de me donner sa foi, Avec un bon contrat qui vous soumette à moi? SICODON.

Et sur quoi fondez-vous cette plaisante idée? LAURE.

Sur l'aveu dont cent fois vous m'avez excédée, Sur l'amour, sur l'honneur qui vous tient enzagé! NICODON.

Oh! tout cela, ma mie, est, ma foi, bien changé! LAURE.

Bien changé! comment donc? NICODOX.

Oui, e'est tout autre chose. Lorsqu'au jour du grand monde un jeune homme s'ex-Il faut, pour débuter, aimer quelque beauté [pose, Un peu sur le retour, riche, et de qualité.

LAURE. Seriez-vous à l'instant devenu fon? SICOBON.

La belle, Quelquefois, par hasard, perdez-vous la cervelle? LAURE.

Apprentl petit-maltre, oubliez-yous souvent Vos serments, votre honneur, et votre engagement?

NICODON. Allez, allez, j'ai bien une autre idée en tête.

LAURE. Vous ne m'aimez done plus? Je ne sais qui m'arrête Que deux larges soufflets, avec einq doigs marqués, Ne soient sur ton beau teint d'un bras ferme appliqués ( A son geste , Nicodon effrayé s'enfuit. )

Allons, je vais trouver son ehien d'oncle, et lui dire Ce qu'uu dépit très juste en pareil cas inspire.

.....

# ACTE SECOND.

# SCENE L

LAURE, ZOILIN.

LAURE.

Votre neveu, monsieur, en un mot, est un fat. zolitis.

Je le crois

LAURE Un méchant.

> zoit.tx Pourquoi non? LAURE.

> > Un ingrat,

l'in effronté. Comment! sans honte il m'ose dire Qu'à mon cœur, à ma main, il est faux qu'il aspire. Ou'à tâter de l'hymen il n'avait point songé! A peine encore amant, me donner mon congé! Pourquoi m'amusiez-vous par ces vaines sornettes? Ec-utez : e'est un traltre, ou bien e'est vous qui l'étes; Le fait est net et elair. Prenez votre parti:

Ou votre neveu ment, ou vous avez menti, ZOILIN. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ecoutez-moi, la belle :

Je ne garantis pas qu'il vous soit bien fidèle, Mais je vous garantis que vous seriez à lui, Que je vous marierais, et peut-être aujourd'hui, Si ...

LAURE Si... quoi? qui l'empêche? ZOILIN.

Ariston, qui s'oppose A tout ce que l'on veut, et qui de vous dispose. Ariston ne veut pas qu'on vous épouse.

LAURE. O ciel! Ne vouloir pas qu'on m'aime!

ZOILIN. Oni, le trait est cruel. LAURE.

Ne has permettre que... zoilin, d'un ton railleur.

Non, il ne peut permettre Oue dans vos bras charmants mon neveu s'aille met-

LAURE. [tre. Le traître! Et que dit-il, monsieur, pour sa raison? ZOILIN.

Des raisons! Bon, ma fille, il me parle d'un ton... Il dit de vous hier... il fesait une histoire... i n conte à faire rire, et que je ne peux croire.

LAURE. Voyons, que disait-il?

zolus. Eh! mais, vons jugez bien Ce que disent les gens quand ils ne saveut rien.

LAURE. Eucore?...

> zoltax. Il nous fesait des contes.

LAURE. Je defie

Tous yos plaisants conteurs avec leur calomuie. Ne vous parlait-il point de ce jeune commis Oul fut, à mon insu, dans mon armoire admis.

On on rencontra deux fois dans cette allée obscure? J'ai fait tirer an elair cette belle aventure; J'en suis très nette.

Et puis, il nous disait vraiment Bien autre chose encor.

LAURE.

Je sais : apparemment Il voulait vous parler d'un étourdi de page... Il est vraiment aimable, et fort grand pour son âge; Mais nous ne croyons rien... Ah! n'est-ce pas aussi Ce petit écuyer, cet amoureux transi...? Attendez, m'y voilà : e'est le neveu d'Hortense. Ah! ie puis hautement braver la medisance.

ZOĪLIN.

Cà, vous vovez mon cœur et ma naiveté; Tout ce qu'on dit de vous; je vous l'ai rapporté. Votre tour est venu : e'est à vous de m'apprendre Tout ce que sur mon compte on vous a fait entendre. Parlez, que pense-t-on de moi dans la maison? Expliquez-vous nûment, sans detour, sans façon.

LAURE. Volontiers : aujourd'hui, trois ou quatre personnes Vous drapaient joliment ; qu'ils en disaient de bonnes!

zoitas. Comment | Sachons un peu...

LAUBE.

D'abord certain Damis Assurait que iamais vous n'aviez en d'amis. Helas! s'il disait vrai, que vous seriez à plaindre! Il ajoutait encor qu'il faut toniours vous eraindre.

C'est peu de chose.

ZOLIN LAURE

Eh! oui; mais monsieur Lisimon Vous tranchait hardiment certain mot de fripon, zollin.

Bagatelle. Est-ce tout?

LAURE.

Non. Un certain Henrique Disait que vous n'étiez qu'un pedant satirique, Un menteur sans vergogne, un fourbe, un plat auteur, Jaloux de tout succès jusques à la fureur ; Hal des gens de bien, des beaux-esprits, des belles : Il barbouillait par an trente mauvais libelles, Si grossiers, disait-il, si sots...

ZOSTAN.

Ce dernier trait Me blesse, je l'avoue, et j'en suis stupéfait. Que sur mes goûts, mes mœurs', mon cœur et ma per-Ongloselibrement, tout cela se pardonne; [sonne, Mais dénigrer mon style, attaquer mon esprit! Oh! parblen, e'en est trop; j'en crève de depit. LAURE.

Attendez : Libermont, qui très peu vous honore,

En ricanant beaucoup, nous ajoutait encore Qu'eu un certain enclos... Zoilin, l'interrompant brusquement,

Il saffit, mon enfant C'est assez m'éclairer; je suis plus que content Mais à tous ces discours que répondait Hortense? TAURE.

Hortense? elle lisait, en gardant le silence. Elle hait ces propos

zoius. Et monsieur Ariston?

LAURE.

Il n'a pas senlement prononcé votre nom. Mais peut-être il vous hait, et de plus vous méprise.

zoius. Me mépriser! pourquoi?

LAURE. Ne faut-il pas qu'il dise Beaucoup de mal de vous, paisqu'il en dit de moi? S'opposer à ma noce! ah! si je le revoi, Je vous Je traiterai de la bonne manière.

Modérez-vous.

ZOILIN. LAURE.

Non, non! je saurai la première Ier le démasquer ; et je veux aujourd'hui Lui prouver tous ses torts, et me venger de lui.

SCÈNE II.

HORTENSE, LAURE, ZOILIN.

LAURE.

HORTENSE. Mon Dien! que tout ceci me surprend et m'afflige! Que l'on cherche Ariston ; courez partout vous dis-je-

Madame...

HORTENSE. Absolument je veux l'entretenir.

LAURE Non, madame, jamais il n'osera venir.

HORTENSE. Ah! que me dis-tu là? Tu le cruirais eoupable!

LAUBE. Sans doute, je le crois : de tout il est capalile.

HORTENSE. Il n'est point imprudent, il connaît son devoir,

LAURE.

Il a tous les défauts que l'on saurait avoir. Je lui dirai son fait vertement, je vous jure. HORTENSE.

Ariston m'exposer à pareille aventure Lul, mon intime ami! non, je n'y conçois rien -

Il est trop raisonnable, et trop homme de bien. LAURE.

Il ne l'est point du tout.

HORTENSE, à Zoilin.

Mais vous pourriez m'instruire Mieux qu'un autre, monsieur, de ce que j'entends dire. 2011.18

Moi?

HORTENSE.

Vous. Votre neveu perd-il le sens commun? Que prétend donc de moi ce petit importun, En me suivant partout, en me fesant cortége, Cent fois m'affadissant de phrases de collége? Il me soutient à moi qu'il a vu, lu, tenu Un billet de ma main qu'Ariston a reçu. Enfin, si je l'en crois, mes lettres sont publiques, Et je seraj bientôt l'entretien des critiques. 701118

Si ce n'est que cela, calmez votre douleur; Ce petit accident yous fera grand honneur. De vos moindres billets la grace naturelle Du style épistolaire est un charmant modèle. Les femmes, j'en conviens, entendent mieux que nous Cet art si délicat, si naîf, et si doux. Leur cœur avec esprit sait peindre leurs pensées, Des mains de la nature ingenument tracées: Les hommes ont toujours trop d'art dans leurs écrits, J'aime mieux Sévigné que trente beaux-esprits.

HORTENSE De ce flatteur encens ie ne suis point la dupe. Quelques lettres sans fard, où mon esprit s'occupe, Sont pour Ariston seul, et non pour d'autres yeux. Je hais un vain éclat, je crains les curieux. Oui, de quelque haut rang que l'on soit décorée, La plus heureuse femme est la plus ignorée. Je sais bien one ma main jamais n'a pu tracer Un billet dout personne eût lieu de s'offenser, Et que iamais mon cœur ne concut de pensée Dont ma gloire un instant dût se sentir blessee; Mais je sais trop aussi que le public malin Sur les femmes se plait à jeter son venin. Quoi qu'il en soit, monsienr, d'une telle imprudence, J'en vois avec donlenr toute la consequence; Et surtout je ressens un très juste courroux De voir on un ieune fat, aux veux de mon époux, Sans égard au bon sens, s'en vienne à ma toilette : De ce bruit dangereux debiter la gazette. Auprès de nous admis par les soins d'Ariston, Vous démêlez assez l'air de notre maison; Vous connaissez Cléon, et sa délicatesse; Votre air mystérieux le surprend et le blesse. Il fallait lui parler. Je n'en dirai pas plus; Vous aimez Ariston : réglez-vous là-dessus. Ouelquefois un seul mot, dit par un homme sage, Porte avec soi la paix, et détourne l'orage. L'oncle réparera la faute du neveu : Il le peut, il le doit, j'ose y compter; adieu.

(Elie sott.)

LAUBE , à Zoilin. En grondant le neven, songez bien, je vous prie, Que sans perdre de temps il fant qu'il se marie. zoilin, à part Je suis embarrassé, je serai déconvert; Ariston saura tout; s'il paralt, il me perd ..

(Haort, )

# Quel que soit le danger, il faut que je m'en tire. SCENE III.

### LAURE, NICODON.

LAURE Ah! voici mon ingrat, il se trouble, il soupire. Sentirait-il son tort?

NICODON , d'un air confus et embarrassé. Il est vrai, cette fois

Je fus no grand benêt, et je m'en apercois. LAURE.

Dis que tu l'es, mon cher, et la chose est plus sûre. NICODON.

Hélas! comme dans moi pătissait la naturel Quel maudit embarras! quel excès de tourment! Et qu'il m'en a coûté pour être impertinent! LAUBE.

Très peu... Maisqu'as-tu donc qui géneainsi ton âme? NICODON. J'ai... que je n'aimerai jamais de grande dame.

LAURE. Vraiment, je le crois bien. C'est moi seul en effet

Qu'il te convient d'aimer : c'est moi qui suis ton fait. NICODON, à part. Helas! elle a raison, car elle est jeune et belle, Elle est à mon niveau, je suis libre avec elle :

L'autre force au respect par son air imposant. Et me feit d'un coup-d'œil rentrer dans mon néant LAURE.

Traitre, queile est cette autre!

NICODON. Eh! c'est madame liortense. LAURE.

Miséricorde! quoi! vous aurlez l'impudence, En abusant ici des bontés de Cléon, D'oser almer sa femme?

Aimer madame! oh ! non; Je n'ai pu, je l'avoue, assez me méconnaltre Pour en être amoureux; seulement j'ai cru l'être. LAURE.

Innocent ! qui vous a de la sorte entêté? D'où vous vient cette erreur NICODON

D'on? de la vanité. LAND

Vraiment, c'est birn à vous d'être vain!

MICODON.

Je me garderai bien d'y retombre enco. Ass., Als il vious n'aviez vu, je me sentais si sot I de cherchais la patrie auts pouvair dieu un mot; and cherchais patrie auts pouvair dieu un mot; soil de cherchais patrie auts pouvair dieu un mot; soil comme un chair qui soudain me frapair; Cetat comme un cétair qui soudain me frapair; Cetat jeun mort que vif, festai ceut ples sous terre; On raillait una figure, on me feasit la guerre; To napet et des varies, vipratt mon entrapair; In papet et des varies, vipratt mon entrapair; En papet et des varies, vipratt mon entrapaire par, Enfla, j'aurais vordu que con consignairent par, Enfla, j'aurais vordu que con care d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere d'afficie, me de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tiere de la pour me tier

Ch! qu'avez

Oh! qu'avez-vous donc fait? NICODON.

Ces lettres d'Ariston font un méchant effet. Je crois que là-dessus il est quelque mystère. Madame en a pleuré, monsieur est en colère; Il gronde eutre ses dents, dit qu'il se vengera, Que bientôt...

Ce n'est pas tout encore.

LAURE. Et c'est vous qui causez tout cela?

Oui, très innocemment. Mon oncle me console, Dit que c'est pour un bien : il m'a donné parole Qu'en abandonnant tout à sa discrétion, Il obtiendrait bientôt le poste d'Ariston. Et que du mème instant ma fortune était faite.

Et la mienne avec vous?

NICOBON.

Vraiment, je le souhaite.

Il est juste, après tout, qu'Ariston soit puni Du mal que ses conseils nous auraient fait ici. NICODON.

Quel mal?

LAURE.

Mon cher enfant, il faut que je vous donne Un conseil plus sensé : ne croyez plus personne, Défiez-vous de tout, ne vous mélez de rien, Aimez-moi tendrement, et le reste ira bien. NICODON.

Ali! ce n'est plus qu'à vous que je prétendrai plaire. LAURE,

Ce sera pour tous deux une très bonne affaire. Pour vous conduire en tout avec discernement, N'être point dans le monde un servile instrument Avec quoi les fripons travailleraient pour noire, Je veux prendre sur moi le soin de vous instruire: Je vous dirai d'abord... NICODON.

Oui, vos sages avis, Chaque jour avec zèle écoutés et suivis, M'aurout bientit changé, grâce à votre science. Dejà même à présent j'en fais l'expérience : Mon esprit se dégage, et sans doute mon œur Profite encore mieux sous un tel précepteur.

LAURE.

Oui, c'est bien profiter que me fermer la bouche,
Lorsque pour votre bien...

Tant de bonté me touche :

L'attrait de vos leçons...

Trève de compliments; Au lieu de leur parler, laissez parler les gens. Niconon.

Soit.

Ne présumez pas qu'en sortant du collége, On ait de parier seul acquis le privilége, Ni que ce soit toujours au beau pays latin

Qu'on puise un grand savoir, qu'on a l'esprit très fin; On peut l'avoir très faux : est à son verbiage Qu'on reconsait d'aberd un fileiture personnage, Qui se fait sottement méprier ou hair De ceur dont les bontés ont daigné l'accueillir. Fant-il vous répéter un conseil salutaire? Observez, écoutez, sachez long-temps vous taire. NICODON.

C'est en vous écoutant que je veux être instruit.

Il y parait!

NICOBON. Dans peu vous en verrez le fruit.

Vous le dites du moins, j'en accepte l'augure;
Mais l'art ne peut toujoure corriger la nature.
Mais l'art ne peut toujoure corriger la nature.
Le l'augure par l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'augure de l'a

Et c'est...?

C'est Ariston.

Ah! si vous acquériez ses manières, son ton,
Dès-lors jamais d'ennui, de froideur en ménage,
Et l'on vous aimerait chaque jour davantage.
Et d'ent du beau tour qu'il croyait nous jouer,
Cet homme, malgré lui, me force à le louer.

NICODON.

Il est vrai, près de lui... Mais j'aperçois Hortense LAURE. Adieu , je cours la joindre.

NICODON, & part.

Evitons sa présence.
(Il sort précisitament.)

# SCENE IV.

# HORTENSE, LAURE.

HORTENSE, sortant de son appartement Laure, il n'est plus pour moi de paix ni de bonheur, Je ne peux soutenir l'excès de ma douleur. Partons, favons ces lieux.

### LAURE

Eh! qui peut done, madame, Troubler en ce moment le calme de votre âme? Rien ne semblait encor l'altèrer ce matin.

HORTENSE.
Oui, chacun prenait part à notre heureux destin.

On, creates pressus per solve Corrections of Artiston parmi nous repandals I alliegresse; De l'époux qui m'est cher l'amitié, la tendresse, Partageaient nos beaux jours et remplissaient non Sous nou yeux éclataient la joie et le bonbeur. [cœur; Entourre des vertus, du travail, de l'aissnec, Ex des accents si doux de la reconnaissance, Au coulle de nos verux, quel démon en fureur Jette ici tout le coup le désontre et l'horreur?

Des envieux peut-être, à l'ombre du mystère...
HORTENSE.

Écoute: u comais ce noble monastère Où, éclaissant le moule et ses plairies trompeurs, D'un caline inattérnable on goûte les docceurs, tolt de la calonnie et de la médissance; Els liéen j'ai récole, connaissant la constance; Daller ent cat sait, avec toi seulement Cacher à tous les yeux ma houte et mos tourneast. Cacher à tous les yeux ma houte et mos tourneast. Le n'a paint durre copie : céchapée as macélages, Danc c per toute repoir . Le capité et Band c per toute renords, j'insi vivre et mourir. LUIRE.

Mais, madame, avant tout ne peut-on découvrir Quels sont les ennemis dont la soudaine rage Avec tant d'injustice aujourd'hui nous outrage? HORTESSE.

Do jour les malfaiteurs redoutent la clart<sup>a</sup>, Et e' est dans le silence et dans l'obscurité Qu'ils forgent sans danger leurs armes criminelles, Inventent des noirceurs, composent des libelles. Semés adroitement, cas ceris imposteurs Egarent le public au gré de leurs auteurs, Et trop souvent, belast l'inide et sans défense. Sous d'invincibles traits succombe l'innocernce.

LAURE. Quelque vil scélérat, excité contre vous, Avec uu art perfide abusant votre époux,

Avec un art periide abusant votre époux, Aurait-il réveillé sa triste jalousie? nontense.

Helas! e seul détaut empoisonne as vie.

Mais ce déut enfin, gréce à me beureux soins,
S'il n'esti pas détruit, s'éstit caché du moins.
Du sincere Ariston l'esprit doux, sympathique,
Cimentait chaque jour notre paix domestique.
Cette paix est rompue. et le sort ennems
Vieut môter à la fois mon époux, mon ami,
Mon repos, mon bandeur, et ma gloire puet-être.
C'en est fait, je ne peux, je ne veux plus paraître;
Je mourrai de doulenr.

Mais e'est mourir vraiment

Que d'aller s'enterrer dans le fond d'un couvent. Il faudra vous y suivre, et j'en suis fort fâchée.

Que des hommes, bon Dieu! l'âme est fausse et cachée! Aurais-tu pu penser que mon affection, Que mes calamités me viendraient d'Ariston.

Que mes calamités me viendraient d'Ariston.

LAURE.

Oui , ie vous l'avais dit, et vous deviez l'entendre.

Non, cet évenement ne saurait se comprendre.

Honneur, raison, devoir, est-ce donc vainement
Que mon ceur vous ainsa qu'il suivit constamment
Vos lois, celles du monde et de la bienséance ?
Not vertus, je le vois, sont en notre poissance;
Notre Rélicite ne depend pas de nous.

LAURE.

Laissez; je vais parler à monsieur votre époux.

HORTENSE.

Non, non, gardez-vous bien d'irriter sa colère.

Yous le cherchiez.

LAURE.

Dites-moi, s'il vous plait, ce qu'il convient de faire.

Ce mandit Ariston pourrait tout éclaireir :

HORTENSE.

Qui, moi? ce serait me noircir.

J'ai promis à Cléon d'éviter sa présence.

J'ai promis à Cleon d'eviter sa presence. La vertu seule nuit, il en faut l'apparence. Lessoupçons d'un époux manquaient à mon tourment!

SCÈNE V.

HORTENSE, ARISTON, CLITANDRE, LAURE.

ARISTON, à Hortense.

Vous me voyez saisi d'un juste étonnement;
Chez votre époux, madame, empressé de me rendre,
Je venais vous prier d'y présenter Clitandre.
On m'annonce un refou, on me dit que Cléon

Me defend pour toujours l'accès de sa maison.

HORTENSE.

Cléon, et vous, et moi, je vous le dis sans feindre, Plus que vous ne pensen coussommet tous à plaindre. Vous devez par raison, surtout par probité, Rompre avec moi, monaéure, toute société. Gardes-rous de venir cher Cléon d'atralage; Evitez tout éclat dans un silence sage. A ces tristes conseils prompt à vous conformer , Fuyez-moi, plaignez-moi, mais sachez m'estimer. (Elle sort.) (Elle sort.)

# SCÈNE VI.

# ARISTON, CLITANDRE, LAURE

CLITANDRE.

Je suis confus pour vous d'ane telle incartade. Quelle réception! quelle étrange boutade! ABISTON.

Je suis épouvanté, saisi, pétrifié. (A Laure qui sortait et qu'il arrête.)

Ma belle enfant, pariez, dites-moi, par pitié, Quel crime j'ai commis, ce que cela veut dire, (zile veut sortir.) Ce que j'ai fait. Un mot... arrêtez!... Quel delire Semble être répandu sur toute la maison!

De grace, instruisez-moi.

Vous étes un fripon.

Il vous appartient bien de critiquer ma vie,
De vouloir empécher que l'on ue me marie!
Ah! je me marierai, je vous braverai tous,
Et je ferai très bien mes affaires sans vous.
(Elle sect.)

### SCENE VII.

# ARISTON, CLITANDRE.

ARISTON.

Elle est folle. On ne peut comprendre ce langage. Que veut-elle nous dire avec son mariage? Quelle sottise étrange, et quel galimatias! Hortense est en courroux...

> CLITANDRE. Cela ne s'entend pas.

Serail-ce une gazeure, ou bien quelque méprise? Car, enfin, de tout temps (Cion vous favorise; On sait qu'Hortense et lai dans vous avaient trouvé Un ami tendre et sirt, et d'un sebé épouvé. Quel ennemi secret, quelles sourdes menées Corrompraient en un jour le fruit de tant d'anmées? AMSTON.

Je m'examine à fond : j'ai bean tourner, fouiller . C'est une énigme obscure à ne pas débrouiller. Je tâcherai pourtant d'en percer les mystères. Alt 5' in étaient tous deux des amis ordinaires, le pourrais, juément pique de leux humeur, A leux exprice indigue opposer la fruideur. Tranquille, et refarme dans má pare innoceme, le laiscessia leux ceur a leux proper inconstance. Assi litertames Cleon món cete toli protécy; De leux nouveaux hierális le suis encor charge. Le souveaux de facilitat para la constance. Le souveaux de la companya de la companya de la loca de la companya de la companya de la loca de la companya de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la loca de la companya de la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la la companya de la l

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE I.

### ARISTON, CLITANDRE,

AASTON.

Ma diegrake est compilete autant qu'elle fut prompte.

Tout mon creur est fictri de doudeur et de houte; 
Elle rougies surtout ou ens crédulite.

Vous auf de cet emploi si fususement fiatté.

Je a s'usia excepté cette charge houorable.

Que pour en revétir un anni véritable.

Helast de mon creits fife thist trop préreou.

A cet houneur trop haut, maître moi parvenu.

Soudini on mel Farrache, onn'outrage, s'ilignore

Quel est l'heureux mortel que le prince un houore.

Mani, ce n'est pas moi, e'est trou on givon a perdu.

CLITANDRE.

Je reconnals en tout votre aimable vertn;
Ariston, vous savez qu'à vous seul attachée,
Des bonneurs et du bien mou âme est peu touchée.
Rieu ne m'afflige ici que votre seul chagrin.

ARISTON.

De ce coup imprévn quelle est la canse? En vain
Je veux la pénètrer; je m'y perds quand j'y pense.

CLITANDRE.

Ne vous rebutes point. Voyet Cléon, Hortenee. Songer qu'en égaliquant on réusuit bien mieux. Croyequi un honnéte homme a toujours dans les yeux. Un airet actendant dont le pouvoir impose ; Un airet vérités sur ses lèrres repose ; Son courre ests are abueche, et juaque dans son tou Il a je ne sais quoi que n'a point un frijon. En un most, voyet-les; jeune regirene frivoles. Disparaltront sans doute à vos seules paroles.

Pour les revoir tous deux j'ai tout fait, tout tenté;

L'humiliation ne m'a point rebuté ; De deux refus cruels j'ai dévoré l'outrage; Cléon s'est détourné quand j'étais au passage; Enfin , de deux billets j'ai hasardé l'envoi : Je pleurais, je l'avoue, en écrivant. Je voi Que l'on a repoussé ma démarche importune.

CLITANDRE. Que disent-ils au moins? quelle réponse? ARISTON.

Aucune

CLITANDER. Il faut vous l'avouer, cette obstination Jette au fond de mon cœur un étrange soupcon : J'eutrevois contre vous quelque orage sinistre. Tout à l'heure on disait que coutre un grand ministre Il courait dans la ville un mémoire imposteur, Ecrit très-offensant dont on vous fait auteur. J'aj d'abord regardé cette absurde nouvelle Comme un fruit avorté d'une folle cervelle, Comme un discours en l'air des oisifs de Paris : Mais ce discours commence à frapper mes esprits : La chose est sérieuse, on ourdit votre perte, Et je vois que la haine acharnée et couverte De quelque scelerat, avec un art subtil, D'une trame si noire aura tissu le fil.

ARISTON.

Voyons quels ennemis j'aurais done lieu de craindre. Je crois qu'on ne m'a vu médire ni me plaindre Nuire, ni cabaler, ni des traits d'un bou mot Blesser dans un souper l'amour-propre d'uu sot. Ma seule ambition était celle de plaire; La haine est pour mon cœur une chose étrangère. Quoi! je ne hais personne, et l'on peut me hair!

CLITANDRE. Quol qu'il en soit, on cherche à vous faire périr : Moins vous le méritez, plus on veut vous détruire. Ariston, faut-il donc être ennemi pour nuire? Ah! c'est assez d'être homme. Un ubscur envieux, Dont l'éclat qui vous suit importune les veux, Sans qu'avec vous jamais il ait eu de querelle, Sans intérêt présent, sans haine personnelle. Osera bien souvent ce qu'un homme insulté A peine en sa colère aurait exécuté. Toujours la jalousie aux crimes aiguillonne ; L'enuemi le plus fier avec le temps pardonne, Mais le lache envieux ne pardonne jamais.

ARISTON. Non, non; sur moi l'euvie aurait perdu ses traits. Jaloux de moi? comment? de quoi pourrait-on l'être? CLITANDRE.

De ce goût que pour vous Hortense a fait paraître, De votre emploi uouveau, de cent traits généreux, De ce qu'ou vous estime, et qu'on vous croit heureux. ARISTON.

Ah! vous mettez le comble à ma douleur profonde! La vie est un fardeau; je vois que dans le monde

On est comme eu un camp par des Turcs assière. Tonjours guetté, surpris, au point d'être égorgé ; Qu'il faut prévoir sans cesse une embûche nouvelle, Etre armé jusqu'aux dents, et vivre en sentinelle. O malheureux humains ! un antre et des déserts Seraient cent fois plus doux que ce monde pervers

### SCENE II.

ARISTON, CLITANDRE, UN LAQUAIS.

LE LAQUAIS.

Venez, monsieur, venez; cachez-vous au plus vite, Changez d'habit, de traiu, gagnez un autre gite. ABISTON.

Oue yeux-tu? CLITANDRE.

Que dis-tu?

LE LAQUAIS , à Ariston. D'un pas délibéré Esquivez-vous, vous dis-je; ou vous êtes coffré. CLITANDRE.

O ciel!

ARISTON. Mes ennemis auraient-ils bien la rage?...

LE LAQUAIS. Vingt monstres bleus là-bas vous guettent au passage.

ABISTON. Onelle horreur!

CLITANDRE.

Essayons si l'on peut vous cacher. ARISTON. Non, mon ami, sans doute on a su l'empécher. Croyez qu'on y prend garde, et qu'une vaine fuite

Servirait seulement à noircir ma conduite. Clitandre, je veux voir à quelle extrémité Un homme vertueux sera perséculé: Je connaîtrai du moins quel est mon caractère ; Je n'étais point bouffi d'un sort assez prospère; Et puisque le bonheur ne m'avait point gâté,

Peut-être je saurai souffrir l'adversité. CLITANDRE.

Je ne vous quitte point; il faut que le partage Dans l'horreur des prisons le sort qui vons outrage. LE LAQUAIS, à part.

Voilà de sottes gens! quelle démangeaison Leur a pris à tous deux d'aller vivre en prison? (11 sort.)

### ARISTON.

Je ne le peux souffrir. Autrefois ma fortune Eu me favorisant dut nous être commune : Il faut que mon malheur soit pour moi tout entier, Restez beureux au moude où l'on va m'oublier. (11 aperçoit Nicodon.)

Ah! vous voicl, jeune homme!

#### SCÈNE III.

ARISTON, CLITANDRE, NICODON.

NICODON , balbutiant et les veux baissés. Oui, monsieur, on m'ordonne De vons donner... Je viens...

Qu'est-ce qui vous étoune?

De quoi rongissez-vous? pourquoi baisser les yeux? N'osez-vous voir en face un homme malheureux? NICODON.

C'est que l'on m'a, monsieur, chargé de la réponse De monseignenr Cléon.

Voyons ce qu'elle annonce.

NICODON, donnant la lettre. Pardon, monsieur.

ARISTON, lit. «... Rien ne pourra me désarmer; « Et mon cœur sait hair antant qu'il sait aimer, »

CLITANDRE. Je reconnais son style en cet aven sincère: Il ne déguise rien, tel est son caractère. Son cœur est inflexible autant que généreux : Juge intègre, ami vif, ennemi dangereux. S'il est préoccupé, vous avez tout à craindre.

ARISTON. Je vois de tons côtés combien je suis à plaindre. Un de mes grands chagrins c'est qu'étant opprimé, Je ne pourrai plus rien pour ceux qui m'ont aimé. Voyez-vous cejeune homme? il m'aimait, il m'inspire Plus de compassion que je ne saurais dire. Il est sans bien, sans père; il ferait quelque effort Pour percer dans le monde, et corriger le sort, C'est un plaisir bien doux d'animer la culture D'un champ qu'on croit fertile, et d'aider la nature : Je me fis un devoir de prendre soin de lui. Je voulais lui servir et de père et d'appui; Nous lui gardions tous deux nne assez bonne place Dans cet emploi nouveau ravi par ma disgrace. Sur mes secours encore il a droit de compter, C'est une juste dette, il la faut acquitter. (Il tire un portefcuille de sa poche, )

CLITANDRE, à part.

Fant-il qu'un tel mérite ait un sort si funeste ! ARISTON, à Clitandre.

Un seul instant, ami, peut-être ici me reste Pour vivre encore en homme, et pour faire du bien. En subissant mon sort, je veux pourvoir au sien. (A Nicodon.)

Approchez-vous, prenez ces billets sur la place; Daignez les accepter, et sans me rendre grace : C'est de l'argent comptant, il faut vous en servir Pour un travail ntile, et non pour le plaisir. NICODON.

Ah, monsienr! 1.

ARISTON.

Achetez les livres nécessaires Oui puissent de votre âme étendre les lumières. Songez à vous instruire, et tâchez qu'à la fin Votre propre vertu fasse votre destin. Si vous voyez Cleon, si vous voyez Hortense, Dites-lenr, s'il vous plait, que ma reconnaissance Survivra dans mon cœur même à leur amitié. Excepté leurs hienfaits, le reste est oublié Adieu; mes compliments à votre oncle.

MICODOX.

Ah! qu'entends-ie?

A mon oncle?

ARISTON. A lui-même.

MICODOX

Alı, Dieu! quel homme étrange! (H se jette aux pieds d'Ariston.) Monsieur... mon protecteur... vertueux Ariston!...

ARISTON, le relevant. Eh bien?

> NICODON. Hélas! à qui faites-vous un tel don? ARISTON.

A vous que j'aime

NICODON, à part. O eiel! qu'ai-je fait, miserable!

ABISTON Mon fils, quelle douleur à mes yeux vous accable?

NICODON, présentant les billets. Reprenez...

CLITANDRE, à Ariston.

Son cœur parle, et sans nul intérêt Il s'attendrit pour vous. ARISTON, à Clitandre.

Et c'est ce qui me platt : D'un cour noblement né c'est le vrai témoignage.

A Nicodon. ) Tenez, prenez encor ce diamant, ee gage Du bien qu'avec raison je vous ai destiné.

NICODON, en pleurs. Hélas! monsieur, je suis indigne d'être né.

Je vais... je vais d'ici, la tête la première, Me jeter, loin de vous, au fond de la rivière. ARISTON.

De sa naïveté mes sens sont pénétrés, NICODON.

Si vous saviez, monsieur... ARISTON

Pauvre enfant, vous pleurez!

26

NICODON. Je n en peux plus, monsieur, il fant bien que je pleure; Je snis désespéré... Je m'en vais tout à l'heure... Je vais... Reprenez tout, billets et diamant.

Je snis... Adieu, monsieur! (Il pose tout our les bras d'Ariston , et s'enfoit.) ARISTON.

Mais il est fou vraiment.

CLITANDRE.

Pas si fou. Sa douleur, ce refus et ce trouble

Me donnent à penser, et mon soupçon redouble.

ARISTON.

Point, point; les jeunes gens sont tous compatissants, Leur courr est tout de feu: c'est le lot des beaux ans. L'âge endurcit notre âme; hélas! l'indifférence Est le premier effet de notre décadence. LK LAQUAIS, qui en entrant a entendu les dernières

paroles d'Ariston.

Bon, bon. moralisez; voici près de ce mur

Des coquins, vieux ou non, dont le cœur est plus dur.

# SCENE IV.

ARISTON, CLITANDRE, UN EXEMPT, GARDES, LE LAQUAIS.

L'EXEMPT.

Avec bien du regret, monsieur, je vous arrête.

ARISTON.

Monsieur, à cet assaut ma constance était prête.

Allons.

CLITANDRE, embrassant Ariston.

Ah, mon ami!

Je pars, et j'obéis.

(A l'exempt.)

Mais seulement, monsieur, me serait-il permis,
Sans déroger en rien à vos ordres sévères.
D'aller, pour un mounent, mettre ordre à mes affaires,
Escorté de vos gens, arre vous, sous vos veux?

Escorté de vos gens, avec vons, sous vos yeux?

L'EXEMPT.

Non, monsieur; mou ordre est précis et rigoureux.

ARISTON.
Si la pltié pouvait toucher un peu votre âme!
Je voudrais embrasser mes enfants et ma femme.

Non, monsieur.

J'ai mon père au bord de son tombeau. Hélas! je suis trop sûr que ce malheur uouveau Suffit pour l'accabler, va lui coûter la vie.

Il faut marcher.

CLITANDRE, & l'exempt.
Au moins souffrez donc, je vous prie,

Au moins sonffrez done, je vous pi Que j'aille de ce pas instruire et consoler Ses parents malheureux, si je puis leur parler; Et qu'en prison sondain je vienne me remettre Auprès de mon ami.

L'EXEMPT.

Je ne puis le permettre.

CLITANDEE.

Avec que'l front d'airain et quelle durete

Ces indignes humains traitent l'humanité! Quoi! mon cher Ariston, de vos bras on m'entraine! ARISTON.

L'inflexible Cléon m'avait promis sa haine: Il me tieut hien parole. Eh! qui peut devinet Où mon sort malheureux se pourra terminer? Adieu! parions.

(L'exempl et les gardes emménent Ariston. Giéon paraît a leur rencontre.)

### SCÈNE V.

CLÉON, ARISTON, CLITANDRE, L'EXEMPT, GANDES dans le fond, laquais et diverses personnes de la suite de Cléon.

CLÉON, à l'exempt et aux gardes. (A Ariston.)
Cessez, arrêtez. Ah! de grâce.

Venez, cher Ariston, et que je vous embrasse.

CLITANDRE.

Ouoi, e'est Ciron!

ARISTON. Qui? vous l

CLITANDRE.
Rêvé-je?
ARISTON, à Cléon.

Helas! monsicur, Venez-vous insulter au comble du malheur?

Non, non: nul n'est lei malheureux que moi-même, Moi que l'on a trompé, qui reviena, qui vous aîme; Moi qui dans mou erreur al pu vous outrager, Qui de moi-même enfin demande à me venger. Hélast je ne pourrai reparer de ma vie Un trait si détestable et tant de calonnie.

ARISTON, à part.

O eiel! que tout ecci me touche et me surprend!
(A Chion, avec attendrissement.)

Monsieur, qu'avez-vous fait?

Le crime le plus grand
Que pût se reprocher jamais un homme en place:
D'un homme vertueux j'ai cause la disgrâce,
le l'ai persécuté. Dans l'erreur affermi,
J'ai fait bien plus encor, j'ai perdu mon ami.
AMSTON.

Pourquoi le perdiez-vous?

ion. Désormais l'imposture

N'osera plus ternir une vertu si pure.
Tout est connu.
CLITANDRE, à Cléon.

CLITANDRE, à Cléon. Monsieur, de grâce, apprenez-nous...

#### SCÈNE VI.

ARISTON, CLÉON, HORTENSE, CLITAN-DRE, L'EXEMPT, GARDES dans le fond, suite de Cléon.

HORTENSE.

Ariston, grâce au ciel, je viens aux yeux de tous, Montrer cette amitié, cette estime épurée Que l'infâme imposture avait déshonorée. Hélas! pardonnez-vous à mon époux, à moi?

ARISTON.

Eh! puis-je rien comprendre à tout ce que je voi?
J'ignore absolument quel trouble vous anime,
Quelle était votre erreur, voire soupon, mon crime,
D'où vient ceprompt retour et ce rand chancement.

CLÉON.

Vous allez de la chose être instruit pleinement;
Et je vais faire voir aux yeux de l'innocence
Quel crime l'attaquait, et quelle est la vengeance.
Metter vous là, de grace, et dans cet entretien

Daignez ne point paraître. (Ciéos fait entrer Ariaton dans un cabinet.)

On vient, écouter bien.

Vous, monsieur, vous savez quel devoir est le vôtre.

Rendez le premier ordre, et recevez cet autre.

Il est signé du nom de notre souverain.

Quand il en sera temps, obéissez soudain.

SCÈNE VII.

(L'exempt lit le nouvel ordre, et le referme.)

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, ZOILIN.

CA, monsieur Zollin, votre amitié prudente M'a démandé tantút cette place importante Dont le prince bonoeit à riston votre ami; Vous m'avez blen fait voir comme Jen suis trabi; Vous m'avez éclaires un ses mours, sor ses vices : Je ne puis trop payer ces importants services.

Mes soins, mes sentiments, sont trop récompensés. CLÉON.

Croyez qu'ils le seront; mais ce n'est point assez. Vous connaissez, je crois, quel est mon caractère; Je suis reconnaissant, mais je suis très sévère.

ZOLLIN.

Ali! monseigneur, il faut vous en estimer plus.

CLÉON.

C'est un devoir sacré de payer les vertus Mais du public aussi l'inflexible service Exige sans pitié qu'un crime se punisse. ZOLLIN.

On n'en peut pas douter, c'est la première loi.

Vous le crovez?

ZOILIN.
J'en suis convaincu.
CLÉON.

Dites-moi.

Comment traiteriez-vons un ingrat dont l'envie
Aurait voulu couvrir son ami d'infamie,
Et qui, jusqu'en ces lieux répandant sou poison,

D'un bienfaiteur trop simple eût trouble la maison; Qui par d'affreux écrits, non moins plats que coupables, Eût perdu, sans remords, des hommes estimables; Un hypocrite enfin, dont la fausse candeur

Du cezur le plus abject efit caché la noirceur?

zoit.tx, bas à part.

Tout va bien: d'Ariston il veut parler sans doute.

CLÉON.

Eh bien ! que feriez-vous?

Zoilin, a part.

A bon droit je redoute Qn'Ariston ne revienne ici me démasquer. CLÉON.

Votre esprit là-dessus craint-il de s'expliquer? zolt.in.

Je jugerais trop mal; et puis votre justice Sait assez bien, sans moi, comme on punit le vice. CLEON.

Mais répondez.

zoit.tx.

Le bien de la société

Veut le retranchement d'un membre si gâté.

Peut-être la prison où l'on doit le conduire

Le mettrait hors d'état de penser à nous nu re-

CLÉON.

C'est très-bien dit. Monsieur, c'est donc là votreavis,

Qu'en un cachot obscur un tel fripon soit mis?

ZOLLY.

Helas! je suis toujours pour qu'on fasse justice.

GLÉON.

(En indiquant Zollin.)

Eh bien! moi, je la fais. Gardes, qu'on le saisisse;

One ce monstre perfide aille dans la prison

Où son intrigue infime entralnait Ariston. ZOLLEN, consterné.

Ah! pardon, monseigneur! CLÉON.

Ame låche et farouche,

Subis le jugement qu'a prononcé ta bouche; Et, pour te mieux punir, revois ton protecteur, Ton ami, dont l'aspect augmente ta roug-tur. (Ariston paralt.)

HORTENSE, à Zollin.
Votre pauvre neveu, dont votre âme traitresse
Avait empoisonné l'imprudente jeunesse,
Vient d'avoner, aux pieds de Cléon offense,
L'ingratitude horrible où vous l'avez force

Nous lui pardonnons tout ; un vrairemords l'anime ; Son œur est étonné d'avoir pu faire un crime. CLÉON. (A l'exempt.)

Qu'il parte. Allons , monsieur , hâtez-vous d'obeir. (On emmène Zoilin.) ARISTON , à Cléon.

Dedaigner son offense, et laissez-vous fifechir. Faut-il , malgré ses torts , qu'un homme méprisable, Un homme tel qu'il soit , par moi soit misérable? Cléon, vous me verze demander à genoux Sa gràcea us souverain, si je ne l'ai de vous. Il a souffert assez, puisqu'il connut l'envie ; Lai-même il s'est couvert de trop d'ignominie. N'est-il pas bien puni, pnisque je snis heurenx? Ah! ce seul châtiment suffit à l'envienx.

Généreux Ariston, vous étes trop facile. 

Mon cour admire en vous cette vertu tranquille. 

Etant homme privé, vous pouvez pardonner; 
le suis homme public, je le dois condammer. 
Un peuple renommé, dont les mœurs sont l'étude, 
l'ét autrefois des lois contre l'ingratitude;

Je suis ce grand exemple, et je dois vous venger Des envieux ingrats qu'on ne peut corriger.

FIN DE L'ENVIEUX.

# ZULIME.

TRAGÉDIE EN CINO ACTES.

REPRÉSENTÉE, SUR LE THÉATRE PRANCAIS, LE 8 JUIN 1710; REPRISE LE 29 DÉCEMBRE 1761.

# AVERTISSEMENT

#### DES ÉDITEURS DE KEUL.

Cette tragédie fut représentée, pour la première fois, en 1740, reprise en 1762, et imprimée alors telle op'op la trouve dans ce recueil. Il en a paru une édition furtive. que Voltaire a desavouée. Les variantes ont été recueilijes d'après cette édition.

Zulime est le même suiet que Baiaset et qu'Ariane. Dans Ariane, fout est sacrifié à ce role : Thésée, Phèdre, Œnarus, Pirithous, ne sont pas supportables; l'ingrasitade de Thésée, la trabison de Phèdre, n'ont aucun motif : ils sont odieux et avilis; mais le rôle d'Ariane fait tout pardonner. Dans Bajazet, Rozane n'est point intéressante; elle trabit Amurat, son amant et son bienfaiteur. Sa passion est celle d'une esclave violente et lutéressée; mais cette pussion est peinte par un grand maître. Le rôle de Bayazet, quoique faible, est noble. C'est malgré lui qu'Acomat et Atalide l'ont engagé dans une lutrique dont il rougit. Celul d'Atalide est touchaut, d'une sensibilité donce et vraie. Racine est le premier qui ait mis sur le théâtre des femmes

tendres sons être passionnées, telles qu'Atalide, Monime, Junie, Iphigénie, Bérénice. Il n'en avait trouvé de modèles, ni ches les Grecs, ni ches aucnn peuple moderne, excepté dans les pastorales italiennes. L'art de rendre ces caractères dignes de la tragédie lui appartient tout entier. A la verité, ces rôles ne sont point d'un grand effet sur le théâtre, à moius qu'ils ne solent joués par une setrice dont la figure et la voix soient dignes des vers de Racine ; mais ils feront toujours les délices des êmes tendres, et des bommes sensibles aux charmes de la belle poésie.

Voltaire admirait le rôle d'Acomal. Ce rôle et ceini de Burrhus sont encore de ces besutes dont Racine n'avait point en de modèles. En travaillant le même sojet que Racine et Corneille, Vollaire voulut que ni l'amante abandonnée, ni le béros, ni l'amante préférée, ne fussent avilia. C'est d'après cette idée que toute sa pièce a été com-

La fuile de Zulime, sa révolte coutre son père, sont des crimes: mais il n'y a dans ces crimes ni trabison ni erusuté. Hermione, Rozane, Phèdre, intéressent par leurs malheurs, et surtout par l'excès de leur passion; mais les crimes qu'elles commettent ne sout pes de ces actions où la passion peut conduire des âmes vertueuses. Les emportements de Zulime, an contraire, sont ceux d'une âme entrainée par son amour, mais née pour la vertu, que les passions ont pu égarer, mais qu'elles n'ont pu corrompre, Ce rôle est encore le seul rôle de femme de ce genre qu'il / fois tous les lalents extérieurs d'un grand oraleur, et tous

y alt dans nos tragédies; et Voltaire est le premier qui ait marqué sur le theatre la difference des fureurs de la passion aux veritables crimes.

On peut reprocher aux trois pièces un même défaut, celui de ne laisser au spectateur l'idée d'aucun desonment beureux. Voltaire a cherché à éviter ce défaut autant que le sujet le permettait. Du moins sa pièce, comme celle de Bajazet, est-elle susceptible de plusieurs dénouments. Le cinquième acte, et la catastrophe de Zulime, telle qu'elle est dans cette édition, est d'une grande beauté; et ce vers de Zulime, en arrachant le poignard à sa rivaie,

C'est à moi de mourir, puisque c'est toi qu'on alme,

vaut mieux lui seul que beaucoup de tragédies

#### A MADEMOISELLE CLAIRON.

Cette tragédie tous appartient, mademoiselle; tous l'avez fait supporter au thétitre. Les talents comme les vòtres out un avantage assez unique, c'est celui de ressusciter les morts : c'est ce qui vous est arrivé quelquefois. Il faut avouer que, sans les grands acteurs, une pièce de théâtre est sens vie; c'est vous qui iui donnez l'âme. La tragédie est encore plus faite pour être représentée que pour être lue ; et c'est sur quoi se prendroi la liberté de dire qu'il est bien singulier qu'un ouvrage qui est innocent à la lecture puisse devenir coupable aux yeux de certaines gens, en acquerant le mérite qui lui est propre, celui de paraltre sur le théâtre. On ne comprendra pas un jour qu'on ait pu faire des reproches à mademoiselle de Champmélé de jouer Chimène, lorsque Angustin Courbe et Mabre Cramoisy, qui l'imprimuient, étaient marguilliers de leur paroisse; et l'on jouera peut-être nu jour sur le shéstre ces contradictions de nos mœurs.

Je n'ai ismais concu qu'un ienne bomme qui réciterait en publie une Philippique de Cicéron, dút déplatre mortellement à certaines personnes qui prétendent lire avec un plaisir extrême les injures grossières que ce Cioéron dit floquemment à Mare-Antoine. Je ne votapas non plus qu'il y ait on grand mal à prononcer tout haut des vers français que tous les bonnétes gens lisent, on même des vers qu'on ne lit guère : c'est un ridicule qui m'a souvent frappé parmi bien d'autres ; et ce ridicule, tenant à des choses sérieuses, pourrait quelquefois mettre de fort mauvaisc

Quoi qu'il en soit, l'art de la déclamation demonde à la

coux d'un grand peintre. Il en est de cet art comme de tous ! ceux que les hommes ont loventés pour charmer l'esprit, les oreilles et les yeux; ils sont tous enfants du génie, tous devenus nécessaires à la société perfectionnée : et ce oul est commun à tous, c'est ap'il pe leur est pas permis d'être médiocres. Il n'y a de véritable gloire que pour les artistes

qui atteignent la perf-ction ; le reste p'est que toléré. Un mot de trop, un mot hors de sa place, gâte le plus bean vers; une belle pensée p rd tout son erix, si elle est mat exprinsée; elle vous ennule si elle est repétée : de même des inflexions de voix ou déplacées, ou peu justes. ou trop peu variées, dérohent au récit toute sa grice. Le seeret de toucher les cœurs est dans l'assemblage d'une infinité de mances déficates, en poésie, en éloquence, en déclamation, en printure : la plus légère dissonance en tout genre est scatie aujourd'hui par les connaisseurs; et voità peut-être pourquoi l'on trouve si peu de grands ar tistes, e'est que les défauts sont mieux sentis qu'autrefois. C'est faire votre éloge que de vous dire ici combien les arts sont difficiles. Si je vous parle de mon ouvrage, ce n'est que nopr admirer vos talents.

Cette pièce est assez faible. Je la fis autrefois pour essaver de flechir no père rigoureux qui ne vonlait pardonner ni à son gendre, ni è sa fille, quoiqu'ils fossent très estimables, et qu'il n'edt à leur reprocher que d'avoir fait saus son consentement un mariage que lni-même aurait du leur

proposer. L'aventure de Zulime , tirée de l'histoire des Maures , présentait au spectateur une princesse bien plus conpable ; et Bénassar son père, en lui pardonnant, ne devait qu'inviter davantage à la elemence ceux qui pourraient avoir à punir une finte ptos graciable que celle de Zullme.

Matheureusement la pièce paraît avoir quelque ressemblance avec Bajazet; et, pour comble de malbeur, elle n'a point d'Acomat; mais aussi cet Acomat me parait l'effort de l'esprit humsin. Je ne vois rien dans l'antiquité pt chez les modernes, qui soit dans ce caractère, et la beanté de la diction le relève eucore ; pas un seul vers ou dur ou faible; pas un moi qui ne soit le mot propre, jamais de sublime hors d'œuvre, qui cesse slora d'être sublime ; jamais de dissertation étrangère au sujet; toutes les convenances parfaitement observées : enfio ce rôle me parait d'antant plus admirable, qu'il se trouve dans la seute tragédie où l'on pouvait l'introduire, et qu'il aurait été déptacé partout ailleura

Le père de Zulime a pu ne pas déplaire, parce qu'il est te premier de cette espèce qu'on ait osé mertre sur te théitre. Un père qui a nue fitte unique à punir d'un amour criminet est une nouveauté qui n'est pas sans iotérêt ; mais le rôle de Ramire m'a toujoura paru très faible, et e'est pourquoi je ne voulais plus hasarder cette pièce sur ta scèue française. Tout n'est qu'amour dans cet ouvrage : ce n'est

pas un défaut de l'art , mais ce n'est pes aussi un grand mérite. Cet amour ne pèche pas contre la vraisemblence : il y a cent exemples de pareilles aventures et de semblables passions ; mais je vondrais que , sur le théâtre , l'amour fût toujours tragique.

Il est vrai que celui de Zutime est toujours annoncé par elle-même comme one passion très condamnable; mais ce n'est pus assez ;

Et que l'amour, souvent de remords combattu.

Paraisse une faiblesse, et noo une vertu : :

s autres personnages doivent concourir any effets terribles que toute tragédia doit produire. La médiocrité du personnage de Ramire se répand sur tout l'ouvrage. Un heros qui ne joue d'autre rôle que celul d'être aimé ou amoureux ne peul pamais émouvoir ; il cesse dès-lors d'être un pers unage de tragedie : c'est ce qu'on peut quelquefois reprocher à Racine, si l'on pent reprocher quelque chose à ce grand homme, qui, de tous nos écrivains, est celui qui a le plus approché de la perfection dans l'élégance el la beanté contioue de ses ouvrages. C'est surjout le grand vice de la tragédie d'ariane, tragédie d'ailleurs intéressante, remplie des seutiments les plus touchants et les plus naturels, et qui devient excellente quand rous la jouez,

Le matheur de presque toutes les pièces dans lesquelles une amnote est trable, c'est qu'elles retombent toutes dans la situation d'Ariane ; et ce n'est presque que la même tragédie sous des noms différents,

J'ose croire en général que les tragédies qui peuvent subsister sons cette passion sont sans contredit les meilleurys, non-sculement parce qu'elles sont besucoup plus difficiles à faire, mais parce que, le sujet étant que fois trouvé, l'amour qu'on introduirait y paraitrait one puérilité, an tico d'y être un ornement,

Figurez-vous le ridicule qu'une lotrigue amoureuse ferait dans Alhalie, qu'un grand-prêtre fait égorger à la porte du temple ; dans cet Oreste, qui venge son père, et qui tue sa mère; dans Merepe, qui, pour veuger la mort de son fils, lève le hras sor son fils même; enfin dans la plupart des sujets vraiment tragiques de l'autiquité. L'amour doit regner seul , on l'a dejà dit; il n'est pas fait pour le seconde place. Une intrigue politique dans Ariana serait aussi deplacée qu'une întrigue amoureuse dans le parricida d'Oreste. Ne confondons point ici avec l'amour tragique les ammurs de consédie et d'églogue, les déclarations, les maximes d'elégie, les galanteries de madrigal : elles peuvent faire dans la jeunesse l'amosement de la société; mais les vraies presions sont faites pour la scène , et personne n'a été ni plus digne que vous de les inspirer, ni plus capable de les bien peindre.

· BOLLEAU, dri pochique, ttt. 101-102.

# ZULIME

#### PERSONNAGES.

RÉNASSAB, shirif de Trémbino. ZVLIME, an Alle. MORADIB, mielatre de Récesar. RAMIRE, esclate espeçuel. ATIDE, esclave espagnole. IDAMORE, esclave espagno SÉRAME, estachée à Zulin MITE.

Le acène est dens un chêteau de la province de Tremuène, sur le bord de la mer d'àfrique.

ACTE PREMIER.

#### -

# SCÈNE I. ZULIME, ATIDE, MOHADIR.

BILLIE, d'aux rolle basse entercoupes, les upenbaisses, et superiorel a prior licholité.
Alles, hisses Zalimes aux compets et d'activité.
Alles, hisses Zalimes aux compets et d'activité.
Peratez, lois de voy suzi, pe via cohert ma vie;
Je vals mettre à jiunois, chan un autre univers,
Le rà si jusus de patrie, et mon destits me entraine.
Le rà si jusus de patrie, et mon destits me entraine.
Le riuriere, Mohalfe, aux murs de Trémiènee,
Consoler les vieux ans de mon père afligé:
Le l'outrage, et je l'aine; il est asser vengé.
Puissent les justes eleux changer sa destinée!
Puissent les justes eleux changer sa destinée!

MOHADIR. Qui? lui, vous oublier ! grand Dieu, qu'il en est loin ! Que vous prenez, Zulime, un déplorable soin ! Outragez-vous ainsi le père le plus tendre. Qui pour vous de son trône était prêt à deseendre? Qui, vous laissant le choix de tant de souverains, De son sceptre avec joie aurait orné vos mains! Quoi! dans vous, dans sa fille, il trouve une ennemie! Dans eet affreux dessein seriez-vous affermie? Alt! ne l'irritez point, revenez dans ses bras. Mes conseils autrefols ne yous révoltaient nas: Cette voix d'un vieillard qui nourrit votre enfance Quelquefois de Zulime obtint plus d'indulgence : Benassar votre père esperait aujourd'hui Oue mes soins plus beureux pourraient vous rendre a A son cœur ulcéré que faut-il que j'annonce? Ilui.

Porte-lui mes soupirs et mes pleurs pour réponse; C'est tout ee que je puis; et e'est t'en dire assez. MOHADIR.

Vous pleurez, vous , Zulime! et vous le trahissez!

Je ne le trahis point. Le destin qui l'outrage Aux cruels Turcomans livrait son héritage; Par ces brigauds nouveaus pressé de toutes parts, De Trémizène en cendre il quitta les remparts; Et, quel que soit l'objet du soin qui me dévore, J'ai siuti's on exemple.

MOHADIR.

Hélas? suivez-le encore.

Il revient; revenez, dissipez tant d'ennuis:

Remplissez vos devoirs, croyez-moi.

ZULINE.

Je ne puis.

You le pouver. Sucher que not triste n'inges Ont vu fair à la fin non destrincteurs sauvages, Dintress, affibilie et laussé désermais Den naux qu'ils ont souffertset des mans qu'ils ont Tremièter creat, le vi reveir son maltre: [alist. Sans sa fille, sans vous, le verona-nous parelire? You aver dans cet ort cuiralné ses soldats; Den esclares d'Éurope accompagnent von pas; Ces chrétiens, sec augillé, le prix de non courage, Doni jais la victoire avait fait son partage, Out arredée Zolland e se bar has paternés.

A vec qui fuyez-vons?

ZULIME.

Ab! reproches cruels!

Arretez, Mohadir.

Non, je ne puis me taire; Le reproche est trop juste, et vous n'étes trop ehère; Non, je ne puis penser sans houreur Que l'esclave Ramire a fait votre malheur. ZULINK.

Ramire esclave!

MORADIR.

Il l'est, il était fait pour l'être :
Il naquit dans nos fers ; Bénassar est son maltre.

N'est-il pas descendu de ces Goths odieux, Dans leurs propres foyers vaineus par nos aleux? Son père à Trémizène est mort dans l'esclavage, Et la bonté d'un maltre est sou seul héritage.

Ramire esclave! lui?

MOHADIR. C'est un titre qui rend Notre affront plus sensible, et son crime plus grant. Quoi donci un Espaguoi ei commande en maître! A peine derant vous m'a-t-on laissé paraître! A peine ai-je perce la foule des soldats Qui veillent à a parde, et qui suiveut vos pas. Yous pleurez maître vous; la auture outragée Declare, en síndignant, votre dune partagée. A vos justes remorda n'ous-rous vous ultiver? Quand on pleure a faute, on va la reparez.

ATINE.

Respectez plus ses pleurs, et calmez votre zèle : Il ne m'appartient pas de répoudre pour elle; Mais je suis dans le rang de ces infortunés Qu'uu maître redemande, et que vous condamnez. Je fus comme eux esclave, et de leur innocence Peut-être il m'appartieut de prendre la défense. Oui, Ramire a d'un maltre éprouvé les bieufaits ; Mais vous lui devez plus qu'il ne vous dut jamais. C'est Ramire, e'est lui dout l'étonnant courage, Dans vos murs pris d'assaut et fumants de carnage. Delivra votre émir, et lui donna le temps De dérober sa tête au fer des Turcomans; C'est ini qui, comme uu dieu veillant sur sa famille, Ayant sauvé le père , a défendu la fille : C'est par ses seuls exploits enfin que vous vivez. Onel prix a-t-il reen? Seigneur, yous le savez. Loin des murs tout sanglants de sa ville alarmée, Benassar avec peiue assemblait nne armée; Et quand vos citovens, par nos soins respirants, A quelque ombre de paix ont porté vos tyrans, Ces Tures impérieux, qu'aucun devoir n'arrête, De Ramire et des siens ont demandé la tête; Et de votre divan la basse eruauté Souscrivait en tremblant à cet affreux traité. De Zulime pour nous la bouté généreuse Vous épargna du moins une paix si honteuse. Elle acquitte envers nous ce que vous nous devez. N'insultez point ici cenx qui vous ont sauvés: Respectez plus Ramire et ces guerriers si braves; Ils sont vos défenseurs, et non plus vos esclaves.

MOHADIR, & Zulime.

Votre secret, Zulime, est enfin révélé :

Ainsi done par sa voix votre cœur a parlé?

ZULIME.

Oui, je l'avoue.

Ah! Dieu!

Coupable, mais sincère, Je ne puis vous tromper... Tel est mon caractère.

MOHADIR.

Vous voulez donc charger d'un affront si nonveau
Un père infortuné qui touche à sou tombeau?

Your me faites frénir.

MOHADIB.

Repentez-vous, Zulime; Croyez-moi, votre cœur n'est point né pour le crime. ZULIME.

Je me repens en vain; tout va se déclarer : Il est des attentats qu'on ne peut réparer. Il ne m'appartient pas de soutenir sa rue ; J'emporte, en le quittant, le remorts qui me tue. Allez : votre présence en ces funestes lieux Augmente ma douleur, et blesse trop mes yeux. Mohadir... Alt p'artez.

MOHADIR.

Hélas l je vais peut-être Porter les derniers coups au sein qui vous fit naltre'

SCÈNE II.

ZULINE, ATIDE.

ZULIME.

Ah! je succombe, Atide; et ce cœur désolé Ne soutient plus le poids dont il est accablé. Vous voyez ce que j'aime, et ce que je redoute; Une patrie, un père; Atide! ah! qu'il en coûte! Que de retours sur moi! que de tristes efforts! Je n'ai dans mon amour seuti que des remords. D'un père infortuné vous concevez l'injure; Il est affreux pour moi d'offenser la nature : Mais Ramire expirait, vous étiez en danger. Est-ce un crime, après tont, que de vous proteger? Je dois tout à Ramire; il a sauvé ma vie. A ce départ enfin vous m'avez enhardie : Vos périls, vos vertus, vos amis malheureux, Tant de motifs puissants, et l'amour avec eux, L'amour qui me conduit; hélas! si l'on m'accuse, Voilà tous mes forfaits : mais voilà mon excuse. Je tremble eependant; de pleurs toujours noyes, De l'ablme où je suis mes yeux sont effrayés.

ATIME.

Helast Ramire et moi nous vous devous la vie;
Vous reudez un héros, un prince à sa patrie;
Le eicl peui-là hite un soin si génére.
Arrachez votre annat à ces bords dangereux
Arrachez votre annat à ces bords dangereux
Ma vie est peu de chouse; et ja eu sis canvoe
Qu'un enceitave trenulánte endes lieux upe j'abborn
Tout et que vous quitter est encore au-desous.
Tout et que vous quitter est encore au-desous.
Tout et que vous quitter est encore au-desous.
Petidas votre capitre, et vous engrenceiffer:
Mair Ramire! un hérou fu ciel abandonne,
Lai qui, de Romasse esclave infortene,
A prodique son sang pour lienasse hu-même:
Enfin, que vous aimer.

ZULIME.

Atide, si je l'aime! C'est toi qui découvris, dans mes esprits troubles De mon secret penchant les traits mal démèlés; C'est toi qui les nourris, chère Atide; et peut-être En me parlant de lui e'est toi qui les fis naître : C'est toi qui commenças mon téméraire amour : Ramire a fait le reste en me sauvant le jour. J'ai eru fuir nos tyrans, et j'ai suivi Ramire. J'abandonne ponr lui parents, peuples, empire; Et, fremissant encor de ses périls passés, J'ai ersint dans mon amour de n'en point faire assez, Cependant loin de moi se peut-il qu'il s'arrête? Quoi! Ramire aujourd'hui, trop sûr de sa conquête, Ne prévient point mes pas, ne vient point consoler Ce cœur trop asservi, que lui seul peut troubler! ATIDE.

Eh! ne voyez-vous pas avec quelle prudenee De l'envoyé d'un père il fuyait la présence?

ZULIME. J'si tort, je te l'avoue : il a dñ s'écarter ; Mais pourquoi si long-temps?

ATIDE.

A ne vous point flatter, Tant d'amour, tant de crainte et de délicatesse, Conviennent mal peut-être su péril qui nous presse: Un moment peut nous perdre, et nous ravir le prix De tant d'heurenx travaux par l'amour entrepris; Entre cet océan, ces rochers, et l'armée, Ce jour, ce même jour peut vous voir enfermée. Trop d'amour vous égare ; et les cœurs si troublés Sur leurs vrais intérêts sont toujours aveuglés. ZULIME.

Non, sur mes intérêts e'est l'amour qui m'éclaire ; Ramire va presser ce départ nécessaire : L'ordre dépend de lui ; tout est entre ses mains ; Souverain de mon âme, il l'est de mes destins. Que fait-il? est-ce vous, est-ce moi qu'il évite?

ATIDE. Le voici... Ciel, témoin du trouble qui m'agite, Ciel, renferme à ismais dans ce sein malheureux Le funeste secret qui nous perdrait tous deux!

SCENE III.

ZULIME, ATIDE, RAMIRE, RAMIRE.

Madaine, enfin des cieux la clémence suprême Semble en notre défense agir comme vous-même; Et les mers et les vents, secondant vos bontés. Vont nous conduire aux bords si long-temps sonhaités. Valence, de ma race autrefois l'héritage. A vos pieds plus qu'aux miens portera son hommage. Madame, Atide et moi, libres par vos secours, Nons sommes vos sujets, nous le serons toujours. Quoi! vos yeux à ma voix répondent par des larmes! ZULIME.

Et pouvez-vous penser que je sois sans alarmes?

L'amonr veut que je parte, il lui faut obeir : Vous savez qui je quitte, et qui j'ai pu trahir. J'si mis entre vos mains ma fortune et ma vie; Ma gloire encor plus chère, et que je sacrifie. Je dépends de vous seul... Ah! prince, avant ce jour, Plus d'un erent a gemi d'écouter trop d'amour : Plus d'une amante, helas! eruellement sednite. A pleuré vainement sa faiblesse et sa fuite.

BAMIRE. Je ne condamne point de si justes terreurs. Vous faites tout pour nous; oui, madame, et nos cœurs N'ont, pour vous rassurer dans votre défiance. Qu'un hommage inutile, et beaucoup d'esperance. Esclave suprès de vous, mes yeux à peine ouverts Ont connu vos grandeurs, ma misère, et des fers; Mais j'atteste le Dien qui soutient mon courage. Et qui donne à son gré l'empire et l'esclavage. Que ma reconnaissance et mes engagements... ZULIME.

Pour me prouver vos feux vous fant-il des serments? En si-je demandé quand cette main tremblante A détourné la mort à vos regards présente? Si mon ame aux frayeurs se peut abandonner. Je ne erains que mon sort : puis-je vous sonpconner ? Ah! les serments sont faits pour un cœur qui peut fein-Si j'en svais besoin, nous serions trop à plaindre. [dre. RAMIRE.

Que mes jours, immolés à votre sûreté...

ZULIME. Conservez-les, eher prince, ils m'ont assez conté. Pent-etre que je suis trop faible et trop sensible : Mais enfin tout m'alarme en ce sejour horrible : Vous-même, devant moi, triste, sombre, égaré, Vous ressentez le trouble où mon cœur est livré.

ATIDE.

Vous vous faites tons deux une pénible étude De nourrir vos chagrins et votre inquietude. Dérobez-vous, madame, aux peuples irrités Qui poursuivent sur nous l'excès de vos bontés. Ce palais est peut-être un rempart inutile ; Le vaisseau vous attend, Valence est votre asile. Calmez de vos chagrins l'importune douleur : Vous avez tant de droits sur nous... et sur son cœur! Vous condamnez sans doute une crainte odiense. Votre amant yous doit tout; yous êtes trop heureuse! ZULIME.

Je dois l'être, et l'hymen qui va nous engager...

SCENE IV.

ZULIME, ATIDE, RAMIRE, IDAMORE.

IDAMORE. Dans ce moinent, madame, on vient vous assièger. ATIDE-

Cicl!

#### IUAMORE.

On entend de loin la trompette guerrière; On voit des tourhillons de flamme, de possière; D'étendards menaçants les champs sont invodés. Le peu de nos amis dont nos murs sont gardiés, Sur ces bords escarpés qu'a formés la nature, Et qui de ce palais entourent la structure, En défendront l'approche, et seront glorieux De cherchère un trépas honoré par voi yeux.

#### RAMIRE.

Dans ce malheur pressant je godte quelque jole. Eh bien i pour vous servir le ciel m'ouvre une voie: De vos peuples unis je brave le courroux; J'ai combattu pour eux, je combattrai pour voux. Pour mériter vos soins je puis tout entreprendre; Et mon sort en tout temps sera de vous défendre.

#### ZULIME.

Quedis-taf contre un perci arrête, épargne-mol. L'amour n'entrane-til que le criume après sol? Tombe sur moi des cleux l'éternelle coêtre, plutôt que mon amant ose attaquer mon père! Avant que ses soldats environnent nos tours, Les flots nous ouvriront un plus juste secours. Mon séjour en ces lieux me rendrait trop coupable; D'un père courrone fryons l'oril respectable : Je vais hâter ma fuite, et j'y cours de ce pas. Asaning, à Afflic.

Moi, je vais fuir la honte, et hâter mon trépas.

# SCÉNE V.

#### RAMIRE, ATIDE.

#### ATIDE.

Vous a l'ez point sans noi : non, cruel que vous étes, le ne souffrarie point vos furcurs indisert. Cher ròpist de ma crainte, arbitre de mon sort, Cher ròpist de ma crainte, arbitre de mon sort, Cher ròpus, commence par me donner la mort. An nom des nouds secrets qu'à son heure demirére De ces morantes mains vients de former mon père, De ces norus dangereux dont nous avons promis De devober l'éceluit e des pux entemes mon père, Songez aux d'ordis sacrés que jui sur votre vie; Songez qu'elle est à non, qu'elle est à la patrie ; Que Valence dans vous redemande un vengeur. Allet la délivre de l'Arnèe oppresson Quittez, sams plus turder, çette rive fiallet; Parter, viver, righez, file-ca vec me rivule.

#### RAMIRE.

Non, désormais ma vie est un tisso d'horreurs; le rougis de moi-même, et surtout de vas pleurs. le suis né vertueux, j'ai voulu toujours l'être! Voulez-vous me changer ? chéririez-vous un traitre? J'ai subi l'esclavage et son poids rigoureux; le fardean de la feinte est cent fois pins affreux. J'ai comnt tous les maux, la vertu les surmoute:

Mais quel cœur généreux peut supporter la honte? Quel sopplice effroyable alors qu'il faut tromper, Et que tout mon secret est prêt à m'échapper!

#### ATIDE.

Eh bien! allez, parlez, armez sa jalousie, J'y consens; mais, cruel, n'exposez que ma vie. N'immolez que l'objet pour qui vous rougissez, Oui vous forcait à feindre, et que vous haissez.

#### RAMIRE

Je vous adore, Aide, et l'amour qui n'enflannue Ferné à tout surce objet tout accés dans moi fine: Mais plus je vous adore, et plus je dois rougir De fuir sere Zulline, a filo els traitir. Le aius bien malheureux, si votre jalousie Johnt ses piosins moveura aux horreures de na viel Entouré de forfaits et d'inhédites, de les commets pour vous, et vous seule en doutes. Al it mos critice act trut. Ce ceur et su perfile, et c'est pour vous, cruelje!

#### Non, il est généreux; le mien n'est point jaloux: La fraude et les soupons ne sont point faits pour rous. Zultine, en écoutant son amour malbureure, N'a point reçu de vous de promesse trompeuse. Idamore a parté: sûre de ses appas, Elle a cru des discours que vous ne dictiez bas.

Idamore a parlé: sûre de ses appas, Elle a cru de silicours que vous ne dictiez pas. Ell: peut-on s'étonner que vous ayez su plaire? Peut-on vous reprocher ce charme involontaire Qui vous soumit un cœur prompt à se d'esarmer? Ah! le mien m'est témoin que l'on dolt vous ainser.

Eh I pourquoi, profanant de si saintes tendresses, De Zallime abusée enhardir les faiblesses? Pourquoi, déshonorant votre amant, votre époux, Promettre à d'autres y eux un crur qui n'est qu'à vous? Dans quel piège Idamore a conduit l'innocence!

Des hienfaits de Zulime affreuse recompense! Ah! cruelle, à quel prix le jour m'est conservé!

#### ATIDE

Eli bien! punissez-moi de vous avoir sauvé. Julamore, il est vrai, n'est pas le seul coupable, J'al parté comme lui; comme lui condamnable, J'ençageai trop Ramire, et sans le consulter. Je n'y survivari pas, vous n'en pouvez douter. Je vous épargoreal la honte d'un parjure; Je vous épargoreal la honte d'un parjure; Je vous épargoreal la honte d'un parjure.

### BAMIRR.

Il m'annonce un combat moins grand, moins douloureux; Le ciel m'y peut au moins accorder quelque gloire; J'y vole...

#### ATIDE

Je vous suis ; la chute ou la victoire , Les fers ou le trépas , je sais tout partager . Puis-je être loin de vous? vous êtes en danger .

#### BAMIRE.

Ah! ne laissez qu'à moi le destin qui m'opprime. Chère épouse, craignez...

Je ue crains que Zulime.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE I.

# RAMIRE, IDAMORE.

MAMORE. Oni, Dieu même est pour nous; oui, ce Dieu de la guer-Nous appelle sur l'onde et désarme la terre. Vous voyez les sujets du triste Bénassar Suspendre leurs fureurs au pied de ce rempart : Ils ont quitté ces traits, ces funestes machines Qui des murs d'Arsénie apportaient les ruines, Tout ce grand appareil qui, dans quelques moments, Pouvait de ce palais briser les fondements. Cependant l'heure approche où la mer favorable Va quitter avec nous ce rivage effroyable. Seigneur, au nom d'Atide, au nom de nos malheurs, Et de tant de périls, et de tant de douleurs, Par le salut public devant qui tout s'efface, Par ce premier devoir des rois de notre race, Ne songez qu'à partir, et ne rougissez pas Des bontés de Zulime et de ses attentats : Ne fuvez point les dons de sa main bienfesante, Envers les siens coupable, envers nous innocente; Entouré d'ennemis dans ce séjour d'horreur, Craignez..

# RAMIRE. Mes ennemis sont au fond de mon œur. Atide l'a voulu ; c'est assez, Idamore

Comment! quel repentir peut vous troubler encore? Qui vous retient?

#### RAMIRE. L'honneur. Crois-tu qu'il soit permis

D'être injuste, infidèle, et traltre à ses amis?

IDAMORE.

Non-constant parisment de misse est information de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de

Non, sans doute, seigneur, et ce crime est infame.

Est-il donc plus permis de trahir une femme. De la conduire au piége, et de l'abandonner? IDAMORE.

Un plus grand intérêt doit vous déterminer. Voudriez-vous livrer à l'horreur des supplices Cenx qui vous ont voué lenr vie et leurs services? Entre Zulime et nous il est temps de choisir.

#### RAMIRE.

Eb hieral qui de vous tous me fau-ti donc trahir? Fau-ti que, maight onus, it soit de componeures Où le ceur égare flutte entre les parjures ? Ou la vertu sans fource, et préte à nonomber, Ne voit que des écuells, et tremble d'y tomber? To saite ceup pour neuz Joiline a élague faire; Elle resonnec à tout, à son tribre, à son pier, A a ploire, en me neuz Joiline a élague faire; Elle resonnec à tout, à son tribre, à son pier, A a ploire, en mois, mai J'insi fa pousi! C'est trop rougir de moi: pilaisa ma douleur mortelle. Il na sonte.

Rougissez de tarder, Valence vous appelle; Les moments sont bien chers; et si vous hésitez...

Non; je vais m'expliquer, et lui dire...

Arrêtez: Gardez-vous d'arracher nn voile nécessaire : Laissez-lui son erreur, cette erreur est trop chère. Pour entrainer Zulime à ses égarements, Vous n'employâtes point l'art trompeur des amants. Sensible, générense, et sans expérieuce, Elle a cru n'écouter que la reconnaissance; Elle ne savait pas qu'elle écoutait l'amour. Tous vos soins empressés la perdaient sans retour; Dans son illusion nous l'avons confirmée : Enfin elle vous aime, elle se croit aimée. De quel jour odieux ses yeux seraient frappés! Il n'est de malheureux que les cœurs détrompés. Réservez pour un temps plus sûr et plus tranquille De ces droits délicats l'examen difficile. Lorsque vous serez roi, jugez et décidez : Ici Zulime règne, et vous en dépendez. BAMIER

# BAMIRE. Je dépends de l'honneur; votre discours m'offrisse. Je crains l'ingratitude, et non pas sa vengeance. Quoi qu'il puisse arriver, un cœur tel que le mien Lui tiendra sa parole, ou ne promettra rien.

Tremblez done : son amour pent se tourner en rage.
Atide de son sang peut payer cet outrage.
RAMIRE.

Cher Idamore, au bruit de son moindre danger, De ces lieux ennemis va, cours la dégager. Sois sur que de Zulime arrétant la poursuite. A vant que d'expirer j'assurerai sa fuite.

Vous vous connaissez mal en ces extrémités; Atide et vos amis mourront à vos côtés. Mais nou, votre prindence et la faveur céleste Ne nous amonocent point une fin si funeste. Zalime est encor loin de vouloir se venger;

Ne nous annoncent point une fin si funeste. Zulime est encor loin de vouloir se venger; Peut-elle craindre, hélas! qu'on la veuille outrager? Son âme tout entière à son espoir livrée, Aveugle en ses bontés, et d'amour enivrée, Goûte d'un calme heureux le dangereux sommeil... | Vous qui m'aimez enfin... BAMIRE.

Que je crains le moment de son affreux réveil! IDAMORE.

Cachez donc à ses yeux la vérité cruelle, Au nom de la patrie... On approche, c'est elle. BAMIAR

Va. cours après Atide, et revieos m'avertir Si les mers et les vents m'ordonnent de portir.

# SCÈNE II.

ZULIME, RAMIRE, SÉRAME. ZULINE.

Oni, nous touchons, Ramire, à ce moment prospère Oni met en sûreté cette tête si chère. En vain nos ennemis (car j'ose ainsi nommer Oui voudrait désunir deux cœurs nés pour s'aimer), En vain tous ces guerriers, ces peuples que j'offense, De mon malheureux père ont armé la vengeance. Profitons des instants qui nous sout accordés : L'amour nous conduira, puisqu'il nous a gardés; Et je puis dès demain rendre à votre patrie Ce dépôt précieux qu'à moi seul il confie. li ne me reste plus qu'à m'attacher à vous Par les nœuds éternels et de femme et d'époux. Grâce à ces noms si saints, ma tendresse épurée En est plus respectable, et non plus assurée. Le père, les amis que j'ose abandonner, Le ciel, tout l'univers, doivent me pardonner, Si de tant de héros la déplorable fille Pour un époux si cher oublia sa famille. Prenons donc à témoin ce Dieu de l'univers. Oue nous servons toos deux par des cultes divers: Attestons cet auteur de l'amour qui nous lie. Non que votre grande âme à la mienne est unie (Nos cœurs n'ont pas besoin de ces vœux solennels); Mais que hientôt, seigneur, anx pieds de vos autels Vos peuples bénirout, dans la même journée, Et votre heureux retour, et ce grand hyménée. Mettons près des humains ma gloire en sûreté; Dn Dieu qui nous entend méritons la bonté : Et cessons de méler, par trop de prévoyance, Le poison de la crainte à la douce espérance. BANIRE.

Ah! vous percez un cœur destiné désormais A d'éternela tourments, plus grands que vos bienfaits. ZULINE.

Eh! qui peut vous troubler quand vous m'avez su plaire? Les chagrins sont pour moi; la douleur de mon père, Sa vertu, cet opprobre à ma fuite attaché, Voilà les déplaisirs dont mon cœur est touché : Mais vous qui retrouvez un sceptre, une couronne, Vos parents, vos amis, tout ce que j'abandonne, Qui de votre honheur n'avez point à rougir;

BAMIBE.

Pourrais-je vous trahir?

Non, je ne puis, ZULIME.

Hélas! je vous en crois sans peine: Vous sauvâtes mes jours, je brisai votre chalne; Je vois en vous, Ramire, un vengeur, un époux : Vos bienfaits et les miens, tout me répond de vous.

BANIBE. Sous un ciel inconnu le destin vous envoie. ZULIME.

Je le sais, je le veux, je le cherche avec joie; C'est yous qui m'y guidez.

C'est à vous de juger Qu'on a tout à sonffrir chez un peuple étranger; Contumes, préjugés, mœurs, contraintes nouvelles. Abus devenus droits, et lois souvent cruelles. ZULIME.

Ou'importe à notre amour ou leurs mœurs ou leurs droit-? Votre peuple est le mien, vos lois seront mes lois. J'en ai quitté pour vous, hélas! de plus sacrées; Et au'ai-je à redouter des manrs de vos contrées? Quels sont donc les humains qui peupleot vos états? Ont-its fait quelques lois pour former des ingrats BAMIRE.

Je mis loin d'être ingrat; non, mon cœur ne peut l'être. ZULINE.

Sans doute ...

BAMIRE. Mais en moi vous ne verriez qu'un traître,

Si, tout prêt à partir, je cachais à vos yeux Un obstacle fatal opposé par les cieux. ZULIME.

I'n obstacle!

BAMIRE. Une loi formidable, éternelle. ZULIME.

Vous m'arrachez le cœur; achevez, quelle est-eile? RAMIRE. C'est la religion... Je sais qu'en vos elimats,

Où vingt peuples mélés ont changé tant d'états, L'hymen nuit souvent ceux que leur loi divise. En Espagne autrefois cette indulgence admise Desormais parmi nous est un crime odieux : La loi dépend toujours et des temps et dea lieux. Mon sang dans mes états m'appelle an rang suprême, Mais il est un pouvoir au-dessus de moi-même. ZULIME.

Je t'entends; cher Ramire, il fant t'ouvrir mon cœur : Pour ma religion j'ai connu ton horreur, J'en ai souvent gemi ; mais, a'd ne faut rien taire, A mon âme en secret tu la rendis moins chère. Soit erreur ou raison, sort on crime ou devoir, Soit da plus tendre amour l'invincible pouvoir

(Phisse le juste ciel excuer mes faibleases!), De sang en ta Arver j'à harvé les teurierses; Je pourrai ('immoler, par de plus grands efforts, Je pourrai ('immoler, par de plus grands efforts, Je obien de ce sang dont je sons : Paisegn'il Test odienx, il doit un jour me l'être. Fiéled à mon épour, et osumise à mon maître, J'attendrai tout du temps et d'un si cher lien. Mon couve servirait-d' daute Dien que le tien? Je rois cause tes pleurs; tout de soin, taut de limune. Adressons l'un et l'autre au Dien de tes antéenanches d'un de l'autre au Dien de tes antéenanches ('or l'air par le truit d'air de l'air par l'air d'air de l'air que n'aire. ('or le caute et sa nice nouve l'air d'air d'air d'air de l'air d'aire ('or l'air que n'aire ('or le s'air que l'air aire d'aire que l'air aire. ('or lair par prinches; d'els exprés qu'elle m'aire. ('or son amité tendre ajoute à l'airour notme!)

RAMIRE. C'en est trop; et mon œur déchiré...

SCÈNE III.

ZULIME, RAMIRE, ATIDE, SERAME.

ATIDE. Madame, dans ers murs votre père est entré.

ZULIME.

Mon père!

Lui! ZULIME.

Grand Dieu!

Sans soldats, sans escorte, Sa voix de ce palais s'est fait ouvrir la porte. A l'aspect de ses pleurs et de ses cheveux blancs, De ce front couronué, respecté si long-teups, Vos gardes interdits, baissant pour lui les armes,

N'out pas cru vous trahir en partageant ses larmes. Il approche, il vous cherche.

o mon père! o mon roi!

Devoir, nature, amour, qu'exigez-vous de moi? ATIDE.

Il va, n'eu doutez point, demander notre vie.

Donnez-lul tout mou sang, je vous le sacrifie; Mais conservez du moins...

ZULIME.

Dans l'état où le suis.

Poover-roots bien, cruel, irriter mes ensuis? Tombent, tombent sur mois les traits de sa vengeance! Aller, Atide; et vous, évitez sa présence. C'est le premier monent où je puis sooluaire De me voir sans Ramire, et de vous évitez. Aller, trop digne épous de la triate Zulime; Ce titre si sacré me laisee au moins sans crime.

Qu'entends-je? son époux?

RAMINE.

On vient, suivez mes pas; Plaignez mon sort, Atide, et ne m'accusez pas.

SCÈNE IV.

ZULINE, BÉNASSAR, SÉRAME.

miller

Le voici, je frissonne, et mes yeux s'obscurcissent. Terre, que devant lui tes gouffres m'engloutissent! Sérame, soutiens-moi.

BÉNASSAR.

ZULINE.

O désespoir!

BÉNASSAR.

Tu détournes les yeux, et tu crains de me voir !

Je me meurs! Ah, mon père!

BÉNASSAR. O toi, qui fus ma file!

Cher espoir autrefois de ma triste famille, Tol qui dans mes chagrins étais mon seul recours.

Tu ne me connais plus?

ZULIME, à genoux.

Je vous commais toujours ;

Je tombe en frémissant à ces pieds que j'embrasse, Je les baigne de pieurs, et je u'ai point l'audace De lever jusqu'à vous un regard oriminel, Oui ferait trop rougir votre front paternel.

BÉNASSAR.

Sais-in quelle est l'horreur dont ton crime m'accable?

ZULIME.

Je sais trop qu'à vos yeux il est inexcusable.

BÉNASSAR.

J'aurais pu te punir, j'aurais pu dans ces tours Ensevelir ma houte et tes coupables jours

ZULIME. Votre colère est juste, et je l'ai méritée.

BÉNASSAR.

Tu vois trop que mon cœur ne l'a point écoutée.

Lève-toi; ta douleur commence à m'attendrir, (Elle se reiève.) Et le cœur de ton père attend tou repentir.

Tu ais is dans ce ceur, trop indulgent, trop tendre, Les cris de la nature out sue faire entendre. Je vivai dans toi seule; et jusques à ce jour Jamais père à son sanç n'a marqué pleu d'amour. Tu aiss i j'attendàsi qu'an bout de ma carrière Ma bouche en expirant sommatt mon bérilère, Et cédit, malgre moi, par des soins superfins , Ce qui dans ces moments ne nous appartient plau. Le n'ai que trup rese : ma prodigue tendresse le n'ai que trup rese : ma prodigue tendresse.

Prévenait par ses dons ma caduque vieillesse; Je te donnais pour dot, en engageant ta foi, Con trients, cer cutsque je quittain pour toi, En up prosite cibind eratte les plus granda princes Qui des horis syrimes governent les provinces : Dic cet dance comments que, fiyrant dem es bras, Toi seule à la révolte creites mes soldats, M'arraches mes signes, m'ellève mes esclaves, Outrage mes vieux nas, ni shandennes, me levaes ! Quel domo n'a conditate a det caré à diverser? Quel monatre a corrompu la verture di los courses Constitution de la commenta de la commenta y verse un mes depondite de ce reste de vie? Ah, Zulime Ish, mon sang l'aur taux de cruastie Veux - tu pur dépondite l'exte reste de vie? Ah, Zulime Ish, mon sang l'aur taux de cruastie Veux - tu puré pain l'excès de ma bouté?

Seigneur, mon souverain, Jose dire mon père, e. le vous sime encorp lus que je ne vous fas chier. Regnez, vive heureux, ne vous consumer plus Pour cette criminelle en urgrets superflus. Pe mon a resuglement in chie mais comment de le mais production de le mais de la commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate, par le commentate,

Nexusan.

Que dis-ui railmensue i opporhe de mon sort !
Quel to joins tant de houte à l'horreur dem nos ort !
Quel to joins tant de houte à l'horreur de ma voil ?

Remire ! no applif Ramire ! a sénine!
Un barbare l'enlère, e te force à la finite!
Nou, dans ton cerus ouisin, d'un foi annor atteins,
Tout l'homen de mon au que jet spa encore édeni;
Tout l'homen de mon au que les pos encore édenis
La rare des heros, ma viellesse et ma glore.
Quelle houte, grante Dies sisterin na rost tèsa s!
Venu-fu déshouver uns viet et mon tembens!
Venu-fu déshouver uns viet et mon tembens!
De une folle homte que four horte said print pière?

Ma fille, un subroure « c'alchoe piès qu'un pière?

Ma fille, un subroure « c'alchoe piès qu'un pière?

Herota-di, nis in mepa par-étie de plan pière pière pière sitte sitte pière.

Je voudrois obér, no pent changer. Approven en Dirmons ou se (initial feitrie, 11 n'est plus de refour pour noi dans ma patrie. 11 n'est plus de refour pour noi dans ma patrie. Mais si le nom d'esche sight votre courrous, Songez que cet esclave a combattu pour vous; (vel vous patriere d'une main entennie; Que von pericciteurs ont denantés sa vie; que pragultur cernes lui ce que vous hait évez; que parquite curren lui ce que vous hait évez; (qu'il sed als ang des rois; et qu'un héron pour gendre, Un prince verteurs de la prince de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la con

#### BÉNASSAR.

Je ne veux plus t'entendre, Barbare! que les cieux partagent ma dooleur! Que ton indigne amant soit un jour mon vengenr! Il le sera sans doote, et j'eu reçois l'augure. Tous les enlèvements sont suivis du parjure. Poisse la perfidie et la division Etre le digne fruit d'one telle union! l'espère que le ciel, sensible à mon outrage, Accourcira bientôt, dans les pleurs, dans la rage, Tes jours infortonés que ma bouche a maudits, Et qu'on te trahira comme tu me trahis. Coupable de la mort qu'ici tu me prépares, Lâche, tu périras par des mains plus barbares : Je le demande aux cieux ; perfide , tu mourras Aux pieds de ton ament qui ne te plaindra pas. Mais avant de combler son opprobre et sa rage, Avant que le eruel t'arrache à ce rivage, J'y cours : et nous verrons si tes lâches soldats Seront assez hardis pour t'ôter de mes bras, Et si, pour se ranger sous les drapeaux d'un traitre, Ils fouleront aux pieds, et tou père, et leur maltre.

# SCÈNE V.

ZULIME, SÉRAME. ZULIME.

Seigneur... Ah I cher anteur de mes coupubles jours! Voils quel es le riud e mes tristes amons! Dies qui lus entendu, Dies poissant que jirrite, Auraist-te confirme! Turrit que je mirite paraist-tu confirme! Turrit que je mirite. La mort et les eufers paraisens devant moi : Ramire, a rese plaisir j'y descendrais pour tol. Tu me piandrau sans doute... Ah' passion funeste! Coul : les Immes d'un prec, et le courroux closte , Les malédicions prêce s'a mécabler, Tou tririte les fect dout je me sens briller! Diest j'em livre à toi : si tu veux que j'expire, Frappe, mais répondes moi de l'armes de Runire.

# ACTE TROISIÈME.

# SCENE I.

ZULIME, ATIDE.

#### ZCLIME

Helas! vous n'aimez point : vous ne concevez pas Tous ces soulèvements , ces craintes, ces combats. Ce refinx orageux du remords et du crime. Que je me hais! j'outrage un père magnanime , Un père qui mèst cher, et qu'un tend les bras. Que dis-je? l'outrager! j'avance son trépas : Malbeureuxel.

#### ATIDE.

Après tout, si votre âme attendrie Craint d'accabler un père, et tremble pour sa vie, Pardonnez; mais je sens qu'en de tels déplaisirs Un grand œur quelquefois commande à ses sompirs, Qu'on peut sacrifier...

ZULIME.

Secrifier l'amour qui m'enchaine à flumire!

A quels conseils, grand Dieu! fant-il s'abandonner?

A tje pa les entendre? osc-t-on le donner?

Toute préte à parir, rous propose, harbare,
Qne, moi qui l'ai conduit, de lui je me sépare!

Non,mon père mocurrout, mes remorts, ma douleur,
De ce couseil affreux n'egalent point l'hortreur.

ATIDE.

Mais vous-même à l'instant, à vos devoirs fidète, Vous disiez que l'amour vous rend trop criminelle. ZULIME.

Non, je ne l'ai point dit, mon trouble m'emportait; Si je parlais ainsi, mon cœur me démentait.

Qui ne connaît l'état d'une âme combattue? J'éprouve, croyez-moi, le chagrin qui vous tne ; Et ma triste amitié...

ZULIME.

Nois m'en devez, du moins.

Mais que cette amitié prend de funestes soins!

Ne me parlez jamais que d'adorer Ramire,

Redoublee dans mon cœur tout l'amour qu'il m'inspiHellas l'm'assurez-vousqu'il réponde à mes voux [re.

Comme il le doit, Atide, et comme je le veux?

ATIDE.

Centest point à des cœurs nourris dans l'amertame, Que la erainte a glacés, que la douleur cousume; Ce n'est point à des yeux aux larmes condamnes, be lire dans les cœurs des amants fortunés. Est-ce à moi d'observer leur joie et leur caprice? Ne vous suffit-il pas qu'on vous rende justice, Qu'on soit à vos boutés asservi pour jamais?

Non; il semble acceblé du poids de mes bienfaits-Son âtue est inquiête et n'est point attendrie. Aldré, îl me partait de lois de sa patre. Il est tranquille assez, maître assez de ses voux Pour voir en ma présence un obstacté a nos foux. Ma tendresse un moment s'est sentie alarmée. Chere Atide, est-ce ainsi que je dois dérra aimec? Après ce que j'ai fait, après ma faite, helas l... Atide, îl me traibre pas; Si de quelque interêt son âtum est occupie; Si le ay tenis pas sette. Atide ¡ il m' trompée.

#### SCENE-II.

ZULIME, ATIDE, IDAMORE.

Madame, votre père appelle ses soldas ; Reolvez votre fute, et se differes pas. Reolvez votre fute, et se differes pas. Reolvez votre fute, et se differes pas. Aux plenies, generies, qui devaleut vosa détendre, Mateur de vous prêter un servilege appui. Leurs frants en rougissant le bississant devant lui. De ces mars odieux je garde le passage; Ce sestiter édourné nous conduit au rivage. Raunire impatient, de vous seuté occupé, Per vo bounts reruini, de vou dames frape, Et prêt pour son épouse à prodiquer as vie, bispose en ce nousement.

Ramire, dltes-vous?

tDAMORE.

Ardent, rempli d'espoir,
Il revient vous servir, surtout il veut vous voir.

Ah! je renais, Atide, et mon âme est en proie A tout l'emportement de l'excès de ma joie. Partionne à des soupoous indignement conçus; Ils sont évanouis, ils ne renaltront plus. J'ai douté, j'en rougis ; je craignais, et l'on m'aime l Ah! prince.

# SCÈNE III.

ZULIME, ATIDE, RAMIRE, IDAMORE.

IDAMORE, & Ramire.

J'ai parlé, seigneur, comme vous-même; J'ai peint de votre ceur les justes sentiments; Zulime en est bien digne : achevez, il est temps. Pressons l'heureux instant de notre délivrance; Rien ne nous retient plus : je cours, je vous devance.

RAMIRE.

Nous voici parvenus à ce moment fatal Où d'un départ trop lent on donne le signal. Bénassar de res lieux n'est point encor le maître; Pour peu que nous tardions, madanse, il pourrait l'être, Yous voulez de l'Afrique abandouer les bords; Venez, ne craignez point ses impuissants efforts.

Mol, craindre I ab Lévat pour rous que j'alconno la craintet. Croyez-moi j je commande encor dans cette enceinte ; La porte de la mer ne s'ouvre qu'à ma voix. Saurez ma gloire au moins pour la dernière fois. Apprenons à l'Espagne, à l'Afrique jalouse, Que je auis mon devoir en partant votre épouse.

RAMIRE.
C'est braver votre père, et le desesperer :

Pour le salut des miens je ne puis différer...

Ramire!

BAMIRE. Si le ciel me rend mou béritage.

Valence est à vos pieds.

Tu promis davantage.

Que m'importait un trône?

Eh! madame, est-il temps

De s'oublier lei dans ces périls pressants?
Songez...

De ce péril soyez moins occupée;

Il en est un plus grand. Ciel! serais-je trompée? Ah, Ramire!

Attendez qu'au sein de ses états L'infortuné Ramire ait pu guider vos pas.

Qu'entenda-je? Quel discours à tous les trois funeste! Ramire! attendais-tu qu'immolant tout le reste, Perfide à ma patrie, à mon père, à mon roi, Je n'euse en ces climats d'autre maître que toi? Sur ces rochers déserts, lugrat, m'as-tu conduite Pour tralere et Europe sune sealave à la suite?

RAMIRE.

Je vous y mêne en reine , et nion peuple à genoux

Avec son souverain fléchira devant vous

ATIDE. Crovez que vos bienfaits...

ZULIMI

C'est trop vous efforcer d'excuser ne perilor; Le voile est declire; je vois mon nort affreux. Quel peri pofficantal i et pour qu'i abhaeueux l Des plus acres devoir la barrière est franché: blas il raeta un reforr à ma vent urbain il raeta un reforr à ma vent urbain il raeta un reforra à ma vent urbain il raeta un reforra à ma vent urbain ma cerronir; Le resule à mou pher: il a phisis mos crevarie; Le te a min di moins il flandre que j'Obtenne; Dirai-je, Jedas ta morti von, ingrat, maisla mienne. Tul las voile, j'y cours.

Madame...

Atide! ó ciel!

Madame, écoutez-vous ce désespoir mortel? C'est votre ouvrage, hélas! que vous allez détruire. Vous vous perdez! Els quo! vous balancez, Ramire!

Madame, épargnez-vous ces transports empressés:
Son silence et vos pleurs m'en out appris assex.
Je vois sur mon malheur ce qu'il faut que je pense,

Et je n'ai pas besoin de tant de contideuce, Ni des secours hontens d'une telle pitié. Pai prodique pour vous la plus tendre amitié : Vous m'en payez le prix; je vais le reconalitre. Sortez, rentrez aux fera où vous avez dû naître Ecclaves, redoutez mes ordrez absolus; A mes yeux indigués ne vous presentez plus : Laissez-moi.

RAMIRE.

Non, madame, et je perdrai la vie Avant d'être témoin de tant d'ignominie. Vous ne fletrirez point cet objet malheureux, Ce cœur digne de vous, comme vous généreux. Si vous le connaissiez, si vous saviez...

ZULIME. Pariure.

Ta furura à ce point insulte à mon injure!

To m'ourages pour ellet Ah, vii coupé d'ingrate!

Du fruit de mes douleurs von ne jouirez pas ;

Vous expierez tou dour me feun l'égitimes ;

Tremblez le pier affeux sera le jour des crimes.

Le le nie ni commis qu'un, ce fut de vous sevir ;

Ce fut de vous suuver je cours vous en punir.

Ce fut de vous suuver je cours vous en punir.

Ce fut de vous suuver je cours vous en punir.

Ce fut de vous suuver je cours vous en punir.

Ce fut de vous suuver je cours vous en punir.

Ce fut de vous suuver je cours vous en punir.

Le nie nie pen je mit te l'er moit de mattre,

Ainsi que tu l'étais de mes voux égares;

Tat te troupes, barthere. A moit genéral écourez.

Suivez-moi tous, ouvere aux soldats de mon piere;

Qu'il effice ma houte, et que me yens mourants

Cantempleme dues ingrate à me piede expérants!

# SCÈNE IV.

ATIDE, RAMIRE.

RAMIRE.
Ab! fuyez sa vengeance, Atide, et que je meure!

Non, je veux qu'à ses pieds vous vous jetiez sur l'heure: Ramire, il faut une perdre et vous justifier, Laisser périr Atide, et même l'oublier. RAMIRE.

Vous!

ATIDE.

Vos jours, vos devoirs, votre reconnaissance, Avec ce triste hymen n'entrent point en balance. Nos liens sont sacrés, et je les brise tous: Mon cœur vous idolatre... et je renouce à vous.

Vous, Atide!

ATIDE-

Il le faut; partex sous ces auspices : Ma rivale aura fait de moindres sacrifices ; Mes mains auront brisé de plus puissants liens , Et mes derniers bienfaits sont au-dessus des siens. BAMIRE.

Vos bienfaits sont affreux ; l'idée en est un crime. O chère et tendre épouse l à cœur trop magnanime ! Il faut périr ensemble, il faut qu'un noble effort Assure la retraite, ou nous mêne à la mort.

Je mourrai , j'y consens ; mais espérez encore ; Tout est entre vos mains, Zulime vous adore : Ce n'est pas votre sang qu'elle prétend verser. Pensez-vous qu'à son père elle osat s'adresser? Vous voyez ces remparts qui ceignent notre asile : Sont-ils pleins d'ennemis? tout n'est-il pas tranquille? A-t-elle seulement marché de ce côté? Sa colère trompait son esprit agité. Conflez-vous à moi : mon amour le mérite. Je vous réponds de tout, souffrezque je vous quitte;

(Elle sort.)

BAMIRE. Non... je vous suis.

SCENE V.

RAMIRE, BÉNASSAB.

BÉNASSAR. Demeure, malbeureux l

Demeure. BAMIRE. Que veux-tn?

Souffrez...

BÉNASSAR. Cruel! ce que je veux? Après tes attentats , après ta fuite infâme ,

L'humanité, l'honneur, entrent-ils dans ton âme? D.MIDE. Crois-moi . l'humanité règne au fond de ce errur

Oni pardoune à ton doute, et qui plaint ton malheur : L'honnenr est dans ce cerur qui brava la misère. BÉNASSAR.

Tu ne braves, ingrat, que les larmes d'un père : Tu laisses le poignard dans ce cœur déchiré; Tu pars, et cet assaut est encor différé. La mer t'ouvre ses flots pour enlever ta proie : Eh bien! prends donc pitié des pleurs où je me noie : Prends pitié d'nn vieillard trahi, déshonoré, D'un père qui chérit un cœur dénaturé, Je te crus vertueux , Ramire , autant que brave ; Je corrigeai le sort qui te fit mon esclave : le te devais beancoup, je t'en dounais le prix; J'allais avec les tiens te rendre à ton pays. Le ciel sait si mon cœur abhorrait l'injustice Qui voulait de ton sang le fatal sacrifice. Ma fille a cru, sans doute, une indigne terreur; Et son aveuglement a causé son erreur. Je t'adresse, cruel, une plainte impuissante : Ton fol amour insulte à ma voix expirante.

Contre les passions que peut mon désespoir? Oue yeux-tu? je me mets moj-meme en ton pouvoir : Accepte tous mes biens, je te les sacrifie; Rends-moi mon sang, rends-moi mon honneur et ma Tu ne me réponds rien , barbare! Lvie.

RAMIRE.

Ecoute-moi. Tes trésors, tes bienfaits, ta fille, sont à toi Soit vertu, soit pitié, soit intérêt plus tendre. An peril de sa gloire elle osa nons défendre ; Pour toi, de mille morts elle eût bravé les coups. Elle adore son père, et le trahit pour nous; Et je crois la payer du plus noble salaire, En la rendant aux mains d'un si vertueux père. BÉNASSAR.

Toi. Ramire?

BAMIRE. Zulime est un objet sacré Que mes profanes yeux n'out point déshonoré. Tu contas plus de pleurs à son ame séduite Oue n'en coûte à tes yeux sa deplorable fuite.

Le temps fera le reste ; et tu verras un jour Ou'il soutient la nature, et qu'il détruit l'amour : Et si dans ton courroux je te crovais capable D'oublier pour jamais que ta fille est coupable, Si ton cœur généreux pouvait se désarmer, Cherir encor Zulime ... BÉNASSAR.

Ah I si je puis l'aimer ! Oue me demandes-tu? concois-tu bien la joie Du plus sensible père au désespoir en proie. Oui, nové si long-temps dans des pleurs superflus, Reprend sa fille enfin, quand il ne l'attend plus? Moi, ne la plus cherir! Va , ma chère Zulme Peut avec un remords effacer tout san crime; Va , tout est oublié , j'en jure mon amour : Mais puis-ie à tes serments me fier à mon tonr? Zulime ni'a trompé! Onel cœnt n'est point parjure? Ouel cœur n'est point ingrat?

RAMIRE.

Que le tien se rassure. Atide est dans ees lieux ; Atide est , comme moi , Du sang infortuné de notre premier roi : Nos captifs malheureux , brûlants du même zèle . N'ont tout fait avec moi , tout tenté que pour elle . Je la livre en otage, et la mets dans tes mains. Toi, si je fais un pas contraire à tes desseins, Snr mon corps tout sanglant verse le sang d'Atide : Mais si je suis fidèle, et si l'honneur me gulde, Toi-même arrache Atide à ces bords ennemis, Appelle tous les tiens , délivre nos amis, Le temps presse : peux-tu me donner ta parole ? Peux-tu inc seconder?

BÉNASSAB.

Je le puis, et j'y vole. Déjà quelques guerriers , houteux de me trabir , Recounaissent leur maître, et sont près d'obéir. Mais auras-tu. Ramire, une âme assez cruelle Pour abuser encor mon amour paternelle? Pardonne à mes soupcons. RAMIRE.

Va, ne soupçonne rien; Mon plus cher intérêt s'accorde avec le tien. Je te vois comme nn père.

# BÉNASSAR.

A toi ie m'abandonne. Dieu voit du haut des cieux la foi que ie te donne. RAMIRE. Adieu: recois la mienne.

# SCÈNE VI.

RAMIRE, ATIDE.

#### ATIDE.

Ah! prince, on yous attend. Il n'est plus de danger, l'amour seul vous défend. Zulime est apaisée, et tant de violence, | geance, Tant de transports affreux, tant d'apprêts de ven-Tour cède à la donceur d'un repentir profond ; L'orage était soudain, le calme est aussi prompt. J'ai dit ce que j'ai dû pour adoucir sa rage ; Et l'amour à son cœur en disait davantage. Ses yeux, auparavant si fiers, si courroucés, Mélaient des pleurs de joie aux pleurs que j'al versés. J'al saisi cet Instant favorable à la fuite ; Jusqu'au pied du vaisseau soudain je l'al conduite ; J'ai hâté vos amis : la moitié suit mes pas , L'autre moitié s'embarque, ainsi que vos soklats;

#### On n'attend plus que vous, la voile se déploie. BAMIRE.

Ah ciel! qu'avez-vous fait?

# ATIDE.

Les pleurs où je me noie Seront les derniers pleurs que vous verrez couler. C'en est fait, cher amant, je ne veux plus troubler Le bonheur de Zulime, et le vôtre pent-être. Vous êtes trop aimé, vous méritez de l'être. Allez, de ma rivale heureux et cher époux, Remplir tous les serments qu'Atide a faits pour vous,

BAMIRE. Ouol! vous l'avez conduite à ce vaisseau funeste?

ATIDE. Elle vous y demande.

# RAMIRE.

O puissance céleste! Elle part, dites-yous?

ATINE

Oul; sauvez-la, seigneur, Des lieux que pour vous seul elle avait en horreur. BANIRE.

Atide! en ce moment c'est fait de votre vie.

#### Eh I ne savez-vous pas que je la sacrifie?

BAMIRE Vous êtes en otage auprès de Bénassar. Il n'est plus d'esperance, il n'est plus de départ; Tout est perdu.

#### ATIDE. Comment? RAMIRE.

Où courir? et que faire? Et comment réparer mon crime involontaire?

ATIDE. Que dites-vous? quel crime, et quel engagement? BAMIRE. Ah! ciel!

# ATINE

Qu'ai-je donc fait?

# SCÉNE VII

RAMIRE, ATIDE, IDAMORE.

### IDAMORE.

En ce même moment Bénassar vous poursuit, vous, Atlde, et Zulime. Le péril le plus grand est celui qui m'anime. Seigneur, le viens combattre et mourir avec vous. J'ai vu ce Benassar, enflammé de courroux, Aux siens qui l'attendaient lui-meme ouvrir la porte, Rentrer accompagné de leur fatale escorte, Courir à ses vaisseaux la flamme dans les mains; Il attestait le ciel vengeur des souverains; Sa fureur échauffait les glaces de son âge. Déjà de tous côtés commençait le carnage; Je me fraie un chemin, je revole en ces lieux. Sortons... Entendez-vous tous ces cris furieux? D'où vient que Bénassar , au fort de la mélée , Accuse votre foi lächement violée? Des soldats de Zulime out quitté ses drapeaux; Ils ont suivi son père, ils marchent aux vaisseaux. D'où peut naître un revers si prompt et si funeste

RAMIRE. Allons le réparer, le désespoir nous reste ; Sauvons du moins Atide; et , le fer à la main, Parmi ces malheureux ouvrons-nous nn chemin. Suivez-moi, Dien puissant, daignez enfin défendre La vertu la plus pure, et l'amour le plus tendre!

Suivez-moi, dis-ie. ATIDE.

O ciel! Ramire! Ah! jour affreus!

Si vous vivez, ce jour est encor trop heureux.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE L

#### .

# ZULINE, SÉRAME.

Remercicz le ciel, au comble des tourments, D'avoir long-temps perdu l'usage de vos sens; Il vaus a dérobé, propice en sa colère, Ce combate firayant d'un mant et d'un père. ZULIME, jette dans un funteuil, et remant de sou

O jour, tu luis encore à mes yeux alarmés, Qu'une éternelle nuit devrait avoir fermés! O sommeil des douleurs! mort donce et passagère! Seul moment de repos grôté dans ma misère! Que n'es-tu plus durable? et pourquoi laises-tu Rentrer encor la vie en ce cœur abattu? (Se relevant)

Où suis-je? qu'a-t-on fait? ô crime! ô perfidie! Ramire va périr! quel monstre m'a trahle? J'ai tout fait, mahleurense! et moi seule, en un jour, J'ai bravé la nature, et j'ai trahi l'amour. Quoi! mon père, dis-tu, defend que je l'approche! Séanur.

Plus le combat, madame, et le péril est proche, Plus il veut vous sauver de ces objets d'hurreur, Qui, présentés de près à votre faible cœur, Et redoublant les manx dont l'excès vous dévore, Peut-être vous rendraient plus crimineile encore.

ZULIME. Qu'est devenu Ramire?

SÉRAMK.

Ai-je done pu songer, Dans ces malheurs communs, qu'à votre seul danger? Ai-je pu m'occuper que du mal qui vous tue?

ZULME.

Qu'est-ce qui s'est passe? quelle errour m'a perdue ?
Ab! û n'aj- pas tantôt, dans mes transporta jolox, r.
Ber miena contre l'amire allumé le courrous?
Jaccussis mon amant; j'ens trop de violence; to ma trop de signe per mes contre l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment

Je vous laisse à regret dans ces horreurs mortelles. ZULIME.

Va, dis-je. Ah! j'en mérite encor de plus eruelles l

### SCENE II.

#### ZULIME.

M'as-la trompte, Atide, a vec tant de noirecur?

Quoi lies plearu quelqueñois peratren la princi du cruer!

Mais non, ca me perdant tu e perdrais toi-nelwe,
Toi, te samis, ton peuple, et ce cruel que j'amme.

Non, trop de verité parlait dans tes douleurs :
L'imposture, a perès tous, ne verse positio de pleurs.

Ton alse me tot consue; elle ets sans artifice ?

Expl uni ett dat jamis ou pareit assertine?

Loui de la mais dans pareit sacrine?

And de la mentant six pe pue on séparer?

Atidate à 'aime point ; Felai pend-tert est alnée;

Ma jalones fureur s'est trop tôt allumée.

# SCENE III.

#### ZULIME, SERAME.

ZULIME. Eh bien! que t'a-t-on dit?

Parle.

SÉRAME.

Un désortre horrible accable mon appril:
On ne voil, on m'entend que des troupes plaintives
Au-debors, au-debans, aux portes, sur les rives,
Au-debors, au-debans, aux portes, sur les rives,
Au plainis, aux le port, autour de cer rempart;
On se rassemble, ou court, on combat su basard;
La mort vole en tous lieux. Votre esclave perfide
Parfout oppose au nombre une ausáce hitrépide.
Prace de tous colés, Ramire lailla périr;
Croiriez-vous quelle main vient de le secourir?
Atide...

ZULIME. Atide! ó ciel!

! ó ciel ! SÉRAME.

Au milieu du carnage,

D'un pas déterminé, d'un œil plein de courage, S'élançant dans la foule, étomant les soldats, Se heauté, sou audace, ont arrêté leurs bras. Vos guerriers, qui penssient venger votre querelle, Unis avec les siens, se rangent autour d'elle. Voilà ce qu'on m'a dit, et j'en frémis d'effroi. ZULME.

Ramire vit encore, et ue vit point pour moi! Ramire doit la vie à d'autres qu' moi-môme! Une autre le défend; c'est une autre qu'il aime! Et c'est Aide! .... Allous, le charme est dissipé : de déchire un handeau de mes larmes trempé; le revois la lumière, et je sors de l'ablume of me précipitateut na fibilesse et leur crime. Ciel quel tissu d'horreurs la hi J'en avais besoin; pe guérir ma blessure ils ont pris l'henerux soin. Va, je renonce à tout, et même à la vengeance : Je verrai leur supplice avec l'indifférence Ou'inspirent des forfaits qui ne nous tonchent pas. Oue m'importe en effet leur vie ou leur trépas? Cen est fait.

### SCENE IV.

ZULIME, MOHADIR, SERAME.

ZULIME. Mohadir, parlez, que fait mou père? Puisse sur mol le ciel, épuisant sa colère, Sur sea jonrs vertueux prodiguer sa faveur!

> MOHADIR. Madame, il est vainqueur.

Ah! Ramire est done mort?

Ou'il soit venge surtout!

MOHADIR.

Sa valenr matheureuse A cherché vainement une mort glorieuse : Lassé, couvert de sang, l'esclave révolté Est tombé dans les mains de son maître irrité. Je ne vous nierai point que son cœur magnanime Semblait justifier les fautes de Zulime. Madame, je l'ai vu, maître de son courroux, Respecter votre pere, en détourner ses coups : Je l'ai vu , des siens même arrêtant la vengeauce , Abandonner le soin de sa propre défeuse. ZULIME.

Lni!

MOHADIR. Cependant on dit qu'il nous a trahis tous; On'il trompait à la fois et Bénassar et vous. Mais, sans approfondir tant de suiets d'alarmes, Sans plus empoisonner la source de vos larmes. Il faut de votre père obtenir un pardou; Il le fant mériter. Je vais en votre nom Des rebelles armés poursuivre ce qui reste : Terminons sans retour nn trouble si funeste. Zulime, avec un père il n'est point de traite; Votre repentir seul est votre silreté : La nature dans lui reprendra son empire. Quand elle aura dans vous triomphé de Ramire.

ZULIME. Il me suftit : je sais tout ce que j'ai commis, Et combien de devoirs en un jour j'ai trahis. Aux pieds de Bénassar il faut que je me jette : Hatons-nous.

MOHADIR. Retenez cette ardenr indiscrète : Gardez en ce moment de vous y présenter. ZULIME.

Mohadir, et c'est vous qui m'osez arrêter! MORADIR.

Respectez la défense heureuse et nécessaire

D'un père au désespoir, et d'un maltre en colère : Vous devez obeir, et surtout épargner Sa blessure trop vive, et trop prompte à saigner. Il vous aime, il est vrai; mais, après tant d'injures, Si vos ressentiments a échappaient en murmures, Frémissez pour vous-même ; un affront si cruel Serait le dernier conp à ce cœur paternel; Dans Ramire et dans vous il confandrait neut-etre...

ZULIME. Osez-vous bien penser que je protége un traltre? NOHABIR.

Madame, pardonnez un injuste soupçon; Votre ame détrompée a repris sa raison : Je le vois, et je cours, en serviteur fidèle, Apprendre à Bénassar le succès de mon zèle : Daignez de sa justice attendre ici l'effet.

# SCÈNE V.

# ZULIME, SERAME.

Ah! j'attends le trépas. Juste ciel, qu'al-je fait? SÉRAME.

Vous laissez nn perfide au destin qui l'accable : Vos jours sont à ce prix.

ZILINE Dieu!qu'Atide est coupable! SÉRAME.

Tous deux seront pnnis : ne songez plus qu'à vous; D'un père infortuné désarmez le courroux; Détournez ...

ZULINE.

Il ne voit en moi qu'une ennemie; Il ne sait point , hélas! combien je suis punie : Mon châtiment, Sérame, est dans mes attentals; J'étais dénaturée, et j'ai fait des ingrats SÉRAME

Eh bien! de leurs forfaits séparez votre cause : Quelque punition qu'un père se propose, Aux traits de son courroux son sang doit échapper; Et sa main s'amollit sur le point de frapper. Obtenez qu'il vous voie, et votre grâce est sûre; Unissez-vons à lui pour venger son injure ; Abandonnez les jours justement menaces De ce parjure amant qu'enfin vous haissez. ZULINE.

De Ramire!

SÉRAME. De lui. Son indigne artifice Vous fesait sa victime, ainsi que sa complice. ZULIME.

Je ne le sais que trop. Hélas ! que de forfaits ! SÉRAME.

Oue l'aime à voir vos veux dessillés pour jamais! Des pleurs que vous versiez sa vanité s'honore :

Il vous trompe, il vous hait.

ZULINE.

Scrame, je l'adore. SÉRANE.

Qui? vous!

ZULIME.

Un dieu barbare assemble dans mon cœur L'excès de la faiblesse et celui de l'horreur : C'est en vain que j'ai cru triompher de moi-même; Je déteste mon crime, et je sens que je l'aime. Je n'y résiste plus : ce poison détesté, Par mes tremblantes mains aujourd'hui rejeté. De toutes les fureurs m'embrase et me déchire : Au bord de mon tombeau i'idolâtre Ramire. Tel est dans les replis de ce cour dévoré Ce pouvoir malkeureux de moi-même abhorre. Que si, pour couronner sa laehe perfidie, Ramire en me quittant eût demandé ma vie; S'il m'eût aux pieds d'Atide immolée en fuyant; S'il eut insulté même à mon dernier moment, Je l'eusse aimé toujours, et mes mains défaillantes Auraient cherché ses mains de mon sanz dézouttantes. Quoi! e'est ainsi que i'aime, et c'est moi qu'il trahit! Et e'est moi qui le perds ! c'est par moi qu'il périt l Non... je le sanverai le pariure que j'aime . Dût-il me détester, et m'en punir lui-même. Mais Atide est aimée.

#### SCENE VI.

ZULIME, ATIDE, amenée par des gardes.

ZULIME.
Ah! qu'est-ce que ie voi?

Ma rivale à mes yeux! Atide devant moi!

ATIDE.

Oul, madame, ll est vral, je suis votre rivale:

Onl, madame, il est vral, je suis votre rivale; Le malheur nous rejoint, le destin nous égale : Je sens les mêmes feux, je meurs des mêmes conps; Et Ramire est perdu pour moi comme ponr vous.

A vez-vous vu Ramire

ATIDE.

Oui, je Tai vn combattre, Et braver son destin qui ne pouvait l'abattre; Mais je ne l'ai point vu depuis qu'il est chargé De ces indignes fers où vous l'avez plaugé. On prépare pour lui is mort la plus sanglante; Yous levoulez, madame, et vous serze contente! The rous reste ic qu'il terminer mon sort, Avant d'avoir appris s'il viton s'il est mort. ZULIME.

S'il est mort, je sais trop le parti qu'il faut prendre.

Ah! si vous le vouliez, vous ponrriez le défendre, Madame : vous l'aimez, et je connais l'amour; Vons périrer des coups dont il perdra le jour; Et, quelque sentiment qu'un pere vous inspire, Le plus grand des forfaits est de trailir Ramire. Il n'est jamais que vous et le ciel pour appui; Et n'est-ce pas a vous d'avoir pitté de lui? Quelques anis encore cétappés au carnage Vondent bien cler leur vie, et marchent au rivage : Vous étes mal gardeç on peut les reunir.

Et vous me commandez encor de vous servir?

Quand je vous fai cédé, quand, vous donnant nu vie, Je me suis immolée à votre jalousie; Quand j'osais en ces lieur vous presser à genoux De m'abandonner seule, et de suivre un éponx, Puls-je enror meriter vos fareurs inquiétes? Que vous fau-l'a pratez, erretle que vous étes! Quel fruit recueillex-vous de toutes vos erreurs? Et qui peut cantre moi vous irriter?

ZULIME. Vos pleurs,

Votre altendrissement, votre excès de courage, Votre craitle pour loi, vos yeux, votre langage, Votre craitle pour loi, vos yeux, votre langage, Vot and printie, cruelle, et m'arme contre vous. Vous area méride que Ramire vous sinc; Vous nes forcez enfin d'immoler pour vous-même El r'amour patente, et l'honneur de mes jours. Je-vous sers, vous, madame; il le faut, et j'y cours; Mais rous une r'epondrez...

ATIBE.

Ah! c'en est trop, barbare! Eh bien! j'aime Ramire : oui, je vous le déclare ; Je l'aime, je le cède, et vous vous indignez! J'ai sauvé votre amant, et vous vous en plaignez! Quel temps pour les fureurs de votre jalousie! Quel temps pour le reproche l il s'agit de sa vie. Je jure ici par lui, par ce commun effroi, J'en atteste le jour, ce jour que je vous doi, Que vous n'aurez jamais à redouter Atide. Ne your figurez pas que ma douleur timide S'exhale en vains serments qu'arrache le danger; Je jure encor le ciel , lent à nous protéger. Que s'il me permettait de délivrer Ramire. S'il osait me donner son cœur et son empire, Si du plus tendre amour il écoutait l'erreur, Je vous sacrilierais son empire et son cœur. Conservez-le à ce prix, au prix de mon sang même. Que voulez-vous de plus, s'il vit et s'il vous aime? Je ne dispute rien, madame, a votre amour; Non, pas même l'honneur de lui sauver le jour. Vous en aurez la gloire, ayez-en l'avantage.

ZULIME.

Non, je ne vous crois point, je vois tout mon outrage; Je vois jusqu'en vos pleurs un triomphe odieux; La douceur d'être aimée éclate dans vos yeux. Mais cessez de prétendre au superbe partage, A l'honneur insultant d'exciter mon courage : Ce courage, intrépide autant qu'd est jaloux, Pour braver cent trepas n'a pas besoin de vous. Suivez-moi seulemeut; je vous ferai counaltre Oue ie sais tout tenter, et même pour un traitre. Je devrais l'oublier, je devrais le panir : Et je cours le sauver, le venger, ou périr. Serame, quelle horreur a glacé ton visage?

### SCENE VII.

# ZULIME, ATIDE, SÉRAME.

#### SÉRAME.

Madame, il faut du sort dévorer tout l'outrage, Il faut d'un cœur soumis souffrir ce coup affreux. Vainement Mohadir, sensible et généreux, Du coupable Ramire a demandé la grâce; Tous les chefs , irrités de sa perfide audace, L'ont condauné, madame, à ces tourments cruels Réservés en ces lieux pour les grauds criminels. Il yous faut oublier jusqu'au nom de Ramire. ZULIME.

Il ne mourra pas seul ; et devant qu'il expire... SÉRAME.

Madame, ah! gardez-vous d'un téméraire effort! ATIDE.

Vous l'abandonneriez à cette indigne mort? Oubliez-vous ainsi la grandeur de votre âme?

Je préviens vos conseils, n'en doutez point, madame; Ne les prodiguez plus. Et toi, nature, et toi, Droits éternels du sang, toujours sacrés pour moi, Dans cet égarement dont la fureur m'anime, Soutenez bien mon cœur, et gardez-moi d'un crime!

# ACTE CINQUIÈME.

# SCÈNE I.

#### BENASSAR, MOHADIR.

MCHADIR. Ce dernier trait, sans doute, est le plus criminel.

Je sens le désespoir de ce cœur paternel : Je partage en pleurant son trouble et sa colère. Mais yous avez toujours des entrailles de père : Et tous les attentats de ce funeste jour Ne sont qu'un même crime, et ce crime est l'amour. Dans son aveuglement Zulime ensevelie Mérite d'être plainte, encor plus que punie; Et si votre bonté parlait à votre cœur...

#### BÉNASSAR. Ma bonté fit son crime, et fit tout mon malheur. Je me reproche assez mon excès d'indulgence ;

Ciel ! tu m'en as donné l'horrible recompense. Ma fdle était l'idole à qui mon amitié, Cette amitié fatale, a tout sacrifié Je lui tendais les bras quand sa main ennemie Me plongeait au tombeau chargé d'ignominie. Ali! l'homme inexorable est le seul respecté : Si j'ensse été cruel, on eût moins attenté. La dureté de cœur est le frein légitime Qui peut épouvauter l'insoleuce et le crime.

Ms facile tendresse enhardit aux forfaits : Le temps de la clémence est passé pour jamais. Je vais, en punissant leurs fureurs inscusées, Egaler me justice à mes bontés passées.

MOHADIB. Je frémis comme vous de tous ces attentats Oue l'amour fait commettre en nos brûlants climats. En tout lieu dangereux, il est ici terrible; Il rend plus furieux, plus on est ué sensible. Ramire cependant, à ses erreurs livre, De leurs cruels poisons semble moins enivré : Vous-même l'avez dit, et j'ose le redire, Que ce même ennemi, ce malheureux Ramire, Est celui dont le bras vous avait desendu: Ou'il n'a point aujourd'hui démenti sa vertu: Oue vous l'avez vu même, en ce combat horrible, Dans ces moments cruels où l'houme est inflexible, Où les veux, les esprits, les sens, sont égares, Détourner loin de vous ses coups désespérés, Respecter votre sang, vous sauver, vous défendre, Et d'un bras assuré, d'un cri terrible et tendre, Arrêter, désarmer ses amis emportés, Qui levaient contre vous leurs bras ensangiantés. Oui, j'ai vu le moment où, malgré sa colère,

Il semblait en effet combattre pour son père. BÉNASSAR. Ah! que n'a-t-il plutôt dans ce malheureux flanc Recherché, de ses mains, le reste de mon sang! Que ne l'a-t-il versé, puisqu'il le deshonore! Mais ma cruelle fille est plus coupable encore. Ce cœur, en un seul jour à jamais égaré, Est bardi dans sa honte, est faux, dénaturé; Et se précipitant d'ablmes en ablmes, Elle a contre son père secumulé les crimes. Que dis-je? au moment même où tu vieus en son nom De tant d'iniquités implorer le pardon, Son amour furieux la fait courir aux armes. Les suborneurs appas de ses trompeuses larmes Ont seduit les soldats à sa garde commis; Sa voix a rassemblé ses perfides amis. Elle vient m'arracher son indigne conquête; Les armes dans les mains, elle marche à leur tête.

Cet amour insensé ne connaît plus de frein;

Zulime contre un père ose lever sa main!

Au comble de l'outrage on joint le parricide! Ah! courons, et nous-même immolons la perfide.

# SCÈNE II.

#### BENASSAR; ZULIME, suivie de ses soldats dans l'enfoncement; MOHADIR, SUITE.

ZULIME, jetant ses armes. Non, n'allez pas plus loin, frappez; et vous, soldats, Laissez périr Zulime, et ne la vengez pas. Il suffit : votre zèle a servi mon audace. J'ai mérité la mort, méritez votre grâce. Sortez, dis-je.

BÉNASSAB. Ah! cruelle! est-ce toi que je voi?

ZCLIME. Pour la dernière fois, seigneur, écoutez-moi. Oui, cette fille indigne, et de crime enivrée, Vient d'armer contre vous sa main désespérée : J'allais vous arracher, au péril de vos jours, Ce déplorable objet de mes cruels amours. Oui, toutes les fureurs ont embrasé Zulime; La nature en tremblait ; mais je volais au crime. Je vous vois : un regard a détruit mes fureurs. Le fer m'est échappé; je n'ai plus que des pleurs : Et ce cœur, tout brûlant d'amour et de colère, Tout forcené qu'il est, voit un dieu dans son père. Que ce dieu tonne enfin, qu'il frappe de ses coups L'objet, le seul objet d'un si juste courroux. Faut-il pour mes forfaits que Ramire périsse? Ah! peut-être il est loin d'en être le complice : Peut-être, pour combler l'horreur où je me voi. Si Ramire est un traltre, il ne l'est qu'envers moi. Etouffez dans mon sang ee doute que j'abhorre, Qui déchire mes sens, qui vous outrage encore. J'idolatre Ramire, et je ne puis, seigneur, Vivre un moment sans lui, nl vivre sans honneur. J'ai perdu mon amant, et mon père et ma gloire : Perdez de tant d'erreurs la honteuse mémoire : Arrachez-moi ee eœur que vous m'avez donné, De tous les cœurs, hélas! le plus infortuné. Je baise cette main dont il faut que j'expire; Mais pour prix de mon sang, pardonnez à Ramire; Ayez cette pitié pour mon dernier moment Et qu'au moins votre fille expire en vous aimant. BÉNASSAR.

O eiel, qui l'entendez I à faiblesse d'un père! Quoi ! ses pleurs à ce point fléchiraient ma colère ! Me faudra-t-il les perdre ou les sauver tous deux? Faut-il, dans mon courroux, faire trois malheureux? Ciel, prête tes clartés à mon âme attendrie! L'une est ma fille, hélas! l'autre a sauvé ma viez La mort, la seule mort peut briser leurs liens. Gardes, que l'on m'amène et Ramire et les siens. MOHADIR.

Seigneur, vous la voyez à vos pieds éperdue,

Sounise, désarmée, à vos ordres rendue; Vous l'avez trop aimée, hélas ! pour la punir. Mais on condult Ramire, et je le vois venir.

# SCENE III.

BENASSAR, ZULIME, ATIDE, RAMIRE, MOHADIR, SUITE.

RAMIRE, enchaine. Achève de m'ôter cette vie importune. Depuis que je suis né, trahi par la fortune, Sorti du sang des rois, j'ai vécu dans les fers; Et je meurs en coupable au fond de ces déserts. Mais de mon triste état l'outrage et la basseuse N'ont point de mon courage avili la noblesse : Ce cœur impénétrable aux coups qui l'ont frappé, Ne t'ayant jamais craint, ne t'a jamais trompé. Pour otage en tes mains je remettais Atide. Ni son cœur, ni le mien ne pent être perfide. Va. Ramire était loin de te manquer de foi : Bénassar, nos serments m'étaient plus chers qu'à toi. Je sentais tes chagrins, j'effaçais ton injure; De ce cœur paternel je fermais la hlessure. Tout était réparé. Mes funestes destins Ont tourné contre moi mes innocents desseins. Tu m'as trop mal connu: c'est ta seule injustice : Que ce soit la dernière, et que dans mon supplice Des cœurs pleins de vertus ne soient pointentralnés. BÉNASSAR.

Le ciel à d'autres soins nous a tous destinés. Je devrais te hair : tu me forces. Ramire. A reconnaître en toi des vertus que j'admire. Je n'ai point oublié les services passés : Et quoique par ton crime ils fussent effacés, J'ai trop vu, malgré moi, dans ce combat funeste, Oue de ce sang glacé tu respectais le reste. Un amour emporté, source de nos maiheurs, Plus fort que mes boutes, plus puissant que mes pleurs, M'arracha par tes mains et ma gloire et ma litle; C'est par toi que mon nom , mon état, ma famille, Sont accablés de honte; et, pour comble d'horreur. Il faut verser mon sang pour venger mon bonneur, Après l'horrible éclat d'une amour effrénée, Il ne reste qu'un choix, la mort ou l'hyménée. Je doistous deux vous perdre, ou la mettre en tes bras. Sois son époux Ramire, et règne en mes états. RAWINE.

Moi !

Mon père l

ATIDE. Ah! grand Dieu!

BÉTACCAB.

Souvent dans nos provinces

ZULIME.

On a vu nos émirs unis avec nos princes;

L'intérêt de l'état l'emporta sur la loi, Et tous les intérêts parlent lei pour toi. J'ai besoin d'un appui, combats pour nous défendre; Vis pour elle et pour moi ; sois mon fils, sois mon gendre. ZULIME.

Ah, seigneur! ah, Ramire! ah! jour de mon bonheur!

O jour affreux pour tous?

Vous me vovez, seigneur,

Accablé de surprise, et confus d'une grace Oui ne semblait pas due à ma coupable audace. Votre fille sans doute est d'un prix à mes yeux Au-dessus des états conquis par mes aïeux : Mais, pour combler nos maux, apprenez l'un et l'autre Le secret de ma vie, et mon sort, et le vôtre. Onand Zulime a daigne, par un si noble effort, Sauver Atide et moi des fers et de la mort, Idamore, un ami qu'aveuglait trop de zèle. Seduisait sa pitié qui la rend criminelle. Il promettait mon cœur, il promettait ma foi; Il n'en était plus temps, je n'étais plus à moi; Le ciel mit entre nous d'éternelles barrières. En vain j'adore en vous le plus tendre des pères En vain vous m'accablez de gloire et de bienfaits, Je ne puis réparer les malheurs que j'ai faits, Madame, ainsi le veut la fortune jalouse. Vengez-vous sur moi seul. Atide est mon épouse.

Ton épouse? perfide!

ZULIME.

Éberés dans vos fers, Nos yeux sur nos malheurs à peine étalent ouverts, Quand son père, unissant notre espoir et nos larmes, Attacha pour jamais mes destina à ses charmes. Lui-inéme a reserré dans ses demiers moments Ces nœuds chers et sacrés, préparés dès long-temps; El la loi du secret nous était imposée.

Ton épouse ! à ce point is n'auraient abusée ! Is auront triomphe de ma crédulité! Is auront triomphe de ma crédulité! Vous souffirez qu'Atide, à ma honte, jonisse In fruit de tant d'audace et de tant d'artifice? Vangez-moi, vengez-vous de ses traitres appas, le cet affreux isus de fourbes, d'attentate. Les creuts ont nourri mes feux illégitimes. Mon heureus er viue à commis tous me similar de la commis tous mes cirmes: Vous ne punissez pas cet olgét odieux?

Vous devez me punir : mais connaissez-moi mieux ; Avant de me hair, entendez ma réponse. Votre père est présent ; qu'il juge , et qu'il prononce.

ZULIME.

O ciel!

ATIDE.
Ramire et moi, seigneur, si nous vivons,

C'est votre auguste fille à qui nous le devons.
(A Zulime.)

Je l'avoue à vos pleds : et mol, pour récompense, Je vous coûte à la fois la gloire et l'innocence. Trahissant l'amitié, combattant vos attraits, Je m'armais contre vous de vos propres bienfaits : J'arrachais de vos bras, j'enlevais à vos charmes L'objet de tant de soins, le prix de tant de larmes : Et lorsque vous sortez de ce gouffre d'horreur, Ma main vous y replonge, et vous perce le cœur. Tout semble s'élever contre ma perfidie : Mais j'aimais comme vous; ce mot me justifie; Et d'un lien sacré l'invincible pouvoir Accrut cet amour meme, et m'en fit un devoir. Il faut dire encor plus; yous le savez, on m'aime. Mais malgré mon hymen, et malgré l'amour même, Je vous immolai tout; je vous ai fait serment, Ce jour même, en ces lieux, de céder mon amant, J'ai promis de servir votre fatale flamme: Le serment est affreux, vous le sentez, madame ! Renoncer à Ramire, et le voir en vos bras, C'est un effort trop grand, vous ne l'espérez pas : Mais ie vous ai juré d'immoler ma tendresse; Il n'est qu'un seul moven de tenir ma promesse, Il n'est qu'un seul moyen de céder mon époux. Le voici.

(Elle tire un polgnard pour se toer.)

BAMIRE, la désarmant avec Zulime.

Chère Atide!

ZULINE, se saisissant du poignard.

O ciel ! que faites-vous?

BÉNASSAR. Hélas? vivez pour lui.

ZULIME.

Suis-je assez confondue?
Tu l'emportes, cruelle, et Zulime est vaincue.
Oui, je le suis en tout. J'avoue avec horreur
Oue ma rivale enfin mérite son bonheur.

Eloignez-vous, fuyez, dérobez à ma vue

Que ma rivale enfin mérile son bonheur.

(A Miér.

(A Miér.

(A Miér.

Padmire en périssant jusqu'à ton amour même:

C'est à moi de mourir, puisque c'est toi qu'on aime.

(A Manire et a Atie.

Eh bien! soyez unis; el bien! soyez heureux,
Aux dépens de ma vie, aux dépens de mes feux.

Ce spectacle effrayant d'un bonheur qui me tue. Votre joie est horrible, et je ne puis la voir: Fuyez, craignez encor Zulime au désespoir. Mon père, ayez pitié du moment qui me reste; Sauvez mes yeux mourants d'un spectacle funeste.

(Elle tombe sur sa conségnte.)

N is deux ceurs sont à vous.

Vivez sans nous bair.

ZULIME.

Moi, te hair, cruel! ah! laisse-moi mourir!

Va, laisse-moi

BÉNASSAB. Ma fille, objet funeste et tendre, Mérite enfin les pleurs que tu nous fais répandre.

ZULIME. Mon père, par pitié, n'approchez point de moi. J'abjure un lache amour qui vous ravit ma foi : Hélas! vous n'aurez plus de reproche à me faire.

BÉNASSAR. Mon amitié t'attend, mon cour s'ouvre.

ZULIME.

J'en suis indigne.

(Elie se frappe.) BÉNASSAR. O ciel!

RAMIRE ET ATIDE. Zulime! ò désespoir! BÉNASSAR.

Ah, ma filie!

ZULINE. A la fin j'ai rempli mon devoir. Je l'aurais dû plus tôt... Pardonnez à Zulime... O mon pere! Souvenez-vous de moi, mais oubliez mon crime.

FIN DE ZULINE.

# PANDORE,

OPÉRA EN CINO ACTES. - 4740.

#### PERSONNAGES.

PROMÉTURE, file du Ciel et de la Terre, demi-dieu. PANDORE. PETITER. MERCERE. NEMESES BYRANIA EXTENS DEVINITIOS CÉLEBRAS BETOS (DE INSTRUMENTES.

. Bristinian

# ACTE PREMIER.

Le tiséâtre représente une campagne, et des montagnes é le fond.

# SCÈNE I.

PROMETHEE, CHŒUR, PANDORE, dans l'enfoncement, couchée sur une estrade.

PRONÉTHÉE.

Prodige de mes mains, charmes que j'ai fait naître,
Je vous appelle en vain, vous ne m'entendez pas:
Pandore, tu ne peux connaître

Ni mon amour, ni tes appas
Quoi! j'ai formé ton cœur, et tu n'es pas sensible!
Tes beaux yeux ne peuvent me voir!
Un impitoyable pouvoir

Oppose à tous mes vœux un obstacle invincible;

Ta beauté fait mou désespoir.

Quoil toute la nature autour de toi respire l

Oiseaux, tendres oiseaux, vous chantez, vous aimez;

Et ie vois ses appas languir inanimés.

# La mort les tient sous son empire:

PROMETHEE, LES TITANS, ENCELADE, ET TYPHON, BTC.

RNCKLADR et TTPHON.
Enfant de la terre et des cieux,
Tes plaintes et tes cris out ému ce bocage.
Parle, quel est crisi des dieux
Qui 'Oue faire quedque outrage?
PROMÉTIBE, es montrant Pandors,
Jupiter est jabout de mon divin ouvrage;
Il craint que cet objet n'ait un jour des autels;

Il ne peut sans courroux voir la terre embellie; Jupiter à Pandore a refusé la vie!

Il rend mes chagrins éternels. TYPHON.

Jupiter? quo!! c'est lui qui formerait nos âmes? L'usurpateur des cieux peut être notre appui? Non, je sens que la vie et ses divines flammes Ne viennent point de lui.

ENCELADE, en montrant Typhon, son frère. Nous avons pour aleux la Nuit et le Tartare.

Invoquons l'éternelle Nuit; Elle est avant le Jour qui luit. Oue l'Olympe cède au Ténare.

Que l'Olympe cède au Ténare. TYPHON. Que l'enfer, que mes dieux répandent parmi nous

Le germe éternel de la vie : Que Jupiter en frémisse d'envie, Et qn'il soit vainement ialoux.

Paonétriée et Les Deux TITANS. Écoutez-nous, dieux de la nuit profonde,

De nos astres nouveaux contemplez la clarté; Accourez du centre du monde; Rendez féconde

La terre qui m'a porté; Animez la beauté; Que votre pouvoir seconde Mon heureuse témérité!

PROMÉTHÉE.
Au séjour de la nuit vos voix ont éclaté;
Le jour palit, la terre tremble:

Le monde est ébranlé, l'Érèbe se rassemble. (Le thétire change, et représente le chaos. Tous les dieux de l'enfer viennent sur la scine.)

> CHŒUR DES DIEUX INFERNAUX. Nous détestons La lumière éternelle; Nous attendons

Dans nos gouffres profonds La race faible et criminelle Qui n'est pas née encore et que nous haissons.

Némésis. Les ondes du Léthé, les flammes du Tartare Doivent tout ravager.

Parlez, qui voulez-vous plonger Dans les profondeurs du Ténare? PROMÉTHÉS.

Je veux servir la terre, et non pas l'opprimer. Helas! à cet objet j'ai donné la naissance, Et je demande en vain qu'il s'anime, qu'il pense,

Qu'il soit heurenx, qu'il sache aimer. LES TROIS PARQUES.

Notre gloire est de détruire. Notre pouvoir est de nuire :

Tel est l'arrêt du sort. Le ciel donne la vie, et nous donnons la mort.

PROMÉTHÉE. Fuyez donc à jamais ce beau jour qui m'éclaire : Vous êtes malfesants, vous n'étes point mes dieux.

Fuyez, destructeurs odieux De tout le bien que je veux faire; Dieux des malheurs, dieux des forfaits,

Ennemis funèbres, Replongez-vous dans les ténèbres :

Ennemis funèbres, Laissez le monde en paix. NÉMÉSIS.

Tremble, tremble pour toi-même; Crains notre retour. Crains Pandore et l'Amour.

Le moment supreme Vole sur tes pas.

Nous allons déchainer les démons des combats; Nous ouvrirons les portes du trépas. Tremble, tremble pour toi-même,

(Les dieux des enfers disparaissent. On revoit la campa éclairée et riante. Les Nymphes des bois et des campagnes sont de chaque olté du théâtre. )

PROMÉTHÉE.

Ah! trop cruels amis! pourquoi déchainiez-vous, Du foud de cette muit obscure, Dans ces champs fortunés, et sous un ciel si doux

Ces ennemis de la nature?

Oue l'éternel chaos élève entre eux et nous Une barrière impénétrable !

L'enfer implacable Doit-il animer Ce prodige aimable

Que j'ai su former? Un dien favorable Le doit enflammer.

ENCELABE. Puisque tu mets ainsi la grandent de ton être A verser des bienfalts sur ce nouveau seionr.

Tu méritais d'en être le seul maltre. Monte au eiel, dont tu tiens le jour ;

Va ravir la céleste flamme : Ose former one ame.

Et sois créateur à ton tonr. provérnée

L'Amour est dans les cienx ; e'est là qu'il faut me ren-

L'amonr y règne sur les dieux. Idre. Je lancerai ses traits, j'allumerai ses feux : C'est le dieu de mon cœur, et j'en dois tout attendre. Je vole à son trône éternel :

Sur les ailes des vents l'Amour m'enlève au elel. (Il s'envole.) CHEER DES NYMPHES.

Volez, fendez les airs, et pénétrez l'enceinte Des palais éternels: Ramenez les plaisirs du séjour de la crainte;

En répandant des biens méritez des autels. .....

# ACTE SECOND.

Le thétitre représente la même campagne. Pandore inas est sur une estrade. Un char brillant de Jumière descend du ciel.

PROMÉTHÉE, PANDORE, NYMPHES, TITANS, CHCEURS, ETC.

UNE DRYADE. Chautez, nymphes des bois, chantez l'heureux retour

Du demi-dieu qui commande à la terre : Il vous apporte un nonveau jour ;

Il revient dans ce doux sejour Du séjour brillant du tonnerre :

Il revole en ces lieux sur le char de l'Amour. CHŒUR DE NYMPHES.

Quelle douce aurore Se lève sur nous!

Terre, jeune encore, Embellissez-vous.

Brillantes fleurs, qui parez nos campagnes; Sommets des superbes montagnes,

Qui divisez les airs, et qui portez les eieux; O nature naissante,

Devenez plus charmante. Plus digne de ses yeux !

PROMÉTHÉE, descendant du char, le flambeau à la main.

Je le ravis aux dieux, je l'apporte à la terre, Ce feu sacré du tendre Amour, Plus puissant mille fois que celui du tonnerre.

Et que les feux du dieu du jour. LE CHŒUR DES NYMPHES.

Fille du ciel, âme du monde, Passez dans tous les cœurs ;

L'air, la terre, et l'onde, Attendeut vos faveurs. PROMETHÉE, approchant de l'estrade où est Pan-

dore. Oue ce feu précieux. l'astre de la nature.

Oue eette flamme pure Te mette au pombre des vivants. Terre, sois attentive à ces heureux instants : Leve-toi, cher objet, c'est l'Amour qui l'ordonne; A sa voix obéis toujours :

Lève-toi, l'Amour te donne La vie, un cœur, et de beaux jours. ( Pandore se lève sur son estrade, et marche sur la scène.)

Ciel! 6 ciel! elle respire! Dieu d'amour, quel est ton empire! PANDOBE.

Où suis-je? et qu'est-ce que je voi? Je n'ai jamais été, quel pouvoir m'a fait naître? J'ai passe du néant à l'être.

Quels objets ravissants semblent nés avec moi! ( On entend une symphonie. ) Ces sons harmonieux enchanteut mes oreilles; Mes yeux sont éblouis de l'amas des merveilles

Que l'auteur de mes jours prodigue sur mes pas. Ah! d'où vient qu'il ne paraît pas? De moment en moment je pense et je m'éclaire.

Terre qui me portez, vous n'êtes point ma mère; Un dien sans doute est mon auteur : Je le sens, il me parle, il resoire en mon cœur :

(Elle s'assied au bord d'une fontaine.) Ciel! est-ce moi que j'envisage? Le cristal de cette onde est le miroir des cieux; La nature s'y peint; plus j'y vois mon image, Plus je dois rendre grace aux dieux.

NYMPHES ET TITANS. (On danse autour d'elle.) Pandore, fille de l'Amour,

Charmes naissants, beauté nouvelle, Inspirez à jamais, sentez à votre tour Cette flamme immortelle

Dont yous tenez le jour. (On danse.) PANDORE, apercevant Promethee au milieu des numphes.

Quel objet attire mes yeux! De tout ce que je vois dans ces aimables lieux . C'est vous, c'est vous, sans doute, à qui je dois la vie. Du feu de vos regards que mon âme est remplie!

Vous semblez encor m'animer. PROMÉTHÉE. Vos beaux yeux ont su m'enflammer Lorsqu'ils ne s'ouvraient pas encore :

Vous ne pouviez répondre, et j'osais vous aimer. Vous parlez, et je vous adore. PANDORE.

Vous m'aimez! cher auteur de mes jours commencés. Vous m'aimez! et je vous dois l'être! La terre m'enchantait; que vous l'embellissez! Mou cœur vole vers vous, il se rend à son maître;

Et je ne puis connaître Si ma bouche en dit trop, ou n'en dit pas assez,

PROMÉTHÉE.

Vous n'en sauriez trop dire, et la simple nature

Parle sans feinte et sans détour. Que toujours la race future Prononce ainsi le nom d'Amour! (Ensemble,)

Charmant Amour, éternelle puissance, Premier dieu de mon cœur. Amour, ton empire commence: C'est l'empire du bonheur.

PROMÈTHÈE. Ciel! quelle épaisse nuit, quels éclats du tonnerre.

Détruisent les premiers instants Des innocents plaisirs que possédait la terre! Quelle horreur a troublé mes sens !

(Ensemble.) La terre frémit, le ciel gronde; Des éclairs menacants Ont percé la voûte profonde

De ces astres naissants. Quel pouvoir ébranle le monde

Jusqu'en ses fondements? (On voit descendre un char sur lequel sont Mercure, la Dascorde, Némésis, etc.

MERCURE. Un héros téméraire a pris le fen céleste : Pour expier ce vol audacieux,

Montez, Pandore, au sein des dieux. PROMÉTRIÉE.

Tyrans cruels! PANDORE.

Ordre funeste! Larmes que j'ignorais, vous coulez de mes yeux. MERCERE.

Obeissez, montez aux cieux.

PANDORE. Ah! j'étais dans le ciel en voyant ce que j'aime.

PROMÉTRÉE. Cruels! ayez pitié de ma douleur extrême.

PANDORE ET PROMÉTHÉE. Barbares, arrêtez, MERCERE

Venez, montez aux eieux, partez : Jupiter commande; Il faut qu'on se rende A ses volontés.

Venez, montez aux cieux, partez. Venta, obéissez-nous, et déployez vos ailes; Vents, conduisez Pandore aux voûtes éternelles.

(Le char disparait.) PROMÉTHÉE.

On l'enlève : tyrans jaloux, Dieux, vous m'arrachez mon partage; Il était plus divin que vous :

Vous étiez malheureux, vous étiez en courroux Du bonheur qui fut mon ouvrage : Je ne devais qu'à moi ce bonheur précieux.

l'ai fait plus que Jupiter même.

Je me suis fait aimer. J'animais ces beaux yeux ;

Ils m'ont dit en s'ouvrant: Vous m'aimez, je vousaime. Elle vivait par moi, je vivais dans son cœur.

Dieux jaloux, respectez nos chaînes. O Jupiter! o fureurs inhumaines!

Eternel persécuteur, De l'infortune créateur, Tu sentiras toutes mes peines.

Je braveral ton pouvoir : Ta foudre épouvantable Sera moins redoutable

Que mon amour au désespoir. -----

# ACTE TROISIÈME.

Le théstre représente le palais de Jupiter brillant d'or et de

# JUPITER, MERCURE.

JUPITER. Je l'ai vu cet objet sur la terre animé; Je l'ai vu, j'ai senti des transports qui m'étounent : Le ciel est dans ses yeux, les grâces l'environnent; Je sens que l'Amour l'a formé.

MERCURE. Vous régnez, vous plairez, vous la rendrez sensible, Vous allez oblouir ses yeux à peine ouverts. JUPITER.

Non, je ne fus jamais que puissant et terrible : Je commande à l'Olympe, à la terre, aux enfers; Les cœurs sont à l'Amour. Ah! que le sort m'outrage! Quand il donna les cieux, quand il donna les mers, Quand il divisa l'univers,

L'Amour eut le plus beau partage. MERCURE.

Que craignez-vous? Pandore à peine a vu le jour, Et d'elle-même encore à peine a connaissance :

Aurait-elle senti l'amour Dès le moment de sa naissance? JUPITER.

L'Amour instruit trop aisément. Que ne peut point Pandore? elle est femme, elle est La voilà : jouissons de son étonnement. Thelle.

Retirons-nous pour un moment Sous les arcs lumineux de la voûte éternelle. Cieux, enchantez ses yeux, et parlez à son cœur; Vous déploierez en vaiu ma gloire et ma splendeur :

Vous n'avez rien de si beau qu'elle. (1) se retire.) PANDORE.

A peine j'ai goûté l'aurore de la vie : Mes yeux s'ouvraient au jour, mon eœur à mon amant; Je u'ai respiré qu'un moment. Douce félicité, pourquoi m'es-tu ravie?

On m'avait fait craindre la mort : Je l'ai connue, hélas! cette mort menaçante;

N'est-ce pas mourir, quand le sort Nous ravit ce qui nous enchante?

Dieux, rendez-moi la terre et mon obscurité, Ce bocage où i'ai vu l'amant qui m'a fait naltre: Il m'avait deux fois donné l'être;

Je respirais, i'aimais : quelle félicité! A peine j'ai goûté l'aurore de la vie, etc. (Tous les dieux avec tous leurs attributs entrent sur la scène,

CHŒUR DES DIEUX. Que les astres se réjouissent !

Que tous les dieux applaudissent Au dieu de l'univers! Devant lui les soleils pálissent.

NEPTUNE. Que le sein des mers, PLUTON.

Le fond des enfers. CHICEUR DES DIRUX.

Les mondes divers Retentissent

D'éternels concerts. Que les astres, etc. PANDOBE.

Que tout ce que j'entends conspire à m'effrayer Je crains, je hais, je fuis cette grandeur suprème.

Ou'il est dur d'entendre louer Un autre dieu que ce que i'alme!

LES TROIS GRACES. Fille du charmant Amour, Régnez dans son empire; La terre vous désire,

Le ciel est votre cour.

PANDORE. Mes yeux sont offensés du jour qui m'environne : Rien ne me plalt, et tout m'étonne. Mes déserts avaient plus d'appas.

Disparaissez, & splendeur infinie! Mon amout ne yous voit pas. (On entend une symphonie.)

Cessez, inutile harmonie! Il ne vous entend pas. (Le cheur recommence. Japiter sort d'un nuage.

JUPITER. Nouveau charme de la nature,

Digne d'être éternel, Vous tenez de la terre un corps faible et mortel, Et vous devez cette âme inaltérable et pure

Au fen sacré du ciel. C'est pour les dieux que vous venez de naître; Commencez à jouir de la divinité :

Goûtez auprès de votre maître L'heureuse immortalité.

PANDORE.

Le néant d'où je sors à prine

Est cent fois préférable à ce présent eruel : Votre immortalité, sans l'objet qui m'enchalue, N'est rien qu'un supplice immortel.

HIDITED Quoi! méconnaissez-vous le maltre du tonnerre? Dans les palais des dieux regrettez-vous la terre?

PANDORE. La terre était mon vrai séjour; C'est là que j'ai senti l'amour.

JUPITER. Non, vous a'en connaissez qu'une image infidèle,

Dans un monde indigne de lui. Que l'amour tout entier, que sa flamme éternelle, Dout vous sentiez une étincelle.

De tous ses traits de feu nous embrase aujourd'hui! PANDORE. Je les ai tous sentis, du moins j'ose le croire;

Ils ont égalé mes tourments. Ah! vous avez pour vous la grandeur et la gloire;

Laissez les plaisirs aux amants. Vous êtes dieu, l'encens doit vous suffire: Vous êtes dieu, comblez mes vœux. Consolez tout ee qui respire; Un dieu doit faire des heureux.

JUDITER. Je veux vous rendre heureuse, et par vous je veux l'é-Plaisirs, qui suivez votre maître. Ministres plus puissants que tous les autres dieux, Deployez vos attraits, enchantez ses beaux veux : Plaisirs, vous triomphez des qu'ou peut vous connaître. (Les Plaisirs dansent autour de Pandore en chantant ce eui suit.)

CHŒUA. Aimez, aimez, et régnez avec nous; Le dieu des dieux est seul digne de vous. UNE VOIX.

Sur la terre on poursuit avec peine Des plaisirs l'ombre légère et vaine ; Elle échappe, et le dégoût la suit. Si Zéphyre un momeut plait à Flore, Il flétrit les fleurs qu'il fait éclore: Uu seul jour les forme et les détruit.

CHECK. Aimez, aimez, et régnez avec nous: Le dieu des dieux est seul digne de vous. ENE VOIX.

Les fleurs immortelles Ne sout qu'en nos champs, L'Amour et le Temps Ici u'out point d'ailes.

CHŒUR. Aimez, almez, et régnez avec nous: Le dieu des dieux est seul digne de vous.

PANDORS. Oui, j'aime, oui, doux plaisirs, vous redoublez ma

Mais vous redoublez ma douleur. [flamme; Oul, nos frères et nois, et toute la nature, Dieux charmants, si c'est vous qui faites le bonheur,

Allez au maître de mon âme

JUPITER. Ciel! 6 ciel | quoi! mes soins ont ce succès fatal? Quoi I j'attendris son âme, et e'est pour mon rival!

MERCURE, arrivant sur la scène. Jupiter, arme-toi du foudre: Prends tes feux, va réduire en poudre

Tes ennemis audacieux. Prométhée est armé; les Titans furieux

Menacent les voûtes des cieux : Ils entassent des monts la masse épouvantable : Dejà leur foule impitovable Approche de ces lieux,

JUPITER. Je les punirai tous... Seul , je suffis contre eux. PANDORE.

Quoi! vous le puniriez, vous qui causez sa peine? Vous n'étes qu'un tyran jaloux et tout-puissant. Almez-moi d'un amour encor plus violent, Je vous punirai par ma haine.

JUDITER. Marchons, et que la foudre éclate devaut moi.

PANDORE. Cruel! ayez pitié de mou mortel effroi : Jugez de mou amour, puisque je vous implore. JUPITER, à Mercure.

Prends soin de conduire Pandore. Dieux, que mon eœur est désolé! l'éprouve les horreurs qui menacent le moude. L'univers reposait dans une paix profonde;

Une beauté paraît. l'univers est troublé. (Il sort.) PANDORE.

O jour de ma nalssance! ó charmes trop funestes! Désirs naissants, que vous étiez trompeurs l Quoi! la beauté, l'amour, et les faveurs célestes Tous les biens ont fait mes malheurs?

Amour, qui m'as fait naître, apaise tant d'alarmes : N'es-tu pas souverain des dieux? Viens sécher mes larmes, Enchaine et désarmes

La terre et les cieux

# ACTE OUATRIEME.

Le theatre représente les Titam armés, et des montagnes de le fond. Plusieurs géants sont sur les montagnes, et entassent

PROMÈTHÉE, LES TITANS.

ENCELADE. Out senti ta ernelle injure. La terrible vengeance est déjà dans nos mains : Vois-tu ces monts pendants en précipices? Vois-tn ces rochers entassés? Ils seront bientot renversés

Sur les barbares dieux qui nous ont offensés. Nous punirons les injustices

De nos tyrans jaloux, par nos mains terrassés. PROMETHEE. Terre, contre le ciel apprends à te défendre.

Trompettes et tambours, organes des combats, Pour la première fois vos sons se font entendre: Eclatez, guidez nos nas

(On sort au son des trompettes.) Le ciel sera le prix de votre heureux courage, Amis, je ne prétends que Pandore et sa foi.

Laissez-moi ce juste partage; Marchez, Titans, et suivez-moi.

CHIEURS DE TITANS. Courons aux armer Contre ces dieux crueis; Répandons les alarmes Dans les cœurs immortels.

Courons aux armes Contre ces dieux cruels.

PROMÉTHÉE. Le tonnerre en éclats répond à nos trompettes (Un char, qui porte les dieux , descend sur les montagnes , as bruit du tonnerre. Pandore est auprès de Jupiter. Prométhée continue.)

Jupiter quitte ses retraites; La foudre a donné le signal : Commencons ce combat fatal.

(Les géants montent.) CHIEURS DE NYMPHES, qui bordent le thétitre

Tambours, trompettes, et tonnerre, Dieux et Tltans, que faites-vous? Yous confondez, par vos terribles coups, Les enfers , le ciel , et la terre.

( Bruit du tonnerre et des trompettes. ) LES TITANS.

Cédez, tyrans de l'univers; Soyez punis de vos fureurs cruelles Tombez, tyrans,

LES DIEUX. Mourez, rebelles, LES TITANS. Tombez, descendez dans nos fers.

LES DIEUX. Précipitez-vous aux enfers.

PANDORE. Terre, ciel, ô douleur profonde! Dieux, Titans, calmez mon effroi. J'ai causé les malheurs du monde :

Terre, ciel, tout périt pour moi. I-ES TITANS

Lançons nos traits.

LES DIEUX. Frappez, tonnerre

LES TITANS. Renversons les dieux.

> LES DIEUX. Détruisons la terre. (Ensemble.)

Tombez, descendez dans nos fers: Précipitez-vous aux enfers, (Il se fait un grand slience; un mage brillant descend; le

Destin paralt au milieu des puares, ) LE DESTIN

Arrêtez; le Destin, qui vous commande à tous, Veut suspendre vos coups.

( Il se fait encore un allence, ) PROMÉTHÉE.

Etre inaltérable. Souverain des temps, Diete à nos tyrans

Ton ordre irrévocable. CHŒUR. O Destin, parle, explique-toi.

Les dieux fléchiront sous ta loi-LE DESTIN, au milieu des dieux qui se rassemblent autour de lui.

Cessez, cessez, guerre funeste; Ce jour forme un autre polyers. Souverains du séjour céleste,

Rendez Pandore à ses déserts. Dieux, comblez cet objet de tous vos dons divers. Titans, qui jusqu'an ciel avez porté la guerre,

Malheureux, soyez terrassés; A jamais gémissez Sous ces monts renversés.

Qui vont retomber sur la terre. · (Les rochers se détachent et retombent. Le char des diens descend sur la terre. On remet Pandore à Prométhée.)

O Destin! le maltre des dieux Est l'esclave de ta puissance.

Eh bien! sois obéi; mais que ce jour commence Le divorce éternel de la terre et des cieux.

Némésis, sors des sombres lieux. (Némésis sort du land du théâtre, et Jupiter continue.) Séduis le cœur, trompe les yeux

De la beauté qui m'offense. Pandore, connais ma venreance

Jusque dans mes dons précieux. Que cet instant commence

Le divorce éternel de la terre et des cieux.

# ACTE CINQUIEME.

Le théstre représente un bocage, a travers lequel on voit les débris des rochers.

### PROMETHÉE, PANDORE.

PANDORE, tenant la boite. Eh quoi! vous me quittez, cher amant que j'adore? Etes-vous soumis ou vainqueur?

PAOMÉTRÉE. La victoire est à moi, si vous m'aimez encore. L'Amour et le Destin parlent en ma faveur.

PANDORE. Eh quoi! vous me quittez, cher amant que j'adore? PROMÉTHÉE.

Les Titans sont tombés; plaignez leur sort affreux. Je dois sonlager lenr chalne.

Apprenons à la race humaine A secourir les malheureux.

PANDORE. Demenrez nn moment. Voyez votre victoire. Onvrons ce don charmant du souverain des dieux

Onvrons. PROMÉTHÉE.

Oue faites-yous? hélas ! daignez me croire le crains tout d'un rival ; et ces soins curieux Sont des piéges nouveaux que vous tendent les dieux. PANDORE.

Quoi! yous pensez?... PROMÉTHÉE.

Songez à ma prière. Songer à l'intérêt de la nature entière. Et du moins attendez mon retour en ces lienx.

PANDOSE. Eh hien! yous le voulez; il faut vous satisfaire. Je soumets ma raison ; je ne veux que vous plaire Je jure, je promets à mes tendres amours

De yous croire toujours.

PROMÉTHÉE.

Vous me le promettez?

PANDORE. J'en jure par vous nième. On obéit dès que l'on aime.

PROMÉTRIÉE. C'en est assez , je pars , et je suis rassnré.

Nymphes des bois, redoublez votre zèle; Chantez cet univers détruit et réparé. One tout s'embellisse à son gré,

Puisque tout est formé pour elle. (Il sort."

UNE NYMPHE. Voici le siècle d'or, voici le temps de plaire. Donx loisir, ciel pur, heureux jonrs, Tendres amonrs,

La nature est votre mère.

Comme etle durez toujours. UNE AUTRE NYMPHE. La discorde, la triste guerre,

Ne viendront plus nous affliger : Le bonhenr est né sur la terre. Le malbeur était étranger.

Les fleurs commencent à paraître; Quelle main pourrait les flétrir? Les plaisirs s'empressent de nattre; Onels tyrans les feraient périr?

LE CHŒUR répéte. Voici le siècle d'or, etc. UNE NUMPER.

Yous voyez l'éloquent Mercure; Il est avec Paudore , il confirme en ces lieux ,

De la part de maltre des dieux, La paix de la nature. (Les nymphes se retirent; Pandore s'avance avec Némésia

qui parait sous la figure de Mercure. ) NÉMÉSIS.

Je vous l'ai déjà dit , Prométhée est jaloux ; Il abuse de sa puissance. PANDORE.

Il est l'auteur de ma naissance, Mon roi, mon amant, mon époux. NÉMESIS.

Il porte à trop d'excès les droits qu'il a sur vous. Devait-il jamais vous défendre

De voir ce don charmant que vous tenez des dieux? PANDORE.

Il craint tout : son amour est tendre , Et l'aime à complaire à ses vœux. NÉMÉSIS. Il en exige trop, adorable Pandore;

Il n'a point fait pour vous ce que vous méritez. Il put en vous formant vous donner des beantés Dont vous manquez peut-être encore.

PANDORE. Il m'a fait un cour tendre, il me charme, il m'adore ; Pouvait-il mieux m'embellir?

NÉMÉSIS. Vos charmes périront.

PANDORE.

Vous me faites frémir ! RÉMÉRIC.

Cette bolte mystérieuse Immortalise la beanté :

Vous serez, en onvrant ce trésor enchanté, Toujours belle, tonjours henreuse; Vous régnerez sur votre époux ; Il sera soumis et facile.

Craignez un tyran jaloux; Formez nn sujet docile.

PANDORE. Non, il est mon amant, il doit l'être à jamais;

Il est mon roi, mon dieu, pourva qu'il soit fidèle.

C'est pour l'aimer toujours qu'il faut être immortelle; C'est pour le mieux charmer que je veux plus d'attraits, NÉMÉSIS.

Ah! c'est trop vuus en défendre; Je sers vos tendres amours; Je ne veux que vous apprendre A plaire, à brûler toujours.

PANNORS.

Mais n'abusez-vous point de ma faible innocence?

Auriez-vous tant de eruauté?
Númisas.
Ah! qui pourrait tromper nue jeune beauté?
Tout prendrait votre défense.

PANDORE. Hélas! je mourrais de douleur, Si je méritais sa colère, Si je pouvais déplaire

Au maître de mon cœur. Némésis. Au nom de la nature entière, Au nom de votre époux, rendez-vous à ma voix.

PANDORE.

Ce nom l'emporte et je vous crois ;

Ouvrons.

Elle ouvre la boite; la nuit se répand sur le théâtre, et on entend un bruit souterrain, )

Quelle vapeur épaisse, épouvantable, M'a dérobé le jour , et troublé tous mes sens? Dieu trompeur , ministre implacable! Ah! quels maux affreux je ressens? Je me vois nuuje et counable.

NÉMÉSIS.

Fuyuns de la terre et des airs.

Jupiter est venge , rentrons dans les enfers.

(Németis s'abtines Pandore est évanouir sur un ili de gazon.)

PROMÈTHÉE arrive au fond du thédire. O surprise! ó douleur profonde! Fatale absence! hurribles changements! Ouels astres malfesants

Out flétri la face du monde? Je ne vois point Pandore; elle ne répond pas Aux accents de ma voix plaintive. Pandore! mais, hélas! de l'infernale rire

Pandore! mais, helas! de l'inferuale rive Les monstres déchalnés volent dans ces elimats. LES PURIES ET LES DÉMONS, decourant àur le thédire.

Les temps sont remplis : Voiet notre empire; Tout ce qui respire Nous sera soums. La triste froidure Glace la nature Dans les Banes du nord. La Crainte tremblante, L'Injure arrogaute, Le somire Remord,

f.

La Guerre sanglante, Arbitre du sort, Toutes les furies Vont avec transport

Dans ces lieux impies Apporter la murt.

РЕОМЕТИЕБ. Quoi!la mort en ces lieux s'est donc fait un passage! Quoi!la terre a perdu son éternel printemps ,

Et ses malheureux habitauts Sont tombés en partage A la fureur des dieux, de l'enfer et du temps! Ces nymples de leurs pleurs arrosent ce rivage.

Ces nymphes de leurs pleurs arrosent ce rivage.

Pandore! cher objet, ma vie et mon image,

Chef-d'œuvre de mes mains, idole de mon cœur,

Répondez à ma donleur.

Je la vois, de ses sens elle a perdu l'usage. PANDORE.

Ah! je suis indigne de vous ; J'ai perdu l'univers, j'ai trahi mou époux. Punissez-moi : nos maux sont mon onvrage. Frappez.

> PROMÉTHÉE. Moi, la punir!

PANDORE. Frappez, arrachez-moi

Cette vie odiense Que vous rendiez heureuse, Ce jour que je vous doi.

CHŒUR DE NYMPHES.

Tendre époux, essuyez ses larmes ;

Faites grâce à tant de beauté :

L'excès de sa fragilité Ne saurait égaler ses charmes. PROMÉTHÉE.

Quoi! malgré ma prière, et malgré vos serments, Vous avez donc ouvert eette bolte odieuse? PANDORE.

Un dieu cruel, par ses enchantements, A séduit ma raison faible et trop curieuse.

O fatale crédulité! Tous les maux sont sortis de ce don détesté, Tous les maux sont venus de la triste Pandore,

L'AMOUR, descendant du ciel.

Tous les biens sont à vous, l'Amour vous reste encore.

(Le théitre change et représente le palais de l'Amour.)

L'AMOUR continue.

Je combattrai pour vous le Destin rigoureux. Aux hnmains j'ai donné l'être ;

Aux hnmains j'ai donné l'être ; Ils ne seront point malheureux Onand ils u'auront que moi pour maltre.

PANDORE.

Consolateur charmant, dieu digne de mes vœux,
Vous qui vivez dans moi, vous, l'âme de mon âme,
Punissez Juniter en redoublant la flamme

Dont yous nous embrasez tous deux.

98

PROMETHER ET PANORAL.
Le del en vain ner sous rassemble
Les man; la eraine, et Herreur de mourir.
Nois souffrieren semmble,
Et en 'est point souffrie.
Et en 'est point souffrie.
'E'. ANORA.
Descruder, doore Expérance,
Venez, Delsin fatteurs,
Habitez dans tous les cerens,
Vous serce laver jouisanne.
Finalez-rous trompeurs.
C'ext vous qu'on implore;
C'ext vous qu'on implore;

Par vous on jouit, Au moment qui passe et qui fuit, Du moment qui n'est pas encore. PANDORE.

PANDORE.

Des destins la chaitae redoutable
Nous cultaine à d'éternels malheurs:
Nais l'Espoir, à jamais secourable,
De ses mains viendra sécher nos pleurs.
Dans nos maux il sera des délices;
Nous aurons de charmantes erreurs;
Nous serons au bord des précipices,
Nais l'Amour les couviria de fleurs.

FIN DE PANDORE.

# LE FANATISME,

# MAHOMET LE PROPHÈTE,

TRAGÉDIE EN CINO ACTES.

REPRÉSENTÉE, A LILLE, EN AVRIL 1741; A PARIS, LE 29 AOUT 1742

#### AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KEHL.

On trouvera des détails historiques sur Mahomet dans l'Aris de l'éditeur. On y reconnaît la main de Voltaire. Nons sjouterous lei qu'en 1741 Crébillon refusa d'approuver la tragedie de Mahomet, non qu'il aimat les hommes qui avaient intérêt à faire supprimer la pièce , ni même qu'il les craignit, meis nuiquement parce qu'on lui avait persunde que Muhomet était le rival d'Atrée. M. d'Alembert fut chargé d'examiner la pièce, et il jugea qu'elle devait être jouée : e'est un de ses premiers droits à la reconnaissance des hommes et à la haine des fanatiques , qui n'ont cessé depuis de le faire déchirer dans des libeiles périodiques. La prèce fut jouée alors telle qu'elle est lei. Quelque temps après, les comédiens supprimèrent le délire de Seide, parce qu'il leur paraissait difficile à hien rendre; et ta police trouva manvais que Mahomet dit à Zopire ; Non mais il fant m'aider à tromper l'univers

En conséquence, on a dit pendant long-temps:

Non , mais il faut m'aider à dompter l'univers ;

ce qui l'enit un sect rédicule. Le quatrione sect de Mahomet est limité du Merchand de Louisra de Lilio; cou plutoit le moment oix Zopire prie pour ses enlains, c'eni oix Zopire mourant les embrases et leur pardome, sont innière de la pièce anguiste. Misi qui un homme qui assaisse man défenue un tellient retravers con bientièrer, soit toujourn intéressant et mobie, e'est ce qu'en un distantaire, autre product de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la pièce et le comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme

AVIS DE L'ÉDITEUR!

J'al eru rendre service aus amateurs des helles lettres

de publier une tragédie du Fanulisme, si defigurée en Frauce par deus éditions subreptices. Je sais très certaine-

· Cet ./r/s e-t de Voltaire.

ment qu'elle fut composée par l'auteur en 1736, e) que déslors il en envoya une copie au peince royal, depuis rol de Prusse, qui cultivait les fettres avec des soccès surprenants, et qu'en fait encore son debassement principal.

J'étais à Lilie en 1741, quand Voltaire y vioi passer quodqueja point; jil ya sais la melliene troupe d'activas qui ai sijamais été en protince. Elle représente est ouvrage d'one manière qui satisfil bessoon une très unmirrous assembles; le gouverneure de la province et l'intendant y assistrare plusaires fois. On trovas que cette pêrec estit d'un goût si obavenn, et ce supet si oblest parut traité avec tant de sagene, que poisseurs prelais voolment en orien ne représentation par les miens activars dans une maison particulière. Il ligiprete comme le porticulière. Il ligiprete comme le porticulière. Il ligiprete comme le porticulière.

L'adate du movre tout hervert pare fire persons on masseric etter in mini d'un de proteire hommes der Tarope et de Tiglies', qui anientat le probi de attiture de Tarope et de Tiglies', qui anientat le prob de attiture pour les et de dans que ou les hommes prévincent esrement, et du l'on com-re- encre plus rerement not enpert a a défination. Il dit que la piece duit certe avec criter plus augment he récent du nojet; mais que, pour criter plus augment he récent du nojet; mais que, pour qui regarde le poute, il y avait encre des dances à corrigar. Ja sei es effet que l'autors les a réducirles avec répar. Ja sei es effet que l'autors les a réducirles avec qui regarde le poute, il y avait encre des dances à corrigar. Ja sei es effet que l'autors les a réducirles avec et qui experie le pout que l'autors les a réducirles avec qui experie le pout et puis de l'autors les articules et l'autors de l'autors de l'autors les avec qui exte l'autors avec, et qui a l'a pas autors de fautires.

Enfin l'ouvrage, approuvé d'aitleurs seton toules les formes ordisaires, fut représenté à Paris ie 9 d'août 1742. It y avait une loge entière remptie des premiers magistrats de cette ville; des ministres même y furent présents. Its penaèrent tous comme les hommes éclairés que j'al déjà

Il se trouva <sup>b</sup> à cette première représentation quelques personnes qui ne farent pas de ce aratiment unanime. Soit que, dans la rapidité de la représentation, lis r'enssent pas suiri assez le fil de l'ouvrage, soit qu'il fusesont peu accontomés an thétère, lis furent blessés que Mahomet ordon-

Le cardinal de Fleuri.

be Latit et que l'abbé Desémitaines et quelques hommes aussi nochants quelui dénoncerent oet ouvrage comme seandsleux et imple et oeta fit tat de bruit, que le cardinal de l'éturipremière ministre, qui avait lu et approuvé la pièce, fut obligé de consciller l'auteure de la retirer. aft un morrir e, et a verit de a religios pour éncouragre d'atmantant par les hommes qu'il les l'indiventes de son crisis. Ca previaure, l'appea de cetta sirvetté, an freui en l'appea de cetta sirvetté, an freui par l'appea de cetta sirvetté, an freui par l'appea de cetta de l'appea de l'appea de cetta sirvette, que l'appea de cetta de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'appea de l'a

On est bien surpris d'un tel jugement, et ces messieurs l'ont désavoué suns doute. Ce serait dire qu'Hermione enseigne à assassiner un roi, qu'Electre apprend à tuer sa mère, que Cléopatre et Médée montrent à tuer leurs enfents; ce serait dire qu'Harpagon forme des avares; le Joueur, des joueues: l'artufe, des hypocrites. L'Injustice même contre Makomet serait bien plus grande que contre toutes ces pièces; car le crime du fana prophète y est mis dans un jour beancoup plus odieus que ne l'est aucun des vices et des dérégiements que toutes ces pièces représentent. C'est précisément contre les Bavailles et les Jacques Clément que la pièce-est composée, ce qui a fail dire à na homme de besucoup d'esprit que, si Mahomet avait été écrit du temps de Henri III et de Henri IV, cet ouvrage leur aurait souve to vie. Est-il possible qu'on ait pu faire un tel reproche à l'auteur de la Henriade , lui qui a életé sa tois si souvent, dans ce poème et ailleurs, je ne dis pas seulement contre de tels attentats, mais contre toutes les maximes qui penvent y conduire?

Ja rome que plan jai lu les ourrages decet écrissin, plus je les ai trouves caractéries per Passour de blem pois. El limpire pariou til horrage caractéries per Passour de blem pois. Il limpire pariou ti horrage contre les emportements de la limpire pariou til horrage contre les emportements de la limpire pariou til material de la fassiance. Y a reliabilité contre de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction de la faction

Il vit bientôt qu'il se formait contre tui une cabale dangereuse : les plus ardents avaient parlé à des homm en place, qui, ne pouvant soir la représentation de la pièce, devalent les en rroire. L'illustre Molière, la g'oire de la France, s'était trouvé autrefois à pen près dans le même cas, lorsqu'on joua le l'ortufe; il eut recours directoment à Louis-le-Grand, dont il était connu et aimé. L'antorité de ce monarque dissipe bientôt les interprétations sinistres qu'on donnaît au Tartufe. Mais les temps sont différents; la protection qu'on accorde à des aris tout nouveaux ne peul pas être toujours la même après que crs arta out été cultivés. D'ailleurs tel artiste n'est pas a portée d'obtenir ce qu'un autre a eu aisement. Il cut fallu des mouvements, des discussions, no nouvel exames. L'auteur juges p'es à propos de retirer sa pièce lui-même, après la troisième représentation, attendant que le temps adoucit quelques esprits prévenus; ce qui ne peul manquer d'arriver dans une nation aussi spirituelle et aussi éclairée que la française\*. On mit dans les nouvelles publiques que la tra-

gédie de Mohomet avait été défendue par le gouvernement ; je pois assurer qu'il n'y a rien de plus faux. Non-seulement il n'y a pas en le moindre ordre donné à ce sujet, mais il s'en faut besucoup que les premières têtes de l'état, qui virent la représentation, aient varié un moment sur la sa-

game qui rejue data eri ourrage. Certique personas spati transcrit à la bâte plaiseure sorbre sau representations, et ayant eu un ou deux roli-ca descure, quo difrique la eficilion qui o alten clardiodiscurent. Il est afine de vois à qui point partie de la situ clardiodiscurent. Il est afine de vois à qui point ai situ clarage prodotte de plaiseure pième internassa le transpire de principation de plaiseure prime internassa le transpire de pième carienza, à mon grr, en la teltre que l'auteur évriti i la mapatie le roi de Preus, lorquif reparase per la Hollande apris être allé rembra se respecta à ce monarteutre. Cer dans de titule settere, qui se son qui advised desircies dans de luis lettre, qui se son qui advised desircies fait de l'auteur. I repère qui fiés la forcet seut rais philosophe.

A Amsterdam , le 18 de novembre 1742,

P. D. L. M.

#### ••

# LETTRE

# AU PAPE BENOIT XIV.

### B= PADKE,

La santità Vostra pardonerà l'ardire che preude una de più inflini fedell, sus monde maggiori amuiratori della viriù, di sottomettere al capo della vera retigione questa opera contro il fondatore d'una faisa e barbara setta.

opera contro il tonditore di più initia e rarotra scita.

A chi potrei più contenerotiniente dedicare la satira della cradella e degli errori d'un falso profeta, etc al vicario el imitatto e d'un Dio di verità e di mansuetodine?

Vosira Samilià mi conceda dunque di poter mettere si suoi piedi il librello e l'autore, e di domandare umilius ule a sua protezione per l'ano, e le suo beneditioni per l'altra. Intanto profondissimanaente m'inchino, e le bacin i sarri pirdi.

# Parigi, 17 agosto 1745.

### TRADUCTION.

TRES SAINT PÈRE,

Votre Saintelé roudra bien pardonner la liberté que prendum des plus bambies, muis l'im des plus grands nomirateurs de la vertu, de consacrer au chef de la vériatiorelégiou un écrit contre le fondateur d'une religion fausse et barlaner.

A qui pourrais-je plus convensiblement adresser la svitire de la cenanté et des erreurs d'un finos prophète, qu'au viculre et à l'imitateur d'un Dieu de pais et de vérité? Que Votre Sainteté daigne permettre que je mette à ses

Que votre Sanatee ampne permentre que justice a ses pieds et le litre el Fauteur. Jose lui demander sa protection pour l'an, et sa bénédiction pour l'autre. C'est avec es sensiments d'une profonde vénération que je me prosterne, et que je hoise von pieds averés.

Paris . 17 annute 1: 45.

Oc que l'éditeur semblait espèrer en 1722 est arrivé en 1731. La pièce fui représentée alors avec un prodigéess concours. Les cabales et les professions colevent au cri public, d'autant plus qu'on commençuit à sentir querique honte d'avoir forcé à quitter sa partie un homme qui travailatir pour elle.

## RÉPONSE DE BENOIT XIV.

#### BENEDICTUS P. P. XIV, DILECTO FILIO. SALUTEN ET APOSTOLICAN SENERICISONEN.

Settimane sono ci fu presentato da sua parte la sua bellissima tragedia di Makomet, la quale leggeramo con son piacere. Poi ci presentò il cardinale Passionei in di lei nome il suo eccellente poema di Fontenol... Monsignor Leprotti ci diede poscia il distico fatto da lei sotto il postro ritratto: leri mattins it cardin le Valenti ci presentò ta di lei letters del 17 agosto. In questa serie d'azioni si contengono molti capi, per elascheduno de' quali ci riconosciamo in obbligo di ringraziarla. Noi gli uniamo tutti assieme, e rendiamo a lei le durate grazie per così singolare bontà verso di nol, assicurandola che alibiamo tatta la dovota stima del suo tanto applaudito merito.

Publicato in Roma il di lei diatico appradelto", el fu riferito esservi stato un suo paesano letterato che in una pubblica conversazione aveva detto peccare in una sillaba, avendo fatia la parola hic breve , quando sempre dese esser lungs.

Risponderamo che abagliava , potendo essere la parola e isreve e longa, conforme vuote il poeta, avendola Virgillo fatta breve inquel verso .

e Solus hic inflexit sensus, animumque labantem... (.Ex., IV. 22.)

avendola fatla lunga lo un altro. 4 Hic finis Priami fatorum, hic exites illum... (.Es., II., 55L)

Gi sembra d'aver risposto ben espresso, ancorchè siano più di cinquanta anni che non alibiamo letto Virgilio, Benchè la causa sia propria della sua persona, abbiamo tonia buona idea della sua sincerità e probità, che facciamo la stessa giudice sopra il punio della ragione a chi assista, se a noi o al suo oppositore, ed Intanto restiamo col dare a lei l'apostolica benedizione

> Datum Rome, apod Sanctam-Mariam-Na-Jorem, die 19 septembris 1745, pontification postri anno sesto

#### TRADECTION.

#### BENOIT XIV, PAPE, A SON CHER FILS. SALUT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE.

Il y a quelques semaines qu'on me présenta de votre part votre admirable lragédie de Mahamet, que j'al ine avec un très grand plaisir. Le cardinal Passionei me donna ensuite en votre nom le besn poême de Fontenoi. M. Leprotti m'a communiqué votre distique pour mon portrait; et le cardinal Valenti me remit hier sotre lettre du 17 d'août. Chacune de ces morques de bonté mériternit un remerciement particulier; mais vous voudres bien que j'uniuse ces differentes attentions pour vous en rendre des actions de graces générales. Vous ne devez pas douter de l'estime singulière que m'inspire un mérite aussi reconnu que le vôtre.

\* Voici le distique :

Dès que votre distique fnt publié à Rome, on nous dit a Lamberikous bic est, Rome derns, et pater orbis · Qri mundum scriptis docutt, virtutibus ornet ·

qu'un homme de lettres français, se trouvant dans une societé où l'on en parlait, avait repris dans le pressier vers one faule de quantité. Il pretendait que le mot hic, que vous employes comme bref, doit être toujours long, Nons répondimes qu'il était dans l'erreur, que cette syt-

labe était indifféremment brève ou longue dans les poétes. Virgile ayant fait ce mot bref dans ce vers , a Solus hic inflexit sensus, animumque labantem... a

et long dans cet autre :

e Hic finis Priand fatorum , Isic exitus filum... • C'était peut-être auez bien répondre pour un bor

qui n'a pas la Virgile depuis cinquante ans. Quoique vous soyez purtie interesace dans ce different, nous avons une si haute idee de votre franchise et de votre droiture, que nous n'hésitons pas de vous faire juge entre voire critique et nous. Il ne nous resie plus qu'à vous donner notre bénédiction apostolique.

> Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 19 septembre 1745, la sixieme année de notre populficat.

## LETTRE DE REMERCIEMENT

## AU PAPE.

Non vengono tanto meglio figurate le fattezze di Vostra B-atitudine su i medagtioni che ho recevuti dalla sua singolare benignità, di qui llo che si vedono espressi l'Ingegno e l'animo nella lettera della quale s'è degnata d'oporarmi ; ne pongo a i snoi piedi le più vive ed amilissime grazie. Veramente sono in obbligo di riconoscere la sua infallibilità nelle decisioni di letteratura, siccome nelle altre cose più riverende : V. S. è plù pratica del latino che quel Francese il di cui sluglio s'è degnata di correggere : mi maraviglio come al ricordi coal appuntino del suo Virgilio, Tra i niù letteruti monarchi furono sempre segnatati i somesi postefici ; ma tra loro , credo che non se ne trovasse mai uno che adorname tanta dottrina di tanti fregi di bella letteratura.

« Agnosco rerum dominos , gentemque togatam. » (1, vers 286.1

Se il Francese che stagliò nel riprendere questo hic, avense tennto a mente Virgilio come fa Vostra Beatitudioe, avrebbe potuto citare un bene adotto verso dove hic e breve e lango insieme. Questo bel verso mi pareva un pressgio di favori a me conferiti dalla sua beneficenza. Eccolo:

· Hic vir, lule est, Hbi queen promitti arpius andis, »

(A.s., Vt., 791.)

Così Roma dovera gridare quando Benedetto XIV fa esaltato. Intanto bacio son somme riverenza e gratitudine I suoi sacri piedi, etc.

#### TRADUCTION.

Les traits de Votre Saiotelé ne sont pas mieux exprimes dans les médailles dont elle m'a gratifié par une bonté toute particulière, que ceux de son esprit el de son exractère dans la lettre dont elle a daigné m'honorer. Je mets à sca pieda mes très bumbles et très vives actions de protess.

Je nais force de reconnaître son infaithfullé dans les décisées literaires comme dans les autres choires plus respectables. Voir Simitels apland augus de la lançue laties que le censuar l'anaquit dont cile a daigne referer la méprie. J'abultre commence die s'est rappéré is a prospo non Virgite. Parmi les monocimes de s'est rappéré is a prospo non virgite. Parmi les monocimes de manuel non n'a parc comme Voir Saintelc la plus pretônde c'ensilités dus plus riches monocimes de la belle intérestare.

Acuseco rerum dominos , centemque toratam, »

Si le Français qui a repris avec si peu de justesse la syllabe hic avait eu son à virgile anus iprécent à la mémoire, i il aurait pu citer fort à propos un vers un ce unot est à-lafois bref et loug : ce beau vers me semblait contenir te présage des faveurs dont votre bonte genéreuse m'a comblé. Le voici :

Hac vir, hie est, tibl quem promitti sepiùs audis. Rome adù retenil récer vers à l'esultation de Benolt XIV. C'est avec les sentiments de la plus profunde vénération et de la plus vire gratitude que je baise vos pieds sacres.

## LE FANATISME.

#### PERSONNAGES.

MAROMET.

JOPHAN, shelk on sheriff de la

Mecque.

ON AR, lieutenant de Wahomet.

STOP, estase de Hahomet.

La sobne est \$ in Macque.

ACTE PREMIER.

SCÉNE I.

ZOPIRE, PHANOR,

Qui? moi, baisser les yeux devant ses faux prodiges!
Moi, de ce fanatique encenser les pressiges!
L'honorer dans la Necque apris l'avoir hanni!
Non. Que des justes dieux Zopire soit puni,
St u vois cette main, jusqui lei libre et pure,
Caresser la révolte et flatter l'imposture!

FRANCIA.

Nous chérissons en vous ce zèle puternel
Dn chef auguste et saint du senait d'Ismail ;
Mais ce zèles effanotes; et tant de resistance,
Sans laser Mahomet, irrite au vengeance.
Cantie ess attentités vous pouvies autrebia
Cantie es attentités vous pouvies autrebia
Et des cubrassements d'une puerre insmortielle
Et des cubrassements d'une puerre insmortielle
Et des cubrassements d'une puerre insmortielle
Et des cubrassements d'une puerre insmortielle
Mahomet cloyen ne parut à vus yern.
Qu'un norstater obsect, un sui sédiaieux :

Aujourd'hui, c'est un prince; il triomphe, il domine ; Imposteur à la Mecque, et prophète à Médine, Il sait faire adorer à trente nations Tous ces mêmes forfaits qu'ici nous détestons. Oue dis-ie? en ces murs même une troupe égarée. Des poisons de l'erreur avec zèle enivrée . De ses miracles faux soutient l'illusion. Répand le fanatisme et la sédition, Appelle son armée , et croit qu'un Dieu terrible L'inspire , le conduit , et le rend invincible. Tous nos vrais citoyens avec vous sont unis ; Mais les meilleurs conseils sont-ils toujours suivis ? L'amour des nouveautés, le faux zèle, la crainte. De la Mecque alarmée ont désolé l'enceinte : Et ce peuple, en tout temps chargé de vos bienfaits. Crie encore à son père, et demande la paix

La paix avec et utilite: ah I pengle aans courage, Nen attender jamais qu'un horrible esclavage: Nen attender jamais qu'un horrible esclavage: Aller, portes en pompe, et servez à renoux Moi, je garde à ce fourbe une haine dermelle; De mon cerus elserie la plaie est trop cruelle: Lui-même a contre moi trop de resentiments. Le cruel fig périr ma femme et mes enalust : Et moi, josqu'on son camp jai porte le carrange; Le moi, josqu'on son camp jai porte le carrange; Les d'ambients de la haire entre nous allumes Josande den maine de compute e event constantes.

Ne les éteignez point, mais oachez-en la flamme; Immolez au public les douleurs de votre âme. Quand vous verrez ees lieux par ses mains ravages, Vos malheureux enfants seron-ils mienx vengés? Vons avez tout perdu, fills, frère, épouse, fille: Ne perdez point l'état ; é'est là votre famille. ZOPIRE.

On ne perd les etats que par timidite.

PHANOR.

On périt quelquefois par trop de fermete. ZOPIRE.

Perissons , s'il le faut.

Ah! quel triste courage ,

Quand rous fourher au port, yous expose au naufrage! Le clel, yous le voyer, a remis en vos mains De quoi flectir encor ce tyran des hamains. Cette jeune Palmire en ses camps clevee, Dans vos derniers comiats par vosa-mênte enlevee, Semble un ange de pais descendu parmi nous Qui peut de Majontet apaiser le courroux. Dejà pas ses hératotis il l'a redemandée.

Tu veux qu'à ce barbare elle soit accordée? Tu veux que d'nn si cher et si noble trésor Ses criminelles mains s'enrichissent encor? Quoi ? lorsqu'il nous apporte et la fraude et la guerre , Lorsque son bras enchaîne et ravage la terre . Les plus tendres appas brigueront sa faveur, Et la beauté sera le prix de la fureur ! Ce n'est pas qu'à mon age, aux bornes de ma vie, Je porte à Mahomet une honteuse envie : Ce cœur triste et flétri, que les ans out glacé. Ne pent sentir les feux d'un désir insensé. Mais soit qu'en tous les temps un objet né pour plaire Arrache de nos vœux l'hommage involontaire, Soit que, privé d'enfants, je cherehe à dissiper Cette nuit de douleurs qui vient m'envelonner: Je ne sais quel penchant pour cette infortunée Remplit le vide affreux de mon âme étonnée. Soit faiblesse ou raison, ie ne puis sans horreur La voir aux mains d'un monstre, artisan de l'erreur, Je voudrais qu'à mes vœux henreusement docile, Elle-même en secret pût chérir cet asile; Je voudrais que son cœur, sensible à mes bienfaits, Détestat Mahomet autant que je le hais. Elle veut me parler soos ces sacrés portiques . Non loin de cet autet de nos dieux domestiques: Elle vient, et son front, siège de la candeur, Aunonce en rougissant les vertus de son cœur.

SCÈNE II.

ZOPIRE, PALMIRE.

ZOPIBE.

Jenne et charmant objet dont le sort de la guerre, Propice à ma vieillesse, honora cette terre, Vous n'étes point tombée en de barbares mains; Tout respecte avec moi vos malheureux destins, Votre âge, vos beautés, votre aimable innocrare Parlez; et s'il me reste encor quelque poissance, De vos justes désirs si je remplis les voux, Ces derniers de mes jours seront des jours heureux.

PALMIRE. eur, depuis deux mois sous vos lois prisonnière.

Seigneur, depais deux mois sous vos lois prisomiere, de dus à mes destins pardonner ma mierre; Vos généreuses mains s'empressent d'effacer Les larmes que les cile me condomne à verser. Par vous, par vos literafaits, à parler enhantile, C'est de vous que p'étatends le bonheur de ma vie. Aux veux de Mahomet f'joce sjouter les miens : Il vogs a démandé de brier mes liens; Puissiez-vous l'écouter le t puisse-je lui dire Ou warets le ceit et tui ie dois tout à Z'onire!

ZOPIRE.

Ainsi de Mahomet vons regrettez les fers ,
Ce tumulte des eamps , ces horreurs des déserts ,

Cette patrie errante, an trouble abandonnée? PALMIRE.

La patrie est aux lieux où l'âme est enchaînée. Madort a formé mes premiers sentiments,
Patrie est enchaîne que participate de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación del comparación de la comparación de la comparación de la comparación del comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación de la comparación

Seigneur, ayez pitié d'une âme déchirée, Toujours présente aux lieux dont je suis séparée. ZOPIRE.

J'entends : vous espérez partager quelque jour De ce maître orgueilleux et la main et l'amour. PALMIRE.

Seigneur, je le révère, et mon âme tremblaute Croit voir dans Mahomet un dieu qui m'épouvante. Non, d'un sigrandhymen mon eœur n'est point flatté; Tant d'éclat convient mal à tant d'obscurité. ZOPIRE.

Ah! qui que vous soyez, il n'est point né peut-être Pour être votre epoux, encor inoins votre maltre; Et vous semblez d'un sang fait pour douner des lois A l'Arabe insolent qui marche égal aux rois.

PALMINE.

Nous ne connaissons point l'orgueil de la naissance;

Sans parents , sans patrie , esclaves des l'enfance

Dans notre égalité nous cherissons nos fers;

Nais parreus, sain pairre, escaves ues remance
Dans notre égalité nous cherissons nos fers;
Tout nous est étranger, hors le dieu que je sers.
ZOPIRE.
Tout yous est étranger! cet état peut-il plaire?

Quoi I vous servez no maître, et n'avez point de père ? Inna mon triste palais, seul et privé d'enfants , J'aurais pa voir en vous l'appui de mes vieux ans ; Le soin de vous former des destins plus propiers Ent adouci des misme les longues injustices. Mais non , vous abhoreze ma patrie et ma loi. PALBURE.

Comment puis-je être à vous ' je ne suis point a moi.

Vous aurez mes regrets , votre bonté m'est chère ; ! Quoi ! Séide ? Mais enfin Mahomet m'a tenu lieu de père.

ZOPIRE. Ouel père! justes dieux! lui? ce monstre imposteur!

PALNIBE. Ah! quels noms inouis lui dounez-vous, seigneur! Lui, dans qui tant d'états adorent leur prophète! Lui, l'envoyé du ciel, et son seul interprète!

ZOPIRE. Étrange avenglement des maiheureux morteis ! Tout m'abandonne ici, pour dresser des autels A ce coupable heureux qu'épargna ma justice, Et qui courut au trône, échappé du supplice.

PALMIRE. Vous me faites frémir, seigneur; et, de mes jours, Je n'avais entendu ces horribles discours. Mon penchant, je l'avoue, et ma reconnaissance, Vous donnaieut sur mon cœur une juste puissance ; Vos blasphèmes affreux contre mon protecteur A ce penchant si doux font succeder l'horreur.

ZOPIES O superstition! tes rigueurs inflexibles Privent d'humanité les cœurs les plus sensibles. Oue je vous plains, Palmire! et que sur vos erreurs Ma pitié malgré moi me fait verser de pleurs ! PALMIRE.

Et vous me refusez!

ZOPIBE. Oui. Je ne puis vous rendre Au tyran qui trompa ce eœur flexible et tendre; Qui, le crois voir en vous un bien trup précieux, Oui me rend Mahomet encor plus odieux.

## SCÈNE III.

ZOPIRE, PALMIRE, PHANOR. ZOPIBE.

Oue voulez-yous . Phanor? PHANOB.

Aux portes de la ville, D'où l'on voit de Moad la campagne fertile, Ouar est arrivé.

ZOPIRE. Oui? ce farouche Omar,

Oue l'erreur aujourd'hui conduit après sou char, Oui combattit long-temps le tyran qu'il adore, Oui vengea son pays?

PHANOR.

Pent-être il l'aime encore. Moins terrible à nos yeux, cet insolent guerrier, Portant entre ses mains le glaive et l'olivier, De la paix à nos chefs a présenté le gage, On lui parle ; il demande , il recoit un ôtage. Seide est avec lui. PALMIRE.

Grand dieu! destin plus doux!

PHANOR. Omer vient, il s'avance vers vous.

ZOPIRE. Il le faut écouter. Allez, jeune Palmire. (Palmire sort.)

Omar devant mes yeux! qu'osera-t-il me dire? O dieux de mon pays, qui depuis trois mille ans Protégiez d'Ismaël les généreux enfants! Soleil , sacré flambeau , qui dans votre carrière ; Image de ces dieux, nous prétez leur lumière. Voyez et soutenez la juste fermeté Que j'opposai tonjours contre l'iniquité!

## SCÈNE IV.

ZOPIRE, OMAR, PHANOR, SUITE.

### ZOPIBE.

Eli bien! après six ans tu revois ta patrie, Oue ton bras défendit, que tou cœur a trabie. Ces murs sout encor pleins de tes premiers exploits. Déserteur de nos dieux, déserteur de nos lois, Persécuteur nouveau de cette eité sainte, D'où vient que ton audace en profane l'enceinte ? Ministre d'un brigand qu'on dût exterminer. Parle : que me veux-tu?

#### OMAR Je veux te pardonner.

Le prophète d'un dieu, par pitié pour ton âge, l'our tes malheurs passés, surtout pour ton courage, Te présente une main qui pourrait l'écraser : Et j'apporte la paix qu'il daigne proposer.

Un vil séditieux prétend avec audace Nous accorder la paix, et non demander grace! Souffrirez-vous, grauds dieux! qu'au gré de ses forfaits Mahomet nous ravisse ou nous rende la paix? Et yous, qui yous chargez des volontés d'un traftre. Ne rougissez-vous point de servir un tel mattre? Ne l'avez-vous pas vu, sans honneur et sans biens, Ramper au dernier rang des derniers citovens? Ou'alors il était loin de tant de renommée 1

A tes viles grandeurs tou âme accoutumée Juge ainsi du mérite, et pèse les humains Au poids que la fortune avait mis dans tes mains. Ne sais-tu pas encore, homme faible et superbe, One l'insecte insensible ensevell sous l'herbe . Et l'aigle impérieux qui plane au haut du ciel . Rentrent dans le néant aux veux de l'Eternel? Les mortels sontégaux : ce n'est point la naissance , C'est la seule vertu qui fait leur différence. Il est de ces esprits favorisés des cieux, Oui sont tout par eux-mêmes, et rien par leurs afeux Tel est l'homme, en un mot, que j'ai-choisi pour maltre; Lut seul dans l'univers a mérité de l'être; Tout mortel à sa loi doit un jour obéir, Et j'ai donné l'exemple aux siècles à-venir.

ZOPIBE. Je te connais. Omar : en vain ta politique Vient m'étaler ici ce tableau fanatique : Eu vain tu peux ailleurs éblouir les esprits ; Ce que tou peuple adore excite mes mépris. Bannis toute imposture, et d'uu coup d'œil plus sage Regarde ce prophète à qui tu rends hommage : Vois l'homme eu Maliomet : concois par quel degré Tu fais monter aux cieux ton fantôme adoré. Enthousiaste ou fourbe, il fant cesser de l'être; Sers-toi de ta raison, juge avec moi ton maltre : Tu verras de chameaux un grossier conducteur. Chez sa première épouse insolent impostenr, Qui, sous le vain appât d'un songe ridicule, Des plus vils des humains tente la foi crédule; Comme un séditieux à mes pieds amené, Par quarante vieillards à l'exil condamné : Trop léger châtiment qui l'enhardit au crime. De caverne en caverne il fuit avec Fatime. Ses disciples errants de cités eu déserts, Proscrits, persécutés, bannis, chargés de fers, Promèneut leur fureur, qu'ils appellent divine; De leurs venins bientôt ils infectent Médiue. Toi-même alors, toi-même, écoutant la raison, Tu voulus dans sa source arrêter le poison. Je te vis plus heureux, et plus juste, et plus brave, Attaquer le tyrau dont je te vois l'esclave. S'il est un vrai prophète, osas-tu le punir? S'il est un imposteur, oses tu le servir?

OMAR. Je voulus le punir quand mon peu de Inmière Méconnut ce grand homme eutré dans la carrière : Mais enfin, quand i'ai vu que Mahomet est né Pour changer l'univers à ses pieds consterné; Quand mes yeux, éclairés du feu de son génie, Le virent s'dever dans sa course infinie; Eloqueut, intrépide, admirable en tout lieu, Agir, parler, punir, ou pardonner en dieu; J'associai ma vie à ses travaux immenses : Des trônes, des antels en sont les récompenses. Je fus, je te l'avoue, aveugle comme toi. Onvre les yeux, Zopire, et change ainsi que moi; Et, sans plos me vanter les fureurs de ton zèle, Ta persécution si vaine et si cruelle, Nos frères gémissants, notre dieu blasphémé, Tombe aux pieds d'un héros par toi-même opprimé. Viens baiser cette main qui porte le tonnerre. Tu me vois après lul le premier de la terre; Le poste qui te reste est eucore assez beau Pour fléchir poblement sous ce maître nouveau. Vois ce que nous étions, et vois ce que nous sommes. Le peuple, aveugle et faible, est né pour les grands hommes, Pour admirer, pour croire, et pour nous obeir.

Viens régner avec nous, si tu crains de servir; Partage nos grandeurs au lieu de t'y soustraire; Et, las de l'imiter, fais trembler le vulgaire.

ZOPIRE. Ce n'est qu'a Mahomet, à ses pareils, à toi, Que je prétends, Omar, inspirer quelque effroi. Tu veux que du sénat le shérif infidèle Encense un imposteur, et couronne un rebeile? Je ne te nierai point que ce fier séducteur N'ait beaucoup de prudence et beaucoup de valeur : Je connais comme toi les talents de ton maltre : S'il était vertueux, c'est un héros peut-être : Mais ce héros, Omar, est un traitre, un cruel, Et de tous les tyraus c'est le plus criminel. Cesse de m'annoncer sa trompeuse clémeuce; Le grand art qu'il possède est l'art de la vengeance Dans le cours de la guerre nn foneste destin Le priva de son fils que fit périr ma main. Mon bras perça le fils, ma voix bannit le père; Ma haine est inflexible, ainsi que sa colère : Pour rentrer dans la Mecque, il doit m'exterminer, Et le juste aux méchants ne doit point pardonner.

OMAR.

Eh bien! pour te montrer que Mahomet pardonne, Pour te faire embrasser l'exemple qu'il te donne, Partage avec lui-mêure, et donne à tes tribus Les dépouilles des rois que nous avons vaiucus. Mets un prix à la paix, mets un prix à Palmire; Nos trésors sont à toi.

ZOPIRE.

Tu penses me séduire.

Me vendre ici ma honte, et marchander la paix
Par ses trésors honteux, le prix de ses forfais?
Tu veux que sous ses lois Palmire se remette?
Etie trop de vertus pour être as aujette;
Et je veux l'arracher aux tyrans imposteurs,

Qui renversent les lois et corrompeut les mœurs.

Tu me parles toujours comme un juge implacable, Qui sur son tribunal intimide un coupable. Pense et parle en ministre; agis, traite avec moi Comme avec l'envoyé d'un grand homme et d'un roi.

ZOPINE. Qui l'a fait roi? qui l'a conronné?

OMAR.

La victoire. Ménage sa puissance, et respecte sa gloire. Aux noms de conquérant et de triomphateur,

Aux noms de conquérant et de triomphateur, Il veut joindre le nom de pacificateur. Son armée est encore aux bords du Salbare; Des murs où je suis ne le siège se prépare; Sauvons, si tu m'en crois, le sang qui va conler: Mahomet veut ici te voir et te parler.

ZOPIRE.

Lui? Mahomet?

OMAR. Lui-même; il t'en conjure. ZOPIRE.

Traltre!
Si de ces lieux sacrés j'étais l'unique maltre,
C'est en te punissant que j'aurais répondu.

Zopire, l'ai pitié de la Eusse vertu.

Mais pnisqu'un vil sénat insolemment partage
De ton gouvernement le fragile avantage,
Puisqu'il règne avec toi, je cours m'y présenter.

ZOPIRE.

Je t'y suis; nous verrons qui l'on doit écouter. Je défendrai mes lois, mes dieux, et ma patrie. Viens-y coutre ma voix préter ta voix impie Au Dieu persécuteur, elfroi du genre humain, Qu'un fourbe ose annoncer les armes à la main. (A blunger)

Toi, viens m'ailer, Plianor, à repousser un traître: Le souffiri parmi nous, et l'épargner, e'est l'étre. Renversons ses desseins, confondons son orgueli; Préparons son supplice, on creusons mon cercueil. Je vais, si le sénat m'écoute et me seconde Délivrer d'un vran ma patrie et le monde

#### ACTE SECOND.

## SCÈNE I.

SÉIDE, PALMIRE.

PALMIRE.

Dans ma prison cruelle est-ce un dieu qui te guide?

Mes maux sont-ils finis? tervois-je, Seide?

séine O charme de ma vie et de tous mes malheurs? Palmire, unique objet qui m'a coûté des pleurs, Depuis ce jour de sang qu'un ennemi barbare, Près des camps du prophète, aux bords du Saïbare. Vint arracher sa proje à mes bras tout sanglants: Ou'étenda luin de toi sur des corps expirants. Mes cris mal entendus sur cette infame rive Invoquèrent la mort sourde à ma voix plaintive, () ma chère Palmire, en quel gouffre d'horreur Tes périls et ma perte ont ablmé mon cœur! Que mes feux, que ma crainte, et mon impatience, Accusaient la lenteur des jours de la vengeance! Oue ie bătais l'assaut și long-tems différé. Cette henre de carnage, où, de sang enivré, Je devais de mes mains brûler la ville impie Oir Palmire a pleuré sa liberté ravie! Lutin de Mahoniet les sublimes desseins

Que n'ose approfondir l'humble esprit des humains, Ont fait entret Omar en ce lieu d'esclavage; Je l'apprends, et j'y vole. On d'emande un ôtage; J'entre, je me présente; on accepte ma foi Et je me rends captif, ou je meurs avec toi.

SÉIDE.

Quel est donc ce mortel invensible à tes larmes?

PALMIRE.

C'est Zopire: il semblait touché de mes alarmes; Mais le cruel enfin vient de me déclarer Que des lieux où je suis reen ne peut me tirer. sérne. Le barbare se trompe: et Mahomet mon maître.

El l'ainsichle Omar, et mol-indrae peut-étre (Car j'œu ne nouser après ces nom faneux, Pardonne à ton amant cet espoir orgaeilleux). Noss briserons ta clathe, et atriens tes larmes. Le dieu de Malsonet, protecteur de nos armes, Le dieu qui de Medine a détruit les remparts, Revressers la Neveya è nos piech abattue. Onur est dans la ville, et le peuple à sa vue Na point fait celtre er tousille et cette horreur Qu'impêre aux ensemis on ensemi visiqueur; An nom de Malsonet un grand dossori l'audac.

Mahomet nons chérit; il briserait ma chaîne; Il mitrait nos cœurs; nos cœurs lui sont offerts : Mais il est loin ile nous, et nous sommes aux fers

## SCÉNE II.

PALMIRE, SÉIDE, OMAR.

OMAR.

Vos fers scront brises, soyez pleins d'esperance; Le ciel vous favorise, et Mahomet s'avance. scior.

PALMIRE.
Notre auguste pire?
OMAR.

Lui?

An conseil assemble

L'esprit de Mahomet par ma bonche a parlé. » Ce favori du dieu qui préside aux batailles, » Ce grand homme, ai-je dit, est né dans vos murailles. . Il s'est rendu des rois le maître et le soutien, fre? » Et vous lui refusez le rang de citoyen! » Vient-il vous enchalner : vous perdre, vous détrui-· Il vient vous protéger, mais surtout vous instruire : » Il vient dans vos cœurs même établir son pouvoir.» Plus d'un juge à ma voix a paru s'émouvoir : Les esprits s'ébranlaient : l'inflexible Zopire. Oui craint de la raison l'inévitable empire, Veut convoquer le peuple et s'en faire un appui. On l'assemble ; j'y cours et j'arrive avec lui : Je parle aux citoyens, j'intimide, j'exhorte; J'obtiens qu'à Mahomet on oovre enfin la porte. Après quinze ans d'exil, il revoit ses foyers ; Il entre accompagné des plus braves guerriers. D'Ali, d'Amou, d'Hercide, et de sa noble élite; Il entre, et sur ses pas chacun se précipite : Chacun porte un regard, comme un cœur différent : L'un croit voir un héros, l'autre voir un tyran. Celui-ci le blasphème, et le menace eucore ; Cet autre est à ses pieds, les embrasse, et l'adore. Nous fesons retentir à ce people agité Les noms sacrés de dien, de paix, de liberté. De Zonire éperdu la cabale impuissante Vomit en vain les feox de sa rage expirante Au milieu de leurs cris, le front calme et serein . Mahomet marche en maltre, et l'olive à la main : La trève est publiée: et le voici lui-même.

## SCÉNE III.

MAHOMET, OMAR, ALI, HERCIDE, SÉIDE, PALMIRE, SUITE.

#### MAROMET.

Invincibles soutiens de mon pouvoir suprême, Noble et sublime Ali, Morad, Hercide, Ammon, Retournez vers ce peuple, instruisez-le en mon nom; Promettez, menacez; que la vérité règne; Ou'on adore mondieu, mais surtout qu'on le craigne. Vous, Seide, en ces lieux!

## SÉIDE.

O mou père! ô mon roi! Le dieu qui vous inspire a marché devant moi. Prêt à mourir pour vous, prêt à tout entreprendre, J'ai prévenu votre ordre.

#### MAHOMET.

Il eút fallu l'attendre. Oul fait plus qu'il ne doit ne sait point me servir. J'obeis à mon dieu; vous, sachez m'obeir,

PALMIRE. Alt! seigneur! pardonnez à son impatience. Elevés près de vous dans notre tendre enfance. Les mêmes seutiments nous animent tous deux : Hélas! mes tristes jours sont assez malheureux! Loin de vous, loin de lui . j'ai langui prisonnière; Mes yeux de pleurs poyés s'ouvraient à la lumière : Empoisonneriez-vous l'instant de mon bonheur?

## Palmire, c'est assez; je lis dans votre cœur :

Oue rien ne vous alarme, et rien ne vous étoune. Allez : malgré les soins de l'autel et du trône, Mes yeux sur vos destins serout toujours ouverts; Je veillerai sur vous comme sur l'univers. ( A Séide, )

Vous, suivez mes guerriers; et vous, ieune Palmire. En servant votre dieu, ne craignez que Zonire.

## SCÈNE IV

MAHOMET, OMAR.

#### MAHONET.

Toi, reste, brave Omar : il est temps que mon cœur De ses derniers replis t'ouvre la profondeur. D'un siège eucor douteux la lenteur ordinaire Peut retarder ma course, et borner ma carrière : Ne donnons point le temps aux mortels détrompés De rassurer leurs yeux de tant d'éclat frappés. Les préjugés, ami, sont les rois du vulgaire. Tu connais quel oracle et quel bruit populaire Ont promis l'univers à l'envoyé d'on dieu. Oui, recu dans la Mecque, et vainqueur en tout lieu. Entrerait dans ces murs en écartant la guerre : Je viens mettre à profit les erreurs de la terre. Mais tandis que les miens, par de nouveaux efforts De ce peuple inconstant font monvoir les ressorts, De quel cril revois-tu Palmire avec Séide? OMAR.

Parmi tous ces enfants enlevés par Hercide, Oui, formés sons ton joog, et nourris dans la loi. N'ont de dieu que le tien, n'ont de père que toi, Aucun ne te servit avec moins de scrunule . N'eut un cœur plus docile, un esprit plus crédule; De tous tes musulmans ce sont les plus soumis, MAHOMET.

Cher Omar, je n'ai point de plus grands ennemis, Ils s'aiment, c'est assez.

#### OWAR Blames-tu leurs tendresses?

MAHOMET. Ah! connais mes fureurs et toutes mes faiblesses, OWAR.

#### Comment?

#### MAHOMET.

Tu sais assez quel sentiment vainqueur Parmi mes passions règne au fond de mon eœur. Chargé du soiu du monde, environné d'alarmes, Je porte l'encensoir, et le sceptre, et les armes : Ma vie est un combat, et ma frugalité

Ascriti la nature à mon antérile:

Ji à hami loin de moiette liquese traliterose
Qui nourri des lumains la brutale mollesse :
Dans des sables bielluints, sur des rochers deserts,
Je supporte avec toi l'incidemence des airs :
L'amour seal ne conosile; il est un recompense,
Le dien de Malonatt; et cette position
Le fiend e Malonatt; et cette position
Le prefère en secret Palmire à mes épousee.
Compie tu bien l'excès de unes firevus plouses,
Quand Palmire à mes pieles, par un aven fatal,
noulle à Malonate, et ni donne un ristal?

Et tn n'es pas vengé?

#### MAHONET.

Juge si je dois l'être.

Pour le mieux détester apprends à le connaître.

De mes deux ennemis apprends tous les forfaits :

Tous deux sont nes ici du tyran que je hais.

Quoi! Zopire...

NAHOMET.

Est kurrjere: Elercide em sa poissance Remit depius quime ans leur mallucrusse enfonce. J'ai nourri dans mon sein ces serpents dangerenz; Dip Sansa co manitre is mi outragent tous deux. Patitisi de men mains leurs feux illégisimes. Le cid valunt is rissemuler tous leur crimes. Se l'eux... Lour père vient, ses y sux lancent vers mos les regards de la mise, el se traits de courraux Observe tous, Omar, et qu'avec son escorte Le viglant li recide suige cette porte. Reviens me rendre compte, et voir ai But halter Our retenir les coups que je dois lui porter.

## SCÈNE V.

## ZOPIRE, MAHOMET.

ZOPIRE.

Ah l quel fardeau cruel à ma douleur profonde!

Moi, recevoir ici cet ennemi du monde!

MAHOMET.

Approche, et puisque enfin le ciel veut nous unir ,
Vois Maliomet sans crainte, et parle sans rougir.

ZOPIRE.

Je rougis pour toi seul, pour toi dont l'artifice A trainte ta patrie an bord du precipiere; Pour toi de qui la main séme rici les forfaits, Et fait natire la genere au milien de la paix. Ton nom seul parmi nous divise les familles, Les époux, les parents, les mères et les filles; Et la trève pour toi n'est qu'un moyen nouvean pour venir dans nos cerure enfoncer le coutean. La discorde civile est partout sur la trace. Tyran de ton pays, est-ce ainsi qu'en ce lieu Tu viens donner la paix, et m'annoncer un dieu? MAHOMET.

Si j'avais à répondre à d'autres qu'à Zopire, Je ne ferais parler que le dieu qui m'inspire; Le plaive et l'Alcoran, dans mes sanglantes mains, Imposeraient silence au reste des humains; Ma voix ferait sur eux les effets du tonnerre, Et je verrais leurs fronts attachés à la terre : Mais ie te parle en homme, et sans rien déguiser ; Je me sens assez grand pour ne pas t'abuser. Vois quel est Mahomet : nous sommes sents ; écoute ; Je suis ambitieux : tout homme l'est, sans doute ; Mais jamais roi, pontife, on chef, ou citoyen, Ne concut an projet aussi grand que le mien. Chaque peuple à son tour a brillé sur la terre, Par les lois, par les arts, et surtout par la guerre; Le temps de l'Arabie est à la fin venn. Ce peuple généreux, trop long-temps inconnu, Laissait dans ses déserts ensevelir sa gloire : Voici les jours nouveaux marqués pour la victoire. Vois du nord au midi l'univers desolé, La Perse encor sanglaute, et son trône ébranle, L'Inde esclave et timide, et l'Egypte abaissée Des murs de Constantin la splendeur éclipsée; Vois l'empire romain tombant de toutes parts, Ce grand corps déchiré, dont les membres épars Languissent dispersés sans honneur et sans vie : Sur ces debris du monde élevans l'Arabie. Il faut un nouveau culte, il fant de nouveaux fers: Il faut un nouveau dieu pour l'aveugle univers. En Egypte Osiris, Zoroastre en Asie, Chez les Crétois Minos, Numa dans l'Italie, A des peuples sans mœurs, et sans culte, et sans rois, Donnèrent aisement d'insuffisantes lois Je viens après mille ans changer ces lois grossières : J'apporte un joug plus noble aux nations entières : J'abolis les faux dieux : et mon culte épuré De ma grandeur naissante est le premier degré. Ne me reproche point de tromper ma patrie; Je détruis sa faiblesse et son idolátrie Sous un roi, sous un dieu, je viens la réunir; Et, pour la rendre illustre, il la faut asservir. ZOPIRE.

Valla done ten desorine l'est dane toi dont l'audace le la terre à ton gré préend changer la face l' commander au finamissi de penser comme toi : Te ravages le monde, et lu préends l'instruire. Al la gar des crevursi à est also échire; Sì la mid du mensonge a po nous égaver. Per quels dimbous afferts veux in mon échirer? Quel droit as-tu reçu d'enseigner, de prédire, le porter l'enzones, et d'iffecte l'engire?

Le droit qu'un esprit vaste, et ferme en ses desseins.

A sur l'esprit grossier des vulgaires humains, zoping,

Eh quoi! tout factieux qui pense avec conrage Doit donner aux mortels un nouvel esclarage? Il a droit de tromper, s'il trompe avec grandeur?

Oui; je connais ton peuple, il a besoin d'errenr; Ou veritable on faux, mon culte est nécessaire. Que l'out produit tes dieuz' que lheir d'one, lispa faire Que la lauriers vois-tu croffre au pied de leurs autela? Ta secte obscure et basse avilit les mortels, Enerve le courage et rend l'homme stupide; La mienne c'être l'âme et la rend intrépide:

ZOPIRE.

Dis plutôt des brigands.

Porte ailleurs tes leçons, l'école des tyrans ;
Va vanter l'imposture à Médine où tu règnes,
Où tes maîtres sédnits marchent sous tes enseignes,
Où tu vois tes égaux à tes pieds abattus.

MAHOMET.

Des égaux! dès long-temps Mahomet n'en a plus. Je fais trembler la Mecque, et je règne å Médline; Croia-moi, reçois la paix, si tn crains ta ruine.

ZOPIRE.

La paix est dans la bouche, et ton errur en est loin :
Penses-tn me tromper?

MAHONET.

Je n'en ai pas besoin.

C'est le faible qui trompe, et le puissant commande.

Demain j'ordonnerai ce que je te demande;

Demain je puis te voir à mon jung asservi

Anjourd'hni Mahomet veut être lon ami.

ZOPIRE.

Nons, amis! nons, cruel! ah! quel nonveau prestige!

Connais-tu quelque dieu qni fasse un tel prodige?

MAHOMET.

J'en connaia un puissant, et toujours éconté, Qui te parle avec moi.

ZOPINE.

жаномет

La nécessité.

Ton intérêt.

ZOPIRE.

Avant qu'nn tel nœud nour assemble, Les enfers et les cieux seront unis ensemble. L'intérêt est ton dien, le mien est l'équité; Entre ces ennemis il n'est point de traité. Quel serait le émaint, réponds-nois, fu l'oses, le l'borrible amitié qu'ici tu me proposes? Réponds; est-ce ton fils que mon bras te ravit? Ent-ce le sang des miens que tu main répandit?

MAHOMET.

Oui, ce sont les fils même. Onl, connais un mystère

Dont seul dans l'univers je suis dépositaire:

Tu pleures les enfants, ils respirent tous ileux.

ZOPIRE.

Ils vivraient! qu'as-tu dit? ô ciel! ô jour heureux!

Ils vivraient! e'est de toi qu'd faut que je l'apprennel MAHOMET. Élevés dans mon camp, tous deur sont dans un clustue.

ZOPIRE.

Mes enfants dans tes fers! ils ponrraient te servir!

MAHOMET.

Mes bienfesantes mains ont daigné les nourrir.

ZOPIRE.

Ouoi ! tu n'as point sur eux étendu ta colère?

MAHOMET.

Je ne les punis point des fautes de leur père.

zone ses punts point des tautes de senr père.

ZOPIRE.

Achève, éclaireis-moi, parle, quel est leur sort?

MAHOMET.

Je tiens entre mes mains et leur vie et leur mort;
Tu n'as qu'à dire un mot, et je t'en fais l'arbitre.

ZOPINE.

Moi, je puis les sauver! à quel prix? à quel titre?

Faut-il donner mon sang? faut-il porter leurs fers?

MAHOMET.

Non, mais il faut m'aider à tromper l'univers; Il faut renire la Mecque, abandonner ton temple, De la crédulité donner à tous l'exemple, Annoncer l'Alcoran aux peuples effrayés, Me servir en prophète, et toubler à mes pieds : Je te rendraiton fils, et je serai ton gendre.

Maliomet, je suis père, et je porte un exur tendre, Après quinze ans d'ennius; retrouver mes enfants, Les revoir, et mourir dans leurs embrassements, C'est le premier des biens pour mon afme attendrie Mais s'il fant à ton culte asservir ma patrie, Ou de ma propre main les immolertous déux, Connais-moi, Mahomet, mon choix n'est pas doutenx. Adien.

NAMONET, seul.
Fier citoyen, vieillard inexorable,
Je serai plus que toi cruel, impitovable.

SCÈNE VI.

Mahomet, il faut l'étre, an nous sommes perdis . Les secrets des tyrans me sont déjà vendus. Demain la tévre expire et demain l'on l'arrête : Demain 20 pire est malire, et fait tomber ta tête. La motié de schavit ent de te condamer; N'osant pas te combatire, on l'ose sassasiner. Ce meutra d'un beres, ils le nomment supplice; El ce complot obseur ils l'appellent justice. MAHOMET.

Ils sentiront la mienne; ils verront ma furent.

La persecution fit toujours ma grandeur : Zapire périra.

ONAR.
Cette tête funeste,

En tombant à tes pieds, fera flechir le reste.

Mais ne perds point de temps.

MAHOMET.

Mais, malgré mon courroux,
Je dois cacher la main qui va lancer les coups,
Et détourner de moi les soupçons du vulgaire.

OMAR. Il est trop méprisable.

MAHOMET.

Il fant pourtant lui plaire;

Et j'ai besoin d'un bras qui, par ma voix conduit,

Soit seul chargé du meurtre, et m'en laisse le fruit.

OMAR.

Pour un tel attentat je réponds de Séide.

MAHOMET.

De Ini?

OMAR

C'est l'instrument d'un pareil homicide.

Clas de Capire, il pert est aujourn'hai l'aborder en serve, et le vengre de lu.

Te autres favois, zelés avec produces, pour écropeut et bou ent trop d'expérience;

Pour écropeut et bou ent trop d'expérience;

Pour écropeut et bou ent trop d'expérience;

Fait unber le bandeun le le constitue.

Fait unber le bandeun le le constitue.

Fait unber le bandeun le le constitue.

Fait un cours puis saimple, avrequé nerc courage,

Un cepit amonereux de son propre exchange;

La jennese est le temps de ces illimos.

Sélée est tout en prole aux supersitions;

Cet un lion doctie à la vist neil e raide.

MAHOMET. Le frère de Palmire?

OMAR.

Oui, lui-même, oui, Seide,
De ton fier ennemi le fils audacieux,
De sou maitre offensé rival incestneux

LANDOUT.

Le déteste Sédie, et son nom seel môfense;
La cendre de mon fils me crie encor vengeunce;
Mais tu comais Toble de mon fial amour;
To connais dans quel sang elle a puise le jour.
To voing enfant ce lieur environné d'ablince
le viene chrecher un trône, un autel, des victimes;
Qu'il faut d'un peuple fier enchanter les cepties,
Qu'il faut d'un peuple fier enchanter les cepties,
Qu'il faut d'un peuble fier enchanter les cepties,
Qu'il faut d'un peuble fier enchanter les capties,
Qu'il faut d'un peuble fier enchanter les capties,
Qu'il faut d'un peuble fier enchanter les pains,
La l'annoue, l'idealisée un non interés, un baine,
Li la régligion, à qui tout en capties d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble d'un peuble

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE L

SEIDE, PALMIRE.

PALMIRE.

Demeure. Quel est donc ce secret sacrifice? Quel sang a demandé l'éternelle justice? Ne m'abandonne pas.

SEIDE.

Mon bras doit le servir, mon cour va lui parier.

Mon bras doit le servir, mon cour va lui parier.

Omar veut à l'instant, par un serment terrible,

N'attacher de plus près à ce maltre inviacible.

Je vais jurer à Dieu de mourir pour sa loi,

Et mes seconds serments ne seront que pour toi.

PALMIER.

D'où vient qu'à ce serment je ne suis joint présente? Si je l'accompagnals, jaurais moint dépondent. Ouara, ce nifme Caura, join des dessours, comme contrar, join des dessours, par les compagnations de l'accompagnation de l'accompagnation de serat, des complets de Zepire. Les forze sont aliment, jennife la trève capire; Le fer cruel est prét; on s'arme, on va fraspoer. Le propheté l'ail, in ne post nous troumper. Je crains tout de Zopire, et je crains pour Séide signipe.

Coincip- que Zugire alt un courr a petide, Ce main, comune cage à sex yeax prienté, J'admirais sa noblesse et son humanité; le sentiais qui en server une force incomune Enlevait jasqu'à lui imon âme prévenne : Soit respect pour nonne, soit qui undeborr baureux Me cachit de son crur les regis daugereux; Soit que, dans ce sommente soi pé it un resonutere, John ûne tout entière à son houbeur livrée, collaint se so deutere, et classant une d'éthici, Ne conniti, é'extendit, sur vis parqu'é de Zopire. Le labir d'astant plus qu'il m'evait su séduire : Mais magier le courroux dont je dois maimmer, Ou'il est dur de lace ceux qu'on vouldat iance!

Ah! que le ciel en tout a joint nos destinées! Qu'il a pris soin d'unirnos âmes enchalnées! Helas! sans mon amour, sans ce tendre lien, Sans cet instinct charmant qui joint mon cœur au tien, Sans la religion que Mabomet m'inspire, Jaurais eu des remords en accusant Zooirie.

ESIDE.

Laissons ces vains remords, et nous abaudonnens
A la voix de ce dieu qu'à l'envi nous servons.

Je sors. Il faut prêter ce serment redontable;

Le dieu qui m'entendra nous sera favorable; Et le pontife roi, qui veille sur nos jours, Bénira de ses mains de si chastes amours. Adieu. Pour être à toi, je vais tout entreprendre.

## SCENE II.

## PALMIRE.

D'un noir presentiment je ne puis me défendre. Cet nomer dont little avrils filt non bonheur, Cet jour tunt sonhaité n'est qu'un jour de terreur. Quel est donce sement qu'on attend de Séride? Tout n'est suspect lei; Zopire m'intimide. Piravoque Mahoure, et expendat non cœur Ejrouve à non non même une sercité horreur. Dans les producte respects que ce here ni limpire, Je sens que je le crains presque sutant que Zopire. Délitre-moi, grand diei de ce trouble oi je suit à Craîntire je te sers, sveugle je te sois:

## SCÈNE III.

### MAHOMET, PALMIRE.

PALMIRE.

C'est vous qu'à mon secours un dieu propice envoie,
Seigneur, Séide...

#### MARIOMET.

En bien! d'où vous vient cet effroi? Et que craint-on pour lui, quand on est près de moi?

PALMIRE.

O ciel! vous redoublez la douleur qui m'agite
Quel prodige inou!! votre âme est interdite;
Mahomet est troublé pour la première fois.

#### MAHOMET.

Je devrais l'être au moins du trouble où je vous vois. Est-ce ainsi qu'à mes yeux votre simple innocence Ose avouer un fen qui peut-être m'offense? Votre cœur a-t-il pu, sans être épouvanté, Avoir un sentiment que [e n'à jusa dicté? Ce cœur que j'ai formé n'est-il plus qu'un rebelle, Ingrat à mes hiernâtis, à me lois infidête?

## PALMIRE. One dites-vous? surprise et tremblante à vos pieds,

Je haisse en frémissant mes regards effrayés. Ela quoi in avez-vous pas daigné, dans ce lieu même, Vous rendre hososonhaits, et consentirqu'il m'aime? Ces nœuds, ces chastes nœuds, que Dieu formait en Sont uu lien de plus qui nous attache à vous. [nous,

## Redoutez des liens formés par l'imprudence, Le crime quelquefois suit de près l'innocence.

Le ceur peut se tromper; l'amour et ses douceurs Ponrront coûter, Palmire, et du sang et des pleurs.

## PALMIRE.

N'en doutez pas, mon sang coulerait pour Seide? MAHOMET.

#### Vous l'aimez à ce point?

#### 

Nous somait fun et l'autre à votre jong ascre. Cet instinct tout poissant, de nous-même iguore, l'evançant la raison, croissant avez motre êge, Du ciel, qui conduit tout, fut le secret ouvrage. Nos penchants, dites-vous, ne viennent que de Ini. Dieu ne surrait changer: pourrail-il acipord'hus Reprouver un amour que lai-même îl ît autre? Ce qui fut inspocent poui-il cesser de l'être? Pourrais-je être coupsble?

#### MAHOMET.

Oui. Vous devez trembler: Attendez les secrets que je dois révéler; Attendez que ma vois veuille enfin vons apprendre Ce qu'on peut approover, ce qu'on doit se défendre. Ne croyez que moi seul.

#### PALMIRE.

Et qui croire que vous?

Esclave de vos lois, soumise, à vos genoux,

Mon cœur d'un saint respect, à per point l'habitude.

MAHOMET.

Trop de respect souvent mène à l'ingratitude.
PALMIRE.

Non, si de vos bienfalts je perds le souvenir, Que Scide à vos yeux s'empresse à m'en punir!

#### Séide!

#### PALMIRE.

Ah! quel courroux arme votre œil sevère?

Allez, rassurez-vous, je n'a ipoint de colèrez. C'est éprovers asserves va sentiments ascreta; Reposez-vous sur moi de vos vrais interêts : Reposez-vous sur moi de vos vrais interêts : De suis digne du moint de votre coleisance. You destins dépendront de votre obléssance. Si J'eus soin de vos jours, si vous mit papartenze Méritez des hienfaits qui vous sont destines. Que du que la voix du ceil ordonne de Sréde, Affermissez ses pas ois son devoir le guide : Qu'il garde ces serments; qu'il tout digue de voux.

## PALMIRE.

N'en doutez point, mon père, il les remplira tous : Je réponds de son cœur, ainsi que de moi-même. Séide vous adore encor plus qu'il ne m'aime; Il voit en vous son roi, son père, son spini : J'en attecte à vos pietes l'amour que j'ai pour hi. Je cours à vous servir encourager son âme.

#### SCENE IV.

## MAHOMET.

Quoi! je suis malgré moi confident de sa flamme! Quoi! sa naïveté, confondant ma fureur, Enfonce innocemment le poignard dans mon cosur! Pere, enfants, destinés au malheur de ma vie, Race toujours funesé et toujours eunemie, Vous aller éprouver, dans cet horriblejour, Ce une peut à la fois ma haine et mon amour.

## SCÈNE V.

#### MAHOMET, OMAR.

Enfla voici le tempo et Ale.

Enfla voici le tempo et Ale.

Et d'enrahe la Mecque, et de punir Zopire:

Et d'enrahe la Mecque, et de punir Zopire:

Son mot tevel le la pent instêre na citiquena :

Le seul Scide lei le peut servir, sans doute;

It vois usernat Zopire; al lin lapire à l'éconte.

Tu vois cette retexiée, et ect obscur débour

Qui peut de ton palais conduire à son agior;

Là, ette nuit, Zopire à ses dieux fantassispes

La, Scide, enivre du rela et la la,

Yet l'immore na dieux l'autorie.

La, Scide, enivre du rela et la la,

Yet l'immore na Maximotar.

Qu'il l'immole, il le faut : il est ne pour le crime : Qu'il en soit l'instrument, qu'il en soit la victime. Na vengaence, mes feux, ma loi, ma sûreté, L'irrévocable arrêt de la fatalité, Tout le veut; mais crois-tu que son jeune courage, Nourri du fanatisme, en ait toute la rage?

Lui seul était formé pour remplir ton dessein. Palmire à te servir excite encor sa main. L'amour, le fanatisme, aveuglent sa jeunesse; Il sera furieux par excès de faiblesse. MAHOMET.

Par les nœuds des sermeuts as-tu lié sou cœur?

Du plus saint appareil la ténébreuse horreur, Les autels, les serments, tout enchaîne Séide. J'ai mis un fer sacré dans sa main parricide, Et la religion le remplit de fureur. Il vient.

## SCÉNE VI.

## MAHOMET, ONAR, SÉIDE.

MAHOMET. Enfant d'un dieu qui parle à votre cœur, Écoutez par ma voix sa volonté suprême : Il faut venger son culte, il faut venger Dien même. sétor.

Roi, poutife et prophète, à qui je sais voué, Maître des nations, par le ciel avoué, Vous avez sur mon être une entière puissance; Éclairez seulement ma docile iguorance. En mortel venger Dieu!

#### MAHOMET.

C'est par vos faibles mains Qu'il veut épouvanter les profanes humaius. séros. Ah! sans doute ce Dieu, dont vous êtes l'image, Va d'un combat illustre bonorer mon courage.

MAHOMET.

Faitesce qu'il ordonne, il n'est point d'autre honneur,
De ses decrets divins aveugle exécuteur,
Adorez et frappez; vos mains seront armées
Par l'ange de la mort, et le dieu des armées.

SÉIDE.

Parlez : quels ennemis vous faut-il immoler?

Quel tyran faut-il perdre? et quel sang doit couler?

MAHOMET.

Le sang du meurtrier que Mahomet abhorre, Qui nous persécuta, qui nous poursuit encore, Qui combattit mou dieu, qui massacra mon fils; Le sang du plus cruel de tous nos ennemis, De Zonire.

> SÉIDE. De lui! quoi! mon bras...

On devient sacrilége alors qu'ou délibère Loin de moi les mortels assez audacieux Pour juger par eux-même, et pour voir par leurs yeux! Quiconque ose penser n'est pas né pour me croire. Obeir en silence est votre seule gloire. Savez-vous qui je suis? Savez-vous en quels lieux Ma voix vous a chargé des voloutés des cieux? Si maleré ses erreurs et son idolátrie. Des peuples d'Orient la Mecque est la patrie; Si ce temple du monde est promis à ma loi; Si Dien m'en a créé le pontife et le roi Si la Meeque est sacrée, eu savez-vous la cause? Ibrahim y naquit, et sa cendre y repose: Ibrahim, dont le bras, docile à l'Eternel, Traina son fils unique aux marches de l'autel, Etouffant pour son dieu les cris de la nature. Et quand ce dieu par vous veut venger sou injure, Quand je demande un sang à lui seul adressé, Quand Dieu vous a choist, vous avez balancé! Allez, vil idolâtre, et né pour toujours l'être, Indigne musulmau, cherchez un autre maltre. Le seix était tout prêt : Palmire était à vous : Mais vous bravez Palmire et le ciel en courroux. Lâche et faible instrument des vengeances suprêmes. Les traits que vous portes vont tomber sur vous-mêmes.

Téméraire.

Fuyez, servez, rampez, sous mes liers enneuris. SÉIDE. Je crois entendre Dieu; tu parles; j'obéis,

MAHOMET. Obéissez, frappez: teint du sang d'un impie,

Méritez par sa mort une éternelle vie. (A Omar.) Ne l'abandonne pas; et, non loin de ces lieux, Sur tous ses mouvements ouvre toujours les yeux.

## SCENE VII

## SEIDE.

Immoler un vieillard de qui je suis l'otage . Sans armes, sans défeuse, appesanti par l'âge! N'importe! nne victime amende à l'autel Y tombe sans défense, et son sang plait au ciel. Enfin Dieu m'a choisi pour ce grand sacrifice : J'en ai fait le serment ; il faut qu'il s'accomplisse. Venez à mon secours, ô vous, de qui le bras Aux tyrans de la terre a donné le trénas! Ajoutez vos fureurs à mon zèle intrépide; Aftermissez ma main saintement homicide. Ange de Mahomet, ange exterminateur, Mets ta ferocité dans le fond de mon cœur ! Ahl que vois-je?

#### SCÈNE VIII

#### ZOPIRE, SÉIDE.

ZOPIBE. A mes yeax to te troubles, Seide! Vois d'un œil plus content le dessein qui me guide; Otage infortané, que le sort m'a remis, Je te vois à regret parmi mes ennemis, La trève a suspendu le moment du carnage; Ce torrent retenu peut s'ouvrir un passage : Je ne t'en dis pas plus : mais mon cœur, malgré moi. A frémi des dangers assemblés près de toi, Cher Seide, en un mot, dans cette horreur publique. Souffre que ma maison soit ton asile unique. Je réponds de tes jours ; ils me sont précieux ; Ne me refuse pas. SÉIDE.

O mon devoir! ô cleux! Ah! Zopire! est-ce vous qui n'avez d'autre envie Que de me projéger, de veiller sur ma vie? Prêt à verser son sang, qu'ai-je oui? qu'al-je vu? Pardonne, Mahomet, tout mon cœur s'est ému.

De ma pitié pour toi tu t'étonnes peut-être; Mais enfin je suis homme, et c'est assez de l'être Pour aimer à donner des soins compatissants A des cœurs malheurenx que l'on croit innocents. Extermines, grands dieux, de la terre où mous sommes, Ouiconque avec plaisir répand le sang des hommes ! SÉIDE. One ce langage est cher à mon cœur combattu! L'ennemi de mon dieu connaît donc la vertu -

ZOPIRE. Tu la connais bien peu, puisque tn t'en étonnes, Mon fils, à quelle erreur, hélas! tu t'abandonnes! Ton esprit, fasciné par les lois d'un tyran. Pense que tout est crime hors d'être musulman. Cruellement docile aux leçons de ton maître, Tu m'avais en horreur avant de me connaître; Avec nn joug de fer, un affreux prejugé Tient ton cour innocent dans le piège engagé. Je pardonne aux erreurs où Mahomet t'entraine; Mais peux-tu croire un dieu qui commande la haine?

sgine. Ah! je sens qu'à ce dieu je vais désobéir; Non, seignenr, non; mon cœur ne saurait yous halr. ZOPIRE, à part.

Hélas! plus je lui parle, et plus il m'intéresse: Son age, sa candeur, ont surpris ma tendresse. Se peut-il qu'un soldat de ce monstre imposteur Ait trouvé malgré lul le chemin de mon cour? LA Sélde.

Quel es-tu? de quel sang les dieux t'ont-ils fait naitre? SEIDE.

Jen'ai point de parents, seigneur, jen'ai qu'un maître, Que jusqu'à ce moment j'avais toujours servi, Mais qu'en vous écoutant ma faiblesse a trabi.

ZOPIRE. Quoi! tu ne connais point de qui tu tiens la vie? SÉIDE.

Son camp fut mon berceau; son temple est ma patrie: Je n'en connais point d'autre; et, parmi ces enfants Ou'en tribut à mon maître on offre tous les ans, Nul n'a plus que Séide éprouvé sa clémence. ZOPIRE.

Je ne puis le blâmer de sa reconnaissance. Oul, les bienfaits, Séide, ont des droits sur un cour. Ciel! pourquoi Maliomet fut-il son bienfaiteur? Il t'a servi de père, aussi bien qu'à Palmire : D'où vient que tu frémis, et que tou corur soupire? Tu détournes de moi tou regard (garé : De quelque grand remords tu sembles déchiré

SÉIDE. Eh! qui n'en aurait pas dans ce jour effroyable!

ZOPIRE. Si tes remords sont vrais, ton cœur n'est plus coupable Viens, le sang va couler ; je veux sauver le tien. SÉIRE.

Juste ciel? et c'est moi qui repandrais le sien! O serments! ô Palmire! ô vous, dieu des veugeances

ZOPIRE. Remets-toi dans mes mains; tremble, si tu balances

Pour la dernière fois viens, ton sort en dépend.

#### SCÈNE IX.

#### ZOPIRE, SÉIDE, OMAR, SUITE.

ONAR, entrant arec précipitation.

Traitre, que faites-vous? Mahomet vous attend. sidos. Où suis-je! ôciel! où suis-je! et que dois-je résoudre?

Où suis-je! é ciel! où suis-je! et que dois-je résoudr D'un et d'autre côté je vois tomber la foudre. Où courir? où porter un trouble si cruel? Où fuir?

> OMAR. Aux pieds du roi qu'a choisi l'Éternel.

skins. Oui, j'y cours abjurer un serment que j'abhorre.

### SCÈNE X.

#### ZOPIRE.

Ah! Séide! où vas-tu? Mais il me fuit encore, Il sort désespéré, frappé d'un sombre effroi, Et mon corur qui le suit s'échappe loin de moi Ses remords, ma pitié, son aspect, son absence, A mes sens déchirés font trop de violence.

## SCĖNE XI.

Suivons ses pas.

### ZOPIRE, PHANOR.

PHANOR.

Lisez ce billet important Ou'un Arabe en secret m'a donné dans l'instant.

Hereide! qu'ai-je lu? Grands dieux! votre clémence Répare-t-elle enfin soixante ans de souffrance? Hereide veut me voir! lui, dont le bras cruel Arracha mes enfants à ce sein paternel ! Ils vivent! Mahomet les tient sous sa puissance, Et Séide et Palmire ignorent leur naissance! Mes enfants! tendre espoir, que je n'ose écouter! Je suis trop malheureux, je erains de me flatter. Pressentiments confus, faut-il que je vous croie? O mon sang! on porter mes larmes et ma joie? Mon cœur ne peut suffire à tant de mouvements; Je cours, et je suis prêt d'embrasser mes enfants. Je m'arrête, j'hésite, et ma douleur eraintive Prête à la voix du sang une oreille attentive. Allons, Voyons Hereide an milieu de la nuit: Ou'il soit sous cette voîte en secret introduit, Au pied de cet autel, où les pleurs de ton maltre Ont fatigué les dieux, qui s'apaisent peut-être. Dieux, rendez-moi mes fils! dieux, rendez aux vertus Denx cœurs nes généreux, qu'un traître a corrompus! S'ils ne sont point à moi, si telle est ma misère, Je les veux adopter, je veux être leur père.

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

## MAIIOMET, OMAR.

OMAR.
Oni, de ce grand secret la trame est déconverte;

Ta gloire est en danger, ta tombe est entr'ouverte. Seide obéira: mais avant que son œur, Raffermi par ta voix, eût repris sa fureur, Seide a rêvélé cet horrible mystère. NAHOMET.

O ciel!

OMAR. Hercide l'aime : il lui tient lieu de père.

Eli bien! que pense Hercide?

OMAR. Il paralt effrayé;

Il semble pour Zopire avoir quelque pitié.

Hercide est faible; ami, le faible est bientôt traltre. Qu'il tremble! Il est chargé du secret de son mattre. Je sais comme on écarte un témoin dangereux. Suis-je en tout obé!?

# Jai fait ce que tu veux

Préparons donc le reste. Il faut que dans une benre On nous traine au supplice, ou que Zoyire menre. S'il meurt, éc nest assez; tout es peuple éperdu Adorers mon dice, qui m'aura defenada. Voils le premier pas; mais nitôt que Sride Aura rougi ses mains de ce grand homicide, Reponde-tu qu'au trépas Sride soil livré? Réponde-tu qu'au trépas Sride soil livré?

N'en doute point.

# ONAR.

If but que nos mystéres sombres Soient cerbeis dans la mort, et couvert des escauleres. Mas tout pert à frosper, per à percer le flanc Dont Palmira et les la source de son accessement pour l'abrier et les la source de son accessement Equiniment la mit qui vois a motten de pour son propres intérés, pour mois, pour moi bombeur. Mon triomphe en tout temps au fondé sur l'erreur. Des cross pour pour du ce es sage que l'absirore : On n'a point de parentas silves qu'on les ignores. Le crois da sanza, a force et ses impressions, Des cross insipares trompés sont les illusions. Cell de m'alle l'est son autient caute Cell de m'alle sit son autient caute Cell de m'alle sit son autient caute.

Je lui tiens lieu de tout. On'elle passe en mes bras , Sur la cendre des siens qu'elle ne connaît pas. Son cœur même en secret, ambitieux peut-être, Sentira quelque orgueil à captiver son maltre. Mais dejà l'heure approche où Seide en ces lieux Doit m'immoler son père à l'aspect de ses dieux. Retirons-nous.

OMAR.

Tu vois sa démarche égarée : De l'ardeur d'obéir son âme est dévorée.

### SCÈNE IL

MAHOMET, OMAR, sur le devant, mais retirés de cote; SEIDE, dans le fond.

SÉIDE. Il le faut donc remplir ce terrible devoir!

MAHOMET. Viens, et par d'autres coups assurons mon pouvoir.

(Il sort avec Omar. ) skink . seul.

A tout ce qu'ils m'ont dit je n'ai rien à répondre. Un mot de Mahomet suffit pour me confoudre. Mais quand il m'accablait de cette sainte horreur, La persuasion n'a point rempli mon eœur. Si le cicl a parlé, i'obéirai sans doute: Mais quelle obeissance! à ciel1 et qu'il en coûte1

## SCÈNE III. SEIDE, PALMIRE.

séine.

Palmire, que veux tu? Quel funeste transport! Qui t'amène en ces lieux consacrés à la mort? PALMIRE.

Séide, la fravenr et l'amour sont mes guides; Mes pleurs baignent tes mains saintement homicides. Onel sacrifice horrible, helas! faut-il offrir? A Mahomet, à Dieu, tu vas donc obeir? SÉTDE.

O de mes sentiments souveraine adorée! Parlez, déterminez ma fureur égarée : Éclairez mon esprit, et conduisez mon bras ; Tenez-moi lieu d'un dieu que je ne comprends pas-Pourquoi m'a-t-il choisi? Ce terrible prophète D'un ordre irrévocable est-il donc l'interprète? PALMIRE.

Tremblens d'examiner. Mahomet voit nos cœurs. Il entend nos soupirs, il observe mes pleurs. Chacun redoute en lui la diviuité même, C'est to ut ce que je sais ; le doute est un blasphème : Et le deu qu'il annonce avec tant de hauteur, Seide, est le vrai dieu, puisqu'il le rend vainqueur. SÉIDE.

Il l'est, pusique Palmire et le croit et l'adore.

Mais mon esprit confus ne concoit point encore Comment ce Dieu si bon, le père des humains, Pour un meurtre effroyable a réservé mes mains. Je ne le sais que trop que mon doute est un crime, Qu'un prêtre sans remords égorge sa victime, Oue par la voix du ciel Zopire est condamné. Ou'à soutenir ma loi i'étais prédestiné. Mahomet s'expliquait, il a fallu me taire; Et, tout fier de servir la céleste colère, Sur l'ennemi de Dieu je portais le trépas : Un autre dieu, peut-être, a retenu mon bras. Du moins, lorsque l'ai vu ce malheureux Zopire . De ma religion j'ai senti moins l'empire. Vainement mon devoir au meurtre m'appelait; A mon cœur éperdu l'humanité parlait. Mais avec quel courroux, avec quelle tendresse, Mahomet de mes sens accuse la faiblesse! Avec quelle grandeur, et quelle autorité, Sa voix vient d'endureir ma sensibilité! Que la religion est terrible et puissante! l'ai senti la fureur en mon cœur renaissante : Palmire, je suis faible, et du meurtre effravé: De ces saintes fureurs je passe à la pitié: De sentiments confus une foule m'assiége : Je crains d'être barbare, ou d'être sacrilége. Je ne me sens point fait pour être un assassin. Mais quoi! Dieu me l'ordonue, et j'ai promis ma main; J'en verse encor des pleurs de douleur et de rage. Vous me voyez, Palmire, en proie à cet orage, Nageant dans le reflux des contrariétés, Oui pousse et uni retient mes faibles volontés: C'est à vous de fixer mes fureurs incertaines : Nos cœurs sont réunis par les plus fortes chalues ; Mais, sans ce sacritice à mes mains imposé. Le nœud qui nous unit est à jamais brisé : Ce n'est qu'à ce seul prix que j'obtiendrai Palmire. PALMIRE. Je suis le prix du sang du malheureux Zopire!

séine.

Le ciel et Mahomet ainsi l'ont arrêté.

PALMIRE. L'amour est-il donc fait pour tant de cruauté

SÉIDE. Ce n'est qu'au meurtrier que Mahomet te donne. PALMIRE.

Onelle effrovable dot I

Mais si le ciel l'ordonne? Si je sers et l'amour et la religion l PALMIRE.

Helas!

SÉIDE. Vous connaissez la malediction Qui punit à jamais la désobéissance. PALMIRE.

Si Dieu même en tes mains a remis sa vengeance,

S'il exige le sang que ta bouche a promis...

SÉIDE. Eh bien! pour être à toi que fant-il? PALMIRE.

> Je frémis. séide.

Je t'entends; son arrêt est parti de ta bouche. PALMIBE. Qui? moi?

> SÉIDE. Tu l'as vooln.

PALMIRE. Dieu! quel arrêt farouche!

Que t'ai-je dit?

SÉIDE. Le ciel vient d'emprunter ta voix; C'est son dernier oracle, et j'accomplis ses lois. Voici l'heure où Zopire à cet autel fineste Doit prier en secret des dieux que je déteste. Palmire, éloigne-toi.

PALMIRE. Je ne puis te quitter.

Va, dis-je.

SÉIDE. Ne vois point l'attentat qui va s'exécuter : Ces moments sont affreux. Va, fuis; cette retraite Est voisine des lieux qu'habite le prophète!

> PALMIRE. Ce vieillard va douc être immolé!

SÉIDE. De ce grand sacrifice ainsi l'ordre est réglé; Il le faut de ma main trainer sur la poussière. De trois coups dans le sein lui ravir la lumière, Renverser dans son sang cet autel dispersé. PALMIRE.

Lui, mourir par tes mains! tout mon saug a'est glace. Le voici, juste ciel!...

(Le fond du théâtre s'ouvre. On voil un autel.)

SCÈNE IV.

ZOPIRE, SEIDE, PALMIRE, sur le devant.

ZOPIRE, prés de l'autel.

O dieux de ma patrie! Dieux prêts à succomber sous une secte impie, C'est pour vous-même ici que ma débile voix Voua implore aujourd'hui pour la dernière fois. La guerre va renaltre, et ses mains meurtrières De cette faible paix vont briser les barrières. Dieux l si d'un scélérat vous respectez le sort... séide, à Palmire.

Tu l'entends qui blasphème? ZOPIRE.

Accordez-moi la mort.

Maia rendez-moi mes fils à mon heure dernière :

Que j'expire en leurs bras; qu'ils ferment mapaupière. Hélas! si j'en croyais mes secrets sentiments, Si vos mains en ces lieux ont conduit mes enfants ...

PALMIRE , à Seide. Que dit-il? ses enfants !

O mes dieux que j'adore! Je mourrais du plaisir de lea revoir encore.

Arbitre des destins, daignez veiller sur eux : I reux! Ou'ils pensent comme moi, mais qu'ils soient plus heu-SÉIDE.

Il court à ses faux dieux ! frappons (If tire son polgnard.) PALMIRE.

Que vas-tufaire? Bélas!

SÉIDE.

Servir le ciel, te mériter, te plaire. Ce glaive à notre dieu vient d'être consacré: Oue l'ennemi de Dieu soit par lui massacré! Marchons. Ne vois-tu pas dans ces demeures sombrea Cestraits de sang, ce spectre, et ces errantes ombres? PALMIRE.

Que dis-tu?

SÉIDE. Je vous suis , ministres du trépas : Vous me montrez l'autel; vous conduisez mon braa. Allons.

PALMIRE. Non; trop d'horreur eutre nous deux s'assem-| ble.

séine. Il n'est pluatemps; avançons : l'autel tremble.

DAT MINE Le clel se manifeste, il n'en faut pas donter,

SÉIDE. Me ponsse-t-il an meurtre, ou veut-il m'arrêter? Du prophète de Dieu la voix se fait entendre; Il me reproche un cour trop flexible et trop tendre. Palmire I

> PALMIRE. Fh hien?

Je vais frapper.

chine Au ciel adressez tous vos vœux.

(Il sort , et va derrière l'autel où est Zoptre.) PALMIRE. Je meurs! O moment donloureux!

Quelle effroyable voix dans mon âme s'élève l D'où vient que tout mou sang malgré moi se soulève 3 Si le ciel veut un meurtre, est-ce à moi d'en juger? Est-ce à moi de m'en plaindre, et de l'interroger? J'obéis. D'où vient douc que le remords m'accable? Ah! quel errur sait jamais s'il est juste ou coupable? Je me trompe, on les coups sont portés cette fois;

l'entends lea cria plaintifs d'une monrante voix.

Seide...hélas!...

skips revient d'un air égaré. Où suis-je? et quelle voix m'appelle? Je ne vois point Palmire; un dieu m'a privé d'elle. PALMIRE.

Eh quoi! méconnais-tu celle qui vit nour toi? SÉIDE.

On sommes-nous?

PAT MIRE.

Eh hien! cette effrovable loi . Cette triste promesse est-elle enfin remplie? SÉIDE.

Que me dis-tu? PALMIRE.

Zopire a-t-il perdu la vie? SÉIDE.

Oul? Zopire?

PALMIRE. Ah! grand Dieu! Dieu de sang altéré, Ne perséentez point son esprit égaré. Fuyons d'ici.

SÉIDE. Je sens que mes genoux s'affaissent.

(Il s'assied.) Ah! je revois le Jonr, et mes forces renaissent Quoi! c'est yous?

> PALMIRE. Ou'as-tu fait? skide, se relevant.

Moi! je viens d'on etr .. D'un bras désespéré je viens de le saisir. Par ses eheveux blanchis j'ai trainé ma victin e O eiel! tu l'as voulu! peux-tu vouloir un erine? Tremblant, saisi d'effroi, j'ai plongé dans son flane Ce glaive consacré qui dut verser son sang. J'ai vonlu redoubler; ce vicillard vénérable A jeté dans mes bras un cri si lamentable! La nature a tracé dans ses regards mourante Un si grand caractère, et des traits si touchants!... De tendresse et d'effroi mon âme s'est remplie, Et, plus monrant que lui, je déteste ma vie. PALMIRE.

Fuyons vers Mahomet qui doit nous protéger : Près de ce corps sanglant vous étes en danger. Snivez-moi.

> SÉIDE. Je ne puis. Je me meurs, Alt! Palmire!.. PALMIRE .

Quel trouble épouvantable à mes yeux le déchire! akide, en pleurant.

Ah! sl tu l'avais vu , le poignard dans le sein . S'attendrir à l'aspect de son lâche assassin! e fuyais. Croirais-tu que sa voix affaiblie Pour m'appeler encore a ranimé sa vie? Il retirait ce fer de ses flanes malheureux. Helas! il m'observait d'un regard doulouseux. Cher Seide, a-t-il dit, infortuné Séide! Cette voix, ces regards, ce poignard homicide. Ce vieillard attendri , tout sanglant à mes pieds , l'oursuivent devant toi mes regards effrayes. Qu'avons-nous fait !

PALMIRE. On vient, je tremble pour ta vie. l'uis, au nom de l'amour et du nœud qui nous lic. SÉIDE.

Va , laisse-moi. Pourquoi ect amour malheureux M'a-t-il pu commander ce sacrifice affreux? Non, eruelle! sans toi, sans ton ordre suprême Je n'aurais pu jamais obeir an eiel même.

PALMIRE. De quel reproche horrible oses-tu m'accabler! llélas! plus que le tien mon corur se sent troubler. Cher amant, prends pitié de Palmire éperdue! SÉIDE.

Palmire I quel objet vient effrayer ma vue? (Zopire parali, appuyé sur l'autel, après s'être relevé derrière cet autel où il a reçu le coup.)

PALMIRE. C'est cet infortané luttant contre la mort. Qui vers nous tout sanglant se traine avec effort.

SÉLDE. Eh quoi! tu vas à lui?

PALMIRE. De remords dévorée, Je cède à la pitié dont je suis déchirée. Je n'y puis résister ; elle entraîne mes sens.

ZOPIRE , arançant et soutenu par elle. 11 élas! servez de guide à mes pas languissants! Seide, lingrat! c'est toi qui m'arraches la vie! Tu pleures! ta pitié succède à ta furie!

SCÉNE V.

ZOPIRE, SÉIDE, PALMIRE, PHANOR.

PHANOR. Ciel! quels affreux objets se présentent à moi! ZOPIRE.

Si je voyais Hercide!... Ah! Phanor! est-ce toi? Voilà mon assassin.

PHANOR. O crime! affrenx mystère!

Assassin malheureux, connaissez votre père! SÉIDE.

Qui? PALMIKE. Lui

> SÉIDE. Mon père?

> > ZOPIRE. O ciel! PHANDR.

Hereide est expirant :

Il me voit, il m'appelle, il s'écrie en mourant : S'îl en est ennor temps, préviens un parrichée; Cours arracher es fer à la main de Scide. Malheurente comfident d'un horvible secret, Je suis puni, je meurs des mains de Mahomet : Cours, hâte-tod d'appendre an malleureux Zopire Que Scide est son fils, et frère de Palmire.

Vous!

PALMIRE.

Mon frère?

ZOPIREO mes fils! ô nature! ô mes dienx!
Vons ne me trompiez pas quand vous partiez pour eux.

Vons ne me trompiez pas quant vous partiez pour eux. Vous m'éclairiez sans doute. A h 1 malheureux Séide! Qui t'a pu commander cet affreux homicide? séinx, se jetant à genoux.

L'amour de mon devoir et de ma nation, Et ma reconnaissance, et ma religion; Tout ce que les humains ont de plus respectable N'inspira des forfaits le plus abominable. Rendez, rendez ce fer à ma barbare main.

PALMIRE, à genoux, arrétant le brus de Séide. Ah! mon père! ah! seigneur! plongez-le dans mon J'ai seule à ce grand crime encouragé Séide; [sein. L'inceste était pour nous le prix du parricide.

SÉIDE. Le ciel n'a point pour nous d'assez grands châtiments. Frappez vos assassins.

ZOPIRE, en les embrassant. J'embrasse mes enfants. Le ciel voulut mêler, dans les maux qu'il m'envoie, Le comble des horreurs au comble de la jole. Je bénis mon destin; je meurs, mais vous vivez. O yous, qu'en expirant mon eœur a retrouvés, Séide, et vous, Palmire, au nom de la nature, Par ce reste de sang qui sort de ma blessure, Par ce sang paternel, par vous, par mon trépas, Vengez-vous, vengez-moi; mais ne vous perdez pas L'heure approche, mon fils, où la trève rompue Laissait à mes desseins une libre étendue : Les dienx de tant de maux ont pris quelque pitié; Le crime de tes mains n'est commis qu'à moitié. Le penple avec le jour en ces lieux va paraltre; Mon sang va les conduire; il vont punir nn traltre. Attendous ces moments.

ÉIDE.

Ah! je cours de ce pas Vous immoler ce monstre et hâter mon trépas; me punir, vous venger. SCÈNE VI.

ZOPIRE, SEIDE, PALMIRE, PHANOR, OMAR,

OWAR.

Qu'on arrête Séide! Secourez tous Zopire; enchaînez l'homicide.

Mahomet n'est venu que ponr venger les lois. 2011E. Ciel! quel comble do crime! et cu'est-ce que je vois?

séide. Mahomet me punir?

PALMIRE. Eh quoi! tyran farouche,

Après ce meurtre horrible ordonné par la bouche?

On n'a rieu ordonné. séide.

Va , j'ai bien mérité Cet exécrable prix de ma crédulité.

OMAR. Soldats, občissez.

Non: arrêtez, Perfide!

OMAR.

Madame, občissez, si vous aimez Scide.

Mahomet vous protége; et son juste courronx, Prêt à tout fondroyer, peut s'arrêter par vous. Anprès de votre roi, madame, il faut me suivre.

Grand Dien! de lant d'horreurs que la mort me délivre! (On emmène Palmire et Séide.)

ZOPIRE, à Phanor

On les enlève! ò ciel! ò père malheureux!

Le coup qui m'assassine est cent fois moins alfreux.

PHANOR.

Déjà le jour renaît; tout le peuple s'avance;

On s'arme, on vient à vous, on prend votre défense. ZOPIRE.

Quoi! Scide est mon fils!

N'en doutez point.

Allone contiens mes nas.

O forfaits! 6 nature l... Allons, soutiens mes pas, Je meurs. Sauvez, grands dieux! detant de barbarie Mes deux enfants que j'aime, et qui m'ôtent la vie.





Il me voit, il m'appelle, il s'écrie en mourant : S'îl en est encot temps, poérieus un parricide; Cours arracher ce fer à la main de Séide. Malheureax comfident d'un horrible secret, Je suis puni, je meurs des mains de Mahome\* Cours, hâte-loi d'apprendre an malheur\* One Stide est son fils, et come:

trially . .

#### Voust

#### Mon fren

Vous neme tron . Vous m'éclairie. Qui t'a pu com

L'amour de mos
Et ma reconnais
Tout ce que les
M'inspira des fo
Rendez, rendez

Rendez, rendez

PALMIRE, à g.
Ah! mon père!

J'ai seule à ce gr

Le ciel n'a point point :
Frappez vos assa
ZOPII

Yous immoler ce ta... . me punir, yous venger.

## CURNE AL

Periot and Control

foliate :

10 mg



J'embracse mes enfans.

the sell of

to the same a second



## ACTE CINQUIÈME.

#### SCENE L

MAHOMET, OMAR; suite dans le fond.

OMAR.

Zopire os expirans, et ce peuple eperdu Levari deja son Froct dans la possion abstatu. Tes prophetes et mol, que ton esprit inspire, Nons desavonos tous le meutre de Zopire. Lei, sonsi Tamonopona à ce peuple en fureur Articologia de la companio de la companio de la companio peuple de la companio de la companio de la colomere. Nons vanions la pisatice, almai que la elemence. Parretos en none conte, on fechit à ton nom; Et ce rente importan de la ecitision Yest qui la meita besequer de fisio sepreta Forage, Dont le courroux nouvrant fragme encor le trivage, Quandi la secentar freque sur giblance de la Quandi la secentar freque sur giblance de la Quandi la secentar freque sur giblance de la Quandi la secentar freque sur giblance de la Quandi la secentar freque sur giblance de la propiera de la Quandi la secentar freque sur giblance de la Quandi la secentar freque sur giblance de la propiera de la propiera de la propiera de la quantificación de la quantificación de la propiera de la propiera de la propiera de la propiera de la quantificación de la propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propiera propie

Imposons à ces flots un silence éternel. As-tu fait des remparts approcher mon armée?

OMAR.

Elle a marché la nuit vers la ville alarmée;
Osman la conduisait par de secrets chemins.

MAHOMET.

Faut-il tonjours combattre, on tromper les humains ! Seide ne sait point qu'aveugle en sa furie Il vient d'ouvrir le flanc dont il reçut la vie?

Qui pourrait l'en instruire ? un éternel oubli Tient avec ce secret Hercide enseveli : Seide va le snivre, et son trépas commence. J'ai détruit l'instrument qu'employa ta vengeance. Tu sais que dans son sang ses mains ont fait conler Le poison qu'en sa coupe on avait su mêler. Le châtiment sur lui tombait avant le crime; Et tandis qu'à l'autel il trainait sa victime. Tandis qu'an sein d'un père il enfoncalt son bras. Dans ses veines, lui-même, il portait son trépas. Il est dans la prison, et bientôt il expire, Cependant en ces lieux j'ai fait garder Palmire. Palmire à les desseins va même encor servir : Crovent sauver Séide, elle va t'obéir. Je lui fais espérer la grace de Séide. Le silence est encor sur sa bonche timide : Son eœur toujours docile, et fait pour t'adorer En secret seulement n'osera murmnrer, Législateur, prophète, et roi dans ta patrie, Palmire achèvera le bonheur de ta vie. Tremblante, inanimée, on l'amène à tes veux. MAHOMET.

Va rassembler mes chefs, et revole en ces lieux

## SCÈNE II.

MAHOMET, PALMIRE; SUITE DE PALMIRE ET DE MAHOMET.

PALMIRE.
Ciel! ou suis-je? ah! grand Dieu!
MAHOMET.

Sovez moins consternée; J'ai du peuple et de vous pesé la destinée. Le grand événement qui vous remplit d'effroi , Palmire, est un mystère entre le ciel et moi. De vos indignes fers à jamais dégagée, Vous êtes en ces lieux libre, heureuse, et vengée. Ne pleurez point Seide, et laissez à mes mains Le soin de balancer le destin des humains. Ne songez plus qu'au vôtre : et si vous m'êtes chère. Si Mahomet sur vous jeta des yeux de père, Sachez qu'un sort plus noble, un titre encor plus Si vous le méritez , peut-être vous sttend. [graud, Portez vos yeux hardis au falte de la gloire; De Séide et du reste étouffez la mémoire : Vos premiers sentiments doivent tous s'effacer A l'aspect des grandeurs où vous n'osiez penser. Il faut que votre cœur à mes bontés réponde, Et suive en tout mes lois, lorsque j'en donne au monde.

PALMIRE.

Qn'entends-je? quelles lois, ô ciel! et quels bienfaits! Imposteur teint de sang, que l'abjure à jamais, Bourreau de tous les miens, va, ce dernier outrage Manquait à ma misère, et manquait à la rage. Le voilà donc, grand Dieu l ce prophète sacré, Ce roi que je servis, ce Dien que j'adorai Monstre, dont les fureurs et les complots perfides De deux cœurs innocents ont fait deux parricides: De ma faible jeunesse infilme séducteur, Tout souille de mon sang, tu prétends à mon cour? Mais tu n'as pas encore assuré ta conquête; Le voile est dechiré, la vengeance s'apprête. Entends-tu ces clameurs? entends tu ces celais? Mon père te poursuit des ombres du trépas, Le peuple se soulève ; on s'arme en ma défense ; Leurs bras vont à ta rage arracher l'innoceace. Puissé-ie de mes mains te déchirer le flanc, Voir mourir tous les tiens, et nager dans leur sang! Poissent la Mecque ensemble, et Médine, et l'Asie, Punir tant de fureur et tant d'Invocrisie! Oue le monde, par toi séduit et ravagé, Rougisse de ses fers, les brise, et soit vengé! One ta religion, que fonda l'imposture, Soit l'éternel mépris de la race future l Que l'enfer, dont tes eris menaçaient tant de fois Quiconque osait douter de tes indignes lois; Oue l'enfer, que ces lieux de douleur et de rage, Pour toi seul préparés, soient ton juste partage! Voilà les sentiments qu'on doit à tes bienfaits,

436

L'hommage, les serments, et les vœux que je fais l MAHOMET.

Je vois qu'ou m'a trahi; mais quoi qu'il eu puisse être, Et qui que vous soyez, fléchissez sous un maître. Apprenez que mon cœur...

## SCÈNE III.

MAHOMET, PALMIRE, OMAR, ALI; SUITE-

OMAB.

On salt tout, Mahomet: Hercide en expirant révéla ton secret. Le peuple en est instruit ; la prison est forcée ; Tout s'arme, tout s'émeut : une foule insensée, Elevant contre toi ses hurlements affreux . Porte le corps sanglaut de son chef malheureux. Seide est à leur tête; et, d'une voix funeste, Les excite à venger ce déplorable reste. Ce corps, souillé de sang, est l'horrible signal Qui fait courir ce peuple à ce combat fatal. Il s'écrie en pleurant : Je suis un parricide : La douleur le ranime, et la rage le guide. Il semble respirer pour se venger de toi. On déteste ton dieu, tes prophètes, la loi. Ceux meme qui devaient dans la Mecque alarmée Faire ouvrir, cette uuit, la porte à ton armée, De la fureur commune avec zèle enivrés, Viennent lever sur tol leurs bras désespérés. Ou n'entend que les cris de mort et de vengeance. PALUIRE.

Achève , juste ciel ! et soutiens l'innocence. Frappe.

маномет, а Отаг. Eh bien! que crains-tu? OMAR.

To vois quelques amis. Oni contre les dancers comme moi raffermis. Mais vainement armés coutre un pareil orage.

Vienueut tous à tes pieds mourir avec courage. MAHOMET. Seul je les défendrai. Rangez-vous près de moi, Et connaissez enfiu qui vous avez pour roi.

### SCĖNE IV.

MAIIOMET, OMAR, SA SUITE, d'un côté; SEIDE ET LE PEUPLE, de l'autre; PALMIRE, au milieu. skide, un poignard à la main, mais déjà affaibli

par le poison Peuple, venzez mon père, et courez à ce traftre.

MAHOMET. l'enple, né pour me suivre, écoutez votre maître.

SÉIDE. N'esostez painice monstre, et suivez-moi... Granda dieux! Arrètez. Le barbare empoisonna mon frère.

Quel nuage épaissi se répand sur mes yeux! (Il avance, il chancelle.) Frappons... Ciel! je me meurs. MARONET.

> Je triomphe. PALMIRE, conrant à lui. Ah! mon frère!

N'auras-tu pu verser que le sang de ton père? SÉIDE. Avançons. Je ne puis...Quel dieu vient m'accahler? ( il tombe entre les bras des sieus. )

MAHOMET. Ainsi tout téméraire à mes yeux doit trembler. Incrédules esprits, qu'un zèle aveugle inspire, Oni m'osez blasnhémer, et qui vengez Zopire, Ce seul bras que la terre apprit à redouter, Ce bras peut vous punir d'avoir osé douter. Dieu qui m'a confié sa parole et sa foudre, Si je me veux venger, va vous rédnire en poudre. Malheureux! connaissez son prophète et sa loi, Et me ce dieu soit juge entre Séide et moi. De uous deux , à l'instaut, que le conpable expire!

PALMIRE Mon frère !eh quol! sur eux ce monstre a tant d'em-Lis demeurent glacés, ils tremblent à sa voix. [piret Mahonjet, comme un dieu , leur dicte encor ses lois,

Et toi , Séide , aussi !

SÉIDE, entre les bras des siens. Le ciel punit ton frère. Mon crime était horrible autant qu'involontaire ; Eu vain la vertu même habitait dans mon cœur. Toi, tremble, scélérat! si Dieu punit l'erreur, Vois quel foudre il prépare aux artisans des crimes :

Tremble : son bras s'essaie à frapper ses victimes, Détouruez d'elle , 6 Dieu ! cette mort qui me suit ! PALMIRE. Non, peuple, ce u'est point uu dieu qui le poursuit;

Non; le poison sans donte... MAHOMET, en l'interrompant, et s'adressant au peuple.

Apprenez, infidèles, A former contre moi des trames criminelles : Aux vengeances des cieux recounaissez mes droits. La nature et la mort ont entendu ma voix. La mort qui m'obéit, qui, prenant ma défense, Sur ce front pálissant a tracé ma vengeance; La mort est, à vos yeux, prête à foudre sur vous, Ainsi mes enuemis sentiront mou courroux; Ainsl je punirai les errenrs insensées, Les révoltes du cœur, et les moindres pensées Si ce jour luit pour vous, ingrats, si vous vivez, Rendez grâce au pontife à qui vons le devez. Fuyez, courez au temple apaiser ma colère.

(Le peuple se retire, ) PALMIRE, rerenant à elle

Monstre, ainsi son trépas l'aura justifié! A force de forfaits tu l'es défité. Mallieureux sassasin de ma famille entière, Ote-moi de tes mains ce reste de lumière. O frère! ôtristeobjetd'un amour plein d'horreurs! Oue ie te suive au moins!

(Eile se jette sur le poignard de son frère, et s'en frappe.)

Qu'on l'arrête!

Je meurs.

Je cesse de te voir, imposteur exécrable. Je me flatte, en mourant, qu' un Dieu plus équitable Réserve un avenir pour les œurs innocents. Tu dois régner; le monde est fait pour les tyrans.

Elle m'est enlevée... Ah! trop chère victime! Je me vois arracher le seul prix de mon crime. De so jours pleins d'appas détestable ennemi, Vainqueze et un pissan, et est moj qui sinj puni. Il est douc des remords l'ôtireur l'd justice! Jet Mes forfaits dans monocurou d'once mis monsuppli-Dieu, que j'i fait servir au malheur des humains , Adorable instrument de mes affecus desseins , Toi que j'i blasphenie, mais que je crains encore, en se esta coducient, quand l'univers m'alore. Le treu de l'architect de la companie de la consecución de la presentation de la companie de la companie de la Pier, estanta maleurens, immode à ma rgre, Vangez la terre et vous, et la ciel que joutragrarches-moi e que, etc perfide cour. Ce corur ne pour hair, qui brille avec fureur. (A nous.)

Et toi, de tant de honte étouffe la mémoire ; Cache au moins ma faible-se, et sauveencorma gloire: Je dois régir en dieu l'univers prévenu ; Mon empire est détruit, si l'homme est reconnu.

FIN DU FANATISME.

## MÉROPE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE A PARIS. POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE 20 FÉVRILA 1745.

Doc legite , suster) ; crimen emorie abest

#### LETTRE

## DU P. DE TOURNEMINE JÉSUITE,

AU P. BRUMOY,

SUR LA TRAGÉDIE DE MÉROPE.

Je vous renvoie, mon révérend Père, Mérear, ce matin à huit heures. Yous vouliez l'avoir des hier soir ; j'ai pris le temps de la lire avec attention. Quelque succès que lui donne le goût inconstant de Paris, elle passera asson'à la postérité comme une de nos tragédies les plus parfaites, comme un modèle de tragédie. Aristote, ce sage législatrur du theatre, a mis ce sujet au premier rang des sujets tragiques. Euripide l'avait traité; et nous apprenons d'Aristote, que toutes les fois qu'on représentait sur le theûtre de l'ingénieuse Athènes le Cresphonte d'Euripide, ce peuple, accoutume aux chefs-d'œuvre tragiques, était frappé, saisi, transporté, d'une émotion extraordinaire. Si le goût de Paris ne s'accorde pos avec celui d'Athènes, Paris aura tort sans doute. Le Cresphonte d'Euripide est perdu : Voltaire nous le rend. Vous, mon Père, qui nous avez donné en français Euripide, tel qu'il charmait la Grèce, avez reconnu, dans la Mérope de notre illustre ami, la simplicité, le naturel, le pathétique d'Euripide. Vultaire a conservé la simplicité du sujet : il l'a débarrassé pon-seulement d'épisodes superflus, mais encore de soènes inutiles. Le péril d'Egisthe occupe seui le théâtre. L'inièrêt eroit de soène en somo jusqu'au dénoûment, dont la surprise est ménagée, préparée avec beaucoup d'art. On l'attend du petitlits d'Alcide. Tout se passe sur le thestre comme il se passa dans Messène. Les coups de théâtre ne sont point des situations forcées, dont le merveilleux choque la vraisemblance : ils naissent du sujet ; c'est l'événement historique virement représenté. Peut-on n'être pas touché, enlevé, dans la scène où Narbes arrive au moment que Mérope va immoler son fils qu'elle croit venger? dans la soène où elle ne peut sauver son fils d'une mort inévitable qu'en le fesant connaître au tyrau? Le cinquième acte égale ou surpasse le peu de cinquièmes actes excellents qu'on à vus sur le théâtre. Tout se passe bors du théâtre; et l'anteur a transporté, ce semble , toute l'action sur le théâtre avec un art

admirable. La parration d'Isménie n'est pas de ces parra tions étudiées, hors d'œuvre, ou l'esprit brille à contretemps, qui ralentissent l'action, qui dégénérent en fadeur; elle est toute action. Le trouble d'Isménie peint le tumulte qu'elle raconte. Je ne parle point de la versification : le poète, admirable versificateur, s'est surpasé; jamais sa versification ne fut plus belle et plus claire. Tous ceux qu'un sèle raisonnable anime contre la corruption des mœurs. qui aouhaitent la réformation du théôtre, qui voudraient qu'imitaleurs exacts des Grecs, que nous avons surpassés dans plusieurs perfections de la poésie dramatique, nous eussions plus de soin d'atteindre à sa véritable fin , de rendre le théstre, comme il peut l'être, une école des mœurs : tons ceux qui pensent si raisonnablement doivent être charmés de voir un aussi grand poête, un poête aussi accrédité que le fameux Voltaire, donner une tragédie sans amour.

Il n'a point hasardé improdemment une entreprise si ntile; aux sentiments de l'amour, il substitue des sentiments vertueux qui n'ont pas moins de force. Queique prévenn qu'on soit pour les tragédies dont l'amour forme l'intrigue. Il est cependant vral ( et nous l'avons souvent rensequé ) que les tragédies qui ont le plus réussi ne doivent pas leurs succès aux scènes amoureuses. An contraire, tous les connaisseurs habiles austienpent que la galanterie romanesque a dégradé potre théâtre, et aussi pos meilleurs poètes. Le grand Corneille l'a senti ; il souffrait avec peine la servitude où le rédnisait le mauvais goût dominant : n'osant encore bannir du théâtre l'amour, il en a banni l'amour heureux; il ne lui a permis ni bassesse ni faiblesse; il l'a életé jusqu'à l'héroisme, aiment mieus passer le naturel, que de s'abaisser a un naturel trop tendre et contagieus.

Voils, mon revérend Père, le jugement que votre ilnutre ami demande; je l'ai écrit la hilte, c'est une preuve de ma déférence; mais l'amilté paternelle, qui n'attache à lui depuis son enfance, ne m'a point avengle. J'ai l'honneur d'être avec les sentiments que vous connainsez, mon cher ann, mon cher fils, la gloire de votre père, entirement à vous,

------

TOURNEMINE, JESTITE.

Ce 25 decembre 1738.

## A M. LE MARQUIŞ

## SCIPION MAFFEL.

AUTEUR DE LA MÉROPO STALSENNE, ET DE BEAUCOUP D'AUTRES OUVRAGES CÉLÈBEZS.

#### Monstera

Ceux dont les Italiens modernes et les autres peuples ont presque tont appris, les Grecs et les Romains adresssient leurs outrages, sons la vaise formule d'un compliment, à leurs amis et aux maîtres de l'art. Ces à ces tirres que pe vous dois l'hommage de la Mérope française.

Les likines, qui out de les rendurarteurs du presupe con les loisses riet, les les inventioner de appeare-man, finrent les premières qui, aou les yent de Leva X, firent rerent les premières pui, aou les yent de Leva X, firent requi, dans ce sirént on l'iret des Suphotes commenquis de circe nouill par des intripues d'ausoure normes dérangeres etre nouille par des intripues d'ausoure normes d'emprespremière, haber, qui avec en le nourage et le intent de commer une tragédie ampaillerier, une représent première, puis avec en le nourage et le intent de des louis prime d'abbress, dens laporde l'amour d'une des louis prime d'abbress, dens laporde l'amour d'une de louis prime d'abbress, dens laporde l'amour d'une de le trette la plus que, «, « du le plus neutre la nette anti-

La France se glorifie d'Attaleir e n'est le chef d'œurre de notre thétire ; est cetui de la possis ; est de touten de notre thétire; est cetui de la possis ; est de touten mais suas iele catourene per la pompe de la reliquie, et par cette majest de l'étoperene des prophètes. Vous m'arce point en cette resouver, es dependant vous en fourmir cette longue carrière de cinq netes, qui est ai prodigétessement difficile à rempile sans pisodes.

J'avoue que votre sujet me parall benecoup pins intéressant et plus tragique que celui d'Athalier, et si notre admirable Racine a mls plus d'art, de poésie et de grandeur dans son chef-d'euvre, je ne doute pas que le vôtre n'ait fait couler beucoup plus de larmes.

Le proception d'Aussainer (et il final de tels proceptions au rora), Aristoles, ce cepti ai étenda, al giune et si celinie dussi les chous qui étalent alors à le protée de l'espri ài samme, al processe de l'espri ài samme, al protes de l'espri ài samme, al protes de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de l'espri ài samme de

Il a det traile plusieurs fois en France, mois sans mocha: peut-être les auteurs voulurent charger es sojet si simple d'ornements étrangers. C'étail la Venus toute nue de Prastièle qu'its cherchateul à courrir de cliaquant. Il faul toojurns beaucoup de temps eux hommes pour leur apprendre qu'en tout ce qui est grand on doil revenir au naturet et au simple.

En 1611, lorsque le théâtre commençait à fleurir en

France, et a réseiver mome fort au-demus de reidsi clufrence, par le gente de P. Correstille, e medina de Richelius, quit recherchati toute sorte de gibbre, et qui semilius, part recherchati toute sorte de gibbre, et qui semipropere de la companie de la companie de la companie de propere une sérope sous le mon de Triphaster. Le plus expuser une sérope sous le mon de Triphaster. Le plus extitude de vero de na liques, le reste cetal de Collect, de Bulatidade de vero de na liques, le reste cetal de Collect, de Bulatidade de vero de na liques, le reste cetal de Collect, de Bulapoisses ceta certaile de Richelius ne poursi, douver a con extrainte le geles qui leur manquat. Il a s'anti pourgonid, et tout co qu'il pouvail et devis l'âne, c'était d'exposit, et tout co qu'il pouvail et devis l'âne, c'était d'exgoni, et tout co qu'il pouvail et devis l'âne, c'était d'exposit, et tout co qu'il pouvail et devis l'âne, c'était d'ex-

An usois de deteembre 1701, M. de La Grange Hi jouer son Amasia, qui in reis subre chose que le sujet de Merupo son d'autre aouss : la galanterie règne suasi d'autre aouss : la galanterie règne suasi d'autre aouss : la galanterie règne suasi d'autre aouss : la galanterie règne suasi chan cetto plice, ett il 3 a lessance plus d'unicidents amerveilleres que dans celle de La Lispelle; mais massi elle est consoluit a vec plus dert, pius de génie, plus d'unicert; elle est certenit d'hord un merche estitusi ; de laberat run faita librill. Mais depuis celle a cit celle une des pièces doui la représentation a fait le plus de phisirie qualité.

Avant et aprèx. Amessia, sons avons er chescomp de trafordies aur des sujet à per pers semibilate, dans lenquelles une miere va renger la most de son fils sur son propre fils mome, et le cromant dans l'instant qu'êtle va le tre. Nous étions acrine accontannés à voir sur notre flechtre extre situation l'apparente, mais recenter trainembalées, dans l'apparelle, un prevananque vient un polipariet à la main prive dans l'instant mome, at les arrevale p josquence. Co comp de tabeller avait full recensir, das moissa pour un temps, le Coursus de Thomas Correctiles.

blaid de toutes les pièces dont je vons parels, il et y en a particul principe d'un petit jedent d'amort, on platté de phiadreir, cer il hat que tout au plès en rodit qu'autre de phiadreire, cer il hat que tout au plès en rodit comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la com Famour o'vel pas trapique, il nei lamighée; es fil est trapique, il doit trapper en el : la viel pas lati paur la sociale place. Cest Reiran, évai le grand Carnelle même, il le skat rouser, qui, e a ceitant lacte bullet; r, oni presque toipius; defiguré par ces amours de commande, par ces intripue; galante qui, o'état poir de virsie panions, e son composite que de price de l'enceptation de participation de la commande pour qui ou qui en piece de pièce de Ferre Cornellie, o'encherches poist ailleurs la raison; c'est que, dans la trapédie d'Othen (11, 1).

Ofton 1 la princesse a bit un campliment Plus en homme de cour qu'en vériable anant... Il suival plus ainé d'admier que de covier. Camille semblait mème ance de cet avis : Bile auxili mieux poidé des décours moins suiva... Dis-moi done, lorqu'Othon rest offert à Camille, A-t-li para contrassal' à-t-le été facile?

C'est que dans Pompée (II, †), l'inutile Cléopâtre dit que César Lui trace des soupies, et, d'un style plaintif,

Dans son champ de victoire il se dit son captif.

C'est que César demande à Autoine (III, 5)
S'il a vu cette reine adorable?

et qu'Antoine répond,

Oul, Seigneur, je l'ai voe; elle est incomparable.

C'est que, dans Sertorius, le vieux Sertorius même est amoureux à-la-fois par politique et par goût, et dit,

J'aime ailleurs : a mon âge it sied si mat d'aimer,

Que je le caelie même à qui m'a su charmer... (1, 2.) Et que d'un front ridé les replis jamissants Ne sont pas un grand charme à captiver les sens. (11, 4.)

C'est que dans OEdipe (1,1), Thésée débute par dire à Direé :

Quelque ravage afferux qu'étale ici la peste. L'absence aux virais amants est encor plus fumeste.

Enfin, c'est que jamais un tel amour ne fait verser de larmes; et quand l'amour n'émeut pas, il refroidit.

Je ne vous dis lei, monisiere, que tout en que les orsesteurs, les crisides groud pous les diens lous les pours en conversations; ou que vous nere extended pulsares de la charte soil , ridiné que le press, et ce cou personanc des des chartes de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme del la comme de la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la comme del la

On a dount one Merope ner le Brêfer de Londres en 1731. Qui crivair qui me intripe de former y extrait encore? Mais depuis le règne de Charles II, Finnes e étail emparé du Bolles d'Auplierre, et il dus moore qu'il ur a point de nation au mond, pour a point de nation au mond, pour a point de nation au mond, pour a point de nation au mond, pour le reine de mem, et encore le début le moles monstrueux de la Merope me, et encore le début le moles monstrueux de la Merope me, et encore le début le moles monstrueux de la reine, qui la préceite une coupe de péus et un poignar, et un la préceir de ut no pégard, et un highest pour la préceir de un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un poignar, et un et un poignar, et un et un et un et un et un et un

Initial 2: Si in a'males le poisson, er pedgated  $\tau$  a servi que le siere in antières, a le peune hommebui, e coi l'emperemental, et al crimento porte manerat. Il revient, an cioquième acie, nanoscer troidement à Mercepo qui et aco nils, e qu'il a los le l-juri revientement à Mercepo lui demande comment o mirrole r'extopere ; reas, Mercepo lui demande comment o mirrole r'extopere ; reas, Mercepo lui demande comment o mirrole r'extopere ; reas, l'extopere ; le destinate de private a liste d'annoscer monté, il ras distribut de la loca de la compe. Le d'e-le site d'archéoni que dun do mi a en mort; j'al appris e an m'evellant que p'estas vater élle, et mar-le-champ j'ai toné se l'extres. A situat foit in trapédic.

se è princi. Actual mittu di respectivo.

nati o ricel·li pui bler

ferrange qu'on la li propérante (1). Note ce pa une prevero
que le thétire anglass o'est pas encore epure (1) semble
que la même uneue qui prire les Anglass di neglis e des
perintare et de la musique, leur de auust celui de la tragedie. Cette lie, qui a preciali les plus grande philosophes
de la leure, a reit pas sausi ferrile pour les beust-ertis; et
il sa Anglassa un argulpouent arterneuente al astrete perceptes de loure cuercian dictivas Addissos et Proje, lis
et de l'internatione, pas des autres populos en fait espo de le

fill literatione.

Mais, taudis que le mijet de Merape cital sind déligues du me partice le Tauroe, il 3 vant lou-clience qu'il résilt traits en Italie seion le post des nociens. Dans ce contra l'autre de la comme de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de la contra de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'acciden

Je craindrais qu'on ne souffrit pas chez nous le jeune Égisthe fesant présent de son sameau à colin qu'i l'arre e, et qui s'empare de celte hogue. Je n'osernis basarder de faire perendre un héros pour un volcur, quolque la circonstance nú il se trouve autorise celte mécrise.

Nos nages, qui probablement permettest lant de chosea que las vilors a finantiente plora, nose empeierraties de représenter le l'yra de Merope, l'assants de son'pour cet de ses liles, figuand d'avoire, après quiture nas, de l'amour pour cette retine; et mème je n'ouvrais pas sin'i dire pur Merope su l'irms : e Pourquoi donce ne n'ivert-nous pas parté d'amour apparantal, dans le temps que la s'heur de la jeunes evantil encore mon siages' s'e certrétiens sont naiseries jumis notre parterer s, quelquotés si insipez, et d'arters fois si delleta, pourait le trouver trop familiers, et voir même de la coquetterie où il n'y a an fond que de la raison.

Notre theatre français ne souffrirait pas non plus que Mérope fit lier son fils sur la scène à une colonne , ni qu'elle courût sur tui deus fois, te javelot et la hache à la main, ni que le jeune homme s'enfuit deux fois devant

elle, en demandant la vie à son tyran. Nos usages permettraient encore moins que la confidente de Mérope engageat le jeune Egisthe à dormir sur la scène, afin de dunner le temps à la reine de venir l'y assassiner. Ce n'est pas, encore nne fois, que tout cela ne soit dans la nature ; mais il fant que vouspardonniez à notre nation ,

qui esige que la nature soit toujours présentée avec certains traits de l'art, et ces traits sont hieu différents à Paris et à Vérone.

Pour donner une idée sensible de ces différences que le génie des nations cultivées met entre les mêmes arts, permettez-moi, monsieur, de vous rappeler ici quetques traits de votre célèbre ouvrage qui me paraissent dictés par la pure nature. Cetol qui arrête le jeune Cresphonie , et qui lui prend sa bague , lui dit (1,4) ;

- .... Or dunque in tuo paese i servi
- e Han di coteste gemme? Un bei paese · Fia questo tuo; nei nostro una tai gen · Ad un dito regal non sconverrebbe. »

Je vais prendre la liberté de traduire cet endroit en vers blanca, comme votre pièce est écrite, parce que le temps qui me pre-se ne me permet pas te long travail qu'exige la rime.

Les esclaves, chez vons, portent de tels joyaux! Votre pays doit être un bean pays, sans doute; Chez nous de tels anneaux ornent la main des rois.

Le confident du tyran lui dit, en parlant de la reine, cui refuse d'épouser, après viugt ans, l'assassin reconnn de su famille:

« La donna, come sai, ricusa e brama. » (11, 3.)

La femme, comme un sait, nous refuse et désire,

La suivante de la reine répond au tyran, qui la presse de disposer sa mattresse au mariage (II.4):

- 4 . . . . . . . . . Dissimulato in vano « Soffre di febbre assatto : alquanti giorni
- · Donare è forza a rinfrancar suoi spirti. » On ne peut vous cacher que la reine a la fièvre :

Accordez quelque temps pour lut rendre ses forces

Dans votre quatrième acte , le vicillard Polydore demande à un homme de la cour de Mérope, qui il est. Je suis Enrisès, le fils de Nicandre, répond-il. Polydore alors, en parlant de Nicandre, s'exprime comme le Nestor d'Homère :

- . . . . Egli era uman e E liberal; quando appariva, tutti · Faceangli onor. In mi ricordo ancora
- « Di quando el festeggiò con bella pompa « Le sue nozze con Silvia , ch' era figlia
- e D'Olimpia e di Giscon fratel d'Ipparco. « Tu dunque sei quel fanciullin che in corte
- « Silvia condur solea quasi per pompa? « Parmi l' altr' jeri. O quante siete presti ,
- . Quanto msi v' affrettate, o giovinetti:
- · A farvi adulti , ed a gridar tacendo .
- Che noi diam loco!

Oh? qu'il étair homain? qu'il était libéral : Que, des qu'il paraissait, no ini faisait d'honneur; Je me souviens encor du festin qu'il donna . De tout cet sppareil, alors qu'il épousa La fille de Glicon et de ortre Olympie. La belle-sœur d'Hipparque, Eurisés, c'est done vous? Vnus, cet aimable enfaut, que si souvent Syivie Se fesait un pisisir de conduire à la cour? Je crois que e'est hier. O que vous êtes prompte? Que vous croissez, Jeunesse; et que, dans vos beaux jou Vous nous avertissez de vous céder la place ! Arte IV sebne &

Et dans un autre endroit, le même vleitlard, invité d'aller voir la cérémonie du mariage de la reine, répond :

Punto i' non son : passò stagione : assai

· Vedutti ho sacrifici. Io mi ricordo

· Di quello ancora quando il re Cresfonte « Incominció a regnar. Quella fu pompa l · Ora più non si fauno a questi ternol

· Di cotal sacrifici. Più di cento · For le bestie svenate : I sacerdoti « Risplendean tutti , ed ove ti volgessi · Altro nou si vedea che argento ed uro. »

· · · · · · · · · · · . . . Je suis sans curiosité. Le temps en est passé : mes yeux ont assez vu De ces apprêts d'hymeu, et de ees sacrifices, Je me souviens encor de cette pompe suguste, Out tadis en ces tieux marqua les premiers jours

Du règne de Cresphonte. Ah! le grand appareil! Il n'est plus aujourd'hui de semblables spectacles. Plus de cent animaus y forent immolés; Tous les prêtres brillaient ; et les yeux éblouis Voyaleut l'argent et l'or partout étinceler.

Acte V. schoe A.

Tous ces traits sont naifs, tout y est convenable à ceux que vous introduisez sur la scène, et aux mœurs que vous leur donnes. Ces familiarités naturelles enssent été, à ce que je crois, bien reçues dans Athènes; mais Paris et notre parterre veulent une autre espèce de simplielté. Notre ville pourrait même se vanter d'avoir un goût plus cultivé qu'on ne t'avait dans Athènes : car enfin il me semble qu'on ne représentait d'ordins re des pièces de théatre dans cetta première ville de la Grèce, que dans quatre fêtes solennelles, et Paris a plus d'un spectacle tous les jours de l'année. On ne comptait dans Athènes que dix mille citoyens, et notre ville est peuplée de près de huit cent mil e habitants , parmi lesquels je erois qu'on peut compter trente mille inges des ouvrages dramatiques, et qui jugent presque tous les jours

Vous avez pu, dans votre tragédie, traduire cette élégante et simple comparaison de Virgile (Georg., 1V, 514):

« Quatis populea merceus Philomela sub umbra « Amissos queritur fertus. »

Si je prenais une telle tiberté, on me renverrait au poème éplque : tent nous avons à faire à un maître dur, qui est le public.

· Nescis , heu ! pescis dominar fastidia Rome... e Et pueri nasum rhinocerotis habent. » MARTIAL, 1, 4.

Les Anglais ont la contume de finir presque tous leurs actes par une comparaison; mais nous exigeons, dans una trapédie, que ce soient les héros cul parient, et nop le poéte : et potre public pense une , dans une grande crise d'affaires, dans un conseil, dans une passion violente, dans |

un danger pressant, les princes, les ministres, ne font point de comparaisons poétiques. Comment pourrais-ic encore faire parler souvent

ensemble des personnages subatternes? He servent chez yous à préparer des scèues intéressantes entre les principaux acteurs; ce sont les avenues d'un benn palais : mais notre publie impatient veut entrer tout d'un coup dans le polais. Il faut done se plier au goût d'une nation, d'autant plus difficile qu'elle est depuis long-temps rassasiée de

Cependant, parmi tant de détails que notre extrême sévérité réprouve, combien de beautes je regrettais ! combien me plaisalt la simple nature, quoique sous une forme étrangère pour nous! Je vous rends compte, monsieur, d'une partie des raisons qui m'ont empeghé de vous suivre '. en vous admirant.

Je fus obligé, à regret, d'écrire une Mérope nouvelle; je l'al done faite différemment; mais je suis bien loin de croire l'avoir mieux faite. Je me regarde avec vous comme un voyageur à qui un roi d'Orient aurait fait présent des plus riches étoffes : ce roi devrait permettre que le voyageur s'en fit habiller à la mode de son pays.

Ma Mérope fut schevée an commencement de 1756, à peu près telle qu'elle est aujourd'hui. D'autres études m'empéchèrent de la donner an théâtre ; mais la raison qui m'en éloignait le plus était la crainte de la faire paraître après d'autres pièces heureuses, dans lesqueiles on avait vo depuis peu le même sajet sous des noms différents. Enfin. j'ai hasardé ma tragedie, et notre nation a fait connaître qu'elle ne dedaignait pas de voir la mêsne matière différemment truitée. Il est arrivé à notre theatre ce qu'on voit tous les jours dans une galerie de peinture, où plusieurs tableaux représentent le même sujet : les connaisseurs se plaisent à remarquer les diverses manières ; chacun saisit, selon son goût , le caractère de chaque peintre; e'est une espèce de concours qui sert à-la-fois à perfectionner l'art, et à augmenter les lumières du public.

Si la Mérope française a cu le même succès que la Mérope Italienne, c'est à vous, monsieur, que je le dois ; c'est à cette simplicita dont i'at togiours été idolâtre, qui, dans votre ouvrage, m'a servi de modèle. Si j'ai marché dans une route différente, vous m'y avez toujeurs servi de

guide. J'astrais souhaité pouvoir, à l'exemple des Italiens et des Anglais, employer l'henreuse facilité des vers blancs, et je me suis souvenu plus d'une fois de ce passage de Rucellai :

- a Tu sai pur che l' imagin della voce
- · Che risponde dai sassi, ov' Eco alberga, « Sempre nemica (u del postro regno.
- « E fu inventrice delle prime rime, »

Mais je me suis aperçu, et j'ai dit, il y a long-temps, qu'une telle tentative n'aurait jamais de succès en France,

· Voltaire ne s'était d'abord proposé que de traduire la Mérope italienne; il avait même commencé cette traduction, dont voici les premiers vers

> Sortes, Il en est temps, du sein de ces ténèbres : Bentres-rous; dépoutiles res résements funébres, Ces tristes monuments, l'apparell des denteurs : Que le bondess des rois paison essayer vos pleura; Que dans ce jour heurcux les peuples de Messène Reconstituent dans your mon époque et leur retur Cubites tout te reste, et datgnes accepte Et le sceptre et la main qu'en virus vous pris

et qu'il y aurait beaucoup plus de faiblesse que de force à élader un joug qu'out porté les auteurs de tant d'ouvrages qui dureront autant que la nation française. Notre poesie n'a aucune des libertés de la vôtre, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les Italiens nous ont précédés de plus de trois siècies dans cet art si aisuable et si diffi-

cile. Je vondrais, monsieur, pouvoir vous suivre dans vos autres connaissances, comme j'ai eu le bonheur de vous imiter dans la tragédie. Que n'ai-je pu me former sur votre gold dans la science de l'histoire! non pas dans cette science vague et stérile des faits et des dates, qui se borne à saveir en quel temps mourut un homme inutile ou fu-

neste au monde ; science uniquement de dictionnaire, qui chargerait la mémoire sans éclairer l'esprit : je veux parler de cette histoire de l'esprit humain, qui apprend à connaître les mœurs, qui nous trace, de faute en faute et de préjugé en préjugé, les effets des passions des hommes; qui nous fait voir ce que l'ignorance, ou un savoir mal entendu, ont causé de mans, et qui suit surtout le fil du progrès des arts, à travers ce choc effrovable de tant de puissances, et ce bouleversement de tant d'empires. C'est par là que l'histoire m'est précieuse, et elle me le devient davantage par la place que vous tiendrez parmi

ceux qui ont donné de nouveaux plaisirs et de nouvelles lumières aux hommes. La postérité apprendre evec émulation que votre patrie vous a rendu les bonneurs les plus rares, et que Vérone vous a élevé une statue, avec cetta inscription, as mangers science mapper vivant; inscription aussi belle en soo genre que celle qu'on lit à Montpellier . A LOUIS MY APRÈS SA MOST. Daignez ajouter, monsieur, aux hommages de vos cop-

citoyens, celui d'un étranger que sa respectuense estime vous attache autant que s'il était né à Verone.

\*\*\*\*\*\*\*\*

## LETTRE DE M. DE LA LINDELLE

A VOLTAIRE.

Vous avez eu la politosse de dédier votre trapédie de Mérope à M. Maffei, et vous avez rendu service aux gens de lettres d'Italie et de France, en remarquant, avec la graode connaissance que vous avez du theâtre, la difference qui se trouve établie entre les bienséances de la scène française et celles de la scène italienne.

Le goût que vous avez pour l'Italie, et les méungements que vous aves eus pour M. Maffei, ne vous ont pas permis de remarquer les defauts véritables de cet anteur : mais moi, qui n'ai en vue que la vérité et le progrès des arts, je ne craindrai point de dire ce que pense le publie éclairé, et ce que vous ne pouvez vous empécher de penser vousmème.

L'abbé Desfontaines avait déjà relevé quelques fautes palpubles de la Merope de M. Maffei; mais, à son ordinaire, avec plus de grossièreté que de justesse, il avait mélé les bonnes critiques avec les manvaises. Ce satirique décrié n'avait mi assez de connaissance de la langue italienne, ni assez da goût, pour porter un jugement sain et exempt d'erreur.

· M, de La Lindelle est un personnage imaginaire.

Vois to que pensent les littrétueurs les plus judicieurs, que jui commisse l'arresse de deble ne mont. La Morqué leurs passella sans outéreils le suje le plus touchant et le leurs passella sans outéreils le suje le plus touchant et le fest advenué de chief d'althuée, en ce que l'arres d'Ambien les ne vents pas assunieur le puit l'ous, etqu'ille est tembre pas parassaleurs que just siegement en dés octimes pas le prans-périeur que vous vieu sergement en des octimes pas le prans-périeur que vous vieu sergement en élés octimes de la comment de la comment de la leur le point d'amassière ce filmaireur, au manure et aus querieurs. L'insièrest de direct que du control de la trapégie d'Athabet, un comment en la trapegie de d'Athabet, un comment en la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de Athabet, un constitue de la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de la trapegie de Athabet, un comment en la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trapegie de la trap

theistral.

1\* Les soènes souvent ne sont point liées, et le théstre se trouve viele; défant qui ne se pardonne pas aujourd'hui aux moindres poètes.

2º Les acteurs arrivent et partent souvent sans raison; défaut non moint enemtiel.

5º Nulle vraisemblance, mile dignité, mulle bienaéance, nul art dans le dialague, et cela des la première scine, ou l'on veil un tyrun raisonner paisiblement arce Mérope, dont il a égorgé le mari et les enfants, et lui parler d'amour : cela sersit sifilé à Paris par les moins commisseurs.

4- Tancia que le tyran parle d'amour si ridicalement à cette vieille reine, on amource qu'on a trouvé nu jeune homane coupable d'un meurtre : mais ce ne sait point, dans le cours de la pièce, qui ce jeune homane a tué. Il prévend que c'est un voleur qu'oudait hui prendre ses habits. Quetle petiticase ? quelle hossesse ! quelle dévrillé! Celn servil pas supportable dans une furre de la Pour le president par le president pas par le president par le president pas supervait ples sus me furre de la Pour le president pas supervait ples sus me furre de la Pour le president pas qu'est par le president pas parties pas result pas supervait ples sus me furre de la Pour le president pas qu'est par le president pas par le president pas parties par le president par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou de la préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou partie par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou partie par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou partie de la préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou partie par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou par le préviou partie par le

5° Le barigel, ou le capitaine des gardes, ou le grand prévôt, il n'importe, interroge le meutrier, qui porte an doigt un bel anneau; ce qui fait une some du plus bas comique, inquelle est écrite d'une manière digne de la

6° La mère a'imagine d'abord que le voleur qui a été tué est son fils. Il est pardonnaliée à une mère de tout craindre, mais il fallait à une reine mere d'autres indices un peu plus nobles.

The An utility de cercentries, le tyran Dolyhouter spin some de son prévents amone serce la suivante de Merope. Cas scheme froideres indercentes, qui ne send insujente que propriet relative suivante de la constitución de la constitución de proprieta de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la cons

es 3 ajouterai eucore que, quanta ra reuse, revjant son fils mort, dil qu'elle reus arracher le cœur au meuririer, et le déchirer avec les dents, elle parle en cannibale plus encore qu'en mère affligée, et qu'il faut de la décence partout.

De Egisthe, qui a été annoncé comme un roleur, etqui a dit quo n'avait vooln voire ini-mère, est encore pris pour un voleur une seconde fois ; il est meré devant la reine malgré le voi, qui pourants prend as défense. La reine la de une colonne, le veut ture avec un dard, et, avant de le tuer, telle l'interoge, Egisthe lui dit que son père est un vieillard; et, a ce mod de vieillard, la reine viettedrit. Pou voils-di-pla sum boune reines de changer s'ettedrit. Pou voils-di-pla sum boune reines de changer

d'atis, et de sonpouere qu'Égable pourrait bené fre son file in evidit-el jour indice bies merqué? Pét-il dons si d'errange qu'un jeune bomme sit un père àge! Maffei a stabilitée cette faule et ce manque d'art el de grueie à une suire faut plus grousère qu'il n'ait fait et dans la première délite. L'giulo était à la rine: a 1/4 Poplager, son père? Es co Polydore était en céle l'homme à qui Mérape vir l'ait par la comme de l'origine de l'ait par la la comme père? Le cédent a de côte; mais on y a sabelitée un début des de comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par vir la jour doctier de l'ait par la comme de l'ait par la partie de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'ait par la comme de l'a

10 Quand la reine est ridiculement et anns raison en suspens sur ce mod de vieillard, arrive telyran, qui pernd Egisthe sous an protection. Le jeune homme, qu'on devait représenter comme un hêrus, remercie le roit de lui avoir donné la vie, et le remercie avec un raitismement et une basseuse qui fait mal au corur, et qui dégrade entièrement lézishe.

rement Egusti

ti \* Ensuité Mérope et la tyran passent leur temps ensemhie. Mérope évapore sa colère en lujures qui ne finiasent point. Rien n'est plus froid que ces soènes de déclamations qui manqueut de nœed, d'embarras, de passion contrastée : ce sont des soènes d'écolier. Toute soène qui n'est pas me espèce d'action est toutile.

12º It y a si peu d'art dans cette pièce, que l'anteur est toujours force d'employer des confidentes et des confidents pour remplir son théâtre. Le quatrième acte commence encore par une scèue froide et inutile entre le tyran et la suivante : ensuite cette suivante rencontre le seune Egisthe, je ne sals comment, et hij persuade de se reposer dans le vestibule, afin que, quand il sera endormi, la reine puisse le tner tout à son aise. En effet, il s'endort comme il l'a proniis. Belle intrigue! Et la reine vient pour la seconde fois, une hache à la main, pour tner lejeune homme, qui dormait exprès. Cette situation répétée deux fois, est le comble de la stérilité, comme le sommeil du jeune bomme est le comble du ridicule. M. Maffei prétend qu'il y a beaucoup de génie et de variété dans cette situation répétée, parce que la première fois la reine arrive avec un dard, et la seconde fois avec une hache : quel effort de génie !

15º Edin le vicillerd Potydore arrive tout à propos, et empérée la reine de filtre leury; or corrisinque ce beau moment devrail faire naître mille indicats internants entre la mère et le filt, cutier cut deux et le styra. Rived de tout cels : Égisthe érafuit et ne voit point au mère; il no à naceane sche mer celle, ce qui et concer un détaut de grisie insupportable. Merope demande au vieillerut quelle recompressel l'eur et, et ex vieux fou la pied de le rajourit. Voilà à quoi pauce not temps une reine qui derrait courir après son filt. Tout cela en bas, égisse, « réfidelles a parès son filt. Tout cela en bas, égisse, « réfidelles a

dernier point.

14° Pana le cours de la pièce, le tyran veut tonjours épouser; et, pour parvenir, il fait dire à Mérope qu'il va laire égogre lous les donnestiques et les couristans de cette priaceux si elle ne lui donne la maio. Queile réficuel séée! que extravagant que ce tyran l. M. Miférie porqu'ait trouver un meilièeux préfette pour sauver l'houseux de la literie, qui a la laichet d'épouser le meuritre de la finale.

15° Autre parcillé de collège. Letyrum dit à nou confident : Je sais l'art de régner ; je ferai mourir les audacieux, je 3 lichersi la bride à tous les sices, ; l'intiersi mes sujeta à 2 commettre les plus grands crimes, es pardonoun au plus compables ; l'expocret its gens de bien à la fureur 2 des réferats , etc. » Quel homme ajumais pensé et promoncé de telles sottiess l'écté déchaustion de régent de connecté et telles sottiess l'écté déchaustion de régent de tixième ne donne-t-eile pas une jolie idée d'un homme qui sait gouverner ?

sait governer (
On a reproché au grand Bacine d'avoir , dans Athalis ,
fait dire à Maihan trop de mai de lai-mème. Encore Mahate parle-t-il risionnablement ; mais ist , écet le comble
de la foile, de prétendre que de tout mettreen combustion
soit l'art de réguer ; ées l'art d'étre dédrèse ; et on ne
pentilire de purièties absardités anns rire. M. Maféi est un

etrange politique. En um no, monsieur, l'ourrage de Maffei est un très En um moi, monsieur, l'ourrage de Maffei est un très beux supri, et une très meuvalse pièce. Tout le monde convientà à Pais que la représentation n'en cerait pas acheres, et tous les gens acresée d'faisie en bout très peu de cai, rèce angule pour entagner, les plus mantrais cervisien à traduire au tragele et la lista titude plus aise de payer un traducteur que de rendre as pièce loune.

\*\*\*\*\*\*\*

## REPONSE

## A M. DE LA LINDELLE.

La littre que vous nivrez ful! Domosard de méterire, momente, du trout seule le num d'hyperirique, qu'on demait à Sculiger. Vous me parsien bless redoitable et à vous treites aut le Nuffert, que die jeux de partie le vous treite aut le Nuffert, que die jeux de partie le des points. Vous vous itres donné le paiser de manuer bestance de conse de routes et d'épries. Estab principe le vous éte-vous pas donné le plaiser de notifie les flours '1 l'y et a. y comparé partie de la financie de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confidence de la confide

mjet scul qui en fait la bennié; mais , monneur , n'étnit-o, pas le même sujet dans les autres auteurs qui ont traité la Merape ? Pourquoi, avec les mêmes secours , n'ont-lis pas cu le même succès ? Cette senie raison ne prouve-t-elle pas que M. Maffel doit autant à son genie qu'à son sujet?

As no rouse is distinuished part by troore upon M. Mide and plant of the gene and data is manifer and at if y prend pour fair penser. A Mercep que son filt set I reassist de non purce que, depais l'amente noval dont Boilean se moque que, depais l'amente noval dont Boilean se moque dons se Satters, cela semblerait trop petit sur notre thêtre. Il faut se plier une ranger de non siete et de si unition mais, par cette raison-la mem, il no faut per sondamer mais, per cette raison-la mem, il no faut pe sondamer

légèrement les nations étrangères. NI M. Maffei ni moi n'exposons des motifs bien nécessaires pour que le tyran Polyphonte veuille absolument épouser Merope. C'est peut-être là un defaut du sujet ; mais je vons avone que je crois qu'nn tel défant est fort léger quand l'interêt qu'il produit est considérable. Le grand point est d'émouvoir et de faire verser des larmes. On a pleuré à Vérone et à Paris : voits une grande reponse sux critiques. On ne peut être porfait; mais qu'il est bean de toucher avec ses imperfections! tl est vrai qu'on perdonne beaucoup de choses en Italie qu'on ne posserait pas en France : premièrement, parce que les goûts, les hienséances, les théâtres, n'y sont pas les mêmes ; secondement, parce que les Italiens , n'ayant point de vitle où l'on représente tous les jours des pièces dramatiques, ne peuvent être aussi exercés que nous en ce geure. Le bean moustre de l'opéra étouffe chez eux Mclpomène; et il y a tant de castrall, qu'il n'y a plus de place pour les Esopus et les Boscius, Mais si ismais les Italiens avaient un theatre régulier, je croja qu'ils irajent plus loin que nous. Leurs theitres sont mieux entendus; leur langue, plus maniable; lencs vers blancs, plus sisés à faire ; leur nation, plus sensible. Il leur manque l'encouragement, l'abondance et la

## MÉROPE.

#### PERSONNAGES.

MÉROPE, veuve de Cresphonte, col de Messène. ÉCISTHE, Sie de Mérope. FOLIFHUNTE, lyran de Messène.

EERLCLÉS, favori de Mérepe. ÉROX, favori de Polyphonie. ESMENIE, confidente de Mérepe.

ATE, lyran de Messesse. Esse viz, consocrate de mes La actus est à Messène, dons le points de Mérope.

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I.

## MÉROPE, ISMÉNIE.

ISMÉNIE.

Grande reine, écartez ces borribles images : Goûtez des jours sereins, néa du sein des orages. Les dieux nous ont donné la victoire et la paix : Ainsi que leur courroux ressentez leurs bienfaits. Messène, après quinze ans de guerres intestines, Lève un front moins timide, et sort de ses ruines, Vos yeux ne verront plua tous ces chess ennemis Divisés d'intérêts, et pour le crime unis, Par les saccagements, le sang, et le ravage, Du meilleur de nos rois disputer l'héritage. Nos chefs, nos citovens, rassemblés sous vos veux, Les organes des lois, les ministres des dieux, Vont, libres dans leur choix, décerner la couronne. Sans doute elle est à vous, ai la vertu la donne. Vous seule avez sur nous d'irrévocables droits ; Vous, veuve de Cresphonte, et fille de nos rois; Vous, que tant de constance, et quinze ans de misère, Fontencor plus auguste et nous rendent plus chère; Vous, pour qui tous les cœurs en secret réunis...

MEROPE.

Quoi! Narbas ue vient point! Reverrai-je mon fils?
ISMÉNIE.

Vous pouvez l'espérer : dejà d'un pas rapide

Yous pouvez l'esperer : dejà d'un pas rapide Vos esclaves en foule out couru dans l'Elide ; La paix a de l'Élide ouvert tous les chemins. Vous avez mis sans doute en de fidèles mains Ce dépôt si sacré, l'objet de tant d'alarmes.

MÉROPE.

Mé rendrez-vous mon fila, dieux témoins de mes larÉgisthe est-il vivant? Avez-vous conservé [mes?

Cet eufant malheureux, le senl que j'ai sauvé?

Ecartez Join de lui la main de l'homicide.

C'est votre fils, helas! c'est le pur sang d'Alcide. Abandonnerez-voua ce reste précienx Du plus juste des rois, et du plus grand des dieux, L'image de l'époux dont j'adore la cendre?

Mais quoi! cet intérêt et si juste et ai tendre De tout autre intérêt peut-il vous détourner? MÉNOPE.

Je suis mère, et tu peux encor t'en étonner? Isus\u00e4rie. Du sang dont vons sortez l'auguste caractère Sera-t-il effacé par cetamour de mère? Son eufance était chêre à vos yeux \u00e4plorés; Mais vous avez peu vu ce fils oue vous pleurez.

Mon over a vu toujours ce fila que je regrette; Sea prelin nourrisaisent ma tendresse inquiète; Sea prelin nourrisaisent ma tendresse inquiète; Di mot seud de Narbas, depais pius de-quatrea ans, porter an noveran trouble à mon interes eras, porter un noveran trouble à mon interes eperdue; Egisthe, estivait-il, mérite un meilleur sort; Il est digne de vous et des dieux douil il sort; En botte à tous les maux, as vertu les surmonte; Expertes toud et lui, mai creiques Polyphonte

ISMÉNIE.

De Polyphonte au moins prévenez les desseins ;

Laissez passer l'empire en vos augustes mains.

MÉROPE. L'empire est à mon fils. Périsse la marâtre. Périsse le cœur dur, de soi-même idolâtre, Oui peut goûter en paix, dans le suprême rang, Le barbare plaisir d'hériter de son sang ! Si je n'ai plus de fils, que m'importe un empire? Que m'importe ce ciel, ce jour que je respire? Le dus y renoncer alors que dans ces lieux Mon époux fut trahi des mortela et des dieux. O perfidie! ô crime! ô jour fatal au monde! O mort toojours présente à ma douleur profonde ! J'entends eucor ces voix, ces lamentables cris, Ces cris : « Sauvez le roi, son épouse, et ses fils ! » Je vuis ces murs sanglants, ces portes embrasées. Sous ces lambris fumants ces femmes écrasées. Ces esclaves fuyants, le tumnite, l'effroi, Les armes, les flambeaux, la mort autour de moi. Là, nageaut dans son sang, et souillé de poussière, Tournant encor vers moi sa mourante panpière, Cresphonte eu expirant me serra dans ses bras : Là, deux fils malheureux, condamnés au trépas,

Troutres e pareniers fronts d'une minon si chère, sangana et a creversis sur le son de deur père, A peine sonte-aiem leurs innocentes maiss. Helset li la mirapolarient courte leurs assessins. Egisthe échappa seul; un dieu prit sa defense : Veilles sur lui, grand dieu, qui sauves son enfance! Qu'il vienne; que Narbas le rambien à mes yeux bon fond de ses dérest aux rang de sea deux l'Ai supporté quiture aus mes ferr et son absence ; "Qu'il vienne la de moi v tolla ma recompenne.

## SCÉNE II.

## MÉROPE, ISMÉNIE, EURYCLÉS.

MÉROPE. Eh bien l Narbas? mon fils?

EURYCLĖS. Vous me voyez confus;

Tant de pas, tant de soins, ont été superflus. Ou a couru, madame, anx rives du Penée, Dans les champs d'Olympie, aux murs de Salmonée; Narhas est inconnu; le sort dans ces climats Derobe à tous les yeux la trace de ses pas.

мёлоге. Hélas! Narbas n'est plus ; j'ai tout perdu, sansdoute.

ISMÉNIE.

Vous crovez tous les maux que votre âme regoute ;

Vous croyez tous les maux que votre ame redoute; Pent-être, sur les bruits de cette heureuse paix, Narbas ramène un fils si cher à nos souhaits. BURYCLÈS.

Pout-tire na tendresse, éclairée et discrète, A carhé son voyage ainsi que sa retraite: Il veille sur Egistite; il craint ces assassins Qui du roi votre époux ont trauché les destins. De leurs afferus complots il faut tromper la rage. Autant que je l'ai pu j'assure son passage, El j'ai sur cre clemins de carrange abreuvé Des yeux toujours ouverts, et de bras éprouvés.

ме́коре. Dans ta fidelité j'ai mis ma confiance. EURYCLÈS.

Hélas! que peut pour vous ma triste vigilance? On va donner son trône: en vain ma faible voix Du sang qui le fit naître a fait partier les droits; L'njustice triomphe, et ce peuple, à sa honte, An mépris de nos lois, penche vers Polyphonte.

MÉROPE.

Et le sort jusque-là pourrait nous avilir!

En le sort jusque-ia pourrait nous avuir?
Mon fils dans see étaits reviendrait pour servir!
Il verrait son sujet an rang de ses ancètres!
Le sang de Jupiter aurait icl des malitres!
Je n'ai done plus d'amis? Le nom de mon époux,
Insensibles sujets, a donc péri pour vous?
Vous avez oublis ées bienfaits et sa gloire!

EURYCEÈS.

Le nom de votre époux est cher à leur mémoire : On regrette Cresphonte, on le pleure, on vous plaint ; Mais la force l'emporte, et Polyphonte est craint.

Miknorn.

Ainsi done par mon peuple en tout temps accabée ,
Je verrai la justice à la brigue immolée;
Et le vil intérêt, cet arbitre du sort,
Vend tonjours le plus faible aux crimes du plus fort.
Allons, et rallamons dans ces âmes timides
Ces regrets mal eteins du son que be lifercileds Flatons leur espérance, excitons leur amour.
Parker, et de leur malter amousez le resour.

The risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the risk of the ri

MÉROPE
Quoi : partout sous mes pas le sort creuse un ablme?
Je vois autour de moi le danger et le crime!
Polyphonte, un sujet de qui les attentats...
EUNYCLÉS.

Dissimulez, madame, il porte ici ses pas.

SCÉNE III. MÉROPE, POLYPHONTE, ÉROX. POLYPHONTE. Madame, il fant enfin que mon cœur se déploie. Ce bras qui vous servit m'ouvre au trône une voie ; Et les chefs de l'état, tout prêts de prononcer, Me font entre nous deux l'honneur de balancer. Des partis opposés qui désolaient Messènes, Qui versaient tant de sang, qui formaient tant de liai-Il ne reste aujourd'hui que le vôtre et le mien. [nes, Nous devons l'un à l'autre un mutnel soutien : Nos ennemis communs, l'amour de la patrie. Le devoir, l'intérêt, la raison, tout nous lie; Tout vous dit qu'un guerrier, vengeur de votre époux, S'il aspire à régner, peut aspirer à vons. Je me connais; je sais que, blanchi sous les armes, Ce front triste et sévère a pour vous peu de charmes; Je sais que vos appas, encor dans leur printemps, Pourraient s'effaroucher de l'hiver de mes ans; Mais la raison d'état connaît peu ces caprices; Et de ce front guerrier les nobles cicatrices

Ne peuvent se couvrir que du bandeau des rois.

Je veux le sceptre et vous pour prixée mes exploits. N'en croyez pas, madame, un orgueil téméraire: Vous êtes de nor rois et la fille et la mêre; Mais l'état veut un maître, et vous devez songer Que pour garder vos droits il les faut partager. MROPR.

Le eiel, qui m'accabla du poils de sa disgrâce, Ne m'a point prepare à ce comble d'audace. Sigiet de mon époux, voans moser proposer De trahir sa memoire et de vous épouser? Obeliurer avec vous l'héritage funeste? Je inettrais en vos mains sa unéere et son état, Et le bandeau des rois sur le front d'un soidat? POLYPROYER.

Un soldak tel que moi peut justement prétendre A gouverner l'état quand il l'a su défendre. Le premier qui fut roi, fut un soldat heurreux; Qui sert bleen que pays n'a pas besoin di deux. Le n'ai plus rien du sang qui m'a donne la vie, Ce sang coula pour vous; et, malgré von réfus, Ce sang coula pour vous; et, malgré von réfus, Le creix valoir a moite les rois que pl'a valous s: Et je a rôfire en un moit à vour êure rebelle Que la moité d'un travaire de la pristin s'appelle.

Un parti! vons, harbare, au mépris de nos lois! Est-ti d'autre parti que celui de vos rois? Est-ce là cette foi si pure et si sacrée, Qu'à mon époux, à moi, votre bouche a jurée? La foi que vous devez à ses mânes trahis, A sa veuve éperdue, à son maiheureux fils , A ces dieux dontil sort, et dont il tient l'empire!

POLYPRONTE. Il est encor doutenx si votre fils respire. Mais quand du sein des morts il viendrait en ees lieux Redemander son trône à la face des dieux, Ne vous y trompez pas, Messène veut un maltre Eprouvé par le temps, digne en effet de l'être; Un roi qui la defende; et j'ose me flatter Que le vengeur du trône a seul droit d'y monter. Egisthe, jeune eneore, et sans expérience, Etalerait en vain l'orgueil de sa naissauce; N'ayant rien fait pour nous, il n'a rien mérité. D'un prix bien différent ce trône est acheté. Le droit de commander n'est plus nn avantage Transmis par la nature, ainsi qu'un héritage, C'est le fruit des travaux et du sang répaudu ; C'est le prix du courage; et je erois qu'il m'est dû. Souvenez-vous du jour où vous fûtes surprise Par ces lâches brigands de Pylos et d'Amphryse : Revoyez votre époux et vos fils malheureux. Presque en votre présence, assassinés par eux ; Revoyez-moi, madame, arretant leur furie. Chassant vos ennemis, défendant la patrie : Vovez ees murs enin par mon bras delivres;

Songez que f'al vengé l'épous que vous pleures: Véil inserdroits, nuadme, et mon rane, etmontires: La valeur ill éen droits; le ciel en est l'arbitre. Que votre fils re-iremen, il apprendar sons moi Les leçons de la gibire, et l'ard de vivre en roi ; il verne ai man froit southerfair le souveniers des le recherche un bonneur et plus noble et plus grant et le recherche un bonneur et plus noble et plus grant et le souge à resembler un dies dont di descend : En un mot, éest à moi de défendre la mère, El de servir a fail de d'excuplée et de père.

N'affecter point ici dessonius i griereux. Et ceues d'insulter à mon illi analbeureux. Et ceues d'insulter à mon illi analbeureux. Si vous ouce marcher un les traces d'Acidie, Rendez donc l'heritage un lis d'un Heracliseur. Ce Grieu, dont vous serier l'injuisse secues l'annieres especiales d'interes l'autorité ainque se vallances : Defender voire roi, secuent l'innocence, l'heritage voire roi, secuent l'innocence, publication de l'acidie de l'acidie de l'acidie de l'acidie de l'acidie de l'acidie de l'acidie de l'acidie d'acidie 
## SCÈNE IV.

POLYPHONTE, ÉROX:

Seigneur, attendez-vous que son âme fléchisse? Ne pouvez-vous régner qu'au gré de son caprice? Vous avez su du trône aplanir le chemin, Et pour vous y placer vous attendez sa main! POLTPHONTE.

Entre ce trône et moi je vois un précipice ; Il faut que ma fortune y tombe ou le franchisse. Mérope attend Egisthe ; et le peuple aujourd'hui, Si son fils reparalt, peut se tourner vers lui. En vain, quand j'immolai son père et ses deux frères. De ce trône sanglant je m'ouvris les barrières : En vain, dans ce palais, où la sédition Remplissait tout d'horreur et de confusion, Ma fortune a permis qu'un voile heureux et sombre Couvrit mes attentats du secret de son ombre : En vain du sang des rois, dont je suis l'oppresseur, Les peuples abusés m'ont cru le défenseur : Nous touchons au moment où mon sort se décide. S'il reste un rejeton de la race d'Alcide. Si ce fils tant pleuré, dans Messène est produit De quinze ans de travaux j'ai perdu tout le fruit. Crois-moi, ces préjugés de sang et de naissance Revivront dans les cœurs, y prendront sa défense. Le souvenir du père, et eent rois pour aienx. Cet honneur pretendu d'être issu de nos dieux,

Les oris, le désepoir l'une mbre éplante. Détruiront na paissante enor mai saurce. Égathe est fenous dont il fant trismpher. Egathe est fenous dont il fant trismpher. The fant est des l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'es

Ah! livrez-vous sans crainte à vos heureux destins.

La prudence est le dieu qui veille à vos desseins.

Vos ordres sont suivis : déjà vos satellites

D'Élide et de Messène occupent les limites.

Si Narbas reparit, si jiamais à leurs yeux

Narbas ramène Égisthe, ils périssent tous deux.

POLYPIONE.

Mais me réponds-tu bien de leur aveugle zèle?

Vous les avez guidés par une maio fidèle : A courn d'eux ne consait ce sang qui doit couler, Ni le uom de ce roi qu'ils doivent immoler. Narbas leur est dépeint comme un traître, un transfac-Un criminel errant, qui demande un refuge; jee, L'autre, comme un esclave, et comme un meutrier Qu'à la rigueur des lois il flux ascrifier.

POLYPHONTS. Eh bien! encor ce crime! il m'est trop nécessaire. Mais en perdant le fils , j'ai besoin de la mère ; J'ai besoin d'un hymen utile à ma grandeur. Oui détourne de moi le nom d'usurnateur. Qui fixe enfin les vœux de ce peuple înfidèle, Oui m'apporte pour dot l'amour qu'on a pour elle. Je lis au fond des cœurs ; à peine ils sont à moi : Echauffés par l'espoir, ou glacés par l'effroi. L'intérêt me les donne ; il les ravit de même. Toi, dont le sort dépend de ma grandeur auprême. Appui de mes projets par tes soins dirigés, Erox, va réunir les esprita partagés; Que l'avare en secret te vende sou suffrage : Assure au courtisan ma faveur en partage Du lAche qui balance échauffe les esprits. Prometa, donne, conjure, intimide, éblouis. Ce fer au pied du trône en vain m'a su conduire ; C'est encor peu de vaincre, il faut savoir séduire, Flatter l'hydre du peuple, au frein l'accoutumer, Et pousser l'art enfin jusqu'à m'en faire aimer.

## ACTE SECOND.

#### SCÈNE I.

MÉROPE, EURYCLÉS, ISMÉNIE.

MÉROPE.

Quoi! l'univers ac tait sur le destin d'Égisthel

Je n'entends que trop bien ce ailence ai triste.

Aux frontières d'Élide enfin n'a-t-on rien su?

BURYCLÈS. On n'a rien découvert; et tout ce qu'on a vu,

C'est un jeune étranger, de qui la main sanglante D'un meurtre encor récent paraissait dégouttante; Euchainé par mon ordre on l'amène au palais. MÉROPE.

Un meurtre! un inconnn! Qu'a-t-il fait, Euryclès? Quel sang a-t-il verse? Vous me glacez de erainte. EURYCLÈS.

Triste effe de l'amour dont votre ame est atteinel Le moinfer échement vous porte no copy morte). Tout sert à déchirer ce ceur trop matemel; Tout site parter en vous lavis de la utatre. Mais de on meutrier la commune aventure Na rien dont vos peptis doirest être atteite. De crimes, de brigands, ces bords sont infectes; Ces le fruit multimercur de nos guerres La justice est sans force; et non champe et nor viller Le mang des forces l'amour le ville sur Le mang des officers l'imperation per leutre égorge. Le mang des officers l'imperation y au filipe. Marie per l'autre des results au l'autre de l'autre de l'autre Marie per l'autre des results de l'autre de l'autre Marie de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre Marie de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre Marie de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre Marie de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre Marie de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre

Quel est cet inconnu? Répondez-moi, vous dis-je.

C'est un de ces mortels du sort abandonnés, Nourris dans la bassesse, aux travaux condamnés; Un malheureux sans nom, si l'on croit l'apparence.

N'importe, quel qu'il soit, qu'il vienne eu ma pré-Le témoin le plus vil et les moindres clartés [sence; Noss montrent quelquefois de grandes vériée. Peut-être j'en crois trop le trouble qui me presse; Mais ayez-en piùir, respectes ma faibleses : Mon cœur a tout à craindre, et rien à négliger.

EURTCLÈS. (A Isménic.)

Vons serez obéie. Allez, et qu'on l'amène; Qu'il paraisse à l'instant aux regards de la reine. MÉROPE.

Je sens que je vais prendre un inutile soin.

Mon désespoir m'aveugle; il m'emporte trop loin:

Vous sarez s'il est juste. On comble ma misère;

On détrône le fils, on outrage l'mère.

Polyphonte, abusant de mon triste destin.

Ose enfin s'oublier jusqu'à m'offrir sa main. RUBYCLĖS.

Vos maiheurs sont plus grauds que vous ne pouvez Je sais que cet hymen offense votre gloire; [croire. Mais je vois qu'ou l'exige, et le sort irrité Vous fait de cet opprobre une nécessité : C'est un cruel parti; mais c'est le seul peut-être Qui pourrait conserver le trôue à son vrai maltre. Tel est le sentiment des chefs et des soldats : Ft I'on croit...

Non, mon fils ne le souffrirait pas; L'exil, où son enfance a langui condamnée, Lui serait moins affreux que ce lâche hyménée.

BURYCLÈS. Il le condamneralt, si, paisible en son rang,

Il n'en croyait ici que les droits de son sang ; Mais si par les malheurs son âme était instruite, Sur ses vrais intérêts s'il réglait sa conduite, De ses tristes amis s'il consultait la voix, Et la nécessité, souveraine des lois,

Il verrait qué jamais sa malheureuse mère Ne lui donna d'amour une marque plus chère.

MÉROPE. Ah I que me dites-vous?

RUBYCLÈS. De dures vérités Que m'arrachent mon zèle et vos calamités.

MÉROPE. Quoi! vous me demandez que l'intérêt surmonte Cette invincible horreur que j'ai pour Polyphonte, Yous, ani me l'avez peint de si noires couleurs!

EURYCLÈS. Je l'ai peiut dangereux, je connais ses fureurs: Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui resiste : Il est sans héritier, et vous aimez Egisthe.

MÉROPE. Ah! c'est ce même amour, à mon cœur précieux,

Qui me rend Polyphonte encor plus odieux. Que parlez-vous tonjours et d'hymen et d'empire? Parlez-moi de mon fils, dites-moi s'il respire. Cruel! apprenez moi...

RUBYCLĖS.

Voici cet étranger Que vos tristes soupçons brûlaient d'interroger.

#### SCÉNE II.

MÉROPE, EURYCLÉS; ÉGISTHE, enchaîne; ISMENIE, GARDES.

EGISTHE, dans le fond du thédtre, à Isménie. Est-ce là cette reine auguste et malheureuse, Celle de qui la gloire, et l'infortune affreuse Retentit jusqu'à moi dans le foud des déserts?

Rassurez-vous, c'est elle. (Elle sort.)

ISMÉSTE ÉGISTHE.

O Dieu de l'univers! Dieu, qui formas ses traits, veille sur tou image! La vertu sur le trone est tou plus digne ouvrage.

MÉROPE. C'est là ce meurtrier! Se peut-il qu'un mortel Sous des dehors si doux ait un cœur si cruel? Approche, malheureux, et dissipe tes craintes. Réponds-moi: dequelsang tesmains sont-elles teintes?

ÉGISTRE. O reine, pardonnez : le trouhle, le respect, Glacent ma triste voix tremblante à votre aspect. (A Eurycles.)

Mon âme, en sa présence, étonnée, attendrie... MÉROPE.

Parle. De qui ton bras a-t-il tranché la vie? ÉGISTHE.

D'un jeune audacieux, que les arrêts du sort Et ses propres fureurs ont couduit à la mort. MÉROPE.

D'un jeune homme! Mou sang s'est glacé dans mes Ah !... T'était-il connu ? veines. ÉGISTHE.

Non : les champs de Messène Ses murs, leurs citoyens, tout est nouveau pour moi. MÉROPE.

Quoi! ce jeune inconnu s'est armé contre toi? Tu n'aurais employé qu'une juste défense? ÉGISTHE. J'en atteste le ciel : il sait mon innocence. Aux bords de la Pamise, en un temple sacré Ou l'un de vos aleux , Hercule , est adoré , J'osais prier pour vous ce dieu vengeur des crimes : Je ne ponvais offrir ni présents ni victimes: Né dans la pauvreté, j'offrais de simples vœux Un cœur pur et soumis, présent des malheureux. Il semblait que le dieu, touché de mon hommage, Au-dessus de moi-même élevât mon courage. Deux inconnus armés m'ont abordé soudain, L'un dans la fleur des sns, l'autre vers son déclin. « Quelest done, m'ont-ils dit, ledessein qui teguide? » Et quels vœux formes-tu pour la race d'Alcide?» L'un et l'autre à ces mots ont levé le poignard. Le ciel m'a secouru dans ce triste hasard : Cette main du plus jeune a puni la furie: Percé de coups, madame, il est tombé sans vie : L'autre a fui lachement, tel qu'un vil assassin. Et moi , je l'avouerai , de mon sort incertain , Ignorant de quel sang j'avais rougi la terre, Craignant d'être puni d'un meur tre involontaire, J'al trainé dans les flots ce corps ensangianté. Je fuyais; vos soklats m ont hientôt arrêté : Us ont nommé Merope, et j'ai rendu les armes,

#### SCÈNE IV.

### MÉROPE, ISMÉNIE.

ISMÉNIE.

L'état n'est point ingrat; non, madame : on vuus aime; On your conserve encor l'honneur du diadème : On veut que Polyphoute, en vous donnant la main, Semble tenir de vous le pouvoir sonverain.

MÉROPE. On ose me donner au tyran qui me brave : On a tralu le fils, on fait la mère esclave l BRANKER

Le peuple vous rappelle au rang de vos aleux : Suivez sa voix, madame; elle est la voix des dieux, MÉROPE.

Inhomaine, tu veux que Mérope avilie Rachète un vain honneur à force d'infamle?

## SCÉNE V.

## MÉROPE, EURYCLÈS ISMÉNIE.

EURYCLÉS. Madame, je reviens en tremblant devant vous : Préparez ce grand cœur aux plus terribles coups:

Rappelez votre force à ce dernier outrage. MÉROPE. Je u'en ai plus; les maux ont lassé mou courage : Mais u'importe ; parlez.

EURYCLĖS.

C'en est fait ; et le sort ...

WÉBOPE. Quoi! mon fils?...

EURYCLÈS. Il est mort.

Il est trop vrai : déjà cette horrible nouvelle Consterne vos amis, et glace tout leur zèle. MÉROPE.

#### Mon file est mort

Je ne puis achever.

ISMÉNIE. O dieux !

EURYCLÈS.

D'indignes assassins Des piéges de la mort ont semé les chemins. Le crime est consommé.

MÉROPE. Quoi ! ce jour, que j'abhorre,

Ce soleil luit pour moi l Mérope vit encore! Il n'est plus! Quelles mains ont déchiré son flanc? Quel monstre a répandu le reste de mon sang? EURYCLÈS.

Ilélas! cet étranger, ce séducteur impie, Dont vous-même admiriez la vertu poursuivie, Pour qui tant de pitié naissait dans votre sein, Lui que vous protégiez !...

MÉNORE Ce monstre est l'assassin? BURYCLÉS.

Oui, madame : on en a des preuves trop certaines; Ou vient de découvrir, de mettre dans les chaînes, Deux de ses compagnons, qui, cachés parmi nous, Cherchaient encor Narbas échappe de leurs coups. Celui qui sur Égisthe a mis ses mains hardies A pris de votre fils les dépouilles chéries, L'armure que Narbas emporta de ces lieux :

(On apporte cette armure dans le fond du théâtre.) Le traître avait jeté ces gages précieux, Pour n'être point connu par ces marques sanglantes.

MÉROPE. Ah! que me dites-yous? mes malas, ces mains tremblantes En armèrent Cresphonte, alors que de mes bras Pour la première fois il courut aux combats. O dépouille trop chère, en quelles mains livrée! Quoi! ce monstre avait pris cette armure sacrée?

EURYCLÈS. Celle qu'Égisthe même apportait en ces lieux.

MÉROPE. Et teinte de sou sang on la montre à mes veux! Ce vieillard qu'on a vu dans le temple d'Alcide... EUBYCLÈS.

C'était Narbas : c'était son déplorable guide ; Polyphoute l'avoue-

MÉROPE. Affreuse vérité ! Hélas! de l'assassin le bras ensanglanté, Pour dérober aux yeux son crime et son parjure. Donne à mon fils sanglant les flots pour sépulture! Je vois tout. O mon lits! quel horrible destin!

EURYCLĖS. Vonlez-vous tont savoir de ce làche assassin?

## SCÈNE VI.

MÉROPE, EURYCLÉS, ISMÉNIE, ÉROX: GARDES DE POLYPHONTE.

#### ÉBOX. Madame, par ma voix, permettez que mon maltre,

Trop dédaigné de vous, trop méconnu peut-être, Dans ces cruels moments vous offre son secours. Il a su que d'Égisthe on a trauché les jours; Et cette part qu'il prend aux malheurs de la reine... MÉROPE.

Il y prend part, Erox, et je le crois sans peine; Il en jouit du moins, et les destins l'ont mis Au trôno de Cresphonte, au trône de mon fils. ÉROX.

Il vous offre ce trône ; agréez qu'il partage De ce fils, qui n'est plus, le sanglant héritage, Et goe, dans vos malheurs, il mette à vos genoux Un front que la conronne a fait digne de vous.

Mais il faut dans mes mains remettre le coupable : Le droit de le punir est un droit respectable : C'est le devoir des rois : le glaive de Thémis, Ce grand soutien du trôue, à lui seuf est commis : A vous, comme à son peuple, il veut rendre justice. Le sang des assassins est le vrai sacrifice Oui doit de votre lymen ensanglanter l'autel.

MÉROPE.

Non; je veux que ma main porte le coup mortel. Si Polyphonte est roi, je veux que sa puissance Laisse à mou désespoir le soin de ma vengeance. Qu'il règne, qu'il possède et mes biens et mon raug; Tout I honneur que je venx, c'est de venger mon sang. Ma main est à ce prix : allez, qu'il s'y prépare : Je la retirerai du sein de ce barbare, Pour la porter fumante aux autels de nos dieux. ÉROY.

Le roi, n'en doutez point, va remplir tous vos vœux. Croyez qu'à vos regrets son cœur sera sensible.

# SCÈNE VII.

MÉROPE, EURYCLÉS, ISMÉNIE. MÉROPE.

Non, ne m'en crovez point; non cet hymen horrible. Cet hymen que je erains ne s'accomplira pas. Au sein du meurtrier j'enfoncerai mon bras ; Mais ce bras à l'instant m'arrachera la vie. EURYCLĖS.

Madame, au nom des dieux... MÉROPE.

Il m'ont trop poursuivie. Irai-je à leurs autels, objet de leur courroux, Ouand ils m'ôtent un fils, demander un époux, Joindre un sceptre étranger au sceptre de mes pères, Et les flambeaux d'hymen aux flambeaux funéraires? Moi, vivre! moi, lever mes regards éperdus Vers ce ciel outragé que mon fits ne voit plus! Sous un maître odieux dévorant ma tristesse. Attendre dans les pleurs une affreuse vicillesse! Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir. La vie est un opprobre, et la mort un devoir.

## ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE

NARBAS.

O douleur ! 6 regrets ! 6 vicifiesse pesante ! Je n'ai pu retenir cette fougue imprudente, Cette ardeur d'un héros, ce courage emporté, S'indignant dans mes bras de son obscurité. Je l'ai perdu! la mort me l'a ravi peut-être. De quel front aborder la mère de mon maître? Quels maux sont en ces lieux accumulés sur moi ! Je reviens sans Egisthe; et Polyphonte est roi! Cet heureux artisan de fraudes et de crimes, Cet assassin farouche, entouré de victimes, Qui, nous persécutant de climats en climats, Sema partout la mort, attachée à nos pas : Il règne; il affermit le trôue qu'il profane; Il y jouit en paix du ejel qui le condamne! Dieux! cachez mon retour à ses yeux pénétrants; Dieux! dérobez Égisthe au fer de ses tyrans : fre ! Guidez-moi vers sa mère, et ou'à ses pieds je meu-Je vois, je reconnais cette triste demeure Où le meilleur des rois a recu le trépas, Où son fils tout sanglant fut sauvé dans mes bras. Hélas! après quinze ans d'exil et de misère, Je viens coûter encor des larmes à sa mère. A qui me déclarer? Je cherche dans ces lieux Quelque ami dont la main me conduise à ses yeux: Aucun ne se présente à ma débile vue. Je vois près d'une tombe une foule éperdue : J'entends des cris plaintifs. Hélas I dans ce palais Un dieu persécuteur habite pour jamais.

#### SCÈNE IL

NARBAS, ISMENIE, dans le fond du théâtre ou l'on découvre le tombeau de Cresphonte.

ISMÉNIK.

Ouel est cet inconnu dont la vue indiscrète Ose troubler la reine, et percer sa retraite? Est-ce de nos tyrans quelque ministre affreux. Dont l'œil vient épier les pleurs des malheureux? NARBAS.

Oh! qui que vous sovez, excusez mon audace : C'est un infortuné qui demande une grâce. Il peut servir Mérope ; il voudrait lui parler. TEMÉSIE.

Ah! quel temps prenez-vous pour oser la troubler? Respectez la douleur d'une mère éperdue; Malheureux étranger, n'offensez point sa vue; Eloignez-vous.

#### NABRAS

Hélas! au nom des dieux vengeurs, Accordez cette grâce à mon âge, à mes pleurs. Je ne suis point, madame, étranger dans Messène. Croyez, si vous servez, si vous aimez la reine, Que mon cœur, à son sort attaché comme vous, De sa longue infortune a senti tous les coups. Onelle est donc cette tombe en ces lieux élevée One i'ai vu de vos pieurs en ce moment lavée ?

ISMÉNIE.

C'est la tombe d'un roi des dieux abandonne, D'un héros, d'un époux, d'un père infortune, De Cresphonte.

NABBAS, allant vers le tombenu.

O mou maltre! è cendres que j'adore!

ISMÉNIE.

L'épouse de Cresphonte est plus à plaindre encore. NARBAS.

Quels coups auraient comblé ses malheurs inouis?

Le coup le plus terrible ; on a tué son fils.. NARBAS.

Son fils Égisthe, ò dieux! le malheureux Égisthe! 18MÉNIE. Nul mortel en ces lieux n'ignore un sort si triste.

NA®BAS. Son fils ne serait plus?

ISMÉNIE. Un barbare assassiu

Anx portes de Messène a déchiré son sein.

NABDAS.

O désespoir! ô mort que ma erainte a prédite!
Il est assassiné? Mérope en est instruite?

Ne vous trompez-vous pas?

Des signes trop certains
Ont éclairé nos yeux sur ses affrenx destins.
C'est yous en dire assez : sa perte est assurée.

NABAS.

Ouel fruit de tant de soins!

ISMÉNIE.

Au désespoir livrée,
lérone va mourir : son courage est vaincu :

Mérape a mourir ; an courage est valines ;

Porr son fils veletier ; an courage est valines ;

Poer son fils veletier ;

Den mont son de l'arctiviert a vic est dégagée;

Den mont qui l'arctiviert a vic est dégagée;

Le sang de l'assassin par as main doit couler ;

Le roit qui l'apermis, cherricé â flutte sa peine;

Le roit qui l'apermis, cherricé â flutte sa peine;

Le roit qui l'apermis, cherricé â flutte sa peine;

Le roit qui l'apermis, cherricé â flutte sa peine;

Le roit qui l'apermis, cherricé â flutte sa peine;

Le roit qui l'apermis, cherricé â flutte sa peine;

Le roit de l'apermis, cherricé à flutte sa peine;

Ce de saigne si la site vel de l'apermis de la reine de l'apermis de la reine meutrier.

Çel sai signe d'an flut si cher de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'apermis de l'aperm

NARBAS, s'en allant.

Hélas! s'il est ainsi, pourquoi me découvrir?

Anx pieds de ce tombeau je n'ai plus qu'à mourir.

#### SCÉNE III.

## ISMÉNIE.

Ce vicillard est, sans doute, un citoyen fidèle; Il pleure; il ne craint point de marquer un vrai zèle Il pleure; et tout le reste, esclave des tyrans, Détourne loin de nous des yeux indifférents. Quel si grand interêt prend-il à nos alarmes? La tranquille pitié fait verser moins de larmes. Il montrait pour Egisthe un creur trop paternel! Itless ; courons à lui.... Mais quel objet cruel!

## SCÉNE IV.

MÉROPE, ISMÉNIE, EURYCLÉS; ÉGISTHE, enchalné; gardes, sagrificateurs.

MÉROPE.

Qu'on amène à mes yeux cette horrible victime. Inventons des tourments qui soient égaux an crime; Ils sie pourront jamais égaler ma douleur.

RUISTHE.

On m'a vendn bien cher un instant de faveur ;

Secourez-moi, grands dieux, à l'innocent propices! EURYGLÈS.

Avant que d'expirer, qu'il nomme ses complices. ménore, arançant.

Oui; sans doute, il le faut. Monstre! qui t'a porté A ce comble du crime, à tant de cruauté? One t'ai-je fait?

#### ÉGISTIE. Les dieux, qui vengent le parjure,

Sont témoins si ma bouche a connu l'imposture. J'avais dit à vos pieds la simple vérité; J'avais dejà fléchi votre cœur irrité; Vous étendiéz sur moi votre main protectrice : qui pent avoir sióti lassé votre justice? Et quel est donc ce sang qu'à versé mon erreur? Duel nouvel intérêt vous earle en sa faveur?

MÉROPE.

Ouel intérêt? barbare!

ÉGISTHE.

Hélas i sur son visage l'entrevois de la mort la douloureuse image : Que j'en suis attendri! j'aurais voulu cent fois Bacheter de mon sang l'état où le la vois.

MÉROPE.

Le cruel! à quel point on l'instruisit à feindre!

Il m'arrache la vie, et semble encor me plaindre!

(Elle se jette dans les bras d'Isnafnie.)

EERTCLÉS.

Madame, vengez-vous, et vengez à la fois Les lois, et la nature, et le sang de nos rois.

A la cour de ces rois telle est done la justice!

On m'accueille, on me flatte; on récout mon supplice!

Quel destin m'arrachait à mes tristes forêts?

Vieillard infortané, quels seront vos regrets?

Mère trop malheureuse, et dont la voix si chère

31 vavis prédict.

мéкорв. Barbare! il te reste une mère!

Je serais mère encor sans toi, sans ta foreur. Tu m'as ravi mon fils

Si tel est mon malheur,

S'il était votre fils, je suis trop condamnable. Mon cour est innocent, mais ma main est coupable. Que je suis malheureux! Le ciel salt qu'aujourd hui J'aurais donné ma vie et pour vous et pour lui. MÉROPE.

Quoi, traltre! quand ta main lui ravit cette armure... ÉGISTHE.

Elle est à moi.

MÉROPE.

Comment? que dis-tu? ÉGISTHE.

Je vous jure Par vous, par ce eher fils, par vos divins aieux, Oue mon père en mes mains mit ce don précieux. MÉROPE.

Qui, ton père? En Elide? En quel trouble il me jette l Son nom? parle, réponds,

ÉGISTRE.

Son nom est Polyclète : Je vous l'ai déià dit.

HÉROPE. Tu m'arraches le cour.

Onelle indigne pitie su-pendait ma fureur! C'en est trop; secondez la rage qui me guide. Ou'on traine à ce tombeau ce monstre, ce perfide. (Levant le poignard.) Manes de mon eher fils | mes bras ensangiantés...

NARBAS, paraissant arec précipitation. Qu'allez-vons faire, o dieux! NÉBOPE.

Oni m'aopelle? NARBAS.

Arrêtez! Hélas! il est perdu si je nomme sa mère,

> MÉROPE. Meurs, traitre!

NARBAS. Arrêtez!

ÉGISTHE, fournant les yeux vers Narbas. O mon père! MEROPE.

Son père! ÉGISTHE, à Narbas.

S'il est connu.

Helas! que vois-je? ou portez-vous vos pas! Venez-vous être ici témoin de mou trépas?

NARBAS. Ah! madame, empéchez qu'on achève le crime. Euryelès, écoutez; écartez la victime :

Oue ie vous parle. EURYCLEs emméne Égisthe, et ferme le fond du theatre

O ciel

MÉROPE, s'avançant. Vous me faites trembler :

NABBAS, se jetant à genoux.

J'allais venger mon fils.

Vous alliez l'immoler.

Egisthe MEROPE, laissant tomber le poignard

Eh bien! Egistbe? NARBAS. O reine infortunée!

Celul dont votre main tranchait la destinée. C'est Eaisthe...

> MÉROPE. Il vivrait!

NARBAS.

C'est lui, e'est votre fils. winope . tombant dans les bras d'Ismenie. Je me meurs!

ISMÉNIE. Dieux puissants

NARBAS, à Isménie. Rappelez ses esprits.

llélas! ce juste excès de joie et de tendresse, Ce trouble si soudain, ce remords qui la presse

Vont consumer ses jours uses par la douleur. MÉROPE, revenant à elle. Ah! Narbas, est-ce yous? est-ce un songe trompeur?

Ougil c'est vous! c'est mon fiis! qu'il vienne, qu'il paraisse. NARBAS. Redoutez, renfermez cette juste tendresse.

( A Isménic.) Vous, cachez à jamais ce secret important; Le salut de la reine et d'Egisthe en dépend.

MÉBOPE. Ah! quel nouveau danger empoisonne ma joie! Cher Egisthe! quel dien defend que je te voic? Ne m'est-il donc rendu que pour mieux m'affliger?

NARBAS Ne le connaissant pas vous alliez l'égorger : Et, si son arrive est ici découverte,

En le reconnaissant vous assurez sa perte. Malgré la voix du sang, feignez, dissimulez : Le crime est sur le trône; on vous poursuit : trembler

SCENE V.

MÉROPE. EURYCLÉS, NARBAS, ISMÉNIE.

EURYCLĖS.

Ab! madame, le roi commande qu'on saisisse... MÉROPE.

Qui? EURYCLĖS.

Ce jeune étranger qu'on destine au suppliec. MÉROPE, avec transport. Eh bien! cet etranger, e'est mon lils c'est mon sangNarius, on va plonger le conteau dans son flanc! Courous tous.

> NARRIS. Demeurez.

MÉROPE.

C'est mon fils qu'on entraine! Pourquoi? quelle entreprise exécrable et soudaine! Pourquoi m'ôter Egisthe?

> EURYCLĖS. Avant de vous venger,

Polyphonte, dit-il, prétend l'interroger. MÉROPE. L'interroger? qui? lui? sait-il quelle est sa mère?

EURYCLÉS. Nul ne soupconne encor ce terrible mystère.

MEROPE. Conrons à Polyphonte; implorons son appui.

NABBAS. N'implorez que les dieux, et ne craignez que lui. EURYCI ÉS.

Si les droits de ce fils au roi font quelque ombrage, De son salut au moins votre hymen est le gage. Prét à s'unir à vous d'un éternel lien , Votre fils aux autels va devenir le sien.

Et dût sa politique en être encor jalonse, Il faut qu'il serve Egisthe, alors qu'il vous épouse. NARBAS.

Il yous épouse ! lui ! quel conp de foudre ! é ciel ! MEROPE

C'est mourir trop long-temps dans ce trouble cruel. Je vais...

NARBAS. Vous n'irez point, o mère déplorable! Vons n'accomplirez point cet hymen exécrable.

ECRYCL Če Narbas, elle est forcee à tui donner la main. Il peut venger Cresplionte.

> Il en est l'assassin. MÉBOPE.

Lui? ce traftre?

MARRAS

Oui, lui-même ; oui, ses mains sanguinaires Ont égorgé d'Égisthe et le père et les frères : Je l'ai vu sur mon roi, j'ai vu porter les coups; Je l'ai vu tout couvert du sang de votre époux. MÉROPE. Ah! dieux!

NARBAS.

J'ai vu ce monstre entouré de victimes : Je l'ai vu contre vous accumuler les crimes : Il déguisa sa rage à force de forfaits ; Lni-même aux ennemis il ouvrit ce palais. Il y porta la flamme ; et parmi le carnage , Parmi les traits, les feux, le trouble, le pillage, Teint dn sang de vos fils, mais des brigands vainqueur.

Assassin de son prince, il parut son vengeur. D'ennemis, de mourants, vous étiez entourée; Et moi , perçant à peine une foule égarée , J'emportai votre fils dans mes bras languissants. Les dieux ont pris pitié de ses jours innocents : Je l'ai conduit, seize ans, de retraite en retraite : J'ai pris pour me cacher le nom de Polyclère; Et lorsqu'en arrivant je l'arrache à vos coups Polyphoute est son maître et devient votre époux !

MÉROPE. Alt! tout mon san : se glace à ce récit borrible LURYCLÉS.

On vient : c'est Polyphonte. MÉROPE.

O dieux! est-il possible? ( A Narbas. )

Va , derobe surtout ta vue à sa fureur.

Helas! si votre fils est cher à votre cœur. Avec son assassin dissimulez, madame. EURYCEÈS.

Renfermons ce secret dans le fond de notre âme. Un seul mot peut le perdre.

MEROPE, à Eurycles. Ah! cours; et que tes yeux Veillent sur ce dépôt si eber, si précieux. EURYCLÉS.

N'en doutez point.

MÉROPE. Hélas! j'espère en ta prudence : C'est mon fils, e'est ton roi. Dieux! ce monstres avance!

SCENE VI

MÉROPE, POLYPHONTE, ÉROX, ISMÉNIE, SUITE.

POLYPHOXER.

Le trône vous attend, et les autels sont prêts; L'hymen qui va nous joindre unit nos intérêts. Comme roi, comme époux, le devoir me commande Que je venge le meurtre, et que je vous défende. Deux complices deià, par mon ordre saisis, Vont paver de leur sang le sang de votre fils. Mais, malgré tous mes soins, votre lente vengeance A bien mal secondé ma prompte vigilance,

l'avais à votre bras remis cet assassin : Vous-même, disiez-vous, deviez percer son sein.

MÉROPE. Plût aux dieux que mon bras fût le vengeur du crime?

POLYPHONTE. C'est le devoir des rois, c'est le soin qui m'anime.

MÉROPE. Vous?

POLYPHONTE. Pourquoi donc . madame . avez-yous différé?

Votre amour pour un lils segait-il altéré?

#### MÉROPE.

Puissent ses ennemis périr dans les supolices! Mais si ce meurtrier, seigneur, a des complices ; Si je pouvais par lui reconnaître le bras , Le bras dont mon époux a reçu le trepas... Ceux dont la race inspie a massaeré le père Poursuivront à jamais et le fils et la mère. Si l'on pouvait...

> POLYPHONTE. C'est là ce que je veux savoir ;

Et déjà le coupable est mis en mon ponvoir. MEROPE. Il est entre vos mains?

POLYPHONTE.

Oui, madame, et j'espère Percer en lui parlant ce ténébreux mystère. MÉROPE

Ah! barbare!... A moi seule il faut qu'il soit remis. Rendez-moi... Vous savez que vous l'avez promis.

O mon sang! o mon fils! quel sort on your prépare! (A Polyphonte.)

Seigneur, ayez pitié ... POLYPHONTE.

Il mourra.

Ouel transport vous égare!

MÉSOPE Ini? POLYPHONTE.

Sa mort pourra vous consoler. WESOPE.

Ah! je veux à l'instant le voir et lui parler. POLTPHONTE. Ce mélange inoul d'horreur et de tendresse, Ces transports dont votre âme à peine est la maître Ces discours commencés, ce visage interdit.

Pourraient de quelque ombrage alarmer mon esprit. Mais puis-je m'expliquer avec moins de contrainte? D'un déplaisir nouveau votre âme semble atteinte. Qu'a donc dit ce vieillard que l'on vient d'amener? Pourquoi fuit-il mes yeux? que dois-je en soupçonner? Ouel est-il?

Eh! seigneur, à peine sur le trône, La crainte, le soupcon, déià vous environne ! POLTPHONTE.

Partagez donc ce trône : et sûr de mon bonbeur, Je verrai les soupçons exilés de mon cœur. L'autel attend dejà Mérope et Polyphonte.

MEROPE . en pleurant. Les dieux vous ont donné le trône de Cresphonte; Il y manquait sa femme, et ee comble d'horreur, Ce crime épouvantable...

ISMÉNIE. Eh! madame! MÉSOPE.

Ah! seigneur,

Pardonnez... Vous voyez une mère éperdue. Les dieux m'ont tout ravi ; les dieux m'ont confondue. Pardonnez... De mon fils rendez-moi l'assassin. POLYPHONTE.

Tout son sang, s'il le faut, va couler sous ma main. Venez, madame.

MÉROPE

O dieux! dans l'horreur qui me presse, Secourez une mère et cachez sa faiblesse.

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

## POLYPHONTE, ÉROX.

## POLTPHONTK.

A ses emportements, je eroirais qu'à la fin Elle a de son époux reconnu l'assassin; Je croirais que ses yeux ont éclairé l'ahlme Où dans l'impunité s'était caché mon crime. Son cœur avec effrol se refuse à mes vœux, Mais ce n'est pas son cœur, e'est sa main que je yeux : Telle est la loi du peuple; il le fant satisfaire. Cet hymen m'asservit et le fils et la mère; Et par ce nœud sacré, qui la met dans mes mains, Je n'en fais qu'une esclave ntile à mes desseins. Qu'elle éconte à son gré son impuissante haine; Au char de ma fortune il est temps qu'on l'enchaine. Mais vous , au meurtrier vous venez de parler; Que pensez-vous de lui?

#### ÉROX.

Rien ne pent le troubler ; Simple dans ses discours, mais ferme, invariable, La mort ne fléchit point cette âme impénétrable. J'en suis frappé, seigneur, et je n'attendais pas Un courage aussi grand dans un rang aussi bas. J'avouerai qu'en secret moi-même je l'admire.

POLYPHONTS. Quel est-il, en un mot?

Ce que j'ose vous dire, Ce qu'il n'est point, sans doute, un de ces assassins Disposés en secret pour servir vos desseins. POLTPHONTE.

Pouvez-vous en parler avec tant d'assurance? Leur conducteur n'est plus. Ma juste défiance A pris soin d'effacer dans son sang dangereux De ce serret d'état les vestiges honteux : Mais ce ieune inconnu me tourmente et m'attriste. Me repondez-vous bien qu'il m'ait défait d'Egisthe?





golden | 2 at most 11

#### Croirai-je que, toujours soigneux de m'obéir. Le sort jusqu'à ce point m'ait voulu prévenir?

|       | 4            |
|-------|--------------|
|       | in plans s   |
|       | 40 1 3 · · · |
| 1 3.0 | 112          |
| 1 100 |              |
|       | 1 - 1, 1,    |
|       |              |

Language programme and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con On per and puner, Christian and add.

author a procedule some -. a chimpo ness state. If the collection is to an in a security most of ferror with a The position of the same of the may decide a few many region and exerci-

control of the same and a property and a maintage

Set work busined a sufficient in a contemporary or spellant est to prove could be to grow o'r out also

CONTRACTE - towast mail is your outil was admirthat it is becoming to a new orbit or rather - Phone, to complete the

This is in the survey of the

that is prosted and course and a secand the approximation of the received states.

## SCHAR TE. ALL O'R. LEON TURNING, BURNS CHARLE

complicate was sentenced with the active vertex to a translation . med scale, oil flow, the interior. per versional.

a certification of set and they have a vengez-rous, bay see-rous at sang on translact, Et sur son corps sanglant je vous mène à l'autel.

MÉROPE. Ah! dieux :

йсіятик, à Polyphonte.

#### Ma vie est peu de chose, et je mourrai sans peine : Mais je suis malheureux, innocent, étranger;

. f of setting to ge eger. and the state of a series of mois , . n . . a ( ) ... i.

Made coregy Lossocial, does to page cases ate...

the war on the second compare of lenter La va tain a consist et no leri dans to rois. Bine salt is the action of an during a capity

Orientemb re-mari doving a macile surprise extrê-[me!

On the section of the PRINTER PROFE

for all comments and per his facility of the con-

contract of the following re-

The compression of the colors drissent?

plissent? aissez.

Owni

non fils.

Moil votre fits? MÉROPE, en l'em To l'es : et ce c Ce ciel qui t'a formé dans un se

Tu vends mon sang à l'hymen de la reine; Et qui trop tard , hélas! a dess



Croirai-je que, toujours soigneux de m'obelr, Le sort jusqu'à ce point m'ait voulu prévenir? ÉROX.

Mérope, dans les pleurs mourant désespérée, Est de votre bonheur une preuve assurée; Et tout ce que je vois le confirme en effet. Plus fort que tous nos soins, le hasard a tout fait.

Le hasard va souvent plus lois que la predence; bais jai troy d'enemie, et troy d'expérience, Pour histor: le hasard arbitre de mon sort. Quel que soit l'eranger, il flus hister a mort. Sa most texa le prix de cet hymen auguste; Elle affernit mon tive: il suffit, elle cet juste. Le peuple, sous mes lois pour jamais engage, Corira sou prieme mort, et le croits evençé. Mais répondez: quel est es viellard temeraire de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre Morpe allait verce la sang de l'assonaire; Ce viellard, dites-vous, a retens sa main; Que vouls-iul?

## érox.

Seigneur, chargé de sa misere, De ce jeune étranger ce vieillard est le père : Il vensit implorer la grâce de son fils.

So grâce? Derant moi je vens qu'i soit admis. Ce visillard me trahit, crois-moi, poisqu'il se cedes Ce seret m'importus, ji fast que je Jarrache. Le meuritrée, surtout, excite mes soupons. Poerquoi, per que caprice, et par quelles raisons, La reine, qui tantôt pressait tent on supplice. None-tille achere ce juint sentifice. La pite parsissait saloncir ses furcurs. So pice citalia tutori. d'acc. So pice citalia tutori.

Qu'importe sa pitié, sa joie, et sa vengeance?
POLYPHONTE.

POLYPHONTE.

Tout m'importe, et de tout je suis en déliance.

Elle vient : qu'on m'amène ici cet étranger.

### SCÈNE II.

POLYPHONTE, ÉROX, ÉGISTHE, EURY-CLÉS, MÉROPE, ISMENIE, GARDES.

## MÉROPE.

Rempli-sez vos serments; sougez à me venger: Qu'à mes mains, à moi seule, on laisse la victime.

La voici devant vous. Votre intérêt m'anime. Vengez-vous, baignez-vous an sang du criminel; Et sur son corps sanglant je vous mène à l'autel. MÉROPE.

Ah! dieux : Haisthe, à Polyphonte.

Tu vends mon sang à l'hymen de la reine;

Ma vie est peu de chose, et je mourrai sans peine : Mais je suis malbueruex, innocent, étranger; Si le ciel t'a fait roi, c'est pour me protéger. J'ai tud justement un injuste adversaire. Mérope veut ma mort; je l'excuse, elle est mère; Je behnfai ses coups prés à tomber sur moi : Et je n'accuse ici qu'un tyrant et que toi.

POLYPHONTE.

Malheureux l'oses-tu, dans ta rage insolente...

MÉROPE.

MEROPE.

Eh! seigneur, excusez sa jeunesse imprudente :
Elevé loin des cours, et nourri dans les bois,
Il ne sait pas encor ce qu'on doit à des rois.

POLYPHONYE.

Qu'entends-je? quel disconrs! quelle surprise extréVous, le justifier! [me!

MÉROPE. Oul? moi . seigneur?

POLYPHONTE. Vous-même

De cet égarement sortirez-vons enfin?
De votre fils, madame, est-ce lei l'assassin?
mérope.

Mon fils, de tant de rois le déplorable reste, Mon fils, enveloppé dans un piége funeste Sous les conps d'un barbare...

ISMÉNIE.

O ciel! que faites-vous?
POLYPHONTE.

Quoi! vos regards sur lui se tournent sans courroux? Yous tremblez à su vue, et vos yeux s'attendrissent? Yous voulez me cacher les pleurs qui les remplissent?

MÉROPE.

Je ne les cache point, ils paraissent assez;
La cause en est trop juste, et vous la connaissez.

POLYPHONTE.

Pour en tarir la sonree il est temps qu'il expire.

Ou'on l'immole, soldats!

MÉROPE, s'avançant. Cruel! qu'osez-vons dire?

ÉGISTHE.

Quoi! de pitié pour moi tous vos sens sont saisis!
FOLYPHONE.

Qu'il meure!

MÉROPE.

POLYPHONTE. Francez.

MÉROPE, se jetant entre Égisthe et les soldats.

Barbare! il est mon fils.

Moi l votre fils? ménope, en l'embrassant.

Tu l'es : et ce ciel que j'atteste, Ce ciel qui t'a formé dans uu sein si funeste. Et qui trop tard, hélas! a dessillé mes yeux

Smarth, Google

Te remet dans mes bras pour nous perdre tous deux.

ÉGISTHE.

Onel miracle grandelieux que in ne puis comprendre!

Quel miracle, grandsdieux, que je ne puis comprendre!
POLYPHONTE.
Une telle imposture a de quoi me surprendre.

Vous, sa mère? qui? vous, qui demandiez sa mort?
ÉGISTHE.

Abl si le mente son lile, le rende errice à mon sort.

Ah! si je meurs son fils, je rends grâce à mon sort. Ménope.

Je usi sa mère. Hélas! mon amour m'a traisic. Out, tu tiens dans tes mains le secret de ma vie; Tu tiens le list des dieux enchaîne devant toi, L'hériher de Creaphonte, et ton maitre, et tou roi. Tu peux, sit us te veux, mi acouser d'imposture. Ce n'est pas aux tyrans à sentir la nature; Ton orrur, nouri de sung, n'en peut être frappé. Oui, e'est mon fils, te dis-je, au carnage échappé. POLITHONIX.

Que prétendez-vous dire? et sur quelles alarmes...?

ÉGISTIE.

Va, je me crois son filis; mes previewes sont ses larmes,
Mes sentiments, mon errur par la gloire animé,
Mon bras qui t'eût puui s'il n'était desarmé.

POLYPHONTE.

Ta rage amparavant sera seule punie.

C'est trop.

MÉROPE, se jelant à ses genoux. Commencez done par m'arracher la vie; Ayez pitié des pleurs dont mes veux sont novés. Que vous faut-il de plus? Mérope est à vos pieds; Mérope les embrasse, et eraint votre colère. A cet effort affreux jugez si je suis mère, Jugez de mes tourments : ma détestable erreur, Ce matin, de mon fils allait percer le cerur. Je pleure à vos genoux mon erime involontaire. Cruel! vous qui vouliez lui tenir lieu de père. Qui deviez protéger ses jours infortunés, Le voilà devant vous, et vous l'assassinez l Son père est mort . hélas! par un crime funeste : Sauvez le fils : je pnis oublier tout le reste; Sauvez le sang des dieux et de vos souverains; Il est seul, sans défense, il est entre vos mains, Ou'il vive, et e'est assez. Heureuse en mes misères, Lui seul d'me rendra mon époux et ses frères. Vous voyez avec moi ses aleux à genoux, Votre roi dans les fers.

KGISTHE.

Et daignez me prouver que Cresphont est mon père, Et daignez me prouver que Cresphont est mon père, En cesant d'avilir et sa verve et ma mère. Le sais peu de mes droits quelle est la dignité; Mais le ciel ma fait natire avec trop de fierré. Avec un cour trop hant pour qu' in tyran I absisse. De mon premier et al Jai l'arva le bassesse, Et mes yeux du present ne sont point eblosis. Le me esta ne des rois, j' eme sens robre fils. Hercule ainsi que moi commença sa carrière. Il sentil l'infortue en ouvrant la paujeire; Et les dieux l'ont conduit à l'immortalité, Pour avoir, comme moi, vaincu l'adversité. S'il m'a transmis on sang, j'et autrai le courage. Mouiri iligne de vous, voila mon héritage. Cessez de le prier, essez de dementir Le sang des demi-dieux dont on me fait sortir. PONTHONTE, A Mérope.

Eh bien! il fant lei sous expliquer sans feinte. Le prends part aux douleurs dont vous étes atteint-Son courage me pluit je l'estime, e, eje crois-Qu'il merite en eflet d'être du sang des rois. Mais nue vérité d'une telle importance N'est pas de ces secrets qu'on croit sans évideure. Le le prends sous ma garde, il m'est déja remis; El, s'il est né de vous, je l'adopte pour fils. Égist'ius.

Vous? m'adopter?

Ilelas! POLYPHONTE.

Réglez sa destinée. Vous achetiez sa mort avec mon hyménée.

La vengeance à ce point a pu vous captiver; L'amour fera-t-il moins quand il faut le sauver?

Quoi, barbare!

Madame, il y va de sa vie.

Votre âme en sa faveur paralt trop attendrie
Pour vouloir exposer à mes justes rigueurs,

Par d'imprudents refus, l'objet de tant de pleurs. MÉROPE. Seigneur, que de son sort il soit du mous le maltre.

Daignez...

POLYPHONTE.

C'est votre fils, madame, ou c'est un traître.

Je dois m'unir à vous pour lui servir d'appui;

Ou je dois me venger et de vous et de lui.

C'est à rous d'ordonner su grâce ou son surojice.

Vous êtes en un mot sa mère, ou sa complice.
Choisissez; mais sachez qu'au sortir de ces lieux
Je ne vous en croirai qu'en présence des dieux. [ve.
Vous, soldals, qu'on le garde, et vous, que l'on me sui(a Mérope.)
Je vous altenés, vovez si vous voulez qu'il vive;

Déterminez d'un mot mon esprit incertain; Confirmez sa naissance en me donnant la main. Votre seule réponse ou le sauve ou l'opprime. Voilà mon fils, madame, ou voilà ma victime. Adieu.

Né m'étez pas la douceur de le voir; Rendez-le à mon amour, à mon vain désespoir. POLYPHONTE.

POLYP Vous le verrez au temple. EGISTHE, que les soldats emménent.

O reine auguste et chère !
O vous que j'ose à peine encor nommer ma mère !
Ne faites rien d'indigne et de vous et de moi :
Si je suis votre fils, je sais mourir en roi.

## SCÈNE III.

#### MÉROPE.

Cruels, yous l'enlevez; en vain je vous implore : Je ne l'ai done revu que pour le perdre encore? Pourquoi m'exauciez-vous, ô Dieu trop implore! Pourquoi rendre à mes voux ce fils tant desire? Vous l'avez arrache d'une terre d'ernapère, Victime réservée au bourreau de son père; Alt) privez-mol de lui; eachte se pas errants Dans le fond des déserts, à l'abri des tyrans.

## SCENE IV

## MÉROPE, NARBAS, EURYCLÉS.

MÉROPE. Suis-tu l'excès d'horreur où je me vois livrée?

NARBAS.

Je sais que de mon roi la perte est assnrée,

Que déjà dans les fers Egisthe est retenu,

Qu'on observe mes pas.

MÉROPE.

C'est moi qui l'ai perdo.

Vous

NARBAS.

J'ai tout révélé. Mais, Narbas, quelle mère Prête à perdre son fils, peut le voir et se taire? J'ai parlé, e'eu est fait; et je dois désormais Réparer ma faiblesse à force de forfaits.

NARBAS.

Ouels forfaits dites-yous?

#### SCENE V.

MÉROPE, NARBAS, EURYCLÉS, ISMÉNIE.

1846/E. Voici Theure, madame, Qu'il vous faut rassembler les forces de rotre âme. Un vain peuple, qui vole après la nouveausté, Attend vote hyménée avec avidité. Le tyran règle tont; il semble qu'il apprèle Lappareil du carrage, et uon pas d'une fête. Par l'or de ce tyvan le grand-prêtre inspiré,

A fait parler le dieu dans son temple adoré. Au nom de vos aïeux et du dieu qu'il atteste, Il vient de déclarer cette union funeste. Polyphonte, dit-il, a reçu vos serments; Messène en est témoin, les dienx en sont garants. Le peuple a répondu par des cris d'allégresse; Et ne soupponnant pas le chaçrin qui vous presse, Il célère à genonx cet hymen plein d'horreur: Il bénit le tyran qui vous perce le cœur.

Et mes malheurs encor font la publique joie!

Pour sanver votre fils quelle funeste voie f

C'est un crime effroyable, et déjà in frémis.

Mais c'en est un plus grand de perdre votre fils.
NÉROPS.
Eh bien! le désespoir m'a rendu mon courage.

Courons tous were le temple do in attend mon outrage. Montre amon file appelle, et glovenel. Aburry eux., Datre Fautet et moli, sous la parde des dieux. It alt af de leven says, lis prendroit sa defense; le last de de leven says, lis prendroit sa defense; De son the de levenel. De son the sassanis la pelantal les fureurs : L'horreur et la rengeance empliron tous les corrar. Tyrans, eraignez les cris et les pleurs d'une mête. On vient. Abl je frisonne. Abl tout met déseapére. On mis papelle, et mon file reta so bed du cerrenti; le contre de le contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la co

Ministres rigonreux du monstre qui m'opprime, Vous venez à l'autel entraîner la victime. O vengeance ! ô tendresse ! ô nature l ô devoir ! Qu'allez-vous ordonner d'un cœur au désespoir ?

·····

## ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I.

## ÉGISTHE, NARBAS, EURYCLÈS.

Le tyran nous retient au palais de la reine, Et notre destince est encore incertaine. [flist let remble pour rous seul. Als 'nous prince, als 'nous Souffrez qu'un nom si donx me soit encor permis. Als 'vivez, D'un tyran désarmez la coètre, Conservez me êtle, helas! si nécessaire, Si long-temps menacés, et qui m'à tant coûté. RUNYLESS.

Songez que, pour vous seul abaissant sa fierté, Mérope de ses pleurs daigne arroser encore Les parricides mains d'un tyran qu'elle abhorre. ÉGISTHE.

D'un long étonuement à peine revenu,

Il ne fant consulter que le ciel et son corur. Qui ne peut se résoudre, anx conseils s'abandoune; Mais le sang des héros ne croit ici personue. Le sort en est jeté... Ciel ! qu'est-ce que je voi ! Mérope!

## SCÈNE IV.

MÉROPE, ÉGISTIIE, NARBAS, EURYCLÉS, SHITE

MEROPE.

Le tyran m'ose envoyer vers toi : Ne crois pas que je vive après cet hyménée: Mais cette houte horrible où je suis entralnée, Je la subis pour toi, je me fais cet effort : Fais-toi celui de vivre, et commande à ton sort. Cher objet des terreurs dont mon ame est atteinte. Toi pour qui je connais et la bonte et la crainte, Fils des rois et des dieux , mon fils , il faut servir. Pour savoir se venger, il faut savoir souffrir Je sens que ma faiblesse et t'indigne et t'outrage : Je t'eu aime encor plus, et je crains davantage. Mon fils...

ÉGISTHE. Osez me quivre

> MÉROPE. Arrête. Oue fais-tu?

Dieux? je me plains à vous de son trop de vertu. ÉGISTHE.

Vovez-vous en ces lieux le tombeau de mon père? Entendez-vous sa voix? Etes-vous reine et mère? Si vous l'étes, venez.

MÉROPE. Il semble que le ciel

T'élève en ce moment au-dessus d'un mortel. Je respecte mon sang; je vois le saug d'Alcide! Ah! parle : remplis-moi de ce dieu qui te guide. Il te presse, il t'inspire. O mon fils! mon cher fils! Achève, et rends la force à mes faibles esprits.

ÉGISTHE. Anriez-vous des amis dans ce temple funeste?

MÉROPE. J'en eus quand j'étais reine, et le peu qui m'en reste Sous nn joug étranger baisse un front abattn; Le poids de mes malheurs accable leur vertu : Polyphonte est hai; mais c'est lui qu'on couronne : On m'aime et l'on me fuit.

ÉGISTHE.

Ouoi! tont vous abandonne! Ce monstre est à l'autel?

Il m'attend.

ÉGISTIIR. Ses soldate A cet autel horrible accompagnent ses pas?

MEROPE. Non : la porte est livrée à leur troupe cruelle ; ŧ.

! Il est environné de la foule infulèle Des mêmes courtisans que j'ai vus autrefois

S'empresser à ma suite, et ramper sous mes lois. Et moi, de tous les siens à l'autel entourée, De ces lieux à toi seul je puis ouvrir l'entrée.

ÉGISTHE. Seul, je vous y suivrai; j'y trouverai des dieux Qui punissent le meurtre, et qui sont mes aieux.

MÉBOPE. Ils t'ont trahi quinze ans.

> ÉGISTRE. Ils m'éprouvaient, sans doute.

MÉROPE.

Eh! quel est ton dessein?

Marchons, quoi qu'il en coûte Adieu, tristes amis; vous connaîtrez du moins Oue le fils de Mérope a mérité vos soins,

(A Narbas, en l'embrassant.) Tu ne rougiras point, crois-moi, de ton ouvrage; Au sang qui m'a formé tu rendras témoignage.

# SCENE V.

NARBAS, EURYCLES. Nappee

Que va-t-il faire? Hélas! tous mes soins sont trahis: Les habiles tyrans ne sont jamais punis. l'espérais que du Temps la main tardive et sure Justifierait les dieux en vengeant leur injure : Ou'Egisthe reprendrait son empire usurpe; Mais le crime l'emporte, et ie meurs détrompé. Egisthe va se perdre à force de courage : Il désobéira ; la mort est son partage.

EUBYCLÉS. Entendez-vous ces cris dans les airs élances?

NARBAS. C'est le signal du crime.

> EURYCLÉS. Econtons. NARBAS.

> > Fremissez.

EURYCLĖS.

Sans doute qu'an momeut d'épouser Polyphonte La reine en expirant a prévenu sa honte : Tel était son dessein dans son mortel ennui.

NARRAS. Ab! son fils n'est donc plus! Elle eût vécu pour lui. EURYCLÈS.

Le bruit croit, il redouble, il vient comme un tonnerre Qui s'approche en grondant et qui fond sur la terre. NARBAS.

J'entends de tous côtés les cris des combattants Les sons de la trompette, et les voix des mourants;

Du palais de Mérope on enfonce la porte,

EURYCLÈS.

Ah! ne voyez-vous pas cette cruelle escorte, Qui court, qui se dissipe, et qui va loin de nous? NARBAS.

Va-t-elle du tyran servir l'affreux courroux? EURYCLÈS.

Autant que mes regards au loin peuveut s'étendre, On se mêle, ou combat.

Quel sang va-t-on répandre?

De Mérope et du roi le nom remplit les airs.

( Il sort.)

EURYCLÉS.

Gráces aux immortels! les chemins sont ouverts.

Allons voir à l'instant s'il faut mourir ou vivre.

NARBAS.

Allons. D'un pas égal que ne puis-je vous suivre! O dieux! rendez la force à ces bras énervés, Pour le sang de mes rois antrefois éprouvés; Que je donne du moins les restes de ma vie. Hátons-nous.

## SCÈNE VI.

NARBAS, ISMÉNIE, PEUPLE.

NARBAS.

Quel spectacle ! est-ce vous , Isménie ? Sanglante , inanimée, est-ce vous que je vois ? ISMÉNIE.

An! laissez-moi reprendre et la vie et la voix? NARBAS.

Mon fils est-il vivant? Que devieut notre reine? ISMÉNIE.

De mon saisissement je reviens avec peine;

De mon saississement je reviens avec peine;
Par les flots de ce peinple entrainée en ces lieux...
NARBAS.

Que fait Égisthe?

ISMÉNIE.

Il est... le digne fils des dienx; Égisthe! Il a frappé le coup le plus terrible. Non, d'Alcide jamais la valeur invincible N'a d'un exploit si rare étonné les humains.

NARBAS
O mon fils! ó mon roi, qu'ont élevé mes mains!
ISMÉNIE.

La victime était préte, et de fleurs couronnée; L'autet élinochit des flamienau d'hyméne; Purphonite, et fils face, et dus front inhumin; Precentait à flérepe une colesse main; Precentait à flérepe une colesse main; Precentait à flérepe une colesse main; Entreties, au sucuelle la production merceréers, Savaspant trétement, treuthante entre moi hen, Au lieu de l'hyménic impopait le trepa; Le peuple observait nord dans un profond distere. Le peuple observait nord dans un profond distere. Le peuple observait nord dans un profond distere.

Il court ; c'était Égisthe ; il s'élance aux autels ; Il monte, il y saisit d'une main assurée Pour les fêtes des dieux la hache préparée. Les éclairs sont moins prompts; je l'ai vu de mes yeux, Je l'ai vu qui frappait ce monstre audacieux. « Meurs, tyran, disait-il; dieux, prenez vos victimes.» Erox, qui de son maltre a servi tous les crimes, Erox, uni dans son sang voit ce monstre nager, Lève une main hardie, et pense le venger. Egisthe se retourne, enflammé de furie: A côté de son maître il le jette sans vie. Le tyran se relève : il blesse le héros ; De leur sang confondu i'ai yu couler les flots. Déjà la garde accourt avec des cris de rage. Sa mère... Ah! que l'amour inspire de courage! Quel transport animait ses efforts et ses pas? Sa mère... Elle s'elance au milien des soldats. « C'est mon fils! arrêtez! cessez, troupe inhumaine! » C'est mon fils, déchirez sa mère et votre reine, « Ce sein qui l'a nourri, ces flancs qui l'ont porté ! » A ces cris douleureux le peuple est agité: Une foule d'amis, que son danger excite, Entre elle et ces soldats vole et se précipite. Vous eussiez vu soudain les autels renversés; Dans des ruisseaux de sang leurs débris dispersés : Les enfants écrasés dans les bras de leurs mères ; Les frères méconnus immolés par leurs frères; Soldats, prêtres, amis, l'un sur l'autre expirants : On marche, on est porté sur les corps des mourants, On yeut fuir, on revient; et la foule pressée D'un bout du temple à l'autre est vingt fois repoussée. De ces flots confondus le flux impétueux Roule, et dérobe Egisthe et la reine à mes yeux. Parmi les combattants je vole ensanglantée; l'interroge à grands eris la foule éponyantée. Tout ce un'on me répond redouble mon horreur. On s'écrie : « Il est mort, il tombe, il est vainqueur. » Je cours, je me consume, et le peuple m'entraine, Me jette en ce palais, éplorée, incertaine, Au milieu des mourants, des morts, et des débris. Venez, suivez mes pas, joignez-vous à mes cris : Venez. J'ignore encor si la reine est sauvée. Si de son digne fils la vie est conservée, Si le tyran n'est plus. Le trouble, la terreur, Tout ce désordre horrible est encor dans mon cœur. NARBAS.

Arbitre des humains, divine Providence,
Achère ton ouvrage, et sontiens l'innocence:
A nos malheurs passés mesure tes bienfaits;
O Ciel conserve Egisthe, et que je meure en paix!
Al: parmi cesiolats ne vois-ie point la reine?

### SCÈNE VII.

MÉROPE, ISMÉNIE, NARBAS, PEUPLE. SOLDATS.

(On voit dans le fond du théâtre le corps de Polyphonte couvert d'une robe sangiante.)

## MÉROPE.

Guerriers, prêtres, amis, eitoyens de Messène. An nom des dieux vengeurs, peuples, écoutez-moi. Je vous le jure encore, Egisthe est votre roi : Il a puni le crime, il a vengé son père. Celui que vous voyez trainé sur la poussière, C'est un monstre ennemi des dieux et des humains : Dans le sein de Cresphonte il enfonca ses mains. Cresphonte, mon époux, mon appui, votre maltre, Mes denx fils sont tombés sous les coups de ce traitre. Il opprimait Messène, il usurpait mon rang; Il m'offrait une main fumante de mon sang.

(En courant vers Égisthe, qui arrive la hache à la main.) Celui que vons voyez, vainqueur de Polyphonte, C'est le fils de vos rois, c'est le sang de Cresphonte; C'est le mien, e'est le seul qui reste à ma douleur. Ouela témoins voulez-vous plus certains que mon cœur? Regardez ce vieillard; c'est lui dont la prudence Aux mains de Polyphonte arracha son enfance. Les dieux ont fait le reste.

#### NABBAS. Oui, j'atteste ces dieux Que c'est là votre roi qui combattait pour eux.

ÉGISTHE. Amis, pouvez-vous bien méconnaître une mère? Un fils qu'elle défend? un fils qui venge un père?

#### Un roi vengeur du crime? MÉROPE.

Et si vous en doutez,

Reconnaissez mon fils aux cours qu'il a portes, A votre délivrance, à son âme intrépide. Eh! quel autre jamais qu'un descendant d'Alcide. Nourri dans la misère, à peine en son printemps, Eût pu venger Messène et punir les tyrans? Il soutiendra son peuple, il vengera la terre, Ecoutez : le eiel parle ; entendez son tonnerre. Sa voix qui se déclare et se joint à mes eris, Sa viox rend témoignage, et dit qu'il est mon fils.

## SCÈNE VIII.

Du retour de son roi la nouvelle semée,

MÉROPE, ÉGISTIIE, ISMÉNIE, NARBAS. EURYCLES, PEUPLE.

#### EURYCLĖS. Ah! montrez-vous, madame, à la ville ealmée :

Volant de bouche en bouche, a changé les esprits. Nos amis ont parlé; les cœurs sont attendris : Le peuple impatient verse des pleurs de joie : Il adore le roi que le eiel lui renvoie : Il bénit votre fils , il bénit votre amour ; Il consacre à jamais ce redoutable jour. Chacun veut contempler son auguste visage; On yeut revoir Narbas: on yeut your rendre hom Le nom de Polyphonte est partont abborré: | Ige. Celui de votre fils, le vôtre est adoré; O roi! venez jouir du prix de la victoire; Ce prix est notre amour; il vaut mieux que la gloire.

ÉGISTHE. Elle n'est point à moi; cette gloire est aux dieux : Ainsi que le bonheur, la vertu nous vient d'enx. Allons monter au trône, en y placant ma mère; Et vous, mon cher Narbas, soyez foujours mon père.

FIN DE MÈROPE.

## FRAGMENT

# DE THÉRÈSE.

1745.

#### PERSONNAGES.

M. GRIPACI GERMON. DORINAN. NATHURANE,

# ACTE PREMIER.

## SCÈNE III.

Laisse là l'estime, je veux de la complaisance et de l'amitié, entends-tu?

Je la joindrai au respect, et je n'abuserai jamais des distinctions dont vous m'houorez, comme vous ue prendrez point trop d'avantages sans doute ni de mon état ni de ma je-messe.

M. GRIPAUD.

Je ne sais; mais elle me dit toujours des choses
auxquelles je n'ai rien à dire. Comment fais-tu pour

parler comme ça?

THÉRÈSE.

Comment comme ça? Est-ce, mousieur, que j'anrais dit quelque chose de mal à procos?

M. GRIPAUD. Non, au coutraire. Mais tu ne sais rien, et tu parles mieux que mon bailli, mon bel esprit, qui sait

#### THÉRÈSE.

Vous me faites rougir. Je dis ce que m'inspire la simple nature; je tlehe d'observer ce milien qui est, ce me semble, entre la mauvaise honte et l'assusance, et je voudrais ne point déplaire, sans chercher trop à plaire.

DORINAN, à part.
L'adorable créature! que je voudrais être à la
place de son maître!

N. GRIPAUD One dis-tu là? eh!

Je dis qu'elle est bien heureuse, monsieur, d'appartenir à un tel maître.

Oui, oui, elle sera heureuse. Mais dis, réponds donc, Thérèse; parle-moi toujours, dis-moi comme ta fais pour avoir tant d'esprit. Est-es parce que tu lis des romans et des comédies? Parlsleu! je veux m'en faire lire. Que trouves-tu dans ces romans, dans ces farces? Dis, dis, parle, jase, dis donc.

M. Germon m'en a prêté quelques-una dont les sentiments vertuents out échauffe mon ceur, et dont les expressions me représentent tout le nature, plat helle cent fisi que je ne l'avais vue suparavaut. Il me prête aussi des concellés, dans lesquelles je crois apprendre en une heure à consailtre le monde plus exp le aiunsifa ein quatre aus. Elle me font le actène effet que ce p jettis internuments à plusieurs recret que ja l'ai voice mondeur le balle, qui font entre que ja l'ai voice mondeur le balle, qui font entre que ja l'ai voice mondeur le balle, qui font present que l'ai voice mondeur le balle, qui font present que l'ai voice mondeur le balle, qui font present que l'ai voice mondeur le balle publication de l'aire de l'aire problemant de l'aire de l'aire problemant de l'aire de l'aire problemant de l'aire par l'aire de l'aire problemant de l'aire plus l'aire plus de l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire plus l'aire

Oh oul. Tu veux dire des microscopes, mademoiselle.

# THÉRÈSE. Qui, des microscopes, M. Doriman. Ces comé-

dies, je l'avoue, m'ont instruite, éclairée, attendrie (Se tournant vers madame Aubonne), et j'avoue, madame, que j'ai bien souhaité de vous suivre dans quelque voyage de Paris, pour y voir représenter ces pièces qui sont, je crois, l'école du monde et de la vertu.

MADAME AUBONNE.

Oul, ma chère Thérèse, je te mènerai à Paris, je te le promets.

M. GRIPATD.

Ce sera moi qui l'y mèneral. J'irai voir ces farceslà avec elle; mais je ue veux plus que M. Germon lui prête des livres. Je veux qu'on ne lui prête rien. Je lui dounerai tout. MADAME AUBONNE.

Mon dieu, que mon neveu devient honnête bomme! Mon cher neveu, voilà le bon M. Germou qui vient diner avec yous.

Ah!bonjour, monsieur Germou, bonjour. Qu'yat-il de nouveau? venez-vous de la chasse? avez-vous lu les gazettes? quelle heure est-il? comment vous va?

GERMON, bas. Monsieur, souffrez qu'en vous fesant ma cour, aie encore l'honneur de vous représenter l'état cruel où je suis, et le besoin que j'ai de votre secours.

M. GRIPAUD, assis.

Oui, oui, faites-moi votre cour : mais ne me représentez rien, je vous prie. Eh bien! Thérèse? MADAME AUBONNE, de l'autre côlé.

Ah! pouvez-vous bien traiter ainsi un pauvre gentilhomme d'importance, qui dine tous les jours avec le secrétaire de monsieur l'intendant?

GERMON.

Vous savez, monsieur, que, depuis la dernière guerre où les ennemis brûlèrent mes granges, je suis réduit à cultiver de mes mains une partie de l'héritage de mes ancètres,

M. GRIPAUD. Eh! il n'y a qu'à le bien cultiver, il produira. GERMON.

Je me suis flatté que si vous pouviez me prêter... M. GRIPAUD.

Nous parlerons de ça, Mons Germon, nous verrons ca. Ca m'importune à présent. Que dis-tu de ça, Therèse?

THÉRÉSE.

J'ose dire, monsieur, si vous m'en donnez la permission, que la générosité me paralt la première des vertus; que la naissance de M. Germon mérite bien des égards; son état, de la compassion; et sa personne. de l'estime. M. GRIPAUD.

Onais, je n'aime point qu'on estime tant M. Germon, tout vieux qu'il est.

#### SCENE IV.

THÉRÈSE, M. GRIPAUD, GERMON, DORI-MAN, MADAME AUBONNE, LUBIN ET MA-THURINE, dans l'enfoncement.

M'est avis que c'est lui . Mathnrine. MATHURINE.

Oui, le v'là enharnaché comme on nous l'a dit.

Oh! la drôle de métamorphose! Eh! bonjour douc,

Matthieu.

Comme te v'là fait, mon cousin! M. GRIPAUD.

Qu'est-ce que e'est que ça? qu'est-ce que e'est que ça? Quelle impudence est ça? Mes gens, mon écuyer, qu'on me chasse ces ivrognes-là!

Allons, mes amis; monsieur, pardonnez à ces pauvres gens; leur simplicité fait leur excuse.

Ivrognes!... MATRICRING.

Jarnonce, comme on nous traite! Je ne sommes point ivrognes, je sommes tes cousins, Matthleu. J'avons fait plus de douze lienes à pied pour te venir voir. J'avons tout perdn ce que j'avions, mais je disions: Ca ne fait rien; qui a bon parent n'a rien perdu. Et nous v'là.

M. GRIPADE Ma bonne femme, si tu ne te tais!... O ciel! devant M. Germon, devant mes gens, devant Thérèse!

Eh, pardi! je t'avons vu que tu étais pas plusgrand

que ma jambe, quand ton père était à la cuisine de feu Monseigneur, et qui nous donnait des francheslippées. M. GRIPAUD.

Encore !... coquin!

MATHURINE. Coquin toi-même. J'étais la nourrice du petit comte qui est mort. Est-ce que tu ne connais plus Mathurine?

. M. GRIPAUD.

Je crève! Ces enragés-là ne finiront point. Écoutez... (à part.) (Je chasserai mon suisse qui me laisse entrer ces gueux-là.) Écoutez, mes amis, j'aurai soin de vous, si vous dites que vous vous êtes mépris, si vous me demandez pardon tout haut. et si vous m'appelez monseigneur. LUBIN.

Toi, monseigneur! Eh pardi, j'aimerais autant donner le nom de Paris à Vaugirard. MATHEBINE.

Oh! le plaisant consin que Dieu nous a donné là! Allons, allons, mène-nous diner, fais-nous bonne chère, et ne fais point l'insolent

MADAME AUBONNE. Mon neveu.

THÉRÈSE.

Quelle aventure! M. GRIPAUD, à Germon.

M. Germon, e'est une pièce qu'on me joue. Retirez-vous, fripons, on je vous ferai mettre au cachot pour votre vie. Allons, madame ma tante, M. Germon . Thérèse . allons nous mettre à table : et vous, mon écuyer, chassez-moi ces impudents par les épaules.

MATHURINE, à madame Aubonne. Ma bonne parente, ayez pitié de nous, et ne

soyez pas aussi mechante que lui. MADAME AUBONNE.

Ne dites mot. Tenez , j'aurai soin de vous. Ayez bon courage.

## SCÈNE V.

THÉRÈSE, DORIMAN, LUBIN, MATHU-RINE. THÉRÈSE.

Teuez, mes amis; voilà tout ce que j'ai. Votre état et votre réception me font une égale peine. DORIMAN.

Faites-moi l'amitié d'accepter aussi ce petit secours. Si nous étions plus riches, nous vous donnerions davautage. Allez, et gardez-nous le secret. MATHURINE.

Ah! les bonnes gens! les bonnes gens! Quoi! vous ne m'êtes rien, et vous me faites des libéralités, tandis que notre cousin Matthieu nous traite avec tant de dureté!

Ma foi! c'est yous qu'il fant appeler monseigneur. Vous êtes sans doute queuque gros monsieur du voisinage, queuque grande dame.

DORIMAN. Non, nous ne sommes que des domestiques; mais nous pensons comme notre maitre doit penser.

MATHURINE. Ah! c'est le monde sens dessus dessous.

Ah! les braves enfants! ah! le vilain cousin!

MATHURINE. Mes beaux enfants, le ciel vous donnera du bonheur, puisque vous êtes si généreux.

Ah! ce n'est pas une raison, Mathurine. Je sommes généreux aussi, et je sommes misérables; et notre bon seigneur, M. le comte de Sambourg, était bien le plus digne homme de la terre, et cependant ca a perdu son fils , et ca mourut malheureusement.

## MATHURINE.

Qui, belas! i'avais nourri mon pauvre nourrisson, et ca me perce l'âme. Mais comment est-ce que mon cousin Matthieu a fait une si grande fortune, qu'il la mérite si peu! Ah! comme le monde va!

Comme il a toujours été. Mais nous n'avons pas le temps d'en dire davautage. Allez, mes chers amis...

#### LEBIN. Mais, Mathurine, m'est avis que ce beau monsieur

a bieu l'air de ce pauvre petit enfant tout nu qui vint gueuser dans notre village à l'âge de sept à huit ans?

#### DODIMAN.

Vous avez raison; c'est moi-même, je n'en rougis point.

MATHURINE. Trédame ! ca a fait sa fortune, et c'est pourtant

honnête et bon. DORIMAN. C'est apparemment parce que ma fortune est bien

médiocre. Je sens pourtaut que si elle était meilleure, l'aimerais à secourir les malheureux. MATRURINE. Dieu vous comble de béuedictions, monsieur et

## mademoiselle!

Si vous avez besoin des deux bras de Lubin et de sa vie, tout ça est à vous, mon bon mousieur...

FIN DU FRAGMENT DE THERESE.

# PRINCESSE DE NAVARRE,

COMÉDIE-BALLET EN TROIS ACTES.

REPRÉSENTÉE A VERSAILLES, LE 23 FÉVRIER 1745.

#### AVERTISSEMENT :

Le roi a roulin dounce à montone la douphine une Etequi no filip assurbance tou de ces speciales pour les year, três que louis les mations provent la channer, et quis, pastrets que toutes les mations provent les dounces, et quis, passant ren l'éctair que l'année de la commande passe, au literat, aprèts eux mouves l'arce. Il a commande passe, avec l'exposurgament aux sis servir d'ammanent à la cour, et d'exposurgament aux neurs a-ras, dont il nisit que la culture contribue à la ploire de son royateme. Al. et due de licitation, premier goudihomme de la chambre, en eservice, a ordouné cette fote marquisses.

In a hit clerer un théatre de cinquante-six pieds de profundeur dans le grand manége de Versailles, et a hit constraire me sail dout les décontions et les embellissements sont tellement ménagés que tout ce qui sert an spectacle doit i culterer en une nuit, el laisser la saile ornree pour un hal porte, qui doit former la fétée du lendemais.

Le theatre et les loges ont été construits avec la magnificence convenable, et avec le godi qu'on connaît depuis long-temps dans ceux qui ont dirigé ces préparatifs.

On a voulu réunir sur ce théstre tous les talents qui pourraient contribuer aux agréments de la féte, et rassembler »la-fois tous les charmes de la déclasuition, de la danse, et de la mosique, afin que la personne auguste à qui cette fête est consacrée pôt connaître tout d'un coup les talents qui doireut être durécarrant employée à lui plaire.

On a done voulu que celui qui a été chargé de composer la féte fit un de ces corrages dramatiques où les divertissements en musique forment une partie du sujet, où la plaisanterie se mele a l'hévolque, et dans lesquets on voil un melange de l'opéra, de la comédie, et de la tragédie.

un métange de l'opéra, de la comédie, et de la tragedie.

On n'a pun i du donner à ces trois genres toute leur étendue; on s'est efforcé seulement de réunir les talents de lous les artistes qui se distinguent le plus, el l'unique métrite de l'auteur a été de faire valoir celui des antres metries de l'auteur a été de faire valoir celui des antres.

Il a choisi le lieu de la scère sur les frontières de la Casillle, e l'il en a fisé l'époque sous le roi de France Charles V, prince jusie, sage et heureux, contre lequel les Anglala ne purent prévaloir, qui secourut la Castille, et qui hui donna un monarque.

Il est vrai que l'histoire n'a pu fournir de semblables allégories pour l'Espagne; car il y régnait alors un prince cruel, à ce qu'on dit, et sa femme n'étail point une héroine dont les enfants fuserait des héros. Presque tout l'ou-

· Crt. 4 rectissement est de Voltaire.

vrage est donc une fiction, dans laquelle il a fallu a'asser ir à introdnire un peu de bouffonnerie au milieu des plus

grands intéréts, et des fêtes an milieu de la guerre.
Ce divertissement a été exécuté le 23 férrier 1745, vers
les six beures da soir. Le roi s'est place au milieu de la
salle, confronné de la famille royale, des princes et princesses de son sang, et des dannes de la cour, qui formaient
un specialele beaucoup plus beau que ceux qu'on pourait

leur dounter.

Il cuit été à désirer qu'un plus grand nombre de Français cût pa voir cette assemblée, tous les princes de cette
mission qui est sus le trince long-temps avoit les plus anciemnes da mondée, cette loude de dames porcées de lous le
rormenest qui out encaré des chédé-d'euvrer du goil de
la nation, et qui étaient détacés par elles ; enfin cette pair
une de la commandation de la commandation de cette par de la mation au de la commandation de la mation au de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation

ant dans tous les yeux.

On est sort des spectacle à neuf heures et démie, dans le méme ordre qu'on était entre : alors on a trouvé toute la feçade du palais et des écuries illuminée. La beanté de cette fête n'est qu'une faible image de la joie d'une nation qui roit réunir le sang de taut de princes auxquels elle doit son bonbeur et sa gloire.

Sa Majesté, satisfaite de tous les soins qu'on a pris pour lui plaire, a ordonné que ce spectacle fut représente encore une accorde fois.

## PROLOGUE

DE LA FÉTE POUR LE MARIAGE

DE M. LE DAUPHIN.

LE SOLEIL descend dans son char et prononce ers

L'inventeur des beaux-arts, le dieu de la lumière, Descend du haut des cieux dans le plus bean séjour Qu'il puisse contempler en sa vaste carrière.

La gloire, l'Hymen, el l'Amour,

Y répandent plus de lumière Que le flambeau du dieu du jour.

J'envisage en ces lieux le bonheur de la France Dans ce roi qui commande à tant de exeurs soumis ; Hais, tout dien que je suis, et dieu de l'éloquence, Je ressemble à ses ennemis,

Je suis timide en sa présence.

Faut-it qu'ayant lant d'assurance

Quand je fais entendre son nom , Il ne m'inspire ici que de la defiance? Tout grand homme a de l'indulgence, Et tout héros aime Apollon.

Qui rend son siècle heureux veut vivre en la mémoir Pour mériter Homère Achille a combattu. Si l'on désisignait trop la gloire, On chérirait pen la vertu.

Tous les acteurs bordeut le thétitre, représentant les Muses et les Beaux-Arts.)

O vous qui lui rendes tant de divers hommages , Vous qui le couronez, et dont il est l'appui, N'espèrez pas pour vous avoir tous tes suffrages Que vous réunissez pour lui.

Je sais que de la cour la science profonde Serait de platre à tout le monde ; C'est un art qu'on ignore ; et peut-étre les dieux En ont cédé l'honneur au maître de ces lieux.

Muses, contentez-rous de chercher à lui plaire; Ne vantez point ici d'une voix téméraire La douccur de ses lois, les efforts de son bras, Thémis, la Prudence, et Bellone, Conduisant son cœur et ses pas.

La bouté généreuse assise sur son trône, Le Rhin ilbre par lui, l'Escaut épouvanté, Les Apennins furants que sa foudre environne ; Laissons ces entretiens à la postérité, Ces leçons à son fils, cel exemple à la terre :

Yous graverez ailleurs, dans les fistes des temps, Tous ces terribles monuments, Dresses par les mains de la Guerre.

Célébrez aujourd'hui l'hymen de ses enfants, Déployes l'appareil de vos jeux innocents. L'objet qu'on désirait, qu'on admire, et qu'on aime, Jette déjà sur vous des regards bienfesants : On est boureux sons vous; mais le bonheur suprême Veut econ des amusements.

Caeilles toutes les fleurs, el parez-en vos tètes ; , Mélez tous les plaisirs, unissez tous les jeux, Souffret le plaisant même; il faut de lout aux fetes, El toujours les héros ne sont pas sérieux. Enchantes un loisir, hetas! trop peu durable. Ce peuple de guerriers, qui ne parail qu'almable, Yous coude un moment, et revole aux dougers. Leur maître en tous les temps veille sur la patrie. Les soits soud éérenels, lis consument la vie;

Les plaisirs sont trop passagers.

Il n'en est pas ainsi de la vertu solide;
Cet hymen l'éternise: il assure à jamais
A cette race auguste, à ce peuple intrepide,
Des victoires et des bienfails.

Muses, que votre zète à mes ordres reponde. Le œur plein des beautés dont cette cour abonde, El que ce jour illustre assemble autour de moi, Je vais voler aut ciel, à la source féconde

De tous tes charmes que je voi ; Je vais, ainsi que votre roi,

Recommencer mon cours pour le bonheur du moude.

# NOUVEAU PROLOGUE

DE LA PRINCESSE DE NAVARRE,

POUR LA REPRESENTATION QU'IL PIT DONNER à BORDELLE. LE 26 NOTEMBRE 1763.

Nous osons retrucer cette fête éclalante Que donns dans Versaille an plus aune des rois Le béros qui le représente, Et qui nous fait chérir ses lois.

Ses mains en d'autres lleux ont porte la victoire; Il porte ici le godt, les beaux-arts, et les jenx; Et c'est une nouvelle gloire. Mars fait des conquérants, la paix fait des beureux.

Des Grees et des Romains les speciacles pompeux De l'univers encore occupent la mémoire; Aussi bien que leurs catups, leurs cirques sont fameux Metpomène, Thalie, Euterpe et Terpsichore, Ont enchanté les Grees, et savent plaire encore A nos Français poits et qui pensent comme eur.

La guerre défend la patrie, Le commerce peut l'enrichir; Les lois font son repos, les artis la font fleurir. La valeur, les talents, les travaux, Findustrie, Tout brille parmit vous : que vos heureux remparis Soient le temple éterned de la paix et des artis.

# LA PRINCESSE DE NAVARRE.

## PERSONNAGES CHANTANTS

DANS TOUS LES CHŒURS. -----

## PERSONNAGES DU POÈME. CONSTANCE, princesse de Na-

LE DUC DE POIX DON MORILLO, set pogne. IURALD, ecuper du duc.

LÉONOR, l'une des fem le priocesse. CCILLOT, jardinier. ER OFFICIA DEL CARRES ST ALCAPE.

La actua est dans les jurdins de den Morillo, sur les cenfles de in haracte.

......

ACTE PREMIER.

## SCÈNE I. CONSTANCE, LÉONOR.

LÉONOB. Ah! quel voyage, et quel séjour

Pour l'héritière de Navarre! Votre tuteur don Pèdre est un tyran barbare : Il vous force à fuir de sa cour.

Du fameux duc de Foix vous craignez la tendresse; Vous fuyez la haine et l'amour ; Vous courez la unit et le jour Sans page et saus dame d'atour. Ouel état pour une princesse! Vons your exposez tour-à-tour A des dangers de toute espèce. CONSTANCE.

J'espère que demain, ces dangers, ces malheurs, De la guerre civile effet inévitable, Seront au moins suivis d'un ennui tolérable : Et ie pourrai cacher mes pleurs

Dans un asile iuvlolable. O sort! à quels chagrins me veux-tu réserver? De tous côtés infortunée,

Don Pèdre aux fers m'avait abandonnée; Gastou de Foix veut m'enlever.

LÉONOR.

Je suis de vos malheurs comme vous oécupée :

Maleré mon humeur gaie, ils troublent ma raisou; Mais un enlèvement, ou je suis fort trompée, Vaut un peu mieux qu'une prison.

Contre Gaston de Foix quel conrroux vous anime? Il veut finir votre malheur;

Il voit ainsi que nous don Pèdre avec horreur. Un roi cruel qui vous opprime Doit yous faire aimer un vengeur.

CONSTANCE. Je hais Gaston de Foix autant que le roi même.

LEONOR. Et pourquoi? parce qu'il vous aime? CONSTANCE.

Lui, m'aimer! nos parents se sont toujours hais. LÉONOB.

Belle raison!

CONSTANCE. Son père accabla ma famille. LÉONOR.

Le fils est moins cruel , madame , avec la fille; Et vous n'étes point faits pour vivre en ennemis. CONSTANCE.

De tout temps la haine sépare Le sang de Foix et le sang de Navarre.

LÉONOR. Mais l'amour est utile aux raccommodements. Enfin dans vos raisons je n'entre qu'avec peine; Et ie ne crois point que la haine

Produise les enlèvements Mais ce beau due de Foix que votre cœur déteste. L'avez-vous vu , madame?

CONSTANCE.

Au moins mon sort funeste A mes yeux indignés n'a point vouln l'offrir. Quelque basard aux siens m'a pu faire paraître.

LÉONOR. Vous m'avouerez qu'il faut connaître Dn moins avant que de hair.

CONSTANCE. J'ai juré, Léonor, au tombeau de mon père, De ne jamais m'unir à ce sang que je hais.

LÉONOR. Serment d'aimer toujours, ou de n'aimer jamais, Me paraît un peu téméraire.

Enfin, de peur des rois et des amants, hélas! Vous allez dans un cloître enfermer tant d'appas! CONSTANCE.

Je vais dans un couvent tranquille . Loin de Ga ton, lo'n des combats. Cette nuit trouver un asile. 1.£0NoR. Alı! c'était à Burgos, dans votre appartement,

Qn'était à Burgos, dans votre apparten Qn'était en effet le couvent. Loin des hommes renfermée,

Vous n'avez pas vu seulement Ce jeune et redoutable amant

Qui vous avait tant alermée.

Griece aux troubles affreux dont nos états sont pleins,
Au moins dans ce château nous voyons des humains.
Le maître du logis, ce barron qui vous prie
A diner maîţer vous, faute d'hoëtlerie,
Est un baron absurde, ayant assez de bien,
irrossièrement calant ave ce une de servopule;

Mais un homme ridieule Vaut peut-être encor mieux que rien.

CONSTANCE.

Souvent dans le loisir d'une henreuse fortune
Le ridicule amnse; on se prête à ses traits;

Mais il fatigue, il importune Les œurs infortunés et les esprits bien faits. Léonon.

Mais un esprit bien fait pent remarquer, je pense, Ce noble cavalier si prompt à vous servir, Qn'avectant de respects, de soins, de complaisance, Au-devant de vos pas nons avons vu venir.

Vous le nommez ?

LÉONOR.

Je erois qu'il se nomme Alamir.

CONSTANCE.

Alamir ? il paralt d'une tonte autre espèce
Que monsieur le baron.

monsieur le Baron. Léonon.

Oni , plus de politesse , Plus de monde, de grace.

CONSTANCE

Il porte dans son air Je ne sais quoi de grand...

LÉONOR. Oni.

De noble... Léonor.

CONSTANCE. Oui.

De fier.

Oui. J'ai ern même y voir je ne sais quoi de tendre. CONSTANCE. Oh! point : dans tous les soins qu'il s'empresse à nous

Son respect est si grend qu'en vérité f'ai cru

Qu'il a devine votre altesse. CONSTANCE.

l.es voici ; mais surtout point d'altesse en ces lieux :

Dans mes destins injurieux Je conserve le creur, non le rang de princesse. Garde de découvrir mon secret à leurs yeux; Modère ta gaité déplacée, imprudente;

Ne me parle point en suivante.

Dans le plus secret entretien

Il faut t'accoutumer à passer pour ma tante.

LEONOR.

Oui, j'aurai cet bonneur; je m'en souviens très bien.

CONSTANCE.
Point de respect, je te l'ordonne.

## SCÉNE II.

DON MORILLO, LE DUC DE FOIX, en jeune officier, d'un côté du thédire; de l'autre, CONS-TANCE, LÉONOR.

MORILLO, au due de Foix, qu'il prend toujours pour Alamir.

Oh, oh! qn'est-ce donc que j'entends? La tante est tutoyée! Ah! ma foi, je soupçonne One cette tante-là n'est pas de ses parents.

Alamir, mon ami, je crois que la friponne, Ayant sur moi du dessein, Pour renchérir sa personne Prit cette tante en chemin.

Non, je ne le crois pas; elle paralt bien née; La vertu, la noblesse éclate en ses regards. De nos trombles civils les finestes hasards

Près de votre châtean l'ont sans doute amenée.

MORILLO.

Parblen! dans mon château je prétends la garder;

En bon parent in dois m'aider: C'est nue bonne aubaine; et des nièces pareilles Se trouvent rarement, et m'iraient à merveilles.

LE DUC DE FOIX.

Gardez de les laisser échapper de vos mains.

LEONOR, à la princesse. On parle ici de vous, et l'on a des desseins.

MORILLO.

Je réponds de leur complaisance.

(Its'avance vers la princesse de Navarre.)

Madame, jamais mon château...

(Au duc de Fois.) Aide-moi donc un peu. LE DUC DE FOIX , bas.

Ne vit rien de si bean.

Ne vit rien de si bean... Je sens en sa présence

Un embarras tout nonvean: Que veut dire cela? Je n'ai plus d'assurance.

Son aspect en impose, et se fait respecter.

A peine elle daigne écouter.

Samuel Cook

Ce maintien réservé glace mou éloqueuce ; Elle iette sur nous up regard bien altier! Quels grands airs! Allons done, sers-moi de chancelier, Explique-lui le reste, et touche un pen son âme.

LE DUC DE POIX. Ab! que je le voudrais!... Madame . Tout reconnaît ici vos souveraines lois :

Le ciel , sans doute , vous a faite Pour en donner aux plus grands rois. Mais du sein des grandeurs on aime quelquefois A se cacher dans la retraite.

On dit que les dieux autrefois Dans de simples hameaux se plaisaient à paraître :

On put souvent les méconnaître; Op ne peut se méprendre aux charmes que je vois. MOBILLO.

Que s discours ampoulés! quel diable de langage! Es-tu fou?

LE DUC DE POIX. Je crains bien de n'être pas trop sage. (A Léonor.)

Vous qui semblez la sœur de cet objet divin , De pos empressements daignez être attendrie : Accordez un seul jour, ne partez que demain; Ce jour le plus heureux, le plus beau de ma vie Du reste de nos jours va régler le destin.

( A Morillo. ) Je parle iei pour vous.

MORILLO.

Eb hien! que dit la tante? LÉONOR.

Je ne vous caehe point que cette offre me tente; Mais, madame... ma nièce:

MURILLO , à Léonor. Oh! e'est trop de raison. A la fin je serai le maltre en ma maison. Ma tante, il faut souper alors que l'on voyage;

Petites façons et grands airs, A mon avis , sont des travers. Humanisez un peu cette nièce sauvage.

Plus d'une reine en mon château A couché dans la route, et l'a trouvé fort beau. CONSTANCE. Ces reines voyageaient en des temps plus paisibles,

Et vous savez quel trouble agite ces états. A tous vos soins polis nos escurs seront sensibles : Mais nous partons; daignez ne nous arrêter pas. MORILLO.

La petite obstinée! où courez-vous si vite? CONSTANCE.

Au couvent.

MORILLO.

Onelle idée! et quels tristes projets! Pourquoi préférez-vous un aussi vilain gite? Qu'y pourriez-vous trouver?

CONSTANCE. La paix.

LE DUC DE FOIX. Oue cette paix est loin de ce cœur qui soupire! MORILLO.

Eh bien l'espères-tu de pouvoir la réduire? LE DUC DE FOIX. Je vous promets du moins d'y mettre tout mon art.

MOBILLO. J'emploierai tout le mien.

> LÉONOR. Souffrez qu'on se retire;

Il fant ordonner tout pour ce prochain départ. ( Elles foot on oas vers la porte. )

LE DUC DE FOIX. Le respect nous défend d'insister davantage; Vous obéir en tout est le premier devoir.

(11s font une révérence.) Mais quand on cesse de vous voir . En perdant vos beaux yeux, on garde votre image.

#### SCÈNE III.

LE DUC DE FOIX , DON MORILLO.

MOBILLO. On ne partira point, et j'y suis résolu.

LE DUC DE FOIX. Le sang m'unit à vous, et c'est une vertu D'aider dans leurs desseins des parents qu'on révère.

MORILLO. La nièce est mon vrai fait, quoique un peu froide et La tante sera ton affaire: f fière:

Et nous serons tous deux contents. Que me conseilles-tu?

> LE DUC DE FOIX. D'être aimable, de plaire. MONITO

Fais-moi plaire.

LE DUC DE FOIX. Il y faut mille soins complaisants . Les plus profonds respects, des fêtes, et du temps.

MUBILLO. J'ai très pen de respect; le temps est long : les fêtes Content beancoup et ne sont jamais prêtes :

C'est de l'argent perdu. LE DUC DE FOIX.

L'argent fut inventé Pour payer, si l'on peut, l'agréable et l'utile. Eh! jamais le plaisir fut-il trop acheté?

MORILLO. Comment t'y prendras-tu?

LE DUC DE FOIX.

La chose est très faeile. Laissez-moi partager les frais.

Il vient de venir ici près Quelques comédiens de France.

Des troubadours experts dans la haute science,

Dans le premier des arts, le grand art du plaisir : Ils ne sont pas dignes , peut-être , Des adorables yeux qui les verront paraltre; Mais ils savent beaucoup, s'ils savent rejouir. MORILLO

Réjouissons-nous donc.

LE DUC DE FOIX. Oui, mais avec mystère MORILLO.

Avec mystère, avec fracas,

Sers-moi comme tu voudras: Je trouve tout fort bon quand j'ai l'amour en tête. Prépare la petite fête; De mes menus-plaisirs je te fais l'intendant.

Je veux subjuguer la friponne, Avec son air important . Et je vais pour danser ajuster ma personne.

SCENE IV.

LE DIC DE FOIX, HERNAND,

LE DUC DE FOIX. Hernand, tout est-il prêt? HERNAND.

Pouvez-vous eu douter? Quand monseigneur ordonne, on sait exécuter. Par mes soins secrets tout s'apprête

Pour amollir ce errur et si fier et si grand. Mais i'ai graud'peur que votre fête Réussisse aussi mal que votre enlèvement.

LE DUC DE FOIX. Ali! c'est là ee qui fait la douleur qui me presse : Je pleure ees transports d'une aveugle jeunesse, Et je veux expier le crime d'un moment

Par une éternelle tendresse. Tout me réussira, car j'aime à la fureur. MERKIND

Mais en déguisements vous avez du malheur : Chez don Pèdre en secret i'eus l'honneur de vous sui-En qualité de conjuré:

Tre Vous fittes reconun, tout prêt d'être livré, Et nous sommes heureux de vivre:

Vos affaires ici ne tournent pas trop bien, Et je crains tout pour vous.

LE DUC DE FOIX.

J'aime, et je ne crains rien. Mon projet avorté, quoique pleiu de justice, Dut sans doute être malheureux ; Je ne méritais pas un destin plus propice.

Mou cour n'était point amoureux. Je voulais d'un tyran ponir la violence :

Je voulais enlever Constance l'our unir nos maisons, nos noms, et nos amis;

La seule ambition fut d'abord mon partage.

Belle Constance, je vous vis; L'amour seul arme mon courage. HEBNAND.

Elle ne vous vit point; c'est là votre malheur : Vos grands projets lui firent peur, Et des qu'elle en fut informee,

Sa fureur coutre vous dès long-temps allu mee En avertit toute la cour. Il fallut fuir alors.

LE DUC DE FOIX. Elle fuit à son tour.

Nos communs ennemis la rendront plus traitable. HERNAND.

Elle bait votre sang. LE DUC DE POIX.

Quelle haine iudomptable Peut tenir contre tant d'amour.

HERNAND. Pour nn héros tout jeune et sans expérience, Vous embrassez beaucoup de terraiu à la fois :

Vous voudriez finir la mésintelligence Du sang de Navarre et de Foix ; Vons avez en secret avec le roi de Frauce Un chiffre de correspondance :

Contre un roi formidable ici vous conspirez; Vous y risquez vos jours et ceux des conjurés; Vos troupes vers ces lieux s'avancent à la file; Vous préparez la guerre au milieu des festins; Vous bernez le seigneur qui vous doune un asile; Sa fille, pour combler vos singuliers destins, Devient folle de vous, et vous tient en contraiute: Il vous faut employer et l'audace et la feiute;

Téméraire en amour, et eriminel d'état , Perdaut votre raison, vous risquez votre tête; Vons aliez livrer un combat,

Et vous préparez une fête! TE DUC DE POIX. Mon œur de tant d'objets n'en voit qu'un seul iei; Je ue vois, je u'entends que la belle Constance. Si par mes tendres soins sou cœur est adouci,

Tout le reste est en assurance. Don Pèdre périra, don Pèdre est trop hai. Le fameux du Guesclin vers l'Espagne s'avance;

Le fier Anglais, notre ennemi, D'un tyran détesté preud en vain la défense; Par le bras des Français les rois sont protéges : Des tyrans de l'Europe ils domptent la puissance ;

Le sort des Castillans sera d'être vengés Par le courage de la France. HERNAND.

Et cependant en ce séjour Vous ne connaissez rien qu'un charmant esclavage. LE DUC DE FOIX.

Va, tu verras bientôt ce que peut un courage Qui sert la patrie et l'amour. lei tout ee qui m'inquiète

C'est cette passion dont m'honore Sanchette. La fille de notre baron.

HERNAND.

C'est une fille neuve, innocente, indiscrète. Bonne par inclination, Simple par éducation,

Et par iustinct un peu coquette; C'est la pure nature en sa simplieité.

LE DUC DE POIX. Sa simplicité même est fort embarrassante, Et peut nuire aux projets de mon cœur agité. J'étais loin d'en vouloir à cette ame innocente. J'apprends que la princesse arrive en ce canton: Je me rends sur la route, et me donne an baron

Pour un fils d'Alamir, parent de la maison. En amour comme en guerre une ruse est permise. J'arrive, et sur un compliment.

Moitié poli, moitié galant, Oue partout l'usage autorise. Sanchette prend feu promptement, Et son cœur tout neuf s'humanise:

Elle me prend pour son amant. Se flatte d'un engagement, M'aime, et le dit avec franchise.

... Je crains plus sa naiveté Oue d'une femme bien apprise Je ne craindrais la fausseté.

HERNAND. Elle vous cherche.

LE DUC DE FOIX. Je te laisse:

Tâche de déronter sa curiosité; Je vole aux pieds de la princesse.

SCENE V

SANCHETTE, HERNAND.

SANCHETTE.

Je suis an désespoir. HERNAND.

> Qu'est-ce qui vous déplait, Mademoiselle?

> > SANCHETTE. Votre maltre.

HERNAND. Vous déplait-il beauconn?

SANCHETTE.

Beaucoup; car c'est un traitre, Ou du moins il est prêt de l'être ;

Il ne prend plus à moi nul intérêt. Avant-hier il viut, et je fos transportée De son séduisant entretien :

Hier il m'a beaucoun flatter : A présent il ne me dit rien.

Il court, ou je me trompe, après cette étrangère;

Moi, je coors après lui ; tous mes passont perdus : Et depuis qu'elle est chez mon père, Il semble que je n'y sois plus. Quelle est donc cette femme, et si belle et si fière,

Pour qui l'on fait tant de façons? On va pour elle encor donner les violons :

Et c'est ce qui me désespère. HERNAND.

Elle va tout gâter... Mademoiselle, eh bien! Si vous me promettiez de n'en témoigner rien, D'être diserète

SANCHETTE.

Oh! oui, je jure de me taire, Pourvn que vous parliez.

> HERNAND. Le secret, le mystère

Rehd les plaisirs piquants.

SANCHETTE.

Je ne vois pas pourquoi. HEBNAND.

Mon maître, né galant, dont vous tournez la tête, Sans vous en avertir vous prépare une fête.

SANCHETTE Quoi! tous ces violons?...

> HERNAND. Sout tous pour vous

SANCHETTE.

Pour moi! HERNAND.

N'en faites point semblaut, gardez un bean silence. Vous verrez vingt Français entrer dans un moment;

Ils sont parés superbement : Ils parient en chansons, ils marchent en cadence,

Et la joie est leur élément.

SANCHETTE.

Vingt beanx messieurs français! j'en ai l'âme ravie ; J'eus de voir des Français toujours très grande envie : Eutreront-ils bieutôt?

HERNAND.

Ils sont dans le châtean. SANCHETTE.

L'aimable nation ! que de galanterie !

HERNAND. On your donne nn spectacle, nn plaisir tout nonveau.

Ce que fout les Français est si brillant, si beau!

SANCHETTE. Eh! qu'est-ce qu'un spectacle?

HERNAND.

Une chose charmante. Onelonefois un spectacle est un mouvant tableau Où la nature agit, où l'histoire est parlante, Où les rois, les héros, sortent de leur tombeau : Des mœurs des nations c'est l'image vivante.

SANCHETTE

Je ne vous entends point.

#### HERNAND. Un spectacle assez beau

Serait encore une fête galante; C'est un art tout français d'expliquer ses désirs Par l'organe des jeux, par la voix des plaisirs: Un spectacle est surtout un amoureux mystère Pour courtiser Sanchette et tâcher de lui plaire,

A vant d'aller tout uniment Parler au baron votre père De notaire, d'engagement, De fiançaille, et de douaire.

SANCHETTE.

Ab! je vous entends bien; mais moi, que dois-je faire?

HERNAND.

Rien.

SANCHETTE.

Comment! rien du tout?

HERNAND.

Le goût, la diguité, Consistent dans la gravité;

Dansl'art d'écouter tout, finement, sans rien dire; D'approuver d'nn regard, d'nn geste, d'un sourire. Le fen dont mon maître soupire

Sous des noms empruntés devant vous paraltra; Et l'adorable Sanchette, Toujours tendre, toujours discrète,

En silence trionsphera.

SANCHETTE.

Je comprends fort peu tout cela; Mais je vous avoneral que je suis enchantée De voir de beaux Français, et d'en être fêtée.

## ' SCENE VI.

SANCHETTE ET HERNAND sont sur le devant, LA PRINCESSE DE NAVARRE arrive par un des côtes du foud sur lethédire, entre DON MORILLO BY LE DEC DE FOIX; LEONOR, SUITE.

LÉONOR, à Morillo.

Oui, monsieur, nous allons partir.

LE DUC DE FOIX, à parf.

Amour, daigne éloigner un départ qui me tne.

SANCHETTE, à Hernand.

On ne commence point. Je ne puis me tenir;
Quand aurai; une fête aux yeux de l'inconnue?
Je la verrai jalouse, et e'est nn grand plaisir.
CONSTANCE, voulont passer par une porte, elle d'outre et paroît remplie de querriers.

Que vois-je, ô eiel! suis-je trahie?

Ce passage est rempli de guerriers menaçants!

Quoi! don Pèdre en ces lieux étend sa tyrannie?

Léonon. La fraveur trouble tous mes sens.

Les guerriers entreut sur la scène, précédes de trompettre, et lous les acleurs de la comédie se rangent d'un côté du thélètre. 1 Jenne beauté, eessez de vous plaindre, Bannissez vos terreurs; C'est vous qu'il faut craindre: Bannissez vos terreurs; C'est vous qu'il fant craindre; Régnez sur nos cours.

UN GUERRIER, chantent.

LE CHOSUR, répétant.

Jeune beauté, cessez de vous plaindre, etc.

(Marche de goerriers dansants.)

Lorsque Vénus vient embellir la terre,
C'est dans nos champs qu'elle établit sa cour.

Le terrible dieu de la guerre, Désarmé dans ses bras, sourit au tendre amour. Toujours la beauté dispose

Des invincibles guerriers;

Et le charmant Amour est sur nn lit de rose,

A l'ombre des lauriers.

A l'ombre des lauriers. LE CHŒUR. Jeune beauté, cessez de vons plaindre, etc.

(On dame.)
EN GUERRIER.

Si quelque tyran vous opprime, Il va tomber la victime De l'amour et de la valeur; Il va tomber sous le glaive vengeur.

UN GUERRIER.
A votre présence
Tout doit s'enflammer;
Pour votre défense
Tout doit s'armer.

L'amonr, la vengeance, Doit nons animer. LE CHŒUR répéte.

A votre présence Tout doit s'enflammer, etc. ( on danse.)

CONSTANCE, à L'éono.

Je l'avouerai, ce divertissement
Me platt, m'alarme davantage;
On dirait qu'ils ont su l'objet de mon voyage.
Ciel! avec mon état quel rapport étonnant!
LÉONOR.

Bon! e'est pure galanterie; C'est un air de chevalerie, Que prend le vieux baron pour faire l'important.

(La princesse veut s'en aller; le chorur l'arrète en chantante LE CHGUR. Demenrez, présidez à nos fêtes;

One nos cœurs soient lei vos conquêtes.

DEUX GUERRIERS.

Tout l'univers doit vous rendre
L'honmage qu'on rend aux dieux;
Mais en quels lieux

Pouvez-vous attendre Un hommage plus tendre, Plus digue de vos venx?

LE CHŒUR. Demeurez, présidez à pos fêtes.

Que nos cœurs soient vos tendres conquêtes, (Les personnages du divertissement rentrent par le même portique.)

( Pendant que Constance parle à Léonor, don Morillo , qui est devanteries, leur fait des mines; et Sanchette, qui est alors auprès du duc de Foix , le tire à part sur le devant du theatre.)

SANCHETTE: au duc de Foix.

Ecoutez done, mon cher amant. L'aubade qu'on me donne est étrangement faite : Je n'ai pas pu danser. Pourquoi cette trompette? Ou'est-ce qu'un Mars, Vénus, des combats, un tyran, Et pas un seul mot de Sanchette?

A cette dame-ci tout s'adresse en ces lieux : Cette préférence me touche

LE DUC DE FOIX. Croyez-moi, taisons-nous: l'amour respectueux Doit avoir quelquefois son bandeau sur la bouche, Bien plus encor que sur les yeux.

SANCHETTE. Quel bandeau? quels respects? ils sont bien ennuyeux! MORILLO, s'arançant vers la princesse. Eh bien! que dites-vous de notre serenade? La tante est-elle un peu contente de l'aubade?

LÉGROD Et la tante et la nièce y trouvent mille appas.

CONSTANCE, & Léonor. Qu'est-ce que tout ceci? Non , je ne comprends pas Les contrariétés qui s'offrent à ma vue, Cette rusticité du seigneur du château,

Et ce goût si noble, si bean. D'une fête si prompte et si bien entendue.

Eh bien done! notre tante approuve mon cadeau. LÉONOR.

Il me paralt brillant, fort heureux, et nouveau. MOBILLO. La porte était gardée avec de beaux gendarmes : Eh! eh! l'on n'est pas neuf dans le métier des armes.

CONSTANCE. C'est magnifiquement recevoir nos adieux;

Toujours le souvenir m'en sera précienx. MORILLO.

Je le crois. Vous pourriez voyager par le monde Sans être fêtoyée ainsi qu'on l'est ici : Soyez sage, demeurez-y;

Cette fête, ma foi, n'aura pas sa seconde : Vous chômerez ailleurs. Quand je vous parle ainsi, C'est pour votre seul bien ; car pour moi, je vous jure Que, si vous décampez, de bon cœur je l'endure; Et quand il vous plaira vous pourrez nous quitter.

Sovez confondus: Teudre Venus.

Dieux secourables, Soyez à jamais favorables. CONSTANCE.

Plus instruits du passé que dn sombre avenir ;

De cette offre polie il nous faut profiter: Par cet autre côté permettez que je sorte. On nous arrête encore à la seconde porte?

CONSTANCE.

Que vois-je? quels objets! quels spectacles charmants! LÉONOR.

Ma nièce, e'est ici le pays des romans (Il sort de cette seconde porte une troupe de danseurs et de danseuses avec des tambours de basque et des tambourins.

(Après cette entrée , Léonor se trouve à côle de Morillo, et lui dit «) Oui sont donc ces gens-ci?

MORIELO, au duc de Foix. C'est à toi de leur dire

Ce que je ne sais point. LE DUC DE FOIX, à la princesse de Navarre.

Ce sont des gens savants, Qui dans le eiel tout courant savent lire, Des mages d'antrefois illustres descendants,

A qui fut réservé le grand art de prédire. (Les astrologues arabes, qui étaient restés sous le portique pendant la danse, s'avancent sur le thétire, et tous les ac-

teurs de la comédie se rangent pour les écouter. UNE DEVINEBESSE chaute.

Nous enchaînons le temps; le plaisir suit nos pas :

Nous portons dans les cœurs la flatteuse espérance : Nous leur donnons la jonissance Des biens même qu'ils n'ont pas;

Le présent fuit, il nous entraîne; Le passé n'est plus rien. Charme de l'avenir, vous êtes le seul bien

Oni reste à la faiblesse homaine. Nous enchainons le temps, etc.

(Ou danse.) EN ASTROLOGEE.

L'astre éclatant et doux de la fille de l'onde. Oul devance ou qui suit le ionr.

Pour yous recommencait son tour. Mars a voulu s'nnir pour le bonheur dn monde

A la planète de l'Amour. Mais quand les faveurs célestes

Sur nos jours précieux allaient se rassembler, Des dieux inhumains et funestes Se plaisent à les troubler.

UN ASTROLOGUE, alternativement avec le chœur : Dieux ennemis, dienx impitovables,

Comme moi, sur mes maux ils semblent s'attendrir; | Ils forment, comme moi, des souhaits inutiles,

Et des espérances stériles.

Sans rien prévoir, et sans rien prévenir.

LE DUC DE FOIX. Peut-être ils prédiront ce que vous devez faire; Des secrets de nos cœurs ils percent le mystère. UNE DEVINERESSE s'approche de la princesse, et

Vous excitez la plus sincère ardeur, Et vous ne sentez que la haine;

Pour punir votre ame inhumaine Un ennemi doit toucher votre eœur.

(Ensuite s'avançant vers Sanchette.) Et vous, jeune beauté que l'amour veut conduire. L'Amour doit vous instruire :

Suivez ses douces lois. Votre cœur est né tendre ;

Aimez, mais, eu fesant un choix. Gardez de vous méprendre.

SANCHETTE. Ah! l'on s'adresse à moi ; la fête était pour nous. l'attendais : i'éprouvais des transports si jaloux! UN DEVIN ET UNE DEVINERESSE s'adressant à

> Sanchette En mariage I'n burt henreuv Est un rare avantage:

Ses plus doux feux Sont un long esclavage. Du mariage

Formez les nœuds : Mais ils sont dangereux. L'amour heureux Est trop volage.

Dn mariage Craignez les nœnds; Ils sont trop dangereux.

SANCHETTE, au duc de Foix. Bon! quels dangers seraient à craindre en mariage? Moi, je n'en vois ancun; de bon cœur je m'engage: Nous nous almons, tout ira bien.

Puisque nous nous aimons, nous serons fort fidèles; Donnez-moi bien souvent des fêtes aussi belles,

Et je ne me plaindrai de rien. LE DUC DE FDIX. Hélas I j'en donnerais tous les jours de ma vie,

Et les fêtes sont ma folie; Mais je n'espère point faire votre bonhenr.

SANCHETTE. Il est déjà tout fait ; vous enchantez mon cœur.

(On dance, )

( Les acteurs de la comédie sont rangés sur les ailes : Sanchette veut danser avec le duc de Foix , qui s'en défend; Morillo prend la princesse de Navarre, et danse avec elle.) Gaston poursuivrait-il ses projets odieux?

GUILLOY, avec un garcon jardinier, vient interrompre la danse, dérange tout, prend le duc de foix et Morillo par la main, fait des signes en leur parlant has, et avant fait cesser la musique, il dit au duc de Foiz :

Oh! yous allez bientôt avoir une autre danse : Tout est perdu, comptez sur moi.

LE DUC DE FOIX, à Morillo. Quelle étrange aventure! Un alcade! Eh! pourquoi? MORILLO.

Il vient la demander par ordre exprès du roi. LE DUC DE FOIX.

De quel roi?

MOBILLO. De don Pèdre. LE DUC DE FOLK.

Attez : le roi de France Vous défendra bientôt de cette violence. LÉONDR, à la princesse.

Il parait que sur vons roule la conférence.

MOBILLO. Bon: mais en attendant qu'allons-nous devenir? Onand un alcade parle, il faut bien obeir LE DUC DE FOIX.

Obeir, moi?

MOBILLO. Sans doute, et que peux-tu prétendre? LE DUC DE POIX.

Nous battre contre tous, contre tous la défendre. MOBILLO.

Oni? toi, te révolter contre un ordre précis Emané du roi même! es-tu de sang rassis? LE DUC DE FOIX.

Le premier des devoirs est de servir les belles; Et les rois ne vont qu'après elles.

MORILLO. Ce petit parent-là m'a l'air d'un franc vaurien; Tn seras... Mais, ma foi, je ne m'en mêle en rien. Rebelle à la justice! Allons, rentrez, Sanchette, Plus de fête.

( Morillo pousse Sanchette dans la maison , renvole la musique , et sort avec son monde. )

> SANCHETTE. Eh, quoi done l

LÉONOR.

D'où vient cette retraite, Ce trouble, cet effroi, ce changement sondain? CONSTANCE.

Je crains de nonveaux conps de mon triste destin. LE DUC DE FOIX.

Madame, il est affreux de causer vos alarmes. Nos divertissements vont finir par des larmes. Un cruel...

CONSTANCE. Ciel! qu'entends-je? Eh quoi! jusqu'en ces lieux

LÉONOR.

Qu'avez-rous dit? LE DUC DE POIX.

Quel nom prononce votre bonche? Gaston de Foix, madame, a-t-il un cœur farouche? Sur la foi de son nom j'ose vous protester On'ainsi que moi pour vous il donnerait sa vie: Mais d'un autre ennemi craignez la barbarie : De la part de don Pèdre on vient vous arrêter.

M'arrêter?

CONSTANCE. LE DUC DE FOIX.

Un alcade avec impatience Jusqu'en ces lieux suivit vos pas : Il doit venir vous prendre.

CONSTANCE.

Eh! sur quelle apparence, Sous quel nom, quel prétexte?

LE DUC DE POIX.

Il ne vous nomme pas: Mais il a désigne vos gens, votre équipage; Tout envoyé qu'il est il'un ennemi sauvage,

Il a surtout désigné vos appas. LÉONOB.

Ah! cachons-nous, madame. CONSTANCE. One

LÉONOR.

Chez Guillot.

LE DUC DE FOIX. Chez Guillot on viendra vous chercher: La beauté ne peut se cacher. CONSTANCE.

Chez la jardinière,

Fuyons. LE DUC DE FOIX.

Ne fuyer point.

LÉONOR.

Restons done

CONSTANCE.

Ciel! que faire? LE DUC DE FOIX.

Si vous restez, si vous fuyez, Je mourrai partout à vos pieds.

Madame, je n'ai point la coupable imprudence D'oser vous demander quelle est votre naissance : Soyez reine ou bergère, il n'importe à mon cœur;

Et le secret que vous m'en faites Dn soin de vous servir n'affaiblit point l'ardeur : Le trône est partout où vous êtes.

Cachez, s'il se peut, vos appas; Je vais voir en ces lieux si l'on peut vous surprendre.

Et je ne me cacheral nas Quand il faudra vous défendre.

SCÈNE VII.

CONSTANCE, LÉONOR.

LÉONOR.

Enfin nous avons un appui : Le brave chevalier! nous viendrait-il de France?

CONSTANCE. Il n'est point d'Espagnol plus généreux que lui.

LÉONOB. J'en espère beaucoup, s'il prend votre défense.

CONSTANCE.

Mais que pent-il seul aujonrd'hui Contre le danger qui me presse?

Le sort a sur ma tête épuisé tous ses coups. LÉGNOR

Je craindrais le sort en courroux. Si vous n'étiez qu'une princesse :

Mais vous avez, madame, un partage plus doux; La nature elle-mème a pris votre querelle : Puisque vous êtes jeune et belle.

Le monde entier sera pour vous.

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

SANCHETTE, GUILLOT.

SANCHETTE.

Arrête, parle-moi, Guillot. GUILLOT. Oh! Guillot est pressé.

SANCHETTE.

Guillot demeure, nn mot : Oue fait notre Alamir?

GUILLOT. Oh! rien n'est plus étrange.

SANCHETTE. Mais que fait-il? dis-moi.

Moi, je crois qu'il fait tout. Libéral comme un roi, jeune et beau comme un ange. SANCHETTE.

L'infidèle me pousse à bout, N'est-il pas au jardin avec cette étrangère?

GUILLOT. Eh! vraiment oul.

SANCHETTE.

On'elle doit me déplaire! GUILLOT.

Eh, mon Dien! d'où vient ce conrroux? Vous devez l'aimer au contraire.

52

Car elle est belle comme vons.

SANCHETTE. D'on vient qu'on a cessé sitôt la sérénade? GUILLOT.

Je n'en sais rien.

SANCHETTE.

Que veut dire un alcade? GUILLOT.

Je n'en sais rien. SANCHETTE.

D'où vient que mon père vonlait M'enfermer sous la clef? d'où vient qu'il s'en allait? CHILLOT.

Je n'en sais rien.

Elle veut s'en aller.

SANCHETTE. D'où vient qu' Alamir est près d'elle?

GUILLOT. Eh! ie le sais; c'est qu'elle est belle : Il lul parle à genoux, tout comme on parle au roi;

C'est des respects, des soins ; j'en suis tout hors de moi. Vous en seriez charmée. SANCHETTE.

Ah! Guillot, le perfide! GUILLOT. Adieu; car on m'attend : on a besoin d'un guide;

(Il sort.) SANCHETTE , seule. Puisse-t-elle partir.

Et me laisser mon Alamir! Oh! que je suis houteuse et dépitée! Il m'aimait en nu jour ; en deux suis-je quittée! Monsieur Hernand m'a dit que e'est là le bou ton ; Je n'en crois rien du tout, Alamir! quel fripon! S'il était sot et laid, il me serait fidèle. Et, ne ponvant trouver de conquête nouvelle,

Il m'aimerait fante de mieux Comment faut-il faire à mon âre? J'ai des amants constants; ils sont tous ennuyeux; J'en trouve un seul aimable, et le traître est volage.

## SCENE II.

SANCHETTE, L'ALCADE, SUITE.

L'ALCADE. Mes amis, vous avez un important emploi; Elle est dans ces jardins. Ah! la voici; c'est elle : Le portrait qu'on m'en fit me semble assez fidèle; Voilà son air, sa trille; elle est jeune, elle est belle;

Remplissons les ordres du roi. Sovez prêts à me suivre, et faites sentinelle. UN LIEUTENANT DE L'ALCADE. Nous vous obéirons; comptez sur notre zèle. SANCHETTE.

Ah! messieurs, vous parlez de moi.

Oui, madame, à vos traits nous savons vous connaître; Votre air nous dit assez ce que vous devez être; Nous venons vous prier de venir avec nous : La moitié de mes gens marchera devant vous, L'autre moitlé anivra ; vous serez transportée

Sûrement et sans bruit, et partout respectée. SANCHETTE.

Quel étrange propos! me transporter! Qui? moi! Eh! qui donc étes-yous?

L'ALCADE. Des officiers du roi; Vous l'offensez beaucoup d'habiter ces retraites;

Monsieur l'amirante en secret, Sans nous dire qui vous êtes, Nous a fait votre portrait.

SANCHETTE. Mon portrait, dites-vous?

L'ALCADE. Madame, trait pour trait. SANCHETTE.

Mais je ne connais point ce monsieur l'amirante. L'ALCADE.

Il fait pourtant de vous la peinture vivante. SANCHETTE. Mon portrait à la cour a donc été porté?

L'ALCADE.

Apparemment.

SANCHETTE. Voyez ce que fait la beauté!

Et de la part du roi vous m'enlevez! L'ALCADE.

C'est notre ordre précis : il le faut, quoi qu'il

SANCHETTE. Où m'allez-yous mener?

> L'ALCADE. A Burgos, à la cour:

Sans doute:

Vons v serez demain avant la fin du jour SANCHETTE. A la cour l mais vraiment ce n'est pas me déplaire;

La cour! j'y consens fort; mais que dira mon père? L'ALCADE.

Votre père? il dira tout ce qu'il lui plaira. SANCHETTE.

Il doit être charmé de ce voyage-là. L'ALCADE. C'est un honneur très grand qui sans doute le flatte.

SANCHETTE. On m'a dit que la cour est un pays si bean!

Hélas! hors ce jour-ci, la vie en ce château

Fut toujours ennuveuse et plate. L'ALCADE. Il faut que dans la cour votre personne éclate.

SANCHETTE.

Eh! qu'est-ce qu'on y fait?

L'ALCADE,

Mais, du bien et du mal; On y vit d'espérance; on tâche de paraître; Près des belles toujours on a quelque rival, On en a cent auprès du maltre.

SANCHETTE.

Eh! quand je serai là, je verrai done le roi?
L'ALCADE.

C'est lul qui veut vous voir.

SANCHETTE.

Ah! quel plaisir pour moi!

Ne me trompez-vous point? eh quoi! le roi souhaite

Oue ie vive à sa cour? il veut avoir Sanchette?

Helas! de tout mon cœur : il m'enlève ; partons. Est-il comme Alamir? quelles sout ses façons? Comment en use-t-il, messieurs, avec les belles? L'ALCADE.

Il ne m'appartient pas d'en savoir des nouvelles; A ses ordres sacrés je ne sais qu'obéir. SANCHETTE.

Vous emmenez sans doute à la cour Alamir? L'ALCADE. Comment? quel Alamir?

SANCHETTE.

L'homme le plus aimable , Le plus fait pour la cour, brave , jeune , adorable.

L'ALGADE. Si c'est un gentilhomme à vous , Sans doute , il peut venir ; vous êtes la maîtresse.

SANCHETTE.
Un gentilhomme à moi, plût à Dieu!

L'ALCADE.

Le temps presse,
La nuit vient; les chemins ne sont pas sûrs pour nous :

Ah I volontiers.

Partons.

SCÈNE III

MORILLO, SANCHETTE, L'ALCADE, SUITE.

MORILLO.
Messieurs, étes-vous fous?

Arrêtez donc, qu'allez-vous faire? Où menez-vous ma fille?

ANCHETTE.

A la cour, mon cher père.

MORILLO.

Elle est folle! arrêtez; c'est ma fille.
L'ALCADE.
Comment?

Comment Ce n'est pas cette dame, à qui je...

MONILLO.
Non, vraiment;

C'est ma fille, et je suis don Morillo son père;

Jamais on ne l'enlèvera.

Quol, jamais!

MORILLO.

Emmenez, s'il le faut, l'étrangère;

Mais ma fille me restera.

SANCHETTE. Elle aura donc sur moi toujours la préférence ;

C'est elle qu'on enlève!

Allez en diligence.

SANCHETTZ.

L'heureuse créature! on l'emmène à la cour :

Hélas! quand sera-ce mon tour?

MORILLO. Vous yoyez que du roi la volonté sacrée Est chez don Morillo comme il faut révérée ;

Vous en rendrez compte.
L'ALCADE.

Oul, fiez-vous à nos soins.

Messieurs, ne prenez qu'elle au moins.

SCÈNE IV.

· MORILLO, SANCHETTE.

Je suis saisi de crainte : ah! l'affaire est fâcheuse.

Eh! qu'ai-je à craiudre, moi?

MORILLO.

La chose est sérieuse;

C'est affaire d'état, vois-tu, que tout ceci.

Comment, d'état?

NORILLO.

Eh! oui ; j'apprends que près d'ici
Tous les Français sont en campagne
Pour donner un maître à l'Espagne.

SANCHETTE.

Ou'est-ce que cela fait?

MOBILLO.

On dit qu'en ce canton Alamir est leur espion;

Cette dame est erraute, et chez moi se déguise; Elle a tout l'air d'être comprise Dans quelque conspiration;

Et si tu veux que je le dise, Tout cela sent la pendaison. l'ai fait une grosse sottise De laire entrer dans ma maison

Cette dame en ce temps de crise, Et cet agréable fripon Qui me joue, et qui la courtise :

Je veux qu'il parte tout de bon, Et qu'ailleurs il s'impatronise.

#### LA PRINCESSE DE NAVARRE, ACTE, II, SCÈNE VII. 500

SANCHETTE. Lui? mon père, ce beau garçon?

MORILLO. Lui-même; il peut ailleurs donner la sérénade.

## SCÈNE V.

## MORILLO, SANCHETTE, GÜILLOT.

GUILLOT, tout essouffie. Au secours! au secours! Ah, quelle étrange aubade! MORILLO.

Ouoi done?

SANCHETTE. Ou'a-t-il done fait? GUILLOT.

Dans ees jardins là-bas... WORILLO.

Eh bien?

OUTLLOT. Cet Alamir et ce monsieur l'alcadé, Les gens d'Alamir, des soldats,

Ayant du fer partout, en tête, au dos, aux bras, L'étrangère enlevée au milieu des gendarmes, Et le brave Alamir tout brillant sous les armes, Oui la reprend soudain, et fait tomber à bas, Tout alentour de lui, nez, mentons, jambes, bras,

Et la belle étrangère en larmes, Des chevaux renverses, et des maltres dessous. Et des valets dessus, des jambes fracassées, Des vainqueurs, des fuyards, des eris, du sang, des Des lances à la fois et des têtes cassées , . [coups, Et la tante, et ma femme, et ma fille avec moi; C'est horrible à peuser, je suis tout mort d'effroi. SANCHETTE.

Fh! n'est-il point blessé?

C'est lui qui blesse et tue; C'est un héros, un diable.

MORILLO.

Ah! quelle étrange issue! Quel maudit Alamir! quel enragé! quel fou! S'attaquer à son maître, et hasarder son cou, Et le mien , qui pis est! Ah! le maudit esclandre! Ou'allons-nous devenir? Le plus grand châtiment Sera le digne fruit de cet emportement;

Et moi bien sot aussi de vouloir entreprendre De retenir chez moi cette fière beauté: Voilà ce qu'il m'en a coûté. Assemblons nos parents; allons chez votre mère, Et táchons d'assoupir cette effroyable affaire.

SANCHETTE, en s'en allant. Ah, Guillot! prends bien soin de ce jeune officier;

Il a tort, en effet, mais il est bien aimable; Il est si brave !

SCÉNE VI.

## GUILLOT.

Ah! oui; e'est un homme admirable! On ne peut mieux se battre; on ne peut mieux payer: Que j'aime les héros, quand ils sont de l'espèce De cet amoureux elievalier!

J'ai vu ca tout d'un coup ; la dame a sa tendresse. J'aime à voir un jeune guerrier

Bien payer ses amis, bien servir sa maltresse; C'est comme il faut me plaire.

## SCÈNE VII.

## CONSTANCE, LÉONOR, GUILLOT.

CONSTANCE. On me réfugier?

Hélas! qu'est devenu ce guerrier intrépide, Dont l'ame généreuse et la valeur rapide Etalent tant d'exploits avec tant de vertu? Comme il me défendait! comme il a combattu!

L'aurais-tu vu? réponds. GUILLOT.

J'ai vu... je n'ai rien vu; Je ne vois rien encore : une semblable fête Trouble terriblement les yeux. LÉONOR.

Eh! va done t'informer. GUILLOT.

Où, madame? CONSTANCE.

En tous lienx. Va,vole!... Réponds done : que fait-il!... cours... arrê-Aurait-il succombe? Que ne puis-je à mon tour [te, Défendre ce héros, et lui sauver le jour !

LEONOR. Hélas! plus que jamais le danger est extrême;

Le nombre était trop grand. GUIL LOT. Contre un ils étaient dix.

LÉONOR. Peut-être qu'on vous cherche, et qu'Alamir est pris.

GUILLOT. Qui? lni! vous vons moquez; il surait pris lui-même

Tous les alcades d'un pays. Allez, crovez, sans vous méprendre,

Qu'il sera mort cent fois avant que de se rendre. CONSTANCE.

Il serait mort!

LÉONOR. Va donc. CONSTANCE.

Tache de t'éclaireir. (11 sect.)

Va vite ... Il serait mort!

LÉONOB.

Je vous en vois frémir : le mérite bien; votre âme est attendrie: Mais sur quoi jugez-vous qu'il ait perdu la vie?

CONSTANCE. S'il vivait, Léonor, il serait près de moi. De l'honneur qui le guide il connaît trop la loi. Sa main, pour me servir par le ciel reservée, M'abandonnerait-elle après m'avoir sauvée? Non; je crojs qu'en tout temps il serait mon appoi. Puisqu'il ne paraît pas, je dois trembler ponr lui. LÉONOR

Tremblez aussi pour vous ; car tout vous est contraire : En vain partout vous savez plaire, Partout on your poursuit, ou menace vos jours; Chacun craint ici pour sa tête.

Le maltre du château, qui vous donne une fête, N'ose vous donner du secours : Alamir seul vous sert ; le reste vous opprime.

CONSTANCE. Que devient Alamir, et quel sera son sort?

LÉONOR. Songez an vôtre, hélas! quel transport vous anime! CONSTANCE.

Léonor, ce n'est point un aveugle transport, C'est un sentiment légitime. Ce qu'il a fait pour moi...

## SCÈNE VIII.

CONSTANCE, LÉONOR, LE DUC DE FOIX.

LE BUC DE FOIX.

J'ai fait ce que i'ai dù. J'exécutais votre ordre, et vous avez vaincu. CONSTANCE

Vous n'êtes point blessé?

LE DUC DE FOIX. Le eiel, le ciel propice

De votre cause en tout seconda la justice. Puisse un jour cette main, par de plus heureux conps, De tous vos ennemis vous faire un sacrifice! Mais un de vos regards doit les désarmer tous. CONSTANCE.

Hélas! dn sort encor je ressens le courroux; De vous récompenser il m'ôte la puissance. Je ne puis qu'admirer cet excès de vaillance.

LE DUC DE FOIX. Non, c'est moi qui vous dois de la reconnaissance. Vos yeux me regardaient; je combattais pour vous ;

Quelle plus belle récompense! CONSTANCE. Ce que jentends, ce que je vois.

Votre sort et le mien, vos disconrs, vos exploits. Tout étonne mon ame ; elle en est confondue :

Quel destin nous rassemble? et par quel poble effort.

Par quelle grandeur d'âme, en ces lieux peu conque, Pour ma seule défense affrontiez-vous la mort?

LE DUC DE FOIX. Eh! n'est-ce pas assez que de vous avoir vue!

CONSTANCE Quoi? vous ne connaissez ni mon nom, ni mon sort, Ni mes malheurs, ni ma naissance?

LE DUC BE FOIX. Tout cela dans mon cœnr eût-il été plus fort

Qu'un moment de votre présence? CONSTANCE. Alamir, je vous dois ma juste confiance.

Après des services si grands. Je suis fille des rois et du sang de Navarre;

Mon sort est cruel et bizarre : Je fuyais ici deux tyrans :

Mais vous de qui le bras protége l'innocence, A votre tour daignez vous découvrir.

LE DUC DE FOIX. Le sort juste une fois me fit pour vous servir;

Et ce bonheur me tient lieu de naissance. Quoi! puis-je encor yous secourir? Quels sont ces deux tyrans de qui la violence

Vous persécutait à-la-fois? Don Pèdre est le premier. Je brave sa vengeance, Mais l'autre, quel est-il?

> CONSTANCE. L'autre est le due de Foix.

LE DUC DE FOIX. Ce due de Foix qu'on dit et si juste et si tendre! Eh! que pourrai-je contre lui?

CONSTANCE. Alamir, contre tous vous serez mon appui; Il cherche à m'enlever.

LE DUC DE FOIX. Il cherche à vous défendre :

On le dit, il le doit, et tout le prouve assez-CONSTANCE.

Alamir! Et c'est vous, e'est vous qui l'excusez! LE DUC DE FOIX.

Non; je dois le hair, si vous le haïssez. Vous étant odieux, il doit l'être à lui-même;

Mais comment condamner un mortel qui vous aime? On dit que la vertu l'a pu seule-enflammer : S'il est ainsi, grand dieu! comme il doit vous aimer!

On dit que devant vous il tremble de paraltre. Que ses jours aux remords sont tous sacrifiés;

On dit qu'enfin, si vous le connaissiez, Vous lui pardonneriez peut-être.

CONSTANCE.

C'est vous seul que je veux connaître; Parlez-moi de vous seul, ne trompez plus mes voux. LE DUC DE FOIX.

Ah l'daignez épargner un soldat malheurenx: Ce que je suis dément ee que je peux paraltre.

CONSTANCE.
Vous étes un héros, et vous le paraissez.
LE DUC DE FOIX.

Mon sang me fait rougir: il me condamne assez.

Si vorre sang est d'une source obscure, Il est noble par vos vertus, Et des destins j'effacerai l'ujure. Si vous êtes sorti d'une source plus pure, Je., Mais vous êtes prince, et je n'en daute plus; Je n'en veux que l'aveu, le reste me l'assure:

LE DCC DE FOIX.
J'obëis à vos lois;
Je voudrais être prince, alors que je vous vois.
Je suis un cavalier...

#### SCENE IX

CONSTANCE, LE DUC DE FOIX, LEONOR, SANCHETTE.

SANCHETTE.

Vous? vous étes un traître;

Vous n'échapperez pas, et je prétends connaître

Pour oul la fête était, oui vous trompiez des deux.

LE DUC DE FOIX.

Je n'ai trompé personne; et si je fais des væux,
Ces vœux sont trop cachés, et tremblent de parattre.
Ne jugez point de moi par ces frivoles ieux.

Une fête est un hommage
Que la galanterie, ou bien la vanité,
Sans en prendre ancun avantage,
Quelquefois donne à la beauté.
Si l'aimais, ai l'osais m'abandonner anx flammes

De cette passion, vertn des grandes âmes, J'aimerals constamment, sans espoir de retour; Je mèlerais dans le ailence

Les plus profonds respects au plus ardent amour.

J'aimerais nn objet d'une illustre naissance...

SANCHETTE, & part.

Mon père est bon baron.

Un objet ingénu...
SANCHETTS.

Je la suis fort.

LE DUC DE FOIX.

Doux, sier, éclairé, retenn,

Qui joindrait sans effort l'esprit et l'innocence.

SANCHETTE, à part. Est-ce mol?

J'aimerais certain air de grandeur, Qui produit le respect sans inspirer la crainte, La beauté sans orgueil, la vertu sans contrainte, L'auguste majesté sur le visage empreinte. Sous les voiles de la douceur. SANCHETTE.

De la majesté! moi ! LE DUC DE FOIX.

Si j'écoutais mon cœur, Si j'aimais, j'aimerais avec delicatesse, Mais en brûlant avec transport; Et le cacherais ma tendresse.

Comme je dois cacher mes malheurs et mon sort.

Lionon.

Eh bien l'econogieset rous la personne cu'il aime l'

Eh bien! connaissez-vous la personne qu'il aime? CONSTANCE, à Léonor.

Je ne me connais pas moi-même; Mun cœur est trop ému pour oser vous parier.

# SCÈNE X. MORILLO, ET LES PRÉCÉDENTS.

MORILLO.

Hélas! tout cela fait trembler:

Ta mère en va mourir; que deviendra ma fille?
L'enfer est déchalné; mon château, ma famille,

L'enfer est déchaîné; mon château, ma famille, Mon bien, tont est pillé, tont est à l'abandon : Le duc de Foix a fait investir ma maison.

Le duc de Foix? Qu'entends-je? O ciel! ta tyrannie Veut encor par ses mains persécuter ma vie!

Bon, ce n'est là que la moindre partie De ce qu'il nous faut essuyer. Un certain du Gouscila, highand de son métier, Turce de religion, et Breton d'origine, Avec des spadassins, devers Burgos chemine. Ce traître duc de Foix vient de s'associer

Ce traitre duc de Foix vient de s'associer Avec toute cette raeaille. Comme eux, tout près d'iel le roi va guerroyer, Et nous ailons avoir bataille.

CONSTANCE.

Ainsi done à mon sort je n'ai pu résister;

Son inévitable poursuite

Dans le piège me précipite
Par les mêmes chemins choisis pour l'éviter.
Toujours le duc de Foix! sa funeste tendresse
Est pire que la haine; il me poursuit sans cesse.

C'est bien moi qu'il poursait, si vous le trouvez bon : Serait-ce done pour vous que je suis an pillage? On fera sauter ma maison :

Est-ce vous qui causez tout ce mandit ravage? Quelle personne étrange étes-vous, a'il vous platt, Pour que les rois et les princes

Prennent à vous tant d'intérêt, Et qu'on conre après vous an fond de nos provinces : CONSTANCE.

Je suis infortunée, et c'est assez pour vous, Si vous avez un civut.

#### LA PRINCESSE DE NAVARRE, ACTE II, SCÈNE XI. SCÉNE XI. LE DUC DE FOIX.

LES PRÉCÉDENTS, UN OFFICIER DU DUC DE

FOLK, SUITE.

L'OFFICIER.

Voyez à vos genoux, Madame, un envoyé du duc de Foix mon maître; De sa part je mets en vos mains

Cette place où lui-même il n'oserait paraltre : En son nom je viens reconnaltre

Vos commandements souverains. Mes soldats sous vos lois vont, avce allégresse, Vous suivre, ou vous garder, on sortir de ees lieux; Et quand le due de Foix combat pour vos beaux yeux, Nous répondons ici des jours de votre altesse.

MOBILLO Son altesse! Eh! bon Dieu! Quoi! madame est princesse?

L'OFFICIER. Princesse de Navarre, et suprème maîtresse De vos jours et des miens, et de votre maison.

CONSTANCE. Je suis hors de moi-même.

MORILLO.

Ah! madame, pardon : Je me jette à vos pieds

LÉONOR. Vous voilà reconnue. MORILLO.

De mes desseins coquets la singulière issue! SANCHETTE.

Quoi ! vous êtes princesse , et faite comme nous ! L'OFFICIER.

Nous attendrons ici vos ordres à genoux. CONSTANCE.

Je rends grace à vos soins, mais ila sont inutiles; Je ne crains rien dans ces asiles: Alamir est ici; contre mes oppresseurs

Je n'aurai pas besoin de nouveaux defenseurs. L'OFFICIER. Alamir! de ce nom je n'ai point connaissance;

Mais je respecte en lui l'honneur de votre choix : S'il combat pour votre défense. Nous serons trop heureux de servir sous ses loix. Je vous ramène aussi vos compagnes fidèles, Vos premiers officiers, vos dames du palais; Echappés aux tyrans, ils nous suivent de près.

Ah! les agréables nouvelles! CONSTANCE.

Ciel! qu'est-ce que je vois!

LES TROIS GRACES ET UNE TROUPE D'AMOURS ET DE PLAISIRS paraissent sur la scène LÉOXOB

Les Graces, les Amours?

Ainsi Gaston de Foix veut vous servir toujours. (On danse.)

SANCHETTE, ou duc de Foix.

(Interrompant is danse.) Ce sont donc la ses domestiques? figues! Que les grands sont heureux, et qu'ils sont magni-Quoi! de toute princesse est-ce là la maison?

Ah! que j'en sois, je vous coujure. Quel cortége! quel train!

LE DUC DE FOIX.

Ce cortége est un don Qui vient des mains de la nature: Toute femme y prétend.

> SANCHETTE. Puis-je y prétendre aussi?

LE DUC DE FOIX. Oui, sans doute; avec vous les Grâces sont iei :

Les grâces suivent la jeunesse, Et vous les partagez avec cette princesse.

SANCHETTE. il le faut avouer, on n'a point de parent Plus agréable et plus galaut,

Venez que je vous parie; expliquez-moi, de grâce. Ce qu'est un due de Foix, et tout ce qui se passe : Restez au près de moi, contez-moi tout cela,

Et parlez-moi toujours, pendant qu'on dansera. (Elle s'assied aupres du duc de Foix.)

( On danse.) LES TROIS GRACES chantent :

La nature, en vous formant, Près de vous nous fit naître; Loin de vos yeux nous ne ponvions paraître:

Nous vous servons fidèlement : Mais le charmant amonr est notre premier maître. (On danse.)

> UNE DES GRACES. Vents furieux, tristes tempêtes,

Fuyez de nos elimats : Beaux jours, levez-vous sur nos têtes; Fleurs paissez sur nos pas.

(On danse.) Echo, voix errante,

Légère habitante De ce sejour ; Echo fille de l'amour,

Doux rossignol, bois épais, onde pure Répétez avec moi ce que dit la nature : Il faut aimer à son tour.

(On danse.)

UN PLAISIR.

(Paroles sur un Hennet.) Non le plus grand empire Ne pent remplir na cœur : Charmant vainqueur,

Dieu séducteur. C'est ton délire Oui fait le bonheur. (On danse.)

une pencher. UN BEBGER Fairne, et je crains ma flamme; Ah! le refus, la feinte, Ont des charmes puissa Je crains le repentir. Tendre désir .

Désire naissants. Combate charmants Premier plaisir. Tendre contrainte, Dieu de mon âme. Tout sert les amants. Fals-moi moins gémir. (On danse.)

UN AMOUR, alternativement avec le chaur.

Divinité de cet heureux séjour. Triomphe et fais grace: Pardonne à l'audace,

Pardonne à l'amour. (On danse, )

LE MÊME AMOUR. Toi seule es cause De ce qu'il ose: Toi seule allumas ses feux. Ouel crime est plus pardonnable?

C'est celui de tes beaux yeux; En les voyant tout mortel est coupable. LE CHIECE

Divinité de cet heureux séjour. Triomphe et fais grace; Pardonne à l'audace. Pardonne à l'amour.

CONSTANCE. On pardonne à l'amour, et non pas à l'audace. Un téméraire amant, ennemi de ma race,

Ne pourra m'apaiser jamais. LE DUC DE FOIX. Je connais son malheur, et sans doute il l'accable;

Mais seriez-yous toujours inexorable? CONSTANCE. Alamir, je vous le promets.

LE DUC DE FOIX. On ne fuit pas sa destinée : Les devins ont prédit à votre âme étonnée Qu'un jour votre ennemi serait votre vainqueur.

CONSTANCE. Les devins se trompaient, fiez-vous à mou cœur. LE CHŒUR chante :

On differe vainement; Le sort nous entraîne, L'amour nous amène Au fatal moment.

(Trompettes et timbales, )

CONSTANCE. Mais d'où partent ces cris, ces sons, ce bruit de guerre? HERNAND, arrivant avec precipitation.

On marche, et les Français précipitent leurs pas : lis n'attendent personne.

LE DUC DE FOIX. Ils ne m'attendront pas; Et ie vole avec eux.

CONSTANCE.

Les jeux et les combats Tour-à-tour aujourd'hui partagent-ils la terre? Où fuyez-vous? où portez-vous vos pas? LE DUC DE POIX.

Je sers sous les Frauçais, et mon devoir m'appelle; Ils combattent pour vous : jugez s'il m'est permis De rester un moment loin d'un peuple fidèle Oui vient vous délivrer de tous vos ennemis.

CONSTANCE, à Léonor. Ah, Léonor l cachous un trouble si funeste. La liberté des pleurs est tout ce qui me reste.

(Elles sortent.) SANCHETTE.

Sans ce brave Alamir, que devenir, hélas! MORILLO. Que d'aventures, quel fracas!

Quels démons en un jour assemblent des alcades, Des Alamir, des sérénades, Des princesses et des combats?

SANCHETTE. Vous allez donc aussi servir cette princess

Vous suivrez Alamir, vous combattrez? MORILLO.

Quelque sot! Dien m'en garde!

SANCHETTE-Et pourquoi non?

Oui?moi!

MORILLO. Pourquei?

C'est que j'ai beaucoup de sagesse Deux rois s'en vont combattre à cinq cents pas d'ici;

Ce sont des affaires fort belles : Mais ils pourront sans moi terminer leurs querelles, Et je ne prends point de parti.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE L

CONSTANCE, LÉONOR, HERNAND. LÉONOB.

Quel est notre destin? HERNAND.

Délivrance et victoire. CONSTANCE.

Quoi! don Pédre est défait?

HEBNAND. Oui, rien ne pent tenir Contre un peuple né pour la gloire, Pour vaincre, et ponr vous obéir.

On poursuit les fuyards.

CONSTANCE. Et le brave Alamir?

HERNAND. Madame, on dolt à sa personne La moitié du snecès que ce grand jour nous donne : Invincible aux combats, comme avec vous soumis,

Il vole à la mélée aussi bien qu'aux aubades Il a traité nos ennemis Comme il a traité les alcades. Il est en ce moment avec le duc de Foix. Dont nos soldats charmés célèbrent les exploits; Mais il pense à vous seule, et, pénétré de joie,

A vos pieds Alamir m'envoie; Et je sens, comme lui, les transports les plus doux On'il ait deux fois vainen pour vous.

CONSTANCE.

Je veux absolument savoir de votre bouche... MEDNAND. Eh quoi, madame?

CONSTANCE.

Un secret qui me touche: Je veux savoir quel est ce généreux guerrier.

HERNAND. Puis-je parler, madame, avec quelque assurance?

CONSTANCE. Ah! parlez : est-ce à lui de cacher sa naissance? Ou'est-il? répondez-moi.

HERNAND.

C'est un brave officier Dont l'ame est assez peu commune: Elle est au-dessus de son rang : Comme tant de Français, il prodigue son sang : Il se ruine enfin pour faire sa fortune.

I) la fera, sans donte.

LÉONOR. CONSTANCE.

Eh! quel est son projet? BERNAND.

D'être toujours votre sujet, D'aller à votre cour, d'y servir avec zèle, De combattre pour vous, de vivre, et de mourir, De yous voir, de yous obéir. Toujours généreux et fidèle;

Appartenir à vous est tout ce qu'il prétend. CONSTANCE.

Ah! le ciel lui devait un sort plus éclatant! Riengu'uu simple officier! Mais dans cette occurrence Quel parti prend le duc de Foix?

HERNAND.

Votre parti, le parti de la France,

Le parti du meilleur des rois.

CONSTANCE. Que n'osera-t-il point? que va-t-il entreprendre? Où va-t-il?

HERNAND. A Burgos il doit bientôt se rendre. Je cours vers Alamir : ne lni pourrai-je apprendre

Si mon message est bien reçu? CONSTANCE. Allez: et dites-lui que le cœur de Constance S'intéresse à tant de vertu Plus encor qu'à ma délivrance.

# SCÈNE II.

CONSTANCE, LÉONOR.

CONSTANCE. Rien qu'un simple officier I

LÉONOR.

Tout le monde le dit. CONSTANCE.

Mon cœur ne peut le croire, et mon front en rougit, LÉONOB.

J'ignore de quel sang le destin l'a fait naître; Mais on est ce qu'on veut avec nn si grand cœur. C'est à lui de choisir le nom dont il veut être :

Il lui fera beaucoup d'honneur. CONSTANCE. Oue de vertu! que de grandeur!

Combien sa modestie illustre sa valeur! LÉONOR.

C'est peu d'être modeste, il fant avoir encore De quoi pouvoir pe l'être pas. Mais ce héros a tont, courage, esprit, appas :

S'il a quelques défauts, pour moi je les ignore; Et vos veux ne les verraient pas, J'ai vu queiques héros assez insupportables

Et l'homme le plus vertueux Peut être le plus ennnyeux : Mais comment résister à des vertus aimables?

CONSTANCE. Alamir fera mon malheur : Je lui dois trop d'estime et de reconn

LÉOTOR Déjà dans votre cœnr il a sa récompense :

J'en crois assez votre rougeur; C'est de nos sentiments le premier témoignage. CONSTANCE.

C'est l'interprète de l'honneur. Cet honneur attaqué dans le fond de mon cœur

S'en indigne sur mon visage. O ciel! que devenir s'il était mon vainqueur! Je le crains, je me crains moi-même;

Je tremble de l'aimer, et je ne sais s'il m'aime. LEONOR.

Il voit que votre orgueil serait trop offensé

Mariez-nous, madame, et faites-nous partir.

CONSTANCE. Etouffe tes soupirs, malheureuse Constance! Sovons en tous les temps digne de ma naissance...

Oui, vous l'épouserez... comptez sur mon appui. Au vaillant Alamir je dois ma delivrance; Il a tout fait pour moi... je vous unis à lui,

Et vous serez sa récompense. SANCHETTE.

Parlez donc à mon père.

CONSTANCE Oni.

SANCHETTE.

Parlez aujourd'hui. Tout à l'heure.

CONSTANCE. Oui... Quel trouble et quel effort extrème!

SANCHETTE. Ouel excès de bonté! Je tombe à vos genoux,

Madame, et je ne sais qui j'aime Le plus sincèrement d'Alamir ou de vous. (Elle fait quelques pas pour s'en aller.)

CONSTANCE De mon sort ennemi la rigueur est constante.

SANCHETTE, revenant. C'est à condition que vous m'emmènerez?

C'en est trop.

CONSTANCE. SANCHETTE

De nous deux vous serez si contente?

(A Léonor.) A vertissez-moi, vous, lorsque vous partirez.

(Eq.s'en allant.) Que je suis une heureuse fille! Qu'on va me respecter ce soir dans ma famille!

SCÉNE IV.

CONSTANCE, LÉONOR.

CONSTANCE. A quels many differents tous mes jours sont livres! Léonor, connais-tu ma peine et mon outrage?

LÉONOR. Je supportais, madame, avec tranquillité Les persecutions, le couvent, le voyage; J'essnyais même avec galté

Ces infortunes de passage : Vous me faites enfin connaître la douleur : Tout le reste n'est rien près des peines du cœur ·

Le vrai malheur est son ouvrage. CONSTANCE. Je suis accoutumée à dompter le malheur.

LEONOR. Ainsi par vos houtes sa parente l'épouse : Il méritait d'autres appas.

CONSTANCE.

Si j'étais son égale, helas! Que mon âme serait jalouse! Oublions Alamir, ses vertus, ses attraits

Ce qu'il est, ce qu'il devrait être, Tout ce qui de mon cœur s'est presque rendu maître... Non, je ne l'oublieral jamais.

LÉONOR. Vous ne l'oublierez point? vous le cédez?

> CONSTANCE. Sans doute.

LÉONOR.

Hélas! que cet effort yous coûte! Mais ne serait-il point un effort généreux .

Non moins grand, beaucoup plus beureux. Celui d'être au-dessus de la grandeur suprême?

Vous pouvez aujourd'hui disposer de vous-même. Elever un héros, est-ce vous avilir? Est-ce donc par orgueil qu'on aime?

N'a-t-on que des ruis à choisir? Alamir ne l'est pas, mais il est brave et tendre.

CONSTANCE. Non, le devoir l'emporte, et tel est son pouvoir.

LEONOR.

Hélas! gardez-vous bien de prendre La vanité pour le devoir. Oue resolvez-yous done?

CONSTANCE.

Moi! d'être au désespoir : D'obeir, en pleurant, à ma gloire importune : D'éloigner le héros dont je me sens charmer :

De goûter le bonheur de faire sa fortnne . Ne pouvant me livrer au bonheur de l'aimer (On entend derrière le théâtre un bruit de trompettes.)

CHIEFUR.

Triomphe , victoire : L'équité marche devant nous : Le ciel v joint la gloire:

L'ennemi tombe sous nos coups : Triomphe, victoire.

LÉONOR. Est-ce le duc de Foix qui prétend par des fêtes Vous mettre encor, madame, au rang de ses conquêtes?

CONSTANCE. Ah! je déteste le parti

Dont la victoire a seconde les armes :

Quel qu'il soit , Léonor, il est mon ennemi. Puisse le duc de Foix, auteur de mes slarmes, Puissent don Pèdre et lui l'un par l'autre périr! Mais, o ciel | conservez mon vengeur Alamir.

Dût-il ne point m'aimer, dût-il causer mes larmes!

### SCÉNE V.

LE DUC UE FOIX, CONSTANCE, LÉONOR.

LE DUC DE FOIX. Madame, les Français ont délivré ces lieux: Don Pèdre est descendu dans la nuit éternelle.

Gastou de Foix victorieux Attend encore une gloire plus belle,

Et demande l'honneur de paraître à vos yeux. CONSTANCE. Que dites-vous? et qu'osez-vous m'apprendre? Il parattrait en des lieux où je suis! Don Pèdre est mort, et mes ennuis

Survivraient encore à sa cendre? LE DUC DE FOIX. Gastou de Foix vainqueur en ces lieux va se rendre. J'ai combattu sous lui ; j'ai vu dans ce grand jour Ce que peut le courage, et ce que peut l'amour. Pour moi, seul malheureux (si pourtant je puis l'être, Quand des jours plus sereins pour vous semblent renal-Péuétré, pleiu de vous jusqu'au dernier soupir, [tre],

Vous partez!

CONSTANCE. LE DUC DE POIX. Je le dois. CONSTANCE. Arrêtez, Alamir. LE DCC DE FOIX.

Je n'al qu'à m'éloigner, ou plutôt qu'à vous fuir.

Madame l

CONSTANCE Demeurez ; je sais trop quelle vue Vous conduisit en ce séjour. LE DUC DE FOIX. Quoi! mon ame vous est connue.

Qui. LE DUC DE FOIX.

CONSTANCE. Vous sauriez?

CONSTANCE. Je sais que d'un tendre retour Ou peut payer vos vœux ; je sais que l'innocence ,

Oui des dehors du monde a peu de connaissance. Peut plaire et connaître l'amour : Je sais qui vous aimiez, et même avant ce jour; Elle est votre pareute, et doublement heureuse. Je ue m'étoune point qu'une âme vertueuse

Ait pu vous chérir à son tour, Ne partez point, je vais eu parler à sa mère : La doter richement est le moins que je doi; Devenant votre épouse, elle me sera chère; Ce que vous aimerez aura des droits sur moi.

Dans vos enfants je chérirai leur père; Vos parents, vos amis, me tiendront lieu des miens;

Je les comblerai tous de dignités, de biens :

C'est trop pen pour mon cœur, et rien pour vos services. Je ue ferai jamais d'assez grands sacrifices ; Après ce que je dois à vos heureux secours, Cherchant à m'acquitter je vous devrai toujours. LE DUC DE POIX.

Je ne m'attendais pas à cette récompense. Madame, ah! croyez-mol, votre reconnaissance -Pourrait me tenir lieu des plus grands châtiments. Non, vous n'ignorez pas mes secrets sentiments; Nou, yous u'avez point eru qu'uue autre ait pu me plai-Vous voulez, je le vois, punir un téméraire ; Mais laissez-le à lui-même, il est assez puni. Sur votre renommée, à vous seule asservi. Je me crus fortuné pourvu que je vous visse: Je crus que mon bonheur était dans vos beaux veux : Je vous vis dans Burgos, et ce fut mon supplice.

Oul, e'est un ehatiment des dieux D'avoir vu de trop près leur chef-d'œuvre adorable; Le reste de la terre en est insupportable; Le ciel est sans clarté, le monde est sans douceurs : Ou vit dans l'amertume, on dévore ses larmes ; Et l'on est malheureux auprès de tant de charmes. Sans pouvoir être heureux allleurs.

CONSTANCE. Quoi! je serais la cause et l'objet de vos peines! Quoi ! cette innocente beauté

Ne vous tenait pas dans ses chalnes: Vous osez!...

LE DUC DE FOIX. Cet aveu plein de timidité,

Cet aveu de l'amour le plus involontaire, Le plus pur à la fois et le plus emporté. Le plus respectueux, le plus sûr de déplaire,

Cet aven malheureux peut-être a mérité Plus de pitié que de colère.

CONSTANCE. Alamir, your m'aimez!

LE UUC UE FOIX.

Oui, dès long-temps ce cœur D'un feu toujours caché hrûlait avec fureur; De ce cœur éperdu voyez toute l'ivresse; A peine encor connu par ma faible valeur,

Né simple cavalier , amaut d'une princesse , Jaloux d'un prince et d'un vainqueur, Je vois le duc de Foix amoureux, pleiu de gloire,

Oul, du grand du Guescliu compagnon fortuné, Aux yeux de l'Anglais consterné, Va vous donner uu roi des mains de la Victoire. Pour toute récompense il demande à vous voir :

Oubliant ses exploits, u'osant s'en prévaloir, Il attend sou arrêt, il l'attend en silence. Moins il espère, et plus il semble mériter; Est-ce à moi de rien disputer

Contre son nom, sa gloire, et surtout sa constance? CONSTANCE.

A quoi suis je réduite! Alamir, écoutez -

Vos malheurs sont moins grands que mes calamités ; Jugez-en; concevez mon désespoir extrême; Sachez que mon devoir est de ne voir jamais

Ni le duc de Foix, ni vous-même, Je vous ai déjà dit à quel point je le hais ; Je vous dis encor plus : son crime impardonnable

Excitait mon juste courroux; Ce crime jusqu'ici le fit seul halssable, Et je crains à présent de le hair pour vous. Après un tel discours il faut que je vous quitte.

LE DUC DE FOIX. Non, madame, arrêtez, il faut que je mérite Cet oracle étonnant qui passe mon espoir. Donner pour vous ma vie est mon premier devoir; Je puis punir encor ce rival redontable : Meme au milieu des siens je puis percer son flanc, Et nover tant de maux dans les flots de son sang ;

### CONSTANCE.

Ah! demeurez; quel projet effroyable! Ah! respectez vos jours à qui je dois les miens; Vos jours me sont plus chers que je ne hais les siens.

LE DUC DE POLY. Mais est-il en effet si sûr de votre haine?

J'y cours.

CONSTANCE. Helas! plus je vous vois, pins il m'est odieux, LE DUC DE FOIX, se jetant à genoux, et présentant son épée.

Punissez donc son crime en terminant sa peine: Et puisqu'il doit mourir qu'il expire à vos yeux. Il bénira vos conps : frappez ; que cette épéc Par vos divines mains soit dans son sang trempée, Dans ce sang malheureux, brûlant pour vos attraits; CONSTANCE, Parrelant.

Ciel! Alamir, que vois-je? et qu'avez-vous pu dire? Alamir, mon vengeur, vous par qui je respire... Etes-vous celui que je bais?

LE DUC DE FOIX. Je suls celui qui vous adore;

Je n'ose prononcer encore Ce nom hal long-temps, et toujours dangereux ; Mais parlez : de ce nom faut-il que je jouisse? Faudra-t-il qu'avec moi ma mort l'ensevelisse, Ou que de tous les noms il soit le plus heureux? J'attends de mou destin l'arrêt irrévocable :

Faut-il vivre, faut-il mourir?

CONSTANCE. Ne vous connaissant pas, je croyais vous halr; Votre offense à mes yeux semblait inexcusable. Mon cœur à son courroux s'était abandonné;

Mais je sens que ce cœur vous aurait pardonné, S'il avait connn le coupable. LE DUC DE POIX.

Quoi l'ee jour a donc fait ma gloire et mon bonhenr! CONSTANCE.

De don Pèdre et de moi vous êtes le vainqueur.

# SCÉNE VI.

MORILLO, SANCHETTE, HERNAND, ET 1.88

PRÉCÉDENTS; SUITE. MORILLO.

Allons, une princesse est bonne à quelque chose; Pnisqu'elle veut te marier.

Et que ton bon cœur s'y dispose, Je vais an plus vite, et pour cause,

A vec Alamir te lier. Et conclure à l'instant la chose.

(Apercevant Alamir qui parie has , et qui embrasse les genoux de la princesse.)

Oh! oh! que fait donc là mon petit officier? A vec elle tout has il canse D'un air tant soit peu familier.

SANCHETTE. A genoux il va la prier

De me donner à lui pour femme . Elle ne répond point : ils sout d'accord. CONSTANCE, au duc de Foix à qui elle parlait bas

auparavant. Mon âme, Mes états, mon destin, tout est au duc de Foix ; Je vous le dis encor : vos vertus, vos exploits,

Me sont moins chers que votre flamme. SANCHETTE.

Le duc de Foix i mon père, avez-vous entendn? MORILLO.

Lni, due de Foix! te moques-tu? Il est notre parent.

SANCHETTE. S'il allait ne plus l'être? HERNAND

Il vous faut avouer que ce héros, mon maître, Qui fut votre parent pendant nne heure ou deux, Est un prince pnissant, galant, victorieux,

Et qu'il s'est fait enfin connaître. LE DUC DE FOIX , en se retournant vers Hernand.

Ah! dites seulement qu'il est un prince heureux; Dites que ponr jamais il consacre ses vœux A cet objet charmant, notre unique espérance, La gloire de l'Espagne, et l'amour de la France.

SANCHETTE. Adieu mon mariage! Helas! trop bonnement Moi, j'ai eru qu'on m'aimait. MORILLO.

Quelle étrange journée ! SANCHETTE.

A qui serai-je douc? CONSTANCE.

A ma cour amenée. Je vous promets un établissement : J'aurai soin de votre hyménée.

LÉONOR.

Ce sera, s'il vous plalt, avec un autre smant.

SANCHETTE , à la princesse. Si je vis à vos pieds, je suis trop fortunée. Le duc de Foix, comme je voi, Me fesait donc l'honneur de se moquer de moi?

LE DUC DE FOIX. Il faudra pien qu'ou me pardonne. La victoire et l'amour out comblé tous mes vœux; Ou'au plaisir désormais ici tout s'abandonne : Constance daigne aimer, l'univers est heureux.

FIN DE LA PRINCESSE DE NAVARRE.

## DIVERTISSEMENT

OUI TERMINE LE SPECTACLE.

Celle de Paince porte dans son drapeau pour devise un lis en-Le thétitre représente les Pyrénées; l'amoun descend sur un touré de rejetons. Litta per orbem. char, son arc à la main.

L'AMOUR.

De rochers entassés amas impénétrable, Immense Pyréuée, en vain vous séparez Deux peuples généreux à mes lois consacrés. Cédez à mon pouvoir aimable ; Cessez de diviser les elimats que j'unis;

Superbe montagne, obcis, Disparaissez, tombez, impuissante barrière : Je veux dans mes peuples chéris Ne voir qu'une famille entière.

Reconnaissez ma voix et l'ordre de Louis : Disparaissez, tombez, impuissante barrière. CHOKUR D'AMOURS.

Disparaissez, tombez, impuissante barrière. (La montagne s'ablme insensiblement, les acteurs cha aute sur le théttre qui n'est pas encore orné.)

Par les mains d'un grand roi le fier dieu de la guerre A vu les remparts écroulés

Sous les coups redoublés De sou pouveau tonnerre : Je dois triompher à mon tour. Pour changer tout sur la terre

Un mot suffit à l'Amour. CHŒUR DES SUIVANTS DE L'AMOUR. Disparaissez, tombez, impuissante barrière.

Il se forme à la place de la montague un vaste el magnifique temple consacré à l'Amonr , au fond duquel est un trône que

Ce temple est rempli de quatre quadrilles distinguées par leurs habits et par leurs couleurs; chaque quadrille a ses drapeaux.

L'aspagne, un solell et un parélie, Sol e Sole. La quadrille de napusa, Recepit et servat.

La quadrille de pon ruttirra, Spe el animo. (On dance.)

Paroles sur une chaconne. Amour, dieu charmant, ta puissance

A formé ce nouveau séjour ; Tout ressent ici ta présence, Et le monde entier est ta cour.

UNE PRANCAISE. Les yrais suiets du tendre Amour Sont le peuple heureux de la Frauce.

LE CHIEUR. Amour, dieu charmant, ta puissance A formé ce nouveau séjour, etc.

(On danse.) Après la danse, UNE VOIX chante alternativement avec le chœur.

Mars, Amour, sont nos dieux; Nous les servons tous deux. Accourez après tant d'alarmes ; Volez, Plaisirs, enfants des cieux; Au eri de Mars, au bruit des armes Mélez vos sons harmonieux : A tant d'exploits victorieux, Plaisirs, mesurez tous vos charmes.

> (On danse.) CHŒUR.

La Gloire toujours nous appelle, Nous marchons sous ses étendards, Brûlant de l'ardeur la plus belle Pour Louis, pour l'Amour et Mars.

DUO.

Charmants plaisirs, nobles hasards, Quel peuple vous est plus fidèle?

Mars, Amour, sont nos dieux; Nous les servons tous deux. (On continue la danse.)

UN FRANÇAIS.

Amour, dieu des béros, sois la source féconde
De nos exploits victorieux;
Fais toujours de nos rois les premiers rois du monde,
Comme tu l'es des autres dieux.

(On danc.)

UN ESPAGNOL ET UN NAPOLITAIN.
A jamais de la France
Recevons nos rois;
Que la même vaillance

Triomphe sous les mêmes lois.

(On danse.)

(Air de trompettes, suivi d'un air de musettes; parodies sur l'un et l'autre.)

UN PRANÇAIS.
Hymen, frère de l'Amour,
Descends dans cet heureux séjour.
Vois ta plus brillante fête
Dans ton empire le plus bean;
C'est la gloire qui l'apprête :
Elle allome ton flambean;
Ses lauriers cégnent ta tête.
Hymen, frère de l'Amour,
Descends dans cet heureux séjour

L'HI HER descend dans un char, accompagné de L'ASOUR, pendant que le cheux chante; L'ETRIKE et L'ANOUR forment une danse caractérisée; ils se fuient, ils se chanent tour-à-tour; ils se réunissent, ils s'embranent, et changent de liambeau,

DUO.

Charmant Hymen, dieu tendre, dieu fidèle, Sois la sonree éternelle Du bonheur des hamains :

Régnez , race immortelle , Féconde en souverains. PREMIÈRE VOIX.

Donnez de justes lois.

SECONDE VOIX.

Triomphez par les armes.
PREMIÈRE VOIX.

Épargnez tant de sang, essuyez tant de larmes.

SECONDE VOIX.

Non, c'est à la victoire à nods donner la paix,

Ensemble.

Dans vos mains gronde le tonnerre; Effrayez Rassurez | la terre.

Frappez vos ennemis, répandez vos bienfaits, (On reprend.) Charmant Hymen, dieu tendre, etc.

(On dame.)

BALLET GENERAL DES QUATRE QUADRILLES.
GRAND CHECTE.

Régnez, race immortelle,
Féconde en souverains, etc.

FIN DU DIVERTISSEMENT.

### LE TEMPLE

# DE LA GLOIRE,

OPÉRA EN CINQ ACTES.

REPRESENTS POUR LA PRENIÈRE POIS, LE 27 NOVEMBRE 1745.

### PRÉFACE'.

A près une victoire signalée , après la prise de sept villes à la vue d'une armée canemie, et la pair offerte par le vainqueur, le spectacle le plus convenable qu'on pit donner au souverain et à la nation qui ont fait ou grandes actions, était le Temple de la Gloire.

Il était temps d'essayer si le vral courage, la modération, la cémence qui suit la victoire, la félicité des peuples, étaient des mijets aussi susceptibles d'une musique touchanie que de simples déalogues d'amour, tant de fois répétés sous des nous différents, et qui semblaient réduire à un seul gerre la posète l'rique.

Le selèbre Metastario, dans la plupart des fétes qu'il composa pour la cour de l'empereur Charles VI, soa faire chanter des maximes de morale; et elles plurent : ou a mis sic en action ce que ce génie singuiller avail eu la hardiesa de présenier sans le secours de la fiction et sans l'appareil du spectacle.

Ce are just use immigration value et romaneuspe que le lorose de la Goire deve aupres du géour de Muses, et la carerne de l'Exite places entre ces deux temples. Que la Goire de view, et la Colère deive commer l'homme le plus digne d'etre concerne par elle, ce a'est li que l'image seraible du jugement de hometée gens, dont l'approtation set le pris temme de hometée gens, dont l'approtation set le pris etteris; c'est elle qui a mis les l'îtus au decessar de Dominien, Loros XII au-deuxs de Louis XI, et qui a distingué Henri IV de taut de rois.

On introduit ici trois espèces d'hommes qui se présentent à la Gloire, toujours préte à recevoir ceux qui le méritent, et à exclure ceux qui sont indignes d'elle.

Le second acte désigne, sous le nom de Bélux, les couquérants injustes et sauguinaires dont le cœur est faux et farouche.

Bélns, enivré de son ponvoir, méprisant ce qu'il a aimé, sacrifiant tout à une ambition cruelle, croît que des actions barbares et heureuses doivent lui ouvrir ce temple : mais

il en est chassé par les Muses , qu'il dédaigne , el par les dieux , qu'il brave.

Bacchus, conquérant de l'Inde, abandonné à la molleuse et anx plaisirs, parcourant la terre avec ses becchantes, est le supt du Troisème acte : dans l'ivreuse de ses passions, à peine cherche-t-il la Gloire; il la voit, il en et l'ouché un moment ; mais lex premiers honneum de ce temple ne sont pas dus à un homme qui a été initute dans

sea computer et effertor dans sea voluptes. Celle pièce es des subtros qui partia la quatriente extre. Ont più del partia le quatriente estre. On a choisi Trajas parmi le compercura romaina qui oni dil i gibire di Roma et il beschere di monda. Tons la le mili gibire di Roma et il beschere di monda. Tons la ten militaire et cociole, et qu'il les courconais par la partico. Plasa comes concer per sei birelait que per sea si-ciole; et qu'il let courconais par la que color; el la cial homaina, soccosible sono cour d'ait feader, et coite enfereres dest dans la une veta qu'il er ripandati un charme d'estre più de partico qualific qui presenta de la considera de la considera de la considera del presenta de la considera del presenta del partico qualifica qui presenta del particolor del production del presenta del production del presenta del production del presenta del production del presenta del production del presenta del production del presenta del production del presenta del production del presenta del production del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta del prese

Il savisi designer de la lis calomales (il cherchal) le suitie modete pour l'employer et le récomplerer, parce qu'il étab modete lui rémelue; et le étrotella ; peres qu'il chai modete lui rémelue; et le le étrotella ; peres qu'il chai modete lui rémelue; et le le étrotella ; peres qu'il saint le plos de cette hanteur après la récôte. Jussia on est plur grand et l'pui saispoir jussia price ne golds comme lui , su milleu des soint d'une monarché immense, de documen de lu se prive et le de durante de l'amillei. Son sons et socret c'etr à l'oute la terre; sa ménotier de l'active c'ett de l'active de l'active à l'active l'active c'ett de l'active de l'active de l'active l'active c'etablissa no corre d'active de l'indepe de l'indépe.

Tripin, dans ce pottes, sinal que dans as sie, se cour. pas après la Giorir; il nest concept que de son dereir, et la Gioire vole su-deraul de lui; elle le concrone, et les place dans son temple; il en falle li temple du bonbeur public. Il ne rapporte rire à soi, il ne sonce qu'à être bienhileur de houmes; et les éleges de l'empire, si vieunent le chercher, parce qu'il ne cherchait que le bien de l'empire.

Voilà le plan de cette fête; il est au-dessus de l'exécuiion, et au-dessous du sujet; mais quekque faiblement qu'il soit traite, on se fiatte d'être venu dans un temps où cre seules idées doivent plaire.

Par Voltaire.

<sup>\*</sup> La victoire de Fontenoi, gagnée le 61 mai 6745.

# TEMPLE DE LA GLOIRE.

### PERSONNAGES CHANTANTS

DANS TOUS LES CHICKURS.

Cáté da roi BUIT PENNES ET SEER HOMMES.

Côté de la reine. SUIT PERMES ET SELLE BORNES.

BUSETTES, BAUTBOIS, BASSONS.

### PERSONNAGES CHANTANTS

AU PREMIER ACTE.

L'ENVIE. APOLLON. LES REUP RESEL

panons de la suite de l'Envie. DEMI-DIRUX NY REBOS de la suite d'Apollon.

PERSONNAGES DANSANTS

AU PREMIER ACTE. SULT DÉBONS.

SEPT BERGS. LES NEUP MOSES.

### PERSONNAGES CHANTANTS

AU SECOND ACTE.

LIDIE. ARSINE, confidente de Lidie. DERGERS ET RESGÈRES.

UNE RESOLUTION UN BERGER. LES NEUP BUSES.

DR ACTER SERGER. BÉLUS. BOIS CLPTIPS ET SOLDATS de la suite de Bélus. APOLLON.

### PERSONNAGES DANSANTS

AU SECOND ACTE.

RESIDENCE BY PRINCESS.

### PERSONNAGES CHANTANTS AU TROISIÈME ACTE.

LE CRAND-PRÈTRE DE LA GLOTRE. UNE PRETREME CRORE & de prétres et de prétresses de la Gloire. DE GUERRIER, suivant de Bacchus. ENE BACCHANTS.

BACCHUS. ÉBIGONE.

GURRIERS , ÉGIPANS , RICCRINTES , ET SATTRES de la suite de Bacchus,

1.

### PERSONNAGES DANSANTS AU TROISIÈME ACTE.

PREMIER DIVERTISSEMENT. CINQ PRÉTERSORS DE LA ELOIRE.

OUATRE WINGS

SIX EGYPANS.

SECOND DIVERTISSEMENT. RECE BACCHANTER

BUIT SATIBLE. PERSONNAGES CHANTANTS

AU QUATRIÈME ACTE. PLAUTINE.

FANIE, confidentes de Plautine. PARTEES DE MARS, ET PRÉTERSSES DE VÉRGE. TRAJAN.

GUERREES de la suite de Trajan. ser nots varacus, à la suite de Trajan. BORDES ET BORDES. LA GLOIRE

SUITANTS DE LA GLOTER.

### PERSONNAGES DANSANTS AU QUATRIÈME ACTE.

PREMIER DIVERTISSEMENT. OUNTER PRÉTEES DE MARS.

CING PRETERSORS DE VENES. SECOND DIVERTISSEMENT.

SULVANTS DE LA GLOSEX ; cinq hommes et quatre femmes. PERSONNAGES CHANTANTS

AU CINQUIÈME ACTE.

UNE BOWLINE UNE BEAGÈRE. STREETS IT BENGERES. DR ROMAIN.

JELNES BORAIRS ET BORAINES. Tous les personnages du quatrième acte.

PERSONNAGES DANSANTS AU CINQUIÈME ACTE. BORAIRS ET ROBAINES de différents états,

PREMIER QUADRILLE. TROIS BORNES ET DEUS PERRES.

SECOND QUADRILLE. TROOS BOWNES BY DEUX PENNES. TROISIÈME OUADRILLE.

TROIS PRINCE OF DEUX BORNES. QUATRIÈME QUADRILLE.

TROS PERMES ET DEUX RORMES.

### ACTE PREMIER.

Le théâtre représente la caverne de l'Envie. On voit à travers les ouvertures de la caverne une partie du temple de la Gloire, qui est dans le fond, et les berceaux des Muses, qui sont sur tes ailes.

L'ENVIE . ET SES SUIVANTS , une torche à la main.

L'ENVIE. Profonds ahimes du Ténare Nuit affreuse, éternelle uuit,

Dieux de l'oubli, dieux du Tartare, Eclipsez le jour qui me luit; Démons, apportez-moi votre secours barbare

Contre le dieu qui me poursuit. Les Muses et la Gloire ont élevé leur temple

Dans ces paisibles lieux : Ou'avec horreur je les contemple l Que leur éclat blesse mes yeux l Profonds ablmes du Ténare. Nuit affreuse, éternelle nuit, Dieux de l'oubli, dieux du Tartare,

Eclipsez le jour qui me luit; Démons, apportez-moi votre secours barbare

Contre le dieu qui me poursuit. SUITE DE L'ENVIE.

Notre gloire est de détruire. Notre sert est de nuire: Nous alions renverser ces affreux monuments;

Nos coups redoutables Sont plus inévitables Oue les traits de la Mort et le pouvoir du Temps.

L'ENVIE. Hatez-vous, vengez mon outrage; Des Muses que je hais embrasez le bocage;

Ecrasez sous ses fondements Et la Gloire et son temple, et ses henreux enfants,

Oue je hais encore davantage. Démons, ennemis des vivauts, Donnez ce spectacle à ma rage.

(Les suivants de l'Evriz dansent et forment un balle) figuré; un héros vient au milieu de ces furies étonnées à son approche : il se volt interrompu par les suivants de l'Eavis , qui veulent eo vain l'effraver. )

APOLLON entre , suiri des Muses , de demi-dieux , et de héros.

APOLLON.

Arrêtez, monstres furieux. Fuis mes traits, crains mes feux, implacable furie. L'ENVIE.

Non, ni les mortels ni les dieux Ne pourront désarmer l'Envie.

APOLLON. Oses tu suivre encor mes pas?

Oses-tu sontenir l'éclat de ma lumière?

L'RNYIE. Je troublerai plus de climats Que tu n'en vois dans ta carrière. APOLLON.

Muses et demi-dicux, vengez-moi, vengez-vons. (Les béros et les demi-dieux saisissent l'Envis.)

L'ENVIE. Non, c'est en vain que l'on m'arrête. APOLLON.

Étouffez ces serpents qui siffent sur sa tête. L'ENVIE.

Ils renaltront cent fois pour servir mon courroux. APOLLON.

Le ciel ne permet pas que ce monstre périsse; Il est immortel comme nous : Ou'il souffre un éternel supplice :

Oue du bopheur du monde il soit infortuné. Ou'auprès de la Gloire il gémisse. Qu'à son trône il soit enchaîne.

(L'antre de l'Envix s'ouvre et laisse voir le temple de la GLOFRE; on l'enchaine aux pieds du trône de cette déesse.)

CHŒUR DES MUSES ET DEMI-DIEUX. Ce monstre toujours terrible Sera tonjours abattu : Les Arts, la Gloire, la Vertu,

Nourriront sa rage inflexible. APOLLON, GUZ Muses. Vous, entre sa caverue horrible

Et ce temple ou la Gloire appelle les grands cœurs, Chantez, filles des dieux, sur ce coteau paisible. La Gloire et les Muses sont sœurs. (La caverne de l'Exviz achève de disparaltre. On voit les deua

coteaux du Parname; des berceaua ornés de guirlandes de fleurs sont à mi-côte, et le fond du théâtre est composé de trois arcades de verdure , à travers lesquelles on voit le temple de la Grorag dans le loiutain. ) APOLLON continue.

Pénétrez les humains de vos divines flammes ; Charmez, instruisez l'univers; Régnez, répandez dans les âmes

La donceur de vos concerts. Pénétrez les humains de vos divines flammes : Charmez, instruisez l'univers.

( Danse des Muses et des Héros. ) CHIEUR DES MUSES.

Nons calmons les alarmes. Nons chantons, nous dounons la paix; Mais tous les corurs ne sout pas faits Pour sentir le prix de nos charmes. UNE MUSE.

Ou'à nos lois à jamais dociles, Dans nos champs nos tendres pasteurs . Toujours simples, tonjours tranquilles,

Ne cherchent point d'autres honneurs; Que quelquefois, loin des grandeurs, Les rois viennent dans nos asiles.

CHICEUR DES MUSES.

Nous ealmons les alarmes. Nous chantons, nous donnons la paix: Mais tous les cornrs ue sont pas faits Pour seutir le prix de nos eharmes.

### ACTE SECOND.

Le théâtre représente le bocage des Huses. Les deux côtés du théâtre sont formés des deux collines du Parnasse : des bercraux entrelacés de lauriers et de fleurs régnent sur le penchant des collines ; au-dessous sont des grottes percées à jour, ornées comme les herceaux, dans lenguelles sont des herger et bergères. Le fond est composé de trois grands bercraux en architecture.

LIDIE, ARSINE, BERGERS ET BERGÈRES.

LIDIE.

Oni, parmi ces bergers aux Muses consaerés. Loin d'un tyran superbe et d'un amant volage, Je trouverai la paix, je calmerai l'orage

Qui trouble mes sens déchirés. ABSINE.

Dans ces retraites paisibles Les Moses doivent calmer Les cœurs purs , les cœurs sensibles ,

Que la cour peut opprimer. Cependant vous pleurez; votre cril eu vain contem Ces bois, ces nymphes, ces pastenrs; [ple

De leur tranquillité suivez l'heureux exemple.

TIDIR. La Gloire a vers ces lieux fait élever son temple : La houte habite dans nos cœurs. monde

La Gloire, en ce jour même, au plus grand roi dn Doit donner de ses mains un laurier immortel : Réins va l'obtenir.

ABSINE.

Votre douleur profonde Redouble à ce nom si cruel. LIDIR

Bélus va triompler de l'Asie enchaluée : Mon cœur et mes états sont au rang des vaincus. L'ingrat me promettait un brillant byménée . Il me trompait; dn moins, il ne me trompe plus, Il me laisse. Je meurs , et meurs abandonnée. ABSINE

Il a trahi vingt rois; il trahit vos appas : Il ne connaît qu'une aveugle puissance. LIDIE.

Mais vers la Gloire il adresse ses pas : Pourra-t-il sans rougir soutenir ma présence?

Les tyrans ne rougisseut pas.

Ouoi! tant de barbarie avec tant de vaillance!

O Muses! sovez mou appni; Secourez-moi contre moi-même;

Ne permettez pas que j'aime Un rol qui n'aime que lui,

LES BENGERS ET LES BENGÈNES consacrés aux Muses sortent des antres du Parnaise, au son des instruments champétres.

LIDIE, aux bergers. Venez, tendres bergers, vous qui plaignez mes lar-Mortels heureux, des Muses inspirés,

Dans mon cœur agité répandez tous les charmes De la paix que vous célébrez.

LES BEAGERS EN CHICEUR. Oserons-nous chanter sur nos faibles musettes.

Lorsque les horribles trompettes Ont éponyanté les échos?

UNE BERGÉRE. One veulent donc tous ces héros?

Pourquoi troublent-ils nos retraites? LIDIE

Au temple de la Gloire ils chercheut le bonheur. LES BERGERS.

Il est aux lieux où vous êtes :

Il est au fond de notre cœur. UN BERGER.

Vers ce temple on la Mémoire Consacre les noms fameux,

Nous ne levons point nos yeux: Les bergers sont assez heureux Pour voir au moins que la Gloire

N'est point faite pour eux.

(On entend un bruit de timbales et de trompettes.)

CHŒUR DE GUERRIERS, qu'on ne voit pas encore. La guerre sanglante .

La mort, l'épouvante, Signalent nos fureurs :

Livrons-nous un passage .

A travers le earnage. Au falte des grandeurs.

PETIT CHŒUR DE BERGERS. Quels sons affreux | quel bruit sanvage !

OMuses! protégez nos fortunés climats. UN BERGER.

O Gloire dont le nom semble avoir tant d'appas.

Serait-ce là votre langage?

BÉLUS paraît sous le berceau du milieu, entouré de ses querriers; il est sur un trône porté par huit rois enchaines.

Rois, qui portez mon trône, esclaves couronnés, Que j'ai daigné eboisir pour orner ma victoire, Allez, allez m'ouvrir le temple de la Gloire; Préparez les honneurs qui me sont destinés.

(II descend et continue.) Je veux que votre orgueil seconde Les soins de ma grandeur ;

La Gloire, en m'élevant au premier rang du monde, Honore assez votre malheur.

> (Sa suite sort.) (On entend one musique douce.)

Mais quels accents pleins de mollesse Offensent mou oreille, et révoltent mon cœur?

LIDIE. L'humanité, grands dieux | est-elle une faiblesse? Parjure amant, cruel vainqueur,

Mes cris te poursuivront sans cesse. Vos plaintes et vos cris ne penvent m'arrêter : La Gloire loin de vous m'appelle;

Si je pouvais vous écouter, Je deviendrais indigne d'elle. LIDIE.

Non, la Gloire n'est point barbare et sans pitié: Non, tu te fais des dieux à toi-même semblables :-A leurs autels tu n'as sacrifié

Que les pleurs et le sang des mortels misérables. BELUS.

Ne condamnez point mes exploits; Quand on yeut se rendre le maltre, On est malgré soi quelquefois Plus cruel qu'on ne voudrait être.

Que je hais tes exploits heureux! Que le sort t'a changé! que ta grandeur t'égare!

Peut-être es-tu ué généreux : Tou bonheur t'a rendu barbare.

Je suis né pour dompter, pour changer l'univers : Le faible oiseau, dans un bocage, Fait entendre ses doux coucerts;

L'aigle qui vole au haut des airs Porte la foudre et le rayage. Cessez de m'arrêter par vos murmures vains.

Et laissez-moi remplir mes augustes destins. (Bélus sort pour aller au temple, )

LIDIE.

O Muses, puissantes déesses! De cet ambitieux flechissez la fierté: Seconrez-moi contre sa cruauté.

Ou du moins contre mes faiblesses, APOLLON ET LES MUSES descendent dans un char

qui repose par les deux bouts sur les deux collines du Parnasse.

(Elles chantent en chœur. ) Nous adoucissons Par nos arts aimables Les cœurs impitovables. Ou nous les punissons.

Faites-vous enfin chérir : Ouand rien ne peut l'attendrir! UNE BERGÈRE. D'une beanté tendre et soumise

Si tu trahis les appas, Cruel vainqueur, n'espère pas One la Gloire te favorise.

UN BERGER. Quoi! vers la Gloire il a porté ses pas.

Et son cœur serait infidèle? Ah! parmi nous une honte éternelle Est le supplice des ingrats.

BÉLUS. Qu'entends-je? il est au monde un peuple qui m'offense! Ouelle est la faible voix, qui murmure eu ces lieux, Ouand la terre tremble en silence?

APOLLON.

(Les bergers dansent.)

APOLLON.

Vole, Amour, dieu des dieux, embellis mon empire;

BÉLUS rentre, suivi de ses querriers.

Quoi! ce temple pour moi ne s'ouvre point encore!

CHŒUR DE BERGERS.

Ahl qu'un grand cœur est à plaindre,

D'un regard, d'un mot, d'un sourire,

Tu calmes le trouble et l'horreur;

Tu peux changer un cœur,

Je ne peux que l'instruire. Vole, Amour, dieu des dieux, embellis mou empire;

Désarme la guerre en fureur.

Quoi! cette Gloire que j'adore,

Près de ces lieux prépara mes autels!

Et je ne vois que de faibles mortels,

Et de faibles dieux que j'ignore!

C'est assez vous faire craindre;

Bergers, qui dans ces bocages

Vous calmez les monstres sauvages;

Apprites nos chants divins.

Fléchissez les cruels humains.

Désarme la guerre'en fureur :

Soldats, delivrez-moi de ce peuple odieux. LE CHŒUR DES MUSES.

Arrêtez l respectez les dieux Qui protégent l'innocence. BÉLUS.

Des dieux! oseraient-ils suspendre ma vengeance? APOLLON ET LES MUSES.

Ciel, couvrez-vous de feu; tonnerres, éclatez : Tremble, fuis les dieux irrités.

(On entend le tonnerre , et des éclairs partent du char où sout les Muses avec Apollon.)

Loin du temple de la Gloire, Cours au temple de la Fureur :

On gardera de toi l'éternelle mémoire Avec une éternelle horreur.

LE CHOKUR D'APOLLON ET DES MUSES. Cour implacable. Apprends à trembler :

La mort te suit, la mort doit immoler Ce fortuné coupable.

> Cœur implacable, Apprends à trembler. BELUS.

Non , je ne tremble point ; je brave le tonnerre ; Je méprise ce temple, et je hais les humains,

J'embraseral de mes poissantes mains; Les tristes restes de la terre.

CHŒUR.

Cœur implacable. Apprends à trembler :

La mort te suit , la mort doit immoler

Ce fortuné counable. Cour implacable.

Apprends a trembler. APOLLON ET LES MUSES, à Lidie.

Toi qui gémis d'un amour deplorable. Eteins ses feux, brise ses traits; Goûte par uos bienfaits

Un calme inaltérable.

(Les bergers et les bergères emminent Lidie.)

### ACTE TROISIÈME.

ente l'avenue et le frontispice du temple de la Gloire. Le trône que la Gloire a préparé pour celui qu'elle doit nommer le plus grand des hommes est vu dans l'arrièrethéâtre ; il est supporté par des Vertus, et l'on y monte par Diudeurs degrés.

LE GRAND-PRETRE DE LA GLOIRE, conronné de lauriers , une palme à la main , entouré des PRÉTRES et des PRÉTRESSES DE LA GLOIRE.

> DEE DESTRUCCE Gloire enchanteresse, Superbe maltresse

Des rois, des vainqueurs; L'ardente ieunesse. La froide vieillesse

Briguent tes faveurs. LE CHŒUR.

Gloire enchanteresse, etc. LA PRÈTRESSE. Le prétendu sage

Croit aveir brisé Ton noble esclavage: Il s'est abosé:

C'est un amant méprisé:

Son dépit est un hommage.

LE GRAND-PRÊTRE. Déesse des héros, du vrai sage et des rois, Source noble et féconde Et des vertus et des exploits,

O Gloire! c'est ici que la puissante voix Doit nommer par un juste choix

Le premier des maltres du monde. Venez, volez, accourez tous, Arbitres de la paix, et foudres de la guerre,

Vous qui domptez, vous qui calmez la terre, Nous allons couronner le plus digne de vous. (Danse de héros , avec les prétresses de la Gloire.)

LES SUIVANTS DE BACCHUS arrivent avec des Bacchanies et des Ménades , couronnés de lierre , le thyrse à la main.

UN GUERRIER, suivant de Bacchus.

Bacchus est en tous lieux notre guide invincible; Ce héros fier et bienfesant Est tobionrs aimable et terrible:

Préparez le prix qui l'attend. UNE BACCHANTE ET LE CHŒUR. Le dien des plaisirs va paraltre;

Nous annoncons notre maitre: Ses douces furenrs Dévorent nos cœurs.

(Pendant ce chœur , les prêtres de la Gloire rentrent dans le temple, dont les portes se ferment.)

LE GUERRIER. Les tigres enchaînés conduisent sur la terre Erigone et Bacchus;

Les victorieux, les vaincus, Tous les dieux des plaisirs, tous les dieux de la guerre,

Marchent ensemble confondus. On entend le bruit des trompettes, des hautbois, et des fittes, alternativement.)

LA BACCHANTE. Je vois la tendre Volupté Sur le char sanglant de Bellone; Je vois l'Amour qui couronne La valeur et la beauté.

Bacchus et Érigone paraissent sur un char trainé pardes tign entouré de guerriers, de bacchantes, d'égypans et de sairres.)

BACCHES. Érigone, objet plein de charmes,

Objet de ma brûlante ardeur, Je n'ai point inventé dans les horreurs des armes Ce nectar des humains, nécessaire au bonheur, Pour consoler la terre et pour sécher ses larmes;

C'était pour enflammer ton cœur. Bannissons la raison de nos brillantes fêtes : Non, je ne la connus jamais

Dans mes plaisirs, dans mes conquêtes: Non, je t'adore, et je la hais. Bannissons la raison de nos brillantes fêtes,

ÉRIGONE. Conservez-la plutôt pour augmenter vos feux ;

Bannissez seulement le bruit et le ravage : Si par vous le monde est beureux, Je vous aimerai davantage. BACCHUS.

Les faibles sentiments offensent mon amour: Je veux qu'une éternelle ivresse

De gloire, de grandenr, de plaisirs, de tendresse, Règne sur mes sens tour-à-tour. ÉRIGONE.

Vous alarmez mon cœur ; il tremble de se rendre ; De vos emportements il est éponvanté:

Il serait plus transporté, Si le vôtre était plus tendre. BACCHUS.

Partagez mes transports divins; Snr mon char de victoire, au sein de la mollesse, Rendez le ciel jaloux; enchaînez les humains: Un dieu plus fort que moi nous entraîne et nous presse.

Oue le thyrse règne toujours Dans les plaisirs et dans la guerre ;

Ou'il tienne lieu dn tonnerre, Et des flèches des Amours. LE CRŒUR.

Oue le thyrse règne toujours Dans les plaisirs et dans la guerre; On'il tienne lieu du tonnerre . Et des flèches des Amours. ÉRIGONE.

Quel dieu de mon âme s'empare! Ouel désordre impétueux! Il trouble mon cour, il l'égare: L'Amour seul rendrait plus heureux.

BACCHUS. Mais quel est dans ces lieux ce temple solitaire? A quels dieux est-il consacré?

Je suis vainqueur, l'ai su vous plaire : Si Bacchus est connu . Bacchus est adoré.

UN DES SULVANTS DE BACCHUS. La Gloire est dans ces lieux le seul dieu qu'on adore ; Elle doit aniourd'hui placer sur ses autels Le plus anguste des mortels.

Le vainqueur bienfesant des penples de l'aurore Aura ces honneurs solennels.

ÉRIGONE.

Un si brillant hommage Ne se refuse pas.

L'Amour seul me guidait sur cet heureux rivage; Mais on peut détourner ses pas Quand la Gloire est sur le passage.

(Ensemble.) La gloire est une vaine erreur; Mais avee vous c'est le bonheur suprême : C'est vous que i'aime.

C'est vous qui remplissez mon cœur.

L'obiet de mon ardeur y sera couronné;

Le temple s'ouvre, La Gloire se déconvre. Suivez-moi. (Le temple de la Gloire paraît ouvert. )

LE GRAND-PRÊTRE DE LA GLOIRE. Téméraire, arrête;

BACCHUS.

Ce laurier serait profané S'il avait couronné ta tête. Bacchus, qu'on célèbre en tons lieux, N'a point ici la préférence ;

Il est une vaste distance Entre les noms connus et les noms giorieux.

ÉRIGONE. Eh! quoi ! de ses présents la Gloire est-elle avare Pour ses plus brillants favoris?

BACCHUS. l'ai versé des bienfaits sur l'univers soumis. Pour qui sont ces lanriers que votre main prépare?

LE GRAND PRÊTRE. Pour des vertus d'un plus haut prix. Contentez-vous, Bacchus, de régner dans vos fête ., D'y noyer tous les maux que vos fnreurs ont faits. Laissez-nous couronner de plus belles conquêtes

Et de plus grands bienfaits. BACCHUS. Peuple vain, peuple fier, enfant de la Tristesse, Vous ne méritez pas des dons si précieux.

Bacchus vous abandonne à la froide sagesse; Il ne saurait vous punir mieux. Volez, spivez-moi, troupe aimable,

Venez embellir d'autres lieux. Par la main des Plaisirs, des Amours, et des Jeux, Versez ce nectar délectable .

Vainqueur des mortels et des dieux; Volez, suivez-moi, troupe aimable, Venez embellir d'autres lieux.

BACCHUS ET ÉRIGONE. Parcourons la terre, Au gré de nos désirs,

Dn temple de la Guerre. Au temple des Plaisirs. On danse.)

UNE BACCHANTE, avec le chour. Bacchus, fler et doux vainqueur, Conduis mes pas, règne en mon cœur; La Gloire promet le bonheur, Et c'est Bacchus qui nous le donne. Raison, tu n'es qu'une erreur, Et le chagrin t'environne. Plaisir, tu n'es point trompeur, Mon ame à toi s'abandonne. Bacchus, fier et doux vainqueur, etc.

## ACTE QUATRIÈME.

Le théâtre représente la ville d'Artanate à demi minée , au n lieu de laquelle est une p lace publique oruée d'arcs de triomphe chargés de trophées.

# PLAUTINE, JUNIE, FANIE.

### PLAUTINE.

Reviens, divin Trajan, vainqueur doux et terrible; Le monde est mon rival, tous les cœurs sont à toi; Mais est-il un cœur plus sensible Et qui t'adore Plus que moi?

Les Parthes sont tombés sous ta main foudroyante : Tu punis, tu venges les rois. Rome est heureuse et triomphante : Tes bienfaits passent tes exploits. Reviens, divin Trajan, vainqueur doux et terrible : Le monde est mon rival, tous les cœurs sont à toi;

Mais est-il un cœur plus sensible Et qui t'adore plus que moi? BASIE Dans ce climat barbare, au sein de l'Arménie. Osez-vous affronter les horreurs des combats?

PLAUTINE. Nons étions protégés par son puissant géme,

Et l'Amour conduisait mes pas. L'Europe reverra son vengeur et son maltre;

Sousces ares triomphaux on dit qu'il va paraltre. PLAUTINE. Ils sont élevés par mes mains. Quel doux plaisir succède à ma douleur profonde!

Nous allons contempler dans le maître du monde Le plus aimable des humains.

Nos soldats triomphants, enrichis, pleins de gloire, Font voler son nom jusqu'aux cieux. FANIE.

Il se dérobe à lenrs chants de victoire; Seul, sans pompe, et sans suite, il vient orner ces lieux, PLAUTINE.

Il faut à des héros vulgaires La pompe et l'éclat des houneurs ; Ces vains appuis sont nécessaires

Ponr les vaines grandeurs. Trajan seul est suivi de sa gioire immortelle: On croit voir près de lui l'anivers à genoux; Et c'est pour moi qu'il vient ! ce héros m'est fidèle !

Grands dieux I vous habitez dans cette ame si belle,

Et je la partage avec vous!

### TRAJAN. PLAUTINE, SUITE.

PLAUTINE, courant au-decant de Trajon.

Enfin je vous revois; le charme de ma vie M'est rendu pour jamais. Le ciel me vend cher ses bienfaits ;

Ma félicité m'est ravie. Je reviens un moment pour m'arracher à vous,

Pour m'animer d'une vertu nouvelle, Pour meriter, quand Mars m'appelle, D'être empereur de Rome, et d'être votre époux.

DI APPINE One dites-yous? Onel mot funeste!

Un moment ! vous, ô ciel ! nn seul moment me reste, Quand mes jours dépendaient de vous revoir toujours. TRAJAN.

Le ciel en tous les temps m'accorda son secours ; Il me rendra bientôt aux charmes que j'adore. C'est pour vous qu'il a fait mon cœur.

Je vous ai vue, et je serai vainqueur. PLAUTINE.

Quoi! ne l'êtes-vous pas? Quoi! serait-il encore Un roi que votre main n'aurait pas desarmé? Tont n'est-il pas soumis, du conchant à l'aurore? L'univers n'est-il pas calmé?

On ose me trahir.

TRAJAN. PLAUTINE. Non, je ne puis vous croire;

On ne peut vous manquer de foi.

Des Parthes terrassés l'inexorable roi S'irrite de sa chnte, et brave ma victoire. Cinq rois qu'il a séduits sont armés contre moi; Ils ont joint l'artifice aux excès de la rage;

Ils sont au pied de ces remparts; Mais j'ai pour moi les dieux, les Romains, mon cou-

Et mon amour, et vos regards, [rage, PLAUTINE. Mes regards vous suivront : je veux que sur ma tête

Le ciel épuise son courroux.

Je ne vous quitte pas ; je braverai leurs coups ; J'écarterai la mort qu'on vous apprête, Je mourrai du moins près de vous.

Ah! ne ne m'accablez point, mon cœur est trop sensi-

Ah! laissez-moi vous mériter. fble: Vous m'aimez, il suffit, rien ne m'est impossible, Rien ne pourra me résister.

PLAUTINE.

Cruel, pogyez-yous m'arrêter? J'entends déjà les cris d'un ennemi perfide. TRAJAN.

J'entends la voix du devoir qui me guide :

Je vole; demeurez: la victoire me suit. Je vole; attendez tout de mon peuple intrépide, Et de l'amour qui me conduit.

(Ensemble.)

Je vais punir un barbare,
Allez punir un barbare,
Terrasser sous mes coups

L'ennemi qui uous sépare, Qui m'arrache un moment à vous.

PLAUTINE.

Il m'abandonne à ma douleur mortelle ;

Cher amant, arrêtez: ah! detournez les yeux, Voyez encor les miens. TRAJAN, au fond du thédire.

O dieux, ô justes dieux,

Veillez sur l'empire et sur elle!

PLAUTINE. Il est déjà loin de ces lieux.

Devoir, es-tu content? Je meurs, et je l'admire. Ministres du dieu des combats, Prêtresses de Vénus, qui veillez sur l'empire,

Percez le ciel de cris, accompagnez mes pas; Secondez l'Amour qui m'inspire.

CHGUR DES PRÉTRES DE MARS. Fier dieu des alarmes , Protége nos armes , Conduis nos éteudards. CHGUR DES PRÉTRASSES DE VÉNUS. Décsse des grâces , Vole sur ses traces ,

Enchalne le dieu Mars. (On dame.)

CHOGUR DES PRÉTRESSES.

Mère de Rome et des amours paisibles,
Viens tout ranger sous ta charmante loi;
Viens couronner nos Romains Invincibles:
Ils sout tous nés pour l'amour et pour toi.

PLAUTINE.

Dieux puissants, protégez votre vivante image! Vous étiez autrefois des mortels comme lui; C'est pour avoir régné comme il règne aujourd'hni Que le ciel est votre partage.

(On danse.)

(On entend un chour de Romains qui avancent lentement sur le théstre.)

Charmant héros, qui pourra croire Des exploits si prompts et si grands? Tu te fais en peu de temps La plus durable mémoire.

Entendez-vous ces cris et ces chants de victoire?

Trajan revient vainqueur.

FLAUTINE.

En pouviez-vous douter?

Je vois ces rois captifs, ornements de sa gloire;

Il vient de les combatre, il vient de les dompter.

JUNIE.

Avant de les punir par ses lois légitimes,

Avant de les punir par ses lois legitures Avant de frapper ses victimes, A vos genoux il veut les présenter.

TRAJAN parail, entouré aes aigles romaines et de faisceaux; les rois vaincus sont enchaînés à sa suite.

TRALAN

Rois, qui redoutez ma vengeance, Qui craignez les affronts aux vaincus destines,

Soyez désormais enchaînés Par la seule reconnaissance.

Plautine est en ces lieux; il faut qu'en sa présence Il ne soit point d'infortunés. LES ROIS, se relevant, chantent avec le chowr.

O grandeur! ô clémence! Vainqueur égal aux dieux, Vous avez leur puissance,

Vous avez teur puissance ;

Vous pardonnez comme eux.

PLAUTINE.

Vos vertus ont passé mou espérance même :

Mon œur est plus touché que celui de ces rois.

TRAJAN.

Ah! s'il est des vertus dans ce œur qui vous aime,

Vous savez à qui je les dois.

J'ai voulu des humains mériter le suffrage,

Dompter les rois, hriser leurs fers, Et vous apporter mon hommage Avec les vœux de l'univers.

Ciel! que vois-je en ces lieux?

LA GLOIRE descend d'un vol précipité, une

LA GLOIRE.

Tu vois ta récompense, Le prix de tes exploits, surtout de ta clémence; Mon trône est à tes pieds; tu règnes avec moi. (Le diddre change, et représente le temple de la Giotre.)

Elle continue : Plus d'un heros , plus d'un grand roi , Jaloux en vain de sa mémoire ,

Vola toujours après la Gloire. Et la Gloire vole après toi. LES SUIVANTS DE LA GLOIRE, mélés aux Rous

LES SUIVANTS DE LA GLOIRE, mélés aux Romaine et aux Romaines, forment des danses. UN ROMAIN.

Régnez en paix après tant d'orages , Triomphez dans nos cœurs satisfaits. Le sort préside aux combats aux ravages ; La Gloire est dans les bienfaits. Tonnerre, écarte-toi de nos heureux rivages;

Calme heureux, reviens pour jamais. Régnez en paix, etc.

CHŒUR.

Le ciel nous seconde,

Célébrons son choix :

Exemple des rois,

Delices du monde.

Vivons sous tes lois.

JUNIE.

Tendre Vénus, à qui Rome est soumise,
A nos exploits joins tes tendres appas:

Ordonne à Mars enchanté dans les bras Que pour Trajan sa faveur s'éternise. LE CHOUE. Le ciel nous seconde, Célébrons son choix : Exemple des rois.

Délices du monde, Vivons sous tes lois.

Des honneurs si brillants sont trop pour mon partage; Dieux, dont j'eprouve la faveur, Dieux de mon peuple, achievez voire ouvrage;

Changez ce temple auguste en celui du Bonheur; Qu'il serve à jamais aux fêtes Des fortunés humains; Ou'il dure autant que les conquêtes

Et que la gloire des Romains.

LA GLOIRE.

Les dienx ne refuseut rien

An héros qui leur ressemble :

An héros qui leur ressemble : Volez, Plaisirs, que sa vertu rassemble ; Le temple du Bonheur sera toujours le mien.

### ACTE CINQUIEME.

Le thétire change, et représente le temple du Bonheur, il est, formé de partition d'une architecture légère, de péristyles, de jardins, de fontaines, etc. Ce lieu délicieux est rempli de Romains et de Romaines de tous états.

CHŒUR.

Chantons en ce jour solennel, Et que la terre nous réponde : Un mortel, un seul mortel A fait le bonhenr du monde.

ENE ROMAINE

Tout rang, tout sexe, tout age Doit aspirer au bonheur. LE CHŒUR. Tout rang, tout sexe, tout âge Doit aspirer au bonheur.

LA ROMAINE. Le printemps volage, L'été plein d'ardeur, L'automne plus sage, Raison, badinage, Retraite, grandeur,

Tout rang, tout sexe, tout age Doit aspirer au bonheur.

Tout rang, etc.

( Des hergers et des bergères entreut en dansant. )

(Les seigneurs et les dames romaines se joignent en dansant aux bergers et aux bergers.)

UN ROMAIN.
Dans un jour si beau,
Il n'est point d'alarmes;
Mars est sans armes,
L'amour sans bandeau

LE CHŒUR. Dans un jour si beau, etc.

LE ROMAIN.

La Gloire et les Amours en ces lieux n'ont des ailes

Que pour voler dans nos bras.

La Gloire aux ennemis présentait nos soldats, Et l'Amour les présente aux belles, LE CHŒUR.

Dans nn jour si beau, Il n'est point d'alarmes; Mars est sans armes, L'Amour sans bandeau.

(On danse, )

TRAJAN paratt avec PLAUTINE, et tous les Romains se rangent autour de lut.

CHŒER.
Toi que la Victoire
Couronne en ce jour.

### LE TEMPLE DE LA GLOIRE, ACTE V.

Ta pius belle gloire Vient du tendre Amour. TRAJAN.

O peuple de héros qui m'aimez et que j'aime, Vous faites mes grandeurs; Je veux régner sur vos cœurs,

> (Montrant Plantine.) Sur tant d'appas , et sur moi-même.

Montez au haut du ciel, encens que je reçose, Retournez vers les dieux, hommages que j'attire : Dieux, protégez toujours ce formidable empire, Inspirez toujours tous ses rois.

Inspirez toujours tous ses rois.

Montez au haut du ciel, encens que je reçois;

Retournez vers les dieux, hommages que j'attire.

Toutes les differentes troupes recoiumencent from dances autour
de Tallia et de Fallitme, et terminent la fête par un ballet

FIN DU TEMPLE DE LA GLOIRE.

# LA PRUDE,

COMÉDIE EN CINQ ACTES,

JOUÉE SUR LE THÉATRE DU CHATEAU DE SCEAUX, LE 45 DÉCEMBRE 1717.

#### AVERTISSEMENT

DE L'AUTEUR.

Galia pièce est lier moita une traduction qui mes expaises legère de la finames consolide di Vicherèr, initiate Plais deuler, Tilonome su france procedé. Cette pièce se concre an Angelevre la invince réplacition que le Misartope en France. L'intrique est inflamenti plus comptique, plus interiennents, pius charges en fondessis la satier y est beaucoup plus forte et plus insultante; les mecurs y deman un autorisi lier, attenut no norse-de-partet. Hecurble qua les Angiais prennent trop de liberté, et que les Français à res prement pas anex.

W icherley no fit aucune difficulté de dédier son Plain deuler à la plus fameuse apparcilleure de Londres. On pent juger, par la protectrice, du caractère des protégés. La liceuce du temps de Charles II était aussi débordée que le finatisme avail été soubre et barbare du temps de l'infortanc Charles I<sup>n</sup>.

Groira-ion que ches les nations polies lés termes de gueraise, de p..., de bor..., de ruflen, de m..., de v..., et tons leurs accompagnements, sont prodigues dans une comedite ois toute une cour très spirituelle allait en fiotie? Croira-i-on que la connaissance la plus approdunde du cœur humain, les peintures les plus vraise et les plus brislantes, les traits d'esprit les plus flas se terouveral dans le

méme ouvrage? Rien n'est expendant plus vral. Je ne connais point de comédie chez les anciens ni chez les modernes où it y ali autant d'esprit. Mais c'est une sorte d'esprit qui s'evspore des qu'il passe chez l'étranger.

Nos biensences, qui sont quelquefois un peu fades, ne m'ont pas permis d'imiter cette pièce dans toutes ces parties; il a falta en retrancher des rôles tout entiers.

Je n'si donc donné lei qu'ane très légère idée de la hardiesse anglaise; et cette imitation, quoique partout voilre de gase, est encore si forte, qu'on n'oscrait pas la représeuter sur la scène de Paris. Nous sommes entre deux theàtres bien différents l'un de

Toutre: l'espagnol et l'angleis. Dans le premier, on représente Jéuss-Christ, des possèdes, et des diables; dans le second, des cabarets, et quelque chose de pis.

### PROLOGUE

ERCITE PAR VOLTAIRE SUR LE THEATER DE RORAUS . DETANT HADAIRE LA DOCHISSE DU BAINE, AVANT LA SEPREMENTATION DE LA CONTIDIS DE LA PREDE LE 15 DECEMBRE 1747.

O rous, en tous les temps par Minerve inspirée! Des plaisirs de l'esprit protectrice éclairée, Vous avez vu finir ce siècle glorieux, Ce siècle des talents accordé par les dieux.

Vainement on se dissimule Qu'on fait pour l'égaler des efforts superfius; Favorises au moins ce faible crépuscule

Du beau jour qui ne brille ptus. Ranimez les accents des Filles de Mémoire, De la France à jamais éclairez les esprits; Et lorsque ses enfants combattent pour as gioire,

Soutenes-la dans nos écrits.

Voss a'ive point isi de one pompeus spectacles Oh tes chants et de donne étalent leure mitracles; Daignest vous abaisser à de moindres mijets ; L'esprit à laine à changer de plaisire et d'objets. Consu posadonai leur peut o éter de peut qu'on rous donnes; A peine en nos écrits verres-vous quelques traits. De un consique oublié que Paris a handonen. Puissent tant de benniés, dont les irilitants attures Valent miseus à mon perso une les vers les miseus fais:

On peut bien, sons effronterie,
August de la raison jouer la praderie:
Tout défaut dans les meurs à Sceans est contistitu:
Quand on fait derant vous la satire d'un vice,
Cest un nouvel hommage, un nouveau sacrifice,
Quel 'on présente à la verie.

S'amuser avec vous d'une Prude friponne.

Ou'elles n'imiterent iamais!

FIN DU PROLOGUE.

# LA PRUDE.

#### PERSONNAGES.

NADAME DORPISE, PROFE. NADAME BURLET, SO COMMON. CLETTE, SUTTENIS de Dorine. BLANFORD, capitaine de valo-

DARMIY, son smi.
BARTOLIY, cuinder.
LE CREVALIER MOVDOR,
ADIYE, onice de Durmin, d
guisce en jeuns Turc.

La scène est à Marsellia

### ACTE PREMIER.

### SCENE I.

#### DARMIN. ADINE.

ADINE, habillée en Turce.
Ah! mon cher oncle! ah! quel cruel voyage!
Que de dangers! quel étrange équipage!
If faut encor cacher sons un turban [ment.
Mon uom, mou cœur, mon sexe, et mon tour-

DARMIN.

Nous arrivons : Je te plains; mais, ma uièce, 
Lorsque tou père est mort coussi es Grèce, 
Quand nous étions tous deux après aiment 
Prives d'amis, de biens, et de opport, 
Que ta beaute, le sagrées, tou jeune âge, 
N'étient pour toi qu'un funete avantage 
n'étient pour toi qu'un funete avantage 
si virement de tai s'amouranda, 
Que faire alora Pa (fen tais- pas recibite 
A te cacher, te maquere, parite vite? 
AUNT.

D'autres dangers sont préparés pour moi.

DANNIN.

Ne rougis point, ma uicke, caline-toi:
Car à la hate avec nous embarquée,
Véue en homme, en jeune Ture masquée,
Tu ne poursis, ma uice, hometément
Te dépétrer de cet accoustrement,
Tendre du sex et l'habit et la niue.
Devant les yeux de vingt gardes-marine,
Qui tous étaient plos dangereux pour toi
Qu'an vieux bacha n'ayant ni foi ni loi.

<sup>a</sup> Dans la pièce anglaise, cette jenne personne s'appeile Fièlelia: elle s'est deguisée en garçon, et a servi de page à Manily, capitaine de vaisseau. Mais, par bonheur, tout s'arrange à merveille, Et nous voici débarqués dans Marseille, Loin des bachas, et près de tes parents, Chez des Français tous fort houvêtes gens.

ADINE.

Ah! Blauford est honnête homme , sans doute ;

Mais que de maux tant de vertu me coûte!
Fallait-il donc avec lni revenir?

DARMIN.

Ton défaut père à lui devait t'unir; Et cet hymeu, dans ta plus tendre enfance, Fit autrefois sa plus douce espérance. ADINE.

Qu'il se trompait !

Il est constant.

DARMIN à tes beaux yeux Rendra justice en te connaissant mieux. Peut-il long-temps se coiffer d'une prude ,

Qui de tromper fait son unique étude? AUINE. On la dit belle ; il l'aimera touiours:

DIRMIN

Bou! qui l'est en amours?

Je crains Dorfise.

DARMIN.

Elle est trop iutrigante : Sa pruderie est , dit-ou , trop galante ; Son cœur est faux , ses propos médisants. Ne crains rien d'elle ; ou ne trompe qu'uu temps.

Ce temps est long, ce temps me désespère. Dorfise trompe! et Dorfise a su plaire!

UARMIN.

Mais, après tout, Blanford t'est-il si cher?

AUINE.

Oui; dès ce jour où deux vaisseaux d'Alger\* Si vivement sur les flots l'attaquèrent, Ah! que pour lui tous mes sens se troublèrent! Dans mes frayeurs, un sentiment bien doux M'intéressait pour lui comme pour vous; Et, courageuse en devenant si tendre, Le souhaitais être homme, et le dérodre. Songez-rous bien que lui seul me sauva, Chand sur les acun notre vaisseau brilla?

 Dans l'anglais, ce n'est pas contre des vaisseaux d'Aiger que le capitame a combuitu, mais contre des Hollandas. Ciel ! que j'aimais ses vertus , son courage , Qui dans mon œur ont gravé son image !

Oui, je conçois qu'un cœur reconnaissant Pour la vertu peut avoir du penchant. Trente ans à peine, une taille légère, Beaux yeux, air noble, oul, sa vertu peut plaire : Mais son humeur et son austérité Ont-lis po plaire à ta simplicité?

Mon caractère est sérieux, et j'aime Peut-être en lui jusqu'à mes défauts même.

Il hait le monde.

Anine. Il a, dit on, raison.

DARMIN.

Il est souvent trop confiant, trop bon,
Et son humeur gâte encor sa franchise.

De ses défauts le plus grand , c'est Dorfise.

Il est trop vrai. Pourquoi donc refuser D'ouvrir ses yeux, de les désabuser, Et de briller dans ton vrai caractère?

Peut-on briller lorsqu'on ne saurait plaire? Helas! du jour que par un sort heureux Dessus son bord il nous reçut tous deux, J'ai bien tremblé qu'il n'aperçût ma feinte : En arrivant, je sens la même crainte.

DABMIN. Je prétendais te découvrir à lui.

Gardez-vous-en, ménagez mon ennui; Sacrifiée à Dorfise adorée, Dans mon malheur je veux être ignorée; Je ne veux pas qu'il connaisse en ce jour Quelle victime il immole à l'amour.

DARMIN.

Que veux-tu donc?

ADINE.

Je veux, dès ce soir même,

Dans un couvent fuir un ingrat que i'aime.

DABMIN.

Lorsque si vite on se met au couvent ,
Tout à loisir, ma nièce, on s'en repent.

Arce le temps tout se fera, te disUn soin plus triste à présent nous afflige;
Un soin plus triste à présent nous afflige;
Car dans l'instant do ce Dequays nouveau
Si noblement fit sauter sou vaisceau,
Je via sauter ses beines et ma fortune;
A tous les deux la misére est commune.
Et cependant à Marseille arrive,

Allusion au offèbre Dugusy-Trooin, l'un des plus grands hommes de mer qu'ait eus la France. Remplis d'espoir, d'argent comptant privés, Il faut chercher nn secours nécessaire. L'amour n'est pas toujours la seule affaire. Anne.

Quoi! lorsqu'on aime, on pourrait faire mieux? Je n'en crois rien.

BARMIN.

Le temps ouvre les yeux. L'amour, ma nièce, est aveugle à ton âge, Non pas au mien. L'amour sans héritage, Triste et coufus, n'a pas l'art de charmer. Il n'appartient qu'aux gens heureux d'aimer.

ADINE.

Vous pensez donc que, dans votre détresse,
Pour vous, mon oncle, il n'est plus de maltresse;
Et que d'abord votre veuve Burlet
En vous voyant vous quittera tout net?

DARMIN.

Mon triste état lui servirait d'excuse.

Souvent, helas : c'est ainsi qu'on en use.

Mais d'autres soins je suis embarrassé;

L'argent me manque et c'est le plus pressé.

### SCÈNE II.

BLANFORD, DARMIN, ADINE.

Bon, de l'argent! dans l'esiècle où nous sommes, C'est bien cela que l'on obtient des hommes! Vive embrasade, et fades compliments, Propos joyeux, vains baisers, faux seruents, J'en ai reçu de cette ville entière; Mais aussitot qu'on a su ma misère, D'auprès de moi la foule a disparu : Voils le monde.

> DARMIN. Il est très corrompu;

Mais vos unit eterché peut-étre?

BLANTORD.

Oui, des amis! en as-tu pu connaître?

J'en ai cherché; J'ai vu force fripons

De tous les range, de toutes les façous;

D'honnétes gens dont la moile indolence

Tranquillement nage dans l'opulence,

Blasée en tout, assis durs que polis,

Toujours hors d'eux, ou d'eux seuls tout remplis;

Que les destins n'ont jamais captivées, Et qui se font un plaisir généreux De rechercher un ami mallieureux. J'en connais peu; partout le vice abonde. Un coffre-for est le dieu de ce monde; Et je voudrais qu'ainsi que mon vaisseau Le genre humain fit ablmé dans l'eau. nanmin.

Mais des cœurs droits, des âmes élevées,

Exceptez-nous du moins de la sentence.

#### ADINE.

Le monde est faux, je le crois; mais je pense Ou'il est encore un cœur digne de vous, Fier, mais sensible, et ferme, quoique doux, De vos destins bravant l'indigne outrage, Vous en aimant, s'il se peut, davantage, Tendre en ses virux, et constant dans sa foi.

BLANFORD. Le bean présent | où le trouver?

ADINE. Dans moi.

BLANFORD. Dans vous! allez, jeune homme que vous êtes,

Suis-ie en état d'entendre vos sornettes? Pour plaisanter prenez mieux votre temps Oui, dans ce monde, et parmi les méchants, Je sais qu'il est encor des ames pures, Qui cheriront mes tristes aventures. Je suis heureux dans mou sort abattu; Dorfise au moins sait aimer la vertu. ADING.

Ainsi, monsieur, c'est de cette Dorfise Que pour tonjours je vois votre âme éprise? BLANFORD.

Assurément.

ADINE.

Et vous avez trouvé En sa conduite un mérite éprouvé? BLANFORD.

Oni.

DARMIN.

Fen mon frère , avant d'alier en Grèce , S'il m'en souvient, vous destinait ma nièce. BLANFORD.

Feu votre frère a très mal destiné : J'ai mieux choisi ; je suis déterminé Pour la vertu qui, du monde exilée, Chez ma Dorfise est ici rappelce. ADINE.

Un tel mérite est rare, il me surprend; Mais son bonheur me semble encor plus grand. BLANFORD.

Ce jeune enfant a du bon, et je l'aime; Il prend parti pour moi contre vous-même. DARMIN.

Pas tant peut-être. Après tout, dites-moi Comment Dorfise, avec sa bonne foi, Avec ce goût, qui pour vous seul l'attire. Depuis uu an cessa de vous écrire?

BLANFORD. Voudriez-vous qu'on m'écrivit par l'air, Et que la poste allat en pleine mer? Avant ce temps i'ai vingt fois recu d'elle De gros paquets, mais écrits d'un modèle...

D'un air si vrai, d'un esprit si sensé... Rien d'affecté, d'obscur, d'embarrassé; Point d'esprit faux; la nature elle-même, Le cœur y parle; et voilà comme on aime. DARMIN, à Adine.

Vous pălissez. BLANFORD, avec empressement, à Adine. Ou'avez-vons?

> ADINE. Moi, monsieur?

Un mal cruel qui me perce le corur. BLANFORD, & Darmin. Le cœur! quel ton! une fille à son âge Serait plus forte, aurait plus de courage. Je l'aime fort, mais je suis étonné Ou'à cet excès il soit efféminé. Etait-il fait pour nn pareil voyage? Il craint la mer, les eunemis, l'orage. Je l'ai trouvé près d'un miroir assis; Il était né pour aller à Paris Nous étaler sur les bancs du théâtre

C'est un Narcisse. DARMIN. Il en a la beauté.

BLANFORD. Oui, mais il faut en fuir la vanité.

ADINE. Ne craignez rien, ce n'est pas moi que j'aime. Je suis plus près de me hair moi-même;

Son beau minois dont il est idolatre;

Je n'aime rien qui me ressemble. BLANFORD.

Enfin

C'est à Dorfise à régler mon destin. Bien convaincu de sa haute sagesse, De l'épouser je lui passai promesse; Je lui laissai mon bien même en partant, Joyaux, billets, contrats, argent comptant. J'ai, grace au ciel, par ma juste franchise,

Confié tout à ma clière Dorfise. J'ai confié Dorfise et son destin A la vertu de monsieur Bartolin.

De Bartolio, le caissier? BLANFORD.

De lui-même. D'nn bon ami, qui me chérit, que j'aime. DRAMIN, d'un ton tronique.

Ah! vous avez sans doute bien choisl; Toujours heureux en maîtresse, en ami, Point prévenu.

BLANFORD. Sans doute, et leur absence Me fait ici sécher d'impatience.

Je n'en puis plus, je sors. BLANFORD.

Mais qu'avez-vous?

ADINE. De ses malheurs chacun ressent les coups.

Les miens sont grands; leurs traits s'appesantissent; Ils cesseront... si les vôtres finissent. (Elle sort.)

BLANFORD. Je ne sais... mais son chagrin m'a touché.

DARMIN. Il est aimable, il vous est attaché.

BLANFORD. J'ai le cœur bon, et la moindre fortune Qui me viendra sera pour lui commune. Dès que Dorfise avec sa bonne foi M'aura remis l'argent qu'elle a de moi. J'en ferai part à votre jeune Adine. Je lui voudrais la voix moins féminine. Un air plus fait; mais les soins et le temps Forment le cœur et l'air des jeunes gens : Il a des mœurs, il est modeste, sage. J'ai remarqué toujours, dans le voyage, Ou il rougissait aux propos indécents Que sur mon bord tenaient nos jeunes gens.

Je vous promets de lui servir de père. DARMIN. Ce n'est pas là pourtant ce qu'il espère. Mais allons done chez Dorfise à l'instant. · Et recevez d'elle au moins votre argent.

BLANFORD. Bon! le démon, qui toujours m'accompagne, La fait rester encore à la campagne.

DARMIN. Et le caissier?

BLANFORD. Et le caissier aussi. Tous deux viendront, puisque je suis ici. DARMIN.

Vous pensez donc que madame Dorfise Vous est toujours très humblement soumise? BLANFORD.

Et pourquoi non? si je garde ma foi. Elle peut bien en faire autant pour moi. Je n'ai pas eu, comme vous, la folie De courtiser une franche étourdie. DARMIN.

Il se pourra que j'en sois méprisé, Et c'est à quoi tout homme est exposé; Et j'avouerai qu'en son humeur hadine Elle est bien loin de sa sage cousine.

BLANFORD. Mais de sou cœur ainsi désemparé.

Oue ferez-vous? DARMIN.

Moi? rien : je me tairai. En attendant qu'à Marseille se rendent

Les deux beautés de qui nos cœurs dépendent, Fort à propos je vois venir vers nous L'ami Mondor.

BLANFORD. Notre ami! dites-yous?

Sa tête est fort légère.

Lui, notre ami?

DARMIN

Mais dans le fond c'est un bon caractère,

Détrompez-vous, cher Darmin, soyez sûr Que l'amitié veut un esprit plus mûr :

Allez, les fous n'aiment rien. DARMIN.

Mais le sage Aime-t-il tant?... Tirons quelque avantage

De ce fou-cl. Dans notre cas urgent On peut sans honte emprunter son argent.

### SCÈNE III.

### BLANFORD, DARMIN, LECHEVALIER MONDOR.

LE CHEVALIER MONDOR. Bonjour, très cher, vous voilà donc en vie? C'est fort bien fait, j'en ai l'âme ravie. Bonjour : dis-moi, quel est ce bel enfant Que: i'ai vu là dans cet appartement? D'où vous vient-il? était-il du voyage? Est-il Grec, Ture? est-il ton fils, ton page? Qu'en faites vous? Ou soupez-vous ce soir? A quels appas jetez-vous le mouchoir? N'allez-vous pas vite en poste à Versailles Faire aux commis des récits de batailles? Dans ce pays avez-vous un patron? RLANFORD.

Non.

LE CHEVALIER MONDOR. Quoi! tu n'as jamais fait ta cour? BLANFORD.

Non.

J'ai fait ma cour sur mer; et mes services Sout mes patrons, sont mes seuls artiflees

Dans l'antichambre on ne m'a jamais vu. LE CHEVALIER MONDOR. Tu n'as aussi jamais rien obtenu. RLANFORD.

Rien demandé. J'attends que l'ail du mattre Sache en son temps tout voir, tout reconnaître. LE CHRYALIER MONDOR.

Va, dans ce temps ces nobles sentiments A l'hôpital mènent tout droit les gens.

DARMIN. Nous en sommes fort près; et notre gloire N'a pas le sou.

LE CHEVALIER MONDOB. Je suis prêt à t'en croire. DARMIN.

Cher chevalier, il te faut avouer...

LE CHEVALIER MONDOR.

En quatre mots je dois vous confier...

Que notre ami vient de faire une perte... LE CHEVALIER MONDOR.

Que j'ai, mon cher, fait une découverte...

De tout le bien...

LE CHEVALIER MONDOR.

D'une honnête beauté...

BARMIN.

Que sur la mer...

LE CHEVALIER MONDOR.
A qui sans vauité...
DARMIN.

Il rapportait...

LE CHEVALIER MONDOR.

Après bien du mystère...

DARMIN.
Dans son vaisseau.

LE CHEVALIER MONDOR. J'ai le bonheur de plaire. DARMIN.

C'est un malbeur.

LE CHEVALER MONDOR.
C'est un plairir bien vif
De subjuguer ce scrupule excessif,
Cette puedeur et si fière et si pure,
Ce precepteur qui gronde la nature.
J'avais du godt pour la dame Burlet,
J'avais du godt pour la dame Burlet,
Drus sa galé, son air brusque et follet;
Mais c'est un godt plus léger qu'elle-même:
DARMIN.

J'en suis ravi.

LE CHEVALIER MONDOR.

C'est la prude que j'aime.

Encouragé par la difficulté,
J'ai présenté la pomme à la fierté.

La prude enfin, dont votre âme est éprise, Cette beauté si fière?...

LE CHEVALIER MONDOR.

RLANFORN, en riant. Dorfise... ahl... bon. Sais-in bien devant qui Tu parles là?

LE CHEVALIER MONDOR.

Devant toi, mon ami.

BLANFORD.

Va, j'al pitié de ton extravagance; Cette beauté n'aura plus l'indulgence, Je t'en réponds, de recevoir ehez soi Des chevaliers éventés comme toi.

LE CHEVALIER MONDOR.

Si fait, mon cher : la femme la moins folle

Ne se plaint point lorsqu'un fou la cajole.

RLANFORD.

Cajolez moins, non très cher; apprenez

Qu'à ses vertus mes jours sont destinés,

Qu'elle est à moi, que sa juste tendresse

De m'épouser m'avait passé promesse,

Qu'elle m'attend pour m'unir à son sort.

LE CHEVALUER MONDON, ca r'ant.

Le beau billet qu'a là l'ami Blanford!

(A Darmin.)

Il a , dis-tu , besoin , dans sa détresse, D'autres billets payables en espèce. Tiens, eher Darmin.

(11 veut lui donner un portefeuille.)

BLANFORD, Farrétant.
Non, gardez-vous-en bien.
DARMIN.

Quoi I vous voulez ?...

De lui je ne veux rien. Quand d'emprunter on fait la grâce insigne, C'est à quelqu'un qu'on daigne en croire digne; C'est d'un ami qu'on emprunte l'argent. LE CHEVALIER MONDOR.

Ne suis je pas ton ami?

BLANFORD.

Non, vraiment l Plaisant ami, dont la frivole flamme, S'll se pouvait, m'enlèverait ma femme; Qui, dès ce-soir, avec vingt fainéants, Va s'égayer à table à mes dépens! Je les connais ces beaux amis du monde.

LE CHRVALER MONDOR.
C monde-là, que ton rare esprit fronde,
Crois-moi, vant mieux que ta mauvaise humeur.
Adieu. Je vais du meilleur de mon cœur
Dana le moment chez la belle Dorfise
Aux grands éclats rire de la sottise.

RLANFORD, l'arrétant.

Que dis-tu là?... mon cher Darmin! comment?

Elle est ici, Dorfise?

LE-CHEVALIER MONDOR.

Assurément.

BLANFORD.

O juste ciel!

LE CHEVALIER MONDOR.
Eh bien! quelle merveille?

BLANFORD.

Dans sa maison?

LE CHEVALIER MONDOR.

Oui, te dis-je, à Marseille. Je l'ai trouvée à l'instant qui rentrait, Et qui des champs avec hâte accourait. BLANFORD, à part.

Pour me revoir! ô ciel! je te rends grace; A ce seul trait tout mon mallieur s'efface. Entrons chez elle. LE CHEVALIER MONDOR.

Eutrons, c'est fort bien dit; Car plus on est de fous, et plus on rit. BLANFORD. (Il va à la porte.)

Heurtons.

LE CHEVALIER MONDOR. Frappons.

COLETTE, en dedans de la maison. Qui va là?

BLANFORD.
Moi.
LE CHEVALIER MONDOR.

Moi-même.

### SCÈNE IV.

BLANFORD, DARMIN, COLETTE, LE

COLETTE, soriant de la maison. Bianford | Darmin | quelle surprise extrême ! Monsieur !

> BLANFORD. Colette!

COLETTE.

Hélas! je vous ai cru Noyé cent fois. Soyez le bienvenu. BLANFORD.

Le juste ciel, propice à ma tendresse, M'a conservé pour revoir ta maltresse.

COLETTE.
Elle sortait tent à l'instant d'ici.

Et sa cousine?

DARMIN.

COLETTE,

Et sa cousine aussi,

BLANFORD.

Eh! mais, de grâce, où donc est-elle allée?

Où la trouver?

COLETTE, faisant une révérence de prude.

Elle est à l'assemblée.

BLANFORD. Quelle assemblée?

4.

COLET

Eh! vous ne savez rien; Apprenez done que vingt fernnes de bien Sont dans Marseille étroitement unies Pour roiriger no jeuses étourdies, Pour réformer toot le train d'algord'hui, Mettre à sa place un noble ét digne ennui, El hautement, par de sages cables, De leur prochain réprimer les seantales; El Dorfies est en tête du parti.

BLANFORD, à Darmin. Mais comment donc un si grand étourdi Est-il souffert d'une beauté sevère? . BARMIN.
Chez une prude un étourdi peut plaire.

BLANFORD.

De l'assemblée où va-t-elle?

COLETTE.

Ou ne sait;

Faire du bien sourdement.

BLANFORD.

En secret!

C'est là le comble. Eh! puis-je en sa demeure
Pour lui parler avoir aussi mon heure?

LE CHEVALIER MONDOR.

Va, e'est à moi qu'il le faut demander;
Sans risquer rien ; le puis te l'accorder,

Tu la verras tout comme à l'ordinaire. BLANFORD. Respectez-la : e'est ce qu'il vous faut faire.

nespectez-ta; e est ce qu'il vous faut faire. Et gardez-vous de la désapprouver. DARMIN.

Et sa consine, où peut-on la trouver?'
On m'avait dit qu'elles vivaient ensemble.
COLETTE.

Oni; mais leur godi raccional les assemble. El la cossine reved fix jeune grau. El al cossine reved fix jeune grau. El dire heantés, se donne la bon tempe, El dire beantés, en donne les reveres presque toujours vole à la comnélle. Ennôte on danse, on l'on se met au jeu: Toujours chez elle et grand'hebre et bean fuq. De longs soupers et des chansons nouvelles, El des hous mots, encor plus plaisants qu'ellers. El des lons mots, encor plus plaisants qu'ellers. El des changes movement de l'ottes, de robans, Amas nouveaux de l'ottes, de robans, d'utilité de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'ottes de l'

LE CHEVALIER MONDOR.

Oui, notre ami, c'est aiusi qu'il faut vivre.

DARMIN.

Mais pour la voir où faudra-t-il la suivre?

LOLETTE.

Partout, monsieur; car du matin an soir,
Dès qu'elle sort, elle court, veut tout voir.

Dès qu'elle sort, elle court, reut tout voir. Il lui faudrait que le ciel par miracle. Exprès pour cile assemblăt un spectacle, Jeu, bal, toliette, et musique, et sonpé; Son cœur toujours est de tout occupé. Vous la vereze, et sa joyeuse troupe, Fort tard chez elle, et vers l'heure où l'on soupe. BLAYORD.

Si vous l'aimez, après ce que j'entends, Moins qu'elle encor vous avez de bon sens. Pent-on chérir ce bruvant assemblage

<sup>\*</sup> Faineux marchand de curiosités.

De tous les goûts qu'ent le sexe en partage? Il vous sied bien, dans vos tristes soupirs, De suivre en pleurs le char de ses plaisirs, Et d'étaler les regrets d'une dupe Ou un fol amour dans sa misère occure.

Je crois encor, dussé-je étre en erreur, Qu'on peut unir les plaisirs et l'honneur; Je crois aussi, soit dit sans vous déplaire, Que femme prude, en sa vertu sévere, Peut en public faire beaucoup de bien, Mais en secret souveu ne valoir rien.

BLANFORD.

Eh bien! lantôt nous viendrons l'un et l'autre,
Et vous verrez mon choix, et moi le vôtre.

LR CHEVALIER MONDOU.

Oui, revenez, et vous verrez, ma fui!

La place prise.

BLANFORD.

Et par qui donc?

LE CHEVALJER MONDOR.

Par moi.

BLANFORD

Par toi!

LE CHEVALIER.

J'ai mis à profit ton absence,
Et je n'ai pas à craindre ta présence.
Va, tu verras... Adieu.

### SCENE V.

BLANFORD, DARMIN.

BLANFORD. Çà, pensez-vons Que d'un tel homme ou puisse être jaloux?

DARMIN.
Le ridicule et la bonne fortune
Vont bien ensemble, et la chose est commune.
BLANFORD.

Quoi! vous pensez...

DARMIS.

Oui, ces femmes de bien Aiment parfois les grands diseurs de rien. Mais permettez que j'aille un peu moi-même Chercher mon sort, et savoir si l'on m'aime. (Hsort.)

Oui, hitter-rous d'être congedié.
Hon! le pauvre homme l'il me fait grand'pitié.
Que je te loue, o destin favorable,
Qui me fais prendre une femme estimable!
Que dans mes mans je brêns mon retour!
Que ma raison augmente mon amour!
Ob! je fuirai, je l'ai mis dans ma tête,
Le monde entier pour une femme honnête.

C'est trop long-temps coarir, craindre, esperer : Voil le port oil ge veux demeurer. Versi d'un tel bien qu'est-ce que tout le reste? Versi d'un tel bien qu'est-ce que tout le reste? Abje grantil ort fen rice Plenarm? Non, daus ce monde il n'est pas un ami; Personne au fond à nous ne s'interesse; On est aimé, mais c'est de as maîtresse; On est aimé, mais c'est de as maîtresse; Tout le secret est de savoir choist. Une cospette est un vrai monatre à fuir : Une cospette est un vrai monatre à fuir : le la natière est le fluis difree ouvraie.

.....

## ACTE SECOND.

#### SCÈNE I.

DORFISE, MADAME BURLET, LE CHEVALIER MONDOR.

DORFISE.
Adoucissez, monsieur le chevalier.

De vos discours l'excès trop familier : La pureté de mes clustes orcilles Ne peut souffrir des libertés pareilles. LE CHEVALIER MONDON, en riant.

Vous les aimez pourtant ces libertés;
Vous me grondez, mais vous les écoutez;
Et vous n'avez, comme je puis comprendre,
Chievous si courts que pour les mieux entendre.

DOBFISE.

Encore!

MADAME BURLET.

Eli bien! je suis de son côté;

Vous affectez trop de sevérité.

La liberté n'est pas toujours licence.

On peut, je crois, entendre avec décence

De la galté les innocents éclats, Ou bien sembler ne les entendre pas : Votre vertu, toujours un peu faronche, Veut nous fermer et l'oreille et la bouche.

Oni, Time et autre; et fermes, croyet-moi, Votre maion à nos ecux que fy you. Votre maion à nos ecux que fy you. Je vous l'ai dit, ile vous perdrout, cousine : Comment souffri-feur troupe libertine? Le beau Céon qui, brillant sans esprit, Rit des boam nois qu'il prétend avoir d'aime, yui presse par la lair, pour vinçe beautés qu'il aime, yui grandrigues plus fades que loi-mènte; Et ce robin parfant toujours de lai; Et ce robin parfant toujours de lai; Et mon cousie, oui, LE CHEVALIER MONDOR. C'en est trop, madame;

Chacun son tour; et si votre belle âme Parle du monde avec tant de bonte. J'aurai du moins autant de charité. Je veux ici vous tracer de mon style Eu quatre mots un portrait de la ville. A commencer par...

> DORFISE. Ah' n'en faites rien;

Il n'appartient qu'aux personnes de bien De châtier, de gourmander le vice : C'est à mes yeux une horrible injustice Ou'nn libertin satirise aujourd'hui D'autres mondains moins vicieux que lui. Lorsque j'en veux à l'humaine nature, C'est zèle, honneur, et vertu toute pure, Dégoût du monde. Ah! dieu! que ie le hais. Ce monde infâme!

> MADAME BURLET. Il a quelques attraits.

DORFISE. Pour vous, hélas! et pour votre ruine. MADAME BURLET. N'en a-t-il point un peu pour vous, cousine?

Haissez-vous ce monde? DORFISE. Horriblement.

LE CHEVALIER MONDOR.

Tous les plaisirs? DORFISE.

Épouvantablement. MADAME BURLET. Le jeu? le bal?

LE CHEVALIER MONDOR. La musique? la table? DORFISE.

Ce sont, ma chère, inventions du diable. MADAME BURLET.

Mais la parure, et les ajustements? Vous m'avouerez...

> DORFISE. Ah! quels vains ornements!

Si vons saviez à quel point je regrette Tous les instants perdus à ma toilette! Je fuis toujonrs le plaisir de me voir; Mon œil blessé craint l'aspect d'un miroir. MADAME BURLET.

Mais cependant, ma sévère Dorfise. Vous me semblez bien coiffée et bien mise. DORFISE.

Bien?

LE CHEVALIER MONDOR. Do grand bien. DORFISE.

Avec simplicité.

LE CHEVALIER MONDOE. Mais avec gout.

MADAME BUBLET.

Votre sage beauté. Quoi qu'elle en dise, est fort aise de plaire. DORFINE.

Moi? juste ciel!

MADAME BURLET. Parle moi sans mystère.

Je crois, ma foil que la sévérité A quelque goût pour ce jeune éventé. Il n'est pas mal fait.

(En montrant Mondor, ) LE CHEVALIER MONDOR. Abt

MADAME BURLET.

C'est un jeune homme Fort beau, fort riche.

· LE CHEVALIER MONDOR.

Ah! DORFISE.

Ce discours m'assomme. Vous proposez l'abomination. Un bean jeune homme est mon aversion:

Uu beau jeuue homme! ah! fi! LE CHEVALIER MONDOS.

Ma foi! madame, Pour vous et moi j'en suis fâché dans l'ame. Mais ce Blanford , qui revient sans vaisseau ,

Est-il si riche, et si jeune, et si beau? DORFISE.

Il est ici? quol! Blanford?

LE CHEVALIER MONDOR. Oui, sans doute.

COLETTE, en entrant avec précipitation. Hélas! je viens pour vous apprendre...

DORFISE, à Colette, à l'oreille. Écoute.

MADAME BURLET.

Comment? DORFISE, qu chevalier Mondor. Depuis qu'il prit de mol congé, De ses défauts je l'ai eru corrigé;

Je l'ai eru mort. LE CHEVALIER MONDOR.

Il vit; et le corsaire Veut me couler à fond, et croit vous plaire. DORFISE, en se retournant vers Colette.

Colette, hélas! COLETTE. Hélasi

DOBBIER

Ah! chevalier. Pourriez-vous point sur mer le renvoyer? LE CHEVALIER MONDOR.

De tout mon cour.

#### MADAME BURLET.

Sait-on quelque nouvelle De ce Darmin, son ami si fidèle? Viendra-t-il point?

LE CHEVALIER MONDOR.

Il est venu; Blanford L'a raccroché dans je ne sais quel port. Ils ont sur mer donné, je crois, bataille, Et sont ici n'ayant ni sou ni maille; Mais avec lui Blanford a ramené

Un petit Grec plus joli, mieux tourne...

DORPISE.

Eh! oui, vraiment. Je pense tout-à-l'heure
Que je l'ai vu tout près de ma demeure;

De grands yeux noirs?

LE CHEVALIER MONDOR.
O.ii.
DORFISE.

Doux, tendres, touchants?

LE CHEVALIER MONDOR.

DORPISE, en s'animant un peu plus.

Des cheveux, des dents?...

L'air noble, fin? LE CHEVALIER MONDOR.

C'est une créature Qu'à son plaisir façonna la nature. DORFISE.

S'il a des mœurs, s'il est sage, bien né, Je veux par vous qu'il me soit amené... Quoiqu'il soit jeune.

MADAME BURLET.

Et moi, je veux sur l'heure

Que de Darmin l'on cherche la demoure.
Alter, La Flera, trouvez-le; et lu portez
Trois cents louis, que je crois bien comptés;
El qu'à souper Banbrd et lui se rendeut.
Depais long-tempt sons nos mais Fattendent,
El moi jun qu'exa. Je rà ji jumis como
Den nature plus dous, plus ingour
Faines surrois no de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio del la companio de

Eh bien! Blanford n'est pas de cette humeur; Il est si sérieux!

> LE CHEVALIER MONDOR. Si plein d'aigreur!

DORFISE.

Oui, si jaloux... LE CHRVALIER MONDOR, interrompant brusquement.

> Caustique. DORFISE.

Il est...

LE CHEVALIER MONDOE

Sans doute.

DORFISE.

Laissez-moi done parler; il est...

LE CHEVALIER MONDOR.

DORFISE.

Il est enfin fort dangereux pour moi.

MADAME BURLET. On dit qu'il a très bien servi le roi, Qu'il a'est sur mer distingué dans la guerre.

DORFISE.

Oui; mais qu'il est incommode sur terre "!

Il est encore...
DORFISE.

Oui. LE CHEVALIER MONDOR.

Ces marins d'ailleurs
Ont presque tou« de si vilaines mœurs!
DORFISE.

Oui.

MADAME BUBLET.

Mais on dit qu'autrefois vos promesses

De quelque espoir ont flatté ses tendresses?

Depuis ce temps j'ai, par excès d'ennui, Quitté le monde, à commencer par lui : Le monde et lui me rendent si craintive!

### SCÈNE II.

DORFISE, MADAME BURLET, LE CHEVALIER MONDOR, COLETTE.

COLETTE.

Madame! DORFISE.

Eh bien?

COLETTE.

Monsieur Blanford arrive.

DORPISE.

Ciel!

MADAME BURLET.

Darmin est avec lui l

COLETTE.

Madame, oui.

MADAME BURLET. J'en ai le cœur tout-à-fait réjoui.

DORFISE.

Et moi, je sens une douleur profonde;
le me retire, et je veux fuir le monde.

\* Il y a dans l'anglais : Vous m'avouerez qu'il a une belle physionome, un air male. — Ouis il ressemble à un sarraisa peint sour l'enseigne d'un cabaret il ado courage comme le hourraux il tuera un homme qui aura les mains liées, et il n'a que de la cruauté : ce qui ne ressemble pas plus au courage que de la médiance continuelle ne ressemble à de l'esprit.

LE CHEVALIER MONDOR.

A vec moi donc?

DORFISE.

Non, s'il vous plalt, sans vous. (Elle sort.)

### SCÈNE III.

MARAME BURLET, BLANFORD, DARMIN, LE GHEVALIER MONDOR, ADINE.

DARMIN, à madame Burlet.

Madame, enfin, souffrez qu'à vos genoux...

MADAME DULET, courant au derant de Darmin.

Mon cher Darmin, venez; j'ai fait partie

D'aller au bla après la comédie;

Nous causerons; mon carrosse est là-bas.

(A Rindroch.)

Et vous, rigris, y viendrez-vous?

BLANFORD.

Non pas.

Je viens ici pour chose sérieuse.
Allez, courez, troupe folle et joyeuse,
Faites semblant d'avoir bien du plaisir,
Fatiguez bien votre inquiet loisir.
(Au jeune Adine.)

Et nous, jeune homme, allons trouver Dorfise. (Madame Buriet sort avec le chevaller et Darmin, qui ini donnent chacun la main, et Blanford continue.)

### SCÈNE IV.

BLANFORD, ADINE, COLETTE.

BLANFORD.
Voyons une âme au seul devoir soumise,
Qui pour moi seul, par un sage retour,
Renoue au monde en faveur de l'amour,
Et qui sail joindre à cette ardeur flatteuse
Une vertu modeste et scrupaleuse.
Meritez bien de lui plaire.

ADINE.
Avec soin

De sa vertu je veux être témoin; En la voyant je puis beaucoup m'instruire. BLANFORN.

C'est très hien dit, je prétends vous conduire En vous voyant du monde abandonné, Je trouve un fils que le sort in's donné. Sans vous simer on ne peut vous connaître. Vous éteen êtro plestible peut-let, Rien ne sera plus utile pour vous Que de lanter un esprit sage et dont; Dont le commerce en votre sine affermisse L'honnéteé, Jamour de la justice, Sans vous der certain charme flatteur; Que je sens bien qui manque à mon humeur. Une beauté qui n'a rien de frivole Est pour votre âge une excellente école ; L'esprit s'y forme, on y règle son œur; Sa maison est le temple de l'honneur. ADINE.

Eh bien! allons avec vous dans ce temple; Mais je suivrai bien mal son rare exemple, Soyez-en sûr.

> BLANFORD. Et pourquoi? ADINE.

J'aurais pu
Auprès de vous mieux goûter la vertu;
Quoique la forme en soit un peu sévère,
Le fond m'en charme, et vous m'avez su plaire;
Mais pour Dorfise...

BLANFORD, en allant à la porte de Dorfise. All ! c'est trop se flatter

Que de vouloir tout d'un coup l'imiter;
Mais croyez-moi, si l'honneur vous domine,
Voyez Dorfise, et fuyez sa cousine
(il veut enter.)

COLETTE, sortant de la maison, et refermant la porte.

(11 heurte.)
On n'entre point, monsieur.
BLANFORD.

Moi COLETTE.

BLANFORD.

Comment?

Moi refusé?

Dans son appartement
Pour quelque temps madame est en retraite.

BLANFORD.
J'admire fort cette vertu parfaite:

Mais j'entrerai. COLETTE.

Mais , monsieur , écoutez. BLANFORD.

Sans écouter , entrons vite.

(11 entre.) COLETTE.

Arretez.

ADINE. et voyons quelle issu

Helas! suivons, et voyons quelle issue Aura pour moi cette étrange entrevue.

# SCÈNE V.

Il va la voir, il va découvrir tout. Je meurs de peur ; ma maltresse est à bout. Alt! ma maltresse! avoir eu le courage De stipnler ce secret mariage; De vous donner au caissier Bartolin! Eh! que dira notre public matin? Oh! que la femme est d'une étrange espèce! Et l'homme aussi... Quel excès de faiblesse! Madame est folie, avec son air malin; Elle se trompe, et trompe son prochain, Passe son temps, après mille méprises, A réparer avec art ses sottises. Le goût l'emporte; et puis on vondrait bien Ménager tout, et l'on ne garde rien Maudit retour et maudite aventure ! Comment Blanford prendra-t-il son injure? Dans la maison voici done trois maris; Deux sont promis, et l'autre est, je crois, pris : Femme en tel cas ne sait auquel entendre.

### SCÈNE VI.

DORFISE, COLETTE.

COLETTE. Madame, eh bien! quel parti faut-il prendre?

DORFISE. Va. ne crains rieu: on sait l'art d'éblouir. De différer pour se faire chérir. L'homme se mène aisément; ses faiblesses Fout notre force, et servent nos adresses. On s'est tiré de pas plus dangereux. l'ai fait finir cet entretien fâcheux. Adroitement je fais à la campagne Courir potre homme (et le ciel l'accompagne !) Chez Bartolin, son ancien confident, Qui ponrra bien lui compter quelque argent. Faurai du temps, il suffit.

Ab I le diable Vous fit signer ce contrat détestable ! Qui? vous, madame, avoir nn Bartolin!

DORPISE. Eh! mon enfant, le diable est bien malin. Ce gros caissier m'a tant persécutée! Le cœur se gagne : on tente, on est tentée. Tu sais qu'un jour on nous dit que Blanford Ne viendrait plus.

> COLETTE. Parce qu'il était mort. DORFISE.

Je me vovais sans appui, sans richesse, Faible surtout; car tout vient de faiblesse. L'étoile est forte, et c'est souvent le lot De la beauté d'épouser un magot. Mon cœur était à des épreuves rudes. COLETTE.

Il est des temps dangerenx ponr les prudes.

Mais à l'amour devant sacrifier, Vous auriez dù prendre le chevalier : Il est joli.

DORFISE. Je voulais du mystère : Je n'aime pas d'ailleurs son caractère : Je le ménage : il est mon complaisant . Mou émissaire; et c'est lui qui répand. Par son babil et sa folie utile . Les bruits qu'il faut qu'on sème par la ville.

COLETTE. Mais Bartolin est si vilaiu?

DORFISE. Oui, mais...

COLETTE. Et son esprit n'a guère plus d'attraits. DORFISE.

Oui, mais...

COLETTE. Ouoi . mais?.. DORFISE.

Le destin, le caprice. Mon triste état, quelque peu d'avarice. L'occasion, je... je me résignai, Je devins folle; en un mot , je signal. Du bon Blanford ie gardais la cassette. D'un peu d'argent mon amitié discrète Fit quelques dons par charité pour lui. Eh! qui croyait que Blanford aujourd'hui, Après deux ans, gardant sa vieille flamme, Viendrait chercher sa cassette et sa femme?

COLETTE. Chacun disait ici qu'il était mort : Il ne l'est point : lui seul est dans son tort.

DORFISE, reprenant l'air de prude. Ah! puisqu'il vit, je lui rendrai sans peine Tous ses bijoux ; helas ! qu'il les reprenne : Mais Bartolin, qui les croyait à moi, Me les garda, les prit de bonne foi, Les croit à lni, les conserve, les aime, En est jaloux autant que de moi-même. COLETTE.

Je le crois bien.

DORFICE

Maris, vertu / bijoux. J'ai dans l'esprit de vous accorder tous,

### SCÈNE VII.

LE CHEVALIER MONDOR, ADINE, DORFISE,

LE CHEVALIER MONDOR. Chasserons-nous ce rival pleiu de gloire, Qui me meprise, et s'en fait taut accroire? ADINE, arrivant dans le fond à pas lents, tandis que le chevalier entrait brusonement. Ecoutons bien.

LE CHEVALIER MONDOR. Il faut me rendre heureux: Il faut punir son air avantageux.

Je suis à vous : avec plaisir je laisse Au vieux Darmin sa petite maltresse. A le troubler on n'a que de l'ennui; On perd sa peine à se moquer de lui. C'est ce Blanford, c'est sa vertu sévère, Sa gravité, qu'il fant qu'on désespère. Il croit qu'on doit ne lui refuser rien . Par la raison qu'il est homme de bien. Ces gens de bien me mettent à la gène. Ils vous feront périr d'ennui, ma reine,

DORFISE, d'un air modeste et severe, après aroir regardé Adine. Vous your mounex! i'ai pour monsieur Blanford Un vrai respect, et le l'estime fort.

LE CHEVALIER MONDOR. Il est de ceux qu'on estime et qu'on berne. Est-il pas vrai?

ADINE, è part.

Que ceci me consterne! Elle est constante: elle a de la vertu : Tout me confond; elle aime : ab! qui l'eût cru? DONFISE.

One dit-il là?

ADINE, à part. Quoi! Dorfise est fidèle : Et ponr combler mon matheur, elle est belle! INMPISE, au chevalier, après avoir regarde Adine.

Il dit que je suis belle. LE CHEVALIER MONDOR. Iln's pas tort; Mais il commence à m'importuner fort. Allez, l'enfant, i'ai des secrets à dire A cette dame

> ADINE. Hélas! je me retire. DORFISE.

(An obevaller, ) ( A Adine, ) Vous vous moquez. Restez, restez ici. (Au chevalier.)

Osez-vous bien le renvoyer ainsi? ( A Adine. ) Approchez-vous : peu sans fant qu'il ne pleure :

L'aimable enfant! je prétends qu'il demeure. Avec Blanford il est chez moi venu; Dès ce moment son naturel m'a plu. LE CHEVALIER MONDOR.

Eli! laissez là son naturel, madame. De ce Blanford vous haissez la flanume ; Vous m'avez dit qu'il est brutal, jaloux. DORFISE, ferement.

(A Adine.) Je n'ai rieu dit. Çà, quel âge avez-vous? . ADINE

J'ai dix-huit ans.

DORFISE.

Cette tendre jeunesse A grand besoin du frein de la sagesse. L'exemple entraîne, et le vice est charmant : L'occasion s'offre si fréquemment! Un seul coup d'œil perd de si belles ames! Défiez-vous de vous-même et des femmes; Prenez-bien garde au soufile empoisonneur Oui des vertus flétrit l'aimable lleur.

LE CHEVALIER MONDOR. Oue sa fleur soit ou ne soit pas flétrie. Mélez-vous moins de sa fleur, je vous prie Et m'écoutez.

DORFISE. Mon dieu! point de courroux;

Son innocence a des charmes ai doux! LE CHEVALUER MONDOR

C'est un enfant. DORFISE, s'approchant d'Adine. Cà, dites-moi, jeune hourme,

D'où vous venez, et comment on vous nomme. J'ai nom Adine; en Grèce je suis ne:

Avec Darmin Blanford m'a rameue. DORFISE.

Ou'il a bien fait!

LE CHEVALIER MONDOR. Ouelle bumeur curieuse! Quoi I je vous peins mon ardeur amoureuse. Et vous parlez encore à cet enfant! Vous m'oubliez pour lui.

DORFISE, doucement. Paix! imprudent.

### SCÉNE VIII.

DORFISE, LE CHEVALIER MONDOR, ADINE, COLETTE.

COLETTE.

Madame 5

DOBFISE. Eh bien?

COLETTE.

Vous êtes attendue A l'assemblée.

DORFISE. Oul, j'y seral rendue Dans peu de temps.

LE CHEVALIER MONDOR. Ouel message ennuveux! Quand nous serons assemblés tous les deux.

Nous casserons ponr jamais, je vous prie, Ces rendez-vous de fade pruderie, Ces comités, ces conspirations Contre les goûts, contre les passions.

Il vous sied mal, jeune encor, belle, et fraiche, D'aller crier d'un ton de pigrièche Contre les ris, les jeux, et les amours, De blasphémer ces dieux de vos beaux jours, Dans des réduits peuplés de vieilles ombres, One your voyez dans leurs cabales sombres Se lamenter, sans gosier et sans dents, Dans leurs tombeaux, des plaisirs des vivants. Je vais, je vais de ces semplternelles Tout de ce pas égayer les cervelles, Et leur donnant à toutes leur paquet, Par cent bons mots étouffer leur caquet.

DORFINE. Gardez vous bien d'aller me compromettre : Cher chevalier, je ne puis le permettre. N'allez point là.

LE CHEVALIER MONDOR. Mais i'v cours à l'instant

Vous annoncer.

(1) sort.) DORFISE.

. Ah! quel extravagant! (Au jeune Adine.) Allez, mon fils, gardez-vous, à votre âge, D'un pareil fou; soyez discret et sage. Mes compliments à Blanford... L'œil touchant! ADINE . Se retournant.

Opoi ?

DONESSE Le beau teint! l'air ingénu, charmant! Et vertueux!...'Je veux que, par la suite, Dans mon loisir vous me rendiez visite.

Je vous ferai ma cour assidument.

Adieu, madame. DORFISE.

Adieu, mon bel enfant. ADINE. Helas! j'éprouve un embarras extrême. Le trahit-on? je l'ignore ; mais j'aime.

SCÉNE IX.

DORFISE, COLETTE. DORFISE , revenant , conduisant de l'ail Adine .

qui la regarde. J'aime, dit-il; quel mot! Ce beau garçon Deià pour moi sent de la passion? Il parle seul , me regarde , s'arrête ; Et je crains fort d'avoir tourné sa tête.

COLETTE. Avec tendresse il lorgne vos appas.

DORFISE. Est-ce ma faute! ah! je n'y consens pas.

COLETTE. Je le crois bien . le péril est trop proche

Du bon Blanford je erains pour vous l'approche;

Je crains surtout le courroux impoli De Bartolin.

DORFISE, en soupirant. Oue ce Turc est ioli ! Le erois-tu Turc? crois-tu qu'un infidèle Ait l'air si doux, la figure si belle? Je crois, pour mol, qu'il se convertira. COLETTE.

Je erois, pour moi, que des qu'on apprendra Qu'à Bartolin vous êtes mariée, Votre vertu sera fort décriée: Ce petit Ture de peu vous servira. Terriblement Blanford eclatera. DORFISE.

Va, ne crains rien.

COLETTE. J'ai dans votre prudence Depuis long-temps entière confiance: Mais Bartolin est un brutal jaloux : Et c'est bien pis, madame, il est époux. Le cas est triste ; il a peu de semblables. Ces deux rivanx seraient fort intraitables.

DORFISE. Je prétends bien les éviter tous deux. J'aime la paix, c'est l'objet de mes vœux, C'est mon devoir : il faut en conscience Prévoir le mal, fuir toute violence, Et prévenir le mal qui surviendrait, Si mon état trop tôt se découvrait. J'ai des amis, gens de bien, de mérite.

COLETTE. Prenez conseil d'eux.

DOBBISE

Ah ! oui : prenons vite. COLETTE. Eh bien! de qui?

DORFISE. Mais de cet étranger, De ce petit... là... tu m'v fais songer. COLETTE.

Lui, des conseils? lui, madame, à son âge? Sans barbe encore?

DORFISE. Il me paraît fort sage, Et, s'il est tel, il le faut écouter.

Les jeunes gens sont bons à consulter : Il me pourrait procurer des lumières Oui donneraient du jour à mes affaires. Et tu sens bien qu'il faut parler d'abord Au jeune ami du bon monsieur Blanford. COLETTE.

Oui, lui parler paraît furt nécessaire. DORFISE, tendrement et d'un air embarrasse. Et eonime à table on parle mieux d'affaire. Conviendrait-il qu'avec discretion Il vint diner avec moi?

COLETTE. Tout de bon! Vous, qui craignez si fort la médisance!

DORFISE, d'un air fier. Je ne crains rien : je sais comme je pense : Ouand on a fait sa reputation. On est tranquille à l'abri de son nom. Tout le parti prend en main notre cause, Crie avec nous.

> COLETYE Oui, mais le monde cause. DORFISE.

El bien! cédons à ce monde méchant ; Sacrifions un diner innocent : N'aiguisons point leur langue libertine. Je ne veux plus parler an jeune Adine: Je ne veux point le revoir... Cependant One peut-on dire, après tout, d'un enfant? A la sagesse ajoutons l'apparence, Le décorum , l'exacte bienséance. De ma cousine il faut prendre le nom , Et le prier de sa part...

COLETTE. Pourquoi non? C'est très bien dit; une femme mondaine N'a rien à perdre; on peut, sans être en peine, Dessous son nom mettre dix billets doux, Antant d'amants, autant de rendez-vous. Quand on la cite, on n'offense personne; Nul n'en rougit, et nul ne s'en étonne : Mais par hasard, quand des dames de bien

Font une chute, il fant la cacher bien. DORFISE. Des chutes ! moi ! Je n'ai , dans cette affaire . tiraces au ciel, nul reproche à me faire. J'ai signé; mais je ne suis point enfin Absolument madaine Bartolin. On a des droits, et c'est tout : et pent-être On va bientôt se délivrer d'un maître. J'ai dans ma tête un dessein très prudent : Si ee beau Turc a pour moi du penchant, C'en est assez; tout ira bien, s'il m'aime. Je suis encor maltresse de moi-même : Heureusement je puis tout terminer. Va-t'en prier ce jeune homme à diner. Est-ee nn grand mal que d'avoir à sa table Avec décence un jeune homme estimable, Un cœur tont neuf, un air frais et vermeil. Et qui nous peut donner un bon conseil? COLETTE.

Un bon conseil! ah! rien n'est plus louable : Accomplissons cette œuvre charitable.

### ACTE TROISIÈME.

# SCÉNE L

### DORFISE, COLETTE.

DORFISE. Est-ce point lui? Que je suis inquiète! On frappe, il vient. Colette! holà , Colette! C'est lui, c'est lui.

COLETTE

Non, c'est le chevalier. Que loin d'ici je viens de renvoyer : Cet étourdi qui court, saute, sémille, Sort, rentre, va, vient, rit, parle, frétille; Il veut diner tête à tête avec vous; Je l'ai chassé d'un air entre aigre et donx. DORFISE.

A ma cousine il faut qu'on le renvoie. Ah! que je hais leur insipide joie! Que leur babil est un trouble importun! Chassez-les-moi.

> COLETTE. Chut! chut! j'entends quelqu'un. nonPist.

Ah! c'est mon Gree.

Oui, c'est lui, ce me semble.

#### SCÈNE IL

## DORFISE, ADINE.

DORFISE. Entrez,monsieur; boujour, monsieur...Je tremble. Assevez-vous...

> ADINE Je suis tout interdit...

Pardonnez-moi , madame ; on m'avait dit Qu'une autre...

DORFISE, tendrement. Eh bien! c'est moi qui snis cette autre. Rassurez-vous; quelle peur est la vôtre? Avec Blanford ma cousine aujourd'hui Dine dehors : tenez-moi lieu de lui.

> (Elle le fait asseoir.) ADINE.

Ah! qui ponrrait en tenir lieu, madame? Est-il un feu comparable à sa flamme? Et quel mortel égalerait son cœur

En grandeur d'ame, en amour, en valenr? DORFISE. Vous en parlez, mon fils, avec grand zèle;

Votre amitié paraît vive et fidèle : L'admire en vous un si bean naturel. ADING.

C'est un penchant bien doux , mais bien eruel. DORFISE.

Que dites-vous? La charmante jeunesse Doit éprouver une honnête tendresse : Par de saints nœuds il faut qu'on soit lié; Et la vertu n'est rien sans l'amitié.

ADINE.

Ah! s'il est vral qu'un naturel sensible
De la vertu soit la marque infaillible,
J'ose vous dire ici sans vanité
Que je me pique un peu de probité.
DORFISE.

Mon het enfant, je me erois destinee A cultirer met dine al bien nee. Plas d'une met dine al bien nee. Plas d'une je met de lien nee. Un ami tendre, amai vif que predient, Qui posicital les priece dia jeune fge, Sans en avoir l'empressement volage; El je me trompe à votre air tendre et doux, On tout cela paralt uni dans vous. Par quel bouheur une relle merveille Se trouve-t-elle aluord'huj dans plarselle?

e trouve-t-elle aujourd'hui dans Harseille / (Elle approche son fautenit.)

J'étais en Grèce, et le brave Blanford En ce pays me passa sur son bord. Je vous l'ai dit deux fois.

DORFISE. Une troisième A mon oreille est un plaisir extrême.

A mon oreme est un piansir extreme. Mais dites moi pourquoi ee front charmant, Et si français, est coiffé d'un turban. Serirz-vous Ture?

ADINE.
La Grèce est ma patrie.

Qui Faurait eru? In Grèce est en Turquie? Que votre acent, que ce ton grec est dont: Que je voudrais parler grec avec vous! Que vous avez la mine simable et vive D'un vrai Français, et sa grate en lave! Que la nature, entre nous, se méprit, Quad par malheur un Grece elle vous fil: Que je brais, monsieur, la Providence Oui vous a fait aborder en Provence!

ADINE. Helas! j'y suis, et c'est pour mon malheur.

DORFISE.
Vous , malheurenx '

Je le suis par mon corur. DORFISE.

Ah! e'est le cour qui fait tout dans le monde; Le bien, le mal, sur le cour tout se fonde; Et e'est aussi ce qui fait mon tourment. Vous avez done pris quelque engagement?

Ehl out, madame; ane femme intrigant-A désolé ma jeunesse imprudente; Comme son teint, son cœur est plein de fard; Elle est hardie, et pourtant pleine d'art; Ell j'ai senti d'autant plus ses malices, Que la rerta sert de masque à ses vices. Ahl que je souffre, et qu'il me semble dur Ou'm oraru si bax gouverne un cœur trop pur,

DORFISE.

Voyez la masque! nne femme infulèle?

Punissons-la, mon fils : çà, quelle est-elle?

De quel pays? quel est son rang? son nom?

ADINE.

Alı! je ne puis le dire.

Comment done: Vous posselez assis l'art de vons laire Alt rous avez tous les talents de plaire: Cannet dictrez II vais, moi, in explaiper Si quesque jour, pour vous bien dépieure De la gueune qui fix votre computée, On vous offrait nue personne bonnéte, fikee, extimer, et suntout possedant Un cœur tout nerd, mais soidie et construit, r'll qu'il en est très peu dans la Turgle qu'il en est très peu dans la Turgle qu'il en est très qu'a dire. Eu mois menor, je crois, dans ma patrie, ou diriers vous jeur vous en membrait ?

Mais... je dirais que l'on me tromperait.

DORFISE.

Alt! e'est trop loin pousser la défiance;

Ayez, mon fils, nn peu plus d'assurance.

ADDR.

Pardonnez-moi; mais les cœurs malheureux. Vous le savez, sont un peu soupçonneux.

DORFISE.

Eh! quels soupçons avez-vous, par exemple.

Ouand je vous parle, et que je vous contemple?

Anine.
J'ai des soupçons que vous avez dessein.
De m'éprouver.

iver. Donfise, en s'écriant.

Alt! le petit malin!
Q'uil est rusé sous cet air d'innocenc!
C'est l'amour même au sortir de l'enfance.
Allez-vous en : le danger est trop grand;
Je ne veux plus vous voir absolument.

ADINE.

Vous me chassez ; d faut que je vous quitte.

DOBFISE.

G'est obeir à mon ordre nn peu vite. Là, revenez. Mon estime est au point Que contre vous je ne me fâche point. N'abusez pas de nion estime extrême. ADINE.

Vous estimez monsieur Blanford de même : Estime-t-on deux hommes à la fois?

Oh! non, jamais; et les aimables lois De la raison, de la tendresse sage, Font qu'on succède, et non pas qu'on partage. Vous apprendrez à vivre auprès de moi.

J'apprends beaucoup par tout ce que je voi.

DORFISE.

Lorsque le ciel , mon fils , forme une belle , Il fait d'abord un homme exprès pour eller , Nous le cherchons long-temps avec raison. On fait vings choix avant d'en faire un bon ; On suit une ombre, an basard ou s'eprove; Toujours on cherche, et rarement on trouve : L'instinct secret vole après le vrai bien... (Vivement et toektreent.)

Quand on your trouve il ne faut chercher rien.
ADINE.

Si vous saviez ce que j'ai l'honneur d'être, Vous changeriez d'opinion peut-être.

Eh! point du tout.

Peu digne de vos soins,

Connu de vous, vous m'estimeriez moins . Et nous serions attrapés l'un et l'autre. DOMFISE.

Attrapés! vous! quelle idée est la vôtre? Mon bel enfant, je prétends... Ah! pourquoi Venir si tôt m'interrompre?... Eh! c'est toi!

SCÉNE III.

COLETTE, DORFISE, ADINE.

COLETTE, avec empressement.

Très importune, et très triste de l'être;

Mais un quidam, plus importun peut-être,

S'en va veuir, c'est monsieur Bartolin.

S'en va venir, c'est monsieur Bartolin.

DORFISE.

Le prétendu? je l'attendais demain;
Il m'a trompée, il revient, le harbare!

Constre-temps est encor plus bizarre.
Ce chevalier, le roi des étourdis,
Meconnaissant le patron du logis,
Cause avec lul, plaisante, s'évertne,
Et le retient malgré lui dans la rue.
PORFISE.

Tant mieux, ô ciel

COLETTE.

Point, madame: tant pis;
Car l'indiscret, comme je vous le dis,

Grie hautement, in ir fant an visuge, Que not cher von orientera d'apourt'hui; Que tout le moude est exclus comme lui; que tout le moude est exclus comme lui; que fartalin riste fine q'un trouble de Et qu'à précent, dans un doux têtr-à-lète, Masine, a nifo di eon appartenum, Loin du grand moude, est vertueuement. Le Bartolin, que le depis transporte Précend qu'il va faire enfoucer la porte. Le chevalier, toujours d'un for milleur, Crève de rire, el l'autre de douleur. DOUTER.

Ne sachant pas quel est le personnage.

Et moi de erainte. Ah! Colette, que faire? Où nous fourrer?

Quel est donc ce mystère?

Ce mystere est que vous êtes perdu, Que je suis morte. Eh! Colette, où vas-tu?

Que deviendrai-je?

DURFISE, à Colette.

Ecoute, toi, demeure.

Quel temps il prend! revenir à cette livure!

Dans ce reduit cachez-vous tout le soir; Vous trouverez un ample manteau noir, Fourrez-vous-y. Mon dieu! c'est lui, sans donte ADINE, allant dans le cabinet. Hélas! voilà ce que l'amour me coète!

DORFISE.

Ce pauvre enfant , qu'il m'aime!

e pauvre enfant , qu'il m'aime COLETTE.

Eh! ta'sez-vous. On vient : hélas! c'est le futur époux.

SCENE IV.

BARTOLIN, DORFISE, COLETTE.

DORFISE, allant au-devant de Bartolin.
Mon cher monsieur, le eiel vous accompague!...
Vous revenez bien tard de la campagne!
Vous m'avez fait un si grand déplaisir,
Que je sois prête à m'en évauouir.

BARTOLIN.
Le chevalier disait tont au contraire...
DORFISE.

Tout ce qu'il dit est faux; je suis sincère; Il faut me croire : il m'aime à la furenr; Il est au vif piqué de ma rigueur; Son vain caquet m'étourdit et m'assomme; Et je ne veux jamais revoir cet homme.

BARTOLIN. Mais cependant de bon sens il parlait. porfise.

Ne croyez rien de tout ce qu'il disait.

BARTOLIN.

Soit: mais il faut, pour linir nos affaires.

Prendre en ce lien les choses nécessaires.

DORFISE, d'un ton caressant.

One faites vous 2 aventes vous e bolè.

Que faites-vous? arrêtez-vous : holà! N'entrez donc point dans ce cabinet-là. BARTOLIN.

Comment? pourquoi?

DORFISE, après avoir réré.

Do même esprit ponssée,
l'ai comme vous eu, mon cler, en pensée...
De mettre lei por penser en des

De mettre ici nos papiers en état... J'ai fait venir notre vieil avocat... Nous consultions; une grande faiblesse L'a pris soudain.

ris soudain.

BARTOLIN.

C'est excès de vieillesse.

COLETTE.

On va donner au bon petit vieillard
Un...

BARTOLIN. Oni, j'entends.

On l'a mis à l'écart ;

De mon sirop il a pris une dose, Et maintenant je pense qn'il repose. BARTOLIN.

Il ne repose point , car je l'entends Qui marche encore et tousse là-dedans. COLETTE.

Eh bien! faut-il , lorsqu'un avocat tousse , L'importuner?

Tout cela me courrouee;

Je veux entrer.

(Il entre dans le cabinet.)
DORFISE.

O ciel fais done i bien Qu'il cherche tout, sans pouvoir trouver rien. Ilelas ! qu'entends-je? on s'ecrie! il dit: Tue! Mon avocat est mort, je suis perdue. Où suis-je? bleas! de quel côté courie? Dans quel couvent m'aller ensevelir? Où me nover?

BARTOLIN, revenant, et tenant Adine par le bras.
Ab! ab! notre future,
Vos avocats sont d'ainnable figure!

Vos avocats sont d'aimable fignre!
Dans le barreau vous choissez très bien :
Venez, venez, notre vieux praticien ;
D'ici sans bruit il vous faut disparaltre ;
Et vous irez plaider par la fenétre ;
Allons , et vite.

DORFISE.

Ecoutez moi; pardon,

Non cher mari.

ADINE.
Lui, son mari!
BARTOLIN, & Adine.

Fripon? Il faut d'abord commencer ma vengeance Par l'étriller à ses yenx d'importance.

ADINE.

Hélas I monsieur, je tombe à vos genoux;
Je ne saurais mériter ce courroux;

Vous me plaindrez si je me fais connaître;

Je ne suis point ce que je peux paraltre.

BANTOLIN.

Tn me parais un vaurien, mon ami,
Fort dangereux, et lu seras puni.

ADINE.

Ciel! au secours! à l'aide! De grâce! hélas!

DORFISE.

La rage le possède.

A mon secours , tous mes volsins!

Viens çà! viens çà!

BARTOLIN.
Tais-toi.

DORFISE, COLETTE, ADINE.

A mon secours!

BARTOLIN, emmenant Adine.

Allons, sors de chez moi.

SCÈNE V. DORFISE, COLETTE.

DORFISE.

Il va tuer ce pauvre enfant , Colette!

En quel état cet accident me jette!

Il me tuera moi-même. COLETTE. Le malin

Vous fit signer avec ee Bartolin.

DORFISE , en criant.

Ah! l'indigne homme! ah! comment s'en defaire?

Va-t'en chercher, Colette, un commissaire; Va l'accuser.

De quoi?

DORFISE.

De tout.

COLETTE.

Fort bien.

Où courez-vous?

norfise. Helas! je n'en sais rien

#### SCÉNE VI.

MARIAME BURLET, DORFISE, COLETTE.

MADAME BURLET. Eh bien! qu'est-ce, cousine?

DORFISE.

Ah, ma cousine! MARAME BURLET.

Il semblerait que l'on vous assassine, Ou qu'on vous vole, ou qu'on vous bat un neu... Ou qu'au logis vous avez mis le feu. [chere! Mon Dieu! quels cris! quel bruit! quel train . ma

DORFISE. Cousine, hélas! apprenez mon affaire; Mais gardez-moi le secret pour jamais. MANAME BURLET, toujours gaiment et avec vivacité. Je n'ai pas l'air de garder des secrets: Je suis pourtant di-crète comme une autre. Cousine, eh bien! quelle affaire est la vôtre? DORFISE.

Mon affaire est terrible; c'est d'abord Que je suis...

MADAME BURLEY. Onoi?

> DORFISE. Fiancie MARAME BURLET.

A Blanford? Eh bien! tant mieux; c'est bien fait; et j'approuve Cet hymen-là, si le bonheur s'y trouve. Je veux danser à votre noce. DORFISE.

Helas! Ce Bartolin qui jure tant là-bas.

Qui de ses cris scandalise le monde. C'est le futur.

MARAME BURLET. Eh bien! taut pis! je fronde Ce mariage avec cet homme-là; Mais s'il est fait, le public s'y fera. Est-il mari tout-à fait?

> DORFISE , d'un ton modeste. Pas encore:

C'est un secret que tout le monde ignore. Notre contrat est dressé des long-temps. NABAME BURLET. Fais-moi casser ce contrat.

DORFISE.

Les méchants Vont tous parler, Je suis... je suis outrée : Ce maudit homme ici m'a rencontrée A vec un jeune Turc qui s'enfermait Eu tout honneur dedans ce cabinet

En tout honneur! La, la; ta prud'hommie

MADAME BUBLET.

S'est donc enfin quelque peu démentie? DORFISE. Oh! point du tout! c'est un petit faux pas, Une faiblesse, et c'est la seule, hélas!

MADAME BUBLET. Bon I une faute est quelquefois utile : Ce fanx pas-là t'adoucira la bile; Tu seras moins sévère.

DORFISE. Ah! tirez-moi, Sévère ou non , du gouffre ou je me voi ; Délivrez-mol des langues médisantes. De Bartolin, de ses mains violentes. Et délivrez de ces périls pressants Mon sage ami, qui n'a pas dix-huit ans. (En élevant la voix et en pleurant.) Ah! voita l'homme au contrat.

### SCÈNE VII.

BARTOLIN, DORFISE, MANAME BURLET.

MARIAME BURLET, à Bartolin. Quel vacarme! Quoi! pour un rien votre esprit se gendarme?

Faut-il ainsi sur un petit soupcon Faire pleurer ses amis? BARTOLIN.

Ah! pardon. Je l'avouerai, je suis honteux, mesdames, D'avoir conçu de ces soupçons infâmes; Mais l'apparence enfin dut m'alarmer. En vérité, pouvais-je présumer

Que ce jeune homme, à ma vue abusée. Fût une fille en garcon déguisée '? DORFISE, à part. En voici bien d'une autre.

MADAME BURLET. Tout de bon!

Madame a pris fille pour un garcon? BARTOLIN.

La pauvre enfant est encor tout en larmes : En vérité, j'ai pitié de ses charmes. Mais pourquoi donc ne me pas avertir De ce qu'elle est? pourquoi prendre plaisir A m'énrouver, à me mettre en colère?

DORFISE, à part. Oh! oh! le drôle a-t-il pu si bien faire Ou'à Bartolin il ait persuade Qu'il était fille, et se soit évadé? Le tour est bon. Mon dieu, l'enfant aimable!

Dans la piece anglaise, le mari prend les tétons de cette fille déguisée en garçon « Bon, dit-il ; c était moi qui allais être cocu, • et c'est ma femme qui va l'être. • On peut juger s'il est été décent de traduire exactement la pièce que les comédiens comptaient jouer alors.

Que l'amour a d'esprit! Homme haissable! Eh bien! méchant, réponds, oscras-tle: Faire un affront encore à la vertu? La pauvre fille, avec pleine assurance, Me conflait son aimable innocence; Madame sait avec combien d'ardeur Je me chargeais du soin de son honneur. Il te faudrait une franche coquette,

I te l'avoue, et je te la sonhaite.
J'éclaterai : je me perds, je le sai;
Mais mon contrat sera, ma foi ! cassé.
BARTOLIN.

Je sais qu'il faut qu'en cas pareil on crie (A Dorfue.) Mais criez donc un peu moius, je vous prie.

(A madame Burlet.)
Accordons-nous... Et vous, par charité,
Que tout ceci ne soit point éventé,
l'ai cent raisons pour cacher ce mystère.

DORFISE, à madame Burlet.

Vous me sauvez si vous savez vous taire;
N'en parlez pas au bon monsieur Blanford.

MADAME BURLET.

Moi? volontiers.

' BARTOLIN.

Vous m'obligerez fort.

### SCÈNE VIII.

DORFISE, MADAME BURLET, BARTOLIN, COLETTE.

COLETTE. Blanford est là qui dit qu'il faut qu'il monte.

DORFISE.

O contre-temps qui toujours me démonte!

(A Bortolia.)

Laissez-moi seule, allez le recevoir.

Mais...

BARTOLIN. DORFISE.

DORFISE.

Mais, après ce que l'on vient de voir,
A près l'éclat d'une telle injustice,
Il vous sied bien de montrer du caprice!
Obeissez, faites-vous cet effort.

### SCÉNE IX.

DORFISE, MADAME BURLET.

MADAME BURLET.

En vérité, je me réjouis fort

De voir qu'ainst la chose soit tournée.

Du prétendu la visière est bornée.

Je m'étonnais, ma cousine, entre nous,

Que ta cervelle ent choisi cet époux;

Mais ce cas-ci me surprend davantage. Prendre pour fille un garçon! à son âge! Ah! les maris seront toujours bernés, Jahoux et sots, et conduits par le nez.

DORFISE.

Je n'entends rien, madame, à ce langage;
Je n'avais pas mérité cet outrage.
Quoi! vous pensez qu'un jeune homme en effet
Se soit eaché là dans ce cabinet?
MADAME RURLEKT.

Assurément je le pense, ma chère. DORFISE. Quand mon mari vous a dit le contraire?

MADAME BURLET.

Apparemment que ton mari futur
A cru la chose, et n'a pas l'œil bien sûr :
N'avez-vous pas ici conté vous-même
Qu'un beau garçon...

#### DODESER

Qui? moi? jamais: moi, je vous surais dit!...
A ce point-là J'aurais perdu l'esprit
Ah i ma cousine, écoutez, prenez garde;
Quand follement la langue se hasarde
A debiter des discours médisants,
Calonnieux, inventés, outrageants,
On s'en repent bien souvent dans la vie.

Il est bon là! mol, je te calomnie! DORFISE.

Assurément ; et je vous jure lci...
MADAME BURLET.

Ne jure pas. ponfise.

Si fait, je jure. MADAME BURLET.

Va, mon enhant, de tout certle histoire per en cruiral gue en cruiral gue en cruiral gue en guil flaudra cruire. Premis un mari, deux même, si tu veux, Fais-mon passer des garçons pour des illes; Fais-mon passer des garçons pour des illes; El donne-tel pour personne de bier; Tiens, tout cels ne m'embarrasse en rien. Jéndine fort to saguese profunde : Tu mets ta gloire à tromper tout le monde; Je mets la misme à m'en bien divertir; El, saus tromper, je vis pour mon plaistre. El de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de l

# SCÉNE X.

DORFISE, COLETTE.

DORFISE La folle va me décrier partout, Ah! mon honneur, mon esprit, sont à bout, A mes dépens les libertins vont rire. Je vois Dorfise un plastron de satire : Mon nom, niché dans cent couplets malins, Aux chansonniers va fournir des refrains Monsieur Blanford croira la médisance; L'autre futur en va prendre vengeance. Comment plâtrer ce scandale affligeant? En un seul jonr deux époux, un amant! Ah! que de trouble! et que d'inquiétude! Qu'il faut souffrir, quand on yeut être prude ! Et que, sans craindre et sans affecter rien. Il vaudrait mieux être femme de bien! Allons; un jour nous tâcherons de l'être.

COLETTE. Allons ; tâchons du moins de le paraltre. C'est bien assez quand on fait ce qu'on peut. N'est pas toujours femme de bien qui vent.

### ACTE OUATRIEME.

## SCENE L

DORFISE, COLETTE.

DORFISE.

Sans donte, on a conjuré ma ruine. Si je pouvais revoir ce jeune Adine! Il est si doux, si sage, si discret! Il me dirait ce qu'on dit , ce qu'on fait ; On pourrait prendre avec lui des mesures Qui rendraient bien mes affaires plus sûres. Hélas! que faire?

COLETTE. Eh bien! il le faut voir. Honnêtement lui parler. DORFISE.

Vers le soir. Chère Colette, ah! s'il se pouvait faire Qu'un bon succès couronnât ce mystère! Si je pouvais conserver prudemment Toute ma gloire, et garder mon amant! Helas! qu'au moins un des deux me demeure!

COLETTE. Un d'eux suffit.

Mais as-tu tout à l'heure

DORFISE.

Recommandé qu'ici le chevalier Avec grand bruit vint en particulier? COLETTE. Il va venir; il est toujours le même,

Et oret à tout ; car il crat qu'il vous aime. DORFISE.

Il peut m'aider : le sage en ses desseins Se sert des fous pour aller à ses fins.

### SCÈNE II.

DORFISE, LE CHEVALIER MONDOR. COLETTE.

DORFISE.

Venez, venez; j'ai deux mots à vous dire. LE CHEVALIER MONDON. Je suis soumis, madame, à votre empire. Votre captif, et votre chevalier. Faut-il pour vous batailler, ferrailler? Malgré votre âme à mes désirs revêche, Me voilà prêt; parlez, je me dépêche.

DORFISE. Est-il bien vrai que j'ai su vous charmer? Et m'aimez-vous , là , comme il faut aimer ? LE CHEVALIER MONDOR. Oui; mais cessez d'être si respectable.

La beauté plait : mais je la veux traitable. Trop de vertu sert à faire enrager; Et mon plaisir, c'est de vous corriger. DORFISE.

Que pensez-vous de notre jeune Adine? LE CHEVALIER MONDOR

Moi ! rien : je suis rassuré par sa mine. Hercule et Mars n'ont jamais à trente ans Pu redouter des Adonis enfants. DORFISE.

Vous me plaisez par cette confiance; Vous en aurez la juste récompense. Peut-être on dit qu'en un secret lien Je suis entrée : il n'en faut croire rien. De cent amants lorgnée et fatiguée. Vous senl enfin vous m'avez subinguée. LE CHEVALIER MONDOB.

Je m'en dontais.

Je veux par de saints nœuds Vous rendre sage, et, qui plus est, heureux. LE CHEVALIER MONDOR.

Heureux ! Atlons, c'est assez : la sagesse Ne me va pas, mais notre bonheur presse. DORFISE.

D'abord j'exige un service de vous. LE CHEVALIER MONDOR. Fort bien, parlez tout franc à votre éponx. DORFISE.

Il faut ce soir, mon très eher, faire en sorte

Que la coluce aille aillears qu'à ma porte; Que ce Blanford, si fier et si chagrin, Et ma coussine, et son fat de Darmin, Et leurs parents, et leur folle séquelle, De tout le soir ne troublent ma cervelle. Puis à minuit un notaire sera Dans mon aloève, et norte hymen fera : Vous y viendrez par une fausse porte, Mais point avante.

LE CHEVALIER MINDOR. Le plaisir me transporte

Du sieur Blanford que je me moquerai! Qu'il sera sot! que je l'atterrerai! Que de brocards!

DORFISE. Au moins sous ma fenêtre, Au moins sous ma fenêtre, Avant minuit gardez-vous de paraître. Allez-vous-en, partez, soyez discret. LE CHEVALIER MINDOR. Ah! si Blanford savait ce grand secret!

DRIFTSE.

Mon dieu! sortez, on pourrait uous surprendfe.

LE CHEVALIER MINDON.
Adieu, ma femme.

DORFISE. Adieu.

LE CHEVALIER MINDIN. Je vais attendre L'heure de voir, par un charmant retour, La pruderie immolée à l'amour.

# SCÈNE III.

DORFISE, COLETTE.

COLETTE.

A vos desseins je ne puis rien comprendre;
C'est une énigme.

DOBPISE.

I'al fait promettre à ce beau chevalier
De taire tout, i'u tout publier.
C'en est assez; as voir autout publier.
C'en est assez; as voir et pustific.
Blanford croir que tout est calomnie;
Il ne verra rien de la vérile;
Il ne verra rien de la vérile;
El des demain, il est se nafred;
El des demain, il est se nafred;
El des demain, il existe nafrene
Me bons dessein, je ne craindral personne.

Vous m'enchantez, mais vous m'épouvantez : Ces piéges-là sont-ils bien ajustés ? Craignez-vous point de vous laisser surprendre Dans les filets que vos mains savent tendre ? Prenez-y garde.

DORFISE. Helas, Colette! liclas! Qu'un seuf faut pas entraîne de faut past le faute en faute on se fourvoie, on glisse, On se raccroche, on tombe au précipice; La tête tourne, on ne sait où fou va. Mais j'ai toujours le jeune Adine IA. Pour l'obtenir, et pour que tout s'accorde, II reste encore à mon arc une coude. Le chevalier à minuit croit venir; Mon jeune anant le saura prévenir. Il fant qu'il vienne à neuf heures, Colette; Estendella Disse.

COLETTE.
Vous serez satisfaite.
DODFISK.

On le eroit fille, à son air, à sou ton, A son menton doux, lisse, et sans coton. Dis-lui qu'eu fil e il est bon qu'il s'habille; Que décemment il s'introduise en fille.

Puisse le ciel bénir vos bons desseins ! DRRFISE.

Cet enfant-là calmerait mes chagrins; Mais le grand point, e'est que l'on imagine Que tout le mal vient de notre cousine; C'est que Blanford soit par lui convaincu Qu'Adine iel pour une autre est venu; Qu'il soit toujours dupe de l'apparence. CLLETTE.

Oh! qu'il est bon à tromper! car ll pense Tout le mai d'elle, et de vous tout le bien. Il croit tout voir bien clair, et ne voit rien. J'ai confirmé que e'est notre rieuse Qui du jeune homme est tombé amoureuse. DODPISE

Ah l c'est mentir tant soit peu, j'en convien : C'est un grand mal; mais il produit un bien.

# SCÈNE IV.

BLANFORD, DORFISE.

BLAFFRED.
O mœurs! è temps! corruption maudite!
Elle s'est fait rendre déjà visite
Par cet enfant simple, ingénu, charmant;
Elle voulsit en faire son amant :
Elle employait l'art des subtiles trames
De ces fliets où l'amour preud les âmes.
Hom! la coquette!

DIRFISE.
Écouter; après tout,
Je ne erois pas qu'elle ait jusques au bout
Osé pousser cette tendre aventure.
Je ne veux point lui faire cette injure;
Il ne faut pas mal penser du prochain;
Mais on était, me semble, en fort bon train.

Vous connaissez nos coquettes de France?

BLANFORD.

Tant!

DOBFISE.
Un jeune homme, avec l'air d'innocence,
Paralt à peine, ou vous le court partout.

BLANFORN.
Oui, la vertu plait an vice surtout.
Mais dites-moi comment vous pouvez faire
Pour supporter gens d'un tel caractère?

DORFISE.

Je prends la chose assez patiemment.

Le n'est pas tout.

BLANFORD. Comment done? DORFISE.

Oh! vraiment,

Vous allez bien apprendre une autre histoire;
Ces étourdis prétendent faire croire
Qu'en tapinois j'ai, moi, de mon côté,
De cet enfant couvoité la beauté.

BLANFORD.

Vous?

DORFISE.

Moi ; l'on dit que je veux le séduire.

BLANFORD.

Je suis charmé; voilà bien de quoi rire. Qui? vous?

DORFISS.

Moi-même ; et que ce bean garçon...

BLANFOAD.

Bien inventé : le tour me semble bon.

nobrise.

Plus qu'ou ne pense: on m'eu donne bien d'autres!
Si vous saviez quels mallieurs sont les nôtres!
On dit encor que je dois me lier

On dit encor que je dois me ner
En mariage au fou de chevalier,
Cette nuit même.
BLANDORD.

Ah! ma chère Dorfise! Plus coutre vous la calomnie éphise L'acier tranehant de ses traits empestés, Et plus mou œur, épris de vos beautés, Saura défendre une vertu si pure.

ODAFISE.

Vous vous trompez bien fort, je vous le jure.

BLANFORD.

Non; croyez-moi, je m'y connais un peu, El j'arnei mis ces quatre doigte an feu, Paurisi jurt qu'anjourd'hui la consine Anrail lorgné notre pelt Adine: Pour être bonnete, il fant de ir raison; Quand on est fon, le crore n'est jamais bon; El la vertu n'est que le bon sens même. Le plains Darmin, je l'estime, je l'aime: C'est malgré moi qu'il s'était embarqué Sur un vaisseau si fréle et si fragile.

SCÈNE V.

BLANFORD, DORFISE, DARMIN, MADAME BURLET.

MADATE REALET.

Qual! tanjours noisy, nombre, pietri de bile,
Moralisant, groudant dans ton depit
Lee gener hamani, qui l'igouve, ou rên rê?
Vertuent fou, finis tes solloques.
Sais-soni, je viens d'enchet vings traloques.
J'en a jour toi. Viens chez le chevalier;
Il anous stetoul, al doit nous fotopre.
J'al domande quelque peu de musique.
Après Cole, le presant par la main,
Nous danaervou jusques su l'eudemain.
(Adordon.)

Tu danseras, madame la sucrée.

DORFISE.

Modérez-vous, cervelle évaporée;
L'n tel propos ne peut me couvenir;

Et de tantôt il faut vous souvenir.

MADAME BURLET.

Bou! laisse là ton tantôt : tout s'oublie.

Point de mémoire est ma philosophie.

DORFISE, à Blanford.

Vous l'entendez, vous voyez si j'ai tort.

Adieu, monsieur, le scandale est trop fort. Je me retire. BLANFORD.

Eh! demeurez, madame! nonfise. Non: voyez-vous, tout cela perce l'âme.

L'honneur....

MANAME BURLET.

Mon dieu! parle-nous moins d'honneur,

El sols bounête.

(Dorfae sort.)

DARMIN, à madame Burlet.

Elle a de la douleur.

L'ami Blanford sait déjà quelque chose.

MARANE BURLET.

Oh! comme il faut que tout le monde cause!

Dermin et moi nous n'en avons dit rien;

Nous nous taisions.

BLANFORD.

Vraiment, je le crois bien.

Vrament, je ie crois bien.
Oseriez-vous me faire confidence
De tels excès, de telle extravagance?

DARMIN.
Non: ee serait vous navter de douleur.

MADAME BURLET.

Nous connaissons trop bien to belle homeur.

35

Sans en vouloir épaissir les nuages, En te bridant le nez de tes outrages.

BLANFORD.

Monrez de honte, allez, et cachez-vous. MADAME BURLET.

Comment? pourquoi? fallait-il, entre nous. Venir troubler le repos de ta vie, Couvrir tout baut Dorfise d'infamie . Et présenter aux railleurs dangereux De ton affront le plaisir scandalenx? Tiens, je suis vive, et franche, et familière, Mais je suis bonne, et jamais tracassière. Je te verrais par ton ami trompé, Et comme il faut par ta fenime dupé . Je t'entendrais chansonner par la ville, l'aurais cent fois chanté ton vaudeville, Que rien par moi tu n'apprendrais jamais. J'ai deux grands buts, le plaisir et la paix. Je fuis, je hais, presque autant que je m'aime, Les faux rapports, et les vrais tout de même. Vivons pour nous; va, bien sot est celui Qui fait son mal des sottises d'autrui.

BLANFORD. Et ce n'est pas d'antrui, tête légère, Dont il s'agit, c'est votre propre affaire; C'est vous.

MADAME BURLET. Moi?

BLANFORD.

Vous, qui, sans respecter rien, Avez sédnit un jeune homme de bien : Vous qui voulez mettre eneor sur Dorfise Cette effroyable et honteuse sottise.

MADAME BURLET. Le trait est bon ; ie ne m'attendais pas , Je te l'avoue, à de pareils éclats. Quoi! e'est donc moi qui tantôt... BLANFORD.

Oui, vous-mên MADAME BURLET.

Avec Adine?...

BLANFORD.

Oni MADAME BURLET. C'est donc moi qui l'aime?

BLANFORD. Assurément.

MADAME BUBLET.

Qui dans mon cabinet L'avais caché?

BLANFORD. Certes, le fait est net. MADAME BURLET.

Fort bien! voilà de très belles pensées; Je les admire; elles sont fort sensées. Ma foi! tu joins, mon cher homme entêté, Le ridicule avec la probité. Il me paralt que ta triste cervelle De don Quiehotte a suivi le modèle ; Très honnète homme, instruit, brave, savant, Mais, dans un point, toujours extravagant. Garde-toi bien de devenir plus sage; On y perdrait, ce serait grand dommage: L'extravagance a son mérite. Adien. Venez, Darmin.

# SCÈNE VI.

BLANFORD, DARMIN.

BLANFORD. Non: demeurez, morbleu! J'ai votre bonneur à cœur, et j'en enrage.

Il faut quitter cette fourbe volage, De ses filets retirer votre foi , La mépriser, ou bien rompre avec moi. DARMIN.

Le choix est triste, et mon cœur vous confesse On'il aime fort son ami, sa unaltresse. Mais se peut-il que votre esprit chagrin Juge toujours si mai du cœur humain? Voyez-vous pas qu'une femule hardie Tissut le fil de cette perfidie, Ou'elle vous trompe, et de son propre affront Veut à vos yeux fletrir un autre front? BLANFORD.

Voyez-vous pas , homme à eervelle creuse , Ou'une insensee, et fausse, et scandaleuse, Vous a choisi pour être son plastron; Oue yous gobez comme un sot l'hameçon; Qu'elle veut voir jusqu'où sa tyrannie Peut s'exercer sur votre plat génie?

DARMIN. Tout plat qu'il est, daignez interroger Le seul témoin par qui l'on peut juger. J'ai fait venir ici le jeune Adine; Il vous dira le-fait.

Bon, je devine Que la friponne aura, par son caquet, Très bien sifflé son jeune perroquet. Qu'il vienne un peu, qu'il vienne me séduire! Je ne croirai rien de ce qu'il va dire. Je vois de loin, je vois que vous cherchez. Avec le jeu de cent ressorts cachés, A dénigrer, à perdre ma maîtresse, Pour me donner je ne sais quelle nièce, Dont yous m'avez tant vanté les attraits; Mais touchez là, j'y renonce à jamais.

BLANFORD.

DARMIN. Soit; mais je plains votre excès d'imprudence. D'une perfide essuyer l'inconstance

N'est pas, sans doute, un eas bien affligeant; Mais c'est un mal de perdre son argent; C'est là le point, Bartolin, ce brave homme, A.t.il enfin restitué la somme?

BLANFORD. One yous importe?

DARMIN.

Ah! pardon, je eroyais On'il m'importait : j'ai tort, je me trompais. Adine vient; pour moi, je me retire; Par Ini du moins tâchez de vous instruire. Si c'est de lui que vous vous défiez, Vous avez tort plus que vous ne croyez; C'est un cœur noble, et vous pourrez connaître Ou'il n'était pas ce qu'il a pu paraltre.

#### SCÉNE VII.

BLANFORD, ADINE.

BLANFORD.

Quais! les voilà fortement acharnés A me vouloir conduire par le uez. Oh! one Dorfise est bien d'une autre espèce! Elle ae tait, en proie à sa tristesse, Sans affecter un air trop empressé, Trop confiant et trop embarrassé; Elle me fuit, elle est dans sa retraite: Et c'est ainsi que l'innocence est faite. Or cà, ieune homme, avec sincérité, De point en point dites la vérité : Vous m'êtes cher, et la belle nature Paralt en vous incorruptible et pure; Mes vœux ne vont qu'à vous rendre parfait; N'abusez point de ce penchant secret : Si vous m'ainuez, songez bien, je vous prie. Qu'il s'agit là du bonheur de ma vie.

Oui, je vous aime; oui, oui, je vous promets Que je ne veux vous abuser jamais. BLANFORD.

J'en suis charmé, Mais dites-moi , de grâce , Ce qui a est fait, et tont ce qui se passe. ADINE.

D'abord Dorfise... BLANFORD.

Halte-là! mon mignon: C'est sa cousine; avoqez-le moi. ADINE.

> Non. BLANFORD.

Eh bien! voyons. ADINE.

Dorfise à sa toilette

M'a fait venir par la porte secrète.

BLANFORD. Mais ce n'est pas pour Dorfise. ADIXE

Si fait.

BLANFORD. C'est de la part de madame Burlet.

ADINE. Eh! non, monsieur, ie vous dis que Dortise S'était pour moi de bienveillance éprise. BLANFORD.

Petit fripon! ADIXE

L'excès de ses bontés Etait tout neuf à mes sens agités. Un tel amour n'est pas fait pour me plaire. Je ne sentais qu'une juste colère : Je m'indignais, monsieur, avec raison,

Et de sa flamme et de sa trahison ; Et je disais que, ai j'étais comme elle, Assurément je serais plus fidèle. BLANFORD.

Ah! le pendard! comme on a préparé De ses discours le poison trop sucré! Eh bien! après?

> ADINE. Eh bien! son éloquence

Déià prenait un peu de véhémence. Soudain, monsieur, elle jette un grand cri : On heurte, on entre, et c'était son mari.

BLANFORD. Son mari? bon! quels sots contes j'écoute! C'était ce fou de chevalier, sans doute. ADINE

Oh! non; c'était un véritable époux, Car il était bien brutal, bien jaloux; Il menacait d'assassiner sa femme : Il la nommait fausse, perfide, infâme, Il prétendait me tuer aussi , moi , Sans que je susse, hélas! trop bien pourquoi. Il m'a fallu conjurer sa furie, A deux genoux, de me sauver la vie;

J'en tremble encor de peur. BLANFORD.

Eh! le poltron! Et ce mari, voyons quel est son nom? ADINE.

Oh! je l'ignore. BLANFORD.

Oh! la bonne imposture! Çå, peignez-moi, s'il se peut, sa figure. ADINE.

Mais il me semble, autant que l'a permis L'horrible effroi qui troublait mes esprits. Oue c'est un homme à fort méchante mine, Gros, court, basset, nez camard, large échine, Le dos en volte, un teint jaune et tanné,

22

Un soureil gris , un mil de vrai damue...

Le beau portrait! qui puis-je y reconnaître? Jaune, tanné, gris, gros, court : qui peut-ce être? En vérité, vous vous moquez de moi.

Éprouvez donc, mousieur, ma bonne foi : Je vous apprends que la même personne Ce soir chez elle uu rendez-vous me donne. BLANFORD.

Un rendez-vous chez madame Burlet?

ADINE.

Eh! uon : jamais ne serez-vous au fait?

BLANFORD.
Onoi! chez madame?...

ADINE.

RLANFORD.

Chez elle?

Oui, vous dis-je.

BLANFORD.

Que cette intrigue et m'étonne et m'afflige!
L'u rendez-vous? Dorfise, vous, ce soir?

ADING.
Si vous voulez, vous y pourrez me voir,
Ce même soir, sous un labit de fille,
Qu'elle m'envoie, et duquel je m'habille.
Par l'huis secret je dois être iutroduit
Chez ete objet don l'amour vous séduit,

Chez cet objet si fidèle et si sage.
BLANFORD.
Ceci commence à me remplir de rage;
Et j'aperçois d'un ou d'autre côté
Toute l'hurreur de la délovauté.

ADINE. Mon âme, mal connue ,

Pour vons, monsieur, se sent trop prévenue Pour s'écarter de la sincérité. Votre cœur uoble aime la vérité; le l'aime en vous, et je lui suis fidèle. BLAFORD.

ah! le flatteur!

Onf!

Ne mens-tu point?

ADINE.

Doutez-vous de mou zèle?

#### SCÉNE VIII.

BLANFORD, ADINE, LE CHEVALIER MONDOR.

LE CHEVALIRE MONDOR.

Allons done; penx-tu faire languir
Nos conviés et l'heure du plaisir?
Tu n'eus jamais, dans ta mélancolie,

Plus de besoin de honue compagnie. Console-toi; tes faitires vout mal; Tu n'es pas fait pour être mon rival. Je t'ai bien dit que j'aurais la victoire; Je l'ai, mon cher, et sans beaueoup de gloire.

Que penses-tu m'apprendre? LE CHEVALIER MONDOR.

Oh! presque rien; Nous épousons ta maîtresse. BLANFORD,

Ah! fort bieu!

Nons le savions.

LE CHEVALIER MONDOR.

Quoi! tu sais qu'un notaire.. BLANFORD.

Oul, je le sais; il ne m'importe guère. Je connais tout le complot. Se peut-il Qu'on en ait pu si nail ourdir le fil? (Au peut Adine.) Ce rendez-vous, quand il serait possible.

Avec le vôtre est tout incompatible.
Ai-je raison? parle; en es-tu frappé?
Tu me trompais, ou l'on l'aviit trompé.
Je te erois bon; ton ceur sans artifice
Est apprent lans l'école du vice.
Uu esprit simple, uu cerur neuf et trop bon,
Est un outil dont se sert uu fripon.
N'e-tu venn, cruel, que pour me nuire?

Ah I e'm est trop; gardez-vous de détruire, Par votre humme et votre vain courrous, Cette pitilé qui parle encor pour vous. Cet etle seude à précent qui m'artée; N'écoutez rien, hites à votre tête. Dans voc chaprire noblement afformi, Sompounter bien quiécopuse est votre ami, Que votre humme et n'outrage et m'accuse : Que votre humme et n'outrage et m'accuse : Mais apprense à respecter un cour Oui d'est pour vous ni trompe di trompeur.

ADINE.

LE CHEVALIER MONDOR.
En tiens-tu, là? le dépit te suffoque;
Jusqu'aux enfants, chacuu de toi se moque.
Deviens plus sage; il faut tout oublier
Dans le vin gree où je vals te noyer.
Viens, bel enfant!

#### SCENE IX.

BLANFORD, ADINE.

BLANFORD.

Demeure encore, Adiue : Tu m'as ému, ta douleur me chagrine. Je sais que j'ai souvent un peu d'humeur; Mais tu connais tout le fond de mon œur.
Il est né juste, il n'est que trop sensible.
Tu vois quel est mon embarras horrible.
Aurais-tu bien le plaisir malfesaut
De t'égayer à croître mon tourment?
Parle-moi vrai, mon fils, je t'en conjure.

Vous étes bon, mou ûme est aussi purte la n'ai jamais comm jusqu'à présent, le l'avouerai, qu'un seul déguisement; le l'avouerai, qu'un seul déguisement; le ne mens pas ur vous et sur Dorine; le plains l'amour qui sur vos yext distraits Mit des lons,-temps un bandeau troy let le plains l'amour qui sur vos yext distraits Mit des lons,-temps un bandeau troy Et je sens bien que l'amour peut sécluire. Sur tout cett détact de voss instruire C'est l'amour seul qui doit tou répare; l'uous vareige, il doit vous échière.

(Eile sort.)

Que veu-d'idre? et quel es te em ystere? Il hart, die-31, que l'inour real m'echtre; Il se deguie... il ne mest point... Ma ba! Gest un compilar pour se moupere de moi. Gest un compilar pour se moupere de moi. Bi l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de

\* .....

### ACTE CINOUIÈME.

SCENE I.

# BLANFORD.

Que devenir? où sera mon asile?
Tous les chaprins m'arrivent à la file.
Le vais sur mer, pun pirate maudit
Livre combat, et mon vaisean périt :
Livre combat, et mon vaisean périt :
Que j'adorsis, est cent fois plus pirate :
Que j'adorsis, est cent fois plus pirate :
Une cassette est mon unique espoir.
Un Bartolia doit la rendrece soir ;
Ce Bartolia promat, remet, diffère :
Serai-Le-encore un troisième corsaire?
Attends Adine ain de savoir tout ;

Il ue vient po.nt. Chiscum ne pousse à bout. Charun me fuit voils le fruit pout-étre De crite humeur dont je ne fus pas maltre, Qui me rendait difficile en amis. Et confant pour mes seuls ennemis. Si'el est sinsi, j'al bien tort, je l'avoue; Bien justement la fortune me joue : A quoi me sert na trishe problité, 'Qu'à mieus seulti que j'ai bout merite? Qu'è mieus seulti que j'ai bout merite?

### SCENE II.

BLANFORD, MARAME BURLET, passant sur te thétitre.

BLANFORD, l'arrétant.

Ah! madame Daignez calmer l'orage de mon âme; Un mot, de grâce, un moment de loisir.

On courez-vous?

Souper, me rejouir; Je suis pressée.

BLANFORD.

Ah! j'ai dû vous déplaire Mais oubliez votre juste eolère ;

Pardonnez.

NABAME BURLET, en riant. Bon! loin de me courroucer,

J'ai pardonné déjà, sans y penser. BLANFORD.

Elle est trop bonne. Eh bien! qu'à ma tristesse Votre humeur gaie un moment s'interesse! MADAME BUBLET. Va, j'ai galment pour toi de l'amitié,

Beaucoup d'estime, et beaucoup de pitie. BLANFURD.

Vous plaindriez le destin qui m'outrage!

MANAME BURLET.

Ton destin, oui : ton humeur, davantage!

BLANFORN.
Vous êtes vraie, au moins; la bonne foi,
Vous le savez, a des charmes pour moi.
Parlez: Darmin n'anrait-il un'un faux zèle?

Me trompe-t-il? est-il ami fidèle?

MADAME BURLET.

Tiens, Darmint'aime, et Darmin dans son cœur

A les vertus avec plus de donceur.

BLANFORD.

Et Bartolin?

are Day tout

MADAME BURLET. To youx que je réponde De Bartolin , do cœur de tout le monde? Il est , je pense , un hounête caissier. Pourquoi de lui venx-tu te défier? C'est ton ani, e'est l'ami de Dorfise. BLANFORD.

Dorfise! mais parlez avec franchise; Se pourrait-il que Dorfise en un jour Pour un enfant elt trahi tant d'amour? Et que veut dire encore en cette affaire Ce chevalier qui parle de notaire? Le bruit public est qu'il va l'épouser.

MADAME BURLET.

Les bruits publics doivent se mépriser.

BLANFORD.

BLANFORD.

Je sors encore à l'instant de chez elle;
Elle m'a fait serment d'etre fidèle;
Elle a pleuré... l'amour et la douleur
Sont dans ses yeux; démentent-ils son œur?
Est-elle fausse? et notre jeune Adine...
Ouol i vous rier?

MADAME BURLET.
Oui, je ris de ta mîne;
Rassure-toi. Va, pour cet enfant-là
Crois que jamais on ne te quittera;
Sois-en très sûr, la chose est impossible.

BLANFORD.

Ah! vous calmez mon âme trop sensible;
Le chevaller n'en trouble point la paix;
Dorfise m'aime, et je l'aime à jamais.

MADAME BURLET.

A jamais! c'est beaucoup.

BLANFORD.

Mais si l'on m'aime, Adine est donc d'une impudence extrême; Il calomnie; et le petit fripon

A done le œur le plus gâté?

Lui? non.

Il a le eœur charmant; et la nature

A mis dans lui la candeur la plus pure;

Compte sur lui.

BLANFORD. Quels discours sont-ce là?

Quels discours sont-ce Vous yous moquez.

> Je dis vrai. nlanford.

Me voilà

Plus enfoncé dans mon incertitude : Vous vous jouez de mon inquietude; Vous vous plaisez à déchirer mon cœur. Dorfise ou lui m'outrage avec noirceur; Convenez-en: l'un des deux est un traître; Répondez done. MADAME BURLET, en riant.

Cela pourrait bien être.

BLANFORD.
S'il est ainsi, yous voyez quels éclats...

MADAME BURLET.
Ch! mais aussi cela peut n'être pas;

Je n'accuse personne.

BLANFORD.
Hom! que j'enrage!
MADAME BURLET.
N'enrage point; sois moins triste, et plus sage.
Tiens, veux-tu prendre un parti qui soit sor?

DLANFORD.

MADAME RULLET.

Laises là tout ce completo choere;
Point d'examen, point de tracasserie;
Tourne avec mol tout en plaissatterie;
Prends tou argent clez mossier l'arrolage.
Prends tou argent clez mossier l'arrolage.
Prends tou argent clez mossier l'arrolage.
Prends tou argent clez mossier l'arrolage.
Prends tou argent clez mossier l'arrolage.
Et glisse moi sur la supercirie;
Et glisse moi sur la supercirie;
Connais le monde, et sais le toleror:
Pour en jouir, il le faut efficarer.
Tou ne tratiata des cervelle (egére;
Alais souvient-soit que la soitée affaire,
Cest d'étre beurgex, et d'avoir du plaisir.
Cest d'étre beurgex, et d'avoir du plaisir.

## SCENE III.

BLANFORD.

Étre beurenx! moi! le conseil est ntile : Dirait-on pas que la chose est facile? Ce n'est qu'un rien, et l'on n'a qu'à vonloir. Alt ! si la chose était en mon pouvoir! Et pourquoi non? dans quelle gene extrême Je me suis mis pour m'outrager moi-même ! Quol! cet enfant, Darmin, le chevalier, Par leurs discours anront pu m'effrayer? Non, non; suivons le conseil que me donne Cette cousine : elle est folle , mais bonne : Elle a rendu gloire à la vérité. Dorfise m'aime : on est en silreté Je ne veux plus rien voir ni rien entendre. Par cet Adine on voulait me surprendre Pour m'éblouir et pour me gouverner : Dans ces filets ie ne veux point donner. Darmin toujours est coiffé de sa nièce : Que je la hais! mais quelle étrange espèce...

(Adine parait dansie frond du infeitre.) Le voici donc e malhenreux enfant, Qui cause ici tant de déchainement! Qui cause ici tant de déchainement! On le prendrait, je erois, pour une fille; Sous ces liablis que sa mine est gentille! Jamais, ma foil je ne m'étais doute Qu'il plut avoir cette fieur de beauté! Il n'a point l'air géné dans sa parure, El son visage est fait nour sa coffur.

#### SCÉNE IV.

BLANFORD; ADINE, en habit de fille.

ADINE

Eh bien l monsieur, je suis tout ajusté, Et vous saurez bientôt la vérité, BLANFORD.

Je ne veux plus rien savoir, de ma vie; C'en est assez. Laissez-moi, je vous prie : J'ai depuis peu changé de sentiment : Je n'aime point tout ce déguisement. Ne vous mêlez jamais de cette affaire. Et reprenez votre habit ordinaire.

ADINE. Qu'entends-je , helas ! je na'aperçois enfin Que je ne puis changer votre destin Ni votre cœur ; votre âme inaltérable Ne connaît point la douleur qui m'accable; Vous en saurez les funestes effets : Je me retire. Adieu donc pour ismais.

BLANFORD. Mais quels accents! d'on viennent tes alarmes? Il est outré; je vois couler ses larmes. Que prétend-il ? Parlez ; quel intérêt Avez-yous donc à ce qui me déplait?

ADINE. Mon intérêt , monsieur , était le vôtre ; Jusqu'à présent je n'en connus point d'autre : Je vois quel est tout l'excès de mon tort. Pour vous servir je fesais un effort; Mais ce n'est pas le premier

BLANFORD.

L'innocence De son maintien, sa modeste assurance, Son ton, sa voix, son ingéquité. Me font pencher presque de son côté. Mais cependant, tu vois, l'heure se passe Où ce projet plein de fourbe et d'audace Devait, dis-tn, sous mes yeux s'accomplir.

ADINE. Aussi j'entends une porte s'ouvrir. Voici l'endroit, voici le moment même Où vous auriez pu savoir qui vous aime.

BLANFORD. Est-il possible? est-il vrai? juste Dieu! ADINE, finement.

Il me paraît três possible. BLANFORD.

En ce lieu Demeurez donc, Quoi ! tant de fourberie ! Dorfise! non...

ADINE.

Taisez-vous, je vous prie. Paix! attendez: j'entends un peu de bruit; On vient vers nous; j'ai peur, ear il fait nuit.

N'ayez point peur.

BLANFORD. Gardez donc le silence : Voici quelqu'un surement qui s'avance.

#### SCÉNE V.

Le théâtre représente une nuit.) ADINE, BLANFORD, d'un côté; DORFISE,

> de l'autre , à tâtons. DORFISE.

J'entends, je crois, la voix de mon amant-Qu'il est exact! Ah! quel enfant charmant l ADINE.

Chut!

DORFISE. Chut! e'est yous?

ADINE.

Oui , e'est moi dont le zèle Pour ce que j'aime est à jamais fidèle : C'est moi qui veux lui pronver en ce jour Qu'il me devait un plus tendre retour. DORFISE

Ah! je ne puis eu donner un plus tendre : Pardonnez-moi si je vous fais attendre ; Mais Bartolin, que je n'attendais pas, Dans le logis se promène à grands pas-Il semble encor que quelque jalousie, Malgré mes soins, trouble sa fantaisie.

ADINE. Peut-être il eraint de voir jei Blanford; C'est un rival bien dangereux. DORFINE.

Helas! mon fils, je me vois bien à plaindre. Tont à la fois il me faut ici craindre Monsieur Blanford et mon maudit mari. Lequel des deux est de moi plus hai? Moncœur l'ignore ; et , dans mon trouble extrême , Je ne sais rien, sinon que je vous aiuse. ADINE.

Vous haissez Blanford, là, tout de bon? DORFISE.

La crainte enfin produit l'aversion, ADINE , finement.

Et l'autre époux?

DORFISE. A lul rien ne m'engage.

BLANFORD. One je voudrais..

ADINE, bas, allast vers lui. Paix done. DORFISE.

En femme sage

D'accord.

J'ai consulté sur le coptrat dressé; Il est cassable : ah ! qu'il sera cassé ! Qu'un autre hymen flatte mon esperance ! ADINE.

Quoi! m'épouser?

DORFISE.

Je veux qu'avec prudence Secrètement nous partions tous les deux , Pour éviter un éclat seandaleux ; Et que bientôt , qoand d'ici je m'eloigne , Un lien sûr et bien serré nous joigne , Un pæd særé , durable autant que doux.

ADINE.

Durable! allons. Mais de quoi vivrons-nous?

Vous me charmer par cette; réveyance; Ce qui me plait en vous Ce a la pruelance. Apprente donc proc Ce a la pruelance. Apprente donc proc Ce a la pruelance. Apprente donc present finire en budor; le consideration de Marcelle il quota les pénates pour attagence de Marcel es pénates, Ma mis en unais très cordialement Son cerur, sols de sejloux, son argent: Camme je mis non moiss aveve en affaire, Lante mari « en déponitaire : Je vais reprendre et les bijoux et l'or; Nons en allous sider monsieur Blusford: C'est un bombomme, il est juste qu'il vive; Partageoux vive, Lagradons qu'on nous suive.

ADINE. Et que dira le monde?

DORFISE.

Ah! ses éclats M'out fait trembler lorsque je n'aimais pas: Je l'ai trop craint; à présent je le brave; C'est de vous seul que je veux être esclave.

ADINE. Hélas ! de moi?

DORFISE

Je m'en vais sourdement Chercher ce coffre à tous deux important. Attends ici ; je revole sor l'heure.

SCÈNE VI.

BLANFORD, ADINE.

Qu'en dites-vous? eh bien! là?

Que je menre

S'il fut jamais un tour plus déloyal, Pins enragé, plus noir, plus infernal! Et cependant admirez, jenne Adine, Comme à jamais dans nos âmes domine Ce vif instinct, ce cri de la vertu, Qui parle encore dans un cœur corrompu.

ADINE.

Comment?

BLANFORD.

Tu vois que la perfide d'ose

Me voler tout, et me rend quelque chose.

ADINE, avec un ton tronique.

Oni, vous devez bien l'en remereier.

N'avez-vous pas encore à confier

Ouelque cassette à cette bonnête prude?

BLANFORD. Ah! prends pitié d'une peine si rude ; Ne tourne point le poignard dans mou ecrur.

Je ne voulais que le guérir, monsieur.

Mais à vos yeux est-elle encor jolie?

BLANFORD.

Ah! qu'elle est laide, après sa perfidie!

ADINE.
Si topt ceci peut pour vous prospérer,

Si tont ceci peut ponr vous prospérer, De ses filets si je pnis vous tirer, Puis-je espérer qu'en détestant ses vices Votre vertu chérira mes services?

Aimable enfant, soyez sûr que mon œur Croit voir son fils et son libérateur; De vous admire, et le eiel qoi m'éclaire Semble m'offrir mon ange tutelaire. Ah! de mon bien la moitié, pour le moins, N'est qu'un vil prix an-dessous de vos soins.

Vous ne pouvez à présent trop entendre Quel est le prix auquel je dois prétendre; Mais votre cœur pourra-t-il refuser Ce que Darmin viendra vous proposer? BLANFORD.

Ce que j'entends semble éclairer mon ame, Et la percer avec des traits de flamme. Ah! de quel nom dois je vous appeler? Quoi! votre sort ainsi s'est pu voiler? Quoi! j'anrais pu toujours vous méconnaltre? Et vous serriez ce que vous semblez être?

ADINE, en riant.
Qui que je sois, de grâce, taisez-vous:
J'entends Dorfise; ellerevient à nous.
DORFISE, revenant avec la cassette.

l'ai la cassette. Enfin l'amour propice A secondé mon petit artifice. Tiens, mon enfant, prends vite, et detalons. Tiens-tu bien?

BLANFORD, à la place d'Adine qui lui donne la

cassette. Oni.

Le temps nous presse; allons.

#### SCÈNE VII.

BLANFORD, DORFISE, ADINE, BARTOLIN, l'épée à la main, dans l'obscurité, courant à Adine.

BARTOLIN.

Ah! e'en est trop, arrête, arrête, infime! C'est bien assez de m'enlever ma femme : Mais pour l'argent !

ADINE, à Blanford.

Eh! monsieur, je me mears. BLANFORD, en se battant d'une main, et remettant la cassette à Adine de l'autre. Tiens la cassette

### SCÉNE VIII.

BLANFORD, DORFISE, ADINE, BARTOLIN, DARMIN, MADAME BURLET, COLETTE; LE CHEVALIER MONDOR , une serviette et une bouteille à la main; des flambeaux.

MADAME BURLET. Ah! ah! quelles clamears! Dieu me pardonne! on se bat.

LE CHEVALIER MONDOR. Gare! gare!

Voyons BB peu d'où vient ce tintamarre. ADINE, à Blauford. Helas! monsieur, seriez-vous point blessé? DORFISE, tout élounée.

Ah! MADAME BURLET.

Qu'est-ce donc? qu'est-ce qui s'est passé? BLANFORD, à Bartolin qu'il a désarmé. Rien : c'est monsieur, homme à vertu parfaite, Bon trésorier, grand gardeur de cassette, Qui me prenait, sans me manquer en rien, Tout doucement ma maitresse et mon hien. Grace aux vertus de cet enfant aimable. J'ai découvert ce complot détestable : Il a remis ma cassette en mes mains,

(A Bartolin.) Va, je te laisse à tes mauvais destins : Pour dire plus, je te laisse à madame.

Mes chers amis, j'ai démasqué lear âme : Et ce coquis... BARTOLIN, s'en allant.

Adien. LE CHEVALIER MONDOR. Mon rendez-vous,

Que devient-il?

BLANFORD. On se moquait de vous. De vous aussi, m'est avis?

LE CHEVALIER MONDOR , à Blanford.

BLANFORD.

De moi-même,

J'en suis encor dans un dépit extrême. LE CHEVALIER MONDOR.

On fe trompait comme un sot. BLANKORD

One d'horreur! O pruderie! ô comble de noircenr!

LE CHEVALIER MONDOR. Eh! laisse là toute la pruderie, Et femme, et tout; viens boire, je te prie; Je traite ainsi tous les malheurs que j'ai : Qui boit toujours n'est jamais affligé.

MADAME BURLET. Je suis fâchée, entre nous, que Dorfise Ait pu commettre une telle sottise. Cela pourra d'abord faire iaser:

Mais tout s'apaise, et tout doit s'apaiser. DARMIN , & Blanford.

Sortez enfis de votre inquiétude, Et pour jamais gardez-vous d'une prude. Savez-vous bien, mon ami, quel enfant Vous a rendu votre honneur, votre argent, Vous a tiré du fond du précipice Où vons plongeait votre aveugle caprice? BLANFORD . regardant Adine.

Mais...

DARMIN. C'est ma nièce. BLANFORD. O ciel!

DARSHIN.

C'est cet objet Qu'en vain mon zèle à vos vœux proposait, Quand mos ami , trompé par l'infidèle .

Méprisait tout, haissait tout pour elle. BLANFORD. Qnoi! j'outrageais par d'indignes refus

Tant de beautés, de graces, de vertus! ADINE.

Vous n'en auriez jamais eu connaissance, Si ees hasards, mes bontés, ma constance, N'avaient levé les voiles odieux Dont une ingrate avait couvert vos veux. DARMIN.

Vous devez tout à son amour extrême. Votre fortune, et votre raison même, Répondez donc : que doit-elle esperer ? Que voulez-vous en un mot?

BLANFORD, en se jetant à sex genoux. l'adorer LE CHEVALIER MONDOR.

Ce changement est doux antant qu'elrange. Allons, l'enfant, nous gagnons tous au change,

# SÉMIRAMIS,

TRAGEDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS LE 29 AOUT 1748.

#### AVERTISSEMENT.

Cette tragedie, d'une espèce particulière, et qui demande un appareil peu commun sur le thétire de Paris, ausi tété demande par l'infante d'Expapre, éduphine de France, qui, resuplie de la tecture des anciers, aimmit es ouvrages de cerareires. Si elle est vere, et le esti protegé les arts, et donné an thétire plus de pompe et de diguité.

#### DISSERTATION

stu

LA TRAGÉDIE ANCIENNE ET MODERNE, A S. E. Mea LE CARDINAL QUIRINI:

NOBLE VENTIEN, FYDOLE DE BEISCLE, RIBLIOTRÉCHIEF DU VATICAN.

Monseigners,

It this sligger due greine betage le view, et d'un bomme qui et à lete de la plan neisem biblioblevipe du moule, de rourelouser loid cuiter aux lettres. On dui trei et le lettre de la considerate le lettre de la considerate le lettre de la considerate le lettre de la considerate le lettre sons de lettre sons debeten de la recommissance je rum en dué hay passe de la recommissance que vom mère du la de traducire aux de la recommissance que vom mère du la de traducire desta bienes services que j'ai efferten sont dereum le vi-vi-vi. Vom a rets delaje m'embelle, pour reafre encore plan respectable aux mation les nome de l'iterat l'it et de la considerate de passe que l'ai effective le considerate que j'ai efferten sont de l'iterat l'it et de la considerate de passe que la considerate de passe que la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de passe que heur l'iterate de la considerate de la cons

Parmi les obligalions que toutes les notions modernes out aux Roliens, et sartout aux premiers ponities et à leurs ministres, il fout complet a culture des belles-lettres, par qui furent adoucties peu à peu les mœurs féroces et grossières de nos penples septentrionaux, et auxquelles nous

Auge-Marie Quirini, ou plutôt Queriul, né à Vense le 50 mars 1680, mort à Brescia le 6 janvier 1730, avait traduit en vers tatins des passages du poème de Voltaire sur la bataille de Fon-

Benoît XIV, à qui Voltaire avait dedié son Mahomet.

devons aujourd'hui notre politesse, nos délices et notre gloire.

C'eti sous le grand Léon X que le thélètre gree renaquit, ainsi que l'éloquence. La Sophontabé du célébre prétai Trissino, nonce du pape, est la premiète raggédie réqulière que l'Europe ait vue après tant de sixeles de barbarie comme da Calandra du cardinal Bitiena avait été auparativat la première connéde dans l'Italie moderne.

Vons futes les premiers qui élevâtes de grands théaires, et qui donnites an monde quelque idée de cette spiendeur de l'ancienne Grèce, qui attirait les nations étrangères à ses solennités, et qui fui le modèle des peuples en tous les geures.

Si votre nation n'a pas toujours égalé les anciens dans le l'ragique, ce n'est pas que sotre langue, harmonieuse, téconde et llexible, ne soit propre à tous les sujets; mais il y a grande apparence que les progres que vous avez faits dans la musique ont out enfin à ceux de la véritable

Tragedite. Creat un labeta qui a fai lord a mautre.

Permattica qui priara ver votre endimente dans une dicunsion librarire. Quelpos personnes, scondinare dia 
pria de appliera delicitorie, l'éconservant que pre un bronerir à congrant de l'antiquite seu ceux de valer uniformamais je parte la unauxi, à un una pe, a forti dont les linmières detreut m'eclarire, et dont jui l'hommer d'ere iconferre dans la plantaciente sonche del l'Emper, dont

le martine a scorpessa auxines auxines auxines del 
inservant de l'anniqui de l'anniqui de 
les martines a scorpessa auxines auxines auxines auxines auxines 
un des l'anniquis de l'anniqui de 
les martines à scorpessa auxines auxines auxines auxines 
un des l'anniquis de l'anniqui de 
les martines à scorpessa auxines auxines auxines auxines 
un de l'anniqui de de 
l'annique de l'anniqui de 
l'annique de l'annique de 
l'annique de l'annique de 
l'annique de 
l'annique de 
l'annique de 
l'annique de 
l'annique de 
l'annique de 
l'annique de 
l'annique 
l'annique de 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'annique 
l'anniqu

#### PREMIÈRE PARTIE.

Des tragédies grecques imitées par quelques opéra italiens et français.

Un célèbre auteur de votre nation dit que, depais les beaux jours d'Athènes, la tragédie, cerrante el abandonnée, cherche de coutrée en contrée quelqu'no qui lui donne la main, et qui lui rende ses premiers honneurs, mais qu'elle u'a pa le trouver. S'il estendqu'ascumenation n'a de théâtres où des checurs

Si tratemque dacuentante et de destruite de strucompent presque (oujours la solare, et d'anatent des struphes, des épodres, et des ansistrophes accompagnées du dance grave; qui arcune nation ne fait paraître ses acteurs sur des espèces d'orbasses, le visage couvert d'un masque qui exprime la donieur d'un obté et la joie de l'autre, que la declamation de nos tragedies n'est point notée et souteme par des filtérs; il a sans doubter nison ; pe ne asis si e'est à notre desavantage. J'ignore si la forme de nos tragédies , plus rapprochee de la nature , ue vaut pas cetle des Grecs , qui avait un appareil plus imposent.

Si ott sneur veut dur qu'en géneral ce grand art n'est pus aussi considere depsis la rransissance des letters qu'il l'était autréois ; qu'il ; a en Europe des nations qui ont quéquécités use d'ingratitude en ente les successurs des Sophoche et des Europées que non theiltres ne sont point de co colifon superior dans leuques les authenies mettilent qu'est de ces apectacles dereuns si incressires dans nou villes immenses; on odei détre euitrément de son opiolos :

Où trouver un speciacle qui nous donne nne image de la scène grecque? C'est peut-ètre dans vos tragédies , non mees opera, que cette image subsiste. Quoi ! me dira-t-ou, un opera italien aurait quelque ressemblance avec le théstre d'Athènes? Oui. Le récitatif italien est précisement la mélopée des anciens ; e'est cette déclamationnotée et sontenue par des Instruments de musique. Cette mélopée, qui n'est ennuyeuse que dans vos mauvaises tragédics-opéra, est admirable dans vos bonnes pieces. Les charurs que vous y avez ajoutés depuis quel pies années, et qui sont lies essentiellement ausniet, approchent d'autant plus des chœurs des anciens, qu'ils sont exprimés avec une musique différente du récitatif, comme la strophe, l'épode et l'antistrophe, étaient chantées, chez les Grees, tout antrement que la mélopée des soènes. Ajoutez à ces ressemblances, que dans plusieurs tragedies-opera du célèbre abbé Metas'asio, l'unité de lieu, d'action et de temps, est observée; ayoutes que ces pièces sont pleines de cette poésle d'expression et de cette élégance continue qui embellissent le naturelsans jamois le charger; talent que, depuis les Grees, le seul Racine a posséde parmi nous, et le seul Addison chez les Anglais.

Je sais que ces tragédies , si imposantes par les charmes de la musique et par la magnificence du spectacle, ont un défant que les Grees ont toutours évité; le sais que ce défaut a fait des monstres des pièces les plus belles , et d'ailseurs les plus régultères : il consiste à mettre dans toutes les scènes, de ces petits airs coupés, de ces ariettes détachees, qui interrompent l'action, et qui font valoir les fredons d'une voix efféminée, mais brillanle, aux dépens de l'intérêt et du bon sens. Le grand auteur que j'ai dejà cité, et qui a tiré beaucoup de ses pièces de notre théâtre tragique, a remédié, à force de génie, à ce défaut qui est devenu une nécessité. Les paroles de ces airs detaches sont souvent des embellissements du sujet même; elles sont passionnées : elles sont quelquefois comparables aux plus beaus morceaux des odes d'Horace ; i'en apporterai pour preuve cette stroobe touchante que chante Arbace accuse et innomet -

```
    Vo sociando un mar crudete
    Senza velo
    Kenza sarte.
    Preme Conda, R ciel s'imbeuna .
    Cresce II venta e manea l'arte ;
    E il voler della fortuna
    Son courerto a sengilar.
```

Infelice! in questo stato
 Son da tutti abbandonato;

Mego sola è l'innocenza
 Che mi porta a nasfragar.

I's ajouterai encore cette aulre ariette sublime que debile

le roi des Parthes, vaincu par Adrien, quand if veut faire servir sa défaite même à sa vengeance :

Sprezza il furor del vento
 Robusta quercia, avvezza

Di cento verni e cento
 L'ingiurie a tolierar.

E se pur cade at suoto.
 Spirga per l'onde il vol

Spiega per l'onde il volo :
 K con quel vento istesso
 Va contrastando in mar. .

Il y en a besucoup de cette capère; mais que sont des besutés hors de place è qu'anuarit ao dit, dans Altra de et al Calipe et Orcete avaient, au moment de la reconasissance, chant de spetila sin récolonis, et débit de non paraisons à locaute et à l'éctre? Il but donc avour que propose que s'estimai les latieurs per les agréments de musique, a détruit d'un oûté la veriable tragédie grecque ou'il fessil resulte de l'autre.

Notre opéra français nous devait faire encore plus de tort; notre melopée entre béan moiss que la vôtre dans da declamation naturelle; elle est plus languisante; elle ne permet jamais que les scènes alent leur juste étendue; elle exige des dialogues courte es pecilles maximes coupées, dont chacune produit une espèce de chanson.

Que coux qui sont au fait de la vraie liliterature des autres nations, et qui ne bornent pas leur science aux airs de nos bullets, songent à cette admirable acive dans la Clemana di Tito, entre Titus et son favort qui a conspiré contre lui; je veux parler de cette scène où Titus dit à Sextus ces paroles:

Siam soli : il tuo sovrano
 Non è presente. Apri il tuo core a Tito;
 Confidati all'amico; io ti prometto
 Che Augusto not saprà.

Qu'ils relisent le monologue suivant, oir Titus dit ces autres paroles, qui doivent être l'éternelle leçon de tous les rols, et le charme de tous les hommes:

Li facoltà comune
 Al più vil della terra i il darla è solo
 De numi, e de regnanti.

Ces deux retues, comparables à tout ce que la Grètea e une plas bean, si elles ne nout pas sepreieures; ces deux schess, digene de Corneille quantel il n'est pas déclanaleur, et de Raciele quantel il n'est pas fables ces deux tous, qui ne sont pas fondées sur un amour d'opers, mais sur les mobles surfinients du crue hambais, aut une deux n'es mobles surfinients du crue hambais, aut une deux durs de non trapellais en musique. De purelle mocreaux ne sexients pas surportes sur neutre théliels prique, qui nes soutient guére que par des mus times de galantierie, et pur de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de passions unmarques, à l'exception d'armés, de the belle de l'armés de l'armés de l'armés de l'armés de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de l'armés de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de de l'armés de l'armés de d'armés de de l'armés de l'armés de d'armés de l'armés de d'armés

sceine d'Iphiceis, ouvrages plus admirables qu'indice. Parmi non échius, nona rous, comme vous, dans on opera les plus tragiques, une infinité d'aire détaches, male qui sont plus décibent que les oftens, parce qu'il sont production qu'en les foutes produites qu'en les provinciers qu'en peuvant esprimer dema notion liés au supel. Les paroles y sont presque tonjours asservies aux maissiers, qu'en peuvant esprimer dema leurs petites charonas les termes malles et descriptes de leurs peut de la comme de le produit en le consideration de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la com These, reconnu par son père sur le point d'être empoisonné par lui , et ces ridicules paroles :

#### Le plus sage S'enflamme et a'engage Sans savoir comment?

Maigre on débuis, j'one encore penare que cou bonnes ragodies-opers, telles qu'Aist, Armále, 7 hères, etisent or qui pouvait donner parmi nons quedque idee du tédatre or de l'Albene, parce que ce tragedque sont étanties continue. "Albene, parce que ce tragedque sont étanties continue. I'à rendu, fout fuée pouverprisée qu'on l'a fait de la moie amoureme, rensemble pourtant à cétul des Grece, en ce qu'il occupe sourent la scène. Il sue dit pas ce qu'il doit dire, il 8 orangies pas la vertain de la direction des directions de la company de la company de des directions de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la company de de la

e Et regat tratos, et amet peccare timentes. .

Bon., de Ari, poel., v. 187.

Mais enfin il faut avouer que la forme des tragédies-opéra nous retrace la forme de la tragédie grecque à quelques egards. Il m'a donc para, en général, en consultant tes gens de lettres qui connaissent l'antiquité, que ces tragédies-opera sont la copie et la ruine de la tragédie d'Athènes : elies en sont la copie, en ce qu'elles admettent la melopée, les chœurs, fes machines, les divinites; elles en sout la destruction, parce qu'elles onl accoulume les jeunes gens à se connaître en sons plus qu'en espril , à prefèrer leurs oreilles à leur âme, les roulades à des pensées sublimes, à faire valoir quelquefois les ouvrages les plus insipides et les plus mel écrits, quand its sont soutenus per quelques airs qui nous plaisent, Mais, malgré tous ces défauts, l'enchantement qui résulte de ce mélange heureux de scènes, de chœurs, de danses, de symphonics, et de cette variété de décorations , subjugne jusqu'au critique même; et la meilleure comédie, la meilleure tragédie, n'est jamais fréquentée par les mêmes personnes stossi assidument qu'un opera médiocre. Les beautés régulières, nobles, sévères, ne sont pas les plus recherchées per la vulgaire : si on représente ppe ou deux fois Cinna. on joue trois mois les Fêtes rénéttennes : un poême épique est moins la que des épigrammes licencieuses : un petit roman sera mieux débité que l'Histoire du président de Thou, Pen de particuliers font travailler de grands printres ; mais on se dispute des figures estropiées qui viennent de la Chine, et des ornements fragiles. On dore, on vernit des cabinets; on néglige la noble architecture; eufin, dans tous les genres, les petits agrements l'emportent sur le vral mérite.

#### SECONDE PARTIE.

De la tragédie française comparée à la tragédie grecque.

Heureusement la bonne et vraie tragédie prart en France avant que mous cussions ces opérs; qui aureirant pu l'étonifer. Un auteur, nommé Mairet, fuit le première qui, en initiata la Sophonivide d'Irrisolno, introduisit la regle des trois muites que vous avies prine des Grees. Peutant le la comme de la comme de la comme de la comme de la barbaire qui déchonoribent alors tant de théétien, et qui aeraient d'excuse à ovus dont la sévérite peu éclairée condamnait tous les spectaries.

Les acteurs ne parurent pas éterés, comme dans Athènes, sur des colhurnes, qui étaient de véritables cebasses; leur visage ne fut pas caché sois de grands masques, dans lesquels des tuyanz d'airais rendaient les sons de la vois plus

fresponsi et plus ierribles. Nous ne plunes voir la milopole des Grees, sous nous redissilieres el a simple décination harmonieure, ainsi que vous en avies d'abord une. Editin nou tragelier de-luirent une iminista op plus virside la nature. Nous substituismes l'histoire à la inbie greeque. La politique, l'ambition, la joisoile, les firerare de l'amour, régistreest sur nou thétires. Anguste, Clinia, Cerar, Cornelle, plus respectables que des brevs failleuxe, parté dessi l'anciente Rome.

Je ne prétends pas que la scène française l'ait emporté en tout sur celle des Grecs, et doive la faire oublier. Les inventeurs ont toujours la première place dans la mémoire des hommes : mais quelque respect qu'on ait pour ces premiers génies, cela n'empeche pasque ceux qui les ont suivis pe fassent souvent beaucoup plus de plaisir. On respecte Homère, mais on lit le Tasse; on trouve dans lui beaucoup de beautés qu'Homère n'a point conques. Ou admire Sophocle : mais combien de nos bons anteurs tragiques out-ils de traits de maîtres que Sophocle eut fait gloire d'imiter, s'il fût venu après eux! Les Grecs anrajent appris de nos grands modernes à faire des expositions plus adroites , a lier les scènes les unes aux autres par cet art imperceptible qui ne laisse jamais le thestre vide, et qui fait venir et sortir avec raison les personnages. C'est à quoi les anciens ont souvent manque, et c'est en quoi le Trissino les a malheureusement imites. Je maintiens, par exemple, que Sophocle et Euripide eusemt regardé la première scène de Bajaset comme une école où ils auraient profité, en voyant un vieux general d'armon annoncer., par les questions qu'il fait, qu'il médite une grande entreprise :

> Que fesaient cependant nos braves janissaires? Rendent-ils au suitan des hommiges sincères? Dans le secret des œurs, Osmin, n'as-tu rien lu?

Et le moment d'après :

Crois-to qu'ils me suivraient encore avec plaiser.

Et ou'ils reconnaîtraient la voix de leur vizie?

Its auraient admiré comme ce conjuré développe ensuite au desseils, et reud compté à ses actions. Le grand marière de l'air à catal point come au na inventeurs de l'art. Le ches de passions, ces conduits de sculiarnits opposes, ces discours autient de rivaux et de révise, ces coulseistions intercensates du l'ou dire que l'ou doit dure, ces contrours l'aires produits de l'aires de l'aires de ces trout l'amarités produites qu'il des discours de ces trout l'amarités produites qu'il foigne soit paonerares auser l'ordement d'Arties, et que son gomerneur lui fause des lorous de caladoriers un'il dise.

Si toujours votre mère, à l'amour opposée.
D'ane pudique arteur n'est brûlé pour Thésée?

paroles lirées du Pastor fido, et bien plus convenable a un berger qu'au gouverneur d'un prince; mais ils eussent éte ravis en admiration en entendant Phèdre s'ecrier (1V, 6):

Geoone, qui l'eût cru? j'avais une rivale.
... Hippolyte aisne, et je'n en puis douter.
Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter,
Qu'offensait le respect, qu'importanait la plainte.
Ce tigre que jansais je n'abordat aans crainte.
Sounsis, apprivosel, reconnait un vainqueur.

Ce desespoir de Phèdre, en décourrant sa rivale, vaut

ran sa songuement et si mal à propos l'Hippolyte d'Euri- ; » croyable ; el la pièce manque son effet , faute de vruipide, qui devient là un mauvais personnage de comédie. Les Grecs suralent surtout été surpris de cette foule de traits sublimes qui étincellent de toutes parts dans nos modernes. Quel effet ne ferail point sur eux ce vers (Hor., III, 6):

Que vouliez-vous qu'il fit contre tross? - Ou'il mourût.

Et cette reponse, peut-être encore plus belle et plus pas sionnee, que fait Hermione à Oreste lorsque, après avoir exige de lui la mort de Pyrrhus qu'elle aime, elle apprend matheureusement qu'elle est obéie; elle s'écrie alors (Ausr., V, S):

> Pourquoi l'assassiner? qu'a-t-il fuit? A quel titre? Qui te l'a dit?

DARSTE O dieux ! quoi ! ne m'avez-vous pas Vous-même, ici, tantét, ordonné son trépas?

BERNIONE. Ah! fallait-il en croire une amante insensée?

Je citeral encore ici ce que dit César quand ou lui présente l'urne qui renferme les cendres de Pompée ( Pompee, V, 1 ):

> Restes d'un demi-dieu, dont à peine je puis ligater le grand nom, tout vainqueur que j'en sus.

Les Grees onl d'antres beaulés; mais je m'en rapporte à vous, Monseigneur, ils n'en ont aueune de ce caracière. Je vais plus loin, et je dis que ces hommes, qui étaient si passionnés pour la liberté, et ont out dit si souvent ou on

ne peut penser avec hauteur que dans les républiques , apprendraient à parler dignement de la liberté même dans quelques-unes de nos pièces , tout écrites qu'elles sont dans

le sein d'une monarchie.

Les modernes ont encore, plus fréquemment que les Grecs, imaginé des sujets de pure lavention. Nous eûmes beaucoup de ces ouvrages du temps du cardinal de Richelieu; c'était son goût, ainsi que celui des Espagnols; il aimait qu'on cherchât d'abord à peindre des mœurs et à arranger une intrigue, et qu'ensuite on donnât des noms aux personnages , comme on en use dans la comédie : c'est ainsi qu'il travaillall lui-même, quand il voulait se délasser du poids du ministère. Le l'encestas de Rotrou est entièrement dans ce goût, et toute cette histoire est fabuleuse. Mais l'anteur voulut peindre un jenne homme fougueus dans ses passions, avec un melange de bonnes et de mauvaises qualités; un père tendre el faible; et il a réussi dans quelques parties de son ouvrage. Le Cid et Heraclius, tires des Espagnols, sont encore des sujets feints: il est bien vrai qu'il y a eu un empereur nomme Héraclius , un capitaine espagnol qui eut le nom de Cid; mais presque aucune des aventures qu'on leur attribue n'est véritable. Dans Zaire et dans Alzire, si j'ose en parler, el je n'en parle que pour donner des exemples connus , tout est feint , jusqu'aux noms. Je ne concois pas , après cela , comment le P. Brumoy a pu dire , dans son Theatre des Grees, que la tragédie ne peut souffrir de sujets feints, et que jamais on ne prit cetle liberté dans Athènes. Il s'épuise à chercher la raison d'une chose qui n'est pas, « Je crois en trouver une raison , dil-il , dans la nature de l'esprit » humain : il n'y a que la vraisemblance dont il puisse être s touché. Or , il n'est pus vraisemblable que des faits aussi » grands que ceus de la tragédie soient absolument in-» connus : si donc le poête invente tout le sujet , jusqu'aux s noms, le speciateur se révolte, tout lui parait in» semblance, »

Premièrement, il est fans que les Grecs se soient interdil cette espèce de tragédie, Aristole dit expressément qu'Agathon s'était rendu très celèbre dans ce genre. Secondement, il est faux que ces sujets ue réussissent point; l'expérience du contraire dépose toutre le P. Brumoy. En troisième lieu , la raison qu'il donne du peu d'effet que ce genre de tragédie peut faire est encore très fausse : c'est assurément ne pes connaître le cœur humain, que de penser qu'on ne peut le remuer par des fictions. En qualrième lieu , un sujet de pure invention , et no sujel vrai , mais ignoré, sont absolument la même chose pour les specialeurs; et comme notre soène embrasse des sujets de tous les temps et de tous les pays , li faudrait qu'un spectateur allát consulter tous les tivres avant qu'il sut si ce qu'on lui représente est fabuleux on historique. Il ne prend pas assurément cette peine ; il se laisse altendrir quand la pièce est louchanle, et il ne s'avise pas de dire, en voyant Polyeurte : « Je n'al jamais entendu parler de Sévère et » de Pauline; ces gens-là ne doivent pas me loucher. » Le P. Brumoy devait seulement remarquer que les pièces de ce genre sont beaucoup plus difficiles à faire que les antres. Toot le caractère de Phèdre était déjà dans Euripide; sa déclaration d'amour, dans Sénèque le tragique; tonte la scène d'Auguste et de Ciona, dans Sénèque le philosophe ; mais il fallait tirer Serère et Pauline de son propre fands. Au reste, si le P. Brumoy s'est trompé dans cet endroit et dans quelques antres, son livre est d'ailleurs un des mellieurs et des plus utiles que nous ayons; et je ne combats son erreur qu'en estimant son travail et son goût.

Je reviens, et je dis que ce serail manquer d'âme et de jugement que de ne pas avouer comblen la scène française est au-dessus de la scène grecque, par l'art de la conduite. par l'invention, par les beautés de détali, qui soul sana nombre. Mais aussi on serait bien partial et bien injuste de ne pas tomber d'accord que la galanterie a presque partout affaibil tous les avantages que nous avons d'ailleurs. Il fanl convenir que , d'environ quatre cents lrage dies qu'on a données au théâtre, depuis qu'il est en pos session de quelque gloire en France, il n'y en a pas cix ou douse qui ne soient fondées sur une intrigue d'smour, plus propre à la comédie on'an genre fragique. C'est presque toujours la même pièce, le meme nœud, forme par une jalousle et une rupture, et denoué par un ma riage : c'est une coquetterie continuette, une simple c > médie, ou des princes sont acteurs, et dans laquelle il y a quelquefois du sang répandu pour la forme.

La plupart de ces pièces ressembleul si fort à des comédics, que les acteurs étalent parvenus, depuis quel que temps, à les réciter du ton dont ils jouent les pièces qu'on appelle du haut comique; ils ont par la contribué à dégrader encore la tragédie : la pompe et la magnifi cence de la déclamation out été mises en oubli. On s'est piqué de réciter des vers comme de la prose; on n'a pas considéré qu'un langage au-dessus do langage ordinaire doit être débité d'un ton an-dessus du ton familier. Et siquelques acteurs ne s'étalent heureusement corrigés de es défauts, la tragédie ne serait bientôl parmi nous qu'une suite de conversations galantes froidement récitées ; aussi n'y a-t-il pas encore long-temps que , parmi les acteurs de loutes les troupes, les principque rôles dans la tragédie n'étaient connus que sous le nom de l'amoureux et de l'amoureuse. Si un étranger avait demandé dans Athènes :

« Quel est voire meilleur acteur pour les amoureux dans Iphigenie, dans Hecube, dans les Hernclides, dans OEdipe, et dans Electre? » on n'aurait pas même compris le seus d'une telle demande. La scène française s'est lavée de ce reproche par quelques tragédies où l'amour est une passion furieuse et terrible , et vraiment digne du theâtre ; et par d'autres, où le nom d'amour n'est pas même prononcé. Jamais l'amour n'a fait verser tant de larmes que la nature. Le œur n'est qu'effleuré, pour l'ordinaire, des plaintes d'une amante; mais il est profondément attendri de la douloureuse situation d'une mère près de perdre son file : e'est done assurément par condescendance pour son ami que Despréaux disait (Art poets, 111, 95):

#### . . . . . . . . De l'amour is sensible peinture Est, pour aller su cœur, la route la plus sère.

La route de la nature est cenl fois plus sure , comme plus noble : les morceaux les plus frapponts d'Iphigenie sont ceux où Clylemnestre défend sa fille, et non pas ceux où Achille defend son amante.

On a vouln donner, dans Sémiramis, un speciacle encore plus pathétique que dans Mérope : on y a déployé toul l'appareil de l'ancien théâtre grec, Il serail triste, après que nos grands maitres ont surpassé les Grecs en tanl de choses dans la tragédie, que notre natiou ne pût les égaler dans la dignité de leurs représentations. Un des plus grands obstacles qui s'opposent, sur notre theâtre, a loute action grande et pathétique, est la foule des specialeurs confondue sur la soème avec les acteurs : cette indécence se fit sentir particulièrement à la première représentation de Semtrants. La principale actrice de Londres, qui étail présente à ce speciacle , ne revenall point de son étonnement; elle ne pouvait concevoir comment il v avait des hommes assez ennemis de leurs plaisirs pour gâter ainsi le spectacle sans en ionir. Cet abus a été corrigé dans la suite aux représentations de Sémiramis, et il pourrait aisément être supprimé pour jamais. Il ne fant pas s'y méprendre : un inconvénient let que celui-it seul a suffi pour priver la France de beaucoup de che's-d'œuvre qu'on anrait sans donte basardés, si on avail eu un théstre libre. propre pour l'action, et tel qu'il est chez toutes les autres nationa de l'Europe.

Mais ee grand défaut n'est pas assurément le seul qui doive être corrigé. Je ne puis assez m'étonner ni me plaindre du peu de soin qu'ou a en France de rendre les thestres dignes des excellents ouvrages qu'on y représente, et de la nation qui en fait ses délices. Cinna . Athalie, méritaient d'être représentés alileurs que dans un jen de paume, an bout daquel ou a élevé quelques décorations du plus mauvais goût, el dans lequel les specialeurs sont placés, contre tout ordre et contre toute raison, les uns deboul sur le thétire même, les autres debout dans ce qu'on appelle parterre, on ils sont génés el pressés Indécemment, el où ils se précipitent quelquelois en tumnita les uns sur les autres, comme dans une sédition populaire. On représenle au fond du Nord ces ouvrages dramatiques dans des salles mille fois plus maguifiques , mienx entendues, et avec beaucoup plus de décence.

Que nous sommes loin surtout de l'intelligence et du bon goût oul règnent en ce genre dans presque toules vos villes d'Italie! Il est honieux de laisser subsister encore ces restes de barbarie dans une ville si grande, si peuplée, si opuiente, et si poue. La dixième partie de ce que nous dépensons tous les jours en bagalelles , aussi magnifiques qu'inutiles et peu durables, suffirail pour élever des monuments publics en tous les geures, pou rendre Paris aussi magnifique qu'il est riche et peuple, et pour l'egaler un jour à Rome, qui est notre modèle en tant de choses. C'étail un des projets de l'immortel Colbert. J'ose me flatter qu'on perdonners cette petite digression à mon amour pour les arts et pour ma patrie, at que pent-être même un jour elle inspirera aux magistrats qui sont à la tête de cette ville la noble envie d'imiter les magistrats d'Athènes et de Rome, et ceux de l'Italie moderne,

Un thésire construit selon les règles doit être très vaste : il dolt représenter une partie d'une place publique, le péristyle d'un palais, l'entrée d'un temple. Il dolt être fait de sorte qu'un personnage, vn par les speciateurs. puisse ne l'etre point par les autres personsages, selon le besoin. Il doit en imposer aux yeux, qu'il faut toujours séduire les premiers. Il doit être susceptible de la pompe la plus majestueuse. Tous les spectateurs doivent voir et entendre également, en quelque endroit qu'ils soient placés. Comment cela pent-il s'exécuter sur une some étroite, au milieu d'une foule de jeunes gens qui laissent à pelne dix pieds de place aux acteurs? De là vient que la plupart des pièces pe sont que de longues conversations; toute action the strate est sonvent manquée et ridicule. Cet abus subsiste, comme tant d'autres, par la raison qu'il est établi, et parce qu'on jette rarement sa maison par terre, quoiqu'on sache qu'elle est mal tournée. Un abus public n'est jamais corrigé qu'à la derntère extremité. Au reste, quand je parle d'une action théttrale , je parle d'un appareil , d'une cérémonie, d'une assemblée, d'un événement necessaire a la pièce, et non pas de ces vains spectacles plus puerils que pompeux, de ces ressources du décorateur qui supplécut à la stérilité du poète, el qui amusent les yeux. quand on ne sait pes parler à l'orville et à l'àme. J'al vu à Londres une pièce où l'ou représentail le conronnement du roi d'Angleterre dans toute l'exac:llude possible. Un chevaller armé de toutes pièces entrait à cheval sur le théàtre. J'ai quelquefois entendu dire à des étrangers : s Ah? » le bel opéra que nous avons en! on y voyalt passer au » galopplus de dens cents gardes, » Ces gess-là ne savaient pas que quatre beaux vers valent mieux dans une pièce qu'un régiment de cavalerie. Nous avons à Paris une troupe comique étrangère qui , avant rarement de bons ouvragea a représenter, donne sur le théâtre des feux d'artifice. Il y a long-lemes qu'Horace, l'homme de l'antiquité qui avait le plus de goût, a condamné ces sottises qui leurrent le peuple :

> · Euseda festinant, pilenta, petorrita, naves ; s Captivum portetur ebur, captiva Corinibus. » Si foret in terris, rideret Democritus... » Spectaret populum ludăs attentius ipeis. »

L. H. ép. s, v. f0-204, 807.

# TROISIÈME PARTIE.

Par loul ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire , Monseigueur, vous voyez que e'étalt une entreprise assez hardie de représenter Sémtramis assemblant les ordres de l'état pour leur annoucer son mariage; l'ombre de Ninus sortant de sou lombeau, pour prévenir un inceste, et pour venger sa mort; Sémiramis entrant dans ce mausolée, et en sortani expirante, et percée de la main de son fils. Il étail à craindre que ce speciacle ne révoltat : et d'abord ,

· La troope des comidi-m ttalicus. On y jouait ausst en fran-

en effet, la piòpera de corta qui friquentetti ha specialerà, concumina à de refrigioni accurare, la rigiurrat contre co nomesso grave de trapelele. On di qui bardenile, descenti de da la farmatichere, co preposale la lagri que su contra de la farmatichere, de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la

Les Romains philosophes ne croyaient pas aux revenants du temps des empereurs, et cependant le jeune Pompre évoque une ombre dans la Pharante, Les Anglais ne croient pas assurément plus que les Romains aux revenan's; cependant ils voient tous les jours avec plaisir, dans la tragédie d'Hamlet, l'ombre d'un roi qui parait sur le théâtre dans nne occasion à peu près semblable à celle où l'on a ru à Paris le spectre de Ninus. Je suis bien loin as urément de justifier en teut la tragédie d'Hamlet : c'est une pièce grossière et barbare , qui ne serait pas supportée par la plus vile populace de la France et de l'Italie. Hamlet y devient fou au second acte, et sa maitresse devient folle au troisième ; le prince tne le père de sa maitresse , feignant de tuer no rat, et l'héroine se jette dans la rivière. On fait sa fosse sur le théâtre; des fossoyeurs disent des quolibeta digues d'eux, en tenant dans leurs mains des têtes de morts; le prince Hamlet répond à leurs grossièretés abominables par des folics non moins dégoutantes. Pendant ce temps-là , un des acteurs fait la conquête de la Pologne. Hamlet, sa mère, et son beau-père, boivent ensemble sur le théstre : on chante à table , on s'y querelle , on se bat . on se tne. On croirait que cet ouvrage est le fruit de l'imagination d'un sauvage ivre. Mais parmi ces irrégularités grossières, qui rendent encore autourd'hui le théâtre anglais si absurde et si barbare, on trouve dans Hamlet, par nue hizarrecie encore plus grande, des tralis sublimes , dignes des plus grands genies. Il semble que la nature se soit plu à rassembler dans la tête de Shakespeare ce qu'on peut imaginer de plus fort et de plus grand, avec ce que la grossièreté sans esprit peut avoir de plus bas et de plus détestable.

Il fant avoner que, parmi les beautés qui étincellent an milieu de ces terribles extravagances, l'ombre du père d'Hamlet est un des coups de théstre les plus frappants, Il fait toujours un grand effet sur les Anglais, je dis sur ceux qui sont le plus instruits, et qui seu ent le mienz toute l'irrégularité de leur ancien thédire. Cette ombre inspire plus de terreur à la seule lecture que n'en fait naître l'apparition de Darius dans la tragédie d'Eschyle intitulée les Perses. Pourquoi? parce que Darius, dans Eschyle, ne paralt qué pour annoncer les matheurs de sa famille ; au lieu que, dans Shakespeare, l'ombre du père d'Itamiet vient demander vengeance, vient revéler des crimes secrets : elle n'est ni inutile, ni amenée par force ; elle sert à convaincre qu'il y a un pouvoir invisible qui est le maître de la nature. Les hommes, qui out tous un fonds de justice dans le œur, souhaitent naturellement que le ciel s'Intéresse à venger l'innocence : on verra avec plaisir , en lout temps et en tout pays, qu'un Elre suprême a'occupe à punir les crimes de ceux que les hommes ne peurent ap-

en effet, la plupart de ceux qui fréquentent les speciacles, | peler en jugement; c'est une consolation pour le faible , accontamés à des élévies amourques , se limerent contre | c'est un frein pour le pervers qui est puissant :

> Du eiet, quand il le faut, la justice suprême Suspend l'ordre éternel établi par loi-même ; Il permet à la mort d'inter rompre ses lois, Pour l'ellroi de la terre, et l'exemple des rois.

Voilà ce que dil à Semiramis le pontife de Babylone, et ce que le successeur de Samuel aurait pu dire à Saûl quand l'ombre de Samuel vint lui annoncer sa condamnation.

Je vais plas avan], et j'oce affirmer que, lorspi'un tel prodige est amonet éans le commencement d'une tragétie, quand il est prépare, quand on est parreou enfin jusqu'au point de le rendre nécessaire, de le faire desirer même par les spectateurs, il le place alors su rang des choes notarelles. On sais blen que ces grands artifloss ne doivent pas être prodigués:

Neg deus intersit, nist dignus vindice nodus... s
 Bos.. art port., 101.

Je en vandrai pas marcimenta, la Timistalina (Emripsia, intrinceducina) Emissa e la fia de la tragular de Praderi, al Minerie decinador Bissa e la fia de la Tragular de Praderi, al Minerie desarrollo Fisializario e Tamento. Le ne vandrai para commo Saluderireo, silver aspessivario e Brutan son sent crapitoreo, que quande dels sercenta 3-le-fada a mettre distalizario particolo particolo para del praderireo e la praderireo de particolo particolo particolo particolo particolo de constructor deporta inspitareo de la fortereo e la praderireo de particolo particolo particolo de constructor deportamento de particolo de constructor deportamento de particolo de constructor del particolo de la forte servicio de la forte del productor servicio que del colorario en forta que funda que fan del la francisco del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farrossocio del farro

Quodeumque ostendis milil sie, inerrednius odl. >
 Box., 168.

Mais je supose que l'auteur d'une tragédire sit preporé pour but dereuire les hommes que l'ilia puilt quéquésis de grands crimes par des voies extraordinaires ; le supose que sa pière fit consolies exce un tel est que le spectateur attentil à tout moment l'ombre d'un prince asssailer qui d'enambe trograsser, ant port cels appreilloi fuit une resource absolument nécessaire à une intrigue combarrante : qui de quiabre ne prodige, joien ménage, ferait un très grand effic en toute langue, en tout temps, et en tout peut.

Tel est peu pris l'artiller de la l'arquite de Semirante (en heunite pris, dout peu à per l'arror, l'on reil, de la première sourse, que lout dois e faire par le ministère sourse, que lout dois e faire par le ministère en l'artiller de la première sourse, qu'elle des la première sourse, qu'elle de la prise de la comme de famest verneur qu'elle qu'elle pour les volumes de famest verneur qu'elle de la glore. Cet ce dire qui se serie de ces remonds mêmes qu'il hai de la glore. Cet ce dire qui se serie de ces remonds mêmes qu'il hai de première l'artiller de la glore. Cet ce dire qui se serie de ces remonds mêmes qu'il hai de partie de la glore. Le direct qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle primarité qu'elle pris reside de la pièce de la primarité de la pièce de la primarité de la pièce de la primarité dans le service doit à le sour le primarité dans le service doit à le sour le primarité dans le service doit à le sour le primarité dans le service doit à le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour le sour

Que le courroux des dieux ne pardonne jamais !

maxime bien autrement importante que celle de Sophoele. Mais quelle instruction, dire-t-on, le commun des borrmes peut-il tirer d'un crime à trare et d'une puntion plus rare encore? l'avoue que la catastrophe de Semiramis n'arrivera pas souvent; mais ce qui arrive tous les jours se trouve dans les deruiers vers de la pièce.

One les crimes secrets ont les dieux pour témoins

Il y a pen de familles sur la terre où l'on ne puisse quelquefois s'appliquer ces vers ; c'est par là que les sujets tragiques les plus au-dessus des fortunes communes ont les rapports les plus vrais avec les mœurs de lous les bommes.

Je pourrais surtout appliquer à la tragédie de Semirawis la morate par laquelle Euripide fluit son Alceste, pièce dans laquelle le merveilleux règne bien davantage : « Que » les dieux emploient des moyens étonnants pour exécuter

leurs éternels décreis! Que les grands événements qu'ils
 ménagent surpassent les idées des mortels!

Enfin , Monseigneur , c'est uniquement parce que cet ouvrage respire la morale la plus pure, et même la plus sevère, que je le présente à votre éminence. La véritable tragédie est l'école de la vertu; et la seule différence qui soit entre le théâtre épure et les livres de morale , c'est que l'instruction se trouve dans la tragédie toute en action , c'est qu'elle y est intéressante, et qu'elle se montre relevée des charmes d'un art qui ne fut inventé autrefois que pour instruire la terre et pour bénir le ciel, et qui, par cette raison, fut appele le langage des dieux. Vous qui joignes ce grand art à tant d'autres, vous me pardonnez, sans doute, le long détail où je suis entré sur des choses qui n'avajent pas peut-être été encure tout-à-fait éclaircies, et qui le seraient si votre éminence daignait me communiquer ses lumières sur l'antiquité, dont elle a une si profonde connaissance.

# SÉMIRAMIS.

#### PERSONNAGES.

SÉNIBANIS, reins de Bebylone.

ARIACE, ou NINIAS, ille de 56miremis.

ATEMA, princesse du sung de 86TEMA, uni d'Arsace.

lus. ASSUB, prioce du mog de Bélos. MITRANE, agui d'Argace. CEDAE, attaché à Assur. eabogs, masses, suclaves, stote.

Le arène est à Bobylone

### ACTE PREMIER.

Le théáire représente un vaste péristyle au fend duquet est le patais de Sémiramis. Les jardins en terrasse sont élevés audessos du pai és. Le temple des mages est à droite, et un massolé à gauche, orné d'obbliques.

## SCÈNE I.

Prox esclaves portent une cassette dans le lointain.

ARZACE, MITRANE.

Oui, Mitrane, en secret l'ordre émané du trône Remet entre tes bras Arzace à Babylone. Que la reine en ces lieux, brillants de sa splendeur, De son puissant génie imprime la grandeur! Quel art a pu former ces enceintes profondes

Où l'Euphrate égaré porte en tribut ses ondes; Ce temple, ces jardins dans les airs soutenus; Ce vaste mausolée où repose Ninus? Eternels monuments, moins admirables qu'elle!

C'est ici qu'à ses pieds Sémiramis m'appelle. Les rois de l'Orient, loin d'elle prosternés. N'ont point eu ces honneurs qui me sout destinés : Je vais dans son éclat voir cette reine heureuse.

La renommée, Arzace, est souvent bien trompeuse; Et peut-être avec moi bientôt vous gémirez Quand vous verrez de près ce que vous admirez. ARZACE.

. . .

Comment? MITRANE. Sémiramis, à ses douleurs livrée, Sème ici les chagrins dont elle est dévorée : L'horreur qui l'éponvante est dans tous les esprits. Tantôt remplissant l'air de ses lugubres cris. Tautôt morne, abattue, égarée, interdite, De gnelque dieu vengeur évitant la poursuite, Elle tombe à genoux vers ces lieux retirés, A la nuit, an silence, à la mort consacrés; Séjour où nul mortel n'osa jamais descendre, Où de Ninus, mon maître, on conserve la cendre. Elle approche à pas lents, l'air sombre, intimidé, Et se frappant le sein de ses pleurs inondé. A travers les horreurs d'un silence farouche, Les noms de fila, d'époux, échappent de sa bouelie : Elle invoque les dieux; mais les dieux irrités

Ont corrompu le cours de ses prospérités.

Quelle est d'un tel état l'origine imprévue? MITRANE.

L'effet en est affreux, la canse est inconuue.

Et depuis quand les dieux l'accablent-ils ainsi? MITRANE.

Depuis qu'elle ordonna que vous vinssiez lei.

Depuis qu'elle ordonna que vous vinssiez lei.

ARZACE.

Moi?

#### MITRANE.

Vous ce fut, seigneur, an milieu deces řítez, Jouan Balylone en fue richtirát wo computers; Lorsqu'on vit dréphoye ce st daposux suspendos, Monuments de celtat à voa ramer nefine paralier Lorsqu'a vec tant d'éctat l'Euphrate vit paralier Cet tejeme Aréms, in alicée de mon maître, Ce pur sang de Belus et de nos sooverains, Qu'aux Scythes raiseauro aut arraché von maître Ce trône a vu flerir so majesté suprême, Duas des jours de templos, en si est docher anime.

Azèma n'a point part à ce trouble odieux; Un seul de ses regards adoucirait les dieux; Azéma d'un malbeur ne peut être la cause. Mais de tout, expendant, Sémiramis dispose: Son œur en ces horreurs n'est pas toujours plongé? MITRANE.

De ces chagrius mortels on espit dégagé Souvent reperuel à afrec et as pleculeur pemière. I'y revois tous les traits de cette dans si lèree, A qui les plus grands rois, ure la terre doutres, Même par leurs flutteurs ne sont pas comparés. Mais lorques, necombant au mai qui la déchire, Son mains laissent flotter les rênes de l'empire. Fait génire publis sons son jong accolheis. Ce secrait le publis sons son jong accolheis. Ce secrait le publis sons son jong accolheis. Ce secrait le qualit sons son jong accolheis. Ce secrait le qualit sons son jong accolheis. N'ont point encor perre, cett boute du risplance. A ellieurs on about encor perre, cett sons de flusque, etc.

Pour les hiltes lumaista quelles hautes leçons i Que partout le bolheur et neilé d'amertume! Qu'un trouble aussi cruel m'agite et me consume! Privé de ce mortel, dont les yent c'heir de Auralent conduit mes pas à la cour égarts, Accunant le s'euir qui m'a ravi mon père; En proie sur passions d'un deg téméraire, A mes veux orqueillens sans guide abandonné, De quels écueils nouveaux je marche environne! MATRANS.

J'ai pleuré comme vous ce vieillard véuérable; Phradate m'était cher, et sa perte m'accable : Ilélas! Ninus l'aimait; il lui donna son fils; Ninias, notre espoir, à sea mains fut remis.

ŧ.

Un même jour ravit et le fils et le pêre; Il s'impous dé-lors nu esti volontaire; Mais enfin son esti a fait votre granden. Elevé près de lui diaus les champs de l'honneur, Vous avez à l'empire ajout des provinces; Et, placé par la gloire au rang des plus grands princes, Vous étes devenn l'ourage de vos mains.

ARZACE. Je ne sais en ces lieux quels seront mes destins. Aux plaines d'Arbazan quelques succès peut-être, Ouelques travaux heureux in'ont assez fait connaître: Et quand Sémiramis, aux rives de l'Oxus, Vint imposer des lois à cent peuples vaincus, Elle laissa tomber de son char de victoire Sur mon front jeune encore un rayon de sa gloire; Mais souvent dans les camps nn soldat honoré Rampe à la cour des rois, et languit ignoré. Mon père, en expirant, me dit que ma fortune Dépendait en ces lienx de la cause commune. Il remit dans mes mains ces gages précieux. Qu'il conserva toujours loin des profanes yeux : Je dois les déposer dans les mains du grand-prêtre; Lni seul doit en juger, lui seul doit les connaître; Snr mon sort, en secret, je dois le consulter: A Sémiramis même il peut me présenter.

BATEANE.

Rarement il Tapproche; obscur et a obitaire, Renfermet dans les soins de non saint ministère, Renfermet dans les soins de non saint ministère, de la commentation de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de la contraine de

### SCÈNE II.

#### ARZACE.

Eh! quelle est donc sur moi la volonté des dieux ? Que me réserrati-le et dio si ente que mon père M'envole, en expirant, aux pieds du sanctuaire, Moi soldat, moi nocuri dans l'horreur des combats, Moi qu'enfin l'amour seul entraine sur ses pas? Aux dieux des Chaldéens quel service ai-je à rendre ? Mais quelle voir, plantuire ci se last entendre? (On entendre des gémissements sorté de fond de toucheux, ou Ton supponeç qu'in sont entendus.)

Du fond de cette tombe un eri lugubre, affreux, Sur mon front pálissant fait dresser mes cheveux; De Ninus, m'a-t-ondit, l'ombre en ces itent habite... Les cris ont redoublé, mon âme est interdite. Séjour sombre et sacré, mânes de ce grand roi, Voix paissante des dienx, que voulez-vous de mol?

#### SCÈNE III.

ARZACE, LE GRAND MAGE OROES, SUITE de MAGES, MITRANE.

MITRANE, au mage Oroes.

Oui, seigneur, en vos mains Arzace ici doit rendre Ces monuments secrets que vous semblez attendre.

Du dieux des Chaldéens pontife redouté, Permettez qu'un guerrier, à vos yeux présenté, Apporte à vos genoux le volonté dernière D'un père à qui mes mains ont fermé la paupière. Vous daignâtes l'aimer.

#### OROES.

D'un dieu qui condoit tout le décret éternel
Vous amène à mes yeux plus que l'ordre d'un père.
De Phradate à jamais la mémoire m'est chère;
Son fils me l'est encor plus que vous ne croyez.
Ces gages précieux, par son ordre envoyés.
Oi sont-lie 2

#### ARZACE.

Les voiei

(Les esclaves donneut le coffre aux mages, qui le posent sur un

onous, ouvrant le coffre, et se penchant avec respect et avec douleur.

Restes chers et sacrés; je vous vois, et ma bouche Presse, avec des sangiots, ces tristes monuments Qui, m'arrachant des pleurs, attestent mes serments! Que l'on nous laisse seuls; allez, et vous, Mitrane De ce secret mystère écartez tont profanc. (Les masses se rétront.)

Voici ce même sceau dont Ninus autrefois

C'est done vous que je touche,

Transmit aux nations l'empreinte de ses lois : Je la vois, cettle lettre à jussis effrayanie, Que, prête à se glacer, traça sa main mourante. Adorez ce bandean dont il fint couronné: A renger son trépas ce fer est destiné, Ce fer qui subjugua la Perse et la Médie, Insutile instrument contre la perifiée, Contre un poisotros sir, dont les mortés aporêts...

Ciel! que m'apprenez-vous?

onoés. Ces horribles secrets

Sont encor demeurés dans une nuit profonde. Du sein de ce sépulcre, inaccessible au monde, Les manes de Ninus et les dieux outragés Ont élevé leurs voix, et ne sont point vengés.

Jugez de quelle horreur j'ai dù sentir l'atteinte! Ici même, et du fond de cette auguste enceinte, D'affreux gémissements sont vers moi parvenus. Ces accents de la mort sont la voix de Nints.

ARZACE.

Deux fois à mon oreille ils se sont fait entendre.

OBOÉS. Ils demandent vengeance.

ARZACE.

Il a droit de l'attendre.

Mais de qui?

OROES.

Les cruels dont les coupables mains
Du plus juste des rois ont privé les humains,
Ont de lenr trabison caché la trame impie;
Dans la muit de la tombe elle est ensevelle.
Aisément des mortels ils out séduit les veux:

Mais on ne peut tromper l'ail vigilant des dieux : Des plus obscurz complots il perce les albines. ARZAGE. Al: si ma faible main pouvait punir ces crimes! De ne sais; mais l'aspect de ce fatal tombean Dans mes sens étonnés porte un trouble nouveau. Ne puis-je y consulter croi qu'on y révère?

Non : le ciel le défend ; un oracle sévère Nous interdit l'accès de ce séjour de pleurs, Habité par la mort et par des dieux vengeurs. Attendez avec moi le jour de la justice : Il est temps qu'il arrive, et que tout s'accomplisse. Je n'en puis dire plus ; des pervers éloigné, Je lève en paix mes mains vers le ciel indigné. Sur ce grand intérét, qui peut-être vous touche. Ce ciel, quand il lul plalt, ouvre et ferme ma bouche. J'ai dit ce que j'ai dù : tremblez qu'en ces remparts Une parole, un geste, un seul de vos regards, Ne trahisse nu secret que mon dieu vous confie. Il y va de sa gloire, et du sort de l'Asie, Il y va de vos jours. Vous, mages, approchez; Oue ces chers monuments sous l'autel soient cachés. (La grande porte du palais s'ouvre et se remplit de gardes. Assur paraît avec sa suite d'un autre c(46.)

Déjà le palais s'ouvre; on eutre chez la reine; Vous voyez cet Assur, dont la grandeur hautaine Traîne iei sur ses pas un peuple de flatteurs. A qui, dieu tot-puissant, donnez-vous les grandeurs? O monstre!

Quoi, seigneur!...

Adien. Quand la nuit sombre Sur ces coupables murs viendra jeter son ombre, Je pourrai vous parler en présence des dieux. Redoutez-les, Arrace, ils ont sur vous les yeux.

### SCÈNE IV.

ARZACE, sur le devant du théâtre, avec MI-TRANE, qui reste auprès de lui : ASSUR, vers un des côtes, avec CEDAR et sa suite.

De tout ce qu'il m'a dit que mnn âme est émne ! Quels crimes ! quelle cour ! et qu'elle est peu connue ! Quoi , Ninus! quoi , mon maltre est mort empoisonné! Et ie ne vois que trop qu'Assur est soupconné.

MITRANE, approchant d'Arzace. Des rois de Babylone Assur tient sa naissance; Sa fière autorité yeut de la déférence : La reine le ménage, on craint de l'offenser : Et l'on peut, sans rougir, devant lui s'abaisser, ARZACE.

Devant lui?

ASSUR, dans l'enfoncement, à Cédar. Me trompé-je? Arzace à Babylone! Sans mon ordre! Qui? lui! Tant d'audace m'étonne.

Ouel orgueil!

ARZACE.

Approchez : quels intérêts nouveaux Vous font abandonner vos camps et vos drapeaux? Des rives de l'Oxus quel sujet vous amène? ARZACE.

Mes services, seigneur, et l'ordre de la reine, ASSUB.

Quoi! la reine vous mande?

ARZACE. Oni. ASSER.

Mais savez-vous bien Que pour avoir son ordre on demande le mien?

ARZACE. Je l'ignorais, seigneur, et j'aurais pensé même Blesser, en le crovant, l'honneur du diadème. Pardonnez; nn soldat est mauvais courtisan. Nourri dans la Scythie, aux plaines d'Arbazan,

J'ai pu servir la cour, et non pas la connaître. ASSUR.

L'age, les temps, les lieux, vous l'apprendront peut-Mais ici par moi seul aux pieds du trône admis, [être; Oue venez-vous chercher près de Sémiramis?

ABZACE. J'ose lui demander le prix de mon courage, L'honneur de la servir.

ASSUR.

Vous osez davantage. Vous ne m'expliquez pas vos vorux présomptueux : Je sais pour Azéma vos desseins et vos feux.

ABZACE. Je l'adore, sans donte, et son cœur où j'aspire Est d'un prix à mes veux au-dessus de l'empire :

Et mes profonds respects, mon amour... A SSUR

Arrêtez. Vous ne connaissez pas à qui vous insulter.

Qui? vous? associer la race d'un Sarmate Au sang des demi-dieux du Tigre et de l'Enphrate? Je veux bien par pitié vous donner un avis : Si vous osez porter jusqu'à Sémiramis

L'injurieux aven que vous osez me faire, Vous m'avez entendu, frémissez, téméraire : Mes droits impunément ne sont pas offensés.

ABZACE. J'y cours de ce pas même, et vous m'enhardissez : C'est l'effet que sur moi fit toniours la menace. Quels que soient en ces lieux les droits de votre place, Vous n'avez pas celui d'outrager un soldat Oui servit et la reine, et vous-même, et l'état. Je vnus parais hardi; mon feu peut vous déplaire : Mais vous me paraissez cent fois plus téméraire. Vous qui, sous votre joug prétendant m'accabler,

Vous croyez assez grand pour me faire trembler. ASSUR. Pour vous punir peut-être; et je vais vous apprendre Quel prix de tant d'audace un sojet doit attendre. ARZACE.

Tous deux nous l'apprendrons.

### SCENE V.

SEMIRAMIS paratt dans le fond, appuyée sur ses femmes; OTANE, son confident, va au-devant d'Assur: ASSUR, ARZACE, MITRANE.

Seigneur, quittez ces lieux. La reine en ce moment se cache à tous les yeux; Respectez les douleurs de son âme éperdue. Dieux, retirez la main sur sa tête étendne!

ARZACE, en se retirant. Oue je la plaius !

ASSUR, à l'un des siens. Sortons; et, sans plus consulter,

De ce trouble inoul songeons à profiter. (Il sort avec sa suite.)

(Sémiramis avance sur la scène.) OTANE, revenant à Sémiramis.

O reine! rappelez votre force première; Que vos yeux, sans horreur, s'ouvrent à la lumière.

SÉMIBAMIS. O voites de la mort, quand viendrez-vous couvrir Mes yeux remplis de pleurs, et lassés de s'ouvrir! (Elle marche éperdue sur la soine, croyant voir l'ombre de

Ninus.) Abimes, fermez-vous; fantôme borrible, arrête:

Frappe, ou cesse à la fin de menacer ma tête. Arzace est-il venu?

OTANE.

Madame, en cette cour,
Arzace auprès du temple a devancé le jour.

SÉMIRAMIS.
Cette voix formidable, infernale ou céleste,
Qui dans l'ombre des nuits pousse un cri si funeste,
M'avertit que, le jour qu'Arzace doit venir,
Mes douloureux tourments seront prêts à finir.

OTANE.

Au sein de ces horreurs goûtez donc quelque joie:

Espérez dans ces dieux dont le bras se déploie.

SÉMIRAMIS.

Arzace est dans ma cour!... Ah!je sens qu'àson nom L'horreur de mon furfait trouble moins ma raison.

Perdez-en pour samais l'importuue mémoire; Que de Sémiramis les beaux jours pleins de gloire Effaceut ce moment heureux ou malheureux Qui d'on fatal hymen brisa le joug affreux. Ninus, en vous chassant de son lit et du trône. En vous perdaut, madame, eût perdu Babylone. Pour le bien des mortels vous prévintes ses coups; Babylone et la terre avaient besoin de vous : Et quinze ans de vertus et de travaux utiles. Les arides déserta par vous rendus fertiles, Les sauvages humains soumis au frein des lois. Les arts dans nos cités naissant à votre voix. Ces hardis monuments que l'univers admire, Les acclamations de ce puissant empire, Sout autant de témoins dont le cri glorieux A déposé pour yous au tribunal des dieux. Enfin, si leur justice emportait la balance. Si la mort de Niuns excitait leur vengeance. D'où vieut qu'Assur ici brave eu paix leur courroux? Assur fut en effet plus coupable que vous : Sa main, qui prépara le breuvage homicide," Ne tremble point pourtant, et rien ne l'intimide. SÉMIRAMIS.

Nos destins, nos devoirs étaient trop différents : Plus les uœuds sont sacrés, plus les crimes sont grands. J'étais épouse, Otane, et je suis sans excuse; Devant les dieux vengeurs mon désespoir m'accuse. J'avais cru que ces dieux, justement offensés, En m'arrachant mon fila, m'avaient punie assez; Que tant d'heureux travaux rendaient mon diadème, Ainsi qu'au monde entier, respectable au ciel même; Maia depuis quelques mois ce spectre furieux Vient affliger mon eœur, mon oreille, mes veox. Je me traine à la tombe, où je ne puis descendre : J'y révère de loiu cette fatale cendre : Je l'invoque en tremblant : des sons, des cris affreux, De longs gémissements répondent à mes vœux. D'un grand événement je me vois avertie. Et peut-être il est temps que le crime s'expie. OTANE

Mais cat-il assuré que ce spectre fatal

Soit en effet sorti du séjour infernal?
Souvent de ces erreurs notre àme est obsédée;
De son ouvrage même elle est intimidée;
Croitvoir cequ'elle craint; et, dans l'horreur des units,
Voit enfin les objets qu'elle-même a produits.

SÉMIRAMIS. Je l'ai vu : ce n'est point nne erreur passagère Qu'enfante du sommeil la vapeur mensongère; Le sommeil, à mes veux refusant ses douceurs. N'a point aur mes esprits répandu ses erreurs. Je veillais, je pensais au sort qui me menace, Lorsqu'au bord de mon lit j'entends nommer Arzace. Ce num me rassurait : tu sais quel est mou cœur; Assur depuis un temps l'a pénétré d'horreur. Je frémis quand il faut ménager mon complice : Rougir devant ses yenx est mon premier supplice, Et je déteste en lui cet avantage affreux. Que lui donne un forfait qui nous unit tous denx. Je voudrais... mais faut-il dans l'état qui m'oporime. Par un crime nouveau punir sur lui mon crime? Je demandais Arzace, afin de l'opposer Au complice odieux qui pense m'imposer: Je m'occupais d'Arzace, et 1'étais moins troublée. Dans ces moments de paix, qui m'avaient consolé . Ce ministre de mort a reparu soudain Tout dégouttant de sang, et le glaive à la main : Je crois le voir encor, je crois encor l'entendre, Vieut-il pour me punir? vient-il pour me défe sire? Arzace au moment même arrivait dans ma co ir ; Le ciel à mon repos a réservé ce jour : Cependant toute en proie au trouble qui me tue, La paix ne rentre point dans mon âme abattue. Je passe à tout moment de l'espoir à l'effroi. Le fardeau de la vie est trop pesant pour moi. Mon troue m'importune, et ma gloire passee N'est qu'un uouveau tourment de ma triste pens e. J'ai nourri mes chagrins sans les manifester: Ma peur m'a fait rougir. J'ai craint de consulter Ce mage révéré que chérit Babylone. D'avilir devant lui la maiesté du trône. De moutrer une fuis, en présence du ciel, Sémiramis tremblante aux regards d'un mortel. Mais j'al fait en secret, moins sière ou plus hardie, Consulter Jupiter aux sables de Lybie; Comme si, loin de nous, le dieu de l'univers N'eût mis la vérité qu'au fond de ces déserts : Le dieu qui a'est caché dans cette sombre enceinte A recu dès long-temps mon hommage et ma crainte; J'ai comblé ses autels et de dons et d'encens.

Répare-t-on le crime, hélas! par des présents?

De Memphis aujourd'hni j'attends une réponse.

#### SCENE VI.

### SEMIRAMIS, OTANE, MITRANE.

MITRANE. Aux portes du palais en secret on annonce Un prêtre de l'Égypte arrivé de Memphis.

SÉMIRAMIS. Je verrai donc mes maux ou comblés ou finis!

Allons; eachons surtout au reste de l'empire Le trouble humiliant dont l'horreur me déchire; Et qu'Arzace, à l'instant à mon ordre rendu, Puisse apporter le calme à ce cœur éperdu!

## ACTE: SECOND.

### SCENE I.

ARZACE, AZEMA.

AZÉMA.

Arzace, écoutez-mol; cet empire imdompté Vous doit son nouveau lustre, et moi, ma liberté. · Quand les Scythes vaincus, réparant leurs défaites, S'élancèrent sur nous de leurs vastes retraites. Quand mon père en tombaut me laissa dans leurs fers. Vous seul, portant la fondre au fond de leurs déserts, Brishes mes liens, remplites ma vengeance. Je vous dois tout ; mon cœur en est la récompense : Je ne serai qu'à vous. Mais notre amour nous perd. Votre cœur généreux, trop simple et trop ouvert, A era qu'en cette cour, ainsi qu'en votre armée. Suivi de vos exploits et de la renommée, Vous pouviez déployer, sincère impunément, La fierté d'un héros, et le cœur d'un amant. Vous ontragez Assur, vous devez le connaître: Vous ne pouvez le perdre, il menace, il est makre; Il abuse en ces lieux de son pouvoir fatal: Il est inexorable... il est votre rival.

ABZACK.

Il yous aime! qui? lui!

AZÉMA.

Ce corur sombre et farouelse, Qui hait toute vertu, qu'aucun charme ne touche, Ambitieux, esclave, et tyran tour-à-tour, S'est-il flatté de plaire, et connaît-il l'amour? Des rois assyriens comme lui descendue, Et plus près de ce trône, où je suis attendue, Il pense, en m'immolant à ses secrets desseins, Appuyer de mes droits ses droits trop incertains. Pour moi, si Ninias, à qui, dès sa naissance, Ninus m'avoit donnée aux jours de mon enfance; Si l'héritier du sceptre à moi seule promis

Voyait encor le jour près de Semiramis; S'il me donnait son corur avec le rang suprême, J'en atteste l'amour, j'en jure par vous-même, Ninias me verrait preférer aujourd'hui Un exil avec yous, à ce trône avec lui, Les campagnes du Seythe, et ses climats stériles, Pleins de votre grand nom, sont d'assez doux asiles : Le sein de ces déserts, où naquit notre amour, Est pour moi Babylone, et deviendra ma cour. Peut-être l'ennemi que cet amour outrage A ce doux châtiment ne borne point sa rage. J'ai démêlé son ame, et j'en vois la noirceur ; Le crime, ou je me trompe, étonne peu son cœur. Votre gloire dejà lui fait assez d'ombrage; Il yous craint . il yous hait.

ARZACE. Je le hais davantage ; Mais je ne le crains pas, étant aimé de vous. Conservez vos bontés, je brave son courroux. La reine entre nous deux tient au moins la balance. Je me suis vu d'abord admis en sa présence; Elle m'a fait sentir, à ce premier accueil, Autant d'humanité qu'Assur avait d'orgueil Et relevant mon front, prosterné vers son trône, M'a vingt fois appelé l'appui de Babylone. Je m'entendais flatter de cette auguste voix Dont tant de souverains ont adoré les lois ; Je la vovais franchir cet immense intervalle Ou'a mis entre elle et moi la majesté royale : Que j'en ésais touché! qu'elle était à mes yeux La mortelle, après vous, la plus semblable aux dieux! AZÉMA.

Si la reine est pour nous, Assur en vain menace, Je ne crains rien.

Fallais, plein d'une noble audace, Mettre à ses pieds mes vœux jusqu'à vous élevés, Oui révoltent Assur, et que vous approuvez. Un prêtre de l'Egypte approche au moment même, Des oracles d'Ammon portant l'ordre suprême. Elle ouvre le billet d'une tremblante main, Fixe les yeux sur moi, les détourne soudain, Laisse couler des pleurs, interdite, éperdue, Me regarde, sonpire, et s'échappe à ma vue. On dit qu'au désespoir son grand cœur est réduit, Que la terreur l'accable, et qu'un dieu la poursuit. Je m'attendris sur elle; et je ne puis comprendre Qu'après plus de quinze aus, soigneux de la défendre, Le ciel la persécute, et paraisse outragé. Ou'a-t-elle fait aux dieux? d'où vient qu'ils ont chan-AZĖMA.

On ne parle en effet que d'augures funestes, De manes en courroux, de vengeauces célestes Sémiramis troublée a semblé quelques jours Des soins de son empire abandonner le cours : Et i'ai tremblé qu' Assur, en ces jours de tristese, Do palais effraye n'accablàt la falbicase. Mais la reine a para, tout i-rest calmé soudais; Tout a senti le poids du pouvoir souverais. Si diglà de lo pour mes yeux ont quelque matge, La reine hait Assur, l'observe, le ménage: las errigent l'an Tautre; et, tou prést d'éclater, Qu'elque indrét secret semble les arrêter. Air va Senirami à son son courocoré; La rongeur de son front traibasit as penade; Son cere prassias pleni d'un long resentinent: Mais souvent à la cour tout change en un moment. Restource, d'accable de l'accable de l'ac

ARZACE.

J'obéis; mais j'ignore Si je puis à son trône être introduit encore.

Ma voix secondera mes vœux et votre espoir; le fais de vous aimer ma gloire et mon devoir. Que de Sémiramis on adore l'empire, Que l'Orient vaincu la respecte et l'admire, Dans mon triomple heureux j'envierai peu les siens. Le monde est à ses pieds, mais Arzace est aux mieus. Allez. Assur paraît,

ABZACE.

Qui? ce traître? A sa vue D'une invincible horreur je sens mon ame émue.

### SCÈNE II.

ASSUR, CÉDAR, ARZACE, AZÉMA.

ASSUR , à Cédar. Va, dis-je, et vois enfin si les temps sont venus De lui porter des coups trop long-temps retenus.

(Cédar sort.)
Ouoi! ie le vois encore! il brave encor ma haine!

ARZACE.

Vous voyez un sujet protégé par sa reine.

ASSUR.

Elle a daigné vous voir : mais vous a-t-elle appris
De l'orgueil d'un sujet quel est le digne prix?

Savez-vous qu'Azéma, la fille de vos maltres,
Ne doit unir son sang qu'au sang de ses ancètres?

Et que de Ninisa énouse en son berceau.

AHZACE.

Je sais que Ninias, seigneur, est au tombeau;

Que son père avec lui mourut d'un coup funeste; Il me suffit.

## ASSUR. Eh bien! apprenez donc le reste.

Sachez que de Ninus le droit m'est assuré, Qu'entre son trone et moi je ne vois qu'un degré; Que la reine m'écoute, et souvent sacrifie A mes justes conseils un sujet qui s'oublie; Et que tous vos respects ne pourront effacer Les téméraires voux qui m'ossient offenser. ARZACE.

Instiruit à respecté le sanq qui vous fit nabre, San reducter en sous l'austrié d'un mahre, Je sais ce qu'on vous doit, surfout en ces climats, Les inètes conseinnés, si vous n'en partiez pas. Vos aleux, dont Belus a fonde la nobleses, sont votre premier droit au our ure le princesse; Vos interèts presents, le soin de l'aveuir, Le beoin de l'état, out semble vos une consaintre, d'on cen apposer un qui les vut tous peut-être : l'alime; et à juiuterais, selqueur, que mon secontra l'aveuir, au de de l'aveuir, l'aveuir de l'aveuir de l'aveuir de l'aveuir L'aveuir en l'aveuir de l'aveuir de l'aveuir L'aveuir en l'aveuir de l'aveuir de l'aveuir Si j'onis, comune vous, pre vanter derant élle.

L'état peut quelque jour être en votre puissauce; Le ciel donne souvent des rois dans su vengeance : Mais il vous trompe au noins dans l'un de vos projets, Si vous comptez Arzace au rang de vos sujets. ASSUN. Tu combles la mesure, et tu cours à ta perte.

SCÈNE III.

Je n'en recois que d'elle et de Sémiramis.

ASSUR, AZEMA.

ASSUB.

Madame, son audace est trop long-temps soufferte.

Mais puis-je en liberté m'expliquer avec vous

Sur un sujet plus noble et plus digne de nous?

Bientôt l'Asie entière

AZÉMA. En est-il ? mais parlez.

ASSUB.

Sous vos pas et les miens ouvre une autre carrière : Les faibles intérêts doivent peu nous frapper : L'univers nous appelle, et va nous occuper. Sémiramis n'est plus que l'ombre d'elle-même : Le ciel semble abaisser cette grandeur suprême : Cet astre si brillant, si long-temps respecté, Penche vers son déclin, sans force et sans clarté. On le voit, on murmure, et déià Babylone Demande à haute voix un héritier du trône. Ce mot en dit assez ; vous connaissez mes droits ; Ce n'est point à l'amour à uous donner des rois. Non qu'à tant de beautés mon âme inaccessible Se fasse une vertu de paraître insensible; Mais pour vous et pour moi j'aurais trop à rougir Si le sort de l'état dépendait d'un soupir : Un sentiment plus digne et de l'un et de l'autre Doit gouverner mon sort, et commander au vôtre. Vos aleux sont les miens, et nous les trahissons, Nous perdons l'univers, si nous nons divisons Je puis vous étouner; cet austère langage

Effarouche aisément les grâces de votre âge; Mais je parle aux héros, aux rois, dont vous sortez, A tous ces demi-dieux que vous représentez. [cendre, Long-temps, foulant aux pieds leur grandeur et leur Usurpant un pouvoir où nous devons prétendre. Donnant aux nations ou des lois, ou des fers, Une femme imposa silence à l'univers. De sa grandeur qui tombe affermissez l'ouvrage; Elle eut votre beauté, possédez son courage. L'amour à vos genoux ne doit se présenter fter. Que pour vous rendre un sceptre, et non pour vous l'ô-C'est ma main qui vous l'offre, et du moins je me flatte Que vous n'immolez pas à l'amour d'un Sarmate La majesté d'un nom qu'il vous faut respecter. Et le trone du monde où vous devez monter.

Reposez-vous sur moi, sans insulter Arzace. Di: soin de maintenir la splendeur de ma race. Je défendrai surtout, quand il en sera temps, Les droits que m'ont transmis les rois dont je descends. Je connais voe aleux; mais, après tout, j'ignore Si parmi ces héros, que l'Assyrie adore, Il en est un plus grand, plus ehéri des humains, Que ce même Sarmate, objet de vos dédains, Aux vertus, eroyez-moi, rendez plus de justice. Ponr moi, quand il faudra que l'hymen m'asservisse, C'est à Sémiramis à faire mes destins Et j'attendrai, seigneur, un maltre de ses mains. J'écoute peu ces bruits que le peuple répète, Echos tumnitueux d'une voix plus secrète. J'ignore si vos chefs, aux revoltes poussés, De servir une femme en secret sont lassés: Je les vois à ses pieds baisser leur tête altière: Ils peuvent murmurer, mais e'est dans la poussière. Les dieux, dit-on, sur elle ont étendu leur bras : l'ignore son offense, et je ne pense pas, Si le eiel a parlé, seigneur, qu'il vous ehoisisse Pour annoncer son ordre, et servir sa justice. Elle règne, en un mot. Et vous qui gouvernez, Vous prenez à ses pieds les lois que vons donnez; Je ne connais ici que son pouvoir suprême : Ma gloire est d'obeir; obeissez de meme.

# SCÈNE IV.

ASSUR, CÉDAR.

Obeir! ah! ce mot fait trop rougir mon front; Pen al trop dévoré l'insupportable affront. Parle, as-to réusai? Ces semences de haine, Que nos soins en secret eultivaient avec peine, Pourront-elles porter, au gré de ma fureur, Les fruits que j'en attends de discorde et d'horreur?

l'ose espérer beaucoup. Le peuple enfin commence

A sortir du respect, et de ce long sience Où le nom, les exploits, l'art de Sémiranis, Ont enchainé les cœurs étonnés et soumis. On reut un successor au trône d'Assyrie; Et quiconque, seigneur, sime encor la patrie, Ou qui, gagné par moi, se vante de l'aimer, [mer. Dit qu'il nous fant un maltre, et qu'il funt vous nom-

ASSUR. Chagrins tonjours euisants! honte toujours nouvelle! Quoi! ma gloire, mon rang, mon destin dépend d'elle! Quoi! j'aurais fait mourir et Ninus et son fils, Pour ramper le premier devant Sémiramis! Pour languir, dans l'éclat d'une illustre disgrace. Près du trône du monde, à la seconde place l La reine se bornait à la mort d'un époux : Mais j'étendis plus loin ma fureur et mes coups : Ninias, en secret privé de la lumlère, Du trone où j'aspirais m'entr'ouvrait la barrière, Quand sa puissante main la ferma sous mes pas. C'est en vain que, flattant l'orgueil de ses appas, J'avais eru chaque jour prendre sur sa jeunesse Cet heureux ascendant que les soins, la souplesse. L'attention, le temps, savent si bien donner Sur un œur sans dessein, faeile à gouverner. Je connus mal cette âme inflexible et profonde; Rien ne la put toncher que l'empire dn monde. Elle en parut trop digne, il le faut avouer : Je suis dans mes fureurs contraint à la louer. Je la vis retenir dans ses mains assurées De l'état chancelant les rênes égarées, Apaiser le murmure, étonffer les complots, Gouverner en monarque, et combattre en héros. Je la vis captiver et le peuple et l'armee. Ce grand art d'imposer, même à la renommée. Fut l'art qui sous son joug enchaîna les esprits : L'univers à ses pieds demeure encor surpris. Que dis-je? sa beauté, ce flatteur avantage, Fit adorer les lois qu'imposa son courage; Et, quand dans mon dépit j'ai vouln conspirer, Mes amis consternés n'ont su que l'admirer. CÉBAR.

Ce charme se dissipe, et ce pouvoir chancelle; Son geuie égaré semble s'éloigner d'elle. Un vain remords la trouble; et a crédulité A depuis quelque temps en secret consulte Ces oracles menteurs d'un temple meprisable, Que les fourbes d'Egypte ont rendu vénérable. Son enceus et se sovu faiguent les autles ; Elle dévient semblable au reste des mortels : Elle como il erainte.

ASSUR-

Accabions sa faiblesse.

Je ne puis m'élever qu'antant qu'elle s'abaisse. De Babylone an moins j'ai fait parler la voix : Semiramis enfin va céder nne fois. Ce premier coup porté, sa ruine est certaine.

Me donner Azéma, c'est cesser d'être reine; Oser me refuser, soulève ses états; Et de tous les côtés le piège est sous ses pas. Mais peut-être, après tout, quand je crois la surprenl'ai lassé ma fortune à force de l'atteudre. Idre,

CÉDAR. Si la reine vous cède, et pomme un héritier,

Assur de son destin peut-il se défier? De yous et d'Azéma l'nnion désirée Rejoindra de nos rois la tige séparée. Tout vous porte à l'empire, et tout parle pour vous.

Pour Azéma sans doute il n'est point d'autre époux. Mais pourquoi de si loin faire venir Arzace? Elle a favorisé son insolente audace.

Tont prêt à le punir, je me vois reteuu Par cette même main dout il est sontenu. Prince, mais sans sujets, ministre, et sans puissance, Environné d'honueurs, et dans la dépendance, Tout m'afflige, une amante, un jeune audacieux, Des prêtres consultés, qui fout parler leurs dieux, Sémiramis eufin toujours en défiance, Qui me ménage à peine, et qui craint ma présence! Nous verrons si l'ingrate avec impunité Ose pousser à bout un complice irrité.

SCÈNE V.

ASSUR, OTANE, CEDAR.

(11 yeut sortir-5

Seigneur, Sémiramis vous ordonne d'attendr ; Elle veut en secret vous voir et vous enteudre, Et de cet entretien qu'aucun ne soit témoin.

A ses ordres sacrés j'obéis avec soin, Otane, et j'attendrai sa volonté suprème.

> SCENE VI ASSUR, CÉDAR.

> > ASSUR.

Eh! d'où peut donc venir ce changement extrême? Depuis pres de trois mois je lui semble odieux : Mon aspect importun lui fait baisser les veux : Toujours quelque témoin nous voit et nous écoute: De nos froids entretiens, qui lui pèsent sans doute, Ses soudaines frayeurs interrompent le cours; Son silence souvent répond à mes discours. Que veut-elle me dire? ou que veut-elle apprendre? Elle avance vers nous; c'est elle. Va m'attendre,

### SCENE VII.

SÉMIRAMIS, ASSUR.

SÉMIRAMIS.

Seigneur, il faut enfin que je vons ouvre un cœur Qui long-temps devant vous dévora sa douleur. J'ai gonverué l'Asie, et peut-être avec gloire; Peut-être Babylone , honorant ma memoire , Mettra Sémiramis à côté des grands rois. Vos mains de mon empire ont soutenu le poids. Partout victorieuse, absolue, adorée, De l'encens des humains je vivais enivrée; Tranquille, i'oubliai, saus craiute et sans ennuis, Ouel degré m'eleva dans ce rang où je suis. Des dieux, dans mon bonheur, j'oubliai la justice; Elle parle, je cède : et ce grand édifice, Que je crus à l'abri des outrages du temps, Veut être raffermi jusqu'en ses foudements. ASSUR.

Madame, c'est à vous d'achever votre ouvrage. De commander au temps, de prevoir son outrage. Qui pourrait obscurcir des jours si glorieux? Quand la terre obeit, que craignez-vous des dieux? SÉMIRAMIS.

La cendre de Ninus repose en cette enceinte, Et vous me demandez le sujet de ma crainte Vous!

Je vous avoueral que je suis indigné Ou on se souvienne encor si Ninus a regné. Craiut-on après oninze ans ses manes en colère? Ils se seraient veugés, s'ils avaient po le faire, D'un éternel oubli ne tirez point les morts. Je suis époovauté, mais c'est de vos remords. Ah! ne consultez point d'oracles inutiles : C'est par la fermeté qu'on rend les dieux faciles. Ce fantôme inoul qui paralt en ce ionr. Oui paquit de la erainte, et l'enfante à son tour. Peut-il vous effrayer par tous ses vains prestiges? Pour qui ne les craint point il n'est point de prodiges; Ils sont l'appât grossier des peoples ignorants. L'invention du fourbe, et le mépris des grands Mais si quelque intérêt plus noble et plus solide Eclaire votre esprit qu'un vain trouble intimide, S'il vous fant de Belns éterniser le sang, Si la jeune Azéma prétend à ce haut rang...

SÉMIRAMIS.

Je viens vous en parler. Ammon et Babylone Demandent sans détour un héritier du trône. Il faut que de mon scentre on partage le faix : Et le people et les dieux vont être satisfaits, Vous le savez assez, mon superbe courage S'était fait une loi de régner sans partage : Je tins sur mon hymen l'univers en suspens, Et quand la voix du peuple, à la fieur de mes aus,

Cette voix qu aujourd'hui le ciel même seconde. Me pressait de donner des souverains au munde; Si quelqu'un put prétendre an nom de mon époux, Cet honnenr, je le sais, n'appartenzit qu'à vous; Vons deviez l'espérer, mais vous pûtes connaître Combien Semiramis craignait d'avoir un maître Je vous fis, sans former un lien si fatal. Le second de la terre, et non pas mon égal, C'était assez, seigneur; et j'ai l'orgueil de croire Que ce rang aurait pu suffire à votre gloire. Le ciel me parle enfin; j'obeis à sa voix : Ecoutez son oracle, et recevez mes lois. · Babylone doit prendre une face nouvelle. » Quand, d'un second hymen allmuant le flambeau. » Mère trop malheureuse, épouse trop cruelle, Tu calmeras Ninus au fond de son tombeau, C'est ainsi que des dienx l'ordre éternel s'explique. Je connais vos desseins et votre politique; Vous voulez dans l'état vous former un parti : Vous m'opposez le sang dont yous étes sorti. De vous et d'Azéma mon successeur peut naître; Vous briguez cet bymen, elle y pretend peut-être. Mais moi , je ne veux pas que vos droits et les siens . Ensemble confondus, s'arment contre les miens; Telle est ma volonte, constante, irrévocable. C'est à vous de juger si le dien qui m'accable A laissé quelque force à mes sens interdits. Si vous reconnaissez encor Sémiramis. Si je puis sontenir la majesté du trône. Je vais donner, seigneur, un maltre à Babylone. Mais soit qu'un si grand choix honore un autre ou vous. Je serai souveraine en prenant un époux. Assemblez seulement les princes et les mages; Ou'ils viennent à ma voix joindre iei leurs suffrages; Le don de mon empire et de ma liberté Est l'acte le plus grand de mon autorité, Loin de le prévenir, qu'on l'attende en silence. Le ciel à ce grand jour attache sa clémence : Tout m'annonce des dieux qui daignent se cahner; Mais c'est le repentir qui doit les désarmer. Croyez-moi , les remords , à vos yeux méprisables , Sont la seule vertu qui reste à des coupables. Je vous parais timide et faible: désormais Connaissez la faiblesse, elle est dans les forfaits. Cette crainte n'est pas honteuse an diadème : Elle convient aux rois, et surtout à vous-même : Et je vous apprendrai qu'on peut, sans s'avilir, S'abaisser sous les dieux , les craindre , et les servir.

### SCÈNE VIII.

#### ASSUR.

Quels discours étonnants! quels projets! quel langage! Est-ce crainte, artifice, ou faiblesse, ou courage? Prétend-elle, en cédant, raffermir ses destins?

Et s'unit-elle à mol pour tromper mes desseins? A l'hymen d'Azema je ne dois point prétendre! C'est m'assurer du sien, que je dois seul attendre. Ce que n'ont pu mes soins et nos communs forfaits. L'hommage dont jadis je flattai ses attraits. Mes brigues , mon dépit , la crainte de sa chute , Un oracle d'Egypte, un songe l'exécute! Quel pouvoir inconnu gouverne les humains ! Que de faibles ressorts font d'illustres destins! Doutons encor de tout, voyons encor la reine. Sa résolution me paraît trop soudaine; Trop de soins à mes yenx paraissent l'occuper : Et qui change aisément est faible, ou veut tromper,

## ----ACTE TROISIÈME.

Le théâtre représente un cabinet du nalais.

### SCÈNE L

#### SÉMIRAMIS, OTANE,

#### SÉMIRAMIS.

Otane, qui l'eût cru, que les dieux en colère Me tendaient en effet une main salutaire. Ou'ils ne m'éponyantaient que pour se désarmer? Ils ont ouvert l'ablme, et l'ont daigné fermer : C'est la foudre à la main qu'ils m'ont donné ma grâce; Ils unt changé mon sort, ils ont conduit Arzace, Ils veulent mon hymen; ils veulent expier, Par ce lien nouveau, les crimes du premier. Non, je ne doute plus que des cœurs ils disposent : Le mien vole au-devant de la loi qu'ils m'imposent. Arzace, c'en est fait, je me rends, et je voi Que tn devais régner sur le monde et sur moi. OTANE.

SÉMIRAMIS.

#### Arzace! lni?

Tu sais qu'aux plaines de Scythie. Quand je vengeais la Perse et subjuguais l'Asie. Ce héros (sous son père il combattait alors), Ce héros, entouré de captifs et de morts, M'offrit en rougissant, de ses mains triomphantes, Des ennemis vaincus les dépouilles sanglantes. A son premier aspect tout mon cœur étonné Par un pouvoir secret se sentit entrainé; Je n'en pus affaiblir le charme inconcevable . Le reste des mortels me sembla méprisable. Assur, qui m'observait, ne fut que trop jaloux; Dès-lors le nom d'Arzace aigrissait son courroux : Mais l'image d'Arzace occupa ma pensée, Avant que de nos dieux la main me l'eût tracée, Avant que cette voix qui commande à mon cœur

Me désignât Arzace, et nommât mon vainqueur. OTANE.

C'est beaucoup absiser ce superhe courage Qui de mastires da Gange a debiagire Hommage, Qui , n'écoutant jamis de failles sentiments , Veut des rois pour spiés, et non pas pour anants. Vous avec mégrisé jusqu'à la beaute même, Dant l'empire acrossisal voire empire supérone; Et vos gens sur la terre exergient leur pouvair, Sans que vous diapsassier vous na parervoir. Quoi de l'amour enfin comaissez-vous les charmes Le pouvez-vous paser de ces sombres alarmes Au tendre sentiment qui vous parle sujoorn'hui? SKIMANIN.

Non, ce n'est point l'amour qui m'entralne vers lui : Mon âme par les yeux ne peut être vaincue : Ne crois pas qu'à ce point de mon rang descendue, Econtant dans mon tronble un charme suborneur, Je donne à la beanté le prix de la valeur; Je crois sentir du moins de plus nobles tendresses. Malheureuse! est-ce à moi d'éprouver des faiblesses, De connaître l'amour et ses fatales lois l Otane, que venx-tu? je fus mère autrefois; Mes malheureuses mains à peine enliivèrent Cefruitd'un tristeliymen que les dieux m'enlevèrent. Scule, en proje aux chagrins qui venaient m'alarmer, N'avant antour de moi rien que je pusse aimer, Sentant ce vide affreux de ma grandeur suprême . M'arrachant à ma cour et m'évitant moi-même, J'ai cherché le repos dans ces grands monuments, D'une âme qui se fuit trompeurs amusements. Le repos m'échappait; je sens que je le trouve; Je m'étonne en secret du charme que j'éprouve; Arzace me tient lieu d'un éponx et d'un fils, Et de tous mes travaux, et du monde soumis. Que je vous dois d'encens, ô puissance céleste, Qui, me forçant de prendre un jong jadis funeste, Me preparez au nœud que j'avais abhorré, En m'embrasant d'un feu par vous-même inspiré! OTANE.

Mais vous avez prévu la douleur et la rage Dont va frémir Asur à ce nouvel outrage; Car enfin il se flatte, et la commune voix A fait tomber sur lni l'honneur de votre choix : Il ne hornera pas son dépit à se plaindre.

Je ne l'ai point trompé, je ne veux pas le craindre. J'ais squince ane entires, quel que fils on projet, Le tenir dans le rang de non premier sujet : A non ambition, pour mol toujour su suspecte, Je preservis squince ans les bornes qu'il respecte. Le régais seule abors : et si ma faile main Mit à ses veux. bardis ce rédoutable frein, Que pourrout d'écommais a birgue et ou naduce Cantre Neuiramis mite avec Arzace? Un je croiv que Vinine, contient le mes remortle, Pour preser cel lymen quitte le sein des morts Se grande ombre en rifet, dejà tryo offensée, Cantre Semiramis sera tropourronacée; Elle verrai d'omne, ave trop de douteur, Sa couronne et son lit à son empoisonneur. Sa couronne et son lit à son empoisonneur. In sein de son tombean voilà ce qui l'appelle; Les oracles d'Ammon s'accordent avec elle; Le vetru d'Oruse ne ne fait plus trembler; Pour entendre mes lois je l'ai fait appeler; le l'attends.

OTANE.

Son crédit. son sacré caractère,
Peut appuyer le choix que vous prétendez faire.

sé NIRAMIS.

Sa voix achèvera de rassurer mon cœur.

Il vient.

### SCÈNE II

SÉMIRAMIS, OROES.

De Zoroastre auguste successeur, Je vais nommer nn roi; vous couronnez sa tête: Tout est-il préparé pour cette auguste fête?

Les mages et les grands attendent votre choix; Je remplis mon devoir, et f'obéis aux rois: Le soin de les juger n'est point notre partage; C'est celui des dieux senls.

SÉMIRAMIS.

A ce sombre langage

On dirait qu'en secret vous condamnez mes vœux. Onoès.

le ne les connais pas; puissent-ils être heureux!
sixuna.M15.
Mais vous interprétez les volontés célestes.
Ces signes que j'ai vus me seraient-ils fonestes!
Une ombre, un dieu peut-être, à mes yeux s'est monDans le sein de la terre il est soudain rentré. [tré;

Quel pouvoir a brisé l'éternelle barrière
Dont le ciel sépara l'enfer et la lumlère?
D'où vient que les humains, malgré l'arrêt du sort,
Beviennent à mes yeux du séjour de la mort?
OROÉS.

Du ciel, quand Il le faut, la justice suprème Suspend l'ordre éternel établi par lui-même; Il permet à la mort d'interrompre ses lois, Pour l'effroi de la terre et l'exemple des rois.

Les oracles d'Ammou veulent un sacrifice.

OROÈS. Il se fera, madame.

SÉMIRAMIS. Éternelle justice,

Qui lisez dans mon âme avec des yeux vengeurs, Ne la remplissez plus de nouvelles horreurs; De mon premier hymen oubliez l'infortune. (A Orois qui s'éloignait.) Revenez.

onois, revenant.

Je croyais ma présence importune.

Je croyais ma présence importun séminamis. Répondez : ce matin aux pieds de vos autels

Arzace a présenté des dons aux immortels?
OROÈS.

Oui, ces dons leur sont chers, Arzace a su leur plaire.

SÉMIRAMIS.

Je le crois , et ce mot me rassure et m'éclaire.

Puis-je d'un sort beureux me reposer sur lui?

OROÉS. Arzace de l'empire est le plus digne appni; Les dieux l'ont amené; sa gloire est leur ouvrage.

Sásina.vis.

J'accepte avec transport ce fortuné présage;
L'espérance et la paix reviennent me calmer.
Aller, qu'un pur enceiss recommence à fumer
De vos mages, de vous, que la préseuce auguste
Sur l'hymen le plus grand, sor le docit qe lius juste,
Attire de nos dieux les regards souverains.
Puissent de cet état les éternéls destins
Represafre avec les miens une splendeur nouvelle!
Illated de cè beau jour la pompe solemelle.

# SCÈNE III.

SÉMIRAMIS, OTANE.

Allez.

Ainsi le clei est d'accord avec moi; Je suis son interpréte en choississant un roi, Que je visis l'étonore par iel on d'un empire! Qu'il est loin d'espérer ce moment on j'aspire! Qu'al est loin d'espérer ce moment on j'aspire! Qu'al al journi dit un mot, la terre est asse pieca. Combien à mes houtei il Bundra qu'il propode! Le l'épouse, et pour doi je îni donne le monde. Estifin na gioire est porre, et je puis la godier.

### SCÈNE IV.

SÉMIRAMIS, OTANE, MITRANE, UN OFFICIER

MITRANE.

Arrace à vos genoux demande à se jeter : Daignez à ses douleurs accorder cette grâce. SÉMIRAMIS.

Quel chagrin près de moi peut occuper Arzace! De mes chagrins lui seul a dissipé l'horreur; [cœur. Qu'il vienne; il ne sait pas ce qu'il peut sur mon Vous, dont le sang s'apaise, et dont la voix m'inspire, O mânes redoutés, et vous, dieux de l'euquire, Dieux d'a Assyriens, de Ninus, de mon fils,

Pour le favoriser soyez tous réunis! Onel trouble en le voyant m'a soudain pénétrée!

### SCĖNE V.

SÉMIRAMIS, ARZACE, AZÉMA.

ARZACE.

O reina, à vous servir ma vie est consacrée : de rous derait mon sang; et quand pi el vierne, Praisqu'il coulis pour vous, pe las récompenad. Mon père avait joid de quelque renounce ve moie; la la biosi, malame, à son malhererux fils Des exemples frappents, peut-être mai utivis. Je n'une devant vous rappeler la mémoire Des services d'un perior et de sa faible gibire, Qu'alin d'obtenir grâce à vou sucrée genous Pour un fils teneriere, et coupable curves vous, Qu', ale ne vous haveil cotonant l'improndence, Centa, shous en ve sidella. Assistin se no d'ous-

Vous, m'offenser? qui, vous? Ah! nele craignez pas.

Vous domnes votre main, vous domnes von états, sor ce spraind instréets, aure ce alois yeu vous faites, Mon coure doit rentéreur ses plaintes indiscrètes : de dois dans les illence, et le front protenné, Attendre avec cent rois qu'un roi nous soit donné. Mais d'Assur hautennes le triumple à apprete; D'an pos audiciens il marché à sa conquête; D'an pos audiciens il marché à sa conquête; D'an pos audiciens il marché à sa conquête; propues de l'année de la consentation de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de

Si des bienfaits nouveaux dont j'ose me flatter... SÉMIRAMIS.

Ah! que m'avez-vous dit? vous, fuir! vous, me quit-Vous pourriez craindre Assur? [ter! ARZAGE.

Non: ce cour téméraire Craint dans le monde entier votre seule colère. Peut-être avez-vous su mes désirs orgueilleux : Votre indignation peut confondre mes vœux. Je tremble.

SÉMIRAMIS.

Espèrez tout; je vous ferai connaître Qu'Assur en aucun temps ne sera votre maître. ARZACE.

Eh hien! je l'avoueral, mes yeux avec horreur De votre époux en lui verraient le snecesseur. Mais s'il ne peut prétendre à ce grand hyménée, Verra-t-on à ses lois Azéma destinée? Pardonnez à l'excès de ma présomption; Ne redoutez-vous point sa sourde ambition? Jadis à Ninias Azéma fut unie; C'est dans le même sang qu'Assur puisa la vie; Je ne suis qu'un sujet, mais j'ose contre lui...

SEMINAMS.

Des sujets tels que rous sont mon plus noble appui.

Je sais vos seatiments; votre ûme peu commume
Chérit Sémirauis, et non pas ma fortume.

Sur mes vrais intérês vos yeus sont céairés;

Je vous en fais l'arbitre; et vous les soutiendrez.

D'Assur et d'Azénia per comps l'intelligence;

J'ai prévu lea dangera d'une telle alliance,

Je sais tous ses projets, ils seront confondus.

ARZACE.

Ah! puisque ainsi mes vœux sont par vous entendus, Puisque vous avez In dans le fond de mon âme... AZÈMA arrite avec précipitation. Reine, Jose à vos pieds...

SEMIRAMIS, relevant Azema.

Quel que soit mon épons, je vous garde en ces less. Un sort et des honneurs dignes de vos aleux. Destinée à mon fils, vous m'étes toujours chère; El je vous vois eucore avec des yeux de mère. Placez-vous l'un el Fautre avec ceux que ma voix. A nommée pour témoins de mon auguste choix.

Que l'appui de l'état se range auprès du trône.

#### SCÈNE VI.

Le cabinet où était Sémiramis fait place à un grand salon maguifiquement orné. Plusieurs oficiers avec les marques de leurs dispités, sou invede gradita. Un tône es placé au milieu du salon. Les satrapes sout aupres du trône. Le grand-prétre entre avec les mages. Il se place debout entre Ausur et Arasee. La vicine est su milieu avec Azéma et ses femmes. Des gardes occupant le God du salon.

OROÈS

Princes, magres, guerries, soutiers de Balylone. Par l'ordre de la relien en ces lieux rassemmilés, Les décrets de nos dieux vous serout révédes : las veilleus sur l'emprig et voire là journeme. Qu'à de granda changements la avalent destinée. Qu'à de granda changements la avalent destinée. Qu'à de granda changements la valent destinée. C'est ain sus d'obrit. "Jappore la unou de magres Ceque le dois aux touis, des veux et des bommanges. Ce que le dois aux touis, des veux et des bommanges. De l'uniter de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la commande de la comma

Pontife, et vous, seigneur, on va nommer uu roi : Ce grand choix, tel qu'il soit, peut n'offenser que Mais je naquis sujette, et je le suis encore; [moi.

Je m'abandonne aux soins dont la reine m'honore; Et, sans oser prévoir nn sinistre avenir, Je donne à ses sujets l'exemple d'obéir.

Quoi qu'il puisse arriver, quoi que le ciel décide, Que le bien de l'état à ce grand jour préside. Jurons tous par ce trône, et par Sémiramis, D'être à ce choix auguste aveuglément soumis, D'obéir sans mnrmure au gré de sa justice.

ARZACE.

Je le jure; et ce bras armé pour son service,
Ce cœur à qui sa voix commande après les dieux,
Ce sang dans les combats répandu sous ses yeux,
Sont à mon nouvean maire avec le néme zèle
Qui sans se démentir les anima pour elle.

De la reine et des dieux j'attends les voloutes. SÉMIRAMIS.

Il suffit; prenez place, et vous, peuple, écoutez. (Elle s'assied sur le trône; Azéma, Assur, le grand-pretre. Azzoce, prenneni leurs places; elle cominue):

Si la terre, quinze ans de ma gloire occupée, Révéra dans ma maiu le sceptre avec l'épée, Dans cette même main on'un usage jaloux Destinait au fuseau sous les lois d'un époux ; Si j'ai, de mes sujets surpassant l'espérauce, De cet empire heureux porté le poids immense, Je vais le partager pour le mieux maintenir, Pour étendre sa gloire aux siècles à venir. Pour obeir aux dieux dont l'ordre irrévocable Fléchit ce cœur altier si long-temps indomptable. Ils m'ont ôté mon fils; puissent-ils m'en donner Oui, digues de me sulvre et de vous gouverner, Marchant dans les sentiers que fraya mon courage, Des graudeurs de mon règne éternisent l'onvrage! J'ai pu choisir, sans doute, entre des souverains; Mais ceux dont les états entourent mes confins. Ou sont mes ennemis, ou sont mes tributaires : Mon sceptre n'est point fait pour leurs mains étrangères, Et mes premiers sujets sont plus grands à mes yenx Oue tous ces rois vaincus par moi-même, ou par Bélus paquit sujet; s'il eut le diadème, eux. Il le dut à ce peuple, il le dut à lui-même. l'ai par les mêmes droits le sceptre que je tiens. Maltresse d'un état plus vaste que les siens, J'ai rangé sous vos lois vingt peuples de l'aurore, Qu'au siècle de Bélus on ignorait encore. Tout ce qu'il entreprit, je le sus achever. Ce qui fonde un état le peut seul conserver. Il vous faut un héros digne d'un tel empire, Digne de tels sujets, et si j'ose le dire,

Digne de cette main qui va le conronner,

L'intérêt de l'état, l'intérêt de la terre :

Et du cœur indompté que je vais ini donner.

J'ai consulté les lois, les maîtres du tonnerre,

Je fais le bien du monde en nommant un époux.

Adorez le béros qui va régner sur vous: Vovez revivre en lui les princes de marace. Ce héros, cet époux, ce monarque est Arzace. (Elle descend du trône, et tout le monde se lève.) AZÉMA.

Arzace! 6 perfidie !

ASSUR. O vengeance! & fureurs! ARZACE, & Azema.

Ah! croyez ...

OROŘS. Juste ciel ! écartez ces horreurs!

SENTRAMIS, avançant sur la scène, s'adressant aux

Vous, qui sanctifiez de si pures tendresses, Venez sur les antels garantir nos promesses ; Ninus et Ninias vous sont rendus en lui

(Le tonnerre gronde, et le tombeau paraît s'ebranier.) Ciel! qu'est-ce que j'entends?

Dieu! soyez notre appui.

SÉMIRAMIS. Le ciel tonne sur nous : est-ce faveur ou haine? Grace, dieux tout-puissants! qu'Arzace me l'obtien-Quels funèbres accents redoublent mes terreurs! [ne. La tombe s'est ouverte : il paralt... Ciel! je meurs...

(L'embre de Ninus sort de son tombeau.) L'ombre de Ninus même! ô dienx! est-il possible?

ARZACE. Eh bien! qu'ordonnes-tu? parle-nous, dieu terrible! ASSUR.

Parle.

SÉMIRAMIS.

Veux-tu me perdre? on venx-tu pardonner? C'est ton sceptre et ton lit que je viens de donner ; Juge si ce héros est digne de ta place. Prononce; j'y consens.

L'OMBRE, à Aresce.

Tu régneras, Arzace; Mais il est des forfaits que tu dois expier. Dans ma tombe, à ma cendre il faut sacrifier. Sers et mon fils et moi; souviens-toi de ton père : Ecoute le poutife. ARZACE.

Ombre que je révère, Demi-dieu dont l'esprit anime ces climats, Ton aspect m'encourage et pe m'étonne pas,

Oni, i'irai dans ta tombe ao péril de ma vie. Achève; que veux-tn que ma main sacrifie? (L'ombre retourne de son estrade à la porte du tombesu.) Il s'éloigne, il nous fuit !

Ombre de mon époux, Permets qu'en ce tombean j'embrasse tes genoux. Que mes regrets...

L'OMBRE, à la porte du tombeau. Arrête, et respecte ma cendre; Quand il en sera temps, je t'y ferai descendre. Le spectre rentre, et le mausoiée se referme.)

ASSUR. Quel horrible prodige!

O peuples, suivez-moi: Venez tous dans ce temple, et calmez votre effroi. Les manes de Ninus ne sont point implacables; S'ils protégent Arzace, ils me sont favorables : C'est le ciel qul m'Inspire et qui vous donne un roi; Venez tous l'implorer pour Arzace et pour moi.

ACTE QUATRIÈME.

Le théstre représente le vestibule du temple.

SCÈNE I.

ARZACE, AZÉMA. ARZACE.

N'irritez point mes maux, ils m'accablent assez. Cet oracle est affreux plus que vous ne pensez. Des prodiges sans nombre étonnent la nature. Le ciel m'a tout ravi : je vous perds,

AZÉMA.

Ah! pariure! Va, cesse d'ajouter aux horreurs de ce jour L'indigne souvenir de ton perfide amonr. Je ne combattrai point la main qui te couronne, Les morts qui t'ont parlé, ton cœur qui m'abandonne. Des prodiges nouveaux qui me glacent d'effroi . Ta barbare inconstance est le plus grand pour moi. Achève; rends Ninus à ton crime propies; Commence ici par moi ton affreux sacrifice : Frappe, ingrat ! ARZACE.

C'en est trop : mon cœur désespéré Contre ces derniers traits n'était point préparé. Vous vovez trop, cruelle, à ma douleur profonde, Si ce conr vous préfère à l'empire do monde. Ces victolres, ce nom, dont j'étais si jaloux, Vous en étiez l'objet ; j'avais tont fait pour vous ; Et mon ambition, au comble parvenue, Jusqu'à vous mériter avait porté sa vue. Sémiramis m'est chère; oui, je dois l'avouer; Votre bouche avec moi consuire à la louer. Nos yeux la regardaient comme nn dieu tutélaire Oui de nos chastes feux protégeait le mystère. C'est avec cette ardenr, et ces vernx épurés,

Que peut-être les dieux veulent être adorés.
Jugez de ma surprise au choix qu'a fait la reine ,
Jugez du précipice où ce choix nous entraîne;
Apprenez tout mon sort.

AZÉNA.

Je le sais.

Apprenez Que l'empire ni vous ne me sont destinés. Ce fils qu'il faut servir, ce fils de Ninus même, Cet unique héritier de la grandeur suprème... AZÉMA.

Eh bien?

ARZACE.

Ce Ninias, qui, presque en son berceau,
De l'hymen avec vous alluma le flambeau,
Qui naquit à la fois mon rival et mon maltre...

AZÉMA.

Ninias!

ARZAGE.

Il respire, il vient, il va paraltre.
AZÉMA.
Nínias, juste ciel! Eh! quoi! Sémiramis...

ARZACE.

Jusqu'à ce jour trompée, elle a pieuré son fils.

Ninias est vivant!

ABZACE.

C'est un secret encore Reufermé dans le temple, et que la reine ignore. AZÉMA.

AZEMA.

Mais Ninus te couroune, et sa veuve est à toi.

ARZAGE.

Mais son fils est à vous; mais son fils est mon roi; Mais je dois le servir. Quel oracle funeste!

AZÉMA. L'amour parle, il suffit : que m'importe le reste? Ses ordres plus certains n'ont point d'obscurité; Voilà mon seul oracle, il doit être écouté. Ninias est vivaut! Eh bien! qu'il reparaisse; Que sa mère à mes yeux attestant sa promesse, Que son père avec lui rappelé du tombeau. Rejoignent ces liens formés dans mon bercean : Oue Ninias, mon roi, tou rival, et ton maltre, Ait pour moi tout l'amour que tu me dois peut-être : Viens voir tout cet amonr devant toi confondu: Vois fouler à mes pieds le sceptre qui m'est dû. Où donc est Ninias? quel secret? quel mystère Le dérobe à ma vue, et le cache à sa mere? Ou'il revienne en un mot ; lui, ni Sémiramis, Ni ces manes sacrés que l'enfer a vomis, Ni le renversement de toute la nature, Ne pourront de mon âme arracher un parjure. Arzace, c'est à tol de te bien consulter; Vois si ton cœur m'égale, et s'il m'ose imiter. Quels sont donc ces forfaits que l'enfer en furie,

Que l'ombre de Mruss ordonne qu'on expie? Cruel, si to trabin su sierce lleu , Cruel, si to trabin su sierce lleu , Je ne connais fci de crime que le tien. Je vois de tes dostius le fatal interprète, Pour te dietre leurs luid, portir de sa retraite : Le mallenreux anour dont tu trabia la foi N'est point fait pour paraître entre les dieus et toi. Va recevoir l'arrett dont Niuns mous menace; Ton sort dépend des dieux, je mien dépend d'Arzace.

ARZACE.

Arzace est à vous seule. Ah! cruelle! arrêtez.

Quel mélange d'hurreurs et de félicités! Quels étonnants destins l'un à l'autre contraires!...

# SCÈNE II.

ARZACE, OROES, suivi des mages.

OROÈS, à Arzace.

Venez, retirons-nous vers ces lieux solitaires;
Je vois quel tronble affreux a dû vous pénétrer :
A de plus grands assauts il faut vous préparer.
(Aux mages.)

Apportez ce bandean d'un roi que je révère ; Prenez ce fer sacré , cette lettre. (Les mages vont chercher ce que le grand-prètre demande.)

ABZAGE.

O mon père!

Tirez-moi de l'ablme où mes pas sout plongés, Levez le voile affreux dont mes yeux sont chargés! Onobs. Le voile va tomber, mon fils; et voici l'heure Où, dans sa redoutable et profonde demeure, Ninus attend de vous, pour apaiser ses cris, L'Offrande réservée à ses mines trahis.

ARZACE.

Quel ordre? quelle offrande? et qu'est-ce qu'il désire?

Qui? moi, venger Ninus, et Ninias respire!

Qu'il vienne, il est mou roi, mon bras va le servir.

Onoés.

Son père a commandé ; ne sachez qu'obéir. [dre. Daus une heure à sa tombe , Arzace , il faut vous ren-(Il donne le diadème et l'épée à Nialae.)

Armé du fer sacré que vos mains doivent prendre, Ceint du même bandean que son front a porté, Et que vous-même ic vos m'avez présenté.

Du bandeau de Ninus l

C'est dans cet apparell, c'est ainsi qu'ils attendent : C'est dans cet apparell, c'est ainsi qu'ils attendent Ce sang qui devant eux doit être offert par vous. Ne songez qu'à frapper, qu'à servir leur courroux : La victime y sera; c'est assez vous instruire. Reposez-vous sur eux du soin de la conduire. ABZACE.

S'il demande mon sang, disposez de ce bras. Mais vous ne parlez point, seigneur, de Ninias; Vous ne me dites point comment son père même Me donnerait sa femme avec son diademe?

OROÉS. Sa femme! vous! la reine! ô ciel! Sémiramis! Eh bien! voici l'instant que je vous ai promis. Connaissez vos destins, et cette femme impie. ABZACE.

Grands dieux l

OBOČE De son époux elle a tranché la vie. ARZACE.

Elle! la reine!

OROÉS. Assur, l'opprobre de son nom, Le détestable Assur a donné le poison.

ARZACE, après un peu de silence.. Ce crime dans Assur n'a rien qui me surprenne; Mais croirai-je en effet qu'une epouse, une reine, L'amour des nations, l'honneur des souverains. D'un attentat si noir ait pu souiller ses mains? A-t-on tant de vertus après un si grand crime? OROŘS.

Ce doute, cher Arzace, est d'un cœur magnanime; Mais ce n'est plus le temps de rien dissimuler : Chaque instant de ce jour est fait pour révéler Les effrayants secrets dont frémit la nature : Elle vous parle ici ; vous sentez son murmure ; Votre eœur, malgré vous, gémit épouvanté. Ne soyez plus surpris si Ninus irrité Est monté de la terre à ces voûtes impies ; Il vient briser des nœuds tissus par les furies; Il vient montrer au jour des crimes impunis; Des horreurs de l'inceste il vient sauver son fils : Il parle, il vous attend; Ninus est votre père;

ARZACE. De tous ces coups mortels en un moment frappé,

Vous êtes Ninias; la reine est votre mêre. Dans la nuit du trépas je reste enveloppé. Moi, son fils? moi?

Vous-même: en doutez-vous encore? Apprenez que Ninus, à sa dernière aurore, Sûr qu'un poison mortel en terminait le cours, Et que le même crime attentait sur vos jours, Ou'il attaquait en vous les sources de la vie. Vous arracha mourant à cette cour impie, Assur, combiant sur vous ses crimes inquis . Pour épouser la mère, empoisonna le fils. Il crut que, de ses rois exterminant la race, Le trône était ouvert à sa perfide audace; Et lorsque le palais déplorait votre mort. Le fidèle Phradate eut soin de votre sort. Ces végétaux puissants qu'en Perse on voit éclore

Bienfaits nés dans ses champs de l'astre qu'elle adore, Par les soins de Phradate avec art préparés, Firent sortir la mort de vos flancs déchirés: De son fils qu'il perdit il vous donna la place : Vous ne fites connu que sous le nom d'Arzace : Il attendait le jour d'un heureux changement. Dieu, qui juge les rois, en ordonne autrement. La vérité terrible est du ciel descendue, Et du sein des tombeaux la vengeance est venue.

Dieu! maltre des destins, suis-je assez éprouvé?

Vons me rendez la mort dont vous m'avez sauvé. Eh hien! Sémiramis!... oui, je reçus la vie Dans le sein des grandeurs et de l'ignominie. Ma mère... 6 ciel ! Ninus ! ah ! quel aveu eruel ! Mais si le traltre Assur était seul criminel, S'il se ponyait ...

onoès, prenant la lettre et la lui donnant. Voici ces sacrés caractères, Ces garants trop certains de ces cruels mystères : Le monument du crime est ici sous vos veux : Douterez-vous encor?

ARZACE

Que ne le puis-je, ô dieux ! Donnez, je n'aurai plus de doute qui me flatte; Donnez.

(Il lit.) · Ninus mourant, au fidèle Phradate. Je menrs empoisonné; prenez soin de mon fils;

» Arrachez Ninias à des bras ennemis : » Ma criminelle épouse... »

OROÈS

En faut-il davantage? C'est de vous que je tiens cet affreux témoignage. Ninus n'acheva point; l'approche de la mort Glaça sa faihle main qui traçait votre sort. Phradate en cet écrit vous apprend tout le reste; Lisez : il vous confirme un secret si funeste. Il suffit, Ninus parle, Il arme votre bras. De sa tombe à son trône il va guider vos pas: Il veut du sang. ARZACE, après avoir lu.

O jour trop fécoud en miracles! Enfer, qui m'as parlé, tes funestes oracles Sont plus obscurs encore à mon esprit troublé Que le sein de la tombe où je suis appelé. Au sacrificateur on cache la victime : Je tremble sur le choix.

Tremblez, mais sur le crime, Allez; dans les horreurs dont vous êtes troublé, Le ciel vous conduira comme il vous a parlé. Ne vous regardez plus comme un homme ordinaire; Des éternels décrets sacré dépositaire, Marqué du sceau des dieux , séparé des humains . Avancez dans la nuit qui couvre vos destins.

Ninus !

Mortel . faible instrument des dieux de vos ancêtres, Vous n'avez pas le droit d'interroger vos maltres. A la mort échappé, malheureux Niuias, Adorez, rendez gráce, et ne murmurez pas.

## SCÉNE III.

### ARZACE, MITRANE.

ARZACE. Non, je ne reviens point de cet état horrible! Semiramis ma mère! ô ciel! est-il possible?

MITRANE, arrivant. Babylone, seigneur, en ce commun effroi, Ne peut se rassurer qu'en revoyant son roi. Souffrez que le premier je vienne reconnaître Et l'époux de la reine, et mon auguste maître. Sémiramis vous cherche, elle vieut sur mes pas; Je benis ce moment qui la met dans vos bras. Vous ne répondez point : un désespoir farouche Fixe vos veux troublés, et vous ferme la bouche Vous palissez d'effroi , tout votre corps frémit. Ou'est-ce qui a'est passé? qu'est-ce qu'on vous a dit? ARZACE.

Fuyons vers Azéma.

#### MITRANE.

Quel étonnant langage ! Seigneur, est-ce bien vous? faites-vous cet outrage Aux bontés de la reiue, à ses feux, à son choix, A ce ceur qui pour vous dédaigna taut de rois? Sou espérance en vous est-elle coufondue?

ARZACE. Dieu! c'est Sémiramis qui se montre à ma vue! () tombe de Ninus! ô séjour des enfers! Cachez son crime et moi dana voa goufirea ouverts.

#### SCÉNE IV.

## SEMIRAMIS, ARZACE, OTANE.

## SÉMIRAMIA.

On n'attend plus que vous ; venez, maître du monde : Son sort, comme le mien, sur mon hymen se foude. Je vois avec transport ce signe révéré, Qu'a mis sur votre front un pontife inspiré; Ce sacré diadème, assuré témoignage Que l'enfer et le ciel confirment mon suffrage. Tout le parti d'Assur, frappé d'un saint respect, Tombe à la voix des dieux, et tremble à mon aspect : Ninus vent une offraude, il en est plua propice; Pour hâter mon bonheur, hâtez ce sacrifice. Tous les cœurs sont à nous; tout le peuple applaudit. Vous régnez, je vous aime; Assur en vain frémit.

ARZACE, hors de lui. Assur ! allons... il faut dans le sang du perfide... Dans cet inflime sang lavons son parricide;

Allons venger Ninus...

SÉMIRAMIS.

Qu'entends-je? juste ciel! ARZACE, d'un air égaré.

Vous m'avez dit que son bras criminel (Revenant & lol.) Avait... que l'insolent s'arme contre sa reine; Eh! n'est-ce pas assez ponr mériter ma haine?

SÉMIRAMIS. Commencez la vengeance en recevant ma foi. ABZACE.

Mon père?

SÉMIRAMIS.

Ah! quels regards vos yeux lancent sur moi! Arzace, est-ce donc là ce cœur soumis et tendre Qu'en vous donnant ma main i'ai cru devoir attendre? Je ne m'étonne point que ce prodige affreux. Que les morts, déchainés du séjour ténébreux, De la terreur en vous laissent encor la trace; Mais j'en suis moins tronblée en revoyant Arzace. Ah! ne répandez pas cette funeste nuit Sur ces premiers moments du beau jour qui me luit. Soyez tel qu'à mes pieds je vous ai vu paraltre. Lorsque vous redoutiez d'avoir Assur pour maître. Ne craignez point Ninus, et son ombre eu courroux. Arzace, mon appui, mon secours, mon époux; Cher prince...

ARZACE, se détournant. C'en est trop : le crime m'environne...

Arrêtez.

SÉMINA MIS

A quel trouble, hélas! il s'abandonne, Quand lui seul à la paix a pu me rappeler? ARZAGE.

Sémiramis...

SÉMIRAMIS. Eh bien?

ARZACE.

Je ne puis lui parler. Fuyez-moi pour jamais, ou m'arrachez la vie.

SEMIRAMIS. Ouels transports! anels discours! aui? moi! que je vous Eclaircissez ce trouble insupportable, affreux, [fuie? Oui passe dans mon âme, et fait deux malheureux. Les traits du désespoir sont sur votre visage ; De moment eu moment vous glacez mon courage; Et vos yeux alarmés me causent plus d'effroi Que le ciel et les morts soulevés coutre moi. Je tremble en vous offrant ce sacré diadème : Ma bouche en frémissant prononce : « Je vous aime ; » D'un pouvoir inconna l'invincible ascendant M'entraîne ici vers vous, m'en repousse à l'instant, Et, par un sentiment que je ne puis comprendre, Méle une horreur affreuse à l'amour le plus tendre. ARZACE.

Halssez-moi.





#### SEMIRAMIS. Cruel! non, tu ne le veux pas.

cour coiver ton acces mor pas suivront tes pas. | Que ce glaive plutôt épuise ici mon flanc Or loan early by the first

5-67-16 -

· • (pp. 15.

CALLSON ! Conferring

41 . 10/16. .

Air the.

arma de cara en es

range is a post of ventral as a maddle. 12 10 10 20 South the state of the state and beautiful to the Total sas, rosp. felicer . . . .

2 - A - 5 Fc ein betauge auf me fe small striple # the real grateful of the Landing

St. 1 . A 415 . & Office

links, but on outs 9 ( A diff. His hard & rife, spice he long to

em men! ne tarde pius, reamis ta destince; Punis cette coupable et cette infortunée; Etouffe dans mon sang mes détestables feux.

La nature trompée est horrible à tous deux.

Reconnais-moi, mon fils; frappe, et punis ta mère. ARZACE.

- - - - sang! - and harmer or and the fire age? "Out of the de a mone ce in commune revere. sings son, second riger to E.

in and commission ration; was will be a series by which our: an open Working and American and mealarment and Nemes' digner pore disserves et de charmes!... . Avoid de me de mier la mort que la me dois. te matery entire to a ment la voir : Saffre an moins ..... safe royd) te coupable mère ter sent me nom si forsir et al els se.

41 - 41-51 To 3 1008. the an extraory lead or effect the genous. National Assemblers, il relevante el vous jure Logist a design respects of Contour laplus pure. Cost in a consider and plus aboved plus soumis; I was a propertions and entite: Later to the later to the pardonne.

Bernispourse transfertor " A cotton couronne; Je les as trep wis title.

Je was the America contracted Appendix a some concept. No. of Study (2007) and a first of

> to a mair l'efface. -- 1077115.5.

Nitro e de como posición do menom porce; Comment and the second

dris the name of the contract of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name of a name o O age on a rode . Le ave to a 4 on mère. Li cade a na sprasa o therefore coère.

51770 -118 Songez qu'un dieu propice a >

Cet effroyable hymen, dont je La nature étonnée à ce dancer Venge tous mes forfaits ; venge la mort d'un père ; En vous rendaut un fils , vous



SÉMIRAMIS.

Cruel! non, tu ne le veux pas. Mon orger suivra ton orger, mes pas suivront tes pas. Quel est donc ce billet que tes yeux pleins d'alarmes Lisent avec horreur, et trempent de leurs larmes? Contient-il les raisons de tes refus affreux?

Oui.

Donne.

SÉMIBAMIS. ARZACE.

Ah! je ne puis... osez-vous?... SEMIRAMIS.

Je le veux. ABTACE

Laissez-moi cet écrit horrible et nécessaire... SÉMIRAMIS.

D'où le tiens-tu?

ARZACE. Des dieux. SIMA REIM'S Qui l'écrivit?

> ARZACE. Mon père.

SÉMIRAMIS.

Oue me dis-tn?

ARZACE. Tremblez!

SÉMIRANIS.

Donne : apprends-moi mon sort. Cessez... à chaque mot vous trouveriez la mort.

SÉMIRAMIS. N'importe: éclaircissez ce doute qui m'accable: Ne me résistez plus, ou je vous crois coupable.

ARZACE. Dieux, qui conduisez tout, c'est vous qui m'y forcez!

SEMIRAMIS , prenant le billet. Pour la dernière fois, Arzace, obéissez. ARZACE.

Eb bien! que ce billet soit donc le seul supplice Ou'à son crime, grand dien, réserve ta justice!

(Sémiramis lit.) Vous allez trop savoir, e'en est fait. SÉMIRANIS, à Otane.

Ou'al-ie lu?

Soutiens-moi, je me meurs.

Hélas! tout est connn. SÉMIRAMIS, revinant à elle, après un long silence.

Eb bien! ne tarde plus, remplis ta destinée; Punis cette coupable et cette infortunée; Étouffe dans mon sang mes détestables feux. La nature trompée est borrible à tous deux. Venge tous mes forfaits ; venge la mort d'un père ;

Reconnais-moi, mon fils; frappe, et punis ta mère. ARZACE. Oue ce glaive plutôt épuise ici mon flanc

De ce sang malheureux formé de votre sang! Qu'il perce de vos mains ce cœur qui vous révère, Et qui porte d'un fils le sacré caractère!

SÉMIRAMIS, se jetant à genoux. Ah! je fus sans pitié; sois barbare à ton tour; Sois le fils de Niuus en m'arrachant le jour : Frappe. Mais quoi ! tes pleurs se mêlent à mes larmes! O Ninias! ò jour plein d'horreur et de charmes!... Avant de me donner la mort que tu me dois, De la nature encor laisse parler la voix : Souffre au moins que les pleurs de ta coupable mère Arrosent une main si fatale et si chère.

Ah! ie suis votre fils ; et ce n'est pas à vous, Ouoi que vous avez fait d'embrasser mes genonx. Ninias vous implore, il vous aime, il vous jure Les plus profonds respects, et l'amour la plus pure. C'est un nouvean sujet, plus cher et plus soumis; Le ciel est apaisé, puisqu'il vous rend nn fils : Livrez l'inflene Assur an dieu qui vous pardonne.

SÉMIRAMIS. Reçois pour te venger, mon sceptre et ma couronne;

Je les ai trop souillés. ARZACE-

Je veux tout ignorer; Je venx avec l'Asie encor vous admirer.

SÉMIRAMIS. Non: mon crime est trop grand. ABTACE.

> Le repentir l'efface, SÉMIRAMIS.

Ninus t'a commandé de régner en ma place; Crains ses manes vengeurs.

> ARTACE. Ils seront attendris

Des remords d'une mère et des larmes d'un fils. Otane, au nom des dieux, avez soin de ma mère, Et cachez, comme moi, cet horrible mystère.

## ACTE CINQUIÈME.

## SCÈNE I.

SEMIRAMIS, OTANE.

OTANE. Songez qu'un dieu propice a voulu prévenir Cet effroyable bymen, dont je vous vois frémir. La nature étonnée à ce danger funeste, En vous rendaut un fils, vous arrache à l'inceste. Des oracles d'Anunon les ordres absolus , Les infernales voix , les mânes de Ninus , Vous diasient que le jour d'un nouvel hymérele Fibirait les horreurs de votre destinée; Mais ilsa dedissient pas qu'il d'ut être accompli. L'hymen éet préparé, votre sort est rempi ; Nilas avons révére. Un secret sacrite. Un secret Va contenter des dieux la facile justice : Co jour si récolute fera votre boubeur.

séstinauts.

Ah ile bonheur, Otane, est-il fait pour mon cœur?

Mou fils à est attendir ; je me faitte, J'espère
Qu'en ces preniers moments la douleur d'une mère
Parle plus hautement à se sens oppressés
Que le sang de Ninns, et mes crimes passés.

Mais peut-être bientôt, moins tendre et plus sérère,
Il ne se souviendra que du meurtre d'un père.

OTANE.

Que craignez-vous d'un fils ? quel noir pressentiment!

sémmants.

La crainte suit le crime, et c'est son châtimeut. Le détestable Assur sait-it ce qui se passe? N'a-t-on rien attenté? sait-on quel est Arzace?

OTINE Non; ce secret terrible est de tous ignoré : De l'ombre de Ninus l'oracle est adoré : Les esprits consternés ne peuveut le comprendre. Comment servir sou fils? Pourquoi venger sa cendre? On l'ignore, on se tait. On atteud ces moments Où, fermé sans réserve au reste des vivants, Ce lieu saint doit s'ouvrir pour finir tant d'alarmes. Le peuple est aux autels : vos soldats sont en armes. Azema, pale, errante, et la mort dans les veux. Veille autour du tombeau, lève les mains aux cieux. Ninias est au temple, et d'une âme éperdue Se prépare à frapper sa victime inconnue. Dans ses sombres fureurs Assur enveloppé, Rassemble les débris d'un parti dissipé : Je ne sais quela projets il pent former encore.

Ab new speed present status.

Ab l'est trop nedroge ou traine que j'abborre; qu'Asur chargé de fere en son mains soit remis ; Qu'Asur chargé de fere en son mains soit remis ; Chane, allez livre le coupsible à moi film Mon fils apaiera l'eternelle justice,

En répondage d'un mois le sang de mon camplice ;
Qu'il meur; qu' Azéma, rendue à Ninias,
Du crime de mon rèpes oper ces cilentat.

Tu vois ce ceur, Ninus, il doit te satisfaire;
Tu vois du moine en moi des entraille de mère.
Ab l'qui vient dans ces lieux à pas précipités?

Tou tout ren dis terreur à mes sens agités!

SCÉNE IL

SÉMIRAMIS, AZÉMA.

AZÉMA.

Madame, pardonnez si, saus être appelée
De mortellea frayeurs trop justement troublée,
Je viens avec transport embrasser vos genoux.

SÉMIRANIS.

Ah! princesse! parlez, que me demandez-vous?

AZÉMA.

D'arracher un héros au coup qui le menace,
De prévenir le crime, et de sauver Arzace.

séminamis.

Arzace? lui! quel crime?

AZÉMA. Il devient votre époux;

Il me trahit, n'importe! il doit vivre pour vous. SÉMIRAMIS. Lui, mon époux? grands dieux!

> AZÉMA. Quoi! l'hymen qui vous lie...

SÉMRAMIS. Cet hymen est affreux , abominable , impie. Arzace? il est... Parlez ; je frissonne ; achevez :

Quels dangers?... hátez-vons... AZÉMA.

Madame, vous savez Que peut-être au moment que ma voix vous implore...

Eh hien?

AZÉMA.

Ce demi-dieu , que je redoute encore ,
D'un secret sacrifice eu doit être houoré
An fond du labyrinthe à Ninus consacré.
J'ignore quels forfaits il faut qu'Arzace exple.

SÉMIRAMIS. Quels forfaits? justes dieux!

AZÉMA.

Cet Assur , cet impie ,

Va violer la tombe où nul n'est lutroduit.

SÉMIRAMIS. Qui? lui!

AZÉMA.

Dans les horreurs de la profonde nuit, Des souterraius secrets, on sa fureur habile A tout événement se creusait un asile.

Ont servi les desseins de ce monstre odieux; Il vient hraver les morts, il vient braver les dieux à D'une main sacrilége, aux forfaits enhardie, Du généreux Arzace il va trancher la vie.

O ciel ? qui vous l'a dit? comment ? par quel détour?

Fiez-vous à mon cœur éclairé par l'amour; J'ai vu du traitre Assur la haine envenimée. Sa faction tremblante et par lui ranimée, Ses amis rassemblés, qu'a séduits sa fureur. De ses desseins secrets j'ai démélé l'horreur ; J'ai feint de réunir nos causes mutuelles ; Je l'ai fait épier par des regards fidèles : Il ne commet qu'à lni ce meurtre détesté; Il marche au sacrilége avec impunité. Sur que dans ce lieu saint nul n'osera paraltre, Que l'accès en est même interdit au grand-prêtre, Il v vole : et le bruit par ses soins se répand . On'Arzace est la victime, et que la mort l'attend ; One Nimus dans son sang doit laver son injure. On parle au neuple, aux grands, on s'assemble, on mur-Je crains Ninus, Assur, et le ciel en courroux. [mure.

SÉMIRANIS. Eli bien I chère Azéma, ce ciel parle par vous : Il me suffit. Je vois ce qui me reste à faire. On peut s'en reposer sur le cœur d'une mère. Ma fille, nos destins à la fois sont remplis; Défendez votre époux , je vais sauver mon fils. AZÉMA.

#### Ciel !

#### SEMIRAMIS. Prête à l'épouser, les dieux m'ont éclairée;

Ils inspirent encore une mère eplorée : Mais les moments sont chers. Laissez-mol dans ces Ordonnez en mon nom que les prêtres des dieux. Oue les chefs de l'état viennent ici se rendre. (Azéma passe dans le vestibule du temple : Sémiramis, de

l'autre otté, s'avance vers le mausoice.) Ombre de mon époux! je vais venger ta cendre. Voici l'instant fatal où ta voix m'a promis Oue l'accès de ta tombe allait m'être permis : J'obéiral : mes mains qui guidaient des armées . Pour secourir mon fils à ta voix sont armées. Venez, gardes du trône, accourez à ma voix ; D'Arzace désormais reconnaissez les lois : Arzace est votre roi; vous n'avez plus de reine ; Je dépose en ses mains la grandeur souveraine. Soyez ses défenseurs, ainsi que ses sujets. Allez.

> (Les gardes se rangent au fond de la scène.) Dieux tout-pnissants, secondez mes projets. (Elle entre dans le tombeau.)

#### SCÈNE III.

AZEMA, revenant de la porte du temple sur le devant de la scène.

Que méditait la reine? et quel dessein l'anime? A-t-elle encor le temps de prévenir le crime? O prodige, o destin, que je ne concois pas! Moment cner et terrible | Arzace, Ninias! Arbitres des humains , puissances que j'adore , Me l'avez-vous rendu pour le ravir encore?

### SCENE IV.

#### AZEMA, ARZACE OF NINIAS.

AZÉMA. Ah! cher prince, arrêtez. Ninias, est-ce vous? Vous, le fils de Ninus, mon maltre et mon époux?

NINIAS. Ah! vous me revoyez confus de me connaître. Je suis du sang des dieux, et je frémis d'en être. Ecartez ces horreurs qui m'ont environné. Fortifiez ce cœur au trouble abandonné. Encouragez ce bras prêt à venger un père. AZÉMA.

Gardez-vous de remplir cet affreux ministère.

NINIAS. Je dois un sacrifice, il le faut, j'obéis. AZÉMA.

Non. Ninus ne veut pas qu'on immole son fils. NINIAS.

#### Comment?

AZÉNA.

Vous n'irez point dans ce lieu redoutable; Un traltre y tend pour vous un piège inévitable.

Oui peut me retenir? et qui peut m'effrayer? AZÉMA.

C'est vous que dans la tombe on va sacrifier : Assur , l'indigne Assur a d'un pas sacrilége Violé du tombeau le divin privilége : Il vous attend.

NINIAS.

Grands dieux! tout est donc éclairei! Mon cœur est rassuré. la victime est ici: Mon père, empoisonné par ce monstre perfide, Demande à haute voix le sang du parricide. Instruit par le grand-prêtre, et conduit par le ciel, Par Ninus même armé contre le criminel, Je n'aurai qu'à frapper la victime funeste Qu'amène à mon conrronx la justice céleste. Je vois trop que ma main, dans ce fatal moment, D'un pouvoir invincible est l'aveugle instrument, Les dieux seuls ont tout fait, et mon âme étonnée S'abandonne à la voix qui fait ma destinée. Je vois que, malgrénous, tous nos pas sont marqués; Je vois que des enfere ces manes évoqués Sur le chemin du trône ont semé les miracles : J'obéis sans rien craindre, et j'en crois les oracles.

AZÉMA. Tout ce qu'ont fait les dienx ne m'apprend qu'à frémir; Ils ont aimé Ninus , ils l'ont laissé périr. NINIAS

Ils le vengent enfin : étouffez ce murmure, AZÉMA.

Ils choisissent souvent une victime pare; Le sang de l'innocence a coulé sous leurs coups

37.

NINIAS.

Puisqu'ils nous ont unis, ils combattent pour nous. Ce sont enx qui parlaient par la voix de mon père. Ils me rendent un trône, une chouse, une mère; Et, convert à ros yenx du sang du criminel, Ils vont de ce tombean me conduire à l'autel. J'Obéis, e/est assez, le ciel fera le reste.

## SCĖNE V.

### AZÉMA.

Dieux! veillez sur ses pas dans ce tombeau funeste. Que voulez-vous? quel sang doit aujourd'hui couler? Impénétrables dieux, vous me faites trembler. Je crains Assur, je erains cette main sanguinaire; Il peut percer le fils sur la cendre du père. Abimes redoutes, dont Ninus est sorti, Dans vos antres profonds que ce monstre englouti Porte au sein des enfers la fureur qui le presse! Cieux, tonnez! cieux, lancez la foudre vengeresse! O son pere l o Ninus ! quoi ! tu n'as pas permis Qu'une épouse éplorée accompagnat ton fils! Ninus, combats pour lui dans ce lieu de ténèbres! N'entends-je pas sa voix parmi des cris funèbres? Dût ce sacré tombeau, profané par mes pas, Ouvrir pour me punir les gouffres du trepas, J'y descendral, j'y vole... Ali! quels coups de tonnerre Ont enflammé le ciel et font trembler la terre ! Je crains . i'espère ... Il vient.

#### SCENE VI.

NINIAS, une épèe sanglante à fa main ; AZEMA.

NINIAS. Ciel! où suis-je?

AZÉMA. Ah! seigneur,

Vous êtes teint de sang , pâle , glacé d'horreur. MINIAS, d'un air égaré. Vous me vovez couvert du sang du parricide. Au fond de ce tombeau mon père était mon guide ; J'errais dans les détours de ce grand monnment, Plein de respect, d'horrenr, et de saisissement; Il marchait devant moi : i'ai reconnu la place Oue son ombre en courroux marquait à mon audace. Auprès d'une colonne, et loin de la clarté Qui suffisait à peine à ce lieu redouté, J'ai vn briller le fer dans la main dn perfide; J'ai eru le voir trembler : tout coupable est timide. J'ai deux fois dans son flanc plongé ce fer vengeur; Et d'un bras tout sangiant, qu'animait ma fureur, Déjà je le tralnais, roulant sur la poussière, Vers les lieux d'où partait cette faible Inmière : Mais, je vous l'avonerai, ses sanglots redoubles,

See cris piantili et sourch, et unal articules, Les dieux quil i reugeniut, et le repeatir méau-Qui semblait le saisei à son heure sogrétue; La sainteté du lieu, à pitié dont la voix , Alors qu'on est vengé, fait entendre ses lois ; Un sentiment codus, qui même n'évorante , M'out fait abandomer la vicinie sangitante. Areas, quel est dionce trouble, cet des pour Areas, quel est dionce trouble, cet de moi? Nou correi sipa, d'édern time mains ouvel en moi? Nou correi sipa, d'édern time mains ouvel. D'un sang procet; per ce d'un present de moi? Out les la cette de la cette de moi?

Yous avez satisfait la nature et les morts. Quittons ce lieu terrible, allons vers votre mère; Calmez à ses genoux ce trouble involontaire: Et puisque Assur n'est plus...

## SCÈNE VII.

NINIAS, AZÉMA, ASSUR.

(Assur parait dans l'enfoncement avec Otane et les gardes de la reine. )

Ciel! Assur à mes yeux!

Assur?

AZÉMA.

Accourez tous, ministres de nos dienx, Ministres :le nos rois, defendez votre maître.

#### SCÈNE VIII.

LE GRAND-PRÉTRE OROËS, LES MAGES ET LE PEUPLE, NINIAS, AZÉMA, ASSUR, désarmé, MITRANE, OTANE.

OTANE. Il n'en est pas besoin; j'ai fait saisir le traitre Lorsque dans ce lieu saint il allait pénétrer : La reine l'ordonna , je viens vous le livrer .

NINIAS.

Qu'ai-je fait? et quelle est la vietime immolee?

Le ciel est satisfait ; la vengeance est comblée.

(En montrant Assur.)

Peuples, de votre roi voilà l'empoisonneur. (En montrant Ninias.) Peuples, de votre roi voilà le successeur.

Je viens vous l'annoncer, je viens le reconnaître ; Revoyez Ninias, et servez votre maître.

Toi, Ninias?

oroże

Lui-même : un dieu qui l'a condult Le sanva de la rage, et ce dieu te poursoit. Toi, de Sémiramis tu reçus la naissance? NINIAS.

Our; mais pour te punir j'ai reçu sa puissance. Allez, delivrez-moi de ce monstre inhumain : Il ne meritait pas de tomber sous ma main. Qu'il meure dans l'opprobre, et non de mon épée; Et qu'on rende an trépas ma victime échappée. (Sémiramis paralt au pied du tombeau, mour

est à cette porte la relève.) Va: mon plus grand supplice est de te voir mon roi;

(apercevant Sémiramis.) Mais je te laisse encor plus malheureux que moi : Regarde ce tombeau; contemple ton ouvrage.

Quelle victime, ô ciel! a donc frappé ma rage? AZÉMA. Ah! fuyez, cher epoux!

MITTOLYE Ou'avez-vous fait? Onoks , se mettant entre le tombeau et Ninias.

Sortez; Venez purifier vos bras ensanglantés; Remettez dans mes mains ce glaive trop funeste,

Cet avengle instrument de la fureur céleste. NINIAS, courant vers Semiramis. Ah! cruels! laissez-moi le plonger dans mon cour. onois, tandis qu'on désarme Ninias. Gardez de le laisser à sa propre fureur.

SEMIRAMIS, qu'on fait avancer, et qu'on place sur un fauteuil. Viens me venger, mon fils: un monstre sanguinaire, Un traltre, un sacrifére, assassine la mère,

NINTLE O jour de la terreur ! ô crimes inouls ! Ce sacrilége affreux, ce monstre, est votre fils. Au sein qui m'a nourri cette main s'est plongée; Je vous suis dans la tombe, et vous serez vengée. SÉMIRAMIS.

Hélas! j'y descendis pour défendre tes jours. Ta malheureuse mère allait à ton secours... J'ai recu de tes mains la mort qui m'était due. NINIAS

Ah! e'est le dernier trait à mon âme éperdue. l'atteste ici les dieux qui conduisaient mon bras, Ces dieux qui m'égaraient...

Mon fils, n'achève pas :

Je te pardonne tont , si , pour grace dernière , Une si chère main ferme au moins ma paupière. (Il se jette à genoux.) Viens, je te le demande, au nom dn même sang Qui t'a donné la vie, et qui sort de mon flanc. Ton corur n'a pas sur moi conduit ta main cruelle. Quand Ninus expira, j'étais plus criminelle : J'en suis assez punie. Il est donc des forfaits

Que le courroux des dieux ne pardonne jamais! Ninias, Azéma, que votre hymen efface L'opprobre dont mon crime a souillé votre race : D'une mère expirante approchez-vous tous deux : Bonnez-moi votre main; vivez, régnez heureux: Cet espoir me console, il mêle quelque joie Aux horreurs de la mort où mon âme est en proie. Je la sens... elle vient... Songe à Sémiramis, Ne bais point sa mémoire : ô mon fils ! mon eher fils ... C'en est fait.

La lumière à ses yeux est ravie. Secourez Ninias , prenez soin de sa vie. Par ce terrible exemple apprenez tous dn moins Oue les crimes secrets ont les dieux pour témoins. Plus le coupable est grand , plus grand est le supplice. Rois, tremblez sur le trône, et craignez leur justice!

FIN DE SEMTRAVIS.

# NANINE,

OEI

## LE PREJUGE VAINCU,

COMEDIE EN TROIS ACTES,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS. LE 16 JUIN 1749.

#### PREFACE.

Cette bagatelle fut représentée à Paris, dans l'été de 1749, permi la foule des spoetacles qu'on donne à Paris tous les ans.

Dans cette antre foule, besucoup pius nombreuse, de brochures dont ou est inoudé, il en parut une dans on temps-là qui mérite d'être distinguée. C'est une dissertation ingénieuse et approfondie d'un soudémicien de La Rochelle sur cette question, qui semble partager depuis quelques aunées la littérature; savoir, s'il est permis de faire des comédies attendrissantes. Il parait se déclarer fortement contre ce genre , dont la petite comédie de Nanine tient beaucoup en quelques endroits. Il condamne avec raison tout ce qui aurait l'air d'une tragédie bourgeoise. En effet, que serait-ce qu'une intrigue tragique entre des hommes du commun? Ce serait seulement avilir le cothurne ; ce serait manquer à la fois l'objet de la tragédie et de la comédie ; ce serait une espèce bétarde , un monstre, né de l'impuissance de faire une comédie et une tragédie véritable.

Cel andersonies judiciers bilane surfout los listinges commaneques forborn dance a genur de concile, do Trial commaneques forborn dance a genur de concile, do Trial stone, consider larmoyants. Mais dans quel genur los sideres, per los sideres de forborn permeta-filos der admini-1 pera roussespera de forborn permeta-filos der admini-1 ceraças que la guiar dere II conduit este admini-1 que, si dans un consuder l'attendimenter post albre qualquelos junque aux hernot, il adopter les el diente qualquelos junque aux hernot, il adopter les el diente delle, l'amount et qu'il en représenté dans le hotants tigélies, l'amount et qu'il en représenté dans le hotants tigélies, l'amount et qu'il en représenté dans le hotants tigélies, l'amount et qu'il en représenté dans le hotants tigélies, l'amount et qu'il en représenté dans le hotants tigélies, l'amount et qu'il en représenté dans le hotants tides de l'amount de la comédie.

Control wedlerdon on this native use soler, agron assumet, as jugement de spen de letters; e'st que, dans noire nation, la tragedie a commence per s'approprier le langues coup de la constitée. Si l'ora prend garder, l'amone, dans busses coup d'ouvrages dont la terreur et la pitté derraisest être, et prince de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone de l'amone

Grèce, dont nos thélères retentissent; de sorte qu'en effet l'amour naif et attendrissent dans une comédie n'est point ne larcie fait à Mélpomène, mais c'est au contraire Melpomène qui depuis long-temps a pris ches nous les brodeçuins de Thalie.

Qu'on piete les yens sur les premières trapédies qui eurent des prodigiess unes vers le temps de carillaid à titéche lieu, la Sujahenstrie de Mairet, la Meriement, il concription de lieu, la Sujahenstrie de Mairet, la Meriement, il concription-sieu, Alicionier i cur euren que l'immor partie topours sur un ton aux da familier et quotiquefais acus la seque l'herolime de prisone pour lasgelle notre noire moi en été de la ristone pour lapacité notre noire moi effet le thoire versure au l'imme de la comme de l'autre de la comme value mais de la comme de la comme de la comme value maistrie que cette raison delermant Molière à donner reversent aux samants qu'il met un ris acteu se passion de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

rene et noucharlet: il seniali que la tragedie l'aruit prévenu. Depais la Suplondar de Mairet, qui fut la première pière dans lequelle ou trous quelque réquiraté, on avait commencé à reprière les déderations d'amour de vibre, les réponses actificieuses et coquettes des princeuse, les poisures palantes de l'amoure, comme des choes essenticiles au thétire tragique. Il est resté des écrits de ce temple, dans lesquels on oils a recé de prande dispece ou veru que

dit Massinisse après la bataille de Cirthe : L'aime plus de moltié quand je me seus aimé.

Jame pies of more quasis per se seas and and a El ma flamme s'accroft par un crear enflammé... Comme par une vague une vague s'ircite. Un soupir amoureux par un autre s'excite. Ouand les chaînes d'hymen étreignent deux esprits.

Quand les chaines d'hymen étreignent deux esprits. En baiser se doit rendre aussitét qu'il est pris. Sophoniste, IV, 4. Cette habitinde de parler ainsi d'amour infina sur les

meilleurs esprits; et ceux même dont le génie mâle et soblime était fait pour rendre en tout à la tragédie son ancienne dignité se laissèrent culrainer à la contagion. On vit, dans les meilleures pièces,

qui D'un chevalier romain captiva le courage.

Polyrucit, 1, 3.

Le héros dit à sa maîtresse ( Id. II , 2): Adieu, trop vertoeux objet et trop charmaut.

L'héroine loi répond : Adieu, tree maîheureuz et trop parlait amant. Chiepatre dit qu'une princesse (Mort de Pompée, II, 1)

En avouant qu'elle aime, est sure d'être aimée. One César

. . Trace des soupirs , et , d'un style plaintif , Dans son champ de victoire il se dit son captif.

Elle ajoute qu'il ne tient qu'à elle d'avoir des rigueurs, et de rendre César maiheureux; sur quoi sa confidente lui répond:

J'oserais bien jurre que vos charmants appas Se vantent d'un pouvoir dont ils n'useront pas.

Dans toutes les pièces du même auteur, qui suivent la Mort de Pompte, ou est obligé d'avouer que l'amour est toujours traité de ce ton familier. Mais, saus prendre la peine inutile de rapporter des exemples de ces défauts trop visibles, examinous seulement les meilleurs vers que l'auteur de Conna nit fait débier sur le thétire comme maxime

de galanterie:

Il est dra nœuds seerets, fl est des sympathies,
Dont par le doux rapport les îmrs assorties
l'attachent l'une à l'autre, et se laissent piquer
Par ce je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer.
Rédoquas, 1, 7.

De boame fol, croirail-on que ces vera du hant consigue ussent dans le bouche d'une princese de Parther, qui va demander à son amant la tête de su mère? Est-ce dam un jour ai terrible qu'on parte et qui pe nessia quoi, dout » par le doux repport les dires sont assorties? a Sophocia vanti-il débit de cleis modrigaux? El toutes o en petites sentenos smourreses un sont-elles pas uniquement du resport de la commété?

Le grand homme qui a porté à un si hant point la vétible doquence dans les vers, qui a fait parter à l'amonua laugage à la fois si ducchant et si noble, a mis cependant dans ses tragédies plus d'une sobre que Boilean trourait plus digne de la haute comédie de Térence que du rival et du valanqueur d'Euriplée.

On pourrait citer plus de trois crois tres acus es godi. Ca "net pas que la simplicité, qui a se charmes, la nativet, qui quelquefais même tient de nublime, pe soient necessaires pour serire ou de préparation on de liaison et de passage au paibellique; mais i ues traits natifs et simples sparatiement sense au tragique, à plus forte raison apparatiement sense au tragique, à plus forte raison apparatiement sense et oi la consodie d'ene, que ce dout au de ser consodie et oi la consodie d'ene, que ce dout de ser consodie et oi la consodie d'ene, que ce dout leurs bornes se confondent : et ill est permis à Oreste et el llemma de se et dire:

Ah! ne souhaites pas le destin de Pyrrhus; Je vous halrais trop. — Yous m' en simenes pius. Ah! que vous me verriez d'un regard bien contraire! Yous me voulez aimer, et je ne puis vous plaire.

Yous m'almeriez, madame, en me voulant halt... Car emfin il vous hait; son âme, allieurs éprise ; N'a plus...—Qui vous l'a dit, seigneur, qu'ilme méprise?... Juges-vous que ma vue inspire des mépris ? Andromague, il, 2.

Si ces héros, dis-je, se sont exprimés avec cette familiarité, à combien plus forte raison le Misanthrope est-il bien requ à dire à sa maîtresse avec véhémence (IV, 5):

Rougissez hien plutôt, vous en avez raison Et j'ai de sûrs térnoins de votre trahison Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flam Mais ne présumez pas que, sans être vengé. Je souffre le décit de me voir outracé.

C'est une trahison. c'est une perficie Qui ne saurait trouver de trop grands châtimes Et je puis tout permettre à mes resentiments:

Bi je puis tout permettre à mes ressentian das:
Oui, oui, redoutes tout apres un tel outrage:
Je ne suis plus à moi; je suis tout à la rage.
Percé du coup mortel dont vous m'assassance,
Mes sens par la raison ne sont plus gouvernés.

Certainmental toute la pièce du Musantarope étali dans ca guit, con acerdil poir une consolite; si Grante at Hermione s'exprimaient foujours comma on vient de le voir, co ne servil plus une tragédie; mais après que ces deux gentrasi différenta se cont siant reprovehent, il receivent chocco dans leur véritable carrières l'un regrensi le ton plaissui, et l'autre le los nosilione.

La comédie, encore une fois, peut donc se passionner, a'emporter, attendrir, pourru qu'enutite elle fasse rire les houncies gens. Si elle maquatt de comique, si elle n'etait que larmoyante, c'est stors qu'elle serait un geure très vicieux et très désagréable.

On a von qu'il est crave de faire posser les apecitaters locamblement de l'Intellertissement au reive : mais ce passe, tout difficile qui il est de le sainir dans une conjecte en par les et pas mais mais de la bomme. On de conjecte en traves qui difficile qui il est de l'est en la conjecte en traves qui difficile l'ame, « é dont certains réressatsons interpreta censule une qui le passiper». Cet s'aint anablesrencement que le grene lumini not fait. Hondre reprecie mattre les foites réalet à la marchine price de Viglacie mattre les foites réalet à la marchine en tentre les colles réalet à la marchine de la consideration l'entre souri de la pour de son la dat passe, l'ambiesqu'ànchempser répard de la l'ence.

deromapor rejund des larmos. On varia coversi, appure dens l'horreur des balailles, das de variat coversi, appure dens l'horreur des balailles, das naiveste, au hou moi, exisient le rire jampe dens l'exis de la desclation de les pilles. On diesent la un rejunierat, dans la balaille de Spiers, de faire quartier un officier de la checlation de la pille. On diesent la un rejunierat, dans la balaille de Spiers, de faire quartier un officier de la la companio de la la companio de la la considera de la companio de la la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la considera de la cons

Tantide and especies de traveres
[this rimerde manusta vers s
Tantide II erwerene un empire.
Lorice nefer, lo fer à la main,
li freintid dans la tragedie ;
Non moira toschama, et plan humann a,
II anime la comedie ;
II adme la comedie ;
Et, dans un madriquà lutche,
t le roure san ploche de divine.

L'Amour règne par le delire

Sur ce ridicule univers :

Tous les genres de poésie. De Virgile jusqu'à Chamilen. Sont aussis coums à ce dien. Que tous les états de la vir.

## NANINE.

#### PERSONNAGES.

LE CONTE D'OLBAN, seigneur retire à la compagne. La BARONNE DE L'ORINE, pereste du contre, fessione impérieuse, aigne, difficile à vitre. LA MARQUESE D'OLBAN, mère du

NAMER , Elle elevée dans la maison du couste. PHILLIPE E BARREAT , poyens du vontenge. BLANS , jurdinier. GLANOS , j doquetiques. NAME ,

La scène est dans le châtesq du comite d'Olhan.

## ACTE PREMIER.

## SCENE I.

LE CONTE D'OLBAN, LA BARONNE DE L'ORME.

LA BAZONNE.

If faut parler, il dut, monsieur le comte,
Vous expliquer nettement sur mon compte.
Nous êtes libre, et depais deux aus reuf;
Vous êtes libre, et depais deux aus reuf;
Devers ce temps j'eus ect honneur moi-unèue;
Etu sos procès, dont l'embarras extréme
Etait si triste et si peu fait pour nous,
Sont exterrés, ainsi que mon e/poux.

LE COMTE.

Oui, tout procès m'est fort insupportable.

LA BARONNE.

Ne suis-je pas comme eux fort haissable?

LE CONTE.

Qui? vous, madame?

LA BARONNE.

Oui, moi. Depois deux ans,
Libres tous deux, comme tous deux parents
Pour terminer nous habitons ensemble;
Le sang, le goût, l'intérêt nous rassemble.

LE COMTE. Ah! l'intérêt! parlez mieux. LA BARONNE.

Non, monsieur.

Je parle bien, et e'est avec douleur;
Et je sais trop que votre âme inconstante
Ne me voit plus que comme une parente.

LE CONTE.

Je n'ai pas l'air d'un volage, je croi.

LA BARONNE.

Vous avez l'air de me manquer de foi.

LE CONTE, à part.

LA BARONNE.

Vous savez que cette longue guerre.

Que mon mari vous fesait pour ma terre,

A dh fiuir en confondant nos droits

Dans uu hymen dicté par uotre choix :

Votre promesse à ma foi vous engage :

Vous différez, et qui diffère outrage.

LE CONTE.

J'attends ma mère.

Elle radote : bon!

Je la respecte, et je l'aime.

Et moi, non.

Mais pour me faire un affront qui m'étonne,
Assurément vous n'attendez personne,
Perfide! ingrat!

LE CONTE.

D'où vient ce grand courroux?

Oui vous a donc dit tout cela?

LA BARONNE

Vous, votre ton, votre air disolifference, Votre conduite, en un met, qui m'offence, Votre conduite, en un met, qui m'offence, Qui me soulère, et qui choque mes yeux: A yez moins tort, on defender-rous micux. Ne voll-je pas l'indignilé, la houte, l'eccès, l'affront du gold qui vous sormonie? Quoi pour l'objet le plus vil, le plus bas, Vous me trompet.

LE COMTE. Nou, je ne trompe pas Dissimuler n'est pas mon caractère : J'étais à vons, vous aviez su me plaire, Et i'espérais avec vous retrouver Ce que le ciel a voulu m'enlever, Goûter en paix, dans cet heureux asile, Les nouveaux fruits d'un nœud doux et tranquille; Mais yous cherchez à détruire vos lois. Je vous l'ai dit , l'amour a deux carquois : L'un est rempli de ces traits tout de flamme, Dont la douceur porte la paix dans l'âme, Qui rend plus purs nos goûts, nos sentiments, Nos soins plus vifs, nos plaisirs plus touchants; L'autre n'est plein que de flèches cruelles Qui, répandant les soupçons, les querelles,

Rebutent l'ame, y portent la tiédeur, Font succéder les dégoûts à l'ardeur : Voilà les traits que vous prenez vous-même Contre nous deux ; et vous voulez qu'on aime !

LA BARONNE.

Oui , j'aurai tort! quand vons vous détachez C'est donc à moi que vous le reprochez. Je dois souffrir vos belles incartades, Vos procédés, vos comparaisons fades. Qu'ai-je donc fait, pour perdre votre cœur? Que me peut-on reprocher?

LE CONTE

Votre humeur, N'en doutez pas : oui , la beauté , madame . Ne platt qu'aux yeux ; la douceur eliarme l'âme, LA BARONNE

Mais êtes-vous sans humenr, vous?

LE COMTE.

Moi? non:

l'en ai sans doute, et pour cette raison Je veux , madame , une femme indulgente . Dont la beauté douce et compatissante. A mes défauts facile à se plier, Daigne avec moi me réconcilier, Me corriger sans prendre un ton caustique, Me gouverner sans être tyrannique, Et dans mon cœur pénétrer pas à pas, Comme un jour doux dans des veux délicats : Qui sent le joug le porte avec murmure: L'amour tyran est un dieu que j'abjure. Je veux aimer, et ne veux point servir ; C'est votre orgueil qui peut seul m'avilir. J'ai des défauts; mais le ciel fit les femmes Pour corriger le levain de nos âmes. Pour adoucir 110s ehagrins, nos homeurs, Pour nous calmer, pour nous rendre meilleurs. C'est là leur lot; et pour moi, je présère Laideur affable à beauté rude et fière.

LA BARONNE. C'est fort bien dit , traltre! vous prétendez , Quand vous m'outrez, m'insultez, m'excedez, Que je pardonne, en lâche complaisante, De vos amours la honte extravagante? Et qu'à mes yeux un faux air de hauteur Excuse en vous les bassesses du cœur?

LE COMTE.

Comment, madame?

LA BARONNE.

Oui, la jeune Nanine Fait tout mon tort. Un enfant yous domine . Une servante, nne fille des champs, Que j'élevai par mes soins imprudents, Que par pitié votre facile mère Daigna tirer du sein de la misère. Vous rougissez!

LE COMTE. Moi! je lui veux du bien. LA BARONNE. Non, vous l'aimez, i'en suis très sûre,

LE COMTE.

Eh bien! Si je l'aimais, apprenez done, madame, Que hautement je publierais ma flamme. LA BARONNE.

Vous en étes capable.

I F COMTE

Assurément. LA BARONNE.

Vous oseriez trahir impudemment De votre rang tonte la bienséance;

Humilier ainsi votre naissance; Et, dans la honte où vos sens sont plongés. Braver l'honneur?

LE COMTE.

Dites les préingés. Je ne prends point, quoi qu'on en puisse croire, La vanité pour l'honneur et la gloire. L'éclat vons plait; vous mettez la grandenr Dans des blasons : je la venx dans le cœur. L'homme de bien, modeste avec courage, Et la beauté spirituelle , sage , Sans bien, sans nom, sans tous ces titres valus. Sont à mes yeux les premiers des humains.

LA BARONNE. Il faut au moins être bon gentilliomme. Un vil savant, un obscur honnête homme, Serait chez vous, pour un peu de vertu. Comme un seigneur avec honneur recu?

LE COMTR. Le vertueux aurait la préférence. LA BABONNE.

Peut-on souffrir cette humble extravagance? Ne doit-on rien, s'il vous plait, à son ranc?

LE CONTE. Etre honnête homme est ce qu'on doit. LA BARONNE.

Mon sang

Exigerait nn plus haut caractère. LE COMTE. Il est très haut, il brave le vulgaire.

LA BARONNE. Vous dégradez ainsi la qualité!

LE COMTS. Non; mais i'honore ainsi l'humanité.

LA BARONNE.

Vous êtes fou; quoi! le publie, l'usage!... LE CONTE.

L'usage est fait pour le mépris du sage; Je me conforme à ses ordres génants, Pour mes habits, non pour mes sentiments, Il faut être homme, et d'une ânie sensée,

Avoir à soi ses goûts et sa pensée. Irai-je en sot aux autres m'informer Qui je dois fuir, chercher, louer, blamer? Quoi! de mon être il faudra qu'on décide? l'ai ma raison; c'est ma mode et mon guide. Le singe est né pour être imitateur, Et l'homme doit agir d'après sou cœur.

LA BARONNE. Voilà parler en homme libre, en sage. Allez; aimez des fillea de village, Cour noble et grand, soyez l'heureux rival Du magister et du greffler fiscal; Soutenez bien l'honneur de votre race.

LE CONTE. Ah, juste eiel! que faut-il que je fasse?

#### SCENE II.

## LE COMTE, LA BARONNE, BLAISE.

LE COMTE.

Que veux-tu, toi? BI ATER.

C'est votre jardinier, Qui vient, monsieur, bumblement supplier

Votre grandeur. LE COMTE.

Ma grandeur! Eh bien! Blaise, Que te faut-il?

BLAISE. Mais e'est, ne vous déplaise,

Oue le voudrais me marier... LE COMTE.

D'accord. Très volontiers; ce projet me plait fort. Je t'aiderai : i'aime qu'on se marie : Et la future, est-elle nn peu jolie? BLAISE.

Ah! oui, ma foi! e'est un morceau friand. LA BARONNE.

Et Blaise en est aimé? BLAISE.

> Certainement. LE COMTE.

Et nous nommons cette beauté divine?..

BLAISE. Mais, e'est ...

LE COMTE. Eh bien?

BLAISE. C'est la belle Nanine. LE COMTE.

Nanine?

LA BARONNE. Ah, bon! je ne m'oppose point A de pareils amours.

LE CONTE, à part. Ciel! à quel point On m'avilit! Non, je ne le puis être.

BLAISE. Ce parti-là doit bien plaire à mon maître. LE CONTE.

Tu dis qu'on t'aime, impudent! BLAISE.

Ah! pardon. LE CONTE.

T'a-t-elle dit qu'elle t'aimât? BLAISE.

Mais... non, Pas tout-à-fait; elle m'a fait entendre Tant seulement qu'elle a pour nous du tendre ;

D'un ton si bon, si doux, si familier, Elle m'a dit eent fois : . Cher jardinier, » Cher ami Blaise, aide-moi donc à faire

» Un beau bouquet de fleurs, qui puisse plaire » A monseigneur, à ce maître charmant; » Et puls d'un air si tonché, si touchant,

Elle fesait ce bouquet : et sa vne Etait troublée, elle était tout émue,

Toute réveuse, avec un certain air, Un air, là, qui... peste! l'on y voit clair.

LE COMTE. Blaise, va-t'en... Quol! j'aurais su lui plaire!

BLAISE. Cà, n'allez pas trainasser notre affaire. LE COMTR.

Hem!... .

Adieu, madame.

2214.10 Vous verrez comme ce terrain-là Entre mes mains bientôt profitera. Répondez donc : pourquoi ne me rien dire?

LE CONTE. Ah! mon cœur est trop plein. Je me retire...

## SCÈNE HL

### LA BARONNE, BLAISE.

LA BARONNE. Il l'aime comme un fou, I'en anis certaine. Et comment donc? par où? Par quels attraits, par quelle heureuse adresse,

A-t-elle pu me ravir sa tendresse? Nanine! ò ciel! quel choix! quelle fureur! Nanine! non; j'en mourrai de douleur. BLAISE, revenant. Alı! vous parlez de Nanine.

LA BARONNE.

Insolente!

BLAISE.

Est-il pas vrai que Nanine est charmante?

LA BARONNE.

BLAISE.

Eh! si fait : parlez un peu ponr nous ,
Protegez Blaise.

LA BARONNE.

Ah! quels horribles eoups!

BLAISE.
J'ai des écus ; Pierre Blaise mon pere

M'a bien laissé trois bons journaux de terre : Tout est pour elle, écus comptants, journaux, Tout mon avoir, et tout ee que je vaux; Mon corps, mon cœur, toot moi-même, tout Blaise.

LA BARONNE.
Autant que toi erois que j'en serais aise;
Mon pauvre enfant, si je puis te servir,
Tous deux ce soir je voudrais vous unir :

Je lui paierai sa dot.

Digne baronne, Que j'almeral votre chère personne! Que de plaisir! est-il possible!

LA BARONNE.

Hélas!

Je crains, ami, de ne réussir pas.

BLAISB.

Ah! par pitié, réussissez, madame.

LA BARONNB.

Va, plût an ciel qu'elle devint ta femme!
Attends mon ordre.
BLAISE.

Eh! puls-je attendre? La Baronne. Va.

BLAISB.

Adieu. J'aurai , ma foi ! cet enfant-là.

SCÈNE IV.

LA BARONNE.

Vit-on jamais une telle aventure!
Peut-on sentir nne plus vive injure;
Plus lâchement se voir sacrifier!
Le comte Olban rival d'un jardinier!
(A un laquala.)
Hola! quelqu'un Qu'on appelle Nanin
C'est mon mallieur qu'il faut que j'exan

(A un layata). Nell'a que qu'un appelle Nanine. C'est mon mallieur qu'il faut que j'examine. Ot pourrait-éle avoir pris l'art fatteur, L'art de sédoire et de garder un cœur, L'art de sédoire et de garder un cœur, L'art d'allumer an leu virt et qui dure? On? dans ses yeax, dans la simple nature-le crois pourtant que cet indigne amour Na point encorce où se mettre au jour.

J'ai vn qu'Olban se respecte avec elle; Ah! e'est encore ane douleur nouvelle; J'espécrais s'il ae respectair mois D'un amour vrai le traître a tous les soins. Ah! la voici : jem sens au supuissie. Que la nature est pleine d'injustice! A qui vat-elle accorder la beauté! C'est un affront fait à la qualité. Approchez-vous, venez, mademoiselle.

SCÈNE V.

LA BARONNE, NANINE.

NANINE.

LA BARONNE.

Mais est-elle donc si belle? Ces grands yeux noirs ne disent rien du tout; Mais s'ils ont dit : J'aime..., Ah! je sols à bout.

Possédons-nous. Venez.

A mon devoir.

LA BARONNE.

Vous vous faites attendre
Un peu de temps; avancez-vous. Comment!
Comme elle est mise! et quel ajustement!

Il n'est pas fait pour une créature De votre espèce.

MANINA.

Par mon respect, qu'en secre j'ai rougi
Plus d'one fisid être velue sinsi;
Plus d'one fisid être velue sinsi;
Mais c'est l'effet de vos bontes premières.
De tant des soins vous daignies m'honorer;
De tant de soins vous daignies m'honorer;
Vous rous palsies vous-nôme ha me parer.
Songez comhien vous m'aviez protégée:
Sous cet habit je en uis point changée.
Voudriez-vous, nadame, humilier
Un cours nosmis, qui ne peut s'oublier?

LA BARONNB.
Approchez-moi ce fauteuil... Ah! j'enrage...

NANINE. Je lisais. LA BARONNE.

Quel ouvrage?

NANINE. Un livre anglais dont on m'a fait présent.

LA BARONNE. Sur quel suiet?

D'on venez-vous?

NANINE. Il est intéressant :

L'auteur prétend que les hommes sont frères,

Nés tous égaux ; mais ce sont des chimères : Je ne puis croire à cette égalité. LA BARONNE.

Elle v croira, Quel fonds de vanité! Que l'on m'apporte ici mon écritoire.... NANINE. J'v vais.

LA BARONNE.

Restez. Que l'on me donne à boire. NANINE. Ouoi?

LA BAHONNE.

Rien, Prenez mon éventail... Sortez. Allez chercher mes gants... Laissez... Restez. Avancez-vous... Gardez-vous, je vous prie, D'imaginer que vous soyez jolie.

NAMINE. Vous me l'avez si souvent répété, Que si j'avais ce fonds de vanité, Si l'amour-propre avait gâte mon âme, Je vous devrais ma guérison, madame.

LA BARONNE. Où trouve-t-elle ainsi ce qu'elle dit? Que je la hais! quoi! belle et de l'esprit! (Avec depit.) Econtex-moi. J'eus bien de la tendresse

Pour votre enfance.

Oui. Puisse ma jeunesse Étre honorée encor de vos bontés! I A BARONNE. Eh bien | vovez ai vous les méritez. Je prétends, moi, ce jour, cette henre même, Vous établir ; jugez si je vous aime.

NAMINE.

Moi?

LA BARONNE. Je vous donne une dot. Votre époux Est fort bien fait, et très digne de vous; C'est un parti de tout point fort sortable : C'est le seul même aujourd'hui convenable : Et vous devez bien m'en remercier : C'est, en un mot, Blaise le jardinier.

Blaise, madame?

NAMINE. LA BARONNE. Oui. D'où vient ce sourire? Hésitez-vous un moment d'y souscrire? Mes offres sont un ordre, entendez-vous?

Obéissez, ou craignez mon courroux,

Mais ... LA BARONNE. Il vous sied hien d'avoir l'impertinence De refuser un mari de ma main! Ce cœur si simple est devenu bien vain.

NANINE. Apprenez qu'un mais est une offense. Mais votre andace est trop prématurée; Votre triomphe est de peu de durée. Vous abusez du caprice d'un jour, Et vous verrez quel en est le retour. Petite ingrate, objet de ma colère, Vous avez donc l'insolence de plaire? Vous m'entendez; je vous ferai rentrer Dans le néant dont j'ai su vous tirer. Tu pleureras ton orgueil, ta folie. Je te ferai renfermer pour ta vie Dans un convent.

NANINE.

J'embrasse vos genoux; Renfermez-moi; mon sort sera trop doux. Oui, des faveurs que vous vonliez me faire, Cette rigueur est pour moi la plus chère. Enfermez-moi dans un clottre à jamais : J'y bénirai mon maltre et vos bienfaits; J'y calmerai des alarmes mortelles, Des maux plus grands, des craintes plus cruelles . Des sentiments plus dangereux pour moi One ce courroux qui me glace d'effroi. Madame, au nom de ce courroux extrême, Délivrez-moi, s'il se peut, de moi-même; Dès cet instant je suis préte à partir.

LA BARONNE. Est-il possible? et que viens-je d'ouir? Est-il bien vrai? me trompez vous, Nanine? NANINE.

Non. Faites-mol cette faveur divine : Mon cour en a trop besoin. LA BARONNE, arec un emportement de tendresse.

Lève-toi : Que je t'embrasse. O jour heureux pour moi l Ma chère amie, eh bien! je vais sur l'heure

Préparer tout pour la belle demeure. Ah! quel plaisir que de vivre en couvent! NANINE.

C'est pour le moins un abri consolant. LA BARONNE. Non; c'est, ma fille, un séjour délectable.

NANINE. Le croyez-vous LA BARONNE. Le monde est haissable,

Jaioux... NANINE.

Oh! oni. LA BARONNE.

Fou, méchant, vain, trompeur, Changeant, ingrat; tout cela fait horreur. NANINE.

Oui; j'entrevois qu'il me serait funeste, Qu'il faut le fuir...

LA BARONNE.

La chose est manifeste;

Un bon couvent est nn port assuré. Monsieur le comte, ah! je vous préviendrai.

NANINE. Que dites-vous de monseigneur?

> LA BARONNE. Je t'aime

A la fureur; et dès ce moment même Je voudrais bien te faire le plaisir De t'enfermer pour pe jamais sortir. Mais il est tard, hélas! il faut attendre Le point du jour. Écoute : il faut te rendre Vers le miquit dans mon appartement. Nous partirons d'iei secrètement Pour ton couvent à cinq heures sonnantes : Sois prête au moins.

### SCÈNE VI.

#### NANINE.

Quelles douleurs cuisantes! Quel embarras ! quel tourment ! quel dessein ! Quels sentiments combattent dans mon sein! Hélas! je fuis le plus aimable maître! En le fuyant, je l'offense peut-être; Mais, en restant, l'excès de ses bontés M'attirerait trop de calamités. Dans sa maison mettrait un trouble horrible. Madame croit qu'il est pour moi sensible. Que jusqu'à moi ce cour peut s'abaisser : Je le redoute, et n'ose le penser. De quel conrroux madame est animée! Quoi! I'on me hait, et je crains d'être aimée? Mais, moi! mais moi! je me crains encor plus; Mon cœur troublé de lui-même est confus. Que devenir? De mon état tirée. Pour mon malheur je suis trop éclairée. C'est un danger, c'est peut-être un grand tort D'avoir nne âme au-dessus de son sort. Il faut partir ; j'en mourrai, mais n'importe.

#### SCÈNE VII.

LE COMTE, NANINE, UN LAQUAIS.

LE COMTE. Holà i quelqu'un! qu'on reste à cette porte.

Des siéges, vite. (Il fait la révérence à Nanine, qui lui en fait une profonde.) Asseyons-nous ici. BANINE.

Qui? moi, monsieur?

LE COMTE.

Oui, je le veux ainsi;

Et je vous rends ee ane votre conduite. Votre beauté, votre vertu mérite.

Un diamant trouvé dans un désert Est-il moins beau, moins précieux, moins cher? Ouoi! vos beaux veux semblent mouillés de larmes! Ahl je le vois, jalouse de vos charmes, Notre baronne aura, par ses aigreurs, Par son courroux, fait répandre vos pleurs.

Non, monsieur, non; sa bonté respectable Jamais pour moi ne fut si favorable; Et i'avoperai qu'ici tout m'attendrit.

LE COMTE. Vous me charmez : je craignais son dépit.

NAMINE. Hélas! pourquoi?

LE COMTE. Jeune et belle Nanine,

La jalousie en tous les cœurs domine : L'homme est jaloux des qu'il peut s'enflammer; La femme l'est, même avant que d'aimer. Un jeune objet, beau, doux, discret, sincère, A tout son sexe est hien sur de deplaire. L'homme est plus juste; et d'un sexe jaloux Nous nous vengeons autant qu'il est en nous, Croyez surtout que je vous rends justice. J'aime ce cœur qui n'a point d'artifice; J'admire encure à quel point yous avez Développé vos talents eultivés. De votre esprit la naive justesse Me rend surpris autant qu'il m'intéresse. NAMINE.

J'en ai hien peu; mais quoi! je vous ai vn, Et je vous ai tous les jours entendu : Vous avez trop relevé ma naissance; Je vous dois trop; e'est par vous que je pense.

LE CONTE. Ah! croyez-moi, l'esprit ne s'apprend pas.

NANINE. Je pense trop pour un état si bas; An dernier rang les destins m'ont comprise.

LE COMTE. Dans le premier vos vertus vous out mise. Naïvement dites-moi quel effet Ce livre anglais sur votre esprit a fait?

Il ne m'a point du tout persuadée;

Plus que jamais, monsieur, j'ai dans l'idée Ou'il est des cœurs si grauds, si généreux, Oue tout le reste est bien vil auprès d'eux. LE COMTE.

Vous en êtes la preuve... Ah çà, Nanine, Permettez-moi qu'ici l'on vous destine Un sort, nn rang moins indigne de vous.

NANINE. Hélas! mon sort était trop haut, trop doux

LE COMTE.

Non. Désormais soyez de la famille :

Ma mere arrive; elle vous voit en fille; Et mon estime, et sa tendre amitié Doivent lei vous mettre sur un pied Fort éloigné de cette indigne gêne Où vous tenaît ne femme hautaine. NAINE.

Elle n'a fait, helas! que m'avertir De mes devoirs... Qu'ils sont dars à remplir! LE CONTE.

Quoi! quel devoir? Ah! le vôtre est de plaire; Hest rempli : le nôtre ne l'est guère. Il vous fallait plus d'aisanee et d'éclat : Vous n'êtes pas encor dans votre état.

NANINE.
J'en suis sortie, et e'est ec qui m'accable;
C'est un malheur peut-être irréparable.
Se levant.)
Ah! monseigneur! ah! mon maltre! écariez

De mon esprit toutes ees vanités; De vos bienfaits confase, pénétrée, Laissez-moi vivre à jamais ignorée. Le eiel me fit poor un citat obsenr; L'bumilité n'a pour moi rien de dur. Ah! laissez-moi ma retraite profonde. Elh que ferais-ie, et que verrais-je an monde,

Après avoir admiré vos vertus?

LE COMTE.

Non, c'en est trop, je n'y résiste plus.

Oui? vous obscure! vous!

NANINE. Opoj que je fasse,

Puis-je de vous obtenir une grâce?

LB COMTS.

Qu'ordonnez-vous? parlez.

NANINE.

Depuis un temps
Votre bonté me comble de présents.

LE COMTE.

Ela bieni pardon. J'en agis comme un père, Un père tendre à qui a fille et de bère. Je n' al point l'art d'embellir on présent; Et je suis juste, et ne suis point galant. De la fortone il faut venepr l'injure : Elle vous traita mal : mais la natore, En récompense, a vouin vous doter De tous ses blens; J'aurais dû l'imiter. XANINE.

Vous en avez trop fait; mais je me flatte Qu'il m'est permis, sans que je sois ingrate, De disposer de ces dons précieux Que votre main rend si chers à mes yeux. LE COMTE.

Yous m'outragez.

### SCENE VIII.

LE COMTE, NANINE, GERMON.

GERMON. Madame your demande,

Madame attend.

Eh! que madame attende. Quoi! l'on ne peut un moment vous parier, Sans qu'aussitôt on vienne nous troubler!

NANINE. A vec doulenr sans donte je vous laisse; Mais vous savez qu'elle fut ma maitresse.

LE COMTE.

Non, non, jamais je ne veux le savoir.

NANINE.

Elle conserve un reste de pouvoir.

LE COMTE.
Elle n'en garde aucun, je vous assure.
Vous gémissez... Quoi! votre cœur murmore?
Ou'avez-vous done?

NANINE.

Je vous quitte à regret;

Mais il le faut... O ciel! c'en est done fait!

(Elle sort.)

## SCENE IX.

LE COMTE, GERMON.

Elic pleurait. D'une femme orgueilleuse Depuis long-temps l'aigreur capricieuse La fait getin sous trop de durertei; Et de quel d'roit? par quelle autorité? Sur ces abus ma raison se récrie. Ce monde-ci n'est qu'une loterie De biens, de rangs, de dignités, de droits, Rrigues sans titre, et répandus sans choix. Hé?

Monseigneur.

GERMON. r. LE CONTE.

Demain sur sa tollette Vous porterez cette somme complète De trois cents louis d'or; a'y manqoez pas; Puis vous irez chereher ces gens là-bas; Ils attendront.

GERMON.

Madame la baronne

Aura l'argent que monseigneur me donne,
Sur sa toilette.

LE COMTS.

Eh l l'esprit lourd! eh non!
C'est pour Nanine, entendez-vous?

GERMON.

LE COMTE. Allez, allez, laissez-moi. (Germon sort.)

Ma tendresse Assurément n'est point une faiblesse, Je i'idolatre, ii est vrai; mais mon cœur Dans ses yeux seuls n'a point pris son ardeur. Son caractère est fait pour plaire au sage; Et sa belle ame a mon premier hommage : Mais son état? Elie est trop au-dessus : Fût-il plus bas, je i'en almerais pius. Mais puis-je enfin l'épouser? Oui, sans donte, Pour être heureux qu'est-ce done qu'il en coûte? D'un moude vaiu dois-je craindre l'écueil. Et de mon goût me priver par orgueil? Mais la coutume?... Eh bien! elle est cruelle; Et la nature ent ses droits avant elle. Eh quoi l rival de Blaise! Pourquoi non? Biaise est un homme : ii l'aime, ii a raison. Elle fera dans une paix profonde Le bien d'un seul, et les désirs du monde. Elle doit plaire aux jardiniers, aux rois; Et mon bonheur justifiera mon choix.

ACTE SECOND.

SCENE L

LE COMTE, MARIN.

I P CONTE Ah I cette nuit est une année entière ! Que le sommeil est join de ma panpière! Tout dort ici ; Nanine dort en paix ; Uu doux repos rafraichit ses attraits : Et moi, je vais, je cours, je veux écrire, Je n'écris rien; vainement je veux lire, Mon œil troublé voit les mots sans les voir, Et mon esprit ne les peut concevoir: Dans chaque mot le seul nom de Nanine Est imprimé par une main divine. Holà! queiqu'un! qu'on vienne. Quoi! mes gens Sont-ils pas las de dormir si long-temps? Germon! Marin!

MARIN. derrière le théatre. J'accours. LE COMTE.

Quelle paresse! Eh! venez vite; il fait jour; ie temps presse : Arrivez done.

MARIN.

Eh! monsieur, quei lutin Vous a sans nous éveille si matin? LE COMTE.

L'amour.

MARIN. Oh! ob! la baronne de l'Orme

Ne permet pas qu'en ce logis on dorme. Ou'ordonnez-vous?

LE COUTE

Je veux, mon cher Marin,

Je veux avoir, au plus tard pour demain, . Six chevaux neufs, un nouvel équipage, Femme de chambre adroite, bonne, et sage; Vaiet de chambre avec deux grands laquais, Point libertins, qui soient jeunes, bien faits; Des diamants, des boucles des plus beiles, Des bijoux d'or, des étoffes nouvelles. Pars dans l'instant, cours en poste à Paris; Crève tous les chevaux.

MARIN.

Vous voilà pris. J'entends , j'entends ; madame la baronne Est la maltresse aujourd'hui qu'on nous donne; Vous l'épousez?

> LE CONTE. Quel que soit mon projet

Vole et reviens. MARIN. Vous serez satisfait.

SCÈNE IL

LE COMTE, GERMON.

LE COMTE. Ouol! i'aural donc cette douceur extrême De rendre heureux, d'honorer ce que l'aime! Notre baronne avec fureur criera; Très volontiers, et tant qu'elle voudra. Les vains discours, le monde, la baronne, Rien ne m'émeut, et je ne crains personne; Aux préjugés c'est trop être soumis : Il faut les vaincre, ils sont nos ennemis; Et ceux qui font les esprits raisonnables, Pius vertueux, sont les seuis respectables. Eh l mais... quei bruit eutends-je dans ma cour? C'est un carrosse. Oui... mais... an point du jour Qui peut venir?... C'est ma mère, peut-être. Germon...

> GERMON , arrivant. Monsieur. GERMON.

LE COMTE. Vois ce que ce peut être.

C'est un carros

LE CONTE. Eh qui? par quel hasard? "

Oni vient ici?

GERMON. L'on ne vient point ; l'on part.

LE COMTE. Comment! on part? GERMON.

Madame la baronne Sort tout à-l'henre.

LE COMTE Oh! je le lui pardonne; Que pour jamais puisse-t-elle sortir !

GERMON. Avec Nanine elle est prête à partir.

LE COMTE. Ciel que dis-tu? Nanine? GERMON.

La suivante Le dit tout haut.

> LE COMTE. Quoi douc? GERMON.

Votre parente Part avec elle; elle va, ce matin, Mettre Nanine à ce couvent voicin.

LE CONTE. Courons, volons. Mais quoi ! que vais-je faire? Pour leur parler je suis trop en colère : N'importe : allons. Quand je devrais... mais non : On verrait trop toute ma passion.

Ou'on ferme tout, qu'on vole, qu'on l'arrête; Répondez-moi d'elle sur votre tête : Amenez-moi Nanine.

(Germon sort.) Ah! juste ciel!

On l'enlevait. Quel jour ! quel coup mortel ! Ou'al-je done fait? pourquoi? par quel caprice? Par quelle ingrate et cruelle injustice? Qu'ai-je done fait, hélas ! que l'adorer, Sans la contraindre, et sans me déclarer, Sans alarmer sa timide innocence? Pourquoi me fuir? ie m'v perds, plus i'v pense.

### SCENE III.

## LE COMTE, NANINE.

LE CONTE. Belle Nanine, est-ce vous que je voi? Quol! vous voulez vous dérober à moi! Ah! répondez, expliquez-vous, de grâce. Vous avez craint, sans doute, la menace De la baronne ; et ces purs sentiments . Que vos vertus m'inspirent dès long-temps, Plus que jamais l'auront, sans doute, aigric. Vous n'auriez point de vous-même eu l'envie De nous quitter, d'arracher à ces lieux Leur seul éclat, que leur prétaient vos yeux. Hier au soir, de pleurs toute trempée, De ce dessein étiez-vous occupée? Répondez donc. Pourquoi me quittiez-vons?

NANINE. Vous me voyez tremblante à vos genoux. LE COMTE, la relevant. Ah! parlez-moi. Je tremble plus encore. NANINE.

Madame ...

LE COMTE. Eh bien?

NANINE. Madame, que j'honore, Pour le couvent n'a point forcé mes vœux.

LE COMTE. Ce serait vous? qu'entends-je! ah , malheur-ux NANINE.

Je vous l'avoue; oui, je l'ai conjurée De mettre un frein à mon âme égarée... Elle voulait, monsieur, me marier. LE COMTE.

Elle? à qui done?

NANINE. A votre jardinier. LE CONTR.

Le digne choix '

NANINE. Et moi, tonte honteuse, Plus qu'on pe croit peut-être malheureuse , Moi qui repousse avec un vain effort Des sentiments au-dessus de mon sort.

Oue vos bontés avaient trop élevée, Pour m'en punir, j'en dois être privée. LE COMTE. Vous, vous punir ! ah! Nanine! et de quoi?

D'avoir osé soulever contre moi Votre parente, autrefois ma maitresse. Je lui déplais : mon seul aspect la blesse : Elle a raison : et i'ai près d'elle , hélas ! Un tort bien grand... qui ne finira pas. l'ai craint ce tort; il est peut-être extrême. J'ai prétendu m'arracher à moi-même, Et déchirer dans les austérités Ce cœur trop haut, trop fier de vos bontés, Venger sur lui sa faute involoutaire. Mais ma douleur, hélas! la plus amère, En perdant tout, en courant m'éclipser, En vous fuyant, fut de vous offenser.

LE COMTE, se détournant et se promenant. Quels sentiments! et quelle âme ingénue! En ma favenr est-elle prévenue? A-t-elle craint de m'aimer? o vertu!

NANINE.

Cent fois pardon, si je vous ai déplu : Mais permettez qu'au fond d'une retraite l'aille cacher ma douleur inquiète, M'entretenir en secret à jamais

De mes devoirs, de vous, de vos bienfaits. LE COMTE.

N'en parlonn plas. Escottez i la haronne Vanu farorite, et niblement vons donne De domestiege, an unter pour 'qui con De domestiege, an unter pour 'qui con Il est d'un rang fort un-denno de Blaire, Jenes, honnets homme; il se fini et aou aire ; le von réponds qu'il a des sentiments son caractère est bin des meures dant temp; El je me troupe, on pour vons jernisage Un tel parti flatté-til votre ovur ? Vantil pas bine in covure!

NANINE. Non. monsi

Ce nouveau hien que vous diagner me faire, Je l'avouerai, ne peut me saisfaire. Vous péndrez mon curu reconasissant : Daignez y lire, et vorgez ce qu'il sent ; Voyez sur quio ma retraite se fonde. Un jardinier, un monarque du monde, Qui pour épous, violfraignei à mes voux, Egalement me déplairaient tous deux. LE CONTE.

Vous décidez mon sort. Eh bien! Nanine, Connaissez donc celui qu'on vous destine : Vous l'estimez : il est sous votre loi; Il vous adore, et cet époux... c'êst mol. (A part.)

L'étounement, le trouble l'a saisie.

(A Nanine.)

Ah! parlez-moi; disposez de ma vie;

Ah! reprenez vos sens trop agités.

Qu'ai-je eutendu?

1.

LE CONTE. Ce que vous méritez. NANINE,

Quail vous m'aimer P.Ah garder vous de croire Que g'en exer d'une telle victoire. Non, moneieur, non, je ue souffrirai pas Qu'ainai pour not vous descendier à bas : Un tel hymen est tonjours trop funente; Le goût ae pase, et le represiir reside. Jone à von pieds attouir vos aletax. Helast sur moi ne jetez point les yeux. Vous avez pris pitté de moi geune dec: Fermé par vous, ce ceur est voire ouvrange; Il en serait indigne désormais. Oui, je vous dois des refus. Oui, mon âme Doit s'immoler.

LE CONTE,

Non, vous serez ma femme. Quoi! tout-à-l'heure ici vous m'assuriez, Vous l'avez dit, que vous refuseriex Tout autre époux, fût-ce un prince. NANNE.

Oui, sans doute;

Et ce n'est pas ce refus qui me coûte.

Mais me haissex-vous?

Aurais-je fui, Craindrais-je tant, si vous étiez ha??

LE CONTE.

Ah! ce mot seul a fait ma destinée.

NANINE. Eh! que prétendez-vous?

LE CONTE. Notre hyménée.

NANINE.

Songer...

LE CONTE. Je songe à tout. NANINE.

Mais prévoyez...

LE CONTE

Tout est prévu...
NANINE.

Si vous m'aimez, croyex...

LE COMTE.

Je crois former le bonheur de ma vie.

NANINE.

Vous oubliez...

LE CONTE.
Il n'est rien que j'oublie.

Tout sera prêt, et tout est ordonné... NANINE.

Quoi! maigré moi votre amour obstiné... LE CONTE.

Oui, malgré vous , ma flamme impatiente Va tout presser pour cette heure charmante. Un seul instant je quitte vos attraits Pour que mes yeux n'en soient privés jamais. Adieu, Nanine, adieu, vous que j'adore.

#### SCENE IV.

#### NANINE.

Ciel! est ce un rève? et puis-je croire encore Que je parvienne au comble du bonheur? Nou, ce n'est pas l'excès d'un tel honneur, Tout grand qu'il est, qui me plalt et me frappe; A mes regards tant de grandeurs échapre:

38

Mais équese cu mortal graieren,
Lui, cet dipte de mest timides veux,
Lui, cet dipte de mest timides veux,
lui, cet dipte de mest timides veux,
que l'avent de mest de mei-mêtrel;
le l'aine trop peur pouvoir l'avilir :
de devrais... Nou, le ne pais plus le fult;
Non... Mon état ne saurait se compendre.
Le ciel pourra m'éclairer aujourfluir,
Dans na faillaises ai m'envoie un appoi.
Pens-têve même... Allons ; il fant écrire,
Il faut. Per no commencer, et que dire?
Quelle surprise l'Errivous promptement,
Avant d'oser prendre un engegeneme.

## SCÈNE V.

NANINE, BLAISE.

BLAISE.

Ah! la voici. Madame la baronne
En ma faveur vous a parlé, mignonne.

Ouais, elle écrit sans me voir seulement.

NANINE, écritant toujours.

Blaise, boujour.

BLAISE.

Bonjour est sec, vraiment.

NANINE, écrirant.

A chaque mot mon embarras redouble;

Toute ma lettre est pleine de mon trouble.

BLAISE. Le grand génie! elle écrit tout courant; Qn'elle a d'esprit! et que n'en ai-je antant!

Çà, je disais... NANINE. Eh bien?

BLAISE.

Elle m'impose Par son maintien; devant elle je n'ose M'expliquer... la... tout comme je voudrais: Je suis venu cependant tout exprès.

NAXINE.

Cher Blaise, il faut me rendre un grand service.

BLAISE.

Oh! deux plutôt.

NANINE.

Je te fais la justice De me sier à ta discrétion, A ton bon cœnr.

> BLAISE. Oh! parlez sans façon :

Car, vous voyez, Blaise est prêt à tout faire Pour vous servir; vite, point de mystère. NANINE.

Tu vas sonvent au village prochain, A Rémival, à droite du chemin? Oui,

NANINE.

Pourrais-tn trouver dans ce village

Philippe Hombert?

BLAISE. Non. Quel est ce visage? Philippe Hombert? je ne connais pas çz.

NANINE. Hier au soir je crois qu'il arriva; Informe-t'en. Tâche de lui remettre,

Informe-t'en. Tache de lui remettre, Mais sans délai, cet argent, cette lettre. BLAISE.

Oh! de l'argent!

NANINE.

Donne aussi ce paquet : Monte à cheval ponr avoir plus tôt fait; Pars, et sois sûr de ma reconnaissance.

BLAISE.
J'irais pour vous au fin fond de la Frauce.
Philippe Hombert est un beureux manant;
La bourse est pleine: ah! que d'argent compts at!
Est-ce une dette?

NAMINE.

Elle est très-avérée; Il n'en est point, Blaise, de plus sacrée. Ecoute: Hombert est peut-être inconnn; Pent-être même il n'est pas revenn. Mon eher ami, tu me rendras ma lettre, Si tu ne peut en ses mains la remettre.

Mon cher ami!

NANINE.

Je me fie à ta foi.

BLAISE.

Son cher ami!

NANINE.

Va, j'attends tout de toi.

SCENE VI.

BLAISE.
D'où diable vient cet argent? quel message!
Il nous anrait aide dans le ménage.
Allons, elle a pour nous de l'amitié;
Et ça vaut mieux que de l'argent, morgué:
Conrons. courons.

(Il met l'argent et le paquet dans sa poche; il rencontre la Baronne, et la heurte.) LA BABONNE.

LA BARONNE.

Eh! le butor l... arrête.
L'étourdi m'a pensé casser la tête.

BLAISE.

Pardon, madame.

LA BARONNE. Où vas-tu? que tiens-tu? Que fait Nanine? As-tu rien entendu? Monsieur le comte est-il bien en colère? Quel billet est-ce là? BLAISE.

C'est un mystère.

Peste!...

LA BARONNE.

Voyons.

BLAISE. Nanine grondersit. LA BARONNE.

Comment dis-tu? Nanine! elle pourrait Avoir écrit, te charger d'un message! Donne, ou je romps soudsin ton mariage. Donne, te dis-je.

BLAISE , riant. Ho. ho. LA BARONNE.

De quoi ris-tn? BLAISE, riant encore.

Ha, ha.

LA BARONNE. J'en veux savoir le contenu. (Elle décachette la lettre.) Il m'intéresse, ou je suis bien trompée. BLAISE, riant encore. Ah, hs, hs, qu'elle est bien attrapée! Elle n'a là qu'un chiffon de papier; Moi, j'ai l'argent, et je m'en vais payer Philippe Hombert : faut servir sa maitresse. Courons.

#### SCÉNE VII.

#### LA BARONNE.

Lisons. « Ma joie et ma tendresse » Sont sans mesure, sinsi que mon bonheur :

» Vous arrivez, quel moment pour mon cœur! . Quoi! je ne puis vous voir et vous entendre!

- Entre vos bras je ne puis me jeter! - Je vous conjure su moins de vouloir rendre

» Ces deux paquets : daignez les sccepter.

· Saeliez qu'on m'offre un sort digne d'envie,

» Et dont il est permis de s'eblouir : · Mais il n'est rien que je ne sacrifie

» Au seul mortel que mon cœur doit chérir. » Quais. Voilà donc le style de Nanine! Comme elle écrit, l'innocente orpheline! Comme elle fait parler la passion! En vérité ce billet est bien bon.

Tout est parfait, ie ne me sens pas d'aise.

Ah, sh! rusée, sinsi vous trompiez Blaise!

Madame Olban.

Vous m'enleviez en secret mon amant. Vous avez feint d'aller dans un couvent : Et tout l'argent que le comte vous donne, C'est pour Philippe Hombert ! Fort bien, friponne; J'en suis charmée, et le perfide amour Du comte Olban méritait bien ce tour. Je m'en doutais que le cœur de Nanine Etait plus bas que sa basse origine.

## SCĖNE VIII.

#### LE COMTE, LA BARONNE.

LA BARONNE. Venez, venez, homme à grands sentiments,

Homme au-dessus des préjngés du temps, Sage amoureux, philosophe seusible; Vous allez voir un trait assez risible. Vous counsissez sans doute à Rémival Monsieur Philippe Hombert, votre rival?

LE COMTE. Ah! quels discours yous me tenez?

LA BARONNE. Peut-être

Ce billet-là vous le fera connaître. Je crois au'Hombert est un fort beau garçon. LE COMTE.

Tous vos efforts ne sont plus de saisou : Mon parti pris, je suis inébranlable. Contentez-vous du tour abominable Que vous vouliez me juuer ce matin. LA BARONNE. Ce nouveau tour est un nen nius malin.

Tenez, lisez, Ceci pourra vous plaire; Vous connaîtrez les mœurs, le caractère Du digne objet qui vous a subjugué. ( Tandis que le Comte lit. ) Tout en lisant, il me semble intrigué. Il a păli : l'affaire cinent sa bile... Eli bien! monsieur, que pensez-vons du style? Il ne voit rien , ne dit rien , n'entend rien :

Ob! le pauvre homme! il le méritait bien. LE CONTE. Ai-re bien lu? Je demeure stupide.

O tour affreux! sexe ingrat, cour perfide! LA BARONNE. Je le connsis, il est né violent;

Il est prompt, ferme; il va dans un moment Prendre un parti.

### SCÉNE IX. LE CONTE, LA BARONNE, GERNON.

GERMON. Voici dans l'avenue

38.

LA BARONNE. La vieille est revenue? GERMOY. Madame votre mère, entendez-voua?

Est près d'ici, monsieur. LA BARONNE.

Dans son courroux. Il est devenu sourd. La jettre opère. GERMON , criant.

Monaieur.

LE COMTE. Plalt-il 2

GERMON, haut. Madame votre mère,

LE CONTE. One fait Nanine en ce moment?

GERMON. Mais... elle écrit dans son appartement. LE COMTE, d'un air froid et sec. Allez saisir ses paplers, allez prendre Ce qu'elle écrit; vous viendrez me le rendre;

Qu'on la renvoie à l'instant, GERMON.

Qui, monsieur? LE COMTE.

Nanine.

GERMON. Non, je n'aurais pas ce cœur; Si vous saviez à quel point sa personne Nons charme tons; comme elle est noble, bonne LE CONTE.

Obéissez, ou je vous chasse. GERMON.

> Allons. (Haset.)

## SCÈNE X.

LE COMTE, LA BARONNE.

LA BARONNE. Ah! je reapire : enfin nous l'emportons; Vous devenez un homme raisonnable, Ah cà. voyez s'il n'est pas véritable Ou'on tient toujours de son premier état, Et que les gens dans un certain éclat Ont un cœur noble, ainsi que leur personne? Le sang fait tout, et la naissance donne Des sentiments à Nanine inconnus.

LE COMTE. Je n'en crois rien; mais soit, n'en parlons plus : Réparons tout. Le plus ange, en sa vie A quelquefois ses accès de folie : Chacun s'égare, et le moins imprudent Est celui-là qui plus tôt se repent. LA BARONNE.

Oui.

LE COMTE. cessez de parler d'elle. LA BARONNE.

Très volontiers. LE COMTE.

Ce sujet de querelle Doit s'oublier.

LA BARONNE. Mais vous, de vos serments venez-vous

TR COMTS. Fort bien. Je vous entends:

Je les tiendrai.

LA BARONNE. Ce n'est qu'un prompt hommage Oui pent ici réparer mon outrage. Indignement notre hymen differé Est un affront.

LE CONTE. Il sera réparé. Msdame, il faut...

LA BARONNE. Il ne faut qu'un notaire.

LE COMTE. Vous savez bien... que j'attendais ma mère.

LA BARONNE. Elle est ici.

### SCÈNE XI.

LA MARQUISE, LE COMTE, LA BARONNE. LE CONTE, à sa mère.

Madame, j'surais dfi ... (A part.) (A sa mère.) Philippe Hombert !... Vous m'svez prévenu; Et mon respect, mon zèle, ma tendresse...

(A part.) Avec cet sir innocent. la traltresse l LA MARQUISE.

Mais vous extravaguez, mon très cher fils. On m'avait dit, en passant par Paris, Oue vous sviez la tête nn pen frappie : Je m'apercois qu'on ne m'a paa trompée : Meis ce mal-là...

> LE COMTE. Ciel, que je suis confua! LA MARQUISE.

Prend-il sonvent?

LE CONTE. Il ne me prendra plus, LA MARQUISE.

Ça, je voudraia ici vous parler seule. (Fesant une petite révérence à la Baronne.) Bonjour, madame.

LA BARONNE, à part. Hom! la vieille begneule ! Madame, il faut vous laisser le plaisir D'eutretenir monsieur tout à loisir. Je me retire.

( Elle sort. )

## SCÈNE XII

### LA MARQUISE, LE COMTE, LA MARQUISE, parlant fort vite, et d'un ton de

petite vicille babillarde. Eh bien! monsieur le comte . Vous faites donc à la fin votre compte De me donner la baronne pour bru; C'est sur cela que j'ai vite accouru. Votre baronne est une acariâtre, Impertinente, altière, opinistre, Qui n'eut jamais pour moi le moindre égard; Qui l'an passé, chez la marquise Agard, En plein souper me traita de bavarde : D'y plus souper désormais Dieu me garde! Bavarde, moi ! je sais d'ailleurs très bieu Qu'elle n'a pas, entre nous, tant de bien : C'est un grand point ; il faut qu'on s'en informe ; Car on m'a dit que son châtean de l'Orme A son mari n'appartient qu'à moitié; Ou'un vieux procès, qui n'est pas oublié. Lui disputait la moitié de la terre : J'ai su cela de feu votre grand-père : Il disait vrai , c'était un homme , lui : On n'en voit plus de sa trempe aujourd'hui. Paris est plein de ces petits bouts d'homme, Vains, fiers, fous, sots, dont le caquet m'assomme Parlant de tout avec l'air empressé, Et se moquant toujours do temps passé. J'entends parler de nouvelle cuisine. De nouveaux goûts; on crève, ou se ruine : Les femmes sont sans frein et les maris

Sont des bênets. Tout va de pis en pis. Qui l'auralt cru? ce trait me désespère. Eh bien! Germon?

# LE COMTE, relisant le billet. SCENE XIII.

LA MARQUISE, LE COMTE, GERMON.

GERMON. Voici votre notaire. LE COMTE.

Oh I qu'il attende.

GERMON. Et voici le papier Qu'elle devait, monsieur, vous envoyer. LE COMTE, lisant. Donne... Fort bien. Elle m'aime, dit-elle.

Et, par respect, me refuse... Infidèle! Tu ue dis pas la raison du refus! LA MAROUISE.

Ma foi , mon fils a le cerveau perclus : C'est sa baronne; et l'amour le domine.

LE COMTE, à Germon. M'a-t-on bientôt délivré de Nanine? GERMON.

Hélas! monsieur, elle a déjà repris Modestement ses champêtres habits, Sans dire un mot de plainte et de murmure. LE COMTE.

Je le crois bien. GERMON.

Elle a pris cette injure Tranquillement, lorsque nous pleurons tous.

LE COMTE. Tranquillement?

> LA MARQUISE. Hem! de qui parlez-vous? GERMON.

Nanine, helas! madame, que l'ou chasse : Tout le château pleure de sa disgrâce. LA MARQUISE.

Vous la chassez? je n'entends point cela. Quoi! ma Nanine? Allons, rappelez-la. Qu'a-t-elle fait, ma charmante orpheline? C'est moi , mon fils , qui vous donnai Nanine. Je me souviens qu'à l'âge de dix ans Elle euchantait tout le monde céans. Notre baronne ici la prit pour elle; Et je prédis dès lors que cette belle Serait fort mal; et i'ai très bien prédit : Mais j'eus toujours chez vous peu de crédit : Vous prétendez tout faire à votre tête. Chasser Naniue est un trait malhonnête.

LE COMTE. Quoi! seule, à pied, sans secours, sans argent? GERMON.

Ah! j'oubliais de dire qu'à l'instant Un vieux bon bomme à vos gens se présente : Il dit que c'est que affaire importante . Qu'il ne saurait communiquer qu'à vous : Il veut, dit-il, se mettre à vos genoux.

LE COMTE. Dans le chagrin où mon cœur s'abandonne, Suis-je en état de parler à personne? LA MARQUISE.

Ah! vous avez du chagriu, je le croi; Vous m'en donnez aussi beaucoup à moi. Chasser Nauine, et faire un mariage Qui me déplait ! Nou, vous n'êtes pas sage. Allez; trois mois ne seront pas passés Que vous serez l'un de l'autre lassés. Je vous prédis la pareille aventure Qu'a mon consin le marquis de Mramure.

Sa femme était aigre comme verjus; Mais, entre nous, la vôtre l'est bien plus. En s'épousant, ils crurent qu'ils s'aimèrent; Deux mois après tous deux se séparèrent : Madame alla vivre avec un galant, Fat, petit-maltre, escroc, extravagant; Et monsieur prit une franche coquette, Une intrigante et friponne parfaite: Des soupers fins, la petite maison, Chevaux, habits, maitre d'hôtel fripon, Bijoux nouveaux pris à crédit, notaires, Contrats vendus, et dettes usuraires : Entin monsieur et madame, en deux ans, A l'hôpital allèrent tout d'un temps. Je me souviens encor d'une autre histoire, Bien plus tragique, et difficile à croire; C'était...

LE COMTE. Ma mère, il faut aller diner, Venez... O ciel! ai-je pu soupçonner Pareille horreur!

LA MAROFISE. Elle est épouvant sble, Allons, je vais la raconter à table; Et vous pourrez tirer un grand profit En temps et lieu de tout ce que j'ai dit.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I.

NANINE, vétue en paysanne; GERMON.

GERMON. Nous pieurons tous en vous voyant sortir,

NANINE.

l'ai tardé trop; il est temps de partir. GIRNON.

Quoi ! pour jamais, et dans cet équipage ? NANINE.

L'obscurité fut mon premier partage. GERMON.

Quel changement! Quoi! du matin au soir... Souffrir n'est rien; c'est tout que de déchoir.

NANINE. Il est des maux mille fois plus sensibles. GERMON.

J'admire encor des regrets si paisibles. Certes, mon maître est bien mal avisé; Notre baronne a sans doute abusé De son nouvoir , et vous fait cet outrage :

Jamais monsieur n'aurait eu ce courage.

Je lui dois tout : il me chasse aujourd'hui ; Obéissons, Ses bienfaits sont à lui; Il peut user du droit de les reprendre.

GERMON. A ce trait-lá qui diable eût pu s'attendre? En cet état qu'allez-vous devenir?

NAMENE. Me retirer, long-temps me repentir.

GERMON. Que nous allons hair notre baronne!

NANINE. Mes maux sont grands, mais je les lui pardonne.

GERMON. Mais que dirai-je au moins de votre part A notre maître, sprès votre départ?

NANINE. Vons lui direz que je le remercie Ou'il m'ait rendue à ma première vie, Et qu'à jamais sensible à ses bontés Je n'oublierai... rien... que ses cruautés.

GERMON. Vons me fendez le cœur, et tout-à-l'heure Je quitterais pour yous cette demeure; l'irais partout avec vous m'établir : Mais monsieur Blaise a su nous prévenir ; Ou'il est houreux! avec yous il va vivre : Chacun voudrait l'imiter, et vous suivre.

On est bien loin de me suivre... Ah! Germon! Je suis chassée... et par qui ?...

Le démon

A mis du sien dans cette brouillerie : Nous vous perdons... et monsieur se marie. NANINE.

Il se marie!... Ah! partons de ce lieu; Il fut pour moi trop dangereux... A dieu... (Ellesort.)

GERMON.

Monsieur le comte a l'âme un peu bien dure : Comment chasser pareille créature! Elle paraît une fille de bien : Mais il ne faut pourtant jurer de rien.

### SCENE II.

LE COMTE, GERMON.

LE COMTE. Eh bien! Nanine est donc enfin partie! GERMON. Oui, c'en est fait.

TE COUTE I'en ai l'âme ravie. CERMON. Votre âme est donc de fer?



ACTE III. SCÈNE P 598 Safer Mahmore Char Jt -C Ca. Marie L'o Que Sou LE CONTE. Ii est des maux mille fois plus sensibles. Eh bien! Nanine est donc enfin partie! GERMON. GERMON. Oui, c'en est fait. J'admire encor des regrets si paisibles. Certes, mon maître est bien mal avisé : LE CONTE. Notre baronne a sans doute abusé J'en ai l'âme ravie. De son pouvoir, et vons fait cet outrage: GERMON. Jamais monsieur n'aurait eu ce courage. Votre âme est donc de fer?



DVA AN

Il se marte !.. als' partons de eé lieux . U fut pour moi trop dangereux adieu . . .



LE CONTE.

Dans le ehemlu Philippe Hombert lui donnait-il la main?

GERMON.

Qui? quel Philippe Hombert? Hélas! Nauine,
Sans écuyer, fort tristement chemine,
Et de ma main ne veut pas seulement.

LE CONTE.
Où done va-t-elle?

GERMON.

· Où? mais apparemment Chez ses amis.

LE COMTE.

A Rémival, sans doute?

GERMON.

Oui, je crois bien qu'elle prend cette route.

Om, je owas toein qu'elle preud cetle route La COMPTA.

Va la condoire à ce courent voiein,
Où la barvoune aillait dès ce mair.
Mon dessein est qu'on la mette sur l'inere
Dans cette utile et décente demuer;
Ces cent louis la féront recevoir.
Va... gradé-où de laisser entirevoir
Que c'est un don que je veux bien lui l'aire.
Die-biei que c'est un pesent de ma mère;
Je te défends de prononcer mon uom.
GEMNOY.

Fort bien; je vais vous obéir.

If fait quelques pas.)

Germou,
A son départ tu dis que tu l'as vue?
GRAMON.

Eh! oui, vous dis-je.

LE COMTE.
Elle était abattue?

GERMON.

Elle fesait bien mieux , .

Ses pleurs coulaient à peine de ses yeux ;

Elle voulait ne pas pleurer.

A-t-elle Dit quelque mot qui marque, qui décèle Ses sentiments? as-tu remarqué...

as-tu remarqué... GERMON. Ouoi?

LE COMTE. A-t-elle, enfin, Germou, parlé de moi?

GERMON.
Oh! oui, beaucoup.

LE CONTE.

Eh bien! dis-moi done, traitre,
Ou'a-t-elle dit?

GERMON. Que vous êtes son maître ; Que vous avez des vertus, des bontés... Qu'elle oubliera tout... hors vos cruautés, LE COMTE. Va... Mais surtout garde qu'elle revienne.

(Germon sort.)

GERNON.

Monsieur.

LE CONTE.

Un mot; qu'il te souvienne, Si par hasard, quand tu la conduiras, Certain Hombert venait suivre ses pas,

De le chasser de la belle manière.

GERMON.

Oui , poliment , à grands coups d'étrivière:

Comptex sur moi; je sers fidèlement,
Le jeune Hombert, dites-vous?

LE COMTE.

Justement.

GERMON.

Bon! je n'al pas l'honneur de le connaître;

Mais le premier que je verrai paraltre Sera rossé de la bonne façon; Et puis après il me dira son nom.

(Il lait un pas et revient.)
Ce jeune Hombert est quelque amant, je gage,
Un beau garçon, le coq de son village.
Laissez-moi faire.

LE CONTE.

Obeis promptement.

GERMON.

Je me doutais qu'elle avait quelque amant;
Et Blaise aussi lui tient au corur peut-être.

On aime mieux son égal que son maltre. LE CONTE.

Ah! cours, te dis-ie.

## SCÈNE III.

LE COMTE.

Hielas: Il a raison;
Il prononçait ma condamation;
Et moi, du coup qui m'a penetre l'âme
Pe me pouis; la baronne est ma femme;
Il le faut ben, le sevir en origina.
Je l'al bon mother
Le mariani, je l'al bon mother
Le mariani, je l'al bon mother
Le mariani, l'al bon mother
Le mariani, l'al bon mother
Le mariani, l'al bon mother
Le mariani, l'al bon mother
Le mariani, l'al bonne l'al bon l'al bonne la loi l'al
Le sessif ferme salte maltre clez soi, l'al
Le sessif ferme salte maltre clez soi, l'al

LA MARQUISE.

Mon file, a yez un peu de boute d'ane. Et, croyes-moi, c'est an mai des plus grands per choixe siai les paurres genza per choixe siai les paurres genza peu peu de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del companya del company

Allez chercher ce bon homme.

MARIN.

J'y vais. (1l sort.)

LE CONTE.

Pardon, ma mère : il a fallu vous rendre
Mes premiers soins; et je suis prèt d'enteudre
Cet homme-là, malgré mon embarras.

SCÈNE VI.

LE COMTE, LA MARQUISE, LA BARONNE, LE PAYSAN.

LA MARQUISE, au paysan.
Approchez-vous, parlez, ne tremblez pas.
LE PAYSAN.

Ah! monseigneur! écoutez-moi de grâce : Je suis... Je tombe à vos pieds que j'embrasse; Je viens vous rendre...

LE COMTE.

Ami, relevez-vous; Je ne veux point qu'on me parle à genoux; D'nn tel orgueil je suis trop incapable. Vous avez l'air d'être un homme estimable. Dans ma maison cherchez-vous de l'emploi?

LA MARQUISE.
Allons, rassure-toi.

LE PAYSAN. Je suis , hélas ! le père de Nanine.

Vous?

A qui parlé-je?

LE COMTE.

Ta fille est une grande coquine. LE PAYSAN.

Ah! monseigneur, voilà ce que j'ai craint; Voilà le coup dont mon cœur est atteint: J'ai bien pensé qu'une somme si forte N'appartient pas à des gens de sa sorte; Et les petits perdent bientôt leurs mœurs, Et sont gâtés auprès des grands seigneurs.

Il a ratson : mais il trompe, et Nanine N'est point sa fille; elle était orpheline. LE PAYSAN,

Il est trop vrai : chez de pauvres parents
Je la laissai dès ses plus jeunes ans ;
Ayant perdu mon bien avec sa mère,
J'aliai servir, forcé par la misère,
Ne voulant pas, dans mon funeste état,
Qu'elle passett pour fille d'un soldat,
Lui défendant de me nommer son père.

LA MARQUISE.

Pourquoi cela? Pour moi, je considère
Les bons soldats; on a grand besoin d'eux.

LE COMTE. Qu'a ce métier, s'il vous plalt, de honteux?

LE PATSAN.

Il est bien moins houoré qu'honorable.

LE COMTE.

Ce préjugé fut toujours condamnable. J'estime plus un vertueux soldat, Qui de son sang sert son prince et l'état, Ou'un important que sa làche industrie

Qu'un important que sa làche industrie.
Engraisse en paix du sang de la patrie.

LA MARQUISE.
Cà, vous avez vu beaucoup de combats;

Contez-les-moi bien tous , n'y manquez pas. LE PATSAN. Dans la douleur , hélas! qui me déchire ,

Permetter-moi seulement de vous dire Qu'on me promit cent fois de m'avancer : Mais, saus appui, comment peut-on percer? Toujours jeté dans la foule commune, Mais distingué, l'honneur fot ma fortune. LA MABOLISE.

Vous êtes donc né de condition?

Fi! quelle idée!

LE PAYSAN, à la marquise.

Helas! madame, non;

Mais je suis né d'une honnête famille :

Je méritais peut-être une autre fille.

LA MARQUISE.

Que vouliez-vous de mieux?

LE COMTE.

Elil poursuivez.

LA MARQUISE.
Mieux que Nanine?

LE CONTE.

Alı! de grâce, achevez. LE PAYSAN.

J'appris qu'iel ma fille fut nourrie, Qu'elle y vivait bien traitée et cherie. Heureux alors, et bénissant le ciel, Yous, vos boutés, votre soin paternel, Je suis venu dans le prochain village, Mais plein de trouble et craignant son jeune âge, Tremblant encor lorsque j'ai tout perdn, De retrouvre le bien qui m'est rendu. Le viena d'entendre, au discours de madaine, Que j'eus raison : élle m'a percel l'ame ; Le vois fort hien que ces cent louis d'or, De diamants, sont un trup grand tresor, Pore la tenir per un droit légélime ; Elle ne peut les avoir con sum time. Elle ne peut les avoir con sum time. L'alle montraid de boute et de doubreur. Le soils venus sondain pour vous les rendre Les soils venus sondain pour vous les rendre : Els sin mallie est criminelle, helba! Pumisec-mod, mais ne la predez pas.

LA MARQUISE.

Ah! mon cher fils! je suis tout attendrie.

LA BARONNE.

Ouais, est-ce un songe? est-ce une fourberie?

LÉ COMTE.

Ah! qu'ai-je fait?

LE PAYSAN, tirant la bourse et le paquet.

Tenez, monsieur, tenez,

LE COMTE.

Moi, les reprendrel ils ont été donnés;
Elle en a fait un respectable usage.
C'est donc à vous qu'on a fait le message?
Oui l'a porté?

LE PATSAN.
C'est votre jardinier,
A qui Nanine osa se coniter.
LE COMTE
Quoi! c'est à vous que le présent s'adresse?
LE PATSAN.

Oui, je l'avoue.

LE CONTE-O douleur! ô tendresse! Des deux côtés quel excès de vertu! Et votre nom?... Je demeure éperdu. LA MAROUISE.

Eh! dites-done votre nom? quel mystère!

Philippe Hombert de Gatine.

LE COMTE.

Ah | mon père!

LA BARONNE.

Que dit-il là?

Quel jour vient m'éclairer!
J'ai fait un crime; il le faut réparer.
Si vous saviez combien je suis coupable!
J'ai maltraité la vertu respectable.
(11 va loi-mème à un de ses gens.)

Holà, courez.

LA BARONNE.
Eli! quel empressement!
LE COMTE.

Vite un carrosse.

LA MAQUINE.

Ous derrire être sa protectrice.
Quand on a fait une telle injustice,
Suchez de moi que l'ou se doit rougir
Que de ne pas assez se repentir.
Monsieur mon fils a souvent des lubies
Que l'on presentait pour de franches folis e :
Mais dans le foud c'est un ceur généreux;
Il est ab bos ji en fais ce que je veux.
Vous n'ées pas, ma brn, si bienfesante;
Il ére faut bien.

LA BARONNE.
Qu'il a l'air sombre, embarrassé, réveur!
Qu'il a l'air sombre, embarrassé, réveur!
Quel sentiment étrange est dans son cœur?
Voyez, monsieur, ce que vous voulez faire.
LA MARQUISE.

Oul, pour Nanine.

On peut la satisfaire Par des présents,

LA MARQUISE. C'est le moindre devolr.

LA BARONNE.

Mais moi, jamais je ne veux la revoir ;

Que du château jamais elle n'approche :

Eutendez-vous?

1.E CONTE.

J'entends.

LA MARQUISE. Onel cœur de roche!

LA BARONNE. De mes soupçons évitez les éclats :

Vous hésitez?

LE COMTE, après un silence.

Non, je n'hésite pas.

LA BARONE.

Je dois m'attendre à cette déférence ;

Vous la devez à tous les deux, je pense.

LA MARQUISE.
Seriez-vous hien assez cruel, mon fils?
LA BARONNE.

Quel parti prendrez-vous?

LE COMTE.

Vous connaissez mon âme et se franchise Il faut parler. Ma main vous fut promise; Mais noss i a vions voulu former ces nœuds Que pour finir un procès dangereux: Le le termine; et, dès l'instant, je domasans nul regret, sans détour j'abandonne Mes droise entiers, et les prétentions Dont il naquit taut de divisions : Que l'intérêt encer vous en revienne Tout es la vous; jouissez-en sans peine. Que la raison fasse du moins de nous Deux bons parents, ne pouvant être époux. Oublions tout ; que rieu ne nous aigrisse ; Pour n'aimer pas, faut-il qu'ou se halsse? LA BARONNE.

Je m'attendais à ton mauque de foi. Va, je renonce à tes présents, à toi. Traitre! je vois avec qui tu vas vivre, A quel mépris la passion te livre. Sers noblement sous les plus viles lois : Je t'abandonne à ton indigne choix.

(Elle sort.)

## SCÈNE VII.

LE COMTE, LA MARQUISE, PHILIPPE HOMBERT.

LE COMTE.

Nun, il n'est point iudigue; non, madame, Un fol amour n'avengla point mon âme : Cette vertu, qu'il faut récompenser, Doit m'attendrir, et ne neut m'abaisser, Dans ce vieillard, ce qu'on nomme bassesse Fait son mérite; et voilà sa noblesse. La mienne à moi , c'est d'en paver le prix. C'est pour des cœurs par eux-même ennoblis, Et distingués par ce grand caractère, Ou'il faut passer sur la règle ordinaire : Et leur naissance, avec tant de vertus, Dans ma maison n'est qu'un titre de plus. LA MARQUISE. Quoi done? quel titre? et que voulez-vous dire?

SCÉNE VIII

LE COMTE, LA MARQUISE, NANINE, PHI-LIPPE HOMBERT.

LE COMTE, à sa mère. Son seul aspect devrait vous en instruire.

LA MARQUISE. Embrasse-moi cent fois, ma chère enfant. Elle est vêtue un peu mesquinement ; Mais qu'elle est belle! et comme elle a l'air sage! NANINE, courant entre les bras de Phi ippe Homberg , après s'être baissée dévant la marquise. Ah! la nature a mon premier hommage. Mon père!

PHILIPPE HOMBERT. O ciet! ô ma fille! ah! monsieur! Vous reparez quarante ans de malheur. LE COMTE.

Oui ; mais comment faut-il que je répare L'indigne affront qu'un mérite si rare Dans ma maison put de moi recevoir?

Sous quel habit revient-elle nous voir ! Il est trop vil; mais elle le décore. Non, il n'est rien que sa vertu n'honore. Eh bien! parlez : auriez-vous la bonté De pardonner à tant de dureté? NAMINE.

Que me demandez-vous? Ah! je m'étonne Que vous doutiez si mon cœur vous pardonne. Je n'ai pas cru que vous pussiez jamais Avoir eu tort après tant de bienfaits. IE CONTE.

SI vous avez oublié cet outrage, Donnez-m'en donc le plus sur témoignage : Je ne veux plus commander qu'une fois; Mais jurez-moi d'obéir à mes lois,

PHILIPPE HOMBERT. Elle le doit, et sa reconnaissauce...

NANINE, à son père. Il est bien sur de mon obéissance. LE CONTE.

J'ose y compter, Oui, je vous avertis Oue vos devoirs ne sont pas tous remplis. Je vous ai vue aux genoux de ma mère; Je vous ai vue embrasser votre père; Ce qui vous reste en des moments si doux... C'est... à leurs yeux... d'embrasser... votre éponx. NAMINE.

Moi?

LA MARQUISE. Ouelle idée! Est-il bien vrai? PHILIPPE HOMBERT. Ma fille!

LE COMTE, à sa mère,

Le daignez-vous permettre? LA MARQUISE. La famille

Étraugement, mon fi!s, clabaudera. LE COUTE.

En la voyant, elle l'appronvera. PHILIPPE HONBERT.

Ouel coup du sort! Non, je ne puis comprendre Que jusque-là vous prétendiez descendre. LE COMTE.

On m'a promis d'obéir... je le veux. LA MARQUISE.

Mon fils...

LE COMTE. Ma mère, il s'agit d'être heurenx. L'intérêt seul a fait cent mariages,

Nous avons vu les hommes les plus sages Ne consulter que les mœurs et le bien : Elle a les mœurs, il ne lui manque rien; Et je ferai par goût et par justice Ce qu'on a fait cent fois par avarice. Ma mère, enfin, terminez ces combats, Et consentez.

NANINE.

Non, n'y consentex pas;
Opposez-rous à sa flamme... à la mienne;
Voilà de vous ce qu'il faut que j'obtienne.
L'amour l'aveugle; il le faut celairer.
Ah' l'oin de lui, laissez-moi l'adorer.
Voyez mon sort, voyez ce qu'est mon père :
Pois-je jamais vous appeler ma mère?

LA MARQUISE.

Oui, tu le peux, tu le dois; c'en est fait :

Je ne tiens pas contre ce dernier trait; Il nous dit trop combien il faut qu'on t'aime; Il est unique aussi bien que toi-même.

NANINE.
J'obéis donc à votre ordre , à l'amour ;
Mon œur ne peut résister.

LA MARQUISE.

Que ce jour Soit des vertus la digne récompense, Mais sans tirer jamais à conséquence.

FIN DE NANINE.

# LA FEMME QUI A RAISON,

COMEDIE EN TROIS ACTES. - 4749.

### AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KEHL.

Cette pelite comédie est un impromptu de société où plusieurs personnes mirent la maio. Elle fit partie d'une fête qu'on donna au roi Stanislas, duc de Lorraige, en 1749. Ou a trouvé dans les portefeuilles de Voltaire cette même pièce en un acte : elle ne diffère de ceile-ei que par la suppression de quelques scènes , et quelques changemen dans la disposition de la pièce. Il a paru inutile de la joindre à cette collection

### PERSONNAGES

M. DURG. MADARE DURE. LE MARGELS PROFTREMONT. DAMIS, Bis de M. Duro. ÉRISE, Blie de M. Duro.

M. GRIPON , co M. Doro MARTIE, rob

Le scène est chez modame Durn, dans la rue Thérenet, à toris,

## ACTE PREMIER.

SCÉNE L

MADAME DURU, LE MARQUIS. MADAME DUST.

Mais, mon très cher marquis, commeut, en conscience, Puis-je accorder ma fille a votre impatience, Sans l'aven d'un époux? le cas est inoui. LE MARQUIS.

Comment? avec trois mots, un bou contrat, un oui; Rien de plus agréable, et rieu de plus facile. A vos commandements votre fille est docile : Vos boutés m'ont permis de lui faire ma cour : Elle a quelque indulgence, et moi beaucoup d'amour: Pour votre intime ami des long-temps je m'affiche ; Je me crois honuête homme, et je suis assez riche, Nous vivons fort galment, nous vivrons encor mieux. Et nos jours, croyez-moi, seront délicieux. MADAME DURU.

D'accord, mais mon mari?

LE MARQUIS.

Votre mari m'assomme. Quel besoiu avons-uous du conseil d'un tel homme? MADAME DURU.

Quol! pendaut sou absence? LE MARQUIS.

Ah ! les absents ont tort ; Abseut depuis douzeans, c'est comme à peuprès mort, Si dans le fond de l'Iude il prétend être en vie. C'est pour vous amasser, avec sa ladrerie. Un hieu que vous savez dépenser noblement Je consens qu'à ce prix il soit encor vivant : Mais je le tiens pour mort aussitôt qu'il s'avise De vouloir disposer de la charmante Erise, Celle qui la forma doit eu prendre le soin Et l'ou n'arrange pas les filles de si loin. Pardonnez...

MADAMY DEDE

Je suis bonne, et vous devez connaître Que pour monsieur Duru, mou seigneur et mou mal-Je n'ai pas un amour aveugle et violent : Je l'aime... comme il faut...pas trop fort... sensément; Mais je lui dois respect et quelque obéissance. LE MARQUIS.

Eh, mon dieu! point du tout : vous vous moquez, je pense ; Qui, vous? vous, du respect pour un monsieur Duru? Fort hieu. Nous vous verrions si nous l'en avions cru. Dans uu habit de serge, en un second étage, Tenir sans domestique un fort plaisaut uncuage. Vous êtes demoiseile; et quand l'adversité, Malgré votre mérite et votre qualité . Avec monsieur Duru vous fit en biens commune , Alors qu'il commencait à bâtir sa fortune. C'était à ce monsieur faire beaucoup d'honneur : Et vous aviez, je crois, nu peu trop de douceur De souffrir qu'il joignit avec rude manière A vos teudres appas sa personne grossière. Voulez-vous pas eucore aller sacrifier Votre charmante Erise au fils d'un usurier, De ce monsieur Gripon, son très digne compère? Monsieur Duru, je pense, a voulu cette affaire ; Il l'avait fort à cœur; et, par respect pour lui, Vous devriez, ma foi! la conclure anjourd'hul. MADAME DURU.

Ne plaisantez pas tant ; il m'en écrit encore .

6°6 LAFI

Et de son plein pouvoir dans sa lettre il m'honore.

Eh l de ce plein pouvoir que ne vous servez-vons Pour faireun heureux clioix d'un plus honnête époux? MADAME DURU.

Helas I avoa desirs je vondrais condescendre; Ceseraitmonbonheur de vous avoir pour gendre; J'avais, dans cette idée, écrit plus d'une fuis; J'ai prie mon mari de laisser à mon choix Cet établissement de deux enfants que j'aime. Monsieur Gripon me cause une frayeur extrême; Mais, tout Gripon qu'il est, ji le faut némager, Ecrire eucor dans l'Inde, examiner, souger.

Oni; voilà des raisons, des meneres commodes; Europer publier des bans aux antipodes Pour avoir dant totos an mu refae distri et net! Pour avoir dant totos an mu refae distri et net! De seul nom de marquis sa grasse fam e/ennée Corienti voir sa misson as pillage donnée. Il aime far l'argent; il consalt peu l'amour. An nom do cher odjet qui de vous tient le jour, be la vive amitie qui m'attache à as mires, be la vive amitie qui m'attache à as mires, beigner former, madeine, un si foure lien i Orioinner mon bonheur, joe dire le sien : (ur'à jamais vous priets je pesse le inu vie.

MADAME DURU.

Oh çà, vous aimez done ma fille à la folie?

LE MARQUIS.

Si je l'adore, ò ciel ! pour combier mon bonheur Je compte à votre fils donner aussi ma sœur. Vous aurez quatre enfants, qui, d'une âme soumise, D'un cœur toujours à vous...

### SCÈNE II.

MARAME DURU, LE MARQUIS, ÉRISE.

LE MARQUIS.
Ah! venez, belle Erise
Fléchissez votre mère, et daignez la toucher:
Je ne la connais plus, c'est un cœur de rocher.

MADANE DURU.

Quel rocher! Vous voyez un liomme ici, ma fille,
Qui veut obstinement être de la famille:
Il est pressant : le craire que l'ardeur de ce feu

Il est pressant; je crains que l'ardeur de ce feu, Le rendant importun, ne vous déplaise un peu. ÉRISE.

Oh! non, ne eralgnez rien; s'il n'a puvous déplaire, Croyez que contre lui je n'ai point de colère : Paime à vous obéir. Comment ne pas vouloir Ce que vous commandez, ce qui fait mon devoir, Ce qui de mon respect est la preuve si claire?

MARANE DURU.

Je ne commande point.

ÉRISE.

Pardonnez-moi, ma mère, Vous l'avez commande, mon cœur en est témoin.

LE MARQUIS.

De me justifier elle-même prend soin.
Nous sommes denx ici contre vous. Ah! madame,
Soyez sensible aux feux d'une si pure flamme;
Vous l'avez allumée, et vous ne voudrez point
Voir mourir sans s'unir ce que vous avez joint.

(A Érise.)
Parlez-done, aidez-moi. Qu'avez-vous à sourire?

Mais vous parlez si bien que je n'ai rien à dire; J'aurais peur d'être trop de votre sentiment, Et j'en ai dit, me semble, assez honnêtement. NADAME DUBU.

Je vois, mes chers enfants, qu'il est fort nécessaire De couclure au plus tôt cette importante affaire. C'est pitié de vous voir ainsi sécher tous deux, Et mon honheur dépend du succès de vos vœux :

Mais mon mari?

LE MARQUIS.

Toujours son mari! sa faible-se
De cet épouvantail s'inquiète sans cesse.

Îl est ition père.

## SCÈNE III.

MADAME DURU, LE MARQUIS, ERISE, DAMIS.

Ah! ah! I'on parle donc ici D'hyménée et d'amour? je veux m'y joindre aussi. Votre bonté pour moi ne s'est point démentie ; Ma mère me mettra, je crois, de la partie. Monsieur a la bonté de m'accorder sa sœur; Je compte absolument jouir de cet honneur. Non point par vanité, mais par tendresse nure : Je l'aime éperdument, et mon cœur vous conjure De voir avec pitié ma vive passion. Voyez-vous, je suis homme à perdre la raisou: Enfin c'est un parti qu'on ne peut plus combattre. Une noce, après tout, suffira pour nous quatre. Il n'est pas trop commun de savoir en un jour Rendre deux cœurs henreux par les mains de l'amour; Mais faire quatre heureux par un seul coup de plume, Par un seul mot, ma mère, et contre la coutume, C'est un plaisir divin qui n'appartient qu'à vous;

Et vous serez, ma mère, heureuse autant que nous. LE MARQUIS. Je réponds de ma sœur, je réponds de moi-même; Mais Madame balance, et e'est en vain qu'on aime.

Ah! vous êtes si bonne, auriez-vous la rigueur De maltraiter un fils si cher à votre cour? Son amour est si vrai, si pur, si raisonnable! Vous l'aimez ; voulez-vous le rendre misérable ? DAMIS.

Désespérarez-vous par tant de cruautés Une fille tonionra souple à vos volontés? Elle aime tout de bon, et je me persuade Que le moindre refus va la rendre malade.

Je connais bien mon frère, et i'ai lu dans son cœur : Un refus le ferait expirer de douleur. Pour moi, j'obéirai sans réplique à ma mère.

Je parle pour ma sœur.

DAMIS. énice

Je parle pour mon frère.

LE MARQUIS. Moi je parle pour tous.

MADAME DUBU. Ecoutez done tous trois.

Vos amours sont charmants, et vos guûts sont mo Je sens combien m'honore une telle alliance; [choix: Mon eœur à vos plaisirs se livre par avance. Nous serons tous contents, ou bien je ne pourrai : J'ai donné ma parole, et je vous la tiendrai. DAMIS, ÉRISE, LE MARQUIS, ensemble. Ah!

MADAME DURU.

Mais...

LE MARQUIS. Toujours des mais ! vous allez encor dire ,

Mais mon mari! MAUAME DURU. Sans doute. ÉRISE.

Ah! quels cours!

Ouel martyre! MADAME DURG. Oh! laissez-moi parler. Vous saurez, mes enfants, Que quand on m'épousa, j'avais près de quinze ans. Je dois tont aux bons soins de votre honoré père : Sa fortune déjà commençait à se faire; Il eut l'art d'amasser et de garder du bien, En travaillant beaucoup, et ne dépensant rien. Il me recommanda, quand il quitta la France. De fuir toujonrs le monde, et surtont la dépense : J'ai dépensé beaucoup à vous bien élever ; Malgré moi le beau monde est venn me trouver. Au fond d'nn galetas il reléguait ma vie . Et plus bonnètement je me suis établle. Il voulait que son fils, en bonnet, en rabat. Trainat dans le palais la robe d'avocat : An réglment du roi je le sis capitaine. Il prétend aujourd'bni, sous peine de sa haine, Oue de monsieur Gripon et la fille et le fils, Par nn beau mariage avec nous soient unis :

Je l'empêcherai bien , i'v suis fort résolue. DAMIS

Et nous aussi.

MADAME DURU. Je crains quelque déconvenue. Je crains de mon mari le courronx véhément.

LE MARQUIS. Ne craignez rien de loin.

MADAME DURU.

Son cher correspondant, Maitre Isaac Gripon, d'une âme fort rebourse, Ferme depuis un an les cordons de sa bourse, DAMIS.

Il yous en reste assez.

MADAME DUBU.

Oui ; mais j'ai consulté... LE MARQUIS

Hélas! consultez-nons. MADAME DUED.

Sur la validité D'nne telle demarche; et l'on dit qu'à votre âge

On ne peut sôrement contracter mariage Contre la volonté d'un propre père. DAMIS. Non,

Lorsque ce propre père étant dans la maison. Sur son droit de présence obstinément se fonde : Maisquand ce propre père est dans un bout du monde, On pent à l'autre bout se marier sans lui.

LE MARQUIS. Oui, c'est cequ'il faut faire, et quand? dès aujourd hui,

SCENE IV.

MADANE DURU, LE MARQUIS, ÉRISE, DAMIS, MARTHE.

Voilà monsieur Gripon qui veut forcer la porte :

Il vient pour nn grand cas, dit-il, qui vous importe; Ce sont ers propres mots. Faut-il qu'il entre? MADAME DURU.

Hélas!

Il le faut bien souffrir. Voyons quel est ce cas.

SCENE V.

MADAME DURU, LE MARQUIS, ÉRISE, DAMIS, M. GRIPON, MARTHE

MADAME DURU.

Si tard, monsieur Gripon, quel sujet vous attire? M. GRIPON. Un bon sujet.

MADAME DURE.

Comment?

M. GRIPON. le m'en vais vous le dire.

DAMIS. Quelque présent de l'Inde?

M. GRIPON. Oh! vraiment out. Vuici L'ordre de votre père et je le porte ici. Ma fille est votre bru, mon fils est votre gendre;

Ils le seront du moins, et sans beaucoup attendre. Lisez. ( Il lui donne une lettre.)

MADAME DURU. L'ordre est très net. Que faire? M. GRIPON.

A votre chef Obéir sans réplique, et tout bâcler en bref. Il reviendra bientôt; et même, par avance, Son commis vient régler des comptes d'importance, J'ai peu de temps à perdre; avez la charité De dépêcher la chose avec célérité.

WADAME DURE. La proposition, mes enfants, doit vous plaire.

Comment la trouvez-vous? DAMIS, ÉRISE, ensemble.

Tout comme vous, ma mère, LE MARQUIS, & M. Gripon. De nos communs desirs il faut presser l'effet.

Ah! que de cet hymen mon cœur est satisfait? M. GRIPON.

Que ça vous satisfasse, ou que ça vous déplaise, Ça doit importer peu.

LE MARQUIS. Je ne me sens pas d'aise. M. GRIPON.

Pourquoi tant d'aise?

LE MARQUIS. Mais... i'ai cette affaire à cœur.

Vous, à conr mon affaire?

LE MARQUIS. Oui, je suis serviteur De votre ami Duru, de tonte la famille, De madame sa femme, et anrtout de sa fille. Cet hymen est si cher, ai précieux ponr moi!... Je snis le bon ami du logis.

M. GRIPON. Par ma foi!

Ces amis du logis sont de mauvais augure. Madame, sans amis, hâtons-nous de conclure. ÉRISE.

Onoi! sitót?

MADAME DURU. Sans donner le temps de consulter, De voir ma bru, mon gendre, et sans les présenter? C'est pousser avec nous vivement votre pointe,

M. GRIPON. Pour se bien marier, il faut que la conjointe N'ait jamais entreyn son conjoint.

MADAME DUBU.

On s'en aime bien mieux : mais je voudrais d'abord . Moi, mère, et qui dois voir le parti qu'il faut prendre. Embrasser votre fille, et voir nn peu mon gendre. W. GRIPON.

Vous les voyez en moi, corps pour corps, trait ponr Et ma fille Phlipotte est en tout mon portrait. [trait. MADAME DURU.

Les aimables enfants !

Oh! monsieur, je vous jure

Oui. d'accord:

Qu'on ne sentit jamais une flamme plus pure. M. GRIPON.

Pour ma Phlipotte?

Hélas! pour cet objet vainqueur

Oui règne sur mes sens, et m'a donné son èœur. M. GRIPON. On ne t'a rien donné : je ne puis te comprendre;

Va fille, ainsi que moi, n'a point l'âme si tendre. A Erise. ) Et vous, qui souriez, vous ne me dites rien?

ÉRISE. Je dis la même chose, et je vous promets bien De placer les devoirs, les plaisirs de ma vie

A plaire au tendre amant à qui mon cœur me lie. M. GRIPON.

Il n'est point tendre amant, vous répondez fort mal. LE MARQUIS.

Je yous jure an'il l'est. M. GRIPON. Oh! quel original!

L'ami de la maison, mêlez-vons, je vous prie, Un peu moins de la fête, et des gens qu'on marie. (Le marquis lui fait de grandes révérences.) ( A madame Duru. )

Or cà, i'ai réussi dans ma commission. Je vois pour votre époux votre soumission; Il ne faut à présent qu'un peu de signature. J'amènerai demain le futur, la future, Vous aurez deux enfants, souples, respectueux, Grands ménagers; enlin on sera content d'eux. [de. Il est yrai qu'ils n'ont pas les grands airs du bean mon-

MADAME DURU. C'est nne bagatelle, et mon espoir se fonde Sur les leçona d'un père, et sur leurs sentiments, Qui valent cent foismieux que ces deh rs charmants.

DAMIS. J'aime déjà leur grâce et simple et naturelle...

ÉRISE. Leur bon sens, dont le père est le parfait modèle,

LE MARQUIS.

Je leur crois hien du goût. M. GRIPON.

Ils n'ont rien de cela.

Oue diable ici fait-on de ce beau monsieur-là? (A madame Duru.) A demain done, madame : une noce frugale

Préparera sans bruit l'union conjugale. Il est tard, et le soir jamais nous ne sortons. DAMIS.

Eh! que faites-vous donc vers le soir? M. GRIPON.

Nons dor On se lève avant jour : ainsi fait votre père : Imitez-le dans tout, pour vivre beureux sur terre. Sovez sobre, attentif à placer votre argent ; Ne donnez jamais rien, et prêtez rarement. Demain, de grand matin, je reviendrai, madame. MADAME DURU.

### Pas si matin LE MARQUIS.

Allez, vous nous ravissez l'âme. M. GRIPON. Cet homme me déplait. Dès demain je prétends

Oue l'ami du logis déniche de céans. Adieu. MARTHE, l'arrétant par le bras.

Monsieur, un mot. M. GRIPON.

Eh, quoi? MARTHE.

Sans vous déplaire, Peut-on vous proposer une excellente affaire? M. GRIDON

Proposez.

MARTHE. Vous donnez aux enfants du logis Phlipotte votre fille, et Phlipot votre fils?

Oui.

M. GRIPON. MARTHE. L'on donne une dot en pareille aventure. M. GRIPON.

Pas toujours. MARTHE. Vous pourriez, et je vous en conjure,

Partager par moitié vos généreux présents. M. GRIPON.

Comment?

MARTHE. Pavez la dot, et gardez vos enfants.

M. GRIPON, à madame Duru. Madame, il nous faudra chasser cette donzelle; Et l'ami du logis ne me plait pas plus qu'elle. (Il s'en va, et tout le monde lui fait la révérence.)

## SCÉNE VI

MADAME DURU, ÉRISE, DAMIS, LE MARQUIS, MARTHE

MARTHE.

Eh bien! vous laissez-vous tous les quatre effraver Par le malheureux cas de ce maltre nanrier?

Madame, vous voyez qu'il est indispensable De prévenir soudain ce marché détestable. LE MARQUIS.

Contre nos ennemis formons vite un traité Qui mette pour jamais nos drolts en sûreté. Madame, on yous y force, et tout yous autorise, Et c'est le sentiment de la charmante Érise.

Énter Je me flatte toujours d'être de votre avis. DAMIS.

Hélas! de vos bienfaits mon cœur s'est tout promis. Il faut que le vilain qui tous nous inquiète, En revenant demain, trouve la noce faite. MADAME DURU.

Mais...

LE MARQUIS.

Les mais à présent deviennent superflus. Résolvez-vous, madame, ou nous sommes perdus. MADAME DURU. Le péril est pressant, et je suis bonne mère :

Mais... à qui pourrons-nous recourir? MARTHE.

Au notaire, A la noce, à l'hymen. Je prends sur moi le soin D'amener à l'instant le notaire du coin . D'ordonner le souper, de mander la musique : S'il est quelque autre usage admis dans la pratique, Je ne m'en mêle pas.

Elle a grande raison: Et je veux que demain maltre Isaae Gripon Trouve en venant ici peu de choses à faire.

ÉRISE. l'admire vos conseils et celui de mon frère. MADAME DUBIL

C'est votre avis à tous? DAMIS, ÉRISE, LE MARQUIS, ensemble. Oui, ma mère.

MADAME DURU.

Fort bien. Je puis vous assurer que e'est aussi le mien.

## ACTE SECOND.

## SCENE I.

## M. GRIPON, DAMIS.

M. GRIPON. Comment! dans ce logis est-on fou, mon garçon? Ouel tapage a-t-on fait la nuit dans la maison? Quoi! deux tables en ore impudemment dressées! Des debris d'un festio, des chaises renversées, Des laquais étendus rouflants sur le plancher, Et quatre violons, qui, ue pouvant marcher, S'en vont en fredonnant à tâtous dans la rue! N'es-tu pas tout honteux?

Non : mon âme est (mue D'un sentiment si doux, d'un si charmant plaisir, Oue devant vous encor je n'en saurais rougir.

M. GIUPON D'un seutiment si doux! que diable veux-tu dire?

Je dis que notre hymen à la famille inspire Un délire de joie, un transport inoui. A peine hier au soir sortites-vons d'ici, Que, livrés par avance au lien qui nous presse, Ancès un loug souper, la joie et la tendresse, Préparant à l'envi le lien conjugal. Nous avons cette nuit ici donné le bal.

M. Galpon-Voilà trop de fracas, avec trop de depense. Je n'aime point qu'on ait du plaisir par avance. Cette vie à ton père à coup sûr déplaira. Et que feras-tu donc quand ou te mariera?

### DAMIS.

Ah! si vons connaissiez cette ardeur vive et pure, Ces traits, ces feux sacrés, l'âme de la nature, Cette delicatesse, et ces ravissements, Qui ne sont bien connus que des heureux amants l Si vous saviez...

M. ORIPON.

Je sais que je ne puis comprendre

## Rien de ce que tu dis.

Votre erur n'est point tendre : Vous ignorez les feux dont je suis consumé. Mon cher monsieur Gripon, vous n'avez point aimé. M. GRIPON.

Si fait, si fáit.

DAMIS.

Comment? vons aussi, vons? M. GRIPON.

Vous concevez donc bien l'emportement extrême, Les douceurs...

M. GRIPON. Et oni, oui ; j'ai fait à ma facou L'amour un jour on deux à madame Gripon; Maia cela n'était pas comme ta belle flamme,

Ni tes discours de fou que tu tiens sur ta femme. DAMIS. Je le erois bien : enfin vous me le pardonnez?

M. GRIPON. Qui-dà, quand les contrats seront faits et signés. Allons; avec ta mère il faut que je m'abouche : Finissons tout.

## DIME

Ma mère en ce momeut se couche. M. GRIPON

#### Quoi!ta mère?... DAMIS.

Approuvant le goût qui noua conduit, Elle a dans notre bal danse toute la unit. M. GRIPON.

Ta mère est folle.

DAMIS.

Nou: elle est très respectable, Magnifique avec goût, douce, teudre, adorable. M. GRIPON.

Écoute : Il faut ici te parler elairement. Nous attendons tou pere, il viendra promptement; Et déià sou commis arrive en diligence, Pour récler sa recette ainsi que la dépense. Il sera très fâché du train qu'on fait ici; Et tu comprends fort bien que je le suis aussi. C'est dans un autre esprit que Phlipotte est nourrie; Elle a trente-sept ans fille honnete, accomplie, Qui, scule avec mon fils, compose ma maison; L'été sans éventail, et l'hiver sans manchon, Blanchit, repasse, coud, compte comme Barême, Et sait manquer de tout aussi bien que moi-même. Prends exemple sur elle, afin de vivre heureux. Je reviendrai ce soir vous marler tous deux.

Tu parais bon enfant, et ma fille est bien née;

Dis-moi, ce graud flandrin qui m'a tant ennuvé.

Il faut que la maison soit sur un autre pied.

Oni toujours de côté me fait la révérence,

Mais, crois-moi, ta cervelle est un peu mal tournée :

Vient-il ici sonvent? DAMIS.

Oh! fort souvent. M. GRIPON.

Je pense Que, pour cause, il est bon qu'il ne revienne plus. BANIS.

Nous suivrons sur cela vos ordres absolus. M. GRIPON.

Moi-même. C'est très bien dit. Mon gendre a du bon, et j'espère

Morigéner bientôt cette tête légère : Mais surtout plus de bal; je ne prétends plus voir Changer la nuit en jour, et le matin en soir. Dame

Ne craignez rien.

M. ORIPON. Eh hien 1 on vas. tn?

DAMIS. Satisfaire

Le plus doux des devoirs et l'ardeur la plus chère. M. GRIPON.

Il brûle pour Phlipotte. DAMIS.

Après avoir dansé,

(H l'embrasse.)

Plein des traits amoureux dont mon cœur est blessé. Je vais, monsieur, je vais... me coucher... je me Que ma passion vive autant que délicate Me fera pen dormir en ce fortuné jour, Et je serai long-temps éveillé par l'amour.

### SCÈNE II.

#### M. GRIPON.

Les romans l'ont gâté; sa tête est attaquée; Mais celle de son père est bien plus détraquée Il veut incognito rentrer dans sa maison. Ouel profit à cela? quel projet sans raison! Ce n'est qu'en fait d'argent que j'aime le mystère; Mais je fais ce qu'il veut; ma foil c'est son affaire. Marigui vent surprendre est sonvent fort surpris. Et... mais voici monsieur qui vient dans son logis.

### SCÈNE III.

### M. DURU, M. GRIPON.

M. DCRE.

Quelle réception, après douze ans d'absence! Comme tout se corrompt, comme tout change en France! M. GRIPON.

Bonjonr, compère.

M. DURU.

O ciel! M. GRIPON.

Il ne me répond point :

Il rêve.

M. DURE.

Quoi! ma femme infldèle à ce point! A quel horrible luxe elle s'est emportée! Cette maison, je crois, du diable est habitée: Et j'y mettrais le feu, sans les dépens maudits Qu'à brûler les maisons il en coûte à Paris.

M. ORIPON.

Il parle long-temps seul : c'est signe de démence.

M. DERT. Je l'ai bien mérité par ma sotte imprudence A votre femme un mois confiez votre bien . An bout de trente jours vous ne retrouvez rien.

Je m'étais noblement privé du nécessaire : M'en voilà bien pavé. Que résondre? que faire? Je suis assassiné, confondu, ruiné.

M. GRIPON. Bonjour, compère. Eh bien! vous avez terminé Assez beureusement un assez long voyage.

Je vous trouve un peu vieux. M. DUBIL

Je vous dis que j'enrage. M. GRIPON.

Oui, je le crois; il est fort triste de vieillir;

On a bien moins de temps pour pouvoir s'enrichir. M. DURE.

Plus d'honneur, plus de règle, et les lois violées l... M. GRIPON.

Je n'ai violé rien, les choses sont réglées. [piers. J'ai pour vous dans mes mains, en beaux et hons pa-Trois cent deux mille francs, dix-huit sous, neuf de-Revenez-vous bien riche? niers.

M. DURU. Oui.

M. GRIPON-Moquez-vous du monde

M. DURU. Oh! i'ai le cour navré d'une donleur profonde.

J'apporte un million tout au plus; le voilà. (11 montre son portefeuille.) Je suis outré, perdu.

M. GRIPON. Quoi! n'est-ce que cela?

Il fant se consoler.

M. DURU.

Ma femme me roine. Vous vovez quel logis et quel train. La coquine!

M. GRIPON.

Sois le maltre chez toi; mets-la dans un couvent. M. DURU.

Je n'y manquerai pas. Je trouve, en arrivant, Des laquais de six pieds tous ivres de la veille;

Un portier à moustache, armé d'une bouteille, Oui, me voyant passer, m'invite, en bégavant, A venir déjeuner dans son appartement. M. GRIPON.

Chasse tous ces coquins.

M. DURU.

C'est ce que je veux faire. M. GRIPON.

59.

C'est nn profit tout clair. Tous ces gens-là, compère, Sont nos vrais ennemis, dévorent notre bien: Et , pour vivre à son aise, il faut vivre de rien.

M. DURU. Ils m'auront ruiné; cela me perce l'âme.

Me conseillerais-tu de surprendre ma femme?

M. GRIPON.
Tout comme tu voudras.

M. DURU.

Me conseillerais-tu D'attendre encore un peu, de rester inconnu?

M. GRIPON.

Selon ta fantaisie.

Ah! le maudit ménage! Comment a t-on reçu l'offre du mariage?

M. GRIPON.

Oh! fort bien; sur ce point nous serons tous contents:

Ou aime avec trausport déjà mes deux enfants. M. DURU. Passe. On n'a donc point eu de peine à satisfaire

A mea ordres précis?

M. GRIPON.

De la peine? au contraire:

Ils ont avec plaisir conciu soudainement. Tou fits a pour ma fille un amour véhément; Et ta fille dejà brùle, sur ma parole,

Pour mon petit Gripon.

Du moins cela console. Nous mettrons ordre au reste.

M. GRIPON.
Oh! tout est résolu.

Et cette après-midi l'hymen sera couclu.

M. DURU.

Mais, ma femme?

Oh, parhieu! ta femme est ton affaire.

Je te donne une bru charmante et ménagère :

J'ai toujours à ton fils destiné ce bijou; Et nous les marierons sans leur donner un son. M. DURU.

Fort bien

M. GRIPON.

L'argent corrompt la jeunesse volage. Point d'argent; e'est un point capital en ménage.

Mais ma femme?

M. GRIPON.

Fais-en tout ce qu'il te plaira.

M. DURU

La ronderie voir un personne con ce se contrait un fait un personne con ce contrait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait

Je vondrais voir un pen comme on me recevra, Quel air aura ma femme. M. GRIPON

Et pourquoi? que t'importe? M. DURC. Voir... la... si la nature est au moins assez forte,

Voir... is ... si la fiature est au moins assez forte, Si le sang parle assez dans ma fille et mon fils Pour reconnaître en moi le maître du logis.

M. GRIPON. Quand tu te nommeras, tu te feras connaître : Est-ce que le saug parle? et ne dois-tu pas être Honnétement content, quand, pour comble de biena, Tes dociles enfanta vont épouser les miens? Adieu? já quelque dette active et d'importance, qui devern le midi demande ma présence; Es je reviens, compère, après un court diner, Moi, fina fille, et mos fils pour conclure et aigner.

## SCĖNE IV.

M. DURU.

Les affaires vont bien : quant à ce mariage,
l'es suis fort satisfait; mais quant à mon ménage,
C'est un scandale affreux, et qui me pousse à bout.
Il faut tout observer, découvrir tout, voir tout.
(On sonne.)

J'entends une sonnette et du bruit ; on appelle

## SCENE V.

M. DURU; MARTHE, à la porte.

M. DURU.

Oh! quelle est cette jeune et belle demoiselle

Qui va vers cette porte? elle a l'air bien coquet. Est-ce ma fille? mais... j'en ai peur, en effet : Elle est bien faite, au moins, passablement jolle, Et cela fait plaisir. Écoutez, je vous prie; Où courez-vous si vite, aiunable et chère enfant?

Je vais chez ma maltresse, en son appartement.

M. DURU. Quoi! vous êtes suivante? et de qui, ma mignonne? MARTHE.

De madame Duru.

M. DURU, & part.

Je veux de la friponne Tirer quelque parti, m'instruire, si je puis... Ecoutez.

Quoi, monsieur?

M. DERU. Savez-vous qui je suis?

MARTHE. Non; mais je vois assez ce que vous pouvez être.

M. DURU.

Je suis l'intime ami de monsieur votre mattre,

Et de monsieur Gripon. Je puis très aisément

Vous faire ici du bien, même en arzent comptant.

MARTHE.
Vous me ferez plaisir. Mais, monsieur, letemps prease,
Et voici le moment de coucher ma maltresse.

M. DURU. Se coucher, quand il est neuf heures du matin?

-main Google

Oui, monsieur.

MARTHE. M. DURU.

Quelle vie ! et quel horrible traiu ! MARTHE.

C'est un train fort honnête. Après souper on joue; Après le jeu l'on danse, et puis on dort. M. DUBU.

J'avoue

Que vous me surprenez; je ne m'atteudais pas Que madame Duru fit un si beau fracas. MARTHE.

Quol! cela vous surprend, vous, bonhomme, à votre âge? Mais rien n'est plus commun. Madame fait usage Des grands biens amassés par son ladre mari. Et quand on tient maison, chacup en use ainsi.

M. DURU. Mignonne, ces discours me font peine à comprendre; Qu'est-ce tenir maison?

Faut-il tout yous apprendre?

D'où diable venez-vous? w near

> D'un peu loin. MARTHE.

Je ie voi. Vous me paraissez penf, quoique antique.

M. DURU. Ma fail

Tout est neuf à mes yeux. Ma petite maîtresse. Vous tenez done maison?

MARTHE. Oni

M. DURU.

Mais de queile espèce? Et dans cette maison que fait-on, s'il vous platt?

MARTHE. De quoi vons mélez-vous?

M. DURU. J'y prends quelque intérêt.

MARTHE. Vous, monsieur?

M. DURU.

(A part.) Oui, moi-même. Il faut que je hasarde

Up peu d'or de ma poche avec cette égrillarde ; Ce n'est pas sans regret; mais essayons enfin. (Haut.)

Monsieur Duru vous fait ce présent par ma main. MARTHE.

Grand merci.

M. DURU.

Méritez un tel effort, ma belle: C'est à vous de montrer l'excès de votre zèle Pour le patron d'ici , le bon monsieur Duru ,

Que, par malheur pour vous, vous n'avez jamais vu.

Quelque amant, entre nous, a, pendant son absence, Produit tous ces excès, avec cette dépense? MARTHE.

Quelque amant, vous osez attaquer notre honneur? Quelque amant! A ce trait, qui blesse ma pudeur, Je ne sais qui me tient que mes mains appliquées Ne soient sur votre face avec cinq doigts marquées. Quelque amant! dites-vous?

M. DUDU. Eh | pardon.

MARTHE.

Appre Ope ce n'est pas à vous à fourrer votre nez Dans ce que fait madame.

M. DURU. Eh! mais ...

MARTHE.

Elle est trop bonne, Trop sage, trop honnète, et trop douce personne; Et vous êtes un sot avec vos questions... (On sonne.)

J'y vais... Un impudent, up rôdenr de maisons... (On sounc.)

Tout-à-l'heure... Un benêt qui pense que les filles Iront lui confier les secrets des familles... (On somme.)

Ehlj'y cours... Un vieux fou, que la main que voilà (On sonne.)

Devrait punir cent fois... L'on y va, l'on y va.

### SCÈNE VI.

M. DUBU.

Je ne sais si je dois en croire sa colère : Tout ici m'est suspect; et, sur ce grand mystère Les femmes ont juré de ne parler jamais : On n'en peut rien tirer par force ou par bienfaits; Et toutes, se liguant pour nous en faire accroire. S'entendent contre nous comme larrons en foire. Non, je n'entrerai point; je veux examiner Jusqu'où du bop chemin i'on peut se détourner. Que vois je? un beau monsieur sortant de chez ma fem-Ah! voilà comme on tient maison! Ime!

## SCÉNE VII.

M. DURU; LE MARQUIS, sortant de l'appartement de madame Duru, en lui parlant tout haut.

> LE MARQUIS. Adieu, madame,

Ah! que je suis heureux!

M. DURU. Et beaucoup trop. J'en tiens.

LE MARQUIS.

Adieu, jusqu'à ce soir.

Ce soir encor! Fort bien. Comme de la maison je vois ici deux mattres. L'un des deux pourrait bieu sortir par les fenétres. On ne me connaît pas; gardons-nous d'éclater.

LE MARQUIS. Quelqu'un parle, je crois.

M. BURU.

Je n'eu saurais douter. Volets fermés, au lit, rendez-vous, porte close; La suivante, à mon nez, complice de la chose! THE MAROUIS.

Quel est cet homme-là qui jure entre ses dents?

M DUDE

Mon fait est net et clair. LE MARQUIS.

Il paratt hors de sens. M. DURU.

J'aurais mieux fait, ma foi! de rester à Surate Avec tout mou argent, Ah, traitre! ah, scélérate! LE MARQUIS.

Qu'avez-vous donc, monsieur, qui parlez seul ainsi?

M. DURU. Mais j'étais étonné que vons fussiez ici.

LR MARQUIS. Et pourquoi, mon ami?

M. DURU.

Monsieur Duru, pent-être, Ne serait pas content de vous y vuir paraître.

'LE MARQUIS.

Lui, mécontent de moi! Qui vous a dit cela? M. BURU.

Des gens bien informés. Ce monsieur Duru-là, Chez qui vous avez pris des façons si commodes, Le connaissez-vous

> LE MARQUIS. Non: il est aux antipodes.

Dans les Indes, je crois, cousu d'or et d'argent. M. DURU.

Mais yous connaissez fort madame?

LE MAROUIS. Apparemment.

Sa bonté m'est toujours précieuse et nouvelle, Et je fais mon bonheur de vivre ici près d'elle. Si vous avez besoin de sa protection, Parlez; j'ai du crédit, je crois, dans la maison.

M. DURU. Je le vois... De monsieur je suis l'homme d'affaires,

LE MARQUIS. Ma foi! de ces gens-là je ne me mêle guères. Soyez le bienvenu: prenez surtout le soin

D'apporter quelque argent, dont nous avons besoin. Bonsoir.

M. nunu, à part.

J'enfermerai daus peu ma chère femme. (Au marquis.) Quel'enfer... Mais, monsieur, qui gouvernez madame La chambre de sa fille est-elle près d'ici?

LE MAROUIS. Tout auprès, et j'y vais. Oui, l'ami: la voici. (Il entre chez Érise, et ferme la porte.) M. BUBU.

Cet homme est nécessaire à toute ma famille: Il sort de chez ma femme, et s'en va chez ma fille, Je n'y puis plus tenir, et je succombe enfin. Justice! ie suis mort.

### SCÉNE VIII.

M. DURU : LE MAROUIS, revenant avec ERISE.

Eh, mon dieu! quel lutin. Quan I on va se coucher, tempête à cette porte? Qui peut crier aiusi de cette étrange sorte? LE MARQUIS.

Faites donc moins de bruit ; ne vous a-t-on pas dit Ou'après qu'on a dansé l'on va se mettre au lit? Jurez plus bas tout seul.

M. DERF. Je ne puis plus rien dire.

Je suffoque. rotes.

Quoi donc? M. DUBIL.

Est-ce un rêve, un delire? Je vencerai l'affront fait avec tant d'éclat. Juste ciel! et comment son frère l'avocat

Peut-il souffrir céans cette houte inouie. Sans plaider? ÉRISE.

Ouel est done cet homme, je vous prie? LE MARQUIS.

Je ne sais ; il paraît qu'il est extravagant : Votre père, dit-il, l'a pris pour son agent

ÉRISE. D'où vient que cet agent fait tant de tintamarre? LE MARQUIS.

Ma foi ! je n'en sais rien ; cet homme est si bizarre ! ÉRISE. Est-ce que mon mari, monsieur, vous a fâché?

M. nuru. Son mari!... J'en suis quitte encore à bou marché.

C'est là votre mari? énise.

Sans doute, c'est lui-même, M. DURU.

Lui, le fils de Gripon? ÉRISE.

C'est mon mari que i'aime,

A mon père, monsieur, lorsque vous écrirez, Peignez-lui bien les nœuds dont nous sommes serres.

M. DURU. Que la fièvre le serre!

LE MARQUIS.

Ah! daignez condescendre... M. DURU.

Maitre Isaac Gripon m'avait bien fait entendre Qu'à votre mariage on pensait en effet ; Mais il ne m'a pas dit que tout cela fût fait.

LE MARQUIS Eli bien! je vous en fais la confidence entière. M. DURU.

Maries?

Sales.

Oui, monsieur. M. DUBU.

De quand? LE MARQUIS.

La puit dernière M. DURU , regardant le marquis. Votre époux, je l'avoue, est un fort beau garçon ;

Mais il ne m'a point l'air d'être fils de Grinon. LE MARQUIS. Monsieur sait qu'en la vie il est fort ordinaire De voir beaucoup d'enfants tenir peu de leur père. Par exemple, le fils de ce monsieur Duru

En est tout différent, n'en a rien. M. DURU.

Qui l'eût cru? Serait-il point aussi marié, lui?

LE MARQUIS. Sans doute.

Lui?

M. DUBC.

LE MARQUIS. Ma sœur, dans ses bras, en ce moment-ci, goûte Les premières douceurs du conjugal lien.

Votre sœur?

M. DURU. LE MARQUIS. Oui, monsieur.

M. DURU.

Je n'y couçois plus rien. Le compère Gripon m'eût dit cette nouvelle.

LE MARQUIS. Il regarde cela comme une bagatelle. C'est un homme occupé toujours du denier dix,

Noyé dans le calcul, fort distrait. M. DURU.

Mais jadis Il avait l'esprit net.

LE MARQUIS. Les grands travaux et l'age Altèrent la mémoire ainsi que le visage,

M. DERU.

Ce double mariage est donc fait?

ÉRISE.

Oni, monsieur. LE MARQUIS.

Je vous en donne ici ma parole d'honneur : N'avez-vous donc pas vu les debris de la noce?

M. DURU. Vous m'avez tous bien l'air d'aimer le fruit précoce D'anticiper l'hymen qu'ou avait projeté.

LE MARQUIS. Ne nous soupçonnez pas de cette indignite; Cela serait criant.

M. DURU.

Oh! la faute est legère. Pourvu qu'on n'ait pas fait une trop forte chère, Que la noce n'ait pas horriblement coûté. On pent vous pardonner cette vivacite. Vous paraissez d'ailleurs un honume assez aimable. ÉRINE.

Oh! trèsafort

M. DURU. Votre sœur est-elle aussi passable?

LE MARQUIS. Elle vaut cent fois mieux.

M. DURU.

Si la chose est ainsi. Monsieur Durn pourrait excuser tout ceci. Je vais enfin parler à sa mère, et pour cause...

ÉRISE. Ah! gardez-vous-en bien, monsieur, elle repose. Elle est trop fatiguée; elle a pris taut de soins...

M. DUBU. Je m'en vais donc parler à son fils.

ÉBISE.

Encor moins LE MARQUIS.

Il est trop occupé. M. DURU.

L'aventure est fort bonne. Ainsi, dans ce logis, je ne puis voir personne? LE MARQUIS.

Il est de certains cas ou des hommes de sens Se garderont toujours d'interrompre les gens. Vous voilà bien au fait; je vais avec madame Me rendre aux donx transports de la plus pure flam-Ecrivez à son père un détail si charmant. ÉRISE.

Marquez-lui mon respect et mon contentement. M. DUBU.

Et son contentement! je ne sais si ce père Doit être aussi content d'une si prompte affaire. Quelle éveillée!

LE MARQUIS.

Adieu: revenez vers le soir. Et soupez avec nons.

Énter

Bonjour, jusqu'an revoir.

LE MARQUIS.

Serviteur.

ÉRISE.

Toute à vous.

## SCĖNE IX.

### M. DURU.

Mais Gripon le compère
S'est bien pressé, sans mai, de lini cette affaire.
Quelle fureur de noce a saist tous nos gens!
Tous quatre à s'arranger sont un peu diligients.
De taut d'érébenents p'ai la voe ébable.
Parrive, et out le mode à l'instant se marie.
Il reste, en vérité, pour compléter ceci.
Que ma fermate d'aquelqu'un soit aurice aussi. (tret:
Entrons, sans plus tartler. Ma femme! hold! qu'on m'ou(Il bearte).

Ouvrez, vous dis-je! Il faut qu'enfin tout se découvre. MARTHE, derrière la porte.

Paix! paix! I'on n'entre point.

M. DURU.

Oh! je veux, malgré toi, Suivante impertineute, entrer enfin chez moi.

## ACTE TROISIEME.

## SCENE I.

### M. DURIL.

J'ai besu frapper, crier, courir dans ce logis, De ma femme à mon gendre, et du gendre à mon fils, On répond en roinstat: les valest, les ervantes, Ont tout barricadé. Ces maneuvres plaisantes Me déplaient beaucops : es quatre extravagants, Si vite marties, sont an lit trop long-temps. Et ma femme! ma Remme! oh l'je perda patience: Ouvrez, morbibe!

### SCÈNE II.

M. DURU; M. GRIPON, tenant le contrat et une écritoire à la moin.

M. GRIPON.

Je viens signer notre alliance.

M. DURU.

Comment, signer?

M. GRIPON.

Sans doute, et vous l'avez voulu :

M. DURU. Tout est assez conclu.

Vous radotez.

M. GRIPON.

Je viens pour consommer la chose.

M. DUBU.

La chose est consommée.

M. GRIPON.

Oh! oui, je me propose

De produire au grand jour ma Phlipotte et Phlipot. Ils viennent.

M. DURU. Quels discours!

Tout est prêt, en un mot.

Morbleu! yous yous moquez; tout est fait.

M. GRIPON.

Çà, compère,

Votre femme est instruite et prépare l'affaire.

M. DURU.

Je n'ai point vu ma femme : elle dort; et mon fils
Dort avec votre fille; et mon gendre au logis
Avec ma fille dort; et tout dort. Quelle rage
Vous a fait cette nuit presser et mariage?

Es-tu devenn fon?

M. GRIPON. n? M. DURU.

Quoi ! mon fils ne tient pas A présent dans son lit Philipotte et ses appas ?

Les noces cette nuit n'auraient pas été faites?

M. GRIPON.

Ma fille a cette nuit repassé ses cornettes :

Elle s'habille en hâte ; et mon fils, son cadet ;

Pour épargner les frais, met le coutrat au net. M. DURU. Juste ciel ! quoi! ton fils n'est pas avec ma fille? M. GRIFON.

Non, sans doute.

M. DURU.
Le diable est done dans ma famille?
M. GRIPON.

Je le crois.

M. DURU.

Ah, fripons! femme Indigne du jour!

Vous payerer bien cher ce détestable tour!

Lâches, yous apprendre que c'est moit qui suis maître!

Approfondissons tout; je prétends tout consaître :

Fais descendre mon fils : vas, compère; dis-lui

Qu'un ami de son père, arrivé d'aujourd'hui,

Vient lui parler d'affaire, et ne saurait attendre.

M. GRIPON.

Je vais te l'amener : il faut punir mon gendre;

Il faut un commissaire, il faut verbaliser. Il faut venger Phlipotte.

Eh! cours, sans tant jaser. M. GRIPON, revenant. Cela pourra coûter quelque argent, mais n'importe ! M. DURU.

Eh! va donc. M. GRIPON, revenant.

Il faudra faire amener main-forte. M. DURIL M. GRIPON.

Va, te dis-je.

J'y cours.

SCÈNE III M. DURU.

O voyage cruel! O pouvoir marital, et pouvoir paternel! O luxe! maudit luxe! invention du diable! [crable! C'est toi qui corromps tout, perds tout, monstre exé-Ma femme, mes enfants, de toi sont infectés ; J'entrevois là-dessous un tas d'iniquités. Un amas de noirceurs, et surtout de depenses. Qui me glacent le sang et redoublent mes transes. Epouse, fille, fils, m'ont tous perdu d'honneur : Je ne sais si je dois en mourir de douleur; Et, quoique de me pendre il me prenne une envie. L'argent on'on a gagné fait qu'on aime la vie. Ah! j'apercois, je crois, mon traltre d'avocat :

## Quel habit! pourquoi donc n'a-t-il point de rabat? SCÈNE IV.

M. DURU, M. GRIPON, DAMIS.

DAMIS, à M. Gripon. Quel est cet homme? il a l'air bien atrabilaire. M. GRIPON.

C'est le meilleur ami qu'ait monsieur votre père. DAMIS. Prête-t-il de l'argent?

M. GRIPON. En aucune façon, Car il en a beaucoup.

M. DURU. Répondez, beau garçon, Étes-vous avocat?

DAMIS. Point de tout.

M. DURG.

Ah , le traitre!

Éles-vous marié?

DAMIS. J'ai le bouheur de l'être. M. DURU.

Et votre sœur? DAMIE

Aussi. Nous avons cette nuit Goûté d'un double bymen le tendre et premier fruit. M. GRIPON.

Mariés!

M. DURU. Scélérat!

M. GRIPON. A qui donc? DAMIS.

A ma femme.

M. GRIPON. A ma Phlipotte?

DAMIS. Non. M. DURG.

Je me sens percer l'âme.

Quelle est-elle? En un mot, vite répondez-moi. DAMIS.

Vous êtes curieux, et poli, je le vol. M. Driner Je veux savoir de vous celle qui, par surprise.

Pour braver votre père ici s'impatronise. DAMIS.

Quelle est ma femme? M. DUBU.

Oui, oui. DAMIS.

C'est la sœur de celui A qui ma propre sœur est unie aujourd'hui. M. GRIPON.

Quel galimatias l DAMIS.

La chose est toute elaire. Vous savez, cher Gripon, qu'un ordre de mon père

Enjoignalt à ma mère, en termes très précis D'établir au plus tôt et sa fiile et son fils. M. Drieft.

Eh bien ! traitre?

DAMIS.

A cet ordre elle s'est asservie, Non pas absolument, mais du moins en partie : Il veut un prompt hymen; il s'est fait promptement. Il est vrai qu'on n'a pas conelu précisément Avec cenx que sa lettre a nommes par sa elause : Mais le plus fort est fait , le reste est peu de chose. Le marquis d'Outremont, l'un de nos bons amis, Est un homme...

M. GRIPON. Ah! e'est là cet ami du logis : On s'est moq té de nous; je m'en doutais, compère. M. DURU.

Allons, faites venir vite le commissaire,

Vingt huissiers.

#### DAMI

Eh! qui done ètes-rous, s'il vous plat. Qoi daignez prendre à nous un si grand intérét? Cher ami de mon père, apprenez que peut-être, Sans mon respect pour lui, cette large fenètre Serait votre chemin pour vider la maison. Dénichez de chez moi.

M. DURU.

Comment, maître fripon, Toi me chasser d'ici! toi, scélérat, faussaire, Aigrefin, débauché, l'opprobre de ton père! Qui n'es point avocat!

### SCÉNE V.

MADAME DURU, sortant d'un côté avec MARTHE; LE MARQUIS, sortant de l'autre avec ERISE; M. DURU, M. GRIPON, DAMIS.

MADAME DURU . dans le fond.

Mon carrosse est-il prét?
D'on vient donc tout ce bruit?

LE MARQUIS.

Ah! je vois ce que c'est.

C'est mon questionneur.

LE MARQUIS.

Oui, c'est ce vieux visage, Qui semblalt si surpris de notre mariage.

MADAME DUEU.

Qui, c'est moi.

Qui done?

De votre époux il dit qu'il est agent.

M. DURU, en colère, se retournant.

MARTHE. Cet agent paraît peu patient.

MADAME DURU; arançanit.

Ab!quevols-je?quels traits : c'est lui-même! et mon âme.

M. DURU.

Voilà donc à la fir ma coquine de femme!

Oli, comme elle est changée! elle n'a plus, ma foi!

De quoi raccommoder ses fautes près de moi.

MADAME DURU.

Quoi! c'est vous , mon mari , mon cher époux!

DAMIS, ÉRISE. LE MARQUIS , ensemble.

Mod père!

NADAME DURU.

Daignez jeter, monsieur, un regard moins sévère

Daignez jeter, monsieur, un regard moins sévère Sur moi, sur mes enfants, qui sont à vos genoox. LE MARQUIS. Oh! pardon: j'ignorais que vous fussiez chez vous.

M. DERU.

Ce matin...

LE NARQUIS.

Excusez; j'en suis honicux dans l'âme.

MARTHE.

Et qui vous aurait eru le mari-de madame?

DAMIS.

A vos pieds...

Fils indigue, apostat du barreau, Malheureux marie, qui fais ici le beau, Fripon, c'est donc ainsi que ton père lui-même S'est vu recu de toi? c'est ainsi que l'ou u'aime?

M. GRIPON. C'est la force du sang.

DANIS.

Je ne suis pas deviu.

MADAME DURU.

Pourquoi tant de courroux dans notre heureux destin? Vous retrouvez ici toute votre famille; Un gendre, un fils hien né, votre épouse, une fille. Que voulez-vous de plus? Faut-il, après douze ans,

Que voulez-vous de plus? Faut-il, après douze ans Voir d'un œil de travers sa femme et ses enfants? M. DURU. Vous n'êtes point ma femme: elle était ménagère; Elle cousait, filait, fesait très maigre chère,

En c'est point a mon bien porte le corp mortie Par la main d'un filie, nouuer mattre d'abed; N'est point jose, p'esté point raise en faille. N'est point jose, p'esté point raise en faille, N'aurait pas a mon fils fait pertie son latin, Peride I voil donc la belle révouperse Dan tavail de douze ans et de ma continne. Dan tavail de douze ans et de ma continne? La promie en point la midi, pesti jour? Aupres de voire lit, un obif de la cour: En promate ne polité le houteux calons rei C'est ainsi qu'à profit vous plateir mon argent! C'est ainsi qu'à profit vous plateir mon argent!

Et qu'on aille m'attendre à son second étage.

DAMIS.

Quel père!

LE NARQUIS. Quel beau-père! ÉRISE.

BABLE.

Bell lon dieu, quel langage!

MADAM ROUE.

Je pais avoir des text personant propringe.

Je pais voir des text personant propringe.

Mofere-vous, de vieu couter, et piege.

Alors que la misère à tous deux fut commune,

Je me finde se vertus propres à ma fortne;

D'els-ver vue enfants je pris sur moi les soins;

Je me refinals lour pour leur laiser de moiss

Une c'douation qui fut liéu d'héritage.

Quand vouserlèse acois, dans voire heureu veyage,

Un peu de bien commis à ma fidélité; J'en sus placer le fonds ; il est en súreté. M. DURU.

Oui.

MADAME DURU. Votre bien s'accrut; il servit, en partie, A nous donner à tous une plus douce vie. Je voulus dans la robe élever votre fils: Il n'y parut pas propre et je changeaj d'avis. De mon premier état je soutins l'indigence : Avec le même esprit j'use de l'abondance. Et qui l'ensevelit est mauvais citoven : Il fait tort à l'état, il s'en fait à soi-même.

On doit compte au publie de l'usage du bien, Faut-il sur son comptoir. l'eil trouble et le teint hlème, Mangner du nécessaire auprès d'un coffre-fort, Pour avoir de quoi vivre un jour après sa mort? Ah! vivez avec nous dans nne honnête aisance. Le prix de nos travaux est dans la jouissance : Faites votre bonheor en rensplissant nos vorux. Etre riche n'est rien, le tout est d'être heureux.

M TOTAL Le bean sermon du luxe et de l'intempérance! Gripon, je sonffrirais que, pendant mon absence, On dispose de tout, de mes hiens, de mon fils, De ma fille i

MADAME DURU.

Monsieur, je vous en écrivis : Cette nnion est sage, et doit vous le paraître; Vos enfants sont heureux, leur père devrait l'être.

M. DUBE. Non: ie seraia ontré d'être heureux maleré moi : C'est être heureux en sot de souffeir que, ehez soi, Femme, fils, gendre, fille ainsi se réjonissent.

MADAME DURU. Ah! qu'à cette union tous vos vœux applaudissent! M. DERE.

Non, non, non, non; il faut être maltre chez soi. MADAME DUBU.

ÉRISE.

Ah! disposez de mol. MADAME DURU.

Vous le serez toniours.

Nous sommes à vos pieds.

DAMIS. Tout iei doit vous plaire;

z-yous inflexible?

MADAME DUBU. Ah, mon époux! DAMIS, ÉRISE, ensemble.

Mon père! M. DIERT.

Gripon, m'attendrirai-je? M. GRIPON.

Ecoutez, entre nons,

Ca demande du temps.

MARTIE. Vite, attendrissez-vous:

Tous ces gens-là, monsieur, s'aiment à la folie; Croyez-moi, mettez-vous aussi de la partie. Personne n'attendait que vous vinssiez ici : La maison va fort bien : yous voilà : restez-v. Sovez gai comme nous, ou que Dieu vous renvoie. Nous vous promettons tous de vous tenir en joie. Rien n'est plus douloureux, comme plus inhumain, Que de gronder tout aeul des plaisirs du prochain.

M. DURU. L'impertinente! Eh hien! qu'en penses-tn, compère?

M. GRIPDN. J'ai le cœur nn peu dur ; mais , après tout, que faire? La chose est sans remède; et ma Philipotte aura Cent avocats pour nn, sitôt qu'elle voudra.

MADAME DURU. Eh hien! vous rendez-vous?

M. DUBIT. Cà, mes enfants, ma femme, Je n'ai pas, dans le fond, une si vilaine âme. Mes enfants sont pourvns; et , puisque de son hien , Alors que l'on est mort, on ne peut garder rien,

Il faut en dépenser un peu pendant sa vie : Mais ne mangez paa tont, madame, je vous prie. MADAME DUBU.

Ne craignez rien, vivez, possédez, jouissez... M. DURU.

Dix foia cent mille francs par yous sont-ils placés? MADANE DURU.

En contrats, en effets, de la meilleure sorte. M. DURU.

En voiei done autant qu'avec moi je rapporte. (Il veut lui donner son portefeuille, et le remet dans sa poche.)

MADAME DURU. Rapportez-nous un cœur doux, tendre, généreux; Voilà les millions qui sont ehers à nos vœux.

M. DURU. Allons done; je vois bien qu'il faut avec constance Prendre enfin mon bonbenr du moins en patience.

FIN DE LA FEMME QUI A RAISON.

# ORESTE.

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE POIS, A PARIS, LE 12 JANVIER 1750.

#### AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KERL.

Cette pièce est une imitation de Sophoele, aussi auscie que la différence des unœurs et les progrès de l'art ont pu le permettre. Elle înt jouée en 1750 avec beaucoup de succès. L'auteur fut seulement obligé d'en changer le dénoiment.

Crébillon était censeur des pièces de théâtre : Voltaire fut donc obligé de lui présenter sa tragédie, « Monsienr » lui dit Crébillon en la lui rendant , jai été content do » succès d'Électre : je souhaite que le frère vous fasse au-

» tant d'honneur que la sœur m'en a fait. » A la première représentation, ou applandit avec transport au morcean imité de Sophoele. Voltaire s'élança sur le bord de sa loge : « Courage, Athéniens! s'écris-t-il, » c'est du Sophoele. »

On verra, en lisant les variantes, que l'anteur a retranché d'éloquentes declamations pour mettre plus de mourement dans les achees; qu'il a est écarté du génie du théâtre gree pour ne plus suivre que le sien.

## AVIS AU LECTEUR.

L'auteur des ouvrages qu'on trouvers dans ce volume e croit obligé d'avertir encore les gens de lettres, et tous œus qui se forment des cabinets de livres, que de toutes les éditions faites jusqu'icl, en Hollande et ailleurs, de ses prétendates (Serres, il n'y en a pas une seule qui mérite la moindre attention, et qu'elles sont toutes remplies de pièces supposées ou defligurées.

Il n'y a guère d'années qu'on ne débite sous son nom des ouvrages qu'il n'a jamais vus; et il append qu'il n'y a guère de mois où l'on ne lui impute, dans les Mercure; quelque pièce fugitire qu'il ne connaît pas davantage. Il se fisité que les lecteurs j'il detieva ne fervout pas pins de cas de ces imputations continuelles que des critiques passionnées dout il entend dire qu'on rempit les ourrages

Il ne fera plus qu'une seule réflexion sur ces critiques : c'est que, depuis les Obserrations de l'académie sur le Cid, il n' a pas en une seule pièce de thétire qui n' att étéritiquée, et qu'il n' y en a pas en une seule qui l'alt bien été. Les Obserrations de l'académie sont, depuis plus de cont ans, la seule critique raissonable qui ait para, et la seule

qui puisse passer à la postérité. La raison en est qu'elle fut composée avec beaucoup de temps et de soin par des hommes capables de juger, et qui jugenlent sans partialité.

#### ÉPITRE

A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

MADAME LA DUCHESSE DU MAINE.

### MADARE,

Vous avez vu passer ce siècie admirable, à la gloire duquel vous avez tant contribué par vutre goût et par vos exemples; ce siècle qui sert de modèle au nôtre en tant de choses, et peut-être de reproche, comme il en servira à tous les âges. C'est dans ces temps illustres que les Condé. vos alcux ', couverts de tant de lauriers , cultivaieut et encoursgealent les aris; nit un Bossuet immortalisait les héros, et instruisait les rois; où un Fénelon, le second des hommes dans l'éloquence, et le premier dans l'art de rendre la verin almable, enseignait avec tant de charmes la justice et l'humanité; où les Racine, les Despréaux, présidaient aux belles-lettres, Lulli à la musique, Le Brun à la peinture. Tous ces arts, madame, furent accueillis surtout dans votre palais. Je me souviendral toujours que , presque an sortir de l'enfance , j'eus le bonbeur d'y entendre quelquefois no homme dans qui l'érudition la plus profonde n'avait point éteint le génie, et qui cultiva l'esprit de monseigneur le duc de Bourgogne, ainsi que le tôtre et celui de M. le duc du Maine; travans beureus dans lesquels il fut si puissamment seconde par la nature. Il prenait quelquefois devant votre altesse sérénissime un Sophocle, un Euripide; il traduisait sur-lo-champ en français une de leurs tragédies. L'admiration , l'enthousissme dont il était saisi lui inspiralt des expressions qui répondalent à la mêle et harmonieuse énergie des vers grecs, aniant qu'il est possible d'en approcher dans la prose d'une langue à peine tirée de la barbarie, et qui, polie par tant de grands anteurs, manque encore pourtant de precision, de force et d'abondance. On sait qu'il est impossible de faire passer dans aucune langue moderne la valeur des expressions grecques : elles peignent d'un trait cequi exige trop de paroles chez tous les autres peuples ; un seut

 La duchesse du Maine était fille de Henri-Jules de Condé, appelé communément monsieur le Prince.

terme y suffit pour représenter ou une montagne toute ? couverte d'arbres chargés de seuilles, ou un dieu qui lance au lolu ses traits, ou les sommets des rochers frappés souvent de la foudre. Non-seulement-cette langue avait l'avantage de remplir d'un mot l'imagination ; mais chaque terme, comme on sait, avait une mélodie marquée, et charmait l'oreille, taudis qu'il étalait à l'esprit de grandes peintures. Voità pourquoi tonte traduction d'un poète gree est toujours faible, sèche et indigente : e'est du caillou et de la brique avec quoi on veut imiter des palais de porphyre. Cependant M. de Malezieu, par dea efforts que produisait au enthousissme aubit, et par un récit véhément, semblait suppléer à la pauvreté de la langue, et mettre dans sa déclamation toute l'ame des grands hommes d'Athènes. Permettez-moi , madame , de rappeler ici ce qu'il pensait de ce peuple inventeur, ingenieux et sensible, qui enseigna tout aux Romaina ses vainqueurs, et qui, long-temps après sa ruine et celle de l'empire romain , a servi encore à tirer l'Europe moderne de sa grossière ignorance.

Il conuaissait Aibènes mieux qu'anjourd'hui quelques voyageurs ne connaissent Rome après l'avoir vue. Ce nombre prodigieux de statues des plus grands mattres, ces colonnes qui ornaient les marchés publics, ces monuments de génie et de graudeur , ce theatre superbe et immense , bâti dans une grande place, cutre la ville et la citadelle, où les ouvrages des Sophocle et des Euripide étaient écoutés par les Périclès et par les Socrate, et où des jeunes gens n'assisiaient pas debout et eu tumulte ; en un mot , tout ce que les Athéniens avaient fait pour les arts eu tous les genres était présent à sou esprit. Il était hieu loit de penser comme ces hommes ridiculement austères, et ces faux politiques qui blament encore les Athéniens d'avoir été trop somptueux dans leurs jeux publics, et qui ne savent pas que cette magnificence même euriebissait Athènes, en attirant dans son sein une foule d'étrangers qui vennient l'admirer, et preudre chez elle des leçons de vertu et d'é-

loopence. Yous engageâtea, madame, ort homme d'un espril presque nuiversel à traduire, avec une fidétité pleine d'élégance et de force, l'Iphtgénie en Tauride d'Euripide. Ou la représenta dans une fête qu'il eut l'honneur de donner à votre attesse sérénissime , léte digne de celle qui la recevait, et de ceini qui en fessit les honneurs : vous y représentiex Iphigenie. Je fus témoin de ce spectacle ; je n'avais alors nulle habitude de notre théstre français ; il ne m'entra pas dans la tête qu'ou pêt mêler de la galanterie dans ce sujet tragique : je me livral aux morars et aux coutumes de la Grèce, d'antant plus aisément qu'à peine j'en connaissais d'autres ; j'admirai l'autique dans toute sa poble simplicite. Ce fut là ce qui me donna la première idée de faire la tragédie d'OE dipe, sans même avoir lu celle de Corneille. Je commençai par m'essayer, en traduisant la fameuse scène de Sophocle, qui contient la double confidence de Jocaste et d'Œdipe. Je la lus à quelques-uns de mes amis qui fréquentaient les spectacles , et à quelques acteurs : ils m'assurèrent que ce morceau ne pourrait jamais réussir en France; ils m'exhortèrent à lire Corneille qui l'avait soigneusement évité, et me dirent tous , que si je ne mettais , à son exemple, une lutrigue amoureuse dans OEdipe, les comédiens même ne pourraient pas se charger de mon ouvrage. Je lus donc l'OEdine de Corneille qui, saus être mis au raug de Cinna et de Polyeucle, avait pourtant alors beancoup de réputation. J'avone que je fus révolté d'un bout à l'autre ; mais il faitut céder à l'exemple et à la mauvaise contume. J'introduisis, au milieu de la terreur de ce chefd'œurre de l'autiquité, non pas une totrigue d'amour, l'idée m'en paraissait trop choquante, mais au moins le rescourenir d'une passion éteinte. Je ne répéteral point ce que j'ai disitieurs sur ce siget.

Votre attesse servinaisme se sourient que j'ent Nonceur de lire Gibble d'exact die. La sourie de opposice en cit de lire Gibble d'exact die. La sourie de opposice en cit assurément pas condamnée à ce l'ribonaly, mais vous, et M. le cervinal de Poligane, et M. de Mastelen, et tout es qui composit votre cour, vous me blainaires universités ment, et arc ette grande raison, d'a role promonole le moi d'amour dans un courrage où Sophocle surit ai ble or traut stan ce maibrureur orrement érinegre et e qui seul mais fair recevoir ma pièce, fut précisément le seul débat que vous condamnités.

Les cométiens jouverna la regret (EC/I)es, dont la viepérient rive. Le public fut entirement du voire sits i tout ce qui était dans le goit de Sophotels fut appaisant pemeralment; et ce qui rescueitai un pen la panion de l'amour fut condamusé de tous les critiques éclaires. En effet, moutre fut condamusé de tous les critiques éclaires. En effet, madrane, noute place pour la galestier que le perricide et l'Insente qui dévalent une famille, et la coatagion qui range un pays i et qui exemple plus frappande a ricionie de notre theâtre et du pouvoir de l'habitude, que Cornellie, d'un tôté, qui lat lière à Thenez:

Queique ravage affreux qu'étale iet ta peste . L'absence aux vrais amonts est encor plus funeste;

et moi qui, soixante ans après lui, viens faire parier une vieille Jocaste d'un vieil amour, et tout cela pour complaire au goût le plus fade et le plus faux qui ait jamais corrompu la littérature.

Qu'une Phèdre, dont le caractère est le plus théstral qu'ou ait jamais vo. et qui est presque la scule que l'antiquité att représentée amoureuse; qu'une Phèure, dis-je, étale les fureurs de cette passion fuuesie ; qu'une Roxane , dans l'oisiveté du sérail, s'abandonne à l'amour et à la jalousie; qu'Ariane se plaigne au ciel et à la terre d'une lufidelité cruelle ; qu'Oromane tue ce qu'il adore : tout cela est vraiment tragique. L'amour furieux, criminel, malbenreux , suivi de remords , arrache de nobles larmes. Point de milieu : Il faut , ou que l'amour domine en tyran , ou qu'il ne paraisse pas ; il u'est point fait pour la seconde place. Mais que Néron se cache derrière une tapisserie pour entendre les discours de sa mattresse et de son rival; mais que le vieux Mithridate se serve d'une ruse comique pour savoir le secret d'une jeune personne aimée par ses deux enfants; mais que Maxime, même dans la pièce de Cinna, si remplie de beautés males et vraies, ne découvre en láche une conspiration si importante que parce qu'il est imbécilement amoureux d'une femme dont il devait counsitre la passion pour Cinua, et qu'ou donne pour raison.

Un véritable amant ne connaît point d'amis :

maia qu'un vienz Sertorius alme je ue sais quelle Viriste, et qu'il solt assassine par Perpenua, amoureux de cette Espagnole, lout cale ast petit et pueril. Il estu dire hardiment; et ces petitesses nous mettraient prodigicusement au-dessous des Atheines, si nos grands maitres u'avaient racheté ces defauts, qui sont de notre nation, par les syncheté ces defauts, qui sont de notre nation, par les syncheté ces defauts, qui sont de notre nation, par les syncheté ces defauts, qui sont de notre nation, par les syncheté ces defauts, qui sont de notre nation, par les syncheté ces defauts, qui sont de notre nation.

blimes beautés qui sont uniquement de leur genle. Une chose à mou sens assex étrange, c'est que les grauds poètes tragiques d'Athènes aient si souvent Iraité des sujeta où la nature étale tout ce qu'elle a de touchant, une Electre, non Iphigenie, und Merope, un Alemóns; el que nos grands modernes, nediglenent de les ujets, n'aiseut preuge traité que l'anoure, qui est nouveat plus propre à la nourélle qu'ai texpédie. Lis out en quelquelles non la concédie qu'à la texpédie. Lis out en quelquelles non blir cet amour par la politique; mais un amour qui n'est pas une parferieras est forde, et une politique qui viet pas une anholino fercente cel plus froide enzore. Der nilesourieres politiques sur bons den alte partie de l'activité de condicie et dans un mois mais ries de los cels n'est digue du pathétic out et de la gravière de la trapétic.

Le goût de la galanterie avait , dans la tragédie , prévalu au point qu'une grande princesse, qui, par son esprit et par son rang, semblait en quelque sorte excusable de croire que tout le monde devoit penser comme elle Imagina qu'un adieu de Titus et de Berenice étatt un sujet tragique : elle le donna à traiter aux deux maîtres de la scène. Aucun des deux u'avait jumais fait de pièce daus laquelle l'amour u'eut joué un principal ou un second rôle : mais l'ên n'avait jamais parié au cœur que dans les scules scènes du Cid, qu'il avait imitées de l'espagnol; l'autre, tonjours élégant et tendre, était éloquent dans tous les genres, et savaut dans cet art enchanteur de tirer de la pius petite situation les sentiments les plus délicats : aussi le premier fit de Titus et de Bérénice un des plus mauvais ouvrages qu'on connaisse au théâtre ; l'autre trouva le secret d'intéresser pendant cinq actes, sons autre fonds que ces paroles : Je rous atme , et je rous quitte. C'etail , à la vérité, nne pastorale entre un empereur, une reine, et un roi ; et une pastorale cent fois moius tragique que les scènes intéressantes du Paster fide. Le succès avait persuade tout le public et tous les auteurs que l'amour seul devalt être à jamais l'âme de toules les tragédies.

Co no fa que dans un fage plus miré que cet hommes desponet comprés qu'il cuis capable de mires, faire, et qu'il se repossit d'avoir affaibil la soice per tant de déclaration d'amoner, par unit de sentiment de joissuré et de coquertiere, plus digrass, comme yi a dèpe un dévine de des des des la compres de la compres de la compres de plus de la compres de la compres de la compres de plus de la compres de la compres de la compres de plus de la compres de la compres de la compres de plus de la compres de la compres de la compres de plus depuis de la compres de la compres de plus de la periodica de la perfecta de la perfecta de la perfecta qu'in est la compres de la compres de plus de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la perfecta qu'in est la compres de la compresa de la perfecta de plus de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la moderna de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la perfecta de la perfecta del por la compresa de la perfecta del por la compresa de la perfecta del por la compresa de la perfecta del por la compresa de la perfecta del por la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la compresa del la compresa del la compresa del la compresa de la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del la compresa del

Il est certain que si ce grand homme avait vécu, el s'il avait cultivé un talent qui seul avait fait sa fortune et sa gioire, et qu'il ne devalt pas abandonner, il eût rendu au theatre son ancienne pureté, il n'est point avili , par des amours de ruelle , les grands sujets de l'antiquité. 11 avail commencé l'Iphigénie en Tauride, et la galanterie n'entrait point dans son plan : il n'eut jamais rendu amoureux ni Agamempon, ni Oreste, ni Electre, ni Teléphonte , ni Ajax ; mais ayant malbeureusement quitté le théâtre avant que de l'épurer , tous œux qui le suivirent imitèrent et outrèrent ses défauts, sans atteinure à ancune de ses beautés. La morale des opéra de Quinnult entra dans presque toutes les scènes tragiques : tantôt c'est un Attibiade qui avoue que « dans ses tendres moments il a » toujours éprouve qu'un mortel peut goûter un bonhour s acheve; » tantôt c'est nne Amestris , qui dit que

Jei un Agnonide

De in belle Chrysis en tout lieu suit tes pas, Adorateur constant de ses divins appas.

Le feroce Arminius, co défenseur de la Germania, protente « qui ti enti lite son avot dans les year Clamidie) » et vi tried dans le camp de Varau pour role si las beaux years de cotte lamenie « deignent lais montrer leur tendrease » ordinaire. » Dans Amanis, qui n'est, soure chone qua la Merope, charges d'épisodes romaneques, que pume béroites, qui d, episit roi jours, a va un moment dans une maison de campagne uni jeune inconan doni elle ont éprise, sércie serce bienence :

C'est ce même inconnu, pour mon repos, hélast Autant qu'it te devait il ne se cacha pas ; Je le vis, f'en rougis, mon âme en fot émue;

Et pour quelques moments qu'il s'offrit à ma vue, esc.

Dans Athéneis, un prince de Perso se déguise pour aller voir sa maltresse à la cour d'un empereur romain. On cruit lire enfin les romans de mademoiselle de Scudéri, qui peignait des bourgeois de Paris sous le nom de hêros de l'antiquité.

Your achiever de fertiller in nation dans or pold Mentalle, et qui nour resid-richiet neu you do hom le Grangern soude, il arriva, per nutherer que M. de Linguigern soude, il arriva, per nutherer que M. de Linguigern actual de la companie de la companie de la companie de vers, il treposenter no Efecto. Il lind moure qui die cuita dans le goda natique : nut forde et authorit de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de sante qualote rivilla en qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer qui opprise la qui lui vastal avec resion la freuer punta para qui a para la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la compani

Your etiez, madame, aussi blen que feu madame la princesse de Couti, à la tête de ceux qui se flattaient de cette espérance; mais maibeureusement les défauts de la pièce française l'emportèrent si fort sur les beautés qu'il avait empruniées de la Grèce, que vous avouêtes, à la représentation, que c'était une statue de Pravitèle défigurée par un moderne. Vous etites le courage d'abandonner ce qui en effet n'était pas digne d'être soutenn , sachant très bien que la faveur prodiguée ana mauvais ouvrages est aussi contraire aux progrès de l'esprit que le déchainement contre les bons. Mais la chute de cette Electre fit en même temps grand tort anx partisans de l'antiquité : on se unévalut très mal à propos des défants de la copie contre la mérite de l'original; el, pour achever de corrompre le goût de la nation, on se persuada qu'il était impossible de soutenir, sans une intrigue amoureuse, et sans des avenlares romanesques, ces sujets que les Grecs n'avaient jamais déshonorés par de tels épisodes ; on prétendit qu'on poquait admirer les Grecs dans la lecture , mais qu'il était impossible de les imiter sans être condamné par son siècle : étrange contradiction? car si eu effet la lecture en plast, comment la représentation en peut-elle déplaire .

Il us fan pas, je Tercous, r'atticher à limiter on que les autoins nivelle de dévelueurs et de faible il le et même tres visiemblable que les désintes ut de faible il est même très visiemblable que les désints où ils tombèrent furrent cellerés de leur temps, le suits persuade, madame, que les bran espetit d'Athènes condamnèrent, comme tons, queles reputitions, quelegas déclarantious, doil Sophocie avait charge son Electre; ils durent remarquer qu'il ue fouliait pas aues dens le cour humille, l'avocernés ecutore desire de la comment, l'avocernés ecutore.

Brûle d'un feu secret, sans houte et sans effeoi.

qu'il y a des beautés propres , non-seulement à la langue grecque, mais ans mœurs, an climat, au temps, qu'il serait ridicule de vouloir transplanter parmi nous. Je n'ai point copié l'Electre de Sophocle, il s'en faut beaucoup; j'en al pris, autant que j'al pu, tout l'espril et toute la substance. Les fêtes que célébraient Egisthe et Clytemnesire, et qu'ils appelaient les festins d'Agamemnon, l'arrivée d'Oreste et de Pylade , l'urne dans laquelle on croit que sont renfermées les cendres d'Oreste, l'anneau d'Agamemnon, le caractère d'Electre, celui d'Iphise, qui est précisément la Chrysothemis de Sophocle, et surtout les remords de Clytempestre, tout est puisé dans la tragédie grecque; car, lorsque celui qui fait à Clytenmestre le récit de la prétendue mort d'Oreste lui dit : « Eh quoi ! ma-» dame , cette mort vous afflige? » Clytenmestre répund : . Je suismère, et par là matheureuse ; une mère, quoique » outragée, ne peut hair son sang : » elle cherche même à se justifier devant Electre du meurlre d'Agamemnon : elle plaint sa lille; et Euripide a pousse encore plus loin que Sophocle l'attendrissement et les larmes de Clytennestre. Voilà ce qui fut applaudi chez le peuple le plus judicieux et le plus sensible de la terre : voilà ce que j'ai va senti par tous les bons juges de notre pation. Rien n'est en effet plus dans la nature qu'une femme criminelle envers son éposa . et qui se laisse attendrir par ses enfants, qui recoit la pitié dans son ogur altier et farouche, qui s'irrite, qui reprend la dureté de son caractère quand on lui fait des reproches trop violents, et qui s'apaise ensuite par les soumissions et par les larmes : le germe de ce personnage était dans Sophoele et dans Euripide, et je l'ai developpé. Il n'appartient qu'à l'Ignorance et à la présomption , qui en est la aute, de dire qu'il n'y a rien à imiter dans les anciens; il n'y a point de beautés dont on na trouve chez eux les

An one main improval meritoral las loid one pasa miricentrie designationis, and recommendance per la Gerces, et al. califolds a saint r e(califold las leveral connections de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de l'inventionis de la companio delle, qui déformemental une fait l'interetione, permit origine, qui déformement la main fait l'inventionis de la colorie de la gibbilitation de la colorie de l'inventionis de la colorie de l'inventionis de la colorie de l'inventionis de la discrette front de une supt. A il comment insidera de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie del la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie de la colorie del la colorie de la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colorie del la colo

visiourusge!

Ful domei en moiosa is san nation quelque idee d'use
trafédie san somer, sone confidents, sans ejeudes: le
trafédie san somer, sone confidents, sans ejeudes: le
perit nombre des pretions de loss pois d'une sais pretpois momer des pretions de los pois d'une de la brese
de parti, l'injustion de la persention, et l'une da la brese
pretion produce. C'est a tros, matten, et conserver les discolles qui resteul encore parsai sone de ceta
mainter percione peut sonices sono cut restaute. A conleur devous louis, sectom set u'est de permi sone, lout y a
der devous louis, sectom set u'est de permi sone, lout y a
der devous louis, sectom set u'est de permi sone, lout y a
der l'espediant l'une la vere qui porte ce fault derangere
voille. preventi encore quelquoides malgre la entiture;
voille, preventi encore quelquoides malgre la entiture;
l'estique de d'Abbes et de Rome devierables des Golde

et des Yustalies, moulle par les mours des Silactives, aussi contre prescrices néclière et attentitée des promons des retes 1780s. Quand là sature lour a donné ou du gréde, ou E-1780s. Quand là sature lour a donné ou du gréde, ou Epias finis pour insière que les counseques horte sation, qui et plus finis pour insière que l'inserier, et qui diverbée plus finis pour insière que l'inserier, et qui diverbée plus deut était le sière. Tout ce que je échier, madatans, et céu qu'il as trouve quelque prise qui achiere ce que più famete, qui al la trouve quelque prise qui achiere et de coite afficiere ou il l'est plonge, qui le rende respectable san cepière le plus autres, quige de fabblere d'ethèeus, digne prible le plus autres, qui gene du fabblere d'éthess, digne et mis des multipes d'un respirit de que le vière, et de onu qui povernet tour semendier.

#### .

## DISCOURS

PROMONCÉ AU TREATES PRANÇAIS PAR EN DES ACTRINS, AVANT LA PRENIÈRE REPRÉSENTATION DE LA TRACEDIE D'ORESTE (12 JANVIER 1750.)

Menderne, Tustiere de la trapédic que nous allous areix Domessos de vos demos e à posit la vasit interneire de Domessos de vos demos e à posit la vasit interneire sont Domessos de la companya de la companya de la companya de de tras utilização, escore soita contra para commente sonte contra que de la companya de la companya de la companya de contra que de la companya de la companya de la companya de de la creativa e manda companya de la companya de la del acuada de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de de la montanea de la circle passa, voca revinadere sua de de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la

Les Athéniens, qui loventèrent ce grand art que les Français seuls sur la terre cultivèrent beureusement, encouragèrent trois de leurs citoyens à travailler sur le meme sujet. Your, messieurs, en qui l'on voit auyourd'hui revivre ce peuple aussi celebre par son esprit que par son courage, vous qui ever son gout, vous anrez son équité. L'anteur, qui vous presente une imitation de l'antique, est bien plus sûr de trouver en vous des Athéniens , qu'il pe se flatte d'avoir rendu Sophocle. Vous saves que la Grèce, dans tous ses monuments, dans tous les genres de poésio et d'éloquence, voulait que les beautés fussen! simples : vous trouverez lei cette aimplicite, et vous devinerez les beautes de l'original , malgré les défauts de la copie ; vous daignerez vous prêter surtout à quelques usages des anciens Grecs; ils sont dans les arts vos véritables apoetres. La France, qui suit leura traces, ne blamera point leurs coutumes; vous dever songer que dejà votre goût, suriout dans les ouvrages dramatiques, sert de modèle aux autres nations. Il suffira un jour , pour être approuvé zilleurs , qu'on dise : Tel était le goût des Françels ; c'est einsi que pensatt cette nation illustre. Nous your demandons votre indulgence pour les mœurs de l'antiquité, so même titre que l'Europe, dans les siècles à venir, rendra justice à vos

## ORESTE.

#### DERSONNAGES

ORESTE, die de Criemosies et d'agmemben. ELECTRE, i seeurs d'Oreste. 19715E, i Seeurs d'Oreste. CLITIENSERRE, épouse d'ÉgisÉGISTHE, tyran d'Argon. 211ADE, ami d'Oreste. PANNÈVE, stellard attaché à la famille d'Agementout. DIMAS, ellicier des gardes. 5072.

Le thettre doit représenter le rivage de la mer; un bois, un lemple, un palais, et un tembesq', d'un côté; et de l'autre, Argos dans le

## ACTE PREMIER.

## SCÈNE I.

IPHISE, PAMMÈNE,

Estil vrai, cher Fammène, et et elles solitaire, Ce palsite seterable où languit ma mière ; Me verra-til golder in famete dosseur. De melér mes regrets aux larmes de ma seror? De melér mes regrets aux larmes de ma seror? La milhareneur Selterte, à mes odustars si debre, Egithe enfoume-til qu'en ces solonnière. Le sang d'Agamenna parsisse à seus colde? Serons-nous les témoisse de la pompe inhumaine qui odibète le crime êt que ce pour ambier?

PANNÈNE. Miuistre malheureux d'un temple abandonné, Dn fond de ces déserts où je suis coufiué, J'adresse au ciel des vœux pour le retour d'Oreste ; Je pleure Agamemnon ; j'Ignore tout le reste. O respectable Iphise! ô pur sang de mon roi! Ce jour vient tous les ans répandre ici l'effrol. Les desseins d'une cour en horreurs si fertile Pénètrent rarement dans mon obscur asile. Mais on dit qu'en effet Egisthe soupçonneux Doit entralner Electre à ces funèbres ieux : Qu'il ne souffrira plus qu'Electre en son absence Appelle par ses cris Argos à la vengeance. Il redoute sa plainte, il craint que tous les cerurs Ne réveillent leur haine au bruit de ses clameurs ; Et, d'an œil vigilant, épiant sa conduite, Il la traite en esclave, et la traine à sa snite. IPHISE.

Ma sœur esclave! ô ciel! ô sang d'Agameninon!

Un barbare à ce point outrage encor ton nom ! Et Clytemnestre, hélas! cette mère cruelle, A permis cet affront qui rejaillit sur elle!

Pent-être volre seur avec moins de fierté Devait de sou tyran braver l'autorité, Et, n'ayant contre lui que d'impaissantes armes, Méler moins de reproche et d'orgueil à ses larmes, Qu'à produit sa fierté? que servent ses éclats? Elle Irrite un barbare, et ne nous venge pas.

On m'a laissé du moits, dans ce faneste sille, Lu declins ansoporte, un malheur plus traquille. Mes mains peuvent d'un pire honorer le tombeau. Loin de ses unemais, et loid es su hourreux : Loin de ses unemais, et loid est pour le la contraction peuvent de la company. Je pleure en liberté, je hais en pair Égisthe. Je pleure en liberté, je hais en pair Égisthe. Je us suis condamné à l'horreur de le voir Que l'eruque, rappolant le temps du désespoir, Le solei à regret raubse la journe. Oà le cid a permit ce harbart hyménée, Oà le cid a permit ce harbart hyménée, Oô l'Octionnette.

## SCÈNE II.

ÉLECTRE, IPHISE, PAMMÈNE.

IPHISE.

Hélas! est-ce vous que je vois,

Ma sœur ?...

ÉLECTRE.

Il est venu ce jour où l'on apprête
Les détestables jeux de leur coupable fête.
Electre leur esclave, Électre votre sœur,
Vous annonce en leur nom leur horrible bonheur.
Trentes.

Un destin moins affrenx permet que je vous voie; A ma douleur profonde il mele un peu de jose; Et vos pleurs et les miens ensemble confondus... ÉLECTRE.

Des plears! ab! ma faiblesse en a trop répandus. Desplears! ombre ascrée, ombre chère et sangiante , Est-ce là le tribut qu'il faut qu'on te présente? C'est da sang que je dois, c'est din sang que tu veux: C'est parmi les apprès de ces indignes jeux, Dans ce cruel triomphe où mon tyran m'entraîne , Que, raimiant lan force, et souleraut ma chaîne , Mon bras , mon faible bras overs l'égorger

625

An tombeum que sa rage ose encore outrager.
Quoi j'a l'u Olymmener, a vere lis conjurer,
Lever un son époux sa main trop assurée!
Et mosa, une le yan nous suspendine des coups.
Que na mère à mes yeax post une son des coups.
Que na mère à mes yeax post une son des montes.
Pours-rous en celeiars moins que n'on pules criRous scelles désermais devons nous secourir : [mes 7].
Crigique-vous de frapper ? originer-suus de monSecondize de von main un unin désespérée; [fri? ?
Fille de Clyfremeure, et rejéton d'Auje.

IPHISE.

Ah! moderez est transports impuissants; Commandez, chere Electre, au trouble de vossens; Contre nos eunemis nons n'avons que des larmes : Qol peut nous seconder? comment trouver des ar-Comment Trapper n n'oi de gardes entoure; [mese] Vigitant, soupconneux, par le crime éclaire? Helas! à nos regrets n'ajoutous point de craitique; Tremblez que le tyran n'ait écouté vos plaintes.

Je veux qu'il les écoute ; oui , je veux dans son cœur Empoisonner sa joie, y porter ma douleur; One mes cris jusqu'an ciel puissent se faire entendre; On ils appellent la foudre, et la fassent descendre; Ou ils réveillent cent rois indignes de ce nom, Oui n'ont osé venger le sang d'Agamemnou. Je vous pardoune , hélas ! cette douleur captive , Ces faibles sentiments de votre âme craintive : Il vous ménage au moins. De son indigne loi Le joug appesanti n'est tombé que sur moi. Vous n'étes point esclave, et d'opprobres nourrie, Vos yeux ne virent point ce parricide impie, Ces vêtements de mort, ces apprêts, ce festin; Ce festin détestable, où, le fer à la main, Clytemuestre... ma mère... ah! cette horrible image Est présente à mes yeux, présente à mon courage. C'est là , c'est en ces lienx, où vous n'osez pleurer, Où vos ressentiments n'osent se declarer, Oue j'ai vu votre père attiré dans le piége , Se debattre et tomber sous leur main sacrilege. Pammène, aux derniers cris, anx sanglots de ton roi, Je erois te voir encore accourir avec moi; J'arrive. Ouel obiet! une femme en farie Recherchait dans son flanc les restes de sa vie. Tu vis mon eher Oreste enlevé dans mes bras, Entouré des dangers qu'il ne connaissait pas, Près du corps tout sanglant de son malheureux père; A son secours encore il appelait sa mère, Clytemnestre, appuyant mes soius officieux, Sur ma tendre nitié daigna fermer les venx : Et . s'arrêtaut du moins au milieu de son erime , Nous laissa loin d'Egisthe emporter la victime. Oreste, ilans ton sang consommant sa fureur, Egisthe a-t-il détruit l'objet de sa terreur ?

Es-tu vivant encore? as-tu suivi ton père?

Je pleure Agamemnon; je tremble pour un fière.

Mes mains portent des fers; et mes yeux, pleins ile
N'ont vuque desforfaits et des pers'euteurs. [pleurs,
PLAMENE.

PAMMÈNE. Filles d'Agamemnon, race divine et chère Dont i'ai vu la splendeur et l'horrible misère . Permettez que ma voix paisse encore en vous deux Réveiller cet espoir qui reste aux malheureux. Avez-vous donc des dieux oublié les promesses ? Avez-vous ooblié que leurs mains vengeresses Doivent conduire Oreste en cet affreux séjour, Où sa sœur avec moi lui conserva le iour? On'il doit punir Egisthe au lieu même où vous êtes . Sur ce même tombean, dans ces mêmes retraites. Dans ces jours de triomphe, où son lâche assassin Insulte encore au roi dont il perca le sein? La parole des dieux n'est point vaine et trompeuse ; Leurs desseins sont couverts d'une nuit ténébreuse; La peine suit le crime : elle arrive à pas lents.

ÉLECTRE. Dieux, qui la préparez, que vous tardez long-temps!

Vous le voyez, Panimène , Égisthe renouvelle De son hymen sanglant la pompe criminelle.

ÉLECTRE.

Et mon frère, exilé de déserts en déserts,

Semble oublier son père, et négliger mes fers.

PAMMÈNE.

Comptez les temps ; voyez qu'il touche à peine l'âge Où la force commence à se joindre au courage : Espérez son retour, espérez dans les dieux.

ELECTRE. Sage et prudent vieillard, oui, vous m'ouvrez les yeux. Pardonuez à mon trouble, à mon impatience; Hélas ! vous me rendez nn rayon d'espérance. Oui pourrait de ces dieux enceuser les autels . S'ils voyaient sans pitié les malheurs des mortels. Si le crime insolent dans sou heureuse ivresse . Ecrasait à loisir l'innocente faiblesse ! Dieux, vous rendrez Oreste aux larmes de sa sœur : Votre bras suspendu frappera l'oppresseur. Oreste! entends ma voix, celle de ta patrie, Celle du sang versé qui t'appelle et qui crie : Viens du foud des déserts, où tu fus élevé, Où les maux exercaient ton courage épronyé. Aux monstres des forêts tou bras fait-il la guerre ? C'est aux moustres d'Argos, aux tyrans de la terre, Aux meurtriers des rois , que tu dois t'adresser : Viens, qu'Electre te guide au sein qu'il faut percer.

IPHISE.
Renfermez ces douleurs, et cette plainte amère;
Voire mère paralt.

ÉLECTRE. Ai-je encore nne mère /

### SCENE III.

CLYTEMNESTRE, ÉLECTRE, IPHISE.

CLYTEMNESTRE. Allez; une l'on me laisse en ces lieux retirés : Pammène, éloignez-vous; mes filles, demenrez. IPHISE.

Ilélas! ce nom sacré dissipe mes alarmes. ÉLECTRE. Ce nom, jadis si saint, redouble encor mes larmes.

CLYTEMNESTRE. J'ai voulu sur mon sort et sur vos intérêts Vous dévoiler enfin mes sentiments secrets. le rends erdee au destin dont la rieneur utile De mon second époux rendit l'hymen stérile. Et qui n'a pas formé, dans ce funeste flanc, Un sang que j'anrais vu l'ennemi de mon sang. Pent-être que je touche aux bornes de ma vie; Et les chagrins secrets dont je fus poursuivie, Dont toujours à vos veux j'al dérobé le cours, Pourront précipiter le terme de mes jours. Mes filles devant moi ne sont point étrangères; Même en dépit d'Egisthe elles m'ont été chères : Je n'ai point étouffé mes premiers sentiments, Et, malgré la fureur de ses emportements, Electre d nt l'enfance a consolé sa mère Du sort d'Inhigénie et des rigueurs d'un père,

Electre , qui m'out age , et qui brave mes lois , Dans le fond de mon cœur n'a point perdu ses droits. ÉLECTRE. Oui?vous, madame, ôciel!vousm'aimeriezenco re Quoi! vous n'oubliez pas ce sang qu'on déshonore ? Ah! si vous conservez des sentiments si chers, Observez cette tombe, et regardez mes fers.

CLYTEMNESTRE. Vous me faites frémir ; votre esprit inflexible Se plait à m'accabler d'nn sonvenir horrible : Vous portez le polgnard dans ce cœur agité: Vous frappez une mère, et je l'ai mérité.

ELECTRE. Eh bien I vous désarmez une fille éperdne. La nature en mon cœur est toujours entendue. Ma mère, s'il le faut, je condamne à vos pieds Ces reproches sauglants trop long-temps essuvés. Aux fers de mon tyran par vous-même livrée, D'Egisthe dans mon cœur je vous ai séparée. Ce sang que je vous dois ne sanrait se trahir : J'ai pleuré sur ma mère, et n'ai pu vous hair, Ah! si le ciel enfin yous parle et yous éclaire . S'il vous donne en secret un remords salutaire, Ne le reponssez pas ; laissez-vous pénétrer A la secrète voix qui vous daigne inspirer; Détachez vos destins des destins d'un perfide ; Livrez-vous tout entière à ce dien qui vons guide ; Appelez votre fils; qu'il revieune en ces lieux Reprendre de vos mains le rang de ses ajeux .

On'il ponisse un tyran, qu'il règne, qu'il vous aime; On'il venge Agamemuon, ses lilles, et vous-même; Faites venir Oreste.

CLYTEMNESTRE. Electre, levez-vous; Ne parlez point d'Oreste, et craiguez mon époux. J'ai plaint les fers honteux dont vous êtes chargée; Mais d'un maltre absolu la puissance outragée Ne pouvait épargner qui ne l'épargne pas : Et vous l'avez force d'appesantle sou bras. Moi-même, qui me vois sa première sujette, Moi, qu'offensa toujours votre plainte indiscrète, Oul tant de fois ponr vous ai voulu le fléchir, Je l'irritais encore au lieu de l'adoucir. N'imputez qu'à vous seule un affront qui m'outrage; Pliez à votre état ce superbe conrage ; Apprenez d'une sœur comme d faut s'affliger, Comme on cède au destiu, quand on veut le chan-Je voudrais dans le sein de ma famille entière [ger. Finir un jour en paix ma fatale carrière ; Mais, si vous vous hâtez, si vos solns imprudents Appellent en ces lieux () reste avant le temps , Si d'Egisthe iamais il affronte la vue. Vous hasardez sa vie et vous êtes perdue ;

Je dois à mon époux plus qu'au fils que je crains. ÉLECTRE. Lui, votre époux, o ciel! lui, ce monstre? Ah! ma mère, Est-ce ainsi on en effet vous plaignez ma misère ? A quoi vous sert , hélas! ce remords passager? Ce sentiment si tendre était-il étranger? Vous menacez Électre, et votre fils lui-même !

Et, malgré la pitié dout mes sens sont atteints,

( A Iphiec. ) Ma sœur! et c'est ainsi qu'une mère nous aime ?

( A Clytemnestre.) Vous menacez Oreste!... Hélas ! loin d'espérer Ou'un frère malhenreux nous vienne délivrer, J'ignore si le ciel a conservé sa vie; l'lenore si ce mattre abominable, imple, Votre éponx , puisque ainsi vous l'osez appeler, Ne s'est pas en secret hâté de l'immoler.

IPHISE. Madame , crovez-nous ; je inre , j'eu atteste Les dieux dont nous sortons, et la mère d'Oreste, Que, loin de l'appeler dans ce séjonr de mort, Nos yeux, nos tristes yeux sont fermés sur son sort. Ma mère, ayez pitié de vos filles tremblantes, De ee fils malheureux, de ses sœurs gémissantes; N'affligez plus Electre : on peut à ses douleurs Pardonner le reproche, et permettre les pleurs.

ÉLECTRE. Loin de leur pardonner, on nous défend la plainte ; Quand je parle d'Oreste, on redouble ma crainte. Je connais trop Egisthe et sa férocité; Et mon frère est perdu , paisqu'il est redouté.

CLYTEMNESTRE

Votre frère est vivant, reprenez l'espérance :

Mais II des en danger, c'est par votre imprathere, anderer von fremers, et sacher anjourn lain ; Pita humble en vos chagrins, respecter mon den Vous peneza que je viens, heureuse et triemphante, Conduire dans la jole nne pompe céstanne e Electre, cette filte et un jour de doubeur; Vous pleurer dans les fers, et moi, dans man granderu. Fou de la constante de la constante de la constante de le saisquels vous forma votre laine insensée. N'implores plus les dieux; ils vous unt exancée. Laissez-mui respiral.

### SCÉNE IV.

#### CLYTEMNESTRE.

L'aspect de mes enfants Dans mon cœnr éperdu redouble mes tourments. Hymen! fatal hymen! crime long-temps prospère. Nœuds sanglants qu'ont formés le meurtre et l'adul-Pompe jadis trop chère à mes vœux égarés, [tère, Quel est donc cet effroi dont vous me pénétrez? Mon bonheur est détruit, l'ivresse est dissipée; Une lumière horrible en ces lieux m'a frappée. Q'Egisthe est aveuglé, puisqu'il se croit heureux! Tranquille, il me conduit à ces funèbres ieux: Il triomphe, et ie sens succomber mon courage. Pour la première fois le redoute nn présage : Je crains Argos . Electre . et ses lugubres cris . La Grèce, mes sujets, mon fils, mon propre fils. Ah! quelle destinée, et quel affreux supplice. De former de son sang ee qu'il faut qu'on haisse! De n'oser prononcer sans des troubles cruels Les noms les plus sacrés, les plus chers aux mortels! Je chassai de mon cœur la nature outragée; Je tremble au nom d'un fils : la nature est vengée.

### SCÈNE V.

### EGISTHE, CLYTEMNESTRE,

CLYTENNESTRE.

Ah! trop cruel Égistle, où guidicz-vous mes pas?

Pourquoi revoir ces lieux consacrés au trépas?

ÉGISTHE.

Quoi! ces solennités qui vous étaient si chères , Ces gages renaissants de nos destins prospères , Deviendraieut à vos yeux des objets de terreur! Ce jour de notre hymen est-il un jour d'horreur?

CLYTEMNESTRE.

Non: maisce lieu neut-être est nour nous redoutable.

Ma famille y répand une horreur qui m'accable. A des tourments nouveaux tous messens sont ouvers, Iphise dans les pleurs. Electre dans les fers, Du sang versé par nous cette demeure empreinte, Oreste, Agamemnon, tout me remplit de crainte. EUSTRIE.

Laissez gémir Iphise, et vous ressouvenez

Qu'après lous nos affronts, trop long-temps pardon-L'impétenues Electre a mérile l'outrage pardon-L'impétenues Electre a mérile l'outrage pardonbest j'amille endient ect orquelleus courage. Le la traibe enclainte, et je ne précess ja se le la traibe enclainte, et je ne précess ja se l'alle l'amb enclainte, et je ne précess ja se l'alle l'amb enclainte, et je ne précess ja se l'alle l'amb enclainte, et le ne pardon de l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclaire, l'amb enclair

## Et ma juste colère à ce bruit se réveille. CLYTENNESTRE.

Quel nom prononcea-vous? tout mon eveur en freinit. On prétend qu'en secret un oracle a prédit Qu'un jour, en ce lieu mêure où mon destin me guide, Il porterait sur nous une main parricide. Pourquoi tenter les dieux? Pourquoi vous présenter

Aux coups qu'il vous faut craindre, et qu'on peut éviter. ÉGISTRE.

Ne craignez rien d'Oreste, il est vrai qu'il respire; Mais, loin que dans le piège Oreste nous attire; Lui-metme à ma poursuite il ne pent échapper. Déjà de toutes parts j'ai su l'envelopper. Errant et poursuivi de rivage en rivage, Il promène en tremblant son impuissante rage; Aux forêts d'Epidaure il s'est enfin raché.

D'Epidaure en secret le roi m'est attaché. Plus que vous ne pensez ou prend notre défeuse. CLYTEMNESTRE.

Mais quoi! mon fils...

ignitue.

Je sais quelle est sa violence;
Il est fier, implacable, aigri par son malheur;
Digne du sang d'Atrè, il en a la fureur.

CLYTHNISTIE.

Ah! seigneur, elle est juste. ÉGISTRE.

Il faut la rendre vaine. Vous savez qu'en secret j'ai fait partir Plistène : Il est dans Épidaure.

CLYTENNESTRE.

A quel dessein? pourquoi?

Pour assurer mon traine et chaner voire efferi.

oin, Fisitaber, mon fils, adapé par vous-même,
Lhertier de mon none et de mon discheme,
Est trop intérese, muslane, à détourner
Des perils que tonjours vous vouler soupçonner:
I vous tiestile de fils, rien comanisée plus d'autre.
Vous saver, pour unir ma famille et la vôtre,
Qu'Eletre et plu perfendre à l'Ilyman de mon liis,
N son eura à vou lois etit et plus soumis,
N son eura à vou lois etit et plus soumis,
N son étre passir la sour, et je cherche le frêre;
Phiste me secondie : en un mont, il yous seri.

Notre eunemi commun sans doute est découvert. Yous frémissez, madame?

#### CLITEUNESTRE.

O nouvelles victimes, Ne puis-je respirer qu'à force de grauds crimes; Égisthe, vous savez qui j'ai prive du jour... Le fils que j'ai nourri perirait à son tour! Ab ! ile unes jours usés le déplorable reste Doit-il être acheté par un prix si funeste? Scissyne.

Songez....

CLYTEMNESTRE.

Souffrez du moins que j'implore une fois Ce ciel dout si long-temps j'ai méprisé les lois. ÉGISTHE.

Voulez-vous qu'à mes vœux il mette des obstacles? Qu'attendez-vous ici du ciel et des oracles? Au jour de notre hymen furent-ils écoutés?

CLYTEMNESTRE. Vous rappelez des temps dont ils sont irrités. De mon eœur étonné vous voyez le tumulte. L'amour brava les dieux, la crainte les consulte. N'insultez point, seigneur, à mes sens affaiblis. Le temps, qui change tout, a changé mes esprits; Et pent-être des dieux la main appesantie Se plait à subjugger ma fierté démentie. Je ne sens plus en moi ce courage emporté, Ou'en ce palais sanciant i avais trop écouté. Ce n'est pas que pour vous mon amitié a'altère : Il n'est point d'intérêt que mon eœur vous préfère; Maia une fille esclave, un fils abandonné, Un fils mon ennemi, pent-être assassiné, Et oni, s'il est vivant, me condamne et m'abhorre: L'idée en est horrible, et je suis mère eucore. ÉGISTILE.

Vous êtes mon épouse, et surtout vous régnez. Rappélez Clytennestre à mes yeux indignés. Ecoutez-vons du sang le dangereux mormare Pour des enfauts ingrais qui bravent la nature? Venez : votre repos doit sur eux l'emporter. CLYTENESTER.

Du repos dans le crime! ah! qui peut s'en flatter?

## ACTE SECOND.

## SCÉNE I

ORESTE, PYLADE.

ORESTE.

Pylade, ou sommes-nous? eu quels lieux t'a conduit Le malheur obstiné du destin qui me suit? L'infortune d'Oreste environne ta vie. Tuut ce qu'a préparé ton amitié hardie, Trésors, armes, soldats, a péri dans les mers. Sans secours avec loi jeté dans ces déserts, Tu u's plus qu'u ami dont le désin t'opprime. Le ciel nous ravit tout, hon l'espoir qui maime. A peice as-lu ceté sous ces rocs escarpés Quelques tristes débris au naufrage échappés. Cousais-tu ce rivage où mon malheur m'arrête? PYEAPE.

Jignore en quels elimats nous jette la tempéte; Mais de notre destin pourquoi désespére? Tu vis, il me suffit; tout doit me rassurer. Un dien dans Epidaure a conserve ta vie, Que le barbare Episihe a toigons poursuirle; Dans ton premier combat il a conduit tes mains. Plistere sous tes coups a fini ses destins. Marchons sons la favear de ce dieu tutclaire, Qui la l'ivrè e fils, qui l'a promis le père.

ORESTE.

Je n'ai contre uu tyran sur le trône affermi ,
Dans ces lieux inconnus , qu'Oreste et mou ami.

PYLADE.

C'est assez ; et du eiel je reconnais l'ouvrage.

Il nous a tout ravi par ce cruel naufrage, Il veut seul accomplir ses augustes deseins; Pour ce grand sacrifice il ne veut que nos mains. Tantót de trente rois il arme la vengeauce, Tantót trompant la terre, et frappant en sience, Il veut, en signalant son pouvoir oublié. N'armer que la nature et la senie amitié.

ORESTE.

Avec un tel secours bannissons nos alarmes;

Je n'anrai pas besoin de plus puissantes armes,

As-tu dans ces rochers qui défendeut ces bords, Où uous avons pris terre après de lougs efforts, As-tu caché du moins ces ceudres de Phisène, Ces dépôts, ces témoins de vengeance et de haine, Cette urne qui d'Egisthe a dû tromper les yeux? PYLADE.

Échappée ao naufrage, elle est près de ces lieux, Mes mains avec eette urne ont caché cette épée, Qui dans le sang troyen fut autrelois trempée; Ce fer d'Agamemon qui doit venger sa mort, Ce fer qu'on enleva, quand, par un coup du sort, Des mains des sassassits ton enfance sauvée Fut, Join des yeux d'Égisthe, en Phoride élevée. L'annessa qui bui servait est encore en tes mains.

ORESTE.

Comment des dieux vençeurs accomplirles desseius?

Comment porter encore aux manes de mon père

(En montraul l'épér qu'il porte.)

Ce glaive qui frappa mon indigne adversaire?

Mes pas étaient comptés par les ordres du ciel :
Lui-méue a tout détrait; un naufrage croel

Sur ces bords ignorés nous jetté à l'aventure.
Quel chemin peut conduire à cette cour impure,
A ce sésoir de trime ôu l'ai recu le lour.

PYLADE.

Regarde ce palais, ce temple, cette tour, Ce tombeau, ces cyprès, ce bois sombre et sauvage; De deuil et de grandeur tout offer iel l'image. Mais un mortel s'avance en ces lieux retires, Triste, l'evant au eti des yeux dévespérés; Il parait dans cet âge où l'Ibunaine prudence Sans doute a des malheurs la lougue expérience : Sur ton malheureux sort il pourra s'attendrir. OBESTE.

Il gémit : tout mortel est done né pour souffrir!

## SCÈNE II.

ORESTE, PYLADE, PAMMENE.

PYLADE.

O qui que vous soyez, tournez vers nous la vue! La terre où je vons parle est pour nous inconnue; Vous voyez deux anis et deux infortunes, A la fureur des flots long-temps abandonnés. Ce lien nous doit-il-être ou funeste ou propice? PANNENE.

Je sers ici les dieux, j'implore leur justice; J'exerce en leur présence, en ma simplicité, Les respectables droits de l'hospitalité. Daignez, sous l'humble toit qu'habite ma vicillesse, Mepriser des grands rois la superbe richesse : Venez; les malheureux me sont toujours sacrés.

ORESTE.

Sage et juste habitant de ces hords ignorés,
Que des dieux par nos maius la puissance immortelle
De votre piété récompense le zèle!

Quel asile est le vôtre, et quelles sont vos lois?

Quel souverain commande aux lieux où je vous vois?

PANMÈNE.

Ègisthe règne ici; je suis sous sa puissance ORESTE.

Égisthe? ciel! ô crime! ô terreur! ô vengeance!

Dans ce péril nouvean gardez de vous tralur. ORESTE. Egisthe? justes dieux! celui qui fit périr...

PAMNÈNE.

Lui-même.

Et Clytemnestre après ce coup funeste....

Elle règne avec lui : l'univers sait le reste. ORESTE.

Ce palais, ce tombeau...

Ce palais redonte
Est par Égisthe même en ce jour habité.
Mes yenx ont vu jadis élever cet ouvrage
Par une main plus digne, et pour un autre usage.
L'e tombeau (pardonnez si je plenre à ce nom)

Est celui de mon roi, du grand Agamemnon. ORESTE.

Ah! c'en est trop : le ciel épuise mon courage.

PYLANE, à Oreste.

Dérobe-lui les pleurs qui baignent ton visage.

PARMÈNE, à Oreste qui se détourne.

Étranger généreux, vous vous attendrissez;

Vous voulez retenir les pleurs que vous versez:

Hélas! qu'en liberté votre cœur se déploie:

Plaignez le fils des dieux, et le vainqueur de Troie : Que des yeux étrangers pleurent au moins son sort, Tandis que dans ces lieux on insulte à sa mort. ORESTE.

Si je fus elevé loin de cette contrée, Je n'en chéris pas moins les descendants d'Atrée. Un Grec doit s'attendrir sur le sort des héros. Je dois surtout... Électre est-elle dans Argos? PANNÉNE.

Seigneur, elle est ici.

ORESTE.

Je veux, je cours...
PYLADE.

Arrête. Tu vas braver les dieux, tu hasardes ta tête. Que je te plains!

(A Pammènr.)
Daignez, respectable mortel,

Dans le temple voisin nous conduire à l'autel; C'est le premier devoir : il est temps que j'adore Le dieu qui nous sauva sur la mer d'Epidaure,

ORESTE.
Menez-nous à ce temple, à ce tombeau sacré

Où repose un héros l'achement massacré! Je dois à sa graude ombre un secret sacrifice. PAMMÈNE. Vous. seigneur? d'destins! d'octeste justice!

Eh quoi! deux étrangers ont an dessein si beau! Ils viennent de mon maître honorer le tombeau! Hélas! le citoryn, timidement fidéle, N'oserait en ces lieux inuter ce saint zèle. Dès qu'Egisthe paralt, la piété, seigneur, Treuble de se montrer, et rentre au fond du œur.

Egisthe apporte ici le frein de l'esclavage. Trop de danger vous suit. ORESTE.

C'est ce qui m'encourage.

PAMMÈNE.

De tout ce que j'eutends que mes sens sont saisis!

Je me tais... Mais, seigneur, mon maître avait un fils

Qui dans les bras d'Electre... Égisthe ici s'avance : Clytemnestre le suit... évitez leur présence. ORESTE.

Quoi! c'est Egisthe?

PYLADE.

Il fant yous cacher à ses veux.

### SCENE III.

### EGISTHE, CLYTEMNESTRE; plus loin, PAM-MÈNE, suite.

EGISTHE, à Pammène.

A qui dans ce moment parliez-vous dans ces lieux? L'un de ces denx mortels porte sur son visage L'empreinte des grandeurs et les traits du courage; Sa démarche, son air, son maintien m'ont frappé : Dans ane donleur sombre Il semble enveloppé; Quel est-il rest-il né sous mon obéissance?

PAMMÈNE.

Je connais son melheur et non pas sa naissance.

Je devais des secours à ces deux étrangers, Poussés par la tempête à travers ces rochers; S'ils ne me trompent point, la Grèce est leur patrie.

ÉGISTHE.

Répondez d'eux, Pammène : il y va de la vie.

CLYTEMNESTRE.

CLYTEMNESTRE.

Eh quoi! deux malheureux en ces lieux abordés
D'un œil si soupconneux seraient-ils regardés?

ÉGISTHE.
On murmure, on m'alarme, et tout me fait ombrage.

CLYTEMNESTRE.

Hélas! depuis quiuze ans c'est là notre partage:
Nous craignons les mortels antant que l'ou nous craint;
Et c'est un des poisons dont mon centr est atteint.

ÉGISTIE, à Pammène.
Allez, dis-je, et sachez quel lieu les a vus naître;
Pourquoi près du palais ils ont osé paraître;
De quel port ils partaient, et suriout quel dessein
Les guida sur ces mers dont je snis souverain.

## SCENE IV.

## ÉGISTHE, CLYTEMNESTRE.

ÉGISTRE. Clytemnestre, vos dieux ont gardé le silence En moi seul désormals mettez votre espérance : Fiez-vous à mes soins; vivez, régnez en paix, Et d'un indigne fils ne me parlez jamais, Quant au destin d'Electre, il est temps que l'y pense, De nos nouveaux desseins l'ai pesé l'importance : Sans doute, elle est à craindre ; et je sais que son nom Peut lui donner des droits au rang d'Agamemnon; Qu'mn jour avec mon fils Electre en concurrence Peut dans les mains du peuple emporter la balance, Vons voulez qu'anjourd'hui je brise ses liens, Oue i'unisse par vous ses intérêts aux miens? Vous voulez terminer cette haine fatale Ces malbeurs attaches aux enfants de Tantale? Parlez-lui; mais craignons tous deux de partager La honte d'un refus qu'il nous faudrait venger. Je me flatte avec yous qu'un si triste esclavage

Dolt glair de son ceur la ferancie survage; Que ce passage heirenze, et al peu péquete, Do rang le plus abject à ce premier degré, Le poids de la raison qui nue mère autorise, L'ambition surtout la rendra plus somnise. Garcier qu'ele resiste à as sélicite : il reste un datainent pour su tennétie; el votre insidigence pour su tennétie; el votre insidigence; Qu'elle craigne, maisane, un sort plus réportes. Qu'elle craigne, maisane, un sort plus réportes.

### SCÉNE V.

## CLYTEMNESTRE, ELECTRE.

CLYTEMNESTRE.

Ma Ille, approchez-tous; et d'un eil moins susère Envisagez ces lieux, et surtout me mère. Le gémis en secret, comme vous soupirez, De l'avilissement où ros jours sout livrés laine, Quoiqui l'il du pett-être à votre injuste laine, Je m'en affige en mère, et m'en indigne en reine. J'obitens grafe pour vous y voorboits vous sout readus-

ÉLECTRE. Ah! madame, à vos pieds...

CLYTEMNESTRE.

Je veux faire encor plus.

ÉLECTRE.

Elt! quol? CLYTEMNESTRE.

De votre sang soutenir l'origine , Du grand nom de Pélops réparer la ruine , Réunir ses enfants trop long-temps divisés. ELECTRE.

Ah! parlez-vous d'Oreste? achevez, disposez.

Je parle de vons-même, et votre ûme obsilinée A son propre intérét doit être ramenée. De lant d'abbasement eet se par de vous fiere : Electre, au trône un jour îl vous faut aspirer. Vous pouvez, ei reva coura consta le vrai courage. De Mychne et d'Argos esperer l'héritage: Cest à vous de passer, des fers que vous portez. A ce supérine rang des visé dont vous suviezz. De Egistie courte vous jiés au éfent le liberte. D'Egistie courte vous jiés au éfent le liberte. Pistère est d'Épitalurer attenuir change jour. Voire l'hymen et dis pour son heures retoure. O'un beillant avenir pointe déjà la gloire; Le passe n'est puir en, persée-ent au musière.

A quel oubil, grands dieux i ose-t-on m'inviter? Quel horrible avenir m'ose-t-on présenter? O sort! 6 derniers coups tombés sur ma famille! Songez-vous au héros dont Electre est la fille, Madame? oser-vous bien, par nn crime nouveau,

Abandonner Electre au fils de son bourreau? Le sang d'Agamemnou! qui? moi, la sœur d'Oreste! Electre au fils d'Egisthe, au neveu de Thyeste! Ah! rendez-moi mes fers ; rendez-moi tout l'affront Dont la main des tyrans a fait rongir mon front : Rendez-moi les horreurs de cette servitude, Dont j'al fait une épreuve et si longue et si rude. L'opprobre est mon p rtage; il convient à mon sort. J'ai supporté la honte, et vu de près la mort. Votre Egisthe cent fois m'en avait menacée; Mais enfin c'est par vous qu'elle m'est apponcée. Cette mort à mes sens inspire moins d'effroi Que les horribles vœux qu'on exige de moi. Allez, de cet affront je vois trop bien la cause, Je vois quels nouveaux fers un lâche me propose. Vous n'avez plus de fils; son assassin cruel Craint les droits de ses sœurs au trône paternel : Il veut forcer mes mains à seconder sa rage. Assurer à Plistène un sanglant héritage. Joindre un droit légitime aux droits des assassins. Et m'unir aux forfaits par les nœuds les plus saints. Ah! si j'ai quelques droits, s'il est vrai qu'il les craigne, Dans ce sang malheureux que sa main les éteigne; Qu'il achève, à vos yeux, de déchirer mon sein : Et, si ce n'est assez, prêtez-lui votre main. Frappez; joignez Electre à son malheureux frère; Frappez, dis-ie: à vos coups je connaîtrai ma mère. CLATEMARKER

Ingrate, c'en est trop; et toute ma pitié Cède enfin, dans mon cœur, à tou inimitie. Que n'ai-je point tenté? que pouvais-je plus faire, Pour fléchir, pour briser ton cruel caractère? Tendresse, châtiments, retour de mes bontés, Tes reproches sangiants souvent même écoutés, Raison, menace, amour, tout, jusqu'à la couronne, Où tu n'as d'autres droits que ceux que je te donne ; J'ai prié, j'ai puni, j'ai pardonné sans fruit, Va, j'abandonne Electre au malheur qui la suit : Va, je suis Clytemnestre, et surtout je suis reine. Le sang d'Agamemnon n'a de droit qu'à ma haine. C'est trop flatter la tienne, et, de ma faible main, Caresser le serpent qui déchire mon sein. Pleure, tonne, gémis, j'y suis Indifférente : Je ne verrai dans toi qu'une esclave imprudente. Flottant entre la plainte et la témérité. Sous la puissante main de son maître irrité. Je t'aimais malgré toi : l'aveu m'en est bien triste : Je ne suis plus pour toi que la femme d'Egisthe : Je ne suis plus ta mère ; et toi seule as rompo Ces nœuds infortunés de ce cœur combattu. Ces nœuds qu'en frémissant réclamait la nature. Que ma fille déteste, et qu'il faut que l'abjure.

### SCÉNE VI.

#### .

ELECTRE. Et c'est ma mère! O ciel! fut-il jamais pour moi, Depuis la mort d'un père, un jour plus plein d'effroi? Hélas! j'en ai trop dit : ce cœur plein d'amertume, Répandait, malgré lui, le fiel qui le consume, Je m'emporte, il est vrai; mais ne m'a-t-elle pas D'Oreste, en ses discours, annoncé le trépas? On offre sa dépouille à sa sœur désolée! De ces lieux tout sanglants la nature exilée, Et qui ne laisse ici qu'un nom qui fait horreur, Se renfermait pour lui tont entière en mon cœur. S'il n'est plus, si ma mère à ce point m'a trahie, A quoi bon ménager ma plus grande ennemie? Pourquoi? pour obtenir de ses tristes faveurs, De ramper dans la cour de mes persécuteurs? [sent, Pour lever, en tremblant, aux dieux qui me trahis-Ces languissantes mains que mes chalnes flétrissent? Pour voir avec des veux de larmes obscurcis, Dans le lit de mon père, et sur son trône assis, Ce monstre, ce tyran, ce ravisseur funeste, Qui m'ôte encor ma mère, et me prive d'Oreste?

## SCENE VII.

## ELECTRE, IPHISE.

### IPHISE.

Chère Électre, apaiser ces cris de la douleur. ÉLECTRE.

IPHISE.

Partagez ma joie. ÉLECTRE.

Au comble du malheur, Quelle funeste joie à nos cœurs étrangère!

Espérons.

ÉLECTRE.

Non, pleurez; si j'en crois une mère,

Oreste est mort, Iphise.

IPHISE.

Ah! si j'en crois mes yeux,

Oreste vit encore. Oreste est eu ces lieux.

Grands dieux! Oreste! lui? serait-it bien possible '
Ah! gardez d'abuser une ame trop sensible.
Oreste, dites-yous?

IPHISE.
Oui.
ELECTRE.

D'un songe flatteur Ne me presentez pas la dangereuse erreur. Oreste! poursuivez; je succombe à l'atteinte Des mouvements confus d'esperance et de crainte. IPHISE.

Ma sæur, deux incounns, qu'à travers mille morts La main d'un dieu, sans doute, a jetes sur ces bords, Recueillis par les soins du fidèle Panunène... L'un des deux...

ÉLECI

Je me incurs, et me soutiens à peine. L'un des deux?...

IPIUSE

Jel'ai vu; quel feu brille en ses veux' Il avait l'air, le port, le front des demi-dieux, Tel qu'on peint le béros qui triompha de Troie; La même majesté sur son front se déploie. A mes avides veux soigneux de s'arracher. Chez Pammène, en secret, il semble se cacher. Interdite, et le cœur tout plein de son image. J'ai conru vous chercher sur ce triste rivage. Sous ces sombres cyprès, dans ce temple éloigné. Enfin vers ce tombeau de nos larmes baigné. Je l'ai vu, ce tombean, couronné de guirlandes, De l'eau sainte arrosé, convert encor d'offrandes; Des cheveux, si mes yenx ne se sont pas trompés, Tels que ceux du héros dont mes sens sont frappés; Une épée, et c'est lá ma plus ferme espérance, C'est le signe éclatant du jour de la vengeance : Et quel autre qu'un fils, qu'un frère, qu'un héros. Suscité par les dieux pour le salut d'Argos. Aurait osé braver ce tyran redoutable? C'est Oreste, sans doute; il en est seul capable; C'est lui, le ciel l'envoie; il m'en daigne avertir. C'est l'éclair qui paraît, la foudre va partir,

LECTRE.

Je vous crois; j'attends tout; mais n'est-ce point un
Que tend de mon tyran la fourbe sacrilége? [piége
Allons: de mon bouheur il me faut assurer.
Ces étrangers... Courons; mon eœur va m'éclairer.

Pammène m'avertit, Pammène nous conjure De ne point approcher de sa retraite obscure. Il y va de ses jours.

ÉLECTRE.

Ad i que m'avez-ous di? Nos, vous étes troupee, et le cél nous trait. Mon frère, après seize ans, rendu dans se patrie, et le cél nous trait. Mon frère, après seize ans, rendu dans se patrie, et l'est voie dans les bras qui sanvierat sa vie; Il ent porté la pie à ce ceux desolé; Loin de vons fair, plubie, il vous sarati parlé. Ce fre vous rassurait, et j'en suis alarmée. Fo entrère custe est rop ben informée. Fai cru voi, et j'ai vu dans ses yeux interedits. Fai cru voi, et j'ai vu dans ses yeux interedits. Vi importe j'e conserve un reste d'espérancie. N'importe j'e conserve un reste d'espérancie. N'importe j'e conserve un reste d'espérancie. Paramotre à dem transporte pours-rà l'evider? Il fant qu'il parle : allons, rien ne peut m'arreter. Uraisse.

Vous vous perdez; songez qu'un mattre impitoyable

Nous obselde, nous suit d'un seil intévitable. Si mon fière est venn, nous l'allous découvrir ; Ma secur, en lui parlant, nous le fosso pétri : El si en riest pas fin, souir encherche value. El si en riest pas fin, souir encherche value. Le revole au toubeau que l'epuis bonoter l'épisenneutes du moiss me permai d'y pleure. Cy clauseutes du moiss me permai d'y pleure. Ces en maile sit pre toute d'une l'impiere. Ces en maile sit pre tour end que l'impiere. Ce ci en maile sit pre tour end que l'impiere. Ce ciet dont viver author escone. Les rigneurs, Pourra le rendre encore à voc cris, à mes pleurs. Veurez.

ÉLECTRE.

De quel espoir ma douleur est suivie! Ah! si vous me trompez, vous m'arrachez la vie.

## ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I.

ORESTE, PYLADE.

(Un esclave porte une urae, et un autre une épèc.)

PYLADE.

Quoi! verrai-je toujours ta grande âme égarée Souffrir tous les tourments des descendants d'Atrée? De l'attendrissement passer à la fureur?

ORESTE. C'est le destin d'Oreste; il est né pour l'horreur. J'étais dans ce tombeau, lorsque ton œil fidèle Veillait sur ces dépôts confiés à ton zèle; J'appelais en secret ces manes indignés : Je leur offrais mes dons, de mes larmes baignes. Une femme, vers moi couraut désespérée. Avec des cris affreux dans la tombe est entree. Comme si, dans ces lieux un habite la terreur. Elle ent fui sous les coups de quelque dieu vengeur. Elle a jeté sur moi sa vue épouvantée : Elle a voulu parler; sa voix a est arrêtee. J'ai vu soudain, j'ai vn les filles de l'enfer Sortir, entre elle et moi, de l'ablme entrouvert. Leurs serpents, feurs flambeaux, leur voix sombre et terrible, M'inspiraient un transport inconcevable, horrible, Une fureur atroce; et je sentais ma main Se lever, malgré moi, prête à percer son sein : Ma raison s'enfuyait de mon ame éperdue. Cette femme, en tremblant, s'est soustraite à ma vue, Sans s'adresser aux dienx, et sans les honorer; Elle semblait les craindre, et non les adorer. Plus loin versant des pleurs une fille timide.

Sur la tombe et sur moi fixant un œil avide.

D'Oreste, en gémissant, a prononcé le nom.

### SCENE II

## ORESTE, PYLADE, PAMMÈNE.

OBESTE, à Pammene, O vous, qui secourez le sang d'Aganiemnon,

Yous, vers qui nos malheurs et nos dieux sont mes guldes. Parlez; révélez-moi les destins des Atrides. Oui sont ees deux obiets dont l'un m'a fait horreur. Et l'autre a dans mes sens fait passer la douleur? Ces deux femmes...

#### PAMMÈNE. Seigneur, l'uneétait votre mère...

Clytemnestre! elle insulte aux manes de mon père? PAMMÈNE.

Elle venait aux dieux, vengeurs des attentats, Demander un pardon qu'elle n'obtiendra pas. L'autre était votre sœur, la tendre et simple Iphise, A qui de ce tombeau l'entrée était permise.

ORESTE. Helas! que fait Electre?

PAMMÈNE. Elle croit votre mort;

Elle pleure. OBESTE.

Ah! grands dieux, qui conduisez mon sort, Quoi! vous ne voulez pas que ms bouche affligée Console de mes sœurs la tendresse outragée! Quol! toute ms famille, en ces lieux abhorrés, Est un sujet de trouble à mes sens déchirés!

Obéissons aux dienx

PAMMÈNE. ORESTE. One cet ordre est sévère! PANNÈNE.

Ne vous en plaignez point: cet ordre est salutaire : La vengeance est pour eux. Ils ne prétendent pas Ou'on touche à leur ouvrage, et un'on side leur Electre vous nuirait, loin de vous être utile : [bras : Son caractère ardent, son courage indocile,

Incapable de feindre et de rien ménager, Servirait à vous perdre, au lieu de vous venger. ORESTE. Mais quoi! les abuser par cette feinte horrible?

PANNÈNE. N'oubliez point ces dieux, dont le secours sensible Vous a rendu la vie au milieu du trépas. Contre leurs volontés si vons faites un pas. Ce moment vous dévoue à leur haîne fatale : Tremblez, malheureux fils d'Atrée et de Tantale, Tremblez de voir sur vous, en ces lieux détestés, Tomber tous les fléaux du sang dout vons sortez,

Pourquoi nous imposer, par des lois inhumaines. Et des devoirs nouveaux, et de nouvelles peines? Les mortels malheureux n'en ont-ils pas assez?

Sous des fardeaux sans nombre ils vivent terrassés. A quel prix, dieux puissants, avons-nous reçu l'être? N'importe, est-ce à l'esclave à condamner son mai-Obéissons, Pammène. [tre?

Il le fant, et je cours Eblouir le barbare armé contre vos jours. Je dirai qu'aujourd'hui le meurtrier d'Oreste Doit remettre en ses mains cette cendre funeste.

ORESTE. Allez donc. Je rougis même de le tromper.

PANNENE. Aveuglons la victime, allu de la frapper.

## SCÈNE III.

## ORESTE, PYLADE.

#### PVLADE Apaise de tes sens le trouble involontaire,

Renferme dans ton cœur un secret nécessaire; Cher Oreste, crois-moi, des femmes et des pleurs Du sang d'Agamemnon sont de faibles vengeurs.

ORESTE. Trompons surtont Egisthe et ma coupable mère. Qu'ils goûtent de ma mort la douceur passagère ;

Si pourtant une mère a pu porter jamais Sur la cendre d'un fils des regards satisfaits! PYLADE.

Attendous-les ici tous deux à leur passage.

## SCÈNE IV.

ELECTRE, IPHISE, d'un côté: ORESTE, PY-LADE, de l'autre, avec les esclaves qui portent l'urne et l'épèc.

#### ÉLECTRE. L'espérance tromnée accable et décourage.

Un seul mot de Pammène s fait évanouir Ces songes imposteurs dont vous osiez jouir. Ce jour faible et tremblant, qui consolait ma vue, Laisse une horrible nuit sur mes yeux répandue. Alı! la vie est pour nous un cercle de douleur! OBESTE, à Pylade.

Tu vois ces deux objets ; ils m'arrachent le cœur.

PYLADE. Sous les lois des tyrans , tout gémit , tout s'attriste. ORESTE.

La plainte doit régner dans l'empire d'Egisthe. IPHISE , à Electre.

Voilà ces étrangers.

### ÉLECTRE.

Présages douloureux! Le nom d'Egisthe, ò ciel ! est prononcé par eux.

IPHISE. L'un d'eux est ce heros dont les traits m'ont frappee ÉLECTRE.

ELECTRE.

Itélas! ainsi que vous j'aurais été trompée.

(A Oreste.)

Eh! qui donc étes-vous, étrangers malheureux? Que venez-vous chercher sur ce rivage affreux?

Nous attendons ici les ordres, la présence, Du roi qui tient Argos sous son obéissance.

Qui? du roi! quoi! des Grecs osent donner ce nom Au tyran qui versa le sang d'Agamemnon!

Il règne ; c'est assez , et le ciel nous ordonne Que, sans peser ses droits, nous respections son trône. ÉLECTRE.

Maxime horrible et fâche! Eh! que demandez-vous Au monstre ensanglanté qui règne ici sur nous?

Nous venons lui porter des nouvelles heureuses.

ÉLECTRE.

Elles sont donc pour nous inhumaines , affrenses ?

IPHISE , en royant l'urne.

Quelle est cette urne , itélas ! ó surprise! ó douleurs!

Oreste...

ÉLECTRE.

Oreste! ah, dieux! il est mort; je me meurs. oreste; é Pylade. Qu'avons-nous fait, ami? peut-on les méconnaître A l'excès des douleurs que nous voyons paraître?

Tout mon sang se soulève. Ah, princesse! ah! vivez.

ÉLECTRE.

Moi! vivre! Oreste est mort. Barbares, achevez.

Moi! vivre! Oreste est mort. Barbares, acnevez.

IPHISE.

Hélas, d'Agamemnon vous voyez ee qui reste,

Ses deux filles , les sœurs du malheureux Oreste. ORESTE. Electre! Iphise! où suis-je? impitoyables dieux!

(A celul qui porte l'urne.)
Otez ces monnments ; éloignez de leurs yeux
Cette urne dont l'aspect...

ELECTRE, revenant à elle, et courant vers l'urne.
Cruel, qu'osez-vous dire?
Ah! ne m'en privez pas ; et devant que j'expire,
Laissez, laissez toncher à mes tremblantes mains
Ces restes échappés à des dieux inhumains.

(Elle prend l'orne et l'embrasse.)
ORESTE.

Que faltes-vous ? cessez.

Donnez.

Le seul Egisthe Dut recevoir de nous ce monument si triste.

SLECTRE. [grands! Qu'entends-je ? 6 nouveau crime! 6 déssatres plus Les cendres de mon frère aux mains de mes tyrans! Des meurtriers d'Oreste, 6 ciel! suis-je entourée?

ORESTE.

De ce reproche affreux mon âme déchirée
Ne peut plus...

ELECTRE.

Et c'est vons qui partagez mes pleurs?
Au nom du fils des rois, au nom des dieux vengeurs,
S'il n'est pas mort par vous, si vosmains généreuses
Ont daigné recueillir ses cendres malheureuses...

Alı! dieux l...

ORESTE.

Si vous plaignez son trépas et ma mort, Répondez-moi; comment avez-vous su son sort? Etiez-vous son ami? dites-mol qui vous étes, Vous surtout, dont lestraits...Vos bouches sont muet-Quand vous m'assassiencz, vous étes attendris! [tes; OARSTE.

C'en est trop, et les dieux sont trop bien obeis.

Que dites-vous?

Electre...

ORESTE.

Laissez ces dépouilles horribles.

Tous les cœurs aujourd'hui seront-ils inflexibles?

Non, fatal étranger, je ne rendrai jamais
Ces présents douloureux que ta pitté m'a faits;
C'est Oreste, c'est lui... Vois sa sœur expirante

L'embrasser en mourant de sa main défadlante. ORESTE. Je n'y résiste plus. Dieux inhumains , tonnez.

Eli bien?

ORESTE.

Je dois...

PYLADE.

Ciel:

Poursuis.

Apprenez.

## SCÈNE V.

EGISTHE, CLYTEMNESTRE, ORESTE, PY-LADE, ELECTRE, IPHISE, PAMMENE, GARDES.

ÉGISTHE.

Quel spectacle ! of ortune à mea lois asservie !

Pammène, est-il done vrai ? mon rival est sans vie ?

Vous ne me trompiez point, sa douleur m'en instruit.

O rage'! 6 dernier jour! ORESTE.

On me vois-je reduit

Je sors...

ÉGISTAK.

Ou'on ôte de ses mains ces déponilles d'Oreste. (On prend l'urne des mains d'Électre. ) ÉLECTRE.

Barbare, arrache-moi le seul bien qui me reste : Tigre, avec cette cendre arrache-moi le cœnr, Joins le père aux enfants, joins le frère à la sœur. Monstre heureux, à tes pieds vois toutes tes victimes, Jouis de tou bouhenr, jouis de tous tes crimes. Contemplez avec lui des spectacles si doux. Mère trop inhumaine; ils sont dignes de vous. ( tobise l'emmène. )

SCÉNE VI.

EGISTHE, CLYTEMNESTRE, ORESTE, PYLADE, GARDES.

CLYTEMNESTRE. Que me faut-il entendre!

ÉGISTHE.

Elle en sera punie. Ou'elle se plaigne au ciel, ce ciel me justifie; Sans me charger du meurtre, il l'a du moins permis! Nos jours sout assures, nos trônes affermis, Voilà donc ces deux Grecs échappés du naufrage, De qui je dois payer le zèle et le courage? ORESTE.

C'est nous-mêmes : j'ai dû vous offrir ces présents, D'un important trépas gages intéressants , Ce glaive, cet anneau : vous devez les connaître ; Agamemnon les eut quand d'fut votre maître; Oreste les portait.

> CLYTEMNESTRE. Quoi! c'est vous que mon fils...

ÉGISTHE. Si vous l'avez vaincu, je vous en dois le prix. De quel sang êtes-vous ? qui vois-je en vous paraître? ORESTE.

Mon nom n'est point connu... Seigneur, il ponrral'é-Mon père aux champs troyens a signalé son bras, Aux yeux de tons ces rois vengeurs de Ménélas. Il périt dans ces temps de malheurs et de gloire Onl des Grees triomphants ont suivi la victoire. Ma mère m'abandonne, et je suis sans secours; Des ennemis cruels ont poursnivi mes jours. Cet ami me tient lieu de fortune et de père. J'ai recherché l'honneur et bravé la misère. Seigneur, tel est mon sort. ÉGISTHE.

Dites-moi dans quels lieux Votre bras m'a vengé de ce prince odieux. ORESTE.

Dausles champs d'Hermione, au tombeau d'Achemo-Dans un bois qui conduit au temple d'Epidanre. {re. ÉGISTILE.

Mais le roi d'Epidaure avait proterit ses jours;

D'où vient qu'à ses bienfaits vous n'avez point re-ORESTE. Je chéris la vengeance, et je hals l'infamie.

Ma main d'un ennemi n'a point vendu la vie. Des intérêts secrets , seigneur, m'avalent conduit : Cet ami les connut ; il en fut seul instruit. Sans implorer des rois, je venge ma querelle. Je suis loin de vanter ma victoire et mon zèle ; Pardonnez. Je frissonne à tout ce que je voi ; Seignenr ... d'Agamemnon la veuve est devant moi... Peut-être je la sers, peut-être je l'offense : Il ne m'appartient pas de braver sa présence.

> EGISTHE. Non, demeurez. CLYTEMNESTRK.

Ou'il s'écarte, seigneur ;

Son aspect me remplit d'épouvante et d'horreur. C'est lui que i ai trouvé dans la demeure sombre Où d'un roi malheureux repose la grande ombre. Les deités du Styx marchaient à ses côtés. ÉGISTHE.

Qui? vous !... qu'osiez-vous faire en ces lieux ecartés? OBESTE.

J'allais, comme la reine, implorer la clémence De ces manes sanglants qui demandent vengeance Le sang qu on a versé doit s'expier, seigneur.

CLATEMNESTEE. Chaque mot est un trait enfoncé dans mon cœur. Eloignez de mes yeux cet assassin d'Oreste. ORESTE.

Cet Oreste, dit-on, dut vous être funeste : On disait que proscrit, errant, et malhenreux, De hair une mère il eut le droit affreux. CLYTEMNESTEE.

Il namit pour verser le sang qui le fit nattre. Tel fut le sort d'Oreste, et son dessein peut-être. De sa mort cependant mes sens sont pénétrés. Vous me faites frentir, vous qui m'en délivrez. ORESTE.

Oui? lui, madame? un fils armé contre sa mère! Ali! qui peut effacer ce sacré caractère? Il respectait son sang... peut-être il est voulu...

CLYTEMNESTRE. Ah, ciel!

ÉGISTUE. Oue dites-yous? on l'aviez-yous connu? PYLADE.

Il se perd... Aisément les malheureux s'unissent; Trop promptement liés, promptement ils s'aigris-Nous le vimes dans Delplie. | sent;

> Oui... I'v sus son dessein. ÉGISTHE.

Eh bien! quel était-il? ORESTE

De vous percer le sein.

#### ÉGISTHE.

Je connaissais sa rage, et je l'ai méprisée; Mais de ce nom d'Oreste Electre autorisée Semblait tenir encor tout l'état partagé : C'est d'Electre surtout que vous m'avez vengé. Elle a mis aujourd'hui le comble à ses offenses : Comptez-la désormais parmi vos récompenses. Oul, ce superbe objet contre moi conjuré, Ce cœur enflé d'orgueil, et de haine enivré, Qui même de mon fils dédaigna l'alliance, Digne sour d'un barbare avide de vengeance, Je la mets dans vos fers; elle va vous servir : C'est m'acquitter vers vous bien moins que la punir. Si de Priam iadis la race malheureuse Tralua chez ses vainqueurs une chaine honteuse. Le sang d'Agamemnon pent servir à son tour.

Qui? moi, je souffrirais!...

## ÉCISTIE.

CLYTEMNESTRE. Eh! madame, en ce jour, Défendez-vous encor ce sang qui vous déteste? N'épargnez point Electre, ayant proscrit Oreste.

(A Oreste.) Vous...laissez cette cendre à mon juste courroux.

ORESTE. J'accepte vos présents; cette cendre est à vous.

CLYTEMNESTRE. Non, c'est pousser trop loin la haine et la vengeance: Ou'il parte, qu'il emporte une autre récompense, Vous-même, crovez-moi, quittons ces tristes bords, Qui n'offrent à mes yeux que les cendres des morts. Osons-nous préparer ce festin sanguinaire Entre l'urne du fils et la tombe du père ? Osons-nous appeler à nos solennités Les dieux de ma famille à qui vous insultez, Et livrer, dans les jeux d'nne pompe funeste, Le sang de Clytemnestre au meurtrier d'Oreste? Non : trop d'horreur ici s'obstine à me troubler ; Quand je connais la crainte, Egisthe peut trembler. Ce meurtrier m'acrable; et je sens que sa vue A porté dans mon cœur un poison qui me tue. Je cède, et je vondrais, dans ce mortel effroi, Me cacher à la terre, et, s'il se peut, à moi.

(Rile sort.) ÉGISTILE , à Oreste.

Demenrez, Attendez que le temps la désarme. La nature nn moment jette nn cri qui l'alarme : Mais bientôt dans nn cœur à la raison rendu. L'intérêt parle en maître, et seul est entendn. En ces lieux avec nons célébrez la journée De son couronnement et de mon hyménée. (A sa suite.)

Et vous... dans Épidaure allez chercher mon fils ; · Qu'il vienne confirmer tont ce qu'ils m'ont appris.

## SCÈNE VII.

ORESTE, PYLADE.

ORESTE Va, tu verras Oreste à tes pompes cruelles ;

Va , j'ensanglanterai la fête où tu m'appelles. PYLADE.

Dans tous ces entretiens que je tremble pour vous! Je crains votre tendresse, et plus votre courroux; Dans ses émotions je vois votre âme altière, A l'aspect du tyran , s'élançant tout entière ; Tout près de l'insulter, tout près de vous trahir; Au uom d'Agamemnon vous m'avez fait frémir. ORESTE.

Ah! Clytemnestre encor trouble plus mon courage. Dans mon cœur déchiré quel douloureux partage ! As-tu vu dans ses yeux , sur son frout interdit , Les combats qu'en son âme excitait mon récit ? Je les éprouvais tous ; ma voix était tremblante. Ma mère en me voyant s'effraie et m'epouvante. Le meurtre de mon père, et mes sœurs à venger, Un barbare à punir, la reine à ménager, Electre, son tyran; mon sang qui se soulève; Que de tourments secrets! ô dieu terrible, achève! Précipite un monient trop lent pour ma fureur, Ce moment de vengeance, et que prévient mon cœur. Quand pourrai-ie servir ma tendresse et ma haine. Mêler le sang d'Égisthe aux cendres de Plistène, Immoler ce tyran , le montrer à ma sœur Expirant sous mes coups , pour la tirer d'erreur?

## SCÉNE VIII.

ORESTE, PYLADE, PAMMÈNE.

OBESTE.

On'as-tn fait , cher Pammène ? as-tu quelque espé-DIMMEYE Seigneur, depuis ce jour fatal à votre enfance, Ou j'ai vu dans ces lieux votre père égorgé, Jamais plus de périls ne vons ont assiégé. ORESTE.

Comment?

PYLADE. Quoi! pour Oreste aurais-je à craindre encore? PAMMÈNE.

Il arrive à l'instant un courrier d'Epidaure; Il est avec Egisthe ; il glace mes esprits : Egisthe est informé de la mort de son fils.

PYLADE. Ciel!

ORESTE.

Sait-il que ce fils , élevé dans le crime . Du fils d'Agamemnon est tombé la victime?

PANMÈNE. On parle de sa mort, on ne dit rien de plus; Mais de nouveux aris sost renere altenda.

On es tais là loc or, on cache à la contrie
Que d'un de ses tyrans la Génée est délirée.

Régistles, avec la reise en secret renferme;
Ecoule er récit, qui n'est pas confirme;
Ecoule er récit, qui n'est pas confirme;
EL c'est ce que j'espreads d'un serviture fidèle,
Qui, pour le sang des rois comme moi plein de abte,
Gemisant et caché, turale neuro ess vieux ans
Dans un service ingrat à la cour des tyrans.

ORRETE.

De la vengeance au moins j'ai godde les prémines; Mes mains not commence mes justes sacrifices: Les dienx permettront-lis que je n'achère pas? Cher Pylade, este en vais qu'il sont anem unon base? Par des biendis trompense exerçant leur coère, M'onc-lis donne le lis, pour me listrer au père? M'archons; notre péri doit nous déterminer : Qu'il ne caint point la mort est sit de la donner. A vant qu'un jour plus grand puisse céaliere sa rape, Le veux de ce moment sairir tout l'avantage.

Eh bien! Il faut paraltre; il faut vous découvrir A ceux qui pour leur roi sanront du moins mourir : Il en est, j'eu réponds, cachés dans ces asiles; Plus ils sont inconnus, plus ils seront utiles.

Alons, et ai les noms d'Oreste et de sa serur, Si l'indignation contre l'asurpateur, Les dienx qui l'ont conduit, ne peuvent te défendre, S'il faut qu'Oreste neuere en cei leux abhorres, Je l'ài voie mes jours, lis te sont consacrés. Nous périrons unis; c'est l'espoir qui me reste; Pylade à tes côtés mourra digne d'Oreste. ORESTE.

Ciel! ne frappe que moi; mais daigne, en ta pitié, Protéger son courage, et servir l'amitié.

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

ORESTE, PYLADE.

ORESTE.

De Pammène, il est vrai, la sage vigilance D'Egisthe pour un temps trompe la défance; On lui dit que les dieux, de Trantale ennemis, Frappaient en même temps les derniers de ses fils. Peut-être que le ciel, qui pour nous se déclare, Répand l'aveuglement sur les yeux du barbare. Mais tu vois ce tombeais is cher à ma douleur; Ma main l'avait chargé de mon glaive vengeur; Ce fer est enlevé par des mains sacrilèges. L'asile de la mort na plus de privilèges, Et je crains que ce glaire, à mon tyran porté, Ne lui donne sur nous quelque affreuse claric. Précipitons l'instant où je veux le surprendre. PPLADE.

Pammène veille à tout, sans doute il faut l'attendre. Dès que nous aurons vu, dans ces bois écartés, Le peu de vos sujets à vous suivre excités, Par trois divers chemins retrouvons-nous ensemble, Non loin de cette tombe, an lieu qui nous rassemble. ORRSTE.

Allons... Pylade, ah, ciel! ah, trop barbare loi! Ma rigueur assassine un cœur qui vit pour moi! Quoi! j'abandonne Electre à sa douleur mortelle! PYLADE.

To I'as juré; poursuis, et ne redoute qu'elle. Electre pent te perdre, et ne peu te servir; Les yeux de testyrans sont tout près des ouvrir : Renferne cette amour et si sainte et si pure. Doit-on craindre en ces lieux de dompte la nature? Ah! de quels sentiments te laisses-tu troubler? Il faut venzer Fleierre, et non la oqusoler.

ORESTE.

Pylade, elle s'avance, et nue cherche peut-être.

Pylade, elle s'avance peut-être.

Ses pas sont épiés ; garde-toi de paraître. Va , j'observerai tout avec empressement : Les yeux de l'amitié se trompent rarement,

## SCÈNE II.

## ÉLECTRE, IPHISE, PYLADE.

ÉLECTRE.

Le perfisie... il échappe à ma vue indignée. En proie à ma fureur, et de larmes baignée, Je reste sans vençeance, ainsi que sans espoir. (APylade.) Tol, qui sembles frémir, et qui n'oses me voir,

Toi, compagnon du crime, apprends-mol donc, bar-Où va cet assassin, de mon sang trop avare; [bare, Ce maître à qui je suis, qu'un tyran m'a donné. PTLADE.

Il rempit un devoir par le ciel ordonné;
Il sebit aux dieux : minitz-le, madame.
Les arrês du desdin trompent souvent notre âme;
Il conduit les mortes, il dirige leurs pas
Par des chemins secrets qu'ils ne connaissent pas;
Il plonge dans l'ablime, et bienité en retire;
Il acable de les n, il élève à l'empire;
Il fait trouver la vic au milieu des tombeaux.
Gardez de succomber à vos tournents nouveux.

Gardez de succomber à vos tourments nouveaux : Soumettez-vous ; c'est tout ce que je puis vons dire.

### SCENE III.

## ÉLECTRE, IPHISE.

ÉLECTRE. Ses discours ont aceru la fureur qui m'inspire. Que veut-il? prétend-il que je doive souffrir L'abominable affront dont on m'ose couvrir? La mort d'Agamemnon, l'assassinat d'un frère, N'avaient donc pu combler ma profonde misère ! Après quinze ans de maux et d'opprobres soufferts . De l'assassin d'Oreste il faut porter les fers , Et, pressée en tout temps d'une main meurtrière, Servir tous les bourreaux de ma famille entière! Glaive affreux, fer sanglant, qu'un outrage nonveau Exposait en triomphe à ce sacré tombeau, Fer teint du sang d'Oreste, exécrable trophée, Oul trompas un moment ma douleur étouffée ! Toi qui n'es qu'un outrage à la cendre des morts, Sers un projet plus digne, et mes justes efforts. Egisthe, m'a-t-on dit, s'enferme avec la reine; De quelque nouveau crime il prépare la scène; Pour fuir la main d'Electre, il prend de nouveaux A l'assassin d'Oreste on peut aller du moins. [soins; Je ne puis me baigner dans le sang des deux trattres : Allons, je vais du moins punir un de mes maîtres.

TPHISE.

Est-il bien vrai qu'Oreste ait péri de sa main?
J'avais cru voir en lui le cœur le plus humain;
Il partageait iel notre douleur amère;
Je l'ai vu révérer la cendre de mon père.

ÉLECTRE. Ma mère en fait autant : les coupables mortels Se baignent dans le sang, et tremblent aux autels; Ils passent, sans rougir, du crime au sacrifice. Est-ce ainsi que des dieux on trompe la justice? Il ne trompera pas mon courage irrité. Onoi! de ce meurtre affreux ne s'est-il pas vanté? Egisthe au meurtrier ne m'a-t-il pas donnée? Ne suis-je pas enfin la preuve infortunée, La victime, le prix de ces noirs attentats, Dont your osez douter, quand je meurs dans vos bras, Quand Oreste au tombean m'appelle avec son père? Ma sœur, ah! si jamais Electre vous fut chère, Avez du moins pitié de mon dernier moment : Il faut qu'il soit terrible; il faut qu'il soit sanglant. Allez ; informez-vous de ce que fait Pammène, Et si le meurtrier n'est point avec la reine. La cruelle a , dit-on , flatté mes ennemis ; Tranquille, elle a reçu l'assassin de son fils; On l'a vu partager (et ce crime est croyable) De son indigne epoux la joie impitoyable. [main, Une mère! ali, grands dieux !... ali! je veux de ma A ses yeux, dans ses bras, immoler l'assassin; Je le veux.

IPHISE.

Vos douleurs lui font trop d'injustice;

L'aspect du neutrifier est pour elle un implice. Me seur, au nom des dieux, ne présipier rien. Je vais a seur Pamméne avoir un entretien. Électre, ou pie m'abue, ou forn à chaine à time, A cacher à nos yeux na important mysière. Penet-téron cristaire nous care édats douboureux, improduenc exessable au corer des maliteureux. Le cache de la companie de la companie de la companie de presentation de la companie de la companie de presentation de la companie de la companie de la faste nou lui parier, histose-mod vous servir. La sissez-nou lui parier, histose-mod vous servir.

## SCÈNE IV.

### ELECTRE.

Un regentir (qui? moi i'mes mains desespérées Dans es grand abandon serout plus asourées. Emméndies, venez, soyez lei neu dieux; Vous connaisser trop bole nes delessables lieux, (Ce palais, plus rempi de amilheurs et de crimes (Piles de la vengennez, armez-tous, armez-tous) Venez avez la mezt, qui marche avez (pellentiles); (Vereix Agmentunes, plienter, vous appellent. Les voie; jele sous, cel tes suis sams terreur; Le spect de mes tyrans m'inspirati plus c'ilorentes. Sont à mes yeax vengeure entourés des furires. L'ender me le décâtes, et le livre à mon bras.

## SCÈNE V.

ÉLECTRE, dans le fond: ORESTE, d'un autre côté.

ORISTE.

Où sub-je? C'es l'ci q'où adress mes pas.
O ma patrie à terre à tous les miens faite!
Redouballe berzou des enfants de Tinatle,
Famille des hrèus et des grands criminels,
Les malheurs de son anna servani-lise eternels?
L'orreur qui règne lei m'environne et n'acculle
Peu oui suis-je paul' de quis suis-je compalé?
An sort de mes aleux ne pourrai-je echapper?
Excruz, aronacent sus prae di faço de théfrire.
Qui m'arrête? et d'où vient que je crains de frapper?
Avançons.

Quelle voix lei s'est fait entendre? Père, époux malheureux, chère et terrible cendre Est-ce toi qui gémis, ombre d'Agamemnon?

ÉLECTRE.

Juste ciel! est-ce à lui de prononcer ce nom?

ORESTE.

O malheureuse Électre!

Il me nomme, il sonpire!

Les remords en ces lieux ont-ils donc gneigne empire? Ou'importe des remords à mon juste courroux? (Elle avance vers Oreste.)

Frappons... Meurs, malheureux! ORESTE, lui saisissant le brus.

Justes dieux? est-ce yous. Chère Électre!

ÉLECTRE. Ou'entends-ie?

ORESTE.

Hélas! qu'alliez-vons faire? ÉLECTRE.

J'allais verser tou sang; j'allais venger mon frère. ORESTE , la regardant avec attendrissement. Le venger! et sur qui?

ÉLECTRE.

Son aspect, ses accents, Ont fait trembler mon bras, ont fait frémir mes sens, Quoi! c'est vous dont je suis l'esclave malheureuse!

ORESTE. C'est moi qui suis à vous.

ELECTRE.

O vengeance trompeuse! D'où vient qu'en vous parlant tout mon cœur est changé?

Sour d'Oreste...

ÉLECTRE. Achevez.

ORESTE. Où me suis-je engagé?

ÉLECTRE. Ah! ne me trompez plus, parlez; il faut m'apprendre L'excès du crime affreux que j'allais entreprendre. Par pitié, répoudez, éclairez-moi, parlez,

ORESTE.

Je ne puis... fuyez-moi. ÉLECTRE. Oui? moi yous fair!

ORESTE. Tremblez.

Pearquol?

ÉLECTRE. ORESTE.

Je suis... Cessez, Gardez qu'on ne vous voie. ÉLECTRE.

Ah! vous me remplissez de terreur et de joie! OBESTE.

Si vons aimez un frère...

ÉLECTRE.

Oni, je l'aime; oni, je crois Voir les traits de mon père, entendre encor sa voix: La nature nous parle, et perce ce mystère ; Ne lui résistez pas : oui, vous êtes mon frère, Vous l'êtes, je vous vois, je vous embrasse; hélas! Cher Oreste, et la sœur a voulu ton trépas!

ORESTE , en l'embrassant.

Le ciel menace en vain , la nature l'emporte :

Un dieu me retenait; usais Electre est plus forte. ELECTRE.

Il t'a rendu ta serur, et tu crains son courronx! OFFETE

Ses ordres menacants me dérobaient à vous. Est-il barbare assez pour punir ma faiblesse? ÉLECTRE.

Ta faiblesse est vertu: partage mon ivresse. A quoi m'exposais-tu, cruel? à t'immoler. ORESTE.

J'ai trahi mon serment. ÉLECTRE.

Tn l'as dû violer. ORESTE.

C'est le secret des dieux.

ÉLECTRE.

C'est moi qui te l'arrache, Moi, qu'un serment plus saint à leur vengeance atta-Oue crains-tu? (che; OPESTS

Les horreurs où je suis destiné, Les oracles, ces lieux, ce sang dont je suis né.

ELECTEE. Ce sang va s'épurer : viens punir le coupable : Les oracles, les dieux, tout nous est favorable; lls ont paré mes coups, ils vont guider les tiens,

## SCÉNE VI

ELECTRE, ORESTE, PYLADE, PAMMENE.

ÉLECTRE. Ah! venez et joignez tous vos transports aux miens. Unissez-vous à moi, chers amis de mon frère.

PYLADE , à Oreste. Quoi! vous avez trahi ce dangereux mystère!

ORESTE.

Pouvez-vous...

Si le ciel vent se faire obeir. Ou'il me donne des lois one le puisse accomplir.

ELECTRE, à Pylade. Quoi! vous lui reprochez de finir ma misère? Cruel! par quelle loi, par quel ordre sévère. De mes persécuteurs prenant les sentiments, Dérobiez-vous Oreste à mes embrassements?

A quoi m'exposiez-vous? Quelle rigueur étrange... PYLADE.

Je voulais le sauver : qu'il vive, et qu'il vous venge. PAMMÈNE.

Princesse, on vous observe en ces lieux détestés: On entend vos soupirs, et vos pas sont comptés. Mes amis incounus, et dout l'humble fortune Trompe de nos tyrans la recherche importune, Ont adoré leur maltre : il était secondé; Tout était prêt, madame, et tout est hasardé.

ÉLECTRE. Mais Egisthe en effet ne m'a-t-il pas livrée A la main qu'il croyait de mon sang altérée? (A Oreste.)

(a Oreste.)
Mon sort à vos destins n'est-il pas asservi?
Oui, vous ètes mon maître : Egisthe est obél.
Du barbare une fois la volonté m'est chère.
Tout est ici pour nous.

PAMMÈNE.

Tout vous devient contraire. Égisthe est alarmé, redoutez son transport: Ses soupçous, croyez-moi, sont un arrêt de mort. Separons-nous.

PYLADE, à Pammène. Va, cours, ami fidèle et sage,

Va , cours , ami fidèle et sage , Rassemble tes amis , achève ton duvrage. Les moments nous sont chers ; il est temps d'éclater.

## SCÉNE VII.

EGISTHE, CLYTEMNESTRE, ELECTRE, ORESTE, PYLADE, GARDES.

ÉGISTHE.

Ministres de mes lois , hâtez-vous d'arrêter, [tres. Dans l'horreur des cachots de plonger ces deux trai-

Autrefois dans Argos il régnait d'autres maîtres , Qui connaissaient les droits de l'hospitalité.

Ègisthe, contre toi qu'avons nons attenté? De ce héros au moins respecte la jeunesse. ÉGISTHE.

Allez, et secondez ma fureur vengeresse. Quoi done! à mon aspect vous semblez tous frémir? Allez, dis-je, et gardez de me désobéir: Ou on les traine.

ÉLECTRE.

Arrêtez! Osez-vous bien, barbare...
Arrêtez! le ciel même est de leur sang avare;
llssont tous deux sarrés. On les entraîne....ah, dieux!
EUSTRE.

Electre, frémissez pour vous comme pour eux; Perfide, en m'éclairant redontez ma colère.

## SCÈNE VIII.

## ÉLECTRE, CLYTEMNESTRE.

ÉLICITE.
All daignez m'écoustre; et il vous êtes mère,
Si Jose rappeter vos premiers sentiments,
Pardonnez pour justime nei vaine emporiements,
Dune douleur suss boure effet inévitable;
Heldat dans les tourness la plaine et excussible.
Pour cos deux étrangres laissez-vous sitendrie:
Pour cos deux étrangres laissez-vous sitendrie:
Deut étre que dans eu le ciel vous dégine offirir
La seule cocasion d'explèr des offenes.
Dont vous avez ut al craint les iterribles vezigennees;

Peut-être, en les sauvant, tout peut se réparer.

Quel Intérêt pour eux vous peut donc Inspirer?

ÉLECTRE.

Vons voyez que les dieux out respecté leur vie; lis les out arrachés à l'un ere núre; Le ciet vous les coufle, et vous réponder d'eux. Un d'ext., « dous les coufle, et vous réponder d'eux. Viun d'ext., « dous du sière, lous deux outmêmereux. Sommes sous dans Arpus, on bient dans la Taurife. De saug des étrangers fuit fumer sou autil." De saug des étrangers fuit fumer sou autil. Die best pour les roit tous d'eux, au coup mortel, p. Libert; pour les roit tous d'eux, au coup mortel. Parier. J'embrasseria otte d'inyable clusie: Parier. J'embrasseria otte d'inyable clusie: Man met suivira l'intena, suisi le vestif à facèlere:

## CLYTENNESTRE.

Voulez-vous me braver? Ou bien Ignorez-vous qu'une main ennemie Du malheureux Plistène a terminé la vie?

Quoi done! le ciel est juste! Égisthe perd un fils?

De jole à ce discours je vois vos sens saisis!

J'obéis , i'v consens,

Ah! dans le désespoir où mon âme se noie, Mon cœur ne peut goûter une funeste joie; Non, je n'insulte point au sort d'un malheureux, El le sang innocent n'est pas ce que je veux. Suuvez ces érrangers; mon âme intimidée Ne voit point d'autre objet, et n'a point d'autre idée. CATTEMESTRE.

Va, je t'entends trop bien; tu m'as trop confirmé Les soupçons dont Egisthe était tant alarmé. Ta bouche est de mon sort l'interprète funeste; Tu n'eu as que trop dit, l'un des deux est Oreste.

Eh bien! s'il était vral, si le ciel l'efit permis... Si dans vos mains, madame, il mettait votre fils.

CLYTEMNESTRE.

O moment redoute! que faut il que je fasse?

ÉLECTRE.

Quoi! vous hésiteriez à demander sa grâce!
Lui! votre fils! ó ciel!... quoi! ses périls passés...
Il est mort; c'en est fait, puisque vous balancez.

CLYTENNETRE.

Je ne balance point : va, ta fureur nouvelle Ne peut même affaiblir ma bonté maternelle; Je le prends sous ma garde : Il pourra m'en punir... Son nom seul me prépare un cruel avenir... N'importel... Je suis mère, il suffit; inhumaine, J'aime encor mes enfants... tu peux garder ta haine.

Non, madaue, à jamais je suis à vos genoux.
Ciel, enfin tes faveurs égalent ton courroux:
Tu veux changer les cœurs, tu veux sauver mon frère,
Et, pour comble de biens, tu m'as rendu ma mère.

# ACTE CINQUIÈME.

# ----

# SCÈNE I.

#### ÉLECTRE.

On m'interdit l'accès de cette affreuse enceinte: Je cours, je viens, j'altlends, je me meurs daus le crainte, En vain je tends anx dienx ces bras chargés de fers; Iphise ne vient point; les chemins sont ouverts: La voicl; je frémis.

# SCÈNE II.

ÉLECTRE, IPHISE.

ÉLECTRE.

Que faut-il que j'espère? Qn'a-t-on fait? Clytemnestre ose-t-elle être mère? Ah! si... Mais un tyran l'asservit aux forfaits. Peut-elle réparer les malheurs qu'elle a faits? En a-t-elle la force? en a-t-elle l'idée? Parlez. Désepterz mon fame intimidée;

1

Aehevez mon trépas.

J'espère, mais je crains. Egisthe a des avis, mais ils sont incertains; Il s'égare; il ne sait, dans son trouble funeste, S'il tient entre ses mains le malhenreux Oreste; Il n'a que des sonpçons, qu'il n'a point éclaireis; Et Clytemnestre au moins n'a point nommé son fils. Elle le voit, l'entend; ce moment la rappelle Aux premiers sentiments d'une âme maternelle : Ce sang prêt à couler parle à ses sens surpris, Eponyantés d'horreur, et d'amour attendris. J'observais sur son front tout l'effort d'une mère, Qui tremble de parler, et qui craint de se taire. Elle défend les jours de ces infortunes, Destinés an trépas sitôt que soupconnés : Aux fureurs d'un époux à peine elle résiste; Elle retient le bras de l'implacable Egisthe. Croyez moi , si son fils avait été nommé , Le crime, le malheur, eût été consommé. Oreste n'était plus. ÉLECTRE.

O comble de misère!

Je le traluis peut-être en implorant ma mère. Son trouble irritera ce monstre furieux. La nature en tout temps est funeste en ces lieux. Je crains également sa voix et son silenco. Mais le péril eroissait; jétais sans espérance. Que fait Pammène?

IPHISE.

Il a, dans nos dangers pressants, Ranime la lenteur de ses débiles ans;

L'Infortune lui donne une force nouvelle;

Il parle à nos amis, il excite leur zôte;

Il parle à nos amis, il excite leur zôte;

Coxu même lont Egisthe est toujours entoure

A ce grand nom d'Oreste ont dejà mermate

A ce grand nom d'Oreste ont dejà mermate

S'attendric sur le fils, et fremir de colère:

Tant anx cevus des bumains la justice et les lois

Même aux plus endurcis font entendre leur voix!

ÉLECTRE.

Grandsdieux!si j avais pu dans ces âmes tremblantes Enflanmer leurs vertus à prine renissantes, Jeter dans leurs esprits, trop faiblement touchés, Tous ces emportements qu'on in à tant reprochés! Si mon frère, aborde sur cette terre impie, M'edit conflé plus tôt le secrett de sa vie! Si din moins juqui au bour Bumène avait tenté...

SCÈNE III.

ÉGISTHE, CLYTEMNESTRE, ÉLECTRE,

IPHISE, GARDES.

Qu'on saisisse Panumène, et qu'il soit confronté Avec ces étrangers destinés au supplice;

Il est leur confident, leur ami, leur complice.

Dans quel piège effroyable ils allaient me jeter!

L'un des deux est Oreste, en ponvez-vous douter?

(A Chyennestre.)

Cessez de vous tromper, cessez de le défendre. Je vois tont, et trop bien. Cette urue, cette cendre, C'est celle de mon fils; un père gémissant Tient de son assassin cet horrible présent! GLYTEMAESTAE.

Croyez-vous...

ÉGISTHE.

Oui, j'en rouis extet baine janvie Entre tous les enfants de l'hyest et d'Arrée; J'en crois le temps, les lieux marqués par cette mort, El ma soil de reuger son déplorable sort, El les fureurs d'Electre, et les larmes d'Iplaise, El l'indique puils dont votre denc est surprise. O'reste vit encore, et j'ai perdu mon fils! Le déstable Oreste en mes maiss est remis; El, quet qu'il soit des deux, juste dans ma colère, Le l'immoé à mon fils, je l'immoé à mo elère.

CLYTEMNESTRE. Eh bien! ce sacrifice est horrible à mes yeux. ÉGISTUE.

A vous?

Assez de sang a coulé dans ces lieux. Je prétends mettre un terme au cours des homicides , A la fatalité du sang des Pélopides.

A la fatalité du sang des Pelopides. Si mon fils, après tout, n'est pas entre vos mains, Pourquoi verser du sang sur des bruits incertains? Pourquoi vouloir sans fruit la mort de l'innocence? Seigneur, si c'est mon fils, j'embrasse sa défense. Oni, i'obtiendrai sa grace, en dussé-je périr, ÉGISTHE.

Je dois la refuser, afin de vous servir. Redoutez la pitié qu'en vutre âme on excite. Tont ce qui vous fléchit me révolte et m'irrite, L'un des deux est Oreste, et tous ileux vont périr. Je ne puis balancer, je n'ai point à choisir. A moi, soldats.

#### IPHISE.

Seigneur, quoi ! sa famille entière Perdra-t-elle à vos pieds ses cris et sa prière? (Elle se jette à ser pieds.) Avec moi, chère Électre, embrassez ses genoux :

Votre audace vous perd.

ÉLECTRE.

Où me réduisez-vous? Quel affront pour Oreste, et quel excès de honte! Elle me fait horreur... Elt bien ! je la surmonte. Eh bien! j'aj donc connu la bassesse et l'effroi! Je fais ce que jamais je n'aurais fait pour moi.

( Sams se metter à genoux. ) Cruel! si ton courroux peut épargner mon frère, ¿ Je ne puis oublier le meurtre de mon père, Mais je ponrrais du moins, muette à ton aspect, Me forcer au silence, et peut-être au respect;) Oue je demeure esclave, et que mon frère vive. ÉGISTHE.

Je vais frapper ton frère, et tu vivras captive : Ma vengeanc · est entière : au bord de son cercueil. Je te vois, sans effet, abaisser ton orgueil,

CLYTEMNESTRE. Egisthe, c'en est trop; e'est trop braver peut-être Et la veuve et le sang du roi qui fut ton maltre. Je défendrai mon fils ; et, malgré tes fureurs . In trouveras sa mère encor plus que ses sœurs, Que venx-tn? ta grandeur, que rien ne peut détruire. Oreste en la puissance, et qui ne pent le nuire, Electre enfin sonmise, et prête à te servir, Iphise à tes genoux, rien ne peut te fléchir! Va, de tes cruautes je fus assez complice; Je t'ai fait en ces lieux nn trop grand sacrifice. Faut-il, pour t'affermir dans ce foneste rang, T'abandonner encor le plus pur de mon sang? N'aurai-je donc jamais qu'un époux parricide? L'un massacre ma fille aux campagnes d'Aulide : L'antre m'arrache un fils, et l'egorge à mes veux, Sur la cendre du père, à l'aspect de ses dieux. Tombe avec moi plutôt ce fatal diadème, Odieux à la Grèce, et pesant à moi-même! Je t'aimai, tu le sais, e'est un de mes forfaits; Et le erime subsiste ainsi que mes bienfaits. Mais enfin de mon sang mes mains seront avares : Je l'ai trop prodigué pour des époux barbares; J'arrêterai ton bras levé pour le verser. Tremble, tu me connais... tremble de m'offenser. Nos nænds me sont sacrés, et la grandeur m'est chère. Mais Oreste est mon fils; arrête, et crains sa mère ' ÉLECTRE.

Vous passez mon espoir. Non , madaine , jamais Le fund de votre cour n'a conçu les forfaits. Continuez, vengez vos enfanta et mon père.

ÉGISTIFE.

Vous comblez la mesure, esclave téméraire. Quoi donc! d'Agamemnon la veuve et les enfants Arrêteraient mes coups par des cris menacants ! Ouel démon vous aveugle, à reine malbeurense? Et de qui prenez-vous la défense odieuse? Contre qui? juste ciel!... Obéissez . courez : Que tous deux dans l'instant à la mort soient livrés.

### SCÈNE IV.

EGISTHE, CLYTEMNESTRE, ELECTRE. IPHISE, DIMAS.

DIMAS Seignenr 1

ÉGISTHE. Parlez. Onel est ce désordre funeste? Vous vous troublez!

> On vient de déconvrir Oreste. IPHISE.

Qni, Ini?

CLYTEMNESTEE. Mon fils?

· ÉLECTRE.

Mon frère? ÉGISTHE.

Eh bien! est-il puni? DIMAS.

Il ne l'est pas encor.

ÉGISTHE. Je suis désobéi!

DIMAS.

Oreste s'est nommé dès qu'il a vn Pammène. Pylade, cet ami qui partage sa chaine, Montre aux soldata émus le fils d'Agamemnon ; Et je crains la pitié pour cet auguste nom.

ÉGISTRE. Allons, je vais paraltre, et presser leur supplice. Oui n'ose me venger sentira ma justice. Vous, retenez ses sœurs; et vous, suivez mes nas. Le sang d'Agamemnon ne m'épouvante pas. Quels mortels et quels dieux pourraient sauver Oreste

Do père de Plistène, et du fils de Thyeste?

SCÉNE V.

CLYTENNESTRE, ÉLECTRE, IPHISE.

Suivez-le, montrez-vous, ne eraignez rien, parlez. Portez les derniers coms dans les cours éliranles.

An nom de la nature, achevez votre ouvrage; De Clytemnestre enfin déployez le courage. Volez, condnisez-nous.

CLYTEMNESTRE.

Mes filles, ces soldats Me respectent à peine, et retiennent vos pas, Demeurez; c'est à moi, dans ce moment si triste, De répondre des jours et d'Oreste et d'Égisthe : Je suis épouse et mère; et je veux à la fois, Si j'en pais être digne, en remplir tous les droits. (Elle sort.)

# SCÈNE VI.

## ELECTRE, IPHISE.

IPHISE. Ah! le dieu qui nous perd en sa rigueur persiste; En défendant Oreste, elle ménage Egisthe. Les cris de la pitié, du sang, et des remords, Seront coutre un tyran d'inutiles efforts. Egisthe furieux, et brûlant de vengeance, Consomme ses forfaits pour sa propre défense; Il condamne, il est maltre; il frappe, il faut périr. ÉTECTRE

Et j'ai pu le prier avant que de mourir! Je descends dans la tombe avec cette infamie, Avec le désespoir de m'être démentie! J'ai supplié ce monstre, et j'ai hâté ses coups. Tout ce qui dut servir s'est tourné coutre nous. Oue font tous ces amis dont se vantalt Pammène: Ces peuples dont Égisthe a soulevé la haine : Ces dieux qui de mon frère armaient le bras vengeur. Et qui lui défendaient de consoler sa sœur ; Ces filles de la nuit, dont les mains infernales Seconaient leurs flambeaux sons ces voûtes fatales? Quoi! la nature entière, en ce jour de terreur, Paraissait à ma voix s'armer en ma faveur; Et tout est pour Egisthe, et mon frère est sans vie ; Et les dieux, les mortels, et l'enfer, m'ont trahie!

#### SCÉNE VII.

ELECTRE, PYLADE, IPHISE, SOLUATS.

ÉLECTRE. En est-ce fait , Pylade?

PYLADE.

Oui, tout est accompli. Tout change; Electre est libre, et le ciel obéi. ELECTRE.

Comment?

PYLADE. Oreste règne, et c'est lui qui m'envoie.

IPHISE. Justes dieux!

Je succombe à l'excès de ma joie. Oreste! est-il possible?

ÉLECTRE.

Oreste, tout puissant Va venger sa famille et le sang innocent. ÉLECTAE.

Quel miracle a produit un destin si prospère? PYLADE. Son courage, sou nom, le nom de votre père.

Le vôtre, vos vertus, l'excès de vos malheurs, La pitié , la justice , un dieu qui parle aux corns. Par les ordres d'Egisthe on amenait à pelue, Pour mourir avec nous, le fidèle Pammène : Tout un peuple suivait, morne, glacé d'horreur : J'entrevoyais sa rage à travers sa terreur ; La garde retenuit leurs fureurs interdites. Oreste se Journant vers ses fiers satellites : « Immolez , a-t-il dit , le dernier de vos rois : » L'osez-vous? » A ces mots, au son de cette voix, A ce front où brillait la majesté suprême. Nous avons tous cru voir Agamemnon lui-même . Qui, perçant du tombeau les gouffres éternels, Revenait en ces lieux commander aux mortels. Je parle : tout s'émeut ; l'amitié persuade : On respecte les nœuds d'Oreste et de Pylade : Des soldats avançaient pour nons envelopper. lls ont levé le bras, et n'ont osé frapper : Nous sommes entourés d'une fonle attendrie : Le zèle s'enhardit, l'amonr devient furie. Dans les bras de ce peuple Oreste était porté. Egisthe avec les siens, d'nu pas précipité. Vole, croit le pnnir, arrive, et voit son maltre. J'ai vu tout son orgueil à l'instant disparattre . Ses esclaves le fuir, ses amis le quitter, Dans sa confusion ses soldats l'insulter. O jour d'un grand exemple ! 6 justice suprême ! Des fers que nous portions il est chargé lui-même. La senie Clytemnestre accompagne ses pas . Le protége, l'arrache aux fareurs des soldats Se jette an milien d'eux, et d'un front intrépide A la furenr commune enlève le perfide, Le tlent entre ses bras, s'expose à tous les coups. Et coninre son fils d'épargner son époux. Oreste parle au peuple; il respecte sa mère; Il remplit les devoirs et de fils et de frère. A peine délivré du fer de l'eunemi, C'est un roi triomphant sur son trône affermi. IPHISE.

Courons, venez oruer ce triomphe d'un frère; Voyous Oreste benreux, et consolons ma mère.

Quel bonhenr inoui, par les dieux envoyé! Protecteur de mon sang , héros de l'amitié , Venez.

44

PYLADE, à sa suite.
Brisez, amis, ces chaînes si cruelles;
Fers, tombez de ses mains; le sceptre est fait pour elles.
(On hi de ses chaînes.)

# SCENE VIII.

ÉLECTRE, IPHISE, PYLADE, PAMMÈNE.

ÉLECTRE.
Ah! Pammène, où tronver mon frère, mon vengeur?

Pourquoi ne vient-il pas?

PAMMENF.

Est destiné, madame, à ce grand acrificie Que la cesulte d'un père attend de sa justice : l'a cet l'order qu'il suit. Celte tombe est fusel Dia sa main doit verser le sang da criminel. Daigner l'attendre i i, multi, qu'il verse un père. Ce devoir redoutable est juste et nécessaire ; Mais ce spectache brarba arrait souille va yenz. Van commisser les bies qu'il Arqui tient de ses dieux ; Avaulle tenum perser introvent les mains sanchaires.

IPHISE.

Mais que fait Clytemnestreen cesmoments d'horreur?

Voyons-la.
PAMMÈNE.

Clytemnestre, en proie à sa fareur, De son indigne époux défend encor la vie; Elle oppose à son fils une main trop hardie.

Elle défend Égisthe... elle de qui le bras A sur Agamemnon... Dieux, ne le souffrez pas !

On dit que dans ce trouble on voit les Euménides Sourdes à la prière, et de meurtres avides, Ministres des arrêts prononcés par le sort, Marcher autour d'Oreste, en appelant la mort\*.

\* Quoique cette catastrophe, imitée de Sophoele, soit, sans ne comparaison, beaucoup plus théitrale et plus tragique que l'autre manière dont on a joué la fin de la pièce, ceper dant J'al été obligé de préférer sur le théatre cette seconde lecon, toute faible qu'elle est, à la première. Rien n'est plus aisé et plus commun parmi nous que de Jeter du ridicule sur une action théâtrale à faquelle on n'est pas accontumé. Les cris de Glytenmestre, qui fessient frémir les Athéniens, auraient po, sur un théâtre mai construit, et confosément rempli de jeunes gens, faire rire des Français; et c'est ce que prétendait une cabale un peu violente. Cette action théatrale a fait besucoup d'effet à Versallies, parce que la scène, quolque trop étroite, était libre, et que le fond, plus rapproché, laissait entendre Clytemnestre avec plus de terreur, et rendait sa mort plus présente; mais je doute que l'exécution cût pu réussir à Paris Voici donc la manière dont on a gité la fin de la pièce de So-

on dit que deux ce tresble en reit les Euméniées, Sourdes à la prière, et de vengenne avides, Visiertes des arrèts presencis par le sort, Visiertes actour d'Oreste en appetent la sitori.

phorio -

Jour terrible et sangiant, soyez un jour de grâce; Terminez les malheurs attachez à ma race. Ah, ma sœur lah, Pylade! entendez-yous ces cris?

ÉLECTRE. C'est ma mère l

I ma mere i PANNÈNE.

Elle-même.

CLYTEMNESTRE, derrière la scène. Arrête!

Ciel!

CLYTEMNESTRE, derrière la scène. Moz

ÉLECTRE.

Il frappe Égisthe. Achère, et sois inexorable;
Venge-nous, venge-la; trauche un nœud si coupable:
Immole entre ses bras cet infitue assassin;

Frappe, dis-je.

CLYTENNESTRE.

Mon fils!... j'expire de ta main.

PYLADE.

O destinée !

O crime! \*\*

LECTRE.

Ah! trop mallieureux frère ! Quel forfait a puni les forfaits de ma mère ! Jour à jamais affreux !

# SCÈNE IX.

LES PRÉCÉDENTS, ORESTE.

ORESTE.

O terre, entr'ouvre-toi!

Clytemnestre, Tantale, Atrée, attendez-moi!

Je vous suis aux enfers, éternelles victimes;

Je dispute avec vous de tourments et de crimes.

ÉLECTRE.
Ou'avez-vons fait, eruel?

Elle a vouin sanver...
En les frappant tous deux...; Je ne puis achever.

ELECTRE.

Quoi! de la main d'un fils? quoi! par ce coup funeste,
t Vous...

tt vient : Il est vengê ; je le vols.

Cher Oreste,
Je peux vons embrasser, Dieux i quel accuell funczie!
Cuela regards offrayanis?

OBSTS. O LETT. O LETT. OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL

ORESTE.

Non, ceu'est pasmoi; mon, en'est point Oreste. Un pouvoir effroyable a seul conduit nes coespe. Exércible instrument d'un efernel courroux, Banni de mon pays per la meutre d'un père, Banni du monde eutier par cetai de ma mère, Patric, éatas, parents, que je remplis d'effroi, Innocence, amité, tout est perhis pour moi! Soiel, qu'épouranc cette affreuse courre, Soiel, qui reculus pour le feain d'Arrée, Tu luis encre pour moi! 10 Li-la pour ces finats! Dans l'éternelle unit un enous plonges pas ! Diess, syrana éternels, prissance iminopable, Dieux qui me punissez, qui m'avez fait coupable !
Eh bies 1 quel ses l'extl que vous me dessinez?
Quel est le nouveau crime où vous me condamnez?
Parlez... Yous pronoueze le nom de la Tauriste?
17 yours, j'y vais trouver la prêtresse homicide,
Qui n'offre que du sang à des dieux en courroux,
A des dieux moins cruels, moins barbares que vous.
EXECUE.

Demeurez : conjurez leur justice et leur haine.
PYLADE.

Je te suivrai partout où leur fureur t'entraîne.
Que l'amitié triomphe, en ce jour odieux,
Des malheurs des mortels, et du courroux des dieux!

FIN D'ORESTE

# DISSERTATION

SUB

# LES PRINCIPALES TRAGÉDIES

ANCIENNES ET MODERNES,

QUI ONT PARU SUR LE SUJET D'ÉLECTRE, ET EN PARTICULIER SUR CELLE DE SOPHOCLE 4;

#### PAR M. DUMOLARD.

NAMES OF PLUMPING ACADEMIES.

- « En boa critique soit teujours les règles de l'équiér. » et reprend en tout temps et un tout êten coux qu'
  - (Traduction de deux vers d'Example. )

Le sujet d'Électre, un des plus boaux de l'autiquité, à vée traité par les plus grands malitres et ches toutes les nations qui ont eu du goût pour les speciacies. Eachyle , Sophode, Euripide, l'ont embell à l'eural thea les Grecs. Les Latins out est plusieurs tragédies sur ce sujet. Virgile (Æn. IV, 471) le témolgue par ce ves mijet. Virgile «Ant. Rumemonoiss scenia agitatus Oresies. »

Ce qui donne à entendre que cette pièce était souvent représentée à Rome. Cicéron, dans le livre de Fisibar, cie un fragment d'une tragélie d'Orsete, kori applaudie de son temps. Suétone dit que Néron chanta le rôle d'Oreste parricide ce i Jurénal (Suite Ir., vers 3 parle d'un Oreste qui était d'une bioqueur rébutante, et auquel l'auteur n'avail na encore mis la dernière main :

Summi plent jam attrgine libri
 Scriptua, et in tergo, neodum finitus Orestes.

half est le premier qui sil traité en sujét en nuire hangue. Son ourrage circt qu'aute traiteation de l'Életrade Sophode: il a va le sort de toutres les pièces de thétier de son silect. L'Élètra de M. de Longesterre, fails en 1700, ne ful jouire, je crois, qu'en 1718. President est internalle. de l'entre de M. de Longesterre, l'alter de l'entre l'alter de l'entre de l'entre de la contraction de l'entre l'entre de l'entre de l'élètre de la bance de Viler, qui a paru dans les Pay-Bas. Enfin M. de Voltaire visut de nous donner me trapfelle d'Orsets. Farsimon d' Valvance a traduit en Italien l'Életre de Sophode, et Rucchisia à littu en trapfelle d'orsets, qu'in et trores dessu

» Orbet dissertatione M. Dumolard, dil La Harpe dans son constentiare « ed d'un anature avençée de l'ancignité, qui reverse bast beau dans sophoch, et rever dans Crédifon. He smanque de golt et d'équité. »— Il est probable qu'avant de la bire lingvinner avec sa tragélié d'Or-este, Volkaire en a revue le «191». On credi y consultre en quebres possages son espet et a ploma, et o particulièrement dans sa trosicure partici.

ie premier volume du Théâtre Italien , donné par M. le marquis de Maffel , à Vérone , en 1725.

Je diviserai cette disseriation en trois parties. Je rechercherai dans la première quels soni les fondements de la preférence que tous les siècles ont donnée à la tragedie d'Electre de Suphoche sur cette d'Euripide, et sur les Chernhera d'Enchyle.

Dans la acconde, j'esaminerai sans présention ce qu'on doit penser de l'eutreprise de l'auteur de la tragédie d'Oraste, de traiter ce sujet sans ce que nous appelons épiaodes, et avec la simplicité des anciens, et de la manière dont il a esécuté cette entreprise.

Dans la troisième et dernière partie, je feral voir combien il est difficile de s'écarier de la route que les anciens nous ont frayée en traitant er sujet, sans détruire le bou goût, et sans tomber dans des défauts qui passent même des pensées sus expressions.

Je soumets tout er que je dirai dans cet évril no jusquement de ceux qui aiment sincérement les belles-fleves, qui ant fait de loonnes études, qui connaissent en mème tempa le génie de la langue greche et cleui de la nobre, qui, anna circ les adornieurs serviles et avengles des nocieus, connaissent leurs beautés, les senient, et leur redeat justice, et qui poignent l'érudition à la saine critique. Le recues tout se autres jusques comme incompétents per

Je ne cherche qu'à être utile : je ne veux faire ut d'eloge ni de satire. Le thétire, que je regarde comme l'école de la jeunese, metrie qu'on en parte d'une manière plus sérieuse et plus appredendle qu'on ne fait d'ordinaire dans tout ce qui s'errit pour et coutre les pièces noureties ". Le public est las de tous ess écrits, qui sont piu-

"Le P. Rapin, dans ars Reflexions sur la Poetique, dit, après Aristote, que la trapédie est une bron publique, plus instructive, anna comparaion, que la philosophie, parce qu'elle instruit l'esprit par les sem, et qu'elle rectifie les pasments dictés par un esprit de cabale et d'ignorance. Quiconque ose porter no jugement doit le motiver, sans quoi il se déclare iui-même indigne d'avoir un avis : je n'ai formé le mien qu'après avoir consuité les gens de lettres les plus éclairés. C'est ce qui m'enhardit à me nommer, atin de n'être pas confondu avec les auteurs de tant d'écrits ténébreux, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont inutiles.

### PREMIÈRE PARTIE.

# De l'ÉLECTSE de Sophocle.

On a toujours regardé l'Électre de Sophocle comme un chef-d'œuvre, soit per rapport au temps auquel elle a été composée, soit par rapport au peuple pour tequel elle a eté faite. Ce temps touchait à cetui de l'invention de la tragédie. Trois litustres rivaux, les chefs et les modèles de lous ceux qui ont excetté depuis dans le geure dramatique, se disputèrent la victoire. Les pièces des deux antagonistes de Sophocle furent iouées , furent même récompensées; la sienne fut couronnée et préférée, Tonte la nation grecque et toute la postérité n'ont jamsis varié sur ce jugement. Elle tirn des gemissements et des larmes; elle excita même des cris, qu'arrachaient la terreur et la pitie portées à teur comble : on ne peut la itre dans l'original sans répandre des pieurs. Tel est l'effet que produisit et que produit encore de nos tours la scène de l'urne . que toute l'antiquilé a regardée comme un chef-d'œuvre de l'art dramatique. Aulu-Gelle rapporte que de son temps, sous l'empire d'Adrien, un acteur, nommé Pauius , qui fesait le rôle d'Electre, ilt tirer du tombeau l'urne qui contenait les cendres de son tils bien-atmé; et, comme si c'eut été l'urne d'Oreste , il remplit toute l'assemblée . non pas d'une simple emotion de douleur trien imitée. mais de cris et de pteurs véritables. Effectivement , cette scène est un modèle achevé do nathélique : en la lisent . on se représente un grand peuple penétré, qui ne peut retenir ses larmes; on croit entendre les soupirs et les sanglots, interrompus de temps en temps par les cris les plus douloureux : mais bientôt un silence morne , signe de la consternation générale, succède à ce bruit; tout le peuple semble tomber avec Electre dans le désespoir, à la vue de ce grand objet de terreur et de compassion.

Si lous les Grecs et les Romains, si les deux nations les plus célèbres du monde, et qui ont le plus cultivé et cheri la titterature et la poésie, si deux peuples entiers aussi spirituels et aussi délicats, si tous ceux qui depuis cux, dans d'autres pays et avec des mœurs différentes, ont aimé les lettres grecques et ont été en état de sentir les beautés de cette pièce , se sont tous unantmement accordés à penser de même de l'Electre de Sophoele , il faut absolument que ces beautés soient de tous les Jemps et de tous les tieux.

En effet, toul ce qui peut concourir à rendre une pièce excellente se trouve dans celle-ci Inble bien constituée ; exposition élaire , noble , entiere ; observation parfaite des règles de l'art; unité de ijeu, d'action, et de temps (l'action ne dure précisément que le temps de la représentation : conduite sage, mœurs ou curactères vrais, et toujours égatement soutenus. Electre y respire continuellement la donleur et la vengeance, sons aucun melange de passions étrangères. Oreste n'a d'antre idée

sions par les passions memes, en calmant, par leur émotion, le trouble qu'elles excitent dans le coror.

tòi des tibelles que des instructions, et de tous ces june- | que d'exécuter une entreprise aussi grande , aussi bardie , aussi difficile, qu'intéressante; son co-ur est fermé à tout autre sentiment, à tout autre objet. La douleur de Chrynothémis, pius sage, pius modérée que celle de sa sœur, fait un contraste adroit et continuel avec les emportements d'Electre. Les sentiments y sont partout convenables. La scène d'Electre et de Chrysothémis fait sortir le caractère de la presuière par la douceur de celul de su sour. Ismène dans la tragédie d'Autionne, de Sophuele. montre la même douceur par le même art, et pour faire contraster le caractère des deux sœurs, Ismène et Chrysofbémis ont la méme compassion et la même tendresse pour Antigone et pour Electre, pour Oreste et pour Poisnice : la différence est on'Antigone avant un peu moins de dureté un'Electre, Ismène, de son côté, a un peu plus de fermeté que Chrysothèmis.

L'exposition produisait d'abord un speciacle frappont et un très grand injérét. L'immensité du lhéitre, la maguitteence artificieuse des décorations, qui suppose nécessairement une grande connaissance de la perspective, donnent lieu an gouverneur d'Oreste de lui faire observer deux villes : nne forêt, des temples, des places publiques, et des patais. L'u Français, peu versé dans l'histoire et dans la littérature grecone, peut traiter les villes d'Argos et de Mycène , le bois de la fille d'Inachus , célèbre par les labies d'Io et d'Argus, le palais d'Agamempon, les tempies les plus renominés ; ii peut , dis-ie , les traiter d'otnets peu inféressants : mais que ces obseta étaient frappants pour toute la Grèce! que notre thésire est éloigné d'en offrir de pareiis! Le reste du discours du gouverneur met le spectateur au fait, en très peu de mots, de l'histoire d'Oreste et de son projet, one la réponse du béros achèse d'expliquer. L'oracle jui défend d'avoir des troupes, et d'employer d'autres armes que la ruse et le secret.

Δόλοιοι κλέβου χαιρό; ἐνδίσους αρογός,

En consequence , il euroic son gouverneur annoucer à Egisthe et à Clytempestre qu'Oreste a été tné aux jeux pythiens, « Qu'importe, dit-il, qu'on dise que te suis « mort , pour u que je vive et que je me couvre de glotre ? « Quand un taux bruit nous procure un grand avantage , « je ne puis je regarder comme un mai; » ce qui fait attusion à l'idée que les anciens avalent que ces brults de mort claient d'un mauvais augure.

Ti velo ut lovel vold draw love davely Emperer undla, eberetyemun abtes, darfi mir nöfte bilan pör etgön anebr.

li sort ensuite pour ailer faire des libations sur le tonsbean de son père, ainsi qu'Apolion l'a ordonné. Sa conduite pe se démeut point. Les caractères ne se démentent pas davantage. Même inflexititité, même fureur dans Electre, même douceur dans Chrysothémis, même sagone dans Oreste et dans le gouverneur, même flerté dans (Aytempestre, Traiter celle fierté de défaut, c'est insuiter à toute l'autiquité, c'est ignorer ce que c'est que les mœurs dans un parcii sujet, c'est méconnaître la beile nature.

Je ne disconviendrai pas qu'avec toutes ces perfections on ne puisse faire quelques objections contre Sophorle. On dira que l'intrigue est très simple; je l'avoue, et je crois même que c'est la pius grande beauté de is pièce. Cette simpticité irail au détriment de l'intrigue, si cette intrigue elle-même était autre chose qu'un tableau conlion, Sophoele, ajoutera-flon, manque de certains traits deficals et fins, que la tragédie a pu acusérir avec te

temps. Les persées n'y sont peul-être pas assez approfondies ni assez varieses. Muis les Grees, et Sophocle en particulier, comnissaient peu ces faibles ornements. Son pincean hardi pelgnait tout à grands traits; il ne s'embarras-

sait que d'arriver au but.

On apporte les cendres d'Oreste, qu'on dil avoir été lué aux ieux pythiens, dont on fail une très longue description, qui appartient plus à l'épopée qu'à la tragédie. Ce récit ne forme pas d'ailleurs de nœuds assez intrigués, ii ne met point le héros auquel on s'intéresse en un danger réel: d'ne produit ni pitié ni terreur, du moins chez un neuple déborrané du projugé avengle où vivaient les anciens, que ces bruits de mort étaient du plus sinistre présage. Mais ce même préjugé fesail que les Grecs n'en craignaient que plus pour Oreste; et cette crainte était siforte, qu'elle suspendait jous les mouvements precèdents de terreur et de compassion. Quoique ce bruit de mor! mette ce héros dans le pius grand danger de perdre la vie. Oreste foute aux pieds cette crainte, parce que le but de la tragédie est d'empécher de craindre, avec trop de faiblesse, des disgráces communes. Sophoele méssage la crainte des spectateurs , au fessat mépriser par Oreste ce manyais présage : la crainte du héros se porte tout entière sur l'obéissance aveugle qu'on doil aux oracles.

D'ailleurs on a toujours excusé cette description épisodique par le goid decidé, par la parsion farieuxe que toute la nation grecuje avait pour ces jeux : en effet, c'éstit un des endroits de la pièce les plus applandis. Ou passait à Suphocle l'anachronisme furmei en larceur de la besuté de ce norceus. et de l'intérêt ou don presait à cette manait-

lique description.

On dies post-free encore que le gouverneur d'Oresia cità ben hardi de delider à une grande reine une fabbi dont elle pouvait d'un moment à l'auter eccountilre la fantacté. Tout el force necursari tan gienz philense. N'y avaid il menun habitant de shyème un d'Argon qui y est assilé rolt a rei app reholite. Personne i es ettajel encore active font a rein par problete. Personne i es ettajel encore un proposition de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del

Cette objection tombe d'elle-naire, pour per que l'infante réflexion que l'action, qui ne durc, que quatre heures, ou le temps de la représentation, est al prancie, que Ciptementer de Egishe son tion armal qu'ils alons le temps d'être dérmoupes, et, encree na cusp, le plaini que et moreum fessil à toute la mation, la bennie, la milmité du style dans lequel il est écril, l'emportèrent sur toutes les critiques.

Je ne sa mis disconvenir que Sophoele, sinsi qu'Euripide, ne devaient pas faire de Pylade un personnage muet, ils se sont privés par là de grandes benuiés.

Nestee pus encore un détail qui Egithe ne parsitue qu'à la dernière seine, es paur y recreis la mori ? Quel personnage que celui d'un rol qui ne vient que pour monré; . Offendant il ne secuble pas altobament necessaire qu'Égithe parrière plus foit. Le poète impire fant de terrer dans le cure de la piece, qu'il à n'a pas besoin d'introdrière plus iôt un personnage qui ne podutarit que de contratte de la piece, qu'il ai n'a pas le sein de l'introdrière plus iôt un personnage qui ne podutarit que de l'intitto.

Quant à l'atrocité de la catastrophe, elle paraît horrible clans non meurs; elle n'était que lerrible dans celles des l'orces. C'était un fui avoid de tout le monde qu'Orente avait lué sa mère d'un propagadellhéré, pour venger le nouvrire de sou piere. Il n'était pas perusi de démuier ni

de changer une folde underwettenenst reçue.", ¿Cétais mêmere equi einst fout ei grant terpapee, tout in term mêmere equi einst fout ei grant terpapee, tout in term de cette cettenen staft, comme Sophoche, l'histoire consultation catedament staft, comme Sophoche, l'histoire consultation en la mere de Chlemmestre, tarez par son lile, est est un sien moins sirree, et saine surée de base coupe plus thetitrale et plus tragique, que le meutre de Canallie commis par l'Bronce.

Elle me parall moins atruce, en ce que Camille, est innocembe, et que Chiemmonire est coupable du plus grandde curianes; raine dont élle se glorifie quelquefois, et dont élle n'a qu'un léger repealir : en cels, elle mérite laliamiente plan d'être punel que Camille qui reprette son annai, el dont tout le crime ne consiste qu'en des paroles trop dures que lui arrache l'excès de sa douleur.

Three dues easy has arrested Feeting the an disolators. The eng than theirings, on on equilibility for remajors do in Different plants of the property of the control of the for Camillie, does for the cree; as 'est up' on en' entermona investigation before a partier, on the fill optimal double extinct between, et an elemptone sets insulte, upin double extinct between, et an elemptone sets insulte, upin any low evider action as normarier dans between the partier sets extent as normarier dans between the partier sets and an entermire dans between the partier sets and an entermire dans between the partier sets and a normarier dans between the partier sets and a set of the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier sets and the partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of partier of p

Ολτειρε την τεκούουν.

On frémissail à cette terrible quoique juste réponse d'Électre : « Mais , vous-même , avez-trans en pitié de son père et de lui ? »

A12, vie la otter

Витеров вотор вой д устори патер.

On tremblait à ceție effrayanie excismation d'Electre à non frère : « Frappe , redouble , si tu le peux. «

Ω μος μαίλ' σύθες.

« Qu'Egisthe, poursuit Électre, ne reçoll-îl le même « trattement! »

Egishe, qui arrive dans ces terribles circonstances,

croyant voir le corps d'Oreste massocré, et décaurrant colui de sa femme; la mart (gnominieuse de cet assassin, qui m'a pas mème la consolution de mourir rolontairement et en homme filtre, et à qui l'On annonce qu'il sera privé de la sépalture; tout cela forme le conp de thétiere et plus

<sup>3</sup> H faul que Clytemnestre soit tuée par Oreste. ABISTOT. , de Poel. , C. av.

Du des principuns objevido podem demantique est disperendre aux homes A meissage fest accompassion pour des sujerts qui la motificate; crei il y a de l'inquisice d'étre frept souche. Out des amilleurs de creix qui inferient déret méterales. Out dist des milleurs de creix qui inferient déret méterales. Out dist voir sans gible, dit le P. Rajon, Copéremente fres par sons litte ordresse, dans Enchelpe, parces qu'elle avait fait lond réport; et foat ne pout voir sans companion mourie Hipotophe, parce qu'elle avait fait lond réport; et foat ne pout voir auns companion mourie Hipotophe, parce qu'elle avait fait lond de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'étre de l'

trappant el le plus terrible, jo ne dis pas por nobre mieu, mais pour toute cede des Greca, qui n'était point amoille par des idées d'une tendreuse liche et efférnisées; pour nu peruple qui, d'ailleurs humanis, échieri, poil, satant qu'ausum peuple de la terre, ne cherchait point authérite ens sentiments fades el doucereux auruples nous domons le nom de galants, et qui par consequent (tall) plus disposé recevoir les impressants d'un trapiga activoc.

Gonthere or people ne l'internativil qui ai la glave d'aguermenn, a los multimer, et à sa vengueze il tearnili duns en settlement suntau qu'il revier lei-neime. Les Gree de rignordente jaux que explace della complete di mer sa l'inguernte partie de l'internativi en l'internativi en la constante mort de Clytemestre dell juice, et sou fils n'était compatage de me per l'enfert enfert des dévue, qui les mediatients par à pas dans ce crines, par crist des déciriers, dont les morties de qu'il terre production de l'internative qu'il le dedevine de l'internative de l'internative de l'internativation que d'il terre de l'internative qu'il le dedevine a constantente pur l'entre materia qu'ils le deventue, les Green en constantente puis possibiles, de la les considères, an contririe, de loungent, l'alleren, sons de constantes qu'il les dedevine l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internative l'internati

Il me semble avoir mostre les sources de l'admissilone, que tons les nicientes uni ene pour l'Éterre de Sapita. Le parallèle de cotte pièce avec celle d'Eurspise et d'intelle au ce sujei, qui sunt a la veririg pétiens de locatione sus estrits pas peu à démonstrer exièrement combien elleleur est superieure. On verre combien la conduite elletrigue de la pièce de Suphacle sont plus belles et plus ruisonables une celle des des una chier.

Plusieurs critiques ant douté que la tragédie d'Électre, que nous avons sous le nom d'Euripide, fût de ce grand maître; on y trouve moias de chaleur et m. ias de liaisou; et l'on pourrait soupcanner on'élle est l'ens race d'un poète fort postérieur. On sait que les savants de la célèbre école d'Alexandrie ont nou seulement rectifié et corrigé, mais aussi attéré et supposé plusieurs poèmes anciens. Electre était peut-être mutilée ou perdue de leur temps ; ils en auront lié tous les fragments pour en faire une pièce suivie, Quoi qu'il en soit, un y retrouve les fameux vers cités par Plutarque (dans la vie de Lysandre), qui préservérent-Athènes d'une destruction totale, lorsque Lysandre s'en rendit le maître. En effet, comme les vainqueurs délibéraient le soir dans un festin s'ils raseralent seulement les nurailles de la ville, ou s'ils la renverseraient de fond en comble, un l'hocéen chanta ce beau chœur, et tous les convives en furent si émus, qu'ils ne purent se résondre à détruire une ville qui avait produit d'aussi benux esprits, et d'aussi grands personnages.

Dans Eurípie, ¿Electro a été nursice par Épiche à un homme sam fice, et aus signité, qui deceuver hors dels ville, dans sue maison conferme à sa fortane. La scine et demat cette misson e qui apropodit pas une deceration item nagallujue. Cet quant d'Electre, qui, à la scicife, par repert, à ne a une non sousmere aucre elle, que qu'un peut regarder comme un prologne. Ce dénat, qui se troute dans prorage leuder les premières sociaes d'Émripide, reud soc repositions la plaquet fruides et peu lices avec la pièce.

Oreste est reconnu par un vicillard, en présence de sa serur, par une cicatrice qu'il s'est faite au-dessus du sourcil, en courant, lorsqu'il était cufant, après un rherend.

Des critiques ont trouré cette reconnaissance trop brusque, et cette de Sopbode trop tratamite. Il semilée qu'ils n'alent fait aocume attention aux meuros de la nation grecque, et qu'ils n'aient consu ni le géuie ni les gráces des deux tragiques.

Orest se sensitie avec son and 19-lade associare Egislate or development of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contribution of the contri

les reconnaissances. Le récit qu'Electre et son frère font de la manière dont ils ont assassiné leur mère, qui ne vient sur la soène que pour y étre tuée , me parait beaucoup plus atroce que la scène de Sophoele, que j'ai rapportee ci-dessus. Oreste est livré aux furies , pour avoir executé l'ordre des dieux , pendant qu'Electre, qui se vante d'avoir vn cet horrible spectacle, d'avoir encouragé son frère, d'avoir conduit sa main, parce qu'Oreste s'était convert le visage de son manteau; Electre, dis-je, est éparguee. Sophocle certainement l'emporte ici sur Euripide; mais les Dioscures, Castor et Pollux, frères de Clytenmestre, surviennent, et, lain de prendre la défense de leur sœur, ils rejetteut le crime de ses eufants sur Apollon, envoient ()reste à Athènes pour y être expié , lui prédisent qu'd courra risque d'être condumné à mort, mais qu'Apollon le sauvern, en se chargrant lui-meme de ce parricide. Els lui annonceut cosulte un sort heureux, après qu'Electre aura épousé l'ylade; époux digne en effet d'une aussi grande princesse, puisqu'il était fils d'une sœur d'Agamemnon , et qu'il descendalt d'Eaque, tils de Jupiter et d'Egine. C'est ce qui jus tifie le reproche d'un critique à M. Racine, d'avoir fait de Pylade un confident trop sobalterne dans Andromagne, et d'avoir déshonoré par-là une amitié respectable entre deux princes dont la naissance était égale.

Quant à la pièce d'Eschyle, des filles étrangères, coclaves de Clyteumestre, mais attachecs à Electre, portient des prisents sur le toutbeau d'Agumentons : é est ce qui a fait donner à la pièce le tonn de Choephores, ou porteuses de libations ou de prisents, du most gree geé, qui signific

des libations qu'on fosait sur les tombeaux. Oreste est recomm par sa sœur dès le commencement de la pièce, par trois marques assez équivoques, les cheveux, la trace des pas, et la rube ὑροσμα qu'elle a tissue ellenéme, il y avait sons doute long-tempt.

Les anciens eux-mêmes se sont moqués de cette recapmissance; et M. Dacier la blâme, parce qu'elle est tray cioignéé de la péripeile, ou changement d'état. Celle de Sophoche est plus simple. Oresée dit à sa seur : « Regare dez oet amena, s'est ectui de mon père. »

. . . τανίε προσθέψει διασύ Σεραγδός πατρός.

Il déclare ensuite que l'oracle d'Apollon lui a ordonne de luer les uscurfriers de son père, sous peine d'éprouver les plus cruels fourments, d'étre livré aux furies, etc. Le P. Brannoy remarque judicieusement à ce sucel

Le P. Brinnoy remarque judicieus/ment à ce sujet qu'Oreste est criminel eu obvissant et en n'obvissant pas. Cependani il ne peut se determiner a tuer sa mère. Élecire lète ses scrupules el l'aigrit contre elle. Le chœur lui reconte le songe de la reine, qui a cru voir sortir de son sein un serpeot qui loi a tiré du song au lieu de lait. Oreste pure qu'il accomplira es songe. Le chœur subant est un recit des amours finnestes uni ont élé ensangianties.

Oreste s'infroduit dans le palain d'Egisthe sous le nom n'un marchand de la Phocide, qui leut annoncer la mort du fils d'Agamemnon. Egisthe entre dans son palais pour s'assurer de ce bruit. Oreste i'y tue, et reparait pour assastiner sa mère sur le thétire.

En rain elle lud denande graiee par les unamelles qui l'out allaité. Pylade dit à son ami, qui craint encure de rommeltre ce parrichée, qui ll doit deir aux dieux et accomplir ses serments: e Preferer-suns, ajonic-l-ll, voe ennemis aux dieux mieuse? S'ortes deternale dit à an mère : e C'est à rous-mêuse, et non pas à moi, que vous eleves altribuer voire mort.

#### L' tel tenutry, ese ègés antauteniq.

Quoi de plus retirchi, de plus dur, et de plus crue! ? Il n'y a point d'oracle, de dexinée, qui pui d'imfanore sur notre théstre l'arroité de cette action et de ce speciade : sussi Oracle a bean se disculper, faire sou apologie, et rejeter le crime sur l'oracle et sur la menace d'Apollon, fee chiesa vrites de sa niere l'environment et le déchirent.

Excite o'en joint annoveme cher ies trois traigings rore en rois (or roison. Les caretires et intelle caustinicher ha sateius. Ils ar vicerateiri pussis de l'opialistic cher ha sateius. Ils ar vicerateiri pussis de l'opialistic l'estre possibilità pussi der samaverare que Poly true et l'aphaires me pouvoient être coquetics; Mohre, doce compassanter; andisme, titales et inside. Las secticitations. Il a mot de tendresse dans la locate d'Élècre summit ful tombre la pasi belle piece da monde, purce que ce met aurait et centre le caracter disinatti et situation un maint êté contre le caracter disinatti et situation et ne quarit et centre le caracter disinatti et situation to respectate.

Que dirati-on parmi nous d'un poète qui feraii agir et purler Lois XII comme un tyran, Henri IV comme un tâche, Charlemagne comme un imbétile, saint Louis comme un impie? Quelque helle que la pièce füt d'alleuns, je douie que le parterre eil la poiseou d'écouter jusqu'au bonl. Pourquoi Elevire, amoureuse, aurait-elle en un meilleur succès à Albène?

La emiole non corrigée, non épurce, pour me sersir du terme d'Aristote, nous fait regarder camué des mans inapportables les évenements filelieux, de la vie, les disgréess impréuses, la douteur, l'exit, la perfe des biens, des auxis , des parents , des couronnes , de la liberté et de ls vie. La crainte bien épurée nous fait supporter toutes ces choses; elle nous fait même courir au-desant avec joie, lorsqu'il s'agit des intérêts de la patrie, de l'honneur, de la vertu, et de l'observation des lois éternelles établies par les dieux. Les Grecs enseignaient sur leur théâtre à ne rien craindre niors , à ne jamais balancer entre la vie et le devoir, et à supporier, sans se troubler, toutes les disgrices, en les voyant si fréquentes et si extrémes dans les personnages les pius considérables et les plus vertueux ; a mésager la crainte et à la tempérer, par les exemples les plus illustres. Les peuples apprenaient an théâtre qu'il y a de la pusillanimité et du crime à eraindre ce qui p'est plus un mal, par le motif uni le fait surmonter, et par la cause uni le produit : puisque ce mai , si e'en est nn , n'est rien en comparaison de maux inévitables et blen plus à craindre, tels que l'infamie, le crime, la colère, et la vengrance élemelle des dieux : la terreur de ces moux bien plus redoutables fait disparaître entièrement celle des premiers, L'Oreste de Sophocle s'embarrasse peu qu'on fasse courir le bruil de sa mort , pourvu qu'il obeisse ponctuellement aux oracles. Electre méprise l'esclavage et les rigneurs de sa mère et d'Egisthe, pourvu que la mort d'Agamemnon soil vengée : Il fant n'avoir jamais lu ni le texte ni la traduction de Sophoele, pour oser dire qu'elle songe plus à venger ses propres injures que la mort de son pere. Antigone rend les honneurs funèbres à son frère, et ne craint point d'être enterrée vive, parce que l'ordre sacrilége de Créon est formellement contraire à celui des dieux . et qu'on ne peul ni ne doit inmais balancer entre les dieux et les hommes, entre la mort et la colère des immortels, Oreste, dans Sophocle, n'a rien à craindre des Euménides, parce qu'il suit tidélement les ordres d'Apollon.

La pillé our épurée nous bit plainére tous les maisbreuvres qui fernissent dans festi, dans la mière, et dans les supplies. La pillé épurée apprenait aux Gress à se plainder que rese qui a rout point mérile ces mux et qui nouffrent injustement, à unemager leur companion . à se point érairs une leur malleurs qui accaldent coux qui desdérissent aux dieux et aux lois, qui trainissent le patrie,

qui se sont sonillés par des crimes, Ch lemnestre n'est point à plaindre de périr par la main d'Oreste, parce qu'elle a cile-même assassiné son époux, parce qu'elle a punté le barbare plaisir de rechercher dans son fiane les restes de sa vie , parce qu'elle lui avait manqué de foi par un inceste, parce qu'elle a vouln faire perir son propre fils, de peur qu'il ne vengeât la mort de son père. C'est une injustice de plaindre ceux qui méritent d'être misérables, de s'attendrir sur les malheurs qui arrivent aux tyraus, aux traîtres, aux parrieides, aux sacriléges , à cens , en un mot , qui unt transgréssé toutes les règles de la justice : on ne doit les plaindre que d'avoir commis les crimes qui leur ont attiré le punition et les Ionrmeuts qu'ils subirsent. Mais cette pitié même ne fait que guérir l'ame de cette vile compassion qui peut l'amol-Ir , el de ces vaines terreurs qui la troublent.

Cest aims que le théâtre grec tendait à la correction des mourus par la terreur et par la compassion, sans le secours de la galanterie. Cétait de ces deux sentiments que naissaient les pennées sublimes et los expressions energiques, que non admirous dans leurs trapédies, et auxquelles nous ne substituous que trop souvent des fudeurs, a de josis riens. et des rejurammes.

Je demande à tout homme raisonnable, dans un sujel aussi terrièle que celui de la vengeance de la mort d'Agamem-

non , que peut produire l'amont d'Electre et d'Oreste qui ne solt infiniment au-dessous de l'art de Sophoele? Il est bien question ici de déclaration d'anssur, d'intrigues de ruelle, de combats eutre l'amour et la vengeance : loin d'élever l'ame, ces faibles ressources ne fernient one l'aviilr. Il en est de même de presque tous les grands sujets traités par les Grees. L'auteur d'Offdipe convient lui-même, et cet aven lui fait infiniment d'honneur, que l'amour de Jocaste et de Philoctèle, qu'il n'a introduit que malgré lui , déroge à la grandeur de son sujet. La nouvelle iragédie de chi loctète n'eûl valu que mienx si l'auteur avait évité l'amour de Pyrrhus pour la fille de Philoctète. Le goût du siècle l'a entrainé. Sestalents auraient surmonté la prétendue diffieulté de traiter ces suiets sans amour, comme Sophocle.

Mettex de l'amour dans Athalie el dans Merope, ces deux pièces ne seront plus des chefs-d'œuvre , parce que l'amour le mieux traité n'a jamais le sérieux , la gravité, le sublime, le terrible, qu'exigent ces sujets. Electre, a moureuse , n'inspire plus cette terreur et cette pitié active des anciens. Inutilement veul-on y suppléer par des épisodes romanesques, par des descriptions déplacées, par des reconnaissances accumulées les unes sur les autres, par des conversations galantes, por des lienx communs de toute espèce, par des idées gigantesques : on ne falt que défigurer l'art de Sophoele et is beauté du sujet. C'est faire un mauvais roman d'une excellente tragédie; et comme le style est d'urdinaire analogue aux idées, il devient láche, boursoufilé, barbare. Qu'un disc après criti que, si on avait quelque chose à imiter de Scohocte, ce ne seralt certainement pas son Electre : on on appelle ce prince de la tragédie Gree babillard : il résulte de ces invectives que l'art de Sophocle est incounn à celui qui tieni ce discours ; on on'it n'a pas daigné travailler assez son sujet pour y parvenir, on enfin que tous ses effuris out été inutiles, et qu'il n'a pu y atteindre. Il semble que le desespoir lui alt suggéré de condamner d'un mol Sophorle et tonte la Grèce. Mais Electre, amoureuse du Bis d'Egisthe, assassin de son père, séducteur de sa mère, persecuteur d'Oreste , auteur de tous ses malheurs : Oreste , accoureurs de la fille de ce même Egisthe, hourreau de luule sa famille, ravisseur de sa couronne, et qui ne cherche qu'à lul ôter la vie, auraient l'un et l'autre échoué sur le théâtre d'Athènes : ce double amour agrait eu necessalrement le plus mauvais succès. Vainement on aurait dil en faveur du poète, que plus Electre est malheurense, plus elle est aiseo à attendrir ; le people d'Athènes aurait répondo que plus Oreste et Electre sont malheureux, molos ils sont susceptibles d'un amour puéril et insensé; qu'ils sont trop occupés de leurs infortunes et de leur vengeance pour s'amuser à lier une partie carrée avec les deux enfants de bourreau d'Agamemnon, et de leur plus implocable ennemi. Ces amants transis auraient fait horreur à toute la Grèce, el le peupte surait prosoncé sur-le-champ contre une fable aussi absurde et aussi déshonorante pour le destructeur de Troie et pour loute la nation,

Cette courte analyse des deux pièces rivales de l'Électre de Sophoele suffit pour faire connaître combien celle-ci est préférable aux deux autres , par rapport à la fainle (, a560; ) ,

el par rapport aux meeurs (20%).

Mais le principal mérita de Sophocle, cétul qui lui a acquis l'estime el les éloges de ses conlemporains et des siècles suivants jusqu'au nôtre, celui qui les loi procurera tant que les lettres grecques subsisteront, e'est la noblesse et l'harmonie de sa diction (legg). Quoique Euripide l'emporte quelquefois sur lui par la beaute des pensées (Eséroca),

Sophoele est au-dewns de lui par la grandeur, par la majeste, par la pureté du style, et par l'harmonie. C'est ce que le savant et indicieux abbé Dubos appelle la poesie de style. C'est elle qui a fail donner à Souhocle le surnom d'abeille, c'est elle qui lui a fait remporter viugt-trob victoires sur tous les poètes de son temps. Le dernier de ses triomphes lai coûta la vie par la surprise et par la jole imprevue qu'il en cut; de sorte qu'on peut dire de lui qu'il est mort dans le sein de la victoire.

Les termes pittoresques, et cette imagination dans l'expression, suns laquelle le vers lombe en langueur, soutiendront Humère et Sophocle dans tous les temps, et charmeront toniours les amateurs de la langue dans laquelle ces grands hommes unt écrit \*. Ce mérite si rare de la beauté de l'élocution est, selon Quintilien, comme une musique barmonieuse qui charme les orcilles delicates, Un poésic annuit beau être parfait d'ajileurs, et conduit selon tontes les règles de l'art, il ne sera lu de personne s'il manque de ce mérile, et s'il pèche par l'élocutiou : cela est si vrai qu'il n'y a jameis eu , dans aucune langue et chez ancun peuple, de poèsne mai écrit qui jouisse de la moindre estime permanente et durable. C'est ce qui a fait entière-ment oublier l'Electry de Langepierre, et celles dont j'ai parlé ci-dessus : c'est ce qui a fait universellement rejeter parmi nous la Pacelle de Chapelain, et le poéme de Cloris de Desmarels.

« Ce sont deux poémes épiques , ajoute M. l'abbé Duises, o dont la constitution et les mœurs valeut mieux sans com-» pergison une celles des deux tragédies ( du Cid et de » Pomper ). D'ailleurs leurs incidents, qui font la pius » belle partie de notre histoire, doiveut plus attacher la » nation fraoçaise que des évenements arrivés depuis longs temps dans l'Esparne el dans l'Egypte. Chacun sait le s succès de ces poemes, qu'on pe saurait imputer qu'au défaut de la poésie de style. On n'y trouve presque point » de sentiments naturels capables d'intéresser : ca délant s leur est common. Quant aux images , Desmarets néa crayonne que des chimères, et Chapelain, dans son » style tudesque, ne dessine rien que d'imparfait et d'esa tronié : loules ses peintures sont des taldeaux polhiques. » De la vient le seul délaut de la Parelle , mais dont il faut, » selon M. Despréaux, que ses défenseurs conviennent, le a defaut qu'on ne la saurait lire, a

Sans la fangue, en un mot, l'anteur le ptus divin Est toojours, quoi qu'il fasse, un méchani écrivain. Bounday, Art postfess, 1, 161-62.

#### SECONDE PARTIE.

#### De la tragédie d'Outstr.

Il u'est pas indifférent de remarquer d'abord que, dans tous les sujets que les anciens out traités, on n'a jamais réusal qu'en inuitant leurs beautés. La différence des tempet des lleux ne fait que de très légers changements ; car le vral et le beau sont de tous les temps et de toutes les nations. La vérité est une , et les anciens l'ont saisie , parce on'ils ne recherchaient que la nature , dont la tragédic est une imitation. Phedre et Iphloesie en sont des preuves convaincantes. On sait le mauvais succès de ceux qui , en traitant les memes sujets, unt voulu s'écarter de ces grands modèles, lis se sont écargés en effet de la nature , et il n'y

Grafis intendum. Grafis dedit ore rotundo Muta least.

Nos., dr &r perf , 1, 321.

a de beau que ce qui est naturel. Le décri dans lequel l'OEdipe de Corneille est tombé est une bonne preuve de cette vérile. Corneille voulnt s'écurter de Sophocle, et il firon manyals ouvrage.

Il se présente une autre réflexion non moins utile, e'est que, parmi nous, les vrais imitateurs des auciens se sont loujours remplis de leur esprit, au point de se rendre propres leur harmonie et leur élégance continue. La raison en est, à mon gré, qu'ayant sans cesse devant les seux ces modèles da bon goùt et du style soutenn, lis se formalent peu à pen l'habitude d'ecrire comme eux , tandis que les autres, sans modèles, sans règles, s'abandonnalent aux écaris d'une imagination déreglée, ou restaient dans lenr stérilité.

Ces deux principes posés, je crois ne rien dire que de raisonnable, en avancant que l'auteur de la tragédie d'Oreste a intité Sophocle autant que nos mœurs te lui permettalent; et, quelque estime que j'aie pour la pièce greegue, je ne crois pas qu'on dut porter l'imitation plus loin.

Il a représenté Electre et son frère toujours occupés de leur douleur et de la vengeance de leur père, et n'étant succeptibles d'aucun autre sentiment. C'est précisément le caractère que Sophocie , Eschyle et Enripide , leur donneni ; il n'en a retranche que des expressions trop dures selon nes mœurs, Meme résolution que dans les deux Electre de polgnarder le tyran ; même douleur en apprenant la fausse nouvelle de la mort d'Oreste; mêmés menaces, mêmes emportements dans l'une et dans l'autre; mêmes desirs de vengennee.

Mais il n'a pas voulo représenter Electre étendant sa rengeance sur sa propre mère, se chargeant d'abord du soin de se défaire de t.lytempestre, ensuite excitant son frère à cette action détestable, et conduisant sa main dans le sein maternel. Il les a rendus plus respectueux pour celle ani leur a donné la maissance, et il a même semé dans le rôle d'Electre, tantôt des sentiments de tendresse et de respect, et taniôt des emportements, selon qu'elle

n plus on moins d'espérance, Les rôles de Pylode et de Panitnène me paraissent avoir cié falis pour suppléer aux chœurs de Sophoele. Ou sait les effets prodigieux que fesaient ces chœurs, accompagnés de musique et de danse : à en juger par ces effets, la musique devalt merveilleusement seconder et augmenler le terrible et le pathétique des vers. La danse des anciens était peut-être supérieure à leur musique; elle exprimait, elle peignait les pensées les plus sublimes et les passions les plus violentes; elle parlait aux cœurs comme any year. Le chœur des Emménides d'Eschyle coûta la vie à plusieurs speciateurs. Quant any paroles des chœurs, elles n'étaient qu'un tissu de pensées sublimes, de principes d'équité, de vertns et de la morale la plus épurée. Le nouvel auteur a tiché de suppléer par les riles de Palade et de Panunène à ces beautés qu'i manquent à po're théôire. Quelle sagresse dans l'un et dans l'autre personuage! et quels sentiments l'auteur douge an premier! Je n'en reux rapporter que deux exemples. Le prentier est tiré de la scène où Pylade dit à Oreste ( II , 4 ):

C'est assez ; et du ciel je reconng's l'ouvrage. Il nous a tout ravi par ce cruel naufrage, Il veut seul accomplir ses assenstes dessrins : thour or grand sacrifice if no yeut que nos maio Tantit de trente rois il arme la venteance : Tautist trompout la terre, et frappant en silence. tl veut, en signalant son pouroir oublié, N'armor que la nature et la seule aurtie.

L'antre est tiré de la schue où Pylade dit à Électre qu'Oreste obest aux dieux (1V, 2):

Les arrêts du destin trompent souvent notre âme : Il conduit les mortels; il dirige leurs pas Par des chemins secrets qu'ils ne connaissent pas; Il pioner dans l'abime, et bient/s en retire : Il accable de fers ; il élève à l'empire ;

Il fuit trouver la vie au milieu des tombeoux.,

Le fond du rôle de Clytemnestre est tiré aussi de Sophocle, quoique lempéré par la Civiennestre d'Euripide. On voit évidenment, dans les deux poêtes grecs, que Clytempestre est souvent prête à s'attendrir. Elle se justifie devant Electre, elle entend ses reproches; et il est certain que si Electre lui répondalt avec plus de circonspection el de douceur, il serali impossible qu'alors Clytemnestre ne fel pas émne, et ne sentit pas des remords. Ainsi, puisque l'auteur d'Oreste, pour se conformer plus à nou mature, et pour nous toucher davantage, rend Electre moins féroce asec sa mère , il fallali blen qu'il rendii Clytemnestre moins tarouche avec m fille. L'un est la suite de l'autre. Electre est touchée quand sa mère lui dit (1, 3):

Mes filles devant moi ne sont point étrangères; Meme en dépit d'Egisthe elles m'ont été chères ; Je n'ai point étouffé mes premiers sentiments; El, malgré la fureur de ses emportements.

Electre, dont l'enfance a consolé sa mère Du sort d'tphigénie et des rigueurs d'un père. Electre qui m'outrage, et qui brave mes lois,

Bans le fond de mon cœur n'a point perdu ses dre Clytemnestre à son tour est émue quand sa fille lui demande pardon de ses emportements. Pouvait-elle résister

à ces paroles tendres : Eh bien! vous désarmez une fille éperdue. La nature en mon corur est toujours entrudue

Ma mère, s'il to faut, je condanne à vos pieds Cos reproches sanglants trop long-temps ensuyés Aux fers de mon tyran par vous-même livrée. D'Existhe dans mon occur je vous al séparée.

Ce sang que je vous dois ne saurait se trahir : J'ai pleuré sur ma mère, et n'al pu vous hair.

Mais emuile, quand celle même Eketre, croyant an mère compilee de la mort d'Oreste, lui fost des reproches sanglants, et qu'elle lui dit (H, 5),

Yous n'avez plus de fits : son assassin ernel Craitt les droits de ses sœurs au trône paternel... Ah! si j'ai queiques droits, s'il est vrai qu'il les craigne : Dans ce sang malheureux que sa main les éteigne .

Ou'il achère, à ros yeux, de déchirer mon sein : Ez, si ce n'est ainez, prétez-lui votre main; Frappez, joignez filectre à son matheureux frères

Frappez, dis-je; à vos coups je connaîtral ma mère. y a-t-il rien de plus naturel que de voir Clytemnestre igritée represdre alors tonte sa dureté, et dire à sa fille :

Va. j'abondonne Électre no malheur qui la suit; Va. je suis Clytemnestre, et surtout je suis reine. Le song d'Agamemnon n'a de droits qu'à ma haine. C'est trop flatter la tienne, et, de ma faible main. Caremer le serpent qui déchire mon sein. Pieuro, tonne, génus, j'y suis indifférente Je ne verral dans toi qu'une esclave improdente Flottani entre la plainte et la témérité. Sous la puissante malu de sou maître irrité.

Je l'aimais malgré toi : l'aven m'en est bien triste; Je ne suis plus nour tol que la femme d'Eristhe:

Je ne suis plus la mère i et toi seule as rompu

Ces nerads infortunés de ce ceur combotto. Ces nerads qu'en frémissant réclamait la nature. Que ma fille déteste, et qu'il faut que j'abjure!

Ces passages de la pilié à la colère, ce jeu des passions, ne sont-lis pas véritablement irrajques? et le platsir qu'ils ont constamment fait à tontes les représentations u'est-lipas un témoigrage certain que l'auteur, en puisant également dans l'antiquité et dans la nature, a saisi tout ce que l'une et l'autre pouvaient fournie? Mais causal Electre parle au tyan, son caractère lu-

Mais quand Electre parle au tyran, son caractère luflexible est lessement soulenu, qu'elle ne se dément pas même eu demandant la grâce de son frère (V, 3):

Cruel, si vous pouvez pardonner à mon frère!. (Je ne peux oublier le meurire de mon père; Mais Je pourrais du moins, muette à votre aspect. Me forcer au silence, et peut-être au respect; ), etc.

Je demande si, dans Tintfique d'Overte, la plus simple sans controit qu'il y ait une mote theire, il u' y a sun beuveux artifice à laire aborder Overàe dans as propre partie per une lempete, le jour menue que le tyra insaint aux maises de son perez si à remoutre du vielland Pommène, e la acree qu'orsel et l'place oil arec lui, a cite pas dens le gold le plas pur de l'antiquité, sans en dres de maises de son perez si avent de l'antiquité, sans en dres de l'artice, al la comme de l'articulation de l'artice, autre de crisère seix en de second ser ceur pellaise et Electre, qui est une très belle inniation de Sophocle, produit tout I c'efe et qu'on ex pour altendre.

L'exposition de la pièce d'Orastr me parait aussi pieine qu'on puisse la sonhalter. Le resti de la mort d'Agamennon, dès la seconde seène, et que l'auteur a lindié d'Eschyle, mettrait seul su fait, acce e qui le précède, le speciateur le moias Instruit. Eléctre peut-elle, après ce récit, exprimer sou état d'une manière plus préciac el plus cultère n'étle ne le fait dans ces trois vers (1, 2):

Je pleure Agamemnon, je tremble pour un frère; Mes mains portent des fers, et mes yeux, piens de pleurs, N'ont in que des forfaits et des persécuteurs?

Le dessoin de tromsper Électre pour la requer, et d'apper les centrales presidente d'Urbers, et cuivilereaux de Sepholes. L'orride nuil et presentente ordenate q'ut neutre Sepholes. L'orride nuil et presentent ordenate q'ut neutre par le comme de l'arriver. A que la terre perme triment par det compléte, « li se assosaines ménére de pous par un mair peu de lift d'agamentems, et d'une anter manière que celte qu'il a maistel employe ce comme de remiser que celte qu'il a maistel employe ce comme de l'arriver. L'orriver peu de l'ille d'agamentems, et d'une peut devicée, année qu'il a mais l'arripe d'agamentem se travajil changonid en pour peut le maiste de l'arriver de l'arriver de l'est peut des une avec des l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'arrivers de l'

L'auteur français u'a fait qu'ajouter à cet ordre des dites, une mennes terrible, en cas qu'irreit dévolèt, q'et qu'il se décourril à sa sezur. Cette sage défense fait d'ailleurs sécontie pour la reauisit de son projet. La joie d'Élérère Constité pour la réauisit de son projet. La joie d'Élérère D'ailleurs, que pourail en sa laveur une princesse malaureurs et destroy de fers P bjulie a raison de dire à no and que sa sœur peut le peedre, et ne saurait le servir; et dans un autre endroit (UV, 1):

· Ce vers ne se trouve point dans le texte.

Renferme cette amour et si tendre et si pure. Doit-on craindre en ces lieux de dompter la nature? Ab! de quels sentiments te taimes-tu troubler? Il faut venger Électre, et non la consoire.

C'est extre messec des dieux qui produit le mende Lidenniamen; e'est lei qui retient d'abort Oreste, quant Electre dalendomn au dévespoir, a la vue de l'urne qu'elle croil condeini les coudres de son frères; e'est elle qui as la couse de la resolution furiense que prena Electre de turne nu propre fiere, qu'elle croil l'assosium d'Oreste; e'est cette messec des dieux qui est accompile quand ce rève trop tendre a desolut; c'est elle ettin qui doanne au repris llu cas mère; de sorto qu'il est poul listente.

C'étali une matime reçue chez tous les ancients, que les dieux punissalent la maindre désobéssance à leurs ordres comme les plus grands crimes; et é'est re qui rend eucore plus beux ces vers que l'auteur met dans la busche d'Orente, an traisième acte;

Riternelle justice, abime impénétrable. No distinguez-vous point le faible et le compable. Le mortel qui s'égare, ou qui beave vos iois. Qui trabii la nature, ou qui cède à sa vois ??

Ce ne sont pas là de res vaines sentences détachées : ces vers sont en sentiment aossi bien qu'en martine : ils apparterment à cette philosophie naturelle qui est dans le courr, et qui fait un des caracchers distinctifs des ouvrages de l'auteur.

Quel ant n's n'e-il pas encore à faire parsitire he houseindies arant le reine d'Oreste, comme les divisités vengeresses du meurire d'Agamemman, et comme les avanicumirers du crime que sou fils vo commetre? Cel me paraï ires conforme aux siéve de l'antiquité, quesque l'est avanicumirer de collège d'adocte l'ecrime d'Oreste, un tien moient éte obliges d'adocte l'ecrime d'Oreste, un tien de l'est de l'est avanisse l'est de l'est de l'est de l'est de maient de collège d'adocte l'ecrime d'Oreste, un tien partier, parce qu'il n'est su mer; ic d'évele en en su merç que parce qu'il est litré aux fairies; el ll'eur el linré parce qu'il à doché ain caliem en se décourant à as sieux;

Dans quels vers ces Euménides sont évoquées (IV, 4)!

Eoménides, vener, soyez lei mes dieux; Accourez de Fenler en ces horrilles lleux; Dans ces lieux pas ernels et plas remplit de crimes Que vos gouffres profonds regorgeant de sictimes. Filles de la vençacine, armer-vous, armer-moi. Les volct; je les vois, el les vols sans terreur; L'aspect de mes tyrans in limpotat plus di borrenr, etc.

L'authore de la trapelité d'Oreste a man doute en tort de trouspur la veue de l'arme. Il est vira qui une ces du déditrouspur la veue de l'arme. Il est vira qui une ces du dédinance de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de movectons. Glues èssui grande lorce, et des trapits aux minées et aussi aditaines, rèvé de énioparte à une authotation aminées paradires parts de longueures à une authotation de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de de severe grevous, composital l'attore que quoi le piès de severe grevous, composital l'attore que parts de piès l'arme d'armet de l'armet de l'armet de l'armet de la febet d'y supérie par une beuné terme, l'arme dontres, d'armet lui, in evoulure de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'armet de l'

\* La scène de la trapbilié d'Oreste, où se trouvaient era vers a été supprimée, et remplacée par les trois premières scènes de cette édition. (k.) the present de la main de son plus cruel ementi; précent qui impire et la trevue dans le cour de nepetiarre qui vict an dia; et la doubrar dans chié d'Dictère qui vi y ci et an dia; et la doubrar dans chié d'Dictère qui vi y ci que la linda nour maique les contames des actions de recruellit le condre de marcia, es principatences de ceupre de la maiser de la compartica de la compartica de la variation de la compartica de la compartica de la compartica de la supplice na galerita par une sus que pour sui, la falla supplice na galerita par un su que pour su la capacita de prediction de la vengence d'Orice. C. D'alleurs la situation tre a l'arrive de l'action de l'écret produir un soup sistème tre a l'arrive de l'action de l'écret produir un soup sistème tre a l'arrive de l'action de l'action de l'action de la l'action de l'action de la compartica de l'action de la l'action de la l'action de l'action de que l'arrive le considerat le l'arrive de la l'action de la l'action de la l'action de la compartica de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de la compartica de l'action de l'action de l'action de l'action de la compartica de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'acti

Le nouvel auteur s'est bien gardé de faire un long récit de la mort d'Oreste en présence d'Égisthe; ce récit aurait eu, dans notre langue, et suivant nos mœurs, tous ies détauts que les détracieurs de l'antiquité osent reprocher à celui de Sophocie. Le nonvel auteur suppose qu'Oreste et l'etranger se sont vus à Delphes, « Aisément , dit Pylade \* (111, 6), les melheureux s'unissent ; trop promplement » lies , promptement ils s'aigrissent, » Oreste a dit plus haut a Egisthe qu'il s'est vengé sans implorer le secours des rois. Cette supposition est simple et tont-à-fait vralsemblable; et je crois qu'Egische, intéressé autant qu'il l'était à cette mort, pouvait s'en contenter, sans entrer dans un examen plus approfondi : on croit très aisément ce que l'on souhaite avec une passion violente. D'ailleurs Chiemnestre interrompt cette conversation qui l'accable; el l'action est ensuite si précipitée, ainsi que dans Sophoete, qu'il n'est pas possible à Egisthe d'en demander ni d'en apprendre davantage. Cependant, comme le caractère d'un tyran est toujours rempli de défiance , il ordonne qu'on aille chercher son fils pour confirmer te récit des

denx étrangers. La reconnaissance d'Electre et d'Oreste, fondée sur la force de la nature et sur le cri du sang , en méme temps que sur les soupçons d'Iphise , sur quelques paroles équivoques d'Oreste , et sur son attendrissement , me parait d'autant plus pathétique, qu'Oreste en se décourrant, éprouve des combats qui ajoutent beaucoup à l'attendrissement qui nait de la situation. Les reconanisances sont topiours touchantes, à moins qu'elles ne soient très maladroitement trattées; mais les plus belles sont peut-être celles qui produisent un effet qu'on n'attendait pas, qui arryent à faire un nouveau nœnd , à le resserrer , et qui replongent le héros dans un nouvenu peril. On s'interesse toujours à deux personnes malheureuses qui se reconnaissent après une longue absence et de grandes infortunes; mais si ce bonheur passager les rend encore plus misérables , c'est alors que le œur est déchiré , ce qui est le vrai but de la tragédie.

A l'égard de cette partie de la catastrophe que l'auteur d'Oreste a imitée de Sophocte, et qu'il n'a pas, dit il, osé fuire représenter, je suis d'un avis contraire an sien; je crois que si en morceau clait joué avec terreur, il en protinirait leaucoup.

Qu'en se ligure Electer, liptise el Pladet, saist devicio, et marquant chèma leur surprise an cris de Chiemnestre; co tableau devrait faire, ce me semble, un musi grand effet à Prais qu'il en fit à Albren, et cela rece d'autant pius de raison, que Chiemnestre inspire beauxugu plus de pitté dans la piece française que dans les pièces grecques. Peta-être qu'à la première representation, d'argrem, malineulomnés pureut prefiére de la diffiente de

reprivates cette action aur un belette rétrait et malerme par la faut des spectations, pour y jetre quésiper réducie. Mais, comme il na très certifia que la chose es na il. Il maleral interensalment qu'elle pareit louce en air, il maleral interensalment qu'elle pareit lapar. Il se certif passireit pous pour le pareit signe. Il se certif passireit pour pour le pareit signe. Il se certif passireit pour pour le pareit par est la déventation dume nauirer qui formisé de répareit tableau. Estat il une parsit que cetti spit à beuvreaument de faire parsiteur une noutre d'appre béchet et d'appre le parsiteur de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la com

Electre ne participe point, dans Oreste, an meurtre de sa mère, comme dans l'Electre de Sophocle, et encore plus dans celle d'Euripide et d'Eschyle. Ce qu'elle crie à son frère dans le moment de la catastrophe la justifie (V, 8, 2

Je ne comprende par comment la même nation qui voit uns les jours aus horreur le dénomment de Rodoguer, et qui a souffert celui de Thyrste et d'Atrie; pourrait desappouver le tableau que formerait celte caisatrophe e rien de moias conséquent. L'âtrocilé du spectate d'un pier qui voit sur le thére même le sang de son propre Illa ianocent et massere par un ferre horbore, doit causer vialfune frama consulté, meutre rodount d'alleurs expresdum frama consulté, meutre rodount d'alleurs expres-

soment par les dieux.

Oreste est certainement plus à plainére dans l'autremgracique dout milémèrie, e la dirictie y est plus memagère, elle y pausit un crême par un crème; mais était de la unit aver anison Oreste qui a disordic. Cel celtes décobérsaine qui livera previolement e qu'il y a de plus à contra autre qui livera previolement e qu'il y a de plus à compasione de la mairre pière de la mairre pi l'or et matilierement que pour autre de tendre : il impire à mais la compassion et la reverre; mais il les lexquire depurées et glamp de toutre la mépiré de poème derantalique : en être poste l'est me crimier déchaiq de distinue la fermée de l'autre et n'est point une compassion un desprése, fonder est l'article point me compassion un desprése, dont ever l'article par de l'est configure.

Quant an derviter récil que fui Pylade, je no sais ce qu'éa y pourrait l'urver à réfuel. Les splandissement redoubles qu'il a reçue le mettent pleinement au devens de la criique. Les fêçes out été charmés de voils d'arripiel, où le mearire d'Egisthe est resoute fort au long. Comment antée nation pourrait elle imprevare roitel, qui contient d'afficurs une révolution imprevue, mis fandée, dont tous les spectaters soul d'autait plus suitéairs, qu'ette consiste s'extractives soul d'autait plus suitéairs, qu'ette nomie et vraievuitainle, et qu'ête conduit naturellement à la catastrophet.

Ce n'est pas un dé ces dénouments vulgaires dont parle M. de La Bruyère, et dans lequel les mutins n'entendent point raison. On voit assez quel ari il y a d'aroir amené de ioin cette révolution, en fesant dire à Pammène, dès le troisième acté; séche l'?

La race des vrais rois tôt ou tard est chérie.

Je demande après cela si la république des lettres n'a par

obligation à un auteur qui résonseile l'antiquité dans toute sa noblesse, dans toute sa grandeur, et dans toute as force, et qui y joint les plus grands efforts de la nature, sans sueun melange des petites faiblesses et des mistrables intri-

gues amorreuse qui débluoceut le fieldire parani none? L'impression de la pièce net en litter de jagre d'un merille de la diction, des praeses et des seulineuts dont tile cot templé. On terra il l'anter a lini-le de grands modète, et de quelle manière il l'a fait. On y l'evorera un grand nombre de peutes littre de Septoche e cela chia livaisable, et d'atheurs on ne pourait mient faire. J'en al reconna plusieux il trère ou infliche S'explée, qui la rentre de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie

S):

Vous pleurez dans les fers, et moi dans la grandeur....

Vous frappez une mère, et je l'ai mérité.

o'z virus d'yan

Anipu 11, tlents, tels disparainess lans ...

Et celle-ci d'Electre , qui a été si applaudie (1, 2);

Qui pourrait de ces dieux encenser les autels , 8'its voyaient sans pitié les maibeurs des mortels , 8i le crime : lasolent dans son beurense irresse .

Écrasait à loisir l'innocente faiblesse? Hénniës d'- à yeë pareë systems écois . Et rôdes ferm vis diens innocense.

Les notessa assient pour maxime de ne hire des accursionalerense, même de ceus qui caritholisates à la calastrophe, que des personnages mues, ce qui vialit infiniment mieux que les dialogues insolpher qu'un mel de mas jours dans la bourbe de deux ou trois ceutléma dans la miene pière. On ne trouve point dans la trapplie d'arrait de ce personnages chisi qui ne font qu'econtre des confiniments pière. On ne drup de le galer passal l'sophisée d'existences e più ai ce etiq ne le galer quanti Sophisée de site de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la confiniment de la c

#### TROISIÈME PARTIE.

Des défauts où tombent ceux qui s'écartent des anciens dans les sujets qu'ils out traités.

Plus mon zèle pour l'antiquité el mon estime sincère pour ceux qui en ont fait revivre les beautés viennent d'éclater, plus la bienseance ma prescrit de modération et de retenue en parlant de ceux qui s'en sont écartés. Bien éloigné de vouloir faire de cet écrit une satire ni même une critique, je n'aurais jamais parié de d'Electre de M. de Crébillon , si je ne m'y trouvais entrainé par mon sujet ; mais les termes injurient qu'il a mis dans la préface de cette pièce contre les anciens en général, et en particulier contre Sophocle, ne permetient pas à un homme de lettres de garder le silence. En effet , puisque M. de Crébillon tralte de prejugé l'estime qu'on a pour Sophocle depuis près de trois mille ans ; puisqu'il dit en termes formels qu'il croit aroir mieux réussi que les Irois tragiques grecs à rendre Electre lont-à-fait à plaindre; puisqu'il ose avancer que l'Eketre de Sophoele a pius de ferocite que de réritable grandeur, et qu'elle a autant de defants que la stenne, n'est-il pas même du devoir d'un homme de lettres de prévenir contre cette invective ceux qui ponrraient s'y laisser surprendre, et de déposer en quelque façon à la postérité, un'a la gloire de notre siècle il n's a aucun homme de lom

gode, mous vertible satual, qui n'ail ét revolué de ceverpe-vinos. No dessein rois que de faire vier, par l'exemple mise de cet auteur moderne, aus détracteur de finaliquile, qui on perul, comme pri dué qui qu'en certe des auteur dans les mises qu'ils qu'ils voir les des voites de sancteur dans les mises qu'ils qu'ils voir les des soit dans les carecteurs, vois dans l'évocation. Le certe ne peuse pois par est; et exancteur, l'objet de lem mipris, continuelle de la verie le matteur ; ils publicant dans cette sanctee de la verie le moderne, l'enthousianne, l'alond mouve de la verie le moderne, l'enthousianne, l'alond mouve de la verie le moderne, l'enthousianne, l'alond mouve et la previt. L'enthousianne, l'alond mouve et la previt. L'enthousianne, l'alond controlle et que betterne de l'enthousianne, l'alond critgière, ne reconstruit que bassense, que froideur, que rétrifiér et que betterne.

Je me hornerai jei à quelques questions auxquelles tont homme de bon seus peut aisément faire la réponse,

Common Dever peut-efferiere, che N. de Crédibles. Des plainters join constrain eye dans Speinet-, quand effe est compte d'un mour froid et auquel personne en de ricerone, qui ne cent me la la estatione, qui de-ci est compte d'un mour froid et auquel personne rein de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte de la compte del la compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte della compte

Ah! d. pour se flatter de plaire é rou fetant pentr. Il suffisial d'un late sologiant s'écririeux.

Peud-ter à ce bonheur airain-je pu prévendre ;
Avec quotique valuer et le cours le plan teadre.
Quels-effects, quels travaux, quels illistres préjét. ;
N'est point teates se course deurant de seu altraité?

Chiere de création, il. 2.1

On'numill-ond il dans Albiers, al, an liter de celebbell.

exposition admirée de tous les sietes, Suphorle avait lutroduil Élécré Pount confidence de son amour à la troduil Élécré Pount confidence de son amour à la VIII. Qu'unarié-on dit, si, la première fois qu'Élécre parie à d'Orest, en d'Orest les de fisi i confidence de son autour pour une fils de l'Egisthe, et di Elecre l'au sit payé par une suitre confidence de son autour pour fils de ce tyan de qu'unarié-on dit, si on avail entendu une fille d'Egisthe écréer (T. 101).

Fesoni tout pour l'amour, s'il ne fait rien pour moi ? Qu'aurail-on dit d'une Électre anrannée, qui, voyant veuir le fils d'Egisthe, se serait adoucie jusqu'à dire (V, 1) ;

. . . . . Hélas? e'est lai. Que mon âme éperdue S'attendrit et s'émeut à cette chére von!

Qu'aurali-en dit, si on avait vul e no-lepsyle, on gonreneur d'Oresté, devenir-le principal personange de la pière, aittere ser sei toute l'attention, efficer entirement, et aittle eval qui delli faire le principal role; et sorte que la pière devrait etre initialese Padamoete platici qu''. Licerte, 'Qu'auralien dati, si on avait un Oresté; usas son ami de la comme de la comme de la comme de la comme de des la comme de la comme de la comme de la comme de des la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de perior de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme del la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

Ficta voloptalis causa sint proxima veris, s
 But, set and Yes

Qu'aurail-on dit du roman étranger à la pièce, que deux acles enliers ne suffisent pas pour debrouiller?

Qu'aurali-chard dil enfin, si Sophoce essait dampé sa pièce Qu'aurali-chard dil enfin, si Sophoce essait dampé sa pièce de deux reconnaissances brasques Iran et Italiera, de la mi mésageré y Electre, qui sait or que Tydes a fait pour Egathe, qui n'ignore pas qu'il et ai sumorrux de la lille du tyran, peu-ciles songonner un monore, sans siscun tudico, que ce méme Tydes est son frere? De plus, comment est-lle possible qu'Oreste at téci si pos instruit de

son sort et de son nom? Horace et tous les Romains , après les Grees , à la vue de tant d'absurdités , se seraient écriés tous d'une voix :

e Quodeumque ostendis miht ste incredutus odt : » nos., Art poet., sse

et j'ose assurer qu'ils auraient trouvé l'Électre de Sophoele, si elle avait été composée et écrite comme la française, tout-à-fait dévaisonnable dans le caractère, sons justisse thans la conduite, sons vértable noblesse dans les sentiments, et sans pureté dans l'expression.

No colors pas estatements que le meyen des autéces madies, ja sugliques à le cuider, et l'haptenilé à 15 conferent, menent necessairement à l'errirer et au misse manier, menent necessairement à l'errirer et au misse par qui verteult faire de bouns éndes les fantes et cett au jumps, gran qui verteult faire de bouns éndes les fantes et cett au jumps, gran qui verteult faire de bouns éndes les fantes et cett au l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entr

On n'aurait pas hasardé Impunément devant les juges et sur le thétire d'Albines un vers dur, ni des lermes impropres. Dar quellé érenge corruption se pourrail-illaire qu'on souffrit parud nous ce nombre prodigieux de vers dans lesquels la syntave, la propriéé des mats, la justesse des figures, le triphime, son éternellement violes?

If that aroser qu'il y a peu de pages dans l'Étetre de N. de Crédillou oi les fantes dont je parle ne se préentent en foule. La même négligence qui empêche les arrestramedres de litre les bons auteurs de l'antiquité, j'es empêche de l'arvailler avec soin teurs propress ouvrages. La reducte in eriçine d'un sur l'arvaire d'un serville l'arvaire de l'arvaire d'un servide l'arvaire de l'arvaire d'un servide l'arvaire de l'arvaire d'un servide l'arvaire d'arvaire d'un servide l'arvaire d'un servide l'arvaire d'arvaire d'un serville l'arvaire d'un serville l'arvaire d'un serville l'arvaire d'arvaire d'un serville l'arvaire d'arvaire d'un serville l'arvaire d'un servile l'arvaire d'arvaire d'un servile l'arvaire d'arvaire d'un servile l'arvaire d'arvaire d'un servile l'arvaire d'arvaire d'a

Effin, pour vous force à vois donner à moi, Yous savir at jamus je expedi rieu du roi, il prémed qu'aver ous nu ment dans du mais en me inspette pour de la roi, en me inspette pour le production de la roi, en me inspette pour le production de la roi, en me inspette pour sons per voudrais rire à vous de réstair vaire a con june fit roire époux. Ah! par pité peur vous, perincese infectuarie, payer t'asson di lay par me tendre ly principe. Inspett passon d'un principe de la roi, passon de la roi, Laisecte à la se four allamer le handresse, Laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laisecte à la se four allamer le handresse, laise de la se four laise la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la reinforce de la

Régnez done avez moi c'est trop vous en débendre...

de suppose que l'anteur et le coussilé ten M. Despréanx
sur ces vers...

je un éts pas sur le foud (cur ce grand erisur ces vers...) en et le pas sur le foud (cur ce grand eripas de l'anteur le débendre de l'anteur de l'anteur le
l'anteur le pas supposer une déclaratifie d'annour le
l'anteur l'anteur le l'anteur le l'anteur le vers le version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al version et al

Enfin , pour vous forcer à vous donner à moi , . Vous savez si jamais j'exigent virse du roi.

« Ce rien n'est pas français , et seri à rendre la phrase » plus barbare; il faltait dire : Vous savez si jamais j'exi-» geat du roi qu'il vous forçit à m'épouser. »

Il prétend qu'avec vous nu næud saeré m'unisse ; Ne m'en imputez point la crucile injustice.

« Ceten n'esi pas français, el la *cruelle* injustice n'est pas » raisonnable dans la bosche d'itys i il ne doit point regar-» der comme cruel et injuste un mariage qu'il ne veut » faire que pour rendre Electre heuresse. »

Au prix de tout mon sant je voudrais être à vous , si c'était votre aveu qui me fit votre epoux.

« An prix de tout mon song , veut dire au prix de ma » vie ; el il n'y a pas d'apparence qu'on se marie quand on » est mort. Si c'était retre aren qu'an eft, est procasque, » plat, et dur, même dans la prose la plus simple. »

Ah! par pitié pour vons, princesse infortunée, Payez l'amour d'Itys par un tendre hyménée.

e Ces termes làches et olseux de princese infortemet et de 5 tendre hymériec, affaithirsient la meilleure lirade; il fant 5 eiler soiguescement les expressions fades. Par pide pour 5 rous, n'est pas place; il fallati dire: Tout est à craitafre, si vous n'obsers pas au roi; faite par pitte pour rous 6 ce que rous ne faites pas par amour, par bienveillance, 5 par condescendance pour moi.

Puisqu'il Laut l'achever, on descendre au tombean;

Laissere à lurs feux aftumer le flambeau.

Régnez done avec moi; c'est trop rous en défendre,

« Vons devez sentir vous-même, aurait continue M. Despréaux, combien ces mois, puisqu'il faul... laissez-

» en à mes feux, régnez donc arec suoi, ont à la fois de dureté et de faiblesse, combien tout cela manque de pureté, » de noblesse, et de chaleur : reprenez cent fois le rabot et » la lime. » Si M. Despréaux continuait à lire, souffrirait-il les vers

suivants (1, 5, 6, 7):

Qu'it fasse que ces fers, dont II s'est tont promis.

Soleen moins honteux pour moi que l'hymen de son fils...

To writt me to ever (u) I redoubley ma bains, figliates ne pricein le faire most prount...

Bravet (e, mais du modina du sert qui vous accable

Naceuse done que vous, prienzamientes subfa...

de voolsis, par l'pymen di trys et de ma fille;

fille ventre, quesque jour les secque et al.,

fille ventre, quesque jour les secque et al.,

substantiere, quel mableur; troublant votre sommell,

vous a fail de 1 foi of straucere les nobell?

Ce même Despréaux aurait-il pu s'empêcher de rire lorsque Électre dit à Égisthe (I, 8):

Pour cei heureux hymen ma main est toute prête; Je n'en veux disposer qu'en faveur de ton sang, Et je la donne à qui te percera le flanc :

Cette équivoque et cette pointe lui aurail paru précisément de la même espèce que celle de Théophile, qu'il relève si bien dans une de ses judicieuses préfaces :

Les vers de l'anteur d'Electre ue sont pas moins ridicules : en faceur de ton sang signifie en faceur de lon fils, et non pass en faceur de lon sang rerré. Cette pointe de lon sang, et de celui qui répandra ton sang, vant bien la pointe de Théoptile.

Il est certain qu'un auteur éclairé par de telles critiques aurait retravaillé cultérement son ouvrage, et qu'il aurait surfont mis du naturel à la place du boursouffié. Il n'aurait point fail de ces fautes énormes contre le bon sens et contre la langue; son cerseur lui aurait créé :

Mon esprit n'admet point un pompeux harbarisme, Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.

On inamit point van hêron vrogere au gre de ses deiri polar qu'in grée de sents la fonder outrir le cief a l'échier polar qu'in grée de sents la fonder outrir le cief a l'échier au silions reclumbles, et bouillonner en source de feu ; de plate célairs s'armed foutes partie; un hêron a mêtditer aon refuor à grands pas ; la sup évan esgesse des dieux qui ne manque à son dévoir que pour s'enistrature nieux; ; un interleceture qu'il dit : « Ne perforer-ous pas un ai tritie ailmez l'des removid d'un oveur névertoux, qui pour pouir ce cour voul pas loit que le déeux; su me Électre.

qui dit : » Perces le cour d'hys, mais respectes le mien. » Il coi que trop rari, el fil lasi l'aveur à la houte de noire litérature, que dans la plospart de nos neiteurs tragiques on trovas remenuet six res de usite qui n'alend el parcità defants; el cela, parce qu'il sont la présomption de ne consulter personnel, « ol'indecidité de a profiler d'auteura ni si. Le pen de connissance qu'il sout est «miens des larges su ausles, e la nobe simplétie des anciens, de la tragécia grecope, les leur fait interprier. La precipitation ci la parces soul encer des dédatus qui les perfeni aussi cal pares availes, de un corre des dédatus qu'il se perfeni aussi cal pares soul encer de dédatus qu'il se perfeni aussi

> . . . In Metii descendat judicis aures. Rosat., de Arie poet., 1817.

resource.\* Xénophon leur crie en vain que le travail est la nourriture du age, ei mess éjes vei ç'a-prise, l'ave d'un succès passager, ils se croient an-deasss des plus grants malters, et de sancieu, og l'in econnissent per que de non. Une bonne tragédie, ainsi gruin hon portene, et l'orurge d'un expris satisfier, Magno wentie gould Jurénal. Ce n'est pas un faible effort et un travail médiorer un font y reinse.

qui font y réussir. L'illustre Racine joignail à un travail infini une grande connaissance de la tragédic greeque, une étude continuelle de ses beautés et de celles de leur langue et de la nôtre : il consultait de plus les juges les plus sévères, les plus éclairés, el qui lui étaient sincèrement attachés; il les écoutait avec docililé : enfin , il se fessit gloire , alnsi que Desprésux , d'être revétu des déponilles des anciens ; il avait formé son style sur le leur; c'est par là qu'il s'est fait un nom immortel. Ceux qui suivent une autre route n'y parviendront jamais. On peut réussir peut-être miens que lui dans les catastrophes; on peut produire plus de terreur. approfondir davantage les sentiments, mettre de plus grands mouvements dans les intrigues ; mais quiconque ne se formera pas comme lui sur les auciens, quiconque surtout n'imitera pas la pureté de leur style et du sien, n'aura jamais de réputation dans la postérité.

On joue pendant quelques années des romans barbares, qu'on nomme tragédies; mais enfin les yeux souvrent : ou a cu beau loure, protéger ces pièces, elles finisant par être, aux yeux de tous les hommes instruits, des monuments de mavais goûl.

. . . . . . Vos exemplaria græca
 Nocturna versate manu , versate diurna. .

 Hoear., de årte port., 268

. . . . Carmen reperhendite . quod non Multa dies , et muita litura coercuit atque Præsectum dectes non castigavit ad unguem. Boaz-, de årie poet., 362

FIN DE LA DISSERTATION.

# ROME SAUVÉE,

OU

# CATILINA,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE A PARIS, LE 24 FÉVRIER 4752.

incet amor patrier, laudomque immensa cupido. Vezo., Alia., vz., Alla.

### AVERTISSEMENT :

Cette pièce, ainsi que la Mort de César, est d'un genre particulier, le plus difficite de tous peut-être, mais aussi le plus utile. Dans ces pièces , ce n'est ni à un seul personpage, ni à une famille qu'on s'inièresse, c'est à un grand érénement historique. Elles ne produisent point ces éxotions vives que le speciacle des passions tendres peut seul exciter. L'intérêt de curiosité, qu'on éprouve à suivre une intrigue, est une ressource qui leur manque. L'effet des situations extraordinaires, ou des coups de lbédire, y peut difficilement être employé. Ce qui attache dans ces pièces. c'est le développement de grands caractères placés dans des situations fortes, le plaisir d'entendre de grandes idées exprimées dans de beaux vers, et avec un style auquel l'état des personnages à qui on les prête permet de donner de la pompe et de l'énergie sans s'écurier de la vraisemblance; c'est le plaisir d'être témoin , pour ainsi dire , d'une révolution qui fait époque dans l'histoire , d'en voir sous ses yeux monvoir tous les ressorts. Elles ont surtout l'avantage précieux de donner à l'âme de l'élévation et de la force : en sortant de ces pièces , on se trouve plus disposé à une action de courage, plus éloigné de ramper devant un homme accrédité, ou de plier devant le pouvoir injuste et absolu. Elles sont plus difficiles à faire : il ne suffit pas d'avoir un grand talent pour la poésie dramatique, il faut y joindre une connaissance approfondie de l'histoire, une tête faite pour combiner des ldées de politique, de morale et de philosophie. Elles sont aussi plus difficiles à jouer : dans les autres pièces, pourvu que les principaux personnages soient bien remplis, on peut être Indulgent pour le reste; mais on ne voit pas sans dégoût un Caton , na Clodius même , dire d'une manière gauche des vers qu'il a l'air de ne pas entendre. D'ailleurs , un acteur qui a éprouvé des passions , qui a t'âme sensible , sentira toutes les nuances de la passion dans un rôle d'amant . de père ou d'ami ; mais comment an acteur qui n'a point reçu une éducation soignée, qui ne s'est point oc-

cupé des grands objets qui ont animé tes personnages qu'il va représenter, trouvers-i-il le ton, l'action, les accenta, qui conviennent à Gierron et à Gésar?

Rome souver hat représentée à Paris sur un thédier Rome souver hat représentée à Paris sur un thédier particulier » (voltaire y jusus les rôles de Géréen, alsons dans asseun rôle, ascum acteur n'à portée à loba l'Illusion o no cropit voir le consul. Ce n'étalen pais de veur récitée de mémoire qu'on ceitendait, mais un discours sortant de l'âme de l'orsteur. Ceux qui oni assisté à ce spectacie. Il pa plus de trente aus, se sour lemment encoure du moment où l'auteur de Rome aqueres férciait à

Romains, J'aime la gloire, et ne veux point m'en taire, avec une vérité si frappante, qu'on ne savait si ce noble aven venatt d'échapper à l'âme de Cicéron ou à crile de

Voltaire. Aran loi , in Mort de Pomper étail le seel modèle des plèces de ce genre qu'il y côt dans notre langue, ce preut dies moies dans seuches lagre. Ce et les que le Jales dies moies dans seuches lagre. Ce et les que le Jales plêture, illai que quelquer trageldien capaziones, un même gléture, illai que quelquer trageldien capaziones, un même de arimane labitoriper, souis de teles lugar, ce il il n'y o in insuité et raison, ou tone les tons sout méries, où il lai via et conservée jusqu'à la mindaire, et le mours alleures jusqu'air a clâtule, de table spiress te pouvent plas dire jusqu'air a clâtule, de table spiress te pouvent plas dire par la commenzate de partie plat de levan seague, c. de la lase-

# PRÉFACE'.

barie des sièctes qui les ont produites.

Deux motifs ont fait choisir ce sujet de tragédie, qui parait impraticable, et peu fait pour les mœurs, pour les usages, ta manière de penser, et te théâtre de Paris.

Le 8 juin 4750, et chez la duchesse du Maine, à Sceaux, le 23 juin de la méme année. Voltaire étain en Prusse quand sa tragédie fut représentée pour la première fois sur le théâtre francais, le 24 février 4753.
Softie préson est de Voltaire.

· Cet Avertiesement est des éditeurs de Kehl.

On a vouln essayer encore une fois, par une tragédie sans déclaration d'amour, de détruire les reproches que toute l'Europe savante fail à la France, de ne souffrir guère au théâtre que les intrigues galantes; et on a en surtout pour objet de faire connaître Cicéron anx jeunes personnes qui fréquentent les spectacles,

Les grandeurs passées des Romains tiennent encore

tonte la terre atlentive, el l'Italie moderne met une partie de sa gloire à découvrir quelques ruines de l'ancienne. On montre avec respect la maison que Cieéron occupa. Son nom est dans toutes les houches, ses écrits dans toutes les mains. Ceux qui ignorent dans leur patrie quel ebef était à la tête de ses tribunaux , il y a cinquante ans , savent en quel temps Cicéron étail à la tête de Rome. Pins le dernier siècle de la république romaine a été bien connn de nous, plus ce grand homme a été admiré. Nos nations modernes . trop tard civilisées , ont en long-temps de lui des idées vagues ou fausses. Ses ouvrages servaien1à notre éducation; mais on ne savait pas jusqu'à quel point sa personne était respectable. L'auteur était superficiellement connn; le consul était presque Ignoré. Les lumières que nous avons acquises nous onl appris à ne lui comparer aucun des hommes qui se sont mélés du gouvernement, et qui ont prétendu à l'éloquence.

Il semble que Cicéron aurail été lout ce qu'il aurait voolo ètre. Il gagna une bataille dans les gorges d'Issus, où Alexandre avait valueu les Perses. Il est bien vraisemblable que s'il s'était donné lout entier à la guerre, à cette profession qui demande un sens droit et une extrême vigilance, il eut été au rang des plus illustres capitaines de son siècle; mais, comme César n'eût été que le second des orateurs, Cicéron n'eût été que le second des généraux. Il preféra à toute antre gloire celle d'être le père de la mattresse du monde : et quel prodigienx mérite ne fallaitil pas à un simple chevalier d'Arpinum, pour percer la foule de tant de grands hommes, pour parvenir sans intrigne à la première place de l'univers, maluré l'envie de tant de patriciens qui régnalent à Rome!

Ce qui étonne surtuul, c'est que, dans les tumultes et les orages de sa vie, cet homme, toujours chargé des affaires de l'état et de celles des particuliers, Ironvêt encore dn temps pour être instruit à foud de toutes les sectes des Grees, et qu'il fût le plus grand philosophe des Romains, aussi bien que le plus élognent. Y a-t-ll dans l'Europe beaucoup de ministres, de magistrats, d'avocats même un peu employés, qui puissent, je ne dis pas expliquer les admirables découvertes de Newton, et les idées de Leibnitz, comme Cicéron rendait compte des principes de Zénon, de Platon, et d'Épicure, mais qui puissent répondre à une questiou profonde de philosophie?

Ce que peu de personnes savent, c'est que Cicéron était encore un des premiers poètes d'un siècle où la belle poesie commençati à nattre. Il balançait la réputation de Lucrèce. Y a-t-il rien de plus beau que ces vers qui nous sont restés de son poême sur Marius, el qui font tant regretter la perte de cet ouvrage?

- « Sic Jovis altisoni subito ninnata satelles . » Arboris e trunco, serpentis saucia morsu .
- Ipsa feris subigit transfigens unguibus anguem.
- · Semianimum, et varia graviter cervice micantem Quem se intorquentem lanians rostroque cruentans
- Jam satiata animum, iam duros uita dolores . Abjicit efflantem, et laceratum affligit in andas,
- . Seque obita a solis pitidos convertit ad ortus. .

Je suis de plus en plus persuadé que notre langue est

Impuissante à rendre l'harmonicuse energie des vers latins comme des vers grees; maia j'oscral donner une légère esquisse de ce petit tableau, peint par le grand homme que j'ai osé faire parler dans Rome source, el dont j'ai imité en quelques endrolts les Catilinaires.

Tel on voit cet oiseau qui porte ir tonnerre.

Blessé par un serpent élancé de la terre ; Il s'envole; il cuttaine au séjour aguré

L'ennemi tortneux dont il est entouré. Le sang tombe des airs. Il déchire, il dévore Le reptile acharné qui le combat encore :

Il le perce , il le tient sous ses ongles vainqueurs ; Par cent coups redoublés il venze ses douleurs.

Le monstre en expirant se débat, se replie : It exhale en poisons les restes de sa vie Et l'aigle tout sanglant, fier, et victorieux,

Le rejette en fureur, et plane au hout des cieux. Pour peu qu'ou alt la moindre étincelle de goût, on spercevra dans la faiblesse de cette copie la force du pinceau de l'original. Pourquoi done Cicéron passe-t-ll pour un

mauvais poète? Parce qu'il a pin à Juvenat de le dire, parce qu'on lui a imputé un vers ridicule : . O fortunatam natam , me consule , Romam! . C'est un vers si mauvais, que le traducteur, qui a vouln

en exprimer les défauts en français, n'a pu même v réussir. O Rome fortunée.

# Sous mon consulat née!

ne rend pas à beaucoup près le ridicule du vers latin. Je demande s'il est possible que l'anteur du beau morcean de poésie que je viens de citer ait fait un vers si im-

pertinent? Il y a des sottises qu'un bomme de génie et de sens ne peut jamais dire. Je m'imagine que le préjagé, qui n'accorde presque jamais denx genres à un seul bomme, fit croire Cicéron incapable de la poésie quand il y eut renoncé. Queique manvais plaisant, queique ennemi de la gloire de ce grand homme, imagina ce vers ridicule, et l'attribus à l'orateur, au philosophe, au père de Rome, Juvénal, dans le siècle suivant, adopta ce bruil populaire, et le fit passer à la postérité dens ses déclamations satiques: el i ose croire que besucoup de réputations bonnes ou mauvaises se sont ainsi établies

On impute, par exemple, an P. Malebranche ces deux vers:

Il fait en ce bean jour le plus bean temps du monde. Pour aller à cheval sur la terre rt sur l'onde.

On prétend qu'il les fit pour montrer qu'un philosophe peut, quand il le veut, être poète. Quel homme de hon sens croira que le P. Malebranche alt fait quelque chose de si absurde? Cependant, qu'un écrivain d'anecdotes, un compilaleur littéraire, transmelle à la postérité cette sottise, elle s'accréditera avec le temps; et si le P. Malebranche était un grand homme, ou dirait un jour : Ce

grand homme devennit un sot quand il était hors de sa sphère. On a reproché à Cicéron trop de sensibilité , trop d'affliction dans ses malheurs. Il confie ses justes plaintes à sa femme et à son amt, et ou impnte à lácheté sa franchise.

Le blâme qui voudra d'avoir répandu dans le sein de l'amitié les douleurs qu'il cachait à ses persécuteurs ; je l'en aime davantage. Il n'y a guère que les âmes vertueuses de sensibles. Ciceron, qui almait tant la gloire, n'a point ambitiouné celle de vouloir parattre ce qu'il n'était pas. Nous avons vn des hommes mourir de douleur pour avoir perdu de Irès petiles places, après avoir affecté de dire 42.

qu'ils ne les regrettaient pas ; quel mat y a-t-il done à avouer à sa femme et à son ami qu'on est fâché d'être loin de Rome on on a servie, et d'être persécuté par des ingrats et par des perfides? Il faut fermer son cœur à ses

lyrans, et l'ouvrir à ceux qu'on aime.

Ciceron était vrat dans toutes ses démarches ; il parlait de son affliction sans honle, et de son goût pour la vraie gloire sans détour. Ce caractère est à la fois naturel, haut et humain. Préférerait-on la politique de César, qui, dans ses Commentaires , dit qu'il a offert la paix à Pompée , el qui , dans ses lettres , avoue qu'il ne veut pas la lui donner ? César était un grand homme : mais Cicéron était un homme

vertueux. Que ce consul ait été un bon poète, un philosophe qui savait douter, un gouverneur de province parfait, un général habile; que son ame ait été sensible et vraie, ce n'est pas la le mérite dont il s'agit ici. Il sanva Rome malgré je sénat , dont la moitlé étail animée contre lui par l'envie la plus violente. Il se fil des ennemis de ceux mêmes dont il fut l'oracle, le libérateur el le vengeur. Il prépara sa ruine par le service le plus signalé que iamais homme ait rendn à sa patrie. Il vit cette ruine , et il n'en fat point effrayé. C'est ce qu'on a vouln représenter dans cette tragédie : c'est moins encore l'âme farouche de Catilina, que l'ame noble et généreuse de Ciceron, qu'on a voulu peindre.

Nous avons tonjours cru, et on s'était confirmé plus que amais dans l'idée que Cicéron est un des caractères qu'il ne faul jamais mettre sur le théâtre. Les Anglais, qui hasardent tout, sans même savoir qu'ils hasardent, onl fait une tragédie de la conspiration de Catilina. Ben-Jonson n'a pas manqué, dans cette trapédie historione, de teaduire sept ou buit pages des Catilinaires, et même il les a traduites en prose, ne croyant pas que l'on pût faire parler Ciceron en vers. La prose du consul et les vers des autres personnages fonl, à la vérité, un contraste digne de la barbarie du siècle de Ben-Jonson; mais pour traiter un sujel si sévère, dénué de ces passions qui ont taul d'empire sur le cœur, il faul avouer qu'il failait avoir affaire à un people serieux et instruit, digne en quelque sorle qu'on mit sous ses yeux l'ancienne Rome.

Je conviens que ce sujet n'est guère théâlral pour nous qui, ayant beaucoup plus de gout, de décence, de connaissance du théâtre, que les Anglais, n'avons généralement pas des mœurs si for es. On ne voit avec plaisir an théâtre que le combat des passions qu'on éprouve soi-même. Ceux | qu'on a prétendn , et tont le prix qu'on attend.

qui sout remplis de l'étude de Cicéron et de la république romaine ne sont pas ceux qui fréquentent les spectacles. Ils n'imitent point Ciceron, qui v était assidn. Il est étrange qu'ils prétendent être plus graves que lui; ils sonl seulement moins sensibles aux beaux-arts, on retenus par un projugé ridicule. Quelques progrès que ces arts aient faits en France, les hommes choisis qui les ont cultivés n'ont point encore communiqué ie vrai goût à toute la nation. C'est que nous sommes nés moins heureusement que les Grees el les Romains. On va aux spectacles plus par oisi-

vete que par un véritable amour de la littérature. Cette tragédie parati plutôt faite pour être lue par les ama'eurs de l'autiquité, que pour être vue par le parterre. Elle y fut à la vérité applaudie, et beaucoup plus que Zuire: mais elle n'est pas d'un genre à se soutenir comme Zaire sur le théâtre. Elle est beaucoup plus fortement écrite, el une seule soène entre Cosar et Catilina était plus difficile à faire que la plupart des pièces où l'amour domine. Mais le cœur ramène à ces pièces, et l'admiration pour les anciens Romains s'épuise bientôt. Personne ne conspire aujourd'hul, el tout ie monde aime.

D'ailleurs les représentations de Cattlina exigent un trop grand nombre d'acteurs, un trop grand appareil, Les savants ne trouveront pas ici une histoire fidèle de la conjuration de Catilina; ils sont assez persuadés qu'une tragédie n'est pas une histoire; nsais ils y verront une peinture vraie des mœurs de ce temps-là. Tout ce que Ciceron, Catilina, Caton, Cesar, ont fait dans cette pièce, n'est pas vral; mais ieur génie et leur caractère y sont

prints fidelement. Si on n'a pu y développer l'éloquence de Cicéron , on a du moins étalé toute sa vertu el tout le courage qu'il fit parattre dans le péril. Ou a montré dans Catilina ces contrastes de férocité el de séduction qui formaient son caractère; on a fait voir Cesar naissant, factieux et magnanime, César lait pour être à la fois la gloire et le fiéau de Rome.

On n'a point fait paraître les députés des Aliobroges, qui n'étaient point des ambassadeurs de nos Gaules , mais des agents d'une petite province d'Italie soumise aux Romains, qui ne firent que le personnage de délateurs, et qui par là sont indignes de figurer sur la scène avec Cice-

ron, César et Caton. Si cet ouvrage parait au moins passablement écrit, et s'il fait connaître un peu l'apeienne Rome, e'est tout ce

FIN DE LA PREFACE.

# ROME SAUVÉE.

#### PERSONNAGES.

CICÉRON. CÉSAR. CATILINA. APRELIE. CATON. RECEILES

CRASSIS ctonics cérnéges. LEXTELES-SURA. constate.

Le thétere représente, d'un côté, le palois d'Aurétie; de Chutre, le temple de Tellus, où s'assemble le senal. On vell dans l'enforcement une galerie qui communique à des souterrains qui conduterni du no-

I'ls d'aurètie un vestibule du temple.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ACTE PREMIER.

SCÈNE L CATILINA.

(Soldats dans l'enfoncement.) Orateur insolent, qu'un vil peuple seconde, Assis au premier rang des souverains du monde, Tn vas tomber du faite ou Rome t'a place. Inflexible Caton, vertueux insensé! Ennemi de ton siècle, esprit dur et farouclie, Ton terme est arrive, ton imprudence y touche. Fier sénat de tyrans qui tiens le monde aux fers. Tes fers sont préparés, tes tombeanx sont ouverts. Que ne pnis-je eu ton sang, impérieux Pompée. Eteindre de ton nom la splendeur usnruce! Que ne puis-je opposer à ton pouvoir fatal Ce César si terrible, et déjà tou égal! Quoi! César, comme moi factieux dès l'enfance. Avec Catilina n'est pas d'intelligence? Mais le piége est tendu ; je prétends un'aujonrd'hui Le trône qui m'attend soit préparé par Ini. Il fant employer tont, jusqu'à Cicéron même. Ce César que je crains, mou épouse que j'aime :

Sa docile tendresse, en cet affreux moment,

De mes sanglants projets est l'aveugle instrument.

Tout ce qui m'appartient doit être mon complice.

Je venx que l'amour même à mon ordre obeisse.

Titres chers et sacrés, et de père, et d'époux.

Faiblesses des humains, evanouissez-vous,

### SCÈNE II.

CATILINA, CÉTHÉGUS, AFFRANCHIS ET SOLDATS, dans le lointatu.

Eh bien! cher Cethegus, tandis que la nuit sombre Cache encur nos desseins et Rome dans son ombre . Avez-vous réuni les chefs des conjurés?

céruécus Ils viendront dans ces lieux du consul ignorés.

Sous ce portique même, et près du temple impie Où domine un sénat, tyran de l'Italie. Ils ont renouvelé leurs serments et leur foi. Mais tout est-il prévu? César est-il à toi? Seconde-t-il enfin Catilina qu'il aime?

CATILINA. Cet esprit dangereux n'agit que pour lui-même. CÉTBÉGUS.

Conspirer sans César 9 CATHINA

Ah! je l'y veux forcer.

Dans ce piège sanglant je veux l'embarrasser. Mes soldats, en son nom, vont surprendre Préneste: Je seis qu'on le soupconne, et je réponds du reste. Ce consul violent va bientôt l'accuser : Pour se venger de lui, César peut tout oser, Rien n'est si dangereux que Cesar qu'on irrite ; C'est un lion qui dort, et que ma voix excite. Je veux que Cicéron réveille son courroux, Et force ce grand homme à combattre pour nous.

CÉTRÉGES. Mais Nonnius enfin dans Préneste est le maître ; Il aime la patrie, et tu dois le connaître : Tes soins pour le tenter ont été superflus. Oue faut-il décider du sort de Nonnius?

Je t'entends : tu sais trop que sa fille m'est chère. Ami, l'aime Aurélie en détestant son père. Quand il sut que sa fille avait concu pour moi Ce tendre sentiment qui la tient sons ma loi: Quand sa haine impuissante, et sa colère vaine, Eurent tenté sans fruit de briser notre chaîne : A cet hymen secret quand il a consenti .. Sa faiblesse a tremblé d'offenser son parti. Il a craint Cicéron; mais mon heureuse adresse Avance mes desseins par sa propre faiblesse, J'ai moi-même exigé, par un serment sacré. Que ce nœud clandestin fût encore ignoré.

Colletions of Sura sout sends depositatives. De ce secret utile non samplants myteres. Le palais d'Aurelle au temple nous conduit ; Cest la qui en sirber ja inuis-inme introduit Les armes, les flambeaux, l'appareil du carnage. De nou vases success uno hymen est le gance. Vous in lavez bien servi? Flamour ni a servi inieux. Cest chez Nomiam mehre, a l'aspect des se dieux, Sous les murs din seruit; sous a voiles averes. Sous les murs din seruit; sous as voiles averes.

Vous, courez dans Préneste, ou nos amis secrets Ont du nom de César voile nos intérêts; Que Nonnius surpris ne paisse se défendre. Vous, près du Capitole, allez sondain vous rendre. Songez qui vous servez, et gardez vos serments.

(A Céthégus.)

Toi, conduis d'un coup d'œil tous ces grands mouvements.

# SCÈNE III.

# AURĖLIE, CATILINA.

AUBÉLIE.

Alt! calmez les horreurs dont je suis poursuivie, Cher époux , essuvez les larmes d'Anrélie. Ouel trouble, quel speciacle, et quel réveil affreux! Je vous suis en tremblant sous ces murs ténébreux. Ces soldats que je vois redoublent mes alarmes. On porte en mon palais des flambeaux et des armes! Oni peut nous menacer? Les jours de Marius. De Carbon, de Sylla, sont-ils donc revenus? De ce front si terrible éclaircissez les ombres, Vous détournez de moi des veux tristes et sombres. An uom de tant d'amour, et par ces nouds secrets Oui joignent pos destins, nos corurs, nos intérêts, Au nom de notre fils, dont l'enfance est si chère, (Je ne vous parle point des dangers de sa mère, Et je ne vois, hélas! que ceux que vous courez : ) A vez pitié du trouble où mes sens sont livrés : Expliquez-vous.

CATILINA.

Suches que mon nom, aus fortane, Na shreef, la vitre, e il acuae comme. Edigent ces appréts qui cause comme. Edigent ces appréts qui causent vorre effirel. Si vous disigner mi dimirer, yi vous étes a mod, Sur ce qui out va vus yeux observez le silemes. Des ce qui out va vus yeux observez le silemes. Les encileures chiques juentareas le décese. Les feuite de rois l'un à l'autre opposés: On as menares, con àrmes, et, danse con opiseutares, Je prend un parti suge, et de juntes mesures. Armétatu.

Je le souhaite an moins. Mais me tromperiez-vons? Peut-on caeher son ceur anx ceurs qui sont à nous? En vons justifiant, vous redoublez ma crainte. Dans vos yenx égarés trop d'horreur est empreinte.

Gel 4 que fera mon père, alors que dans ces lieux. Ces finuetes appelés seindeux finpaper ses yeux? Souvent les noms de fille, et de père, et de gendre. Leuque Bone a parie, nota pus es liter entendre. Natre lyment lui déplat, vous le savez assez ; On dit que Nominie et mandé de Précesie. Quels etiles il verra de ent lymen funeste! Cher époux, que lauge affense, jaiotruné, lue pouveir que sur moi l'amour vous a donné! Usus avez un parti, misi Gérénn, non piere, Calon, flome, les dieux, sont du parti contraite. Persectére Nominie CATILES.

Non , il ne viendra point; ue craignez rien de lui.

Comment?

GATILINA.

Aux nurs de Rousel ne pourra se rendre Que pour y respector et as fille et ona gendre. Je ne pais n'expliquer, mais sonvenez-vous bien (hie no taut so interêt s'accorde avec le mien. Cruyez, quanul di verra qui avec luije partage le mes jouises projetts le premier avantage; Qu'il sera trop lourieux d'algirer devant moi Les superbes tyrans dont di reçul la loi. Je vous ouvre la lous deux, et vous devez m'en croire,

Une source éternelle et d'honneur et de gloire.

La gloire est bien douteuse, et le péril certain. Que vonlez-vous? pourquoi forcer votre destin? Ne vous suffit il pas, dans la paix, dans la guerre, D'être un des souverains sous qui tremble la terre? Pour tomber de plus hant, on voulez-vous monter? Les noirs pressentiments viennent m'épouvanter. J'ai trop chéri le joug où je me suis soumise. Voilà done cette paix que je m'étais promise, Ce repos de l'amour que mon œur a cherché! Les dieux m'en ont punie, et me l'ont arraché. Dès qu'un léger sommeil vient fermer mes paupières, Je vois Rome embrasée, et des mains meurtrières, Des supplices, des morts, des fleuves teints de sang ; De mon père an sénat je vois percer le flanc; Vous-même, environné d'une troupe en furie. Sur des mouceaux de morts exhalant votre vie : Des torrents de mon sang répaudus par vos coups, Et votre épouse enfin mourante apprès de vous. Je me lève, je fuis ces images funèbres; Je cours , je vous demande au milieu des ténèbres : Je vous retrouve, hélas i et vous me replongez Dans l'ablme des maux qui me sont présagés. CATILINA.

Allez, Catilina ne eraint point les augures; Et je veux du courage, et non pas des murmures, Quand je sers et l'état, et vous, et mes amis. AURÉLIE.

Ah! cruel! est-ce ainsi que l'on sert son pays?

J'ignore à quels desseins ta fureur s'est portée; S'îls étaient généreux, tu m'aurais consultée: Nos communs intrêtés semblaient te l'ordonner : Si tu feins avec moi, je dois tout soupconner. Tu te perciras : déjà ta couduite est suspecte A ce consul sévère, et que Roune respecte. L'ATILIN.

Cicéron respecté! lui, mon lâche rival!

#### SCENE: IV

CATILINA, AURĖLIE; MARTIAN, l'un des conjurés.

MARTIAN.

Seigneur, Cicéron vient près de ce lieu fatal. Par son ordre bientôt le sénat se rassemble : il vous mande en secret.

> AURÉLIE. Catilina, je tremble

A cet ordre subit , à ce funeste nom.

Mon épouse trembler au nom de Cicéront Que Nonnius éduit le craigne et le révère; Qu'il désbource ainsi son rang, son caractère; Qu'il serve, il en est digne, et je plaiss son errue; Mais de vos sentiments j'attends plus de grandeur. Mais de vos sentiments j'attends plus de grandeur. Aller, souvenez-vous que von bolles ancétres Choisissient autrementleurs consuls et leurs maltres, Quoit vous femme et Romaine, et dusang d'un Néron, Vous seriez sans orgueil et sans ambition?

> AURÉLIE. Tu crois le mien timide :

La seule cruauté te paralt intrépide.

Tu m'oses reprocher d'avoir tremblé pour toi.
Le consul va paraître; ailieu, mais comanismos.
Apprents que cette épouse à tes lois trop sounise (ou tu devais aimer, que ta fiert méprise, Qui ne peut t'attendiri, Puls Romaine que toi, peut t'apprendre à mourir.

CATILINA.

Que de chagrins divers il faut que je dévore!

Cicéron que je vois est moins à craindre encore.

#### SCÉNE V.

CICÉRON, dans l'enfoncement: LE CHEF DES LICTEURS, CATILINA.

CICÉRON, au chef des licteurs.

Suivez mon ordre, allez; de ce perfide œur
Je prétends, sans témoin, sonder la profondeur.
La crainte quelquefols peut ramener un traitre.

CATELINA.

Quoi! c'est ce plébéien dont Rome a fait son maltre!

CICÉRON.

CATILINA.

Avant que le sénat se rassemble à ma voix, Je viens, Catilina, pour la dernière fois, Apporter le flambeau sur le bord de l'abime Où votre aveuglement vous conduit par le crime.

Qui? vous?

GICÉRON. Mol.

CATILINA.

C'est ainsi que votre inimitié...

CICÉRON.

C'est alnsi que s'explique un reste de pitié. Vos cris audacieux, votre plainte frivole, Ont assez fatigué les murs du Capitole, Vons feignez de penser que Rome et le sénat Ont avili dans moi l'honneur du consulat. Concurrent malheureux à cette place insigne, Votre orgueil l'attendait, mais en étiez-vous digne? La valeur d'un soldat, le nom de vos aïeux, -Ces prodigalités d'un jeune ambitieux, Ces jeux et ces festins qu'un vain luxe prépare, Etaient-ils un mérite assez grand, assez rare, Pour vous faire espérer de dispenser des lois Au peuple sonverain qui règne sur les rois? A vos prétentions j'aurais cédé peut-être, Si l'avais vu dans vous ce que vous deviez être. Vous pouviez de l'état être un jour le sontien : Mais pour être consul , devenez citoven, Pensez-vous affaiblir ma gloire et ma puissance, En décriant mes soins, mon état, ma naissance? Danscestemps malbeureux, dans nos jours corrom-Faut il des noms à Rome? Il lui faut des vertus. [pus, Ma gloire (et je la dois à ces vertus sévères) Est de ne rien tenir des grandeurs de mes pères. Mon nom commence en moi : de votre bonneur ja-Tremblez que votre nom ne finisse dans vous. [loux, CATILINA.

Vous abusez beaucoup, magistrat d'une année, De votre autorité passagère et bornée. CIGÉRON.

Si Jen arais met, vous sefret dans les Ben, Vana, I feternel appul des eleyrens pervers; Vaus equi, de nos autels soillant les priviléges, Vaus qui, de nos autels soillant les priviléges, Poetez-jump aux lives saints von fruzuras arrikges; Qui compitez tous vos jours, et marquez tous vos par des plainirs afferens on des assassinats; Qui savez tous heavez, tout ouer, et tout feindre : Vous acre corrempt tous les dons précieux (Vaus acre corrempt tous les dons précieux (Vaus acre corrempt tous les dons précieux (Vaus acre corrempt tous les dons précieux (Vaus acre corrempt tous les dons précieux (Vaus acre corrempt tous les dons précieux que pour au ment est peut pour de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la co

Dans le rang des Verrès ne vous mit point encore : Mais devenu plus fier par tant d'impunite. Jusqu'à trahir l'état vous avez attenté. Le désordre est dans Rome, il est dans l'Etrurie; On parle de Préneste, on soulève l'Ombrie; Les soldats de Sylla, de carnage altérés, Sortent de leur retraite aux meurtres préparés ; Mallius en Toscane arme leurs mains féroces; Les coupables soutiens de ces complots atroces Sont tous vos partisans déclarés ou secrets; Partout le nœud du crime unit vos intérêts. Ah! sans qu'un jour plus grand éclaire ma justice , Sachez que je vous crois leur chef ou leur complice ; Que i'ai partout des yeux, que i'ai partout des mains : Que malgré vous encore il est de vrais Romains : Oue ce cortége affreux d'ansis vendus au crime Sentira comme vous l'équité qui m'anime. Vons n'avez vu dans moi qu'un rival de grandeur, Voyez-y votre juge et votre accusateur, Oui va dans un moment vous forcer de repondre Au tribunal des lois qui doivent vous confoudre; Des lois qui se taisaient sur vos crimes passés, De ces lois que je venge, et que vous renversez.

CATILINA. Je vous ai déià dit, seigneur, que votre place Avec Catilina permet peu cette audace; Mais je yeux pardonner des soupcons si honteux . En faveur de l'état que nous servons tous deux : Je fais plus, je respecte un zèle infatigable, Aveugle, je l'avoue, et pourtaut estimable. Ne me reprochez plus tous mes égarements, D'une ardente jeunesse impétueux enfants ; Le sénat m'en donna l'exemple trop funeste. Cet emportement passe, et le courage reste. Ce luxe, ces excès, ces fruits de la grandeur. Sont les vices du temps, et non ceux de mon cœur. Songez que cette main servit la république : Que soldat en Asie, et juge dans l'Afrique, J'ai, malgré nos excès et nos divisions, Rendu Rome terrible aux yeux des nations. Moi , je la trahirais! moi , qui l'ai su défendre! CICÉRON.

Marius et Sylla, qui la mirent en cendre, Out mieux servi l'état, et l'ont mieux défendu. Les tyrans ont toujours quelque ombre de vertu; Ils soutiennent les lois avant de les abattre. CATHENA

Alıl si vous soupconnez ceux qui savent combattre, Accusez donc César, et Pompée, et Crassus. Pourquoi fixer sur moi vos yeux toujours décus? Parmi tant de guerriers dont on craint la puissance, Pourquoi suis je l'objet de votre défiance? Pourquoi me choisir, moi? par quel zèle emporté?...

CICÉRON Vous même jugez-vous; l'avez-vous merite? Non; mais j'ai trop daigne m'abaisser à l'excuse : Et plus je me défends, plus Cicéron m'accuse. Si vous avez vouln me parler en ami, Vous vous êtes trompé, je suis votre ennemi : Si c'est en citoyen, comme vous je crois l'être, Et si c'est en consul, ce consul n'est pas maître: Il préside au sénat, et je peux l'y braver. CICERON.

J'y punis les forfaits; tremble de m'y trouver. Malgré toute ta haine, à mes yeux méprisable, Je t'y protégerai, si tu n'es pas coupable : Fuis Rome, si tu l'es.

CATITIES C'en est trop; arrêtez. C'est trop souffrir le zèle où vous vous emportez. De vos vagues soupçous j'ai dédaigné l'injure : Mais après tant d'affronts que mon orgueil endure. Je veux que vous sachiez que le plus grand de tous N'est pas d'être accusé, mais protégé par vous.

#### SCÉNE VI

CICERON, seul.

Le traitre pense-t-il, à force d'insolence, Par sa fausse grandenr prouver son innocence? Tu ne peux m'imposer, perfide; ne crois pas Eviter l'œil veugeur attaché sur tes pas.

#### SCÈNE VII.

CICERON, CATON.

CICÉRON.

Eh bien! ferme Caton, Rome est-elle en défense? CATON. Vos ordres sont suivis. Ma prompte vigilance A disposé déjà ces braves chevaliers Qui sous vos étendards marcheront les premiers. Mais je crains tout du penule, et du sénat lui-même.

Du sénat?

CICÉBON.

CATON. Enivré de sa graudeur suprème, Dans ses divisions il se forge des fers.

CICÉRON. Les vices des Romains ont vengé l'univers. La vertu disparait, la liberté chancelle: Mais Rome a des Catons, j'espère encor pour elle.

CATON. Alt! qui sert son pays sert souvent un ingrat. Votre mérite même irrite le sénat; Il voit d'un œil jaloux cet éclat qui l'offense.

CICÉBON.

Les regards de Caton seront ma récompense.

Au torrent de mou siècle, à son iniquité, J'oppose ton suffrage et la postérite. Fesons notre devoir : les dieux feront le reste. CATON.

Eh! comment résister à ce torrent funeste. Quand je vois dans ce temple, aux vertus élevé, L'infâme transon marcher le front levé? Croit-on que Mallius, cet iudigne rebelle, Ce tribun des soldats, subalterne infidèle, De la guerre civile arborat l'étendard : On'il osat s'avaucer vers ce sacré rémpart. Ou'il eût pu fomenter ces ligues menacantes. S'il n'était soutenu par des mains plus puissautes, Si quelque rejeton de nos derniers tyrans N'allumait en secret des feux plus dévorants? Les premiers du sénat nous trahissent pent-être ; Des cendres de Sylla les tyrans vont renaltre. César fut le premier que mon cœur soupconna. Oui, j'accuse César.

CICÉRON. Et moi, Catilina.

De brigues, de complots, de nouvantés avide, Vaste dans ses projets, impétueux, perfide, Plus que César encor je le crois dangereux, Beaucoup plus téméraire, et bien moins généreux. Je viens de lui parler : i'ai vu sur son visage . J'al vu dans ses discours sou audace et sa rage, Et la sombre hauteur d'un esprit affermi, Qui se lasse de feindre, et parle en ennemi. De ses obscurs complots je eberche les complices. Tous ses crimes passés sout mes premiers indices. J en préviendrai la suite.

Il a beaucoup d'amis: Je crains pour les Romains des tyrans rénuis. L'armée est en Asie, et le crime est dans Rome; Mais pour sanver l'état il suffit d'un grand homme.

CICÉBON. Si nous sommes unis, il suffit de nous deux. La discorde est bientôt parmi les factieux. César peut conjurer, mais je connais son âme; Je sais quel noble orgueil le domine et l'enflamme. Son eœur ambitieux ne peut être abattu Jusqu'à servir en lâche un tyran sans vertu. Il aime Rome encore, il ne veut point de maître; Mais je prévois trop bien qu'un jour il vondra l'être. Tous deux jaloux de plaire, et plus de commander, Ils sout montés trop hant pour jamais s'accorder. Par leur désuuion Rome sera sauvée. Allons, n'attendons pas que, de sang abreuvée, Elle tende vers nons ses languissantes mains. Et qu'on donne des fers aux maltres des humains.

### ACTE SECOND.

# SCÉNE L

#### CATILINA, CÉTHÉGUS.

CÉTHÉGUS. Tandisque tout s'apprête, et que la maiu hardie Va de Rome et du monde allumer l'incendie, Tandis que tou armée approche de ces lieux, Sais tu ce qui se passe en ces murs odieux? CATILINA. Je sais que d'un consul la sombre défiance

Se livre à des terreurs qu'il appelle prudence ; Sur le vaisseau public ce pilote égaré Présente à tous les vents un flanc mal assuré : Il s'agite au basard, à l'orage il s'apprête, Sans savoir seulement d'on viendra la tempête. Ne crains rien du sénat : ce corps faible et jaloux Avec joie en secret l'abandonne à nos coups. Ce sénat divisé, ce monstre à tant de têtes, Si fier de sa uoblesse, et plus de ses conquêtes, Voit avec les transports de l'indignation Les souverains des rois respecter Ciceron. César n'est point à lui. Crassus le sacrifle. J'attends tout de ma main, i attends tout de l'envie. C'est un homme expirant qu'on voit d'un faible effort Se débattre et tomber dans les bras de la mort.

Il a des euvieux, mais il parle, il entralue; Il réveille la gloire, il subjugue la haiue; Il domine au sénat.

CATILINA.

Je le brave en tous lieux : l'entends avec mepris ses eris injurieux : Ou'il déclame à son gré jusqu'à sa dernière heure ; Qu'il triomphe en parlant, qu'on l'admire, et qu'il meure. De plus cruels soneis, des eliagrins plus pressants, Occupent mon courage, et regnent sur mes sens.

CÉTHÉGUS. Que dis tu? qui t'arrête en ta noble carrière? Onaud l'adresse et la force ont ouvert la barrière, One crains tu?

CATILINA. Ce n'est pas mes nombreux ennemis; Mon parti seul m'alarme, et je crains mes antis, De Lentulus Sura l'ambition jalouse, Le grand cœur de César, et surtout mon épouse.

CÉTRÉGUS. Ton chouse? tu crains une femme et des pleurs?

Laisse-lui ses remords, laisse lui ses terreurs; Tu l'aimes, mais en maltre, et son amour dorile Est de tes grands desseins un instrument utile. CATILINA.

Je vois qu'il peut enfin devenir dangereux.

Rome, un époux, un fils, partagent trop ses vœux. O Rome! ò nom fatal! ò liberté chérie! Quol! dans ma maison même on parle de patrie! Je veux qu'avant le temps fixé pour le combat, Taudis que nons allons éblouir le sénat, Ma femme, avec mon fils, de ces lieux enlevée, Alsandonne une ville anx flammes réservée, Ou'elle parte, en nn mot. Nos femmes, nos enfants. Ne doiveut point troubler ces terribles moments. Mais César!

#### CÉTHÉGES.

Que veux-tu? Si par ton artifice Tu ne peux réussir à t'en faire nn complice, Dans le rang des proscrits faut-il placer sou nom? Faut-il confondre enfin César et Cicéron?

C'est là ce qui m'occupe, et s'il faut qu'il périsse. Je me sens étonné de ce grand sacrifice. Il semble qu'en secret, respectant son destiu. Je révère dans lui l'honneur du nom romain. Mais Sura viendra t.il?

Compte sur son audace: Tu sais comme, ébloui des grandeurs de sa race, A partager ton règne il se croit destiné.

CATILINA. Ou'à cet espoir trompeur il reste abandonné. Tu vois avec quel art il faut que je ménage L'orgueil présomptueux de cet esprit sauvage, Ses chagrins inquiets, ses soupçons, sou courroux. Sais-tu que de César il ose être jaloux? Enfin j'ai desamis moins aisés à couduire Que Rome et Cicéron ne coûtent à détruire, O d'un chef de parti dur et pénible emploi! CÉTHÉGES.

Le soupçonneux Sura s'avance ici vers tol.

#### SCÈNE II.

# CATILINA, CÉTHÉGUS, LENTULUS SURA.

Ainsi, malgré mes soins et malgré ma prière, Vous prenez dans César une assurance entière: Vous lui donnez Préneste; il devient notre appoi. Pensez-vous me forcer à dépendre de lui? CATILINA.

Le sang des Scipions n'est point fait ponr dépendre. Ce n'est qu'au premier rang que vons devez préten-Je traite avec César, mais sans m'y coufier; [dre. Son crédit peut nous nuire, il peut nous appuyer : Croyez qu'en mon parti, s'il faut que je l'engage, Je me sers de son nom, mais pour votre avantage. CE:10 1

Ce nom est-il plus grand que le vôtre et le mien? Pourquoi vous abaisser à briguer ce soutien?

On le fait trop valoir, et Rome est trop frappée D'un mérite naissant qu'on oppose à Pompée. Pourquoi le rechercher alors que je vous sers? Ne peut-ou sans César aubinguer l'univers? CATILINA.

Nous le pouvons, sans doute, et sur votre vaillance J'ai fonde dès long-temps ma plus forte espérance; Mais César est aimé du peuple et du sénat : Politique, guerrier, pontife, magistrat. Terrible dans la guerre, et grand dans la tribune. Par ceut chemins divers il court à la fortune. Il nous est nécessaire.

Il nous sera fatal : Notre égal aujourd'hui, demain notre rival, Bieutôt notre tyran, tel est son caractère : Je le crois du parti le plus grand adversaire Peut-être qu'à vous seul il daignera céder. Mais crovez qu'à tont antre il voudra commander. Je ne souffrirai point, puisqu'il fant vous le dire. De son fier ascendant le dangereux empire. Je vous ai prodigué mon service et ma foi. Et je renouce à vous, s'il l'emporte sur moi.

CATILINA. J'y consens; faites plus, arrachez-moi la vie, Je m'en déclare indigne, et je la sacrifie, Si je permets jamais, de nos grandeurs jaloux. Ou un autre ose penser à s'elever sur nous : Mais souffrez qu'à César votre intérêt me be : Je le flatte aniourd'hui, demain je l'humilie : Je ferai plus, peut-être; en uu mot, vous pensez Que sur uos interets mes yeux s'ouvrent assez.

Va, prépare en secret le départ d'Anrélie; Que des seuls conjurés sa maison soit remplie. De ces lieux cenendant qu'on écarte ses pas. Craignons de son amour les funestes éclats. Par un autre chemin tu revieudras m'attendre Vers ces lieux retirés où César va m'entendre

( A Céthégus.)

SURA. Enfin donc sans César vous n'entreprenez rien? Nous attendrons le fruit de ce grand entretien.

CATILINA. Allez, j'espère en vous plus que dans César même, CÉTHÉGUS.

Je cours exécuter ta volonté suprême, Et sous tes étendards à jamais réunir Ceux qui mettent leur gloire à savoir t'obéir.

# SCÈNE III.

# CATILINA, CESAR.

CATILINA. Eh bien! César, eh bien! toi de qui la fortune Dès le temps de Sylla me fut toniours commune. Toi dont i'ai présage les éclatants destins.

Toi né pour être un jour le premier des Romains. N'es-tu done aujourd'hui que le premier esclave Du fameux plébéien qui t'irrite et te brave? Tu le hais, je le sais, et top gril penetrant Voit pour s'en affranchir ce que Rome entreprend; Et tu balancerais, et ton ardeut courage Craindrait de nous aider à sortir d'esclavage! Des destins de la terre il s'agit aujourd'hui, Et César souffrirait qu'on les changeat sans lui! Quoi! n'es-tu plus jaloux du nom du grand Pompée? Ta baine pour Caton s'est-elle dissipée? N'es-tu pas indigné de servir les autels . Quand Cicéron préside au destin des mortels. Quand l'obscur habitant des rives du Fibrène Siège au-dessus de toi sur la pourpre romaine? Souffriras-tu long-temps tous ces rois fastueux, Cet heureux Lucullus, brigand voluptueux, Fatigué de sa gloire, énervé de mollesse; Un Crassus étonné de sa propre richesse, Dont l'opulence avide, osant nous insulter, Asservirait l'état, s'il daignait l'acheter? Ah! de quelque côté que tu jettes la vue, Vois Rome turbulente, ou Rome corrompue; Vois ces lâches vainqueurs en proie aux factions, Disputer, dévorer le sang des nations, Le monde entier t'appelle, et tu restes paisible ! Veux-tu laisser languir ce courage invincible? De Rome qui te parle as-tu quelque pitié? César est-il fidèle à ma tendre amitié?

CÉSAR.

Oui, si dans le sénat on te fait injustice, César te défendra, compte sur mon service. Je ne peux te traliir; n'exige rien de plus.

Et tu bornerais là tes vœux irrésolus? C'est à parler pour moi que tu peux te réduire? césan.

J'ai pesé tes projets, je ne veux pas leur nuire; Je peux leur applaudir, je n'y veux point entrer. CATILINA.

J'entends : pour les heureux tu veux te déclarer. Des premiers mouvements spectateur immobile, Tu veux ravir les fruits de la guerre civile, Sur nos communs débris établir ta grandeur.

CÉSAD.

Non, je venx des dangers plus dignes de mon cœur. Ma haine pour Caton, nas lière jalouise Des lauriers dont Pompée est couvert en Asie, Le crédit, les honneurs, réclat de Cicéron, Ne mont déterminie qu'à surpasser teur nom. Sur les rives du Rhin, de la Seine et du Tage, La victoire m'appelle, et voilà mon partage. CATRIANA.

Commence done par Rome, et songe que demain J'v pourrais avec toi marcher en souverain. CÉSAR.

Ton projet est bien grand, peut être téméraire; Il est digne de toi; mais, pour ne te rien taire, Plus il doit l'agrandir, moins il est fait pour moi.

Comment?

CÉSAR.

Je ne veux pas servir ici sous toi.

GATILINA.

Alt! crois qu'avec César on partage sans peine.

On ne partage point la grandeur souveraine. Va, ne te flatte pas que jamais à son char L'heureux Catilina puisse enchaîner César. Tu m'as vn ton ani, je le suis, je veux l'être; Mais jamais mon ami ne deviendra mon maître. Pompée en serait digne, et s'il l'ose tenter, Ce bras levé sur lui l'attend pour l'arrêter. Sylla, dont tu reçus la valeur en partage, Dont j'estime l'audace, et dont je hais la rage, Sylfa nous a réduits à la captivité : Mais s'il ravit l'empire, il l'avait mérité : Il soumit l'Hellespont, il fit trembler l'Euphrate, Il subjugua l'Asie, il vainquit Mithridate. On'as-tu fait? quels états, quels fleuves, quellesmers, Quels rois par toi vaincus ont adoré nos fers? [me; Tu peux, avec le temps, être un jour un grand hom-Mais tu n'as pas acquis le droit d'asservir Rome : Et mon nom, ma grandeur, et mon autorité, N'ont point encor l'éclat et la maturité, Le poids qu'exigerait une telle entreprise. Je vois que tôt au tard Rome sera sonmise. J'ignore mon destin ; mais si j'étais un jour Force par les Romains de régner à mon tour. Avant que d'obtenir une telle victoire, J'étendrai, si je puis , leur empire et leur gloire ; Je seral digne d'eux, et je veux que leurs fers, D'eux-mêmes respectés, de lauriers soient couverts.

Le moyen que je Voffre est plus aisé peut-être. Qu'était donc ce Sylla qui s'est fait notre maltre? Il avait une armée, et j'en forme aujourd'hui; Il m'à fallu crée e qui soffrait à lain altre. Il profita des temps, et moi je les fais naltre. Le ne dis plus qu'un mot : il fut roi ; veux-tu l'être? Veux-tu de Ctér'on subir tie la loi,

Vivre son courtisan, ou régner avec moi?

Jenevenx l'un ai l'autre: il n'est pas tempade feindre. l'estime Cicévon sans l'ainer ni le craindre. Je taime, je l'avoise, et je ne te crains pas. Divise le senat, abbisse des ingrats, Tale peux, j'y consens; mais it on fane aspire Jusqu'à m'oser soumettre à ton nouvel empire, Ce ceur sera fidèle à tes serets dessenis, Et ee bras combattra l'ennensi des Romains. (il sect.)

# SCÉNE IV. CATILINA.

Alt! qu'il serve, s'il l'ose, au dessein qui m'anime; Et s'il n'en est l'appni, qu'il en soit la victime. Sylla voulait le perdre, il le connaissait bien. Sou génie en secret est l'ennemi du mien. Je ferai ce qu'enfin Sylla eraignait de faire.

## SCENE V.

CATILINA, CETHEGUS, LENTULUS SURA.

César s'est il montré favorable ou contraire? CATILINA.

Sa stérile amitié nous offre un faible apoui. Il faut et nous servir, et nous venzer de lui, Yous avons des soutiens plus sûrs et plus fidèles. Les voici ces heros, veugeurs de nos querelles.

# SCÈNE VI.

CATILINA, LES CONJURÉS. CATHINA Venez, noble Pison, vaillant Autronius, Intrépide Vargonte , ardent Statilins : Vous tous, braves guerriers de tout rang, de tout âge, Des plus grands des liumains redoutable assemblage: Veuez, vainqueurs des rois, vengeurs des citovens, Vous tous, nies vrais amis, nies égaux, nies soutiens, Encor quelques moments, un dieu qui vous seconde Va metire entre vos mains la maltresse du monde. De trente nations malheureux conquérants, La peine était pour vous , le fruit pour vos tyrans. Vos mains n'ont sultingué Tigrane et Mithridate . Votre sang n'a rougi les ondes de l'Euphrate. Que pour enorgueillir d'indignes sénateurs, De leurs propres appuis lâches persécuteurs. Ise. Grands par vos travaux seuls, et qul, pour récompen-Vous permettaient de loin d'adorer leur puissance. Le jour de la vengeance est arrivé pour vous. Je ne propose point à votre fier courroux Des travaux sans périls et des meurtres sans gloire : Vous pourriez dédaigner une telle victoire ; A vos cœurs généreux je promets des combats : Je vois vos enuemis expirants sous vos bras : Entrez dans leurs palais : frappez, mettez en cendre Tout ce qui prétendra l'houneur de se défendre : Mais surtout qu'un concert unanime et parfait De nos vastes desseins assure en tout l'effet. A l'heure où je vous parle on doit saisir Préneste : Des soldats de Sylla le redoutable reste, Par des chemins divers et des sentiers obscurs,

Ils arrivent ; je sors , et je marche à leur tête. Au-dehors, au-dedaus, Rome est votre conquête. Je combats Pétréius, et je m'ouvre en ces lieux. Au pied dn Capitole, uu chemin glorieux. C'est là que, par les droits que vous donne la guerre, Nous montons en triomabé au trône de la terre . A ce trône souillé par d'indignes Romains . Mais lavé dans leur saug, et vengé par vos mains. Carius et les siens doivent m'ouvrir les portes. (il s'arrite un moment, puis il s'adresse à un conjuré.) Vous, des gladiateurs aurons-nous les cohortes? Leur joignez-vous surtout ces braves vétérans. Ou'un odieux repos fatigua trop long-temps?

Du fond de la Toscane avance vers ces murs.

LENTULUS. Je dois les amener, sitôt que la muit sombre Cachera sous sou voile et leur marche et leur nombre ; Je les armerai tous dans ce lieu retiré. CATILINA.

Vous, du mont Célius êtes-vous assuré? STATILIUS. Les gardes sont séduits : on peut tout entreprendre.

CATILINA. Vous, au mont Aventin que tout soit suis en cendre. Dès que de Mallius vous verrez les drapeaux , De ce signal terrible allumez les flambeaux. Aux maisons des proscrits que la mort soit portée. La première victime à mes yeux présentée, Vons l'avez tous juré, doit être Cicéron : Immolez César même, ont. César et Caton, Eux morts, le sénat tombe, et nous sert en silence. Déjà notre fortune aveugle sa prudence : Dans ces murs, sous son temple, à ses yeux, sous ses Nous disposons en paix l'appareil du trépas, Surtout avant le temps ne prenez point les armes. Que la mort des tyrans précède les alarmes ; Oue Bome et Cicéron tombent du même fer : Oue la fondre en grondant les frappe avec l'éclair. Vous avez dans vos mains le destin de la terre ; Ce n'est point conspirer, c'est déclarer la guerre, C'est reprendre vos droits, et c'est vous ressaisir De l'univers dompté qu'on osait vous ravir.

( A Céthégos el à Lentulus-Sura. ) Vous, de ces grands desseins les auteurs magnanimes, Venez dans le sénat, venez voir vos vietimes. De ce consul encor nous entendrons la voix : Crovez qu'd va parler pour la dernière fois, Et vous, dignes Romains, jurez par cette épèe, Oui du sang des tyrans sera bientôt trempée . Jurez tous de périr ou de vaincre avec moi. MARTIAN.

Oui, nous le jurons tous par ce fer et par toi. UN AUTRE CONJURÉ.

Périsse le sénat! MARTIAN.

Périsse l'inlidèle Oui pourra différer de venger ta querelle ! CATILINA.

Allez, et cette nuit Rome entière est à vous.

# ACTE TROISIÈME.

## SCÉNE L

CATILINA, CETHÉGUS, AFFRANCHIS, MAR-TIAN, SEPTIME.

CATILINA. Tout est-il prêt? enfin l'armée avance-t-elle? MARTIAN.

Oui, seigneur; Mallius, à ses serments fidèle, Vient entourer ces murs aux flammes destines. Au-debors, au-dedans les ordres sont donnés. Les conjurés en foule au carnage s'excitent. Et des moindres délais leurs courages s'irritent. Prescrivez le moment où Rome doit périr.

CATILINA. Sitôt que du sénat vous me verrez sortir. Commencez à l'instant nos sanglants sacrifices : Que du sang des proscrits les fatales prémices Consacrent sons vos mains ce redoutable ionr. Observez, Martian, vers cet obscur détour. Si d'un consul trompé les ardents émissaires Oseraient épier nos terribles mystères.

CÉTHÉGUS. Peut-être avant le temps fandrait-il l'attaquer

Au milieu du sénat qu'il vient de convogner :

Je vois qu'il prévient tont , et que Rome alarmée... CATHINA Prévient-il Mallius? prévient-il mon armée? Connaît-il mes projets ? sait-il, dans son effroi, Que Mallins n'agit, n'est armé que ponr moi? Suis-je fait pour fonder ma fortune et ma gloire Sur nn vain brigandage, et non sur la victoire? Va, mes desseins sont grands, autant que mesprés: Les soldats de Sylla sont mes vrais conjurés. Ouand des mortels obscurs, et de vils téméraires, D'un complot mal tissu forment les nœuds vulguires. Un seul ressort qui manque à lenrs pièges tendus Détruit l'ouvrage entier, et l'on n'y revient plus, Mais des mortels choisis, et tels que nous le sommes. Ces desseins si profonds, ces crimes de grands hom-Cette élite indomptable, et ce superbe choix [mes. Des descendants de Mars et des vainqueurs des rois Tous ces ressorts secrets, dont la force assurée Trompe de Cicéron la prudence égarée, Un feu dont l'étendue embrase au même instant Les Alpes , l'Apennin, l'aurore et le couchant . Que Rome doit nourrir, que rien ne peut éteindre : Envoyez au consul ce billet important.

Si quelqu'un se repent, qu'il tombe sons nos coups ! | Voilà notre destin ; dis-moi s'il est à craindre. CÉTHÉGUS.

Sous le nom de César, Préneste est-elle à nous ? CATILINA.

C'est là mon premier pas ; c'est un des plus grands Ou au sénat incertain je porte en assurance. [coups Tandis que Nonnius tombe sous ma puissance, Tandis qu'il est perdu, je fais semer le bruit Que tout ce grand complot par lui-même est conduit. La moitié du sénat croit Nonnius complice. Avant qu'on delibère, avant qu'on s'éclaircisse, Avant que ce sénat, si lent dans ses debats, Ait démèlé le piège on j'ai conduit ses pas , Mon armée est dans Rome, et la terre asservie. Allez ; que de ces lieux on enlève Aurelie.

# Et que rien ne partage un si grand intérêt. SCÈNE II

AURÉLIE, CATILINA, CÉTHÉGUS, ETC.

AURELIE , une lettre à la main. l.is ton sort et le mien , ton crime et ton arrêt ; Voilà ce qu'on m'écrit.

#### CATILINA.

Quelle main téméraire ?... Eli bien! je reconnais le seing de votre père. AUBÉLIE. Lis...

CATILINA lit la lettre.

- « La mort trop long-temps a respecté mes jours, » Une fille que j'aime en termine le cours.
- » Je suis trop bien puni, dans ma triste vieillesse,
- » De cet hymen affreux qu'a permis ma faiblesse. » Je sais de votre époux les complots orlieux.
- » César qui nons trabit veut enlever Préneste.
- » Vous avez partagé leur tralison funeste:

» Repentez-vous, ingrate, ou perissez comme eux ...» Mais comment Nonnius aurait-il pu connaître Des secrets qu'un consul ignore encor peut-être ? CÉTHÉGUS.

Ce billet peut vous perdre. CATILINA , à Céthégus.

Il pourra nous servir.

(A Aurélie.) Il fant tout vous apprendre, il faut tout éclaireir. Je vais armer le monde, et c'est pour ma défense. Vous, dans ce jour de sang marqué pour ma puissan-Voulez-vous préférer un père à votre époux? [ce, Pour la dernière fois dois-je compter sur vous ?

AURÉLIE. Tu m'avais ordonné le silence et la fuite : Tn voulais à mes pleurs dérober ta conduite :

Eh bien! que prétends tu?

Partez au même instant :

J'ai mes raisons, je veux qu'il apprenne à connaître Que César est à craindre, et plus que moi peut-être. Je n y snis point nommé ; César est accusé ; C'est ce que j'attendais, tout le reste est aisé. One mon fils au bercean, mon fils ne pour la guerre, Soit porté dans vos bras aux vaiuqueurs de la terre. Ne rentrez avec lui dans ces murs abhorrés Que quand i en serai maltre, et quand vous régnerez. Notre hymen est secret : je venx qu'on le publie Au nuben de l'armée , aux yeux de l'Italie ; Je veux que votre père, hunible dans son courroux, Soit le premier sujet qui tombe à vos genoux. Partez, daignez me croire, et laissez vous conduire ; Laissez-moi mes dangers, ils doivent me suffire, Et ce n'est pas à vous de partager mes soins : Vainqueur et couronné, cette nuit je vous joins. AUBÉLIE.

Tu vas ce jour dans Rome ordonner le carnage?

Oni, de nos eunemis j'y vais punir la rage. Tont est prét ; on n'attend.

Commence par ce mentrie, il est digne de toi : Barbare, j'aime mieux, avant que tout périsse, Expirer par tes mains, que vivre ta complice.

CATHANA.

On'au nom de nos liens votre esprit raffermi...

CETHÉGES.

Ne désespèrez point un époux, un ami. Tout vons est confié; la carrière est onverte, Et reculer d'un pas, c'est courir à sa perte. Aurélie.

Ma perte fut eertaine au moment où mon ereur Recut de vos conseils le poison séducteur ; Quand j'acceptai sa main, quand je fus abusée, Attachée à son sort, victime méprisée. Vous pensez que mes yeux timides, consternés, Respecteront toujours vos complots forcenés. Malgré moi sur vos pas vous m'avez su conduire. J'aimais ; il fut aisé , cruels , de me séduire ! Et c'est pn crime affreux dont on doit vons punir, Ou'à tant d'atrocité l'amour ait pu servir. Dans mon aveuglement, que ma raison déplore, Ce reste de raison m'éclaire au moins encore. Il fait rougir mon front de l'abus détesté Oue vous avez tous fait de ma crédulité. L'amonr me fit coupable, et je ne veux plus l'être; Je ne veux point servir les atteutats d'un maître ; Je renonce à mes vœux , à ton crime , à ta foi ; Mes mains, mes propres mains s'armeront contre toi. Frappe, et traine dans Rome embrasée et fumante, Pour ton premier exploit, ton épouse expirante; Fais périr avec moi l'enfant infortuné Oue les dieux en courroux à mes vœux ont donné ; Et couvert de son sang, libre dans ta furie,

Barbare, assouvis-toi du sang de ta patrie.

C'est done là ce grand cour, et qui me fut soumis? Ainsi vous vous raugez parmi mes ennemis? Ainsi dans la plus juste et la plus noble guerre (qui jamais décida du destin de la terre, (quai je brave un consul, et Pompée, et Caton, Mes plus grands ennemis seront dans ma maison? Les prejugés romains de votre faible père A ment contre moi-même me épouse si debre? Et vous mêtez enfin la mence de l'effroi?

AURÉLIE.

Je menace le crime... et je tremble pour toi.

Dans mes emportements vois encor ma tendresse,
Frémis d'en abuser, c'est ma seule faiblesse.

Crains...

CATILINA.

Cei indigne mot n'est pas fait pour mon cœur. Ne me partez jamais de paix ni de terreur: C'est assez m'offenser. Ecoutez: je vous aime; Mais ue presumez pas que, m'oublant mol·nelme, J'immode à mon anour ess amis gen'erteux, Mon parti, mes desseins, el l'empire avec eux. Yous n'avez pas oé regarder la couronne; Jugez de mon amour, puisque je vous pardonne: Mais sachez...

ACRÉLIE.

La couronne óu tendent tes desseins, Cet objet du mepris du rete des Romains, Cet, 3, je Parracherins sur mon frout affermie, Comme un signe insultant d'horreur et d'infamile. Quoi : tun m'aines assez pour ne be pas venger, Pour ne me punir pas de l'oser outrager, Pour ne pas ajouter ta ferma de sei vicinies ?

El moi je l'alime assez pour arrêter tes crimes. El je cours.

#### SCÈNE III.

CATILINA, CÉTHÉGUS, LENTULUS-SURA, AURÉLIE, EIG.

SURA.

G'en est fait, et nous sommes perdus, Nos amis sont trabis, nos projets confondus. Préneste eutre nos mains n'a point été remise; Nominos vient dans Rome; il suit notre entreprise. En de nos confidents, dans Prénesse arrêté, A subi les tourments, et n'a point résisté. Nous avons troy tradic; rien ne peut nous défendre, Nonaloss us étant vient accuser son gendre. Il va chez Giécrion, qui n'est que trop instruit.

AURÉLIE.
Eh bien! de tes forfaits tu vois quel est le fruit!
Voilà ces grands desseins où j'aurais dà sonscrire,
Ces destins de Sylla, ce trône, cet empire!
Es-tu désabusé? les yeux sont-ils ouverts?

CATILINA, après un moment de silence. Je ne m'attendais pas à ce nouvean revers. Mais... me trahiriez-vous?

#### AURÉLIE.

Je le devrais peut-être. Je devrais servir Rome, en la vengeant d'un traitre : Nos dieux m'eu avoueraient. Je ferai plus: ie veux Te rendre à ton pays, et vous sauver tous deux, Ce cœur u'a pas toujours la faiblesse en partage. Je n'ai point tes fureurs, mais j'aurai tou courage; L'amour en donne au moins. J'ai prévu le danger; Ce danger est venu, je veux le partager. Je vais trouver mon père : il faudra que i obtienne Ou'il m'arrache la vie, ou qu'il sanve la tienne. Il m'aime, il est facile, il craindra devant moi D'armer le désespoir d'nn gendre tel que toi. J'irai parler de paix à Cicéron lui-même. Ce consul qui te craint, ce senat où l'on t'aime, Où César te soutient, où ton nom est puissant, Se tlendront trop heureux de te croire innocent. On pardonne aisément à ceux qui sont à craindre, Repeus-toi seulement, mais repens-toi sans feindre: Il n'est que ce parti quand on est déconvert : Il blesse ta fierté ; mais tout autre te perd. Et je te donne au moins, quoi qu'on puisse entrepreu-Le temps de quitter Rome, ou d'oser t'y défendre. Plus de reproche ici sur tes complots pervers; Counable, je t'aimais: matheureux, je te sers : Je mourrai pour sauver et tes jours et ta gloire. Adieu : Catilina doit appreudre à me croire : Je l'avais mérité. CATILINA, l'arrétant.

Oue faire? et quel danger? Écoutez... le sort change, il me force à changer... Je me rends... je vous cède... il faut vous satisfaire... Mais. .. sougez qu'un époux est ponr yous plus qu'un Et que, dans le péril dont nous sommes pressés, (père, Si je prends na parti, c'est vous qui m'y forcez. AURÉLIE.

Je me charge de tout, fût-ce encor de ta haine. Je te sers, c'est assez. Fille, épouse, et Romaine, Voilà tous mes devoirs, je les suis ; et le tien Est d'égaler un cœur aussi pur que le mien.

# SCÈNE IV.

CATILINA, CETHEGUS, APPRANCHIS, LEN-TULUS-SURA.

#### SURA.

Est-ce Catilina que nous veuons d'entendre? N'es-tu de Nonnius que le timide gendre? Esclave d'une femme, et d'un seul mot troublé, Ce grand cœur s'est rendn sitôt qu'elle a parlé. CÉTHÉGUS.

Non, in ne peux changer : ton génie invincible.

Animé par l'obstacle, en sera plus terrible. Sans ressource à Préneste, accusés au sénat. Nous pourrions être encor les maîtres de l'état: Nous le ferions trembler, même dans les supplices. Nous avons trop d'amis, trop d'illustres complices. Un parti trop puissant, pour ne pas éclater. SUBA.

Mais avant le signal on peut nous arrêter. C'est lorsque dans la nuit le sénat se sépare. Que le parti s'assemble, et que tout se déclare. One faire?

#### CÉTHÉGUS, à Catilina. Tu te tais, et tu frémis d'effroi? CATILINA.

Oui, je frémis du coup que mon sort veut de moi. SEB A

J'attends peu d'Aurélie; et, dans ce jour funeste. Vendre cher notre vie est tout ce qui nous reste. CATILINA.

Je compte les moments, et l'observe les lieux. Aurélie, en flattant ce vieillard odieux. En le baignant de pleurs, en lui demandant grâce. Suspendra pour un temps sa course et sa menace. Cicéron, que j'alarme, est ailleurs arrêté; C'en est assez, amis, tout est en sûreté. Qu'on transporte soudain les armes nécessaires; Armez tout, affranchis, esclaves, et sicaires; Débarrassez l'amas de ces lieux sonterrains. Et qu'il en reste encore assez pour mes desseins. Vous, fidèle affranchi, brave et prudent Septime, Et vous, cher Martian, qu'nn uiême zèle anime. Observez Aurélie , observez Nonnius : Allez: et dans l'instant qu'ils ne se verront plus, Abordez-le en secret de la part de sa fille : Peignez-lui son danger, celui de sa famille: Attirez-le en parlant vers ce détour obscur Oni conduit au chemin de Tibur et d'Anxur : Là , saisissant tous deux le moment favorable. Vous... Ciel ! que vois-je?

# SCÉNE V.

CICÉRON ET LES PRÉCÉDENTS.

CICÉRON.

Arrête, audacieux conpable : Où portes-tu tes pas? Vous, Céthegus, parlez... Sénateurs, affranchis, qui vous a rassemblés? CATILINA. Bientôt dans le sénat nous pourrons te l'appreudre?

CÉTHÉGUS. De ta poursuite vaine on saura s'y defendre.

SURA. Nons verrons si, toujours prompt à nous outrager,

Le fils de Tullius nous ose interroger. CICKRON.

J'ose au moins demander qui sont ces téméraires,

Sont-ils, ainsi que vous, iles Romains consulaires, Que la loi de l'état me force à respecter, Et que le sénat seul ait le droit d'arrêter? On on les charge de fers; allez, qu'on les entraine

CATILINA.

C'est donc toi qui détruis la liberté romaine?

Arrêter des Romaius sur tes lâches soupçous!

CUCÉRON.

Ils sont de ton conseil, et voilà mes raisons.

Vous-mètnes, frémissez. Lieteurs, qu'on m'obéisse.

(On emmes septime et Martian.)

GATHANA.

Implacable ennemi, poursuis ton injustice; Abuse de ta place, et profite du temps. Il faudra rendre compte, et c'est ou je t'attends.

Qu'on fasse à l'instant núme interroger est traltres. Va, je pourrai lineidé traiter aisai leurs maîtres. J si mandé Nomins : il sait tons tes desseins. J si mandé Nomins : il sait tons tes desseins. J si mis flouce un défense, et Pruncise en mes mains. Nons verrous qui des deux emporte la Islance, Ou de ton artifice, au de na viglance. Je ne te parle plus lei de repentir; Le parle de supplier, et veux t'en avertir. Avec les assassins sur qui tu te reposes, Vigest (associar astent, et suis-moi, si ut l'oces.

#### SCÈNE VI.

# CATILINA, CÉTHÉGUS, LENTULUS-SURA.

CÉTHÉGUS.

Faut-il done succomber sons les puissants efforts
D'un hras habile et protupt qui rompt tous nos ressorts?

Faut-il qu'à Cicéron le sort nons sacrifie?

Jusqu'an dernier moment na fureur le défie.

Cest un homme alarné, que son trouble conduit,
Qui clierche à tout apprendre, et qui n'est passinstruit;
Qui clierche à tout apprendre, et qui n'est passinstruit;
Nos aniss arrésès vont acerotire ses peimes;
Ils saurous l'éblouir de clartes incertaines.
Dans ce billet faul Céar est accure.
Le sénai en tumulte est déjà divise.
Le sénai en tumulte est déjà divise.
Vous m'avez eru perdu; marchez, et je suis maître.
Vous m'avez eru perdu; marchez, et je suis maître.

Nonnius du consul éclaircit les sompçons.

CATILINA.

Il ne le verra pas, c'est moi qui t'en réponds.

Il ne le verra pas, c est moi qui t'en reponts.

Marchez, dis-je; au senat parlez en assurance,

Et laissez-moi le soin de remplir ma vengeance.

Allons... Où vais-je?

СЕТНЕСИЯ.

Eb bien ?

CATILINA.

Aurélie! ah! grands dieux!

Ou'allez-vous ordonner de ce cœur furieux?

Écartez-la, surtout. Si je la vois paraltre, Tout prêt à vous servir, je tremblerai peut-être.

# ACTE QUATRIÈME.

#### SCÈNE L

Le Helátre doit représenter le lieu préparé pour le sénat. Cette salle hisse voir une partie de la galerie qui conduit du palais d'aurelie au temple de Tellus. Cu double rang de sièges bruse un cercte dans cette salle : le siège de Cloévon, plus élevé. cel an milito

CÉTHÉGUS, LENTULUS-SURA, retirés vers le devant.

#### SURA.

Tous ces pères de Rome, au sénat appelés, Incertains de leur sort, et de soupçons troublés, Ces monarques tremblants tardent bien à paraître. Cérnicos.

L'oracle iles Romains, ou qui du moins croit l'être, Dans d'impuissants travaux sans relâcie occupé, Interroge Septime; et, par ses soins trompé, Il a retarde tout par ses fausses alarmes.

# Plût au ciel que déjà nous cussions pris les armes !

Je crains, je l'avouerai, cet esprit du sénat, Ces préjugés sacrés de l'amour de l'état, Cet antique respect, et cette idolâtrie, Que réveille en tont temps le nom de la patrie. Cérnigaus.

La patrie en un nom sans force et sans effet; On le prononce enor, mais il in a plus d'objet. Le fauatisme usé des siècles hérotques Se couserve, le est vrai, dans des âmes stoiques; Le reste est sans vigneur, ou fait des voux pour nous. Cieron respece, n° fait que des jaloux; Caton est sans crédit; César nous favorise : Décudons-nous lei, Rome sera soumijee.

Mais si Catilina, par sa femme séduit, De tant de nobles soins nous ravissait le fruit † Tout Inomnera sa faiblesse, et cette âme hardie Reconnaît en secret l'ascendant d'Aurélie. Il l'aime, il la respecte, il pourra lul écder. CÉTRÉGUS.

Sois sùr qu'à son amour il saura commander.

Mais tu l'as vu frémir ; tu sais ce qu'il en coûte , Quand de tels intérêts...

CÉTHÉGUS, en le tirent à part.

Catou, approche, écoute.

(Lentulus et Céthégus s'ascelent à un bout de la salle.)

#### SCÈNE II.

CATON entre au sénat avec LUCULLUS, CRAS-SUS, FAVONIUS, CLODIUS, MURENA, CESAR, CATULLUS, MARCELLUS, etc.

CATON, en regardant les deux conjurés. Lucullus, je me trompe, ou ces deux confidents S'occupent en secret de soins trop importants. Le crime est sur leur front, qu'irrite ma présence. Déjà la trahison marche avec arrogance. Le sénat qui la voit cherche à dissimuler. Le démon de Sylla semble nous aveogler. L'âme de ce tyran dans le sénat respire.

CÉTHÉGES. Je vous entends assez , Caton ; qu'osez-vous dire? CATON, en s'assevant, tandis que les autres prennent place.

Que les dienx du sénat, les dieux de Scipion, Oni contre toi, peut-être, ont inspiré Caton, Permettent quelquefois les attentats des traltres; Qu'ils ont à des tyrans asservi nos ancêtres; Mais qu'ils ne mettront pas en de pareilles mains La maltresse du monde et le sort des humains. J'ose encore ajouter que son puissant génie . Oui n'a pu qu'nne fois souffrir la tyrannie . Pourra dans Céthéous et dans Catilina Punir tous les forfaits qu'il permit à Sylla.

CÉSAR Caton, que faites-vous? et quel affreux langage! . Tonjonrs votre vertu s'explique avec outrage, Vous révoltez les cœurs, au lien de les gagner, (César s'assied.)

CATON, à César.

Sur les cœurs corrombus vous cherchez à régner. Ponr les séditieux César toujours facile Conserve en nos périls un courage tranquille.

CÉSAR. Caton, il faut agir dans les jours des combats; Je suis tranquille ici, ne vous en plaignez pas. CATON.

Je plains Rome, César, et je la vois trahie. O ciel! pourquoi faut-il qu'aux climats de l'Asie Pompée, en ces périls, soit encore arrêté? CÉSAB.

Quand César est pour vous, Pompée est regretté? CATON.

L'amour de la patrie anime ce grand homme.

Je lui dispute tout, jusqu'à l'amour de Rome.

# SCÈNE III

LES MÈMES, CICÉRON. ( Cicéron, arrivant avec précipitation, tous les sénateurs sc (évent.)

#### CICÉRON.

Ah!dans quels vains débats perdez-vous ces instants? Onand Rome à son secours appelle ses enfants. Ou'elle vous tend les bras, et que ses sent collines Se couvrent à vos yeux de meurtres, de ruines, Ou'on a déjà donné le signal des fureurs, Qu'on a déjà versé le sang des sénateurs? LUCULLUS.

O ciel! CATON.

Guidé des chevaliers la cohorte intrépide.

Que dites-vous? CICÉBON. debout. J'avais d'un pas rapide

Assuré des secours aux postes menaces, Armé les citoyens avec ordre placés. J'interrogeais chez moi ceux qu'en ce trouble extrê-Aux yeux de Céthégus j'avais surpris moi-même. Nonnius, mon ami, ce vieillard généreux. Cet homme incorruptible, en ces temps malheurenx. Pour sauver Rome et vous, arrive de Préneste. Il venait m'éclairer dans ce trouble funeste, M'apprendre jusqu'aux noms de tous les conjurés, Lorsque de notre sang deox monstres altérés, A coups précipités frappent ce cœur fidèle . Et font périr en lui tout le froit de mon zèle. Il tombe mort; on conrt, on vole, on les poursuit : Le tumulte, l'horreur, les ombres de la puit Le peuple, qui se presse, et qui se précipite, Leurs complices enfin favorisent leur fuite. J'ai saisi l'un des deux qui, le fer à la main,

# Je l'ai mis dans les fers, et j'ai su que ce traître Avait Catilina pour complice et pour maltre. SCÉNE IV.

LES MÊMES, CATILINA.

Égaré, furieux, se fravait un chemin :

(Catilina , debout entre Caton et César. Céthégus est auprès de César, le ségui assis, )

(Cicéron s'assied avec le sénat.)

CATILINA. Oui, sénat, j'ai tout fait, et vous vovez la main Oui de votre ennemi vient de percer le sein. Oui . c'est Catilina qui venge la patrie , C'est moi qui d'nn perfide ai terminé la vie.

CICÉRON. Toi, fourbe? toi, barbare?

Oses-tu te vanter?...

43

CÉSAR. Nous pourrons le punir , mais il faut l'éconter. cirmiors.

Parle, Catilina, parle, et force au silence De tous tes ennemis l'audace et l'éloquence.

CICÉRON. Romains, où sommes-nous?

CATILINA.

Dans les temps du malheur. Dans la guerre civile, au milieu de l'horreur, Parmi l'embrasement qui menace le monile, Parmi des ennemis qu'il faut que je confomile. Les neveux de Sylla, séduits par ce grand nom, Ont osé de Sylla montrer l'ambition. J'ai vu la liberté dans les cœurs expirante. Le sénat divisé . Rome dans l'éponyante . Le désordre en tous lieux, et surtout Cicéron Semant ici la crainte ainsi que le soupçon. Peut-être il plaint les maux dont Rome est affligé e Il yous parle pour elle ; et moi je l'ai vengée. Par un coup effrayant, je lui prouve aujourd hui Oue Rome et le senat me sont plus chers qu'à lui. Sachez que Nonnius était l'âme invisible, L'esprit qui gouvernait ce grand corps si terrible , Ce corps de conjurés qui, des monts Apennins, S'étend jusqu'où finit le pouvoir des Romains. Les moments étaient chers, et les périls extrêmes. Je l'ai su , i ai sauvé l'état , Rome , et vous-memes. Ainsi, par un soldat fut puni Spurius; Ainsi les Scipions ont immolé Gracchus. Qui m'osera punir d'nn si juste homicide? Qui de vous peut encor m'accuser?

CICÉBON. Moi, perfide l

Moi , qu'un Catilina se vante de sauver; Moi, qui connais ton crime, et qui vais le prouver. Oue ces deux affranchis viennent se faire entendre. Sénat, voici la main qui mettait Rome en cendre ; Sur un père de Rome il a porté ses coups; Et vous souffrez qu'il parle, et qu'il s'en vante à vous? Your souffrez qu'il vous trompe, alors qu'il vous opprime? Ou'll fasse insolemment des vertus de son crime?

CATILINA.

Et vous souffrez, Romains, que mon accusateur Des meilleurs citoyens soit le persécuteur? Apprenez des secrets que le consul ignore; Et profitez-en tous, s'il en est temps encore. Sachez qu'en son palais, et presque sous ces lieux, Nonnius enfermait l'anuas prodigieux De machines, de traits, de lances et d'épées, One dans des flots de sang Rome doit voir trempées. Si Rome existe encore, amis, si vous vivez, C'est moi, e'est mon audace à qui vous le devez. Pour prix de mon service, approuvez mes alarmes; Sénateurs, ordonnez qu'on saisisse ces armes.

CICÉRON, aux lieteurs. Courez ehez Nonnius, allez, et qu'à nos yeux Ou amène sa fille en ces augustes lieux. Tu trembles à ce nom!

Moi, trembler? je méprise Cette ressource indigne où ta haine s'épuise. Sénat, le péril croit, quand vous délibérez. Eli bien! sur ma conduite êtes-vons éclairés? cicénos

Oui, je le suis, Romains, je le suis sur son crime Oui de vous peut penser qu'un vieillard magnanime Ait formé de si loin ce redoutable amas,

Ce dépôt des forfaits et des assassinats? Dans ta propre utaison ta rage industrieuse Craignait de mes regards la lumière odieuse. De Nonnlus trompé in choisis le palais, Et ton noir artifice y cacha tes forfaits. Peut-être as-tu séduit sa malheureuse fille. Ali! eruel, ce n'est pas la première famille On in portas le trouble, et le crime, et la mort. Tu traites Rome ainsi : c'est donc là notre sort l Et tout couvert d'nn sang qui demande vengeance, Tu veux qu'on t'applandisse et qu'on te récompense ! Artisan ile la guerre, affreux conspirateur, Menrtrier d'un vieillard, et calomniateur, Voilà tout ton service, et tes droits, et tes titres. O vous des nations jadis heureux arbitres, Attendez-vous ici, sans force et sans secours, Ou un tyran forcené dispose de vos jours? Fermerez-vous les yeux au bord des précipices? Si vous ne vous vengez, vous êtes ses complices. Rome ou Catilina doit périr aujourd'hui. Vons n'avez qu'un moment : jugez entre elle et lui.

Un jugement trop prompt est souvent sans justice. C'est la cause de Rome ; il faut qu'on l'éclaireisse. Aux droits de nos égaux est-ce à nous d'attenter? Toujours dans ses pareils il faut se respecter. Trop de sévérité tient de la tyrannie.

CATON.

Trop d'indulgence ici tient de la perfidie. Quoi! Rome est d'nn côté, de l'autre un assassin, C'est Cicéron qui parle, et l'on est incertain?

Il nous faut une preuve; on n'a que des alarmes. Si l'on trouve en effet ces parricides armes . Et si de Nonnius le crime est avéré, Catilina nous sert, et doit être honoré.

(A Catilina.) Tu me connais: en tout je te tiendrai parole. CICÉBON.

O Rome! ô ma patrie! ô dieux dn Capitole! Ainsi d'un scélérat un heros est l'appui l Agissez vous pour vons, en nous parlant pour lui? Cesar, vons m'entendez; et Rome trop à plaindre

N'aura donc désormais que ses enfants à craindre? CLODUES.

Rome est en súreté; César est citoven. Qui peut avoir ici d'autre avis que le sien? CICÉRON.

Clodius, achevez: que votre main seconde La main qui prépara la ruine du monde. C'en est trop, je ne vois daus ces murs menacés Oue coninrés ardents et citovens glacés. Catilina l'emporte, et sa tranquille rage, Sans crainte et sans danger, médite le carnage. Au rang des sénateurs il est encore admis : Il proscrit le sénat, et s'v fait des amis : Il dévore des veux le fruit de tous ses crimes : Il vous voit, vous menace, et marque ses victimes ; Et lorsque je m'oppose à tant d'énormités, César parle de droits et de formalités; Clodius à mes yeux de son parti se range; Aucun pe vent souffrir que Cicéron le venge. Nonnius par ce traitre est mort assassiné. N'avons-nous pas sur lui le droit qu'il s'est donné? Le devoir le plus saint, la loi la plus chérie, Est d'oublier la loi pour sauver la patrie. Mais vous n'en avez plus.

### SCÉNE V.

#### LE SÉNAT, AURÉLIE.

AURĖLIE.

O vous! sacrés vengeurs. Demi-dieux sur la terre, et mes seuls protecteurs, Consul, auguste appui qu'implore l'innocence. Mon père par ma voix vous demande vengeance : J'ai retiré ce fer enfoncé dans son flanc.

(En voulant se jeter aux genoux de Cicéron qui la relève.) Mes pleurs mouillent vos pieds arrosés de son sang. Secourez-moi, vengez ce sang qui fume encore, Sur l'infâme assassin que ma douleur ignore.

CICERON, en montrant Catilina. Le voici.

AUBĖLIE. Dieux!

CICÉBON.

C'est lul, lui qui l'assassina, Qui s'en ose vanter.

AUBÉLIE.

O ciel! Catilina! L'ai-ie bien entendn? Onoi! monstre sanguinaire! Quoi! c'est toi, c'est ta main qui massacra mon père? ( Des licteurs la soutiennent.)

CATILINA , se tournant vers Cethegus, et se jetant eperdu entre ses bras. Quel spectacle, grands dieux! je suis trop bien puni. CÉTHÉGUS.

A ce fatal objet quel trouble t'a saisi?

Aurelie à nos pieds vient demander vengeance : Mais si tu servis Rome, attends ta récompense.

CATILINA , se tournant vers Aurèlie. Aurelie, il est vrai... qu'un horrible devoir... M'a forcé... Respectez mon cœur, mon désespoir... Songez qu'nn nœud plus saint et plus inviolable...

## SCÉNE VI.

LE SENAT, AURÈLIE, LE CHEF DES LICTEURS.

LE CHEF DES LICTEURS. Seigneur, on a saisi ce depôt formidable.

CICÉRON. Chez Nonnius?

LE CHEF.

Chez lui. Ceux qui sont arrêtés N'accusent que lui seul de tant d'iniquités.

AURĖLIB. O comble de la rage et de la calomnie!

On lui donne la mort : on veut flétrir sa vie ! Le cruel dont la main porta sur lui les coups... CICÉRON.

Achevez.

AUBÉZEE.

Justes dieux! où me rédnisez-vous? CICÉRON.

Parlez : la vérité dans son jour doit paraître. Vous gardez le silence à l'aspect de ce traltre! Vous baissez devant lui vos yeux intimidés l

Il frémit devant vous! Achevez, répoudez. AURÉLIR. Ah! je vous ai trahis; c'est mol qui suis coupable.

CATILINA. Non, vous ne l'êtes point...

ACRÉT DE

Va. monstre impitovable: Va , ta pitié m'ontrage , elle me fait horreur. Dieux ! j'ai trop tard connu ma détestable erreur. Sénat, j'ai vu le crime, et j'ai tn les complices; Je demandais vengeance, il me fant des supplices. Ce jour menace Rome, et vous, et l'nnivers. Ma faiblesse a tout fait, et c'est moi qui vons perds, Traitre, qui m'as conduite à travers tant d'abimes , Tu forcas ma tendresse à servir tous tes crimes. Périsse, ainsi que moi, le jour, l'horrible jour, Où ta rage a trompé mon innocent amour ! Ce jour ou, malgré moi, secondant ta furie, Fidèle à mes serments , perfide à ma patrie , Conduisant Nonnius à cet affreux trépas, Et, pour mieux l'égorger, le pressant dans mes bras, L'ai présenté sa tête à ta main sanguinaire !

(Tandis qu'Aurélie parle au boul du théstre , Cloéron est assis, plongé dans la douleur.) Murs sacrés, dieux vengeurs, sénat, mânes d'un père, Romains, voilà l'éponx dont j'ai suivi la loi,

Voilà votre ennemi!... Perfide, imite-moi.

CATILINA.

Ou suis-je? malheureux!

O jour épouvantable!

CICÉRON, se levant.

Jour trop digne eu effet d'un siècle si coupable 

AURÉLIE.

Je devais... un billet remis entre vos mains... Consul... de tous côtés je vois vos assassins... Je me meurs...

( On enuméne Aurélie. )
 CICÉRON.

S'il se peut, qu'on la secoure, Anfide; Qu'on cherche cet écrit. En est-ce assez, perfide? Sénateurs, vous tremblez, vous ne vous joignez pas Pour venger tant de sang, et tant d'assassinats? Il vous impose encor? Vous laissez impunie

La mort de Nonnius, et celle d'Aurélie? CATILINA. Va, toi-même as tout fait; c'est tou inimitié Oui me rend dans ma rage un objet de pitié : Toi, dont l'ambition, de la mienne rivale, Dont la fortune heureuse, à mes destins fatale, M'entraina dans l'abluie où tu me vois plongé, Tu causas mes fureurs, mes fureurs t'ont vengé. J'ai hai tou génie, et Rome qui l'adore; J'ai voulu ta ruine, et je la veux encore. Je vengerai sur toi tout ce que j'ai perdu: Ton sang paiera ce sang à tes yeux répandu : Meurs en craignant la mort, meurs de la mort d'un trai-D'un esclave échappé que fait punir son maltre. Oue tes membres sauglants, dans ta tribune épars, Des inconstants Romains repaissent les regards, Voilà ce qu'eu partaut ma douleur et ma rage Dans ces lieux abhorrés te laissent pour présage : C'est le sort qui t'attend, et qui va s'accompir; C'est l'espoir qui me reste, et je cours le remplir. CICÉBON.

Qu'on saisisse ce traltre.

· CÉTHÉGUS.

En as-tu la puissance?

SURA.

Oses-tu prononcer quand le sénat balance?

CATILENA.

La guerre est déclarée; amis, suivez mes pas. C'eu est fait; le signal vous appelle aux combats. Vous, sénat incertain, qui venez de m'enteudre,

Choisissez à loisir le parti qu'il faut premire. (11 sort avec quelques sénsteurs de son parti.)

CICÉBON.

Eh bien! choisissez doue, vainqueurs de l'univers, De commander au moude, on de porter des fers. O graudeur des Romains! é majesté fétrie! Sur le bord du tombeau, réveilletée, patrie! Lucullus, Muréna, César même, écoutez : Rome demande un chef en ces calamités; Gardons l'égalité pour des temps plus tranquilles : Les Gaulois sont dans Rome, livous faut des Camilles! Il faut un dictateur, un vengeur, nn appui : Qu'on nomme le plus digne, et je marche sous lui.

# SCÈNE VII.

LE SENAT, LE CHEF DES LICTEURS.

LE CHEF DES LICTEURS.

Seigneur, en secourant la mourante Aurélie, Que nos soins vainement rappelaient à la vie, J'ai trouvé ce billet par son père adressé. CICRON, en lisant.

Quoi! d'un danger plus graud l'état est menacé! « Cesar qui uous tralit veut enlever Préneste. » Vous, César, vous trempiez dans ce comploi funeste? Lisez, mettez le comble à des malheurs si grands. César, étiez-vous fait pour servir des tyrans?

CÉSAR.

J'ai lu, je suis Romain, notre perte a annonce.

Le danger croît, j'y vole, et voilà ma réponse.

CATON.

Sa réponse est douteuse, il est trop leur appui. CICÉRON. Marchons, servons l'état coutre eux et contre lui.

(A une partie dos sénaiteurs.)
Vons, si les iderniers cris d'Aurélie expirante,
Cenx du monde ébranlé, ceux de Rome sanglante,
Out réveillé dans vons l'espirit de vos aieux,
Courez au Capitole, et défendez vos dieux;
Du fier Catilina soutenez les approches.
Je ne vons ferra point d'intulier reproches

D'avoir pu balancer entre ce montre et moi (a' attest saviences) and l'amour de la loi, Yous, sénateurs blanchis dans l'amour de la loi, Nomemerunde-deut, pour l'aveir pout de maîtres, (l'ex satiences à régainer e-veus des traîtres. (L'ex satiences à régainer de c'édiges et le cédississemen. (l'ex satiences à régainer de c'édiges et le cédississemen. C'est par là que juisi Sylla régna sur nous. Le voie en tous les leux oi voi adagners ui appellent, D'a de l'embrasement les flammés étincellent. D'est partie vois, mon courage, et sono lires, Deuts alamiez na vois, mon courage, et sono lires, Deuts alamiez na vois, mon courage, et sono lires,

Et sauvez les Romains, dussent-ils être ingrats!

# ACTE CINQUIÈME.

#### \_

# SCÈNE I.

CATON, ET UNE PARTIE DES SENATEURS, debout, en habit de guerre.

CLODIUS . & Caton. Quoi l'ursque défendant cette enceinte sacrée, A peine aux factieux nous en fermons l'entrée, Quand partout le senat s'exposant au danger, Aux ordres d'un Sannite a daigne se ranger : Cet altier plébéien nous untraze et nous brave! Il sert un peuple libre, et le traite en esclave! Un pouvoir passager est à peine en ses mains, Il ose en abuser, et contre des Romains! Contre ceux dont le sang a coulé dans la guerre! Les cachots sont remplis des vainqueurs de la terre: Et cet homme inconnu, ce fils heureux dn sort Condamne insolenment ses maîtres à la mort ! Catilina pour nous serait moins tyrannique: On ne le verrait point fletrir la république. Je partage avec vous les malhenrs de l'état ; Mais je ne peux souffrir la honte du sénat.

CATON La houte, Clodius, n'est que dans vos murmures. Allez de vos amis déplorer les injures; Mais sachez que le sang de nos patriciens, Ce saug des Cethégus et des Cornélieus . Ce sang si précieux, quand il devient compable, Devient le plus abject et le plus condamnable. Regrettez, respectez ceux qui nons ont trabis: On les mène à la mort, et c'est par mon avis. Celui qui vons sauva les condamne au supplice. De quoi vons plaignez-vous? est-ce de sa justice? Est-ce elle qui produit cet indigne courroux? En craignez-vous la suite, et la méritez-vous? Quand yous devez la vie aux soins de ce grand homme. Yous osez l'accuser d'avoir trop fait pour Rome! Muramrez, mais tremblez; la mort est sur vos pas. Il n'est pas encor temps de devenir ingrats, On a dans les périls de la reconnaissance : Et c'est le temps du moins d'avoir de la prudence, Catilina parait jusqu'aux pieds du rempart : On ne sait point encor quel parti prend César, S'il veut on conserver, ou perdre la patrie. Ciceron agit seul, et seul se sacrille; Et vous considérez, entourés d'ennemis, Si celui qui vons sert vous a trop bien servis! CLODIUS.

Caton, plus implacable encor que magnanime, Aime les châtiments plus qu'il ne hait le crime. Respectez le senat, ne lui reprochez rien. Vous parlez en censeur; il nous faut un soutien. Quaud la guerre s'altune, et quand Rome est en centre. Les édits d'un consul pourrou-lis nous déradre? N° 1-41 contre ne armée, et des compirateurs, Que l'orqueil des faisceaus, et les mains des tiéceurs? Vous parfee de danquers! Penese-vous nous instruire Que ce peuple insensé « obstine à se détruire? Vous reuluez Cesar ! Est qui n'est informe Cambien Catilina de César ! Est qui n'est informe Dans le péril presant qui crollet lous obsobèle, [de? Vous muntrez tous non mans : montrez-vous le remècation.

Oui, j'ose conseiller, esprit fier et jaloux, Que l'un veille à la fois sur César et sur vous. Je conseillerais plus; mais voici votre père.

### SCÉNE II.

CICÉRON, CATON, UNE PARTIE DES SÉNATEURS.

CATON, à Cicéron.

Viens, tu vois des ingrats. Mais Rome te défère
Les nums, les sacrés noms de père et de vengeur;
Et l'envie à les pieds l'admire avec terreur.
CICÉRON.

Romains, i'aime la gloire, et ne veux point m'en taire : Des travaux des humains e est le digne salaire. Senat, en vous servant il la faut acheter : Oui n'ose la vouloir, n'ose la mériter. Si j'applique à vos maux une main salutaire. Ce que j'ai fait est pen, voyons ce qu'il faut faire. Le sang coulait dans Rume : ennemis, citoyens. Gladiateurs, soldats, chevaliers, plébeieus, Etalaient à mes yeux la déplorable image, Et d'une ville en cendre, et d'un champ de carnage : La flamme en s'élançant de cent toits dévorés, Dans l'horreur du combat guidait les conjurés : Céthégus et Sura s'avançaient à leur tête, Na main les a saisis ; leur juste mort est prête. Mais quand i ctouffe l'hydre, il renalt en cent lieux : Il faut fendre partout les flots des factieux. Tantôt Catilina, tantôt Rome l'emporte. Il marche au Quirinal, il s'avance à la porte; Et là , sur des amas de mourants et de morts , Ayant fait à mes yeux d'incroyables efforts, Il se fraie un passage, il vole à son armée. J'ai peine à rassurer Rome entière alarmée. Antoine, qui s'oppose an fler Catilina, A tous ces vétérans aguerris sous Sylla. Antoine, que poursuit-notre mauvais génie, Par un conp imprévu voit sa force affaildie; Et son corps accablé, désormais sans vigueur, Sert mal en ces moments les soins de son grand cour : Pétreius etonne vainement le seconde. Ainsi de tuus côtes la maîtresse du monde . Assiegée au-dehors, embrasée au-dedons, Est cent fois eu un jour à ses derniers moments.

One fait Ursar?

CICÉTION.

Il a, dans ce jonr mémorable, Déployé ; je l'avoue , un courage indomptable ; Mais Rome exigeait plus d'un cœur tel que le sien. Il n'est pas criminel, il n'est pas citoyen. Je l'ai vu dissiper les plus hartlis rebelles : Mais bientôt, ménageant des Romains infidèles. Il s'efforçait de plaire aux esprits égarés. Aux peuples, aux solilats, et même aux conjurés; Dans le péril horrible où Rome était en proie, Son front laissait briller une secrète joie : Sa voix, d'nn peuple entier sollicitant l'amour, Semblait inviter Rome à le servir un jour. D'nn trop conpable sang sa main était avare.

CATON. Je vois avec horreur tout ce qu'il nous prépare. Je le redis encore, et veux le publier. De César en tont temps il faut se défier.

# SCÈNE III.

### LE SENAT, CESAB.

CÉSAB

Eh bien! dans ce senat, trop prêt à se détruire. La vertu de Caton cherche encore à me nuire? De quoi m'accuse-t-il?

CATON.

D'aimer Catilina. De l'avoir protégé lorsqu'on le sonnconna, De menager encor ceux qu'on pouvait abattre. De leur avoir parlé quand il fallait combattre. CÉSAR.

Un tel sang n'est pas fait pour teindre mes lauriers. Je parle anx citoyeus, je combats les guerriers.

Mais tous ces conjurés, ce peuple de coupables, Que sont-ils à vos yeux?

Des mortels méprisables. A ma voix, à mes coups ils n'ont pn résister. Qui se soumet à moi n'a rien à redouter. C'est maintenant qu'on donne un combat véritable. Des soldats de Sylia l'élite redoutable Est sons un chef habile, et qui sait se venger. Voici le vrai moment où Rome est en danger. Pétréins est blessé, Catilina s'avance, Le soldat sons les murs est à peine en défense, Les guerriers de Sylla font trembler les Romains. On ordonnez-yous, cousul, et quels sont vos desseins? CICERON.

Les voici : que le ciel m'entende et les conronne. Vous avez mérité que Rome vous soupçonne. Je veux laver l'affront dont vous êtes chargé. Je veux qu'avec l'état votre honneur soit vengé. Au salut des Romains je vous crois nécessaire : Je vous conmis : je sais ee que vous pouvez faire. César vent commander, mais il ne peut trahir. Vous êtes dangerenx, vous êtes magnanime. En me plaignant de vous, je vous dois mon estime Partez ; justifiez l'honneur que je vous fais. Le monde entier sur yous a les yeux désormais Secondez Pétréius, et délivrez l'empire. Méritez que Caton vous aime et vous admire, Dans l'art des Scinions vous n'avez on un rival. Nous avons des guerriers, il fant un général : Vous l'êtes, c'est sur vous que mon espoir se fonde : César, entre vos mains je mets le sort dn monde.

Je sais quels intérêts vous peuvent éblouir :

CÉSAR, en l'embrassant. Cicéron à César a dû se confier ; Je vais mourir, seigneur, on vous jus

(11 sort.) CATON.

De son ambition vous allumez les flammes CICÉRON. Va, e'est ainsi qu'on traite avec les grandes âmes.

Je l'enchaîne à l'état en me fiant à lui; Ma générosité le rendra notre appul. Apprends à distinguer l'ambitieux du traître. S'il n'est pas vertueux , ma voix le force à l'être, Un courage indompté, dans le cœnr des mortels. Fait ou les grands béros ou les grands criminels. Oui du crime à la terre a donné les exemples, S'il est aimé la gloire, est mérité des temples, Catilina lui-même, à tant d'horreurs instruit, Eut été Scipion, si je l'avais condult, Je réponds de César, ll est l'appui de Rome. J'y vois plus d'un Sylla, mais j'y vois un grand homme.

Se tournant vers le chef des (icteurs, qui entre en armes.) Eh bien! les conjurés?

LE CHEF DES LICTEURS. Seigneur, ils sont punis; Mais le sang a produit de nouveaux ennemis. C'est le feu de l'Etna qui couvait sous la cendre; Un tremblement de plus va partout le répandre; Et si de Pétréius le succès est douteux. Ces murs sont embrasés, vous tombez avec eux. Un nouvel Annibal nous assiége et nous presse ; D'autant plus redoutable en sa cruelle adresse, One, jusqu'an sein de Rome, et parmi ses enfants. En creusant vos tombeaux, il a des partisans. On parle en sa faveur dans Rome qu'il ruine ; Il l'attaque au-debors, au-dedaus il domine; Tout son génie y règne, et cent coupables voix S'élèvent contre vous, et condamnent vos lois. Les plaintes des ingrats et les clameurs des traîtres Réclament contre vous les droits de nos ancêtres, Redemandent le sang répandn par vos mains : On parle de punir le vengeur des Romains.

CLODIUS. Vos égaux après tout, que vous deviez entendre, Par yous seul condamnes, n'avant pu se défendre, Semblent autoriser...

ciciaos. 
Clodias, arrelea; 
Rendermez votre envie et vos fenerités; 
Ma puissance aboole est de peu de durre; 
Mais tant qu'el est visites et de durre; 
Mais tant qu'el estissite, els sera sacrée. 
Vosa surez tout le temps de me persecuer: 
Mais quand le péril dure il faut me respecter. 
Mais quand le peril dure il faut me respecter. 
Mais quand le peril dure il faut me respecter. 
Selopion accust arre des précestes van d'unignir. 
Zatenda sans su thrauber les retours du vulgaire. 
Zatenda sans su cherable per retours du vulgaire. 
Je pois en gruelque chose initier ce grand homos: 
Le pois en guelque chose initier ce grand homos: 
Le rendria grâce act el, et ersterial dans Rome. 
A l'élas maigre vous j'ai consacré mes jours; 
Le topoiser entire, je servinia (soujours.)

CATON.

Permettez que dans Rome encor je me présente,
Que j'aille intimider une fuule insolente,
Que je vole au rempart, que du moins mon aspect
Contienne encor César, qui m'est toujours suspect.
Et si dans ce grand jour la fortune contraire...

Caton, votre présence est lei nécessaire.

Mes ordres sont donnés, César est au combat;
Caton de la vertu doit l'exemple au sénat.
Il en doit soutenir la grandeur expirante.
Restez... Je vois César, et Rome est triomphante.

(11 court an-devant de César.)

Ah! c'est donc par vos mains que l'état soutenu...

GESAR.

Je l'ai servi peut-ètre, et vous m'aviez connu.
Pétréius est convert d'une immortelle gloire;
Le courage et l'adresse ont fixé la victoire.

Que pour ne rien laisser au pouvoir du hasard, Que pour mieux enflammer des âmes héroiques, A l'aspect imposant de leurs dieux domestiques. Métellus, Muréna, les braves Scipions, Ont soutenu le poids de leurs augustes noms. Ils out aux yeux de Rome étalé le courage Oui subjugua l'Asie, et détruisit Carthage. Tous sont de la patrie et l'honneur et l'appui. Permettez que César ne parle point de lui. Les soldats de Sylla, renversés sur la terre, Semblent braver la mort, et défier la guerre. De tant de nations ces tristes conquérants Menacent Rome encor de leurs yeux expirants. Si de pareils guerriers la valeur nous seconde, Nous mettrons sous nos lois ce qui reste du monde. Mais il est, grâce au ciel, encor de plus grands cœurs. Des héros plus choisis, et ce sont leurs vainqueurs. Catilina, terrible au milieu du carnage, Entouré d'ennemis immolés à sa rage, Sanglant, convert de traits, et combattant toujours. Dans nos rangs éclaireis a terminé ses jours. Sur des morts entassés l'effroi de Rome expire. Romain je le condamne, et soldat je l'admire. J'aimai Catilina; mais vous voyez mon cœur; Jugez si l'amitié l'emporte sur l'honneur. CICÉBON. Tu n'as point démenti mes vœux et mon estime. Va, conserve à jamais cet esprit magnanime.

Nous n'avons combattu sous ce sacre rempart

Va, conserve à jamais cet esprit magnanime. Que Rome admire en toi son éternel soutien. Grandis dieux! que ce héros soit toujours citoyen. Dieux! ne corrompez pas cette âme généreuse; Et que tant de vertu ne soit pas dangereuse.

FIN DE ROME SAUVEE.

# L'ORPHELIN

# DE LA CHINE,

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE, POUR LA PREMIÈRE POIS, LE 20 AOUT 1755.

# A MONSEIGNEUR LE MARÉCHAL DUC DE RICHELIEU.

PAIS DE FRANCE, PSEMIES GENTELBOWNE DE LA CHAMESE DU BOL, COMBANDANT SU LANGUEDOC, L'UN DES 40 DE L'ACADEMIE.

Je voudrais, Monseigneur, vous présenter de beau marbre comme les Génois, et je n'ai que des figures chinoises à vous offrir. Ce nellt onvrage ne paratt pas fait pour vous; il n'y a aucun béros dans cette pièce qui all reuni jous les suffrages por les agréments de son escrit, ni oni ait soutenu upe république prête à succomber, ni qui sit imagioé de renverser une colunne anglaise avec qualre canons. Je sens mieux que personne le peu que je your offre: mais tout se pardonne à un attachement de quarante années. On dira peut-être qu'au pied des Alpes, et vis-h-vis des neiges éternelles , où je me suis retiré , et où je devais n'être que philosophe, j'ai succombé à la vanité d'imprimer que ce qu'il y a eu de plus brillant sur les bords de la Seine ne m'a jamais oublié. Cependant je n'al jamais consulté que mon cœur ; il use conduit seul ; il a loujours inspiré mes actions et mes paroles : Il se trompe queiquefois, vous le saves; mais ce n'est pas après des épreuses si longues. Permettes done que, si cette faible tragédie peut durer quelque temps s près moi , on sache que l'auteur ne rous a pas été indifférent; permettez qu'no apprenne que, si votre opcle fonda les beaux-arts en France, vous les avez soutenus dans leur décadence.

L'Idee de cette tragotie me sini. Il 3 n quelque temps, à la lecture de l'Oppfich de Trion. Cragotic chinoise, tradille par le P. Périmare, qu'on irvoire dans le recueil que le P. du Hidee douné an public. Cette pièce chinoise fut composée au quatorrième siècle, soos la dynasie meme de Gengla-lan : e'ed une nouvelle preuve que les vainties de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition del la

Valla un grand exemple de la supériorité naturelle que donnent la raison et le génie sur la force aveugle et lurlarre; et les Tariares ont deux fois douné cet exemple; eur, forspa'ils ont conquis encore ce grand empire, au commencement du séche possé, il su sont soumis une se

conde fois à la sageme des vanneus; et les deux peuples n'out formés qu'une nation, gouvernée par les plus anciennes lois du monde; événement frappont, qui a été le premier but de mon ouvrage.

La tragédie chinoise qui porte le nom de l'Orphelin est. tirée d'un recueil immense des pièces de théâtre de cette nation : elle cultivait depuis plus de trois mille ans cet art , inventé un peu plus lard par les Grecs, de faire des portraits vivaots des actions des hommes, et d'établir de ces écoles de morale nú l'on enseigne la verto en action et en diologues. Le poéme dramatique ne fut donc long-temps en honneur que dans ce vaste pays de la Chine, sépare et ignoré du reste du monde, et dans la seule ville d'Athènes. Rome ne le cultiva qu'au bout de quatre cents années. Si yous le cherchez chez les Perses, chez les Indieus, qui passent pour des peuples inventeurs, vous ne l'y trouvez pos ; il n'y est jamais parvenu. L'Asie se contentait des fables de Pilpay et de Lokman , qui renferment toute la morale, et oni instruisent en allégories toutes les nations et tous les siècles.

Il semble qu'après avoir fait parler les animaux , il n's eul qu'un pas à faire pour faire parler les hommes, pour les introduire sur la scène , pour former l'art dramatique : cependant ces peuples ingénieux ne s'en avisèrent jamais. On doit Inférer de la que les Chinois, les Grecs et les Romains, sont les seuis peuples suciens qui alent connu le veri able esprit de la société. Rien, en effet, ne rend les hommes plus sociables, n's doucit plus leurs mœurs, ne perfectionne plus leur raison, que de les rassembler pour leur faire gouler ensemble les plaisirs purs de l'esprit: aussi nous voyons qu'à peine Pierre-le-Grand eut policé ia Russie et bât! Pétersbourg, que les théâtres s'y sont é ablis, Plus l'Allemagne a est perfectionnée, et plus nous l'avons vue adopter nos spectacles : le peu de pays où lis n'étaient pas recus dans le siècle passe n'étaient pas mis au rang des pays civilisés.

L'Orphelin de Tribro et un monument précieux qui ser plus à faire consider l'espeti de la Chân que Itoules le president qu'en à faire en diput de l'est président qu'en à faire en faire et qu'on fern jamais de ce vaste compie. Il est ur que est epièce est loune bestaure en comparaison des bein ouvrages de noi jours; mais sausi l'es: un été-d'avare, o in oir compare hou pièces du quatersitéma siéce. Acrésitacement jous troubsdours, notre hanctés. La nociété des Entitas assus soud, et de la bite-moté, a plus prochasient pas de l'anicer chinois. Il fluit encore remanquer que cette plus en de l'anicer chinois. Il fluit encore remanquer que cette plus en de l'entit deut la langue des mandies. rins , qui n'a point chaugé , et qu'à prine eu en endons-nous la langue qu'un parlait du temps de Louis Xtt et de Charles Vt1.

On pe pent comparer l'Ornhella de Tcheomianx tragédies anglaises et espagnotes du dix-septième siècle, qui ne taissent pas encore de plaire au-delà des Pyrénées et de la mer. L'action de la pièce chinoise dure vingt-cinq aux , comme dans les farces monstruenses de Shakespeare et de Lope de Vega, qu'on a nommees tragédies ; c'est un entassement d'événements incrovables. L'ennemi de la maison de Tehao veut d'abord en faire périr le chef en lachant sur lui nn gros dogue, qu'il fait croire être doué de l'instinct de décourrir les criminels , comme Jacques Aymar , parmi nous, devinalt les voleurs par sa bagnette. Ensulte il suppose un ordre de l'empereur, et envoie à son ennemi Tehno one corde, du poison et un poignard; Tebno chante selon l'usage, el se coupe la gorge, en vertu de l'obéissance que tout homme sur la terre doit, de droit divin, à un empereur de la Chine. Le persécuteur fait mourie trois ceuts personnes de la maison de Tchao. La princesse, veuve, accouche de l'orphelin. On dérobe cet enfant à la fureur de celui qui a exterminé toute la maison, et qui veut encore faire périr an berceau le seui qui roste. Cet exterminateur ordonne qu'on égorge dans les villages d'alentour tous les enfants, afin que l'orphelin soit enveloppé dans la destructi su générale.

On crutilire les Mille et une Nuis e na action et en nobnes, unitare l'incerpable, il 1 y legue de l'insérée; et l'antérée; et l'insérée; et l'insérée; et l'insérée; et l'insérée; et louis de la clarie les millers et sont il à eues granda merilses en tolt temps et chez toutes les nations; et ce mérile unique à beaucong de no glece modernes. Il la viria que la pière distonice à 1 pas d'autres beauties : maité de temps et d'actionic et l'apa d'autres beauties : maité de temps et d'actionice de mores, l'apa d'autres beauties : maité de temps et d'actionice de mores, l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionice de l'actionic

Comment les Chinols, qui, en quaternième nicle, et si Comment les Chinols, qui, et libre de melleurs, comment les Chinols, qui, et libre de melleurs, conserver de la comment de la compensar s', soci-il revise tompique dans l'entance grassière de l'arct, tandiq si protente de soin et de temps notre nation est parenum à produire euriron une doussiere de pières qui, si elles ne soule parfaites, sont pourtant fort su-deuss de tout ce que le rette de la terre a pimais produit e ou eggare? Les Chi-

Le P. du Ita'de, tous les auteurs des Lettres édificantes, tous les voyageurs ont toujours écrit Européans; ce n'est que depuis quelques sanées qu'on s'est avisé d'imprimet Européens.

nois, comme les nutres Alaislques, sond demurératus premiers (réments de la posie, a de l'élocquence, de la physique, de l'autrenomie, de la pelature, comass par cursique, de l'autrenomie, de la pelature, comass par curcer en tout plus lôt que les nutres peuples, pour ne faire comité autom progrès. Lis out resemble aux lêx plus qui, a yasat d'alberd enseigne les Green, finirent par n'être pas capables d'étre leurs diséphe.

Cer Chinois, cher qui mou avona vonge à travers tant de péritis, esp repujes de qui non avona obten mer tant de peine in permission de leur apporter Targent de l'Europe, et de voui les instituire, ne avent pas encore de l'Europe, et de voui les instituire, ne avent pas encore de point nous leur aoumes supérieurs; ils ne sont pas asses sunoes pour once realmente voloir nous initier. Nous avons pausé dâns leur histoire des suyets de tragédie, et ils ignorent al nous arous une histoire.

Le orbètre abbé Metastasio a pris pour sujet d'un de ses poémes dramatiques is même sujet à peu près que moi, c'est-à-dire, un orphelin échappé au carrage de sa maison; et il a poisé cette aventure dans une dynastie qui régnait neuf ocuis ana son toute ère.

La tragedie chiacise de l'Orgheliu de l'Ann est lost un autre sigit. I en al choisi un toud différent encore des deux autres, et qui ne leur ressemble que par le nom. Je un uns arreté à la grande évaque de Cenqui-han, et ju'i rouin peindre les uneurs des Tartares et des Chiacis. Les avernes les plus interessales se sont rien quand elle un entre les plus interessales se sont rien quand elle un plus grands secret de l'Arie, s'est encore qu'in a musement fritté quand de l'innigére pas la vertiu.

Jose dire que depuis la Heavinde jusqu'à Zaire, et la sequ'à cette pière chinoles, honne on marunie, et la seéte tospicare la principa qui mie lampler; et que, donn Elutorie du sière de Louis XIV, jui schebrer mon rei un patrie, sans flatter ni l'un ni l'eutre. C'est dans un tel travuil que j'ai commar plus de quarante années. Mais valci ce que dilt un auteur chinois, traduit en espagnoi par le cètètre Navarette.

• Si lu composes quelque ouvrage, ne le montre qu'à les mini : craina le gealle et les confrèrers; car ou fibiliséers, act nepoloment ce que la mars fair, de capitonent ce que la mars fair, éta chiomais-paiers et que la marie, par fair. La chiomais-que que de la verie, qu'al can inneite, perient que la verie, qu'al cui muelt, perient paper de la celebre Ning fai accuse d'avuir mai pense du Tico et du Li, et de l'enquerre Vang; can tours à teclifair mon-riboud qui actenuil le panégrique de Vang, et un s'hume au Tien et a Li, et de.

# L'ORPHELIN DE LA CHINE.

### PERSONNAGES.

OCTAR, | gue

IDANÉ, Semme de Ismu ASSELI, ettechée à Idama ÉTAN, attaché à Ismu.

La sobre esi dena un palais des mandarins, qui tieut su palais tu riei, dans la ville de Cambala, animentibul Nobia.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

## IDAMÉ, ASSÉLI.

IDAMĖ.

Se peut-il qu'en ce temps de désolation, En ce jour de carnage et de destruction, Quand ce palais sanglant, ouvert à des Tartares, Tombe avec l'univers sous ces peuples barbares, Dans cet anns affreux de publiques borreurs; Il soit encor pour noi de nouvelles douleurs?

Est I qui a 'éprouve, hela: dens la perte commune, Les tristes sertiments de sa peopre infortune? De tristes sertiments de sa peopre infortune? De varie péssor d'un quest, ou d'un parc, ou d'un list. Dans cette vaste enceinte, au Turtare inconnose, Ol le roi derobat à la publique une Ce prupie fostrame de painibles mortels, Interpretées de lois, ministres des sutels, (de, Vieillards, fommes, endants, troupeau faible et timiture de la commentation de la commentation de la consideration de la consideration de la consideration de la vieine de la vinipeur la contenti porte a extraole. Le vinipeur linoider la potent de la vinipeur la contentino promotir la fisulte et les trupétes. Le derafere comp aportie, et l'este frapper mos létes.

O fortune! ò pouvoir au-dessus de l'humain! Chère et triste Asséli, sais-tu quelle est la main Qui du Catai sanglant presse le vaste empire. Et qui s'appesantit sur tout ce qui respire?

On nomme ce tyran du nom de roi des rois. C'est ce fler Gengis-kan, dont les affreux exploits Fout un vaste tombeau de la superbe Asie. Octar, son lieutenant, dejà, dans sa furie, Porte au palais, dit-ou, le fer et les flambeaux. Le Catai passe enfin sous des maîtres nouveaux Cette ville, autrefois souveraine du monde, Nage de tous côtés dans le sang qui l'inonde; Voilà ce que cent voix, en sanglots superfus, Ont appris dans ces lieux à mes sens écerdus.

IDAMÉ.
Sals-tu que ce tyras de la spre interdite,
Sous qui de cet état la fin se précipite.
Sous qui de cet état la fin se précipite.
Ce destructeur servis, de leur sang abreave,
Est un Sythe, un soldat dans la poudre éter,
Est un Sythe, un soldat dans la poudre éter,
Est pour le le proposite de ces déserts saurages,
Climat qu'un ciel épais ne couvre que d'oragest.
Cest lui qui, sur les siens briguant l'autorite,
Tantol for et puissant, tantôt persécuté,
Viul jadás à les yaux, dans cette auguste ville,
Aux portes du palais demander un asile.
Son nom est Témagini; cest l'en aporendre unez.

Quoi! c'est lui dont les vœux vous fur ent adresés' Quoi! c'est ce fugitif, dont l'amour et l'hommage A vos parents surpris parurent nn outrage! Lui qui traîne après soi tant de rois ses suivauts, Dont le nom seul impose au reste des virants!

IDAMÉ. C'est lui-même, Asséli : son superbe courage, Sa future grandeur, brillaient sur son visage: Tout semblait, je l'avoue, esclave auprès de lui; Et lorsque de la cour il mendiait l'appui. Inconnu, fugitif, il ne parlait qu'en maître. Il in'aimait; et mon cœur s'en applaudit peutêtre. Peut-être qu'en secret je tirais vanité D'adoucir ce lion dans mes fers arrêté, De plier à nos mœurs cette grandeur sauvage, D'instruire à nos vertus son féroce courage, Et de le rendre enfin, gràces à ces liens, Digne un jour d'être admis parmi nos citoyens. Il eut servi l'état, qu'il détruit par la guerre : Un refus a produit les malheurs de la terre. De nos peuples jaloux tu connais la fierté. De nos arts, de nos lois l'auguste antiquite. Une religion de tout temps epurée. De cent siècles de gloire une suite averée : Tout nous interdisait, dans nos préventions, Une indigne alliance avec les nations. Enfin un antre hymen, un plus saint norad m'engage: Le vertueux Zamti mérita mon suffrage. Oui l'eût eru, dans ces temps de paix et de bonbeut Qu'un Seythe meprise serait notre vaiuqueur? Voità ce uni m'alarme, et uni me désespère.

J'ai refusé sa main; je suis épouse et mère : Il ne pardonne pas : Il se vit outrager; El Innivers suit ropi l'aime à se renger. El range destinée, et revers incroyable! Eat-Il possible, ô dieu! que ce peuple innombrable Sous le glaive du Seythe expire sans combats, Comme de vils troupeans que l'on mène an trépas?

Les Coréens, dit-on, rassemblaient une armée; Mais nous ne savons rien que par la renommée, Et tout nous abandonne aux mains des destructeurs.

Oue cette incertitude angmente mes douleurs! J'ignore à quel excès parviennent nos misères, Si l'empereur encore au palais de ses pères A tronvé quelque asile, ou quelque défenseur, Si la reine est tombée aux mains de l'oppresseur; Si l'un et l'autre tonche à son heure fatale. Hélas! ce dernier fruit de leur foi conjugale, Ce malheureux enfant, à nos soins confié, Excite encor ma crainte, ainsi que ma pitié. Mon éponx au palais porte un pied teméraire; Une ombre de respect pour son saint ministère Peut-être adoucira ces vainqueurs forcenés. On dit que ces brigands aux meurtres acharnés. Qui remplissent de sang la terre intimidée, Ont d'un dieu cependant conservé quelque idée: Tant la nature même, en toute nation, Grava l'Etre suprème et la religion. Mais je me flatte en vain qu'aucun respect les touche; La crainte est dans mon cœur, et l'espoir dans ma Je me meurs... [bouche.

# SCÈNE II.

IDAMÉ, ZAMTI, ASSELI.

IDAMÉ.
Est-ce vous, époux infortuné?
Notre sort sans retour est-il déterminé?

Hélas ! qu'avez-vous vu?

Ce que je tremble à dire.

Le nuther est an comblec il n'en plus, eet empire: Som leghievé ettager j'ai va tout shain. De quoi nous a servi il dadore la verta? Nous cidons viamenti, dans une paix profinale, El les législateirs et l'excemple da monde; Valencemet par nois loi minères fait instruit : La sagesse n'est rien; la force a tout détruit. Ja va dece se higania la horde liperborée, Par des fleuves de saus se frayant une entre-Som les corps estations de loss fires par la disprésentation de la commentation de la D'un front majestueux attendait le trépas. La reine évanouie était entre ses bras. De leurs nombrenx enfants ceux en qui le courage Commencait vainement à croître avec leur âge. Et uni pouvaient monrir les armes à la main. Etaient déià tombés sous le fer Inhumain. Il restait près de lui ceux dont la tendre enfance N'avait que la faiblesse et des plenrs pour défense : On les vovoit encore autour de lui presses, Tremblants à ses genoux qu'ils tenaient embrassés. J'entre par des détours inconnus an vulgaire ; J'approche en frémissant de ce malheureux père ; Je vois ces vils humains, ces monstres des déserts, A notre auguste maltre osant donner des fers, Trainer dans son palais, d'une main sanguinaire, Le père, les enfants, et leur mourante mère.

IDAMÉ. C'est donc là leur destin! Quel changement, ô cieux! ZAMTI. Ce prince infortuné tourne vers moi les veux : Il m'appelle, il me dit, dans la langue sacrée. Dn conquérant tartare et dn peuple ignorée : « Conserve au moins le jour an dernier de mes fils! » Jugez si mes serments et mon cœur l'ont promis; Jugez de mon devoir quelle est la voix pressante. J'ai senti ranimer ma force languissante: J'ai revolé vers vous. Les ravisseurs sanglants Ont laissé le passage à mes pas chancelants; Soit que dans les furenrs de lenr horrible joie, An pillage acharnés, occupés de leur proje, Leur superbe mépris ait détourné les veux: Soit que cet ornement d'un ministre des cienx. Ce symbole sacré du grand dieu que j'adore, A la ferocité puisse imposer encore : Soit qu'enfin ce grand dien, dans ses profonds des-Ponr sauver cet enfant qu'il a mis dans mes mains, Snr leurs yeux vigilants répandant un nnage,

Insuré.

Seigneur, il serait lemps encre de le sauver :
Qu'il parte aver mon fils ; je les juis enlever :
Qu'il parte aver mon fils ; je les juis enlever :
Ne deseperons point, et prejarons len filte;
De notre prompt départ qu'Etan ait la conduite.
Allons vers la Gorec : an rivage des mers.
Aux lieux on l'Ocean ceini ce triste univers.
La terre a des dereirs de des autres saumages;
Portons-y ces enlants, tambis que les ravages
Nicondens point ceuror ces acides assunages;
Nicondens point ceuror ces acides assunages;
Nicondens point ceuror ces acides assunages;
Allons; le temps est cher, et la plainte inutile.

Ait égaré leur vue on suspendu leur rage.

Hélas! le fils des rois n'a pas même un asile!

l'attends les Corcens; ils viendront, mais trop tard;

Cependant la mort vole au pied de ce rempart.

Saisissons, s'il se peut, le moment favorable

De mettre en sûreté en gage inviolable.

## SCÈNE III.

ZAMTI, IDAMĖ, ASSĖLI, ĖTAN.

ZAMTI. Etan, où courez-vous, interdit, consterné?

IDAMÉ.

Fuyons de ce séjonr au Scytlie abandonné.

Vous étes observés; la fuite est impossible; Autour de notre enceinte une garde terrible Aux peuples consternés offre de toutes parts

Un rempart hérissé de piques et de dards. Les vainqueurs ont parlé; l'esclavage en silence Obéit à leur voix dans cette ville immense; Chacun reste immobile et de crainte et d'horreur Depuis que sous le glaive est tombé l'empereur. ZAMTI.

Il n'est donc plus!

DAMÉ. O cieux!

ÉTAN.

De ce nouveau carnage

Qui pourra retracer l'épouvantable image?

Qui pourra retracer l'épouvantable image?

Son épouse, ses lils sanglants et déchirés... O famille des dieux sur la terre adorés! One yous dirais-je? hélas! leurs têtes exposées Du vainqueur insolent excitent les risees, Tandis que leurs sujets, tremblant de murmurer, Baissent des veux mourants qui craignent de pleurer. De nos honteux soldats les alfanges errantes A genoux ont jeté leurs armes impuissantes. Les vainqueurs fatigués dans nos murs asservis, Lasses de leur victoire et de sang assouvis, Publiant à la fin le terme du carnage, Ont, an lieu de la mort, annoncé l'esclavage. Mais d'un plus grand désastre on nous menace encor; Ou prétend que ce roi des fiers enfants du Nord, Gengis-kan, que le ciel envoya pour détruire, Dont les seuls lieutenants oppriment cet empire, Dans nos murs autrefois inconnu, dédaigné, Vient, toujours implacable, et toujours indigné, Consomnier sa colère et venger son injure. Sa nation farouche est d'une autre nature Que les tristes humains qu'enferment nos remparts : Ils habitent des champs, des tentes et des chars; Ils se croiraient gênés dans cette ville immense; De nos arts, de nos lois la beauté les offense.

Ces briganda vont changer en d'éternisé déserts Les murs que si long-temps admir l'univers. IDAME. Le vainqueur vient sans doute armé de la vengeance. Dans mon obsernité j'avisi quedque espérance; Je u' en ai plus. Les cieux, à nous nuire attachés, (Int éclair la nait où nous cions eaches.

Trop heureux les mortels inconnus à leur maître! ZAMTI. Les nôtres sont tombés : le juste ciel peut-être

Vondra ponr l'orphelin signaler son pouvoir : Veillons sur lui ; voilà notre premier devoir. Que nous veut ce Tartare?

O ciel, prends madéfense

### SCÈ NE IV.

ZAMTI, IDAMÉ, ASSÉLI, OCTAR, GARDES.

Dechave, écoatez que rotre obeisance Soli l'unique réponse aux ordres de ma voix. Il reste encore na flu de ventre de ma voix. El reste encore na flu de ventre de ven voix; Cest vous qui l'entre de ver vois intendraire. Nourritus entenent fout il flus se débien pussis, sourritus entenent fout il flus se débien pussis, le reste l'attendre : allez quo na importe ce gage. Je vals l'attendre : allez quo na importe ce page. Pour peu que vous tritles, le sing el cerange. Vant de non maltre enten s'aguster le courroux.

La nuit vient, le jour fuit; vous, avant qu'il ll'nisse, Si vous aimez la vie, allez, qu'on obéisse. SCÈNE V.

ZAMTI, IDAMĖ.

Ou sommes-nous rédinits? à nomàtrest à terreur !
Chaque instant fait celore une nouvelle borreur,
Et produit des forfaits dont l'âme intimiète
Jusqu'à ce jour de sung a avait point eu d'ièlee.
Vous ne repondezrien; vos soupirs elancés
Au ciet qui nous accable en vain sont adresses.
Enfant de tant de rois, faut-il qu'on sacrifie
Aux orliers d'un soldat foi nincoente vie?

J'ai promis, j'ai juré de conserver ses jours.

De quoi lui serviront vos malheureux secours? Qu'importent vos serments, vos stériles tendresses Étes vous en état de tenir vos promesses? N'espérons plus.

ZAMTI.

Ah, ciel! Eh quol! vous voudriez

Voir du fils de mes rois les jours sacrifics?

Non, je n'y puis penser sans des torrents de larmes. Et si je n'étais mère, et si dans mes alarmes Le ciel me permettait d'abréger un destin ments.

Nécessaire à mon fils élevé dans mon sein. Je vous dirais : Mourons, et lorsque tout succombe.

Sur les pas de nos rois descendons dans la tombe. ZAMTI. Après l'atrocité de leur indigne sort,

Qui pourrait redouter et refuser la mort? Le coupable la craint, le malhenreux l'appelle, Le brave la défie, et marche au-devant d'elle; Le sage, qui l'attend, la reçoit sans regrets. IDAMÉ.

Ouels sont en me parlant vos sentiments secreis? Vous baissez vos regards, vos cheveux se hérissent, Vous pălissez, vos veux de larmes se remplissent : Mon cour répond au vôtre ; il sent tous vos tour-

Mais que résolvez-vous?

De garder mes serments. Auprès de cet enfant, allez, daignez m'attendre. IDAMÉ. Mes prières, mes cris, pourront-ils le défendre?

SCÈNE VI

ZAMTI, ÉTAN.

ÉTAN.

Seigneur, votre pitié ne peut le conserver. Ne songez qu'à l'état que sa mort peut sauver : Pour le salut du peuple il fant bien qu'il périsse.

Oui... je vois qu'il faut faire un triste sacrifice. Ecoute : cet empire est-il cher à tes yeux? Reconnais-tu ce dieu de la terre et des cieux, Ce dien que sans mélange annonçaient nos ancêtres, Meconnn par le bonze, insulté par nos maltres?

ÉTAN. Dans nos communs malheurs il est mon seul appni : Je pleure la patrie, et n'espère qu'en lui.

Jure ici par son nom, par sa toute-puissance, Oue tu conserveras dans l'éternel silence Le secret qu'en ton sein ie dois ensevelir. Jure-moi que tes mains oseront accomplir Ce que les intérêts et les lois de l'empire. Mon devoir et mon dieu, vont par moi te prescrire.

ÉTAN. Je le jure, et je veux, dans ces murs désolés, Voir nos malheurs communs sur moi seul assemblés, Si, trahissant vos vœux, et démentant mon zèle,

Ou ma bouche ou ma main vous était infidèle, ZAMTI. Allons, il ne m'est plus permis de reculer.

De vos veux attendris ie vois des pleurs couler. Hélas! de tant de maux les atteintes cruelles

Laissent donc place encore à des larmes nouvelles!

On a porté l'arrêt! rien ne peut le changer! ÉTAN.

On presse; et cet enfant, qui vous est étranger... ZAMTI.

Étranger ! lui , mon roi !

Notre roi fut son père; Je le sais, j'en frémis : parlez, que dois je faire?

On compte lci mes pas; j'ai peu de liberté. Sers-toi de la faveur de ton obscurité. De ce dépôt sacré tu sais quel est l'asile :

Tu n'es point observé; l'accès t'en est facile. Cachons pour quelque temps cet enfant précieux Dans le sein des tombeaux bâtis par ses aleux. Nous remettrons bientôt au chef de la Corée Ce tendre rejeton d'une tige adorée. Il peut ravir du moins à nos cruels vainqueurs Ce malheureux enfant , l'obiet de leurs terreurs : Il peut sauver mon roi. Je preuds sur moi le reste.

ÉTAN. Et que deviendrez-vous sans ce gage funeste? Oue pourrez-vous répondre au vainqueur irrité? ZAMTI.

J'ai de quoi satisfaire à sa férocité. ÉTAN

Vous, seigneur?

7 t WT1 O nature! o devoir tyrannique!

ÉTAN. Eh bien?

ZAMTI.

Dans son berceau saisis mon fils unique. ÉTAN.

Votre fils ! ZAMTI Songe an roi que tu dois conserver.

Prends mon fils... que son sang... je ne puis achever.

Ah! que m'ordonnez-vous? ZAMTI.

Mais si mon amitié...

Respecte ma tendresse : Respecte mon malheur, et surtout ma faiblesse; N'oppose aucun obstacle à cet ordre sacré.

Et remplis ton devoir après l'avoir juré. ÉTAN.

Vous m'avez arraché ce serment téméraire. A quel devoir affrenx me faut-il satisfaire? J'admire avec horreur ce dessein généreux ;

C'en est trop, je le veux. Je suis père ; et ce cœur, qu'un tel arrêt déchire ,

S'en est dit ceut fois plus que tu ne peux m'en dire.

J'ai fait taire le sang, fais taire l'amitié.

ÉTAN. Il fant obeir.

ZAMTI.

Laisse-moi , par pitié. SCÈNE VII.

ZAMTI

J'ai fait taire le sang! Ahl trop malheureux pêrel J'entends trop cette voix ai fatale et ai chêre. Gél! impose silence aux eris de ma douleur: Mon épouse, mon fils, me déchirent le cœur. De ce cœur effrayé cache moi la blessure. L'homme est trop faible, hélas! pour dompter la natuque peutil par lu-in-eneré achève, soutiens-moi; [re: Affermia la vertu pêtê à homber sana toi.

### ACTE SECOND.

# SCÉNE I.

ZAMTI.

Etan auprès de moi tarde trop à se rendre : Il faut que je lui parle; et je craiss de l'entendre. Je tremble malgré moi de son fatal retour. Je moi sil mon cher filsi as-in perdu le jour? Aura-t-on consomme ce fatal ascrifice? Je n'ai pa de ma main te conduire an appplice ; Je n'en cup sa l'orce; en ai-je sasez au moina: Pour apprendre l'effec de mes funestes soins? En ai-je encore assez pour cacher mes alarmes?

## SCÈNE II.

### ZAMTI, ÉTAN.

ZAMTI.
Viens, ami... jet'entends,.. je sais tont par tes larmes.

Votre malheureux fils...

ZAMTI. Arrête , parle-moi De l'espoir de l'empire , et du fils de mon roi ; Est-il en sûreté?

### ÉTAN.

Les tombeaux de ses pères
Cachent à nos tyrans sa vie et ses misères.
Il vous devra des jours pour souffrir commencés;
Présent fatal, peut-être!

ZANTI.

Il vlt : e'en est assez.

O vous , à qui je rends ces services fidèles ,

O mes rois! pardonnez mes larmes paternelles.

ÉTAN.
Osez-vous en ces lieux gémir en liberté?
ZAMTI.

Où porter ma douleur et ma calamité? Et comment désormais soutenir les approches, Le désespoir, les cris, les éternels reproches, Les imprécations d'une mère en fureur? Encor, si nous pouvions prolonger son erreur!

ÉTAN.

On a ravi son fils dans sa fatale absence :
A nos cruels vainqueurs on conduit son enfance;
Et soudain j'ai volé pour donner mes secours
An royal orphelin dont on poursuit les jours.

Ah! dn moins, cher Etan, si tu poquais lui dire Que nous avons livre l'hérêtie de l'empire, Que j'ai caché mon fils, qu'il est en súreté! Imposous quelque temps à as crédulité. Helas! la vérité si souvent est cruelle! On l'aime; et les humains sont maheureux par elle. Allons... ciel! elleméme approche de ces lieux; La douleur et la mort sont pelates dans ses veux.

### SCÈNE III.

## ZAMTI, IDAMÉ.

10 Airi.
Qu' ai-je vu? Qu' a-t-on fait barbare, est-il possible?
L'avez-vous commandé es sacrifice horrible?
Non, je ne puis le croire; et le ciel irrité
Non, je ne puis le croire; et le ciel irrité
N' apa dans voire sela mis tant de crusuré.
Non, vons ne serez point plus dur et plus barbare
Que la loi du vainqueur, et le fer du Tartare.
Vous pleures, malbeureux!

ZAMTI.

Als! plenrez avec moi ;

Mais avec moi songez à sauver votre roi.

Que j'immole mon fils !

ZAMTI.

Telle est notre misère :

Vous êtes citoyenne avant que d'être mère.

IDAMÉ.

Quoi! sur tol la nature a si peu de ponvoir!

ZAMTI.

Elle n'en a que trop , mais moins que mon devoir :

Et je dois plus an sang de mon malheureux mattre Qu'à cet enfant obscur à qui j'ai donné l'être. IDAMÉ.

Non, je ne connais pas cette horrible vertu.
Jai vu nos murs en cendre, et ce trône abatta;
Jai pleuré de nos rois les disgraces affreuses;
Mais par quelles fureurs, encor plus douloureuses,
Venxa, de ton épouse avançant le trépas,
Livrer le sanç d'un fils qu'on ne demande pas?

Ces rois ensevelis, disparus dans la poudre, Sont-ils pour toi des dieux dont tu craignes la fondre? A ces dienx impuissants, dans la tombe endormis, As-tu fait le serment d'assassiner ton fils? Helas! grands et petits, et aujets, et monarques, Distingués un moment par de frivolea marquea, Ezaux par la nature, égaux par le malbeur. Tout mortel est chargé de sa propre douleur ; Sa peine lui suffit : et . dana ce grand naufrage . Rassembler nos débria, voilà notre partage. On serais-je, grand dieu! si ma crédulité Ent tombé dans le piège à mes pas présenté? Auprès du fils des rois si j'étais demeurée, La victime aux bourreaux allait être livrée. Je cessais d'être mère, et le même couteau Sur le corps de mon fils me piongeait au tombeau. Graces à mon amour, inquiète, troublée, A ce fatal berceau l'instinct m'a rappelée, J'ai vu porter mon fils à nos cruels vainqueurs : Mes mains l'ont arraché des mains des ravisseurs. Barbare, ils n'ont point eu ta fermeté crueile : J'en ai chargé soudain cette esclave fidèle, Qui soutient de son lait ses misérables jonrs, Ces jours qui périssaient sans moi, sans mon secours; J'ai conservé le sang du fila et de la mère, Et i'ose dire encor de sou malheureux père. ZANTI.

Ouol! mon fils est vivant!

Oui, rends graces an ciel, Malgré toi favorable à ton cœnr paternel. Repens-tol.

7 t MT1

Dieux des cieux , pardonnez cette ioie , Oui se mêle un moment aux pleurs où je me noie! O ma elière Idamé! ces moments seront courts : Vainement de mon fils vous prolongiez les jours ; Vainement vous cachiez cette fatale offrande: Si nous ne donnons pas le saug qu'on nous demande, Nos tyrans soupçonneux seront bientôt vengés; Nos citoyens trembiants, avec nous égorgés, Vont payer de vos soins les efforts inutiles ; De soldats entouréa, nous n'avons pins d'asiles ; Et mon fils qu'an trépas vous eroyez arracher, A l'œil qui le poursuit ne peut plus se cacher. Il faut subir son sort. MAMÉ

Ah! cher époux, demeure ;

Feonte-moi du moins

Hélas!... il faut qu'il meure.

IDAMÉ. Qu'il meure! arrête, tremble, et crains mon désespoir; Crains sa mère.

> ZAMTI. Je crains de trabir mon devoir.

Abandonnez le vôtre; abandonnez ma vie Aux détestables mains d'un conquérant impie, C'est mon sang qu'à Gengis il vous faut demander, Allez, il n'aura pas de peine à l'accorder. Dans le sang d'un époux trempez vos mains perfides; Allez : ce jour n'est fait une pour des parricides. Rendez vains mes serments, sacrifiez nos lois, Immolez votre époux, et le sang de vos rois. IDAMÉ.

De mes rois! Va. te dis-ie : lls n'ont rien à prétendre: Je ne dois pas mon sang en tribut à leur cendre : Va, le nom de sujet n'est pas plus saint pour noua Que ces noms si sacrés et de père et d'époux. La nature et l'hymen, voilà les lois premières, Les devoirs, les liena, des nations entières; Ces lois viennent des dieux: le reste est des humains. Ne me fais point hair le sang des souverains : Oui, sanvons l'orphelin d'un vainqueur homicide; Mais ne le sauvons pas au prix d'un parricide; Que les jours de mon fils n'achètent point ses jours Loin de l'abaudonner, je vole à son secours ; Je prends pitié de lm; prends pitié de toi-même, De ton fils Innocent, de sa mère qui t'aime. Je ne menace pius, je tombe à tes genonx. O père infortuné! cher et cruel époux! Pour qui j'ai méprisé, tu t'en souviena peut-être. Ce mortel qu'aujourd'hni le sort a fait ton maître : Accorde-moi mon fils, accorde-moi ce sang Oue le plus par amour a formé dans mon flanc , Et ne résiste point au cri terrible et tendre Ou'à tes sens desolés l'amont a fait entendre.

Ah! c'est trop abuser du charme et du pouvoir Dont la nature et vous combattez mon devoir. Trop faible épouse, hélas! si vous pouviez connaître...

IDAMÉ. Je suis faible, oni, pardonne; une mère doit l'être. Je n'aurai point de toi ce reproche à souffrir, Quand il faudra te suivre, et qu'il fandra mourir. Cher époux, si tu peux au vainqueur sanguinaire, A la place du fils, sacrifier la mère.

Je suis prête : Idamé ne se plaindra de rien ; Et mon corur est encore aussi grand que le tien.

ZAMTI. Oni, j'en crois ta vertu.

> SCÈNE IV. ZAMTI, IDAMÉ, OCTAR, GARDES.

OCTAB

Onoi! vona osez reprendre Ce dépôt que ma voix vous ordonna de rendre? Soldats, anivez leurs pas, et me répondez d'eux : Saisissez cet enfant qu'ila cachent à mes veux ; Allez : votre empereur en ces lieux va paraître ; Apportez la victime aux pieds de votre maître. Soldats . veillez sur eux.

ZAMTI. Je suis prêt d'obéir :

Vous aurez cet enfant.

Je ne le puis souffrir : Non , vuus ne l'obtiendrez, cruels , qu'avec ma vie.

Qu'on fasse retirer cette feuime hardie. Voici votre empereur; ayez soln d'empêcher One tous ces vils captifs osent en approcher.

### SCENE V.

GENGIS, OCTAR, OSMAN, TROUPE DE

GENGIS.

On a poussé trop loin le droit de ma couquête. Oue le glaive se cache, et que la mort s'arrête : Je veux que les vaincus respirent desormais. J'envoyai la terreur, et j'apporte la paix : La mort du fils des rois suffit à ma vengeance. Etouffons dans son sang la fatale semence Des complots éternels et des rébellions, Ou un fantôme de prince inspire aux nations. Sa famille est éteinte : il vit; il doit la suivre. Je n'en veux qu'à des rois ; mes sujets doivent vivre. Cessez de mutiler tous ces grands monuments, Ces prodiges des arts consacrés par le temps; Respectez-les , ils sont le prix de mon courage : Qu'on cesse de livrer aux flammes, au pillage, Ces archives de luis, ce vaste amas d'écrits, Tous ces fruits du génie, objets de vos mépris : Si l'erreur les dicta , cette erreur m'est utile ; Elle occupe ce peuple, et le rend plus docile. Octar, je vous destine à porter mes drapeaux Aux lieux où le soleil reualt du sein des eaux. ( A um de ses suivants, )

Vous, dans l'Inde soumise, humble dans sa défaite, Soyez de mes décrets le fidèle interprète, Tandis qu'en occident je fais voler mes fils Des murs de Samarcande aux bords du Tanais. Sortez: demeure, Octar.

# SCÈNE VI.

GENGIS, OCTAR.

ENGIS.

Que le sort m'elevât à ce comble de gloire?

Je funie aux piedice trône, et je rêgue en des lieux.

Où mon front aviii n'ous levre les yeux.

Voici donc ce plais, eçette superte ville.

Oû, conche dans la foule, et cherchant un asile, J'essayal les mejeris qu'à l'abri du danger.

L'orqueilleux citoren prodigue à l'étranger:

On dédaignait un Scythe, et la honte et l'outrage De mes vœux mal conçus devinrent le partage; Une femme ici même a refusé la main Sous qui, depuis cinq ans, tremble le genre humain.

OGTAN.

Quoi! dans ce haut degré de gloire et de puissance,

Quand le monde à vos pieds se prosterne en silence,

D'nn tel ressouvenir vous seriez occupé!

OGNOS.

Mon espeti, je i rusove, en fat toujours frappe.

Even affronts attachés à mon humble fortune

Cost le seul dunt je garde une idéé importune.

Jen i en signe en moment de fallbiese et d'erreur

Jen i en signe en moment de fallbiese et d'erreur

Il n'est point dans l'éclat dont le sort m'environne

La pière le porent j' ramur, d'i-on, le donne.

J'en couserve un dépit trop indigne de mol;

Mais au moins je woudrais qu'elle condroi son roi;

Que son oril entrevit, du sein de la bassesse,

De qui son importinen outrages la tendresse;

Qu'à l'aspect des grandeurs, qu'elle efit pu partager,

Son désepois rescrit s'un ev vergue.

OCTAN.

Mon ureille , seigneur, était accoutumée
Aux cris de la victoire et de la renonmée ,
Au bruit des murs fumants renversés sous vos pas ,
Et nou à ces discours , que je ne conçois pas .

Non, depuis qu'en ces lleux mon âme fut vaincue, Dennis que ma fierté fut ainsi confundue, Mon cour s'est désormais défendu sans retour Tous ces vils sentiments qu'ici l'un nomme amour Idamé, je l'avoue, en cette âme égarée Fit une impression que j'avais ignorée Dans nos antres du Nord, dans nos stériles champs, Il n'est point de beauté qui subjugue nos sens ; De nos travanx grossiers les compagnes sauvages Partagent l'apreté de nos males courages : Un poison tout nouveau me surprit en ces lienx ; La tranquille Idamé le portait dans ses veux : Ses paroles, ses traits, respiralent l'art de plaire. Je rends grâce au refus qui nourrit ma colère ; Son mépris dissipa ce charme suborneur, Ce charme inconcevable, et souverain du cœur. Mon bonheur m'eût perdu ; mon âme tout entière Se doit aux grands objets de ma vaste carrière.

Une femme sur moi n'aura point ce pouvoir; Je la venx unblier, je ne veux point la voir : Qu'elle pleure à luisir sa fierté trop rebelle ; Octar, je vous défends que l'on s'informe d'elle. OCTAR.

J'ai subjugué le monde, et j'aurais soupiré! Ce trait injurieux, dont je fus déchiré, Ne rentrera jamais dans mon ême offensée:

Je bannis sans regret cette lûche pensée :

Vous avez en ces lieux des soins plus importants.

GENGIS.

Oui, je me souviens trop de tant d'égarements.

# SCÉNE VII.

GENGIS, OCTAR, OSMAN.

OSMAN. La victime, seigneur, allait être égorgée; Une garde autour d'elle était déjà rangée; Mais un événement que je n'attendais pas, Demande un nouvel ordre, et suspend son trépas; Une femme éperdue, et de larmes baignée, Arrive , tend les bras à la garde indignée , Et nous surprenant tous par ses cris forcenés : « Arrêtez , c'est mon fils que vous assassinez! » C'est mon fils! on vous trompe au choix de la vieti-Le désespoir affreux qui parle et qui l'anime, [me.» Ses yeux, son front, sa voix, ses sanglots, ses clameurs, Sa fureur intrépide au milieu de ses pleurs, Tout semblait annoncer, par ce grand caractère, Le cri de la nature, et le cœur d'une mère, Cependant son époux devant nous appelé, Non moins éperdu qu'elle, et non moins accablé, Mais sombre et recueilli dans sa douleur funeste : « De nos rois , a-t-il dit , voilà ce qui nous reste ; » Frappez : voilà le sang que vous me demandez.» De larmes, en parlant, ses yeux sont inondés, Cette femme à ces mots d'un froid mortel saisie . l ong-temps sans mouvement, sans couleur et sans vie, Ouvrant enfin les yeux, d'horreur appesantis, Dès qu'elle a pu parler a réclamé son fils : Le mensonge n'a point des douleurs si sincères ; On ne versa jamais de larmes plus amères. On doute, on examine, et je reviens confus Demander à vos pieds vos ordres absolus.

Je saurai démèler un pareil artifee; Et qui m'a pn tromper est sûr de son supplice. Ce peuple de vaincus prétend-il m'avengler? Et veut-on que le sang recommence à couler? OCTAR.

Cette femme ne peut tromper votre prudence :
Do flis de l'empereur elle a conduit l'enfance :
Aux enfants de son maltre on s'attache aisément ;
Le danger, le malheur ajoute au sentiment ;
Le danger, le malheur ajoute au sentiment ;
Et as douleur si vraie ajoute à l'imposture.
Blenoft, de son severt perpeut l'obscurité ,
Vos yeux sur cette nuit répandront la clarié.
DENDES.

Quelle est donc cette femme?

On dit qu'elle est unie A l'un de ces lettrés que respectait l'Asie , Qui , trop enorgueillis du faste de leurs lois , Sur leur vain tribunal osaient braver cent rois. Leur fouleest innombrable : ilssonttous dans leschallls connattront enfin des lois plus souveraines : [nes; Zamti, c'est là le nom de cet schave altier Qui veillait sur l'enfant qu'on doit sacrifier.

GENOSI.
Allez inservoger ce couple condamnable;
Tirez la vérité de leur bouche compable;
(yen nos guerriers aurout, a leurs posses fixes,
Veillent dans tous les lieux on je le sai plaxel;
(veillent dans tous les lieux on je le sai plaxel;
Let Curcens, dilloni, tenient quelque entreptie.
Let Curcens, dilloni, tenient quelque entreptie.
Let Curcens, dilloni, tenient quelque entreptie.
Let Surcens, dilloni, tenient quelque entreptie.
Let Surcens, dilloni, tenient quelque entreptie.
Let il lon vent forcer les enfants de la guerre
A porter le carange aux bornes de la terre.

# ACTE TROISIÈME.

### SCÉNE I.

GENGIS, OSMAN, TROUPE DE GUERRIERS.

GENGIS.

A-t-on de ces captifs éclairei l'imposture? A-t-on connu leur crime et vengé mon injure? Ce rejeton des rois, à leur garde commis, Entre les mains d'Octar est-il enfin remis?

OSMAN.

Il cherche à pénétrer dans ce sombre mystère.

A l'aspect des tourments, ce mandarin sévère

Persiste en sa réponse avec tranquilité; Il semble sur son front porter la vérité; Son épouse en trembiant nous répond par des larmes. Sa plainte, sa douleur, angmente encor esc charmes. De pitié majer hous nos cerus cisient surpris, Et nous nous étaient surpris, Et nous nous étaient surpris, Et nous nous étaient surpris, et nous s'et se beau ne frappa notre vue.

- Seigneur, le croiriez-vous? cette femme éperdue A vos sacrés genoux demande à se jeter. « Que le vainqueur des rois daigne enfin m'écouter
- » Il pourra d'un enfant protéger l'innocence ;
- » Malgré ses cruautés j'espère en sa clémence :
- » Puis qn'il est tout-puissant, il sera générenx; » Pourrait-il rebuter les pieurs des malheureux? » C'est ainsi qu'elle parle, et j'ai dû lui promettre On'àvos pieds en ces lieux vous daigneriez il admettre.

GENGIS.

De ce mystère enfin je dois être éclairei.

( A sa suite. )

Oui, qu'elle vienne : allez, et qu'on l'amène ici. Qu'elle ne pense pas que, par de vaines plaintes, Des soupirs affectés, et quelques larmes feintes.

44

Anx yeux d'un conquérant on puisse en imposer : Les femmes de ces lieux ne peuvent m'abuser; Je n'ai que trop counu leurs larmes infidèles . Et mon cour dès long-temps s'est affermi contre elles. Elle cherche un houneur dont dépendra son sort ; Et vouloir nie tromper, c'est demander la mort. OSMAN.

Voilà cette captive à vos pieds amenée. GENGIS.

Que vois-je? est-il possible? ò ciel! à destince! Ne me trompé-je point? est-ce nu souge? une ertl'est Idamé ! c'est elle ! et mes sens... freur?

### SCENE II.

GENGIS, IDAME, OCTAR, OSMAN, GARDES,

IDAME.

Ah! seigneur, Tranchez les tristes jours d'une femme éperdue. Vous devez vous venger, je m'v suis attendue; Mais , seigneur , éparguez un enfant innocent.

Rassurez-vons ; sortez de cet effroi pressant... Ma surprise, madame, est égale à la vôtre.. Le destin qui fait tout nous trompa l'un et l'autre. Les temps sont bien chaugés : mais si l'ordre des cieux D'un habitant du Nord, méprisable à vos yeux, A fait un conquérant sous qui tremble l'Asie, Ne craignez rien pour vous, votre empereur oublie Les affronts qu'en ces lieux essuya Témugin. J'immole à ma victoire , à mon trône , au destin . Le dernier rejeton d'une race ennemie : Le repos de l'état me demande sa vie : Il faut qu'entre mes mains ce plépôt soit livre. Votre cœur sur un fils doit être rassuré: Je le prends sous ma garde.

A peine je respire.

Mais de la vérité, madame, il faut m'instruire : Quel indigne artifice ose-t-on m'opposer? De vous, de votre époux, qui prétend m'imposer? MAMÉ.

Ali ! des infortunés épargnez la misère. GENGIS. Vous savez si je dois hair ce téméraire,

IDANÉ. Vous, seigneur!

J'en dis trop, et plus que je ne veux.

Ah! rendez-moi, seigneur, un enfant malheurenx : Vous me l'avez promis : sa grâce est prononcée. GENGIS.

Mes ordres méprisés . mon pouvoir avili : En un mot , vous savez jusqu'où je sajs trahi. C'est pen de m'enlever le sang que je demande , De me désobéir alors que je commande ; Vous êtes dès long-temps instruite à m'outrager Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dois me venger. Votre époux !... ce seul nom le rend assez coupable Onel est donc ce mortel, pour vous si respectable, Oni sous ses lois, madame, a pn vous captiver? Quel est cet insolent qui pense me braver? Qu'il vienne.

Mon époux, vertueux et fidèle Obiet infortuné de ma douleur mortelle. Servit son dieu . son roi . rendit mes jours heureux CENCIA

Qui!... bui? Mais depuis quand formites-yous ces nœuds? IDAME.

Depuis que loin de nuus le sort, anl vous seconde. Eut entraîné vos pas pour le malheur du monde.

J'entends; depuis le jour que je fus outragé, Depuis que de vons deux je dus être vengé, Depuis que vos climats ont mérité ma haine.

### SCÈNE III.

GENGIS, OCTAR, OSMAN, d'un cote: IDAME, ZAMTI, de l'autre : GARDES.

Parle ; as-tu satisfait à ma loi souveraine? A s-tu mis dans mes mains le fils de l'empereur? ZAMTI.

J'ai rempli mon devoir, c'en est falt ; oui , seigneur. GENGIS.

Tu sais si je punis la fraude et l'insolence : Tu sais que rien n'échappe aux coups de ma vengean-Que si le fils des rois par tol m'est enlevé, Malgré ton imposture, il sera retrouvé : Que son trépas certain va sulvre ton supplice.

( A see gardes. ) Mais je veux bien le croire. Allez, et qu'on saisisse L'enfant que cet esclave a remis en vos mains, Frappez.

> ZAMIT Malheureux père! IDAMÉ.

Arrêtez, inhumains! Ah! seigneur, est-ce ainsi que la pitié vous presse? Est-ce ainsi qu'un vainqueur sait tenir sa promesse? GÉNGIS.

Est-ce ainsi qu'on m'abuse, et qu'ou croit me jouer? C'en est trop; écoutez, il faut tout m'avouer. Sur cet enfant, madame, expliquez-vous sur l'heure: Sa grâce est dans vos mains : ma gloire est offensée. Instruisez-mol de tout : répondez . ou ou il nueure.

· IDAMÉ.

Eli bien ! mon fils l'emporte ; et si, dans mon malheur, L'aveu que la nature arrache à ma douleur Est encore à vos yeux une offense nouvelle ; S'il faut toujours du sang à votre âme cruelle , Frappez ce triste cœur qui cède à son effroi , Et sauvez un mortel plus généreux que moi. Seigneur, il est trop vrai que notre auguste maltre, Qui, sans vos seuls exploits, u'ent point cesse de l'être, A remis à mes mains, aux mains de mon époux, Ce dépôt respectable à tout autre qu'à vous. Seigneur, assez d'horreurs suivaient votre victoire, Assez de cruautés ternissaient tant de gloire ; Dans des fleuves de sang tant d'innocents plongés . L'empereur et sa femme, et cinq lils égorgés, Le fer de tous côtes dévastant cet empire . Tous ces champs de carnage auraient dû yous suffire, Un barbare en ces lieux est venu demander Ce dépôt précieux que j'aurais dû garder, Le fils de tant de rois, notre unique esperance. A cet ordre terrible, à cette violence, Mon époux , inflexible en sa fidelité. N'a vu que son devoir, et n'a point hésité : Il a livré son fils. La nature outragée Vainement déchirait son âme narragée : Il Imposait silence à ses cris douloureux. Vous deviez ignorer ce sacrifice affreux : J'ai dû plus respecter sa fermeté sévère ; Je devais l'imiter : mais enfin je suis mère ; Mon âme est au-dessous d'un si eruel effort; Je n'ai pu de mon fils conseutir à la mort. Hélas! au désespoir que j'ai trop fait paraltre, Une mère aisement pouvait se reconnaître, Voyez de cet enfant le père confondu, Oni ne vous a trabi qu'à force de vertu : L'un n'attend son salut que de son innocence; Et l'autre est respectable alors qu'il vous offense. Ne pnnissez que moi , qui trahis à la fois E l'époux que j'admire, et le sang de mes rois. Digne époux ! digne objet de toute ma tendresse ! La pitié maternelle est ma seule faiblesse : Mon sort suivra le tien ; je meurs si tu peris ; Pardonne-moi du moins d'avoir sauvé ton fils.

ZAMTI. Je t'ai tout pardonné , je n'ai plus à me plaindre. Pour le sang de mon roi je n'ai plus rien à craindre ;

Ses jours sont assurés.

GENGIS.

Traitre , ils ne le sont pas : Va réparer ton crime , ou subir le trépas.

Va réparer ton crime , ou subir le trépas.

ZANTI.

Le crime est d'obeir à des ordres injustes.

Le crime est d'ober à des ordres injustes. La souveraine voix de mes mattres augustes, Du sein de leurs tombeaux, parle plus haut que toi: Tu fus notre vainqueur, et tu n'es pas mon roi; Si j'étais ton sujet, je te serais fidèle. Arrache-moi la vie, et respecte mon zèle : Je t'al livré mon fils, j'ai pa te l'immoler ; Penses-tu que pour moi je puisse encor trembler? GENGIS.

Qu'on l'ôte de mes yeux.

Ah! daignez...

GENGIS.

Ou'on l'entraine.

IDAMÉ.

Non , n'accablez que noi des traits de votre haine.

Cruel ! qui m'aurait dit que j'aurais par vos coups

Perdu mon empereur, mon fils , et mon époux?

Quoi! votre âme jamais ne peut être amollie? GENGIS. Allez, suivez l'époux à qui le sort vous lie. Est-ce à vous de prétendre encore à me toncher? Et quel droit avez-vous de me rien reprocher?

IDAMÉ. Ali! je l'avais prévu , je n'ai plus d'espérance. GENGIS.

Allez, dis-je, Idamé: si jamais la clémence Dans mon cœur malgré moi pouvait encore entrer, Vous sentez quels affronts il faudrait réparer.

# SCÈNE IV.

GENGIS, OCTAR.

D'oi vient que je gémis? d'oi vient que je balance? Quel dieu parlait en elle, et prenait sa difense? Est-ail dans les vertus, est-il dinas la beaute Un pouvoir au-dessus de mon autorite? Ah! demeures, Octar j, im en erains, je m'ignore: Il me faut un ami, je n'en eus point encore;

OCTAR.

Puisqu'il faut vous parler, S'il est des ennemis qu'on vous doive innnoler. Si vous voulez conper d'une race odieuse. Dans ses derniers rameaux , la tige dangereuse . Précipitez sa perte ; il faut que la rigueur. Trop nécessaire appui du trône d'un vainqueur, Frappe sans intervalle un coup sûr et rapide : C'est un torrent qui passe en son cours homicide; Le temps ramène l'ordre et la tranquillité : Le peuple se faconne à la docilité : De ses premiers malheurs l'image est affaiblie : Bientôt il les pardonne, et même il les oublie. Mais lorsque goutte à goutte on fait couler le sang, Qu'on ferme avec lenteur et qu'on rouvre le flanc, Que les jours renaissants ramènent le earnage, Le désespoir tient lieu de force et de courage, Et fait d'un peuple faible un peuple d'ennemis . D'autant plus dangereux qu'ils étaient plus soumis

GENGIN.

Quoi! c'est cette Idamé? quoi! c'est là cette esclave! Quoi! l'hymen l'a soumise au mortel qui me brave! OCTAB.

Je conjois que pour elle îl n'est point de pâtic; Vous ne lui devez, plus que votre inimitie. Cet anour, dites-vous, qui vous toucha pour elle, Fut d'un feu passager la legère etincelle: Ses imprudents réals, la coère, et le tenups, En ont éteint dans vous les restes languissants; Elle n'est à vos yeux qu'un fenume compable, D'un critimale obseur éponse mégrisable.

GENGIS.
Il en sera puni; je le dois , je le veux :
Ce n'est pas avec lui que je suis généreux.
Moi , laisser respirer un vaineu que j'abhorre!
Un esclave! un rival!

OCTAR.

Pourquoi vit-il encore? Vous êtes tout-puissant, et n'êtes point vengé! GENGIS.

Juste ciel 1 ce point mon ceurs serait change! Cest si que ce cour consultrait les alarmes, Vaincu par la beauté, désarmé par les larmes, Devorain mon dépit et nes soupis bontenx ! Boi, rivait d'un esclare, et d'un seixers beurain de soulitre qui l'eroire, et cependant ou l'ainci le respecte lalame jusqu'en son épaux mème; de craissé de la bleure en enfinquent mos coupa de craissé de la bleure en enfinquent mos coupa Bed-il bien vrai que j'aincé es-ce moi qui soupier. Bed-il bien vrai que j'aincé es-ce moi qui soupier.

Je n'appris qu'à combattre, à marcher sous vou lois, Meccharie ette cournières, mes fleches, mon carquois, Voltà mes passions et ma seule science : Dres caprices du covur j'à ipen d'intelligence; je ce connais seulement la victoire et nos novurs : Les captives tonjours ont suiri leurs vainqueurs. Cette délirateus importume, ettemgire, Dement votre fortune et votre caractère. El qu'importe pour vous qu'un esclave de plus

Attende en gémissant vos ordres absolus?

OCTAR.

Qui connalturieux que moi jusqui où va ma paissance? Le piuis, je le sais trup, user de violence; Mais que homberno benteax, cred, expensionné, Mais que homberno benteax, cred, expensionné, Mais que homberno benteax, cred, expensionné, De ne voir en des yeux, donc os sent les ationises, De ne voir en des yeux, donc os sent les ationises, El de ne posséder, dans sa finense ardeur, Qu'un encielex termisabne à qui l'en nits horreur le Les monsteres des forêtss qu'haibient non Tartieux (Cur une ciècex termisabne à qui l'en nits horreur Les monsteres des forêtss qu'haibient non Tartieux (El fait l'autre d'arte; (Indure pit yeur misseure.

Un secret ascendant qui m'imposait la loi,

Je trembe que mon cerra rajourd'hni é mouveme. Ton etais indique; on dane ent ura la nieme, El sur mon caractère, et sur ma volonté; Un enpire plus aire et plus illimité, Que je n'en ai reçu des mains de la victoire Sur cert n'os détroites, accoblés de ma giore; Voils ce qui tantôt excisait mon dépit. Je la vera pour jumais clauser de mon esprit. Je me rends tout entier à ma grandeur supéries. Je l'orbité : elle arrive, elle trionnumbe, et l'inne de l'orbité : elle arrive, elle trionnumbe, et l'inne

## SCÈNE V.

GENGIS, OCTAR, OSMAN.

GENGIS.

Eh bien! que résout-elle, et que m'apprenez-vous?

OSMAN.

Elle est prête à périr amprès de son époux, Platôt que découvrir l'aule impenérable 00 lenrs soins ont caché et enfant misérable; Ils jurent d'affronter le plus cruel trépas. Son époux la retient tremblante entre ses bras; Il soutient sa constance, il l'ethorie an suppire: Ils demandent tous-deux que la mort les unisse. Tout un peuple autour deux pleure et frémit d'élui

Idamé, dites-vous, attend la mort de moi? Ah l rassurez son âme, et faites-lui connaître Que ses jours sont sacrés, qu'ils sont chers à son maître. C'en est assez; volez.

## SCÈNE VI. GENGIS, OCTAR.

OCTAB.

Quels ordres donnez-vous Sur cet enfant des rois qu'on dérobe à nos coups' GENGIS.

Ancun.

OCTAB.

Vous e-immandiez que notre vigilance Aux maius d'Idamé mênie enlevât son enfance. GENGIS.

Qu'on attende.

On pourrait...

GENGIS.

Il ne peut m'échapper.

OCTAR.
Peut-être elle vous trompe.

GENGIS.

Elle ne peut trompe

OCTAR.

Voulez-vous de ces rois conserver ce qui reste?

CANCIE

Je veux qu'Idamé vive; ordonne tout le reste. Va la trouver. Mais non, cher Octar, hâte-toi De forcer son époux à fléchir sous ma loi : C'est peu de cet enfant; c'est peu de son supplice; Il faut bien qu'il me fasse un plus grand sacrifice. OCTAR.

Lui?

GENGIS. Sans doute : oui , Ini-même.

OCTAR.

Et quel est votre espoir?

GENGIS.

De dompter Idamé, de l'aimer, de la voir,
D'être aimé de l'ingrate, ou de me venger d'elle,
De la punir. Tu vois ma faiblesse nouvelle :
Emporté, malgré moi, par de contraires verux,
Je frémis, et jignore enorc eque je veux.

## ACTE OUATRIÈME.

SCÈNE I.

### BULLIUB I.

GENGIS, TROUPE DE GUERRIERS TARTARES.

Ainsi la liberté, le repos, et la paix, Ce but de mes travaux me fuira pour jamais! Je ne pois être à moi! D'aujourd l'uni je commence A sentir tout le poids de ma triste poissance : Je cherchais Idamé; je ne vois près de moi Que ces ches importuns qui faiçuent leur roi.

Alex, as usec.)
Alex, au pied des murs hâtez-vous de vous rendre;
L'insolent Coréen ne pourra nous surprendre;
Ils ont proclamé roi cet enfant malbeureux,
Et, sa tête à la main, Je marcherai contre eux.
Pour la dernière fois que Zamti m'obéisse:
J'al trop de cet enfant differê le supplice.

(lireste seol.)
Altez. Ces soins cruels, à mon sort attachés,
Génent trop mes esprits d'un autre soin touchés:
Ce peuple à contenir, ces vainqueurs à conduire,
Des périls à prevoir, des complots à détruire,
Que tout pèse à mon corur en secret tourneuté!
Alt je fus plus beurreux dans mon obseurité.

SCÈNE II.

GENGIS, OCTAR.

GENGIS. .

Eh bien! vous avez vu ce mandarin farouche? OCTAR. Nul péril ne l'émeut, nul respect ne le touche. Seigneur, en votre nom j'ai rougi de parler

Ségieur, en votre nom j'ai rougi de parler A ev 'il ennemi qu'il fallait immoler; D'un eil d'indificence, il a vu le supplice; Il répète les noms de devair, de justice; Il brave la viciolier : on dirait que sa voix Du haut d'an tribonal nom dicte ict des lois, Confindez aves les inso répouse récelle; Ne vous abaissez point à soupirer pour elle; El dédournez les yeux de ce couple proscrit,

Qui vous one braver quand la terre obédi.

Son, je ne reviens point encor de ma surprise: [se?
Quels sont done ces bumains que munivonheur maltriQuels sont done ces bumains que munivonheur maltriQuels sont des nestiments, qu'an fond de nos climats
Nous ignorious encore, et ne soupconnions pas?

A son roi, qui n'est plus, immolant la nature,
Lun vui périr son llis sane crainte et suns unrurure.

L'autre, pour son époux, est prête à s'inunoler : Rien ne neut les fléchir, rien ne les fait trembler. Que dis-je? si j'arrête une vue attentive Sur cette nation désolée et captive, Malgré moi je l'admire en lui donnant des fers : Je vois que ses travaux ont instruit l'univers ; Je vois un peuple antique, industrieux, immense. Ses rois sur la sagesse ont fondé leur puissance, De leurs voisins soumis heureux législateurs, Gouvernant sans conquête, et régnant par les mœurs. Le ciel ne nous donna que la force en partage : Nos arts sont les combats, détruire est notre ouvrage. Ah! de quoi m'ont servi tant de succès divers? Quel fruit me revient-il des pleurs de l'univers? Nous rougissons de sang le char de la victoire. Peut-être qu'en effet il est une autre gloire :

OCTAM.
Pouvez-vous de ce peuple admirer la faiblesse?
Quel merite out les arts, enfants de la molleuse,
Quel merite out les arts, enfants de la molleuse,
qui along puis seuver des fiers et de la mort?
Le faible de des faite pour enverir le plas fortes.
Maissi cet avos qui cédes, qui soufferz un outrage,
Vous qui tendez les mains, maigré votre courroux,
y los es aique faite s'incomuns parmi nous;
Vous qui rous exponez à la plainte importune
De cera dout la videur a fait votre froitagne.
Ce herves compagnons de vus travaux passe.
Ce herves compagnons de vus travaux passe.

Mon cœur est en secret jaloux de leurs vertus;

Et, vainqueur, je voudrais égaler les vaincus.

Leurs clameurs jusqu'à vous par ma voix retentissent ; Je vous parle en leur nom comme au nom de l'état. Excusez un Tartare, excusez un soldat Blanclui sous le harnais et dans votre service, Qui ne peut supporter un amoureux caprice, Et qui montre la gloire à vos yeux éblonis. GENGIS.

Que l'on eherche Idamé

OCTAR. Vous voulez...

Obeis.

De tou zèle hardi reprime la rudesse. Je veux que mes sujets respectent ma faiblesse.

### SCENE III

GENGIS.

A mon sort à la fin je ne puis résister : Le ciel nie la destine, il n'en faut point douter. Qu'ai-je fait, après tout, dans ma grandeur suprême? J'ai fait des malheureux, et je le suis moi-même; Et de tous ces mortels attachés à mon rang . A vitles de combats, prodigues de leur sang. Un seul a-t-d jamais, arrêtant ma pensée, Dissipé les chagrins de mon âme oppressée? Tant d'états subjugués ont-ils rempli mon cœur? Ce cour, lassé de tout, demandait une erreur Oai pût de mes ennuis chasser la nuit profunde. Et qui me consolât sur le trône du monde. Par ses tristes conseils Octar m'a révolté : Je ne vois près de moi qu'un tas ensanglanté De monstres affamés et d'assassins sauvages. Disciplinés au meurtre et formés aux ravages : Ils sont nés ponr la guerre, et non pas your ma cour ; Je les prends en horreur, en connaissant l'amour : Qu'ils combattent sous moi, qu'ils meurent à ma suite : Mais qu'ils n'osent jamais jnger de ma conduite. ldamé ne vient point... c'est elle, je la voi.

## SCENE IV.

GENGIS, IDAMÉ. MAMÉ

Quoi! vous voulez jonir encor de nion effroi? Ah I seigneur, épargnez, une femme, une mère : Ne rougissez-vous pas d'accabler ma misère? GENGIS.

Cesséz à vos frayeurs de vous abandonner : Votre époux peut se rendre, on peut lui pardonner; J'ai déjà suspendu l'effet de ma vengeance, Et mon cœur pour vous seule a connu la clémence. Pent-être ce n'est pas sans un ordre des cieux Que mes prospérités m'ont conduit à vos veux Pent-être le destin voulut vous faire naître

Pour fléchir un vainqueur, pour captiver un maître, Pour adoucir en moi cette apre dureté Des climats où mon sort en naissant m'a jeté. Vous m'entendez, je règne, et vous pourriez reprendre Un ponvoir que sur moi vous deviez peu prétendre. Le divorce, en un mot, par mes lois est permis; Et le vainqueur du monde à vous seule est soumis. S'il vous fut odieux, le trône a quelques charmes; Et le handeau des rois peut essuyer des larmes. L'intérêt de l'état et de vos citoyens Vous presse autant que moi de former ces liens. Ce langage, sans doute, a de quoi vous surprendre : Sur les débris fumants des trônes mis en cendre, Le destructeur des rois dans la poudre oubliés Semblait n'être plus fait pour se voir à vos pieds : Mais sachez qu'en ces lieux votre foi fut trompée ; Par un rival indigne elle fut usurpée : Vous la devez, madame, au vainqueur des humains; Témugin vient à vous vingt sceptres dans les mains. Vous baissez vos regards, et je ne puis comprendre Dans vos veux interdits ce que je dois attendre : Oubliez mon pouvoir, oubliez ma fierté, Pesez vos intérêts, parlez en liberte. IDAMÉ.

A tant de changements tour à tour condaunée, Je ne le cèle point, vous m'avez étonnée : Je vais, si je le puis, reprendre mes esprits; Et, quand je répondrai, vous serez plus surpris. Il vous souvient du temps et de la vie obscure Où le ciel enfermait votre grandeur future ; L'effroi des nations n'étalt que Témugin ; L'univers n'était pas, seigneur, en votre main Elle était pure alors, et me fut présentée : Annrenez qu'en ce temps je l'aurais acceptée.

GENGIS. Ciel! que m'avez-vous dit? ô ciel! vous m'ainseriez! Vous!

IDAMÉ.

J'ai dit que ces vœux, que vous me presentiez, N'auraient point révolté mon âme assujettie, Si les sages mortels à qui j'ai dû la vie N'avaient fait à mon cœur un contraire devoir. De nos parents sur nous vous savez le pouvoir : Du dieu que nous servons ds sont la vive image : Nous leur obéissons en tout temps, en tout âge. Cet empire détruit, qui dut être immortel, Seigneur, était fondé sur le droit paternel, Sur la foi de l'hymen, sur l'honneur, la justice, Le respect des serments; et, s'il faut qu'il perisse. Si le sort l'abandonne à vos heureux forfaits, L'esprit qui l'anima ne perira jamais. Vos destins sont changés; mais le mien ne peut l'être.

GRAGIS. Onoi! vous m'auriez aimé! mine

C'est à vous de connaîtr

Que ce serait encore une raison de plus Pour n'attendre de moi qu'un éternel refus. Mon hymen est un nœud formé par le ciel même : Mon époux m'est sacré : je dirai plus, je l'aime. Je le prefère à vous, au trône, à vos grandeurs. Pardonnez mon aven; mais respectez nos mœurs. Ne pensez pas non plus que je mette ma gloire A remporter sur vous cette illustre victoire, A braver uu vainqueur, à tirer vanité De ces justes refus qui ne m'out point coûté : Je remplis mon devoir, et je me reuds justice: Je ne fais point valoir un pareil sacrifice. Portez ailleurs les dons que vous me proposez. Détachez-vous d'un cœur qui les a meprises; Et, puisqu'il faut toujours qu'Idamé vons implore, Permettez qu'à jamais mon époux les ignore. De ce faible triomphe il serait moins llatte Ou indigné de l'outrage à ma lidélité.

GENGIS.

Il sait mes sentiments, madame; il faut les suivre : Il s'y conformera, s'il aime encore à vivre. mamé.

Il en est incapable; et si dans les tourments Larlouleur égarait ses nobles sentiments, Si sou âme vaincue avait quelque unollesse, Mon devoir et ma foi soutiendraient sa faiblesse; De son cour chancelant je deviendrais l'appoi En attestant des neuds désilonorés par lui.

GENOIS.

Ce que je viens d'entendre, ò dienx! est-il croyable?
Quoi! forsque envers vous-mème il s'est rendu coupa-Lorsque sa cruanté, par un barbare effort, (bie ,
Vous arrachant un fils. l'a conduit à la mon!

IDAMÉ.

Il cut une vertu, seigneur, que je révère:
Il pensait eu héros, je n'agissais qu'en mère;
Et, si j'étais injuste assez pour le hair,
Je me respecte assez pour ne le point trahir.

GENGIS.
Tout m'étonne dans vous, mais aussi tout m'ontrage :
J'adore avec dépit cet excès de courage ;
Je vous aime encor plus quand vous me résistez :
Vous subjuguez unou ceur , et vous le révoltez.
Redoutez-noi ; sachez que , malgré ma faiblesse ,

Ma fureur peut aller plus loin que ma tendresse 10Au£. Je sais qu'ici tout tremble on périt sous vos coups : Les lois vivent encore, et l'emportent sur vuns. GENGIS.

Les lois 'Il n'en est plus : quelle creuer obstinée Ose les alléguer contre ma destince? Il n'est lei de lois que celles de mon cœur, Celles d'un souverain, d'un Seythe, il nu vainqueur: Les lois que vous suivez m'out éet trop fatales. Oni, lorsque dans cels leux nos fortunes égales, Nos sentiments, nos cerurs l'un vers l'autre emportes, (Car je le crois ainst malgre vos cruautes)
Quand tout tous unisait, vo lois, que jedesse, Ordonnéesti ma houte et votre lysuen funeste.
Je les andanis, je parie, e'est assez: limitez l'univers, madance; oldeissez.
Vos meurs, que vous vautez, vos usages aussieres, Soit unerfuné aines yeux, quand lismesont contraires.
Vos neurus, que vous vautez, lous usages aussieres, Soit unerfuné aines yeux, giundi lismesont contraires.
Vos nordres sont doubes, et vuter indique ejoux
Louri piour et de para maintain soit empereur et vous.
Louri piour et de para maintain soit empereur et vous.
Louri piour soit est parie d'un van servegante.
Pla songez à quel prix vous pource désarruer
La maitre qui vous aime, et qui rougle d'aimer.

SCÈNE V.

IDAMÉ, ASSÉLI.

IDAMÉ.

Il me faut donc choisir leur perte on l'infamie! O pur sang de mes rois! è moitié de ma vie! Cher époux, dans mes mains quand je tiens votre sort, Ma voix, sans balancer, vous condamne à la mort!

Ah! reprenez platôt cet empire suprême Qu'aux beautés, aux vertus attacha le ciel même; Ce pouvoir qui soumit ee Seythe furieux Aux lois de la raison qu'il lisait dans vos yeux. Long-temps accoutumée à itompter sa colère, Que ne pouvez-vous point, puisque vous savez plaire!

IDAMÉ. Dans l'état où je suis c'est un malheur de plus. ASSÉLL

Vots seule adoutrier le decidin des viniens : Dans non calanities, le cit qui vous seconde, Veut vous opposer seule à ce tyran da monde : Vous avez vu dant los seu course prire. Se déposible pour vous des frencite. Se déposible pour vous des frencite. Se déposible pour vous des frencite. La unaria dit ceta fois, il devrait même encore, Perdire dans votre épous un rival qu'il abborre; A son épous exeuve il a est point enlevé. On vous respecte en lui ce vainqueurs ausquiairée Sur les déciris du monde a craint de vous déplaire. La fain, sovemer-rous que, dans cestures lieux, Il senat le presulre le pourvoi de vou yeux.

Arrête ; il ne l'est plus ; y penser est un crime.

SCÈNE VI.

ZAMTI, IDAMÉ, ASSELI.

Ah dans ton infurtune, et dans mon désespoir, Suis-je encor ton épouse, et peux-tu me revoir? ZAMTI.

On le veut : du tyran tel est l'ordre funeste; Je dois à ses fureurs ce moment qui me reste.

ПЛАМЁ. On t'a dit à quel prix ce tyran daigne enfin Sauver tes tristes jours, et ceux de l'orphetin?

Ne parlons pas des miens, laissons notre infortune. Un citoven n'est rien dans la perte commune : Il doit s'anéantir, Idame, sonviens-toi Oue mon devoir anique est de sauver mon roi : Nous lui devions nos jours, nos services, notre être, Tout, jusqu'au sang d'un fils qui naquit pour son maître. Mais l'honneur est un bien que nous ne devons pas. Cependant l'orphelin n'attend que le trépas ; Mes soins l'ont enfermé dans ces asiles sombres Où des rois ses aïeux on révère les ombres ; La mort, si nous tardons, l'y dévore avec eux. En vain des Coréens le prince généreux Attend ce cher dépôt que lui promit mon zèle. Etan, de son saint ce ministre fidèle, Étan, ainsi que moi, se voit chargé de fers. Toi seule à l'orphelin restes dans l'univers; C'est à toi maintenant de conserver sa vie, Et ton fils, et ta gioire à mon honneur unie.

IDAMÉ.
Ordoune; que veux-tu? que faut-il?

M'oublier . Vivre pour ton pays, lui tout sacrifier. Ma mort, en éteignant les flambeaux d'hyménée, Est un arrêt des cieux qui fait ta destinée, Il n'est plus d'antres soins ni d'autres lois pour nous ; L'honneur d'être fidèle aux cendres d'un époux Ne saurait balancer une gloire plus belle. C'est au prince, à l'état, qu'il faut être fidèle. Remplissons de nos rois les ordres absolus ; Je leur donnai mon fils, je leur donne encor plus. Libre par mon trépas, enchaîne ce Tartare ; Éteins sur mon tombeau les foudres du barbare : Je commence à sentir la mort avec horreur Quand ma mort t'abandonne à cet usurpateur : Je fais en frémissant ce sacrilice imple : Mais mon devoir l'épure, et mon trépas l'expie : Il était nécessaire autant qu'il est affreux. Idamé, sers de mère à ton roi malbeureux : Règne, que ton roi vive, et que ton époux meure : Règue, dis-je, à ce prix : oui, je le veux... IDAMÉ.

Demeure.

Me connais-u? veux-in que ce funeste rang Soil le prix de ma honte, et le prix de ton sang? Penses-tu que je sois moins épouse que mère! Tn l'abuses, cruel, et la vertu sévère A commis contre toi deux crimes en un jour, Qui font fremir tous deux la nature et l'amour. Barbare envers ton fils, et plus envers moi-même. Ne te sonvient-il plus qui je suis, et qui t'aime? Crois-moi; dans nos malheurs il est un sort plus beau, Un plus noble chemin pour descendre au tombeau. Soit amour, soit mepris, le tyran qui m'offense, Sur moi, sur mes desseins, n'est pas en défiance : Dans ces remparts fumants et de sang abreuvés, Je suis libre, et mes pas ne sont point observés : Le chef des Coréens s'ouvre un secret passage. Non loin de ces tombeaux, où ce précieux gage A l'œil qui le poursuit fut caché par tes maius : De ces tombeaux sacrés je sais tous les chemins : Je cours y ranimer sa languissante vie. Le rendre aux défenseurs armés pour la patrie, Le porter en mes bras dans leurs rangs belliqueux . Comme un présent d'un Dieu qui combat avec eux. Nous mourrons, je le sais, mais tout converts de gloire; Nous laisserons de nous nne illustre mémoire. Mettons nos nons obscurs au rang des plus grands Et juge si mon cœur a suivi tes leçons.

Tu l'inspires, grand dieu ! que ton bras la soutienne ! Idamé, ta vertu l'emporte sur la mienne; To seule as mérité que les cieux attendris Daigne sauver par toi ton prince et ton pays.

# ACTE CINQUIÈME.

----

SCÉNE I.

Quoi! rien n'a résisté! tout a fui sans retour!
Quoi! rien n'a résisté! tout a fui sans retour!
Quoi! je vous vois deux fois sa captive en un jour!
Faliai-il affronter ce conquérant sauvage?
Sur les faibles morteis d'a trup d'avantage.
Une femme, un enfant, des guerriers sans vertu!
Que pouviez-vous, hélas!

IDAMÉ.

J'ai fait ce que j'ai dû.
Tremblante pour mon ilis, sans force, inanimee, p'al porté dans mes bras l'empereur à l'armée.
Son aspect a d'abord animé les soldats :
Mais Gengis a marché; la mort suivait ses pas :
Et des enfants du Nord la borde enanglantee
Aux fers dont je sortais m'a soudain rejetée.
Cen est fait.

Assétt. Ainsi donc ce malheureux enfant

Retombe entre ses mains, et meurt presque en nais-Votre époux avec lui termine sa carrière. [sant

L'uu et l'autre bientôt voit son heure dernière.

Si l'arrêt de la mort n'est point porté contre eux, C'est pour leur préparer des tourments plus affreux. Mon fils, ce fils si cher, va les suivre peut-être. Devant ce fier vainqueur il m'a fallu parattre ; Tout fumant de carnage, il m'a fait appeler, Pour jouir de mon trouble, et pour mieux m'accabler. Ses regards inspiraient l'horreur et l'épouvante. Vingt fois il a levé sa main tonte sanglante Sur le fils de mes rois, sur mon fils malheureux. Je me suis en tremblant jetée au-devant d'eux; Tout en pleurs, à ses pieds je me suis prosternée; Mais lui me reponssant d'une main forcenée, La menace à la bouche, et détournant les veux. Il est sorti pensif, et rentré furieux : Et s'adressant any siens d'une voix oppressée. Il leur criait vengeance et changeait de pensée; Tandis qu'autour de lui ses barbares soldats

Semblaient lui demander l'ordre de mon trépas. ASSÉLI.

Pensez-vous qu'il donnât un ordre si funeste?
Il laisse vivre encor votre époux qu'il déteste;
L'orphelin aux bourreaux n'est point abandonné.
Daignez demander grâce, et tout est pardonné.

Non, ce féroce amour est tourné tout en rage. Ah! si tn l'avais vu redoubler mon outrage, M'assurer de sa haine, insulter à mes pleurs!

Et vous doutez encor d'asservir ses fureurs? Ce lion subjugué qui rugit dans sa chaîne, S'il ne vous aimait pas, parlerait moins de haine. IDAMÉ.

Qu'il m'aime ou me haisse, il est temps d'achever Des jours que, sans horrenr, je ne puis conserver.

Ah! que résolvez-vous?

10 xM.
Quand le ciel en colère
Quand le ciel en colère
Quand le ciel en colère
Quand le ciel en colère
Il les soutient souvent dans le sein des doulleurs,
El leur donne un courage é,ale à leurs malheurs.
J'à pirs, dans l'horreur mème où je sub pareuue,
Les force nouvelle, à mon ceur inconnne.
Va, j en ceraiutria plus ev sainqueur des humains;
Le dépendrai de moi :mon sort et dans men mains.

Mais ce fils, cet objet de crainte et de tendresse, L'abandonnerez-vous?

To me rends ma faiblesse,
To me rends ma faiblesse,
To me perces le cour. Ah! sacrilice affreux!
Que n'avais-je point fait pour ce fils malheurens!
Mais Gengis, après iont, thans as grandeur allière,
Environné de rois couches dans la poussière,
Ne recherchera point un enfamt ignoré,
Parmil le smalheureux dans la foule égare;

Ou peut-être il verra d'un regard moins sevère Cet enfant innocent dont il aima la mère : A cet espoir au moins mon triste cornr se rend ; C'est une illusion que j'embrasse en nourant. Haïra-t-li ma cendre, après m'avoir aimée? Dans la nuit de la tombe en serai-je opprimée? Pursuivira-t li mon fils ?

# SCENE II.

idamé, asséli, octar.

OCTAR.
I-lamé , demeurez :
Attendez l'empereur en ces lieux retirés.
(A sa suite.)

Veillez sur ces enfants; et vous à cette porte, Tartares, empéchez qu'aucun n'entre et ne sorte. (A Asséll.) Éloignez-vous.

DAMÉ.
Seigneur, il veut encor me voir!
J'obeis, il le fant, je cède à son pouvoir.
Si J'obtenais du moins, a vant de voir nn maltre,
Qu'un moment à mes yenx mon époux pût paraître,
Peut-être du vainqueur les esprils ramenés
Rendrainet nefin justice à dens infortunes.

Peut-être du vainqueur les esprits ramenés Rendraient enfin justice à dens infortunés. Je sens que je lasarde nne prière vaine : La victoire est cher vous implicable ; inhumaine ; Mais enfin la pitié, seigneur , en vos climate , Est-elle un sentiment qu'on ne connaisse pas? Et ne puis-je implorer votre voix favorable?

Quand l'arrêt est porté, qui conseille est couyable. Vous n'êtes plus ici sous vos antiques rois, Qui laissaient lessarmer la rigueur de leurs bis. [mes; D'autres temps, d'autres mœurs : lei règnent les arnous ne connaissons point les prières, les larmes. On commande, et la terre écoute avec terreur. Demeurez, attendez l'ordre de l'empereur.

# SCÈNE III.

IDAMĖ.

Dieu des infortunés, qui voyez mon outrage, Dans ces extrénités soutenez mon courage; Versez du baut des cieux, dans ce œur consterne, Les vertus le l'époux que vous m'avez donné.

> SCÈNE IV. GENGIS, IDAMÉ.

GENGIS.

Non, je n'ai point assez déployé ma colère,
Assez humilié votre orgueil téméraire,
Assez fait de reproche aux infidélités

Dont votre ingratitude a payé mes bontés. Vous n'avez pas conçu l'excès de votre crime , Ni tout votre danger, ni l'horreur qui m'anime, Vous , que j'avais aimée , et que je dus hair ; Vous, qui me trahissiez, et que je dois punir.

IDAMÉ. Ne punissez que moi, c'est la grâce dernière Oue j'ose demander à la main meurtrière Dont j'espérais en vain fléchir la cruauté. Eteignez dans mon sang votre inhumanité. Vengez-vous d'une femme à son devoir fidèle ; Pinissez ses tourments

GENGIS.

Je ne le puis , cruelle ; Les miens sont plus affreux , je les veux terminer. Je viens pour vous punir, je puis tout pardonner. Moi, pardonner! à vous! non, craignez ma vengeance : Je tiens le fils des rois , le vôtre , en ma puissance. De votre indigne époux je ne vous parle pas ; Depuis que vous l'aimez, je lui dois le trépas : Il me trahit, me brave, il ose être rebelle. Mille morts punissaient sa fraude criminelle : Vous retenez mon bras, et j'en suis indigné; ()ui , jusqu'à ce moment , le traître est épargné. Mais je ne pretends plus supplier ma captive. Il le faut oublier, si vous voulez qu'il vive. Rien n'excuse à présent votre cœur obstiné: Il n'est plus votre époux, puisqu'il est condamné; Il a péri pour vous : votre chaîne odieuse Va se rompre à jamais par une mort honteuse. C'est vous qui m'y forcez ; et je ne concois pas Le scrupule insensé qui le livre au trépas, Tout couvert de son sang, je devais, sur sa cendre, A mes vœux absolus vous forcer de vous rendre ; Mais sachez qu'un barbare , un Scythe , un destruc-A quelques sentiments dignes de votre cœur. [teur, Le destin, croyez-moi, nous devait l'un à l'autre; Et mon àue a l'orgueil de régner sur la vôtre. Abjurez votre hymen, et, dans le même temps, Je place votre fils au rang de mes enfants. Vous tenez dans vos mains plus d'une destinée ; Du rejeton des rois l'enfance condaumée . Votre époux, qu'à la mort un mot peut arracher. Les honneurs les plus hauts tout prêts à le chercher. Le destin de son fils, le vôtre, le mieu même, Tout dépendra de vous , puisque enfin je vous aime. Oui, je vous aime eucor; mais ne présumez pas D'armer contre mes vœux l'orgueil de vos appas ; Gardez-vous d'insulter à 1 excès de faiblesse Que déjà mon courroux reproche à ma teudresse. C'est un danger ponr vous que l'aveu que je fais : Tremblez de mon amour, tremblez de mes bienfaits. Mon âme à la vengeauce est trop accoutumée : Et je vous ponirais de vous avoir aimée. Pardonnez : je menace encore en sonpirant : Achevez d'adoqcir ce courronx qui se rend :

Vous ferez d'un seul mot le sort de cet empire ; Mais ce mot important, madame, il faut le dire : Prononcez sans tarder, sans feinte, sans détour, Si je vous dois enfin ma haine ou mon amour.

L'une et l'autre aujourd'hui serait trop condamnable; Votre haine est injuste, et votre amour coupable; Cet amour est indigne et de vous et de moi : Vons me devez justice ; et si vous êtes roi , Je la veux, je l'attends pour moi contre vous-même. Je suis loin de braver votre grandeur suprême ; Je la rappelle en vous, lorsque vous l'oubliez :

GENGIS. Eh bien! yous le voulez : yous choisissez ma haine . Vous l'aurez : et déià je la retiens à peine : Je ne vous connais plus ; et mon juste conrroux Me rend la cruauté que j'oubliais pour vous. Votre époux, votre prince, et votre fils, cruelle, Vont payer de leur sang votre fierté rebelle. Ce mot que je voulais les a tous condamnés;

C'en est fait, et c'est vous qui les assassinez.

Et vous-même en secret vous me justifiez.

IDANÉ. Barbare!

GENGIS. Je le suis ; j'allais cesser de l'être : Vous aviez un amant, vous n'avez plus qu'un maître, Un ennemi sanglant, féroce, sans pitié. Dont la haine est égale à votre inimitié.

Eh bien! ie tombe aux pieds de ce maltre sévère: Le ciel la fait mon roi ; seigneur , je le révère : Je demande à genoux une grâce de lui.

GENGIS.

Inhumaine, est-ce à vous d'en attendre aujourd'hui? Levez-vons : je suis prêt encore à vous entendre. Pourrai-je me flatter d'un sentiment plus tendre ' Que voulez-vous ? parlez.

Seigneur, qu'il soit permis Qu'en secret mon époux près de moi soit admis , Que je lui parle.

CHACIE Vons! IDAMÉ

Ecoutez ma prière. Cet entretien sera ma ressource dernière ; Vous jugerez après si j'ai dà résister. GENGIS.

Non, ce n'était pas lui qu'il fallait consulter : Mais je veux bien encor souffrir cette entrevue. Je crois qu'à la raison son âme enfin rendue N'osera plus prétendre à cet honneur fatal

De me desobeir, et d'être mon rival, Il m'enleva son prince, il vous a possedee, One de crimes! Sa grâce est encore accordee :





Should be accorded

411

of a

698

Ne pun . . Oue i' Dont Éteig: Veng · Finise:

the sate and

Je vi constant , pro-Moi . Je ti De v print puter

Dep Il me Mille Vous

Oui . Majs . . Il learn Gunder, sand a victor

Rier contracts lin'e a trans. Haraman Ac Vas. or nere . . . Ce :

Le: Tot .. A1 . . . .

Mai or stored and Le e a diagra, c

Bitter as passion or Abres to supplicate the first connections Je processor dearer and the contract of

and the second of the second of Du Vo

and the section to make our contract Le vicinities in the file owners. To\_\_\_\_\_ start start start start starts du Oui , je vous aune encor ; mais . . . . mez pas D'armer contre mes vœux l'orgueil de 70s appas ; Gardez-vons d'insulter à l'excès de faiblesse Que déjà mon courroux reproche à ma tendresse. C'est un danger pour vous que l'aveu que je fais : Tremblez de mon amour, tremblez de mes bienfaits.

Mon âme à la vengeance est trop accontumée : Et je vous punirais de vous avoir aimée, Pardonnez : je menace encore en soupirant : Achevez d'adoncir ce courroux qui se rend :

GENGIS.

Non, ce n'était pas lui qu'il fallait consulter : Mais ie veux bien encor souffrir cette entrevue. Je crois qu'à la raison son âme enfin rendue N'osera plus prétendre à cet honneur fatal De me desobeir, et d'être mon rival. Il m'enleva son prince, il vons a possedee, Que de crimes! Sa grâce est encore accordée :



Th blen! je tombe anx pieds de ce maitre severe.

Mille par Mount, of Mich



Ou'il la tieune de vous , qu'il vous doive son sort ; Présentez à ses yenx le divorce ou la mort : Oui , i'y conseus. Octar , veillez à cette porte. Vons, suivez moi. Quel soin m'abaisse et me transpor-Faut-il encore aimer? est-ce là mon destin? [te! ( If sort. )

TUAMÉ.

Je renais, et je sens s'affermir dans mon sein Cette intrépulité dont je doutais encore.

# SCENE V

ZAMTI, IDAMÉ.

IDAMÉ.

() toi, qui me tiens lleu de ce ciel que j'implore, Mortel plus respectable et plus grand à mes yeux Oue tous ces conquérants dont l'homme a fait des dieux! L'horreur de nos destins ne t'est que trop connue : La mesure est comblée, et notre heure est venue. ZANTI.

Je le sais.

IDAMÉ.

C'est en vain que tu voulus deux fois Sauver le rejeton de nos malhenreux rois. ZAMTI.

Il n'y fant plus penser, l'espérance est perdue : De tes devoirs sacrés tu remplis l'étendue : Je mourrai consold.

IDAMÉ.

Oue devieudra mon fils? Pardonne encor ce mot à mes sens attendris,

Pardonne à ces soupirs ; ne vois que mon courage. ZAMTI. Nos rois sont au tombeau , tout est dans l'esclavage, Va, crois-moi, ne plaignons que les infortunés

Qu'à respirer encor le ciel a condamnés. IDAMÉ.

La mort la plus honteuse est ce un'on te prépare. ZAMTI.

Sans donte ; et j'attendais les ordres du barbare : Ils ont tardé long-temps.

IDAMÉ.

Eh bien! écoute-moi: Ne saurons-nous mourir que par l'ordre d'un roi ? Les taureaux aux autels tombent en sacrifice : Les criminels tremblants sont trainés au supplice ; Les mortels généreux disposent de leur sort : Pourquoi des mains d'un maltre attendre ici la mort? L'homme était-il donc né pour tant de dépendance? De nos voisins altiers imitons la constance; De la nature humaine ils soutiennent les droits. Vivent libres chez eux, et meurent à lenr choix: Un affront leur suffit pour sortir de la vie. Et plus que le néant ils craignent l'infamie. Le hardi Japonais n'attend pas qu'an cercueil

Un despote insolent le plonge d'un coup d'œil. Nous avons enseigné ces braves insulaires ; Apprenons d'enx enfin des vertus nécessaires; Sachons mourir comme eux.

Je t'approuve, et je crois Que le malheur extrême est au-dessus des lois. J'avais déjà concu tes desseins magnanimes; Mais seuls et désarmés, esclaves et victimes, Courbés sous nos tyrans, nons attendons leurs coups.

IBAMÉ. en tirant un poiguard. Tiens, sois libre avec moi; frappe, et délivre-nous. ZAMTI.

Ciel!

IDAWÉ.

Déchire ce sein, ce cœur qu'on déshonore. J'ai tremblé que ma main, mal affermie encore, Ne portăt sur moi-même un coup mal assuré. Enfouce dans ce cour un bras moins égaré : Immole avec courage une épouse fitlèle ; Tout couvert de mon sang, tombe et meurs auprès On'à mes derniers moments j'embrasse mon éponx ; Que le tyran le voie, et qu'il en soit jaloux.

ZAMTI. Grace au ciel , jusqu'au bont ta vertu persevère ; Voilà de ton amour la marque la plus chère. Digne épouse , recois mes éternels adieux ; Donne ce glaive, donne, et détourne les yeux.

IDAME, en lui donnant le poignard. Tiens, commence par moi; tu le dois; tu balances! ZAMTI

Je ne puis.

IDAMÉ. Je le veux

> ZAMTI. le frémis IDAWĖ.

Tu m'offenses.

Frappe, et tourne sur toi les bras ensanglantés. ZANTI. Eli bien! imite-moi.

> IDANÉ, lui soisissant le bras. Frappe, dis-je...

> > SCÈNE VI.

GENGIS, OCTAR, IDAMÉ, ZAMTI, GARGES.

GENGIS, accompagné de ses gardes, et désarmant Zamti

Arrètez,

Arrêtez, malheureux! O ciel! qu'alliez vous faire? IDAMÉ. Nous délivrer de toi, finir notre misère,

A tant d'atrocités dérober notre sort. ZAMTI.

Venx-tu pous envier jusques à notre mort ?

#### GRNGIS.

Oul... Dieu, maltre des rois, à qui mon essur s'adres-Témoin de mes affronts, témoin de ma faiblesse, [se, Toi qui mis à mes pieds tant d'états, tant de rois, Deviendrai-ie à la fin digne de mes exploits? Tu m'outrages, Zamti ; tu l'emportes encore Dans un cœur né pour moi, dans un cœur que j'adore. Ton épouse à mes yeux, victime de sa foi, Veut mourir de ta main, plutôt que d'être à moi. Vous apprendrez tous deux à souffrir mon empire, Peut-être à faire plus.

#### IDAMÉ.

Que prétends tu nous dire ? ZAMTI.

Ouel est ce nouveau trait de l'inhumanité? IDAMÉ. D'où vient que notre arrêt n'est pas encor porté?

Il va l'être, madame, et vous allez l'apprendre. Vous me rendiez justice, et je vais vous la rendre. A peine dans ces lieux je crois ce que j'al vu : Tous deux je vous admire, et vous m'avez vaincu. Je rougis, sur le trône où m'a mis la victoire. D'être au-dessous de vous au milieu de ma gloire. En vain par mes exploits j'ai su me signaler : Vous m'avez avili : ie veux vous égaler.

J'ignorais qu'un mortel pût se dompter lui-même; Je l'apprends ; je vous dois cette gloire suprême :

Jouissez de l'honneur d'avoir pu me changer. Je viens vous réunir ; je viens vous protéger. Veillez, heureux époux, sur l'innocente vie De l'enfant de vos rois, que ma main vous confie; Par le droit des combats j'en pouvais disposer; Je vous remets ce droit, dont i allais abuser. Crovez qu'à cet enfant, heureux dans sa misère. Ainsi qu'à votre fils , je tiendrai lieu de père : Vous verrez si l'on peut se fier à ma foi. Je fus un conquérant, vous m'avez fait un roi. ( A Zemti.)

Sovez ici des lois l'interprète suprême, Rendez leur ministère aussi saint que vous même ; Enseignez la raison, la justice, et les mœurs. Que les peuples vaincus gouvernent les vainqueurs, Que la sagesse règne, et préside au courage ; Triomphez de la force, elle vous doit hommage : J'en donnerai l'exemple, et votre souverain Se soumet à vos lois les armes à la main.

Ciel! que viens-je d'entendre? Helas! puls-je vous croire? ZAMTI.

Étes-vous digne enfin, seigneur, de votre gloire? Ah! yous ferez aimer votre joug aux vaincus.

Qui peut vous inspirer ce dessein? GENGIS.

Vos vertus.

FIN DE L'ORPHELIN DE LA CHINE.

# SOCRATE,

### OUVRAGE DRAMATIQUE EN TROIS ACTES,

TRADUIT DE L'ANGLAIS DE FEU M. THOMSON,

4739.

### AVIS

### DES ÉDITEURS DE KERL.

Cette pièce n'est autre chose qu'une allégorie satirique et transparente, où les conrentions du genre ne sont pas mème toujours gardées; et M. de La Harpe a fait remarquer que l'auteur, qu'a toujours Parls devant les yeux, oablie de temps en temp que sa pièce représente Athènes, l'artéopage, et les prétres de Cérès.

# PRÉFACE

# DE M. FATEMA, TRADUCTEUR.

On a dit dans un livre, et répété dans un autre, qu'il est impossible qu'un homme simplement vertueux, sans Intrigue, sans passions, puisse plaire sur la scène. C'est une injure faite au genre humain : elle doit être repousée , et ne peut l'être plus fortement que par la pièce de feu M. Thomson. Le célèbre Addison avait balance long-temps entre ce sujet et celui de Caton, Addison pensalt que Caton était l'homme vertueux qu'on cherchait, mais qué Socrate était encore an-dessus. Il disait que la verto de Socrate avait été moins dure, plus humaine, plus résignée à la volonté de Dieu, que celle de Caton. Co sage Grec, disait-il, ne erut psa, comme le Romain, qu'il fût permis d'attenter sur soi-même, et d'abandonner le poste où Dieu nous a piacés. Enfin Addison regardait Caton comme la victime de la liberté, et Socrate comme le martyr de la sagesse, Mais le chevalier Richard Steele lui persuada que le sujet de Caron était plus théâtral que l'autre, et surfout plus convenable à sa nation dans nu temps de trouble.

En effet, in mort de Scente aurait fail peu d'impresien peut-fèrre hout nu pratou l'êt ou ne prévate personne pour sa religion, et où is luderance a la prodigieument augmente la population et les richeses, aindi que dans la Hollande, ma chère partie. Richard Stede dit expressiment, dans le Tatle, « qu'on doit choist pour le nojs det a pièces de thetire le vice le plus dominant chez la nation a pour isquelle ou revaille. » Le nexcé de Caton syant cubard à Adoison, il jeta cufin sur le papier l'esquisa de la Mort d'à Scorte, et nrisà auset. La place de seveniterie.

d'état, qu'il occupa quelque temps après, lui dévide le temps dont il avait besoin pour fluir cet ouvrage. Il donna son manuscrit à M. Thomson, son élève : celui-ci n'osa pas d'abord traiter un sujet si grave et si dénué de tout co qui est en pouession de plaire an thésire.

Il commissore per d'autres tragelles, il donna Sophashelt. Corlolan, Tarentrée, étc., ét fait las entrère per la Mort de Soorste, qu'il ferrite ne proce, sone per sène, ce qu'il roudia se si ultrase man Mr. Diodolipen et M. Litcomp de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la Corde deux hommes, toujourn cossulée per lai, vendurent des prevanesses du propile dans la tragelle; de pejadre des prevanesses du propile dans la tragelle; de prejadre des prevanesses du propile dans la tragelle; de prejadre des prevanesses de la comme de la comme de la comme de mettre une la teste tout l'arcepage, et de faire, en un en la comme de la comme de la comme de la comme de la comme vie humaine, un de cos tableolic où l'on preint toutes les conditions.

conditions. Uniform first pas sens difficulté; et, quotque in quitte cultiverprise n'est pas sens difficulté; et, quotque in publice cultive soit s'en gerer leulationes impérieur, cepredant ce métange du publiclique et du finiller a son metrio. Du peut comparer ce gerure à l'Objasse, et l'antre à l'Ituat. M. Littleton ne voulut pas qu'ou jonat este pièce, parce que le caractère de Mellius resembiais trop a celui du sergent de loi Cultère, dont il résis sille. Dail leurs ce d'arme étail nes equisses, pitol di qui no unrega leurs ce d'arme étail nes equisses, pitol di qui no unrega leurs ce d'arme étail nes equisses, pitol di qui no unrega leurs ce d'arme étail nes equisses, pitol di qui no un proposition de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme proposition de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme proposition de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de l'arme de

Il me douns donc ce drame de M. Thomana, à son desnier voyage en foliando. Le le tracidió afbord en hoilandás, na linque miternelle. Cependant je ne les point jouer au le ludiée d'Amarchana, quodque, Diem merci, sons a l'ayons perais nos pedants soum pedant saus offens et aussi imperitante que M. Cathrec, Mais la multiplicité des acteurs que ce d'arme exige m'empeda de la livie cuécute; pie le tradissi emulte en favagué, et je venu bien laiser courir cette traduction, en attendant que je fasse imprimer l'érajquis.

A Amsterdam, 1755.

Depuis ce temps on a représenté la Mort de Socrate à Londres, mais ce n'est pas le drame de M. Thomson.

N. B. Il y a des gras asser bêtes pour réfuter les vérités papables qui sont dans cette préface. Ils prétendent que M. Fatenan n'a pu écrire cette préface en 1755, parce qu'il d'ait mort, discat-lés, en 1754. Quand cela serait, voids une plaisante rasson. Mais fe fair se qu'il est dévedé en 1757.

# SOCRATE.

#### PERSONNAGES.

| SOCRATÉ.<br>AVITUS, grand-prètre de Cirès.<br>HÉLITES, un des juges d'Allaènes.<br>XANTIPPE, feume de Socrate.<br>AGLAÉ, jeune Athènienne élevée<br>par Socrate. |  | DRIXA, marchande,<br>TERPANDRE ET ACROS,<br>19425.<br>DISCIPLES DE INCRATE.<br>NONOTE, prédante pr |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                    |  |

sormantine, jeune

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ACTE PREMIER.

### SCÉNE I.

ANITUS, DRIXA, TERPANDRE, ACROS.

#### ANITUS.

Ma elère confidente, et mes chers affidés, vous savez combien d'argent je vous ai fait gagner aux dernières fêtes de Cérès. Je me marie, et j'espère que vous ferez votre devoir dans cette grande occasion.

#### DRIX

Oui, sans doute, monseigueur, pourvu que vous nous en fassiez gagner encore davantage.

Il me faudra, madame Drixa, deux beaux tapis de Perse: vous, Terpandre, je ne vous demande que deux grands candélabres d'argent, et à vous une demi-douzaine de robes de soie brochées d'or.

# TERPANDRE.

Cela est un peu fort; mais, monseigneur, il n'y a rien qu'on ne fasse pour mériter votre sainte protection.

### ANITUS.

Vous regagnerez tout cela au centuple. C'est le meilleur moyen de mériter les faveurs de litte et des déesses. Donnez beaucoup et vous recevrez beaucoup; et surtout ne manquez jamais d'ameuter le peuple contre tous les gens de qualité qui ne font point assez de vœux, et qui ne présentent point assez d'offrandez.

#### ACROS.

C'est à quoi nous ne manquerons jamais ; c'est un devoir trop sacré pour n'y être pas fidèles.

Allez, mes chers amis, les dieux vous maintienuent dans des sentiments si pieux et si justes! et

comptez que vous prospérerez, vous, vos enfants, et les enfants de vos petits-enfants. TERPANDRE.

C'est de quoi nous sommes súrs ; car vons l'avez dit.

### SCÉNE II.

### ANITUS, DRIXA.

ANTERIS

Eh bien! ma chère madame Drixa, je crois que vous ne trouverez pas manvais que j'épouse Aglaé: mais je ne vous en aime pas moins, et nous vivrons ensemble comme à l'ordinaire.

#### DRIV A

Oh! moneigneur, je ne nis point jalous; et, opportung uhe journer qulle loin; je suis fort con-tente. Quand Jai en Tlanneur d'être une de vos maitresse, Jai joui d'une graude consideration dans Althens. Si vous aimer Aghei, Jaimele jeune Soptimonin; et Alanque, la florme de Sorter, in Assirtation de la consideration dans Althens. Si vous aimer Aghei, Jaimele jeune sairez tonjours les mêmes droits sur und. Je suis sentemen fichée que ce jeune loume soit d'evé par ce vilain Socrate, et qu'Aghé soit encore entre ses ceilments. Habut les mêtres qu'es vila. Anafipes évan chirarie d'être fébrurasseé d'eux, Le bean Sophraime et la bolle Aghé son fort und entre les matins et le notifie Aghé son fort und entre les matins de la bolle Aghé son fort und entre les matins

### ANITUS.

Le me flatte bien, ma clère madame Drixa, que Mélius et mo nous perforso es homue dangereux qui ne préche que la vertu et la divinité, et qui éest osé moguere de certaines aventures arrivées aux mystères de Cérès; mais il est le tuteur l'Aglie. Again, père d'Aglie, a laissé, diton, de grands biens; Aglie est adorable; j'idiotire Aglie; l'a faut que j'épouse Aglie, et que je menage Socrate, en attendant que je lasse pendre.

## Ménagez Socrate, pourvu que j'aie mon jeune

homme. Mais comment Agathon a-t-il put laisser sa fille entre les mains de ce vieux nez épaté de Socrate, de cet insupportable raisonneur, qui corroupt les jeunes gens, et qui les empéche de fréquenter les courtisanes et les saints mystères?

Agathon était entiché des mêmes principes. C'était un de ces sobres et sérieux extravagants, qui ont d'autres mœurs que les pôtres, et qui sont d'un autre siècle et d'une autre patrie; un de nos ennemis jurés, qui pensent avoir rempli tous leurs devoirs quand ils ont adoré la Divinité , secouru l'humanité , cultivé l'amitié, et étudié la philosophie ; de ces gens qui prétendent insolemment que les dieux n'ont pas écrit l'avenir sur le foie d'un bœuf; de ces raisonneurs impitovables qui trouvent à redlre que les prètres sacrifient des filles, ou passent la nuit avec elles, selon le besoin : vous sentez que ce sont des monstres qui ne sont bons qu'à étouffer. S'il y avait seulement dans Athènes cinq ou six sages qui eussent autant de considération que lui , ce serait assez pour m'ôter la moitié de mes rentes et de mes honneurs.

Diable! voilà qui est sérieux cela.

ANITUS. En attendant que je l'étrangle, je vais lui parler

sous ces portiques, et conclure avec lui l'affaire de mon mariage.

Le voici : vons lui faites trop d'honneur. Je vons laisse, et je vais parler de mon jeune homme à Xantippe.

ANITUS. Les dieux vous conduisent, ma chère Drixa; servez-les toujonrs, gardez-vous de ne croire qu'un seul dieu, et n'oubliez pas mes deux beaux tapis de Perse.

SCÉNE III.

ANITUS, SOCRATE.

ANITUS. Eh! bon jour, mon cher Socrate, le favori des dieux, et le plus sage des mortels. Je me sens élevé au-dessus de moi-même toutes les fois que je vous vois, et ie respecte en vous la nature lumaine.

SOCRATE.

Je suis un homme simple, dépourvu de sciences, et plein de faiblesses comme les autres. C'est beauconp si vous me supportez. ANITUS.

Vous supporter! je vous admire: je voudrals vous ressembler, s'il était possible; et c'est ponrêtre plus souvent témoin de vos vertus, pour entendre plus souvent vos leçons, que je veux épouser votre belle papille Aglaé, dont la destinée dépend de vous.

SOCRATE.

Il est vrai que son père Agathon, qui était mon ami, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un parent, me confia par son testament cette aimable et vertueuse orpheline.

Avec des richesses considérables? car on dit que c'est le meilleur parti d'Athènes.

SOCB 47E.

C'est sur quoi je ne puis vous donner ancun éclaircissement; son père, ce tendre ami dont les volontes me sont sacrées, m'a défendu, par ce même testament, de divulguer l'état de la fortune de sa

ANITUS.

Ce respect pour les dernières volontés d'un ami, et cette discrétion , sont dignes de votre belle àme. Mais on sait assez qu'Agathon était un homme riche.

SOCRATE. Il méritait de l'être, si les richesses sont une faveur de l'Étre suprême.

ANITUS.

On dit qu'un petit écervelé, nommé Sophronime, lui fait la cour à cause de sa fortune : mais je suis persuadé que vous éconduirez un pareil personnage, et qu'un homme comme moi n'aura point de

SOCRATE.

Je sais ce que je dois penser d'un homme comme vous : maîs ce n'est pas à moi de gêner les sentiments d'Aglaé. Je lui sers de père, je ne suis point son maltre : elle doit disposer de son cœur. Je regarde la contrainte comme un attentat. Parlez-lui : si elle écoute vos propositions, je souscris à ses volontés.

ANITUS.

Jai déjà le consentement de Xantippe, votre femme: sans doute elle est instruite des sentiments d'Aglaé; ainsi je regarde la chose comme faite. SOCHATE

Je ne puis regarder les choses comme faites que quand elles le sont.

SCÈNE IV.

SOCRATE, ANITUS, AGLAÉ.

SOCRATE.

Venez, belle Aglaé, venez décider de votre sort. Voilà un monseigneur, prêtre d'nn haut rang , le premier prêtre d'Athènes, qui s'offre pour être votre époux. Je vous laisse toute la liberté de vous expliquer avec lui. Cette liberté serait gênée par ma présence. Quelque choix que vons fassiez, je l'approuve. Xantippe préparera tout pour vos noces.

(II sort.) AGLAÉ. Alı! généreux Socrate, c'est avec bien du regret

one je vous vois partir.

Il paralt, aimable Aglaé, que vous avez une grande confiance dans le bon Socrate.

AGLAŔ.

Je le dois : il me sert de père, et il forme mon âme. ANITUS.

Eli bien! s'il dirige vos sentiments, pourriezvous me dire ce que vous pensez de Cérès, de Cybèle, de Vénus? AGLAÉ.

Hélas! j'en penserai tout ce que vous voudrez.

ANITUS. C'est bien dit : vous ferez aussi tout ce que je voudrai.

ACLAÉ Non : l'un est fort différent de l'autre.

ANITUS.

Vous voyez que le sage Socrate consent à notre nnion; Xantippe, sa femme, presse ce mariage. Vous savez quels sentiments vous m'avez inspirés. Vous connaissez mon rang et mon crédit; vous voyez que mon bonheur, et peut-être le vôtre, ne dépendent que d'un mot de votre bouche.

AGLAÉ.

Je vais vous répondre avec la vérité que ce grand homme qui sort d'ici m'a instruite à ne dissimuler jamais, et avec la liberté qu'il me laisse. Je respecte votre dignité, je connais peu votre personne, et je ne puis me donner à vous.

ANITUS.

Vous ne pouvez! vous qui êtes libre! Ah! cruelle Aglaé, vous ne le voulez donc pas?

AGLAÉ. Il est vrai, je ne le veux pas,

ANITUS.

Songez-vous bien à l'affront que vous me faites? Je vois trop que Socrate me trahit; e'est lui qui dicte votre réponse; c'est lui qui donne la préférence à ce jeune Sophronime, à mon indigne rival, à cet impie...

AGLAÉ.

Sophronime n'est point impie; il lui est attaché dès l'enfance; Socrate lui sert de père comme à moi. Sophronime est plein de grâces et de vertus. Je l'aime, j'en suis aimée : il ne tient qu'à moi d'etre sa femme ; mais je ne serai pas plus à lui qu'à vous.

Tout ce que vous me dites m'étonne. Quoi! vous osez m'avouer que vous aimez Sophronime? AGLAÉ.

Oui , j'ose vous l'avouer, parce que rienn'est plus vrai.

ANITUS. Et quand il ne tient qu'à yous d'être heureuse avec

lui, vous refusez sa main? AGLAÉ.

Rien n'est plus vrai encore.

C'est sans doute la crainte de me déplaire qui suspend votre engagement avec lui?

Non assurément ; car n'ayant jamais cherché à vous plaire, je ne crains point de vous déplaire. ANITES.

Vous craignez donc d'offenser les dienx, en préferant un profane comme Sophronime à un ministre des autels.

AGLAÉ.

Point du tout : je suis persuadée que l'Être suprême se soucie fort peu que je vous épouse ou non. ANITUS.

L'Être suprème! ma chère fille, ce n'est pas ainsi qu'il faut parler : vous devez dire les dieux et les déesses. Prenez garde, l'entrevois en vous des sentiments dangereux, et je sais trop qui vous les a inspirés. Sachez que Cérès, dont je suis le grand-prêtre, peut vous punir d'avoir méprisé son culte et son ministre.

AGLAÉ.

Je ne méprise ni l'un ni l'autre. On m'a dit que Cérès préside aux blés, je le veux croire : mais elle ne se mélera pas de mon mariage.

Elle se mêle de tout. Vous en savez trop : mais

enfin i espère vous convertir. Étes-vous bien résolue à ne point épouser Sophronime? AGLAÉ.

Oui, j'v suis très résolue, et j'en suis très fâchée. ANITUS.

Je ne comprends rien à toutes ces contradictions. Écoutez : je vous aime ; j'ai voulu faire votre bonheur, et vous placer dans un haut rang. Crovezmoi, ne in offensez pas, ne rejetez point votre fortune; songez qu'il faut sacrifier tout à un établissement avantageux ; que la jeunesse passe, et que la fortune reste; que les richesses et les honneurs doivent être votre unique but ; que je vous parle de la part des dieux et des deesses. Je vous conjure d'y faire réflexion. Adieu, ma chère fille : je vais prier Cérès qu'elle vous inspire, et j'espère encore qu'elle touchera votre cœur. Adieu encore une fois : souvenez-vous que vous m'avez promis de ne point éponser Sopbronime.

AGLAÉ.

C'est à moi que je l'ai promis, non à vous, (Anitus sort.) (Aglaé scule.)

Que cet homme redouble mon chagrin! je ne sais pourquoi je ne vois jamais ce prêtre sans frémir. Mais voici Sophronime : hélas! tandis que son rival me remplit de terreur, celui-ci redouble mes regrets et mon attendrissement

#### SCÉNE V.

# AGLAÉ, SOPIRONINE.

#### SOPHRONIME.

Chère Aglaé, je vois Anitus, ce prêtre de Cérès, ce méchant homme, cet ennemi juré de Socrate, sortir d'auprès de vous, et vos yeux semblent mouilles de quelques larmes.

### AGLAÉ.

Lui! il est l'ennemi de notre bienfaiteur Socrate? Je ne m'étonne plus de l'aversion qu'il m'inspirait avant même qu'il m'ent parlé.

#### SOPHRONIME. Hélas! serait-ce à lui que je dois imputer les pleurs

qui obscurcissent vos yeux?

AGLAÉ.

### Il ne peut m'inspirer que des dégoûts. Non, Sophronime, il n'y a que vous qui puissiez faire couler mes larmes.

### SOPHRONIME.

Moi, grands dieux! noi qui voudrais les payer de mon aang! moi qui vous alore, qui me flatte d'être aime de vous, qui ne vis que pour vous, qui voudrais mourir pour vous! moi, j'aurais à me reprocher d'avoir jeté na moment d'anertime sur votre vie! Vous pleurez, et j'en suis la cause! qu'aije donc fait? quel crime aje commis?

#### AGLAÉ.

Vous n'en pouvez commettre. Je pleure, parce que vous méritez toute ma tendresse, parce que vous l'avez, et qu'il me faut renoncer à vous.

## SOPHRONIME.

Quels mots funestes avez-vous prononcés! Non, je ne le puis croire; vous m'aimez, vous ne ponvez changer. Vous m'avez promis d'être à moi, vous ne voulez point ma mort.

#### AGLAÉ.

Je veux que vous viviez heureux. Sophronine, etje ne puis vous rendre heureux. Jespérais, mais ma fortune m'a troupée : je jure que ne pouvant être à vous, je ne serai à personne. Je l'ai déclaré à cet Anitus qui me recherche, et que je méprise; je vous le déclare, le cerur pénétre de la plus vive doulenr, et de l'amour le plus tendre.

#### SOPHRONIME.

Phisque vous m'aimez, je dois vivre; mais si vous me refusez voire main, je dois monrir. Chere Aglac, au nom de tant d'amour, au nom de vos charmes et de vos vertus, expliquez moi ce mystère funeste.

### SCÉNE VI.

# SOCRATE, SOPHRONIME, AGLAÉ.

## SOPHRONIME.

O Socrate! mon maître, mon père! je me vois ici le plus infortuné des hommes, entre les deux êtres

par mi je respire : c'est vous qui m'avez appris la sagesse; c'est Aglae qui m'a appris à sentir l'amour. Vous avez donne votre consentement à notre lymen : la belle Aglae, qui semblait le désirer, une refuse; et, en me disant qu'elle m'aime, elle une plonge le poignant dans le cour. Elle rompt notre lymen, sans m'apprendre la caue d'un si eruel eprice : ou empéchez mon mallieur, ou apprenez moi, s'il est possible, a le souterin.

#### SOCRATE

Aginé est maîtresse de ses volontés; son père m'a dait son tuteur, et non pas son tyran. Je fesais mon bouleur de vous unir ensemble : si elle a clange d'avis, j'en suis surpris, j'eu suis affligé; mais il faut écouter ses raisons : si elles sont justes, ll faut s'v conformes.

#### SOPHRONIME. Elles ne peuvent être justes.

AGLAÉ.

Elles le sont, du moins à mes yeux : daignez m'éconter l'un et l'autre. Ouand vous eûtes accepté le testament secret de mon père, sage et généreux Socrate, yous me dîtes qu'il me laissait un bien bonnête, avec lequel je pourrais m'établir. Je formai dèslors le dessein de donner cette fortune à votre cher disciple Sophrouime, qui n'a que vous d'appui, et qui ne possède nour toute richesse que sa vertu : vous avez approuvé ma résolution. Vous coucevez quel était mon bonheur de faire celui d'un Athenien que je regarde comme votre fils. Pleine de ma félicité, transportée d'une douce joie, que mon eœur ne pouvait contenir, j'ai confié cet état délicieux de mon âme à Xantippe votre femme, et aussitôt cet état a disparu. Elle m'a traitée de visionnaire. Elle m'a montré le testament de mon père , qui est mort dans la pauvreté, qui ne me laisse rien, et qui me recommande à l'amitié dont vous fûtes unis,

Eu ce moment, éveillée après mon songe, je n'ai senti que la douleur de ne pouvoir faire la fortune de Sophronime : je ne veux point l'accabler du poids de ma misère.

#### SOPHRONIME.

Je voss I avals bien dit, Scornte, que ser saiona ne vandriente fria : étle m'aime, ne susis je pas seser riche? Je n'ai subsisté, il est vrai, que par vos blenfinis; mais il res piont d'emple poinble que je n'embrase pour faire subsister ma clère Aglac. Je c'embrase pour faire subsister ma clère Aglac. Je devrais, il est vrai, ilu faire le senfific de uno amour, lui chercher moi menu un parti avantaepeux. mais j'avoue que je n'en ai pas la force; et par la je suis indique d'elle. Mais si elle pouvait subasse; et par la je en moi est, ai elle pouvait subasse; jusqu'à moil Non, je 'noe le demander, je noe le sonihaiter; et je accombe à un malber up d'elle supartie.

#### SOCRATE.

Mes enfants , Xantippe est bien indiscrète de vous

qu'elle vous a trompée.

AGLAÉ.

Elle ne m'a point trompée : j'ai vu de mes veux ma misère : l'écriture de mou père m'est assez connue, Sovez sûr, Socrate, que je saurai soutenir la pauvreté; je sais travailler de mes mains : c'est assez pour vivre, c'est tout ce qu'il me fant ; mais ce n'est pas assez pour Sophronime.

SOPHBONIME.

C'en est trop mille fois pour moi, âme tendre, âme sublime, digne d'avoir été élevée par Socrate : une pauvreté noble et laborieuse est l'état naturel de l'homme. J'anrais vonlu vous offrir un trône; mais si vous daignez vivre avec moi, notre pauvreté respectable est au-dessus du trône de Crésus.

SOCRATE.

Vos sentiments nie plaisent autant on ils m'attendrissent; je vois avec transport germer dans vos cœurs cette vertu que j'y ai semée. Jamais mes soins n'ont été mieux récompensés; jamais mon espérance n'a été plus remplie. Mais, encore une fois, Aglaé, croyez-moi, ma femme vous a mal instruite. Vous ètes plus riche que vous ne pensez. Ce n'est pas à elle, c'est à moi que votre père vous a confiée. Ne peut-il pas avoir laisse un bien que Xantippe ignore?

Non, Socrate; il dit précisément dans son testament qu'il me laisse pauvre.

SOCRATE. Et moi je vous dis que vous vous trompez, qu'il yous a laissé de quoi vivre heureuse avec le vertueux Sophronime, et qu'il faut que vous veniez tous deux signer le contrat tout-à-l'heure.

SCÈNE VII. SOCRATE, XANTIPPE, AGLAÉ, SOPHRO-

NIME.

VANTIPPE. Allons, allons, ma fille, ne vous amusez point aux visions de mon mari : la philosophie est fort bonne quand ou est à son aise; mais vous n'avez rien ; il faut vivre : yous philosopherez après. J'ai conclu votre mariage avec Anitus, digne prêtre, homme puissant , homme de crédit : venez , suivez-moi; il ne faut ni lenteur ni contradiction; j'aime qu'on m'obeisse, et vite; c'est pour votre bien : ne raisonnez pas, et suivez-moi. SOPHRONING.

Ah, ciel! ah, chère Aglac! SOCRATE.

Laissez-la dire, et siez-vous à moi de votre bonhenr.

AANTIPPE. Comment, qu'on me laisse dire? vraiment, je le

avoir moutré ce testament; mais croyez , belle Aglaé, | prétends bien , et surtout qu'on me laisse faire C'est bien à vous, avec votre sagesse et votre démon familier, et votre ironie, et toutes vos fadaises qui ne sont bonnes à rien, à vous mêler de marier des filles! Yous ètes un bonhoususe, mais vous n'entendez rien aux affaires de ce monde, et vous êtes trop heureux que je vous gouverne. Allons, Aglae, venez, que je vous établisse. Et vous, qui restez là tout ctonné, j'ai anssi votre affaire : Drixa est votre fait : vons me remercierez tous deux, tout sera conclu dans la minute; je suis expéditive, ne perdons point de temps : tout cela devrait déjà être termine. SOCRATE.

> Ne la cabrez pas, mes enfants : marquez-lui toute sorte de deferences ; il faut lui complaire, puisqu'on ne peut la corriger. C'est le triomphe de la raison, de bien vivre avec les gens qui n'en ont pas.

> > \*\*\*\*\*\*\*\*

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

SOCRATE, SOPHRONIME.

SOPHBONIME. Divin Socrate, ie ne puis croire mon bonheur : comment se peut-il qu'Aglaé, dont le père est mort dans une pauvreté extrême, ait cependant une dot si

SOCRATE. Je vous l'ai déjà dit; elle avait plus qu'elle ne croyait. Je connais mienx qu'elle les ressources de son pere. Qu'il vous suffise de jouir tous deux d'une fortune que vous méritez : Nour moi, je dois le se-

cret aux morts comme aux vivants. SOPHRONING.

considérable?

Je n'ai plus qu'une crainte, c'est que ce prêtre de Cérès, à qui vous m'avez préféré, ne venge sur vous les refus d'Aglaé : c'est un homme bien à craindre. SOCRATE.

Eli! que peut craindre celui qui fait son devoir? Je connais la rage de mes ennemis, je sais toutes leurs calomnies; mais quand on ne cherche qu'à faire du bien aux hommes, et qu'on n'offense point le ciel, on ne redonte rien, ni pendant la vie, ni à la mort.

SOPHRONIME.

Rien n'est plus vrai; mais je monrrais de douleur, si la felicité que je vons dois portait vos ennemis à vous forcer de mettre en usage votre héroique constance.

### SCÈNE IL

### SOCRATE, SOPHRONIME, AGLAÉ.

#### AGLAS.

Mon bienhiteur, mon père, homme au-dessus des hommes, J'embrasse vos genoux. Secondezoui, Sophronime: c'est hui, c'est Secrate qui nous marie aux dépens de us fortune, qui paie ma dot, qui se priter, pour nous, de la plus grante partie de sou bien. Non, nous ne le souffirions pas; nous ne serons pas riches à ce priz, plus notre cour est reconnaissant, plus nous devous imiter la noblesse du sien.

Le me jette à vos pieds comme elle; je suis saisi comme elle; nous senions également vos hiemânis. Nous vous aimons trop, Socrate, pour en abuser. Regarde-nous comme vos enfants; mais que vo que fants ne vous soient point à charge. Votre amitié est le plus grand des biens , c'est le seul que nous voulous. Quoit vous n'êtes pas riche, et vous faites ce que les paissants de la terre ne fereient pas 18 inous acceptions vos bienfaits, noos en acrions indignes.

Levez-vous, mes cudants, vous m'attendrises upo, Footte-coin o ne fait-lip are respecter les votontés des morts? Voire père, Agles, que je regardais
comme la mitié de movimene, ne m'a-cil pas ordonné de vous traiter comme na fille? je lui oblés :
je trait-nial' amilié le noufaines, et je lessis moins.
J'ai accepté son tostament j, l'e l'accivite : le pen que
re vous denne est intuité le nui vidilese, et je est son misten de l'accivite : le pen que
re vous derien est unité le nui vidilese, qui est sans
besoins. Enfin, si j'ui dit deir à nom ami, yous dere oblér à votre père : c'est moi qui, les via suigord'hui; c'est moi qui, par ce nom serré, vous ordonne
de ne me pas accadher de douleur en me réusant.
Mais retire-rous, j'aperçois Xnatippe, J'ai mes railsans pour vous conjume del l'eirier dans com moments.

Ah! que vous nous ordonnez des choses cruelles!

### SCÈNE III.

### SOCRATE, XANTIPPE.

### XANTIPPE.

Vrainnent, vous venez de faire là un beau chefdeuvre; par ma b'um ocher mar, il flandrait vous interdire. Voyer, « il vous platt, que de sotties» i la promota Agide un peter Anistus, qui den orfeita parait les grands; je promets Sophromine à cette grosse marchande Drias, qui a du crédit cher le peuple; et vous mariez vou deux écontile ensemble pour me les dottes de la plan grande partie de votre bien. Vaget mille drechene j'astes deux, vinqu' malle Vaget mille drechene j'astes deux, vinqu' malle

drachmes! n'êtes-vous pas honteux? De quoi vivrezvous à l'âge de soixante et dix ans? qui paiera vus médecins, quand vous serez malade? vos avocats, quand vous aurez des procès? enfin que ferai-je. quand ce fripon, ce cou tors d'Anitos et son parti, que vous auriez eus pour vous, s'attacheront à vous persécuter, comme ils ont fait tant de fois? Le ciel confonde les philusophes et la philosophie, et ma sotte amitié pour vons! Vuns vous mêtez de conduire les autres, et il vous faudrait des lisières; vous raisonnez sans cesse, et vous n'avez pas le sens commun. Si vous n'étiez pas le meilleur homme du monde, vous seriez le plus ridicule et le plus insopportable. Econtez : il n'v a qu'un mot qui serve : rompez dans l'instant cet impertinent marché, et faites tout ce que veut votre femme.

### SOCRATE.

C'est très bien parter, na ether Xantippe, et avec moderation; mais coutlezenid a Vorte un. Je n'ai point proposé ce marine. Sophronime et Aglaé rài, point proposé ce marine. Sophronime et Aglaé rài, donné tout le bien que je pouvais vous céder par les donné tout le bien que je pouvais vous céder par les de mon ami : le peu que je garde me soffit. Je n'ain médicin à nyacr parce que je suis softes; ai avoest, parce que je n'ai na pretentains ni dettes. A l'égant de ce la plabsaphie ne vous me reproches, et len n'anserigne à souffri i 'indiparité, et len n'anserigne à souffri i vindiparité ou l'antique de l'antique de rei, à vous stauer malgré votre lammer. Il sest

### SCÈNE IV.

### XANTIPPE.

Le vieux fout il faut que je l'estime malgre moi; cri, après tout, il y a je ne sais quoi de grand dans sa fòlic. Le sang-froid de ses extravagances me fait enrager. Jai heau le grouder, je persis mes peines. Il y a trente aus que je crie après lui ; et quandi j'ai bien tré; il m'en impose, et je sais tonte confondre : estce qu'il y aurait dans cette âme là quelque chose de supérieur à la mienne?

# SCENE V.

# XANTIPPE, DRIXA.

Eh bien! madame Xantippe, voilà comme vous êtes maîtresse chez vous! Fi! que cela est lâche de se laisser gouverner par son mari! Ce maudit Socrate m'enlève dunc ce bean garçon dont je vunlais faire la fortune! Il me le paiera, le traître.

# Ma panyre madame Drixa, ne vous fâchez pas

ma panvre madame Drixa, ne vous factiez pass

router mon mart; je me suit asser fletchee courte hit is c'est timberel, je be sin bien man, dann le foral, c'est bien le melleur eveur du monle: cela n'a point c'est bien le melleur eveur du monle: cela n'a point ce dansie; if fait intue les sottiers possibles, sans y entendre fineses, et avec tant de problèt, que cela desarme. D'allieurs, il est kitn comme une mule. J'ai passe ma vie à le tourmenter, je l'ai même une mule, l'ai passe ma vie à le tourmenter, je l'ai même propret, je n'ai nebne jamais pa le mettre en cokre. Que vouler-vou que j'y fasse?

DRIXA-

Je me vengerai, vous dis-je. J'aperçois sous ces portiques son bon ami Anitus, et quelques-uns des nôtres : laissez-moi faire.

XANTIPPE.

Mon dien! je crains que tous ces gens-là ne jouent quelque tour à mon mari. Allons vite l'avertir; car, après tout, on ne peut s'empêcher de l'aimer.

### SCENE VI.

ANITUS, DRIXA, TERPANDRE, ACROS.

DRIXA.

Nos injures sont communes, respectable Anitus: vous étes trahi comme moi. Ce malhonnéte homme de Socrate donne presque tout son bien à Aglaé, uniquement pour vous désespérer. Il fant que vous en tiriez une vengeance éclatante.

C'est bien mon intention, le ciel y est intéressé: cet homme méprise sans doute les dieux, puisqu'il me dédaigne. On a déjà intenté contre lui quelques

me dedaigne. On a déjà intenté contre lui quebiparaccusations; il faut que vous m'aidiez tous à les renouveler, nous le metirons en daigner des suré, alors je lui offirial un protection, à condition qu'il un cétle Aglaé, et qu'il vous rende votre beau Sophronime, par là nous rempirous tous nos devoirs : sera puni par la crainte que nous linarons donnée: j'oblédendria ma nultreuse, et vous autre votre amant.

Vous parlez comme la sagesse elle-même : il fant que quelque divinité vous inspire. Instruisez-nous; que faut-il faire?

ANITUS.

Voiei bientôt l'heure où les juges passeront pour aller au tribunal : Melitus est à leur tête.

Mais ce Mélitus est un petit pédant, un méchant homme, qui est votre ennemi.

Oui: mais il est encore plus l'enne

Oui; mais il est encore plus l'ennemi de Socrate : c'est un scélérat hypocrite qui soutient les droits de l'aréopage contre moi ; mais nous nous réunissons

toujours quand il s'agit de perdre ces faux sages, capables d'éclairer le peuple sur notre conduite. Écoutez, ma chère Drixa, vous êtes dévote?

DRIXA.

Oui, assurément, monseigneur : j'aime l'argent et le plaisir de tont mon cœur : mais en fait de dévotion je ne le cètle à personne.

ANITUS.

Allez prendre quelque dévot du peuple avervous; et quand les juges passeront, criez à l'impiété.

TERPANDRE.

Y a-t-il quelque chose à gagner? nous sommes prêts.

ACROS.

Oui; mais quelle espèce d'implété?

ANITES.

De toutes les espèces. Yous n'avez qu'à l'accuser bardiment de ne point croire aux dieux : c'est le plus court.

Oh! laissez-moi faire.

ANITUS.

Vous serze parhitement recondes. Alter sous exportiques amenter vos anis. Le via rependant instraire quelques gazeiers de controverse, quelques infliculaires qui viennent souvent dinner chez moi. Ce sout des grat blem inéprisables , je l'avoue; mais la pervent unité dans l'ovenissen, quand fit sout trisoupher la bonne cause. Alter, mes chez amis, recommandes-vous à Cérès : vous vienture crier, au signal que je dounerai, c'est le sit moyen de gaguer le cit, et surout de vivre beureux sul la terre.

## SCĖNE VII.

ANITUS, NONOTI, CHOMOS, BERTIOS.

AN

Infatigable Nonoti, profond Chomos, délicat Bertios, avez-vous fait contre ce méchant Socrate les petits ouvrages que je vous ai commandés?

J'ai travaillé, monseigneur, il ne s'en relèvera pas. GHOMOS.

J'ai démoutré la vérité contre lui : il est confondn. BERTIOS.

Je n'ai dit qu'nn mot dans mon journal : il est perdu.

u. ANITUS

Prenez garde, Nonoti, je vous ai défendu la prolixité. Vous êtes ennuyeux de votre naturel : vous pourriez lasser la patience de la cour.

Monseigneur, je n'ai fait qu'une feuille; j'y prouve

que l'âme est une quintessence infuse, que les queues ont été données aux animaux pour chasser les mouches, que Cérès fait des miracles, et que, par conséquent, Socrate est un ennemi de l'état, qu'il faut exterminer

ANITUS.

On ne peut mieux conclure. Allez porter votre délation au second juge, qui est un excellent philosophe : je vous réponds que vous serez bientôt défait de votre ennemi Socrate.

Monseigneur, je ne suis point son ennemi : je suis fâché seulement qu'il ait tant de réputation ; et tout ce que j'en fais est pour la gloire de Cérès, et pour le bien de la patrie.

Allez, dis-je, dépêchez-vous. Eh bien! savant Chomos, qu'avez-vous fait?

Monseigneur, n'ayant rien trouvé à reprendre dans les écrits de Socrate, je l'accuse adroitement de penser tout le contraire de ce qu'il a dit; et je montre le venin répandu dans tout ce qu'il dira. ANTERS

A merveille. Portez cette pièce au quatrième juge : c'est un homme qui n'a pas le sens commun. et qui vous entendra parfaitement. Et vous, Bertios?

BERTIOS.

Monseigneur, voici mon dernier journal sur le chaos. Je fais voir adroitement, en passant du chaos aux jeux olympiques, que Socrate pervertit la ieunesse.

ANDTES.

Admirable! Allez de ma part chez le septième juge, et dites-lui que je lui recommande Socrate. Bon , voici déjà Mélitus , le chef des onze , qui s'avance. Il n'y a point de détour à prendre avec lui : nous nous connaissons trop l'un et l'autre.

## SCÈNE VIII.

## ANITUS, MÉLITUS.

ANTICS

Monsieur le juge, un mot. Il faut perdre Socrate. MELITUS.

Monsieur le prêtre, il y a long-temps que i'v pense : unissons-nous sur ce point, nous n'en serons pas moins brouillés sur le reste.

Je sais bien que nous nous halssons tous deux : mais, en se détestant, il faut se réunir pour gouverner la république.

MELITUS.

D'accord. Personne ne nous entend ici : je sais que vous êtes un fripon; vous ne me regardez pas comme un honnête homme ; je ne puis vous nuire , parce que vous êtes grand-prêtre; vous ne pouvez me perdre, parce que je suis grand-juge : mais Socrate peut nous faire tort à l'un et à l'autre en nous demasquant; nous devons done commencer, vous et moi, par le faire mourir, et puis nous verrons comment nous pourrons nous exterminer l'un l'autre à la première occasion

ANITUS.

On ne peut mieux parler. (A part.) llom! que je voudrais tenir ce coquin d'arcopagite sur un autel, les bras pendants d'un côté et les jambes de l'autre, lui ouvrir le ventre avec mon couteau d'or, et cousulter son foie tout à mon aise! MÉLITUS, à part.

Ne pourral je jamais tenir ce pendard de sacrificateur dans la geole, et lui faire avaler une pinte de cigné à mon plaisir?

ANITES. Or çà, mon cher ami, voilà vos camarades qui avancent : j'ai préparé les esprits du peuple.

MÉLITUS. Fort bien, mon cher ami; comptez sur moi comme sur vous-même dans ce moment, mais rancuue tenant touiours.

## SCÉNE IX. ANITUS, MÉLITUS, quelques JUGES d'Athènes

qui passent sous les portiques. ( Anitus parle bas à l'oreille de Mélitus )

DRIXA, TERPANDRE, ACROS, ensemble. Justice, justice, scandale, impiété, justice, justice, irreligion, impiété, justice!

ANTER Qu'est-ce donc, mes amis? de quoi vous plaignezyous?

DRIXA , TERPANDRE , ACROS. Justice, au nom du peuple!

NELITUS. Contre qui?

DRINA, TERPANDRE, ACROS. Contre Socrate.

MÉLITUS. Ah, ah! contre Socrate? ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se plaint de lui. Qu'a-t-il fait?

ACROS. Je n'en sais rien.

TERPANDRE.

On dit qu'il donne de l'argent aux filles pour se marier

ACROS Oui, il corrompt la jeunesse. DRIXA.

C'est un impie : il n'a point offert de gâteaux à Cerès. Il dit qu'il y a trop d'or et trop d'argent inutiles dans les temples; que les pauvres meurent de faim, et qu'il faut les soulager.

Oui, il dit que les prêtres de Cérès s'enivrent quelquefois : cela est vrai , c'est un impie.

C'est un hérétique ; il nie la pluralité des dieux ; il est deiste; il ne croit qu'un seul dieu; c'est un athée.

( Tous trois ensemble.) Oui, il est hérétique, déiste, athée. MÉLITUS.

Voilà des accusations très graves et très vraisemblables : on m'avait déjà averti de tont ce que vous nous dites.

L'etat est en danger si on laisse de telles horreurs impunies. Minerve nous ôtera son secours.

Oui, Minerve, sans doute : je l'ai entendu faire des plaisanteries sur le hibou de Minerve.

Sur le hibou de Minerve! O ciel! n'étes-vous pas d'avis, messieurs, qu'on le mette en prison tout-à-

LES JUGES, ensemble. Oui, en prison, vite, en prison!

l'heure?

enfreindre la loi.

MÉLITUS. Huissiers , amenez à l'instant Socrate en prison.

DRIVA Et qu'ensuite il soit brûlé sans avoir été entendu.

ON DES JUGES. Alt! il faut dn moins l'entendre : nous ne pouvons

ANTEES.

C'est ce que cette bonne dévote vonlait dire : il faut l'entendre, mais ne se pas laisser surprendre à ce qu'il dira; car vons savez que ces philosophes sont d'une subtilité diabolique : ce sont eux qui ont troublé tous les états où nous apportions la concorde.

MÉLITUS. En prison! en prison!

SCENE X.

LES PRÉCÉDENTS, XANTIPPE, SOPIIRONIME, AGLAÉ, SOCRATE, enchaîné: VALETS DE VILLE.

XANTIPPE.

Elt. miséricorde! on traîne mon mari en prison : n'avez-vous pas honte, messieurs les juges, de traiter ainsi un homme de son âge? quel mal a-t-il pu

faire? il en est incapable : hélas! il est plus bête que méchant . Messieurs , ayez pitié de lui. Je vous l'avals bien dit, mon mari, que vous vous attireriez quelque méchante affaire : voilà ce que c'est que de doter des filles. Que je suis malheureuse!

SOPHRONIME.

Alı! messienrs, respectez sa vieillesse et sa vertu: chargez moi de fers : je suis prêt à donner ma liberté. ma vie pour la sienne.

Oui, nons irons en prison au lieu de lui; nons mourrons pour lui, s'il le faut. N'attentez rien sur le plus juste et le plus grand des hommes. Preneznons pour vos victimes.

MÉLITUS. Vous voyez comme il corrompt la jeunesse.

SOCRATE.

Cessez, ma femme, cessez, mes enfants, de vous opposer à la volonté du ciel : elle se manifeste par l'organe des lois. Quiconque résiste à la loi est indione d'être citoven. Dieu veut que je sois chargé de fers, je me soumets à ses décrets sans murmure. Dans ma maison, dans Athènes, dans les cachots, ie suis également libre : et puisque je vois en vous tant de reconnaissance et tant d'amitié, je suis toujours heureux. Qu'importe que Socrate dorme dans sa chambre on dans la prison d'Athènes? Tout est dans l'ordre éternel, et ma volonté doit y être.

WÉLITUS. Qu'on entraîne ce raisonneur. Voilà comme ils sont tous; ils vous poussent des argnments jusque

sous la potence. ANITUS.

Messieurs, ce qu'il vient de dire m'a touché. Cet homme montre de bonnes dispositions. Je pourrais me flatter de le convertir. Laissez-moi lui parler un moment en particulier, et ordonnez que sa femme et ces jeunes gens se retirent.

UN JUGE.

Nous le voulons bien, vénérable Anitus; vous nouvez lui parler avant qu'il comparaisse devant notre tribunal.

SCÈNE XI.

ANITUS, SOCRATE.

Vertueux Socrate, le cœur me saigne de vous voir en cet état.

SOCRATE. Yous avez done un cœur?

\* On prétend que la servante de La Fontaine en disait autant de son maître; ce n'est pas la faute à M. Thompson si Xantippe La dit avant cette servante. M. Thomson a peint Xantippe telle qu'elle était; il ne devait pas en faire une Cornélie.

ANITUS.

Oui ; et je suis prêt à tout faire pour vous.

SOCRATE.

Vraiment, je suis persuadé que vous avez dejà beaucoup fait.

ANIT

Écoutez; votre situation est plus dangereuse que vous ne pensez : il y va de votre vie.

SOCRATE.
Il s'agit donc de peu de chose.

ANITUS.

C'est peu pour votre âme intrépide et sublime ; c'est tout aux veux de ceux qui cherissent comme moi votre vertu. Croyez-moi; de quelque philosophie que votre âme soit armée, il est dur de nérir par le dernier supplice. Ce n'est pas tout ; votre réputation, qui doit vous être chère, sera fletrie dans tous les siècles. Non-seulement tous les dévots et tontes les dévotes riront de votre mort, vous insulteront, allumerout le bûcher si on vous brûle, serreront la corde si on vous étrangle, broieront la ciguê si on vous empoisonne; mais ils rendront votre mémoire exécrable à tout l'avenir. Vous pouvez aisement détourner de vous une fin si funeste : je vous réponds de vous sauver la vie, et même de vous faire déclarer par les juges le plus sage des houmes, aiusi que vous l'avez été par l'oracle d'Apollon : il ne s'agit que de me ceder votre jeune pupille Aglaé, avec la dot que vous lui donnez, s'entend; nous ferons aisement casser son mariage avec Sophronime. Vous jouirez il'une vieillesse paisible et honorée, et les dieux et les déesses vous béniront. SOCRATE.

Huissiers, comiuisez-moi en prison sans tarder davantage.

( On l'emmène.)

ANITUS.

Cet homme est incorrigible : ce n'est pas ma faute; j' ai fait mon devoir, je n'ai rien à me reprocher : il faut l'abandonner à son sens réprouvé, et le laisser nourir impénitent.

ACTE TROISIÈME.

SCÉNE L

LES JUGES, assis sur leur tribunal: SOCRATE, debout.

UN JUGE, à Anitus.

Vous ne devriez pas siéger ici; vous étes prêtre de Cérès. Je n'y suis que pour l'édification.

Silence. Écoutez, Socrate; vous êtes accusé d'être mauvais ettoyen, de corrompre la jeunesse, de nier la pluralité des dieux, d'être hérétique, déiste et altre : répondez.

SOCRATE.

Juges alteniens, je vons exboré à fetre toujours un bons circem comme j'atoujours telée d'etre, à, consonier soit comme j'atoujours telée d'etre, à, consonier air din trepandre votre sang pour la patrie comme j'ai fait along plus d'une baille. A l'égrard de la jeunsee, et dont vous parlez, ne cessez de la guiler par vou commis, et autorit par vou excuelps ; apprenez-bail à nimer la veritable vertu, et à fuir la miserable publicospie de l'école. L'artie de la puralité des dieux est d'une discussion un pre plus difficile ; mais vous m'entendres abserment.

Juges athénieus, il n'y a qu'nn dieu. MÉLITUS et UN AUTRE JUGE.

Ah, le scelerat!

Il n'y a qu'un dien, vous dis-je; sa nature est d'être infini; nul être ne peut partager l'infini avec lui. Levez vos veux vers les globes célestes , tournez-les vers la terre et les mers, tout se correspond, tout est fait l'un pour l'autre ; chaque être est intimement lié avec les autres êtres : tout est d'un même dessein : il n'y a done ou'un seul architecte, un seul maltre, un seul conservateur. Peut-être a-t-il daigné former des génies, des démons, plus puissants et plus éclairés que les hommes ; et , s'ils existent , ce sont des creatures comme yous : ce sont ses premiers sniets, et non pas des dieux : mais rien dans la nature ne nous avertit un'ils existent , tandis que la nature entière nous annonce un dieu et un père. Ce dien n'a pas besoin de Mercure et d'Iris pour nous signifier ses ordres : il n'a qu'à vouloir et c'est assez. Si par Minerve vous n'entendiez que la sagesse de dieu, si par Neptune vous n'entendiez que ses lois immuables, qui élèvent et qui abaissent les mers, je vous dirais : Il vous est permis de reverer Neptune et Minerve, pourvu que dans ces emblèmes vous n'adoriez jamais que l'Être éternel, et que vous ne donniez pas occasion aux peuples de s'y méprendre.

Quel galimatias impie!

SOCR.

Gardez-vous de tourner janais la religion en méiaplysique: la morale est son essence. Adorez et ne disputez plus, Si nos ancêtres out dit que le Dieu suprême descendit dans les bras il Alembre, de Danaé, de Sémelé, et qu'il en cut des enfants, nos ancêtres ont imaginé des fables dangereuses. C'est insulter la Divinité, de prévendre qu'elle ait commis avec une femme, équelque inamére qui ee paise.

ANITES.

être, ce que nous appelons chez les hommes un adultère. C'est décourager le reste des hommes, d'oser dire que, pour être un grand homme, il faut être né de l'accountement mystérieux de Juniter et d'une de vos femmes ou filles, Miltiade, Cimon, Thémistocle, Aristide, que vous àvez persécutés, valaient bien, peut-être, Persée, Hercule, et Bacchus; il u'v a d'autre manière d'être les enfants de Dieu que de chercher à lui plaire, et d'être justes, Méritez ce titre, en ne rendant jamais de jugements iniques.

MELTIUS. Que de blasphèmes et d'insolences!

UN AUTRE JUGE. Que d'absurdités! On ne sait ce qu'il veut dire.

MELITUS. Socrate, vous vous mêlez tonjours de faire des raisonnements; ce n'est pas là ce qu'il nous faut ; répondez net et avec précision. Vous êtes-vous mo-

qué du hibou de Minerve? SOCRATE.

Juges athéniens, prenez garde à vos hiboux. Quand vous proposez des choses ridicules à croire, trop de gens alors se déterminent à ne rien croire du tout : ils ont assez d'esprit ponr voir que votre doctrine est impertinente : mais ils n'en ont pas assez pour s'élever jusqu'à la loi véritable : ils savent rire de vos petits dieux, et ils ne savent pas adorer le dieu de tous les êtres, unique, incompréhensible, incommunicable, éternel, et tout juste, comme tout puissant.

MÉLITUS.

Ah, le blasphémateur ! ali, le monstre ! il n'en a dit que trop : je conclus à la mort. PLUSIEURS JUGES.

Et nous aussi.

UN JUGE. Nous sommes plusieurs qui ne sommes pas de cet avis; nous trouvons que Socrate a très bien parlé. Nous croyons que les hommes seraient plus justes et plus sages s'ils pensaient comme lni; et pour moi , loin de le conslamner, je suis d'avis qu'on le récompense.

PLUSIEURS JUGES. Nous pensons de même.

MÉLITUS.

Les opinions semblent se partager. ANITUS.

Messieurs de l'aréopage, laissez-moi interroger Socrate. Croyez-vous que le soleil tourne, et que l'arcopage solt de droit divin?

Vous n'êtes pas en droit de me faire des questions;

mais je suis en drolt de vous enseigner ce que vous ignorez. Il importe peu pour la société que ce soit la terre qui tourne ; mais il importe que les bonnies cul tournent avec elle soient justes. La vertu senle

est de droit divin ; et vous , et l'aréopage , n'avez d'autres droits que ceux que la nation vous a donnés. ANITUS.

Illustres et équitables juges, faites sortir Socrate. (Mélitus fait un signe, On emmène Socrate, Anitus continue, )

Vous l'avez entendu, auguste aréopage, institué par le ciel : cet homme dangereux nie que le soleil tourne, et que vos charges soient de droit divin. Si ces horribles opinions se répandent , plus de magistrats et plus de soleil : vous n'êtes plus ces juges établis par les lois fondamentales de Minerve, vous n'êtes plus les maltres de l'état, vous ne devez plus juger que suivant les lois ; et si vous dépendez des lois, vous êtes perdus. Punissez la rebellion, vengez le ciel et la terre. Je sors. Redoutez la colère des dieux, si Socrate reste en vie.

(Anitus sort et les juces opinent. )

ns mes

Je ne veux point me brouiller avec Anitus, c'est un homme trop à craindre. S'il ne s'agissait que des dieux, encore passe.

UN JUGE, à celui qui vient de parler.

Entre nous, Socrate a raison: mais il a tort d'avoir raison si publiquement. Je ne fais pas plus de cas de Cérès et de Neptune que lui : mais il ne devait pas dire devant tout l'aréopage ce qu'il ne faut dire qu'à l'oreille. Où est le mal, après tout, d'empoisonner un philosophe, surtout quand il est laid et vieux?

UN AUTRE JUGE. S'il y a de l'injustice à condamner Socrate, c'est l'affaire d'Anitus, ce n'est pas la mienne; je mets tout sur sa conscience; d'ailleurs, il est tard, on perd son temps. A la mort, à la mort, et qu'on n'en parle plus.

UN AUTRE.

On dit m'il est hérétime et athée : à la mort . à la mort.

MÉLITUS.

Qu'on appelle Socrate. (On l'amène.) Les dieux soient bénis, la pluralité est pour la mort. Socrate, les dieux vous condamnent, par notre bouche, à boire de la cigué tant que mort s'ensuive.

SOCRATE.

Nous sommes tons mortels; la nature vous condamne à mourir tous dans peu de temps, et probablement your aurez tous une fin plus triste que la mienne. Les maladies qui amènent le trépas sont plus douloureuses qu'un gobelet de cigué. Au reste , le dois des éloges aux juzes qui ont opiné en faveur de l'innocence ; je ne dois aux autres que ma pitié. UN JUGE, sortant.

Certainement cet homme-là méritait une pension de l'état, an lieu d'un gobelet de cigué. I'N AUTRE JUGE.

Cela est vrai; mais aussi de quoi s'avisait il de se brouiller avec un prêtre de Cérès?

UN AUTRE JUGE.

Je suis bien aise, après tont, de faire mourir nu philosophe: ces gens-là ont une certaine fierté dans l'esprit, qu'il est bon de mater un peu.

EN JEGE.

Messieurs, un petit mot : ne ferions-nous pas bien, tandis que nous avons la main à la pâte, de faire mourir tous les géomètres qui précendent que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits? Ils seandalisent étrangement la populace occupée à lire leurs livre.

UN AUTRE JUGE.

Oul, oui, nous les pendrons à la première session. Allons diner.

## SCENE II.

### SOCRATE.

Depuis long-temps j'étais préparé à la mort. Tout ce qué jectains prévent, c'est que ma fennac Xantippe ne vienne troubler mes derniers moments, et interrompre la douceur du recneillement de mon âme; je ne dois m'occuper que de l'Elre supréme, devant qui je dois bientôt paraître. Mais la voilà: il faut se résigner à tout.

## SCÈNE III.

SOCRATE, XANTIPPE, LES DISCIPLES DE SOCRATE.

XANTUPPE.

Eh bien I panvre homme, qu'est-ce que ces gens de loi ont conclu? êtes-vous condamné à l'amende? étes-vous bami? êtes-vous alsous? Mon dieu! que vous m'avez donné d'inquiétude! tâchez, je vous prie, que cela n'arrive pas une seconde fois. SOCATE.

Non, ma femme, cela n'arrivera pas denx fois, je vous en réponds; ne soyez en peine de rien. Soyez les bienvenus, mes chers disciples, mes amis. CATTON, à la tête des disciples de Socrate.

Vous nous voyez assas alarmés de votre sort que votre feume Kanlippe: nous avon oblem des que so parenission de vous voie. Juste ciei! fautil voir Socrate chargé de chalnes! Souffrez que nous baisions ces fers que vous honorez, et qui sont la honte d'Althens. Est-il possible qu'Anitus et les siens alent pu vous mettre en ce état?

Au seizième siècle. Il se passa une scène à peu près semblable, et un des juges dit ers propres paroles: A la most; et allong d'iner.

#### SOCILATE.

Ne pensono point à ces hagatides, mos chera mais, et condimonal f-came que nous fesionals rie de l'immortalité de l'âme. Nous disions, ce me semble, que rien n'est plus probable et plus consoniant que rette iéde. En effet, la matière change et ne perti point 1 pourquoi filme périrais-elles ? pourrails dinier que, nous étant élevis jusqu'à la comaissance d'un dieu, à traves le voil de corp montel, nous cessassions de le comailtre quand ce voile sera noumel ? Non; prinque nous pensons, non peuterona toujours : la peutse est l'être del l'nomme, et ce pertine de la vertu, qui panil le crime, et qui pardonne les faiblemes.

## C'est bien dit; je n'y entends rien : on pensera

toujours, parce qu'on a pensé! Est-ce qu'on se mouchera toujours, parce qu'on s'est mouché? Mais que nous veut ce vilain houme avec son gobelet?

LE GEÔLIER, OU VALET DES ONZE, apportant la tasse de cigué.

Tenez, Socrate, voilà ce que le sénat vous envoie.

Quoi! maudit empoisonneur de la république, tu viens ici tuer mon mari en ma présence! je te dévisagerai, monstre!

#### SOCRATE.

Mon cher ami, je vous demande pardon pour ma femme; elle a toujours grondé son mari, elle vous traite de même : je vous prie d'excuser cette petite vivacité. Donnez. (il prend le gobelet.)

UN DES DISCIPLES.

Que ne nous est-il permis de prendre ce poison, divin Socrate! par quelle horrible injustice nous êtesvous ravi? Quoi! les criminels ont condamné le juste! les fanatiques ont proscrit le sage? Vous allez monrir!

#### SOCRATE.

Non, je vais vivre. Voici le breuvage de l'immortalité. Ce n'est pas ce corps périssable qui vous a aimés, qui vous a enseignés, c'est mon ame seule qui a vécu avec vons; et elle vous aimera à jamais. (It ren boire.)

LE VALET DES ONZE. Il fant auparavant que je détache vos chaînes,

c'est la règle.

Si c'est la règle , détachez. (il se gratte un peu la jambe.)

UN DES DISCIPLES. Quoi! vous souriez?

SOGRATE

Je souris en réfléchissant que le plaisir vient de la

douleur. C'est ainsi que la félicité éternelle naltra des misères de cette vie \*!

(ti boit,)

ERITON.

Hélas ! qu'avez-vous fait ?

Helas! c'est pour je ne sais combien de disconre ridicules, de cette espèce, qu'o nfait mourir ce pauvre honune. En vérité, mon mari, vous me feudez le cœur, et j'etrangierais tous les juges de mes mains. Je vous grondais, mais je vous situais; et ce sont des gens polis qui vous empoisonnent. Alt'ah, nion cher maril alt.

SOCRATE.

Calmez-vous, ma lonue Xantippe; ne plenrez point, mes amis : il ne sied pas aux disciples de Socrate de répandre des larmes.

Et pout-on n'en pas verser après cette sentence affreuse, après cet empoisonnement juridique, ordonné par des iguorants pervers, qui ont adneté cinquante mille drachmes le droit d'assassiner impunément leurs concitoyens?

SOCRATE.

C'est ainsi qu'on traitera souvent les adorateurs d'un seul dieu, et les ennemis de la superstition.

llélas! faut-il que vous soyez une de ces victimes? SOCRATE.

Il est beau d'être la victimed e la Divinité. Je meurs satisfait. Il est vrai que j'aurais voulu joindre à la cousolation de vous voir celle d'embrasser aussi l'ophronime et Aglaé : je suis étunné de ne les pas voir iei; ils auraient rendu mes derniers monients encore plus doux qui ils ne sont.

Hellas' lis ignorent que vous avez consomme l'iniquité de vos juges : lis parlent au peuple; lis encouragent les magistrats qui ont pris votre parti. Aglaé révèle le crime d'Aultus : sa honte va être publique: Aglaé et Sophromine vons sauveralent peut-être la vie. Alt cher Socrate, pourquoi avez-vous précipité vos derniers moments?

#### SCÈNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, AGLAÉ, SOPHRONIME.

AGLAÉ.
Divin Socrate, ne craignez rien : Xantisne, con-

J'ai pris la liberté de retrancher iei deux pages entières du leau sermon de Socrate. Ces moratilés, qui sou d'evenues leux commons, sou liber enunyeues. Les bonnes gens qui oui cru qui il faliai faire parter socrate long-temps ne contaissient ni le cevar humain ni te theitre. Serper ad exentim fertinat; voilà la grande regle que M. Thomson a observice.

solez-vous ; dignes disciples de Socrate , ne pleurez

#### SOPERONIME.

Vosennemis sont confondus: tuut le peuple prend votre défense.

#### AGLAĖ.

Nous avons parlé, nous avons révélé la jalousie et l'intrigue de l'impie Anitus. C'était à moi de demander justice de son crime, puisque j'en étais la cause.

#### SOPHRONIME.

Anitus se dérobe par la fuite à la fureur du peu ple, et on le poursuit lui et ses complices; on rend des grâces solemnelles aux juges qui ont opiaé en votre faveur. Le peuple est à la porte de la prisou , et attend que vous paraissiez, pour vous conduire elsez vous en triomplie. Tous les juges se sont rétractés.

XANTIPPE.

Hélas! que de peiues perdnes! UN DES DISCIPLES.

O ciel! & Socrate! pourquoi obéissiez-vous?

AGLAÉ. Vivez, cher Socrate, bienfaiteur de votre pa-

trie, modèle des hommes, vivez pour le bonheur du monde.

CRITON.

Couple vertueux, digues asuis, il n'est plus temps. XANTIPPE.

Vinis avez trop tardé.

AGLAÉ.

Comment! il n'est plus temps! juste ciel!

SOPHRONIME.

Quoi! Socrate aurait déjà bu la conpe empoisonnée?

#### SOCRATE.

Aimable Aglaé, tendre Sophronime, la loi ordonnait que je prisse le poison : j'ai ohéi à la loi, tout injuste qu'elle est, parce qu'elle n'opprime que moi. Si cette injustice eft été commise envers un autre, j'aurais combattn. Je vais mourir : mais l'exemple d'amitié et de grandeur d'âme que vous donnez au monde ne perira jamais. Vutre vertu l'emporte sur le crime de ceux qui m'ent accusé. Je henis ce qu'on appelle mon malheur; il a mis au jour toute la force de votre belle ânie. Ma chère Xantippe, sovez heureuse, et songez que pour l'être il faut dompter son humeur. Mes disciples bien-aimes, écoutez toujours la voix de la philosophie, qui méprise les persecuteurs, et qui prend pitié des faiblesses humaines; et vous, ma fille Aglar, mon fils Sophronime, soyez toujours semblables à vousmêmes.

rir pour vous!

Votre vie est précieuse, la mienne est inutile : recevez mes tendres et derniers adieux. Les portes de l'éternité s'ouvrent pour moi.

XANTIPPE. C'était un grand homme, quand j'y songe! AhY ples!

713

AGLAÉ.

Que nous sommes à plaindre de n'avoir pa monpour rous!

us élever des temples à Socrate, si un

homme en mérite!

CRITON. Puisse au moins sa sagesse apprendre aux hommes que c'est à Dieu seul que nous devons des tem-

FIN DE SOCRATE.

## L'ÉCOSSAISE.

COMÉDIE EN CINO ACTES.

PAR M. HUME.

#### TRADUITE EN FRANÇAIS PAR JÉROME CARRÉ,

représentée, pour la première fois sur le théatre français, le 26 juillet 1760.

Pal vengé l'entrers autont que je t'al :- e.

#### EPITRE DÉDICATOIRE

DE TRADUCTICS DE L'ECOSEAUSE.

## A M. LE COMTE DE LAURAGUAIS'.

## MOVSHER ,

La peille bagatelle que j'al l'honneur de mettre sous votre proiection n'est qu'un prétexte pour vous parier avec liberté.

Vous avez rendu un service éternel aux beaux-arts et an bon godt, en contribuent par volre générosité à donner à la ville de Paris na théâtre moins indigne d'elle. Si on ne volt plus sur la scène César et Ptolémée , Athalie et Jond, Mérope et son fils, entourcs et presses d'une foule de jeunes gens ; si les spectacles ont plus de décence , e'est à vous seul un'on en est redevable. Ce bienfait est d'autant plus considérable, que l'art de la tragédie et de la comedie est celui dans lequel les Français se sont distingués davantage. Il n'en est aucun dans lequel ils n'aient de très illustres rivaux, ou même des maîtres. Nous avons quelques bons philosophes; mais, il faut l'avouer, nous ne sommes que les disciples des Newton, des Locke, des Galilée, Si la France a quelques historiens, les Espagnols, les Italiens, les Anglais même , nous disputent la supériorité dans ce genre. Le seul Massilion aujourd'hui passe chez les gens de goût pour un orateur agréable; mais qu'il est encore loin de l'archeveque Tillotson , anx yeux du reste de l'Europe! Je ne prétends point peser le mérite des hommes de génie ; je n'al pas la main assez forte pour tenir cette balance : je vous dis seulement comment pensent les antres peuples; et vous savez, monsieur, vous qui, dans vaire première jennesse, avez voyagé pour vous instruire, vous saves que presque chaque peuple a ses hommes de génie, qu'il préfère à ceux de ses voisins.

Si vous descendes des arts de l'esprit pur à cenx où la main a plus de part, quel peintre oscrions-nous préférer aux grands peintres d'Italie? C'est dans le seul art des So-

Louis-Léon-Félicité, comir de Lauragnais, né le 5 juillet 1733, depois duc de Brancas, mouruit le 9 octubre 1821. phocie que toutes les nations a'accordent à donner la preference à la nôtre : d'est pourquoi, dans plusieurs villes d'Italie, la bonne compagnie se rassemble pour repréaeuler nos pièces, on dans notre langue, ou en Italien ; c'est ce qui filit qu'on trouve des théâires français à Vienne et à Pétershourg.

Ce qu'on pouvait reprocher à la schoe française dails i manquel récisione d'apporte. La trançaise distintationness de bioques conversations ne daporte. Los trançaise distintationness de bioques conversations ne daporte. Comment hauselve especiales poupoises, ce un tibetent française, ce un conversation de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de

C'est de ce defaut monstruens que ron seuls hierablia ont purgé la serice; et quand il se trouvers des génies qui sauroni altier la pompe d'un appareil nécessaire et la vinacité d'une action également terrible et vraisentilable à la force des peniées, et surtout à la belle en saturelle poésie, sans laquelle l'art drammatique n'est rien, ce sera ous, monsieur, que la postérité devra remercéer.\*

» Il y avait long-temps que l'uttaire avait réclame contre l'usage ruiseaux de placer les speciaters sur le thétire, et de rétrécir l'avant-tone par des basquettes, lorsque XI. le comité de Lauraguais donna les sommes uécesaires pour mettre les consédies à portée de détruire et usage.

Vallars is not sieve conter l'indicense d'un partierre debont et immittentes y et dans les noverfles alles considéra à l'artie. Le parterre cut anis, fest junte reclamations ont été écoulée-sur des doits plus any servaire, de la contra de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie de l'artie d'artie d'artie d'artie de l'artie d'artie 
La tolérance qu'il avait taut préchée s'est établie : peu de temps apres sa mort, en Suède et dans les états héréditaires de

Mais il ne faut pas laisser ce soin à la postérité; il faut avoir le courage de dire à son siècle ce que nos contemporatas font de noble et d'atile. Les justes eloges sont un parfum qu'on réserve pour embaumer les morts. Un homme fait du bien , ou étouffe ce bien pendant qu'il respire; et si on en parle, on l'extenue, on le défigure : n'estil plus? on exagère son mérite pour abaisser ceux qui

vivent. Je venx du moins que ceux qui pourront tire ce petit ouvrage, sachent ou'tl y a dans Paris plus d'un hor estimable et malheuren a secouru par vous ; je veux qu'on sache que tandis que vous occupez votre loisir à faire revivre, par les soins les plus coûtenx et les plus pénibles, un art utile perdu dans l'Asie , qui t'inventa , vous faites renaltre un secret plus ignoré, celui de soulager par vos bienfaits caches la verto tudigente ".

Je n'iguore pas qu'à Paris it y a , dans ce qu'on appelle le monde, des gens qui croient pouvoir donner des ridicules aux betles actions, qu'ils sont incapables de faire ; et e'est ce qui redouble mon respect pour vous.

P. S. Je ne mets point mon inntile nom au bas de cette éplire, parce que je ne l'ai jamais mis à aucun de mes ouvrages; et quand on le voit à la tête d'un livre ou dans une affiche, qu'on s'en prenne uniquement à l'afficheur ou su libraire.

## PRÉFACE.

La comédie dont nous présentons la traduction aux amateurs de la tittérature est de M. Hume 3, pasteur de l'église d'Edimbourg , détà connn par deux belles tragédies jouces à Londres : il est parent et amt de ce célèbre philosophe, M. Hume, qui a creusé avec tant de hardiesse et de sagacité les fondements de la métaphysique et de la morate. Ces deux phitosophes font également honneur à t'Ecosse, leur patrie.

La comédie intitutée l'Écossaise nous parut nn de ces ouvrages qui peuvent réussir dans toutes les langues. parce que l'auteur petnt la nature, qui est partout la même : it a la naiveté et la vérité de l'estimable Goldoni , avec peut-être plus d'intrigue, de force et d'intérêt. Le dénoûment, le caractère de l'héroine, et celui de Freeport, ne resembleut à rien de ce que nous connaissons sur les théétres de France; et cependant e'est la nature pure. Cette pièce paraît un peu dans le goût de ces romans angiata qui ont fait tant de fortune ; ce sont des tourhes semblables, la même peinture des mœurs : rien de recherché, nulle envie d'avoir de l'esprit, et de montrer misérablement l'auteur quand on ne doit montrer que les personnages ; rien d'étranger an sujet ; point de tirade d'écolier , de ces maximes triviates qui remplissent le vide de l'action :

la maison d'Autriche; et. quoi qu'on en dise, nous la verrons bientôt s'établir eu France. (K.)

- · M. le comts de Lauraguais avait fait une pension au cétébre Du Marsais, qui, sans lut, cut trainé sa vicilience d'uns la misère. Le gouvernement ne tui donnait ancun accours, parce qu'il était soupconné d'être janséniste, et même d'avoir écrit en faveur du gouvernement contre les prétentions de la cour de Rome. (K.)
- \* Cette préface, ainsi que tes deux autres écrits qui la soivent et que la dédicace qui la précède, sout de Voltaire. On seut bien que c'était une plaisanterie d'attril
- pièce à M. tlume (1761 ).

c'est une justice que nous sommes obligés de rendre à notre célèbre auteur.

Nous avouons en même temps que nous avous cru , par te conseil des hommes les plus éclaires , devoir retrancher quelque chose du rôle de Frélou , qui paraissait encore dans les derniers actes : il était punt , comme de raison , à la fin de ta pièce; mais cette justice qu'on tui rendals semblait meler un peu de froideur an vif interêt qui en-

traine l'esprit au déponment.

De plus , le caractère de Fréion est si lâche et si odieux . ue nous avons voulo éparguer aux lecteurs la vue trop fréquente de ce personnage, plus dégoûtent que comique. Nous convenons qu'il est dans la nature ; car , dans les grandes villes où la presse jouit de quelque liberte, on trouve tonjours quelques-uns de ces misérables qui se font un revenu de leur impudence, de ces Arétins subatternes qui gagnent teur pata à dire et a faire du mai, sous le prétexte d'être utiles aux belles-lettres ; comme si les vers

qui rongent les fruits et les tieurs pouvaient leur être afiles ! L'un des deux tilustres savants , et , pour nous exprimer encore plus correctement, l'un de ces deux hommes de génie ' qui ont présidé un Dictionnaire encyclopedique , à cet ouvrage nécessaire au genre humain, dont la suspension fait gémir l'Europe; l'un de ces dens grands bommes, dis-je, dans des essais qu'il s'est amusé a faire sur l'art de la comédie, remarque très judieleusement que l'on doit songer a mettre sur le theatre les conditions et les états des hommes. L'emploi du Fréion de M. Hume est une espèce d'état en Angieterre : tl y a même une taxe établie sur les feuilles de ces gens-là. Ni cet état al ce caracière ne paraissatent dignes du théstre en France; mais le pinceau anglais ne dédaigne rien ; il se plait quelquefois à tracer des objets dont la bassesse peut révolter quetques autres nations. Il n'importe aux Angtais que le sujet soit bas , pourvu qu'il soit vrai. Ils disent que la comédie étend ses droits sur tous les caracières et sur toutes les conditions ; que tout ee qui est dans la nature doit être peint ; que nous avons une fause delicatesse, et que l'homme le plus méprisable peut servir de contraste an plus galant homme.

l'ajouterai , pour la justification de M. Hume , qu'il a l'art de ne présenter son Fréion que dans des moments où l'intérêt n'est pas encore vif et touchant. Il a imité ces peintres qui peignent un crapaud, no lézard, une coulenvre, dans un coin du tablean, en conservant aux personnoges la noblesse de leur caractère.

Ce qui nous a frappé vivement dans cette pièce, c'est que l'unite de temps, de lieu et d'action, y est observée scrupulcusement. Etie a encore ce merite, rare chez les Anglais comme chez les Italiens, que le théâtre n'est jamais vide. Rien n'est plus common et plus choquant que de voir deux seteurs sortir de la soène, et deux antres venir à leur place sans être appelés , sans être atlendus; ce défant insupportable ne se trouve point dans l'Éconsnise.

Ouant an genre de la pièce, il est dans le haut comique, mélé au genre de la simple comédie. L'hounéte homme y sourit de ce sourire de l'âme, préférable au rire de la bouche. Il y a des endroits attendrissants jusqu'aux termes . mais sans pourtant qu'aucun personnage s'étudie à être pathétique; car de même que la bonne plaisanterie consiste à ne vouloir point être plaisant, ainsi cetui qui vous émeut ne songe point à vous émouvoir; il n'est point rhétoricien , tont part du œur, Matheur à celul qui tâche . dans quelque genre que ce puisse être!

<sup>·</sup> Diderot et D'Alembert.

Noss se savous pas si cette pièce pourrait être représentée à Paris; notre état et notre vie, qui se noss ont pas permis de fréquenter sourent les spectacles, noss laissent dons l'impuissance de juger quel effet une pièce anglaise frait en France.

Tout ce que nous pouvous dire, e'esi que, malgré tous les efforts que nous avons fiits pour rendre exactement l'original, nous sommes très toin d'avoir atteint au mérile de ses expressions, toujours fortes et toujours naturelles. Ce qui est beuncoup plus important, e'est que cette co-

médie est d'une excellente morale, et digne de la gravité du soordooc dout l'auteur est revête, sans rien perdre de ce qui peut plaire aux honnêtes gens du monde. La comédie aissi traitée est un des plus utiles efforts de

La comodie ainsi traitée est un des plus utilies efforts de l'espril humain; il faut convenir que e'est un art, et un art très difficile. Tout le monde peut compiler des faits et des raisonnements : il est aisé d'apprendre la trigonométrie; mais tout art demande un taleut, et le taleut est rare.

Nous ne pouvons mieux finir cette préface que par ce passage de notre compatriote Montaigne sur les spectacles. « l'al soustenu les premiers personnages ex traccedies la-

« l'al soustenu les premiers personnages ex tragedies la-» tines de Bucanan, de Guerente et de Muret, qui se re-» presenterent à nostre collège de Guienne, avecques dio gnite. En cela, Andreas Govennus, nostre principal, « comme en toutes aultres parties de sa charge , feut sans » comparaison le plus grand principal de France; et m'en s tennit on maistre onvrier. C'est un exercice que le ne » mesloue point aux ieunes enfants de maison, et al veu » nos princes s'y addonner depuis en personne ; à l'exem-» ple d'auleurs des ancieus , honnestement et lousblement : » il estoit loisible mesme d'en faire mestier aux gents d'hono neur en Grece , Aristoni tragico actori rem aperit : huic » et genus et fortuna honesta erant; nec ars, quia nihil s tale apud Gracos pudori est, ca deformabat (Tix.-Lev., xxx, 2i); car l'al tousiours accusé d'impertinence cenix - qui condamment ces esbattements; ei d'injustice ceulx « qui refuscui l'entrée de nos bonnes viiles aux comediens » qui le valent, et euvient aux peuples ces plaisirs publicoues. Les bonnes polices prennent soing d'assembler les « citoyens , et les r'allier , comme aux offices serienz de la « dévotion , aussi aux exercices et lenx : la société et ami-» tié s'eu augmente ; et puis on ne leur scauroit concéder o des passelemps plus reglez que ceulx qui se fout en pré-» sence d'un chascun , et à la vene mesme du magistrat ; et » trouveroy raisonnable que le prince , à ses dépens , en s gratifiast queiquesfois la commune, d'une affection et » bonté comme paternelle ; et qu'aux villes populeuses il y » enst des lieux destines et disposes pour ces spectacles; » quelque divertissement de pires actions et occultes. Pour » revenir à mon propos, il n'y a rien tel que d'alleicher » l'appetit et l'affection , aultrement on ne fait que des » asnes chargez de livres ; ou leur donne à coups de fonet » en garde leur pochette pleine de science ; laquelle, pour » bien faire, il ne fault pas sculement loger chez soy, li » la fanit espouser. » Essais, liv. I., ch. 25. à la fin.

#### ....

#### A MESSIEURS LES PARISIENS!

#### Messerras ,

Je mis farcé par l'illustre M. Prévou de m'exposer sisérat de vous. Je patrent sur le tout de sectiment de trouper; um platiet eren marquée au cest de la biennemes, et céstière de planement de la recit. Je espère que M. Prérou sera confonda rés-à-té des homeles geus qui se sont pas accontants à se prêter sus méchanociés de ceu qui, n'étant pas aestimentes, sont métier et marchendise d'insiste le sien et de quard, ann account personection, comme

di Cicèrco dans fornico pro Marrae, page 1.

Menieuro, ja riquella Jerimo Carra, mai de Montadina ja mai un paerre jeune homme mas fortune, ette de la paerre jeune homme mas fortune, ette de la paerre jeune homme mas fortune, ette de la paerre jeune homme mas fortune, ette de la paerre jeune homme mas fortune, et
nais vens implerer la protection des Parieires. J'ai braids
insis vens implerer la protection des Parieires. J'ai braids
insiste vens implerer la protection des Parieires. J'ai braids
insiste vens implerer la protection des Parieires. J'ai braids
individual de la protection de Parieires. J'ai braids
individual de parieires più qui encourageait tant les jeune

mengliès cons nutrice i en nerello, quantorità ii il ai

litt une leallie entière contre moi ji dommenes parieires

litt une leallie entière contre moi ji dommenes parieires

litt une leallie entière contre moi ji dommenes parieires

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines

de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arraines de l'arr

Emulie il appelle M. Hume, M. Home; et pois II dis que M. Hume le prêtre, naiucu de ectie pièce, n'est pan parent de M. Hume le philosophe. Qu'il e musila esulement le Journai encyclopédique du mois d'avril 1738, journal que je regarde comme le premier des cent ols innate-treixe journant qui parsissent tous les mois en Europe, il y terra octé annonce, page 137.

« L'auteur de Douglas est le ministre Hume, parent du » fameux David Hume , si célèbre par son impété, »

Je ne sais pas si M. David Hume est impie : s'ill'est, j'en suis hien fiché, ei je prie Dieu pour lui, connue je le dois; muis li résulle que l'auteur de l'Érossaire est M. Hume le prêtre, parent de M. David Hume; ce qu'il fallait prouver, et ce qu'il et très indifférent.

J'avoue à ma bonte que je l'ai eru son fèrer, mais qu'il soi fèrer ou count, il est loujours certain qu'il est l'auteur de l'Éco-seise. Il est vrai que, dans le journal que je cit. L'Ecoussie n'est pas expressement aommée; on n'y parie que d'Agis et de Dengles: mais c'est une logatelle. Il est ai vrai qu'il est l'auteur de l'Écossisse, que j'ai en main plusieurs des selletres, pur jeun les il une remercie

de l'avoir tradule: en roie une que je soumets aux lumères du charitable lecteur.

My deur translator, mon cher traducleur, you hare

committed many a Mander in your performance, vous arcs hil planieurs balourdises dans volve traduction: you have quite imporerial' the cheracter of Wany, and you have blotted his charlisement at the end of the drama.... vous arcs affaibil it caractère de Fréton, et vous aves supprincé son châtement à lis find els pièce.

Il est vrai, et je l'ai déjà dit, que j'al fort adouci les traits dont l'auteur peint son Wasp (ce mot scarp vent dire frelon); mais je ue l'ai fait que par le conseil des personnes les plus judicieuses de Paris. La politicas française ne permet pas certains termes que la liberté anglaise

<sup>\*</sup> Cette plaisanterie fut publice la vettie de la représentation.

retenue ; et j'espère que messieurs les Parisiens , dont je demande la protection, pardonneront les defauts de la pièce en faveur de ma circonspection.

Il semble que M. Hume ait fait sa comédie uniquement dans la vue de mettre son Wasp sur la scène ; et moi j'ai retranché tout ce que i'ai pu de ce personnage; i'ai aqui retranché quelque chose de milady Alton, pour m'éloigner moins de vos mœurs, et pour faire voir quel est mon respect pour les dames.

M. Freron, dans la vue de me nuire, dit dans sa feuille. page 114, qu'on l'appelle aussi Frélon, que plusieurs personnes de mérite l'ont sonvent nommé ainsi. Mais, messieurs, qu'est-ce que cela peut avoir de commun avec un personnage auglais dans la pièce de M. Hume? Vous voyez bien qu'il pe cherche que de vains prétextes pour me ravir la protection dont je vous supplie de m'honorez.

Voyez, je vous prie, jusqu'où va sa malice : il dit, page 115, que le bruit courut long-temps qu'it aroit ele condamné aux galères; et it affirme qu'en effet, pour la condamnation, elle n'a jamais eu lien: mais, je tous en supplie, que ce monsieur ait éte anx galères quelque temps, ou qu'il y aille, quel rapport cette aneodote peut-elle avoir avec la traduction d'un drame anglais? Il parle des raisons qui pourgient, dit-il, lui avoir attire ce matheur. Je vous jure, messleurs, que je n'entre dans aucune de ces raisons: il peut y en avoir de honnes, sans que M. Hume doive s'en inquiéter : qu'il aille aux galères ou non, je n'en suis pas moins le traducteur de l'Écossaise. Je vous demande, messieurs, voire protection contre lui. Recevez ce petit drame avec cette affabilité que vous témoignez aux

J'al l'honneur d'être avec un profoud respect,

Massist as ,

Votre très bumble et très obéissant serviteur,

#### JEROME CARRE.

natif de Montauban, demeurant dans l'imp de Salut-Thomas-du-Louvre : car j'appelle inspasse, messieurs, ce que tons appetez cul-deanc. Je trouve qu'une rue ne ressemble ni à un cal ni à un sic. Je vous prie de vous servir du mot impasse, qui est noble, sonore, intelligible , nécessaire , au lieu de cetat de cul , cu dépit du sieur Fréron, ci-devant jésuite.

---

#### AVERTISSEMENT.

Cette lettre de M. Jérôme Carré eut tout l'effet qu'elle méritait. La plèce fut représentée au commencement d'août 1760. Ou commença tard; et quelqu'un demandant pourquot on attendait si long-temps : C'est apparenment, répondit tout haut on homme d'esprit, que Freron est monte à l'hôtel-de-ville. Comme ce Fréron avait eu l'inadvertance de se reconnaître dans la comédie de l'Écossaise, quoique M. Hume ne l'eût jamais en en vue , le publie le reconnut aussi. La comédie était sue de tout le monde par cœur, avant qu'on la joudt, et cependant elle fut reçue avec un succès prodigieux. Fréron fit encore la faute d'imprimer dans je ne sais quelles feuilles, intitulées l'Année litté-

emploie volontiers. Si je suis coupable , c'est par excès de | ratre, que l'Écosseise n'avail reussi qu'à l'aide d'une enbale composée de douze à quinze cents personnes, qui toutes, disalt-it, le haissaient et le méprisaient souverninement. Mais M. Jérôme Carré était bien loin de faire des cabales; tout Paris sait assez qu'il n'est pas à portée d'en faire : d'ailleurs il n'avait jamais vu ce Fréron , et il ne pouvalt comprendre pourquoi tous les spectateurs s'obstinairmt à voir Fréron dans Fréion. Un avocat, à la seconde représentation , s'écrin : Courage , monsieur Carré : renoes le publie ! Le partegre et les loges applandirent à ces paroles par des battements de mains qui ne finissaient point. Carré, au sortir du speciacle, fut embrassé par plus de cent personnes. « Que vous êtes aimable, monsieur Carré, » Ini disait-en, d'avuir fast justice de cet homme dont les » morurs sont encore plus odienses que la plume! Eh! » messieurs, répondit Carré, vous me faites plus d'honneur » que je ne mérite; je ne suis qu'un pauvre traducteur » d'une comédie pleine de morale et d'intérêt, »

Comme il parlait ainsi sur l'escalier, il fut barbouillé de deux hoisers par la femme de Fréron. « Que je vous suis a obligée, dit-elle, d'avoir puni mon mari! Mais vous ne » le corrigerez point. » L'innocent Carré était tout confondu; il ne comprensit pas comment un personnage anglais pour ait être pris pour un Français nomme Freron; et toute la France lui fesait compliment de l'avoir peint trait pour trait. Ce jeune bomme apprit, par cette aventure . combien il faut avoir de circonspection : il comprit en genéral que toutes les fois qu'on fait le portrait d'un bomme ridicule, il se trouve toniours quelon'un qui lul ressemble Ce rûle de Fréion était irès peu important dans la pièce :

il ne contribua en rien au vrai succès, car elle reçut dans plusieurs provinces les mêmes applaudissements qu'à Paris. On peut dire à cela que ce Frélon était autant estimé dans les provinces que dans la capitale; mais il est blen plus traisemblable que le vif intérêt qui rèvne dans la nièce de M. Hume en a fait tout le succès. Peignes un faquin, vous ne réussirez qu'auprès de quelques personnes : intéressez, vous plairez à tout le monde.

Quoiqu'il en solt , voici la traduction d'une lettre de milord Boldtbinker au prétendo Hume, au sujet de sa pièce

- « Je crois , mon cher Hume , que vous aves encore quel-» que talent; vous en étes comptable à la nation : c'est peu » d'avoir îmmolé ce vilain Fréion à la risée publique sur
- » tous les théâtres de l'Europe , où l'on jone votre a mable » et vertneuse Ecossaise : faites plus ; mettez sur la scène » tous ces vils persécuteurs de la littérature, tous ces hy-» pocrites noircis de vices, et calomniateurs de la verta ;
- » trainer sur le théâtre, devant le tribunal du public, ces » fanatiques enragés qui jettent leur écume sur l'innocence. » et ces hommes faux qui vous flattent d'un œil et qui vous » meuscent de l'autre, qui n'osent parler devant un phi-
- » losophe , et qui tâchent de le détruire en secret : exposez
- » au grand jour ces detestables cabales qui voudraient re-» plonger les hommes dans les tenèbres. » Vous aves gardé trop long-temps le silence : on ne
- » gagne rien à vouloir adoucir les pervers ; il n'y a plus » d'autre moyen de rendre les lettres respectables que de » faire trembier ceux qui les outragent. C'est le donier » parti que prit Pope avant que de mourir : il rendit ridia cules à iamais, dans sa Eunciade, tous ceux qui devalent
- » l'être; ils n'osèrent plus se montrer, ils disparurent; » toute la nation lui applaudit : car si , dans les commen-» cements , la nsalignité dunna un peu de vogue à ces là-

- a nus qu'un temps. Le vrai talent des vers est une arme a qu'il faut employer à venger le genre humain. Ce n'est
- ch:z ennemis de Pope, de Swift, et de leurs amis, la | \* faut efficurer ; ce sont les Anitus et les Mélitus qu'il faut 
  raison reprit hientôt le dessus. Les Zolles ne sont soule- | \* écraser, Un vers hien fait transmet à la dernière noaté-» rité la gloire d'un homme de bien et la honte d'un » mechant. Travailles, vous ne manquerez pas de ma-
- » pas les Pantolabes et les Nomentamus seulement qu'il | » tière , etc. »

## L'ÉCOSSAISE.

#### PERSONNAGES.

natros FARRICE, Jenent un cofé LINDANE, Economice LE 1040 MONROSE, Érossois. LE LOGO MURRAY. I REEPORT, qu'on prononce Fat-

POLLY, spirante. PRELON, écritain de feuit LAST ALTON ; on prononce //dy ANDRE, lequals de lord Monross parentes ascass, qui vicunent am cufe. rour, gros négociant de Lon-DOMESTIQUES. ER MERCHANE D'ÉTAT.

> La acèse est à Londres. .....

## ACTE PREMIER.

### SCÉNE L

La scène rencésente un café et des chambres sur les ailes , de façon qu'on peut entrer de plain-pied des appartements dans le café .

#### FABRICE, FRELON.

FRÉLON, dans un coin, auprès d'une table sur laquette il y al une ecritoire et du café, lisant la gazette.

One de nonvelles affligeantes! Des grâces répandues sur plus de vingt personnes! aucune sur moi! Cent guinées de gratification à un bas-officier, parce qu'il a fait son devoir ! le beau mérite ! Une pension à l'inventeur d'une machine qui ne sert qu'à soulager des onvriers! une à un pilote! Des places à des gens de lettres ! et à moi rien ! Encore, encore, et à moi rien! (Il jette la gasette et se promène.) Cependant je rends service à l'état ; j'écris plus de feuilles que personne ; je fais enchérir le papier... et à mol rien ! Je voudrais me venger de tons ceux à qui on croit

· On a fait hausser et haisser une toile au thétire de Paris. pour marquer le passage d'une chambre à une autre : la vraisemblance et la décence out été bien mieux observées à Lvon, à Marseille, et ailleurs. If y avait sur le théâtre un cabinet à côté du café. C'est ainsi qu'on aurait d'i en user à Paris. (1761.)

du mérite. Je gagnedéjà quelque chose à dire du mal; si je puis parvenir à en faire, ma fortune est faite. J'ai loue des sots , j'ai dénigré les talents ; à peine y a-t-il de quoi vivre. Ce n'est pas à médire, c'est à nuire qu'on fait fortune. (Au maftre du café.)

Bonjour, M. Fabrice, bonjour. Toutes les affaires vont bien , hors les miennes : i enrage. FABRICE.

M. Frélon, M. Frélon, vous vous faites bien des ennemis.

## FRÉLON.

Oui, jé crois que j'excite un peu d'envie. FABRICE.

Non, sur mon âme, ce n'est point du tout ce sentiment-là que vous faites naltre : écoutez ; j'ai quelque anutie pour vous ; je suis fâche d'entendre parler de vous comme on en parle. Comment faites-vous done pour avoir tant d'ennemis, M. Frélon?

C'est que j'ai dn mérite, M. Fabrice,

FABRICE. Cela peut être; mais il n'y a encore que vous qui

me l'avez dit : on prétend que vous êtes un ignoraut; cela ne me fait rien : mais on ajoute que vous êtes malicieux, et cela me fâche, car je suis bonbomme. J'ai le cœur bon, j'ai le cœur teudre; je dis un peu

de mal des hommes, mais j'aime toutes les femmes, M. Fabrice, pourvu qu'elles soient jolies; et, pour vous le prouver, je veux absolument que vous m'introduisiez chez cette aimable personne qui loge chez vous, et que je n'ai pu encore voir dans son appartement.

#### FABRICE.

Oh, pardi! M. Frélon, cette jeune personne-là n'est guère faite pour vous; car elle ne se vante iamais, et ne dit de mal de personne.

#### FRELON.

Elle ne dit de mal de personne, parce qu'elle ne connaît personne. N'en seriez-vous point amoureux, mon cher M. Fabrice?

FABRICE.

Oh! non : elle a quelque chose de si noble dans son air , que je u ose jaunais ètre amoureux d'elle : d'ailleurs sa vertu...

FRÉLON. Ah! ah! ah! ah! sa vertu!...

FABRICE.

Oui, qu'avez-vous à rire? est-ce que vous ne croyez
pas à la verin, vous? Voilà un équipage de campague
qui s'arrête à ma porte; un domestique en livrée qui
porte une malle: c'est quelque seigneur qui vient
lozer chez noi.

FRÉLON.
Recommandez-moi vite à lui , mon cher ami.

## SCĖNE II.

LE LORD MONROSE, FABRICE, FRÉLON.

MONBOSE.

Vous êtes M. Fabrice, à ce que je crois?

FABRICE.

A vous servir, monsieur.

Je n'ai que peu de jours à rester dans cette ville. O ciel! (aligne m'y protèger... Infortuné que je suis!... On m'a dit que je serais mieux chez vous qu'ailleurs, que vous ètes un bon et honnète homme.

FABRICE.

Chacun doit l'être. Vous trouverez ici, mousieur, toutes les commodités de la vie, un appartement assez propre, table d'hôte, si vous tlaiguez me faire cet honneur, liberté de manger chez vous, l'amusement

ile la couversation dans le café.

Avez-vous ici beaucoup de locataires ? FABRICE.

Nous n'avons à présent qu'une jeune personne , très belle et très vertueuse. FRÉLON.

Eh! oui, très vertuense! hé! hé! FABRICE.

Qui vit dans la plus grande retraite.

La jeunesse et la beaute ne sout pas faites pour moi. Qu'on me prépare, je vous prie, un appartement où je puisse être en solitude... Que de peines!... Y a-t-il quelque nonvelle interessante dans Londres? FABRICE.

M. Freion peut vous en instruire, car il en fait; c'est l'homme du monde qui parle et qui cerit le plus : il est très utile aux étraugers.

MONROSE, en se promenant. Je n'en al que faire.

FARRICE.

Je vais donner ordre que vous soyez bien servi.

(Boort.)

FRELON

Voici un nouvean débarqué : c'est un grand seigneur, sans doute, car il a l'air de ne se souèier de personne. Milord, permettez que je vous ¡ risente mes hommages et ma plume.

MONROSE.

Je ne suis point nilord; c'est être un sot de se glorifier de son titre, et c'est être un faussaire de s'arroger un titre qu'on n'a pas. Je suis ce que je suis : quel est votre emploi dans la maison?

Frigitor.

Je ne suis point de la maison, monsicur; je passe ma vie au café: j'y compose des broclures, des feculies; je sers les hométes gens. Si vous avez quelle que ami à qui vous voulez donner des éloges, ou quelque enneu idon on doire dire de mal, quelque antierrà protéger ou à lécrier, il n'en coûte qu'une pistole per pararaphe. Si vous voulez faire quelque comanisance agrésible ou utile, je suis encore voire homme.

MONROSE.

Et yous ne faites point d'autre métier dans la ville?

FRÉLON.

Monsieur, c'est un très bon metier. MONROSE.

Et on ne vous a pas encore montré en publie, le con décoré d'un collier de fer de quatre pouces de hauteur?

FRÉLON. Voilà un homme qui n'aime pas la littérature.

#### SCÈNE III.

FRELON, se remettant à satable. Plusieurs personnes paraissent dans l'intérieur du eafé. MON-ROSI: avance sur le bord du théatre.

#### MONROSE.

Mes infortunes sont-elles assez longues, assez afreneues Errarti, posenti, condamné a prortie la tole claus l'Ecose, nas patries, jal perdu mes homeurs, ma ferume, mon filo, ma famille cultiver: une filie et re-designationnerés; el je mourrai donc saus être venge de cette harbare famille de Murray; qui ma persécute, qui m'a tout déé, qui m'a raye du nombre els vivants éra errait ja en existe plus ; jal persivivants éra errait ja en existe plus ; jal persimon nom par l'arrêt qui me conslamme en Écose; con tombéen.

(Un de ceux qui sont entrés dans le café, frappant sur l'épaule de Fréion qui écrit.)

Eli bien! tu étais hier à la pièce nouvelle; l'auteur fut bien applaudi; c'est un jenne homme de mérite, et sans fortune, que la nation doit encourager. EN AUTRE.

Je me soucie bien d'une pièce nouvelle. Les affai

res publiques me désespèrent; tontes les denrées sont à bon marché, on nage dans une abondance pernicieuse; je suis perdu, je suis ruiné. FRÉLON, ées traut.

Celan'est pas vrai; la pièce ne vaut rien; l'auseur est un sot, et ses protecteurs aussi; les affaires publiques n'out jamais été plus mauvaises; tout renchérit; l'état est anéanti, et je le prouve par mes feuilles.

#### EN SECOND.

Tes feuilles sont des feuilles de chène; la vérité est que la philosophie est bien dangereuse, et que e'est elle qui nous a fait perdre l'île de Minorque MONROSE, toujours sur le derant du théatre.

NONDER, (00) parts and net return in unever-Le fils de milord Murray me paiera tous mes malhenrs. Que ne puis-je an moins, avant de périr, punir par le sang du fils toutes les barbaries du père! EN TROISEME INTERDOCTEER, dans le food!

La pièce d'hier m'a paru très bonne. FRÉLON.

Le mauvais goût gagne; elle est détestable. LE TROISIÈME INTERLOCUTEUR. Il n'y a de détestable que tes critiques.

If n'y a de détestable que les critiques.

LE SECOND.

Et moi ie yous dis que les philosophes font baisser

les fonds publics, et qu'il faut envoyer un autre ambassadeur à la Porte. FRÉLON.

Il faut siffler la pièce qui réussit, et ne pas souffrir qu'il se fasse rien de bon.

( lis parient ious quatre en même temps. )

UN INTERLOCUTELR.

Va. s'il n'y avait rien de bon, tu perdrais le plus

grand plaisir de la satire. Le cinquième acte surtout a de très grandes beautés.

Je n'ai pu me défaire d'aucune de mes marchanses.

LE TROISIÈMB.

Il y a beaucoup à craindre cette année pour la

Jamaique; ees philosophes la feront prendre. FRÉLOX.

Le quatrième et le cinquième actes sont pitoyabies.

MONROSE, se tournant.

Quel sabbat!

LE PREMIER INTERLOCUTEUR. Le gouvernement ne peut pas subsister tel qu'il

LE TROISIÈME INTERLOCUTEUR. Si le prix de l'eau des Barbades ne baisse pas , la patrie est perdue.

MONROSE.

Se pent-il que toujours, et en tout pays, dès que les hommes sont rassemblés, ils parlent tous à la fois! quelle rage de parler avec la certitude de n'être point entendu! FABRICE, arrivant avec une serviette.

Messieurs, on a servi: surtout ne vous querellez point à table, ou je ne vous reçois plus chez moi. (A Monrose.) Monsieur veut-il nous faire l'honneur de venir diner avec nous?

MONROSE.

A vec cette cohue? non, mon anu; fzites moi apporter à manger dans ma chambre. (Il se retire à
part, et dit à Fabice: ) Écoutez, un mot : milord

Falbrige est-il à Londres? FARRICE.

Non; mais il revient bientôt. MONROSE.

partement de Lindane.)

Est-il vrai qu'il vient iei quelquefois? FABRICE.

Il y venait avant son voyage d'Espagne.

MONROSE.

Cela suffit : boniour. Oue la vie m'est odieuse :

FABRICE.

Cet homme-là me paralt accablé de chagrins et d'idées. Je ne serais point surpris qu'il allât se tuer là-laut : ce serait dommage, il a l'air d'un honneje

(1l sort.)

homme.

(Les survenants sortent pour diner. Fréion est ionjours à la table où il écrit. Ensuite Fabrice (rappe à la porte de l'ap-

SCÈNE IV.

FABRICE, POLLY, FRÉLON.

FABRICE.
Mademoiselle Polly! mademoiselle Polly!

POLLY.

Eli bien! qu'y a-t-il, notre cher hôte?
FABRICE.
Seriez-vous assez complaisante pour venir diner
en compagnie?

POLLY.

Hélas! je n'ose, car na maîtresse ne mange point :
comment voulez-rous que je mange? nous somnies
si tristes!

FABRICE.

Cela vons égaiera.

Je ne puis être gaie : quand ma maîtresse souffre, il faut que je souffre avec elle.

Je vous enverrai donc secrètement ce qu'il vous faudra

(Il sort.)

FRÉLON, se levant de sa table.

Je vous suis, monsieur Fabrice. Ma chère Polly,
vous ne voulez done jamais m'introduire chez voire
maîtresse? Vous rebutez toutes mes prières.

POLLY. C'est bien à vous d'oser faire l'amonreux d'uue

personne de sa sorte? FRÉLON.

Eh! de quelle sorte est-elle donc?

POLLY. D'nne sorte qu'il fant respecter : vous êtes fait tout au plus pour les suivantes.

FRELON. C'est-à-dire que, si je vous en contais, vous m'aimeriez?

Assurément non. FRÉLON.

Et pourquoi done ta maltresse s'obstine-t-elle à ne me point recevoir, et que la suivante me dédai-

gne? Pour trois raisons ; c'est que vous êtes bel-esprit ,

ennuyeux, et méchant.

PRÉLON. C'est bien à ta maîtresse, qui languit ici dans la

pauvreté, à me dédaigner!

Ma maltresse panyre! qui vous a dit cela, langue de vipère? ma maîtresse est très riebe : si elle ne fait point de dépense, c'est qu'elle hait le faste : elle est

vêtue simplement par modestie; elle mange peu, c'est par régime ; et vous êtes un impertinent. FRÉLON. On'elle ne fasse pas tant la fière : uous connais-

sons sa conduite, nous savons sa naissance, nous n'ignorons pas ses aventures. POLLY. Quoi done? que connaissez-vous? que voulez-vous

dire? FRÉLON.

J'ai partout des correspondances,

POLLY. O ciel! cet homme peut nous perdre. Monsieur Frélon, mon cher monsieur Frélon, si vons savez quelque chose, ne nous trahissez pas,

FRÉLON. Ah! ah! j'ai donc deviné? il y a donc quelque chose? et je suis le cher M. Frelon. Ah! cà , je ne dirai rien : mais il faut... FRELON.

POLLY.

Quoi ?

Il fant m'aimer. POLLY.

Fi done! cela n'est pas possible.

FRELON. Ou aimez-moi, on craiguez-moi: vous savez qu'il y a quelque chose.

POLLY.

Non, il n'y a rien, sinon que ma maîtresse est

aussi respectable que vous êtes halssable : nous sommes très à notre aise, nous ne craignons rien, et nous nous moquons de vous. PRÉLON

Elles sont très à leur aise ; de là je conclus que tout leur manque; elles ne craignent rien, c'est-àdire qu'elles tremblent d'être découvertes... Ah! je viendrai à bout de ces aventurières, ou je ne pourrai. Je me vengeral de leur insolence. Mépriser M. Frélon.

(Il sort, )

#### SCÈNE V.

LINDANE, sortant de sa chambre, dans un déshabilté des plus simples; POLLY.

#### LINDANE

Ath! ma panyre Polly, tu étais avec ce vilain homme de Frélon : il me donne toujours de l'inquiétude : on dit que c'est un esprit de travers, et un homme dangereux, dont la langue, la plume et les démarches, sont également méchantes; qu'il cherche à s'insinner partout, pour faire le mal s'il n'y en a point, et pour l'augmenter s'il en trouve. Je serais sortle de cette maison qu'il fréquente, sans la probité et le bon cœur de notre hôte. POLLY.

Il voulait absolument vous voir, et je le rembarrais...

LINDANE.

Il veut me voir; et milord Murray n'est point venn! il n'est point venu depuis deux jours!

Non, madame; mais parce que milord ne vient point, faut-il pour cela ne diner iamais? LINDANE.

Ah! souviens-tol surtout de lui cacher toujours ma misère, et à lui et à tout le monde : ce u'est point la pauvreté qui est intolérable, c'est le mepris ; ie sais manquer de tout, mais je veux qu'on l'ignore. POLLY. Hélas! ma chère maîtresse, on s'en aperçoit assez

en me vovant : pour vous, ce n'est pas de même : la grandeur d'âme vous soutient : il semble une vous vous plaisiez à combattre la mauvaise fortune ; vous n'en êtes que plus belle; mais moi, je maigris à vue d'eil : depuis un an que vous m'avez prise à votre service en Écosse, je ne me reconnais plus.

LINDANE.

Il ne faut perdre ni le conrage ni l'espérance : ie supporte ma pauvreté; mais la tienne me déchire le cœur. Ma chère Polly, qu'au moins le travail de mes mains serve à rendre la destiuée moins affreuse : n'ayons d'obligation à personne; va vendre ce que i'ai brodé ces jours-ci.(Elle lui donne un petit ouvrage debroderie ) Je ne réussis pas mal à ces petits ouvra-

ges. Oue mes mains te nourrissent et t'habillent : tu m'as aidée : il est beau de ne devoir notre subsistance qu'à notre vertu.

Laissez-moi baiser, laissez-moi arroser de mes larmes ces belles mains qui ont fait ce travail préeienx. Oui, madame, j'aimerais mieux mourir auprès de vous dans l'indigence, que de servit des reines. Oue ne puis-ie vous consoler ! LINDANE.

Ilclas! milord Murray n'est point venu! lui, que je devrais hair! lui, le fils de celui qui a fait tons nos malheurs! Ah! le nom de Murray nous sera toujours funeste : s'il vient, comme il viendra sans donte, qu'il ignore absolument ma patrie, mon état, mon infortune.

Savez-vous bien que ce méchant Frélon se vante d'en avoir quelque connaissance?

LINDANE. Eh! comment pourrait-il en être instruit, puisque tu l'es à peine? Il ne sait rien ; personne ne m'écrit ; je suis dans ma chambre comme dans mon tombeau : mais il feint de savoir quelque chose, pour se rendre nécessaire. Garde toi qu'il devine jamais senlement le lieu de ma naissance. Chère Polly, tu le sais, je suis une infortunée dont le père fut proscrit dans les derniers troubles, dont la famille est détruite; il ne me reste que mon courage. Mon père est errant de désert en désert, en l'écosse, Je serais delà partie de Londres pour m'unir à sa mauvaise fortune, si je n'avais pas quelque esperance en milord Falbrige, J'ai su qu'il avait été le meilleur ami de mon père. Personne n'abandonne son ami. Falbrige est reveuu d'Espagne; il est à Windsor; j'attends son retour. Mais, hélas! Murray ne revient point! Je t'ai ouvert mon cour: songe que tu le perces du coup de la mort si tu laisses jamais entrevoir l'état où je suis.

### POLLY.

Et à qui en parlerais-je? Je ne sors jamais d'auprès de vous ; et puis le monde est si indifférent sur les malheurs d'autrui!

LINDANE.

Il est indifferent, Polly; mais il est curieux, mais il aime à déclarer les blessures des infortunés; et si les hommes sout compatissants avec les femmes , ils en abusent, ils veulent se faire un droit de notre misère; et je veux rendre cette misère respectable. Mais, helas! milord Murray ne viendra point!

## SCÈNE VI.

LINDANE, POLLY: FABRICE, arec une servielle.

#### FARRICE

P. rdonnez... madame... mademoiselle... Je ne sais comment yous nommer, ni comment yous parler : vons m'imposez du respect. Je sors de table pour vous demander vos volontés... je ne sais comment m'y prendre.

#### LINDANE.

Mon cher hôte, eroyez nue toutes vos actions me pénètrent le cœur ; que voulez-vous de moi?

#### FABRICE. C'est moi qui vemlrais bien que vous voulussiez avoir quelque volonté. Il me semble que vous n'avez

pas dine hier. LINDANE. L'étais malade.

#### PARRICE.

Vons êtes plus que malaile, vous êtes triste... Entre nous, pardonnez...; il paralt que votre fortune n'est pas comme votre personne. LINDANE.

Comment? quelle imagination! je ne me suis jamais plainte de ma fortune,

FABRICE. Non, your dis-je, elle n'est pas si belle, si bonne,

si desirable que vous l'étes. LINDANE.

One voulez-vous dire?

#### EARBICE One yous touchez ici tout le monde, et que yous

l'évitez trop. Écoutez : je ne suis qu'un houme simple, qu'un homme du peuple; mais je vois tout votre merite, comme si j'étais un homme de la cour : ma chère dame, un peu de bonne chère : nous avons là-haut nn vieux gentilhoume, avec qui vous devriez manger.

#### LINDANE.

Moi, me mettre à table avec un honune, avec un inconnu?...

#### FARRICE

C'est un vieillard qui me paralt un galant homme. Vous paraissez bien affligée, il paratt hien triste aussi : deux afdictions mises ensemble peuvent devenir une consolation.

#### LINDANE. Je ne veux, je ne peux voir personne.

FABRICE. Souffrez au moins que ma femme vous fasse sa cour : daignez permettre ou'elle mange avec vous. pour yous tenir compagnie. Souffrez quelques soins...

#### LINDANE

Je vous rends grace avec sensibilité; mais je n'ai besoin de rien.

Oh! je n'y tiens pas : vous n'avez besoin de rien, et vous n'avez pas le nécessaire !

LINDANE. Oui vous en a pu imposer si témérairement? FABRICE.

Pardon! LINDANE.

Vous extravaguez, pion eher hôte.

FABRICE, en tirant l'olly parla manche.

Va, ma pauvre Polly, il y a un bon diner tout prêt dans le eabinet qui donne dans la chambre de ta maltresse, je t'en avertis. Cette femme-là est incompréhensible. Mais qui est donc cette autre danse qui entre dans mon café, comme si e était un homme? elle a l'air bien furibond.

POLLY. Alt! ma chère maltresse, e'est mylady Alton,

celle qui voulait épouser milord ; je l'ai vue une fois roder près d'iei : c'est elle. TINDAND

Milord ne viendra point, e'en est fait; je suis perdue : pourquoi me suis-je obstinée à vivre? (Elle rentre )

#### SCÉNE VII.

LADY ALTON, ayant traverse avec colère le thétire, et prenant Fabrice par le bras.

Suivez-moi, il faut que je vous parle.

FABRICE.

A moi, mailame? LADY ALTON.

A vous, malheureux! FARBICE

Onelle diablesse de femme!

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ACTE SECOND.

## SCENE I.

LADY ALTON, FABRICE.

LADY ALTON.

Je ne crois pas un mot de ce que vous me dites . monsieur le cafetier. Vous me mettez toute hors de moi-même.

FABRICE. Eh! madame, revenez à vous

LADY ALTON.

Vous m'osez assurer que cette aventurière est une personne d'honneur, après qu'elle a reçu chez elle un homme de la cour : vous devriez mourir de honte

FABRICE.

Pourquoi, madame? Quand milord v est venn, il n'y est point venu en secret; elle l'a reçu en publie, les portes de son appartement ouvertes, ma femme presente. Vons pouvez mepriser mon état, mais vous devez estimer ma probité ; et quant à celle que vous appelez une aventurière, si vous connaissiez ses mœurs, yous la respecteriez.

LADY ALTON. Laissez-moi, vous m'importunez,

FABRICE. Oh, quelle femme! quelle femme!

LADY ALTON. (Elle va à la porte de Liuslanc, et frappe rudement.) Qu'on m'ouvre.

## SCÈNE II.

LINDANE, LADY ALTON.

LINDANE. Eh! qui peut frapper ainsi? et que vois-je? LADY ALTON.

Connaissez-vous les grandes passions, mademoiselle? LINDANE

Hélas! madame, voità une ctrange question.

LADY ALTON. Connaissez-vous l'amour véritable, non pas l'a-

mour insipide, l'amour langoureux; mais cet amour, là, qui fait qu'on voudrait empoisonner sa rivale, tuer son amant, et se jeter ensuite par la fenêtre? LINDANE.

Mais c'est la rage dont vous nie parlez là.

LADY ALTON. Sachez que je n'aime point autrement, que je suis jatouse, vindicative, furieuse, implacable.

LINDANE. Tant pis pour yous, madame,

LADY ALTON. Répondez-moi : milord Murray n'est-il pas veuu

ici quelquefois? LINDANE. One vous importe, madame? et de quel droit ve-

nez-vous m'interroger? suis-je une criminelle? étes-vous mon juge?

LADY ALTON.

Je suis votre partie : si milord vient encore vous voir, si vous flattez la passion de cet infidèle, tremblez : renoncez à lui , on vous êtes perdue. LINDANE.

Vos menaces m'affermiraient dans ma passion

pour lui, si j'en avais une.

LADY ALTON. Je vois que vous l'aimez, que vous vous laissez séduire par un perfide; je vois qu'il vous trompe, et que vous me bravez : mais sachez qu'il n'est point de vengeance à laquelle je ne me porte.

LINDANE. Eh bien ! madame, puisqu'il est ainsi , je l'aime LADY ALTON.

Avant de me venger, je veux vous confondre; tenez, connaissez le traltre; voilà les lettres qu'il m'a écrites; voilà son portrait qu'il m'a donné.

(Elle le donne à Lindane.)

Eh bien?...

Ou'ai-je vu . malbeureuse !... Madame... LADY ALTON. LINDANE, en rendant le portrait.

Je ne l'aime plus. LADY ALTON.

Gardez votre resolution et votre promesse; saehez que c'est un homme inconstant, dur, orgueilleux, que c'est le plus mauvais caractère...

LINDANE Arrêtez, madame; si vous continuiez à en dire du mal, je l'aimerais peut-être encore. Vous êtes venue ici pour achever de m'ôter la vie ; vous n'au-

rez pas de peine. Polly, e'en est fait ; allons cacher la dernière de mes douleurs. (Elles sortent, )

#### SCENE III

#### LADY ALTON, FRELON.

LADY ALTON.

Quoi ! être trahie, abandonnée pour cette petite créature ! (A Frélon, ) Gazetier littéraire , approchez : m'avez-vous servie? avez-vous employé vos correspondances? m'avez-vous obei? avez-vous découvert quelle est cette insolente qui fait le malheur de ma vie?

PRÉLON

J'ai rempli les volontés de votre grandeur; je sais qu'elle est Écossaise, qu'elle se cache. LADY ALTON.

Voilà de belles nouvelles!

Je n'ai rien déconvert de plus jusqu'à présent.

LADY ALTON. Et en quoi m'as-tu donc servie?

Quand on découvre pen de chose, on ajoute quelque chose; et quelque chose avec quelque chose fait beancoup. J'ai fait une hypothèse.

LADY ALTON. Comment, pédant! une hypothèse! FRÉLON.

Oni; j'ai supposé qu'elle est malintentionnce co tre le gouvernement.

LADY ALTON.

Ce n'est point supposer, rien n'est posé plus vrai : elle est très malintentionnée, puisqu'elle veut

m'enlever mou amant, FRÉLON.

Vous voyez bien que dans un temps de trouble, une Écossaise qui se cache est une ennemie de

LADY ALTON. Je ne le vois pas : mais je voudrais que la chose fåt.

FRÉLON. Je ne le parierais pas ; mais j'en jurerais.

LADY ALTON.

Et tu serais capable de l'affirmer? FRELON.

Je suis en relation avee des personnes de conséquence. Je connais fort la maitresse du valet de chambre d'un premier commis du ministre ; je pourrais même parler aux laquais de milord votre amant, et dire que le père de cette fille, en qualité de malintentionné, l'a envoyée à Londres comme malintentionnée; je supposerais même que le père est ici. Voyez-vous, cela pourrait avoir des suites, et on mettrait votre rivale en prison.

LADY ALTOX.

Ah! je respire; les grandes passions veulent être servies par des gens sans scrupule ; je n'aime ni les demi-vengeances, ni les demi-fripons ; je veux que le vaisseau aille à pleines voiles, ou qu'il se brise. Tu as raison: une Écossaise qui se cache, dans un temps ou tous les gens de son pays sont suspects, est sùrement une ennemie de l'état. Je crovais que tu n'étais qu'un barbouillenr de papier, mais je vois que tu as en effet des talents. Je t'ai déià récompensé; je te récompenserai encore. Il faudra m'instruire de tout ce qui se passe jei.

FRÉLON. Madame, je vous conseille de faire usage de tont ce que vous saurez, et même de ce que vous ne saurez pas. La vérité a besoin de quelques ornements : le mensonge peut être vilain, mais la fiction est belle; qu'est-ce, après tout, que la vérité? La conformité à nos idées : or, ce qu'on dit est toujonrs conforme à l'idée qu'on a quand on parle; ainsi il n'y a point proprement de mensonge.

LABY ALTON. Tu me parais subtil : il semble que tu aies étudié à Saint-Omer \*. Va; dis-moi seulement ce que tu decouvriras, je ne t'en demande pas davantage.

\* Il y avait à Saint-Ower up collége de jésuites anglais trosrenommé dans toute la Grande-Bretague.

#### SCÉNE IV.

LADY ALTON, FABRICE,

LADY ALTON. Voilà, je l'avoue, le plus impudent et le plus lâche coquin qui soit dans les trois royaumes. Nos dogues mordent par instinct de courage : et lui, par instinct de bassesse. A présent que je suis un peu plus de sang-froid, je pense qu'il me ferait hair la vengeance; je sens que je prendrais contre lui le parti de ma rivale. Elle a dans son état humble une fierté qui me plait ; elle est decente , on la dit sage: mais elle m'eulève mon amant, il n'y a pas moyen de pardonner. (A Fabrice qu'elle apereuit agissant dans le café.) Adjeu, mon maître : fesons la paix : vous êtes un honnête bomme, vous ; mais

vous avez dans votre maison un vilain griffonneur. FABRICE. Bien des gens m'ont déjà dit, madame, qu'il est aussi méchant que Lindane est vertueuse et aimable.

LADY ALTON. Aimable! tu me perces le cœur.

#### SCÉNE V.

FREEPORT, vétu simplement, mais proprement, avec un large chapeau; FABRICE.

#### PARRICE

Ah! Dieu soit béni! vous voilà de retour, monsieur Freeport; comment vous trouvez-vous de votre voyage à la Jamaique?

#### FREEPORT.

Fort bien, monsieur Fabrice. J'ai gagné beaucoup; mais je m'ennuie. (Au garcou du cafe ) He! du chocolat, les papiers publics; on a plus de peine à s'amuser qu'à s enrichir.

### FARRICE.

Voulez-vous les feuilles de Frélon? FREEPORT.

Non : que m'importe ce fatras? Je me soncie hien qu'une araignée dans le coin d'un mur marche sur sa toile pour sucer le sang des mouelies! Donuez les gazettes ordinaires. Qu'y a-t-il de nouveau dans l'état?

#### FABRICE. Rien pour le présent.

FREEPORT.

Tant mieux; moins de nouvelles, moins de sottises. Comment vont vos affaires, mon ami? Avezvous beaucoup de monde chez vous? qui logez-vous à présent?

#### FABRICE.

ll est venu ce matin un vieux gentilhonune qui ne veut voir personne.

#### FREEPORT.

Il a raison : les hommes ne sont pas bous à grand'chose : fripons ou sots, voilà pour les trois quarts; et pour l'autre quart, il se tient chez soi, FARRICE.

Cet homme n'a pas même la curiosité de voir une femme charmante que nous avons dans la maison.

FREEPORT. Il a tort. Et quelle est cette femme charmante?

## FARRICE.

Elle est encore plus singulière que lui; il y a quatre mois qu'elle est chez moi, et qu'elle n'est pas sortie de son appartement ; elle s'appelle Lindane ; mais je ne crois pas que ce soit son véritable nom. FREEPORT.

C'est sans doute une honnête femme, puisqu'elle loge ici.

## FABRICE.

Oh? elle est bien plus qu'honnête; elle est belle, panyre, et vertueuse : entre nous, elle est dans la dernière misère, et elle est fière à l'excès, FREEPORT.

Si cela est, elle a bien plus tort que votre vienx gentilliomnie.

## FARBICE

Oh! point; sa fierté est encore une vertu de plus ; elle consiste à se priver du nécessaire, et à ne vouloir pas qu'on le sache : elle travaille de ses mains pour gagner de quol me payer, ne se plaint jamais, dévore ses larmes; j'ai mille peines à lui faire garder pour ses besoins l'argent de son loyer : il faut des ruses incroyables pour faire passer jusqu'à elle les moindres secours ; je lui compte tout ce que je lui fournis à moitié de ce qu'il coûte : quand elle s'en aperçoit, ce sont des querelles qu'on ne peut apaiser, et c'est la seule qu'elle ait eue dans la maison : enfin , c'est un prodige de malheur, de noblesse et de vertu; elle m'arrache quelquefois des larmes d'admiration et de tendresse,

#### FREEPORT.

Vous êtes bien tendre ; je ne m'attendris point , moi ; je n'admire personne ; mais j'estime... Ecoutez : comme je m'ennuie, je veux voir cette femmelà : elle m'annisera.

## PARRICE.

Oh! monsieur, elle ne recoit presque jamais de visites. Nous avions un milord qui venait quelquefois chez elle; mais elle ne voulait point lui parler sans que ma femme y fût présente : depuis quelque temps il n'y vient plus, et elle vit plus retirée que jamais.

#### FREEPORT.

J'aime les personnes de cette humeur ; je hais la cohue aussi bien qu'elle : qu'on me la fasse venir ; où est son appartement?

Le voici de plain-pied au cafe.

TREEFORT. Allons, je veux eutrer.

PARRICK.

Cela ne se peut pas. PREFEDORT.

Il faut bien que cela se puisse : où est la difficulté d'entrer dans une chambre? Ou'en m'apporte chez elle mon checolat et les gazettes. (Il tire sa montre.) Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre ; mes affaires m'appellent à deux henres.

(Il nouse la porte et eutre.)

## SCÈNE VI.

LINDANE, paraissant tout effrayée': POLLY la suit. FREEPORT . FABRICE.

LINDANE. Eh, mon dien! qui entre ainsi chez moi avec

tant de fracas? Monsieur, vons me paraissez pen civil, et vous devriez respecter davantage ma solitude et mon sexe. ERREPORT.

Pardon. (.1 Fabrice.) Qu'on m'apporte mon chocolat, vons dis-je.

FABRICE. Oui, monsieur, si madame le permet. (Freeport s'assied près d'une table, ill la gazette, et jette un coup d'œ't sur Lindane et sur Polly ; il éte son chapeau et le

remet.) POLLY. Cet homme me parait familier.

FREEPORT, Madame, pourquoi ne vous asseyez-vons pas quand je suis assis?

LINDANE. Monsieur, c'est une vous ne devriez pas l'être : c'est que je suis très étonnée ; c'est que je ne recois point de visite d'un inconnu.

FREEPORT. Je suis très connn; je m'appelle Freeport, loyal negociant, riche ; informez vuus de moi à la bourse.

LINDANE. Mousieur, je ne connais personne en ce pays-là, et vous me feriez plaisir de ne point incommoder une femme à qui vous devez quelques égards.

FREEPORT. Je ne prétends point vous incommoder ; je prends pres aises, prenez les vôtres; je lis les gazettes; travaillez en tapisserie, et prenez du chucolat avec moi... on sans moi... comme vous voudrez.

POLLY. Voilà un étrange original !

LINDANE.

O ciel! quelle visite je reçois! Cet homme bizarre m'assassine , ie ne nourrai m'en defaire ;

comment M. Fabrice a-t-il pu souffrir cela? Il faut

bien s'asseoir.

(Elle s'assied, et travaille à son ouvrage,)

(En garçon apporte du chocolat; Freeport en prend sans en oftrir : il parte et boit par reprises.) Ecoutez. Je ne suis pas homme à compliment ;

FREEPORT

on ru'a dit de vuus... le plus grand bien qu'on puisse dire d'une femme : vous êtes pauvre et vermeuse; mais on ajoute que vous êtes fière, et cela n est pas bien.

POLLY. Et ani vous a dit tont cela, mousieur?

FREEPORT.

Parbleu! c'est le maître de la maison, qui est un très galant homme, et que j'en crois sur sa parole LINDANE.

C'est un tour qu'il vous jone : il vous a trompé , monsieur ; non pas sur la fierte , qui n'est que le partage de la vraie modestie; non pas sur la vertu, qui est mon premier devoir ; mais sur la pauvreté, dont il me soupçonne. Qui n'a besoin de rien n'est jamais pauvre.

FREEPORT. Vous ne dites pas la vérité, et cela est encore plus mal que d'être fière : je sais mieux que vous que vous manquez de tont, et quelquefois même vous vous dérobez un repas.

C'est par ordre du medecin

FREEPORT. Taisez-vous; est-ce que vous êtes tière aussi, vous?

POLLY. Oh, l'original! Foriginal!

FREEPORT. En un mot, ayez de l'orgueil ou non, peu m'importe. J'ai fait un voyage à la Jamaique, qui m'a valu cing mille guinées; je me suis fait une loi (et ce doit être celle de tout bon chrétien) de donner toujonrs le dixième de ce que je gagne ; c'est une dette que ma fortune doit payer à l'état malheureux où vous êtes... oui , où vous êtes , et dont vous ne voulez pas convenir. Voità ma dette de cinq cents guinces payée. Point de remerciment, point de reconnaissance ; gardez l'argent et le secret.

(Hijetic une grosse bourse sur la table.)

POLLY. Ma foi, eeci est bien plus original encore.

LINDANE, se levant et se détournant. Je n'ai jamais été si confondne. Hélas ! que tout ce qui m'arrive m'humilie! quelle générosité! mais quel outrage!

FREEPORT, continuant à lire les gazettes et a pren-

dre son chocolat. L'impertinent gazetier! le plat animal ' peut on

dire de telles panyretés avec un ton si emphatique? Le roi est reun en haute personne. Eh! malotru! qu'importe que sa personne soit haute ou petite? Dis le fait tout rondement.

LINDANE, s'approchant de lui.

Monsieur... FREEPORT.

Eh bien?

LINDANE

Ce que vous faites pour moi me surprend plus encore que ce que vous dites; mais je n'accepterai certainement point l'argent que vuus ui uffrez : il faut vous avuuer que je ne me erois pas en état de vous le rendre.

FREEPORT. Qui vous parle de le rendre?

LINDANE.

Je ressens jusqu'au fond du cœur tonte la vertu
de votre procede; mais la mieune ne peut en profter : recevez mon admiration; c'est tout ee que je
nuis.

POLLY.

Vous êtes cent fois plus singulière que loi. El l' madame, dans l'état où vous êtes, abandounée de tout le monde, avez-vous perdu l'esprit de refuser un secours que le eiel vous envoie par la main du plus bizarre et du plus galant homme du monde? PRESEPORT.

Et que veux tu dire, toi? en quoi suis-je bizarre?

FOLLY.

Si vous ne prenez pas pour vous, modame, prenez pour moi ; je vous sers dans votre malheur; ji listu que je profile a moins de cette loume fortune. Monsieur; il ne faut plus dissimaler; nous soumes dans la dernière misére, et sams la bomé attentive du maltre divadé, nous serions mortes millé fisé, sain maltresse à cede non cetà e cets qui pouvient lui numerous en cede non cetà e cets qui pouvient lui fau, malgreé die, à me passe priver du névessier que le cell du entroir per vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous mains caréprere vous

LINDANE.

Tu me perds d'honneur, ma chère Polly.

Et vous vous perdez de folie, ma chère maltresse.

Si tu m'aimes, prends pitié de ma gluire; ne me réduis pas à mourir de honte pour avoir de quoi vivre.

FREEPORT, toujours lisant.
Que diseut ces bavardes là?

POLLY.

Si vous m'aimez, ne me réduisez pas à monrir de faim par vanité.

LINDANE

Pully, que dirait milord, s'il m'aimait encore, s'il me croyait capable d'une telle bassesse? J'ai tonjours feint avec lui de n'avoir aucun besoin de

secours, et j'en accepterais d'un autre! d'un inconnu!

POLLY.

Vons avez mal fait de feindre, et vous faites très mal de refuser. Milord ne dira rien, ear il vous abandonne.

LINDANE.

Ma citère Polly, au nom de nos nalheurs, ne nous déshonorons point : congédie honuétement cet honume estimable et grossier, qui sait douner, et qui ne salt pas vivre ; distui que quand une fille accepte d'un honume de tels prévents, 'elle est toujours soupconnée d'en payer la valeur aux dépens de sa vertu.

FREEPORT, toujours presant son chocolat et lison'.

Hem! que dit-elle là? POLLY, s'approchant de lui.

Helas! monsieur, elle dit des choses qui me paraissent absurdes; elle parle de soupcons; elle dit qu'une fille...

FREEPORT.

Alt. ah! est-ce qu'elle est fille?

POLLY.

Oui, monsieur, et moi aussi.

Tant mieux ; elle dit donc qu'une fille?...

POLLY.

Qu'une fille ne peut honnétement accepter d'un

homme.

FREEPORT.

Elle ne sait ce qu'elle dit : pourquoi me soupconner d'un dessein malhonnète, quand je fais une ac-

POLLY.
Entendez-vons, mademoiselle?

tion honnête?

LINDANE.

Oui , j'entends; je l'admire, et je suis inchranlable daus mon refus. Polly , on dirait qu'il m'aime : oui, ce méchant homme de Frélon le dirait ; je serais perdue.

POLLY, allant vers Freeport.

Monsieur, elle craint que l'on ne dise que vous

l'aimez.

Quelle idee! comment puls-je laime? Je ne la comain jaa. Bassure-voit, andemolelle, je ne voon ainte neuer voit andemolelle, je ne voon ainte puls met je veins dans quelquis suntere voit ja de voit je veins dans quelquis musice, et à la bounte leure, comme vous voit avier je in airiseria. Si vous sous a le veins je mais vieral. Si vous sous a possez, je mei na passezni. Si vous voit en me mei passezni. Si vous voit en me mer veroir jamais, si vous voit en me mer veroir jamais, si je ne vois reverzi jamais. Si vous voit en me ner veroir jamais, si voit voit en veroir jamais si voit voit pul die van mei tre.) Mon tempose pervi jai does filieres ; serviteur. LANDAN.

Allez, monsieur, emportez mon estime et ma re-

connaissance; mais surtont emportez votre argent, et ne me faites pas rougir davantage. FREEPORT.

Elle est folle.

LINDANE.

Fabrice! monsieur Fabrice! à mon secours! venez! PARRICE . arrivant en hate. Quoi done, madame?

LINDANE . lui donnant la bourse.

Tenez, prenez cette bourse que monsieur a laissee par megarde : remettez-la-lui, je vous en charge; assurez-le de mon estime, et sachez que je n'ai besoin du secours de personne.

FABRICE, prenant la bourse.

Ah! monsieur Freeport, je vous reconnais bien à cette bonne action : mais comptez que mademoiselle vous trompe, et qu'elle en a très grand besoin. LINDANE.

Non, cela n'est pas vrai. Ah! monsieur Fabrice! est-ce vous qui me trahissez? PARRICE.

Je vais vous obéir, pulsque vous le voulez. (Bas a M. Freeport.) Je garderai cet argent, et il servira, sans qu'elle le sache, à lui procurer tont ce qu'elle se refuse. Le cœur me saigne ; son état et sa vertu me penètrent l'âme.

Elles me font aussi quelque sensation; mals elle est trop fière. Dites lui que cela n'est pas bien d'être fière. Adieu.

SCÉNE VII.

LINDANE, POLLY.

Vous avez là bien opéré, madame; le ciel daignait yous secourir; yous voulez mourir dans l'indigence; vons voulez que je sois la victime d'une vertn dans laquelle il entre peut-être un peu de vanité; et cette vanité nous perd l'une et l'autre. LINDANE.

C'est à moi de mourir, ma chère enfant; milord ne m'aime plus; il m'abandonne depuis trois jonrs; il a aimé mon impitoyable et superbe rivale ; il l'aime encore, sans doute; c'en est fait; i'étais trop coupable en l'aimant ; e'est nne erreur qui doit finir. (Elle écrit.)

Elle paraît désespérée ; hélas ! elle a sujet de l'étre ; son état est bien plus cruel que le mien : une suivante a toujours des ressources; mais une personne qui se respecte n'en a pas.

LINDANE. quant plie sa lettre.

Je ne fais pas un bien grand sacrifice. Tiens, quand je ne serai plus , porte cette lettre à celui...

POLLY.

One dites-yous? LINDANE.

A celui qui est la cause de ma mort ; je te reconmande à lni ; mes dernières volontés le toucheront. Va (Elle l'embrasse); sois sûre que de tant d'amertumes, celle de n'avoir pu te récompenser moimême n'est pas la moins sensible à ce cœur infor-

post v

Alı, mon adorable maltresse! que vous me faites verser de larmes, et que vous me glacez d'effroi! One voulez-yous faire? quel dessein horrible! quelle lettre! Dieu me préserve de la lui rendre jamais! (Elle déchire la lettre.) Ilélas! pourquoi ne vous êtes-vous pas expliquée avec milord? Peut-être que votre réserve cruelle lui aura déplu. LINDANE.

Tu m'ouvres les yeux ; je lui aurai déplu , sans doute : mais comment me découvrir au fils de celui qui a perdu mon père et ma famille? POLLY.

Quoi! madame, ce fut donc le père de milord qui... LINDANE.

Oui: ce fut lui-même qui persécuta mon père, qui le fit condamner à la mort, qui nous a dégradés de noblesse, qui nous a ravi notre existence. Sans père, sans mère, sans bien, je n'ai que ma gloire et mon fatal amour. Je devais détester le fils de Murray ; la fortune qui me poursuit me l'a fait connaître ; je l'ai aime , et je dois m'en punir. POLLY.

Que vois-je! vous phlissez, vos yeux s'obscurcissent...

LINDANE.

Puisse ma douleur me tenir lleu du poison et du fer que j'implorais! POLLY

A l'aide! monsieur Fabrice, à l'aide! ma maltresse s'évanonit.

PARRICE. An secours! que tout le monde descende, ma femme, ma servante, monsieur le gentilhomme de

là-haut, tout le monde... La femme et la servante de l'abrice , et Polly , ensmènent Lindane dans sa chambre.)

LINDANE , en sortant. Pourquoi me rendez-vous à la vie?

SCÈNE VIII.

MONROSE, FABRICE.

MONROSE.

Ou'v a t-il done, notre hôte?

FABRICE.

C'était cettebelle demoiselle, dont je vous ai parlé, qui s'évanouissait; mais ce ne sera rien.

MONROSE.

Ah! tant mieux , vous m'avez effrayé. Je croyais que le feu était à la maison.

J'aimerais mieux qu'il y fût que de voir cette jeune personne en danger. Si l'Ecosse a plusieurs tilles comme elle, ce doit être un beau pays.

MONROSE.

Quoi ! elle est d'Écosse ?

FABRICE.

Oui, monsieur; je ne le sais que d'anjourd'hui; c'est notre feseur de feuilles qui me l'a dit, car il sait tout. Jui.

MONROSE. Et son nom, son nom?

FABRICE. Elle s'appelle Lindane.

Je ne connaîs point ce nom-là. (Il se promêne.)
On ne presonce point le nom de ma patrie que mon
cour me oit d'échir. Peise-an orde et traité uvec
over me oit d'échir. Peise-an orde et traité uvec
cour me oit d'échir. Peise-an orde et traité uvec
cour me oit d'échir. Peise-an orde et traité uvec
marray, indigne ennemal 1 ton fils reste; j'aurai jatee ou vregeneux. O na sémme é nose chers nifants ! ma fille ! j'à donc tout perdu saus ressource!
Ou de coups de poisunt advarient fins mes jours,
ai la juste fureur de une veniger ne me forçuit pas à
la juste fureur de une veniger ne me forçuit pas à
la juste fureur de une veniger ne me forçuit pas à
le destable de la vis demin de moude ce fondeau
desteable de la vis demin de moude ce fondeau

FABRICE, revenant.
Tout va mieux, dien merci.

MONROSE.

Comment? quel changement y a-t-il dans les af-

faires? quelle révolution?

FABRICE.

Monsieur, elle a repris ses sens: elle se vorte tri

Monsieur, elle a repris ses sens; elle se porte très bien; encore un peu pâle, mais toujours belle. MONROSE.

Ah! ce n'est que cela ? Il faut que je sorte, que j'aille, que je hasarde... oui... je le veux. (Il sort.)

Cet homme ne se soucie pas des filles qui s'évanouissent. S'il avait vu Lindane, il ne serait pas si indifferent.

\*\*\*\*\*\*

## ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE I.

LADY ALTON, ANDRÉ.

Oui, puisque je ne peux orie terultre cler lui, je le verra ici; il y viendra, sans doute. Préton avait ration; que l'aconsic carchie i diane se temps de trouble : lele conspire contre l'exi; elle sera cultere, fordnes et doune: ail d'an moins, c'est contre moi qu'elle conspire! c'est de quai je ne mis que ma l'activate de l'activate l'activate l'activate portez ici une nutilleur. André, vous sepportez ici une lettre de miliori, n'est-il pas vrai! ... XDEE.

Oui, madame.

Elie est pour moi?

ANDRÉ.

Non, mailame, je vous jure. LABY ALTON.

Comment? ne m'en avez-vous pas apporté plusieurs de sa part?

ANDRÉ.

Oui; mais celle-ci n'est pas pour vous; c'est pour une personne qu'il aime à la folie.

LADY ALTON.

Els bien! ne m'aimait-il pas à la folie , quand il m'écrivait?

m'écrivait ?

ANDRÉ.

Oh! que non , madame ; il vous aimait si tran-

quillement! mais ici ce n'est pas de même; il ne dort ni ne mange; il court jour et nuit; il ne parle que ile sa chère Lindane: cela est tout différent, yous dis-je.

Le perfide! le méchant homme! N'importe, je vous dis que cette lettre est pour moi : n'est-elle pas sans dessus?

Oui , mailame.

LADY ALTON.

Toutes les lettres que vons m'avez apportées n'étaient-elles pas sans dessus aussi?

Oui; mais elle est ponr Lindane.

Je vous dis qu'elle est pour moi; et , pour vous le prouver, voici dix guinées de port que je vous donne.

Ah! oui, madame, vous m's faites penser, vous avez raison, la lettre est pour vons, je l'avais oublie... Mais cependant, comme elle n'était pas pour vous , ne me décelez pas ; dites que vous l'avez trouvée chez Lindane.

LADY ALTON.

#### ANDRÉ.

Quel mal, après tout, de donner à une femme une lettre écrite pour une autre? il n'y a rien de perdu; toutes ces lettres se ressemblent. Si mademoiselle Lindane ne reçoit pas sa lettre, elle en recevra d'autres. Ma commission est faite. Oh! je fais bien mes commissions, moi.

## (Il sort.)

LADY ALTON overe la lettre, et lit. Lisons. « Ma chère, ma respectable, ma vertueuse » Lindane... » Il ne m'en a jamais tant écrit... « Il

» Ludane... » Il ne m en a jamas tant cerri... « il » y a deux jours, il y a nn siècle que je n'arrache » au bonleur d'être à vos pieds; mais c'est pour vos » seuls intérêts. je sais qui vous êtes, et ce que je

» vous ilois : je perirai, ou les choses changeront. » Mes auis agissent ; comptez sur moi comme sur l'a-

» mant le plus fidèle, et sur un homme digne peut-» être de vous servir. »

#### (Après avoir lu.)

Cest une conspiration, il n'en faut point douter; elle est d'Ecose; sa famille est maintenionnée; le père de Murray a commandé en Écosse; ses amis agissent: il court jour et mitt. Dieu mere! j'al aqi sausi; et, si elle n'accepte pas unes offres, elle sera enlevée dans une heure, avant que son indigne amant la secoure.

#### SCÈNE II.

### LADY ALTON, POLLY, LINDANE.

LADY ALTON, à Polly, qui passe de la chambre de

Mademóscile, allez dire tout-4-l'ieure à votre maltresse qu'il faut que je lui parle, qu'il elu er criage rien, que je n'ai que des dioses très agréables à lui dite, qu'il s'agit de son bonheur (arre ensportement) et pu'il faut qu'elle vienne tout-4-l'heure; tout-4-l'heure; entendez-vous? qu'elle ne craigne noint, vous dis-je.

.....

Oh, madame! nous ne craignons rien; mais votre physionomie me fait trembler.

Nons verrons si je ne viens pas à bout de cette fille vertueuse, avec les propositions que je vais lui

LINDANE, arrivant tonte tremblante, sontenue par Polly.

Que voulez-vous , madame ? venez-vous insulter encore à ma douleur ?

#### LARY ALTEN.

Non je viens vous rendre heureuse. Je sais que vous n'avez rien je suis riche, je suis grande dans je vous offre un de mes châteaus sur les frontières d'Écosse, avec les terres qui en dependent; alle taut dans l'instant que vous abandonnier amisir dant dans l'instant que vous abandonnier amisir dopour jamais, et qu'il ignore, toute sa vie, votre retraite.

#### LINDANE.

Helas! madame, c'est lui qui n'abandonne; ne soyez point jalouse d'une infortunée: vous n'offrez en vain une retraile; j'en trouverai sans vous une éternelle, dans laquelle je n'aurai pas au moins à rougir de vos bienfaits.

LADY ALTEN.

Comme vous me répondez , téméraire ! LINDANE.

La témérité ne doit point être mon partage; mais la fermeté doit l'être. Ma naissance vaut bien la vôtre; mon cœur vaut peut-être mieux; et, quant à ma fortune, elle ne dépendra jamais de personne, encore moins de ma rivale.

(Elle sort.)

Elle dépendra de moi. Je suis fachée qu'elle me réduise à cette extrémité. Mais enflu, elle m'y a forcée. Infidèle amant! passion funeste!

## SCÈNE III.

FREEPORT, MONROSE, paraissent dans le café atre La Femme de Fabrice; La Servante, les garçons du café, qui metteut tout en ordre; FABRICE, Lany ALTON.

LANY ALTIN , à Fob-ice. Monsieur Fabrice, yous me voyez ici souvent : c'est

voire faule.

Au contraire, madame, nous soulaiterions...
LANY ALTON.

J'en snis fàthée plus que vous; mais vous m'y

reverrez encore, vons dis-je.

(Elle sort.)

Tant pis. A qui en a-t-elle donc? Quelle difference d'elle à cette Lindane, si belle et si patiente! FREEPORT.

Oui. A propos, vous m'y faites songer; elle est, comme vous dites, helle et honnête.

FABRICE.

Je suis fâché que ce brave gentilhomme ne l'ait
pes vue; il en anrait été touché.

MONRISE.

Alt! j'ai d'autres affaires en tête... ( A port.)

Malheureux que je suis!

The Lange

#### FREEPORT.

Je passe mon temps à la bourse on à la Jamaique : cependant la vue d'une jeune personne ne laisse pas de réjouir les yeux d'un galant homme. Vous me faites songer, vous dis-je, à crite petite créature : beau maintien, conduite sage, belle tête, démarche noble. Il faut que je la voie un de ces jours encore une fois... C'est dommage qu'elle soit si fière.

MONROSE, à Freeport.

Notre hôte m'a conflé que vous en aviez agi avec elle d'une manière admirable. ESERPORT.

Moi? non... n'en auriez-vons pas fait autant à ma place?

MONBOSE. Je le crois, si j'étais riche, et si elle le méritait.

FREEPORT. Eh bien! que trouvez-vous donc là d'admirable? (Il prend les gazettes.) Ah! ah! voyons ce que disent les nouveaux papiers d'aujourd'hui, Hom!

hom! le lord Falhrige mort! MONROSE, s'avancant.

Falbrige mort! le scul ami qui me restait sur la terre! le seul dont j'attendais quelque appui! Fortune ! tu ne cesseras jamais de me persécuter !

FREEPORT. Il était votre ami? j'en suis fiché... « D'Édimbonrg, « le 14 avril... On cherche partout le lord Monrose,

« condamné depnis onze ans à perdre la tête. » MONBOSE. Juste ciel! au'entends-ie! bem! que dites-vous?

milord Monrose condamné à... FREEPORT.

Oui, parhieu, le lord Monrose..... Lisez vousmême; je ne me trompe pas. MONBOSE lit.

(Froidement, ) Oui, cela est vrai... ( A part.) Il faut sortir d'ici. Je ne crois pas que la terre et l'enfer conjurés ensemble aient jamais assemblé 'tant d'infortunes contre un seul homme. (A son valet Jacq, qui est dans un coin de la salle.) Hé ! va faire seller mes chevaux, et que je puisse partir, s'il est nécessaire, à l'entrée de la nuit... Comme les nouvelles courent ! comme le mai vole ! ERFEDORT.

Il n'v a point de mal à cela; qu'importe que le lord Monrose soit décapité on non? Tont s'imprime, tout s'écrit, rien ne demeure : on coupe une tête aujourd'hui, le gazetier le dit le lendemain, et le surlendemain on n'en parle plus. Si cette demoiselle Lindane n'était pas si fière, j'irais savoir comme elle se porte : elle est fort jolie et fort honnête.

#### SCÉNE IV.

LES PRÉCÉDENTS, L'N MESSAGER D'ÉTAT.

LB MESSAGER. Yous yous appelez Fahrice?

FABRICE. Oui, monsienr; en quoi puis-je vous servir?

LE MESSAGER. Vous tenez un café et des appartements?

FARRICE.

Oui. LE MESSAGER.

Vons avez chez vous une jeune Ecossaise nommée Lindone?

EARDICE.

Oui, assurément , et c'est notre bonheur de l'avoir chez nous.

FREEPORT. Oui, elle est jolie et honnète. Tout le monde m'y

fait songer. LE MESSAGER. Je viens pour m'assurer d'elle de la part du gou-

vernement; voilà mon ordre. FABRICE. Je n'ai pas nne goutte de sang dans mes veines.

MONROSE, à part. Une ieune Écossaise qu'on arrête! et le jour même que j'arrive! Toute ma furenr renalt. O pa-

trie! o famille! hélas! FREEPORT. On n'a jamais arrêté les filles par ordre du gonvernement : fi! que cela est vilain! vous êtes un

grand brutal, monsieur le messager d'état. FABRICE.

Quais: mais si c'étalt une aventurière, comme le disait notre ami Frelon! Cela va perdre ma maison... me voilà ruiné. Cette dame de la cour avait ses raisons, je le vois bien... Non, non, elle est très hon-

LE MESSAGER. Point de raisonnement; en prison, ou caution,

c'est la règle. FAURICE.

Je me fais caution, moi, ma maison, mon blen, ma personne.

LE MESSAGER.

Votre personne et rien, c'est la même chose; votre maison ne vous appartient peut-être pas; votre bien, où est-il? Il faut de l'argent.

FABRICE.

Mon bon monsienr Freeport, donnersi-je les einq cents guinces que je garde, et qu'elle a refusées aussi noblement que vous les avez offertes?

FREEPORT.

Belle demande? apparemment... Monsieur le

messager, je dépose cinq cents guiuées, mille, deux mille, s'il le faut; voilà comme je snis fait. Je m'appelle Freeport. Je réponds de la vertn de la fille... autant que je peux... mais il ne fandrait pas qu'elle fit si fière.

LE MESSAGER.

Venez, monsieur, faire votre sonmission.
FREEPORT.
Très volontiers, très volontiers.

FABRICE.

Tout le monde ne place pas ainsi son argent.

FREEPORT.

En l'employant à faire du bien, c'est le placer au plus haut intérêt. (Presport et le messager vont compter de l'argent, et écrire au

# fond du café. ) SCÈNE V.

## MONROSE, FABRICE.

FABRICE.

Monsieur, vous êtes étonné peut-être du procédé de M. Freeport, mais c'est sa façon. Heureux ceux qu'il prend tout d'un coup en antité! il n'est pas complimenteur, mais il oblige en moins de temps que les autres ne font des protestations de services. MONSOSE.

Il y a de belles âmes... Que deviendrai-je?

Gardons-nous au moins de dire à notre pauvre petite le danger qu'elle a couru.

MONROSE.
Allons, partons cette nuit même.

FABRICE.

Il ne faut avertir les gens de leur danger que mand il est passé.

MONROSE.

Le seul ami que j'avais à Londres est mort...

Que fais-je ici?

FABRICE.

Nous la ferions évanouir encore une fois.

### SCENE VI.

#### MONROSE.

On arrête une jeune Écossaise, une personne vit retirée, qui se cache, qui est suspette au gouvernement. Je ne sais... mais cette aventure me jette dans de profondes réflexions... Tout réveille l'idée de mes malheurs, mes afflictions, mon attendrissement, mes fureurs.

## SCÈNE VII.

## MONROSE, POLLY.

MONROSE, operrerant Polly qui passe.

Mademoiselle, nn petit mot, de grâce... Étesvous cette jeune et aimable personne née en Écosse,

POLLY.

Oui, monsieur, je suis assez jeune; je suis Écossaise; et pour aimable, bien des gens me disent que je le suis.

MONROSE.

Ne savezavous ancune nonveile de voire pays?

POLLY.

Oh! non, monsieur; il y a si long-temps que je l'ai quitté.

MONROSE. Et qui sont vos parents, je vous prie?

POLLY.

Mon père était nn excellent boulanger, à ce que 
j'al oul dire, et ma mère avait servi une dame de 
qualité.

MONROSE.

Ah! l'entends; c'est vous apparemment qui ser-

vez cette jeune personne dont on m'a tant parlé; je me méprenais.

Vous me faites bieu de l'honneur.

Vous savez sans doute qui est votre maltresse?

Oui, monsieur; c'est la plus douce, la plus aimable fille, la plus courageuse dans le malheur.

MONROSE.
Elle est donc malheureuse?

POLLY.
Oni, monsieur, et moi aussi; mais j'aime mieux la servir que d'être heureuse.

MONROSE.

Mais je vous demande si vous ne connaissez pas

sa famille.

POLLY.

Monsieur, ma maltresse vent être inconnue : elle

n'a point de famille; que me demandez-vous là? pourquoi ces questious?

Une inconnue! O ciel si loug-temps impitoyable! s'il était possible qu'à la fin je pusse!... Mais quelles vaines chimères! Dites-moi, je vous prie, quel est l'âge de votre maltresse?

POLLY.

Oh! pour son âge, on peut le dire; car elle est bien au-dessus de son âge; elle a dix-huit ans.

MONROSE.

Dix-huit ans !... hélas! ce serait précisément l'âge qu'aurait ma malheureuse Monrose, ma chère fille,

alent pu caresser dans son berceau : dix-huit ans?... POLLY.

Oui, monsieur: et moi ie n'en ai que vingt-deux : il n'y a pas une si grande différence. Je ne sais pas pourquoi yous faites tout seul tant de réflexions sur son age.

MONROSE.

Dix-huit ans! et née dans ma patrie! et elle veut être inconnue! je ne me possède plus : il faut , avec votre permission, que je la voie, que je lui parle toutà-l'heure.

POLLY. Ces dix-huit ans tournent la tête à ce bon vieux

gentilhomme. Monsieur, il est impossible que vous voviez à présent ma maltresse; elle est dans l'afiliction la plus cruelle.

MONBOSE. Ah! c'est pour cela même que je veux la voir.

POLLY. De nouveaux chagrins qui l'ont accablée, qui ont

déchiré son cœur, lni ont fait perdre l'usage de ses sens. Elle est à peine revenue à elle, et le peu de repos qu'elle goûte dans ce moment est un repos mélé de trouble et d'amertame : de grâce, monsieur, menagez sa faiblesse et ses douleurs MONROSE.

Tout ce que vous me dites redouble mon empressement. Je suis son compatriote; je partage toutes ses afflictions; je les diminuerai peut-être : souffrez qu'avant de quitter cette ville, je pulsse entretenir votre maîtresse.

DOLLY Mon cher compatriote, yous m'attendrissez : at-

tendez encore quelques moments. Je vais à elle : je revlendrai à vous.

## SCÈNE VIII.

MONROSE, FABRICE.

FABRICE, le tirant par la manche.

Monsieur, n'y a-t-il personne là? MONROSE. One j'attends son retour avec des mouvements

d'impatience et de trouble! FABRICE.

Ne nous écoute-t-on point? MONROSE.

Mon cœur ne peut suffire à tout ce qu'il éprouve. PARRICE

On your cherche...

MONROSE, se tournant. Qui? quoi? comment? ponrquoi? que voulez-vons dire?

FABRICE.

On vons cherche, monsieur. Je m'intéresse à cenx

seul reste de ma maison, senl enfant que mes mains | qui logent chez moi. Je ne sais qui vous êtes : maix on est venu me demander qui vous étiez : on rôde autour de la maison, on s'informe, on entre, on passe, on repasse, on guette, et je ne serai point surpris si, dans peu, on vous fait le même compliment qu'à cette ieune et chère demoiselle, qui est . dit-on, de votre pays.

MONBOSE.

Ah! il faut absolument que je lui parle avant de partir.

FABRICE.

Partez vite, croyez-moi; notre ami Freeport ne serait pent-être pas d'humeur à faire pour vous ce qu'il a fait pour une belle personne de dix-huit ans. MONBOSE.

Pardon... Je ne sais... où j'étais... je vons entendais à peine... Que faire? où aller, mon cher bôte? Je ne puis partir sans la voir... Venez, que je vous parle un moment dans quelque endroit plus solitaire, et surtout que je puisse ensuite entretenir cette jeune Ecossaise.

PABRICE. Ah! je vous avais bien dit que vous seriez enfin curieux de la voir. Soyez sûr que rien n'est plns beau et plus honnête.

## ------ACTE QUATRIÈME.

## SCÈNE I.

FABRICE, FRELON, dans le café, à une table : FREEPORT, une pipe à la main, au milieu d'eux.

FABRICE.

Je suis obligé de vous l'avoner, monsienr Frélon: si tout ce qu'on dit est vrai, vous me feriez plaisir de ne plus fréquenter chez nous,

FRÉLON.

Tout ce qu'on dit est toujours faux : quelle mouche vons pique, monsieur Fabrice? FARBICE. Vous venez écrire ici vos feuilles : mon café pas-

sera pour une bontique de poison. FREEPORT, se retournant vers l'abrice.

Ceci mérite qu'on y pense, voyez-vous? FABRICE.

On prétend que vous dites du mal de tont le monde.

FREEPORT, a Frélon.

De tout le monde, entendez-vous? c'est trop.

FABBICE.

On commence même à dire que vous êtes un délateur; mais je ne veux pas le croire. FREEPORT, à Frélou.

Un délateur... entendez-vous? cela passe la raillerie.

Je suis un compilateur illustre, un homme de goût.

FABRICE.

De goût ou de dégoût , vous me faites tort , vous

dis-je.

Au contraire, c'est moi qui achalande votre cafe; c'est moi qui l'ai mis à la mode; c'est ma réputation qui vous attire du monde. FABRICE.

Plaisante réputation! celle d'un espion, d'un malhonnéte homme (pardonnez si je repète ce qu'on dit), et d'un mauvais auteur!

FRÉLON.

Monsicur Fabrice, monsieur Fabrice, arrêtez, s'il vous plalt: on peut attaquer mes morurs; mais pour ma réputation d'auteur, je ne le souffrirai jamais. FABRICE.

Laissez là vos écrits : savez-vous bien , puisqu'd faut tout vous dire , que vous êtes soupçonné d'avoir voulu perdre mademoiselle Lindane?

FREEPORT.

Si je le croyais, je le noierais de mes mains, quoique je ne sois pas méchant.

que je ne sois pas incenaria.

FABRICE.

On pré end que c'est vous qui l'avez accusée d'être
Écossaise, et qui avez aussi accusé ce brave gentil-

homme de là-haut d'être Écossais.

FRÉLOX.

Eli bien! quel mal y a t-il à être de son pays?

FARRICE.

On ajoute que vous avez eu plusieurs conférences avec les gens de cette dame si colère qui est venue ci, et avec ceux de ce milord qui n'y vient plus, que vous redites tout, que vous envenimez tout.

FREEPORT, à Fré'on.

Seriez-vous un mauvais sujet, en effet? Je ne les ti aime pas, au moins.

FABRICE.

Ali! dieu merci , je erois que j'aperçois enfin no-

tre milord, FREEPORT.

Un milord! adieu. Je n'aime pas plus les grands seigneurs que les mauvais écrivains.

FABRICE.
Celui-ci n'est pas un grand seigneur comme un

autre.

Ou comme un autre, ou différent d'un autre,

n'importe. Je ne me gêne jamais, et je sors. Mon ami, je ne sais; il me revient loujours dans la tête une idée de notre jeune Évossaise : je reviendrai incessamment; oui, je reviendrai; je veux lui parler sérieusement. Adieu. (En revenant.) Dites-lui de ma part que je pense beaucoun de bien d'elle.

#### SCENE II.

LORD MURRAY, pensif et agité: FRELON, lui fesant la rétérence, qu'il ne regarde pas: FA-BRICE, s'élotgnant un peu.

LORD NURBAY, à Falrice, d'un air distrait.

Je suis très aise de vous revoir, mon brave et honnéte homme : comment se porte cette belle et respéctable personne que vous avez le bonheur de posséder chez vous?

## FABRICE.

Milord, elle a été très malale depuis qu'elle ne vous a vn; mais je suis sûr qu'elle se portera mieux anjourd'hui.

LORD MURRAY.

Grand Dieu, protesteur de l'innocence, je t'im-

plore pour elle! c'aigne te servir de moi pour rendre justice à la verur, et pour tirre d'oppression les infortnots' Grâces à tes bontés et à mes soins, tout m'annonce un succès favoralile. (A Fab.lec.) Ami, laisse-moi parler en partienlier à ect homme. En moutrant Frêton.)

FRELON, à Fabrice.

Eh bien! tu vois qu'on t'avait bien trompé sur mon compte, et que j'ai du crédit à la cour. FABRICE, en sortant.

Je ne vois point cela. LOAD MURRAY, à Frêlon.

Monami.

FRÉLON.

Monseigneur , permettez-vous que je vous dédie un tome....

LORD MERRAY.

Non; îl nes agii point de dédicace. C'est vous qui avez appris à mes gens l'arrivée de ce vieux gentilhomme venu d'Écosse; c'est vous qui l'avez dépeint, qui étes allé faire le même rapport aux gens du ministre d'étal.

FRÉLOX. Monseigneur, je n'ai fait que mon devoir.

LOAD MIRRAY, Jul dounent quelques quistes, Venns m'aver rendu service, sans le savoir; sans le savoir; sen regarde pas à l'intention: on prétend que vous vonlier nuire, et que vous aver fait du lièn; tavoir, voils pour le bien que vous avez fait; mais si vous vous aviez; jamais de pronomere le nom de cel loumne, et de malemoiselle Lindane, je vous ferai jeter par les fentres de votre grenier. Alles. FRÉLON.

Grand merci, monseigneur. Tout le monde me dit des injures, et me donne de l'argent : je suis bien plus habile que je ne croyais.

### SCÈNE III.

LORD MURRAY, POLLY.

LORD MURRAY, seul un moment. Un vieux gentilhomme arrivé d'Écosse, Lindane née dans le même pays! Hélas! s'il était possible que je pusse réparer les torts de mon père? si le ciel permettait!... Entrons. (A Polly, qui sort de la chambre de Lindane.) Chère Polly, n'es-tu pas bien étonnée que j'aie passé tant de temps sans venir ici? deux jours entiers!... je ne me le pardonnerais jamais, si je ne les avais employés pour la respectable fille de milord Monrose : les ministres étaient à Windsor; il a fallu y courir. Va , le ciel t'inspira bien quand to te rendis à mes prières, et que tn m'appris le secret de sa naissance.

POLLY. J'en tremble encore; ma maîtresse me l'avait tant défendu! Si je Ini donnais le moindre chagrin, je mourrais de douleur. Hélas! votre absence lui a causé aujourd'hui un assez long évanouissement, et je ne sais comment j'ai en assez de forces ponr la secourir. LORD MURBAY.

Tiens, voilà pour le service que tn lni as rendn.

Milord, j'accepte vos dons : je ne suis pas si fière que la belle Lindane, qui n'accepte rien, et qui feint d'être à son aise, quand elle est dans la plus

extrême indigence. LORD MURRAY.

Juste ciel! la fille de Monrose dans la pauvreté! malheurenx que je suis! que m'as-tn dit? combien je suis conpable! que je vais tont réparer! que son sort changera! Helas! pourquoi me l'a-t-elle caché? POLLY.

Je crois que c'est la seule fois de sa vie 'qu'elle vous trompera.

LORD MURRAY.

Entrons, entrons vite; jetons-nous à ses pieds; c'est trop tarder. POLLY.

Ah! milord, gardez-vous-en bien, elle est actuellement avec un gentilhomme, si vieux, si vieux, qui est de son pays, et ils se disent des choses si intéressantes!

LORD MURRAY.

Quel est-il ce vieux gentilhomme, pour qui je m'intéresse déjà comme elle? POLLY.

Je l'ignore.

LORD MURRAY

O destinée! juste ciel! pourrais-tu faire que cet homme fut ce que je desire qu'il soit? Et que se disaient-ils, Polly?

POLLY.

Milord, ils commençaient à s'attendrir; et comme ils s'attendrissaient, ce bonhomme n'a pas voulti que je fasse presente, et je suis sortie,

## SCÈNE IV.

LADY ALTON, LORD MURRAY, POLLY.

LADY ALTON. Ah! je vons y prends enfin, perfide! me voilà sure de votre inconstance, de mon opprobre, et de votre intrigue.

LORD MURRAY. Oui, madame, vous êtes sûre de tout. (à part.) Quel contre-temps effroyable!

LADY ALTOX. Monstre! perfide!

LORD MURRAY. Je puis être un monstre à vos yeux, et je n'en

suis pas laché; mais pour perfide, je suis très loiu de l'être : ce n'est pas mon caractère. Avant d'eu aimer une autre, je vous ai déclare que je ne vous aimais plus. LADY ALTON.

Après une promesse de mariage! scélérat! après prayoir juré tant d'amour! LORD MURRAY.

Onand je vous ai juré de l'amour, j'en avais; quand je vous ai promis de vous épouser, je voulais tenir ma parole.

LARY ALTON. Eh! qui t'a empêché de tenir ta parole, parjure? LORD MURRAY.

Votre caractère, vos emportements : je me mariais pour être heureux, et j'ai vn que nous ne l'aurions été ni l'un ni l'autre. LADY ALTON.

Tu me quittes pour une vagabonde, pour une aventurière.

LORD MURRAY. Je vous quitte pour la vertu, ponr la donceur. et pour les grâces.

LADY ALTON.

Traître! tu n'es pas où tu crois en être; je me vengerai plus tot que tu ne penses. LORD MURRAY.

Je sais que vous êtes vindicative, envieuse plutot que jalouse, emportée plutot que tendre : mais vous serez forcée à respecter celle que l'aime.

LADY ALTON. Allez, lâche, je connais l'objet de vos amours

mieux que vous; je sais qui elle est; je sais qui est l'étranger arrivé aujourd'hui pour elle ; je sais tout : des hommes plus puissants que vous sont instruits de tout : et bientôt on vous enlêvera l'indigne objet pour qui vous m'avez méprisée. LORD MURRAY.

Que vent-elle dire, Polly? elle me fait mourir d'inquiétude.

POLLY. Et moi, de peur. Nous sommes perdus.

LORD MUBBAY. Alı! madame, arrêtez-vous; un mot; expliquezvous, écoutez...

LADY ALTON.

Je n'écoute point, je ne réponds rien, je ne m'explique point. Vous êtes, comme je vous l'ai déjà dit, un inconstant, un volage, un cœur faux, un traitre, un perfide, un homme abominable. ( Eile sort.)

## SCÈNE V.

LORD MURRAY, POLLY.

LORD MURRAY.

Que prétend cette furie? que la jalousie est affreuse! O ciel! fais que je sois toujours amoureux, et jamais jaloux! Que veut-elle? elle parle de faire enlever ma chère Lindane et cet étranger; que veut-elle dire? sait-elle quelque chose?

Helas! il faut vous l'avouer; ma maîtresse est arrêtée par l'ordre du gouvernement : je crois que je le suis aussi; et, sans un hounne, qui est la bonté même, et qui a bien voulu être notre caution, nous serions en prison à l'heure que je vous parle : on m'avait fait jurer de n'en rien dire : mais le moven de se taire avec vous?

LORD MURRAY.

Qu'ai-je enteudu? quelle aventure! et que de revers accumulés en foule! Je vois que le nom de ta maltresse est toujours suspect. Helas! ma famille a fait tous les malheurs de la sienne : le ciel , la fortune, mon amour, l'équité, la raison, allaient tout réparer; la vertu m'inspirait; le erime s'oppose à tout ce que je tente : il ne triomphera pas. N'alarme point ta maîtresse; je cours chez le ministre: je vais tout presser, tout faire. Je m'arrache au bonheur do la voir pour celui de la servir. Je cours, et je revole. Dis-lui bien que je m'éloigne , parce que je l'adore.

(Il sort.) POLLY.

Voilà d'étranges aventures ! je vois que ce mondeei n'est qu'un combat perpétuel des méchants contre les bons, et qu'on en veut toujonrs aux pauvres filles.

#### SCENE VI.

MONROSE, LINDANE; POLLY reste un moment, et sort à un signe que lui fait sa maitresse.

#### MONROSE.

Chaque mot que vous m'avez dit me perce l'âme. Vous, née dans le Locaber ! et témoin de tant d'horreurs! persécutée, erranté, et si malheureuse avec des sentiments si nobles!

#### LINDANE.

Peut-être je dois ces sentimeuts mêmes à mes malheurs; peut-être, si j'avais été clevée dans le luxe et la mollesse, cette âme, qui s'est fortifice par l'infortune, n'ent été que faible,

## MONROSE.

O vous! digne du plus beau sort du monde, cœur magnanime, âme élevée, vous m'avouez que vous êtes d'une de ces familles proscrites, dont le sang a coulé sur les échafauds dans nos guerres civiles , et vous vous obstinez à me cacher votre nom et votre naissance!

#### LINDANE.

Ce que je dois à mou père me force au silence : il est proscrit lui-même; on le cherche, je l'exposerais peut-être si je me nommais : vous m'inspirez du respect et de l'attendrissement; mais je ne vous connais pas : je dois tout craindre. Vous voyez que je suis suspecte moi-même; que je suis arrêtée et prisonnière; un mot peut me perdre. MONBOSE.

Hélas! un mot ferait peut-être la première consolation de ma vie. Dites-moi du moins quel âge vous aviez quand la destinée cruelle vous sépara de votre père, qui fut depuis si malheureux? LINDANE.

Je n'avais que cinq ans. MONROSE.

Grand Dieu, qui avez pitié de moi! toutes ces époques rassemblées, toutes les choses qu'elle m'a dites, sont autant de traits de lumière qui ni éclairent dans les teuèbres où je marche. O Providence! ne t'arrête point dans tes bontés!

LINDANE. Quoi! vous versez des larmes! Hélas! tout ce

que je vous ai dit m'en fait bien repandre. MONBOSE, s'essuyant les yeux.

Achevez, je vous eu conjure. Quand votre père eut quitté sa famille pour ne plus la revoir, combien restâtes-vous auprès de votre mère?

LINDANE. J'avais dix ans quand elle mournt, dans mes bras, de douleur et de misère, et que mon frère fut tué dans une bataille.

MONBOSE.

Alt! je succombe! Quel moment et quel souve-

nir! chère et malheureuse épouse !... fils heureux d'être mort, et de n'avoir pas vu tant de désastres ! Reconnaltriez-vous ce nortrait?

( Il tire un portrait de sa poche.)

Que vois-je? est-ce un songe? c'est le portrait même de ma mère : mes larmes l'arrosent, et mon cœur, qui se fend, s'echappe vers vous.

MONROSE. Qui, e'est là votre mère, et je suis ce père infortuné dont la tête est proscrite, et dont les mains tremblantes vous embrassent. LINDANE.

Je respire à peine! où suis-je? Je tombe à vos genonx! Voici le premier instant heureux de ma vie... O mon père!... hélas! comment osez-vous venir dans cette ville? je tremble pour vous au moment que je goûte le bonheur de vous voir.

Ma chère fille, vous connaissez toutes les infortones de notre maison; vous savez que la maison des Murray, toujours jslouse de la nôtre, nous plongea dans ce précipice. Toute ma famille à été condamnée: i'ai tout perdu. Il me restait un ami qui pouvait, parson crédit, me tirer de l'abime où ie suis, qui me l'avait promis : j'apprends, en arrivant, que la mort me l'a enlevé, qu'on me cherche en Ecosse, que ma tête y est à prix. C'est sans doute le fils de mon ennemi qui me persécute encore : il faut que je meure de sa main, ou que je lui arrache la vie.

LINDANE. Vous venez, dites-yous, pour tuer mylord Mar-

rav? MONROSE.

Oui; je vous vengerai, je vengerai ma famille,

ou je perirai; je ne hasarde qu'un reste de jours dejá proscrits. LINDANE.

O fortune! dans quelle nouvelle horreur tu me rejettes? One faire? quel parti prendre? Alt! mon père! MONROSE.

Ma fille, je vous plains d'être née d'un père si malheureux.

LINDANE.

Je suis plns à plaindre que vous ne pensez.. Étes-vous bien résolu à cette entreprise funeste? MONROSE.

Resolu comme à la mort.

LINDANE.

Mon père, je vous conjure par cette vie fatale que vous m'avez donnée, par vos malbenrs, par les miens, qui sont peut-être plus grands que les vôtres, de ne me pas exposer à l'horreur de vous perdre lorsque je vous retrouve... Ayez pitié de moi, épargnez votre vie et la mienne.

MONROSE

Vous m'attendrissez; votre voix penètre mou cœur; je crois entendre celle de votre mère. Helas! que voulez-vous? .

Que vous cessiez de vous exposer, que vous quittiez cette ville si dangereuse pour vous... et pour moi... Oui, c'en est fait, mon parti est pris. Mon père, je renoncerai à tout pour vous... oni, à tout... Je snis prête à vous suivre : je vous accompagnerai, s'il le fant, dans quelque lle affrense des Orcades; je vous v servirai de mes mains; c'est mon devoir, ie le remplirai... C'en est fait, partons.

MONROSE. Vous voulez que je renouce à vous venger? LINDANE.

Cette vengeage me ferait mourir ; partons, vons dis-je.

MONROSE. Eh bien! l'amour paternel l'emporte : puisque

vous avez le courage de vous attacher à ma funeste destinée, je vais tout préparer pour que nous quittions Londres avant qu'une heure se passe; sovez prête, et recevez encore mes embrassements et mes larmes.

## SCÉNE VII LINDANE, POLLY.

LINDING

C'en est fait, ma chère Polly, je ne reverrai plus milord Murray; je suis morte pour lui. POLLY.

Vous révez, mademoiselle; vous le reverrez dans quelques minutes. Il était ici tout à l'heure. LINDANE.

Il est ici, et il ne m'a point vue! c'est là le comble. O mon malheureux père! que ne suis-je partie plus tôt!

POLLY. S'il n'avait pas été interrompu par cette détestable mylady Alton ...

LINBANE.

Quoi! c'est ici même qu'il l'a vue pour me braver, après avoir été trois jours sans me voir, sans m'écrire! Peut-on plus indignement se voir outrager? Va, sois sûre que je m'arracherais la vie dans ce moment, si ma vie n'était pas nécessaire à mon père.

POLLY. Mais, mademoiselle, écoutez-moi done; je vous jure que milord...

LINDANE. Lui perfide! c'est ainsi que sont faits les hommes! Père infortuné, je ne penserai desormais qu'à vous.

\_

POLLT.

Je vous jure que vous avez tort, que milord n'est
point perfide, que c'est le plus aimable homme du
moude, qu'il vous aime de tout son cerur, qu'il
m'en a donné des matuues.

La nature doit l'emporter sur l'amour : je ne sais où je vais, je ne sais ce que je deviendrai; mais sans doute je ne serai jamais si malheureuse que je le suis.

POLLY.

Vous n'écoutez rien : reprenez vos esprits, ma

chère maîtresse; on vous aime.

Ah! Polly, es-tu capable de me suivre?

Je vous suivrai jusqu'au bout du monde : mais on vous aime, vous dis-je.

Laisse-moi, ne me parle point de milord. Helas! quand il m'aimerait, il faudrait partir encore. Ce gentilhomme que tu as vu avec mol...

POLLY.

Eh bien?

Viens, tu apprendras tout : les larmes, les soupirs me suffoquent. Allons tout préparer pour notre départ.

# ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE L

LINDANE, FREEPORT, FABRICE.

FABRICE.

Cela perce le cœur, mademoiselle : Polly fait votre paquet, vous nous quittez. LINDANE.

Mon cler hôte, et vous, monsieur, à qui je dois ant, vous qui avez déployé un caractère si généreux, car on m'a dit ce que vous avez fait pour moi, vous ne me laissez que la douleur de ne pouvoir reconnaltre vos bienfaits; mais je ne vous oublierai de ma vie.

PREFEDAT.

Qu'est-ce donc que tout cela? qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que ça? Si vous êtes contente de nous, il ne faut point vous en aller : est-c: que vous eraignez quelque close? Vous avez tort, une fille n'a rien à craindre.

FABRICE.

M. Freeport, ce vieux gentilhomme qui est de

son pays fait aussi son paquet. Mademoiselle pleurait, et ce monsieur pleurait aussi, et ils partent ensemble. Je pleure aussi en vous parlant.

FREEDOX.

Je n'ai pieure de ma vie: fi î que cela est sot de pieurer î în y cux n'ont point écé donné à l'homme pour cette heosque. Je suis affigie, je ne le cache pas; et quoiști cile soit fière, comme je le îni aidit, elic est si hompte qu'on est fiére de la redre. Je veux que vous mi crivier, ai veux vous mai cambientielle ; i vous frest luojours du hier...

Nous nous retruverous pui-tier un jour, questi-mi con Ne manquez pas de m'érrier. a, n'y manquez

LINDANE.

Je vous le jure avec la plus vive reconnaissance; et si jamais la fortune...

FREEPORT.

Ah! mon ami Fabrice, cette personne-là est très

bien née. Je serais très aise de recevoir de vos lettres , n'allez pas y mettre de l'esprit au moins.

Mademoiselle, pardonnez; mais je songe que vous ne pouvez partir, que vous êtes ici sous la cantion de M. Freeport, et qu'il perd cinq cents guinées si vous nous quittez. LENDANE.

O ciel! autre infortune, autre humiliation : quoi! il faudrait que je fusse enchaluce ici, et que milord... et mon père... FREEPORT, à Fabrice.

Oh: qu'à cela ne tienne: quoiqu'elle ait je ne assi quoi qui ne touche, qu'elle parte ai elle qu'elle parte ai elle qu'elle parte ai elle qu'elle parte ai elle de rien. (bes à Fabritee, Pourn-lui encore les autres guinées comme de rien. (bes à Fabritee, Pourn-lui encore le sance cents autres guinées dans sa valise. Aller, mademoiselle, parter quand il vous plair : écriver-moi elle, parter quand il vous plair : écriver-moi que nou vous elle que et d'affection.

Ouvr vous beaucou d'estime et d'affection.

#### SCÉNE II.

LORD MURRAY, ET SES GENS, dans l'enfoncement; LINDANE, ET LES PRÉCÉDENTS, sur le devant.

LORD MURRAY, à ses gens.

Restez ici, vous : vons, courez à la chancellerie, et rapportez-moi le parchemin qu'on expédie, dès qu'il sera scellé. Vous, qu'on aille préparer tout dans la nouvelle maison que je viens de louer (Hitre un popier de so poche et le lit.) Quel bonheur d'assurer celui de Lindane!

LINDANE, & Polly.

Hélas! en le voyant, je me sens déchirer le cœur. FREEPORT.

Ce milord-là vient toujours mal à propos : il est

si beau et si blen mis qu'il me déplait souverainement; mais, après tout, que cela me fait-il? j'ai quelque affection... mais je n'aime point, moi. Adieu, mademoiselle.

#### LINDANE.

Je ne partirai point sans yous témoigner encore ma reconnaissance et mes regrets. FREEPORT.

Non, non; point de ces cérémonies-là, vous m'attendririez peut-être : je vous dis que je n'aime point... je vous verrai pourtant encore une fois; je resterai dans la maison, je veux vous voir partir. Allons, Fabrice, aider ce bon gentilhomme de làhaut : je me sens, vous dis-je, de la bonne volonté pour cette demoiselle.

#### SCÈNE III.

LORD MURRAY, LINDANE, POLLY.

LORD MURRAY.

Enfin done je goûte en liberté le charme de votre vue. Dans quelle maison vous êtes! elle ne vous convient pas : une plus digne de vous vous attend. Quoi! belle Lindane, vous baissez les yeux, et vons plenrez! Quel est cet homme qui vous parlait? vous aurait-il causé quelque ehagrin? il en porterait la peine aur l'heure.

LINDANE , en essugant une larme, Hélas l c'est un bon homme, un homme vertueux, qui a eu pitié de moi dans mon eruel malheur, qui ne m'a point abandonnée, qui n'a pas insulté à mes disgraces, qui u'a point parlé ici longtemps à ma rivale en dédaignant de me voir; qui, s'il m'avait aimée, n'aurait point passé trois jours sans m'écrire.

LORD MCRRAY.

Ah! eroyez que j'aimerais mieux mourir que de mériter le moindre de vos reproches : je n'ai été absent que pour vous, je n'ai songé qu'à vous, je vous ai servie malgré vous; si, en revenant ici, j'ai trouvé cette femme vindicative et cruelle qui voulait vous perdre, je ne me suis échappé un moment que pour prévenir ses desseins funestes. Grand dieu! moi, ne vous avoir pas écrit! LINDANE.

Non.

LORD MURRAY.

Elle a, je le vois bien, intercepté mes lettres : sa méchanceté augmente encore, s'il se peut, ma tendresse; qu'elle rappelle la vôtre. Ah! cruelle! pourquoi m'avez-vons caché votre nom illustre, et l'état malheureux où vous êtes, si peu fait pour ce grand nom? LINDANE.

Qui vous l'a dit?

LIBD MURRAY, montrant Polly. Elle-même, votre confidente.

LINDANE.

Ouol! to m'as trahie? POLLY.

Vous vous trahissiez vous-même ; je vous ai servie.

LINDANE.

Eh bien! vous me connaissez : vous savez quelle haine a toujours divisé nos deux maisons ; votre père a fait condamher le mien à la mort ; il m'a réduite à cet état que j'ai voulu vous cacher. Et vous, son fils! yous! yous osez m'aimer!

LIRD MURRAY.

Je vous adore, et je le dois. Mon cœur, ma fortune, mon sang est à vous; confondons ensemble deux noms ennemis : j'apporte à vos pieds le contrat de notre mariage ; daignez l'honorer de ce nom qui m'est si cher. Puissent les remords et l'amour du fils réparer les fautes du père ?

LINDANE. Hélas! et il faut que je parte, et que je vous quitte pour jamais.

LDRD MURRAY.

Que vous partiez! que vous me quittiez! vous me verrez plutôt expirer à vos pieds. Hélas! daignezvous m'aimer? POLLY.

Vous ne partirez point, mademoiselle ; j'y mettrai bon ordre : vous prenez toujours des résolutions dés-

espérées. Milord, secondez-moi bien. LEAD MURRAY. Eh! qui a pu vous inspirer le dessein de me fuir. LINDANE.

Mon père.

de reudre tous mes soins inutiles? LDED MURRAY. Votre père? Eh! où est-il? que veut-il? que ne me parlez-vous?

LINDANE.

Il est iei : il m'emmène ; e'en est fait. LIRD MURRAY.

Non, je jure par vous qu'il ne vous enlèvera pas. Il est ici? conduisez-moi à ses pieds. LINDANE

Ah! milord, gardez qu'il ne vous voie; il n'est venu ici que pour finir ses malheurs en vous arrachant la vie, et je ne fuvais avec lui que pour détour-

ner cette horrible résolution. LORD MURBAY.

La vôtre est plus eruelle : croyez que je ne le erains pas, et que je le ferzi rentrer en lui-même. (En se retournant.) Quoi! on n'est pas encore revenu? Ciel! que le mal se fait rapidement, et le bien avec lenteur!

LINDANE.

Le voici qui vient me chercher : si vous m'aimez, ne vous montrez pas à lui, privez-vous de ma vueépargnez-lui l'horreur de la vôtre, éloignez-vous du moins pour quelque temps.

LORD MURRAY.

Alt! que e'est avec regret! mais vous m'y forcez : je vais rentrer; je vais prendre des armes qui pourront faire tomber les siennes de ses mains.

#### SCÈNE IV.

#### MONROSE, LINDANE,

MONBOSE.

Allons, ma chère fille, seul soutien, unique consolation de ma déplorable vie ! partons. LINDANE.

Malheureux père d'une infortunée! je ne vous abaudonnerai jamais : expendant daignez souffrir que je reste encore.

MONBOSE.

Quoi! après m'avoir si fort pressé vous-même de partir! après m'avoir offert de me suivre dans les disserts où nons allons cacher nos disgraces! avezvous changé de dessein? avez-vous retrouvé et perdu en si neu de temps le sentiment de la nature?

Je n'ai point changé, j'en suis incapable... je vous suivrai... mais, encore nne fois, altendez quelipne temps; accordez cette grace à celle qui vous doit des jonrs si remplis d'orages; ne me refin-ez pas des instants précieux.

MONROSE.

Ils sont précieux en effet, et vous les perdez : songez-vous que nous sommes à chaque moment en danger d'être découverts, que vous avez été arrêtée, qu'on me elerche, que vous pouvez voir demain votre père périr par le dernier supplice?

LINDANE.

Ces mots sont uu coup de foudre pour moi : je n'y résiste plus; j'ai honte d'avoir tardé... Cependaut j'avais quelque espoir... N'importe, vous étes non père, je vous suis. Ah. malheureuse!

#### SCENE V

FREEPORT ET FABRICE, paraissaut d'un côté, tandis que MONROSE ET SA FILLE parleut de l'antre,

FREEPORT, à Fabrice.

Sa suivante a pourfant remis son paquet dans sa clambre; elles une partiront point. Jen suis bien aise; je ma accontumais à elle: je me l'aime point; mais elle est si bien nice que je la voyais partir avec one espèce d'inquietude que je n'ai jamais seutie, une espèce de trouble... je ne sais quoi de fort extraordinaire. MONROSE, à Freeport.

Adfeu, monsieur; nous partons le cœur plein de vos bontés : je n'ai jamais connu de ma vie un plus digne homme que vons; vous me faites pardomer au genre humain.

FREEPORT.

Vous partez done avec cette dame? je n'approuve point cela; vous devriez rester. Il me vient des idées qui vous conviendront peut-être : demeurez.

## SCÉNE VI.

LES PRÉCÉDENTS; LORN MURRAY, dans le foud, recevant su rouleau de parchemin de la main de ses gens.

LORD MURRAY.

Ah! je le tiens enfin ce gage de mon bonheur! Soyez béni, ô ciel! qui m'avez secondé.

FREEPORT.

Quoi! verrai-je toujours ce maudit milord? Que

cel homme me choque avec ses grâces!

MONROSE, à sa fille, tandis que milord Murray parle

à son domestique.

Quel est cet homme, ma fille?

Mon père, e'est... O ciel! ayez pitié de nous.

FABRICE.

Monsieur , c'est milord Murray , le plus galant homme de la cour, le plus généreux.

MONROSE.

Minray! grand dieu! mon fatal ennemi, qui vient encore insulter à tant de malheurs! (Il tire son épér.) Il aura le reste de ma vie, ou moi la sienne.

LANDANE. Que faites vous, mon père ? arrêtez.

MONROSE.

Crucile fille! c'est ainsi que vous me trahissez?

FABRICE, se jelant au derant de Mourose.

Monsieur, point de violence dans dans ma mai-

son, je vous en conjure; vous me perdriez.

FREEPORT.

Pourquoi empêcher les gens de se battre quand

ils en ont envie? les volontés sont libres, laissez-les faire. LORD MURBAY, tonjours au fond du thédire, à

Mouros.

Vous êtes le père de cette respectable per-

sonne, n'est-il pas vrai?

Je me meurs.

MONROSE.

Oui ; puisque tu le sais , je ne le désavoue pas.
Viens , fils cruel d'un père cruel , achève de te baiguer dans uvon sang.

FABRICE.

Monsieur, encore une fois...

LORD MURRAY.

Ne l'arrêtez pas, j'ai de quoi le desarmer. (Il tire son épée.)

LINDANE, entre les bras de Polly.
Cruel! yous oseriez!...

LORD MURRAY

LORD MURRAY.

Oui, j'ose... Père de la vertueuse Lindane, je suis le fils de votre ennemi. (Il jette son épée.) C'est

ainsi que je me bats contre vous. FREEPORT.

En voici bien d'une autre! LORD MURRAY.

Percez mon cœur d'nne main; mais de l'autre prenez cet écrit; lisez, et connaissez-moi.

MONROSE.

Que vois-je? ma grâce! le rétablissement de ma maison! O cie! l'et c'est à vous , c'est à vous , Mur-

ray, que je dois tout? Ah! mon bienfaiteur!... (It veut se jeter à ses pieds.) Yous triompliez de moi plus que si j'étais tombé sous vos coups. LINDANE.

Ah! que je suis heureuse! mon amant est digue de moi.

LORD MURRAY. Embrassez-moi, mon pêre.

MONROSE.

Hélas! et comment reconnaître tant de générosité?

LORD MURRAY, en montrant Lindane. Voilà ma récompense.

MONROS

Le père et la fille sont à vos genoux pour jamais.

FREEPORT, a Fabrice.

Mon ami in me douteir le manuel de la fabrice.

Mon ami, je me doutais bien que cette demoiselle n'était pas faite pour moi; mais, après tout, elle est tombée en bonnes mains! et cela me fait plaisir.

FIN DE L'ÉCOSSAISE.

## TANCRÈDE.

TRAGEDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE PAR LES COMÉDIENS FRANÇAIS ORDINAIRES DU ROI. LE 5 SEPTEMBRE 4760.

#### A MADAME

#### LA MARQUISE DE POMPADOUR.

MADLES,

Touris to dipties deficiations no east pas de tiches interies; notate non plan détecte par tous repéties de M. Crédities, non contreva à l'accini, et au me comme de la contreva de l'accini, et au me comme de la contreva de l'accini, et au me comme de la constitue de la contreva à l'accini, et au me contre la contre de l'accini de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre d

Les cabales sont affreuses, je le sais; la littérature en sera toujours troublée, ainsi que tous les autres états de la vie. On calomniera toujours les gens de lettres comme les gens en place; et j'avoueral que l'horreur pour ces cabales m'a fait prendre le parti de la retraite, qui scul m'a rendu heureux. Mais j'avoue en même temps que veus n'avez jamais écouté aucune de ces petites factions, que jamais vous ne reçûtes d'impression de l'imposture secrete qui blesse sourdement le mérite, ni de l'imposture publique qui l'altaque insolemment. Vous aves fait du bien avec discernement, parce que veus aves jugé par vous-même : aussi je n'al connu ni aucun homme de lettres, ni apeune personne sans prévention, qui ne rendit justice à votre caractère, non-seulement en public, mais dans les conversations particulières, où l'on blâme beaucoup plus qu'on ne loue. Croyez , madame , que c'est quelque chose que le suffrage de ceux qui savent penser.

De tous les arts que nous outlivous en France. J'est de la tragédie evils par cobil qui métrile le moins l'attention publique; par il fluit avoure que évat évait dans lequel les Français se voit le pin déstiques. Cet d'alleurs au thétre serd que la nation se reseauties ; évat la que l'appris de le goul de la juscione se forment : les drangers y siemes apprendre notre lanque; quille manusie manime aly qui l'orèrer, et un sentiment estimatés pir y et dévide un nome de la cetta de la company au des la company au sieme de la cetta que de la cetta de la cetta de la cetta de la vezia.

La tragedie n'est pas encore peut-être tout-b-fait ce qu'elle doit être; aupérieure à celle d'Albènes en plusieurs endroits, il lui manque ce grand appareil que les magistrats d'Albènes soralent lui donner.

Permettes-mol, mastame, en vous dédiant une trapédie, de métendres use et at des Sophoele é des Euriphele, de sait que louoie la pompe de l'appareil ne usui pus meperanes soidine, ou un sentiment, de même que la parura n'est presque réen sans la besuité. Le sais bien que ce n'est pas un grand merile de parler aux peus, mais jone éve a des que le suibline et le touchain portent an coup lesaroup et que le suibline et le touchain portent an coup lesaroup veue de suibline et le touchain portent an coup lesaroup veue de suibline et le touchain portent an coup lesaroup veue le suibline et le touchain portent an coup lesaroup veue de le suibline et le touchain portent au coup le si die, et au coup le si die, et le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline de le suibline

C'est dans cet esprit, madame, que je dessinai la faible esquisse que je soameta à von lumières. Je la crayonnai des que je sus que le théstre de Paris était changé, et devenalt un vrui spectacle. Des jeunes gens de besucoup de talent la représentèrent avec moi sur un petit théâtre que je fis faire à la compagne. Quoique ce théâtre fût extrêmement étroit, les acleurs ne furent point génés; tout fut exécuté facilement ; ces boucliers , ces devises , ces armes qu'on suspendait dans la lice , fesaient un effet qui redou blait l'intérét, parce que cette décoration, cette action devenait une partie de l'intrigue. Il cut fallu que la nièce eut joint à cet avantage celui d'être écrite avec plus de chaleur, que j'eusse pu éviter les longs récits, que les vers eussent été faits avec plus de soin. Mais le temps où nous nous étions proposé de nous donner ce divertissement ne permettait pas de détal ; la pièce fut faite et apprise en deux mois.

Mes amis me mandent que les comédiens de Paris ne l'ont représentée que parce qu'il de no coursit une grande quantité de copies infidéles. Il a done faite la laisser paraitre avec tous les défauts que je n'ai pu corriger. Mais ces délauts mêmes instruiront ceux qui voudront travailler dans le nieme goût.

Il y a concre dans cette pière une autre nouveauté qui me parail mérier d'étre perfectionare, elle cet écrite en parail mérier d'étre perfectionare, elle cet écrite en veux croixés. Cette norté de ponie auxor l'uniformité de la rime; mais austi ce genre d'écrire et disapereux, que tout a not écrat. Ces grands tatéeux, que les auctions regariers de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute, Almá Il pourrait arriver quien roulement de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peute de la peut

rement. Il se peut qu'on y sjonte un mérite qui lui manque , il se peut qu'on la corromne.

J'insiste sculement sur une chose, c'est la variété dont on a besoin dans une ville immense, la seule de la terre qui ait iamais eu des spectacles tous les jours. Tani que nous saurons maintenir par cette variété le mérite de notre scène, ce taient nous rendra toujours agreables anx antres peuples ; c'est ce qui fait que des personnes de la plus haute distinction représentent souvent nos ouvrages dramatiques en Allemagne, en Italie, qu'on les traduit même en Angleterre, tandis que nous voyons dans nos provinces des salles de spectacle nugnifiques, comme on voyait des cirques dans toutes les provinces romaines ; preuve incontestable du goût qui subsiste parmi nous, et preuve de nos ressources dans tes temps les plus difficiles. C'est en vain que plusieurs de nos compatrioles s'efforcent d'annoncer notre decadence en tout genre. Je ne suis pas de l'avis de cenz qui, au sortir du spectacle, dans un souper delicieux, dans le sein du luxe et du plaisir , disent galment que tout est perdn; je suis assez près d'une ville de province, aussi peuplée que Rome moderne, et beancoup plus opulente, qui entretient plus de quarante mille ouvriers, et qui vient de construire en même temps le plus bel hôpital du royaume. et le plus beau theâtre. De bonne foi , tout cela existeraliil si les campagnes ne produbaient que des ronces?

J'ai choid pour mon habitation un des moins hons terains qui, soient en France; cependant rien ne nous y manque: le pays est orné de maisons qu'on eti regardées autrefois comme trop belles; le paure qui teut s'occuper, y cesse d'être paurre; cette petite province est dérenue un pardin riant. Il vaut mieux, sans doute, fertiliter sa terre une de se baldorte à Paris de la stérillée de sa terre y.

· La France était alors obérée et surcharmie d'impôts, mais tes

Me voità, madame, un peu loin de Tantrède: j'abuse du droit de mon âge, j'abuse de vos moments, je lombe dans les digressions, je dis que en hencuop de peroles. Ce n'est pas la le caractère de votre esprit; mais je serais plus diffus si je m'abaudomais anx senliments de ma reconnaissance. Roccet a vec voire bouté ordinaire, madame,

mon attachement et mon respect, que rien ne peut allérer jamais.

### Ferney en Bourgogne, 40 octobre 1759.

spagnes étaient cultivées ; et, si l'ou avait comparé la mass des impôts avec la somme du produit net des terres, peut être l'aurait-on trouvée dans une mo ndre proportion que du temps de Charles IX, de Henri III, ou meme de Heuri IV. Si on avait comparé de même la summe de ce produit net au nombre des hommes employés à la culture, on l'aurait trouvec dans un rapport plus grand. Il résulte de cette seconde comparaison , qu'il pouvait y avoir, en 1760, plus de valeurs réciles qu'on pouvait employer à payer la main-d'enuve des travaux d'industrie et de construction, que dans des temps regardés comme plus heureux. L'impôt est injuste lorsqu'il excède les dépenses nécessaires et atrictement necessaires à la peospérité publique i il est alors un véritable vol aux contribunbles. Il est injuste encore lorsqu'il n'est pas distribué proportionn-liement aux propriétés de chacun. Il est tyranuique lorsque sa forme assujettit les estoyens à des genes ou a des vexations inutiles; mais il n'est destructeur de la richesse sationale que torsque, soit par sa grandeur, soit par sa forme , il dissinue l'interet de former des entreprises de cutture, ou qu'il tes fait négliger. It n'était pas encore parvenu à ce point en 1760; et, quoiqu'it y ent en France beaucoup de matheureus, quoique le peuple gémit sous le poids de la fiscatité, le royaume était eucure noise et bien cultivé. Tout était si peu perdu à cette epoque, que quelques années d'une bonne ad nistration eusent alors suffi pour tout réparer. Ce que dit les Voltaire était done tres vrai ; mais ce n'était on aucune mamère une excuse pour coux qui gouvernaient.

## TANCRÈDE.

### PERSONNAGES.

ARGIRE TANCRÈDE, ORBASSAN, LORÈDAN, CATUNE,

chevallers.

AMÉTAIDE, Blie d'Argier. FATIE, suivante d'Ambinable PLEMETRICHETALEZA, ANNIACO COUNCIL. ÉCTERS, NOLDATS, PETFLE.

La scher est à Spracuse, d'abord dans le paisle d'Argire, et dans une soile de counti, ensuita dans une piere publique sur laquelle cette salle ent countrest. L'époque de l'action ent de l'autone estal. Les Serrasion d'Afrique existent conquis soule la Seife an messione sucht; Sprarue avait evroit leur jour, lori gestillatoment entrande counmentérent à l'établir vers sisteme, dans la l'oulle. Les empereus groce poundicioni Resinte; les farbes tenaleux l'étament et Agriquette.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*\*\*

### ACTE PREMIER.

### SCÈNE I.

ASSEMBLÉE DES CHEVALIERS, rangés en demicercle.

ARGIRE.

Iliustres chevaliers, vengeurs de la Sicile, Qui daignez, par égard au déclin de mes ans, Vous assembler chez moi pour chasser nos tyraus, Et former un état triomphant et tranquille : Syracuse en ses murs a gémi trop long-temps Des desseins avortés d'nn courage inutile. li est temps de marcher à ces fiers musulmans. il est temps de sauver d'un naufrage funeste Le plus grand de nos biens, le plus cher qui nous reste. Le droit le plus sacré des mortels générenx. La liberté : e'est là que tendent tous nos vœux. Deux puissants ennemis de notre république, Des droits des nations, du bonheur des humains, Les césars de Byzance, et les fiers Sarrasius, Nous menacent encor de leur joug tyrannique. Ces despotes altiers, partageant l'univers, Se disputent l'honneur de nous donner des fers. Le Grec a sous ses lois les peuples de Messine; Le hardi Solamir insolemment domine Sur les fertiles champs couronnés par l'Etna. Dans les murs d'Agrigente, aux campagnes d'Enna. Et tout de Syracuse annouçait la ruine. Mais nos communs tyrans, l'un de l'autre jaloux, Armés pour nous détruire, ont combattu pour nous; lis ont perdu leur force en disputant leur proie. A notre liberté le ciel ouvre une voie :

Le moment est propice, il en faut profiter. La grandeur musulmane est à son dernier âge ; Ou commence en Europe à la moins redonter. Dans la France un Martel, en Espagne un Pélage, Legrand Léon dans Rome, arme d'un saint courage, Nous ont assez appris comme on peut la dompter. Je sais qu'aux factions Syracuse livrée N'a qu'uue liberté faible et mal assurée. Je ne veux point ici vous rappeler ces temps Où nous tournions sur nous nos armes criminelles, Où l'état répaudait le sang de ses enfants. Etouffons dans l'oubli nos indignes querelles. Orbassan, qu'il ne soit qu'un parti parmi nous, Celui du blen publie, et du salut de tous, Oue de notre union l'état puisse renaltre : Et, si de nos égaux nous filmes trop jaloux, Vivons et périssons sans avoir eu de maltre.

ORBASSAN. Argire, il est trop vrai que les divisions Out régné trop long-temps entre nos deux maisons : L'état en fut troublé; Syracuse n'aspire Qu'à voir les Orbassans unis au sang d'Argire. Aujourd'hui l'un par l'autre il faut nous protéger. En cit yen zélé j'accepte votre fille; Je servirai l'état, vous, et votre famille: Et, du pied des autels, où je vais m'encager. Je marche à Solamir, et je cours vous venger. Mais ce n'est pas assez de combattre le Maure : Sur d'autres canemis il faut jeter les yeux : Il fut d'autres tyrans non moins pernicieux, Que peut-être un vil peuple ose chérir encore. De quel droit les Français, portant partout leurs pas, Se sont-ils établis dans nos riches climats? De quel droit un Coucy b vint-il dans Syraeuse, Des rives de la Seine aux bords de l'Arétuse? D'abord modeste et simple, il voulut vous servir; Bientôt fier et superbe, il se fit obéir. Sa race, accumulant d'immenses béritages. Et d'un peuple ébloui maltrisaut les suffrages. Osa sur ma familie élever sa grandeur. Nous l'en avons punie, et, malgré sa faveur,

\*\*Léon IV., un ties grants payes que flour all jamais en. II.

Alexan les Arales, et avare Rame en B.D. voic lo comme en parle
Enteur de l'Essai sur l'Atsolrie générale et ur les meurs
den vistance : Il elist de l'anales, le courage des permiers
dans de la république revivait en ind dans un temps de lichetde occupation. Le qu'un des beans momement de l'ancienne
floure qu'on trouve quelquel dans les raines de la nouvelle.
Bonn qu'on trouve quelquel dans les raines de la nouvelle.
Gent de l'années de Charles-Chairne.

Nous voyons ses enfants bannis de nos rivages. Tancrède \*, un reicton de ce sang dangereux . Des mars de Syracuse cloigné dès l'enfance. A servi, nous dit-on, les cesars de Byzance; II est fier, outragé, sans doute valeurenx; Il doit hair nos lois, il cherche la vengeance. [jours Tout Français est à craindre : on voit suême en nos Trois simples écuyers b; sans bien et sans secours, Sortis des flancs glacés de l'Immide Neustrie e, Aux champs Apuliens 4 se faire une patrie; Et . n'avant pour tont droit que celui des combats . Chasser les possesseurs, et fonder des états, Grees, Arabes, Français, Germains, tont nous dévore; Et nos channs, malheureux par leur fécondité, Appellent l'avarice et la rapacité Des brigands du Midi, du Nord, et de l'Aurore. Nous devons nous défendre ensemble et nous venger. J'ai vu plus d'une fois Syracuse trahie; Maintenons notre loi , que rien ne doit changer ; Elle condamne à perdre et l'honneur et la vie Quiconque entretiendrait avec nos ennemis Un commerce secret, fatal à son pays. A l'infidelité l'indulgence encourage. On ne doit éparguer ni le sexe ni l'âge. Venise ne fonda sa fière autorité Que sur la déllance et la sévérité : Imitons sa sagesse en perdant les coupables. LOBÉDAN.

Quelle honte en effet, dans nos jours deplorables, One Solamir, un Maure, un chef de musulmans, Dans la Sicile encore ait tant de partisans! Oue partout dans cette fle et guerrière et chrétienne, Que même parmi nous, Solamir entretienne Des sujets corrompus, vendus à ses bienfaits! Tantôt chez les ecsars occupé de nous nuire, Tantot dans Syracuse avant su s'introduire . Nous preparant la guerre, et nous offrant la paix, Et pour nous désunir soigneux de nous séduire! Un sexe dangereux, dont les faibles esprits D'un peuple encor plus faible attireut les hommages, Toujours des nouveautés et des héros épris, A ce Maure imposant prodigua ses suffrages. Combien de eitoyens aujourd'hui prévenus Pour ces arts sédnisants que l'Arabe cultive °! Arts trop pernicieux, dont l'éclat les captive, A nos yrais chevaliers noblement inconnus. [d'autre, One notre art soit de vaincre, et je n'en veux point J'espère en ma valeur, j'attends tout de la vôtre : Et j'approuve surtout cette sévérité

CATANE.

Oni, none y somerivona, Que Tancrète, s'il vent, solo juissant à l'grance; Qui nue cour odirense houser sa vaillance; Il a fierà prietarie aux lieux où nous vions. Fancrète, en se donannt un mattre despotique, con l'accessor de l'accessor de l'accessor de l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'accessor l'a

#### ARGIRE.

Je vois en lui mon gendre; Ma lille m'est hien chère, il est vrai; mais enfin Je n'aurais point pour eux dépouille l'orphelin : Vous savez qu'à regret on m'y vit condescendre.

LORERAN.

#### ARGIER.

Non; je hais la rigueur, Mais toujours à la loi je fus prêt à me rendre, Et l'intérêt commun l'emporta dans mon cœur.

ORBASSAN.

Ces biens sont à l'état, l'état seul doit les prendre.

Je n'al point recherché cette faible faveur.

### ARGIRE.

N'en parions plus : hittons eet heureux ly meine; Qu'il ambee devaint la brillante journée Où re chief arrogant d'un peuple destructeur, Solamir, à la liu, deit connaître nu visiqueur. Votre riviel en tout, il osa bien prétendre, Eu nous offrant la paix, à devenir mon gendre<sup>1</sup>; Eu nous offrant la paix, à devenir mon gendre<sup>1</sup>; Il pensait in homorer par cel hymen fabal. Allez... dans tous les temps triompher d'un rival : West auis, soyons prêts... na fableuse et mon âge.

Ne me peruettent plus l'honneur de commander ;

\* Le comte Julien , on l'archevêque Opas.

\* Il était très commun de marier des chrétiennes à des mu-

b) I était très commun de marier des chrétiennes à des musulmans; et Abiétasis, le fils de Mossa, compuérant de l'Espagne, épousa la fille du roi Rodrigue. Cet exemple foi finité dans tous les pays on les Arabes portérent feurs armés victorirenes.

<sup>\*</sup> Ce n'est pas Tance de de Hauteville, qui n'alla en Italie que quelque temps apros.
b Les premiers Normands qui pavièrent dans la Pouille, Dro-

con, Baterie, et Ripostel.

d Le pays de Nayles.

En ce temps les arabés cultivaient sonts les sciences en Ocodent, et ce sont eux qui fondecent l'école de Salerne.

Vengereas des Iois et de la liberté.
Pour détruler l'Éspapen, il a suili d'an traitre :
Il en Int parmi nous change jour en voit naître.
Il en Int parmi nous change jour en voit naître.
Mottons un frein terrible à l'Infidieir.
An salut le l'état que toute pitic évole;
Combations Solanie, et preservious Taucrèle.
Tausrèle, ne d'un sang parmi nous détosté,
Est plas à ceraindre entere pour notre liberté.
Dans le dernièr entere pour notre liberté.
Dans les chains d'Othassan reuits no britige.
Pour confondre à junuais nes emnemés cachés,
Du vaillant Orbassan ées le juste partage,
Sa dot, sa récompense.

A mon gendre Orbassan vous daigner l'accorder. Vous suivre est pour mes ans un assez beau partage; Je serai près de vous ; j'aurai cet avnatage; Je sentirai mon cœur encor se ranimer; Je sentirai mon cœur encor se ranimer; Mes yeux seront témoins de votre fier courage, Et vous auront vu vaincre avant de se fermer. Loséban.

Nous combattrons sous vous, seigneur; nous caons croire Que ce jour, quel qu'il soit, nous sera glorieux; Nons nous promettons tous l'honneur de la victoire, Ou l'honneur consolant de mourir à vos yeux.

#### SCÉNE II.

### ARGIRE, ORBASSAN.

ARGIRE.
Eh bien! brave Orbassan, suis-je enfin votre père?
Tous vos ressentiments sont-ils bien effacés?
Pourrai-je en vous d'un fils trouver le caractère?

Dois-je compter sur vous?

ORBASSAN.

Je vous l'ai dit assez : J'aime l'état, Argire, il nous récoucilie. Cet hymen nous rapproche, et la raison nous lie; Mais le nœud qui nous joint n'eût point été formé, Si, dans notre querelle, à jamais assonpie, Mon cœur, qui vous haît, ne vous eût estimé. L'amour peut avoir part à ma nouvelle chaîne; Mais un si noble hymen ne sera point le fruit D'un feu né d'un instant, qu'un autre instant détruit, Oue suit l'indifférence, et tron souvent la haine. Ce cœur, que la patrie appelle aux champs de Mars, Ne sait point soupirer au milieu des hasards. Mon hymen a pour but l'honneur de vous complaire, Notre nnion naissaute, à tous deux nécessaire, La splendeur de l'état, votre intérêt, le mien; Devant de tels objets l'amour a peu de charmes. Il pourra resserrer un si noble lien ; Mais sa voix doit ici se taire au bruit des armes.

J'estime en un soblat cette malie fierté;
Nais la franchise plait, et non l'austérité.
J'espère que bienda no debre Amenaide
Pourra fichier en vous ce courage rigide.
Cest pou d'être nu guerrier ja modeste douceur
Doune na prix aux vertus, et sied à la valienr.
Vous senter que ma fille au sortiré el femince,
Dans nos tempo erageux de trouble et de malheur,
Par a simer device à la cour de Piyaceu.
Par sa inter device à la cour de Piyaceu.
Pourrais é-fifuroucher de ce sivère accueil,
Qui liett de la rudese, et ressemble à l'orgiell.
Pardonnez aux avis d'un vieillard et d'un père.
DABASSAX.

Vous-même pardonnez à mon humeur austère : Élevé dans nos camps, je préférai toujours A ce meirte faux des politesses vaines, A cet art de flatter, à cet engrit des cours, La grouière vertu des meurs républicaines : Mais je sais respecter la naissance et le rang D'un estimable objet formé de votre sang ; Je petiends par mes soins mériter qu'elle m'aime, Vous regarder en elle, et un'honorer moi-même. ARGINE.

Par mon ordre en ces lieux elle avance vers yous.

#### SCÈNE III.

ARGIRE, ORBASSAN, AMENAIDE.

AGUIRS.

Le bien de cet état, les voix de Syracuse,
Voire père, le éel, yous donnent un époux;
Leurs ordres rénais ne sonffrent point d'excuse.
Ce noble chevalier, qui se rejoint à moi,
Aujourd'hui par ma bouche a reçu votre foi.
Vous connaissez son nom, son rang, sa renommee;
Poissant dans Syracuse, il commande l'armée;
Tous les droits de Tancrèle entre ses mains remis...
Askvalox, à par Markalox, è par Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Markalox, è par de Mark

De Tancrède!

ARGIRE.

A mes yeux sont le moins digne prix
Qui relève l'éclat d'une telle alliance.

OBBASSAN.

Elle m'honore assez, seigneur; et sa présence
Rend plus cher à mon cœur le don que je reçois.
Puissé-je, en méritant vos boutés et son choix,
Du bonheur de tous trois confirmer l'espérance!

Mais Abis.

Mon père, en tous les temps je sais que votre cerar Sentit tous mes claegrias, et voitat mon honleur. Votre cloix me deside un hérose u spritage; El quand ces longs débats qui troubièrent vos jours. El quand ces longs débats qui troubièrent vos jours, Dan neud qui vouarrigint votre ille est le gage; Dan telle unine je enorgis li vasultes. O'Danson permettra que ce correr déoute, Chiasans permettra que ce correr déoute, est de la presentation de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la const

Yous le devez, madame; et, loîn de m'opposer A de tels sentiments, dignes de mon estime, Loin de vous détourner d'un soin si lightime, Des droits que j'ai sur vous je craindrais d'abuser. J'ai quitté nos gerriers, je revole è leur tête: C'est peu d'un tel hymen, il le fant mériter; La vietoire en rend digne; e j'ose me flatter Que hientid test lauriers en orneront la tête.

### SCÈNE IV.

### ARGIRE, AMÉNAIDE.

ARGIRE.

Vons sembler interdite; et vos yeux pleins d'effroi, De larmes obscurcis, se détournent de moi. Vos soupirs étouffés semblent me faire injure : La bouche obeit mal lorsque le cœur murmure.

Seigneur, je l'avouerai, je ne m'attendais pas Ou après tant de malheurs, et de si long débats. Le parti d'Orbassan dût être un jour le vôtre : Que mes tremblautes mains uniraient l'un et l'autre, Et que votre ennemi dût passer dans mes bras. Je n'oublierai jamais que la guerre civile Dans vos propres fovers vous priva d'un asile: Que ma mère, à regret évitant le danger, Chercha loin de nos murs un rivage étranger : Que des bras paternels avec elle arrachée. A ses tristes destins dans Byzance strachée . J'ai partagé long-temps les maux qu'elle a soufferts. Au sortir du berceau j'ai connu les revers : J'appris sous une mère, abandonnée, errante, A supporter l'exil et le sort des proscrits, L'accueil impérieux d'une cour arrogante, Et la fausse pitié, pire que les mépris, Dans un sort avili noblement élevée . De ma mère bientôt cruellement privée. Je me vis seule au monde, en proje à mon effroi. Roseau faible et tremblant, n'avant d'appui que moi. Votre destin changea, Syracuse en alarmes Vous remit dans vos biens, vous rendit vos honneurs. Se reposa sur yous du destin de ses armes Et de ses murs sanglants repoussa ses vainqueurs. Dans le sein paternel je me vis rappelée, Un malheur inoul m'en avait exilé : Peut-être i'v reviens pour un malhene nouveau. Vos mains de mon lymen allument le flambeau. Je sais quel intérêt, quel espoir vous anime; Mais de vos ennemis je me vis la victime : Je suis enfin la vôtre; et ce jour dangereux Peut-être de nos ionrs sera le plus affreux.

Il sera fortune , c'est à vous de m'en croire.
Je vous sime, ma fille, et J'aime votre gloire.
On a trop marraire quance de les Colamir,
Pour le pris de la pais qu'il venait nous offiri,
Osa me proposer de l'accepter pour gendre;
Je vous donne au héros qui marche contre lui,
Au plus grand des geueriers armés pour nous déchen.
Autrelois mon cimule, à présent notre appui. [dre,

Quel appui! vous vantez sa superbe fortune; Mes vœux plus modérés la voudraient plus commune : Je voudrais qu'un héros si fier et si puissant N'ent point, pour s'agrandir, dépouillé l'innocent. ARGIRE.

Dn conseil, il est vrai, la prudence sévère Veut punir dans Tancrède une race étrangère : Elle abusa loug-temps de son autorité; Elle a trop d'ennemis.

AMÉNAÎNE. Seigneur, ou je m'abuse,

Ou Tancrède est encore aimé dans Syraeuse.

ARGIRE.

Nous rendons tous justice à son cœur indompté ;
Sa valeur a, dit-ou, subjugue l'illyrie :

Mais plus il a servi sous l'aigle des césars, Moins il doit espérer de revoir sa patrie : Il est par un decret chassé de nos remparts.

Pour jamais ! lui? Tancrède?

Oni, I on craint sa présence ; Et si vous l'avez vu dans les murs de Byzance ; Vous savez qu'il nous hait,

AMÉNAÎDE.

Je ne le croyais pas.

Ma mère avait pensé qu'il pourait être necore
L appui de Syracuse et le vainqueur du Maure;
Et lorsque dans ces lieux des riciopens ingrats
Pour ce fier Orbassan contre vous s'animerent,
Qu ils ravirent vos biens, et qui le vous opprimerent,
Tancrède aurait pour vous affronte le trepas.

Cest tout ce que jai so.

ARGIRE.

Rendez-vous aux consteils d'un père qui vous guille gent le conformez-vous aux temps, conformez-vous aux tienus, conformez-vous aux tienus, conformez-vous aux tienus, conformez-vous aux tienus, conformez-vous aux tienus, conformez-vous aux tienus, conformez-vous aux tienus des grands de conformez-vous aux tienus de la verir tienus de conformez-vous de la verir tienus de conformez-vous de la verir tienus de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous de conformez-vous d

El je mourrai content si vous vivez heureuse.

Aŭscalin.
Als, seigneur: cruyez-moi, parlez moissa de bonheur.
Le ne rezrette point ia cour d'un empereur.
Le vous ai consaere mes sentiments, ma vie;
Mais, pour en disposer, attendez equelques jours.
Au credit d'Orbassan trop d'intérêt vous lie;
Ce crédit si vante dois-il durer toujours?
Il peut tomber; tout change, et ce heros peut-être
S'est trop tôt décârer voire zendre et mon maître.

ARGIRE. Comment ? que ilites-vous ?

----

Le peuple le chérit. .

#### A MÉ VAINE

Cette trimerité Est peu respectueuse, et vous semble une injure. Je sais que dans les cours mon sexe plus flatté Dans votre république a moins de liberté : A Byzance on le sert ; jei la loi plus dure Vent de l'obeissance, et defend le murmure, [queurs, Les musulmans altiers, trop long-temps vos vain-Ont changé la Sicile, ont endurci vos mœurs : Mais qui peut altérer vos bontés paternelles ?

ARGIRE. Vous senie, vous, ma fille, en abusant trop d'elles. De tout ce que j'entends mon esprit est confus : J'ai permis vos délais, mais non pas vos refus. La loi ne peut plus rompre un nœud si légitime : La parole est donnée: y mannuer est un crime. Vous me l'avez bien dit, je suis ne malheureux : Jamais aucun succès n'a couronné mes vœux. Tous les jours de ma vie ont été des orages. Dieu puissant! détournez ces funestes présages ; Et puisse Aménaïde, en formant ces liens, Se préparer des jours moins tristes que les miens !

### SCÉNE V.

#### AMÉNAIDE.

Tancrède, cher amant! moi, i'aurais la faiblesse De trahir mes serments pour ton persécuteur ! Plus cruelle que lui , perfide avec bassesse, Partageant ta déponille avec cet oppresseur, Je pourrais...

#### SCÉNE VI.

AMENAIDE, FANIE,

AMÉNAIDE. Viens, approche, ò ma elière Fanie! Vois le trait détesté qui m'arrache la vie. Orbassan par mon père est nommé mon époux !

### FANIE.

Je sens combien cet ordre est douloureux pour vous, J'ai vu vos sentiments, j'en ai connu la force. Le sort n'ent point de traits, la cour n'eut point d'amor-Oui pussent arrêter ou détourner vos pas, [ee Quand la route par vous fut une fois choisie. Votre cœur s'est donné, c'est pour toute la vie. Tancrède et Solamir, touchés de vos appas, Dans la cour des Césars en secret soupirèrent : Mais celui que vos yeux justement distinguèrent , Qui seul obtint vos vœux , qui sut les meriter, En sera toujours digne; et, puisque dans Byzance Sur le fier Solanur il eut la préférence. Orbassan dans ces lieux ne pourra l'emporter : Votre âme est trop constante.

### AMÉNAIDE.

Ah!tu n'en peux douter. On deponitle Tanerède, on l'exite, on l'outrage : C'est le sort d'un heros d'être persecute; Je sens que c'est le mien de l'aimer davantage. Écoute : dans ces murs Tancrède est regrette ;

Banni dans son enfance . De son père oublié les fastueux amis Ont bleutôt à son sort abandonné le fils. Peu de cœurs comme vons tiennent contre l'absence. A leurs seuls interêts les grands sont attachés. Le peuple est plus sensible.

AMÉNAÍDE. Il est aussi plus juste.

Maix il est asservi : nos amis sont caches : Ancun n'ose parler pour ce proscrit auguste.

Un senat tyrannique est ici tout-puissant. AMÉNAIDE. Oui, je sais qu'il peut tout quand Tancrède est absent.

FANIE. S'il pouvait se montrer, j'espérerais encore ; Mais il est loin de vous

> AMÉNAÎNE. Juste cicl, je t'implore!

( A Fanir, ) Je me conlie à toi. Tanerède n'est pas loin ; Et, quand de l'écarter on prend l'indigne soin. Lorsque la tyrannie au comble est parvenne, ll est temps qu'il paraisse , et qu'on tremble à sa vue. Tancrède est dans Messine.

> FANIE Est-il vrai? justes cieux!

Et cet indigne lrymen est formé sous ses yeux! AMÉNAIDE. Il ne le sera pas... non , Fanie ; et peut-être [tre. Mes oppresseurs et moi uous n'aurons plus qu'un mai-Viens... ie t'apprendrai tout... mais il faut tout oser; Le joug est trop honteux ; ma main doit le briser. La persecution enhardit ma faiblesse. Le tralur est un crime ; obeir est bassesse. S'il vient, c'est pour moi seule, et je l'ai mérite : Et moi, timide esclave, à son tyrau promise, Victime matheureuse indignement somnise.

Je mettrais mon devoir dans l'infidelité! Non, l'amour à mon sexe inspire le courage : C'est à moi de fiâter ce fortuné retour : Et s'il est des dangers que ma crainte envisage.

Ces dangers me sont chers, ils naissent de l'amour,

......

### ACTE SECOND.

### .

## SCÈNE I.

AMÉNAIDE.

Où porté-je ores pas?... d'où vient que je frissonne! Moi, des remords! qui, moi? lecrime seu les donne... Ma cause est juste... O cieux? protégez mes desseins? (A Fane qui entre.)

Allons, rassurons-nous... Suis je en tout obèie?

Votre esclave est parti; la lettre est dans ses mains.

AMÉNAIDE.

Il est mattre, il est vrgil, du secret de ma vie; Mais je connais son celle il il ni toujours servie. On doit tout quedquefois son derniers des huonins. Ne d'aireu manioname cher les Systemasins, Instruit dans les deux lois et dans les deux langages, Du camp des Sarreins il Consult les passages, El des monts de l'Einn les plus secrets elemins : C'estia iqui d'écouvrit, par une course utile, Que Tanerède en secret a revu la Sidie; C'est loi qui d'esti pet le dei vent chauger mes destins.

C ex to par qui te cet veit clanger ines desiins. Ma lettre, parsessions, remise aux mainsi 'un Maure, Dans Messine demain doit être avant l'aurore. Des Maures et des Grees les hesoins mutuels Ont toujours conservé dans cette longue guerre, Une correspoulance à tous deux nécessifie; Tant la nature unit les malheureux mortels!

F. S.M.

Gr pas est dangereux; missi le non de Taneride, Ce nom si redostable, à qui not autre cède, Et qu'ein ou syrason to logiours en borreur, Ce-leun non que l'autour grava dans voire ceur, N'est point dans cette lettre à Taneride adressee. Si vons l'avez not noins te faire en crivant. Ao camp des Sarrasins votre lettre protte Vainement seroit le, ou sereit a notien le porte. Caldin, jumais l'amour ne foit moins imprendent , Eu de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l

AMENAIDE.

Le ciel josqu'à présent semble veiller sur moi;
Il ramène Tancrède, et tu veux que je tremble?

FANIE.

Hélas! qu'en d'antres lieux sa bonté vous rassemble. La haine et l'intérêt s'arment trop contre lui : Tout son parti se tait ; qui sera sou appui? AMÉNAÎDE.

Sa gloire. Qu'il se montre, il deviendra le maitre. Un héros qu'on opprime attendrit tous les cœurs ; Il les anime tons quand il vient à paraître. FANIE.

Son rival est à craindre.

Ali! combats ces terreurs, Et ne m'en donne point. Souviens toi que ma mère Nous unit l'un et l'autre à ses derniers mouients; Que Tancrède est à moi; qu'aucune loi coutraire Ne peut rien sur nos vœux et sur nos seutiments. Helas! nous regrettions cette ile si funeste. Dans le sein de la gloire et des nours des césars: Verseeschampstropaimes qu'aujourd buije déteste. Nous tournions tristement nos avides regards, J'étais loin de penser que le sort qui m'obséde Me gardât pour epoux l'oppresseur de Tancrède . 1:t que j'aurais pour dot l'execrable présent Des bieus qu'un ravisseur enlève à mon amant. Il faut l'instruire au moins d'une telle injustice; Qu'd apprenue de moi sa perte et mon supplice ; Qu'il hâte son retour et defende ses droits. Pour venger un héros je fais ce que je dois. Alt! si je le pouvais, i en ferais davantage, J aime, je crains uo pere, et respecte sou âge ; Mais je voudrais armer nos peuples souleves Contre cet Orbassan qui nous a captivés. D'un brave chevalier sa conduite est ludigne : Intéressé, cruel, il prétend à l'houneur! Il croit d'un peuple libre être le protecteur ! Il ordonne ma honte, et mon père la signe! Et je dois la subir, et je dois me livrer Au maltre innerieux qui peuse ni honorer! Helas! dans Syracuse on hait la tyrannic; Mais la plus execrable et la plus impunie, Est celle qui commande et la haine et l'amour, Et qui veut nous forcer de changer en un jour. Le sort en est jeté.

FANIE.
Vous aviez paru craindre.
AMENAIDE.

Je ne crains plus.

On dit qu'un arrêt redoute Contre Tancrède même est aujourd'hui porté : Il y va de la vie à qui le veut enfreindre, AMÉNAIDE.

Je le sais; mon esprit en fut épouvanté : Mais l'amour est bien faible alors qu'il est timide. J'adore, tu le sais, un héros intrépide; Comme lui je dois l'être,

FANIE.

Une loi de rigueur Contre vous , après tout , scrait-elle écontée ? Pour effrayer le peuple elle paraît dictée. AMÉNAIDE.

Elle attaque Taocrède, elle me fait horreur. Que cette loi jalouse est digne de nos maîtres! Ce n'était point ainsi que ses braves ancêtres, Ces généreux Français, ces illustres vainqueurs, Subjuguaient l'Italie, et conquéraient des cœurs. On aimait leur franchise, on redoutait leurs armes; Les soupçons n'entraieut point dans leurs esprits al-L'honneur avait uni tousces grandschevaliers: [tiers. Chez les seuls ennemis ils portaient les alarmes ; Et le peuple, amoureux de lenr autorité. Combattait pour leur gloire et pour sa liberté. Iis abaissaient les Grecs, ils triomphaient du Maure. Aujourd'hul je ne vois qu'un sénat ombrageux, Toujours en défiance, et toujours oragenx. Om lui même se craint, et que le peuple abhorre. Je ne sais si mon cœur est trop plein de ses feux; Trop de prévention peut-être me possède ; Mais je ne puis souffrir ce qui n'est pas Tancrède : La foule des humains n'existe point pour moi; Son nom seul en ces lieux dissipe mou effroi, Et tous ses ennemis irritent ma colère.

### SCÈNE II.

AMENAIDE , FANIE , sur le decant ; ARGIRE .

LES CHEVALIERS, au fond.

ARGIRE.

Chevaliers... je succombe à cet excès d'horreur. Ah! j'espérais du moins mourir sans déshonneur. (A as file, avec des sangtois melés de coiere.) Retirez-vous... sortez...

AMÉNAIDE.

Qu'entends-je? vous , mon père!

Moi, ton père l'est-ce à toi de prononcer ce nom, Quand tu trahis ton sang, ton pays, ta maison? AMÉNAIDE, faisant un pas, appuyée sur Fanie. Je suis perdue!...

ARGIRE. Arrête... alı, trop chère victime l

On'as-tu fait?

AMÉNAIDE, pleurant. Nos malheurs...

RGIRE.

Pleures-tu sur ton crime?

Je n'en ai point commis.

Quoi! tu démens ton seing?

...

Non...

ARGIRE.

Tu vois que le crime est écrit de ta main.

Tu vois que le crime est errit de la mai.
Tout sert à m'accabler, lout sert à te confondre.
Ma fille!... d'est douc vrai?... tu n'oses merépondre.
Laisse au moins dans le doute un père au désespoir,
J'ai vécu trop long-temps... Qu'as-tu fait?...
AMÉNTIRE.

Mon devoir.

Aviez-vous fait le vôtre?

Angine.

Ah | c en est trop, cruelle.

Oses-tu te vanter d'être si criminelle?

Laisse-moi, malheureuse; ôte-toi de ces lieux :

Laisse-moi, malheureuse; ote-tot de ces neux: Va, sors... une autre main saura fermer mes yeux. AMÉNAIDE, sort presque écanouie entre les bras de Pouie.

Je me meurs.

### SCÈNE III.

ARGIRE, LES CHEVALIERS.

Mes amis, dans une telle injure...
Après son aveu même... après ce crime affreux...
Excusez d'un vieillard les sanglots douloureux...
Le dois tout à l'état... mais tout à la nature.
Vous n'exigerez pas qu'un père malheureux.
A vos scrères vois meles avoix tremblante.
Aménaide, helas! ne peut être iumocente;
Mais signer à la fois mou opprobre et sa mort,
Vous ne le voulez pas, c'est un barbare effort :
La nature en fremit, et j'er suis incapable.

LOREDAN.

Nou palignons tous, "seigneu, "un père respectable; Nous senions a blessure, et craignous de l'aigrir : Mais vous-mênes avez vu cette lettre compable : L'ecalva la portait au cemp de Solunie; Augrès de ce camp même on a surpris le traitre, de l'insolent Arabe a pe le voir pouri. Ses odients desseinn i ont que trop su paralire. L'est datap produ nome al ce vine un managements : Les lois récoutent point la pitié paternelle; L'est parel, a l'ais montagements : Les lois récoutent point la pitié paternelle;

ARGIRE. Seigneur, je vous entends.

Je sais ce qu'on prépare à cette criminelle. Mais elle était ma fille... et voilà son époux... Je cède à ma douleur... Je m'abandonne à voua... Il ne me reste plus qu'à mourir avant elle. (It sort.)

SCÉNE IV.

CATANE.

Déjà de la saisir l'ordre est donné par nous. Sans doute il est affreux de voir tant de noblesse, Les grâces, les attraits, la plus tendre jeunesse, L'espoir de deux maisons, le destin le plus beau, Par le dernier supplice enfermés au tombeau. Mais telle est parmi nous la loi de l'byméné; C'est la religion làchement profanée, C'est la patrie enfin que nous devons venger. L'indièle en nos murs appèlle l'étranger! La Grèce et la Sicile ont vu des citoyennes, Renonçant à leur pioire, au titre de chretiennes, Abandonner nos lois pour ces liers moustimans, Vainquenrs de tous côdes, et partout nos tyrans: Mais que d'un chevalier la ille respectée, (A Orbasson)

(A Orbassa.

Sur le point d'être à vous , et marchant à l'autel ,
Exécute un complot si lâche et si cruel !
De ce crime nouveau Syracuse infectée
Veut de notre justice un exemple éternel.

LOBÉDAN. Je l'avoue en tremblant ; sa mort est légitime : Plus sa race est illustre, et plus grand est le crime. On sait de Solamir l'espoir ambitieux, On connaît ses desseins, son amour téméraire, Ce malheureux talent de tromper et de plaire , D'imposer aux esprits, et d'éblouir les yeux. C'est à lui que s'adresse un écrit si funeste, « Régnez dans nos états » : ces mots trop odieux Nous révèlent assez un complot manifeste. Ponr l'honneur d'Orbassan je supprime le reste; Il nons ferait rougir. Quel est le chevalier Oui daignera jamais, suivant l'antique nsage, Ponr ce coupable objet signaler son courage, Et hasarder sa gloire à le justifier? CATANE.

Orbassan, comme vous, nons sentons votre injure; Nous allous l'effacer an milieu des combats. Le crime rompt l'hymen : onbliez la parjure. Son supplice vous venge, et ne vous fictrit pas. ORBASSAN.

Il me consterne, an moins...et, coupable on fidèle, Sa main me fut promise... On approche... C'est elle Qu'un séjour des forfaits condnisent des sohlats... Cette honte m'indigne antant qu'elle m'offense: Laissez moi lui parier.

### SCÉNE V.

LES CHEVALIERS , sur le derant ; AMÉNAIDE , au fond , entourée de gardes.

AMÉNAIDE, dans le fond.

O céleste puissance!

Ne m'abandonnez point dans ces moments affrens, Granddieu!vous connaissez l'objet ile tous mes vœux ; Vons eonnaissez mon cœur; est-il donc si conpable? GATANE.

Vous vonlez voir encor cet objet condamnable?

ORBASSAN.

Oni, je le veux.

Sortons. Parlez-lui, mais songez Que les lois, les antels, l'honneur, sont outragés : Syracuse à regret exige une vietime.

ORBASSAN.

Je le sais comme vons : nn même soin m'anime. Eloignez-vons, soklats.

### SCÉNE VI.

#### AMÉNAIDE, ORBASSAN.

AMÉNAÎDE. Qu'osez-vous attenter?

A mes derniers moments venez-vous insulter?
ORBASAN.
Ma flerté jusque-là ne pent être avilie.
Je vous donnais ma main, je vous avais choisie;
Peut-être l'amour même avait dieté ce choix.
Pen es ais si mon œur s'en souviendrait encore.

Je ne sais si mon cœur s'en souviendrait encore, On s'il est indigné d'avoir connu ses lois : Mais il ne pent sonffrir ce qui le déshonore. Je ne venx point penser qu'Orbassan soit trahi Pour un chef étranger, pour un chef ennemi. Ponr un de ces tyrans que notre culte abhorre : Ce crime est trop indigne; il est trop inoni : Et pour vous, pour l'état, et surtout pour ma gloire, Je venx fermer les yeux, et prétends ne rien eroire. Syracuse aujourd'hui voit en moi votre époux : Ce titre me suffit; je me respecte en vous; Ma gloire est offensée, et je prends sa défense. Les lois des chevaliers ordonnent ces combats : Le jurement de Dieu \* dépend de notre bras : C'est le glaive qui jnge et qui fait l'innocenee Je suis prêt.

#### AMÉNAÎDE. Vous?

ORBASSAN. Moi seul ; et j'ose me flatter Qu'après cette démarche, après cette entreprise (Qu'aux yeux de tout guerrier mon honneur autorise). Un cœur qui m'était dû me saura mériter. Je n'examine point si votre âme surprise Ou par mes ennemis, ou par un séducteur. Un moment aveuglée eut un moment d'erreur . Si votre aversion fuvait mon hyménée. Les bienfaits peuvent tout sur une âme bien née : La vertu s'affermit par un remords heureux. Je suis sûr, en un mot, de l'honneur de tous deux. Mais ce n'est point assez : j'ai le droit de prétendre (Soit fierté, soit amonr) un sentiment plus tendre. Les lois veulent ici des serments selennels: J'en exige un de vous, non tel que la contrainte En dicte à la faiblesse, en Impose à la crainte. On en se trompant sol-même on prodigue aux autels ; A ma franchise altière il faut parler sans feinte :

Prononcez. Mon cœur s'ouvre, et mon bras est armé. Je puis mourir pour vous; mais je dois être aimé. o on sait assez qu'on appelait ces combats le jugement de

AMÉNAIDE. Dans l'abime effrovable où je suis descendue. A peine avec horreur à moi-même rendue. Cet effort généreux, que je n'attendais pas, Porte le dernier coup à mon âme éperdue, Et me plonge au tombeau qui s'ouvrait sous mes pas. Vons me forcez, seigneur, à la reconnaissance; Et, tout près du sépulere où l'on va m'enfermer, Mon deruier sentiment est de vous estimer. Connaissez-moi; sachez que mon cœur vous offense; Mais je n'ai point trahi ma gloire et mon pays : Je ne vous trahis point, je n'avais rien promis. Mon âme envers la vôtre est assez criminelle : Sachez qu'elle est ingrate, et non pas infidèle... Je ne peux vous aimer; je ne peux à ce prix Accepter un combat pour ma cause entrepris. Je sais de votre loi la dureté barbare . Celle de mes tyrans, la mort qu'on me prépare. Je ne me vante point du fastueux effort De voir, sans m'alarmer, les apprêts de ma mort.... Je regrette la vie... elle dut m'être chère. Je pleure mon destin, je gémis sur mon père ; Mais, malgré ma faiblesse, et malgré mon effroi, Je ne puis vous tromper; n'attendez rien de moi. Je vous parais coupable après un tel outrage : Mais ce cœur, croyez-moi, le serait davantage, Si jusqu'à vous complaire il pouvait s'oublier. Je ne veux (pardonnez à ce triste langage) De vous pour mon époux, ni pour mon chevalier. J'ai pronoucé; jugez, et vengez votre offense.

Je me borne, madame, à venger mon pays, A déclaigner l'audace, à braver le mépris, A l'obblier. Mon bras prenait virre défense : [vous, Mais quitte euvers ma gloire, aussi bien qu'euvers le ne nuis plus qu'un juge à son devoir fidélée; Soumis à la loi seule, insensible comme elle, Et qui ne doit sentir ni rezerce sin écurroux.

### SCÈNE VII.

AMENAIDE; soldars, dans l'enfoncement.

AMÉNAÎDE.

J'ai donc dieté l'arrêt... et je me sacrifie!

 Iphigénie, pres d'étre immolée, dit à son pêre, acte IV. s. 4 : D'us erit sous coulent, d'us cour exad soumus Que l'acceptale Pépers, que s'essa d'avies premis, le sucrel, d'il le faut, victime obtémante, Tendre su fire de Cafrica une tête innocente.

Cotte reliquation parall exagérée, le sembnent d'ammidies de plas vai et aus touchout mais dans ette companion, or n'est point Racine qui est inférieur à Voltaire, e'en l'art qui a dit de proport. Pour remée les vertus d'ammidipen plans ponates, on les a d'abord exagérées; mais le comatée de l'act et de les rendre à la fois naturelles et bréaques. Cette de les rendre à la fois naturelles et bréaques. Cette précition ne pouvait être que le fruit du temps, de l'étaile des grands modéles, et suroit du l'étaile de le prain modéles, et suroit du l'étaile de le prain laties.

O toi, seul des liumains qui méritas ma foi, Toi, pour qui je mourrai, pour qui j'aimais la vie, Je suis donc condamnée !... Oui, je le suis pour toi ; Allons... je l'aj voulu... Mais tant d'ignominie . Mais nn père accablé, dont les jours vont finir l Des liens, des bourreaux... Ces apprets d'infamie ! O mort! affreuse mort! puis-je vous soutenir? [de. Tourments, trépas houteux... tout mon courage cè-Non,iln'est point de honte eu mourant pour Tancrède. On peut m'ôter le jonr, et nou pas me punir. Quoi! je meurs en coupable!... un père, une patrie! Je les servais tous denx, et tous deux m'out flétrie! Et je n'aurai pour moi, dans ces moments d'horreur, Oue mon seul témoignage et la voix de mon cœur ! ( A Fanie , oni entre. ) Quels moments pour Tancrède! O ma chère Fanie! (Fanie lui baise la main en pleurant, et Aménable l'embrasse.)

La douceur de te voir ne m'est doue point ravie!

FANIE.

Oue ne puisie avant yous expirer en ces lieux!

Que ue puis-je avant vous expirer en ces lieux l AMÉNAÎDE.

Ahl... je vois s'avancer ces moustres odieux...
(Les pardes qu'elandante-food 'synacem poor l'enmeser.)
Porte un jour au héros à qui j'étais unie
Mes derniers settiments et mes derniers adieux,
Fanic... il apprendra si je mourus fidèle.
Je colterai du moins des larmes à ses yeux;
Jene meurs que pour lui... mas mort est moins cruelle.

### ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE I.

TANCREDE, suivi de deux écuyers qui portent sa lance, son écu, etc.; ALDAMON.

TANCRÈDE.

A tous les cerurs bien nés que la patrie est chère! Qu'aver raissement je revois ce séjour ! Cher et brave Aldamon, digne ami de mon père, C'est toi dout l'heureux zéle a servi mon retour. Que Tancrède entheureux ! que cejour m'est prospè-Tout mon sort est change. Cher ami, je te dois [re! Plus que je n'ose dire, et plus que tu ne crois.

Seigneur, e'est trop vanter mes services vulgaires, Et c'est trop relever un sort tel que le mien; Je ne suis qu'un soldat, un simple citoyen...

TANCRÈDE.

Je le suis comme vous : les citoyens sont frères.

ALDAMON.

Deux ans dans l'Orient sous vous j'ai combattu ; Je vous vis effacer l'éclat de vos ancêtres ; J'admirai d'assez près votre haute vertu ; C'est là mon seul mérite. Élevé par mes maîtres, Né dans votre maison, je vous suis asservi. Je dois...

#### TANCRÈDE.

Vous ne devez être que mon ami.
Voilà donc ces remparts que je voulais défendre,
Ces murs toujours sacrés pour le cœur le plus tendre,
Ces murs qui m'ont vu naître, et dont je suis banni!
Apprends-moi dans quels lieux respire Aménaide.

ALDAMN.

Dans e palais antique où son père réside; Cette plave y conduir; plus indiv suo contemplez Cet tribunal auguste, où l'ouvoit assemblés Ces vaillante cleavillers, ce senta interprisé, Qui font les lois du pengle, et combattent pour lui, En qui vanieraiten topourse le mussilman perifice, Sil ne s'étaient privés de leur plus grand appui, Vallà leur bouilers, leursi lances, laurs devises, Dant la pompe guerrière amonce aux nations La apiendeur de leurs tisis, leurs lances, la apiendeur de leurs tisis, leurs lances, la apiendeur de leurs tisis, leurs lances, la apiendeur de leurs tisis, leurs lances, la valle nomes. TANCHAIN.

Que ce nom soit caché, puisqu'on le persécute; Peut-être en d'autres lieux il est célèbre assez.

(A sackurer.)
Yous, qu'on suspende ici mes chiffres effacés;
Aux fureurs'des partis qu'ils ne soient plus eu hutte;
Que mes armes sans faste, emblèuse des douleurs,
Telles que je les porte au milleu des batailles,
Ce simple bouclier, ce casque sans couleurs,

Soient attachés sans pompe à ces tristes murailles.

(Les écuyers suspendrat ses armes aux places vides, au milieu des autres trophées.)

Conservez ma devise, elle est chere a mon corur; Elle a dans mes combats soutenu ma vaillance; Elle a conduit mes pas, et fait mon espérance; Les mote en sont sacrès; c'est l'amour et l'Anoneur. Lorsque les chevailers descendront dans la place, Yous direz qu'un guerrier, qui veut être inconnu, Pour les suivre au combat dans leurs unms est veuu, El qu'à les limiter il borne son andece.

(A Aldamon.) Quel est leur chef, ami?

.....

Comme vous l'avez su , le respectable Argire.
TANCRÈRE , à part.

Père d'Aménaide !...

ALDA

On le vit trop long-temps Succomber au parti dont nous craignons l'empire. Il reprit à la fin sa juste autorité : On respecte son rang, son nom, sa probité; Mais l'âge l'affaiblit. Orbassan lui succède. TANCAÈRE.

Orbassan i l'ennemi, l'oppresseur de Tancrède ! Ami, quel est le bruit répandu dans ces lieux ? Ah I parle, est-il hien vrai que cet audacieux D'un père trop facile ait surpris la faiblesse, Que sur Aménaïde il ait levé les yeux, Ou'il ait osé prétendre à s'unir avec elle?

ALDAMON.

ALDAMON.

Hier confusément j'en appris la nouvelle.

Pour moi, loiu de la ville, etabli dans ce fort

Où je vous ai reçu, grâce à mon heureux sort,

A mou poste attaché, j'avouerai que j'ignore

Ce u'o n a fai deujus dans ess mors que i'abhorre:

Ce qu'on a fait depuis dans ces murs que j'abhorre On vous y persécute, ils sont affreux pour mol. TANGRÈDE.

Cher ami, tout mon cour s'abandonne à ta foi; Cours cher Aménalde, et parais devant elle; Dis-lui qui un inconnu, britiant du plus beau zèle Pour l'honneur de son sang, pour son auguste nom, Pour les prospérités des a noble maison, Attache des l'enfance à sa mère, à sa race, D'un entreisen secret lui demande la grâce.

#### ALDAMON.

Seigneur, dans sa maison j'ens toujoura quelque ac-On y voit avec joie, on accueille, on honore [cès, Tous ceux qu'à voire nom le zele attache encore. Plût au ciel qu' on eût vu le pur sang des Français Lui dans la Sielie au noble sang d'Argire! Quel que soit le dessein, seigneur, qui vous inspire, Puisone vous m'envorez, ie réponds du succès.

### SCÈNE II.

TANCRÈDE, ses écuyers au fond.

TANGRÈDE. Il sera favorable; et ce ciel qui me guide, Ce ciel qui me ramène aux pieds d'Aménaide, Et qui, dans tous les temps, accorda sa faveur Au véritable amour, au véritable honneur, Ce ciel qui m'a conduit dans les tentes du Maure, Parmi mes ennemis soutient ma cause encore. Aménaide m'aime, et son cœur me répond Que le mien dans ces lieux ne peut craindre un affront. Loin des camps des césars, et loin de l'Illyrie, Je viens enfin pour elle au sein de ma patrie, De ma patrie ingrate, et qui, dans mon malheur, Après Aménaide est si chère à mon cœur l J'arrive : nn autre ici l'obtiendrait de son père l Et sa fille à ce point aurait pu me trahir l Quel est cet Orbassan? quel est ce téméraire? Quels sont donc les exploits dont il doit s'applaudir ? Qu'a-t-il fait de si grand qui le puisse enhardir A demauder un prix qu'on doit à la vaillance,

Qui des plus grands heros serait la récompense,

Avant de me l'ôter, il m'ôtera le jour.

Qui m'appartient du moins par les droits de l'amour?

L'oppresseur de mon sang ne peut régner sur elle.

Oui, ton cœur m'est counu, je n'en redoute rien,

Ma chère Aménaide, il est tel que le mien,
Incanable d'effroi, de crainte, et d'inconstance.

#### SCÈNE III.

### TANCRÈDE, ALDAMON.

TANCRÈBE.

Ah! trop heureux ami, tu sors de sa presence: Tu vois tous mes transports; allons, conduis mes pas. ALRAMON.

Vers ces funestes lieux, seigneur, n'avancez pas. TANCRÈDE.

Que me dis-tu? les pleurs inondent ton visage! ALDAMON.

Ah! fuyez pour jamais ce mallieureux rivage; Après les attentats que ce jour a produits, Je n'y puis demeurer, tont obscur que je suis.

TANGRÈDE.

ounment r...

ALD AMON.

Portez ailleurs ce conrage sublime: La gloire vous attend aux tentes des césars; Elle n'est point pour vous dans ces affreux renujarts: Fuyez; vous n'y verriez que la honte et le crime. TANCRÉDB. De quels traits inouis viens-tu percer mon ceru!

Qu'as-tu vu? que t'a dit, que fait Aménaide?

ALDAMON.

J'ai trop vu vos desseins... Oubliez-la , seigneur.

Jai trop vu vos dessens... Oubliez-ia , seigneur.

TANCRÈDE.

Ciel! Orbassan l'emporte! Orbassan! la perfide!
L'ennemi de son père, et mon persécuteur!

ALDAMON.

Son père a ce matin signé cet hyménée;
Et la pompe fatale en était ordonnée...

TANGRÈDE.

Et je serais témoin de cet excès d'horreur!

ALDAMON.

Votre dépouille ici leur fut abandonnée, Vos biens étaient sa dot. Un rival odieux, Seigneur, vous enlevait le bien de vos aleux.

TANGRÈDE.

Le láche! il m'enlevait ce qu'un héros méprise.

Aménaïde, ô ciel! en ses mains est remise?

Elle est à lul?

ALDIMON

Seigneur, ce sont les moindres coups Que le ciel irrité vient de lancer sur vous. TANCREDE. Achève donc, cruel, de m'arracher la vie; Achève... parle... hélas!

ALDAMON.

Elle allait être unie

Au fier persécuteur de vos jonrs glorieux; Le flambeau de l'hymen s'allinnaît en ces lieux x Lorsqu'on a recounu quelle est sa perfidie : C'est peu d'avoir changé, d'avoir trompé vos vœux, L'inffidèle, seigneur, vous trahissait tous deux. TANCRÉDE.

Pour qui?

ALDAMON.

Pour nne main étrangère, eusemie, Pour l'oppresseur altier de notre nation, Pour Solamir.

TANCRÈDE.

O ciel! ô trop funeste nom!

Solamir L... Dans Byzance il soupira pour elle:
Mais il fut dédaigné, mais je fus son viaiqueur;
Elle n'a pu trabir ses serments et mon cœur;
Tant d'horreur n'entre point dans une âme si belle;
Elle en est incapable.

ALDAMON.

A regret j'ai parlé; Mais ce secret horrible est partout révélé. TANCRÈDE.

Écoute : je connais l'envie et l'imposture : Eh! quel cœur généreux échappe à leur injure! Proscrit dès mon berceau, nourri dans le malheur, Mais toniours épronvé, moi qui suis mon ouvrage, Oui d'états en états ai porté mon courage, Qui partout de l'envie ai senti la fureur, Depuis que je suis né, j'ai vu la calomnie Exhaler les venins de sa houche impunie . Chez les républicains, comme à la cour des rois. Argire fut long-temps accuse par sa voix : Il souffrit comme moi : cher ami , ie m'abuse , Ou ce monstre odieux règne dans Syracuse: Ses serpents sont nourris de ces mortels poisons Que dans les cœurs trompés jettent les factions. De l'esprit de parti je sais quelle est la rage : L'auguste Amenaide en éprouve l'outrage. Entrons : je veux la voir, l'entendre, et m'éclairer.

ALBAMON.

Ah! seigneur, arrètez: il faut donc tout vous dire;
On l'arrache des bras du malheurenx Argire;
Elle est aux fers.

TANCRÈDE. On'entends-je?

> ALDAMON. Et l'on va la livrer

Dans cette place même, au plus affreux supplice. TANCRÈDE.

Aménaide!

ALDANON.
Helas! si c'est une justice,
Elle est bien odieuse; on osc en murmurer,

On plenre; mais, seigneur, on se borne à pleurer. TANGRÈDE.

Aménaïde! ó cieux!... Crois-moi , ce saerifice ,

Cet horrible attentat ne s'achèvera pas.

ALDAMON.

Le peuple au tribunal précipite ses pas :

Le penipe an truoman precepte ses pass:
Il la plaint, il genitl, en la nommant perfide;
Et d'un cruel spectacle inilignement aville,
Turbulent, currients avec compassion,
Il s'agite en tumulte autour de la prison.
Etrange empressement de voir des misérables!
On bâte en gémissant ces moments formidables.
Ces portiques, ces lieux que vous vovez tiéerta,

De nombreux citoyens seront bientôt couverts. Eloignez-vous, venez.

Quel vieillard venérable Sort d'un temple en tremblant, les yeux baignés de Sessuivants consternés imitent ses douleurs. Infeurs?

ALDAMON.
C'est Argire, seigneur, e'est ce malheureux père...
TANCRÉDE.
Retire-toi... surtont ne me découvre pas.

Retire-toi... surtont ne me découvre p Que je le plains!

### SCÉNE IV.

ARGIRE, dans un des côtés de la scène: TAN-CRÈDE, sur le devant; ALDAMON, loin de lui, dans l'enfoncement.

ARGIRE.

O ciel! avance mon trépas.
O mort! viens me frapper; c'est ma seule prière.
TANCRÉDE.

Noble Argire, excusez un de oes chevaliers Qui, contre le croissant déployant leur bannière, Dans de si saints combats vont chercher des lauriers. Vous voyez le moins grand de ces dignes gourriers. Je venais... Pardounez... dans l'état où vous étes, Si je mêle à vos pleurs mes larmes indiscrètes. Arguns.

Ah! vous étes le seul qui m'osiez consoler; Tout le reste me fuit, ou cherche à m'accabler. Vous même pardonnez à mon désordre extrême. A qui parléje? helas!

TANCRÈDE.

Plein de respect pour vous, touché comme vous-mê-Hontenx, et frémissant de vous interroger; [me, Malleureux comme vous...Ahl par plêté... de grâce, Une seconde fois excuser tant d'a udace. Est-il vral?... votre fillel... est-il possible!...

Hélas!

Il est trop vrai, hientôt on la mêne au trépas. TANCRÉRE. Elle est coupable?

ARGINE, aver des soupirs et des pleurs.
Elle est... la honte de son père.

TANCRÉDE

Votre fille 1... Seigneur, nourri loin de ces lieux, Je pensais, sur le bruit de son nom glorieux, Que si la veru même labitait sur la terre, Le cernr d'Aménalde était son sanctuaire. Elle est coupable l'à jour! ò détestables bords! Jour à jamais affreux!

ARGIR K.

Ce qui creuse na tombe, et ce qui che les morts. Ace plan d'amertume enov me fait idescendre, Cest qu'elle aime son crime, et qu'elle sit sans re-Aussi uni chevalier ne chercie la helendre: [unotation et al. [1]. Le sit son crime, et qu'elle sit sans redaus inni chevalier ne chercie la helendre: [unotale plant et al. [2]. Le sit son courage, Cest autre d'aux Dirange, et si cher au courage, le chercie et al. [2]. Le sit son courage, che cle plant nui fait à mot yeav se perfer. Celle qu'il fait ma l'alle a mot yeav se perfer. Ma doulore v'en averoit, una houte s'en augmente; Tout trémis, tout se tist, auem ne se présente.

TANCRÈDE. Il s'en présentera ; gardez-vous d'en douter. Angine.

De quel espoir, seigneur, daignez-vous me flatter? TANGRÈME.

Il s'en présentera, non pas pour votre fille, Elle est loin d'y prétendre et de le mériter, Mais pour l'honneur sacré de sa noble famille, Pour vous, pour votre gloire, et pour votre vertu.

Vous rendez quelque vie à ce centr abattu.
Ehl qui, pour nous défendre, entrera dans la lice?
Nous sommes en horreur, on est glacé d'effroi;
Qui daignera me tendre une main protectrice?
Je no se me flatter... Oui combattus?

TANCRÈRE.

Moi, dis-je; et, si le ciel seconde ma vaillance, Je démande de vons, seigneur, pour récompense, De partir à l'instant sans être retenu, Sans voir Aménaïde, et sans être connu.

ARGIRE.

Alt seigneur, c'est le ciel, c'est Dieu qui vous envoie.

Mon corut triste et fleti ne peu goûter de joie;
Mais je sens que j'expire avec moins de douleur.
Alt ne puis-je savier à qui, dans mon malleur,
Je dois tant de respect et de reconnaisance?
Tout annonce à mes peux votre haste naissance :
Hélas! qui vois-je en vous?
TANCAIN.

FANCREDE.

Vous voyez un vengeur.

Qui? moi.

### SCÈNE V.

ORBASSAN, ARGIRE, TANCRÈDE, CHE-VALIERS, SUITE.

ORBLESAN, à Argire.
L'état est en danger, songeons à lui, seigneur.
Nous prétendious demain sortir de nos murailles;
Nous sommes prévenus. Ceux qui nous ont trahis
Sans doute avertissaient nos cruels ennemis.
Solamir vent tenter le destin des batailles;

Solamir veut tenter le destin des batailles;
Nous marcherons à lui. Vous, si vous m'en croyez,
Dérobez à vos yeux un spectacle funeste,
Insupportable, horrible à nos sens effrayés.
Anguse.
Il suffit, Orbassan; tout l'espoir qui me reste

C'est d'aller expirer au milieu des combats.
(Montrant Tancrède.)
Ce brave chevalier y guidera mes pas :

Ce brave chevaller y guidera mes pas : Et, malgré les horreurs dont ma race est flétrie, Je périrai du moins en servant ma patrie.

Des sentiments si grands sont bien dignes de vous. Allez aux musulmans porter vos derniers coups; Mais, avant tout, fuyez cet appareil barbare, Si peu fait pour vos yeux, et déjà qui on prépare. On approctie.

> Ah! grand dieu! ORBASSAN.

Deivent se désourner de res objets cruel. Les regards paternels de son des cruels de la place me redient, et mon devoir selver Veru qu'et je couloime un preuple tiennéraire : L'inecorable loi ne sain rien mésager; Tout horrible qui de est, je la olis protéger. Mais vous, qui n'avez point cet affreux ministère, chi peut vous retenir, et qui peut vous forcer d'ap peut vous retenir, et qui peut vous forcer ou vient; éloignes vous.

Non, demeurez, mon père.

ORBASSAN, Et qui donc êtes-vous?

TANCRÈDE.

Voire ennemi, seigneur ,
L'ami de ce vieillard, peut-être son vengeur ,
Peut-être autant que vous à l'état nécessaire.

SCENE VI.

La scène s'ouvre: on voit AMÉNAIDE au milieu des gardes, LES CHEVALIERS, LE PEUPLE remplissent la place.

ARGIRE, à Tancrède. Genéreux inconnn, daignez me soutenir; Cachez-moi ces objets... C'est ma fille elle-même. TANCRIBDE. Quels moments pour tous trois! AMÉNAIDE.

O justice suprême! Toi qui vois le passé , le présent , l'avenir , Tu lis seule en mon cœur, toi seule es équitable; Des profanes humains la foule impitoyable Parle et juge en aveugle, et condamne au hasard. Chevaliers, eitoyens, vous qui tous avez part Au sanguinaire arrêt porté contre ma vie. Ce n'est pas devant vous que je me instifie. One ce ciel qui m'entend juge entre vous et moi. Organes odieux d'un jugement inique, Oui, je vous outrageais; j'ai trahi votre loi; Je l'avais en horreur, elle était tyrannique : Oui, j'offensais un père, il a force mes vœnx; l'offensais Orbassan, qui, fier et rigoureux, Pretendait sur mon ame une injuste puissance. Citoyens, si la mort est due à mon offense, Frappez; mais écoutez, sachez tout mon malheur : Qui ya repondre à Dieu parle aux hommes sans peur. Et vous , mon père, et vous, témoin de mon supplice, Oui ne deviez pas l'être, et de qui la justice

(Apercevant Tancrède.)
Anrait pn... Ciel! ô ciel! qui vois-je à ses côtés?
Est-ce lui?,.. je me meurs.

(Elie tombe évanouie entre les gardes.)

TANCRÉDE.

Ah! ma seule présence

Est pour alle un reproche il a l'importe... Arrêter. Ministrae dia non, supende la rençamo; Ministra de la mort, supende la rençamo; Arrêter, ciuyçus, j'entreprenda sa défense, Le suis son chetsulier: ce père infortiume, Prêt à mourir comme elle, et non moins condame, Prêt à mourir comme elle, et non moins condame, Une l'on ouvre la ille de la revête; l'est digues cheraîters é cal le plus baen partage; (Que l'on ouvre la ille al Thomener, an couvrege, Que les juges cin estaire é cal le plus bean partage; (Que l'on ouvre la ille al Thomener, an couvrege, Que les juges cin est est l'esta partage; (Que l'on une l'arrête de l'on per deffei; Vienn mourir de mes maiss oun s'arracher la vie; l'esta pouvre de l'esta partage l'esta partage. L'esta promotir de mes maiss oun s'arracher la vie; l'esta pouvre de l'esta partage. L'esta pouvre de l'esta partage. L'esta pouvre de l'esta partage. L'esta pouvre de l'esta partage.

(il jette son gamtelet sur la scène. ) L'oses-tu relever?

ORBASSAN.

Ton arrogance insigne

Ne mériterait pas qu'on te fit cet honneur :

(I) bit since a non écupre de ramaser le gace de basille.) Je le fais à moi-nême; et, consultant mon cœuyr. Respectant ce vieillard qui daigne ici t-almettre, Je veux bien avec tod descendre à me commettre, Et daigner te punir de m'oser défier. Quel est ton rang, 'ton nom? ce simple bouelier Semble nous annonerre peu de marques de gloire.



## SCENF V | Cachez-moi ces objets... C'est ma fille ello-mêm

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

Kinds of the deciment as the

SCENE VI

La scene s'ouvre: on voit AMÉNAIDE au milieu des gardes, LES CHEVALIERS, LE PEUPLE remplissent la place.

ARGIRE, à Tancrède. Généreux inconnu, daignez me soutenir; (i) tai signe à one ocupre de ramainer l'Epyclo bassisti. le le fais à moi-même; et, consultant mon ceur, Respectant ce vieillard qui daigne lei t'admettre, le veux bien avec toi deacendre à me commettre, Et daigner te punir de m'ouer défier. Quel est ton rang, 'ton nom? ce simple bouclier Semble nous annoncre peu de marques de gloire.



Toi, superbe Orbassan, e'est loi que je défie; ... Viens mourir de mes mains ou m'arracher la vie;

to the second

-late per here - how



### TANCREDE, ACIE IV,

Peut-être il en aura des mains de la victoire. Pour mon nom, je le tais, et tel est mon dessein; Mais je te l'apprendrai les armes à la main. Marchons.

### ORBASSAN.

Qu'à l'Instant même on ouvre la barrière; Qu'Aménaide lei ne soit plus prisonnière Jusqu'à l'événement de e leger combat. Vous, sachez, compagnons, qu'en quittant la carrière, Je marche à votre tête, et je défends l'état. D'un combat sinquiler la gloire est périssable;

Mais servir la patrie est l'honneur véritalile.

TANCIRÈDE.

Viens; et vous, chevaliers, j'espère qu'aujourd'hui
L'état sera sauvé par d'autres que par lui.

### SCÈNE VII.

ARGIRE, sur le devant: AMENAIDE, au fond, à qui l'on a ôté ses fers,

ANÉNAIDE, revesant à elle. Ciel ! que deviendra-t-il? Si l'on sait sa naissance,

Il est perdu.

Ma fille...

aménal le, appuyée sur Fanie, et se retournant rers son père.

Alt! que me voulez-vous?

Vous m'avez condamnée.

ARGIRI

O destins en courroux I Voulex-vous, ô mon Dieu 1 qui prenez sa défense, Ou pardonner sa faute, on venger l'innocence ? Quels bienfalis à mes yeux dalguez-vous accorder ? Ext ce justice, ou grâce? Ah I permolibe el J'espère. Qu'as-tu fijit? et comment dois-je te regarder ? Avce quels yeux, hielas!

AMENAÎDE.

Are, les yeax d'un père.
Votre fille est encere an bord de son tombeau.

Je ne sais al cei el me sera favorable:
Ilén ni est change, je suis encere sons le contenu.
Trembier moins pour ma giòre, elle est inalterable,
Mais ai vous étes pere, dezenni de cos lienz;
Dérober votre fille, acvalider, expirante,
A tout cet apparell, a la funde insultente.
Val sur mon insorteus arrèce in es yeux.
La contenue est si belle... et qu'on ne commes
La contenue est si belle... et qu'on ne commes
LACGIAL.
Viens; mes trembiantes maiser susserreout tes pax.

Viens; mes tremblantes mains rassureront tes pas Ciel! de son défenseur favorisez les armes, On d'un malheureux père avancez le trépas.

### ACTE QUATRIÈME.

#### SCÈNE L

TANCRÉDE, LOREDAN, CHEVALIERS.

(Marche guerrière : on porte les armes de Tancrède devant lui.)

LOBÉDAN.

Seigneur, votre victoire est illustre et Istale: Vous nous avez privés d'un brave chevalier, Dont le cœur à l'état se livrait tout entier, Et de qui la valeur fat à la votre égale; Ne pourvons-nous savoir votre noun, votre sort? TANCRÉDE, dans l'attitude d'un homme pensif et affigie.

Orbassan ne l'a su qu'en recevant la mort; Il emporte au tombean mon secret et ma haine. De mou sort malheureux ne soyez point en peine; Si je puis vous servir, qu'importe qui je sois?

Londrux.

Demeurez ignoré, polique vous voulez l'être;
Mais que voire vertu se fasse lei connaître
Par un courage uille et de dignes espos vont
Le direpeant du croissant dans nos chanspa von les
Defendres aves nonne reuliet et no sides, (Paltrey
Voyre dans Golimia un plas grand adversarie.

Voyre dans Golimia un plas grand adversarie.

Rentier-come le hévos que vous non arvinez.

Le vianqueur d'Orbassan nous devient nécessaire.

Solanir vous attentier.

TANCRÈDE. Oui; je vous ai promis

De marcher avec vous contre vos ennemis; Je tiendrai ma parole: et Solamir peut-être Est plus mon ennemi que celui de l'état. Le le lais plus que vous : mais, quoi qu'il en puisse être, Sachez que je suis prêt pour ce nouveau combat. CATATS.

Nous attendons beaucoup d'une telle vaillance; Attendez tout aussi de la reconnaissance Que devra Syracuse à votre illustre bras. TANCRÉDE.

Il n'en est point pour moi, je n'en exige pas; le n'en veus point, seigneur; et cette triste enecinte. N'a rien qui désormais soit l'objet de mes vœux. Si je verse mos sang, ai je meurs mallieureux, Je ne prétends ici récompense in plainte, Ni gloire ni pitié. Je ferai mon devoir; Solamir me verra, c'est là tout mon espoir.

LORÉDAN.
C'est celui de l'état; déjà le temps nous presse.
Ne songeons qu'à l'objet qui tous nous intéresse,
A la victoire; et vous, qui l'allez partager,
Vous serez averti quand il fandra vous rendre

Au poste on l'ennemi evoit hiemét nous surprendre.

Dans le sang musulman tout préts à nous pieque, rolleux coupable... et peut-être adorrée!

Tot autre seniment nous doit être étranger.

Ne pensons, croyez-moi, qu'à servir le patrie.

(Lés éveluires setont.)

Cue ne servir rounnés four ne udousse saralité.

TANCRÈDE. Qu'elle en soit digne ou non , je lui donne ma vie.

SCÈNE II.

### TANCREDE, ALDAMON.

Ils ne connaissent pas quel trait envenimé Est caché dans ce ceur trop noble et trop cluraté. Mais, malgré vos douleurs, et malgré voire outrage, Ne remplirez-rous pas l'indispensable nasge De paraltre en vaiuquern aux yeux de la beanté Qui vous doit son honneur, ses jours, sa liberté, Et de lui présenter de vos mains triomphantes

D'Orbassan terrassé les dépouilles sanglantes? TANGRÈDE. Non, sans donte, Aldamon, je ne la verrai pas. ALDAMON.

El quoi! pour ls servir vous cherchiez le trépas, Et vous fuyez loin d'elle?

Et son cœur le mérite.

ALDAMON.

Je vois trop à quel point son crime vons irrite;

Mais pour ce crime, enfin, vons avez combattu.

TACRÈME.

Oui, Jationt fait pour elle, flest y rai, je l'ai did.

Le n'ai pa, cher ami, malgre às perfitile,
Supporter al sa met oi son ignomiare.

El, l'enses je aimé noins, comment l'abandonner?

It di da saurce se gours, et non lui pardonner.

Qu'elle vive, ji aufini, et que l'ancréac expire.

Cue elle vive, ji aufini, et que l'ancréac expire.

Le courr qu'elle a print, acceur qu'elle déclaries.

A quel caccès, o écal je lui fius asserri!

Le pensais adorer la verta la plus pure;

Le epsais adorer la verta la plus pure;

Le evajus les sermients, les autels moins sacrés

Qu'une simple promose, un mot d'Aménaide...

ADMON.

Tout est-il en ces lieux ou barbare ou perfide?
A la proscription vos jours furent livrés:
La loi vous persécute, et l'amour vous outrage.
Eh bien! s'il est ainsi, fuyous de ce rivage:
Je vous usis au combat; je vous suis pour jamais,
Loin de ces murs affreux, trop sonillés de forfaits.
TANCARDE.

Quel charme, dans son crime, à mes esprits rappelle L'image des vertus que je crus voir en elle! Toi, qui me fais descendre avec tant de tourment Dans i norreur du tombean dont je i u deurvee, Olieuse coupalié... et peut-étre adorée! Tôi, qui fais mon destin, jusqu'au dernier moment; Ah i s'il était possible, ah! si in possuis être Ce que mes yeux trompés l'ont vu toujours paraître! Non, ce n'est qu'en mourant que je puis l'oublier; Na faiblèsee set afferese... Il la faut expér, Il faut périr... moorrons, sans nous occuper d'elle. ALDANOX.

Elle vous a parn tantôt moins criminelle. L'univers, disiez-vous, au mensonge est livré; La calomnie y règne.

TANCRÈDE.

Tout est approfond dans cet affers mystère:
Solamir en ces lieux alors ses straits;
Solamir en ces lieux alors ses straits;
Il dennands as min pour le prix de la paix.
Hébat l'elvi-il ooi; s'il n'avait pas su plaire?
En vain j'avais douté; je dôte en croire un pére;
En vian j'avais douté; je dôte en croire un pére;
En vian j'avais douté; je dôte en croire un pére;
En vian ser ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En de consecues;
En de consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les consecues;
En vian ser les vians de viant ser les viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viant ser les viants de la viant par les viants de l'arcuse;
En viants de la viant par les viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;
En viants de l'arcuse;

ALDAMON.

Que ce grand cœnr l'oublie,
une lngrate à ce point avilie.

Qu'il delaigne une ingrate à ce point aville.

Azacakan.

Et pour comble d'horreur, elle a cru s'honorer l'
Ancakan.

Et pour comble d'horreur, elle a cru s'honorer l'
Au plus grand de humisin elle a cru se hivre!

L'Arabe impérieux domine en Italie;

L'Arabe impérieux domine en Italie;

El e sexe impurateut, que tant d'écats séduit,

Ce sex à l'eschavage en leurs états réduit,

Frappé de ce respectu que des vaisquerensimpriment,

Se livre par faiblesse aux mattres qui l'oppriment!

Oui virois a ser pieth, et qui mourous pour luit

Oui virois a ser pieth, et qui mourous pour luit

Deur déclater, aux é, et pour fait in paripure.

### SCÉNE LIL

TANCRÈDE, ALDAMON, PLUSIEURS CHEVA-LIERS.

GATANE.

Nos chevaliers sont prêts; le temps est précieux.

TANCRÈDE.

Oul, j'en ai trop perdu : je m'arrache à ces lieux; Je vous suis, c'en est fait.

### SCÈNE IV.

TANCRÈDE, AMÉNAIDE, ALDAMON, FANIE, CHEVALIERS.

TANCHÉUR, d'une roiz entreroupér. Récournez... consoire ce visillard que l'honore; D'autres soins plus pressants me rappellent encore. Envers vous, cueres lui, jai rempii mon devoir, l'en ai reçu le prix... je n'ai point d'autre espoir : Trop de reconnaissance est un fardeau peut-étre; Monceur vous en dégage... et le vôtre est le maitre De pouvoir à son gré disposer de son sort.

Vous êtes consterné... mon âme est confondue ;

Je crains de vous parler... quelle contrainte, bélas!

Vous détournez les yeux... vous ne m'écontez pas.

### SCĖNE V.

### AMÉNAIDE, FANIE.

AMÉNAIDE.

Veillé-je? et du tombean suis-je en effet sortie? Est-il vrai que le ciel m'ait rendue à la vie? Ce jour, ce triste jour échaîret-i-il mes yeux? Ce que je viens d'entendre, 6 ma chêre Fanie! Est un arrêt de mort, plus dieux, Plus affreux que les lois qui m'avaient condamnée.

L'un et l'autre est horrible à mon âme étonnée.

Est-ce Tancrète, è ciel ; qui vient de me parler? As-tu vu sa froideur altière, arilissante, Ce courroux detaligneux dont il m'ose accabler? Fanie, avec horreur il voyait son amante! Il m'arrache à la mort, etc'es typour m'immode!" [re? Qu'ai-je donc fait, y Tancrète? ai-je pu vous déplai-FANIE.

Il est vrai que sou front respirait la colère, Sa voix entrecoupée affectait des froideurs; Il détonrnait les yeux, mais il rachait ses pleurs. Anis/Alog.

Il me rebute, il fuit, me renonce, et m'outrage!
Quel clauaçement affrent a formé eet orage?
Quel clauaçement affrent a formé eet orage?
Que vest-il ? quelle offense excite son courroux?
De qui dans l'univers peut-il être jaioux?
Oui, je hii dois la vie, et c'est toute ma gloire.
Seul objet de mes veux, il est mon seul appui.
Je mourrais, je le sais, sans lui, sans sa victoire;
Mais sii Sauva mes jours, je les perhais pour l'ui.

Il le put ignore; la voix publique entralne; Meme en en delium, on hi reissie a prime. Cet ecdare, sa mort, ce billet malbeureux, Lenome de Solania, l'ectat de sa vallance, L'offre de son laymen, Fandace de ses feux, Tout partiai contre vous, jusqu'à voire sellence; Ce silence si fer, si grand, si généreux, Qui derdoid. Tancelle à l'Injuste vengenene De vos communs tyrans armé contre vous deux, de que de voix de l'orde de l'archiet l'archiet percer ce veile (enchereux). Le préjuge l'emporte, et l'on croid l'apparence. AMÉXADIE.

Lui, me croire coupable!

Ah! s'il pent s'abuser.

Excusez un amant.

AMÉNAÎDE, represent su fierté et ses forces.

Quand l'univers entier in accuercia d'un refine: Sur son jusquessant sent un grand bomme appuy d'univers entier popoco son existen. A Tunivers sediti popoco son existen. d'univers sediti popoco son existen. d'univers sediti popoco son existen. Cel opportur en a lifren; et j'en sin a exolde. Helses mourant pour la je, mourain es conolèc; El ext lui qui m'outrage et m'ose sonponner! Cen est fist; je ne veux jamais lai pardonner; Son bienshis sont toujours percents à ma pennée, Cen est fist; je ne veux jamais lai pardonner; Son bienshis sont toujours percents à ma pennée, l'en referent gravel dans mon alme offensée : Mais, all a pa me eroire intégne de sa foi, Ald ét ons me affonno écut le just arond peut-étre.

FANIE.

Mais il ne connaît pas...

AMÉNAÎDE,

Il devait me comaltre; Il devait prespecter un correi el que le mine; Il devait prespecter qui il citii impossible (ore jamais je trabise un si nobel lein. Ce courr cet aussi fier que son bras invincible; Ce courr cet aussi fier que son bras invincible; Ce courr cetta cut ou assej grand que le sien, consecutat de la coma de la comalda de la comanda Je resonne à Taucrède, au reste des mortels; [bat le sent har ou métants, it sis out faibles, cruels, Ou trouspeurs, ou trouspes; et ma doubeur profonde, En oublaint Taurelei, oubliers tout le monde.

### SCÈNE VI.

ARGIRE, AMÉNAIDE, SUITE.

ARGIRE, soulens par ses écuyers.
Mes amis, avancez, sans plaindre mes tourments.
On va combattre; allons, guidez mes pas tremblants.
Ne pourrai-je embrasser ce héros tutélaire?

Ah! ne puis-je savoir qui t'a sauvé le jour?

aménaide, plongée dans sa douleur, appayée d'une
main sur Fanie, et se tournant à moitié vers son
pers.

En mortel autrebis digne de mon amour, Un héros en ces lieux opprimé par mon père, Que je n'ossis nommer, que vous avez proscrit, Le seul et cher objet de ce fatal écrit, Le dérnier rejton d'une famille auguste, Le plus grand des humains, hélas! le plus injuste; En un mot, éest Tancrède.

ARGIRE.
O ciel! que m'as-tu dit?

AMÉNADE.

Ce que ne peut eacher la douleur qui m'egare ,
Ce que je vous confie en craignant tout pour lui.
ABGIRE.

Lui, Tancrède!

AMÉNAÎDE. Et quel autre eût été mon appui? ARGIRE.

Tancrède qu'opprima notre sénat barbare ?

Oui , lui-même.

ARGIRE.

Et pour pous il fait tont aniourd'hui!

Nous loi ravissions tout, biens, dignités, patrie; Et ést lui qui pour nous vient prodigere as vie! O jinges malbeureux, qui dans nos faibles mains Tenous aveuglement le glaive et la balance, Combien nous igare une fausse prudence! Que nous étions ingrats! que nous étions tyrans!

AMENAUE.

Je puis me plaindre à vous, je le sais...mais, mon père,
Votre vertu se fait des reproches si grands,
Que mon œur désolé tremble de vous en faire;
Je les dois à Tancrède.

ARGIRE.

A lui par qui je vis ,

A qui je dois tes jours?

Ils sont trop avilis, Ils sont trop malheureux. C'est en vous que j'espère; Réparez tant d'horreurs et tant de cruauté; Alt ! rendez-moi l'honneur que vous m'avez 6té. Le vainqueur d'Orbassan n'a sauvé que ma vie; Venez, que votre voix parle et mejusifie.

Sans doute, je le dois.

Je vole sur vos pas.

Demeure.

AMÉNAÎDE.

Moi rester ! je vous suis aux combats.
J'al vala mort de près, et je l'ai ue horrible; [terrible
Croyez qu'aux elsamps d'houneur elle est hien moins
Qu'à l'indigne échafand où vous me conduisiez.
Sejieneur, iln rès plus temps que vous me refusier:
J'ai quelques droits sur vous mon matheur me les donne?
Faudra-t-il que deux fois mon pere m'abandonne?

Ma fille, je n'ai plus d'autorité sur toi;
Jen avais abusé, je dois l'aviorité sur toi;
Jen avais abusé, je dois l'avoir perdue.
Mais queles te dessein qui me glace d'effoi?
Crains les égarements de ton ême éperdue.
Ce n'est point en ces liens, comme en d'autres eliOù le sere, elevé loin d'une triste gêne, [mats,
Marche avec les héros, et s'en distingué à peins,

Et nos mecura et nos lois ne le permettent pas.

Aurica Mine.

Quelles lois 1 quelles meurs indignes et cruelles 1

Secleta qu'an emment je sini au ad-essos d'elles;

Secleta que, dans ce jour d'injustice et d'horreur,

Charles et les consecutions en que la de les mon corar.

Qual ces affremes lois, dont le polda vons opprime.

Zibles auront permis qu'au au yeux des ecloyeus

Auront pris dans vo beser votre seus pour récline;

Zibles auront permis qu'au au yeux des ecloyeus

Et ne préntiment pas qu'aux channes de la véctoire.

Jaccompagne mon père, et défende ma ploire:

Le sexte ne se lieux, conduit aux échañuda,

Ne pours as montrer qu'au milie des bourreaux it.

Liquistica è la fin grould l'independance '

\*On a cru reconnsitre dans ce vers le sentiment qu'une longue suite d'injustices avait dû produire dans l'âme de l'auteur; comme dans ceux-ci;

> Procert dès le bercesu , seurri dess le malheur, Moi, toujours éprouré, moi, qui suis mon ouvrage, qui préces ne ésats al porté mon courage, Qui pertoui de Perries et send les farmes, Depois que ja suis es, J'ai vu la celemnie Exhiste les vecisas de sa bouche imponie. Cele les républicaies cottims à la cear des rés.

On a rev reconsidre encord seestiment of on grand homme, qui, apers anoré de privé de la libred dum a prissues pour des vers qu'il s'axul point fails, frecé f'alter chercher en angièrers en abet court le haise des lajes, d'alter obsère en herrila les calairs des grand e lettres, et la haise que les grant en place portest nonteneus à la tot homme spérieur, avail de cansitte châge de quittre Betrila par les instripans d'un géomère les montres qui l'arabient persécuté à Partie et à Bettin , les superstains et l'Brairie.

Remarquons ici que c'est vraisemblablement su goût de Voltaire pour l'Arioute que nous devous Tenerée. Il était împossible qu'un amsi grand artiste ne vil dans l'histoire d'Ariodantet de Genèvre un bloc précieux d'ou devait sortir une helte traquèle. C'est une des pieces du Théatre-Français qui

Distance of Cincole

Vous frémissez, mon père ; ah! vous deviez frémir Quand, de vos ennemis caressant l'insolence, Au superbe Orbassan vous pôtes vous unir Contre le senl mortel qui prend votre défense, Quand vous m'avez forcée à vous désobéir.

Va, c'est trop accabler un père déplorable ; N'abase point du droit de me trouver coupable ; De le suis, je le sens, je me suis condamné: Ménage ma douleur; et si ton cerur encore D'un père au désespoir ne s'est point détourné; Laisse-moi seul mourir par les fleches du Manre. Je vais joindre Tancrède, et un n'en peux douler. Vous, observer ses pas.

### SCÈNE VII.

#### AMÉNAIDE.

Tancréde, qui me hais, et qui n'is outragée, Qui m'ose mépriser apsée m'avoir vengce, Qui m'ose mépriser apsée m'avoir vengce, Qui m'ose mépriser apsée m'avoir vengce, Qui je reva à les parce combatter de l'inher; de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experiser de l'experis

# ACTE CINQUIÈME.

### SCÈNE I.

LES CHEVALIERS ET LEURS ÉCUYERS, l'épéc à la main: DES SOLDATS, portant des trophées; LE PEUPLE, dans le fond. LORÉDAN.

Aller, et préparer les chants de la victoire, Penple, an dieu des combats prodiguez votre encets; C'est lui qui nous fait vaincre, à lui seut est la gloire. S'il ne conduit nos coups, nos bras sout impuissants. Il a brise les traits, il a rompo les piéges Dont nous environnaient ces brigands sacriléges,

font le plus d'effet à la représentation, et peut-être celle de toutes où l'on trouve un plus grand nombre de vers de situation et d'une rensibilité profonde et passionnée.  $\{K.\}$ 

De cent peuples vaincus dominateurs cruels. Sur leurs corps tout sanglants érigez vos trophées ; Et, foulant à vos pieds leurs fureurs étouffées, Des trésors du croissant ornez nos saints autels. One l'Espagne opprimée, et l'Italie en cendre, L'Egypte terrassée, et la Syrie aux fers. Apprennent aujourd'hui comme on pent se défendre Contre ces fiers tyrans, l'effroi de l'univers. C'est à nous maintenant de consoler Argire; Que le bonheur publie apaise ses douleurs : Puissions-nous voir en lui, maleré tous ses malheurs. L'homme d'état heureux quand le père soupire ! Mais pourquoi ce guerrier, ce béros inconnu, A qui l'on doit, dit-on, le succès de nos armes, Avec nos chevaliers n'est-ilpoint revenu? Ce triomphe à ses veux a-t-il si peu de charmes? Croit-il de ses exploits que nous soyons jaloux ? Nous sommes assez grands pour être saus envie. Veut-il fuir Syracuse après l'avoir servie ? (A Catage.)

(A CAMBA.)
Seigneur, il a long-temps combattu près de vous;
D'où vient qu'ayant voulu courir notre fortune

Il ne partage point l'allégresse commune ?

Apprenez-en la cause, et daignez m'écouter. Quand du chemin d'Etna vous fermiez le passage, Placé loin de vos yeux, j'étais vers le rivage On nos fiers ennemis assient nous résister. Je l'ai vu conrir seul et se précipiter. Nous étions étonnés qu'il n'ent point ce conrage Inalterable et calme au milieu du carnage , Cette vertu d'un chef, et ce don d'un grand cœur : Un désespoir affrenx égarait sa valeur ; Sa voix entrecoupée et son regard farouche Annonçaient la douleur qui troublait ses esprits. Il appelait souvent Solomir à grands cris; Le nom d'Aménaide échappait de sa bouche; Il la nommait parjure, et, malgré ses fureurs, De ses yeux enflammés j'ai vn tomber des pleurs. Il cherchait à mourir; et, toujours invincible, Plus il s'abandonnait, plus il était terrible, Tout cédait à nos coups, et surtout à son bras; Nous revenions vers yous, conduits par la victoire; Mais lui, les yeux baissés, insensible à sa gloire, Morne, triste, abattu, regrettant le trépas, Il appelle en pleurant Aldsmon qui s'avance : Il l'embrasse, il lui parle, et loin de nous s'élance Croire Aussi rapidement qu'il avait combattu. « C'est pour jamais » , dit-il. Ces mots nous laissent Que ce grand chevalier, si digne de mémoire, Vent être à Syracuse à jamais inconn. Nul ne peut soupçonner le dessein qui le guide. Mais dans le même instant je vois Aménaïde . Je la vois éperdue an milieu des soldats . La mort dans les regards, pâle, défigurée : · Elle appelle Tancrède, elle vole égarée :

Son père, en gémissant, suit à peine ses pas; Il ramène avec nous Amenalde en larmes. « C'est Tancrède, dit-il, ce héros dont les armes

- » Ont étonné nos yeux par de si grands exploits , » Ce vengeur de l'état , vengeur d'Aménaide ;
- » C'est lui que ce matin . d'une commnne voix ,
- » Nous déclarions rebelle, et nous nommions perllde; » C'est ce même Tancrède exilé par nos lois. » Amis, que faut-il faire, et quel parti nons reste?

LOREDAN. Il n'en est qu'un pour nous, celui du repentir. Persister dans sa faute est horrible et funeste : Un grand homme opprimé doit nous faire rougir. On condamna souvent la vertn, le mérite :

### Mais, quand ils sont connus, il les faut honorer. SCÉNE II.

LES CHEVALIERS, ARGIRE; AMENAIDE, dans l'enfoncement, soutenue par ses femmes.

ARGIRE, arrivant avec precipitation. Il les faut secourir, il les faut délivrer. Tancrède est en péril , trop de zèle l'excite : Tancrède s'est lancé parmi les eunemis, Contre lni ramenés, contre lui seul unis. Helas! l'accuse en vain mon âge qui me glace. O vous, de qui la force est égale à l'audace, Vous qui du faix des ans n'êtes point affaiblis, Courez tous, dissipez ma crainte impatiente, Courez, rendez Tancrède à ma fille innocente. LOBEDAY.

C'est nons en dire trop : le temps est cher, volons; Secourons sa valeur qui devient imprudente, Et cet emportement que nous désapprouvons.

### SCÈNE III.

ARGIRE, AMÉNAIDE.

ARGIRE.

O ciel! tu prends pitie d'un père qui t'adore; Tn m'as rendu ma fille, et tu me rends encore L'heureux libérateur qui nous a tous vengés. (Aménaide s'avance.)

Ma fille, nn juste espoir dans nos cœurs doit renaltre. J'ai causé tes malhenrs, je les ai partagés; Je les termine enfin : Tancrède va paraître. Ne puis-je consoler tes esprits affligés ?

AMENAIDE. Je me consolerai , quand je verrai Tancrède , Quand ce fatal objet de l'horreur qui m'obsède Aura plus de justice, et sera sans danger, Quandi'apprendrai de vousqu'il vit sans m'outrager. Et lorsque ses remords expieront mes injures.

ARGIRE.

Je ressens ton état, sans donte il doit t'aigrir. On n'essnya jamais des épreuves plus dnres. Je sais ce qu'il en coûte, et qu'il est des blessures Dont un cœur générenx peut rarement guérir : La cicatrice en reste, il est vrai; mais, ma fille, Nous avons vu Tancrède en ces lieux abhorré; Apprends qu'il est chéri, glorienx, honoré: Sur toi-même il répand tout l'éclat dont il brille. Après ce qu'il a fait , il veut nous faire voir , Par l'excès de sa gloire , et de tant de services , L'excès où ses rivaux portaient leurs injustices. Le vulgaire est content , s'il remplit son devoir : Il faut plus au héros, il faut que sa vaillance Aille au-delà du terme et de notre espérance : C'est ce que fait Tancrède ; il passe notre espoir. Il te verra constante, il te sera fidèle. Le peuple en la faveur s'élève et s'attendrit : Tancrède va sortir de son erreur cruelle ; Pour éclairer ses veux , nour calmer son esprit ,

Il ne faudra qu'un mot.

AMÉNAÎDE. Et ce mot n'est pas dit. Oue m'importe à présent ce peuple et son outrage, Et sa favenr crédule, et sa pitié volage, Et la publique voix que je n'entendrai pas? D'un senl mortel, d'un seul dépend ma renommee. Sachez que votre fille aime mieux le trépas One de vivre un moment sans en être estimée. Sachez (il faut enfin in en vanter devant vous ) Que dans mon bienfaiteur l'adorais mon époux. Ma mère au lit de mort a recu nos promesses: Sa dernière prière a beni nos tendresses : Elle joignit nos mains, qui fermèrent ses yeux. Nous jurâmes par elle, à la face des cieux. [père, Par ses maues, par vous, vous, trop malheureux De nous aimer en vous, d'être unis pour vous plaire, De former nos liens dans vos bras paternels. Seigneur... les échafauds ont été nos autels. Mon amant, mon époux cherche un trépas funeste, Et l'horreur de ma honte est tout ce qui me reste. Voilà mon sort.

Eh bien! ce sort est réparé; Et nous obtiendrons plus que tu n'as espéré. AMÉNAJOE.

Je crains tont.

SCÈNE IV.

ARGIRE, AMÉNAIDE, FANIE.

Partagez l'allégresse publique, Jouissez plus que nous de ce prodige unique.

Tancrède a combattu ; Tancrède a dissipé Le reste d'une armée au earnage échappé. Solamir est tombé sous cette main terrible. Victime dévouée à notre état venge. Au bonhenr d'un pays qui devieut invincible. Surtout à votre nom qu'on avait ontragé. La prompte renounnée en répand la nouvelle : Ce peuple, ivre de joie, et volant après lui, Le nomme son héros, sa gloire, son appui, Parle même du trône où sa vertu l'appelle. Un seul de nos guerriers, seigneur, l'avait suivi; C'est ce même Aldamon qui sous vous a servi. Lui sent a partagé ses exploits incroyables; Et mand nos chevaliers , dans un danger si grand . Lui sont venus offrir leurs armes secourables, Tancrède avait tout fait, il était triomphant. Entendez-vous ces cris oui vantent sa vaillance? On l'élève au-dessus des héros de la France. Des Roland, des Lisois, dont il est descendu, Venez de mille mains couronner sa vertu. Venez voir ce triomphe, et recevoir l'hommage Oue vous avez de lui trop long-temps attendu. Tout your rit, tout your sert, tout venge votreoutrage: Et Tancrède à vos vœux est pour jamais rendu.

AMÉNAÎDE. Ah! je respire enfin : mon cœur connaît la joje. Ali! mon père, adorous le ciel qui me reuvoie, Par ces comos inouis , tout ce que i'ai perdu. De combien de tourments sa bonté nous delivre! Ce n'est qu'en ce moment que je commence à vivre. Mon bonhenr est au comble ; hélas! il m'est bien dû. Je veux tout oublier; pardonnez-moi mes plaintes, Mes reproches amers, et mes frivules craintes. Oppresseurs de Taucrède, ennemis, citoyens, Sovez tous à ses pieds, il va tomber aux miens.

Oui, le ciel ponr jamais daigne essuyer nos larmes. Je me trompe, ou je vois le fidèle Aldamon, Oui suivait seul Tancrède, et secondait ses armes;

C'est lui, c'est ce guerrier si cher à ma maison. De nos prospérités la nouvelle est certaine : Mais d'où vient que vers nous il se traine avec peine? Est-il blessé? ses yeux annoncent la douleur.

### SCÉNE V.

ARGIRE, AMENAIDE, ALDAMON, FANIE.

AMÉNAIDE. Parlez, eher Aldamon, Tancrède est donc vainqueur? ALBAMON.

Sans doute il l'est, madame,

A ces chants d'allégresse, A ces voix que j'entends, il s'avance en ces lieux?

ALDAMON. Ces chants vont se changer en des cris de tristesse, AMÉNAÎDE.

Ou'eutends-ie! Alt, malheureuse! ALDAMON.

Un jour si glorieux Est le dernier des jours de ce béros fidèle.

AMÉNAÎDE. Il est mort!

> ALDAMON. La lumière éclaire encor ses yeux :

Mais il est expirant d'une atteinte mortelle. Je vous apporte ici de funestes adieux. Cette lettre fatale, et de son sang tracée. Doit vous apprendre, hélas! sa dernière pensée. Je ni acquitte en tremblant de cet affreux devoir.

ARGIRE. O jour de l'infortune ! 6 jour du désespoir !

AMÉNAIDE , revenant à elle. Donnez-moi mon arrêt, il me défend de vivre; Il m'est cher... O Tancrède ! ò maltre de mon sort ? Ton ordre, quel qu'il soit, est l'ordre de te snivre : J'obeirai .... Donnez votre lettre et la mort.

ALBAMON. Lisez donc; pardonnez ce triste ministère,

AMENAIDE. O mes veux ! lirez-vous ce sanglant caractère? Le pourrai-je? il le faut... e'est mon dernier effort.

(Elle lit.) « Je ne ponvais survivre à votre perfidie; [coups, » Je meurs dans les combats, mais je meurs par vos

» J'aurais vuulu, cruelle, en m'exposant pour vons. » Vous avoir conservé la gloire avec la vie... » Eh bien, mon père!

> (Elie se jette dans les bras de Fanie. ARGIRE.

Enfin , les destins désormais Ont assouvi leur haine, ont épuisé leurs traits : Nous voilà maintenant sans espoir et sans crainte. Ton état et le mien ne permet plus la plainte. Ma chère Aménaide, avant que de quitter Ce jour, ce monde affreux que je dois détester, Que l'apprenne du moins à ma triste patrie Les houneurs qu'on devait à ta vertu trahie; Oue, dans l'horrible excès de ma confusion, J'apprenne à l'univers à respecter ton nom!

AMÉNAIDE. Eh! que fait l'univers à ma douleur profonde? Oue me fait ma patrie, et le reste du monde? Tancrède meurt.

ARGIRE.

Je cède aux coups qui m'ont frappé. AMÉNAÎDE. Tancrède meurt, ò ciel! sans être détrompé!

Vous en êtes la cause... Ah! devant qu'il expire... Que vois-je? mes tyrans!

### SCÈNE VI.

LORÉDAN, CHEVALIERS, SUITE, AMÉNAIDE, ARGIRE, FANIE, ALDAMON; TANCREDE, dans le fond, porté par des soldats.

#### LOREDAN. O malheureux Argire!

O fille infortunée! on conduit devaut vous Ce brave chevalier percé de nobles coups. Il a trop écouté son aveugle furie : Il a voulu mourir, mais il meurt en héros. De ce sang précieux , versé pour la patrie , Nos secours empressés ont suspendu les flots. Cette âme qu'enflammait un courage intrépide, Semble encor s'arrêter pour voir Aménaide; Il la nomme; les plenrs coulent de tous les yeux; Et d'nn juste remords je no puis me défendre.

(Pendant qu'il parie, on approche lentement Tancrède vers Aménalde presque évanouie entre les bras de ses lemmes : elle se débarrasse précipitamment des femmes qui la so tiennent, et, se retournant avec horreur vers Lorédan.

### AMÉNAÎDE.

Barbares, laissez là vos remords odieux.

dit :)

(Puis courant à Tancrède, et se jetant à ses pirds :) Tancrède, cher amant, trop cruel et trop tendre, Dans nos derniers instants, hélas! peux-tu m'enten-Tes yeux appesantis peuvent-ils me revoir? [dre? Hélas! reconnais-moi, connais mon désespoir. Dans le même tombean souffre au moins ton épouse ; C'est là le seul honneur dont mon âme est jalouse. Ce nom sacré m'est dû; tu me l'avais promis : Ne mis point plus cruel que tous posennemis: Honore d'nn regard ton épouse fidèle...

(Il la recarde.) C'est donc là le dernier que tu jettes sur elle 1... De ton cœur géuéreux son cœur est-il hai? Peux-tu me soupçonner?

TANCREDE, se soulevant un peu. Ah! vous m'avez trahi!

AMÉNAÎDE.

Oni! moi? Tancrède. ARGIRE , se jetant aussi à genoux de l'autre côté, et embrassant Tancrede, puis se relevant.

Helas! ma fille infortunce. Pour t'avoir trop aimé, fut par uous condamnée, Et nous la punissions de te garder sa foi. Nous fames tous cruels envers elle, envers toi. Nos lois, uos chevaliers, un tribunal anguste, Nous avons failli tous; elle seule était juste. Son écrit malheureux qui nous avait armes, Cet écrit fut pour toi , pour le héros qu'elle aime.

Cruellement trompé, je t'ai trompé moi-même. TANCREDE. Aménaïde... ô ciel | est-il vrai? vous m'aimez |

AMÉNAIDE. Va , l'aurais en effet mérité mon supplice ,

Ce supplice honteux dont tu m'as su tirer, Si l'avais na moment cessé de t'adorer, Si mon cœur eût commis cette horrible injustice. TANGRÈDE, en represant un peu de force, et élevant

la moi r. Vous m'aimez! ôbonheur plus grand que mes revers! Je sens trop qu'à ce mot je regrette la vie. J'ai mérité la mort , j'ai cru la calomnie. Ma vie était horrible , hélas! et je la perds Quand un mot de la bonche allait la rendre heureuse !

AMÉNAÏDE. Ce n'est donc, juste Dieu! que dans cette heure affreu-Ce n'est qu'en le perdant que j'ai pu lui parler! [se,

Ah, Tancrède! TANCRÈDE.

Vos pleurs devraient me consoler; Mais il fant vous quitter, ma mort est douloureuse ! Je sens qu'elle s'approche, Argire, écoutez-moi : Voità le digne obiet qui me donna sa foi ; Voilà de nos soupcons la victime innocente; A sa tremblante main joignez ma main sanglante; Que l'emporte au tombeau le nom de son époux.

Sovez mon père. ARGINE, prenant leurs mains. Helas! mon cher fils, puissiez-vous

Vivre encore adoré d'une épouse chérie! TANCREDE. J'ai vécu pour venger ma femme et ma patrie; J'expire entre leurs bras, digne de tontes deux, De toutes deux aimé... j'ai rempli tous mes vœux...

Ma chère Aménaide !... AMÉNAÎDE. Fb bien!

TANCRÈDE.

Gardez de snivre Ce malheureux amant... et jurez-moi de vivre... (Il retombe.)

CATANE. Il expire... et nos cœurs de regrets pénétrés...

Oni l'ont connu trop tard... AMENAIDE, se jetant sur le corps de Tancrède Il meurt, et vous pleurez ...

Vous, cruels, vous, tyrans, qui lul coûtez la vie! (Elle se relève et marche, ) Oue l'enfer englontisse, et vous, et ma patrie, Et ce senat barbare, et ces horribles droits D'égorger l'innocence avec le fer des lois ! Que ne puis-je expirer dans Syracuse en poudre, Sur vos corps tout saugiants écrasés par la fondre! (Elle se rejette sur le corps de Tancrède,)

Tancrède! cher Tancrède! (Elle se relève en tureur.)

Il meurt, et vous vivez ! Vous vivez !... Je le suis... je l'entends, il m'appelle...

Il se rejoint à moi dans la nuit éternelle. Je vous laisse aux tourments qui vous sont réservés.

Je vous laisse aux tourments qui vous sont réservé (Elle tombe dans les bras de Fanie.) ARGIRE.

Ah, ma fille!

Aménaine, égarée et le repoussant.

Arrêtez... vous n'êtes point mon père;

Votre cœur n'en eut point le sacré caractère :

Vous fûtes leur compliee... Ah I pardonner, hélas !

(A Tancrède.)

Je meurs en vous aimant... J'expire entre tes bras.

Cher Tancrède,...
(Elle tombe à côté de lui.)

ABGIRE.

O ma fille! ó ma chère Fanie! Qu'avant ma mort, hélas! on la rende à la vie.

FIN DE TANCRÉDE.

# DROIT DU SEIGNEUR,

COMÉDIE.

lt-présentée en cinq actes sur le Théâtre-Français, le 18 janvier 1702, sons le titre de l'Ecueil du Soge; rémise au théâtre, en trois actes, le 12 juin 1779.

#### PERSONNAGES.

LE MAPQUE DE CARRACE.
LE CHITALIER DE GERVANCE.
METAFROSE, BORRIE.
MATHURIN, fermier.
DIGNAYT, actien domentique.
ACANTRE, élette ches bégnaol.

BEATHE, seconde femme de D grant. COLETTE. CHAPAGAE. ANAMAGAE.

La prène esi en Picardia; et l'action, de temps de Benri II.

### ACTE PREMIER.

----

## SCÈNE I.

MATHURIN, LE BAILLIF.

Ecoutez-moi, monsieur le magister: Yous savez tout, du moins vous avez l'air De tont savoir; car vous lisez sans cesse Dans l'almanach. D'où vient que ma maltresse S'appelle Acauthe, et n'a joint d'antre nom? D'où vient cela?

LE BAILLIF.
Plaisante question!

Eh! que t importe?

Oh! cela me tourmente : J'ai mes raisons.

LE BAILLIF.

Elle s'appelle Acanthe: C'est un beau nom; il vient du gree Anthes, Que les Latins ont depuis nomme Flos. Flos se traduit par Flore, et la fottre Est une fleur que la belle nature, Pour la cueillir, façonna de sa main: Elle fera l'honneur de ton jardin. Qu'importe un nom? elsaque père, à sa guise, Donne des noms aux enfants qu'on baptise. Acauthe a pris son nom de son parrain, Comme le tien te nomma Mathurin.

Acanthe vient du grec? LE BAILLIF.

Chose certaine.

Et Mathurin, d'où vient-il? LE BAILLIF.

Ah! qu'il vienne De Picardie ou d'Artois, un savant A ces nous-là s'arrête rarement. Tu n'as point de nous, toi; ce n'est qu'aux belles D'en avoir un, car il faut parler d'elles.

MATHERITS

Je ne sais, mais ce nom grec me déplait Maître, je veux qu'on soit ce que l'on est Ma maltresse est villageoise, et je gage Que ce nom-là n'est pas de mon village. Acauthe, soit. Son vieux père Dienant Semble accorder sa fille en rechignant; Et cette fille, avant d'être ma femme, Paralt aussi rechigner dans son åme. Oui, cette Acanthe, en un mot, cette fleur, Si je l'en crois, me fait beancoup d'honneur De supporter que Mathurin la cueille. Elle est hautaine, et dans soi se recueille. Me parle peu, fait de moi pen de cas: Et, quand je parle, elle n'écoute pas ; Et n'eut été Berthe sa belle mère, Qui haut la main régente son vieux père, Ce mariage, en mon chef résolu, N'aurait été, je crois, jamais conclu.

LE BAILLIF. Il l'est enfin, et de manière exacte : Chez ses parents je t'en dresserai l'acte;

Chez ses parents je t'en dresserai l'acte; Car si je suis le magister d'ici, Je suis baillif, je suis notaire anssi; Et je suis prêt, dans uses trois caractères, A te servir dans toutes tes affaires. Que veux-tu? dis,

> WATHERIN Je venx qu'incessamment

On me marie.

LE BAILLIF. Alt! vous êtes pressant.

MATHURIN. Et très pressé... Voyez-vous? l'âge avance. J'ai dans ma ferme acquis beaucoup d'aisance; J'al travaillé vingt ans pour vivre heureux; Mais l'être seul !... il vaut mieux l'être deux. Il faut se marier avant qu'on menre.

LE BAILLIF. C'est très bien dit : et quand done?

MATHERIN.

Tout-à l'heure.

LE BAILLIF. Oui : mais Colette à votre sacrement. Mons Mathurin, peut mettre empêchement. Elle vous aime avec quelque tendresse. Vous et vos biens; elle eut de vous promesse De l'enouser.

MATRIERIN. Oh bien! je dépromets. Je veux pour moi ui arranger désormais: Car je suis riche et con de mon village. Colette veut m'avoir par mariage, Et moi je veux du conjugal lien Pour mon plaisir, et non pas pour le sien, Je n'aime plus Colette; c'est Acanthe, Entendez-vous, qui seule ici me tente. Entendez-vons, magister trop relif?

LE BAILLIF. Oui, j'entends bien : vous êtes trop hátif; Et pour signer vous devriez attendre One monseigneur daignat ici se rendre: Il vient demair; ne faites rien sans lui. MATRIERIA

C'est pour cela que j'épouse aujourd'hui.

Comment?

LE BAILLIF.

MATRIERIA. Eh! oui : ma tête est peu savante: Mais on connaît la coutume impudente De nos seigneurs de ce canton picard. C'est bieu assez qu'à nos biens on ait part, Sans en avoir encore à nos épouses. Des Mathurins les têtes sont jalouses : J'aimerais mieux demeurer vieux garçon Que d'être époux avec cette facon. Le vilain droit! LE BARLIE

Mais il est fort honnète : Il est permis de parler tête à tête A sa sujette, afin de la tourner A son devoir, et de l'endoctriner.

MATRIERIA.

Je n'aime point qu'un jeune homme endoctrine Cette disciple à qui je me destine ; Cela me Gelie.

LE BAILLIP. Acanthe a trop d'honneur

Pour te fâcher : c'est le droit du seigneur ; Et c'est à nous, en personnes discrètes, A nous soumettre aux lois qu'on nous a faites. MATHERIN. D'où vient ce droit ?

LE BAILLIF.

Ali! depuis bien long ten:ps C'est établi... ca vient du droit des gens.

MATRICEIN. Mais sur ce pied, dans toutes les familles. Chacun pourrait endoctriner les filles.

LE BAILLIF. Oh! point du tout... c'est une invention Qu'on inventa pour les gens d'un grand nom. Car, vois-tu bien, antrefois les ancêtres

De monseigneur s'étaient rendus les maîtres De nos aleux, régnaient sur nos hameaux, MATRURIN. Quais! nos aleux étaient donc de grands sots!

LE BAILLIF. Pas plus que toi. Les seigneurs du village

Devaient avoir un droit de vasselage. MATHEBIN.

Pourquoi cela? sommes-nous pas petris D'un seul limon, de lait comme eux nourris? N'avons-nous pas comme eux des bras, des jambes, Et mieux tournes, et plus forts, plus ingambes; Une cervelle avec quoi nous peusons Beaucoup mieux qu'eux, car nous les attrapons? Sommes-nous pas cent contre un? Ca m'étonne De voir toujours qu'une seule personne Commande en maître à tous ses compagnons. Comme un berger fait tondre ses moutons. Ouand je sujs seul, à tout cela je pense Profondement. Je vois notre naissance Et notre mort, à la ville, au hanseau, Se ressembler comme deux gouttes d'eau. Pourquoi la vie est-elle différente? Je n'en vois pas la raison : ca tourmente. Les Mathurins et les godelureaux. Et les baillifs, ma foi! sont tous égaux. LE BAILLAY.

C'est très bien dit, Mathurin : mais , je gage , Sites valets te tenaient ce langage, Qu'un nerf de bœnfappliqué sur le dos Refuterait onissamment leurs propos: Tu les ferais rentrer vite à leur place. MATRUBEN.

Oui, vous avez raison : ca m'embarrasse : Oni, ca pourrait me donner du souci.

Mais, palsemblen, vous m'avouerez aussi Que quand ebez moi mon valet se marie, C'est pour lui seul, non pour ma seigneurie; Qu'à sa moitié je ne pritends en rien; Et que clacun doit jouir de son bien.

LE BAILLIF.
Si les petits à leurs femmes se tiennent,
Compère, aux grands les nôtres appartiennent.
Que ton esprit est bas, lourd, et brutal!
Tu n'as pas lu le code feodo!.

Féodal! qu'est-ce?

LE BAILLIF.

Il tient sou origine
Dn mot fides de la langue latine :

Dri mot pdes de la langue latine :
C'est comme qui dirait...
MATHURIN.
Sais-lu qui avec

Ton vieux latin et ton ennuyeux grec, Si tu me dis des sottises pareilles, Je ponrrais bien frotter tes deux oreilles?

(Il menace le baillif, qui parle toujours en reculant; et Mathurin court apres lui.)

LE BAILLIF.

Je suis bailif, ne fen avise pas.
Fides veut dire [oi. Conviens-tu pas
Que tu dois foi, que tu dois plein hommage
A monseigneur le marquis du Carrage?
Que to hi dois dimes, cliampart, argent?
Que tu [ni dois...

MATHUBIN.
Baillif outrecuidant,
Oui, je dois tout; j'en enrage dans l'âme:
Mais, palsandie, je ne dois point ma femme,

Maudit baillif!

LE BAILLIF, en s'en allant.

Va, nous savons la loi;

Nous aurons bien ta fennne ici sans toi.

### SCÉNE II.

#### MATHURIN.

Chiende balliff que ton latin m'irrice!
Alt sans latin univon-nous blem vite;
Parfons an père, à la fille surrout;
Carree que je veur, moi, j'en viteu à bout.
Volls comme je suis... J'ai dans ma têtePercentul faire une fille cit dans ma têteLa volla date une fille cit souci,
Cettal Colette, et j'ai va la frigonare
Pour mes cous un guerter ma personne;
J'ai volut roupre, et je roups; j'ai l'espoir
D'avoir Avantle, et je mus si frigonar
D'avoir Avantle, et je m'en vais l'avoir,
Car je m'en vais liu prafer. Sa monità prafer.

Est dédaigneuse, et son allure est fière : Moi, je le suis; et, dès que je l'aurai, Tout aussitôt je vons la réduirai; Car je le veux: Allons...

#### SCENE III.

MATHURIN, COLETTE, courant après.

GOLETTE.

Je t'y prends, traitre!

MATHUBIN, sans la regarder.

Allons.

COLETTE.

To faine do no me pas compulso.

Tu feins de ne me pas connaître.

Si fait... bonjour.

COLETTE.

To easserts ici plus' d'un elasgrin.
De tes loujours y esuis fort étonne.
Et tes loujours y suis fort étonne.
Et tes loujours valueist mieux l'autre année:
Cétais tantéu un houpet de jassin,
Que tu vesis me pluer de ta main;
Pas des rubans pour entre la brigre;
Tanàt des vers, que un me fessis falte
par le baillé, qui y comprenait rien,
Ni toi ni moi, mais tout allais fort blen:
Tout et passe, blect tu me délaisse.

MATHURN.
Oui, mon enfant.

COLETTE.

Après tant de promesses ,
sels acceptés et rendus

Tant de bouquets acceptés et rendus, C'en est done fait? je ne te plais done plus?

Non, mon enfant.

COLETTE. \*
Et pourquoi, misérable?

Mais je t'aimais ; je n'aime plus. Le diable A t'épouser me poussa vivement ; En seus contraire il me pousse à présent : il est le maître.

COLETTE.

Eli va, va, ta Colette N'est plus s'oute, et ar aison s'est faire. Le diable est juste, et tu diras pourquoi Tu prenda les aires de te moquer de moi. Pour avoir fait à Pars un voyage, Te voils done petir-maitre au village? Ta pernes done que le droit t'est acquis l'étree an anour finjon comune un marque? Toi, Mathurin, me quiter pour Acauthe! NATHERN.

Oui, mon enfaut

COLETTE.

Et quelle est la raison?

C'est que je suis le maltre en ma maison; Et pour quelqu'un de notre Picardie Ta m'as parue un peu trop degourdie: Tu m'aurais fait trop d'amis, entre nous; Je n'en veux point, car je suis né jaloux. Acanthe, enfin, aura la préféreuce: La chose est faite: a dieu; prends patience.

COLATTI.
Adleu! non pas, traitre! je te snivrai,
El coutre ton contrat je m'inscrirai.
Mon père cital procureur; ma famille
A dn crédit, et je na i; je suis fille;
El monseigneur donne protection,
Quand il te fant, aux filles du canton;
Et de vant bi nous ferons comparaître.
Fait l'inconstant, se mole d'être un fat.
Je te ferai rentre dans tout cat.
Nona apprendrons à ta mine insolente.
Le mouge d'une panvre innocente.

MATHURIN.

Cette innocente est dangereuse : il faut
Voir le beau-père, et coneiure au plus tôt.

### SCÈNE IV.

MATHURIN, DIGNANT, ACANTHE, CO-LETTE.

MATHURIN.

Allons, beau-père, allons bâcier la chose. COLETTE.

Vous ne bâclerez rien, non; je m'oppose A ses contrats, à ses noces, à tout.

Quelle innocente!

MATRURIN.

Oh! tu n'es pas au bout.

Gardez-vous bien, s'il vous plalt, ma voisine, De vous laisser enjôler sur sa mine : Il me trompa quatorze mois entiers. Chassez cet homme.

ACANTIIE. Hélas! très volontiers. MATHURIN.

Très volontiers I... Tout ce train-là me lasse : de suis têtu ; je veux que tout se passe A mon plaisir , suivant mes volontés , Car je suis riche... Or , beau-père, écoutez : Pour honorer en moi mon mariage , Je me décrasse , et j'achète au ludilage L'emploi brillant de receveur royal Dans le grenier à sel : ça n'est pas mal. Mon fils sera cohseiller, et ma fille Relevera quelque noble famille; Mes petitsifis dieviendrom presidents: De monseigneur un jour les descendants Feront leur cour aux miens; et, quand j'y pense, Je me rengorge et me carre d'avance.

DIGNANT.

Carre-toi bien; mais songe qu'à présent
On ne peut rien sans le consentement
De monseigneur : il est euror ton maltre.

Et pourquoi ca?

nignant. Mais e est que ça doit être. A tons seigneurs tons honneurs.

COLETTE, à Mathurin.
Oui, vilain.
Il t'en enira, je t'en réponds.

MATHI BIN.
Voisin,
Notre baillif t'a donné sa folie.

Notre paint to a oone sa tout.

Elt! die moi done, s'il prend en fantaisie
A monseigneur d'avoir femme an logis,
A-t-il besoin de prendre ton avis?
DIGNANT,
C'est différent; je fus son domestique

De père en fils dans cette terre antique, Je suis né nauvre, et le deviens cassé. Le peu d'argent que j'avais amasse Fut employe pour élever Acanthe. Notre baillif dit qu'elle est fort savante. Et qu'entre nous, son education Est au dessus de sa condition, C'est ce qui fait que ma seconde épouse. Sa belle-mère, est fâchée et jalouse, Et la maltraite, et me maltraite aussi : De tout cela je suis fort en souci. Je vondrais bien te donner cette fille : Mais je ne puis établir na famille Sans monseignenr; je vis de ses bontés. Je lui dois tout ; j'attends ses volontes : Sans son aveu nous ne pouvons rien faire.

AGANTHE.

Ah! croyez-vous qu'il le donne, mon père?

COLETTE.

Eh bien! fripon, tu crois que tu l'auras? Moi, je te dis que tu ne l'auras pas. MATHURIN.

Tout le monde est contre moi : ça m'irrite.

#### SCENE V.

LES PRÉCÉDENTS, BERTHE.

MATHURIN, à Berthe, qui arrive. Ma bellè-mère, arrivez, venez vite. Vous n'êtes plus la maltresse au logis, Chacun rebeque; et je vous averlis Que si la ehose en cet état demeure, Si je ne suis marié tout à l'heure, Je ne le serai point; tout est fini, Tout est rompu.

BERTHE.

Qui m'a désobéi?

Qui contredit, s'il vons plalt, quand j'ordonne?

Qui contredit, s'il vons plalt, quand j'ordonne Serait ee vons, mon mari? vons?

Personne, Nous n'avons garde; et Mathurin veut bien Prendre ma fille à peu près avec rien : J'en suis content, et je dois me promettre Que monseigneur daignera le permettre.

Allez, allez, épargnez vous ce soin; G'est de moi seule ici qu'on a besoin; Et quand la ehose une fois sera faite; Il fandra bien, ma foi! qu'il la permette. nigNAST.

Mais...

BERTHE.

Mais il faut suivre ce que je dis. Je ne veux plus souffrir dans mon logis, A mes dépens, une fille indolente, Oui ne fait rien, de rien ne se tonrmente, Oui s'imagine avoir de la beauté Pour être en droit d'avoir de la fierté. Mademoiselle, avec sa froide mine. Ne daigne pas aider à la cuisine; Elle se mire, ajuste son eliignon, Fredonne un air en brodant un jupon . Ne parle point, et le soir, en cachetle, Lit des romans que le baillif lui prête. Eh bien l voyez, elle ne répond rien. Je me repens de lui faire du bien. Elle est muette ainsi qu'une pécore. MATHURIN.

Ah! e'est tout jeune, e tça n'a pas encore L'esprit formé : ça vient avec le temps:

Ma bonne, il fant quelques ménagements Pour une fille; elles ont d'ordinàre De l'embarras dans cette grande affaire : C'est modessie et pudeur que cela. Comme elle, enfin, vous passites par là; Je m'en souviens, vous éties fort revêche. BERTHE.

Ele! finissons. Allons, qu'on se dépêche : Quels sots propos! suivez-moi promptement Chez le baillif.

COLETTE, à Acanthe.
N'en fais rien, mon enfant.
BERTHE.

Allons . Acanthe.

O ciel ! que dois-je faire?

Refuse tout, laisse ta belle-mère, Viens avec moi.

BERTHE, à Acanthe.
Quoi done! sans sourciller?
Mais parlez done.

ACANTHE.

A qui puis-je parler?

DIGNANT.

Chez le baillif, ma bonne, alions l'attendre, Sans la géner, et laissons-lui reprendre

Un pen d'haleine.

ACANTHE.

Ah! Croyez que mes sens

Sont pénétrés de vos soins indulgents; Croyez qu'en tout je distingue mon père. MATHURIN. Madame Berthe, on ne distingue guère

Ni vons ni moi : la belle a le maintien Un pen bien sec, mais cela n'y fait rien; Et je réponds, dès qu'elle sera nôtre, Qu'en pen de temps je la rendrai tou, (the sortest.)

ACANTHE.

Ah! que je sens de trouble et de ehagrin!

Me fandra-t-il épouser Mathurin?

SCÈNE VI.

ACANTHE, COLETTE.

COLETTE.

Ah! n'en fais rien, erois-moi, ma chère amie:
Du mariage aurais-tu tant d'envie?
Th peux trouver beauconp mieux... que sait-on?
Ainerais tu ce méchant?

ACANTHE.

Mon Dien , uon.

Mais, vois-tu bien, je ne suis plus soufferte

Dans le logis de la marâtre Berthe;

Dans le logis de la marâtre Berthe; Je suis chassée; il me faut un abri; El par besoin je dois prendre un marl. C'est en plemrant que je cause ta peine. D'un grand projet j'ai la cervelle pleine; Mais je ue sais comment m'y prendre, helas! Que devenir?... Dis-moi, ne sais-tu pas Si monseigneur doit venir dans ses terres? COLETES.

Nous l'attendons.

AGANTHE. Bientôt? COLETTE.

Je ne sais guères Dans mon taudis les nouvelles de cour : Mais s'il revient, ce doit être un grand jour, Il met, dit-on, la paix dans les familles, Il rend justice, il a grand soin des filles.

ACANTHE. Alt! s'il pouvait me protéger ici!

COLETTE. Je prétends bien qu'il me protége aussi. ACANTHE.

On dit qu'à Metz il a fait des merveilles. Qui dans l'armée ont très peu de pareilles; Que Charles-Ouint a lone sa valeur.

COLETTE. Qu'est-ce que Charles-Onint?

ACANTHE. Un empereur Qui nous a fait bien du mal,

COLETTE. Et qu'importe?

Ne m'en faites pas, vous, et que je sorte A mon honneur dn cas triste on je suis.

Comme le tien, mon cœur est plein d'ennuis. Non loin d'ici nucluuefois on me mène Dans un château de la jeune Dormène... COLUTTE

Près de nos bois?... ah! le plaisant château! De Mathurin le logis est plus beau: Et Mathurin est bien plus riche qu'elle.

ACANTHE. Oni, je le sais; mais cette demoiselle Est autre chose; elle est de qualité; On la respecte avec sa panyreté, Elle a chez elle une vieille personne On on nomme Laure et dont l'âme est si bonne : Laure est aussi d'nne grande maison. COLETTE.

Qu'importe encor? ACANTHE.

Les gens d'un certain nont, J'ai remarqué cela, chère Colette, En savent plus, ont l'âme antrement faite, Ont de l'esprit, des sentiments plus grands, Meilleurs que uous.

Oni, dès leurs premiers ans, Avec grand soin leur âme est faconnée : La nôtre, bélas! languit abandonnée. Comme ou apprend à chanter, à danser, Les gens du monde apprennent à penser. ACANTHR:

Cette Dormène et cette vicille dame ' Semblent donner quelque chose à mon âme; Je crois en valoir mieux quand je les voi : J'ai de l'orgueil, et je ne sais ponrquoi... Et les bontés de Dormène et de Laure Me font hair mille fois plus encore

Madanie Berthe et monsieur Mathurin. COLETTE.

Ouitte les tous.

ACANTO BE Je n'ose; mais enfin J'ai quelque espoir : que ton conseil m'assiste. Dis-proi d'abord, Colette, en quoi consiste Ce fameux droit du seigneur. COLETTE.

Oh! ma foi?

Va consulter de plus doctes que moi. Je ne suis point mariée; et l'affaire, A ce qu'on dit, est un très grand mystère. Seconde-moi, fais que je vienne à bout D'être épousée, et je te dirai tout.

ACANTHE. Ah! i'v ferni mon possible. COLETTE.

Ma mère Est très alerte, et couduit mon affaire : Elle me fait, par un acte plaintif. Pousser mon droit par-devant le baillif : J'aurai, dit-elle, un mari par justice.

ACANTHE. One de bon oœur i'en fais le sacrifice ! Chère Colette, agissons bien à point, Toi, pour l'avoir : moi, pour ne l'avoir point, Tu gagneras assez à ce partage : Mals en perdaut je gagne davantage.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ACTE SECOND.

SCENE L

LE BAILLIF, PHIAPE, son valet: ensuite COLETTE,

LE BAILLIE. Ma robe, allons... ilu respecta, vite Phlipe. C'est en baillif qu'il faut que je m'équipe : J'ai des clients qu'il faut expédier. Je suis baillif, je te fais mon huissier, Amène moi Colette à l'audience. It a assied devant one table, et feuillette un grand-livre, ) L'affaire est grave, et de grande importance. De matrimouio... chapitre deux. Empéchements... Ces cas-là sont vereux ; Il faut savoir de la jurisprudence. (A Colettet) Approchez-vous... faites la révérence, Colette : il faut d'abord dire son nom.

COLETTE.

Vons l'avez dit, je suis Colette.

774

LE BAILLIF, écrivant.

Colette... Il faut dire ensuite son âge. N'avez-vous pas trente ans, et davantage? -COLETTE.

Fidone! monsieur, j'ai vingt ans, tout au plus.

LE BAILLIF, cerirant. Cà , vingt ans passe : ils sont bien révolus? COLETTE.

L'âge, monsieur, ne fait rien à la chose; Et, ienne on non, saeliez nue ie m'oppose A tout contrat nu'un Mathurin sans foi Fera jamais avec d'antres que moi.

LE BAILLIF. Vos oppositions seront notoires, Cà, vous avez des raisons péremptoires?

COLETTE. J'ai cent raisous.

LE BAILLIF. Dites-les... Aurait-il...? COLETTE.

Oh! oui, monsie or. LE BAILLIF.

Mais voos coupez le fil A tout moment de notre procédure.

COLETTE-Pardon, monsieur.

LE BAILLIF. Yous a-t-il fait ininre?

COLETTE. Oh! tant! i'aurais plus d'un mari sans lui : Et me voilà paovre fille anjourd'hui,

LE BAILLIF. Il vous a fait sans doute des promesses?

COLETTE. Mille pour une, et pleines de tendresses. Il promettalt, il jurait que dans peu Il me prendrait en légitime nœud.

LE BAILLIF, écriront. En legitime nœud... quelle malice! Cà, produisez ses lettres en justice.

COLETTE. Je n'en ai point ; jamais il n'écrivait , Et je croyais tont ec qu'il me disait. Quand tous les jours on parle tête à tête A son amant, d'une manière honnête, Pourquoi s'écrire? à quoi bou?

LE BAILLIF.

Mais du moins. Au lieu d'écrits, vous avez des témoins?

COLETTE. Moi? point do tout; mon temoin c'est moi-même; Est-ce qu'on prend des témoins qoand on s'aime?

Et puis, monsieor, pouvais-je deviner Que Mathurin osat m'abandonner? Il me parlait d'amitié, de constance ;

Je l'écoutais, et c'était en présence De mes moutons, dans son pré, dans le mien : Ils ont tout vu, mais ils ne disent rien.

LE BAILLIF. Non plus qu'eux tous je n'ai donc rien à dire. Votre complainte en droit ne peut suffire; On ne produit ni temoins ni billets. On ne vous a rien fait, rien écrit...

Mais

COLETTE. Un Mathurin aura done l'insolence Impunément d'abuser l'innocence?

LE BAILLIF. En abuser! mais vraiment c'est un cas Épouvantable! et vous n'en parliez pas! Instrumentons... Lauoelle nous remontre Oue Mathurin , en plus d'une rencontre , Se prévalant de sa simplicité. A mechamment contre icelle attenté : Laquelle insiste, et répète dommages. Frais, intérêts, pour raison des outrages, Contre les lois, faits par le suborneur,

Dit Mathurin , à son présent houneur. COLETTE. Rayez cela; je ne veux pas qu'on dise Dans le pays une telle sottise. Mon honneur est très intact; et, pour peu

Qu'on l'efit blessé, l'on aurait vn beau jeu. LE BAILLIF. Que pretendez-vous donc?

> COLETTE Être vengee.

LE BAILLIF. Pour se venger il faut être outragée, Et par écrit coucher en mots exprès Quels attentats encontre vous sont faits, Articuler les lieux , les circonstances , Quis, quid, ubi, les excès, insolences, Enormités sur quoi l ou jugera.

COLETTE. Ecrivez done tout ce qu'il vous plaira.

LE BAILLIF. Ce n'est pas tout; d faut savoir la sulte Que ces excès pourraient avoir produite.

COLETTE. Comment produite? Eli! rien ne produit rien. Traitre baillif, qu'entendez-vous?

LE BAILLIF.

Fort bien. Laquelle lille a dans ses procédures Perdu le sens, et nons dit des injures;

Et n'apportant nulle preuve du fait . L'empéchement est unl , de nul effet. (Hischere,

Depuis une heure en vain je vous ceoute :

Votis n'avez rien prouvé, je vous déboute. COLETTE.

Me debouter, moi?

Vous.

Je suis déboutée? Maudit baillif!

LE BAILLIF.
Oui ; quand le plaintif
Ne peut donner des raisons qui convainquent ,

Ne peut donner des raisons qui convainquent On le déboute, et les adverses vainquent. Sur Mathurin n'ayant point action, Nous procedous à la conclusion.

Non, non, baillif; vous aurez beau conclure, Instrumenter et signer, je vous jure Qu'il n'anra point son Acanthe.

LE BAILLIP.

II l'aura ;
De monseigneur le droit se maintiendra.
Je suis baillif, et j'ai les droits du maltre:
C'est devant moi qu'il faudra comparaltre
Consolez-vous, sachez que vous aurez.

Affaire à moi quand vous vous marierez.

COLETTE.

J'aimerais mieux le reste de ma vie

Demeurer fille.

LE BAILLIF.

Oh! ie vous en défie.

### SCÉNE II.

#### COLETTE

Ah! comment faire? où reprendre mon bien? J'ai protesté; cela ue sert de rien. On va signer. Que je suis tourmentée!

### SCÈNE III.

### COLETTE, ACANTHE.

COLETTE.

A mon secours! me voilà deboutée.

ACANTHE.

COLETTE.

Oui; l'ingrat vous est promis.

Oui; l'ingrat vous est promi On me déboute.

Helas! je suis bien pis. De mes chagrins mon âme est oppressée; Ma chaîne est prête; et je suis llancée, Ou je vais l'être au moins dans un moment.

COLETTE. Ne hais-tu pas mon láche?

ACANTHE.
Honnétement.
Entre nous deux , juges-tu sur ma mine

Qu'il soit bien doux d'être lei Mathurine? COLETTE. Non pas pour toi; tu portes dans ton air Je ne sais quoi de brillant et de fier: A Mathurin cela ne convient guère,

A Mathurin cela ne convient guère , Et ce maraud était mieux mon affaire. ACANTHE.

J'ai par malheur de trop hauts sentiments. Dis-moi , Colette , as-tu lu des romans?

COLETTE.

Moi? non, jamais.

ACANTHE.
Le baillif Métanrose

M'en a prêté... Mon dieu , la belle chose ! COLETTE.

En quoi si belle?

AGANTHE.
On y voit des amants
Si courageux, si tendres, si galants!
COLETTE.

Oh! Mathurin n'est pas comme eux.

. Colette , Oue les romans rendent l'âme inquiète !

COLETTE.

ACANTHE.

In forment trop l'esprit:

En les lisant le mies bientés ovuelt.

A réflectif que de mils já passées!

Que les romans fon taitre de pencées!

Que les brors de ces livres clarmants

Resemblent peu, Colette, aux autres gen.:

Cette lumière cieit pour moi évende;

Je ne voya sidants un tout autres monde un

pe reconster dans mon etat obseur;

Le court tout plein de ce grand ciablese,

De me trouver au font de mon village,

Et de descender, aprèse ev oi divin,

Des Amadis à maître Mathurin! COLETTE. Votre propos me ravit; et je jure Que j'ai dejà du goût pour la lecture. ACANTHE.

T'en souvient-il, autant qu'il n'en souvient, Que ce marquis, ce beau seigneur, qui tient Dans le pays le rang, l'êtat d'un prince, De sa présence lonora la province? Il s'est passé juste un an et deux mois Depuis qu'il vint pour cette seule fois. T'en souvient-il? nous le vinnes à table, Il m'accueillie; all f'unil c'ela d'fable! Tous ses discours étaient des mots choisis, Que l'on n'entend jamais dans ce pays : C'était, Colette, une langue nouvelle, Supérieure, et pourtant naturelle; J'aurais vouln l'entendre tout le jour.

COLETTE.
Tu l'entendras, sans doute, à son retour.
ACANTHE.

Ce jour, Colette, occupe ta mémoire, Où monseigneur, tout rayonnant de gloire, Dans nos forêts, suivi d'un peuple entier, Le fer en main courait le sanglier?

Oni, quelque idée et confuse et légère Peut m'en rester.

ACANTHE.

Je l'ai distincte et elaire;
Je erois le voir avec cet air si grand ,
Sur ce cheval superbe et bondissant;

Je erouis e voir avec cei air si grand, siver e cleural superiore el hondissante: l'era d'un gros déten il perce de ai lance l'arca d'un gros déten il perce de ai lance l'année en mourel princendis mille voix, Que répetaient les échos de nos hois; Et de hon cever il finat que p'en convienne! J'aurais voiul qu'il démotht la mienne. Le son départ pi fan entre s'émin : On l'entocriait, je n'étais pas hien hoin. Il me parlat., Lupérise e jour, ma chère, quand ple les lis., je n'ai junuis d'email. Il me parlat., Lupérise e jour, ma chère, l'année ple lis., je n'ai junuis d'email.

COLETTE.
Ali! qu'un roman est beau!

AGANTHE.

C'est la peinture

Du cœur humain , je erois , d'après nature.

D'après nature!... Entre nous deux , ton cœur N'aime-t-il pas en secret monseigneur? MEANTHE.

Oh! non; je n'ose; et je sens la distance (de uitre nous deux uit sou rang, sa paissance. Grois-in qu'on ait des sentiments si doux Pour ceux qui sont trop au-dessus de nous? A cette erreur trup de raison's oppose. Non, je ne l'alime point… mais il est cause Que, l'ayaut vi, je ne pius à présent En aimer d'antre… et ées un grand tournent. COLATTE.

Mais de tons cenv qui le suivaient , ma bonne , Aucun n'a-t-il cajolé ta personne ? J'avonerai , moi , que l'on m'en a conté.

ACANTHE.

I n étourdi prit quelque liberté;
Il s'appelalt le chevalier Gernance

Son lier maintien, ses airs, son insolence.

Me révoltaient, Join de m'en imposer. Il flut surpir de sevoir mépriser; El, réprimant sa poursaite hardie, Je lui is voir combine la modessie Elui fis voir combine la modessie Elui fis pair combine la modessie Elui fis pair combine la modessie Elui fis pair combine la combine la Faire trembler l'Impodence et l'orqueil. Ce clevalier serait assez passable, El d'autres meurs l'auraieut pu rendre aluable : Alt la douccur est l'appts qui nous prend. One monsciencer, deit, est différent!

COLETTE.

Ce chevalier n'était donc guère sage?

Çà, qui des deux te déplait davantage,

De Mathurin ou de cet effronté?

AGANTHE.
Oh! Mathurin... e'est sans difficulté.
COLETTE.

COLETTE.

Mais monseigneur est bon; il est le maître :
Pourrait-il pas te dépêtrer du traître !
Tu me parais si belle!

ACANTILE. Hélas!

COLETTE.

Je croi

Que tu pourras mieux réussir que moi.

AGANTUE.

Est-il bieu vrai qu'il arrive?

GOLETTE.

Sans doute, Car on le dit.

AGANTHE.

Penses-tu qu'il m'écoute?

COLETTE.

J'en suis certaine, et je retiens ma part

De ses bontés.

Nous le verrons trop tard; Il n'arrivera point; on me fiance, Tout est conclu, je suis sans espérance. Berthe est terrible en sa mauvaise humenr; Mathurin presse, et le meurs de douleur.

COLETTE. Eh! moque-(oi de Berthe.

ACANTHE. Hélas! Dormène ,

Si je lui parle, entrera dans ma peine: 12 vens prier Dormêne de m'aider De son appul qu'elle daigne aecorder Aux malheureurs, cette dame est si bonne! Laure, surtout, cette vieille personne, Qui m'a toujours mourte tant d'amidie. De moi, sams donte, aura quelque pilié; Car sais-tu bien que cette dame Laure Très tendrement de ses bonten în lonore? Entre ses bras elle me tient souvent, Elle m'instruit, er pleure en mistruisant. COLETTE.

Pourquoi pleurer?

MAINTHE.

Mais de ma destinée:
Elle voit bien que je ne suis pas née
Pour Mathurin... Crois-moi, Colette, allons.
Lui demander des conseils, des leçons...
Veux-tu me sulvre?

COLETTE.
Ab! oni, ma chère Acanthe,
; la chose est très prudente.

Enfuyons-nous; la chose est très prudente. Viens; je connais des chemins détournés Tout près d'ici.

# SCÈNE IV.

ACANTHE, COLETTE, BERTHE, DIGNANT,

BERTHE, arrétaut Acanthe.

Quel elieum vous preuer.¹ Étes-vous fulle? et quand on doit se rendre A son devoir, fant-il se faire attendre? Quelle indotence! et quel air de froideur! Vous me glacez: votre masurase lumeur Jusqu'à la fin vous sera reprochée. On vous marie, et vous étes fachée. Hom, l'idiote! Allons, (à, Mathurin, Soyez le maltre, et domez-lui la main.

Soyez le maître, et donnez-lui la main. .

MATHURIN approche sa main, et veut l'embrasser.

Ah! palsandié...

BERTHE.
Voyez la malhonnête!
Elle rechigne, et détourne la tête!

ACANTHE.
Pardon, mon père; liclas! vous excusez
Mon embarras, vous le favorisez,
Et vous sentez quelle douleur amère

Je dois souffrir en quittant un tel père. BERTHE.

Et rien pour mei?

MATHURIN.
Ni rien pour moi non plus?
COLETTE.

Non, rien, méchant; tu n'auras qu'un refus.

On me fiance.

COLETTE.

Et va, va, fiançailles Assez souvent ne sont pas éponsailles. Laisse-moi faire.

HIGNANT.

Eh! qu'est ce que j'entends? '
C'est un courrier : c'est, je pense, un des gens
De monseigneur; oui, c'est le vieux Champagne.

# SCÉNE V.

LES PRÉCÉDENTS, CHAMPAGNE.

CHAMPAGNE.

Oui; nous avons terminé la campagne : Nous avons sauvé Metz, mon maître et moi; Ez nous aurons la paix. Vive le roi! Vive mon maître !... il a hien du courage; Mais il est trop sérieux pour son dge; J'en suis falche. Je suis bien aine aussi , Mon vieux Dignant, de te trouver lei; Tu me parais en grande compagnie.

Oui... vous serez de la cérémonie.

Nous marions Acanthe.

Bon! tant mieux! Nous danserons, nous serons tous joyeux.

Ta fille est belle... Ha! ha! c'est toi, Colette; Ma chère enfant, ta fortune est donc faite? Mathurin est ton mari?

COLLTTE.

Mon dieu , pop.

CHAMPAGNE.

Il fait fort mal.

COLETTE.
Le traitre, le fripon,
Croit dans l'instant prendre Acanthe pour femme.

CHAMPAGNE.

Il fait fort hien; je réponds sur mon âme
Que cet hymen à mon maître agréera;
Et que la noce à ses frais se fera.

AGANTHE.
Comment! il vient?

CHAMPAGNE.

Peut-être ce soir même. DIGNANT.

Quoi! ce seigneur, ce bon maltre que j'aime , Je puis le voir encore avant ma mort?

S'il est ainsi , je bënirai mon sort.

AGANTHE.

Puisqu'il revient , permettez , mon cher père ,

De vous prier, devant uns helle-mère,
De vouloir bien ne rien précipiter
Sans son aveu, sans l'oser consulter;
C'est un devoir dont il faut qu'on s'acquitte;
C'est un respect, sans doute, qu'il mérité.

Foin du respect!

MATHURIN. ct! DIGNANT.

Votre avis est sense; Et comme vous en secret j'ai pensé.

MATHERIN. Et moi , l'ami , je peusé le contraire. COLETTE, à Acanthe.

Bon, tenez ferme. MATHERIN.

Est un sot oul diffère.

Je ne veux point soumettre mon honneur. Si je le puis, à ce droit du seigneur.

BERTHE. Eli! pourquoi tant s'effaroucher? la chose Est bonne au fond, quoique le monde en cause. Et notre honneur ne peut s'en tourmenter. J'en sis l'épreuve ; et je puis protester Qu'à mon devoir quand je me fus rendue . On s'en alla dès l'instant qu'on m'eut vue.

Je le crois bien.

COLUTTE. BERTHE.

Cependant la raison Duit conseiller de fuir l'occasion. Hâtons la noce, et n'attendons personne. Préparez tout , mon mari , je l'ordonne.

MATHERIA. (A Colette, en s'en allant.) C'est très bien dit. Eli bien! l'aurai-je enfin?

COLETTE. Non, to ne l'auras pas, non, Mathurin. (Ils sortent, )

CHAMPAGNE. Oh! oh! nos gens viennent en diligence. l:li quoi! deià le chevalier Gernance?

# SCÉNE VI.

### LE CHEVALIER, CHAMPAGNE,

CHAMPAGNE.

Vous êtes fin , monsieur le chevalier : Très à propos vous venez le premier. Dans tous vos faits votre bean talent brille : Vous vous doutez qu'on marie une fille: Achante est belle, au moins, LE CHEVALIER.

Eli! oui vraiment.

Je la connais ; j'apprends en arrivant Oue Mathurin se donne l'insolence De s'appliquer ce bijou d'importance; Mon bon destin nous a fait accourir Pour v mettre ordre: il ne faut pas souffrir Qu'un riche rustre ait les tendres prémices D'une beauté qui ferait les délices Des plus huppés et des plus délicats. Pour le marquis, il ne se hâte nas : C'est, je l'avone, un grave personnage, Presse de rien , bien compassé , bien sage , Et voyageant comme un ambassadeur, Parblen! jouons un tour à sa lentenr : Tiens, il me vient une bonne pensée, C'est d'eulever presto la fiancée,

De la conduire en quelque vieux château, Onelque masure.

> CHAMPAGNE. Oui, le projet est beau.

LE CHEVALIER. Un vieux château, vers la forêt prochaine, Tout delabré, que possède Dormène, Avec sa vieille...

> CHAMPAGNE. Oui, c'est Laure, je crois. LE CHEVALIER.

Oui.

CHAMPAGNE.

Cette vieille était jeune autrefois ; Je m'en souviens, votre étourdi de père Eut avec elle une certaine affaire, Où chacun d'eux fit un mauvais marché. Ma foi! c'était un maître débauché, Tout comme vous, buvaut, aimant les belles, Les enlevant, et puis se moquant d'elles. Il maneea tout, et ne vous laissa rien,

LE CHEVALIER. J'ai le marquis, et c'est avoir du bien; Sans nul souci je vis de ses largesses. Je n'aime point l'embarras des richesses : Est riche assez qui sait toniours jouir. Le premier bien, crois-moi, c'est le plaisir. CHAMPAGNE.

Eli! que ne prenez-vons cette Dormène? Bien plus qu'Acanthe elle en vandrait la peine; Elle est très fraiche, elle est de qualité; Cela convient à votre dignité : Laissez pour nons les filles du village.

LE CHEVALIER. Vraiment Dormène est un très donx partage, C'est très bien dit. Je crois que j'ens un jour, S'il m'en souvient, pour elle un peu d'amour; Mais, entre nons, elle sent trop sa dame; On ne pourrait en faire que sa femme. Elle est bien pauvre, et je le suis aussi; Et pour l'hymen j'ai fort peu de sonci. Mon cher Champagne, d me faut une Acanthe; Cette conquête est beaucoup plus plaisante: Oui, cette Acanthe anjourd'hui m'a piqué. Je me sentis, l'an passé, provoqué Par ses refus, par sa petite mine. J'aime à dompter cette pudeur mutine. J'ai deux coquins, qui font trois avec toi, Déterminés, alertes comme moi : Nous tiendrons prêt à cent pas un carrosse, Et nous fondrons tous quatre sur la noce. Cela sera plaisant ; j'en ris déjà.

CHAMPAGNE. Mais crovez-vous que monseigneur rira? LE CHEVALIER.

Il fandra bien qu'il rie, et que Dormène

En rie encor, quoique prude et hautaine, Et je prétends que Laure en rie aussi. Je viens de voir, à ciuq cents pas d'ici, Dormène et Laure, en très miuce dyujage, Qui s'en aliaient vers le proclaim village, Chez quelque vieille : il faut prendre ce temps. CHAMPAGOE

C'est bien pensé; mais vos déportements Sont dangereux, je crois, pour ma personne. LE CHEVALIER.

Bon! I'on se fiche, on s'apaise, on pardonne.
Tous les gens gais ont le don merveilleux
De mettre en train tous les gens sérieux.

Fort bien.

CHANPAGNE.

LE CHEVALIER.

L'esprit le plus atrabilaire Est subjugué quand on cherche à lui plaire.

On s'épouvante, on crie, on fuit d'abord, Et puis l'on sonpe, et puis l'on est d'accord. CHAMPAGNE.

On ne peut mieux; mais votre belle Acauthe
Est bien revêche.

LE CHEVALIE.

Le résistance est un charme de plus;
El jaime assez une harme de plus;
El jaime assez une herme de plus;
El jaime assez une herme de refus.
Comment souffiri la stupide innocence
Dun sot tendron flosant la reverence,
Baissant les yeax, muette à mon aspect, Et reveaut une faveurs par respect,
Mon cher Champagne, a mon dernier voyage,
D'Acantule iej jerouvai le courage.
Va, som mes bis je la fera julier.
Va, som mes bis je la fera julier.
Seis mon competition on mes atames;
Point de quartier, marchons, alerte, aux armes,
Vite.

CHAMPAGNE.

Je crois que nous sommes trahis; C'est du secours qui vient aux ennemis : J'entends grand bruit, c'est monseigneur. LE CHEVALIER.

N'importe.

Sois prêt ce soir à me servir d'escorte.

# ACTE TROISIÈME.

### SCÉNE I.

LE MARQUIS, LE CHEVALIER.

LE MARQUIS.

Cher chevalier, que mon cœur est en paix!

Que mes reçards sont lei satisfaits!
Que ce chietaen qu'ont habité nos péres,
Que ces forêts, ces plaines, me sont clères;
Que ces forêts, ces plaines, me sont clères;
Que ces forêts, coublier pour toujours
L'illusion, les manéges des cours!
Tous ces grands rieus, ces pounpenses chimères,
Ces vanics, ces ombres passapères,
An fond du cour altissent un vale affreux.
Cest avec nous que nous sommes heureux.
Dans ce grand monde, du claeure sout paralire,
On est cective, et clier any fe suits malter.
On est cetive, et clier any fe suits malter.

Eh! oui , l'on peut se réjouir partout , En garnison , à la cour , à la guerre , Long-temps en ville , et huit jours dans sa terre.

LE MARQUIS.

Que vous et moi nous sommes différents!

LE CHEVALIER.

Nous changerons peut-être avec le temps. En attendant, vous savez qu'on apprête, Pour ce jour même, une très belle fête:

C'est une noce.

LE MARQUIS.

Oui, Mathurin vraiment

Fait un beau choix, et mon consentement

Est tout acquis à ce doux mariage;

L'époux est ricle, et sa maltresse est sage:

C'est un bonheur bieu digne de mes vœux,

En arrivant, de faire deux heureux.

LE CHEVALIEB.

Acanthe encore en peut faire un troisième.

LE MARQUIS.

Je vous recounais là , toujours vons-même.

Mon cher parent, vous m' avez fait cent fois

Trembler pour vous, par vos galants exploits.

Tout pent passer dans des villes de guerre;

Mais nous devous l'exemple dans ma terne.

LE CHEVALIER.

L'exemple du plaisir, apparemment ?

LE MARQUIS.

Au moins, mon cher, que ce soit prudemmeut;

and provent and the second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second particular and a second par

Utilement témoin de ses malheurs , Je m'instruisais en répandant des pleurs. Si , comme moi , cette fin déplorable Vous eût frappé , vous seriez raisonnable. LE CHEVALIER.

Oni, je veux l'être un jonr, c'est mon dessein; J'y pense quelquefois; mais c'est en vain; Mon feu n'emporte.

LE MARQUIS. Eli bien! je vous présage Que vous serez las du libertinage. LE CHEVALIER.

Je le voudrais; mais on fait comme on pent: Ma foi, n'est pas raisonnable qui vent. LE MARQUIS.

Vons vous trompez: de sou ceur on est maitre. Je nis l'éperone est asse qui vour l'étre; El, croyes-moi, cette Acaulhe, entre nous, Ent des attrisis pour moi comme pour vons; Mais ma raison ne pouvait me permettre. Le répais ce desir passager; Je répais ce desir passager; Je rejais ce desir passager; Jont la poursaite aurait pu m'élliger, Dont le suecès chi perdu cette fille, El l'étà foit so hort any yeux de sa famille, El l'étà fris si hont en sy yeux de sa famille, El l'étà prive à jamais d'un époux.

LE CHEVALIER.

Je ne suis pas si timide que vous ;
La même pâte, il faut que j'en convienne ,
N'a point formé votre branche et la núenne.
Quoi ! vous pensez être ilans tous les temps
Maitre absolu de vos yeux , de vos seus ?

LE MARQUIS. Et pourquoi non?

LE CHRYALER.

Très fort je vous respecte;
Mais la sagesse est tant soit pen suspecte;
Les plus prudents se laissent capitver,
Et le vrai sage est encore à trouver.
Craigner surtout le titre ridienle
De philosopole.

the junticopie. Li MARIET.

Groube non, ce non tant combain, governel-il direct consultation on ce non tant combain. Que vent-il direct pamer de la vertu. Le fat en raille avec étourleire. Le fat en raille avec étourleire. Le fat en raille avec étourleire. Le soit ce raint, le fripons et décrie; L'honne de bien déclaigne les propos Bec étourleis, de fripons, et des soits; Be ce n'est pass sur les discours du monde que le bonheur et la vertu se fonné. Peur le bonheur et la vertu se fonné. Peur le fat pass par les discours du monde de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de

Et je vondrais vous marier aussi. LE CUEVALIER. Très humble serviteur. LE MARQUIS.

Ma fantaisie N'est pas de prendre une jeune étourdie. LE CHEVALIER.

L'étourderie a du bon. LE MARQUIS. Je voudrais

Un esprit doux, plus que de donx attraits.

LE CHEVALIER.

J'almerais mieux le dernier.

LE MARQUIS.

La jeunesse, Les agréments , n'ont rien qui m'intéresse. LE CHEVALIER.

Tant pis.

LE MARQUIS.

Je venx affermir ma maison

Par un hymen qui soit tout de raison.

LE CHEVALIER.
Oui, tout d'ennui.

LE MARQUIS.

J'ai pensé que Dormène
Serait très propre à former cette chaîne.

LE CHEVALIER

Notre Dormène est bien pauvre. LE MAROUIS.

Tant mieux.

C'est un bonheur si pur, si précieux, De relever l'indigente noblesse, De préférer l'ionneur à la richesse? C'est l'honneur seul qui cher nous doit former Tout notre sang; lui seul doit animer Ce sang reud en os braves ancètres.

Qni dans les camps doit couler pour ses maîtres. LE CHEVALIER. Je pense ainsi : les Français libertins Sontgens d'Ionneur. Mais, dans vos beaux desseins, Yous avez done, magré votre réserve, Un peu d'amour?

LE MARQUIS.

Qui, moi? Dieu m'en préserve!

Il faut savoir être maltre chez soi;

Et si j'aimais, je recevrais la loi.

Se marier par amour, c'est folie.

Ma foi, marquis, votre philosophie
Me paralt toute à rebours du hon sens;
Pour moi, je crois au pouvoir de nos sens;
Le les consaile en tout, et j'innaçine
Que tous ces gens si graves par la mine,
Pleins de morate et de réflexions.
Sont destinés aux graudes passions.
Les ciournis esquivent l'evalvage,

Mais un coup d'oril peut subjuguer un sage. LE MARQUIS.

Soit, nous verrons.

LE CHEVALIER.

Voici d'antres époux; Voici la noce; allons, égayons-nous. C'est Mathurin, c'est la gentille Acanthe, C'est le vieux père, et la mère, et la tante, C'est le bailif, Colette, et tout le bourg.

# SCÉNE II.

LE MARQUIS, LE CHEVALIER; LE BAILLIF,

LR MARQUIS. J'en suis touché. Bonjour, enfants , bonjour.

LE BAILLIF.

Nous venons tous avec conjouissance
Nous présenter devant votre excellence,
Comme les Grees jadis devant Cyrus...
Comme les Grees...

LE MARQUIS.

Les Grecs sont superflus.

Je suis Picard; je revois avec joie

Tous mes vassaux.

LE BAILLIF.
Les Grees de qui la proie...
LE CHEVALIER.
Ah! finissez. Notre gros Mathurin,

La belle Acanthe est votre proie enfin?

MATHURIN.

Oni-dà, monsieur; la fiançaille est faite,
Et nous prions que monseigneur permette
Ou'on nous finisse.

COLETTE.
Oh! ! tu ne l'auras pas;
Je te le dis , tu me demeureras.
Oni , monseigneur, vous me rendrez justice;
Vous ne souffrirez pas qu'il me trahisse;
Il m'a promis...

Il m'a promis...

MATHURIN.

Bon! j'ai promis en l'air.

LE MARQUIS.

Il faut, buillif, tirer la chose au clair.

A-t-il promis?

LE BAILLIF.

La chose est constatée.

Colette est folle, et je l'ai déboutée.
COLETTE.

Ça n'y fait rien, et monseigneur saura
Qu'on force Acanthe à ce beau marché-là,

Qu'on force Acanthe à ce beau marché-là Qu'on la maltraite, et qu'on la violente, Pour épouser. LE MARQUIS.

Est-il vrai, belle Acanthe?

ACANTHE. Je dois d'un père, avec raison chéri, Suivre les lois; il me donne un mari.

MATHURIN.

Vous voyez bien qu'en effet elle m'aime.

LE MAROUIS.

Sa réponse est d'une prudence extrême : Eh bien! chez moi la noce se fera.

Bon, bon, tant mieux.

LE MARQUES, à Acanthe.

Votre père verra
Que j'aime en lui la probité, le zèle,
Et les travaux d'uu serviteur fidèle.
Votre paresse à pue verificité.

Que j anne en inti probite, le zèle, El les travaux d'uu serviteur fidèle. Votre sagesse à nies yeux satisfaits Augmente encor le prix de vos attraits. Comptez, annis, qu'en faveur de la fille, Je prendrai soin de toute la famille.

Et de moi donc?

LE MARQUIS.

De vous , Colette , aussi.

Cher chevalier, retirons-nous d'ici ;

Ne troublons point leur naive allégresse.

LE BAILLIF.
Et votre droit , monseigneur ; le temps presse.

Quel chien de droit! Alt! me voilà perdu.

Va, tu verras.

Mathurin , que crains-tu? LE MARQUIS.

Vous aurez soin, baillif, en homme sage, D'arranger tout suivant l'antique usage : D'un si beau droit je veux m'autoriser Avec décence, et n'en point abuser.

LE CHEVALIER.

Ah! quel Caton! mais mon Caton, je pense,
La suit des yeux, et non sans complaisance.

Mon cher cousin...

LE MARQUIS. Eh bien?

LE CHBVALIER.
Gageons tous deux

Que vous allez devenir amoureux.

LE MARQUIS.

Moi, mon cousin!

Oui, vous.

L'extravagance!

Vons le serez; j'en ris déjá d'avance. Gageons, vons dis-je, une discrétion. Soit.

LE CHEVALIER.

Vous perdrez. LE MARQUIS. Sovez bien sûr que non.

# SCÉNE III.

LE MAROUIS.

LE BAILLIF, LES PRÉCÉDENTS (moins le Marquis et le Chevalier).

MATHURIN.

Que disent-ils?

LE BAILLIF.

Ils disent que sar l'heure Chaenn s'en aille , et qu'Acanthe demeure MATHERIN.

Moi, que je sorte!

LE BAILLIF. Oni . sans doute. COLETTE

Oni. fripon. Oh! nous aimons la loi, nous.

MATHURIN , au baillif. Mais doit-on?...

BERTHE. Eh quoi ! benêt, te voilà bien à plaindre ! DIGNANT.

Allez . d'Acanthe on n'anra rien à craindre ; Trop de verta règne au fond de son cœur; Et notre maître est tout rempli d'honneur.

(A Acanthe.) Quand près de vous il daignera se rendre, Quand sans temoin il pourra vous entendre, Remettez-lui ce paquet cacheté : (Lui donnant des papiers cachetés.) C'est un devoir de votre pieté; N'y manquez pas... O fille tonjonrs ehère...

Embrassez-moi. ACANTHE.

Tous vos ordres, mon père, Seront suivis; ils sont pour moi sacrés;

Je vous dois tout... D'où vient que vous pleurez? DIGNANT. Ah! je le dois... de vous je me sépare,

C'est pour jamais; mais si le eiel avare, Oui m'a tomours refuse ses bienfaits, Pouvait sur vous les verser désormais, Si votre sort est digne de vos charmes, Ma chère enfant, je dois sécher mes larmes. BERTHE

Marchons, marchons; tons ees beaux compliments Sont panyretés qui font perdre du temps. Venez, Colette.

COLETTE, à Jeanthe. Adieu, ma chère anue. Je recommande à votre prud'homie Mon Mathnrin ; vengez-moi des ingrats. ACANTHE. Le cœur me bat... Que deviendrai-je? hélas!

SCÈNE IV.

LE BAILLIF, MATHURIN, ACANTHE.

MATHERIN Je n'aime point cette cérémonie, Mattre baillif; c'est une tyrannie.

LE BAILLIF. C'est la condition sine aud non.

MATHURIN. Sine qud non! quel diable de jargon! Morblen! ma femme est à moi.

LE BAILLIF. Pas encore : Il fant premier que monseigneur l'honore D'un entretien selon les nobles us En ce châtel de tous les temps reçus.

MATHURIN. Ces maudits us, quels sont-ils? LE BAILLIF.

L'éponsée Sur une chaise est sagement placée; Pnis monseigneur, dans un fanteuil à bras, Vient vis-à-vis se camper à six pas.

MATHURIN. Quoi ! pas plus loin ?

LE BAILLIF. C'est la rècle. MATHURIN.

Allons, passe.

Et puis après? LE BAILLIF.

Monseigneur avec grace Fait un présent de bijoux, de rubans, Comme il lui plalt.

MATHURIN. Passe pour des présents. LE BAILLIF.

Puis il lui parle : il vous la considère : Il examine à fond son caractère : Puis il l'exhorte à la vertu.

MATHURIN.

Fort bien;

Et quand finit, s'il vous plait, l'entretien? LE BAILLIF. Expressément la loi veut qu'on demeure Pour l'exhorter l'espace d'un quart d'heure.

MATRICEIN. Un quart d'heure est beaucoup. Et le mari Peut-il au moins se tenir près d'ici

Pour écouter sa femme?

# LE DROIT DU SEIGNEUR, ACTE III, SCÈNE VI. LE BAILLIF. SCÈNE VI.

LE BATLLIF. La loi porte

Que s'il osait se tenir à la porte, Se présenter avant le temps marqué, Faire du bruit, se tenir pour choqué, S'émanciper à sottises pareilles, On fait conper sur-le-champ ses oreilles.

On fait conper sur-le-champ ses oreilles
MATHURIN.

La belle loi! les beaux droits que voilà!

Et ma moitié ne dit mot à cela?

ACANTHE. Moi , j'obéis , et je n'ai rien à dire.

LE BAILLIF. Déniche ; il faut qu'un mari se retire :

Point de raisons.

MATHERIN, sortant.

Ma femme heureusement
N'a point d'esprit; et son air innocent.

N'a point d'esprit; et son air innocent, Sa conversation ne plaira guère. LE BAILLIF.

Veux-tu partir?

Songe suriout au pauvre Matharin ,
Ton flancé.

(H sort.)

AGANTHE.

J'y songe avec elagrin.

Quelle sera cette étrange entrevue?

Adieu donc, ma très chère;

La peur me prend ; je suis tout éperdue.

LE BAILLIF.

Asseyez-vous ; attendez en ce lieu
Un fuattre aimable et vertueux. Adieu.

## SCÉNE V.

ACANTHE.

Il est aimable... Ah! je le sais , sans doute. Pourrai-ie , bélas! mériter qu'il m'écoute? Entrera-t-il dans mes vrais intérêts, Dans mes chagrins et dans mes torts scerets? Il me croira du moins fort imprudente De refuser le sort qu'on me présente, Un mari riche, un état assuré. Je le prévois, je ne remporterai Que des refus avec bien peu d'estime ; Je vais déplaire à ce cœur magnanime; Et si mon ame avait osé former Quelque souhait, c'est qu'il pût m'estimer. Mais pourra-t-il me blamer de me rendre Chez cette dame et si noble et si tendre, Oui fuit le monde, et qu'en ce triste jour J'implorerai pour le fuir à mon tour?... On suis-je?... on ouvre!... à peine j'envisage Celni qui vient... je ne vois qu'un nuage.

# SCENE VI.

LE MAROLIS, ACANTHE.

LE MARQUES.
Asseyez-vons. Lorsqu'ici je vons vois,
C'est le plus beau, le plus cher de mes droits.
Fai commandé qu'on porte à votre père
Les faibles dons qu'il convient de vons faire.
Ils parattront bien indicines de vons.

ACANTHE, s'assequat.
Trop de bontés se répandent sur nous;
J'en suis confuse et ma reconnaissance
N'a pas besoin de tant de bienfesance:
Mais avant tout il est de mon devoir
De vous prier de daigner recevoir
Ces vieux papiers que mon père présente
Très humblement.

LE MARQUIS, les mettant dans sa poche.
Donnez-les, belle Acanthe,
Je les lirai; e'est sans doute un detail
De mes fort's : ses soins et son travail
Nont toujours plu; j'anrai de sa vieillesse
Les plus grands soins : comptez sur ma promesse.
Mais est-il vrai qu'il vous donne un époux
Oui, vous cansant d'invincibles dégoûts.

Qui, vous cansant d'invincibles dégoûts, De votre hymen rend la chaîne odieuse? J'en suis fâclué... Vous deviez être heureuse. ACANTHE. Ah! ie le suis un moment, monseigneur,

En vous parlant, en vons ouvrant mon cœur; Mais tant d'audace est-elle ici permise? LE MARQUIS.

Ne craignez rien, parlez avee franchise; Tous vos secrets seront en sûreté.

ACANTOE. Oui douterait de votre probité? Pardonnez donc à ma plainte importune. Ce mariage aurait fait ma fortune. Je le sais bien ; et j'avouerai surtout Oue c'est trop tard expliquer mon dégoût : Que, dans les champs élevée et nourrie. Je ne dois pas dédaigner une vie Oui sous vos lois me retient pour jamais, Et qui ni'est chère encor par vos bienfaits. Mais, après tout, Mathurin, le village, Ces paysans, lenrs mœurs et leur langage, Ne m'ont jamais inspiré tant d'horreur : De mon esprit c'est une injuste erreur : Je la combats, mais elle a l'avantage, En frémissant je fais ce mariage.

LE MANQUIS , approchant son fauteuil. Mais vous n'avez pus tort.

ACANTHE, à genoux.

J'ose à genonx Vous demander, non pas un autre époux, Non d'autres nœuds, tous me seraient horribles. Mais que je puisse avoir des jours paisibles : Le premier bien serait votre bonté, Et le second de tous, la liberté. LE MARQUES , la relevant avec empressement. Eh! relevez-vous done... Que tout m'étonne Dans vos desseins, et dans votre personne, (tls s'approchent.)

Dans vos discours, si nobles, si touclants, Oui ne sout point le laugage des champs, Je l'avouerai , vous ne paraissez faite Pour Mathurin ni pour cette retraite. D'où tenez-vous, dans ce séjour obscur, Un ton si noble, un langage si pur? Partout on a de l'esprit : e est l'ouvrage De la nature, et c'est votre partage : Mais l'esprit senl , sans éducation , N'a jamais eu ni ce tour ni ce ton, Oni me surprend... je dis plus, qui m'enchante.

ACANTHE. Ali! que pour moi votre âme est indulgente! Comme mon sort, mon esprit est borné. Moins on attend, plus on est étonné.

LE MARQUIS. Onoi, dans ces lieux la nature bizarre Anra voulu mettre une flenr si rare, Et le destin veut ailleurs l'enterrer! Non, belle Acanthe, il vous faut demeurer.

(1) s'amproche.)

ACANTHE. Pour épouser Matleurin? LE MARQUIS.

Sa personne Mérite peu la femme qu'on lui donne, Je l'avouerai.

ACANTHE.

Mon père quelquefois Me conduisait tont auprès de vos bois , Chez une dame aimable et retirée. Pauvre , il est vrai , mais noble et révérée , Pleine d'esprit, de sentiments, d'honneur : Elle daigne m'aimer; votre faveur, Votre bouté peut me placer près d'elle. Ma belle-mère est avare et cruelle ; Elle me hait ; et je hais malgre moi Ce Mathurin qui compte sur ma foi. Voilà mou sort, vous en êtes le maître; Je ne serai point heureuse peut-être; Je sonffrirai ; mals je souffrirai moins En devant tout à vos généreux soins. Protégez-moi: eroyez qu'en ma retraite Je resterai toujours votre sujette. LE MAROUIS.

Tout me surprend. Dites moi , s'il vous plalt , Celle qui preud à vons tant d'intérêt, Oui vous chérit, avant su vous connaître, Serait-ce point Dormène?

ACANTRE. Oni LE MARQUIS.

Mais pent-Atre ... Il est aisé d'ajuster tout cela.

Oui... votre idée est très bonne... Oui, voilà Un vrai moyen de rompre avec décence Ce sot hymen, cette indigne alliance. J'ai des projets... en un mot , voulez-vous

Près de Dormène uu destin noble et doux? ACANTHE. l'aimerais mieux la servir, servir Laure,

Laure si bonne , et qu'à jamais j'honore , Manquer de tout, goûter dans leur sejour Le seul bonheur de vous faire ma cour, Oue d'accepter la richesse importune De tout mari qui ferait ma fortune.

LE MARQUIS. Acanthe, allez... Vous pénétrez mon cœur : Oui, yous pourrez, Acanthe, avec honneur Vivre auprès d'elle... et dans mon eliâteau même. ACANTHE.

Auprès de vous! als ! ciel ! LE MARQUIS s'approche un pen. Elle vous aime :

Elle a raison ... J'ai . vous dis je , uu projet ; Mais je ne sais s'il aura son effet. Et cependant vous voilà fiancée , Et votre chaîne est déià commencée , La noce prête, et le contrat signé. Le ciel voulut que je fusse éloigné Lorson'en ces lieux on parait la victime : J'arrive tard, et je m'en fais un erime.

ACANTHE. Quoi! vous daignez me plaindre? ah! qu'à mes Mon mariage en est plns odieux ! [ yeux Ou'il le devieut chaque instant davantage ! (tls s'approchent.)

LE MARQUIS. Mais, après tout, puisque de l'esclavage

(Il s'approche, ) Avec décence on pourra vous tirer..... ACANTHE, s'approchant un peu-Ali! le voudriez-vous?

LE MARQUIS.

J'ose espérer... Que vos parents , la raison , la loi même , Et plus encor votre mérite extrême... (II s'approche encore.)

Oui, cet hymen est trop mal assorti. (Elle s'approche.) Mais... le temps presse, il faut prendre un parti ; Ecoutez-moi.

(lis se trouvent tout près l'un de l'autre.) AGANTHE.

Juste ciel! si j'écoute!

# LE DROIT DU SEIGNEUR, ACTE III, SCÈNE IX.

Quoi?

# SCÈNE VII.

LE MAROUIS, ACANTHE, LE BAILLIF, MATHERIN.

MATHURIN, entrant brusquement. Je crains, ma foi! que l'on ne me déboute : Entrons, entrons; le quart d'heure est fini.

ACANTHE.

Eh quoi ! sitôt ? LE MARQUIS , tirant sa montre.

Il est vrai, mon ami.

MATHURIN. Maltre baillif, ces sièges sont bien proches : Est-ce encore un des droits?

LE BAILLIF. Point de reproches.

Mais du respect. MATHURIN.

Mon dieu ! nous en aurons ;

Mais aurons-nous ma femme? LE MARQUIS. Nous verrons.

MATHURIN. Ce nous verrous est d'un mauvais présage.

Ou'en dites-vous , baillif? LE BAILLIF.

L'ami, sois sage. MATHERIN.

Que je fis mal, ô ciel! quand je naquis, De naître, hélas! le vassal d'un marquis! (Ils sortest.)

# SCÈNE VIII.

### LE MAROUIS.

Nou, je ne perdrai point cette gageure... Amoureux ! moi ! quel coute ! ah ! je m'assure One sur soi-même on garde un plein pouvoir : Pour être sage, on n'a qu'à le vouloir. Il est bien vrai qu'Acanthe est assez belle... Et de la grâce! ah! nul n'eu a plus qu'elle... Et de l'esprit!... quoi ! dans le fond des bois! Pour avoir vu Dormène quelquefois, Oue de progrès ! qu'il faut peu de culture Pour seconder les dons de la nature! J'estime Acanthe : oui , je dois l'estimer ; Mais, grace au ciel, je suis très loin d'aimer; A fuir l'amour j'ai mis toute ma gloire.

# SCENE IX.

LE MARQUIS, DIGNANT, BERTHE, MA-THURIN.

BERTHE.

Ah! voici bien , pardienne, une autre histoire!

LE MARQUES.

BERTHE.

Pour le coup, c'est le droit du seigneur: On nons enlève Acanthe.

> LE MARQUIS. Ah! BERTHE.

Votre honneur Sera honteux de cette vilenie; Et je n'anrais pas cru cette infamie

D'un grand seigneur, si bon, si libéral. LE MARQUIS.

Comment? qu'est-il arrivé? RESTHE.

Rien du mal... Savez-vons pas qu'à prine chez son père

Elle arrivait pour finir notre affaire, Quatre coquins, alertes, bien tournés, Effrontément me l'ont prise à mon nez, Tout en riant , et vite l'ont conduite Je ne sais où?

LE MARQUIS. Ou'on aille à leur poursuite...

Holà! quelqu'un... ne perdez point de temps ; Allez, courez, que mes gardes, mes gens, De tous côtés marchent en diligence. Volez, vous dis-je; et, s'il faut ma présence, J'irai moi-même.

> BERTHE . à son mari. Il parle tout de bon ;

Et l'on croirait, mon cher, à la façon Dout monseigneur regarde cette injure, Que c'est à lui qu'on a pris la future. LE MAROUIS.

Et vons son père, et vous qui l'aimiez tant, Vous qui perdez une si chère enfant . Un tel tresor, un corur noble, un corur tendre, Avez-vous pu souffrir, sans la défendre. One de vos bras on osat l'arracher? Un tel malheur semble peu vous toucher. Que devient done l'amitié paternelle? Yous m'étonnez.

### DIGNANT.

Mon cœur gémit sur elle : Mais je me trompe, ou j'ai dû pressentir One par votre ordre on la fesait partir, LE NABQUIS.

Par mon ordre?

DIGNANT. Oai.

LE MAROUIS.

Ouelle injure nouvelle! Tous ces gens-ci perdent-ils la cervelle? Allez-vous-en , laissez-moi , sortez tous, Ah! s'il se peut, modérons mon courroux... Non, vons, restez.

MATHURIN.

Qui? moi?

LE MARQUIS, à Dignant.

Non; vous, vous dis-je.

SCÈNE X.

LE MARQUIS, sur le devant: DIGNANT, au fond.

LE MARQUIS. Je vois d'où part l'attentat qui m'afflige Le chevalier m'avait presque promis De se porter à des coups si hardis. Il croit au fond que cette gentillesse Est pardonnablé au feu de sa jeunesse : Il ne sait pas combien j'en suis choqué. A quel excès ce fou-là m'a manqué! Jusqu'à quel point son procède m'offense! Il déshonore , il trahit l'innocence : Voilà le prix de mon affection Pour un parent indigne de mon nom! Il est pétri des vices de son père; Il a ses traits, ses mœurs, son caractère; Il périra malheureux comme lui. Je le renonce, et je veux qu'aujourd'hui Il soit puni de tant d'extravagance.

DIGNANT.

Puis-je en tremblant prendre ici la licence
De vous parler?

LE MARQUIS.

Sans doute, tn le peux :

Parle-moi d'elle.

DIGNANT.

Au transport doulonreux
Où votre eœur devant moi s'abandonne,
Je ne reconnais plus votre personne.
Vous avez lu ce qu'on vous a porté,
Ce gros paquet qu'on vous a présenté?

LE MARQUIS.

Eh! mon ami, suis-je en état de lire?

DEGNANT.

DIGNANT.

Vous me faites frémir.

LE MARQUIS.

Que venx-tu dire? DIGNANT.

Quoi! ee paquet n'est pas encore ouvert?

Non.

DIGNANT.

Juste ciel! ce dernier conp me perd.

LE MARQUIS.

Comment?... J'ai cru que c'était un mémoire

De mes forêts.

DIGNANT.

Hélas! yous deviez croire

Hélas! vous deviez croire

LE MARQUIS.
Eli l'lisons vite... Une table à l'instant ;
Approchez done cette table.
DIGNANT.

Qu'anra-t-on fait, et qu'allez-vous connaître ?

LE MARQUES, assis, ezamine le paquet.

Mais ce paquet, qui n'est pas à mon nom,

Est cacheté des secaux de ma maison?

DEGAAT.

Oui.

Lisons done.

Cet ctrange mystère En d'antres temps aurait de quoi vous plaire ; Mais à présent il devient bien affreux.

LE MARQUES, Hénnt.

Je ne vois rien jusqu'ei que d'heureux...
Je vois d'abord que le ciel la fit naître
D'un sang illustre... et ceta devait être.
Oui, plus je lis, plus je benis les cieux...
Quoi ! Laure a misce dépôt précieux
Entre vos mains? Quoi ! Laure est donc sa mère ?

DIGNANT.

LE MARQUIS.

Mais pourquoi lui serviez-vous de père?
Indignement pourquoi la marier?

DIGNAYE.

J'en avais l'ordre; et jai dù vons prier
En sa faveur... Sa mère infortunée
A l'indigence était abandonnée,
Ne subsistant que des nobles secours
Que, par mes mains, vous versiez tous les jours.
LE MAROLES.

Il est trup vrai ; je sais bien que mon père pèt et envers elle autréois trop se'vère... Quel souvenir!... Que souvent nous voyons D'affreus secrets dons d'illustres maisons!... Le le savais : le père de Gernance De Laure, belas : sémisit l'innocence; Et mes parents, par un zèle inhumain, Aviaent poin cet lymen clandestin. Le lis , je tremble. Ah, douleur trop amère! Mon cher ami, quoi! Gernançe ess on frère!

Tout est connu.

LE MARQUIS.

Quoi i c'est lui que je vois!
Ah i ce sera pour la dernière lois.
Sachona dompter le courroux qui m'anime.
Il semble, à c'el, qui i comatisse son crine!
Que dans ses yeux je lis d'eparement!
Ah! I' on a rest pas compalle impunement.
Comme il rougit, comme li pilati... le traitre!
A mes regards il tremble de paraître.
C'est quelque ctoose.

## SCÈNE XI.

# LE MARQUIS, LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER, de loin, se cachant le visage.

LE MARQUIS. Est-ce vous ?

Vous, malheureux!

LE CHEVALIER.

Je tombe à vos genoux...

Je tombe à vos geno

LE MARQUIS. Qu'avez-vous fait ?

LE CHEVALIER.

Uue faute, nne offense,

Dont je ressens l'indigne extravagance,

Oui pour jamais m'a servi de lecon,

Et dont je viens vous demander pardon.

LE MARQUIS.

Vous, des remords! vous! est-il bien possible?

Vous, des remords! vous! est-il bien possible LE CHEVALIER. Rien n'est plus vrai.

tien n est pius vrai.

LE MARQUIS.

Votre fante est horrible

Plus que vous ne pensez; mais votre cœur Est-il sensible à mes soins, à l'honneur, A l'amitié? vous sentez-vous capable D'oser me faire un aveu véritable, Sans rien cacher?

LE CHEVALIER.

Comptez sur ma candeur : Je suis nn libertin , mais point menteur ; Et mon esprit , que le trouble environne , Est trop éun pour abuser personne.

LE MARQUIS.

Je prétends tout savoir.

LE CREVALIER.

LE CREVALIER.

Le vous dirai

Que de débanche et d'ardeur enivré,
Plus que d'amour, j'avais fait la folie

De dérober une fille joile

An possesseur de ses jeunes appas,
Qu'à mon avis il ne mérite pas.
Le l'ai conduite à la forêt proclaine,
Dans ce châtean de Laure et de Dorm

Cest une faute, d'est yrai, l'en coavis

Ou's most still are merite pour.
Ou's most still are merite pour.
Dans ce chistean de Laure et de Dormhoe;
Dans ce chistean de Laure et de Dormhoe;
Cest ume fante, di set vani, j'en couvien;
Mais j'étais fou, je ne pensais à rien.
Cate Dormhoe; et, Laure, a compagne,
cate bormhoe; et, Laure, a compagne,
En dournit jie n'à piont prefut temps;
En dournit jie n'à piont prefut temps;
L'al commence par des propos polants.
Je m'attendais aux communes alarmes,
Aux eris persontà, à la cobrier, aux larmes;
Mais qu'aije vu' la formetet, [homeneu,
Tout es qu'il di l'arressier l'limoremen.

S'armait pour elle, et prenait sa défense.

J'ai recouru, dans ces premiers moments, A l'art de plaire, aux égards sévliasmes, Aux dous propos, à cette déference Qui fait souvent pardonner la liceuce; Nais, pour réponse, Acanthe, à deux genoux, M'a conjuré de la rendre chez vous; Et c'est alors que ses yenx moins sécères Ont répantiu des pleurs involontaires.

LE MANQUE.

One dites-yous?

LE CHEVALER.

Elle voulait en vain
Me les celeter de sa claramante mair:
Dans cet état, se grâce attendfissante
Enhardissait mon ardeur imprudente;
Et, tout honteux de ma stupidite,
71 ai voiln prendre un peu de liberte.
Clel 'comme cile a lancer im hamitisses'.
Oul, J'ài cru voir nne chaste déesse
Qui rejetait de son auguste autet
L'impur encens qu'offait un criminel.

Ah! poursuivez.

Comments to pout a line in Qui ayant vien presque dans la miser, Dans la bassesse, et dans f'obscurité, Elle airet aire cette dignité. Cos sentiaments, et esprit, et langue, Le ne dipa sa a-dessu du village, De son état, de son non, et son sang, Mais convensible au plus illustre rang? Non, il i est point de mère respectable qui, condammant l'erreur d'un fils coupale, Le rappella use plus de bonde Le rappella use plus de bonde Nemployant point l'aigrent et la colère, Fière et décente, et plus sage qui mustre. De vous surfont elle a parfé long-termes.

LE MARQUIS.

LE CHEVALUES.

De moi?...

LE CHEVALEN.

Votre vertu, qui devait, dissirelle,
Etre à jamis in altone du non modèle.
Etre à jamis in altone du non modèle.
Tott interdit, plein d'un serest respect,
Que je n'avais sent qu'à son aspect,
Le sais lontens; unes fureurs se capitrent.
Le sais tontens; unes fureurs se capitrent.
Et ain voyant maltre de leur locis,
Avec Areanite et deurs ou trois handis,
D'un june d'frès leur faux est resuple :
D'un june d'érie leur faux est resuple :
Charles et peur le proses dans ses bras :
Elle resienn des portes du tropas;
Afors sur moi filsenta sa triste vue;
Afors sur moi filsenta sa triste vue;

Elle retombe, et s'écrie éperdue : « Ah! je crois voir Gernance... c'est son fils, « C'est lu... je meurs...» A cesmots, je frémis; Et la douleur, l'effroi de cette dame, Au même instant ont passé dans mou âme. Je tombe aux pieds de Dormène, et je sors, Confus, soumis, tenétré de remords.

LE MANQUIS.

Ce repentir dont votre âme est saisie
Charme mon ceur, et nous réconcille.
Tenes, prenez ce paquet important,
Liesz bien vite, et peser mûrement...
Pauvre jeune homme ! hélast comme il soupire...
(Il bit monty Fendroit où it est du qu'il est fère d'Asembe.)
Tenes, c'est là, la surtout qu'il faut lire.

LE CHEVALIER.

Ma sœur l Acanthe l...

LE MARQUIS.
Oui , jenne libertin.

LE CHEVALIER.

Oh! par ma foi, je ne suis pas devin...
Il faut tout réparer. Mais, par l'usage,
Je ne saurais la prendre en mariage:
Je suis son frère, et vous êtes cousin;
Payez pour moi.

LE MARQUIS.

Comment finir enfin

Honnétement cette étrange aventure?

Ah! la voici... j'ai perdu la gagenre.

# SCÈNE XII.

LES PRÉCÉDENTS, ACANTHE, COLETTE,

ACANTHE.

Où suis-ie, bélas! et quel nouveau malheur!

Je vois mon père avec mon ravisseur!

DIGNANT. Madame, hélas! vous n'avez plus de père.

AGANTHE.

Madame, à moi! qu'entends-je? quel mystère?

LE MAROUS.

Il est bien grand. Tout éprouve en ce jour Les coups du sort, et surtout de l'amour : Je nie soumets à leur pouvoir suprême. Eh! quel mortel fait son destin soi-même?... Nous sommes tous, madame, à vos genoux : Au lien d'un père, acceptez un époux.

ACANTHE. Ciel! est-ce un rêve?

LE MARQUIS.

On va tout vous apprendre :

Mais à nos vœux commencez par vous rendre ,

Et par régner pon famais sur mon cœur.

AGANTHE.

Moi! comment croire un tel excès d'honneur?

LE MARQUIS.

Vous , libertin , je vais vous rendre sage ;
Et des demain je vous mets en ménage

Avec Dormène : elle s'y résondra. LE CHEVALIER. J'épouserai tout ce qu'il vous plaira. COLETTE.

Et moi donc?

I.S. MARQUES.
To the crois pas, ma mignonne,
Qu'en fesant tous les lots je l'abandonne:
Tou Mathurin te quittait aujourd hui;
Je te le donne; il l'aura malgre lui.
Ta peux compter sur une dot honnéte...
Allous danser, et que tout soit en fête.
J'avais cherché la sagesse, et mon cœur.
Sans rien chercher, a trouvé le bonheur.

FIN DU DROIT DU SEIGNEUR.

# SAUL.

DRAME.

## TRADUIT DE L'ANGLAIS DE M. BUT. - 1765.

#### AVIS

### DES ÉDITEURS DE KEHL.

M. Huet, membre du parlement d'Angleterre, était petit-neveu de M. Huet, évêque d'Avranches. Les Anglais, au lieu de Huet avec un e nuvert, prononce Hut. Ce fut lui qui , en 1728 , composa le petit livre très curieux : The man after the heart of God, l'Homme selon le cœur de Dieu. Indigné d'avoir entendu un prédicateur comparer à David le roi George II , qui a'avait ni assassiné personne , ni falt brûler ses prisonniers français dans des fours à brique, il fit une justice éclatante de ce ruitelet juif.

#### DERSONNACES

| SAUL, fite de Cie, et premier roi<br>juif.                | ABIÉZER, viell officier de Sabl.<br>ADONTAS, ille de Duvid et d'Agith, |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DAVID, fils de Jessé, gendre de                           | m dis-septiène femme.                                                  |
| Sett, et second roi.                                      | SALOWOY, die adulterin de Devid                                        |
| AGAG , rot des Armaléction.                               | et de Bethaubée.                                                       |
| SANUEL, prophète et juge en la-<br>roit.                  | NATHAN, prince et prophète en<br>Israell.                              |
| MICHOL, épouse de David et fille<br>de Subl.              | GAG on GAD, prophite et chape-<br>late ordinaire de David.             |
| ABIGAIL, venve de Nabel, et se-<br>cende épouse de David. | Affrag, de Summ, jenue suna-<br>mile.                                  |
| SETHSLEE, Semme d'Orie et                                 | ÉSIND, capitalor de Duvid.                                             |

LA PYTHONISSE, Remense TESEI, Imperieur-gêr cière en Isroël. troopes de Desid. IDAB, général des bordes de Da tes entract og suscet. vid et son confident, LES CAPITAINES DE DAVID. USIE, mort de Beshanben et offi-EN CLERC DE LA TRÉSORERE

eter de David. EX REMADES. PAZA, ancien confident de Betti IA POPTLACE JEINE PREMIES ACTE

La actine set à Galgola. ( Rair, 1, chap. su, vers. 75, 21, 33.) SECOND ACTE. Le scène est sur la coiline d'achite. (Anir, 1, chap. savr.)

TROUBLEME ACTE. La scèce est à Siceleg. ( Loir, II , chap s, vers. 6 , 2 et sutr. ):

QUATRIÈME ACTE. La scène art à Hèbres. (Boir, II, chap. v, vers. I, 3; chap. m, vers 1.24 CINQUIÈME ACTE.

Le soème out à thèrms-Cheisfen. (Anie, II, chap. v., vers. \$; chap. xx, vers. 3. Bole, Ill., chap. ss., vers. 10 et 11.]

On n'a pas observé, dans cette espèce de tragi-comédie, l'unité d'aclinn , de lieu , et de temps. Ilu a cru , avec l'illustre La Motie , devoir se soustraire à cas règles. Tout se passe dans l'intervalle de deux su trois géoérations, pour rendre l'action plus l'agique par le nombre des morts selon l'espeit juil ; tendis que permi nous l'anité de lempe ne peut s'étendre qu'à vingt-quatre heures, et l'unité de lieu dans l'en-

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE L

SAUL, BAZA. BAZA.

O grand Sail! le plus pnissant des rois, vous qui régnez sur les trois lacs, dans l'espace de plus de cinq cents stades ; vons vainqueur du généreux Agag, roi d'Amalec, dont les capitaines étaient montés sur les plus puissants ânes, ainsi que les einquante fils d'Amalec; vous qu'Adouai fit triompher à la fois de Dagon et de Belzébut; vous qui, sans doute, mettrez sous vos lois toute la terre, comme on vous l'a promis tant de fois, faut-il que vous vous abaudonniez à votre doulenr dans de si nobles triomphes et de si grandes espérances!

SAUL O mon cher Baza | heureux mille fois celui qui conduit en paix les troupeaux bélants de Benjamin, et presse le doux raisin de la vallée d'Engaddi l Helas! je cherchais les ânesses de mon père, je trouvai un royaume \*; depuis ce jour je n'ai connu que la douleur. Plût à Dieu, au contraire, que l'eusse cherché un royaume, et trouvé des ânesses! j'aurais fait un meilleur marché.

Est-ce le prophète Samuel? est-ce votre gendre David qui vous cause ee mortel chagrin?

L'nn et l'autre, Samuel, tu le sais, m'oignit malgré lui : il fit ce qu'il put pour embécher le peuple de choisir nu prince, et dès que je fus élu, il devint te plus eruel de tous mes ennemis.

## BAZA.

Vous deviez bien vous y attendre; il était prétre, et vous étiez guerrier : il gonvernait avant vous : on hait toujours son successeur.

Eh! pouvait-il espérer de gouverner plus longtemps? il avait associé à son pouvoir ses indignes

\* Rois . L'chap. E. verset 1; xtx , 5, 4.

enfants, également corrompus et corrunteurs, qui vendaient publiquement la justice : toute la nation s'éleva contre ce gouvernement sacerdotal. On tira un roi au sort : les dés sacrés " annoncèrent la volonté du ciel : le peuple la ratifia , et Sanuel frémit : ce n'est pas assez de bair en mol un prince choisi par le ciel, il hait encore le pronhète; car il sait que, comme lui, j'ai le nom de Voyant : que j'ai prophétisé comme lui ; et ce nouveau proverbe répandn dans Israel, Saul b est aussi un rang des prophetes, n'offense que trop ses oreilles superbes : on le respecte encore ; pour mon malheur il est prêtre . il est dangereux.

D171 N'est-ce pas lui qui soulève contre vous votre gendre David?

Il n'est que trop vrai; et je tremble qu'il ne cabale pour donner ma couronne à ce rebelle.

Votre altesse royale est trop bien affermie par ses victoires, et le roi Agag, votre illustre prisonnler e, vous est ici un sûr garant de la fidélité de votre peuple, également enchanté de votre victoire et de votre clemence : voici qu'on l'amène devant votre altesse royale.

### SCÈNE II.

SAUL, BAZA, AGAG, SOLDATS.

Doux et puissant vainqueur, modèle des princes, qui savez vaincre et pardonner, je me jette à vos sacrés genonx; daignez ordonner vous-même ce que je dois donner ponr ma rançon; je serai désormais un voisin, un allié fidèle, un vassal sonmis: ie ne vois plus en vous qu'un blenfaiteur et un maltre : je vous dois la vie, je vous devrai encore la liberté: j'admirerai, j'aimerai en vous l'image du Dieu qui punit et pardonne, SAUL.

Illustre prince, que le malheur rend encore plus grand, je n'ai fait que mon devoir en sanvant vos jours 4 : les rois doivent respecter leurs semblables : qui se venge après la victoire est indigne de vaincre; je ne mets point votre personne à rançon, elle est d'un prix inestimable : soyez libre ; les tributs que vous paierez à Israël seront moins des marques de sonnission que d'amitié : c'est ainsi que les rois doivent traiter ensemble.

O vertu! ô grandenr de courage! que vous êtes

puissantes aur mon cœur! Je vivrai, je mourrai le sujet du grand Saul , et tous mes états sont à lui.

### SCÈNE III.

LES PERSONNAGES PRÉCÉDENTS, SAMUEL, PRÈTRES.

SAUL.

Samuel, quelles nouvelles m'apportez-vous? venez-vous de la part de Dieu , de celle du peuple, ou de la vôtre?

SAMUEL.

De la part de Dieu. SAUL.

Qu'ordonne-t-il?

SAMULE. Il m'ordonne de vous dire qu'il s'est repenti » de vous avoir fait régner.

SAUL. Dien se repentir! Il n'y a que ceux qui font des fautes qui se repentent ; sa sagesse éternelle ne peut etre imprudente. Dieu ne peut faire des fautes.

Il pent se repentir d'avoir mis aur le trône ceux qui en commettent.

SAUL. Eh! quel homme n'en commet pas? parlez, de

D'avoir pardonné à un roi.

quoi suis-je coupable?

AGAG. Comment l la plus belle des vertus serait regardée chez vous comme un crime?

SAMUEL, & Agog. Tais-toi, ne blasplième point, (A Saul.) Saul, cidevant roi des Juifs b, Dieu ne vous avait-il pas ordonné par ma bouche d'égorger tous les Amalécites, sans épargner ni les femmes, ni les filles, ni les enfants à la mamelle?

AGAG. Ton Dieu t'avait ordonné cela! tu t'es trompé, tu voulais dire ton diable.

SAMUEL, à ses prétres.

Préparez-vous à m'obéir; et vous, Saul, avezvous obéi à Dieu? SAUL.

Je n'ai pas eru qu'un tel ordre fût positif; j'ai pensé que la bonté était le premier attribut de l'Étre supreme, qu'un cœur compatissant ne pouvait lui déplaire. SAMEEL.

Vous vous êtes trompé, homme infidèle : Dieu

<sup>\*</sup> Rois, 1, chap. 1, versets 10, 20, 21. b Rois, I, chap. 1, verset 6; 311, 25.

Rois , I , chap. 11, verset 8,

d Rois . 1 . chap. sv , verset 9.

<sup>\*</sup> Bois, I., chap. xv. verset 11. b Bois , I , chap. 1v. verset 23.

<sup>1</sup> Rois, 1, chap. 2v, versets 5, 46,

sacrifice b.

vous réprouve, votre sceptre passera dans d'autres | mains\*.

BAZA . & Saul.

Quelle insolence! Seigneur, permettez-moi de punir ce prêtre barbare.

Gardez-vous en bien; ne voyez-vons pas qu'il est suivi de tout le peuple, et que nous serions lapidés, si je résistais; car, en effet, j'avais promis...

Vous aviez promis une chose abominable!

SAUL. N'importe; les Juifs sont plus abominables encore ; ils prendront la défense de Samuel contre moi.

BAZA, à part. Ah! malheureux prince, tu n'as de courage qu'à la tête des armées.

Eh bien donc | prêtres, que faut-il que je fasse? SAMUEL.

Je vais te montrer comme on obeit au Seigneur : (A ses prêtres.) O prêtres sacrés! enfants de Lévi, deployez ici votre zele : qu'on apporte une table h qu'on étende sur cette table ce roi, dont le prépuce

est un crime devant le Seigneur. (Les prêtres Hent Agag sur la table.)

AGAG Que voulez-vous de moi, impitovables monstres? SAUL

Auguste Samuel, au nom du Seigneur... SAMUEL.

Ne l'invoquez pas, vous en êtes indigne; demeurez ici, il vous l'ordonne; sovez témoin du sacrifice qui , peut-être , expiera votre crime.

AGAG, à Samuel. Ainsi donc vous m'allez donner la mort : 6 mort,

que vous étes amère "! SAMUEL.

Oui, tu es gras a; et ton holocauste en sera plus agréable au Seigneur.

ACAC Hélas | Saul, que je te plains, d'être soumis à de pareils monstres!

SAMUEL, à Agag. Econte, tu vas mourir : veux-tu être juif? veux

tu te faire circoncire? AGAG. Et si j'étais assez faible pour être de ta religion ,

me donnerais-tu la vie? SAMUEL.

Non ; tu auras la satisfaction de mourir juif , et c'est bien assez.

2 Role, 1, chap. xxviii, versets 16, 47, 49,

" Rois, I, chap. xv, verset 52. Chois, 1, chap. xv, versel 52.

d Rois I , chap, av. verset 52.

AGAG. Frappez donc, bourreaux! SAMUEL.

Donnez-moi cette hache, au nom du Seigneur ; et tandis que ' je couperai un bras, coupez une jambe . et ainsi de suite morceau par morceau.

( Ils frappent tous ensemble au nom d'Adonal. ) AGAG.

O mort! ô tourments! ô barbares!

SAUL. Faut-il que je sois témoin d'une abomination si horrible !

B 4 7 4 Dien vous punira de l'avoir soufferte.

SAMUEL, aux prétres.

Emportez ce corps et cette table : qu'on brûle les restes de cet infldèle, et que ses chairs servent à nourrir nos serviteurs, (A Saal, ) Et vous, prince, apprenez à jamais qu'obéissance vaut mieux que

SAUL, se jetant dans un fauteuil. Je me meurs ; je ne pourrai survivre à tant d'horreurs et à tant de bonte.

# SCENE IV.

SAUL, BAZA, UN MESSAGER.

LE MESSAGER.

Seigneur, pensez à votre sûreté; David approche en armes : il est suivi de cinq cents brigands e qu'il a ramassés: yous n'avez ici qu'nne garde faible.

Eh bien! seignenr, vons le vovez : David et Samuel étaient d'intelligence ; vous êtes tralsi de tous côtés; mais je vous serai fidèle jusqu'à la mort : quel parti prenez-vous? SAUL

Celui de combattre et de pourir.

..... ACTE SECOND.

SCÉNE L

DAVID, MICHOL.

MICHOL. Impitoyable époux, prétends-tu attenter à la vie de mon père, de ton bienfaiteur, de celui qui,

\* Rois, I, chap. xv, versel 33. Le texte de la pièce anglaise orte: Hen, him into pieces before the lord.

b Rois, 1, chap, 1v, verset 22.

Roit, 1, chap. xxx, versets 8, 9.

t'avant d'abord pris pour son jouenr de harpe\*, te fit bientôt après son écuyer, qui enfin t'a mis dans mes bras?

nivin

Il est vrai, ma chère Michol, que je lui dois le bonheur de posséder vos charmes; il m'en a coûté assez elier ; il me fallut apporter à votre père deux cents prépuces h de Philistins, pour présent de noces : deux cents prépuces ne se trouvent pas si aisément : ie fus obligé de tuer deux cents hommes pour venir à bout de cette entreprise; et je n'avais pas la michoire d'ane de Samson : mais eût-il fallu combattre toutes les forces de Babyloue et d'Égypte, je l'aurais fait pour vous mériter ; je vous adorais et je vous adore.

MICHOL

Et pour preuve de ton amour, tu en veux aux jours de mon père!

Dieu m'en préserve! je ne veux que lui succéder : vous savez que j'ai respecté sa vie, et que, lorsque je le rencontrai daus une caverne, je ue lui coupai que le bout de son manteau e; la vie du père de ma chère Michol me sera tonjours précieuse.

MICHOL. Pourquoi donc te joindre à ses ennemis? Pourquoi te souiller du crime horrible de rebellion, et te rendre par là même si indigne du trône où tu aspires? Pourquoi d'un côté te joindre à Samuel, notre ennemi domestique; et de l'autre au roi de Geth, Akis, notre ennemi déclaré?

DAVID. Ma noble éponse, ne me condamnez pas sans m'entendre : vous savez qu'un jour, dans le village de Bethléem, Samuel répandit de l'huile sur ma tête 4 : ainsi je suis roi, et vous êtes la femme d'un roi : si je me suis joint aux ennemis de la nation, si j'ai fait du mal à mes concitoyens , j'en ai fait davantage à ces ennemis mêmes. Il est vrai que j'ai engagé ma foi au roi de Geth, le généreux Akis : j'ai rassemblé cinq cents malfaiteurs e perdus de dettes et de débauches, mais tous bons soldats. Akis nous a reçus, nous a comblés de bienfaits; il m'a traité comme son fils, il a eu en moi une entière confiance: mais je n'ai jamais oublié que je suis Juif: et avant des commissions du roi Akis pour aller rayager vos terres, j'ai très souvent rayagé les siennes : j'allais dans les villages les plus éloignés , ie tuais tout sans miséricorde, je ne pardounais ni au sexe ni à l'âge, afin d'être pur devant le Sei-

guenr; et alin qu'il ne se trouvat personne qui put me déceler auprès du roi Akis, je lui amenais les bœufs, les anes, les moutons, les chèvres des iunocents agriculteurs que j'avais égorgés, et je lui disais, par un salutaire mensonge, que e'étaient les bœufs, les ânes, les moutons, et les chèvres des Juifs; quand je trouvais quelque résistance, je fesais scier\* en deux, par le milieu dn corps, ces insolents rebelles, ou je les cerasais sons les dents de leur herse, ou je les fesais rôtir dans des fours 4 brique b. Voyez si e'est aimer sa patrie, si e'est être bon Israelite.

MICHOL.

Ainsi, cruel , tu as également répandu le sang de tes frères et celui de tes alliés; tu as done tralii également ces deux bienfaiteurs, rien ne t'est sacré; tu trahiras ainsi ta chère Michol, qui brûle pour toi d'un si malheureux amonr.

Non, je le jure par la verge d'Aaron, par la racine de Jessé, je vous serai toujours fidèle.

SCÉNE II.

DAVID, MICHOL, ABIGAIL. ABIGAIL, en embrassant David.

Mon cher, mon tendre époux, maltre de mon eœur et de ma vie, venez, sortez avec moi de ces lieux dangereux; Saûl arme coutre vous, et Akis vous attend \*. MICHOL

Qu'entends-je? son époux? Quoi l monstre de perfidie, vous me jurez un amour éternel, et vous avez pris une autre femme! Quelle est done cette insolente rivale?

DAVID

Je suis confondu.

ABIGAIL. Auguste et aimable fille d'un grand roi , ne vous mettez pas en colère contre votre servante : un héros tel que David a besoin de plusieurs femmes; et moi, je suis une jeune veuve qui ai besoin d'un mari : vous êtes obligée d'être toujours auprès du roi votre père; il faut que David ait une compagne dans ses voyages et dans ses travaux; ne m'enviez pas eet honneur, je vous serai toujours soumise.

міснов. Elle est civile et accorte du moins ; elle n'est pas comme ces concubines impertinentes qui vont toujours bravant la maltresse de la maison : monstre, où as-tu fait cette acquisition?

\* Rois, Il , chap. XII, verset St. b L'auteur confond ici les Ammonites avec les habitans de Geth.

c Rois, L. chap. xxvm, verset f.

<sup>·</sup> L'anglais dit karper.

b Rois, I, chap. xviii, verset 25.

Rois, 1, chap. XXIV, versel 5; XXVI. 12.

<sup>4</sup> Rois, 1, chap, xvi, verset 15.

e Rois, I, chap, 1111, versel 2.

f Rois, L, chap. xxvii, versets \$. 9, 10, 11.

DAVID.

Puisqu'il faut vous dire la vérité, ma chère Michol, j'étais à la tête de mes brigands\*, et usant du droit de la guerre, j'ordonnai à Nabal, mari d'Abigail, de m'apporter tout ce qu'il avait : Nabal était un brutal b, qui ne savait pas les usages du monde; il me refusa insolemment : Abigail est née douce . honnète, et tendres; elle vola tout ce qu'elle put à son mari pour me l'apporter : au bout de huit jours le brutal mourut 6...

Je m'en doutais bien. DAVID.

Et j'épousai la veuve c.

Ainsi Abigail est mon égale ; cà, dis-moi en conscience, brigand trop cher, combien as-tu de femmes?

DIVID

Je n'en ai que dix-huit eu vous comptant : ce n'est pas trop pour un brave homme. MICROL.

Dix-hult femmes, scélérat! Eh! que fais-tu dono de tout cela?

DAVID. Je leur donne ce que je peux de tout ce que j'ai

pillé. MICROL. 4 Les voilà bien entretenues! tu es comme les oi-

seaux de proie, qui apportent à leurs femelles des colombes à dévorer : encore n'ont-ils qu'une compagne, et il en faut dix-huit au fils de Jessé! DAVID.

Vous ne vous apercevrez jamais, ma chère Michol, que vous ayez des compagnes.

Va. tu promets plus que tu ne peux tenir : écoute, quoique tu en aies dix-bult, je te pardonne; si je n'avais qu'nne rivale, je serais plus difficile : cependant to me le paieras.

ARIGAIL.

Auguste reine, si toutes les autres pensent comme moi, vous aurez dix-sept esclaves de plus anprès de vous.

SCÉNE III.

DAVID, MICHOL, ABIGAIL, ABIAR. ARTAR

Mon maître, que faites-vous ici entre deux fem-

\* Bois, I, chap. xxv.

b Rois, 1, chap, xxv, verset 3. " Ross, 1, chap. xxv. versets 5, 25, 24, 25 et 5; ibid., versets

d Dans l'anglais, Like kits.

c Bois. 1. chap. xxv, venets 59, 40, 42.

mes? Saûl avance de l'occident, et Akis de l'orient; de quel côté voulez-vous marcher?

DAVID. Du côté d'Akis, sans balancer\*.

MICHOL. Quoi ! malheureux, contre tou roi, contre mon père !

DAVID

Il le faut bien : il v a plus à gagner avec Akis qu'avee Saul : consolez-vous, Michol ; adieu, Abigail.

ARIGAIL.

Non, je ne te quitte pas. DAVID.

Restez , vous dis-ie; ceci n'est pas une affaire de femme; chaque ehose a son temps, je vais combattre: priez Dieu pour moi.

SCÈNE IV.

MICHOL, ABIGAIL.

ABIGAIL.

Protégez-moi, noble fille de Saûl; je crois une telle action digne de votre grand cœur. David a encore épousé une nouvelle femme ce matin : réunissons-nous toutes deux contre uos rivales.

MICHOL. Ouoi! ce matin même? l'unpudent! et comment se nomme-t-elle?

ABIGAIL. Alchinoam b; c'est une des plus dévergondées coquines qui soient dans toute la race de Jacob.

MICHOL

C'est une vilaine race que cette race de Jacob ; je suis fâchée d'en être; mais, par Dieu, puisque mon mari nous traite si indignement, je le traiterai de même, et je vais, de ce pas, en éponser un autre.

ARIGAIL.

Allez, allež, madame; je vous promets bien d'en faire autant , dès que je serai mécontente de lui.

SCÉNE V.

MICHOL, ABIGAIL, LE MESSAGER ÉBIND.

ÉDIND Ab . princesse! votre Jonathas . savez-vous? MICHOL.

Quoi donc! mou frère Jonathas?...

ÉBEND Est condamné à mort, dévoué au Seigneur, à l'anathème.

Bois, J. chap, xxviii, versel 2: xxix, 2,

b Rois , I , chap. xxv , verset 43.

ABIGAIL.

Jonathas qui aimait tant votre mari? MICROL.

Il n'est plus? on lui a arraché la vie?

Non, madame, il est en parfaite santé : le roi votre père, en marchant, au point du jour, contre Akis, a rencontré un netit corns de Philistins; et, comme nous étions dix contre un a, nous avons donné dessus avec courage, Saûl, pour augmenter les forces du soldat, qui était à jeun, a ordonné que personne ne mangeât de la journée, et a juré qu'il immolerait au Seigneur le premier qui déjeunerait b Jonathas, qui ignorait cet ordre prudent, a trouvé un rayon de miel, et en a avalé la largeur de mon ponce : Saûl, comme de raison, l'a condanné à mourir; il savait ce qu'il en coûte de manquer à sa parole; l'aventure d'Agag l'effrayait, il craignait Samuel; enfin, Jonathas allait être offert en victime : toute l'armée s'est soulevée contre ce parricide: Jonathas est sauvé, et l'armée s'est mise à manger et à boire ; et , au lieu de perdre Jonathas ,

nous avons été défaits de Samuel. Il est mort d'apo-MICHOL. Tant mieux; e'était un vilain homme .

ARIGAIT.

plexie.

Dieu solt béni! ÉBIND.

Le roi Saûl vient suivi de tous les siens; je crois qu'il va tenir conseil dans cette chenevière, pour savoir comment il s'y prendra pour attaquer Akis et les Philistins.

# SCENE VI

MICHOL, ABIGAIL, SAUL, BAZA, CAPI-TAINES.

MICHOL.

Mon père, faudra-t-il trembler fous les jours pour votre vie, pour celle de mes frères, et essuyer les infidélités de mon mari?

Votre frère et votre mari sont des rebelles ; comment! manger du miel nn jour de bataille! il est bien heureux que l'armée ait pris son parti; mais votre mari est cent fois plus mechant que lui ; je jure que je le traiteral comme Samuel a traité Agag. ABIGAIL, à Michol.

Ali! madame, comme il ronle les yeux, comme

il grince les dents! fuyons au plus vite; votre père est fou, ou je me troume.

4 Bois, I, chap, xrv, verset 21 h Rois, I., chap, xiv. vectet 27

Le texte porte : A sad dog.

Il est quelquefois possédé du diable . SAUL.

Ma fille, qui est cette drôlesse-là? MICHOL.

C'est nne des femmes de votre gendre David, que vous avez autrefois tant aimé.

SAUL. Elle est assez jolie: je la prendrai pour mol, au sortir de la bataille.

ABIGAIL. Ah! le méchant homme! on voit bien qu'il est

réprouvé. MICHOL.

Mon père, je vois que votre mal vous prend; si David était ici, il vous jouerait de la harpe b; car vous savez que la harpe est un spécifique contre les vapeurs hypocondriaques.

SAUL. Taisez-vous, vous êtes une sotte; je sais mieux que vous ce que i'ai à faire.

Alt! madame, comme il est méchant! il est plus fon que jamais; retirons-nous an plus vite.

MICHOL. C'est cette malheurense boucherie d'Agag qui lui a donné des vaneurs : dérobons-nous à sa furie.

# SCÈNE VII. SAUL, BAZA.

Mes capitaines, allez m'attendre; Baza, demeurez : vous me voyez dans un mortel embarras; j'ai mes vapenrs, il faut combattre : nous avons de puissants ennemis; ils sont derrière la montagne de Gelboé '; je voudrais bien savoir quelle sera l'issne de cette bataille.

Eh, seigneur! il n'y a rien de plus aisé; n'êtesvous pas prophète tout comme un antre? n'avezvous pas même des vapeurs qui sont un véritable avant-coureur des prophéties?

Il est vrai; mais depnis quelque temps le Seigneur ne me répond plus d ; je ne sais ce que j'ai : as-tu fait venir la pythonisse d'Endor \*?

Oui, mon maître; mais croyez-vous que le Seigneur lui réponde plutôt qu'à vous?

\* Rols , I, chap. vi , verset 25,

h Bois , I , chap, Evt. verset 25; avm, to. 6 Rois, I, chap, xxvitt, verset 4. 6 Bois, I., chap. \$11, verset 14.

c Rois, L. chap, xxviii, verset 7.

SAEL

Oui, sans doute, car elle a un esprit de Python ». BAZA.

Un esprit de Python, mon maltre! quelle espèce est cela?

SAUL.

Ma foi, je n'en sais rien; mais on dit que c'est une femme fort habile : j'aurais envie de consulter l'ombre de Samuel b.

BAZA.

Vous feriez bien mieux de vous mettre à la tête de vos troupes : comment consulte-t-on une ombre? SAUT

La pythonisse les fait sortir de la terre, et l'on voit à leur mine si l'on sera licureux ou malheureux.

Il a perdu l'esprit! Seigneur, au nom de Dieu, ne vous amusez point à toutes ces sottises, et allons mettre vos troupes en bataille.

Reste ici; il faut absolument que nous voyions une ombre : voilà la pythonisse qui arrive : garde-toi de me faire reconnaître; elle me prend pour un capitaine de mon armée.

# SCÈNE VIII.

SAUL, BAZA, LA PYTHONISSE, arrivant avec un balai eutre les jambes.

LA DYTHOUGH

Ouel mortel veut arracher les secrets du destin à l'ablme qui les couvre? qui de vous deux s'adresse à moi pour connaître l'avenir?

BAZA, montraut Saul. C'est mon capitaine : ne devrais-tu pas le savoir, puisque tu es sorcière "?

LA PYTHONISSE, à Saûl. C'est donc pour vous que je forcerai la nature à interrompre le cours de ses lois éternelles? Combien

SATIL. Un écu : et te voilà payée d'avance, vieille sorcière.

LA PYTHONISSE.

Vous en aurez pour votre argent. Les magiciens de Pharaon n'étaient auprès de moi que des ignorants; ils se bornaient à changer en sang les eaux du Nil, je vais en faire davantage; et premièrement je

commande au soleil de paraître. BAZA. En plein midi | quel miracle !

\* Rois , I , chap. xxviii , verset I .

b Role, I, chap, xxviii, verset 8.

· Old witch.

me donnerez-vous?

LA PYTHONISSE. Je vois quelque chose sur la terre".

SAUL. N'est-ce pas une ombre?

LA PYTHONISSE. Oui, une ombre.

SAUL. Comment est-elle faite?

LA PYTHONISSE. Comme une ombre.

CATT N'a-t-elle pas une grande barbe?

LA PYTHONISSE.

Oui, un grand manteau et une grande barbe. SAUL.

Une barbe blanche? LA PYTHONISSE.

Blanche comme de la neige. SAUL.

Justement, e'est l'ombre de Samuel; elle doit avoir l'air bien mechant?

LA PYTHONISSE. Oh! l'on ne change jamais de caractère : elle vous menace, elle vous fait des veux horribles.

SAUL Alı! je suis perdu b.

BAZA. Eh, seigneur! pouvez-vous vous amuser à ces fadaises? N'entendez-vous pas le son des trompettes? les Philistins approchent c.

Allons done : mais le cœur ne me dit rien de bon. LA PYTHONISSE.

Au moins i'al sou argent; mais voilà nn sot capitaine.

# ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

DAVID ET SES CAPITAINES.

DAVID. Saŭl a donc été tué 4, mes amis? son fils Jonathas

aussi? et je suis roj d'une petite partie du pays légitimement? JOAB.

Oui, milord; votre altesse royale a très bien fait

\* Rois, I, chap, xxvip, verset 15

b Rois, 1, chap, xxvar, verset 20.

\* Rois, 1, chap. xxix, verset il.

a Rois, 1, chap. xxxt, versets 2, 3, 4; Ross, 11, chap. t. sersets 4, 5, 6, 7, 8, 9, to.

ele faire pendre celui\* qui vous a apporté la nouvelle de la mort de Saûl; car il n'est jamais permis de dire qu'un roi est mort : cet acte de justice vous conciliera tous les esprits; il fera voir qu'au fond vous aimier votre beau-père, et que vous êtes un bonhomme.

Oui; mais Saul laisse des enfants : Isboseth, son fills, règne déjà sur. plusieurs tribus h; comment faire?

JOAB.

Ne vous mettez point en peine; je connais deux coquins e qui doivent assassiner Isboseth, s'ils ne l'ont déjà fait; vous les ferez pendre tous deux, et vous réguerez sur Juda et Israél.

Dites-moi nn peu, vous autres : Saul a-t-il laissé beaucoup d'argent? serai-ie bien riche?

ABIEZER. Hélas! nous n'avons pas le sou ; vous savez qu'il y a deux ans, quand Saul fut élu roi, nous n'avions pas de quoi acheter des armes; il n'y avait que denx sabres dans tout l'état, encore étaient-ils tout rouillés d : les Philistins, dont nous avons presque tous été les esclaves, ne nous laissèrent pas dans nos chaumières seulement un morceau de fer pour raccommoder nos charrues; aussi nos charrues nous sontelles fort inutiles dans un mauvais pays pierreux, hérissé de montagues pelées, on il n'y a que quelques oliviers avec un peu de raisin : nous n'avions pris au roi Agag que des bœufs, des chèvres et des moutons, parce que c'était là tout ce qu'il avait ; ie ne crois pas que nous puissions trouver dix écus dans toute la Judée; il y a quelques usuriers qui rognent les espèces à Tyr et à Damas; mais ils se feraient empaler plutôt que de vous prêter un destier.

DAVID. S'est-on emparé du petit village de Salem et de sou château?

Oui, milord.

ABITYUE

J'en suis fiché, cette violence peut décrier notre nouveau gouvernement. Salem appartient de tout temps aux Jebuséens, avec qui nous ue sommes point en guerre; c'est un lieu saint; car Melchisélech était autrefois roi de ce village.

DAVID.

Il n'y a point de Melchisédech qui tienne : j'en ferai une bonne forteresse ; je l'appellerai llérus-Chalalm , ce sera le lieu de ma residence; nos enfants seront multipliés comme le sable ue la mer, et nous régnerons sur le nionde entier.

\* Bois, 11, chap. 1, verset 45.

b &ois, 11, chap. 11, versets \$, 9, 10.

Rechab et Baana : Rois, II, chap, IV, versets 5, 6, 7,

a Rois, I, chap. xiii, versets 19, 20, 21,

JOAB.

El 1 seigneur, vous n'y pensez pas l'eet endroit est une espèce de désert, où il n'y a que de sailoux à deux lieues à la ronde. On y manque d'eaviil n'y a qui un petit mallieureux torrent de Cédrion qui est à sec six mois de l'année: que n'allons-rona plutôt sur les grands chemins de Try, vers Danna, vera Ballylone? il y aurait là de beaux coups à faire.

Oui, mais tous les peuples de ce pays-là sont puissants, nous risquerions de nous faire pendre : enfin, le Seigneur m'a donné Hérus-Chalaim, j'y demeurerai, et j'y louerai le Seigneur.

' UN MESSAGER.

Milord, deux de vos serviteurs viennent d'assasiner Isboseth, qui avait l'insolence de vouloir succéder à son pêre, et de vous disputer le trôre, on l'a jeté par les fenêtres; il nage dans son sang; les tribus qui lui obéssaient ont fait serment de vous obeir; et l'on vous ambre sa seur Michol, votre femme, qui vous avait abandonne\*, et qui venait de se marier à Phalité, lilis de Sandonne.

DAVID.

On aurait mieux fait de la hisser avec, lui; que veul-on que je finace de cette legeuche-la? Aller, auson cler Josh, qu'on l'enferme; aller, mes anis, aller sisier tout ce quososcial labouch, apportez-le moi, nous le partagerous; vous, Josh, ne manquer pau de faire pendre ceux qui m'ont devir et l'absent, et qui m'ont readu ce signalé service; mercar tous derant le Seignear avec confiance; j'ai ci quedques petites affaires un peu preserve; je vous estable des actions de gréches au Direct des remoits de resulte de service es qui a donné la force à mon bras, et qui a mis sous mes teles le besilie et le d'exem.

TOUS LES CAPITAINES ENSEMBLE.

b Huzza! huzza! longue vie à David, notre bon
roi, l'oint du Seigneur, le père de son peuple.

(lls sortent.)
DAVID, à un des siens.

Faites entrer Bethsabée.

SCÉNE II.

DAVID, BETHSABEE.

DAVID.

Ma chère Bethsabée, je ne venx plus aimer que vous: vos dents sont comme un mouton qui sort du lavoir; votre gorge est comme une grappe de raisin, votre nez comme la tour du mont Liban; le royaume que le Seigneur m'a donné ue vaut pas un

<sup>\*</sup> Rois, 11, chap. iv.
b C'est le cri de joie de la populace augitise; les Hébreux criaient: Allek cuell air! et. par corruption, Hi ah y ah!

de vos embrassements: Michol, Abigail, et toutes mes autres femmes, sont dignes tout au plus d'être vos servantes.

## BETHSABÉE.

Hélas! milord, vous en disiez ce matin autant à la jeune Abigail.

#### DAVID.

Il est vrai, elle peut me plaire un moment; mair vous étes ma maltresse de toutes les heures; je vous donnerai des robles, des vachres, des cilevres, des moulons; car pour de l'argent, je n'en ai point encore; mais vous en aurer quand je a naria vole dans pays des Pheiciens, soit vers le pays des Pheiciens, soit vers l'en pays des Pheiciens, soit vers Tyr. Qu'avez-rous, ma chète Belhashée? vous pleures?

Helas! oui, milord.

DAVID.

Quelqu'une de mes femmes ou de mes coucubines
a-t-elle osé vous maltraiter?

BETHSABÉE.

Non.

DAVID.

Quel est donc votre chagrin?

BETHSABÉE.

Milord, je suis grosse'; mon mari Urie n'a pas
couché avec moi depuis un mois; et s'il s'aperçoit
de ma grossesse, je crains d'être battue.

Eh! que ne l'avez-vous fait coucher avec vous ?

Hélas! Ja fait ce que J'ai pu; mais II me dit qu'il veut toujours rester auprès de vous : sous sa-vez qu'il vous et tendrement attaché, c'ext un des meilleurs officiers de votre armée, ji veille auprès de votre personne quand les autres dorment; jil se met au-dévant de vous quand les autres lâchens le piet; s'il fait quelque bon buin, il vous l'apporte enfin, il vous préfère à mo.

Voilà une insupportable chenille : rien n'est si oductu que ces gens empressés, qui venlent toujours rendre service sam en être priés: allez, allez, je vous déferai bientôt de cet împortum : qu'on me donne une table et des tablettes pour ècrire <sup>4</sup>.

Milord, pour des tables, yous savez qu'il n'y en a point ici: mais voiel mes tablettes avec un poinçon, yous pouvez écrire sur mes genoux.

con, vous pouvez écrire sur mes genoux.

DAVID.

Allons, écrivons : « Appui de ma couronne,
» comme moi serviteur de Dieu, notre féal Urie

\* Rois, 11, chap. v, verset 15.

Rois, 11, chap. v, verset 15.
 Bois, 11, chap. x1, verset 15.
 Rois, 11, chap. x1, verset 11.

d Rois, 11, chap. x1, verset 14.

» vous rendra cette missive : marchez avec lui, sitot cette présente reçue, contre le corps des Phisitians qui est a butu de la valide d'Hébroup places
» le feal Urie au premier rang ", abandonnes-le dès
» le feal Urie au premier rang ", abandonnes-le dès
» qu'on aura tire la première flèche, de façon qu'il
» soit tué par les ennemis; et sil n'est pas frappe
» par devant, ayez soin de le fair e assassiner par
derrièrer; le tout pour le besoin de l'état; Dien

» vous ait en sa sainte garde! Votre bon roi David. »

BETHSABÉE.

Eld, bon dieu! vous voulez faire tuer mon pauvre mari?

#### DAVII

Ma chère enfant, ce sont de ces petites sévérités auxquelles on est quelquefois obligé de se prêter; c'est un petit mal pour un grand bien, uniquement dans l'intention d'éviter le scandale.

BETHSABÉE.

Hélas! votre servante n'a rien à répliquer; soit fait selon votre parole.

Qu'on m'appelle le bonhomme Urie.

BETHSABÉE. Hélas! que voulez-vous lui dire? pourrai-je souteuir sa présence?

DÁVID.

Ne vous troublez pas. (A Urie qui entre.) Tenez, mon cher Urie, portez cette lettre à mon capitaine Joab, et méritez toujours les bonnes gràces de l'oint du Seigneur.

# l'obéis avec joie à ses commandements ; mes

pieds, mon bras, ma vie, sont à son service : je voudrais mourir pour lui prouver mon zète.

DAVID, en l'embrassant. Vous serez exaucé, mon cher Urie.

URIE.
Adieu, ma chère Bethsahee; soyez tonjours aussi
attachée que moi à notre maître.
BETHSABÉE.

C'est ce que je fais, mon bon mari.

Demeurez ici, ma bien-aimée; je suis obligé d'aller douner des ordres à peu près semblables, pour le bien du-royaume; je reviens à vous dans un moment.

Non, cher amant, je ne vons quitte pas.

Ah! je veux bien que les femmes soient maîtresses au lit: mais partont ailleurs je veux qu'elles obesssent.

\* Rois . 11 . chap. x1 . verset 15.

\*\*\*\*\*\*

# ACTE OUATRIÈME.

# SCÉNE L

BETHSABÉE, ABIGAIL.

ABIGAIL.

Bethsabée, Bethsabée, c'est donc ainsi que vous m'enlevez le cœnr de monseigneur?

Vous voyez que je ne vous enlève rien, puisqu'il me quitte, et que je ne peux l'arrêter. ABICAIL.

Vous ne l'arrêtez que trop, perfide, dans les filets de votre méchanceté : tout Israel dit que vous êtes grosse de lui.

BETHSABÉE.

Eh bien! quand cela seralt, madame, est-ce à vous à me le reprocher? n'en avez-vous pas fait autant?

ABIGAIT. Cela est bien différent, madame; j'ai l'honneur d'être son épouse.

BETHSABÉS.

Voilà un plaisant mariage; on sait que vous avez empoisonné Nabal votre mari , ponr épouser David , lorsqu'il n'était encore que capitaine.

ABIGAIL,

Point de reproches, madanie, s'il vous plait; vous en feriez bien autant du bonhomme Urie, pour devenir reine; mais sachez que je vais tout lui découvrir.

BETHSABÉE.

Je vous en défie.

ARIGAIL

C'est-à-dire que la chose est déjà faite. BETHSABÉE.

Quoi qu'il en soit, je serai votre reine, et je vous apprendrai à me respecter. ABIGAIL.

Moi, vous respecter, madame! BETHSABÉE.

Oul, madame. ABIGAIL.

Ah! madame, la Judée produira du froment au lieu de seigle, et on aura des chevanx an lieu d'ânes pour monter, avant que je sois réduite à cette ignominie : il appartient bien à une femme comme vous de faire l'impertinente avec moi!

BETHSABÉE. Si ie m'en crovais, une paire de soufflets...

Ne vous en avisez pas, madame; j'ai le bras bon, et je vous rosserais d'une manière...

# SCÈNE II.

DAVID, BETHSABÉE, ABIGAIL.

DAVID. Paix-là donc, paix-là : étes-vous folles, vous autres? Il est bien question de vous quereller, quand l'horreur des horreurs est sur ma maison.

RETHSABLE. Quoi done, mon cher amant! qu'est-il arrivé? A BIGAIL

Mon cher mari, y a-t-il quelque nouveau mal-

heur? DAVID

Voilà-t-il pas que mon fils Ammon, que vous connaissez , s'est avisé de violer sa sœur Thamar \* , et l'a ensuite chassée de sa chambre à grands coups de pied dans le cul!

ABIGAIL. Quoi donc! n'est-ce que cela? je croyais, à votre air effaré, qu'il vous avait volé votre argent.

Ce n'est pas tout : mon autre fils Absalon , quand il a vu cette tracasserie, s'est mis à tuer h mon fils

Ammon : je me suis fâché contre mon fils Absalon ; il s'est révolté contre moi , m'a chasse de ma ville de Hérus-Chalaim, et me voilà sur le pavé. BETHSABÉE.

Oh Lee sont des choses sérieuses cela. ABIGAIL.

La vilaine fatoille que la famille de David ! Tu n'as donc plus rien, brigand? ton fils est oint à ta place.

DAVID.

Hélas! oui; et, pour preuve qu'il est oint, il a couché sur la terrasse du fort avec toutes mes femmes l'une après l'autre.

ABIGAIL. O ciel I que n'étais-ie là! i'anrais bien mieux aimé

coucher avec ton fils Absalon qu'avec toi, vilain voleur, que j'abandonne à jamais ; il a des cheveux qui vont jusqu'à la ceinture, et dont il veud des rognures pour deux cents écus par an , au moins : il est jeune, il est aimable, et tu n'es qu'un barbare débauché, qui te moques de Dien, des hommes, et des femmes ; va, je renonce désormais à tol, et je me donne à ton fils Absalon, ou au premier philistin que je rencontrerai. (A Bethsabée, en lui fesant la révérence.) Adieu, madame.

BETHSABÉE. Votre servante, madame.

\* Rois, II. chap, xpt, versets 17, 48. b Rois, II, chap. xm, versets 28, 29.

\* Rois , II , chap. xvi , verset 22.

## SCÈNE III.

### DAVID, BETHSABEE.

#### DAVID

Voilà done cette Abigail que j'avais crue si douce! Ah! qui compte sur une femme, compte sur le vent. Et vous, ma chère Bethsabée, m'abandonnerez-vous anssi.

### BETHSABÉE.

Helas! c'est ainsi que finissent tous les mariages de cette espèce: que voulez-vous que je devienne si votre fils Absalon règne? et si Urie, mon mari, sait que vous avez voulu l'assassiner, vous voilà perdu et moi aussi.

# D.

Ne craignez rien; Urie est dépêché; mon ami Joab est expéditif.

### BETHSABÉE.

Quoi! mon pauvre mari est donc assassine? hi, hi, hi, (Elle pleue.) ho, hi, ha. navid.

# Quoi I vous pleurez le bonhomme?

Je ne peux m'en empêcher.

## La sotte chose que les femmes ! elles souhaitent la mort de leurs maris , elles la demandent ; et , quand elles l'ont obtenue , elles se mettent à pleurer.

BETHSABÉE.
Pardonnez cette petite ceremonie.

### SCÉNE IV.

DAVID. BETHSABÉE. JOAB.

#### DAVID

Eh bien! Joab, en quel état sont les choses? qu'est devenu ce coquin d'Absalon?

## Par Sabaoth, je l'ai euvoyé avec Urie ; je l'ai trouvé qui pendait à un arbre par les cheveux, et je l'ai bravement percé de trois dards.

BAVID.

Ah! Absalon mon fils! lui, lui, ho, ho, hi.
BETHSABÉE.

Voilà-t-il pas que vous pleurez votre fils comme j'ai pleuré mon mari l chacun a sa faiblesse.

On ne peut pas dompter tout-à-fait la nature, quelque juif qu'ou soit; mais cela passe, et le train des affaires emporte bien vite ailleurs.

# SCÈNE V.

LES PERSONNAGES PRÉCÉDENTS ET LE PROPIÈTE NATHAN.

# BETHSABÉE.

Eh! voilà Nathan le voyaut, Dieu me pardonne! que vient-il faire ici?

#### NATIL

Sire, écoutez et jugez: Il y avait un riche qui possédait "cent brebis, et il y avait un pauvre qui n'en avait qu'une; le riche a pris la brebis, et a tué le pauvre : que faut-il faire du riche?

# Certainement il faut qu'il rende quatre brebis.

Sire, vous étes le riche, Urie était le pauvre, et Bethsabée est la brebis.

# Moi, brebis!

navin. Ah! j'ai péché , j'ai péché , j'ai péché <sup>b</sup>.

Ron, puisque vous l'avouez, le Seigneur va transférer "votre péché : e'est bien assez qu'Absalon air couché avec toutes vos semmes : épousez la belle Bethsabée; un des fils que vous aurez d'elle régnera sur tout Israël : je le nommerai Aimable, et les enfants des fernmes légitimes et honnêtes seront mas-

#### BETHSABEE.

Par Adonal, tu es un charmant prophète; viens çà que je t'embrasse.

# Eh! la, la, doucement : qu'on donne à boire au

prophète; réjouissons-nous, nous autres : allons, puisque tout va bien, je veux faire des chansons gaillardes; qu'ou me donne ma harpe. (Il ione de la barne.)

#### Chers Hébreux, par le ciel envoyés d. Bans le sang vous balgnerez vos pieds : Et vos chiens s'engraisseront De ce sang qu'ils l'echeront.

Ayez soin, mes chers amis \*. De prendre tous les pelits Encore à la mamelle; Vous écraseres jeur ovryelle

Contre le mur de l'infidèle; Et vos chiens s'engraisseroni De ce sang qu'ils lécherout. BETHSABÉE.

# Sont-ce là vos chansons gailtardes?

\* Rois, H. chap. x11, versets 1, 2, 3, 4 et 5. b Rois, 11, chap. x11, versets 15 el 14.

Rois, II, chap. vii., verset †2.
 d « UI intingalur pes trus in sanguine, lingua camum tuorum ex inimicis ab ipso. » Ps. LXVII., 24.

rum ex inimicis ab ipso. » P\*. LXVII., 24.
 e » Beatus qui traebit et allidet purvolos tuos ad petram! »
 P\*. CXLXVI. 9.

navip, en chantant et dansant. Et vos chiens s'engraisseront

De ce sang qu'ils lécheront.

BETHSABÉE. Finissez donc vos airs de corps-de-garde ; cela est abominable : il n'y a point de sauvage qui voulût chanter de telles horreurs : les bouchers des peuples de Gog et de Magog en auraient honte. navid, tonjours saufant.

> El les chiens s'engraisseront De ce sang qu'ils lécheront. BETHSABÉE.

Je m'en vais si vous continuez à chanter ainsi, et à sauter comme un ivrogue : vous montrez tout ce que vous portez : fi ! quelles manières ! DAVID.

Je danserai, oui, je danserai; je serai encore plus méprisable, je danserai devant des servantes; je montrerai tout ce que je porte, et ce me sera gloire devant les filles b.

JOAB. A présent que vous avez bien dansé, il faudrait mettre ordre à vos affaires.

Oui, vous avez raison; il y a temps pour tout : retournons à Hérus-Chalaim.

Vous aurez toujours la guerre ; il fandrait avoir quelque argent de réserve, et savoir combien vous avez de sujets qui puissent marcher en campagne, et combien il en restera pour la culture des terres. DAVID.

Le conseil est très sensé : allons . Bethsabée, allons régner, m'amour,

> (12 dance . il chante. ) Et les chiens s'engraisseront De ce sang qu'ils lécheront.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

DAVID, assis devant une table; ses officiens autour de lui.

DAVID. Six cent quatre-vingt-quatorze schellings et demi

d'une part, et de l'autre cent treize nn quart, font hnit cent sept schellings trois quarts : e'est donc \* C'est à cette occasion que l'auteur appelle Bavid : The

Nero of the Hebreus, page 87.

b Rois, II. chap. vr. versets 20 et 28. - Presque toutes les paroles que les acteurs prononcent sont tirées des livres judalques, soit chroniques, soit paralipomènes, soit psaumes. · K.)

là tout ce qu'on a trouvé dans mon tresor; il n'y a pas là de quoi payer une journée à mes gens. UN CLERC DE LA TRÉSORERIE.

Milord, le temps est dur. DANTE

Et vous l'êtes encore bien davantage : il me faut de l'argent, entendez-vous?

Milord, votre altesse royale est volée comme tons les autres rois : les gens de l'échiquier, les fournisseurs de l'armée, pillent tout ; ils font bonne chère à nos dépens, et le soldat meurt de faim.

Je les ferai scier en deux 1; en effet, anionrd'hui nous avons fait la plus mauvaise chère du monde.

Cela n'empêche pas que ces fripons-là ne vous comptent tous les jours pour votre table b trente bœus gras, cent montons gras, autant de cerfs, de chevrenils, de bœufs sanvages, de chapons ; trente tonneaux de fleur de farine, et soixante tonneaux de farine ordinaire. DAVID.

Arrêtez done, vous vonlez rire : Il v aurait là de quoi nourrir six mois toute la cour du roi d'Assyrie. et toute celle du roi des Indes. JOAR.

Rien n'est pourtant plus vrai; car cela est écrit dans vos livres.

Quoi! tandis que je n'ai pas de quoi paver mou boncher?

JOAR. C'est qu'on vole votre altesse royale, comme j'ai déja eu l'honneur de vous le dire.

D117D Combien crois-tn que je doive avoir d'argent complant entre les mains de mon contrôlenr-géné-

JOAB.

ral?

Milord, vos livres font foi que vous avez cent buit 'mille talents d'or, deux millions vingt-quatre mille talents d'argent, et dix mille drachmes d'or : ce qui fait au juste, au plus bas prix du change, nn milliard trois cent vingt millions einquante mille livres sterlings.

DAVID

Tn es fon, je pense : tonte la terre ne pourrait fournir le quart de ces richesses : comment veux-tu que j'aie amassé ce trésor, dans nn aussi petit pays qui n'a jamais fait le moindre commerce?

JOAB... Je n'en sais rien, je ne suis pas financier.

" C'est ainsi que le saint poi David en usait avec tous are pri niers, excepté quand il les fesalt cuire dans des fours. (K.) h Rois, 11, chap, 11,

C Paralipomènes, chap. xxrx. vers. 4 et 7.

DAVID

Vous ne me dites que des sottises tous tant que vous êtes : je sanrai mon compte avant qu'il soit pen ; et vous, Yesès, a-t-on fait le dénombrement du peuple?

#### YESÈS.

Oui, milord; yous avez onze cent \* mille hommes d'Israel, et quatre cent soixante-dix mille de Juda, d'enrôlés pour marcher contre vos ennemis.

Comment! i aurais quinze cent soixante-dix mille

bommes sous les armes? cela est difficile dans un pays qui, jusqu'à présent, n'a pu nourrir trente mille âmes : à ce compte, en prenant un soldat par dix personnes, cela ferait quinze millions sept cent mille sniets dans mon empire : celui de Babylone n'en a pas tant. JOAB.

C'est là le miracle. arran

Ahl que de balivernes! je veux savoir absolument combien j'ai de sujets; on ne m'en fera pas accroire; je ne crois pas que nous soyons trente mille.

UN OFFICIER.

Vollà votre chapelain ordinaire, le révérend docteur Gag, qui vient de la part du Seigneur parler à votre altesse royale.

DAVID. On ne peut pas prendre plus mal son temps ; mais qu'il entre.

# SCÈNE II.

LES PERSONNAGES PRÉCÉDENTS, LE DOCTEUB GAG

DAYID.

Que voulez-vous, docteur Gag?

Je viens vous dire que vous avez commis un grand péché.

DAVID Comment? en quoi? a'il vous plait.

En fesant faire le dénombrement du peuple. DAVID. Que veux-tu donc dire, fon que tu es? Y a-t-il

une opération plus sage et plus utile que de savoir le nombre de ses suiets? up berger n'est-il pas obligé de savoir le compte de ses moutons? GAG

Tont cela est bel et bon; mais Dieu vous donne à choisir de la famine b, de la guerre, ou de la peste.

\* Paralipomenes, chap. \$11, verset 5. " Rois, 11, chap. sv.

1.

DAVID

Prophète de malheur, je veux an moins que tu puisses être puni de ta belle mission : i'aurais beau faire choix de la famine, vous autres prêtres, vous faites toujours bonne chère; si je prends la guerre, vous n'y allez pas : je choisis la peste ; j'espère que ta l'auras, que tu crèveras comme to le mérites.

Dieu soit beni \* !

(Il s'en va criant, la poste! la peste! et tout le monde crie. la peste! ia peste!)

JOAR.

Je ne comprends rien à tout cela : comment! la peste, pour avoir fait son comple?

## SCÉNE III.

LES PERSONNAGES PRÉCÉDENTS, BETTISABÉE. SALOMON.

# BETHSAUÉE.

Eli, milord! il faut que vous avez le diable dans le corps pour choisir la peste; il est mort sur-lechamp b soixante-dix mille personnes, et je crois que j'ai déjà le charbon : je tremble pour moi et pour mon fils Salomon, que je vous amène.

J'ai pis que le charbon\*, je suis las de tout ceci : il faut donc que i'aie plus de pestiférés que de suiets : écontez , je devicus vieux , vous n'êtes plus belle; j'ai toujours froid aux pieds, il me faudrait une fille de quinze ans pour me réchauffer. 10 AB

Parbleu, milord, j'en connais une qui scra votre fait; elle s'appelle Abisag de Sunam

DAVID. Qu'on me l'amène, qu'on me l'amène, qu'elle m'échauffe.

### BETHEADER En vérité, vous êtes un vilain débauché : fi ! à

votre âge, que voulez-vous faire d'une petite fille? JOAR

Milord, la voilà qui vient, je vous la présente. DAVID.

Viens çà, petite fille; me réchaufferas-tn bien? ABISAG.

Oui-dà, milord, j'en al bien réchauffé d'autres. BETHSABÉE.

Voilà done comme tu m'abandonnes; tu ne m'aimes plas! et que deviendra mon fils Salomon. à qui tu avais promis ton héritage? DAVID.

Oh! je tiendrai ma parole; c'est un petit garcon

\* Il v a dans Foriginal : Pox. pox. b Rois, II, chap TMV.

c Id., totd.

qui est tout-à-fait selou mon cœur, il aime déjà les femmes comme un fou : approche, petit drôle, que je t'embrasse : je te fais roi, entends-tu?

SALOMON. Milord , j'aime bien mieux apprendre à régner sous yous.

DAVID.

Voilà une jolie réponse ; je suis très content de lui : va, tu régneras bientôt, mon enfaut; car je sens que je m'affaiblis; les femmes ont ruiné ma santé; mais tu anras encore nn plus beau'sérail que moi.

SALOMON.

J'espère m'en tirer à mon bonneur. BETHSABÉE.

Que mon fils a d'esprit! je voudrais qu'il fût déjà snr le trône.

## SCÉNE IV.

LES PERSONNAGES PRÉCÉDENTS, ADONIAS.

ADONIAS. Mon père, je viens me jeter à vos pieds.

DAVID. Ce garçon-là ne m'a jamais plu. ADONIAS.

Mon père, j'ai deux graces à vous demander : la première, c'est de vouioir bien me nommer votre successeur, attendu que je suis le fils d'une princesse, et que Salomou est le fruit d'une bonrgeoise adultère, anguel il n'est dù, par la loi, qu'une pension alimentaire, tout au plus : ne violez pas en sa faveur les lois de toutes les nations.

RETHSABEE. Ce petit oursin-là mériterait bien qu'on le jetât par la fenêtre.

DAVID. Vous avez raison. Quelle est l'autre grâce que tu veux, petit misérable? ADONIAS.

Milord, e'est la jeune Abisag de Sunam qui ne vous sert à rien ; je l'aime éperdnment, et je vous prie de me la donner par testament.

DAVID. Ce coquin-là me fera mourir de chagrin; je sens que le m'affaiblis, je n'en puis plus : réchauffez-moi

(Adonias sort.)

ABISAG, lui prenant la main. Je fais ce que je peux, mais vous êtes froid comme

Je sens que je me meurs; qu'on me mette sur

un peu, Abisag.

glace.

mon lit de repos. SALOMON, se jetant à ses pieds.

O roi! vivez long-temps.

BETHSABER.

Puisse-t-il mourir tout à l'heure, le vilain ladre . et nous laisser régner en paix l

Ma dernière heure arrive, il faut faire mon testament, et pardonner en bon Juif à tous mes ennemis : Salomon, je vous fais roi juif; sonvenez-vous d'être elément et doux; ne manquez pas, des que j'aurai les yeux fermés, d'assassiner " mon fils Adonias, quand même il embrasserait les cornes de l'autel.

SALOMON. Quelle sagesse! quelle bonté d'âme! mon père,

je n'y manquerai pas, snr ma parole. DAVID.

Vovez-vous ce Joab qui m'a servi dans mes guerres, et à qui je dois ma couronne? je vons prie, au nom du Seigneur, de le faire assassiner b aussi, car il a mis du sang dans mes souliers.

Comment, monstre! je t'étranglerai de mes mains; va, va, je ferai bien casser ton testament.

et tou Salomon verra quel homme je suis. SALOMON.

Est-ce tout, mon cher père? n'avez-vons plus personne à expédier?

J'ai la mémoire manyaise : attendez, il y a encore un certain Semei b qui m'a dit autrefois des sottises; nous nous raccommodâmes ; je lui jurai , par le Dieu vivant, que je lui pardonnerais; il m'a très bien servi, il est de mon conseil privé; vous êtes sage, ne manquez pas de le faire tuer en traître. SALOMON

Votre volonté sera exécutée, mon cher père. DIVID

Va, tn seras le plus sage des rois, et le Seigneur te donnera mille femmes pour récompense : je me meurs! que je t'embrasse encore! Adien. BETHSABÉE.

Dieu merci! nous en voilà défaits. UN OFFICIER.

Allons vite enterrer notre bon roi David. TOUS ENSEMBLE.

Notre bon roi David, le modèle des princes. l'homme selon le cœur du Seignenr 6!

ABISAG. One deviendrai-je, moi? qui réchaufferai-je? SALOMON.

Viens çà, viens çà, tu seras plus contente de moi que de mon bon-homme de père.

\* Salomon fit assassiner Adonias son frère. b Rois, III, chap. II.

e Id., ibid. 4 The man after God's own beart.

FIN DE SAUL.

# OLYMPIE.

TRAGÉDIE EN CINQ ACTES,

REPRÉSENTÉE LE 17 MARS 1764.

## AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KERL.

Cette tragédie parut imprimée en 1763; elle fut jouce à Ferney, et sur le théâtre de l'électeur palatin. Voltaire, alors âgé de soixante-neuf ans, la composa en six jours.

Cest l'envrage de siz jours, cerivait-il à un philosophe lliure, doni il roulait avoir l'opinion sur cette piece. L'auteur n'aurait pas da se reposer le septième, lui répondit son ami. Aussi s'est-il repenti de son nurrage, répliqua Voltaire; et quelque temps après il remoya la pièce avec

Olympic a été traduite en Italien, et jouée à Venise, sur le théâtre de San-Salvatore, avec un grand succès.

# PERSONNAGES. SOSTÈNE, OTE BERMAS, OFFIC PATTERES.

SPECIALITY.

PATPLE.

SOSTÈVE, officier de Cassan UERMAS, officier d'Antigone.

CASSANDRE, file d'Anilipaire, roi de Maccidoine. ANTIGONE, roi d'une partie de

PANIC.
STATIRA, veuve d'Alexandre

OLYMPIE, fille d'Alexandre et de Statire. L'IIIÉADPHENTE, ou grand-prèire qui preside à la calchration

beaucoup de corrections,

ère qui preside à la célebrati des grands mysières.

La ache est dens le temple d'Éphèse, est l'en rélèbre les grouds mysfèrre. Le thétre représente le temple, le péristyle, et la piace qui conduit se l'emple.

# ACTE PREMIER.

# SCÈNE I.

Le fond du théâtre représente un temple dont les trois portes fermées sont ornées de larges planter a les d'ext altes forment un vaste péristyle. Sontone est dans les péristyle. La grande porte s'ouvre. Cassandre, troublé et agité, vient à lui : la grande porte se referme.

# CASSANDRE, SOSTÈNE.

CASSANDRE.

Sostène, on va finir ces mystères terribles\*.

\*Cos mystères et cos explations sont de la plus haute autiquité, et commençaient alors à devenir communs chez les Grecs. PhiCassandre espère enfin des dieux moins inflexibles : Mes jours seront plus purs , et mes sens moins trou-Je respire. [blés;

lippe, père d'Alexandre, se fit initier aux mysètres de la Samothrace avec la leune Olympias, qu'il épousa depuis. C'est ce qu'on trouve dans Pintarque, au commencement da la d'Alexandre; et c'est ce qui peut servir à fouder l'initiation de Cassandre et d'Olympie.

Il est difficile de savoir obre quette nation on invente ce mpièrece, no in trouve datails che les Peress, che si ten todens, chez ins graptiene, ches ins Greys, Il n'y a practitre piant d'inchibitemente pian sega. La pluppart de hommen, quand il sont tombés dans de grands critires, ce ont naturelliment des rejuments. Les highatures qui d'abilitre il en mystères et les retones, vouvreut égalemost empéther les roupsubles repenants de se l'iver au désenoir, et de retonnér dans leuré crimens.

La créance de l'immortalité de l'âme était partout le fondément de cos cérémoles religieures. Soit que la doctrine de la mérimpercose fit admise, soit qu'on revôt celle de la réunion de l'esprit humana à l'esprit univered, soit que l'on cròt, to comme en l'apple, que l'âme serait un jour réjoiné à son propre corps e un mot, quelle que fit l'opision dominante, celle des peines et des récompenses après la mort était universeile cher toutes les nations policies en autoire.

Il est vrai que les Juifs ne connurent point ces mystères, quoign ils ensent pris bequesso de ceremonies des Egrotiens. La raison en est que l'immortalité de l'ime était le fondement de la doctrine égyptienne, et n'était pas celui de la doctrine mosaique. Le peuple grossier des Juifs, auquei Dieu daignait se proportionner, n'avait même aucun corps de doctrine; il n'avait pas une seule formule de prière générale établie par ses lois. Ou ne trouve, ni dans le Deutéronome, ni dans le Lévitique, qui sont les scules lois des Juils, ni prière, ni docute, ni créance de l'immortalité de l'aine, ni prines, ni récompenses après la mort. C'est ce qui les distinguait des autres pemples; et e'est ce qui prouve la divigité de la mission de Moise, selon le sentiment de M. Warburton, évêque de Worcester [de Glocester]. Ce prélat prétend que Dieu, daignant gouverner lui-même le peuple juif, et le récompensant on le punissant par des bénédictions ou des peines temporelles, ne devait pas lui proposer le dogme de l'immortalité de l'ame, dogme admis chez tous les voisins de ce peuple.

Les Joils forced donc presque les seuls dans l'autiquité dere qui les mystres functi locotions. Zonomic les sixuit apportie en Perez, Ophiée en l'Irinco, Osidie en Riggie. Mone en Créte, Ciprian en Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es Ciprie, es considerat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de la completat de l'action de la completat de l'action de la completat de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de l'action de

#### SOSTÈNE.

Seigneur, près d'Éplère assemblés, Les puerries qui serviant sons le ni ovue père Ont fait entre mes mains le serment ordinaire : Depli à Marcchina e roceant us his depois por la describent e roceant us his desporti à describent e roceant us his desporti à describent e roceant des destes de son de destine na maguse présage : Ce règne, qui commence à l'ombre des autes, res lord des dienes, et deir els emertés; Ce nom d'antié, qu'on révère et qu'on aime, Parisiere.

#### CASSANDRE.

Je ne juis : les yeux seront témoins De mes premiers devoirs, et de mes premiers soins. Demoure en ces parvis... Nos augustes prétrosses Présentent Objupie aux antels des desses : Elle exple en secret, remise entre leurs bras, Mes mallicareux forfaits, qu'elle ne counait pas. D'aujourd'lui je coumence une nouvelle vie. Puisses-tu pour jamais, clêrre et cherde O'lyupie, (gnorer ce grand crime-avec peine effacé, Et quels sug fa din naître et quel sang j'ai verné!

eroyali participantes de la divinité, et des êtres mitogenes entrellème et nous. Dans toutes les celébrations des mystères en Gréce, soit à Élensie, soit à Thèbes, soit dans la Samodhance, ou dans les antres lies, ou chantair flyquae d'Orphée: « Narcheg dans la voie de la justice, contempler le wul maître « du mondé», le Démiourgos, il est unique, il cable seul par lai-

• Marcuca dans at voic de la justice. Controlpan le leva monte, le di monde, le Déminurgos. Il est unique, il calate seul par lui-• métue, tous les autres étres ne sont que par lui; il les anime • tous : il n'a jamais été vu par des yeux mortels, et il voit an • fond de nos cœurs. •

Dans presupe toutes les célébrations de ces mysècres, ou représentait, sur une espèce de théitre, une unit à prine éclairée, et des hommes à motté uns cerrant dans ces térobers, poussant des génissements et des plaintes, et lessait les mains au cil. Bonnie ventait la lumière, et l'on vorpii le Demionigne, qui représentait le maître et le fabricatient du monde, consolant les mortes, et les enfortant à morer une vie pout.

Out a qui a raient commis de grande crines les confessatent à l'inérophante, et furnire diverat Dêre de n'en plus commettre. On les appelait dans toottes les langues d'un nom qui répond à inflictus, initié, édui qui commence une nouvelte rie, et qui entre en commonacation avec les dieux, é et-à-l'iller avec les béron et les demi-dieux, qui un inérité par leurs exploits bients au d'et-à-main apres lour metra quepts de l'Émer Ses bayerine.

béros et les demi-dietst, qui uni farrite par leurs exposts sentesants d'être admis après leur mort auprès de l'Étre-Suprème. Ce soul là les particularilés principales qu'un peut recaseille des anciens mysteres, dans Platon, dans Cicérou, dans Purphyre,

Eusèbe, Strabon, et d'autres.

Les parricides n'étaient joint reçus à ces explaitons : le rème chirage par le company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la compan

On poteral renarquer lei que Cassandre est précisiones dans le cas ui il duit être admis an nombre des nités. Il u'est point coupable de l'empoisonnement d'Alexandre; il u'a réputable le sang de Statira que dans l'horreur famultimesse d'un couplat, et u déclarativa ou pers. Se errourdes sout patiel d'une fam establé et née pour la vertu, que d'un erinduel qui craint L'avancatire clé-leste. SOSTÈNE.

Quoi! seigneur, une enfant vers l'Euphrate eulevée, Jadis par votre père à servir réservée, Sur qui vous étendiez tant de soins généreux, Pourrait jeter Cassandre en ces troubles affreux!

Ourrait jeter Cassandre en ees troubles affreux

CASSANDRE.

Respecte cette esdave à qui tout deit hommage : Dus ort qui l'aithi je répare l'outrage. Mon père eut ser aziones pour hai eacher le rang que devait hai donner, la spindente ne son sang... Que dis-je de souvenir à temps à épour de crimes ! Qu'il inmodait aleva à potre sèrection. Qu'il inmodait aleva à potre sèrection. Nouveri dans le centage et dans la crimet, Souri dans le centage et dans la crimet, Soul je savuri là fille, ayant frappe la suère.

Olympie, à jamais conserve ton erreur! Tu chéris dans Cassandre un bienfaiteur, un maître; Tu me détesteras si tu peux te connaître. SOSTÈXE.

Je ne pénètre point ees élomnants serrets, En ne viens vous parker que de vos intérêts. Seigneur, debouses rois que nous voyons prétendre Avec tant de fureur au trone d'Alexandre, L'inflexible Antigone est seul votre allié... CASSADRE.

J'ai toujours avec lui respecte l'amitie ; Je lui serai fidèle

SOSTÈNE.

Il doit aussi vons l'être: Mais depuis qu'en ces murs nous le voyons paraître , Il semble qu'en secret un sentiment jaloux Ait altéré son crur, et l'éloigne de vons.

> CASSANDRE. (A part.)

El qu'Importe Antigone L... O manes d'Alexandre ! Mines de Natira! grande ombre ! auguste ceudre ! Restes d'un devil-leu , justement courroucés , Mes remords et mes feux vons vengen-lés assez ? Olympie, oblemez de leur ombre a paidé Crite paix à mon cour s' long-temps reluive ; El que votre veru, dissipant non efforé, Soit lei ma défense, et parle aux dieux pour moi. . El ngoit vers ces paris à pêne suverts enore v.

# SCĖNE II.

Antigone s'approche et devance l'aurore !

CASSANDRE, SOSTÈNE, ANTIGONE, HERMAS.

ANTIGONE, à Hermas, au fond du thédire. Ce secret m'importune, il le faut arracher: Je lirai dans son cœur ce qu'il croit me cacher. Va, ne l'écarte pas. CASSANDRE, a Antigone. Quand le jour luit à peine,

Quel sujet si pressant près de moi vons amène? ANTIGONE.

Nos intérêts. Cassandre : après que dans ces lieux Vos expiations ont satisfait les dienx . Il·est temps de songer à partager la terre. D'Ephèse en ces grands jours ils écartent la guerre : Vos mystères secrets des peuples respectés Suspendent la discorde et les calamités; C'est un temps de repos pour les fureurs des princes ; Mais ce repos est court; et bientôt nos provinces Retourneront en proie aux flammes, aux combats, Oue ces dieux arrêtaient, et qu'ils n'éteigneut pas. Antipatre n'est plus : vos soins, votre courage, Sans donte achèveront son important ouvrage;

Il n'ent jamais permis que l'ingrat Seleucus, Le Lagide insolent, le traitre Antiochus, D'Alexandre au tombeau dévorant les conquêtes, Osassent nous braver et marcher sur nos têtes. CASSANDER.

Plût anx dieux qu'Alexandre à ces ambitieux Fit du haut de son trône encor baisser les veux! Plût aux dieux qu'il vécût!

ANTIGONE.

Je ne puis vous comprendre; Est-ce au fils d'Antipatre à pleurer Alexandre? Qui peut vous inspirer un remords si pressant? De sa mort, après tout, vous êtes inuocent. CASSANDRE.

Alı! j'ai causé sa mort.

ANTIGONE Elle était légitime :

Tous les Grecs demandaient cette grande victime ; L'univers ctait las de son ambition, Athène, Athène même envoya le poison; Perdiceas le recut, on en chargea Cratère; Il fut mis dans vos mains, des mains de votre père, Sans qu'il vous conflât cet important dessein Vous etiez jeune encor; vous serviez au festin, A ce dernier festin du tyran de l'Asie.

CASSANDRE. Non, cessez d'excuser ce sacrilèze impie. ANTIGONE.

Ce sacrilége!... Eh quoi! vos esprits abattus Erigent-ils en dieu l'assassin de Clitus. Du grand Parménion le bourreau sanguinaire . Ce superbe insensé qui , flétrissant sa mère , Au rang du fils des dieux osa bien aspirer, Et se déshonora pour se faire adorer? Seul il fut sacrilége ; et lorson à Balwlone Nous avons renversé ses autels et son trône. Quand la coupe fatale a fini son destin, On a vengé les dieux comme le genre humain. CASSANORE.

l'avonerai ses defauts; mais, quoi qu'il en puisse être,

Il ctait un grand homue, et c'était notre maltre.

ANTIGONE. Un grand homme '!

CASSANDRE. Oui, sans donte. ANTIGONE.

Ah! c'est notre valeur. Notre bras, notre sang, qui funda sa grandeur; Il ne fut qu'un ingrat.

CASSANDRE.

O mes dieux tutelaires! Quels mortels ont été plus ingrats que nos pères ? Tous ont voulu monter à ce superbe rang. Mais de sa femme enfin pourquoi percer le flanc? Sa femme!... ses enfants!... Ah! quel jour, Antigone'

ANTIGONE.

Après quinze ans entiers ce sernoule m'étonne. Jaloux de ses amis, gendre de Darius, Il devenait Persan ; nous étions les vaincns : Auriez-vous done voulu que , vengeant Alexandre, La fière Statira dans Babyfone en cendre, Soulevant ses sujets, nous eût immolés tous Au sang de sa famille, au sang de son époux? Elle arma tout le peuple : Antipatre avec peine Echappa dans ce jour aux fureurs de la reine : Vons sauvâtes un père.

CASSANDRE. Il est vrai; mais enfin ha femme d'Alexandre a péri par ma main.

ANTIGONE. C'est le sort des combats; le succès de nos armes Ne doit point nous coûter de regrets et de larmes.

CASSANDRE. J'en versai, je l'avoue, après ce coup affreux ; Et, couvert de ce sang auguste et malheureux, Etonné de moi-même, et confus de la rage Où mon père emporta mon aveugle courage, J'en ai lon :-temps gémi.

ANTIGONE. Mais quels motifs secrets Redoublent aujourd'hui de si cuisants regrets?

\* Il est bon d'opposer lei le jugement de Plutarque sur Alexandre à lous les paradoxes et aux lieux communi qu'il a plu à Joyénal [Sat. x, 168-172; xrv, \$11-14.] et à ses imitateurs [Borleau , sat. xii. 100-108;] de délater contre ce héros. Plularque, dans sa belle comparaison d'Alexandre et de César, dil que e le héron de la Macédoine semblait né pour le bon-» heur da monde, et le héros roman pour sa ruine. » En effet, rien n'est plus juste que la guerre d'Alexandre, général de la Grèce, contre les ennemis de la Grèce, et rien de plus injuste que la guerre de César contre sa patrie.

Bemarquez surtoul que Plutarque ne décide qu'après avoir pesé les vertus el les vices d'Alexandre et de César. J'avoue qui Plutarone, qui donne toujours la preférence aux Grees, semble avoir été trop loin. Ou aurait il dit de plus de Tites , de Trajan, des Antonins, de Julien même, sa relicion à part? Voils ceux qui paraissaleul être nés pour le bouheur du monde, plutôt que le mentrer de Clitus, de Callisticae, et de Parménion.

Dans le cœur d'un ami j'ai quelque droit de lire : Vous dissimulez trop.

### CASSANDRE.

Ami... que puis-je dire? Croyez qu'il est des temps où le cœur combattu Par nn instinct secret revole à la vertu, Où de nos atteutats la mémoire passée Revient avec horreur effraver la pensée.

- ANTIGONE.
- \* Oubliez, croyez-moi, des meurtres expiés; \* Mais que nos intérêts ne soieut point oubliés :
- Si quelque repentir trouble encor votre vie,
   Repentez-vous surtout d'abandonuer l'Asie
- \* A l'insolente loi du traltre Antiochus.
- \* Que mes braves guerriers et vos Grees Invaincus
- \* Une seconde fois fassent trembler l'Euphrate : \* De tous ces nouveaux rois dont la grandeur éclate ,
- Nul n'est digue de l'être, et dans ses premiers ans
   N'a servi, comme nous, le vainqueur des Persans.
- \* Tous nos chefs ont péri.

Je le sais, et peut-être

\* Dieu les immola tous aux mânes de leur maltre.

Nous resions, nous vivous, nous devons rélabilir Ces dédris tout sanplauts qu'il nous faut recueillir : Ces dédris tout sanplauts qu'il nous faut recueillir : Alexandre, en nourant, les hissist su plus digne; si j'oce les sisist, son ordre une désigne. Assurer na no foture finsis que votre sont : Le plus digne de tous, sans doute, est le plus fort. Le plus digne de tous, sans doute, est le plus fort. Que jamais parmi mous la disvortie introduite non service proite ces trans nouveaux, Eax qui il c'éleste plas nés pour narcher nos égants. Me le promettez-vous?

### GASSANDRE.

Ami, je vous le jure;

Je suis prêt à venger notre commune injure. Le sespire de l'Asie est eu d'iudignes mains , Et l'Euphrate et le Nd ont trop de souveraius : Je combattrai pour moi, pour vous, et pour la Grèce. ANTIGONE.

J'eu crois votre intérêt ; j'eu crois votre promesse; Et surtout je me fie à la noble amitié Dont le nœud respectable avec vous m'a lié. Mais de cette amitié je vous demande un gage ; Ne me refusez pas.

### CASSANURE.

Ce doute est un outrage.
Ce que vous demandez est-d'en mon pouvoir?
C'est un ordre pour moi, vous n'avez qu'à vouloir.
ANTIGONE.

Peut-être vous verrez avec quelque surprise Le peu qu'à demander l'amitié m'autorise : Je ne veux qu'une esclave.

#### CASSANDRE.

Heureux de vous servir,
Ils sout tous à vos pieds ; c'est à vous de choisir.
ANTIGONE.

Souffrez-que je demande une jeune étrangère \* Qu'aux murt de Balylone eulera votre père : Elle est votre partage; accordez-moi ce prix De tant d'heureux travaux pour vous-même entre-Votre père, diton, J'avit persecutée; [pris. J'aurai soiu qu'en ma cour elle soit respectée : Son nom est., O'Umoié.

> CASSANDRE. Olympie!

ANTIGONE.
Oul. seigneur.

CASSANDRE, & part.

De quels traits imprévus il vient percer mon cœur!...

Que je livre Olympie!

### ANTIGONE.

Ecoutez ; je me flatte Que Cassandre envers moi n'a point une âme ingrate : Sur les moindres objets un refus peut blesser ;

Sur les moindres objets un refus peut blesser; Et vous ne voulez pas sans doute m'offenser? CASSANDRE.

Non; you vereze hieutio cette fejeme engilve; Vous-ndrein jeurer zil faut qui elle vous suive, S'il peut in être permis de la mettre en vos mains. S'il peut in être permis de la mettre en vos mains. Cou elle peut vigilants des ideux et des décases, Olympie es gandes a milien des petéreses. Les portes s'ouvriront quand il en sera temps. Dana ce parsis ouvriront quand il en sera temps. Dana ce parsis ouvriront quand il en sera temps. Esta pout esta peut de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la

servir Olympie à leurs lois, (Il rentre dans le temple, et Sostène sort.)

# SCENE III.

ANTIGONE, HERMAS, dans le péristyle.

HERMAS. Seigneur, vous m'étonuez : quand l'Asie en alarmes

Voit cent trônes sanglants disputés par les armes, Quand des vastes états d'Alexandre au tombeau La fortune prépare un partage nouveau, Lorsque vons prétendez au souverain empire, Une esclave est l'objet où ce grand cœur aspiré! ANTIGONS.

Tu dois t'en étonner. J'ai des raisons, Hermas, Que je n'ose encor dire, et qu'on ne connaît pas: Le sort de cette esclave est importaut peut-être A tous les rois d'Asie, à quiconque veut l'être, A quiconque en son sein porte un assez grand cruir

\* L'acteur doit ici recurder attentivement Cassandre.

\* L'acteur doit ici regarder attentivement Cassanire.

Pour oser d'Alexandre tiere le successeur. Sur le nou de l'écute et sur ses restruters l'à forme dels long-temps d'éranges conjectures : l'à d'une du réclaire; mes yeur dans cer emparts Ont quelquedois sur elle arrêté leurs regards; Se traits, les lieux, le temps où le cil alt maltre, Le rrespects étommist que lui prolique un maltre. Les remords de Cassandre, et ses obsenur discours, A ces soupçons secretis on prêté des secours.

- \* On dit qu'il la chérit, et qu'il l'élève en père.

  ANTIGONE.
- \* Nons verrons... Mais on ouvre, et ce temple sacré \* Nous découvre un autel de guirlandes paré :
- \* Je vois des deux côtés les prêtresses paralire ;
- \* Au fond du sanctuaire est assis le grand-prêtre; \* Olympie et Cassandre arrivent à l'autel!

# SCÈNE IV.

Let usic sports on tempts contouvertes. On drouwer tout l'intérieur. Les Parkines d'un côté, et les pakinesses de l'autre, s'avancent lentement. Ils sont lous vêtus de robes blanches, aver des cristures Buesa dont les bouls pendent à terre. CASSANDRE ET OLYMPIE mettent le mois sur l'aute; ANTICOPE ET HERMAS restret dans le péristyle avec une partie du PEUPLE, qui entre sor les côtés;

CASSANDRE.

Dieu des rois et des dieux, être unique, éternel!

Dieu qu'ou m'a fait counaître en ces fêtes augustes.

\* Ce spectacle feralt peut-être un bel effet au théâtre, si jamais Le pièce pouvait être représentée. Ce n'est pas qu'il y ait aucun mérite à faire paraître des prêtres et des prêtresses, un antel, des flambeaux, et toute la cérémonie d'un mariage : cet appareil, au contraire, ne serait qu'une misérable ressource, al d'ailleurs il n'excitait pas un grand intérêt, s'il ne formait pas une situation, s'il ne produisait pas de l'étonnement et de la colère dans Antigone, a'il n'était pas lié avec les desseins de Cassandre, s'il ne servait à expliquer le véritable aujet de ses expiations. C'est tout cela ensemble qui forme une situation. Tout appareil dont il ne résulte rien est puéril. Qu'importe la décoration au mérite d'un poéme? Si le succès dépendait de ce qui frappe les reux. Il n'y aurait qu'à montrer des tableaux mouvants. La partie qui regarde la pompe du spectacle est sana doute la derniere; on ne doit pas la négliger, mais il ne faut pas trop a'y attacher.

If that two less distuitions the filterians for rement des tablement and mark. En printer on gaine met la facilité le crémoné d'un mariage, via sura fait qu'un tablemen aueu commens, s'il n'a printe que deux époner, un autre de le des maisteurs; mans s'il n'ap pointe un homme de maisteurs finance s'il appointe un homme dans l'attitude de l'étoumement et de las colores, qui constratée area la jois de de deux fours, une nouverage aux de la vie et de la fecce, ainsi, un second sette, Statist qui maisteure d'imprise avec devictions s'etc., Casandon's roumainauda statist avec effort, et d'Oppunje de autre l'embarque et de la faction de l'embarque de la faction de l'embarque et dans l'embarque et dans le doubrer, ainsi, un quatriteure des Oppunge au rout un montant de four marché, deserpricé en la faithere, et l'embarque d'un marché, deserpricé en la faithere, et de

Qui punis les pervers, et qui sontiens les juntes, Prés de qui les remords efficent les forfalts, Confirme, dies dements, les serrants que fins i Recevez es sermonts, Recevez es sermonts, donn tribe et has vie, Le vous jure un moner aussi pur, aussi saint, Que ce feu de Vesta qui n'est januis éténit.<sup>5</sup> Et vous fijet un neces, vous, augustes prétresses, Portez avez L'enceins mes Voux et mes promuseus Et décourner les traits que je peux mériter. OLYMPIS.

Protégre à jamais, o diens en qui j'espère, Le maltre généreux qui ma servi de père, los manta alories en est de père, los manta alories en est de père, los manta diverse de l'acquissen digne de vous! Mon cretr vous est comou. Son rang et sa couronne son les moindre des blessaque son anomor adonne: Témolas des teudres feux à non creur impirés, sopecen les garaties, vous qui les consentre; (Qu'il m'apprenne à vous plaire, et que vutre justice les perpare naux carles un éternés appurents. Si j'oublie un moneret, jinfielde à vue lois, 21 'Ettetu e pe fin. 22 'Ettet up de l'acquisse d'acquisse ntrons an sanctuaire où mon bouheur m'appelle. Prêtresses, disposez la pompe solennelle

Prètresses, disposez la pompe solennelle
Par qui mes jours heureux vont coumencer leurs
Sanctifiez ma vie, et nos chastes amours. [conrs;
"J'ai vu les dieux au temple, et je les vois en elle;
"Qu'ils me haissent tous, si je suis infidèle!...

reprositate Camardor qui e picta des genous sinu), se récquience, la mace (maigné d'étuerde dans le l'édere, en syraquience, la mace (maigné d'étuerde dans le l'édere, en syraquience, de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la marchine de la march

hardiesses respectables. Si le cœur n' est pas ému par la beauté des vers, par la vérité des sentiments, les yeux no seront pas contents de ces spectacies produjest; et. - lois de les applaudre, on les tournera en ridicule, comme de vains ampléments qui ne peuveut jamais remolacer le deride de la octa-

Il est a covier que c'est cette crainte du ridicule qui a presque toujours reserve la acète française dans le petit cercie des siafigues, des monodoques, et des récles. Il nous a manqué de l'action e c'est un défaut que les étranpres nous reprochent, et dont nous osons à pelan nous corriger. On ne prévainte extre tragéale aux anateurs que comme une esquises légère et imparfilie d'un extre a-boloments thérosaire.

• Le feu de Vesta (stat allumé dans presque tous les temple de la terre connue. Vesta signifiabil fou clour les anciens Peres-, et juus les varants en conviennent. Il est à croire que les antiers nations ferent une divinité de ce feu, que les Peres en ergante rent jamais que comme le «proble de la divinité. Ainsi, une crerur de nom produirit la dévise Vesta, comme cile a produjt land d'autres floores.

- Antigone , en ces lieux vous m'avez entendu ;
- \* Aux vœux que vous formiez ai-je assez répondu?
- \* Vous-même prononcez si vous deviez pretendre \* A voir entre vos mains l'esclave de Cassandre : Saehez que ma couronne et toute ma grandenr Sont de faibles présents, indignes de son cœur. Ouelque étroite amitié qui tous deux nous unisse, Jugez si j'ai dû faire un pareil sacrifice.

ils rentrent dans le temple; les portes se ferment, le peuple sort du pareis.)

# SCÉNE V.

# ANTIGONE, HERMAS, dans le péristyle.

ANTIGONE.

Va. je n'en doute plus, et tout m'est déconvert; Il m'a vouln braver; mais sois sûr qu'il se perd. Je reconnais en lui la fougueuse imprudence Oui tantôt sert les dieux, et tantôt les offense; Ce caractère ardeut qui joint la passion Avec la politique et la religion; Prompt, facile, superbe, impétneux, et tendre, Prêt à se repentir, prêt à tout entreprendre. Il épouse nnc esclave! Ah! tu peux bien penser One l'amour à ce point ne saurait l'abaisser : Cette esclave est d'un sang que lui-même il respecte. De ses desseins cachés la trame est trop suspecte; Il se flatte en secret qu'Olympie a des droits Oui pourront l'elever au rang de roi des rois, S'il n'était qu'un amant, il m'ent fait confidence D'un feu ani l'emportait à tant de violence. Va , tu verras bientôt succeder sans pitie Une haine implacable à sa faible amitié.

A son eœur égaré vous imputez peut-être Des desseins plus profonds que l'amour n'en fait nal-Dans nos grands intérêts souvent nos actions Sont, vons le savez trop, l'effet des passions; On se deguise en vain leur pouvoir tyrannique, Le faible quelquefois passe pour politique; Et Cassandre n'est pas le premier sonverain Oui chérit une esclave et lui donna la main ; J'ai vn plus d'un héros, subjugué par sa flamme, Superbe avec les rois, faible avec une femme. ANTIGONE.

HERMAS.

Tu ne dis que trop vrai : je pèse tes raisons ; Mais tout ce que i'ai vu confirme mes soupcous. Te le dirai je enfin? les charmes d'Olympie Peut-être dans mon eœur portent la jalousie. Tu n'entrevois que trop mes sentiments secrets: L'amour se joint peut-être à ces grands intérêts; Plus que je ne pensais leur union me blesse. Cassandre est-il le seul en proje à la faiblesse? HERMAS.

Mais il comptait sur vous. Les titres les plus saints

Ne pourront-ils iamais unir les souverains? L'alliance, les dons, la fraternité d'armes, Vos périls partagés, vos communes alarmes, Vos serments redoublés, tant de soins, tant de vœux, N'auraient-ils donc servi qu'au malheur de tous denx? De la sainte amitié n'est-il donc plus d'exemples?

ANTIGONE. L'amitié, je le sais, dans la Grèce a des temples; L'intérêt n'en a point, mais il est adoré. D'ambition, sans doute, et d'amour enivré, Cassandre m'a trompé sur le sort d'Olympie : De mes yenx éclairés Cassandre se défie ; Il n'a que trop raison. Va, peut-être aujourd hui L'objet de tant de vœux n'est pas encore à lui.

HERMAS. Il a reçu sa main... Cette enceinte sacrée

Voit déjà de l'hymen la pompe préparée; Les initiés, les prêtres et les prêtresses traversent le fond de la scène, ayant des palmes ornées de fleurs dans les mains.)

Tous les initiés, de leurs prêtres suivis, Les palmes dans les mains, inondent ces parvis, Et l'amour le plus tendre en ordonne la fête. ANTICONE Non, te dis-je; on pourra lui ravir sa conquête...

Viens, je confierai tout à ton zèle, à ta foi; J'aurai les lois, les dienx, et les penples pour moi. Fuyons pour un moment ces pompes qui m'outragent. Entrons dans la carrière où mes desseins m'engagent. Arrosons, s'il le faut, ces asiles si saints,

Moins du sang des taureaux que du sang des humains.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ACTE SECOND.

# SCENE I. (Quoique cette scine et beaucoup d'autres se passent dans l'intérieur du temple, cependant, comme les théâtres sont rare-

ment construits d'une numière favorable à la voix, les acteurs sont obligée d'avancer dans le péristyle; mais les trois portes du temple, ouvertes, désignent qu'on est dans le temple.) L'HIEROPHANTE, LES PRÈTRES, LES PRÈ-

TRESSES.

### L'HIÉROPHANTE. Quoi! dans ces jours sacrés! quoi! dans ce temple auguste

On Dieu pardonne au crime, et console le juste, Une seule prêtresse oserait nous priver Des expiations qu'elle doit achever ! Quoi! d'un si saint devoir Arzane se dispense! UNE PRÈTRESSE\*.

Arzane en sa retraite, obstinée au silence,

\* Ce rôle dont etre joué par la prétresse inférieure, qui est altachec à Statica.

Arrosant de ses pienrs les images des dieux, Seigneur, vous le savez, se cache à tous les yeux; En proie à ses chagrins, de languenrs affaiblie, Elle implore la fin d'une mourante vie.

L'intaoursare.

Nous plaigmons ont ett, mais il lut obtir;

Un moment aux autés élle pourra servir.

Depais que dans ce temple éle és et enfermée,

Ce jour est le seul jour où le sort l'a mommer.

Ce jour est le seul jour où le sort l'a mommer.

Qui on la fasse venir. L'a volonte du ciel de Demande sa presence, et l'appelle à l'auté.

De quiralmois de lêurn jar elle couronnée,

Olympie en triomphe aux dients sera menie.

Casandre, inité dans nos ceres dévins,

Tout doit être accoupil. Nor iles, nos mystères,

Cos ordres que le cilex out données à nou jères,

Ne peuvent point changer, ne sont point incertains.

# SCENE II.

L'HIÉROPHANTE, prêtres, prétresses, STATIRA.

L'HISOPHANTE, a Statira.

Venez, vous ne pouvez, à vous-miem confraire, Refuser de remplir votre saint himistère.

Depuis l'instant ascré qu'en cet assile henreux.

Vous avez pronouncé d'irrevocables veux,

Vous avez pronouncé d'irrevocables veux,

Ce grand jour est le sent oit bien vous a choisie.

Pour amnoncer ses lois aux vainqueurs de l'Asie.

Soyet digne du dien que vous representez.

STATIRA, covereit d'un roile qui accompagne son visiage saux le cachér, et etque comme les suttres.

prétresses.
O ciel : après quinze ans qu'en ces murs écartés,
Dans l'ombre du silence, au monde inaccessible,
J'avais enseveli ma destince horrible,
Pourquoi me tires tu de mon obscurite?
Tu veux me rendre au jour, à la calamité...

(A l'hiéroptante.)
Ali! seigneur, en ces lieux lorsque je suis venue, C'était pour y pleurer, pour mourir inconnue, Vous le savez.

> L'IIIÉROPHANTE. Le ciel vous preserit d'autres lois ;

Et quand vous presidez pour la première fois Aux poupes de l'hymen, à notre grand mystère, Votre nont, votre rang, ne peuvent plus se taire; Il faut parler.

STATINA. Seigneur, qu'importe qui je sois?

Le sang le plus abject, le sang des plus grands rois, Ne sont-ils pas égaux devant l'Étre-Suprème? On est connu de lui bien plus que de soi même. De grands noms autrefois avaient pu me flatter; Dans la nuit de la tombe il les faut emporter. L'aissez-moi pour jamais en perdre la mémoire.

Nous renouçous sans doute à l'orgueil, à la gloire, Nous pensous comme vous; mais la Divinité Exige uu aveu simple, et veut la vérité. Parlez... Vous frémissez!

STATIRA.

Vous frémirez vous-même...

(Aux prêtres et aux prêtresses.) Vous qui servez d'un dieu la majesté suprême ,

Qui partagez mon sort, à son culte attachés, Qu'entre vous et ce dieu mes secrets soient cachés! L'HIÉROPHANTE.

Nous vous le jurons tous.

STATIRA.

Avant que de m'entendre,
Dites-moi s'il est vrai que le cruel Cassandre
Soil iei dans le rang de nos initiés?

Oui , madame.

STATIRA. Il a vn ses forfaits expiés!...

L'HIRROPHANTE.
Hélas! tous les lumains on besoinde clémence.
Si Dien n'ouvrait ses bras qu'à la seule innocence,
Qui viendrait dans ce temple encenser les autels?
Dien fit du repentir la vertu des mortels.
Ce juge paternet voit du haut de son trône
La terre trop compable, et as bonté gardonne.

L'HIÉROPHANTE.

La terre trop coupable, et sa bonté pardonne. STATURA. Eli bien! si vous savez pour quel excès d'horreur Il demande sa grâce et craint un dieu vengeur; Si vous êtes instruit qu'il fit périr son maltre; [tre

Quel ung il rejasolit dans non nurs enflammes, Quanda sur year (Abrandre, 'piene enor fermes, A) raut osè percer su veux eginissante, Sur le corpe d'un ejoni il la jeta mourante; Vous serce plus surpris lossque vous apprendrez. Des sercets joussi d'i de la terre ignorie. Cette femme cierve au combié de la giolier, cette d'unime cierve au combié de la giolier, veux viu d'un deuisiène, fille de la traita. Elle vous parte lei, ne l'interrupez plus . Elle vous parte lei, ne l'interrupez plus .

Et quel maltre, grands dienx ! si vous pouvez connal-

Non seulement les défants de cette tragédie out empéché l'auteur d'over la l'ârie jours aux le théâtre de Puris; mais le combié que le par de benatic qui part y étre no fil le appas à la combié que le par de benatic qui part y étre no fil le appas à la même legereté qui fit condammer. éténé/persona pêns de vingi amères par ce meme perspe qui appainsibilit à la Tudifi de louyer. le même peritant se qui ervivert à joire du réficule aux respectives qui expériment à partie de réficule aux revier qu'on dirett, voit ajunt résorde copér faint un current, avecter qu'on dirett, voit ajunt résorde copér faint un current.

<sup>\*</sup> La prétresse inférieure va chercher Arzane,

L'HIÉROPHANTE.

O dieux ! qu'ai-je entendu ? dieux , que le crime outrage ,
De quels coups vous frappez ceux qui sont votre imaStatira dans ce temple! Alt! souffrez qu'à genoux , [ge!

Dans mes profonds respects... STATIBA.

Je ne mis plus pour vous la maltresse du monde; Je ne mis plus pour vous la maltresse du monde; Ne respectez ici que ma douleuri-profunde. Des grandeurs d'ich-as voyce quel est le sort. Ce qu'éproura mon plez au moment de sa mort , Dars lashylone cana je l'éprovait de la sort. Dars lastylone cana je l'éprovait de med. Payant dans des decerts, evinsemble; L'est de l'est de conserve de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de la terre, L'est d'est de l'est de la terre, L'est d'est de l'est de la terre, Le d'unger, un pauvre, un reluit de la terre, le se d'entires momens soulages al misère.

(Butters la perfuse Inference)

Voye-tow care the forme derangive on ma cour?

Sa main, as senie main m'a couserve le jour;
Son mein, as senie main m'a couserve le jour;
Son elle mei m'a de la foule sanglante
Oin mes labeles amis me laissaient expirante.
Elle ent Ephei-einen, elle quida mes pasa
Dans extanguste asile, au bout de mes clats,
Lev siap armille mains ma depoulle arrachée.
De mourante et de morés la campagne jurchée;
Les soldats d'Actaunte erigies tous en rois,
Jean en horreur le moude et les mans qu'il enfante,
Lei nich tai jour jamais je m'enterent vivante.
Le pleure, je l'avone, une fille, une enfant
Arrachée à ma bress sur mon cerps tott sanglant.

Statica est religieuse, Cassandre a fait une confession générale, l'hiérophante est un directeur, etc.

Mais amell as closures des lecteurs édalaire, el semulões qui pourroul dire atleudis de or maimer resombance, dans lesquelles d'autres ne trouvreaut que des aujes de plainanterie. Il n's posied en prasume en Europe qui ain tru u due reines s'emevelle, les derniers jours de l'eur vir, dans des monsatters, après p plus horribles centatrophen. Il y varid ce ces antien cienz les parties de l'autres comme partie hours, La chigerende (dans son roums autrell pos mieux la refronvere dans na temple?)

quant la la confronce de ser factor dans les crévenaires de la région, elle est de la plus basse attentique, et est expressionregion, et les de la plus basse attentique, et est expressiontregion, et les de la plus basse attentique et la confront et la confront et la confront et la confront et la confront et la confront et la confront et la confront et la confront et la quelque chose qui console les homasse ser la terra, et de la poucer être étoculier ace le clei et la res de-heme. En un moi, on a tibels de représenter ict ce que les multieurs des grands de la terre out games en de plus terribles e, et espa la réglesia est internat, et la confront et la confront et la confront et la meura, et ou sujer, out quelque conferenté error les notres, la devient pour les des terreur et de plus dams na fanse.

Il y a quelquefois dans le cloître je ne sais quoi d'attendrissunt et d'auguste. La comparation que lais secrètement le iroteur entre le siènene de ces retraites et le tumnifie du monde, entre la piété puisible qu'on suppose y régore, et les discordos sangiantes qui désolent la terre, cineut et transporte une dans vérticures et semisible. Cette étrangère ici me tient lieu de familie. J'ai perdu Darius, Alexandre, et ma fille; Dieu seul me reste.

L'HIÉROPHANTE.

Hélas! qu'il soit done votre appni! Du trône où vous étet, vous montez jusqu'à lui; Son temple est votre cour: soyez-y plus heurquse Que dans cette grandeur auguste et dangereuse, Sur ce trône terrible, et par vous oublié, Devenu pour la terre un objet de pitié.

STATIBA.

Ce temple quelquefois, seigneur, m'a consolée; Mais vous devez sentir l'horreur qui m'a troublée En voyant que Cassandre y parle anx mêmes dieux, Contre sa tête imple imples par mes vœux. L'HIÉROPHANTE.

Le sacrifice est grand; je sens trop ce qu'il coûte; Mais notre loi vous parle, et votre cœur l'écoute : Vous l'avez embrassee.

STATIBA.

Aurais-je pu prévoir Qu'elle dût m'imposer cet horrible devoir! Je sens que de nies jours, usés dans l'amertime, Le flambeau pálissant s'éteint et se consume; Et ces derniers moments que Dieu veut me donner

A quoi vont-ils servir? L'HIÉROPHANTE.

Pout-être à pardonner.

Yous-même vous avez tracé votre carrière;
Marchez-y sans jamais regarder en arrière.
Les mânes, affranchis d'an corps vil et mortel,
Godient sans passions un repos éternel;
Un nouveau jour leur luit; ce jour est sans nuage;
Ils vient poir les dieux : tel est notre partage.
Une retraite heureuse amène au foul des ceurs
Loubil isse-memis et l'aubil des malheurs.

STATIRA.

Il est vrai, je fus reine, et ne suis que prêtresse; Dans mon devoir affreux soutenez ma faiblesse. One faut-il que je fasse?

L'HIEROPHANTE.

Olympie à genoux Doit d'abord en ces lieux se jeter devant vous ; C'est à vous de bénir cet illustre hyménée. STATRA.

Je vais la préparer à vivre infortnnée : C'est le sort des humains.

L'HIÉROPHANTE.

i.e feu sacré, l'encens , L'eau lustrale, les dons offerts aux dieux puissants, Tout sera présenté par vos mains respectables.

STATIBA.

Et pour qui, malheureuse! Ah! mes jours déplorables Jusqu'au dernier moment sont-ils chargés d'horreur? J'ai ern dans la retraite éviter mon malheur; Le malheur est pariont, je m'étais abusée : Alions, suivons la loi par mol-même imposée. L'HIÈROPHANTE. Adieu: je vous admire autant que je vous plains.

Elle vient près de vous. (Il sort.)

### SCÈNE III.

(Le théâtre tremble.)

STATIRA, OLYMPIE.

STATIRA.

Lieux funèbres et saints, Vous frémissez !... J'enteuds un horrible murmure; Le temple est ébranlé !... Quoi ! toute la nature S'émeut à son aspect! et mes sens éperdus Sont dans le même trouble, et restent confondus!

Ah . madame!

OLYMPIE , effrayee. STATIBA.

Approchez, jeune et tendre victime; Cet augure effravant semble annoncer le crime ; Vos attraits semblent nés pour la seule vertu.

OLYMPIE. Dieux justes, souteuez mon courage abattn! Et vous, de leurs décrets auguste confidente, Daignez conduire ici ma jennesse innocente; Je suis entre vos mains , dissipez mon effroi,

STATIBA. Ah! i en ai plus que vous!...Ma fille, embrassez-moi. Dn sort de votre époux êtes-vous informée? Quel est votre pays? quel sang vous a formée? OLVMPIE.

Hamble dans mon état, je n'ai point attendu Ce rang où l'on m'élève, et qui ne m'est pas dû. Cassandre est rol, madame; il daigna dans la Grèce A la cour de son père élever ma jennesse. Depuis que je tombai dans ses augustes mains. J'ai vu toujours en lui le plus grand des humains. Je ehéris un époux, et je revère un maître. Voilà mes sentiments, et voilà tout mon être.

Qu'aisément, juste eiel, on trompe na jenne cœur! De l'innoeeuce en vous que j'aime la candeur! Cassandre a donc pris soin de votre destinée ? Quoi! d'un prince ou d'un roi vous ne seriez pas née ? OLYMPIE.

Pour aimer la vertn, pour en suivre les lois, Faut-il donc êtré né dans la pourpre des rois?

STATURA. Non, je ne vois que trop le crime sur le trône.

OLYMPIE. Je n'étais qu'une esclave.

Un tel destin m'étonne. Les dieux sur votre front, dans vos veux, dans vos traits. Le trouble que je sens va me coûter la vie

Ont placé la noblesse ainsi que les attraits. Vous esclave!

OLYMPIE.

Antipatre, en ma première enfance, Par le sort des combats me tint sous sa pnissance : Je dois tout à son fils.

Ainsi vos premiers jours Ont senti l'infortune, et vu finir son cours! Et la mienne a duré tout le temps de ma vie !... En quels temps, en quels lieux fûtes-vous poursuivie Par cet affreux destin qui vous mit dans les fers? OLYMPIE.

On dit que d'un grand roi, maltre de l'univers, On termina la vie, on disputa le trône, On déchira l'empire, et que dans Babylone Cassandre conserva mes jours infortunés, Dans l'horreur du carnage au glaive abandonnés.

STATIRA. Quoi! dans ces temps niarqués par la mort d'Alexan-Captive d'Antiputre, et soumise à Cassandre? [dre,

OLYMPIE. C'est tout ce que j'ai su. Tant de malheurs passés Par mon bouheur nouveau doivent être effacés. STATIBA.

Captive à Babylone!... O puissance éternelle! Vous faites-vous un jeu des pleurs d'une mortelle? Le lieu, le temps, son âge, ont excité dans moi La joie et les douleurs , la tendresse et l'effroi. Ne me trompé-je point? Le ciel sur son visage Du héros mon époux semble imprimer l'image...

Oue dites vous?

OLYMPIE. STATIRA.

Hélas! tels étaient ses regards , Ouand, moins fier et plus doux, loin des sanglants ha-Relevant ma famille au glaive dérobée, Il la remit au rang dont elle était tombée , Quand sa main se joignit à ma tremblante main. Illusion trop chère, espoir flatteur et vain! Serait-il bien possible?... Écoutez-moi , princesse ; Ayez quelque pitié du trouble qui me presse. N'avez-vous d'une mère aucun ressouvenir?

OLYMPIE.

Ceux qui de mon enfance ont pu m'entretenir M'ont tous dit qu'en ce temps de trouble et de carna An sortir du berceau , je fus en esclavage. [ge , D'une mère jamais je n'ai connu l'amour ; J'ignore qui je suis, et qui m'a mise an jour... Hélas! vous soupirez, vous pleurez, et mes larmes Se méleut à vos pleurs, et j'y trouve des charmes... Eh quoi! vons me serrez dans vos bras languissants! Vous faites pour parler des efforts impuissants ! Parlez-moi-

STATIRA. Je ne puis... je succombe... Olympic!

#### SCÉNE IV.

STATIRA, OLYMPIE, L'HIÉROPHANTE.

# L'HIÉROPHANTÉ.

O prêtresse des dieux ! à reine des humains ! Quel changement nouveau dans vos tristes destins! Oue nous faudra-t-il-faire, et au'allez-vous entendre? STATIRA.

Des malheurs : jé suis prête, et je dois tont attendre. L'HIÉROPHANTE.

C'est le plus grand des biens, d'amertume mêlé; Mais il n'en est point d'autre. Antigone troublé, Antigone, les siens, le peuple, les armées. Toutes les voix enfin , par le zèle animées , Tout dit que cet objet à vos yeux présenté. Qui long-temps comme vous fut dans l'obscurité, Que vos royales mains vont unir à Cassandre, Qu'Olympie... STATES

# Achevez.

L'IHÉROPHANTE. Est fille d'Alexandre.

STATINA, courant embrasser Olympie. Ah! mon cœnr déchiré me l'a dit avant vous. O ma fille! ò mon sang! ò nom fatal et donx! \* De vos embrassements faut-il que je jouisse, \* Lorsque par votre hymen vous faites mon supplice!

OLYMPIE. ' Quoi ' vous seriez ma mère , et vous en gémissez!

STATIBA. Non, je bénis les dieux trop long temps courrouces; le sens trop la nature et l'excès de ma joie :

# Mais le ciel me ravit le bunheur qu'il m'envoie : OLYMPIE.

Il te duune à Cassandre!

Ah! si dans votre flanc Olympie a puisé la source de son sang, Si i'en crois mon amour, si vous êtes ma mère, Le généreux Cassandre a-t-il pu vous déplaire?

- L'HIEROPHANTE. \* Oui , vous êtes son sang, vous n'en pouvez douter ;
- \* Cassandre enfin l'avoue, il vient de l'attester,
- \* Puissiez-vous tontes deux avec lui réunies
- \* Concilier enfin deux races ennemies! OLYMPIE.

# \* Oui? lui? votre ennemi! tel serait mon malheur!

STATIBA. D'Alexandre ton père il est l'empoisonneur. Au sein de Statira dont tu tiens la naissance . Dans ce sein malheureux qui nourrit ton enfance, Que tu viens d'embrasser pour la première fois, Il plongea le couteau dunt il frappa les ruis. Il me noursuit enfin jusqu'au temple d'Eubèse : Il y brave les dieux, et feint qu'il les apaise! A mes bras maternels il ose te ravir : Et un peux demander si je dois le hair !

Quoi! d'Alexandre ici le ciel voit la famille!

Quoi! vous êtes sa venve! Olympie est sa fille! Et votre meurtrier , ma mère , est mon époux! Je ne suis dans vos bras qu'un objet de courronx ! Ouui, cet hymen si cher était un crime horrible! L'HIÈROPHANTE.

Espérez dans le ciel.

OLYMPIE. Ah! sa haine inflexible

D'aucune ombre d'espoir ne pent flatter mes vœux ; Il m'ouvrait un ablme en éclairant mes yeux. Je vuis ce que je suis, et ce que je dois être. Le plus grand de mes maux est donc de me connaître! Je devais à l'autel où vous nous unissiez Expirer en victime, et tomber à vos pieds.

# SCENE V.

STATIRA, OLYMPIE, L'HIÉROPHANTE, UN PRÈTRE.

LE PRÊTRE.

On menace le temple, et les divins mystères Sont bientôt profanés par des mains téméraires ; Les deux rois désunis disputent à nos yeux Le droit de commander où commandent les dieux : Vuilà ce ou'annoncaient ces voûtes gémissantes , Et sous nos pieds craintifs nos demeures tremblantes. Il semble que le ciel veuille nons informer Oue la terre l'offense, et qu'il faut le calmer! Tout un pemple éperdu , que la discorde excite , Vers les parvis sacrés vole et se précipite; Ephèse est divisée entre deux factions. Nous ressemblons bientôt aux antres nations. La sainteté, la paix, les naœurs, vont disparaltre; Les rois l'emporteront, et nous aurons un maître.

L'HIÉROPHANTE. Ah! ou au moins loin de nous ils portent leurs forfaits! Ou ds laissent sur la terre un asile de paix! Leur intérêt l'exige... O mère anguste et tendre , Et vous... dirai-ie hélas ! l'éponse de Cassandre? Aux pieds de ces autels vous pouvez vous jeter. Aux rois audacieux je vais me présenter : Je connais le respect qu'on doit à lenr couronne; Mais ils en doivent plus à ce dieu qui la donne. S'ils prétendent régner, qu'ils ne l'irritent pas. Nons sommes, je le sais, sans armes, sans soldats, Nous n'avons que nos lois, voilà notre puissance. Dien seul est mon appni, son temple est ma défense; Et si la tyrannie osait en approcher,

C'est sur mon corps sanglant qu'il lui faudra marcher. (L'hiérochante sort avec le prêtre inférieur.)

## SCÉNE VI.

### STATIRA, OLYMPIE.

STATIRA. O destinée! à dieu des autels et du trône! Contre Cassandre au moins favorise Antigone : Il me faut donc, ma fille, an déclin de mes jours, De nos seuls ennemis attendre des secours, Et chercher un vengeur, au sein de ma misère, Chez les nsurnateurs du trône de ton père ! Chez nos propres sujets dont les efforts jaloux Disputent cent états que l'ai possédés tous ! Ils rampaient à mes pieds, ils sont ici mes maîtres.

Dans quel profond abime étes-vous descendus! Vanité des grandeurs, je ne vous connais plus. OLYMPIE. Ma mère, ie vous suis... Alt! dans ce jour funeste. Rendez-moi digne au moins du grand nom qui vous Le devoir an'il prescritest mon unique espoir. [reste: STATIRA.

Fille du roi des rois, remplissez ce devoir.

O trône de Cyrus! o sang de mes ancêtres!

----ACTE TROISIÈME.

SCENE L (Le temple est fermé.)

CASSANDRE, SOSTÈNE, dans le péristyle.

CASSANDRE. La vérité l'emporte, il n'est plus temps de taire Ce funeste secret qu'avait caché mon père; Il a fallu céder à la publique voix. Oui, i'ai rendn justice à la fille des rois : Devais-je plus long-temps, par nn cruel silence, Faire eucore à son sang cette mortelle offense? Je fus coupable assez.

Mais un rival jaloux

Dn grand nom d'Olympie abuse coutre vons : Il anime le peuple; Ephèse est alarmée; De la religion la fureur animée, Qu'Antigone méprise, et qu'il sait exciter, Vous fait un crime affreux , un crime à détester, De posséder la fille, ayant tué la mère. CASSANDRE.

- ' Les reproches sanglants qu'Ephèse peut me faire, \* Vous le savez, grand dieu ; n'approchent pos des miens,
- \* J'ai calmé, grace au ciel, les cœurs des eitovens: · Le mien sera toujours victime des furies,
- ' Victime de l'ansour et de mes barbaries.

- · Helas! j'avais vonlu qu'elle tint tout de moi, \* On'elle ignorat un sort qui me glaçait d'effroi.
- · De son père en ses maius je mettais l'héritage
- \* Conquis par Antipatre, aujourd'hui mon partage. \* Heureux par mon amour, heureux par mes bien-
- \* Une fois en ma vie avec moi-même eu paix , [faits,
- \* Tont était réparé , je lui rendais justice.
- \* D'aucun crime, après tout, mon cœur ne fut com-J'ai tué Statira, mais c'est dans les combats. Inlice: »
- C'est en sauvant mon père, en lui prétant mon bras:
- C'est dans l'emportement du meurtre et du carnage. Où le devoir d'un fils égarnit mon courage;
- C'est dans l'aveuglement que la nuit et l'horreur Répandait sur mes yeux troublés par la fureur.
- Mon ame en fremissait avant d'être punie
- Par ce fatal amour qui la tient asservie.
- Je me crois innocent au jugement des dieux ,
- Devant le monde entier, mais non pas à mes yeux ;
- Non pas pour Olympie, et c'est là mon supplice. C'est là mon desespoir, Il faut qu'elle choisisse.
- Ou de me pardonner, ou de percer mon corn. Ce cœur désespéré, qui brûle avec fureur.
- SOSTÈNE. On prétend qu'Olympie, en ce temple amenée,
- Pent retirer la main qu'elle vous a donnée. CASSANDRE. Oui, je le sais, Sostène ; et si de cette loi

L'objet que j'idolâtre abasait contre moi. Malheur à mon rival, et malhenr à ce temple ! Du culte le plus saint je donne ici l'exemple ; J'en donnerais bientôt de vengeance et d'horreur. Ecartons loin de moi cette vaine terreur.

Je suis aimé; son cœur est à moi dès l'enfance, Et l'amour est le dien qui prendra ma défense Courons vers Olympie.

# SCÉNE II.

CASSANDRE, SOSTÈNE, L'HIÉROPHANTE, sortant du temple.

CASSANDRE.

Interprète du ciel . Ministre de clémence, en ce jour solennel, J'ai de votre saint temple écarté les alarmes ;

Contre Antigone encor je n'ai point pris les armes : J'ai respecté ces temps à la paix consacrés; Mais donnez cette paix à mes sens déchirés. J'ai plus d'un droit ici , je saurai les défendre. Je meurs sans Olympie, et vous devez la rendre. Achevons cet hymen.

> L'HIÉROPHANTE. Elle remplit, seigneur.

Des devoirs bien sacrés, et bien chers à son cœur. CASSANDRE.

Tout le mien les partage. On donc est la prêtresse Qui doit m'offrir ma femme, et bénir ma tendresse? \*I. HIEROPHANTE:
Elle va l'amener. Phissent de si beaux nœuds
Ne point faire aujourd'hui le malheur de tous deux!
GASSANDRE.

Notre malheur!... Helas! cette seule journée \*
Voyait de tant de maux la course terminée.
Pour la première fois un mouvent de doncenr
De mes affreux chagrins dissipait la poirceur.

L'uiénophante.

Peut-être plus que vous Olympie est àlplaindre.

CASSANDRE.

Comment? que dise-vous?... Eh! que peut-elle craindre? L'HIRROPHANTE, s'en allant. Vous l'apprendrez trop tôt.

CASSANDRE.
Non, demeurez. Eh quoi!

Dn parti d'Antigone étes vous contre moi?

L'HIÉROPHANTE.

Me préservent les cieux de passer les limites

Que mon culte paisible à mon zèle a prescrites! Les intrigues des cours, les cris des factions, Des humains que je fuis les tristes passions,

N'ont point encor troublé nos retraites obscures \*:

\*\*Cot excepts d'un pettre qui se renderne dans les horses de non misième de pais sons a pars d'une rise grande diffié. "El territ à soubaiter qu'on ne les représentit jarnals autenums aux un thétier poilige qu'ol de trée ("école de moure... Het ent qu'un personange qui se horse prirer le cét et à rendigere la verte n'et plus aux estapants pour la section pas dère an nombre des personanges dout les passions four moure d'un jarde de partie par les passions against peri la section passion au plus rein d'un jarde de personanges dout les passions des moure d'ut jarde. Les horse, emportée par leurs passions, agisterni, et un grand-péter les nitres. Le mainte, houressement emploré par de maint pais habités, pourra faire une jour en grand d'effe.

sin le thétre.

On ose dire que le grand-prêtre Joad, dans la tragédie d'.dthaile, semble s'éloigner trop de ce caractère de slouceur et
d'impartialité qui doit faire l'escence de son ministère. On poserait l'accuser d'un fantaissen troy ferore. Iorsque, remonstrait
Mathan en conférence avec Josebet, aoi lieu de s'adresser à Mathan avec la blessaine conversable, il s'écrie :

Visut-il fulcter l'air qu'on respire en ce ileu?

Nathan semble lui répondre très pertinemment en disant :

On reconnet José à crite violence.

Toutefois II devreit montrer plus de prudence, Respecter une reine, etc. Acté III, scène S.

On ne voit pas non plus pour quelle ration Joad, ou Jolada, a'obsine à ne vouloir pas que la reine athalie adopte le petit Joas. Elle dit en propores tennes à cet estant factet it, scient ?!

- le n'al point d'héritler..., je prétends vous traiter comme smor propre fils. »

Athalie o'avait certainement alors aucun intérét à laire (ner Doar, Elle povoit jui servir de mère, et jui laisser non petit royanine. Il est très naturei qu'une vieillé femme s'inférence au seul rejeton de sa famille. Athalie, ce effet, était dans la décréptitude de l'áge. Les Parailipomènes (livre II., chapitre xxxx, verset 2) disent que son fils Ochoutas on Acharia avait quaranteAu dieux que nous servous nous levous des mains pures. Les débats des grands rois prompts à se diviser Ne sont connus de nous que pour les apaiser ;

deux am (Ive Rois , livre IV., chap. v.u., verest 29. dienst vinsiedeuxt quand fil of deleten werk do verleidel. Il et gena creation un m. 5m zere. Abhalle, ini survivent sit zum Sopposon qu'elle filicit marriet è aguine ma, i et citel qu'elle sivil in motan obtantimarté è quien son, i et citel qu'elle sivil in motan obtantiration de la comme de la comme de la comme de la constantion de Rois (X. 14), que s'étu giorges quarante-drux ferres d'Ochostan, et ce et de Ochosia étalle à coder de tous ses ferres » à ce comptepour peu qu'un des quarante-drux ferres oft de majore, Albate dervit (ter agére ce cent aix un quant la prefer sool ta 81

common point lei commont le père d'orboirs porsait voir quarante au l'avaign, l'erre l'est, est, ever 197, et ons fits quarante deve quant il lui succèsa, le d'azuntie; on fits quarante deve quant il lui succèsa, le d'azuntie; le trapitie, le deuxinait estellement de quel droit le pérère que arme son léviere contre la reine, à laquelle il a fits rement au foibilir in de quel cost trompe-l'el altaile en lai promettat de intérior d'e quel droit fail-il massacrer sa reine dans la plus extrêmés viellemes.

Athalie n'était certainement pas si cospable que 26tu, qui avait fait mourir solzante et dix ilis du roi Achab, et mis nue tetes dans des corbeilles à ce que dit le quatrième livre des Rois (X.7). Le même livre (X. 14] rapporte qu'i fit exterminer tous les amé d'Achab, lons es courtisars, et tous ses prêtres.

Octte reine avait à la vérile usé de représsilles; mais appartenait-il à José de couspirer contre elle, et de la tuer? Il était son sujet; et certainment, dans nos meurs et dans no isloi. Il n'est pas plus permis à José de faire assassiner sa reine, qu'il n'est été permis à l'archevêque de Cantorbéry d'assassiner Elisabeth, parce qu'il es avait fait condamner Marcé Stuart.

Le of Mile, pour gefus let assentiat ne revoltip pas tous les espetits, que Dieu, que le maiurite de nour et et cles mogratie, que Dieu, que le maiurite de nour et et cles mograte de nous l'éter. Bil d'excende la louiseme sur la terre d'une masière viable et avenuée, et qu'il et de notenne ce murrier ce, c'et certainment ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas dit même que postes, avant de metres au reine (aucst. L'Exchurer dit sentment (1). Auda, si le diqu'il completa sent se lévies, qu'il neu derienne (1). Auda, si le diqu'il completa sent se lévies, qu'il neue deternate (M. Aud. si, 16), aiun dire que le beignour appropriét extéchernate (M. L. 1, 16), aiun dire que le beignour appropriét extécombiné.

N'est-il donc pas clair, après cette exposition, que le rôle et le caractère de Joad, dans Atholie, peuvent être du plus mauvais exemple, a ils n'excitent pas la plus violente indignation? car

pompagid restant de Jonal serai elles consucrée?

Neus inspireme enferiment pas boile ou que l'induite des les inspirements pas louis ce que l'induite de le leur inspirement pas louis que l'acceptant de la consumer de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'

| Yoiri le comple :                                       |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| thatie se marie à quiese ans                            | . 15 |
| He a quarante-deux file                                 | . 42 |
| ichostan, le quarante-froisième, commence à régner à qu |      |
| rente-deux aus.                                         | . 42 |
| l règaz un an                                           |      |
| thalte règne, après tui, sis ans                        |      |
| Sempe totale                                            | ***  |

Et nous ignorerions leurs grandeurs passagères, Sans le fatal besoin qu'ils ont de nos prières, Pour vous, pour Olympie, et pour d'autres, seigneur,

ger quarante-deux mille hommes d'Éphraim, au passage du Jourdain, parce qu'ils ne pouvaient nas bien prononcer S-A4A. solei (Juges, x11, 6). Si les Benjamites du village de Gabas voulurent violer un lévite, si on massacra toute la Iribu de Beniamin [Juges, xx], à six cents personnes près, ces actions ne sont

point citées avec éloge. Le Saint-Esprit ne donne aucune louange à David pour s'être mis [1, Rois, xxu, 3], avec cinq cents brigands charges de dettes, du parti du roitelet Akis, ennemi de sa patrie, ni pour avoir égorgé [t., Rois, xxvn., 9] les viciflards, les femmes, les colonts, et les bestiaux des villages alliés du roitelet, auquel il avait istré fidélité, et qui lui avait accordé sa protection.

L'Ecriture ne donne point d'eloge à Salomon pour avoir fait iner son frère Adonias [t11, Rois, H, 23] ; ni à Bahasa pour avoir assassiné Nadab [ tll , Ross , xv, 27 ]; ui à Zimri , ou Zamri [dans les Rois, ifvre 111, chap. xvr, on lit Zambri], pour avoir assassiné Ela et toute sa famille; ni à Amri, ou Homri, pour avoir fait périr Zimri (ttt , Rois , xvz , t7, 48] ; ni à Jéhu pour avoir assassiné Joram (tV. Rois, 1x, 24).

Le Saint-Espris n'approuve point que les habitants de Jérusalem assassinent le roi Amasias , fils de Joas (tV, Rois , xtv. 19): ni que Seitum [id., xv. 8, 10], fils de Jabes, assessine Zacharlas, fils de Jéroboam; ni que Manahem assausine Selfum (id., id., -, 14], fils de Jabés ; ni que Facée [ id., id., 23, 25], fils de Roméil , assassine Facéia , fils de Manahem; ni qu'Osée , fils d'Ela [id., id., 50], assassine Facée, fils de Roméis. Il semble au contraire que ces abominations du peuple de Dieu sont punies par une suite continuelle de désastres prosque aussi grands que ses forfaits.

Si donc tant de crimes et tant de meurtres ne sont point excusés dans l'Écriture, pourquoi le meurtre d'Athalie serait-il con-

sacré sur le théâtre ! Certes , quand Athalie dit à l'enfant , « Je prétends vous trai-» ter comme mon propre fils, » Josabet pouvait lui répondre, e Eh bien! madame, traitra-le donc comme votre fils, car il » l'est; vous êtes sa grand'mère; vous n'avez que lui d'héritier. » je suis sa tante; vous êtes vieille; vous n'avez que peu de s temps à vivre; cet enfant doit faire votre consolation. Si un » étranger et un scélérat comme Jéhu , meik de Samarie , assas-» sina votre pere et votre mère, s'il fit égorger soixante et dix . fils de vos frères , et quarante-deux de vos enfants , il u'est pas » possible que, pour vous venger de cet abominable étranger, s vous prétendiez massacrer le seul petit-lis qui vous reste. Vous n'étes pas capable d'une démence si exécrable et si absurde, ni mon mari ni moi ne pouvous avoir la fureur insensée » de vous en soupçonner; ni un tel crime ni un tel soupcon ne sont dans la nature. Au contraire, ou élève ses petits-fils pour » avoir un jour en eux des vengeurs. Ni moi ni personne ne » pouvous croire que vous ayez été à la fois dénaturée et insens sée. Élevez donc le petit Joas ; j'en aurai soin , moi qui suis sa . tante, sous les yeux de sa grand mère, .

Voilà qui est naturel, voilà qui est raisonnable : mais ce qui ne l'est peut-être pas, c'est qu'un prêtre dise : » J'aime mieux ex-» poser le petit enfant à périr que de le confier à sa grand mère : » J'aime mieux tromper ma reine, et lui promettre indignement » de l'argent, pour l'assassiner, et risquer la vie de tous les lé-» vites par cette conspiration, que de rendre à la reine son petita fila; je venx garder cet enfant et égorger sa grand'mère, pour . conserver plus long-temps mon autorité. . C'est ià. au fond, la conduite de ce prêtre.

J'admire, comme je le dois, la difficulté surmontée dans la tragédie d'Athalie, la force, la pompe, l'élégance de la versification, le beau contraste du guerrier Abner et du prêtre Mathan. J'excuse la faiblesse du rôte de Josabet, J'excuse quelques longueurs; mais je crois que al un roi avait dans ses états un me tel que Joad , il ferait fort bien de l'enfermer.

Je vais des immortels implorer la faveur. CASSANDRE.

Olympie!...

L'HIÈROPHANTE En ces lienx ce moment la rappelle. Voyez si vous avez encor des droits sur elle. Je vous laisse.

(tl sort, et le temple s'ouvre.)

## SCÉNE III

CASSANDRE, SOSTÈNE, STATIRA. OLYMPIE.

## CASSANDRE.

Elle tremble, à ciel! et je frémis!... Onoi | vous baissez les yeux de vos larmes remplis ! Vous détournez de moi ce front où la nature

Peint l'âme la plus noble, et l'ardeur la plus pure! OLYMPIE , se jetant dans les bras de sa mère. Ah , barbare! ... Ah , madame !

## CASSANDRE.

Expliquez-vous, parlez. Dans quels bras fuyez-vous mes regards désolés? Que m'a t-on dit? ponrquoi me causer tant d'alarmes? Qui done vous accompague, et vous baigne de larmes? STATIRA , se dévoilant et se retournant pers Cos. sandre

Regarde qui je suis.

CASSANDRE. A ses traits... à sa volx... Mon sang se glace!.. Onsuis je?et qu'est-ce que je vois? STATURA.

Tes crimes.

CASSANDRE. Statira peut ici reparaltre!

STATERA. Malheureux ! reconnais la venve de ton maltre, La mère d'Olympie.

CASSANDRE.

O tonnerres du ciel. Grondez sur moi, tombez sur ce front criminel! STATIBA.

Oue n'as-tu-fait plus tôt cette horrible prière? Eternel ennemi de ma famille entière , Si le ciel l'a voulu, si par tes premiers coups Toi seul as fait tomber mon trone et mon époux : Si dans ce jour de crime, au milien du carnage. Tu te sentis, barbare, assez peu de conrage Pour frapper une femme, et, lui perçant le flanc, La plonger de tes mains dans les flots de son sang. De ce sang malheureux laisse moi ce qui reste. Faut il qu'en tons les temps ta main me soit funesse? N'arrache point ma fille à mon cœur, à mes bras ; Quand le ciel me la rend, ne me l'enlève pas. Des tyrans de la terre à jamais séparée :

Respecte au moins l'asile on je suis enterrée :

Ne viens point, malheureux, par d'indignes efforts, Dans ces tombeaux sacrés persecuter les morts. GASSANDUE.

Vous m'avez plus frappé que n'eût fait le tonnerre ; Et mon front à vos pieds n'ose toucher la terre. Je m'en avoue indigne après mes attentats ; Et si je m'excusais sur l'horreur des combats, Si je vous apprenais que ma main fut trompée, Onand des jours d'un héros la trame fut coupée, Que je servais mon père en in armant contre vous, Je ne fléchirais point votre juste courroux. Rien ne peut m'excuser... Je pourrais dire encore Que je sauvai ce sang que ma tendresse adore, Que je mets à vos pieds mon sceptre et mes états. Tout est affreux pour yous!... Vous ne m'écoutez pas! Ma main ut'arracherait ma malheureuse vie, Moins pleine de forfaits que de remords punie , Si votre propre sang , l'objet de tant d'amour, Malgré lui, malgre moi, ne m'attachait au jour. Avec un saint respect j'élevai votre fille ; Je lui tins lieu quinze ans de père et de famille ; Elle a mes vœux, mon cœur, et pent être les dieux Ne nous ont assemblés dans ces augustes lieux Que pour y réparer, par uu saiut hymènée, L'épouvantable horreur de notre destinée.

STATIRA.

Quel hymen?... O mon sang! tu recevrais la foi
De qui? de l'assassin d'Alexandre et de moi?

Non... ma mère, étégipez ces Baubéaux effroyables, Ces fambeaux del Psymen entre nos maine coupobles. Ces fambeaux del Psymen entre nos maine coupobles. Etégipez dans mou cour l'affreux resouvenir Den neuds, des tristes heuslis qui devalentationu unit. En prider et etc. divisi à rie en qui vous étome! La cenalre qui vous couvre au sequire qu'i une doune. La remarte qui vous couvre au sequire qu'i une doune. La remarte qui vous couvre au sequire qu'i une doune. La remarte qui vous couvre au sequire que propose et ni point partie par la remarte de la remarte de la remarte de la réporte de la remarte de la remarte de Pardonnez, acrette nom juste secrifice; Sépare, « il se peut, mon cour de ses forfalis ; Empedec-eno instrut de le revoir jaminis.

Langeaueus answarzanta.

Ta renda ple, et uisin insilheureuse, the renomais malle, et uisin insilheureuse, Ta rende ma pen de vie à ma langueur affresse; le renaise. As l'armad dienta voullec'avons que ma Présental Olympie à ce monatre inhuminir? [main Questifereuse nem que affreste ministère Et pour votre prétresses, lelais! et pour sa mère l'Et pour votre prétresses, lelais! et pour sa mère l'Et pour votre prétresses, lelais! et pour sa mère l'Et pour votre prétresses, lelais! et pour sa mère l'Et pour avois en voir pair de l'anche l'et pour l'avois en voir pair de l'anche (main l'et voir en l'et voir et l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre

CASSANDRE

Je me condanine encore avec plus de rigueur ; Mais j'aime, mais cédez à l'amour en furenr. Olympie est à moi ; je sais quel fut son père; Je suis roi comme lui, j'en ai le caractère, J'en ai les droits, la force; elle est ma femule enfin Rien ne peut séparer mon sort et son destin. Ni ses frayeurs, ni vous, ni les dieux, ui mes crimes, Rien ne rompra jamais des nœuds si légitimes. Le ciel de mes remords ne s'est point détourné; Et, puisqu'il nous unit, il a tout pardonné. Mais si l'on veut m'ôter cette épouse adorée, Sa main qui m'appartient, sa foi qu'elle a jurée, Il faut verser ce sang, il faut m'ôter ce cœur, Oui ne connaît plus qu'elle, et qui vous fait horrenr. Vos autels à mes veux n'ont plus de privilége ; Si je fus meurtrier, je serai sacrilège. J'enlèverai ma femme à ce temple, à vos bras, Aux dieux même, à nos dieux, s'ils ne m'exauçaient Je demaude la mort, je la veux, je l'euvie, Mais je n'expirerai que l'eponx d'Olympie. Il faudra, malgré vous, que j'emporte au tombeau Et l'amour le plus tendre, et le nom le plus beau, Et les remords affreux d'un crime involontaire. Oui fléchiront du moins les mânes de sou père.

SCÉNE IV.

STATIRA, OLYMPIE.

(Cassandre sort avec Sostene.)

STATIBA.

Quel moment | quel blaspèhemes | de felt | qu's)-çeatendus | Alt Im al fille 1 | quel peix mon mang m'est l'evening | Tor ressens, je le vois, je horverus que j'épouve; Dana tes yeux cliffeyies ma douleur a revitovare; l'on ocur répond au mien; tes chers embrassements, l'as sout notion douloureux, poisique les les partages. Ils sout notion douloureux, poisique les les partages, les sout notion douloureux, poisique les vies partages. Le peux tout amparère, paique ple vois en toi l'accour digine en l'accour digine en les consonreux manfrages.

Ah Il eci el m'est tenorà ni mon âme est formace Dorn imiler à lovic, et pour être anîmée. Des nabres sentiments et des mêmes vertus. O verve d'Alexandré à oang de Darine d'a son de la contra Ma mère l... Ah I falialel qui avo bras enlevée, Par le main de Cassandre on me vit d'étre? Pourquoi votre assossin, prévenant ture sonionis, Que as ervaelle anim e mi a-t-lei oppurente Bienfuis trop dangereux i pourquoi m'o-t-li aimée? SEATRIA.

Ciel! qui vois-je paraltre en ces lieux retirés? Antigone lui-même!

## SCÈNE V.

## STATIRA, OLYMPIE, ANTIGONE.

ANTIGONE. O reine! demeurez.

Vons voyez un des rois formés par Alexandre , Qui respecte sa veuve, et qui vient la défendre ; Vous pourriez remonter, du pied de cet autel, An premier rang du monde où vous plaça le ciel, Y mettre votre fille, et prendre au moins vengeance Du ravisseur altier qui tous trois nous offense. Votre sort est connu, tous les cœurs sont à vous : Ils sont las des tyrans que votre auguste époux Laissa par son trépas maltres de sou empire. Pour ce grand changement votre nom peut suffire. M'avouerez-vous ici pour votre défenseur?

STATIRA. Oni, si c'est la pitié qui conduit votre cœur. Si vous servez mon sang, si vutre offre est sincère. ANTIGONE.

Je ne souffrirai pas qu'un jenne téméraire Des mains de votre fille et de tant de vertus Obtienne un double droit au trûne de Cyrus; Il en est trop indigne; et pour un tel partage Je n'ai pas présumé qu'il ait votre suffrage. Je n'ai point au grand-prêtre ouvert ici mon cœur : Je me suis présenté comme un adorateur Oui des divinités implore la elémence. Je me présente à vous armé de la vengeauce. La veuve d'Alexandre, oubliant sa grandeur, De sa famille au moins n'oubliera point l'honneur.

STATISA.

Mon cour est détaché du trône et de la vie : L'un me fut enlevé, l'autre est bientôt finie. Mais si vous arrachez aux mains d'un ravisseur Le seul bien que les dieux rendaient à ma douleur, Si vous la protégez, si vous vengez son père, Je ne vois plus en vous que mon dieu tutélaire. Seigneur, sauvez ma fille, au bord de mon tombeau. Du crime et du danger d'épouser mon bourreau.

ANTIGONE. Digne sang d'Alexandre, approuvez vous mon zèle? Acceptez-vous mon offre, et pensez-vous comme elle? OLYMPIE.

Je dois hair Cassandre.

ANTIGONE. Il faut done m'accorder

Le prix, le noble prix que je viens demander. Contre mon allié je prends votre défense : Je crois vous mériter ; sovez ma récompense. Tout autre est un outrage, et c'est vous que je veux. Cassandre n'est pas fait pour obtenir vos vœux : Parlez, et je tiendrai cette gloire suprême De mon bras, de la reine, et surtout de vous-même : Proponcez: daignez-yous in honorer d'un tel prix?

STATION A

OLYMPIE

Laissez-moi reprendre mes esprits... l'ouvre à peine les yeux. Tremblante, épouvanter, Du sein de l'esclavage en ce temple jetée; Fille de Statira, fille d'un demi-dieu. Je retrouve une mère en cet auguste lien . De son rang, de ses biens, de son nom dépouillée. Et d'un sommeil de mort à peine réveillée : J'épouse nn bienfaiteur... il est un assassin.

Mon époux de ma mère a déchiré le sein. Dans cet entassement d'horribles aventures , Vous ni offrez votre main pour venger mes injures. Oue puis-ie vous répondre ?... Ah! dans de tels moments . (Embrassant sa mere.)

Voveză qui je dois mes premiers sentiments: Voyez si les flambeaux des pompes nuptiales Sont faits pour éclairer ces horreurs si fatales, Ouelle foule de maux m'environne en un jour, Et si ce cœur glacé peut éconter l'amour.

STATIR L. Ah! je vous réponds d'elle, et le ciel vuus la donne.

La majesté, pent-être, on l'orgueil de mon trône N'avait pas destiné, dans mes premiers projets, La fille d'Alexandre à l'un de mes sujets: Mais vous la méritez en osant la défendre. C'est vous qu'en expirant désignait Alexandre : Il nomma le plus digne, et vous le devenez : Son trône est votre bien, quand yous le soutenez One des dieux immortels la faveur vous seconde! Que leur main vous conduise à l'empire du munde! Alexandre et sa veuve, ensevelis tous deux, Lui dans la tombe, et moi dans ces murs ténébreux Vous verront sans regret au trône de mes pères : Et puissent désormais les destins, mains sevères,

Qui renversa toujours ce trône ensanglanté! ANTIGONE. Il sera relevé par la main d'Olympie.

En écarter pour vous cette fatalité

Montrez-vous avec elle aux peuples de l'Asie. Sortez de cet asile, et je vais tout presser Pour venger Alexandre, et pour le remplacer. (Heart.)

SCENE VI

STATIRA, OLYMPIE.

STATIBA Ma fille, c'est par loi que je romps la barrière Qui me sépare ici de la nature entière ; Et je rentre un moment dans ce moude pervers. Pour venger mon époux, ton hymen, et tes fers. Dieu donnera la force à mes mains maternelles De briser avec toi tes ehalnes criminelles. Viens remplir ma promesse, et me faire oublier, Par des serments nouveaux , le crime du premier .

Hélas!...

Quoi! tu gémis?

Cette même journée Allumerait deux fois les flambeaux d'hyménée!

Que dis tu?

Permettez, pour la première fois, Que je vous fasse entendre une timide voix. Je vous chéris, ma mère, et je voudrais répandre Le sang que je reçus de vous et d'Alexandre, Si j'obtenais des dieux, en le fesant couler,

De prolonger vos jours ou de les consoler. STATIRA. O ma chère Olympie!

OLYMPIE.

Oserai-je enoor dire Que votre asile obsour ers de Iraine oil 'jaspire'? Vous niy verrez soumise, et foulant à vou pieds Costriones maliereurs, pour vous seide oublies. Alexandre mon père, enferme dans la tousle, Veu-ell que de nou maina son enneais aucrousle'? Laisonn-à tions ces rois, dans l'horreur des combais, pe panir l'un par l'autre, et vengre von trepa; se panir l'un par l'autre, et vengre von trepa; se panir l'un par l'autre, et vengre von trepa; A l'enribre à leven-èj signanti non maina treublante. A l'enribre à l'even-èj signanti non maina treublante. Les larmes sont pour nous, les critues sont pour eux. SYATRA.

Des larmes! Et pour qui les vois-je ici répandre? Dieux I m'avez-vous rendu la fille d'Alexandre? Est-ce elle que j'entends?

OLYMPIE. Ma nière...

STATIRA.

O ciel vengeur!

OLYMPIK.

STATIRA. Explique-toi; tu me glaces d'horreur.

Parle.

Je ne le puis.

Va, tu m'arraches l'âme, Finis ce trouble affreux; parle, dis-je.

OLYMPIE. Alt! madame,
Je sens trop de quels coups je viens de vous frapper;
Mais le vous chéris trop pour vouloir vous tromper.

Je sens trop de quels coups je viens de vous frapper; Mais je vous chéris trop pour vouloir vous tromper. Prête à me séparer d'un époux si coupable, Je le fuis... mais je l'aime.

STATIRA.

O parole exécrable!

Dernier de mes moments! cruelle fille, helas l Puisque tu peux l'aimer, tu ne le fuiras pas. Tu l'aimes! tu trahis Alexandre et la mère! Grand Dieu! j' ai vu périr mon époux et mon pere; Tu n'arraclas un fille, et ton ordre inhumain Me la fait retrouver pour mourir de sa main!

Je me jette à vos pieds... STATIBA.

Fille dénaturée!

Fille trop chère !...
OLYMPIE.

Hélas! de douleurs dévorée, Tremblante à vos genoux, je les baigne de pleurs. Ma mère, pardonnez.

> STATIRA. Je pardonne... et je meurs.

Vivez, écoutez-moi.

OLYMPIE.

STATIRA.

Que veux-tu?

OLYMPIE.

Je vous jure Par lesdieux, par mon nom, par vous, par la nature,

Oue je me a punirai, qu' O'ympie aujourd'hui Reptandra tost sons aug want que d'être la ir. Mon curu vous est contin. Le vous aidit que j'aime; juege par ma faiblese, et par cet aven même, Si ce curr est à vous, et si vous l'emportez Sor curre est à vous, et si vous l'emportez Sor mes sens épermis que l'amour a domptés. Ne considèrez point um faiblesse et mon âge; De mon pière et de vous je me sens le courage : L'ai pa les offenez, je ne peux les traibir; El vous me considère en me vous in mourif.

STATIBA. Tu peux mourir , dis-tu, fille inhumaine et chère ,

Et tu ne peux hair l'assassin de ton père! OLYMPIE. Arrachez-moi ce cœur ; vous verrez qu'un époux,

Quelque cher qu'il me fût, y régnait moins que vous; Vous y reconnaîtrez ce pur sang qui m'anime. Pour me justifier prenez votre victime, fonmolez votre fille.

STATIRA.

Je te plains, Olympie, et ne t'accuse plus:
J'espère en ton devoir, j'espère eu ton courage.
J'espère en ton devoir, j'espère eu ton courage.
Moi-même jà pité d'un amour qui m'outrage.
Tu déchires mon cœur, et tu sais l'attendrir;
Console au moins ta mère en la fesant mourir.
Va, je suis malleureuse, et tu n'es point coupable.
OLYPER.

Qui de nous deux, ô ciel! est la plus misérable?

## ACTE QUATRIÈME.

## SCÉNE I.

ANTIGONE, HERMAS, dans le péristyle.

Vous me l'aviez hien dil, les saints lieux profanés Aux horreurs des combals von di tre abandonnés : Vos soldats près du temple occupent ce passage : Cassandre, ivre d'amount de douleur, et de rage, Des dieux qu'il l'avoquait défant le ocurroux, Par cet autre elemin s'avance contre vous. Le signal est domné; mais, dans estite entreprise, Entre Cassandre et vous le peuple se divise.

Je le réunirai.

## SCÈNE II.

ANTIGONE, HERMAS, CASSANDRE, SOSTÈNE.

GASSANDRE, arrétaut Antigone.
Demeure, Indigne ami,
Infidèle allié, détestable ennem :
M'oses-tu disputer ce que le ciel me donne?
ANTIGONE.

Oui. Quelle est la surprise où ton cœur s'abandonne? La fille d'Alexandre a des droits assez grands Pour faire armer l'Asie, et trembler nos tyrans, Babylone est sa dot, et son droit est l'empire. Je prétends l'un et l'autre; et je veux bieu te dire One tes pleurs, tes regrets, tes expiations, N'en imposeront pas aux yenx des nations. Ne crois pas qu'à présent l'amitie considère Si tu fus innocent de la mort de sou père : L'opinion fait tout ; elle t'a condamné. Aux faiblesses d'amour ton cœur abandonné Séduisait Olympie en cachant sa naissance : In crus ensevelir dans l'éternel sileuce Ce funeste secret dont je suis informé : Ce n'est qu'en la trompant que tu pas être aimé. Ses yeux s'ouvrent enfin, e'en est fait; et Cassandre N'ose lever les siens, n'a plus rien à prétendre. De quoi t'es-tu flatté? pensais-tu que ses droits T'élèveraient un jour au rang de roi des rois? Je peux de Statira prendre ici la défense : Mais veux-tu conserver notre antique alliance? Veux-tu régner en paix dans les nouveaux états, Me revoir ton ami, t'appuver de mon bras? CASSANDER.

Eh bien?

ANTIGONE. Cède Olympie, et rien ne nous sépare; Je périrai pour toi : sinon je te déclare Que je suis le plus grand de tous tes ennemis. Connais tes intérêts, pèse-les, et ehoisis. CASSANDE.

Je n'aurai pas de peine, et je venais te faire Une offre différente, et qui pourra te plaire. Tu ne connais ni loi, ni reuords, ni pitié, Et e'est un jeu pour toi de trahir l'amitié. Jai eraint le ciel du moins: tu ris de sa justice, Tu jouis des forfaits dont tu fits le complice; Tu n'en jouiras pas, tralter.

ANTIGONE.

Que prétends-tu?

Si dans ton âme atroce il est quelque vertu, N'employons pals en minds du solden increcanire Pour assouvir te rage et servir un colère. Qui al ecommun le peuple aven son Sectiona? Ea-ce à lui de mourir pour nos divisions? De betwer mon courage, ainsi que mel disprace, le ne fins pas admis au commerce des dieux Pour aller égogere mon ami sous leurs yeux; Cest un erime nouveau, écat toi qui le préparex, Va, nous cision formes pour étre des barbares. Marchons: viens décèder de ton sort et din mieu, "Arboures cision de Aryonos."

\* J'y consens avec joie, et sois sûr qu'Olympie \* Acceptera la main qui t'ôtera la vie. (lis mottent l'épée à la main.)

### SCÈNE III.

CASSANDRE, ANTIGONE, HERMAS, SOS-TENE; L'IllÉROPHANTE sort du temple pricipitamment, arec les pràtries et les intilis, qui se jettent arec une foule de peuple entre Cassaudie et Antigone, et les désarment. L'ILLÉROPHANTE.

Profanes, e'en est trop. Arrêtez, respectez Et le dieu qui vous parle, et ses solemités \*.

11 seral à sobialier que cette sous pôt être représentes dans la place qui cosduit au périsityte du temple; mais alors cette place occupant un grand espace; le vestibale un autre, et l'intérieur du temple ayant une asect grande profundeur, les crévenounges qui paraissent dans ce temple ue pourraient être entendus a il faut donc que le spectateur supplie à la décoration qui manque.

On a lustance long-tempo ai on laisercali l'able de ce combaboloister, ou si on la ericandericali. On s'est déterminé à la conserver, parce qu'elle parali convenir aux meurs des personares, à la pièce, qu'ai et toute en parectae, et que l'háreophante semble y nouteair la diquit de un caractère. Les dueis sont puis réquests dans l'antiques qu'en per pare. Le première qua le regardent, et qui sont obtiere; et c'est percisérieural en qua perpopos Cassandrie. Prêtres, initiés, pemple, qu'on les sépare; Bannissez du lieu saint la discorde harbare; Expiez vos furfaits... Glaives, disparaissez. Pardonne, Dien puissant! vous, rois, obéissez.

CASSANDRE.

Je cède au ciel , à vous.

ANTIGONE.

Je persiste; et j'atteste Les mânes d'Alexandre, et le courroux celeste, Que tant que je vivrai, je ne souffiriai pas Qu'Olympie à nes yeux passe ici dans ses bras, Et que cet hyménée dilegitime, impie, Soit la houte d'Ephèse, et l'horreur de l'Asse.

CASSANDRE. Sans doute il le serait, si tu l'avais formé.

L'HIÉROPHANTE. D'un esprit plus remis, d'un cœur moins enflammé, Rendez-vous à la loi, respectez sa justice; Elle est commune à tous, il faut qu'on l'accomplisse. La cabane du nauvre et le trône des rois . Egalement soumis, entendent cette voix; Elle aide la faiblesse, elle est le frein du crime. Et délie à l'antel l'innocente victime. Si l'éponx, quel qu'il soit, et quel que soit son rang, Des parents de sa femme a répandu le sang, Fat-il parifié dans nos sacrés mystères Par le feu de Vesta, par les eaux salutaires, Et par le repentir, plus nécessaire qu'eux, Son épouse en un jour neut former d'antres nœuds: Elle le peut sans honte, à moins que sa clémence, A l'exemple des dieux , ne pardonne l'offense. La loi donne un seul jour ; elle accourcit les temps

\* Des chagrins attachés à ces grands changements : \* Mais surtout attendez les ordres d'une mère;

Elle a repris ses droits, le sacré caractère
 Que la nature donne, et que rien n'affaiblit.

\* À son auguste voix Olympie obéil. Qu'osez-vous attenter, quand c'est à vous d'attendre Les arrêts de la veuve et du sang d'Alexandre? (Il sort avec su suite.)

ANTIGONE.

C'est assez, j'y souscris, pontife; elle est à moi.

(Antigone sort avec Hermas.)

## SCÈNE IV.

CASSANDRE, SOSTÈNE, dans le péristyle.

CASSANDRE.

Elle n'y sera pas, ocur barbare et sans foi. Arrachons-la, Sostien , à ce fatal asile, A l'espoir insolent de ce coupable habile, Qui rit de mes remords, insulte à ma donleur, Et tranquille et serein vient m'arracher le cerur.

Il séduit Statira , seigneur : il s'autorise Et des lois qu'il viole , et des dieux qu'il méprise. EARSANDE.
EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY EA

In most Orynapie, seects a partonimer?

In evina (Eup pinis): co court oficie te fendre, Si nominà vivo hici, si conient dei se renitre. Si nominà vivo hici, si conient di se renitre. Ne penti jasspai à fondibi passer en un moment. Le cevur ne comatil point un si prompe ciangement. Elle pest vous aimer aust traibit in nature.

'Vos comps dans les combats portés à l'aventiure d'ou tverbe, jel avoue, un sanz plui précienx; c'est un maniheur pour vous que permitratiles difenx vous aiver point transpé dans in met des na père; vous n'aver point transpé dans in met des na père; ser mailleurs sont passés, vous hicitais sont précents.

Sen mailleurs sont passés, vous hicitais sont précents.

Vainement ettie idee apaise mes tourments. Ce sang de Statire, cos nales of Aksandre, 10 nue voit trop terrible ir is font entendre. Soottee, elle est leer fille, elhe a levit aitfrux be halr sans retour un épous maliteureux. Le seus qu'elle un blotter, et nui je la prefère de seus qu'elle un blotter, et nui je la prefère de seus qu'elle un blotter, et nui je la prefère con explaitous, ces mystères cochés findifférents mux sic, et par noi reclarerités, Elle en était l'objet; mon sinc criminatel Nes'apprechait destieux que pour s'apporter d'elle.

SOSTÈNE, apercerant Olympie.

Ilélas! la voyez-vons en proie à ses douleurs?

Elle embrasse nn autel, et le baigne de pleurs.

CASSANNE.

An temple, à cet autel, il est temps qu'on l'enlève. Va, cours, que tout soit prét

(Sostène sort.)

## SCÈNE V.

CASSANDRE, OLYMPIE.

OLYMPIE, courbée sur l'autel sans voir Cassandre.

Que monoreur se soulève!

Qu'il est désespéré l... qu'il se condamne! hélas!

(Appreciant Cassandre.)

CASSANDRE. Votre époux.

Que vois-je?

Non, vous ne l'êtes pas. Non, Cassandre... jamais ne prétendez à l'être.

### CASSANDER.

Eh bien ! i'en suis indigne, et ie dois me connaître. Je sais tous les forfaits que mon sort inhumain . Pour nous perdre tous deux, a commis par ma main : J'ai cru les expier, j'en comble la mesure; Ma présence est un crime, et ma flamme une injure... Mais, daignez me repondre... ai-le par mes secours Aux fareurs de la guerre arraché vos beaux jours? OLYMPIE.

Pourquoi les conserver?

Au sortir de l'enfance Ai-je assez respecté votre aimable innocence? Vous ai-je idolátrée?

> OLYMPIE. Ah! e'est là mon malheur. CASSANDRE.

Après le tendre aveu de la plus pure ardeur, Libre dans vos bontés, maîtresse de vous-même, Cette voix favorable à l'époux qui vous aime, Aux lieux où ie vous parle, à ces mêmes autels. A joint à mes serments vos serments solennels !

OLYMPIE. Hélas! il est trop vrai... Oue le courroux céleste Ne me punisse pas d'nn serment si funeste!

CASSANDRE Vous m'aimiez, Olymple!

OLYMPIE.

Alt! pour comble d'horreur, Ne me reproche pas ma détestable erreur. Il te fut trop aisé d'éblouir ma jeunesse ; D'un cœur qui s'Ignorait tu trompas la faiblesse : \* C'est un forfait de plus... Fuis-moi : ces entretiens Sont un crime pour moi plus affreux que les tiens. CASSANDRE.

Craignez d'en commettre un plus funeste peut-être En acceptant les vœux d'un barbare et d'un traitre; Et si pour Antigone ...

OLYMPIE.

Arrête, malheureux! D'Antigone et de toi je rejette les væux. Après que cette main , làchement abusée ,

S'est pu joindre à ta main de mon sang arrosée , Nul mortel désormais n'aura droit sur mon cirur. J'ai l'hymen, et le monde, et la vie en horreur. Maltresse de mon elioix, sans que je délibère, Je choisis les tombeaux qui renferment ma mère; Je ehoisis cet asile où Dien doit possèder Ce eœur qui se trompa quand il put te céder. \* J'embrasse les antels, et déteste ton trône,

- \* Et tous ceux de l'Asie... et surtout d'Antigone.
- \* Va-t'en, ne me vois plus... Va, laisse-moi pleurer
- \* L'amour que j'ai promis, et qu'il faut abhorrer. CASSANDER

Eh bien! de mon rival si l'amour vous offense. Vous ne sauriez m'ôter nn ravon d'espérance :

Et quand votre vertu rejette un autre époux, Ce refus est ma grace, et je me crois à vous. Tout souillé que je suis du sang qui vous fit naître, Vous êtes, vous serez la moitié de mon être. Moitié elière et sacrée, et de qui les vertus Ont arrêté sur moi les foudres suspendus. Ont gardé sur mon cœur un empire suprême. Et devraient désarmer votre mère elle-même.

Ma mère !... Quoi ! ta bouche a prononcé son nom ! Ah! si le repentir, si la compassion, Si ton amour, au moins, peut flechir ton audace,

Fuisles lieux qu'elle habite, et l'antel que j'embrasse. Laisse-moi. CASSANDRE.

Non, sans vous je n'en saurais sortir.

A me suivre à l'instant vous devez consentir. (Il la prend par la main.) Chère épouse, venez.

OLYMPIE, la retirant avec transport. Traite-moi done comme elle : Frappe une infortunée à son devoir fidèle :

Dans ce com désolé porte un coup plus certain : Tout mon sang fut formé pour couler sous ta main; Frappe, dis-je.

CASSANDRE.

Ah!troploin vous portez la vengeance; J'eus moins de cruauté, j'eus moins de violence. Le ciel sait faire grace, et vous savez punir; Mais e'est trop être ingrate, et e'est trop me hair.

OLYMPIE. Ma haine est-elle juste, et l'as-tu méritée?... Cassandre, si ta main féroce, ensanglantée, Ta main qui de ma mère osa percer le flane. N'eût frappé que moi seule, et versé que mon sang, Je te pardonnerais, je t'aimerais... barbare.

Va. tout nous désunit.

CASSANDRE. Non, rien ne nous sépare.

Onand vous auriez Cassandre encor plus en horreur, Quand vous m'éponseriez pour me percer le cœur, Vous me suivrez... Il fant que mon sort s'accomplisse. Laissez-moimon amour, du moins pour mon supplice : Ce supplice est sans terme, et j'en jure par vous. Halssez, punissez, mais suivez votre époux.

### SCÈNE VI.

CASSANDRE, OLYMPIE, SOSTÈNE.

SOSTÈNE.

Paraissez, ou bientôt Antigoue l'emporte. Il parle à vos guerriers, il assiège la porte, Il séduit vos amis près du temple assemblés; Par sa voix redoutable ils semblent ebranlés : Il atteste Alexandre, il atteste Olympie.

Tremblez pour votre amour, tremblez pour votre vie. Venez.

## CASSANDRE.

A mon rival ainsi vous m'immolez! Je vais chercher la mort, puisque vous le voulez. OLYMPIE. Moi, vouloir ton trépas!... va, j'en suis incapable.. Vis loin de moi.

CASSANDRE.

Sans vous, le jour m'est exécrable;
, s'il m'est conservé, je revole en ces lieux,

Et, s'il m'est conservé, je revole en ces lieux,,
Je vous arrache au temple, ou j'y meurs à vos yeux.

(il sort avec Sostène.)

## SCENE VII.

### OLYMPIE.

Malheureuse!... Et c'es îni qui cause mes alarmes! Ah! C'assoulre, est-ce à tui deux coûtre de hardini ant le coultable pour remplir son devoir? Tartisti ant le countable pour remplir son devoir? O samç dont je naçuis, é voix de la nature! Le mélandenne à vons, c'est par rous que je jure De vous sacrifier mes plus chers sentiments... Sirve et autel, helse je ja fait d'autres serments... Diens, vous les receives je dieux i votre clémente du plus deux somme approuve l'immercence. Au plus tendre somme approuve l'immercence. Donnes in la vertu conforme à son malheur... "Ayex quelque plus d'une sime dechire d'une sime dechire."

- \* Qui périt Infidèle, ou meurt dénaturée.
- \* Helas! j'étais beureuse en mon obscurité, \* Dans l'oubli des humains , dans la captivité;
- \* Sans parents , sans état , à moi-même inconnue...
- \* Le grand nom que je porte est ce qui m'a perdue.

  \* J'en serai digneau moins... Cassandre, il faut te fuir,

  \* Il faut t'abandonner... mais comment te hair?...
- It laut t abandonner... mais comment te hair?... Que peut done sur soi même une faible mortelle? Le déchire en pleurant ma blessure cruelle; Et ce trait malheureux, que ma main va chercher, le l'enfonce en mon cour au lien de l'arracher.

## SCÈNE VIII.

OLYMPIE, L'HIÉROPHANTE, PRÈTRES, PRÈTRESSES.

OLYMPIE. Pontife, où courez-vous? protégez ma faiblesse.

Vous tremblez!... yous pleurez!...

L'HIÉROPHANTE.

Malheureuse princesse!

Je pleure votre état.

OLYMPIE.

Ah! soyez eu l'appui.

L'HIÉROPHANTE. Résignez-vous au ciel ; vous n'avez plus que lui.

OLYMPIE.
Hélas! que dites-yous?

L'HIÉROPHANTE.

O fille auguste et chère!
La veuve d'Alexandre...

OLYMPIE.
Ah! justes dieux!... ma mère!

Eh bien?

L'HIEROPHANTE.

Tout est perdiu. Les deux rois farieux, Foulant aux pieda les bois, armés contre les dieux, Junque dans les parris de l'acceiate sacrée, Encourageaient leur troupe au meurire peparée. Héjà coulait le sang ; déjà, le fer en main, Cassandre jusqué vous se frayait un chemin : J'al marché coutre lui, n'ayant pour ma défense L'al marché coutre lui, n'ayant pour ma défense l'al marché coutre lui, n'ayant pour ma défense l'ar en matre la lise et de temple de vous Laose de tant d'horreurs, lasse de tant de crimes ; Die a maite le fer diragpe les vitemes Laose de tant d'horreurs, lasse de tant de crimes ; Die a saile le fer diragpe les vitemes Laose de tant d'horreurs, lasse de tant de crimes ; Die a saile le fer diragpe les vitemes Vous fit puiser la vie et la calamité. ONUNTEL Sombate atter les tras d'une prétresse.

Je meurs... soutenez-moi... marchons... Vit-elle en-L'Infloopenaxts. [core : Cassandre est à ses piets : it gémit, il l'implore ; Il ose encor prêter ses funestes secours Aux innocentes mains qui raniment ses jours ; Il sécrie, il à accuse, il iette au loin ses armes.

OLYMPIE, se relevant.

Cassandre à ses genoux!

L'HIÈROPHANTE. Il les baigne de larmes.

A ese cris, à nos vois, elle rouvre les yeux; Elle ne voit en lui qu'un monstre audscieux Qui lui vient arracher les restes de sa vle, Par cette main funeste en tout temps pourssivie : Faible, et se soulevant par un dernier effort, Elle tombe, et le touche au moment de la mort; Elle tombe, et le touche au moment de la mort; Elle abhorre à la fais Cassandre et la lumière; El levant à regret sa débite bausière.

« Allez , m'a-t-elle dit , ministre infortune

D'un temple malbeureux par le sang profané;
 Consolez Olympie. Elle m'aime, et j'ordonne

» Que, pour venger sa mère, elle épouse Antigone. »

OLYMPIE.

Allons mourir près d'elle... Exaucez-moi, grands dieux ! Venez, guidez mes pas, venez fermer nos yeux. L'HIEROPHANTE.

Armez-vous de courage, il doit ici paraltre. OLYMPIE.

J'en ai besoin, seigneur, et j'en aurai peut-être.

## ACTE CINOUIÈME.

## SCÈNE I

ANTIGONE, HERMAS, dans le péristyle.

La pitié doit parler, et la vengeance est vaine : Un rival malheureux n'est pas digne de haine. Fuyez ce lieu funeste : Olympic aujourd'hni, Seigneur, sera perdue et pour vous et pour lui. ANTIGONE.

Ouoi! Statira n'est plus!

DERMAG

C'est le sort de Cassandre D'être toujours funeste au grand nom d'Alexandre : Statira, succombant au poida de sa douleur, Dans les bras de sa fille expire avec horreur; La sensible Olympie, à ses pieds étendue, Semble exhaler son âme à peine retenue. Les ministres des dieux , les prêtresses en pleurs , En mélant leurs regrets , accroissent leurs douleurs, Cassandre épouvanté sent toutes leurs atteintes: Le temple retentit de sanglota et de plaintes : On prépare un bûcher, et ces vains ornements Qui rappellent la mort aux regards des vivants : On prétend qu'Olympie, en ce lieu solitaire. Habitera l'asile où a'enfermait sa mère : Ou'au monde, à l'hymeuée, arrachantses beaux jours, Elle consacre aux dieux leur déplorable cours; Et qu'elle doit pleurer dans l'éternel silence Sa famille, sa mère, et jusqu'à sa naissance. ANTIGONE.

Non, non; de son devoir elle suivra les lois; J'ai sur elle à la fiu d'irrévocables droits : Statira me la donne ; et ses ordres suprêmes An moment du trépas sont les lois des dieux mêmes. Ce forcené Cassandre et sa funeste ardeur Au sang de Statira font nne juste horreur. HERMAS.

Seigneur, le croyez-vous?

ANTIGONE.

Elle-même déclare One son cœur désolé renonce à ce barbare. S'il ose encor l'aimer, i'ai promis son trépas ; Je tiendrai ma parole, et tu n'en doutes pas.

Méleriez-vons du sang aux pleurs qu'on voit répandre, Aux flammes du bûcher, à cette auguste cendre? Frappés d'un saint respect, sachez que vos soldats Reculeront d'horreur, et ne vous suivront pas,

ANTIGONE Nou , je ne puis troubler la pompe funéraire ;

J'en ai fait le serment ; Cassandre la révère. Je sais qu'il est des lois qu'il me faut respecter ; Que pour gagner le peuple il le faut insiter : Vengeur de Statira, protecteur d'Olympie, Je doia ici l'exemple au reste de l'Asie. Tout parle en ma faveur, et mes coups differes En auront plus de force, et sout plus assures, (Le temple s'ouvre.)

## SCÉNE II

ANTIGONE, HERMAS, L'HIÉROPHANTE, PRÉTRES, s'arancant leutement; OLYMPIE, soutenue par les prétresses : elle est en deuil.

## HEBMAS.

On âmène Olympie à peine respirante : Je vois du temple saint l'anguste hiérophante Oui monille de ses pleurs les traces de ses pas ; Les prêtresses des dieux la tiennent dans leurs bras. ANTIGONE.

Ces objets toucheraient le cœur le plus farouche, (A Olympic.)

Je veux bien l'avoner... Permettez que ma bouche, En mélant mes regrets à vos tristes soupirs, Jure encor de venger tant d'affreux déplaisirs.: L'ennemi qui deux fois vous priva d'une mère Nourrit dans sa fureur nu espoir téméraire : Sachez que tout est prêt pour sa punition. N'ajoutez point la crainte à votre affliction ; Contre ses attentats soyez en assurance. OLYMPIE.

Ah! seigneur, parlez moins de meurtre et de vengean-Elle a vécu... je meurs au reste des hunsains. [ce. ANTIGONE. Je déplore sa perte autant que je vous plains :

Je pourrais rappeler sa volonté sacrée, Si chère à mon espoir, et par vous révérée; Mais je sais ce qu'on doit, dans ce premier moment, A son ombre, à sa lille, à votre accablement. Consultez-vous, madame, et gardez sa promesse, (Il sort avec Hermas.)

## SCÈNE III.

OLYMPIE, L'HIEROPHANTE, PRÉTRES. PRÉTRESSES.

### OLYMPIE. Vous qui compatissez à l'horreur qui me presse,

Vous, ministre d'un dieu de paix et de douceur, Des cœurs infortunés le seul consolateur, Ne puis je, sous vos yeux, consacrer ma misère Aux autels arrosés des larmes de ma mère? Auriez-vous bien , seigneur, assez de dureté Pour fermer cet asile à ma calamité? Du sang de tant de rois c'est l'unique héritage : Ne me l'enviez pas, laissez-moi mon partage,

L'HIÉROPHANTE. Je plenre vos destins; mais que puis je pour vous? Votre mère en mourant a nommé votre époux : Vous avez entendu sa volonté dernière . Tandis que de nos mains nous fermions sa paupière : Et si vous résistez à sa mourante voix , Cassandre est votre maltre, il rentre en tous ses droits.

### OLYMPIE. J'ai juré , je l'avone , à Statira mourante

De détourner ma main de cette main sanglante; Je garde mes serments.

### L'HIEROPHANTE.

Libre encor dans ces lieux, Votre main ne dépend que de vous et des dieux. Bientôt tout va changer : vous pouvez, Olympie, Ordonner maintenant du sort de votre vie : On ne doit pas sans doute allumer en un jour Et les bûchers des morts, et les flambeaux d'amour. Ce melange est affreux; mais un mot peut suffire, Et i'attendrai ce mot sans oser le prescrire, C'est à vous à sentir, dans ces extrémités, Ce que doit votre conr au sang dont vous sortez.

OLVMPIE Seigneur, je vous l'ai dit; cet bymen, et tout autre, Est horrible à mon cœur, et doit déplaire au vôtre. Je ne veux point trahir ces manes courroucés; J'abandonne un époux... c'est obéir assez. Laissez-moi fuir l'hymen, et l'amour, et le trône.

L'HIÉROPHANTE. Il faut suivre Cassandre ou choisir Antigone : Ces deux héros armes, si fiers et si jaloux, Sont forcés maintenant à s'en remettre à vous. Vous préviendrez d'un mot le trouble et le carnage Dont nos yeux reverraient l'épouvantable image. Sans le respect profond qu'inspirent aux mortels Cet appareil de mort, ce bûcher, ces autels, Et ces derniers devoirs et ces honneurs suprêmes, Qui les font pour un temps rentrer tous en eux-mêmes. La piété se lasse, et surtout chez les grands. J'ai du sang avec peine arrêté les torrents; Mais ce sang, dès demain, va couler dans Ephèse; Décidez-vous, princesse, et le peuple s'apaise. Ce peuple, qui toujours est du parti des lois, Quand vous aurez parle, soutiendra votre choix : Sinon, le fer en main, dans ce temple, à ma vue, Cassandre, en réclamant la foi qu'il a reçue,

### D'un bien qu'il possédait a droit de s'emparer, Malgré la juste horreur un'il vous semble inspirer. OLYMPIE.

Il suffit : je concois vos raisons et vos eraintes ; Je ne m'emporte plus en d'inutiles plaintes ; Je subis mon destin ; vous vovez sa rigueur ; Il me fant faire un ehoix ... il est fait dans mon cœur; Je suis déterminée.

## L'HIÉROPHANTE.

Ainsi done d'Antigone Vous acceptez les vorux et la main qu'il vous donne?

#### OLYMPIE.

Seigneur, quoi qu'il en soit, peut-être ce moment N'est point fait pour conclure un tel engagement. Vous-même l'avouez : et cette heure dernière, Où ma mère a vécu, doit m'occuper entière... An bûcher qui l'attend vous allez la porter?

L'DIÉROPHANTE. De ces tristes devoirs il faut nous acquitter : Une urne contiendra sa dépouille mortelle; Vous la recueillerez.

### OLYMPIE. Sa lille criminelle

A causé son trépas... Cette fille du moins A ses manes vengeurs doit encor quelques soins. L'HIÉROPHANTE. Je vais tout préparer.

### OLYMPIK.

Par vos lois que i ignore. Sur ce lit embrasé puis-je la voir encore? Du funèbre appareil pourrai-je m'approcher?

## Pourrai-je de mes pleurs arroser son bûcher? L'HIEROPHANTE.

Hélas! vous le devez : nous partageons vos larmes : Vous n'avez rien à craindre : et ces rivaux en armes Ne pourrout point troubler ces devoirs douloureux. Présentez des parfums, vos voiles, vos cheveux, Et des libations la triste et pure offrande. (Les prétresses placent tout cela sur un autel.)

## OLYMPIE, à l'hiérophante. C'est l'unique faveur que sa fille demande...

(A la prétresse inférieure.) Toi qui la conduisis dans ce séjour de mort, Oni partageas quinze ans les horreurs de son sort. Va. reviens m'avertir quand cette cendre aimée Sera prête à tomber dans la fosse enflammée : Que mes derniers devoirs, puisqu'ils me sont permis, Satisfassent son ombre... Il le faut.

## LA PRÉTRESSE. OLYMPIE, à l'hiérophante.

Lobeis (Elle sort.)

Allez done : élevez cette pile fatale, Préparez les cyprès et l'urne sépulcrale, Faites venir ici ces deux rivaux cruels: Je prétends m'expliquer aux pieds de ces autels, A l'aspect de ma mère, aux veux de ces pretresses, Témoins de mes malheurs, témoins de mes promesses. Mes sentiments, mon choix, vont être déclarés : Vous les plaindrez peut-être, et les approuverez.

L'HIÉROPHANTE. De vos destins encor vous êtes la maîtresse,

Vous n'avez que ce jour ; il fuit , et le temps presse. (Il sort avec les prêtres.)

## SCÈNE IV.

OLYMPIE, sur le devant : LES PRÉTRESSES, en demi-cercle as fond.

OLYMPIE

O toi qui dans mon cœur, à ce choix résolu. Usurpas à ma honte un pouvoir absolu, Qui triomplies encor de Statira mourante. D'Alexandre au tombeau, de leur fille tremblante, De la terre et des cieux contre toi conjurés, Règne, amant malheureux, sur mes sens déchirés : Si tu m'aimes, helas! si j'ose encor le croire, Va, tu paieras bien cher ta funeste victoire.

## SCÈNE V.

OLYMPIE, CASSANDRE, LES PRÉTRESSES.

CASSANDRE. Eh bien! je viens remplir mon devoir et vos vœux; Mon sang doit arroser ce bûcher malheureux. Acceptez mon trepas, c'est ma seule esperance; Que ce soit par pitie plutot que par vengeance. OLYMPIE. CASSANDRE.

Cassandret

Objet sacré! chère épouse!... OLYMPIR. Ab, cruel!

CASSANDRE. Il n'est plus de pardon pour ce grand criminel : Esclave infortune du destin qui me guide, Mon sort en tous les temps est d'être parricide. (Il se jette à genoux.)

Mais je suis ton epoux; mais, malgre ses forfaits, Cet epoux l'idolâtre encor plus que jamais. Respecte, en m'abhorrant, cet hymen que j'atteste : Dans l'univers entier, Cassandre seul te reste; La mort est le seul dieu qui peut nous séparer : Je veux, en perissant, te voir et t'adorer. Venge-toi, punis-moi, mais ne sois point parjure : Va, l'hymen est encor plus saint que la nature. OLYMPIE.

Levez-vous, et cessez de profaner du moins Cette cendre fatale, et mes funebres soins. | ment Quand sur l'affreux bûcher dont les flammes s'allu-De ma mère en ces lieux les membres se consument. Ne souillez pas ces dons que je dois présenter; N'approchez pas, Cassandre, et sachez m'écouter.

## SCÉNE VI.

OLYMPIE, CASSANDRE, ANTIGONE. PRÉTRESSES.

ANTIGONE. Enfin votre verta ne peut plus s'en défendre :

Statira vous dictait l'arrêt qu'il vous faut rendre.

J'ai respecté les morts et ce jour de terreur ; Vous en pouvez juger, puisque mon bras vengeur N'a point encor de sang inondé cet asile . Puisqu'un moment encore à vos ordres docile, Je vous prends en ces lieux pour son juge et le mien. Prononcez notre arrêt, et ne redoutez rien. On vous verra, madame, et du moins je l'espère, Distinguer l'assassin du vengeur d'une mère. La nature a des droits. Statira, dans les cieux, A côté d'Alexandre, arrête ici ses yeux. Vous êtes dans ce temple encore ensevelie; Mais la terre et le ciel observeut Olympie. Il faut entre nous denx que vous vous déclariez.

OLYMPIE. J'y consens; mais je veux que vous me respectiez. Vous voyez ces apprêts, ces dons que je dois faire A nos dienx infernaux, aux manes d'une mère; Vous choisissez ce temps, impetneux rivaux, Pour me parler d'hymen au milieu des tombeaux ! Jurez-moi seulement, soldats du roi mon père, Rois après son trepas, que, si je vous suis chère, Dans ce moment du moins, reconnaissant mes lois. Vons ne troublerez point mes devoirs et mon choix.

CASSANDRE. Je le dois, je le jure; et vous devez connaître Combien je vous respecte, et dédaigne ce traltre. ANTIGONE.

Oui, je le jure anssi, bien sûr que votre cœur Pour ce rival barbare est penetré d'horreur. Prononcez; j'y souscris.

OLYMPIE.

Songez, quoi qu'il en coûte. Vous-même l'avez dit, qu'Alexandre m'écoute. ANTIGONE.

Décidez devant lui

CASSASSINE J'attends vos volontes. OLYMPIE. Connaissez done ce cœur que vous persécutez,

Et vous-mêmes jngez du parti qui me reste. Quelque choix que je fasse, il doit m'être funeste. Vous sentez tout l'excès de ma calamité : Apprenez plus ; sachez que je l'ai mérité. J'ai tralu mes parents , quand j'ai pu les connaître ; J'ai porté le trépas au sein qui m'a fait naître : Je trouvais une mère en ce sejour d'effroi; Elle est morte en mes bras, elle est morte pour moi. Elle a dit à sa fille, à ses pieds désolée : « Eponsez Antigone, et je menrs consolée, » Elle était expirante ; et moi, pour l'achever,

## ANTIGONE.

Ainsi vous pouvez me braver, Outrager votre mère, et trahir la nature! OLVMPIR.

Je la refuse.

A ses manes, à vous, je ne fais point d'injure .

Je rends justice à tous, et je la rends à moi... Cassandre, devant lui je vous donnai ma foi; Voyez si nos liens ont été légitimes; Je vous laisse en juger : vous counaissez vos crimes;

Il serait superflu de vous les reprocher : Réparez-les un jour.

GASSANDRE,

Je ne puis vous toucher!

Je ne puis adoucir cette horreur qui vous presse!

OLYMPIE.

Il faut vous éclairer : gardez voire promesse.

(Le temple s'ouvre; on voit le bûcher enfammé.)

## SCÈNE VII.

OLYMPIE, CASSANDRE, ANTIGONE, L'HIÉ-ROPHANTE, PRÉTRES, PRÉTRESSES.

LA PRÉTRESSE INFÉRIEURE. Princesse, il en est temps. OLYMPIE, à Cussandre.

Vois ce spectacle affreux: Cassandre, en ce moment, plains-toi, si tu le peux; Contemple ce bûcher, contemple cette cendre; Souviens-toi de mes fers, souviens-toi d'Alexandre: Voilà sa veure, parle, et dis ce que je dois.

M'immoler.

CASSANDRE.

Ton arrêt ou dier par la voix...
Attenda iel le nieu "Nous, manes de ma mère,
Manes à qui je rends ce devoir fundraire,
Vous, quiu piu neu courrou stôte encere animer,
Vous recevrez des dons qui pourrout vous caluer.
Tol, Flopous d'Olympie, et qui ue dun pas l'être;
Tol, qui me conservas per un cruei secours;
Tol, par qui j'ai perdu les auteurs de mei jours;
Tol, par qui j'ai perdu les auteurs de mei jours;
Tol, par qui f'ai perdu les auteurs de mei jours;
Tol, par gat par le les auteurs de mei jours;
Tol, qui m'au sant chérie, et, pour qui ma faillesse
Du plus Satal amoure a sent ils tendresse;
Tu crois meis téches fous de mon la hannis...

Apprends... que je t'adore... et que je m'en punis h. Cendres de Statira, recevez Olympie.

Statira, recevez Olympie. (Elle se frappe, et se jette dans le bûcher.)

Elle monte sur l'estrade de l'antel qui est près du bôcher.
 Les prétresses lui présentent les offrandes.

Le miche et une chou tres commune sur la exter francisel. Il siet par le crailere que ces estemples souten intiles; per se spectateurs. Cependant, it on mettati sur le indutre un homme tel que le Carol d'adhon, philosophe et citopre, quiayant dans une main le Troité de l'immerballe de l'ante, de Pitton, et une épe dans l'artier, pouve per le raisonnement le plan fert qui l' et des coripactures où un homme de coorage de Caron reinsis. Il softe de raisonnement, et la hératel de vers, pourraient faire un assez prissant effet sur de-s'ames signerement et melhele pour les porter à l'intitution, dans ce ne TOUS ENSEMBLE \*.

CASSANDRE, courant au bûcher. Olympie! LES PRÉTRES.

> O ciel! ANTIGONE.

O fureur inoute!

ments malheureux où tant d'hommes épronvent le dégoût de la vie,

Le sulcide n'est pas permis parmi nous. Il n'était autorisé, ni chez les Grees, ni chez les Romains, par aucune loi; mais aussi n'y en araisi ancune qui le punit. An contraire, ceux qui se sont donné la mort, comme liercule, Ciéomène, Brutus, Cassius, Arria, Petus, Caton, l'euspereur Ollom, ont tous été regardés comann des grands hommes et counce des demi-dérox.

La contume de finir ses jours volontairement sur un bûcher a été respectée de temps immémorial dans toute la Haute-Asier el aujourd'hui même encore, on en a de fréquents exemples dans les indes-orientales.

On a tant écrit sur cette matière, que je me bornerai à un petit nombre de questions.

All is suicide fail tort à la nocléé, (e demande el cen homicides volontaires, e léglitimes par toutes les lois, qui se commettent dans la geerre, ne font pau un peu plus de loct au geure banais. Le l'inviersis pas, par cen homicides, eccur qui, A'étant voués au service de l'eur patrie et de leur prince, affrontent la novet dans les batalles ; p parte de ce nombre prodicéeux de goerreres auxquels il en indifférent de servir sous une poissance ou sons

other in Malatiles, j. partie de or instince prosiperat de guerreremunyerà fiet i latificire di everir ivo anu perisante en nova ne natre, qui trafiquenti de iren ang comme un norrive tend non transi et al portere, qui fornishment demain pour estimportire, il iver familie, insuri et a font inter pour des transpers. Le patrie, il iver familie, insuri et a font inter pour des transpers. Le demande en home fail est être tespect devictime est compenhé a centa de Galon, de Cassim, et de Britiss. Fit solds, et mome let différe a condibisti faur à four pour la Fraire, pour l'Autriche, et pour la Fraise.

mentie, et de tre ne jamai donner la mort, et de ne la donner. In presonner ce son le rebiladojaleme, qu'on a si nottement nommé-quakers. Ils ont même lous-temps refessé de contribuer auctifer du le derruite gouvrer qu'on fensit vers le Canada, pour decider la quels marchands d'Bourge appartendrat un control terre contart mus la gleice pendant est que mois- et settle produit les reductions de la control de la control de la control de la control de la gille, lett que les hommes, moi derraient par se home les massicutives les marches parties de la control de la discussion de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la control partie de la contro

Je passe à une seconde question.

Que perment case qui, param inous, pérdanta par one mort volotaliser? If y ca a besecoup dans footra les grandes villes.

Ce ai com une petite oi il y avait une douzaine de incident par au. Geza qui norteit ainst de la 1st pennerella avoir une interior la comment de la commenta de la serie manurel de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta del commenta

Hé, dans les aniessus; iorequ'ils ne respirent plus comme la force, cet être métalyhysique, cese d'esister dans un ressort qui a perdu son élasticité? Il serait à désirer que tous ceux qui prennent le parti de sortir de la vie labrament par écrit leurs raisons, avec un petit mot de leur philosophie; cela ne serait pas innitie aux virants et à

Thistoire de l'esprit humain.

\* L'hiérophante, les prétres, et les prétresses, témogneut leur étonnement et leur consternation.

Discover on Circovic

### CASSANDRE.

Elie n'est déjà plus, tous nos efforts sont vains.

- (Revenant dans le péristyle.)
- \*En est-ce asses, grands dieux?... Mes exécrables moins \*Ont fait périr mon rol, sa veuve, et mon épouse!...
- \* Antigone, ton âme est-elle encor jalouse? \* Insensible témoin de cette horrible mort,
- \* Envieras-tu toujours la douceur de mon sort? \* De ma félicité si ton grand œur s'irrite .
- \* Partage-la, crois-moi, prends ce fer, et m'imite.

## L'HIÉROPHANTE.

Arrêtez!... O saint temple! ô dieu juste et vengeur! Dans quel palais profane a-t-on vu plus d'horreur!

ANTIGONE.
Ainsi donc Alexandre, et sa famille entière,

Successeurs, assassins, tout est cendre et poussière! Dieux, dont le monde entier éprouve le courroux, Maltres des vils humains, pourquoi les formiez-vous? Qu'avait fait Statira? qu'avait fait Olympie?

A quoi réservez-vous ma déplorable vie?

FIN D'OLYMPIE.

# JULES CÉSAR,

### TRAGÉDIE EN TROIS ACTES, DE SHAKESPEARE,

### AVERTISSEMENT

## DES ÉDITEURS DE KEHL.

On a cru devoir joindre an théatre les deux pièces sui-

vantes, quodqu'elles ne soient que de simptes traductions. On pomra comparer la Mort de Cesar de Shakespeare avec la tragedie de Voltaire, et juger al fart tragique a fait, on non , des progrès depuis le siècle d'Elisateth. On serra aussi es que l'un et l'autre on tero deorie empunter de Pittarque , et si Voltaire doit autant à Shakespeare qu'on la prétendie.

L'iteratius espagnol milli pour donner une iére de la difference qui existe curie le thélire espagnol et celui de Shakspeare. Cest la néme irregularité, le même nilange des dituation les plus trafgiques et des bouffonnes lange des dituation les plus trafgiques et des bouffonnes les plus grossières; mais il y a plus de passion dans le thédtre anglais, et plus de grandeur dans celui des Espagnol plus d'extravagame dans Caldéron et Yéga, plus d'horrevar dégolustructe dans Shakspeare dans les

Voltaire a combattu, pendani les vingt dernières années de sa vie, contre la manie de quelques gens de lettres qui, ayant appris de tui à comattre les beautés de ces theôtres grossiers, out eru devoir y fouer presque tout, et ont limation une nouvelle portique qui, s'ils araiset nu etre écoutes, aurait absolument replongé l'art tragique dans le chaos.

## AVERTISSEMENT

DE TRADECTERS,

Avant entendu souvent comparer Corneille et Shakespeare, j'ai cru convenable de faire voir la manière différente qu'ils emploient l'nn et l'autre dans les sujets qui provent avoir quelque ressemblance : j'ai choisi les premiers actes de la Mort de Cesar, où l'on voit une conspiration comme dans Cinna, et dans lesquels II ne s'agit que d'une conspiration jusqu'à la fin du troisième acte. Le lecteur pourra aisément comparer les pensées, le style, et le jugement de Shakespeare, avec les pensées, le style et le jugement de Corneille. C'est aux lecleurs de toutes les nations de prononcer entre l'un et l'autre. Un Français et un Anglais seraient peut-être suspects de quelque partialite. Pour bien instruire ce procès, il a fallu faire une traduction exacte. On a mis en prose ce qui est en prose dans la tragédie de Shakespeare : on a renda en vers blancs ce qui est en vers blancs, et presque toujours vers pour vers : ce qui est familier et bas est traduit avec familiarité et avec basresse. On a táché de s'élever avec l'anteur quand il s'élève ; et lorsqu'il est enflé et guindé, on a eu soin de ne l'être al alus al moins que tai

On peut traduire un poète en exprimant seulement le

voire outrage pour se sen.

Nous atous en français des imitations, des exquisses, des extraits de Shakerpeare, mais aucune traduction : on a voulu apparenument néusger notre déficatese. Par exemple, dans la traduction du Maure de Venise, Iago, au commencement de la pièce, vient avertir le sénateur Brabautio, que lé Maure a coler és fille. L'auteur français par le Maure sur le Maure a coler és fille. L'auteur français

fait parler ainsi lago à la française :

« Je dis , monsieur , que vous étes trabi , et que le Maure
» est acinellement possesseur des charmes de votre fille. »

Mais void comme tagos éxprime dans l'original augitais. Têté et sang, monsieur, voin étes un de ceva qui ou es servirsient pas Dien, a le diable vois le commandait : parce que nous venous sons rendre service, vois au sur autre de petit-fille au constitution de l'autre de ruffleos. Vous avez une fille couverte par un chest de Barbeire; rous autre des petits-fille qui benaiscont, des cheraux de course pour consisin-germains, et des cheraux de course pour consisin-germains, et des cheraux de manére nou robust-frives.

» Qui es-tu, misérable profane?

Je suis , monsieur , un homme qui vient vous dire que
 le Maure et votre fille font maintenant la bête à deux dos.

» To es un coquin, etc.

Le cell pas que le tradectere als mel fui d'operagene has vectus le terre de ce morcesa je dis sedimenti quil l'a pas fili consultre bladespere, et qu'on ne peut chierri quel cel le geni de cut ateure, celdi de un temps, crisi de la langue, par les instations qu'on noue ces accusates sous le mont bendartess. Il a je pai si figure donnetes sous le mont bendartess. Il a je pai si figure de craser angliste, la traduction qu'on donnet ci de ce craser angliste, la traduction qu'on donnet ci de ce craser angliste, la traduction qu'on donnet ci de ce d'un pote motien ou fursuper. On troure, à la viriei, la forciptian qu'ober mote qui ne peur note a trevaler litteriemment in français, de more que noue as nous que montière.

Je n'ai qu'un mot à ajouter, c'est que les vers blancs ne coûtent que la peine de les dieter; cela n'est pas plus difficile à faire qu'un elettre. Si on a raise de faire des tragedies en vers blancs, et de les jouer sur notre théâtre, la tragedie est perdue. Dès que vous ôtez la difficulté, vous ôtez le mérite.

# JULES CÉSAR.

| PERSONNAGES.                              |                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ANTOINE .   qui deviorent triem-          | CINER,   conjurés.                                                               |  |  |
| LÉPIDE, sar, sprès la mort de Jules Cour. | ARTÉMIDORS de Caide, des<br>autre Devin.                                         |  |  |
| PUBLICS, sensioury.                       | EN HOUSE DU PREPAR.<br>EN HYVETHER.                                              |  |  |
| CASSIES,<br>TREBONICS,                    | CALPHURNIA, femme de Cèsa<br>PORCIA, femme de Brutos.<br>EN DORESTIQUE DE CÉSAR. |  |  |

MÉTELLES.

## ACTE PREMIER.

# SCÈNE IS

MANTERNA, CITOTERN, AMBRES,

serre, etc.

FLAVIUS, MARULLUS, UN HOMME DU PEUPLE, UN SAVETIER.

Hors d'ici; à la maison; retournez chez vous, fainéants: est-ce aujourd'hui jour de fête? ne savezvous pas, vous qui étes des ouvriers, que vous ne devez pas vous promener dans les rues un jour ouvrable sans les marques de votre profession <sup>19</sup>? Parle, toi, quel est ton métier?

L'HOMME DU PEUPLE.
Eh! mais, monsieur, je suis charpentier.
MARULLUS.

Où est ton tablier de cuir? où est ta règle, pourquoi portes-tu ton bel habit? (En s'adressant à un autre.) Et toi, de quel métier es-tu?

LE SAVETIER. En vérité... pour ce qui regarde les bons ou-

ponds positivement.

vriers... je suis... comme qui dirait, un savetier.

MARULLUS.

Mais, dis-moi, quel est ton métier? te dis-je; ré-

\* If y a trente-hoit acteurs dans cette pièce, sans compter les audiants. Les trois preniers actes se passent à Rome. Le quatrième et le chiquitens se passent à Modène et en Grée. La première soène re-présente des rues de Rome. Une foute de peuple est sur le thédire. Deux tribans. Marollus et Flavius, leur parleut. Cette prenière soène est en prose.

b C'était alors la contume en Angleterre.

#### IP SAVETIES

Mon métier, monsieur? mais j'espère que je peux l'exercer en bonne conscience. Mon métier est, monsieur, raccommodeur d'âmes ...

MARULLUS. Quel métier, faquin, quel métier, te dis-je, vilain

salope? LE SAVETIER.

Eh! monsieur, ne vous mettez pas hors de vous; je pourrais vous raccommoder.

Qu'appelles-tu, me raccommoder? que veux-tu dire par là?

LE SAVETIER. Eh! mais, vous ressemeler.

FLAVIUS.

Ah! tu es donc en effet savetier? l'es-tu? parle.

LE SAVETIER.

Il est vrai, monsieur, je vis de mon alène; je ne me mèle point des affaires des autres marchands, ni de celles des femmes; je suis un chirurgieu de vieux souliers; lorsqu'ils sont en grand danger, je les rétablis.

### PLAYING

Mais pourquoi n'es-tu pas dans ta boutique? pourquoi es-tu avec tant de monde dans les rues?

Eh! monsieur, c'est pour user leurs souliers, afin que j'aie plus d'ouvrage. Mais la vérité, monsieur, est que nous nous fesons une fête de voir passer César, et que nous nous réjouissons de son triomphe. MARILLES.

## (Il parle en vers blancs.)

Pourquoi vous réjouir? quelles sont ses conquêtes? Quels rois par lui vaincus, enchalnés à son char, Apportent des tributs aux souverains du monde? Idiots, insensés, cervelles sans raison.

Cours durs, sans souvenir et sans amour de Rome, Oubliez-vous Pompée, et toutes ses vertus? Que de fois dans ces lieux, dans les places publiques, Sur les tours, sur les toits, et sur les cheminées.

Tenant des jours entiers vos enfants dans vos bras, Attendiez-vous le temps où le char de Pompée

11 prononce tel le mot de semelle comme on prononce celui
d'one en anglais.

Il faut savoir que Shakeupeare avait eu peu d'éducation, qu'il avait le malheur d'étre réduit à être consédien, qu'il faliait platre au peuple; que le peuple, plos riche en Angleterre qu'allieurs, fréquente les spectacles, et que Shakeupeare le servait action son goût. Trainait cent rois vaineus au pied du Capidole! Le ciel retentissait de vos voix, de vos cris, Les rivages du Tibre et ses caux s'en émurent. Quelle Rèc, grands dieux vous assemble aujoura'hui? Quell'ous couvrez de fleurs le ciencimi du noupuble. Du vainqueur de Pompée, encov teint de son sang! Léches, retirez-vous; prétirez-vous, ingrais : Implorez à genoux la célemence des dieux; Tremblèz d'être pusis de tant d'ingrattiude.

Tremblez d'etre punis de tant d'ingrattique :

PLAVIUS.

Allez, chers compagnons, allez, compatriotes;
Assemblez vos amis, et les panyres surfout :

Assemblez vos amis, et les pauvres surtout : Pleurez aux bords du Tibre, et que ces tristes bords Soient couverts de ses flots qu'aurout enflés vos larmes. (Le people s'en va.) Tu les vois, Maruillus, à peine repentants;

Mais ils n'osent parler, ils ont senti leurs crimes. Va vers le Capitole, et moi par ce chemin, Renversons d'un tyran les images sacrées. MARULLUS.

Mais quoi! le pouvons-nous, le jour des lupercales? FLAVIUS.

Oul, te dis-je, abattons ces images funestes. Aux ailes de César il faut ôter ces plumes : Il volerait trop haut, et trop loin de nos yeux: Il nous tiendrait de loin dans un lâche esclavage.

## SCÈNE II.

CÉSAR, ANTOINE, habilles comme l'étaient ceux qui couraient dans la fete des lupervales, arce un fouet à la main pour toucher les femmes grosses: CALPHURNIA, femme de César: PORCIA, femme de Brutus; DÉCUS, CICENON, BRU-TUS, CASSUUS, CASCA, ST US ASTROLOGUE.

(Cette scène est moitié en vers et moitié en prose.)

CÉSAR.

Écoutez , Calphurnia.

Paix , messieurs , holà ! César parle. César.

Calphurnia!

CALPHURNIA. Quoi, milord?

CÉSAR.

Ayez soin de vous mettre dans le chemin d'An-

ANTOINE.

Pourquoi, milord?

toine quand il courra.

Quand vous courrez, Antoine, il fant toucher ma femme.

\* Si le commencement de la scène est pour la populace, ce morceau est pour la cour, pour les hommes d'étal, pour les

onnaisseurs.

<sup>b</sup> Shakespeare fait de Casca, sénaleur, une espèce de bouffon.

Nos aleux nous ont dit qu'en cette course sainte C'est ainsi qu'on guérit de la stérilité.

ANTOINE.
C'est assez; César parle, on obéit soudain.

CÉSAR. Va. cours, acquitte-tol de la cérémonie.

Va, cours, acquitte-tol de la cérémonie

L'ASTROLOGUE, avec une voix grêle.

Qui m'appelle?

CASCA.

Ne faites donc pas tant de bruit; paix, encore

CÉSAR.

Qui donc m'a appelé dans la fonle? J'ai entendu

une voix, plus claire que de la musique, qui fredonnait César. Parle, qui que tu sois, parle; César se tourne pour t'écouter.

L'ASTROLOGUE.

César, prends garde aux ides de mars.
César.

Quel homme est ce là?

C'est un astrologue qui vous dit de prendre garde aux ides de mars.

CESAR.

Qu'il paraisse devant moi, que je voie son visage.

L'ami, fends la presse, regarde César.

CÉSAR.

One disais-tu tout à l'heure? répète eucore.

L'ASTROLOGUE.

Prends garde aux ides de mars. Césan. C'est un réveur, laissons-le aller; nassons.

## SCÉNE III.

### BRUTUS, CASSIUS.

CASSIUS.

(César s'en va avec toute sa suite.)

Voulez-vous venir voir les courses des lupercales? BRUTUS.

Non pas moi.

CASSIUS.

Ah! je vous en prie, allons-y.

BRUTUS.

BRUTUS. (En vers.)

Jen'aime point ces jeux ; les goûts , l'esprit d'Antoine Ne sont point faits pour moi : courez si vous voulez.

<sup>9</sup> Crtie anecdore est dans Piutarque, ainsi que la plupart des incidents de la pièce, Sisàkespeare l'avait donc lu : comment donc a-tip pa aville la majoset de l'hutore romaine jusqu'à faire partier quelquefois ces maltres du monde comme dei inamade, des hooffons, des crecheteurs? On l'à dejà dit; il voulait plaire à la populace de son temps.

CARRIER

Brutus, depuis un temps je ne vois plus en vous Cette affabilité, ces marques de tendresse, Dont vous flattiez jadis ma seusible amitié.

BRUTUS.

Vous vous étes trompé: quelques ennuis secrets, Des chagrins peu connus, ont changé mon viasge; Ils me regardent seul, et non pas mes amis. Non, n'imaginez point que Brutus vous néglige; Plaignez plutôt Brutus en guerre avec lui-même; J'ai l'air indifférent, mais mon cœur ne l'est pas.

CASSIUS.

Cet air sévère et triste, où je m'étais mépris,
M'a souvent avec vous imposé le silence.

Mais, parle-mol, Brutus; penx-tu voir ton visage?

Non, l'œil ne pent se voir, à moins qu'un autre objet a Ne réfléchisse en lui les traits de son image. CASSUS.

Oui, vous avez raison: que n'avez-vous, Brutus, Un fidèle miroir qui vous peigne à vous même, Qui déploie à vos yeux vos merites cachés, Qui vous montre voire ombre! Apprenez, apprenez Que les preniers de Rome ont les mêmes pensces; Tous disent, en plaignant ce siècle infortuné, Ah! si du moins Brutus pouvait avoir des yeux!

A quel écueil étrange oses-in me conduire? Et pourquoi prétends-in que, me voyant moi-même, J'y trouve des vertus que le ciel me refuse? CASSICS.

Écoute, cher Brutus, avec attention.

To ne saurais te voir que par réflexion.

Supposons qu'un miroir pulses arce moderli et
re montrer quelques trais à d'oinemie inconnus;

Pardonne: tu le sais, je ne sois point flatture;

D'antifacte point par d'indignes serments

D'infidelés amia qu'en secret je méprise;

Le n'embrase personne alla de le traitir:

Mou corru est tout ouvert, et Brutus y peut lier.

(no mende descumiaion qu'e son tompeture)

BRUTUS.

Que penvent annoncer ces trompettes, ces cris?

Le penple voudrait-il choisir César pour roi?

CASSIUS.

Tu ne vondrais donc pas voir César sur le trône?

BRUTUS.

Non, ami, non, jamais, quoique j'aime César. Mais pourquoi si long-temps me tenir incertain? Que net'expliques-tu? que voulais-tn me dire? D'où viennent tes chagrins dont tu cachais la cause? Si l'amour de l'état les fait naltre en ton sein,

\* Rien n'est plus naturet que le fond de cette scène, rien n'est mène plus adroit. Mais comment peut-on exprimer un sentiment si naturel et si vral par des tours qui le sont si peu? C'est que le goût n'était pas formé. Parle, ouvre-moi ton cœur, montre-moi sans frémir La gloire dans un œil, et le trépas dans l'autre. Je regarde la gloire, et brave le trépas ; Car le ciel m'est témoin que ce cœur tout romain Aima toujours l'honneur plus qu'il n'aima le jour.

CASSIUS. Je n'en doutai jamais ; je connais ta vertu , Ainsi que je connais tou amitié fidèle. Oui, c'est l'honneur, ami, qui fait tous mes chagrins. J'ignore de quel œil tu regardes la vie : Je n examine point ce que le peuple en pense. Mais pour moi, cher ami, j'aime mieux n être pas Que d'être sous les lois d'un mortel mon égal. Nous sommes nés tous deux libres conune César ; Bien nourris comme lui , comme lui nous savons Supporter la fatigue, et braver les bivers Je me souviens qu'un jour, au milieu d'un orage. Quand le Tibre en courroux luttait contre ses bords: « Veux-tu, me dit Cesar, te jeter dans le fleuve? » Oseras-tu nager', malgré tout son courroux? » Il dit; et dans l'instant, sans ôter mes habits, Je plonge, et je lui dis : « César, ose me suivre. » Il me suit en effet, et de nos bras nerveux Nous combattous les flots, nous repoussons les ondes. Bientôt j'entends Cesar qui me crie : « Au secours ! «Au secours! on j'enfonce; » et moi, dans le moment, Semblable à notre aieul, à notre auguste Ence, Qui, dérobant Anchise aux flammes dévorantes, L'enleva sur son dos dans les debris de Troie, J'arrachai ce Cesar aux vagues en fureur : Et maintenant cet homme est un dieu parmi pous! Il tonne, et Cassius doit se courber à terre, Quand ce dien par lusard daigne le regarder! Je me souviens encor qu'il fut pris en Espagne » D'un grand accès de flèvre, et que, dans le fri son. Je crois le voir encore, il tremblait comme un homme: Je vis ce dieu trembler. La couleur des rubis S'enfuyait tristement de ses lèvres poltronnes. Ces yeux, dont un regard fait fléchir les mortels. Ces yeux étaient éteints : j'entendis ces soupirs. Et cette mênie voix qui commande à la terre, Cette terrible voix, remarque bien, llrutus, Remarque, et que ces mots soient écrits dans tes li-Cette voix qui tremblait, disait : a Titimus, (vres.

> retes. J'entends un nouveau bruit,

\*Tous est coates que fait Cassius reasemblent à nn discours de Gilles à la Foirz. Cela est naturel; out i mais c'est le naturel d'un homme de la populace qui s'entreitent avec son compère dans un cabarel. Ce n'est pas ainsi que purlaient les plus stands hommes de la réubblisme romaine.

b L'acteur autrefois prenaît en cet endroit le ton d'un homme qui a la fièvre, et qui parle d'une voix grèle.

" Titinius b, à boire ! » Une fille , nn enfant , fme.

N'eût pas été plus faible : et c'est donc ce même hom-

C'est ce corps faible et mou qui commande aux Ro-

Lui, notre maître ! ô dieux !

mains !

J'entends des cris de joie. Ah! Rome trop séduite Surcharge encor César et de biens et d'honneurs. CASSUS.

Onel homme ! quel prodige ! il enjambe ce monde Comme un vaste colosse : et nous, petits humains, Rampants entre ses pieds, nous sortons notre tête Pour chercher, en tremblant, des tombeaux sans honneur. Ah! l'homme est quelquefois le maltre de son sort : La faute est dans son cœur, et non dans les étoiles; Ou'ils'en prenne à lui seul s'il rampe dans les fers. César! Brutus, elibien! quel est donc ce César?-Son nom sonne-t-il mieux que le mien ou le vôtre? Ecrivez votre nom; sans doute il vaut le sien: Prononcez-les; tous deux sont égaux dans la bouche: Pesez-les, tous les deux ont un poids bien égal. Conjurez en ces noms les démons du Tartare. Les démons évoqués vieudront également \*. Je vondrais bien savoir ce que ce César mange Pour s'être fait si grand. O siècle! è jours honteux! O Rome! c'en est fait; tes enfants ne sont plus. Tu formes des héros; et, depuis le déluge, Aucun temps ne te vit sans mortels genéreux; [me. Mais tes murs aujourd'hui contiennent un seul hom-

(Cassius continue, et dit :)

Ah! c'est aujourd'hui que Roume existe en effet ;
car di n'y a de roum (de place) que pour César b.
(Cassius achère son récit par ces vers :)
Ah! dans Rome jadis d'était un Brutus ,

Oui se serait soumis au grand diable d'enfer Aussi facilement qu'aux ordres d'un monarque. BRUTUS.

Va, je me fle à toi; tu me chéris, je t'aime ju-Je voisce que tu veus; j' y pensai plus d'un jour : Nous en pourross parler; mais, dans esc conjonctule te conjure, ami, de n'alter pas plus loin. [res, 7 al pest éte discours; jout mon cravr s'en occupe; Nous en reparterons; je ne l'en dis pas plus. Va, sois site que Brutus aimerait meux cent lois Être un vil paysan, que d'être un sénateur, Un chiver nousain memed d'éclavage.

## SCÈNE IV.

CESAR rentre avec tous ses courtisans; BRUTUS, CASSIUS.

BRUTUS. César est de retour. Il a fini son jeu.

\* Ces idées soni prises des contes de sorciers, qui étaient plus communs dans la supersitiérase Augéterre qu'allieurs, avani que cette nation fài devenue philosophe, grâce aux Barom, aux Shaftesbury, aux Collins, aux Wolfasion, aux Dodwel, aux

Middleton, aux Bolingbroke, et à tant d'autres génies hardis. b'il y a lei une plaisante pointe : Rome, en anglais, se prononce Roun; et room, qui signific place, se principace ansai roum. Cela u'est pas toni-b-fait dans le sirle de Cinno : mais chaque peuple et chaque siècle ont leur style et leur work et éloqueixe. CASSIUS.

Crois-moi, tire Casca doucement par la manche; 
Il passe: d te dira, dans son étrange humeur, 
Avec son ton grossier, tout ce qu'il aura vu.

BRUTUS.

Je n'y manqueral pas. Mais observe avec moi
Combien l'uil de César annonce de colère;
Vois tous ses courtisans près de lui constermes;
La pideur se rejand au front de Calpharmie.
Regarde Cicéron, comme d'est inquiet,
Impatient, trouble; tel que, dans nos comices,
Nous l'avons vu souvent, quand quelques senateurs,
Refutant ses raisos. Þarveut son écloquence.

CASSIUS.

Tu sauras de Casca tout ce qu'il faut savoir.

CÉSAR, dans le fond.

Eh bien! Antoine?

ANTOINE.

Eh hien, César!
CÉSAR, regardant Cassius et Brutus, qui sont sur
le devant.

Puissé-je désormais n'avoir autour de moi [bles. Que ceux dont l'emborpoint marque des meurs aima-Cassins est trop maigre; il a les yeux trop creux; Il pense trop: je crains ces sombres caractères.

Ne le crains point, César, il n'est pas dangereux; C'est un noble Romain qui t'est fort attaché.

CÉSAR A. Je le voudrais plus gras, mais je ne puis le craindre. Cependant si César pouvait craindre un mortel, Cassius est celui dont j'aurais défiance : Il lit beaucoup; je vois qu'il veut tout observer; Il prétend par les faits juger du cœur des hommes ; Il fuit l'amusement, les concerts, les spectacles, Tout ce qu'Antoine et moi nous goûtons sans remords; Il sourit raremeut : et . dans son dur sourire . Il semble se moquer de son propre génie ; Il paralt insulter au sentiment secret Qui malgré lui l'entraîne, et le force à sourire. Un esprit de sa trempe est toujours en colère, Quand il voit un mortel qui s'élève sur lui. D'un pareil caractère il faut qu'ou se défie, Je te dis, après tout, ce qu'on peut redouter, Non pas ce que je crains ; je suis toujours moi-même. Passe à mon côté droit ; je suis sourd d'nne oreille : Dis-moi sur Cassius ce que je dois penser.

(César sort avec Antoine et sa suite.)

\* Cela est encore tiré de Plutarque.

### SCÉNE V.

### BRUTUS, CASSIUS, CASCA.

(Brutus tire Casca par la manelse.)

CASCA, & Brutus.

César sort, et Brutus par la manche me tire; Voudrait-il me parler?

Oni : je voudrais savoir

Quel sujet à César cause tant île tristesse.

CASCA.

Vous le savez assez : ne le suiviez-vous pas ?

BRUTUS. Eh!si je le savais, vous le demanderais-je?

(Cette scène est continuée en prose.)

Oui-dà! eh bien! on lui a offert une conronne, et cette couronne lui étant présentée, il l'a réjetée du revers de la main. (Il fait iéi le geste qu'a fait César.) A lors le peuple a applaunii par mille acclamations.

BRUTUS.
Pourquoi ce bruit a-t-il redouble?

CASCA.

Ponr la même raison.

Mais on a applaudi trois fois : pourquoi ee troisième applaudissement?

GASCA.

Pour cette même raison-là , vous dis-je.

BRUTUS. Quoi ! on lui a offert trois fois la couronne ?

Eh! pardien oui, et à chaque fois il l'a toujours doncement refusée, et à chaque signe qu'il fesait de n'en vouloir point, tous mes honnêtes voisins l'applandissaient à haute voix.

Oui lui a offert la couronne?

CASCA.

Eh! qui donc? Antoine.

De quelle manière s'y est-il pris , cher Casea?

CASCA.

Je veux être pemlu , s'je sais précisément la ma-

nière; c'était une pure farce: je n'ai pas tout remarqué. l'ai vu Marc-Antoine lui offrir la couronne; ce n'était pontant pas une couronne tout-à-fait, c'était un petit coronet a; et, comme je vous l'ai

Les coronets sont de petites cooronnes que les paireses d'Aupteters portent sur la tête an acre des vois et des reines, et dont les paies orients leurs armolétés. Il est ben étrange que shakesporre ait traité en consique un récit dont le fond est ai molte et al inferensant mais il segit de la popular de Rome et atualesparae cherchait les suffrages de cette de Londres. cirjaldit, il l'a régieté; mais, selom mon juscement, il aurait bien voule le prendre. On le lui a offert encore, al l'a régieté encore; mais, à mon avis, il l'aurait bien dobte in espa mettre les doissi dessas. On le lui à encore présenté, il l'a centre refusi.

On le lui à encore présenté, il l'a centre refusi, con consideration de la contra de l'accession de la contra de l'accession de la contra de l'accession de la contra de l'accession de la viel de l'accession de la viel fractas, et a bant jeté en l'air ses sales homets, et a l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de l'access

Doncement, doucement. Dis-moi, je te prie. Cesar s'est évanoui?

CASCA

qui sommes en épilepsie.

Il est tombé tout au milieu du marché; sa bonche écumait; il ne pouvait parler. BRUTUS.

Cela est vraisemblable; il est sujet à tomber du haut-mal.

CASSIUS.

Non, César ne tombe point du haut-mal; c'est
vous et moi qui tombons; c'est nous, honnête Casca.

Je ne sais pas ce que vous entendez par là; mais je suis sûr que Jules César est tombé; et regardezmoi comme nu menteur, si tout ce peuplé en guenilles ne l'a pas claqué et siûlé, selon qu'il lni plaisait on deplaisait, comme il fait les comédiens sur le thétire.

BRUTUS. Mais qu'a-t-il dit quand il est revenu à lui?

Jarril avant de tomber, quand il a vu la popules di sine les on refiss de la cormon, il m'a cuvet son mantena, et leur a offert de se couper la oppez., Quand la en reprisse sens, il adi la l'assemblées « Mossieurs, si j'ai dit on dit quelque « chose de pea couvenible, je prie vu segimentri» » de ne l'attribuer qu'à mon infirmité. » Trois on parte filles, qu'élentat apprès de noi, e sont mises à criter « Islais ! la bonne fame ! » Mais ilt ne faut pas prendre gande à deles; cur s'il avait géorge leurs mères, elles en auraient dit aurait géorge leurs mères, elles en auraient dit aurait géorge leurs mères, elles en auraient dit aurait géorge leurs mères, elles en auraient dit aurait géorge leurs mères, elles en auraient dit aurait géorge leurs mères, elles en auraient dit aurait géorge leurs

Et après tout cela, il s'en est retourné tout triste?

Oni. CASSIUS.

Cicéron a-t-il dit quelque chose?

Oui; il a parhi gree.

Ponranoi?

33

14604

Ma foi, je ne sais je ne pourrai plus guère vous regarder en fac. Ceux qui l'ont entendu se sont regardés en souriant, et ont branlé la tête. Tout cela était du gree pour moi. Je n'ai plus de nouvelles à vous dire. Narquise et Flavius, pour avior dépouille les images de César de leurs ornements, sont réduits au silence. Adies : il y a eu enorce bien d'autres sottises; mais je ne m'en souviens pas. CASSUS.

Casca, veux-tu souper avec moi ce soir?

CASCA. Non , ie suis engagé.

CASSIUS.

Veux-tu diner avec moi demain?

Oui, sl je suis en vie, si tu ne changes pas d'avis, et si ton diner vaut la peine d'être mangé.

Fort bien; nous t'attendrons.

Attends-moi. Adieu, tous deux.

(Le reste de cette sotue est en vers.)

BRUTUS.

L'étrange compagnon? qu'il est devenu brute!

Je l'ai vu tout de feu jadis dans ma jeunesse.

CASSICS.

Il est le même encor quand il faut accomplir
Quelque illustre dessein, quelque noble entreprise.
L'apparence est eluez lul rude, lente, et grossiere;
C'est la sauce, erois-mol, qu'il met à son esprit,
Pour faire avec plaisir digérer ses naroles.

Ooi, cela me paralt: ami, séparons-nous; Demain, si vous voulez, nous parlerons ensemble. Je viendrai vous trouver, ou vous viendrez chez moi: J'y resterai pour vous.

CASSIUS.

Volontiers , j'y viendrai.

Allez : en attendant , souvenez-vous de Rome.

## SCÉNE VI.

## CASSIES.

Brutus, ton corur est bon; mais cependant je vois Que ce riche metal peut d'une adroite main Recevoir aimenne des formes differentes se semblale de la commanda de la commanda de la commanda Le plus beau naturel est quelquodois seduit. [bles: Cear me vest do mal, mais il aime Brutus. Et aj Jetais Brutus, est qui il GC Casolus, Et aj Jetais Brutus, est qui il GC Casolus, Le estaq nes un mone eneru il aurait modina d'empire. Le pretensis, cette misi, jeter à a finaleir un vessi di diront une Rome essère cet son couranc. Et tous obscurément condamneront César; Son joug est trop affreux, songeons à le détruire, Ou songeons à quitter le jour que je respire.

(Les deux derniers vers de cette scène sont rimés dans l'original.)

## SCÈNE VII.

On entend le tonnerre, on voit des éclairs. CASCA entre l'épée à la main. CICÉRON eutre par un autre côté, et rencontre Casca.

CICÉRON.

Bonsoir, mon cher Casca. César est-il chez lui? Tu parais sans haleine, et les yeux effarés.

N'éter-ous pas troublé quand vous voye. la terre Trembler avec fire) jougy en es fondements? J'ai vu cent fois les vents et les fêres tempêtes Recevers les vieux trous des cleines orgeuëllen; Le fougueux Océan, tout écumait de rage, Elever'junqu'a cette anti, ¿ et al joint ur d'orig. Mais, junqu'à cette nuit, ¿ et al joint ur d'orig. Ou la purre c'ité es of dans lifernament, Ou le mondé impuelent met le cèl en coètee, Elle force à fragoe ple malleurez lumains.

CICÉRON.

Casca , n'as-tu rien vu de plus épouvantable?

CASCA.

Un esclave, je crois qu'il est counu de vous, A levé sa main gauche; elle a flambé soudain, [ble, Comme si vingts flambeaux s'allumaient tous ensem-Sans que sa main brûlât, sans qu'il sentit les feux : Bien plus (depuis ce temps j'ai ce fer à la main), Un lion a passé tout près du Capitole ; Ses yeux étincelauts se sont tournés sur moi : Il s'en va fièrement, sans me faire de mal, Cent femmes en ces lieux, immobiles, tremblantes. Jurent qu'elles ont vu des bommes enflammés Parcourir, sans brûler, la ville épouvautée. Le triste et sombre oiseau qui préside à la nuit A dans Rome, en plein jour, poussé ses cris funèbres. Croyez-moi, quand le ciel assemble ces prodiges, Gardons-nous d'en ehercher d'inutiles raisons. Et de vouloir sonder les lois de la nature. C'est le ciel qui nous parle, et qui nous avertit.

CICERON.
Tous ces événements paraissent effroyables;
Mais, pour les expliquer, chacun suit ses pensées:
On s'écarte du but en croyant le trouver.
Casca, César demain vient-il au Capitole?

GASCA. Il y viendra ; sachez qu'Antoine de sa part Doit vous faire avertir de vous y rendre aussi. COERON. Bonsolr des coer Cara; les ciens charges d'orages Ne nous permettent pande demeurer : adien.

## SCÈNE VIII.

CASSIUS, CASCA.

GASSIUS. Qui marche dans ces lieux à cette heure ?

GASGA.

Un Romain.

C'est la voix de Casca.

1.00

GASCA.

Votre oreille est fort bonne.

Quelle effroyable nuit!

Ne vous en plaignez pas; Pour les honnètes gens cette nuit a des charmes. CASCA.

Quelqu'un vit-il jamais les cieux plus conrroncés ? CASSIUS.

Oui, celni qui connaît les crimes de la terre. Pour moi, dans cette nuit, j'ai marché dans les rues; J'ai présenté mon corps à la foudre, aux éclairs; La foudre et les éclairs ont épargné ma vie.

Mais pourquoi tentiez-vous la colère des dieux? C'est à l'homme à trembler lorsque le ciel envoie Ses messagers de mort à la terre conpable.

CASSIUS. Que tu parais grossier ! que ce fen du génie , Qui luit chez les Romains, est éteint tlans tes sens! On tu n'as point d'esprit, ou tu n'en uses pas Pourquoi ces yeux hagards et ce visage pale? Pourquoi tant t'étonner des prodiges des cieux? De ce bruyant courroux veux-tu savoir la cause? Ponrquoi ces feux errants, ces mânes déchaînés. Ces monstres, ces oiseaux, ces enfants qui prédisent? Pourquoi tout est sorti de ses bornes prescrites? Tant de monstres, erois-moi, doivent nous avertir Qu'il est dans la patrie un plus grand monstre encore: Et si je te nommais nn mortel, un Romain, Non moins affreux pour nous que cette nuit affreuse, Que la fondre, l'éclair, et les tombeaux ouverts; Un insolent mortel, dont les rugissements Semblent ceux du lion qui marche au Capitole; Un mortel par lui-même aussi faible que nous . Mais que le eiel élève au-dessus de nos têtes. Plus terrible pour nous, plus odieux cent fois, Que ces fenx, ces tombeaux, et ces affreux prodiges ! CASCA.

C'est César : e'est de lui que tu prétends parler. CASSIUS.

Qui que ce soit, n'importe. Eh, quoi donc! les Romains

N'ont-lis pas anjourd'hui des bras comme leurs pères? Ils n'en ont point l'esprit, dis n'enont point les mœurs, Ils n'ont que la faiblesse et l'esprit de leurs mères. Les Romains, dans nos jours, ont donc cessé d'être hommes!

CASCA.

Oui, si l'on m'a dit vrai, demain les sénateurs
Accordent à César ce titre affreux de roi;
Et sur terre et sur meril doit porter le sceptre,
En tous lieux, bors de Rome, où déjà César règne,

CASSILS.
Tant que je portera ice fer à mon oûte,
Cassils suvera Cassiu d'escharage.
Dieuxt'e ést vousqu'donner la force aux failles corurs,
Cest vous qui des tyrans panisser l'injustire.
Nie sagrette voiren, a lies priete d'arini,
Nie sagrette voiren, a lies priete d'arini,
Niem pre reient no livra que le courage anime;
Riem ne reient no livra que le courage anime;
N'en donte point (, Cacca, 1 cont mortel courageux.
N'en donte point, Cacca, 1 cont mortel courageux.

Oui, je m'en sens capable ; oui, tont homme en ses Porte la liberté de sortir de la vie. [mains GASSIUS.

En pourquoi done Cérar nous peut-il opprimer; Il n'edipanias cer régreus sur les Rousinas; Il ne serait pas loup, «il in'était des moutons ; Il ne serait pas loup, «il in'était des moutons ; Qui vent faire un grand fou se sery de faible paille, Qui vent faire un grand fou se sery de faible paille, Notre indigne bassesse a fait toute sa pétire. Mais que dispé ; d'oudeurs si or visaig o' m'opporter! Devant qui mes regreis se son-il fait enterdre Eles-vous nn es-dert étes-vous in Romain; Si vous servez Cérar, ce fire est ma ressourre ; le ne crains réen devous, je brave uot langer,

Vous parlez à Casca, que ce mot vous suffise : Je ne sais point flatter César par des rapports. Prendsma main, parle, acis, faittout pour sauver Ro-Siquelqu'u na fau up sadans e noble dessein, [me. Je le devancerai; compte sur ma parole.

Voilà le marché fait : je veux te confier Que de plus d'un Romain j'ai souleve la laine. Ils sont prets à Bomer une grande entreprise ; Un terrible complot, dangerenx, important. Nons devons nous trouver an porche de Pumpee: Allons, car à présent, dans cette horrible nait, On ne peut se tenir, in marcher dans les rues. Les déments armés, ensemble confondns, Sont, comme mespojets. fiers, anglants, et terribles.

<sup>a</sup> Le loup et les moutons ne gilent point les beautés de ce norceau, parce que les Anglais n'attachent point à ces mote une idée basee; ils n'ont point le proverbe; Qui se fait brobie, le loup le mange.

- 3

CASCA.

Arrète, quelqu'un vient à pas précipités.

CASSIUS.

C'est Cinna; sa démarche est aisée à connaître :

C'est un ami \*.

### SCENE IX:

## CASSIUS, CASCA, CINNA.

CASSIUS.

Cinna, qui vous hâte à cc point?

CINNA.

Je vous cherchais. Cimber serait-il avec yous?

CASSIUS.

Non, c'est Casca: je peux répondre de son zèle:

Non, c'est Casca: je peux répondre de son zèle C'est un des conjurés.

J'en rends grâces au ciel. Mais quelle horrible nuit! Des visions étranges De quelques-uns de nous ont glacé les esprits. CASSUS.

M'attendiez-vous?

Sans doute, avec impatience.

Ah! si le grand Brutus était gagné par yous!

Il le sera, Cinna. Va porter ce papier <sup>b</sup> Sur la chaîre où se sied le préteur de la ville; Et jette adroitement cet autre à sa fenêre; Mets cet autre papier aux piels de la statue De l'antique Brutus, qui sut punir les rois : Te rendres après au porche de Pompée. A vons-nous Décius avec Trébonias?

Tous, excepté Cimber, au porche vous attendent, Et Cimber est allé chez vous pour vous parler. Je cours exécuter vos ordres respectables. CASSUS.

Allons, Casca; je veux parler avant l'aurore Au généreux Brutus: les trois quarts de lui-même Sont déjà dans nos mains; nons l'aurons tont entier, Et deux mots suffirout pour subjuguer son âme.

GASCA.

Il nous est nécessaire, il est aimé dans Rome;
Et ce qui dans nos mains peut paraltre un forfait,
Quand il nous aidera, passera pour vertu.

Quand B nous aidera, passera pour vertu. Son crédit dans l'état est la riche alchimie, Qui peut changer ainsi les espèces des choses. CASSUS.

J'attends tout de Brutus, es tout de son mérite.

\* Presqué totale cette scène me parali pleine de grandeur, de

force, et de beautés vrales.

<sup>8</sup> Un papier, du temps de César, n'est pas trop dans le colume; mais il n'y faut pas reparder de al près; ill faut souser que shakespeare u'avait poist eu d'éducation, qu'il devait tout à son seul géule. Allons : il est minuit ; et devant qu'il soit jour Il fandra l'éveiller, et s'assurer de lui.

# ACTE SECOND.

## SCÈNE L

BRUTUS, ET LUCIUS, I'un de ses domestiques, dans le jardin de la maison de Brutus.

### BRUTUS.

Ho! Lucius! hola! j'observe en vain les astres; Je ne puis deviner quand le jour paraltra. Lucius! je voudrais dormir comme cet homme. Hé! Lucius! dehout; éveille-toi, te dis-je. LUCIES.

M'appelez-vous, milord?

BRUTUS.

Va chercher nn flambeau ,
Va , tu le porteras dans ma bibliothèque ,
Ex , dès qu'il y sera , tu viendras m'avertir.

(Worker nets and.)

If fout que César meure, —oui, Rome enfini l'exige.

Je n'ai point, je l'avoue, à me plaindre de lui;

Le n'ai point, je l'avoue, à me plaindre de lui;

Le cause publique est out ce qui mainne.

Il prétend être roil—Mais quoti le diadème
Change-Hi, après tout, lu nature de l'homme?

Oui, le brillant soiell fait cortire les serpents.

Personnes ; nous Blous l'amore d'un darf funeste,
Dont Il peut nous piquer sidut qu'il le vouler.

Le trône el la verto nat rarrement essemble.

Mais, quoil je n'ai point vn que César jusqu'icl

Ali a se passions accordi trop d'empire.

Le coure et a était dois un que César jusquaid.

Alá ser passions accordir tenç d'empire.

Alá ser passions accordir tenç d'empire.

N'importe;— on sais sear quelle sel l'ambition.

L'échette des grandeurs à sey yeux se précesur.

L'échette des grandeurs à sey yeux se précesur.

L'échette des grandeurs à sey yeux se précesur.

L'échette des grandeurs à sey tenx se précesur.

Alern, jampus es au cel d'exvast ser regard.

D'un coup d'est méripoisses avanité déchâgées

Les pressers échetus qui firms sa grandeur.

Cest ec que peut Cest : il de hou précentr.

Oul, c'est la von destin, c'est à son caractère;

Cest un our ollé serperen, qui, s'il était couve,

Serial sauss iméchant que loux ceux de sa race.

Il étant dans se couve écraser sams pités.

Les flambeaux sont déjà dans votre cabinet : Mais lorsque je cherchais nne pierre à fusti, J'ai trouvé ce billet, monsieur, sur la fenêtre, Cacheté comme il est ; et je suis très certain Que ce papier n'est là que depuis cette nuit.

BRUTUS.

Va-1'en te reposer; il n'est pas jour encore.

Mais, à propos, demain n'avons-nous pas les ides "? LUCIUS.

Je n'en sais rien, monsienr b BRUTUS.

Prends le calendrier.

Et viens m'on rendre compte. LUCIUS.

Oui . i'v cours à l'instant.

BRUTCS , décachetant le billet Ouvrons ; car les éclairs et les exhalaisons Font assez de clarté pour que je puisse lire.

a Tu durs ; evelle toi, Brutus, et songe à Rome ; » Tourne les yeux sur toi, tourne les yeux sur elle. » Es-tu Brutusencor? pent-in dormir, Brutus?

» Dehout ; sers toh pays ; parle , frappe, et nous ven-J'al reçu quelquefois de semblables conseils; [ge.» Je les ai recueillis. On me parlé de Rome ; Je pense à Rome assez.-Rome, c'est de tes rues Que mon aieui Brojus osa chasser Tarquin, fre.» Tarquinte etait un roi .- «Parle, frappe, et nous ven-Tu veux donc que je frappe,-oui, je te le promets, Je frapperal : ma main vengera tes outrages ; Ma main, n'en donte point, remplira tous tes vœux.

LUCH's rentre. Nous avons ce matin le quinzième du mois :

BRETUR C'est fort blen ; cours ouvric ; nuelqu'un frappe à la porte. (Lucius va ouvrir.) Depuis que Cassins in a parlé de César,

Mon cour s'est échauffé , je n'ai pas pu dormir. Tont le temps qui's écoule entre un projet terrible Et l'accomplissement ; n'est qu'un fantome affreux, Un reve épouvantable, un assaut du génie, Oui dispute en secret avec cet attentat \*: C'est la guerre civile en notre âme excitée.

LUCIUS. Cassius votre frère 4 est là qui vous demande.

BRUTUS. Est il seul?

LUCIUS.

Non, monsieur; sa suite est assez grande. BRUTUS.

En connais-tu quelqu'un ?

LUCIUS.

Je n'en connais pas un. Couverts de leurs chapeaux jusques à leursoreilles e, lls ont dans leurs manteaux enterré leurs visages, Et nul à Lucius ne s'est fait reconnaître : Pas la moindre amitié.

" Ce sont ces fameuses ides de mars , 43 du mo's , où César fut

b il l'appelle fantôt milord, tantôt monsieur, sir. " Il y a dans l'original : Le génie tient conseil avec ces in-

struments de mort. Cet endroit se retrouve dans une note de Cinna, mais moins exactement traduit. d Votre frère veut dire ici votre ami.

· Hats, chapeaux.

BRUTUS.

Ce sont nos conjurés. O conspiration! quol! dans la nuit tu trembles; Dans la nuit, favorable aux autres attentats! Ah! quandle jour viendra, dans quels antres profonds Pourras-tu donc cacher ton monstrueux visage? Va., ne le montre point ; prends le masque imposant De l'affabilité , des respects , des caresses , Si tu ne sais cacher tes traits épouvantables, Les ombres de l'enfer ne sont pas assez fortes

## Pour dérober ta marche aux regards de César. SCÉNE II

CASSIUS, CASCA, DECIUS, CINNA, ME-TELLUS, TREBONIUS, enveloppes dans leurs manteaux.

TRÉBONIUS , en se découvraut. Nous venons hardiment troubler votre repos, Bonjour, Brutus ; parlez , sommes nous importuns?

BRUTUS. Non, le sommeil me fuit; non, vous ne pouvez l'être. (A part, à Cassius,)

Ceux que vous amenez sont-ils connus de moi? CASSICS.

Tous le sont ; chacun d'eux vous aime et vous honore. Puissiez-vous seulement, en vous rendant justice, Vous estimer, Brutus, autant qu'ils vous estiment ! Voici Trebonius.

> BRUTUS. Ou'il soit le bien venu.

CASSIES. Celui qui l'accompagne est Décius Brutus.

BRUTES. Très bien venu de même.

Et cet autre est Casca. Celul-là , e'est Cimber; et celui-ci, Cinna.

BRUTUS. Tous les très bien venus.-Quels projets importants Les menent dans ces lleux entre vous et la muit?

CASSIUS. Puis-je vous dire un mot?

( il lui parle à l'oreille, et pendant ce temps i), les conjurés se retirent un peu.) DÉCIUS.

L'orient est iel ; le soleil va paraltre. CANCA

Non.

DÉCUES.

Pardounez, monsieur; deja quelques rayons, Messagers de l'aurore, ont blanchi les nuages. CASCA.

Avouez que tous deux vous vous êtes trompés ; Tenez, le soleil est au bout de mon épée;

ll s'avance de loin vers le milien du ciel,

Amenant avec lui les beaux jours du printemps. Vous verrez dans deux mois qu'il s'approche de l'Our-Mais ses traits à présent frappent au Capitole\*. [se; BRUTUS.

Donnez-moi tous la main , amis , l'un après l'autre.

Jurez tous d'accomplir vos desseins généreux.

BRUTUS. Laissons là les serments. Si la patrie en larmes, Si d'horribles abus, si nos malheurs communs. Ne sont pas des motifs assez puissants sur vous . Rompons tout; hors d'ici, retournez dans vos lits; Dormez, laissez veiller l'affreuse tyrannie; Que sous son bras sanglant chacun tombe à son tonr. Mais si tant de malheurs , ainsi que je m'en flatte , Doivent remplir de feu les cœurs froids et poltrons, Inspirer la valeur aux plus timides femmes, Qu'avons-nous donc besoin d'un nonvel éperon? Quel lien nous faut-il que notre propre cause : Et quel autre serment que l'honneur, la parole? L'amour de la patrie est notre engagement ; La vertu, mes amis, se fie à la vertub. Les prêtres, les poltrons, les fripons, et les faibles, Ceux dont on se défie, aux serments ont recours.

Ne souillez pas l'honneur d'une telle entreprise; Ne faites pas la honte à votre juste canse; De penser qu'unserment soutienne vos grands œurs Un Romain est hitard s'il manque à sa promesse.

Aurons-nous Cicéron? voulez-vous le sonder? Je crois qu'avec vigueur il sera du parti.

Ali! ne l'oublions pas.

CINNA.

Ne fesons rien sans lui.

CIMBER.

Pour nous faire approuver, ses cheveux blanes suf-

Il gagnera des voix; on dira que nos bras [fisent; Ontété dans ce jour guidés par sa prudence : Notre áge, jeune encore, et notre emportement, Trouveront un appui dans sa grave viedlesse.

BRUTUS.

Non, ne m'en parlez point ; ne lui confiez rien :

Il n'achève jamais ce qu'un autre commence ; ill prétend que tout vienne et dépende de lui. cassius.

Laissons donc Cicéron.

CASCA.

Il nons servirait mal.

on a traduit cette dissertation, parce qu'il faut lout traduire. b Y a-t-il rien de plus beau que le foui de ce discours? It est vrai que la grandeur en est un peu aville par quelques détes un peu basses ; mais toutes soul naturelles el fortes , saus épidétes et saus langueur.

o de cinama

Cisar est-il le seul que noiss devious (papper? Cassius. Je crois qu'il ne fautess qu' Antoige lui jurgire, Il est trop dangereux: "Who sevezes guegares, Il peut les pousser loin, il peut nous pertue (pus; Il faut le prevente que cesse et un memorie (pus; Il faut le prevente que cesse et un memorie (pus;

MRETUS 0 . 44 .. Cette course anx Romains im altraiterop sanglante On nous reprocherait la coffère et Kenyier. Si nous conpons la tera, el pui alsachons les memi Car Antoine n'est rien qu'un membre de Celar Ne soyons point bouchers , mais sactificalents Qui voulons nous punir? c'est l'esprit de César : sand. Mais dans l'esprit d'un homme on ne voit point de All que ne pouvoirs hore, et princint cet horitum Exterminer l'esprit sins demembres le cours! Helas! il faut qu'il menre + ganoreitx anns ! Frappons avec and ce, et hop pay a ce race Fesons de la victime un plat digne des diens, Non pas une carcasse and chiens abandonies : (bile) Que nos cœurs aujourd hui soigni commenu moitre ba-Qui fait par ses laquas tommetere quelque croue; Et qui les grondesensaite. Aine notries angent Paraltra necessafre, et non pas edictor Nous serons medegins, clanga fas essassins Ne pensons plus, amis a trapper Mato Anto Il ne peut, croye?-moin rien de plus contro Que le bras de César, quand la tête est campoe de CASSIES.

Cependant je le crains ; je crains que tendrasses. Qu'en son œur pour Cesar il porte en acin e

Helas! bon Cassius, ne le redoute point;
S'il aime tant César, il pomerait tout au plus
S'in occuper, le plaindre; et peut-être mourir:
Il ne le fera pas, car il est trop livré
Aux plaisirs, aux festins, aux jeux; à la débauche.

TRÉBONIUS.

Non, il n'est point à craindre; il ne fant point qu'il meuNous le verrons bientôt rire de tout ceci. [re;

(On entend sonner l'horloge; ce n'est pas que les Romains eusseni des horloges sonnantes, mais le costume est observé ici comme dans toui le reste.)

BRUTUS.

Paix , comptons.

CASSIUS.

Vous voyez qu'il est déjà trois heures.

TRÉBONIUS.

Il faut nous séparer.

• Le mot course fail peul-être allusion à la course des lupercales. Course signifie aussi service de plots sur table.
• Observer que c'est éci un morceau des plos admirés sur le inéstre de Londres. Pope et l'évéque Warburson l'oni imprimé avec des goillemets, pour en faire mienz remarquer les beaules. Il est l'adult vers pour vers avec aucétinde. CASCA.

Il est douteux eucore
Si César osera venir au Capitole.

Il change, il s'abandonne aux superstitions; Il ne meprise plus les revenants, les songes; Et l'on dirait qu'il croit à la religion. L'horreur de cette muit, ces effrayants prodiges, Les discours des devins, les rèves des augures, Pourraient le détourner de marcher au sénat.

District.

Ne erains rien; si elle est as resolution,

de l'en feral changer. Il aine tous les contas;

de l'en feral changer. Il aine tous les contas;

les lidi qui avec du bion oprende est animans,

Qu'à l'aide d'un miroir on attrape les ours,

Et que dans des filtes on saisit les lidis.

Nais les fatteurs, dit-tl, sont les filtes des housenes.

Les louerais survoit de hait l'en fattement.

Les louerais survoit de hait l'en fattement.

Les louerais survoit de hait l'en fattement.

Les louerais survoit de hait l'en fattement.

Les louerais survoit de hait l'en fattement.

Les louerais survoit de hait l'en fattement.

CASSIUS.

Allons tous le prier d'aller au Capitole.

BRUTUS.

A huit heures , amis , à ce temps au plus tard.

CINNA.

N'y manquous pas au moins; au plus tard à huit heures.

Calus Ligarius veut du mal à César. César, vous le savez, l'avait persécuté, Pour avoir noblement dit du bien de Pompée. Pourquoi Ligarius n'est-il pas avec nous?

Va le trouver, Cimber; je le chéris, il m'aime : Qu'il vienne; à nous servir je saurai l'engager.

L'aube du jour paraît; nous vous laissons, Brutus. Amis, dispersez-vous; songez à vos promesses; Ou on reconnaisse en vous des Romains véritables.

Paraissez gais, contents, mes braves gentilshommesb:

r au asseza ganis, conscens, ines braves gentus nomines: Gardez que vos regards trahissent vos desseins; Imitez les acteurs du théditre de Rome; Ne vous rebutez point, soyez fermes, constants. Adieu; je donne à tous le bunjour, et partez. (Lucius et endormi dans un cola)

Ilé! garçon!—Lucius!—Il dort profondément.
Ahi de ce doux sommeil goûte bien la rosée.
Tu n'as pas en dormant de ces rêves cruels
Dont notre inquiétude aceable nos pensées :
Nous sommes agités; ton âme est en repos.

SCÈNE III.

BRUTUS, ET PORCIA sa femme.

PORCIA.

Brutus!-Milord!

rd! BRUTUS.

Pourquoi paraître si matin? Que voulez-vous? songez que rien n'est plus mal-Pour une santé faible ainsi que vous l'avez, [sain D'affrouter, le matin, la crudité de l'air.

PORCIA. Si l'air est si malsain, il doit l'être pour vous. Ah! Brutus! ah! pourquoi vous dérober du lit? llier, quand nous soupions, vous quittâtes la table, Et vous vous promeniez pensif et soupirant; [mains, Je vous dis : «Ou'avez-vous?» Mais en eroisant les Vous fixates sur moi des veux sombres et tristes. J'insistai, je pressai; mais ce fut vainement : Vous frappates du pied en vous grattant la tête. Je redoublal d'instance; et vous, sans dire un mot, D'un revers de la main , signe d'impatience , Vous files retirer votre femme interdite. Je craignis de choquer les ennuis d'un époux, Et ie pris ce moment pour un momeut d'humeur Que souveut les maris font sentir à leurs femmes. Non, je ne puis, Brutus, ni vous laisser parler. Ni vous laisser manger, ni vous laisser dormir, Sans savoir le sujet qui tourmente votre âme. Brutus, mon cher Brutus!-Ali! ne me cachez rien. BRUTUS.

Je me porte assez mal; e'est là tout mon secret.

Brutus est homme sage; et s'il se portait mal, Il prendrait les moyens d'avoir de la santé.

BRUTUS.

Aussi fais-je: ma femme, allez vous mettre au lit.
PORCIA.

Quoi! vous êtes malade, et, pour vous restaurer,

À l'air lumide et froid vous marchez presque nu, È trous sortez du fit pour amasser un rhume !
Pensez-vous vous guérir en étant plus malade?
Non, Brutus, votre espir toude de grands projets;
Ettind, par ma vertu, par les droits d'une-épouse,
Je doise nêtre instrutule, et je vous en conjure.
Je tombe à vos genoux. — Si jadis ma beaute
Vous îls tentile Tamour, et si sorter lymenée
M'incorpore avec vous, fait un être de deux,
Bles moit es secré, à mol votre religieme.
En lient vous coupirez! parfez; quels incomus.
Sout venus vous chercher en volunt leurs visaged.
Se cacher dans la nuit! pourquoi? quelles raisons?
Que voulsient-lient.

<sup>\*</sup> L'évêque Warburton, dans son commentaire sur Shakespeare, dit que cela est admirablement imaginé.
b On traduit exactement.

<sup>\*</sup> C'est encore un des endroits qu'on admire , et qui sont marspés avec des guillemets.

BRUTUS.
Helas! Porcia, levez-vous.
PORCIA.

Si voto etice encori le Iona, l'Itamanin Brutus, le ci atratis pas besoin de me mettre à vos pichal'avolrec; dans mon contrai est-il donc sipale, (we je ne saurai fein dei secrete di un marie conpositione de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina del contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de la contraina de l

BRUTUS.

Ah! vous êtes ma femme, Femme tendre, honorable, et plus chère à mon cœur Ouc les gouttes de sang dont il est animé.

S'il est ainsi, pourquoi me cacher vos secrets? Je suis femme, il est vrai, mais femme de Brutus, Mais fille de Caton: pourriez-vous bien douter Que je sois élevée au-dessus de mon sexe,

Voyant qui m'a fait naître, et qui j'ai pour époux b? Coufiez-vous à moi, soyez sur du secret.

J'ai dejà sur moi-même essayé ma constance; J'ai percé d'un poignard ma cuisse en cet endroit : J'ai souffert sans me plaiudre, et ne saurais me taire! BECTUS.

Dieux, qu'entends je? grands dieux! rendez-moi digne Ecoute, écoute; on frappe, on frappe; écarte-toi. [d'elle. Bieuld tous mes secrets dans mon cœur enfermés Passeront dans le tien. Tu sanras tout, Porcie : Va., mes ourcils froncés prennent un air plus doux.

## SCENE IV.

BRUTUS, LUCIUS, LIGARIUS.

LUCIUS, courant à la porte.

Qui va là? répondez.

(En entrant, et adressant la parote à Brutus.)

Un homme languissant,

Un malade qui vieut pour vons dire deux mote.

BRUTUS. C'est ce Ligarius dont Cimber m'a parlé.

(A Lucius.) Garçon, retire-toi. Eli bien! Ligarius?

\* If y a dans l'original schore, putain.

h Corneille dit la même chose dans Pompre. Cesar parle ainsi
« Cornelle (acte III), seene 4):

Certes, vos sentiments font coest recomboire (uni vous domno le main, et qui vous domna l'étre : El l'on juge alcement, un certe que rous portes, un vous éce entres, et de ont vous sextes.

Il est vral qu'un vers sufficait, que cette noble pensée perd de son perx en étant répétée, retournée; mais il est beau que shalas peure et Lorneste aient en la même stee. LIGARIUS.
C'est d'une faible voix que je te dis bonjour.
BRUTUS.

Tu portes une écharpe! hélas! quel contre-temps! Que la santé n'est-elle égale à ton courage! LIGABLES.

Si le cœur de Brutns a formé des projets Qui soient dignes de nous, je ne suis plus malade.

BRUTUS.

J'ai formé des projets dignes d'être écoutés, 
Et d'être secondés par un homme en santé.

LIGARIES.

Je sens, par tous les dieux vengeurs de ma patrie, Que je me porte bien. O toi, l'âme de Rome! Toi, brave descendant du vainqueur des Tarquins, Qui, comme un exorciste, as conjuré dans moi \* L'esprit de maladie à qui l'étais livré.

L'esprit de maladie à qui j'étais livré', Ordonne, et mes efforts combattront l'impossible ; Ils en viendront à bout. Que faut-il faire? dis.

Un exploit qui pourra guérir tous les malades.
LUGARICS.

Je crois que des gens sains pourront s'en trouver mal.

BRUTUS.

Je le crois bien aussi. Viens, je te dirai tout.

LIGARIUS.

Je te suis; ce seul mot vient d'enflammer mon cœur. Je ne sais pas encor ce que tu venx qu'on fasse; Mais viens, je le feral : tu parles; il suffit.

parles; il suffit.

## SCÈNE V.

Le théatre représente le palais de CÉSAR. La foudre gronde, les éclatrs étincellent.

CÉSAR.

La terre avec le ciel est, cette nuit, en guerre :

Calphurnie a trois fois crié dans cette nuit : « Au secours! César menrt : venez ; on l'assassine. » Holà! quelqu'un.

UN DOMESTIQUE.
Milord.

CÉSAR.

Va-t'en dire à nos prêtres De faire un sacrifice, et tu viendras soudain M'avertir du succès.

LE DOMESTIQUE.

Je n'y manquerai pas.

GALPHURME.

Où voulez-vous aller? vous ne sortirez point, César: vous resterez ce jour à la maison.

\* L'exorçiste dans la bouche des Romains est aingulier. Toute cette piece pourrait être chargée de pareilles notes; mais il faut laisser faire les réflexions au lecteur. CÉSAR.

Non, non, je sortirai; tout ce qui me menace Ne s'est jamais moutré que derrière mon dos s; Tout s'évanouira quand il verra ma face.

LAPHEMNI.

Je n assistaj jamala è ces créremonies;
Mais je trembe à présent. Les gens de la maison
Disent que fon a vu des chouses effroyables :
Lue lionne a fait ses petits dans la rue;
Des tombeant qui souvraient de morts sout échaples hatallous armés, combatant dans les mes, [posLes hatallous armés, combatant dans les mes, [posLes dats ont rétenti des cris des combatants;
Les dats ont rétenti des cris des combatants;
Les dats ont rétenti des cris des combatants;
Les dats ont rétenti des cris des combatants;
Les dats ont rétenti des cris des combatants;
Les dats ont rétenti des cris des combatants;
Les deveux hemissient , les morants soppiaients;
Con deveux hemissient je les morants soppiaients;
Les deveux hemissient je les combatants;
Les dats de la combatant de la maison de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la combatant de la

CÉSAR.

Pourquoi craindre? on ne peut éviter Ce que l'arrêt des dieux a prononcé sur nous. César prétend sortir. Sacliez que ces augures Sont pour le monde entier autant que pour César.

CALPHURNIE.

Quand les gueux vont mourir, d'n'est point de comètes;

Mais le ciel enflammé prédit la mort des princes.

CÉSAR.

Un poltron meurt eent fois avant de mourir une; El le brave ne meurt qu'au moment du trépas. Rien n'est plus étomant, rien ne me surprend plus, Que lorsque l'on me dit qu'il est des gens qui craignent. Que eraignent-ils? la mort est un but nécessaire. Mourons quand il faudra.

(Le domestique revient.)

Que diseut les augures?

LE DOMESTIQUE.
Gardez-vous, disent-ils, de sortir de ce jour :
En sondant l'avenir dans le sein des victimes,
Vainement de leur bête lis ont cherché le œur.

(il s'en va.) CÉSAR.

Le ciel prétend ainsi se moquer des poltrons. César serait lui-même une bête sans ceur S'il clait au logis arrêté par la crainte. Il sorira, vous dis-je; et le danger sait bien <sup>b</sup> Que César est encor plus dangerenx que lni. Nous sommes deux lions de la même portée; le suis l'aliné: je suis le plus vaillant des deux; le ne sortirais spini!

CALPHURNIE.

Hélas! mon eher milord, Votre témérité détruit votre prudence. Ne sortez point ce jour. Songez que c'est ma crainte, Et non la vôtre enfin qui doit vous retenir. Nous enverrous Autoine au sénat assemblé;

\* Encore une fois, la traduct on est fidele.

b Tradnit mot à mot.

Il dira que César est aujourd'hui malaile. J'embrasse vos genoux; faites-moi cette grâce. CÉSA n.

Antoine dira done que je me trouve mal; Et pour l'amour de vous je reste à la maison.

## SCÈNE VI.

DÉCIUS entre.

CÉSAR, à Décius. Ah! voilà Décius; il fera le message.

DÉCIUS.

Serviteur et honjour, noble et vaillant César :
Je viens pour vous chercher ; le sénat vous attend.

CÉSAR.

Vous venez à propos, cher Décius Brutus.

A tons les sénateurs faites mes compliments;
Dites-leur qu'au sénat je ne saurais aller.

(A part.)

(A part.)

(A part.)

Je ne peux (e'est très faux), je n'ose (encor plus faux);

Dites-leur, Décius, que je ne le veux pas.

CALPHURNIE.
Dites qu'il est malade.

CÉSAR.

Eli quol! César mentir! Ai-je au nord de l'Europe étendu mes conquêtes Pour n'oser dire vrai devant ces vieilles barbes? Vous direz seulement que je ne le veux pas.

DÉCIUS.

Grand César, dites-moi du moins quelque raison:

Si je n'en disais pas , on me rirait au nez. CÉSAR. La raison , Décius , est dans ma volonté :

Je ne venx pas, ce mot suffil pour le sénat. Mais Céar vous chris: mais je rous aime, vous ; Et, pour vous satishire, d' la fut vous avouer ; Et, pour vous satishire, d' la fut vous avouer ; Qu'au legic aisopard hui je suis, malgre moi-même, Reteuu par nas femme: — elle a révé la muir, Reteuu par nas femme: — elle a révé la muir Qu'elle av um astatue, en fontaise clampére, Jeter par cent cansax des ruisseaux de pur sang. Det rigureux Romains accoursient en riant; Et dans ce sang, dilt-elle, ils ont lave leurs mains. Elle eroit que ce songe est un avis des dieux :

Elle m'a conjuré de demeurer chez moi. DECIUS,

Elle interprète mal ce songe favorable; C'est une vision très belle et très heureuse : Tous ces ruisseaux de sang sortant de la statue, Ces Romains se baignaut dans ce sang précieux, Figurent que par yous Rome viviliée

Reçoit un nouveau sang et de nouveaux destins.

César.
C'est très bien expliquer le songe de ma femme.

C'est très bien expliquer le songe de ma femme pécus.

Vous en serez certain lorsque j'aurai parle.

Sachez que le sénat va vous couronner roi; Et, s'il apprend par moi que vous ne venez pas, Il est à présumer qu'il changera d'avis. C'est se moquer de lui, César, que de lui dire : « Sénat, séparez-vous ; vous vous rassemblerez » Lorsque sa femme anra des rêves plus heureux. » Ils diront tous : « César est devenu timide. » Pardonnez-moi. César, excusez ma tendresse: Vos refus m'ont forcé de vous parler ainsi. L'amitié, la raison, vous font ces remontrances.

Ma femme, je rougis de vos sottes terreurs, Et je suis trop honteux de vous avoir cédé. Qu'on me donne ma robe, et je vais au sénat. Et puis en bons amis nous irons au sénat.

### SCÈNE VII.

CÉSAR. BRUTUS, LIGARIUS, CIMBER, TRÉ-BONIUS, CINNA, CASCA, CALPHURNIE, PUBLIUS.

CÉSAR. Ah! voilà Publius qui vient pour me chercher. PUBLICS.

CÉSAR. Soyez bien venu, Publius. Eh quoi! Brutus aussi, vous venez si matin! Bonjour, Casca; bonjour, Calus Ligarius. Je vous ai fait, je crois, moins de mal que la fiévre Oui ne vous a laissé que la peau sur les os.

> BRUTUS. César, huit heures sont sonnées. CÉSAR.

Je vous suis obligé de votre courtoisie. (Antoine entre, et César continue.) Antoine dans les jeux passe toutes les nuits, Et le premier debout! Bonjour, mon cher Antoine.

ANTOINE. Bonjour, noble César.

Bonjour, César.

Ouelle heure est-il?

Va. fais tout préparer :

On doit fort me blamer de m'être fait attendre. Cinna, Cimber, et vous, mon eher Trébonius, J'ai pour une heure entière à vous entretenir. Au sortir du sénat venez à ma maison; Mettez-vous près de moi pour que je m'en souvienne. TRÉBONIUS.

(A part.) Je n'y manquerai pas... Va, j'en serai si près Oue tes amis voudraient que j'eusse été bien loin. CÉSAB.

Allons tous au logis, buyons bouteille ensemble \*.

\* l'oujours la plus grande fidélité dans la traduction.

BRUTUS, à part.

Ce qui paralt semblable est souvent différent. Mon cœur saigne en secret de ce que je vais faire. (Ils sortent tons, et César reste avec Calphurnie.)

## SCÈNE VIII.

Le théatre représente une rue prés du Capitole. Un devin, nommé ARTEMIDORE, arrive en lisant un papier dans le fond du théatre.

ARTÉMIDORE, lisant.

« César, garde-toi de Brutus, prends garde à » Cassius; ne laisse point Casca t'approcher; ob-» serve bien Cinna; délie-toi de Trebonius; exa-» mine bien Cimber ; Décius Brutus ne t'aime point ; » tu as outragé Ligarius : tous ces gens-là sont ani-» més du même esprit ; ils sont aigris contre César. » Si tu n'es pas immortel, prends garde à toi. La

» sécurité enhardit la conspiration. Que les dieux o tout puissants te défendent! « Ton fidèle Antémipone, »

Prenons mon poste ici. Quand César passera, Presentons cet écrit ainsi qu'une requête. Je suis outré de voir que toujours la vertu Soit exposée aux dents de la cruelle envie. Si César lit cela, ses jours sont conservés, Sinon la destinée est du parti des traltres.

(Il sort, et se met dans un coin.) (Porcia arrive avec Lucius.) PORCIA, à Lucius. Garcon, cours an sénat, ne me réponds point, vole.

Quoi! tu n'es pas parti? LUCIUS.

Donnez-moi done vos ordres. PORCÍA. Je voudrais que déjà tu fusses de retour Avant que t'avoir dit ce que tu dois y faire. O constance ! 6 courage ! animez mes esprits, Séparez par nn roc mon eœur d'avec ma langue. Je ne suis qu'une femme et pense comme un homme.

(A Locius.) Onoi! tu restes ici?

LECIUS. Je ne yous comprends pas: Que j'aille au capitole, et puis que je revienne,

Sans me dire pourquoi, ni ce que vous voulez! POBCIA. Garcon... tu me diras... comment Brutus se porte : Il est sorti malade... attends... observe bien -Tout ce que César fait, quels courtisans l'entourent.-Reste un moment, garçon. Quel bruit, quets cris i entends!

LUCIUS. Je n'entends rien, madame.

PORCIA.

Ouvre l'oreille, écoute ; J'entends des voix, des eris, un bruit de combattants, Que le vent porte ici du haut du Capitole. LUCIUS. Madame, en vérité, je n'entends rien du tout.

(Artémidore entre.)

## SCÉNE IX

## PORCIA, ARTÉMIDORE.

Approche ici, l'ami ; que fais-tu? d'où viens-tu? ARTÉMIDORE. Je viens de ma maison.

Sais-tu quelle heure il est? ARTÉMIDORE.

Neuf heures.

PORCIA. Mais César est-il au Capitole? ARTÉMIDORE.

Pas encor; je l'attends ici sur son chemin. Tu veux lui présenter quelque placet, sans doute?

ARTÉMIDORE. Qui; puisse ce placet plaire aux veux de César! One César s'aime assez pour m'écouter, madame! Mon placet est pour lui beaucoup plus que pour moi.

PORCIA. Que dis-tn? l'on ferait quelque mal à César? ARTÉMIDORE.

Je ne sais ce qu'on fait ; je sais ce que je crains. Bonjour, madame, adieu; la rue est fort étroite; Les sénateurs, préteurs, courtisans, demandeurs, Font une telle foule, une si grande presse. Qu'en ce passage étroit ils pourraient m'étouffer : Et j'attendrai plus loin César à son passage. (II sort.)

PORCIA. Allons, il faut le suivre... Hélas ! quelle faiblesse Dans le cœur d'une femme ! Ah, Brutus ! ah, Brutus! Puissent les immortels hater ton entreprise! Mais cet homme, grands dieux ! m aurait-il écoutée? Ah! Brutus à César va faire une requête Qui ne lui plaira pas. Ah! je m'évanouis. (A Lucius.) Va, Lucius, cours vite, et dis bien à Brutns... Que je suis très joyeuse, et revole me dire...

Quoi?

LUCIUS. POBCIA.

Tout ce que Brutus t'aura dit pour Porcie.

Le thédtre représente une rue qui mêne au Capitole : le Capilole est ouvert, CESAR marche au son des trompettes, avec BRUTUS, CASSIUS, CIM-BER, DECIUS, CASCA, CINNA, TREBO-NIUS, ANTOINE, LÉPIDE, POPILIUS, PU-BLIUS, ARTEMIDORE, ET UN AUTE DEVIN.

ACTE TROISIÈME.

SCÉNE I

CESAR , à l'autre devin. Eh bien! nous avons donc ces ides si fatales!

LE DEVIN. Oui, ce jour est venu; mais il n'est pas passé.

ABTÉMIDORE, d'un autre côté. Salut au grand César, qu'il lise ce mémoire.

DÉCIUS, du côté opposé. Trébonius par moi vous en présente un autre : Daignez le parcourir quand vous aurez le temps.

ARTÉMIDORE. Lisez d'abord le mien , il est de conséquence : Il vous touche de près ; lisez, noble César.

L'affaire me regarde? elle est donc la dernière.

ABTÉMIDORE. Eh! ne différez pas, lisez dès ce moment.

Je pense qu'il est fou.

PUBLIUS, à Artémidore. Allons, maraud, fais place. CASSIES. Peut-on donner ici des placets dans les rues!

Va-t'en au Capitole. POPILIUS, s'approchant de Cassius.

Ecoutez, Cassius: Puisse votre entreprise avoir un bon succès!

CASSIUS, élonné. Comment ! quelle entreprise? POPILIUS.

> Adieu; portez-vous bien. BRUTUS, à Cassius.

Que vous a dit tout bas Popilins Léna? CASSIUS.

Il parle de succès, et de notre entreprise. Je crains que le projet n'ait été découvert. BRUTUS.

Il aborde César, il lui parle : observons. CASSUS, à Casca.

Sois donc prêt à frapper, de peur qu'on nous prévienne. Mais si César sait tout, qu'allons-nous devenir? Cassius à César tournerait-t-il le dos? Non, j'aime mieux mourir.

CASCA, à Cassius.

Va, ne prends point d'alarme

Popilius Lena ne parle point de nous. Vois comme César rit; son visage est le même. CASSUS, à Bratus.

Ah! que Trébonius agit adroitement! Regarde bien, Brutus, comme il écarte Antoine. pacues.

Que Métellus commence; et que, dès ce moment, Pour occuper César, il lui donne un mémoire BRUTES.

Le mémoire est donné. Serrons-nous près de lui. CINNA, à Casea.

Souviens toi de frapper, et de donner l'exemple. CÉSAR, s'assiet ici, et ou suppose qu'ils sont tous dans la salle du sénat. Eh bien! tout est-il prêt? est-il quelques abus Que le sénat et moi nous puissions corriger?

Que le sénat et moi nous puissions corriger? CIMBER, se mellant à genoux devant Cesar. O très grand, très puissant, très redouté César! Je mets très humblement ma requête à vos pieds.

Cindor, je davertia que cut protectroments, Can génuficions, en basses flattries. Can génuficions, en basses flattries. Peuvent sur un crur faible avoir quelque pouvoir, Et changer quelqueiso l'ordre éternel des choses Dans l'esprit des enfants. Ne l'imagine pas Que le sang de Charg puisa se fondre riand. Les prières, les cris, les vaines simagrées, Le airs d'un chien condant pievent toucher un soit, Mais le cover let Char résiste à cre bissesses. Pur mi pute dévent, est l'éthe-moil les présis, Ya, je te rouseria comme un chien; loin d'ici Va, je te rouseria comme un chien; loin d'ici Lesque Charg list urit al toujours raion.

CIMBER, en se retournant vers les conjurés.
N'est-il point quelque voix plus forte que la mienne,
Qui puisse mieux toucher l'oreille de César,
Et fléchir son courroux en favenr de mon frère?
BRUTUS, en baisant la main de César.

Je baise cette main, mais non par flatterie ; Je demande de toi que Publius Cimber Soit dans le même instant rappelé de l'exil. CÉSAR.

Quoi! Brutus!

Alt! partion, César; César, pardon : Oui, Cassius s'abaisse à te baiser les pieds Pour obtenir de toi qu'on rappelle Cimber. CÉSAR.

On pourrait me fléchir si je vous ressemblais : Qui ne sanrait prier résiste à des prières. Je suis plus afferni que l'étoile du nord, Qui dans le firmament n'a point de compagnon b Constant de sa nature, Immobile comme elle. Les vastes cieux sont pleins d'étoiles innomivables :

Ces autres sont de feu, tous son ctinectants. Une soil ne change point, un seul gardes a place. Telle est la terre entière: on y voil des morrels, Teous de tailer et de sang, tous formés pour la crainte. Dans lare combre influt, secher qu'il a cit qu'un bomme (o'un nepuisse-citante; qui iot et reure un torrang, Qui auche resister; et ces homme, c'est mobile e veux vous faire voir que; essis infante, Te di pe parus à tous quand je bannis Cimber, Est elje veux partite en en parlonanta point.

O César!

CÉSAR.

Prétends-tu faire chranier l'Olympe?

DÉCIUS, à genoux. Grand César!

CÉSAR, reponssant Décius.

Va, Brutus en vain l'a demandé.

CASCA, levant la robe de Cèsar.

Poignards, parlez pour nous.

(Il le frappe; les autres conjurés le secondent. César se débat contre ens. il marche en chancelant, tout percé de coups, et vient jusque suprés de Brutus, qui, en détournaut le corps, le frappe comme à regret. César tombe, en s'écriant;)

Et toi, Brutus, aussi?

CIMBER.

La tyrannie est morte. Courons tous , et crions : Liberté ! dans les rues.

Allez à la tribune, et criez: Liberté! BRUTES, aux sénaleurs et ou peuple, qui arrivent. Ne vous effrayez point, ne fuyez point, restez. Peuple, l'ambition vient de payer ses dettes.

Brutus, à la tribune.

Liberté! liberté!

CASSIUS.

Et vous aussi, volez.

Où donc est Publius?

GINNA.

Il est tout confondu.

CIMBER. Sovons fermes, unis ; les amis de César

Nous peuvent assaillir. BRUTUS.

Non, ne m'en parlez pas. Ah! c'est vous, Publius; allons, prenez courage, Soyezen sûreté, vous n'avez rien à craindre, Ni vous, ni l-s Romains; parlez au peuple, allez.

CASSUS.

Publius, laissez-nous; la foule qui s'empresse
Pourrait vous faire mal; vons étes faible et vieux.

BRUTES.

Allez; qu'ancun Romain ne prenne ici l'audace

<sup>\*</sup> Traduit fidelement.

Tradut nuclement.

Tradut avec la plus grande exactitude.

De sontenir ce meurtre, et de parler pour nous; C'est un droit qui n'est dù qu'aux seuls veugeurs de Rome.

## SCENE II.

LES CONJURÉS, TRÉBONIUS.

CASSIUS.

Oue fait Antoine?

TRÉBONIUS.

Il fuit interdit, égaré; Il fuit dans sa maison : pères, mères, enfants, L'effroi dans les regards, et les cris à la bouche, Pensent qu'ils sont au jour du jugement dernier.

O destin l nous saurons bientôt tes volontés.
On connaît qu'on mourra; l'heure en est inconnue:
On compte sur des jours dont le temps est le maître.
CASSUS.

Eh bien l'Iorsqu'en mourant on perd vingt ana de vie, On ne perd que vingt ans de craintes de la mort.

Je l'avoue : ainsi done la mort est un bienfait ; Ainsi César en nous a trouvé des amis ; Nous avons abrézé le temps qu'il eut à craindre. CASCA. Arrêtez : baissons-nous sur le corps de César ;

Baignons fous dans son sang nos mains jusques au conde'; Trempons-y nos poignards, et marchons à la place Là, brandissant en l'air ces glaives sur nos têtes, Crions à liaute voix : « Paix! liberté! franchise!» CSSSUS.

Baissons-nous, lavons-nous dans le sang de César. (Ils trempent tous leurs épées dans le sang du mort.

Cette superbe scène un jour sera jonée Dans de nouveaux états en accents inconnus.

Que de fois on verra César sur les théâtres, César mort et sanglant au pied du grand Pompre, Ce César si fameux, plus vil que la poussière! CASSUS.

CASSUS.

Oni, lorsque l'on jonera cette pièce terrible,
Chaeun nous nommera vengeurs de la patric.

\* C'est ici qu'on voit principalement l'esprit different des nations. Crite horrible lastharie de Carca ne seral jimais tombre dans false d'un aniente finançia; nous ne voicos point qu'on a unouggante le thélâtre, si ce n'est dans les occasions extraordinaires, dans lesspoiles on sauve tant qu'on peut cette atrocte d'égolitanée.

FIN DE JULES CÉSAR.

### OBSERVATIONS

## SUR LE JULES CÉSAR DE SHAKESPEARE.

Voils tout or qui regarde la compiration contre Cóur. On peut la compiera é celle de Clause et d'Amille comte Auguste, et mettre en paratile ce qui ou vieut de litre avec le recit de Claus et la délibrication du second act es ce travet de la mettre en tier et celle noi actond act est celle recit de la pièce et une maitre de la mort de Ceure. On apporte son ourse deux la pièce publique; Partina haranque le pengle; Audoine le haranque a moi not para des publica de la pièce de la pièce de la pièce de la pièce de la pièce de la pièce de la fièce de la pièce de la fièce de la pièce de la fièce y a cen peauce ue tous res temps et ac usa ses result.
On voit essulle antoine, Octave et Lépide déliberer sur leur triumvirat et sur les proceréptions. De là on passe à sardis ans autoni nitervaile. Brutas et Cassiss se queré-lent : Brutas reproche à Cassiss qu'il vend tout pour de l'argest, et qu'il à des démangaciants dans les mains. On passe de Sardis en Thessalie; la latatille de Philippes a donne : Cassiss et Brutas et Lucert l'un après l'autire.

On a'cionne qu'une nation celèbre par son géuie et jarse succès dans les arts et dans les sciences puisses se plaire a tant d'irrégularités monstrueuses, et vole souvent encore avec plaisir, d'un côle, César a'exprimant quelquefois en béros, quelquefois en capitan de farce; et de l'autre, des charpentiers, des savetiers, et des sénateurs même, parlant comme on parke aux halles

Más on nevra mosfon surpris, quand on suurs que la plupart des pières de Lupe de Vege et de Caldrero, ne Espapre, sont dans le même goût, Nous donnerma la traduction de l'Istancialus de Caldreron, qu'on pourra comparer a l'Istancia de Conveille: on y verra le même genie que dem Salacepeure, la même ignorance, la même grandere, des traits d'imagination pareils, la même grandere, des traits d'imagination pareils, pla même grandere, des traits d'imagination pareils, pla même renduce, des traits d'imagination pareils, pla même endure, des granderetés tontes estmablables, qu'en inconviguence ausai frappantes, et le même metange du béquin de Gilles et du continue de Sopholis.

Certainement l'Espagne et l'Angleterre ne se sont pas donné le mot pour applaudir pendant prie d'un siècle à des pièces qui révoltent les autres nations. Riten n'est plus opposé d'ailleurs que le génie anglois et le génie espagnel. Pourquoi donne ces deux nations différentes se treinssentelles dans un goût si étrauge ? Il faut qu'il y en ait une raison, et une celte raison soil d'ans la nature.

Premérement, les Anglias, les Espagnois, n'ont jamais river comun de mieurs, s'econdement, lay au grand doit d'auterêt dans ces pièces ai bisarres et si sourages. D'ai vu pour le César de Subsepuere, et l'avonce que, des la première seines, quand j'entectals le tribun reprocher à la populate de Bonne un longrattudes eurest Pemple, et sou statchement la Cesar, valuqueur de Pouspe, je commerqui project de l'auterité de l'auterité de l'auterité de l'auterité de l'auterité de l'auterité de la cératiels et purie sur la serben qui ne mé domatt de la carcialité qu'en malgret dunt de disparates ridicules, je sentia que la pièce métatachement.

Troisièmement , il y a beaucoup de naturel ; ce naturel

est aouvent has , grossier et barbare. Ce ne sonl point des Romains qui parient ; ce sont des campagnards des siècles passés qui conspirrel dans na chabaret ; et Cesar, qui leur propose de boire bouteille , ne ressemble guère à César. Le ridicule est nutré , mais il n'est point languissant ; des traits sublimes y brillent de temps en temps comme des

diamants répendus sur de la fange.

J'avone qu'en tout j'aimais mieux encore ce monstrueux speciacle que de longues confidences d'un froid amour, ou des raisonnements de politique encore plus froids.

Enfin, une quarrieme risson, qui j, joides mus trois aver, est d'un pole dominerale, et et que les hommes, en graverle, aineme le speciales; la resient qu'on parle a ce present, aineme le speciales; la resient qu'on parle a popusa, des déplet extraordisaires, des captes, des transiers ranges en Installe, des épèces mes, des coubles, des mercires, de las gar égades ; el tensone de granda, lettre destine de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre de l'estre d

Malhorressement, Lope de Vega et Shakespeare eurem da greit dans un temps où le gold n'étalt point da tout formé; il a corrompirent cétal de leux compatriotes, qui, en depénd, étient a fora extremente (gronnie, Plausieux anteurs d'ammitignes, en Depgaue et en Augiteur, alcierre tient de le le companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de

Nous resemblerions à ces nations, si nous avions de dans le mére cas. Leur theire en reteé dans une enfance grossiere, et le nôtre a peut-étre acquis trop de rufficaneul. Jai hoipour peuse qui no terreure si arboit mêmer, de l'action qui règne sur le thésitre de Londres et de Ma dri, avec la saguese, l'étigenne, la noblesse, si décence de l'action qui règne sur le thésitre de Londres et de Maria, l'action qui règne sur la thésit de la décence pourtant il est possible de rieu sjouter à des ourrages tels qu'phipsirest et Atheil.

Je romme (cl. Jahayone et. Alhaler, qui me paraiment etc., e de totale la religiori en qu'in il piano la fina, colles frec, e de totale la religiori en qu'in il piano la fina, colles cuae pière paraille; coi l'excese sans doute; il deal presment; il negistrati es languo, qui o'esti pau perfectionne mont; il negistrati es languo, qui o'esti pau perfectionne mont; il negistrati es languo, qui o'esti pau perfectionne mont; il negistrati es languo, qui o'esti pau perfectionne mont; il negistrati es languo, qui o'esti pau accordinati de ai accorda a ne point dire ce quan trod dire. Il risti line, con ammo Shakepore, ex plein de princi comme la la qui ommo Shakepore, ex plein de princi continui a colui de Salaeporere un mais le princi de Cerconific dati a colui de Salaeporere que de cerconific dati a colui de Salaeporere con le propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere con le propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere con le propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de propie de Cerconific dati a colui de Salaeporere de columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la columna de la co



# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS CE VOLUME.

| 1                                                        | 'ages. | 1                                                        | ages. |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| Avis du fibraire-éditeur.                                |        | Lettres sur Mérope.                                      | 458   |
| Vie de Voltaire , par Condorcet.                         | 5      | Minore, tragédie.                                        | 465   |
| Avertissement et Lettres sur Œdipe.                      | 62     | FEAGRENT DE Turnèse, comédie.                            | 484   |
| Œpera, tragédie.                                         | 79     | Avertissement et Prologue de la Princesse de Na-         |       |
| Fragments d'Astrense, tragédie.                          | 98     | varre.                                                   | 487   |
| Préface de Mariamne.                                     | 109    | La Passessa de Navassa, comédie-bellet.                  | 489   |
| MARIANNE, tragédie.                                      | 112    | LE TERFLE DE LA GLOIRE, OPÉTA.                           | 512   |
| L'Induscart, comédie.                                    | 129    | La Parne, comédie.                                       | 523   |
| La Fête de Belénay,                                      | 1.10   | Avertissement et dissertation sur Sémiramis.             | 554   |
| Discours sur la tragédie de Brutus                       | 147    | SEMBAMIS, tragédie.                                      | 560   |
| Battes, tragédie.                                        | 152    | Préface sur Nanine.                                      | 582   |
| LES OMGENALX, comédie.                                   | 171    | Nasava, comédie.                                         | 584   |
| Engaves, tragédie.                                       | 194    | La Franz qui a raison, comédie.                          | 605   |
| Samson, opéra.                                           | 211    | Avertissement, avis au lecteur, épitre, etc., sur Oreste | . 620 |
| Avertissement sur Zaire, et épitre dédicatoire.          | 222    | Ozzsta, tragédie.                                        | 624   |
| Zainz, tragédie.                                         | 227    | Dissertation sur L'ELECTRE DE SOPROCLE.                  | 616   |
| Taxes at Zalana, tragédie lyrique.                       | 248    | Idem sur la tragédie p'Ounera.                           | 651   |
| ADELAIDE DE GUESCLIN, tragédie.                          | 258    | Avertissement et préface sur Rome Sauvée.                | 658   |
| Le Duc n'Alexcon , tragédie.                             | 279    | Ross Sauver, tragédie.                                   | 661   |
| La Dec pa Forx, tragédie.                                | 289    | Dédicace de l'Orphelln de la Chine.                      | 680   |
| L'Echange, comédie.                                      | 307    | L'Ospastan pe La Caine, tragédie.                        | 682   |
| Préface et Lettres sur la mort de César.                 | 322    | Préface de Socrate.                                      | 701   |
| La Mont de Cesas , tragédie.                             | 326    | SOCRATE, drame.                                          | 702   |
| Epitre sur Alzire et discours préliminaire.              | 559    | Epitre dédicatoire et préface de l'Ecossaise.            | 716   |
| Arzes , tragédie,                                        | 342    | L'Ecossassa, comédie.                                    | 720   |
| Préface de l'Enfant Prodigue.                            | 36t    | Dédicace de Tancrède.                                    | 744   |
| L'Expant Propiets, comédie.                              | 362    | Tancakou, trugédie.                                      | 746   |
| L'ENVIRUX, comédie.                                      | 388    | La Daort nu Saignaun , comédie.                          | 768   |
| Avertissement et dédicace de Zulime.                     | 405    | Sare, drame.                                             | 789   |
| Zums, tragédie.                                          | 407    | OLYMPIE, tragédie.                                       | 805   |
| Pandore, opéra.                                          | 426    | Avertissements sur le Jules César de Shakespeare.        | 828   |
| Avertissement, avis de l'éditeur et Lettres sur Mahomet. | 435    | Jules Casin , traduction de Shakespeare.                 | 829   |
| Married totals                                           |        | Manufather and to belong the first and and               |       |

FIN DE LA TABLE.







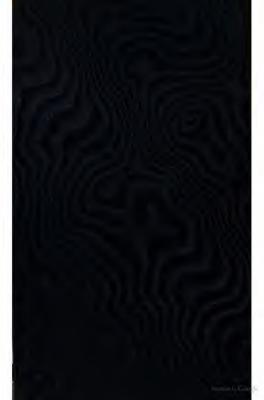